



Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto













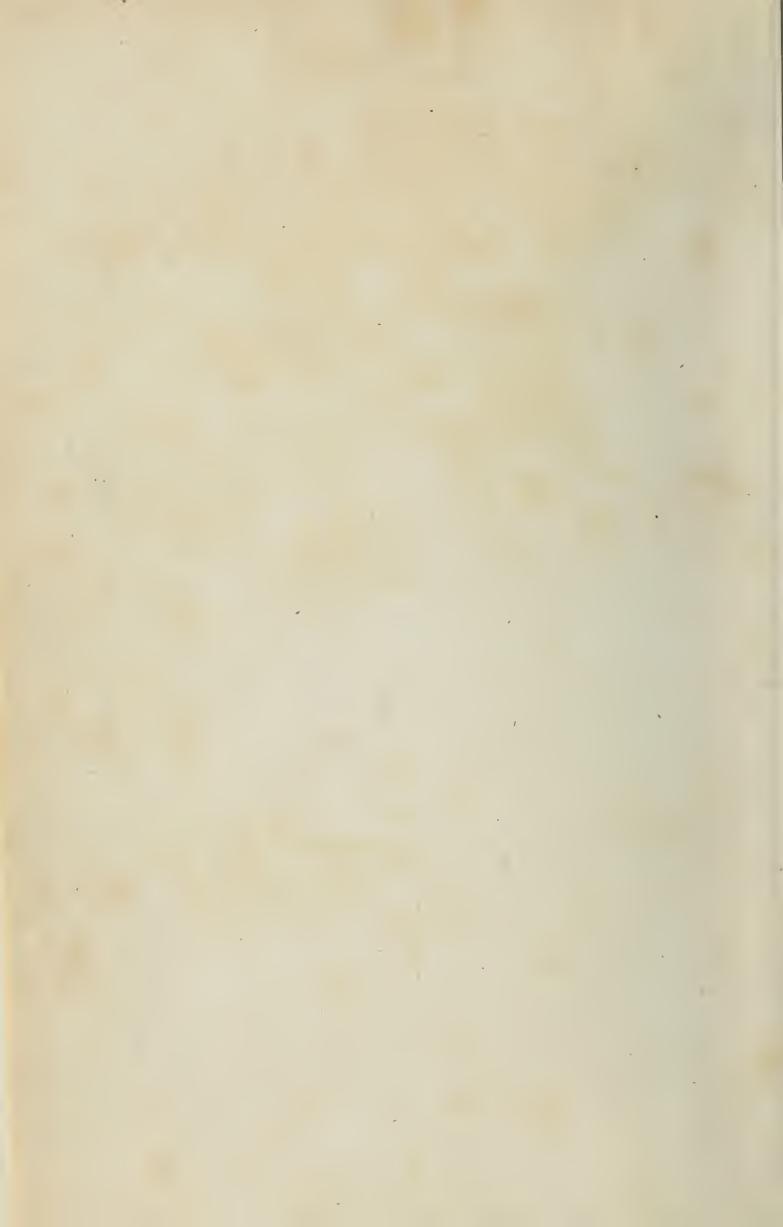

# S. ANSELMI

EX BECCENSI ABBATE CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI

# OPERA OMNIA

NEC NON

# **EADMERI MONACHI**

HISTORIA NOVORUM ET ALIA OPUSCULA

LABORE AC STUDIO

# D. GABRIELIS GERBERON

Monachi Congregationis S. Mauri

AD MSS. FIDEM EXPURGATA ET AUCTA

EDITIO NOVA, OPUSCULIS RECENS EDITIS ILLUSTRATA

ACCURANTE J.-P. MIGNE BIBLIOTHECÆ CLERI UNIVERSÆ

SIVE

CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDITORE

TOMUS PRIMUS

VENEUNT 2 VOLUMINA 14 FRANCIS GALLICIS

EXCUDEBATUR ET VENIT APUD J.-P. MIGNE EDITOREM
IN VIA DICTA D'AMBOISE, PROPE PORTAM LUTETIÆ PARISIORUM VULGO D'ENFER NOMINATAM
SEU PETIT-MONTROUGE



### AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CLVIII CONTINENTUR:

7277

#### S. ANSELMUS CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPUS.

OPERUM PARS PRIMA. - DOGMATICA.

|                                                                                                                                                                | col. | 141   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Proslogion seu Alloquium de Dei existentia.                                                                                                                    |      | 223   |
| Liber pro insipiente auctore Gaunilone.                                                                                                                        |      | 242   |
| S. Anselmi liber apologeticus contra Gaunilonem.                                                                                                               |      | 247   |
| De fide Trinitatis et de incarnatione Verbi.                                                                                                                   |      | 259   |
| De processione Spiritus sancti contra Græcos.                                                                                                                  |      | 285   |
| Dialogus de casu diaboli.                                                                                                                                      |      | 325   |
| Cur Deus homo.                                                                                                                                                 |      | 359   |
| Liber de cenceptu virginali et originali peccato                                                                                                               |      | 431   |
| Dialogus de veritate.                                                                                                                                          |      | 467   |
| Liber de voluntate.                                                                                                                                            |      | 487   |
| Dialogus de libero arbitrio.                                                                                                                                   |      | 489   |
| De concordia præscientiæ et prædestinationis.                                                                                                                  |      | 507   |
| De azymo et fermentato.                                                                                                                                        |      | 541   |
| De sacramentorum diversitate. — Waleranni epistola quæ beato Anselmo scribendi ar-                                                                             |      |       |
| gumentum præbuit.                                                                                                                                              |      | 547   |
| Responsio ad Waleranni querelas.                                                                                                                               |      | 551   |
| Offendiculum sacerdotum.                                                                                                                                       |      | 555   |
| De nuptiis consanguineorum.                                                                                                                                    |      | 557   |
| Dialogus de grammatico.                                                                                                                                        |      | 561   |
| Liber de voluntate Dei.                                                                                                                                        |      | 581   |
|                                                                                                                                                                |      | 001   |
| OPERUM PARS SECUNDA. — ASCETICA ET PARÆNETICA.                                                                                                                 |      |       |
| Homiliæ et Exhortationes.                                                                                                                                      |      | 585   |
| Sermo de passione Domini.                                                                                                                                      |      | 675   |
| Exhortatio ad contemptum temporalium et desiderium æternorum.                                                                                                  |      | 677.  |
| Admonitio morienti.                                                                                                                                            |      | 685   |
| Carmen de contemptu mundi.                                                                                                                                     |      | 687   |
| Alind.                                                                                                                                                         |      | . 705 |
| Liber Meditationum et Orationum.                                                                                                                               |      | 709   |
| Meditatio super Miserere.                                                                                                                                      |      | 821   |
| De pace ci concordia.                                                                                                                                          |      | 1015  |
| Tractatus asceticus.                                                                                                                                           |      | 1021  |
| Oratio dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.                                                                                                 |      | 1055  |
| Salutatio ad Jesum Christum                                                                                                                                    |      | 1055  |
| Hyuni et psalterium de S. Maria.                                                                                                                               |      | 1055  |
| Versus de Laufranco.                                                                                                                                           |      | 1049  |
| De verbis Auselmi.                                                                                                                                             |      | 1051  |
| Quædam dicta utilia ex dictis S. Anselmi.                                                                                                                      |      | 1051  |
| Vacuam uncia unità ex uncus s. miscium.                                                                                                                        |      | 1001  |
| OPERUM PARS TERTIA EPISTOLARUM LIBRI QUATUOR.                                                                                                                  |      |       |
| Liber primus, enisteles contruens ques conjusit Auseluna neulum obles                                                                                          |      | 1059  |
| Liber primus, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Liber secundus, epistolas continens quas scripsit Anselmus cum abbas Beccensis ageret. |      | 1147  |

# AD OPERA SANCTI ANSELMI PROLEGOMENA.

# ILLUSTRISSIMO NOBILISSIMOQUE

DOMINO

# D. JACOBO NICOLAO COLBERT

ABBATI BECCENSI,

PRIORI AC DOMINO CHARITATIS SUPRA LIGERIM, NECNON AMBERTAE.

Qui cunctis supereminet sacræ doctrinæ magistris, illustrissime domine, is tibi se sistit ut in ejus amplexus ruas, quem ut patrem colis; et eum attentus auscultes, quem ut magistrum revereris, qui purioris theologiæ studiosissimus es.

Is ipse suas, et quidem expurgatas, tibi offert lectiones, in quibus unis ea omnia teneas que in ceteris legisti: ut que eo exponente noveris, ea te docente omnes quandoque discant:

Anselmus est, ex abbate Beccensi Cantuariensis archiepiscopus, qui, suo tandem splendori restitutus, abbatem Beccensem suo sic adgandet illustrare lumine, ut in gratiæ vicem ipse tuo nomine illustrior fiat; et ita splendenti Anselmo ab eo illustratus ipse affulgess.

Hactenus vel mutilus, vel mendis fædus adeo viluerat ut nequidem legeretur, eo quod vix ac ne vix quidem intelligeretur: ipsum modo nativæ suæ integritati ac puritati reddidimus, consultis quampluribus, quos undequaque corrogavimus, codicibus manuscriptis; adeo ut qui offendebat in singulis, jam integrum inoffenso decurrat pede; et qui hærebat in verbis, sensum facilis attingat.

Jam ergo ut S. Anselmi Opera cunctis fiant amori ac studio, quid superest nisi ut tuo fulgeant nomine? Quo enim felicius quam tuo, sancti illius doctoris Opera prodirent? Quidquid in scientiis altum, quidquid mirum in artibus, hoc Colberti nomen jure celebrat, dum ambit tutelam. Ecquis ejus non ambiret patrocinium, qui, dum regis regnique ad-Patrol. CLVIII.

minister secretioribus assidet consiliis, sic omnium promovet vel protegit studia, ut in ipso babeant scientiarum alumni Mecænatem, omnes litterati patronum.

In te ergo, illustrissime domine, ut nobis sit, quem in Parente se babere gloriatur non Gallia modo, sed Europa, sed totus orbis, Anselmus primævo suo splendori redditus, tuo nomine gestit insigniri, qui olim Galliæ, Angliæ, vel magis orbis Christiani decus fuit et ornamentum.

Is exabbate Beccensi, cujus locum tenes, ad infulas raptus, quas ut scientiæ pietatisque merito quamprimum obtineas, jam in omnium votis est; is, inquam, sna Opera non tuo examini, ut olim Lanfranci censuræ, corrigenda subjicit, sed emendata, tuis studiis tuæque tutelæ committit.

Unus forte miraberis quod Theologorum facile princeps te sacræ doctrinæ alumnum, suæ quærat habere tutorem. Hoc unum in te mirantur omnes quod tuæ parentis non tam alumnus quam actor, et vindex sis magis quam discipulus. Sublimiorem sane intelligentiam spirant hujus sancti doctoris Opera; verum, quo ferves, animus nec sublimioribus impar.

S. Anselmus unus ipse est qui summæ essentiæ majestatis ea humilitate scrutatus est, quæ non opprimeretur a gloria; et ea sapientia attigit, quæ intelligeret quod fide credidit. Unus ipse est qui divini Verbi œconomiam sic exposuit, ut quod caperet nemo, nemo non apprehendat, qui cum ipso per fidem ad intellectum profecerit. Unus ipse est qui angeli et hominis casum, originalisque labis traducem sic edisseruit, ut quod cæteros occultum latuit, jam omnibus fiat manifestum, qui ideo credunt ut intelligant. Unus perro ipse est qui eam, quam pauci penetrare valent, divinæ præscientiæ, prædestinationis et gratiæ cum humana libertate concordiam ea lege composuit, ut pereat necesse sit qui sic unum defendit ut alterum neget.

Hæc sunt, illustrissime domine, quæ S. Anselmus sapuit: hæc sunt quæ S. Anselmus docuit; et quidem hæc alta, hæc summa sunt, sed et ideo tuis digna studiis, quibus in id anum tendis ut Deo digna sapias. His itaque qui in sancti hujusce doctoris Operibus latent, divinæ sapientiæ thesauris te quis dignior, vel te quid dignius? Hos igitur eo animo excipias, quo ipsos in suæ erga te reverentiæ obsequium tuo nomini dicat, qui ut nihil unquam nisi rectum, nisi sanctum, cum Anselmo sapias, et in Deo semper valeas, æternum precatur.

Tibi

Addictissimus F. Gabriel Gerberon,
Presbyter ac monachus in congregatione Sancti Mauri.

## IN OMNIA S. ANSELMI OPERA PROLOQUIUM

mus SS. Patrum voluminibus eruditi; et ex publicis hisce Ecclesiæ fontibus uberiores purioresque nostræ fidei latices hauriendos esse non dubitat quisquis catholice sapit. Unde non evolvendis modo his sacræ doctrinæ codicibus toti incubuere quotquot vere docti fuerunt, sed et in illis sedulo expurgandis a labe et sordibus quas temporum lapsu et exscriptorum nescientia vel incuria contraxerant, omnem, ut par erat, insumpserunt operam quotquot veritati non discendæ solum, sed et posteris tradendæ invigilarunt.

Ilæe nusquam laudata satis monachorum, et pro cæteris, si Eadmero credimus, ipsiusmet Anselmi studia; hic pius juxta ac utilis eorum labor, qui ut non legendis duntaxat, sed et emendandis sanctorum scriptis impalluere.

Avitæ hujusce pietatis avitique istius laboris æmuli nonnulla sanctorum doctorum opera jam typis purgatoribus excusa dederunt, et excudenda etiamnum parant plures congregationis S. Mauri ascetæ. Nos in S. Anselmum ex abbate Beccensi Cantuariensem archiepiscopum incidimus; cujus scripta, dum sublimioris doctrinæ splendoribus hine inde micarent, adeo corrupta deprehendimus, ut vix una superesset in eis integra sententia.

Hæe ut nativæ suæ puritati redderentur plures consuluimus codices mss. quos nltro nobis suppeditavere bibliotheex non ignobiles, videlicet Regia, Victorina, Thuana, Cisterciensis, Cotto-C matico. niana in Anglia, Tornacensis Martiniana, clar. V. D. Joly, præcentoris Parisiensis, et cl. V. D. Bigot Rothomagensis: nec omisimus bibliothecarum, Beccensis, Gemmeticensis, S. Michaelis in Monte, Corbeiensis, et San-Germanensis, exemplaria mss. Consuluimus et varias S. Anselmi Operum editiones; duas nempe Gothicas sine loco et anno: unam Nurembergensem anno 1491; duas Parisienses, unam anno 1544, et alteram anno 1549. Venetam anno 1549, duas Colonieuses, unam anno 1575, alteram anno 1612; et Lugdunensem, quæ ultima est, anno 1630.

Ad istorum cum excusorum, tum mss. fidem ca quæ in S. Anselmi Operibus vel expuncta fuerant enimus; et quæ in alia verba aliosve sensus distracta, in auctoris verba mentemque eo quo potnimus studio, et ea qua debuimus sinceritate, reduximus.

Ea etiam quæ S. Anselmi constat non esse, ab iis quæ jure ipsi retribuuntur, ex æquo secernentes, illa vel in Appendice seposuimus, vel inter Eadmeri Opera, qui aliqua hand dubie scripsit ex his quæ inter S. Anschni Opera circumferuntur, videlicet

Quidquid verbo Dei edocti credimus, id intelligi- A librum De excellentia B. Virginis, librum De cœlesti beatitudine, et librum De similitudinibus.

Hee autem ut ordine aliquo prodirent, in quatuor partes distributa sunt. Prima pars continct opera didactica seu dogmatica; hoc est, tractatus qui theologiæ vel etiam philosophiæ placita exponunt. Altera pars habet parænetica, homilias videlicet et exhortationes. Tertia includit ascetica, id est meditationes et orationes. Quarta epistolas continet.

Dogmatica sic disposuimus, ut non ætatis ordine, sed juxta subjecti seu argumenti dignitatem, aut methodi legis, procederent. Sie quæ de Deo uno agunt, seilicet Monologion, Proslogion, et Liber contra Respondentem pro insipiente; deinde quæ de Deo trino liber De fide Trinitatis, etc., et liber scientiæ pariter ac virtutis exemplo nobis præirent, B De processione Spiritus sancti. Tum quæ de Verbi Incarnatione, nimirum libri Cur Deus homo et liber De conceptu virginali, etc., justo ordine procedunt: his tamen præmisso libello De voluntate Dei, nec non libro De casu diaboli, ut pote qui ad divinæ Incarnationis intelligentiam conducunt. Deinde liber De concordia præscientiæ cum libero arbitrio; quibus pariter ex legitimæ methodi præscripto præiisse debuerunt dialogi De veritate et De libero arbitrio, et libellus De voluntate. Post hæc libri seu epistolæ quæ de sacramentis aliquid tractant, quales sunt epistolæ De azymo, De sacramentorum dirersitate, De presbyteris concubinariis, et De nuptiis consanguineorum. Primam hane partem claudit quæstio dialectica, quæ est argumentum dialogi De gram-

> Parænetica, videlicet homilias, secundum seriem librorum et capitulorum Scripturæ quæ in eis explanantur, jure distribuimus. Ascetica, hoc est meditationes et orationes sic distinximus, ut meditationes quibus mens Deum contemplatur, Jeinde orationes, quibus Deum anima sidelis invocat, et sanetorum suffragia exorat, singulatim protulimus.

> In his ita distinguendis hune ordinem duximus observandum. Præmittuntur meditationes sive orationes quibus mens compangitur, tum illæ subsequuntur quibus amore virtutum anima inardescit.

Porro epistolarum tribus libris quos primus edi derat D. Picardus, quartum adjecimus, cæteras vel omissa, restituimus; quæ male inserta, rese- p omnes complectentem quæinmss bibliothecæ Cottonianæ habentur. Ipsa enim, numero supra centum quae hactenus ineditæ sunt, solita sua erga veri studiosos humanitate nobis communicavit V. cl. D. Cotton, instante apud eum singulari benevolentia V. cl. D. Joly, regi a consiliis, in Anglia tum residente. Nonnullas insuper ex mss. bibliotheræ tum Regiæ, tum Gislenianæ, tum Martinianæ Tornacensis, tum Remigianæ Remensis, in qua fragmentu ii magis est quam epistola, deprompsimus; et cas

tim quoque in Supplemento, post indicem, evulgavimus, co quod nobis non occurrerint nisi jam excusis omnibus aliis sancti hujusce doctoris ope-

Appendicem subjunximus, in qua ea opera seposita suut quæ, etsi Anselmi nomen falso præferrent, non tamen prorsus excludenda censuimus, eo quod alibi edita non exstent; quæ enim in aliis voluminibus excusa sunt, his typis non expressimus. Sic librum De membris et actibus Deo attributis, qui inter S. Hieronymi et S. Augustini opera reperitur; sic librum De corpore et sanguine Domini, qui incipit: Lego et relego, etc., et inter Guillesmi S. Theodorici abbatis Opera in Bibliotheca Cisterciensi editus Bibliotheca PP. Honorio Augustodensi tribuitur, omnino exclusimus. Disputatio vero Judæi eum Christiano, quam Gislebertus abbas Westmonasterii scripsit, hie locum obtinuit co quod ad S. Anselmum ab auctore directa fuerit, nec in lucem hacteaus edita sit.

Ipsi ex subjecti paritate adjunximus alterum Dialogum Judai et Christiani, non din post a Ruperto Fuitiensi compositum. Is ab ipso vocatur Annulus fidei; de quo pluribus in locis dixi in Apologia pro Ruperto. Hune cum din conquisivissem, utpote qui scirem hoc opus in editis Tuitiensis abbatis desiderari, fauste tandem nactus sum, et R. P. D. Martini de Busch, prioris monasterii Lætiensis,

partim tertio, partim quarto libro anneximus; par- A diligentia ex ms. codice transcriptum, et ad nos amice transmissum, publici juris fecimus, eum aptissime alteri alterius abbatis contra Judæcs Dialogo adnectentes.

> Commentationes in Matthæum, in Cantica cantic, in Apocalypsin, et in Epistolas Pauli, hic excudendas non duximus, cum nobis constet eas non esse Anselmi, sed maxime Hervæi, monachi Burgidolensis; et animus sit omnes ejus in sacram Scripturam commentarios, quos in mss. codicibus habemus, aliis typis edere, cum tempora dabunt.

Tandem hic monuisse javat, 1º nonnullas forte exhortationes et orationes, aliave opuscula inter S. Auselmi libros hic quasi recenseri, quæ tamen ejus esse minime constat; at quid ei jure acjudicanest; sie denique libros De imagine mundi, qui in B dum sit, severior censura infra subjicienda demonstrabit; 2° castigationes singulas omnesque varias lectiones ad finem Operum accuratius scrupulosiusque collectas recudi (Nos ad calcem paginarum, ut moris est nostri, posnimus. Edit. Patrolog.), ut quam varie mss. legant ab editione Lugduneusi anni 1650, cum qua ipsa contulimus, noverit quisquis istis voluerit intendere.

> Cæterum, ne quid opellæ nostræ huie editioni desit, singulorum quæ in hoc volumine continentur operum censuram subjiciemus, ex qua facile quivis sparia a legitimis S. Anselmi operibus discernet; et qua ætate quove auctore unumquodque prodierit, quantum in his conjicere datur, nullo labore dignoseet: nostro interim fruatur.

# OPERUM S. ANSELMI CENSURA.

CENSURA Monologii.

Hunc librum habent omnes editiones, et illum Anselmo adjudicant omnia cum excusa tum manuscripta. Illius ipse meminit pluribus in locis infra citandis.

Hoc opus quo ordine et qua ætate scriptum sit, nen ita constat. Illud post quatuor Dialogos, de quibus infra, scriptum innuere videtur Eadmerus (l. t. De Vita S. Auselmi, col. 65), ex cujus fide idem exteri consent, quintum locum huic operi concedentes. Verum hujusce libri mentio multa fit in primo capite primi horumce Dialogorum, dialogi videlicet De reritate. Unde confici videtur hunc librum hujusmodi dialogis non esse posteriorem. Pater Theophylas Raynaudus putat (in hujus libri syntaxi, fuisse huie dialogo. Cui conjecturæ favere videtur quod nomen Monologii, quo co in capite liber iste vocatur, non fuerit ei præfixum nisi din post editos hnjusmodi Dialogos, ut infra dicetur. Nihilominus tamen fallit lace conjectatio. Nam hoc quod discipulus in co primo capite adduxerat ex Monologio, id in decimo ejusdem dialogi capite magister ex indu-

C stria exponendum resumit, et bene positum sic demonstrat ut discipulus nihil ejus rationi posse objici respondeat. Totam igitur hujusce dialogi seriem attendenti, ista ex Monologio non fuisse huic dialogo adjecta liquet. Adde quod omnia mss. sie legunt. Nec Eadmerus hoc opus post dialoges editum asscrit, sed postquam ab Anselmo scriptos fuisse hosce Dialogos dixit, subjungit : Fecit quoque libellum unum quem Monologica appellarit, que verla non arguint hunc librum non nisi post Dialogos prodiisse. Quod autem Monologii nomine liber iste proferatur in 1 et 10 [al. 11] capite istius dialogi, facile censuerim hoc appositum postquam Auselmus hujus operis titulum immutavit, et Monologium vocitari voluit. Constat ergo hoc opus ab Anselmo esse p. 455) ista ex Monologio postea inserta sive attexta D compositum antequam dialogum De veritate scripserit.

> Verum non scriptionis ordine duntaxat, sed et argumenti dignitate primum est. In co enim pluribus et quidem necessariis rationibus sine Scripturarum auctoritate S. Anselmus in persona alicujus secum ratiocinantis probat quidquid fide de Dei existentia et essentia credimus. Hinc illud opus inscripserat a

Exemplum meditandi de ratione fidei, nullo auctoris A nomine præposito, ut præfert ms. Sagiense, quod propterea cæteris antiquius duennus; deinde Monologium nuncupavit. Hugone vero Lugdunensi archiepiscopo jubente ut nomen suum ilii præscriberet, ipse jam abbas Beccensis, illud Monologium, id est So'itoqu um, nominavit. Hæc ex ipso discere est in ejus prologo ad Proslogion et in capitibus 4 et 9 litri De fide Trin. et de incarn. Verbi, et in ejus epistola ad Hugonem, quæ est 47 libri u, et in epistola ad Lanfrancum, quæ est 65 libri 1, et in epist. ad Mauricium, quæ est 65 ejusdem libri primi.

Hunc autem librum instantibus suis monachis, et nax me Mauricio, Anselmus, tum Becci prior, seripsit, et antequam evulgaret, corrigendum Lanfranco B jam tum archiepiscopo misit, ut ipse suis ad cum epistolis testatur. Vide lib. 1v, epist. 102, et lib. 1, epist. 65.

Cam autem S. Anselmus co in libro dixisset non proprie dici in Deo tres personas quomodo tres substantias, etc., inde a nonnullis reprehensus est, a quorum censura se vindicavit B. Augustini auctoritate, ut ipse adhuc prior scribit Rainaldo abbati in epistola quæ est 74 l. 1, et Lanfranco archiepiscopo in epist. quæ est 68 lib. 1.

#### CENSURA Proslogii.

Hujus libri argumentum et intitulationem discere quivis potest ab Eadmero in lib. 1 De vita S. Anselmi (col. 65), ex prologo hujusce libri, et ex epist. 11 et 47 libri n. Hoc opus inter alia S. Anselmi exstat in omnibus editis ac mss. In editis quidem inscribitur *Prosologion*, sed per errorem: inscribendus enim est iste liber, *Proslogion*, ut habent mss. 464 et 2267 Bibliotheeæ Regiæ et alia antiquiora, ut videre licet in castigationibus quas ad calcem Operum posuimus.

Quod Anselmus adhuc prior Becci, et quidem post Monologium, ipsum composuerit (ab ann. 1065 ad an. 1077), ex Eadmero loc. cit. palam est. Quæ eo in opusculo de divina natura et ejus personis S. Anselmus edisseruit, ipse commendat in c. 4 libri De fide Trinitatis et de Incarnatione Verbi. Quæ autem in eo de pleno beatitudinis gaudio elocutus est, Hugoni incluso legenda consulit in ep. 22 l. n. D Etsi libellus iste sententiarum ac subtilissimæ contemplationis pondere magnus esset, ut ait Willelmus Gemmet. lib. vi Hist. Northman., c. 9, quidam tamen hujus libri ratiocinationem confutare aggressus est, de quo in sequentis opusculi censura dicemus.

Observandum hie superest quod cum S. Anselmus indubius sit lujusce opusculi anctor, ex quo maxima pars Manualis, quod S. Augustini operibus inscritur, conflata est, liquido constat Manuale istud non Augustini, sed magna ex parte Anselmi fetum esse, ut infra demonstrabimus in censura Meditationis 21, quæ incipit: Eia mane, etc., et ex isto opuscule to/a excerpta est.

CENSURA Responsionis pro insipiente.

Cum Proslogium in manus cujusdam venisset, qui hanc Anselmi argumentationem, id quod majus cogitari nequit, est saltem in intellectu, ergo et meres sario reipsa existet, non ratam esse putans, cam refellere gestiens, scriptum illud e fidit, ut narrat Eadmerus lih. i De Vita S. Anselmi, col. cit. fi o opus varias habet intitulationes, quas videre he in variis hujusce libelli lectionibus ad calcem Operum positis. In hujus responsionis fine plurimum commendatur liber Proslogii.

Hujusce vero Responsionis quis auctor esset Anselmus adeo tacere voluit, ut cum non esse insipientem, sed Catholicum dixisse satis esse duverit in prologo sui Apologetici, pag. 57. Unde hactenus hujusce Respondentis nomen anditum non fuerat, quod nos declaravimus ex mss. fide quæ Gaunilonem Majoris-Monasterii monachum hujus responsionis auctorem proclamant. Vide varias hujusce et sequentis opusculi lectiones. Abeat jam ergo procul Francisci Pici sententia hoc opus trilmentis Roberto Olkot, quem constat ducentis annis esse Anselmo juniorem. Is quidem et cum eo alii hanc S. Anselmi ratiocinationem, veluti quæ in logicam peccaret, exploserunt; sed ausim dicere quod nec eam intellexerunt. Alius forte dabitur de ea disserendi locus.

CENSURA LIBRI contra Gaunilonem respondentem pro insipiente.

Quidam S. Anselmi amicus ad eum misit Gaunilonis responsionem, quam ut sanctus doctor consideravit, gavisus est, et eam, adjuncta confutatione. eidem amico remisit, ut testatur Eadmerus l. 1 De vita S. Anselmi, col. cit. Hee confutatio legitur in onnibus S. Anselmi tam excusis quam mss. codicibus. In mss. 442 bibliothecæ Domus S. Petri, tract. 5, exstat sub hoc titulo: Contra insipientes. In mss. biblioth, aulæ Pembroch, tract. 8, hunc præfert titulum: Contra respondentem insipientem. In ea spectabilis est Anselmi modestia, qui, ut refert Eadmerus loco cit., gratias agit suo reprehensori; quem non insipientem sed Catholicum ipse pronuntiat in sum responsionis prologo, et quem non malevolentia, sed benevolentia, quæ ipsi infirma visa sunt, confutanda suscepisse censuit; ut ait in hujusce Apologetici clausula. Ilæc S. Anselmum. dam Becci prior esset (circa an. 1070) scripsisse discimus ab Eadmero citato loco.

CENSURA LIBRI SEU EPISTOLÆ De fide Trinitatis et de Incarnatione Verbi.

Hie liber exstat in omnibus sive mss, sive excusis sancti Anselmi exemplaribus; et quidem inventus est sie prænotatus: Liber sive epistola de fide, seu Liber de Incarnatione Verbi contra Judæos, ut fidem facit luijusce libelli præfatio in editionibus Gothicis quæ nec annum nec locum habent, et in quarum altera omittuntur hæe verba, contra Judæos; quæ et in subsequentibus postea editionious merito exp incta sunt. Irrepserant enim, ut conjicio, ex Trithemio.

librum De Trinitate, et quidem ab eo opere distinctum, contra Judæos scripsisse; qui error ex variis hujus opusculi inscriptionibus ortus est. Nam in ms. 336 Bibliothecæ Regiæ hic liber sic inscriptus legitur : Anselmus de Trinitate. Nec immerito, quandoquidem Trinitatis fides in eo maxime explicatur. Unde et nos integrum titulum restituimus, De fide Trinitatis, etc.; nec enim eum duximus omittendum, qui magis operis argumentum indicat.

Sanctus Anselmus in e. 4 hojus operis commendat Monologion et Proslogion, quibus proinde posterius est; at in cap. 17 libri De processione Spiritus sancti meminit istius epistolæ, quæ propterea illum librum præcessit.

Eadmerus I. 11 De vita S. Anselmi (col. 84), et l. 11 Histor, novor., scribit hoc opus ab Anselmo initio sui archiepiscopatus fuisse compositum stylo episto-Iari et Urbano II papæ destinatum; et ex eo S. pontificem in Barensi concilio errorem Gracorum firmius confutasse. Nihilominus tamen certum est, 1. Anselmum adhuc abbatem primam huic operi manum admovisse, videlicet anno 1092 : ipse enim in epistola ad Baldrieum, quæ est 54 libri 11, significat se hunc librum inchoasse antequam in Angliam transfretaret. Cantuariam autem venit pridie Nativitatis B. V., et anno sequenti, qui ab Eadmero 1093 notatur, in archiepiscopum electus est : juxta ipsiusmet Eadmeri historiam, I. 11 De Vita sancti Anselmi (loc. cit.). Pridie, inquit, Nativitatis B. Dei C. Genitricis et perpetuæ virginis Mariæ, Cantuariam venit ... Rapitur et violenter in vicinam ecclesiam cum hymnis portutur. Acta sunt hac an. D. Incarnat. 1093, pridie Non. Martii.

Id insuper ex eo probatur quod, ut Anselmus indicat in c. 1 hujusce operis, incæptum sit ante concilium Suessionense, quod Raynaldo Remensi archiepiscopo præside celebratum est anno 1092 abeunte, vel ineunte anno 1093.

Certum est, 2°, manum ultimam huie operi S. Anselmum dedisse anno 1094, videlicet post S. Anselmi inaugurationem anno 1093, pridie Non. Decemb., peractam, cum rege in Normanniam transvecto Anselmus studiis ecelestibus vacaret, ut tradit Eadmerus I. n De Vita sancti Anselmi; hæc autem, D codem teste (loc. cit.), anno 1094 contigerunt.

Hunc autem librum sauctus Anselmus seripsit centra quemdam clericum, qui asserebat in Deo tres personas esse tres res, sicut tres angeli aut tres animæ; quem cum resipuisse audiisset, et ipse suum opus dimiserat, quod non perfecit nisi postquam cum ficte suum errorem abjurasse didicerit. Ilæc ipse in c. 1 lujus libri proloquitur.

Porro clericus hie, contra cujas blasphemias calamum S. Auselmus exacuit, Roscelinus sive Ruzelinus vocatur in ms. 5 bibliothecæ Thuanæ, ut notant variæ lectiones; et in ms. monasterii Longi-Pontis, in quo exstat hie liber eo titulo: De incarnatione Verbi contra blasphemias Rucelini Compen-

qui in libro De eecl. script. censuit S. Anselman A diensis. Iste Rucelinus fuit Abailardi præceptor, ut observat Horstins ad S. Bernardi epistolas, tom. V, p. 57, col. 1. Illins denique errores notantur a S. Anselmo I. u, ep. 55, 41 et 51; ab Abailardo ep. 21; ab Ivone Carn. ep. 7; et ab Annalium scriptoribus ad an. 1092 et 1094. Ea autem ætate plurimi ista difficultate tenebantur, ut ipse Anselmus tradit (col. 263).

CENSURA LIBRI De processione Spiritus sancti.

Legitur hic liber in omnibus tum miss. tum excusis Operum sancti Anselmi voluminibus. Cantabrigæ in ms. 235 collegii Sancti Benedicti tribnitur Augustino; per errorem haud dubie prioris litteræ A, quæ Augustinum pro Anselmo significavit.

Auselmum autem hoe opus edidisse licet nou expresse tradat Eadmerns in libris De eius Vita (lib. 11, col. 102), et ibi solummodo dicat Græcos ab Anselmo catholica disputatione fuisse confutatos, manifestum tamen fit ex codem in lib. 11 Histor. novor., ubi ait quod ipse Anselmus post Barense coneilium, quod anno 1098 coaetum est, inde diligentius atque subtilias tractans, egregium opus scripsit, et per multa loca ab amicis suis rogatus direxit. Id etiam patet ex Anselmi libro seu epistola De azipno, in cujus cap. 1 docet se ad Walerannum misisse opusculum quod de processione Spiritus sancti ediderat. De eadem ista disputatione scribitur in ep. 53 et 160 libri nu et in epist. 11 libri 1v. Ilic liber in editionibus Gothicis et in Coloniensibus inscribitur Epistola, etc., quod ex eo factum conjicio quod Hildeberti instantia conscriptum Anselmus ad eum transmiserit, ut ex citatis epistolis liquet.

lloc opus editum esse ante completum an. 1101, quo seliisma exstinctum est, colligitur ex præfata epistola qua Waleranno in schismate stanti misisse se istud opusculum Anselmus seribit. Præadducta quoque Eadmeri verba (l. 11 Hist. nov.) certam fidem faciunt illud non esse compositum nisi post concilium Barense, quod non anno 1097, ut conciliorum collectores falso computant, sed anno 1098 celebratum est. Anselmus enim anno 1097, feria v', quæ fuit Idus Octobris, a curia discessit, et postera die ex Anglia Romam profecturus ad portum Dofris venit. Lugduni moratus est usque ad feriam tertiam ante Dominicam Palmarum (anni proinde 1098), quo die Lugduno recessit, et post aliquot dies Romam pervenit, et præ nimia æstate in villam Schlaviam divertit; unde Barum eum Urbano Il petiit, et concilio adfuit. Ilæc fuse narrat Eadmerus l. 11 Hist. novor., ex quibus sit evidens Barense concilium anno 1098 coactum esse, et librum De processione Spiritus sancti non editum esse nisi post hujus anno 1098 decursum. Mihi ergo probatur, 1º ad id operis excitatum Anselmum ab Hildeberto Cenomanensi episcopo anno 1100, post mensem Augustum, quo rex Willelmus regnum cum vita deposuit, line est statim atque a carcere quo inclusus fuerat Hildebertus liberatus est, et quo Anselmus in Angliam reversus est; ibi enim tune fuisse Anselselmum epistola quæ est 160 l. 111, his verbis : Felicem me, si mernissem vel præsens instrui. Hoc antem mihi locus invidet, nec aliter salutationis indulsit obsequia, nisi prius orbis dimidium consultarem: oportet enim maris et acris explorare clementiam, etc.; in qua etiam se nondum in Angliam transfretasse indicat. Unde et colligo cam scriptam ante annum 1101, quo incunte, videlicet paulo ante vernum tempus, in Angliam Hildebertus transivit, antequam Elias, urbe capta, Cenomanense castrum obsedisset, ut de Hildeberto observat D. de Bondonnet in libro De Vitis Cenom. pontificum. - 2º Mihi probatur hoc opus ab Anselmo compositum ab anno 1101 incunte ad annum 1103, quo iterum ex Anglia Anselmus exivit, et co ipso tempore Anselmum illud Hildeberto B cujus erat filius, transcripsit, ut testatur S. Anac Waleranno misisse.

CENSURA LIBRI De voluntate Dei.

In nullo ex his in quæ incidi mss. reperitur iste libellus. Cum tamen in omnibus editis legatur sub Anselmi Cantuar, archiep, nomine, et in eo verba ac sententiæ S. Anselmi deprehendantur, illum ad appendicem non duximus ablegandum. Equidem scio Anselmum Laudunensem de voluntate Dei co sæculo disputasse, et ejus hac de re sententiam a Ruperto Tuitiensi acriter impugnatam non verbis modo, sed et scriptis, nt in Ruperti Apologia late disserui (in prolog. et in parte i, p. 10, 11, 12, 13, 16, 17, 45 et 81). Verum quidni et Anselmus Cantuariensis de eadem quæstione simul ac de concordia præscientiæ, etc., scripserit circa vitæ finem, effervescentibus tune animis circa hanc de Dei voluntate quastionem, paucis videlicet annis antequam Rupertus cum Anselmo Laudunensi congrederetur. Nam adversus cum scripsit circa annum 1116, ut in ejus Apologia animadverti; Anselmus vero decesserat anno 1109.

CENSURA LIBRI De casu diaboli.

Istius dialogi S. Auselmus ipse meminit in c. 17 libri 1 Cur Dens homo; et in c. 5 libri De conceptu virginali, circa finem, et in c. 7 libri De concordia præscientiæ, etc. Argumentum libri declaratur in prologo ad dialogum De veritate.

Hunc ut et alios tres S. Anselmus scripsit dum adduc prior esset Becci, ut tradit Eadm. l. 1 De p anno post mortem Urbani II, qui humana exucrat ejus Vita, hoc est ab anno 1063, quo præpositus est, ad annum 1077, quo in abbatem est electus.

Observandum hic unum est quod tractatus De malo, de quo ipse scripsit ad Mauritium, non est nisi excerptum ex c. H dialogi istius, remota forma interlocutionis, ut facile advertet quisquis epistolam ad Mauritium, quæ est 8 libri 11, contulerit cum præfato capite 11 [al. 10]. Quapropter scriptum illud separatini non edidinus, cum et in eo capite, et in ista epistola uno contextu integrum habeatur.

CENSURA LIRRORUM Cur Deus homo.

Hoc opus in Anglia ad Bosonis instantiam S. Anselmus inchoavit, et in Capuana provincia, antequam cogeretur Barense concilium, perfecit, ut ipse testa-

num pon obscure innuit præfata Hildeberti ad An- A tur in præfatione, et Eadmerus refert l. 11 De ejus vita. Inde consequi necesse est hoc opus prodiisse ante librum De processione Spiritus sancti, qui, ut probavimus, non nisi post Barense concilium seriptus est. Anno itaque 1094, postquam librum D? incarnatione Verbi perfecit, hosce libros S. Anselmes aggressus est, dum per regis absentiam studiis sanctis totum se daret, juxta Eadm. l. 11 De ejus Vita (col. 84). Ipsos autem complevit in villa Schlaviam, quo diverterat anno 1098, et ubi remanere nimio calore compulsus est, donec instaret status dies concilii, videlicet Kal. Octob. istius anni 1098, et non anni 1097, ut ex Eadmero demonstravimus in libri De processione Spiritus sancti censura.

Hos libros Eadmerns ipse Beccensi Ecclesiæ, selmus in epistola quie est 25 libri 11. Ipsos etiam a monachis Cantuariæ transcribi ad Paschalem II mittendos rogavit S. Anselmus, si ejus epistolæ credimus, quæ est 55 libri 1v.

Advertendum etiam est quod in fine cap. 17 libri n dicat Anselmus voluntatem se habere scribendi de originali peccato; unde consequitur librum De conceptu virgin. et orig. pecc. esse isto posteriorem; quod etiam arguitur ex prologo et ex c. 22 istins libri, ubi meminit librorum Cur Dens. homo.

Censura Libri De conceptu virginali et originali peccato.

Post Barense concilium Romanamque synodum S. Anselmus, dum Lugduni moraretur, expletis libris Cur Deus homo, hoc opus scripsit ante meditationem De redemptione humana, ut sidem sacit Eadmerus lib. 11 De ejus vita (col. 107). Liquet ergo librum hunc esse compositum anno 1099, quo conc. Rom. celebratum est sub Urbano II, in festo Apparitionis scilicet S. Michaelis, quod erat terminus induciarum quas in festo Nativitatis Domini post concilium Barense rex Angliæ obtinuerat, juxta Eadmer, I. 11 Hist, novor. Huic enim synodo Romanæ S. Anselmus interfuit, nec nisi ca peracta Lugdunum repetiit, ut ex Eadm. ibidem constat, nec Lugduno discessit nisi post regis obitum, qui an. 1100, mense Augusto, contigit, uno videlicet mense Octobri [corr. Julio] anni præcedentis, ut Eadmerus in fine lib. 11, llist. novor. observat.

Hie liber aliquando duntaxat inscribitur De conceptu virginali. Sic Cantabrigæ in ms. 161 biblioth. publicæ, et in ms. 217 collegii Caii, et in ms. 203 aula Pembrochianæ, et in aliis. Aliquando simpliciter, De originali peccato, sic Cantabrigae in ms. 255 collegii S. Benedicti, et aliis quæ videre est in variis lectionibus. Hinc forte error Trithemii distinguentis librum De virginali conceptu, a libro De peccato originali.

in præfatione et in c. 22 istius opusculi S. Anselmus meminit librorum Cur Deus homa, qui proinde co sunt antiquiores; illud vero præcessit libetum

De concordia præscient., in cujus c. 7 mentionem A ipse liber in c. 1 declarat se ab co scriptum qui habet opusculi istius.

Denique in epistola ad Theodoricum, quæ est 42 lib. 1v, de eo opere scribit, et illud cum libris Cur Deus homo transcribi mandat, ut eos omnes ad Pasch. Il dirigeret. Vide epist 55 libri 1v.

CENSURA DECLARATIONIS cujusdum in præcedentem librum.

Etsi declaratio hæc in mss. sancti Anselmi voluminibus non occurrat, in omnibus tamen illius operum editionibus reperitur. Illius occasionem et argumentum ex ipsamet discere licet. Verum de illius auctore et ætate non aliud scimus nisi quod coætaneus fuerit S. Bernardo Clarzevallensi, quem vocat sui temporis Spiritus sancti organum. Unde con**s**ectaneum est hancce declarationem esse posteriorem  $^{\mathbf{B}}$ Anselmo, qui decesserat anno 1109. Bernardus vero junior monachum induit anno 1113.

CENSURA DIALOGI De veritate.

Sanctus Anselmus adhuc prior hunc dialogum scripsit, Eadmero teste l. 1 De ejus Vita (col. 62), eodem videlicet tempore quo dialogos De casu diaboli, De libertate et De grammatico. Vide sancti Anselmi prologum ad hunc dialogum, cujus adhuc ipse meminit in c. 5 libri De conceptu virginali. Eadem proinde sit dialogorum De libero arbitrio et De grammatico censura; si addideris quod in c. 4, quæst. 3 De concordia gratiæ, etc., mentio fiat dialogi De libero arbitrio.

CENSURA TRACTATUS De voluntate.

Sanctus Anselmus I. De concordia gratiæ cum lib. arb., c. 11, utcunque promisit, etsi infirmæ admodura valetudinis, se aliquando dicturum de multiplici divisione voluntatis quæ est usus. Id autem cum nullo in loco attigerit, non abs re conjicio ab eo paulo antequam decederet libellum hunc esse compositum, quem ex ms. Victor. Cd. 12 edidi; et quidem eo lubentius, quod non modo Anselmi noinen, sed et sententias habet.

CENSURA LIBRI De concordia præscientiæ, prædestinationis et gratiæ cum libero arbitrio.

Anglicanæ Ecclesiæ pace reddita, S. Anselmus circa vitie finem, hoc est anno 1109, hoc opus scripsit, juxta Eadmer. l. 11 De ejus Vita (col. 114).

lectionibus notatum est; queis adde quod in ms. 442 domus sancti Petri in Auglia in duos tractatus iste liber dividitur : primus est de præscientia et prædestinatione; alter de gratia et libero arbitrio: at justius in ms. 203 anlæ Pembroch, in tres partes distribuitur : 1º de præscientia et libero arbitrio; 2º de priedestinatione et libero arbitrio; 5º de gratia et libero arbitrio. In ms. bibliothecæ Villariensis in Brabantia dicitur Liber trium quæstionum. Dignus sane liber qui tanti viri vitam clauderet.

CENSURA LIBRI SEU EPISTOLÆ De azymo et fermento.

Librum hunc seu epistolam esse Anselmi protestantur omnia cum excusa tum mss. exemplaria : et ipse Dodeckinns ad ann. 1091; sed et

tractatum De processione Spiritus sancti ediderat, de quo supra diximus. In ms. 22 bibliothecæ Lincolniensis, et in mss. 217 bibliothecæ Caii, et in ms. 145 hibl. publicæ Cantabrigensis, et in ms. Cisterciensi inscriptus est De sacrificio azymi et fermentati. In ms. Sancti Martini Torn. intitulatus est De pane sacrificii contra Græcos. Inter epistulaexcusa fuit editione Colon. an. 1612; in aliis omnibus inter libros edita est sub eo titulo quem ei præfiximus. Vide varias lectiones.

Cum præfatus liber De processione, etc., cujus in c. 1 hujusce epistolæ fit mentio, prodierit ab anno 1101 ad annum 1103, ut supra demonstratum, et hæc epistola directa fuerit Waleranno Novemburgensi, adhuc stanti in schismate, quod Guiberti morte, quæ juxta Dodech. anno 1100 obtigit, exstingui cœpit, certo certius est eam ab Anselmo scriptam non fuisse aute annum 1101, sed paulo post librum De processione Spiritus sancti, circa annum 1102: hanc enim protrahere usque ad annum 1106, sub cujus fine Anselmus in Angliam rediit, et quo Henricus IV imp. Leodii vita functus est, abs re diceretur, cum eo tempore schisma penitus desiisset, Henrico V jam imperante. Hæc præcessit alieram De sacramentorum diversitate, in cujus fine auctor meminit istius.

CENSURA LIBRI SIVE DUARUM EPISTOLARUM De sacramentorum diversitate.

Primam hujuscemodi epistolarum esse Waleranni, alteram Anselmi Cantuar., inscriptiones præseferunt in omnibus tam editis quam mss. Ideo autem Eadmerus istius sicut et præcedentis opusculi non meminit, quod inter epistolas ea recensenda duxerit: nos ea libris accensuimus, juxta omnes pene editiones, et pleraque mss. In ms. 22 bibl. Lincol., et in ms. 217 bib!. Caii, et in ms. 203 aulæ Pembroch., et in ms. Cisterc., ac in editione Nuremberg. anno 1491 hie liber inscriptus legitur De sacramentis Ecclesia. Quo eodem titulo illum citat S. Bonav. t. VII, parte iv, in c. 1 tertiæ Responsionis Apologiæ pauperum. Diversos alios titulos vide in variis lectio-

Qua autem ætate duæ istæ epistolæ scriptæ sint, Varia est lujusce operis distributio , ut in variis p sic conjicimus. Anselmus Waleranno jam miscrat epistolam de azymo, ut ipse in fine hujusce opusculi significat. Deinde ex c. ult. epistolæ Waleranni et ex c. 1 epistolæ sancti Anselmi constat quod tune Walerannus Paschali II esset reconciliatus, et adeo ipsi familiaris, ut cardinalium jam tum esset consecretarius, ut refert Paulus Langius in Chronico Citizensi. Igitur scriptam censeo hanc saucti Anselmi epistolam anno 1102, quo Anselmus Ecclesiæ hono totus invigilavit, priusquam ex Anglia Romam iterum pergeret, quo pervenit circa finem anni 1103. Et ita S. Anselmus per duosistos an. 1101 et 1102 scripsit librum De processione Spiritus sancti. Deinde librum De azymo, et tandem epistolam De sacramentorum differentiis.

CENSURA Offendiculi sacerdotum.

Hic liber exstat Cantabrigae in ms. 255 collegii Sancti Benedicti, in ms. E 10 Corbeiensi, et in ms. S. Ebrulphi, ex quo ipsum edidimus. Is tamen non aliud est quam excerptum ex S. Anselmi epistota ad Gn'llelmum abbatem, quae est 56 l. 1, ut utrumque legenti fit evidens. Hunc antem Guillelmum Dodechinus ad ann. 1094 ait fuisse abbatem Dersagiensem; sed abbas Hirsangiensis dicitur in veteribus monimentis contra schismaticos a Sebastiano Tengaagel editis anno 1612, et mihi a doctissimo D. Baluzio communicatis, nbi hace epistola legitur. Quam falso libellus hic ascribatur Honorio Augustod. t. XII Bibl. PP. ex præfatis liquet.

Censura Libri De nuptiis consanguincorum.

In editione Coloniensi an. 1612 primum, quod B sciam, excusus est hic liber, et quidem inter epistolas. Nos tamen ipsam, quia dogmatica est, aliis opusculis adjunximus. Anselmo autem Cantuariensi eam adjudicant inscriptio quæ illius nomen præfert, Methodus inquirendi rationes corum quæ observamus, et sententia qua in c. 6 dicitur per Adam tota natura fuisse corrupta, quia tota tune in ipso erat, et extra enm non erat: hæe enim omnia Anselmi suns.

Nec quem movere debet quod Anselmus c. 5 et 7 hujusce libri definiat matrimonium inter cognatos in sexto gradu posse contrahi, cum tamen in antiquioribus etiam Angliæ conciliis, et in iis quibus ipse præfuit, prohibita sint commbia usque ad septimum gradum. Hæc enim quæ videtur dissonantia facile concordat, si attendatur quod canones intra septimum gradum conjugia prohibuerint quoadusque parentela ex alterutra parte ad septimum gradum perveniat, ut exprimit synodus Londoniensis sub Lanfranco, anno 1075, adeo ut si ex una duntaxat parte sextus gradus attingitur, et ex altera septimus, tunc in sexto gradu matrimonium possit contrahi.

P. Raynal lus hunc nodum ut solveret, in sua Syntaxi censuit S. Anselmum co loci gradus cognationis computasse non a fratre et sorore, sed a nepote et nepte, juxta concilii Salguastadicusis definitionem. Verum quæ ratio Anselmo fuit alio ordine hic recensere hos gradus quam in libro De azymo et in canonibus quos ipse condidit in Londinensi conc. au. 4102?

(ihil ergo repugnat, sed omnia suadent hanc epistolam ab Anselmo scriptam fuisse. Sed cui, et qua anate, non est unde conjiciam. Inscriptio ejus mutila est, nomen enim ejus cui scribitur non legitur, nec Anselmus archiepiscopus vocatur. Murierdarcho sive Murchertacho Iliberniae regi, ut cognatorum conjugia prohibeat, S. Anselmus scribit epistolam quæ est 142 librim, et ab eo rege ad S. Anselmum missas epistolas anno 1095 et 1096 pro consecratione episcopi Dublmensis et episcopi Wataferdiae, ab Eadmero in l. n Hist. nov. discimus. Unde ab Anselmo ad quemdam forte Hibernum co tempore, scilicet circa annum 1096, scriptam fuisse hanc epistolam utcunque conjici potest.

(Vide censuram dialogi De casu diaboli, et dialogi De veritate.)

CENSURA HOMILIARUM.

Quandoquidem pastoralis est muneris verbo Dei gregem pascere, Anselmum, qui facundia et zelo ad dicendum promptus semper ac paratus crat, sermonem ad populum frequenter habuisse non est unde quis dubitet. Eadmerus cum diversis in locis concionatum fuisse testatur.

Ex omnibus autem sancti Anselmi sermonibus sive homiliis paucissimæ restant. In antiquis editionibus, videlicet duabus Gothicis, una Nurembergenti anno 1491, una et altera Parisiensi anno 1544 et 1549, una Veneta an. 4549, unica homilia exstat, quæ est in illud: Intravit Jesus, etc. Et in Colon. anno 1575 primum typis datæ sunt enarrationes seu homiliæ in aliquot evangelia, et in illud Eceli. xxiv: In omnibus requiem, etc. Anselmi Cantuar. archiep. nomen præferentes.

Altera Coloniensis anno 1612, et Lugdun, anno 1650, easdem codem nomine dederunt. Ipsas ergo ea fide, etsi nullo quod viderim ms. suffragante, nihilque de ipsis Eadmero proferente, edidimus; nihil tamen inde asserentes, sed quod accepimus, tradentes. Ordinem duntaxat immutavimus, eas disponendo jaxta seriem locorum Scriptaræ, quæ in his exponuntur.

Adnotasse sufficiat codem stylo et sensu scriptas esse hujusmodi homilias quo et enarrationes in Matth. quas Coloniensis editio in codem volumine, Anselmi nomine præfixo, compegit. Id facile scenndum me discernet quisquis pariter ca loca quæ in utrisque explorata sunt invicem contulerit.

Oxoniæ quidem in ms. 242 bibl. Merton, exstant homiliæ B. Anselmi; sed quæ et quot, discere non potni.

In ms. S 15 Sancti Ebrulphi una homilia legitur eo titulo: Anselmi sermo in « Videns Jesus turbas, » etc., hanc ad nos transmissam ordine secundam caeteris inscruinus.

Unam quoque in illud Apostoli : Decebat enim, etc., adjecimus ex ms. Corb. S 596, hoc titulo : Secundum magistrum Anselmum super versum illum : D « Decebat enim », etc.

Ea porro quæ est in ilind: Intravit Jesus, etc., et quam nonam posnimus, in omnibus cum mss. tum editis etiam antiquioribus repetitur. In mss. nomen Anselmi præfert, et hunc titulum habet in ms. 1106 Bibl. Regiæ: In assumptione B. Maria, Anselmus in illud: « Intravit, » etc. In ms. Corb. P 507, Sermo Anselmi in Assumptione, in illud: « Intravit, » etc. In ms. 596 Corb., Ex dictis domini Anselmi archiepiscopi. In ms. Breviaro Ecclesiæ Carcassonensis: Profesto Assumptionis B. Maria Virginis: « In illo tempore, intravit, » etc. Homilia venerabilis Anselmi archiep. Consule varias lectiones.

Hane homiliam S. Anselmus a Guiffelmo abbate Fiscanensi et ab Arnulfo Treornensi abbate rogatus scripsit, ut discimus ex ejus prologo quem ex ms. A contulimus, sed in nullo ex his nomen sancti Ansel-Corb. edidimus.

Corb. edidimus.

Quod cam scripscrit nondum archiepiscopus, et proinde ante an. 1093, ipse satis indicat in prologo, ubi ait se ex obedientia illam scripto tradidisse, quam plus quam semel in conventu fratrum dixerat. Scripta itaque est ab anno 1088, quo Arnulphus electus est abbas Troarn. juxta Chronicon Goferni ab auctore piæ Neustriæ citatum in c. 2 De abbatia Troarnensi, ad annum 1093, quo Auselmus Ecclesiæ Cantuariensi præfectus est.

Denique in ms. bibl. clar. V. D. Bigot exstat una homilia sic inscripta: Incipit homilia B. Anselmi super Joannem, de planctu Magdalenæ; hæc ipsa est quæ Origeni vulgo sed falso tribuitur. Quandoquidem vero non plane mihi constat eam esse Anselmi, et pluribus aliis in locis edita habetur, ideo illam dimisimus.

#### CENSURA Exhortationum.

Istas exhortationes seu sententias P. Theophilus, ut seio, primus emisit. Unde eas habuerit et quo jure eas saucta Anselmo ascripserit, nos seiremus si ipse docuisset; ca igitur quæ ei debetur fide illas inter sancti Anselmi Opera edidimus.

Unum mihi constat, ipsas a monacho Benedictino conscriptas. Etenim plures ex sancti Benedicti regula collectæ sunt; ut cum dicitur: Cur malis actibus tuis contristas Patrem piissimum qui te in filiorum numero dignatus est computare. Item: Ne irritatus Dominus malis tuis ut nequissimum servum C perpetuam tradut ad pænam, etc. Item: Æterno Regi militaturus propriis abrenuntia voluntatibus, etc. Item: Age, dum vacat, quod in æternum expediat. Quæ omnia in S. regulæ prologo expressa sunt. Et cum dicitur: Esto omni vilitate vel extremitate contentus. Item: Pronuntia te omnibus viliorem, quod in c. 5 regulæ legitur. Et cum dicitur : Diem judicii time: actus vitæ tuæ omni hora custodi: fac te alienum ab actibus sweuli, etc., qua omnia in sanctæ regulæ e. 6 proposita sunt.

#### CENSURA Admonitionis Morienti.

P. Theophilus cam primus publicam fecit ex ms. Bibl. Vatic. Quæ tamen inde ad nos transmissa est, in aliquid ab ca discrepat, ut ex variis lectionibus ad operis calcem positis est evidens.

Hæe autem admonitionis formula sic inscripta legitur in ms. bibl. S. Martini Tornac.: Tractatus B. Anselmi, quomodo debeat interrogari frater morti proximus, et quomodo respondere. Vide varias lectiones.

Qua ætate sanctus Anselmus hanc formulam præscripscrit, non est unde conjiciam.

CENSURA CARMINIS De contemptu mundi, et duorum aliorum carminum.

Coloniæ anno 1575 primum typis excusum est carmen istud, sed maucum et mutilum. Integrum illum ex Sancti Victoris. Paris, bibliot, editum est ibidem an. 1612.

Exstat quidem in pluribus mss., cum quibus illud

mi habet. Imo in ms. bill. Aldenburg. carmen De contemptu mundi tribuitur Bernardo Cluniacensi. In ms. Gemmet. C. 70 duo sont carmina De mundi contemptu: unum quod incipit: Cartula nostra tibi, etc., alternu est illud quod Anselui oper bus adjectum, et intitulatur: Claudianus ad monachos. In ms. Becc. K 40 Rogerio Cadomo monacho Beccensi ascribitur. Unde quid juris Anselmus habeat in id operis, definire non audeo. Verum quidem est hune S. doctorem nonnullos versus et hexametros et pentametros composuisse; at quid inde consequitur? Unum dixerim, carmen istud a monacho qui sauctam regulam est professus, compositum esse. In co enim plura ad mentem regulæ sancti Benedicti proferantur, ut cum ad eos expresse loquitur qui morum conversionem promiserunt, et monachum hortatur ut Deum ubique et semper præsentem credat, etc.

Alia duo carmina in sola D. Picardi, qui ca primus dedit, fide subjecimus.

CENSURA TRACTATUS De pace et concordia.

Is Anselmo tribuitur in ms. Lovanieusi, ex quo transumptum et ad nos transmissum edidimus : ecce ab Anselmi stylo et sensu abhorret.

CENSURA LIBRI MEDITATIONUM ET ORATIONUM.

Sanctum Anselmum orationes sive meditationes scripsisse testatur Eadmerus 1. n. De ejus vita (Col. 56); testatur et Durandus abbas Casæ-Dei in epistola ad Anselmum, qua est 61 libri 1, testatur et ipse Anselmus in ep. 20 1. 1 et in ep. 51 1. n: testatur denique innumera pene mss.

Non una vero ætate, sed diversis temporibus illas scripsit, ut ex singularum censuris fiet manifestum, ex quibus etiam constabit quæ et quot a sancto Anselmo vere prodierint.

#### Censura prologi.

Prologum a sancto Auselmo scriptum mecum censebit, qui in eo mecum deprehenderit et verba et mentem epist. qua sanctus Auselmus Gondulpho scribit (Ep. 20, lib. 1) se suas rationes ideo paragraphis distinxisse ne prolixitas generaret fastidium, et ut eas lector incidat, hoc est ibi desinat vel incipiat ubi volucrit. Hæc enim eadem in prologo.

#### Censura meditationis 1.

Eam P. Theophilus primus evulgavit inter sancti Anselmi Meditationes. A quibus vero illam acceperit, ipse non edicit.

In ms. Bibl. D. Bigot cam inter sancti Anselmi Meditationes haberi certos nos fecit R. P. D. Franciscus Pommeraye, illud præ manibus tenens.

Ipsa sanc sancti Anselmi sententias habet. Quod enim in § 1 dicit mortuam magis quam dormientem esse animam quæ ad Dei vocean non expergiseitur, idem in meditatione 2 sensit. Quod ibidem dicit animam ad hoc factam esse ad imaginem Dei ut meminerit, intelligat et amet summum bonum, id ipsum est quod in Monologio, Proslezio et alibi passim edo-

cuit. In § 3 dicit quod solus Deus vere est et est A verum esse, sine quo nulli potestbene esse. Hocidem in Monologio et aliis pluribus in locis sanctus Anselmus exposuit.

Licet ergo in paucis ms. reperiatur hæc meditatio, saltem sub Anselmi nomine, hanc tamen sancto Anselmo non possum abjudicare.

#### Censura meditationis 2.

In omnibus editis hæc exstat sie inscripta: Liber de miseria hominis. Exstat et in ms. omnibus, sed diverso sub titulo. In ms. D. Bigot intitulatur: De terrore extremi judicii. In ms, 2024 Bibl. Regiæ, in ms. Cistere, et in aliis inscribitur : Meditatio ad concitandum timorem. Consule varias lectiones. Illam ab Anselmi monachis se accepisse scribit Durandus B epist. 61, libri 1. Ex qua et ex Anselmi responso liquet eam ab Anselmo esse editam antequam esset abbas, hoc est ante annum 1078. In illa enim Anselmus non ut abbas salutatur, nec in eo abbas inscribitur. Durandus autem hanc meditationem acceperat, dum esset abbas monasterii Casæ-Dei, cujus regimen tenuit ab anno 1068 ad ann. 1078, quo in Claremont. Eccl. episc. electus est. Unde ab anno 1068 ad an. 1078, quo Anselmus Beccensis monasterii factus est abbas, eam scriptam esse sit manifestum.

Hanc citat S. Bonavent. c. 3 Solilog., et eam integre describit S. Antoninus, p. 11, tit. 16, c. 12, § 7.

Duo hic observo, 1. Inter S. Bernardi, opera C exstare librum qui eumdem titulum, De miseria hominis, præfert; sed qui ab isto omnino alius est; 2. Ipsam inter preces a Joanne abbate collectas haberi in cod. ms. Mettensi. Quod non levi argumento est preces istas ab eo magis exscriptas esse quam compositas, ut fusius infra demonstrabimus.

#### Censura meditationis 5.

Hæc in omnibus editis et mss. Meditationem S. Anselmi exemplaribus legitur : inscriptionum diversitatem vide in variis lectionibus.

Ipsam censeo ex illis esse contriti cordis opusculis quæ præfatus Durandus accepisse se gratulatur in probadducta epist.; unde et eadem ætate lubens concedo.

P. Theophilus in sua lujusce meditationis syntaxi agitat an sua sibi crimina suoque nomine S Anselmus hic exprobret et describat; et negando concludit, ne plus æquo suæ famæ prodigus Sanctus hie doctor ju licetur. Verum delication hace mihi visa est religio: Ut quid Anselmi conscientiam excutere. quem a pietatis studio recessisse ut sibi indulgeret, Eadmerus ipse scribit? Sat sit Anselmum suæ juventutis delicta veræ pænitentiæ lacrymis di-Lisse

Plures hojusce meditationis sententias habet c. 39 libri Meditationum, qui S. Augustino falso tribuitur.

Censura meditationum 4, 5 et 6.

Inter S. Anselmi meditationes, eas habent omnia mss. cum quibus collatæ sunt et ms. 2024, Bibl. Regiæ, et ms. D. Bigot. Vide varias lectiones.

Censura meditationis 7.

Eam Pater Raynaudus edidit compositam et diversis partibus quæ in aliis orationibus leguntur quarum S. Anselmi est auctor indubius: nos, iis sepositis, illam dedimus illis duntaxat instructam quæ ipsi sunt propria nec in aliis reperiuntur.

Primi duo hujusce meditationis paragraphi habentur in ms. S. Mart. Tornac., enjus transsumptum nobis missum est: duos alios in nullo ms. comperi, et in sola P. Theophili side protuli, eo quidem libentius quod in eis mentem et linguam Anselmi noverim.

Dissimulare hic nequeo duos priores paragraphos integros legi in libro De contritione cordis, qui exstat in Appendice tom. IX Operum S. Augustini. Verum id nihil juris S. Anselmo detrahit, eum liber iste nihil sit aliud quam excerptum ex variis meditationibus et orationibus quas Anselmi esse omni eerto certius est. Id infra demonstrabimus in judicio libri de cordis contritione.

#### Censura meditationis 8.

A. P. Theophilo primum edita est ex ms. Biblioth. Vatic. et in ea nihil occurrit S. Anselmo indignum.

#### Censura meditationis 9.

Hæc meditatio, quæ incipit, Jesum Nazarenum, etc., inter S. Anselmi Opera in omnibus excusis legitur sub hoc titulo: Speculum evangelici sermonis; alias, Stimulus amoris. In ms. D. Bigot inscribitur: De humanitate; in ms. Oratorii Paris, hunc titulum habet : Passio Domini nostri Jesu Christi, mundi Salvatoris, secundum B. Anselmum archiepisc. In tom. VII, Operum S. Bonav. unus exstat liber cui titulus: Stimulus amoris; at totus ah isto distat. Fateor quidem inter S. Bernardi Opera occur ere hanc meditationem inscriptam: Sermo B. Bernardi de Passione Domini. At S. Bernardo cam abjudicant qui cam Bernardi stylo minime descriptam advertunt; nec ego cam Auselmo firmius asseram, cum in ca Anselmi verba non legam; in nullo tamen eam fuisse compositam qua præcedens edita est. Dejus doctrinæ ac pietati repugnat, et nomen ejus præfert in omnibus etiam antiquioribus excusis, et in aliquibus miss.

#### Censura meditationis 10.

Ex ms. Vatic. eam P. Theophil. pullici juris fecit; et mihi non est unde illam S. Anselmi non esse judicem.

#### Censura meditationis 11.

In omnibus tam excusis quam mss. S. Anselma meditationibus hæc legitur. In ms. 22 biblioth. Lincoln. habet hunc titulum, De recreatione hominis. Diversos titulos vide in variis lectionibus.

Eadmerus I. n. De ejus Vita, testatur ipsam ab Anselmo Lugduni scriptam esse anno 1659, pest librum De conceptu cirqinali, etc.

#### Censura Meditationum 12 et 13.

Primus, si bene scio, P. Raynandus eas Inter sancti Anselmi meditationes evulgavit: et eas in unico ms., quod est domini Bigot, S. Anselmus meditatio ibus acceuseri didici. In duodecima phrasim Anselmi adverto, in tertia decima stylum video omnino disperem; utraque tamen piis mentibus sapit.

#### Censura meditationis 14.

Hanc sancti Auselmi nomine P. Theophilus ex ms. codi e (vollegii, ut puto, Viennensis) primus edidit; ipsa etiam inter S. Auselmi Meditationes occurrit in ms. D. Bigot; in aliis eam non legi.

Observandum autem est in ca contineri novem priora capitula libelli qui Manuale S. Augustini vulgo dicitur. Unde istius libri, sicut et Meditatio-Bnum, et libri De contritione cordis, crisim infra dabinus.

#### Censura Meditationum 15, 16 et 17.

Unica in tres partes distributa exstat in editione Lugdunensi an. 1630, quam nos in tres meditationes divisimus. Huic P. Theoph. ex ms. primam lucem dedit, et eam ab Anselmo ad sororem suam directam scribit. Mihi quidem certo renuntiatum est tripartitam hanc meditationem ad sororem haberi in sæpefato. ms. D. Bigot; ego vero me illam in nullo ms. legisse fateor.

De idarum auctore certum est: 1. cum fuisse fratrem illius virginis ad quam directæ sunt; ipse enim in secunda declarat quod eos idem pater genuerit, idem venter complexus est, cadem viscera profuderunt; 2. cum in juventutis vitia prolapsum, ut codem loci ipsi fatetur; 5. ipsum tandem Dei miscricordia a sæculo esse conversum; 4. quod illius soror in virginitatis proposito viveret, ut in his aperte significatur.

At S. Auselmus unicam sororem habuisse scitur, nomine Richeram, quæ nupsit Burgondio, ex quo filium genuit cui Auselmi nomen impositum est. Id testantur plures epistolæ ab Auselmo ad Burgondium, et ad Richeram et ad Auselmum nepotem scriptæ. In earum una, quæ est 67 l. m, sorori suæ scribit neminem esse, excepto ejus viro, cujus salutem tantum nosse et audire ipsa desiderat quantum suam et fili sui; quia ipse unicus ejus frater est, et D ille unicus ejus filius: quæ non obscure indicant non aliam fuisse S. Auselmi sororem; si qua enim fuisset, Auselmus non esset post maritum unicus qui cum nepote suo a Richera unice diligeretur. Id unum prohibet quin credam ab Auselmo scriptus esse istas meditationes.

Quidam cas S. Augustino ascripsere; et quidem in libello De vita eremit. ad sororem, c. 47, ad finem tres istæ ex integro leguntur. Verum nec istius libelli Augustinus anctor est, sed aliquis sancto Benedicto et sancto Gregorio junior; illius enim meminit in c. 14 et 19, et istius in c. 46. Adjiee quod in nullo ex antiquioribus sancti Augustini mss. id operis descriptum reperiatur.

Anetor hujus libelli in c. ult. fatetur se his mediationibus De dirinis beneficiis, adjunxisse vivendi formam quam per 46 capitula ibi præscripsit; unde fit evidens unum esse et istius vivendi formulæ et istarum meditationem auctorem.

#### Censura meditationis 18.

Ex ms. collegii Vienucusis P. Theophil., ut ait in prælatione ad Mantissam, hanc inter alias omnes, ut vocat, faculas, seu alloquia sancti Auselmi in lucem primus emisit. Hujus initium legitur in prima parte cap. 18 libri Meditationum qui inter saucti Augustini opera volvitur.

De illins anctore hoc unum scitur, quod viveret in societate fratrum quibus præerat; id enim ibi pluribus indicat. Nihil autem in ca est quod Anselmum non sapiat, unde ab Anselmo, dum Beccense cænobium regeret, cam scriptam esse facile crediderim.

#### Censura meditationis 19.

Primus cam ex ms. Vatican, edidit P. Raynaldus. Ipsam nos ex ms. S. Mart. Tornac, castigatam dedimus. Anselmo prorsus digna est.

#### Censura meditationis 20.

Inter S. Anselmi orationes hæchahetur in ms. 267 biblioth. Thuanæ, ex quo ipsam typis dedimus. Ilæc sancti Anselmi doctrinam ac pictatemin omnibus exprimit.

#### Censura meditationis 21.

fratrem illius virginis ad quam directæ sunt; ipse enim in secunda declarat quod eos idem pater genuerit, idem venter complexus est, cadem viscera profuderunt; 2. enm in juventutis vitia prolapsum, mss. ac in P. Theophili editione,

# Censur Orationum. Censura orationis 1.

A P. Rayn. ex ms. coll. Vien. primum evulgata est, nec cam in ullis sive excusis sive mss. comperi. Attamen ab Anselmi stylo non distat, et auctorem suum proposito et habitu religionis distinguit.

#### Censura orationis 2.

Ipsa in excusis etiam antiquiorihus exstat, quasi pars orationis, quæ incipit; Deus meus, da cordi meo, etc. Nos eam ab illa non sejunximus, nisi ut cas quæ compunctionem excitant, illis præmitteremus quæ advirtutes impenetrandas sunt compositæ. Capitula 5, 6, 7, 8 libri Meditationum, qui Augustino falso tribuitur, constant ex ista oratione, quæ tamen in ms. et in omnibus excusis S. Auselmo ascribitur. Vide infra judicium istius libelli Meditationum:

#### Censura orationis 5, 4, 5, 6, 7.

Inter S. Anselmi orationes hæ leguntur in mss. quæ in variis lectionibus notavimus : quibus adde ms. D. Bigot, et ms. coll. Vien., ex quo eas P. Rayu. primus edidit. Quinta est. e. 54 præfati libri Meditationum.

#### Censura orationis 8.

In ms. biblioth. S. Martini Tornae. leguntur plures S. Anselmi lamentationes, hoc est meditationes, protulinus.

Oratio 9 eadem est ac 2, cujus vide censuram Censura orationis 10.

Hæc confecit quatuor priora capitula præfati libelli Meditationum. Attamen omnes etiam antiquo res Meditationum S. Anschni editiones ipsam habent; nee non ms. Thuan. 267 et ms. colleg. Vienn.

#### Censura orationis 11.

inter S. Anselmi orationes legitur hæc in pluribus mss. in quibus diversos habet titulos, ut videre licet in variis lectionibus. In ms. D. Bigot hac oratio aliis . duabus coajuncta est. Eam ex ms. Vatic. P. Raynaldi primus publicam fecit.

Censura Orationum 12 et 13.

P. Theoph. ex ms. Vienn. primus eas inter S. B Anselmi alloquia recensuit.

Censura orationis 14.

Exstat hæe in omnibus excusis, et in ms. D. Bigot ac in ms. Thuan, et in ms. Vien, Ipsa tamen est c.9 sape fati libelli Meditationum, cujus infra judicinm dabimus.

#### Censura orationis 15.

Hanc inter S. Anselmi orationes habent ms. Corb. 160, ms. Vallis Luc., ms. San-Germ. et ms. Coll. Vien., ex quo cam P. Theoph. primus edidit.

Censura orationum 16-17, 13 et 19.

Istæ capita 56 et 57 prædicti libri Meditationum complent. Ipsa tamen, nec immerito, P. Rayn. ex ms. Coll. Vien. S. Anselmi alloquiis accensuit.

#### Censura orationis 20.

Hae oratione clauditur præfatus liber Meditationum: ipsa tamen inter S. Anselmi orationes legitur non solum in ms. quæ in variis lectionibus designavimus, sed et in ms. S. Germani, in ms. Lovan. et in ms. Vienn. ex quo P. Rayn. eam S. Anselmi alloquiis primus adiunxit.

Censura orationis 21 et 22.

Ipsas ex ms. Vatic. accepit ac dedit P. Raynandus. Reperiuntur quidem in libro De contritione cordis, ac in libro Meditationum, c. 10. At quam falso hi libri nomen Augustini præferant, infra demonstrabimus.

Censura orationum 25, 24, 25, 26, 27 et 28.

Præter ms. quæ in variis lectiombus notata sunt D ms. Lov., ms. Biblioth. Regiæ, ms. Floriac., nec non mss. Vatican, et Collonien, Vien., ex quibus eas P. Theoph. deprompsit, eas esse Anselmi protestantur.

#### Censura orationis 29.

Cum fides mss. codicibus integra danda sit, ubi nulla alia suppetit judicandi ratio, et nihil aliunde repugnat hanc orationem nulli alii quam S. Anselmo adjudicandam censuimus. Eam enim in pluribus non ignobilioris notæ codicibus mss. inter alias sancti lujusce doctoris orationes perlegimus : quos, cui libaerit, consulat in variis lectionibus notatos. Iis adjiciantur ms. 2024 Biblioth. Regie, et aliud ms. D. Bigot. Stylo quoque Anselmi descriptam hanc

inter quas hæc habetur, quam ad nos transmissaur A esse probe novit quisquis in cjus lectione versatus est. Quod autem hee inter Joannis abbatis Fiscanensis pia collectanea reperiatur in Metensi ms., quid consequens est, nisi abbatem hunc, qui ca adhuc atate vigebat qua a S. Anselmo plurimi pias quas composuerat, orationes deposcebant, ab co istam, accepisse et acceptam exscripsisse? Id infra sumus demonstraturi.

Censura orationum 30, 51, 52, 53, 34, 55 et 36.

Has onnes P. Raynaud. ex ms. Vien. primus edidit tricesima tertia legitur etiam in ms. D. Bigot sub hoc titulo: Oratio apologetica sancti Anselmi. tricesima quarta vero exstat in ms. Thuan et in ms. Becc., ut in variis lectionibus indicavimus.

Censura orationum 37, 38, 39 et 40.

Ex ms. Corbeiensi 160 illas publici juris fecimus et Anselmo ascripsimus. Que quadragesima est reperitur etiam in ms. Victor. Kk. 16.

Censura orationum 41, 42, 43 et 44.

Harum prima in omnibus pene mss. inter S. Anselmi orationes legitur. Vide varias lectiones. Careras vero non ita firmus Anselmo asseruerim : licet eam quæ quadragesima secunda est ex ms. Viennensi, et alias ex ms. Vatie. P. Raynaudus in lucem ediderit.

Censura orationum 45, 46, 47 et 48.

Pater Raynaudus has quatuor ad B. V. orationes ex ms. colleg. Vienn. primus typis expressit inter Anselmianas.

Censura orationum 49, 50 et 51.

Ilæ habentur non modo in ms. colleg. Yien. et in ms. Vatic. et in San German., sed et in iis omnibus quæ evolvi, ut in variis lectionibus signavi. Unde illas esse reor quas prolixiores composui-se se Anselmus nondum abbas scribit in epist, ad Gondulphum, quæ est 20 lib. 1. Unum hic observandum est, quod in antea editis orationes 49 et 50 abbreviate quasi unam conficient sub hoc ti.ulo: Invocatio Mutris Virginis Mariæ simul ac Filii ejus, et incipit: Sancta et inter, etc.

Censura orationum 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 et 59. Ex ms. Vien, orationem 52, alias vero ex ms. Vatic. P. Raynaudus inter Anselmianas primus edidit.

#### Censura orationis 60.

Rhythmus hic inter saneti Auselmi orationes habetur in ms. Corbeiensi 160 et in ms. Vict. Kg. 16, ex quibus illum prælo commisimus sancti Anselmi orationibus insertum.

Censura orationis 62 et aliarum ad SS.

Guillelmus Gemmeticensis, lib. vi, cap. 9, de Anselmo scribit quod librum orationum ad sanctos ediderit; et eas esse Anselmi non est unde quis dubitet, nisi omnem ms. codicibus fidem abnegavit. In aliquibus quidem oratio 64, quæ est ad sanctum Audream; et oratio 68, qua est ad sanctum Laurentium et 71, quæ est ad sanctum Dunstanum, desiderantur: sed cum prima in ms. Vien. et in ms. Th. et in ms. Sancti Germani legatur; altera vero in ms.

tis sint faciendle had in refidei.

Advertendum superest: 1. In ms. codice Sancti Arnulphi Metensis, ex supra recentis sancti Anselmi Meditationibus et Orationibus plurimas (quarum specimina D. Mabillonius t. I Analectorum exhibuit) reperiri inter varia pietatis opuscula quæ Joannes abbas Augustæ nuncupavit. Ipsas autem non ab co compositas, sed ex jam tum editis a sancto Anselmo Meditationibus sive Orationibus collectas inde arguitur, 1º quod ex omnibus Orationum sancti Anselmi codicibus ms. quos viderim, et qui tam in proloquio quam in variis lectionibus denotantur, nullus sit qui istarum precum saltem quam plurimas sancto Auselmo non ascribat. Qua quæso æquitatis lance tot ms. fidem elevabit unicus codex ms. eui nulla alia suffragatur B ratio?

- 2. Quod ex sancti Anselmi epistolis, quas in prima Meditationum censura indicavimus, et ex ipsiusmet Eadmeri testimonio (l. 1 De Vit S. Anselmi, col. 56) constet erationes ab Anselmo dum adhuc prior esset, hoc est ante ann. 1078, editas, et a pluribus exscriptas. Unde non leviter conjiciam ipsum etiam Joannem Fiscanensem Auselmo Beccensi viciniorem illas ab eo accepisse.
- 3. Quod inter eas illæ passim descriptæ legantur quas Anselmo asserunt ipsæmet Anselmi episiolæ, videlicet tres orationes ad sanctam Mariam, quas ipse suas facit in epistola ad Gondulphum, quæ est 20 lib. 11, et meditatio, Terret me, etc. (Vide censuram Meditationis 2) cum aliis de cordis contritione, C de quibus Durandus abbas Casæ-Dei ei gratulatur in ejusdem libri epistola 61. Ex quibus conficitur, 1º codicem hunc Metensem non esse descriptum nisi postquam sanctus Anselmus suas Meditationes sive Orationes edidit; 2º Joannem huncabbatem plures ab Auselmo compositas orationes exscripsisse, et exscriptas direxisse ad Augustam. 5º Istarum proinde precationum hune non auctorem, sed pium duntaxat collectorem habendum.

Porro nihil repugnat certo huic juri quod istas preces sancto Anselmo adjudicat. Quod enim præfatus Metensis codex optimæ notæ scriptus sit ad undecimi sæculi finem, et quod Joannes Fiscanensis vita cesserit anno 1078, quem tamen monasterinni D rexisse usque ad annum 1082 auctor Neustrice Piæ refert ex Orderico Vit., 1. tv, ad ann. 1072, et l. n, ad ann. 1107, non modo nihil obstant, sed favent plurimum. Nam, ut supra jam tetigit, Auselmus dum Becei prior erat, plures orationes scripsisse certo scitur, et ab ann. 1065 hoc munere perfunctus ad av. 1078, quo in abbatem assumptus est.

Earum auctor homuneionem quidem se dicit. At cum non de corporis mole, sed ex animo de se lumiliter sentientis ista prolata sint Joannem hunc, qui ex corporis exiguitate Jounnellinus dicebatur, mihil juvant; sed Anselmum aperte produut, cui frequens erat linjusce vocis homuncionis et homunculi usus, ut patet legenti tertiam meditationem et

Th. et in ms. Vien. tertia tandem in ms. Vien., ea sa- A orationem 69, quæ nullo dubio Anselmi sunt, et in quibus homuncionem et homuneulum ipse se nun-

> In alloquio 12, quod in nostra hac editione est meditatio, 181, auctor indicat se pastoris habere officium enjus onere pressus ingemiscebat. Et hæc quidem Anselmo priori aptissime conveniunt, cujus sub prælationis istins pondere suspiria lacrymasque describit Eadmerns (l. 1 De Vita S. Ans.) Cum, inquit, pro amissa status sui tranquillitate vehementissime fleret, ab onere pralationis, quod sibi fatebatur importabile, ut relevari mereretur, magnopere (Maurilium) archiepisc. Rothom, capit rogare. Ipii vero Maurilius præcepit ut prælationem quam habebat re-

> Denique quod gratiam loca commissa ordinandi auctor orationum postulet, Jo. nnem Fiscaneusem, qui duo regebat monasteria, utquid arguit : quasi vero plures ecclesias regere credatur sacerdos quisquis in fine brevium litaniarum recitat orationem in qua hæc verba loca nobis commissa expressa

> Uni igitur Anselmo Cantuariensi jure merito istas orationes asseruimus, quas non Fiscanensis modo, se l'et Durandus Casæ-Dei abbas ab anno 1068 ad annum 1078 et plures alii multa pietatis studio exceperunt et collegerunt.

> Advertendum 2 ex orationibus quæ nullo dubio sunt Anselmi, videlicet ex orat. ad S. Petrum, ad S. Paulum, ad S. Nicolaum, ad S. Benedictum, plurima excerpta esse ex quibus magna ex parte compositi sunt liber De contritione cordis, et liber Meditationum, qui in t. 1X Operum S. Aug. habentur, et de quibus propterea quid sentiendum sit infra pronuntiabimus; 3. orationem 69 minus recte inscriptam esse ad sanctum Martinum, cum ad S. Nicolaum eam se fecisse ipse Anselmus scribat in epist. ad Baldricum, quæ est 51 lib. 11, in qua etiam indicateam paulo antequam in Angliam ipse transfretaret, esse compositam, videlicet circa idem tempus quo librum De Incarnatione Verbi contra Roscelinum inchoaverat. Exstat hac oratio sancti Nicolai nomine inscripta in ms. monasterii de Lira.

> > Censura Psalterii beatæ Virgin's.

Illud D. Picardus primus in lucem misit, hand dubie ex aliquo ms. quod sancti Anselmi nomen præfert. P. Rayn, nullum habuisse illius operis codicem ms. fatetur. Ego quidem incidi in duos, videlicet unum Victoriuum, et alterum Floriacensear, in quibus lujusce Psalterii initium usque ad Completorium habetur : set in utroque cætera desiderantur, et in neutro legitur nomen auctoris. Occurrit etiam mihi in nostice lablioth. cedice ms. 345 Psalterium B. V. et aliud etiam in ms. Bibliot. Regiæ; sed duo hæ prorsus alia sunt ab co quod hic editum est, etab co quod S. Bona rentura composuit.

JUDICIUM LIBRI De contritione cordis. Primi capitis ultima pars, cum secundo capite, ditationis 2, quam S. Auselmus anno 1099 scripsit de humana redemptione.

Tertii capitis pars posterior, Quulem me fecisti, etc., et prior pars capitis 4, usque ad hac verba, Anima mea ante omnia, etc., decerptie sunt ex sancti Anselmi oratione ad S. Joann. Bapt. Altera pars istius Capitis 4, sunt antem hae, etc., transumpta est ex oratione 4 ad Deum, que incipit : Altissime, etc. Ultima tandem pars ab his verhis, Quam tolerubilius, etc., et initium capitis sequentis usque ad ista Noli, Domine, etc., translata sunt ex secunda indubitataque S. Anselmi meditatione cujus initium est, Terret me, etc.

Abistis autem verbis : Noli, Domine, etc., ad hac, B Parce peccatrici anima mea, etc., deprompta sunt ex ultima parte tertiæ meditationis sancti Anselmi, quæ est deploratio male amissæ virginitatis.

Ab his quinti capitis verbis, heu! miser semper, etc., usque ad ista, perrersum etiam, etc., emendicata sunt, inverso licet ordine ex S. Anselmi oratione tertia ad Deum. Ah istis autem, perversum etiam, etc., usque ad ista O peccata, etc., excerpta sunt, mutato tamen ordine, ex oratione ad S. Bened. quam esse sancti Anselmi constat.

Ab iis porro verbis O peccata, etc., usque ad hæc Exaudi ergo, etc., quæ sunt initium capitis 10, sumpta sunt ex oratione ad sanctum Nicolaum, quam ipse Anselmus se fecisse declarat in epist. 51, l. и. Ab his, Exaudi ergo, etc., ad ista Sed unde С Deus meus, etc., extracta pariter sunt ex præfata orat. ad S. Nic.

Ab istis Sed unde Deus, etc., ad hæc Memento, etc., sunt ex tertia sancti Anselmi meditatione, quæ est de virginitate male amissa.

Ab his Memento, etc., ad ista: Deus meus, in te pono, etc., deducta sunt ex fine orationis ad sanctum Nicolaum, et ex meditatione de male amissa virginitate.

Ista capitis ultimi, Peccare est Deum inhonorare, etc., sunt ex meditatione 11, quam sanctus Auselmus Lugdoni composuit, et ex pluribus aliis ejus capitulis:

Ilme ejusdem capitis, heu me! peccavi, etc., ad ista: Dens Dominus cujus, etc., exscripta sunt ex secunda sancti Anselmi meditatione. Ilæc tamen verba: Væ male agenti, etc., transumpta sunt ex oratione ad sanctum Paulum ex qua etiam decerpta sunt ista Deus cujus bonitas, etc., usque ad hac Scio quidem et sateor, etc.

Ex his autem omnibus fit evidens librum De contritione cordis, cujus auctor incertus fuit ipsis sancti Augustini censoribus fuisse compositum ab aliquo recentiore, qui sancti Augustini et sancti Anselmi sententias quæ magis ad cordis contritionem movere possunt studiosissime collegit, let ex ipsis libram hune aptissime concinnavit.

tota adverbum sumpta est ex postrema parte me- A Judicium i.in. Meditationum, qui inter S. Augustini OPERA CIRCUMFERTUR.

Duo Meditationum libri exstant in tom. IX Operum sancti Augustini : unus inter ejus Opera, alter in Appendice editus est. De secundo cui nihil cum Anselmi Meditationibus commune est, nihil hic statuimus, sed de primo quid sentiendum sit ut concludatur, duo præmittenda sunt.

1. Totus fere hie liber legitur in sancti Auselmi Meditationibus et Orationibus. Quatuor enim priora hujusee libri capitula conficiunt orationem 10, quæ incipit, Domine Deus, da cordi, etc., usque ad hac: Quam magnas, Domine, etc. Quatuor autem sequentia capitula de verbo ad verbum redduntur in oratione 2, quæ incipit : Invoco te.

Caput nonum istius libelli implet S. Anselmi orationem 14, Jam o divini amor, etc.

Cap. 10 est ipsa oratio 21, Scio, Domine, etc. Initium capitis 18 inchoat meditationem 18, opissis aliquot versibus quæ huic præmituntur.

Capita 22 et 25 plurima habent quæ leguntur in § 5, 6 et 7 Meditationis 14, quæ et Encliridion dicitur.

Cap. 29 et 30 continentur in § 1 præfatæ Meditationis 14.

Caput 34 est orație integra quam quintam numeravimus.

Caput 55 conficit orationem 17.

Caput 56 dat orationem 16.

Caput 57 complet 18 et 19 orationes.

Caput 39 aliquas habet sententias quæ sunt in oratione 62 aliquas que occurrunt in medit. 5, aliquas quæ leguntur in orat. 2, aliquas etiam quæ in c. 1 Proslogii reperiuntur.

Denique caput 41 et ult. integram conficit orationem 20.

Ex his luce clarius est aut istas meditationes et orationes ex præfato libro esse descriptas, aut librum hunc ex istis maxime orationibus seu meditationibus non ab Anselmo sed alio juniore fuisse compositum. Utrum verum sit ut intelligatur, adverto: 1º Proslogi in et alias saltem ex his oratio illus quæ eadem habent ac iste liber, indubitata esse sancti Anselmi opuscula. Unde consectaneum magis est ex D sancti Anselmi orationibus librum hunc esse transumptum quam ex eo libello, cujus auctor nulius ante Anselmum certo scitur, et qui non n'si in mss. recentioribus legitur, istas orationes fuisse ab Austlmo descriptas. Nec enim is erat saucti Anselmi animus.

Adverto 2º librum hunc Meditationum nihil aliud esse quam centones nonnunquam minus apte assutos, la orationibus vero saucti Anselmi sententiæ scutentlis et partes partibus magis cohærent. Potius itaque ille ex istis, quam istæ ex illo, compositus est.

Sudicium Libri qui Manuale dicitur.

Hunc librum non esse Augustini constat: 1º ex co quod in antiquioribus ms. non legatur, 90 ex tioribus dictis SS. Patrum Manuale hoc collegisse, 5. ex eo quod sex ultima hujusce libri capitula verbatim sancti Anselmi Proslogio transumpta sint.

An vero hie liber sit Anselmi non est unde desi-

ipsins prologo, ubi auctor præfatur se ex elegan- A niam. Æquius tamen censuerim id operis nec ab Augustino, nec ab Anselmo prodiisse, sed ab aliquo ipsis recentiore, qui ex diversis et maxime S. Augustini et sancti Auselmi sententiis et capitulis hunc librum con. sarcinavit.

#### CENSURA OPERUM

#### QUÆ IN APPENDICE EDITA SUNT.

CENSURA Elucidarii.

Oxoniæ in ms. 223 bibl. Mertonensis liber iste sic inscriptus legitur: Liber qui vocatur Elucidarius B. Anselmi. Cantabrigæ in ms. 425, colleg. Bened., Elucidarium Anselmi. In pluribus aliis mss. exstat, sed sine nomine auctoris. In ms. cujusdam biblio- B thecæ Anglicanæ exstat ctiam hoc opus Gallice scriptum, ut certo mihi ab amico, præ cujus manibus erat, remuntiatum est.

Hunc librum Auselmi nomine insignitum Espencæns prelo primus commisit Parisiis an. 1560, unde postca inter sancti Auselmi Opera excusum est Coloniæ an. 1575. Quandoquidem vero in eo plurima vana, inepta, et sancti Anselmi doctrinæ adversa deprehenduntur, indignum prorsus quod illius Operibus adnumeraretur, judicatum est. Quæ enim de Inclu Adam, Abel occiso, dicuntur in 1. 1, c. 15 et de miraculis qui Domino nascente contigisse narrantur in eod. I., c. 19, nec theologo, nec sano capite digna sunt : Et cum arbitrium definitur (l. 111, c. 5) c libertas eligendi bonum vel malum, r ab C Anselmi doctrina receditur: cujus etiam sententite repugnat quod l. 11, c. 15, de seminis immunditia pronuntiatur. Deinde sanctus Anselmus in prologo ad dialogum De veritate ipse quatuor a se compositos dialogos scribens et enumerans, hujus non meminit. Nec quis dicat ca ætate dialogum hune nondum ab eo editum fuisse; nam ex Elucidarii præfatione liquet ipsum ab aliquo qui in scholis adhue ageret, et nondum esset prælatus, esse compositum: Auselmo autem Beccensis cœnobii regimen jam tum obtigerat cum ad suos dialogos prologum scripsit,

Ilonorio Augustodunensi id operis ascripsit Trithemius I. De Eccl. script. Guillelmo Conventriensi Carmelitæ, qui vixit circa an. 1560, P. Theophilus in Eromatis adjudicavit: enjus tamen sententiam D P. Labbe confutat ex ms. codice coll. Clarom., qui Injusce Carmelitæ ætatem superat. Neutri ego illud opus asseram, sed cuidam sancti Auselmi studioso qui ex ipsius maxime sententiis hanc Christianæ, ut ait, theologiæ summam concinnavit.

CENSURA DIALOGI De Passione Domini.

Exstat hie dialogus in ms. 519 bibl. Thuan, sub hoe titulo: Planetus beatæ Mariæ V. ad Anse!mum, de passione Christi. Exstat et in omnibus editis. Nihilominus tamen hunc non esse S. Anselmi mitii constat, 1º ex prologo, ubi luce leguntur : Beatus Anselmus, etc.; 2º quia is non est ex quatuor dialogis quos a se compositos Anselmus ipse recenset in præfatione ad dial. De verifate; 5º quia de eo Eadmerus nihil loquitur; 4° et maxime præ fabulis et puerilibus nugis quibus dialogus iste oppletus est.

CENSURA LIBRI De mensuratione crucis.

In omnibus quidem, etiam antiquioribus, excusis S. Anselmi Operibus liber iste legitur. Verum cum in nullis reperiatur mss. et auctor in cap. 5 Bernardum citet, palam est cum esse Anselmo posteriorem, qui anno 1109 decesserat, antequam Bernardus vel monachum induisset. Quod etiam de merito ex condigno loquitur in c. 1, indicat hoe opus non prodiisse ante sæculum decimum tertium.

CENSURA LIBRI De conceptione beatæ Virginis.

Hujusce tractationis fragmenta cum hac epigraphe, De conceptu virginali passivo, primus edidit P. Raynaudus, qui totus contendit huncce tractatum a S. Anselmo esse compositum. Equidem ipse scio in ms. 271 bibl. Merton. in Anglia, ante tractatum De excellentia B. Mariæ hune legi sie inscriptum: Anselmus de conceptione B. Mariæ: et in ms. 22 bibl. Lincol. inter alia S. Anselmi opera illud haberi De Conceptione B. Virginis. Cantabrigæ in ms. 538 colleg. S. Benedict, post Eadmeri Opera pariter occurrit tractatus De conceptione S. Mariæ. Sed et in ms. Cluniac. legitur: Tractatus B. Anselmi de conceptione B. Mariæ Virg. Et in ms. Corb. inter sancti Anselmi Opera hic ctiam tractatus reperitur, De conceptione B. Virg. Mariæ ex quibus dnobus ms. huncee tractatum integrum edidimus. Non tamen inter sancti Anselmi Opera quandoquidem horum mss. quæ panciora sunt, et alios quam sancti Anselmi tractatus continent, fidem penitus abrogant alia innumera Operum S. Anselmi mss. quæ in Regia, Victorina, Thuana, et pluribus aliis bibliothecis in Gallia, in Anglia et in Belgio asservantur. In his enim omnibus ne fragmentum quidem istarum tractationum reperire est. Sed nec scio quis tractatus ille sit, quem tres Anglicani isti codices inscribunt: Pe vonceptione B. Virginis; hic enim titulus libro De conceptu virginali ab exscriptoribus præfigi potuit.

Insuper sancto Anselmo hune librum falso ascribi tota ipsius doctrina reclamat, ut novit quisquis ejus librum it Cur Deus homo, et maxime c. 16 ct 17, legit ut intelligeret. P. Raynaudus in sna hujusce libelli Syntaxi vult Anselmum eo loci, sicut et alios PP. locutum de prima conceptione qua in paterni seminis susceptione consistit, et unde incurritur dehitum contrahendi pecentum originis. Verum his totus adversatur Anselmus citatis maxime in locis, ubi probat nullam esse in semine immunditiam quæ

necesse fuisse Deum hominem fieri ut beata Virgo mundaretur, ipsamque a Spiritu sancto per Christum esse mundatam. Opponunt alii sanctum Anselmum in enarrationibus suis in sancti Pauli Epistolas eadem sensisse quæ in isto libro deducit. In ista enim Apostoli verba, de peccato damnavit peccatum (Rom. vin), sie ait : Muria ex Adam mortna nisi divinitus exempta fuisset, etc.; et ista : Omnes mortui sunt (II Cor. v), sic explanat: Omnes itaque mortui sant in percatis, nemine prorsus excepto, dempta Matre Dei, sive originalibus, sire etiam voluntate additis.

Ad quid hæe? non enim istas enarrationes scripsit Anselmus, sed Hervæus Burgidolensis, ut ipsi Belet nobis constat ex codice ms. qui penes nos est, et ex cujus etiam fule certo liquet has clausulas, nisi divinitus exempta fuisset, et dempta Matre Dei, esse ab alio insertas nt Estins fuerat jam subodoratus. Hæc enim in ms. minime leguntur.

Non est ergo unde concilietur secum pugnans sancti Anselmi doctrina, si liber iste ab eo sit editus; unde magis eum Anselmo supponi, quam Anselmum sibi non constare non inique censuerim. Hoc eodem argumenti genere Angelus Rocca, Augustinianus, cum sancti Bonaventuræ Opera Romæ excudi curaret, sermonem secundum de beata Maria, qui cadem exponit ac iste liber, ad marginem (t. III, in serm. de sanctis, p. 589 edict. Rom), concludit hunc ser- C monem S. Bonaventuræ non esse, eum ipse multis aliis in locis opinionem in l. 111 Sent. affirmatam omnino et constanter desendat.

Baronius ipse in notis ad Martyrol, observat quod an tractatus De concep. B. V. sit Anselmi merito ducitur in controversiam, cum multa habeat quæ cidem auctori repugnent, ut notat Joan. Turrecrem. in tract. De concept. B. V., parte xu, c. 3. Hoc ipsius Baronii jadicium.

Ipse quoque tractatus, hic suce integritati ac puritati jam redditus, se non nisi post Anselmi tempora editum protestatur. Etenim ab ipso sermonis exordio declaratur, 1. quod multis in locis jam tum festiva erat solemnitas Conceptionis B. Mariæ; 2. quod priscis temporibus frequentiori usu cele- D braretur, dum pura simplicitas vigebat; 3. quod perspicacia et examinatio modernorum quorumdam, qui sæculari et ecclesiastica auctoritate, divitiarumque abundantia praeminebant, hanc solemni. tatem quasi ratione vacantem de medio sustulerit et redegerit in nihilum; 4. quod charitas simplicium de tantie l'estivitatis abolitione tum gemeret.

At ista cum Anselmi ætate stare nequeunt; sicut nec commentum illud quo ista festivitas dicitur ali Anselmo instituta dum Lugduni moraretur. Quandoquidem de iis plane siluit Eadmerus, qui singula, vel minutissima, quæ Lugdani ab Anselmo gesta sunt, accuratissime describit tam in libris de ejus Vita quam in Historia novorum. Nec ullus de istius PATROL. CLVIII.

mundatione egent; et uhi suo Bosoni demonstrat A festivitatis institutione aut abolitione eo tempore scripsit, cum tamen hojusce ætatis gesta tot Scritores nobis tradiderint. Denique qui dici potest priseis temporibus instituta festivitas, prævalente contra charitatem simplicium anctoritate quorumdam qui ecclesiastica dignitate præeminchant, abolita esse ipsa ætate Anselmi, qui post priorem suum e civitate Lugdunensi (ubi ab co instituta fertur) reditum vix decem annos impleverit?

Non ergo Anselmi, sed Bernardi ætas hæe tulit. Ea siquidem tempestate, videlicet circa ann. 1140, Lugdunensis Ecclesia festivam recolere voluit beatæ Virginis conceptionem. Quod com sanctus Bernardus et plares alii minus æque ferrent, graves inde controversiæ motæsunt, iis contendentibus, 1. quod nulla larminus et Labbe in l. De script, eccl. observant, B esset hanc conceptionem specialiter recolendi ratio; 2. quod si ante Christi partum B. Virgo decessisset, originalis peceati sortem non evasisset, ut refert ipse auctor hujusce libri. His autem subind<mark>icari præ</mark> cæteris ac redargui videtur Potho Prumiensis, qui anno 1151 in lib. in De statu domus Dei (t. XII, part. 1, Bibl. PP.), sub finem, ait maxime absurdum videri quod festum Conceptionis sanctæ Mariæ fuerit de novo inductum, nec tamen se devotioni fidelium derogare, si hujus festivitatis rationem quærat. Uhi Potho sensum ac verba profert sancti Bernardi in epist. 174 ad canonicos Lugdunenses.

Advertendum quoque est quod in ea epistola sanctus Bernardus dicat se jam antequam eam scriberet, hunc (verba ejus sunt) errorem apud aliquos comperisse; sed dissimulando pepercisse simplicium devotioni, quem iniquiori animo tulit in sapientibus viris et in insigni Ecclesia. Ex quibus sit manilestum, 1. hoc sancti Bernardi tempore, qui post Anselmum floruit, aliquos duntaxat simpliciores, de quibus in præfato tractatu dietum est, beatæ Mariæ conceptionem fuisse veneratos; 2. nec dum publice ac solemniter ab Ecclesiis recoli solitam; 3. et proinde hanc festivitatem ab Ecclesia Lugdunensi, non ex Auselmi instituto, nec ejus ætate fuisse celebratum, cum sanctus Bernardus illius Ecclesiæ canonicos lujus celebritatis redarguerit statim atque eam deprehendit. Superstitione, inquit, deprehensu, etc. Eam autem non ignorasset si ab Anselmi tempore esset instituta in ea Ecclesia, cujus ipse, ut ibi ait, specialiter erat filius. Cum ergo hæc quæ in eo traetatu de festivitatis illius institutione et abolitione scripta legimus, sancti Anselmi temporibus minime congruant, tractatus hic non ab Anselmo, sed ab alio recentiore compositus est.

#### CENSUBA EPISTOLÆ SIVE SEUMONIS De conceptione beatæ Virginis.

Pater Raynaudus sermonem hunc ex ms. monasterii Sancti Ragueberti Jurensis edidit sic inscriptum : Epistola sancti Anselmi de conceptione beatæ Mariæ.

Anselmus Cantuariensis archiepiscopus et Anglorum pastor coepiscopis suis et omaibus B. Marico benedictionem.

Verum fictitiam esse hanc epistolam suadent plurima, 1. inscriptio hac non est Anselmi; nusquam enim in epistolis ipse se Anglorum pastorem nuncupat, quo forte non levem sibi invidiam fecisset; 2. sanctus Anselmus coepiscopos non fuisset allocutus his verhis: Dilectissimi fratres, dilectio vestra, absque ulla dignitatis ac paternæ reverentiæ nota, quam in exteris semper adhibuit; 5, epistolæ non clauduntur his vocibus : prastante Domino nostro Jesu Christo Filio ejus, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus per infinita sacula saculorum. Amen; 4. nullus ex historiæ Anglicanæ seriptoribus refert a Guillelmo Conquestore in Daniam missum Elsinom, qui utrum classis, ut fama crat, in B Angliam dirigenda pararetur, sagaciter exploraret. Imo tradunt omnes Guillelmum, statim atque in Angliæ regem sacratus est, in Northmanniam transfretasse, et aliquanto post Danorum potentissimam classem in Angliam irrupisse. Cum quibus profecto male cohæret prima istins epistolæ sive sermonis narratio. Si enim Elsinus paratam classem renuntiasset Guillelmo, vel ipse ex Anglia non exiisset, vel saltem Dani eam co imparato non invasissent. S. Elsinus, Anglice Aiegelsin, non fuit in abhatem Ramesiensem electus nisi an. 1080, ut habetur in Registro de Ramsey, fol. 218. Fabula igitur est cœnobii Ramesiensis abbatem Elsinum a Guillelmo I accersitum directumque suisse in Daniam statim atque Angliam suæ ditioni subjecit, hoc est anno 1066.

Elsinus hic in ecclesia Sancti Augustini aliquando resedisse dicitur in altera narratione. Et quidem Guillelmus Torne in Chronicis abbatem Sancti Angustini Cantuar, ad ann. 1059 inter eos abbates bene recenset Egelsinum; et de eo inter eætera scribit quod, ipso et Stigando archiepiscopo Cantuariensi ducibus, populus Cantiorum anno 1066 Guillelaro occurrerunt; et quod pacto inter eos fædere abbas iste in Daniam navigaverit, sed profugus ut iram Guillelmi declinaret, non nt ejus legatus aut explorator, ut fingit fabula. Denique quod non solum non fuerit ad ecclesiam Ramesiensem promotus, sed quod nusquam ex eo tempore comparuerit Egelsinus nomine Scotlandum, cujus instantia a rege mandatum est ea omnia bona cœnobio Sancti Augustini restitni, quæ abbas iste Egelsinus, quem rex ipse in suo rescripto vocat fugitivum, vel concesserat vel abripi permiserat. Non ergo is Elsinus est qui a rege in Daniam missus est, et qui re cum Danis facta in Angliam redcunti facta sit præfata revelatio. Nec enim is fuit unquam Ramesiensis coenobii Pater, nee ad Danos transivit, nisi profugus; unde nec uspiam reversus est.

Sed nec abbas Ramesiensis ad id muneris a rege deligi potuit, cum Elsinus hic abbatem non nisi anno 1080 sit electus, et nusquam in Daniam trans-

mysteria colentibus, salutem et perpetuam in Christo A migraverit, maxime ad exploranda Danorum consilia qui paulo post in Angliam irrupere.

> Onis ergo iste El-inus seu Egelsinus est, cui ex Dania redeunti tanta revelata sunt mysteria? Dixerim hune nec Ramesiensem, nec Cantuariensem, sex ex utroque confictum qui et in Daniam transfietaret, quo abiit Cantuariensis; et qui Ramesiense cœnobium regeret, ne exsul aut profugus etiammum in Dania crederetur: sic scipsa concidit male texta narratio.

- 6. Elsinus iste naufragio proximus adeo scrupulose inquirit non solum de die, sed et festivitatis officio, ut arte composita hæc narratio facile credatur.
- 7. Adeo varie descripta est hæc epistola, ut mendacio in incerto fluctuanti quam veritati quæ sibi constat, propior sit. In ea quam edidit Pater Yenez in appendice tom. VII Chron. ord. S. Bened., edicitur quod sanctus Nicolaus sit infulatus hic qui Elsino naufragandi succurrit, nec nisi una apparitio in ca narratur. In ca quæ hic edita est, duæ aliæ eodem stylo adjectæ sunt narrationes. Illa tandem quam ex ms. Gemmet. subject co titulo: Miraculum de conceptione B. Mariæ, partim rhythmis, partim soluta oratione composita est, et unicam duntaxat apparitionem enuntiat. Denique revelationem hanc factam abbati in naufragio constituto Durandus ipse Mimatensis episcopus (1296), l. vii De divin. offic., concludit non esse authenticam nec approbandam.
- 5, 8. Non magis veri speciem habet quod de quodam diacono Hungariæ regis germano narratur. Hunc volunt (Iviox 1. 11. Ligni vita) esse Fridericum, quadragesimum tertium Aquileiensis Ecclesiæ patriarcham, quem Caroli Calvi filium et monachum Fuldensem fingunt, deinde ab eo in archiepiscopum assumpto institutam fuisse hanc festivitatem. Ughel-Ins in tom. V Italiæ Sacræ, quæ Romæ edita est, hanc fabulam rejicit et confutat ex eo quod iste archiepiscopus inter Caroli filios non recenseatur in stemmate Carolingorum: neque in epitaphio quod ejus sepulcro incisum est, ulla de iis habeatur mentio; nec de eo Christophorus Browerus ullam mentionem habet in libro Antiquitatum Fuldensium ubi de præstantia, doctrina et pietate illustrium Fuldeniste, adeo ut in ejus locum rex alium suffecerit p sium monachorum diserte agit. Denique nullus scitur Aquileiensis patriarcha fuisse regis Hungariæ germanus. Nec de festivitate recens inducta Bernardus, Potho et alii circa annum 1140 causati fuissent, si in Italiæ sede patriarchali ab anno 884, quo iste Aquilciensis archiepiscopus electus est, vel paulo post, cum octavis fuisset celebrata.
  - 9. Impænitentiæ finali, quæ illud peccatum est quod neque in futuro sæculo remittetur, nimium favet tertia hujusce epistolæ narratio; et Scripturæ dicenti quod ubi arbor ceciderit, ibi mancbit; Ecclesiæque profitenti quod in inferno nulla est redemptio, nimis repugnat ut sidem mercatur.
    - 10. Hæc ratio quod ideo extolli debeat B. M. con-

ceptio, sicut el ejus nativitas, quia nisi illa concipe- A retur, non nasceretur, a S. Bernardo refertur ac refellitur (epist. 174): quod argumento est fabulam Lanc ea ætate faisse confictam.

11. Auctor in eas qui hanc festivitatem celebrare abnuebant, tanquam in insanos et insensatos invehitur. Quod quam ab Anselmi modestia ac mansuetudine alienum sit, novit quisquis ejus scripta vel cursim evolvit.

Circa miraculum de conceptione S. Mariæ quod ex ms. Gemmet. c. 40, idem censeto quod de epistola præcedente.

His autem in omnibus id unum egi ut hasce tracationes non esse sancti Anselmi demonstrarem, nihilque ad Conceptionis festivitatem ac mysterium attigi, de quibus semper id sentiam quod Ecclesiæ B judicio stabit.

CENSURA PASSIONIS sanctorum Guigneri, etc.

D. Joannes Picardus hane historiam, si historia dicenda est, ex ms. biblioth. Victorinæ primus edidit, et sancto Anselmo ascripsit. Ipsam tamen vix Anselmo digna judicavimus, quia in ca leguntur multa quæ vero minime similia sensatis visa sunt, et quæ risum magis excutere quam ad pietatem movere possunt;

#### Censura judicii de stabilitate.

Nihil sancto Anselmo indignum habet; nec dissonat ab iis quæ sanctus Anselmus Lanzoni scripsit in epistola quæ est 29 libri 1.

CENSURA Disputationis Judai cum Christiano.

Disputationis istius auctorem et argumentum aperte indicat epistola quæ loco prologi præmittitur. Haetenus inedita fuerat, etsi in plurihus ms. reperitur, videlicet in ms. bibl. Elnon., bibl. Longi Pontis, bibl. ecclesiæ cathed. Tornac., et bibl. Sancti Lamberti; præter ms. bibl. S. Remigii Rem., bibl. Vict. et bibl. Sau-Germanensis; ex quibus illam juris publici fecimus.

#### Censura Annuli.

Dialogum hune, qui a quingentis annis et amplius in bibliothecarum scriniis delituerat, e Lætiensi feliciter deprompsimus. A Ruperto Tuitiensis cœnobii abbate Annulum hunc esse compositum, et tribus discimus in ejus prologo ad libros De glorificatione S. Trinitatis et processione Spiritus sancti, ubi se hunc Annulum, expetente Cunone quondam abbate Syngebernensi, tum Ratisponensi episcopo, post completos tredecim libellos De gloria Filii hominis, et ante susceptos libros De glorificatione, etc. (hoc est circa an. 1127) conscripsisse se præfatur. De his plura disserui in Apologia pro Ruperto.

#### CENSURA LIBELLI CUI TITULUS: Quædam dicta utilia, etc.

Ea P. Rayn. ex mss. bibl. Vatic. primus in lucem misit: et hæc quidem Anselmum sapiunt. Nonnulla ex ms. Corbeiensi his subjunximus, quæ nec ab Anselmo aliena sunt.

De homilia autem in ille I, Decebat enim, etc .. quid censendum sit dixi in aliarum homiliarum

#### CENSURA DUORUM MIRACULORUM.

In ms. San-Germanensi 608 duo hae miraenta a sancto Anselmo edita dicuntur. Unde ne quid Operum quæ ipsi ascribuntur, in hoc volumine desideraretur, ea, quantumvis fabulosa et nulla fide digna, adjecimus. Ejusdem generis hæc sunt enjus et præfati tractatus De conceptione, et miraculum abbatissæ quæ angelis obstetricantibus partum edidit.

CENSURA LIBRI De sacramento alturis.

In ms. Cambronensi hic liber exstat sie inscriptus: Incipit liber domini Auselmi de sacramento alturis. Sub eodem titulo legitur in ms. Atrebat. Quandoquidem vero eo in opere aliqua redarguuntur quæ legimus in libris De divinis officiis, quos Rupertus Tuitiensis anno 1111 scripsit, Anselmus vero humanis exemptus sit anno 1109, liquet illud opus ab Auselmo non prodiisse. Quod et in Ruperti Apologia fusius exposui. Hunc itaque librum suo auctori. Guillelmo Sancti The adorici, cujus nomen præfert in ms. Longi-Pontis et in aliis, dimittentes, ipsum hic excudendum minime censuimus, cum inter Guillelmi abbatis S. Theodorici Opera in Bibliotheca Cisterciensi editus habeatur.

CENSURA LIBRI De membris et actibus Deo attributis. Hic iber in tom. IV operum S. Augustini inscriptus legitur, De essentia Divinitatis; et in tom 1X. Operum S. Hieronymi est epistola 15, De iis quæ de Deo in Scripturis sanctis attribuuntur: exstat etiam inter S. Bonaventuræ opuscula. Unde, licet in prioribus editis sancti Anselmi operibus habeatur, cum in nullo ms. cod. Anselmi nomen obtineat, illum dimisimus.

#### CENSURA LIBRORUM De imagine mundi.

Hoc opus exstat in ms. 14 bibl. collegii Ovialensis, sic inscriptum: Epilogus mappæ mundi per eumdem (Petrum de Alliaco Cameraceusem). In ms. 12 collegii Corporis Christi, inter Hugonis Opera, De imagine mundi libri duo. In ms. 7 colleg. Sanetæ Trinitatis: Liber Henrici Huntingdon, qui dicitur Imago Dei. In ms. 567 collegii S. Benedicti: Imago mundi composita per II. canonicum. Ibid in ms. 32: Imago libris quasi totidem gemmis distinctum ab ipsomet D mundi cum prologo doctoris clarissimi Anselmi super tibrum cujus auctor est Greg. Huntingdon. In ms. 280 Biblioth. Regiæ: Incipit prologus beati Anselmi episcopi super librum qui dicitur : Imago mundi. In ms. 512 nostræ biblioth. San-German, exstat liber intitulatus: Speculum vel Imago mundi, editus a fratre Vincentio ordinis Fr. Prwd.; sed is alius est ab eo qui inter S. Anselmi Opera fnit editus. In ejusdem bibl. ms. 515 alius liber legitur co titulo: Speculum vel imago mundi, nullo auctoris nomine; sed nec is est idem cum aliis.

> In omnibus vero, etiam antiquioribus, excusis sancti Anselmi Operibus exstant hi duo libri.

Attamen ab isto volumine ipsos exclusimus, nec quidem in Appendice eis dedimus locum, utpote quos



inter Hoaorli Angustodunensis Opera expressos legimus in tom. XII Bibliothecæ PP.

CENSURA LIBRI De beatitudine cœlestis Patriw.

In ms. biblioth. Clarævall. S. Ebrulphi, Longi Pontis et S. Martini Tornac, huie libro sancti Ansehni nomen præfixum est. Verum in ms. Corb. E. 40 et in ms. Bec. Eadmero ascribitur, et simul exstat cjus ad Guillelmum monachum epistola 'quæ simul cum prologo enarrat describendi hujusce libelli rationem, et Ladmerum ejus anctorem aperte denuntiat. Plura etiam ex eo proferuntur in 1. De similitudinibus a c. 47 ad c. 71. Nomen autem S. Anselmi non immerito præfert in pluribus mss. cum sermo sit quem sanctus Anselmus Cluniaci habuit, et quem individuus ejus comes Eadmerus in libri B forma descripsit.

CENSURA LIBRI De similitudinibus.

Liber hie in ms. Lirano et in ms. aulæ Pembroch. inscribitur: De moribus humanis; inter S. Anselmi opera exstat in omnibus excusis et in pluribus mss. Unde S. Thomas, S. Bonav., sanctus Antoninus et alii ipsum S. Auselmo adjudicavere. Unus Pater Theophylus id opus inter notha recensuit; nec injuria. Hunc enim librum ab Anselmo non esse compositum convincitur, 1. ex septem capitulis 186-192, quæ in antea editis postrema sunt; sed eis cum ex ms. S. Germani tum ex ms. Beccensi, duo subjunximus quæ in prioribus excusis non legebantur. In iis autem septem capitulis auctor de S. Anselmo loselmo alium esse. Nec quis ea dicat adjecta fuisse, sicut revera in editione Nuremberg, non habentur, in omnibus enim mss. ea leguntur, et unum ipsorum sub Anselmi etiam nomine a S. Bonav. citatur.

Hinc autem error natus est quod liber iste compositus sit ex similitudinibus quas S. Anselmus ad mores facile componendos adhibere consueverat: unde liber Similitudinum Anselmi recte dici potuit, vel inscribi S. Anselmi Similitudines. Quam plurimas enim ex iis quibus S. Anselmus usus est, Eadmerus profert in l. De ejus Vita: nempe similitudinem Ursarii, col. 58; Ceræ, 59; Plantæ, 67; Vivarii, 76; Bubonis, 85; Molendini, 85; Leporis, 91; Aviculæ', 92.; Militis solidarii, col. 94; quas

Anselmi esse non consiat, et quos alibi, videlicet, A easdem in isto Similitudinum libro simul collectas legimus. Quod, sicut et totus istius libri contextus, certo milii argumento est ipsum ab eodem Eadmero esse compositum ex iis quas simul collegit, S. Anselmi non similitudinibus modo sed et sententiis, maxime de voluntate, de humilitate ac de heatitudine et miseria. Unde una illius pars nonnunquam inscripta reperitur : Liber de triplici voluntate; alte: a De monte humilitatis; et tertia, de quatuordecim beatitudinibus et totidem miseriis.

CENSURA LIBRI De excellentia gloriosæ Virginis.

In editione Nurembergensi non exstat hic liber; in aliis tamen, etiam Gothicis, legitur inter sancti Anselmi Opera: hunc vero ex ms Becc. E 10 Eadmero restituimus, cujus stylo conscriptus est.

CENSURA LIBRI De quatuor virtutibus beutæ Mariæ.

Hunc librum Pater Raynaudus primus edidit et S. Anselmo adjudicavit. Quando quidem vero in nullis mss. aut antea editis sancti Anselmi operibus illum compererim, in co tamen sancti Anselmi sententiæ deprehendantur, maxime ubi de Dei potentia agit, adeo et verbis et sensu libro præcedenti affinis milii visus est, ut et Eadmeri, qui S. Anselmi placitis sirmiter constanterque adhæsit, partum esse non leviter conjiciam: ipsius tamen nomen huic operi hac una ratione præfigere non ausus sum.

In mss. bibl. Alnensis exstat tractatus inscriptus: Anselmus de duplici stola. In ms G. 6 bibliothecæ Bodleianæ inter sancti Anselmi Opera occurrit liber De stola duplici post resurrectionem. Ilujus operis ut quitur; unde necessario consequitur eum a S. An- C aliquod haberem exemplar, in me non fuit; sed nec ab Anselmo Cantuariensi illud compositum censeo, cujus Eadmerus aut alius quis non meminit.

De Antichristo liber unus Anselmo tribuitur in ms. 122 et 134 bibl. coll. S. Bened. Cantabrigæ; et in ms. 203 aulæ Pembroch. Hunc librum conjicio excerptum ex c. 30 et seq. Elucidarii, quod Anselmo ascribitur, etsi falso.

Librum etiam De bona occupatione Anselmo ascribunt ms. 134 præfati collegii S. Bened. et ms. 16. bibl. collegii Magdalen. Oxoniensis.

De quibus vero hic liber agat rescire non potni. Insum denique, ut et alios qui Auselmi nomen præferunt, fetus tanto Patri suppositos judico, quibus recensendis non æquum est diutius immorari.

# VITA SANCTI ANSELMI

#### AUCTORE EADMERO

CANTUARIENSI MONACHO, SANCTI ANSELMI DISCIPULO ET COMITE INDIVIDUO.

#### PROLOGUS.

Quoniam multas et antecessorum nostrorum tem- A prece perducere nt, sieut descriptione notarum reporibus insolitas rerum mutationes nostris diebus in Anglia accidisse et coaluisse conspeximus, ne mutationes ipsæ posterorum scientiam penitus laterent, quædam ex illis succincte excerpta [al., exceptal, litterarum memoriæ tradidimus. Sed quoniam opus ipsum in hoc maxime versatur, ut ea quæ Inter reges Anglorum et Anselmum archiepiscopum Cantuarium facta sunt, inconcussa veritate designet, quæque omnibus puram illorum historiam scire voentibus tunc temporis innotescere potuerunt, licet inculto, plano tamen sermone describat. Nec adeo quidquam in se contineat, quod ad privatam conversationem, vel ad morum ipsius Anselmi qualitatem, ant ad miraculorum exhibitionem pertinere videatur, placuit quibusdam familiaribus meis me ad hoc sua p ficere [al. omit.] posse pronuntic.

rum posteris, ita designatione ignotarum satagerem [al., satageremus] tam futuris quam et præsentibus aliquod officii mei munus impendere. Quos eo quod offendere summopere eavebain, deili operain voluntati corum pro posse morem gerere. Opus igitur ipsum de vita et conversatione Auselmi archiepiscopi Cantuariensis titulatum, taliter, Deo adjuvante, curavi disponere, ut quamvis aliad opus quod præsignavimus ex majori parte de ejusdem viri conversatione subsistat; ita tamen in sua materia integræ narrationis formam prætendat, ut nec illud istius, nec istud illius pro mutua sui cognitione multum videatur indigere. Plene tamen actus ejus seire volentibus, nec illud sine isto, nec istud sine illo suf-

#### LIBER PRIMUS.

ACTA S. ANSELMI ANTE EPISCOPATUM.

#### CAPUT PRIMUM.

S. Auselmi ortus, studia, discessus in Gallias, deliberatio de statu vitæ amplectendo.

1. Instituta vitæ et conversationis Anselmi Cantuariensis archiepiscopi litterarum memoriæ traditurus, primo omnium vocata in auxilium meum summa Dei elementia et majestate, quædam brevi dicam de ortu et moribus parentum eius, ut hinc lector advertat de qua radice prodierit quod in studiis nascituræ prolis postmodum fulsit. Pater igitur ejus Gundulphus, mater Ermemberga vocabatur. Utrique juxta sæculi dignitatem nobiliter nati, nobiliter sunt in (1) Augusta civitate conversati. Quæ civitas confinis Burgundiæ et Langobardiæ, Ermembergam in se edidit; Gundulphum in Langobardia C natum, civem sui ex advena fecit. Conjuncti sunt lege conjugali, ambo divitiis non ignobiles, sed moribus ex quadam parte dissimiles. Gunduphus enim sæculari deditus vitæ, non adeo curam suis rebus impendere, sed habita frequenter ab re distribuere. intantum ut non modo largus atque beneficus, verum

etiam prodigus atque vastator a nonnullis æstimaretur. Ermemberga vero bonis studiis serviens, domus curam bene gerens, sua cum discretione dispensans atque conservans, bonæ matrisfamilias officio fungebatur. Mores erant probi et irreprehensibiles, ac juxta rectam considerationem ratione subnixi. Ilæc fuit vita ejus, in hae dum vixit permansit, in hae finem vitæ sortiri promeruit. Gundulphus vero circa diem obitus sui, spreto sœculo monachus factus, monachus defunctus est.

2. At Auselmus filius horum, cum puer parvulus esset, maternis, prout ætas sua patiebatur, colloquiis libenter animum intendebat. Et audito unum Denni sursum in cœlo esse, omnia regentem, omnia continentem, suspicatus est (2), utpote puer inter montes nutritus, cœlum montibus incumbere, in quo et aulam Dei esse, camque per montes adiri posse. Cumque hoc sæpius animo volveret, contigit ut quadam nocte per visum videret se debere montis cacumen ascendere, et ad aulam magni regis Dei properare. Verum priusquam montem coepisset

HENSCHENH NOTÆ (2').

(1) Est hæc non Augusta Taurinorum, ut intellexisse arguitur Thomas Unionatus, sed Augusta Prætoria, metropolis olim Salassiorum facta ab Augusto conditore, vulgo Aoste, ae ducatus caput suh hodierno Pedemontio : limes Italiæ dicitur a Solino et Capella, uti hic Burgundiæ et Longobardiæ. Est autem episcopalis, in provincia Alpium Graiarum, sub metropoli Tarentasiensi; hæe vero una ex sex metropolibus Burgundiæ apud Gervasium, Tislebe-

riensem in descriptione Galliarum edita apud Andream du Chesne tomo I scriptorum Historiæ Francorum p. 22, et hac ratione Italus habetur Anselmus apud Ordericum Vitalem I. 1v Ilist. Eccles. ad an. 1072, ibi natus circa ann. 1053.

(2) Seilicet Angusta undequaque montibus ciu-

(2') Acta SS. Bolland., Aprilis t. Ii, die 21.

ascendere, vidit In planitie qua pergebat ad pedem A chus sieri cuperet. Studium quoque litterarum, in montis mulieres, quæ regis erant ancillæ, segetes metere, sed hoc nimis negligenter faciebant et desidiose. Quarum puer desidiam dolens ac redarguens, proposuit animo se apud dominum regem ipsas accusaturum. Dehine monte transcenso, regiam aulam subit. Dominum eum solo suo dapifero invenit. Nam familiam suam, ut sibi videbatur, quoniam autumnus erat, ad colligendas messes miserat. Ingrediens itaque puer, a domino vocatur. Accedit, atque ad pedes ejus sedet. Interrogatur jucunda affabilitate quis sit, vel unde quidve velit. Respondet ille ad interrogata, juxta quod rem esse sciebat. Tunc ad imperium domini panis ei nitidissimus per dapiferum affertur, eoque coram ipso reficitur. Mane igitur cum quid viplex et innocens se veraciter in cœlo et ex pane Domini refectum fuisse credebat, hocque coram aliis ita esse publice asscrebat.

3. Crevit ergo puer et ab omnibus diligebatur. Mores etenim probi in eo erant, qui magnopere eum diligi faciebant. Traditur litteris, discit, et in brevi plurimum proficit. Needum attigerat ætatis annum quintum decimum; et jam qualiter secundum Deum vitam melius instituere posset, mente tractahat, idque concepit apud se, nihil in hominum conversatione monachorum vita præstantius esse. Quam assequi cupiens, venit ad quemdam sibi notum abbatem, rogans illum ut se monachum faceret. Sed abbas, voluntate illius agnita, quod petebat inscio patre C illius, ne offenderet animum ejus, facere recusavit. At ille in suo proposito perstans oravit Deum, quatenus infirmari mereretur, ut vel sic ad monachicum quem desiderabat, ordinem susciperetur. Mira res! Ut enim Deus declararet quantum etiam in aliis de suæ pietatis auditu confidere posset, preces illius exaudivit, ac illi protinus validam corporis debilitatem immisit. Acriter igitur infirmatus ad abbatem mittit, mortem se timere pronuntiat, orat ut monachus fiat : præfato timore obstante non fit quod postulabat, et hoc quidem quantum ad humanum spectat [al., tantum spectabat] examen. Cæterum Deus, quem futura non fallunt, servum suum ipsius loci conversatione noluit implicari, propterea quod alios quosdam in sinu misericordiæ suæ reconditos hahebat, quos ut postmodum claruit magis, per illum ad suam voluntatem in posterum disponebat informari. Post hæc sanitas redit juveni; quodque tunc nequibat, in futuro se per gratiam Dei facturum mente proponit.

4. Exinde cum corporis sanitas, juvenilis ætas, sæculi prosperitas ei arrideret, cœpit paulatim fervor animi ejus a religioso proposito tepescere, intantum ut sæculi vias magis ingredi, quam relictis eis mona-

quo se magnopere solebat exercere, sensim postponere, ac juvenilibus ludis cœpit operam dare. Verumtamen pia dilectio et diligens pietas, quas in matrem suam habebat, nonnihil eum ab istis restringebant. Defuncta vero illa, illico navis cordis ejus quasi anchora perdita in fluctus sæculi pene tota dilapsa est. Sed omnipotens Deus prævidens quid de illo facturus erat, ne animam suam pace transitoria potitus perderet, infestum ei et intestinum bellum generavit. Hoc est, animum patris ejus acerbo contra illum odio inflammavit intantum, ut aque, aut certe magis ea quæ bene, sient quæ perperam faciebat, insequeretur. Nec aliqua poterat patrem humilitate lenire, sed quanto illi se exhibebat humiliorem, derit ante oculos mentis reduceret, sicut puer sim- B tanto illum sibi sentiebat asperiorem. Quod nimis intolerabile cernens, et ne deterius quid inde contingeret timens, elegit potius paternis rebus et patriæ abrenuntiare, quam patri suo vel sibi quamlibet infamiam ex sua cohabitatione procreare. Paratis itaque his, quæ necessaria erant in viam ituris, patria [al., patriam] egreditur, uno qui sibi ministraret clerico comitatus. Cumque dehine in transcensu montis Senisii (3) fatigaretur, et laboris impatiens corpore deficeret, vires suas nivem mandendo reparare tentabat. Nec enim aliud quo vesceretur, præsto fuit. Quod minister illius advertens, doluit et ne forte quid edendum haberetur in sacculo qui asino illorum vehebatur, diligenter investigare corpit, et mox contra spem panem in eo nitidissimum reperit. Quo ille refectus, recreatus est, et vitæ incolumis redonatus [al., restitutus].

5. Exactis deline partim in Burgundia, partim in Francia ferme tribus annis, Northmaniam vadit [al. omit.], Abrincam ipsius provinciæ urbem petit, ubi aliquandiu demoratur : pest hæc venit Beccum, et magistrum quemdam nomine Lanfrancum (4), virum videlicet valde bonum, præstanti religione ac sapientia vere nobilem, videre, alloqui, et cohabitare volens. Excellens siquidem fama illius circumquaque percrebuerat, et nobilissimos quosque clericorum ad eum de cunctis mundi partibus agebat. Anselmus igitur viro adito, eumque singulari quadam sapientia pollere agnito, ejus se magisterio subdit, cique post modicum familiaris præ cæteris discipulis fit. Occupatur die noctuque in litterarum studio, non solum quæ volebat a Lanfranco legendo, sed et alios quæ rogabatur studiose docendo. Propter quæ studia, cum corpus vigiliis, frigore et inedia fatigaret [al., fatigaretur], venit ei in mentem quia si aliquando monachus, ut olim proposuerat, esset, aeriora quam patiebatur, eum pati non oporteret, [al., oportet], nec tune sui laboris meritum perderet, quod nune utrum sibi maneret, non prospiciebat [al., perspiciebat].

#### HENSCHENH NOTÆ.

(5) Est notissimus mons Senisius, ejusque difficilis ascensus per quem transitur ex Italia in Galliam uti hic factum; aut etiam vice versa ex Gallia in Italiam.

(4) Erat B. Lanfrancus origine Papiensis ex Italia, postea archi piscopus Cantuariensis.

Hoc crgo mente concepto, totam intentionem suam A volo, aut eremi cultor esse desidero, aut ex proprio ad placendum Deo dirigere expit, et spernendo mundum cum oblectaminibus [al., oblectationibus] Denm pro meo posse exinde ministrare, si consulitis, suis, revera cupit fieri monachus.

- 6. Quid plura? Cogitat ubi melius proficere queat, quod facere desiderat, et ita secum tractat. Ecce, inquit, monachus fiam. Sed ubi? Si Cluniaci vel Becci (5), totum tempus quod in discendis litteris posui, perdidi. Nam et Chiniaci districtio ordinis, et Becei supereminens prudentia Lanfranci, qui illic monachus est, me [al., mihi] aut nulli prodesse, aut nihil valere comprobabit. Itaque in tali loco perficiam quod dispono, in quo et seire meum possim ostendere, et multis prodesse. Hac ut ludens [al., lubens | ipsemet referre solebat, secum meditabatur, addebatque: Needum eram edomitus, needum in me vigebat mundi contemptus. Unde quod ego ut putabam, fretus aliorum charitate dicebam, quam damnosum esset non advertebam. Postmodum autem in se reversus. Quid, inquit? esseue, monachum [al., monachus] hoc est, velle seilicet aliis præponi; præ aliis honorari, aute alios magnificari? Non. Illic ergo deposita contumacia monachus deveni, ubi sieut æquum est, cunctis propter Deum postponaris, cunetis abjectior habearis, præ cunetis parvipendaris, et ubi hoc esse poterit? Equidem Becci. Ibi siquidem nullius ponderis ero, quandoquidem ille ihi est, qui præeminentis scientiæ [al., sapientiæ] luce conspicuus cunctis sufficiens, cuuctis honorabilis et acceptus. Illie ergo requies mea, illic solus Deus intentio mea, illie solus amor ejus erit contemplatio mea, illic beata et assidua memoria ejus felix solamen et satietas mea. Hæc cogitabat, hæc desiderabat, hæc sibi provenire sperabat.
- 7. Raptabatur quoque mens ejus per id temporis in alias sectandæ semitas vitæ, sed vis desiderii ejus in hanc quammaxime declinaverat. Sciens itaque scriptum esse: Omnia fac cum consilio, et post factum non pænitebis (Eccli. xxxu, 24), nolebat se alicui uni vitæ earum quas mente volebat inconsulte credere, ne in aliquo videretur Scripturæ præceptis non obedire. Amicos insuper multos habens, sed cui se totum in istis committeret consiliarium unum, de mille videlicet præfatum Laufrancum eligens, venit ad eum, indicans voluntatem suam ad tria pendere, sed per consilium ejus ad unum quod potissimum judicaret, duobus relictis, se velle tenere. Quæ tria sie ei exposuit. Aut enim, inquit, monachus fieri

patrimonio vivens, quibuslibet indigentibus propter Denn pro meo posse exinde ministrare, si consulitis, cupio. Jam enim pater ejus obierat, et tota læreditas ad illum respiciebat. In his, inquam, tribus voluntatem meam, domine Lanfrance, fluctuare sciatis, sed precor ut me in horum potissimo stabilitatis. Differt Lanfrancus sententiam ferre, suadetque negotium ad venerabilis (6) Maurilii [al., Maurici] Rothomagensis episcopi [al., archiepiscopi] audientiam magis referre. Acquiescit Anselmus consilio, et comitatus Lanfranco pontificem petit. Tanta autem vis devotionis pectus Anselmi tune possidebat, tantumque veri consilii Lanfranco inesse credebat, ut eum Rothomagum petentes, per magnam quæ super Beccum est silvam pergerent, si Lanfrancus ei diceret, in hac silva mane, et ne dum vixeris hine exeas cave, procul dubio ut fatebatur imperata servaret. Pervenientes ergo ad episcopum adventus sui causas ei exponunt, quid inde sentiat quærunt. Nec mora, monachieus ordo præ eæteris laudatur, ejusque propositum omnibus aliis antefertur.

#### CAPUT II.

Vita monastica, prioratus administratus. Adolescens in vita et in morte adjuins.

- 8. Anselmus hæc audiens et approbans, omissis aliis, sæculo relicto, Becci monachus factus est, anno ætatis suæ vicesimo septimo (7). Regebat eo tempore cænobium ipsum dominus abbas Herluinus nomine, vir grandævus, et magna probitate conspienus, qui primus ipsius loci abbas monasterium ipsum a fundamentis de suo patrimonio fecerat. Sæpe dietus antem Lanfrancus gradum prioris obtinebat. Anselmus vero novus monachus factus, studiose vitam aliorum religiosius viventium æmulabatur. Imo ipse sic religioni per omnia servicbat, ut quisquis religiose in tota ipsa congregatione vivere volebat, in ejus vita satis inveniret quod imitaretur, et ita per triennium de die in diem semper in melius proficiens, magnus et honorandus habehatur.
- 9. Venerabili autem Lanfranco in Cadomensis (8) cœnobii (9) regimen assumpto (10), ipse prioris officio functus est, sicque Deo serviendi ampliore libertate potitus, totum se, totum tempus suum in illius obsequia expendere, sæculum et cuncta negotia ejus [al., omit. cjus] ab intentione sua, funditus cœpit amovere. Factumque est ut soli Deo, cœlestibusque disciplinis jugiter occupatus, intantum spe-

#### HENSCHENII NOTÆ.

- (5) Notissima monasteria: de Chmiaco sape eginus, potissimum 13 Januarii ad vitam B. Bernouis primi abbatis. Est Beccum in diœcesi Rothomagensi trans Sequanam ad riyum Beccam prope amnem Rillam, dotatum a Gnilielmo duce Northmanniæ an, 1034. In utroque monasterio an, 1662 singularem charitatem experti sumus, eo profecti ob monumenta de Vitis et veneratione sanctorum.
- (6) Maurilius præfuit Ecclesiæ Rothomagensi ah an. 1055 ad 1067.
  - (7) Anno Christi 1060.
  - (8) Cadomus urbs pracipua inferioris Northman-

niæ ad Ornam fluvium, cum celebri academia et variis monasteriis.

(9) Cœnobium S. Stephano protomartyri dicatum, a Guillelmo Conquestore rege Angliæ et duce Northmanniæ fundatum, sed a sceleratissimis Calvinistis eversum: chartas fundationis edidit Lucas Acheries, in Notis ad Vitam B. Lanfranci editam ante ejus opera

(10) Assumptus est abbas primus B. Lanfranc's anno 1062 uti supra ex Chronico Beccensi retulimus. culationis divinæ cultuen ascenderit, ut obscurissi- A loqui. Quid namque de illins jejunio dicerem, cum mas, et ante tempus suum insolutas [al., insolitas] de divinitate Dei et nostra fide quastiones, Deo reserante perspiceret, ac perspectas enodaret, apertisque rationibus quæ dicebat rata et catholica esse probaret. Divinis namque Scripturis tantam sidem adhibebat ut indissolubili firmitate cordis crederet nihil in eis esse, quod solidæ veritatis tramitem ullo modo exiret. Quapropter summo studio animum ad hoc intenderat, quatenus juxta fidem suam mentis ratione mereretur percipere, quæ in ipsis sensit multa ealigine tecta latere. Contigit ergo quadam nocte ut ipse in hujusmodi mente detentus, ante nocturnas vigilias vigilaus in lecto jaceret, et med'tando secum rimari conaretur quonam modo prophetæ præterita simul et futura, quasi præsentia, B olim agnoverint, et indubitanter ea dicto vel scripto protulerint. Et ecce cum in his totus esset, et ca intelligere magnopere desideraret, defixis oculorum suorum radiis, vidit per medias maceries oratorii ac dormitorii monachos, quorum hoc officium erat, pro apparatu matutinarum altare et alia loca ecclesiæ cicumeuntes, luminaria accendentes, et ad ultimum unum corum sumpta in manibus chorda pro excitandis fratribus scillam (11) pulsantem, ad cujus sonitum conventu fratrum de lectis surgente, miratus est de re quæ acciderat. Concepit ergo apud se Deo levissimum esse, prophetis in spiritu ventura monstrare, cum sibi concesserit quæ fiebant per tot obstacula corporeis oculis posse videre.

10. Hine perspicaciori interius sapientiæ luce per- C fusus, mores omnis sexus et ætatis ita discretionis ratione monstrante penetravit, ut eum palam inde tractantem, adverteres cuique sui cordis arcana revelare. Origines insuper et ipsa, ut ita dicam, semina atque radices, nec non processus omnium virtutum ac vitiorum detegebat, et quemadmodum vel hæ [al., hæc] adipisci, vel hæc devitari aut devinci possent luce clarius edocebat. Tantam autem omnis honi consilii vim in co clucere cerneres, ut pectori ejus spiritum consilii præsidere non ambigeres. Quam promptus vero atque assiduus in sanctis exhartationibus fuerit, supervacuum est dicere, cum illum semper in ipsis infatigabilem omnes ferme audientes constet fatigasse; quodque dicitur de sancto Martino, ejus ori nunquam defuit Christus, sive justitia, vel quidquid ad veram vitam pertinct, incunctanter confirmemus sine mendacio posse dici de illo. In his leve est lectorem advertere, eum de mensa Domini, non sine quodam præsagio, per visum jam olim nitido refectum pane fuisse.

11. De corporalibus ejus exercitiis, jejuniis dico, orationibus atque vigiliis, melius æstimo silere quam

ab initio (12) prioratus sui tanta corpus suum inedia maceraverit, ut non solum omnis illecebra gulæ penitus in eo postmodum exstincta sit, sed nec famem sive delectationem comedendi pro quavi abstinentia, ut dicere consueverat, aliquando pateretur. Comedehat tamen ut alii homines, sed omnino parce, sciens corpus suum sine eibo non posse subsistere [al., sustincre]. In orationibus autem quas ipse juxta desiderium et petitionem amicorum suorum scriptas (13) edidit, qua sollicitudine, quo timore, qua spe, quo amore Deum et sanctos ejus interpellaverit, nec non interpellandos docuerit, satis est et me tacente videre : sit modo qui eis pie intendat, et spero quia cordis ejus affectum, suumque profectum in illis et per illas gandens percipiet. Quid de vigiliis? Totus dies in dandis consiliis sæpissime non sufficiebat, addebatur ab hoc pars maxima noctis. Præterea libros, qui ante id temporis nimis corrupti ubique terrarum erant, nocte corrigebat, sanctis meditationibus insistebat, ex contemplatione summæ beatitudinis et desiderio vitte perennis immensos lacrymarum imbres effundehat. Unjus vitæ miserias, snaque, si quæ erant peccata, et aliorum amariss me flebat, et vix parum ante vigilias nocturnas, siepeque nihil somni capiebat. Talibas studiis vita ejus ornabatur.

12. Qualiter autem erga subditos se habebat, det Deus ad æmulationem prælatorum posse quid vel modicum dici. Cum primum igitur prior factus fuisset, quidam fratres ipsius cœnobii facti sunt ænnuli ejus, videntes et videndo invidentes illum præponi. quem juxta conversionis ordinem judicabant sibi debere postponi. Itaque turbati, aliosque turbantes, scandala movent, dissensiones pariunt, sectas nutriunt, odia fovent : at ipse cum his qui oderunt pacem, erat pacificus (Psal. exix, 7), et detractionibus eorum reddebat officia fraternæ charitatis, malens vincere malitiam in bono, quam a malitia corum vinci in malo (Rom. x11, 21). Quod, miserante Deo, factum est, siquidem illi animadvertentes eum omnimodis pure ac simpliciter in cunctis actionibus suis incedere, neque quod jure blasphemari posset in illo residere, mala voluntate in bonam mutata; dicta ejus et facta in bono æmulari cæpere. Verum ut clareat quo pacto id provenerit, unum ex ipsis exempli gratia ponam, quatenus agnito quo dolo Anselmi a sua pravitate sit mutatus, qualiter et alii per eum correcti sint, perpendatur.

15. Osbernus quidam nomine, ætate adolescentulns, ipsius erat monasterii monachus : ingenio quidem sagax, et artificiosis ad diversa opera pollens manibus, bonam in se bonæ spei materiam

#### HENSCHENH NOTÆ.

<sup>(11)</sup> Scillas, alia Squilla et Skella ex Teutonica lingua significat nolam; auctores vide 12 Feb. ad Vitam S. Benedicti Anianensis, num. 58.

<sup>(12)</sup> Ab anno Christi 1063 usque ad annum 1078 per annos quindecim.

<sup>(15)</sup> Forsan sunt Alloquia cœlestia seu facutæ piorum affectuum erga Deum, Christum Dominum, Deiparam, calites complures, a Rainaudo editie a pag.

ista multum decolorabant, et insuper odium quod omnino more canino contra Auschnum exercebat. Quod odinni quantum ad se Anselmus non magni pendens; sed tamen mores illius concinere [al., convenire) sagacitati ingenii ejus magnopere cupiens, ecepit quadam sancta calliditate puerum piis blandimentis delinire, puerilia facta ejus benigue tolarare, multa nisi qua sine ordinis detrimento tolerari poterant conce lere, in quibus et actas ejus delectaretur, et effrenis animus in mansuetudinem curvaretur. Gaudet puer in ta'ibus, et sensim a sua feritate [al., veritate] ipsius demittitur animus. Incipit Anselmum diligere, ejus monita suscipere, mores suos componere. Quod ille intuene, præ cæteris eum familiariter amplectitur [al. omit.], nutrit, fovet, et ut semper in melius proficiat omnibus modis hor atur et instruit. Dehine paulatim ei quæ concesserat puerilia, subtrahit; eumque ad honestam morum maturitatem provehere satagit. Non frustratur pia sollicitudo ejus, proficiuat in juvene ac roborantur sacra monita ejns. Ergo ubi de firmitate loni studii adolescentis se posse confidere animadvertit, mox omnes pueriles actus in co resecut, et si quid reprehensionis cum admittere comperit, non modo verbis, sed et verberibus in eo acriter [al., activs] vindicat. Quid ille? Æquanimiter cuncta sustinet, confirmatur in proposito omnis religionis, fervet in exercitio discendæ omnis sanctæ actionis, suffert patienter aliorum contumelias, opprobria, C detractiones, servans erga omnes affectum sinceræ dilectionis. Latatur pater in his, ultra quam diei possit, et diligit filium sancto charitatis igne, plusquam eredi possit.

14. Sed cum ipse (ut flens referebat) eum ad magnum Ecclesiæ fructum proficere speraret, ecce gravi corporis infirmitate præripitur, lectoque recipitur. Videres [al., videns] tune bonum patrem felicis juvenis amicum, lecto jacentis die noctuque assidere, cibum et potum ministrare; omnium ministrorum super se ministeria suscipere, veri amici morem in omnibus gerere; ipse corpus, ipse animam ejus studiosissime refovebat. Appropinguanti autem ad exitum familiari pracepit alloquie, quatenns post obitum snum si possibile foret, snum esse sibi reve- D laret. Spopondit, et transiit. Corpus defuncti ex more lotum, vestitum, in feretro compositum, in eeclesiam delatum est. Circumsederunt fratres psalmos pro ejus anima decantantes; Anselmus vero quo liberius pro co preces funderet, in secretiorem ecclesiæ locum secessit. Qui cum inter ipsas lacrymas ex gravi cordis mæstitudine corpore [al., torpore] deficeret, et paululum oculos in sommun deprimeret, vidit in spiritu mentis suæ quasdam reverendi vultus personas candidissimis vestibus ornatas, demum in qua idem Osbernus vitam finierat introisse, et ad judicandum circumsedisse. Verum cum judicii scutentiam ignoraret, camque sollicitus nosse desiderarct, ecce Oshermus adest similis ho-

præferebat. Sed mores qui in co valde perversi erant, A mini, [al. omit.] cum aut ex languore, aut ex nimia ista multum decolorabant, et insuper odium quod omnino more canino contra Auselmum exercebat.

Quod odiam quantum ad se Auselmus non magni pendens; sed tamen mores illius concinere [al., convenire] sagacitati ingenii ejus magnopere cupiens, ecepit quadam saneta calliditate puerum piis blandimentis delinire, puerilia facta ejus benigne teleparuit. En obedientiam mortuus vivo exhibebat, quam vivens viventi exhibere solitus erat [al., sulepart].

45. Quod si quispiam andire voluerit qualiter lice obedientis verba defuncti, ipse Anselmus fuerit interpretatus, brevi accommodet aures. Ter, inquit, antiquus serpens insurrexit in emm, quia de peccatis quæ post baptismum priusquam a parentibus ad servitium Dei in monasterium offerretur [al. omit.], commiserat, illum diabolus accusavit; de peccatis etiam quæ post oblationem parentum aute suam professionem fecerat, illum accusavit; de peccatis nihilominus, quæ post professionem ante obitum sunm egerat, illum accusavit. Sed ter cecidit in semetipsum, quia peccata quæ in sæculo constitutus admiserat, per fidem parentum, quando enm Deo obtwdernnt, deleta invenit. Et peccata, quæ postmodnm in monasterio degens ante suam professionem fecerat, in ipsa professione deleta invenit. Peccata etiam quæ post professionem aute obitum suum egerat, per veram confessionem, et 'pænitentiam deleta atque dimissa in ipso ejus obitu confusus invenit: sieque malignus [al., malignas] versutias suas quihus eum ad peccandum illexerat, justo Dei judicio in se ad cumulum suæ damnationis retorqueri ingemuit. Et ursarius Domini Dei liberavit eum : ursarii Dei, boni angeli sunt. Sicut enim ursarii ursos, ita angeli malignos dæmones a sua sævitia coercent et opprimunt, ne nohis noceant [al., tantum noceant], quantum volunt.

16. Post hæc Anselmus ut sanctæ dilectionis munus quod vivo impenderat, mortuo non negaret, per integrum annum missam pro anima ejus omni die celebravit. Quod si aliquando a celebratione ipsius sacramenti impediebatur, eos qui missas familiares dehebant, suam pro anima fratris missam dicere faciebat; et ipse missas corum, dum opportunum erat, ante missam sui defuncti alia missa persolvebat. Itaque per singulos dies totius anni aut ipse pro illo missam celebravit, ant ab alio celebratam alia missa mutuatus [al., mutatus] est. Super hæc missis circumquaque epistolis pro anima sui Osberni orationes sieri petiit, et obtinuit. Ilæe fratres videntes et socordiam sui cordis redarguentes, se miseros ac infelices, Osbernum beatum prædicant ac felicem, qui talem amorem, talem meruit invenisse subventionem. Ex hoc ergo singuli quique [al., quippe] corpore, et animo se subdunt Anselmo, cupientes in amicitiam ejus hæreditario jure succedere Osberno. At ille in conversione ipsorum Deo gratias agens, omnibus omnia factus est, ut omnes salvos faceret (1 Cor. 18, 22).

præcipua cura [al., præcipuam curam] intendebat, et inquirentibus de hoc rationem, sub exemplo reddebat. Comparabat ceræ juvenis ætatem, quæ ad informandum sigillum apte est temperata. Nam si cera, inquit, nimis dura vel mollis fuerit, sigillo impressa [al., impresso] ejus figuram in se nequaquam ad plenum recipit. Si vero ex utrisque, duritia scilicet atque mollitie, discrete habens sigillo imprimitur, tunc forma sigilli omnino perspicua et integra redditur. Sie est in ætatibus hominum. Videas hominem in vanitate hujas sæculi ab infantia usque ad profundam senecturem conversatum, sola terrena sapientem, et in his penitus obduratum. Cum hoc age de spiritualibus, huic de subtilitate contemplationis divinæ loquere, hune secreta eœlestia doce rimari, et perspicies eum nec quid velis quidem posse videre. Nec mirum indurata cera est, in istis ætatem non trivit [al., nutrivit], aliena ab istis sequi didicit. Econtrario consideres puerum ætate ae seientia tenerum, nec bonum néc malum discernere valentem, nec te quidem intelligere de hujusmodi dissercutem : Nimirum mollis cera est et quasi liquens, nec imaginem sigilli quoquo modo recipiens. Medius horum adolescens et juvenis est, ex teneritudine atque duritia congrue temperatus. Si hunc instruxeris, ad quæ voles infermare valebis. Quod ipse animadvertens juvenibus majori sollicitudine invigilo, procurans cuneta in cis vitiorum germina exstirpare, ut in sanctarum exercitiis virtutum postea competen- c solers diligentia juvenum hoc præcipue exercebat. ter edocti, spiritalis in se transforment imaginem viri.

48. Sed cum inter hæe eum diversa diversorum negotia fatigarent, et nonnunquam illius mentem a sua quiete turbarent, consilium super his a supra dicto venerandæ memoriæ archiepiscopo Rothomagensi Maurillo postulaturus Rothomagum venit. Cumque sui adventus causam pontifici exponeret, ac inter verba pro amissa status sui tranquillitate vehementissime fleret, ab onere prælationis quod sibi fatebatur importabile, ut relevari mereretur, magno opere cœpit rogare. At ille sicuti vir magnæ sanctitatis: Noli, inquit, mi fili charissime, quod quæris quærere, nec te a subvectione [al., te subjectione] Vere etenim dico tibi me de multis audisse, multosque vidisse, qui quoniam causa suæ quietis proximorum utilitati per pastoralem curam invigilare noluerunt, per desidiam ambulantes semper de malo in pejus profecerunt. Quapropter ne tibi (quod absit) hoc idem contingat, per sanctam obedientiam præcipio quaterus prælationem quam nunc habes retineas, nec eam [al., jam] nisi tuo jubente abbate quomodolibet deseras; et si quando fueris ad majorem vocatus, eam suscipere nullatenus abnuas. Scio enim quod in hac quam tenes non diu manebis, verum ad altiorem prælationis gradum non post multum proveheris. Quibus auditis, væ, inquit, misero mihi. In eo quod porto deficio; et si gravius impo-

17. Verumtamen adolescentibus atque juvenibus A uitur onus, rejicere non audeo. Repetit præsul edictum, et ut primo jubet ne transgrediatur,

CAPUT III.

Benignitas erga omnes. Libri nonnulli et epistolæ scriptw.

19. Dehine Auselmus ad monasterium reversus talem se conctis exhibuit, ut ab omnibus loco charissimi Patris diligeretur. Ipse enim mores omnimu et infirmitates æquanimiter sufferebat; et unique sicut expedire sciebat, necessaria suggerebat. O quot in sua jam infirmitate desperati per piam sollicitudinem ejus sunt ad pristinam sanitatem revocati! Quod tu Herewalde, decrepite senex, in teipso percepisti, quando gravatus non solum ætate sed et valida infirmitate, ita ut nihil tui corporis præter B linguam haberes in tua potestate, per manus illius pastus, et vino de racemis per uvam in aliam ejus manum expresso, de ejus ipsa manu hibens es [al., et] refocillatus, ac pristinæ sanitati redonatus. Neque enim alium aut aliunde potum sumere poteras, qui tibi cordi esset, ut referebas. Ipse quippe Anselmus in usu habebat infirmorum domum frequentare, singulorum fratrum infirmitates diligenter investigare, et quod infirmitas enjusque expetebat, singulis absque mora seu tædio subministrare. Sicque sanis pater, et infirmis erat mater, imo sanis et infirmis pater et mater in commune. Unde et quidquid secreti apud se quivis illorum habebat, non secus quam dulcissimæmatri ille revelare satagebat. Verumtamen

20. De quorum numero quidam in ipso conventu hoc apud se proposuerat, quatenns nulla occasione

unquam suam manum suis genitalibus membris ad-

moveret. Cui proposito invidens diabolus, tantum

dolorem et augustiam in eisdem membris fecit eum

sentire, ut se juvenis nullo modo ferre valeret. Sentiebatur etenini caro ipsa tanti ponderis esse, ac si quædam plumbi gravissima moles ad ima enm detrahens, in illa sui corporis parte penderet. Cumque in habitu suo anxietatis magnitudinem dissimulare non posset, requisitus ab Anselmo quid haberet, rem celare non potuit. Admonitus itaque ut modum ægritudinis admota manu probaret, verecundatus recusavit, timens ne propositum violaret, aliorum tui solius curam gereus velis retrahere. D Tunc Anselmus, assumpto secum quodam grandavo fratre et religioso, juvenem languidum in secretiorem locum ducit, atpote modum infirmitatis illius agniturus, et auxilium pro possibilitate laturus. Quid amplius? Caro sanissima reperitur, et admodum mirati sunt. E vestigio quippe omnis illa diabolica vexatio cadit, nec in hujusmodi fatigat ulterius juvenem, quem simplex Anselmi aspectus a tanta clade feeit immunem.

21. Præterea quidam ex antiquioribus ipsius co nobii fratribus, qui veteri odio plurimum erat infestus Anselmo, nec ullatenus poterat super eum respicere simplici oculo, infirmitate pressus ad extrema perductus est. Cum itaque fratres meridiana hora in lectis ex more quiescerent, ipse in domo infirme-

rum in qua jacebat, cœpit miserandas voces edere, A ram declinabat, et principem de hospitando Anet quasi quorumdam horridos (al., horrendorum) aspectus subterfugere gestiret, pallens et anxie tremens vultum suum delitescendo hine inde commutare. Territi fratres qui aderant, quid haberet perconctantur. At ille: Geminos immanes lupos me inter brachia sua compressum tenere, et guttur meum impressis dentibus jamjam suffocare videtis, et quid mihi sit quæritis? Quo audito, unus ex monachis Rieulphus nomine, ad Anselmum qui tunc in claustro emendandis libris intendebat, concitus perrexit; et ei [al., eo] extra claustrum educto, quid cirea infirmum fratrem ageretur, patefecit. Jussus ergo Riculphus ad ægrum rediit, et Anselmus in secretiorum locum solus secessit. Post modicum, domini in qua frater se male habebat [al., qui patiebatur], ingredieus, levata manu, signum sanetæ crucis edidit dicens: In nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Ad quod factum statim æger conquievit, et exhilarato vultu, intimo cordis affectu Deo gratias agere copit. Dicebat enim quod Anselmo ostium ingrediente, et extensa manu signuoi sanctæ crucis edente, viderit ex ore illius flammam ignis in modum lanceæ procedentem, quæ in lupo jaculata eos deterruit, et celeri fuga dilapsos procul abegit. Tunc Anselmus ad fratrem accedens atque cum eo de salute animæ suæ secretius loquens, ad pænitudinem et confessionem omnium, in quibus se Deum offendisse recordari valebat, cor absolutum, dixit eum hora qua fratres ad nonam surgerent, præsenti vitæ decessurum [al., discessurum]. Quod et factum est. Nam monachis a lecto surgentibus, ipse ad terram depositus est, et illis circa ipsum sub uno collectis defunctus est.

22. Præfatus Riculphus secretarii officio in ipso cœnobio fungebatur. Hie quadam nocte dum tempus et horam qua fratres ad vigilias excitaret, per claustrum iens observaret, forte ante ostium capituli pertransivit; introspiciens vero, vidit Anselmum in oratione stantem, ingenti splendentis flammæ g'obo circumcinetum. Miratur, et quod videbat quid novi prætenderet ignorabat; æstimabat enim Anselmum ea [al., ex ea] hora sopori potius, quam orationi occapatum. Ocius itaque dormitorium ascendit, ad D lectum Anselmi vadit, sed eum ibi nequaquam invenit. Regressus igitur, hominem in capitulo reperit, sed globum ignis quem reliquerat, non invenit.

23. Alio quodani tempore eidem Anselmo mandatum ab uno de principibus Northmanniæ est, quatenus ad se in Angliam transire volentem [al., vellet], cum propter alia negotia, tum ut sua prece iter illius per marina pericula tueretur, [al. omit.] veniret. Ascendit, jam dies mutui colloquii in vespeselmo nulla cura detinebat. Quod ubi Anselmo innotuit, nihil super re [al., se] cuiquam locutus, accepta licentia loco decessit. Eunti antem, et quo diverteret incertum habenti (Beccus enim longe alierat) occurrit unus de monachis Becci, volens illuc ire, quo eum sciebat principis colloquio detineri. Interrogat ergo eum Anselmus quo tendat, ac deinde quid consilii de suo hospitio ferat. Respondit : Et quidem, Pater, hospitium qualecunque non longe habemus, sed quid vobis et fratribus præter panem et caseum apponetur, nihil habemus. At ille subridens: Bone vir, ait, ne timeas, imo eitus [al., citius] procede, et misso reti in vicinum amnem, statim invenies piscem qui sufficiet omnibus vobis. Ille accepto mandato prævolat, accitoque piscatori, quid Anselmus jusscrit, intimat, ac ut velocius rete in fluvium jactet, jubet, hortatur et obsecrat. Admiratus ille, parere petenti moratur, ridendum potins quam attentandum quod dicebat fore, præmmtians. Tandem tamen a fratre coactus, contra spem rete jecit, et illico tructam insolitæ magnitudinis cum alio quodam pisciculo cepit. Tertius piscator ad factum et obstupefactus, asseruit se jam per viginti annos recessus aquæ illius rimasse, et munquam hujusmodi tructam in ea reperire potuisse. Parata igitur et viro apposita, juxta verhum ejus sibi et suis copiose suffecit et superabundavit.

24. Alia vice, vir quidam Walterus nomine, cognoejns inclinavit, paterna deline auctoritate a cunctis C mine Tirellus, cumdem hominem per terram suam transcuntem detinuit, nolens eum a se imprausum dimittere. Verum cum ipse de penuria piscium conquereretur, et quod tanto viro ac monachis ejus, nisi vilia quædam non haberet quæ apponerentur, alludens dixit ei Anselmus: Sturio unus en tibi defertur, et animus tuus de deliciarum inopia queritur? Ridet ille, fidem his quæ audiebat præbere nullatenus valens. E vestigio autem verborum Anselmi duo ex hominibus viri attulerunt sturionem unum prægrandem : quem in ripa fluminis Altijæ (14) dixerunt a pastoribus suis inventum, sibique transmissum. Si spiritum prophetice in his viro adfuisse quis dubitat, gestæ rei veritas quid sit, tenendum declarat.

25. His temporibus scripsit tractatus tres (15), scilicet De veritate, De libertate arbitrii, et De casu diaboli; in quibus satis patet ubi animum fixerit, quanivis ab eis quæ aliorum cura expetebat talium rerum consideratione nullo se modo subtraxerit. Scripsit et quartum quem intitulavit De grammatico. In quo cum discipulo quem secum disputantem iutroducit, disputans [al., disputat] cum multas quæstiones dialecticas proponit et solvit, tum qualitates et qualia, quomodo sint discrete accipienda exposit

## HENSCHENH NOTÆ.

(13) Quatuor hi priores libri per modum dialogi

inter magistrum et discipulum scripti continentur, parte prima inter opuscula didactica.

<sup>(14)</sup> Althea rivulus Picardiæ, prope oppidum Dourleus, de quo in Actis S. Fursei 16 Januarii.

et instruit. Fecit quoque libellum unum quem Mo- A dam venisset, et is in quamdam ipsius operis arnologium (46) appellavit. Solus enim in eo et secum loquitur, ae tacita omni auctoritate divinæ Scripturæ quid Deus sit sala [al., omit.] ratione quærit et invenit ; et quod vera sides de Deo sentit, invincibili ratione sie nee aliter esse probat et astruit.

26. Post hæc incidit sibi in mentem investigare utrum uno solo et brevi argumento probari posset id quod de Deo-creditur et prædicatur : videlicet quod sit æternus, incommutabilis, omnipotens, ubique totus, incomprehensibilis, justus, pius, misericors, verax, veritas, bonitas, justitia, et nonnulla alie, et quomodo lice omnia in ipso unum sint (Joan. xvii, 21). Quæ res, sicut ipse referebat, magnam sibi peperit difficultatem. Nam hæc cogitatio partim illi eibum, potumeet somnum tollebat, partim et quod magis eum gravahat, intentionem ejus qua matutinis et alii servitio Dei intendere debebat, perturbabat. Quod ipse animadvertens, nec adhuc quod quærebat ad plenum capere valens, ratus est hujusmodi cogitationem, diaholi esse tentationem, nisusque est cam procul repellero a sua intentione. Verum quanto plus in hoc desudabat, tanto illum cogitatio ipsa magis ac magis infestabat. Et ecce quadam nocte inter nocturnas vigilias, Dei gratia illuxit in corde ejus, et res patuit intellectui, immensoque gaudio et jubilatione replevit omnia intima ejus. Reputans ergo apud se hoc ipsum, et ali's si sciretur posse placere, livore carens, rem illico C Sæpe namque dum tironem Christi vulnere mulæ voscripsit in tabulis', easque sollicitius custodiendas uni ex monasterii fratribus tradidit. Post dies aliquot, tabulas repetit a custode. Quæruntur in loco ubi repositæ fuerant, nec inveniuntur. Requiruntur a fratribus, ne forte aliquis eas acceperit, sed nequaquam. Nec enim huc usque inventus est, qui recognoverit se quidquam inde scivisse. Reparat Anselmus aliud de eadem materia dictamen in aliis tabulis, et illas eidem sub cautiori custodia tradit custodiendas. Ille in sceretiore parte lectuli sui tabulas reponit, et sequenti die nil sinistri suspicatus, easdem in pavimento sparsas, ante lectum reperit, cera quæ in ipsis erat hac illae frustatim dispersa. Levantur tabulæ, cera colligitur, et pariter Anselmo repertantur; adunat ipse ceram, et, licet vix, seri- D de improbando initio meditatur, nunquam ad finem pturam recuperat. Veritus autem ne qua incuria penitus perditum eat, eam in nomine Domini pergameno jubet tradi. Composuit ergo inde volumen parvulum, sed sententiarum ac subtilissimæ contemplationis pondere magnum, quod Prostagion (17) nominavit. Alloquitur etenim in co opere aut seipsum, aut Deum. Quod opus, cum in manus cujus-

gumentationem non parum offendisset, ratus {al., iratus] est eamdem argumentationem ratam non esse : quam refellere gestiens, quoddam contra illam [al., illum] scriptum composuit, et illud fini ejusdem operis scriptum (18) apposuit. Quod cum sibi a quodam amico suo transmissum Anselmus considerasset, gavisus est; et reprehensori suo gratias agens, suam ad hoe responsionem edidit, eamque libello sibi directo subscriptam sub uno ei qui miserat amico remisit. Hoc ah eo et ab aliis, qui libellum illum habere dignautur petitum iri desiderans, quatenus in fine ipsius operis (vide var. lect.), suæ argumentationis reprehensio; et reprehensioni sua responsio subscribatur.

27. Inter hee scripsit etiam quamplures epistolas (19), per eas nonnullis ea, quæ secundum diversitatem causarum sua [al., suarum] intererant, procurare mandans, et nonnullis consilium de negotio suo quærentibus, pro ratione respondens. Et quidem de his quæ diversæ causæ scribi cogebant, mentionem facere supersedemus. Quid autem consilii cuidam Lanzoni, noviter apud Cluniacum facto monacho, per unam mandaverit, huie operi inserere curavi, quatenus in hac una cognoscatur quid de aliis perpendatur (20). Scripsit itaque inter alia sic: Ingressus es, charissime, professusque Christi militiam; in qua non solum aperte obsistentis hostis violentia est propellenda, sed et quasi consulentis astutia cavenda. luntatis aperte malevolus non valet perimere, sitientem eum [al., tamen] poculo venenosæ rationis malevole callidus tenta: exstinguere. Nam cum monachum nequit obruere, vita quam professus est odio, nititur eum conversationis in qua est subruere fastidio. Et licet illi monachicum propositum tenendum quasi concedut, tamen quia hoc sub talibus, aut inter tales, aut in eo loco incapit, illum stultum nimis, imprudentemque multis modis versutiis arguere non cessat, ut dum illi persuadet incepto Dei beneficio ingratum existere, justo judicio nec ad meliora proficiat; nec quod accepit teneat, aut in eo inutiliter [al., utiliter] persistat. Quippe dum incessanter laboriosis cogitationibus de mutando, aut si mutari non valet, saltem perfectionis tendere conatur. Nam quoniam illi fundamentum quod pasuit displicet, nullatenus illi structuram bonæ vitæ superædificare libet. Unde fit ut quemadmodum arbuscula si sape transplantetur [1], transportetur], aut nuper plantata in eodem loco crebra convulsione [al., conversione] inquietetur, nequaquam radicare valens, ariditatem cito attrahit,

## HENSCHENII NOTÆ.

(16) Hoc Monologium in capita 77 distinctum, exstat inter dieta didactica opuscula.

(17) Hoc Prosologion substituitur dicto Monologio,

in 26 capita distinctum.

(18) Substituitur sub hoc titulo: Liber pro insipiente, aa B: Anselmi in Prosologio ratiocinationem, auctore incerto; et additur: Liber B. Anselmi avolo-

geticus contra insipientem, capitibus 10 comprehen-us.

(19) Continentur lib. 1 epistolæ quas necdum abbas scripsit, et sunt 77, simul cum paucis ad eum epistolis aliorum.

(20) Est hæc epistola 29 ubi plura sub initium

hie omissa confinentur.

lic monachus, si sapius de laco ad locum proprio appetitu mutatur, aut in uno permaneus frequenter ejus odio concutitur, nusquam amoris stabilitus radicibus ad omne utile exercitium languescit, et nulla bonorum operum ubertate ditescit. Cumque se nequuquum ad bonum, sed in malum proficere, si forte hoc recogital, perpendit; omrem sua miseria causam non suis, sed aliorum moribus injustus intendit; atque inde se magis ud odium eerum, inter quos conversatur, infeliciter accendit. Quapropter quicunque canobitarum forte propositum aggreditur, expedit ei ut in quocunque monasterio professus fuerit, nisi tale fuerit ut ibi malum facere invitus cogatur, tota mentis intentione amoris radicibus ibi radicare studeat, atque aliorum mores aut loci consuetudines, si contra divina pra- B cepta non sunt, etianisi inutiles videantur, dijudicare relugiat. Gaudeat se jam tandem invenisse ubi se non invitum, sed voluutarium tota vita mansurum, omni transmigrandi sollicitudine propulsa, deliberet : ut quietus ad sola piæ vitæ exerci:ia exquirenda sedulo

28. Quod si sibi videtur majora quadam ac utiliora spirituali fervore appetere, quam illi præsentis monasterii institutionibus liceat, astimet aut se fulli sive praferendo paria paribus, vel minora majoribus (al., minoribus], sive præsumendo se posse quod non possit, ant certe credat se non meruisse quod desiderat. Quod si fullitur, agat gratias divinæ misericordiæ, qua ab errore suo descenditur, ne sine emolumento, aut ctiam C cum jactura locum vel vitw ordinem mutando, inconstantiw levitatisque frustra crimen subeat, aut majora suis viribus experiendo fatigatus, deterius in priora, aut etiam in pejora prioribus deficiat. Si autem vere meliora illisque in promptu sunt nondum meritus optat, patienter toleret divinum judicium, quod ulli [al., illi] aliquid injuste non denegat, [Ms. hae om.] neque murmurando aut obloquendo Deum offendat, sed æquanimiter omnia sufferet, omnia ad meliora conetur deducere ferendo ne per impatientiam judicem justum exasperans mercatur quod non hubet non accipere, et quod accepit amittere; aut quia [al., quod] non amat, inutiliter tenere. Seu vero misericordiam, seu judicium erga se in illis quæ non habet et optat, persentiat; lætus ex his quæ accepit, largitati supernæ D gratias dignas persolvat. Et quia ad qualemcunque portum de procellosis mundi turbinibus potuit pertingere, careat in portus tranquillitatem ventum levitatis et impatientiæ turbinem inducere; quatenus mens constantia et mansuctudine tutantibus quieta, divini timoris sollicitudini et amoris delectationi sit vacua. Nam timor per sollicitudinem custodit, amor vero per delectationem perficit. Scio quia hac majorem aut scribendi aut colloquendi exigunt amplitudinem, ut plenius intelligatur, quibus scilicet dolis antiquus serpeus ignarum monachum in hoc genere tentationis illaqueet, et contra quibus rationibus prudens monachus ejus [al., eas] callidas persuasiones dissolvat et annihilet : sed quoniam jam brevitatem quam exigit

nec ad aliquam fractus fertilitatem pervenit; sic infe- A ej istola excessi, et to um quod hinc dixi, aut dicendum fuit, ud custodiendam mentis quietem pertinet, hujus [al., omit.] rei brevis exhortatio epistolam nostram terminet. Nec putes, charissime, hac me dicere idcirco quod suspicer te aliqua mentis inquietudine laborare. Sed quoniam dominus Ursio [al., Ursus] cogit me uliquam admonitionem tibi scribere, nescio quid potins moneam, quam cavere hoc sub specie rectw roluntatis, quod scio novitiis quibusdam solere subrepere. Quapropter, amice mi et fruter dilectissime, consulit, monet, precatur te tuus dilectus dilector totis cordis visceribus, ut totis viribus quieti mentis studeas, sine qua nulli licet callidi Lostis insidias circumspicere vel semitas virtutum angustissimas prospicere. Ad hanc vero monuchus qui in monasterio conversatur, pertingere nullatenus valet sine constantia et mansuetudine, que mansuetudo indissolubilis comes est patientia; et nisi monasterii sui instituta, quæ divinis non prohibentur mandatis, etiamsi rationem eorum non perviderit, ut religiosa studuerit observare. Vale, et omnipotens Dominus perficial gressus tuos in semilis suis, ut non moveantur vestigia tua, ut in justitia appareas in conspectu Domini, et satieris cum apparuevit gloria

#### CAPUT IV.

Oblatæ divinitus visiones, consilium circa regimen puerorum, amoi vitæ communis et discretio.

29. Inter hæc, cum jam et dictis et scriptis suis mores sui in nullo discordarent, totam suæ mentis intentionem in contemptum mundi composuisset, et his solis quæ Dei erant totum studinm suum infixisset, contigit ut infirmitate correptus graviter affligeretur. Sed ipse in Deo semper [al. omit.] idem existens, languore paulisper sedato, extra se per mentis excessum raptus vidit fluvium unum rapidum atque præcipitem, in quem confluebant omnium fluxuum [al., fluminum] purgaturæ, et quarumcunque rerum terræ lavaturæ. Videbatur itaque aqua ipsa nimis turbida et immunda, et omni spurcitiarum sorde horrida. Rapiebat igitur in se quidquid attingere poterat, et devolvebat tam viros quam mulieres, divites et inopes simul. Quod cum Anselmus vidisset, et tam obscenam revolutionem illorum miseratus unde viverent, aut unde sitim suam refoeillarent qui sic ferebantur, inquireret; accepissetque responsum, eos ea qua trahebantur aqua vivere delectarique, indignantis voce inquit [al., si inquit]: Quomodo? Tali ne aliquis cœno potatus. vel pro ipso hominum pudore se ferret? Ad hoc il e qui comitabatur eum : Ne mireris, ait; torrens mundi est quod vides, quo rapiuntur et involvuntur homines mundi; et adjecit: Visne videre quid sit verus [al., vere] monachatus? Respondit : Volo. Duxit ergo illum quasi in conseptum cujusdam magni et ampli claustri, et dixit ei : Circumspice. Aspexit, et ecce parietes claustri illius obducti erant argento

mediæ planitiei virens erat et ipsa argentea, mollis quidem et ultra humanam opinionem delectabilis. Hæc [al., nee] more alterius herbæ sub his qui in ea pausabant, leniter flectebatur, et surgentibus ipsis, et ipsa erigehatur. Itaque locus ille totus erat amænus, et præcipua jucunditate repletus; hunc ergo ad inhabitandum elegit sibi Anselmus. Tunc ductor ejus dixit ei : Eia! vis videre quid sit patientia vera? Ad quod cum ille magno cordis affectu gestiret, et se id quammaxime velle responderet, ad se subito reversus, et visionem, et visionis demonstratorem dolens ac gemebundus pariter amisit. Duas autem quas viderat visiones intelligens, secumque revolvens, eo magis unius horrorem fugere, quo alterius amœnitate studuit delectari. Totum ergo dein- B ceps sese dedit in hoc, ut verus [al., vere] monachus esset, et ut vitam monachicam firma ratione comprehenderet, aliisque proponeret [al., præponeret,] nec est privatus desiderio suo. Quod quidem, nt æstimo, aliquantum percipi poterit ex verbis ejus, qua per vices huic opusculo indere rati sumus, juxta quod series gestæ rei quam suscepimus enarrare postulabit. Nec enim mihi videtur pleniter posse pertingi ad notitiam institutionis vitæ illius, si descriptis actibus ejus quis vel qualis fuerit in sermone taccatur.

30. Quodam igitur tempore cum quidam abbas qui admodum religiosus habebatur, secum de his quæ monasticæ religiouis erant loqueretur, ac inter C alia de pueris in claustro nutritis verba consereret [al., conferret], adjecit: Quid, obsecro, tiet de istis? Perversi sunt et incorrigibiles, die ac nocte non cessamus eos verberantes, et semper fiunt sibi ipsis deteriores. Ad quæ [al., quem] miratus Anselmus: Non cessatis, inquit, eos verberare? Et cum adulti sunt, quales sunt? Hebetes, inquit, et bestiales. At ille: Quo bono omine nutrimentum vestrum expenditis, qui de hominibus bestias nutrivistis? Et nos, ait, quid possimus inde? Modis omnibus constringimus cos ut proficiant et nihil proficimus. Constringitis? die mihi, quæso [al., die, quæso, mi], damine ahba, si plantam arboris in horto tuo plantares, et mox illam omni ex parte ita concluderes, ut ramos suos nullatenus extendere posset, eum eam post D annos excluderes, qualis arbor inde prodiret? Profecto initulis, incurvis ramis et perplexis. Et hoc ex enjus enlpa procederet nisi tua, qui cam immoderate conclusisti? Certe hoc facitis de pueris vestris; plantati sunt per oblationem in horto Ecclesiæ ut crescant et fructificent Deo. Vos autem intantum [al., omnium] terroribus, minis, et verberibus undique illos coarctatis, ut nulla siki penitus liceat libertate potiri. Itaque indiscrete oppressi pravas et spinarum more perplexas intra [al., infra] se cogitationes congerunt, fovent, nutriunt, tantaque eas in nutriendo suffulciunt [al., sufficiunt], ut omnia quæ illarum correctioni possent adminiculari obstinata mente subterfugiant. Unde fit, ut quia nihil

purissimo [al., omit. et candidissimo.] Herba quoque A amoris, nihil pietatis, nihil benevolentiæ, sive dulcedinis circa se in vobis sentiunt, nec illi alicujus [al. omit.] in vobis boni postea fidem habeant, sed omnia vestra ex odio et invidia contra se procedere credant. Contingitque modo miserabili, ut sicut deinceps corpore crescunt, sic in eis odium et suspicio omnis mali crescat, semper proni et incurvi ad vitia. Cumque ad nullum fuerint in vera charitate nutriti, nullum nisi depressis superciliis, oculove obliquo valent intueri.

> 31. Sed propter Deum vellem diceretis mihi, quid causæ sit quod eis tantum infesti estis? Nonne homines; nonne ejusdem naturæ sunt enjus vos estis? Velletisne vobis fieri quod illis infertis [al., facitis]? Si quidem quod sunt, vos essetis? Sed esto. Solis eos percussionibus et flagellis ad mores bonos vultis informare [al., minare]? Vidistis unquam artificem ex lamina auri vel argenti solis percussionibus imaginem speciosam formasse? Non puto. Quid tune? Quatenus aptam formam ex lamina formet [al., aptet], nunc eam suo instrumento leniter premit et percutit, nunc discreto levamine lenius levat et format. Sic et vos si pueros vestros cupitis ornatis moribus esse, necesse est ut cum depressionibus verberum impendatis eis paternæ pietatis et mansuetudinis levamen atque subsidium. Ad hæc abbas: Quod levamen? quod subsidium? Ad graves et maturos moles illos constringere laboramus. Cui ille: Bene quidem. Et panis et quisque solidus utilis et bonus est, eo uti valenti. Verum subtracto lacte ciba inde lactentem infantem, et videbis eum magis ex hoc strangulari, quam recreari. Cur hoc? Dicere nolo, quoniam claret. Attamen hoc tenete, quia sicut fragile et forte corpus pro sua qualitate habet cibum suum; ita fragilis et fortis anima habet pro sui mensura victum suum. Fortis anima delectatur et pascitur solido cibo, patientia scilicet in tribulationihus, non concupiscere aliena, percutienti unam maxillam præbere alteram, orare pro inimicis, odientes diligere, et multa in hunc modum. Fragilis autem et adhue in Dei servitio tenera [al., tenere], lacte indiget, mansuetudine videlicet aliorum, benignitate, misericordia, hilari advocatione, charitativa supportatione, et pluribus hujusmodi. Si taliter vestris et fortibus et infirmis vos coaptatis; per Dei gratiam omnes, quantum vestra refert, Deo [al., cura Deo] acquiretis. His abbas auditis ingemuit dicens: Vere erravimus a veritate, et lux discretionis non luxit nobis. Et cadens in terrani ante pedes ejus se peccasse, se reum esse confessus est, veniamque de præteritis petiit, et emendationem de futuris repromisit. Hæc idcirco diximus, quatenus per hæc quam piæ discretionis et discretæ pictatis in omnes fuerit agnoscamus.

52. Talibus studiis intendebat, in istis Deo serviehat, per hæc bonis omnibus valde placebat. Unde bona fama ejus non modo Northmannia tota est respersa, verum etiam Francia tota, Flandria tota, contiguaçõe his terræ omnes [al., terra omnis];

sunt quaque gentium multi nobiles, prudentes clerici, strenni milites atque ad eum confluxere, seque et sua in ipsum monasterium servitio Dei tradidere. Crescit cœnobinm illud intus et extra, intus in sancta religione, extra in multimoda possessione.

55. Cum vero abbas Herluinus, cujus supra memininus, jam decrepitus monasterii causis intendere et opem ferre non valeret, quidquid agi oportebat sub Anselmi, utpote prioris, dispositione fichat. Exigentibus igitur multiplicibus cansis, emn foras monasterium ire sæpe necesse fuit. Gui dum nonnunquam equi et alia quæ sunt equitaturis necessaria deessent, præcepit abbas ei omnia quæ opus erant parari, et illi soli sicut propria ministrari. At ille ad nomen proprietatis inhorrnit, et reversus de itinere quæque sibi specialiter fuerant præparata, in viam ituris communiter exponi jussit, nec propter secuturam quam forsan erat passurus penuriam, unquam se retraxerit, quin ex sua copia cæterorum suppleret inopiam. Nec mirandum cum jam mundo illuserat [al., illuxerat] enm se fratribus talem exhibuisse, cum sicut ipsemet referre solitus erat etiam quando adhue in sæculari vita degehat, eo circa alios amore fervehat, ut quemcunque sui ordinis minus se habentem videret, ejns inopiam de abundantia sua libens pro posse suppleret. Jam tunc enim ratio illum docebat omnes divitias mundi pro communi hominum utilitate ab uno omnium Patre creatas et secundum naturalem legem nihil rerum C magis ad hunc quam ad istum pertinere. Taceo quod illi sæpe plura auri et argenti pondera a nonnullis sunt oblata, quatenus ea in suos suorumque usus susciperet, servaret, dispenderet : quæ ipse nulla patiebatur ratione suscipere, nisi forte communi fratrum utilitati profutura abbati præsentarentur. Sed cum is qui sua offerebat, econtra diceret se nullam tune voluntatem habere ut abbati vel monachis aliquid daret, nisi ei soli, referebat ille se talium opus non habere, nec aliter a quoquam velle quidquam accipere.

54. Illud autem breviter dico quod inter lujuscemodi studia die quadam, dum ad lectum summin dormitorio diverteret, annulum aureum in eo insperatus invenit, et admodum miratus est. Reputans erge apud se, ne forte aliquis corum, qui res monasterii procurabant, quovis eventu cumdem annulum ibi reliquerit, levavit eum et singulis ostendit. Mirantur illi, et se rei conscios omnino negant. Ostenditur aliis atque aliis, sed hucusque unllus fuit, qui recognoverit unde vel a quo illue delatus sit. Et tune quidem annulus in opus Ecclesic expensus est, et res ita remansit. Postmodum vero cum ipsi Anselmus ad pontificatum sumptus est, fuerunt qui hoc ipsum per annulum illum jam tunc quodam præsagio præsignatum fnisse assererent. Nos antem quæ gesta sunt, simplici tantum stylo digerimus.

35. Invitabatur præterea a diversis abbatiis, qua-

quin et mare transiit Anglianque replevit. Exciti A tenus ibi et publice in capitulo fratribus, et secum privation loqui volentibus, verba vitæ ministraret. Namque solemne exstiterat omnibus, ut quidquid ab ore illius foret anditum, sie haberetur quasi plane divinum responsum. Unde requirendi consilii gratia, ex diversis ad eum locis festinabatur. Quæ res invidia gravi diabolum vulneravit [al., vulnerabat]. Nonnullos ergo quos ab ea intentione secreta fran le non poterat, manifesta increpatione avertere machinabatur. Exempli causa, miles quidam erat, Cadalus nomine. Hie quadam vice vigiliis et orationibus Deo intentus andivit dial olum sub voce scutarii sui extra ecclesiam ia qua erat vociferantem, et turbato murmure equos et omnia sua fracto hospitio a latronibus jam tune direpta esse, atque abducta conquerentem, B nec aliquid corum ulterius recuperandum, ni ci ius accurreret. Ad quæ enm ille nequaquam moveretur, majus videlicet damnum deputans orationi cedere, quam sua perdere; dolens diabolus se despectum, in speciem ursi demutatus est, et ecclesiæ per tectum dilapsus, ante ipsum præceps corruit, ut horrore saltem et fragore sui casus virum a coepto proturbaret al., perturbaret. Sed miles immobilis permanet, et monstrum securus irridet. Post quie statum vitæ suæ proposito sanctiori fundare desiderans Auselmum adiit, consilium ejus super hoc addiscere cupiens. Verum dum ad ipsum vadens iter acceleraret, ecce malignus hostis humanam vocem ex adverso edens, in hæe verha prornpit: Cadule, Cadule, quo tendis? Igitur cum ille ad vocem hanc subsisteret, seire volens qui esset qui talia diceret, repetivit damon, et ait: Quo tendis, Cadule? Quid te tantopere priorem illum hypocritam cogit adire? Opinio siquidem ejus omnino alia est a conversatione vitæ illius. Quapropter snadeo, consulto ut cekrius redeas, ne seductus ab eo stultitia, qua modo, traheris, illaque eris. Ilypoeris's namque sua jam multos decepit, et spe vana delibutos suis vacuos et immunes effecit. Hae ille audiens, et dæmonem esse qui loquebatur recognoscens, signo se crucis munivit, et spreto hoste, quo proposuerat ire, periexit. Quid plura? Audito Anselmo, abnegato seipso et sæculo religiosæ vitæ se tradidit, et apud Majus-Monasterium monachus factus est. Ilnuc etenim u u n Anselmus habebat, ut nunquam alicujus commodi causa suaderet alieni saculo renuntiare volenti, quatenus in suo monasterio potius quam in alieno i l faceret. Quod nimirum eo intuitu, ea consideration e facieliat, ne ullus postmodum loco quem ex propria deliberatione non intraverat, aliqua ut fit pulsatus molestia detraheret, et scandali sui ac impatientiæ murmur persuasioni illius imputaret, itaque se al is et alios sibi ad multa divisus graves efficeret.

#### CAPUT V.

Abbatis electi benignitas erga hospites et domesticos. Iter in Angliam. Colloquium cum B. Lanfranco de cultu S. Elphegi.

36. Defuncto, sæpe superius nominate, abhate

Herbino (21), uno omnium [al., omnino] fratrum A fleri nollet. Hinc procedebat quod inter placitantes Beccensium consensu in abbatem eligitur. Quod ipse omni studio subterfugere gestiens, multas et diversas rationes ne id fieret obtendebat. Sed illis nec auditum quidem rationibus ejus patienter accommodare volentibus, auxiatus est in eo spiritus ejus, et quid ageret ignorabat. Transierunt in istis dies quidam. Verum ubi Anselmus vidit se monachorum unanimem constantiam non posse verbis mutare, tentavit si quomodo eam valeret vel precibus inclinare. Eis itaque priore sub uno constitutis, ac ei ut, omissis objectionibus solitis, abbas fieri acquiesceret insistentibus, ille flens et miserandos singultus edens, prosternitur in faciem coram omnibus, orans et obtestans eos per nomen Dei omnipotentis, per si qua in eis erant pietatis [al., misericordiæ] viscera, B quatenus respectu misericordiæ [al., pietatis] Dei super eum intendant, et ab incepto desistentes se a tanto onere quietum manere permittant. At illi omnes econtra in terram prostrati, orant ut ipse potius loci illius et corum miserentur, ne postposita utilitate communi se solum præ cæteris singulariter amare convincatur. Acta sunt de his utrinque plurima in hunc modum; sed jam nune eis istum ponimus dicendi modum. Vicit tandem diligens [al., dicendi] importunitas et importuna diligentia fratrum jugum Domini sub ejus regimine ferre volentium; vicit quoque et multo maxime vicit præceptum, quod, ut supra retulimus, ei fuerat ab archiepiscopo Maurilio per obedientiam injunctum, videlicet, ut si major prælatio quam illius prioratus exstiterat, ipsi C aliquando injungeretur, nullatenus eam suscipere recusaret. Nam, sicut ipse testabatur, nunquam se abbatem sieri consensisset, nisi eum hoc quod dicimus imperium ad hoc constrinxisset. Tali ergo violentia est abbas effectus, ac Becci debito cum honore sacratus (22). Qualem vero se deinceps in cunctis sanctarum exercitiis virtutum exhibuerit, inde colligi potest quod nunquam de retroacta sanctitatis sure conversatione causa abbatiæ aliquid minuit, sed semper de virtute in virtutem, ut Deum deorum in Sion mereretur videre, conscendere studuit.

37. Delegatis itaque monasterii causis curæ ac sollicitudini fratrum, de quorum vita et strenuitate certus erat, ipse Dei contemplationi, monachorum D eruditioni, admonitioni, correctioni jugiter insistebat. Quando autem aliquid magni in negotiis Ecclesiæ erat agendum quod in ejus absentia non æstimabatur oportere definiri, tunc pro tempore et ratione negotium quod imminebat, mediante justitia, disponebat. Abominabile quippe judicabat, si quidvis lucri assequeretur ex eo quod alius contra moderamina juris quavis astutia perdere posset. Unde neminem in placitis patiebatur a suis aliqua Trande circumveniri, observans ne eni faceret quod sibi

residens, cum adversarii ejus per sua consilia disquircrent quo ingenio, quave caliiditate, suæ causæ adminiculari, et illins valerent fraudulenter insidiari; ipse talia unllatenus curaas, eis qui sibi vole. bant intendere aut de Evangelio, ant de aliqua alia divina Scriptura, aut certe aliquid de informatione morum bonorum disserebat. Sæpe etiam cum hujusce auditores deerant, suaviter in sui cordis puritate quiescens, corpore dormiebat. Eveniebatque nonnuquam ut fraudes subtili machinatione compositæ, mox ubi sunt in audientiam illius delatæ, non quasi a dormiente, qui tune erat, sed sicut a perspicaciter vigilante et intendente sint detectie atque dissectæ. Charitas enim que non æmulatur, quæ non agit perperam, quæ non quærit quæ sua sunt (I Cor. xm, 4), in eo vigebat, per quam quæ videnda erant veritate monstrante extemplo perspiciebat.

58. Quam vigil autem atque sollicitus fuerit circa hospitum susceptionem, corumque in omni humantatis [al., humilitatis] officio relevationem, ex eo probatur quod illum pio studio in hoc et se et sua novimus expendisse; se in omni hilaritate, sua in omni largitate. Quod si aliquando ad refectionem corporum victus omnino pro voto suo non sufficiebat, hoc quod deerat ejus bona voluntas et vultus alacritas apud hospites gratiose supplebat. Præterea nonnunquam eibus fratrum suo jussu de refectorio sublatus, et hospitibus est allatus atque appostis, Neque enim tunc in promptu aliud crat, quod e's apte posset apponi. Victus autem monachorum ita, Deo providente, dispensabatur, ut nihil corum qua: necessitas expetebat illis deesset, licet sap's im i ia hoc essent, ut timeretur ne in crastinum eis c nett deessent. Sicque nonnunquam inter aliquid et quasi nihil ferebantur, ut aliquid eis non superflueret; et quod crat quasi nihil eos nequaquam per inopiam fatigaret.

59. Quod penitus illis contingebat secundum verla sui patris, qui ea prædicebat, dum ministri Lecleriæ apud cum querebantur de formidine imminentis necessitatis: frequenter namque a cellerariis, a camerariis, a secretariis aditus est, et quid co si ii contra penuriam quæ cujusque obedientiam pessundabat daret inquisitus. Quibus cum responderet; Sperate in Domino, et spero quia ipse necessaria vobis quæque ministrabit; mirabili modo non secus eveniebat in re. quam ipse dicebat se habere in spe. Videres enim post liæe verba statim ipsa die vel certe sequenti mane, sive quod falli non poterat, prinsquam penuria aliquo ullum affligeret, ut naves de Anglia oneratas omni copia in usum illorum juxta appelli, aut quemlibet de divitibus terræ fraternitatem Ecclesiæ quarentem cum magna pecunia ad-

### HENSCHENH NOTÆ.

cathedram anno 1079, ab Ebroicensi episcopo Gisle-

<sup>(21)</sup> Defunctus est B. Herlainus anno 1078, 26 Augusti.

<sup>(22)</sup> Sacratus est Anselmus in festo S. Petri ad

se et sua in monasterium offerre; ant denique aliunde aliquid apportari, unde per plurimos dies necessaria guæque poterant ministrari.

40. Habebat præterea ipsum comobium plures possessiones in Anglia, quas pro communi fratrum utilitate necesse erat per abbatis præsentiam nonnunquam visitari. Ipso itaque suæ ordinationis anno, Anselmus in Angliam profectus est. Ad quod, licet hae, quam dixi, satis firma causa exstiteret; alia tamen crat non infirmior ista, videlicet ut reverendum Lanfrancum, cujus supra meminimus, videret et cum eo de his quæ corde gerebat familiari affatu ageret. Ipse siquidem venerabilis vir jam de abbate Cadomensi factus fuerat (25) archiepiscopus Canbitate conspicuus.

41. Cum igitur Auselmus transito mari Cantuariam veniret, pro sua reverentia et omnibus nota sanctitate, honorifice a conventu Ecclesiæ (24) Chris.i in ipsa civitate sitæ susceptus est. Pro quo honore nolens ingratus existere, postmodum ipsi monachorum conventui a gratiarum actione inchoans, procedente in hoc verborum serie de charitate locutus est, rationabiliter ostendens enm qui charitatem erga alterum [al. omit. e. a.] habet, majus aliquid hahere, quam illum ad quem charitas ipsa habetur: cipse enim inter alia, inquit, qui charitatem habet, hoe unde Deus ei seit gratias habet; ille vero ad quem tantummodo habetur, minime. Quas etenim gratias mihi debet Deus, si tu me vel quilibet alius C diligit? Quod si majus est habere hoc unde Deus seit homini grates, quam hoc unde nullas; cum pro habita charitate gratias sciat, pro suscepta non adeo; colligitur eum qui charitatem erga alium habet, majus quid habere quam insum qui impenditur. Amplius: Is cui dilectio alterius servit, solius commodi munus perfunctorie suscipit; verbi gratia, honerem unum, beneficium unum, prandinm unum, vel quodlibet officii genus in hunc modum. Alius vero charitatem quæ commodi munus exhibuit, sibi retinuit. Quod in vobis et in me, sanctissimi fratres, libet in præsenti considerare. Ecce unum charitatis officium mihi impendistis. Impendistis, inquam, mihi charitatis officium unum, et a me jam ipsum officium transiit; charitas vero ipsa, quæ Deo est grata, vobis remansit. Nonne melius judicatis bonum permanens bono transcunte? Adhæe si ex ipso officio circa vos aliquid charitatis in me crevit, et hoc ipsum vohis ad cumulum retributionis erit, qui fecistis unde milii tantum bonum provenit. Si non vobis tamen [al., tantum] charitas vestra remansit, a me officium quod exhibuistis penitus transiit. Uwe igitur si recta consideratione attendimus, profecto perspiciemus

ventare; aut aliquem relinquere mundum volentem, A magis nobis esse gandendum, si alios diligimus, quam si diligimur ab allis. Quod quia non omnes faciunt, multi potius ab aliis amari quam amare alios cupiunt. > Hac et hujusmodi multa locutus est, et accepta fraternitate monachorum, factus est inter eos unus ex eis. Degens per dies aliquot inter eos et quotidie, aut in capitulo, aut in claustro mira quædam et illis adhue temporibus insolita de vita et moribus monachorum coram eis rationabili facundia disserens. Privatim quoque aliis horis agebat, cum his qui profundioris ingenii crant, profundas eis de divinis nec non sæcularilms libris quæstiones proponens, propositasque exponens. Quo tempore et ego ad sanctitatis ejus notitiam pervenire merui, ac pro modulo parvitatis mex heata illius familiarituariensis, omnibus valde honorabilis et sublimi pro- B tate utpote adolescens, qui tune eram, non parum potiri.

> 42. Inter reverendum autem pontificem Lanfrancum, et hune abbatem Anselmum quid in illis diebus actum dictumve sit, planum est intelligere his qui vitam et mores noverunt utrorumque. Qui vero non noverunt, ex eo intelligant quod, in quantum nestra et multorum fert opinio, non erat illo tempo: e ullus qui aut Lanfranco in auctoritate vel multiplici [al., triplici] rerum scientia, ant Anselmo præstaret in sanctitate vel Dei sapientia. Erat præterea Lanfrancus adhne quasi rudis Anglus, necdumque sederant animo ejus quædam institutiones, quas repererat in Anglia. Quapropter cum plures de illis magna fretus ratione, tum quasdam [al. omit. t. q. | mutavit sola auctoritatis suæ deliberatione. Itaque dum illarum mutationi intenderet, et Anselmum [al., Anselmus] unanimem scilicet amicum et fratrem secum haberet, quadam die familiarius cum eo loquens. dixit ei : « Angli isti, interquos degimus, instituerunt sibi quosdam ques colerent sanctos. De quibus cum aliquando qui fuerint, secundum quod ipsimet referunt, mente revolvo; de sanctitatis eorum merito animum a dubietate flectere nequeo.

> 45. Et ecce unus illorum est in sancta, cui nune [al., nee], Deo auctore, præsidemus sede quiescens, Elfegus (25) nomine, vir bonus quidem, et suo ten:pore gradui archiepiscopatus præsidens ibidem. Hunc non mode inter sanctos, verum et inter n'artyres numerant; licet eum non pro confessione neminis Christi, sed quia se pecunia redimere non voluit, occisum non negent. Nam cum illum, nt verbis utar Anglorum, æmuli ejus et inimici Dei pagani cepissent; et tamen pro reverentia illius ei potestatem se redimendi concessissent, immensam pro hoc ab eo pecuniam expetiverunt. Quam quia nullo pacto poterat habere, nisi homines suos eo um pecunia spoliaret et nonnullos forsitan invisæ mendicitati suhjugaret; elegit vitam perdere, quam eam

#### HENSCHENII NOTÆ.

(23) Anno 1070.

De ejus antiquitate et possessionibus agitur tomo I Monastici Anglicani pag. 18 et seqq.

(25) Colitur S. Elphegus 19 Aprilis, ad quem diem noamulla de caltu proponuntur.

<sup>(24)</sup> Est ecclesia cathedralis, a S. Augustino primo episco, o dedicata in honorem Salvatoris Jesu Christi, cui adjunctus fuit conventus monachorum.

sentiat, audire desidero. > Et quidem ille, sienti novas Auglia civis, lice summatim perstringens Auselmo proposuit. Attamen causam necis beati Ellegi historialiter intuentes videmus non illam selam, sed aliam fuisse ista antiquiorem. Denique non ideo tantum quia se pecunia redimere nolnit, sed etiam quia paganis persecutoribus suis civitatem Cantuariam et ecclesiam Christi in ca sitam concremantihus, civesque innocuos atroci morte necantibus [al. omit. c. q. i. a. m. n.] Christiana libertate obsistere cosque a sua infidelitate convertere nisus, est ab eis captus, et crudeli exanimatione est occisus. 44. Sed Anselmus, ut vir prudens, viro prudenti juxta interrogationem sibi propositam simpliciter ita respondit, dicens: « Palam est quod is, qui ne B leve quidem contra Deum peccatum admittat, mori non dubitat; multo maxime mori non dubitaret, prinsquam aliquo gravi peccato Denni exacerbaret. Et revera gravius peccatum videtur esse Christum negare, quant quemlibet terrenum Dominum pro redemptione vitte same homines suos per ablationem pecuniæ illorum ad modicum gravare. Sed hoc quod minus est, Elfegus noluit facere. Multo igitur minus Christum negaret, si vesana manus eum ad hoc mortem intentando constringeret. Unde datur intelligi miram pectus ejus justitiam possedisse, quando vitam suam maluit dare, quam, spreta charitate, proximos suos scandalizare. Quamobrem longe fuit ab eo illud væ, quod Dominus minatur ei per C nedicti, sed et eos qui sæculari vitæ dediti in multis quem scandalum venit (Matth. xvn1, 7). Nec immerito, ut reor, inter martyres computatur, qui pro tanta justitia mortem sponte sustinuisse veraciter prædicatur. Nam et beatus Joannes Baptista, qui præcipuus martyr et veneratur et creditur a tota Dei Ecclesia, non quia Christum negare, sed quia veritatem tacere noluit, occisus est. Et quid distat inter mori pro justitia et mori pro veritate? Amplius: cum testante sacro eloquio, ut vestra paternitas optime novit, Christus veritas (Joan. xiv, 6) et justitia sit; qui pro justitia et veritate moritur, pro Christo moritur; qui autem pro Christo moritur, Ecclesia teste, martyr habetur. Beatus vero Elfegus æque pro justitia, ut beatus Joannes passus est pro veritate. Cur ergo magis de unius quam D de alterius vero sanctoque martyrio quisquam ambigat, cum par causa in mortis perpessione utramque detineat? Hac me quidem, reverende Pater, in quantum perspicere possum, rata esse ipsa ratio docet, attamen vestræ prudentire est, et me si aliter sentit ab hoc corrigendo revocare, et quid potissimum in tanta re sentiendum sit, Ecclesia Dei docendo monstrare. > Ad quod Lanfrancus: « Fateor, inquit, subtilem perspicaciam, et perspicacem subtilitatem ingenii tui vehementer approbo et veneror, firmaque ratione tua edoctus beatum Elfegum ut vere magnum et gloriosum martyrem Christi deinceps me colere et venerari ex corde, gratia Dei juvante, confido. Duc' ipse post-

tali modo custodire. Quid hine igitur tua fraternitas A modum devote exercitus est, quin et historiam vitæ ac passionis ejus diligenti studio fierit præcepit. Quam quidem historiam non solum plano dictamine ad legendum, verum etiam musico modulamine ad canendum a jucundæ memoriæ Osberno Canthariensis Ecclesiæ monacho ad præceptum illins nobiliter editam, ipse sua prudentia pro amore illus martyris celsius insignivit, insignitam auctorisavit, anctorisatam in Ecclesia Dei legi cantarique instituit, nomenque martyris hae in parte non parum glorificavit.

#### CAPUT VI.

Monitorum suavitas et efficacia miracula.

45. Posthæc Auselmus ad agenda propter quæ venerat, terras Ecclesiæ Beccensis per Angliam adiit, utilitati monachorum suorum per omnia studiose seemdum Denin serviens. Vadens autem et ad diversa monasteria monachorum, canonicorum, sanetimonialium, nec non ad curias quorumque nobilium, prout eum ratio ducebat perveniens, lætissime suscipiebatur, et suscepto quæque charitatis obsequia gratissime ministrabantur. Quid ille? Solito more cunctis se jucundum et affabilem exhibebat, moresque singulorum in quantum sine peccato poterat, in se suscipiebat. Nam, juxta Apostolum, his qui sine lege crant tanquam sine lege esset (I Cor. 1x, 21), cum sine lege Dei non esset, sed in lege Christi esset, se coaptabat, ut lucrifaceret eos qui non modo sine lege, ut putabatur beati Bcvivebant sine lege Christi. Unde corda omnium miro modo in amorem ejus vertebantur, et ad eum audiendum famelica aviditate replebantur.

46. Dieta etiam sua sie unicuique hominum ordini conformabat, ut auditores sui nihil moribus suis concordius dici posse faterentur. Ille monachis, ille clericis, ille laicis, ad cujusque propositum sua verba dispensabat. Monachos ut ne minima quidem sui ordinis contemnerent admonebat, contestans quia per contemptum minimorum raerent in destruetionem et despectum omnium honorum. Quod dictum sub exemplo vivarii proponebat, dicens clausuram illius districtioni ordinis monastici a similari. Quandoquidem, inquit, sicut pisces decurrente aqua vivarii moriuntur, si clansura ipsius minutatim ac sæpe crepant nec reficientur; ita omnis religio monastici ordinis funditus perit, si custodia ejus per modicarum contemptum culparum panlatim a fervore sui tepescit, attestante Scriptura, quie ait: Qui modica despicit, paulatim decidit (Eccli. xix, 1). Clericos quoque qualiter se in sorte Dei custodire deberent instruebat, eisque magnopere esse cavendum, ne si a sorte Dei caderent, in sortem diaboli per neglectum conversationis et ordinis sui deciderent. Conjugatos ctiam qua fide, qua dilectione, qua familiaritate, secundum tam Deum, quam secundum sæenlum sibi invicem copulari deberent edocebat; virum quidem ut snam uxorem sicut seipsum diligeret, nec præter illam aliam upsset, ejusque sicut sui corporis absque omni sinistra A crebris orationibus cum eleemosynarum largitionisuspicione curam haberet. Mulierem vero quatemus viro suo cum omni subjectione et amore obtemperaret, eumque ad bene agendum sedula incitaret, nec non animum ejus si forte contra æquum in quemquam tumeret, qua affabilitate mitigaret.

47. Hee autem quæ enm vel admonuisse, vel instruxisse, vel edocuisse dicimus, non co ut aliis mos est docendi modo exercebat, sed longe aliter singula queque sub vulgaribus et notis exemplis proponens, solidæque rationis testimomo fulciens, ac remota omni ambiguitate, in mentibus auditorum deponens. Lætabatur ergo quisquis illius colloquio uti poterat, quoniam in co quodcumque petebatur divinum consilium in promptu erat. Hinc eum omnis sexus et ætas mirabatur, et mirando amplectebatur, quoque potentior aliisque præstantior, eo magis quisque erat ad ministrandum ei devotior atque proclivior. Non fuit comes in Anglia seu comitissa, vel ulla persona potens, quæ non judicaret se sua coram Deo merita perdidisse, si contingeret se Anselmo abbati Beccensi gratiam cujusvis officii tune temporis non exhibuisse [al., habuisse]. Rex ipse Wilhelmus (26), qui armis Angliam ceperat et ca tempestate regnabat, quamvis ob magnitudinem sui cunctis fere videretur rigidus ac formidabilis, Anselmo tamen ita erat inclinus [al., inclinatus] et affabilis, ut ipso præsente omnino quam esse solebat, stupentibus aliis, fieret alius.

48. Pro sua igitur excellenti fama Anselmus totius Angliæ partibus notus, ac pro reverenda sanctitate charus cunctis effectu, iter repetendi Northmanuiam ingreditur ditatus multiplici dono, quod honori ac utilitati Ecclesiæ suæ usque hodie servire dignoscitur. Familiaris ergo ei dehine Anglia facta est, et prout diversitas causarum ferebat, ab eo frequentata. Ut autem omnipotens Deus demonstraret se gratiæ ipsius quam invenerat apud homines esse auctorem, et illum apud se quam apud homines gratiam invenisse potiorem, quosdam viros per visum dignatus est visitare, et qualiter per eum ab infirmitate, qua nimis graviter vexabantur, convalescerent edocere. Horum quos dico, dnos qui inter suos non ignobilis famæ erant, exempli causa. proponam, qui, sicut a veridicis ipsins monasterii D cujus abbas diu exstiterat, monachis accepi, in eodem ipsius monasterio, illis præsentibus, per eum curati sunt.

49. Quidam igitur vir nobilis et strenuns in confinio Pomivi (27) ae Flandriæ præpoteus habebatur. Hie in corpore lepra percussus, co majori mærore afflictus est, quo se et a suis contra dignitatem natalium suorum pro obscenitate tanti mali despici des serique videbat. Conversus itaque ad Deum est, et

bus opem ab eo precabatur. Una igitur noctium ei per visum quidam apparuit, monens ut si pristina sanitati restitui vellet, Beccum iret, et apud abbatem Anselmum efficeret quaterus aquam, unde manus inter missam suam lavaret, in potum illi conferret. Qui visioni credulus quo monchatur, impiger tendit, atque Anselmo cur adveniret secreto innotuit. Stupet ille ad verba, et hominem ut talibus desistat multis modis adjuvat. At ipse in precibns perstat, et multo magis ut sibi misereatur exorat, nec patiatur ut ea medecina fraudetur, unde sibi celerem salutem ad futuram pro divino promisso credebat. Quid plura? Vicit pietas pertus humilitatis, et pro homine Deum postulaturus ma-B tutino tempore missam secretius celebrat. Admittitur æger, et quam petebat aquam de mann viri accepit. Quæ in potum illico sumpta, et hominem morbidum integerrimæ sanitati restituit, et in laudem Dei multorum ora dissolvit. Clam itaque virum qui venerat a se Anselmus emisit, denuntians ei in nomine Domini ne unquam hoc factum sibi ascriberet, sed sola divina miseratione perfectum esse certissime scirct, et hoc itá esse tacita funditus mentione sux personx sciscitantibus responderet.

50. Quo etiam tempore quidam frater de congregatione, valida corporis infirmitate percussus, ad extrema deductus est. Huic in sommo quidam astitit, et quod vitam atque salutem recuperaret, si aqua ab Anselmo sanctificata aspergeretur, ipsi promisit: æger ergo Anselmum se visitantem secundum visionem [al., tacita visione], de aqua precatus est, et, voluntatis compos effectus, evestigio sanitati restitutus est.

51. Hæc pro ostendenda gratia viri paucis interim dicta sint. Attamen de gratia quam mernerat apud homines, non multum his qui mores illius novere mirandum video, propterea quod quædam appetibilis suavitatis ubicunque erat ex conversatione ejus emergebat, quæ in amicitiam illius ac familiaritatem cunctos agebat. Ipsius etenim studii semper erga omnes exstiterat, ut ea potissimum ageret, quæ aliis magis commoda esse posse intelligebat. Pude cum interrogaratur quid emolumenti acquirerent, qui servata æquitate aliorum voluntati in quibuscunque possent concordare satagerent; quidve detrimenti occurrerent, qui suam potins quam cæterorum voluntatem implere studerent, hoc modo respondebat : Qui aliorum voluntati concordare per omma in bono nititur, hoc apud justum judicem Denni meretur, ut quemadmodum ipse aliorum voluntati in hac vita, ita Deus et omuia secum suæ voluntati concordent in alia vita. Qui velo aliorum voluntate contempta suam implere contendit, id

### HENSCHENH NOTÆ.

(26) Wilhelmus Conquestor occupavit Angliam anno 1066, et regnavit usque ad annum 1087.

(27) De Pontivo regione ad dexteram ripam agendum crit ad Vitam S. Richarii 16 Aprilis. Ei

contigua est Arthesia, tune pars Flandriæ habita, inde avulsa anno 1192, et sic Flandria hie late sumitur.

ejusdem judicis sententia damni suhibit, ut quo- A graviter invidens, in tantam illum tentationis proniam ipse in vita præsenti voluntati nullius; nullus gnoque in futura velit, aut debeat concors esse voluntati illins. Eadem quippe mensura, qua quisque aliis mensus fuerit, remetietur ei (Luc. vi, 58). Unjus igitur rationis Anselmus consideratione subnixus, nulli gravis, nulli volebat onerosus existere, etiam si a monachicæ institutionis austeritate hac de causa deberet aliquantulum temperare. Et quidem nt eum discretionis ordo docebat, nonnunquam ab ipsa severitate aliis condescendo temperabat. In quo quid hi sensuri sint qui post nos ista fortasssis lecturi vel audituri sunt, praseire non possumus. Nos tamen qui vitæ illins monum seire mernimus, magis in eo landandum æstimannis, quod a rigore sui propositi aliquando pro ratione descendebat, quam si continue in ipso rigidus indiscrete persisteret. Ratione siquidem agi virtutis est, vitii vero contra.

52. Inter hæc quidam clericus ætate juvenis, Boso nomine, Beccum venit, abbatis colloquium expetens. Erat enim idem acer ingenio, et quibusdam perplexis quastionibus involverat animum, nec reperire quemquam poterat qui eas sibi ad votum evolveret. Loquens igitur enm Auselmo, ac nodos ei sui cordis depromens, omnia quæ desiderabat ab co sine scrupulo deceptionis [al., disceptationis] accepit. Miratus ergo hominem est, et nimio illius amore devinctus. Dehine ergo cum ejus allocutione familiarite potiretur, illectus ad contemptum sæculi emenso brevi spatio, Becei monachus factus est. Cujus conversioni simul et conversationi diabolus

cellam demersit, nt, succedendibus sibi variis cogitationum tamultibus, vix mentis sua compos existeret. Transierunt in hoc quidam dies, et seipsa semper fiebat immanior tentatio eadem. Turbatus ergo et mente confusus Anselmam adiit, animique sni fluctus illi exposuit. At ipse cum singula intellexisset, hoe solum pio affectu, escilicet consulat tibi Deus! » ei respondit, illicoque fratrem a se dimisit. Evestigio autem tanta tranquillitas mentis illum secuta est, ut, sieut ipsemet milii referehat, ultra quam dictu credibile sit, subito alius fieret ab eo qui fuit. Itaque omnis illa tentatio penitus evanuit, nec quidquam hujusmodi in se ulterius sensit.

55. Fiebant præterea ab Auselmo plurima in hune modum, quæ nos brevitati studentes ex industria præterimus. Silentio quoque præterire placnit innnmeros homines tam per lavaturas mannum ejus, quam per reliquias ciborum ejus de ante illam clam eo subtractas, a diversis languoribus, sed maxime febribus curatos, dispensante Deo sua dona juxta meritum fidei uniuscujusque. Nam si cuncta quæ inde a veracissimis viris accepimus describere vellemus, loquacitati potius quam rerum gestarum simplici narrationi nos operam dare (ut reor) judicari possemus. Quapropter ne nimis longum faciamus hujuscemodi immorando, istis omissis, tendamus ad alia. Verum ne inculta oratio prelixa sui continuatione legentes sen audientes fastidio gravet, hic primum copto operi terminum ponamus, quatenus illis quæ magis delectant recreati, aliud exordium sequentia nosse volentes expediti reperiant.

## LIBER SECUNDUS.

### GESTA IN ARCHIEPISCOPATU CANTUARIENSI.

#### CAPUT PRIMUM.

Archiepiscopatus assumptus. Quies monastica dilata. Aliqua cum rege dissensio.

1. Defuncto memorato rege Anglorum Wilhelmo, Wilhelmus filius ejus regnum obtinuit. Ric, sublato de hac vita venerabili Patre Lanfranco, ecclesias ac monasteria totius Angliæ gravi niminm oppressione afflixit. Cujus oppressionis anno quarto Anselmus invitatus, imo districta interpellatione adjuratus ab Hugone Cestrensi comite, multisque aliis Anglorum regni principibus, qui eum animarum suarum medicum et advocatum elegerant, et insuper Ecclesice suæ prece atque præcepto pro communi ntilitate coactus, Angliam ingressus est. Pridic igitur Nativitatis beatæ Dei genitricis et perpetuæ virginis Ma- D riæ Cantnariam venit. Ubi cum quasi ex præsagio futurorum multi et monachi et laici conclamarent illum archiepiscopum fore, summo mane a loco discessit, nec ullo paeto acquiescere petentibus, utili festum celebraret, voluit. Venienti autem ei ad curiam regis, optimates quique alacres occurrunt, ma-

gnoque ipsum cum honore suscipiunt. Rex ipse solio exsilit, et ad ostium domus viro gaudeus occurrit, ac in oscula ruens per dexteram eum ad sedem suam perducit. Consident, et læta interim quædam inter se verba permiscent. Deinde Anschmis secretius cum rege acturus cæteros secedere monet. Omissis igitur monasterii sui causis, pro quibus maxime illue venisse putabatur, regem de his quæ fama de eo ferebat Anselmus arguere cœpit, nec quidquam eorum quæ illi dicenda esse sciebat, silentio pressit. Pene etenim totius regni homines omnes talia quotidie nunc clam nunc palam de co dicebant, qualia regiam dignitatem nequaquam decebant. Finito colloquio divisi ab invicem sunt, et de Ecclesiæ suæ negotiis ea vice ab Anselmo nihil actum est.

Deinde Cestram ad comitem abiit, ac in partibus illis degere per plures dies ex necessitate compulsus est. Interea rex Wilhelmus gravi languore corripitur et pene ad extrema perducitur. Suadetur ci inter alia a principibus ut de matre totius regui, Ecclesia videlicet Cantuariensi, cogitet [al., cog tant]; et eam a pristina viduitate et calamitate, per institutionem pontificis relevet. Acquiescit ille consilio, et Anselmum in hoc opus fore dignissimum pronuntiat. Acclamatur ab universis, et dictum [al., edictum] regis laudat clerus et populus omnis, nec resonat ibi ulla contradictio cujuslibet hominis. Audit hæc ille, et fere usque ad exanimationem sui contradicit, reluctatur et obsistit [al., obstat]. Prævalet tamen Ecclesiæ Dei conventus. Rapitur ergo et violenter in vicinam ecclesiam cum hymnis et laudibus portatur magis quam dueitur. Acta sunt hæc anno Dominicæ Incarnationis milles. nonagesimo tertio, prid. Non. Martii, prima Dominica Quadrag.

5. In subsequenti autem festo Paschæ Wintoniam Anselmus advenit, et in suburbio civitatis hospitatus est. Una igitur nocte in tecta suburbii per incuriam ignis dilabitur. Quo crescente, ædificia quæque passim consumebantur. Et jam ignis idem hospitium Auselmi consumpturus, duabus tantum domibus interpositis, aderat. Quibusdam igitur ea quæ in domo erant asportantibus, interdixit domina domus, affirmans se nullo modo sibi vel suis aliquid canni timere, quæ tantum hospitem, hoc est, Anselmum archiepiscopnin mernisset secum habere. Pro quibus verbis Balduinus vir strenuus et monachus mulieri compassus, suasit Anselmo ut hospiti snæ subveniret. At ille : « Ego in qua re? - Egredere, inquit, et signum crucis igni oppone, arcebit illum forte Dens. Respondit : Pro me? Nihil est quod di- C. cis. > Egressus tamen domum est, timore incendii ductus, et visis flammantibus globis, a venerabili Gundulpho episcopo et ab eodem Balduino contra ignem signum crucis, erecta in altum dextra, edere coactus est. Mirabile dictu. Non prius manum extenderat, quam in se incendium retorqueri, flammas deficere cerneres, ita ut domum etiam quam vorare emperant, seminstam relinquerent.

4. lgitur Anselmus, propter multas rationes quæ intervenerant, nondum consenserat electioni quæ de se facta fuerat ut pontifex fieret; sed tamen detinente illum rege morabatur in Anglia, conversante cum eo ex jussa regis præfato Gundulpho Roffensi episcopo, et ei quæ opus erant ministrante. Ablatis antem de medio rationibus illis, tandem post lon- D gum temporis spatium, obedientia simul ac necessitate constrictus consensit, et prid. Non. Decem. debito cum houore ab omnibus episcopis Angliæ, Cantuariæ consecratus est. In qua consecratione evangelica illa sententia super cum reperta est : Vocavit multos: Et misit servum suum hora cœnæ dicere invitatis ut venirent, quia jam parata sunt omnia. Et experint simil omnes excusare (Matth. xxii, 3). Dehine cum se regali curiæ in Nativitate Domini Jesu præsentasset, et honorifice a rege susceptus, primos tres dies festivitatis circa regem lætus [al., ductus] transegisset; post, instinctu diaboli hominumque malorum mutatus est animus regis contra eum, eo quod ip e speliatis hominibus suis mille libras de-

g tant]; et cam a pristina viduitate et calamitate, A nariorum ei pro agendis [al., peragendis] munificenper institutionem pontificis relevet. Acquieseit ille tiæ sua gratiis dare noluit, et ita principe turbato consilio, et Anselmum in hoc opus fore dignissimum a curia discessit.

> 5. Veniens autem in villam suam, que Berga vocatur, dedicavit ibi ecclesiam ad parochiam pertinentem, quam quidem antecessor ejus Lanfranens construxerat, sed obitu præventus dedicare nequiverat. Ad quam dedicationem quidam elericus inter alios de Londonia veniens, seque inter clericos viri quasi ad comministrandum mittens, chrismatorium pontificis clam subripuit, et in turbam mersus fugam arripuit. Dum igitur iter, quod Londoniam ducit, ingressus cum furto fuisset, reflexit gressum non autumans [al., gressum autumans....] sed ad locum quem [al., quo] fugiebat festinare. Sed cum rediens adunate plebis multitudinem reperisset, animadvertit se cupitum iter permutasse, et qua venerat viam repetit [al., reperit]. Aliquantum processerat, et iterum visum est sibi eo tendere quo fugiebat. Factum est hoc frequentius, et nunc hac nune illae nesciens quo iret erroneus ferebatur. Populus autem qui eum sie se habentem intuebatur, quidnam haberet mirabatur. At ubi ministri pontificis vas chrismatis perditum esse cognoverunt, confusi et tumultuantes discurrunt, quod perditum erat hine inde quærunt, ignorantes a quo vel ubi id quærere certo debeant. Rumor damni fertur in populum, et opinio multorum cadit in erroneum clericum. Capitur, et sub cappa illins vas abreptum invenitur. Refertur antistiti quod actum erat. At ipse modesto vultu, menteque tranquilla statim jussit culpam ignosci, et clericum ad sua liberum dimitti. Tunc ille iter quod furto gravatus nullatenus tenere sciebat, liber illico et nihil hæsitans ingressus agebat.

> 6. Post hæc, paucis diebus interpositis, mandatur ad curiam ire Anselmus, regem mare transiturum sna benedictione prosecuturus. Qui transitus dum vento obstante differtur, Anselmus opportumm se tempus nactum existimans, regem pro ecclesiarum quæ de die in diem destruebantur relevatione, pro Christianæ legis quæ in multis violabatur renovatione, pro diversorum morum, qui in [al., omit.] omni ordine hominum quotidie nimis corrumpebantur, correctione cæpit interpellare, quæ omnia cum magna indignatione suscipiens, nec se causa illius quidquam de omnibus acturum fore protestans hominem discedere, nec se transfretaturum diutius ibi exspectare iratus præcepit.

7. Considerans Anselmus post hæc quid quietis perdiderit, quid laboris invenerit, anxiatus est spiritu, et vehementi dolore attritus. Ducebat enim ante oculos suæ mentis qualem in prioratu et abbatia positus vitam agere solebat, quam scilicet jucunde in Dei et proximi charitate quiescebat ac delectabatur, quam devote verba vitæ loquens ab omnibus audiebatur, quam devotius ad suæ, ut sperabat, eu-

mulum retributionis, quæ dicebat, opere exercebantur : et nunc e converso cum in melius per episcopatum proficere debuerit, ecce die ac nocte in

sacularibus laborans videbat se [al., si] nec Deo A ret, homines sui ex advectione victualium oppido nec proximo secundum Denni juxta pristinum morem intendere posse, nec adeo [al., a Deo] quemquam ex ore suo verbum vitæ quod facto impleret, ad sure, ut reputabat, detrimentum mercedis, audire velle. Accesserant istis in augmentum mali sui, crudeles [al., crebrae] snorma hominum oppressiones quotidie auribus ejus insonautes, et minæ maliguantano deteriora in posterum pollicentium circamquaque detonantes : sciebatur [at., sciebat] enim regiam mentem contra cum in mrorem concitatam esse; et ob hoc quisque malus beatum se fore credebat, si quod illum exasperaret ullo ingenio facere posset. Multis itaque ac diversis injuriarum procellis fatigabatur, et nulla terreni honoris vel commodi suavitate, unde consolationem haberet, B fovebatur.

8. Verum, salva in omnibus et ad omnes innocentia suæ conscientiæ [al., conscientiæ suæ puritate], modicum respirabat ab his, et magnopere consolabatur, si quando se monachorum claustro inferre, et quæ institutio vitæ ipsorum expetebat, coram eis effari valebat. Quod ipse quadam vice capitulo eorum præsidens, et ex more de hujusmodi liberius agens, dicendi fine completo, jucunda hilaritate alludens, jocosa comparatione innotuit, dicens: ¿Sicut babo, dum in caverna cum pullis suis est, lætatur, et suo sibi modo bene est; dum vero inter corvos aut corniculas seu alias aves det, incursatur ac dilaniatur, omnino quoque sibi male est; C ita et mihi. Quando enim vobiscum sum, bene mihi est, et grata ac singularis vitæ meæ consolatio. Quando vero, remotus a vobis, inter sæculares conversor, hinc inde variarum me causarum incursus dilacerant, et quæ non amo sæcularia negotia vexant. Male igitur mihi est quando sic sum, ac tremens pertimesco ne meum hujusmodi esse procreet immane dispendium animæ meæ. > Ad quod verbum licet alludens, ut dixi, empit amarissime flens subinferre, et ait : « Sed, quæso, miseremini mei, miseremini mei, saltem vos amici mei, quia manus Domini tetigit me (Job xix, 21). » Quia ergo in tali conversatione magnopere respirabat, ca sibi deficiente graviter suspirabat. Deum testor me sæpe illum sub veritatis testimonio audisse protestantem, quod D libentius vellet in congregatione monachorum pueri loco inter pueros sub virga magistri pavere, quam per pastoralem curam toti Britanniæprælatus in conventu populorum cathedræ pontificali præsidere.

9. Forte dicet aliquis : Si tam bonum tam jueunlum erat illi habitare cum monachis, cur non continue habitabat Cantuariæ cum suis? Ad quod ego : Si hoc solum sibi possibile esset, magno se consolatum reputaret. Sed et hoc partim remotio villarum suarum partim usus et institutio antecessorum suorum sal. omit. p. u. e. i. a. s.], partim numerositas hominum, sine quibus eum esse pontificalis honor non sinebat, illi adimebat, eumque per villas suas ire ac inibi degere compellebat. Præterea si Cantuariam assidue incole-

gravarentur; et insuper a præpositis [al., appositis]. ut sæpe contingebat, multis ex causis oppressi si quem interpellarent, nunquam præsentem haberent; magis ac magis oppressi in destructionem funditus irent. Nallo tamen loco vel tempore sine suis monachis et clericis erat. His duntaxat exceptis, qui ad cum ex diversis locis confluentes raro deerant. Omnes etenim ad se venientes dulci alacritate suscipiebat, et cuique pro sui negotii qualitate efficaciter respondebat. Videres siquidem istos Scripturarum sententiis ac quæstionibus involutos mox ratione proposita ab co evolvi, istos in morum [al., minorum] discretione nutantes non segnius informari, illos necessarium rerum tenuitate laborantes, datis quibus opus habebant, ab inopia relevari. Nec ista largitas solummodo monachorum seu elericorum penuriam sublevabat, sed et in quosque laicos ea indigentes ea sibi subveniri petentes pro posse, ct nonnunquam ultra posse pii Patris redundabat.

10. Quoties autem opportunitas sese præbebat, in remotiorem cameræ suæ locum secedere, solusque cœlestibus studiis consueverat inhærere. Unde fidei Christianæ zelo commotus egregium et pro illius temporis statu pernecessarium opus De Incarnatione Verbi composuit. Quod opus epistolari stylo conscriptum, venerabili Urbano sanctæ Rom. Ecclesiæ summo pontifici dicavit, destinavit. Quod ille gratiose suscipiens, ac invincibili veritatis ratione suhnixum intelligens, in tanta auctoritate habuit, ut postmodum contra Græcos in concilio Barensi, cujus suo loco mentio fiet, disputans inde robur suæ disputationis assumeret, et quam damnabilis fuerit error eorum in hoc, quod Spiritum sanctum a Filio procedere negabant, astrueret.

11. Sed nos ista prætermittentes et cæptæ [al., certæ] narrationi operam dantes; dicamus quod ipse Anselmus ad refectionem corporis sedens, modo de sacra quæ coram co legebatur lectione, materia 3>quendi sumpta, convescentes ædificabat, modo ex sua parte sacra verba edisserens loco sacræ lectionis præsentium mentes instrucbat, modo de aliqua re utili vel necessaria requisitus requirentem pariter [al., partem] et coandientes mira suavitate reticiebat. Hujus rei cognoscendæ gratia, quod levius occurrit exempli causa unum subjiciam, non quo ulla doctrinæ ejns efficacia per hoc designetur, sed ut in quibus lingua ejus inter carnales epulas [al., epistolas] versari solita fuerit, paulisper intimetur.

12. Venit ad eum quadam vice quidam ex sæculari vita monachus factus, consilium de vita sua flagitans. Hic cum alias familiarius ei locutus fuisset, inter prandendum opportunitate potitus dixit, quia cum se in sæculari vita teneret, intellexit nor. rectum fuisse iter suum pergendi ad vitam. Quamobrem, inquit, relicto sæculo, veni ad ordinem monachorum, sperans me ibi posse penitus intendere vitæ perenni et Deo. Ecce autem ex præcepto abbatis mei sæcularibus negotiis intendo, et dum res Eccle-

sile contra saculares defendere tuerique desidero, A querela, placita, intes. Custo liat ergo sapiens moplacito, litigo, nec mihi forsan magnæ curæ est si alii perdant in meo Incro. Quapropter fere cogor desperare, dum ca quae reliqui cum tot peccatis videor administrare. Ad hac Anselmus tali sub exemplo respondit : « Tota vita hominum comparari potest molendino super præcipitem fluvium constituto. Sit igitur in hoc molendino ad manum hominis molens mola, qua qui molunt alii sic suam farinam negligunt, ut tota in fluvium labatur ac defluat, alii parte retenta partem in præceps ire sinant, alii totam colligant atque in sua custodia condant. Horum seilicet qui nihil sibi de farina servavit, quid in vespere comedat non habebit. Qui parum retinuit, pro portione sna parum inveniet. Qui totam collegit, large se pascere poterit.

15. eltaque molendino assimiletur, ut dixi, vita hominum; molæ actus corum. Nam sicut mola, du:n aliquid molit, in circuitu ducitur, et circumducta simili cursu sæpe reducitur; sie et actus humani quibusque temporibus in se revertuntur. Ver'i gratia: Arant homines, seminant, metunt, molunt, panificant, comedunt. En circuitum suum mola peregit. Ultrane quiescit? Nequaquam. Repetitur enim idipsum. Aratur, seminatur, metitur, molitur, fit panis et comeditur. Ilæc fiunt omni anno, et more moke recurrent in idipsum. Videas ergo hominem cuneta opera sua pro terreno commodo facientem, nihil in eis nisi transitorium quid desiderantem. I te siquidem molit quia operatur; sed tota farina sua, qui fructus est operis, fluvio, id est a fluxu sæ- C cularis desiderii rapitur ac præcipitatur. Hie cum in fine vitæ suæ molendinum egressus, atque in domnin suam reversus, operum suorum fructus manducare volucrit, nihil inveniet, co quod fluvius torrens totum absorbuit. Jejunabit ergo, væ misero in aternum. Est alius qui suam non omnimodis farinam perdit, quoniam nunc aliquam pro Deo celemosynam facit, nune ad ecclesiam pro Dei servitio vadit, nune instrumun visitat, nune mortuum sepelit, et aliis in hane modum bonis intendit. Verum cum is ipse voluptatibus carnis inservit, pro il<sup>t</sup>ata injuria per odium sævit, humanis laudibus pascitur, crapula et ebrictate sopitur, horumque similibus enervatur, ne farinæ pars maxima pereat, nequagnam cautus invi- D gilat. Quid de isto crit in futuro, nisi quia recipiet prout gessit?

14. Jam tertium genus in ordine monachorumattende. Est igitur nonachus sub abbatis sui imperio positus, obedientiam in omnibus quæ sibi secundam Deum injunguntur professus, sna quantum in se est voluntate nunquam claustra monasterii pro quovis sæculari negotio egredi volens. Huic forte præcipitur ut extra claustrum ad custodiendam aliquam Ecclesiae villam eat. Excusat se, et ne siat obsecrat. Perstat abbas in sententia sua, et per obedientiam jubet peragi imperata. Non audens ille recusare [al., excusare], paret. Ecce venit ad molam, necessario illum molere oportet. Insurgunt hine inde

nachus farinam suam, camque in vas suum diligenter recipiat, ne in fluvium defluat. Quo, inquis, pacto? Nihil per inanem jactantiam agat, nihil quod Dens prohibet enjuslihet lucri gratia faciat. Obedientiæ quæ sibi injuncta est ita studeat, ut et res Ecclesice contra omnes viriliter justeque tucatur et protegat, et de alieno per injustitiam sub dominium Ecclesiæ nihil redigere satagat. Si in højusmodi conversatur et vivit, quamvis aliquando pro talibus missas perdat, nomunquam lequatur, cum fratres in claustro tacent, et quædam similia horum faciat vel dimittat, quæ ipsi nec facient nec dimittent; obedientiæ virtus, quam exercet, hæe cuneta consumit; et vas summ integrum servans, farinam de B sua mola flaentem, quæ illum æternaliter pascat, totam ac puram colligit atque recondit. Non enim secundum caruem sed secundum obedientiam incedit; ac per hoc, ut Apostolus ait, nilfil dammationis illi erit (Rom. viii, 1). .

15. « Et quid de illo sentiendum est, inquit, qui se ultro ad dispositionem villarum offert : atque nt id quod cupit ad effectum perveniat, clam sibi adjatores [al., auditores] advocat, munera pollicetur, gratiam spondet? Refert: Nihil hoe ad propositum monachi pertinet. Ait: Quare? Nonne hie talis licet hoe quod dixi cupiat, tamen sine licentia sui prælati nil facere tentat? Respondit: Licentia multos decipit. Obedientia enim et inobedientia contraria sunt. Harum media licentia est. Is igitur quem obedientia non constringit claustra monasterii egredi. vult tamen exire, regulæque districtionom licenter declinare, quamvis nolit sine licentia id præsumere, et ideireo actum suum licentia qua nititur possit defendere, peccatum tamen habet ex illicita voluntate. Nec enim postquam mortuus mundo claus'ram subiit, ad mundi negotia vel voluntate ullatenus redire debuit. Quia tamen ipsum velle suum nonnisi permissus facto implere voluit, obedientia quam in hoe amplexatus est, ipsum factum excusabit; sed velle quod contra obedientiam habuit, periculosum, nisi pænituerit, illi erit. Quod nonnulli minus attendentes, licentia, quam pro implenda voluntate sua expetunt, sæpe fallantur.

46. Hæc, ut dixi, non pro ostendenda doctrine suæ qualitate proposui, sed quibus inter epulas occupari solitus erat, levi exemplo monstravi. Nam si de humilitate, de patientia, de mansuetudine, et de hae quam nune paululum tetigi obedientia, nec non de aliis immmeris ac profundis sententiis, eum, nt singulis fere diebus audiebamus, disserentem inintroducerem, aliud opus cudendum, et quod manu habemus esset intermittendum. Quando ergo, ait aliquis, manducabat? Manducabat plane inter loquendum, parce quidem, et ut mirareris unde viveret. Verumtamen fatebatur, et verum esse cognovimus, quia dum alicui longæ disputationi occupatus erat, magis solito nescienter edebat, nobis qui propinquiores sedebamus, clanculo panem ei

nonnunquam subministrantibus. Lum vero absen- A dinem incurrebat. Quam consuetudinem ejus edocti tibus hospitibus privatim cum suis ederet, et nulla quastio spiritualis enjusvis ex parte prodiret, prælibato potius quam sumpto cibo mox cessabat, lection que intendens mandacantes exspectabat. Quod si aliquem cerneret aut pro sui exspectatione celerius come lentem, aut forte cibum relinquentem, utrumque redarguebat, et quo suo commodo nihil hæsitantes operam darent, affectuose admonebat. Ubi autem aliquos [al., ulios] libenter edentes advertebat, affabili vultus jucumditate super eos aspiciebat, et adgandens levata modicum dextra benedicebat eis, dicens: (Bene faciat vobis!)

## CAPUT II.

Variarum virtutum exercitatio.

17. Exposito igitur quibus modulis Anselmus inter B suas epulas delectari consueverit, ut paucis exponatur quibus etiam aliis horis intenderit, repetam quod de co me superius dixisse recordor, videlicet ejus ori munquam Christus defuit, sive justitia, vel quidquid ad veram vitam pertinet. Omneque tempus perditum iri asserebat, quod bonis studiis aut necessariæ utilitati non serviebat. Opinari autem illum secus vixisse quam docchat profiteor nefas esse. Nam cum illum, ex quo religionis habitum sumpsit usque ad susceptam pontificatus dignitatem, omnium virtutum ornamentis ratum sit studuisse [al., claruisse], ipsasque virtutes in quorumeunque mentibus poterat verbo et exemplo inseruisse: ita nihilominus tem factum omnimodis in hac parte claruisse. Unde etiam pro ipsarum indiscreta ceu nonnullis et mihi quoque aliquando visum est virtutum custodia sæpe reprehensus, et quod monachus claustralis quam primas tantæ gentis esse deberet, prejudicatus est. Hoc pro excellenti humilitate ejus, hoc pro immensa patientia ejus, hoc pro nimia abstinentia ejus dicebatur, dictum accusabatur, accusatum damnabatur. Præcipue tamen in servando mansuctudinem indiscretionis arguebatur, quoniam sient a pluribus patatum est, multi quos Ecclesiastica disciplina corripere debuerat, intellecta lenitate ejus, in suis pravitatibus quasi licite quiescebant. Verum audita super his excusatione sua, nam neminem spernebat, nemini rationem ad inquisita red- D dere contemnebat, mox liquido cognoscebatur ipsum aliter quam faciebat, minime in talibus facere debere vel posse, dum se in regula veræ discretionis vellet absque errore tenere.

48. Sæcularia vero negotia æquanimiter ferre nequibat, sed pro suo posse modis omnibus suam eis præsentiam subtrahebat. Si quando autem talis causa emergebat, ut ci necessario interesse oporteret, soli veritati studere, nulli fraudem, nulli quodlibet præjudicium, quantum sua intererat, patiebatur inferre. Si vani clamores, si contentiones, si jurgia, ut sit, orichantur, aut ea sedare, aut citius sese absentare curabat. Nisi enim ita faceret, tædio affectus statim animo deficiebat, et insuper graveas corporis ægritusupe illum reipsa cogente de medio multitudinis eduximus, proponentesque ei aliquam ex divina pagina quæstionem illico corpus et animum ejus, quasi salubri antidoto medicatum, in consuctum statum [al., stratum] reduximus. Requisitus autem quamobrem sie imbecillis ad sæculares eausas ae pusillanimis existeret, respondebat : « Qui omnem [al., omnium] sæcularium rerum amorem ac conenpiscentiam ab animo meo jamdudum pepuli, qualiter in causis earum fortis et diligens existam? Imo veritatem dico, non mentior, quia quando inse milii sese importune et ex necessitate ingerunt, ita mens mea illarum horrore concutitur, sicut infans, cum aliqua terribilis imago vultui ejus ingeritur. Nec in earum dispositione magis delector, quam puer in uberibus matris delectatur, dum illis acerba amaritudine superlitis ablactatur. > His necessitatil:us actus totam domus suæ curam et dispositionena domno Balduino monacho, cujus supra meminimus, imposnit; quatenus ad nutum illius cuneta penderent, et statuta contra [al., extra] ordinationem ejus irrita sierent. Igitur seemitate potitus, spiritualibus disciplinis et contemplationi opera u

19. Verumtamen diversæ tribulationes et anxietates, quas tum propter terras Ecclesiæ, quas quidam maligni mjuria, rege non prohibente, invadebant; tum pro pecunarium exactionibus, quæ totum reratum esse confirmamus eum totius Britanniæ prima- C gnum, sed maxime suos homines in immensum devastabant; tum pro monasteriorum oppressionibus, quas sedare non poterat, et quotidie ad eum referebantur; tum pro multis aliis quæ in hunc modum sæpe patiebatur, hanc ejus quietem interrumpebant, et aliena quædam meditari compellebant. Præterea hi qui ante episcopatum viro submissi eum diligebant diligendo favebant [al. omit. d. f.], favendo quæque electa de suis alacres conferebant, mine terras Ecclesiæ petere, nune equos rogare, nunc pecuniam, nunc hoe vel illud ad quod scilicat sna quemque voluptas [al., voluntas] trahebat, ab eo precari. Adverteres itaque petita obtinentes in præsentia cjus ficta pace adgandere, retributiones et obsequia polliceri, alios in contraria lapsos honori ejus detrahere, homines ejus pro posse impuguare, in immensum minari.

29. Ille autem in patientia sua sciens possidere animam suam, cum his qui oderunt pacem erat paciheus (Psal. cix, 7), verba mansaetudinis et pacis semper reddens impugnatoribus suis, cupiens malum illorum in bono vincere. Attamen ea quæ in sequenti tempore poterant Ecclesiæ suæ damno esse, nequaquam æquo animo tolerare, aut sub negligentiam cadere patiebatur. Sed quid dicam? Tanta cupiditas ea tempestate dominabatur in mentibus quorumdam, ut nec patientia ipsius deliniti monitis ejus acquiescerent, nec terroribus pulsati caeitatem sui cordis exuerent. Verum de extraneis non multum forte mirandum. Ipsi sui proprii ac domestici homines

quippe mansuetum, lene, simplexque cor ejus, in pluribus causis fraudulenta calliditate, compositisque sermonibus eum multoties circumvenere, et quæ illius juris esse debebant diminuentes, ac exinde sua non jure augentes, qua ei fuerant alligati, fidem perdidere. Qua de re cum a Balduino, aliisque lidelibus suis nimiæ simplicitatis minorisque prudentiæ familiariter reprehenderetur, simplici admiratione respondebat, dicens : Quid est hoc? Nonne Christiani sunt? Et si Christiani, num [al., non mentiril alicujus commodi cansa vellent contra fidem suam scienter mentiri? Nihil est. Tanto nempe studio mihi loquentes sua verba componunt, et ea tide sua interposita vera esse jurant, ut incredulitati putetur posse ascribi nolle credere eos ipsa veritatis sirmitudine niti. > Dicebat hæc ille, æstimans ipsos sibi nolle quod sciebat se nemini facere velle. Cumque responderetur sui moris illos non esse, aiebat : c Fateor, malo decipi bona de illis credendo, etiamsi me nesciente mali sunt, quam decipere meipsum, credendo mala de ipsis quos nondum vere probavi quod boni non sint.

21. Hæc tamen in principio pontificatus sui dieta meminerim. Postmodum enim rei veritas viro innotuit, et quæ sibi a suis vere dicta fuerant, nimis vera fuisse eognovit. Quamvis igitur solitam fidem non ex toto verbis corum deineeps præbuerit, tamen suis rebus in posterum non parum obfuit, quod ipsis in principio tam credulus fuit. Siquidem illi certo C. scientes eum pro malis sibi illatis ad mala reddenda cor non habere, a timore suspensi [al., "suspendi] sibique ipsis deteriores effecti, in pejus profecere. Quod Pater tractans apud se, magis illorum quam subsequi prævidebat, perditioni, quam suæ indolnit transitoriæ deceptioni. Pro qua tamen deceptione, et fidei non servatæ corruptione, sæpe Auselmus dicere solitus erat eos quandoque aut in se aut in liberis suis de rebus Ecclesiæ, quibas tune in sublime raptabantur exhæredandos; et antiquæ panpertati in qua nati fuerant et nutriti subjugandos; aut certe aliqua gravi et contumeliosa vindicta, ante mortem vel in morte, quod deterius esset, puniendos. Quod dictum ejus in quibusdam jam completum videmus, et ex hoc quid aliis etiam timendum sit, D conjectamus. Ideo autem eos corrigere nequibat, quoniam ipsi more densarum spinarum perplexi, argutis verborum assertionibus se tales non esse, qui hujusmodi correctione opus haberent, affirmabant.

22. At ille contentioni servire devitans, dimittebat eos, sibi timens ne mensuram discretionis excederet, si in rimandis actibus illorum nimis studiosus existeret. Nihil enim in mundo, quantum peccare timebat. Conscientia mea teste non mentior, quia sæpe illum sub veritatis testimonio profitentem audivimus, quoniam si hine peccati horrorem, hine inferni dolorem corporaliter cerneret, et necessario uni corum junnergi deberet, prius infernum quam

mentiti sunt ei, et infideles facti. Animadvertentes A peccatum appeteret. Aliad quoque non minus forsan aliquibus miram dicere solebat, videlicet malle se purum a peccato, et innocentem gehennam habere, quam peccasi sorde pollutum cœlorum regna tenere. Quod dictum cum aliquibus extra eum videretur, reddita ratione temperabat, dicens: Cum constet solos malos in inferno torqueri et solos bonos in cœlesti regno foveri, patet nec bonos in inferno, si illuc intrarent, posse teneri debita pœna malorum; nec malos in cœlo si forte ascenderent [al., accedent], frui valere felicitate bonorum. Hæc propter magno studio semper nitebatur peccatorum contagia devitare; et quidquid eis aliquam nascendi occasionem poterat ministrare, ab intentione sua omni sollicitudine propulsare. Nee in his momentaneus erat. In his denique versabatur quotidiana institutio morum ejus, in his stabat assidua conversatio vitæ ejus, in his vigebat indeficiens exsecutio propositi ejus, in istis Deo serviebat, pro his quibusque bonis acceptus erat, per hæc vitam æternam adipisci satagebat.

#### CAPUT III.

Ægre tandem impetrata ab irato rege adeundi Romam facilitate, valedicit suis.

25. Regem autem de trans mare regressum Anselmus adiit, et ut sibi Romam ad papam Urhanum pro stola sui archiepiscopatus cundi licentiam daret, hamiliter petiit. At ille ad nomen Urbani turbatus dixit se illum pro papa non tenere, nec sua consuetudinis esse, ut absque sua electione alicui liceret in regno suo papam nominare. Hine igitur orta quædam dissensio gravis est, sed in alind tempus discutienda est dilata. Jubetur ergo ut totias Anglice episcopi, abbates et principes, ad discussionem dissidii hujus apud castrum, quod Rochingeham dicitur, una veniant : factum est, et tertia septimana Quadragesimæ | al. omit. t. s. q. ] juxta edictum convenerunt. Causain medium ducitur, et Anselmus diversis querelis hine inde concutitur. Siquidem multi, et maxime episcopi regiæ voluntati favere volentes, spreto æquitatis judicio id probare nitebantur, quod Anselmus salva lide quam regi debebat, nullatenus posset in regno ipsius Urbanum sedis apostolicae præsulem pro papa tenere. Quibus cum plura quæ ratio tulerat objecta fuissent, et Anselmus cos ex verbis Domini : Reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, et que sunt Dei Deo (Matth. xn, 17), aliisque nonunllis, quæ ratio nulla refellere poterat, penitus infrenasset; illi econtra quid dicerent non habentes, eum in regen: blasphemare uno strepitu conclamavere, quandoquidem ausus erat in regno cjus, nisi co concedente, quidquam vel Deo ascribere.

24. Igitur ad unam regiæ indignationis vocem, quidam ex episcopis, archiepiscopo suo atque primati omnem subjectionem professam obedientiam uno impeta abaegant, eique unitatem fraternæ societatis pari voto miserandi abjurant; quidam vero in eis taatum [al., tamen], quæ ex parte Urbani papar praciperet, illi se obedituros negant. Episcopi

itaque omnes qui adfuerant, Rofensi solo excepto, A equitibus aspexit ridere, et quasi pro capta bestia aut uno aut alio modo debitam illi subjectionem et obedientiam abnegant. Rex etiam ipse cunctam ci confidentiam et securitatem in suis omnibus adimit, nec se illum pro archiepiscopo vel patre amplius hahiturum jurat, nisi, ipse vicario beati Petri se ulterius obediturum statim deneget. Tres dies in isto negotio clamoribus in Anselmum et contumeliis gravidi expensi sunt, et tandem in hoc quem dixi fine conclusi sunt.

25. Tune Anselmus, in suo proposito constans, per internuntios conductum a rege postulat, quo tutus regno decedat. Quod principes multis damnosum fore dignoscentes, pro restituenda pace inducias utrinque ad Pentecostem usque dari precantur diunt. Spondet igitur rex se rebus ejus usque ad præfixum tempus induciarum plenam pacem et tranquillitatem indulturum, et tunc voluntati illius pro sua religione multum in negotio quod emerserat condescensurum. Verum omnino in contraria lapsus est, et Anselmus, Domino Balduino extra regnum depulso, hominibusque suis captis et exspoliatis, terrisque vastatis in immensum afflictus.

26. Attamen post hæc, et Urbanum per Walterum Albanensem episcopum, qui pallium Anselmo Roma Cantuariam detulit, pro papa suscepit, et principum suorum consilio actus, in amicitiam suam virum suscepit. Veram postaliquantum tempus idem milites, quos, sicut falso a malignis dicebatur, male instructos in expeditionem Anselmus dicexerat, contra ipsum conturbatus est. Tunc Anselmus considerans apud se omni tempore talia pro nihilo posse oriri, et se eis occupatum semper ab officio pontificali posse impediri, tractavit secum sibi Romam eundum, et consilium a sede beati Petri super his petendum. Cum igitur in solemnitate Pentecostes, ad curiam apud Vindleshoriam venisset, per familiares suos regi mandavit sibi pernecessarium esse Romam ire; et hoc si ei placeret, se per licentiam eins facere velle. At ille : c Nequaquam, inquit. Nec enimeum, aut in his, quæ agenda sunt, enjusvis consilii inscium, aut alicui gravi peccato obnoxium esse scimus, unde vel papam consulere, vel illius D absolutionem necesse sit illi implorare. Et res igitur ita tune quidem remansit.

27. Discedente autem Anselmo a curia, et ad villam suam nomine Heysem properante, pueri quos nutriebat, leporem sibi occursantem in via canibus insecuti sunt, et fugitantem infra pedes equi, quem Pater ipse sedebat, subsidentem consecuti sunt. Ille sciens miseram bestiam sibi sub se refugio consuluisse, retentis habenis equum loco fixit, nec cupitum bestiæ voluit præsidium denegare. Quam canes circumdantes, et linguis suis [al. omit. l. s.] hand grato obsequio hine inde lingentes, nec de sub equo poterant ejicere, nec in aliquo lædere. Quod videntes, admirati sumus. At Anselmus, ubi quosdam ex

lætitiæ frena laxare, solutus in laerymas, ait: Ridetis? Et utique infelici huie nullus risus, lætitia nulla est. Hostes ejus circa cam sunt, et ipsa de vita sollicita confugit ad nos præsidium flagitans. Hoc plane est et animæ hominis. Nam cum de corpore exit, mox inimici sui, scilicet maligni spiritus, qui cam in eorpore degentem per anfractus vitiorum multis modis persecuti sunt, erudeliter adsunt parati eam rapere et in mortem æternam præcipitare. At ipsa nimis anxia huc illucque circumspicit, et qua tueatur defensionis et auxilii manum sibi porrigi ineffabili desiderio concupiscit. Dæmones autem econtrario rident, et magno gandio gandent, se illam nullo fultam adminiculo inveniunt. > Quibus dictis et obtinent; ac sic eum ne regno decedat impe- B laxato freno, in iter rediit, bestiam ultra persequi clara voce canibus interdicens. Tune illa ab onmi læsione immunis exsultans et hilaris præpeti cursu campos silvasque revisit. Nos vero depositis jocis, sed non modice alacres effecti de tam pia liberatione pavidi animalis, ecepto itinere viam detrivimus.

28. Alia vice conspexit puerum cum avicula in via ludentem. Quæ avis pedem filo innexum habens, sæpe cum laxius ire permittebatur, fuga sibi consulere enpiens avolare nitebatur. At puer filum manu tenens, retractam usque ad se dejiciebat, et hoc ingens gaudium illi erat. Factum est id frequentius. Quod Pater aspiciens, misere condoluit rex a Gallis victor regressus, renovata ira propter C avi, ut rupto filo libertati redderetur optavit. Et ecce filum rumpitur, avis avolat, puer plorat, Pater, exsultat. Et vocatis nobis : Considerastis, inquit, jocum pueri? Et confessis considerasse, ait: « Simili consideratione jocatur diabolus eum multis hominibus, quos suis laqueis irretitos pro sua voluntate in diversa vitia pertrahit. Sunt enim quidam, ut verbi gratia dicam, aut avaritiæ, aut luxuriæ, et similium flamizis succensi; et ex mala [al., magna] consuctudine illis addicti, his contigit aliquando ut sua facta considerent, defleant, seque amodo a talibus cessaturos sibi promittant. Et more avis se liberos volare autumant. Sed quia pravo usu irretiti [al., allectil ab hoste tenentur, voluntes in eadem vitia dejiciuntur. Fitque hoc sæpius. Nec omnimodis liberantur, nisi magno conatu per respectum gratiæ Dei funis [al., filum] pravæ consuctudinis dirumpatur.

29. Hinc iterum Anselmus curiam veniens, jam petitam licentiam Romam cundi a rege petivit, sed eam non obtinuit. Post que in mense Octobri invitatus a rege Wintoniam vadit; et quod jam bis rogaverat, attentius per internuntios tertio rogat. Turhatur ille, et nimium se vexari ab eo anxie queritur. Ad quod Anselmus: «Et quidem quod Romam ire dispono causa sanetæ Christianitatis, quam in hac terra regere suscepi, causaque salutis animæ meæ, causa etiam sui honoris et utilitatis, sic credere velit, id ago. Si ergo mihi bono animo licentiam dederit cundi, gratiosus accipiam. Si non,

ego utique quod Dens præcipit postponere non debeo A ro, ut quia Deo militaturi in conseptum hujus quia scriptum est : Obedire magis Deo oportet quam hominibus (Act. v, 28). Quod ille audiens, turbato animo jubet ut ant cœpto desistat, et insuper se minquam beatum Petrum vel sedem ejns pro quolibet negotio appellaturum jurejurando promittat, ant sine mora, omni spe remeandi sublata, suo regno decedat. Et subdens ait : « Si vero territus istis cœpto desistère et remanere quam ire delegerit, tune volo quatenus prout mihi judicabit curia mea emendet, quoniam illud sibi concedi a me tertio petiit, in quo se perseveraturum certus non fuit. Respondit: c Dominus est, and vult dicit. Ego tamen sciens ad quid assumptus sim, et quid in Anglia gerendum susceperim, non mihi esse honestum omittere, quod in ope [al., opere] misericordiæ Dei spero futuris temporibus Ecclesiæ ejus utile fore. Acta sunt hinc his multo plura, quæ quoniam alias scripsimus, hic paucis perstringimus. Rege igitur et curialibus contra virum in iram permotis, ipse ad eum placido vultu ingreditur, et ad dextram ejus ex more assidens ait : ¿ Ego, Domine, ut disposui vado ; sed primo meam vobis benedictionem, si cam non abjicitis, dabo. • Quam cum ille se nolle abjicere responderet, conquiescentem regem ad hoc levata dextera benedixit, sieque relicta curia Cantuariam venit.

50. Postera die adunatos monachos in ipsa sede Domino Jesu Christo famulantes his verbis allocutus est: Fratres et filii mei dilectissimi, sicut audistis et scitis, ego regno luic proxime sum decessurus [al., discessurus]. Causa quippe quæ inter dominum nostrum regem et me jamdiu de Christianæ religionis correctione versata est, ail hoc est tandem perducta, ut aut ea quæ contra Denm et honestatem meam sunt me oporteat agere, aut huic regno sine mora decedere. Et ego quidem libens vado, sperans in respectum misericordis Dei iter meum libertati Ecclesiæ futuris temporibus nonnihili profaturum. Super vos tamen, quos ad præsens relinquo, non modica pietate moveor, utpote quos tribulationes et angustias, oppressiones et contumez lins acerbius solito me absente passuros intueor. Licet enim constet illas nec me præsente ex toto p fuisse remotas, tamen quando emergebant, contra eas vobis quoddam quasi umbraculum exstiti: et, ne in immensum vos ferirent scuto [al., scutum], me vestræ protectionis medium objeci. Et quidem majori pace ac securitate vos usos existimo postquam inter vos veni, quam a decessu venerandæ memoriæ Lanfranci Patris nostri usi fueritis usque ad introitum mei. Unde etiam videor mihi videre eo magis ipsos qui vos infestare solebant adversum vos me abennte sævituros, quo a dominatu quo vos opprimebant vident se in præsentia mei dejectos. Sed vos non estis rudes aut hebetes ia schola Domini, ut qualiter in hujusmodi, si ingruerint, deheatis vos habere, opus habeatis doceri. Paucis tamen sugge-

monasterii convenistis, præ oculis semper habeatis quemadmodum militetis. Non enim omnes uno 1410do militant. Quod etiam in terrenorum curiis principum videre planum est. Est etenim princeps diversi ordinis in sua curia milites habeus. Habet [al., habent] namque qui pro terris quas de se tenent, servitio suo invigilant, habet [al., habent] qui pro stipendiis in militaribus armis sibi desudant, habet [al., habent] etiam qui pro recuperanda hærereditate, quam in culpa parentum suorum se perdidisse deplorant, invicta mentis virtute voluntati suæ parere laborant. Hi ergo qui pro terris quas possident serviunt, jam radicati sunt et fundati, nec evelli formidant, dom se in domini sui voluntate pronuntio, cujusvis transitorii commodi causa illud B conservant. At hi qul pro stipendiis in militiam sese dederunt, nonnunquam fatigati laboribus a militia, quam aggressi sunt, segniter cadunt; dum forte magnitudini exercitii atque laboris magnitudo, sicut ipsi existimant, non æquatur impendii ac retributionis. Qui vero recuperandæ causa hæreditatis serviendi conditionem arripuere, quamvis nunc istis vel [al., nunc] illis laborum generilus opprimantur, nunc his vel [al., nunc] illis contumeliis afficiantur, aquanimiter omnia sustinent, si firmum recuperandæ hæreditatis suæ amorem certæ spei gratia tenent.

51. Hacheri inter homines liquet; et bine quid in curia principis omnium fiat, reipsa monstrante advertere libet. Deus enim, eujus sunt omnia quæ sunt, in his tribus generibus distinctam ad sui obsequium curiam habet. Habet quippe angelos, qui æterna beatitudine stabiliti sibi ministrant. Habet etiam homines sibi pro terrenis commodis, quasi milites stipendiarios, servientes, habet quoque nonnullos, qui die noctuque suæ voluntati inharentes ad regnum cœlorum, quod in patris sui Adæ culpa perdiderunt, hæreditarjo jure pervenire contendunt. Sed nobis ad beatorum spirituum societatem magis est suspirandum, quam de eorum procinctu, quo Deo perenniter astant, in præsenti disputandum. Ad solidarios Dei milites verba vertamus. Videatis quamplurimos in sæculari vita degentes. Deum in his quæ possident specie tenus diligentes, et ejus per quædam bona opera quæ faciunt, famulatui insistentes. Supervenit his Dei judicio tentatio aliqua, perdunt sua. Quid dicam? Mutata protinus mente, volant ab amore Dei, deserunt bona quæ faciebant, murmurant, injustitiæ Deum accusant, Quid de istis dicendum: Solidarii sunt, et impletur in illis quod dieit Psalmus : Consitebitur tibi, cum beneseceris ei (Psal. XLVIII, 19). Hoc de sæcularibus dictum. Sed nos monachi utinam tales essemus, ut horum similes non essemus! Nam qui in propositi sui norma, quam professi sunt; stare recusant, nisi cuncta quæ sibi ad votum sunt copiosius habeant, nec hinc propter Deum cujuslibet rei penuriam, nec hinc regnhæ disciplinam pati volunt [al., nolunt], quibus, obsecto, rationibus juvabuntur, ne horum similes

hal emtur? In omai quippe opere suo prius merce- A comedens, nulli propter quam rem missus fuerat dem exigunt, quam cui merces debetur ministerii denudure volebat. Die vero quintodecimo cum nos manus exsolvant. Et hi tales regni cœlestis haredes erunt? Fidenter dico, nequaquam; si non pœnides erunt? Fidenter dico, nequaquam; si non pœnides erunt? Fidenter dico, nequaquam; si non pœnides patrem patriæ, primatem totius Britanniæ Wilhelmer des entre des erunt? Primatem totius Britanniæ Wilhelmer des entre des erunt?

52. ← Qui vero ad reenperandum [al., recuperandæj vitæ regnum obsequii sui dirigit intentionem, Deo per omnia inhærere, et totam fiduciam suam inflexibili mentis statu in eum defigere nititur, nulla hunc adversitas Dei servitio detrahit, nulla transeuntis vitæ voluptas ab ejus amore compescit. Per dura et aspera viam mandatorum illius incedit, et ex spe retributionis futuræ cor suum indeficienti charitatis ardore succendit, ac sic [al., ac se] in ennetis vera patientia fretus, enm Psalmista lætus canit: Magna est glovia Domini (Psal. xx, 6). Quam B gloriam sic in hac peregrinatione positus gustat, gustando ruminat, ruminando desiderat, desiderando a longe salutat, ut ad illam spe perveniendi subnixus, ca se inter mundana pericula consoletur et alacriter cantet : Magna est gloria Domini. Et sciatis quod hic ipsa gloria Domini nullo modo defrandabitur, quoniam totum quod in co viget voluntati Domini famulatur, atque ad hanc obtinendam dirigitur. Sed o jam ab istis inter vos mihi cessandum video, fratres mei, obsecro vos, si hic dolentes nunc ab invicem separamur, tendite ut in futuro ante Deum læti ad invicem conjugamur. Estote illi, qui veraciter velitis essiei hæredes Bei. >

eum plura loqui prohihuerc. Gemitum fratrum qui subsecutus est quis enarrabit? Ita fletus implevit omnia, ut vox nulli superesset ad verba. Tandem Pater medios rumpens singultus ait : « Charissimi mei, scitis quod vos esse, et quo vos tendere cupiam. Sed hora bæc plura loqui vetat, Deo omnipotenti et beatissimo apostolorum principi Petro vos commendo, nt et ipse Deus inter suas oves vos agnoscat, et beatus Petrus in sui tuitionem, sicut oves Dei sibi commendatas, vos suscipiat. Ego vestra licentia et benedictione vado, ac ut Deus pacis ac dilectionis vobiscum maneat oro. Post hæc surrexit, et dato pacis osculo cunctis, in oratorium ivit, populo sanctum ejus alioquium præstolanti pro instantis qualitate negotii verbum consolationis et D exhortationis ministraturus. Quod ubi excellenter peregit, astante monachorum, clericorum ac numerosa populorum multitudine peram et haculum peregrinantium more coram altari suscepit, commendatisque omnibus Christo ingenti fletu et ejulatu proscentus egressus est.

## CAPUT IV.

Discessus in Galliam, inde Romam et in Samnium. 54. Ipso die ad portum Dofras ivinus, ibique elericum quemdam Wilhelmum nomine a rege ad Anselmum directum reperinus. Detenti autem ibi quindecim diebus sumus, vento nobis transitum prohibente. In qua mora idem Wilhelmus cum Patre intrans et exiens, et in mensa illius quotidie

denudare volebat. Die vero quintodecimo cum nos nantæ urgerent naves petere, et nos transire avidi ad hoc fatigaremur, ecce videres rem miserandam, patrem patriæ, primatem totius Britanniæ Wilhelmus ille quasi fugitivum et alicujus criminis remn in littore definet, ac ne mare transeat ex parte domini sui jubet, donec omnia quæ secum ferebat singulatim sibi revelet. Allatæ igitur ante illum bulge et manticæ reseratæ sunt, tota supellex illius spe pecuniæ reperiendæ subversa atque exquisita est, ingenti plebis multitudine eireumstante, ac nefarium opus pro sui novitate admirando spectante, et spectando exsecrante. Rebus ergo eversis, sed nihil horum quorum causa eversæ sunt in eis reperto, delusa sollicitudo perserutantis est et Anselmus cum suis abire permissus.

55. Itaque navem ingreditur, ventis vela panduntur : et aliquanto maris spatio promovemur, enm subito nautæ primo inter se submurmurantes, ac deinde manifesta voce murmur ipsum depromentes affirmant nullo penitus conatu, nullo numerosorum remorum impulsu, eo quo ferebamur vento, Witsandis pertingendum, imo si marinis fluctibus pariter involvi nollemus sine mora remeandum. Ingemuit Anselmus ad ista, et ait : « Si omnipotentis Dei judicio placet me magis redire ad pristinas miserias, quam liberatum ab illis tendere ad id quod ipse novit me animo propo-33. His dictis erumpentes ab ejus oculis lacrymæ C suisse, ipse videat, ipse dispenset; ego voluntati ejus obsequi paratus sum, nec enim meus, sed ipsius sum. Dixit et susfusis in laerymas oenlis ejus, concussisque in gemitum cordibus nostris qui hæc audiebamus ac videbamus, illico ventus ex alio latere surgens in velum percussit, et nantas jam velo reflexo terram petentes, ad priorem cursum reverti coegit. Nos igitur non modicum exhilarati, et in brevi prosperrime marinis fluctibus evecti, Witsandis pro voto apulimus.

56. Egredientibus autem nobis de navi, hi quorum navis erat, retinentes domnum Balduinum, quem provisorem et ordinatorem rerum Auselmi supra diximus, ostenderunt ei mirabile quiddam quod acciderat. In fundo etenim navis, quæ virum per undas transvexerat fractura unius tabulæ foramen unum, ferme daorum spatio pedum magnitudinis habens, effecerat, quod fluitanti elemento latum [al., lacum] demonstrabat, sed nullum omnino, quandin Anselmus in ea fuerat, rescrabat introitum. Quæ res si admirationem sese intuentibus intulit, non puto mirandum. Tunc Balduinus summo studio cunctis rem celare præcepit, et ea res per id temporis non multis innotuit. Ego tamen [al., autem] cum inde quædam persensissem, ac post longum tempus dum istis, quæ in manu habemus scribendis, animum applicuissem, nibilque unde milii vel levis dubitatio inesse poterat describere voluissem, in errogavi cumdem virum de negotio,

posita veritatis assertione, qua servus Dei ac verus monachus inniti debet, confessus est rem ex toto sient cam retuli factam; nee quidquam in ca confictum.

57. Auselmus itaque extra Augliam positus in eo magnifice lætatus est et multiplices Deo gratias egit, quod se quasi immanem Babylonis fornacem evasisse et culmen quodammodo placida quietis contigisse videbat. Willelmus autem rex, audito Anselmum transfretasse, confestim præcepit cuncta quæ illius juris fuerant in suum transcribi dominium, et irrita lieri omnia quæ per ipsum statuta fuisse probari poterant, ex quo venerat in archiepiscopatum. Quas itaque tribulationes Ecclesia Christi passa sit intus, et extra, cogitatu nedom dictu percipere difficile esse promuntio.

58. Igitur Anselmus a Witsandis mane discedens, et post dies ad sanctum Bertinum veniens, magna 1 lebis, elericorum ac monachorum alacritate susceptus est, et per quinque dies ibi detentus. Interea rogatu canonicorum [al., amicorum et canonic.] altare unum apud sanctum Audomarum consecravit. Quo facto venerunt ad eum honorati quidam de indigenis viri, flexis genibus obsecrantes, quateuus filios corum per impositionem manus suæ sacri chrismatis unctione signaret. Ad quod mox ita respondit: « Et hos pro quibus petiris libens in hac causa suscipiam, et alios hoc sacramento egentes si præsto fuerint non abjiciam. > Qua illi facilitate responsi benignitatem viri admirantes magnifice xtati sunt, et gratias egerunt, confirmatisque pue: is suis, illico totam urbem his que ab ejus eve acceperant impleverunt. Videres erga viros ac nur eres magnos ac parvos e domibus ruere, certatimque currendo ad nostrum hospitium prædicti gratia sacramenti properare. Plures siquidem anni jam apud cos transicrant, in quibus nullus episcoporum illic fuerat tali officio passus occupari.

59. Sexto demum die eum jam innumeram multitudinem confirmasset, et nos a loco discessuros longum iter ipsius diei quod instabat festinare compelleret, ecce puella quædam domum de qua equos ascensuri egrediebamur introiit, flebili pie- D tatis affectu se confirmari deposcens. Quod quidam ex sociis nostris audientes nimis moleste tuleruni, et verba illius, utpote qui jam talium erant tædio affecti, contradicendo depresserunt. Quid plara? Virum precibus puelke assensum præbere volentem ipsi, objecta longitudine diurnæ viæ, objectis periculis quæ nocturnos viatores in peregrina quammaxime patria comprehendere solent, objecto

(28) Secusia vulgo Susa, hand procul Seniso monte, in Pedemontana ditione. Est ibi abbatia S. Justi, erecta anno 1029, cujus erectionis instrumentum cum chronologia abhatum exhibet Franciscus Augustinus ab ecclesia in Historia chronologica Pedemontame regionis p. 257 et sequentibus.

ct veritatem magnopere seiscitatus sum. Qui inter- A quoque quamplures ob id ipsum pro ioribus attentos stare, paratosque irrumpere, si ei soli acquiesceret, detinuerunt, et ne voci içsins amiitam præberet obtinnerunt. Sed ubi aliquantum processimus, venit Patri in mentem quibus acquieverit, quid egerit. Illico nimie impietatis scipsum arguens, tantum exinde concepit in corde dolorem, ut quandiu vitæ præsenti superfuit, pænitudo ipsius faeti, ut swpe fatebatur, ab animo ejus non recesse-

> 40. Nobis dehine cceptum iter de die in diem weelerantibus, fama viri multo celerius præcurrebat, et multiplici populos voce replebat. Unde turbarum concursus, clericorum cœtus, monachorum exercitus ei, quocunque veniebat, occurrunt : isti gandio et exsultatione concrepantes, illi vexillis et sonoris concentibus Deo pro illius adventu conjubilantes. Cum autem Lugdumum venisset, et ab archiepiscopo civitatis ipsius gloriose susceptus fuisset, post dies paucos missis litteris consilium a Domino papa de negotio suo quæsivit, et quia partim imbecillitate sui corporis, partim aliis pluribus causis præpeditus ultra Lugdunum progredi nequaquam posset, ei suggessit. Ita ergo Lugduni resedit, reditum nuntiorum suorum ibi exspectans. Post tempus Roma nuntii redeunt, et quoniam omni sublata excusatione cum ad se papa properare præceperit, referunt. Ille nescius moræ pontificalibus jussis obaudit, viæ se periculis mortem pro Deo non veritus tradit.

41. Hine Secusiam (28) venimus, et nos abbati loci ilius præsentavimus. Eramus quippe monachi tres, dominus videlicet et Pater Anselmus, domnus Balduinus, et ego qui hæc scribo frater Eadmerus. Qui ita ibamus quasi pares essemus, nullo indicio quis cui præstaret coram aliis ostendentes. Ab abbate igitur qui vel unde essemus, interrogati, paucis respondimus. Et audito quosdam ex nobis Beccensis cœnobii monachos esse, sciscitatus est e Fratres, obsecro vos, vivit ille adline, ille Dei et omnium bonorum amicus Anselmus, scilicet econohii ipsius abhas, vir in omni religione probatus et acceptus? > Balduinus ad hæe : «Ille ait, ad archiepiscopatum in aliud regnum raptus est. > At ille : «Audivi. Sed nunc, quæso, qualiter est? valet? - Equidem ex co tempore, ait, quo functus est pontificatu, non vidi eum Becci ; dicitur tamen bene valere ubi est. > Tune abbas : « Et ut valeat oro. > Ilæe de se Anselaius dici audiens, confestim tecto cucullæ suie capitio capite, demisso vultu sedebat. Nolehamus enim agnosci, ne forte præcurrente fama de adventutanti viri cuivis periculo nostra incuria fieremus obnoxii. Celebratis dehine in cœnobio (29° sancti HENSCHENH NOTÆ.

> (29) Celeberrimum illud tunc erat conobium S. Michaelis, an. 965 consecratum, cui variæ crant subjectie abbathe : nunc est ecclesia collegiata canonicorum sæcularium, uti legitur in citata chronologia p. 209 et seqq.

Michaelis archangeli, quod in monte situm Clusa A eduxit in suam villam Schlaviam nomine, quœ in vocatur, passionis ac resurrectionis Dominicæ solemniis, in iter reversi Romam festinavimus. Minomite in pauci atque ignoti per loca peregrina ibamus, neminem agnoscentes, nemiai qui vel unde essemus innotescentes, et ecce solus Anselmi aspectus in admirationem sui populos excitabat, eumque esse virum vitæ designabat. Unde cum jam hospitati etiam inter cos, quorum insidias metuebamus, fuissemus, nonnunquam viri cum mulieribus hospitium intrare [al., intravere], et ut hominem videre ejusque mererentur benedictione potiri obnixe precabantur [al., precari].

42. Tali ergo vulgi favore Romanı usque prosecutus, Lateranis, ubi tunc temporis summus pontifex morabatur, advenit. Nuntiatur pontifici Pa- B tris adventus, et ovans jubet illum in parte ipsius sui palatii hospitari, et die illo indulgere quieti. Mane confluit ad papani Romana nobilitas, et de novi hospitis adventu sermo conseritur. Adducitur cum reverentia vir in medium, et in qua coram papa decenter sedeat, sella profertur. Ingressus humiliat se pro more ad pedes summi pontificis, sed statim ab ipso erigitur ad osculum ejus. Sedet, ae pro adventu illius letari se apostolicus cum Romana curia dicit, acclamat curia dicto. Postea silentio facto, multa in laudem hominis papa locutus est, virum illum virtutis ac totius religionis esse contestans. Et quidem, inquit, ita est. Cumque illum, utpote hominem cunctis liberalium artium disciplinis innutritum pro magistro teneamus, et quasi comparem vel ut alterius orbis apostolicum, et patriarcham jure venerandum censeamus; ita tamen excellens menti ejus humilitatis constantia præsidet, ut nec marinis periculis, nee longissimis peregrinæ terræ spatiis terreri potnerit, quin vestigiis beati Petri pro nostræ parvitatis ministerio se præsentare, nosque magis illius quam illum nostro egentem consilio, super causis suis consulendos adire studuerit. Quapropter considerate quo amore, quo honore suscipiendus sit et amplectendus. Hæc cum Anselmus de se, et multo his plura pro sui laude dici audiret, sicut ipsemet sæpe fateri solebat, non parum erubuit, quoniam se talem apud se, qualis a tanto viro prædicaba- p tur, minime cognovit. Verumtamen erat inter verba tacens, decentius fore perpendens ad ejus modi silere quam loqui. Post hæc de sui adventus causa percunctatus a papa, eo sibi modo narravit eam, quo veritatis ac discretionis ratio poposcit. Ille ad audita miratur, et subventionem plenam pollicetur. Præcepit itaque ut subventionis ipsius effectum circa se Anselmus præstolaretur.

43. Verum quia calor æstatis in partibus illis cuncta urebat, et habitatio urbis nimium insalubris, sed præcipue peregrinis hominibus erat, Joannes quidam nomine, olim monachus Becci, tunc autem abbas cœnobii Sancti Salvatoris Telesim, annuente papa suscepit enm ut proprium patrem in sua, et

A L 5

montis vertice sita sano jugiter ære atque tepenti, conversantibus illic habilis exstat. Igitur habitatio nostra in montis erat summitate lucata, a turbarum tumultu instar solitudinis vacua. Quod Anselmus advertens, ex spe futuræ quietis exhilaratus ait: Hwc requies mea, hic habitabo (Psal. cxxx1, 14). Ad primum igitur conversationis ordinem (quem antequam abbas esset habebat, quemque se in pontificatu positum maxime perdidisse deficha,) vitam instituit, sanctis operibus, divince contemplationi, mysticarum rerum enodationi die noctuque mentem intendens. Unde Christianæ fidei amore permotus, insigne volumen edidit, quod Cur Deus homo titulavit. Quod opus sicut in prologo ejus ipse testatur in Anglia coepit, sed hic in Capuana videlicet provincia constitutus absolvit. Inter hace omnia sese omnibus fecit, cuncta pro posse subveniens; cunctos qui se audire volebant, non considerata alicujus persona, ad suum colloquium admittens, et singulis pro qualitate motæ quæstionis benigna affabilitate atque affabili benignitate satisfaciens. Quapropter fama illius in brevi circumcirca percrebuit, et in dilectionem atque venerationem ejus cunetorum corda convertit. Quicunque igitur eum videre, ejusque potuit benedictionem habere, beatum se proprii censura judicii æstimavit.

44. Monachus etiam qui villæ ipsius pro abbatis imperio custos erat, quique nobis more boni hospitis in nonnullis ministrabat, considerans vitam et actus Patris, concepit apud se spem boni magni et gratiam Dei in co vigere, crediditque quod Deus multa libens faceret ob merita ejus. Ilomines autem villæ multas incommeditates quotidie patiebantur pro penuria aquæ ; in devexo tamen latere montis putens unus nimiæ profunditatis habebatur, sed ita singulis diebus exhauriebatur, ut ab hora dici nona nulla quæ extrahi posset in illo aqua usque mane reperiretur. Quo incommodo frater ille subventum iri desiderans, rem Anselmo conquerentis more innotuit, et sure voluntati inesse subjunxit puteum in ipso quo habitabamus loco facere, si forte Deus sua pietate dignaretur hoc incommodum propulsare. Laudat Anselmus piam fratris voluntatem, et rem tentare suadet. Lætatur ille ad hæc, et rogat quatenus ipse locum inspiciat, ac præmissa prece cum benedictione sua primus te:ram aperiat. Acquiescit ille precanti, et nolens offendere voluntatem hospitis sui. Quid dicam? Cernebatur miræ celsitudinis rupes, et quasi dementia videbatur in tali loco velle fontem aquæ investigare. Vadit tamen Anselmus nohis comitatus ad locum, et supplici prece præmissa, hoc est, ut abundantiam jugis atque salubris aquæ Deus inibi largiretur, tertio feriens terram aperuit, et reliquo operi dari operam jussit. Perpanci dies cœpti operis transierant, et ecce sons vivus e duritia rupis erumpens, ingenti cunctos stupore percussit. Nec

mirum : aqua enim, quam se magister operis nec A tionem transiit, obsidio illius dominum papam et in plurimis diebus reperturum putabat, non mirum si stuporem incusserit brevi reperta. Perfectus itaque puteus est, modicæ quidem profunditatis exstans, sed limpidissimæ atque salubris aquæ jugi fonte redundans. Quæ res illico divulgata non parvæ admirationi fnit, et cam viri meritis omnis qui audivit ascripsit. Itaque puteus ille, puteus Cantuariensis archiepiscopi usque hodie ab incolis ipsins terræ vocatur. Ferunt autem hi, qui ad nos inde sæpe venerunt, quia multi diversis languoribus ac febribus tenti, sumpta in potum eadem aqua, pristinæ sanitati mox restituuntur (50).

## CAPUT V.

Excursio in Campaniam. Reditus in Galliam. Varia miracula.

45. His diebus Rogerius dux Apuliae civitatem Capuam obsederat. Qui fama viri permotus mittens rogavit cum venire ad se : ascendimus, ivimus, et plures in obsidione dies exegimus, remoti in tentoriis a frequentia et tumultu perstrepentis exercitus. Erat autem ubi eramus quædam ecclesiola penitus deserta, et juxta ostium cisterna desuper diruta magnæ profunditatis hiatum sua diruptione prætendens. In qua ecelesia velut in camera pro velle conversabamur, tam quieti quam operi in ea indulgentes, et ducem ipsum cum suis nobiscum singulis diebus ad quæ volebanius in promptu habentes. Quadam vero nocte cum in ea dormiremus, contigit Anselmum sui corporis necessitate sileutio surgere, et ne inquietaremur suo more lento pede ad ostium tendere. Quod cum exisset, et immemor foveæ per tenebras in partem divertisset, in profundum cecidit, elamosa voce cadendo dicens: Sancta Maria! Ad quem sonitum nos ac socii nostri qui in tentoriis quiescebant expergefacti, lectis prosilivimus, accurrentes hominem in profundo vidimus, et præ timore simul et angustia cordis exanimati fere sumus. Quod ipse percipiens, mox levato capite comi vultu, jucundo intuitu nobis inunit nihil læsionis sese perpessum. Descendentes igitur quidam ex nostris ex altera parte ipsius præcipitii, qua via erat descendendi, eduxerunt enm a loco sanum omnino atque incolumem.

46. Cum post hæc sedis apostolicæ poutifex Ur- phanus illo adventaret, et ei ab Anselmo et principibus totius exercitus obviam itum esset, ingenti mundialis gloriæ pompa prosecutus, ductus est in tentorium quod juxta mos sibi erat cæteris excellentius constitutum. Sieque donce civitas in dedi-

Anselmum vicinos habnit, ita ut familia utrorumque magis videretur una quam due, nec facile quivis declinaret all papam, qui non diverteret ad Anselmum. Papa namque colchatur a cunctis, quemadmodum pater et pastor communis; Anselmus vero diligebatur ab omnibus, sicut homo mansuetus et mitis, et cui suo judicio nihil debebatur a quovis. In papa denique supereminens vigebat cum dignitatis auctoritate potestas; in Anselmo mira et que cunetos demulcebat pura cum simplicitate humilitas. Multi ergo, quos timor prohibebat ad papaut accedere, festinabant ad Anselmum venire, amore ducti qui nescit timere. Majestas etenim papie solos admittellat divites, humanitas Anseli i sine personarum acceptione suscipielat omnes. Et quos omnes? Paganos etiam, ut de Christianis taceam. Siquidem nonnulli talium, nam eorum mul a millia in ipsam exepeditionem secum adduxerat [al. omit. s. a.] homo ducis Rogerus; comes de Sicilia, nonnulli, inquam, talium lama bonitatis ejus inter suos exciti mansionem nostram frequentabant, et sumptis ab Anselmo corporalibus cibis gratiosi revertebantur, admirandam viri benignitate.n suis prædicantes quam experiebantur. Unde in tanta deineeps veneratione etiam apud cos habitus est, ut cum per castra [al., claustra] illorum, quæ in unum locata erant, transiremus, ingens multitudo corum elevatis ad eœlum manibus ei prospera imprecarentur, et osculatis pro ritu suo manibus propriis nec ne coram co genibus flexis, pro sua cum benigna largitate grates agendo venerarentur. Quorum etiam plarimi, velut comperimus, se libenter ejus doctrinæ instruendos submisissent, ac Christianæ fidei jugo sua per eum colla injecissent, si creduitatem comitis sui per hoe in se sævituram non formidassent. Nam revera nullum corum pati volebat Christianum impune sieri. Quod qua industria, ut ita dicam, faciebat, nibil mea interest; viderit Deus et ipse.

47. Dehine soluta obsidione, Auselmus multa prece papam ad hoc flectere conatus est, quatemus ab onere pontificali enm absolveret, et quieti liberum vacare concederet. Verum cum, in quantum quidem ad effectum spectabat, in nihilum laborasset; fretus benedictione ejus, Schlaviam reversus est, operiens ibi tempus concilii, quod idem papa apud Barum Kalend. Octob. erat celebraturus. Cui concilio dum Anselmus se præsentasset, et persuasus a papa Græcos in processione Spiritus sancti, utpote quem a Patre uon a Filio procedere astrue-

## HENSCHENII NOTÆ.

(50) Hujus rei testes litteras naoemus a cl. viro D. Silvestro Ayossa, preshytero Capuano; qui an. 1640 devotionis causa ad putenui illum profectus, eum invenit profundum 50, latum 6 palmos; haustaque inde aqua implevit vasculum et Capuam detulit; deinde mulieri febrienti potandam dellit, et cum ca subitam sanitatem. Ex eadem rogatus communicare aliquid juvem Notario, Leonardo Pizzo, de vita desperanti, similis effectus experientiam habuit; vivebatque adhue juvenia ille an. 1669, quando scripta

epistola factum in se miraculum prædicaus. Duravit aqua illa, modicis portiunculis dispensata, annis omnino tribus absque corruptione: postea vero ejus dem Silvestri hortatu, doctor medicus cuidam deposito ægro ex ipso puteo aquam cum fide obtulit au. 1650, et samun subito fecit, cum sua magna almiratione. ILec Ayossa, significaus castrum Selavorum, esse in districtu Calatinæ seu Cajacensis civitatis, distaut's a Capua circiter ix P. M. versus oriente.n.

tione confutasset; magni apud omnes habitus est, et veneratione dignissimus comprohatus.

48. Finito concilio, Romam cum apostolico prosceti sumus. Transactis autem aliquantis diebus, venit Romain Willelmus ille, cujus in exitu Anglie mentionem fecimus. Is inter alia hoc effecit apud apostolicum, ut inducias regi Angliæ daret de causa Auschmi usque ad festum sancti Michaelis archangeli. Quo l'Auselmus agnoscens, illico Lugdunum redire volcbat; sed prohibitus a papa est propter concilium, quod se tertia hebdomoda Paschæ Romæ habiturum statuerat. Morati itaque sumus Romæ ferme per dimidium annum, continue circa papam degentes, et quasi in commune viventes. Unde et ipse papa nonnunquam ad Anselmum veniebat, kete cum co sese agendo, et curiam ei faciendo. Dedit ei quoque hospitium in quo conversabamur co jure, ut si aliquando Romam rediret, contra omnes homines illud sibi vindicaret. Ipse in conventu nobilium, in processionibus, in stationibus, semper et ubique a papa secundus erat, præ cunctis honoratus, cunctis acceptus, et ipse omnibus simplici humilitate submissus. Præterea Angli illis temporibus Romam venientes, pedes ejus ad instar pedum Romani pontificis sua oblatione honorare desiderabant. Quibus ille nequaquam acquiescens, in secretiorem domus partem fugiebat, et cos pro tali re nullo patiebatur ad se pacto accedere. Quod ubi papæ relatum est, admiratus in homine humilitatem mundique contemptum, jussit sese in se [al., in eq] tenere, et nullum benefacere ultra volentem prohibere, sed omnes pro tali causa adventantes patienter admittere. At ille modesta quadam verecundia actus [al., ietus], jussa profecto postponeret, si non inobedientiæ nævo corrumpi timeret.

49. Quid referam nonnullos cives Urbis, quorum ingens multitudo propter fidelitatem imperatoris ipsi papæ crat infesta, nonnunquam in unum conglobatos, Ans<mark>elmu</mark>m a Lateranis ad Sanctum Petrum cuntem cum suis propter odium papæ capere volentes, sed mox viso vultu ejus territos projectis armis terræ procumbere, et se illius benedictione vulgi favores illum ubique comitabantur, quia mores sui in cunctis Deo famulabantur. Hinc etiam erat, quod non facile a quoquam Romæ simpliciter homo vel archiepiscopus, sed quasi proprio nomine sanctus homo vocabatur. Quicunque igitur ei serviebamus, amori et honori cunctis eramus. Cum vero [al., ergo] ad præfatum concilium ventum esset, et jam quæ recidenda recisa, et quæ statuenda videbantur statuta fuissent, excommunicationis senten-

(31) S. Mauritius Agamensis colitur ibidem bis solemm officio, scilicet 22 Septembris die natali, et iterum 26 Octobris, et dicitur festum revelationis S. Mauritii et sociorum, quando sacra corum corpora co fuerunt delata, et hac Festivitas hic vi-

hant, errantes, rationabili atque catholica disputa- A tiam tam in laicos qui investituras ecclesiarum dant, quam in eos qui de manibus corum illas susespiunt, cum toto concilio papa intersit. Eadem sententia quoque damnavit et cos qui in officium sic adepti honoris aliquem sacrant.

50. Soluto conventu, accepta licentia, Roma digredimur. Via vero redeundi multis erat periculis obnoxia, sed protegente nos Domino perienla cuncta evasimus, ac Lugdunum illæsi pervenimus. Ubi summo cum honore gandioque suscepti, et a pontifice civitatis venerab.li scilicet Hugone [al. omit. v. s. II.] detenti, mansionem nostram illic firmavimus amissa omni liducia, vivente rege Willelmo, Angliam remeandi. Habitatus est ergo ibi Anselmus non sicut hospes aut peregrimus, sed vere sieut indigena et loci dominus. Unde nusquam ipse ipsius urbis antistes eo præsente suo volebat loco præsidere, sed præsidente ubique Anselmo, ille mira humilitate et honestate præditus, inferioris, et quasi suffraganci loco simul et officio fungebatur. Super hæe ut episcopale officium per totam parochiam suam pro velle exerceret, in voluntate ejus ac deliberatione constituit. Quod ubi per loca vicina innotuit, illico frequens populorum concursus factus est, unctionem sacri chrismatis per impositionem manus illius poscentium sibi conferri. At ille omnes ad gratiam ipsius sacramenti admittebat, ita ut sæpissime in hoc totus dies expenderetur, et nos qui ei ministrabamus gravi tædio afficeremur, ipso semper jucundo et hilari vultu existente. Crevit, autem ex hoc in eum mira quædam et incredibilis dilectio omnium, et bouitas ejus divulgabatur per circuitum.

51. Igitur qui illis diebus saltem reliquias de mensa illius poterat habere, contra omnia pericula et infirmitates se salutifera credebat medecina ditatum. Nec ista fides fallebat eos. Nam revera nonnullos febribus tentos, et quibusdam aliis infirmitatibus pressos, mox sumptis ciborum ejus reliquiis, novimus integræ sanitati restitutos. Exempli gratia, festivitas beati Mauritii (31) celebris habetur Viennæ. Rogatus itaque Anselmus a Gnidone (52) ipsius urbis archiepiscopo, in ipsa festivitate venit eo. Et celebrato solemni missæ ac prædicationis deposcere insigniri? Hi honores, et horum similes p officio, cum ad refectionem corporis sedisset, venerunt ante illum milites duo, voce et vultu ægrotationis molestiam qua premebantur præferentes, rogantes quatenus de micis sui panis eis dare dignavetur. At ille: c Nequaquam, inquit; nec enim pane integro nedum micis vos indigere conspicio. Sed si comedere vohis placet, amplus locus est, sedete, et cum benedictione Dei quæ vohis apponentur comedite. Responderunt se pro hoc non venisse. Nec ego, ait, vobis aliud faciam. Intelle. HENSCHENH NOTÆ.

detur indicari; estque illi ecclesia cathedralis dedi-

(52) Guido Viennensis archiepiscopus, creatus un. 1085, factus est pontifex 1119 Calixtus 11

in ejus dextra sedebant intelligens illos salutis propriæ curam habere, et virum in hoc nihil quod miraculo posset ascribi velle facere, quasi corum importunitate pertæsus, arrepta desuper mensa fragmenta præ<mark>huit eis, et ne ho</mark>minem fatigarent secedere monuit. Qui statim ut exinde modicum gustaverunt cum benedictione viri egressi sunt. Post mensam in secretiorem locum me tulerunt, magnopere postulantes quatenus adjuti mea ope ad missam Patris mercrentur de manu ejus Dominicum corpus et sanguinem sumere. Quos cum libenter audissem, et quando, quove in loco id fieret edoeuissem, gratiosa voce responderunt: Et nos quidem omni excusatione semota, sieut dicis, veniemus, si hac medecina, quam nunc de mensa ipsius suscepimus a quartanis, et mortiferis febribus, ac intestinorum tortionibus, quibus intolerabili cruciatu concutimnr, liberati non fuerimus. Et hoc erit signum [al., signi] inter nos et te, quoniam si convaluerimus, non veniemus: veniemus si non convaluimus. Adquievi dicto [al., quibus dictis] et ad invicem divisi sumus. Non venerunt, quia sicut accepi ab eis qui utrumque noverunt eo quod de mensa acceperant ad plenum Dei gratia convaluerunt. Quod quidem si ita non fuisset, quemadmodum illos infirmitate gravatos sanitati voluisse restitui credibile est; ita cos ab requisitione istius posterioris medicinæ supersedere noluisse dubium non est.

52. Certo nempe tenebant ista se, quin convalescerent falli non posse, scientes quemdam non ignoti nominis virum eo solo quod spe recuperandæ sanitatis missæ illius interfuit, a pari tunc noviter invaletudine convaluisse. Siquidem unus e principibus terræ illius din cadem qua ipsi languoris molestia vexatus fuerat. Hic agnito Anselmum in ecclesia Beati Stephani (33) missam ex more celebraturum, festinavit illo arbitrans sibi ad recuperandam sanitatem utile fore, si missa tanti viri ac benedictione meruisset potiri. Fatcor, vidimus hominem suorum manibus innixum eeclesiam introcuntem, mortuo quam viventi similiorem. Sedit, et finita missa egressus est. Nobis vero, nec quis, vel unde aut eur advenerit scientibus ant curanti- D bus, idem vir, evolutis paucis dichus, ad Patrem venit, flexis genibus ei pro adepta sanitate gratias agens. Ad quod cum ille obstupesceret, indicavit ei ordinem gestæ rei, confirmans quod ab ea hora, qua se missæ illius præsentavit, omni doloris vexatione depulsa, sanitati restitutus sit. At ille nihil ad se hoc pertinere, sed ipsius fidei ac meritis beati martyris, ad quem divertit, ascribendum asserens, his quæ saluti animæ illius competerent, eum in-

xerat enim quo intenderent. Unus ergo ex his qui A struxit, et familiarem sibi effectum correctiori vitæ in ejus dextra sedebant intelligens illos salutis—ut post multorum testimonio comperimus, reddi proprie curam habere, et virum in hoc nibil quod—dit.

55. His fere temporibus, Cluniacum cuntibus nobis occurrit quidam sacri ordinis homo, lacrymosis precibus virum deprecans quatenus et se oculo misericordia et sororem suam nuper amentem effectam dextera suæ benedictionis dignaretur respicere. Et subdens: Ecce, ait, in via qua transituri estis inter multos tenetur, sperantes quia si tu, domine, ei manum imposueris, continuo favente gratia Dei, sua: menti restitueretur. Ad hæc ille muta voce et quasi surda pertransiit aure. Presbyterum autem eo magis instantem ac preces multiplicantem repulit a se, omnibus modis asserens B tam extraneum factum nulla sibi ratione tentandum. Inter hæc procedimus et illam in medio adunatæ multitudinis cominus teneri conspicimus, furibundos motus, et inhumanos nutus, vultu, ore, oculis, et totius corporis gestu edentem. Populus itaque virum advenientem circumdat, retentis habenis preces ingeminat, ut miseræ mulieri manum imponat, orat, obsecrat. Obsistit ille dicens quod postulant nequaquam esse sapientiæ. Objiciunt illi vulgi more quæ occurrebant, saltem improbitate vincere gestientes. Tunc vir aliter se non posse evadere sentiens, hoc solo eis morem gessit, videlicet quod nulli negare solebat, signo eam sanctæ crucis levata dextra signavit. Quo facto, laxatis habenis ocior abit, impositoque cucullæ suæ capitio capiti, remotis sociis, singularis vadit, infelicis feminæ ærumnas pietatis affectu perfususlacrymis [al. omit. p. 1.] tenerrime deflens. Hae nos contritione afflicti Cluniacum, illa vulgi manibus acta domum tetendit. Needum pes ejus limen suæ domus attrivit, et integerrimæ sanitati donata in laudem viri linguas omnium solvit. Quam rem sic factam dum certa relatione Cluniaci accepissemus, gavisi sumus, ac pro sua misericordia Deo gratiam et gloriam dedimus.

54. Actis deinde propter quæ Cluniacum advenimus, reversuri Lugdunum iter per civitatem Matisconensem arripuimus. Ubi Anselmus rogatu episcopi (34) et canonicorum missam publice apud Sanctum Vincentium celebravit; et inter sermonem, quem ad populum habnit, ut omnes Dominum pro siccitate qua in immensum terra aruerat, communiter precarentur, admonuit. Dicunt se jam id sæpius fecisse, sed nihil effecisse; et ea re, ut preces eorum ipse sua prece coram Deo efficaces efficiat, magnopere orant et obsecrant. Quid dicam? Necdum pransi eramus, et eece subito stupentibus cunctis serenitas cœli in nubilum vertitur, ipsaque die prinsquam civitate egrederemur, pluvia dul-

#### HENSCHENH NOTÆ.

(33) Oppidum S. Stephani de Furennis, intra nonam a Vienna leucam, fortasse intelligitur; . si tamen extra civitatem ipsam Viennensem, Lug lunensem, aut similem aliam quærendum hoc templum

est.

(54) Bernardus is fuit, anno 1097 factus episcopus Matisconensis. facto benedixit Dominum, et ejus post Deum auctorem magnis laudibus prædicant Anselmum. Itaque, in habitaenlum nostrum Lugdunum reversi, quictam vitam ab omni tumultu negotii sæcularis agebamus. Auselmus vero vitam veri servi Dei in sanctis meditationibus, in omnis sexus, tetatis et ordinis hominum ad se venientium ædificationibus, ac in cæterarum virtutum exhibitionibus exercebat. Per id etiam temporis scripsit librum unum De conceptu virginali et De peccato originali, et aliud quoddam opusculum multis gratum et delectabile, cui titulum indidit : Meditatio redemptionis humanæ.

#### CAPUT VI.

Mors Willielmi regis, et nova cum successore Henrico B difficultas ob investituras. Romana legatio. Reditus

55. Inter hæc Urbanus sedis apostolicæ pontifex huic vitæ decedit; et ad inducias quas de causa Anselmi regi dederat, non pervenit. Quo tempore multa etiam de regis interitu a multis prædicebantur, et tam ex signis quæ nova et inusitata per Angliam monstrabantur, quam ex visionibus quæ pluribus religiosis personis revelabantur, quia ultio divina in proximo eum pro persecutione Anselmi oppressura esset ferebatur. Sed Anselmus in nihil horum animum ponens, quotidie pro conversione et salute ejus Deum precabatur. Hinc exsilii nostri anno tertio, qui ex quo Roma Lugdunum venimus erat secundus, ivit Anselmus Marciniacum (35) loqui G domino abbati Cluniacensi Hugoni et sanctimonialibus. Ubi cum ante ipsum abbatem consedissemus, et de his quæ inter Anselmum et regem co usque versabantur, verba ut fit nonnulla hine inde proferrentur, intulit idem venerabilis abbas sub testimonio veritatis proxime præterita nocte eumdem regem ante thronum Dei accusatum, judicatum, sententianique damnationis in eum promulgatam. Ex quibus verbis admirati non modice sumus, sed perpendentes eminentiam sanctitatis ac reverentiæ ejus, fidem his quæ dicebat, nullatenus non habere nequivimus.

56. Postera die cum inde digressi Lugdunum venissemus, et instanti festo beati Petri (36), quod colitur Kalendis Augusti, dictis matutinis, nos qui circa Anselmum assidue cramus, quieti indulgere cuperemus, ecce quidam juvenis ornatu ac vultu non vilis clerico nostro qui prope ostium cameræ jacebat, et necdum dormiens, oculos tamen ad somnum clausos tenebat, astitit vocans eum nomine suo: Adam, inquit, dormis? Cui dum ille responderet: Non. Dixit ei: Vis audire nova? Et libens, inquit. At ille: Pro certo, ait, noveris quia totum dissidium quod est inter archiepiscopum Anselmum,

cis et copiosa terris illabitur. Plebs igitur viso hoc A et Willelmum regem, determinatum est atque sedatum. Ad quod ille alacrior factus illico caput levavit, et apertis centis circumspectans neminem vidit. Sequenti autem nocte inter matutinas unus nostrum clausis oculis stabat et psallebat. Et ecce illi quidam chartulam admodum parvam legendam exhibuit. Aspexit, et in ea, Obiit rex Willelmus, scriptum invenit. Confestim aperuit oculos, et nullum vidit præter socios.

57. Post triduum abhine ad abhatiam quæ vocatur Casa Dei, multis precibus invitatus Anselmus perrexit. Ubi cum honorifice susceptus et hospitatus fuisset, una dierum fratribus loci illius post mensam in lectis suis pausantibus, subito fragore cœ!um intonnit, et vibrantibus coruscis crebra per montem fulgura volitant. Crescit tempestas illa, et multiplicata non modicum fulminis super domum, qua fenum monasterii servabatur, præcipitat. Unde protinus horridus ignis accensus teterrimum atque fetentem ex se fumum per aera spargit. Quicunque igitur cum Anselmo in hospitio crant, timore concussi dissiliunt. Remansi itaque solus cum solu. At ille lecto volens decumbere, interrogavit me utrumnam ignis, qui eruperat, sopitus esset. Cui cum responderem auctum potius quam sopitum esse, erexit se, ac vultu placido atque modesto dixit : Melius est ut nobis provideamus, quia tua tune res agitur, paries cum proximus ardet. Quo dicto ad ignem concitus venit; coque viso, mox illi sanctæ crucis signum levata dextera objecit. Videres evestigio flammam se ita demittentem, ac pro suscipienda benedictione illius conquiescerct. Ignis ergo statim in semet rediens totus elanguit, nec aliquid absumpturus usquam processit. Quodque fortassis non minus stupeas, voratis quibusdam ædibus, quæ circa erant, nihil læsionis intulit feno monachorum qui Auselnum hospitem habebant, quo scilicet feno domus ferme plena erat, super quam fulgur ipsum primo corruerat.

58. Exinde duo sui monachi ad Anselmum venerunt, nuntiantes ei decessum [al., discessum] præfati regis. Siquidem secunda die mensis Augusti, qui post primam visionem, quam Lugduni factam noviter retuli secundus, et post secundam primus illuxit, idem rex mane in silvam venatum ivit, ibique illum sagitta in corde percussit, et nulla interveniente mora exstinxit. Quo Anselmus vehementi stupore percussus, mox est in acerbissimum fletum concussus. Quod videntes, admirati admodum sumus. At ille singultu verba ejus interrumpente, asseruit quod si hoc efficere posset, multo magis cligeret se ipsum corpore, quam illum sicut erat mortuum esse. Nobis post hæc Lugdunum reversis, ecce nuntii unus post unum Auselmo occurrunt, litteras ei cum precibus ex parte matris Ecclesiae Anglorum, ex

#### HENSCHENH NOTÆ

<sup>(35)</sup> Marciniacum, monasterium sanctimonialium in diœcesi Augustodunensi a S. Ilugone constructum, uti ad hujus Vitam late deducimus 29 Apri-

<sup>(36)</sup> Est id festum Vinculorum S. Petri.

parte novi regis Henrici, qui fratri successerat, nec A ecce qui venerat, secundo jam vultu paululum minon ex parte principum regui, deferunt summopere postulantes eum festinato gressu redire, et asserentes totam terram in adventum illius attonitam, omniaque negotia regni ad nutum ejus pendere dilata. His acceptis Anselmus velox Angliam petit [al., omit. H. a. A. v. A. p.].

A ecce qui venerat, secundo jam vultu paululum minaci assistit, repetens dieta que primo protulerat. At ille expergefactus, ac visione ut primo posthabita, nocte tertia in solito loco sommo se tradit. Cui obdormienti, idem qui secundo apparuerat, tertio apparuit irati mentem vultu ac voce prætendens. Quare, ait, facis quod jam semel tibi et iterum ne

59. Verum ubi Serberiam ad regem venit, et ei quid de Ecclesiarum investituris in Romano concilio acceperit, plano sermone innotuit; turbatus est rex, ac vehementer indoluit, nec nutum ejus in aliquo, sicut nuntii dixerant, exspectare voluit. Quæ igitur inter eos per duos semis [at., omit. s.] annos pro isto negotio acta sint, et quot quantasve minas ac tribulationes Anselmus passus sit, vel quomodo nuntii semel ac iterum Romain pro mutatione ipsorum decretorum missi sint, quidque effecerint, qui nosse voluerit, opus illud, enjus in prologo hujus opusculi mentionem fecimus, legat, et ibi singula plene [al., plane], ut puto, digesta reperiet. Post quæ omnia rogavit Anselmum rex, quatenus ipsemet Romam iret, et cum nuntio quem co directurus erat, causæ quæ emerserat, pro suo honore opem ferret. In quo cum omnes totius Angliæ episcopi [al., ipsi] abbates et principes acquiescerent, et eum pro tanta re, quia iret nullatenus supersedere debere conclamarent; se quidem iturum respondit, sed nihil quod vel Ecclesiarum libertati, vel suæ posset obviare honestati, suo vel rogatu vel consilio unquam papam acturum viva voce spopondit [al., respondit]. Itaque eum Romam venisset, a domino papa Paschali qui Urbano successerat, totaque urbis nobilitate honorifice susceptus est. Die dehine constituto, Willelmus ille, cujus supra meminimus, a rege directus, causam regis in medium tulit, ac inter alia, quod rex ipse nec pro regni amissione investituras Ecclesiarum pateretur amittere, minacibus verbis asseruit. Ad quæ papa: Si, quemadmodum dieis, rex tuus nec pro regni amissione patietur Ecclesiarum donationes amittere; scias, ecce coram Deo dico, quia nec pro sui capitis redemptione eas illi aliquando Paschalis papa impune permittet habere.

60. In his negotium regis ita finem tunc temporis sumpsit, et Anselmus aliis atque aliis cum papa de ecclesiasticarum rerum institutionibus actis, in iter reversus civitatem Florentiam usque pervenit, et nocte una in ea quievit. Lecto igitur in quo sopori antistes indulserat, dominus domus eo discedente pro more decubuit. Cui obdormienti astitit quidam ignoti vultus homo, monens ut lecto ocior decederet. Nec enim decet, inquit, te tua præsentia loco præripere, quod ex præsentia tanti viri meruit obtinere. Qui mane consurgens, et visum mente revolvens phantasmati deputat, ac nocte sequenti in eodem se lecto pihil hæsitans collocat. Dormit, et

naci assistit, repetens dicta que primo protulerat. At ille expergefactus, ac visione at primo posthabita, nocte tertia in solito loco somno se tradit. Cui obdormienti, idem qui secundo apparuerat, tertio apparnit irati mentem vultu ac voce prætendens. Quare, ait, facis quod jam semel tibi et iterum ne faceres dixi? Nune igitur vel tertio admonitus surge, et te a lecto pontificis amodo cohibe. Nam dico tibi quia si ultra in co repertus fueris, experieris nihil phantasmatis esse in istis quæ audis. Tunc ille vehementer exterritus lecto desilit, episcopum (37) civitatis super negotio consulturus celerius adit, eique ordinem rei in præsentia multorum exponit. Episcopus autem jamdudum viri sanctitatem fama discurrente edoctus, ac nuperrime ex collocutione illius eam nounihil expertus, hominis audaciam durius increpavit, et quia stulte et insipientium more egerit, quod lecto ubi vir tantus quieverat, cubare præsumpsisset, asseveravit. Eumdem itaque lectum reverenter deinceps servatum iri præcepit, et ne aliquis in co ulterius jacere præsumeret, jussit. Quod usque hodie, uti accepimus, servatum est.

61. Anselmus autem, cum emenso itinere Lugduno appropinquasset, Willelmus præfatus comitatum illius deserere volens, interdixit ei ex parte domini sui regis redire in Angliam, nisi ipse omnes patris et fratris illius consuetudines postposita sedis apostolicæ subjectione et obedientia, se ei servaturum certo promitteret. Quod ille audiens admiratus est, sciens se alia [al., non alia] conditione Angliam exstitisse. Perveniens vero Lugdunum resedit ibi ex more antiquo in pace et quiete propriam præfati reverendi Hugonis ejusdem urbis archiepiscopi domum inhabitans, et ne ad horam quidem ab his quæ Dei sunt, verbo se vel actu elongans.

62. Accidit autem una dierum dum ipse Pater celebrato solemni missæ officio, solus, prout ei consuetudinis erat, in oratorio per fletum Deo sese mactaret, ut quidam homo pedes suos baculo regente adveniret oratorium ipsum rumpere gestiens. Quem frater et socius noster Alexander monachus Ecclesiæ scilicet Cantuariensis, qui pro foribus egressum Patris forte præstolabatur, intuens Ecclesiam subire volentem detinuit, suscitans quidnam vellet. At ille clamosa voce se oculorum lumen amisisse respondit, ac velle ut servus Dei sibi manum imponeret, sciens quod sancta merita ejus sibi suhvenirent. Pater igitur elamorem audiens, sed verba minime discernens, innuit præfato fratri venire ad se, et causam clamoris ipsius intimare. Tunc ille: Domine Pater, ait, pauper quidam venit conquerens se in oculis affligi, precaturque per vos ei signum sanctæ crucis imponi. At ille ipse pio vultu, veniat dixit: Itaque tertio super oculos ejus quod petebat signum crucis sti illuminet oculos istos, et ab eis omnem infirmitatem depellat, integræque sanitati restituat. Et aspergens eos aqua sanctificata, hominem præcepit abire. Alexander vero mox illum reducens, monuit nt si factum viri Dei non usquequaque illi hac vice primo profuit, mane rediret, pollicens quod hoc ipsum illi repetita vice fieri impetraret. Ad quæ ille: Ego quidem, bone domine, hac de causa non redibo, quia gratia Dei et sidelis ejus famuli, omni eæcitate fugata, clarissime video. Hæe ita scripsi, sient ab ore ipsius Alexandri, qui præsentem se fuisse testatur, accepi.

63. Rex autem Henricus ut comperit papam in sua sententia stare, mox archiepiscopatum in suum dominium redegit, et Anselmum suis omni- B bus spoliavit. Acta sunt hinc inter cos multa, et anno uno ac semis indignatio regis non est sopita.

64. Inter hæc venit ad nos Walo episcopus Parisiacensis, vir bene religiosus, et ecclesiasticarum consuetudinum institutionibus ab ineunte ætate imbutus. Hie Romæ notus, et apostolicæ legationis ministerio functus, familiaritate Patris Auselmi poticbatur. Igitur iste a Roma ad nos veniens quorumdam sanctorum reliquias secum ferebat, quas, ut certo comperimus, sibi Romæ datas habebat. Itaque cum Anselmo me præsente loquens, innotuit ei quid reliquiarum a Roma secum detulerit. Ad quod cum ille Deo gratias ageret, episcopus unum os, quod de capite sanctæ martyris Dei Priscæ esse asserebat, e C pyxide protulit, et id qualiter adeptus suerit illico subinferens ait : Romæ eram, et oratorium nominatæ martyris, in quo beatissimus apostolorum princeps Petrus altare sacravit, vetustate consumptum, dirutum est, et corpus martyris in nova recondendum ecclesia, me astante, levatum est. lgitur cum loci ipsius cardinalis reliquias sanctæ in suo jure haberet, et ipse idem mihi familiaris existeret, os istud quod videtis de sacro corpore sumptum mihi pro signo mutui amoris dedit. Finierat præsul in istis. Ast ego earumdem reliquiarum habendarum amore illectus, ut ex ipso osse mihi partem daret, deprecari episcopum cœpi. Et ille: Accipe, inquit, et quantum inde primo conatu frangere poteris, tuum sit. Accepi, et en extra quam sperabam in principio mei conatus, una mihi particula in dextera manu remansit. Cumque de parvitate ipsius mærorem animi dissimulare nequirem, et ut semel adhuc frangere [al., frangerem] inde mihi liceret magnopere gestirem [al., gestire] rupit desiderium meum Pater Anselmus, et ait: Noli, noli; quod habes suffi-

cum pollice pingens, oravit sic : Virtus crucis Chri- A ciat tibi. Iu veritate quippe dico tibi, quia pro toto auro quod Constantinopolim et ultra citrave habetur, non omitteret domina ipsa enjus est, quin illud sibi vindicaret in die resurrectionis cunctorum. Quamobrem si debitam illi reverentiam exhibueris, æque suscipiet ac si toti corpori ejus exhiberes. Quol ego audiens acquievi, et quam decentius potni ipsum ex hoc huc usque servavi; de quo osse post plures dies Petrus quidam monachus Cluniacensis, vir suo tempore (58) magna: auctoritatis, qui camerarius erat domini papæ Urbani atque Paschalis ad nos veniens a me percunctatus est quid sentiret. At ille ubi me referente accepit qualiter id adeptus fuerim, vera omnino esse confessus est, quæ episcopus inde dixerat, seque præsentem fuisse assernit, quando idem os a corpore martyris sublatum a cardinali susceperat.

## CAPUT VII.

Reconciliatio cum rege. Reditus in Angliam. Morbus, obitus, miracula.

65. Post hæc cum pro exercendo ecclesiasticæ disciplinæ rigore, tum pro Ecclesiarum in Anglia constitutarum relevatione, relicta Burgundia, Anselmus Franciam ivit. Quod ubi regi Anglorum Henrico innotuit, rogatus ad eum in Northmanniam venit, ibique rex timere simul et amore Dei correptus revestivit illum de suis, et in amicitiam ejus receptus est. Conversante deline Auselmo in Northmannia, reversisque Balduino et Willelmo, qui ex jussu regis atque pontificis Romam pro expletione negotii quod de investituris ecclesiarum inter eos eo usque versabatur, directi fuerant, Willelmus Angliam ad regem vadit, ac in brevi Beccum ad Anselmum regressus rogat eum ex parte ipsius regis ut jam sopitis retroactis querelis ocior Angliam visitet. Cui cum ille promptus acquiesceret, et iter aggressus Gemmeticum veniret, infirmitate ne iter expleret inibi detentus est. Qua sopita Beccum revertitur, regem Angliæ transfretaturum illic præstolaturus. Ubi cum pro reditu ejus omnes exsultatio mira teneret, ecce infirmitas Anselmi renovata, et ipsum lecto et subversa exsultatione gravi cunctos mærore prostravit. Igitur ipse nec manducare, nec aliquid unde salutem ejus sperare possemus facere poterat, et de morte illius tantum [al., tamen] nos formido immensa tenebat. Inter hæc ut cibi [al., in cibum] aliquid sumeret diligenti cura petebatur, sed ille nihil sibi animo esse, quomodo poterat, anhelo spiritu fatebatur. Nobis tamen preces multiplicantibus, tandem ne penitus negando nos magis magisque gravaret : Forte, ait, de perdice comederem si haberem. Quid plura? Per campos et silvas dispersi

## HENSCHENII NOTÆ.

(38) Si de subsequenti tempore agitur, deque illa auctoritate qua Perrus sub Paschali floruit usque ad annum 1118; suspicari quis posset, hunc eumdem esse famosum illum gestis, scriptis ac sanctitate Petrum, anno 1122 factum abbatem Cluniacensem; sed conjecturam moratur non tam annus mortis, qui fuit Christi 1157 (quidni enim octogesimum vitæ annum attigerit aut transcenderit?) quam quod nihil de rebus a Petro ante prælaturam gestis inveniatur quod istam fulciat; et quod Eadmerus scribens post istins Petri qui abbas fuit electionem, que haud dubie Cantuariæ eito innotuit, non expresse addiderit, cum de quo agit Petrum, haud ita pridem fuisse factum abbatem.

sant quique suorum, et dies unus in requirenda perdice casso labore consumptus. Contigit autem, ut unus ex monasterii servientibus ipsa die per vicinam silvam iter forte caperet, negotio quo alii occupabantur nihil intendens, et ecce in via qua gradiebatur, bestiola, quam martyram (59) vocant, perdicem in ore ferebat. Quæ bestiola, viso homine, suam ei prædam reliquit, sibique fuga consuluit. At ille perdicem assumens ad nos detulit. Ex qua æger noster refectus, statim meliorari ab ægritudine cæpit, ae demum in dies melius meliusque habendo, pristinam est sanitatem adeptus.

66. Post hac episcopis et abbatibus, qui exsequiarum illius causa convenerant, in sua remeantibus, remeavit etiam Radulphus (40), abbas comobii Sagiensis; qui unus erat ex eis. Unus igitur ex ho- B selmo fecerat, ascripsere. minibus ejus per viam cœpit Anselmo detrahere, et quod merito nullus infirmitati ejus compati deberet, præsertim, inquiens, cum ipse cibo et potu saluti suæ, si remota jactantia vellet, facile succurrere posset, maledica voce astruere. Quod abbas audiens, hominem monuit ut sileret, nec de tanto viro quid sinistri ultra proferret. Quæ ille subsannando despiciens, et in his que experat furore quodam exagitatus, persistens equo calcaribus institit, ut ab abbate clongatus liberius ederet quod sua mentis amaritudo sibi proponeret. Verum cum ipse præpeti cursu ferri gestiret, ac remissis habenis ocior ire inciperet, quem sedebat quadrupes corruit, eumque magno cum dedecore tergo suo excussit, ac per devexum montem longo rotatu præcipitatum a viri blasphemia linguam compescere docuit.

67. Dehine in Assumptione beatæ Dei genitricis et perpetuæ virginis Mariæ rex Henricus Beccum adveniens, omnia quæ inter se et Anselmum de sæpe fato negotio resederant, moderante sedis apostolicæ sanctione delevit, atque de singulis ad quæ tendebat, suæ illum voluntatis compotem fecit. Cum igitur Angliam repetendi iter Anselmi certis ex causis aliquantisper demoraretur, rogatus ab abbate Beceensi, dedicavit capellam unam infra curiam ipsius cænobii sitam. In qua dedicatione quidam elericus phrenesis valetudine tune noviter captus, a suis est ante pontificem ductus, illicoque ad benedictionem ejus a suæ mentis alienatione sanatus.

68. Cum post hæc prospero cursu Angliam venisset, magno sanctæ Ecclesiæ gaudio et honore susceptus est. Inde evolutis diebus nonnullis, Anglus quidam vir nobilis quidem et dives valida corporis infirmitate gravatus, ab Anselmo sibi panem a se benedictum transmitti per nuntium petiit, et acce-

sunt quique suorum, et dies unus in requirenda A pit. Unde paululum gustans juxta fidem suam staperdice casso labore consumptus. Contigit autem, tim convalescere cœpit, integrieque sanitati donant unus ex monasterii servientibus ipsa die per vitus, Deo et Dei viro ex corde gratias egit.

69. Inter free rex in Northmannia positus valde latabatur, sieut ferebant hi qui ad nos inde veniebant, quod fuerat Anschni pace potitus. Unde etiam firma sibi spe applaudebat, suo se dominio totam Northmanniam subjugaturum. Quod et factum est. Nam conserto gravi prælio fratrem suum Robertum, Northmanniae comitem, et alios principes, qui contra illum in bellum venerunt, cæpit; innumerisque peremptis, totam terram victor obtinuit, idque per litteras Anselmo gaudentur et gratiosus mox intimavit. Omnes vero qui hæc gesta tune temporis audiere, ea meritis concordiæ, quam rex cum Anselmo fecerat, ascripsere.

79. lpso anno Anselmus celebrata paschali solemnitate, in curia regis apud Londoniam abiit ad alibatiam Sancti Edmundi, electum inibi (41) abbatem sua anctoritate roboraturus, et alia quædam officia pontificalia pro suo jure celebraturus. Quæ ubi solemniter cuncta peregit, gravissima febre correptus, per plures dies pene usque ad emissionem ultimi flatus vexatus est. Pro quo illie octavas Pentecostes usque detentus est, et consilium, quod se viduatis Ecclesiis rex proposuerat collaturum, propter ejus absentiam in Kalendas Augusti dilatum est. Eo igitur tempore adunatis in palatio regis Londoniæ cunctis primoribus Angliæ, victoriam de libertate Ecclesiæ, pro qua din laborayerat Anselmus adeptus est. Rex enim, antecessorum suorum usu relicto, nec personas quæ in regimen Ecclesiarum sumebantur per se elegit, nec eas per dationem virgæ pastoralis Ecclesiis quibus præficiebantur investivit.

71. Scripsit inter hæc Anselmus libellum unum De concordia præscientiæ et prædestinationis, et gratiæ Dei, cum libero arbitrio. In quo opere contra morem, moram in scribendo passus est, quoniæm ex quo apud sanctum Edmundum fuerat infirmatus, donce præsenti vitæ superfuit, solito imbecilior corpore fuit. Quapropter de loco ad locum migrans, lectica deinceps non equo sedens vehebatur. Vexabatur præterea frequentibus et acerbis infirmitatibus, ita ut vix illi vitam promittere auderemus. Ipse tamen nunquam pristinæ conversationis obliviscebatur, sed semper aut meditationibus bonis, aut exhertationibus [al., exercitationibus] sanctis, aut aliis piis operibus occupabatur.

72. Tertio igitur anno postquam a secundo exsilio per regem Henricum revocatus est, omnes cibi quines humana natura vegetatur et alitur, in fastidium

## HENSCHENH NOTÆ.

(39) Martira, vulgo martre, alias fovine, Latine martes dicitur, ovis pullisque infestum animalculum,

quasvis facile perreptans augustias.

primo ejus abbati Roberto

<sup>(40)</sup> Paulo post, scilicet anno 1108 Roffensis episcopus, et anno 1114 Cantuariensis archiepiscopus creatus: in Sagiensi autem abbatia (que a Rogerio Montis-gomerii vicecomite et uxore Mabilia restaurata fuerat an. 1060) successerat ipse an, 1089

<sup>(41)</sup> În Monastico Anglicano p. 295 dicitur post mortem Roberti abbatis, an. 4107 defunctis, vacasse abbatia S. Edmundi annis septem; ac demum an. 1115 Abboldum esse confirmatum, qui fuerat Prior S. Nicasii de Melente an autem electus vivente S. Anselmo, an postea cassata priori electione substitutus, quis dicet?

faciendo, sciens se vivere non posse sine ciho. Qua vi per dimidium circiter annum vitam quoquo modo transigens sensim corpore deficiebat, animi virtute semper idem qui esse solebat existens. Spiritu itique fortis, sed carne nimium fragilis pedes oratorium adire nequibat. Attamen consecrationi Dominici corporis, quod speciali quodam devotionis affectu venerabatur, interesse desiderans, singulis diebus illuc se in sella faciebat deferri. A quo dum nos qui ei serviebamus, eum, quia multum exinde fatigabatur, declinare niteremur; vix quinto ante sui exitus diem evincere potuimus. Exinde ergo assidue lecto decubans, anhela voce omnes qui ad eum accedere merebantur, in suo quemque ordine Deo vivere hortabatur. Illuxerat Dominica dies Pal- B marum, et nos pro more circa eum sedebanius. Dixit itaque ei unus nostrum: Domine Pater, ut nobis intelligi datur, ad paschalem domini tui curiam, relicto sæculo vadis. Respondit: Equidem si voluntas ejus in hoc est, voluntati ejus libens parebo [al., non contradicam]. Verum si mallet me adhue inter vos saltem tam diu manere, donec quæstionem, quam de animæ origine mente revolvo, absolvere possem, gratiosus acciperem; co quod neseio utrum aliquis eam me defuncto sit absoluturus. Ego quippe, si comedere possem, spero convalescerem. Nam nihil doloris in aliqua corporis parte sentio, nisi quod lacessente stomacho, ob cibum queni capere nequit [ab, nequeo], totus deficio.

73. Vesperascente dehine feria tertia, cum ipse verba, quæ intelligi possent, edere jam nulla valeret, rogatus a Radulpho (42) Rofensi episcopo, ut nobis qui aderamus, et aliis filiis suis, regi quoque et reginæ enm liberis corum, ac populo terræ, qui in ejus obedientia se sub Deo tenuerat, suam absolutionem ac benedictionem largiretur, dexteram quasi nihil mali pateretur erevit, et signo sanctæ crucis edito, demisso capite sedit. Jam fratrum conventus in majori ecclesia matutinas laudes decantabat, et unus corum qui circa Patrem excubabant, sumpto textu Evangeliorum legit Passionem coram co, quæ (43) ipsa die ad missam legi debebat. Ubi autem venit ad verba Domini: Vos estis qui permanvobis, sient disposuit mihi Pater meus regnum, ut edatis et bibatis super mensam meam in regno meo (Luc. xxii, 29), lentius solito spiritum trahere copit. Sensimus igitur eum jamjam ohiturum, et de lecto super cilicium et cineres positus est. Adunatoque circa eum universo filiorum suorum agmine, ultimum spiritum in manus Creatoris emittens dormivit in pace. Transiit autem illucescente aurora quartæ feriæ præcedentis Cænam Domini, quæ erat xı Kalendas Maii, anno videlicet Dominicæ Incarna-

ei versi sunt. Manducabat tamen naturæ suæ vim A tionis millesimo centesimo nono, qui fuit annus pontificatus ejus decimus sextus [al., xm], vitæ vero septuagesimus sextas.

74. Loto igitur ex more corpore ejus, petiit supra sæpe memoratus rerum Anselmi provisor ac dispensator Balduinus, quatenus facies Patris balsamo, quod admodum parum in parvulo vase sibi majori ejus parte perdita remanserat, inungeretur, sperans atque peroptans eo modo illam vel modice amplius servatum iri ne corrumperetur. Acquievimus, viri industriam amplectentes. Vas ergo ipsius liquoris in manum episcopus sumpsit, et uncturus vultum defuncti, digitum fundo vasis immersit. Quem illico extrahens, sed vix summitatem sui digiti madefactam reperiens, ratus est balsamum ipsum ungendæ faciei haudquaquam posse sufficere. Quapropter rogat, balsamum quod conficiendo chrismati in majori ecclesia servabatur, afferri, cupiens videlicet una cum capite dexteram ejus, per quæ multa bona atque divina dixerat et scripserat, tali unctura lionorari. In his cum episcopo eram, et eum in ministerio illo juvabam. Impressi post eum in vas balsami digitum meum, et æque, aut certe minus digito ejus madentem extraxi. Itaque rogatus episcopus mihi vas in palmam versare si forte inde aliqua gutta deflueret; acquievit, et illico stupentibus cunctis liquor desiliens, copia sui manum meam complevit et supereffluxit? Hoc ipsum secundo et tertio ac sæpins factum est. Et quid dicam? Tantam abundantiam balsami vas ferme vacuum ministravit, ut intacto vase ecclesiæ non solum caput et manus, sed brachia, pectus, pedes quoque et totum corpus ejus non una sed sæpius repetita vice omni ex parte inungeremus. Dehine more summi pontificis vestibus est sacris indutus, et in oratorium debita cum veneratione delatus.

75. In crastino autem cum sepulturæ traderetur, sarcophagum quod illi fuerat pluribus retroactisdiebus præparatum, longitudine quidem et latitudine aptum, sed profunditate magna ex parte minus hahens inventum est. Quod considerantes animo deficiebamus, nulla scilicet ratione pati valentes, ut superiori lapide pressus, sua integritate aliquatenus læsus privaretur. Cum itaque in hoc plurimi fluctuasistis mecum in tentationibus meis, et ego dispono prent, et alii sic, alii vero sic rem posse componi dictitarent; quidam ex conferta multitudine fratrum, acceptum baculum episcopi Rofensis, qui funeris officium præsens agebat, per transversum sarcophagi super corpus Patris ducere cœpit, et jam illud omni ex parte corpori jacentis præeminere magna nobis exinde admiratione permotis invenit. Ita ergo venerabile corpus Patris Anselmi Cantuariensis [al, Dorobernensis] archiepiscopi ac primatis totius Britanniæ sepulcro inclusum, quid conditio sortis humanæ habeat, in se omnes qui pertrans-

#### HENSCHEND NOTÆ.

(42) Qui scilicet ex abbate Sagiensi, jam ante assumptus erat, ut dietum est.

(43) Ea est Passio secundum Lucam, præscripta

pro feria iv Majoris hebdomadæ, quæ illa nocte erat inchoata.

et post obitum ejns, multa a multis visa narrantur, quæ gloriam ejus, quam pro meritis suis eum recepisse a Deo non dubitamus, attestantur. Quibus tamen scribendis laborem intrare noluimus, magis videlicet eligentes silentio nostro omnes qui dormiendo ea viderunt pares facere, quam ista scribendo, illa non scribendo, unum alji quasi potiora

cunt, sui exemplo monet attendere. Sane in obitu A viderit anteferre. Ut enim cuncta scribantur, infiniti negotii est. Aperta denique facta, quæ Deus per ipsum facere dignatus est, et nos talium mudi pro posse digessimus, puto sufficere ad notitiam retributionis et conversationis vitæ [al., retributionis vitæ] ejus. Sit itaque Deo Patri omnipotenti, et Filio, et sancto Spiritui laus et gratiarum actio, nunc et per onmia sæculorum sæcula, Amen.

# AD EADMERI LIBROS DE VITA S. ANSELMI SUPPLEMENTUM.

(Wartnox, Anglia sacra, tom. II, pag. 181.)

(44) Quædam autem quæ non per somnium acci- B ejus. Magna Dei pietas, magna potentia. Necdum disse elapso post obitum eins non longo temporis spatio, sed in gravi discrimine constitutis per memoriam pii nominis ejus provenisse feruntur, vis amoris quo erga eum quidam meorum adhuc ardent, pancis me notare compellit.

[CAP. LXVI.] Arnulfus quidam nomine, filius comitis Rogeri de Monte Gummeri, et ipse comes, de Northmannia Angliam rediens, marini itineris medium prospero cursu peregerat; et ecce contra spem omnium in navi consistentium subito nebula nimiæ densitatis exsurgit, supercrescit, quin et ventus omnis quo vehebantur, cadit, evanescit, deperit. Navis in medio pelagi nullum quo in ulteriora raperetur ventum habens, nec quæin ea consistehat hominum multitudo præ densitate nebulæ quam te- C neret viam dignoscere valens, huc et illuc inter undarum cumulos navis nullum iter explicans fluctuabat; et consistens in ea tædio vehementi afflicta virorum turba animo deficiebat. Mare siquidem cos per dies duos tali modo sibi hand grato obsequio vindicabat; et in diversa vota mentes illorum, quo a suo retinaculo solverentur, et ora concitabat. Tandem memoratus comes, memorandæ memoriæ Patris Anselmi recordatus, vota omnium rupit; et ut sibi paucis intenderent, brevi alloquio cunctos admonuit : c Omissis, ait, omnibus aliis, in causa præsenti convertamus cor et linguam nostram ad patrem et pontificem nostrum 'sanctum Anse'mum, quem sæpe vidimus, cui adhæsimus, cujus sacra doctrina imbuti, et beata sumus benedictione sæpius perfuncti, implorantes notam nobis pietatem pectoris ejus quatenus sanctis meritis suis impetret a creatore nostro et omnium Domino Jesu Christo nohis et peccaturum remissionem, et hujus gravissimæ incommoditatis, quam pro cis juste patimur, celerem absolutionem. Assenserunt omnes admonitioni

(44) lu editis duo hæc posteriora Vitæ S. Anselmi capitula desiderantur, quamvis ea in omnibus quæ vidi codicibus manuscriptis reperiantur, et ab Eadmero in prologo ad librum de miraculis S. Anselmi

eam, quam statim ad verbum comitis cœperant, Dominicam Orationem perduxerant cum subito evanescente nebula, cœli sencritas tota redit, et littus ad quod primo festinarant non longe abesse læti conspiciunt. Gratias igitur Deo et fideli famulo ejus agentes, animi æquiores effecti, oppanso velo prosperrime sunt in portum desideratum evecti. Inde petentes curiam Henrici, regis Anglorum, cuncta quæ illis acciderant ordine supra digesto ipsi regi, præsentibus episcopis regnique primoribus, exposuerunt. Quod auditum multis multum plaenit, non dubitantibus vitam ejus in mundo talem exstitisse, quod et hoc et multo majora debuerit a Deo mundo sublatus merito obtinuisse.

Item monachus erat, Robertus nomine, assiduus in servitio Radulphi, Rofensis episcopi, cujus in superioribus habita memoria est. Hic per pontem Londoniæ co fere tempore pergens, infortunio quodam subito percussus est ex casu equi qui manticam suam ferebat. Idem etenim equus minus cante per pontem hine inde diruptum a famulo tractus in fluvium cecidit ubi major vis undarum et aquæ profunditas exstitit. Licet igitur nominatus trater, cujus hæc omnia erant, damno animalis et rerum quæ in mantica servabantur, contristatam aliquate nus mentem haberet, tamen quasi corum omnium immemor, projuno de libris beatæ memoriæ Patris Anselmi, qui inter alia inibi habebatur intrusus, valde erat sollicitus. Pergebat igitur per pontem quomodo poterat, pro libri custodia et restitutione oh merita illius qui cum fecerat Dominum orans; et equus in profunditate tumidi fluctus tendebat ad ripam forti conamine natans. Quid dicam? Utrique emenso itinere, iste pontis, ille finninis, altrinsecus sese consecuti sunt. Mox deposita mantica et reserata, ut qua plena timebatur aqua excuteretur, relaudentur. Inibi enim Eadmerus dicit se de miraculis Araulfi comitis et Roberti monachi in calce librorum De Vita S. Anselmi egisse. Wartnox

periuntur omnia quæ intus erant præter unam solam A rans eum insita sibi benevolentia quæ corrigenda lineam vestem ita ab humore vacua, quasi cadem mantica nunquam tiucta fuisset in aqua. Reversus ad episcopum, rem gestam me præsente retulit, et in laudem Dei audientium ora resolvit.

A rans eum insita sibi benevolentia quæ corrigenda correcturum, quæ aliter se habebant singula loco sibi competenti ordinaturum. Nec aut spes aut opinio mea fefellit me. Siquidem in ipso opusculo nonnulla correxit, nonnulla subvertit, quædam mutavit, quæ-

Hine fini præsens opusculum subdam; dum omnes id legere vel audire dignantes prius brevi commoneam quaterus nulla incredulitate ex iis quæ descripta sunt mentem vulnerent. Talibus enim in eis seribendis auctoribus usus sum in quorum relatione omnem falsitatis suspicionem procul ahesse dubius non sum. Siquidem plurima quæ primi libri series continet, ex verbis ejusdem Patris Anselmi collegi. Solebat enim nonnunquam, ut homo jocunditate præstantissimus, inter alia dieta sua quasi ludens, quid puer, quid juvenis, quid ante susce- B ptum monachi habitum, quid in ipso habitu positus, quid prior, quid abbas egerit, simplici sermone referre, autumans audientes eadem qua ferebantur intentione et perfunctorie illa suscipere. Ea vero quæ inter miracula in ipso libello computantur, quædam a Baldwino, quædam a Bosone, quædam a Riculfo, monachis Beccensibus, quorum me Eadmerum monachum Ecclesiæ Salvatoris Cantuariæ inibi meminisse recordor, accepi : quibus, sicut ipsi narrabant, aut interfuere, aut in scipsis ca experti fuere, aut ab illis qui teștati sunt se dum sierent præsentes fuisse, accepere. Quæ autem libro secundo notantur, pene omnia aut propriis oculis intuitus sum, aut auditu aurium sensi, aut alio aliquo modo, utpote qui ejus præsentia jugiter ex quo pontificatu ' functus est potitus sum, per memetipsum Eadmerum addicere merui. Falsa vero scienter aliquem in sacris historiis scribere nesas esse pronuntio. Nam quotics eavel leguntur, vel audiuntur, anima scriptoris occiditur, co quod omnibus per ca quæ falso scripsit infando ore mentitur.

(45) [CAP. LXVII.] Præterea cum operi manum primo imposuissem et quæ in cera dictaveram, pergamenæ magna ex parte tradidissem quodam die ipse Pater Anselmus secretius me convenit, seiscitans quid dictarem, quid scriptitarem. Cui cum rem magis silentio tegere quam detegere maluissem, præcepit quatenus aut cæpto desistens aliis intenderem, aut quæ scribebam sibi ostenderem. Ego autem qui jam in nonnullis quæ scripseram ejus ope fretus et emendatione fueram roboratus, libens parui, spe-

(45) Habetur in margine alterius codicis isthæe nota: Eadmerus qui hunc librum u composuit, hic fi-

correcturum, quæ aliter se habebant singula loco sibi competenti ordinaturum. Nec aut spes aut opinio mea fefellit me. Siquidem in ipso opusculo nonnulla correxit, nonnulla subvertit, quædam mutavit, quædam probavit. Unde cum nonnihil corde lætarer, et quod edideram tanta ac tali auctoritate suffultum forte plus æquo penes memetipsum Eadmerum gloriarer post paucos correcti operis dies vocato mihi ad se pontifex ipse præcepit quatenus quaterniones in quibus ipsum opus conjeceram, penitus destruerem: indignum profecto sese judicans cujus laudem secutura posteritas ex litterarum monimentis prætii cujusvis haberet. Quod nimirum ægre tuli. Non audens tamen ipsi præcepto funditus inobediens esse nec opus, quod multo labore compegeram, volens omnino perditum ire, notatis verbis ejus quaterniones ipsos destruxi, iis quibus scripti erant aliis quaternionibus primo inscriptis. Quod tamen factum meum inobedientiæ peccato forte non caret. Aliter enim impleri præceptum ejus ac illum intellexisse sciebam. Quapropter ab omnibus in quorum manus forte ista ceciderint, siquidem isthic quidquam quod non omnino quantum ad fatuitatem narrationis displiceat, repercrint, petitum iri summopere postulo quatenus pro hoc et pro aliis peccatis meis dignentur intercedere, ne moles corum me tantum deprimat ut ad illum cujus Vitam et actus qualicunque stilo digessi, pertingere posse non sinat. Nec enim animo elabi potest qualiter mihi responderit, cum quadam vice illum rogarem ut sient in imis me consortem laboris habuerat, ita et in superis participem suæ retributionis efficeret. Ait nempe id se quidem libenter ac læte facturum, providerem solummodo ne in hoc nimii ponderis facerem. In quo si peccatorum meorum pondus justi judicis æquitas pietate remota appenderit profecto anima mea non sursum sed in profundum abyssi præceps ibit. Unde quemadmo lum ego E2dmerus cœpi, adhuc quibus possum precibus insisto quatenus quam sibi impendi desiderant, mihi secum a Deo levamen et veniam delictorum obtineant ne nimiis me peccatis oneratum quo pollicitus est pius Pater sublevare non valeat. Quod sua clementia procul avertat qui super omnia Deus vivit, dominatur et regnat. Amen.

nem ponit. Qui vidit, testimonium perhivuit. Et præ-cepto Radulphi pontificis perfecit.

## MIRACULA S. ANSELMI

(Ex ms. reginæ Succiæ ernit Mamillonius, Edidit D. Martène, ampl. Collect. t. VI, col. 983.)

Cum Patris Anselmi miracula plura ferantur, Onæ per cum Christus specialiter est operatus, Res et apud paucos jam cognita vix habeatur, Ut pateat quanti meriti fuit iste beatus, Quædam distinxi, quæ dignum scribere duxi, Subnectens operis prædicti materici (46).

Vir fuit in pago Pontif qui jungitur Augo, Notus divitiis, sed marcidus ulcere carnis, Servis vallatus, sed lepra contaminatus, Actibus ipse honis insistens quotidianis, Fletibus admistis, precibus cum multiplicatis Christum pulsabat, Dominum sic efflagitabat Quod super allisum dignetur flectere visum, Qui mundando cufem sibi conferat ipse salutem. At qui contritum cor respicit et sibi structum, lpsius agroti non defuit anxietati, lmo sibi mira subvenit et indice cura. In somnis igitur quadam sub nocte monetur, Quod si jam fieri sanus velit atque videri, Iline bene securus surgat Beccum petiturus, Atque monasterii Patrem secretius oret, Omnihus ipse modis magis extorquere laboret, Quod dignetur aquas sibi conferre bibendas, Abluit unde manus dum missæ concinit actus. Credulus hic monitis, et factus certior ipsis, Impiger ascendit illuc, sed et illico tendit. Indicat, Anselmo summatim suggerit almo Quæ sibi per visum fuerant ostensa supernum. Qui stupet ex verbis primoque repellit acerbis Vocibus, atque monet ne talibus ipse laboret, Non opus esse suum protestans quod petit ipsum, Imo beatorum qui præcessere virorum; Se peccatorem, procul his sed et inferiorem, Quique super tantis his audiri non mereatur Quippe suis culpis poscentibus impediatur. At magis in precibus perstabat homo miserandus. Altius ingeminans, quod ferret opem venerandus, Nec pateretur ca fraudari se medicina. Unde sibi celerem credebat adesse medelam. Vir tandem Domini, clamoribus his stimulatus, Et super afflictum de more suo miseratus, Intrat in ecclesiam, precibus conscendit ad aram, Ma ie rogaturus pro cura corporis hujus, Ve tibus atque sacris indutus, miles ut armis, Concelebrat missam, sed non sine fletibus ipsam. Astat et ægrotus, prosternitur in prece totas, Orans ex imis animi cordisque medullis, Jam sibi promissum compleri cœlitus ipsum. At que mysteriis consummatis sacrosanctis (Mira relaturus sum, mira sed expositurus), Accipit e manibus abbatis aquas sitibundus, Queis degustatis devote, queis magis haustis, Mox optata salus membris infunditur ejus. Nam caro mundatur, nam spurca cutis reparatur, Et sic in laudem prærumpens Omnipotentis, Non minus Anselmum tollebat vocibus altis. Quem compescebat vir sanctus, cumque monebat Ne sibi quid facti velit huic ascribere tanti. lmo Deo soli persolvat munia landis, A quo procedit totius cura salutis. Talibus instructus, hine et nimis exhilaratus,

(46) In ms. codice reginæ Succiæ exstant hi versus ad calcem Vitæ S. Anselmi ab Eadmero con-

A Mundus et incolumis redit ad sua pelle novatus.

Tempore quo sanctus curam pastoris agebat,
Et super Angligenas primatus jure cluebat,
Pluribus ex causis in regni finibus ortis
Pracipue regis Guillelmi, sed junioris
Impete sævitia cerebri comitante mania,
Ecclesias regni qua vexans diripiendo,
Non erat ille Deum revereus hominesve furenco.
Ikee per se quoniam sedare nequibat ad unguem,
Exiit e dulci patria Romam petiturus,
Consilium domini papae super hoc habiturus,
A quo suscipitur nimio praeventus honore
Urbis et a tota veneratur nobilitate.
Ejus in occursum pompose nam properabat,
Præsulis ad tanti famam currens manicabat,

Tum quia semotis illuc de partibus orbis Venerat is sancti repeteus suffragia Petri,

- Tum quia notus erat mirandæ relligionis, Actibus hine multo satis expertæ rationis. Ast ubi causa sui fuit adventus manifestu, Summo pontifici per cumdem quippe relata, Ex tune majorem sibi prætendebat honorem, Ut decuit tali personæ tam speciali. Nam retinens secum, sibimet facit esse secundum, Actibus in cunctis secretis et manifestis, lipsius ad landem quamplurima siepe perorans, Nunc in privato, modo cœtu multiplicato, Sie ut multoties verecumdaretur in iisdem. Urbis vero situs, quia morbidus haudque salubris Noscitur æstivo sub tempore, quin peregrinis, Ex domini papæ consensu consilioque Transiit ad villam quæ Sclavia dicitur, in qua Sæpe quiescebat, corpus recreando fovebat. Hæc quoniam alti constat sita montis in ipso-Sanior inde datur, clivique salubris habetur, Nee procul a muris Romanæ sistitur urbis. Quo Patris ad jussum remeabat et ipse frequenter. Grandia sed quoties tractabat et ipse patenter. lpsius at montis homines penuria grandis Conficiebat aquæ jam temporis illud ad usque. Quod bene perpendens hujus custodia vilke,
- D Alloquitur sanctum, precibus circumvenit ipsum,
  Ut signare locum putei dignetur ibidem,
  Quod mage conveniens latici decreverit idem,
  Dicens velle suum fore, si jam forte valeret
  Id tieri, precibusque juvamen ferre placeret
  Quod non esset opus descendere vallis ad imum
  Gurgitis ad lymphas referendas montis in altum.
  Audiit Anselmus, tandemque precatibus ejus
  Annuit, et laudat quod disposuisse fatetur:
  Assumptisque sibi sociis, monachisque duobus,
  Exiit acturus fuerat quod sæpe rogatus.
  Sed mons sublimis erat arduus et nimis ipse,
  Desuper et rupes quo mons erat obsitus ipse;

Insuper et vitam sanctus quam duxerat ille.

Præstiterit Christus morborum tabe gravatis,

Et quia plura suis precibus jam commoda multis

scriptæ. Hinc conjicies horum etiam versuum auclorem fuisse prædictum Eadmerum. Unde videbatur dementia summa probari
Quod quis ibi vellet puteum saltem meditari.
Attamen antistes, scripti non immemor exstans
Quod qui habens fidei quantum sit sperma sinapis,
Imperat hine monti transferri, citoque movebit;
Ac tune ipse fretus spe sicut crat bene suetus,
Inspiciendo locum, perlustrat strictius ipsum.
Tune prece præmissa, quæ semper erat sibi prem[pta,

Atque genussexo, erucis exhibito quoque signo, Ter 'eriens terram lapidi saxoque propinquam, Jussit ut instarent operi puteumque pararent. Non dissidentes, sed in ipso spem statuentes, Qui populo quondam per desertum gradienti Firma de petra produxit aquas sitienti. Perpancis igitur transactis inde diebus, Ex quo cœperunt in vertice scalpere montis,

A Fons e vestigio prorumpens cotis, et unda
Perentit astantes subito grandique stupore.
Hinc pro letitia meutis cum laudis honore
Christum magnificant, sanctumque Dei repetitis
Vocibus acelamant, tum facti pro novitate
Muneris, et divi tam mira pro novitate.
Hoc et habetur ibi pro miro, nam patet omni
Cum mons procerus constet modiceque cavatus,
Fonte salubris aqua jugis et fit, et ipse repletus.
Nam febricutibus hæc in potum sumpta medetur,
Insuper et variis languoribus apta probatur.
Ad Domini laudem quod pertinet indubitanter
Talia qui populo dat dona suo miseranter.
Præsul et ipse quidem non expers laudis habetur,
Cujus amore Deus opus hoc patrasse videtur,

D Hine Sclaviæ puteus patria vocitatur in omni Præsulis Anselmi puteus de laude perenni.

## SANCTI ANSELMI VITA BREVIOR

Ex manuscripto codice bibliotheca Victorina.

Anselmus ex Augusta Burgundiæ civitate ad Alpium radices posita oriundus, ac illustribus parentibus, Gundulfo patre ac llermenberga matre prognatus, et a pueritia ingenue liberaliterque institutus, ad Beccense conobium, permotus Lanfranci fama, C. discendique studio, venit. Ibi ætatis suæ anno vicesmo septimo primum fit monachus, deinde Lanfranco ad Cadomensem abbatiam præfecto, in Beccensi prioratu successit; in quo ordine quindecim annis stetit: Tum Erluino Beccensi abbate mortuo, Anselmus abbas creatur; quem gradum quindecim etiam annis gessit. Tandem ab Hugone Cestriæ comite graviter ægrotante, celebritate sui nominis pervulgata, in Angliam accersitus venit, ut quædam illius comitis negotia procuraret, et Cestrensis monasterii cœtum, exclusis sacerdotibus, monachis compleret. De quo cum Guillelmus Rufus accepisset, eum Cantuariensem archiepiscopum nominavit. Omnes enim archiepiscopatus proventus toto quadriennio rex perceperat, plurimasque Ecclesias ve- D nales habuerat, et triginta cœmeteria in ferarum pascua redegerat, et ecclesiarum vacantium fructus sibi reservaverat. Cnjus lucri suavitatem, cum vel prorsus amittendam, vel valde minuendam ex archiepiscopatus concessione senserat, pœnituit illum illico hujus tam promptæ et propensæ in Anselmum heneficentiæ. Itaque ut ejus animum a suscipiendo oblato archiepiscopatu averteret, simulate primo exposuit, etsi amore et meritis ejus ductus Cantuariensem archiepiscopatum contulisset, tamen sc jam cernere gravitatem et magnitudinem provinciæ Cantuariensis majorem esse quam quæ ab homine monasticis occupationibus, vigiliis, lucubrationibus-

que divinis dedito, perferri ac sustentari posset. Sed cum neque hac suasione quidquam profecisset, proque certo comperisset proceres populumque Angliæ adversos aut minus fidos sibi, Auselmo favere eumque ad archiepiscopi munus jam oblatum flagitare, aperte contradicere noluit. Verumtamen excepit possessionem rerum ecclesiasticarum, quas illo vacationis quadriennio fecerat, ut Anselmi quoque auctoritate et sententia ratæ essent. Ad quæ Anselmus dixit illi nolle se Ecclesiæ nocere in quam officii nihil contulisset. Itaque abbatiam Beccensem, obtenta Rothomagensis episcopi licentia (in cujus diœcesi fuit) deserens, archiepiscopus Cantuariensis a Walchelino Wintoniensi tum episcopo confirmatur, fidelitatemque Rufo regi de more fecit.

Tum vero in ea sede locatus et constitutus, cœpit regem liberius atque severius de tam inexplebili cupiditate et rapina bonorum ecclesiasticorum admonere, qua nihil possit esse certius quod tot cœmeteria feris ipsis ob ruinam ecclesiarum compascua fecisset. Sed cum suis precibus et exhortationibus, de regis animo spem nullam concipere potuisset, veniam petiit Romam cundi pro obtinendo ab Urbano papa pallio. Qua sive petitione, sive nominatione turbatus et accensus vehementer rex asseruit et acriter contendit hoc Anselmum contra suæ fidelitatis promissæ fædus fecisse; fuisse enim a patre suo decretum ne quisquam, qui a rege nuncupatus non esset, in Angliæ regno papæ nomine censeretur, et qui secus feeisset læsæ majestatis renm regisque inimicum, quod regni consuctudinem violaret judicandum. Ilujus verorei veritatem Eadmerus his verbis descriadiit, et ut sibi Romam ad papam Urbanum, pro stola sui archiepiscopatus, cundi licentiam daret, humiliter petiit. At ille ad nomen Urbani turbatus, dixit se illum pro papa non tenere, nee sua consuetudinis esse ut absque sua electione alicui liceret in regno suo papam nominare. > Hine igitur orta quædam gravis dissensio est, sed in alind tempus discutienda est delata. Jubet ergo ut totius Anglice episcopi, abbates, et principes ad discussionem dissia dii hujus apud castrum, quod Rochingam dicitur, una veniant. Factum est, et tertia septimana Quadragesima, juxta edictum, convenerunt. Causa in medium ducitur, et Anselmus diversis querelis hine inde concutitur; siquidem multi, sed maxime episcopi, regiæ voluntati favere volentes, spreto æquitatis judicio, id probare nitebantur quod Anselmus, salva fide quam regi delichat, nullatenus posset in regno ipsius Urbanum sedis apostolicæ præsulem pro papa tenere. Quibus cum plura quæ ratio tulerat, objecta fuissent, et Anselmus eos ex verbis Domini: Reddite quæ sunt Cæsaris, Cæsari, et quæ Dei, Deo (Matth. xxu, 21); aliisque nonnullis, quæ ratio nulla refellere posset, penitus infrenasset; illi econtra, quod dicerent, non habentes, eum in regem blasphemare uno strepitu clamaverunt, quandoquidem ausus erat in regne ejus (nisi co concedente) quidquam vel 5co ascribere. Igitur, ad unam regiæ indignationis vocem quidam ex episcopis archiepiscopo suo atque primati omnem subjectionem, atque professam obedientiam uno impetu abnegant, cique unitatem fraternæ societatis pari voto miserandi abjurant. Quidam vero in eis tantum quæ ex parte Urbanipapæ præciperet illi se negant obedituros. Episcopi itaque omnes (Roffensi solo excepto) aut uno aut alio modo, debitam illi subjectionem et obedientiam abnegant. Rex etiam ipse cunctam ei confidentiam et securitatem in suis omnibus ademit, nec se illum pro archiepi-copo vel patre amplius habiturum jurat, nisi ipse vicario beati Petri ulterius obediturum deneget. Tres dies in isto negotio clamoribus in Anselmum, et contumeliis gravidi expensi sunt, tandem in hoc fine concludunt.

At Auselmus in suo proposito constans postulat a rege ut tutus regno discedat. Quo sibi negato, factæ D est, tam in laicos investituras ecclesiarum dantes sunt utrinque indicia ad Pentecostem, et plena pax et tranquillitas promissa. Nihilominus Auselmus, hominibus suis captis, et spoliatis terrisque vastatis, in immensum afflictus est. Post hæc tamen Urbanum per Walterum Albanensem episcopum (qui pallium Anselmo a Roma Cantuariam detulit) pro papa suscepit. In hac autem tractanda controversia rex cum Urbano papa privatim egit de Anselmo ab Anglia penitus abducendo. Sed cum ob eximiam viri doetrinam morumque probitatem id efficere non posset, Anselmus jam accepto pallio, archiepiscopalem euram et auctoritatem rege connivente exercuit, et Sanzielem quemdam Dublinensem archiepiscopum, Malcumque Vaterfordiensem primum episcopum,

bit : Regem de transmare regressum Anselmus A ad regis Murierdach populique in Hibernia petitionem, aliosque episcopos, accepta subjectionis professione Lambethi consecravit. Sed post Cambrensem expeditionem reversus rex, expostulari cum Anselmo capit, de militibus ab eo missis ad tantum gerendum bellum parum idoneis, et nova crimina inferre de his quæ Anselmus de ecclesiastica libertate recuperanda atque retinenda, nec non de vastitate et ruina ceclesiarum, quæ regis invasione acciderant, liberius et palam et secom privatim egisset. Quibus suis factis recensitis, datur illico Anselmo utrinsque rei facultas atque optio, sive manendi in regno Angliæ, cum ea præstatione fidelitatis et obsequii regi, quam jurisjurandi sacramento promiserat, et a superioribus archiepiscopis præstari consuevit, et ne quacunque de re ad papam de rege provocaret, et ad sedem apostolicam appellaret : vel ex Angliæ regno discedendi, quod homini peregrine et advenæ difficile non fuerat. Itaque Anschnus constitutis sibi undecim dierum induciis, intra quos confectis rationibus suis, transfretaret : Ego (inquit regi et proceribus) vado, vobis tamen benedictionem meam, si non contemnitis, impertior. Quam cum se rex non spreturum dixit, Anselmus-ei levata dextera benedixit, et Cantuaria discessit, ibi quatuordecim dies mansit, et, postridie navem Doveri conscensurus, tanquam insignis alicujus criminis reus a quodam Guillelmo clerico regis ad id nuntio detinetur, donec magna plebis astante corona, supellectile sua tota perserutata, bonis omnibus exutus, superato mari, alieno littori nudus expositus est. Pest eius discessum, rex proscripsit omnia quæ Anselmi juris erant, et in soum dominium transtulit, et quæcunque statuerat, irrita pronuntiavit. Anselmus autem Lugdunum perrexit, inde Romam a papa accersitus, qui perbenigno eum hospitio accepit.

Interea Romam venit Guillelmus, qui Anselmum in littore discedentem scrutatus est, regis ad papam legatus, ut de Anselmi causa inducias ad sequens Michaelis archangeli festum impetraret. Quo concesso, Anselmus id ægre ferens, Lugdunum reverti constituit, sed a papa ad concilium quod tum convocatum fuit, retentus est. Inter cæteras hujus concilii sanctiones, excommunicationis lata sententia quam in clericos casdem a laicis accipientes. Et pendentibus de Anselmi causa induciis, obiit papa, et paulo post Rufus rex, qui se vivente, nec synodos ecclesiasticas ad vitia corrigenda celebrari, nec plurimas ecclesias a clericis possideri permisit sed earum fructus percepit, jocose semper hoc versu illudens toti clero: Panis Christi, panis pinguis est. Rufo antem mortuo, successit frater ejus, Henricus, a Mauricio Londinensis episcopo consecratus, qui calamitosum et discerptum a fratre ecclesiæ statum resarcivit, Anselmum ab exsilio revocavit, eique procurationem eeclesiasticam commisit. Quantum autem Anselmo faverit, ex sno ad Londinenses de Anselmi servorum et famulorum immunitate, cosque

bene humaniterque tractando, misso diplomate quo A Ecclesiis vacantibus, rex arbitratu suo viros ecclepetit ut Auselmus ac sui tam liberi esse possint, ac Laufraneus cum suis fuerit, ut e concessione Guillel ni Conquestoris intelligi potest. Et ut perspiciamus quam fuerit illa ætas aperta et simplex, minimeque prolixa et curiosa verbis, non erit alienum ips un diploma, Latine Angliceque scriptum verbatim inserere. Quod totum in utraque lingua comp cheusum, ne palmæ latitudinem attingit. Magnum aute a regis sigillam, quod nunc in fine diplomatum ap endi solet, in hoc antiquo diplomate ad modicam m mbranæ partem paulatim extensam et excisam ex diplomatis sinistro latere adhæret. Sigilla vero antiquitas diplomatibus suis reges non appendebant; quod tamen ab Eduardo regum Angliæ primo inductum fuit, qui chartis suis ad veritatis testimonium B ceram impressam appendebat.

## Diploma Henrici regis

ellenrieus, rex Auglorum, Ilugode Boclaude, et W. Baignardo, et omnibus ministris meis Londoniæ S. Præcipio et volo ut omnes homines Anselmi Cautuariensis archiepiscopi, quos in Londonia habet, et ommes sui in illa villa euntes et redeuntes, ita quieti de omnibus consuctudinibus sint, sient unquam Lanfrancus archiepiscopus suos in ea melius et quietius habuit tempore patris mei, et videte ne eis ullam injuriam faciatis. Teste Ilug. comite de Cestra apud Westmonster.

Anselmus vero ecclesiasticam suam procurationem diligenter exercens, totins cleri synodum Lond .. i convocavit. In qua plurimos ab ecclesiasticis dignitatibus, ob Simoniacas pactiones aliaque flagitia dejecit, Guidonem abbatem Wimondensem Eldwinumque Ramsensem Simoniacos, Galfricium Petriburgensem, Haymonem Cervellensem, et Rohertum Sancti Edmundi, ob varios defectus et excessus. Synodusista Londinensis synodi appellatione etiam vulgo ferebatur, cujus constitutiones statim spretæ atque contemptæ fuerunt. Nam Girardus Eboracensis archiepiscopus, cum illos canones edixisset servandos, totus illius provinciæ clerus recusavit. Unde Anselmo scripsit : « Sitio clericorum meoru n integritatem; sed præter in paucis admodum vel aspidis surditatem, vel fabulosi cujusdam D Prothei mutabilitatem invenio. Variis linguarum aculeis modo minas, modo convicia infligunt. Professiones vero mihi penitus abnegant canonici illi, qui sine professione ad sacros ordines inordinabiliter sunt provecti. Ili etiam qui in presbyterio vel diaconatu constituti, et uxores sive concubinas in publico hactenus habuerunt, et ab altari nulla se reverentia continuerunt. Cum vero ad ordines aliquos invito, dura cervice renituntur, ne in ordinando castitatem profiteantur. Dhstitit etiam ne canones hujns synodi legum vim et potestatem sortirentur, ingens inter regem et Anselmum discordia et contentio de Ecclesiarum investituris orta. Nam toto illo triennio que abfuerat Auselmus, sedibus episcopalibus et

siasticos præposvit, carumque possessionem, per investituram, et baculi pastoralis et annuli donationem tradidit. Quod quidem investiendi ac in possessionem inducendi jus, Christiani principes tune temporis sibi vindicarunt. Ex his igitur qui auctoritate regia episcopatibus et Ecclesiis inducti fuerunt, petiit rex ut qui sacrati non essent, ab Anselmo consecrarentur; qui vero absente eo ab aliis episcopis conscerati essent, in consortium et consuetudinem suam et episcoporum cœtum permitteret. In utroque horum Anselmus regi resistit, tum quod cæteri laici regis exemplo, auctoritate privata, pres byteros sine legitima episcoporum approbatione, sacerdotiis præficerent: tum quod Urbanus Romanus pontifex superiori concilio statuisset ne quis de manu regis ant laici Ecclesiæ alicujus investituram acciperet, aut laici auctoritate petestatem apprehenderet.

At rex regnique proceres, episcopi, et cujuscunque generis aulici, hoc præter regni consuctudinem ab Auselmo factitatum indigne ferentes, asserebant assensuros sese nunquam tam iniquo papæ decreto, et potius tam Anselmum regno exterminaturos, et ab Ecclesia Romana penitus discessuros quam hanc papæ sententiam, a jure regio regnique consuctudine prorsus alienam, ratam haberent. Quem procerum et episcoporum secum conspirantem et congruentem sensum eum animadvertisset rex, Girardo Eboracensi archiepiscopo suasit et mandavit ut ipse hoc consecrationis munus susciperet et absolveret. Girardus hoe oneris in se assumpsit, diemque ad consecrationis hujus celebrationem Londini in Paulina ecclesia præscripsit. Quo cum plures convenissent Guidelmus, Wintoniensis episcopus tune sacrandus, baculum pastorale et annulum, quæ a regejaccepisset, iterum regi tradidit; dixitque quæ injuste accepisset, amplius se non posse retinere. Cujus facti novitate, quod præter omnium exspectationem tam subito et inopinato accidit, perculsus rex Guillelmi bona proscripsit, cumque regno ejecit. Postea multis in utramque partem sicut in omni dissidio fieri solet, hueilluc inclinantibus ad tautam discordiam, quæ regi recentis regni victoris úlio periculosa foret sedandam, conventum est ut ad sciscitandum papæ oraculum, Anselmus et Guillelmus Warelvast regis legatus qui semper Anselmi partibus adversus fuit, Romam proficiscerentur. His Romæ ante papæ tribunal hanc causam agentibus, Anselmus papæ causam, coram papa præsente et judice, Guillelmus regis sui absentis, nec judicis, causam tractavit. Cumque Guillelmus vehementius in regis propositum affectus dixisset regem snum, ne pro regni Angliæ amissione, jus Ecclesias donandi et earum possessionem tradendi amissurum, respondit Paschalis papa (ut verbis Eadmeri auctoris utar): Si quemadmodum dieis, rex tuus nec pro regni sui amissione patietur Ecclesiarum donationem amittere, scias, ecce coram Deo dico, quia nec pro sui capitis

impune permittet habere.

Hoc itaque papa responso, causa secundum Anselmum contra regem definita est. Alii scribunt Anselmum audivisse Paschalem papam illam excommunicationis sententiam in laicos investituras dantes, et clericos eas a laicis capientes fulminantem, eaque perterritum, principi suo, a majoribus suis jus vendicanti, consentire non ausum. Nam in illa excommunicatione papa kujusmodi verbis usus est: exsecrabile videri manus, quæ in tantam eminentiam excreverant, ut, quod nulli Anglorum concessum est, Dominum cuncta creantem suo ministerio creent, et eumdem ipsum pro redemptione et salute totius mundi summi Dei Patris obtutibus offerant, in hanc ignominiam tradi ut ancillæ fiant earum manuum, B quæ die ac nocte obscenis contagiis inquinantur, rapinis et injustæ sanguinis effusioni addictæ commaculantur. Certum enim est Henricum imperatorem Romam ad sedandam hanc discordiam quæ inter regem et clerum cœpta esset, tanquam orbis Christiani scandalum, venisse. Hoc autem investiendi jus a Gregorio septimo dieto Hildebrando regibus detrahi cœpit. Deinde a successoribus ejus, Victore et Urbano, maxime autem a Paschali, sub excommunicationis censura interdictum fuit; sed a Carolo magno Franciæ rege imperatore, et a sequentibus imperatoribus, qui trecentis amplius annis imperabant, quibus annorum sæculis sexaginta tres Romani pontifices ordine secuti sunt, hoc investiendi, C. et in possessionem mittendi clericos in ecclesiastica benelicia per virgæ et annuli traditionem frequentatum et retentum fuit. Contra hanc Cæsarum principumque auctoritatem et consuetudinem censebant synodali judicio pontifices nec posse nec debere per virgam nee per annulum episcopatus aut Ecclesiæ alienjus investituram possessionemque a principis aut laici manu apprehemli, et qui id facerent sententia lata excommunicarent. Hanc igitur potissimam ob causam, Henricus imperator Romam properat, Longobardosque in via sibi resistentes fortiter prosternit. Tum Romam ingressus, accepto diademate, papam cum episcopis et cardinalibus capit, et sub arcta custodia detinet. Die Paschæ reconciliatio intervenit, quo die post lectum in missarum solemnibus D Evangelium, ad altare apostolorum Petri et Pauli, in oculis quam plurimorum principum, Paschalis papa tradidit imperatori privilegium, ut is solus in suo regno investituras Ecclesiarum, per virgæ et annuli traditionem in clericos transferret, ita si post investituram ab episcopo, cujus diœcesis sint ecclesiæ consecrationem canonice accipiant. At hoc modo investiendi jus, synodali tantum constitutione a papa, eæteris demptum principibus, in illo regno solum retinetur, tantum tam terroris anathematum et excommunicationum a papa projecta fulmina regibus incusserunt ut pavido et trementi alicui Herculi clavum, ut dicitur, extorsissent. Sed Henricus illa tonitrua compescuit. Hæc pax in missarum solem-

redemptione, eas illi aliquando Paschalis papa A nibus per investituræ privilegium composita, per illud papalis aræ sacramentum sic confirmata est. Papa celebrans imperatori sacramentum his verlis porrexit: Domine imperator, hoe corpus Domini natum ex Maria Virgine, passum in cruce pro nobis sient sancta et apostolica tenet Ecclesia, damus tibi in confirmationem verse pacis inter me et te. Sumptoque sacramento, imperatoris pacem, amissione investiturarum papa consecutus est.

Nune ad Anselmum redeamus, qui Roma discedens Lugdunum pervenit. Cui una illue proficiscens regis legatus Guillelmus, ex regis maudato interdixit in Angliam reditum, nisi omnes regni consuctudines a patre ac fratre regis retentas ac observatas, se quoque servaturum certo promitteret, postposita sedi Romanie subjectione et obedientia. Sed Anselmus a sententia discedere noluit. Itaque Lugduni cum archiepiscopo Hugone triennio pene toto permansit. Rex omnes archiepiscopatus reditus in fiscum deferri jussit, tandem per Adelam comitissam Blesensem regis sororem, Iloc casu Anselmus regi reconciliatur, et ad archiepiscopatus jura restitutus est. Ade'a gravissimo et periculosissimo morbo diu laboraverat, ad hane in tanta corporis infirmitate consolandam accessit Anselmus. Cujus adventus tantum et tam repentinum gaudium comitissæ tam ægræ attulit nt profligato morbo valetudinem recuperaverit. Itaque regem fratrem Northmanniæ suæ ditioni redigendæ occupatum pro Anselmo adiit, et in regis colloquium adduxit. Tandem in regis gratiam accepto Auselmo, prior illa de Ecclesiarum investituris controversia, quæ cos antea disjunxerat, Paschalis judicio iterum relata est. Is ne regis animum quem irritabilem antea senserat, in Anselmum iterum accenderet, nec tamen de investituræ jure quidquam discederet, mediam quamdam in hujus causæ decisione viam secutus est, ut episcopi a rege ante investiti, quos Paschalis excommunicaveral, ab illa sententia solverentur, et in sedibus suis confirmarentur; sed, ne tale quid in posterum a rege ant laico quocunque fiat, cavit atque statuit. Quo papie decreto rex acquievit, et Anselmum omnibus bonis et fructibus exsilii tempore a se perceptis et retentis plene restituit. Redit igitur in Angliam Anselmus, summo totius populi applausu a regina et optimatibus perhonorifice in regnum acceptus; rex enim Northmannico moto detentus erat, quo sedato, Northmanniam iterum suo subjecit imperio. Reversusque concilium regni publicum Londini indixit, in quo statutum fuit non licere regi, vel enicunque laico per baculum et annulum episcopum vel presbyterum quemeunque investire; satis esse ut homagium ab episcopis regi fiat, propossessionibus temporalibus. His ex Anselmi sententia gestis, ecepit prioris illius Londinensis a se celebratæ synodi decreta exsecutioni mandare, et sacerdotum nuptias dissolvere.

Sub hæc tempora mortuo Girardo Eboracensi archiepiscopo, Thomas archiepiscopus electus est.

Qui cum ab Anselmo consecrandus esset, provinciæ A crandus metropolitanus, profiteor subjectionem et sure elero cum pellente et instigante, subjectionem Cantuariensi sedi debitam, et a prioribus Eboracensibus archiepiscopis præstitam, profiteri recusavit. Ob quam contumaciam Anselmus nec eum conseerare voluit, et ne ab alio quoque episcopo sacraretur, per litteras vetuit. Itaque Thomas sine consecratione toto Anselmi tempore vitæ electus tantummodo stetit. Eo vero mortuo, rex, regni procères atque præsules ad incundum de Eboracensis archiepiseopi consecratione concilium Londini convocavit. Episcopi enim, ab Anselmo prohibiti, consecrare illum noluerunt. Quod cum Thomas quondam Meletensis, cujus tune fuit cum rege intima maximaque gratia, sensisset vultu sermoneque sæviori quæsivit an quisquam hujusmodi litteris pa- B rere auderet sine regis auctoritate et sententia. Quo perterriti et stupefacti episcopi, Samsonem Wingorniensem episcopum, ut Thomam Eboracensem archiepiscopum consecraret, rogarunt. Qui id se facturum negavit, nisi Thomas Cantuariensi sedi subjectionem ex more professurum promitteret. Cui et rex assensus est, jussitque ut quinto Kal. Julii proximi in ecclesia Paulina præsentibus episcopis Thomas sacraretur, et præstitam a superioribus archiepiscopis professionem faceret. Quo tempore convenientibus episcopis, qui sacras cæremonias absolverent, porrigitur Thomæ professio sigillo obsignata jam olim a suis prædecessoribus legi solita. Quam cum summa gravitate et reverentia, qua decuit, aperte legisset, episcopo Londinensi, Ecclesiæ Cantuariensis decano, priore etiam ejusdem Ecclesiæ præsente, tradidit. Professionis forma hæc erat.

Ego Thomas, Eboracensis Ecclesiae conse-

canonicam obedientiam sanctæ Dorovernensi Ecclesiae, et cjusdem Ecclesiae primati canonice electo et consecrato, et successoribus suis canonice inthronisatis, salva fidelitate Henrici regis, et salva ohedientia mea Romanæ Ecclesiæ.

Anselmus vero Cantuariæ, iv Idus Augusti, Guillelmum Wintoniensem, Rogerum Salisburiensem, Raynelium Herefordiensem Urbanningue Glamorgamensem episcopos consecravit, præsentibus Girardo Eboracensi archiepiscopo, et aliis Cantuariensis provinciæ præsulibus. Multum autem et operæ et sumptus contulit in ornando et instaurando ecclesiam Christi Cantuariensem, et in instituendo Cestriæ monachorum cœnobio, ab Hugone comite prius exstructo; cujus Richardum capellanum suum abbatem fecit. In scribendis epistolis frequens et assiduus fuit, quarum 567 ad nostra tempora reservantur. Scripsit tractatus varios, 1. De veritate, 2. De libertate arbitrii, 3. De casu diaboli, 4. De Grammatico et discipulo, 5. vocatur Monologium. Multas dialecticas quæstiones proposuit et solvit. Scripsit etiam libellum sententiarum, Proslogion, librum epistolarum ad diversos, librum De incarnatione Verbi, librum cur Deus homo, ad hæc De conceptu virginali, De orationibus contemplativis, et De processione Spiritus sancti. Et biennio post secundum in Angliam ab exsilio reditum transacto, in abbatia Sancti Edmundi gravissima febri correptus, Cantuariam festinavit ibique diu lecto decumbens, undecimo Kal. Maii, an. 1109, ætntis suæ exxvi, et pontificatus anno xvi, obiit, tumuloque ad caput Lanfranci sepultus et conditus jacet

#### VITÆ SANCTI ANSELMI

CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI

## SYNOPSIS CHRONOLOGICA.

Anni Chr. SS. Pontifices.

URBAN, II.

1088.

BENED. VIII. Anselmus Augustæ ad Alpium radices ex Gondulpho patre et Ermengarda matre 1033. nascitur.

1060. Nicol. II. Parentibus orbatus, ætatis suæ an. 27, Anselmus Beccum venit, et ibi sub Herluino, hujusce ecenobii sundatore ac primo abbate, ac Lanfranco priore monachum

indoit. 1063. ALEX. II. Anselmus, tanfranco in Cadomensis cœnobii abbatem assumpto', fit Beccensis

monasterii prior. Scribit Monologion, Proslogion, Contra Gaunilonem respondentem pro insipiente, De veritate, De casu diaboli, De libertate arbitrii, De Grammutico, Meditatio-

nem: Terret me, etc., et alias.

Herluino vii Kal. Septemb. humanis exempto, Anselmus in abbatem electus est. Benedictus est in ecclesia Becci a Gisleberto Ebroicensi episcopo. In Angliam pro-1078. GREG. VII. 1079. ficiscitur. Cantuariæ in conventu fratrum sermonem de charitate fraterna habet.

Auselmum ad se Guillelmus I Angliæ rex, co morbo quo proxime decessit ingra-vescente, accersit. Ipse regem adit, sed morbo correptus regi morienti non potuit adesse.

1093.

1094.

1097.

1098.

1099.

Anni Chr. SS. Pontifices.

Rogatus a Guillelmo abbate Fiscanensi et ab Arnulpho Troarnensi abbate Anselmus 1090. circa hoc tempus scripsit homiliam in illud: Intervit Jesus, etc., quam sape in conventu fratrum dixerat.

Inchoat librum sive epistolam De incurnatione Verbi. In Auglian ab Hugone comite 1092. Cicestrensi evocatus proficiscitur, et pridie Nativitatis B. Maria: Cantuariam

In archiepiscopum Cantuariensem Anselmus Glocestriæ eligitur pridie Non. Martii Daminica I Quadragesime.

Wintoniæ signo Crucis incendium exstinguit.

VII Kal. Octobr. Cantuariam ingreditur, et sedem pontificis conscendit. Ibi pridie Non. Decemb. consecratur.

Ab Anselmo Willelmus rex exigit pecuniam; quam ipse dare recusans a curia discedit. Dedicat ecclesiam in villa que Berga dicitur.

Ad Hastinges cum aliis episcopis ac principibus convenit, ut regem in Northmanniam transfretaturum benediceret. In mora Robertum Lincolnieusem sacrat. In Capite Jejunii, die Cinerum, intra missarum solemnia sermonem habet contra comam nutrientes; plurimi attonsis crinibus egerunt pænitentiam, cæteros a cinerum susceptione et sure absolutionis benedictione Auselmus suspendit.

Perficit librum De incarnatione Verbi, et eum Urbano II dicat.

Incipit scribere libros, Cur Deus homo.

1095. IV. Idus Junii Gualterus Albanensis episcopus et sedis apostolicæ legatus Anselmo pallium defert.

Die octava Paschæ, et die octava Pentecostes plures episcopos Ansetmus consecrat. 1096.

Scribit librum De nuptiis consanguineorum.

Tertio petita, ac tertio negata cundi Romam licentia, idibus Octobris Auselmus a rege discedit; et postera die Cantuaria egressus ad portum Dofris venit; unde post 15 dies navem conscendit, et ex Anglia exiit Lugdunum.

Lugduno Anselmus discedit feria 111 ante Dominicam Palmarum, Romam pervenit.

Post decem dies divertit in villam Schlaviam in Capuana provincia

Perficit libros Cur Deus homo. Obsidioni Capuanae cum Urbano II agest. Kalend. Octobr. interest concilio Barensi. Ibi contra Gracos disputat: et concilii Patres ne regem excommunicent, flexis genibus exorat.

Anselmus interest concilio Rom. in quo excommunicantur dantes vel accipientes investituras, etc. Roma Lugdunum discedit; ubi, dum moratur, Urbanum H quarto Ral. Aug. vita functum accipit

lbi tum scribit librum De conceptu virginali, e.c., et meditationem de humana redemptione.

Dum Cluniaci degeret, sermonem habuit De beatitudine cœlestis patriæ, et nuntiatus est ei obitas Guillelmi II, qui contigerat mense Augusto hujus anni. In Angliam ab Henrico II revocatur, Kal. Octob. Dotris appulit. Hominium regi facere

renuit. Ea de re dantur induciæ ad proximum Pascha. In festo Pentecostes Anglia commota est ex Roberti, fratris Henrici II. reditu a Palæstina: pro Henrico rege stat Anselmus.

Scribit librum De processione Spiritus sancti, et epistolam De Azymo, ad Wale-

Anselmus Londoniæ cogit concilium. Episcopos a rege investitos consecrare recusat.

Scribit epistolam De diversitate sacramentorum, ad Walerannum Post Pascha, rege annuente, Anselmus ex Anglia v Kal. Maii egreditur: Carnotum venit. Becci festum Pentecostes celebrat : et post Assumptionis B. V. festivitatem Romam pergit. Circa finem Novembris Roma discedit, et paulo ante Natale Do-

mini pervenit Lugdunum. Lugduni manet usque ad mensem Martium sequentis anni.

1104. 1105. Concilium Rom, sub Pasch. II. Comitem de Mellento vu Kalend. Aprilis excommunicat. Anselmus ad cellam Charitatis ord. Cluniae. secedit; inde Blesium ad comitissam Henrici II sororem; cunt ea ad castrum quod Aquila dicitur, venit, ubi n Kalend. Ang. cum Henrico II colloquium habet : deinde modo Remis, modo Becci moratur.

Anselmus Henrico II præsente in festo Assumptionis B. V. missarum solemnia Becci celebrat; post hæe, rebus cum rege compositis, in Angliam regreditur.

A Pascha ad Pentecosten in regis curia Anselmus infirmitate definetur. Kal. Ang. conventus sit Auglicanus; et in eo pax et libertas est Ecclesiæ reddita. In ld. Augusti plures episcopos consecrat.

Initio Quadragesimæ Auselmus juxta Londoniam ad regis colloquium venit. In Pentecoste rex cum eo agit de clericorum incontinentia. Soluta curia Anselmus in villa Murtelac plures in jejunio quarti mensis ordinat. Post festum SS. Petri et Pauli Cantuariam venit. Episcopum Londoniensem consecrat apud Pagaham, Cantuariæ vero episcopum Roffensem.

Anselmus scribit tractatum De voluntate: tres quæstiones De concordia præseientiæ, etc., et instituit scribere de Origine animæ. His intentus Anselmus anno pontif. xvi, ætatis exxvi, Cantuariæ morte pretiosa decubuit. Vixit in sæculo tres annos, monachus sine prælatione tres, prior quindecim, abbas quindecim, archiepiscopus sexdecim, et his completis beato fine devixit.

1109.

1101.

1100. Pasch. II.

1102.

1103.

4107.

1108.

1106.

# CARMEN IN LAUDEM S. ANSELMI.

Hand habiture parem sumas, Pater alme, salutem A Quam mea disparibus musa vehit pedibus. Quod mea musa pedes tibi scribens non habet æquos, Paupertate mei contigit ingenii. Laudari proles procerum pede debet Homeri. Da veniam, timui pondera tanta pati. Materiæ, fateor, sum tantæ pondere pressus, Nec mea musa rei sustinet hujus onus. Indefective jam si mea pectora clament, Et mea centenis vocibus ora sonent, Fonte Caballino si me respergat Apollo, Ad te laudandum non satis unus ero. Tu generosus homo, magnisque parentibus ortus, Exsuperas morum nobilitate genus. Jam tua fama domum solis replevit utramque, Et talem mundus gaudet habere Patrem. Axis et australes te novit hyperboreusque, Parsque tuis mundi nulla caret meritis. Fulta tuis meritis si non foret Anglica terra, Corrueret vitii pondere quassa sui. Illa tuis meritis, fateor, valet atque valebit, Atque tuis precibus ne cadat efficitur. Quis te non norit mensura vivere recti? Quis te sanctorum nescit habere sidem? Tu delinquentes castigas verbere dulci; Ne peccare velint, ipse mones homines. Arguis ut debes homines peccata lucrantes. Te mercede caret judice curta fides. Judice te dives peccator vivit egenus, Et dominus nequam sat miser est famulus. Solus in hoc ævo, Pater, es laudabilis ævo. Solus habes vitæ, vir venerande, modum. Solus es in terris deflens peccata malorum. Tu solus timidis es medicina reis. His quoque pro meritis merito, Pater optime toto Est propagatum nomen in orbe tuum. Intercunt cash quæ primum magna fuerunt, Nec quemquam certo limite fata regunt. Qui modo dives erat, fortunæ corruit ictu. Atque modo cum sim, non reor esse diu. Hoc non attendunt quos mundi gloria ducit, Quosque fefellit amor non satiatus opum. At tu, præterita qui spectas quod sequiturque, Scis quia quæ modo sunt interitum capient. Hæc quæ per spatium vix durant unius horæ Credis perpetuis æquiparanda bonis, Naturæ paret quidquid mortale creatur; Quodque fuit quondam, desinit esse modo. Tu quoque parebis morti, sed dispare tractu; Nec tu cum reprobis ipse locandus eris. Tu cum mutabis terram cœlo potieris,

Et tamen in terris ipse superstes eris, Excipiet primo quoniam te gaudens curia cœli, Et tibi promissa sede locatus eris. Credo tuis hominum nullus succedet habenis In bonitate tua qui moderetur eas. Cum Deus omnipotens protoplastum fecit abyle (47), Te nostris nasci temporibus voluit. Cur tamen hoc voluit, nisi quod te noverat ante Posse cruentatis frena parare lupis? Ecce cruentatus lupus assistit, aggrediturque Caulas, quæ firmæ te vigilante manent. Si quam crudus ovem casu lupus ore cruentat, Evadit fauces te properante lupi. Mundi tempestas aliquem si depulit ad te, Armamenta ratis, ne pereat, reficis. B Divinis armis instantem perculis hostem. Divinis armis tuta quiescit ovis. Quod nolles, ovium periit tamen una tuarum; Nec perit ex toto, si vigilare velis. Hæc de qua dico, bahalans est presbyter Hugo, Abstulit in scopulos quem sua stultitia. Sed quoniam, Pater, est miseris pietas una vallum, Auxilium, quæso, sentiat ille tuum. Hoc quod vivit adhuc, quod non est lumina fossu; Effectum cura quis neget esse tua? Nam nisi te rabies timuisset sæva luporum, Quem non carcer habet, crux habitura foret. Est grave, confiteor, quod commisit miser ille, Sed non excedit culpa gravis veniam. C Quis quam primus homo peccavit acerbins unquami Illius interiit culpa tamen venia. Altius incipiam : quis erit Judæ sceleri par? Ilnic, reor, esse comes nulla potest venia. Cæde tamen sacra madidus si pænituisset, Qui pius est cunctis, non ferus esset ei. Tu debere manum dicis supponere nanti, Ne demergat eum quæ venit unda maris. Mergitur hic, puppim magna feriente procella; Et ni jam properes, vita relinguit eum. Ex illo toto solum caput eminet undis; Quod si mergatur, hei mihi! vita fugit. Illius ergo precor fracto succurre phaselo, Quæ nullum, nisi des, littus habere potest. Aut igitur properans tua cura medebitur illi. Aut nullo certe tempore sanus erit. Ille fuit multis et magnis fultus amicis, Dum ridebat ei quæ stat in orbe dea: Quæ postquam risum subitam contraxit in iram, Illos non puduit quin retro terga darent. Illum nonnulli non cum ratione remordent, Nec, quia desipuit, nosse fatentur eum.

(47) "Acoulos inconsultus, pravo consilio incitatus.

At, puto, cum poterat sauns vitare ruinam,
Hac incede via, dicere debuerant.
Nunc illi fracta navi quid dicere prodest,
Currere cautius hoc per mare debueras.
Ergo communis enm sis tutela resrum,

A Illum, sancte Pater, quæso tuere reum.
Sancte Dei cultor, fidei fons, pecus amator,
Spes, decus, auxilium, vita, salus hominum,
Usque quod est dicam, patriæ totius asylum.
Unica scala poli, nec ruitura, vale.

## EPICEDION IN OBITUM EJUSDEM.

Præsulis Anselmi, quem nuper obisse dolemus, Landibus aptari littera nostra cupit. Est tamen a tanto quod me deterreat ausu, Ne res chara meum non amet ingenium. Aggrediar vero, de Christi munere fidens, Dicere quod possum de bonitate viri. Res pretiosa nimis, res utilis atque decora, Vir clarus, sapiens hic et honestus erat, Notus et ignotus, sapiens simul insipiensve, Et totus pariter mundus amabat eum. Ejus amor dulcis fastidia nulla gerebat. Cuique parum fuerat quidquid amaret eum. Quoque magis virtutis opem mireris in illo, Charus habebatur hostibus ipse suis. Nempe fuere viri (48) quos ejus causa gravabat; Laudabantque tamen quod bonus ipse foret. Quidquid erat quod eis super illo displicuisset, Illorum plane, non suus error crat. Tota quidem (quid enim vir pravi tantus haberet?) Ejus odore bono vita suavis crat. D sicile credas quantum vir clarnit ille, Nee tibi lingua potest ulla referre satis. lpse Deus novit quia spero vera fateri Nec laudando virum fallere quemque volo. Testor enim Jesum, nec inanis opinio fallit, Quod satis innocuos duxerat ille dies. Quem læsit verbo, nisi quem peccasse putaret? Hoe quoque o quam sobrie fecerat atque pie! Opprobrium durum quis ab illius ore recepit? Quod rideret cum dicere quis potuit? Quem male tractavit, vel inique movit ad iram? Quem vivens hominum fraude sua nocuit. Nec multum fuerat sine crimine ducere vitam, Si non virtutis plena decore fuit. Si placet, audito sanctissimus i le virorum Virtutum merito quam pretiosus erat. Est tamen incertum, quia plurima copia fallit, Quid prius incipiam posteriusve loquar. Cen videas aliquem qui tempore veris amœnum, Lecturus flores, ingrediatur agrum. Cogitat, hunc carpam? sed valde pulchrior iste est. Illum decerpam? sed superant alii. Ignorausque din quid agat, desiderat omnes, Miratur, nescit quem magis accipiat. Sie ego multa diu mecum dicenda revolvens.

Denique si referam quanto splendore sophiæ Ille niteret homo, quis mihi credet homo? Omnes ni fallor, quos tempore cernimus isto Vicerat electos egregiosque viros. B Si mihi non credis, illius opuscula saltem Non milii non poterunt visa negare fidem. Qui legisse volet quos scripserat ille libellos, Illic perspiciet quam sapiens fuerit. Et recte sapuit qui Christum semper amavit, Qui nunquam sceleri præbuit obsequium. Talis quippe Deo sapientia grata probatur Quæ vitium prohibet justitiamque docet. Sed de justitia, qua plenius ille vigebat, Quiddam dicendi tempus adesse reor. O quam justus erat qui non adversa timeret, Nec plus quam satis est prospera diligeret. Non crat in rebus quidquam, quascunque videmus, Quod levitatis eum cogeret in vitium. Inter divitias, quas sufficienter habebat, Virtutum plenus, rebus egenus erat. Sie sibi vivebat ut nil habuisse putares. Hærebat mundo corpore, non animo. Omnia prudenter et fortiter omnia pensans, Nolebat sibi displicuisse Dco. Inter utrumque manens, moderate cuncta gerel at. Odivitnimio quidquid erat nimium. Sunt autem quidam qui me fortasse notabunt Quod tantis illum laudibus extulerim. Nam dicent: Adeo non debuit ille levari. Qui nimium simplex atque remissus erat. Qui, sient legitur, seducte more columbæ, Quæ cito decipitur, sic sine corde fuit, Qui prohibere nefas ut præsul non satagehat, Nec populi miserum corripiebat opus; D Qui dignos sapido non protulit ore latratas, Sed sese mutum protulit esse canem: Qui sibi commissum non custodivit ovile, Luo locum sceleri dissimulando dedit. O nimis insane præceps audacia mentis! O excus tumida pro pietate furor! Tu quis es ut servum damnare queas alienum? Non tibi, sed Domino subditur omnis homo. Quid prodest alios si lumine cernis acuto. Cum tamen ipse tuam non videas nebulam? · Respice cor proprium qui sic delicta remordes. Nigra videbuntur quæque geruntur ilii.

(48) Rex et complices ejus.

PATROL CLVIII.

Cogito de multis quæ recitare velim.

Difficile propriam poteris dignoscere vitam, Qui solus damnas quidquid agunt alii: Otia sectantem nil impedit esse loquacem. Pugnantis vitium plangere novit iners. Parce, miser, justum morsu lacerare canino; Nec dabis insonti quod nocuere mali. Fœdera, jura, fidem contemnit nescia veri. Odit majorem, non amat illa parem. Hos igitur quando delectet habere magistrum, Qui mores hominum corrigat indomitos, Qui doceat non esse bonum contemnere legem, Qui mandata Dei prædicet ac teneat? Porro timere Deum quando non ille monebat? Aut quando latuit ejus in ore Deus? Si misit vacuum quem scirct velle doceri, Tune juste potnit displicuisse tibi: Si cuiquam verbum de re quacunque petenti Non statim plenam reddidit ipse vicem; Indignum nimis est si te reprehendere frustra, Aut illum falso magnificare velim. Verum quid noceat rem si descripsero gestam, Quæ vere meritum pontificale probet? Multis quippe liquet quod regia jussa volebant Ut quiddam fieret quod minus esse bonum Lex divina docet. Sed præsul fortiter idem Restitit, et fieri multoties vetuit. Unde ratum tandem præcepto legis habetur Quatenus exsilii debeat esse reus. Quid faceret post hæc sanetæ prudentia mentis? Regis ob imperium despiceretne Deum? Malnit ergo loco secedere quam vitioso Contra velle Dei subdere colla viro. Quid moror? E patria depellitur, exsiliumque Passus, longinquas cogitur ire vias. Hoe semel, hoc iterum, virtutis amore coactus. Felicem pugnam ducere promeruit. Est etiam, fatcor, dictu mirabile quiddam, Quod titulum nostri præsulis amplifiect. Nam cui non placeat quod quamvis dignior esset Omnibus esse tamen maluit inferior? Inferior nemo quam subditus inferiori, Qui se nec minimo judicat esse parem. Sie bonis ille suæ cultor custosque salutis, Quot servos habuit, tot dominos habuit, Utilius reputans proprium si velle relinquens, Pronus ad alterius curreret arbitrium. Laus soli Domino, de cujus munere tantæ Gratia virtutis venit in hune hominem, Onem laudare pium, de quo meminisse salubre. Nam pictatis opus, mentio talis crit. Sed fateor culpam, quia sensusque manusque Quæ novi saltem scribere deficiunt. Me quoque multa latent; quis enim se nosse putaret Omnia quæ vita gesserat ille sua? Charius ille quidem certa ratione valebat Quam plene quisquam cernere possit homo. Nec merito dignus privari lande videtur. Qui tantæ mernit landis habere fidem.

Quid porro miraria cum, ši plebia iniqua-

Non statim potuit pellere grande scelus? Desine mirari. Dens est qui judicat orbem. Non homo cor nostrum, sed Deus ipse trahit. Corripuisse malnin, vel verba dedisse salutis Erranti, passim quisque potest hominum; Sed plantasse nihil, nihil est plantata rigasse, Incrementa nisi conferat ipse Dens. Quem Deus indurat, nullius cura levabit : Absque Dei nutu nil valet omnis homo. Arida semper erunt humanæ germina mentis, Si non rore suo compluat illa Deus. Ilic ergo talis, tam fidus amator honesti, Hie sidei princeps et decus Ecclesiæ; Ilic aries geminis depellens cornibus hosteni, Hic vitis palmes, hic pietatis odor, B Hic lapis æterni rutilans in imagine Regis, Corporis exuvias grande reliquit onus. Heu quam flebiliter, quam multo fusa dolore, Mens tanti recolit præsulis exseguias! O quam pretiosus erat, o quam pluribus utilis! Ergo Illius multos aggravat interitus. Felix Italia præ cuuctis partibus orbis, Quæ meruit talem progenuisse virna. lufelix iterum quæ talem perdit alumnum, Infelix plane pignoris orba sui. Tu quoque ccenobium quondam Beccense vigebas, Dum tuus Anselmus dux fuit et monachus. Amisit veterem facies tua pene decorem, Dum tuus Anselmus desiit esse Pater. C Cantia tu quondam totum veneranda per orbem, Præsulis Anselmi tempore signa dabas. Te minor orbis erat; populus tua fama per omnes Fluxit amica bonis, invidiosa malis. Te monachus, clerus populusque docendus alibat, Dum tuus Anselmus vixerat ille bonus. Non crat in terris quisquam qui dicere vellet : Me minor Anselmus est, similisve mihi. Nunc twa from trahitur scabrosis obsita rugis: Nunc patitur miseram cervix demissa ruinam, Quæ quondam celsæ turris ad instar crat. Nune inculta jaces tanto viduata pastore, Quantus nemo quidem divus in orbe manet, Quo moriente, simul dispendia multa recepit Ecclesiæ matris religiosa fides. D Nullus enim sexus, non ætas ulla videtur, Cui bonitas ejus fere nequisset opem. Felix quem populi tot dulcia vota sequuntur, Quem tot commendant, tot redimunt lacrymæ. Multis communem mors intulit ista dolorem: Unius casus publica pæna fuit. Quid nos, quid miseri monachorum nomen ha-[bentes!

Nohis semper crit proprius iste dolor. Ordinis ille decus, princeps et semita nostri, Currus et auriga, portus et aura fuit. Maxima spes vitæ nobis evasit in illo, Nec superest alius qui sit ei similis, Qui velut ille pari nos possit honore beare Erigat et nostrum sicut et ille caput.

O Anselme Pater, o gloria pontificalis,
O decus, o lumen, o pie præsul, ave.
Jammundi varios meruisti vincere motus,
Securus placida jam statione manes:
Curris in åmplexus cælestis et oscula Regis.
Nullus porro tui finis honoris erit:

A Semper habes Christum, quem semper habere vo-[lebas:

Una tibi semper portio Christus erit.
Cantica letitice nullo tibi tempore desunt.
Et sine fine canis : Gloria magna Deo.
Amen.

## S. ANSELMI EPITAPHIUM TRIPLEX.

(Ex ms. Vict. et ex ms. Becc.)

Ì.

Nahilis et sapiens, bonus et sermone refulgens, Abbas Beccensis, post præsul Canturiensis, Ingenio clarus, Scripturæ cognitor altus, Physicus et logicus, moralibus et bene doctus, Rerum dispositor, verique frequens speculator; Contemplata stylo, scribens dictamine compto, Compos consilii, collator et ejus egenti De se sollicitus, simul omnibus omnia factus: Se salvare volens, alios postponere nolens. Mundi despector, Christi perfectus amator; Ora rigans lacrymis nimia dulcedine cordis, Cum mæstis mæstus, cum lætis exhilaratus: Injustis rigidus, mansuetis mitis ut agnus, Effectum voti cito præstans, recta volenti Largiter attribuens, sibi vix aliena reposcens; Factis compositus, verbo gravis atque facetus Efficiens precibus miracula multa precatus Contemptor landis, tot præditus appretiandis. Undecimo Maias resolutus carne Kalendas Creditur Anselmus cœlestibus associandus.

11.

(Ex ms. Vict. et ms. Becc.)

Quid sis et quid eris, lector, si noscere quæris, Per me scire potes, si mea fata noris. Istud idem fatum-tibi credas esse paratum, Cum sit terra, cinis, materies hominis. B Relligio, morum probitas et splendor avorum, Littera, deliciæ, formaque cum facie, Vivere si facerent, non sie mea membra jacerent Hac constricta domo: sie erit omnis homo.

Ш

(Ex ms. 50 Thuan.)

Quisquis districtam complecti nitere vitam, Insignem meritis home speculare virum, Moribus iste tuis speculum vitale ministrat. Hujus adesto viri : hune properato sequi. Here, siste gradum, qui curris ad impia, freno Justitiæ cohibens hujus ad instar equum: Mente sacrum, carne nitidum, purumque dicavit, Gratia sanctificans lunc penetrale sibi. Doxa, decus mundi, subito agentia casu, Cœlica captanti displicuere viro; Tempore quaque cadunt, decernit rejicienda: Mente, manu, lingua, summa petenda docens-C Virtutum jubare decorabat climata cosmi. Luce sacra rutilans nubila nostra fugat. Hunc regnare quidem super athera lividus hostis Condoleat, quoniam victus ad ima redit, Cui superi cedant, applaudit curia codi. Ilujus ovans titulos prædicet Ecclesia. Exsultet tellus, tam claro fulta patrono, Tanto consorte stelleus axis ovet. Signifer iste Dei, donatus honore tropæi, Arma docet fidei signifer iste Dei.

# SANCTI ANSELMI

CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI

# OPERUM PARS PRIMA.

DOGMATICA.

# DE DIVINITATIS ESSENTIA MONOLOGIUM'.

1-3 PRÆFATIO.

De Divinitatis essentia, per meditationis modum, non Scripturæ auctoritate, sed vationum momentis hic disserit Anselmus. Nihil dixit quod SS. PP. et maxime beati Augustini scriptis nan cohareat. Cum dixit cap. 76 Trinitatem posse dici tres substantius, hoc est tres personas, cum Gracis locutus est.

S. PP. et Quidam fratres sæpe me studioseque precati VARIÆ LECTIONES.

1 Collatum est Monologium cum miss. Gemmeticensi, Corbeiensi, Sagiensi S. 16, S. Michaelis in Monte, Thuanis 30 et 90, et Victorinis RR. 15 et EE 15, et Cisterciensi. Ms. Incipit Prologus in Monologium librum Anselmi archiepiscopi Cantucriensis. ms. Cister. Incipit Proæmium in Monologium Anselmi.

essentia, et quibusdam aliis huie meditationi colnerentibus 3, usitato sermone colloquendo protuleram, sub quodam 4 eis meditationis exemplo describerem. Cujns scilicet scribendæ meditationis magis secundum suam voluntatem, quam secundum rei facilitatem \* aut meam possibilitatem, hanc mihi formam præstituerunt 6 : quatenus auctoritate Seripturæ penitus nihit in ea persuaderetur; sed quidquid per singulas investigationes finis assereret, id ita esse plano stylo et vulgaribus argumentis 7, simplicique disputatione, et rationis necessitas breviter cogeret, et veritatis claritas 8 patenter ostenderet. Voluerunt etiam ut nec simplicibus peneque fatuis 9, objectionibus mihi occurrentibus obviare contemnerem. Quod quidem diu tentare recusavi, atque B mecum reipsa comparans, multis me rationibus excusare tentavi : quanto enim id quod petebant usu sibi optabant facilius, tanto mihi illud actu injungebaut difficilius. Tandem tamen victus, tum precum modesta importunitate, tum studii eorum non contemmenda honestate; invitus quidem propter rei difficultatem, et ingenii mei imbecillitatem, quod precabantur incepi; sed libenter propter eorum charitatem, quantum potui secundum ipsorum 10 diffinitionem effeci. Ad quod cum ca spe sim adductus, ut quidquid facerem illis solis 11 a quibus exigebatur, esset notum, et paulo post idipsum 18 nt vilem rem fastidientibus, contemptu esset 13 obruendum : scio enim me in co non tam precantibus sa- C tisfacere eisdem potuisse, quam 14 precibus me prosequentibus finem posuisse. Nescio tamen quo pacto sic 18 præter spem evenit, ut non solum prædicti fratres, sed et plures alii Scripturam ipsam, quisque cam sibi transcribendo in longum 16 memoriæ condemnare satagerent: quam ego sæpe retractans 17 nihil potui invenire me in ea dixisse, quod non catholicorum Patrum, et maxime besti Augustini, scriptis cohæreat. Quapropter, si cui videbitur quod in eodem opusculo aliquid protulerim, quod aut nimis novum sit, aut a veritate dissentiat, rogo ne statim me aut præsumptorem 18 novitatum, aut falsitatis assertorem exclamet; sed prius libros præfati doctoris Augustini 19 de Trinitate diligenter perspi-

sunt ut quædam quæ illis de 2 meditanda Divinitatis A ciat 20, deinde secundum cos opusculum meum dijudicet. Quod enim dixi summam Trinitatem posse dici tres substantias, Græcos secutus sum, qui confitentur tres substantias in una 21 essentia 23, cadem fide, qua nos tres personas in una substantia. Nam hoc significant in Deo per substantiam, quod nos per personam. Quæcunque autem ibi dixi 23, sub persona secum sola cogitatione disputantis et investigantis ca, quæ prius non animadvertisset, prolata sunt : sicut seicham illos velle quorum petitioni obsequi intendebam. Precor autem et obsecro vehementer, si quis hoc opuseulum voluerit transcribere, ut hanc præfationem in capite libelli ante ipsa capitula & studeat præponere. Multum enim 24 prodesse puto ad intelligenda ca quæ legerit ibi, si quis prins, qua intentione, quove modo disputata sint, cognoverit. Puto etiam quo I si quis hanc ipsam prafationem viderit prius, non temere judicabit, si quid contra 25 suam opinionem prolatum invenerit.

#### 26 CAPUT PRIMUM.

Quod sit quiddam 27 optimum et maximum et summum omnium quæ sunt.

Conspectus capitis. — Unani summam naturam exstere, sibi sufficientem, et a cujus omnipotenti honitate omnia alia sint, pluraque alia quæ de Deo credimus, sola ratio magna ex parte persuadere potest. Modus autem investigandi summam naturam promptissimus hic est. Non appetimus nisi quæ bona putamus : et plurima bona esse ratione discernimus. Certissimum est autem quia quæcunque dicuntur aliquid, ita ut ad invicem magis aut minus aut æqualiter dieantur, per aliquid dieun-tur quod non aliud et aliud, sed idem intelligitur in diversis quæ in co uno conveniunt. Ergo necesse est ut omnia sint lona per aliquid quad unum idem sit in diversis bonis. Ergo datur unum quid per quod cuncta sunt bona, et in quo bona diversa conveniunt. Quis autem dubitet illud ipsom, per quod cuncta sunt bona, esse magnum bonum, et esse bonum per seipsum? Er; o omnia alia bona sunt per aliud; et ipsum solum est per seipsum. At quod per aliud est, minus est eo quod per se est bonum. Ergo illud quod est, per se bonum, est simme bonum, et summum omnium quæ sunt : nam quod est summe bonum, est summe magn un. Est igitur unum aliquid summe magnum et summe bonum, id est summum omnium quæ sunt.

Si quis unam naturam summam omnium quæ sunt, solam sibi in æterna beatitudine sua sufficientem 28 omnibusque rebus aliis hoe ipsum quod aliquid sunt,

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>2</sup> Quædam de illis quæ de mss. Gem. Corb. Sag. Vict. Cist. quædam quæ illis de 3 Hujus meditationi cohæren-cere quam 18 Quomodo sie ms. Vict. Gemmet. Corb. Sag. quo pacto sic 16 In longum mss. Corb, Vict. 43. in longo 17 Sæpe tractans mss. sæpe retractans 18 Aut ut præsumptorem mss. aut præsumptorem 19 Libros beati August. mss. libros præfati Doctoris Augustini 20 Perspiciat mss. Gem. Corb. Vict. 43. Prospiciat 21 Substantias esse in una mss. omitt. esse ms. Cister. omit. substantias 22 In una persona ms. Vict. 3. in una essentia 23 Autem dixi mss. antem ibi dixi 24 Multum enim ms. Vict. EE. 13. multum antem 25 Si quid et contra mss. omitt., et 26 Ms. Sag. Exemplam meditandi de ratione fidei. ms. Vict. 3. Incipit Monologion liber Anselmi. ms. Vict. 43. Incipit Monologion Anselmi archiepiscopi. ms. S. Mich. Incipit Monologion liber Anselmi archiepiscopi. ms. Cister. Incipit Monologium Anselmi. 27 Quod sit quodedum mss. quod sit quiddam 28 Sufficientium ms. Corb. Sufficientemque.

ant quod aliquo 25 modo bene sunt, per omnipotentem A tem, non tamen idem videtur esso velocitas et fortibonitatem snam dantem et facientem, aliaque perplura, quæ de Deo, sive de ejus creatura necessario credimus, aut non audiendo, aut non credendo ignorat, putat quia ea ipsa ex magna parte, si vel mediocris ingenii 30 est, potest ipse sibi 31 saltem sola ratione persuadere. Quod cum multis modis facere possit, unum ponam, quem illi æstimo esse promptissimum. Etenim enm omnes frui solis his appetant, quæ bona putant; in promptu est, ut aliquando mentis oculum convertat ad investigandum illud, unde sunt 33 bona ea ipsa, qua non appetit, nisi quia jud.cat esse bona, ut deinde ratione ducente et illa prosequente 33 ad ea, quæ irrationabiliter ignorat, rationabiliter proficiat. In quo 35 tamen si quid dixero, quod major non monstret 35 auctoritas, sic volo accipi : ut quamvis ex rationibus, quæ mihi videbuntur, quasi necessarium concludatur, non ob h e tamen omnino necessarium, sed tantum sic interim videri posse dicatur. Facile est igitur ut aliquis s e secum \*6 tacitus dicat : Cum tam \*7 innumerabilia bona sint, quorum tam multam diversitatem et sensibus corporeis experimur, et ratione mentis discernimus, estne credendum esse unum aliquid, per quod unum sint 38 bona quæcunque bona sunt; an sunt b ma 89 alia per aliud. Certissimum quidem et omnihus est volentibus a lvertere perspicuum quia quæcunque dicuntur aliquid, ita ut ad invicem magis ant minus aut æqualiter dicantur 40 per aliquid dicontur, quod non aliud et aliud, sed 41 idem intelligitur in diversis, sive in illis æqualiter sive inæqualiter consideretur. Nam quæennque justa dicun- C tur ad invicem, sive pariter sive magis vel minus, non possunt intelligi justa nisi per justitiam, qua non est aliud et aliud in diversis. Ergo cum certum sit quod omnia bona, si ad invicem conferantur, aut æqualiter, ant inæqualiter sint 32 bona, necesse est ut omnia 43 sint per aliquid bona, quod intelligitur idem in diversis bonis 44, licet aliquando videantur bona dici alia per aliud. Per aliud enim videtur dici bonus equus, quia fortis est; et per aliud Lonus equus, quia velox est. Cum enim videatur dici bonus per fortitudinem, et bonus per velocita-

tudo. Verum si equus, quia est fortis et velox, ideirco honus 48 est; quomodo fortis et velox latro malus est? Potius igitur quemadmodum fortis et velox latro ideo malus est quia 46 noxius est; ita fortis et velox equus ideireo bonus est, quia ntilis est. Et quidem nihil solet putari bonum, nisi aut propter utilitatem aliquam, ut bona dicitur salus, et quæ saluti prosunt; ant propter quamlibet honestatem, sicut palchritudo æstimatur bona, et quæ pulchritudinem juvant. Sed quoniam jam perspecta ratio 47 nullo potest dissolvi pacto, necesse est omne quoque utile vel honestum, si vere bona sunt, per idipsum esse 48 bona per quod necesse est cuncta esse bona, quidquid illud sit. Quis autem dubitet illud ipsum, per quod cuncta sunt hona esse magnum bomum? Illud igitur est bonum per seipsum; quoniam omne bonum est per ipsum. Ergo consequitur ut omnia alia bona sint per aliud quam quod ipsa sunt 49 et ipsum so solum per seipsum. At nullum bonum quod per aliud est, est æquale aut majus eo bono quod per se est homan. Illud itaque solum est summe "1 bonum, quod solum est per se bonum. Id enim summum 59 est, quod sic supereminet aliis, ut 53 nee par habeat, nec præstantius. Sed quod est summe bonum, est etiam summe magnum. Est igitur unum aliquid summe magnum, et summe bonum, id est summum omnium quæ sunt.

## CAPUT II. De eadem re.

Conspectus capitis. - Sicut est unum aliquid summe bonum, quia cuncta bona per unum aliquid sunt, quod est bonum per se; ita existit unum aliquid summe magnum; quia quæcunque magna sunt, per unum aliquid magna sunt, quod magnum est per scipsum. Magunui intelligo, non spatio, ut est eorpus, sed sapientia; quod melius et dignins est. Quemadmodum autem inventum est aliquid esse summe bonum, quoniam cuncta bona per unum aliquid 84 sunt bona, quod est bonum per seipsum; sic ex necessitate colligitur aliquid esse summe magnum, quoniam quæcunque magna sunt, per unum aliquid magna sunt, quod magnum est per seipsum. Dico autem non magnum spatio, ut est corpus ali-

## VARIÆ LECTIONES.

<sup>23</sup> Ant quod aliquo ms. Corb.omit. quod <sup>20</sup> Ingenii est ms. Corbeiense omit. est <sup>21</sup> Potestipse sibi ms. Corb. omit. ipse <sup>32</sup> Unde sint mss. Vict. Sag. unde sunt <sup>33</sup> Illa persequente ms. illo prosequente <sup>34</sup> Proficiat. In quo, etc. ms. Sag. Proficiat. Quod cum multimode facere possit, hune modum puto illi esse promptissimum atque facillimum; ut sic secum tacitus dicat: Cum tam innumerabilia, etc. 38 Non moustrat mss. non monstret 36 Aliquis sibi qui secum mss. Aliquis sic secum 37 Cum tam mss. Corb. Vict. 13. cum tamen 38 Unum sunt mss. Gem. Corb. Vict. unum sint 39 Ant sunt bona mss. excepto ms. Victorino 13. an sunt bona 40 Quæcun-Gem. Corb. Vict. unum sint 39 Ant sunt bona mss. excepto ms. Victorino 13. an sunt bona 40 Quæcunque dicuntur aliquid, ita ut ad invicem magis . . . dicantur, per aliud dicuntur, quod non aliud et aliud, sed, etc. ms. Corbeiens. quæcunque dicuntur aliquid, ita ad invicem magis . . . dicuntur, per aliquid dicuntur, quod non aliud, sed, etc. 41 Ms. Gem. Sag. Vict. 3. S. Mich. Cister. quæcunque dicuntur aliquid, ita ut . . per aliquid dicuntur . . . sed, etc. mss. Thuan. et Vict. 13. quæcunque dicuntur ad aliquid . . per aliquid dicuntur . . . sed, etc. mss. Thuan. et Vict. 13. quæcunque dicuntur ad aliquid . . per aliquid dicuntur . . . sed, etc. mss. Thuan. et Vict. 3. omit. aut inæqualiter 43 Nccesse est omnia mss. necesse est ut omnia 44 Diversis bonis ms. Corb. omit. bonis 45 Ant velox, bonus mss. et velox, idcirco bonus 46 Ideo malus quia mss. Cister. Gem. Corb. Vict. Sag. ideo malus est, quia 47 Perspecta ratio edit. Venet. perfecta ratio 48 Per ipsum esse mss. Vict. Sag. per idipsum esse 40 Quam quod ipsa sunt : et ms. Corb. quam quod ipsa 50 Et ipsum, at mss. Thua. quam ipsa sunt, et 51 haque est summe mss. itaque solum est summe 52 Summum bonum est quod mss. summum est quod 53 Quod per se eminct aliis na ut mss. quod sic supereminet aliis, ut 54 Ibid C. Unum aliquid Editio Venet unum aliquod aliquod

quod; sed quod quanto majus, tanto melius est aut A cem, et ipsi homines qui referuntur, omnino non dignius <sup>84</sup>, ut est sapientia. Et quoniam non potest summe magnum, nisi id quod est summe bonum, necesse est aliquid esse maximum et optimum, il est summum omnium quæ sunt.

#### CAPUT III.

Quod sit quadam natura per quam est quidquid est, et qua per se est, et est summum 36 omnium qua sunt.

Conspectus capitis. — Omne quod est, aut per aliquid, ant per nihil. Non per nihil; ergo per aliquid est. Illud antem per quod cuncta sunt, ant est unum, aut plura: si plura, hæc plura sunt singula per se: et ita est una ratio seu vis qua plura hæc habent ut sint per se. Ergo est unum aliquid per quod sunt quæcunque sunt: et illud solum est per se. Nulla enim, neque ea qua referuntur, neque ipsæ relationes, sunt per invicem. B At quod per alind est, minus est eo quod per se est. Est igitur unum aliquid quod solum maxime 5 et summe omnium est, summeque bonum et summe magnum existit; utpote per quod est, quidquid bonum et magnum et aliquid est.

Denique non solum omnia bona per idem aliquid sunt bona, et omnia magna per idem aliquid sunt magna; sed quidquid est, per unum aliquid videtur esse. Omne namque quod est, aut est per aliquid 67, aut per nihil; sed nihil est per nihil. Non enim vel cogitari potest ut sit aliquid 88 non per aliquid. Quidquid igitur est, non nisi per aliquid est. Quod cum ita sit, aut est unum, aut sunt plura, per qua sunt cuncta quæ sunt. Sed si sunt plura, ant ipsa 59 referuntur ad unum aliquid, per quod sunt; aut eadem plura singula sunt per se; ant ipsa per se invicem C sunt 60. At si plura ipsa sunt per unum, jam non sunt omnia per plura; sed potius per illud unum 61, per quod hæc plura sunt 62. Si vero 63 ipsa plura singula sunt per se, utique est una aliqua vis vel natura existendi per se, qua habent ut per se sint 64. Non est autem dubium quod per idipsum 68 unum sint, per quod habent ut sint per se. Verius ergo per ipsum unum cuncta sunt, quam per plura, quæ sine eo uno esse non possunt: ut vero plura per se invicem sint, nulla patitur ratio; queniam irrationalis cogitatio est ut aliqua res sit per 66 illud cui dat esse: nam nec ipsa relativa sic sunt per se invicem 67. Nam cum dominus et servus referantur ad invi-

C T T T T L L L L

sunt per invicem; et ipsæ relationes quibus referuntur, non omnino sunt per se invicem, quia eædem sunt per subjecta 68. Cum itaque 69 veritas omnimodo excludat plura esse, per quæ cuncta sunt 79, necesse est unum illud esse, per quod sunt cuncta quæ sunt. Quoniam ergo cuncta quæ sunt, sunt per ipsum uunm; procul dubio et ipsum unum est per seipsum. Quæcunque igitur alia sunt, sunt per alind et ipsum solum per seipsum. At quidquid est per alind, minus est quam illud per quod cuncta sunt alia, et quod solum est per se. Quare illud quod est per se, maxime omnium est. Est igitur unum aliquid, quod solum maxime et summe omnium est: quod autem maxime omnium est", et per quod est quidquid est bonum vel magnum, et omnino quidquid aliquid est, id 72 necesse est esse summe homm, et summe magnum, et summum omnium quæ sunt. Quare est aliquid quod sive essentia, sive substantia, sive natura dicatur, optimum et maximum est, et summuni omnium quæ sunt.

## CAPUT IV.

#### De eadem re 73.

Conspectus capitis. — Non omnes naturæ sunt pares dignitate; sed aliæaliis sunt meliores. Ergo una datur quæ cæteris sic supereminet, ut non habeat se superiorem: alioquin naturarum multitudo nullo fine clauderetur, quod est absurdum. Superior autem natura aut est sola, ant plures sunt æquales. Si plures, æquales non sunt, nisi per aliquid idem quod ipsa sit earum essentia: si enim per aliud essent æquales, essent illo minores; nec proinde summa essent ac cæteris superiores. Est igitur una quædam natura seu essentia, quæ est summum omninm quæ sunt; quæ per se bona et magna; quæ per se est id quod ipsa est, et per quam est quidquid aut bonum aut magnum aut aliquid est.

Amplius 74: Si quis intendat rerum naturas, velit, nolit, sentit non eas omnes contineri una dignitatis paritate 75; sed quasdam earum distingui graduum imparitate. Qui enim dubitat quod in natura sua ligno 76 melior sic equus, et equo præstantior homo, is profecto non est dicendus homo. Cum igitur naturarum aliæ aliis negari non possint 77 meliores, nihilominus persuadet ratio aliquam in eis sic super-

#### VARIÆ LECTIONES.

Imjusmodi graduum 78 distinctio sie est infinita, ut nullus sit 79 ibi gradus superior, quo superior alius non inveniatur; ad hoc ratio 80 deducitur, ut ipsarum multitudo naturarum nullo fine elandatur. Hoc autem nemo non putat absurdum, nisi qui nimis est absurdus. Esi igitur ex necessitate aliqua natura, qua: sic est alicui vel aliquibus superior, ut nulla sit cui ordinetur inferior. Hæe vero natura quæ talis est, ant sola est, aut plures hujusmodi et aquales sunt: verum si plures sunt et æquales, eum 81 æquales esse non possint 82, per diversa quædam, sed per idem aliquid, illud unum, per quod aqualiter tam magnæ sunt, aut est idipsum quod ipsæ sunt, id est, ipsa rerum essentia 63, ant aliud quam quod ipsæ sunt. Sed si nihil est alind quam ipsa carum B essentia, sient earum essentiæ non sunt plures, sed una; ita et naturæ non sunt plures, sed una. Idem namque naturam hie intelligo, quod essentiam. Si vero id, per quod plures ipsæ naturæ tam magnæ sunt, alind est quam quod ipsæ sunt, pro certo minores sunt, quam id per quod magnæ sunt. Quidquid enim per alind est magnum, minus est quam id per quod est magnum. Quare non sunt sic magnæ, ut illis nihil aliud sit majus. Quod si nec per hoc quod sunt 85, nec per aliud possibile est tales esse plures naturas, quibus nihil sit præstantius 85; nullo modo possunt esse naturæ plures hujusmodi 86. Restat igitur unam et solam naturam aliquam esse, quæ sie est aliis superior, ut nulli sit inferior; sed quod tale est, maximum et optimum est omnium quæ sunt 87. Est igitur quædem natura, quæ est summum omnium quæ sunt. Hoc autem 87 esse non potest, nisi ipsa sit per se id quod est; et cuneta quæ sunt, sint per ipsam id quod sunt. Nam cum paulo ante ratio docuerit id quod per se est, et per quod alia cuncta sunt, esse summum omnium

eminere, ut non habeat se superiorem. Si enim A existentium; aut e converso id quod est summum, hujusmodi graduum 78 distinctio sie est infinita, ut nullus sit 79 ibi gradus superior, quo superior alius non inveniatur; ad hoe ratio 80 deducitur, ut ipsarum multitudo naturarum nullo fine elandatur. Hoe autem nemo non putat absurdum, nisi qui nimis est absurdus. Est igitur ex necessitate aliqua natura, qua est per se bona et magna 89, et per se est id quod est 90, et per quam est quidquid vere aut bonum, aut magnum, aut aliquid 91 est, et qua est summum bonum, summum magnum, summum ens sit eni ordinetur inferior. Hae vero natura qua talis

## CAPUT V (49).

Quod sicut illa est per se, et alia per illam; ita illu sit ex se, et alia ex illa.

Quoniam itaque placet 93 quod inventum est, juvat indagare utrum hæe ipsa natura et cuncta quæ aliquid sunt, non sint nisi ex ipsa 94, quemadmodum non sunt nisi per 98 ipsam. Sed liquet posse dici 96 quia quod est ex aliquo, est etiam per id ipsum; et quod est per aliquid, est etiam ex co ipso: quemadmodum quod est ex materia 97 et per artificem, potest ctiam dici esse per materiam et ex artifice; quoniam per utrumque, et ex utroque, id est ab ntroque habet ut sit, quamvis aliter sit per materiam et ex materia, quam per artificem et ex artifice. Consequitur 98 ergo ut quomodo cuncta quæ sunt, per summan naturam sunt id quod sunt; et ideo illa est per se ipsam, alia vero per aliud; ita omnia quæ sunt, sint ex 99 eadem summa natura: et idcirco illa sit ex 100 seipsa, alia autem ex illa

## CAPUT VI [al., V] 101.

C Quod illa non sit ulla juvante causa ducta ad esse; nec tamen sit per nihil aut cx nihilo; et quomodo intelligi 102 possit esse per se, et ex se.

Conspectus capitis. — Quomodo summa natura per se esse dicenda est? Quidquid enim per aliquid est, aut per efficiens, aut per materiam, aut per instrumentum esse videtur. Quod autem aliquo ex his modis est, per alind est, et proinde minus co per quod habet ut sit; summa vero natura nec

#### VARIÆ LECTIONES.

Hujus graduum mss. hujusmodi graduum 19 Nullus sit ms. Cister. omit. sit. 80 Ab hoc ratio mss. Ad hoc ratio 11 Et aquales sunt, cum mss. Gem. Vict. Thu. Corb. Cister. omit. sunt. 82 Esse non possunt mss. esse non possint. 83 Ipsarum essentia mss. Vict. Gem. Corb. Cister. ipsa rerum essentia. 85 Nec per hoc quod sunt mss. Corb. nec per quod sunt. 85 Nihil est præstantius mss. nihil sit præstantius. 86 Plures hujus mss. plures hujusmodi. 87 Quæ sunt. . Hoc autem mss. quæ sunt. Est igitur quædam natura quæ est summum omnium quæ sunt. Hoc autem. 88 Plura non esse mss. plura summa non esse. 89 Bona vel magna mss. Thu. bona et magna. 90 Per se est id quod est mss. Thu. per se hoc est quod est. 91 Magnum aliquid mss. Vict. magnam at aliquid. 92 Summum magnum, summumque bonum, summum ens sive existens mss. summum bonum, summum magnum, summum ens sive subsistens. 93 Quoniam itaque placet, etc. in mss. Gem. Corb. Thu. Cister. hic incipit Cap. 5. sub eo titul. in mss. Gem. Thu. Cister. quod sieut illa est per se et alia per illam; ita sit ex se, et alia ex illa in mss. Corb. quomodo omnia alia sunt per illam et ex illa. Ibid. D. Quoniam itaque ms. Cister, quoniam ita. 94 Non sunt nisi ex ipsa mss. non sint nisi ex ipsa. 95 Non nisi per mss. non sunt nisi per 96 Sed licet posset dici: quia quod ex aliquo est, etiam per idipsum quod est per aliquid, est et ex eo ipso: quemadmodum ms. Corb. sed licet posse dici quod quia ex eo ipso: quemadmodum mss. sed liquet posse dici quia quod est ex aliquo, est etiam per idipsum: et quod est per aliquid, est etiam ex eo ipso: quemadmodum. 97 Quemadmodum et est ex materia, et per artificem, potest enim dici esse per materiam mss. Corb. quemadmodum quod est ex materia et per artificem, potest etiam dici per materiam mss. Corb. quemadmodum quod est ex materia et per artificem, potest etiam dici esse per materiam et ex artifice: quoniam utrumque et ex utroque, habet ut sit, quamvis aliter sit per materiam. 98 Consequenter ergo mss. consequitur ergo. 99 Que sunt, sunt ex mss. que sunt, sint

per allud est, nec minor aut posterior scipsa, aut  $\Lambda$  texere. Quoniam namque ad magnum et delectabile aliqua re. Ergo summa natura nec a se nec ah alio fieri potest; nec ipsa sibi aut aliquid aliud materia fuit, unde fieret; aut aliqua res ipsam, ut esset, adjuvit. Sed nee intelligi potest ut quod aliquid est, sit per nihil. Si igitur summa natura est ex nihilo, ant per se, ant per ahud est ex nihilo. Non per se, alioquin ipsa esset seipsa prior: nou per alind, alioquin ipsa non esset summa, sed inferior eo per quod est. Deinde, si summa natura per aliquid est nihilo, id quod causa tanti boni fuit, magnum bonum est. Nullum antem bonum intelligi potest ante illud bonum sine quo nihil est bonum, hoc est, ante summam naturam. Ergo nec intelligi potest res ulla præcedere, per quam summa natura sit ex nibilo. Item: Si hæe est aliquid ex nihilo, aut per nihilo, vel ipsa non est ex se et per se 6, vel ipsa est nihil. Ergo ipsa nullateans est per nihil, aut ex nihilo, sed ipsa per se et ex seipsa est; eo modo quo lux lucere et lucens esse per seipsam et ex seipsa intel- B ligitur.

Quoniam igitur non semper habet enundem sensum quod dicitur esse per aliquid, aut esse ex 103 aliquo, quærendum est diligentius quomodo per summam naturam, vel ex ipsa sint omnia quæ sunt : et quoniam id quod est per scipsum, et id quod est per aliud, non eamdem suscipiunt existendi rationem. Prius separatim videamus de 104 ipsa summa natura quæ per se est; postea de his, quæ per aliud sunt. Cum igitur constet quia illa est per seipsam quidquid est, et omnia alia sunt per illam id quad sunt, quomodo ipsa est per se? Quod enim dieitur 108 esse per aliquid videtur esse aut per efficiens, ant per materiam, ant per aliquod alind ad- C jumentum velut per instrumentum 106. Sed quidquid aliquo ex his tribus 107 modis est, per aliud est; et posterius, et aliquo modo minus est eo, per quod habet ut sit: at summa natura nullatenus est per aliud; nce est posterior, aut minor scipsa, aut aliqua alia re. Quare summa natura nee a se, nec ab alio fieri potuit; nee ipsa sibi, nec aliquid aliud illi materia 108, unde fieret, fuit; nee ipsa se aliquo modo, aut aliqua res ipsam, ut esset quod non erat, adjuvit. Quid igitur? Quod enim non est a quo faciente, aut ex qua materia, aut quibus 109 adjumentis ad esse pervenerit, id videtur aut esse nihil; aut, si aliquid est 110, per nihil esse, et ex nihilo. Quæ licet ex iis \*\*\*, quæ rationis luce de summa jam animadverti substantia, putem nullatenus in illam posse cadere; D eo nou tamen negligam Imjus rei probationem con-

quidam me 119 subito perduxit hæc mea meditatio, nullam vel simplicem peneque fatuam objectionem mihi disputanti occurrentem, negligendo 113, volo præterire: quatenus et ego nihil ambiguum in præcedeutibus relinquens, certior valeam ad sequentia procedere; et si forte cui, quod speculor, persuadere voluero, omni, vel modico, remoto obstaculo quilibet tardus intellectus ad audita facile possit accedere 116. Quod igitur illa natura, sine qua nulla est natura, sit nihil, tam falsum est; quam absurdum erit si dicatur 113 quidquid est nihil esse : per nihil vero non est, quia nullo modo intelligi potest, ut quod aliquid est sit per nihil. At si quo modo 116 est ex nihilo, aut per se, aut per alind, aut per nihil est ex nihilo; sed constat quia nullo modo aliquid est per 117 nihil. Si igitur est aliquo modo ex nihilo; aut per se, aut per aliud est ex nihilo 118. Per se autem nihil potest esse ex nihilo; quia si quid est ex nihilo per aliquid necesse 119 est ut id, per quod est, prius sit. Quoniam igitur hæc essentia prior seipsa non est, nullo modo est ex nihilo 120 per se. At si dieitur per aliquam naturam aliam exstitisse ex nihilo, non est summa omnium, sed aliqua inferior 121; nce est per se hoc quod est, sed 122 per alud. Item: Si per aliquid est 123 ipsa ex nihilo; id, per quod est, magnum bonum fuit, cum causa boni fuit. At nullum bonum potest intelligi ante illud bonum, sine quo nihil est bonum: hoc autem bonum, sine quo nullum est 124 bonum, satis liquet hanc esse summam naturam, de qua agitur. Quare res nulla vel intellectu 125 præcessit, per quam ista ex nihilo esset. Denique si hæe ipsa natura est aliquid aut per nihil, aut ex nihilo, procul dubio aut ipsa non est per se et ex se quidquid est; ant dicitur ipsa nihil: quod utrumque superfluum est exponere quam falsum sit. Licet igitur summa substantia non sit per aliquid efficiens, aut ex aliqua materia, nee aliquibus adjuta sit causis, ut ad esse perduceretur 126: nullatenus tamen est per nihil, aut ex nihilo; quia per seipsam, et ex seipsa est quidquid est. Quomodo ergo tandem esse intelligenda est per se et ex se; sic nec ipsa se fecit, nec ipsa sibi materia exstitit, nee ipsa se quolibet modo, ut quod non erat esset, adjuvit 127, nisi forte modo intelligendum videtur, quo dieitur 128 quia lux lucet, vel lucens est per seipsam, et ex

## VARIÆ LECTIONES.

Aut per esse ex mss. aut esse ex 104 Videamus de mss. Gem. Corb. Cist. videatur de 105 Quod enim dicitur ms. S. Mich. quod autem dicitur 106 Vel instrumentum mss. velnt per instrumentum ms. Cist. velnt instrumentum 107 Ex aliquo his tribus mss. aliquo ex his tribus 108 Alind illa materia ms. Corb. aliudilla materia 109 Aut ex quibus mss. Vict. aut quibus 110 Aut si aliud est mss. aut si aliquid est 111 Quod licet ex his mss. quæ licet ex iis 112 Quoddam me mss. Vict. quiddam me 113 Negligenter mss. negligendo 114 Audita . . . accipere mss. ad audita . . . accedere 118 Erit aut si dicatur mss. erit , si dicatur 116 Aut si quomodo mss. at si quo modo 117 Aliud est per mss. aliquid est per 118 Per aliud est, est ex nihilo ms. Corb. per aliud est, est ex uihilo 119 Per aliquod necesse mss. per aliquid necesse 120 Nullo 119 modo ex nibilo mss. nullo modo est ex nihilo 121 Sed aliquo inferior mss. Gem. Corb. sed aliqua inferior 122 Hoc est, sed mss. hoc quod est sed 123 Si per aliud est mss. si per aliquid est 123 Sine quo nihil est mss. sine quo nullum est 124 Nulla vel intellecta mss. Vi. Thu. nulla vel intellectu 126 Ad esse produceretur mss. Thu. Vict. ad esse verduceretur 127 Adjuvat mss. adjuvit 128 Col. 2. A. Quod dicitur mss. quo dicitur tur mss. quo dicitur

seipsa. Quemadmodum enim sese habent ad invicem A quam divi, mundame molis materia sit. Nam si hulux, et lucere, et lucens; sic sunt ad se invicem is ins materia est aliqua materia, illa verius is essentia, esse, et ens, hoc est existens, sive subsistens. Ergo summa essentia, et summe esse, et summe ens, id est summe existens, sive summe subsistens non dissimiliter sibi convenient, quam lux, et lucere, et lucens.

## CAPUT VII [al., VI] 130.

Quomodo alia omnia sint per illam, et ex illa 131. Conspectus capitis. - Utrum cuncta sint per summam illam naturam, ut causam efficientem, vel ex illa, tanquam ex materia, sic inquiritur : Quatuor elementa sine suis formis, quas conspiciones in rebus formatis, intelligi possunt. Hac informis seu confusa corum natura unde est? 1. Si ex aliqua materia est, vel est ex summa natura, vel ex seipsa, vel ex aliqua tertia essentia, quæ nulla est. B Non ex se; tum quia hiec non per se sed per aliud est, tum quia cum nihil sit posterius scipso, nihil est materialiter ex scipso: non ex materia summa naturæ; alioquia ex ipsa aliquid micus ipsa fieret, et proinde ipsa mutaretur et corrumperetur : quod nefas est dicere. 2. Non est bonum, per quod mutatur vel corrumpitur summum bonum. At quidquid est, per summam essentiam est. Ergo siquid est ex summi boni materia, summam essentiam corrumpitur et mutatur summum bouum. Et ita summum bonum, nullatenus est bonum: quod est inconveniens. Ergo nulla minor natura est materialiter ex summa natura. Ergo elementorum essentia ex nulla materia est. Ergo simma essentia tantam rerum molem sola per seipsam produxit ex nihilo.

Restat nunc de reruin carum universitate, quie per aliud sunt, discutere quomodo sint per sum- C mam substantiam, utrum quia ipsa feeit universa, aut quia materia fuit universorum. Non enim opus est quærere utrum ideo sint 132 universa per ipsam ; quia alio faciente, aut alia materia existente, illa tantum quolibet modo, ut res omnes essent, adjuverit 133 cum repugnet his quæ jam supra patuerunt, si secundo loco et non principaliter sint per ipsam, quacunque sunt. Primum itaque mihi quarendum esse puto utrum universitas rerum, quæ per aliud sunt, sit ex aliqua materia. Non autem dubito omnem hanc 134 mundi molem, cum partibus suis, sicnt videmus, formatam constare ex terra et aqua, et aere et igne : quæ, seilicet, quatuor 135 elementa, aliquo modo intelligi possunt 136 sine his formis quas conspicimus in rebus formatis, ut corum informis D aut etiam confusa natura videatur esse materia omnium corporum suis formis discretorum; non inquam, hoc dubito; sed quæro, unde hæe ipsa 137,

jns materiæ est aliqua materia, illa verius 148 est corporeæ universitatis materia. Si igitur universitas rerum, sen visibilium, sen invisibilium est ex aliqua materia, profecto non solum non potest esse, sed nee dici potest esse ex alia 139 materia, quam ex summa natura, aut ex se ipsa, aut ex aliqua tertia 140 essentia; quæ utique nulla est. Quippe nihil omnino vel cogitari potest esse præter illud summuri omnium, quod est per scipsum; et universitatem corum quæ non per se, sed per idem summum sunt : quare quod nullo modo aliquid est, nullius rei materia est. Ex sua vero natura rerum universitas, quæ per se non est, esse non potest; quoniam si hoc esset, aliquo modo esset per se et per aliud, quam per id per quod sunt cuncta, et uon esset solum id per quod cuncta sunt : quæ omnia sunt falsa 151. Item, omne quod ex materia est, ex alio est 142, et posterius est co; quoniam igitur nihil est aliud a scipso, vel posterius scipso, consequitur ut nihil sit materialiter ex seipso. At si ex 143 summæ naturæ materia potest esse aliquid minus ipsa, summum bonum mutari et corrumpi potest : quod nesas est dicere. Quapropter, quoniam omne quod aliud est quam ipsa, minus est ipsa; impossibile est aliquid alind hoc modo esse ex ipsa 144. Amplius: Dubium non est quia nullatenus est bonum, per quod mutatur vel corrumpitur summum bonum. Quod si qua minor natura est ex summi boni materia, cum nihil sit undecunque 148 nisi per summam essentiam, umtatur et corrumpitur summum bonum 146 per ipsam: quare summa essentia, 7 quæ est ipsum summum bonum, nullatenus est bonum; quod est inconveniens. Nulla igitur minor natura materialiter est ex summa natura. Cum igitur eorum essentiam, quæ per aliud sunt, constet non esse velut ex materia, ex summa essentia, nec ex se, nec ex alio 147, manifestum est quia ex nulla materia est. Quare, quoniam quidquid est per summam essentiam est, nec per ipsam aliquid aliud esse potest nisi ea aut faciente aut materia existente, consequitur de necessitate, ut præter cam nihil sit, nisi ea faciente, et quoniam nihil aliud est vel fuit, nisi illa, et quæ facta sunt ab illa, nihil omnino facere potuit per aliud, vel instrumentum, vel adjumentum, quam per seipsam. At omue 148 quod fecit, sine dubio aut l'ecit ex aliquo, velut ex materia; aut ex nihilo. Quoniam igitur certissime patet quia essentia omnium, quæ

VARIÆ LECTIONES.

129 Sunt ad invicem mss. Vict. sunt ad se invicem 130 Cap. 6 est 1 in mss. Gem. Corb. ce Thu. In ms. Sancti Mich. distribuuntur capita ut in editis 131 Ms. Corb. Quod ea quæ facta sunt de nihilo, non nihil erant antequam fierent, quantum ad rationem faciens. Et est titulus capitis 8 in editis 132 Utrum a Deo sint mss. utrum ideo sint 133 Essent adjuvat mss. essent, adjuvetit 134 Dubito hane mss. dubito omnem hanc 125 Quæ sunt quatuor mss. quæ, scilicet, quatuor 136 Intelligi posse mss. intelligi possunt 137 Unde hic ipsa mss. unde hæc ipsa 138 Alia verins mss. illa verins 139 Potest ex alia mss. Gem. Corb. Vict. S. Mich. potest esse ex alia 140 Ex aliqua tertia mss. Thu. ex alia tertia 141 Quoniam per id per quod sunt cuncta : et non solum id per quod cuncta sunt, quæ sunt omnia falsa. ms. Corb. quam per id per quod sunt cuncta sunt; quæ omnia falsa sunt. 142 Ex aliquo est mss. ex alio est 143 Ac si ex mss. at si ex 144 Esse majus ipsa. mss. esse ex ipsa 145 Sit unumcunque mss. sit undecunque 146 Summann per ipsum boaum mss. summum bonum per ipsam 147 Nec alio mss, nec ex alio 148 Ac otine mss. at omne

essentia facta est, et quia ex nulla materia 149 est; procul dubio nihil apertius quam quia illa summa essentia tamen rerum molem, tam numerosam multitudinem, tam formose formatam, tam ordinate variatam, tam convenienter diversam, sola per seipsam produxit ex nihilo.

CAPUT VIII [al., VII] 180.

Quomodo intelligendum sit quod omnia fecit ex nihilo 131.

Conspectus capitis. — Ipsum nihil non potest esse causa alicujus quod est : et vox omnium est, nihil de nihilo. Unde videtur quod quidquid fit, fiat ex aliquo. Quod si verum est, corruunt omnia que supra posita sunt de summa essentia, que omnia fecit ex nihilo. Tribus quidem modis substantia dici potest facta ex nihilo: 1. ita ut penitus non facta intelligatur : sic de tacente dicitur, de nihilo loquitur. 2. Cum sic facta ex nihilo, quasi ex aliquo significatur : et hæc significatio semper est falsa. 3. Cum sic facta ex nihilo dicitur, ut faeta non ex aliquo intelligatur. Eo sensu cuncta, præter summam essentiam, facta ex nihilo dicuntur : hoc est, quæ prius nihil erant, nune sunt aliquid: sicut quis dicitur dives fieri ex paupere, sams ex infirmitate. Et hic est sensus, qui pauper vel æger erat, nune est dives vel sanus.

Sed occurrit quædam duhitatio de nihilô 152. Nam ex quocunque fit aliquid, id causa est ejus 153 quod ex se fit 184, et omnis causa necesse est aliquod ad essentiam effecti 488 præbeat adjumentum. Quod sie omnes tenent experimento, ut etiam nulli 156 rapiatur contendendo, et vix ulli 157 subripiatur decipiendo. Si ergo 158 factum est ex nihilo aliquid, ipsnm nihil fuit causa ejus, quod ex ipso factum est. Sed C quomodo id quod nullum habehat esse, adjuvit aliquid 189 ut perveniret ad esse? Si autem nullum adjumentum de nihilo provenit ad aliquid, eui aut qualiter persuadéatur quia ex nihilo aliquid efficiatur? Præterea 160, nihil aut significat aliquid, aut non significat aliquid. Sed si nihil est aliquid, quæcunque facta sunt ex nihilo, facta sunt est aliquo. Si vero nihil non est aliquid: quoniam intelligi non potest ut ex eo 161 quod penitus non est, fiat aliquid, nihil fit ex nihilo; sicut vox omnium est quia nihil de nihilo. Unde videtur consegui ut quidquid sit, fiat ex aliquo: ant enim fit de aliquo, aut de nihilo. Sive igitur nihil 162 sit aliquid, sive nihil non sit

præter summam essentiam sunt, ab eadem summa A aliquid; consequi videtur ut quidquid factum est, factum sit ex aliquo. Quod si verum esse ponitur, omnibus, quæ supra disposita sunt 163, opponitur. Unde quoniam quod erat nihil, aliquid erit; id quod maxime aliquid erat, nihil erit 164. Ex eo namque quod quamdam substautiam maxime omnium existentem inveneram, ad hoc ut omnia alia sie facta essent ab ea, nt nihil 165 esset unde facta essent, ratiocinando perveneram. Quare si illud unde facta sunt, quod putabam esse nibil, est aliquid; quidquid inventum :estimabam de summa essentia, est nihil. Quid igitur intelligendum est de nihilo? nam nihil quod videam posse objici, vel pene fatuum 166, jam statui in hae meditatione negligere. [al., Cap. 8.] 167 Tribus itaque, ut puto, modis, quod ad præsentis B impedimenti sufficit expedimentum, exponi potest, si qua substantia dicitur esse facta ex nihilo. Unus quidem modus est, quo volumus intelligi penitus non esse factum quod dicitur ex nihilo esse 168 : cui simile est, eum quærenti de tacente, unde loquatur, respondetur de nihilo, id est, non loquitur. Secundum quem modum de ipsa summa essentia, et de eo. quod penitus nec fuit, nec est, quærenti unde factum sit, recte responderi potest, de pihilo, id est, nequaquam factum est : qui sensus de nullo corum, quæ facta sunt, intelligi potest. Alia significatio est, quæ dici quidem potest, vera tamen esse non potest 169: ut, si dieatur aliquid sic esse factum 170 ex nihilo, ut ex ipso nihilo 171, id est, ex eo quod penitus non est, factum sit : quasi ipsum nihil sit aliquid existens 172, ex quo possit aliquid fieri : quod quoniam semper falsum est; quoties esse 173 ponitur, impossibilis inconvenientia consequitur. Tertia interpretatio, qua dicitur aliquid esse factum de nihilo, est eum 174 intelligimus ecse quidem factum, sed non esse aliquid, un de sit factum. Per similem sigrificationem 178 dici videtur, cum homo contristatus sine causa, dicitur contristatus de 176 nihilo. Secundum igitur 177 hunc sensum si intelligatur, quod supra conclusum est, quia præter summana essentiam cuncta, quæ sunt ab cadem, ex nihilo facta sunt, id est, non ex aliquo: sicut ipsa conclusio præcedentia convenienter consequeur 178, ita ex cadem conclusione nihil inconveniens subseque-

#### VARIÆ LECTIONES.

VARIÆ LECTIONES.

159 Quia nulla materia mss. quia ex nulla materia 150 Cap. 7 est 8 in mss. Gem. Corb. et Thuan 151 Mss. Corb. Quod illa ratio sit, etc. ut in tit. capitis 9 in editis. 152 Quædam dubitatio de nihilo mss. quidam de nihilo 153 Causa ejus mss. eansa est ejus 154 Quod ex se fit ms. quod ex it 155 Aliquid ad essentiam effectus mss. aliquod ad essentiam effecti ut et nulli 157 Ut vix ulli mss. et vix ulli mss. Thuan. et vix illi 158 Si ergo mss. Vict. sed ergo 159 Adjavit aliquid 150 Propterea mss. præterea 151 Potest ut eo mss. potest ut ex eo 162 Si igitur nihil mss. sive igitur nihil 163 Disputata sunt ms. Corb. dieta sunt mss. disposita sunt 164 Maxime aliquid erat, nihil erit. mss. Thu. maxime erat, aliquid nihil erit. 165 Alia ab ea fact ut essent : sie ut nihil mss. alia sie facta essent ab ea, ut nihil 166 Posse objici sibi pene jare fatuum statui ms. objici posse vel pene fatuum jam statui 167 In mss. Gem. Corb. et Thu. 30. continuatur caput præcedens. 163 Quod dicitur ex nihilo esse mss. quod factum dicitur ex nihilo 169 Dici potest quidem vera, esse tamen non potest, mss. Thu. dici quidem potest, vera tamen esse non potest, 170 Dicatur sic esse factum mss. dicatur aliquid sic esse factum 171 Ut ex ipso nihil mss. Vict. Sag. ut ex ipso nihilo 172 Sit alique existens mss. sit aliquid existens 173 Quotiens est mss. quotiens esse non potest, per similem enim significationem 176 Contristatus de mss. Thu. contristari de 177 Secundum igitur mss. Thu. Secundum enim 178 Convenienter sequetur mss. convenienter consequetur. enim 178 Convenienter sequetur mss. convenienter consequetur.

tur; quamvis non inconvenienter et sine omni re- A pugnantia, ea quæ facta sunt a creatrice 479 substantia dici possint esse ex nihilo 180 facta; co modo quo dici solet dives factus ex panpere, et recepisse quis sanitatem ex ægritudine : id est, qui prius pauper erat, nune est dives, quod antea non erat; et qui prius habebat ægritudinem, nunc habet sanitatem quam autea non habehat. Hoc igitur modo non inconvenienter intelligi potest, si dicatur creatrix essentia universa fecisse de nihilo, sive quod universa per illam facta sint 181 de nihilo : id est, quæ prius nihil erant nune sunt aliquid. Hae ipsa quippe voce qua dieitur, quia illa feeit, sive, quia ista 182 facta sunt; intelligitur quia cum illa fecit, aliquid fecit 183; et eum ista facta sunt, non nisi aliquid facta sunt 185. Sic enim 185 aspicientes aliquem de valde humili B fortuna, multis opibus, honoribusve 186 ab aliquo exaltatum, dicimus: Ecce ille fecit istum de nihilo, aut factus est ille ab isto de nihilo : id est, ipse qui prius quasi nihilum reputabatur 187, nune illo l'aciente vere aliquid æstimatur.

#### CAPUT IX (50).

Quod ea qua facta sunt 188 ex nihilo, nonnihil erant antequam fierent, quantum ad rationem facientis.

Conspectus capitis. — Nihil rationabiliter ab aliquo fit, nisi in ipso præcedat rei faciendæ forma. Erat igitur in ratione summa naturæ quid, aut qualia, aut quomo lo futura essent universa, prinsquam fierent. Ergo antequam essent, non erant nihil; nec ex nihilo sunt, quando sunt, quantum ad rationem facientis.

Verum videor mihi videre quiddam quod non ne-C gligenter 189 discernere cogit, secundum quid ea quæ facta sunt, antequam tierent, dici possint 190 fuisse nihil. Nullo namque pacto tieri potest aliquid rationabiliter 191 ab aliquo, nisi in facientis ratione præcedat aliquod rei faciendæ quasi exemplum, sive (nt aptius 192 dicitur) forma, vel similitudo, ant regula. Patet itaque quoniam priusquam fierent universa, erat in ratione 193 summæ naturæ, quid ant qualia ant quomodo futura essent : quare cum ea quæ facta sunt, clarum sit nihil fuisse antequam fierent, quantum ad hoc, quia non erant quod nunc sunt, nec erat ex quo fierent; non tamen uibil erant, quantum ad rationem facientis, per quam et secundum quam fierent.

## CAPUT X [al., 1X] 195.

Quad illa ratio 195 sit quadam rerum locutio, sicut faber dicit prius apud se quad 196 facturus est.

Conspectus capitis. - Forma rerum in mente divina est carum quadam in ipsa ratione locatio. **§** Sie faber opus, quod facturus est, intra se dicit. Rem unam autem tripliciter loqui possumus : 1. Sensibiliter, sensibilibus signis utendo; 2. insensibiliter, hae signa insensibiliter intra nos cogitando; 5. nec sensibiliter nec insensibiliter, non signa sed res ipsas mente dicendo. His tribus locutionis generibus singula verba convenient. Tertia locutionis verba sunt naturalia, et proinde eadem apud omnes. Hæc uhi sunt, millim alind verbum est necessarium ad rem cognoscendam: et ubi hæe esse non possunt, omne alind verbum est inntile ad rem demonstrandam. Verba naturalia sunt veriora, quia rebus sunt magis similia. Unde verbum naturale est maxime proprium et principale rei verbum. Hæc ergo locutio fuit, qua summa essentia dixit omnia, antequam essent, ut per illam fierent.

Illa antem forma rerum, quæ in ejus ratione res creandas præcedebat, quid aliad est quam rerum quædam in ipsa ratione locutio; veluti cum faber facturus aliquod suæ artis opus, prius illud intra se dicit mentis conceptione? Mentis antem 197 sive rationalis locutionem 198 hic intelligo, non cum voces revum singnificativæ cogitantur; sed cum res ipsæ, vel futuræ, vel jam existentes acie cogitationis in mente conspicinntur 199. Frequenti namque usu cognoscitur quia rem unam tripliciter loqui possumus. Aut enim res loquimur signis sensibilibus, id est, quæ sensibus corporeis sentiri possunt, sensibiliter utendo; ant cadem signa, quæ foris sensibilia sunt, intra nos insensibiliter cogitando 200; aut nee sensihiliter, nec insensibiliter his 201 signis utendo, sed res ipsas, vel corporum imaginatione, vel rationis intellectu, pro rerum ipsarum diversitate, intus in nostra mente dicendo. Aliter namque hominem dico, cum cum hoc nomine, quod est, homo, sign'fico; aliter cum idem nomen tacens cogito; aliter cum cum ipsum howinem mens, aut per corporis imaginem, aut per rationem intuetur; per corporis quidem imaginem, ut eum ejus 202 sensibilem figuram imaginatur : per rationem vero, ut eum universalem eins essentiam, quæ est, animal rationalo mortale, cogitat. Hæ vero tres loquendi varietates singulæ verbis sui generis constant; sed illius,

#### VARIÆ LECTIONES.

Facta a creatrice mss. facta sunt a creatrice 180 Possnnt ex nihilo mss. possint esse ex nihilo facta 181 Per illa facta sunt mss. Vict. Sag. per illam facta sint 182 Sive quod ista mss. Vict. Sag. Aliqua fecit mss aliquid fecit 184 Nisi aliqua facta sunt mss. nisi aliquid facta sunt 185 Sic enim ms. Vict. 15. sic antem 186 Honoribusque mss. Vict. Sag. honoribusve 187 Reputabatur mss. Vict. Sag. deputabatur 188 Vernm videor mss. Gem. Corb. Thu. Vict. Sag. ab his verbis inchoant caput 9, quod in mss. Corb. nullum præfert titulum: mss. vero alia hunc præmittunt. Quod ea quæ facta sunt, etc. quæ sant titulus capitis 8. in excusis. 189 Quoddam quod negligenter mss. quiddam quod non negligenter 190 Dici pussunt mss. dici possint 191 Alind rationabiliter mss. aliquid rationabiliter 192 Sive ut aptius mss. sive aptius 193 Erant in ratione mss. Vict. Sag. Gem. Corb. erat in ratione 193 Cap. 9 in mss. caput 10. 195 Mss. Corb. Quod tamen, etc. nt in titulo capitis 10. in excusis. Mss. alia Quod illa ratio sit, etc. nt in titulo capitis 9. in editis. 196 Quod factum est. mss. quod facturus est. 197 Mentem antem mss. mentis antem 198 Rationis conceptionem et locutionem mss. omittunt conceptionem, 199 Conspiciantur ms. Vict. 3. conciptionitur 200 Sensibiliter cogitando mss. insensibiliter cogitando 201 Nec sensibiliter his mss. nec sensibiliter nec insensibiliter his 202 Cum ejus mss. nt cum ejus

quam tertiam et ult'mam posui, locutionis verba, A concipere imaginando, nisi id quod aut totum sicum de rebus non ignoratis 203 sunt, naturalia sunt, et apud omnes gentes sunt eadem. Et quoniam omnia alia verba propter lice sunt inventa; ubi ista sunt, nullum aliud verbum est necessarium ad rem cognoscendam; et ubi ista esse non possunt, nullum alind est utile ad rem ostendendam. Possunt etiam non absurde dici tanto veriora, quanto magis rebus, quarum sunt verba, similia sunt, et eas expressius significant 204, exceptis namque rebus illis, quibus ipsis utimur pro nominibus suis ad easdem significandas, ut sunt quædam voces, velut A vocalis: exceptis, inquam, his, nullum aliud verhum sic videtur rei 208 simile, cujus est verbum, aut sic eam exprimit, quomodo illa similitudo quæ in acie mentis rem ipsam cogitantis exprimitur 200. B l'lad igitur jure dicendum est maxime proprium et principale rei verbum. Quapropter si nulla de qualibet re locutio tantum propinquat rei, quantum illa que hujusmodi verbis constat; nec aliquid aliud tam sindle rei vel futuræ 207, vel jam existenti in ratione alicujus potest esse : non immerito videri potest apud summani 268 substantiam, talem rerum locutionem et fuisse, antequam essent, ut per eam serent; et esse, cum facta sunt, ut per eam sc.antur.

## CAPUT XI [al., X] 209.

Quod 210 tamen multa sit in hac similitudine fabri dissimilitudo.

Conspectus capitis .- Summi artificis et fabri dissimilitudo est: 1. in co quod summus artifex formam C non aliunde compingat; 2. in en quod summus artifex nullam exigat materiam ex qua præconceptum opus perficiat; 3. in co quod creatricis substantiæ opera non sunt aliquid nisi quod sunt per illam : quæ vero a fabro fiunt, penitus non essent nisi essent aliquid quod non sunt per ipsiim.

Sed quamvis summam substantiam constet prius in se quasi dixisse cunctam creaturam, quam cam secundum camdem, et per eanidem suam intimam locutionem conderet; quemadmodum faber prius mente concipit, quo I postca secundum mentis conceptionem opere perficit. Multam tamen in hae similitudine intueor dissimilitudinem. Illa namque nihil omnino aliunde assumpsit, unde vel corum quæ factura erat 211, formam in se ipsa compingeret, vel ea ipsa, id quod sunt 212, perficeret; faber D vero penitus nec mente potest aliquid corporeum

mul, aut per partes, ex aliquibus rebus aliquo modo jam didicit; nec opus mente conceptum perficere, si desit aut materia, aut aliquid 213, sine quo 214 opus præcogitatum fieri non possit: quanquam enim homo tale aliquod animal possit cogitando vel pingendo, quale nusquam sit, confingere; nequaquam tamen hoc facere valet, nisi componendo in co partes, quas 218 ex rebus alias cognitis 216 in memoriam attraxit. Quare in hoc different ab invicem illæ in creatrice substantia, et in labro suorum operum faciendorum intimæ locutiones, quod illa nec assumpta, nec adjuta aliunde, sed prima, et sola causa sufficere potnit 217 sno artifici 218 ad suum opus perficiendum; ista vero nec prima, nec sola, nec sufficiens est ad suum incipiendum. Quapropter ea quæ per illam creata sunt, omnia non sunt quod non sunt per illam 219. Quæ vero per istam finnt 220, penitus non essent, nisi essent aliquid 221 quod non sunt per ipsam 222.

## CAPUT XII [al., XI] 223.

Quod hæc summæ essentiæ locutio sit summa essentia 224.

Conspectus capitis. - Summa substantia per semetipsam omnia fecit. Per naturalem autem et intimam locutionem omnia fecit. Ergo naturalis hæc locutio est ipsa summa substantia.

Sed cum pariter ratione docente sit certum quia quidquid summa substantia fecit, non fecit per aliud 225 quam per semetipsam; et quidquid fecit, per suam intimam 226 locutionem fecit, sive singula singulis verbis, sive potius uno verbo simul omnia dicendo; quid magis necessarium videri potest, quam hanc summæ essentiæ locutionem non esse allud quam summam essentiam? Non igitur negligenter prætereundam hujus locutionis considerationem puto : sed prinsquam de illa possit tractari, diligenter ejusdem summæ substantiæ proprietates 227 aliquas studiose investigandas existimo.

#### CAPUT XIII [al., XII] 228.

Quod sicut omnia per summam essentiam facta sunt, ita viyeant per ipsam 229.

Conspectus capitis. - Sient omnia quæ sunt, per nuum aliquid sunt, quod solum est per seipsum; ita omnia per unum aliquid vigent, quod solum viget per seipsum. Ergo sicut nihil factum est nisi per creatricem essentiam, ita nihil viget nisi per eamdem servatricem præsentiam.

Constat ergo per summam naturam esse factum,

## VARIÆ LECTIONES.

Non ignoratur, mss. non ignoratis sunt, 204 Expressius signant ms. expressius significant 208 Sic dicitur rei ms. videtur rei 206 Cogitautis exprimit mss. Vict. Sag. cogitautis exprimitur 207 Rei futuræ mss. rei vel futuræ 209 Ipsam summam mss. omitt. ipsam 209 Cap. 10 in mss. caput 11. 210 Quod hæe summæ, etc. ut in titulo capitis 11. in excusis. Mss. alia eumdem habent titulum, ac edita. 211 Facienda erant mss. factura erat ms. Corb. quæ futura erant, 212 Id quod sunt mss. Vict. Sag. hoc quod sunt 213 Materia aut aliud mss. Thu. materia, aut instrumentum, aut aliquid 214 Aliud, sine quo mss. aliquid, sine quo 215 parand mss. Thu. materia, aut instrumentum, aut aliquid 213 Aliud, sine quo mss. aliquid, sine quo mss. Thu. partes alias, quas 216 Rehus aliis cognitis mss. rebus alias cognitis 217 Sola eam sufficire potuit suo ms. sola causa sufficere potuit suo 218 Suo artifici ms. Vict. 13. summo artifici 219 Quod non sit per illam 220 Per ipsam fiunt mss. per istam fiunt 221 Nisi esset aliquid mss. nisi essent aliquid 222 Quod non sit per ipsam mss. quod non sunt per ipsam 223 Cap. 11 est cap. 12. in mss. 1224 Ms. Corb. Quod sicut omnia per summam, etc. est titulus capitis 12. 225 Substantia fecit, per aliud mss. substantia fecit, non fecit per aliud 226 Per intimam mss. per suam intimam 227 Proprietates mss. Vict. Sag. per proprietates 228 Cap. 12 est caput 13 in mss. 229 Mss. Corb. Quod illa sit. etc. ut in titulo capitis 15. in editis. Quod illa sit, etc. ut in titulo capitis 15, in editis.

quidquid non est idem illi. Dubium autem nonnisi  $\Lambda$ rationali menti esse potest, quod cuneta, qua facta sunt, codem ipso sustmente vigent et perseverant esse quandin sunt, quo faciente de nihilo habent esse quod sunt. Simili namque per omnia ratione, qua collectum est omnia, quæ sunt, esse per unum aliquid, unde ipsum solum est per seipsum, et alia per alind; simili, inquam, ratione potest probati quia quæennque vigent per unum aliquid vigeant 230 : unde illud solum viget per seipsum, et alia per aliud. Quod quoniam aliter esse non potest, nisi ut ea, quæ sunt facta, per aliud vigeant, et id a quo facta sunt, vigeat per seipsum, necesse est ut sient nihil factum est nisi per creatricem præsentem essentiam, ita nihil vigeat, nisi per ejus dem servatricem præsentiam 231.

## 9 CAPUT XIV [al., XIII] 131.

Quod 233 illa sit in omnibus, et per omnia et omnia 235 sint ex illa, et per illam, et in illa.

Conspectus capitis. — Ex quo consequitur ut ibi ipsa non est, nibil sit. Ubique igitur, et per omnia, et in omnibus est. Cum enim creatum nullatenus valeat exire creantis et foventis immensitatem, creans vero et fovens excedere possit omue quod creatum est, liquet quod summa essentia ipsa est quæ cuneta alia portat, superat, claudit et penetrat; et ipsa in omnibus est et per omnia; et ipsa, et per ipsam, et in ipsa sunt omnia.

Quod si ita 235 est, imo quia ex necessitate sic est, consequitur ut ubi ipsa non est, nihil sit. Ubique igitur est, et per omnia, et in omnibus. At quoniam 236 absurdum est, ut, scilicet, quemadmodum Connllatenus aliquid creatum potest exire creantis et foventis immensitatem; sic creans et fovens nequaquam valeat aliquo 237 modo excedere factorum universitatem; liquet quoniam 238 ipsa est quæ cuneta alia portat et superat, claudit 239 et penetrat. Si igitur hæc illis, quæ superius sunt inventa, jungantur, eadem est quæ in omnibus est, et per omnia, et ex qua, et per quam, et in qua.

CAPUT XV [al., XIV] 230.

Quid possit 252 aut non possit de illa dici substantiuliter.

Conspectus capitis. — Nullum in creatis relativum est substantiale illi de quo relative dicitur. Ergo quod de summa natura relative dicitur, v. g. quod major sit omnibus, non significat ejus essentiam. Ipsa enim per se et non per aliud ant ad aliud est D quidquid est. Præter relativa quidquid est, aut ipsum melius est quam non ipsum; aut non ipsum

in aliquo melius est quam ipsum. Ipsum non ipsum intelligitur, ut verum non verum, corpus non corpus, et alia hujusmodi, Ipsum, ut sajaens, est simpliciter melius quam non ipsum, sen non sapiens. Non ipsum, at, non aurum, est in aliquo melius quam ipsum, sive aurum. Sum-mum non est omnino et simpliciter melius quam non summum; quia relativum est. Non summum non est in abquo melins quam summum. Neutrum designat summe na urae essentiam. Summa natura est qui lquid omnino melius est quam non ipsum: ipsa enim sola est qua nihil melius, et quæ omnibus est melior. Ergo ipsa non est corpus, nec aliquid corpoream; nam est aliquid corpore melius, scilicet mens rationalis. Ergo ipsa est v.vens, sapiens, potens, vera, justa, beata, æterna, et quidquid absolute melius est quam non ipsum. Lan non immerito valde moveor quam studiose

possum inquirere quid omnium, quæ de aliquo dici possunt, huic tam admirabili naturæ queat convenire substantialiter. Quanquam enim mirer si possit in nominibus vel verbis, quæ aptamus rebus factis de nihilo, reperiri 243 quod digue dicatur de creatrice universorum substantia; tentandum tamen est ad quid hanc indagationem ratio perducet 245. Itaque de relativis quidem nulli dubium quia nullum corum substantiale est illi, de quo relative dicitur. Quare si quid de summa natura dicitur relative, non est ejus significativum substantiæ 248. Unde hoc ipsum quod summa 246 omnium 247 sive major omnibus quæ ab illa facta sunt, vel aliud aliquid similiter 248 relative dici potest, manifestum est quoniam non ejus naturalem designat essentiam. Si enim nulla earum rerum unquam esset, quarum relatione summa et major dicitur; ipsa nec summa, nec major intelligeretur : nee tamen ideireo minus bona esset, aut essentialis suæ magnitudinis in aliquo detrimentum pateretur. Quod ex eo manifeste cognoscitur, quoniam ipsa quidquid boni vel magni est, non est per alind quam per seipsam. Si igitur summa natura sic potest intelligi 249 non summa, ut tamen nequaquam sit major aut minor, quam cum intelligitur summa omnium: [al. omit. m. e.q. s.] manifestum est quoniam summum 250 non simpliciter significat illa 4 essentiam 251, quæ omnino major et melior est, quam quidquid non est quod ipsa 252 est. Quod autem ratio docet de summo, non dissimiliter invenitur in similiter relativis. Illis itaque, quæ relative dicuntur, omissis, quia nullum corum simpliciter demonstrat alicujus essentiam, ad alia disentienda se convertat intentio. Et quidem si quis singula dile-

#### VARLE LECTIONES.

Aliquid vigent mss. Vict. Sag. aliquid vigeant 231 Potentiam mss. præsentiam 232 Cap. 15 est caput 14 io 12 nanuscript. 233 Ms. Corb. Quid possit aut non, etc. ut in titulo capitis 14. in editis. 234 In omnibus, et omnia 1235 Quod sit ita 236 Ac quoniam mss. Thuan. quod sit in omnibus, etc. at in editis. 235 Quod sit ita 236 Ac quoniam mss. Thu. Corb. Gcm. S. Mich. At quodiam 237 Valeant aliquo mss. valuat aliquo 238 Liquet quomodo mss. Liquet quoniam 239 Et claudit mss. Vict. omitt. et 240 Cap. 14 ast caput 15 in mss. 241 Mss. Corb. Quod idem sit illi, etc. ut in tit. capitis 15. 242 Quod possit mss. Vict. Sag. S. Mich. Thu. quid possit 243 Reperire, quod mss. reperiri, quod 244 Perducat mss. Thu. S. Mich. perducet 245 Ejus significatum substantiale mss. exceptis Thuan. quod summa 247 Est omnium mss. exceptis Thua. omit. est 248 Aliquid aliud quod similiter mss. exceptis Thuan. aliud aliquid similiter mss. S. Mich. aliquid aliud similiter 249 Sit, potest intelligi mss. sic potest intelligi 250 Manifestum est quoniam summam mss. significat illam essentiam mss. Corb. significat summar2 essentiam mss. significat illam essentiam 251 Quod ipsn. Quod mss. Thu. quo l ipsa est. Quod

genter intucatur, quidquid est præter relativa, aut A jacent, tanto major est, quam 359 quodlibet corum. tale est, ut ipsum omnino melins sit, quam non ipsum; aut tale, ut non ipsum in aliquo melius sit, quam ipsum. Ipsum autem et non ipsum, non alind hic intelligo, quam verum non verum, corpus non corpus, et his similia. Melius quidem est omnino atiquid quam non ipsum : ut, sapiens quam non ipsum sapiens, id est, melius est sapiens quam non sapiens 253. Quamvis enim justus non sapiens melior videatur, quam non justus sapiens, non tamen melius simpliciter est, non sapiens quam sapiens: omne cuim non sapieus, simpliciter inquantum non sapiens, est minus quam sapiens; quia omne noa sapiens melius esset, si esset sapiens: Similiter omnino melius est verum quam non ipsum, id est, quam noa verum ; et justum quam non justum; et vivit quam B non vivit. Melius autem est in aliquo non ipsum quam ipsum, nt non anrum quam aurum. Nam melius est homiui esse non aurum quam aurum; quamvis forsitan melius esset alicui aarum esse quam non aurum <sup>254</sup> esse, ut plumbo. Cum enim utrumque, scilicet, homo et plumbum sit non aurum, tanto melius aliquid est homo quam auram, quanto inferioris naturæ esset, si esset aurum : et plumbam tanto vilius est quanto pretiosius esset, si aurum esset. Patet antem ex eo quod summa natura sic intelligi potest non summa, ut nec summum omnino melius sit quam non summum; nec non summum alicui melius quam suumum: multa relativa esse, quæ nequaquam hac contineantur divisione. Utrum autem aliqua contineantur, inquirere supersedes, C cum ad propositum 253 sufficiat quod de illis notum est, nullum, scilicet, eorum simplicem summæ nataræ substantiam designare. Cum igitur quidquid aliud est, si singula dispiciantur, aut ipsum sit melins 250 quam non ipsum, aut non ipsum in aliquo sit melius quam ipsum : sicut nefas est putare quod sabstantia summe natura 257 sit aliquid, quo melias sit aliquo modo non ipsum; sic necesse est ut sit quidquid omnino melius est quam non ipsum. Illa enim sola est, qua penitus nihil est melius; et quæ melior est omnibus, quæ non sunt quod est ipsa. Non est igitur corpus, vel aliquid corum quæ cerporei sensus discerment. Quippe his omnibus melius est aliquid quod non est quod ipsa sunt. Meus enim rationalis, quæ nullo corporco sensu quid, vel qualis, vel quanta sit percipitur; quanto minor esset, si esset aliquid 208 corum quæ corporeis sensibus sub-

Penitus enim ipsa summa essentia tacenda est esse aliquid corum , quibus est aliquid , quod non est quod ipsa sunt, superius : et est omnino, sicut ratio 200 docet, dicenda quodlibet corum, quibus est omne, quod non est quod ipsa sunt, inferius. Quare necesse est eam esse viventem, sapientem, potentem et omnipotentem, veram, justam, heatam, æternam, et quidquid similiter 281 absolute melius quam non ipsum. Quid ergo quæratur amplius quid summa illa sit natura, si manifestum est quid omnium sit, ant quid omnium non sit 262?

## CAPUT XVI [al., XV] 263.

264 Quod idem sit illi esse justam, quod 268 est esse justitiam; et codem modo de his que similiter de illa dici possunt; et quod nihil horum monstret qualis illa, vel quanta sit, sed quid sit.

Conspectus capitis. - Summa natura non per aliud sed per se est quidquid est; ipsa autem est justa, et quidem per justitiam. Ergo ipsa summa natura est ipsa sna justitia; et cum per justitiam justa dicitur, per se justa intelligitur. Deinde si quæratur quid sit summa natura , quid verius respon-detur quam justitia? Erg ) de summa natura non proprie dicitur quod habet justitiam, sed quod existit justitia: et cum dicitur existens justitia, non dientur qualis se I quid est. Ergo cum dicitur justa, non dicitur qualis sit, sed quid ipsa sit : ct idem est ac si diceretur, ipsa est justitia. Sic intellige et de cæteris quæ de Deo similiter dicuntur. Porro quodlibet honum summa natura sit, summe illud est. Illa igitur est summa essentia, summa vita, summa ratio, summa jastitia, etc., quod non est aliud quam summe ens, summe vivens, summe rationale, summe justum, etc.

10 Sed fortasse cum dicitur justa, vel magna, vel aliquid similium 266, non ostenditur quid sit, sed potius 267 qualis, vel quanta sit. Per qualitatem quippe, vel quantitatem, quodlibet horum 268 dici videtur. Omne namque quod justum est, per justitiam justum est; et alia hujusmodi 269 similiter. Quare ipsa summa natura non est justa, nisi per justitiam. Videtur igitur participatione qualitatis, justitiæ seilicet, justa diei summe bona substantia : quod si ita est, per aliud est justa, non per se. At hoc contrarium est veritati perfectæ; quia bona, vel magna, vel subsistens, quod est omnino, per se est, non per aliud. Si igitur non est justa, nisi per justitiam, nec justa esse potest 270 nisi per se: quid magis conspicuum, quid magis necessarium, quam quod eadem natura, est ipsa justitia : et cum dicitur esse justa per justitiam 271, idem est quo l

#### VARIÆ LECTIONES.

Quam non sapiens mss. quam non ipsum sapiens 234 Quam non aurum esse mss. Vict. omitt. esse Quam non sapiens mss. quam non ipsum sapiens 234 Quam non aurum esse mss. Vict. omitt. esse 285 Et ad propositum mss. cum ad propositum 286 Aut si melius mss. Thu. aut ipsum sit melius mss. Vict. Gem. Corb. Sag. aut sit melius 287 Humanæ naturæ mss. summæ naturæ 288 Si esset alind mss. si esset aliquid 289 Major est quam mss. Corb. Vict. 13. melior esset quam 260 Sic ratio mss. sicut ratio 261 Quicquid simpliciter ms. quicquid similiter 262 Et quod non sit mss. aut quid non sit editio Got. aut omnium non sit 263 Cap. 45 in mss. est caput 16. quid 284 Ms Corb. Quod ita sit, etc. ut in titulo capitis 16. in editis. 263 Illi justa quod mss. illi esse justam quod 266 Vel aliud similium mss. vel aliquid similium 267 Vel potius mss. sed potius 268 Quodhbet rerum ms. S. Mich. quodlibet horum 269 Alia hujus mss. alia hujusmodi 270 Nee summa potest esse mss. nee justa esse potest 271 Cum justa per sa dicitur esse pon aliud intelligitur anam per institiam ms. Corb. Et cum dicitur insta esse per justitiam, se dicitur esse, non aliud intelligitur quam per justitiam ms. Corb. Et cum dicitur justa esse per justitiam, i lem est quod per se dicitur esse, non intelligitur quam per justitiam mss. Vict. Sag. Gem. Et cum dicitur esse justa per justitiam, idem est quod per se; et cum justa per se dicitur esse, non aliud intelligitur quam Per justitiam mss. Thuan, S. Mich. Et cum justa per se dicitur esse, non aliud intelligitur, quam per justitiam.

per se; et eum justa per se dicitur esse, nou aliud A intelligitur quam per justitiam. Quapropter, si quæratur quid sit ipsa summa natura de qua agitar; quid verius respondetur quam justitia? Videndum igitur quomodo intelligendum sit quando illa natura, quæ est ipsa justitia 272, dicitur justa. Quoniam enim homo non potest esse justitia, justitiam antem habere potest; non intelligitur justus homo existens justitia, sed habens justitiam. Quoniam igitur de summa natura non proprie dicitur 273 quia habet justitiam, sed existit justitia : cum dicitur justa, proprie 274 intelligitur existens justitia, non autem habens justitiam. Quare si, cum dicitur existens justitia, non dicitur qualis est sed quid est; consequitar ut, cum dicitur justa, non dicatur qualis sit, sed quid sit. Deinde, quoniam de illa suprema essen- B tia idem est dicere quia est justa, et quia est existens justitia : et cum dicitur, est existens 275 justitia, non est alind quam est justitia : nihil differt in illa, sive dicatur, est justitia, sive est justa 276. Quapropter cum quæritur de illa quid est, non minus congrue respondetur justa, quam justitia : quod vero in exemplo justitiæ ratum esse conspicitur, hoc de omnibus, quæ similiter de ipsa summa natura dicuntur, intellectus sentire per rationem constringitur. Quidquid igitur corum de illa dicatur, non qualis, vel quanta; sed magis quid sit monstratur. Sed palam est quia quodlibet bonum summa natura sit, summe illud est. Illa igitur est summa essentia, summa vita, summa ratio, summa salus, summa justitia, summa sapientia, summa veritas, summa C bonitas, snuma magnitudo, summa pulchritudo, summa immortalitas, summa incorruptibilitas, summa immutabilitas, summa beatitudo, summa æternitas, summa potestas, summa unitas; quod non est aliad quam summe ens, summe vivens : et alia similiter 277.

#### CAPUT XVII [at., XVI] 278.

Quod ita sit 279 simplex, ut omnia, quæ de ejus essentia dici possunt, unum idenque sint in illa; et nihil de ea dici possit substantia!iter, nisi in eo quod quid est.

Conspectus capitis. — Omne compositum indiget his ex quibus componitur, illis debet quod est, et per illa est quidquid est; quod antem illa sunt, per illud non sunt: et proinde summum non est. Hise antem de summa natura dicere nefas est. Ergo illa non est composita. Et enn ipsa tot bona sit, vita, ratio, bonitas, justitia, etc., quæ de Deo

dicuntur, necesse fit ut have omnia bona non plura sed unum sint. Ergo unum illorum est idem quod omnia, sive simul, sive singula. Et cum summa natura una consideratione sit quidquid est, quia essentialiter est hoc tomm quod ipsa est: nihil de illa dicitur in eo quod qualis vel quanta; sed m eo quod quid sit.

Quid ergo, si illa summa natura tot bona est, eritne composita tam pluribus 280 bonis; an potins non sunt plura bona, sed anum bomun tam pluribus nominibus significatum? Omne enim compositum, ut subsistat, indiget his ex quibus componitur; et illis debet quidem quod 281 est, quia quidquid est, per illa est; et illa quod sunt, per illud non sunt: et ideireo penitus summum non est. Si igitur natura 282 illa composita est ex plurdus honis, hace omnia, que omni composito insunt, in illam incidere necesse est : quod nefas falsitatis apert : ratione 283 destruit et obrnit tota, quæ supra patuit, necessitas veritatis. Cum igitur illa natura nullo modo composita sit et tamen omnimodo tot illa bana sit, necesse est ut 284 illa omnia non plara, sed unum sint. Idem igitur est quodlibet unum illorum, quod omnia, sive simul 285, sive singula; ut cum dicitur justitia, vel essentia, idem significat 286, quod alia, vel omnia simul, vel singula. Quemadmodum itaque unum est, quidquid essentialiter de summa substantia dicitur; ita ipsa uno modo una consideratione est, quidquid est essentialiter. Cum enim aliquis homo dicitur et corpus 187, et rationalis, et homo; non uno modo vel consideratione hace tria dicitur. Secundum aliud est enim corpus, et secundum aliud rationalis 288, et singulum hornno non est totum id 289 quod est homo. Illa vero summa essentia nullo modo sic est aliquid, ut illud idem secundum alium modum, aut secundum aliam considerationem non sit; quia quidquid aliquo modo essentialiter est, hoc est totum quod ipsa est. Nihil igitur 190 quod de ejus essentia vere dicitur, in co quod qualis, vel quanta; sed in co quod quid sit, accipitur. Quidquid enim est, vel quale, vel quantum, est etiam aliud 291 in eo quod quid est, unde non simplex 292, sed compositum est.

## CAPUT XVIII [al., XVII] 293.

Quod sit sine principio, et sine fine 294.

Hee antem de summa natura dicere nefas est. P Conspectus capitis. — Si summa substantia princi-Ergo illa non est composita. Et cum ipsa tot bona sit, vita, ratio, bonitas, justitia, etc., quæ de Deo

## VARIÆ LECTIONES.

Quæ est justitia mss. quæ est ipsa justitia 273 Non proprie dicitur justa mss. Vict. Sag. Thu. omitt. justa 275 Com dicitur justa, proprie mss. Thuan. cum dicitur justitia, proprie 275 Com dicitur est existens mss. Thuan. cum dicitur existens 276 Est justitia, sive est justa mss. Vict. Sag. est justa; sive est justitia 277 Alia simpliciter mss. alia similiter 278 Cap. 46 in mss. est caput 47, 279 Mz. Corb. Quod sit sine, etc. ut in titulo capitis 48. in excusis. 280 Tot pluribus mss. tam pluribus summa quod mss. Thu. omitt. quidem 232 Si igitur summa mss. Gem. Vict. Sag. omittunt summa 283 Apta ratione mss. Vict. Sag. S. Mich. aperta ratione 284 Necesse ut mss. necesse est ut mss. dicitur et corpus 288 Aliud rationale mss. aliud rationalis 289 Totum id mss. totum hoc 290 Nihil dicitur mss. nihil igitur 291 Est et aliud mss. Vict. Sag. Est etiam aliu. 292 Non simpliciter, sed mss. non simplex, sed 293 Cap. 17 in mss. est caput 18. 294 Ms. Corb. Quomodo nihil fuit, etc. ut in titulo capitis 18 in editis.

Non etiam ex se vel per se initium habet : sic enim est ex se vel per se, nt non alia sit essentia quæ est per se et ex se, et alia per quam et ex qua est : alioquin jam non esset per se, sed per aliud. Summa igitur natura non incæpit per se vel ex se. Sed nec finem habebit. Si enim finem habitura est: 1. Non est summe vita, seu immortalis et incorruptibilis; 2. aut volens aut nolens deficiet : non volens, quia non est simplex bo-num cujus voluntate perit summum bonum; si vero nolens, non est samme potens; 3. non esset æ erna; 4. veritas principium vel finem habere nequit cogitari. Nunquam enim non verum fuit quia futurum erat aliquid; et nunquam non verum erit quia præteritum est aliquid.

Ex quo igitur hæc tam simplex natura creatrix et vigor omnium fuit, vel usquequo futura est? An potius nec ex quo, nec usquequo est; sed sine prin- B cipio et sinc fine 395 est? Si enim principium habet, aut ex se vel per se hoc habet; aut ex alio vel per alind; aut ex nihilo vel per nihil 298. Sed constat per veritatem jam perspectam quia nullo modo ex alio, vel ex nihilo, vel per aliud, vel per nihil est. Nullo igitur modo per aliud, vel ex alio, aut per nihil, vel ex nihilo initium sortita est. Ex seipsa vero, vel per se initium habere non potest, quanquam ex seipsa, et per seipsam sit. Sie enim est ex se et per se 297, ut nullo modo sit alia essentia, quæ est per se et ex se, et alia per quam et ex qua est. Quidquid autem ex aliquo vel per aliquid incipit esse, non est om. nino idem illi ex quo, vel per quod incipit esse. Summa igitur natura non incæpit per se, vel ex se. Quoniam igitur nec per se, nec ex se, nec per alind, C nec ex alio, nec per nihil, nec ex nihilo habet principium, nullo modo habet principium. Sed neque finem habebit. Si enim finem habitura est, non est summe immortalis et summe incorruptibilis; sed constat quia est summe immortalis et incorruptibilis : non habebit igitur finem. Amplius : Si finem habitura est, aut volens, aut nolens deficiet. Sed pro certo non est simplex bonum, cujus voluntate perit summum bonum: at ipsa est verum et simplex bonum; quare sua spoute non deficiet ipsa, quain certum est esse summum bonum. Si vero nolens 298 peritura est, non est summe potens, nec omnipotens; sed rationis necessitas asseruit eam summe potentem esse et omnipotentem. Non ergo nolens deficiet. Quare si nec volens, neque nolens [al. omit.] summa natura finem habebit, nullo 299 modo 11 finem habebit. Amplins: Si illa summa natura finem habet 300, vel principium, non est vera æter-

batum sit cam non esse ex alio, aut ex nihilo. A nitas : quod esse supra inexpugnabiliter inventum aoi est. Deinde cogitet, qui potest, quando incoepit, aut quando non fuit hoc verum; scilicet, quia futurum erat aliquid : aut quando desinet, et non erit hoe verum; scilicet, quia præteritum erit aliquid. Quod si neutrum horum cogitari potest, et utrumque hoe verum sine veritate esse non potest; impossibile est vel eogitare quod veritas principium vel finem habeat. Denique si veritas habnit principium, vel habebit finem; antequam ipsa inciperet, verum erat tune quia 302 non erat veritas; et postquam finita erit quia 303 non erit. At jui 804 verum non potest esse sine veritate : erat igitur veritas, antequam esset veritas; et crit veritas, postquam finita erit veritas; quod inconvenientissimum est. Sive igitur dicatur veritas habere, sive intelligatur non habere principium vel finem, unllo claudi potest veritas principio vel fine: quare idem seguitur de summa natura, quia ipsa summa veritas est.

#### CAPUT XIX 308.

Quomono nihil fuit ante, aut crit post illam.

Conspectus capitis. — Duplex est sensus hujus pronuntiationis: Nihil fuit ante summam essentiam. 1. Est, priusquam summa essentia esset, fuit, cum crat nihil; 2. Est, ante summam essentiam non fuit aliquid. Primo sensu falsa est; secundo sensu est vera. Duplex sensus pariter est cum dicitur : Post summam essentiam nihil est futu-

Sed ecce iterum insurgit nihil, et quæcunque hactenus ratio veritate 306 et necessitate concorditer attestantibus, disseruit, asserit esset nihil. Si enim ea, quæ supra digesta sunt, necessariæ veritatis munimine firmata sunt, non fuit 307 aliquid ante smmam essentiam, nec erit aliquid post 307 eam: quare nihil fuit ante eam, et nihil erit post eam. Nam aut aliquid 308, aut nihil necesse est præcessisse, vel subsecuturum esse. Qui autem dicit quia nihil fuit ante ipsam, et nihil erit post ipsam, id pronuntiare videtur. Quia fuit ante ipsam, quando mihil erat; et erit post ipsam, quando nihil erit. Quando ergo nihil erat, illa non erat; et quando nihil erit, illa non crit. Quomodo ergo non incopit ex-nihilo, aut quomodo non deveniet 309 ad nihilum: si illa nondum erat, cum jam erat nihil 310; [al. omit.] et eadem jam non erit, cum adhuc crit nihil? QuiJ ergo 310 molita est tanta moles argumentorum, si tanı facile demolitur nihilum molimina corum? Si namque 311 constituitur ut summum esse nihilo et præcedenti succedat, et subsequenti decedat 212:

#### VARLE LECTIONES.

295 Sine fine? Si mss. sine fine est? Si 296 Vel pro nihilo. Sed mss. vel per nihil. Sed 297 Est ex se per se mss. est ex se et per se 298 Si vero nolens ms. S. Mich. Si igitur nolens 399 Nolens summa natura finem habebit, nullo mss. Cist. nolens; nullo 300 Finem habebit, vel mss. Vict. Sag. S. Mich. finem habet, vel 301 Quod est supra inventum mss. quod esse supra inventum est rum erat tune quia ms. Cist. verum erat quia tune 303 Verum erit; quia mss. verum erit tune quia quia mss. atqui 305 Cap. 18 in mss. est caput 19. 306 Ratio in veritate mss. Vict. Gem. Sag. S. Mich. Corb. ratio veritate 307 Alind ante . . . aliud post mss. aliquid ante . . . aliquid post 308 Nam aliud mss. nam aut aliquid 309 Non deveniet ad mss. Thu. non deveniet ad 310 Erat nihil: Quid ergo mss. Edit Venet. exceptis mss. Thn. erat nihil, et eadem jam non erit, cum adhuc erit nihil. Quid igitur Edit. Götica erat nihil: et eadem jam non erit: tamen adhuc erit nihil. Quid ergo 311 Si namque mss. Thu. sic namque 312 Dicebat mss. decedat namque 312 Dicebat mss. decedat

quidquid supra statuit verum, necesse destituitur A ata per inane nihilum. An potius repugnandum est nihilo, ne tot structuræ necessariæ rationis a nihilo expugnentur; et summum bonum, quod lucerna veritatis quæsitum et inventum est, amittatur pro nihilo. Potins igitur asseratur, si fieri potest, quia nihil non fuit ante summam essentiam, nec erit post illam; quam, eum locus datur anto vel post illam nihilo, per nihilum reducatur ad nihilum illud esse, quod per seinsum conduxit id quod erat nihil, esse 314. Duplicem namque una pronuntiatio gerit sententiam, cum dicitur quia nihil fuit ante summam essentiam, Unus enim est ejus sensus, quia, priusquam somma essentia esset, fuit, cum erat n:hil. Alter vero ejus est intellectus, quia ante summam essentiam non fuit aliquid 315, veluti sī dicam, B nihil docuit me volare: aut hoc sic 316 exponam, quia ipsum nihil, quod significat non 317 aliquid, docuit me volare; et erit falsum : aut quia non me docuit aliquid volare 318, quod est verum. Prior itaque sensus est, quem sequitur supra tractata inconvenientia, et omnimoda rătione pro falso repellitur. Alter vero est, qui superioribus perfecta cohæret 319 convenientia et tota illorum contexione verus esse compellitur. Quare cum dicitur quia nihil 320 fuit ante illam, secundum posterioremintellectum accipiendum est; nee sic est exponendum, ut intelligatur aliquando fuisse, quando illa non erat, et nihil erat; sed ita ut intelligatur quia ante illam non fuit aliquid. Eadem ratio est duplicis intellectus si nihil dicatur post illan, esse futurum. Si ergo hæc interpretatio, quæ facta est de nihilo, diligenter discernitur, verissime nec aliquid nec nihil summam essentiam aut præcessisse aut subsecuturum esse, et nihil fuisse ante vel post illam esse secuturum 321 concluditur, et tamen nulla jam constitutorum soliditas nihili inanitate concutitur.

## CAPUT XX [al. XIX] 322.

Quod illa sit in omni loco et tempore.

Conspectus capitis. -- Creatrix essentia ubique et semper est, 1. quia nunquam incoepit ant desinet esse; 2. quia summa natura aut ubique et semper est, aut tantum alicubi et aliquando, aut nusquam et nunquam. At repugnat, 1 ut quod vesit; 2. ut ullum bonum vel aliquid sit sine ipsa

ereatrice essentia, sine qua madquain ve. nunquam est aliquid. Denique quia nec determinate est alicubi et aliquando; ubi enim ipsa non est, ibi nulla est essentia : nec determinate per se in uno loco et tempore; in cateris vero per suam potentiam; nam potentia ejus est ipsins essentia. Ergo ubique et semper est.

Quanquam autem supra conclusum sit, quia creatrix hæc natura ubique, et in omnibus, et per omnia sit : et ex eo, quia nec incopit, nec desinet esse 323 consequatur quia semper fuit, et est 324, et erit, sentio tamen quiddam 325 contradictionis subnurmurare 326; quod me cogit diligentius, ubi et quando illa sit, indagare. Itaque summa essentia, aut ubique et semper est, aut tantum alieubi et aliquando, aut nusquam et nunquam : quod dico, aut in omni loco et tempore 327; aut determinate 328 in aliquo, vel in nullo. Sed quid videtur repugnantius, quam nt quod verissime et summe est, id nusquam et nunquam sit 329. Falsum est igitur nusquam vel nunquam illam esse 330. Deinde, quoniam unllum 331 bonum, nec penitus aliquid est sine ea: si ipsa nusquam vel nunquam est, nusquam vel nunquam aliquod bonum est, et nusquam vel nunquam omnino aliquid est. Quod quam falsum 332 sit, nec dicere opus est : falsum igitur est et illud, quod illa uusquam aut nunquam 333 sit. Ant est ergo determinate alicubi et aliquando; aut uhique et semper. At si determinate 334 est in aliquo loco vel tempore; ibi et tunc tantum, ubi et quando ipsa est, potest aliquid C esse. Ubi vero et quando ipsa non est, ibi et tunè penitus nulla est essentia, quia sine ea nihil est : unde consequetur 335 ut sit aliquis locus et aliquod tempus, ubi et quando omnino nihil est. Quod quoniam est falsum; ipse namque locus et tempus ipsum aliquid est; non potest esse summa natura alicubi, vel aliquando determinate 336. Quod si dicitur quod determinate ipsa 337 per se alicubi et aliquando est; sed per potentiam suam est ubicunque, vel quandocunque aliquid est; non est verum: quoniam enim potentiam ejus nihil alind quam ipsam esse manifestum est; nullo modo potentia ejus sine ipsa est. Cum ergo non sit alicubi vel aliquando rissime et summe est, id nusquam et unuquam D determinate, necesse est ut sit ubique et semper, id est in omni loco et tempore.

## VARIÆ LECTIONES.

Nihil ad esse ms. Vict. 15. ad nihil esse Necessitate destituitur mss. necesse destituitur mss. et Edit. Gothica nihil ad esse ms. Cister. nihil esse, ad esse 315 Non fuit aliad mss. non fuit aliquid 316 lloe antem sie ms. S. Mich. hoc aut sie 317 Quod signat non mss. quid significat non 318 Non me docuit volare mss. Vict. Sag. S. Mich. non me docuit aliquid volare 319 Perfecta cohæret mss. Thu. perspecta cohæret • 320 Qui enm dicitur: nihil mss. exc. Thu. quare cum dicitur quia nihil Ed. Got. et Venet. quia cum dicitur: nihil 321 lllam esse secuturum mss. Thu. illam esse subsecuturum 322 Cap. 19 in mss. est caput 20 323 Nec desinit esse mss. et Ed. Goth. nec desinet esse 324 Sempor fuit est mss. Vict. Cap. Cap. Sag. et edit. Cath. sempor fuit et et 325 Tapan quidam mss. per fuit, est mss. Vict. Gem. Corb. Sag. et edit. Goth. semper fuit, et est 325 Tamen quidam mss. et edit. Got. tamen quidam 326 Contradictionis submurmurare ms. S. Mich. submurmurationis 327 Loco vel tempore mss. Thu. loco et tempore <sup>328</sup> Ant determinante mss. ant determinate <sup>329</sup> Id nusquam et nunquam esse mss. excep. Thu. id nusquam et nunquam sit <sup>330</sup> Igitur nusquam et nunquam esse mss. Gem. Vict. Say. Gister. et ed. Goth. igitur nusquam vel nunquam illam esse. <sup>331</sup> Quomodo nullum mss. Vict. Gem. Say. quoniam nullum <sup>332</sup> Quanquam falsum mss. et ed. Goth. Quod quam falsum <sup>333</sup> Illa nusquam et nunquam mss. et ed. Goth. illa nusquam aut nunquam <sup>334</sup> At si determinate mss. Thu. Aut si determinate mss. Thu. Aut si determinate mss. <sup>335</sup> Illa nusquam et nunquam mss. et ed. Goth. illa nusquam aut nunquam <sup>334</sup> At si determinate mss. Thu. Aut si determinate mss. Thu. nate 335 Unde consequitur mss. Vict. Sug. et ed. Goth. unde consequetur 336 Alicubi et aliquando determinata mss. et ed. Goth. alicubi vel aliquando determinate 337 Quod determinare ipst mss. Vict. Thu. Gem. Sag. quia determinate ipsa

CAPUT XXI [al. XX] 338.

Quod in nullo sit loco ant tempore.

Conspectus capitis. - A summa natura valde alienum est habere compositionem partium vel divisionem. Ergo ipsa non ita est tota in omnibus locis et temporibus, ut per partes sit in singulis. Utrum sit tota simul in singulis locis et temporibus sic inquiritur : Si tota est simul in singulis locis, per singula loca sunt singulæ totæ. Nam quod totum est in aliquo loco, nihil est ejus extra istum locum; sed de quo nihil est extra istum locum, nihil ejus est simul in alio loco. Ergo umm totum non potest esse simul in diversis locis totum. Ergo per singula loca, singula sunt tota. Ergo si summa natura est tota simul in singulis locis, quot singula loca esse possunt, tot singulæ sunt naturæ summæ. Ergo ipsa non est tota simul in omnibus locis. Sie nec ipsa est tota shuul in omnibus temporibus; cum ipsa tempora non simul sint: nec est tota simul distincte in B singulis temporibus; alioquin ejus æternitas, quæ est ipsa ejus essentia, haberet partes, præsens, præteritum ac futurum. Ergo nullo modo est in omni loco vel tempore. Sed quoniam aliquid sine ea nec usquam nec unquam est, necesse est illam esse ubique et semper

12 Quod si ita est, aut tota est in omni loco vel tempore, aut tantum quælibet pars ejus, ut altera pars sit extra omnem locum et tempus. Si vero partim est, et partim non in omni loco vel tempore, partes habet: quod falsum est. Non igitur partim est ubique et semper. Tota autem quomodo est ubique et semper? [al. omit. T. a. q. e. u. e. s.] 339 Aut enim sic est intelligendum, ut tota simul sit 340 in omnibus locis vel temporibus, et per partes in singulis; aut sic, ut tota sit etiam 341 in singulis. Ve- C rum si per partes est in singulis, non effugit partium compositionem et divisionem : quod valde alienum a summa natura inventum est. Quapropter non est ita tota in omnibus locis et temporibus, ut per partes sit in singulis. Restat altera pars discutienda, scilicet, qualiter summa natura sit tota in omnibus, et singulis locis et temporibus 342. Iloc nimirum esse non potest, nisi aut simul, aut diversis temporibus. Sed quoniam ratio loci, aut ratio temporis, quas hactenus simul progressas eisdem vestigiis una potuit indagare prosecutio 343, hic ab invicem 314 digredientes 345 disputationem videntur diversis quasi fugere anfractibus, singillatim suis investigentur discussionibus. Primum ergo videatur si summa 346 natura tota possit esse in singulis locis, aut simul aut per diversa tempora. Deinde idipsum in temporibus inquiratur. Si igitur tota est simul in

A singulis locis, per singula loca sunt singule tota. Signt enim locus a loco distinguitur ut singula loca sint, ita id quod totum est in uno loco, ab co quod eodera tempore totum est in alio loco distinguitur, ut singula tota sint. Nam quod totum est in aliquo loco, nihil ejus est quod non sit in ipso loco. At de quo nihil est quod non sit in aliquo loco, nihil est de co quod sit codem tempore extra cumdem focum. Quod igitur totum est in aliquo loco, nihil est ejus quod codem tempore sit extra ipsum locum. Sed de quo nihil est extra quemlibet locum, nihil ejus est codem tempore in alio loco. Quare quod totum est in quolibet loco, nihil ejus est simul in alio 347 loco. Quod igitur totum 348 est in aliquo loco, quomodo totum quoque simul est 349 in alio loco, si nihil de co potest esse in alio loco? Quoniam igitur unum totum non potest esse simul in diversis locis totum, consequitur ut per singula loca, singula sint tota, si in singulis locis simul aliquid est totum. Quapropter si summa natura tota est uno tempore in singulis omnibus locis, quot singula loca esse possunt, tot singulæ sunt naturæ summæ, quod irrationabile est opinari. Non est igitur tota uno tempore in singulis loeis. At vero si diversis 350 temporibus tota est in singulis locis, quando est in uno loco, nullum bonum et nulla essentia est interim in aliis locis, quia sine ea prorsus aliquid non existit. Quod absurdum esse vel ipsa loca probant, quæ nonnihil, sed aliquid sunt. Non est itaque summa natura tota in singulis locis, diversis temporibus. Quod si nec codem tempore, nec diversis temporibus 351 tota est in singulis locis, liquet quia nullo modo est tota in singulis omnibus locis. Nunc igitur est 352 indagandum si cadem summa natura sit tota in singulis temporibus, ant simul, aut distincte per singula tempora. (51) 353 Sed quomodo est aliquid totum simul in singulis temporibus, si ipsa tempora simul non sunt? Si vero separatim et distincte tota est in singulis temporibus, quemadmodum aliquis homo totus est heri, et liodie, et cras; proprie dicitur quia fuit, et est, et crit. Ergo ejus ætas, quæ nihil aliud est quam ejus æternitas, non est tota simul; sed est partibus extensa per temporum partes. At ejus æternitas nihil aliud est, quam ipsa. Summa igitur essentia 354 erit divisa per partes, secundum temporum distinctiones. Si enim ejus ætas per temporum cursus producitar, habet cum ipsis temporibus præsens, præteritum et futurum. Quid autem aliud est eius ætas, vel exi-

VARIÆ LECTIONES.

NAME LECTIONES.

338 Cap. 20 est in mss. caput 21 339 Tota autem quomodo est ubique et semper. Ed. Goth. hæc omittit 340 Ut tota simul sit mss. Vict. Sag. Gem. ut tota semel sit 341 Aut sit ut tota etiam mss. aut sic ut tota sit etiam 342 Locis vel temporibus mss. Vict. Sag. locis et temporibus 343 Persecutio mss. Gem. Vict. Sag. Thu. Cister. prosequatio 344 Hic ab invicem ed. Goth. hæe ab invicem. 345 Disgredientes mss. digredientes 346 Si in summa mss. si summa 347 Nihil est simul m alio mss. nihil ejus est simul in alio 348 Quod igitur totum ms. Gem. Id igitur totum 349 Quomodo totum simul est mss. Vict. Sag. S. Mich. Cister. quomodo totum quoque est simul 350 At vero in diversis mss. et ed. Goth. at vero si diversis 351 Nec in diversis mss. Vict. Sag. Cister. nec diversis 352 Nanc igitur est mss. Vict. 13. Thu. Cister. nunc est 353 Cap. 21 est in mss. caput 22 354 Quam ipsa essentia summa mss. quam ipsa summa

stendi diuturnitas, quam ejus æternitas? Ergo cum A , sunt in loco et tempore, ut loci spatium vel temejus æternitas nihil aliud sit quam ejus essentia, sieut supra digesta ratio indubitabiliter probat : si ejus æternitas habet præteritum, præsens et futurum, consequenter quoque ejus essentia habet præteritum, præsens, et futurum. At quod præteritum est, non est præsens vel futurum; et quod præsens est, non est præteritum, nee futurum 355; et quod futurum est, non est præteritum, vel præsens 356. Quomodo ergo stabit quod supra rationabili et perspicua necessitate claruit, scilicet, quia illa summa natura nullo 387 modo composita, sed summe simplex et summe incommutabilis, si aliud 358 et aliud est in diversis temporibus, et per tempora distributas habet partes; aut potius, si illa vera sunt; imo quia liquido 359 vera sunt, quomodo hæc possi- B bilia sunt? Nullo igitur modo creatrix essentia, aut ætas, aut æternitas ejus recipit præteritum vel futurum. Præsens enim quomodo non habet, si vere est? sed fuit, significat præteritum; et erit, futurum. Nunquam igitur illa fuit, vel erit; quare non est distincte 360, sieut nee simul tota in diversis singulis temporibus. Si igitur, sient discussum 361 est, nec sic est tota in omnibus locis vel temporibus, ut semel sit tota in omnibus, et per partes in singulis; nec sic, ut tota sit in singulis, manifestum est quia non est ullo modo in omni loco vel tempore tota. Et quoniam similiter pervisum est 362 quia nec sie est in omni loco vel tempore, ut pars sit in omni, et pars sit extra omnem locum vel tempus, impossibile est ut sit ubique et semper. Nullatenus enim potest intelligi esse ubique et semper, nisi aut tota, aut pars. Quod si nequaquam est ubique et semper, aut erit determinate in aliquo loco vel tempore, aut in nullo; determinate autem eam in aliquo non posse esse, jam discussum est. In nullo igitur vel tempore, id est, nusquam et nunquam est 363. Non enim potest esse, nisi aut in omni, aut in aliquo. Sed rursus cum constet inexpugnabiliter non solum quia est per se, et sine principio, et sine fine; sed quia aliquid sine ea nec usquam nec nunquam est, necesse illam esse 364 ubique et semper.

## CAPUT XXII [al. XXIII] 368.

368 Quomodo sit in omni, et in nullo loco et tempore 366.

Conspectus capitis. — Hæe tam contraria secundum prolationem, et necessaria secundum probationem, inter se conveniunt : siquidem unum totum non posse simul esse in diversis locis vel temporibus, verum est duntaxat de iis quæ sic poris dinturuitatem non excedant. Illius enim duntavat rei est locus, cujus quantitatem locus circumscribit ac continet : et illius solum rei est aliquod tempus, cujus diuturvitatem metiendo terminat. At summa natura nullis terminis clanditur; sed ejus potentia, qua est ipsius essentia, omnia sub se concludit. Ergo ipsam nulla loci vel temporis cohibitio includit, et cum nullam localis vel temporalis distensionis magmtudinem vel parvitatem sicut nee partem, suscipiat; nullo loco aut tempore circumscribitur. At tamen necessitas exigit summam essentiam totam nulli loco ve! tempori deesse : et nulla lex loci aut temporis prohibet cam omni loco et tempori simul totam adesse. Ipsa igitur tota simul omnibus et s'ngulis locis et temporibus præsens est. Ideo enim in loco vel tempore esse dicitur, non quia continetur; sed quia præsens est. Aptius tamen hæc dicerctur esse cum loco et tempore, quam in loco et tempore; quia esse in loco vel tempore, proprie intelligitur contineri. Itaque in omni loco et tempore summa natura est, quia nulli abest; et in nullo loco vel tempore est, quia nulla clauditur, nec Loci aut temporis legibus subjicitur.

Quomodo ergo convenient hace tam necessaria secundum prolationem, et tam necessaria secundum probationem? Fortasse quodam modo est summa natura in loco vel tempore, quo non prohibetur sic esse simul tota in singulis locis vel temporibus 367, ut tamen non sint plures tota, sed una sola tota; nec ejus ætas, quæ non est nisi vera æternitas, non sit distributa in præteritum, præsens et futurum. Non enim videntur hac lege loci ac temporis cogi, nisi ca quæ sic sunt in loco vel tempore, ut loci spatium vel temporis dinturnitatem non excedant. Quare, sicut de his quæ hujusmodi sunt, unum idemque totum simul non posse esse totum in diversis locis vel temporibus 367 omni veritate asseritur; ita in his quæ hujusmodi non sunt, idipsum nulla necessitate concluditur. Jure namque dici videtur, quod tantum ejus rei sit aliquis 13 locus, cujus quantitatem locus circumscribendo continet, et continendo circumscribit, et quod ejus rei solum sit aliquod tempus, cujus diuturnitatem tempus metiendo aliquo modo terminat, et terminando metitur. Quapropter cujus amplitudini, aut diuturnitati, nulla meta vel a loto vel a tempore opponitur; ulli nullum esse locum vel tempus vere proponitur. Quoniam namque nec locus illi facit, quod locus; nec tempus, quod tempus: non irrationabiliter dicitur quia nullus locus est cjus locus, et nullum tempus est ejus te i pus. Quo l vero nullum locum aut tempus habere conspicitur, id profeeto nullatenus loci aut temporis legem subire convincitur. Nulla igitur lex loci aut temporis,

VARIÆ LECTIONES.

Non crit præteritum nec futurum mss. non est futurum nec præteritum ms. S. Mich. non est præteritum nec futurum <sup>356</sup> Non est præteritum vel præsens mss. Thu. non est præteritum nec præsens <sup>257</sup> Clarnit, quia summa illa natura scilicet nullo mss. Gem. Vict. Say. Gister. clarnit, scilicet quia summa illa natura nullo <sup>358</sup> Sin alind mss. et ed. Goth. si aliud <sup>359</sup> Liquido mss. Vi. Say. liquida <sup>360</sup> Non est distincta mss. non est distincte <sup>361</sup> Sic igitur discussum mss. ed. Goth. si igitur, sicut discussum <sup>362</sup> Præsiden est mss. The president of the second president mss. visum est mss. Thu. et ed. Goth. pervisum est 363 Nusquam et nunquam est mss. Thu. nusquam vel nunquam est 364 Necesse illam est mss. Vi. Gem. Sug. necesse est illam esse 365 Cap. 22 est in mss. aliquibus Cap. 25. sub hoc titulo: Quomodo melius intelligi possit esse ubique quam in omni loco mss. Gem Quomodo sit in omni et in millo loco et tempore 366 In mss. Vict. Thu. Gem. Cister. Vict. Sag. continuatur cap. 21 loco mss. S. Mich. Thu. loco et tempore 367 Locis vel temporibus mss. Vict. Gem. Sag. Cist. locis et temporibus

naturam ullam 368 aliquo modo cogit, quam nullus A de localibus sive temporalibus naturis una sit prolalocus aut tempus 369 aliqua continentia elaudit. Quænam antem rationalis 370 consideratio omnimoda ratione non concludat 371, ut creatricem summamque omnium substantiam, quam necesse est alienam esse et liberam a natura et jure omnium, quæ ipsa fecit de nihilo, nulla loci 372 cohibitio vel temporis includat, enm potins ejus potentia, quæ non est 373 aliud quam ejus essentia, cuneta a se facta sub se continendo concludat. Quomodo quoque non est impudentis imprudentiæ dicere 374 quod summæ veritatis aut locus circumscribat quantitatem, aut tempus metiatur diuturnitatem : quæ nullam penitus localis vel temporalis distensionis 375 magnitudinem suspicit vel parvitatem? Quoniam itaque loci hæe est vel temporis conditio 376, ut tantummodo quid- B tinetur : et tamen in omni loco vel tempore suo quid corum metis clauditur, nec partium fugiat rationem, vel qualem suscipit locus ejus secundum quantitatem, vel qualem patitur tempus ejus secundum dinturnitatem; nec ullo modo possit totum a diversis locis vel temporibus simul contineri: quidquid vero loci vel temporis continentia nequaquam coercetur, nulla locorum vel temporum lege ad partiam multiplicitatem cogatur; aut præsens esse totum simul pluribus locis aut temporibus prohibeatur; quoniam, inquam, hæc est conditio loci aut temporis, procul dubio summa substantia, quæ nulla loci vel temporis continentia eingitur, nulla corum lege constringitur. Quare quoniam summam essentiam totam et inevitabilis necessitas exigit milli loco vel tempori deesse, et nulla ratio loci aut C bus. Patet maque, quantum 387 satis est ad distemporis prohibet omni loco vel tempori simul totam adesse, necesse est eam simul totam omnibus et singulis locis et temporibus præsentem esse. Non enim, quia huic loco vel tempori præsens est, idcirco prohibetur illi vel illi loco, aut tempori simul et similiter præsens esse; nec quoniam fuit, aut est, aut erit, ideo æternitatis ejus aliquid 377 evanuit a præsenti tempore cum præterito 378, quod jam non est; aut transit cum præsenti, quod vix est; aut venturum est cum futuro, quod nondum est. Nullatenus namque cogitur vel prohibetur lege 379 locorum vel temporum, alicubi aut aliquando esse vel non esse, quod nullo modo intra locum vel tempus claudit suum esse. Nam, si ipsa summa essentia D dicitur esse in loco aut tempore, quamvis de illa et

tio, propter loquendi consuetudinem, diversus tamen est intellectus, propter rerum dissimilitudinem 380. In illis namque 381 duo quædam eade n prolatio significat, id est, quia 382 præsentia sunt locis et temporibus, in quibus esse dicuntur; et quia con tinentur ab ipsis. In summa vero essentia unum tantum præcipitur, id est 283, quia præsens est; non etiam quia continentur. Unde, si usus loquendi admitteret, convenientius dici videretur esse cum loco vel tempore, quam in loco vel tempore. Verius enim 284 significatur contineri aliquid, cum dicitur esse in alio, quam cum dicitur esse cum alio. In nullo itaque loco vel tempore proprie dicitur esse, quia omnino a nullo alio conquodam modo dici potest esse; quoniam quidquid aliud est, ne in nihilum cadat, ab ca præsente sustinetur: in omni loco et tempore est, quia nulli abest; et in nullo est, quia nullum locum aut tempus habet, nec in se recepit distinctiones locorum aut temporum; nec hic vel illic 385, vel alieubi, vel tune, vel nunc, vel aliquando; nee secundum labile præsens tempus quo utimur, est 283 aut secundum præteritum, vel futurum, fuit, vel crit, quoniam hæc circumscriptorum et mutabilium propria sunt; quod illa non est. Et tamen hæc de ea quodammodo diei possunt; quoniam sie est præsens omnibus circumscriptis et mutabilibus, ac si illa eircumscribatur eisdem locis, et mutetur temporisolvendam, quæ insonabat, contrarietatem; qualiter summa omnium essentia ubique et semper, et nusquam et nunquam, id est, in omni et in nullo loco 388, aut tempore sit, juxta diversorum intellectuum 389 concordem veritatem.

## CAPUT XXIII [al. XXIV.]

390 Quomodo melius intelligi possit esse ubique, quam in omni loco.

Conspectus capitis. — Cum localia verba (ubi, ibi, etc.) sæpe irreprehensibiliter attribuantur rebus quæ nec loca sunt, nec circumscriptione locali continentur, ut cum dicitur ibi esse intellectus in anima, nbi est rationalitas: summa natura ubique, id est in omnibus quæ sunt, esse aptius dicitur, quam esse in omnibus locis. Non enim velut quie contineatur, sed quie penetrando cuncta continent in omnibus est.

## VARIÆ LECTIONES

Naturam illam mss. naturam ullam <sup>369</sup> Locus aut tempus mss. Vict. Sag. Gem. locus ac tempus <sup>370</sup> Quænam aut rationalis mss. et ed. Goth. quænam autem rationalis <sup>371</sup> Non conclusar mss. exc. Thu. non excludat <sup>372</sup> Nulla loci mss. Vi. Sag. S. Mich. ulla loci <sup>373</sup> Quæ non est mss. Vi. Sag. quæ nihil est <sup>374</sup> Impudentis impru lentiæ dicere mss. Vict. 15. et Cister. et edit. Veneta imprudentis dicere <sup>375</sup> Dissensionis mss. et ed. Got. distensionis <sup>376</sup> Loci hoc est vel temporis conditio mss. loci hare utimur, est 387 Quod quantum mss. omitt. quod 388 la nullo loco mss. Sag. omitt. in 339 Diversorum intellectum ms. Cister. omit. intellectum 390 Cap. 25. In aliquibus mss. cap. 24 sub hoc titulo: Quomodo melius intelligi possit esse semper quam in omni tempore

non magis esse in omnibus locis, quam in omnibus quæ sunt', non velat quæ contineatur, quæ penetrando cuncta contineat : cur non dicatur esse ubique, hoc sensu, ut potins intelligatur esse in omnibus quæ sunt, quam tantum in omnibus locis, cum hune intellectum et rei veritas exhibeat, et ipsa localis verbi proprietas nequaquam prohibeat. Solemus namque localia verba sæpe irreprehensibiliter attribuere rebus, quæ nee loca sunt, nee circumscriptione locali continentur, velut si dicam ibi esse intellectum in anima, ubi est rationalitas. Nam cum ibi, et ubi, adverbia localia sint 391; non tamen lecali circumscriptione aut anima continct aliquid, aut intellectus aut rationalitas continetur. Quare summa natura secundum rei veritatem, aptius di- B citur ubique 399 esse secundum hanc significationem, nt intelligatur esse in omnibus quæ sunt, quam si intelligatur tantum in omnibus 393 locis. Et quoniam, sicut supra expositæ rationes docent, aliter esse non potest; necesse est eam sie esse in omnibus quæ sunt, ut una eademque perfecte tota simul 394 sit in singulis.

## CAPUT XXIV [al. XXV].

208 Quomono melius intelligi possit, c esse semper, quam, c in omni tempore.

Conspectus capitis. - Summa natura non habet principium aut finem, nec præsens, præteritum aut futurum, quæ sunt temporales differentiæ; quoniam æternitas ejus, quæ nihil aliud est quam ipsa, immutabilis et sine partibus est. Cum ergo vox semper, magis proprie significet æternitatem, et tem- C pus dicat varieta em, magis congrue summa natura dicitur semper esse, quam esse in omni tempore. Et cum æternitas sit interminabilis vita simul perfecte tota existens, soli buic naturæ summæ convenit;, quæ principio et fine et omni termino caret.

Eamdem quoque summam substantiam constat sine principio et sine fine esse; nec habere præteritum, aut futurum, nec temporale, hoc est, labile præsens, quo nos utimur, quoniam ætas sive æternitas ejus quie nihil aliud est quam ipsa, immutabilis et sine partibus est. Nonne ergo semper quod videtur designare totum tempus, multo verius (si de illa dicitur) intelligitur significare æternitatem, quæ sibi ipsi nunquam est dissimilis, quam temporum varietatem, quæ sibi ipsi semper est in aliquo non similis. Quare si dicitur semper esse, quoniam D idem est illi esse et vivere; nihil melius intelligitur, quam æterne esse vel vivere, id est, intermina-

Verum cum constet camdem summam naturam A hilem vitam simul perfecte totam obtinere. Videtur enim 398 ejus arternitas 14 esse interminabilis vita simul perfecte tota existens. Cum enim supra jam satis liqueat quod eadem substantia non sit aliud quam vita sua, et æternitas sua; nec sit aliquo modo terminabilis 397, nec nisi simul et perfecte tota, quid aliud est vera æternitas, quæ soli illi conve iit, quam interminabilis vita simul et perfecte tota existens? Nam vel hoc solo, veram æternitatem soli inesse illi substantiæ, quæ sola non facta, sed factrix esse inventa est, aperte percipitur; quoniam vera æternitas principii finisque meta carere intelligitur : quod nulli rerum creatarum convenire, eo ipso quod de nihilo factæ sunt, convincitur.

## CAPUT XXV (52)

Quod nullis mntabilis sit accidentibus.

Conspectus capitis. - Accidentia alia mutationem efficiunt : alia, ut relationes, nullam mutationem inducunt. Summa autem natura, quia simplex est, non subest accidentibus quæ mutationem faciunt. Ergo nec susceptibilis est ullius accidentis: accidentia enim improprie dicuntur, quæ rem non mutant. Igitur nullo prorsus modo summit essentia mutabilis est; cum semper sit eadem substantialiter, et nullo unuuam modo diversa sit accidentaliter.

Sed hæc essentia 398, quam patuit omnimoge sibi esse eamdem substantialiter, nonne est aliquando 399 a se diversa vel accidentaliter. Verum quomodo est summe incommutabilis, si per accidentia potest, non dicam esse, sed vel intelligi variabilis? Et econtra quomodo non est particeps accidentis; cum et hoc 400 ipsum, quod major est omnibus aliis naturis, et quod illis 401 dissimilis est 402, illi videatur accidere? Sed quid repugnant 463 quorumdam, quæ accidentia dicuntur, susceptibilitas, et naturalis incommutabilitas; si ex corum assumptione nulla substantiam consequatur 404 variabilitas,? Omnium quippe quæ accedentia dicuntur, alia non nisi cum aliqua participantis variatione adesse et abesse posse intelliguntur, ut omnes colores, alia omnino nullam vel accidendo vel recedendo mutationem circa id de quo dicuntur, efficere noscuntur, ut quædam relationes. Constat namque quia homini post annum præsentem nascituro, nee major, nec minor, nec æqualis sim, nec similis. Omnes autem relationes has, utique cum natus fuerit, sine omni mei mutatione, ad illum habere

#### VARIÆ LECTIONES.

391 Ibi et ubi adverbia localia sint cent netur mss. Thu ubi et ibi sint localia verba continentur 392 Dicitur aptius ubique mss. aptius dicitur ubique 393 Quam intelligatur in omnibus, et mss. quam si intelligitur tantum in omnibus locis, et 394 Simul perfectam mss. totam simul perfecte totam 395 Cap. 24 est in aliquibus mss. cap. 25. mss. Gem. Cister. Quomodo melius intelligi possit esse semper, quam in omni tempore 396 Videtur autem mss. Gem. Sag. videtur enim 397 Modo terminabilis mss. Thn. modo determinabilis accidentibus. 398 Sed hac essentia, etc., in mss. Gem. Thu. Cister. incipit hic caput 25 sub hoc titulo. Quod nullis mutabilis accidentibus. 399 Non est aliquando . . . mss. exceptis Thua. nonne est aliquando . . .? 400 Cum et hoc mss. Sag. Cister. cum hoc 401 Et quod illis ms. S. Mich. et quod ipsum editio Gothica. Et quod simul 402 Dissimile est mss. et ed. Goth. dissimilis est 403 Quid repugnat mss. quid repugnant 404 Nulla substantiæ consequitur mss. nulla substantiam consequatur ed. Goth. nullam substantiam consequatur potero et amittere, secundam quod ereseet 403, vel A xilio, esse quidquid est; quomodo non est singulaper qualitates diversas mutabitur. Palam itaque fit quia corum quæ accidentia dicuntur, quædam aliquaterus attrahant commutabilitatem, quædam vero nullatenus subtrahant incommutabilitatem 406. Sicut igitur summa natura aecidentibus mutationem efficientibus nunquam in sua simplicitate locum tribuit; sic secondum ea, quæ nullatenus summæ incommutabilitati repugnant 407, aliquando dici aliquod non r. spuit, et tamen aliquid ejus essentiæ 408, unde ipsa variabilis intelligi possit, non accidit. Unde hoe quoque concludi potest, quia nullius accidentis susceptibilis est: quippe quemadmodum illa accidentia, que mutationem aliquam accedendo vel recedendo faciunt, ipso suo effectu 409 vere accidere rei, quam mutant, perpenduntur; sie illa, que a B simili effectu deficiunt, improprie dici accidentia deprehenduntur. Sieut igitur semper sibi est 410 omnimodo eadem substantialiter, ita nunquam est a se diversa ullo modo, vel accidentaliter. Sed quoquo modo sese habeat ratio de proprietate nominis accidentium, illud sine dubio verum est, quia de summe incommutabili natura nihil potest dici, unde mutabilis possit intelligi.

## CAPUT XXVI [al. XXV].

411 Quomodo illa dicenda sit esse substantia; et quod sit extra omnem substantiam, et singulariter sit quidquid est.

Conspectus capitis. — Cum summa natura nullius mutationis aut accidentis sit susceptibilis, non dicitur substantia nisi substantia dicatur pro essentia : sed ipsa est et extra et supra omnem sub- C stantiam; quia ipsa sola per se est. Itaque non habet nisi nomen commune eum creaturis.

Sed si ratum est quod de hujus naturæ simplicitate perspectum 412 est, quomodo substantia est? Nam cum omnis substantia admistionis differentiarum, vel mutationis accidentium sit susceptibilis, hujus immutabilis 413 sinceritas omnimodæ admistioni, sive mutationi est inaccessibilis; quomodo ergo 614 obtinebitur eam esse quamlibet substantiam, nisi dicatur substantia pro essentia, et sic sit extra, sieut est supra omnem substantiam? Nam quantum illud esse, quod per se est quidquid, et de nihilo facit omne aliud esse, diversum est ab eo esse, quod per aliud fit de nihilo quidquid est 415; tantum omnino distat summa substantia ab his quæ non D sunt idem quod ipsa. Cumque ipsa sola omnium 416 naturarum habeat a se, sine alterius naturæ au-

riter, absque suæ creaturæ consortio, quidquid ipsa est? Unde si quando illi est cum aliis nominis alicajus communio, valde procul dubio intelligenda est diversa significatio.

## CAPUT XXVII [al. XXVI] 417

Quod non contineatur in communi tractatu substantiarum; et tamen sit substantia, et individuus spiritus.

Conspectes capitis .- Omnis substantia aut est, universalis, hoe est pluribus communis, ant est individea, que cum aliis communem habet. Summa vero natura nee in plures substantias se dividit, nec cum alia se essentia communione colligit. Ergo non includitur in communi substantiarum tractatu. Quia tamen summe existit, ideo maxime substantia dici potest: et quia dignior est, ideo non corpus, sed spiritus est; et quidem individuns, quia nee partibus constat, nee differentiis aut accidentibus est mutabilis, nec proinde ulla ratione divisibilis.

Constat igitur quia illa substantia nullo communi traetatu substantiarum includitur, a enjus essentiali communione omnis natura excluditur. Nempe, cum omnis substantia tractetur aut esse universalis, quæ pluribus substantiis essentialiter communis est, ut, hominem esse, commune est singulis hominibus; aut esse individua, quæ universalem essentiam communem habet cum aliis, quemadinodum singuli homines commune habent cum singulis, ut homines sint; quomodo aliquis summam naturam in aliarum substantiarum traetatu contineri intelligit, quæ nec in plures substantias se dividit, nec cum aliqua alia per essentialem communionem se colligit? Quoniam tamen ipsa non solum certissime existit, sed etiam summe omnium 418 existit, et cujuslibet rei essentia dici solet substantia; profeeto, si quid digne 419 diei potest, non prohibetur dici substantia. Et quoniam non noscitur dignior essentia quam spiritus aut corpus 420; et ex his dignior est spiritus quam corpus : utique ea lem asserenda est esse spiritus, non corpus 421. Quoniam autem nec ullæ partes sunt ejusdem spiritus, nec plures esse possunt ejusmodi spiritus, necesse est ut sit omnino individuus spiritus. Quoniam enim, sieut supra constat, nec partibus est compositus, nec ullis differentiis vel aecidentibus intelligi potest esse mutabilis, impossibile est ut qualibet sectione sit divisibilis.

#### VARIÆ LECTIONES.

408 Quod crescet mss. Thu. quod crescit 406 Attrahunt . . . subtrahuut immutabilitatem ms. Sag. attrahant . . . subtrahant incommutabilitate n 407 Incommutabiliter repugnant mss. incommutabilitati repugnant 408 Ejus essentiæ ms. Vict. 7. esse essentiæ 409 Ipsa suo effectu mss. ipso suo effectu 410 Sihi esse mss. sibi est 411 Cap. 25 est in mss. cap. 26. Titulus in mss. Thu. quomodo illa sit dicenda esse substantia: et quod sit extra omne neu stantiam, et singulariter sit quidquid est in communi contractu substantiarum, et tamen sit substantia et individuus spiritus. 412 Perspectum est mss. Vict. perspicuum est 413 Ilujusmodi immutabilis mss. Gem. Vict. Sag. hujus immutabilis 415 Quomodo ergo, etc. usque ad hæc: nam quantum, etc., desunt in ms. Thu. 50. 415 Ab co esse quod per aliud fit de nihilo quidquid est. ms. Gem. ab eo esse, quod per aliud esse diversum est ab eo esse, quod per aliud fit de nullo, quicquid est 416 Cumque sola omnium mss. Thu. 50. cumque ipsa omnium ms. Thu. 90. cumque ipsa causam omnium mss. Sag. Vict. Gem. cumque ipsa sola omnium 417 Cap. 26 est in ms. capat 27. 418 Summa omnium mss. summe omnium 419 Profecto itaque si quid diei potest digne mss. profecto si quid digne diei potest 420 Spiritus et corpus mss. spi itaz aut corpus 421 Esse spiritus et non corpus ms. Vict. Sag. Thu. Cister. omitt. et spi itus aut corpus 121 Esse spiritus et non corpus ms. Vict. Sag. Thu. Cister. omitt. et

CAPIT XXVIII [al. XXVII] 422.

Quod idem spiritus simpliciter sit : et 523 creata uli comparata non sint.

Conspectus capitis. — Summus spiritus propter incommutabilem æternitatem nullo modo dici potest, quia fuit aut crit, sed simpliciter est. Cætera vero, quia mutabilia sunt, secundum aliquid aut fuerunt aliquando aut crunt quod non sunt, et hoc quod sunt vix est: insuper de non esse veniunt ad esse non per se, sed per alind: et ita redeunt ad non esse, nisi sustineantur per alind. Solus ergo summus spiritus simpliciter vere perfecte et absolute est; cætera aut non sunt, aut vix sunt: non tamen omnino non sunt; nam de nihilo aliquid facta sunt ab co qui solus absolute est.

15 Videtur ergo coasequi ex præcedentibus quod iste spiritus, qui sic suo quodam mirabiliter singulari et singulariter mirabili modo est, quadam ratione B solus sit; alia vero quacunque videntur esse huic collata, non sint. Si enim diligenter intendatur, ille solus videbitur simpliciter et perfecte et absolute esse; alia vero omnia fere non esse 424, et vix esse, quoniam namque idem spiritus, propter incommuta-Lilem æternita'em suam, nullo modo secundum aliquem motum dici potest quia fnit, aut erit; sed simpliciter, est: nec mutabiliter est aliquid, quod aliquando aut non fuit, aut non erit; neque non est quod aliquando fuit, aut erit; sed quidquid est, semel et simul, et interminab liter est. Quoniam, inquam 425, linjusmodi est esse (jus; jure ipse simpliciter et absalute et perfecte dicitur esse. Quoniam vero omnia alia secundum aliquid mutabiliter aliquando aut fuerant, aut erunt quod non sunt; aut sunt C quod aliquando non fuerunt, vel non erunt: et quoniam hoe quia fuerunt, jam non est; illud autem, seilicet quia erunt, nondum est; et hoe quia 426 in labili brevissimoque et vix existente præsenti sunt, vix est. Quoniam ergo tam mutabiliter sunt, non immerito negantur simpliciter et perfecte et absolute esse; et asseruntur fere non esse, vix esse. Deinde, eum omnia, quæcunque aliad sunt quam ipse 427, de non esse venerint ad esse, non per se, sed per aliud; et eum de esse redeant ad non esse, quantum ad se, nisi sustineantur per alind, quomodo illis simpliciter convenit, aut perfecte sive absolute esse, et non magis fere vix non esse? Cumque esse solius ejusdem ineffabilis Spiritus intelligi nullo modo possit, aut ex non esse inceptum 428, aut D aliqueur pati 429 posse, ex co quod est in non esse, defectum; et quidquid ipse est, non sit per aliud

A quam per se, id est, per hoc quod ipse est, nome lujus esse merito solum intelligitur simplex perfectumque et \*30 absolutum? Quod vero sic simpliciter et omnimoda ratione solum est perfectum, simplex et 431 absolutum, id nimium quodammodo jure dici potest solum esse: et econtra 432, quidquid per superiorem rationem, nec simpliciter, nec perfecte, nec absolute esse; sed vix esse, aut fere non esse cognoscitur; id utique aliquo modo recte, non esse dicitur. Secundum hanc igitur rationem ille solus creator Spiritus est, et omnia creata, non sunt; nec tamen omnino 433 non sunt, quia per illum qui solus absolute est, de nihilo aliquid facta sunt.

## CAPUT XXIX [al. XXVIII] 434.

Quoa ejus locutio idipsum sit quod ipse, et ipsi sit consubstantialis, cum non sint duo, sed unus Sviritus.

Conspectus capitis. — Summus Spiritus nihil fecit nisi per seipsum; quidquid autem fecit, per suam noentionem fecit. Ergo ejus locutio seu verbum non est aliud quam ipse summus Spiritus. Deinde ista locutio per quam factum est quidquid creatum est, non est creatura, sed est omni creatura prior. Ergo ipsa est creans Spiritus. Rursus: Ista locutio est summi Spiritus intelligentia; summa autem natura, cum sit simplex, est ipsa sua intelligentia. Ergo summa natura est ipsa sua locutio; et have est illi consubstantialis, quia ipse individuus est Spiritus.

Jam vero 438 his quæ de proprietatibus hujus summæ naturæ ad præsens mihi ducem rationem scquenti occurrerunt 436 perspectis, opportunum existimo ut de ejus locutione, per quam facta sunt omnia, si quid possim, considerem. Etenim cum omnia quæ de illa supra potnit animadvertere, rationis robur inflexibile teneant, illud me maxime cogit de illa diligentius disentere, quia id ipsum, quod ipse summus spiritus est, probatur esse. Si enim ille nihil feeit, nisi per seipsum, et quidquid ab eo factum est per illam est factum, quomodo illa est aliud quam quod est idem 437 ipse? Amplius: asserunt utique inexplicabiliter ea quæ jam inventa sunt, quia nihil omaino potuit unquam aut potest subsistere præter ereantem spiritum et ejus creaturam. Hanc vero spiritus ejusdem locutionem impossibile est. 438 inter creata contineri : quoniam quidquid creatum subsistit 439, per illam factum est; illa vero per se fieri uon potuit. Nihil quippe per seipsum fieri potest, quia quidquid fit, posterius est eo per quod fit; et

#### VARIÆ LECTIONES.

\*\*\* Cap. 27 est in mss. caput 28 \*\*\* Tit. Creata... Inon sint ms. Thu. 90 creatura... Inon sit \*\*\* Vere non esse mss. Vict. 3. Sag. Thu. S. Mich. Cister. fere non esse \*\*\* Quoniam in quantum mss. Vict. Sag. S. Mich. Quoniam, inquam \*\*26 floc quod mss. hoc quia \*\*\* Deinde, cum omnia quæcunque aliud sunt quam ipse ms. Thu. 50. deinde cum omnia quæcunque aliud sunt quam ipsa, ms. Thu. 90. denique cum omnia alia sunt quam ipse. \*\*\* Aut non esse inceptum mss. aut ex non esse inceptum \*\*\* Aut aliquam pati mss. aut aliquem pati \*\*\* Merito intelligitur simpliciter solum perfectum et mss. Vict. Sag. Cister. merito solum intelligitur simplex, perfectumque \*\*\* Solum est perfectum simpliciter et mss. Vict. Sag. Gem. solum est perfectum simplex et \*\*\* A contra mss. e contra \*\*\* Nee tamen omnia mss. nee tamen omnino \*\*\* Cap. 28 est in mss. cap. 29. \*\*\* Jam nunc mss. Vict. Sag. Thu. Cister. Jam vero \*\*\* Sequenti occurrunt mss. evc. Thu. sequenti occurrent \*\*\* Quam est idem mss. quam quod est idem \*\*\* Impossibile ex mss. impossibile est \*\*\* Creatum subsistit mss. Thu. ercatum existit

nihil est posterius scipso. Relinquitur itaque ut hæc A summi spiritus locutio, cum creatura esse non possit, non sit aliud quam summus spiritus. Denique, lace ipsa locutio nihil alind potest intelligi quam ejusdem spiritus intelligentia, qua cuneta intelligit. Quid enim est aliud illi rem Ioqui aliquam, hoc loquendi modo, quam intelligere? Nam non, ut homo, non semper dicit 450 quod intelligit. Si igitur summe simplex natura non est aliud quam quod est sua intelligentia, quemadmodum est idem quod est 441 sua sapientia, necesse est ut similiter non sit aliud quam quod est sua locutio. Sed quoniam jam manifestum est summum spiritum unum tantum esse, et omnimode individuum, necesse est ut sic illi hæc sua locatio sit consubstantialis 442, ut non sint duo, sed unus spiritus.

## CAPUT XXX [al. XXIX] 413.

Quad eadem locutio non constet ex pluribus verbis, sed sit unum Verbum.

Conspectus capitis. — Cum ista locutio sit consubstantialis summe naturæ quæ simplex et una est, pariter simplex et una est, nec pluribus proinde constat verbis, sed est unum Verbum.

Cur igitur dubitem quod supra dubium dimiseram, scilicet, utrum hæc locutio in pluribus verbis an in uno verbo consistat? Nam si sic est summæ naturæ consubstantialis, ut non sint duo, sed unus spiritus, utique sicut illa \*\*\* summe simplex est, ita et ista. Non igitur constat pluribus verbis; sed est unum \*\*\* Verbum, per quod facta sunt omnia.

## CAPUT XXXI [at. XXX].

Sed veritas essentiæ, facta vero sint aliqua veritatis imitatio. Et quæ naturæ magis sint et præstantiores quam aliæ.

Conspectus capitis. — Verbum quo dicuntur et per quod facta sunt omnia est consubstantiale summæ incommutabilitati, quia consubstantiale est summæ naturae quæ est ipsa sua incommutabilitas. Ergo Verbum illud non est vera similitudo mutabilium, que tamen ad illius exemplum facta sunt. Verum cum illius essentia summe sit, et sola vere sit, ipsum est existendi veritas, extera vero non sunt nisi illius imitatio. Unde creatura tanto magis est, et tanto præstantior, quanto similior est illi Verbo quod summe est, et summe magnum. Hine naturæ viventes præstant non viventibus, sentientes non sentientibus, rationales non rationalibus. Hinc etiam liquet quia illa magis sunt quam ista : nam D i la n tura magis est quæ similior est summæ essentiæ. Quæ autem plura participat, similior est seu in pluribus est similis summæ essentiæ; illa vero plara participat, cui plura possunt saltem ogitat one auferri. Porro cum omnis essentia co

ipso magis sit et præstantior, quo similior est illi essentiæ quæ summe est et summe præstat, manifestum est quia Verbum non est creaturæ similitudo, sed vera essentia; et in creatis non est absoluta essentia, sed veræ essentiæ imitatio: sicque ipsa creata eo magis vel minus sunt vera, quo magis vel minus illi appropinquant.

Sed eece videtur 437 mihi suboriri nee facilis nec ullatenus sub ambiguitate relinquenda quæstio. Etenim omnia hujusmodi verba, quibus res quaslihet mente dicimus, id est cogitamus, similitudines et imagines sunt rerum quarum verba sunt; et omnis similitudo, vel imago 448, tanto magis vel minus est vera, quanto magis vel minus imitatur rem cujus est similitudo. Quid igitur 449 tenendum est de Verbo, quo dicuntur et per quod facta sunt omnia? Erit, an B non erit 450 similitudo corum quæ per ipsum facta sunt? Si enim ipsum est vera mutabilium similitudo, non est consubstantiale summæ incommutabilitati: quod falsum est. Si autem non omnino 451 vera, sed qualiscunque similitudo mutabilium est, non est Verbum summæ veritatis omnino verum: quod absurdum est. At si nullam mutabilium habet similitudinem, quomodo ad illius exemplum facta sunt? Verum forsitan nihil hujus remanebit 434 ambiguitatis, si 16 quemadmodum in vivo homine veritas hominis esse dicitur, in pieto vero simil.t::do sive imago illius veritatis, sic existendi veritas intelligitur 453 in Verbo, cujus essentia sic summe est, ut quodaminodo illa sola sit, in his vero quæ in ejus comparatione quodammodo non sunt, et tamen per C illud et secundum illud facta sunt aliquid, aliqua imitatio 454 illius summæ essentiæ perpendatur. Sic quippe Verbum summæ veritatis, quod et ipsum est summa veritas, nullum augmentum vel detrimentum sentiet, secundum hoc quod magis vel minus creaturis sit simile; sed potius necesse erit omne quod creatum est tanto magis esse et tanto esse præstantius, quanto similius est illi quod summe est, et summe magnum est. Hinc etenim fortasse, imo non fortasse, sed pro certo, hine omnis intellectus 455 judicat naturas quolibet modo viventes præstare non viventibus, sentientes non sentientibus, rationales irrationalibus. Quoniam enim summa 456 natura suo quodam modo singulari 457 non solum est, sed et vivit, et sentit, et rationalis est, liquet quoniam omnium quæ sunt 458, id quod aliquo modo 459 vivit magis est illi simile, quam id quod nullatenus vivit; et quod modo quolibet vel corporeo sensu coonoscit aliquid, magis

#### VARIÆ LECTIONES.

sit illi hæe sua locutio consubst. mss. ut sie illi sua locutio, sit consubstantialis sua locutio consubst. mss. ut sie illi sua locutio, sit consubstantialis sua locutio consubst. mss. ut sie illi sua locutio, sit consubstantialis sua locutio consubst. mss. caput 50. sub locution lilla sub locuti

quam quod 500 nihil omnino sentit; et quod ratio- A non est similitudo? cum omne verbum quo aliqua nale est, magis quam quod rationis 461 capax non est. Quon'am vero simili ratione quædam naturæ magis minusve sunt quam aliæ 462, perspicuum est. Quemadmodum enim natura illud præstantius est, quod per naturalem essentiam propinquius est præstantissimo, ita utique illa natura magis est, cujus essentia similior est summæ essentiæ. Quod sie quoque animadverti facile posse existimo. Nempe si cuilibet substantiæ, quæ et vivit, et sensibilis, et rationalis est, cogitatione 463 auferatur quod rationalis est, deinde quod sensibilis, et postea quod vitalis, postremo ipsum undum esse, quod remanet; quis non intelligat quod illa substantia quæ sic paulatim destruitur, ad ininus et minus 464 esse, et ad ultimum ad non esse gradatim perducitur? Quæ autem B singulatim 468 assumpta quamlibet essentiam ad minus et minus esse deducunt, eadem ordinatim assumpta, illam ad magis et magis esse perducunt 466. Patet igitur quia magis est vivens substantia quam non vivens, et sensibilis quam non sensibilis, et rationalis quam non rationalis. Non est itaque dubium quod omnis essentia eo ipso magis est, præstantiorque est, quo similior est illi essentiæ quæ summe est et summe præstat. Satis itaque manifestum est in Verbo, per quod 467 facta sunt omnia, non esse corum similitudinem, sed veram simplicemque essentiam; in factis vero non esse simplicem absolutamque essentiam, sed veræ illius essentiæ vix aliquam imitationem. Unde necesse est non idem Verbum, secundum rerum creatarum similitudinem, C magis vel minus esse verum, sed omnem 468 creatam naturam eo altiori gradu essentiæ dignitatisque consistere, quo magis illi propinquare videtur.

CAPUT XXXII [al. XXX] 469.

Quod summus Spiritus seipsum dicat cowterno Verbo. Conspectus capitis. — 1. Summus spiritus est ipsa summa sapientia : summa sapientia se ipsam æterne et summe intelligit, et idem est dicere quod intelligere. Ergo summus spiritus æterne se dieit, et proinde habet Verbum coæternum. 2. Cum mens rationalis se et ipsam summam sapientiam intelligat, summus spiritus, qui est æternus, principaliter æterne se intelligit. At si se æterne intelligit, wierne se dicit; si wterne se dicit, wterne est Verbum ejus apud ipsum. Et ita etiam si nulla alia existeret essentia, necesse foret Verbum illius esse illi coæternum.

Sed cum ita sit 470, quomodo illud quod simplex est 471 veritas potest esse Verbum eorum quorum

res sie mente dicitur, similitudo sit rei ejusdem; et, si non est verbum eorum quæ facta sunt per ipsum, quomodo constabit quia sit Verbum? Nempe omne verbum alicujus rei verbum est. Denique si nunquam creatura 472 esset, nullum ejus esset verbum. Quid igitur? An concludendum est quia si nullo modo esset creatura, nequaquam esset Verbum illud, quod est summa et nullius indigens essentia; aut fortasse ipsa summa 473 essentia, quæ Verbum est, essentia quidem esset æterna, sed Verbum non esset, si nihil unquam per illam fieret? Ejus enim quod non fuit, nec est, nec futurum est, nullum 474 verbum esse potest. Verum secundum hanc rationem, si nunquam ulla 475 præter summum spiritum esset essentia, nullum omnino esset verbum in illo. Si nullum in illo verbum esset, nihil apud se dicerct 476, si nihil apud se diceret, cum idem sit illi 477, sic dicere aliquid quod est intelligere, non aliquid intelligeret; si nihil intelligeret, ergo summa sapientia, quæ non est aliud quam idem spiritus, nihil intelligeret: quod absurdissimum est. Quid igitur? Si enim nihil intelligeret, quomodo esset summa sapientia? Aut si nullo modo esset aliquid præter illam, quid illa intelligeret? Sed nunquid seipsam non intelligeret? At quomodo 478 vel eogitari potest quod summa sapientia se aliquando non intelligat; cum mens 479 rationalis possit non solum suimet, sed et illius summæ sapientiæ reminisci; et illam 480, et se intelligere 481? Si enim mens humana nullam ejus aut sui habere memoriam aut intelligentiam 483 posset, nequaquam se ab irrationalibus creaturis, et illam ab omni creatura, secum sola tacite disputando, sicut nune mens mea facit, discerneret. Ergo summus ille spiritus, sicut est æternus; ita æterne sui memor est, et iutelligit se ad similitudinem mentis rationalis; imo non ad ullius similitudinem, sed ille principaliter, et mens rationalis ad ejus similitudinem. At si æterne se intelligit, æterne se dicit. Si æterne se dicit, æterne est Verbum ejus apud ipsum. Sive igitur ille cogitetur nulla alia existente essentia, sive aliis existentibus, necesse est Verbum illius coæternum illi esse cum ipso-

#### CAPUT XXXIII [al. XXXI].

D 483 Quod consubstantiali uno Verbo dicat se, et quod facit.

Conspectus capitis. — Verbum, quo seipsum sum-VARIÆ LECTIONES.

460 Magis est quam quod mss. magis quam quod 461 Magis quam rationis mss. magis quam quod rationis Minusve sunt quam aliæ mss. Thu. minusve sunt quam aliquæ aliæ 463 Cogitatione mss. Thu. a cogitatione mss. Vict. Sag. ad minus et minus 465 Singillatin mss. singulatin 466 Perducent mss. perducunt 467 In verbo, quo mss. in verbo per quod 468 Sed onnem mss. Thu. si onnem 469 Cap. 30 est in mss. caput 31. et in mss. Gem. et Cister. caput 32. sub hoc titulo: Quod summus Spiritus, etc. ut in titulo capitis 31. in editis. 470 Cum ita sit mss. Thu. cum ita sint 471 Simpliciter est mss. simplex ex 472 Si muquam creatura mss. Thu. si nunquam natura ms. S. Mich. si nunquam creata 473 Illa summa mss. Ipsa summa 474 Nec Inturum est, nullum ms. Thu. 90. nec Inturum non est 475 Si munquam ulla ms. Thu. 30. Si nunquam illa 476 Nihil apud se diceret cum mss. excepto S. Mich. Nihil apud se diceret, si nihil apud se diceret, cum 477 Sit illi mss. Thu. si illa 478 Aut quomodo mss. at quomodo 479 Cum aliquando mens mss. Vic. Sag. Thu. omitt. aliquando 480 Sed et illam mss. et illam 481 Et se intelligere mss. Thu. a se intelligere 482 Ant intelligentiam mss. Thu. nec intelligentiam 483 Cap. 31 iu mss. est caput 323 in mss. Gem. Cister. est caput 33. sub hoc titulo: Quod uno verbo etc ut in titulo capitis 32. D. In titulo Coxeterno verbo mss. Thu. 30. coxeternum verbo ut in titulo capitis 32. D. In titulo Coæterno verbo mss. Thu. 30. coæternum verbo

mus Spiritus dicit, est idipsum quod summus spi- A imaginem 193, ad ejus similitudinem 493, tanquam ritus, ut supra demonstratum est. Verbum etiam, quo dieit ea quæ facta sunt, est ipse summus spiritus, at supra pariter est probatum. Ergo unum est sibi consubstantiale Verbum quo summus spiritus se dicit, et quo ea dicit quæ facit. Præterca Verbum, quo se dicit summa sapientia, convenientissime dici potest Verham ejus, quia perfectam ejus tenet similitudinem: Verbum enim est imago rei ex cogitatione formata; et ideo tanto verius est verbum, quanto verius rem mens cogitat. Iterum, mens rationalis, cum se cogitando intelligit, imaginem suam seu verbum sui producit quod a se non nisi ratione potest separari. Ergo et summa sapientia, cum se dicendo intelligit, gignit consubstantialem sibi similitudinem suam, id est Verbum suum. Verbum istud dici potest et imago et figura et character ejus : Verbum autem quo creaturam dicit, verbum, aut imago, aut figura creaturæ dici non potest; quia est principalis ejus B essentia. Ergo summus spiritus ereaturam non dient Verbo creaturæ, sed suo. Ergo quidquid dicit, Verbo suo dieit. Ergo unico eodemque Verbo dicit seipsum et cuncta quæ fecit.

Sed ecce quærenti mihi de Verbo quo Creator dicit omnia quæ facit, obtulit se Verbum quo seipsum dicit qui omnia facit. An ergo alio verbo dicit seipsum, et alio ea quæ facit 484; aut potius eodem ipso Verbo quo dicit scipsum, dicit quæcunque facit 485? Nam hoe quoque Verbum, quo seipsum dicit, necesse est idipsum esse quod ipse est 486, sieut constat de Verbo illo quo dicit ea quæ facta sunt a se. Cum eaim, etiamsi nihil unquam aliud esset nisi summus ille spiritus, ratio tamen cogat 487 Verbum illud quo se dicit ex necessitate esse, quid verius 488 quam hoc Verbum ejus non esse aliud quam quod ipse est? Ergo si et seipsum, et ca quæ facit 489, consubstantiali sibi Verbo dicit, manifestum est quia Verbi quo se dicit, et Verbi quo creaturam dicit, una substantia est. Quomodo ergo, si una substantia 490 est, duo verba sunt? Sed 17 forsitan non cogit identitas substantiæ Verbi unitatem admittere 491. Nam idem ipse qui his verbis loquitur, eamdem cum illis 492 habet substantiam, et tamen Verbum non est. Sed utique verbum, quo se dicit summa sapientia, convenientissime dici potest Verbum ejus seeundum superiorem rationem, quia ejus perfectam tenet simintudinem. Nam nulla ratione negari potest, cum mens rationalis seipsam cogitando intelligit imaginem ipsius nasci in sua cogitatione : into ipsam cogitationem sui esse suam

ex ejus impressione formatam. Quamcunque enim rem mens, seu per corporis imaginationem seu per rationem cupit veraciter cogitare, ejus utique similitudinem, quantum valet, in ipsa sua cogitatione 498 conatur exprimere. Quod quanto verius facit, tanto rem ipsam verius cogitat; et hoc quidem, cum cogitat aliquid aliud quod ipsa non est, et maxime emm aliquod cogitat 496 corpus, clarius perspicitur. Cam enim eogito notum mihi hominem absentem, formatur acies cogitationis meæ in talem imaginem ejus qualem illam per visum oculorum in memoriam attraxi; quæ imago in cogitatione, verbum est ejusdem hominis, quem cogitando 497 dico. Habet igitur mens rationalis, cum se cogitando intelligit, secum imaginem suam ex se natam, id est eogitationem sui ad suam similitudinem, quasi sua impressione formatam, quamvis ipsa se a sua imagine, non nisi ratione sola, separare possit, quæ imago ejus verbum ejus est. (53) 498 Hoc itaque modo, quis neget summam sapientiam, cum se dicendo intelligit 499, gignere consubstantialem sibisimilitudinem suam, id est Verbum suum? Quod Verbum, licet de re tam singulariter eminenti proprie aliquid satis convenienter dici non possit, non tamen inconvenienter, sieut similitudo, ita et imago, et figura 500 et character, ejus dici potest. Verbum autem quo creaturam dicit, nequaquam similiter est verbum creaturæ, quia non est ejus similitu-C. do, sed principalis essentia. Consequitur igitur ut ipsam creaturam non dieat verbo creaturæ. Cujus ergo verbo eam dicit, si non dicit eam verbo ejus? Nam quod dicit, verbo dicit; et verbum alicujus est verbum, id est similitudo. Sed si nihil aliud dicit quam se aut creaturam nihil dicere potest, nisi aut suo, aut ejus verbo. Si ergo nihil dieit verbo ereaturæ, quidquid dicit, Verbo suo dicit. Uno igitur eodemque Verbo dicit seipsum, et quæcunque fecit. CAPUT XXXIV [al. XXXIII] 501.

Quomodo suo 502 Verbo videri 503 possit dicere creaturant.

Conspectus capitis. — Ipse est summa ratio, in qua sunt omnia quæ facta sunt. Ergo cum dicit seipsum, dicit omnia quæ facta sunt. Creaturæ autem in seipsis sunt essentia mutabilis; in ipso sunt ipsa prima essentia, et prima existendi veritas.

Sed quomodo tam differentes res, seilieet creans

## VARIÆ LECTIONES ·

486 Quod ipsum est mss. quæ facit 486 Quod ipsum est mss. quod ipse est 487 Tamen cogit mss. tamen cogat 488 Quod verius mss. quid verius 489 Ét ea quæ fecit mss. et ea quæ facit 490 Si una substantia ms. Thu. si una summa substantia 491 Unitatem admittere ms. Vic. 3. unitatem amittere 492 Eamdem illis mss. Thu. eamdem eum illis 493 Sui esse imaginem mss. sui esse suam maginem 494 Ad sui similitudinem mss. ad ejus similitudinem 495 Sua cogitatione mss. Thu. sua cognitione 496 Cum aliquid cogitat mss. cum aliquod cogitat 497 Quem cogitando ms. Thu. 90. quam cogitando 498 Cap. 32. in mss. omnibus continuatur Caput præcedens 499 Dicendo intelligat mss. dicendo intelligit 600 Ita et imago et figura mss. Thu. 90. omitt. ita et imago 501 Cap. 53 est in mss. caput 54 cum hoc titulo: Quomodo suo verbo videri ctc. ut in titulo capitis 53 502 In tit. quod suo mss. quomodo suo 503 Videre mss. ct ed. Got. videri

et creata essentia, dici possunt uno Verbo, præsertim A cum Verbum ipsum sit dicenti coæternum; creatura autem non sit illi coaterna? Forsitan quia ipse est 504 summa sapientia et summa ratio, in qua sunt omnia quæ facta sunt; quemadmodum opus, quod fit secundum aliquam artem, non solum quando fit, verum et antequam fiat, et postquam dissolvitur, semper est in ipsa arte non aliml quam quod est ars ipsa. Ideireo cum ipse summus Spiritus dicit seipsum, dicit omnia quæ facta sunt. Nam et antequam ficrent, et cum jam facta sunt, et cum corrumpuntur, seu aliquo modo varientur, semper in ipso sunt, non quod sunt in seipsis, sed quod est idem ipse 505. Etenim in seipsis sunt essentia mutabilis 506, secundum immutabilem rationem 807 creata; in ipso vero sunt ipsa prima essentia, et prima existendi B veritas cui, prout magis utcunque illa similia sunt 508, ita verius et præstantius existunt. Hoc itaque modo non irrationabiliter asseri potest quia, cum seipsum dicit summus ille Spiritus, dicit etiam quidquid factum est uno codemque Verbo.

## CAPUT XXXV [al. XXXIV] 809.

Quod quidquid factum est, in ejus Verbo et scientia, sit vita et veritas.

Conspectus capitis. — Omnia quie sunt in summo Spiritu, eadem et codem modo sunt in Verbo ejus, quia ipsum est illi consubstantiale. Ergo omnia sunt in Verbo vita et veritas. Et quandoquidem scire est idem illi quod dicere, sicut omnia sunt in Verbo vita et veritas, ita sunt in scientia ejus.

Verum cum constet quia Verbum 510 ejus consubstantiale est illi et perfecte similé, necessario con-C sequitur ut omnia quæ sunt in illo, cadem et eodem modo sint in Verbo ejus. Quidquid igitur factum est, sive vivat, sive non vivat, aut quomodocunque 511 sit in se, in illo est ipsa vita et veritas. Quoniam autem idem est summo Spiritui scire quod intelligere, sive dicere, necesse est ut codem 512 modo sciat omnia quæ scit quod ea dicit aut intelligit. Quemadmodum igitur omnia sunt in Verbo ejus vita et veritas, ita sunt in scientia ejus.

#### CAPUT XXXVI (54)

Quam incomprehensibili modo dicat, vel sciat res a se factas.

Conspectus capitis. — Cum res in nostra scientia sint non secundum carum essentiam, sed secundum similitudinem; verius sunt in ipsis, quam in nostra scientia. Et tamen constat quod tanto verius sint in

Verbo, quam inscipsis; quanto verius existit creatrix, quam creata essentia. Quod humana scientia comprehendere non potest.

Qua ex re 113 manifestissime comprehendi potest quomodo dicat idem Spiritus, vel quomodo sciat ea qua facta sunt, ab humana 815 scientia comprehendi non posse 518. Nan nulli dubium creatas substantias bi6 multo aliter esse in scipsis, quam in nostra scientia. In scipsis namque sunt per ipsam suam essentiam; in nostra vero scientia non sunt earum essentiæ 517 sed earum similitudines. Restat igitur ut tanto verius sint in serpsis 518\_519, quam in nostra scientia; quanto verius sunt alicubi per suam essentiam, quam per suam similitudinem. (55) 223 Cum ergo et hoc constet, quia omnis creata substantia tanto verius est in Verbo, id est in intelligentia 621 Creatoris, quam in seipsa; quanto verius existit creatrix quam creata essentia : quomodo comprehendat humana mens, cujusmodi sit illud dicere et illa scientia, quæ sic longe superior et verior est creatis substantiis; si nostra scientia tam longe superatur 522 ah illis, quantum earum similitudo distat ab carum essentia.

## CAPUT XXXVII [al. XXXVI] 823.

Quod quidquid ipse est ad creaturam, hoc sit et Verbum ejus; nec tamen ambo simul pluraliter 1824. Conspectus capitis. — Summus Spiritus per Verbum fecit omnia. Ergo et ipsum Verbum fecit eadem omnia: quod enim summus Spiritus per Verbum facit per se facit; et Verhi summique Spiritus una est essentia, qua: sola est creatrix et principium omnium quæ sunt. Quidquid ergo summus Spiritus est ad creaturam, hoc et Verbum ejus est : et proinde sicut ille est creator, ita et istud; nec tamen sunt duo, sed unus creator et unum principium.

Verum cum manifeste rationes superiores doceant summum Spiritum per Verbum suum fecisse omnia, nunquid non et ipsum Verbum fecit eadem omnia? Quòniam enim illi est consubstantiale, cujus est Verbum, necesse est ut sit summa essentia. Summa autem essentia non est nisi una, quæ sola creatrix et solum principium est omnium quæ facta sunt. Ipsa namque sola fecit, non per aliud quam per se, omnia ex nihilo. Quare quæcunque summus Spiritus facit, eadem et Verbum ejus facit, et similiter 525. Quidquid igitur 18 summus spiritus est ad creaturam; hoc et Verbum 1526 ejus est. et similiter. Nec tamen ambo simul

## ARIÆ LECTIONES.

Quia ipsa est mss. quia ipse est 508 Quod est idem ipse ms. Thuan. 30. quod est idem esse ms. Thu. 90. quod est ipse 506 Essentia mutabilis mss. Thu. essentia mutabili 507 Mutabilem rationem mss. Vict. Sag. Gem. immutabilem rationem 508 Similia sint mss. similia sunt 509 Cap. 34 est in mss. caput 35. sub hoc titulo: Quod quicquid etc. ut in titulo Capitis 54. in editis. 510 Quia verbum mss. exceptis Thu. quia verbum ejus 511 Aut quodcunque mss. aut quomodoeunque 512 Quod eodem mss. Vict. Sag. Thu. Gem. Cister. ut eodem 513 Qua ex re in mss. hic incipit Caput 36 sub hoc titulo: Quam incomprehensibili etc. ut in titulo Capitis 35 in excusis 514 Aut humana mss. ab humana 513 Comprehendi non posse mss. Thu. 90. omitt. non posse 516 Creatas substantias mss. Thu. 30. increatas substantias 517 Eorum essentia mss. earum essentiæ 518-519 Sit in seipsis mss. sint in seipsis 520 In mss. continuatur caput præcedens. 521 Et intelligentia mss. id est in intelligentia 522 Tantum superatur mss. tam longe superatur 523 Cap. 35 est in mss. Caput 37 524 Similiter pluraliter mss. exceptis Thu. simul pluraliter 525 Facit similiter. mss. facit, et similiter. 526 Hoc et verbum mss. Thu. hoc autem verbum

pluraliter, quia non sunt plures creatrices summæ A tudinem alterius ad alterum, quia nee duo verba, essentiæ. Sient igitur ille creator est rerum et principium; sic et Verbum ejus : nec tamen sunt duo, sed unns creator, et unum principium.

## CAPUT XXXVIII [al. XXXVII] 527.

Quod dici non possit quid duo sint, quamvis necesse sit esse duos.

Conspectus capitis. — Quidquid summus Spiritus et Verbum sunt in essentia et ad ereaturam, nempe quod sit veritas, et quod sit creator, hoc unicuique et utrique sie convenit; ut tamen non sint due, ant due veritates, aut due creatores; sed unum sint. Ille tamen, cujus est Verbum, non potest esse verbum suum : nec verbum potest esse ille, cujus est verbum. Ergo in eo solo quod ille non est ex isto, hoc antem est ex illo, admittitur pluralitas. Constat ergo quod sint duo; sed exprimi non potest quid duo sint : non enim sunt B duo spiritus, nec duo creatores, nec duo verba, nee duæ imagines.

Studiose itaque attendendum est quiddam, quod, valde insolitum aliis rebus, in summo Spiritu et Verbo ejus videtur evenire. Nam certum est sic unicuique 598 singulatim, et utrisque 529 simul inesse quidquid sunt in essentia, et quidquid sunt ad creaturam, ut et singulatim perfectum 830 sit ambobus. et tamen pluralitatem non admittat in duobus. Licet enim singulatim et ille perfecte sit summa veritas et Creator, et verbum ejus sit summa veritas et creator; non tamen ambo simul sunt duæ veritates, aut duo creatores. Sed cum hæc ita sint, miro tamen modo apertissimum est quia nec ille, cujus est Verbum, potest esse Verbum suum; nec Verbum po-C test esse iste enjus est 831 Verbum, ut in eo quod significat vel quid sint substantialiter, vel quid sint ad creaturam semper individuam tencant unitatem. In co vero, quod ille non est ex isto: hoe autem est 832 ex illo; ineffabilem admittant pluralitatem : ineffabilem certe; quamvis enim necessitas cogat ut sint duo, nullo tamen modo exprimi potest quid dno sint 533. Nam etsi forte, 534 duo pares aut aliquid aliud similiter adinvicem possint dici, in his ipsis tamen relativis si quæratur quid sit illud de quo dicuntur, non potest dici 535 pluraliter, quemadinodum dicuntur duæ pares lineæ, aut duo homines similes. Quippe nec sunt duo 836 pares spiritus, nec duo pares creatores, nec duo aliquid, quod significet sed nee duo aliquid, quod designet propriam habi-

nee dux imagines. Verbum namque hoc ipsum quod Verbum est, aut imago, ad alterum est; quia non nisi alicujus Verbum est ant imago; et sic propria sunt hæe alterius, ut nequaquam alteri coaptentur. Nam ille, enjus 837 est Verbum aut imago nee imago, nec Verbum est. (56) Constat igitur quia 838 exprimi non potest quid duo sint, summus Spiritus et Verbum ejus, quamvis quibusdam singulorum proprietatibus cogantur esse duo. Etenim proprium unius est esse ex altero, et proprium est alterius alterum esse ex illo 539.

## CAPUT XXXIX (57).

Quod idem Verbum sit a summo Spiritu, nascendo. Conspectus capitis. — Verbum summi Spiritus sic ex co est, quasi idem ipsum de eodem ipso. Et ita perfectam ejus, quasi proles parentis, tenet similitudinem. Ergo non convenientius cogitari potest ex illo esse, quam nascendo. Et quidem congruentius de illo nasci dicitur; quam multa dicantur nasci de aliquo a quo habent ut sint, sed cum quo nullam habent similitudinem : ut capilli qui de capite nasci dicuntur.

Quod ipsum nullo 640 utique verbo videtur familiarius posse proferri, quam si dicatur proprium esse unius nasci ex altero; et proprium alterius, nasci alterum ex ipso. Certum namque jam constat 841 quia Verbum summi Spiritus non sic est ex eo, quemadmodum ea quæ ab illo facta sunt; sed quemadmodum Creator de Creatore 549, summum de summo. Et ut plena brevitate omnimoda absolvatur similitudor<sup>543</sup>, penitus idem ipsum est de eodem ipso, et ita ut nullatenus sit nisi ex eo. Cum igitur pateat Verbum summi Spiritus sic esse ex ipso solo, ut perfectam ejus quasi proles parentis teneat similitudinam: nec si esse ex ipso ut 844 fiat ab eo, profecto nullo modo convenientius cogitari potest ex illo esse quam nascendo. Nempe si innumerabiles res indubitanter dicuntur nasci ex his ex quibus habent ut sint; cum nullam eorum, de quibus nasci dicuntur, teneant similitudinem sicut proles parentis. Dicimus enim capillos nasci de capite et poma ex arbore, licet nec illi capitis, nec ista arboris similia sint. Si, inquam, multa hujusmodi non absurde dicuntur nasci, tanto congruentius dici potest Verhum summi Spiritus ex illo existere 848, nascendo; quanto perfectius, quasi corum aut essentiam aut habitudinem ad creaturam; p proles parentis, trahit ejus 846 similitudinem ex illo existendo.

## VARIÆ LECTIONES.

527 Cap. 37 est in mss. caput 38 528 Est, unique mss. est, sit unique 529 Et utrisque mss. Thu. ex utrisque so Singulatin perfectum mss. Thu. singulatin perfectumque so Esse cujus est mss. esse ille cujus est so Singulatin perfectum mss. Thu. singulatin perfectumque so Esse cujus est mss. esse ille cujus est so Sic autem est mss. hoc autem est so Quid duo sint mss. Thu. quod duo sint so Nam si forte mss. Vict. Sag. nam etsi forte so Non potest dici mss. Vict. Sag. Cister. non poterit dici so Non sunt duo mss. Thu. Vict. Sag. nee sunt duo so Cap. 58. In mss. continuatur caput pracedens. Quod idem verbum mss. S. Mich. quod idem verho so Constat igitur quod mss. constat autem quia so Alterum esse ex illo mss. Thu. omit. esse so Quod ipsum nullo etc. in mss. hic incipit Caput 39 st Jam constat, quod mss. jam constat quia so Quennadmodum de creatore mss. exceptis Thu. quemadmodum Creator de Creatore so Absolvatur similitudo mss. Thu. 90. absolvatur plenitudo st Ex eo ipso ut mss. Vict. Sag. Thu. 50. Cister. ex ipso ut so Vict. Sig. Thu. 30. Cister. ex ipso ut 545 Ex illo existere ms. Vict. 13. ex illo subsistere 546 Trahit ejus ms. Vict. 13. trahat eins

NOTÆ.

## CAPUT XL [al. XXXIX] 517.

MONOLOGIUM.

Quod verissime ille pareus, illud vero 548 proies.

Conspectus capitis. — Tanto verius ille parens, et istud proles dicitur: quanto magis ille ad hanc generationem solus sufficit, et istud similitudinem ejus exprimit nulla admista dissimilitudine. Ergo illius proprinm est, verissimum esse parentem: istius vero, esse verissimam prolem.

Quod si convenientissime dicitur nasci, et tam simile est illi de quo nascitur 859, cur æstimetur simile, quasi proles parenti; non potius asseratur quia tanto verior est ille parens, et istud proles 850, quanto magis et ille ad hujus 851 nativitatis perfectionem solus sufficit, et quod nascitur ejus similitudinem exprimit? Namque in rebus aliis, quas parentis prolisque certum est habitudinem habere, nulla sie gignit ut omnino nullius indigens sola per se ad B gignendam prolem sussiciat; nulla sie gignitur, ut nulla admista dissimilitudine omnimodam similitudinem parentis exhibeat. Si ergo Verbum summi Spiritus sic est omnino ex ipsius sola essentia, et sie singulariter est illi simile ut nulla proles sie sit omnino ex sola parentis essentia, aut sie similis parenti, profecto nullis rebus tam convenienter videtur aptari habitudo parentis et prolis, quam summo Spiritui et Verbo ejus. Quapropter illius est proprium verissimum 859 esse parentem, istius vero verissimani 853 esse prolem.

## CAPUT XLI [al. XL] 554.

Quod ille verissime gignat 855, illud verissime gignatur 855.

Conspectus capitis. — Ergo summi Spiritus est C verissime gignere, et Verbi ejus verissime gigni.

At hoc 886 constare non poterit, nisi pariter ille verissime gignat; et istud verissime gignatur. Sieut igitur illud est perspicuum, ita hoc esse certissimum necesse est. Quare summi Spiritus est verissime gignere, et Verbi ejus verissime gigni.

## CAPUT XLII (58).

Quod alterius verissime sit esse genitorem et Patrem; alterius genitum et Filium.

Conspectus capitis. — Ergo hic Pater, hoc Filius est, non vero hic mater, et hoc filia dici debet: non quod sit ulla in his sexus differentia; nee quod validior sit ut plurimum sexus masculinus: sed potius quia Patris nomen magis quam matris huic convenit, cui ad gignendum nulla alia causa sociatur: et nomen Filii magis quam filiæ huic congruit, qui similior est Patri: cum Filius semper sit Patri similior, quam filia quæ est disparis sexus.

Vellem jam guidem 557, et forte possem, illum esse verissime Patrem; hoc vero verissime esse Filium concludere. Sed nec hoc negligendum 19 existimo, an Patris et Filii, et an matris 888 et filiæ magis illis apta sit appellatio, cum in eis nulla sit sexus discretio. Nam si ideireo convenienter est ille Pater, et proles ejus Filius, quia uterque est Spiritus: cur non pari ratione alteri convenit esse matrem. alteri filiam, quia uterque est veritas et sapientia? An quia in his naturis, quæ sexus habent differentiam, melioris sexus est patrem esse vel filium; minoris vero, matrem vel filiam? Et hoc quidem naturaliter in pluribus; in quibusdam vero econtrario, ut in quibusdam avium generibus, in quibus femineus 860 sexus semper major et validior est; masculinus vero minor et infirmior. Aut certe ideireo magis convenit summo Spiritui dici Patrem quam matrem, quia prima et principalis causa prolis semper est in patre. Nam si maternam causam quolibet modo semper paterna præcedit, nimis est incongraum ut illi parenti adaptetur bei nomen matris, cui ad gignendam prolem nulla alia causa aut sociatur, aut præcedit. Verissimum est igitur summum Spiritum Patrem esse prolis suæ. Quod si filius semper similior est patri quam filia; n'hil autem similius est alteri quam summo Patri proles sua; verissimum est hanc prolem non esse filiam, sed Filium. (59) 568 Sicut igitur proprium est illius verissime gignere, istius vero gigni, sic proprium est illius esse verissimum gignitorem, istius vero verissimum esse genitum 563. Et sieut alter est verissimus parens, alter verissima proles; sic alter est verissimus Pater, alter verissimus Filius.

#### CAPUT XLIII (60).

Retractatio communionis amborum, et proprietatum singulorum.

Conspectus capitis. — Ita impossibile est eumdem esse qui gignit, et eum qui gignitur; ut tamen necesse sit idem esse illum qui gignit, et eum qui gignitur: et ita alius est genitor, alius genitus; ut non aliud sit genitor, quam quod est genitus. Itaque patet quia duo sunt, sed quid duo sunt latet: nec enim sunt duo Spiritus, nec duo Patres, nec duo Filii. Sic enim solis relationibus oppositi sunt, ut alter nunquam suscipiat, quod est proprium alterius: et sic concordes natura, ut alter semper teneat alterius essentiam. Unde nec Pater nuquam dicitur Filius, nec Filius unquam dicitur Pater; sed in Patre est essentia Filii, et in Filio est essentia Patris.

## VARIÆ LECTIONES.

#### NOT Æ.

<sup>(58)</sup> Alias est pars cap. 40.

<sup>(59)</sup> Alias hie incipit cap. 41.

<sup>(60)</sup> Alias est pars cap. 41.

Inventis tot et tantis 564 singulorum proprietati- A bus, quibus mira quædam tam ineffabilis quam inevitabilis in summa unitate probatur esse pluralitas, valde mihi videtur delectabile retractare sapius tam impenetrabile secretum. Ecce enim cum sic impossibile sit 605 enmdem esse qui gignit, et eum qui gignitur; atque emmdem esse parentem et prolem : ut necesse sit alium esse genitorem, alium genitum; et alium esse Patrem, alium Filium : sic tamen necesse 666 est idem esse illum qui gignit, et illum qui gignitur, nec non parentem et prolem, ut impossibile sit aliud esse genitorem 867, quam quod est genitus; aliud esse Patrem, quam quod est Filius. (61) 868 Et com ita sit alius ille, et alius ille, ut omnino pateat quod duo sint 869; sic tamen unum et idem ipsum 570 est, id quod est ille et ille, ut B penitus lateat qui duo sunt. Nam sie est alius Pater, alius Filius, ut, cum ambos dixerim, videam me duos dixisse; et sic est idipsum quod est, et Pater et Filius, ut non intelligam quid duos dixerim. Quamvis namque singulus Pater sit perfecte summus Spiritus, et singulus Filius sit perfecte summus Spiritus; sie tamen unum idemque 871 est Spiritus 872 Pater et Spiritus Filius, ut Pater et Filius non sint duo Spiritus, sed unus Spiritus : ut sicut singula propria singulorum non recipiunt pluralitatem, quia non sunt duorum; ita id quod commune est amborum, individuam teneat unitatem, quantvis totum sit singulorum. Nam sicut non sunt duo patres, aut duo filii; sed unus Pater, et unus Filius, quoniam singula sunt singulorum propria; ita non sunt duo, sed unus Spiritus; quamvis et singuli Patris, et singuli Filii, sit persectum esse Spiritum. Sic sunt oppositi relationibus, ut alter nunquam suscipiat proprium alterius; sic sunt concordes natura ut alter 573 semper teneat essentiam alterius. (62) 574 Sic enim diversi sunt, per hoc quod alter est Pater, et alter Filius 678, ut nunquam dicatur aut Pater Filius, aut Filius Pater; et sic idem sunt per substantiam, ut semper sit in Patre essentia Filii, et in Filio essentia Patris. Est enim non diversa, sed eadem; non plures, sed una utriusque essentia.

## CAPUT XLIV (63).

Quomodo alter alterius sit essentia.

Conspectus capitis. - Alter alterius essentia recte D alioquin non erit idem esse Patris et Filii, nec erit

dici potest ut summa unitas simplicitasque commendetur communis nature. Non tamen dicitur Pater essentia Filii, et Filius essentia Patris; quasi alter non per se, sed per alterum existat: summa enim essentia semper est per se, sient summa sapientia semper sapit per se. Unde Pater per se est, et pariter Filius per se est; quia Pater est summa essentia, et pariter Filius est summa essentia. Filius quidem est essentia nata de Patris essentia, et sapientia de sapientia; sed non ideireo minus perfecta est, nihilominus enim ipsa per se est, et per se sapit. Nec repugnat quod Filius et per se subsistat, et de Patre habeat esse. Nam a Patre habet ut per se sit et per se sapiat; alioquin non esset idem esse Patris et Filii. Denique utrique non aliud est habere essentiam, quam essentiam esse. Ergo sient habet alter alterius essentiam; ita alter est alterius essentia, hoc est, idem esse est alteri, quod est alteri.

Unde etiam si 576 alter alterius dicatur essentia, non erratur a veritate; sed summa unitas simplicitasque commendatur communis naturæ. Non enim quemadmodum intelligitur sapientia hominis, per quam homo sapiens est, qui per se non potest esse 877 sapiens; ita intelligi potest, si dicatur Pater essentia Filii, et Filius essentia Patris, ut co modo 678 sit Filius existens per patrem, et Pater per Filium, quasi non possit alter existens esse nisi per alterum; sieut homo non potest esse sapiens, nisi per sapientiam. Sieut namque summa sapientia 679 semper sapit per se; ita summa essentia semper est per se. Est autem persecte 580 summa essent a Pater, et perfecte summa essentia Filius; pariter ergo perfectus Pater per se est, et pariter perfectus <sup>581</sup> Filius per se est, sicut uterque sapit per se. Non enim idcirco minus perfecta est essentia vel sapientia Filius, quia est essentia nata de Patris essentia, et sapientia de sapientia; sed tune minus perfecta essentia vel sapientia esset, si non esset per se aut non saperet per se. Nequaquam enim repugnat ut Filius et per se 582 subsistat, et de Patre habeat esse. Sieut enim Pater habet essentiam, et sapientiam, et vitam in semetipso; ut non per alienam, sed per suam essentiam sit, per suam sapientiam sapiat, per suam vitam vivat; ita giguendo, dat Filio essentiam habere, et sapientiam et vitam in semetipso; ut non per extraneam, sed suam essentiam, sapientiam et vitam subsistat, sapiat et vivat;

## VARIÆ LECTIONES.

Inventis tot et tantis, etc. in mss. hic. incipit caput 45. sub hoc titulo: Retractatio, etc. ut in titulo capitis 42. in excusis.

568 Chin sit impossibile sie mss. Vict. Sag. cum sic impossibile sit 568 Sie tamen necesse mss. Thu. si tamen necesse 567 Alium esse genitorem... alium esse mss. aliud esse genitorem... aliud esse 568 In mss. continuatur | caput præcedens.

569 Quid duo sint mss. Thu. quod duo sint 570 Unum et idem ipsum mss. the Cister. unum et id ipsum 571 Unus idemque mss. unum idemque 572 Summus spiritus ms. S. Mich. omit. summus 573 Sicut sunt concordes natura, et alter mss. sic sunt natura concordes ut alter ms. Cister. omit. sunt tinuatur Caput præcedens. <sup>575</sup> Et aliter filius mss. Vict. Sag. omit. et <sup>576</sup> Unde etiam si etc. in miss. hic incipit Caput 44. cum eo titulo: Quomodo alter, etc. ut in titulo Capitis 45 in excusis. <sup>577</sup> Non potest esse per se mss. per se non potest esse <sup>578</sup> Ut co modo mss. Thu. ut eodem modo <sup>579</sup> Namque summa sapientia ms. Thuan. 50. omitt. summa <sup>580</sup> Est autem perfecte ms. Vict. 3. omit. perfecte <sup>581</sup> Et pariter perfectus mss. Vict. Sag. Thu. omit. pariter <sup>582</sup> Repugnat ut filius per se mss. Vict. Sug. Thu. Cister. repuguant ut filius et per se NOTÆ.

(61) Alias hie incipit cap. 42.

(63) Alias est pars cap. 45.

<sup>(62)</sup> Alias hie incipit cap. 45.

par Patri Filius : quod quam falsum 583 sit liqui- A Filius Patris essentiam quam Pater Filii, ita condissime superius pervisum est. Quare non repugnat Filium et subsistere per se, et esse de Patre; quia hoc ipsum, id est, per se ipsum posse subsistere, necesse est illum de Patre habere 884. Nam si quis sapiens suam me "88" sapientiam, cujns prius expers essem, doceret, utique hoc ipsa bed sapientia ejus facere non ineongrue diceretur, sed quamvis mea sapientia ab illius sapientia haberet esse et sapere; tamen cum jam esset, nonnisi sua essentia esset 887, nec saperet nisi seipsa 888. Multo igitur magis æterni Patris coæternus Filins, qui sie habet a Patre esse, nt non sint duæ essentiæ, per se subsistit, sapit et vivit. Non igitur sie intelligi potest quod Pater Filii, aut Filius Patris sit essentia; quasi alter non possit subsistere per se sed per alterum; sed ad B significandum 589 quam habent communionem summe simplicis, summeque unius essentiae, sic congruc 890 dici et intelligi potest quia sic est 891 alter idipsum quod alter, ut alter habeat essentiam alterius. Une itaque ratione, quoniam utique non aliud est habere essentiam, quam essentiam 20 esse: sicut habet alter alterius essentiam, ita est alter alterius essentia, id est, idem esse est alteri, quod alteri.

## CAPUT XLV [al. XLIV] 892.

Quod aptius dici possit Filius essentia Patris, quam Pater essentia Filii: et quod similiter sit Filius Patris virtus, et sapientia, et similia.

Conspectus capitis. — Magis tamen congruit Filium C dici essentiam Patris, quam Patrem dici essentiam Filii: cum enim Filius habeat essentiam a Patre, dici potest habere essentiam Patris, et proinde esse essentia Patris. Sic Filius dicitur Patris virtus, sapientia, veritas, justitia, etc., quia hæc habet a Patre.

Quod licet secundum perspectam rationem verum sit, valde tamen magis congruit Filium dici essentiam Patris, quam Patrem essentiam Filii, quoniam namque Pater a nullo habet essentiam nisi a seipso, non satis apte dicitur habere essentiam alicujus nisi suam; quia vero Filius essentiam suam habet a Patre, et eamdem quam habet 893 Pater, aptissime dici potest habere essentiam Patris. Quare quoniam neuter 894 aliter habet essentiam, quam existendo essentia; sicut aptius intelligitur habere D

venientins dici potest Filius Patris essentia quam Pater Filii. Nam bæc una si fiat prolatio, satis acuta brevitate commendat Filium non solum eamdem essentiam habere cum Patre, sed hanc ipsam habere de Patre: ut hoc sit 803, Filius est essentia Patris, quod est, Filius est non differens essentia de Patris essentia, imo de Patre essentia 596. Similiter ergo est Filius Patris virtus, et sapientia, sen 697 veritas et justitia; et quidquid summi Spiritus convenit essentiæ

## CAPUT XLVI [al. XLV] 598.

Quomodo quadam ex his que sic proferentur, aliter quoque ; ossint intelligi.

Conspectus capitis. - Filins dici etiam potest intelligentia et sapientia, scientia et cognitio Patris; quia intelligit, scit et novit ipsam Patris essentiam. Veritas etiam Patris eo sensu dici potes, quia non est imperfecta imitatio, sed integra veritas et ipsa essentia paternæ substantiæ, et non est aliud quam quod est Pater.

Videntur tamen 899 quædam, ex his quæ sie proferri et intelligi possunt, aliam quoque non incongruam sub hac ipsa pronuntiatione intelligentiam suscipere. Liquet enim Filium esse verum Verbum, id est perfectam intelligentiam, sive perfectam totius paternæ substantiæ cognitionem, et scientiam, et sapientiam, id est, quæ ipsam Patris intelligit essentiam, et cognoscit, et scit, et sapit. Si igitur hoc sensu dieatur Filius Patris intelligentia, et sapientia, et scientia, et cognitio, sive notitia; quoniam intelligit, sapit, seit et novit Patrem, nequaquam a veritate disceditur. Veritas quoque Patris aptissime dici potest Filius, non solum eo sensu, quia est eadem Filii veritas quæ est et Patris, sieut jam perspectum est; sed etiam hoc sensu ut in eo intelligatur non imperfecta quædam imitatio, sed integra veritas paternæ substantiæ, qu'a non est aliud quam quod est Pater.

#### CAPUT XLVII (64).

Quod Filius sit intelligentia intelligentia et Veritas veritatis.

Conspectus capitis. - Id patet, quia Filius est intelligentia, et scientia, et sapientia, et veritas paternæ substantiæ, quæ ipsa est intelligentia, et scientia, et sapientia, et veritas.

At si ipsa substantia 600 Patris est intelligentia,

#### VARIÆ LECTIONES

Quodque ausum mss. quod quam falsum 584 De patre habere mss. Thu. ex patre habere 585 Snam me habere sap. mss. excepto ms. S. Mich. omit. habere 586 Utique hæe ipsa mss. utique hoc ipsa 587 Tamen cum jam non esset, nisi sua sapientia esset mss. excepto ms. S. Mich. tamen cum jam esset, non nisi sua essentia esset mss. Thu. tamen cum jam esset, non nisi sua essentia esset mss. Thu. tamen cum jam esset, non nisi sua essentia esset mss. Cister. etc. ut in titulo Capitis 46 in excusis. mss. Thu. Quod filius sit intelligentia intelligentiæ, et veritas veritatis : et similiter.

NOTÆ.

(64) Alias est pars cap. 45,



et scientia, et sapientia, et veritas, consequenter A ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut colligitur quia sicut Filius est intelligentia, et seientia, et sapientia, et veritas paternæ substantiæ; ita est intelligentia intelligentiæ, scientia scientiæ, sapientia sapientiæ, et veritas veritatis.

ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memoria; sed sic e

## CAPUT XLVIII [al. XLVI] 601.

Quod et quomodo Filius sit intelligentia ver sapieutia memoria, et memoria Patris et memoria.

Conspectus capitis. — Verbum rei est ipsa cogitatio ad ejus similitudinem ex memoria formatæ. Ergo Verbum ex memoria nascitur. Ergo sient Filius die tur Verbum; sie Pater, ex quo gignitur, diei potest memoria. Ergo sieut Filius est intelligentia et sapientia Patris, ita est intelligentia et sapientia paternæ memoriæ. Et quia Filius quidquid sapit et intelligit, ejus et meminit; Filius est memoria Patris, et memoria memoriæ, id est memoria memor Patris qui est memoria de nullo nata; Filius vero est memoria nata de memoria, hoc est de Patre.

De memoria vero quid sentiendum est? an æstimandus est Filius intelligentia memoriæ, sive memoria Patris, aut memoria memoriæ? Equidem eum summa sapientia sui memor esse negari non possit, nihil competentius quam in memoria Pater, sicut in Verbo Filius intelligitur; quoniam de memoria nasci Verbum videtur, quod clarius in nostra mente percipitur. Quoniam namque mens humana non semper se cogitat, sieut sui semper meminit, liquet, cum se cogitat, quia verbum ejus 602 nascitur de memoria. Unde apparet quia si semper se cogitaret, semper verbum ejus de memoria nasceretur. Rem e:enim cogitàre, cujus memoriam habemus, hoc C est mente eam dicere; verbum vero rei, est ipsa cogitatio ad ejus similitudinem ex memoria formata. Hine itaque liquido animadverti potest de summa sapientia, quæ sic semper se dicit, sicut semper sui memor est, quia de æterna memoria ejus coæternum 603 Verbum nascitur. Sient igitur Verbum congrue intelligitur proles; ita memoria, parentis nomen aptissime suscipit. Si ergo proles, quæ omnino de solo summo Spiritu nata est, proles est memoriæ ejus; nihil consequentius 604, quam quia memoria sua est 608 idem ipse. Quippe non in co 606 quod sui memor est, sic est in sua memoria 607, velut alia res in alia; quemadmodum ea quæ sic sunt in humanæ mentis memoria, ut non sint

ipsa nostra 608 memoria; sed sic est memor sui, ut ipse memoria sua sit. Consequitur itaque ut quomodo Filius est intelligentia sive sapientia Patris, ita sit et paternæ memoriæ. At quidquid Filius sapit, aut intelligit; ejus similiter et meminit. (65) 609 Est igitur Filius memoria Patris, et memoria memoriæ, id est, memoria memor Patris, qui est memoria, sieut est sapientia Patris, et sapientia sapientiæ, id est, sapientia sapiens Patrem sapientiam: et Filius quide u memoria nata de memoria, sieut sapientia nata de sapientia; Pater vero de nullo nata memoria vel sapientia.

CAPUT XLIX (66).

Quod summus Spiritus se amet.

Conspectus capitis. — Summus Spiritus, sieut sui memor est et se intelligit, ita se amat. Nam et ipsa mens rationalis se et illum amare posse convincitur ex eo quod se et illum possit intelligere.

Sed ecce dum 610 hujus Patris Filiique proprietates communionemque delectabiliter intucor, nihil delectabilius in illis contemplandum invenio quam 611 mutui amoris affectum. Quam enim 612 absurde negetur summus Spiritus se amare, sicut sui memor est, et se intelligit! cum et mens 613 rationalis et se et illum amare posse convincatur ex eo, quia sui et illius memor esse, et se et illum intelligere potest: otiosa namque, et penitus inutilis est memoria et intelligentia cujuslibet rei; nisi, prout ratio exigit, res ipsa ametur aut reprobetur. Aniat ergo seipsum summus Spiritus; sicut sui meminit, et se intelligit.

CAPUT L [al. XLVIII] 614

Quod idem amor pariter procedat a Patre et Filio.

Conspectus capitis. — Patet autem summi Spirit s amorem ex eo procedere quia sui memor est e: se 21 intelligit: nulla enim res amatur sine ejus memoria et intelligentia. Ergo amor ille procedit a Patre qui est memoria, et a Filio qui est intelligentia.

Palam certe est rationem habenti, eum non idcirco 618 sui memorem esse aut se intelligere, quia se amat, sed ideo se amare, quia sui meminit, et se intelligit; nec eum se posse amare, si sui non sit memor, aut se non intelligat 616. Nulla enim res amatur. sine ejus memoria aut intelligentia 617; et multa tenentur memoria et intelliguntur quæ non amantur.

#### ARIÆ LECTIONES

men oriæ; et memoria Patris et memoriæ 602 Quod et quomodo Filius sit intelligentia vel sapientia mem oriæ; et memoria Patris et memoriæ 602 Quod verbum ejus mss. Vict. Sag. quia verbum ejus 603 Memoria coæternum mss. memoria ejus coæternum 604 Nihil convenientius mss. Vict Gen. Sag. S. Mich. Cister. nihil consequentius 605 Memoria ejus est mss. memoria sua est 606 Quippe non est, in eo mss. S. Mich. quippe non in eo 607 Sie est in sui memoria mss. Gem. S. Mich. Cister. sie est in sua memoria 608 Ipsa in nostra mss. ipsa nostra memoria 609 In mss. continuatur Caput præzedens. 610 Sed ecce dum etc. in mss. Hic incipit 49 sub hoc titulo: Quod summus Spiritus se amet. nt in titulo Capitis 48 in editis. 611 Inveni, quam mss. invenio, quam 613 Quoniam enim ms. Gem. quam enim 613 Cum mens mss. Vict. Sag. Thu. cum et mens 614 Cap. 48 est in mss. caput o sub hoc titulo: Quod idem amor pariter procedat a Patre et Filio, nt in titulo capitis 48 in editis. Eum ideireo mss. eum non ideireo 616 Se non intelligit mss. se non intelligat 617 Et intelligentia mss. aut intelligentia

NOTÆ.

(66) Alias est pars cap. 47.

dere, quia sui memor est, et se intelligit. Quod si in memoria summi Spiritus intelligitur Pater, in intelligentia Filius manifestum est quia a Patre pariter et a Filio 618, summi Spiritus amor procedit.

# CAPUT LI [al. XLIX] 619.

Quod uterque pari amore diligat se, et alterum.

Conspectus capitis. - Summus Spiritus se amat. Ergo Pater se amat, et Filius se amat; et alter alterum amat : summus enim et individuus Spiritus est Pater et Filius, et ambo simul sunt unus spiritus. Uterque etiam se et alterum intelligit, quia soi et alterius meminit. Et quoniam in utroque quod amat idipsum est quod amatur, uterque pari amore se et alterum diligit.

Sed si se amat summus Spiritus, procul dubio se amat Pater, amat se Filius, et alter atterum; quia B Conspectus capitis. - Amor iste non eo procedit in singulus Pater est summus 620 Spiritus, et singulus Filius, summus Spiritus; et ambo simul, mus spiritus. Et quia uterque pariter sui et alterius meminit, et se et alterum intelligit : et quoniam omnino idipsum est quod amat, vel amatur in Patre 691, et quod in Filio necesse est at pari amore uterque diligat se et alterum.

## CAPUT LH [al. L] 622

Quod tantus sit iste amor, quantus est ipse summus Spiritus.

Conspectus capitis. - Id constat quia tantus est amor iste, quantum ille se intelligit; tantum antem intelligit, quantus est.

Quantus ergo est amor iste summi 62? Spiritus, sic communis Patri et Filio! Sed si se tantum diligit, quantum sui meminit et se intelligit : tantum autem sui memor est et intelligit se, quanta est cjus essentia, quod aliter esse non potest : profecto tantus est amor ejus, quantus ipse est.

#### CAPUT LHI [al. LI] 625.

Quod idem amor sit idipsum quod est summus Spiritus; et tamen ipse sit eum Patre et Filio unus spi-

Conspectus capitis. - Nihil potest esse par summo Spicitui nisi summus Spiritus. Cum ergo amor iste tantus sit, quantus est summus Spiritus, liquet quia iste amor est summus Spiritus. Deinde etsi nihil unquam existeret quam summus Spiritus, Pater et Filius nihilominus seipsos et invicem diligerent. Ergo amor iste non est alind quam quod est Pater et Filius, quod est summa essentia. Denique summæ essentiæ plures esse nequeunt. D Ergo utriusque amor una est cum Patre et Filio summa essentia. Ergo amor ipse est summa sapientia, summa veritas, summum bonum, et quidauid de summi Spiritus substantia dici potest.

Verum quid potest esse par summo Spiritui, nisi summus Spiritus? Iste itaque 628 amor est summus

Patet igitur amorem summi Spiritus ex eo proce- A Spiritus. Denique si nulla unquam creatura, id est si nihil unquam alind esset quam summus Spiritus, Pater et Filius nihilominus seipsos et invicem Pater et Filius diligerent. Consequitur itaque hune amorem non esse aliud quam quod est Pater et Filius, quod est summa essentia. At quoniam summa essentiæ plures esse non possunt, quid magis necessarium quam Patrem et Filium, et utrius que amorem unum esse summam essentiam? Est igitur idem amor summa sapientia, summa veritas, summum bonum, et quidquid de summi Spiritus substantia dici po-

# CAPUT LIV [al. I.11] 626.

Quou totus procedat a Putre, totus a Filio; et tamen non sit nisi unus amor.

quo Pater et Filins plures sunt, sed ex eo in quo sunt unum. Non enim proce lit ex relationibus, qua plures sunt, cum alia sit relatio Patris, et alia relatio Fild; sed ex ipsa sua essentia, que plura-litatem non admittit, Pater et Filius emittunt tantum bonum; sie tamen, nt totus a Patre et totus a Filio et totus ab utroque ums idemque procedat; quia a Patre, qui singulus et summus Spiritus, non procedit nisi summus Spiritus, et a Filio qui singulus pariter est summus Spiritus, non procedit nisi summus Spiritus; et a Patre et Filio, qui non duo sed unus sunt Spiritus, non procedere potest nisi unus summus spiritus.

Intuendum est diligenter utrum sint duo amores, unus a Patre procedens, alter a Filio: an unus, non totus ab uno procedens, sed partim a Patre, partim a Filio: an nec plures, nec unus partim procedens a singulis, sed unus totus a singulis, et idem totus a duobus simul. Sed hujusmodi dubitationis certitudo hine indubitanter cognoscitur, quia non ex co procedit, in quo plures sunt Pater et Filius, sed ex eo in quo unum sunt. Nam non ex relationibus suis, quæ plures sunt, alia est enim relatio Patris, alia Filii; sed ex ipsa sua essentia, quæ pluralitatem non admittit, emittunt Pater et Filius tantum pariter bonum. Sicut ergo singulus Pater est summus Spiritus et singulus Filius est summus Spiritus et simul Pater et Filius non duo, sed unus 627 spiritus; ita a singulo Patre manat totus amor summi Spiritus et a singulo Filio totus; et simul a Patre et Filio non duo toti, sed unus idemque totus.

# CAPUT LV [al. LIII] 623.

# Quod non sit eorum Filius amor

Conspectus capitis. - Amor tamen iste nec Patris nec Verbi, a quibus procedit, est Filius, quia ex quo ab illis procedit, non refert corum similitudinem : licet omnino idem sit quod est Pater et Filius. Deinde si proles eorum est, autalter eorum

# VARIÆ LECTIONES.

que, etc. ut in titulo capitis 49 in editis ms. Thu. 90 omitt. et alterum. 620 Pater summus est mss. pater est summus 621 In patre mss. Vict. Sag. a patre 622 Cap. 50 est in mss. caput 52 sub hoc titulo: Quod tantus sit, etc. ut in titulo Capitis 50 in editis mss. Thuan. 90. Quod tantus sit amor iste, quantus summus Spiritus ms. Thuan. 50. Quod tantus sit amor sum-Spiritus. ms. Thuan. 30. Quod tantus sit amor iste, quantus est ipse Spiritus summus.

Mich. est amor iste summi

Spiritus? Iste itaque mss. Vict. Sag. Nisi summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Iste itaque mss. Vict. Sag. Nisi summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Filius, non duo, sed unus mss. Thu. 90. Filius, non dico, duo, sed unus

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus? Sag. Thu. S. Mich. est amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus amor iste summi Spiritus amor? Iste namque

Spiritus amor iste summi Spi mss. caput 55 cum hoc titulo ; Quod non sit corum Filius.

que pater sive mater ejus est : nulla autem natura admittit duo aliqua quæ singula perfectam et omnino camdem ad aliquid unum, patris et matris habeant habitudinem.

Quid ergo? cum hie amor pariter habeat esse a Patre et Filio, etsic similis sit ambobus ut nullatenus dissimilis sit illis, sed omnino idem sit quod illi: nunquid Filius corum, aut proles, æstimandus est? Sed sicut Verbum, mox ut consideratur 629, se prolem esse ejus, a quo est, evidentissime probat, promptam præferendo 630, parentis imaginem; sic amor aperte se prolem negat; quia dum a Patre et Filio procedere intelligitur, non statim tam perspicuam exhibet se contemplanti ejus, ex quo est, similitudinem, quamvis ipsum:considerata ratio doceat omnino B idipsum esse, quod est Pater et Filius. Denique si proles eorum est, aut alter eorum erit pater ejus, alter mater; aut uterque pater, sive mater est : quæ omnia veritati repugnare videntur. Quoniam namque nullatenus aliter a Patre procedit, quam a Filio; aulla veritas patitur ut dissimili vocabulo ad illum Pater et Filius referantur : non est igitur alter pater ejus, alter mater. Ut autem duo aliqua sint, quæ singula perfectam, et nulla consideratione differentem habeant pariter ad aliquid unum, patris aut matris habitudinem, nulla natura aliquo monstrari concedit exemplo. Ergo non est uterque, scilicet Pater et Filius, pater aut mater amoris a se manantis. Nequaquam itaque videtur veritati convenire, ut idem amor corum filius sit aut proles.

# CAPUT LVI [al. LIV] 631.

Quod solus Pater sit genitor, et ingenitus; solus Filius genitus, solus amor nec genitus, nec ingeni-

Conspectus capitis. — Ergo amor iste non potest proprie dici genitus, sicut Verbum: sed nec 22 omnino ingenitus dicendus est; quia non omnino non est ab alio. Hoc itaque soli Patri convenit, quod sit genitor et ingenitus; soli Verho, quod sit genitum; soli amori, quod nec proprie genitus nec omnino ingenitus, sed procedens sit; quia nec proles est nec omnino non est ab alio.

Sed videtur tamen amor idem, nec omnino, secundum communis locutionis usum 632, dici posse ingenitus; nec ita proprie, sicut Verbum, genitus. Solemus enim sæpe dicere aliquid gigni ex ca re de D qua existit : ut cum dicimus splendorem aut calorem gigni ab igne, seu aliquod effectum 633 ex causa sua. Secundum hanc igitur rationem, amor a summo Spiritu exicus, non omnino asseri potest ingenitus; ita vero proprie, sicut Verbum, dici genitus non

erit pater ejus, alter mater, quod repugnat; cum A potest; quia Verbum verissimam esse protem, et non aliter a Patre quam a Filio procedat; aut uter- verissimum filium; amorem vero mullaterus filium aut prolem esse, manifestum est. Potest itaque, imo debet dici solus ille, enjus Verhum est, genitor et ingenitus; quia solus est Pater et parens, et nullo modo ab alio est : solum autem Verbum genitum, qui solum filius et proles est. Solus vero amor utrinsque, nec genitus, nec ingenitus, quia nec filius est, nec proles est 634, nec omnino non est ab alio.

# CAPUT LVII [al. LV] 636.

Quod amor idem sic sit increatus et creator, sicut Pater et Filius : et tamen ipse cum illis nou tres, sed unus increatus, et unus creator. Et quod idem possit dici Spiritus Patris et Filii.

Conspectus capitis. — Cum amor iste una eademque sit cum Patre et Filio summa essentia, quæ sola a nullo facta, per se omnia fecit; necesse est sicut Pater et Filius, ita et iste amor sit increatus et creator: et iste tres, non plures, sed unus sint increatus et unus creator. Patrem itaque nullus facit, sive creat, aut gignit. Filium Pater solus gignit, sed non facit. Pater et Filius non faciunt aut gignunt, sed spirant suum amorem, quia ab eis procedit non discedendo a summa illa essentia, sed existendo ex illa. Hine summæ essentiæ Spiritus recte potest appellari. Communio etiam Patris et Filiidici potest, tum quia nomen habet commune Patri et Filio, tum quia ipse illud ipsum omnino est, quod Pater et Filius.

Quoniam autem idem amor singulus est sumnta essentia, sieut Pater et Filius, et tamem simul Pater, et Filius, et utriusque amor non plures 636, sed una summa essentia, quæ sola a unllo facta, non per alind'quam per se omnia fecit. Necesse est ut quemadmodum singulus Pater, et singulus Fisius est increatus et creator; ita et amor singulus sit increatus et creator, et tamen omnes tres simul, non 637 plures, sed unus increatus et unus creator. Patrem itaque nullus facit, sive creat, aut gignit; Filium vero Pater solus gignit, sed non facit 639: Pater autem pariter et Filius non faciunt, neque gignunt; sed quodamnodo, si sie dici potest, spirant suum amorem: quamvis enim non nostro modo 639 spiret summe incommutabilis essentia, tamen ipsum suum amorem 640 a se ineffabiliter procedentem, non discedendo ab illa, sed existendo ex illa, forsitan non alio modo videtur posse dici aptius ex se emittere quam spirando. Quod si dici potest, sieut Verbum summæ essentiæ Filins est ejus; ita ejusdem amor satis convenienter appellari potest Spiritus ejus : ut eum essentialiter ipse sit spiritus, sient Pater et Filius, illi non putentur alicujus spiritus; quia nec Pater ab ullo alio est, nec Filius a Patre

# VARIÆ LECTIONES.

Mox ut consideratur mss. mox consideratur 630 Promptam præferendo mss. Thu. 90. Promptam referendo 631 Cap. 54 est in mss. caput 56 632 Locutionis modum mss. Thu. Gem. Cister. locutionis usum 633 Aliquem effectum mss. Vict. Sag. Thua. Cister. aliquod effectum 634 Nec filius nec ingenitus est mss. nec filius est, nec proles est, 635 Cap. 35 est in mss. caput 57 sub hoc titulo: Quod amor idem sic sit increatus, etc. ut in titulo capitis 55 in editis. 636 Amor non plures ms. Thu. 90. amor non plura 637 Simul, et non mss. Vict. Sag. Thu. S. Mich. simul, non 638 Pater solus gignit; sed non facit mss. Thu. Pater solus non facit, sed gignit 639 Non nostro amore mss. non nostro modo 640 Tamen ipsum amorem mss. S. Mich. Cister. tamen ipsum supp. 2morem mss. S. Mich. Cister. tamen ipsum suum amorem

quasi spirante nascitur; iste antem æstimetur Spiri- A gentiæ meminit, et totam amat; et totius amoris tus utriusque; quia ab utroque, suo quodam inenarrabili modo, spirante mirabiliter procedit. Qui etiam ex eo quia est communio Patris et Filii, non absque ratione quasi proprium assumere posse videtur aliquod nomen, quod Patri Filioque commune sit; si proprii nominis exigit indigentia. Quod quidem si 651 fiat, scilicet, ut ipse amor nomine Spiritus, quod substantiam pariter Patris et Filii significat, quasi proprio designetur: ad hoc quoque non inutiliter valebit, ut per lioc idipsum esse, quod est Pater et Filius, quamvis ab illis esse suum habeat, intimetur.

# CAPUT LVIII [al. LVI] 632.

Quod sicut Filius est essentia vel sapientia Patris, eo seusu, quia habet eamdem essentiam rel sapientiam B quam Pater; sic idem Spiritus sit Patris et Filii essentia et sapientia, et similia.

Potest quoque quemadmodum Filius est substantia, et sapientia, et virtus Patris, eo sensu quia habet 643 eamdem essentiam, et sapientiam, et virtutem, quam Pater; ita utriusque Spiritus intelligi essentia, vel sapientia, vel virtus Patris et Filii, quia habet omnino camdem quam habent illi

# CAPUT LIX [al. LVII] 615.

Quod Pater, et Filius, et eorum Spiritus, pariter sint in se invicem.

Conspectes capitis. - Ili tres sunt una cadem summa essentia, quæ nec sine se, nec extra se, nee major vel minor seipsa esse potest. Ergo hi tres sunt in se invicem; ita ut nullus alium excedat. Deinde memoria summa: essentiæ tota est in ejus intelligentia et.amore, et intelligentia in ejus memoria et amore, et amor in memoria et intelligentia ejus. Ergo totus Pater qui est memoria, est in Filio, qui est intelligentia, et in Spiritu, qui est amor : et totus Filius est in Patre et Spiritu, et totus Spiritus in Patre et Filio : et ums illorum non potest esse sine aliis.

Jucundum est intueri in Patre, et Filio et utriusque Spiritu, quomodo sint in se invicem tanta æqualitate ut nullus alium excedat. Præter hoc enim, quia unusquisque eorum sic est perfecte summa essentia, ut tamen omnes tres simul non sint nisi essentia una summa, quæ nec sine se vel extra se, nec major vel minor scipsa esse potest : per singulos tamen idipsum non minus valet probari. Est etenim totus Pater in Filio et communi Spiritu; et Filius D in Patre, et eodem Spiritu; et idem Spiritus in Patre et Filio; quia memoria summæ essentiæ tota est in ejus intelligentia et in amore, et intelligentia 618 in memoria et in amore, et amor in memoria et in intelligentia. Totam quippe suam 646 memoriam summus intelligit Spiritus, et amat; et totius intelli-

meminit, et totum intelligit. Intelligitur antem in memoria Pater; in intelligentia Filius; in amore, utriusque Spiritus. Tanta igitur Pater et Filins, et utriusque Spiritus, æqualitate sese complectuntur. et sunt in se invicem ut eorum nullus alium excedere aut sine eo esse probetur.

# CAPUT LX [al. LVIII] 647.

Quod nullus corum alio indigeat ad memorandum, vel intelligendum, vel amandum; quia singulus quisque est memoria, et intelligentia, et amor, et quilquid necesse est inesse summæ essentiæ.

Conspectus capitis. — Nec tamen unllus corum alio indiget sive ad memorandum, sive ad intelligendum, sive ad amandum. Cum enim quisque sit summa essentia, singulus quisque per se est memoria, intelligentia et amor; et ita singulus quisque per se meminit, per se intelligit, et per se amat; sicut per se est.

Sed in his nullatenus negligenter memoriæ commendandum, quod intuenti mihi occurrit, existimo. Sic enim necesse est ut Pater intelligatur memoria, Filius intelligentia, Spiritus amor; ut nec Pater indigeat Filio, aut communi Spiritu, nec Filius Patre vel codem Spiritu, sive idem Spiritus Patre ant Filio 648; quasi Pater per se meminisse solum possit, intelligere autem nonnisi per Filium, et amare nonnisi per suum Filiique Spiritum; et Filius per se intelligere tantum queat, per Patrem autem me. mor sit, et per Spiritum suum amet; et idem Spiritus per se non aliud quam amare 649 valeat, sed Pater illi sit memor, et Filius illi intelligat. Nam cum in his tribus, unusquisque singulus sit summa essentia et summa sapientia sic perfecta, ut ipsa per se memor sit et intelligat, et amet, necesse est ut nullus horum trium 680 alio indigeat, 23 ant ad memorandum, aut ad intelligendum, aut ad amandum. Singulus enim quisque essentialiler est et memoria, et intelligentia, et amor, et quidquid summæ essentiæ necesse est inesse 681.

#### CAPUT LXI [al. LIX] 689.

Quod tamen non sint tres, sed unus, sen Pater, sen Filius, seu ntriusque Spiritus.

Conspectus capitis. — Quamvis autem Pater sit intelligentia et amor, non tamen est Filins, ant aticujus Spiritus; quia non est intelligentia genita, nec amor ab aliquo procedens. Et licet Filius sit memoria et amor, non tamen est Pater. aut Spiritus alicujus; quia non est memoria gignens, nec amor ab alio procedens, sicut Spiritus. Sic etsi Spiritus est memoria et intelligentia, non tamen Pater, aut Filius, quia non est memoria gignens, nec intelligentia genita. Unus itaque in summa essentia Pater, unus Filius, unus Spiri-

#### VARIÆ LECTIONES.

Quod quidem si ms. Thuan. 50 quod idem si 642 Cap. 56 est in mss. caput 58. 643 Quia habeat mss. Thu. 50. Cister. quia habet 644 Cap. 57 est in mss. caput 59 648 Et amore et intelligentia mss. Vict. Sag. et in amore et intelligentia 646 Totam quippe suam mss. Thu. 90 totam quippe summam 647 Cap. 58 est in mss. caput 60 648 Spiritus Patre et Filio mss. Gem. Vict. Sag. S. Mich. Spiritus Patre et Filio 649 Spiritus per se non alind quam amare mss. Thuan. Spiritus per se non per aliud amare 650 Nullus eorum trium mss. S. Mich. Cister. unllus horum trium 651 Sammie est necesse inesse essentie mss. Vict. Sag. Cister. Summæ essentiæ necesse est inesse 652 Cap. 59 est in mss. caput 61

tus : et non tres Patres, nec tres Filii; nec tres A aliquid quod extra ejus mentem est, non nascitur ver-Spiritus. bum cogitatæ rei ex ipsa re; quia ipsa absens est

Quandam hie video quæstionem occurrere. Nam si Pater ita est intelligentia et amor, sient est memoria, et Filius sic est memoria et amor, quomodo est intelligentia; et utriusque Spiritus non minus est memoria et intelligentia, quam amor: quomodo non est Pater, Filius, et alicujus 683 Spiritus; et quare non est Filius, Pater et alicujus Spiritus, et eur non est idem Spiritus, alicujus Pater, et alicujus Filius? sic quippe intelligebatur quod memoria esset Pater, Filius intelligentia, utriusque Spiritus amor. Verum hæc quæstio non difficile solvitur, si ca quæ jam ratione inventa sunt considerentur. Ideirco enim non est Pater Filius, ant alienjus Spiritus 684, licet sit intelligentia et amor; quia uon est intelligentia ge- B nita, aut amor ab aliquo procedens; sed quidquid est, gignens est tantum, et a quo procedit alius. Filius quoque ideo non est Pater, aut alicujus Spiritus'; quamvis seipso et memor 658 sit, et amet; quia non est memoria gignens, aut amor ab alio, ad simil tudinem sui Spiritus, procedens; sed quidquid existit, tantum gignitur, et est a quo Spiritus procedit. Spiritum quoque non cogit esse Patrem aut Filium, hoc, quia contentus est memoria aut intelligentia sua, cum non 686 sit memoria gignens, aut intelligentia genita, sed solum, quidquid est, procedat 657. Quid igitur prohibet concludi quia unus tantum est in summa essentia Pater, unus Filius, unus Spiritus; et non tres Patres, aut Filii, aut Spi-

CAPUT LXII [al. LX] 658.

Quomodo ex his tribus plures filii nasci videantur.

Conspectus capitis. — Cum singulus quisque illorum trium se et alios intelligat, ac proinde dicat, videtar quod singulus quisque producat suom Verbum seu Filium : et quod proinde plures sint Filii.

Sed ne forte repugaet huic assertioni quod intueor: nam dubium esse non debet quia Pater, et Filius, et corum Spiritus, unusquisque seipsum et alios ambos dicit; sicut se, et alios intelligit. Quod si ita est, quomodo non sunt in summa essentia tot verba quot sunt dicentes, et quot sunt qui dicuntur? Si enim plures homines unum aliquid cogitatione dicant, tot ejus videntur esse verba quot sunt cogitantes; quia in singulorum cogitationibus verbum ejus est. Item, si unus homo cogitat aliqua plura, tot verba sunt in mente cogitantis quot sunt res cogitatæ. Sed in hominis cogitatione 639, cum cugitat

bum cogitatæ rei ex ipsa re; quia ipsa absens est a cogitationis intuitu, sed ex rei aliqua similitudine vel imagine, quie est in cogitantis memoria, aut forte que tune, cum cagitat, per corporeum sensum ex re præsenti in mentem attralitur. In summa vero essentia sic sibi semper 663 sunt præsentes Pater, et Filins, et eorum Spiritus : est enim, sient jam perspectum est, unusquisque non minus in aliis quam in seipso; ut cum invicem se dicunt, sic videatur idem ipse, qui dicitur, gignere verbum suum, quemadmodum cum a seipso dicitur. Quomodo ergo nihil gignit Filius, aut ejus Patrisque Spiritus; si unusquisque corum verbum gignit suum, cum a seipso dicitur vel ab alio 661? Quot auteur verba probari possunt de summa nasci substantia, tot eam necesse est, secundum 662 superiorem considerationem, filios gignere, et tot emittere spiritus.

# CAPUT LXIII (67).

Quomoao non sit ibi nisi unus unius; hoc est, unum Verbum, et ex solo Patre.

Conspectus capitis. — Attamen cum nec plures sint dicentes, nec plura sint quæ dicuntur, sed una sit essentia quæ intelligit et intelligitur, constat quia neque sunt plures patres, nec plura verba, nec plures filii; sed unus est dicens, seu Pater, et unum Verbum, seu umus Filius. Licet ergo Pater, Verbum, et Spiritus pariter se et ambos alios dicant, unum solum ibi est Verbum, quod nec ullatemis omnium trium, sed duntaxat unius ipsorum, seilicet Patris, Verbum dici potest. Non enim imago aut Filius est suimet, aut a se procedente a se nascitur; nec seipsum, aut procedentem a se, existendo imitatur. Restat igitur hoc solum Verbum illius solius esse de quo nascendo habet esse; et ad enjus omniunodam similitudinem existit.

Hae itaque ratione 663 videntur in illa esse non solum multi patres, et filii, et procedentes, sed et aliæ necessitudines; aut certe Pater, et Filius, et corum Spiritus, de quibus jam certissimum est quia vere existant, non sunt tres dicentes, quamvis singulus quisque sit dicens; nec sunt plura, quæ dicuntur, cum unusquisque seipsum, et alios duos dicit. Sicut enim summæ sapientiæ inest scire et intelligere; ita utique æternæ incommutabilisque scientiæ et intelligentiæ naturale est, id semper præsens intueri, quod scit et intelligit. Nihil autem alind est summo spiritui hujusmodi dicere 664, quam quasi cogitando intueri; sieut nostræ mentis locutio nihil alind est

#### VARIÆ LECTIONES.

Pater et Filius et alienjus mss. Pater Filius, et alienjus 654 Ant alienjus Spiritus mss. aut alterius Spiritus 655 Seipso memor mss. Vict. Sag. Cister. seipso et memor c56 Intelligentia, cum non mss. intelligentia sua; cum non 657 Est, procedat mss. Thu. est, procedit 658 Cap. 60 est in mss. caput 62. 659 In omni cogitatione mss. in hominis cogitatione 660 Sic tibi semper mss. sic sibi semper 661 A seipso dicitur vel alio mss. a se dicitur vel ab alio 662 Necesse secundum mss. necesse est secundum 663 Hac itaque ratione, etc. in mss. hic incipit caput 63 ab hoc titulo: Quomodo non sit ibi nisi unus unius, ut in titulo capitis til in editis 664 Spiritui hujus dicere mss. Spiritui hujusmodi dicere 665 Nihil aliad est mss. Thu. non aliud est

runt, quidquid summæ naturæ inest essentialiter, id perfecte convenire Patri, et Edio, et eorum Spiritui, singulatim; et tamen idipsum, si simul dicatur de tribus, non admittere pluralitatem. Cum ergo constet quia sicut pertinet ail ejus essentiam scientia et intelligentia, sic ejus seire et intelligere non est aliud quam dicere 666, id est semper præsens intueri quod seit et intelligit : necesse est ut quemadmodum singulus Pater, singulus 667 Filius, et singulus corum Spiritus est sciens et intelligens, et tamen hi tres simul non sunt plures scientes aut intelligentes, s'd unus sciens, et unus 668 intelligens; ita singulus quisque sit dicens; nec tamen sint tres dicentes simul 269, sed unus dicens. Hinc illud quoque li-B quide cognosci potest quia, cum hi tres dicuntur, vel a seipsis, vel ab invicem, non sunt plura quæ dicontur. Quid namque ibi dicitur, nisi corum essentia? Si ergo illa una sola est 670, unum solum est, quod dicitur : ergo si unum solum est 674 in illis, quol dicit, et unum, quod dicitur; una quippe sapientia est, quæ in illis dicit, et una substantia quæ dicitur: consequitur non ibi esse plura verba, sed unum. Licet igitur unusquisque seipsum, et omnes invicem se dicant, impossibile tamen est in summa essentia esse verbum aliud prater illud, de quo jam constat quod sic nascitur ex eo cujus est Verbum, ut et vera 672 ejus dici possit imago, et vere Filius ejas sit. In quo mirum quiddam et inexplicabile que, scilicet Patrem, et Filium, et Patris Filiique Spiritum, pariter se et ambos alios dicere, et unum solum ibi esse Verbum; nullatenus tamen ipsum Verbum videtur posse dici Verbum omnium trium, sed tantum unius corum. Constat enim ipsum esse 673 imaginem et Filium ejus cujus est Verbum: et patet quia 675 nec imago, nec Filius suimet, aut a se 678 procedentis Spiritus congrue dici potest. Nam nec ex seipso, nec ex procedente a se, nascitur : nec seipsum, aut procedentem a se, existendo imitatur. Seipsum quippe non imitatur, nec a se trahit existendi similitudinem; quia imitatio et similitudo non est in uno solo, sed in pluribus; 24 illum vero non imitatur nee ad ejus similitudinem existit, quia iste non habet ab illo esse, sed ille ab isto 676. (68) Restat igitur hoc so- D lum Verbum illius solius esse, de quo nascendo habet esse, et ad cujus omnimodam similitudinem

t ssimum autem jam considerata: rationes reddide- A existit. Unus ergo Pater, non plures patres; unus Falius, non plures filii, unus procedens Spiritus, non plures procedentes spiritus, s mt in summa essentia. Qui eum ita tres sint, ut nunquam Pater sit Filius, ant procedens Spiritus; nec. Filius aliquando sit Pater, aut Spiritus procedens; nec unquam Spiritus Patris et Filii 677 sit Pater, aut Filius, et singulus quisque sic sit perfectus 678, ut nullo indigeat : id tamen quod sunt, sie est unum; ut sient de singulis. pluraliter dici non potest, ita nec tribus simul. Et cum pariter unusquisque scipsum, et omnes invicem se dicant; non tamen sunt ibi plura verba, sed unum: et ipsum non singulorum, aut omnium simul, sed unins tantum.

# CAPUT LXIV [al. LXII] 679.

Quod hoc licet inexplicabile sit, tamen credendum sit. Conspectus capitis. — Hoc certissime sic esse mens humana cognoscat, etiam si penetrare nequeat quomodo sit. Incomprehensibile est quomodo summa sapientia sciat ca quæ fecit. Ergo multo minus potest explicari quomodo sciat aut dicat seipsant.

Videtur mihi hujus tam sublimis rei secretum transcendere omnem intellectus aciem humani : et ideireo conatum explicandi qualiter hoc sit, continendum puto. Sufficere namque debere existimo rem incomprehensibilem indaganti, si ad hoc ratiocinando pervenerit ut eam certissime esse cognoscat; etiamsi penetrare nequeat intellectu, quomodo ita sit : nec ideireo minus his adhibendam video. Ecce enim cum manifestum sit unumquem- C fidei certitudinem, quæ probationibus necessariis, nulla alia repugnante ratione asseruntur; si suæ naturalis altitudinis incomprehensibilitate explicari non patiantur, Quid autem tam incomprehensibile, tam ineffabile, quam 680 id quod supra oumia est? Quapropter si ea, quæ de summa essentia hactenus disputata sunt, necessariis rationibus sunt asserta, quamvis sic intellectu penetrari non possint, ut et verbis valeant explicari; nullatenus tamen certitudinis corum nutat soliditas. Nam, si superior consideratio rationabiliter comprehendit incomprehensibile esse, quomodo cadem summa sapientia sciat ea quæ fecit, de quibus tam multa nos scire necesse est : quis explicet quomodo sciat aut dicat scipsam, de qua aut nihil, aut vix aliquid ab homine sciri possibile est? Ergo si non eo quod seipsam dicit 681, general Pater, et generatur Filius : Generationem ejus quis enarrabit? (Isa. Lm, 8.)

#### VARIÆ LECTIONES.

866 Non est aliquam dicere mss. non est aliud quam dicere 667 Singulus Pater, singulus mss. Vict. Sag. singulus Pater, et singulus 668 Unus sciens, et unus mss. Vict. Sag. omitt. et 669 Nec tamen sint tres dicentes simul: mss. Nec tamen omnes simul tres dicentes 676 Si ergo illa una sola est ms. Thuan. 50 si ergo illa sola una est 671 Ergo unum solum est mss. ergo si unum est ms. Cister. ergo si unum solum est 672 U: etiam vera mss. ut et vera 673 Constat enim esse mss. constat enim ipsum esse 674 Et pater, quod nec mss. et patet quia 675 Nee a se ms. S. Mich. aut a se 676 in mss. continuatur præcedens caput. A. In titul. Sit unus unius mss. sit nisi unus unius mss. Thu. 50. sit nisi unus unius Filius. 677 Patris aut Filii In titul. Sit unus unius mss. sit nisi unus unius ms. Thu. 30. sit nisi unus unius Filius. 67° Patris ant Filii mss. Vict·Sag. Patris et Filii 678 Si sit perfectus ms. Cister. sie sit perfectus 679 Cap. 62. est in mss. caput 64. 680 Incomprensibile quam mss. incomprehensibile, tam ineffabile, quam 681 Quod seipsam dicit ms. Thu. 30 quod ipsam dicit

# CAPUT LXV (69).

Quomodo de ineffabili re verum disputatum sit.

Conspectus capitis. — Hoc autem licei ineffabile sit secundum proprietatem, nilul prohibet verum esse quod hactenus de summa natura disputatum est per ænigmata, imaginem ac similitudinem. Quæcunque nomina, quæ de illa natura dicuntur, non tam illius proprietatem innuunt, quam similitudinem: significant enim quod in rebus factis concipimus: nec tamen falsum est quod per verba de ipsa intimatur vel æstimatur. Quod de ipsa cognoscitur, verum est; licet non totum cognoscatur quod ipsa

Sed rursum, si ita 682 se ratio ineffabilitatis illius habet, imo quia sic est : quomodo stabit quidquid de illa 683 secundum Patris, et Filii, et Spiritus procedentis habitudinem disputatum est? Nam si vera illud ratione explicitum est 684, qualiter est illa inef- B tabilis? Aut si ineffabilis 688 est, quomodo est ita, sient disputatum est? An quodantenus 686 de illa potuit explicari: et ideo nihil prohibet esse verum quod disputatum est. Sed quia penitus non potuit comprehendi, ideirco est ineffabilis. Sed ad illud quid responderi poterit, quod jam supra in hac ipsa disputatione constitit; quia sie est summa essentia supra et extra omnem aliam naturam, ut si quando de illa dicitur aliquid verbis, quæ communia sunt aliis naturis, sensus nullatenus sit communis? Quem enim sensum in omnibus his verbis, quæ cogitavi, intellexi nisi communem et usitatum? Si ergo usitatus sensus verborum alienus est ab illa 687; quidquid ratiocinatus sum, non pertinet ad illam. Quomodo igitur verum est inventum esse 688 C aliquid de summa essentia; si quod est inventum, longe diversum est ab illa? Quid ergo? An quodammodo inventum est aliquid de incomprehensibili re; et quodammodo nihil perspectum est de ea? Sæpe namque multa dicimus, quæ proprie sicut sunt non expriminus; sed per aliud significamus id quod proprie aut nolumus, aut 689 non possumus depromere, ut cum per ænigmata loquimur. Et sæpe videmus aliquid, non proprie 690 quemadmodum res ipsa est; sed per aliguam similitudinem aut imaginem, ut cum vultum alicujus 691 consideramus in speculo. Sic quippe unam camdemque rem dicimus et non dicimus; videmus et non videmus : dicimus et videmus per aliud; non dicimus et non videmus per suam proprietatem 692. (70) Hae itaque ratione nihil prohibet et verum esse quod disputatum est hactenus de summa natura; et ipsam tamen nihilo-

A minus ineffabilem persistere : si nequaquam illa putetur per essentiæ suæ proprietatem expressa; sed utcunque per aliud designata. Nam, quæcunque nomina de illa natura dici posse videntur, non tam milii eam ostendunt per proprietatem quam per aliquam innuunt similitudinem. Etenim cum earumdem voeum significationes cogito, familiarius concipio mente quod in rebus factis conspicio, quam id quod omnem humanum intellectum transcendere intelligo: nam valde minus aliquid, imo longe aliud in mente mea sua significatione constituunt, quam sit illud ad quod intelligendum per hane tenuem significationem mens ipsa mea conatur proficere. Nam, nec nomen sapientiæ mihi sufficit ostendere illud, per quod omnia facta sunt de nihilo, et servantur a nihilo; nec nomen essentiæ mihi valet exprimere illud, quod per singularem altitudinem longe est supra omnia, et per naturalem proprietatem valde est extra omnia. Sic ergo illa natura et ineffabilis est; quia per verba, sicuti est nullatenus valet intimari : et falsum non est, si quid de illa, ratione docente, per aliud velut in ænigmate potest æstimari.

Quod per rationalem mentem maxime accedatur ad cognoscendum summam essentiam.

Conspectus capitis. — Nihil itaque de illa natura potest percipi per proprietatem, sed per aliud. Ergo tanto altius creatrix essentia cognoscitur, quanto per propinquiorem ipsi creaturam indagatur. Sient itaque sola mens rationalis ad ejus investigationem assurgere valet, ita eadem sola est, per quam maxime ipsametad ejus inventionem proficere queat: quia hæc illi propinquat. Unde quanto studiosius mens ad se discendum intendit, tanto efficacius ad illius summæ essentiæ cognitionem ascendit: et quanto se intueri negligit, tanto a creatrie s essentiæ speculatione et intuitu descendit.

Cum igitur pateat quia 694 nihil de hae natura possit percipi per suam proprietatem, sed per aliud, certum est quia per allud magis ad ejus cognitionem 695 acceditur, quod illi magis 696 per similitudinem propinquat. Quidquid enim inter creata constat illi esse similius, id necesse est esse natura præstantius. Quapropter id et per majorem similitudinem plus juvat mentem indagantem summæ veritati propinquare; et per excellentiorem creatam essentiam plus docet quid de creante mens ipsa debeat æstimare. Procul dubio itaque tanto altius creatrix essentia cognoscitur, quanto per propinquiorem sibi creaturam indagatur. Nam quod om-

# VARIÆ LECTIONES.

Sed rursum si ita est, etc. in mss. hic incipit caput 65, sub hoc titulo: Quomodo de ineffabili re, etc. ut in titulo caput 63. in editis 682 De illa substantia mss. Vict. Sag. Thu. Gem. omitt. substantia 684 Ratione explicatam est ms. Vict. ratione explicatum est mss. Sag. Thu. ratione explicitum est 683 Si illa ineffabilis mss. Thu. Vict. Sag. Cister. omitt. illa 686 Aut quodantenus mss. an quodam tenus 687 Alienus est ad illa mss. alienus est ab illa 688 Verum inventum est esse mss. verum est inventam esse 689 Aut volumus aut mss. aut nolumus, aut 690 Non prope mss. non proprie 691 Vultum enjus mss. vultum alicujus 692 In mss. continuatur caput præcedens. 693 Cap. 64 est in mss. caput 66 694 Pateat quad mss. pateat, quia 695 Eius cognitionem ms. Thu. 50 ejus cogitationem. 696 Quod illi magis ms. Thu. 50 quo illi magis

nis essentia, inquantum est, intantum sit similis A summæ essentiæ, ratio jam supra considerata dubitare non permittit. Patet itaque quia sicut sola est mens rationalis inter omnes creaturas, quæ ad ejus investigationem assurgere valeat; ita nihilominus zadem sola est, per quam maxime ipsamet ad 25 ejusdem inventionem proficere queat. Nam, jam cognitum est quia hæc illi maxime per naturalis essentiæ propinquat similitudinem. Quid igitur apertius, quam quia mens rationalis quanto stndiosius ad se discendom intendit; tanto efficacias ad illius cognitionem ascendit : et quanto seipsam intuerit negligit, tauto ab ejus speculatione descendit?

# CAPUT LXVII [al. LXV] 697.

Quoa mens ipsa speculum ejus, et imago ejus sit. Conspectus capitis. — Quoniam sola mens et sui et hujus summæ essentiæ memor et intelligens et amans esse potest : ideo ea sola vera est imago illius essentiæ, quæ per sui memoriam, intelli-gentiam, et amorem, in Trinitate ineffabili consistit. Maxime autem in hoc mens est similis summæ essentiæ quod possit reminisci, intelligere et amare id quod optimum et maximum est, hoc est, summanı essentiam.

Aptissime igitur 698 ipsa sibimet esse velut speculum dici potest, in quo speculetur, ut ita dicam, imaginem ejus quam facie ad faciem videre nequit. Nam, si mens ipsa sola ex omnibus que facta sunt, sui memor et intelligens et amans esse potest, non video cur negetur esse in illa vera imago illius essentiæ, quæ per sui memoriam, et intelligentiam, et amorem in Trinitate inelfabili consistit. Aut C certe 699 inde verius esse illius se probat imaginem; quia illius potest esse memor, illam intelligere et amare. In quo enim major est et illi similior, in co verior illius esse imago cognoscitur. Omnino autem cogitari non potest rationali creaturæ naturaliter esse datum aliquid tam præcipuum, tamque simile summæ sapientiæ quam hoe, quia potest reminisci, et intelligere, et amare id quod optimum et maximum est omnjum. Nihil igitur aliud est inditum alicui creaturæ quod sie præferat imaginem Creatoris.

#### - CAPUT LXVIII (71).

Quod rationalis creatura ad amandum illam facta sit. Conspectus capitis. - Ergo mens rationalis nihil tantum studere debet, quam hanc imaginem nactum exprimere. Ergo cum præcipuum quod potest, si reminisci et intelligere, et amare summun bonum, id præcipue debet velle: quæ enim mellora sunt in potestate, ca magis esse debent in voluntate. Deinde non alind est esse rationalem, quam posse discernere justum a non justo, verum a non vero, bonum a non bono, magis bonum a minus bono. Frustra autem ista potest nisi quod discernit, amet vel reprohet, secundum veræ discretionis judicium; magis videlicet vel minus amando quod magis vel minus bonum esse judicat. Ergo rationalis creatura ad hoc facta est, ut summam essentiam, quæ est summum bonum, amet super omnia bona; imo ut nihil amet nisi illam, quia illa est bona per se, et nihil est bonum nisi per illam.

Consequi itaque 700 videtur quod rationalis creatura nihil tantum debet studere, quam hanc imaginem sibi per naturalem potentiam impressam, per volantarium effectum exprimere. Etenim præter hoc, quod creanti se debet hoc ipsum quod est : hinc quoque 701, quia nihil tam præcipuum posse, quam reminisci et intelligere et amare summum bonum, cognoscitur, nimirum nihil tam præcipue debere velle convincitur. Quis enim neget quæcunque meliora sunt in potestate, ca magis esse debere in voluntate? Denique rationali natura non est aliud esse rationalem, quam posse discernere justum a non justo, verum a non vero, bonum a non bono, magis bonum a minus bono 702: hoc autem posse om. nino inutile est illi et supervacuum, nisi quod di-. scernit amet vel reprobet secondum veræ discretionis. judicium 703. (72) Hine itaque satis patenter 704 videtur omne rationale ad hoc existere, ut sicut ratione, discretionis aliquid magis, vel 708 minus bonum sive non bonum judicat; ita magis aut minus id amet, aut respuat. Nihil igitur apertius 706 quam rationalem creaturam ad hoc esse factam, ut summam essentiam amet super omnia bona, sicut ipsa est summum bonum : imo ut nihil amet nisi illam, aut propter illam; quia illa est bona per se, et nihil aliud est bonum nisi per illam. Amare autem cam nequit, nisi ejus reminisci, et eam studuerit intelligere. Clarum est ergo rationalem creaturam, totum suum posse et velle 707 ad memorandum, et intelligendum, et amandum summum bonum impendere debere, ad quod ipsum esse suum se cognoscit habere.

#### CAPUT LXIX [al. LXVII] 708.

Quod anima semper illam amans, aliquando vere beate vivat.

turaliter sibi impressam, per voluntarium ese. D Conspectes capitis. - At anima humana est rationalis creatura. Ergo ad hoc facta est ut amet summam essentiam, et quidem sine line. Nesas enim est æstimare ouod summa sapientia ad hoc

#### VARIÆ LECTIONES.

MONOLOGIUM.

certe mss. ant certe 700 Consequi itaque, etc. in mss. hic incipit caput 68 sub hoc titulo: Quod rationalis creatura, etc. ut in titulo capitis 66 in editis. 701 Iluic quoque, quia mss. Gem. et S. Mich. hine quoque, quia ms. Cister. hic quoque quia 702 Majus bonum a minus bono ms. Gem. magis honum a minus bono 703 In mss. continuatur caput præcedens. 704 Satis patienter mss. satis patenter 708 Aliquid majus vel mss. Vict. Sag. Thu. Cister. aliquid magis vel 706 Nihil enim aptins mss. Vict. Sag. Thu. S. Mich. Cister. nihil igitur apertius 707 Velle et posse mss. Vict. Sag. posse et velle 705 Cap. 67 est in mss. caput 69

fecerit ut aliquando vel sponte vel violenter hune A amorem amittat. Restat igitur cam esse ad hoc factam, nt sine fine amet summam essentiam. At hoc facere non potest, nisi semper vivat. Sie igitur est facta ut semper vivat, si semper velit facere ad quod facta est. Deinde Deo hono non convenit ut quod fecit esse ad se amandum, id faciat non esse, quandiu vere amaverit; et quod sponte dedit non amanti, ut semper amaret, id auferat vel auferri permittat amanti, ut ex necessitate non amet: cum dubitari non debeat quod ipse omnem naturam se vere amantem amet. Ergo liquet humanæ naturæ nunquam auferri suam vitam, si semper studeat amare summam vitam. Sed absurdum est ut aliqua natura semper amando illum qui est summe bonus et omnipoteus, semper misere vivat. Ergo anima humana, quia rationalis est, ad hoc est facta ut si servet id ad quid facta est, aliquando secura a morte et ab omni molestia beate

Dubium autem non est animam humanam esse rationalem creaturam: ergo necesse est eam esse factam ad hoc ut amet summain essentiam. Necesse est ig tur eam esse factam aut ad hoc, ut sine fine amet; aut ad hoc, ut aliquando vel sponte, vel violenter hune amorem amittat. Sed nefas est æstimare sum ram sapientiam ad hoe eam fecisse, ut aliquando tantum bonum, aut contemnat, aut volens tenere al qua violentia perdat. Restat igitur eam esse ad hoe factam, ut sine fine amet summam essentiam. At hoc facere 709 non potest nisi semper vivat. Sic igitur est facta ut semper vivat, si semper velit facere ad quod facta est. Deinde inconveniens nimis est summe bono, summeque sapienti, et omnipotenti Creatori, ut quod fecit esse ad se aman- C dum, id faciat non esse, quandiu vere amaverit; et quoil sponte dedit non amanti, ut semper amaret, id auferat vel auferri permittat amanti, ut ex necessitate non amet; præsertim eum dubitari nullatenus deheat quod ipse omnem naturam se vere amantem amet. Quare manifestum est humanæ animæ nunquam auferri suam vitam, si semper studeat amare summam vitam. Qualiter ergo vivet? Quid enim magnum est longa vita, nisi sit a molestiarum incursione vere secura? Quisquis enim dum vivit, aut timendo, aut patiendo molestiis subjacet, aut falsa securitate fallitur, quid nisi misere vivit? Si quis autem ab his liber 710 vivit, beate vivit. Sed absurdissimum est ut aliqua natura semper amando D illum, qui est summe benus et omnipotens, semper misere vivat. Liquet igitur humanam animam hujusmo:li esse, ut si servet id ad quod (est, aliquando vere secura ab ipsa morte et omni alia molestia beate vivat.

CAPUT LXX [al. LXVIII] 711.

Quod illu se amanti seipsam retribuat"12 ut aterne beata sit.

Conspectus capitis. — Repugnat eum, qui instissimus est, non discernere inter amantem et contemnentem id quod summe amari debet : et enm non amare amantem se, aut nihil prodesse ab eo amari. Ergo repugnat eum nihil retrilmere amanti se. At linjus amoris, quo rationalis creatura aliis eminet, nihil potest esse præmium nisi quod supereminet in omnibus naturis : bonus enim quod sic se amari exigit, non minus se desiderari cogit. Nihil ergo summa bonitas retribuere potest amanti ac desideranti se, nisi seipsam. Si enim vult amari ut aliud retribuat, non vult amari propter se, sed propter aliud; et ita non se, sed aliud vult amari. Constat ergo quia is qui illam, 26 ut debet, desideraverit, summa perfruetur beatitudine; et quod illam nunquam amittet, quia nec illam poterit non amare, nec illa amantem se poterit descrere. Ergo æterne beata erit.

Denique nullatenus verum videri potest, ut justissimus et potentissimus nihil retribuat amanti se perseveranter; cui non amanti tribuit essentiam 713, ut amans esse posset. Si enim nihil retribuit amanti. non discernit justissimus inter amantem, et contemnentem id quod summe amari debet 714, nec amat amantem se, aut non prodest ab illo amari: quæ omnia ab illo dissonant : retribuit igitur omni se amare perseveranti. Quid autem retribuit? Si nihilo dedit rationalem 718 essentiam ut amans esset, quid dabit amanti, si amare non cesset? Si tam grande est quod amori famulatur, quam grande est quod amori recompensatur? Et si tale est amoris fulcimentum, quale est amoris emolumentum? Nam, si rationalis creatura, quæ sibi inutilis est sine hoc amore, si eminet in omnibus creaturis: utique nihil potest esse præmium hujus amoris, nisi quod supereminet in omnibus naturis. Etenim ipsum idem bonum, quod sie se amari exigit, non minus se ab amante desiderari cogit 716. Nam quis sic amet justitiam, veritatem, beatitudinem, incorruptibilitatem ut his frui non appetat? Quid ergo summa bonitas retribuet amanti et desideranti se nisi seipsam? Nam quidquid aliud tribuat, non retribuit; quia nec compensatur amori, nec consolatur amantem, nec satiat desiderantem. Aut si se vult amari et desiderari, ut aliud retribuat, non se vult717 amari et desiderari propter se, sed propter aliud; et sie non vult se amari, sed aliud : quod cogitare nefas est 718. Nihil ergo verius quam quod omnis anima rationalis, si, quemadmodum debet, studeat amando desiderare summam beatitudinem, aliquando illam ad fruendum percipiat, ut quod nune videt 719 quasi per speculum et in anigmate tunc videat facie ad fu-

# VARIÆ LECTIONES.

Et hoe facere mss. At hoe facere 710 Ab his libere mss. Vict. Sag. Gem. Cister. ab his liber 711 Cap. 68 est in mss. caput 70 712 Tribuat mss. retribuat. 713 Tribuit essentiam mss. Vict. Sag. Thu. non se vult 718 Cogitari nelas mss. vict. Sag. Thu. S. Mich. Cister. cogitare nelas 719 Nunc videat mss. Vict. Sag. S. Mich. Thu. nunc videt

viem (73) 720. Utrum antem ea sine fine fruatur, du-A bitare stultissimum est; quoniam illa fruens nec timore torqueri poterit, nec fallaci securitate decipi, nec ejus indigentiam 721 jam experta; illam poterit non amare; nec illa deseret amantem se, nec aliquid erit potentius, quod eas separet invitas. Quare quœcunque anima summa beatitudine semel fini cœperit, æterne beata erit.

#### CAPUT LXXI (74).

Quod illam contemnens, æterne misera sit.

Conspectus capitis. — Econtrario qui summi boni amorem contemnet, æterne miser erit: nam vel desinet esse, vel in æterna erit miseria. Non sufficit autem ad pænam, quod non sit; esset enim post culpam id quod ante culpam fuit; et sic justitia non discerneret inter id quod nullum bonum potest, et nullum malum vult, et id quod maximum bonum potest, et maximum malum vult. In æterna ergo crit miseria, si summam essentiam amare contemnat.

Hine utique consequenter 722 colligitur, quod illa, qua: summi honi amorem contemnit, æternam miseriam incurret 723. Nam si dicitur quod pro tali contemptu sic justius puniatur, ut ipsum esse, vel vitam perdat; quia se non utitur ad id ad quod est facta; nullatenus hoc admittit ratio, ut, post tantam culpam, pro pœna recipiat esse quod 724 erat ante omnem culpam. Quippe antequam esset, nec culpam habere, nec pænam sentire poterat. Si ergo anima contemnens id ad quod fecta est, sie moritur, ut nihil sentiat, ant ut omnino 725 nihil sit; similiter se habebit, et in maxima culpa, et sine 726 omni culpa; nec discernet 727 summe sapiens justitia 728 C inter id quod nullum bonum potest, et nullum ma-Inm vult; et id quod maximum bonum potest, et maximum malum vult. At hoc satis patet quam inconveniens sit 729. (75) Nihil igitur videri potest consequentius, et nihil credi debet certius, quam hominis animam sic esse factam, ut si contemnat amare summam essentiam, æternam patiatur 730 miseriam: ut sicut amans æterno gaudebit præmio, ita contemnens æterna pæna doleat : et sicut illa sentiet immutabilem sufficientiam, ita ista sentiat 731 inconsolabilem 732 indigentiam.

# CAPUT LXXII (76).

Quod omms anima humana sit immortalis. Et quod ant semper misera, aut aliquando vere beata sit.

Conspectus capitis. — Verum nec æterne heata, nec æterne misera esset anima, si esset mortalis. Ergo immortalis est. Omnes antem animæ sunt ejusdem naturæ: ergo omnes sunt immortales, enm saltem aliquæ immortales sint. Porro omne quod vivit, aut munquam, ant aliquando crit vere securum abomni molestia: ergo omnis anima humana aut semper misera erit, ant crit aliquando vere beata.

Sed nee amantem 733 animam necesse est æterne beatam esse; nec contemnentem, miseram, si sit mortalis. Sive igitur amet, sive contemnat id ad quod amandum creata est, necesse est cam immortalem esse. Si antem aliquæ sunt animæ rationales, quæ nee amantes, nec contemnentes indicandæ sint, sient esse videntur animæ infantum, quid de his sentiendum est? Sunt mortales, an immortales 731? Sed procul dubio omnes humanæ animæ ejnsdem naturæ sunt. Quare, quoniam constat quasdam esse immortales, necesse est omnem humanam animam esse immortalem. Verum, cum omne 735 quod vivit aut nunquam, aut aliquando sit vere securum ah omni molestia; nihilominus est necesse omnem humanam animam 736 aut semper miseram esse, aut aliquando vere beatam.

# CAPUT LXXIII [al. LXXI] 737.

Quod nulla anima minste privetur summo oono, et quod omnino ud ipsum sit nitendum.

Conspectus capitis. — Que autem sint anime sie amantes, ut aliquando beatæ; aut sic contempentes, ut aliquando miseræ futuræ sint, comprehendi non potest ab homine. Sufficiat quod summe justus neminem injuste privet summo bono. Ad illud itaque omni homini toto corde, tota anima, tota mente amando et desiderando nitendum est.

Quæ vero animæ incunctanter judicandæ sint 738, sic amantes id 739, ad quod amandum factæ sunt, ut illo quandoque frui; quæ autem sic contemnentes, ut illo semper indigere mercantur, aut qualiter, quove merito illæ, quæ nec amantes nec contemnentes dici posse videntur, ad beatitudinem æternam miseriamve distribuantur, aliquem mortalium disputando posse compreheudere, procul dubio vel

#### VARIÆ LECTIONES.

120 In mss. continuatur caput præcedens 121 Indulgentiam mss. indigentiam 122 Hine utique consequenter, etc. iu mss. hic incipit caput 71 sub hoc titulo: Quod illam contemnens æterne misera sit ms, Thu, 50. Quod illa contemnens, æterne misera sit 123 Incurrit. mss. Vict. 5. Sag. Thu. 50. Cister. incurrat ms. Vict. 45 incurret. 124 Recipiat esse quod mss. Cister. recipiat non esse quod 125 E. Aut omnino mss. Vict. Sag. Thu. aut ut omnino 126 Culpa sine mss. culpa et sine 127 Nec discernit mss. nec discernet 128 Sapiens justitiam mss. sapiens justitia 129 In mss. continuatur caput præcedens. 130 Contemnat amare summan justitiam, æternam patietur ms. Cister. contemnat justitiam, æternam patiatur 131 Ita ista sentiat mss. 6cm. S. Mich. Cister. ita ista sentiet 132 Inconsolabilem ms. Thu. 90 incomprehensibilem 133 Sed nec amantem, etc. iu mss. hic incipit caput 72 sub hoc titulo: Quod omnis anima humana sit inmortalis ut in titulo capitis 79 in edit. 134 Sive immortales mss. an immortales 135 Verum enm omne, etc. in mss. hic incipit caput 73 sub hoc titulo: Quod ant semper misera aut aliquando vere beata sit: ut iu titulo capitis 70 in editis. 136 Omnem animam mss. Thu. Vict. Sug. Cister. omnem humanam animam 137 Cap. est in mss. caput 74 sub hoc titulo: Quod nulla anima injuste privetur summo bono, et quod ad ipsum nitendum bit, ut in titulo capitis 71 in editis mss. Thuan. 60 et Cister.. Quod nulla anima injuste privetur summo sono; et quod omnino ad ipsum intendendum sit 138 Judicandæ sunt mss. Vict. Sug. Thu. judicandæ sint 139 Amantes illud mss. Thu. Cister. amantes id

NOTÆ.

<sup>(73)</sup> Alias hie incipit cap. 69.(74) Alias est pars, cap. 69.

<sup>(75)</sup> Alias hie incipit cap. 70.

<sup>(76)</sup> Alias est pars cap. 70.

difficillimum vel impossibile existimo. Quod tamen A esse in illam, quam si dicitur ad illam. Hae itaque a 740 summe justo summeque bono Creatore rerum nulla eo bono, ad 744 quod facta est, injuste privetur, certissime est 742 tenendum; et ad idem ipsum bonum est omni homini toto corde, tota anima, tota mente amando et desiderando nitendam.

# CAPUT LXXIV [al. LXXII]743.

Quod summa essentia sit speranda.

Constectus capitis. - Ad illud vero tendere nemo potest, si ad illud se posse perveniro desperet. Ergo præter amorem necessaria est spes

Sed in hac intentione humana anima nullatenus se poterit exercere, si desperet quo intendit se posse pervenire. Quapropter quantum illi est utile studium adnitendi 744, tantum necessaria est spes pertingendi.

# 27 CAPUT LXXV (77).

Quod credendum sit in illam, hoc est, credendo tendendum in illam.

Conspectus capitis. — Amare autem aut sperare non potest, quod non credit. Ergo et fides necessaria est qua non modo summam essentiam et ca sine quibus amari non potest, credat; sed qua credendo tendat in illam. In illam enim credere est credendo tendere in illam. Ergo non credit in illam qui, per hoc quod credit, non ad illam tendit. Qui vero credendo in illam tendit, ad illam sic perveniet ut intra illam permansurus sit. Unde aptius dicitur credendum et tendendum esse in illam, quam credendum aut tendendum esse ad

Amare autem 748, aut sperare 746 non potest quod non credit. Expedit itaque eidem humanæ animæ summam essentiam, et ea sine quibus illa amari non C potest, credere, ut illam credendo 747, tendat in illam. Quod idem apte breviusque significari posse 748 puto, si pro eo quod est credendo tendere in summam essentiam, dicatur credere in summam essentiam. Nam, si quis dicat se credere in illam, satis videtur ostendere, et per sidem quam profitetur, ad summam se tendere essentiam, et illa se credere, quæ ad hane pertinent intentionem : nam, non videtur credere 749 in illam, sive qui credit quod ad tendendum in illam non pertinet, sive qui per hoc quod credit, non ad illam tendit 750. (78) Et fortasse indifferenter dici potest, credere in illam, et ad illam: sicut pro eodem accipi potest credendo tendere in illam et ad illam, nisi quia quisquis tendendo ad illam pervenerit, non extra illam remane- D bit, sed intra illam permanebit. Quod expressius et iamiliarius significatur, si dicitur tendendum

ratione puto congruentius posse dici credendum esse in illam quam ad illam.

## CAPUT LXXVI [al. LXXIV] 781.

Quod in Patrem, et Filium, et corum Spiritum pariter et in singulos, et simul in tres credendum sit.

Conspectus capitis. - Sic credendum est, quiaipsi tres et singulus corum est una summa essentia; in quam solam omnis homo debet credere, sieut haec sola est unicus finis quem in omni cogitatu, actuque suo homo per amorem debet intendere. Quemadmodum autem in illam tendere, nisi credat illam, nullus potest, ita illam credere, nisi tendat in illam, nulli prodest.

Credendum igitur est pariter in Patrem, et Filium, et eorum Spiritum, et in singulos, et simul in tres; quia et singulus Pater, et singulus. Filius, et singulus eorum Spiritus est summa essentia: et simul Pater, et Filius, cum suo Spiritu sunt una eademque summa essentia, in quam solam omnis homo debet credere; quia est solus finis, quem in omni cogitatu actuque solo per amorem debet intendere. Unde manifestum est quia sicut in illam tendere, nisicredat illam, nullus potest; ita illam credere, nisi, tendat in illam, nulli prodest.

# CAPUT LXXVII [al. LXXV] 152. Quæ sit viva, quæ mortua fides.

Conspectus capitis. — Ergo sides sine dilectioneinutilis est, et quasi mortuum aliquid. Fides vero, eum dilectione non est otiosa: nam quod summam justitiam diligit, nihil justum contemnere, nihil valet injustum admittere. Ergo et operosa fides vivit, quia habet vitam dilectionis sine qua non operaretur; et otiosa fides non vivit, quia caret vita dilectionis, cum qua non otiaretur. Ideo autem fides mortua dicitur quia non habet vitam, quam semper habere debet. Porro viva fides ea dicitur quæ credit in id, in quod credi debet; mortua vero sides, ea quæ credit tantum id, quod credi debet

Quapropter quantacunque certitudine credatur tanta res!, inutilis erit fides, et quasi mortuum aliquid, nisi dilectione valeat et vivat. Etenim nullatenus fidem illam, quam competens comitatur dilectio, si se opportunitas offerat 753 operandi, otiosam esse, sed magis se quadam 754 operum exercerefrequentia, quod sine dilectione facere non posset, 788 vel hoc solo probari potest; quia quod summam justitiam diligit, nihil justum contemnere, nihil valet injustum admittere. Ergo, quoniam quod aliquid operatur, inesse sibi vitam, sine qua operari non valeret, ostendit : non absurde dicitur et ope-

#### VARIÆ LECTIONES.

Quod tam a mss quod tamen a 741 Ex bono ad mss. eo bono ad. 752 Certissime est mss. Thua. 50-certissimum est 753 Cap. 75 est in mss. 75 744 Adnittendum mss. adnitendi 758 Amare autem, etc. in mss. hic incipit caput 76 sub hoc titulo: Quod credendum sit, etc. ut in titulo capitis 75 in editis. 746 Et sperare mss. Victor. Sagiens Cisterciens. aut sperare 747 Ut illa eredendo mss. ut illam credendo 748 Signari posse mss. significari posse 749 Non videtur credere ms. Thuan. 50 non videntur credere 750 in mss continuatur caput præcedens. 751 Cap. 74 est in mss. caput 77 752 Cap. 75 est in mss. caput 78. 753 Offerat mss. Thu. conferat 754 Magis esse quadam mss. Thu. Gem. magna se quadam 755 Facere non possit mss. facere non posset

NOTÆ

qua non operaretur; et otiosa fides787 non vivere788, qui caret vita dilectionis, cum qua non otiaretur. Quare, si excus dicitur, non tantum qui perdidit visum; sal qui cum debet habere 759, non habet : cur non similiter potest dici fides sine dilectione, mortua; non quia vitam suam, id est, dilectionem perdiderit; sed quia non habet quam semper habere debet? Quemadmodum igitur illa sides, quæ per dilectionem operatur, viva esse cognoscitur; ita illa, quæ per contemptum otiatur, mortua esse convincitur. Satis itaque convenienter dici potest viva fides credere in id, in quod eredi 700 debet; mortua vero fides credere tantum id, quod credi dehet.

# CAPUT LXXVIII [al. LXXVI] 761.

Quod tres summa essentia quodammodo dici possit. B Conspectus capitis. - Omni homini expedit ut credat in trinam unitatem, et unam Trinitatem; unam propter essentiam; trinam, propter tres nescio quid. Dici enim non potest quid sint tres personæ, quo ipsæ plures fiant. Nec enim sunt tot substantiæ, quot personæ, ut in hominibns, qui quot personæ, tot individuæ sunt substantiæ. Itaque in summa essentia sieut non sunt plures substantiæ, ita nec plures personæ. Sola ergo indigentia nominis, quo pluralitas in essentia una significetur, dicitur esse tres personas sive subs'antias in una summa; essentia seu natura. Individua maxime substant accidentibus: unde magis proprie nomen substantiæ suscipiunt : et ita summa essentia, quæ nullis subest accidentibus, non potest proprie dici substantia, nisi substantia ponatur pro essentia. Ilae ratione irreprehensibiliter illa summa et una Trinitas dici potest una essentia, et tres personæ, sive tres substantiæ. C

Ecce patet omni homini expedire ut credat in quamdam ineffabilem trinam unitatem, et unam Trinitatem: unam quidem et unitatem, propter unam essentiam; trinam vero et trinitatem, propter tres, nescio quid. Licet enim possim dicere Trinitatém, propter Patrem, et Filium, et utriusque Spiritum, qui sunt tres; non tamen possum 762 proferre uno nomine, propter quid tres; velut si dieerem propter tres personas; sicut dieerem 763 unitatem, propter unam substantiam. Non enim putandæ sunt tres personæ; quia omnes plures personæ sie subsistunt separatim ab invicem, ut tot necesse sit esse substantias, quot sunt personæ: quod in pluribus hominibus, qui quot personæ, tot individuæ sunt substantiæ, cognoscitur. Quare in D summa essentia, sicut non sunt plures substantiæ;

rosa 786 fides vivere, quia habet vitam dilectionis sine A ita nec plures personæ. Si quis itaque inde velit aficui loqui quid tres, dicet esse Patrem, et Filium, et utrinsque Spiritum, nisi forte indigentia nominis proprie convenientis coactus elegerit, aliquod ex illis 764 nominibus, quæ pluraliter in summa essentia dici non possunt 768 ad significandum 768 id quod congruo nomine dici non potest: ut si dicat illam admirabilem Trinitatem esse unam essentiam, vel naturam; et tres personas, sive substantias. Nam hæe duo nomina aptius eliguntur ad significandam <sup>767</sup> pluralitatem in summa essentia, quia persona non dicitur, nisi de individua rationali natura; et substantia principaliter dicitur de individuis, quæ maxime in pluralitate subsistunt 766. Individua namque maxime substant, id est, subjacent accidentibus: et ideo magis proprie nomen substantiæ suscipiunt. Unde jam supra manifestum est summam essentiam, quæ nullis subjacet accidentibus, proprie non posse dici substantiam; nisi substantia ponatur pro essentia. Potest ergo hac necessitatis ratione irreprehensibiliter illa summa et una Trinitas, sive trina unitas, dici una essentia, et tres personæ, sive tres substantiæ.

# 28 CAPUT LXXIX (79).

Quod ipsa sit Deus, qui solus omnibus dominatur et omnia regit.

Conspectus capitis. — Huie soli summæ essentiæ, quæ omnibus dominatur et omnia regit, proprie nomen Dei assignatur. Dei enim nomine non intelligitur nisi substantia quæ est supra omnem naturam ab hominibus veneranda propter dignitatem, et exoranda propter imminentem quamlibet necessitatem. Sicut autem a summe bono, summeque sapiente Spiritu l'acta sunt omnia; ita ipse omnibus dominatur, et omnia regit. Ergo non ab alio, nec casu cuncta reguntur. Is ergo solus esi quem omnis alia natura debet diligendo venerari, de quo solo prospera sunt speranda, ad quem solum ab adversis est fugiendum, eni soli pro quavis re supplicandum. Hic ergo solus vere est et dicitur Deus, ineffabiliter trinus et unus.

Videtur ergo 769, imo incunctanter asseritur quia nec nihil 770 est id quod dicitur Deus; et huic soli summæ essentiæ proprie nomen Dei assignatur. Quippe omnis qui Deum esse dicit, sive unum sive plures, non intelligit nisi aliquam substantiam, quam censet supra omnem naturam, quæ Deus non est, ab hominibus et venerandam, propter ejus eminentem dignitatem, et exorandam sibi propter quamlibet 771

# VARIÆ LECTIONES.

786 Dicitur operosa mss. dicitar et operosa 787 Otiosa fides mss. et otiosa fidere 788 Non viveret mss. 7m. 50 non in juste mss. Vict. Sag. Cister. non vivere 789 Qui eum debet habere mss. Thu. quicunque quod debet habere 760 In quo eredi mss. in quod eredi 761 Cap. 76 est in mss. caput 79 762 non tamen possum mss. Thu. omitt. possum 763 Sient si dicerem mss. omitt. si 764 Aliquid de illis ms. Thu. 50 aliquot de illis ms. S. Mich. aliquod ex iis. 768 Dici non possint mss. Thu. S. Mich. dici non possunt 766 Ad designandum mss. ad significandam 767 Ad designandam mss. ad significandam 768 Pluralitate subsistent mss. pluralitate constant 769 Videtur ergo, etc. in mss. hie incipit caput 80 sub hoc titulo: Quod ipsa dominetur, etc. ut in titulo capitis 77. in editis. 770 Quia vero nihil mss. quia nec nihil 771 Propter quamlibet mss. Vict. Sag. contra quamlibet

pro sua dignitate venerandum et pro qualibet re deprecandum, quam summe honus et summe potens Spiritus, qui dominatur omaibus et regit omnia? Sieut enim constat quia omnia per summe bonam, summeque sapientem omnipotentiam ejus facta sunt et vigent, ita nimis inconveniens est 773, si æstimetur quod rebus a se factis ipse non dominetur; sive quod factæ ab illo, ab alio minus potente, minusve bono, vel sapiente; ant nulla penitus ratione, sed sela casuum inordinata volubilitate regnantur : cum ille solus sit, per quem enilibet, et sine quo nulli

imminentem necessitatem 772. (80) Quid autem tam A bone est, et ex quo, et per quem, et in quo sunt omnia. Cum igitur solus sit ipse, non solum bonus Creator, sed et potentissimus Dominus et sapientissimus rector omnium : liquidissimum est hunc solum esse, quem omnis alia natura, secundum totum suum posse, debet diligendo venerari, et venerando diligere; de quo solo prospera sunt speranda, ad quem solum ab adversis 773 fugiendum, cui soli pro quavis re supplicandum. Vere igitur hic est non solum Deus, sed solus Deus, inessabiliter trinus et unus 773.

# SANCTI ANSELMI

# PROSLOGION

# ALLOQUIUM DE DEI EXISTENTIA.

29 776 PRO0EMIUM.

Uno argumento in hoc opusculo intendit probare quia Dens est, et quæcunque de Deo credimus. Difficultas operis. Auctor scribit sub persona comtemplantis Deum et quærentis intelligere quod credit. Huic opusculo hunc titulum dederat : Fides quærens intellectum. Deinde Proslogion, id est Alloquium hoc opus nuncupavit.

Postquam opusculum quoddam (Monologion), velut exemplum meditandi de ratione fidei, cogentibus me precibus quorumdam fratrum, in persona alicujus tacite secum ratiocinando quæ nesciat investigantis 777 edidi : considerans illud esse multorum concatenatione contextum argumentorum, cœpi mecum quærere si forte posset inveniri unum argumentum, quod nullo alio ad se probandum, quam se solo indigeret; et solum ad astruendum quia C Deus vere est, et quia est summum honum nullo alio indigens, et quo omnia indigent ut sint et bene 778 sint; et quæcunque credimus de divina substantia, sufficeret. Ad quod cum sæpe studioseque cogitationem converterem 779 atque aliquando mihi videretur jam capi posse quo.l quærebam, aliquando

B mentis aciem omnino fugeret, tandem desperans volui cessare, velut ab inquisitione rei, quam inveniri esset impossibile. Sed cum illam cogitationem, ne mentem meam frustra occupando, ab aliis, in quibus proficere possem 780, impediret, penitus a me vellem excludere; tune magis ac magis, nolenti 781 et defendenti se cœpit cum importunitate quadam ingerere. Quadam igitur die, cum vehementer ejus importunitati resistendo fatigarer, in ipso cogitationum conflictu sic se obtulit quod desperaveram, ut studiose cogitationem amplecterer, quam sollicitus repellebam. Æstimans igitur quod me gandebam invenisse, si scriptum esset alieni legenti placiturum, de hoc ipso et de quibusdam 782 aliis, 3ub persona conantis erigere mentem 183 suam ad contemplandum Deum, et quærentis intelligere quod credit, subditum scripsi opusculum. Et quoniam nec istud nec illud, cujus supra memini, dignum libri nomine, aut cui auctoris 784 præponeretur nomen, judicabam; nec tamen eadem sine 783 aliquo titulo, quo aliquem, in cujus manus venirent, quodammodo ad se legendum invitarent, dimittenda pu-

#### VARIÆ LECTIONES.

nimis et inconveniens est mss. Vict. Sag. Cister. 173 In mss. continuatur caput pracedens. omitt. et 77% in adversis mss. ab adversis 778 S. Mich. Vict. 3. Cister. Explicit Monologion liber Auselmi 776 Collatus est liber Proslogion cum mss. Gemmeticcusibus, Beccensibus, tribus Victorinis RR 3, EE 13, CC 9, Corbeiensi 507, quatuor Thuanis, 90, 591, 451 et 633, uno Cisterciensi, et uno monasterii Michaelis in periculo maris. — Ms. Cist. Incipit Prologus in Proslogion Auselmi Cautuariensis archiepiscopi ms. Gem. Incipit Procession in Proslogion Anselmi Cantuariensis archiepiscopi ms. Gem. Incipit Procession in Proslogion Incipit Procession Incipit Procession, id est, alloquium, liber Anselmi ms. S. Mich. Incipit Procession Incipit Procession Incipit Procession, id est, alloquium, liber Anselmi ms. S. Mich. Incipit Procession Incipit Processio NOTÆ.

(80) Alias hie incipit cap. 77.

taham, umcuique suum dedi 766 titulum ut prius A desiderat, et inaccessibilis est habitatio tua. Invenire exemplum meditaudi de ratione fidei, et sequens 787 fides quærens intellectum, diceretur. Sed cum jam a pluribus cum his titulis 768 nirumque transeriptum 789 esset, coegerunt me plures, et maxime reverendus archiepiscopus Lugdunensis, Ilugo nomine, fungens in Gallia legatione apostolica, qui mihi hoc ex apostolica præcepit 790 auctoritate, ut nomen meum illis præscriberem. Quod ut aptius fieret, illud quidem Monologium, id est Soliloquium; istud vero Proslogion 791, id est Alloquium nomi- mansit? Perdidit beatitudinem ad quam factus est, et invenit miseriam propter quam factus non est:

# CAPUT PRIMUM.

Excitatio mentis ad contemplandum Deum. — Abjicit curas et omnia prwter Deum excludit ut Deum quwrat. Homo ad videndum Deum factus est. Homo peccans perdidit beatitudinem ad quam factus est; et invenit idiscrium propter quam factus non est. Bonum non custodirit, vum facile posset. Sine Deo male est nobis. Labores et conatus nostri sunt irriti sine Deo. Deum homo quwrere non potest, nisi ipse doceat; ucc invenire, nisi ipse se ostendat. Deus hominem creavit ud imaginem suam, ut sai memor sit, ipsum cogitet et ipsum amet. Homo fidelis non quwrit intelligere ut credat; sed credit, nt intelligat; quia, nisi crediderit, non intelliget.

Eia nune homuneio, fuge paululum occupationes tuas, absconde te modicum a tumultuosis cogitationibus tuis. Abjice nunc onerosas curas, et 793 postpone laboriosas distensiones 793 tuas. Vaca aliquantulum Deo, et requiesce aliquantulum in eo. Intra in cubiculum mentis tuæ; exclude omnia præter Deum, et quæ te juvent 795 ad quærendum eum, et, C clauso ostio, quære eum. Die nune, totum cor meum, die nune Deo: Quæro vultum tuum; vultum tuum, Domine, require (Psal. xxvi, 8). Eia nunc ergo, tu. Domine Deus mens, doce cor meum ubi et quomodo te quærat, ubi et quomodo te inveniat. Domine, si non es hic, ubi te quæram absentem? Si autem ubique 798 es, car non video te præsentem 796? Sed certe habitas lucem inaccessibilem. Et ubi est lux inaccessibilis, aut quomodo accedam ad lucem inaccessibilem? Aut quis me ducet, et inducet 797 in illam; ut videam te in illa? Deinde, quibus 798 siguis, qua facie te quæram? Nunquam te vidi, Domine Dens meus; 30 non novi faciem tuam. Quid faciet, altissime Domine, quid faciet iste tuns 799 longinguos exsul? Quid faciet servus tuns anxius D amore tui, et longe projectus a facie tua? Anhelat videre te et nimis aliest illi facies tua. Accedere ad te

te cupit, et nescit locum tuum. Quærere te affectat, et ignorat vultum tuum. Domine, Deus meus es, et Dominus mens es; et nunquam 800 te vidi. Te me fecisti et refecisti, et onmia mea bona tu mihi contulisti. et nondum novi te. Denique ad te videndum factus sum; et nondum feci propter quod factus sum. O misera sors hominis, cum hoc perdidit, ad quod factus est. O durus, et dirus casus ille! Heu! quid perdidit, et quid invenit ? quid abscessit, et quid remansit? Perdidit beatitudinem ad quam factus est, et invenit miseriam propter quam factus non est: abscessit, sine quo nihil felix est 801, et remansit, quod per se nonnisi miserum est. Manducabat tunc homo panem angelorum, quem nune esurit; manducat nunc panem dolorum, quem tunc nesciebat. Hea! publicus luctus hominum, universalis planetus filiorum Adæ! Ille ruetabat saturitate, nos suspiramus esurie. Ille abundabat, nos mendicamus. Ille feliciter tenchat, et misere desernit; nos infeliciter egemus, et miserabiliter desideramus; et heu! vacui remanemus! Cur non nobis custodivit, cum facile posset, quo tam graviter careremus? 802 Quare sic nobis obseravit lucem, et obduxit nos tenebris? Ut quid abstulit nobis vitam, et inflixit mortem? Ærumnosi, unde sumus expulsi, quo sumus impulsi? Unde præcipitati? Quo obruti? A patria in exsilium, a visione Dei in cæcitatem nostram, a jucunditate immortalitatis in amaritudinem et horrorem mortis. Misera mutatio de quanto bono in quantum malum! Grave damnum, gravis dolor, grave totum. Sed heu! me miserum, unum de aliis miseris filiis Evæ, elongatis a Deo! Quid incopi? Quid effeci? Quo tendebam? Quo deveni? Ad quid aspirabam? In quibus suspiro? Quæsivi bona, et ecce turbatio. Tendebam in Deum, et offendi in meipsum. Requiem quærebam in secreto meo, et tribulationem 803 et dolorem inveni in intimis meis. Volebam ridere a gandio mentis meæ, et cogor rugire a gemitu cordis mei. Sperabatur ketitia, et ecce unde densentur suspiria. Et o tu, Domine, usquequo? Usquequo, Domine, oblivisceris nos, usquequo avertis faciem tuam a nobis? Quando respicies et exaudies nos? Quando illuminabis oculos nostros, et ostendes nobis faciem tuam? Quando restitues te nobis? Respice, Domine; exaudi, illumina nos, ostende nobis teipsum. Restitue te nobis ut bene sit nobis; sine quo tam male est nobis. Miserare labores 80% et conatus nostros

#### VARIÆ LECTIONES.

Unicuique dedi mss. unicuique summ dedi 767 Et sequens ms. S. Mich. et frequens 789 Et his titulis mss. cum his titulis 789 Transsumptum mss. transcriptum 790 Apostolica, præcepit mss. Apostolica. Qui mihi hoe ex apostolica præcepit auctoritate 791 Mss. Explicit Procemium. PROSOLOGION, etc. mss. Incipit Proslogion liber Anselmi, Cantuariensis archiepiscopi. 792 Onerosas et mss. onerosas curas et 793 Dissentiones mss. Vict. Thu. et S. Mich. distentiones ms. Vict. 9 intentiones 794 Quæ in te juveut mss. omitt. in 795 si ergo ubique mss. si autem ubique 796 Video te præsentem mss. Thu. Vict. et Cister. omitt. te 797 Aut inducet mss. et inducet 798 Deinde quibus ms. Cister. Denique quibus 799 Quid iste taus mss. quid faciet iste taus 800 Locum taum. Dominus meus es et Deus meus et nunquam mss. locum taum: quærere te affectat, et ignorat valtum taum, Domine, Deus meus es, et Dominus meus es; et nunquam sou Quo infælix est mss. quo nihil fælix est 802 Caremus. mss. careremus 803 Meo, tribulationem mss. Thu. et Vict. meo, et tribulationem 804 Miserere labores mss. Thu. et Vict. Gem. Bec. Cister. miserare labores

juva nos. Obsecro, Domine, ne desperem suspirando; sed respirem sperando. Obscero, Domine, amaricatum est cor menm sna desolatione; indulca 806 illud tua consolatione. Obsecro, Domine, esuriens incepi quærere te, ne desinam jejunus de te: famelicus accessi, ne recedam impastus. Pauper veni ad divitem, miser ad misericordem, ne redeam vacuus et contemptus. Et si antequam comedam suspiro, da, vel post suspiria, quod comedam, Domine, incurvatus non possum nisi deorsum aspicere; erige me ut possim sursum intendere. Iniquitates meæ supergressæ807 caput meum, obvolvunt me; et sieut onus grave, gravant me. Evolve me, exonera me ne urgeat putens earum os suum super me : liceat mihi suspicere lucem 808 tuam, vel de longe, vel de pro. B fundo. Doce me quærere te, et ostende te quærenti; quia nec quærere te possum, nisi tu doceas, nec invenire, nisi te ostendas. Quæram te desiderando, desiderem quærendo, inveniam amando, amem inveniendo. Fatcor, Domine, et gratias ago, quia creasti in me hane imaginem tuam, ut tui memor sim, te cogitem, te amem : sed sic est abolita attritione vitiorum, sic est offuscata fumo peccatorum, nt non possit facere ad quod facta est, nisi tu renoves et reformes eam. Non tento, Domine, penetrare altitudinem tuam; quia nullatenus comparo illi iatellectum meum, sed desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quain credit et amat cor menm. Neque enim 809 quæro intelligere, ut credam; sed C credo, ut intelligam. Nam et hoc credo quia nisi credidero, non intelligam.

#### CAPUT II.

Quod vere sit Deus, etsi insipiens dixit in corde suo: Non est Deus.

Ergo, Domine, qui das fidei intellectum, da mihi, nt, quantum seis expedire, intelligam quia es, sient credimus; et hoc es, quod credimus. Et quidem credimus te esse aliquid, quo nihil majus cogitari possit. An ergo non est aliqua talis natura, quia dixit insipiens in corde suo: Non est Dens? (Psal. xm, 1.) Sed certe idem ipse insipiens 810, cum audit hoc ipsum quod dico, aliquid quo majus nihil cogitari potest; intelligit quod audit, et quod intelligit in intellectu ejus est; etiamsi non intelligat illud esse. Aliud est enim 811 rem esse in intellectu; aliud intelligere rem esse. Nam cum pictor præcogitat quæ facturus est, habet quidem in intellectu; sed non-

ad te, qui nihil valemus sine te. Invitas nos 803; ad-A dum esse intelligit quod nondum fetiton must vero juva nos. Obsecro, Domine, ne desperem suspirando; sed respirem sperando. Obsecro, Domine, amaricatum est cor meum sua desolatione; indulca 806 illud tua consolatione. Obsecro, Domine, esuriens incœpi quærere te, ne desinam jejunus de te: famelicus accessi, ne recedam impastus. Pauper veni ad divitem, miser ad misericordem, ne redeam vacuus et contemptus. Et si antequam comedam suspiro, da, vel post suspiria, quod comedam. Domine, incurvatus non possum nisi deorsum aspicere; erige me ut possim sursum intendere. Iniquitates meæ supergressæ 807 caput meum, obvolvunt me; et sicut onus grave, gravant me. Evolve me, exonera me ne urgeat puteus earum os suum super me: liceat mihi

#### CAPUT III

Quod Deus non possit cogitari non esse. — Deus est id quo majus cogitari non potest. Id quod potest cogitari non esse, non est Deus.

Quod utique sic vere est, ut nec cogitari possit non esse. Nam potest cogitari esse aliquid quod non possit cogitari non esse; quod majus est, quam quod non esse cogitari potest. Quare si id, quo majus 818 nequit cogitari, potest cogitari non esse : idipsum quo majus cogitari nequit, non est id quo majus cogitari nequit : quod 819 convenire non potest. Sic ergo vere est aliquid quo majus cogitari non potest, ut nec cogitari possitinon esse : et hoc es tu, Domine Deus noster. Sic ergo vere es, Domine, Deus meus, ut nec cogitari possis non esse; et merito. Si enim aliqua mens posset cogitare aliquid melius te, ascenderet creatura super Creatorem, et judicaret de Creatore: quod valde est absurdum. Et quidem quidquid est aliud præter solum te, potest cogitari non esse. Solus igitur verissime omnium, et ideo maxime omnium habes esse; quia quidquid aliud est, non sie vere est, et ideireo 820 minus habet esse. Curitaque dixit insipiens in corde suo: Non est Dens? (Psal. xm, 1) cum tam in 821 promptu sit rationali menti, te maxime omnium esse. Cur, nisi quia stultus et insipiens?

#### SAPUT IV.

Quomodo insipiens dixit in 822 corde suo, quod cogitari non potest.— Duobus modis res cogitatur. 1. Cum vox eam significans cogitatur. 2. cum ipsa res intelligitur. Secundum vocem, Deus potest cogitari non esse; secundum rem, non potest.

Verum quomodo dixit insipiens in corde suo 823

# VARIÆ LECTIONES.

Bec. omitt. sunt.

808 Suscipere Incem mss. Vict. et Gem. et Bec. suspicere lucem

809 Neque enim

810 Sed certe idem ipse insipiens, etc. ms. Thu. 451 sed certe ipsi deest: insipiens,

811 Aliad est etiam mss. Thu. Vict. et S. Mich. Aliad est enim

812 Esse intelligit mss. intelligit esse

813 Convincitur ergo insipiens mss. Gem. Bec. Thuan. Convincitur etiam insipiens mss. Vict. S. Mich.

814 Thuan. 451. et Cister. Convincitur ergo etiam

815 Esse, et in mss. esse et in re

816 id quo majus mss. S. Mich. et Edit. Col. 1612 si id quod majus mss. S. Mich. Cister.

817 id quod majus cogitari nequit quod, etc. ms. Thuan. 451 cogitari nequit, majus seipso est; quod,

818 etc. ms. Cister. cogitari nequit, non est id quo majus quid cogitari nequit; majus seipso est; quod,

819 etc. ms. Cister. cogitari nequit, non est id quo majus quid cogitari nequit: etc.

820 vere est, ideirco ms. S.

821 Mich. vere et ideirco

822 Cum causa in mss. cum tam in

823 Dixit insipiens in mss. Thuan. et Vict. Cister.

824 Corde suo ms. Cister. omit. suo

non potuit, quod dixit in corde? cum idem sit dicere in corde, et cogitare. Quod si vere, imo quia vere et cogitavit 815, quia dixit in corde; et non dixit in corde, quia cogitare non potnit; non uno tantum modo dicitur aliquid in corde vel cogitatur 825. Aliter enim cogitatur res, cum vox cam significans cogitatur; aliter cum idipsum, quod res est, intelligitur. Illo itaque modo potest cogitari Dens non esse; isto vero, minime. Nullus quippe intelligens id quod 826 sunt ignis et aqua, potest cogitare ignem esse aquam secundum rem; licet hoc possit, secundum voces. Ita igitur nemo intelligens id quod Dens est, potest cogitare quia Deus non est; licet licet verba dicat in corde, aut sine ulla, aut cum aliqua extranea significatione. Deus enim est id quo majus R cogitari non potest. Quod qui bene intelligit, utique intelligit idipsum sic esse, ut nee cogitatione queat non esse. Qui ergo intelligit sic esse Denm, nequit eum non esse cogitare. Gratias tibi, bone Domine, gratias tibi; quia quod prius eredidi, te donante, jam sie intelligo, te illuminante; ut si te esse nolim credere, non possim non intelligere.

#### CAPUT V.

Quod Deus sit quidquid melius est esse, quam non esse; et solus existens per se, omnia 827 raciat de

Quid igitur 828 es, Domine Deus, quo nihil majus valet cogitari? Sed quid es, nisi id quod 829 summum omninm solum existens per seipsum, omnia alia fecit de nihilo? Quidquid enim hoc non est, minus est quam quod eogitari 830 possit; sed hoc de te cogitari non potest. Quod ergo bonum deest summo bono, per quod est omne bonum? Tu es itaque justus, verax, beatus, et quidquid melius est esse quam non esse : melius namque est esse justum, quam non justum; beatum, quam non beatuin.

## CAPUT VI.

Quomodo Deus sit 831 sensibilis, cum non sit corpus.-Dens est sensibilis, omnipotens, misericors, impassibilis: quia melius est liwc esse quam non esse. Non inepte dicitur aliquo modo sentire qui aliquo modo cognoscit.

Verum cum melius sit te esse sensibilem 892, omnipotentem, misericordem, impassibilem, quam uan esse; quomodo es sensibilis, si non es corpus; aut D omnipotens, si non omnia potes 833 aut misericors

quod cogitare non potuit; ant quomodo cogitare 31 A simul et impassibilis? Nam si sola corporea \*\*\* sunt sensibilia; quoniam sensus circa corms, et in corpore sunt; quomodo es sensibilis, cum non sis corpus; sed summus Spiritus, qui corpore melior est. Sed si sentire non est nisi cognoscere, aut nonnisi ad cognoscendum; qui enim sentit, cognoscit seenndum sensuum proprietatem, ut per visum colores, per gustum sapores : non inconvenienter dicitur aliquo modo sentire, quidquid aliquo modo co. gnoscit. Ergo, Domine, quamvis non sis corpus; vere tamen eo modo summe sensibilis es, quo summe omnia cognoscis; non quo animal corporco sensu cognoscit.

# CAPUT VII.

Quomodo sit omnipotens, cum multa non possit. -Corrumpi aut mentiri posse, non potentiu est, sed impotentia. Dens potest nihil per impotentiam, et nihil potest contra ipsum.

Sed et omnipotens quomodo es, si non omnia potes? Aut si non potes corrumpi, nec mentiri, nec facere verum esse falsum: nt, quod factum est, non esse factum, et plura 835 similiter : quomodo potes omnia? aut hæc posse 836, non est potentia; sed impotentia. Nam qui hæc potest, quod sibi non expedit, et quod non debet, potest; quæ quanto magis potest, tauto magis adversitas et perversitas possunt in illum, et ipse minus coatra illas. Qui ergo sic potest, non potentia potest, sed impotentia. Non enim ideo dicitur 837 posse, quia ipse possit; sed quia sua impotentia facit aliud in se posse, sive aliquo 838 genere loquendi, sicut multa improprie dicuntur, ut cum ponimus esse pro non esse, et facere pro co quod est non facere, aut pro nihil facere. Nam sæpe dicimus ei, qui rem aliquam esse negat: Sic est, quemadmodum dicis esse : cum magis proprie videatur dici : Sic non est, quemadmodum dicis non esse. Item dicimus: Iste sedet, sicut ille facit : aut, iste quiescit sicut ille facit : enm sedere sit quiddam non facere, et quiescere sit nihil facere. Sic itaque cum quis dicitur babere potentiam faciendi aut patiendi quod sibi non expedit, aut quod non debet; impotentia intelligitur per potentiam; quia quo plus habet hanc potentiam, eo adversitas et perversitas in illum sunt potentiores, et ille contra eas impotentior. Ergo, Domine Deus, inde verius es omnipotens, quia potes nihil per 839 impotentiam, et nihil potest contra 840 te

#### VARIÆ LECTIONES.

Vere, et cogitavit ms. Thu. 451 et vere cogitavit 825 Aliquid in corde vel cogitatur ms. Thu. 61 Aliquid in corde dicere et cogitare 826 Intelligens id quoil Deus est, etc. ms. Thu. 591 intelligens id 451 Aliquid in corde dicere et cogitare quod sunt ignis et aqua, potest cogitare ignem non esse et aquam secundum rem; licet id possit secundum voces. Ita igitur nemo intelligens id quod Deus est etc. ms. Thu. 451 intelligens id quod sunt ignis et dum voces. Ita igitur nemo intelligens id quod Deus est etc. ms. Thu. 451 intelligens id quod sunt ignis et aqua potest cogitare ignem esse aquam secundum res; licet hoc possit secundum voces. Ita agitur nemo intelligens id quod Deus est etc. 827 Omnia alia facit mss. Vict. Bec. Gem. S. Mich. omitt. alia 828 Qui igitur mss. Thu. Vict. Cister. quid igitur 829 Quis es nisi quod mss. quid es, nisi id quod 820 Minus est quam cogitari ms. Thu. 451 minus est quam quod cogitari 831 Quomodo sit mss. quomodo Deus sit 832 Sit esse sensibilem mss. Thu. 451 minus est quam quod cogitari 833 Si omnia non potes ms. Thuan. 451 si non potes omnia 834 Sola corpora mss. sola corporea 835 Veram esse falsam: ut quod factum est, non esse factum, et plura ms. Thu. 451 verum falsam, et plura 836 An hæc posse ms. Vict. 5 ad hæc posse ms. Vict. 45 aut hæc posse 837 A. Non enim dicitur mss. non eaim ideo dicitur 828 Sine aliquo mss. Thu. et Vict. sive aliquo 839 Potes nihil per mss. Vict. nihil potes contra mss. S. Mich. Vict. nihil 601est contra potest contra

#### CAPUT VIII.

Quomodo sit unsericors et impassibilis. — Deus est misericors secundum nos, qui sentimus misericordis effectum. Deus nou est misericors secundum se; qui nou sentit compassionis affectum.

Sed et misericors simul et impassibilis quomodo es? Nam si es impassibilis, non compateris; si non compateris, non est tibi miserum cor ex compassione miseri; quod est esse misericordem. At si non es misericors, unde miseris est \*\*1 tanta consolatio? Quomodo ergo es, et non es misericors, Domine, nisi quia es misericors secundum nos, et non es secundum te? Es quippe secundum sensum nostrum, et non es secundum tuum. Etenim cum tu respicis nos miseros, nos sentimus misericordis effectum \*\*2; tu non sentis affectum. Et misericors es igitur, quia miseros salvas, et peccatoribus tuis parcis; et B misericors non es, quia nulla miseriæ compassione afficeris \*\*3.

#### CAPUT IX

Quomoao totus justus, et summe justus 844 parcat nalis, et quod juste misereatur malis. — Melior est qui bonis et malis bonus est, quam qui bonis tautum. Cum Deus sit summe justus, latet unde sit misericors. Deus ideo est summe misericors, quia summe justus est. Justos salvat, justitia comitante: peccatores liberat, justitia dominante. Deus parcit malis ex justitia: quia justum est ut Deus, quo nemo melior uut potentior, etiam malis bonus sit, et de malis bonos faciat. Si Deus non debet misereri, injuste miseretur: quod dicere nefas est. Ergo Deus juste miseretur.

Verum malis quomodo parcis; si es totas justus, et summe justus 845. Quomodo enim totus justus et C summe justus 846 facis aliquid 847 non justum? Aut quæ justitia est, merenti mortem æternam dare vitam sempiternam? Unde ergo, bone Deus, bone bonis et malis, unde tibi salvare malos; si hoc non est justum, et tu non facis aliquid non justum 848 ? An quia bonitas tua est incomprehensibilis, latet hoc in luce inaccessibili quam inhabitas? Vere in altissimo et secretissimo bonitatis tuæ latet fons unde manat fluvius misericordiæ tuæ. Nam cum totus et summe justus sis, tamen ideireo etiam malis benignus es, quia totus summe bonus es. Minus nanique bonus esses, si nulli malo esses 849 benignus. Melior enim est qui et bonis et malis bonus est, quam qui bonis tantum est bonus; et melior est, qui malis et puniendo et parcendo est bonus, quam qui puniendo p tantum. Ideo ergo misericors es, quia totus et

nitus est mirandum, cur tu totus et summe justus 800, et nullo egens, malis et reis tuis bona tribuas. O altitudo I onitatis ture, Deus, et videtur unde sis misericors, et non pervidetur! Cernitur unde flumen manat, et non perspicitur 881 fons unde nascetur 882. Nam et de plenitudine bonitatis est, quia peccatoribus tuis pius es; et in altitudine bonitatis 832 tuæ latet, qua ratione hoc es. Etenim licet bonis bona, et malis mala, ex bonitate retribuas; ratio tamen justitiæ hoc postulare videtur. Cum vern malis hona tribuis, et seitur quia summe bonus hoc facere voluit, et mirum est cur summe justus lioc velle potuit. O'misericordia, de quames copulenta dulcedine, et dulci opulentia nobis profluis! 32 0 immensitas bonitatis Dei, quo affectu amanda es peccatoribus! Justos enim salvas, justitia comitante; istos vero liberas, justitia dominante 858. Illos, meritis adjuvantibus; istos, meritis repugnantibus. Illos, bona quæ dedisti cognoscendo; istos, mala 806 quæ odisti ignoscendo. O immensa bonitas, quæ sic omnem intellectum excedis, veniat super me misericordia illa, quæ de tanta opulentia tui procedit! Influat in me, quæ profluit 857 de te. Parce per clementiam, ne ulciscaris 858 per justitiam. Nam etsi difficile sit intelligere quomodo misericordia tua non absit a tua justitia; necessarium tamen est credere quia nequaquam adversatur justitiæ, quod exundat ex bonitate, quæ milla est sine justitia, imo vere concordat justitiæ. Nempe si misericors nones, nisi quia es 809 summe bonus; et summe bonus non es, nisi quia es summe justus : vere ideirco es misericors, quia summe justus es. Adjuva me, juste 860 et misericors Deus, cujus lucem quæro; adjuva me, ut intelligam quod dico. Vere ergo ideo misericors es, quia justus. Ergone misericordia tua nascitur ex justitia tua? Ergone parcis malis ex justitia? Si sic est, Domine, si sic est, doce me quomodo est. An quia justum est te sic esse bonum, ut nequeas intelligi melior; et sic potenter operari, ut non possis cogitari potentior? Quid enim hoc justius? Hoc utique 861 non fieret; si esses bonus, tantum retribuendo, et non parcendo; et si saceres 862 de non boms tantum bonos, et non etiam de malis. Hoc itaque modo justum est ut parcas malis, et

A summe hours es. Et cum forsitan videatur cur

bonis bona, et malis mala retribuas : illud certe pe-

# ARIÆ LECTIONES

Unde miseris est ms. Cister. unde miseris es sum affectum mss. Vict. 5. et 15 semis compassioni s affectum sum affectum su

fit, non debet fieri; et quod non debet fieri, injuste fit. Si ergo non juste malis misereris, non debes misereri. Et si non debes misereri, injuste misereris. Quod si nesas est dicere, sas est credere te juste misereri malis.

#### CAPUT X

Quomodo juste puniat, et juste parcat malis. - Deus parcendo malis justus est secundum se, qui e facit quod convenit sum bonituti : sed non est justus secundum nos, quia non reddit debitum suppli-

Sed et justum est ut malos punias : quid namque instius quam nt boni bona, et mali mala recipiant? Quomodo ergo et justum est ut malos punias, et justum est ut malis pareas? An alio modo juste punis malos, et alio modo juste parcis malis? Com coim B punis malos, justum est, quia illorum meritis convenit; cum vero parcis malis, justum est; non quia illorum meritis, sed quia bonitatis tuæ condecens est. Nam parcendo malis ita justus 863 es secundum te, et non secundum nos; sicut misericors es secundum nos, et non secundum te; quoniam salvando nos, quos juste perderes, sient misericors es, non quia tu sentias affectum, sed quia nos sentimus effectum; ita justus es, non quia nobis reddas debitum, sed quia facis quod decet te summe bonum. Sie itaque sine repugnantia juste punis, et juste parcis.

# CAPUT XI.

Oxomodo universæ viæ Domini misericordia et veritas; et tamen justus Dominus in omnibus viis suis. C -- Capi nullatenus potest cur de malis, hos magis salvet quam illos, per summam bonitatem : et illos mugis damnet quam istos, per summam ju-

Sed nunquid etiam non est justum secundum te, Domine, ut malos punias? Justum quippe est, te sic esse justum, ut justior nequeas cogitari 864 : quod nequaquam esses, si tantum bonis bona, et non malis 865 mala redderes. Justior enim est qui et bonis et malis, quam qui bonis tantum merita retribuit. Justum igitur est secundum te, juste et benigne Deus, et cum punis, et cum parcis. Vere igitur universæ viæ Domini misericordia et veritas (Psal. xxiv, 10); et tamen justus Dominus in omnibus viis suis (Psal. extiv, 17). Et utique sine repu- D gnantia; quia quos vis punire, non est justum salvari; et quibus vis parcere, non est justum damnari. Nam id solum justum est, quod vis; et non justum, quod non vis. Sic ergo nascitur de justitia tua misericordia tua; quia instum est te sic esse bonum, ut et parcendo sis bonus : et hoc forsitan est, car summe justus potest velle bona malis? Sed si utcunque capi 866 potest cur malos potes velle salvare : illud certe nulla ratione comprehendi potest,

ut facias bonos de malis. Denique, quod non juste A cur de similabas malis los magis salves, quant illos, 'per summan honitatem; et illos magis damnes, quam istos, per summam justitiam? Sie ergo vere es sensibilis, o unipotens, misericors et impassibilis; quemadmodam viveas, sapiens, lonus, beatus, aternus; et quidquid melius est es e quam non esse.

#### CAPUT XII.

Quod Deus sit ipsa vita qua vivit; et sie de similibus. Sed certe quidquid es, non per aliud es quam per teipsum. Tu es igitur ipsa vita, qua vivis; et sapientia, qua sapisy et honitas ipsa, qua bonis et malis Lonus es : et ita de similibus.

#### CAPUT XIII.

Quomodo solus sit incircumscriptus et aternus; cum alii spiritus sint incircumscripti, et æterni - Nullus locus et tempus Deum cohibent. Sed ipse ubique et sem; erest. Solus sicui non desinit, ita non incipit

Sed omne quod clauditur aliquatenus loco aut tempore, minus est quam quod nulla lex loci aut temporis coercet 867. Quondum ergo majus te nihil est, nullus locus ant tempus te cohibet, sed ubique et semper es : quod quia de te solo dici potest : Tu solus incircumscriptus es et æternus. Quomodo igitur dicuntur et alii spiritus incircumscripti et æterni? Et quidem solus es æternus; quia solus omnium sicut non desinis, sic non incipis esse. Sed quomodo solus es incircumscriptus? An creatus spiritus ad te collatus, est 868 circumscriptus; ad corpus vero, incircumscriptus. Nempe omnino circumscriptum est, quod cum alicubi totum est, non potest simul esse alibi : quod de solis corporeis cernitur. Incircumscriptum vero, quod simul est ubique totum : quod de te solo intelligitur. Circumscriptum autem simul et incircumscriptum est, quod cum alicubi sit totum, potest simul esse totum alibi, non tamen ubique : quod de creatis spiritibus cognoseitur. Si enim non esset anima tota in singulis membris sui corporis, non sentiret tota in singulis. Tu ergo, Domine, singulariter es incircumscriptus et æternus; et tamen et alii 869 spiritus sunt incircumscripti et æterni.

#### CAPUT XIV.

Quomodo, et cur videtur, et non videtur Deus a quarentibus eum.

An invenisti, anima mea, quod quærebas? Quærehas Deum, invenisti com esse quiddam summuni omnium, quo nihil melius cogitari potest; ct hoc esse vitam ipsam, lucem, sapientiam, bonitatem, æternam beatitudinem et beatam æternitatem; et hoc esse ubique et semper. Nam si non invenisti Deum tuum, quomodo est ille hoc, quod invenisti, et quod illum tam certa veritate et vera certitudine intellexisti? Si vero invenisti, quid est quod non

#### VARIÆ LECTIONES.

non malis ms. Thu. 451. et malis 1866 A. Utrunque capi mss. utcumque capi 1867 Quod nulla lex loci aut temporis coercet ms. Thu. 451. quod lex loci aut temporis non coercet 1868 Collatus, sit mss. Thu. et Vict. 864 Nequeas cogitari ms. Thu. 451. nequeat cogitari 868 Et collatus, est 869 Et tamen et alii ms. Cister. et tamen alii.

sentis quod invenisti? Cur non te sentit, Domine A anime meæ din intendere in illam. Reverberatur Deus, anima mea, si invenit te? An non invenit, quem invenit esse lucem 870 et veritatem? Quomodo namque intellexit hoc, nisi videndo lucem et veritatem? Aut potuit omnine aliquid intelligere de te, nisi per lucem tuam et veritatem tuam? Si ergo vidit lucem et veritatem, vidit te : si non vidit te, non vidit lucem nec veritatem. An et veritas et lux est, quod vidit; et tamen nondum te vidit, quia vidit te aliquatenus 871; sed non vidit 878 te, sicuti es? Domine Dens mens, formator et reformator mens, die desideranti 33 animæ meæ, quid aliud es quam quod vidit, ut pure videat quod desiderat. Intendit se, ut plus videat; et nihil videt ultra hoe quod vidit, nisi tenebras. Imo non videt 873 tenebras, quæ nullæ sunt in te; sed videt se non plus B posse videre, propter tenebras suas. Cur hoe, Domine, eur hoc? Tenebratur oculus ejus 874 infirmitate sua, aut reverberatur fulgore tuo? Sed certe et tenebratur in se, et reverberatur a te. Utique et obscuratur sua brevitate, et obruitur tua immensirate. Vere et contrahitur augustia sua, et vincitur amplitudine tua. Quanta namque est lux illa, de qua micat omne verum, quod rationali menti lucet 878? Quam ampla est illa veritas, in qua est 876 omne quod verum est; et extra quam nomiisi nihil et falsum est? Quam immensa est, quæ uno intuitu videt quæcunque facta sunt, et a quo, et per quem, et quomodo de nihilo facta sunt? Quid puritatis, quid simplicitatis, quid certitudinis, et splendoris ubi est? Certe plus quam a creatura va- C leat intelligi.

#### CAPUT XV

Quod major sit, quam cogitari possit.

Ergo, Domine, non solum es quo majus cogitari nequit; sed es quiddam majus quam cogitari possit. Quoniam namque valet eogitari esse aliquid hujusmodi; si tu non es hoc ipsum, potest cogitari aliquid majus te : quod fieri nequit.

#### CAPUT XVI.

Quod hæc sit inaccessibilis, quam inhabitat.

Vere, Domine, hæe est lux inaccessibilis, in qua habitas; vere enim non est aliud, quod hanc lucem penetret 877, ut ibi te pervideat. Vere ideo hanc D non video, quia nimia mihi est; et tamen quidquid video per illam video, sicut infirmus oculus, quod videt, per lucem solis videt, quam in ipso sole nequit aspicere. Non potest intellectus meus ad illam, nimis sulget, non capit illam, nec suffert oculus

fulgore, vincitur amplitudine, obruitur immensitate. confunditur capacitate. O summa et inaccessibilis lux! O tota, et beata veritas, quam longe es a me, qui tam prope tibi sum! Quam remota es a conspectu meo, qui sic præsens, sum conspectui tuo! Ubique es tota 878 præsens, et non te vi-leo. In te moveor et in te sum, et ad te non possum accedere. Intra me et circa me es, et non te sentio.

#### CAPUT XVII.

Quod in Deo sit harmonia, odor, sapor, levitas 879, pulchritudo, suo ineffabili modo.

Adhuc lates, Domine, animam meam in luce et beatitudine tua; et ideireo versatur illa adhue in tenebris, et miseria sua. Circumspicit enim et non videt pulchritudinem tuam. Auseultat, et non audit harmoniam tuam. Olfacit, et non percipit odorem tuum. Gustat, et non cognoscit saporem tuum. Palpat, et non sentit levitatem tuam. Habes enim 880 hæc, Domine Deus, in te, tuo ineffabili modo, qui ea dedisti rebus a te creatis, suo sensibili modo; sed obrignerunt, sed obstructi sunt sensus animæ meæ vetusto languore peccati.

#### CAPUT XVIII.

881 Quod Deus sit vita, sapientia, aternitas, et omne verum bonum. — Quidquid est partibus junctum, non est omnino unum; actu vel intellectu dissolvi potest. Sapientia, aternitas, etc., non sunt in Deo partes, sed unum, et ipsum totum quod est Deus seu ipsa unitas, ne quidem intellectu divisibilis.

Et iterum ecce turbatio; ecce iterum obviat moror, et luctus quærenti gaudium et lætitiam. Sperabat jam anima mea satietatem, et ecce iterum obruitur egestate. Affectabam jam comedere, et ecce magis esurio 882. Conabar assurgere ad lucem Dei, et recidi in tenebras meas. Imo non modo cecidi in cas, sed sentio me involutum in eis. Ante cecidi quam conciperet me mater mea. Certe 883 in illis conceptus sum, et eum earum obvolutione natus sum. Certe 883 in illo omnes cecidimus, in quo omnes peccavimus. In illo omnes perdidimus, qui facile tenebat, et male sibi et nobis perdidit, quod cum volumus quærere, nescimus; cum quærimus, non invenimus; cum invenimus, non est quod quærimus. Adjuva me, tu, propter bonitatem tuam; Domine, quæsivi vultum tuum; vultum tuum, Domine, requiram 884, ne avertas faciem tuam a me (Psal. xxvi, 8). Revehi me de me 886 ad te. Munda, sana, acue, illumina oculum mentis meæ ut intueatur te. Recolligat vires suas anima mea, et toto intellectu iterum inten-

#### VARIÆ LECTIONES.

Vict. et Thu. 451. aliquantulum 872 Et non vidit mss. sed non vidit 873 A. Imo non vidit mss. Imo non videt 874 Oculus ejus in mss. Thu. et Vict. omitt. in 875 Mente lucet mss. Thu. et Vict. menti lucet 876 In qua etiam est mss. Thn. et Vict. Omitt. etiam 877 Hanc penetret mss. Thu. hane tucem penetret 878 Ubique tota mss. Vict. ubique es tota 879 Lenitas ms. Vict. 5. levitas 880 Habes enim ms. Cister. recte omit. enim 881 ms. Thu. 90. Quod Deus sit omnia, et quomodo 882 Esurio mss. Thu. Vict. Cist. esurire. ms. 451. esurio te 883 Olim. certe ms. 451. omit. olim 884 Tum requiram mss. Vict. Cister. tuum, Domine, lequiram 885 Revela de me mss. releva me de me requiram 888 Revela de me mss. releva me de me

quid te intelliget cor meum? Certe vita es, sapientia es, veritas es, honitas es, beatitudo es, æternitas es, et omne verum bonum es. Multa sunt hæc: non potest angustus intellectus meus tot uno 887 simul intuitu videre, ut oumibus simul delectetur. Quomodo ergo, Domine, es omnia hæe? An sunt partes tui, an potius 888 unumquodque horum totum est quod es? Nam quidquid est partibus junctum, non est omnino unum, sed quodammodo plura, et diversum a seipso; et vel actu, vel intellectu dissolvi potest: quæ aliena sunt a te, quo nihil mehus eogitari potest. Nullæ igitur partes in te sunt, Domine, nec es plura; sed sic es unum quoddam, et idem tibi ipsi; ut in nullo tibi ipsi sis dissimilis: imo tu es ipsa unitas, nullo intellectu divisibilis. B Ergo vita, et sapientia, et reliqua, non sunt partes tui, sed omnia sunt unum; et unumquodque horum est totum quod es 889, et quod sunt reliqua omnia. Quomodo ergo nec 890 tu habes partes; nec tua æternitas, quæ tu es, nusquam et nunquam est pars tua aut æternitatis tuæ: sed ubique totus es, et æternitas tua tota est semper.

#### CAPUT XIX.

Quod non sit in loco aut tempore, sed omnia sint in illo.

Sed si per æternitatem tuam fuisti, et es, et eris; et fuisse, non est futurum esse; et esse, non est fuisse vel futurum esse : quomodo æternitas tua tota est semper? An de æternitate tua nihil præterit, C nt jam non sit; nee aliquid futurum est, quasi nondum sit? Non ergo fuisti heri, aut eris cras; sed heri, et hodie, et eras es: imo nec heri 891, nec hodie, nec eras es; sed 892 simpliciter es extra omne tempus. Nam nihil aliud est heri, et hodie, et cras, quam in tempore; tu autem, licet nihil sit sine te, non es tamen in loco aut tempore, sed omnia sunt in te: nihil enim te continet, sed tu contines

#### CAPUT XX.

Juod sit ante et ultra omnia ctiam æterna. - Dei aternitas est ipsi tota prasens : catera de sua æternitate nondum habent quod futurum est, et jam non habent quod est præteritum,

Tu ergo imples et complecteris omnia; tu es ante D et ultra omnia. Et quidem ante omnia es; quia, antequam fierent, tu es. Ultra omnia vero quomodo es? Qualiter enim 893 es ultra es quæ finem non habebunt? An quia illa sine te nullatenus esse pos-

dat 886 in te, Domine. Quid es, Domine, quid es, A sunt; to 34 autem nullo modo minus es; etiamsi illa redeaut in nihilum? Sie enim 694 quodammodo es ultra illa. An etiam quia illa cogitari possunt habere finem; to vero nequaquam? Nam s'e illa quidem 895 habent finem quodammodo; tu vero nullo modo. Et certe quod nullo modo hal et finem, ultra illud est, quod aliquo modo finitur. An hoc quoque modo transis omnia etiam æterna, quia tua et illorum æternitas tota tilli præsens est; cum illa nondum habeant de sua æternitate quod venturum est, sicut jam non habent quod præteritum est? Sic quippe semper es ultra illa; cum semper ibi sis præsens, seu cum illud semper sit tibi præsens, ad quod illa nondum pervenerunt.

#### CAPUT XXI.

An hoc sit sweulum sweuli, sive sweula sweulorum. - Dei æternitas continet ipsa sæcula temporum: et dici potest sweulum sweuli, sive sweula sweulorum.

An ergo hoc est sæculum sæculi, sive sæcula sæeulorum? Sicut enim sæculum temporum continet omnia temporalia; sic tua æternitas continct etiam ipsa sæcula temporum. Quæ sæculam 896 quidem est, propter indivisibilem unitatem; sæcula vero, propter interminabilem immensitatem. Et quamvis ita sis magnus, Domine, ut oninia sint te plena, et sint in te; sic tamen es sine omni spatio, ut nec medium, nec dimidium, nec ulla pars sit

# CAPUT XXII.

Quod solus sit quod est, et qui est. - Omnia Deo indigent ut sint, et ut bene sint.

Tu solus ergo, Domine, es quod es; et tu es qui es. Nam quod aliud est in toto, et aliud in partibus; et in quo aliquid est mutabile, non omnino est quod est. Et quod incoepit 897 a non esse, et potest cogitari non esse; et nisi per alind subsistat, redit in non esse: et quod habet fuisse, quod jam non est; et futurum esse, quod nondum est, id non est proprie et absolute. Tu vero es quod es, quia quidquid aliquando, aut alique mode es hoe totus et semper es. Et tu es qui proprie et simpliciter es; quia nec habes fuisse, aut futurum esse; sed tantum præsens esse, nec potes cogitari 898 aliquando non esse. Sed et vita 899 es, et lux, et sapientia 900, et beatitudo, et æternitas, et multa hujusmodi bona; et tamen non es nisi unum et summum booum, tu tibi omnino sufficiens, et millo 201 indigens; quo omnia indigent ut sint, et ut bene sint.

# VARIÆ LECTIONES.

1886 Iterum intendat mss. Thu. omitt. iterum 887 Totus Uno mss. Thu. 451. Vict. et Mich. Bec. Gem. tot uno Et lux et sapientia et ms. Thu. 451. et lux es, et sapientia es, et 901 Sufficiens et nullo mss. Thu. et Vict. omitt. et

#### CAPUT XXIII.

Quod hoc bonum sit pariter Pater, et Filius, et Spiritus sanctus; et hoc sit unum necessurium quod est 302 omne, et totum, et solum bonum. — Verbum cum sit verax et ipsa veritas, nihil est in Patre dicente quod non fit in Verbo quo seipsum dicit. Nec amor a Patre et a Filio procedeus, est impar Patri aut Filio, quia tantum Pater et Filius amant se, quantum bonum sunt Pater et Filius. Ex summa simplicitate non potest nasci ant procedere, quum quod est hoc de quo nascitur aut procedit.

Hoc bonum es, tu 903 Deus Pater; hoc est Verbum tuum, id est, Filius tuus. Etenim non potest alind, quam quod es, aut aliquid majus vel minus te, esse in Verbo, quo 204 teipsum dicis; quoniam Verbum tuum sie est verum, quomodo tu es verax 208. Et ideirco est ipsa veritas sient tu; non alia quam 906 ta; et sic es tu simplex, ut de te non possit nasci B aliud quam quod tu es. Hoc ipsum est amor unus et communis tibi et Filio tuo 907, id est, sanctus Spiritus, ab utroque procedens. Nam idem amor non est impar tibi, ant Filio tuo; quia tantum amas te et illum, et ille te et seipsum; quantus es tu, et ille; nec est aliud a te et ab illo quod dispar non sit tibi 908 et illi; nec de summa simplicitate potest procedere aliud quam quod est hoc de quo 909 procedit. Quod autem est singulus quisque, hoc est tota Trinitas simul, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus; quoniam singulus quisque non est aliud quam summe simplex unitas, et summe una simplicitas; quæ nec multiplicari, nec aliud et aliud esse potest. Porro unum est necessarium. Porro hoc est illud unum necessarium, in quo est omue 910 C bonum; imo quod est omne, et unum totum 911, et solum bonum.

#### CAPUT XXIV.

Conjectatio quale et quantum sit hoc bonum "12. — Si bona est vita creata, quam bona est vita creatrix!

Excita nunc, anima mea, et crige totum intellectum tuum, et cogita quantum potes quale et quantum sit illud bonum. Si enim singula bona delectabilia sunt, cogita intente quam delectabile sit illud bonum, quod continet jucunditatem omnium bonorum; et non qualem in rebus creatis sumus experti, sed tanto differentem quanto differt Creator a creatura. Si enim bona est v ta creata, quam bona est vita creatrix! Si jucunda est salus facta, quam jucunda est salus quæ fecit omnem <sup>913</sup> salutem! Si amabilis est sapientia in cognitione rerum conditarum, quam amabilis est sapientia, quæ omnia condidit ex nihilo! Denique, si multæ et maguæ delectationes sunt in rebus delectabilibus, qualis et quanta

A delectatio est in illo qui fecit ipsa delectabilia f

Quæ et quanta bona sint fruentibus eo. — Gaudium in beatis multiplicabitur ex beatitudine et gaudio aliorum.

O qui hoc bono 918 fruetur! Et quid illi 916 crit, et quid illi non erit? Certe, quidquid volet, erit; et quod notet, non crit. Ibi quippe crunt bona corporis et animæ, qualia nec oculus vidit, nec auris audivit, nec cor hominis (Isa. LXIV, 4; I Cor. II, 9) cogitavit. Cur ergo per multa vagaris, homuncio, quarendo bona animæ tuæ et corporis tui? Ama unum bonum in quo sunt omnia bona, et sufficit. Desiderasimplex bonum quod est omne bonum, et satis est. Quid enim amas, caro mea; quid desideras, anima mea? Ibi est, ibi est quidquid amatis, quidquid desideratis. Si delectat pulchritudo, sulgebunt justi sicut sol (Matth. xm, 43). Si velocitas, aut fortiundo, ant libertas corporis, cui nihil obsistere possit, erunt similes angelis Dei, quia seminatur corpus animale, et surget corpus spiritale (I Cor. xv, 44), potestate utique, non natura. Si longa et salubris vita, ibisana est æternitas, et æterna sanitas; quia justi in perpetuum vivent (Sapient. v , 16), et, salus justorum a Domino (Psal. xxxvi, 39). Si satietas, satiabuntur cum apparuerit gloria Dei 917 (Psal. xvi, 15). Si ebrictas, inebriabuntur ab ubertate domus Dei (Psal. xxxv, 9). Si melodia, ibi angelorum chori conciuunt sine fine Deo. Si quælibet non immunda sed mundæ voluptas, torrente voluptatis suæ potabis 918 eos, Dens (Ibid). Si sapientia, ipsa Dei sapientia ostendet eis seipsam. Si amicitia, diligent Deum plus quam seipsos, et invicem tanquam seipsos; et Deus illos, plusquam illi seipsos; quia illi illum, et se, et invicem per illum; et ille se, et illes per seipsum. Si concordia, omnibus illis erit una voluntas, quia nulla illis erit, nisi sola Dei voluntas. Si potestas, omnipotentes erunt suæ voluntatis, ut Deus suæ. Nam, sieut poterit Deus, quod volet, per seipsum; ita poterunt illi, quod volent, per illum; quia, sicut illi non aliud volent, quam quod ille; ita ille volet quidquid illi volent; et quod ille volet, non poterit non esse. Si honor et divitiæ, Deus servos suos bonos et fideles supra multa constituet (Luc. xIII, 42); imo filii Dei, et dii vocabuntur; et nbi 919 erit Filius ejus, ibi erunt et illi, hæredes 920 quidem Dei, cohwredes autem Christi (Rom. viii, 17). Si vera securitas, certe ita certi erunt nunquam et nullatenus ista, vel potius istud bonum sibi defuturum: sicut certi erunt se non sua sponte illud amissuros,

# VARIÆ LECTIONES.

quo mss. Bec. Gem. in verbo tuo, quo 908 Tu verax mss. 451. et Cister. tu es verax 906 Non alia, quam ms. Thu. 451. non aliud quam 907 Filio tuo est, sanctus mss. filio tuo, id est, sanctus 908 Non est tibi mss. Thu. non sit tibi 909 Quod est, de quo mss. Thu. quod est hoc, de quo 910 In quo omne mss. in quo est omne 911 Et Unum totum mss. S. Mich. Bec. Gem. et unum et totum ms. 451. donum, imo quod est et totum 912 Conjectatio quale et quantum sit hoc bonum. mss. Beccens. Quæ et quanta hono sint fruentibus eo. 913 Facit omnem mss. Thu. fecit omnem 914 In ms. Bec. cum præcedenti numm est. 918 Qui hoc bono mss. Gem. Bec. Thu. O qui hoc bono 916 Qaid illi mss. Thu. et quid illi 917 Gloria Dei ms. Cister. gloria Domini 918 Tuæ potabis mss. Gem. Bec. Thu. Cister. suæ potabit 919 vocabuntur et ubi mss. vocabuntur et erunt et ubi 920 Illi, et hæredes mss. Thu. Vict. illi, hæredes

vitis ablaturum, nec aliquid Deo potentius invitos Deum et illos separaturum. Gaudium vero quale, aut quantum est, ubi tale ac 991 tantum bonum est! Cor humanum, cor indigens, cor expertum ærumnas, imo obrutum ærumnis, quantum 35 gauderes, si his omnibus abundares! Interroga intima tua si capere possint gaudium suum de tanta beatitudine sua. Sed certe si quis alius, quem omnino sicut teipsum diligeres, camdem beatitudinem haberet, duplicaretur gandium tuum, quia non minus ganderes pro co quam pro teipso. Si vero duo vel tres vel multo plures idipsum habeent, tantum dem pro singulis, quantum pro teipso gauderes; si singulos, sicut teipsum, amares. Ergo in illa perfecta charitate innumerabilium angelo- B rum beatorum, et hominum, ubi nullus minus diliget alium quam seipsum, non aliter ga udebit quisque pro singulis atiis, quam pro seipso. Si ergo cor hominis de tanto suo bono vix capiet gaudium suum, quomodo capax erit tot et tantoriun gaudiorum? Et utique, quoniam quantum quisque diligit aliquem, tautum de bono ejus gaudet : sient in illa perfecta felicitate unusquisque plus amabit sine comparatione Deum quam se ct omnes alios secum ; ita plus gaudebit absque æstimatione de fel'citate Dei quam de sua et omnium aliorum secum. Sed si Deum sic diligent toto corde, tota mente, tota anima; tu tamen totum cor, tota mens, tota anima non sufficiat dignitati dilectionis; profeeto sic gaudebunt toto corde, tota mente, tota anima; ut totum cor, tota mens, tota anima, non sufficiat plenitudini gaudii.

#### CAPUT XXVI. 923

An hoc fit gaudium ptenum quod promittit Dominus. 923 - Beati tantum gaudebunt quantum amabunt : tantum amabunt, quantum cognoscent.

Deus meus, et Dominus meus, spes mea, et gandium cordis mei, die animæ meæ, si hoe est gau-

nee dilectorem Deum illud dilectoribas suis in- A dium, de quo nobis dicis per Filium tuum: Petite, et accipietis, ut gandium vestrum sit plenum (Joan. xvi. 24). Inveni namque gaudinm quoddam plenum, et plusquam plenum. Plenum quippe corde, plena mente, plena anima, pleno toto homine gandio illo, adhue supra modum supererit gandium. Non ergo totum illud gandium intrabit in gandentes; sel toti gaudentes intrabunt in gaudium. Dic, Domine, die servo tuo intus in corde suo, si hoc est gaudium, in quod intrabunt servi tui, qui intrabunt in gandium Domini sui. Sed gandium illud certe, quod gaudehunt electi tui, nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit (Isa. LXIV, 4; I Cor. 11, 9). Nendum ergo dixi, aut cogitavi, Domine, quantum gaudebunt illi beati tui. Utique tantum gaudebunt, quantum amabunt; tantum amabunt, quantum cognoscent. Quantum te cognoscent, Do mine, tanc; et quantum te amabunt! Certe nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit in hae vita, quantum te eognosceut et amabunt in 924 illa vita. Oro, Deus, cognoscam te, amein te ut gaudeam de te. Et si non possum in hac vita ad plenum, vel proficiam 928 in dies, usque dum veniat illud ad plenam; proficiat hic in me notitia tui 926 et ibi fiat plena ; crescat amor tuus, et ibi sit plenus ut hie gaudium meum sit in spe magnum et ibi sit in re plenum. Domine, per Filium tuum jubes, imo consulis, petere; et promittis accipere ut gandium nostrum sit plenum. Peto, Domine, quod consulis per admirabilem consiliarium nostrum; accipiam quod promittis per veritatem tuam, ut gaudium meum plenum sit. Dens verax, peto; accipiam ut gaudium meum pleaum sit. Meditetur interim inde mens 927 mea; loquatur inde lingua mea. Amet illud cor meum; sermocinetur os meum. Esuriat illud anima mea, sitiat caro mea, desideret tota substantia mea, donec intrem in gaudium Domini, qui es trinus et unus ileus, benedictus in sæcula 923. Amen 929.

## VARIÆ LECTIONES.

<sup>821</sup> Tale aut mss. Vict. S. Mich. tale ac <sup>822</sup> Cap. 26. est 25. in Bec. ms. <sup>923</sup> ms. Thu, 90. An hoc gaudium, quod promittat Deus. <sup>924</sup> Amabunt in mss. et amabunt in <sup>925</sup> Ut proficiam mss. vel proficiam <sup>926</sup> Notitia tua mss. Thu. notitia tui <sup>927</sup> interim mens mss. interim inde mens <sup>928</sup> Sæcula. Amen. mss. Thuan. sæcula sæculorum. Amen <sup>929</sup> Mss. Explicit Prostogion liber Anselmi Cantuariensis archiepiscopi

# LIBER PRO INSIPIENTE

ADVERSUS

S. ANSELMI IN PROSLOGIO RATIOCINATIONEM Auctore Gaunilone Majoris Monasterii monacho.

aliqua talis natura, qua nihil majus cogitari possit; 1. Dubitanti utrum sit, vel neganti 931 quod sit

VARIÆ LECTIONES.

930 Collatum est hoc opusculum cum inss. duobus Victorinis EE. 45 et RR 3, uno Gemmeticensi C 34, uno Corbeiensi 307, uno bibliotheca Thuana 90, uno Cisterciensi et uno canobii S. Michaelis in monte --Mss. Gem. et Vict. 3. et S. Mich. Hunc præfigunt titulum Quid ad hæc respondent quidam pro insipients ms. Thu. Incipit disputatio insipientis dicentis in corde suo: Non est Deus. ms. Corb. Responsio qualiter respondeat quidam ms. Vict. 13. Incipit disputatio pro insipiente. ms. Cister. Quid ad hæc respondeat quidam pro insipiente. In mss. Gemmeticensi et Sancti Michaelis notatur hajus libri auctor suisse Gaunilo monachus Majoris-Monasterii, rulgo, Mair-Montier 231 Dubitanti utrum sit, vel neganti ms. Corb. dubiunt utrum sit, vel negant

tamen esse 332 illam, hine dicitur primo probari : A in dubio aliquo probandum mihi est argumento : non quod ipse negans vel ambigens de illa, jam habeat eam in intellectu; cum audiens illam dici, id quod dicitur intelligit; deinde, quia quod intelligit, necesse est ut non in solo intellectu, sed ctiam in re sit. Et hoc ita probatur, quia majus est esse in intellectu et in 933 re, quam in solo intellectu. Et si illud in solo est intellectu, majus illo crit quidquid etiam fucrit in re: ac sic majus 934 omnibus, minus crit aliquo; et non crit majus omnibus, quod utique repugnat. Et ideo necesse est ut majus omnibus, quod jam probatum est esse in intellectu, non insolo intellectu, sed et in re 935 sit; quoniam aliter majus omnibus esse non poterit.

2. Respondere forsitan potest 936, quod hoc jam esse dicitur in intellectu meo, non ob aliud, nisi quia id quod dicitur intelligo. Nonne et quæennque falsa, ac nullo prorsus modo in scipsis existentia 937, in 938 intellectu habere similiter dici possem 939 cum ca, dicente 940 aliquo, quæcumque ille dicerct, ego intelligerem? nisi forte tale illud constat esse, ut non eo modo quo ctiam falsa quæque vel dubia, haberi possit 941 in cogitatione : (et ideo non dicor illud auditum cogiture, vel in cogitatione habere); sed intelligere, et in intellectu habere / quia scilicet, non possum 942 hoc aliter cogitare, nisi intelligendo, id est scientia comprehendendo, reipsa illud existere. Sed si hoc est : primo quidem non hic erit 943 alind, idemque tempore præcedens, habere rem in intellectu; et aliud, idemque 944 tempore sequens, intelligere rem esse, ut fit de pictura, quæ prius est in animo pictoris 945, C. deinde in operc. Deinde, vix unquam poterit esse credibile, cum dictum et auaitum fuerit istud non eo 946 modo posse cogitari non esse, quo etiam potest cogitari non esse Deus 947. Nam si non potest, cur contra negantem aut dubitantem quod si aliqua talis natura, tota ista disputatio assumpta est? Postremo, quod tale sit illud, nt non possit, nisi mox cogitatum, indubitabilis existentiæ suæ certo percipi 948 intellectu;

antem isto; quod jam sit hoc in intellectu meo, cum auditum intelligo: in quo similiter esse posse quecunque alia incerta, vel etiam falsa ab aliquo, cujus verba intelligerem dicta adhuc 949 puto; et insuper 950 magis, si illa deceptus 951, ut sape fit 952, crederent 953 qui istud nondum 954 credo.

3. Unde nec 955 illud exemplum de pictore, picturam, quam facturus est, jam in intellectu habente, satis 36 potest huic argumento congruere. Illa enim pictura, antequam fiat 956, in ipsa pictoris arte 967 habetur; et tale quidpiam in arte artificis alicujus nihil est aliud quam pars quædam intelligentiæ ipsins; quia et (sicut 958 sanctus Augustinus ait) cum faber arcam facturus in opere, prius habet illam in arte: arca, quæ sit in opere, non est vita; arca, quæ est in arte, vita est; quia vivit anima artificis, in qua sunt ista omnia, antequam proferantur. Ut quid enim in vivente artificis anima vita 959 sunt ista, nisi quia nihil sunt aliud quam scientia, vel intelligentia animæ ipsius? At vero 960 quidquid extra illa 961, que ad ipsam mentis noscuntur pertinere naturam, aut auditum aut excogitatum intellectu percipitur verum; aliud sine dubio est verum illud, aliud intellectus 969 ipse quo capitur : quocirca etiamsi verum sit esse aliquid, quo majus quidquam nequeat cogitari; non tamen hoc auditum et intellectum, tace est, qualis nondum facta pictura in intellectu pictoris.

4. Hnc accedit illud, quod prætaxatum est superins; quia scilicet illud omnibus, quæ cogitari possint, majus, quod nihit aliud 963 posse esse dicitur quani ipsc Deus; tam ego 964 secundum rem, vet ex specie mihi vel ex genere notam, cogitare auditum vel in intellectu 965 habere non possum, quam nec ipsum Deum, quem utique ob hoc ipsum etiam non esse cogiture possum 966. Neque enim aut rem ipsam quæ Deus est, novi; aut ipsam possum conjicere ex alia simili 967, quandoquidem et tu talem 969 asseris illam,

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>932</sup> Tamen esse mss. Gem. Corb. Thu. cum esse <sup>933</sup> Esse in intellectu et in mss. Vict. 13. et Cister. omitt. in intellectu et 934 Ac si majus mss. Vict. et Cister. ac sic majus 935 Quod est jam probatum, esse in intellectu, et non in solo intellectu, sed in re mss. quod esse jam probatum est in intellectu, non in solo intellectu, sed et in re "36 Responderi potest mss. Respondere forsan potest "37 In seipsis existentia, ms. Vict. 3. in se existentia "38 Existentia, esse in mss. Corb. Vict. Thu. omitt. esse "39 Similiter dici posset mss. similiter dici possem ms. Corb. simpliciter dici possent "340 Cum ea dicente ms. Corb. cum dicente "341 Haberi possint mss. haberi possit "342 Intelligitur habere esse, quia, scilicet, licet non possum mss. in intellectu habere, quia, scilicet, non possum ms. Corb. intellectu habere quia solum non possim. "343 Sed hoe non est. Primo quidem non hoc erat mss. sed si hoc est; primo qui tem non hic erit "344 Et aliud, idque mss. Vict. Cister. et aliud, idemque ms. Corb. ant aliud idemque "345 Qua prius est in animo pictorum mss. Vict. Thu. et Cister. quae prius est in animo pictoris mss. Corb. omitt. quae prius est "346 Fuerit illud non eo mss. Vict. Corb. Thu. Cister. fuerit istud non eo "347 Potest non esse Deus ms. Corb. potest cogitari non esse Deus "348 Certo percipi ms. Corb. pro certo percipi "349 Intelligerentur dieta: adhuc mss. intelligerem, dicta adhuc "350 Et insuper mss. Corb. insuper "351 Illa deceptus ms. Corb. ipsa deceptus "352 Ut sæpe fit ms. Corb. ut seeum "353 Credentur mss. crederem "354 Credentur quod istud nondum mss. crederem qui istud nondum ms. Vict. 13. quia istud nondum "355 Unde nec ms. Corb. omitt. unde "356 Antequam fieret mss. antequam fiat "357 Pictoris arte ms. Corb. pictoris mente "358 Quia, sient "358 Antequam fieret mss. antequam fiat "357 Pictoris arte ms. Corb. pictoris mente "358 Quia, sient "359 Vivente anima, vita mss. in vivente artificis anima vita "360 At vero ms. Corb. omit. vero "361 Extra illa ms. Corb. non extra illa "362 Percipitur verum, aliud est sine dubio verum illad, aliud intellectus mss. Gem. Vict. et Thu. percipitur verum; aliud sine dubio est, verum lectu, et non in solo intellectu, sed in re mss. quod esse jam probatum est in intellectu, non in solo intellectu, dubio verum illud, aliud intellectus mss. Gem. Vict. et Thu. percipitur verum; aliud sine dubio est, verum illud, alind intellectus ms. Corb. Percipitur, verum aliud sine dubio est. Unde illud aliud intellectus 963 Majus, nihil aliud mss. Vict. et Corb. et S. Mich. majus quod nihil aliud 963 Tam ergo mss. tam ego 965 Cogitare auditum vel intellectum ms. Corb. cogitare auditu, vel intellectu mss. Vict. Gem. cogitare auditum, vel in intellectu 966 Non esse cogitare possum ms. Vict. 45. non esse cogitare non possum 987 Rem ipsam novi, aut ex alia possum conjicere similims. Vict. 13. rem ipsam, quæ Deus est novi; aut ipsam possum convincere ex alia simili 268 Et tu talem ms. Corb. et cum talem

ut esse non possit simile quidquam. Nam si de ho- A fuerit, quidquid est iu re, majus illa crit : ac per mme aliquo, mihi prorsus ignoto, quem etiam esse nescirem, dici tamen aliquid andirem, per illam specialem generalemve notitiam, qua quid sit homo vel homines novi, de illo quoque secundum rem ipsam, quw est homo, cogitare possem : et tamen 969 fieri posset, nt, mentiente illo qui diceret, ipse, quem cogitarem 970, homo non esset; cum tamen ego 971 de illo, cecundum veram nihilominus rem, non quæ esset ille homo, sed quæ est 972 homo quilibet, cogitarem. Nec sic igitur, ut haberem fulsum istud in cogitatione vel in intellectu, habere possum illud 973, cum audio dici, Dens, aut, aliquid omnibus 974 majus. Cum quando illud 975 secundum rem veram 976 milique notam cogitare possum 977, istud 978 omnino nequeam, nisi tantum secundum vocem, secundum quam solam 13 ant vix ant nunquam potest ullum cogitari verum. Siquidem 979 cum ita cogitatur; non tum ipsa vox, quæ res est utique vera, hoc est, litterarum sonus vel syllabarum, quam vocis auditæ significatio cogitetur; sed non ita ut ab illo, qui novit quid ea soleut voce significari: a quo, scilicet, cogitatur secundum rem vel in sola cogitatione vera 980: vernm ut ab eo, qui illud non novit; et solummodo cogitat secundum animi motum 981 illins auditu vocis effectum 982, significationemque perceptæ vocis conantem essingere sibi : quod 983 mirum est si unquam rei veritate potnerit 984. Ita ergo, ne prorsus aliter adhuc et in inteltectu meo 985 coastat illud haberi, cum andio intelligoque dicentem esse aliquid majus omnibus qua valeant cogitari: hac de eo 986, quod summa illa natura jam esse dicitur in intellectu meo 987.

5. Quod autem non solum in intellectu, sed et in re 938 necessario esse, inde mihi probatur; quia nisi

hoc 989, non erit illud majus omnibus, quod utique jum esse in intellectu probatum est. Adhuc respondeo: Si esse dicendum est in intellectu, quod secundum veritatem cujusquam rei 990 nequit saltem cogitari ; et hoc in meo 991 sic esse non denego. Sed quia per hoe esse quoque in re non potest ullutenus "92 obtinere, illud esse ei adhuc penitus 393 uon concedo, quonsque mihi argumento probetur indubio; quod qui esse 994 dicit hoc 995, quod majus omnibus aliter non erit omnibus majus 996, non satis attendit cui loquatur. Ego enim nondum dico, imo etiam nego, vel dubito, ulla re 997 vera esse majus illud : nec alind ei esse concedo, quam illud, si dicendum est 998 esse, cum secundum vocem tantum auditam rem pror. sus ignotum sibi conatur animus effingere. Quomodo igitur 999 inde mihi probatur majus illud rei veritate subsistere, quia constet 1000 illud majus omnibus esse: cum id ego cousque negem adhuc, dubitemve 1001 constare; ut ne in intellectu 1002 quidem vel cogitatione mea, eo saltem modo majus ipsum esse dicam, quo dubia etiam multa sunt et incerta. Prius enim certum nihil necesse est 1003 fiat, revera esse alicube majus ipsum 1004, et tum demum ex 1008 eo, quod majus est omni bus, in seipso quoque subsistere non erit ambiguum.

6. Exempli gratia: Aiunt quidam alicubi Ocean; esse insulam, quam ex difficultate vel potius 1006 impossibilitate inveniendi quod non est, cognominant aliqui perditam : quamque fabulantur multo amplins, quam de fortunatis insulis fertur, divitiarum, deliciarumque omnium inæstimabili ubertate pollere, unlloque possessore aut habitatore, universis aliis, quas incolunt homines, terris, possidendorum redundan. tia usquequaque præstare. Hoc ita esse 1007 dicat

# VARIÆ LECTIONES.

265 Et tamen mss. Vict. sed tamen 270 Quem esse cogitarem mss. omitt. esse 271 Cum tamen ego ms. Corb. cum tamen esse <sup>972</sup> Non qui esset.. sed qui est mss. non quæ esset.. sed quæ est <sup>973</sup> Possum illud ms. Vici. 13. possem illud <sup>974</sup> Ant aliud omnibus mss. aut aliquid omnibus <sup>975</sup> Quando illud ms. Corb. quando aut illud <sup>976</sup> Illud rem veram mss. Corb. S. Mich. Vict. Thu. illud seeumdum rem veram <sup>977</sup> Cogitare posse illud mss. Vict. 3. Corb. Cist. edit. Col. 4612. cogitare <sup>978</sup> Possem istud ms. Vict. 13. possum cogitare istud <sup>979</sup> Nequeam, potest ullum eogitari verum, siquidem mss. Vict. Thu. Gem. S. Mich. Cist. nequeam, nisi tantum secundum vocem, secundum quam solam aut vix aut nunquam potest ullum eogitari verum. test ullum eogitari verum. Siquidem ms. Corb. nequeam, nisi tamen secundum vocem secundum quam solam aut vix aut nunquam potest illum cogitare. Verum siquidem 980 Cogitatione vera, verum ut ab mss. Gem. Vict. Cister. Thu. cogitatione veram, verum ut ab ms. Corb. cogitatione vera fit ab 181 Secundum animi motom ms. Corb. animi motom serve animi motom ms. Corb. animi ms. Vict. 13. veritatem potuerit serve med serve med serve med serve med serve med serve med serve ms. Corb. animi motom ms. Corb. animi m 988 Quam autem et in re ms. Corb. Quod autem non solum in intellectu, sed et in re 989 Quia ubi fuerit quidquid est majus, in re illa erat : ac si per hoc mss. quia nisi fuerit quidquid est in re, majus illa erit : ac per hoc 990 Ad hoc respondeo, si esse dicendum : est in intellectu, quod secundum veritatem cujusque rei mss. Vict. et Thu. Adhue respondeo. Si esse dicendum est in intellectu, quod secundum veritatem enjusquam rei ms. Cister. Ad hoe ego responden; si esse dicendum est in intellectu etc. ms. Corb. Respondeo. Sie enim dicendum est in intellectu quidem secundum veritatem cujusquam rei sol Et hoc in meo sol Non potest nullatenus mss. non potest ullatenus sol Adhue penitus mss. Cister. omitt. adhue sol qui esse ms. Thu. quod si esse sol Dicit hoc. ms. Vict. 13. esse dicit, sed hoc 996 Non erit omnibus minus mss. Vict. Thu, Gem. Cister. non erit omnibus majus 997 Ulla re ms. Thu. nulla re 998 Si dicendum est ms. Corb. Non dicendum est 999 Quando igitur mss. quomodo igitur 1000 Quia constet mss. Vict. 13. Cister. quomodo igitur 1001 Eo usque negem adhue dubitemve ms Corb. adhue dubitem, negemve 1002 Ut ne intellectu mss. ut ne in intellectu 1003 Certum mihi necesse est ms. Vict. 13. omitt. mihi 1004 Alienbi majus ipsum ms. Vict. 13. omitt. ipsum 1003 Et tamen deinde ex mss. et tum demum ex 1006 Vel potius ex mss. omitt. ex 1007 Hoc ita esse mss. Vict. ct Corb. haec ita e-se

mihi quispiam ; et ego facile dicium, in quo nihil est & tum etiam 1927 reigs i id esse, ut nec possit cogitari difficultatis, intelligam. At si tune velut 10'8 consequenter 1009 adjungat ac dicat 1010 : Non rotes ultra dubitare insulam illam omnibus terris præstantiorem vere esse alicubi 1011 in re, quam et in intellectu 1012 tuo non ambigis esse : et quia præstantins est non in intellectu solo 1013, sed etiam esse in re; ideo s c 1014 com necesse est esse; quia nisi fuerit, quacunque alia 1018 in re est terra præstan ior illa erit : ue sie ipsa jam a te præstantior intellecta, præstantior 1016 non crit. Si, inquam, per lac ille 1017 milii velit astruere de insula illa, quod vere sit, et ambigendum 1018 ultra non esse : aut jocari ipsum 1019 credam 1020, aut nescio quem stultiorem debeam 1020 reputare ; utrum me, si ei concedam ; an illum 1021, si se putet aliqua certitudine insulæ illius e sentiam B astruxisse, nisi prius ipsam præstantium ejus solummodo sicut rem vere atque indubie existentem, nec ullatenus sicut falsum aut incertum aliquid in intellectu meo 1022 esse docuerit. insipieus

7. Hwc interim 1023 ad objecta incipiens ille responderit 1024 cui cum deinceps asseritur tale esse majus illud, ut nec sola cogitatione valeat non esse: et hoc rursus non aliunde probatur, quam eo ipso, quod aliter non crit omnibus majus, idem ipsum possit reserve responsum 1025, et dicere. Quandonam ego rei veritate 1026 esse tale aliquid, hoc est, majus 1028 non esse? Quapropter certissimo primitus aliquo probandum est argumento aliquam superiorem, hoc est, majorem ac meliarem omnium, quæ sunt, esse naturam, ut ex hoc, alia 1029 jam possimus omnia probare 1030 quibus necesse est illud quod majus ac melius est omnibus 1031, non carere. Cum autem dicitur quod summa res ista non esse nequeat cogitari, melius fortasse diceretur quod non esse, aut etiam posse non esse, non possit intelligi: nam secundum proprietatem verbi istius, falsa nequeunt intelligi; que possunt utique eo modo cogitari, quo Deum non esse, insipicus cogitavit : et me quoque esse certissime scio, sed et posse non esse nihilominus scio; summum vero illud quod est Deus 1032, et esse, et non esse non posse, indubitanter intelligo. Cogitare autem me non esse, quandiu esse certissime scio. nescio utrum possim; sed si possum, cur non et quid quid aliud 1033 eadem certitudine scio? Si antem non possum, non erit jam istud proprium Deo.

8. Catera libelli illius tam veraciter et tam præclare sunt magnificeque disserta 1034, tanta denique referta 1035 utilitate, et pii ac sancti affectus intimo quodam odore fragrantia, ut nullo modo propter illa, quæ in initiis 1036 recte quidem sensa, sed minus firmiter argumentata sunt, ista sint contemuenda 1037, sed illa potius argumentanda robustius, ac omnia omnibus, dixi: ut ex hoc mihi debeut probari intan- C 1038 cum ingenti veneratione et laude suscipienda.

#### VARIÆ LECTIONES.

mss. ac dicat 1011 Vere esse alicubi ms. Corb. nec esse alicubi 1012 Quam in intellectu mss. Vict. quam et mss. ac dicat 1011 Vere esse alicubi ms. Corb. nee esse alicubi 1012 Quam in intellectu mss. Vict. quam et intellectu 1013 Non in intellectu solo ms Corb. non in intellectu solo 1014 Ideo sic ms. Thu. ideoque sic 1018 Quicunque alia mss. quæcunque alia 1016 Præstantior et intellect a præstantior mss. Præstantior intellecta, præstantior 1017 Per hoc ille mss. per hæe ille 1018 Ambigendum ms. Thu. et ambigendam 1019 Jocari ipsum ms. Corb. altercari illum 1020 Credam... deheam... deheam ms. Corb. credant... deheam 1021 An illum ms. Corb. aut illum 1022 Intellectu in co mss. intellectu meo ms. Corb. intellectu mero 1023 Iloc interium mss. Corb. Gem. Vict. Cister. hæe interim. 1024 Ille responderit ms. Vict. 13. ille responderet 1025 Possit respondere mss. possit referre responsum 1026 Rei veritatem mss. Gem. Vict. S. Mich. rei veritate 1027 In tantum etiam ms. Thu. in tantis etiam 1028 Nec posset cogitari mss. nec possit cogitari 1029 Ex hac alia mss. ex hoc alia 1030 Probare mss. Vict Thu. Cister. comprobare 1031 Necesse est, ac quod majus ac melius est illud omnibus mss. Gem. Vict. S. Mich. Cister. necesse est illud quod lunajus ac melius est omnibus 1032 Illud, quod est scilicet, et Dens ms. Thu. illud quod Deus mss. Vict. et Corb., illud quod est, scilicet, est Deus 1033 Cur et nunquid aliud mss. Cister. Gem. Corb. Vict. Cur non et quidquid aliud 1034 Præstantia mss. Thu. Gem. Vict. Cister. disserta ms. Corb. diserta 1035 Restricta mss. referta 1036 Quæ videntur mss. quæ in initiis ed. Ven. quæ virtus 1037 Argumentata, sibi ista sint contemmenda mss. argumentata sunt, ista sint contemmenda 1038 Ac omnia ms. Cister. ac sic omnia

#### SANCTI ANSELMI

# LIBER APOLOGETICUS

# CONTRA GAUNILONEM RESPONDENTEM PRO INSIPIENTE

37 Quoniam non me 1040 reprehendit in his dietis ille insipiens, contra quem sum locutus in meo opusculo 1041; sed quidam nen insipiens 1042, et ca-

tholicus, pro insipiente, sufficere mihi potest re spondere catholico.

# VARIÆ LECTIONES.

1039 Ms. Vict. 15. Incipit Liber Anselmi archiepiscopi et abhatis contra respondentem pro insipiente. mss. Gem. etVict. Cister. Quid ad hec respondeat editor ipsius libelli (Proslogion.) ms. Thu. Incipiunt responsiones Anselmi contra respondentem pro insipiente dicente in corde suo; Non est Deus: sive Responsio contra fatuum. ms. S. Michaelis, Responsio Anselmi ad cumdem, id est, Gaunilonem 1040 Quoniam non me u.s. Vict. 43. omit. non 1044 In meo opusculo ms. Thu. in eo opusculo 1042 Quinam non insipiens ms. Corb. quidam insipiens

### CAPUT PRIMUM.

Ceneratim refellitur adversarii ratiocinatio; et ostenditur id quo majns cogitari non potest, esse reipsa.

Dicis quidem 1053 (quieunque es qui dicis hæc pisse dicere 1044 insipientem) quia non est in intellectu aliquid, quo majus cogitari 1045 non possit, aliter quam quod secundum veritatem enjusque rei nequit saltem cogitari: et quia non magis consequitur 1046 hoc, quod dico, quo majus cogitari non possit, ex eo quia est in intellectu, esse et in re, quam perditam 1047 insulam certissime existere ex eo quia cum 1048 describitur verbis, audiens cam non ambigit in intellectu suo esse. Ego vero dico: Si, quo majus cogitari non potest, non intelligitur, vel cogitatur, nee est in intellecta vel eogitatione; profecto Deus aut non est quo majus cogitari non pos- B sit, aut non intelligitur 1049 vel cogitatur, et non est in intellectu vel cogitatione. Quod quam falsum sit, fide et conscientia tua pro firmissimo utor argumento. Ergo quo majus cogitari non potest, vere intelligitur et cogitatur, et est in intellectu et eogitatione. Quare, aut vera non sunt quibus contra conaris 1050 probare, aut ex eis non consequitur quod te consequenter opinaris concludere 1051. Quod autem putas ex eo, quià intelligitur 1052 aliquid quo majus cogitari nequit, non consequi illud esse in intellectu; nec si est in intellectu, ideo esse in re: certe ego dieo 1053 : si vel cogitari potest esse, necesse est illud esse 1054. Nam quo majus cogitari nequit, non potest cogitari esse, nisi sine initio. Quidquid autem potest cogitari esse, et non est1055: per initium potest cogitari esse. Non ergo quo majus cogitari nequit, cogitari potest esse, et non est 1086. Si ergo potest cogitari esse, ex necessitate 1087 est. Amplius. Si utique vel cogitari potest, necesse est illud esse. Nullus enim negans aut dubitans esse aliquid, quo majus cogitari non possit, negat vel dubitat quia si esset, nee actu nee intellectu posset non 1058 esse. Aliter namque non esset

A quo majus cugitari non posset 1039; sed quidquid cogitari potest, et non est; si esset, posset 1060, vel actu vel intellectu non esse. Quare si vel cogitari 1001 potest, non potest non esse quo majus eogitari nequit. Sed ponamus non esse, si vel cogitari valet: at quidquid 106% cogitari potest, et non est; si esset, non esset quo majus cogitari non possit. Si ergo esset quo majus cogitari non possit, non esset quo majus cogitari uon possit : quo [quod] nimis1063 est absurdum. Falsum est igitur non esse aliquid, quo majus eogitari non possit 1064 si vel cogitari potest : multo itaque magis, si 1068 intelligi aut in intellectu 1060 esse potest. Plus aliquid dicam: procul dubio quidquid alicubi aut aliquando non est, etiamsi est 1067 alicubi aut aliquando; potest tamen 1008 engitari munquam et musquam 1009 esse, sieut uon est alicubi aut aliquando. Nam quod heri non fuit, et hodie est : sicut heri non fuisse intelligitur; ita nunquam esse subintelligi potest : et quod hic non est, et alibi est, sieut non est hic 1076, ita potest eogitari nusquam esse. Similiter cujus partes singulæ non sunt ubi aut quando sunt aliæ partes ejus; omnes partes, et ideo ipsum totum, possunt cogitari nunquam aut nusquam esse. Nam etsi dicatur tempus semper esse, et mundus 1071 ubique; non tamen illud totum semper, aut iste totus est 1072 ubique: et sieut singulæ partes temporis non sunt, quando alice sunt; ita possunt nunquam esse cogitari 1073; et singulæ mundi 1074 partes, sicut non sunt ubi alice sunt; ita subintelligi possunt nusquam esse: sed et quod 1075 partibus conjunctum est 1076, eogitatione dissolvi, et non esse potest. Quare quidquid alicubi aut aliquando totum non est, etiamsi est, potest cogitari non esse: at quo majus 1077 cogitari nequit, si est, non potest 1078 cogitari non esse, alioquin si est, non est quo majus 1079 cogitari non potest : quod 1080 non convenit. Nullatenus ergo alicubi 1081, aut aliquando totum non est; sed semper et ubique totum est. Putasne 1081 aliquatenus

#### VARLE LECTIONES

1943 Dicis quidem ms. Thu. dicis quidam 1944 Hoc posse dicere mss. Gem. et S. Mic. hæc dicere posse 1945 Suo majus quod cogitari miss. quo majus cogitari 1946 Et quod non magis consequitur mss. et quia non magis consequitur 1947 Quam perditam ms. Corb. quam predictam 1948 Certissime ex eo cum mss. certissime existere ex eo quia cum 1949 Possit, aut non intelligitur mss. Corb. possit, aut intelligitur 1950 Conaris contra mss. contea conaris 1951 Concludere mss. Vict. 43. excludere 1952 Ex eo quod intelligitur. mss. Thu. Vict. Gem. Cister. ex eo quia intelligitur 1953 Certe, ergo dico mss. certe ego dico 1954 Necesse est illud esse. Nam quo ms. Thu. necesse illud est esse quo 1955 Cogitari esse et non esse mss. cogitari esse, et non est 1956 Potest esse et non esse mss. Gem. Thu. Vict. potest esse et non est 1957 Illud esse. necessitate mss. omitt. Illud 1958 Intellectu posset non mss. Thu. Vict. 43. etiam si esset, posset 1964 Quare si nihil cogitari mss. Quare si vel cogitari 1962 Aut quidquid mss. at quidquid 1963 Non possit; quod nimis mss. non possit Si ergo esset quo majus cogitari non possit, non esset quo majus cogitari non possit, quod nimis 1964 Majos cogitari non possit, si ms. Corb. majus aliquid cogitari non possit, si 1965 Multo magis si mss. multo itaque magis, si 1966 Intelligi et in intellectu 1967 Etian si est mss. Vict. Corb. et si est 1968 Potest tamen mss. Corb. omitt. tamen 1969 Aut ansquam mss. et nusquam 1970 Quod hoc non est... non est hoc mss. quod hic non est... non est hic 1971 Esse, aut nundus mss. Vict. 13. Thu. Corb. Cister. esse et mundus 1972 Iste semper est mss. iste totus est 1973 Possum etiam unquam cogitari mss. possunt nunquam esse cogitari 1974 Et singulæ mundi ms. Corb. et singulæ ili mundi 1978 Sed et quod ms. Vict. 15. sed etiam quod 1978 Junetum est 1979 Non quo majus mss. uon est quo majus 1980 Non possit : quod ms. Vict. 15. non potest 1900 1903 Nullatenus ergo alicubi... Putas ms. Corb, nullatenus ergo quod alicubi... putas

vel intellectu 1083, de quo hæc intelliguntur? Si enim non potest, non possunt hæc intelligi de eo 1083. Quod si dicis 1084 non intelligi et non esse in intellectu, quod non penitus intelligitur; die quia qui non potest intueri purissimam lucem solis, non videt lucem diei, quæ non est nisi lux solis. Certe vel hactenus intelligitur, et est in intellectu 1088, quo majus cogitari nequit; ut hæc de co intelligan lur 1086.

#### CAPUT H.

Magis urgetur ratiocinatio præposita; et ostenditur id quo majus cogitari nequit, cogitari posse, atque adeo etiam esse.

Dixi itaque in argumentatione, quam reprehendis, quia cum insipiens audit proferri, quo majus p cogitari non potest, intelligit quod audit. Utique qui non 1087 intelligit, si nota lingua dicitur, aut nullum, aut nimis obtusum 1088 habet intellectum. Deinde 38 dixi quia si intelligitur, est in intellectu. An est 1089 fin nullo intellectu, quod necessario in rei veritate esse monstratum est 1090? Sed dices quia etsi est 1091 in intellectu, tamen consequenter 1092 quia intelligitur. Vide quia consequitur esse in intellectu, ex eo quia 1093 intelligitur. Sicut enim 1094 quod cogitatur, cogitatione cogitatur; et quod cogitatione cogitatur, sicut cogitatur, sic est in cogitatione 1098; ita quod intelligitur, intellectu intelligitur: et quod intellectu intelligitur, sicut intelligitur, sic est in intellectu 1096. Quid hoc planius? Postea dixi quia, si est vel in solo C intellectu, potest cogitari esse et in re; quod majus 1097 est. Si ergo in intellectu solo est, idipsum scilicet quo majus non potest cogitari, est quo majus cogitari potest: rogo quid consequentius? An enim si est 1098 vel in solo intellectu, non potest cogitari esse et in re? Aut 1099 si potest, nonne qui hoc cogitat, aliquid cogitat 1100 majus eo; si est in solo

posse cogitari vel intelligi, aut esse in cogitatione A intellectu? Quid ergo consequentius, quam si quo majus cogitari nequit, est in solo intellectu; idem esse quo 1101 majus cogitari possit? Sed utique, quo majus cogitari potest, in nullo intellectu est quo majus cogitari non possit. An ergo non consequitur 1102, quo majus cogitari nequit, si est in ullo intellectu, non esse in solo 1103 intellectu? Si enim est in solo intellectu, est quo 1104 majus cogitari potest : quod non convenit.

# CAPUT III.

Ad instantiam adversarii : quod sequeretur insulam fictitiam esse reipsa, quia cogitatur.

Sed tale est, inquis, ac si 1108 aliquis insulam Oceani, omnes terras sua fertilitate vincentem, que difficultate, imo impossibilitate inveniendi quod non est, perdita nominatur, dicat ideirco non posse dubitari vere esse in re, quia verbis descriptam facile quis intelligit. Fidens loquor 1106; quia si quis 1107 invenerit mihi 1108 aliquid aut reipsa, aut sola cogitatione existens, præter quo majus 1109 cogitari non possit, cui aptare 1110 valeat connexionem hujus meæ argumentationis, inveniam, et dabo illi perditam insulam amplius non perdendam. Palam autem jam videtur quo non valet cogitari majus, non posse cogitari non esse, quod tam certa ratione veritatis existit; aliter enim nullatenus existeret. Denique si quis dicit se cogitare illud non esse : dico quod tuni cum 1111 hoc cogitat aut cogitat aliquid 1112, quo majus cogitari non possit, aut non cogitat. Si non cogitat 1113, non cogitat non esse quod non cogitat. Si vero cogitat, utique cogitat aliquid 1114, quod nec cogitari possit non esse 1115. Si enim posset cogitari non esse, cogitari posset habere principium et finem; sed hoc non potest. Qui ergo illud cogitat, aliquid cogitat quod nec cogitari possit non esse; hoc yero qui cogitat 1116, non cogitat idipsum non esse 1117; alioquin cogitat quod cogitari non potest.

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1082</sup> In cogitatione vel intellectu ms. Cister. in cogitatione vel in intellectu <sup>1083</sup> Non possunt hæc intelligi de eo. mss. Vict. 13. non de Deo possunt hæc intelligi. ms. Cister. non de eo possunt hæc intelligi. 1088 Quod si dicitur mss. Quod si dic est ms. Thu. omitt. esse ms. Corb. Necessario tamen consequitur in rei veritate esse monstratum est ms. Thu. omitt. esse ms. Corb. Necessario tamen consequitur in rei veritate esse monstratum dicis quia si est mss. sed dicis quia etsi est logical and consequitur mss. tamen consequenter logical est est in cogitatione mss. Sicut enim logical si est in cogitatione mss. Vict. 43. sicut est in cogitatione logical intellectu intelligitur, sicut intelligitur, sicut intelligitur, sicut intelligitur, ita est in intellectu sicut intelligitur logical logical mss. Corb. in re, quia majus logical mss. Cister. an enim est, si est logical esse in re, aut mss. esse et in re, aut logical logical mss. Corb. Vict. an enim est, si est logical mss. Thu. id est, esse quo logical logical mss. Thu. Corb. Vict. ergo. non consequitur. logical mss. Thu. id est, esse quo logical logical mss. Thu. Corb. Vict. ergo. non consequitur. logical est in solo intellectu, est quo mss. Thu. si enim in solo intellectu, est quo majus logical est majus ac si ms. Gem. Sed tale est majus ac si ms. Gem. sed tale est, inquis, majus ac si mss. Thu. Vict. et S. Mich. Cister. Gem. Corb. Vict. si enim est in solo intellectu, est quo ms. Thu. si enim in solo intellectu, est quo majus 1108 Sed tale est majus ac si ms. Gem. sed tale est, inquis, majus ac si mss. Thu. Vict. et S. Mich. Cister. sed tale est, inquis, ac si ms. Corb. sed tale est, inquit, ac si 1106 Fidens loquor ms. Corb. fidens loquar 1107 Quia si quis ms. Vict. 13. et si quis 1108 Si quis non venerit nisi mss. Gem. S. Mich. Vict. si quis invenerit mili aliquid aut 1109 Existens, quod majus mss. Thu. Vict. Corb. S. Mich. existens præter quo majus 1110 Cui aptare ms. Corb. cui competere. 1111 Dico quia cum ms. Corb. dico quod tum enm hoc 1112 Aut cogitat aliquod mss. aut cogitat aliquid 1113 Quod si non cogitat mss. omitt. quod 1114 Utique cogitat aliquod mss. utique cogitat aliquid 1116 Cogitari non esse possit mss. Corb. cogitari non possit esse ms. Vict. 13. cogitari possit non esse 1116 Hoc vero quod cogitat mss. hoc vero qui cogitat 1117 Idipsum esse mss. Gem. Vict. Thu. Cister. idipsum non esse esse

Non igitur potest cogitari non esse quo majus nequit A simul et illud possumus, et istud scimus; et non cogitari.

CAPUT IV.

Differentia inter posse cogitari, et intelligi non esse. Quod autem dicis : quia cum dicitur quod summa res ista non esse nequeat cogitari 1118, melius fortasse diceretur 1119 quod non esse, aut etiam posse non esse, non possit intelligi; potius dicendum fuit, non possit cogitari 1120. Si enim dixissem rem ipsam non posse intelligi non esse, fortasse tu ipse, qui dicis quia secundum proprietatem verbi istius falsa nequeunt intelligi, objiceres nihil, quod 1121 est, p see intelligi non esse, lalsum est enim 1129 non esse quod est : quare non esset proprium 1123 Deo, corum, quæ certissime sunt, potest intelligi non B Specialis discussio variorum adversarii dictorum : ac esse similiter et alia certa posse intelligi non esse 1128. Sed hoc utique non potest 1126 objiei de cogifatione, si bene consideretur. Nam etsi nulla quæ sunt 1127, possunt intelligi non esse; omnia tamen 1128 possunt cogitari non esse, præter id quod summe est. Illa quippe omnia et sola possunt cogitari non esse, quæ initium, aut finem, aut partium habent conjunctionem, et, sicut jam dixi, quidquid alicubi aut aliquando totum non est; illud vero solum non potest 1129 cogitari non esse, in quo nec initium, nec finem, nec partium conjunctionem, et quod nonnisi semper et ubique totum ulla invenit<sup>1130</sup> cogitatio. Scito igitur quia potes eogitare te non esse, quandiu 1131 esse certissime seis : quod te miror dixisse nescire. Multa namque 1132 cogitamus C non esse, quæ scimus esse; et multa esse, quæ non esse scimus 1133: non existimando, sed fingendo 1134 ita esse ut eogitamus 1125. Et quidem possumus cogitare aliquid non esse, quandiu scimus esse, quia

possumus cogitare non esse quandiu scimus esse; quia non possumus cogitare esse simul, et non esse 1136. Si quis igitur sic distinguat 1137 hujus prolationis has duas sententias : intelliget nihil 1138, quandiu esse seitur, posse cogitari non esse 1139; et quidquid est, præter id quo majus cogitari nequit, etiam cum scitur esse, posse cogitari non esse. Sic igitur 1140 et proprium est Deo, non posse cogitari non esse; et, tamen multa non possunt cogitari 1161. quandiu sunt, non esse. Quomodo autem dicatur cogitari Deus non esse, in ipso 1142 libello puto sufficienter esse dictum.

#### CAPUT V.

tionem, quam refellendam suscepit.

Qualia vero sint et alia quæ mihi objicis pro insipiente facile est deprehendere vel parum sapienti; et ideo id ostendere supersedendum existimaveram. Sed quoniam audio quibusdam ea legentibus aliquid contra me valere videri, paucis de illis commemorabo. Primum, quod sæpe repetis me dicere quia quod est majus omnibus, est in intellectu 1143; et si est in intellectu, est et in re : aliter enim omnibus majus non esset omnibus majus 1144. Nusquam in omnibus dictis meis invenitur talis probatio. Non enim idem valet 1145, quod dicitur; majus omnibus, et, quo majus cogitari nequit, ad 1146 probandum quia est in re quod dicitur. Si quis enim dicat quomajus 1147 cogitari non possit, non esse aliquid in re, aut posse non esse, aut vel non esse posse eogitari, facile refelli potest. Nam quod non est, potest non esse; et quod non esse potest, cogitari potest non esse 1148. Quidquid autem cogitari potest non

#### VARIÆ LECTIONES.

Non esse nequeat cogitari mss. Vict. non esse queat cogitari 1119 Fortasse diceretur ms. Vict. 13. fortasse dicerem 1120 Non posse cogitari ms. Vict. non esse queat cogitari 1119 Fortasse diceretur ms. Vict. 13. fortasse dicerem 1120 Non posse cogitari ms. Corb. non possit cogitari 1121 Objiceres nihil quod ms. Corb. objiceres mihi quod 1122 Nihil quod est, posse intelligi, non est falsum, est enim mss. Nihil, quod est, posse intelligi non esse; falsum est enim 1123 Non est proprium mss. Thu Gem. Vict. 3. non esse proprium ms. Corb. non esset proprium 1124 Quod si esset aliquid mss. omitt. esset 1128 Non esse posset intelligi mss. Corb. Thu. Vict. 3. non esse posse intelligi ms. Vict. 13. posse intelligi non esse 1126 lloe nique non potest ms. Thu. have utique non possunt 1127 Nulla quæ sunt ms. Corb. Nulla quæ non sunt 1128 Omnia tamen ms. Cister. omnia tantum 1129 Solum non potest ms. Corb. solummodo potest ms. Vict. 13. solum potest 1130 Ulla invenit mss. Thu et Vict. 13. illa invenit 1131 Cogitare te non esse quandiu ms. Vict. 13. cogitarerem non esse quandiu 1132 Multa namque ms. Vict. 13. Multa quippe 1133 Non esse scimus ms. Thu omitt. scimus ms. Corb. Nescimus esse 1134 Fingendo ms. Corb. significando 1138 Ita esse cogitamus mss. ita esse ut cogitamus 1136 Et illud quidem possumus et istud scimus et non possumus cogitare aliquid non esse quandiu scimus esse, quia simul et illud possumus, et istud scimus, et non possumus cogitare aliquid non esse quandiu scimus esse, quia simul et illud possumus, et istud scimus, et non possumus cogitare non esse, quia non possumus cogitare esse simul et non esse mss. Gem. Thu. Vict. 13. S. Mich. Cister. Et quidem possumus cogitare aliquid non esse, quandiu scimus esse; quia simul et illud possumus, et istud scimus, et non possumus cogitare non esse, quandiu scimus esse; quia non possumus cogitare esse simul et non esse ms. Vict. 3. Et quidem possumus cogitare aliquid non esse, quandiu scimus esse: simul et illud possumus et istud scimus : et non possumus cogitare anquid non esse, quandiu scimus esse; quia non possumus cogitare esse simul et non esse. Ms. Corb. Et quidem possumus cogitare aliquid non esse, quandiu scimus esse. Non possumus cogitare esse simul et non esse. 1137 Sic distinguat ms. Corb. omitt. sic 1138 Intelligit nihil mss. intell get nihil 1139 Seitur, posse cogitari nen esse mss. Corb. scitur, sed secundum seusum compositionis posse intelligi non esse. ms. Vict. 13. Seitur, esse non posse non esse cogitari 1140 Si igitur mss. sic igitur 1141 Multa possunt cogitari mss. multa non possunt cogitari ms. Corb. multa non possunt intelligi 1142 In isto mss. Thu. Corb. Vict. Cister. in ipso 1113 Majus omnibus, in intellectu mss. Gem. Vict. 5 majus omnibus est et in intellectu mss. Thu. Corb. Vict. 43. S. Mich. majus in intellectu mss. Gem. Vict. 5. majus omnibus est et in intellectu mss. Thu. Corb. Vict. 43. S. Mich. majus omnibus est in intellectu mss. Thu. Corb. omnibus mojus ms. Corb. omnibus mojus ms. Corb. omnibus mojus ms. Corb. majus quidem cogitari mequit, ad ms. Corb. majus quidem cogitari nequit, ad ms. Corb. majus quidem cogitari nequit. est: utique si esset, non esset quo majus non possit cogitari ms. Corb. hac omitt.

esse; si est, non est quo majus cogitari non possit : A Sicut ergo quo majus cogitari nequit intelligitur, quad si non est, utique si esset, non esset quo majus non possit cogitari. Sed dici non potest; quia quo majus 1149 non possit cogitari 1150, si est, non est quo majus cogitari non possit 1181; aut si esset, non esset quo non possit 1152 cogitari majus. Patet ergo quia nec non est 1153, nec potest non esse, aut cogitari non esse. Aliter enim, si est, non est quod dicitur; et si esset, non esset. Hoc autem non tam facile probari posse 1154 videtur de co quod majus omnibus dicitur. Non enim ita patet quia quod non esse cogitari potest, non est majus omnibus quæ sunt; sicut quia non est quo majus cogitari non possit : nec sic est 1185 indubitabile quia, si est aliquid 1156 majus omnibus, non est aliud quam quo majus non possit cogitari 1187; aut si esset, non es-B set similiter aliud : quomodo certum est de eo qued d citur, quo majus cogitari nequit 1158. Quid enim : si quis dicat esse aliquid majus 1189 omnibus quæ sunt, et idipsum tamen posse cogitari non esse; et aliquid majus co, ctiamsi 1160 non sit posse tamen cogitari: an thic sic aperte 1161 inferri potest, non est ergo 39 majus omnibus quæ sunt, sicut ibi 1162 apertissime diceretur 1163; ergo non est quo majus cogitari nequit? Illud namque alio indiget argumento, quam hoc quod dicitur, omnibus majus. In isto vero non est opus alio, quam hoc ipso quod sonat 1164, quo majus cogitari non possit. Ergo si non similiter potest probari de eo quod majus omnibus dicitur, quod de se per seipsum probat quo majus C nequit cogitari, injuste me reprehendisti dixisse quod 101 dixi, cum tantum differat ab co quod dixi. Si vero vel aliud 1165 argumentum petest 1166 : nec sic me debuisti reprehendere dixisse quod probari potest. Utrum autem possit, facile perpendit 1167, qui hoe posse, quo majus cogitari nequit, cognoscit: nallatenus enim potest intelligi quo magis cogitari non possit; nisi id quod solum omnibus est majus.

et est in 1168 intellectu; et ideo esse in rei veritate asseritur: sic quod majus 1169 dicitur omnibus intelligi, et esse in intellectn; et ideireo reipsa esse ex necessitate concluditur. Vides ergo quain recte me comparasti stulto illi, qui hoc solo quod descripta intelligeretur, perditam insulam esse vellet asserere.

#### CAPUT VI.

Discutitur dictum adversarii in num. 2, quælibet falsa similiter possent intelligi, atque adeo essent.

Quod autem objicis, quelibet falsa vel dubia similiter posse intelligi, et esse in intellectu: quemadmodum illud, quod dicebam. Miror quid hic sensisti 1170 contra nie, dubium probare volentem; cui primum hoc satis erat, ut quolibet modo illud intelligi et esse in inte lectu ostenderem 1171 : quatenus consequenter 1172 consideraretur ... utrum esset 1174 in solo intellectu, velut falsa; an et in re, ut 1175 vera. Nam si falsa et dubia hoc modo intelliguntur', et sunt in intellectu; quia, cum dicuntur 1178, audiens intelligit quid dicens significet : nihil prohibet quod dixi intelligi, et esse in intellectu. Quomodo autem sihi conveniant quod dicis quia falsa dicente 1177 aliquo, quæcunque ille dicerct, intelligeres: et quia illud quod est non eo modo quo etiam falsa habentur in cogitatione, non diceris 1178 auditum cogitare, aut in cogitatione habere; quia scilicet, non possis 1179 hoc aliter cogitare, nisi intelligendo, id est, scientia comprehendendo reipsa illud existere? Quomodo, inquam, conveniant, et falsa intelligi; et intelligere esse scientia comprehendere existere aliquid 1180 : nihil ad me, tu videris. Quod si et falsa aliquo modo intelliguntur; et non omnis, sed cujusdam intellectus est hac deffinitio: Non debui reprehendi, quia dixi quo majus cogitari non possit intelligi, et in intellectu esse; etiam 1181 antequam certum esset reipsa illud existere.

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1149</sup> Quia qui majus mss. quia quo majus <sup>1150</sup> Non possit cogitari mss. Corb. non potest cogitari <sup>1181</sup> Si est, si non qui majus most quo majus non potest etc. mss. si est, non est quo majus cogitari non possit etc. ms. Corb. si enim est, non est quo majus non possit etc. 1152 Quo non posset mss. Vict. Thu. Corb. quo non possit 1153 Quia nec non est ms. Thu. quia nec est ms. Cister. quia nec non esse et hoc melius 1154 Probari posse ms. Vict. 13. omitt. posse 1155 Nec si est ms. Vict. nec est ms. Corb. nec non sic est 1156 Quia si est aliquid mss. quia si est aliquid ms. Corb. quia sicut aliquid 1157 Non est aliquid quam quo majus non possit cogitari mss. non est aliud quam etc. ms. Corb. non est id quo majus cogitari nequit  $^{1138}$  Aut si esset, non esset similiter aliquid: quoniam certum est de co quod dicitur, quo majus cogitari nequit. ms. Corb. hacomitt. mss. alia aut si esset, non esset similiter aliud; quomodo certum est, etc. 1129 Esse aliquod majus mss. esse aliquid majus 1160 Majus esse, etiamsi mss. Gem. Vict. Corb. majus eo, etiamsi 1161 An hoc sic aperte mss. Gem. Vict. Thu. Cister. an hic sit aperte ms. Corb. an hic aut sic aperte 1162 Sient ubi mss. Gem. Vict. Thu. Corb. sient ibi 1163 Dicerctur ms. Corb. dicetur 1164 Quod sonat ms. Corb. qui sonat 1165 Si vere religion de la light mss. Corb. qui sonat 1165 Si vere religion de la light mss. mentum potest 1167 Perpendi ms. Corb. si vero proponi aliud 1166 Argumentum posuisti Manuscripta argumentum potest 1167 Perpendi mss. perpendit 1168 Nequit, intelligitur et est in ms. Corb. nequit, et intelligitur esse in 1169 Sic quod majus ms. sic quo majus 1170 Quod hoc sensisti mss. quid hic sensisti 1171 in intellectu ostenderem ms. Gorb. intellectu ostenderem manuscriptum Vict. 13. intellectum ostenderem <sup>1172</sup> Quo consequenter mss. quatenus consequenter <sup>1173</sup> Consideratur mss. consideraretur <sup>1174</sup> Utrum esset mss. Vict. utrum esse <sup>1176</sup> An et te ut mss. an et in re ut <sup>1176</sup> Quod cum dicitur mss. quia cum dicuntur ms. Corb. cum dicuntur <sup>1177</sup> Quomodo autem sibi conveniat quod dicis, quod falsa dicente mss. Gem. Thu. Vict. 13. Cister. quomodo autem sibi conveniant quod dicis quia falsa dicente ms. Corb. quomodo sibi conveniant qui dicis quia falsa dicente 1178 Quod non est, co modo quo etiam falsa habentur in cogitatione, non dicens mss. Gem. Vict. Thu. quod non eo modo quo etiam falsa habentur in cogitatione non diceris ms. Corb. quod est non eo modo quo etiam falsa habentur in cogitatione, non dicis ms. Cister. quod non est... non diceris 1179 Scilicet non possum mss. scilicet non possis 1180 Existere aliud wiss, existere aliquid 1181 In intellectu esse, etiam ms, Corb, in intellectu etiam esse

#### CAPUT VII.

Contra dictum al'ud adversarii ilidem : nempe quod summum magnum æque possit concipi non esse ; ac Deus ab insipiente concipitur.

Deinde 1183 quod dicis vix unquam posse esse credibile 1083, cum dictum et auditum fuerit, istud non eo modo posse cogitari non esse, quo etiam potest 1184 cogitari non esse Deus. Respondeant pro me, qui vel parvam scientiam disputandi argumentandique attigerunt. An enim rationabile est, ut ideirco neget aliquis quod intelligit; quia esse dicitur id quod i leo negat 1185, quia non intelligit? Aut si aliquando negatur, quod aliquatenus intelligitur, et idem est illi, quod nullatenus intelligitur; nonne facilius probatur quod dul ium est, de illo quod in aliquo, quam de co quod in nullo est intellectu? Quare nec credi- B bile potest esse, ideirco quemlibet negare quo majus cogitari nequit, quod auditum aliquatenus intelligit; quia negat Deum, cujus sensum mullo modo cogitat. Aut si et aliud 1186, quia non omnino intelligitur, negatur, nonne tamen 1187 facilius id quod aliquo modo, quam id quod nullo modo intelligitur, probatur? Non ergo irrationabiliter contra insipientem, ad probandum Deum esse, attulit, quo majus cogitari non possit; cum illud nullo modo, istud aliquo modo intelligeret.

#### CAPUT VIII.

Comparatio picturæ num. 3 proposita exammatur. Et unde conjici queat summum magnum, de quo adversurius num. 4 quæsierat.

Quod vero tam studiose probas, quo majus cogitari nequit, non tale esse; qualis nondum facta pictura in intellectu pictoris, sine causa fit. Non enim ad hoc protuli picturam præcogitatam, ut tale illud, de quo agebatur, vellem asserere; sed tantum, ut aliquid esse in <sup>1188</sup> intellectu, quod non esse intelligeretur <sup>1189</sup>, possem ostendere. Item, quod dicis: quo majus cogitari nequit, secundum rem vel ex genere tibi vel ex specie notam, te cogitare auditum, vel in intellectu habere <sup>1190</sup> non posse; quoniam nec ipsam rem nosti <sup>1191</sup>, nec cam ex alia simili potes

A cognoscere 1191; palam est rem aliter sese habere. Quoniam namque omne minus bonum in tantum est simile majori bono, in quantum est bonum; patet cuilibet rationali menti 1193 quia de minoribus bonis ad majora conscendendo 1195, ex his, quibus 1195 aliquid cogitari potest majus 1196, multum possunms conjicere 1197 illud, quo 1498 nihil potest majus cogitari. Quis enim, verbi gratia, vel hoc cogitare non potest, etiam si non credat in re e-se quod cogitat, scilicet, si honum est aliquid 1199, quod initium et finem habet; multo melius esse bonum, quod, licet incipiat, non tamen desinit : et s'ent istud illo melius est, ita isto esse melius illud 1200, quod nec finem habet nec initium, etiamsi semper de præterito per præsens 1201 transeat ad futurum: et sive sit in re aliquid 1202 hujusmodi, sive non sit; valde tamen eo melius esse 1203 id, quod nullo modo indiget vel cogitur mutari, vel moveri: an hoc cogitari non potest; aut aliquid hoc majus cogitari potest, ant non est hoc ex iis, quibus majus cogitari valet 1204, conjicere id quo 1205 majus cogitari nequit? Est igitur unde possit conjici, quo majus cogitari nequeat. Sie itaque facile refelli potest insipiens, qui sacram auctoritatem non recipit; si negat, quo majus cogitari non valet, ex aliis rebus 1206 conjiei posse 1207. At si quis 1208 Catholicus hoe neget, meminerit quia invisibilia Dei a creatura mundi, per ea quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur; sempiterna quoque ejus virtus et divinitas (Rom. 1, 20).

#### CAPUT IX.

Summum magnum cogitari et intelligi posse : et roboratur ratio contra insipientem facta.

Sed etsi 1209 verum esset non posse cogitari vel intelligi illud, quo 1210 majus nequit cogitari; non tamen falsum esset quo majus cogitari nequit 1211, cogitari posse et intelligi 1212. Sicut enim nihil 1213 prohibet dici, ineffabile; licet illud dici non possit, quod ineffabile dicitur; et quemadmodum cogitari potest non cogitabile, quamvis illud cogitari non possit, cui convenit non cogitabile dici 1214: ita

# VARIÆ LECTIONES.

etiam potest ms. Corb. Vict. 15. denique

1188 Quia csse dicitur, id quod negat ms. Corb. quia id esse dicitur, quia id negat mss. quia esse dicitur id quod ideo negat

1186 Ac si et illud mss. Gem. Thuan. Vict. 5.

8. Mich. Gister. Ant si et illud ms. Corb. ant si illud ms. Vict. 3. ant si id

1187 Minime tamen mss. nonne tamen

1188 Us aliquid esse tin mss. nonne tamen

1188 Us aliquid esse tin mss. nonne tamen

1189 Esse non intelligeretur ms. Corb. non esse

1191 Rem noscis mss. rem nosti

1192 Potes conjicere mss. Corb. et Vict. 45. convincere ms. Vict. 3. cognoscere

1193 Rationabili menti

1194 Conscendendo ms. Corb. ascendendo

1195 Ex his quibus ms. Thu. ex his ms.

Viet. 43. ex quibus

1196 Alind quid majus cogitari potest mss. aliquid cogitari potest majus

1197 Possumus conjicere mss. Corb. et Vict. 45. possumus convincere

1198 Illud quo ms. Vict. 45. quod, omitt. illud

1199 Bonum est aliquod mss. Thu. Vict. Corb. Cister. bonum est aliquid

1200 Istud esse melius illud mss.

1190 Form. Corb. Thu. Vict. 3. isto esse melius illud ms. Vict. 45. isto est melius illud

1201 Per præsens ms.

1202 Vict. 3 omit. per 1203 In re aliquod mss. Thu. Vict. Corb. in re aliquid

1203 Eo melius esse ms. Vict. 45. eo

1204 majus esse

1205 Aut non est hoc ex his tribus majus cogitare valet mss. ant aliquid hoc majus cogitari potest? an

1206 et x his rebus mss. ex aliis rebus

1207 Conjicere in quo ms. Gem. cogitari posse

1208 At si quis

1208 Ex his rebus mss. ex aliis rebus

1209 Conjicere in quo ms. Gem. cogitari vel intelligi illud quo ms. Corb.

1208 Ex his rebus mss. ex aliis rebus

1209 Conjicere in quo ms. Gem. cogitari vel intelligi illud quo ms. Corb.

1208 Ex his rebus mss. ex aliis rebus

1209 Sed et si ms. S. Mich. sed si

1210 Cogitari vel intelligi illud quo ms. Corb.

1211 Cogitari potest non esse

1212 Cogitari potest non cogitari nequit

1214 Cogitari non possit, cui convenit non cogitabile dici

1214 Cogitari potest non cogitari

1215 Dictari potest non cogitari

1216 Cogitari non possit, cui co

cum dicitur, quo nihil majus valet cogitari; procul A dubio quod auditur 1213, cogitari et intelligi potest, ctiamsi res illa cogitari non valcat aut intelligi, qua majus 1816 cogitari nequit. Nam etsi quisquam est tam insipiens, ut dicat non esse aliquid 1217 quo majus non possit cogitari, non tamen ita erit impudens 1218, ut dicat se non posse intelligere a: t cogitare quid dicat 1219 : 40 ant si quis talis invenitur, non modo sermo ejus est respuendus, sed et ipse conspuendus. Quisquis igitur negat aliquid esse, quo majus nequeat cogitari; utique intelligit et coginat negationem, quam facit: quam negationem 1220 intelligere ant cogitare non potest sine partibus ejus: pars autem ejus est, quo majus cogitari non potest. Quicunque igitur hoc negat; intelligit et cogitat, quo majus cogitari nequit. Palam autem est quia simi- B liter potest cogitari et intelligi, quod non potest non esse 1221; majus vero cogitat qui hoc cogitat, quam qui cogitat quod possit non esse 1222. Cum ergo cogitatur, quo majus non possit cogitari 1223, si cogitatur quod possit non esse, non cogitatur quo non possit cogitari majus; sed nequit idem simul eogitari, et non cogitari. Quare qui 1224 cogitat quo majus non possit cogitari, non cogitat quod possit, sed quod non possit non esse. Quapropter necesse est esse quod cogitat; quia quidquid non esse potest, non est quod cogitat.

CAPUT X.

Firmitas rationis prædictæ, et libelli clausula.

Puto quia monstravi me non infirma, sed satis necessaria argumentatione probasse in prafato libello, reipsa existere aliquid, quo majus cogitari 1225 non possit; nec eam alicujus objectionis infirmari sirmitate 1226. Tantam enim vim lujus probationis 1227 in se continet significatio; ut hoc ipsum quod dicitur, ex necessitate, eo ipso quod intelligitur vel cogitatur, et revera probetur existere, et idipsum esse quidquid de divina substantia oportet credere. Credimus namque de divina substantia, quidquid absolute 1228 cogitari potest melius esse quam esse. Verbi gratia: melius est esse zeternum, quam non æternum; bomm, quam non bomm; imo bonitatem ipsam, quam non bonitatem ipsam. Njhil autem hujusmodi non esse potest 1229, quo majus aliquid cogitari non potest. Necesse igitur est, quo majus cogitari non potest, esse quidquid de divina essentia credi oportet. Gratias ago benignitati 1230 tuæ et in reprehensione, et in laude opusculi mei. Cum enim ea, quæ tibi digna susceptione videntur, tanta laude extulisti, satis apparet, quia quæ tibi infirma visa sunt, benevolentia, non malevolentia 1231, reprehendisti 1232.

# VARIÆ LECTIONES.

VARIÆ LECTIONES.

1215 Quod anditur ms. Corb. quod non auditur 1216 Intelligi, quo majus mss. Thu. Vict. Corb. intelligi qua majus 1217 Non esse aliquod mss. Thu. Vict. Corb. non esse aliquid 1218 Imprudens mss. Gem. Thu. Vict. 3. impudens ms. Vict. 43. insipiens. 1219 Intelligere quid dicat mss. intelligere aut cogitare quid dicat 1220 Quoniam negationem mss. quam negationem 1221 Quod non potest non esse ms. Vict. quod potest non esse 1222 Majus vero cogitat qui hoc cogitat quam qui cogitat quod possit non esse ms. Vict. 45. hæc omit. 1223 Cogitari, cogitatur quod possit cogitari majus mss. cogitari, si cogitatur quod possit non esse, non cogitatur quo non possit cogitari majus ms. Thuan. cogitari, sed cogitatur etc. ut in aliis mss. 1224 Quare qui ms. Corb. quapropter qui 1225 Quo majus cogitari ms. Corb. quo majus aliquid cogitari 1226 Infirmari firmitate ms. Vict. 3. infirmari infirmitate 1227 Ilujus probationis ms. Vict. 3. Cister. hujus prolationis 1228 Absolute ms. Corb. a te 1229 Non esse potest ms. Cister. non esse non potest 1230 Benignitati ms. Vict. 43. honitati 1231 Reprehendisti ms. Vict. 43. deprehendisti 1232 mss. Cem. et C. 54. et S. Mich. Explicit responsio Anselmi ad Gaunilonem. Majoris-Monasterii monachum

#### SANCTI ANSELMI

# LIBER

# DE FIDE TRINITATIS ET DE INCARNATIONE VERBI

Contra blasphemias Ruzelini sive Roscelini 1233.

41 PRÆFATIO.

Quamvis post apostolos, sancti Patres et doctores nostri multi tot et tanta de sidei nostræ ratione dicant 1234 ad confutandam 1235 insipientiam et frangendam duritiam infidelium, et ad pascendum cos qui, jam corde fide mundato, ejusdem fidei ratione (quam post ejus certitudi em debemus esurire) de-

. A \_'S

C lectantur, ut nec nostris nec futuris temporibus ullum illis parem in veritatis contemplatione speremus; nullum tamen reprehendendum arbitror, si fide stabilitus, in rationis ejns indagine se voluerit exercere. Nam et illi, quia breves dies sunt (Job xiv, 58), non omnia quæ possent, si 1236 dintins vixissent, dicere potuerunt : et veritatis ratio tam ampla, tam-

# VARIÆ LECTIONES

1233 Collatus est liber de fide cum mss. Gemmeticensi, Corbeiensi 307, Cistersiensi, S. Michaelis de Monte, et duobus Victorinis EE 15, et RR 5 duobus Thuanis 30 et 546. — Ms. Corb. Incipit Epistola Anselmi, de Incarnatione Verbi, vel fide christiana ad Urbanum papam ms. Thu. 90. Incipit Epistola Anselmi de Incarnatione Verbi ad Urbanum Papam, contra blasphemias Ruzelini Compendiensis 1234 Ratione dicunt ms. Corb. ratione dicant 1235 Confutandam ms. Corb. confundendam 1236 Possent, si ms. Corb. possent dici. si et Dominus in Ecclesia sua, cum qua se esse usque ad consummationem sæculi promittit, gratiæ swe dona non desimit impertiri." Et, ut alia taceam, quibus sacra pagina nos ad investigandam rationem invitat, ubi dicit : Nisi credideritis, non intelligetis (Isa. vn, 9), aperte nos mouet 1237 intentionem ad intellectum extendere; cum docet qualiter ad illum debeamus proficere. Denique quoniam inter fidem et speciem intellectum, quem in hac vita capimus, esse medium intelligo, quanto aliquis ad illum proficit, tanto eum propinquare speciei (ad quam omnes anhelamus) existimo. Hae igitur ergo consideratione, licet sim homo parvæ nimis scientiæ, confortatus, ad corum quæ credimus, rationem intuendam, quantum superna gratia mihi dare dignatur, aliquando conor assurgere 1238, et cum aliquid quod prius non videbam reperio, id aliis libenter aperio; quateuns quid secure tenere debeam, alieno discam judicio. Quapropter, mi pater et domine, Christianis omnibus cum reverentia amande, et cum amore reverende, papa Urbane, quem Dei providentia in sua Ecclesia summuni constituit pontificem, quoniam nulli rectius possum, vestræ sanctitatis præsento conspectui subditum opusculum, ut ejus auctoritate, quæ ibi suscipienda sunt, approbentur, et quæ corrigenda sunt emendentur.

Domino et Patri universæ Ecclesiæ in terra peregrinantis, summo pontifici Urbano, frater Anselmus vita percator, habitu monachus, sive jubente sive permittente Deo, Cantuariæ metropolis vocatus episco- C pus, debitam subjectionem, cum humili servitio, et devotis orationibus.

Quoniam divina providentia vestram elegit sanctitatem, cui vitam et fidem Christianam custodiendam, et Ecclesiam suam regendam committeret; ad millum alium rectins refertur, si quid contra catholicam fidem oritur in Ecclesia, ut ejus auctoritate corrigatur; nec ulli alii tutius, si quid contra errorem respondetur, ostenditur, ut ejus prudentia examinetur. Quapropter, sicut nulli diguius possum, ita nulli libentius præsentem epistolam, quam vestræ destino sapientiæ; quatenns si quid in ea corrigendum est, vestra censura castigetur, et quod regulam veritatis tenet, vestra auctoritate robore- D tur 1229.

#### CAPUT PRIMUM.

Scribendi occasio, et status quæstionis.

Cum adhue in Becci monasterio essem abbas, præ-

que profunda est ut a mortalibus nequeat exhauriri; A sumpta est a quo lam elerico in Francia talis assertio : Si in Dev, inqui', tres personw sunt una tantum res; et non sunt tres res unaquaque per se separatim, sient tres angeli, aut tres anima : ita tamen ut potentia et voluntate omnino sint idem : ergo Pater et Spiritus sanctus cum Filio est incarnatus. Quod cum ad me perlatum esset, incopi contra hunc errorem quamdam epistolam, quam, parte quadam edita, perficere contempsi credens non ea opus esse; quotiam et ille, contra que:n fiebat, in consilio a venerabili Ren ensi archiepiscopo Raynaldo collecto, errorem 42 suum abjuraverat et nullas videbatur qui eum errare ignoraret; partem tamen il'am quam feceram quidam fratres, me nesciente, transc ipsernut, atque aliis I gendam tradiderunt; q od ideirco dico nt, si B in alicujus manus pars illa venerit, qu uquam ibi nihil falsum sit, tamen tanquam imperfecta et non exquisita relinquatur; et hic quod il i ine epi, diligentins inceptum et perfectum requitatur. Postquam enim in Anglia ad episcopatum, nescio qua Dei dispositione, captus et retentus sum; audivi 1240 præfatæ novitatis anctorem in sua pe se erantem sententia dicere se non ob aliud al jura se quo l dicebat, nisi quia a populo interfici timebat. Hac igitur causa quidam fratres precibus s iis me coegerunt ut solverem quæstionem, qua ipse sie irretitus erat, ut untlomodo se expediri ab ca posse crederet 1251; nisi aut incarnatione Dei Patris et Spiritus sancti, aut deorum 1242 multitudine se 1243 impediret. Quo I rago ne quis pate prasampsi se ne quasi fortitudia nem fidei Christianæ, me:e exi: timem indigere defensionis auxilio. Quippe s' ego contempibilis homuncio, tot sanct's et s pien bus ubique exi tentibus, ad confirmandum fidei Christiante firma nentum, quasi mea indigeat defensione, aliqu d scribere tentarem; pr.esumptor utique judicari, et de d'udus possem videri. Si enim me viderent holi ines alli onustum paxillis, et funihus, et aliis rebus, qu bas nutantia ligari et stabiliri 1244 sole t, e'a' orare circa montem Olympum, ad confirmard m eum, ne alicujus impulsu uutaret aut subverteretu; miruw, si se a risu et derisu contineant 1245; quanto magis cum lapis, qui abcissus de monte 1246 sine man bus, percussit 1247 et comminuit statuam, quam vidit in somnio 1248 Nabuchodonosor; jam factus mons 1249 magnus impleverit 1250 universam terram, si eum meis rationibus fulcire et quasi nutantem stabilire nitar; tot sancti et sapientes, q i super ejus æteinam firm tatem 1251 se stabilitos esse gandent, indignari mihi pos-unt; et hoc imput ne, non studiosæ

# VARIÆ LECTIONES.

Aperte monet ms. Corb. aperte nos monet 1238 Conor assugere ms. Corb. conaher assurgere Et quod regulam veritatis tenet, vestra auctoritate roboretur ms. Thu. 546. hæc omit. ms. Thu. 39. et quod regula veritatis tenet 1250 Andivit mss. audivi 1251 Expediri ab ea erederet mss. expediri ab ea po se erederet 1252 Aut Deoram edit. Goth. de eorum 1253 Multitudine se mss. Gem. Vict. 3. S. Mich. Cister. Thu. 546. multiplicatione se 1255 Et solidari mss. Gem Vict. S. Mich. Thu. et stabiliri 1256 Continerent mss. Thuan. Cister. Vict. Gem. contineant 1256 Abscissus est de monte mss. Thu. Gem. Vict. abscissus de monte 1257 Et percussit mss. Gem. Vict. Cister. Thu. percussit 1258 In somno mss. Gem. Vict. in somnio 1259 Factus est mons mss. Gem. Cister. Thu. Vict. Corb. 1250 Et impleverit mss. Cister. Thu. Vict. Gem. Corb. impleverit 1251 Pro ejus æterna firmitate mss. super ejus æternam firmitatem

firmitate fidei nostræ in hac epistola 1253 disputavero, non est ad confirmandam illam, sed ad fratrum hoc exigentium precibus 1254 satisfaciendum. Sed si ille qui præfatam protulit sententiam, Deo corrigente, ad veritatem rediit, nullatenus putet me in hac epistola contra se loqui; quia jam non est quod fuit. Si cuim fuit aliquando tenebrie, nune autem lux in Domino; non sunt arguendæ tenebræ quæ jam non sunt, sed lux approbanda quæ lucet. Verumtamen sive addine ad Incem redierit, sive non; quonium sentio laborare plures in eadem quæstione, etiamsi fides in illis superet rationem, quæ illis fidei videtur repugnare, non mihi videtur saperfluum repugnantiam istam dissolvere.

#### CAPUT II.

Quod sacræ fidei quæstiones, quas disputamus, aut rimamur, non quilibet dialect ci, sed in Scripturis sacris experti suscipere humiliter debent.

Sed priusquam de quæstione disseram, aliquid præmittam ad compescendam corum præsamptionem, qui nefanda temeritate audent disputare con-Era aliquid corum, quæ fides Christiana confitctur, quoniam id intellectu capere nequeunt: et polius ins'pienti superbia judicant nullatenus posse esse, quod nequeunt intelligere; quam humili sapientia fateantur esse multa posse, qua 1255 ipsi non valeant comprehendere. Nullus quippe Christianus debet disputare quomodo quod catholica 1286 Eccle- C sia corde credit, et ore confitetur, non sit; sed sem per eamdem sidem indubitanter tenendo, amando, et secundum illam vivendo, humiliter quantum potest, quærere rationem quomodo sit 1257. Si potest intelligere, Deo gratias agat; si non potest, non immittat cornua ad ventilandum, sed submittat caput ad venerandum. Citius enim potest in se confidens 1258 humana sapientia impingendo cornua sibi evellere, quam vi nitendo petram hanc evellere 1259. Solent enim quidam, cum coeperint quasi cornua confidentis 1260 sibi scientiæ producere, nescientes quod si quis restimat se scire aliquid, nondum cognovit quemadmodum oporteat cum scire, antequam habeant per soliditatem fidei alas spiritales, præsumendo in altissimas de fide quæstiones assurgere. Unde fit ut, dum ad illa, quæ privs fidei scalam exigunt, sicut scriptum est : Nisi credideritis, non intelligetis (Isa. v11, 5), præpostere prius per intellectum conantur ascendere, multimodos errores per intel-

gravitati, sed jactantile levitati 1282 ? Si quid ergo de A lectus defectum cognantur descendere. Palam namque est quia il i non habent sidei sirmitatem, qui, quoniam quod credunt intelligere non possunt, dis putant contra ejusdem sidei a sanctis Patribus confirmatam veritatem; velut si vespertiliones et noct iæ nonnisi in nocte cœlum videntes, de meridianis salis radiis disceptent contra aquilas solem ipsum irreverberato visu intuentes. Prins ergo fide mundandum est cor, sient dicitur de Deo: Fide mundans corda eorum (Act. xv, 9); et prius per prieceptorum Demini custodiam 1261 illuminandi sunt oculi, quia præceptum Domini lucidum illuminans oculos (Psal. xvm, 9); et prins per humilem obedientiam-testimoniorum Dei debemus fieri parvuli, ut discam is sapientiam, quam dat testimonium Domini fidele, B sapientiam præstans parvulis (Psal. xvm, 8). Unde Dominus : Consiteor tibi, Pater, Domine 1262 cæli et terræ, qui abscondisti hæc a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis (Matth. x1, 25). Prius, inquam, ca quæ carnis sunt postponentes 1263, secundum spiritum vivamus quam profunda fidel dijudicando discutiamus : nam qui secundum carnem vivit, carnalis sive animalis est, de quo di itur: Animalis homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei (I Cor. 11, 14). Qui vero spiritu facta carnis mortificat, spiritualis efficitur; de quo legitur quia spiritualis omnia judicat, et ipse a nename judicatur (Ibid., 15). Verum enim est quia quanto 1264 opulentius nu trimur in sacra Scriptura ex his quæ per obedientiam pascunt, tanto sublimius provehimur ad ca quæ per intellectum satiant : frustra quippe co a ur dicere: Super omnes docentes me intellexi (Psal. evin, 99), qui proferre non audet; quia testimonia tua meditatio mea est (Ibid.). Et mendaciter promuntiat: Super senes intellexi, cui non est familiare quod sequitur: Quia mandata 1265 tua quæsivi. Nimirum hoc ipsum quod dico, qui non crediderit, non intelliget. Nam qui non cre 'iderit, non experictur; et qui expertus non fuerit, non intelliget 1266. Nam quantum rei auditum superat experientia, tantum vincit audientis cognitionem experientis scientia: et non solum ad intelligendum altiora prohibetur mens ascendere sine fide 1267 et mandatorum Dei obedientia, sed etiam aliquando datus intellectus subtrahitur, et fides ipsa subvertitur, neglecta bona conscientia. Ait enim 1268 de quibus 'am Apostolus : Cum cognovissent Deum, non sieut Deum glorificavernut, aut gratias egerunt; sed evanuerunt in cogitationibus suis, et obscuratum est insipiens cor corum

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1252</sup> Jactabundæ levitatimss. jactantiæ levitati <sup>1253</sup> In epistolamss. Thu. Corb. Vict. Gem. editio Goth. in hac stola <sup>1254</sup> Precibus mss. Cister. Gem. Thu. petitionibus <sup>1255</sup> Multa, quæ mss. edit. Goth. multa posse, stola 1256 Precibus mss. Cister. Gem. Thu. petitionibus 1258 Multa, quæ mss. edit. Goth. multa posse, quæ 1256 Quod Catholica mss. quomodo quod Catholica editio Goth. quoniam quod Catholica 1257 Quomodo non sit mss. Edit. Goth. omitt. quomo do 1258 In se potest confidens mss. potest in se confidens 1259 Innitendo.. evellere mss. Thuan. Vict. Corb. Gem. nitendo.. evolvere 1260 Confidentiæ mss. Vict. 3. Cister. S. Mich. editio Goth. confidentis mss. Vict. 13. et Corb. confitentis 1261 Præceptorum Domini custodia mss. editio Goth. per præceptorum Domini custodiam 1262 Domini Pater, mss. Pater, Domine 1263 Postponentes ms. Gem. proponentes 1264 Verum enim est quia quanto mss. Thu omitt. quia 1265 Sequitur: manda mss. Gem. Vict. Corb. edit. Goth. sequitur: quia mandata 1266 Nam intelliget mss. non cognoscet 1267 Sine vitæ mss. edit. Goth. sine fide 1268 At enim mss. edit. Goth. Ait enim

(Rom. 1, 21). Et eum præciperet Timotheo militare A Pagani defendant legem snam : Indwi defendant lemilitiam bonam, ait habens fidem, et bonam conscientiam, quam quidam repettentes, circa fidem nanfragaverunt (1 Tim. 1, 19). Nemo ergo se temere immergat in 1269 condensa divinarum 1276 quæstionum, nisi prius in soliditate fidei, conquisita morum et sapientiæ gravitate ne per multiplicia sophismatum diverticula incauta 1271 levitate discurrens, aliqua tenaci illaqueatur falsitate. Cumque onnes, ut cautissime ad sacræ paginæ quæstiones accedant, sint commonendi 1972; illi utique nostri temporis dialectici (imo dialectice 1273 licerctici, qui non 1274 nisi flatum vocis putant esse universales substantias, et qui colorem non aliud queunt intelligere quam corpus 1978, nec sapientiam hominis alind quam animam) prorsus a spiritualium quæ- B stionum disputatione sunt exsufflandi. In 43 corum quippe animabus ratio, quæ et princeps 1276 et judex omnium debet esse quæ sunt in homine, sic est in imaginationibus 1277 corporalibus obvoluta, ut ex eis se non possit evolvere, nec ab ipsis ea, quæipsa sola et pura 1278 comtemplari debet, valeat discernere. Qui enim nondum intelligit quomodo plures homines in specie sint unus homo; qualiter in illa secretissima et altissima natura comprehendet quomodo plures personæ, quarum singula quæque est perfectus Deus, sint unus Deus? Et cujus mens obscura est 1979 ad discernendum 1980 inter equum suum et colorem ejus; qualiter discernet inter unum Deum et plures relationes ejus? Denique qui non potest intelligere aliquid esse hominem, nisi individuum; nullatenus intelliget hominem, nisi humanam personam. Omnis enim individuus homo, persona est. Quomodo ergo iste intelliget hominem assumptum esse a Verbo, non personam, id est aliam naturam, non aliam personam esse assumptam? Hæc dixi, ne quis antequam sit idoneus, altissimas de fide quæstiones præsumat discutere; ant, si præsumpserit, nulla difficultas aut impossibilitas intelligendi valeat illum a veritate, cui per fidem adhæsit, excutere 1281. Jam veniendum est ad id propter quod incopimus.

## CAPUT III.

Quod non sunt tres dii : et quanquam sint tres res personales; una tamen est res essentialis.

Dicit (sicut audio) ille, qui tres personas dicitur asserere esse velut tres angelos, aut tres animas.

gem snam : ergo et nos Christiani debemus defendere fidem nostram. Audianius quomodo iste Christianius desendat sidem suam. Si, inquit, tres personæ sunt una tantum res, et non sunt tres res, unaquaque ver se separatim, sicut tres angeli aut tres anima; ita tamen ut voluntate et potentia omnino sint idem : ergo Pater et Spiritus sanctus cum Filio incarnatus est. Videie quid dieat iste homo; quomodo defendat iste Christianus sidem suam. Certe aut vult consiteri tres deos, aut non intelligit quod dicit. Sed si tres deos confitetur, non est Christianus; si autem affirmat quod non intelligit, non illi credendum est. Huic homini non est respondendum auctoritate saeræ Scripture; quia aut ei non credit, aut cam perverso sensu interpretatur. Quid enim apertius dicit Seriptura sacra, quam quod Deus 1281 unus et solus est? Ratione igitur, qua se defendere nititur, ejus error demonstrandus est. Ut autem facilius et brevius hoc faciam, loquar tantum de Patre et Filio; quoniam hæ duæ personæ suis propriis vocibus aliæ ab invicem aperte designantur. Nam nomen Spiritus sancti non est alienum a Patre et Filio; quia uterque est et Spiritus, et sanctus. Quod autem in Patre et Filio de unitate substantiæ, vel·pluralitate personarum inveniemus, hoe in tribus absque dubio cognoscemus 1283. Dicat ergo: Si duæ personæ, Pater et Filius, non sunt duæ res. Quæramus primum quid velit hic dicere duas res. Nam unamquamque personara credimus esse hoc, quod commune est ambobus; et esse hoe, quod proprium est sibi. Persona enim Patris, et Dens est, quod commune est illi cum Filio; et Pater est, quod ei proprium 1284 est. Similiter persona Filii, et Deus est, quod commune est illi cum Patre; et Filius est, quod nonnisi de hac sola persona dicitur. In his igitur duabus personis unum est commune, id est 1285 Deus : et dao propria, quæ sunt Pater et Filius. Quæcunque enim illis sunt communia, ut omnipotens, æternus, in hoc solo communi intelliguntur. Et quæ sunt singulis propria, ut est Patri genitor 1286, vel gignens; et Filio Verbum, vel genitus; his duobus nominibus, Patris scilicet et Filii significantur. Cum igitur dicit has duas personas esse duas res, quæro quid dicat ibi esse duas 1237 res: an id quod commune est illis? an ea quæ propria sunt singula singulis? Sed si duas res esse dicit duo propria, id est Patrem et Filium; ut tamen

# VARIÆ LECTIONES.

1269 Mergat in mss. Edit. Goth. immergat in 1270 Difficillimarum mss. Gem. Vict. S. Mich. Divinarum 1271 In tanta mss. Gem. Vict. Corb. Editio Gothica incauta 1271 Sunt commonendi mss. sint commonendi tanta mss. Gem. Vict. Corb. Editio Gothica ineauta

1273 Sunt commonendi mss. sint commonendi

1274 Dialecticæ mss. Edit. Goth. dialectice

1274 Qui quidem non mss. Cister. Vict. Corb. Thu. omitt. quidem

1275 Nisi corpus mss. Edit. Goth. quam corpus

1276 Quæ princeps mss. Vict. Cister. Edit. Goth. quæ et princeps

1277 Est imaginationibus mss. est in imaginationibus ms. Thu. 546 in imaginibus.

1278 Quæ sola

1280 et pura ipsa mss. Gem. Vict. Corb. quæ ipsa sola et pura

1281 excutere ms. Gem. discutere

Quam quod Deus mss. Thuan. quam quia Deus

1283 Dubio cognoscimus mss. dubio cognoscemus

Quam quod Deus mss. Thuan. quam quia Deus

1284 Ut est Pater, genitor mss. Edit. Goth. ut est Patri
genitor

1287 Dicat ibi duas mss. Cister. S. Mich. Gem. Vict. Edit. Goth. dicat ibi esse duas.

id, quod commune est, non sit plures res, sed una A Deus: et tamen nec credimus nec dicimus plures et sola res : superflue hoc dicit; quia nemo Christianus confitctur Patrem et Filium, secundum hæc duo propria, mam rem esse, sed duas. Solemus enim usu dicere rem, quidquid aliquo modo dicimus esse aliquid. Qui autem dicit de Deo Patrem aut Filium, aliquid de co dicit; et omnes sciunt in Deo Patrem non esse Filium, et Filium non esse Patrem; quamvis in uno homine pater sit filius, et filius sit pater, si idem homo est pater et filius : quod ideo fit, quia in Deo dicuntur opposite; in uno vero homine non ad invicem; sed ad alium filium pater, et ad alium patrem filius dicitur. Hoc ergo modo nihil prohibet dicere duas personas, Patrem et Filium esse duas res; si tamen intelligatur cujusmodi sint res 1288. Non cuim sic sunt Pater et Filius dux res, ut in his B duabus rebus intelligatur corum substantia, sed eorum relationes; quamvis ille per ca, quæ subjungit, aperte ostendat se non intelligere hoc modo duas personas esse duas res. Nam cum dicit: Si tres personæ sint una tantum res, et non tres res, subjungit, per se separatim. Quippe talem videtur pronuntiare separationem, quæ prohibeat esse simul in eodem homine patrem et silium. Per hanc namque solam putat se posse liberare 1289 Patrem a communione incarnationis cum Filio. Nam per illam separationem, qua aliud est esse Patrem, et aliud esse Filium 1290 (quoniam aliæ sunt 1291 ab invicem paternitas et filiatio) si credit unum et solum esse Deum, qui est Pater et Filius, non videt Patrem et Filium posse separari, quin sint in codem homine simul. Aut ergo aliam separationem personarum Patris et Filii loquitur, quam illam, qua, secundum propria. alii sunt ab invicem Pater et Filius; quia per hauc non intelligit incarnationem alienam esse a Patre; imo si simul sunt Pater et Filius, opinatur consequi Patrem esse participem incarnationis cum Filio. Aut si illam dicit, frustra laborat, sicut jam dixi, quia Christiana fides hoc modo intelligit Patrem et Filinm esse duas res. Sed cum ait: Sicut sunt tres angeli, aut tres anima, aperte monstrat se 1299 non de pluralitate vel separatione illa loqui, quæ in illis est 1993 personis secundum propria. Nempe de nulla una cademque numero re duo angeli dicuntur, aut duze animæ; nec unum aliquid numero de duobus p angelis dicitur, aut de duabus animabus; sicut Patrem et Filium dicimus de Deo uno numero, et unum numero Deum de Patre et Filio. Credimus enim et dicimus quia Deus est Pater, et Deus est Filius; et conversim, Pater est Deus, et Filius est

esse deos; sed ita unum esse Deum numero, sient natura, quamvis Pater et Filius non sint unus, sed duo. Angelum enim et animom secundum substantiam dicimus, non secundum relationem. Nam, licet angeli nomen ah officio sumptum sit 1294 quia angelus nuntius dicitur; tamen, sicut anima pro specie substantiæ accipitur, ita et angelus. Quod ipse intelligere se monstrat, cum pariter dicit: Sicut sunt tres angeli, aut tres animæ. Talem itaque 1295 significat pluralitatem 1296 et separationem, qualem habent plures angeli aut animæ, id est qualem habent plures substantiæ. Quod adhue aperte monstrare videtar, cum subdit : Ita tamen ut voluntate et potestate omnino sint idem. Sic enim intelligit voluntatem et potestatem in illis pluribus rebus, quemadmodum in pluribus angelis aut animabus : quod intelligi non potest, si illæ plures res putantur secundum proprietates personarum esse, non secundum hoc quod communiter dicuntur 44. Nullatenus namque Patris et Filii, secundum ipsas proprietates, id est secundum paternitatem et filiationem 1297 ulla voluntas aut potentia est; sed secundum divinitatis substantiam, quæ communis est illis. Quare si dieit tres personas esse tres res, secundum ipsa propria; palam est quam superflue hoc dicat; quam etiam inconvenienter, cum addit : Sicut 1298 sunt tres angeli, aut tres animæ. At si dicit 1299 casdem personas duas esse res, secundum hoc quod commune est illis, id est secundum quod singula quæque, et plures simul, unus perfectus Deus est. Primum quæro an sit Christianus. Respondebit, ut æstimo, se hoc esse 1200. Ergo credit unum esse Deum, et ipsum esse tres personas, id est Patrem, et Filium, et Spiritum sanctum; et Filii personam solam incarnatam, aliis tamen duabus cooperantibus. Qui autem ita credit, affirmat eum non esse Christianum, qui aliquid vult asserere contra aliquid horum. Si ergo iste ita credit, negat eum esse Christianum, qui contra hæc 1891 disputat. Utrum autem hanc fidem subvertere ipse nitatur, videamus. Cum igitur dicit, ut de duabus personis dicam, sicut incopi, quod de tribus intelligatur; cum, inquam, dicit, si duæ personæ sunt una res, et non dux sicut sunt duo angeli aut dux animæ, consequi Patrem quoque esse incarnatum, si Filius est incarnatus: puto quia sic ratiocinatur secum 1302: Si una et cadem numero res Deus est, et ipsa eadem est Pater, et Filius 1303; eum Filius sit incarnatus, quomodo non et Pater est incarnatus? De una quippe et eadem re non est vera simul

#### VARIÆ LECTIONES.

1288 Cujusmodi sunt res mss. Edit. Goth. cujusmodi sint res 1289 Se posse liberare mss. Gem. Vict. Thuan. S. Mich. se liberare

1290 Etaliad est esse filium mss. Vict. Cister. et aliad esse filium ms. Cort. aliad esse filium ms. Que illis est mss. que in illis est

1294 Ab officio dictum sit mss. Gem. Corb. Vict. Cister. ab officio sumptum sit

1295 Talem et namque mss. Corb. Gem. Vict. Cister. talem itaque

1296 Signat pluralitatem mss. significat pluralitatem mss. at si dicit

1297 Ac si dicat mss. at si dicit

1300 Hic se esse mss. se hoc esse.

1301 Contra hoc mss. corb. et filius.

Ratiocinatur secum ms. Cister. omit. secum

1303 Est et filius mss. et est filius ms. Corb. et filius.

affirmatio, et ejus negatio; sed de alia re affirmare A tanta sequetur confusio, ut quidquid de singulis aliquid, et de alia idem ipsum negare simul nihil 1904 prohibet. Non enim idem Petrus apostolus est, et non est apostolus. Sed et si alio nomine idem ipse affirmetur apostolus, et alio negetur : ut, Petrus est apostolus, et Simon non est apostolus; non est utraque vera enuntiatio, sed una harum falsa. Petcum autem esse apostolum, et Stephanum non esse apostolum; quoniam alius est Petrus, et alius est Stephanus, possibile est verum esse. Si ergo cadem numero et non alia res est Pater quam Filius, non est verum affirmari debere aliquid de Filio, et negari de Patre; ant affirmari debere de Patre 1303, et de Filio negari. Quidquid igitur est Pater, est et Filius; et qued dicitur de Filio, non debet negari de Patre. Est autem incarnatus Filius; est ergo incarnatus B quoque Pater. Sed hæe ratiocinatio si vera et rata est 1306, vera est hæresis Sabellij. Si enim quidquid dicitur de una persona, dicitur et de altera, ideireo quoniam una res duce sunt personæ; ergo sicut de Filio dicitur Filius, et Verhum, et genitus; ita hæe dicentur de Patre : et quemadmodum Pater est et Pater, et genitor, et ingenitus; sie hæc de Filio dicenda sunt. At, si ita est 1307; non est alius Pater quam Filius; nec Filius alius a Patre 1308. Quare non sunt duæ personæ, sed una persona; ideo namque dicuntur personæ duæ, quia alii creduntur ab invicem Pater et Filius : si tamen Deus erit Pater et Filius. Nam semper Pater est alicujus Pater et Filius alicujus Filius; nec unquam Pater suimet ipsius est Pater, aut Filius suimet ipsius Filius est; sed alius est pater, et alius cujus est pater, et similiter alius est filius, et alius cujus est filius. Quare si in Deo non est alias Pater, et alius cujus est Pater 1309, nec Fil:us 1310 alius est, et alius cujus est Filius; falso dicitur 1311 Deus Pater aut Filius. Si enim in Deo non est alius a Patre cujus Pater sit, non potest esse Pater; et similiter si non est in co alius a Filio, cujus sit Filius, non valet esse Filius. Quapropter non erit unde illæ duæ personæ dicantur in Deo; quæ ideo dicuntur, quia Deus est Pater, et Deus est Filius, et semper alius est Pater, alius est Filius. Videtis 1312 ergo quomodo destruatur fides nostra secundum sensum ejus, qui putat consequi Patrem esse cum Filio incarnatum; si una, et non D plures sunt res in Deo personæ plures. Si enim vera est live ejus consequentia, non solum hoc quod de l'atre et l'ilio, sed in omnibus tribus personis

proprie dicitur, de omnibus dicendum communiter sit. Quamobrem non erit unde Pater, et Filius, et Spiritus sanctus procedens a Patre et Fil.o, sint alii ab invicem, sleut ostendi in Patre et Filio. Qua: e nec ulla crit ibi relatio, quæ nullatenus ibi est, nisi seem lum hoc, secundum quod 1313 alii sunt ab invicem. Ergo nec plures erunt personæ. Posito namque unam rem esse tres personas; aut illud non consequetur quod 1314 dicit; aut omnia illa simul, quæ dixi, consequentur : similis namque est in omnibus vis consequentiæ. Cur ergo pergit ad incarnationem, quasi ipsa sola faciat quæstionem; et non potius dicit, si tres personæ sunt una res, non sunt tres personae? Nam non minus ante incarnationem, quam post facere hane quæstionem potest. Si antem hoc omnino vult asserere, tres scilicet personas, secundum quod unaquæque Deus est, non esse unam rem, sed tres res, unamquamque per se, sicut sunt tres angeli; apertissimum est quia tres deos constituit. Sed forsitan ipse non dicit: Sicut sunt tres anima, aut tres angeli, sed ille, qui mihi ejus mandavit quæstionem, hanc ex suo posuit slmilitudinem; sed solummodo tres personas 1315 affirmat esse tres res, sine additamento alienjus similitudinis. Cur ergo fallitur aut fallit sub nomine rei, eum idipsum significetur sub nomine Dei? Nempe aut Deum esse rem illam negabit, in qua tres personas, imo quam tres fatemur esse personas. Aut si hoc non negat, consequens est ut, sieut ipse asserit 1316, personas tres non unam, sed tres esse res; ita quoque affirmet casdem personas non unum, sed tre; deos esse. Quæ 1317 quam impia sint, judicent Christiani. Sed dicet, non cogit quod dico tres res fateri tres 1318 deos; quoniam tres illæ res simul sunt unus Deus. Et nos dicimus: Ergo singula quæque res de 1319 tribus illis, id est singula quæque persona, non est Deus; sed ex tribus rebus conficitur Deus: Pater igitur non est Deus, Filius non est Deus, Spiritus sanctus non est Deus; quoniam nec de singulis, nec de duobus, sed solum de tribus simul nominatis dicendus est Deus : quod similiter est impium. Nam, si ita est, non est simplex natura 1320 sed partibus composita. Sed si simplicem habet intellectum, et non multiplicitate phantasmatum obrutum; intelligit simplicia 1321 præstare compositis, quantum ad simplicitatem et compositionem attinet; quoniam omne compositum necesse est aut

#### VARIÆ LECTIONES.

de patre 1306 Si vera et rata est ms. Cister. si vera est, ms. Corb. si rata est. 1307 At si ita est ms. Cister. de patre 1306 Si vera et rata est ms. Cister. si vera est, ms. Corb. si rata est. 1307 At si ita est ms. Cister. aut si ita est 1308 Nec Filius alius a Patre ms. Cister. nec Filius alius est a Patre 1309 Est pater, alius enjus est Pater ms. Cister. est Pater, et alius enjus est Pater 1310 Nec similiter filius mss. nec filius 1311 Fulse dicitur mss. falso dicitur 1312 Alius est filius. Videtis ms. Cister. et alius filius. Videtis 1313 Secundum hoc quod mss. Vict. Thuan. S. Mich. secundum hoc, secundum quod 1314 Non sequitur quod 1315 Solum tres personas mss. solummodo tres personas 1316 lpse asserit ms. Cister. omittit ipse 1317 Tres Deos, quæ mss. et Edit. Goth. tres Deos esse, quæ 1318 Tres fateri tres mss. et Edit. Goth. tres res, fateri tres 1319 Singula quæque de mss. singula quæque res de 1320 Non est Deus simplex natura mss. non est simplex natura 1321 Intelligit simplicia ms. Cister, intelliget simplicia

actu, aut intellectu posse disjungi, quod 1929 de sim- A sicut homo dicitur rex per regiam potestatem, non plicibus intelligi nequit : enjus enim partes cogitari non possunt, id in partes nullus intellectus dissolvere potest. Si ergo Deus tribus ex rebus compositus est, aut nulla natura simplex est, aut aliqua natura est alia, quæ in aliquo est præstantior natura Dei : quæ utraque quam falsa sint, non est obscurum. Quod si iste de illis dialecticis modernis est, qui nihil esse credunt, nisi quod imaginationibus comprehendere possunt, nec putat 1323 aliquid esse, in quo partes nullæ sunt; vel non negabit intelligere se quia si esset aliquid, quod nec actu, nec intellectu dissolvi posset; majus esset, quam quod vel intellectu est dissolubile. Itaque si onine compositum saltem cogitatione dissolvi potest, cum dicit Deum esse compositum, dicit Deo aliquid majus se B posse intelligere: transit itaque ejus intellectus ultra Deum: quod nullus facere potest intellectus. Sed videamus quid addat 1924 quasi ad inconvenientiam repellendam, quæ videtur nasci, si tres illæ personæ sunt tres res. Sie tamen, inquit, ut una trium earum rerum sit voluntas et potestas. Hic quærendum est an illæ tres res secundum hoe, quod separatim ab invicem intelliguntur; an secundum communem voluntatem et potestatem; an neque secundum illud solum, quod separatim habent, neque secundum hoc quod commune est illis; sed 45 secundum utrumque simul sint divinæ naturæ. Quippe si secundum illud, quod sunt separatim, habent divinitatem, erunt tres dii; et idem intelligi poterunt sine voluntate et 'potestate. Semper enim C propria discrete intelliguntur a communibus, et communia a discretis. Sed divina natura sine voluntate et potestate nullatenus 1328 intelligi valet. Quod si secundum unam et communem voluntatem et potestatem sunt et singulæ, et binæ, et tres simul, Deus; quid ibi faciunt iilæ tres discordes res, quæ nec nisi per aliud in unitatem concordare possunt Deitatis, nec ad perfectionem, nec ad auxilium aliquod, ut Deus sit, valent 1326? Nam si una sufficit voluntas et potestas ad perfectionem Dei : quæ sunt illæ tres res, quibus indiget Deus, aut ad quid illis eget? Credimus enim Deum nullo indigere: frustra igitur cogitantur illæ tres res in Deo. At si nec 1927 solæ tres illæ res 1328, nec sola voluntas et potestas; sed hæc D omnia simul conficiunt Deum: iterum dico 1329 quia compositus est; et ea, quæ non sunt per se Deus, aut dii faciunt Deum. Aut si dicit quia illæ tres res ita nomen Dei habent per potestatem et voluntatem,

est Deus nomen substantiæ; sed accidentaliter dicuntur illæ (nescio quæ) tres res tres dii 1320, sicut tres homines eamdem habentes regiam potestatem, tres reges dicuntur: tres enim homines unus rex esse nequenut: quod quam nefandum sit, non est opus dicere. Codex magnus implendus est, si voluero scribere absurditates et impietates, quæ scquuntur, si verum est, una Dei persona incarnata, reliquas duas consequi esse incarnatas; quia tres illæ personæ sunt una res, secundum id quod communiter de tribus dicimus 1831; aut si sunt tres res separatæ, quemadmodum ille putat, contra quem ista dixi, quoniam solus 1332 Filins est incarnatus. Palam ergo est quod non debeat 1333 esse promptus ad disputandum de sebus profundis; et maxime de illis, in quibus non erratur sine periculo.

#### CAPUT IV.

Tres personas esse incarnutas, Filio incarnato, impossibile est: Filio tamen amplius convenit incarnari, quam Patri et Spiritui suncto.

Sed forsitan dicet iste 1334 mihi: Sicut putas ista pariter consequi ex necessitate, quæ dicis, sic consequitur quod dico ita mihi necessaria mea 1338 videtur consequentia. Ergo ostende non consequi, quæ dico; et fatebor ego tecum nullum inconveniens sequi, si solus Filius est incarnatus, aut si tres personæ sunt una res. Quod si ab hac ostensione deficis, non solvis, sed magis ligas quæstionem; cum tu ipse mecum probas innumera nasci 1336 inconvenientia; quæ si neganda sunt, ambo debemus pariter concludere tres personas non esse unam rem, si solus Filius est incarnatus; aut si sunt una res. omnes pariter esse incarnatas. Ostendendum ergo est, in quo iste fallitur; et quo modo incarnationem solius Filii non sequitur tres personas esse tres res separatas; aut, si sunt una res tres personæ, omnes eas esse incarnatas. Quod utique Deus una et sola, et individua, et simplex sit natura, et tres personæ, sanctorum Patrum, et maxime beati Augustini post apostolos et evangelistas inexpugnabilibus rationibus disputatum est. Sed et si quis legere dignabitur duo parva opuscula mea, Monologion scilicet et Proslogion, quæ ad hoc maxime 1337 facta sunt, ut quod fide tenemus de divina natura et ejus personis præter Incarnationem, necessariis rationibus sine Scripturæ 1938 auctoritate probari possit; si, inquam, ea aliquis legere volucrit, puto quia et ibi inveniet de hoc quod non improbare poterit, nec

# VARIÆ LECTIONES.

disjungi, quod 1323 Nec putant mss. et Edit. Goth. nec putat 1324 Qui addat mss. et Ed. Goth. quid addat 1325 A. Sine voluntate nullatenus mss. et Ed. Goth. sine voluntate et potestate nullatenus 1326 Sit valeant mss. sit valent 1327 Ac si nec mss. at si nec 1338 Sulæ tres res mss. solæ tres illæ res 1329 Item dico mss. iterum dico 1330 Tres res dii mss. et Edit. Goth. tres res, tres dii 1331 De tribus dicitur mss. de tribus dicinus 1232 Quomodo solus mss. quoniam solus 1333 Quoniam non est debeat mss. quam non debeat mss. Corb. quod non debeat 1334 Dicit iste mss. dicet iste 1335 Et sequitur quod dico ita necessaria mea mss consequitur quod puto ita mihi necessaria mea 1336 Innumerabilia nasci mss. Gem. Vict. Corb. Thua. innumera inde nasci 1337 Ad hæc maxime mss. ad hoc maxime 1336 Sine scrioturæ ms. Vict. 3. sive scrioturæ scripturæ

contemnere volet. In quibus si aliquid quod alibi A accidentalem, ant substantialem : accidentalis quiaut non legi, aut non 1339 memini me legisse, non quasi docendo quod doctores nostri nescierunt, aut corrigendo 1340 quod non bene dixerunt; sed dicendo forsitan quod illi tacucrunt: quod tamen ab corum dictis non discordet, sed illis cohæreat; posui ad respondendum pro fide nostra contra cos, qui nolentes eredere 1341 quod non intelligunt, derident credentes; sive ad adjuvandum religiosum studium eorum, qui humiliter quærunt intelligere quod firmissime credunt: nequaquam ob hoc me redarguendum existimo. Ne tamen hanc legentibus epistolam, laborem injungam quærendi alia scripta, ut non soimmodo fide, verum etiam evidenti cognoscant ratione tres personas non esse tres deos, sed unum solum; nee tamen, Deo secundum unam personam B Incarnato, ex necessitate secundum alias personas eumdem Deum incarnari : aliquid hie, quantum ad repellendam opinionem luijus defensoris, sicut ipse putat, nostræ fidei sufficere credo, subjungam. Aperte dicit aut Patrem, et Spiritum sanctum eum Filio esse incarnatum; aut tres illas personas esse tres res separatas. Quam nimirum separationem talem existimat, ut nec Pater, nec Spiritus sanetus sint in Filio. Nam si duæ aliæ personæ sunt in Filio et Filius in homine, illæ quoque sunt in homine. Unde putat consequi, cum tres personæ simul sint in codem homine, si sunt una res, nullatenus personam Filii posse in homine ipso incarnari, sine aliis duabus personis. Personas tamen tres esse non negat, nec Filium esse incarnatum. Quoniam igitur 1342 C supra monstratum 1943 est, si tres personæ sunt tres res separatæ, aut tres deos esse consequi, aut alias (de quibus jam dictum est) absurditates; nunc breviter ostendam, adjuvante uno solo Deo, primum quia etiam si sint tres dii, nihil illi proderit 1344 ad defendendum Patrem et Spiritum sanctum ab incarnatione: quod fieri non posse putat sine deorum multitudine. Deinde, quod non 1313 sunt plures dii, sed unus solus. Postea patefaciam, quamvis sit unus Deus tres personæ, non tamen una qualibet incarnata, alias quoque incarnari necesse esse; sed potius esse impossibile 1346. Divinæ utique naturæ est, sie semper 1347 et ubique esse, ut nihil unquam aut alieubi sit sine ejus præsentia; D al'oquin nequaquam ubique et semper est potens, et quod ubique potens non est et semper, nullatenus est Deus. Si enim dicit non ipsam divinam substantiam, sed potestatem ejus esse semper et ubique; non tamen negabit potestatem illi esse, aut

dem non est Deo potestas; quia cum omne subjectum sine accidente, aut esse, aut intelligi possit; Deus sine potestate nec esse, nec intelligi potest. Si vero Deo potestas substantialis est, aut pars est ejus 1348 essentiæ, aut est idipsum, quod est tota ejus essentia. Pars autem non est; quia (sicut supra dictum est) quod partes habet, aut actu, aut intellectu est dissolubile : quod omnino extraneum est a Deo. Idem igitur est esse Dei, et potestas ejus 1349. Sieut itaque potestas Dei est semper, et ubique; ita quidquid est Deus ubique et semper est. Ergo, cum prædictus nostræ fidei defensor secondum se dicit esse tres deos; monstrare nequit quomodo sint separatim, ea separatione qua putat se Patrem et Spiritum sanctum ab incarnatione liberare. Non ergo illum potest adjuvare multitudo deorum, ad defendendum Patrem et Spiritum sanctum ab inearnatione; quoniam inveniri non petest in deorum multiplicatione illa distinctio 1350, sine qua defensionem istam fieri posse nequaquam existimat. Quod autem unus solus Deuş sit, et non plures, hinc facile probatur quia aut Deus non est summum bonum, aut sunt plura summa bona; aut non sunt plures dii, sed unus solus. Deum vero summum bonum esse nullus negat; quia quidquid aliquo minus est, nullatenus Deus est : et quidquid summuni bonum non est, minus est aliquo; 46 quia minus est summo bono. Summum certe bonum pluralitatem sui non admittit, ut į lura sint summa bona. Si enim plura sunt summa bona, paria sunt. Summum vero bonum est 1351, quod sie præstat aliis benis, ut nee par habeat, nee præstantius. Summum ergo bonnm unum et solum est. Non igitur sunt plures dii, sed unus et solus est Deus; sicut summum bcnum est unum et solum : et sicut summa substantia 1351 vel essentia sive natura; quæ cadem ratione, qua summum bonum, nullatenus 1283 pluraliter dici posse probantur. Qui unus solus Deus cum sit tres 1384 personæ, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus; non tamen Filio incarnato, necesse est alias quoque personas (sieut ille disputator putat) incarnari, sed impossibile. Personas enim non negat plures esse, ideireo quoniam aliæ sunt ab invicem. Si enim ab invicem non essent aliæ, plures non essent. Sed, ut brevius explicem, et facilius quod volo 1355 loquar tantum, sicut supra feci, de Patre et Filio; quia per hos clarum erit quid intelligendum sit de Spiritu sancto. Pater ergo et Filius secundam substantiam non sunt plures, nec alii ab

VARIÆ LECTIONES.

1329 Aut quæ non mss. aut non 1340 Aut corrigendo mss. Thu. aut non corrigendo 1341 Volentes credere mss. nolentes credere 1342 Quod igitur mss. quoniam igitur 1343 Ut supra monstratum mss. Gem. Vict. Corb. Thuan. omitt. ut 1344 Illi proderit ms. S. Mich. illi proderunt 1345 Denique quod non mss. deinde quia non 1346 Esset impossibile mss. Gem. S. Mich. Thuan. esse impossibile 1347 Sicut semper mss. Gem. Thu. sic semper 1348 Aut pars ejus mss. Vict. Corb. ant pars est ejus 1349 Et potestates ejus mss. Gem. Vict. Corb. Thu. et potestatis ejus 1350 Illa distinctio mss. Thuan. Gem. Gister. illa disjunctio 1351 Summum ergo bonum est mss. summum vero bonum est 1352 Sie summa substantia mss. et sicut summa substantia 1353 Summum nullatenus mss. summum bonum, nullatenus. 1353 Cum sint tres mss. et Edit. Goth, enm sit tres 1353 Brevius explicem anod volo, et freilius (mss. brevius explicem et facilius et Edit. Goth. cum sit tres 1358 Brevius explicem quod volo, et facilius (mss. brevius explicem et facilius quod volo)

011

51

11

11

E

5;

2

6

11

Sil

pe

gu

61

1

D

10

P

di 01

113

172

invicem; quia non sunt duce substantice, nec alia A unam et camdem personam esse cum uno codemsubstantia Pater 1783, alia Filius; sed una et cadem substantia sunt Pater et Filius. Secundum personam vero sunt plures, et alii ab invicem; quia Pater et Filius non sunt una et cadem persona, sed duæ et aliæ ab invicem 1357. Dicit ergo 1358 : Si Filius incarnatus est, et Filius non est alia, sed una et eadem numero res quæ Pater 1359 est; ergo necesse est Patrem quoque esse incarnatum. Unam enim et eamdem numero rem impossibile est simul esse, et non esse in codem homine incarnatam. Et ego dico : Si Filius incarnatus est, et Filius non est una et eadem numero persona, quæ Pater 1359 est, sed alia; non ideireo necesse est Patrem quoque esse incarnatum 1300. Aliam enim personam esse in uno hohomine incarnatam possibile est. Et ilie: Si Deus Filius incarnatus est; et Deus qui est Filius non est alius, sed unus et idem numero Deus, qui Pater est; plus tamen (quamvis diversæ personæ sint Pater et Filius) videtur necesse Patrem quoque esse incarnatum cum Filio, propter identitatem 1361 Deitatis, quam possibile esse propter diversitatem personarum eum non esse simul inearnatum 1362. Videte qui hoc dicit 1063 quomodo claudicat utroque pede in incarnatione Filii Dei. Nam qui recte suscipit ejus incarnationem, credit eum non assumpsisse hominem in unitatem naturæ, sed in unitatem personæ. Hic autem somniat hominem a Filio Dei magis esse assumptum in naturæ unitatem, quam in personæ unitatem. Si enim hoc non opinaretur, non diceret magis necessarium esse Patrem esse cum Filio incarnatum 1364, quoniam unus est Deus Pater, et Filius, quam esse possibile illum simul non esse incarnatum, quia plures sunt personæ. Utroque igitur pede, id est utraque parte claudicat in incarnatione Filii Dei, qui una 1365 natura est cum Patre et alia persona a Patre, quicunque existimat hanc incarnationem 1266 sic esse secundum naturæ unitatem, ut Filius non possit incarnari sinc Patre; nec intelligit cam sic secundum unitatem esse personæ, ut Pater non possit incarnari cum Filio. Quippe Deus non sic assumpsit hominem, ut natura Dei et hominis sit una et cadem; sed ut persona Dei et hominis una eademque sit : quod nennisi in una D persona Dei esse potest. Diversas enim personas,

que homine nequit intelligi. Nam, si unus homo cura singulis pluribus personis una persona est, necesse est plures personas, quæ aliæ sunt a se invicem, esse unam camdemque personam : quod non est pos. sibile. Quapropter impossibile est, Deo incarnato secundum unam quamlibet personam, illum secundum aliam quoque personam incarnari.

## CAPUT V [al. IV].

Cur Filius magis quam Pater ant Spiritus sanctus, incarnatus sit.

Cur autem Dens magis assumpserit 1367 hominem in unitatem personæ Filii, quam in unitatem alicujus aliarum personarum, quamvis in hac epistola nostrum hoc propositum non fuerit 1368, tamen, quomine incarnatam, et aliam simul non esse in codem B niam hujus rei mentio se obtulit, aliquam reddendam rationem existimo. Nempe si Spiritus sanctus incarnatus esset, sieut Filius est incarnatus, esset Spiritus sanctus filius hominis. Essent igitur duo Filii in Trinitate Dei, seilicet Filius Dei, et Filius hominis. Unde quædam nasceretur dubietatis confusio, cum de Deo Filio loqueremur; uterque enim esset Deus, et Filius; quamvis alter Dei, alter hominis: fieret quoque quasi quædam inæqualitas diversarum personarum secundum hoc quod filii essent, quæ omnino 1369 æquales esse debent, cum alter filius majoris parentis dignitate excelleret, alter minoris parentis humilitate subesset. Quanto enim major est natura Dei quam hominis, tanto dignius est esse Filium Dei quam esse filium hominis 1970. Si ergo Spiritus sanctus natus esset ex Virgine, eum Filius Dei haberet excellentiorem nativitatem solam, quæ ex Deo est; et Spiritus sanctus minorem tantum, quæ esset ex homine; alia persona esset major, et alia minor secundum dignitatem nativitatis 1371: quod non convenit. Quod si Pater in unitatem suæ personæ hominem assumpsisset, easdem faceret in Deo pluralitas filiorum inconvenientias, et adhuc aliam. Nam si esset filius Virginis, duæ personæ in Trinitate nomen nepotis assumerent; quia et Pater nepos 1372 esset parentum Virginis; et Filius ejus Virginis esset nepos; cum ipse tamen nihil haberet ex Virgine. Quoniam ergo quamlibet parvum 1373 inconveniens in Deo est impossibile; non debuit alia Dei persona 1374 incarnari quam Filius. Illo enim incarnato, nullum sequitur inconveniens. Quod

## VARIÆ LECTIONES.

ab invicem 1388 Die ergo mss. dieit ergo 1389 Quæ Pater mss. quæ Pater est 1360 Ideireo esse Patrem inearnatum necesse est mss. ideireo est necesse Patrem quoque esse inearnatum 1361 Propter identitatem mss. Vict. Corb. propter unitatem 1362 Non esse simul inearnatum mss. non eum esse simul inearnatum 1363 Quid lie dieit mss. quid loc dieit. 1364 Patrem eum Filio inearnatum mss. Gem. Corb. Vict. Thu. Patrem esse eum Filio inearnatum 1365 Quia una mss. et Edit. Goth. qui una 1366 Hane inearnationem mss. Thu. S. Mich. Cister. eandem inearnationem 1367 Magis assumpsit mss. Gem. Vict. Corb. magis assumpserit 1368 Propositum non fuit mss. propositum non fuerit 1369 Qui omnino mss. S. Mich. et Edit. Goth. quæ omnino 1370 Quam Filiam hominis mss. Vict. Corb. quam esse Filium hominis 1371 Secundum dignitatem nativitatis ms. Cister. Secundum nativitatem dignitatis 1372 Pater et nepus mss. Vict. Corb. et Editio Gothica Pater nepos 1373 Quodlibet parvum mss. et Editio Gothica quamhbet parvum 1376 Debuit alia persona mss. debuit alia Dei persona yum 1374 Debuit alia persona mss. debuit alia Dei persona

secundum humanitatem, non tamen illæ duæ persome ideo excellant Filio 1373; quia eamdem majestatem, qua majores sunt humanitate Filii, habet et Filius, qua et ipse præest cum illis suæ humanitati. Est et aliud, cur magis conveniat. Filio incarnatio quam alii. Qui enim erat incarnandus, oraturus erat pro humano genere; et convenientius satis 1376 suscipit mens humana Filium Patri, quam alium aliis supplicare 1377, quamvis hae supplicatio non fiat a divinitate, sed ab humanitate ad divinitatem, quam ideireo Filius Dei facit; quia homo, per unitatem personæ Filius Dei est. Amplius : Qui hominem 1378 erat assumpturus, venturus erat ad pugnandum contra diabolum, et ad intercedendum, sient dixi pro hominibus 1379 : qui ambo, diabolus B scilicet et homo per rapinam se voluerunt facere similes Deo, cum propria sint usi voluntate. Et quia per rapinam voluerunt, nonnisi per falsitatem 1380; quoniam nonnisi injuste potuerunt 1381. Propria enim voluntas angeli sive hominis est, quæ contra voluntatem Dei est. Cum enim vult aliquis quod Dens velle prohibet, nullum habet anctorem suæ voluntatis, nisi seipsum : et ideo sua propria est. Nam, quamvis homo voluntatem suam aliquando subdat voluntati alterius hominis, propria tamen est, si contra Deum est; quoniam non eam subdit, nisi ut ad aliquid, quod 1383 vult, attingat; et ideireo seipsum habet auctorem eur eam alii subdat. Quapropter propria voluntas est, quæ nulli alii est subdita. Solius autem Dei est propriam habere vo- C luntatem, id est, quæ nulli subdita sit. Quicunque igitur propria voluntate ntitur, ad similitudinem Dei per rapinam nititur, et Deum propria dignitate et singulari excellentia privare, quantum in ipso est, convincitur. Si enim est alia aliqua voluntas, 47 quæ nulli subdita sit, non erit voluntas Dei omnibus prælata, nec ipsa er't sola 1383, cui nulla alia præsit. Nulla igitur trium personarum Dei congruentius semetipsam exinanivit formam servi accipiens (Philip. 11, 7), ad debellandum diabolum, et intercedendum pro homine, qui per rapinam falsam similitudinem Dei præsumpserant 1384 quam Filii, qui splendor lucis æternæ, et vera Patris imago, non verum per veram æqualitatem et similitudinem, dixit : Ego et Pater unum sumus (Joan. x, 50); et : Qui videt me, videt et Patrem (Joan. xiv, 9). Nullus namque justius expugnat reum, vel punit, aut illi

enim Patre et Spiritu sancto minor dicitur Filius A misericordins parcit, vel pro co intercedit, quam cui specialius Injuria sieri probatur; nec aliquid convenientius opponitur falsitati ad expugnandum, aut apponitur ad sanandum 1385, quam veritas. In illum enim falsam Dei præsumentes similitudinem specialius peccasse videntur, qui vera Dei Patris similitudo creditur.

## CAPUT VI [al. IV].

Quomoao in Christo non sunt dua persona, sicut sunt due nature.

Suscepit autem in unitatem persona hommem, ut dictum est, ut sint duce nature : divina scilicet et humana, una persona. De qua unitate personæ, quam firmissimæ credimus esse non ex duabus personis in Christo; tamen quia potest dici unde parum caute intuentibus videri possit Christus ex duabus et in duabus personis existere, non inutile mihi videtur aliquid dicere. Dicunt enim quidam: Quomodo dicimus 1288 in Christo non esse duas personas sicut duas naturas. Nam Deus et ante hominis assumptionem persona erat; nec postquam hominem assumpsit persona destitit esse: et homo assumptus persona est; quia omnis homo individuus esse persona cognoscitur. Quare alia 1287 est persona Dei, quæ fuit ante incarnationem, alia hominis assumpti : sicut igitur Christus est Deus et homo: ita dux in illo videntur esse personæ. Quæ ratiocinatio per hoe videtur probare duas esse personas in Christo, quia et Deus est persona, et homo assumptus est persona. Sed non ita est. Sient enim in Deo una natura est plures personæ, et plures personæ sunt una natura; ita in Christo una persona est plures naturæ, et plures naturæ sunt una persona. Quemadmodum enim Pater est Deus, et Filius est Deus, et Spiritus sanctus est Deus; et tamen non tres dii, sed unus est Deus; ita in Christo Deus est persona, et homo est persona, nec tamen duæ sunt personæ, sed 1389 mna persona. Non enim est alius Deus, alius homo in Christo, quamvis aliud sit Deus, aliud homo; sed idem ipse est Deus, qui et homo 1389. Verbum enim caro factum assumpsit naturam aliam, non aliam personam. Nam, cum profertur, homo natura tantum, quæ communis est omnibus hominibus, significatur. Cum vero demonstrative dicimus istum', vel rapinam arbitratus est esse se aqualem Deo (ibid., 6); D illum hominem, vel proprio nomine Jesum, personam designamus quæ cum natura collectionem habet proprietatum, quibus homo communis sit singulus 1396, et ab aliis singulis distinguitur. Nam, cum ita designatur, non quilibet homo intelligitur;

#### VARIÆ LECTIONES.

1375 Excellant silio ms. Cister. excellent silio 1376 Satis convenientius mss. convenientius satis 1377 Aliis supplicare ms. Cister. alii supplicare 1378 Qui hominem ms. Vict. 3. si hominem 1379 Pro hominibus ms. Cister. pro homine 1380 Nisi salsitatem mss. et Edit. Goth. nisi per salsitatem 1381 Injuste voluerunt mss. et Edit. Goth. injuste potuerunt 1382 Ut aliquid quod mss. Gem. Corb. S. Mich. Vict. 3. ut ad aliquid quod 1283 Erit ipsa sola mss. Vict. Corb. Cister. Thn. omitt. ipsa 1384 Præsumpserat mss. Corb. Vict. 5. præsumpserat 1385 Opponitur ad salvandum mss. apponitur ad sanandum Editio Gothica apponitur ad salvandum 1386 Quomodo dicis mss. et Edit. Goth. quomodo dicimus 1387 Quia alia mss. et Edit. Goth. Quare alia 1388 Duæ sunt, sed mss. Vict. Corb. Cister. et Edit. Goth. duæ sunt personæ, sed 1389 Dens, et qui homo mss. et Edit. Goth. Deus, qui et homo 1390 Communis sit singulis mss. Corb. Vict. communis sit singulus aingulus

sed qui ab angelo annuntiatus 1391 est, qui Deus et A tur. Nam nee Deum nee personas ejus cogitat, sed homo, Filius Dei et Filius Virginis est : et quidquid de illo dicitur 1399, aut secundum Deum, aut secundum hominem, verum est dicere. Neque enim personaliter Filius Dei designari potest vel nominari, sine filio hominis; nee filius hominis, sine Filio Dei ; quia idem ipse est Filius Dei, qui filius hominis; et eadem est Verbi, et assumpti hominis proprietatum collectio. Diversarum vero personarum impossibile est eamdem esse proprietatum collectionem; aut de invicem eas prædicari. Nam et Petri et Pauli non est eadem proprietatum collectio; et Petrus non dicitur Paulus, nec Paulus Petrus. Cum ergo Verbum 1393 caro factum est, naturam assumpsit, quæ sola nomine hominis significatur, et semper est alia a divina natura; non aliam assumpsit perso-B nam, quoniam camdem habet cum assumpto homine proprietatum collectionem. Non enim idem est homo et assumptus a Verbo homo, id est Jesus; quoniam in nomine hominis, sicut dietum est, sola intelligitur natura; in assumpto vero homine, vel in nomine Jesu, intelligitur eum natura, id est eum homine, collectio proprietatum, quæ est eadem eidem assumpto homini et Verbo. Quapropter non dicimus Verbum, et simpliciter hominem, eamdem esse personam; ne non magis dicamus illum hominem eandem esse personam cum Verho, quam quemlibet hominem; sed Verbum, et illum assumptum hominem, id est Jesum; sicut non credimus eumdem hominem eamdem simpliciter esse personam eum Deo, sed cum illa persona, quæ Verhum 1394 Filius est, ne consiteri videamur ipsum hominem, personam camdem esse, quæ Pater est, aut Spiritus sanctus. Sed quoniam et Verbum est Deus, et ille assumptus homo est homo; verum est dicere quia Deus et homo cadem persona est : sed in nomine Dei, subaudiendum est Verbum, et in nomine hominis subintelligendus est 1305 Filius Virginis.

CAPUT VII [al. VI.]

Quod Pater, et Filius, et Spiritus sanctus non sint tres res separatæ, naturali Adam et Abel probatur exemplo.

De spiritu illius, cui respondeo in hac epistola, nihil potui videre præter illud quod supra posui 1396; sed puto sic rei veritatem patet ex his quæ dixi, ut nulli iateat intelligenti 1397 nihil quod contra illam D dieitur 1398, vim veritatis tenere. Sed si revocatus a multitudine deorum, pluralitatem abneget in Deo personarum: hoe ideo facit, quia nescit unde loqui-

tale aliquid : quales sunt plures humanæ personæ. Et quia videt unum hominem plures personas esse non posse, negat hoe ipsum de Deo. Non enim ideireo dicuntur tres personæ, quia sint tres res separatæ, sieut tres homines; sed quia similitudinem habent quaindam cum tribus separatis personis. Consideremus hoe in Patre et Filio, et idipsum intelligatur de Spiritu saneto. Ponamus igitur hominem qui tantum sit pater, et non filius; et filium ejus, qui tantum filius 1399 sit, et non pater; id est Adam et Abel. Dicimus itaque de Adam patre, et de Abel filio 1400, quia pater non est filius, et filius non est pater; quoniam duo homines et separatie personæ sunt Adam et Abel, nec est cujus filius sit Adam aut cujus pater sit Abel 1401. Sie itaque fatemur in Deo quia Pater non est Filius, aut Filius Pater (quamvis duo dii non sint); quoniam Pater non habet patrem, aut Filius filium. Similiter Spiritus sanctus non est Pater aut Filius; quia non est enjus sit pater, ant enjus sit filius. Quoniam ergo Pater et Filius et Spiritus sanctus tres sunt, et alii ab invicem, nec de 1502 invicem diei quennt (sicut de patre et filio in diversis personis hominum ostendimus); ideo dicuntur tres personæ; non quia sint tres res separatæ. At si negat 1403 tria dici posse de uno, et unum de tribus : ut tria 149,4 non dicantur de invicem; sieut in his tribus personis et uno Dea facimus, quoniam hoc in aliis rebus non videt, nec in Deo intelligere valet 1,105; sufferat paulisper aliquid 1406, quod intellectus ejus penetrare non possit esse in Deo, nec comparet naturam, quæ super omnia est lihera ali omni lege 1407 loci et temporis et compositionis partium, rebus quæ loco aut tempore clauduntur, aut partibus componuntur; sed eredat aliquid in illa esse, quod in istis esse nequit, et acquieseat auctoritati Christianæ 1108, nec disputet contra illam.

## 48 CAPUT VIII [al. VII].

Originem personarum in divinis alia fontis, rivi et lacus similitudine explicat.

Videamus tamen an in rebus creatis, quæ et loci, et temporis, et compositionis partium legi subjacent, inveniri possit aliquatenus hoe quod negat in Deo. Ponamus fontem, de quo nascatur et fluat rivus, qui postea colligatur in lacum : sitque nomen ejus Nilus. Sie itaque discrete dicimus fontem, rivum, lacum; ut fontem non dicamus rivum, aut lacum; nec rivum, fontem, aut lacum; nec lacum, fontem, aut rivum.

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1391</sup> Angelo nunciatus mss. et Edit. Goth. Augelo annunciatus <sup>1392</sup> Quicquid de illo dicitur mss. Thu. Cister. omitt. dicitur 1393 Cum ergo verbum mss. Corb. Vict. cum vero verbum 1394 Quæ verbum est, et mss. Corb. Vict. Cister. quæ Verbum et 1398 Subaudiendus est mss. et Edit. Goth. subintelligendus est 1396 Supra dixi mss. et Edit. Goth. supra posui 1397 Nulli lateat intelligenti mss. Thu. nullum lateat intelligenti 1398 Quod ab illo dicitur mss. et Edit. Goth. quod contra illam dicitur 1399 Qui tantum filius, mss. Thu. et Edit. Goth. qui tantum filius sit 1400 Et Abel Filio mss. et de Abel Filio 1501 Pater est Abel mss. Corb. Vict. Pater sit Abel 1403 Et nec de mss. Vict. Corb. nec de 1403 Ac si negat mss. Cister. Vict. 3. et Edit. Goth. At si negat mss. Vict. 13; Aut si negat 1404 Cum tria mss. et Edit. Goth. nt tria 1408 Intelligere valeat mss. intelligere valet 1408 Sufferat paulisper per aliquid mss. sufferat aliquid 1407 Libera ab omni lege ms. Cister. liberam ab omni lege 1498 Auctoritate Christi mss. auctoritati Christianæ

Nilus; et duo simul fons et rivus, Nilus; fons et lacus, Nilus; rivus et lacus, Nilus; et simul tres fons, et rivus, et lacus, Nilus; cum tamen non sit al us, et alius Nilus; sed unus idemque, sive cum singulus quisque, sive cum bini, sive cum tres dicumur Nilus. Tres igitur sunt, fons, rivus, lacus; et unus Nilus, unus fluvius, una natura, una aqua; et dici non potest quid tres. Nam neque tres, aut Nili, aut fluvii, aut naturæ, aut aquæ sunt; neque tres, aut fontes, ant rivi, aut lacus. Unum igitur dicitur hie de tribus 1409, et tria de uno; nec tamen tria de invicem. Quod si objicit non esse singulam quemque, ant fontem, aut rivum, aut lacum, aut binos, perfectum Nilum, sed partes Nili; cogitet totum hune Nilum, ex quo incepit, usque dum B desiret esse, in tota quasi ætate sua, quia nec ipse totus est simul aut loco, aut tempore, sed per partes; nec perfectus erit, donec desinat esse : habet enim Nilus quamdam in hoc cum oratione 1410 similitudinem, quæ, quandiu quasi ex oris fonte procedit, perfecta non est; et cum perfecta est, jam non est. Si qu's enim sic consideret, et diligenter intelligat, cognoscet totum Nilum esse fontem, totum esse rivum totum esse lacum; nec fontem esse rivum, aut lacum; nee rivum esse fontem, aut lacum; nec lacum esse fontem, aut rivum, Non enim est idem ipse fons, qui rivus aut lacus; quamvis idipsum sit vivus et lacus, quod est fons; id est, idem Nilus, idem fluvius, eadem aqua, eadem nasecto 1412, et unum persectum totum de tribus; nec tamen ipsa tria de invicem dicuntur: quamvis hoc aliter 1313 valde et perfectius sit in illa natura simplicissima, et ab omni lege loci, vel temporis, vel compositionis partium liberrima 4444. Verumtamen si hac aliquatenus videtur in re, quæ partibus composita, localis et temporalis est, non est incredibile in illa summe libera natura perfecte esse. Est hoc quoque hic considerandum, quia fons non est de rivo, nec de lacu; rivus vero de solo fonte est, non 1418 de lacu; lacus vero de fonte, et de rivo: et ita totus 1516 rivus de toto fonte, et totus lacus et de toto fonte, et de toto rivo; sicut dicimus 1417 in Patre et Filio et Spiritu sancto. Et quia alio modo rivus est D est 1429. Quod de multis aliis similiter dicitur : ut,

Fons tamen Nilus vocatur, et rivus Nilus, et lacus A de fonte, et alio modo 1410 lacus de fonte et rivo, ut lacus non dicatur rivus; sie suo quodam alio modo 1419 Verhum est de Patre, et Spiritus sanctus alio modo de Patre et Verbo, ut idem Spiritus sanctus non sit Verhum aut Filius, sed procedens. Adhuc volo quiddam dicere, quod quamvis magnam habeat dissimilitudinem, nonnullam tamen habet ad incarnationem Verbi similitudinem : quod forsitan aliquis legens contemnet, dicam tamen; quia ego, alio dicente, omnino non contemnerem. Si enim rivus per fistulam currat a fonte usque ad lacum, nonne solus rivus (quamvis non alius Nilus, quam fons et lacus), nt ita dicam, infistulatus est? Sic solus Filius 1513 incarnatus est, licet non alius Deus, quam Pater et Spiritus sanctus 1421.

## CAPUT IX [al. VIII]

Quod una sit, et simplex aternitas, cui vunctum comparat.

Sed quoniam ista terrena valde longe sunt a summa natura, levemus ad illam, ipsa opitulante, mentem, et in ea contemplemur aliquatenus et breviter quod dicimus. Dens non est alind quam ipsa simplex æternitas 1422. Æternitates autem plures intelligi nequeunt. Nam, si plures sunt, aut sunt extra se invicem, aut sunt intra se invicem 1423. Sed nihil est extra æternitatem: ergo nec æternitas est extra æternitatem. Item, si extra se invicem sunt, in diversis locis sunt aut temporibus: quod alienum est ab æternitate. Non itaque sunt plures æternitates extra se invicem. Si vero in se invicem plures esse tura. Tria igitur hic 1411 dicuntur de uno toto per- C dicuntur, sciendum est quia quotiescunque repetatur æternitas in æternitate, non est nisi una et cadem æternitas. Dignior est enim natura 1424, quæ in se repetita semper sibi convenit in perfectam unitatem, quam quæ sui admittit pluralitatem. Ubi enim pluralitas, ibi diversitas; at ubi diversitas est, non est perfecta concordia 1525: perfecta namque est 1426, quæ in unam identitatem et eamdem unitatem 1427convenit. Si ergo 1128 melior est perfecta concordia, quam imperfecta; et impossibile est in summo hono, quod est ipsa æternitas, esse imperfectum aliquid, non est possibile naturam æternitatis pluralitatem admittere. Quapropter quotieșcunque repetatur a:ternitas in æternitate, semper una et cadem æternitas

## VARIÆ LECTIONES.

VARIÆ LECTIONES.

1509 Hoe de tribus mss. hic de tribus

1510 Habet enim Nilus quandam cum oratione mss. Corb. Vict. Gem.

Thu. S. Mich. habet enim quandam in hoc cum oratione

1511 Tria igitur hæe mss. et Edit. Goth. tria igitur hic 1512 De uno perfecto mss. Vict. Corb. et Edit. Goth. de uno toto perfecto

1513 Quanwis hoc aliter mss.

Cister. quanwis hac aliter 1514 Onni lege loci vel temporis liberrima ms. Cister. onni loci, vel temporis, vel compositionis partium liberrima 1515 De solo fonte, non mss. S. Mich. Cister. et Edit. Goth. de solo fonte est, non 1516 Et ita totus mss. Vict. Corb. et ita ut totus 1517 Sic dicinus in mss. Vict. Corb.

Cister. sicut dicinus in 1518. Et alio modo ms. Cister. omit. modo 1519 Sic suo quodam modo alio mee.

Cister. Vict. Corb. Gem. sicut suo quodam alio modo 1520 Sic solus Filius mss. Corb. Vict. S. Mich. sicut solus Filius 1521 Quam Pater et Spiritus sanctus mss. S. Mich. quam Pater et Filius et Spiritus sanctus mss. Cister. Vict. 3. quam Pater et Filius 1522 Simpliciter æternitas mss. et Edit. Goth. simplex æternitas.

1523 Ant sunt intra se invicem mss. Cister. Thu. ant sunt in se invicem 1523 Dignior est autem natura mss. Vict. Corb. Cister. dignior enim natura est 1524 Ubi diversitas, ibi non est perfecta concordia mss. ubi diversitas est, non est perfecta concordia 1526 Perfecta namque est mss. perfecta namque concordia est 1527 Quæ in identitatem et eandem mss. Quæ in unam identitatem et eandem 1528 Sic ergo mss. et Edit. Goth. si ergo 1529 Una et eadem æternitas est mss. una cademque et sola æternitas est ms. Cister. una eademque æternitas est ms. Cister. una eademque æternitas est ms. Cister. una eademque æternitas est ms. Cister. una cademque acternitas est

potentia una. Et, ut unum de his, quæ div'nam non habent naturam, in quo similiter est, ponam: panetum in puncto non est nisi punctum : habet enim punctum, velut medium punctum mundi, velut punctum temporis, id est, præsens tempus ad æternitatem, nonnullam 1430 similitudinem non parum ad ejusdem æternitatis comtemplationem utilem : unde fatius alias disputandum est. Hic tantum hoc sufficiat quia 1431 punctum simplex est, id est sine partibus, et indivisibile est velut 1432 arternitas: et ideo punctum cum puncto sine intervallo, non est nisi unum punetum; sicut æternitas 1533 cum æternitate non est nisi una æternitas. Ergo quoniam Deus æternitas est, non sunt plures dii; quia nec Deus est extra 1434 Deum, nec Deus in Deo addit B numerum Deo. Semper igitur unus et idem et solus est 1135 Deus. Cum itaque Deus de Deo nascitur; quia quod nascitur non est extra id, de quo nascitir; est proles in parente, et parens in prole, unus seilicet Dens Pater et Filius : et cum Dens procedit c'e Deo Patre et Filio, nec exit extra 1436 Deum; manet Deus, id est Spiritus sanctus, in Deo de quo procedit: et est unus Deus, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus. Et quoniam ista nativitas, et ista processio sine principio sunt; alioquin æternitas nata et æternitas procedens, quod falsum est, hahet principium: nequaquam Deum incorpisse esse Patrem, aut Filium, aut Spiritum sanetum cogitare debemus ant possumus. Sient autem substantia divina æternam et singularem servat unitatem; sic horum relativorum, Patris scilicet et Filii; procedentis et de quo procedit, natura inseparabilem tenet pluralitatem 1437. Nam quemadmodum necesse

omnipotentia in omnipotentia, non est nisi omnie A est Deum semper unum et eumdem esse, et non alium et alium: ita Pater nunquam est idem Filio suo, aut procedens illi a quo procedit, secundum has relationes. Sed semper alius Pater et alius Filius, alius procedens et alius de quo procedit 1438; nec unquam dici possunt de invicem. Quoniam ergo cum Deus nascitur de Deo', vel cum Deus procedit 1439 de Deo, nec substantia potest amittere singularitatem, nec relatio phiralitatem; ideirco unum est ibi tria, et tria unum; nec tamen tria de invicem. dicuntur, nec incredibile 49 debet esse in natura, quæ super omnia et omnibus aliis dissimilis est, esse aliquid, cujus exemplum in aliis rebus non valeat perfecte inveniri : liæc autem tria Latini dicunt personas, Græci substantias. Sieut enim dicimus nos (Monol. cap. 78, al., 76) in Deo substantiam unam, tres personas; ita illi dicunt unam essentiam, tres substantias 1440: idipsum ibi per substantiam 1441, quod nos per\_personam, significantes; nec a nobis aliquateurs in fide discrepantes. Quomodo vero Filius nascatur de Patre, et Spiritus sanctus procedat a Patre et Eilio, nec tamen sit Filius; quoniam sicuti est videri in hac vita non potest, beatus Augustinus (lib. 1x, c. 12; l. 11, c. 5; l. xn. c. 5; l. xv, c. 26) velut per speculum et in ænigmate 1442, in libro de hac ipsa Trinitate diligenter contemplatus est; et ego in Monologio meo (cap. 55, al. 55) pro 1443 mea possibilitate disputavi. Si quis autem velit scire eur cum in summa 1444 essentia nullus sit sexus; parens 1848.ibi potius dicatur Pater, quam mater; aut proles Filius, quam silia; aut eur Pater tantum ingenitus, Filius tantum genitus, Spiritus sanctus nec genitus, nec ingenitus, in eodem libello (cap. 56, al., 55) aperte 1446 inveniet 1447.

#### VARIÆ LECTIONES.

Ponam. Punctum in puncto non est nisi punctum: Habet enim punctum, velut medium, punctum. mundi, velut punctum temporis, id est præsens tempus, æternitatis nonnullam mss. Thu. ponam : quod punctum in puncto non est nisi unum punctum, velut medium mundi; habet enim punctum. Et punctum temporis, id est præsens tempus ad æternitatem nonnullam mss. Cister. Vict. Corb. Gem. ponam. Punclum in puncto non est nisi unum punctum: habet enim puactum, velut medium punctum mundi, et punctum temporis, id est præsens tempus ad æteruitatem nonnullam ms. S. Mich. ponam. Punctum in puncto non nisi unum punctum: habet enim punctum, velut medium punctum mundi, et medium punctum temporis, id est præsens tempus ad æternitatem nonnullam 1431 Hie tautum hoc sufficiat, qui mss. Thu. hoc tantum hie sufficiat. Quia 1432 Simplex, id est, sine partibus, et indivisibile est, velut mss. Thu. et Vict. simplex sine partibus est et indivisibile, velut ms. Corb. simplex, id est, sine partibus, indivisibile est, velut 1733 Sie æternitas mss. sieut æternitas 1434 Nec Deus extra mss. nec Deus est extra 1435 Idem est solus mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. non exit extra 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est 1436 Nec exit extra mss. Vict. Corb. idem et solus est extra mss. Vict. Corb. idem et solus extra mss. Tenet cum unitate pluralitatem mss. omitt. cum unitate 1438 Sed Pater alius est, et Filius alius est, procedens alius a quo procedit mss. sed semper alius Pater et alius Filius; et alius procedens, et alius de quo procedit. 1439 Vel cum Deus procedit ms. Cister. omit. cum 1430 Unam essentiam tres substantias ms. S. Mich. unam personam, tres substantias 1441 Idipsum per substantiam mss. idipsum ibi per substantiam 1442 In ænigmate 1433. Cur parens mss. Vict. Corb. omitt. cur 1444 Inveniet mss. aperte inveniet 1444 Mss. Gemm. Explicit Liber S. Anselmi de Incarnatione. Editio Veneta 1547. Explicit Epistola Anselmi Cantuarionsis archienisconi, de Incarnatione Verbi. Ms. Thu. 30. Explicit Epistola Anselmi ad Ur-Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, de Incarnatione Verhi. Ms. Thu. 30. Explicit Epistola Anselmi ad Urbanum papam, de Incarnatione Verbi, contra blasphemias Ruzelini Compendiensis

## SANCTI ANSELWI

DE

# PROCESSIONE SPIRITUS SANCTI

## CONTRA GRÆCOS

## LIBER

PROLOGUS 1118\_1119.

Negatur a Gracis quod Spiritus sanctus de Filio procedat, sicut nos Latini confitemur. Nec recipiunt doctores nostros Latinos, quos in hoc sequimur. Qui quoniam evangelia nobiscum venerantur, et in aliis de trino et uno Deo credunt hoc ipsum per omnia quod nos, qui de cadem re certi sumus: spero per auxilium ejusdem Spiritus 1450 sancti, quia si malunt solidæ veritati acquiescere quam pro inani victoria 1481 contendere, per hoc quod absque ambignitate confitentur, ad hoc good non recipiunt, rationabiliter duci possunt. Quamvis igitur multi sint 1152, qai hoe melius me possint efficere; tamen quoniam mihi a pheribus hoc injungitur 1883, quorum petitioni, tum pro debito veritatis amore, tum pro corum charitate et religiosa voluntate non audeo resistere; in- B voco eumdem Spiritum sanctum ut ad hoc me dignetur dirigere. Hac itaque spe pro meæ scientiæ humilitate, scientioribus altiora relinquens, quod postulant aggrediar; et Græcorum fide atque his, quæ crednnt 1355 indubitanter et confitentur 1556, pro certissimis argumentis ad probandum quod 1187 non credunt, utar.

CAPUT PRIMUM 1458.

Quæ communis est Latinis et Græcis sides de Trini-

Credunt quidem unum et solum ac perfectum esse Deum, nec ullam eum habere partem, sed totum esse quidquid est. Hunc quoque confitentur esse Patrem, et Filium, et Spiritum sanctum; ita ut sive solus dicatur Pater, aut Filius, aut Spiritus sanctus; C sive duo simul, Pater et Filius, aut Pater et Spiritus sanctus, aut Filius et Spiritus sanctus; sive tres

A simul, Pater, Filius, et Spiritus sanctus, idem totus et perfectus 1189 designetur Deus, quamvis non idem significet nomen Patris aut Filii, quod nomen Dei. Non enim idem est esse Denm, quod est esse Patrem, aut Filium. Nomen autem Spiritus sancti, ideo quia Spiritus sanctus alicujus intelligitur spiritus, pro relativo nomine ponitur. Nam quamvis Pater sit spiritus, et sanctus; et Filius sit spiritus, et sanctus; non est tamen Pater alicujus 1460 spiritus, nec Filius alicujus est spiritus 1461 : sicut Spiritus sanctus alicujus est spiritus; est enim spiritus Dei, et spiritus Patris, et Filii. Quamvis enim Graeci negent de Filio illum procedere; non tamen negant eum esse spiritum Filii. Credunt quoque et confitentur Deum de Deo esse nascendo, et Deum esse de Deo procedendo 1462; quia Filius Deus est de Patre Deo, nascendo; et Spiritus sanctus Deus est de Patre 1463 Deo, procedendo. Nec putant alium esse Deum, qui nascitur, quam de quo nascitur : et qui procedit, quam de quo procedit, quamvis secundum nomina significantia quia est de quo aliquis nascitur, et est qui de aliquo nascitur, et est qui de aliquo procedit, pluralitatem admittat; seeundum quam plures et alii sunt ab invicem Pater, et Filius, et Spiritus sanctus. Nam cum dicitur Dens esse Pater, significatur esse de quo aliquis nascitur; et cum nominatur Filius, intelligitur esse qui de aliquo nascitur; et quando Spiritus sauctus nominatur 1464, quia non absolute spiritum, sed spiritum Dei intelligimus, monstratur esse qui de aliquo procedit. Sed cum dicitur quia Filius est de Patre, et Spiritus sanctus est de Patre 1468 intelligitur 50 quia hoc quod est Filius, aut Spiritus

## VARIÆ LECTIONES.

his alias notatis CC 9, EE 13, et RR. 3 dnobus Thuanis, scilicet 50 et 90, uno Corbeiensi, Victorinis tribus alias notatis CC 9, EE 13, et RR. 3 dnobus Thuanis, scilicet 50 et 90, uno Corbeiensi 507, uno Cisterciensi, et uno bibliothecæ S. Michaelis in monte, in quo non completus habetur; et cum editione Gothica. — Ms. Vict. 5. Libellus editus ab Anselmo archiepiscopo Cantuariensi de Processione Spiritus sancti. ms. Cister. Incipit liber ejusdem de Processione Spiritus sancti. ms. Corb. 507. De Processione Spiritus sancti. liber Anselmi. In ms. Corb. est per modum prologi 1450 Auxilium Spiritus mss. Bec. Gem. Vict. Corb. et Edit. Goth. anxilium ejusdem Spiritus 1451 Inani gloria mss. inani victoria 1452 Multi sunt mss. multi sint 1553 A pluribus injungitur ms. Vict. 45. a pluribus hoc injungitur 1454 Mete scientiæ ms. Vict. 15. mete conscientiæ 1455 Quæ eredunt mss. Vict. Corb. qui credunt 1456 Et confidenter mss. et confitentur 1457 Pro certissimis ad reprobandum quod mss. pro certissimis argumentis ad probandum quod Edit. Goth. pro certiss. argumentis ad reprob. quod 1458 Est in ms. Corb. Caput 4 1459 Totus perfectus mss. totus et perfectus 1460 Non tamen pater alicujus mss. non est tamen pater alicujus 1461 Nee filius alicujus spiritus mss. Vict. nee filius alicujus est spiritus ms. Corb. vel filius alicujus spiritus 1462 Deum de Deo esse procedendo mss. Deum esse de Deo procedendo 1463 Spiritus sanctus est de Patre mss. Spiritus sanctus de Patre mss. et Spiritus sanctus est de Patre

sanctus, habent de Patre 1866. Sed alio modo intelli- A tus sanctus est Pater. Quippe 1877 quoniam Filins gitur Filius esse de Patre, et aliter Spiritus sanctus : Filius cuim est de Patre suo, id est de Deo qui est Pater ejus; Spiritus sanctus vero non est de Deo patre suo, sed tantum de Deo qui est Pater. Ergo Filius secundum quod est de Deo, dicitur Filius ejus; ct ille de quo est, Pater ejus : Spiritus sanctus autem non secundum quod est de Deo, est filius ejus 1467; nec ille de quo est pater ejus. Certum est ctiam quia Deus non est Pater aut Filius, aut Spiritus alienjus nisi Dei 1468; nec ulla res est Deus, nisiidem Pater, et Filius, et Spiritus sanctus. Et sicut unus Deus est, sic unus tantum Pater, unus Filius, unus Spiritus sanctus est. Unde fit ut non sit illa Trinitate Pater nisi ejusdem Filii; nec Filius, nisi cjusdem Patris ; neque Spiritus sanctus alicujus spi- B ritus, nisi ejusdem Patris et Filii. Hæc itaque sola causa pluralitatis est in Deo; ut Pater, et Filius, et Spiritus sanctus dici non possint de invicem, sed alii sint ab invicem 1469; quia prædictis duobus modis, est Deus de Deo. Quod totum potest dici relatio: nam, quoniam 11/70 Filius existit de Deo nascendo, et Spiritus sancius, procedendo; ipsa diversitate nativitatis, et processionis referentur ad invicem, ut civersi et alii ab invicem. Et quando substantia. habet esse de substantia, duæ fiunt ibi relationes insociabiles; si secundum illas nomina ponantur substantiæ: cum enim homo est, gignendo, de homine; dicitur homo, de quo est homo, pater; et homo, qui est de homine, filius. Impossibilile igitur est patrem esse illum filium, cujus pater est; et C filium esse illum patrem, cujus filius est : quamvis patrem esse filium, et filium esse patrem nihil prohibeat, cum unus homo pater est, et filius; quoniam ad alium est pater, et ad alium filius 1171. Nempe cum Isaac sit pater Jacob, et filius Abrahæ; pater est filius, et filius pater sine 1472 repugnantia; quoniam ad alium pater dicitur quam ad soum patrem; et filius ad alium quam ad suum filium; patrem autem esse in eodem Isaac illum 1473 filium, enjus pater est; aut filium esse illum patrem 4474, enjus est filins 1478, non est possibile. Ita ergo in Deo, cum Deus sit Pater, et Filins, et Spiritus sanctus; nec sit Pater, nisi ejusdem Filii; nec Filius, nisi ejusdem Patris; nec Spiritus alicujus 1476, nisi cjusdem Patris et Filii: Pater non est Filius, aut D quæ est in relativorum nominum significatione, fa-Spiritus sanctus; Filius non est Pater; nec Spiri-

est de Patre, et Spiritus sanctus est de Patre 1878 : nec ille, de quo est aliquis, potest esse ille qui de se est; nec ille, qui de aliquo est, valet esse is de quo est, sieut jam dictum est : ideireo nec Pater est Filius, ant Spiritus sanctus; nec Filius, sive Spiriritus sanctus est Pater. Filius autem, ut interim aliam causam dicam, quoniam nondum constat quod Spiritus sanctus de illo sit et procedat, ideo non est Spiritus sanctus, nec Spiritus sanctus est Filius; quia Filius, nascendo, habet esse de Patre; Spiritus sanctus, vero, non nascendo, sed procedendo, nec Filius potest esse suus spiritus, nec Spiritus sanctus. valet esse ille cujus spiritus est.

## CAPUT II 1579.

Quomodo indivisibilis unitas, et insociabilis pluralitas in Deo conveniant.

His præmissis, quomodo indivisibilis unitas, et insociabilis pluralitas in Deo se ad invicem habeant, inquiramus. Quoniam autem hæe, quæ dieta sunt, pariter eredimus indubitanter et consitemur : et nos, qui dicimus Spiritum sanctum de Filio procedere, et Græci qui nobiscum de hac re non sentiunt, debemus absque ulla ambiguitate, quæ ex his necessarie. consequentur, uno consensu suscipere. Sequitur enim secundum unitatis Dei, quæ nullas habet partes, proprietatem; ut quidquid de uno Deo, qui totus est quidquid est, dicitur, de toto Deo Patre dicatur, et de Filio, et de Spiritu sancto; quia unusquisque solus, et totus, et perfectus Deus est. Supradicta vero relationis oppositio, que ex hoc naseitur 1480 quia supradictis duobus modis Deus de Deo est, prohibet Patrem, et Filium, et Spiritum sanctum de invicem dici, et propria singulorum aliis attribui. Sic ergo hujus unitatis, et hujus relationis consequentiæ se contemperant; ut nec pluralitas quæ sequitur relationem transcat ad ea in quibus prædictæ simplicitas sonat unitatis 1431; nec unitas cohibeat pluralitatem, ubi eadem relatio significatur; quatenus nec unitas amittat aliquando suam consequentiam 1582, ubi non obviat aliqua relationis oppositio; nec relatio perdat quod summ est, nisi ubi obsistit unitas inseparabilis. Quod si per exempla consideremus, clarius apparebit 1583 qualiter quidem unitatis simplicitas a se excludat pluralitatem, cile est cognoscere : confitemur enim quia Pater non

#### VARIÆ LECTIONES.

Cius 1468 Aut Spiritus sauctus alicujus nisi Dei mss. Corb. Vict. 3. aut spiritus alicujus nisi Dei mss. Corb. Vict. 3. aut spiritus alicujus nisi Dei 1469 Alii, sicut ab invicem mss. sed alii sint ab invicem 1470 Nam quomodo mss. nam quoniam alium est pater, ad alium filius mss. ad alium est Pater, et ad alium Filius mss. Corb. ad alium est Pater, ad alium est Filius 1472 F.t. Filius est Pater sine mss. Vict. et Filius Pater sine 1473 In codem illius mss. in codem Isaac illum 1474 Aut Filium esse illum Patrem mss. Corb. aut illum Filium esse illum Patrem 1478 Cujus est Filius mss. Corb. cujus sit Filius 1476 Patris, ne Spiritus alicujus nisi mss. Patris, nec Spiritus alicujus, nisi 1477 Filius non est Pater aut Spiritus sanctus; nec Spiritus sanctus est Pater. ant Filius Oninne mss. Filius non est Pater nac Spiritus ritus sanctus; nec Spiritus sanctus est Pater, ant Filius. Quippe mss. Filius non est Pater; nec Spiritus sanctus est Pater. Quippe 1178 Quoniam Filius de Patre, et Spiritus sanctus de Patre mss. et Edit. Goth. quoniam Filius est de Patre, et Spiritus sanctus est de Patre 1179 Cap. 5. Est in ms. Corb. Caput 2 1180 Ex eo nascitur mss. ex hoc nascitur 1181 Prædictæ simplicitas sonat unitatis mss. Corb. Vict. 13. prædictæ simplicitatis sonat unitas 1182 Suam consequentiam mss. suum consequents 1183 Clarius erit mss. Vict S. Mich. Corb. Cister. clarius apparebit

est Filius, aut Spiritus sanctus; nec Filius Pater, A dicta Patrem quoque et Filium esse Spiritum sanant Spiritus sanctus; nec Spiritus sanctus Pater, ant Filius. Sequitur ergo alios ab invicem, et plures esse, Patrem, et Filium, et Spiritum sauctum. At Pater est Deus, Filius est Deus, et Spiritus sanctus est Deus. Quid itaque consequentius, si prædieta personarum 1886 pluralitas suam servat proprietatem, quam Patrem et Filium et Spiritum sanctum plures deos esse, et alios ah invicem? Sed hoe nullatenus admittit inviolabilis simplicitas Deitatis, quani unum solum Deum esse credimus. Sie repellit unitas essentiæ Dei, relativorum consequentiam. Considerandum quoque est quomodo relationum pluralitas obviet unitatis consequentiæ; si prins posnerimus aliqua ex his, in quibus nulla obsistit oppositio. Dicimus unum Deum esse Patrem, et esse Fi- B Deus de quo est Deus; et codem modo Spiritus lium, et esse Spiritum sanctum, et unum cumdemque 1488 Deum esse, sive singuli, sive bini, sive tres simul dicantur 1486. Si ergo Deus est æternus, propter unitatem Deitatis, ex necessitate sequitur quia æternus est Pater, æternus est Filius, æternus est Spiritus sanctus. Et quoniam sive singuli, sive plures simul, sunt unus Deus; non est nisi unus æternus. Similis consequentia, si Dens dicitur creator, sive justus, sive aliquid aliorum, in quibus nulla prædicta intelligitur relatio.

#### CAPUT III.

Quomodo unitatis Dei consequentiam restringat relatio.

Videamus nune 1487 quomodo hane unitatis Dei consequentiam restringat relatio. Dicimus enim quia C Deus est Pater. Quoniam ergo unus est Deus Pater, et Filius, et Spiritus sanctus, exigit unitas Dei ut Filius sit Pater, et Spiritus sanctus sit Pater; sed obviat relatio quæ prohibet Filium aut Spiritum sanctum esse Patrem. Quippe nec natura permittit, nec intellectus capit existentem de aliquo esse de quo existit; aut de quo existit, esse existentem de se. Existit autem Filius et Spiritus sanctus de Patre; quare non potest Filius aut Spiritus sanctus esse Pater, quamvis Deus sit Pater, et unus idemque Deus sit Pater et Filius et Spiritus sanctus. ldipsum cognoscitur 1488, si dicitur Deus esse Filius: vult enim unitatis Dei consequentia, ut et Pater 1689, et Spiritus sanctus sit Filius. Sed Pater, de quo est Filius, non potest esse qui de se est; Spiritus D vero sanctus, qui existit de Patre procedendo, non est ille qui est de Patre nascendo. Item : Cum dicitur, Deus est Spiritus sanctus; requirit unitas præ-

ctum; sed nec Pater, de quo est Spiritus sanctus potest ille esse qui de se est; nec Filius, qui existit de Patre nascendo, est ille qui de codem 51 Patre est procedendo, id est Spiritus sanctus. Cum autem apparebit quia Spiritus sanctus est de Filio, tune quoque palam crit quia propter hoc nequit esse Filius Spiritus sanctus, et Spiritus sanetus Filius. Consideremus adhue 1490 quomodo supradicte oppositiones obsistant 1491 consequentia prædictæ unitatis : Dens est de Deo. Hoc ergo semel accepto, quoniam idem Deus est Pater et Filius et Spiritus sanctus; sequitur secundum hanc identitatem ut Deus Pater sit Deus de Deo, et Deus de quo est Deus; et similiter Filius, Deus de Deo, et sanctus. Verum quærere utrum unusquisque sit Deus 1492 de quo est Dens, non est alind quam considerare utrum singulus quisque sit Deus de Deo. Non enim potest de Deo Deus esse 1193, nisi Pater aut Filins aut Spiritus sanctus; et nisi de Patre aut de Filio aut de Spiritu sancto. Inspiciamus ergo utrum 1494 unusquisque sit Deus de Deo, et patebit utrum sit singulus quisque Deus de quo est Deus. Sed Pater non potest esse de Deo, propter prædictam oppositionem. Cum enim non sit Deus nisi aut Pater aut Filius aut Spiritus sanctus, aut duo ex his, aut tres simul; non potest esse Deus Pater de Deo, nisi aut de Patre, hoc est de seipso, aut de Filio, aut de Spiritu sancto 1498, aut de duobus, aut de tribus. De scipso non potest esse; quia existens de aliquo, et de quo existit non potest idem esse. De Filio non est; quia Filius est de ipso: et ideo non potest esse de Filio. De Spiritu saucto non est, quia de illo est Spiritus sanctus; nec valet esse ille 1496 qui de se est. De duobus vel tribus simul nequit esse Pater, propter camdem oppositionis rationem. Filium vero Deum necesse est esse de Patre Deo, quia Pater non est de illo; de Filio vero, hoc est de seipso esse nequit; non est idem existens de aliquo, et de quo existit. Utrum autem sit de Spiritu sancto, aut Spiritus sanctus de illo post monstrabitur. Sed prius dicemus de Spiritu sancto si secundum consequentiam prædictam sit de Patre, et de seipso-De Patre quidem necesse est eum esse ; quia nulla obviat oppositio: non enim est Pater de illo. De seipso vero impossibile est eum esse; quia non potest existens de aliquo, et de quo est, idem esse. In his omnibus nihil obviat consequentiæ unius iden-

## VARIÆ LECTIONES.

Corb. Cister. et unum eundemque Deum 1486 Tres simul dicautur ms. Vict. 5. tres simul esse dicantur 1487 Videamus nunc etc. in ms. Corb. hic incipit Caput 3. 1488 Idipsum et cognoscitur mss. Vict. Gem. Bec. Corb. Cister. idipsum cognoscitur 1489 Ut Pater et mss. Vict. Corb. ut et Pater et 1490 Consideremus adhuc etc. in ms. Vict. 15. hic incipit Caput 4 1491 Oppositiones obsistunt mss. Vict. 9. et 3. Corb. Gem. Bec. oppositiones obsistant 1492 Utrum quisquis sit Deus mss. Vict. Corb. S. Mich. Cister et Edit. Goth. utrum unusquisque sit Deus 1493 Potest Deus de Deo, Deus esse mss. Vict. S. Mich. Corb. potest de Deo Deus esse 1494 Inspiciamus; utrum mss. Inspiciamus ergo utrum 1495 Hoc est de Filio ant de Spiritu sancto mss. et Ed. Got. hoc est de ipso, aut de Filio, aut de Spiritu sancto 1508 Ne valet ille mss. et Edit. Goth. nee valet esse ille

vero in his cognoscitur, in omnihus, quæ de heo dicuntur, immutabiliter evenire necesse est.

Litatis 1507, nisi aliqua de supradictis oppositio. Quod A ter et Spiritus sanctus, aut alius totus erit Pater, alius totus Spiritus sanctus, ut de toto Patre sit, et non de toto Spiritu sancto; aut si idem totus Deus

#### CAPUT IV 1498.

Cum Filius non sit de Spiritu sancto, ipse Spiritus ex Filio procedit.

Nunc quærendum est per supradictas irrefraga biles rationes, utrum Filius sit de Spiritu sancto, aut Spiritus sanctus de Filio. Dico quia sicut, per supradictam rationem, aut Pater est de Filio, aut Filius de patre : et similiter aut est de Spiritu saucto Pater 1499 aut Spiritus sanctus de Patre; ita est aut Filius de Spiritu sancto, aut Spiritus sanctus de Filio. Quod qui negat, neget etiam necesse est unum colum Deum esse; aut Filium Deum esse; aut Spiritam sanctum Deum esse; aut Deum esse de Deo, quia ex his sequitur quod dico. Amplius : Non est 1500 Filius aut Spiritus sanctus de Patre, nisi de Patris essentia, quæ una est illi cum Filio et Spiritu sancto. Cum ergo dicitur quia Filius est de Deo Patre; si idem Deus est Pater et Spiritus sanctus, segnitur, secundum unitatem Deitatis, ut sit etiam de Spiritu sancto. Eodem modo: Quando confitemur Spiritum sanctum esse de Deo Patre; si idem Deus est, Pater et Filius, sequitur secundum camdem Deitatis unitatem, ut sit et de Filio. Ex his igitur aperte cognoscitur quia aut Filius est de Spiritu sancto, aut Spiritus sanctus de Filio; quomam utrumque nequit esse verum aut falsum. Necesse est ergo Spiritum sanctum esse de Filio; si potest monstrari Filium non esse de illo. Nam si C quis dicit non sequi Filium esse de Patre et de Spiritu sancto 1801, ideireo quoniam unus est 1802 Dens, Pater et Spiritus sanctus; etiamsi 1503 non opponitur alind, aut Spiritum sanctum esse de Patre et Filio, quoniam unus est Deus Pater et Filius; quamvis non sit Filius de Spiritu sancto: consideret, quia cum est Deus de Deo, aut est totus de toto, aut pars de parte, aut totus de parte, aut pars de toto. Sed Deus 1504 nullam habet partem : impossibile igitur est ut sit Deus de Deo, aut ut totus de parte 1805, aut ut pars de toto, aut ut pars de parte. Necesse est igitur ut, si est Deus de Deo, totus sit de toto.

ter et Spiritus sanctus, aut alius totus erit Pater, alius totus Spiritus sanctus, ut de toto Patre sit, et non de toto Spiritu sancto; aut si idem totus Deus est Pater et Spiritus sanctus: ex necessitate cum est de Deo toto, qui unus totus est Pater et Spiritus sanctus; est pariter 1806 de Patre et Spiritu sancto, si non repugnat aliud. Eodem modo, cum dicitur Spiritus sanctus esse de toto Deo, qui est Pater et Filius; aut alius totus erit Pater, alius totus Filius, ut sit de toto Patre, et non de toto Filio Spiritus sanctus; aut cim est de Patre Spiritus sanctus, non potest non esse de Filio; si non est Filius de Spiritu sancto. Nulla enim alia ratione potest negari Spiritus sanctus esse de Filio.

Dicet aliquis : Si quoniam unus Deus est Pater B et Spiritus sanctus, cum Filius 1807 est de Patre, sequitur cum esse de Spiritu sancto; aut cum Spiritus sanctus est de Patre, quia idem Deus est Pater 1809 et Filius, est etiam de Filio : cum Pater gignit Filium, necesse est eum gignere quoque Spiritum sanctum; quia unus idemque Deus est Filius et Spiritus sanctus. Et cum Spiritus sanctus procedit de Patre, propter camdem unitatem Deitatis Filii et Spiritus sancti, procedit et Filius de Patre ita sicut Spiritus sanctus. Si vero unitas Dei 1509 in Filio et Spiritu sancto non illam habet vim consequentiæ, ut uterque similiter sit genitus et procedens, videtur quod non ex eo quod 1510 unus Deus est Pater 1311 et Spiritus sanctus sequitur Filium esse de Spiritu sancto, ant Spiritum sanctum esse de Filio; quoniam idem Deus est Pater et Filius, ut dicis. Ad quod ego:

Pater et Spiritus sanctus; etiamsi 1503 non opponitur aliud, aut Spiritum sanctum esse de Patre et Filio, quoniam unus est Deus Pater et Filius; quamvis non sit Filius de Spiritu sancto: consideret, quia cum est Deus de Deo, aut est totus de toto, aut pars de parte, aut totus de parte, aut pars de toto. Sed Deus 1504 nullam habet partem: impossibile igitur est ut sit Deus de Deo, aut ut totus de parte. Necesse est igitur ut, si est Deus de Deo, totus sit de toto. Cum ergo Filius dicitur esse de Deo qui est Pa
Habent utique a Patre esse Filius et Spiritus sanctus, sed diversomodo; quia alternascendo, alter procedendo, ut alii sint per hoc ab invicem, ut dictum est etial. Sed diversomodo; quia alternascendo, alter procedendo, ut alii sint per hoc ab invicem, ut dictum est est ille, qui per hoc est alius ab eo, quia non similiter nascitur, sed procedit, et cum unus procedit; nequis ille simul procedere, qui per hoc est alius ab illo, quia non similiter procedit, sed nascitur. Et ideo non habet hic unitas illam vim 1513 consequentiæ; quia pluralitas obviat, quæ ex nativitate nascitur et procest igitur ut, si est Deus de Deo, totus sit de toto.

Cum ergo Filius dicitur esse de Deo qui est Pa-

## VARIÆ LECTIONES.

Patre, aut de Spiritu sancto Pater mss. de Patre, et similiter, aut est de Spiritu sancto Pater 1800 Amplius, non est alius mss. amplius, non est Filius 1801 Esse de Patre et Spiritu sancto mss. Cister. Corb. S. Mich. esse de Patre et de Spiritu sancto 1802 Quoniam unus est mss. ideirco quoniam unus est 1803 Deus Pater et Spiritus sanctus, etiamsi mss. Vict. 9 Corb. Deus et Pater et Filius et Spiritus sanctus etiamsi 1804 Pars de parte, aut pars de toto, sed Deus mss. pars de parte aut totus de parte, aut pars de toto sed Deus 1803 Ut si Deus est de Deo; totus sit de parte mss. ut si Deus de Deo ut totus de parte Edith. Goth. ut si Deus est de Deo; ut totus sit de parte 1806 Toto quia est unus totus, tam Pater quam Spiritus sanctus: est pariter mss. toto qui unus totus est Pater et Spiritus sanctus. Est pariter ms. Corb. toto qui unus totus est Pater et Filius et Spiritus sanctus: et pariter sonctus est Pater et Spiritus sanctus et parter et Spiritus sanctus. Est pariter ms. Corb. toto qui unus totus est Pater et Spiritus sanctus; cum Filius mss. et Fdit. Goth. si quoniam unus Deus Pater et Spiritus sanctus cum Filius ms. Corb. si dem Deus est Pater et Spiritus sanctus, cum Filius 1808 Idem est Deus Pater mss. Vict. Corb. idem Deus est Pater mss. Vict. Corb. unitas Dei 1810 Non ex eo quod mss. Vict. non ex hoc quia 1811 Unus est Deus Pater mss. Vict. Corb. unus Deus est Pater 1812 Sint ab invicem, per hoc quod dictum est mss. Gem. Bec. Vict. Thu. Cister. sint per hoc ab invicem, ut dictum est ms. Corb. sillam vim

si. Cum antem dico ex eo quia Pater unus Deus est A ritus sanctus non habet Filium. Per hoc enim procum Filio aut cum Spiritu sancto, sequi Filium esse de Spiritu sancto, ant Spiritum sanctum esse de Filio : nulla ibi pluralitas generatur, quæ unitatis obviet consequentiæ; quia non utrumque dico esse, sed alterum tantum. Olimimoda igitur et inexpugnabili necessitate concluditur, quia si vera sunt quæ supra dixi nos pariter cum Græcis credere, aut Filius est de Spiritu sancto, aut Spiritus sanctus est de Filio. Quod autem Filius non sit de Spiritu sancto, palam est ex catholica fide. Non enim est Deus de Deo, nisi aut nascendo, ut Filius; aut procedendo, ut Spiritus sanctus. Filius autem non nascitur de Spiritu sancto: si enim nascitur de illo, est filius Spiritus sancti, et Spiritus sanctus est pater ejus; sed alter alterius nec pater, nec filius 1818 est. Non B qui negant Spiritum sanctum de Filio procedere, ergo nascitur de Spiritu sancto Filius; nec minus apertum est quia non procedit de illo. Esset enim spiritus ejusdem Spiritus sancti. Quod aperte negatur, cum Spiritus sanctus dicitur et creditur spiritus Filii. Non cuim 52 potest esse spiritus sui spiritus. Quare non procedit Filius de Spiritu sancto. Nullo ergo modo est de Spiritu sancto Filius. Sequitur itaque inexpugnabili ratione Spiritum sanctum esse de Filio, sicut est de Patre.

## CAPUT V 1516.

Exincitur Spiritum sanctum hoc, quod est, habere a Patre; contra quemdam episcopum Gracis faven-

Forsitan negabunt Græci Spiritum sanctum esse C Deum de Deo, sieut est Filius Deus de Deo; quoniam probamus per hoe illum esse et procedere de Filio; nec est positum in illo symbolo, in quo reprehendimur ab illis addidisse processionem ejus de Filio. Sed qui hoc putat, negat aut Patrem esse Deum, de quo est Spiritus sanctus; aut Spiritum sanctum esse Deum, qui est de Patre; aut hoe ipsum quod est Spiritus sanctus esse de Patre. At Patrem non esse Deum, aut Spiritum sanctum, nullus 1817 suscipit Christianus. Videamus igitur utrum hoe ipsum quod est essentialiter Spiritus sanctus, sit 1518 de Patre : quod quemdam episcopum, Græcis forsitan faventem, in Barensi civitate sensi nolle sentire. Nam si non est hoc ipsum 1519 de Patre, quod est: cum sit unus idemque Deus, qui Pater; D inveniri nequit unde sit alius a Patre. Non enim inde alius 1520 est, quia Pater habet Filium, et Spi-

bari possunt 1021 quia alii sunt ab invicem; non tamen hae est causa ut diversæ sint persona. Quippe si duo sint homines, quorum alter habeat filium, alter non, quamvis per hoe ostendi possint esse diversi; non tamen ob hoc alii sunt ab invicem, quia quoquomodo se habeant in habendo et non habendo filium, diversitatem tamen non amittunt. Ita in Patre et Spiritu sancto, non quia alius Filium habet, alius non habet 1529, ideirco sunt diversi 1523; sed quoniam diversi sunt, ideo nihil prohibet eos in habendo 1524 et non habendo Filium esse dissimiles. Similiter responderi potest, si ideo dicitur alius, quia non'ab alio procedit Spiritus sauctus, sicut ipse procedit a Patre. Quippe, ut secundum illos loquar sieut nen est bæe causa, quia Spiritum sanctum Filius de se procedentem non habet, sient Pater; nt alius sit a Patre (sequeretur enim ut si Spiritus sanctus procederet de Filio, Filius non esset alius a Patre), ita per hoc non est Spiritus sanctus a Patre alius, quia non habet Filium, aut Spiritum sanctum de 1525 se procedentem, s'eut Pater. Et quemadmodum Filius non ideo est alius a Patre; quia Patrem habet, et Pater non habet patrem, (si enim Pater haberet patrem, alius tamen esset a Filio 1526) ita Spiritus sanctus, quia de aliquo procedit, et Pater a nullo, non propter hoc est alius a Patre; quia si Pater de aliquo procederet 1527 non minus tamen esset alius a l'atre, de quo procedit. Palam igitur est quia non ideo est Spiritus sanctus alius a Patre, quia non habet Filium, aut Spiritum sanctum de se procedentem, sicut Pater; nec quia de aliquo procedit, et Pater de nullo. Sed neque per hoc intelligi potest esse a Patre alius, quia Spiritus est Patris; si de illo non habet esse. Potest enim intelligi aliquis alius ab aliquo, priusquam sit illius; quamvis alicujus nequeat esse, nisi sit alius : nt cum dicitur homo dominus alicujus, aut homo alterius hominis, prius intelligitur alius ab illo 1528, cujus esse dicitur, quam sit ejus dominus vel homo. Sie itaque, si Spiritus 1529 sanctus non est de Patre, nihil prohibet eum intelligi prius alium ab illo, quam sit illius. Onare non facit illum alium esse a Patre hoc quia Spiritus ejus est: si per hoc non habet ut sit alius ab illo, per hoc quod est Spiritus 1530 illius; sient Filius per hoc est alius a Patre, per quod est Filius ejus: quod non est aliud nisi quia de ipso existit nascendo

#### VARIÆ LECTIONES.

1818 Sequitur filium esse mss. Gem. Bec. et Edit. Goth. sequi filium esse 1818 I Vilius mss. et Edit. Goth. nee Pater Filius est 1816 Est in ms. Vict. 13. Caput 6 1818 Nec Pater, nec sanctum nullus ms. Cister. Spiritum sanctum non esse Deum, nullus 1818 Essentialiter Spiritus sit mss. Edit. Goth. essentialiter, sit Spiritus sanctus 1819 Si non est ipsum mss. si non hoc ipsum 1820 Non enim nisi alius mss. non enim inde alius 1821 Per hoc enim probari potest mss. per hoc enim probari possunt mss. S. Mich. per hæc enim probari possunt 1822 Alius filium habet, alius non habet ms. Corb. alius habet, alius non habet filium 1823 Ideireo sunt diversi ms. Vict. 5. ideireo non sunt diversi 1824 Ideireo nihis prohibet eos in habendo mss. Gem. Bec. Vict. 3. Corb. ideo nihil prohibet non esse in habendo mss. Gist. rectius aut Spiritum de 1526 Alius tamen esset a Patre mss. alius tamen esset a Filio 1527 Si Pater de aliquo procederet ms. S. Mich., si Pater de aliquo procederet 1528 Prius enim intelligitur alius ah illo mss. omitt. enim 1529 Si itaque si Spiritus 1530 floc quod Spiritus mss. Vict. Bec. Gem. hoc quia Spiritus ms. Corb. hoc Spiritus

alind a Patre alius, nisi quia ab illo habet esse quod est; quamvis alio suo modo, quam Filius. Investigemus tamen 1332 hoe diligentius. Utique aut postquam fuit Spiritus sanctus hoc quod est, contigit illi alium esse a Patre, aut in existendo habet unde alius est. Contingit enim 1833 aliquem esse quod est, prinsquam sit alies; et contingit aliquem alium in existendo fieri : prius autem quemquam esse alium, quam sit hoc quod est, non est possibile. Namque primus homo, priusquam de illo esset homo aliquis, erat ipse homo, sed non erat alius : cum vero primum exstitit de illo aliquis; et ille de quo exstitit postquam fuit, factus est alius 1834; et qui de illo exstitit, simul habuit et esse; et alium esse. Aut ergo Spiritus sanctus; sicut dixi, postquam fuit, B factus est à Patre alius; aut habet in existendo propter quod alius dicitur. Sed si postquam fuit, contigit illi alium esse a Patre; cum non sit alia persona, nisi quoniam alius est ab illo, non fuerunt illæ semper tres personæ; quia ista non semper fuit, sicut non semper fuit 1838 Spiritus sanctus alius a Patre. Quoniam itaque 1836 falsa sunt hæc: patet quia in existendo habet unde alius est. Esse autem nequit nisi aut ex aliquo, sieut Filius; ant ex nullo, sicut Pater. Quod si ex nullo quemadinodum Pater existit; aut ita existit unusquisque per se, ut nenter ab altero quidquam habeat; et sunt duo dii 1837, Pater et Spiritus sanctus : aut quoniam unus Dens sunt 1838, si uterque de nullo est, penitus nihil inveniri valet in side Christiana, unde sint ab C citate sentiat excus lucem, circa illum sit motas, invicem alii; sed unus idemque est Pater 1839, et Spiritus sanctus, et una persona: quæ vera fides abhorret. Non est ergo verum Spiritum sanctum a nullo esse. Si autem est ab aliquo, non est nisi ex Deo qui est Pater, et Filius, et Spiritus sanctus; sed a seipso nequit esse, quoniam nulla persona a seipsa potest existere 1540. Quare si quis eum negat esse a Filio, negare nequit illum a Patre esse. Si quis autem dicit qu'a licet non habeat esse de Patre; tamen per processionem alius potest intelligi. Ad hoc quoque respondendum arbitror, ne possit aliquid in hac quæstione nostræ objici assertioni, cui nostra re-

1531. Videaturitaque quod Spiritus sanctus non sit per A in hoc immorari 1551, quoniam non parvæ auctoritatis erat ille inter suos, quem sensi non sentire Spiritum sanctum hoe, quod est, habere ex Patre; nec tune habui opportunitatem respondendi.

#### CAPUT VI 1852.

Spiritum sanctum, nisi esse a l'atre habeat, non posse intelligi alium esse ab eo, per missionem seu processionem.

Qui ergo Spiritum sanctum dicere vult ex sola processione alium esse a Patre, licet non sit ex illo; intelligit aut idipsum esse procedere de Patre solummodo, quod est mitti vel dari a Patre: ut cum mittic vel dat enm Pater, tunc tantum procedat 1843 a Patre, aut hoc esse procedere, quod est de Patre; sed si idem est 1844 procedere, quod est dari vel mitti, procedit pariter a Filio sieut a Patre Spiritus sanetus; quo niam ab illo similiter mittitur et datur. Item: Si non aliud Spiritui sancto procedere, quam mitti vel dari; non est alius a Patre, nec procedit a Patre, nisi cum datur vel mittitur : quod nemo, puto, intelligit. Semper enim est alius a Patre Spis ritus sanctus, etiam ante creaturam; non autem datur, vel mittitur, nisi creaturæ; nec tamen dicendum est quod accidat ei dari, vel mitti. Nam cum ipse sit ubique et immutabilis, accipienti quidem accidit aliquid, quia circa illum fit quod prius non erat, et abesse potest; circa Spiritum sanctum vero nihil fit quod prius non erat 1348. Cum enim cæcus in luce non sentit lucem, non magis nec 1846 minus habet aliquid lux; et si depulsa cænon eirea lucem. Patet itaque 1847 non esse Spiritum 53 sanctum alium a Patre per sic intellectani processionem, ut non sit aliud illi procedere quam dari vel mitti. Est ergo patens 1548 eum per processionem habere esse de Patre; et per hoc alium esse a Patre, sieut Filius non per alind est a Patre alius quam per hoc quia de illo existit. Est igitur Deus de Deo, et procedit de Deo; quia et ipse est Deus, et Pater Deus, de quo est et procedit. At si dicimus duas Spiritus sancti posse nominari processiones: unam, quando existit de Patre; alteram, quando datur vel mittitur. Non puto hoc esse nesponsio non obviet : nee miretur aliquis me tantum p gandum, si unaquæque in suo sensu intelligitur 1849.

## VARIÆ LECTIONES.

1831 Quod non est aliua nisi quod de ipso existit nascendo mss. Vict. Bec. Gem. quod non est aliud nisi quia de .pso existit nascendo ms. Vict. 3. quod non est alius, nisi quia de ipso existit nascendo ms. Corb. quod non est aliquid aliud nisi quia exipso existat nascendo 1839 Investigemus tamen etc. in ms. Corb. hic incipit Caput 6. et in ms Thu. 90. hic incipit Caput 7 1833 Contigit enim.. et contigit mss. contingit enim.. et contingit 1834 Cum vero extitit de illo aliquo et ille de quo extitit, postquam hic fuit factus est alius factus est mss. Cum vero primum extitit de illo aliquis; et ille de quo extitit : simul habuit esse, et alius factus est mss. Cum vero primum extitit de illo aliquis; et ille de quo extitit : posquam fuit, factus et alius; et qui de illo extitit simul habuit et esse et alium esse ms. Corb. cum verum primum exivit etc. ut in aliis mss. 1535 Si non semper fuit mss. sient non semper fuit 1536 Quomodo itaque mss. quoniam itaque 1537 Sed sunt duo Dii. mss. sunt duo dii 1538 Quoniam unus Deus est mss. quoniam unus Deus est mss. quoniam unus Deus sunt 1539 Unus idemque Pater mss. Vict. unus idemque est Pater ms. Corb. unusquisque idem Pater 1540 Existere: nisi sola Patris. Quare mss. existere: Quare 1541 In hoc commorari mss. Vict. in hoe immorari ms. Corb. in hae morari 1542 in ms. Corb. continuatur Caput præcedens. In ms. Vict. 13. est Caput 7 1543 Tune tantum procedit mss. Vict. 19. et 3. Gem. Bec. tune tantum procedat Si idem est mss. sed si idem est 1545 Fit quod non erat mss. Vict. 3. Corb. quod prius non erat 1546 Non magis nee ms. Vict. 3. nee magis nee ms. Corb. nee majus nec 1547 Patet itaque etc. in ms. Corb. hie incipi Caput 7 1548 Est quoque patens mss. Est ergo patens 1549 Suo sensu accipitur mss. Vict. Corb. Cister suo sensu intelligitur suo sensu intelligitur

non incongrue Dominum sic dixisse intelligimus: Spiritus ubi vult spirat, et vocem ejus audis, et nescis unde veniut, aut quo vadat (Joan. 111, 8). Sic enim hoc potuisse dici videtur : Nescis unde procedit, aut quo recedat. Cum enim datur, quasi de occulto venit et procedit; cum vero subtrahitur, velut ad occultum vadit, et recedit. De hae processione potest diei quia idem ili est procedere, quod mitti.

#### CAPUT VII 1850.

Spiritus sancti processio de Patre importat cjus processionem de Filio.

Sive igitur non procedat, nisi existendo de Patre; sive nonnisi cum datur, aut mittitur, et procedit ad sanctificandam 1881 creaturam; sive utroque modo procedat, sequitur ut procedat de Filio. Si enim est B de Patre, Deus est de Deo: unde probatur, ut dictum est, esse quoque de Filio et procedere. Abillo namque 1552 procedit de quo est, et de illo existit a quo procedit. Si vero tune tantum procedit, cum mittitur vel datur, procedit a Filio, a quo datur et mittitur. Quod si utroque modo procedit, pariter ntroque modo procedere cognoscitur 1853 a Filio. Eece videmus Spiritum sanctum esse Deum de Deo 4774, et procedere de Deo; quod non est positum in præfato symbolo: si ergo ideo negant eum esse et procedere de Filio, quia ibi tacetur, negent similiter eum esse de Deo 1885 et procedere, quod ibidem 4586 non dicitur. Aut si hoc distiteri nequeunt, non timeant confiteri nobiscum Spiritum sanctum esse et procedere de Filio; quoniam hoc in codem 1887 C symbolo non inveniunt 1586. At dicent 1859: Satis ibi significatur quia est et procedit de Deo, cum dicitur quia a Patre procedit, quoniam Pater est 1860 Deus : et nos similiter dicimus quia aperte monstratur procedere de Filio, cum dicitur procedere de Deo, quia Filius est Deus 1861. Interrogo enim utrum ideo intelligendus sit Spiritus sanctus esse de Patre, quia de Deo est; aut ideireo esse de Deo, quia est de Patre. Licet enim invicem alterum altero probetur (si enim est de Patre, est de Deo; et si est de Deo, est de Patre; quoniam nulla supradicta obviat relatio) : non tamen similiter invicem sunt alterum alterius causa 1568. Nam si D

De illa quippe processione, qua datur vel mittitur, A esse Spiritum sanctum de Patre, est causa ut sit de Deo; cum dicitur esse de Patre, non est intelligendum quod sit de hoc, quod Pater est Dens, id est de divina essentia; sed de hoc quod 1568 Deus Pater est, id est de hoc unde refertur ad Filium. Erit igitur divina essentia in Spiritu sancto, non de deitate Patris, sed de relatione : quod stultissimum est dicere. Quamvis et si hoe velit aliquis accipere, non minus seguitur Spiritum sanetum de Filio quam de Patre procedere. Nempe nulla relatio est Patris sine relatione Filii, sicut nihil est Filii relatio sine Patris relatione. Si ergo 1864 altera nihil est sine altera, non potest aliquid de relatione Patris esse sine relatione Filii. Quare sequitur 1868 Spiritum sanetum esse de utraque, si est de una. Itaque si est de Patre secundum relationem, crit similiter et de 1866 Filio secundum enindem sensum. Verum quia 1867 nemo tam insipiens est qui hoc opinetur, credendum et confitendum est ideo de Patre Spiritum sanctum esse, quia est de Deo. Non autem magis est Pater Dens quam Filius; sed unus sotus verus Deus, Pater et Filius. Quapropter si Spiritus sanctus est de Patre quia est de Deo qui Pater est, negari nequit esse quoque de Filio, cum sit de Deo qui est Filias.

## CAPUT VIII 1868.

Spiritus sanctus procedit de Patre et Filio, quia procedit de solo vero Deo, qui Pater est et Filius. Consideremus etiam quod Dominus dicit in Evangelio. Ait enim : Hwc est autem vita 1569 aterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et, quem misisti, Jesum Christum (Joan. xvii, 3). Aut ergo ita intelligendus est iste solus 1870 verus Deus, nt cum nominamus solum Patrem 1874, non significetur ille solus verus Deus, neque quando nominamus solum Filium; sed tunc solummodo intelligatur iste solus verus Deus, quando simul dicimus Patrem et Filium. Aut solus verus Deus intelligitur, cum nominamus solum Patrem 1871, aut solum Filium; at st solo 1872 Patre nominato, ant solo Filio, non intelligitur solus verus Deus sine abjectione nominis alterius, non est Pater perfectus Dens, neque Filius 1873 perfectus Dens; sed est Dens compositus 1874 ex Pa tre et Filia. Sed credimus Patrem esse perfectum, et solum verum Deum et Filium similiter perfectum

#### VARIÆ LECTIONES.

nititur ad sauctificandam mss. Vict. Corb. Bec. Gem. Cister. aut mittiur et procedit ad sanctificandam mss. Vict. Corb. Bec. Gem. Cister. aut mittiur et procedit ad sanctificandam 1853 Et procedere ab illo, namque mss. Bec. Gem. Vict. Corb. et procedere. Ab illo namque 1853 Procedere cognoscatur mss. procedere cognoscatur 1554 Sanctum esse de Deo mss. sanctum esse Deum de Deo 1855 Similiter cum de Deo ms. Corb. similiter esse de Deo 1856 Et procedere, quia ibidem mss. et procedere quod ibidem 1857 Quoniam bac in codem mss. quoniam hoc in codem 1858 Non inveniuntur mss. Corb. non inveniunt 1859 Ac si dicunt mss. Ac dicent 1860 Procedit de Deo, quia a Patre procedit, quia Pater est mss. procedit de Deo cum dicitur, quia a Patre procedit; quantum Pater est 1861 Quia Filius Deus mss. et Edit. Goth. quia Filius est Deus 1863 Alter alterius causa mss. et Edit. Goth. Alterum alterius causa 1862 Sed de hoc quod ms. Vict. 9. sed de hoc unde 1853 Si ergo mss. si ergo altera 1865 Quare seque tu mss. S. Mich. Thu. 30 et Gem. 43. Quare sequetur 1866 Erit simul et de mss. erit similiter et de 1866 Verum quia mss. Vict. Corb. verum quoniam 1868 Cap. 8. Est in ms. Vict. 13 caput 9 1869 Haee est vita mss. haec est autem vita 1876 Ita intelligendus est iste solus ms. Vict. 9. intelligendus est locus iste solus ms. Corb. intelligendus est, iste solus 1874 Aut solum Patrem mss. Vict. 3. et 9. Corb. omitt. aut ms. solus ms. Corb. intelligen um est, iste solus 1871 Aut solum Patrem mss. Vict. 3. et 9. Corb. omitt. aut ms. Vict. 13. omitt. aut solum 1872 Aut si solo mss. At si solo 1573 Perfectus, neque Filius mss. perfectus Deus, neque Filius ms. Corb. omitt. neque Filius perfectus Deus 1574 Sed est Deus compositus ms. Corb. si est Deus omnipotens compositus

et solum verum Denm. Cum ergo nominamus Patrem A missio intelligatur Filii ? Quod vero ait : Quem solum aut Filium, non aliud intelligimus, excepta relatione qua referuntur ad invicem, quam solum verum Deum et eumdem gacm in utriusque prolatione cognoscimus. Itaque cum dixit Dominus: Hwc est autem vita æterna, ut comoscant te solum verum Deum, et, quem misisti, Jesum Christum (Joun. xvii, 3); si addidisset, dicens : Et de hoc solo vero Deo procedit Spiritus sanctus, quis auderet separare Filium ab illa processione, cum ille solus verus Dens non magis aut minus sit Pater quam Filius? Quapropter si idem solus verus Deus intelligitur, cum solus Pater dicitu aut Filius et cum ambo simul nominantur : quid apertius quam quia de solo vero Deo, qui Pater est et Filius, procedit Spiritus sansus, cum dicitur a patre procedere? Quare sieut in- B selligeretur de Filio procedere, si idem Filius dixisset de solo vero Deo illum procedere, quando dixit se et Patrem solum verum Deum esse; ita cum dicit eum de Patre procedere 1875, absque dubio significat cum de se procedere 1876.

## CAPUT IX 1877

Mis.io Spiritus in nomine Filii et a Filio confirmat rocessionem ejns de Filio.

Dicit etiam Dominus: Paraelitus autem Spiritus 1578 sanctus, quem mittet Pater in nomine meo (Joan. xiv, 26). Et rursum: Cum autem 1879 venerit Paracli us, quem ego mittam vobis a Patre (Joan. xv, 26). Quid ergo intelligendum est, cum dicit : Quem mittet Pater in nomine meo? an quia Spiritus sanctus habehit nomen ejus, ut, cum mittet 1680 Pater Spiritum san- C tum, idem sit quod mittere Filium? Sed quod ait : Quem ego mittam vobis a Patre 1581 non recipit finne sensum; quia enmdem ipsum Spiritum sanctum, quem mittit Pater, mittit et Filius; neque 1582 mittit Filius Filium. Denique nusquam legimus, et omnino negamus Spiritum sanctum esse Filium. Quid itaque est: Quem mittet Pater in nomine meo, nisi, quem Pater mittet, Filius quoque mittet? Sieut cum dicit : Quem ego mittam a Patre, non estaliud quam ego mittam et Pater. Filius namque est nomen illius qui dicchat: Mittet Pater in nomine meo 54 Non est ergo alind: Mittet Pater in nomine meo nisi, mittet Pater in nomine Filii. Quid igitur est, mittet Pater in nomine Filii, nisi, mittet Pater, 1 tanquam si mittat Filius, ut in missione Patris,

ego mittam vobis a Patre, quomodo intelligendum est? Utique a quo eum mittit Filius, ab co mittitur. Mittit antem cum a Patre : ergo a Patre mittitur. Sed ille mittit a quo mittitur: Pater itaque mittere intelligitur, cum Filius dicit : Ego mittum a Patre. Quid est ergo, Ego mittam a Patre, nisi, Ego mittam tanquam si Pater mittat, ut una et eadem sit missio mea et Patris? Com itaque 4583 Filius tanta diligentia ostendat unam esse missionem Patris et suam; ut nec Pater mittat, nisi cum Films mittit; nec Filius mittat, nisi 45% eum mittit Pater : quid vult significare 1885, aut quid intelligi, 1886 nisi quia non aliter se habeat ac Patrem Spiritus sanctus, et aliter ad Filium; nee magisest unius quam alterius? Quamobrem nimis difficile, imo impossibile es. ostendere quomodo non procedat ab utraque. Unde enim est Filio simul cum Patre dare vel 1837 mittere Spiritum sanctum, et hune esse utriusque; si simul non est de utroque? Cur enim magis dat Filius Spiritum sanctum, quain Spiritus sanctus Filium? Aut enr magis Spiritus sanctus est Filii, quam Filius Spiritus saucti, nisi quia Filius non est ita de Patro simul et de Spiritu sancto, sient Spiritus sanctus est de Patre simul et de 1588 Filio ? Si ergo Spiritus sanctus non est de Filio, non detur a Filio, nec dicatur 1889 esse Filii: sicut Filius non datur a Spiritu sancto, nec dicituresse Spiritus sancti; quoniam non est de Spiritu sancto. Si autem dicunt quia Spiritus sanctus mittit etiam Filium, sieut idem ipse dieit per prophetam: Et aune Dominus Deus misit me, et Spiritus ejus (Isai. xi.vm, 16), hoc secundum hominem, quem gerebat, intelligendum est, qui Patris et Spiritus sancti una voluntate et dispositione mundam redempturus in mundo apparuit.

Quæro tamen ab his qui negant Spiritum sanetum esse et procedere de Fillo, quomodo intelligant 1890 eum sic esse Spiritum Filii, ut Filius tanguam suum Spiritum illum mittat? An petant quia Pater dedit Filio Spiritum sanetum 1891 suum tanquam a se non habenti? Aut enim habet a se aut ab alio.-Sed ab alio non potest habere, nisi a Patre. Accepit igitur a Patre, a quo habet; et deditei Pater Spiritum sanctum, ut a se non habenti. Hic ostendant, cum æquales sint Pater et Filius et Spiritus sanctus, et unusquisque sibi sit sufficiens 1593, quæ

#### VARIÆ LECTIONES.

1878 Ita cum dicit enm de Patre procedere ms. Lorb. Ita cum diceret eumdem procedere 1876 Dubio eum de se significat procedere mss. Vict. dubio cum significat de se procedere ms. Cort. dubio tamen de se procedere significat 1577 Cap. 9. Est in ms. Vict. 13. caput 10 1578 Paracletus Spiritus mss. Paracletus autem Spiritus 1579 Et, cum antem mss. Vict. Et rursum cum autem ms. Corb Et iterum: cum autem 1580 Et cum mittet mss. Ut cum mittet ms. Corb. ut cum mittit 1581 Quem egc mittam vohis a Patre mss. Vict. Corb. omitt. vohis 1582 Mittit filius, neque mss. mittit et filius nec 1581 Cum utique mss. et Edit. Goth. cum itaque ms. Corb. cum sie itaque 1583 Nec filius mittat nisi mss. Vict. Corb. Cister. omitt. mittat 1585 Quid vult significari mss. Vict. Corb. quid vult significare 1586 Aut quid vult intelligi mss. Vict. Corb. omitt. quid vult 1587 Unde enim filio cum Pater dare simul vel mss. et Ed. Goth. unde enim est filio simul cum Patre dare vel 1588 De patre simul de mss. Vict. Corb. Cister. de Patre et de 1589 Non de Filio, non datur, nec dicitur mss. et Edit. Goth. nou est de Filio, non detur a Filio nec dicatur 1580 Quomodo intelligant mss. Vict. Thu. Gen. Rec. Edit. Goth. guomodo intelligant Filio, nee dicatur 1890 Quomodo intelligunt mss. Vict. Thu. Gem. Bec. Edit. Goth. quomodo intelligant 1891 Filio Spiritum suum mss. Vict. silio Spiritum sanctum suum 1892 Sibi sussicieus mss. Vict. Corb. et Edit. Goth. sibi sit sufficiens

fuit causa, vel quæ in ligentia Filii, ut Pater daret A re? Ac si diceret : Sicut videtis hunc flatam per ei Spiritum suum, magis quam Spiritui saneto Filium suum. Non negamus hoc modo habere. Filium Spiritum sanctum a Patre; quia a quo habet esse, ab co habet ut de se Spiritum existentem 1593 habeat sient Pater; quoniam idem esse est Patris et Filii. Non est enim idem a Patre accipere essentiam, de qua procedit Spiritus 1594 sanctus, et accipere a Patre Spiritum sanetum. Cum enim dicitur habere a Patre essentiam, de qua Spiritus 1893 sanctus procedit, nulla monstratur indigentia Filii, Cum vero dicitur quia Filius accipit 1895 a Patre Spiritum sanctum, quem de se non habet sieut l'ater, videtur significari Filins quasi minus aliquid habere quam habeat Pater; et velut ad supplementum ei dari 1896 Spiritum sanctum. Sed non apparet cur magis egeat Filius Spi- B ritu sancto, quam Spiritus sanctus Filio 1357. Si enim respondetur ad hoc datum esse Spiritum sanctum Filio, ut eum ipse quoque cum Patre daret eumdein Spiritum sanctum, pars 1598 illi cum Patre gratia imputaretur : terrena est hæc opinio, et longe ab intell etu divinitatis extranea, nt tanquam homo homini, Dens Deo quasi indigenti 1898 subveniat. Namque si dat Pater Spiritum sanctum Filio, dat Deus Deum Deo 1600. Pater enim Deus, et Filius Deus, et Spiritus sanctus Deus, et unus idemque Deus. Non autem intelligimus 1601 Deum a Deo Deum accipere; nisi hoe dicatur, cum Deus est de Deo nt Filius et Spiritus sanctus. Dicitur ergo Spiritus sanctus Filii Spiritus, non ob aliud nisi quia ex ipso est

## CAPUT X 1602.

Eadem processio probatur ex Christi insufflutione in apostolos.

Post Resurrectionem legimus quia insufflavit Dominus in discipulos suos 1603, et ait illis : Accipite Spiritum sanctum (Joan. xx, 22). Quid sibi vult ista insuffatio? Scimus enim quia flatus ille, qui de ore ejus tune processit, non erat Spiritus sanctus. Non ergo credimus illam insullationem sine aliquo mysterio factam esse. Quid igitur rectius hic intelligi potest, aut aptius 1603, quam hoc iden illum feeisse ut iatelligeremus Spiritum sanctum de illo procede. quem vohis Spiritum sanctum, sicut sensibilibas insensibilia significari queunt, significo de intimo corporis mei et de persona mea procedere; ita scitote Spiritum sanctum, quem vobis per hune flatum significo, de secreto deitatis meze et de mea persona procedere. Unam enia personam Verbi et hominis, et in ea duas naturas, divinam seilicet et humanam, credimus et confitemur. Sed dicent forsitan : Flatus utique ille non erat de substantia humana, et tamen quasi suum illum 1000 emittebat. Quapropter docemur per 1606 hnjusmodi Spiritus sancti dationem, quia cum dat Filius Spiritum sanctum dat et mittit suum spiritum; sed non de suæ divinitatis essentia. Dicant igitur, si qui hoc opinantur, quia sicut flatus non est humana natura, cum emittitur ali homine; ita Spiritus sanctus non est divina substantia, cum datur vel mittitura Deo Filio : quod nullus confitetur Christianus. Dieant etiam cum audimus 1607: Verbo Domini cœli firmati sunt, et spiritus oris ejus omnis virtus corum (Psal. xxxii, 6), si ibi non negant intelligendum per spiritum oris Domini, Spiritum sanctum; non illum esse de essentia Domini, cujus oris spiritus dicitur; quia spiritus qui ex ore solet hominum procedere, non est de substantia illius de cujus ore procedit. Quod si non audeat dicere, spiritum scilicet Dei non esse de essentia Dei, et per verba rerum sensibilium, id est per spiritum oris, intelligant Spiritum sanctum de secreto ejus essentiæ procedere, enjus oris spiritus dicitur : fateantur etiam eumdem Spiritum sanctum de illims essentia procedere, cujus labiorum spiritus dicitur. Legimus enim in propheta de Christo 1008 quia s, i:itu labiorum suorum interficiet impium (Isai. x1, 4). Att ergo ostendant diversitatem inter spiritum oris et spiritum labiorum 1609, quod fieri nequit; aut pariter concedant Spiritum sanctum procedere de illo cujus oris, et de illo cujus labiorum spiritus designatur. At si dicunt nequaquam per spiritum labiorum ibi intelligi Spiritum sanctum debere, sed verba prædicationis ejus quæ ex isto aereo spirita humano in ore formavit 1610; quia verbis suis interficit impium 1611, cum docendo1612 ab homine avertit impictatem:

#### VARIÆ LECTIONES.

existentem 1834 Essentiam, de quo procedit.. essentiam, de quo Spiritus mss. et Edit. Goth. essentiam, de qua procedit.. essentiam, de qua Spiritus 1835 Quia Filius accepit mss. Corb. quia Filius accipit 1836 Supplementum ei dare mss. Vict. 3. et 43. Corb. supplementum ei dari 1837 Quam Spiritus Filio mss. Vict. Corb. quam Spiritus sanctus Filio 1838 Ut cum ipse cum Patre quoque cum Patre quoque daret enundem Spiritum sanctum habeat, par mss. ut cum ipse cum Patre quoque daret enundem Spiritum sanctum patre quoque daret enundem Spiritum sanctum patre quoque cum Patre quoque daret enundem Spiritum sanctum patre quoque sum Patre quoque sum sanctum patre par ms. S. Mich, et Edit. Goth, nt cum ipse quoque cum Patre daret eumdem Spiritum sanctum par ms. Corb. Et cum ipse quoque cum Patre daret eumdem Spiritum sanctum et par 1599 Deo indigenti mss. Deo quasi indigenti 1600 Dat Deus Deum Deo mss. S. Mich. dat Deus Deum de Deo 1601 Non enim legimus mss. non autem intelligimus 1602 Cap. 10. Est in mss. Vict. 13. caput 11. 1603 Dominus discipulos suos ms. vict. 9. Dominus discipulis suis 1604 Ant apertius mss. aut aptius quam 1605 Quasi suam illum mss. et Edit. Goth. quasi suum illum mss. et Edit. Goth. docenur per 1607 Etiam eum audiunt mss. et Edit. Goth inter spiritum enis et Edit. Goth inter spiritum enis et docendo mas, et Edit. Goth, enm docendo

Non utique hoc (aciunt verba sensibilia; et iste A sensibilis spiritus, sed Spiritus sanctus, de quo dicit Deus per prophetam : Auferam cor lapideum de carne vestra, et dabo vobis cor carneum, et Spiritum meam ponam in medio vestri. (Ezech. xxxvi, 26). Spiritus ergo sanctus interficit 1613 impium, cum cor ejus convertit 1614 ab impietate ad pietatem. Quod si intelligimus in illo imp'o Antichristum, quem Dominus Jesus interficiet spiritu oris sui, non puto quod aliquis tantum attribuat 1616 virtutem illam spiritui vocis humanæ, quantum 1616 spiritui divino. Si ergo Spiritus sanctus intelligitur in his dictis, cum pariter dicatur spiritus oris Domini, enjus verbo cadi firmati sunt, id est Patris, et spiritus oris Domini Jesu, et spiritus labiorum ejus; non apparet eur magis intelligi debeat procedere de ore Patris, quain B de ore Filii. Et si per os Patris intelligimus essentiam Patris, non enim est aliud os ejus quam essentia ejus, ut sicut verbum Domini est essentia ejus, ita spiritus oris ejus non sit nisi de essentia ejus : quid apertius quam, sicut spiritus oris Patris est de essentia Patris et procedit, ita 55 spiritus oris et labiorum Filii, de Filii essentia sit et procedat? Puto enim quia nemo intelliget simpliciter, ubi dictum est : Verbo Domini cali frmati sunt, et spiritus oris ejus omnis virtus corum (Psal. xxxII, 6) : verba transitoria, et spiritum qui de hoc aere assumptus per loquentis os emittitur. Sed quomo: locunque hoc aliquis exponere conetur, sufficit quod in illa insufflatione Domini in discipulos, cujus feci mentionem, factum est ad significandum C quia de ejusdem personte secreto procedat ille 1617 Spiritus quem dabat, de enjus occulto Spiritus ille procedebat, quem insufflabat. Denique, cum Scriptura divina significat aliquid secretum 1618 per sensibilium similitudines; non per omnia quæ significant et quæ significantur 1619, similia possunt esse : non enim hoc esset similitudo, sed identitas, nisi forte quis dicere voluerit illam insuffationem ita simpliciter esse factam a sapientia Dei, sine omni spirituali significatione Dei. Sed neminem puto ita insensatum, ut hoc sentiat.

CAPUT XI 1620

Eaaem processio arguitur ex verbis Christi: Ille de meo accipict

Item Filius dient de Spiritu sancto: Non enim loquetur a semetipso; sed quacunque audiet, loquetur (Joan. xvi, 13). Quid est, Non loquetur a semetipso nisi ab alio habebit quod loquetur? Et quid est, ab alio habebit quod loquetur, nisi : ab alio habebit 1621 scientiam eorum quæ loquetur? Unde postquam dixit: Non loquetur a semetipso, addidit : Sed quacunque audiet, loquetur. Quid est andire Spiritui sancto 1622 nisi quasi discere? Et quid est discere, nisi scientiam accipere? Si ergo scientia ejus non est alind nisi essentia ejus, ab illo habet essentiam a quo audit ea quæ loquitur 1623 et quæ docet; quo: i na idem est illi loqui quod docere. Non audit antem, neque habet essentiam ab alio nisi aut a Patre, aut a Filio 1624. Verum si habet esse a Patre, s condum sapra lie am rationem, habet etiam a Filio 1628. Unde et ide n Frins dicit : Ille me clarificabit, quia de meo accipiel 1626 et anuun inbit vobis (bid., 14). Quippe quid estalind hoe dicere quam a me audiet, hoe est a mesc'et quod annon i bit v bis? Com dixit: Quacunque audiet, loquetur, con determinavit a quo audiet. Cum vero ait : De meo accipiet, ne quis soli Patri attribuat quod ab alio au lit; ape te se esse, a quo sient a Patre, scientiam sive essentiam accipiat, demonstrat. Sient enim, cum dieitur: Non loquetur a semetipso; sed 1627 quæcunque andiet, loquetur ct annuntiabit vobis, signisicatur 1618 ab eo es e et procedere, a quo audit. Ita, cum profert Filius: De meo accipiet et annuntiabit robis, palam 1629 ostendit eum de suo, hoc, de essentia sua essentiam 1630 hahere et procedere. Quod enim divina essentia non est, sub Spiritu sancto est; nec ipse accipit aliquid de hoc, quod sub se est. Quare cum Filins dicit: De meo accipiet, non aliud ibi suum significat quam suam essentiam.

## CAPUT XII 1631.

Urgentur ad iaem verba alia Christi: Nemo novit Filium nisi Pater, etc.

Illud forsitan, quod dixit 1632 Filius: De meo accipiet, et annuntiabit vobis (Joan. xvi, 14), aliter 1632

## VARIÆ LECTIONES.

Sanctus interficiet mss. et Edit. Gotn. sanctus interficit 1615 Ejus convertitur mss. ejus convertit ms. Vict. 9. ejus avertet 1615 Aliquis attribuat mss. Vict. Corb. Cister. aliquis tantum attribuat 1616 Humanæ tantum quantum mss. Vict. Corb. humanæ, quantum 1617 Procedebat ille mss. Vict. procedat ille 1618 Aliquod secretum mss. Vict. Corb. et Edit. Goth. aliquid secretum 1619 Significant et significantur ms. S Mich. quæ significant et quæ significantur 1620 Cap. 11. Est in ms. Vict. 13. caput 12 1621 Nisi ab alio habebit Edit. Goth. et Corb. nisi ab alio habet 1622 Audire Spiritum sanctum mss. audire Spiritui sancto 1623 Ea quæ loquetur mss. ea quæ loquitur 1624 Nisi a Patre et Filio mss. nisi ant a Patre aut a Filio 1625 Ilabet et a Filio ms. Corb. habet etiam et a Filio mss. Vict. habet etiam a Filio 1626 Ille de meo accipiet mss. ille me clarificabit, quia de meo accipiet 1627 A seipso, sed mss. Vict. Corb. Cister. a semetipso, sed 1628 Audiet loquetur, significatur mss. audiet, loquetur, et annunciabit vohis; significatur 1629 Accipiet, palam mss. accipiet, et annunciabit vohis palam 1630 De essentia sua essentiam ms. Gem. de essentia suam essentiam ms. Thu. 90. de essentia essentiam 1631 Cap. 12. Est in ms. Vict. 13. caput 13 1632 Forsitan quod dixit ms. Corb. forsitan et dixit 1633 De mco accipiet, aliter mss. de meo accipiet et annunciabit vohis, aliter

conabinitive intelligere quain ego exposuerim. Sed A dicare. Quie utraque exsecratur vera confessio. Sie quid dicent, ubi ait : Nemo novit Fil um nisi Pater ; neque Patrem quis novit, nisi Filius, aut cui volucrit Filius revelure? (Matth. x1, 27.) Andimus quia 1634 nemo novit Patrem, aut Filium, nisi Pater, aut Filius, et cui 1635 revelat Filius. Non dicit autem, nemo quasi nullus homo, sed ac si diceret, nullus umnino. Quippe si Loc inteliger t, non adderet nisi Pater; quia P. t r non est Lomo. Et cum ait : Neque Patrem quis nevit in hac monosyllaba dictione vicelicet, quis, non magis intelligitur humana, quam qualihet persona. Omnino igitur nullus habet hane ur Ctiam, nisi Pater et Filius, et cui Filius idem reve'at. Aut itaque Spiritus sanctus non cognascit Patram et Fil mm, quod impium e t opinari; aut Filius reve'at ei sui et Patris scientiam, quæ non est aliud B 1649 procedere. quam eji s.lem Spiritus sar eti ess. ntia. Quod si dicunt quia licet Filius, quantum ad pronuntiationem a. t'a. t, nullum ad hanc admittat notitiam 1636, nisi se et P. trem, et cui ipse revelat; non tamen Spiritum sanctum aut ab illa separatum, aut illam a Fi-10 16 7 accipere fatendum est; qo iiam Pater et Filius 10 se cognoscunt, nisi per hoc quod unum sunt cun Spiritu sancte. Et ideo, cum ait Patrem ct Filium invicem se nosse, inte'ligendus est sin ul Sparitus sanct s; et cum revelat Filius, i on Spiritui sancto, sed creaturæ revelat. Si inquim, hoe dicunt, nos statim constanter inferimus 1638. Ergo si ubi aperte veritas, secundum quod verba oris ejus pronuntiant, negat Spiritum 1639 sarc'um nosse nisi revelante Filio Patrem et Filium : dicunt etiam non tantum nos 1640 verba attendere del ere, quantum ruitatem essentia, quæ una tribus et in eparabalis est; mul'o magis debemus hujus unitatis servare consequentiam, de qua supra locutus sum, cum eam n l'a 1 11 aut scripto, aut sensu negat auctoritas; nee profe t aliquid, quod contrarium sit, aut aliquo modo repugnet. El gant itaque Graci unum de duolus, si aperte volunt veritati resistere : aut, seil est Spiritum sonetum non nosse Patrem et Filium, nisi 1642 revelante Filio; ant propterea quia in hoc per quod se cognoscunt 1643 Pater et Fil'us, unum s"nt cum Spiritu sancto, quando ipsi 1644 dicuntur se no: se consequi ex necessitate nt in eadem notitia intel igatur Spiritus sanct is: nempe nihil est D me lium si nolunt hanc 1643 notitiam a Spiritu saneto, aut veritatem a verbis veritatis penitus 1646 ab-

enim ait Veritas 1647 : Nemo novit Filium nisi Pater; neque Putrem quis novit nisi Filius, et eni volnerit F.lius revelure? (Matth. x1, 27.) Signidem eligunt Spiritum sanctum nosse Patrem et Filium per revefationem Fil.i; habet a Filio nosse, quod non est alind illi quam esse. Est igitur et procedit a Filio; quoniam ab illo procedita quo est. Si autem dicunt, eum Pater et Filius dicunturnosse se, quia essentia, per quam se noscunt, cadem est Spiritni sancto, consequi Spiritum sancium ejus lem esse consortem noti ite : cum legunt 1658 illum a Patre procedere, de quo ait Filius: Ego et Puter unum sumus, confiteantur nobiscum, propter essentialem identitatem Patris et Filii, illum a Filio quoque proculdubio

#### CAPUT XIII 1680.

Spiritus sanctus procedeus a Filio non est eo posterior aut minor.

Si vero objicitur 1651, cum dicimus 1682 Filiom a Patre nasci, et Spiritum sanctum a Patre et Filio proces'ere, quia quosdam gradus et quiedam intervalla constituimus quasi Spiritus sanctus esse non possit, nisi Filius prius nascatur a Patre, ut posterior Filio sit Spiritus sanctus : et ideo rectius dici quod pariter sint a Patre, Edius nascendo, et Spiritus sanctus procedendo, ita ut nec Filius a Spiritu sancto sit, nec Spiritus sanctus a Filio, sicut splendar et calor pariter sunt de uno sole, nec splendor a calore est, nee calor a splendore; si, inquam, hoc a'iquis nostræ objicit assertioni, respondemus : Nos nee gradus dignitatis ponimus in Deo, qui unus est; nec in existendo Filium de Patre, aut Spiritum sanctum procedere de Patre et Filio, intervalla in æternitate, quæ est extra omne tempus, statuimus. Similiter enim omnes Christianam fidem tenentes confitemur nec minorem, nec posteriorem Filiam esse Patre; quamvis nonnisi de illo 56 sit. Ita quoque nos qui dicimus Spiritum sanctum de Filio esse sive proce lere nec minorem nec posteriorem eum Filio 1653 l'atemur. Nempe quamvis splendor et calor de sole procedant, nec possint esse nisi sit ille de quo sunt; nihil tamen prius aut posterius in tribus, in sole scilicet, et 1654 splendore, et calore intelligimus: multo itaque minus, cum hæc in rebus temporalibus ita sint, in æternitate, quæ tempore non clauditur, prædictæ tres personæ in exi-

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1634</sup> Andivimus quia mss. Gem. Bec. Thu. Vict. 3. andimus quia <sup>1635</sup> Novit Patrem ant Filium nisi Pater ant Filius aut cui mss. Vict. 3. et 9. novit Patrem, aut Pater aut Filius, et cui <sup>1636</sup> Admittit notitiam mss. Vict. 3. et 9. Corb. admittat notitiam <sup>1637</sup> Aut illum a Filio mss. aut illum a Filio <sup>1638</sup> Hoc dicitur. infe-Vict. 3. et 9. Corb. admittat notition 1637 Aut illum a Filio mss. aut illum a Filio 1638 Hoc dicitur. inferenus mss. hoc dicunt inferimus 1659 Negat Spiritum mss. Vict. 9. et 13. negant Spiritum 1640 Dicunt nos non tantum mss. Vict. 9. et 13. dicunt etipm non tantum nos 1641 Chim cam nullo mss. cum eam nulla ms. Corb. cum ea nulla 1642 Ant Filiam nisi mss. Vict. Corb. Cister. et Filiam nisi 1643 Quod per se cognoscunt mss. Gem. Bec. Vict. Thu. per quod se cognoscunt 1644 Quoniam ipsi mss. Vict. Corb. Cister. quando ipsi dicuntur 1648 Si volunt hanc mss. si nolunt hanc mss. sic enim ait veritas 1646 A verhis penitus mss. a verbis veritatis penitus 1647 Sicut enim ait veritas mss. sic enim ait veritas 1648 Cum legitur mss. cum legunt ms. Corb. cum legant 1649 A Filio procul dubio mss. a Filio quoque procul dubio 1650 Cap. 13. Est in ms. Vict. 13. caput 14 1651 Si vero objicitur mss. S. Mich. Si vero objicitut 1652 Cum dicitur mss. cum dicinus 1653 Posteriorem cum Filio mss. posteriorem cum Filio 1654 In sole et mss. Vict. Corb. Cister. in sole scilicet et Corb. Cister. in sole scilicet et

stendo susceptibiles intervalli possunt intelligi 1655. A probare queant. Nam, si hoe sibi suffragari existi-CAPUT XIV 1656 mant quod legimus de Deo: Quia ex inso, et ner

Disparitas inter Filii ac Spiritus sancti processionem de Patre, et splendoris ac ca'oris ; rocessionem de sole.

Quod autem d'etur quia Filius et Spiritus sanetus sic possunt esse de solo Patre nt nec Filius sit de Spirita sancto, nec Spirit: s sanctus de Filio; sient splender et calor s'mul procedunt de uno sole, nt : Iter non sit de alt: ro : non recte hoc nob's opponitur. Cun en in de mus Fi i im de Patre 1687 esse, et Spir tum sa letum de Patre esse, Filium fatemur Deum, et Spi itum sanctum Deum esse de 1658 Patre Deo, et has tres personas unum solum Deum esse, et id psum esse de eodem ipso. In so'e vero non dicimus solem esse de sole, cum splendor aut calor B est de sole; nec idipsum esse solem et quod est de sets sole; nee illa tria unum esse so'em. Nam si sol et splendor unus essent sol, aut si sol et calor similiter unus sol essent 1660, necesse esset aut splendorem esse de cafore, cum esset de toto sole, qui idipsum esset quod calor; aut ealorem de sil n'ore ess, cum de sole haberet este 1661, qui non a splend r's cifferretessentia. Ponamus tamen Filium et Spir.tum sanctum ita pariter esse de solo Patre sicut calor et splendor sunt de uno sele. Sed, si ita est, unde habent, qui hoc dicunt, quod Spiritum sanctum confitentur esse Filii, et Filinm negant esse Spiritus sancti? Nam, sicut nulla ratio admittit ut calor sit splendoris, ant splendor caloris; ita non c patitur veritas ut Spiritus sanctus magis sit Filii, quam Flus Spiritus sancti. Quapropter si negare non audent Spiritum sanctum esse Filii, negent Filium et Spiritum sanctum ita esse pariter de solo Patre, sieut sunt splendor et calor de uno sole. Quare, si hoc nobis objiciunt quod dixi de splendore et calore solis, nec cum illis nec contra nos est.

## CAPUT XV 1862.

Quod Graci non recte dicant Spiritum sanctum procedere de Patre per Filium per quem sunt omnia; sed ipse procedat ex Deitate, qua una est Patris et Filii.

Sicut nobis dicitur, ne omnino separent Filium a Pat is communione in hac Spiritus sancti processione, asserunt eum de Patre per Filium procedere. Sed hoc quomodo intelligi possit, non videtur; præ ertim cum nusquam legant, unde hoc aperte

mont quod legimus de Deo: Quia ex ipso, et per i; sum, et in ipso sunt omnia (Rom. x1, 36), ut ex quo sunt omnia sit Pater et per quem Filius et in quo Spiritus sanctus : et inter omnia, quæ sunt per Filium Spiritus'sanctus intelligatur 1663. Hoc quidem quod ex 1664 Patre sint omnia, et per Filium, et in Spiritu saucto, sine scrupulo aecipimus ; illud vero quod Spiritus sanctus sit inter oumia, quæ sic esse dieit Apostolus, nimis est scrupulosum asserere. Impossibile namque est unam quamfibet de illis tribas personis inter illa omnia includere 1868, et duas alias excludere. Quod si Pater et Filius 1066 et Spiritus sauctus sunt inter omnia, quæ sunt ex Patre, et per Filium, et in Spiritu sancto : et vident inens rationalis quanta sequatur confusio. Cum ergo dicit Apo tolus: Ex ipso, et per ipsum, et in ipso sunt omnia, intelligere debemus sine dubio omnia creata a Deo, quæ ita sunt ex ipo, et per ipsum, et in ipso, sicut aliud ex alio, et per aliud, et in alio. Quidquid enim factum est, non est idem Deo, sed ab illo aliud. Spiritus autem sanctus non est aliud, sod idem ipsum quod est Pater et 1667 Filius. Utique nihil aliud intelligi potest, quo ostendere possint 1668 Spiritum sanctum per Filium de Patre (sicut ainnt) procedere. Cum enim Pater et Filius non differant in unitate deitatis nee Spiritus sanetus procedat de Patre nisi de deitate; si eadem deitas est Filii, nequit intelligi quomodo procedat de deitate Patris per deitatem Filii, et uon de ejusdem Filii deitate; nisi forte quis dieat Spiritum sanctum non procedere de deitate Patris, sed de paternitate; nec per deitatem Filii, sed per filiationem : quæ opinio sua se patenti fatuitate suffoca!. Quod si dicit 1600 aliquis quia cum dico illum procedere de deitate Patris et Filii, non possum deitatem 1670 Spiritus sancti ab hac Patris et Filii deitate separare; quoniam ma et eadem est deitas trium : et ideo sequi, si de deitate Patris et Filii procedit de sua quoque eum procedere : et ob hoc Spiritum sanctum de se pso procedere. Ad hoc jam supra me sufficie ter memini respondisse quia nulla persona ex seipsa esse potest : nam, sicut Filius, cum est de Patris essentia, quamvis non sit alia sed eadem Filii essentia quæ est Patris, non tamen est de scipso, sed (67) de Patre solo; ita Spiritus sanetus, cum est de essentia Patris et Filii, quæ est cadem illi, non ta-

#### VARIÆ LECTIONES.

Possint intelligi mss. Possunt intelligi. 1656 Cap. 14. In ms. Corb. continuatur Caput præcedens. 1657 Filium de Patre et mss. Vict. Corb. Filium de Patre esse et 1658 Spiritum sanctum esse de mss. et Edit. Goth. Spiritum sanctum esse de 1659 Et quid est de mss. Thu. Gem. Bec. S. Mich. Corb. et Edit. Goth. et quod est de mss. Vict. 9. et 13. eo quod est de 1660 Simul unus sol esset ms. S. Mich. simul unus sol essent 1661 Qui de sole haberet esse mss. cum de sole haberet esse 1662 Cap. 15. Est in ms. Corb. caput 14. Olim continuatur caput præcedens 1663 Spiritus sanctus accipitur mss. Spiritus sanctus intelligitur 1661 Hoe quidem quod ex ms. Corb. hoc quod dicitur quod ex 1665 Hla omnia clandere mss. illa omnia includere mss. Gorb. Cister. omnia illa includere 1666 Si Patre et Filius sunt mss. Si Pater et Filius et Spiritus sanctus sunt 1667 Ipsum quod Pater et mss. Vict. Corb. Cister. ipsum quod est Pater et 1668 Quo ostendi possit mss. quo ostendere possint 1669 Quod si dicit, mss. Vict. Corb. S. Mich. Cister. quod si dicit aliquis 1670 Non possumus Deitatem mss. non possum Deitatem 1671 De seipso, sed mss. Vict. 9. et 13. de ipso, sed

men est de seipso, sed tantammodo de Patre et A etus est Adam. At inferent 1040 : Bene dicimus Spi-

## CAPUT XVI [al. XV].

Unod Spiritus sanctus non procedat a Patre per Filium; sicut omnia a Putre per Verbum sunt

Dicent: Cur non similiter 1679 dicere possumus Spiritum sanctum de Patre per Filium procedere, sient dicimus a Patre omnia facta per Verbum quodest 1673 Filius? Sicut enim cum Pater facit per Verbum suum, non facit per alind quam per hoc quod ipse est, hoc est per essentialem potestatem, que est eadem Verbi; et tamen dicitur facere per Verhum 1675 : cur non similiter dicimus Spiritum sanctum a Patre procedere per Verbum cum non procedat a Patre, niside hoc et per hoc quod idem est B 1878 illi cum Filio quamvis non ut creatura, sed ut idipsum de eodem ipso? Videamus quid sequatur, si hoc dicimus; et pax sit inter nos. Nempe quæ facta sunt a Patre per Verbum, facta sunt ab ipso Verbo: ipsum namque Verbum dicit: Quacunque enim Puter 1676 fecerit, hwe et Filius similiter facit (Joan. v, 19). Dicamus igitur quia Spiritus sanctus, cum procedit a Patre per Filium, procedit et a Filio similiter; sieut quæ facta sunt a Patre per Verbum, facta sunt similiter ab ipso Verbo, nisi forte intelligunt Spiritum sanctum procedere de Patre per Filium quemadmodum cum fons fluit in rivum, et rivus colligitur in lacum, dicitur lacus esse de fonte per rivum. Sed ibi non est rivus in fonte, sed extra fontem sicut est Filius in Patre, et non extra Pa- C trem. Quare non sic est 1677 Spiritus sanctus de Patre per Filium, sicut est lacus de fonte per rivum. Si tamen sie est, negari nequit esse de Filio quamvis sit de Patre per Filium; sicut fatendum est lacum esse de rivo quamvis sit de fonte per rivum. Qui enim negat lacum esse de rivo 1678 quoniam prins est de fonte rivus : dicat se non esse de Patre suo, sed de Adam, quoniam per Patrem suum est de Adam. Dicat etiam Filium virginis non esse de Maria, nec de David, nec de Abraham; quoniam isti prius sue nut de Adam : et dicat salsum esse quod d'elumest Abrahæ : In semine tuo benedicentur omnes gentes (Gen. xxii, 18). Et ad David : De fructu ventris tui ponam super sedem tuam (Psal. cxxxi, 11). Et ad Mariam : Benedictus fructus ventris tui (Luc. 1, 42). Dicatque Christum uon esse semen horum, vel fructum 57 sed Ada; quoniam isti ab illo descendeunit 1679. Sed neque de Adam est Filius Virginis, secundum hunc sensum; sed de limo, de quo fa-VARIÆ LECTIONES.

ritum sanctum non procedere de Filio, sed de Patre per Filium, quamvis sit de Patre et de Filio, sieut dicis lacuna esse de fonte et de rivo. De processionis namque verbo quæstio est inter nos, quam vos asseritis esse de Filio, et nos negamus 1061 : ecce enim videtis rivum de fonte procedere, quasi de originali principio; lacus autem non procedit, sed colligitur de rivo, quamvis habeat esse de illo. Ita igitur etsi Spiritus sanctus habeat esse de Filio, non tamen procedere proprie dicitur de Filio, sed de Patre quasi de principio. Hoc forsitan diceretur recte, si Filius nascens de Patre procederet extra Patrem, et medio quodam spatio interveniente, prius intelligeretur esse Spiritus sanctus de Patre quam de Filio; sicut rivus de fonte lluens extra fontem procedit, et quodam intervallo in lacum colligitur, et prius est lacus de fonte quam de rivo : et ideo est de fonte per rivum, non de rivo per fontem. Verum cum Filius nascens de Patre non exeat extra Patrem; sed in ipso manens, nec foco, nec tempore, nec essentia divisus sit 1689 a Patre; et cum unum sit iden:que Patri et Filio id unde procedit Spiritus sanctus, nec intelligi potest, nec dici debet Spiritum sanctum procedere de Patre, et non de Filio. Non ergo videtur qua ratione dicatur Spiritus sanctus nom procedere de Filio, sed de Patre per Filium, cuis etiamsi per Filium nequeat, non de Filio. Si quis ta men vuit dicere Filium de Patre procedere magis proprie quam Spiritum sanctum de Filio, quamvis Spiritus sanctus de illo; sieut rivus magis illi videtur procedere de fonte quam lacus de rivo: ne concedat Spiritum sanctum 1683 procedere de Filio, do quo habet esse, sicut lacus de rivo, nos non negamus nascentem aliquo modo procedere de illo, do quo nascitur; et Spiritum sanctum asserimus suo modo, non quasi de duobus fontibus, sed vere de una fonte procedere; ita tamen ut nomen nativitatis nec processio Filii amittat, nec Spiritus sancti processio recipiat. Non estigitur cur magis dici debeat Filius p: ocedere de Patre quam Spiritus sanctus de Filio. CAPUT XVII [al. XVII] 1684.

Quod sicut lacus est de rivo et fonte, ita Spiritus san ctus procedat de Putre et Filio.

Diligentius consideremus quomodo lacus sit de fonte, pariter et de rivo : ut per hoc, sicut per temporale et locale aliquid potest intelligi quod æternum est, cognoscamus Spiritum sanctum esse de Patre et Filio. Multa enim in horum consideratione, sicut in epistola ad venerabilis memoriæ Urbanum

Dicent, Cur non similiter etc. In ms. Corb. hic modo incipit Caput 45. Olim continuabatur Caput pracedens 1673 Per verbum facta quod est mss. facta per verbum quod 1674 Et non dicitur tamen facere nisi per verbum mss. et tamen dicitur facere per verbum 1674 Non procedat de Patre, nisi de hoc quod idem est mss. et Edit. Goth. non procedat a Patre, nisi de hoc et per hoc quod idem est sie est 1678 Lacum esse rivo miss. Vict. Corb. S. Mich. lacum esse de rivo 1679 Descenderunt miss. S. Mich. Cister, illo descendant 1680 At inferent etc. In ms. Corb. hic modo incipit Caput 16. Olim continuabatur Caput præcedens 1681 De Filio, nos negamus mss. de Filio, et nos negamus 1682 Diversus sit a mss. S. flister, illo descendant Mich. Corb. divisus est 1083 Non concedat Spiritum mss. ne concedat Spiritum ms. Corb. nec concedat Spiritum 1883 Cap. 15. Est in ms Corb. Caput 17, olim in codem ms. crat Caput 14

air quæ uni Deo et tribus personis per quamdam similitudinem aptantur. Constnt quia l'una 1686 e idemque aqua est, quæ et fons, et rivus, et lacus dicitur, non tres aquæ, quamvis tres sint, fons, rivus et lacus. Discernamus itaque inter fontem, rivum et lacum; et videamus quid singula 1687 hæc, cum tria sint, in una intelligantur aqua. In fonte quidem aqua de abysso ascendens ebullit; in rivo de fonte descendens fluit; in lacu colligitur 1688 et manet. Per fontem ergo intelligitur aqua de abysso elulliens; per rivum, quia de fonte fluit; per lacum 1689, quia simul ibi coadunatur. Videmus autem quia rivus non est de hoc unde aqua fons dicitur; sed de hoc quod est, id est de agua; nec lacus est de hoc unde aqua dicitur fons aut rivus, sed de ipsa aqua, quie una et eadem est in fonte et rivo. Non ergo de hoc, unde differunt fons et rivus; sed de hoc in quo muum sunt, lacus existit. Si ergo non magis fous est hoe unde lacus est quam rivus, nequit intelligi lacus magis esse de fonte quam de rivo. Sic itaque cum 1.690 dicitur Deus Pater, aut Filius, aut Spiritus sanctus; una in tribus intelligitur essentia, et unus Deus, quod nomen est ipsius significativum essentiæ; sed in Patre intelligitur gignens, in Filio genitus, et in Spiritu sancto singulari quodam et ineffabili modo procedens. Quemadmodum igitur lacus non est de hoc, unde diversi sunt ab invicem fons et rivus; sed de aqua in qua unum sunt 1691; ita Spiritus sanetus non est de hoc, unde alii sunt ab invicem Pater et Filius; sed de divina essentia, in qua unum sunt. Si ergo non magis est Pater hoc unde Spiritus sanctus est quam Filius, intelligi nequit cur magis sit de Patre quam de Filio.

## CAPUT XVIII [al. XVIII] 1692.

-ater & Filius sunt unum principium Spiritus sancti. Quod si dicunt non eum esse posse de duabus causis, sive ex duobus principiis, respondemus: Quoniam sieut non credimus Spiritum sanctum esse de hoc unde duo sunt Pater et Filius, sed de hoc in quo unum sunt, ita uon dicimus duo esse ejus 1093 princip'a, sed unum principium. Quippe cum dicinus Deum principium creaturæ, intelligimus Patrem et Filium et Spiritum sanctum unum principium, non tria principia; sicut unum Creatorem, non tres creatores, quamvis tres sint Pater et Filius et Spiritus sanctus; quoniam per hoc in quo unum sunt, non per hoc quod tres sunt 169% est Pater aut Filius aut

vapam de 1085 incarnatione Verbi seripsi, inveniun- A Spiritus sauctus principium sive creator. Si igitur quamvis Pater sit principium, et Filius sit principinm, et Spiritus sanctus sit principium, non tamen sunt tria principia, sed umm : ita, cum Spiritus sanctus dicitur esse de Patre et de Filio, non est de duobus principiis, sed de uno, quod est Pater et Filius, sieut est de uno Deo qui est Pater et Fikus; si tamen 1698 dici debet Deus habere principium aut causam. Principium namque videtur nonnisi rei incipientis esse 1696 et causa nonnisi effectus alienjus; et Spiritus sanctus nunquam incoepit esse, nee est effeetus alicujus 1697. Quod enim incipit esse, proficit de non esse ad esse : et nomen effectus, rei que fit aptari videtur proprie. Quoniam tamen 1698 verum est Filium esse de Patre, et Spiritum sanctum de Patre et Filio, si suo ineffabili quodam modo 1699 intelligitur, quoniam aliter proferri nequit, dici nonincongrue potest Pater quodammodo principium Filii, et Pater et Filius principium Spiritus sancti. Nec tamen duo confitemur principia; unum, Patrem ad Filium 1706; alterum, Patrem et Filium ad Spiritum sanctum. Sient non credimus alium Deum Patrem de quo est Filius, et alium Deum Patrem et Filium de quo est Spiritus sanctus, quamvis de eodem Deo, sive de eodem principio suo quisque modo sit, alter scilicet nascendo, alter procedendo; si quodam 1761 singulari et ineffabili modo 1699 intelligitur ista processio. Processio namque multis modis dicitur, de quilms iste solitarius intelligitur, sicut nativitas Filii singularis cognoscitur. ldipsum intelligitur 1702, si dicimus Patrem esse causam 1703 Filii, et Patrem et Filium causam Spiritus sancti. Non enim duas possumus dicere causas, aliam videlicet Filii, aliam Spiritus saucti, sed unam; quemadmodum non duo dii sunt, sed unus Deus, de quo est Filius et Spiritus sanctus.

#### CAPUT XIX [al. XVIII] 1704.

Infringi ur argumentum ductum ex eo quod Christus expresserit solam Spiritus sancti processionem a Patre

Si autem quæritur, cum Dominus dixit : Cum venevit Paraclitus, quem ego mittam vobis a Patre, Spiritum, Spiritus veritatis, qui a Patre procedit (Joan. xv, 26): cur non addidit, et a Filio, vel a me si sie voluit intelligi? Non est hoe inusitatum in dictis. illius, ut cum attribuit aliquid 58 Patri quasi soli, vel sibi, vel Spiritui sancto; velit in al is intelligi quod in uno loquitur 1703. Nam cum dicit : Beatus es,

## VARIÆ LECTIONES.

1685 Urbanum de mss. Urhanum Papam de 1686 Constat enim quodluna mss. constat quia una 1687 Quomodo singula mss. quid singula 1688 In lacum colligitur mss. in lacun colligitur ms. Corb. perflucum colligitur in lacum mss. fluit per lacum 1690 Si itaque cum mss. sic itaque cum. In ms. S. Michaelis cætera hujus libri desideramur 1691 Aqua in unum sunt mss. Aqua in qua unum sunt 1692 CAP. 17. Est in ms. Corb. Caput 18. olim Caput 15 1693 Dicinus duo ejus mss. Dicinus duo esse ejus 1693 In quo tres sunt, est mss. quod tres sunt, est 1698 Et Filius, si tamen mss. et Filius, sieut est de uno Deo qui est Pater et Filius, si tamen 1698 Incipit esse mss. incepit esse 1697 Nec est affectus alicujus mss. Vict. et Cister. omitt. alicujus quodam modo 1700 Principia, unum Patrem ad Filium mss. Vict. 9. et 13. principio, sed unum, Patrem et Filium 1701 Sed quodam mss si quodam 1702 Idipsum intelligitur ms. Corb. idipsum intelligiturs. 1703 Dicimus esse causam mss. et Edit Goth. dicimus patrem esse causam 1703 Cap. 18. Est in ms. Corb. Ciput 19. olim Caput 16 1705 Quod de uno loquitur mss. quod in uno loquitur tili, sed Pater mens qui in coelis est (Matth. xvi, 17). Nonne ipse Filius et Spiritus sanctus intelligendus est revelasse cum Patre? Quoniam enim Pater non revelat per hoe, quia Pater est 1706; sed per hoe, quod Deus est, et idem Deus est Filius 1707 et Spiritus sanctus; sequitur ut, quod revelat Pater, revelet Filius, et Spiritus sanctus. Item cum dicit : Nemo novit Filium, nisi Pater; neque Patrem quis novit, nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare (Matth. x', 27), quasi solus Filius cognoscat 1708 et revelet Patrem, et se; et solus Pater 1709 cognoscat Filium: intelligendum est ibi revelare et nosse, tribus personis esse commune; quoniam non per hoc, quod alii sunt a'i invicem; sed per hoc, quod unum sunt Pater et Filius et Spiritus sanctus 1710, cognoscunt et B revelant. Com etiam dicit 1711 Patrem nosse Filium, et Filium nosse Patrem, et revelare se et Patrem, aperte vult intelligi quia Pater cognoscit Spiritum sanctum, et Filius noscit et revelat Spiritum sane u.n; quoniam idipsum quod est Pater et Filius, e t etiam Spiritus 1712 sanctus. Similiter eum dicit: Qui me videt, videt et Patrem (Joan. xiv, 9), non est separandus Spiritus sanctus; quoniam qui videt hoc in quo unum sunt 1713 Pater et Filius et Spiritus canctus, non potest videre unum de his tribus sine ali:s duobus. De Spiritu sancto quoque dicit ad apostalos: Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem (Joan. xvi, 15), quasi so-Lis Spiritus sanctus doceat omnem veritatem; cum nec sine Patre, nec sine Filio doceat omnem verita- C tem. Non enim per hoc, quia est Spiritus alicujus, scilicet Patris et Filii et Spiritus; sed per hoc, quod unum est cum Patre et Filio, id est per hoc quod Dens est, docet omnem veritatem. Videtisigitur quomodo in his quæ proposui 1713, quod uni quasi soli attribuit 1918, ab aliis duabus personis non poss't 1716 separari. Multa hujusmodi in sacra Scriptura legimus : ut quod de una persona singulariter dicitur, indifferenter de tribus intelligatur. Quidquid enim de una persona pronuntiatur, de aliis pariter oportet intelligi; nisi cum hoc 1717, unde aliæ sunt, ut dixi, ab invicem obviare cognoscitur. Quapropter cum credimus Spiritum sanctum de Patre procedere; quoniam Dens de Deo, id est essentia Spiritus suncti de essentia Patris, quæ una est in tribus 1718, D e se intelligitur : necesse est ut de Filio eum simi-

Simon Ba:jona, quia caro et sanguis non revelavit A hoc enim est Spiritus sanctus, quod est Filius et anod est Pater

## CAPUT XX [al. XIX] 1719.

Ejusdem argumenti confirm tio refutatur.

Sed dicet aliquis: Idea intelligimus Filium et Spiritum sancum revelare, quod solus Pater revelare dicitur; et Patrem et Spiritum sanctum revelare et nosse, quod solus Filius facere dicitur; of Patrem et Filium docere, quod solus spiritus sanctus doctum ire promittitur, quia quod de uno solo in uno loco legitur, de aliis alibi aperte significatur 1720 Cum vero dicit Spiritum sanctum de Patre procedere, non legimus alicobi cum de Filia procedere. Per quod monemur 1721 non nostro sensu, quod nusquam dictum est, asserere. Ad quod respondemus quia potius docemur per hæc quæ sic dicta sunt, ea, quæ in similibus dictis tacentur, similiter intelligere; præsertim cum ex his quæ dicuntur, nulla ratione contradicente, ca, quæ non dicuntur, rationabili necessitate consequi apertissime viderimus 1722. Cum enin dicit Dominus ad Patrem: Hac est autem vita æterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misisti Jesum Christum (Joan. xvii, 5); an ideo debemus separare ab hae salubri et vitali cognitione Spiritum sanctum, quia nusquam legitur : Hace est antem vita aterna, ut cognoscant Patrem solum verum Deum, et Spiritum sanctum. Aut : Hwc est vita wterna, ut cognoscant Filium solum verum Deum et Spiritum sanctum? Aut cum legimus : Quia sient Pater habet vitam in semetipso; sic dedit et Filio vitam habere in semetipso (Joan. v, 26), dicemus Spiritum sanctum non habere a Patre, a quo est, ut habeat in semetipso vitam, sieut habet Pater et Filius; quoniam hoc nusquam dicit Filius de Spiritu sancto, sicut de seipso. Item eum dieit : Pater in me est, et ego in Patre. Et : Qui videt me, videt et Patrem (Joan. xiv, 10), an negabimus Spiritum sauctum esse in Patre et Filio, et Patrem et Filium esse in Spiritu sancto; aut enm, qui videt Filium, videre Spiritum sanctum, sicut videt Patrem; si hæc non eadem pronuntiatione legantur, qua 1723 de Patre et Filio proferuntur? Imo quoniam unus idemque Deus est, Pater, et Filius, et Spiritus sanctus : cum dicitur cognoscere solum verum Deum Patrem et Filium esse vitam æternam, inseparabiliter intelligendus est in illa cognitione Spiritus sanctus. Et cumlegimus : Quia sieut Pater habet vitam in semetipso; liter esse confiteamur, si Filius non est de illo; de vsic dedit Filio habere vitam in semetipso, non debe-

#### VARIÆ LECTIONES.

1706 Ab his verbis, con reveat per hoc quia Pater est, usque ad ista, Quamvis quæ supra jam etc. ms. Corb. cmittit 1707 Per hoc quia Deus est, et idem Deus est Pater, et Filius mss. per hoc quod Deus est, et idem Deus est Pater, et Filius mss. per hoc quod Deus est, et idem Deus est Filius 1708 Solus Filius cognoscat mss. Vict. solus Filius cognoscat 1709 Patrem et solus Pater mss. Patrem et se, et solus Pater 1710 Quod unum sunt Pater et Filius et Spiritus sanctus mss. Gem. Bec. quod unum sunt Pater et Spiritus sanctus 1711 Cum enim dicit mss. cum etiam dicit 1712 Est et Spiritus mss. Vict. Cister. Est etiam Spiritus 1713 Unde unum sunt mss. in quo unum sunt 1714 Quæ posui mss. quæ proposui mss. Vict. 9. et 13. quæ proposuit 1716 Uni quasi soli attribui mss. et Edit. Goth. quod uni quasi soli attribuit 1716 Ab aliis non possit personis mss. ab aliis duabus personis non possit 1717 Cum de hoc mss. cum hoc 1718 Una est tribus mss. una est in tribus 1719 Cap. 19. In ms. Corb. Cap. 20. 1720 Aperte significatur ms. Gem: aperte figuratur ms. Vict. 15. aperte monstratur 1721 Per quod monemur mss. Gem. per quod monemus 1722 Apertissime videmus mss. apertissime viderimus 1723 Leguntur, quæ mss. leguntur, qua guntur, qua

mus vitam eam.lem existimare alienam a Spirita A que intelligitur in nomine Filir, nisi Deus qui Filius est, sancto, ant quod illam non in semetipso 1725 habeat. Et eum audimus : Pater in me est, et ego in Patre. Et: Qui me videt, videt et Patrem, cognoscere debemus per Liec quie ita dicuntur, quia Spiritus sanetns non est extra Patrem et Filium, aut Pater et F lius extra Spiritum sanctum; et quia per visionom 1728 Filii videtur Spiritus sanctus sieut Pater 1786. Signt enim non est alius Dens Pater, alius Dens Filius, alius Deus Spiritus sanctus; sie non habet Deus aliud in seipso quam Deum; nee est Deus extra Deum; nec Deus est dissim lis Deo 1727. Denique, u'il legimus 1728 in propheta, aut evangelista, aut Apostolo his verbis Deum unum esse tres personas, aut unum Deum esse Trinitatem, aut Deum de Deo? sed neque in illo Symbolo, in quo non est prolata B processio Spiritus saucti de F.lio, invenimus nomen personæ, vel Trinitatis 1728. Quoniam tamen ex his quæ legimus hæc apertissime sequantur, constanter ca et corde credimus, et ore confitemur. Quare non tautum suscipere cum certitudine debemas quie in s cra Scriptura leguatur, sed etiam ea quæ ex his, nulla alia contradicente ratione, rationabili necessitate seguintur.

## CAPUT XXI [al. XX] 1730.

Processio Spiritus sancti de Filio exprimitur, cum Spiritus sanctus dicitur Spiritus Filii.

Quamvis quæ supra jam dicta sunt sufficere possint, adhuc tamen aliquid addam, unde Spiritus sanctus cognoscatur esse de Filio. Confitentur Graciaobiscum Spiritum sauctum esse Spiritum Dei, et Spi- C ritum Patris, et Spiritum Filii, Quæro itaque si codem modo intelligunt illum esse 1731 Spiritum Dei, et Spiritum Patris, et Spiritum Filii; ant dissimiliter? Certum estautem quia non dicitur Spiritus Dei, sient possessio; ut cum dicitur equus alicujus, vel domus. Major enim est qui possidet, quam quod possi letur. Deus autem non est major Spiritu sancto; quia Spiritus sanctus est Deus, nec Deus est major Deo. Neque dicitur Spiritus Dei, ut membrum Dei, sient manns vel pes hominis: nos enim Deus habet membrom, aut partem ullam. Quomodo ergo intelligendus est Spiritus esse Dei, nisi quia hoc, quod est 1732, ex Deo? Non autem significat aliud nomen Patris, quam Denm, qui est Pater; aut relationem ejus ad Filium, ex qua nomen Pa-

aut relatio qua refertur ad Patrem 1733, per quam Filius appellatur? Sed nullus sensus capit Spiritum sauctum esse Spiritum Patris, ant Filii, se undum quod alter est Pater, alter Filius; sed secundum quod uterque unus idemque Deus est. Quare idem est intellectus, cum dicitor Spiritus Dei1734, et Spiritus Patris, et Spiritus Filii, sed Spiritus Dei, et Spiritus Patris dicitur, quia est et 59 procedit de Deo, et de Patre. Itaque est et procedit etiam de Filio 1785, quia eodem sensu spiritus Filii dicitur. Nam, cum Spiritus sanctus dicitur spiritus Dei 1784 spiritus Domini, si non intelligimus ibi spir tum Edii eo sensu quo spiritum Pat is, aut separabimus Filium a nomine Dei vel Domini, aut bifariam intelligetur Spiritus Dei, sive spiritus Dumini. Sed unde hunc habent sensum, aut ubi legitur in sacra Scriptura quod similiter non intelligatur de Patre et de Filio, cum legimus spiritum Deiaut spiritum Domini 1786, aut quid invenitur, un 'e hoc sequatur 1737? Nam si dicunt : Cum dicitur spiritus Patris, duobus modis intelligitur: Est enim spiritus Patris, quia est de Patre, et quia datur a Patre; Filii vero spiritus non 1789 est, nisi quia datar a Filio. Hoc est quod quæro, unde habeant. Et si dicunt quod in nulla authentica dictum est pagina; nec sequitur ex eo quod ibi scriptum 1739 sit : cur nos reprehendant, cum dicinus Spiritum sanctum procedere de Filio, ideo quia hæc verba non legunt; cam ex his, quæ legant et credant, hoc ex necessitate sequi intelligamus 1750? Judicent quoque ipsi quid potius suscipiendum sit, quamvis in sacra pagina utrumque taceatur; an hoc, quod 10s dicimus, Spiritum sanctum procedere de Filio, quod ostendimus ex his consequi quæ veraciter credimus; an quod ipsi dicunt, Spiritum sanctum aliter esse Spiritum Patris 1731, aliter esse Filii: quod nec auctoritate, nec ratione, nec ex his quæ certa sunt, possunt ostenderé. Utique aut debent cessare ali hac sua sententia, si tamen hoc dicunt, ut andio, anod Spiritus 1739 sanctus aliter est Filii spiritus, quam spiritus Patris; cum nusquam hoc legant, vel unde hoc probent; aut saltem nos reprehendere non dehent, qui dicimus 1743 Spiritum sanctum procedere de Filio; quamvis his verbis hoc non legamus 1744, quoniam ex his, quæ pariter credimus, hoc tris habet. Similiter dicen lum est de Filio. Quid nam- D consequi monstramus. Sed si cessant ab hac sua

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1724</sup> Non a semetipso mss Thu. Gem. Bec. non in semetipso <sup>1728</sup> Quia per visionem mss. et quia per visionem <sup>1726</sup> Sicut et Pater mss. sient Pater <sup>1737</sup> Sic non habet Deus in seipso aliud quam Deum: non est Deus extra Deum: nec Deus dissimilis Deo. Denique mss. sic non habet alind in scipso quam Deus, nec est Deus extra Deum, nec Deus est dissimilis Deo. Denique ms. Thu. 30. sic non habet Deus alind in scipso quam Deum, etc. nt in aliis mss. 1728 Non legimus mss. ubi legimus 1729 Invenianus Deus alind in selpso quam Deuri, etc. nt in aliis mss. 1728 Non legimus mss. ubi legimus 1729 Inventaus nomen Trinitatis. Quoniado antem ex his mss. invenimus nomen Personæ, vel Trinitatis. Quoniam tamen ex his 1730 Cap. 20. In ms. Corb. Caput 21 1731 Intelligitur esse mss. intelligunt esse ms. Corb. intelligatur enm esse 1732 Nisi hoc quod est mss. nisi quia hoc quod est 1733 Quæ refertur ad Patrem mss. qua refertur ad Patrem 1734 Cum dicitur Spiritus sanctus Spiritus Dei mss. cum dicitur Spiritus Dei 1736 Et procedit de Filio mss. Vict. Corb. et Cister. et procedit etiam de Filio 1736 Spiritum Dei et Spiritum Domini, ant mss. Spiritum Dei aut Spiritum Domini 1737 Unde hoc non sequalur mss. unde hoc sequatur 1738 Filius vero Patris non mss. et Edit. Goth. Filii vero Spiritus non 1739 Ex eo quod scriptum mss. ex eo quod ihi scriptum 1730 Se pri intelligiums mss. cousequi intelligamus 1731 Aliter esse Patris mss. aliter esse Spiritum Patris 1734 Audio quod Spiritus mss. andio quia Spiritus 1733 Debeat quod dicinus mss. decent qui dicinus 1734 Audio quod Spiritus mss. andio quia Spiritus 1733 Debeat quod dicinus mss. decent qui dicinus 1734 Audio quod Spiritus mss. non legamus assertione, credant parite enobiscum Spiritum sanetum A non est. Respondenus quia et nimis erat difficilo similiter esse Patris et Filii spiritum, et intelligant eum 1748 a Filio, sicut a Patre procedere. Et si nos reprehendere desimunt, fateantur nobiscum hoc, uade cognoscunt nos reprehendi non debere.

## CAPUT XXII [al. XXI] 1756.

Cur in Symbolo non sit expressa processio Spiritus sancti a l'ilio : et cur a Latinis sucrit adjectu, miracis inconsu'tis.

Ad hoe autem, quod nos reprehendunt in Symbolo illo, quod pariter nos et illi suscipimus et tenemus addidisse Spiritum sanctum a Filio procedere; et quærunt eur hoe factum sit, et quare hoe prius eorum Ecclesiæ monstratum non est, ut communiter consideraretur, et communi consensu adsponsum sufficiens habemus. Nam si quæritur cur factum sit, dicimus quia necesse erat propter quosdam minus intelligentes, qui non animadvertebant in illis, quæ universa credit Ecclesia, contineri, et ex his sequi Spiritum sanctum de Filio procedere; ne forte hoc credere dubitarent. Quod quam necessarium fuerit, per illos qui hoc negant, quia in illo Symbolo pesitum nen est, cognoscimus. Quoniam igitur et necessitas cogebat, et nulla ratio prohibehat, et vera fides hoc admittebat; fiducialiter asseruit Latinitas, quod credendum et confitendum esse cognoscebat. Scimus enim quod non omnia, quæ credere et confiteri debemus, ibi dicta sunt; nee illi qui Symbolum illud dictavere, volucrunt fldem Christianam esse contentam ea tantummodo credere et confiteri, quæ nbi posucrunt. Ut enim alia taccam 1747, non ibi dicitur Dominus ad infernum descendisse; quod tamen pariter et nos et Græei eredimus. Si autem dicunt nullo modo debuisse corrumpi Symbolum tanta auctoritate taxatam 1718, nos non judicamus esse corruptionem, ubi nihil addimus 1739 quod his, quæ ibi dicta sunt, adversetur. Et quamvis defendere possemus 1750 hanc adjectionem non esse corruptionem, si quis tamen hoc contentiose voluerit asserere, respondemus nos illud non corrupisse, sed aliud novum edidisse : il-Lid enim secundum 1751 proprietatem Græci dictaminis translatum, cum illis integrum servamus et veneramur; istud antem, quo1782 frequentius in po- D puli audientia utimur, Latino more dictatum cum addimento supradicto edidimus. Quod anteni quænitur, quare hoc Græcorum ecclesie consensu factum

Latinis, corum episcopos ad consulendum de hac re colligere; nec erat necesse unde non dubitant hoc in quaestionem 1783 adducere. Quae est enim Ecclesia quæ vel per amplitudinem unius regni dilatatur 1754, eni non liceat aliquid secundum rectam fidem constituere, quod in conventa populi utiliter legatur aut cantetur? Quanto ergo magis licuit Latinis hoe constanter proferre, in quo onmes gentes et omnia regna, quæ Latinis utuntur litteris, pariter concordant.

## CAPUT XXIII [al. XXII] 1788

Summa doctrinæ et probationum processionis Spiritus sancti de Filio.

Colligamus breviter quod supra pluribus rationideretur quod addendum erat; ad hoc, inquam, re- B hus effectum est. Constat inexpugnabili ratione Spiritum sanctum esse de Filio, sienti est de Patre; nec tamen esse quasi de duobus diversis, sed quasi de uno 1786. Ex eo enim, quod Pater et Filius unum sunt, id est ex Deo, est Spiritus sanetus; non ex co, unde alii sunt ab invicem, sed quoniam Dens, de quo est Spiritus sanctus, est Pater et Filius; ideirco vere dicitur esse de Patre et Filio, qui duo sunt. Et quoniam Pater non est prior aut posterior Filio, aut major aut minor, uec alter magis aut minus est Deus quam alter : non est Spiritus sanctus prius de Patre, quam de Filio; nec de Filio, quam de Patre; nec major nec minor est existens de Patre, quam existens de Filio; nec magis nec minus est de uno, quam de altero. Nam si prius ant post, vel 1787 major vel minor, ant magis aut minus de uno esset quam de altero, ex necessitate sequeretur ut aut Spiritus sanctus non esset de hoe, in quo unum sunt Pater et Filius; aut ipsum unum non esset perfecte et simpliciter unum, sed esset ibi aliqua diversitas, de qua illa, quam dixi, in existendo de eodem uno Spiritum sanctum 1758, esset varietas. Sed diei non potest quod Spiritus sanctus non sit de hoc, in quo unum sunt Pater et Filius; alioquin non esset de Deo. Nec credi dehet quod in ipso uno 1759 sit, secundum quod est, aliqua diversitas. Quare nec prius nec post, nec major aut minor, nec magis aut minus est Spiritus sanctus de Patre, quam de Filio; aut de Filio, quam de Patre. Non enim unus idemque Spiritus sanctus, qui semel totus est de Deo toto, magis 1760 aut minus 1761 potest esse de uno et summe simpliei 1762 Deo.

#### VARLE LECTIONES.

ms. Corb. Cap. 22. 1747 Ut alia taceam mss. ut enim alia taceam 1748 Anctoritate firmatum mss. auctoritate taxatum 1749 Ubi aihil addidimus mss. Vict. Corb. ubi nihil addimus 1780 Defendere possemus 1781 Illud secundum mss. illud enim secundum mss. loc in questionem 1784 Illud antem quo 1784 Illud antem quo 1784 Illud antem quo 1785 Illud ante Esse de duobus diversis, sed de uno mss. esse quasi de duobus diversis, sed quasi de uno 1757 Nam de altero si prior aut posterior, vel mss. nam si prius aut post vel 1758 De uno codem Spiritu Saucto mss. de codem uno Spiritum sauctum 1759 Quod in ipso uno ms. Vict. 13. quod ex ipso uno 1760 Qui sinud est totus, de Deo toto, magis mss. qui semel totus est de Deo toto, magis mss. Thu. 90. qui semel totus est de Deo, magis 1761 Magis aut minus mss. m gis et minus 1762 Et summo simplici mss. summe simplici

CAPUT XXIV [al. XXIII].

Quod Spiritus sanctus non sit principaliter de Patre.

Quod si dicitur quia 1763 Spiritus sanctus principaliter est de Patre, quasi magis sit de Patre quam de Filio, non ita dicendum est ut intelligatur ulla prædictarum varietatum incsse; sed quoniam Filius hoe quod est, de Patre habet, ideirco hoe ipsum quod Spiritus sanctus est de Filio, habere de Patre, de quo habet esse, non inconvenienter asseritur. Quoniam tamen sic habet esse de Patre Filius, ut omnino 1764 idipsum sit quod Pater, et unus idemque Deus : sieut solus et simplex Deus non potest esse major vel minor seipso, nec prior nec posterior, nec aliquid in se habet diversum; sie 60 Filius nec prior nec posterior, nec major nec minor est Patre, nec habet aliquid in se diversum ab eo; sed sicut habet ab illo perfecte esse, ita habet per omnia ab eodem æqualem illi et similem 1765, imo idipsum esse. Quapropter sicut Pater non est magis Deus quam Filius, quamvis Filius, haheat esse de 1766 Patre; ita non est magis Spiritus sanctus de Patre quam de Filio, licet Filius a Patre habeat, ut de illo sit Spiritus sanctus. In co enim in quo est unus idemque cum Patre, id est in eo quod Deus est, non est alius 1767 ille, et alius Pater; neque dissimiliter hahet aliquid 1768, quia non est alius Deus Pater, et alius Deus Filius; neque dissimiliter sunt id quod sunt, sed in eo quod ille est Pater, iste Filius; est alius ille, et alius iste 1709. Et sieut Filius non est alius Deus quam Pater; ita secundum quod Deus e t, non habet aliquid ab alio 1770 quam a seipso. Nam cum cicimus Deum de Deo, Filium de Patre 1771, non alium intelligimus Deum de Deo alio; sed eumdem ipsum Deum de eodem ipso Deo, quamvis dicamus alium de alio, Filium scilicet de Patre. Sient enim supra dictum est, quemadmodum Deus, secundum nomen significans unitatem, nullam recipit diversitatem; ita secundum nomina significantia Deum es-e de Deo, necessario admittit pluralitatem. Si ergo dicitur quod Spiritus sanctus principaliter a Patre sit; non aliud significatur quam quia ipse Filius, de quo est Spiritus sanctus, a Patre habet hoe 1772 ipsum, ut Spiritus sanctus sit de illo; quomodum in rebus creatis, dum aliquid asserimus esse

A principaliter, volumus significare quod magis sit hoc quod dicitur esse principaliter, quam illud ad quod refertur : ut eum dispensator alienjus domini ejus præcepto pascit familiam domus, dominus principaliter et magis eam pascere recte dicitur, quandispensator. Nam non omnia quæ sunt 1774 domini, sunt dispensatoris æqualiter; sieut ea quæ sunt Patris, Filii quoque sunt non inæqualiter.

#### CAPUT XXV 1778.

Processio hae nullam intra Deum prioritatem inducit. nisi originis.

Quæret forsitan aliquis et mirabitur dicens : Quomodo potest intelligi ut aliquid habeat esso de 1776 aliquo; et non sit aliquo modo id, de quo est, principalius et dignius; et hoc, quod ex eo est, quodammodo minus et quasi secundarium: præsertim cum id quod est de aliquo, videatur indigere, ut sit, eo de quo 1777 est; illud vero, de quo est, nequaquam egeat eo quod de se est? Ad quod respondendum quia sieut essentia Dei valde diversa ct aliena est a creata essentia, ita, cum dicimus Denm. de Deo existere nascendo vel procedendo, longe aliter intelligenda est ista nativitas sive processio, quam' cum dicimus in aliis rebus aliquid nasci vel procedere. Ibi enim nihil est aut natura 1778, aut tempore, aut in aliquo prius 1779 aut posterius, magis aut minus, aut ulla ratione 1780 aliquo indigens; sed totum quod est non tam æquale 1781 vel simile sibi et coæternum, quam idem sibi ipsi, et per se sibi ipsi omnino sufficiens; nec nascitur vel procedit ibi aliquid, quasi de non esse proficiens ad esse. Signt igitur intellectus noster non potest transire ultra æternitatem, ut quasi de principio ejus judicet; sic non potest de hac nativitate vel processione nec debet ad similitudinem creaturæ sentire vel judicare. Sed quoniam et quod nascitur et quod procedit, non est aliud quam id 1789 de quo est nascens vel procedens, quod est solus et unus Deus : sicut idem Deus non est seipso major vel minor; ita in tribus, hoc est in Patre et Filio et Spiritu sancto, non est aliquid majus vel minus, nec est alius alia hoe, quod est majus vel minus; quamvis verum sit niam 1773 id quod est, habet a Patre. Non quemad- D quia Deus est 1783 de Deo, nascendo et procedendo.

## VARIÆ LECTIONES.

Pilius ut omnino 1765 Æquale illi et simile mss. ille æqualem et similem 1766 Habebat esse de mss. Vict. Corb. habeat esse a 1767 Nec est alius mss. Non est alius ille 1768 Neque dissimiliter sunt id quod sunt mss. Gem. Bec. Vict. Thu. 90. Cister. Neque dissimiliter habet aliquid: quia non est alius Deus Pater, et alius Deus Filius, neque dissimiliter sunt id quod sunt 1769 Iste Filius, alius est ille, et alius est iste ms. Corb. iste Filius est, alius ille, et alius iste mss. Vict. 9. et 13. Cister. iste est Filius, est alius ille, et alius iste 1770 Aliquid ab alio mss. aliquid ab illo ms. Corb. aliquid aliud ab alio 1771 Deum de Deo, Filium de Patre ms. Vict. 9. Deum Filium de Deo Patre 1772 Sanctus a Patre habet hoc mss. Sanctus habet hoc 1773 Sit de illo: quoniam mss. sit de illo a patre: quoniam 1773 Nam omnia quæ sunt mss. nam non omnia quæ sunt 1775 Cap. 23. Est in ms. Corb. Caput 25. 1776 Habeat aliquid esse de ms. Vict. 9. habeat esse de 1777 Ut sit ex eo de quo mss. ut sit eo de quo 1778 Nihil est aut natura mss. nihil aut natura 1779 Aut in aliquo prius mss. Gem. Vict. Thu. 30. et 90. et Cister. aut vi aliqua prius 1780 Aut aliqua ratione mss. Vict. aut ulla ratione mss. Corb. ut pulla ratione mss. Vict. Vict. ant ulla ratione ms. Corb. ut nulla ratione 1781 Non tam æquale mss. non tamen æquale mss. Vict. 13. et Cister. tam æquale 1782 Aliud nisi id mss. Vict. Corb. Cister. aliud quam id 1783 Verum sit quod Deus est mss. verum sit quia Deus est

#### CAPUT XXVI 1785.

Veritas processionis Spiritus sancti a Filio, ideo maxime firmatur; quia fide certa sunt, ex quibus necessario sequitur.

Ecce vidimus de quanta 1788 veritate et quanta 1786 necessitate sequatur Spiritum sanctum de Filio procedere. Quod si vernm non est aut aliquid corum, ex quibus hoc diximus consequi, falsum est : quod est contra Christianam 1787 fidem, quam cum Gracis tenemus; aut non consequenter conclusimus; quod ostendi nequit. Quare si verum non est, fides Christiana destruitur. Palam etiam est intelligenti, si falsum esse ponitur, quia nulla inde veritas nascitur. Consideremus quoque quid eveniat, cum pro vero asseritur. Utique si verum est Spiritum sanctum procedere a Filio sicut a Patre, sequitur quia B Filii spiritus est sicut Patris, et mittitur et datur a Filio sieut a Patre; quod divina docet auctoritas, et nulla penitus sequitur falsitas. Cum autem processio Spiritus sancti a Filio negata tantam inducat falsitatem, ut illa ex quibus eam consequi monstravimus, destruat contra fidem Christianam, nec ullam generet veritatem, et asserta tantam probet veritatem, sieut ostendimus, nec aliquam ullatenus 1788 secum trahat falsitatem, cogitet cor rationale qua ratione illam excludat a fide Christiana. Denique si error est hanc credere de Filio Spiritus sancti processionem, ipsa divina auctoritas nos in errorem inducit, eum et illa ex quibus hæc sequitur processio et quæ illam sequantur, nos docet; nec alicubi aut illam negat, aut quod ille repugnet C aliquo modo pronuntiat. Si 1789 ergo opponitur, quia musquam cam profert divina auctoritas, ideo non esse dicendam 1790. Dicatur similiter, quia nusquam illam negat, nec aliquid dicit quod repugnet, non esse negandam. Dicimus etiam quia satis illam affirmat, cum illa asserit, unde probatur; et nullo modo aliquid significat 1791, unde negetur.

## CAPUT XXVII 1792.

Si Spiritus sanctus a Filio non procederet, non esset cur Fitius non procederet de Sgiritu sancto.

Patet ergo, sient supra præmisi 1793, præter høe qua Filius existit nascendo, et Spiritus sanctus procedendo; hac quoque causa, quia scilicet Spiritus sanctus est de Filio, eos de invicem non posse dici, et propter hoc solum, Filium non posse esse de Spiritu sancto. Nam, quoniam, ut dictum est, aut Filius est de Spiritu sancto, aut Spiritus sanctus de Filio; si non esset Spiritus sanctus de Filio,

A sequeretur de Spiritu sancto Filium esse. Apparet itaque per suprad ctas rationes, quia Pater est Deus de quo Deus est, et non est Dens de Deo; et Filins est Deus de Deo, et Deus de quo est Deus; et Spiritus sanctus est Deus de 1795 Den, nec est Deus de quo est Dens. Et quamvis de Patre sint duo, id est Filins et Spiritus sanctus, non tamen duo dii sunt de Patre, sed unus est Deus qui est Filius et Spiritus sanctus. Et licet duo sint, de quo est Filius et qui est de Filio; id est Pater et Spiritus sanctus, non tamen sunt duo dii, sed unus Deus, qui est Pater et Spiritus sanctus. Et quanquam Spiritus 1785 sanctus sit de duobus, id est de Patre et Filio, non tamen de duobus est diis, sed de uno Deo, qui est Pater et Filins. Si autem Pater et Filius et Spiritus sanetus bini considerentur, liquet ex his quæ dieta sunt, quia necesse est alterum ex altero aut esse, quia ille non ex se est : ant non esse quia ille est ex se. Nam si conferamus 1796 Patrem et Filium, videmus Filium esse de Patre, quia Paternon est de illo; et Patrem non esse de Filio, quia Filius est de Patre. Et similiter si consideramus Patrem 1707 et Spiritum sanctum, invenimus 1798 Spiritum sanctum esse de Patre; quia non est de illo Pater; et Patrem non esse de Spiritu 61 sancto, quia Spiritus sanetus est de illo. Ita quoque si Filias et Spiritus sanctus quomodo sint 1799 ad invicem, speculanur; intelligimus 1800 Spiritum sanetum esse de Filio, quia Filius non est de illo; et Filium non esse de Spiritu sancto, quia Spiritus sanctus est de Filio. Apparet igitur, quod supra dixi, qu'a relationes prædictæ licet sint in uno, non jo sunt unitati immittere pluralitatem suam; nee unitas relation.bus singularitatem suam.

## CAPUT XXVIII 1801.

Communia et propria Patri, ac Filio, et Spiritui sancto

Porro sex sunt differentiæ Patris et Filii et Spiritus sancti, ex his nascentes nominibus, id est habere Patrem et non habere Patrem; habere Filium, et non habere Filium; habere Spiritum sanctum de se procedentem, et non habere Spiritum sanctum de se procedentem. Harum differentiarum singulus quisque habet unam propriam, qua differt ab aliis duobus; et duas ita communes et proprias, ut qua communicat 1802 uni, ea differat ab alte o. Pater namque habet Filium solus, quo differt ab aliis duobus; habet Spiritum sanctum procedentem de se, quod

## VABLE LECTIONES.

quanta ms. Corb. et etiam quanta 1787 Quod contra Christianam mss. ecce vidimus de quanta 1786 Et quanta ms. Corb. et etiam quanta 1787 Quod contra Christianam mss. quod est contra Christianam 1788 Nec ullam ullatenus mss. nec aliquam ullatenus 1789 Pronuntiat auetoritas. Si mss. pronuntiet Si 1790 Esse dicenda mss. Vict. Corb. esse dicendam 1791 Aliquid significet sic ms. Corb. sed alia mss. aliquid significat 1792 Cap. 25. Est in ms. Corb. Caput 27. 1793 Præmisi mss. Cister. promisi 1794 Spiritus Sanctus Deus de mss. Spiritus Sanctus est Deus de 1795 Quanquam Spiritus mss. Et quanquam Spiritus 1796 Si conferamus mss. si conferimus 1797 Si consideremus conferendo Patrem mss. si consideramus Patrem 1798 Inveniemus mss. invenimus 1799 Quomodo sunt mss. Vict. Corb. quomodo sint 1800 Intelligimus mss. Vict. Corb. intelligemus 1801 Cap. 26. Est in ms. Corb. Caput. 28 1802 Ut qua communicat mss. ut quam communica

saucto; Patrem autem non habet, sient nec Spiritus sanctus, et in hoc 1303 differt a Filio. Filius solus habet Patrem, in quo differt a Patre et Spiritu sancto: et est illi commune cum Patre, sieut dictum est, quia procedit de illo Spiritus sanctus, unde ali codem Spiritu sancto divisus est; caret antem Fil'o, sicut Spiritus sanctus unde discrepat a Patre. Spiritus sauctus solus est de quo alius non procedit: commune est illi cum Patre 1804, ut dixi, non habere Patrem, in quo dissimilis est Filio; cum Filio quoque est illi commune, ut jam monstratum est, non habere Filium unde Patri non concordat. Solus itaque Pater est qui est de nullo, et de quo sunt alii duo. Solus e contra Spiritus sanctus est, qui de duobus, et de quo millus. Solus Filius qui de uno, B et de quo unns. Est autem tribus commune, ad duos habere relationem: Pater enim ad Filium et Spiritum sanctum refertur, sicut ad illos qui de se sunt : Filius ad Patrem et ad Spiritum sanctum, quia est de Patre, et Spiritus sanctus de illo; Spiritus sanctus ad Patrem et Filiam, quia est de utroque. Possidet ergo unusquisque suas proprietates, quarum collectio in alio non est eadem, ad similitudinem diversarum hominum personarum. Per hoe enim hominum personæ diversæ sunt ab invicem, quia uniuscujusque 1805 proprietatum collectio non est in alia eadem 1806. Interest tamen aliquid: nam in peremis hominum si una est persona, unus est homo; et si unus est homo, una est persona: item, si plures sunt personæ, plures quoque sunt homines; et C si isti plures 1807 sunt, illæ et pluralitatem non effugiunt. In Deo vero quamvis tres personæ sint, unus tamen est Deus: et licet sit unus Deus, nequaquam taun persona pluralitatem amittunt. In hoc itaque quod relative Deus ad Deum dicitur, sieut plures homines, personarum admittit pluralitatem 1408 et diversitatem; in hoc vero quod per se est, id est, in 1809 Deo, inseparabilem, ad similitudinem unius hominis, servat singularitatem: pluralitas namque humanarum personarum non est nisi in pluribus hominibus, nec unus homo pluralitatem accipit personarum; Deus vero unus est tres personæ, et

commune est illi cum Filio, et quo differt a Spiritu A nec diversarum integre servat aliarum personarum proprietatem.

## CAPUT XXIX 1816.

In Deo per ca propria est personarum pluralitas; per communia vero, essentia unitas.

Cur autem ita sit, quamvis in præfata epistoli de incarnatione Verbi, de hoc aliquantulum dixerim 1811, breviter tamen hie repetam. Sæpe fit ut plura conveniant in unum sub codem nomine et cadem quantitate 1912, quam habebant singula antequam umm fierint. Quippe si puncto punctum addimus sine intervallo aut æqualem lineam in æquali linea 1818, aut superficiem æqualem in æquali superficie 1815 collocamus, non fit nisi unus punctus 1818, una linea, una superficies. In multis si quis voluerit quærere inveniet similia 1816. Hoc itaque modo, quamvis non sint plures æternitates, si tamen dicitur æternitas in æternitate, non est nisi una æternitas; et lumen in lumine, unum tantum lumen est. Eodem modo quæcunque de Dei dicuntur essentia, si in se replicentur, nec quantitatem augent, nec pluralitatem admittunt. Quoniam autem Deus est æteraltas, sicut extra æternitatem nihil est omnino, ita extra Deum penitus non est aliquid : atque sicut atternitas in æternitate non est nisi una æternitas, sie Deus 1817 in Deo, unus est solus Deus. Habemus autem ex vera fide Deum esse de Deo, nascendo, et Deum de Deo, procedendo. Sed quoniam non estaliquid extra Deum, cum nascitur Deus de Deo vel cum procedit Deus de Dem on exit nascens vel procedens 1818 extra Deum, sed manet in Deo. Quoniam ergo Deus in Deo non est nisi unus Deus, cum nascitur Deus de Deo, unus solus est Deus gignens et genitus : et cum procedit Dens 1819 de Deo, mus tantummodo Deus est procedens 1820 et de quo procedit 1821. Unde inevitabiliter sequitur: quoniam Deus nullas habet partes, sed totus est quidquid est; unum ennulemque, et non alium Deum, totum esse Patrem 1822, totum esse Filium, totum esse Spiritum sanctum, Quare Pater et Filius et Spiritus sanctus, per hoc quia cum est Dens de Deo et Dens in Deo, non est 1823 nisi unus Dens; servant in Deitate ad similitudinem unius hominis, singularitatem: per hoc vero, personæ tres unus Deus. Hoc itaque modo nec unins D quia cum Deus est de Deo aut nascendo aut proce-

## VARIÆ LECTIONES.

1803 Sient nec Spiritus sanctus, et in hoc mss. Gem. Bec. Vict. Thu. 50. Corb. Cister. sient Spiritus sanctus, sed in hoc ms. Thu. 99. ut Spiritus sanctus, et in hoc 1305 Et illi commune cum Patre mss. est illi commune cum Patre 1805 Quia unaquaque mss. quia uninscujusque 1806 In alio cadem. mss. in alia cadem ms. Thuan. 30. in alio. 1807 Et istæ plures mss. Gem. Bec. et si isti plurales sunt mss. Vict. Thu. 50. Corb. et Edu. Goth. Et si isti plures 1808 Admittit pluralitatem et diversitatem mss. admittit diversitatem 1809 Quod per se, id est, in mss. quod per se est, id est in 1810 Cap. 27. Est in ms. Corb. Caput 29. 1814 Aliquantulum diximus mss. aliquantulum dixerim 1813 Eadem qualitate, quam mss. cadem quantitate et quam mss. Carb. cadem quantitate et quam mss. forb cadem quantitate et quam mss. forb cadem quantitate et quam mss. forb cadem quantitate quam mss. in magnali linea 1614 Inequalit titate et quam ms. Corb. cadem quantitate, quam 1813 Inaquali lineæ mss. in æquali linea 1814 Inæquali superficiei mss. et Edit. Goth. in æquali superficie 1816 Nisi unus punctus mss. Gem. Bec. Thu. Corb. Cister. Nisi unum punctum 1816 Inveniet simile mss. inveniet similia 1817 Sicut æternitas non est nisi una æternitas in æternitate, sie Deus mss. sient æternitas in æternitate non est nisi una æternitas; sie Deus ms. Corb. sient æternitas in æternitate non est nisi summa æternitas, sie Deus 1818 Non erit nascens vel procedens mss. non exit nascens vel procedens ms. Thuan. 90. non exit nascens, vel procedit 1819 Cum procedit Dens mss. et cum procedit 1820 Dens est et procedens mss. Dens est procedens 1821 Et de Deo quæ procedit mss. et de quo procedit 1823 Eumdenque et non alium, et alium Deum totum esse Patrem mss. Vict. 3. et 9. cundenque et non alium Deum totum esse Patrem 1823 Cum est Deus, in Deo non est mss. cum est Deus de Peo, et Deus in Deo, non est

liquo, et de quo est; secundum nomina has relationes significantia, tenent, sient diversachominum personæ, pluralitatem. Notandum tamen quia nec Deus est sine persona, nee persona sine Deo; et quia singulis personis attribuiants aliquando propria singularum aliquando uni quasi proprium, quod commune est aliis. Nam cum dicinus : solus Pater est'in tribus personis, qui a nullo est 1841-23, solus Filius est qui de uno et de quo unus est; solus Spiritus sanetus est, de quo 1820 nullus est; singulas personas nominantes, singulis propria attribuimus. Cum vero legimus: Nemo novit Filium, nisi Pater; neque Patrem quis novit nisi Filius (Math. xt, 27). Et qua sunt Dei, nemo cognovit nisi Spiritus Dei, I Cor. 11. 11). Quamvis videatur Scriptura quod de una dicit persona, negare de aliis; commune tamen est oami-

dendo, non potest unus idemque esse qui est de a- A lais, quod singulis quasi proprium attribuit. Non tiquo, et de quo est; secundum nomina has relationes significantia, tenent, sient diversa hominum persona, pluralitatem. Notandum tamen quia nec Deus est sine persona, nec persona sine Deo; et quia sinde aliis intelligatar, satis supra dictum est.

Operis clausula.

Hae de processione Spiritus sancti, aliis cogentibus, non de me, sed de codem Spiritu sancto confidens, pro Latinis contra Græcos scribere; et ea occasione de unitate Deitatis et de Trinitate personaram aliquid addere præsumpsi quamvis inumerabiles sint inter illos qui Latinis utuntur litteris, qui hoc melius quam ego facere possint. Quidquid ergo dixi quod suscipiendum sit, non mihi attribuatur, sed Spiritui veritatis. Si autem aliquid protuli quod aliquatemus corrigendum sit, mihi imputetur, non seusai Latinitatis [ Ecclesiæ Latinæ ] 1337.

## SANCTI ANSELMI

## DIALOGUS

## DE CASU DIABOLI

62 CAPUT PRIMUM 1828.

Quad etiam ad angelos dicatur: Quid habes, quod non accepisti? et a Deo non sit nisi bonum, et esse: et omne bonum sit essentia, et omnis essentia bonum (82).

Disciplies. Illud Apostoli: Quid habes, quod non accepisti? (1. Cor. 4, 7.) dieitur hominibus tautum, an et angelis? Magister. Nulla creatura habet aliquid a se. Quod enim seipsum a se non habet, quomodo habet a se aliquid? Denique si non est aliquid, nisi unus qui fecit et quæ facta sunt ab 1828 nno: clarum est quia nullatenus 1830 potest haberi aliquid 1831, nisi qui fecit, ant quod fecit. Disc. Vere clarum 1832 est. Mag. Sed neque ipse factor, neque quod fictum est, potest haberi nisi ab ipso factore. Disc. Nec hoe minus clarum. Mag. Ille igitur solus a se habet quidquid habet; et omnia alia nonnisi ab illo habent aliquid: et, sicut a se nonnisi nihil habent;

C ita ab illo nonnisi aliquid habent. Disc. Non plane video quod ait, quod a Deo non habent alia nisi aliquid. Nam quis facit alius 1833, ut multa, quæ videmus transire de esse ad non esse, non sint quod erant; etiamsi omnino in nihilum non transcant? Aut quis facit non esse, quidquid non est; nisi ille qui facit esse onne quod est? Item si non est aliquid, nisi ideo quia Deus facit 1884; necesse est ut quod non est ideireo non sit, quia ipse non facit. Signt ergo illa quæ sunt, ab illo habent esse aliquid; ita quæ non sant, vel quæ de esse transeunt ad non esse, videntur ab codem ipso habere esse nihil 1888. Mag. Non solum illi dicitur facere aliquid esse, aut aliquid non esse 1836, qui facit ut sit, quod non est; aut ut non sit 1837, quod est: sed etiam ille, qui potest facere ut non sit aliquid 1838, et non facit, dicitur facere esse; et qui potest facere ut aliquid sit,

#### VARIÆ LECTIONES.

Quia nullo est ms. Vict. 3. quia nullo est ms. Vict. 43. quia a nullo est ms. Corb. quia nulla est 1825 Solus Filius qui est de uno, et de quo unus, solus ms. Solus Filius est, qui de uno est, et de quo unus est, solus ms. Thn. 30. Solus Filius, qui de uno et de quo unus est. Solus ms. Thn. 90. solus Filius est, qui de uno et de quo unus est. Solus 1828 Spiritus sanctus de quo mss. Spiritus sanctus est de quo 1837 Mss. Explicit Liber S. Anselmi de Processione saucti Spiritus. 1828 Collatus est liber De casu diaboli, cum mss. tribus Victorinis CC 9, EE 43, et RR 3 Gemmet., Beccens. Cisterciensi et S. Michaelis in Monte; et cum editione Gothica. — Ms. Cister. Incipit tractatus de casu diaboli, editus ab Anselmo archiepiscopo Cantuariensi. ms. Vict. 9. Liber Magistri Anselmi, De casu diaboli. ms. Vict. 3. Incipit tractatus Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis, de casu diaboli. 1829 Facta sunt, sunt ab mss. facta sunt ab 1530 Quia nullatenus mss. Vict. quia a se nullatenus 1831 Haberi aliquid ms. Cister. habere aliquid 1834 Vere clarum. mss. Vere clarum est. 1833 Quis fecit alius mss. Vict. Cister. S. Mich. quis facit alius 1834 Aut nou esse aliquid mss. Vict. aut aliquid non esse ms. Cister. et non esse aliquid Edit. Goth. aut sse non aliquid 1834 Aut nou sit mss. aut ut non sit mss. aut ut non sit mss. ut non sit aliquid

NOTÆ.

ill rantum dicitur facere aliquem nudum esse, aut man esse indutum, qui enm despoliat; sed et qui spoliantem, cum prehibere possit, non prohibet : sed die proprie dicitur hoe facere 1840, iste vero improprie 1661. Cum enim iste dicitur quia fecit esse 1862 audum, aut non esse indutum, non aliud intelligithr nisi quia, cum posset, non fecit ut non esset nudus, aut ut maneret 1813 indutus. Hoe modo Deus dicitur multa facere quæ non facit : ut, eum dicitur inducere in tentationem; quoniam non defendit a tentatione, cum possit: et facere non esse, quod non st; quoniam, cum possit, non facit esse. At si consiferes ea quæ sunt, cum transcunt ad non esse, ipse facit ea non esse. Quoniam namque non solum non est aliqua alia essentia 1844, nisi illo faciente; B sed nec aliquatenus manere potest, quod facta est 1848, nisi eodem ipso servante. Com 1846 ipse desinit servare quod lecit; non ideo id, quod erat, redit in non esse, quia ipse facit non esse; sed quia cessat facere esse. Nam et cum quasi iratus destruendo aliquid anfert esse, non est ab illo non esse; sed illo tollente, velut summ, quod præstiterat, quod ab eo factum servabatur ut esset, redit in non esse, quod non ab illo, sed a se, antequam fieret, habebat. Si enim ab aliquo tunicam repetas, quam illi nudo sponte ad tempus præstiteras 1847, non habet a te unditatem; sed, te quod tuum erat tollente, redit in id quod erat antequam inducretur a te. Nempe sient a summo bono non est nisi bonum, et omne bonum est a summo bono, ita a summa essentia non est nisi essentia, et omnis essentia est a summa essentia . unde, quoniam summum bonum est summa essentia, consequens est ut onme bonum sit essentia, et omnis essentia bonum. Nihil ergo et non esse, sicut non est essentia, ita non est bonum 1848. Nihil itaque et non esse, non est ab illo, a quo non est nisi bonum et essentia. Disc. Aperte nune video quia sicut bonum et esse, non est nisi a Deo; ita non est a Deo, nisi bonum et esse. Mag. Vide ne ullatenus putes, eum in divinis libris legimus, ant cum secundum illos dicimus Deum facere malum, aut facere non esse, quia negem 1849 propter quod dicitur; aut reprehendam, quia ita dicitur: sed non tantum debemus inhærere improprietati verborum p veritatem tegenti, quantum inhiare proprietate veritatis sub multimodo genere locutionum 1850 laten-

nee facit, dicitur facere non esse. Quippe 1829 nen A ti. Disc. Ista nonnisi non intelligenti aut calumnioso ille tantum dicitur facere aliquem nulum esse, aut habes opus dicere. Mag. Redi ad id quod 1881 incœ pisti, et vide si non solum homini, sed et angelo potest dici quia non habet quod non accepit

#### CAPUT II.

Cur videatur diabolus ideo non accepisse perseverantiam, quia Deus non dedit.

Disc. Satis patet non minus angelo quam homini convenire. Constat ergo quia ille angelus, qui stetit in veritate, sieut ideo perseveravit, quia perseverantiam habnit; ita ideo perseverantiam habnit, quia accepit; et ideo accepit quia Deus dedit. Consequens est 1832 igitur quia ille, qui in veritate non stetit, quemadmodum ideo non perseveravit, quia perseverantiam non habuit; sie ideo non habuit perseverantiam, quia non accepit; et ideo non accepit, quia Deus non dedit. Si ergo potes, volo ut ostendas mihiculpam ejus; cum ideo non perseveraverit 1883, quia ille non dedit, quo non dante nihil habere potnit. Certus sum enim, etiamsi non videam, non 63 illum nisi juste a summe justo 1854 damnatum, nec sine culpa juste illum potuisse damnari. Mag. Unde putas consequi, si bonus angelus ideo accepit perseverantiam quia Deus dedit, malum ideo non accepisse, quia Deus non dedit? Disc. Quia si bono angelo datio est causa acceptionis, puto non dationem esse malo angelo causam non acceptionis: et si ponitur non datio, video necessariam 1368 esse cansam ut sequatur non acceptio: et omnes semus 1858 quia com non accipimus 1887 quod volumus, non ideo non datur, quia non accipimus; sed ideo non accipimus, quia non datur. Denique quoscunque legi auf audivi facere quæstionem hanc : hac ratione eam, in quantum memini constituunt; quia si bonus angelus ideo accepit, quia Deus dedit, malus angelus ideo 1858 non accepit, quia Dens non dedit: nec memini me adhue hujus consequentiæ solutionem vidisse.

#### CAPUT III.

Quod ideo Deus non dedit, quia ille non accepit.

Mag. Nulla est tibi consequentia: potest enim non dare, non esse causa non accipiendi, etiamsi dare semper esset causa accipiendi. Disc. Ergo si ponatur non dare, non necesse est sequi non accipere. Quare potest esse accipere, etiamsi non sit dare. Mag. Non est ita. Disc. Exemplo volo mihi ostendas quod dicis. Mag. Si ego porrigo tibi aliquid, et tu accipis; non ideo do quia accipis; sed

## VARIÆ LECTIONES.

Facere esse non esse. Quippe mss. Vict. S. Mich. facere esse; et qui potest facere ut aliquid sit, nee facit, dicitur facere non esse. Quippe 1840 Ille dicitur proprie facere mss. ille proprie dicitur hoe facere 1831 Iste improprie mss. iste vero improprie 1832 Quia facit esse mss. et Edit. Goth. quia fecit esse 1833 Aut maneret ms. Cister. ant nt maneret 1834 Aliqua alia essentia ms. S. Mich. omit. alia 1843 Quia facta est mss. quod facta est 1846 Nisi eodem ipso faciente ut maneat. Cum mss. nisi eodem ipso servante, cum 1347 A. Quam præstiteras illi modo ad tempus mss. quam illi nudo sponte ad tempus præstiteras 1848 Sicut est essentia, non est bomum mss. sicut non est essentia, ita non est bonum Non esse, quad negem mss. non esse, quia negem 1850 Genere locutionis mss. Vict. Gem. Bec. genere locutionum 1851 Redi ad quod mss. et Edit. Goth. redi ad id quod 1852 Dedit id Consequens est mss. Gem. Bec. Vict. Cister. dedit, consequens est 1853 Cum ideo non perseveravit mss. cum ideo non perseveravera A summo justo mss. a summe justo 1855 Inde necessariam mss. video necessariam 1856 Ut omices seimus mss. et omnes seimus 1857 Quia non accipiums Edit. Venet. Col. et Goth. quia non accepimus mss. qui non accipimus 1858 Malus Angelus ideo mss. Cister. omit. Angelus

ideo accipis, quia do ; et est datio causa acceptionis. A mihi ostendas. Mac. Incorpisti unquam aliquid cum vo-Disc. Ita est. Mag. Quid si id ipsum 1889 porrigo alii, et non accipit 1860; illene ideo non accipit, quia non do? Disc. Potius videtur quia tu ideo non das, quia ille non accepit. Mag. Hic igitur non 1861 dare, non est causa non accipiendi; et tamen si pono me non dedisse 1861, causa est consequendi illum non accepisse. Aliud namque est rem causam esse alterius rei : aliud positionem rei esse causam ut sequatur aliud 1863. Cum enim incendium non sit causa ignis, sed ignis incendii, positio tamen incendii semper causa est ut sequatur esse ignem. Si enim est incendium, necesse est ignem esse. Disc. Necesse est me sic esse fateri. Mag. Vides ergo, ut puto, si tu ideo aecepisti, quia ego dedi, non tamen idcirco consequi illum, qui non accepit, ideo non accepisse, quia ego non dedi; et tamen consegni quia si ego non dedi, ille non accepit. Disc. Video, et placet mihi quia video. MAG. An amplius dubitas quia sicut angelus, qui stetit, ideo accepit perseverantiam, quia Deus dedit, ita non stanti 1864 ideireo Deus non dedit, quia ille non accepit? Disc. Nondum mihi hoc ostendisti; sed illud tantum sufficienter demonstrasti 1868, scilicet non esse consequens ex eo quia bonus angelus ideo accepit, quia Deus dedit 1866; malum ideo non accepisse, quia Deus non dedit. Si enim vis asserere Deum illi ideo non dedisse, quia non accepit, quæro cur non accepit? Aut quia non potnit, aut quia non voluit. Nam si non habnit potestatem aut voluntatem accipiendi, Deus non dedit. Si enim Deus dedisset, pro certo habuisset. Quare, si non potuit habere potestatem aut voluntatem accipiendi perseverantiam, nisi ante Deo, quid peccavit, si non accepit quod Deus illinon dedit posse aut velle accipere? Mag. Deus dedit illi potestatem et voluntatem accipiendi perseverantiam. Disc. Accepit igitur quod Deus dedit, et habuit quod accepit. Mag. Vere habuit, et accepit. Disc. Accepit ergo, et habuit perseverantiam. Mag. Non accepit, et ideo non habuit. Disc. Nonne dixisti Deum illi dedisse, et illum accepisse potestatem et voluntatem accipiendi perseverantiam? Mag. Dixi; sed non dixi Deum illi dedisse accipere perseverantiam, sed tantum velle et posse perseverantiam accipere. Disc. Ergo, si voluit sarium consequens. Disc. Non video cur non, nisi 1867

luntate et potestate perficiendi, quod tamen voluntate ante finem rei mutata non perfecisti? Disc. Sape. Mag. Voluisti igitur et potnisti perseverare, in quo non perseverasti. Disc. Volui utique; sed non perseveravi in voluntate, et ideo non perseveravi in actione. Mag. Quare non perseverasti in voluntate? Disc. Quia non volui. Mag. Nonne quandin voluisti perseverare in actione, voluisti perseverare in ipsa voluntate? Disc. Non possum negare. Mag. Cur ergodicis te non voluisse 1868 perseverare in illa? Disc. Iterum responderem : Quia perseverare volui; sed non perseveravi in hae voluntate, nisi rem viderem in infinitum procedere, te semper idipsum 1869 interrogante, et me eadem respondente. Mag. Non ergo debes dicere: Ideo non volni perseverare in voluntate, quia non volui perseverare in voluntate lujus voluntatis 1870 : sed eum quæritur : Quare nou perseverasti in actione, in qua voluisti et potuisti perseverare? respondere potes 1871: quia non perseveravi in voluntate. Quod si quæritur iterum quare non perseverasti in voluntate: alia causa reddenda est, unde scilicet contigerit defectus illius voluntatis, quam quia non perseverasti 1872 velle voluntatem. Non enim respondendo aliud ostendis quam idipsum quod quæritur; id est non perseverasti in voluntate perseverandi in actione. Disc. Video quia non videbam quid dicerem. Mag. Dic ergo uno verbo quid sit perseverare, quantum res exigit, in faciendo ali-1 quid. Disc. Perficere: nam perseverare in scribendo aliquid, dicimus perscribere; in ducendo, perducere. Mag. Dicamus igitur similiter, ctiamsi non sit in usu, quod perseverare in voluntate, sit pervelle 1873. Disc. Ita fiat. Mag. Cum ergo non 1874 perfecisti quod voluisti, et potuisti, cur non persecisti? Disc. Quia non pervolui 1878. Mag. Ita ergo dic quia diabolus, qui accepit velle, et posse accipere perseverantiam, et velle et posse perseverare, ideo non accepit, nec perseveraverit, quia non pervoluit 1876. Disco Item quæro quare non pervoluit 1871? Cum enim dicis quia quod voluit, non pervoluit, tale est 1878 ac si dicas : Quod voluit prius, postea non voluit. Quando ergo 1879 non voluit quod prius voluit, quare non voluit, nisi quia non habuit voluntatem? Non el potuit, accepit perseverantiam. Mag. Non est neces- D dico voluntatem quam prius habuit, cum voluit 1880; sed quam non habuit, cum non voluit. Hanc antem

## VARIÆ LECTIONES.

Quid si ipsum mss. quid si idipsum 1860 Et non accepit mss. et non accipit hic igitur non 1861 Ho; igitur non mss. 1862 Non me dedisse mss. me non dedisse 1863 Sequatur aliquid mss. sequatur aliquid 1866 Ita non statim mss. Cister. S. Mich. ita non stanti 1863 Demonstrasti ms. Cister. monstrasti 1866 Accepit, quia dedit mss. Vict. et S. Mich. accepit, quia Dens dedit 1867 Non video cur nisi mss. Vict. Gem. Bec. non video cur: nisi 1868 Dicis, non voluisse mss. dicis te non voluisse 1869 Semper idipsum ms. Cister. semper idem ipsum 1870 Ideo non volui perseverare in voluntate hujus voluntatis. Sed mss. Ideo non volui perseverare in voluntate hujus voluntatis. Sed mss. Ideo non volui perseverare in voluntate hujus voluntatis. Sed mss. Mich. volui perseverare in voluntate, quia non volui perseverare in voluntate linjus voluntatis. Sed ms. S. Mich. ideo non volui perseverare; quia non volui perseverare in voluntate linjus voluntatis
quia mss. omitt. vel debes
1872 Quia non perseveravi mss. quia non perseverasti
1873 Sit perseverare velle
mss. sit pervelle
1874 Cum ergo non ms. S. Mich. cur ergo non
1875 Quia non perseverare volui mss. quia voluerit mss. habuit cam voluit

voluntatem quare non habuit, nisi quia non accepit? A quam velle deserere; sed aliquando prius est, vei-Quare autem non accepit, nisi quia Deus non dedit 1881? Mag. Iterum dico quia non ideo non accepit, quia Deus non dedit: sed ideo Deus non dedit quia ille non accepit. Disc. Hoc ostende. MAG. Sponte dimisit voluntatem, quam habebat 1882 : et sient accepit habere 1883 quonsque habuit; ita potuit accipere semper 1884 tenere, quod deseruit 1885: sed quia deseruit, non accepit. Quod ergo ideo non accepit tenere, quia desernit 1888, non ideo non accepit 1883, quia Deus non dedit; sed ideo Deus non 1887 deslit, quia ille non accepit 1888. Disc. Quis non videat quia non idea non voluit 1889 tenere, quia deseruit, sed ideo descruit, quia non voluit tenere? Semper enim tenenti prius est non velle tenere, quam velle deserere. Ideo enim vult aliquis deserere quod tenet, B ideo non voluisse tenere, quia volnit deserere? Disc. quia non vult tenere. Quæro 1890 igitur quare tenere non voluit quod tenebat, nisi quia Deus non dedit velle? Mag. Non semper prius est non velle tenere, quam velle deserere. Disc. Quando non sit ostende mihi. Mas. Quando aliquam rem 1891 propter se non vis tenere, sed descrere, ut carbonem ignitum in manu nuda positum : tunc forsitan prius est non velle tenere, quam velle deserere; et ideo vis deserere, quia non vis tenere. Prius enim quam teneas, non vis tenere; velle autem deserere non potes nisi cum tenes. Cum antem tenes quod nonnisi propter alind non vis 1892 tenere, nec nisi propter aliud 1893 deserere vis; et magis vis aliud 1894, quod non potes habere, 64 nisi descras quod tenes: tune velle descrere prius est, quam non velle tenere. C Avarus namque, cum vuit tenere nummum, et mavult panem quem nequit habere, nisi nummum det, prius vult dare, id est deserere nummum, quam non velit tenere: non enim illum ideo vult, ideo non vult tenere dare quia non vult tenere; sed ideo non vult tenere, quia ut 1898 panem habeat necesse habet dare. Nam et antequam habeat, vult tenere et habere'; et cum habet, 'nequaquam non vult tenere, quandin non habet necesse deserere. Disc. Verum est. MAG. Non ergo semper est prius non velle tenere,

lere deserere. Disc. Non possum negare. Mag. D co ergo 1896 quia non ideo non voluit, enm debuit, et quod debuit quia voluntas defecit 1897, Deo dare deficiente; sed quia ipse volendo quod non debuit, banam voluntatem expulit mala superveniente. Quapropter non ideo non habuit bonam voluntatem perseverantem, aut non accepit, quia Deus non dedit; sed i leo Deus non dedit, quia ille volendo quod'nen debuit, eam deseruit, et eam deserendo non temuit 1898. Disc. Intelligo quod dicis.

## CAPUT IV.

Quomodo ille peccavit, et voluit similis esse Deo Mag. Dubitas adhuc diabolum non ideo voluisse descrere quod habebat, quia non voluit tenere; sed Non dubito sic esse posse; sed nondum fecisti me certum sic esse. Prins ergo ostende quid voluit habere quod non habebat, ut vellet deserere quod tenebat, sicut in avaro monstrasti. Deinde, si nihil contradici poterit ita esse, me non dubitare fatebor. Mag. Peccasse illum non dubitas; quoniam a justo Deo non potuit injuste damnari; sed quæris quomodo peccavit. Disc. Ita esti Mag. Si justitiam perseveranter servasset, non peccasset unquam, nec miser esset. Disc. Ita credimus. Mag. Justitiam vero nullus servat, nisi volendo quod debet; neque deserit, nisi volendo quod non debet. Disc. Nulli dubium. MAG. Volendo aliquid igitur, quod velle tunc non debebat, deseruit justitiam; et sic peccavit. Disc. Ita sequitur. Sed quæro quid aliud voluit, quam quod habebat. Mag. Quidquid habebat 1899, debehat velle. Disc. Debebat vere velle quod a Den acceperat; nec hoc volendo peccavit. Mag. Voinit igi ur aliquid quod non habebat, nec tunc velle dellebat, sieut Eva similis voluit esse diis prius quam Dens hoc vellet. Disc. Nec hoc ita sequi negare queo. Mag. Nihil autem velle poterat nisi justitiam, aut commodum : ex commodis enim constat beatitudo, quam vult omnis rationalis natura. Disc. In nobis possumus hoc cognoscere, qui nihil volumus,

## VARIÆ LECTIONES.

Deus non dedit? Sed ideo Deus non dedit, quia ille non accepit. M. Iterum mss. Gem. Bec. S. Mich. Deus non dedit? M. Iterum 1882 Quam habuit mss. quam habebat 1883 Sieut accepit habuit mss. sieut accepit habere 1884 Potuit accipere et semper mss. potuit accipere semper tenere 1835 Tenere quod deseruit mss. tenere quia deseruit 1886 Non ideo non accepit ms. S. Mich. non ideo accepit 1837 Sed Deus non mss. sed ideo Deus non 1888 Non accepit. Quis non mss. non accepit. D. Quis non 1839 Non ideo non voluit edit. Ven. ideo non voluit 1890 Tenere. D. Quiero mss. terere. Quiero 1891 Quando aliquando rem mss. quando aliquam rem 1892 Quod propter aliquid non vis mss. quod non nisi propter aliud non vis ms. Cister. quod nisi propter aliud non vis edit. Goth. quod non propter aliquid vis 1893 Nec tamen propter aliquid mss. nec nisi propter aliud 1894 Et magis vis aliquid mss. et magis vis aliud 1895 Tenere: sed quia ut mss. tenere: sed ideo non vult tenere, quia ut 1896 Die ergo mss. dieo ergo i 1897 Voluntas deficit mss. voluntas delecit 1698 In ms. Cister. ad marginem eadem mann scripta leguntar ista: Creavit Deus inter cæteros angelos unum, non ordinem, sed spiritum individualem qui in sacra Scriptura Incifer appellari solet, huneque omnibus aliis in sua creatione digniorem constituit; de eo ad beatum Job Dominus loquens solet, huncque omnibus aliis in sua creatione digniorem constituit; de eo ad beatum Job Dominus loquens dicit: Ipse est principium viarum Dei, id est principale inter opera Dei. Et Gregorius super cundem locum: Deus qui cuncta creavit, hunc eminentiorem omnibus condidit; et si æqualem (quod certum non est) super se tamen nullum habuit. Et Ezechiel de ipso dicit: Omnis lapis pretiosus operimentum tuum, hoc est omnes angelici spiritus tibi sibi subjecti, tibi venerationem exhibentes, et te quasi vestimentum pretiosum circumornames. Hic ergo Lucifer quia in tauta dignitate sublimatum se vidit, et Creatori suo inordinate similis fieri voluit; irremissibiliter peccavit, et corruens infra se illius heatitudinis, quam habiturus erat si perseverasset, cum omnibus sibi in hac voluntate consentientibus, gaudia amisit 1899 M. Verum quad habebat mss. M. Quidquid habebat

nisi quod justum aut commodum 1900 putamus. Mag. A Justitiam vero volendo, peccare non potnit. Disc. Verum est. Mag. Peccavit ergo volendo aliquod commodum, quod nec habebat, nee tunc velle debuit, quod tamen ad augmentum beatitudinis esse illi poterat. Disc. Palam est quoniam aliter non potuit. Mag. Cernis, ut puto, quia plus aliquid quam acceperat, inordinate 1901 volendo, voluntatem suam extra justitiam extendit 1909. Disc. Aperte nune video quia peccavit, et volendo quad non debuit, et non volendo quod 1903 debuit : et palam est quia non ideo volnit 1965 plusquam debuit, quia noluit tenere justitiam; sed ideo justitiam non tenuit, quia alind voluit 1905, quod volendo illam deservit, sicut in avaro, de nummo et pane monstrasti. Mag. At cum hoc voluit, quod Deus illum velle nolebat, voluit inordinate similis esse Deo. Disc. Si Deus cogitari non potest, nisi ita solus ut nihil illi simile cogitari possit, quomodo potuit diabolus velle quod non potuit eogitare? Non enim ita obtusæ mentis erat, ut nihil aliud simile Deo eogitari posse nesciret. MAG. Etiamsi noluit omnino par esse Deo, sed aliquid minus Deo 1906, contra voluntatem Dei, hoc ipso voluit inordinate 1907 similis esse Deo, quia propria voluntate, quæ nulli subdita fuit, voluit aliquid. Solius enim Dei esse debet, sie voluntate propria velle aliquid, ut superiorem non sequatur voluntatem. Disc. Ita est. Mag. Non solum autem voluit esse æqualis Den, quia præsumpsit habere propriam voluntatem; sed etiam major voluit esse, volendo quod Deus illum velle nolebat, quoniam C voluntatem suam supra voluntatem Dei posuit. Disc. Satis liquet. Mag. Jam igitur tibi 1908 manifestum esse puto ex rationibus suprapositis diabolum sponte dimisisse velle quod debebat, et juste amisisse quod habebat; quia sponte et juste voluit quod non habebat, et velle non debebat 1909. Disc. Nihil puto manifestius. Mag. Quamvis igitur bonus angelus ideo accepit perseverantiam, quia Deus dedit, non ideo tamen malus non accepit, quia Dens 1910 non dedit : sed Dens ideo non dedit, quia ille non accepit; et ideo non accepit, quia accipere noluit. Disc. Mihi quidem ita satisfacis ad 1911 ea quæ quæro, ut nec in his quæ proponis, nec in ipsa consequentia conclusionum tuarum ullam videam, sensu meo, titubare veritatem.

## CAPUT V.

Quod boni angeli ante casum malorum pecccare potuerunt.

Mac. Putasue bonos angelos similiter potuisse peccare, antequam mali 'caderent? Disc. Puto; sed ratione comprehendere vellem. Mac. Hoc certum habes quia si non potuerunt peccare, non potestate sed necessitate servaverunt justitiam. Quare non magis meruerunt gratiam a Deo, quia steterunt, aliis cadentibus, quam quia servaverunt rationalitatem 1919, quam perdere nequiverunt. Sed nec justi recte, si bene consideres, dicerentur. Disc. Sic monstrat ratio. Mag. Illi ergo qui ceciderunt, si non peccassent cum possent, tanto meliores essent quam isti 1913, quanto et vere essent justi et gratiam a Deo mererentur. Unde sequitur quia aut electi homines majores et meliores erunt angelis bonis, aut reprobi angeli perfecte non restaurabuntur, gueniam non tales crunt homines, qui pro illis assumentur 1914, quales illi futuri erant. Disc. Hæc duo penitus neganda existimo. Mag. Potuerunt igitur 1915 boni angeli peccare, ante casum malorum 1916 nec aliter, quam sieut ostensum est de illis qui peccaverunt. Disc. Aliter esse posse non video.

#### CAPUT VI.

Quomodo boni confirmati sunt in suo statu, et mult in casu suo.

MAG. Illi itaque angeli, qui magis voluerunt justitiam quam habebant, quam illud plus quod non 1917 habebant, honum quod quasi propter justitiam, quantum ad voluntatem pertinuit, perdiderunt; justitia retribuente, acceperunt et de illo, quod habehant, in vera securitate permanserunt. Quapropter adeo sunt provecti 1918, ut sint adepti 1919 quidquid potuerunt velle; nec jam videant quid plus velle 1920 possint 1991: et propter hoc peccare nequeunt. Illi vero angeli qui maluerunt illud plus, quod nondum Deus illis dare volebat, quam stare in justitia, in qua facti erant, eadem justitia judicante, et illud propter quod illam contempserunt nequaquam obtinuerunt; et quod tenebant honum amiserunt. Sic ergo distincti sunt angeli, ut adhærentes justitiæ nullum velle bonum possint, quo non 65 gandeaut; et deserentes illam, nullum velle queant, quo non careant. Disc. Nihil pulchrius, aut justius hac distin-D ctione. Sed si posses dicere, vellem audire enjus-

## VARIÆ LECTIONES.

Justum et commodum mss. justum aut commodum 1901 Accepit inordinate mss. acceperat inordinate 1902 Extendit ms. Vict. 3 ostendit 1903 Et nolendo quod mss. et non volendo quod 1904 Quia ideo non voluit mss. Vict. quia non ideo voluit 1905 Quia aliquid voluit mss. quia aliu i voluit 1906 Voluit omnino par esse Deo secundum aliquid minus Deo mss. noluit omnino par esse Dei, sed aliquid minus Deo 1907 Hoc voluit inordi ate mss. hoc ipso voluit inordinate 1908 Jam tibi mss. Cister. Vict. S. Mich. jam igitur tibi 1909 Et velle non debebat mss. Vict. 9 et 13 et velle quod non debebat 1910 Non ideo non accepit tamen malus angelus, quia Deus ms. Vict. 13 malus tamen non ideo non accepit, quia Deus 1911 Satisfecisti ad ms. S. Mich. satisfacis ad mss. Gem. Bec. Vict. ita satisfacis ad 1912 Rationabilitatem mss. rationalitatem 1913 Quam isti ms. Vict. 3 quam justi 1914 Illi sumuntur mss. Bec. Gem. Cister. S. Mich. illis assumuntur mss. Vict. 3 et 9 illis assumentur 1915 Poterant igitur mss. potnerunt igitur 1916 Casum malorum ms. Vict. 3 omit. malorum 1917 In mss. caput 6 incipit ab his verbis: M. Illi itaque illud plus quod non ms. Vict. 9 illud quod plus non 1918 A Deo sunt profecti mss. adeo sunt provecti 1919 Ut sunt adepti mss. nt sint adepti 1920 Quod plus velle mss. Vict. Bec. Gem. S. Mich. quid plus velle 1921 Possunt, et mss. possint, et

modi commodum illud fuit, quod et Loni angeli A multum me, unde ipsam perversam habuit diabolus juste volendo sic profecerunt 1922, et mali injuste concupiscendo sic desecerunt. Mac. Quid illud fuerit non video; sed quidquid fuerit, sufficit scire quia fuit aliquid, ad quod crescere potuerunt; quod non acceperunt, quando creati sunt, ut ad aliud suo merito proficerent.

#### CAPUT VII.

Quæstio, an voluntas, et ejus conversio ad quod non debet, sit ipsum malum quod malos facit; et cur non possit rationalis creatura per se de malo converti ad bonum, sicut potest de bono ad malum.

Disc. Et nobis nunc sufficiat hucusque de hoc investigasse 1923. Sed nescio quid sit 1924, ut cum me spero 1928 ad finem quæstionis jam pertingere 2026, tune magis videam velut de radicibus succisa- B malam vero semper habere posse, sola permissiono rum quæstionum alias pullulantes consurgere. Ecce enim cum manifestissime videam perversum angelum nulla ratione devenire potuisse in in:moderatam boni indigentiam, nisi propter immoderatam concupiscentiam; non parum me movet, unde ipsam inordinatam habuit voluntatem. Si enim bona fuit, propter bonam voluntatem, de tanto hono cecidit in tantum malum. Item : Si bona fuit, Deus illam illi dedit; quia nonnisi nihil habuit a se. Si ergo voluit quod Deus dedit velle, quid peccavit? Aut si a se habuit hanc voluntatem, habuit aliquod 1997 bonum, quod non accepit. Quod si mala est, et aliquid est; iterum occurrit quia nonnisi a Deo est, a quo est omne quod aliquid est 1928. Et similiter quæri potest quid peccavit habendo voluntatem quam Dens dedit; aut quomodo potuit Dens C dare malam voluntatem. Si vero hæc mala 1929 voluntas ab ipso diabolo fuit, et aliquid est, habuit aliquid a se, et non est omnis essentia bona, nec malum erit nihil, sicut solemus dicere; siquidem mala voluntas essentia est; aut si mala voluntas nihil est, propter nihil et ideo sine causa, tam graviter damnatus est. Quod autem dico de voluntate, hoc insum dici 1930 potest de concupiscentia, sive desiderio, quoniam et concupiscentia, et desiderium voluntas est: et sicut est bona et mala voluntas, ita est bona 1931 et mala concupiscentia, et bonum et malum desiderium. Quod si dicitur quia voluntas est aliqua essentia, et ideo bonum est aliquid; sed conversa ad hoc, quod debet velle, fit bona voluntas; ad id vero, quod non debet, conversa, dicitur D voluntas mala: quidquid dixi de voluntate, video posse dici de ipsa conversione voluntatis. Movet enim

voluntatis conversionem, et cætera quæ de voluntate modo dixi 1932. Est adhuc alind 1933, quod valdo miror, cum considero hanc voluntatis conversionem: cur, videlicet Deus talem fecerit illam naturam, quam tanta excellentia sublimaverat; ut co quod debuit velle, posset convertere 1934 voluntatem suam ad id quod non debuit; sed de co quod non debet, non possit ad id quod debet : cum multo magis videatur 1935, potestatem debuisse talis creatura a tali factore accipere faciendi bonum, ad quod facta est 1936; quam faciendi malum, ad quod vitandam facta est. Quod etiam in nostra natura quæri potest, quoniam credimus nullum hominem posse bonam voluntatem habere, nisi dante Deo; Dei.

#### CAPUT VIII.

Quæstio proposita resolvitur. Quod voluntas, et ejus conversio nou sit ipsum 1937 malum.

Mac. Nec voluntatem, nec voluntatis conversionem puto negari posse aliquid esse. Nam etsi non sunt substantiæ, non tamen probari potest eas non esse essentias, quoniam multæ sunt essentiæ præter illam, quæ proprie dicitur substantia. Denique bona voluntas non magis 1938 est aliquid, quam mala voluntas; nec est ista magis malum quam illa bonum. Non enim magis est aliquid voluntas, quæ vult dare misericorditer, quam illa quæ vult rapere violenter; nec magis hæc malum quam illa bonum est. Ergo si mala voluntas est ipsum malum, quod malus aliquis dicitur, erit et bona voluntas ipsum bonum, quo fit aliquis bonus : sed mala voluntas erit nihil, si est ipsum malum quod credimus esse nihil. Bona igitor voluntas nihil erit, quoniam ipsa non magis est aliquid, quam mala voluntas. Quave ipsum bonum quod bonos facit non poterimus negare nihil esse, quoniam ipsum est bona voluntas quæ nihil erit. Sed falsum esse nullus ambigit, bonam voluntatem sive bonum ipsum esse nihil. Itaque mala voluntas non est ipsum malum quod malos facit; sicut nec bona voluntas est ipsum bonum quod bonos facit. Hoc ipsum, quod dixi de voluntate, potest etiam considerari 1989 in conversione voluntatis. Non enim magis est aliquid conversio illa quæ convertit voluntatem de rapina ad tribuendum, quam est illa quæ 1940 convertit eamdem voluntatem de largitate ad avaritiam; et cætera, quæ

## VARIÆ LECTIONES.

1922 Volendo sie perfecerunt mss. nolendo sie profecerunt 1923 Investigasse ms. Vict. investigare 1924 In ms. Cister. hoc capat incipit ab his verbis: Sed nescio quid sit, etc. 1925 Me sperem mss. Vict. Cister. me spero 1926 Jam pertingere ms. Cister. omitt. Jam 1927 Hahuit a se aliquod mss. Vict. et Cister omitt. a se 1938 A quo omne quod est, aliquid est mss. a quo est omne quod aliquid est 1929 Si vero mala mss. si vero hæe mala 1930 Hoc idem dici mss. Cister. et Vict. hoc ipsum dici 1931 Ita est et bona mss. Vict. ita est hona 1932 De voluntate modo dixi ms. Vict. 13 de voluntatis conversione modo dixi 1933 Est adhue al quid mss. Vict. Gem. Bec. Est adhue aliquid 1934 Possit convertere mss. posset convertere 1038 Cum magis videatur mss. cum multo magis videatur 1936 Ad quod facta est. edit. Venct. Col. et Gothica, ad quod facta sunt 1937 Conversio sit, non ipsum mss. conversio non sit ipsum 1938 Bona non magis mss. bona voluntas non magis 1939 Potest considerari mss. potest etiam considerari 1940 Quam illa quæ mss. quam est illa quæ

ipsum videtur 1941 quod asseris 1948. Mag. Neque ergo voluntas mala, neque prava voluntatis conversio, est ipsum malum, quo angelus vel homo fit malus, et quod nihil esse dicimus : nunc bona voluntas aut bona voluntatis 1943 conversio est bonum quo boni funt

## CAPUT IX.

Quod injustitia sit ipsum malum, et sit nihil.

Disc. Quid ergo dicemus ipsum malum quod malos facit: et quid ipsum honum quod honos facit? Mag. Justitiam eredere debemus esse ipsum bonum quo sunt boni 1955, id est justi, et angeli, et homines; et quo ipsa voluntas bona sive justa dicitur, injustitiam vero ipsum malum esse 1948, quod nihil B aliad dicimus esse quam boni privationem, quod malos et malam voluntatem facit : et ideo eamdem injustitiam non aliud esse asserimus quam privationem injustitiæ. Quandiu enim voluntas primum data rationali naturæ, et simul in ipsa datione ab ipso datore conversa, imo non conversa, sed facta recta ad hoc quod velle debuit, stetit in ipsa rectitudine, quam dicimus veritatem sive injustitiam, in qua facta est, justa 1946 suit. Cum vero avertit se ab co quod debuit, et convertit se ad id 1947 quod non debuit, non stetit in originali (ut ita dicam) rectitudine, in qua facta est? Quam cum descruit, magnum aliqui I perdidit; et nihil pro ca, nisi privationem ejus, quæ nallam habet essentiam, et quam injustitiani nominamus, suscepit.

#### 66 CAPUT X.

Quomodo malum videatur esse aliquid.

Disc. Quod dicis malum esse privationem boni, concedo; sed nihilominus video bonum privationem esse mali. Et, sicut percipio in privatione mali aliquid aliud sieri, quod bonum dicinus, ita animadverto in privatione boni aliquid aliud fieri, quod malum nominamus 1949. Quapropter licet quibusdam argumentis malum nihil esse probetur; quoniam malum nonnisi vitium aut corruptio est, que nullo modo sunt nisi in aliqua essentia, et quanto magis ibi sunt, tanto magis illam redigunt in nihilum; et si cadem essentia omnino deveniat ad nihil, vitium quoque et corruptio inveniuntur

de voluntate paulo ante dixi. Disc. Mihi quoque hoc A nihil : licet, inquam, sic ant alio modo probetur nihil esse malum; non pôtest animus meus 1949 nisi sola fide acquiescere; si non illud mihi auferatur, quod mihi econtra probat 1950 malum nomisi aliquid esse. Nam cum auditur nomen mali, frustra horrent corda nostra quod in hujus nominis significatione intelligunt, si nihil significatur hoe 1931 nomine. Item: Si vox læc, scilicet 1952 malum nomen est; utique significativum 1983 est. Si autem significativum 1984 est, significat; sed, nonnisi aliquid significat. Quomodo ergo malum est nihil; si quod significat nomen cjus 1985, est aliquid? Denique, cum manente justitia, tanta videatur tranquillitas, tanta quies ut in multis nihil aliad videatur justitia quam quiescere a malo; sieut est eastitas, patientia : recedente autem justitia, tam diversus, tam laboriosus tamque multiplex occupet animum 1986 affectus, qui velut erudelis Dominus miserum homunculum cogat tot turpium et laboriosorum operum cura sollicitum 1957 esse, et ipsis operibus tam graviter laborare: mirum est, si poterit ostendi nihil hæc omnia operari.

## CAPUT XI [al. X].

Quod malum et nihil non possint per nomen suum probari aliquid esse, sed quasi aliquid.

Mag. Puto quia non ita es insanus 1958 ut dicas nihil esse aliquid, cum tamen non possis negare nihil esse nomen. Quapropter si nihil non potest probare 1959 aliquid esse, per nomen nihil, quo-C modo æstimas te probare malum esse aliquid, per nomen mali. Disc. Nihil agit exemplum, quod litem lite resolvit. Nam et hoe ipsum, nihil, nescio quid sit. Quapropter quoniam in manibus quæstio est de malo 1900, quod dicis esse nihil si vis me docere, quid intelligam esse malum 1961, doce me prius quid intelligam esse nihil 1962 : deinde, ad alia quibus propter nomen mali dixi me moveri de co, ut aliquid esse videatur, respondebis. Mag. Cum nequaquam differant nihil esse et non aliquid esse, quomodo dici potest quid sit quod non est aliquid 1963? Disc. Si non est aliquid, quod hoc nomine significatur, non significat aliquid. Si vero non significat aliquid, non est nomen : sed utique nomen est, quanquam igitur nullus dicat nihil esse ali-

#### VARIÆ LECTIONES.

1951 Idipsum videtur mss. Cister. S. Mich. hoc ipsum videtur 1952 Ut asseris mss. quod asseris 1953 Nec hona voluntatis mss. Cister. Vict. 3, S. Mich. aut bona voluntatis ms. Vict. 13 aut bona voluntatis ms. Vict. 9, aut make voluntatis 1945 Credere dicimus, ipsum bonum, quo fiunt boni mss. credere debemus esse ipsum bonum quo sunt boni 1945 Ipsum malum esse ms. Cister. omit. esse 1946 Facta fuit, justa mss. Vict. S. Mich. Cister. facta est, justa fuit 1947 Convertit se ad id ms. Cister. omit. se 1948 Dicimus mss. Vict. Cister. nominanus 1949 Minus mens ms. animus mens 1950 Mihi etiam probat mss. mihi e contra probat 1951 Significatur hoc mss. significatur hoc 1952 Hoc scilicet mss. hæe, scilicet 1953 Utique significatur mss. utique significativum 1954 Si antem significatur mss. si antem significativum 1955 Nomine ejus mss. Nomerom eius 1956 Occupat animum mss. Vict. Gem. Corb. Bec. occupet animum 1957 Operum sollicitum mss. operum cura sollicitum 1958 In mss. incipit ab his verbis; M. Puto quia non es insanus, etc. 1959 Nihil potest probari ms. Cister. nihil potes probare mss. nihil potes probare 1960 Quæstio est de malo in manibus mss. Vict. de malo quæstio est in manibus 1961 Docere quid si malum mss. docere quid intelligam esse malum 1962 Quid intelligam esse nihil mss. Vict. 13 quid intelligam esse nihil 1963 Quid sit, et qued non est aliquid mss. Vict. 3 Quid sit qued son est aliquid mss. Vict. 3 Quid sit qued son est aliquid mss. non est aliquid mss. quid sit quod non est aliquid ms. Vict. 5 Quid sit quod est aliquid

enid; sed semper nihil esse nihil eogamur fateri A diversis rationibus aliquatenus significat rem, et 1965, nemo tamen potest 1968 nomen nihili significativum esse 1966 diffiteri. Verum, si hoc ipsum nomen non significat nihil, sed aliquid, id quod significatur, videtur non posse esse nihil, sed magis aliquid. Si ergo quod significatur non est nihil, sed aliquid, qualiter verum erit ut nihil significetur 1967 per hoc nomen, quod est nihil? Quippe si vere nihil dicitur, vere nihil est; et ideirco non est aliquid. Quare, si quod significatur hoe nomine, non est nihil, sed aliquid (quemadmodum consequentia videtur ostendere), falso et incongrue 1968 vocatur hoc nomine. At econtra, si secundum judicium omnium <sup>1969</sup>, id quod nominatur nihil vere est nihil, nequaquam est aliquid; usquamne videtur aliquid consequentius, quam ut hoe ipsum nomen nihil signifi- R cet, id est non significet 1970 aliquid? Quid itaque est quia hoc nomen, videlicet nihil non significat 1971 nihil, sed aliquid; et non significat aliquid, sed mihil? Mac. Forsitan non repugnant, significare nihil et aliquid. Disc. Si non repugnant : aut ista vox diversa consideratione significat nihil et aliquid; aut 1972 invenienda res est aliqua, quæ sit aliquid, et nihil. Mac. Quid si utrumque inveniri potest, et diversa, seilicet significationis consideratio in hoc nomine, et eanidem rem esse aliquid, et nihil? Disc. Utrumque velleni cognoscere. Mac. Constat quoniam hæc vox, seilicet nihil, quantum ad significationem, nullatenus differt ab eo quod dico, non aliquid 1973. Nihil quoque hoc apertius, quam quod hæc vox, seilicet non aliquid, omnem C rem penitus et omne quod est aliquid, intellectu removendum; nee omnino ullam rem, aut penitus quod aliquid sit in intellectu retinendum 1974, sua significatione constituit. Sed quoniam remotio alicojus rei significari nullatenus potest nisi cum significatione ejus ipsius, cujus significatur remotio: nullus enim intelligit quid significet non homo, nisi intelligendo quid sit homo: necesse est ut hæe 1978 vox quæ est, non aliquid, destruendo id quod est aliquid, significet aliquid. Quoniam vero auferendo omne quod est aliquid, nullam significat essentiam, quam in audientis intellectu retinendam constituat: ideirco yox, non aliquid, nullam rem, aut quod sit aliquid, significat. Igitur hæc vox, non aliquid, his

aliquid; et nullatenus significat rem, aut aliquid: significat enim removendo, et non significat constituendo. Hae ratione nomen, nihil, quod perimit omne quod est aliquid, et destruendo non significat nihil, sed aliquid; et constituendo non significat aliquid, sed nihil. Quapropter non est necesse, nihil esse aliquid, ideo quia nomen ejus significat aliquid 1976, quolibet modo; sed potius necesse est nihil esse nihil, quia nomen ejus significat hoc modo aliquid. Hoe itaque modo non repugnat malum nihil esse et mali nomen esse significativum; si sie 1977 aliquid perimendo significat, ut nullius rei sit constitutivum 1978. Disc. Nequeo negare nomen nihili, secundum prædictam a te rationem, aliquo modo significare aliquid; sed satis notum est quia illud aliquid, quod isto modo hoe nomine significatur, non nominatur nihil; nee eum audimus hoe nomen, accipimus illud pro illa re 1979, quam ita significat. Illud igitur 1980 quæro, pro quo hoc nomen ponitur; et quod intelligimus 1981, cum ipsum audimus 1982: illud, inquam, quæro, quid sit. Illud enim hoe nomen proprie 1983 significat; et ideirco nomen est, quia ejus significativum est 1984, non quia supra dicto modo negando significat aliquid : ejus quippe nomen est, pro cujus significatione inter nomina computatur, et illud vocatur nihil. Illud quæro, quomodo sit aliquid, si proprie vocatur nihil; aut qualiter sit nihil, si nomen significativum ejus significat aliquid 1988, aut quomodo idem sit aliquid, et nihil? Illud idem quæro de nomine mali; et de eo quod significat, et quod malum nominatur. Mac. Recte quæris; quia licet, supraposita ratione, malum et nihil significent aliquid, tamen quod significatur non est malum aut nihil 1986 : sed est alia ratio 1987 qua significant aliquid, et quod significatur est aliquid; sed non vere aliquid 1988, sed quasi a'iquid. Multa quippe esse dicuntur 1889 secundum formam, quæ non sunt secundum rem: ut, timere, secundum formam vocis, dicitur activum, cum sit 67 passivum, secundum rem. Ita quoque cæcitas dicitur aliquid, secundum formam loquendi, cum non sit aliquid, secundum rem. Sicut enim de aliquo dicimus quia visum habet, et visus est in eo; ita dicimus quia habet cæcitatem, et cæcitas est in

## VARIÆ LECTIONES.

1964 Nihil esse, cogamur fateri nihil mss. Vict. Bec. Gem. Corb. nihil esse nihil cogamur fateri 1965 Nemo potest mss. nemo tamen potest 1966 Significatum esse mss. significativum esse 1967 Ut significetur ms. Vict. 6 ut nihil significetur 1968 False et incongrue ms. Vict. 9. falso et incongrue 1969 Judicium omne mss. judicium omnium 1970 Id non significet mss. id est non significet 1971 Videlicet non significat mss. videlicet nihil non significat 1972 Aut aliquid : aut mss. et aliquid, aut 1973 Dicit non aliquid mss. et edit. videlicet nihil non significat 1978 Aut aliquid : aut mss. et aliquid, aut 1973 Dicit non aliquid mss. et edit. Goth. dico non aliquid 1974 Intellectu retinendum mss. in intellectu retinendum 1975 Necesse ut hæc mss. necesse est ut hæc 1976 Nomen significet aliquid mss. nomen ejus significat aliquid 1977 Significatum, sed si mss. significativum, si sic 1978 Hic in mss. inc. cap. 11. In titulo Quomodo malum mss. Quod malum 1979 Illud pro illa re mss. Cister. omit. illud et re 1980 Illud igitur mss. Cister. illud vero 1981 Et quid intelligimus mss. Vict. et quod intelligimus 1983 Cum ipsum audimus mss. Cister. eum ipsum nomen audimus 1983 Iloc niomine proprie mss. hoc nomen proprie 1934 Ejus significatum est mss. ejus significativum est 1685 Significatum significat nihil mss. significativum ejus significat aliquid mss. S. Mich. significativum ejus significat nihil 1986 Significatur malum non est aut nihil mss. Cister. significatur, non est malum aut nihil 1987 Sed et alia ratio mss. est alia ratio 1988 Sed non vere est aliquid mss. Cister. sed non vere aliquid 1989 Multa quidem dicuntur mss. multa quippe dicuntur quidem dicuntur mss. multa quippe dicuntur

eo: cum hae non sit 1980 aliquid, sed potius non A non simul totum, sed per partes et hactenus jam aliquid; et hanc habere, non sit habere aliquid, imo carere co, quod est aliquid. Cæcitas namque non est aliad quam non visus, aut absentia visus ubi visus debet esse; non visus vero vel 1991 absentia visus non magis est aliquid, ubi visus debet esse quam ubi non dehet esse. Quare caecitas non magis est in oculo aliquid quia ibi debet esse visus, quam non visus vel absentia visus in lapide, ubi non debet esse visus. Multa quoque alia simifiter dicuntur aliquid, secundum formam loquendi, quæ non sunt aliquid, quoniam sic loquimur de illis, sicut de rebus existentibus. Iloc ergo modo malum et nihil significant aliquid; et quod significatur, est 1992 aliquid, non secundum rem, sed secundum formam loquenaut absentiam corum quæ sunt afiquid; et malum non est aliud, quam non bonum, aut absentia boni, ubi debet et expedit esse bonum. Quod autem nou est aliad, quam absentia ejus quod est aliquid, utique non est aliquid. Malum igitur verc est nihil, et nihil non est aliquid, et tamen quodammodo sunt aliquid, quia sie loquimur de his, quasi sint aliquid, cam dieimus: Nihil, vel malum fecit, aut, nihil aut malum est, quod fecit : sicut dicimus : Aliquid, vel bonum l'ecit, aut, aliquid vel bonum est quod fecit. Hinc est quod cum negamus omnino esse aliquid quod dieit aliquis, ita dieimus: Hoc quod dieis, nihil est. Nam hoc et quod proprie non dicuntur nisi de co 1993 quod est aliquid: et cum ita dicuntur, sicut modo dixi, non dicuntur de eo quod sit aliquid, C sed quod quasi aliquid dicitur 1994. Disc. De ratione nominis mali, qua me putabam posse probare malum esse aliquid, satisfecisti.

#### CAPUT XII.

Quod angelus a se non potuit habere voluntatem primam; et quod multa dicuntur posse aliena potesinte, et non posse aliena impotentia.

Restat nunc ut me ad alia, quæ mihi malum esse aliquid persuadere nituntur, quid respondere valeam edoceas. Mag. Ut veritatem rei enodare 1998 possimus, longius 1996 aliquantulum exordiri nos oportet; sed et opus est ut tu ea, quæ dicam, non isis contentus singula tantum intelligere, sed omnia simul memoria quasi sub uno intuitu 1997 colligere. Disc. Ego quidem intentus ero quantum potero: D verumtamen si in aliquo tardior quam velis exstitero, non te me exspectare pigeat, prout videris tarditatem meam expetere. Mag. Ponamus ergo Deum nune facere angelum, quem velit facere beatum; et

esse factum, ut jam sit aptus ad habendam voluntatem, sed nondum velit aliquid. Disc. Pone quod vis, et expone quod quæro. Mag. An ergo putas quod iste angelus per se possit velle aliquid? Disc. Non bene video quod dicis per se. Quod enim (sicut supra jam dixisti de omni creatura) nihil habet, quod non accepit, nihil potest per se. Mac. Per se dico, per hoc quod jam habet : ut qui habet pedes et quæ sufficiunt 1998 ad potentiam ambulandi, potest ambulare per se; qui autem habet pedes, et non habet incolumitatem pedam non potest ambulare per se. Hoc itaque modo quæro an ille angelus, qui jam antus est ad volendum, et nondum quidquam vult, possit per se velle aliquid? Disc. Puto quia podi. Nihil enim non aliud significat, quam non aliquid, B test, si aliquando vult. Mac. Non respondes ad interrogationem meam. Disc. Quomodo? Mac. Ego quæro de nihil volente, et de potestate que præcedit rem: et tu respondes de volente 1999 et de potestate que fit cum re. Nam omne quod est, eo ipso quia est 2000, potest esse; non autem omne quod est, potnit esse, antequam esset 2001. Cum ergo quæra utrum ille qui nihil vult, possit velle, quæro potestatem ante voluntatem, qua se possit movere ad voluntatem. Tu vero, cum respondes quia si vult potest, dicis potestatem quæ fit eum ipsa voluntate. Necesse enim est si vult, ut possit velle. Disc. Scio duas esse potestates : unam, quæ nondum est in re; alteram, quæ jam est in re. Sed et hoc non possum nescire, quia quidquid ita potest esse ut jam sit, si aliquando non fuit, potnit prius esse. Si enim non potuisset, nunquam esset. Bene ergo æstimo me respondisse, quia qui ideo potest velle, quia jam vult, necesse est eum prius potuisse, quam vellet. Mag. Putas quia quod nihil est, omnino nihil habet; et ideo nullam habet potestatem, et sine potestate omnino nihil potest. Disc. Hoc non possum negare. MAG. Æstimo quia mundus, antequam fieret, nihil erat. Disc. Verum dicis. Mag. Ergo omnino Bihil potuit, autequam esset. Disc. Ita sequitur. Mac. Non ergo potuit esse, antequam esset. Disc. Et ego dico: Si non potuit esse, impossibile fuit nt esset aliquando. Mac. Et possibile, et impossibile crat, antequam esset : et quidem in cujus potestate non erat ut esset, erat impossibile; sed Deo, in cujus potestate erat ut fieret possibile erat; quia ergo Deus prius mandum potuit facere 2003 quam ficret, ideo est mundus; non quia ipse mundus prius potuit esse. Disc. Rationi non, possum contradicere; sed usus loquendi non consentit. Mag. Non est mirum.

## VARLE LECTIONES.

1990 Cum hoc non sit mss. cum hæc non sit 1991 Non visus, vel mss. non vero visus, vel 1998 Et quod significat, est mss. et edit. Ven. et quod significatur, est 1993 Nam et hoc quod proprie non dicitur; non de eo mss. nam hoc, et quod proprie non dicuntur: nisi de co 1994 Quod est aliquid dicitur, et cum ita dicitur, sicut modo dixi, non dicitur, eo quod sit aliquid, sed quasi aliquid dicitur mss. Quod est aliquid, et cum ita dicuntur, sicut modo dixi, non dicuntur de eo quod sit aliquid; sed quod quasi aliquid dicitur 1998 Enodare mss. Vict. enucleare 1996 Longe mss. longius 1997 Uno intuitu mss. Cister. uno contuitu 1998 Quæ sufficiant mss. quæ sufficiant 1999 De voluntate et mss. de volente et 1900 Et ipso quod est mss. co ipso quia est 2001 Antequam esset mss. Cister. priusquam esset 1902 Mundum facere poterat prius mss. prins mundum potnit facere

Multa namque in communi locutione dicuntur im- A cujus commodi ad volendum aliquid, nisi qui prius proprie; sed cum oportet 2003 medullam veritatis inquirere, necesse est improprietatem perturbantem, quantum res expetit et possibile est, secernere. Ex qua improprietate loquendi fit ut sæpissime dicamus rem posse, non quod illa possit, sed quoniam alia res potest; et rem, quæ potest, non posse, quoniam alia res non potest : ut, si dico : Liber potest a me scrib., utique liber nihil potest, sed ego possum scribere librum. Et cum dicimus: Iste non potest vinci ab illo, non aliud intelligimus quam ille non potest vincere istum. Hinc est quod dicimus Deum non posse aliquid sibi adversum, aut perversum; quoniam sic est potens in beatitudine et justitia, imo quoniam beatitudo et justitia non sunt illo diversa, no ut nulla res possit quod noceat 2004 summo bono: ideo namque non potest 2005 corrumpi vel mentiri. Ita ergo quidquid non est, antequam sit sua potestate esse nun potest; sed, si potest alia res facere ut sit, hoc modo aliena potestate potest esse. Quamvis autem pluribus modis dividi possit potentia vel impotentia, hoc tantum nunc tibi sufficiat quia multa dicuntur posse non sua, sed aliena potestate; et multa non posse non sua, sed 2006 aliena impotentia. De propria igitur potestate loquor, cum quæro de angelo, quem novum posnimus fieri, et hactenus jam esse factum, ut jam aptus 2007 sit ad habendam voluntatem, sed nihil adhuc velit; an ipse possit per se velle aliquid et de ipsa mihi responde. Disc. Si jam sie aptus 2008 est ad voluntatem ut nihil illi aliud desit quam velle, non video cur per se non possit : quicunque enim aptus est ad videndum, et clausis oculis in luce positus nihil videt, potest tamen videre 2009 per se : quare ergo non volens similiter 2010 non velit per se, sicut non videns potest per se videre? Mac. Quia ille non videns habet visum et voluntatem, qua potest movere visum; nunc vero de 2011 illo, qui nullam nabet volantatem, loquimur. Quare, responde mihi, si qua res seipsam movet de non velle ad velle, utrum sic ipsa 2012 velit movere. 68 Disc. Si dixero quia moveatur non volens, consequens erit ut non a se sed ab alio moveatur, nisi forte si quis subito claudit oculos ad ictum venientem, aut si cogitur quis aliquo incommodo, ut velit quod prius non volebat. Nescio enim an tune 2013 prius se velit movere ad D hanc voluntatem. Mac. Nullus cogitur vel timore vel sensu alicujus incommodi, nec attrahitur amore ali-

habet naturalem voluntatem vitandi incommodum aut habendi commodum; quia voluntate se movet ad alias voluntates. Disc. Negare nequeo. Mac. Dic ergo quia quidquid se movet ad volendum, prius se vult ita movere. Disc. Ita est. Mac. Quod ergo nihil vult, nullo modo potest se movere ad volendum. Disc. Non possum contradicere. Mac. Restat igitur ut ille angelus, qui jam aptus factus est ad habendam voluntatem, sed tamen nihil vult, non possit habere primam voluntatem a se. Disc. Necesse est fateri me quia nihil potest per se velle, qui nihil vult. Mag. Beatus autem non potest esse, si non vult beatitudinem. Dico autem nunc 2014 beatitudinem, non beatitudinem cum justitia, sed quam volunt omnes, sed unum bonum, sie est omnipotens in simplici bo- B etiam injusti. Omnes quippe volunt bene sibi esse. Excepto namque hoc, quod omnis natura bona dicitur; duo bona et duo his 2018 contraria mala usu dicuntur: unum bonum est, quod 2016 dicitur justitia, cui contrarium malum 2017 est, injustitia; alterum bonum est, quod mihi videtur posse dici commodum; et huic malum opponitur incommodum. Sed justitiam quidem non omnes volunt, neque omnes fugiunt injustitiam; commodum vero non solum omnis rationalis natura, sed et omne 2018 quod sentire potest, vult; et vitat incommodem. Nam nullas vult, nisi quod aliquo modo putat sibi commodum. lloc igitur modo, bene sibi esse omnes volunt, et male sibi esse nolunt. De hac beatitudine nunc dico, quia 2019 nullus potest esse beatus qui non vult beatitudinem. Nullus namque beatus, potest esse aut habendo quod non vult, aut non habendo quod vult. Disc. Non est negandum. Mag. Nec beatus esse aenet 9020 qui non vult justitiam. Disc. Nec hoc minus concedendum.

#### CAPUT XIII.

Quod accepta sola voluntate beatitudinis, nec alind posset velle, nec illam non velle; et quidquid vellet 2021, non esset justa vel injusta voluntas.

Mag. Dicamus ergo Deum illi dare primum solam beatitudinis voluntatem, et videamus an idcirco quia accepit aliquam voluntatem, jam ipse se pos-. sit movere ad volendum aliud quam quod accepit velle. Disc. Prosequere quod incoepisti: ego enim paratus sum intelligere. Mag. Constat quia nondum vult aliud quam beatitudinem; quia non aliud accepit velle. Disc. Veruni est 2022. Mag. Quæro ergo a te an possit se movere ad aliud volendum. Disc.

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>2003</sup> Sed tamen oportet mss. sed cum oportet. <sup>2004</sup> Quæ noceat mss. quod noceat <sup>2008</sup> Ideo non potest mss. ideo namque non potest <sup>2006</sup> Non posse sua sed mss. Vict. S. Mich. non posse non sua sed <sup>2007</sup> Ut et aptus jam mss. Vict. ut aptus ms. Cister. ut jam aptus <sup>2008</sup> Si jam sit aptus mss. si jam sie aptus <sup>2009</sup> Potest tamen videre mss. Vict. omit. tamen <sup>2010</sup> Non volens simpliciter mss. non volens similiter <sup>2011</sup> Nos vero de mss. nunc vero de <sup>2012</sup> Ut sie ipsa mss. utrum sic ipsa <sup>2013</sup> Enim tunc mss. enim an tunc <sup>2014</sup> Dico enim nunc mss. Vict. Gem. Bec. Corb. Dico autem nunc <sup>2018</sup> Dividitar in duo bona et duo his mss. dicitur. Duo bona, <sup>2016</sup> Dividitar in duo bona et duo his mss. dicitur. Duo bona, et duo his 2016 Boaum, et quod mss. bonum est quod 2017 Contrarium malum mss. contrarium est malum 2018 Sed et omne mss. Cister. sed etiam omne 2019 Nunc dico quia mss. Cister. non dico quia 2020 Beatus esse potest mss. beatus esse debet 2021 Quidquid vellet ms. Vict. 9 quidquid non vellet 2022 M. Constat quia nondum aliud accepit velle. D. Unde est mss. M. Constat quia nondum vult aliud quam beatitudinem, quia non aliud accepit velle. D. verum est

Nequeo videre quomodo se moveat ad volendum A tantum velle posnimus. Disc. Ita est. Mac. Si ergo aliud quam beatitudinem, qui aliud non 2023 vult. Nam si vult se movere ad aliud volendum, vult ntique alind 2024. Mag. Sieut ergo, nulla voluntate adhuc data, nihil poterat per se velle 1025, ita, sola voluntate heatitudinis accepta, nullam aliam a se potest habere voluntatem. Disc. Ita est. Mag. Nonne si putat prodesse aliquid ad adipiscendam beatitudinem, potest se movere ad volendum illud? Disc. Dubito quid respondeam, nam si non potest, non v.deo quomodo velit 1016 beatitudinem qui non potest velle quo se adipisci posse beatitudinen: putat; si vero potest, non intelligo quomodo non possit velle aliud. Mac. Qui vult aliquid non propter rem quam videtar velle, sed propter aliud, quid proprie judic indus est velle? an aliud quod dicitur velle, an B illud propter quod vult? Disc. Illud utique 2027, propter quod vult, videtur 1028 velle. Mac. Qui ergo vult aliquid propter beatitudinem, non aliud vult quam beatitudinem: quare potest et quod putat prodesse ad beatitudinem, et solam beatitudinem velle. Disc. Satis est planum. Mag. Quæro adhue an accepta hac sola voluntate possit non velle beatitudinem. Disc. Non potest utrumque simul et velle, et non velle. MAG. Verum est. Sed non hoc quæro, sed quæro an possit deserere hanc voluntatem, et movere se de velle ad non velle beatitudinem? Disc. Siquidem hoc facit nolens, non ipse facit; si vero volens 2029, aliud vult quam beatitudinem; sed non vult aliud; quare manifestum puto quia nullatenus potest per se non velle id quod solum 2030 aecepit velle. Mag. Bene intelligis. Sed responde mihi adhuc: Si potest non velle 2031 beatitudinem, quanto majorem cam intelliget qui nihil nisi beatitudinem vult et non potest non velle 2028 beatitudinem? Disc. Si non tanto magis vellet beatitudinem quanto meliorem ac majorem illam putaret, aut omnino non vellet beatitudinem 2023, aut vellet aliquid aliud propter quod meliorem nollet; sed dicimus quia illam vult, et non aliud. Mac. Vult ergo esse beatus quanto altius hoc esse posse cognoscit. Disc. Procul dubio vnlt. Mag. Ergo vult similis esse Deo. Disc. Nihil apertius. Mag. Quid tibi videtur? an esset injusta voluntas, si hoc modo similis vellet esse Deo? Disc. Nec justam volo dicere, quia vellet quod non conveniret; nec injustam, quia ex necessitate vellet. Mag. At eum qui vult beatitudinem solam, commoda

ille 2038, qui nihil vellet nisi commoda, non posset habere majora et veriora, velletne minora quibuscunque uti posset? Disc. Imo non posset non velle quamlibet infima, si majora 1030 non posset. Mac. Nonne, cum vellet commoda infima et immunda, quibus irrationabilia animalia delectantur, esset eadem voluntas injusta et vituperabilis? Disc. Quomodo injusta aut reprehendenda voluntas esset; quia vellet, quod non posse non velle accepisset 2037? Mag. Voluntatem tamen ipsam, sive cum vult summa commoda, sive cum vult infima, constat esse opus et donum Dei, sient est vita ant sensibilitas, et non esse in ca 2038 justitiam sive injustitiam. Disc. Non est dubium. Mag. Ergo in quantum essentia est bonum, aliquid est; quantum vero ad justitiam pertinet sive injustitiam, nec bona nec mala est. Disc. Nihil clarius. Mag. Sed non debet esse beatus, si non habet justam voluntatem; imo non potest perfecte nec laudabiliter esse beatus, qui vult quod nec potest, nec debet esse. Disc. Multum patet.

#### CAPUT XIV.

Quod similiter sit, si sola accepta est voluntas rectitudinis: et idcirco utramque voluntatem accepit simul nt et justus 1039, et ut beatus esset.

Mag. Consideremus ergo de justitiæ voluntate. Si daretur eidem angelo velle solum quod eum velle conveniret, an posset aliud velle; aut si posset 2040 non velle per se, quod accepisset velle? Disc. Omnino quod vidimus in voluntate beatitudinis, necesse est in hac quoque voluntate evenire. Mag. Ergo noc justam, nec injustam haberet voluntatem. Sicut enim ibi non esset voluntas injusta, si vellet inconvenientia. Quoniam hoc non posset non velle; ita hic si vellet inconvenientia, non ideirco 2041 esset justa voluntas; quoniam sic hoc accepisset, nt non posset aliter velle. Disc. Ita est. Mag. Quoniam ergo nee solummodo 2042 volendo beatitudinem, nec solummodo volendo 69 quod convenit, cum ex necessitate sic velit, justus vel injustus potest appellari; nec potest nec debet esse beatus nisi velit, et nisi juste velit: necesse est ut sic faciat Deus utramque voluntatem in illo convenire, ut et beatus esse velit, et juste velit : quatenus 2043 addita justitia sic temperet voluntatem beatitudinis, et resecet voluntatis excessum, et excedendi non amputet potestatem, ut, cum per hoc quia volet 2044 beatus esse, modum pos-

#### VARLE LECTIONES.

2024 Vult utique aliud ms. Cister. omit. utique 2025 Nihil poterat \*0\*3 Quia aliud non mss. qui aliud non se velle mss. Nihil poterat per se velle 2020 Quod velit mss. quomodo velit 2027 Illud itaque mss. illud ntique 2028 Quod vult videtur mss. quod videtur 2029 Si vero volens, aliud vult mss. Vict. 9 si vero facit volens, vult aliud 2030 Ad quod solum mss. id quod solum 2031 Si non potest non velle mss. Vict. Gister. S. Mich. si potest non velle 2032 Non potest nisi velle mss. non potest non velle 2033 Omnino si vellet beatitudinem, ant vellet aliud mss. omnino non vellet beatitudinem, aut vellet aliquid aliud 2034 An esset justa mss. an esset injusta 2035 Posuimus si ergo ille mss. posuimus D. Ita est. M. Si ergo ille 2033 Nec vellet qualibet infima, sic majora mss. non velle quantibet infima, si majora 2037 Non posse velle accepisset mss. non posse non velle accepisset 2038 Aut non esse in eo mss. et non esse in ea ms. Cister. et non esse in eo 2039 Et nt justus mss. ut et justus 2040 Aut si non posset mss. aut si posset 2041 Inconvenientia, nec ideireo mss. inconvenientia, quoniam hoc non posset non velle, mss. aut si posset 2031 Inconvenientia, nec ideireo mss. inconvenientia, quoniam hoc non posset non velle, ita hic si vellet convenientia, non ideireo 2042 Aliter velle. Quoniam ergo nec solummodo mss. aliter velle D. Ita est. M. Quoniam ergo solummodo 2043 Esse velit. Quatenus mss. esse velit, et juste velit, quatenus 2011 Per hoc quod volet mss. per hoc quia volet

sit excedere; per hoc quia juste volet 2045, non velit A quando habuisse et semper habere ut habeat tam excedere : et sic justatu habens beatitudinis voluntatem, possit et debeat esse beatus : qui non volendo quod non debet ve'le, cum tamen possit, mereatur ut quod velle non debet, nunquam velle possit; et semper tenendo justitiam per moderatam voluntatem nullo modo indigeat; ant si desenuerit justitiam per immoderatam voluntatem, omni modo indigeat 2046. Disc. Nihil convenientius cogitari potest.

Mag. Bene consideras : sed adde huic time sententiæ, quia quanto natura, quæ hoc habuit 2027 et debet, monstratur laudabilior, tanto persona, quæ non habet quod debet, convincitur vituperabilior. Disc. Vehementer assentio. Mag. Discernere mihi bene, quid ibi monstret 2058 naturam laudabilem, et quid faciat personam vituperabilem. Disc. Habuisse vel debere monstrat naturalem dignitatem, et uon habere facit personalem inhonestatem. Debere enim 2059, factum est ab eo qui dedit; non habere vero, factum est ab ipso 2060 qui descruit.

# CAPUT XV [al., XIV]. Quod justi ia sit aliquid.

Mag. An putas aliquid 2047 esse quod additum erdem voluntati temperat illam 2048, ne plus velit 2019 quam velle oportet, et expedit? Disc. Nullus intell gens, nihil hoc esse putabit. Mag. Hoc, satis credo, animadvertis non alind esse quam justitiam. Disc. Nihil aliud eogitari potest. Mac. Certum est igitur justitiam esse aliquid. Disc. Imo valde aliquid bonum. Mag. Antequam accineret justitiam hanc, voluntas illa debebat velle et non velle secundum justitiam? Disc. Non debebat quod ideo non habebat 2050, quia non acceperat. Mag. Postquam autem accepit 2081 : non dubitas debere, nisi aliqua violentia amittat? Di c. Semper eam huic debito alligatam puto, sive teneat quod accepit sive sponte deserat. Mag. Recte judicas 2082. Sed quid, si voluntas eadem justitiam tam utiliter et tam sapienter additam sibi, nulla indigentia et nulla violentia cogente, deserat, utendo sponte sua potestate, id est plus volendo quam debeat? An remanebit aliquid aliud cum ipsa voluntate, quam quod prius 'considerabamus ante additan entum justitiæ? Disc. Quoniam 2053 nihil aliud est additum quam justitia, separata justitia nihil alind certum est remanere quam quod prins erat, nisi quia debitricem fecit eam accepta justitia, et quasi quædam pulchra vestigia sui reliquit derelicta cadem justitia. Eo enim ipso, quo debitrix justitiæ permanet, monstrafur honestate justitiæ fuisse decorata. Sed et hoc satis justum est, ut quod semel accepit justitiam, eam semper debeat 2054, nisi violenter amiserit. Et D certe multum dignior natura probatur, quæ vel ali-

honestum bonum convincitur 2055, quam quæ hoc 2006 ipsum non habere nec debere aliquando cognoscitur. Mag. Bene consideras : sed adde huic tme sententiæ, quia quanto natura, quæ hoc habuit 2027 et debet, monstratur laudabilior, tanto persona, quæ non habet quod debet, convincitur vituperabilior. Disc. Vehementer assentio. Mag. Discernere mihi bene, quid ibi monstret 2058 naturam laudabilem, et quid faciat personam vituperabilem. Disc. Habuisse vel debere monstrat naturalem dignitatem, et non habere facit personalem inhonestatem. Debere enim 2059, factum est ab eo qui dedit; non habere vero, factum est ab ipso 2060 qui deseruit. ldeo namque debet, qui accepit; ideo vero non ha-B bet, quia deseruit 2061. MAG. Non ergo reprehendis 2062 in ipsa voluntate, quæ non stetit in justilia, dehere justitiam; sed non habere justitiam. Disc. Omnino nihil aliud ibi reprehendo quam absentiam justitiæ, sive non habere justitiam. Nam, sieut jam dixi, debere, decorat 2063; non habere vero, deturpat; et quo magis illud decet, eo magis istud dedecet : imo, non ob aliud voluntatem illam deturpat ex propria culpa non habere, quam quia illam decorat ex bonitate dantis debere habere 2064. Mag. Nonne jani voluntatem ipsam, quæ non habet justitiam, quani debet habere, judicas injustam, et in illa esse injustitiam? Disc. Quis non ita judicet? Mag. Si non esset injusta, nec esset in illa injustitia; puto quia nihil in ea reprehenderes. Disc. Nihil omnino. Mag. C Ergo nihil aliud in ea reprehendis quam injustitiam. et quia injusta est. Disc. Non possum aliud quidquam in ea reprehendere. Mac. Si ergo nihil aliud ibi reprehendis quam absentiam injustitiæ, et illam non habere justitiam, sient paulo ante dixisti; et iterum verum est quia nihil aliud reprehendis in ea, quam in illa esse injustitiam, sive illam esse injustam; palam est quia non aliud in illa est injustitia aut esse injustam, quam absentia justitiæ aut non habere justitiam. Disc. Nullo modo possunt hæe esse diversa. Mac. Sicut igitur absentia justitiæ et non habere justitiam, nullam essentiam habet 2060, ita injustitia, et esse injustum, nullum habet esse <sup>2066</sup>, et ideirco non est aliquid, sed nihil. Disc. Non est consequentius aliquid. Mag. Memento etiam jam constare quia recedente justitia, excepto debito justitiæ, nihil aliud illi remansit 2067 quam quod ha-

#### VARIÆ LECTIONES.

2016 Per hoc quod juste volet, nonvolet mss. pec hoc quia juste volet, non velit 2016 Omnino indigeat mss. Vict. Gem Bec. Corb. omni modo indigeat 2017 M. An putas aliquid, etc. hic incipit caput 15. in mss. 2018 Temperet illam mss. Vict. temperat illam 2019 Ne plus velit ms. Vict. 3 nec plus velit 2030 Ideo non debebat mss. ideo non habebat 2011 Postquam autem non accepit mss. postquam autem accepit 2052 Recte asseris mss. Vict. Cister. Recte judicas 2053 Justitiæ? Quoniam mss. justitiæ. D. Quoniam 2054 Justitiam, servare eam semper debeat mss. Cister. Gem. Bec. Corb. omitt. servare 2055 Communiter mss. convincentur mss. S. Mich. convinceretur 2056 Quam quia hoc mss. quam quæ hoc 2057 Habuit, quod dehet mss. habuit et debet 2058 quid tibi monstret mss. quid tibi monstret 2039 Habere enim mss. debere enim 2060 Non habare, factum ab ipso mss. non habere vero, factum est ab ipso 2061 Quia desernit mss. Vict. Cister. quia dereliquit 2062 Reprehendas in mss. reprehendis in 2063 Habere decorat mss. dehere decorat 2064 Dantis habere dehere mss. Gem. Bec. Corb. Vict. dantis debere habere 2065 Essentiam habent mss. Gem. Bec. Corb. Vict. essentia habet 2066 Nullum habent esse ms. Cister. nullum habet esse 2067 Ibi remansit mss. sili remansit

hebat ante susceptam justitiam. Disc. Constat utique. A Mag. At injusta non erat, nec injustitiam habebat, antequam haberet justitiam. Disc. Non. Mag. Ergo, aut recedente justitia 2068, non est in illa injustitia, nec est injusta; aut nihil est injustitia, vel esse injustum. Disc. Non potest videri aliquid magis necessarium. Mag. At injustitiam illam habere, et esse injustam, post desertam justitiam concessisti. Disc. Inno non possum non videre. Mag. Nihil igitur est injustitia, vel esse injustum. Disc. Credentem me fecisti seire quod nesciens credebam.

# CAPUT XVI.

Quod injustitia non sit 1069, nisi absentia debitw justitiw.

Mag. Æstimo te jam cognoscere, cum 2070 injustitia non sit aliud quam absentia justitiæ, nec inju-B stum esse aliud quam non habere justitiam, cur non ante datam, sed post derelictam justitiam, eadem absentia justitiæ vocetur injustitia, et non habere justitiam, sit injustum esse, et sit utrumque reprehensibile: non enim propter aliud, nisi quia non dedecet abesse justitiam, nisi ubi debet esse. Sicut enim virum, qui nondum debet habere barbam, non dedecet non habere, cum vero jam debet habere, indecorum est non habere, ita naturam, quæ non debet habere justitiam, non deformat non habere; illam vero, quæ habere dehet, dehonestat non habere : et quanto magis debere habere 2071, virilem ostendit naturam 2072, tanto magis non habere, fædat virilem figuram. Disc. Sufficienter video injustitiam non esse, C nisi absentiam justitiæ, ubi debet esse justitia.

CAPUT XVII [al., XVI].

Cur desertor angelus non possit redire ad justitiam.

Mag. Cum posuimus 2073 solam voluntatem beatitudinis præfato angelo dari 2074, vidimus eum nihil potuisse 70 velle aliud. Disc. Aperte vidimus quod dicis. Mag. An modo, derelicta justitia et remanente illa sola 2075 voluntate, quæ prius fuerat, beatitudinis, potest idem desertor ad voluntatem justitiæ redire per se ad quam non potuit, antequam daretur, venire? Disc. Sed modo multo minus: tunc enim conditione naturæ non poterat habere; nune vero merito quoque culpæ non debet habere. Mag. Nullo ergo modo potest habere justitiam a se, cum non habet justitiam; quia nec antequam eam accipiat 2076, nec postquam eam deseruit 2077. Disc. Non debet aliquid habere a se.

# CAPUT XVIII [al., XVII].

Quomodo malus angelus se fecit injustum, et bouns se justum: et quod malus sic debet Deo gratias pro bonis, quæ accepit, et deseruit; sieut bonus, qui servaeit accepta.

Mag. Nonne aliquo modo 2078, vel cum haberet 1079, potuit ipse sibi dare justitiam? Disc. Quomodo potuisset? Mac. Pluribus modis dicimur facere: dicimur enim facere aliquid, cum esse facimus rem; et eum facere possumus ut non sit, et non facimus. Hoc itaque modo potuit ipse sibi dare justitiam, quia potuit sibi auferre eam, et potuit non auferre : quomodo ille, qui stetit in veritate in qua factus est, non fecit, cum potuit, at eam non haberet; et ita eam ipse sibi dedit, et totum hoc a Deo accepit : ab eo enim acceperunt ambo 2080 habere, et posse tenere, et posse desercre. Hoc ultimum ideo Deus dedit ut possent sibi dare aliquo modo justitiam. Si enim nullo modo eam sibi possent auferre, nullo modo possent sibi dare. Qui ergo hoc modo sibi dedit eam, hoc ipsum a Deo accipit ut sibi eam daret 2081. Disc. Video quia non auferendo potnerunt sibi dare justitiam; sed alter sibi dedit, alter sibi abstulit. Mag. Vides ergo Deo parem eos debere gratiam 2082, quantum ad 2083 bonitatem ipsius, nec diabolu:n ideo minus debere Deo reddere, quod Dei est; quia sibi abstulit quod Deus dedit, et noluit accipere quod Deus obtulit. Disc. Video. Mag. Semper igitur debet Deo gratias agere malus angelus pro beatitudine quam sibi abstulit; sieut bonus pro ea quam sibi ipse dedit. Disc. Verissimum est. Mag. Æstimo quia animadvertis Deum nullo modo posse facere injustum, nisi injustum non faciendo justum, cum possit 2084. Nam ante acceptam justitiam nullus est justus, vel injustus; et nullus post acceptam justitiam sit injustus, nisi sponte deserta justitia. Sicut ergo bonus angelus fecit se justum, non anferendo sibi justitiam, eum potuit, ita Deus malum angelum facit injustum 2085, non reddendo ei justitiam, cum possit. Disc. Facile eognoscitur.

#### CAPUT XIX.

Quod voluntas, in quantum est, bonum sit; et nulla ves malum sit 2086.

Mag. Redeamus ad considerationem voluntatis; et reminiscamur quod consideramus, voluntatem seilicet beatitudinis, quidquid velit, non esse malum, sed esse bonum aliquod 2087, antequam acci-

#### VARIÆ LECTIONES.

titia non sit 2070 Etiam te cognoscere jam, quod cum mss. Vict. Gem. Bec. Corb. te jam cognos cere cum justitia 2071 Debet habere mss. Vict. Gem. Bec. Corb. te jam cognos cere cum justitia 2071 Debet habere mss. Vict. Gem. Bec. Corb. debere habere 2072 Virilem ostendit naturam ms. Vict. 9 virilis ostendit natura posuimus, etc. hie incipit caput 47. 2074 Angelo dare mss. et edit. Goth. Angelo dari 2075 Illa solum mss. illa sola 2076 Eam accepit. mss. accipiat 2077 Eam deserit mss. omit. eam 2078 Nonne aliquo modo, etc. in mss. hie incipit caput 18. 2079 Cum ipse haberet ms. Cister. omit. ipse 2080 Acceperant ambo mss. et edit. Goth. acceperunt ambo 2081 In mss. continuatur præcedens caput 2082 Eos habere gratiam mss. et edit. Goth. eos debere gratiam 2083 Quantum ad ms. S. Mich. quantum ad 2083 Deus injustum facit, quando non facit justum, quem justum facere potest. mss. et edit. Goth. omit. hæc omnia 2085 Malum angelum, angelum facit injustum mss. Vict. Bec. Gem. Gorb. malum angelum facit injustum 2086 In quantum sit, bonum est, et nulla res mala sit mss. in quantum est, bonum sit, et nulla res malum sit 2087 Esse bonum aliquid

piat Justitiam. Unde consequitur quia cum descrit A consensit? Disc. Nihil hie repugnare 1099 videtur veacceptam justitiam (si eadem essentia est, quæ prius erat) bonum est aliquod 2088, quantum ad hoc quod est; quantum vero ad hoe quia justitia quæ fuit in illa, non est, dicitur mala et injusta. Nam si velle Den similem esse, malum esset, Filius Dei non vellet similis esse Patri: ant velle quaslibet infimas voluptates, esset malum; mala diceretur voluntas brutorum animalium. Sed nec voluntas Filii Dei est mala, quia est justa; nee voluntas irrationalis mala dicitur, quia non est injusta. Unde sequitur nullam voluntatem esse malum, sed esse bonum in quantum est, quia opus Dei est; nec nisi in quantum est injusta, malam esse 1089 : et quoniam nulla res mala dicitur, nisi mala voluntas, aut propter malam voluntatem, ut malus homo, et mala actio: nihil est apertius B quam nullam rem esse malum 2090, nec alind esse malum quam absentiam justitiæ derelictæ in voluntate, aut in aliqua re propter malam voluntatem.

#### CAPUT XX.

Quomodo Deus faciat malas et voluntates 2091 et actiones : el quomodo accipiantur ab eo.

Disc. Sie tua disputatio veris, et necessariis apertisque rationibus concatenatur ut nulla ratione, quod dicis, dissolvi posse videam : nisi quia video aliquid 2092 consequi, quod nec dici debere 2093 credo, nec quomodo non sit 2094 si vera sunt quæ dicis, non video. Nam si velle esse similem Deo, non nihil, nec malum, sed quoddam bonum est; nonnisi ab eo, a quo est omne quod est 2090, haberi potuit. Si ergo angelus non habuit quod non accepit, quod habuit, C ab illo accepit a quo habuit. Quid autem ab illo accepit, quod ille non dedit? Quare se habuit velle esse similem Deo, ideo habuit, quia Dens dedit. MAG. Quid mirum, si quemadmodum Deus dicitur inducere 2096 in tentationem, quando non liberat ab ea 2097, ita fatemur eum dare voluntatem malam, non prohibendo eam eum potest : præsertim, emn potestas volendi quidlibet 2098 nonnisi ab illo sit? Disc. Hoe modo non videtur esse inconveniens. Mag. Si ergo datio non est sine acceptione: quemadmodum non inusitate dicitur dare, et qui sponte concedit, et qui non approbando permittit, ita non incongrue accipere dicitur, et qui concessa suscipit, et qui illicita præsumit. Disc. Nec incongruum, nec inusitatum mihi videtur quod dicis. Mag. Quid ergo dici- D mus contra veritatem, si dicimus cum diabolus voluit quod non debuit, hoc illum et a Deo accepisse, quia Deus permisit; et non accepisse, quia ille non

ritati. Mac. Cum igitur diabolus convertit volunta-1em ad quod non debuit, et ipsum velle, et ipsa conversio fuit aliquid; et tamen nonnisi a Deo et de Dei voluutate aliquid habuit, quoniem nee velle aliquid, nec movere potuit voluntatem, nisi illo permittente, qui fecit omnes 2100 naturas substantiales et aecidentales, universales et individuas 2101. In quantum enim voluntas, et conversio, sive motus voluntatis est aliquid, bonum est, et Dei est; in quantum vero justitia caret, sine qua esse non debet, non simpliciter malum, sed aliquid malum est : et quod malum est, non Dei, sed volentis, sive moventis voluntatem 2102 est. Simplex quippe malum, est injustitia; quoniam non est aliud quam malum, quod nihil est. Aliquid vero 2103 malum est natura, in qua est injustitia, quia est aliquid et aliud quam injustitia, quæ malum et nihil est. Quare quod aliquid est, a Deo fit, et Dei est; quod vero nihil est, id est malum, ab injusto fit, et ejus est. Disc. Quod quidem Deus naturas rerum omnium faciat, fatendum est; quod vero singulas actiones perversarum voluntatum, velut ipsum pravum motum voluntatis, quo ipsa mala voluntas se movet, faciat, quis concedat? MAG. Quid mirum, si dicinius Deum facere singulas actiones, quæ fiunt mala voluntate, eum fateamur 2104 eum facere singulas substantias, quæ fiunt injusta voluntate et inhonesta actione? Disc. Non habeo quid contradicam: quippe nec negare possum vere aliquid esse 2105 quamlibet actionem; nec fateri volo non fieri a Deo, quod vere aliquam habet essentiam. Neque ista tua ratio ullo modo accusat Deum, aut excusat diabolum? sed omnino Deum 71 excusat, et diabolum accusat. Sed vellem seire utrum idem desertor augelus ista de se præsciverit.

# CAPUT XXI.

Quod malus angelus non potuit præscire se casurum

Mag. Cum quieris utrum ille angelus, qui non stetit in veritate, præseiverit se esse casurum 2106, discernendum est de qua scientia dicas. Nam si de illa scientia quæritur, quæ non est nisi 2107 cum certa ratione aliquid intelligitur, omnino respondeo non posse sciri 2108 quod potest non esse. Quod enim non esse potest esse nequaquam certa potest colligi ratione. Quapropter constat illum nullatenus potuisse præseire easum suum, quem necesse non erat esse futurum 2109. Ponamus enim non fuisse futurum casum illum; an itaque putas præsciri potuisse, si fu-

#### VARIÆ LECTIONES.

2088 Erat bonum aliquod. mss. erat, honum est aliquid 2089 Injusta malum esse mss. injusta malam esse 2090 Esse malam mss. esse malum 2091 Malas voluntates mss. malas et voluntates 2092 Video aliud mss. 2090 Esse malam mss. esse malum video al quid 2 2093 Nec dici debere mss. S. Mich. dici non debere 2094 Quomodo non sunt mss. quomodo non sit 2095 Omne bonum, quod est mss. omne quod est 2096 Dicitur inducere mss. Deus dicitur inducere 2097 Liberat de ea mss. liberat ab ea 2098 Volendi qualibet mss. volendi quidlibet 2099 Nihil hoc repugnare mss. nihil hic repugnare 2100 Qui fecit omnes ms. Cistèr. qui facit omnes 2101 Et individuales mss. et individuales 2202 Voluntatem. mss. Vict. Bec. Gem. Corb. et Edit. Goth. voluntatem est. 2103 Aliud vero 2104 Cum fatemur mss. cum fateamur 2105 Vere aliud esse mss. vere alquid esse 2106 Se esse casurum ms. Cister. omit. esse 2107 Qua non nisi mss. quæ non est nisi 2108 Non posse sciri cdit. esse casurum ms. Cister. omit. esse 2107 Qua non nisi mss. quæ non est nisi 2108 Nor Goth. non posse seire 2109 Necesse non erat futurum mss. necesse non erat esse futurum

turns non erat? Disc. Videtur non posse præsciri, A cum præsciencia voluntatem habebat aliquando caquod potest futurum non esse; nec posse non esse futurum, quod præscitur. Sed reminiscor nunc illius famosissimæ quæstionis de præscientia divina et libero arbitrio, quamvis enim tanta auctoritate asseratur, et tanta teneatur utilitate ut nullatenus propter ullam humanam 2110 rationem dubitandum sit divinam præscientiam et liberum arbitrum sibi mvicem consentire, tamen quantum ad rationis considerationem quæ videtur, spectat 2111, insociabiliter videntur dissentire: unde videmus 2112 in hac quæstione nonnullos sie in unam partem vergentes, ut alteram omnino deserant 2113, unda infidelitatis submergente 3114, perire; multos vero, velut contrariis ventis hinc inde contra invicem sustentando quassantibus, perichtari. Cum vero divinam constet \$113 præseientiam esse omnium, quæ finnt libero arbitrio, nec aliquid horum 2116 sit ex necessitate, nihilominus videtur posse non esse futurum, quod præscitur. Mag. Breviter interim hoe responded 2117. Præscientia Dei non proprie dicitur præscientia: cui enim omnia semper sunt præsentia, non habet futurorum præscientiam, sed præsentium scientiam. Cum ergo alia sit ratio de præscientia futuræ, quam de præsentis rei scientia; non est necesse divinam præscientiam, et illam, de qua quærimus, eamdem habere consequentiam. Disc. Assentio. Mag. Redeamus ad illam, quæ erat in manibus, quæstionem. Disc. Placet quod dicis. Sed eo pacto, ut cum de illa, cujus mentionem feci 2118, quæsiero, mihi respondere quod inde Deus tibi dignabitur ostendere, non renuas. Valde namque necessaria est ejus solu- C tio, si jam ab aliquo facta est, aut si fiat: fateor enim nondum alicubi, excepta divina auctoritate, eui indubitanter credo, me legisse rationem, quæ mihi sufficeret ad ejusdem solutionis intellectum. Mac. Cum ad illam veniemus, si forte venerimus, erit sicut Deus dabit. Nunc autem, quoniam supra posita ratione patet apostatam angelum non potnisse præscire ruinam suam, ea præscientia, quam rei necessitas sequitur: accipe adhue aliam rationem, q' æ non solum præscientia, sed et æstimatione aut quairbet suspicione suum enm præsensisse casum excludit. Disc. Hoe exspecto 2119. Mag. Si adhuc in bona voluntate stans præsciebat se casurum, aut volebat ut ita fieret, aut non volebat 2120. Disc. Unum horum necesse est verum esse. Mag. Sed si

dendi ; jam ipsa mala voluntate ceciderat. Disc. Patet quod dieis. Mag. Non itaque volendo cadere, prius seivit se casurum quam cecidit 2121. Disc. Non potest aliquid objici 2122 conclusioni tuæ. Mag. At si 2123 præsciebat se casurum, et nolebat, tantum miser erat dolendo quantum stare volebat. Disc. Negari non potest. Mag. At tanto justion erat quanto magis volebat stare, et quo erat justior, eo debebat esse felicior. Disc. Non 2124 potest negari. MAG. Ergo si nolendo præsciebat se casurum, tanto erat miserior, quanto dehebat esse felicior: quod non convenit. Disc. Ita quidem consequi negare nequeo; sed hoc sæpe non solum sine inconvenientia, sed et laudabiliter et superna gratia fieri cognoscitur : multoties enim ut pauca de incommodis instorum commemorem, quanto quis justion est, tanto majore doloris compassione de alieno casu afficitur. Sæpe etiam 2125 eum, qui majorem habet injustitia constantiam, videmus ab injustis immaniorem pati 2126, persecutionis instantiam. Mac. Non est eadem ratio in hominibus, et in illo angelo. Hominum enim 2127 natura, propter peccatum primi parentis, jam immmerabilium incommodorum facta est passibilis : ex qua passibilitate multis modis gratia nobis operatur incorruptibilitatem. Ille vero, adhuc nullo peccato præcedente, alicujus mali non mernerat 2128, passienem. Disc. Satisfecisti objectioni meæ. Patet enim 2129 quia hæe ipsa ratio sicut separat ab ipso malo angelo sui casus præscientiam ita nihilominus omnem segregat opinionem. Mac. Est et alind quod mihi satis videtur ostendere nullo modo eum suam ante putavisse futuram prævaricationem. Nempe 2130 ant coactam putavisset, aut spontaneam; sed nec ullatenns erat unde se aliquando cogi suspicaretur, nee quandiu volnit in veritate perseverare ullo modo putare potuit se sola voluntate illam deserturum. Supra namque jam monstratum est eum, quandiu rectam voluntatem habuit, in hac ipsa voluntate volnisse perseverare. Quapropter volendo tenere perseveranter, quod tenebat; nullo modo video unde potnisset vel suspicari, nulla alia accedente cansa sola se illud deserturum voluntate. Non nego illum seivisse quia posset mutare voluntatem, quam tenebat; sed dico illum non potuisse putare quia aliquando, omni alia cessante causa, sponte mutaret voluntatem, quam perseveranter tenere volebat.

#### VARIÆ LECTIONES.

edit. Goth. videtur, spectat 2112 Unde videmus ms. Cister. unde et videmus 213 Omn s de scrant et edit. Goth. videtur, spectat mss. omnino deserant 2114 Unde infidelitatis suæ submergente mss. et edit Goth. unda infidelitatis submergente 2115 Cum ergo constet mss. Cister. cum vero constet 2116 Aliud horum mss. aliquid horum submergente 2115 Cum ergo constet mss. Cister. cum vero constet 2116 Anud norum mss. anquid norum mss. anquid norum mss. anquid norum mss. anquid norum mss. see 2117 Respondeho mss. hoc respondeho mss. hoc respondeho mss. hoc expecto 2120 Fieret, ant nolehat mss. fieret aut non volehat quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit 2122 Alind objici mss. aliquid objici 2123 Ac si mss. M. At si 2121 Quam caderet mss. quam cecidit quam caderet mss. qu 2124 Quantum magis stare volebat, et quæ erat justior, co debehat esse fælicior. D. negari non potest. M. Ac tanto justior erat, quanto magis volebat stare; et quo erat justior, eo debebat esse facicior. D. non mss. quantum stare volebat. D. negari non potest. M. At tanto justior erat, quanto magis volebat stare et quo erat justior, co debebat esse fælicior. D. non 2125 Sæpe enim mss. Sæpe etiam 2136 Majorem pati mss. immaniorem pati 2127 Hominis enim mss. hominum enim 2128 Invenerat mss. mernerat 2129 Patet mss. Cister. omit. enim 2130 Nempe ut mss. nempe aut

videt quia nullo modo seire vel putare potnit angelus malus se facturum quod male fecit.

## CAPUT XXII.

Quod scivit se non debere velle hoc anod votendo peccavit; et debere puniri si peccaret.

Sed et hoc volo ut pari'er ostendas, si scivit se non debere velle quod prievaricando voluit. Mag. In hoc dubitare non debes, si supra dieta consideras. Si enim nescisset se non debere velle quod injuste voluit, ignorasset se debere voluntatem tenere quam deseruit. Quapropter nec justus esset tenendo, nec injustus deserendo justitiam, quam nesciisset: imo nec poterat non velle plus quam habebat, si nesciebat se debere esse contentum co quod acceperat. Denique, quia 2131 ita rationalis erat ut nulla re pro- B hiberetur nti ratione, non ignorabat quid deberet vel non deberet velle. Disc. Rationem tuam non video posse infirmari; sed tamen inde mihi videtur quædam oriri quæstio. Si enim sciebat se non debere deserere quod acceperat, utique sciebat nihilominus se dehere puniri, si desereret. Quomodo igitur sponte potnit velle unde miser esset, qui acceperat inseparabiliter velle ut beatus esset 2132.

# CAPUT XXIII.

Quod non debuit scire quia si peccaret, puniretur.

Mag. Sicut certum est quia debere se puniri, si peccaret, ignorare non potuit; ita quia puniretur, si peccaret, seire non debuit. Disc. Quomodo hoc ignoravit, si ita rationalis erat, ut ejus rationalitas C non simpediretur veritatem cognoscere, sient sæpe nostra impeditur, 72 gravante 2133 corruptibili corpore? Mag. Quia rationalis erat, potuit intelligere quia juste, si peccaret, puniretur. Sed, quoniam judicia Dei abyssus multa 2134 (Psal. xxxv, 7), et investigabiles viæ ejus (Rom. x1, 55), nequivit comprehendere an Deus faceret quod juste facere posset. Sed et si quis dicat quia nullatenus credere potuit Deam creaturam suam propter ejus culpam damuaturum, quam tanta sua bonitate fecerat: præsertim, cum nullum exemplum justitiæ uleiscentis injustitiam præcessisset, et certus esset numerum, in quo illi facti erant 2138, qui Deo frui deberent, tanta sapientia esse præstitutum: ut, sieut nihel habebat superfluum, ita si minueretur imperfectus esset; nec tam præclarum opus Dei ex aliqua parte permansurum imperfectum; nec ulla ratione seire posset si homo jam factus erat, Deum humanam naturam pro angelica, aut angelicam pro humana, si caderet, substituturum : sed potius unamquamque in id, ad quod facta erat, pro se, non pro alia resti-

Disc. Qui diligenter intelligit quod dicis, patenter A tuturum 2136, aut si factus nondum homo erat', multo minus putare posset ad subtitutionem alterius naturæ illum esse faciendum. Si, inquam, aliquis hoc dicat, quæ inconvenientia inest? Disc. Milai quidem videtur magis convenientia quam inconvenientia. Mag. Redeamus 2137 ad hoc quad dixeram, illum scilicet, hanc non debuisse habere scientiam. Si enim scivisset, non posset volens et habens beatitudinem sponte velle unde miser esset : quare non esset justus, non volendo quod non deberet, quoniam non po-set veile. Sed et hac ratione considera utrum seire, quod quæris, debuerit: nam si sciisset, aut peccasset, aut non? Disc. Unum horum esset. Mag. Si prævisa tanta pæna, nulla indigentia et nulla re cogente peccasset; tanto magis puniendus esset. Disc. Ita est. Mag. Non ergo hæc præscientia illi expediebat. Disc. Vere peccaturo non expediebat præseire pænam. Mag. Quod si non peccasset, aut sola bona voluntate non peccasset, aut timore pænæ. Disc. Nihil aliud dici potest. Mac. Sed quoniam non eavisset peccatum solo amore justitiæ, ipso opere monstravit. Disc. Non est dubium. Mag. Si vero timore cavisset, non esset justus.

# CAPUT XXIV [al. XXIII].

Quod etiam bonus angelus hoc scire non debuit.

Disc. Palam est 2:38 nullo modo cum debuisse scire indictam sibi 2129 pænam sunm secuturam peccatum. Sed quoniam et eum 2140 augelum qui stetit, et eum qui non stetit in veritate, pari scientia praditos in prima conditione credimus, non video cur illi negata sit scientia ista, cui tam tenax erit bona voluntas ut sufficeret ad cavendum peccatum. Mag. Non tamen posset, nec deberet contemnere pænam, quam præsciisset. Disc. Sie videtur. Mag. Sient ergo solus amor justitiæ; ita solum odium pænæ sufficeret ad non peccandum. Disc. Nihil planius. Mag. Duas igitur habuisset cansas non peccandi : unam honestam et utilem; alteram non honestam 2151 et inutilem, id est amorem justitiæ et odinm pænæ. Nam non est honestum 2142 solo odio pænie non peccare; et ad non peccandum inutile est odium panæ, ubi solus amor justitiæ sufficit. Disc. Non est quod possim objicere. Mag. Quid ergo? Nonne multo nitidius placet ejus perseverantia, cum illa sola perseverandi causa videtur in illo, quæ utilis est et honesta quia spoutanea, quam si simul sese illa ostenderet, quæ inutilis et inhonesta, quia necessaria intelligitur? 2113 Disc. Sie patet quod dicis, ut quod paulo ante volebam eum scivisse, nunc gaudeam eum nescivisse; quia nunc eamdem cum negare non possumus habere

# VARIÆ LECTIONES.

2131 Denique quia mss. Denique quoniam 2132 Unde beatus esset mss. ut beatus esset 2133 Regnunte mss. gravante 2134 Dei multa mss. Dei abyssus multa 2136 Esset numerus, in quo futuri erant mss. esset in numerum in quo illi facti erant 2136 Restitutum mss. restituturum 2137 Incst? sed redeamus, Redeamus 2138 ete. mss. inest? D. mihi quidem videtur magis convenientia, quam inconvenientia. M. Redeamus Palam est, etc. in mss. hic incipit caput 24 2133 Indictam sibi ms. Cister. inditam sibi 2130 Quoniam eum mss. quoniam et eum 2134 Inhonestam mss. Gem. Bec. non honestam 2132 Non satis honestum est mss. omitt. satis 2113 D. sic patet in mss. continuatur caput 23

scientiam, quam ipso angeli peccantis exemplo A daturus erat Deus eandem scientiam merito perseignorare non potest. Mag. Quod nune uterque scilicet bonns angelus et malus, certus est quia talem culpam talis sequitur pæna; sieut scientia est ambolius diversa, ita est scientiæ causa non eadem, et finis dissimilis. Nam quod ille scit ipso sui experimento, hoe iste didicit solo alterius exemplo : sed ille illo modo \$145, quia non perseveravit; iste alio modo, quia perseveravit.. Quapropter, sicut illi quoniam vituperabiliter non perseveravit, scientia sua est ad contumeliam 2158; ita isti quoniam 2156 perseveravit, scientia sua est 2157 ad gloriam. Si ergo isti 2148 dicitur hoc solo, quia hanc habet scientiam, iam peccare non posse; satis patet quia, sieut gloriosa est scientia quæ ex laudabili perseverantia est comparata; sic ad gloriam est impotentia peccandi, qua ex gloriosa scientia est nata. Quemadmodum ergo malus angelus vituperandus est, quia non potest ad justitiam redire; ita iste laudandus est, quia non potest abire. Sicut enim ille jam redire non potest, quia sola mala voluntate abiit; sic iste jam abire non potest, quia sola hona voluntate permansit. Palam igitur est quia sicut illi non posse recuperare, quod deseruit, est pæna peccati, ita hnic non posse deserere quod tenuit, est præmium justitiæ.

#### CAPUT XXV.

Quod ille etiamsi hoc solo dicitur jam non posse pec-care, quia nunc habet hanc scientiam 2119 ex casu diaboli, tamen illi sit ad gloriam.

Valde pulchra esset hujus scientiæ atque impotentiæ taa ista contemplatio, si quemadmodum asseris, C ideo beno angelo cadem scientia et impotentia, quia perseveravit, contigissent. Non enim cas adeptus esse videtur, quia ipse perseveravit 2150; sed quia desector non perseveravit. Mag. Si ita est ut dicis, gaudere potest bonus angelus de casu apostatæ angeli, utpote cui expediebat ut ille caderet; quoniam a leptus est hanc scientiam, qua nec peccare, nec miser esse amplius possit; non quia ipse bene merui'. sed quia alius male mernit: quæ onmia sunt nimia absurditate plena. Disc. Quanto absurdius videtur, sicut tu mon tras, stanti angelo profuisse casum peccantis; tanto magis necessarium 2181 est ut ostendas istum non ideo adeptum esse scientiam, de qua agitur, quia ille peccavit. Mac. Non debes dice e ideo bonum angelum ad scientiam profecisse hanc, D quia malus peccavit; sed bonum angelum ideo profecisse ad hanc scientiam exemplo cadentis, quia ille peccavit 2182. Si enim neuter peccasset, utrique

verantite, alio modo sine alienjus cadentis exemplo. Nullus enim dicet 2153 Denn non alio modo potnisse angelis suis hanc dare scentiam. Cum ergo ille peccavit, exemplo ejus istum docuit quod docturus erat; non impotentia, quia alio modo non potuit; sed majore potentia, qua de malo honum facere potuit, ut nec malum inordinatum in regno omnipotentis sapientice rermaneret. Disc. Placet mi'li valde quod dicis. Mag. Patet itaque si honus ang lus hoc solo jam receare non posset, quia scit precatum mali angeli pænam secutam esse; quo ta n n hæc impotent'a non illi esset add mminutionem lat dis 2185; sed ad pramium servatæ justitæ. Sed seis quia supra elaruit eum idcirco percare non posse, quoniam merito perseverantize adeo provectus 2185 est, nt jane non videat quid plus velle queat. Disc. Nihil excidit eorum quæ supra, ratione investigante, comperimus, a memoria mea.

# 73 CAPUT XXVI.

Quid horremus 2186 audito nomine ma'i: et quid fa-c.t. 2181 opera, quæ dicitur 2188 irjustitia facere, cum ipsa et malum nihil sit.

Sed cum omnibus quæstionibus meis 'satisfeceris, illud adhuc exspecto aperiri quid sit quod 2189 horremus audito nomine mali; et quid faciat opera, quæ in justitia, quæ malum est, videtur facere, ut, in raptore, in libidinoso cum malum nihil sit. Mag. Breviter tibi respondeo 2160. Malum, quod est justitia, semper nihil est; malum vero, quod est incommoditas, aliquando sine dubio est nihil, ut cæcitas; aliquando est aliquid, ut tristitia et dolor. Et hanc incommoditatem, quæ est aliquid, semper odio habemus. Cum itaque audimus nomea mali; non ma-Inm quod nihil est, timemus; sed nalum quol aliquid est, quod absentiam boni [sequitur, Naminjustitiam et excitatem, que malum et nihil sunt, sequuntur 'multa incommoda, quæ malum et aliquid sunt : et hæc sunt quæ horremus andito nomine mali. Cum autem dicimus quia injustifia facit rapinain, ant cæcitas facit hominem cadere in foveam, nequaquam intelligendum est quod injustitia aut excitas faciant aliquid; sed quod si justitia 2161 esset in voluntate, et visus in oculo, nec rapina sieret, nec casus in fovcam. Tale est, cum dicimus: Absentia gubernaculi impellit navem in scopulos, aut al sentia freni facit equum discurrere : quo l uon est a'iud quam si gubernaculum allesset navi 2162 et frenum equo, nec venti navem impellerent, nec equus dis-

#### VARIÆ LECTIONES.

2145 Ad pænam mss. ad contumeliam 2146 Ille id eo modo mss. ille illo modo 2146 Sic isti qui mis. ita isti quoniam 2147 Scientia est ms. Cister. scientia sua est 2148 Si ergo ille mss. Vict. Cister. si ergo iste <sup>2149</sup> Quia nunc habet scientiam mss. quia nunc habet hanc scientiam 2150 Quia ipsc perseveravit ms. Cister, omit, ipse 2181 Sient tu monstras, casum peccantis angeli profuisse stanti : tanto magis necessarium ms. Cister, sient tu monstras stanti angelo profuisse casum peccantis, tanto magis necesse 2182 Cadentis quia ille peccavit ms. Cister, cadentis quia ille non peccavit 2183 Nullus enim dicit mss. Vict. Cister, nullus enim dicit 2184 Minutionem laudis mss. immunitionem laudis 2185 A Deo perfectus mss. adeo provectus 2156 Quod horrenus mss. Quid horrenus 2157 Quid faciat mss. quid facit 2158 Que videtur mss. quæ dicitur 2159 Quod sit quod mss. quid sit quod 2160 Tibi respondebo mss. Vict. tibi respondeo 2161 Sed si justitia mss. sed quod si justitia 3162 Abest navi mss. adesset navi. Quæ si adessent mss. hac omit.

curreret. Sieut namque gubernaculo navis, et freno A seruit, aperte ostendo cur et quomodo illam 2171 deregitur equus; sie justitia gubernatur voluntas hominis, et visu pedes.

seruit. Nam ideo illam deseruit, quia voluit quod velle non debuit; et hoc modo id volendo quod nor.

# CAPUT XXVII.

Unde venit 2163 malum in angelum, qui bonus erat.

Disc. Sic mihi de malo, quod est 2184 injustitia, satisfecisti, ut jam omnis in corde meo, quæ de illo inesse solehat, quæstio sit decisa 2165. De hoc enim malo quæstio nasci videtur, quoniam si esset aliqua essentia, esset a Deo, a quo necesse est esse omne, quod aliquid est, et impossibile est, esse 2166 peccatum sive injustitiam. De malo vero, quod est incommoditas, si aliquando est aliquid 2167, nihil video rectæ fidei obviare. Sed, ne tædeat te breviter respondere fatuæ interrogationi meæ, ut sciam qualiter hoc ipsum quærentibus respondeam: quippe non semper facile est insipienti insipienter 2168 quærenti, sapienter respondere. Quæro igitur unde primum venit malum, quod dicitur injustitia, sive peccatum in angelum, qui factus est justus? Mag. Dic tu mihi unde venit nihil in aliquid ? Disc. Nihil nee venit, nec recedit. Mag. Cur ergo quæris unde venit injustitia, quæ nihil est? Disc. Quia quando justitia recedit inde 2169 ubi erat, dicimus accedere injustitiam. Mag. Die ergo quod magis proprie et apertius dicitur; et quære de 2170 abscessu justitiæ. Siquidem sæpe apta interrogatio expedit responsionem, et inepta reddit impeditiorem. Disc. Cur ergo recessit ab angelo justo justitia? Mag. Si proprie vis loqui, non recessit ab eo; sed ipse deseruit cam, volendo C quod non debuit. Disc. Cur deseruit eam? MAG. Cum dico quia volendo quod non debuit, eam de-

seruit, aperte ostendo cur et quomodo illam <sup>2171</sup> deseruit. Nam ideo illam deseruit, quia voluit quod velle non debuit; et hoc modo id volendo quod non debuit illam deseruit. Disc. Cur voluit quod non debuit? Mag. Nulla causa præcessit hanc voluntatem, nisi quia velle potuit. Disc. An ideo voluit, quia potuit? Mag. Non; quia similiter potuit bonus <sup>2172</sup> angelus velle; nec tamen voluit. Nam nullus vult, quod velle potest, ideo quia potest. Disc. Cur ergo voluit? Mag. Nonnisi quia voluit. Nam hæc voluntas nullam aliam habuit causam, qua impelleretur aliquatenus, aut attraheretur; sed ipsa sihi <sup>2173</sup> efficiens causa fuit, si dici potest, et effectus <sup>2174</sup>

# CAPUT XXVIII.

Quod potestas volendi quod non debuit, bona fuit semper, et ipsum velle, bonum, quantum ad esse.

Disc. Si potestas ipsa volendi et ipsum velle, fuit alignid, bonum fuit et a Deo 2178. MAG. Utrumque fuit aliquid; et putestas quidem nonnisi bonum aliquid, et spontaneum donum Dei; velle antem, secundum essentiam, bonum: sed quoniam injuste 2176 factum est malum, et tamén a Deo fuit, a quo est omne quod aliquid est. Nempe non solum hoc habet aliquis a Deo, quod Deus sponte dat; sed etiam quod injuste rapit, Deo permittente. Et sicut dicitur Deus facere, quod permittit fieri; ita dicitur dare, quod permittit rapi. Quoniam igitur, permittente Deo, angelus malus per rapinam usus est potestate a Deo sponte data, a Deo habuit ipsum uti 2177, quod non est aliud quam ipsum velle. Non est enim aliud velle quam uti potestate volendi; sicut idem est loqui, et uti potestate loquendi.

# SANCTI ANSELMI

# LIBRI DUO

# CUR DEUS HOMO

# **PRÆFATIO**

74. 2178-79 Opus subditum propter 2180 quosdam, partes ejus, me nesciente, sibi transcribebant, festiqui antequam perfectum et exquisitum esset, primas nantius quam mihi opportunum esset, ac ideo bre-

#### VARIÆ LECTIONES.

unde veniat mss. Vict. S. Mich. unde venit 2164 Malo, quæ est mss. malo, quød est 2168 Omnes in corde meo, quæ de illo inesse solebant, quæstiones sint detersæ mss. Cister. et S. Mich. omnis in corde meo, quæ de illo inesse solebat quæstio sit decisa 2166 Impossibile est esse ms. Cister. impossibile est ab eo esse 2167 Si aliquando est aliquid, nihil video mss S. Mich. si aliquando est nihil, aliquid video 2168 Insipienti insipienter ms. Cister omit. ins pienti 2169 Recedet inde mss. recedit inde 2170 Et quare de mss. Gem. Bcc. S. Mich. et quære de 2171 Et quam illam mss. et quomodo illam 2172 Potest bouus mss. Bec. Gem. S. Mich. potuit honus 2173 Sed ipse sihi mss. sed ipsa sihi 2174 Potest effectus mss. potest et effectus 2175 Fuit aliquod bonum: fuit a Deo mss. fuit aliquid, bonum fuit, et a Deo. 2176 Quoniam non juste mss. quoniam injuste 2177 Ilabuit uti mss. habuit ipsum uti 2178 Collati sunt libri Cur Deus homo cum mss. tribus Victorinis P. 19, RR 3, et EE 13, uno domini Joly; uno bibliothecæ Cisterciensis; uno bibliothecæ S. Michaelis in periculo maris; et cum tribus aliis mss. tum Gemmeticensis, tum Beccensis monasterii, et cum editione Gothica. Ms. Goth. C. 19. et ms. Cister. Incipit, Cur Deus homo, Liber Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis. ms. S. Mich. D. Anselmi, Cur Deus homo 2179 Ms. Joly, Incipit præfatio in, Cur Deus homo, librum Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi ms. Gem. C. 9. Incipit Præfatio in librum Cur Deus homo 2180 Subditum quod propter mss. subditum propter

mare. Nam plura, quæ taeni, inseruissem et addidissem, si in quiete et congruo spatio illud mihi edere licuisset. In magna enim cordis tribulatione, quam unde et cur passus sim novit Deus, illud in Anglia 2181 rogatus inempi, et in Capuana provincia peregrinus perfeci. Quod secundum materiam, de qua editum est, Cur Deus homo nominavi, et in duos libellos distinxi. Quorum prior quidem infidelium respuentium Christianam fidem, quia rationi putant illam repugnare, continet objectiones et fidelinm responsiones : ac tandem remoto Christo (quasi nunquam aliquid fuerit de illo) probat rationibus necessariis esse impossibile ullum hominem salvari

vins quam vellem sum coactus, ut potai, consum- A sine illo. In secundo autem libro similiter, quasi nihil sciatur de Christo, monstratur non minus aperta ratione et veritate naturam humanam ad hoc institutam esse, ut aliquando immortalitate beata totus homo, id est in corpore et in anima 2182 frueretur: ac necesse esse ut hoe fiat de homine, propter quo.l factus est; sed nonnisi per hominem Denn, atque ex necessitate omnia, quæ de Christo credimas, fieri oportere. Hanc præfatiunculam cum capitulis totius operis, omnes, qui librum hune transcribere volent, ante ejus principium, ut præfigant, postulo: quatenus in cujuscunque manus venerit, quasi in ejus fronte aspiciat si quid in toto corpore sit quod non despiciat.

# LIBER PRIMUS.

#### CAPUT PRIMUM.

Quæstio de qua totum opus pendet.

Sæpe et studiosissime 2182 a multis rogatus sum et verbis, et litteris, quatenus cujusdam quastionis de fide nostra rationes, quas soleo respondere quærentibus, memoriæ scribendo commendarem 2184 : dicunt enim sibi placere eas, et arbitrantur satisfacere. Quod petunt 2185, non ut per rationem ad sidem accedant, sed ut eorum, quæ eredunt, intellectu et contemplatione delectentur 2186, et ut sint quantum possunt 2187, parati samper ad satisfactionem omni poscenti se rationem de ea, quæ in nobis est, spc. Quam quæstionem solent et inlideles 2188 nobis, simplicitatem Christianam quasi fatuam deridentes, objicere, et fideles multi in corde versare: qua scilicet ratione vel necessitate Deus homo fa. C ctus sit, et morte sua, sient nos credimus 2189 et confitemur, mundo vitam reddiderit. Cum hoc aut per aliam personam, sive angelicam, sive humanam 1190, aut sola voluntate facere potuerit, de qua quæstione non solum litterati, sed etiam illitterati multi quærunt et rationem ejus desiderant, Quoniam ergo multi de hac tractari postulant 2191, et licet in quærendo 2192 valde videatur difficilis, in solvendo tamen omnibus est intelligibilis, et propter utilitatem rationisque pulchritudinem 2193 amabilis. Quamvis a sanctis Patribus inde, quod sufficere debeat, dictum sit, tamen de illa 75 curabo, quod mihi Deus D ad eam capicudam non sufficere. Bos. Non hoc

B dignabitur aperire, petentibus ostendere. Et quo. niam ea 9194, quæ per interrogationem et responsio. nem investigantur, multis et maxime tardioribus ingeniis magis patent, et ideo plus placent : unum 2198 ex illis qui hoc flagitant, qui inter alios instantius ad hoe me sollieitat 2198, accipiam mecum disputantem: ut Boso quærat, et Anselmus respondeat hoc modo.

#### CAPUT II.

Quomodo accipienda sunt ea quæ dicenda sunt.

Bos. Sieut rectus ordo exigit ut profunda Christianæ fidei credamus, priusquam ea præsumamus ratione discutere, ita negligentia mihi videtur, si, postquam confirmati sumus in fide, non studemus quod credimus intelligere. Quapropter quoniani, gratia Dei præveniente, fidem nostræ redemptionis sic puto me tenere, ut etiam si nulla ratione quod credo possim comprehendere, nihil tamen sit quod me ab ejus firmitate valeat evellere : a te peto mihi aperiri quod, ut seis, plures mecum petunt : qua necessitate scilicet et ratione Deus, cum sit omnipotens, humilitatem et infirmitatem humanæ naturæ pro ejus restauratione assumpserit. Ans. Quod quæris a me, supra me est, et ideirco altiora me tractare timeo ne forte, cum putaverit, aut etiam viderit aliquis me nen sibi satisfacere, plus existimet rei veritatem mihi deficere quam intellectum meum

# VARIÆ LECTIONES.

Pies Deus: in Anglia mss. et cd. Goth. Deus: illud in Anglia 2182 Et in anima ms. Cister. et anima studiose mss. Cister. Gem. Bec. Joly, S. Mich. et edit. Goth. studiosissime 2184 Commendem mss. Vict. P. 1. et Joly, eommenderem 2185 Arbitrantur sibi satisfacere. Quod appetunt mss. et edit. Goth. arbitrantur sibissatisfacere. Quod appetunt 2186 Arbitrantur et delecte tur contemplatione mss. Vict. Joly, S. Mich. et edit. Goth. intellectu et contemplatione delectentur 2187 Quantum possint mss. Vict. Joly et S. Mich. quantum possunt 2188 Solent infideles mss. et edit. Goth. solent et infideles 2183 Sieut nos credimus mss. et edit. Goth. omit. nos 2190 Cum hæe ant per aliam personam sive per angelicam, sive per humanam mss. et edit. Goth. Cum hoc aut per al. person. sive angelicam, sive humanam 2191 Quomodo ergo de hae multi tractare postulent mss. et edit. Goth. Quoniam ergo multi de hac tractari postulant 2192 Licet in inquirendo mss. Cister. S. Mich. et edit. Goth. sint in querendo 2193 Rationisque pulchritudinem mss. Vict. et Joly, et pulchritudinem veritatis 2194 Quomodo ea mss. et edit. Goth. quoniam ea 2195 Ideo plus placet, mum mss. et edit. Goth. ideo plus placet, unum mss. et edit. Goth. me sollicitat

tantum timere debes quantum et reminisei, quia A rit : imo sciendum est quidquid homo inde diccre sæpe contingit in colloquendo de aliqua quæstione ut Deus aperiat quod prins latebat; et sperare de gratia Dei quia, si ca quæ gratis accepisti libenter impartiris, altiora, ad quæ 2197 nondum attigisti, mereberis accipere. Ans. Est et alind propter quod video aut vix aut nullatenus posse ad plenum inter nos de hac re nune tractari; quoniam ad hoc est necessaria notitia potestatis et necessitatis, et voluntatis 2198, et aliarum quarumdam rerum, quæ sic se habent ut earum nulla possit plene sine aliis considerari; et ideo tractatus carum suum opus postulat, non multum, nt puto, facile, nec omnino inutile: nam earum ignorautia quædam facit dissicilia, quæ per carum notitiam fiunt facilia 2199. Bos. Sic breviter de his suis locis dicere poteris: ut et quod 2200 B sufficiat ad præsens opus habeamus, et quod plus dicendum est, in aliud tempus differamus. Ans. Hoc quoque multum me retrahit 2201 a petitione tua, quia materia non selum pretiosa, sed sieut est de specioso forma 2202 præ filiis hominum (Psal. XLIV, 5), sic ctiam est de speciosa ratione 2203 super intellectus hominum: unde timeo ne, quemadmodum ego soleo iadignari pravis pictoribus, cum ipsum Dominum nostrum informi 2204 figura pingi video, ita mihi contingat, si tam decoram materiam incompto et contemptibili dictamine exarare præsumo. Bos. Nec hoc te debet retrahere; quia sicut tu permittis ut qui potest melius dicat, sie nulli præstituis ut, cui dictamen tuum non placet, pulchrius non scribat: vecum, ut omnes excusationes tuas excludam, quod C postulo non facies doctis, sed mihi, et hoc ipsum mecum petentibus. Axs. Queniam video importunitatem tuam et illorum, qui hoc tecum ex charitate et religioso studio petunt, tentabo pro mea possibilitate (Deo adjuvante et vestris orationibus, quas hic postulantes sæpe mihi petenti ad hoc ipsum promisistis), quod quæritis non tam ostendere, quam tecum quærere; sed co pacto quo omnia, quæ dico, accipi volo: videlicet, ut si quid dixero quod major non confirmet auctoritas, quamvis illud ratione probare videar; non alia certitudine accipiatur, nisi quia interim 2208 mihi ita videtur, donec mihi Deus melius aliquo modo revelet 2206. Quod si aliquatenus quæstioni tuæ satisfacere potero, certum esse de-

inenarrabilem EE. 13. venerabilem.

vel seire possit 2207, altiores tantæ rei adhue latere rationes. Bos. Patere igitur 2208 ut verbis utar infidelium : æquum enim est ut, cum nostræ fidei rationem studemus inquirere, ponamus objectiones 2209 eorum, qui nullateuns ad tidem eamdem sine ratione volunt accedere. Quamvis enim illi ideo rationem quærant, quia non credunt, nos vero, quia credimus, unum idemque tamen est quod quærimus : et si quid responderis, cui auctoritas sacra obsistere videatur 2210, liceat mihi 2211 illam obtendere <sup>2212</sup>, quaterus quomodo non obsistat, aperias. Axs. Die quod tibi videtur.

#### CAPUT III.

Objectiones infidelium, et responsiones sidelium.

Bos. Objicium nobis deridentes simplicitatem nostram infideles; quia Deo facimus injuriam et contumeliam, cum eum asserimus in uterum mulieris 2213 descendisse, natum esse de femina, lacte et alimentis humanis untritum crevisse, et, ut multa alia taceam, quæ Deo non 2213 videntur convenire, lassitudinem, famem, sitim, verbera et inter latrones crucem mortemque subiisse 2215. Axs. Nos non facimus Deo injuriam ullam aut contumeliam; sed toto corde gratias agentes, laudamus et prædicamus inessabilem altitudinem misericordiæ 2216 illius; quia quanto nos 2217 mirabilius, et præter opinionem de tantis et tam debitis malis in quibus eramus ad tanta et tam indebita bena quæ perdideramus 2218, restituit, tanto majorem dilectionem erga nos et pictatem monstravit. Si enim diligenter considerarent quam convenienter hoc modo procurata sit humana restauratio, non deriderent nostram simplicitatem; sed Dei nobiscum laudarent sapientem benignitatem. Oportebat namque ut sicut per hominis inoliedientiam mors in humanum genus intraverat, ita per hominis obedientiam vita restitueretur; et quen:admodum peccatum, quod fuit causa nostræ damnationis, initium habuit a femina, sic nostræ justi. tiæ et salutis auctor 2219 nasceretur de femina; et nt diabolus, qui per gustum ligni quem persuasit, hominem vicerat, ita 2220 per passionem ligni, quam intulit, ab homine vinceretur. Sunt quoque alia multa quæ studiose considerata inessabilem 2221 quamdam nostræ redemptionis, hoc modo procurabebit quia et sapientior me plenius hoc facere pote. D tæ, pulchritudinem ostendunt.

VARIÆ LECTIONES.

2197 Ahiora, quæ mss. Altiora, ad quæ 2198 Potestatis, necessitatis, voluntatis mss. Vict. et Joly et Cister. potestatis et necessitatis et voluntatis 2199 Quæ per earum notitiam fiunt facilia in ms. Joly hæc desunt 2200 Ut quod mss. Vict. et Joly ut et quod 2201 Multum retrahit mss. multum me retrahit 2202 De speciosa forma mss. Vict. 3. et 13. Bec. Gem. Cister. de speciosa forma 2203 De speciosa ratione mss. Vict. et Cister. omitt. de 2204 Domiaum nostrum informi ms. Cister. omit. nostrum 2205 interim, nisi quia mss. nisi quia interim 2206 Donec Deus aliquomodo melius revelet mss. Vict. et Joly donec mihi Deus nelius aliquomodo revelet 2207 Dicere vel scire possit mss. dicere possit 2208 In mss. Cister. et Bec. C. 3. incipit ab his verbis. Patere igitur. 2209 Ponamus objectiones mss. Gem. Bec. Vict. et Cister. ponam objectiones 2210 Authoritas sacra videatur contraire mss. auctoritas obsistere sacra videatur 2211 Licet mihi mss. Gem. Bec. Vict. Joly et S. Mich. liceat mihi 2212 Illam ostendere mss. Gem. Bec. Joly, duo Vict. Cister. illam obtendere 2213 Uterum mulieris ms. Joly interum virginis 2214 Deo nostro non mss. Deo non 2215 Mortemque subiisse mss. mortemque sustinuisse 2216 Altitudinem misericordiæ ms. Joly omit. mi-Mortemque subiisse mss. mortemque sustinuisse 2216 Altitudinem misericordiæ ms. Joly omit. misericordiæ 2217 Ut quanto nos mss. quia quanto nos 2218 Quæ perdideramus ms. Joly per quæ decideramus 2219 Sie veræ justitiæ et salutis auctor mss. Gem. Bec. Vict. Joly et Cister. sie nostræ justitiæ et salutis auctor 2220 Quem suasit... ita mss. quem persuasit... omit. ita 2221 Inestabilem mss. Vict. P. 19. et RR. 5.

VARIÆ LECTIONES.

CAPUT IV.

A

CAPUT VI.

Quod hw responsiones videantur infidelibus sine uccessitate, et quasi quadam pictura.

Bos. Omnia hæc pulchra et quasi quædam pieturæ suscipienda sunt : sed si non sit aliquid solidum super quod sedeaut, non videntur infidelibus sufficere cur Deum ea, quæ dicimus, pati voluisse credere deheamus. Nam qui pieturam vult facere, aliquid eligit solidum super quod pingat ut maneat quod pingit. Nemo eni.n piugit in aqua vel in aere; quia ibi nulla manent picturæ vestigia. Quapropter cum has convenientias, quas dicis, infidelibus quasi quasdam picturas rei gestæ obtendimus, quoniam non rem gestam, sed figmentum arbitrantur esse quod credimus, quasi super nubem pingere nos existimant. B Monstranda est ergo prius veritatis rationalilis soliditas 2223, id est necessitas quæ probet 2223 Deum ad ea, quæ prædicamus, debuisse aut potuisse 2225 humiliari. Deinde, ut ipsum quasi corpus veritatis plus niteat \*\*\*\*, istæ convenientiæ quasi picturæ corporis 76 sunt exponendæ. Ans. Nonne satis necessaria ratio videtur cur Deus ca, quæ dicimus, facere debuerit; quia genus humanum, tam seilicet pretiosum 2226 opus, ejus omnino perierat; nec decebat ut quod Deus de homine proposuerat, penitus annihilaretur: nec idem ejus propositum ad effectum duci poterat, nisi genus humanum ab ipso Creatore suo liberaretur?

#### CAPUT V.

Quod redemptio hominis non potuit siert per aliam quam per Dei personam.

Bos. Ilæe ipsa liberatio si per aliam quam per Dei personam (sive per angelum, sive per hominem) esse facta quolibet modo dicerctur, mens humana hoc multo tolerabilius acciperet. Potuit enim Deus hominem aliquem facere sine peccato, non de massa peccatrice, nec de aliquo homine 2228, sed sieut feeit Adam 2229 per quem hoe ipsum opus sieri potuisse videtur. Axs. An non intelligis quia quæcunque alia persona hominem a morte æterna redimeret, ejus servus idem homo reete judicaretur? Quod si esset, nullatenus restauratus esset in illam dignitatem quam habiturus erat, si non peceasset : cum ipse, qui nonnisi Dei servus 2230 et æ- D qualis angelis honis per omnia futurus erat, servus esset ejus, qui Deus non esset, et cujus 2231 angeli servi non essent.

Qualiter reprehendant infideles quad dicimus Deum morte sua nos redemisse, et sic dilectionem su un crya nos ostendisse, et pro nobis expugnare diaholum venisse.

Bos. Hoc est quod valde mirantur, quia liberatienem hanc redemptionem vocamus. In qua namque 2232, aiunt nobis, captione, aut in quo careere, aut in cujus potestate tenebamini, unde vos Deus non potnit liberare nisi vos tot laboribus et ad ultimum suo sanguine redimeret? Quibus cum dicimus : Redemit nos a peccatis, et ab ira sua, et de inferno et de potestate diaboli, quem quia nos non poteramus, ipse pro nobis venit expugnare, et redemit nobis regnum colorum : et quia hac onmia hoc modo fecit 2233, ostendit quantum nos diligeret. Respondent : Si dicitis quia Deus lice omnia facere non potuit solo jussu, quem cuneta jubendo creasse dicitis, repugnatis vohismetipsis, quia impotentem illum facitis. Aut si fatemini quia potuit, sed non voluit 2134 nisi hoc modo 2238, quomodo sapientem illum ostendere potestis 2236 quem sine ulla ratione tam indecentia velle pati asseritis? Omnia enim hæc quæ obtenditis in ejus voluntate consistunt : ira namque Dei non est aliud quam voluntas puniendi. Si ergo non vult punire peccata hominum, liber est homo a peccatis, et ab ira Dei, et ab inferno, et a potestate diaboli, quæ omnia propter peccata patitur, et recipit ea quibus propter eadem peccata privatur. Nam in enjus potestate est infernus, aut dia-C bolus, aut cujus est regnum cœlorum, nisi ejus qui fecit omnia? Quæcunque itaque timetis aut desideratis, ejus voluntati subjacent cui nihil resistere potest. Quapropter si humanum genus salvare noluit, nisi eo quo dicitis modo 2237, cum sola voluntate potuerit, ut mitius dicam 2228, videte quomodo cius sapientiæ repugnatis. Nam si homo, quod facile posset, id cum gravi labore sine ratione faceret, non utique sapiens ab ullo judicaretur. Quippe quod dicitis Deum taliter ostendisse quantum vos diligeret, nulla ratione defenditur, si pullatenus hominem aliter potnisse salvare non monstratur. Nam si aliter non potuisset, tune forsitan necesse esset ut hoc modo suam dilectionem ostenderet : nunc vero, cum aliter possit salvare hominem, quæ ratio est ut, propter ostendendam dilectionem suam, ea quæ dicitis faciat et sustineat? Au enim non ostendit angelis bonis quantum cos diligat, pro quibus talia non sustinet? Quod vero cum dicitis venisse expugnare pro vobis diabolum, quo sensu audetis proferre:

# VARIÆ LECTIONES.

bant mss. quæ probet 2224 Debuisse ant potuisse ms. Joly omit. ant potuisse 2225 Ipsum... niteat mss. Joly ipsæ..... niteant 2226 Tam preciosum mss. tam seilieet preciosum 2227 Mens hæc humana mss. omitt. hæc 2228 De alio homine mss. Vict. de aliquo homine 2229 Fecit Adam ms. Joly fecit Deus Adam 2220 Non nisi Deus servus mss. Vict. et Joly non nisi Deus servus 2231 Et cujus ms. Joly et cui 2231 In qua namque ms. Joly in qua autem 2233 Omnia fecit, hoc modo mss. Vict. Joly et S: Mich. omnia hoc modo fecit 2234 sed noluit, nisi ms. Joly et non voluit nisi mss. Vict. Sed non voluit nisi 2233 Nisi hac modo ms. S. Mich. nisi modo 2236 Illum dicitis vel ostendere poteritis mss. illum potestis ostendere ms. Vict. 43. illum poteritis ostendere 2237 Nisi quo dicitis modo mss. S. Mich. et Cister. et Vict. nisi quomodo dicitis 2238 Voluntate potuerit ut minus dicam mss. Voluntate potuit ut mitius dicam.

Nonne Dei omnipotentia 2239 regnat ubique? Quo- A tioni subjacere juste, et Deum hoc juste permittere : modo ergo indigebat Deus, ut ad vincendum diabolum de cœlo descenderet? Hæc nobis infideles objicere posse videntur.

Contingit enim idem aliquid diversis considerationibus esse justum et injustum; et ob hoc a non 2238 dili-

#### CAPUT VII.

Quod nullam diabolus habebat justitiam adversus hominem: ct quare videatur habuisse 2240, et cur Dens hoc modo hominem liberarerit 2241.

Sed et illud quod dicere solemus, Deum seilicet, debuisse prius per justitiam contra diabolum agere, ut liberaret hominem, quam per fortitudinem; ut, cum diabolus cum, in quo nulla mortis erat causa, et qui Deus erat, occideret, juste potestatem, quam super peccatores habebat, amitteret; alioquin injustam violentiam fecisset illi 2249, quoniam juste possidebat hominem, quem non ipse violenter attraxerat, sed idem homo se sponte ad illum contulerat, non video quam vim habebat. Nam, si diabolus 2213 aut homo suus esset aut alterius quam Dei, aut in alia quam in Dei potestate maneret, forsitan lioc recte diceretur: cum autem diabolus aut homo non sit nisi Dei 2244, et extra potestatem Dei neuter consistat, quam causam debuit Deus agere cum suo, de suo, in suo, nisi ut servum suum puniret, qui suo conservo communem Dominum deserere, et ad se persuasisset transire, ac traditor fugitivum, fur furem cum furto Domini sui suscepisset? Uterque namque fur erat; cum alter, altero persuadente, scipsum Domino suo furabatur. Quid enim justius fieri posset, sic hoc Deus faceret? Aut si judex omnium Deus hominem sie possessum, de potestate tam injuste possidentis, vel ad puniendum illum aliter quam per diabolum, vel ad parcendum illi eriperet : quæ hæc injustitia esset? Quamvis enim homo juste a diabolo torqueretur; ipse tamen illum 2245 injuste torquebat. Homo namque meruerat ut puniretur, nec ab ullo convenientius quam ab illo cui consenserat ut peccaret. Diaboli vero ineritum mullum erat, ut puniret : imo hoc tanto faciebat injustius, quanto non ad hoc amore justitiæ trahebatur; sed instinctu malitiæ impellebatur. Nam hoc non faciebat, Deo jubente, sed incomprehensibili sapientia sua, qua mala etiam 2216 bene ordinat, permittente. Et puto illos, qui diabolum aliquam opinantur habere in possidendo homine 2247 justitiam, ad hoc inde adduci, quia vident hominem diaboli vexa- p tudine non deberet.

et ideireo putant diabolum illam juste inferre. Contingit enim idem aliquid diversis considerationibus esse justum et injustum; et ob hoc a non 2248 diligenter intuentibus totum justum ant injustum judicari. Evenit enim ut aliquis innocentem percutiat injuste, unde ipse juste percuti mereatur; si tamen percussus vindicare se 2249 non dehet et percutit percutientem se, injuste hoe facit. Hæe igitur pereussio ex parte reperentientis 2280 injusta est, quia non debuit se vindicare; ex parte vero percussi justa, quia injuste percutiens juste percuti meruit. Diverso igitur intuitu justa et injusta est cadem actio, quia contingere 2281 potest ab alio judicari justam tantum, ah alio injustam. Hoc itaque modo diabolus dicitur juste vexare 2252 hominem; quia Deus hoc juste permittit, et homo hoc 77 juste patitur. Sed et hoc quod homo juste 2253 dicitur pati, non sua justitia juste dicitur pati, sed quia punitur justo judicio Dei. At si obtenditur chirographum illud deereti quod adversum nos dicit Apostolus fuisse, et per mortem Christi deletum esse (Coloss. 11, 14), et putat aliquis per illud significari quia diabolus, quasi sub cujusdam pacti chirographo ab homine juste ante passionem Christi peccatum, velut usuram primi peccati quod persuasit homini, et pænam peccati exigeret, ut per hoc justitiam suam super hominem videatur probare, nequaquam ita intelligendum puto. Quippe chirographum illud non est diaboli; quia chirographum dicitur decreti; decretum autem illud non erat diaboli, sed Dei. Justo namque judicio Dei decretum erat, et quasi chirographo confirmatum 2254, ut homo qui sponte peccaverat, nec peccatum nec pænam peccati per se vitare posset : est enim spiritus vadens, et non rediens (Psal. LXXVII, 39); et qui facit peccatum servus est peccati (Joan. viii, 54); nec qui peccat, impunitus debet dimitti, nisi misericordia peccatori parcat, et eum liberet ac reducat. Quamobrem per hoc chirographum nullam inveniri posse diaboli justitiam in honrinis vexatione credere debemus. Denique sicut in bono angelo nulla omnino est injustitia; ita in malo 2255 nulla est penitus justitia. Nihil igitur erat in diabolo, cur Deus contra illum ad liberandum hominem sua uti forti-

# VARIÆ LECTIONES.

Nonne Dei omnipotentia ms. Joly nonne Ieus omnipotentia 2240 Dicitur habuisse vel videatur; et eur hoc modo hominem mss. Gem. Bec. et Vict. videatur habuisse, et eur Deus hoc modo hominem ms. Joly videatur habuisse, et eur Deus hominem 2241 Liberaret mss. Vict. liberaverit 2242 Feeisset illi ms. Joly feeisse illi 2243 Nam si ipse diabolus mss. nam si diabolus 2244 Nisi Dei ms. Joly nisi in Dei potestate 2245 llle tamen eum mss. Vict. et Joly et Cister. ipse tamen illum 2246 Quæ mala etiam mss. qua mala etiam Possidendo homine mss. Vict. et S. Mich. possidendo hominem 2248 Oh hoc aut non mss. ob hoc a non Percussus (qui non debet se vindicare percutiat mss. percussus vindicare se non debet, et percutit Repercutientis mss. Vict. et Joly percutientis 2251 Quam contingere ms. Joly quia contingere 2252 lloc quoque modo diabolus non juste dicitur vexare mss. hoc itaque modo diabolus dicitur juste vexare 2253 llomo hoc juste mss. Cister. et S. Mich. homo juste 2254 Chyrographo confirmatum edit. Venet. 1547. chyrographum confirmatum 2255 ln malo mss. ita in malo

#### CAPUT VIII.

Quomodo licet humilia, que dicimus de Christo, non pertineant ad divinitatem, tamen 2256 inconveniens videatur infidelibus en de illo dici secundum hominem : et unde illis videatur 2287 idem homo non sponte mortuus esse.

Ans. Sufficere nobis debet ad rationem voluntas Dei, cum aliquid facit, licet non videamus cur ita velit 2258; voluntas namque Dei nunquam est irrationabilis. Bos. Verum est, si constat Deum id velle unde agitur : nequaquam enim acquiescunt multi Deum aliquid velle, si rationi repugnare videtur 2259. Axs. Quid tibi videtur repugnare rationi, cum Deum ea voluisse faiemur quæ de ejus incarnatione credimus. Bos. Utbreviter dicam: Altissimum cere cum tanto labore. Ass. Qui hoc dienut non intelligant quod credimus. Divinam enim naturam absque dubio asserious impassibilem, nee ullátenus posse a sua celsitudine lumiliari, nee in eo quod and facere, labore. Sed Dominum Jesum Christum dicimus Deum verum, et verum hominem; unam personam in duabus naturis, et duas naturas in una persona. Quapropter, cum dicimus Denm aliquid humile aut infirmum pati, non hoc intelligimus secundum sublimitatem impassibilis naturæ; sed secundum infirmitatem humanæ substantiæ quam gerebat; et sienostræfidei nulla ratio obviare cognoscitur. Sic enim nullam divinæ substantiæ siguificamus hamilitatem; sed unam Dei et hominis monstramus esse personam. Non ergo in incarna- C tione 2260 Dei humilitas ejus ulla intelligitur facta; sed natura hominis ereditur exaltata. Bos. Ita sit: nihil imputetur divinæ naturæ quod secundum infirmitatem hominis de Christo dicitur; vernin quomodo 2261 justum aut rationabile probari poterit quia Deus hominem illum, quem Pater Filium suum dilectum, in quo sibi bene complacuit (Matth. XII, 18), vocavit, et quem Filius seipsum feeit, sic tractavit aut tractari permisit? Quie autem justitia est hominem omnium justissimum morti tradere pro 2262 peccatore? Quis homo, si innocentem damnarct ut nocentem liberarct, damnandus non judicaretur? Ad idem enim res 2263 deduci videtur inconveniens, quod supra dictum est. Nam si aliter peccatores non potuit salvare quam justum damnando, ubi est ejus omnipotentia 2264? Si vero potuit, sed noluit 2265, quomodo defendemus sapientiam

A cjus atque justitiam? Axs. Deus Pater non quemadmodum videris intelligere, hominem illam tractavit, ant innocentem pro nocente morti tradidit. Non enim eum invitum ad mortem ille coegit, aut occidi permisit; sed idem ipse sponte sua 2266 mortem sustinuit, ut hontines salvaret. Bos. Etiamsi non invitum, quoniam voluntati Patris consensit 2767, quodammodo tamen illum coegisse videtur præcipiendo. Dicitur enim quia Christus humiliavit semetipsum, factus obediens Patri usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus illum exaltavit (Philip. 11, 8); et quia didicit obedientiam ex his quo passus est (Hebr. v, 8), et quia proprio Filio suo non pepereit Pater, sed pro nobis omnibus tradidit 2268 illum (Rom. viii, 32). Et idem Filius dieit : Non veni volunad tam lumilia inclinari, omnipotentem aliquid fa- B tatem meam facere, sed voluntatem ejus qui misit me (Joan. vi, 38). Et iturus ad passionem dicit : Sieut mandatum dedit mihi Pater, sic facio (Joan. xiv, 31). Item: Calicem quem dedit mihi Pater, non bibam illum? (Joan. xviii, 11.) Et alibi 2269 : Pater, si possibile est, transeat a me culix iste; verumtamen non sicut ego volo, sed sicut in (Matth. xxvi, 39), Etiterum: Pater, si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua (Ibid., 42). In his omnibus 2270 plus videtur Christus obedientia cogente, quam spontanea voluntate disponente mortem sustinuisse.

#### CAPUT IX.

Quod sponte mortuus sit; et quid sit, l'actus est obediens usque ad mortem; et, propter quod Deus illum exaltavit; et, non venit facere voluntatem meam; et, proprio Filio suo non pepercit 2271; et, non sicut ego volo, seil sicut tu vis 2272.

Ans. Ut milit videtur, non bene discernis inter hoc quod fecit exigente obedientia; et quod sibi factum, quia servavit obedientiam, sustinuit non exigente obedientia. Bos. Necesse habeo ut hoc apertius exponas. Ans. Cur persecuti sunt eum Judæi usque ad mortem? Bos. Non ob aliud nisi quia veritatem et justitiam vivendo et loquendo indeclinabiliter tenebat. Axs. Hoe puto quia Deus ab omni rationali creatura exigit; et hoc illa per obedientiam Deo debet. Bos. Sie nos fateri oportet. Axs. Hanc igitur obedientiam debebat homo illu Deo Patri, et humanitas divinitati; et hanc ab illo exigebat Pater. Bos. Hoc nulli dubium 2273 est. Ans. Ecce habes quid fecit exigente obedientia. Bos. Verum est; et jam video 2274 qui sibi illatum, quia obediendo perseveravit, sustinuit. Nam illata est

# VARIÆ LECTIONES.

mss. Vict. et Joly omitt. tamen 2257 Videtur mss. Vict. et Joly videatur 2268 Cur ita velit mss. eur velit 2269 Si rationi repugnare videtur mss. si ratio repugnare videtur 2260 Ergo incarnatione mss. Vict. et Cister. ergo in incarnatione 2261 Veruntamen quomodo mss. verum quomodo 2262 Morti tradere pro ms. Joly mori pro 2263 Ad idem ergo res mss. ad idem res 2264 Est omnipotentia ms. Gem. Bec. Vict. et Joly est ejus omnipotentia 2265 Sed noluit: quomodo mss. Vict. 13. Joly, Cister. non voluit: quomodo 2266 Sponte suam mss. Vict. Gem. Bec. Cister. sponte sua 2267 Patris consentit 2268 Pro nobis omnibus tradidit ms. Joly omit. alibi ms. S. Mich. Et iterum 2270 In omnibus istis ms. Cister. in his omnibus 2271 Pepercit, et mss. Gem. Vict. et Joly pepercit Deus, et 2272 Sicut tu vis mss. Gem. Vict. et Joly sient tu 2273 Nulli dubium ms. S. Mich. nulli dubium est 2274 Verum est et jam videre etc. ms. Vict. 13. Joly Verum etiam video etc. Toby Verum etiam video etc.

illi mors 2273, quia perstitit in obedientia et A 2287 ipse cum Patre sanetoque Spiritu disposuerat hane sustinuit; sed quomodo hocobedientia non exigat 1276 non intelligo. Ans. Si homo mnquam peccasset, deberet pati mortem; aut deberet Dens hoc ab illo exigere? Bos. Quemadmodum credimus, nec homo moreretur, nec hoc exigeretur ab illo; sed hujus rei a te audire volo rationem. Axs. Rationalem creaturam justam factam esse, et ad hoc, ut Deo fruendo beata esset, non negas. Bos. Non. Axs. Deo antem nequaquam æstimabis convenire ut, quam fecit justam ad beatitudinem, cogat sine culpa esse miseram : hominem enim invitum mori, miserum est. Bos. Patet quia si non peccasset homo, non deberet Deus ab eo mortem exigere. Ans. Non ergo coegit Dens Christum mori, in quo nullum fuit peccatum; sed ipse sponte sustinuit mortem, B non per obedientiam deserendi vitam, sed propter obedientiam servandi justitiam, in qua tam fortiter perseveravit ut inde mortem incurreret. Potest etiam dici quia præcepit illi mori Pater, cum hoc præcepit un le incurrit 2277 mortem. Ita ergo: Sicut mandatum dedit illi Pater, sic (Joan. xiv, 31) fecit; et, calicem quem dedit (Joan. xviii, 11) ei, bibit 78 2278; et suctus est obediens Patri usque ad mortem; et sic didicit ex his quæ passus est obedientiam, id est quousque debeat servari obedientia. Verbum autem quad positum est 2279, didicit, duobus modis intelligi potest. Aut enim didicit, dictum est pro, alios tecit discere 2280; aut quia, quod per scientiam non ignorabat, experimento didicit. Quod autem Apostolus, cum dixisset : Humiliavit semetipsum, factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis, subdidit: Propter quod et Deus illum exaltavit; et donavit illi 2281 nomen, quod est super omne nomen (Philip. 11, 8). Cui simile est quod David dixit: De torrente in via bibet 2282, propterea exaltavit caput 2283 (Psal. cix, 7): non ita dictum est, quasi nullatenus potuisset pervenire ad hanc exaltationem nisi perhane mortis obedientiam; et hæc exaltatio nonnisi in retributionem 2284 hujus obedientiæ collata sit. Priusquam eni u pateretur, ipse dixit 2285 omnia silii esse tradita a Patre (Luc. x, 22); et omnia Patris esse sua (Joan. vv., 15). Sed quoniam D 2298 suo non pepercit Deus, sed pro nobis omnibus

se non aliter, quam permortem, celsitudinem omni potentie snæ ostensurum mundo : quippe quod nounisi per 2298 illam mortem fieri dispositum est, eum per illam fit, non incongrue dicitur propter illam 2189 ficri. Si enim intendimus aliquid facere. sed proponimus nos prins aliud facturos, per quod illud fiat : cum jam factum est quod volumus præcedere, sifit quod intendinus, recte dicitur propterea sieri quoniam factum est 2220 propter quod differebatur; quia nonnisi per illud fieri dispositum erat. Nam si fluvium, quem equo vel navi transire possum, propono 2291 me nonnisi navi transiturum; et ideirco differo transmeare 2292, quia navis abest: cum jam præsto est navis, si transco, recte de me dicitur: Navis parata fuit, propterea transivit. Et pon solum ita loquimur quando per illud, quod præcedere volumus, sed ctiam quando non per illud, sed tantummodo post illud, facere aliud aliquid statuimus. Si quis enim differt cibum sumere propterea quia nondum ea die missæ celebrationi adfuit, peracto quod prius facere volebat, non incongrue dicitur illi : Jam sume cibum, propterea quia jam fecisti propter quod sumere differebas. Multo igitur minus inusitata est locutio, cum Christus dicitur exaltatus propterea quia mortem sustinuit, per quam et post quam illam exaltationem d crevit facere 2293. Potest hoc et eo modo intelligi, çuo idem Dominus legitur profecisse sapientia et gratia apud Deum: non quia ita erat, sed quia ille sic se habebat, ac si ita esset. Nam sic post mortem 2294 exaltatus est, quasi propter illam hoc fieret. Quod antem ipse ait : Non veni voluntatem meam facere, sed ejus qui misit me (Joan. vi, 38), tale est, quale est et illud 2295 : Mea doctrina non est mea (Joan. vii, 16): nam quod quis non habet a se 2290, sed a Deo, hoe non tam summ quam Dei dicere debet. Nullus vero homo 2297 a se habet veritatem quam docet aut justam voluntatem, sed a Deo. Non ergo venit Christus voluntatem snam facere, sed Patris; quia justa voluntas quam habebat non erat ex humanitate, sed ex divinitate. Proprio autem Filio

# VARIÆ LECTIONES.

Nam illata est illi mors: quia perstitit in obedientia, et nanc sustinuit: ms. Jo'y nac omit.

2276 Hanc obedientiam exigat mss. Gem. Vict. Joly, Cister. et edit. Goth. hace obedientia non exigat 2277 Praccepit pater, unde incurreret mss. praccepit, unde incurrit 2278 Dedit ei, bibit mss. Vict. Joly, Cister. et S. Mich. dedit, bibit 2279 Propositum est mss. positum est 2280 Dictum est pro eo quod est alios dicere fecit mss. Gem. Bec. Joly et Vict. 19. dietum est pro, alios fecit discere mss. Vict. 3. et 19. dictum est, per alios fecit discere ms. Vict. 13. dictum est pro eo quod per alios fecit discere ms. S. Mich. dictum est; quod alios fecit discere ms. Vict. 13. dictum est pro eo quod per alios fecit discere ms. S. Mich. dictum est; quod alios fecit discere 2231 Et dedit illi mss. et donavit illi 2283 Dicit de torrente in via bibet, mss. dixit de torrente in via bibit 2283 Exaltavit caput ms. Joly exaltabit 2284 In retributionem ms. Cister. in retributione 2285 Priusquam pateretur dixit mss. et edit. Goth. Priusquam enim pateretur, ipse dixit 2286 Et iterum omnia mss. omnia 2287 Sed quod modo mss. et edit. Goth. sed quoniam 3288 Quod nisi per mss. quod non nisi per 2289 Illam. Si mss. Vict. Joly et S. Mich. illam lieri. Si 2290 Quod volumus proceeders et si fit quod intendimus, recta dicitus, properere ficil quodian factum est proceeders et si fit quod intendimus, recta dicitus, properere ficil quodian factum est proceeders et si fit quod intendimus, recta dicitus, properere ficil quodian factum est proceeders. S. Mich. hage capit præcedere: si sit quod intendimus, recte dicitur, propterea sieri quoniam sactum est ms. S. Mich. hæc omitt.

2291 Possum, et propono mss. possum, propono 2292 Dissero me transmeare mss. Bec. Gem. Vict. et Joly dissero transmeare 2293 Decrevit sacere ms. Joly sacere decretum 2224 Si post mortem... sierent hæc mss. sie post mortem... hoc sieret 2298 Quale est aliud ms. Joly quale et illud 2296 Habet de se mss. Bec. Gem. Vict. Joly et S. Mich. habet a se 2297 Nullus enim homo mss. Bec. Gem. Vict. et Joly nullus vero home 2298 Proprio enim silio mss. Gem. Bec. et Vict. 5. proprio vera silio mss. Vict. 15. et 19. et Joly proprio silio prio filio.

tradi lit 2299 illum (Rom. viu, 52), non est aliad, A tem 2312 qua, ut tantum bonum faceret, mori voluit, quam non bberavit illum 2300. Nam multa 2301 in sacra Scriptura hujusmodi inveniuntur. Ubi autem 2382 dicit: Pater, si possibile est 2303, transeat a me calix iste; verumtamen non sieut ego volo, sed sieut tu (Matth. xxvi, 29); et : Si non potest hic calix transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua (Ibid., 42), naturalem salutis per voluntatem suam significat appetitum, quo humana caro dolorem mortis fugiebat. Voluntatem vero Patris dicit, non quoniam maluerit Pater mortem Filii quam vitam, sed quia humanum genus restaurari 2304 nolehat Pater 2205, nisi faceret homo tam magnum aliquid, sicut erat mors illa. Quia non poscebat ratio quod alius facere homo non poterat, ideireo dicit Filius illum velle suam mortem; quoniam ipse maluit illum 2304 B pati, quam ut genus humanum non salvaretur 2307; ac si diceret: Quoniam non vis aliter reconciliationem mundi sieri, dico te hoc modo velle mortem meam: fiat ergo voluntas 2308 tua, id est flat mors mea, ut mundus tibi reconcilietur. Nam sæpe aliquem velle dicimus aliquid, quia non vult aliud quod si vellet, ion fieret illud quod dicitur velle : ut, cum dicimus illum lucernam velle exstinguere, qui nou vult fenestram claudere per quam ventus intrat, qui lucernam exstinguit. Sic ergo voluit Pater 2309, mortem Filii, quia non aliter voluit mundum salvari, nisi homo tam magnum aliquid faceret, ut jam dixi 2310. Quod Filio volenti salutem hominum tantumdem valuit, quoniam hoc alius facere non valebat, 2311, quantum si illi mori præciperet : unde ille, sicut mandatum illi dedit Pater, sic fecit; et calicem, quem dedit ei Pater, bibit, obediens usque ad mortem.

#### CAPUT X.

Item de eisdem; quomodo aliter recte intelligi possunt.

Potest etiam recte intelligi quia per illam piam voluntaten, qua voluit Filius pro salute mundi mori, dedit illi Pater (non tamem cogendo) mandatum et calicem passionis; et non pepercit illi, sed pro nobis tradidit illum, et mortem illius voluit; et quia ipse Filius obediens fuit usque ad mortem, et didicit ex his quæ passus est, obedientiam. Quemadmodum enim secundum humanitatem non habebat a se volunta- p tem juste vivendi, sed a Patre; ita et illam volunta-

non potuit habere nisi a Patre luminum, a quo est omne datum optimum, et omne donum perfectum (Jac. 1, 17): et sieut Pater trahere 2313, dando voluntatem, dicitur; ita non incongrue fit, si intpellere asseritur. Sieut enim dicit Filins de Patre : Nemo venitad me, nisi Pater traxerit enm (Joan. vi, 41); ita dicere potuit, nisi impulerit eum. Similiter quoque proferre potuit, nemo curritad mortem propter nomen menm, nisi Pater impulerit ant traxerit eum. Quoniam namque voluntate quisque ad id quod indeelinabiliter vult, trahitur vel impellitur; nou inconvenienter trahere aut impellere dicitur Deus, cum talem dat voluntatem \*314: in quo tractu vel impulsu nulla intelligitur violentiæ necessitas, sed acceptæ bonæ voluntatis spontanea et amata tenacitas. Si ergo hoc modo nequit negari Patrem 2313, voluntatem illam dando, Filium ad mortem traxisse 2316 vel impulisse, quis non videat eadem ratione mandatum illi, ut mortem sustineret sponte, et calicem, quem non invitus biberet, dedisse? Et si Filius sibi non pepercisse, sed pro nobis spontanea voluntate seipsum tradidisse, recte dicitur, quis neget reete dici quia Pater, a quo talem habuit voluntatem, illi non pepercit, sed pro nobis tradidit illum et mortem ejus voluit? Hoc etiam modo indeclinabiliter et sponte servando acceptam voluntatem a Patre Filius factus est illi obediens usque ad mortem, et didicit ex his quæ passus est, obedientiam, id est quam magna res facienda sit per obedientiam. Nam tune est vera et simplex obedientia, cum rationalis natura, non necessitate, sed sponte servat voluntatem a Deo acceptam. Aliis quoque modis recte possumus Patrem voluisse Filii mortem intelligere, quamvis isti possint sussicere. Nam, sicut velle dicimus eum, qui facit ut alius velit; ita etiam dicimus eum 2317 velle, qui non facit ut alius velit, sed approbat quia vult : ut, cum videmus aliquem fortiter pati velle molestiam ut perficiat quod bene vult, quamvis sateamur nos velle ut illam pænam sustineat, non tamen volumus aut amamus pænam ejus, sed voluntatem. Illum quoque qui prohiberepotest, et non prohibet, solemus dicere quia vult quod non prohibet. Quoniam ergo Patri voluntas Filii placuit, nec prohibuit eum velle aut implere quod volebat recte voluisse ut Filius mortem tam

#### VARIÆ LECTIONES.

Pronohis omnibus tradidit mss. Vict. et Cist. omitt. omnibus 2300 Liberavit illum. Editio Veneta liberabit cum 2301 Nam multa ms. Vict. 13. sed multa 2302 Ubi autem ms. Vict. 13. ubi namque 2303 Si fieri potest mss. si possibile est 2304 Restaurati ms. Vict. 19. restaurare 2305 Nolebat pater ms. Joly volebat pater 2306 Quam ipse maluit mss. Gem. Bec. Joly, Vict. 13. quam ipse mavult ms. Vict. 13. quoniam ipse maluit illum pati ms. Vict. 5. quia ipse mavult 2307 Non salvaretur mss. Gem. Bec. Vict. 13. et 19. et S. Mich. non salvetur 2308 Fiat ergo voluntas mss. Joly, Gem. et Bec. fiat igitur hæe voluntas 2309 Sic ergo voluit Deus Pater... salvare mss. Gem. Bec. Cister. Joly et Vict. sic igitur voluit Pater... salvari 2310 Ut jam dixi. mss. Vict. Joly, Bec. Gem. Cister. ut dixi. 2311 Non volebat mss. non valebat 2312 Ita quoque illam voluntatem mss. Vict. Gem. Bec. Cister. ita et voluntatem illam 2313 Pater tradere mss. Pater trahere 2314 Aut impellere dicitur Deus cum talem voluntatem dat, mss. Vict. Joly, Bec. Gem. Cister. aut impellere Deus, cum talem dat voluntatem 2315 Deoegari Patrem mss. negari Patrem 2316 Filium ejus ad mortem traxisse mss. omitt. ejus 2317 Ita etiam cum dicimus ms. S. Mich. ita cum dicimus etiam illum ms. Cister ita etiam dicimus ms. Cister ita etiam dicimus

79 pie et tam ntiliter sustineret, quamvis pænam ejus A incarnatione Dei tantum et de his quæ de illo asnon amaret, affirmatur. Non autem potuisse calicem transire nisi biberet illum, dixit. Non quia non posset mortem vitare, si vellet; sed quoniam, sicut dictum est, mundum erat impossibile aliter salvari; et ipse indeclinabiliter volebat potius mortem pati, quam ut mundus non salvaretur. Ideireo autem dixit verba illa ut doceret humanum genus aliter non potuisse salvari, quam per mortem suam 2318; non nt ostenderet se morteni nequaquam valuisse vitare 2319. Nam, quæcunque de illo dicuntur his quæ dicta sunt, similia sic sunt 2320 exponenda, nt nulla necessitate, sed libera voluntate 2321 mortuus credatur. Erat namque omnipotens, et de illo legitur quoniam oblatus est, quia ipse voluit (Isai. Liu, 7). Et ipse dicit: Ego pono animam meam, ut iterum su- B mam eam : nemo tollit eam a me; sed ego pono eam a meipso. Potestatem habeo ponendi animam meam, et iterum sumendi eam 2322 (Joan. x, 17). Quod ergo idem ipse sua potestate et sua voluntate facit, nullatenus ad hoc cogi recte dici potest 2323. Bos. Hoc solum, quia permittit Deus illum sie tractari, quamvis volentem, non videtur tali Patri de tali Filio convenire. Ans. Imo maxime decet talem Patrem tali Filio consentire, si quid vult laudabiliter ad honorem Dei, et utiliter ad salutem hominum, quæ aliter 2324 fieri non potuit. Bos. In hoc adhue versamur, qualiter mors illa rationabilis et necessaria monstrari possit. Aliter namque nec ipse Filius eam velle, nec Pater cogere aut permittere debuisse vi- C. detur. Quæritur enim eur Deus aliter hominem salvare non potuit; aut si potuit, cur hoc modo voluit. Nam et inconveniens 2325 videtur esse Deo hominera hoc modo salvasse; nec apparet quid mors illa valeat ad salvandum hominem. Mirum enim est, si Deus sie delectatur aut eget sanguine innocentis, ut nonnisi interfecto co parcere velit aut possit nocenti. Axs. Quoniam accipis in hac quæstione personam corum qui credere nihil volunt nisi præmonstrata ratione, volo tecum pacisci, ut nullum vel minimum inconveniens in Deo a nobis accipiatur, et nulla vel minima ratio, si major non repugnat, rejiciatur. Sicut enim in Deo quamlibet parvum inconveniens sequitur impossibilitas; ita quamlibet parvam 2326 rationem, si majori non vincitur, comitatur neces- D s'tas. Bos. Nihil in hac re libentius accipio quam ut hoc pactum inter nos communiter servetur. Ans. De

sumpto homine eredimus quaestio est. Bos. Ita est. Ans. Ponamus ergo Dei incarnationem, et quie de illo dicimus homine, nunquam fuisse : et constet inter nos hominem esse factum ad beatitudinem, quæ in hae vita haberi non potest; nec ad illam posse pervenire quemquam, nisí dimissis peccatis; nec ullum hominem hanc vitam transire sine peccato: et alia quorum fides ad salutem æternam necessaria est. Bos. Ita fiat; quia nihil in his inconveniens, ant impossibile Deo videtur. Axs. Necessaria est igitur homini peccatorum remissio, ut ad beatitudinem perveniat. Bos. Sic omnes tenemus.

#### CAPUT XI.

Quid sit peccare, et pro peccato satisfacere.

Ans. Quærendum est igitur qua ratione Dens dimittat 2327 peccata hominibus : et ut hoc faciamus 2328 apertius, prius videamus quid sit peccare, et quid pro peccato 2329 satisfacere. Bos. Tunni est ostendere, et meum intendere. Axs. Si angelus et homo semper redderet Deo quod debet, nuuquam peccaret. Bos. Nequeo contradicere. Axs. Non est itaque alind peccare quam Deo non reddere debitum? Bos. Quod est debitum 2330 quod Deo debemus? Axs. Omnis voluntas rationalis creaturæ subjecta debet esso voluntati Dei. Bos. Nihil verins. Ans. Hoe est dehitum, quod debet angelus et homo Deo, quod solvendo nullus peccat; et quod onmis, qui non solvit, peccat. Hwe est justitia sive rectitudo voluntatis, quæ justos facit sive rectos corde, id est voluntate; hic est solus et totus honor, quem debemus Deo, et quem a nobis 2331 exigit Deus. Sola namque talis voluntas opera facit placita Deo, cum potest operari; et cum non potest, ipsa sola per se placet, quia nullum opus sine illa placet. Hunc honorem dehitum qui Deo non reddit, aufert Deo quod suum est, et Deum exhonorat; et hoc est peccare. Quandiu autem non solvit quod rapuit, manet in culpa; nec suf ficit solummodo reddere quod ablatum est, sed pro contumelia illata plus debet 2333 reddere quam abstulit. Sicut enim qui lædit salutem alterius non sufficit, si salutem restituit, nisi pro illata doloris injuria recompenset aliquid; ita qui honorem alicujus violat, non sufficit honorem reddere, si non secundum exhonorationis factam molestiam, aliquid quod placeat illi, quem exhonoravit, restituat 2333. Hoc quoque attendendum, quod cum aliquis, 2331 quod

# VARIÆ LECTIONES.

Per mortem ejus mss. per mortem suam 2319 Voluisse vitare mss. valuisse vitare 2320 De illo dieuntur, ex his, quæ dieta sunt similia, sie sunt mss. Gem. Bec. Vict. de illo dieuntur, iis, quæ dieta sunt, similia, sie sunt ms. Joly de illo dieta sunt similia, sie sunt 2321 Libera veluntate ms. Joly propria voluntate 2322 Et iterum sumo eam, nemo tollet eam a me; sed ego ponam eam, et iterum sumo eam; potestatem habere ponere.. sumere eam mss. ut iterum sumam eam: et iterum sumo eam; potestatem habere ponere.. sumere eam mss. it iterum sumam eam; nemo tollit eam a me; sed ego pono eam a me ipso. Potestatem habeo ponendi animam meam, et iterum sumendi eam 2323 Recte potest mss. recte dicitur 2324 Quod aliter mss. quæ aliter 2325 Ibidem C. Nam et inconveniens ms. Cister. omit. et 2326 Quantumlibet parvum.... ita quantumlibet parvum mss. Vict. Joly. Gem. et Bec. quamlibet parvum... ita quantibet parvum mss. Deus dimittit mss. Deus dimittat 2328 Ut hæc faciamus mss. ut hoc faciamus 2329 Et pro peccato mss. et quid pro peccato 2330 Quid est debitum mss. Joly et Cister. Quod est debitum 2331 Solus honor et totus quem debemus Deo et quem a nobis mss. solus et totus honor quem debemus Deo, et a nobis 2332 Plus habet mss. Vict. Gem. Bec. et S. Mich. plus debet 2333 Placet illi quem. restituat 2334 Quod eum aliquis mss. quia cum aliquis. auis.

non posset exigi, si alienmu non rapuisset. Sie ergo debet amnis qui peccat, honorem, quem rapuit Deo, solvere; et line est 2335 satisfactio, quam omnis peccator debet Deo facere Bos. In his omnibus, quoniam rationem sequi proposuimus, quamvis aliquantulum me terreas, nihil habeo quod possim dicere contra.

#### CAPUT XII.

Utrum sola misericordia, sine omni debiti solutione, deceat Deum peccata dimittere.

Axs. Redeamus et videamus utrum sola misericordia, sine omni solutione ablati sibi honoris, deceat Deum peccata dimittere. Bos. Non video cur non deceat. Ans. Sic dimittere peccatum non est aliud quam non punire, et quoniam recte ordinare B peccatum sine satisfactione, non est nisi punire; si non punitur, inordinatum dimittitur. Bos. Rationabile est quod dicis. Ans. Deum vero non decet aliquid in suo regno inordinatum dimittere. Bos. Si aliud volo 2336 dicere, timeo peccare. Ans. Igitur non decet Deum peecatum sie impunitum dimittere. Pos. Ita sequitur. Axs. Est et aliud quod sequitur, si peccatum si dimittitur impunitum; quia similiter crit apud Deum peccanti, et non peccanti : quod Deo non convenit. Bos. Non possum negare. Ans. Vide et hoc : Justitiam hominum nemo nescit esse sub lege, ut secundum ejus quantitatem, mensura retributionis a Deo recompensetur. Bos. Ita credimus. Ans. Si autem peccatum nec solvitur, nec punitur, nulli legi subjacet. Bos. Non possum aliter G intelligere. Axs. Liberior igitur est injustitia 2337, si sola misericordia dimittitur, quam justitia: quod valde inconveniens videtur. Ad hoc etiam 2338 extenditur hæc inconvenientia, ut injustitiam Deo similem faciat 2339, quia sicut Deus nullius legi 2340 subjacet, ita et injustitia. Bos. Nequeo resistere rationi tuæ: sed, cum Deus nobis præcipiat omnino dimittere peccantibus in nos, videtur repugnare ut hoc præcipiat 2361 nobis, quod ipsum facere non decet. Ans. Nulla in hoc est repugnantia; quia Deus hoe præcipit nobis ut non præsumamus quod solius Dei est. Ad nullum enim pertinet vindictam facere, nisi ad illum qui Dominus est omnium: nam cum terrenæ potestates hoc recte faciunt, ipse facit Deus, a quo 2342 ad hoc ipsum sunt ordinatæ. Bos. Removisti 2353 repugnantiam, quam putabam inesse; sed est aliud, ad quod tuum volo habere responsum: nam, cum Deus sie sit liber 2314 ut nulli

injuste abstulit, solvit; hoe debet dare, quod ab illo A legi, nullins subjaceat judicio 2368, et sit ita benigins ut nihil benignius cogitari queat, et nihil sit rectum aut decens, nisi quod ipse vult : mirum videtur, si dicimus quia nullatenus vult, aut non ei licet injuriam 80 suam dimittere, a quo etiam de his, quas aliis facimus, solemus indulgentiam petere. Ans. Verum est quod dicis de libertate, et veluntate, et beniguitate illius; sed sie eas debenius rationabiliter intelligere ut dignitati illius non videamus repugnare. Libertas enim non est nisi ad hoc, quod expedit aut quod decet 2346; nec benignitas dicenda est, quæ aliquid Deo indecens operatur 2387. Quod autem dicitur, quia quod vult justum est, et quod non vult, justum non est; non ita intelligendum est, ut si Deus velit quodlibet inconveniens, justum sit, quia ipse vult. Non enim sequitur, si Dens vult mentiri, justum esse mentiri; sed potius Deum illum non esse. Nam nequaquam potest velle mentiri voluntas, nisi in qua corrupta est veritas, imo quæ deserendo veritatem corrupta est. Cum ergo dicitur, si Deus vult mentiri, non est aliud quam si Deus est talis natura 2348, quæ velit mentiri : et ideirco non sequitur, justum esse mendacium, nisi ita intelligatur, sient cum de duobus impossibilibus dicimus: Si hoc est, illud est; quia nec hoc, nec illud est : nt si quis dicat : Si aqua est sicca, et ignis est humidus; neutrum enim verum est. Itaque de illis tantum est verum dicere : Si Deus hoe vult, justum est : quæ Deum velle non est inconveniens. Si enim vult Deus ut pluat, justum est ut pluat; et si vult ut aliquis homo occidatur, justum est ut occidatur. Quapropter si non decet Deum aliquid injuste aut inordinate facere, non pertinet ad ejus libertatem, aut benignitatem, aut voluntatem, peccantem qui non solvit Deo, quod abstulit, impunitum dimittere. Bos. Omnia mihi aufers, quæ putabam tibi posse objici, Axs. Vide adhuc cur Deum non deceat hoc facere 2349. Bos. Libenter ausculto quidquid dieis.

#### CAPUT XIII.

Quod nihil minus sit tolerandum in revum ordine, quam ut creatura Creatori debitum honorem auferat, et non 2350 solvat quod aufert.

Axs. Nihil minus tolerandum est in rerum ordine quam ut creatura Creatori debitum honorem auferat, non solvat quod aufert. Bos. Iloc nihil clarins 2381. Ans. Nihil autem injustius toleratur quam quo nihil minus est tolerandum. Bos. Neque hoc est obscurum. Ans. Puto ergo quia non dices Deum de-

#### VARIÆ LECTIONES.

1328 Et hoe est mss. et hæc est 2336 Si aliquid aliud volo mss. si aliud volo 2337 Estomnis injustitia mss. Vict. Joly, Gem. Bec. omit. omnis 2336 Ad hac ctiam mss. et edit. Goth. ad hoc ctiam. 2339 Similem esse faciat mss. et edit. Goth. similem faciat 2340 Nulli legi mss. nullius legi 2341 Ut hac precipiat mss. et edit. Goth. ut hoc precipiat 2342 Facit Deus, a quo mss. Cister. facit a quo 2343 Anselm. Removisti mss. et edit. Goth. Boso Removisti 2344 Deus sit liber mss. et editio Gothica Deus sie sit liber 2345 Nullius legis subjacet juditio mss V ct. Joly, Cister et Mich, et edit. Goth. nulli legi, nullins subjaceat judicio 2346 Aut decet mss. et edit. Goth. aut quod decet 2347 Operetur mss. et edit. Goth. operatur 2248 Talis natura mss. Vict. Joly et edit Goth. talis natura 2349 Deceat hac facere mss. et edit. Goth. deceat hoc facere 2250 Et quod non mss. Gem. Bec. Vict. Nhil clarius judicio mss. hoc nihil clarius et edit. Goth. et non

bere tolerare 2353, quo nihil injustius toleratur ; ut, A vertit utilitatem : hoc tamen quod aufert, utitur al quod creatura 2333 non reddat Deo quod aufert. Bos. Imo penitus negandum esse video 2354. Axs. Item si Deo nihil majus aut melius est 2358, nihil justius quam quæ 2355 honorem illius servat 2857 in rerum dispositione, summa justitia, quæ non est alind quam ipse Deus. Bos. Hoc quoque nihil apertius. Axs. Nihil ergo servat Deus justius quam sua dignitatis honorem. Bos. Concedere me oportet 2388. Ans. Videtur tibi quod eum integre servet si sic auferri sibi permittit, ut nec solvatur, nec ipse auferentem puniat? Bos. Non audeo dicere. Ans. Necesse est ergo ut aut ablatus honor solvatur, ant pæna sequatur; alioquin aut sibiipsi Deus justus non erit, aut ad ntrumque impotens erit : quod nefas est vel cogitare 2389. Bos. Nihil rationabilius dici posse intel- B bilis. Verum quando unaquæque 2369 creatura ligo 2860.

#### CAPUT XIV.

Cujusmodi honor Dei sit pana peccantis.

Bos. Sed volo a te audire si peccantis pœna sit illi honor, aut cujusmodi honor sit. Si enim pæna peccantis non ejus honor est, cum peccator non solvit quad abstulit, sed punitur, sic perdit Deus honorem suum, ut non recuperet 2361 : quod his quæ dieta sunt repugnare videtur. Ans. Deum impossibile est honorem suum perdere : aut enim peecator spoute solvit quod debet, aut Deus ab invito accipit 2369. Nam aut homo debitam subjectionem Deo, sive non peccando, sive quod peccat solvendo, voluntate spontanca exhibet; aut Deus eum invitum 2363 sibi torquendo subjicit, et sic se Dominum C cjus esse ostendit 2364, quod ipse homo voluntate fateri recusat. In quo considerandum quia sicut homo peccando rapit quod Dei est, ita Deus puniendo aufert quod hominis est. Quippe non solum id ipsum 2368 alienjus esse dicitur, quod jam possidet; sed quod in eius potestate est, ut habeat. Quoniam ergo homo ita factus est 2366 ut beatitudinem habere posset, si non peccaret: cum, propter 2367 peccatum heatitudine et omni bono privatur, de suo, quamvis invitus, solvit quod rapuit; quia licet Deus hoc ad eut homo pecuniam, quam alii aufert, in suam con-

snum honorem, per hoc, quia aufert. Auferendo enim, peccatorem, et quæ illius sunt, subjecta sibi esse probat.

#### CAPUT XV.

Si Deus rel ad modicum patiatur honorem. suum violari.

Bos. Placet quod dicis. Sed est et aliud, ad quod tuam responsionem postulo: nam si Deus ita, sicut probas, suum debet honorem servare, cur vel ad modicum patitur illum violari? Quod enim aliquo modo lædi sinitur, non integre nec perfecte 1368 enstoditur. Axs. Dei honori nequit aliquid, quantum ad illum pertinet, addi vel minni. Idem namque ipse sibi honor est incorruptibilis, et nullo modo mutasuum, et quasi sibi præceptum ordinem, sive naturaliter, sive rationabiliter servat, Deo obedire, et cum dicitur 2370 honorare: et hoc maxime rationalis natura, cui datum est intelligere quid debeat 2371. Quæ cum vult quod debet, Deum honorat; non quia illi aliquid confert, sed quia sponte se ejus voluntati et dispositioni subdit, et in rerum universitate ordinem suum, et ejusdem universitatis pulchritudinem, quantum in ipsa est, servat 2372. Cum vero non vult quod debet, Deum, quantum ad illam 2373 pertinet, inhonorat; quoniam non subdit se sponte illins dispositioni, et universitatis ordinem et pulchritudinem, quantum in se est, perturbat, licet potestatem aut dignitatem Dei nullatenus lædat aut decoloret. Si enim ca, quæ cœli ambitu continentur, vellent non esse sub cœlo aut elongari a cœlo, nullatenus possent nisi sub colo esse, nec fugere colum nisi appropinquando cœlo. Nam et unde, et quo, ct qua irent 2374, sub cœlo essent 2375, et quanto magis a qualibet parte cœli elongarentur, tanto magis oppositæ parti appropinquarent 1876. Ita, quantvis homo, vel malus angelus divinæ voluntati et ordinationi subjacere nolit, non tamen cam fugere 2377 valet; quia si vult fugere de sub voluntate jubente, currit sub voluntatem 2378 punientem. Et si quæusum sni commodi non transferat, quod aufert; si- p ris 2279 qua transit, nonnisi sub voluntate permittente 2380 : et hoc ipsum, quod perverse vult aut

#### VARIÆ LECTIONES.

Pedro 2852 Debere tolerare mss. Joly omit. debere 2353 Ut quod creatura mss. Vict. Joly, Cister. S. Mich. Ut creatura voluntate permittente

dinem summa sapientia convertit 2281. Ipsa namque perversitatis spontanea satisfactio, vel a non satisfaciente pænæ exactio (excepto hoc quod Deus de malis multimodis 2384 bona facit) in eadem universitate locum tenent 2383 snum et ordinis pulchritudinem. Quas si divina sapientia, ubi perversitas rectum ordinem perturbare nititur, non adderet, fieret in ipsa universitate, quam Deus debet ordinare, quædam ex violata ordinis pulchritudine deformitas, et Deus in sua dispositione videretur delicere. 81 Quæ dno quoniam sieut sunt inconvenientia, ita suat impossibilia; necesse est ut omne peccatum satisfactio aut pæna sequatur. Bos. Satisfecisti objectioni meæ. Axs. Palam est ergo quia Deum, quantum in ipso est, nullus potest honorare, vel B exhonorare : sed quantum in se est hoc aliquis facere videtur; eum voluntatem suam voluntati ejus subjicit, aut subtrahit. Bos. Nescio quid contra queam dicere \*385. Ans. Adhuc addam aliquid. Bos. Tandiu die donce me tædeat audire.

#### CAPUT XVI.

Ratio cur numerus angelorum, qui ceciderunt restituendus sit de hominibus,

Axs. Deum constat proposuisse ut de humana natura, quam fecit sine peccato, numerum angelorum qui ceciderant, restitueret. Bos. Hoc credimus, sed vellem aliquam hujus rei rationem habere 2388. Axs. Fallis me : non enim proposuimus tractare, nisi de Incarnatione 2386 Dei; et tu mihi alias interseris quæstiones. Bos. Ne irasearis, hilarem enim datorem 2387 diligit Deus (II Cor. 1x, 7): nam nemo probat magis se bilariter dare quod promittit, quam qui plus dat quam promittit : die ergo libenter quod quæro. Axs. Rationalem naturam 2388, quæ Dei contemplatione beata vel est 2389, vel futura est, in quoc'am rationabili et perfecto numero præscitam esse a Deo 2890; ita ut nec majorem, nec minorem illum esse deceat, non est dubitandum. Aut enim nescit Deus in quo numero melius cam deceat constitui, quod falsum est: aut si seit, in eo illam constituet, quem ad hoe decentiorem intelliget. Quapropter aut angeli illi qui ceciderunt, facti erant ad hoc ut essent intra illum numerum 2391 : aut quia extra illum numerum permanere non potuerunt, ex necessitate

agit, in universitatis præfatæ ordinem et pulchritu- A ceciderunt : quod absurdum est opinari. Bos. Veridinem summa sapientia convertit <sup>2281</sup>. Ipsa namque perversitatis spontanea satisfactio, vel a non satisfaciente pænæ exactio (excepto hoc quod Deus de malis multimodis <sup>2384</sup> bona facit) in eadem universitate locum tenent <sup>2383</sup> suum et ordinis pulchritudinem. Quas si divina sapientia, ubi perversitas rectum ordinem perturbare nititur, non adderet, fieret in ipsa universitate, quam Deus debet ordinance est alia, de qua possint restaurari <sup>2395</sup>.

#### CAPUT XVII.

Quod alii angeli pro illis 2396, non possint restitui. Bos. Cur non ipsi aut 2397, alii angeli pro illis possint restitui 2398 ? Axs. Cum videbis nostræ restaurationis difficultatem intelliges corum reconciliationis impossibilitatem. Alii autem angeli pro iliis restitui non possunt, ideo (ut taceam quomodo hoc 2390 repugnare videatur primæ creationis perfectioni) quia non debent; nisi tales esse possint, quales illi fuissent, si non pecenssent; cum illi 2400 milla visa vindicta peccati perseverassent : quod post illorum casum aliis, qui pro illis restituerentur, esset impossibile. Non enim pariter laudabiles sunt, si stans in veritate, et qui nullam novit 2101 peccati pænam, et qui cam semper aspicit æternam. Nam nequaquam putandum est bonos angelos esse confirmatos casu malorum, sed suo merito. Sicut namque 2502, si Loni cum malis peccassent, simul damnati essent : ita injusti 2103, si cum justis stetissent, pariter conformati fuissent. Quippe si aliqui corum, nonnisi casu aliorum, confirmandi erant, ant nullus unquam confirmaretur, aut necesse erat aliquem casurum, qui ad alios confirmandos 2404 puniretur : quæ ntraque absurda sunt. Illo itaque modo confirmati sunt illi, qui steterunt, quo pariter confirmati essent 2508 omnes, si stetissent : quem modum 2408 ostendi, sicut potui, ubi tractavi cur Deus diabolo perseverantiam non dedit. Bos. Probasti malos angelos de humana natura restaurandos: et patet ex hac ratione quia non in minori numero erunt electi 2507 homines, quam sunt angeli reprobi. Sed utrum places futuri sint, si potes, ostende.

#### CAPUT XVIII.

Utrum plures futuri sint sancti homines, quam sint mali angeli.

Axs. Si angeli, antequam quidam illorum cade-

#### VARIÆ LECTIONES.

Sapientia convertit mss. S. Michaelis sapientia evertit 2383 Quod Deus de malis multimodis mss. Vict. Gem. Bec. et Joly, quia Deus de malis nultis modis 2383 Locum tenent ms. Vict. 19. locum tenent 2385 Contra queam dicere ms. S. Mich. contra respondeam 2385 Rationem audire mss. et edit. Goth, rationem habere 2386 De sola Incarnatione ms. Joly. de Incarnatione 2387 Hilarem datorem mss. Vict. 19. Joly et edit. Goth. hilarem enim datorem 2388 Rationalem greaturam mss. et edit. Goth. rationalem naturam 2389 Beata vel est mss. Joly et Vict. 19. beata est 2390 Præscitam a Deo ms. Cister. præscitam est a Deo 2391 Intra illa numerum permanere mss. extra illum numerum permanere 2392 Quomodo ergo mss. Vict. et edit. Goth. quomiam ergo 2394 Ergo eos de ms. Vict. 19. omitt. eos 2395 De qua restaurari ms. Cister. de qua possint natura restaurari 2396 Pro illis ms. Joly pro ipsis 2397 In mss. incipit ab his: Cur non ant ipsi etc. 2398 Cur non ipsi, ant alii Angeli pro illis possint restitui mss. Bec. Gem. Vict. et edit. Goth. Quod alii Angeli pro illis non possint restitui 2399 Quoniam hoc mss. Gem. Bec. Vict. Joly et edit. Goth. quomodo hoc 24000 Et eum illi mss. cum illi 2401 Nullam novit ms. Vict. 19. nullam noverat 2402 Sie namque mss. sient namque 2403 Ita injusti mss. Joly ita justi 2404 Alios confirmandos ms. Joly illos confirmandos 2405 Pariter confirmati essent ms. Joly omit. confirmati 2406 Quemadinodum mss. Gem. Bec. quem modum 2407 Erant electi ms. Joly sunt electi

rent, erant in 4508 illo profecto, de quo diximus, nu- A quorum aqualitas ei debetur, profecerunt post ruimero; non sunt homines facti, nisi pro restauratione angelorum perditorum; et palam est quia non crant plures illis. Si autem ille numerus non crat in illis omnibus angelis, complendum est de hominibus, et quod periit, et quod prius decrat; erunt electi homines plures reprobis angelis: et sic dicemus 1409 quia non fuerunt homines facti tantum ad restaurandum numerum imminutum, sed etiam ad perficiendum nondum perfectum. Bos. Quid potius tenendum est: an quod angeli 2410 prins facti sint in numero perfecto, an non? Ans. Quod mihi videtur, dicam. Bos. Non possum a te plus exigere 2411. Ans. Si homo factus est post casum malorum angelorum, sicut quidam intelligant in Genesi; non video posse me per hoc probare alterum horum determinate. Potest B enim (ut puto) esse quod angeli prins fuerint in 2412 numero perfecto, et postea factus sit homo propter restaurandum imminutum eorum numerum : et potest esse quod non fuerint 2413 in numero perfecto; quia differebat Dens, sient adhue differt, illum implere numerum, facturus humanam naturam sno tempore. Unde, aut solunimodo numerum nondum integrum perficeret; aut, cliam si minueretur, restitueret. Si autem tota creatura simul facta est; et dies illi, in quibus Moyses istum mundum non simul factum esse videtur dicere, aliter sunt intelligendi, quam sicut videmus istos dies, in quibus vivimus: intelligere nequeo quomodo facti sint angeli in illo perfecto 2414 numero. Quippe si ita esset, videtur mihi quia ex necessitate, aut aliqui homines vel C 2421, ab illa beattindine 2422 eccidissent, homines ad angeli casuri erant; aut plures essent in illa cœlesti civitate, quam illa perfecti numeri convenientia exigeret. Si ergo omnia simul facta sunt; sie videntur angeli, et duo primi homines in numero imperfecto fuisse 2415; ut hominibus, si nullus caderet angelus', quod decrat solum perficeretur 2416, et si aliquis periret, hoc quoque, quod caderet, restitueretur: et hominis natura, quæ, infirmior crat, quasi Deum excusaret, atque diabolum confunderet; si ille suum easum infirmitati suæ imputaret, cum ipsa infirmior s aret: ac, si et eadem ipsa caderet, multo magis Deum defenderet contra diabolum, et contra seipsam: eum ipsa facta valde infirmior et mortis, in electis de tanta infirmitate tanto altius escenderet quam unde diabolus cecidisset; quanto boni angeli

i am malorum, quia perseveraverunt. Ex his rationilms potius milii videtur quia in angelis non fuit ille perfectus numerus, quo civitas illa superua perficeretur: quoniam si homo 2517 simul cum angelis factus non est; sie possibile est 2418 esse et si simul facti sunt, quo magis putant multi, quoniam legitur : Qui vivit in aternum, creavit omnia simul (Eccli. xvm, 1): vi letur necesse esse. Sed et si perfectio mundanie creaturie non tantum est intelligeada in <del>numer</del>o individ<mark>uorum, quantum in numero</mark> naturarum, necesse est linguanam naturam ant ad complementum ejusdem perfectionis esse factam, ant illi superabundare : quod de minimi vermiculi natura dicere non andemus. Quare pro seipsa ibi facta est, et non solum pro restaurandis individuis alterins 82 naturæ. Unde palam est quia etiamsi 1119 angelus nullus periisset, homines tamen in cœlesti civitate suum locum habnissent. Sequitur itaque quia in augelis, antequam quidam illorum caderent, non erat ille perfectus numerus : alioquia necesse erat ut aut homines, aut angeli aliqui caderent: quoniam extra numerum perfectum ibi nullus 2120 manere poterat. Bos. Nonnihil effecisti. Ans. Est et alia ratio, ut mihi videtur, quæ non parum suffragatur illi sententiæ, quæ angelos non esse factos in perfecto numero existimat. Bos. Die illam. Axs. Si angeli in illo perfecto numero facti sunt, et nullatenus facti sunt homines, nisi pro restauratione perditorum angelorum, palam est quia, nisi angeli illam non ascenderent. Bos. Hoe constat. Axs. Si quis vero 2423 dixerit quia tantum lætabuntur electi homines de angelorum perditione, quantum gaudebunt de sua assumptione, quoniam absque dubio hæc non esset, nisi illa fuisset, quomodo poterunt ab hae perversa gratulatione defendi? Aut quomodo dicemus angelos, qui ceciderunt, ex hominibus restauratos 2424; si illi sine hoc vitio permansori erant, si non' cecidissent, id est sine gratulatione de casu aliorum 2428; isti vero sine illo esse non poterunt? 2626 Imo qualiter cum hoc vitio beati esse debebunt? Deinde qua audacia dicemus Deum non velle, ant non posse 2427, hanc restaurationem sine hoc vitio facere? Bos. Nonne similiter est in gentibus, quæ ad fide.n vocatæ sunt, quia illam Judæi repulerunt?

#### VARIÆ LECTIONES.

2108 Eran! in ms. Joly essent in 2109 Sie dicimus mss. et edit. Goth sie dicemus 2110 An quod Augeli mss. an Angeli 2111 Non plus a te exigo mss. B. non possum a te plus exigere 2112 Fuerunt prius in mss. Gem. Bec. Joly et Vict. 13. prius fuerint in mss. Vict. 49. primo fuerunt 2113 Quod non fuerunt mss. quod non fuerint 2114 Facti sunt angeli in illo perfecto mss. Gem. Bec. Vict. et Joly factisint angeli in illo integro 2115 In numero perfecto fuisse mss. Bec. Gem. Vict. 13. et 19. et edit. Goth. in numero imperfecto fuisse 2116 Solum perficeretur quoniam si homo ms. Joly legit, perficeretur 2118 Sieut possibile est mss. Bec. Vict. Joly, Cister. sie possibile est mss. Gem. sie impossibile est 2119 Quia si etiam mss. Bec. Gem. Vict. et Joly quia etiam si 2120 Namerum perfectum ibi nullus ms. Vict. 49. numerum illam perfectum nullus 2121 Nisi illi angeli mss. Vict. 3. et 13. nisi angeli 2122 Ab illa beatitu fine ms. Vict. 49. ah illa civitate 2123 Si quis ergo ms. Joly si quis vero 2124 In hominibus restauratos ms. Cister. ex hominibus restauratos: 2123 Casu aliorum mss. Joly casu illorum 2124 Esse non potnerant mss. Gem. Bec. Joly, Vict. 3. et 19. et S. Mich. esse non potnerant 2101 Non potnisse mss. et edit. Goth. non posse. potuerunt 2001 Non potuisse mss. et edit. Goth. non posse.

tamen vocarentur: quia in omni gente qui timet Deum et operatur justitium 2128 acceptus est illi (Act. x, 35). Sed quoniam Judæi apostolos contempserunt, ea tune fuit occasio ut ad Gentes illi converterentur. Bos. Nullo modo video quid contra hac dicere 1429 possim. Ans. Unde tibi videtur accidere singularis illa 1130 Letitia de alieno casu? Bos. Unde, nisi quia certus erit unusquisque, quoniam ubi erit nullatenus esset, nisi alius inde cecidisset 2131? Axs. Si ergo hane certitudinem nullus haberet, nou esset unde ullus de alieno damno ganderet. Bos. Ita videtur 2432. Axs. Putasne aliquem illorum habiturum hanc certitudinem; si multo plures erunt, quam qui ceciderunt? 2538 Bos. Nequaquam possum opinari quod cam habcat, aut habere debeat. Quomodo namque quis poterit I seire utrum pro restaurando quod imminutum erat, ant pro complendo quod nondum perfectum erat de illo numero constituendæ civitatis, sit factus : sed omnes certi erunt se factos esse ad perficiendam illam civitatem? Ans. Ergo si plures erunt quam reprobi angeli nullus poterit aut debebit scire se non esse ibi assumptum, nisi pro alieno casu. Bos. Verum est. Axs. Non igitur habebit aliquis cur gaudere debeat de alterius perditione. Bos. Ita sequitur. Axs. Cum itaque videamus quia si plures erunt howines electi quam sint reprobi Angeli, illa non sequatur inconvenientia quam 2434 sequi necesse est, si plares non erunt : et cum impossibile sit ullum in illa civitate futurum inconveniens, videtur necesse esse ut angeli non sint facti illo perfecto numero, C et plures futuri sint heati homines, quam sint miseri angeli. Bos. Non video qua ratione hoe negari 2438 queat. Ans. Aliam adhue ejusdem sententice posse dici puto rationem. Bos. Hanc quoque proferre debes. Axs. Credimus hanc mundi molem corpoream in melius renovandam; nec hoe futurum esse, donec impleatur numerus electorum hominum, et illa beata perficiative civitas; nec post ejus perfectionem differendum 2436. Unde colligi potest, Deum ab initio proposuisse ut utrumque simul perficeret; quatenus et minor, quæ Denni non sentiret, natura aute majorem, que Deo frui deberet, nequaquam perficeretur; et in majoris perfectione, D niens videtur, præsertim eum illam in aliquibus tam

Ans. Non; nam si omnes Judai credidissent, Gentes A mutata in melius, suo quodam modo quasi congratularetur; imo omnis creatura de tam gloriosa et tam admirabili sui consumnatione ipsi Creatori, et sibi invicem, quæque suo modo æterne congandendo jucundaretur; quatenus quod voluntas in rationali 2337 natura sponte facit, hoe et jam 2538 insensibilis creatura per Dei dispositionem naturaliter exhiberet. Solemus namque in majorem nostrorum exaltatione congaudere: ut cum in natalitiis sanctorung exsultatione festiva jucundamur de gloria corum lætantes 2489. Quam sententiam illud adjuvare videtur : quia si Adam non peccasset, disserret tamen Dens iltam civitatem perficere, donce, completo ex hominibus, quem exspectabat, numero, ipsi quoque homines in corporum, nt ita dicam, immortalem transmutarentur immortalitatem 2440. Habebant enim in paradiso quamdam immortalitatem, id est, potestatem non moriendi: sed non erat immortalis hæe potestas, quia poterat mori 2441, ut, scilicet, ipsi non possent mori 2442. Sed si ita 2442 est, ut, videlicet, rationem illam et beatam civitatem, et hanc mundanam insensibilemque naturam 2444 Deus ab initio proposuerit simul perficere : videtur quia aut illa civitas non crat completa in numero angelorum ante malorum ruinam; sed exspectabat Deus ut eam de hominibus compleret, quando corpoream 2545 mundi naturam in melius mutaret 2448 : aut si perfecta crat in numero, non perfecta erat in confirmatione; et differenda erat ejus confirmatio, etiam si nullus in ea pecasset, usque ad eam mundi 2447, quam exspectamus, renovationem : aut si non diutius illa confirmatio differenda erat, acceleranda erat mundana renovatio, ut cum eadem confirmatione fieret. Sed quod mundum noviter factum statim Deus renovare 2418, et eas ves, quas post renovationem illam non erunt, in ipso initio, antequam appareret cur factæ essent destruere instituerit 2449, omni caret ratione. Sequitur ergo quia angeli non ita fuerunt in numero perfecto, ut corum confirmatio non dia differetur propterea quia mundi novi renovationem mox oporteret fieri 2450 : quod non convenit. Quod autem eamdem confirmationem usque ad mundi futuram renovationem differre Deus volverit, inconve-

#### VARIAE LECTIONES.

2526 Operatur justitiam, acceptus est ms. Vict. 19. cooperatur, justitiam adeptus est 2529 Contra hoe dieere mss. Gem. Vict. Cister. contra hee dieere 2430 Singulis illa mss. Cister. singular.s illa 2521 Si alius inde non cecidisset mss. et edit. Goth. nisi alius inde cecidisset 2432 Ita videtur ms. Joly ita mihi videtur 2433 Quam ceciderunt mss. Bec. Gem. Vict. et Joly quam qui ceciderunt 12434 Non sequitur inconvenientia, quam mss. Bec. Gem. Vict. 3. et 13 non sequatur inconvenientia quam mss. Vict. 19. non sequetur inconvenientia quam mss. Vict. 19. cooperatur inconvenientia, quæ In rationabili mss. Vict. 5. et 19. ketantes 2440 Dicam, transmutarentur immortalitatem. mss. Gem. Bec. Vict. 3. et 15. S. Mich. et editio Gothica dicam immortalem immortalitatem transmutarentur 2441 quia poterant mori mss. Gem. Bec. Joly, S. Mich. Vict. 13. quia poterat mori mss. Vict. 3. et 19. quia non poterat mori mss. Gem. Bec. S. Mich. Cister. Vict. 15. scilicet ipsi non possent non mori stra Quod si ita ms. Vict. 19. sed si ita stra Sensibilemque naturam mss. et edit. Goth. insensibilemque naturam 2343 Quando corpoream ms. Joly quoniam corpoream 2346 Melius innovaret mss. Gem. Bec. Vict. Joly, S. Mich. in melius mutaret ms. Cister. ac in melius innovaret 2447 Ad eamdem mundi ms. Joly ad cam mundi 2458 Renovare et ms. Vict. 19. renovaret et 2449 Instituerit ms. S. Mich. instituerat Oporteret fieri mss. Joly Vict. 15. oportet fieri ms. Vict. 15. oportent fieri

hominibus quando peccaverunt, illam fecisset, si non peccassent, sieut fecit in perseverantibus angelis. Quamvis enim nondum proveherentur ad illam æqualitatem angelorum, ad quam perventuri erant homines, cum perfectus esset numerus de illis assumendus. In illa tamen justitia, in qua erant, videtur quod si vicissent ut non peccarent tentati 2481; ita confirmarentur cum omni propagine sua, ut ultra peccare 2482 non possent : quemadmodum quia victi 2483 peccaverunt, sie infirmati sunt, ut, quantum in ipsis est, sine peccato esse non possint 2554. Quis enim audeat dicere plus valere injustitiam ad 2555 alligandum in servitute 2456 hominem in prima suasione 2487 sibi conscutientem, quam valeret justitia ad confirmandum eum in libertate, B quod dixisti : Constituit terminos populorum, seu s'bi in eadem prima tentatione adhærentem? Nam quemadmodum quoniam humana natura tota crat 2458 in parentibus primis, tota in illis vieta est ut peccaret (excepto illo solo homine, quem Deus sient scivit sine viri semine de Virgine facere, sie scivit a peccato Adæ secernere 2459); ita in eisdem tota vicisset, si non peccassent 2460. Restat ergo ut non completa in illo primo numero angelorum superna civitas, sed de hominibus complenda fuisse dicatur. Quæ si rata sunt, plures erunt electi homines, quam sint reprobi angeli. Bos. Rationabilia mihi valde videntur quie dicis : sed quid dicemus; quia legitur de Deo: Constituit terminos populorum juxta numerum filiorum Israel? (Deut 111, 3.) Quod quidam, quia pro filiorum Israel invenitur angelorum Dei, sic exponunt; C est, multitudines electorum hominum, aut tandiu ut secundum numerum bonum angelorum, assumendus intelligatur numerus electorum hominum. Axs. Hoc non repugnat 2461 prædictæ sententiæ, si certum non est quod totidem angeli cecidissent, quot remanserunt. Nam si plures sint Augeli electi, quam reprobi ; 83 et necesse est ut reprobos electi homines restaurent; et potest sieri 2162 ut beatorum numero coæquentur; et sic plures crunt homines justi quam angeli injusti. Sed memento quo pacto incopi tuze respondere quæstioni : nt, videlicet, si quid dixero quod major non confirmet 2463 auctoritas, quamvis illud ratione probare videar, non alia

cito perfecerit; et cum intelligi possit quia in primis A certitudine accipiatur, nisi quia interim mihi ita videtur, donce mihi Deus melius aliquo mo lo revelet. Certus enim sum, si quid dico quod sacre Scripturæ absque dubio contradicat, quia falsum est: nec illud tenere volo, si cognovero. Sed si in illis rebus de quibus diversa sentiri possunt sine periculo, sient est illud unde nune agimus : si enim nescimus utrum plures homines eligendi sint quam sint angeli perditi 2161, an non, et alterum horum æstimamus magis quam alterum, nullum puto esse animæ 2668 periculum : si, inquam, in hujusmodi rebus 2466 sic exponimus divina dieta, ut diversis sententiis favere videantur, nec alicubi invenitur, ubi quid indubitanter tenendum sit determinent 2467, non arbitror reprehendi debere. Illud autem gentium, juxta numerum angelorum Dei, quod in alia translatione legitur, juxta numerum filiorum Israel: quoniam ambæ translationes ant idem significant, aut diversa sine repugnantia, ita intelligendum est, ut et per angelos 2468 Dei, et per filios Israel, angeli boni significentur tantummodo, aut soli homines electi, ant simul angeli et electi homines, tota, scilicet, illa civitas superna. Aut per angelos Dei, sancti angeli tantum; et per filios Israel, soli homines justi. Aut soli angeli per filios Israel, et justi honines per angelos Dei. Si boni angeli tantum designantur p r utrumque, idem est quod si solum per angelos Dei; si vero tota ecclestis civitas, hic est sensus, quia 2109 tandiu assumentur 2170 populi, id erunt populi in hoc sæculo; donec de hominibus prædestinatus namerus illius civitatis nondum perfectus compleatur. Sed non video nune quomodo soli angeli, aut simul angeli et homines sancti per filios Israel intelligantur: sanctos autem homines filios Israel, sicut filios Abrahæ vocari non est alienum. Qui angeli quoque Dei per hoc recte possunt vocari 2472, quia vitam angelicam imitantur, atque similitudo et æqualitas angelorum illis promittitur in colo, et quia omnes juste viventes angeli Dei sunt. Unde et ipsi confessores, aut martyres 2473 dicuntur: qui enim confitetur et testatur

# VARLÆ LECTIONES.

crant, videtur quia si vixissent intemptati non peccarent tentati mss. quia pro quod ms. Vict. 19. in qua crant, videtur quia si vixissent intemptati non peccarent ms. Vict. 3. in qua videtur quia si vicissent; ut non peccarent tentati 2452 Quod ultra peccare ms. ut peccare 2553 Qui victi ms. Joly qui victi 2553 Esse non possint ms. S. Mich. esse non possent 2555 Valere justitiam ad ms. et edit. Goth. valere injustitiam ad 2556 In servitutem mss. in servitute 2557 Prima persuasione mss. prima suasione 2558 Tota, quæ erat mss. tota erat 2559 Facere scivit, sic a peccato Adæ secernere voluit ita mss. facere, sie scivit a peccato Adæ secernere, ita 2560 Si non peccasset mss. si non peccassent 2561 Hoc non repugnat ms. Vict. 19. hoe repugnat 2562 Et potest fieri mss. Joly ctiam potest fieri 2563 Tuæ videlicet, si quod dixero major non confirment mss. et edit. Goth. videlicet, ut si quid dixero quod major non confirment mss. Vict. Gem. Bec. quam sint angeliti perditi ms. Joly quam sint reprobi 2565 Puto animæ mss. puto esse animæ 2566 In his rebus mss. in hujusmodi rebus 2567 Sit determinent mss. Vict. sit determinant mss. Cister. sit determinent 2568 Ut per angelos mss. Bec. Gem. Vict. ut et per angelos 2569 Si boni angeli tantum designantur per utramque, idem est, quod si solum per angelos Dei; sic vero tota cælestis civitas, hic est sensus, quia tandiu, etc., 2570 Tandiu assumentur mss. Vict. et Joly tandiu assumentur 2571 Sanctos autem homines ms. Vict. 19. sanctos autem angelos 2572 Possent vocari mss. possunt vocari 2573 Unde et ipsi confessores atque martyres mss. nunde ipsi confessores atque martyres mss. 2481 In qua erant, videtur quod si vicissent, ut non peccarent tentati mss. quia pro quod ms. Vict. 19. in qua unde ipsi confessores atque martyres

Et si malus homo dicitur diaholus, sient de Juda dicit Dominus propter similitudinem malitie, cur non ctiam bonus 2475 homo dicetur angelus 2576, propter imitationem justitiæ? Quare possumus, ut puto 2177, dicere Denm constituisse terminos poputorum, juxta numerum electorum hominum: quia taudiu erunt populi, et erit in hoc mundo hominum procreatio 1178, donec numerus corumdem electorum hominum 2479 compleatur; et eo completo cessabit hominum 2180 generatio, quæ fit in hae vita. At si per angelos Dei, inteliigimus sanctos angelos tantum, et per filios Israel, tantummodo justos homines, duobus modis intelligi potest quia constituit Dens terminos populorum juxta numerum angelorum Dei; aut quia tantus populus, id est, tot homines assumentur, B quot sunt sancti angeli Dei 2181, aut quia tandiu erant populi, donec numerus angelorum Dei compleatur ex hominibus? Et hoc uno solo modo 2482 exponi posse video: Constituit terminos populorum, juxta numerum filiorum Israel, id est, quia 2483 (sicut supra dictum est) tandiu erunt populi in hoc sæculo, donec numerus sanctorum hominum assumatur. Et colligitur 2484 ex utraque translatione quia tot homines assumentur 2588, quot remanserunt angeli. Unde tamen non sequitur 2488, quamvis perditi angeli ex hominibus restaurandi sint 1187, tot angelos cecidisse quot perseveraverunt. Quod tamen si dicitur 2188, inveniendum erit quomodo ratæ non sint 2189 supra positæ rationes, quæ videntur ostendere non fuisse in angelis, prinsquam illorum quidam caderent, illum perfectum numerum, quem supra dixi; et plures homines electos Inturos, quam sint mali angeli. Bos. Non me pœnitet quia coegi 2490 te ut de angelis hæc diceres 2491; ram non frustra factum est : nunc redi ad id unde digressi sumus.

CAPUT XIX [al., XVIII].

Quod homo non possit salvari sine peccati satisfactione.

Axs. Constat Deum 2492 proposuisse ut de homini-

veritatem, Dei nuntius, id est, angelus ejus est 2574. A bus angelos, qui ceciderant, restauraret. Bos. Certum est. Ans. Tales ergo oportet esse homines in illa civitate superna, qui pro angelis in illam assumentur, quales illi futuri 2593 ibi erant, pro quihus ibidem erunt, id est, quales nune sunt boni angeli; alioquin non erunt restaurati qui ceciderunt : et sequetur quia 9505 Dens aut non poterit perficere bonum quod incapit, ant panitebit enm tantum bonum inccepisse : quæ duo absurda sunt. Bos. Vere oportet ut 2595 acquales sint hon ines bonis angelis. Ans. Boni angeli unquamne peccaverunt? Bos. Non. Ass. Potesne cogitare quod homo, qui aliquando peccavit, nec unquam Deo pro peccato suo satisfecit 2596, sed tantum impunitus dimittitur, æqualis sit angelo, qui nunquam peccavit? Bos. Verba ista cogitare et dicere possum; sed sensum corum ita cogitare nequeo; sicut falsitatem non possum intelligere veritatem esse. Axs. Non decet ergo Deum, hominem peceantem 2497 sine satisfactione ad restaurationem angelorum assumere perditorum 2498, quoniam non patit r veritas, enm levari ad æqualitatem bonorum 2509. Bos. Sie ostendit ratio. Ans. Considera etiam 2009 in solo homine, sinc eo quia 2501 debet angelis æquari, utrum eum taliter Deus ad beatitudinem ullam 9808, vel talem qualem habebat antequam peccaret, debeat provehere. Bos. Die tu quod eagitas 2503; et cgo considerabo prout potero. Ans. Ponamus divitem aliquem in manu tenere margaritam pretiosam, quam nunquam pollutio ulla 2504 tetigit, quamque nullus alius possit amovere de manu eins, nisi ipso 2505 permittente : et eam disponat recondere in thesaurum suum, ubi sunt 2006 charissima et pretiosissima quie possidet. Bos. Cogito hoe, velut ante nos. Axs. Quid, si ipse permittat camdem margaritam ab aliquo invido excuti de manu sua in econum cum prohibere posset 2507, ac postea cam de como sumens, polluram et non lotam in aliquem locum suum mundum et charum, deinceps illam sic servaturus, recondat : putabisne illum sapientem? Bos. Quamodo hoc possum?

# VAR!Æ LECTIONES.

nam nonne esset satis 2508 melius, ut margaritam A suam mundam teneret et servaret quain pollutam? Ansel. Nonne similiter faceret Deus, qui hominem angelis sociandum sine 2509 peccato, quasi in mann. sua, tenebat in paradiso; et permisit ut accensus invidia diabolus cum-in lutum peccati, quamvis consentientem, dejiceret? Si enim prohibere vellet diabolum, non posset tentare hominem. Nonne, inquam, similiter faceret, si hominem peccati sorde maculatum, sine omni levatione, id est, absque omni satisfactione, talem semper mansurum, saltem in paradisum, de quo ejectus fuerat, reduceret? Bos. Similitudinem, si Dens hoc faceret, negare non andeo; et ideirco eum hoc facere posse non annuo 2510. Videretur enim aut quod proposucrat peragere non potuisse, aut boni propositi eum ponituisse : qua in Denm cadere nequeunt. Tene igitur 2511 certissime quia sine satisfactione, id est, sine debiti 9512 solutione spontanea, nec Deus potest peccatum impunitum dimittere, nec peccator ad beatitudinem vel talem, qualem habebat antequam peccaret, pervenire: Sk non enim hoc modo repararetur homo vel talis, qualis fuerat ante peccatum. Bos. Rationibus tuis omnino - 13 contradicere non possum. Sed quid est, quod dicimus Deo: Dimitte nobis debita nostra (Matth. vi) : et omnis gens orat Denin, quen credit 2514, ut dimittat sibi peccata? Si enim solvimus quod debemus, cur oramus ut dimittat. tum est? Si autem non solvimus, cur frustra oramus ut faciat quod, quia non convenit, facere non potest? Ans. Qui non solvit, frustra dicit : Dimitte; qui autem solvit 2515, supplicat; quoniam hoc ipsum pertinet ad solutionem, ut supplicet : nam Dens nulli quidquam debet, sed omnis creatura illi debet : et ideo non expedit homini ut agat cum Deo, quemadmodum par cum pari. Sed de hoc non est opus nunc tibi 2516 respondere. Cum enim cognosces cur Christus mortuus est, forsitan per te videbis quod quæris. Bos. Sufficit ergo mihi nunc 2517, quod de hac quæstione respondes. Quod autem nullus homo ad heatitudinem pervenire queat cum peccato, aut solvi a peccato, nisi solvat quod rapuit peccando, sic aperte monstrasti, ut, etiam si velim, non pas- D

sim dubitare.

CAPUT XX.

Quod secundum mensurum peccati oporteat esse sutissactionem; nec eum homo per se sacere possit.

Axs. Hoc quoque non dubitaliis, ut puto, quia secundum mensuram peccati oportet satisfactionem esse. Bos. Aliter aliquatenus inordinatum maneret peccatum: quod esse non potest, si Deus nihil relinquit inordinatum in regno sno. Sed hoc est præstitutum quia quamlibet parvum 2518 inconveniens in Deo impossibile est. Ans. Die ergo quid solves Deo pro 2519 peccato tuo? Bos. Pemitentiam, cor contritum et humilitatem, abstinentias, et multimodos labores corporis, et misericordiam dandi et dimittendi et obedientiam. Ass. Quid in his omnibus das Deo? Bos. An non honoro Deum, quando, propter timorem ejus et amorem, in cordis contritions lætitiam temporalem abjicio, in abstinentiis 2520 et laborilus delectationes 2521 et quietem ejus vitæ calco, in dando et dimittendo que mea sunt largior, 2521 in obedientia meipsum illi subjicio? Axs. Cum redd s aliquid quod debes Deo, ctiamsi non peccasti, non debes 2823 computare hoc pro debito quod debes pro 25% peccato. Omnia autem ista dehes Deo, quæ dicis. Tantus namque debet esse in hac mortali vita amor; et, ad quod pertinet oratio, desiderium 2595 perveniendi ad id ad quod factus es; et dolor, quia nondum ibi es; et timor, ne non pervenias; ut nullam lætitiam sentire deheas, nisi de his quæ tibi aut Nunquid Deus injustus est, ut iterum exigat quod solu- C auxilium, aut spem dant perveniendi. Non enim mereris habere quod non secundum quod est, amas 2526 et desideras; et de quo, quia nondum habes, et adhue utrum habiturus sis an non, in tanto es periculo, non doles 2527. Ad quod ctiam pertinet quietem, et delectationes mundanas, quæ animum ab illa vera quiete et delectatione revocant, fugere : nisi quantum ad intentionem illuc perveniendi cognoscis sufficere. Dationem vero ita dehes considera: e te facere ex debito; sicut intelligis quia quod das a te non habes; sed ab illo, cujus servus es tu, et ille cui das : et natura te docet ut converso tuo, id est homo homini facias, quod tibi ab illo vis fieri; et quia qui non vult dare quod habet, non debet accipere quod non habet. De dimissione vero breviter 2528 dico quia nullatenus pertineret 2529 ad te vindicta, sicut supra diximus, quoniam nec tu tuus es;

# VARLÆ LECTIONES.

2508 Esset hoe satis ms. omit. hoe 2509 Sociandum sine ms. Vict. 3. sociatum sine 2510 Ideirco eum. non abuno 2510 Reset hoe satis ms. omit, hoe 2510 Sociandum sine ms. Vict. 5. sociatum sine 2511 Ideirco eum. non annuo 2511 Tene igitur, etc. Est in mss. ultima pars capitis 19. 2512 Ideirco eum. non annuo 2511 Tene igitur, etc. Est in mss. ultima pars capitis 19. 2512 Ideirco eum. non annuo 2514 Omnimo de 2513 Omnimo de mss. et edit. Goth. omnimo 2514 Quoniam credit mss. quem credit 2515 Qui autem solvit ms. Vict. 19. qui autem solvitur 2516 Nune tibi ms. Cister. omit. nune 2517 Sufficit mihi nune mss. Bec. Gem. Vict. Joly et editio Goth ca sufficit ergo nune mihi 2518 Quodiibet parvum mss. quamlibet parvum 2519 Solves pro mss. solves Deo pro 2520 Abstinentiis mss. et edit. Goth. in abstinentiis 2521 Delectationes ms. Vict. 13. delectationem. 2522 Sunt largiendo mss. et edit. Goth. sunt largior 2523 Non debes ms. Vict. 19. non debet 2524 Computare pro mss. et edit. Goth. com-Goth. sunt largior 2523 Non debes ms. Vict. 19. non debet 2524 Computare pro mss. et edit. Goth. computare hoc pro 2525 Pertinet omne desiderium mss. pertinet oratio, desiderium edit. Goth. pertinet omnino desiderium 2526 Quod es, amas mss. Vict. Joly et edit. Goth. quod est amas 2527 Non dolore ms. Vict. 13. et non doles 2528 Dimissione breviter mss. et edit. Goth. dimissione vero breviter 2529 Pertineat viss. et edit. Goth. pertinet

nec ille tims aut suns, qui tibi fecit infuriam, sed A tus, ut sit necesse me aut hoc aut majus peccatum unius Domini servi facti, ab illo de nihilo estis : et si de 2830 conservo tuo te vindicas; judicium, quod proprium Domini et judicis omnium est, super illum superbe præsumis. In obedientia vero quid das Deo, quod non debes : cui jubenti, totum quod es, et quod habes et quod potes, debes? Bos. Nihil jam audeo in his omnibus dicere me dare Deo, quod debeo. Ass. Quid ergo solves Deo pro peccato tuo? Bos. Si meipsum, et quidquid possum, etiam quando non pecco, illi debeo, ne peccem; nihil habeo quod pro peccato illi reddam 2831. Axs. Quid ergo erit de te? quomodo poteris salvus esse? Bos. Si rationes tuas considero, non video quomodo. Si autem ad fidem meam recurro; in fide Christiana, qua per dilectionem operatur (Galat. v, 7), spero me posse B salvari, et quia legimus, si injustus conversus fuerit ab injustitia sua, et fecerit justitiam, omnes injustitias ejus 2532 tradi oblivioni (Ezech. xvm). Axs. Hoc non dicitur nisi illi 2833, qui ant exspectaverunt Christum 2535, autequam veniret; aut credunt in eum, postquam venit. Sed Christum et Christianam fidem, quasi nunquam fuissent 2536, posuimus; quando sola ratione, utrum adventus ejus ad salvationem hominum esse necessarius, quærere proposuimus. Bos. Ita fecimus. Axs. Sola igitur ratione procedamus. Bos. Quamvis in angustias quasdam me ducas 2536, desidero tamen multum ut sicut incoepisti progrediaris.

#### CAPUT XXI.

Quanti ponderis sit peccatum.

Ans. Ponamus omnia 2537 illa, quæ modo posnisti 2538, te pro peccato posse solvere, te non debere; et videamus utrum possint 2839 sufficere 2540 ad satisfactionem unius tam parvi peccati, sicuti est unus aspectus contra voluntatem Dei. Bos. Nisi quia audio te hec ponere in quæstionem, putare me hoc peccatum una sola compunctione delere. Axs. Nondum considerasti quanti ponderis sit peccatum. Bos. Nunc ostende 2551 mihi. Axs. Si videres te in conspectu Dei, et aliquis tibi diceret. Aspice illuc; et Deus econtra : Nullatenus volo ut aspicias ; quære tu ipse in corde tuo, 'quid sit, in omnibus que sunt, pro quo deberes contra voluntatem Dei illum aspectum facere. Bos. Nihil invenio propter quod hoc p Bos. Dic. 2842 debeam, nisi forte sim in ca necessitate posi-

facere. Axs. Remove hanc necessitatem : et de solo 2843 hoc peccato considera, si possis illud facere protcipso redimendo. Bos. Aperte video quia non possum. Ans. Ne te diutius protraham : quid, si necesse esset aut totum mundum, et quidquid Dens non est, perire et nihilum redigi; aut te facere tam parvam rem contra voluntatem Dei? Bos. Cum considero actionem ipsam, levissimum quiddam video esse; sed cum intueor quid sit contra voluntatem Dei, gravissimum quiddam, et nulli damno comparabile intelligo: sed solemus aliquando facere contra voluntatem alicujus non reprehensibiliter, ut res ejus serventur; quod postea illi placet, contra voluntatem facimus. Axs. Hoc fit homini, qui aliquando non intelligit quid sit sibi utile, aut non potest 2844 restaurare quod perdidit; sed Dens nu'lo indiget, et omnia, si perirent, posset, sient ea fecit, restituere 2845. Bos. Fateri me necesse est quia pro conservanda tota creatura nihil deberem facere contra volontatem Dei. Axs. Quid, si plures essent mundi pleni creaturis 2346, sicut iste est? Bos. Si infinito numero multiplicarentur, et similiter mihi ostenderentur 2547, idipsum responderem. Ans. Nihil rectius potes : sed considera etiam, si contingeret ut contra voluntatem Dei illum aspectum faceres, quid posses pro hoc peccato solvere? Bos. Non habeo aliquid majus, quam quod supra dixi. Axs. Sic graviter peccamus, quotiescunque scienter aliquid quamlibet parvum 2318 contra volus. tatem Dei facimus: quoniam semper sumus in conspectu ejus, et semper ipse præcepit nobis ne 85 peccemus. Bos. Ut audio, nimis periculose vivimus. Ans. Patet quia secundum quantitatem exigit Deus satisfactionem. Bos. Non possum negare. Axs. Non ergo satisfacis 2549, si non reddis aliquid majus, quam sit id pro quo peccatum facere non debueras. Bos. Et ratio em video sic exigere, et omnino esse impossibile. Ans. Nec Dens ullum obligatum aliquatenus debito peccati assumere potest ad beatitudinem, quia non debet. Bos. Nimis est gravis hæc sententia. Ans. Audi adhuc 2850 aliud, cur non minus sit dissicile hominem reconciliari Deo. Bos. Nisi fides me consolaretur, hoc solum cogeret me desperare. Ans. Audi tamen.

# VARIÆ LECTIONES.

Vict. Omitt. illi 2832 Injustitias suas mss. et Edit. Goth. etsi de 2531 Peccato illi reddam mss. et Edit. Goth. nisi illis 2834 Expectabant Christum mss. et Edit. Goth. expectaverunt Christum et Edit. Goth. nisi illis 2534 Expectabant Christum ms4, et Edit. Goth. expectaverunt Christum ms5, et Edit. Goth. nunquam fuisset 2536 Deducas ms5, ducas 2537 Ponamus omnia ms5, Vict. ponamus ergo omnia 2538 Modo proposaisti ms5, et Edit. Goth. modo posuisti 25 9 Utrum possit ms5. Gem. Bec. Vict. 3, et 49. Gister. S Mich. Joly et Edit. Goth. utrum possint 2530 Sufficere ms5. Joly non sufficere 2544 Nune ostende ms5, Vict. Ostende 2542 Pro quo hic ms5, et Edit. Goth. propter quod hoc 2543 De solo ms5, Vict. Bec. Gem. Joly et Edit. Goth. et de solo 2544 Ant non posset ms5, et Edit. Goth. aut non potest 2545 Fecit restaurare ms5, fecit restituere 2546 Pleni creature ms5, pleni creaturis 2547 Obtenderentur ms5, Vict. 19. Cister, et Joly ostenderentur 2546 Quantumhhet parvum ms5, quamlibet parvum 2549 Frgo satisfacies ms5, et Edit. Goth. ergo satisfacis 2559 Audi adhuc, etc. In ms5, hic incinit canut 22. hic incipit caput 22.

## CAPUT XXII.

Quam contumeliam 2561 fecit Deo homo, cum se permisit a diabolo vinci; pro qua satisfacere non polest 2582.

Ans. Homo in paradiso sine peceato factus, quasi positus est pro Deo inter Deum et diabolum, ut vinceret diabolum non consentiendo suadenti peceatum ad excusationem et honorem Dei, et ad confusionem 3553 diaboli; cum ille infirmior in terra non peccaret, eodem diabolo suadente, qui fortior peccavit in cœlo, nullo suadente 2584: et, cum hoc homo facile 255 posset efficere, nulla vi coactus, sola suasione sponte se vinci permisit advoluntatem dialoli, et contra voluntatem et honorem Dei. Bos. Ad quid vis tendere? Ans. Judica, tu ipse, si non est contra honorem Dei, ut homo reconcilietur 2556 illi cum calamuia linjus contumeliæ Deo irrogatæ, nisi prius honoraverit Deum vincendo diabolum; sicut inhonoravit illum 1887 victus a diabolo. Victoria vero talis esse debet, ut sient fortis ac potestate immortalis consensit facile diabolo ut peccaret, unde juste incurrit pænam mortalitatis: ita infirmus et mortalis, qualem se fecit ipse, per mortis difficultatem vincat diabolum, ut nullo modo peccet; quod facere non potest, quandiu ex vulnere primi peccati concipitur et nascitur in peccato. Bos. Iterum dico quia et ratio 2558 probat quod dicis; et impossibile est. Ans. Adhuc accipe 2559 unum, sine quo juste non reconciliatur homo: nec minus impossibile est 2550. Bos. Tot jam proposuisti nobis, quæ facere debemus, ut quidquid superaddas, non me magis terrere possit. C Ans. Audi tamen. Bos. Andio.

#### CAPUT XXIII.

Quid abstulit 2561 Deo cum peccavit, quod reddere nequit.

Ans. Quid abstulit homo Deo, cum vinci se permisit a diabolo? Bos. Die tu, ut inecepisti; quia ego nescio quid, super hæe mala quæ ostendisti, potuit addere. Ans. Nonne abstulit Deo quidquid de humana natura facere proposuerat? Bos. Non potest negari. Ans. Intende 2562 in districtam justitiam; et judica secundum illam, utrum ad æqualitatem 2563 peccati homo satisfaciat Deo; nisi idipsum quod, permittendo se vinci a diaholo, Deo abstulit, diaboquod victus est, rapuit diabolus quod Dei erat, et

0, 1501

A Deus perdidit; ita, per hoc quod vincat, perdat diabolus, et Dens recuperet. Bos. Nec districtius nec justius aliquid potest cogitari. Axs. Putasne summam justitiam, hanc justitiam posse violare? Bos. Non audeo cogitare. Ans. Nullatenus ergo debet aut potest 2565 accipere homo a Deo, quod Deus illi dare proposuit; si non reddit Deo totum quod illi abstulit : ut sieut per illum Dens perdidit, ita per illum Deus recuperet 2568. Quod non aliter fieri valet, nisi ut, quemadino lum per victum tota humana natura corrupta et quasi fermentata est peccato, cum quo nullum Deus assumit ad perficiendam illam civitatem cœlestem: ita per vincentem justificentur 2866 a peccato tot homines, quot illum numerum completuri erant, ad quem complendum factus est homo. Sed hoc facere nullatenus potest homo peceator; quia peceator peccatorem justificare nequit. Bos. Et nihil justius, et nihil impossibilius : sed ex his omnibus videtur misericordia Dei et spes hominis perire, quantum ad beatitudinem spectat, ad quam factus est homo. Ans. Exspecta adhue parum. Bos. Quid habes amplius 2567?

#### CAPUT XXIV.

Quod quandiu 2568 homo non 2569 reddit Deo 2570 quod debet, non possit esse beatus: nec excusetur impotentia.

Ans. Si homo dicitur injustus, qui homini non reddit quod debet, multo magis injustus est, qui Deo quod debet non reddit. Bos. Si potest, et non reddit, vere injustus est. Si vere non potest, quomodo injustus est? Axs. Forsitan si nulla in illo est impotentiæ causa, aliquatenus excusari potest. Sed si in ipsa impotentia est culpa 2571, sicut non levigat peccatum, ita non excusat non reddentem debitum. Nam si quis injungat aliquod opus servo suo 2572, et præcipiat illi ne dejiciat se in fovcam, quam illi demonstrat 2373, unde nullatenus exire possit: et servus ille contemnens mandatum et monitionem domini sui, sponte se in præmonstratam mittat feveam, ut nullatenus possit injunctum opus efficere 2574 : putasne illi aliquatenus 2575 impotentiam istam ad excusationem valere, cur opus 2876 injunctum non faciat? Bos. Nullo modo, sed ad augmentum potius culpæ; quoniam ipse impotentiam illam sibi lum vincendo restituat : ut quemadmodum per hoc p fecit. Dupliciter namque peccavit, quia et quod jussus est facere, non fecit; et quod præceptum est ne

# VARIÆ LECTIONES.

2381 Quam contumeliam ms. Joly Quod contumeliam 2552 Non potest ms. Joly non potest Deo 2553 Et confusionem mss. et ad confusionem 2554 Qui fortior peccavit in cœlo, nullo suadente ms. Joly hwc omitt. 2555 Hoc homo facile mss. hoc facile 2556 Homo reconcilietur mss. Gem. et Bec. reconcilieretur 2557 Inhonoraverit illum mss. Bec. Gem. Vict. Joly inhonoravit illum 2553 Quia ratio mss. Gem. Bec. Vict. et Joly quia et ratio 2509 Adhuc accipe, etc., in manuscript. hic incipit caput 25. 2500 Impossibile est, ms. Cister. omitti est 2504 Quod abstulit mss. et Edit. Goth. et Venet. quid abstulit 2504 Attendere in mss. et Edit. Goth. intende in 2503 Utrum et æqualitatem mss. utrum ad.æqualitatem 2504 Ant potest ms. Vict. aut totum 2505 Illum recuperet ms. Vict. illum Deus recuperet 2506 Justificentur ms. Joly vivificentur 2507 Adhuc amplius mss. Joly et Vict. omitt. adhuc 2508 Quia quandiu mss. quod quandiu 2509 Illum recuperet 2509 Reddit Deo mss. Joly et Vict. reddet Deo 2509 In ipso impotentia est culpa ms. Joly in ipsa potentia est culpa mss. Vict. 5. et 19. Cister. et Edit. Goth. in ipsa impotentia culpa est ms. S. Mich. ipsa impotentia est culpa ms. Vict. 15. nulla est in illo causa impotentiæ 2507 Servo suo, et ms. Joly servo et 2507 Putasne illi aliquatenus ms. Vict. omit. illi 2506 Cum onus <sup>2574</sup> Opus efficere ms. Joly opus perficere <sup>2578</sup> Putasne illi aliquatenus ms. Vict. omit. illi <sup>2576</sup> Cum opus mss. et Edit. Goth. cur opus

illo debito 1877, quod solvere non potest; et sua culpa dejecit se in hanc impotentiam, ut nec illud possit solvere, quod debebat ante peccatum, id est ne peccaret; nechoc quod debet 2578 quia peccavit : inexcusabilis est 2579. Ipsa namque impotentia culpa est; quia non debet eam habere, imo debet eam non habere: nam, sicut culpa est non habere quod debet habere, ita enlpa est habere quod debet non habere. Sicut ergo 2880 culpa est homini non habere potestatem illam, quam accepit ut posset cavere peccatum: sic culpa est illi habere impotentiam, qua nec 2081 injustitiam tenere, et peccatum cavere; nec quod pro peccato debet reddere potest. Sponte namque fecit, unde perdidit illam potestatem, et devenit in hane impotentiam. Ident enim est non B habere potestatem, quam debet habere; et habere impotentiam, quam debet non habere. Quapropter impotentia reddendi Deo quod debet, quæ facit ut non reddat, non excusat hominem, si non reddit: quoniam effectum peccati 2582 non excusat peccatum quod facit 2583. Bos. Et grave nimis est, et ita esse necesse est. Ans. Injustus ergo homo est, qui non reddit Deo quod debet. Bos. Nimis est verum; nam injustus est quia non reddit : et injustus est, quia reddere nequit. Axs. Nullus autem injustus admittetur ad 2084 beatitudinem; quoniam quenoadmodum beatitudo est sufficientia, in qua nulla est indigentia : sie nulli convenit, nisi in quo ita pura est justitia, ut nulla in eo sit injustitia. Bos. Non audeo aliter credere. Ass. Qui ergo non solvit Deo, quod debet, non poterit esse 2583 beatus. Bos. Nec hoc consequi 2588 negare possum 2587. Ans. Quod si vis dicere quia misericors 3588 Deus dimittit supplicanti quod debet, ideireo quia reddere nequit; non potest dici dimittere, nisi aut hoc, quod homo spoute reddere debet, nec potest, id est quod recompensari possit peccato quod fieri non deberet 86 pro conversatione omnis rei, quæ Deus non est : aut hoc, quod puniendo erat ablaturus invito, sieut supra dixi, id est beatitudinem : sed si dimittit quod sponte reddere debet homo, ideo quia reddere non potest; quid est alind, quam dimittit Deus quod habere non potest? Sed derisió est, ut talis miseri-

faceret, fecit. Axs. Ita homo, qui se sponte obligavit A cordia Deo attribuatur. At si dimittit quod invito erat ablaturus, propter impotentiam reddendi quod sponte reddere debet, relaxat Deus pænam, et facit beatum hominem propter peccatum, quia habet quod debet non habere. Nam ipsam impotentiam debet non habere, et ideirco quandiu illam habet sine satisfactione peccatum est illi: verum hujusmodi misericordia Dei nimis 2589 est contraria justitiæ illius, quæ nonnisi pænam permittit reddi propter peccatum. Quapropter, quemadmodum Deum sibi esse contrarium, ita hoc modo illum esse misericordem est impossibile. Bos. Aliam Dei misericordiam video esse quærendam, quam istam. Axs. Veruni esto 2890 : dimittit Deus ei, qui non solvit quod debet 2591, ideirco quoniam non potest 2592. Bos. Ita vellem. Axs. At quandiu non reddet, aut volet reddere, aut non volet. Sed si volet 2093 quod non poterit, indigens erit : si vero non volet, injustus erit. Bos. Hoc nihil clarius 2594. Ans. Sive autem indigens, sive injustus sit, beatus non erit. Bos. Et hoe apertum 2596. Axs. Quandiu ergo non 2696 reddet, beatus esse non poterit. Bos. Si rationem sequatur Dens justitiæ, non est qua evadat miser homuneio; et misericordia Dei perire videtur. Axs. Rationem postulasti, rationem accipe: misericordem Deum esse non nego, qui homines et jumenta salvat, quemadmodum multiplicavit misericordiam suam. Nos autem loquimur de illa ultima misericordia, qua post hane vitam beatum facit hominem: hane beatitudinem nulli dari debere 2897, nisi illi, cui penitus dimissa 2098 sunt peccata; nec hare dimissionem fieri, nisi debito reddito, quod debetur, pro peccato secundum magnitudinem peccati, supra positis rationibus puto me sufficienter ostendisse. Quibus si quid tibi videtur posse rationibus objici, dicere debes 2599. Bos. Ego utique nullam tuarum rationum aliquatenus infirmari posse video. Ans. Neque ego, si bene considerentur, existimo : verumtamen si veluna de omnibus, quas posui, inexpugnabili veritate roboratur, sufficere debet. Sive namque uno, sive pluribus argumentis veritas inexpugnabiliter monstretur, æqualiter abomni dubitatione defenditur. Bos. Ecce ita est 2600. Quomodo ergo salvus erit homo, si ipse nec solvit quod debet; nec

#### VARIÆ LECTIONES.

hoc quod dehet 2879 Inexcusabilis est ms. Joly inexcusabile est 2580 Sicut ergo, etc., usque ad hæc. Quapropter, etc., ms. Joly omittit. 2581 Per quam nec mss. qua nec 2582 Effectus peccati mss. effectum peccati 2583 Quod facit ms. S. Mich. quod fecit 2584 Admittitur ad ms. Vict. et Edit. Goth. admittetur ad 2585 Non potest esse mss. et Edit. Goth. non poterit esse 2586 Nec hoc consequi possum ms. Joly nec hoc consequi non possum. ms. Vict. 49. nec consequi negare possum. mss. Vict. 5. et 45. et hoc consequi non possum. ms. S. Mich. et edit. Goth. nec hoc consequi negare possum. 2598 Dicere quia misericors mss. dicere; misericors 2580 Dei nimis mss. Beccens. Gemmet. Vict. 49. Dei est nimis 2590 Verum esto mss. Joly verum est 2591 Dimittat Deus ei, qui non solvit debitum, mss. et Edit. Goth. dimittit Deus ei, qui non solvit quod debet 2592 Idcirco quod non potest mss. Vict. et Jcly, Gister. S. Mich. et Edit. Goth. idcirco quoniam non potest mss. Gem. et Bec. omitt. idcirco 2593 Quod si volet mss. et Edit. Goth. idcirco quoniam non potest mss. Joly nihi clarius 2596 Quandiu non mss. et Edit. Goth. quandiu ergo non 2597 Dare debere mss. Gem. Bec. Joly, Cister. Vict. 49. et Edit. Goth. dari debere 2598 Penitus demissa ms. Vict. 19. omitt. penitus 2599 Dicere deberes mss. et Edit. Goth. dicere debes 2600 B. Ecce ita est, etc., in mss. hic incipit caput 25.

salvari <sup>2601</sup>, si non solvit, debet <sup>2602</sup>? aut qua fronte A cesse est aliquos homines ad beatitudinem perveasseremus <sup>2603</sup> Deum in miscricordia divitem supra humanum <sup>2604</sup> intellectum, hane miscricordiam facere non posse? Ans. Hoe debes nunc ab illis <sup>2605</sup> exigere (qui Christum non esse credunt necessarium ad illam salutem <sup>2606</sup> hominis) quorum vice loqueris; ut dicant qualiter homo salvari sine Christo possit. Quod si non possunt allo modo; desinant nos irridere, et accedant, et jungant <sup>2607</sup> se nobis, qui non dubitamus hominem salvari posse per Christum aut desperent hoe ullo modo posse fieri : quod si horrent, credant nobiscum in Christum ut possint salvari. Bos. A te quæram <sup>2608</sup>, sicut incæpi <sup>2609</sup>, ut ostendas mihi qua ratione salvetur homo per Christum.

#### CAPUT XXV.

Quod ex necessitate per Christum salvetur homo.

Ans. Nonne sufficienter probatur per Christum hominem posse salvari; cum etiam infideles non negent hominem ullo modo posse fieri beatum, et satis ostensum sit quia si ponimus Christum non esse, nullo modo potest inveniri salus hominis? Aut enim per Christum, aut alio aliquo, aut nullo 2610 modo poterit homo salvus 1611 esse : quapropter si falsum est quia nullo, aut aliquo alio modo potest hoc esse, necesse est fieri 2612 per Christum. Bos. Si quis, videns rationem quia alio modo non potest esse, et non intelligens qua ratione per Christum esse valeat 2613, asserere velit quia nee per Christum, nec ullo modo queat hoc esse : quid huic respondebimus? Ans. Quid respondendum 2614 est illi, qui id- C circo astruit esse impossibile quod necesse estesse, quia nescit quomodo sit? Bos. Quia insipiens est. Ans. Contemnemdum est ergo quod dicit. Bos. Ve rum est; sed 2618 hoc ipsum illi ostendendum est 2616 qua ratione sit, quod putat impossibile. Axs. An non intelligis ex his quæ supra diximus, quia ne-

nire? Nam si Deo est inconveniens hominem cum aliqua macula perducere ad hoe, ad quod illum sine omni macula fecit 2617; ne aut boni incœpti pœnitere, ant propositum implere non posse videatur: multo magis propter camdem inconvenientiam impossibile est nullum hominem ad hoc provehi, ad quod factus est. Quapropter aut extra fidem Christianam invenienda est peccati satisfactio, qualem supra esse debere ostendimus; quod nulla ratio potest ostendere, aut indubitanter in illa esse credenda est. Quod enim necessaria 2618 ratione veraciter esse colligitur, id in nullam debet deduci 2619 dubietatem 2620, etiam si ratio, quomodo 2621 sit, non percipitur. Bos. Verum est quod dicis. Ans. Quid ergo quæris B amplius? Bos. Non ad hoc veni, ut auferas mihi fidei dubitationem 2622; sed ut ostendas mihi certitudinis meæ rationem: quapropter sicut me rationabiliter deduxisti ad hoc, ut videam hominem peccatorem hoc debere Deo pro peccato, quod et reddere 2693 nequit; et nisi reddiderit salvari non valet, ita volo me perducas illue, ut rationabili necessitate intelligani esse oportere omnia illa, quæ nobis fides catholica de Christo credere præcipit, si volumus salvari; et quid valeant 2624 ad salutem hominis; et qualiter Deus misericordia salvet hominem, cum non dimittat illi peccatum, nisi reddiderit quod propter illud debet : et ut certiores sint argumentationes tuæ, sie a longe incipe, ut eas supra firmum fandamentum constituas. Ans. Adjuvet me nunc Deus, quia tu nullatenus mihi parcis, nec consideras imbecillitatem scientiæ meæ, cui tam magnum opus injungis. Tentabo tamen, quandoquidem incapi, non in me, sed in Deo confidens; et faciam quod, ipso adjuvante, potero. Sed ne fastidium hæc volenti legere nimis longa continuatione generatur, a dictis 2625 dicenda alio exordio distinguamus.

# LIBER SECUNDUS 26736.

#### CAPUT PRIMUM.

Quod homo a Deo factus sit justus, ut Deo fruendo beatus 2527 esset 2528.

Rationalem naturam 2029 a Deo factam esse justam

ut illo fruendo beata esset, dubitari non deberdeo namque rationalis est, ut discernat inter justum et injustum, inter 2630 bonum et malum, inter 2631 majus bonum 2632 et minus bonum; alioquin

# VARIÆ LECTIONES.

Nec salvari valet mss. omitt. valet 2002 Si non solvit quod debet mss. Bec. Gem. Vict. 3. Joly S. Mich. si non solvit, debet mss. Vict. 49. si non solvitur, debet 2603 Fronte asserimus mss. et Edit. Goth. asseremus 2604 Super humanum mss. Gem. Bec. Vict. et Joly supra humanum 2605 Name ab illis ms. Joly ab illis non. 2606 Ad salutem mss. et Edit. Goth. ad illam salutem 2607 Ut jungant se mss. et Edit. Goth. et jungant se ms. Joly et adjungant se 2608 A te quæro mss. a te quæram 2609 Sieut incepi ms. Vict. sieut incepisti 2610 Aut alia aliquo modo aut nullo mss. Cister. S. Mich. alia aliquo aut nullo 2611 Poterit salvus mss. Vict. Cisier. S. Mich. et Edit. Goth. poterit homo salvus 2612 Necesse est fieri ms. S. Mich. omit. est 2613 Esse valeat mss. Vict. esse valet 2614 Quod respondendum mss. Joly, Vict. et 43 S. Mich. et Edit. Goth. Quid respondendum 2615 Verum est, sed ms. Cister. Verum quidem est, sed 2616 Ostendendam est ms. Joly respondendum est 2617 Sine omni macula fecit ms. Joly, Gem. Bec. S. Mich. deduci 2620 Duhitationem mss. Cister. deduci duhietatem 2621 Ratio quomodo ms. Cister. ratione quomodo 2622 Mith dubitationem mss. Gem. Bec. Vict. Joly mihi fidei dubitationem 2623 Quod et reddere ms. Vict. quod reddere 2624 Quomodo valeant ms. Joly quid valeant 2625 Generem, a dictis 2626 In ms. Gem. Liber 2 Anselmi Cantuariensis episcopi. Non posse fieri hominem beatum, nisi per hominem Deum 2627 Ut beatus ms. Joly unde beatus 2028 In Edit. Goth. Quod Homo a Deo factus sit justus, in Deo favendo beatus esset 2629 Rationalem naturam ms. S. Mich. rationalem creaturam 2630 Injustum, inter mss. Vict. et Joly injustum, et inter 2631 Malum, inter mss. Vict. Joly S. Mich. malum, et inter 2632 Majos bunum mss. Gem. Bec. Vict. Joly magis bonum

rationalem frustra. Quare ad hoe eam factam esse rationalem 9633 dubium non est. Simili ratione probatur quia ad hoc accepit potestatem discernendi, ut odisset et vitaret malum, ac amaret et eligeret honum, atque majus bonum magis diligeret 2634 et eligeret. Aliter namque frustra illi Dens dedisset potestatem illam 2635 discernendi : quia in 87 vanum discerneret, si secundum discretionem non amaret et vitaret. Sed non convenit ut Deus tantam notestatem frustra dederit. Ad hoc itaque factam esse rationalem naturam certum est, ut summum homim super omnia amaret et eligeret 2636, non propter alind, sed propter ipsum; si enim propter aliud, non ipsum, sed aliud amat. At hoc nisi 2637 justa facere nequit. Ut igitur frustra non sit ratio B nalis, simul ad hoc rationalis 2638 et justa facta est. Quod si ad summum bonum eligendum etamandum justa facta est; aut talis ad 2639 hoc facta est, ut aliquando assequeretur quod amaret et eligeret, aut non. Sed si non ad hoc justa est facta 2610, ut qued sie amat et eligit ass quatur, frustra facta est talis, ut sie illud amet et eligat; nec ulla ratio erit cur illud assequi debeat aliquando. Quandiu ergo amando et eligendo summum bomm, justa faciet ad quod facta est, misera erit ; quia indigens erit contra voluntatem, non habendo quod desiderat: qued nimis absurdum est. Quapropter rationalis natura justa est facta, nt summo bono, id est Deo, fruendo 2651 beata esset : homo ergo, qui ra-C tionalis natura est, factus est justus ad hoc, ut Deo fruendo beatus esset.

#### CAPUT II.

Quod homo non morereiur, si non peccasset.

Ans. Quod autem talis factus sit, ut necessitate non moreretur, hine facile 2612 probatur; quia, nt jam diximus, sapientiæ et justitiæ Dei repugnat, ut cogeret hominem mortem 2643 pati sine culpa, quem justum fecit ad æternam beatitudinem. Sequitur ergo quia si nunquam peccasset, nunquam moreretur.

## CAPUT III.

Quod cam corpore, in quo vivit in hac vita, homo resurget 1644.

Axs. Unde aperte quandoque futura mortuorum resurrectio probatur. Quippe si homo perfecte re-

frustra facta esset rationalis. Sed Deus non feciteam A staurandus est; talis debet restitui, qualis futurus erat, si non peccasset. Bos. Aliter esse non potest. Axs. Quemadinodum igitur si non peccasset homo, cum codem quod gerebat corpore in incorruptibilitatem transmutandus erat; ita oportet ut cum restaurabitur, cum suo, in quo vivit in hac vita, corpore restauretur. Bos. Quid 2655 respondehimus, si quis dieat quia hoc fieri oportet de illis, in quihus humanum genus restaurabitur; de reprobis vero non est necesse? Axs. Nihil justius aut convenientins intelligitur, quam 2846 ut sicut homo, si perseverasset in justitia, totus, id est anima et corpore, æterne beatus esset : ita, si perseverat in injustitia, totus similiter æterne miser sit 2647. Bos. Breviter mihi de his satisfecisti.

#### CAPUT IV.

Quod de humana natura perficiet Peus quoa incopit.

Ans. Ex his est facile cognoscere quoniam aut hoc de 2648 humana natura perficiet Deus quod incoepit; aut in vanum fecit tam sublimem naturam ad tantum bonum. At si nihil pretiosius agnoscitur Deus fecisse, quam rationalem naturam ad gaudendum de se; valde alienum est ab eo, ut ullam 2649 rationalem naturam penitus perire sinat. Bos. Non potest aliter putare cor rationale. Axs. Necesse est ergo ut de humana natura perficiat quod incepit; hoc autem fieri, sicut diximus, nequit, nisi per integram peccati satisfactionem, quam nullus peccator facere potest. Bos. Intelligo jam necesse esse, ut Dens perficiat quod incopit; ne aliter quam deceat a suo incœpto videatur deficere.

#### CAPUT V.

Quod quamvis hoc necesse sit sieri, tamen hoc non faciet cogente necessitate : et quæ sit 2650 necessitas, quar aufert gratiam ant minuit; et quæ necessitas augeat 2631

Bos. Sed si ita est, videtur quasi cogi Dens necessitate vitandi indecentiam, ut salutem procuret humanam. Quomodo ergo negari poterit plus hoc propter se facere, quam propter nos? At si ita est 2652, quam gratiam illi debemus, pro eo quod facit 2653 propter se? Quomodo etiam nostram imputabinus salutem ejus gratice, si nos salvat necessitate? Axs. Est necessitas, quæ benefacienti 2003 gratiam aufert aut minuit; et est necessitas, qua

# VARIÆ LECTIONES.

2633 Factam rationalem esse constat mss. et Edit. Goth. factam esse rationalem dubium non est 2534 Amaretque et diligeret homem, atque majus homem magis diligeret mss. et Edit. Goth. acamaretet eligeret homem atque ms. Cister. majus magis homem magis amaret 2533 Potestatem illam ms. Cister. et Vict. potestatem istam <sup>2636</sup> Omnia amaret et diligeret mss. et Edit. Goth. omnia amaret et eligeret <sup>2637</sup> Ad hoenisi mss. Vizt. Joly et S. Mich. At hoenisi <sup>2638</sup> Simul ad hoe et ationalis ms. Vict. simul rationalis ms. S. Mich. simul ad hoe et rationalis 2639 Aut talia ad ms. Vict. at talis ad 2640 Si non ad hoc justa est facta ms. Vict. si ad hoc justa facit ms. Vict. et Edit. Goth. quod fecit 2051 Benefaciendi mss. July, Vict. 5. et 15. S. Mich. Cister. 2! Edit. Goth. benefacienti

major beneficio 2655 gratia debetur. Cum enim ali- A Deo pro peccato hominis aliquid majus quam omne quis ea necessitate, cui subjacet invitus, benefacit, aut nulla, aut minor illi gratia debetur. Cum vero ipse se sponte necessitati benefaciendi subdit, nec invitus cam sustinet, tune utique beneficii gratiam meretur majorem. Non enim hæc est dicenda necessitas, sed gratia; quia nullo cogente illam suscepit aut servat, sed gratis. Nam si quod hodie sponte promittis te cras daturum eadem cras voluntate das, quamvis necesse sit te cras reddere premissum, si potes, aut mentiri 2657; non tamen minus tibi debet ille pro impenso beneficio, cui das, quam si non promisisses : quoniam te debitorem ante tempus dationis illi facere non es coactus 2658. Tale est cum quis sanctæ conversationis sponte vovet 2659 propositum. Quamvis namque servare illud B ev necessitate post votum debeat, ne apostatæ damnationem incurrat; et licet cogi possit servare, si nolit 2660: si tamen non invitus servat quod vovit, non minus, sed magis gratus est Deo quam si non vovisset : quoniam non solum communem vitam, sed ctiam ejus licentiam sibi propter Deum abnegavit; nec sancte vivere dicendus est necessitate, sed eadem qua vovit libertate. Quare multo magis si Dens facit bonun homini quod incapit, licet non deceat eum a bono incopto 2061 deficere, totum gravite debemus imputare: quia hoc propter nos, non propter se anllius egens incopit. Non enim illum latuit quid homo facturus erat, cum illum fecit: et tamen bonitate sua illum creando, sponte se ut perficeret in- C coptum bomm quasi obligavit. Denique Deus nihil facit necessitate, quia nullo modo cogitur, ant prohibetur aliquid facere. Et eum dicimus Deum aliquid facere quasinecessitate vitandi inhonestatem, quam utique non timet; potius intelligendum est quia hoe facit <sup>2:62</sup> necessitate servandæ honestatis: quæ seil eet necessitas non est aliud quam immutabilitas honestatis ejus, quam a seipso, et non ab alio habet; et ideireo improprie dicitur necessitas. Dicamus tamen 2663 quia necesse est ut bonitas Dei propter immutabilitatem suam perficiat de homine quod incopit; quamvis totum sit gratia bonum quod facit 2664. Bos. Conce.lo.

#### CAPUT VI.

Quod satisfactionem, per quam salvatur homo, nou possit facere nisi Deus homo.

Axs. Hoc autem fieri nequit, nisi sit qui solvat

quod præter Denm est 2665. Bos. Ita constat. Avs. Illum quoque, qui de suo poterit Deo dare aliquid, quod superet omne 2666 quod sub Deo est, majorem esse necesse est quam omne quod non est Deus. Bos. Nequeo 88 negare. Ans. Nihil antem est supra omne quod Deus non est 1867, nisi Deus. Bos. Verum est. Ans. Non ergo potest hane satisfactionem facere, nisi Deus. Bos. Sic sequitur. Ans. Sed nec facere illam debet, nisi homo; alioquin non satisfa cit homo. Bos. Non videtur aliquid justius. Ans. Si ergo, sicut constat, necesse est ut de hominibus perficiatur illa superna civitas; nec hoc esse valet, nisi fiat prædieta satisfactio, quam nec potest facere nisi Dens, nec debet nisi homo; necesse est ut cam faciat Deus homo. Bos. Benedictus Deus: jam magnum quiddam invenimus de hoc quod quærimus: prosequere igitur ut incoepisti. Spero enim quia Deus nos adjuvabit. Axs. Investigandum est 2668 nunc quomodo possit fieri Deus homo 2669.

#### CAPUT VII.

Quod necesse sit cumdem ipsum esse perfectum Deum, et persectum hominem.

Divina enim natura 2670 et humana non possunt in invicem 2671 mutari, ut divina fiat humana, vel humana divina; nec ita misceri, ut quædam tertia sit ex duabus, quæ nec divina sit omnino, nec lumana. Denique si sieri posset ut altera in alteram converteretur, aut esset tantum Deus, et non homo; aut solum homo et non Deus: aut si miscerentur ita ut ex duabus corruptis ficret quædam tertia (quemadmodum de duobus individuis animalibus diversarum specierum masculo et femina nascitur tertium, quod nec patris integram, nec matris servat naturam, sed ex utraque tertiam 2672 mistam), nec homo esset, nec Deus. Non igitur potest sieri homo Deus, quem quærimus, ex divina et humana natura, aut conversione alterius in alteram, aut corruptiva commistione utriusque in tertiam, quia hæc fieri nequeunt; aut si fieri valerent, nihil ad hoc quod quærimus valerent. 2673 Si autem quolibet modo ita conjungi dicuntur hæ duæ naturæ integræ, ut tamen alius sit homo, alius sit Deus 2674, et non idem sit Deus 2678 qui et homo; impossibile est ut ambo faciant D quod sieri necesse est. Nam Deus non faciet, quia non debebit; et homo non faciet, quia

#### VARIÆ LECTIONES.

2858 Si quid hodic mss. Vict. Joly, Cister. 2553 Major ex benesicio mss. et Edit. Goth. omitt. ex 2657 Si non poteris ant non vis mentiri mss. et Edit. Goth. si potes ant mentiri si quod hodie coactus mss. omitt. nec coactus

2659 Vovet mss. et Edit. Goth. sponte vovet

2660 Posset si nolit mss. et Edit. Goth. possit, si nolit

2661 Bono incepto ms. Joly bono proposito

2662 Est quod facit mss.

2663 Cratia quod

1624 Bono incepto ms. et Edit. Goth. dicamus tamen

2664 Gratia quod

1625 Incepto mss. et Edit. Goth. dicamus tamen

2665 Quod Deus non est, mss.

2666 Superat omne mss. et Edit. Goth. superet omne

2667 Nihil autem

2667 Nihil autem

2668 Superat omne mss. et Edit. Goth. superet omne

2669 Rosset si no
2669 Posset si no
2660 Est quod facit mss.

2660 Gratia quod

2660 Superat omne mss. et Edit. Goth. superet omne

2660 Posset si no
2660 Posset si n est quod super omne sit quod Deus non est mss. et Edit. Goth. nihil autem est supra omne quod Deus non est 2668 Investigandum est In mss. hic incipit caput 7. 2669 Quomodo possit fieri Deus homo mss. quomodo possit ese Deus homo 2670 Divina natura mss. et Edit. Goth. Divina enim natura 2671 Possunt invicem mss. et Edit. Goth. possunt in invicem ms. Joly possunt ab invicem 2672 Sed ex utraque tertiam mss. et Edit. Goth. sed ex utraque tertiam mixtam 2673 Valeret. Si mss. valerent. Si 2674 Ut enm alius sit homo, alius Deus mss. ut tamen alius sit homo, alius sit Deus ms. Vict. 19. ut tamen aliud sit homo, aliud sit Deus <sup>2678</sup> Et non idem sit Deus mss. Joly et idem sit Deus

non poterit : ut ergo 2676 hoc faciat Deus homo, ne- A non in illam dignitatem quam habiturum erat 2089, cesse est enindem ipsum esse perfectum Deum, et perfectum hominem, qui hanc satisfactionem facturus est : quoniam eam facere non potest, nisi verus Deus 2677; nec debet, nisi verus homo. 2678 Quoniam ergo, servata integritate utrinsque naturæ, necesse est inveniri Deum hominem; non minus necesse est has duas naturas integras convenire in unam personam, quemadmodum corpus et anima rationalis conveniunt in unum hominem ; quoniam aliter fieri nequit ut idem ipse sit perfectus Deus et perfectus homo. Bos. Totum mihi placet quod dicis.

#### CAPUT VIII.

Quod ex genere Ada, et de virgine femina Deum oporteat 2679 assumere 2680 hominem.

Axs. Restat nune quarere unde et quomodo assumet Deus humanam naturam. Aut enim assumet eam de Adam 2681, aut faciet novum hominem, quemadmodum fecit Adam de nullo alio homine. Sed si novum hominem facit 2682 non ex Ada genere, non pertinebit ad genus humanum, quod natum est de Adam : quare non debebit 2683 satisfacere pro eo, quia non crit de eo 2684. Sicut enim rectum est ut pro culpa hominis homo satisfaciat; ita necesse est ut satisfaciens idem sit qui peccator aut ejnsdem generis : aliter namque nec Adam, nec genus ejus satisfaceret pro se. 2685 Ergo sient Adam et Eva peccatum in omnes homines propagatum est; ita nullus, nisi vel ipsi, vel qui de illis nascitur, pro peccato hominum satisfacere debet. Quoniam ergo illi nequeunt, necesse est ut de illis sit qui hoc faciet. Amplins : sicut Adam, et totum genus ejus 2686, per se stetisset sine sustentatione alterius creaturae, si non peccasset: ita oportet ut si idem genus resurgit 2587 post casum, per se resurgat et relevetur. Nam per quemcunque in statum summ restituatur, per illum, utique stabit, per quem statum suum recuperabit. Deus etiam, quando humanam naturam primitus fecit in solo Adam, nec feminam, ut de utroque sexu multiplicarentur homines, facere voluit nisi de ipso, aperte \*688 monstravit se nonnisi de Adam voluisse facere quod de humana natura facturus erat. Quapropter si genus Ada: per aliquem relevatur hominem, qui non sit de codem genere;

si non peccasset Adam, et ideo non integre restaurabitur, et Dei propositum deficere videbitur, quæ duo inconvenientia sunt : ergo necesse est ut de Adam assumatur homo, per quem restauretur genus Adæ. 2690 Bos. Si rationem sequiniur, signt proposuimus, hoc inevitabiliter oportet esse. Ass. Investigemus nunc utrum assumenda sit a Deo natura hominis de patre et de matre 2691, sient alii sunt homines 2009; ant de viro sine femina, aut de femina sine viro. Nam quocunque modo ex his tribus modis sit, de Adam et Eva erit, de quibus est omnis homo utriusque sexus; nec aliquis modus ex tribus his facilior est Deo quam alii 2093, ut eo modo potixs debeat assumi. Bos. Bene procedis. Ans. Verum non est opus multo labore, ut ostendatur quia numdius et honestius procreabitur homo ille de solo viro vel femina, quam de 2094 commistione ntriusque, sicut omnes alii filii hominum. Bos. Sulficit. Axs. Aut ergo de solo viro, aut de sola femina assumendus est. Bos. Aliunde non potest. Ans. Quatuor modis potest Dens facere hominem; videlicet aut de viro et de femina, sieut assiduas usus monstrat; aut nee de viro nec de femina, sicut creavit Adam; aut de viro sine femina, sicut fecit Evam; ant de femina sine viro, quod nondum fecit. Ut igitur hunc quoque modum probet suæ subjacere potestati, et ad hoc ipsum opus dilatum esse; nihil convenientius quam ut de femina sine viro assumat illum hominem quem quærimus. Utrum autem de virgine, aut de non virgine dignius hoc fiat, non est opus disputare; sed sine omni dubitatione 2695 asserendum est quia de virgine Deum hominem 2696 nasei oportet. Bos. Secundum placitum cordis mei loqueris. Ass. Estne solidum hoc quod diximus; aut vanum aliquid, sieut unbes : quod dixisti nobis infideles objicere? Bos. Nihil solidius. Axs. Pinge igitur non super fictam vanitatem 2697, sed super solidam veritatem, et die quia valde convenit ut quemadmodum hominis peccatum et causa nostræ damnationis initium sumpsit 2698 a femina; ita medicina peccati, et causa nostræ salvationis 2699 nascatur de femina : ac ne mulieres desperent se pertinere ad sortem beatorum, quoniam de femina tantum malum processit, oportet ut ad reforman-

#### VARIÆ LECTIONES.

Quia non poterit, nt ergo mss. Joly, Gem. Bec. S. Mich. et Edit. Goth. quia non debebit; et homo non faciet; quia non poterit. Ut ergo ms. Vict. 19. quod facere non debebit, et homo non faciet, quia non poterit. Ut ergo ms. Vict. 19. quod facere non debebit, et homo non faciet, quia non poterit. Ut ergo 2677 Nisi sit verus Dens mss. nisi verus Dens 2578 Nisi sit verus homo mss. et Edit. Goth. nisi verus homo 2679 Deum oporteat Vict. mss. 13. et 19. Deum oportebat 2585 Sumere mss. et Edit. Goth. assumere 2684 Eam Adam mss. et Edit. Goth. ean de Adam 2682 Hominem faciet mss. Vict. Gem. Bec. et Joly hominem faciet 2683 Non debebit ms. Cister. non habebit 2684 De illo ms. Cister. de eo 2683 Satisfaciet pro se mss. Vict. satisfaceret pro se 2686 Genus ejus ms. Cister. genus humannum 2687 Genus resurget mss. genus resurgit 2688 Unde ipse aperte mss. et Edit. Goth. omitt. unde ipse 2689 Habiturus erat mss. Vict. Bec. Gem. S. Mich. et Edit. Goth. habiturum erat 2690 Restauraretur genus Adæ mss. restaurandum est genus Adæ Edit. Goth. restauretur genus Adæ 2691 De patre et matre mss. Vict. de patre et de matre 2692 Sicut alii homines mss. Vict. Bec. Gem. Joly sicut alii sunt homines 2693 Quam alii, ms. Joly quam alius 2694 Quam nt de ms. Joly quam quod de 2695 Disputatione mss. Vict. Joly, Bec. Gem. et Edit. Goth. dubitatione 2696 Denm et hominem mss. Joly, Vict. 3. et 15. et Edit. Goth. Denm hominem mss. Vict. 19. hominem Denm 2697 Fictam vanitatem ms. S. Mich. siecam vanitatem 2698 Initium sumpsit mss. Vict. Joly et Cister. principium sumpsit 2699 Nostræ salutis mss. Vict. Joly, Cister. S. Mich. et Edit. Goth, nostræ salvationis. sympsit 2009 Nostræ salutis mss. Vict. Joly, Cister. S. Mich et Edit. Goth. nostræ salvationis.

dam spem earum, de muliere tantum bonum pra- A nam Filii peccaverunt, qui vera Patris similitudo cedat. Pinge et hoc 2700 : Si virgo erat, quæ causa fuit humano generi totius mali; multo magis decet nt virgo sit, quæ causa erit totius honi. Hoc quoque pinge: Si mulier, quam fecit Deus de viro sine femina, facta est de virgine; convenit 2701 valde ut vir quoque, qui fiet de femina, sine viro fiat de virgine. Sed de pieturis 2702, que possunt pingi super hoc, quia Deus homo de virgine muliere nasci debet, ista nunc sufficiant. Bos. Valde pulchræ et rationabiles sunt istæ pieturæ.

# 89 CAPUT IX.

Quod necesse sit Verbum solum, et hominem in unani convenire personam.

Ans. Nunc quoque quærendum est in qua persona Deus, qui est tres personæ, hominem assumat. B Plures enim personæ nequennt unum eumdemque hominem assumere in unitatem personæ<sup>2703</sup>. Quare in una persona tantum hoe fieri necesse est. Sed de hac unitate personæ Dei et hominis 2703 et in qua persona Dei hoc magis fieri oporteat, in [v, al. 1v] epistola de Incarnatione Verbi ad dominum papam Urbanum directa, quantum ad præsentem investigationem sufficere puto, locutus sum 7705. Bos. Breviter tamen hie tange 2706 eur potius persona Filii debeat incarnari 2707, quam Patris aut Spiritus saneti 2708? Ans. Si quælihet alia persona incarnetur 2709, erunt duo fil i in Trinitate, Filius scilicet Dei, qui et ante incarnationem Filius est; et ille, qui per incarnationem filius erit Virginis : et erit in personis, quæ semper æquales esse debent, inæqualitas C secundum dignitatem nativitatum. Digniorem namque nativitatem habebit natus ex Deo, quant natus ex Virgine. Item : si Pater fuerit incarnatus, crunt duo nepotes in Trinitate; quia Pater erit nepos parentum Virginis per hominem assumptum; et Verbum, cum nihil habeat de homine, nepos tamen erit Virginis, quia 2710 filii ejus erit filius : quæ omnia inconvenientia sunt, nec in incarnatione Verbi contingunt. Est et aliud cur magis conveniat incarnari Filio, quam aliis personis : quia convenientius sonat Filium supplicare Patri, quam aliam personam alii 2711. Item: Homo, pro quo erat oraturus; diabolus, quem erat expugnaturus; 'ambo falsam similitudinem Dei per propriam voluntatem præsumpserant. Unde quasi specialius adversus perso-

creditur 2712. Illi itaque, cui specialius fit injuria, convenientius attribuium culpic vindicta, aut indulgentia. Quapropter, cum ratio nos inevitabilis perduxerit ad hoe, ut necesse sit divinam et humanam naturam in unam convenire personam : nec hoc fieri possit in pluribus personis Dei, et hoe convenientius fieri pateat in persona Verbi, quam in aliis, necesse est Verbum Deum et hominem in mam convenire personam. Bos. Sic est via, qua me ducis, undique munita ratione, ut neque ad dexteram, neque ad sinistram videam me ab illa posse declinare. Axs. Non ego te duco; sed ille, de quo loquimar, sine quo nihil possumus, nos ducit ubicunque viam veritatis tenemus.

#### CAPUT X.

Quod idem homo 3713 non ex debito moriatur : et quemodo possit vel non possit 2714 peccare: et cur ille, rel angelus de sua justitia laudandus sit; cum peccare non possint.

Axs. Utrum autem homo ille sit moriturus ex debito, sicut omnes alii 2715 homines ex debito moriuntur, non investigare 2716 debemus : sed si Adam moriturus non erat, si non peccasset, multo magis iste mortem pati non debebit, in quo peccatum esse non poterit, quia Deus erit 2717. Bos. In hoc volo te aliquantulum morari; sive enim dicatur posse, sive i on posse peccare, in utroque mihi non parva naseitur quæstio. Nam si non posse peccare dicitur, difficile credi debere videtur: ut enim 2718 aliquantulum loquar non quasi de illo, qui nunquam fueril 2719, sient hactenus fecimus, sed velut de eo, quem et cujus facta novimus, quis neget illum multa potuisse facere, quæ peccata dicimus? Quippe, ut alia taceam, quomodo dicennis cum non potnisse mentiri: quod semper peccatum est? Cum enim dicat Judæis de Patre : Si dixero quia non scio eum, ero similis 2720 vobis mendax (Joan. vm, 55) : et inter hæe verba dicat : non scio eum : quis eum dicat<sup>2721</sup> easdem tres nequivisse proferre dictiones, sive aliis verbis, ut sic diceret, non scio eum 2722? Quod si faceret, ut ipse ait, esset mendax, quod est esse peccatorem. Quare, quoniam hoc potuit, peccare potuit. Ans. Et hoc dicere potuit; et peccare non point. Bos. Hoe ostende 2723. Ans. Omnis potestas sequitur voluntatem. Cum enim

# VARIÆ LECTIONES.

Pinge et hic: mss. et Edit. Goth. pinge et hoc 2701 Fæmina facta est, de virgine convenitms. Joly fæmina est de virgine; convenit 2702 Sed de picturisms. Cister. sed et de picturis 2703 In unitate personæ mss. et Edit. Goth. in unitatem personæ 2704 Hominis: in mss. et Edit. Goth. hominis: et in 2705 Locutus sum ms. Vict. 49. quæ locutus sum 2706 Hoc tange mss. Vict. Joly et Edit. Goth. hie tange 2707 Debet incarnari mss. debeat incarnari 2708 Et Spiritus sancti mss. Gem. Bec. Vict. S. Mich. aut Spiritus sancti 2709 Incarnaretur mss. et Edit. Goth. incarnetur 2710 Virginis, quia ms. Joly Virginis, per hominem assumptum, quia 2711 Personam alii. Item ms. Vict. 19. personam. Iterum 2713 creditur ms. Joly dicitur 2714 Homo idem mss. Vict. et Edit. Goth. idem homo 2714 Non possit mss. Vict. 19. et Edit. Goth. non possint 2715 S cut alii mss. et Edit. Goth. sient omnes alii 2716 Nune investigare ms. Joly non investigare 2717 Deus erit ms. Vict. 19. omit. erit. 2718 Dicitur, ut enim mss. et Edit. Goth. dicitur, difficile credit debere videtur. Ut enim 2719 Nunquam fuisset mss. et Edit. Goth. nunquam fuerit 2720 Ei similis mss. et Edit. Goth. omitt. ei 2721 Eum dicat mss. Joly Vict. 5, et 19. enm dicet 2722 Non scio eum ms. Joly 1028 in 2723 Hoc ostende ms. Vict. 19. omit. hoe

dico quia possum loqui vel ambulare, subaudi- A ille maxime laudandus est de bonis quæ habet et tur, si volo. Si enim non subintelligitur voluntas, non est potestas, sed necessitas. Nam eum dico quia noleus possum trahi aut vinci 2724, non est hæc mea 2725 potestas, sed necessitas, et potestas alterius. Quippe non est aliud, possum tr hi vel vinci, quam, alius me trahere vel vincere potest. Possumus itaque dicere de Christo, quia potuit mentiri, si subaudiatur, si vellet : et quoniam mentiri non potuit nolens, nec potuit velle mentiri; non minus 2726 dici potest nequivisse mentiri. Sic itaque potuit, et non potuit mentiri. Bos. Nune redeamus ad investigandum de illo quasi nondum sit, sicut incepinus. Dico igitur, si peccare non poterit 2727, quia sicut dicis, non poterit velle; ex necessitate servabit justitiam ; quare non ex libertate arbitrii B justus crit. Quæ igitur gratia illi pre justitia sua debebitur? Solemus namque dicere Deum ideirco fecisse angelum et hominem tales qui peccare possent; quatenus cum possent desercre justitiam, et ex libertate arbitrii servarent, gratiam et landem mererentur, que illis, si necessitate justi essent, non deberentur. Ass. Nonne angeli, qui modo peccare nequeunt, laudandi sunt. Bos. Sunt utique; quia hoc, quod modo non possunt, meruerunt per hoc quod potuerunt et noluerunt. Axs. Quid dicis de Deo, qui peccare non potest : nec hoc meruit per potestatem peccandi, qua non peccavit : nonne laudandus est pro justitia sua? Bos. Hie volo ut respondeas pro me : nam si dico cum non esse laudandum, scio me mentiri. Si autem dico laudandum, timeo infirmare rationem 2728, quam dixi de angelis. Axs. Angeli non sunt laudandi de justitia sua, quia peccare potuerunt; sell quia per lice quodammodo a se habent quod peccare nequeunt: in quo aliquatenus similes sunt Deo, qui a se habet quidquid habet. Dicitur enim dare aliquid, qui non aufert 2729 quando potest; et facere esse aliquid, qui cum possit idipsum facere non esse, non facit. Sic itaque cum angelus potuit auferre sibi justitiam, et non abstulit; et facere se non esse justum, et non fecit; recte asseritur ipse sibi dedisse justitiam, et seipsum justum fecisse. Hoc igitur modo habet a se justitiam (quia creatura eam aliter a se habere nequit) : et ideirco landandus est de sua justitia, nec necessitate 2730, sed libertate justus est: quia improprie dicitur necessitas, ubi nec coactio ulla est, nec prohibitio. Quapropter quoniam Deus perfecte habet a se quidquid habet;

servat, non ulla necessitate; sed, sicut supra divi, propria et æterna innuntabilitate. Sic ergo homo ille, qui idem ipse Deus erit, quoniam omne bonum quod ipse habelit, a se hahebit, non necessitate, sed libertate 2731, et a seipso justus, et ideirco laudandus crit. Quamvis enim humana natura a divina habeat quod habebit, idem tamen ipse a seipso (quoniam duæ naturæ una persona crunt) habebit. Bos. Satisfecisti mihi ex hoc; et aperte video quia et peccare non poterit; et tamen laudandus erit de justitia sua. Sed nunc quærendum æstimo; cum Deus talem posset 2732 facere hominem, eur non tales fecit angelos et duos primos homines, ut similiter et peccare non possent, et de justitia sua laudandi essent? Ans. Intelligis quæ dicis 2733? Bos. Videor mihi intelligere, et ideireo quæro eur eos tales non fecit? Ass. Quoniam nec potuit, nec debuit fieri ut 90 unusquisque 2734 corum esset idem ipse qui Deus, sient de 2735 homine isto dicimus : et si quæris cur non de tot quot 2736 sunt personæ Dei, vel saltem de uno hoc fecit, respondeo: quia ratio tune fieri nullatenus hoc exigebat, sed omnino (quia Deus nihil sine ratione facit) prohibebat. Bos. Erubesco quia hoc quæsivi : die quæ 2737 dieturus eras. Ans. Dicamus ergo quia mori non debebit, quoniam non erit peccator. Bos. Concedere me oportet.

#### CAPUT XI.

Quod moriatur ex sua pote: tate : et quod mortalitas 2738 non pertineat ad puran: hominis naturam.

Ans. Nunc autem restat indagare utrum possit mori secundum humanam naturam : nam secundum divinam incorruptibilis semper crit. Bos. De hoc cur 2739 dubitare debemus; cum ipse vetus homo futurus sit, et omnis homo naturaliter mortalis sit? Ans. Non puto mortalitatem ad puram, sed ad corruptam hominis naturam pertinere. Quippe si nunquam peccasset homo, et immortalitas ipsius immutabiliter firmata esset2740; non tamen minus homo esset verus : et quando mortales in incorruptibilitate resurgent, non minus erunt veri homines : nam si pertineret ad veritatem humana natura mortalitas, nequaquam posset esse homo, qui esset immortalis: non ergo pertinet ad sinceritatem humanæ naturæ corruptibilitas, sive incorruptibilitas : quoniam neutra facit aut destruit hominem; sed altera valet ad ejus miseriam, altera ad beatitudinem. Sed, quoniam nullus homo est, qui non moriatur : ideireo

#### VARIÆ LECTIONES.

Trahi et vinci mss. et Edit. Goth. trahi aut vinci 2723 Non est, nec mea mss. et Edit. Goth. nou est hæc mea 2726 Nec minus mss. Vict. 3. et 19. S. Mich. Gem. Bec. et Edit. Goth. non minus 2727 Peccare non potuit mss. Vict. Gem. Bec. Joly S. Mich. et Edit. Goth. peccare non poterit 2728 Infirmare rationem ms. Vict. 19. infirmari rationem 2729 Quod non aufert mss. Vict. Joly, Gem. Bec. et Edit. Goth. qui non aufert 2730 Et non necessitate mss. Vict. Joly nec necessitate 2731 Sed voluntate et liberiate mss. omittunt voluntate et 2732 Talem posset mss. Gem. Bec. Vict. et Joly talem possit 2733 Quid dicas? ms. Joly quæ dicis? 2734 Fieri, ut nunsquisque ms. Joly fieri. Unusquisque 2735 Deus sient de ms. Joly Deus. Nune de ms. Vict. 19. Deus sie de 2736 Vel tot quot mss. et Edit. Goth. de tot quot 2737 Dic quod mss. dic quæ 2738 Quod mortalitas mss. Vict. et Edit. Goth. firmata esset esset

mortale ponitur in hominis diffinitione a philosophis, A tem satisfaciat? Et si tam facile victus est a diabolo, qui non crediderunt totum hominem aliquando potuisse aut posse esse immortalem. Quare non sufficit, ad demonstrandum illum hominem debere mortalem esse, hoc quia verus homo erit. Bos. Quære ergo tu aliam rationem, quia ego illam nescio si tu nescis2741, qua ille probetur posse mori. Ans. Dubium non est quia sicut Deus erit 2742, ita omnipotens erit. Bos. Verum est 2743. Ans. Si ergo volet, poterit animam suam ponere, et iterum sumere. Bos. Si hoc non potest, non videtur quod sit omnip tens. Ans. Poterit igitur nunquam mori, si volet; et poterit mori et resurgere. Sive autem animam suam ponat nullo alio faciente, sive alius hoc faciat ut cam ponat ipso permittente; quantum ad potestatem nihil differt. Bos. Non est dubium. Axs. Si igitur voluerit per- B cere volet, ut mori possit, si velit. Bos. Video homittere, poterit oecidi: et, si nolnerit 2744, non poterit. Bos. Ad hoc nos indeclinabiliter perducit ratio. Ass. Ratio quoque nos docuit quia oportet eum majus aliquid habere, quam quidquid sub Deo est; quod sponte det, et non ex debito 2748, Deo. Bos. Ita est. Ans. Hoc autem nec sub illo, nec 2746 extra illum inveniri potest 2747. Bos. Verum est. Ans. In ipso igitur inveniendum est. Bos. Sic sequitur. Ans. Aut igitur seipsum, aut aliquid de se dabit. Bos. Non possum aliter intelligere. Ans. Quarendum est nunc cujusmodi hæc datio debebit esse. Dare namque se non poterit Deo, aut aliquid de se quasi non habenti, ut suus sit : quoniam omnis creatura Dei est. Bos. Sic est. Ans. Sic ergo intelligenda est hæc datio : Quia aliquo modo ponet se C ad honorem Dei, aut aliquid de se quo modo del.itor non crit. Bos. Ita sequitur ex supradictis. Ans. Si dicimus quia dabit seipsum ad obediendum Deo, ut perseveranter servando justitiam subdat se ejus voluntati; non erit hoc dare, quod Deus ab illo non exigat ex debito. Omnis enim rationalis creatura debet hanc obedientiam Deo. Bos. Hoc negari nequit. Ans. Alio itaque modo oportet ut det se ipsum Deo, aut aliquid de se. Bos. Ad hoc nos impellit ratio. Ans. Videamus si forte hoe sit vitam suam dare, sive ponere animam suam, sive tradere seipsum morti ad honorem Dei. Hoc enim ex debito Deus non exiget ab illo: quoniam namque non erit peccatum in illo, non debehit mori 2748, ut diximus. D Bos. Aliter nequeo intelligere. Ass. Consideremus adhuc utrum sic rationabiliter conveniat. Bos. Dic tu; et ego libenter audiam. Axs. Si homo per suavitatem peceavit, an non convenit at per asperita-

ut Deum peccando exhonoraret, ut facilius non posset, nonne justum est ut homo satisfaciens Deo pro peccato 2759, tanta difficultate vincat diabolum ad honorem Dei, ut majori non possit? An non est dignum quatenus, qui se sic abstulit Deo peccando, ut se plus auferre non posset, sic se det Deo satisfaciendo, ut magis se non possit dare? Bos. Non est aliquid rationabilius 2750. Axs. Nihil autem asperius aut difficilius potest homo ad honorem 2751 Dei sponte et non ex debito pati, quam mortem : et nullatenus scipsum potest homo magis dare Deo, quam cum se morti tradit 2752 ad honorem illius. Bos. Vera sunt omnia hæc. Ans. Talem ergo oportet eum esse, qui pro peccato hominis satisfaminem illum plane, quem quæriums, talem es-e oportere, qui nec ex necessitate moriatur, quoniam erit omnipotens 2753; nec ex debito, quia nunquani peccator erit; et mori possit ex libera voluntate, quia necessarium erit. Axs. Sunt et alia multa, cur eum valde conveniat hominum similitudinem et conversationem absque peccato habere; quæ facilius et clarius per se patent in ejus vita et operibus, quam velut ante experimentum sola ratione monstrari possint. Quis enim explicet, quam neccessarie, quam sapienter factum est 2754, ut ille, qui homines erat redempturus, et de via mortis et perditionis ad viam vitæ et heatitudinis æternæ docendo reducturus, cum hominibus conversaretur; et in ipsa conversatione 2785, cum eos doceret verbo qualiter vivere deberent, seipsum exemplum præberet? Exemplum autem seipsum quomodo daret infirmis et mortalibus, ut propter injurias, aut contuniclias, aut dolores, aut mortem, a justitia non recederent; si ipsum hac omnia sentire non agnoscerent?

# CAPUT XII.

Quod quamvis incommodorum nostrorum partice; s sit, miser tamen non sit.

Bos. Omnia hee patenter ostendunt eum mortalem, et incommodorum nostrorum participem esse oportere. Sed hæc omnia miseriæ nostræ sunt: nunquid ergo miser erit? Axs. Nequaquam: nam sicut ad beatitudinem non pertinet commodum, quod habet quis contra voluntatem; ita non est miseria apprehendere sapienter nulla necessitate aliquod incommodum secundum voluntatem. Bos. Concedendum est.

# VARIÆ LECTIONES.

sient Deus Peus erit 2743 B. Unde est? mss. et Ed t. Goth. B. verum est 2744 Sed si noluerit mss. Cister. S. Mich. Joly et Edit. Goth. et si noluerit 2745 Ex dehito, Deo. ms. S. Mich. ex debito 2746 Nec sub illo, nec mss. Gem. Bec. Joly, Cister. et Edit. Goth. snb illo, nee 2747 Inveniri potest ms. Cister. inveniri non potest 2748 Non debebit mori, ut ms. Joly non debet mori sicut 2749 Deo pro peccato mss. Vict. et Joly omitt. Deo 2750 Rationalius mss. Joly, Vict. et Edit. Goth. rationabilius 2751 Homo ad honorem ms. Joly homo dare ad honorem 2752 Se morti tradidit mss. et Edit. Goth. se morti tradit 2753 Quoniam erit omnipotens mss. quia erit omnipotens 2754 Factum sit mss. Joly, Vict. S. Mich. factum est 2755 In ipsa cenversatione ms. Joly omit, in ipsa 2743 Sient Dens erit ms. Joly 2741 Si tu seis mss. Vict. Joly, Gem. Bec. et Edit. Goth. si tu neseis versatione ms. Joly omit, in ipsa

#### CAPUT XIII.

Quod cum aliis infirmitatibus nostris ignoruntiam non habeat.

Bos. Verum in hae similitudine, quam habere dehet cum hominibus, die utrum ignorantiam quoque 2756, signt alias infirmitates nostras, habiturus sit? Ans. Quid dubitas de Deo, utrum sit omnia sciens? Bos. Quia quanvis sit immortalis faturus ex divina natura, mortalis tamen erit ex humana. Nam cur non similiter poterit 2757 illis homo esse vere ignorans, sieut vere mortalis erit? Axs. Illa hominis assumptio in unitatem 91 personæ 1788 Dei non nisi sapienter a summa sapientia fiet; et ideo non assumet in homine quod nullo modo utile, sed valde noxium est ad opus quod idem homo facturus est. Ignorantia namque ad nihilum illi utilis esset, sed ad  $^{
m B}$ multa noxia : quomodo enim tot et tanta opera, quæ facturns est, faciet sine summa sapientia 2789, aut quomodo illi homines credent, si eum scient nese'um 2766? Si autem nesciunt 2761, ad quid erit ei utilis ignorantia illa? Deinde, si nihil amatur nisi quod cognoseitur: sicut nihil erit boni quod non amet, ita nullum bonum 2769 erit quod ignoret. Bonum antem nemo perfecte novit, nisi qui illud a malo scit discernere: hanc quoque discretionem n llis seit facere, qui 2763 malum ignorat 2764. Sient igitur ille, de quo loquimur, omne perfecte sciet bomm : ita nullum ignorabit malum. Omnem igitur habehit scientiam, quamvis eam publice in hominum conversatione non ostendat. Bos. Hoc in majori ætate ita vid tur, sieut dicis : sed in infantia, sieut non erit tempus congruum, nt in illo appareat sapientia, ita non crit opus, et ideo nec congruum ut illam ha-Leat. Ans. Nonue dixi quia sapienter fiet illa incarnatio? Sapienter namque assumet Deus mortalitatem; qua sapienter, quia valde utiliter 2765, utetur. Ignorantiam vero non poterit assumere sapienter: quia nunquam est utilis, sed semper noxia : nisi forte cum per eam 2768 mala voluntas, quænunquam in illo crit, ab effectu restringitur 2787. Nam, etsi aliquando ad aliud non nocet, hoc solo tamen 2768 nocet, qui escientiæ bonum aufert : et ut breviter absolvan quod quæris : ex quo homo ille crit, plenus Deo semper, ut seipso erit 2769, unde nunquam erit sine ejus potentia, et fortitudine, et sapientia, D ri valet. Bos. Apertissimum est 2783. Ans. Quantum

A Bas. Quamvis hoe in Christo semper faisse non dubitarem 2770, ideo tamen quasivi ut de hoc quoque rationem andirem. Sæpe namque aliquid esse certi sumus; et tamen hoc ratione probare nescimus.

#### CAPUT XIV.

Quomodo mors ejus pravaleat numero et magnitudini peccatorum omnium.

Nunc rogo ut doceas me quomodo mors ejus prævaleat numero et magnitudini 2771 peccatorum omnium; cum unum (quod putamus levissimum) peccatum tam infinitum monstres, ut si numerus obtendatur infinitus 2772 mundorum, qui sic pleni sint creaturis, sient iste est, nec possint servari quin redigantur in nihilum, nisi faciat aliquis aspectum unum contra voluntatem Dei, non tamen fieri deleat. Axs. Si præsens esset homo ille, et quis esset scires, et diceretur tibi: Nisi occideris 2773 hominem illum, peribit mundus iste totus, et quidquid Deus non est: faceres hoc pro conservanda omni alia creatura? Bos. Non facerem; etiamsi mihi infinitus numerus mundorum obtenderetur 2774. Ans. Qui, si iterum tibi diceretur: Aut eum occidas 2778, aut omnia peccata mundi venient super te? Bos. Responderem me potius alia omnia 2776 peccata velle suscipere, non solum Imjus mundi, quæ fuerunt et quæ futura sunt, sed et quæcunque super hæc cogitari possunt, quam istud solum. Quod non solum de occisio e ejus, sed et de qualibet parva læsione quæ illum tangeret, respondere me existimo debere. Axs. Recte existimas: sed die mihi cur ita cor tuum judieat, ut plus horreat 2777 unum peccatum in læsione hujus hominis, quam alia omnia quæ cogitari possunt : cum omnia quæcunque fiunt peceata, contra illum sint? Bos. Quoniam peccatum quod inpersona cjus fit, incomparabiliter superat omnia illa, quæ extra personam illins cogitari possunt. An. Quid dices 2778 ad hoc, quia sæpe libenter aliquis patitur quasdam in sua persona molestias, ne majores 2779 patiatur in rebus suis ? Bos. Quia Deus non eget hac patientia 2780, cujus potestati omnia subjacent, sicut tu supra cuidam meæ 2781 interrogationi respondisti. Ans. Bene respondes; videmus ergo quia violationi vitæ corporalis hujus hominis nulla immensitas vel multitudo peccatorum extra personam Dei compara-

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>2756</sup> Ignorantiam quoque sicut ms. Joly ignorantiam sicut <sup>2757</sup> Cur ergo non similiter poterit mss. nam eur non similiter poterit <sup>2758</sup> Personæ, non mss. personæ Dei, non ms. S. Mich. personæ, nam eur non similiter poterit <sup>2758</sup> Sciant nescimu mss. et sonæ Divinæ, nov 2759 Summa sapientia mss. immensa søpientia 2760 Sciant nescium mss. et Edit. Goth. scient nescium ms. Vict. 43. sciant nescium 2761 Autem nesciet mss. et Edit. Goth. nescient 2762 Nullum bonum ms. Jöly nihil bonum 2763 Faeere, nisi qui mss. faeere, qui 2763 Malum non ignoret mss. et Edit. Goth. malum ignorat 2765 Sapienter (quia valde utiliter) ms. Vict. sapienter et valet utiliter 2766 Forte per eam mss. forte cum per eam 2767 Ab affectu restringitur mss. Gem. Bec. S. Mich. et Edit. Goth. ab effectu restringitur 2768 Hoc solo tamen ms. S. Mich. hoe solum tamen 2769 Semper in ipso erit mss. semper, ut seipso, erit 2770 Fuisse semper non dubitarem mss. semper fuisse non dubitarem 2771 Numero et magnitudini ms. S. Mich. numero et multitudini 2772 Ostendatur infinitus mss. Gem. Bec. Joly, Cister. et Edit. Goth. obtendatur infinitus 2773 Nisi occidas mss. et Edit. Goth. uisi occideris 2774 Ostendetur, mss. Joly, Vict. 43. Cister. et Edit. Goth. obtenderetur 2775 Eum occides ms. Joly eum occidas 2776 Illa omnia ms. Joly et Edit. Goth. alia omnia 2777 Plus horreat ms. Vict. 49 plus horreas 2778 Quid dieis mss. Gem. Bec. Joly, Vict. 3. et 43. S. Mich. et Edit. Goth. Quid diees 2775 Ne Majores ms. Joly nee majora 2780 Hae patientia ms. Joly hae scientia 2781 Supra meæ mss. et edit. Geth. supra cuidam meæ 2782 Sapientissimum est mss. et Edit Goth. apertissimum est meæ 2782 Sapientissimum est mss, et Edit Goth, apertissimum est

Bos. Si esse ejus tam bonum 2783 est, quam mala est eins destructio, plus est bonnn incomparabiliter, quam sint ca peccata mala, quæ sine æstimatione 2784 superat ejus interemptio. Ans. Verum dicis. Cogita etiam quia 2783 peccata tantum sunt odibilia, quautum sunt mala: et vita ista tantum amabilis <sup>2786</sup> est, quantum est bona. Unde sequitur <sup>2787</sup> qu'a vita ista 2788 plus est amabilis quam sint peccata odibilia. Bos. Non possum hoc non intelligere 2789. Ans. Putasne tantum bonum tam amabile posse sufficere ad solvendum quod debetur pro peccatis totius mundi? Bos. Imo plus potest in infinitum 2790. Ans. Vides igitur quomodo vita bæc vincat omnia peccata, si pro illis detur. Bos. Aperte. Ans. Si ergo dare vitam, est mortem accipere: sieut dat'o lujus vitaprævalet omnibus hominum peccatis, ita et acceptio mortis.

#### CAPUT XV.

Quomodo deleat mors eadem etiam peccata cum perimentium.

Bos. Ita esse de omnibus peccatis, quæ personam Dei non tangunt, cons'at. Sed nune video aliud quærendum. Nam si tam malum est eum occidere quam bona est vita ejus, quomodo potest mors ejus superare et delere peccata corum qui eum occiderunt? Aut si alicujus eorum peccatum delet 2791, quomodo non potest 2792 aliorum quoque hominum aliquo.1 delere? 2793 Credimus enim quia et multi ex illis salvati sunt, et innumerabiles alii non salvantur 2794. Ans. Hanc quæstionem solvit Apostolus, C qui dixit : quia si cognovissent, nunquam Dominum gloriæ crucifixissent (I Cor. 11, 8). Tautum namque differunt seienter 2795 factum peccatum, et quod per ignorantium lit: ut malum, quod nunquam facere possent pro nimie!atc sua, si cognosceretur, veniale sit, quia ignoranter factum est. Deum enim occidere nullus home unquam, scienter saltem, velle posset 2796: et ideo qui illum occiderunt ignoranter, non in illud infinitum peccatum, cui nulla alia comparari possunt peccata, proruerunt. Nam non consideravimus 2797 ejus magnitudinem ad videndum quam bona esset vita illa, secundum hoc quod igno-

bonum tibi videtur, enjus interemptio tam mala est? A ranter factum est; sed quasi scienter fieret 2798 quod nec unquam fecitaliquis, nec facere potnit. Bos. Rationabiliter interemptores Christi ad veniam poccati sui pertingere potnisse monstrasti 2799, Ans. Quid jam quæris amplius? Ecce jam dives 2800 quomodo rationabilis necessitas ostendat ex 2801 hominilus perficiendam esse supernam civitatem, nec hoc posse fieri nisi per remissionem peccatarum, quam homo nullus habere potest nisi per hominem, qui idem ipse sit Deus, atque sua morte homines peccatores Deo reconciliet 2802. Aperte igitur invenimus Christum, quem Denm et hominem confitemur, esse mortuum 2803 propter nos : hoc autem absque omni dubietate 288% cognito; cuncta quæ ipse dicit, certa esse, quoniam Deus mentiri nequit, et sapienter esse facta quie fecit, dubitandum non est, quamvis corum ratio non intelligatur a nobis. Bos. Verum est quod dicis: nec aliquatenus quod dixit, esse verum; aut quod fecit, rationabiliter esse factum, dubito. Sed hoc postulo, ut quod quasi non debere; aut non posse fieri videtur infidelibus; in fide Christiana hoc mihi qua ratione fieri debeat, aut possit, aperias : non ut me in side consirmes, sed ut confirmatum veritatis ipsius intellectu lætifices.

# 92 CAPUT XVI.

Qualiter Deus de massa peccatrice assumpsit hominem sine peccato; et de salvatione Adæ et Eva.

Quapropter sicut corum, quæ supra dicta sunt, rationem aperuisti : sic peto ut corum, que sum adhuc quasiturus, rationem ostendas. Primum, scilice!, qualiter de massa peccatrice, id est de linmano 2805 genere, quod totum infectum erat peccato, hominem sine peccato, quasi azymum de sermentato 2806, Deus assumpsit. Nam licet ipsa hominis ejusdem conceptio sit munda, et absque carnalis delectationis peccato; Virgo tamen ipsa, unde assumptus est, est in iniquitatibus concepta, et in peccatis concepit eam mater ejus 2807, jet cum originali peccato nata est, quoniam et ipsa in Adam peccavit, in quo omnes peccaverunt. Axs. Postquam constat hominem illum esse Deum 2808, et peccatorum reconciliatorem 2809, dubium non est eum om-

# VARIÆ LECTIONES.

quia etiam mss. Vict. cogita etiam quia 2786 Tantum amabilis mss. Vict. tantum est amabilis 2787 Inde sequitur mss. Vict. Joly, S. Mich. Cister. Unde sequitur 2788 Vita have mss. Vict. et Joly Vita ista 2789 Hoc non intelligere mss. Joly et Vict. 19. have intelligere ms. Vict 13. hoc negare 2790 Potest plusquam in infinitum mss. plus potest in infinitum 2791 Peccatum delet ms. Victor. 19. peccati delet 2792 Quomodo potest ms. Cister. quomodo non potest 2793 Aiiquod delere ms. Joly aliquot delere 2794 Alii salvantur ms. Cister. alii non salvantur 2795 Different scienter mss. Vict. differt scienter 2796 Velle possit mss. et Edit. Goth. velle posset 2797 Nam si consideravimus mss. et Edit. Goth. nam non consideravimus 2795 Scienter fier mss. Joly et Vict. scienter fieret 2799 Pertingere notuisse monstrasti ms. S. Mich. nertingere monstrasti 2800 Feer et Vict. seienter lieret <sup>2799</sup> Pertingere potnisse monstrasti ms. S. Mich. pertingere monstrasti <sup>2800</sup> Ecce jam vides mss. Vict. Joly, Cister. S. Mich. Edit. Goth. Ecce vides <sup>2801</sup> Ostendit ex mss. Joly, Vict. S. Mich. Cister. et Edit. Goth. ostendat ex <sup>2802</sup> Deo conciliet mss. Gem. Bec. Vict. Joly. et Edit. Goth. Deo reconciliet <sup>2803</sup> Confitemur, et mortuum mss. Gem. Bec. confitemur esse mortuum <sup>2804</sup> Omnium dubiereconciliet <sup>2803</sup> Confitemur, et mortuum mss. Gem. Bec. confitemur esse mortuum dubictate mss. Gem. Bec. Cister. Vict. 5. S. Mich. et Edit. Goth. omni dubietate ms. Vict. 19. omni dubitatione ms. Vict. 15. omni ambiguitate <sup>2805</sup> Peccatrice et humano mss. omnia, et Edit. Goth. peccatrice, id est, de humano <sup>2806</sup> De fermentato ms. Vict. 5. de fermento <sup>2807</sup> Mater ejus mss. Vict. mater sua <sup>2808</sup> Illum Esse Deum et mss. Joly, Vict. Cister. S. Mich. illum Deum et 2800 Peccatorum reconciliatorem mss. Joly, Vict. Cister. S. Mich. peccatorum esse reconciliatorem

let, nisi absque peccato de massa peccatrice sit assumptus. Qua vero ratione 2811 sapientia Dei hoc fecit, si non possumus intelligere, non debemus mirari; sed cum veneratione tolerare aliquid esse in secretis tantæ rei quod ignoremus. Quippe mirabilius Deus 2812 restauravit humanam naturam quam instauravit : æqualiter enim utrumque Deo facile est ; sed homo antequam esset non peccavit, ut fieri non deberet. Postquam vero factus est, peccando n eruit nt quod et ad quod factus erat perderet; quamvis non perdiderit omnino quod factus erat, ut esset qui puniretur 2813, ant cui Dens misereretur : neutrum enim horum fieri posset, si in nihilum redactus esset. Tanto ergo mirabilins Dens illum restituit quam instituit : quanto hoc de peccatore contra meritum; B illud non de peccatore, nec contra meritum fecit. Quantum ctiam est Deum et hominem sie in unum convenire, ut, servata integritate utriusque natura, idem sit homo qui Deus. Quis ergo præsumat vel cogitare quod humanus 2814 intellectus va'eat penetrare quam sapienter, quam mirabiliter tam inscrutabile opus factus sit? Bos. Assentior quia nullus homo potest in hac vita tantum secretum penitus aperire : nec peto ut facias , quod nullus homo facere potest; sed tantum, quantum potes. Plus enim persuadebis altiores in hac re rationes latere, si aliquam te monstraveris videre, quam si te nullam in ea rationem intelligere, nihil dicendo, probaveris. Ass. Video me ab importunitate tua non posse liberari : sed si aliquatenus potero quod postulas ostendere, gratias agamus Deo. Si vero non potero, sufficiant ea quæ supra probata sunt. Cum enim constat Deum hominem fieri oportere, dubium non est sapientiam et potentiam illi non deesse, ut hoc sine peccato fiat. Bos. Sie libenter accipio. Ans. Oportnit utique 2818 ut illa redemptio, quam Christus fecit, prodesset non solum illis qui eo tempore fuerunt, sed et aliis. Sit enim rex aliquis, cui totus populus suæ cujusdam civitatis sie peccavit, excepto uno solo, qui tamen est de illorum genere; ut unllum corum facere possit unde mortis damnationem evadat : ille autem, qui solus est innocens, tantam apud regem habeat gratiam, ut possit; et tantam dilectionem erga reas, ut velit omnes, qui credent T. 2816 suo consilio, reconciliare quodam servitio ipsi regi valde placituro, quod facturus est die secundum voluntatem regis statuto. Et quoniam non omnes possunt, qui reconciliandi sunt, ad diem illam con-

niuo sine peccato 2810 esse : hoc autem esse non va- A venire, concedit rex, propter magnitudinem servitii illius, ut quienuque vel ante, vel post diem illam, confessi fucriat, se velle per illud opus, quod ca die fiet, veniam impetrare, et ad pactum ihi constitutum accedere, ali omni culpa sint absoluti præ:er to: et si contigerit ut post hanc veniam iteram pecce t, si digne 2317 satisfacere et corrigi deincens voluerint, per ejusc'em pacti efficaciam iterum ven'am recipiant : sic tamen, int nullus palatium ejus ingrediatur; donec factum sit hoc unde culpæ 18 8 relaxentur 2319. Secundum hanc similitudinem, quoniam non potnerunt 2820 omnes homines qui salvandi erant, priesentes es e, quando redemptionem il am Christus fecit; tanta fuit vis in ejus morte, ut etiam in absentes vel loco, vel tempore, ejus protendatar eff. ctus. Quo autem non solum præsentibus 2821 prodesse debeat, hinc facile cognoscitur; quia non tot priesentes esse ejus morti potuerant 2822, quot ad supernæ civitatis constructionem uccessarii sunt; etiamsi omnes, qui ejusdem mortis tempore ubicanque erant, ad illam redemptionem admitterentur. Plures enim sunt dæmones, quam, de quibus restaurandus est numerus corum, ca die viverent ko nines. Nec credendum est, ex quo factus est homo, ullum tempus fuisse, quo mundus iste cum creaturis quæ 2323 factæ sunt ad usus hominum, sic vacuus fuisset, ut unllus esset in illo ex humano genere ad hoc pertinens, propter quod factus est homo. Videtur enim inconveniens quod Deus vel uno momento permiserit humanum genus, et ea quæ fecit propter usum corum, de quibus superna civitas perficienda est, quasi frustra exstitisse. Nam aliquatenus in vanum esse viderentur, quandiu non ad hoc, propter quod maxime facta essent 2824, viderentur subsistere. Bos. Congruenti ratione, et cui nihil repugnare videtur, monstras nullum unquam tempus fuisse, ex quo factus est homo, absque aliquo, qui ad cam pertineret (sine qua factus esset vane omnis homo) reconciliationem: quod non solum conveniens, sed etiam necessarium esse 2828 possumus concludere. enim convenientius et rationabilius est hor, quam aliquando nullum fuisse, de quo intentio Dei, qua hominem fecit, perficeretur; nec est aliquid quod linic obviet rationi : necesse est semper aliquem ad prædictam reconciliationem pertinentem fnisse. Unde Adam et Evam ad illam pertincisse redemptionem dubitandum non est, quamvis hoc auctoritas divina aperte non pronuntiet. Ass. Incredibile quoque videtur, quando Deus illos fecit, et

# VARIÆ LECTIONES.

Eumi sine peccato mss. Gem. Bec. Joly, Vict. 3. 13 et Edit. Goth. eum omnino sine peccato ms. Vict. 19. eum sine omni peccato 2811 Qua ratione vero ms. Vict. 3. quia very intentione 2812 Mirabilis Dens ms. Vict. et Ed. Goth. mirabilius Dens 2813 Quod puniretur mss. et Edit. Goth. qui puniretur 2814 Quod humanus ms. Joly, quis quod humanus ms. Vict. 15. vel quis humanus 2815 Oportuit ntique ms. Joly oportuit itaque 2816 Qui credent ms. Joly qui crederent ms. et Edut. Goth. qui puniretur 2814 Quod humanus ms. Joly. quis quod humanus ms. Vict. 15. vel quis humanus 15 Quortuit utique ms. Joly oportuit itaque 2816 Qui credent ms. Joly qui crederent ms. Vict. 5. qui credent 2817 Si digne ms. Joly sed digne 2818 Sit, unde culpa mss. et Edit. Goth. Sit hoc unde culpa 2819 Relayantur mss. Vict. et Edit. Goth. relayentur 2820 Non potuerunt ms. Vict. 19. non 2822 Eine 2822 Ein unde culpie 2819 Relaxantur mss. Vict. et Edit. Goth. relaxentur 2820 Non potuerunt ms. Vict. 19. non poterant 2821 Non solum præsentibus mss. Joly, Vict. 3. 19. non solis præsentibus 2822 Ejus esse morti potuerunt mss. Vict. et Joly esse ejus morti poterant 2823 Creaturis suis quæ mss. Joly, Vict. Cister. et Editio Gothica omitt. suis 2823 Factæ essent m.s. et Edit. Goth. facta essent 2825 Convenire sed ettam necesse esse mss. conveniens sed etiam necessarium esse

proposuit immutabiliter facere de illis omnes homi- A quæritur utrum idem Dens homo 2234 potuerit sernes, quos ad cœlestem civitatem assumpturus erat; quod illos duos ab hoc excluserit proposito. Bos. Imo illos maxime ad hoc fecisse credi dehet, ut essent de illis, propter quos facti sunt. Axs. Bene consideras. Nulla tamen anima ante mortem Christi, paradisum cœlestem ingredi potnit; sient supra dixi de regispalatio. Bos. Sie tenemus. Ans. Virgo antem illa, de qua ille homo assumptus est de quo loquimur, fuit de illis, qui ante nativitatem ejus 2826 per eum mundati sunt a peccatis; et in ejusipsa munditia de illa assumptus est. Bos. Placeret mihi 2827 multum quod dicis; nisi cum ipse debeat a scipso habere munditiam a peccato, videtur cam habere a matre, et non per se mundus esse 2828, sed per illam. Ans. Non ita est. Sed quoniam matris munditia, per B quam mundus est, non fuit nisi ab illo; ipse quoque per seipsum et a se mundus fuit.

#### CAPUT XVII [at. XVI].

Quomodo non necessitate mortuus est, qui non potuit esse nisi quia erat moriturus.

Bos. Bene est de hoc. Verum adhuc mihi 2829 aliud videtur quærendum. Diximus enim supra quia non necessitate moriturus erat, et nunc <mark>videmus quia mater ejus per ejus mortem futu-</mark> ram munda fuit, quod nisi illa fuisset, ipse de illa esse non potuisset. Quomodo ergo non 1830 necessitate mortuus est, qui non nisi quia moriturus erat, potuit esse? Nam si moriturus non esset, Virgo, de qua assumptus est, munda non fuisset: quaniam hoc nequaquam valuit esse, nisi veram ejus 93 mortem credendo; nec ille de illa potuit aliter assumi. Quare, si non mortuus est ex necessitate, postquam assumptus est de Virgine, potuit non esse assumptus de Virgine, postquam est assumptus : quod non est po sibile. Ass. Si bene, quæ supra dicta sunt, considerasses, sanc quæstionem in illis, ut puto 2831, solutam intellexisses. Bos. Non video quomedo. Ans. Nonne, quando quæsivimus utrum ille mentiri potnerit, monstravimus in mentiendo duas esse potestates; unam, videlicet, volendi mentiri, alteram mentiendi: et quoniam, cum mentiendi potestatem haberet, hoc 2832 a seipso habuit ut non posset velle mentiri; ideirco de sua justitia, qua veritatem servavit, eum esse laudandum? Bos. Ita est. D Ans. Similiter est, in servando vitam, potestas votendi servare, et potestas servandi. Cum ergo 2833

vare vitam snam, ut nunquam moreretur, dubitandum non est quia semper habnerit 2838 potestatem servandi, quamvis nequiverit velle servare, ut mmquam moreretur : et quoniam hoc a seipso habuit, ut, seilicet, velle non posset, non necessitate, sed libera potestate animam suam posnit. Bos. Non omnino similes fuerunt in illo istæ potestates, mentiendi, seilicet, et servandi vitam. Ibi enim sequitur quia, si vellet, posset mentiri : hic autem videtur quia, si non vellet 2836, non magis hoc posset, quam posset non esse quod crat. Nam ad hoc erat homo ut moreretur; et propter hujus suturæ mortis sidem de Virgine potnit assumi, sicut supra dixisti. Ans. Quemadinodum putas illum non potuisse non mori aut necessitate mortuum esse 2837; quia non potuit non esse quod erat: ita potes asserere illum non pothisse velle non mori, aut necessitate mori volnisse; quoniam quod erat, non esse non potuit : non enim magis ipse factus est homo ad hoc ut moreretur, quam ut vellet mori. Quapropter sient non debes dicere quia non potuit non velle mori 2838, aut necessitate voluit mori : sic non est dicendum qu'a non potuit non mori, aut necessitate mortuus est. Bos. tmo quoniam eidem subjacent rationi, scilicet, et mori, et velle mori 2839; utramque videtur in illo necessitate 2810 fuisse. Ans. Quis se sponte voluit hominem facere, ut cadem immutabili voluntate moreretur, et per hujus sidem certitudinis virgo munda fieret, de qua homo ille assumeretur? Bos. Dens Fdius D.i. Ans. Nonne monstratum est supra quod Dei voluntas 2841 nulla cogitur necessitate; sed ipsa 2842 se spontanea sua servat immutabilitate, quando dicitur aliquid necessitate facere? Bos. Vere 2843 monstratum est. Sed videmus econtra quia quod Deus immutabiliter vult, non potest non esse, sed necesse est esse. Quapropter, si Deus voluit ut ille homo morcretur, non potnit non mori. Axs. Ex co quia Filius Dei assumpsit hominem ca voluntate ut moreretur, probas cumdem hominem non potuisse non mori 9844. Bos. Ita intelligo. Ans. An non similiter apparnit ex his quæ dieta sunt, Filium Dei et assumptum hominem unam esse personam, ut idem sit Dens et homo, Filius 2845 Dei et Virginis filius? Bos. Sic est. Axs. Idem igitur homo sua voluntate non potuit non mori, et mortuus est. Bos. Negare nequeo. Axs. Quon'am ergo 2846 voluntas Dei

#### VARIÆ LECTIONES.

cet mihi 28°8 Per se mundus non esse ms. Joly et Edit. Goth. non per se mundus esse 2882 Verum adhuc mihi In ms. Vict. 19. hic incipit caput 17. 2830 Quomodo non mss. Quomodo ergo non 2831 In illis ut puto ms. Vict. 49. cam illis, ut puto 2832 Haberet, hoc ms. Joly habet, hoc 2833 Cum autem mss. cum ergo 2834 Idem Deus homo ms. Vict. 19. idem homo 2833 Semper habuit ms. Vict. 19. semper habuerit 2836 Non mori vellet, non ms. Vict. 19. mori non vellet, non vellet, non vellet, non vellet, non potuit non velle mori 2839 Seilicet et mori et velle mori ms. Cister. seilicet et velle mori, et mori 2840 In illa necessitate mss. Vict. 19. et Cister. et Ed. Got. in illo necessitate 2841 Quod Dei voluntas mss. Joly et Vict. quia Dei voluntas 2842 Sed ipse mss. Gem. Bec. Joly, Vict. Cister. et Edit. Goth. Sed ipsa se 2.43 A. vere mss. B. vere 2844 Morerctur, probas eundem hominem non potuisse non mori ms. Joly moreretur, non potuit non mori 2845 Homo, et filius mss. Joly, Cister. homo filius 2846 Puomodo ergo mss. et Edit. Goth. quoniam ergo

nulla necessitate facit aliquid, sed sua potestate et, A Et, si ut cum Deus facit aliquid, postquam factum voluntas illins fuit voluntas Dei, mulla necessitate mortuus est, sed sola sua potestate. Bos. Argumentationibus tuis obviare nequeo : nam nec propositiones quas præmittis, nec consequentias quas infers, ullatenus insirmare valeo. Sed tamen hoc mihi semper 2847 occurrit, quod dixi 2848 : quia si vellet non mori, non magis hoc posset, quam non esse quod erat; vere 2859 namque moriturus erat : quoniam si vere non fuisset moriturus, non fuisset vera fides futuræ mortis ejus, per quam et illa Virgo de qua natus est, et alii multi mundati sunt a peccato. Nam si vera non fuisset, nihit prodesse potuisset. Quapropter si potuit 2850 non mori, potuit facere non esse verum quod verum erat. Ans. Quare verum erat, antequam moreretur, quia moriturus erat? Bos. Quoniam hoc 2851 ipse sponte voluit et immutabili voluntate. Ass. Si ergo, sicut dicis, idcirco non potuit non mori, quia vere moriturus erat: et ideo vere erat moriturus, quia hoc ipse sponte et immutabiliter voluit : sequitur illum non ob aliud non potuisse non mori, nisi quia immutabili voluntate voluit mori. Bos. Ita est : sed quæcunque fuerit causa, verum est tamen quia non potnit non mori et necesse fuit illum mori. Axs. Nimis hæres in nihilo: et (ut dici solet) quæris nodum in scirpo. Bos. An es oblitus quid objecerim 2852 excusationibus tuis in hujus disputationis nostræ principio: quia, videlicet, quod postulabam, non faceres doctis; sed milii, et hoc ipsum mecum petentilius? ingenii quæram, quatenus mihi et illis etiam in puerilibus quæstionibus, sicut incæpisti, satisfacias.

# CAPUT XVIII [al. XVII] 1883.

Quid in Deo non sit necessitas, vel impossibilitas: et quid sit necessitas cogens, et necessitas non cogens.

Axs. Jam diximus quia Deus improprie dicitur aliqu'd non posse, aut necessitate facere. Omnis quippe necessitas, et impossibilitas, ejus subjacet voluntati; illius autem voluntas nulli subditur necessitati aut impossibilitati. Nihil enim est necessarium aut impossibile, nisi quia ipse ita vult : ipsum vero aut velle aut nolle aliquid propter necessitatem aut impossibilitatem, alienum est a veritate. Quare, quesient nulla necessitas, sive impossibilitas, præcedit cjus velle aut nolle; ita nec ejus facere aut non facere: quamvis multa velit immutabiliter, et faciat.

est, jam non potest non esse factum, sed semper verum est factum esse, nec tamen recte dicitur impossibile Deo esse at faciat quod præteritum est non esse præteritum 1834 : nildl enim ibi operatur necessitas non faciendi, ant impossibilitas faciendi; sed Dei sola voluntas, qui veritatem 1805 semper (quia ipse veritas est) immutabilem, sicut est, esse vult : ita si proponit se aliquid immutabiliter facturum; quamvis quod proponit, antequam fiat, non possit non esse futurum; non tamen ulla est in eo faciendi necessitas, aut non faciendi impossibilitas : quia sola operatur in eo voluntas. Quotics namque dicitur Dens non posse, nulla negatur in co potestas; sed insuperabilis significatur potentia 2856 et forti-B tudo. Non enim aliud intelligitur, nisi quia nulia res potest efficere ut agat ille quod negatur posse. Nam multum usitata est hujusmodi locutio, ut dicatur res aliqua posse; non quia in illa, sed quoniam in alia re est potestas : et non posse; non quoniam in illa, sed quia in alia re est impotentia. Dicimus namque: Iste homo potest vinci, prò, Aliquis potest eum vincere: et, Ille non potest vinci; pro, Nullus eum vincere potest. Non enim potestas est posse vinci, sed impotentia : nec vinci non posse impotentia est, sed potestas. Nee dicimus Deum necessitate facere aliquid, co quod in illo sit ulla necessitas; sed quoniam est in alio : sicut dixi de impotentia 2857, quando dicitur non posse. Omnis quippe necessitas est aut coactio, aut prohibitio : quæ duæ Sustine igitur, ut pro tarditate et helietudine nostri C necessitates convertuntur invicem contrarie; sieut necesse, et impossibile. Quidquid namque cogitur esse, prohibetur non esse; et quod cogitur non esse, prohibetur esse: quemadmodum quod necesse est esse, impossibile est non esse? et quod necesse est non esse, 94 impossibile est esse; et conversim. Cum autem dicimus aliquid necesse esse aut non esse in Deo, non intelligitur quod sit in illo necessitas ant cogens aut prohibens : sed significatur quod in omnibus aliis rebus est necessitas prohibens eas facere, et cogens non facere : contra hoc quod de Deo dicitur. Nam, cum dicimus quod necesse est Denm semper vernin dicere, et necesse est eum nunquam 2858 mentiri, non dicitur aliud, nisi quia tanta est in illo constantia servandi veritatem, ut mam omnia quæ vult, et non nisi quæ vult, facit: D necesse sit nullam rem facere posse, ut verum non dicat, aut ut mentiatur [al. cap. XVIII] 2859. Quapropter cum dicimus quia homo ille, qui secundum unitatem personæ (sicut supra dictum est) idem ipse est qui

#### VARIÆ LECTIONES.

2848 Quod dixisti mss et Edit. Goth. quod 2857 Hoc mihi semper ms. Vict. 19. hic mihi semper dixi 2849 Non mori, non magis hoc posset, quam posset non esse quod erat vere ms. Joly non mori, non esset magis hoc posse, quam non esse quod erat: vere mss. Viet. Cister. et Edit Goth. non mori, non magis hoc posset quam non esse quod erat: vere mss. Viet. Cister. et Edit Goth. non mori, non magis hoc posset quam non esse quod erat: vere 2850 Si potuisset non mori mss. et Edit. Goth. si potuit non mori 2851 Quomodo hoc mss. et Edit. Goth. quoniam hoc 2852 Quid objecerim ms. Joly quod objecerim 2853 In ms. Viet. 19. Caput 18. 2855 Faciat quod præteritum est non esse præteritum ms. S. Mich. ciat quod præteritum est: 2856 Quæ veritatem mss. Viet. Joly, Cister. et Edit. Goth. qui veritatem 2856 Signatur potentia mss. Cister. significatur potentia 2857 Dixi, impotentia mss. Edit. Goth. dixi de impotentia 2858 Necesse eum nunquam ms. Cister. et Edit. Goth. necesse est nunquam 2859 mss. continuatur caput præcedeus. Vel non mss. Vict. 19. et Edit. Goth. Et non præcedens. Vel non mss. Vict. 19. et Edit. Goth. Et non

Filius Dei Deus, non potuit non mori, ant velle non A cessitatem esse. Est namque necessitas præcedeus, mori, postquam de Virgine natus est : non significatur in illo ulla impotentia servandi, aut volendi servare vitam suam immortalem; sed immutabilitas voluntatis ejus, qua se sponte fecit hominem ad hoc, ut in eadem voluntate perseverans moreretur; et quia nulla res potuit illam voluntatem mutare. Plus enim esset impotentia quam potentia, si posset velle mentiri, aut fallere, aut mutare voluntatem, quam prius immutabilem esse voluit. Et si (quemadmodum supra dixi) cum aliquis sponte se proponit facturum bonum aliquod, et cadem voluntate postea perficit quod 2860 proposuit; quamvis cogi possit, si nolit promissum solvere; non tamen dicendus est necessitate facere quod facit; sed ca, qua proposuit, libera voluntate. Non enim necessitate aut impotentia fieri, vel non fieri dici debet aliquid, ubi neque necessitas, neque impotentia quidquam operantur, sed voluntas : si, ingnam, ita est in homine, multo magis necessitas, aut impotentia nequaquam nominandæ sunt in Deo, qui nihil, nisi quod vult, facit 2861; et cujus voluntatem nulla vis cogere, aut prohibere valet. Ad hoc enim valuit in Christo diversitas naturarum et unitas personæ, ut, quod opus erat fieri ad hominum restaurationem, si humana non posset natura, faceret divina; et si divinæ minime conveniret, exhiberet humana; et non alius atque alius, sed idem ipse esset, qui utrumque existens perfecte per humanam solveret, quodilla debebat; et per divinam posset, quod expediebat. Denique Virgo, quæ per fidem munda facta G est, ut de illa posset assumi, nequaquam credidit illam 2862 esse moriturum 2863, nisi quia vellet: quemadmodum per prophetam, qui de illo dixit : Oblatus est, quia ipse voluit (Isa. LIII, 7), didicerat. Quapropter quouiam vera fuit fides ejus, necesse erat ita futurum esse, sient credidit. Quod si te iterum perturbat, quia dico 2864, necesse erat : memento quia veritas fidei Virginis non fuit causa, ut ille sponte moreretur : sed quia hoc futurum erat, vera fnit fides. Quamobrem si dicitur, necesse erat ut voluntate sola moreretur; quia vera fuit fides, sive prophetia, quie de hoc præcesscrant 2868; non est aliud, quam si dicas necesse fuisse ita futurum esse, quoniam sic futurum erat: hujusmodi antem D trice; sed nequaquam negandum æstimo aliam 23.77 necessitas non cogit rem esse; sed esse rei facit ne-

quæ causa est ut sit res: et est necessitas sequens, quam res facit. Præcedens et efficiens necessitas est, cum dicitur cœlum volvi; quia necesse est, ut volvatur. Sequens vero, et quæ nihil efficit, sed fit, est 2866 cum dico te ex necessitate loqui, quia loqueris. Cum enim hoc dico, significo nihil facere posse, ut, dum loqueris non loquaris, non quod alius te 2867 cogat ad loquendum. Nam violentia naturalis conditionis cogit cœlum volvi; te vero nulla necessitas facit loqui 2868. Sed ubicunque est præcedens necessitas, est et sequens; non autem ubi sequens, ibi statim et præcedens. Possumus nauque dicere, necesse est cœlum volvi, quia volvitur : sed non similiter est verum, ideireo te loqui, quia necesse est ut B loquaris. Ista sequens necessitas currit per omnia tempora, hoc modo: Quidquid fuit, necesse est fuisse. Quidquid est, necesse est esse. Quidquid futurum est, necesse est futurum fuisse. Hæc est2869 illa necessitas, quæ (ubi tractat 2870 Aristoteles de propositionibus singularibus et futuris) vic'etur utrumlibet destruere, et omnia esse ex 2971 necessitate astruere. llae sequenti et nihil efficienti necessitate, quoniam vera fuit sides, vel prophetia 2872 de Christo, quia ex voluntate, non ex necessitate moriturus 3873 erat, necesse fuit, ut sic esset : hac homo factus est: hac fecit, et passus est, quidquid fecit et passus est : hac voluit, quæcunque voluit. Ideo enim necessitate fuerunt, quia futura erant : et futura crant, quia fuerunt : et fuerunt, quia fuerunt : et si vis omnium, quæ fecit et quæ passus est, voram seire necessitatem; scito omnia ex necessitate fuisse, quia ipse voluit. Voluntatem vero 2873 ejus nulla præcessit necessitas. Quare, si non fuerunt nisi quia ipse volnit; si non voluisset, non fuissent. Sie itaque 2873 nemo tulit animam ejus ah illo; sed ipse posuit eam, et i:erum sumpsit eam : quia potestatem habuit ponendi animam suam, et iterum sumendi eam, sicut ipse dixit 2876 (Joan. x, 18). Bos. Satisfecisti mihi illum nen posse probari ulla necessitate mortem subiisse; nec me pænitet, ut hoc faceres, importunum tibi exstitisse. Ans. Ostendimus, ut puto, certam rationem, quomodo Dens assumpserit hominem sine peccato de massa peccaesse præter istam, quam diximus; excepto 2878 hoc,

#### VARIÆ LECTIONES.

vult, fecit mss. Joly, Vict. S. Mich. Cisier. et Edit. Goth. perficit quod vult, fecit mss. Joly, Vict. S. Mich. et Edit. Goth. Quod vult, facit vult, rum est, necesse est futurum fuisse. Have est etc. mss. Gem. Bec. quiequid est necesse est esse: et necesse est futurum fuisse quiequid futurum est. Have est etc. mss. Joly, Vict. Cister. S. Mich. et Edit. Gotk. Quiequid est, necesse est esse; et necesse est futurum fuisse, Quiequid futurum est, necesse est futurum fuisse, Quiequid futurum est, necesse est futurum fuisse. Have est etc. 2870 Ut tractat mss. nbi tractat 2371 Omnia esse ex ms. Vict. 19. omnia ex 2875 Vel Prophetia ms. Joly et Prophetia 2873 Non necessitate moriturus mss. Joly, Vict. Cister. et Edit. Goth. non ex necessitate moriturus 2874 Voluntatem ergo mss. et Edit. Goth. voluntatem vero 2875 Sicutique mss. et Edit. Goth. sicitaque 2876 Sicutipse dicit mss. Cister. S. Mich. sicutipse dixit 2877 Nequaquam prographum mss. Joly nequaquam msstimo aliam 2878 Quam divipus excepto ms. Cister quam negandum æstimo, aliam mss Joly. nequaquam æstimo aliam 2878 Quam diximus, excepto ms. Cister. quam diximus, rationem, excepto

quia Deus 1879 facere potest quod hominis ratio 9880 A ad honorem Dei vitam snam dedit? Bos. Si pessum comprehendere non potest. Vernin quoniam et ista 2881 mihi videtur posse sufficere; et, si aliam nunc inquircre vellem, necesse esset investigare quid sit originale peccatum, et quomodo a primis parentibus fa universum genus humanum, præter illum, de quo agimus, hominem diffundatur, et incidere in quasdam alias quæstiones, quæ suum postulant tractatum : ea, quam diximus 2889, ratione contenti, que de incapto restant opere prosequamur 2833. Bos. Ut vis : sed eo paeto, ut tu aliquando, auxiliante Des, illam aliam rationem, quam nunc inquirere vita, 1881, quasi debitum exsolvas. Axs. Quoniam vofuntatem hanc scio me gerere, quod petis non denego: sed quia de futuris incertus sum, promittere non andeo; sed Dei dispositioni 2885 committo. Sed B die nune 2886 quid tibi de quæstione, quam in principio proposuisti 9887, propter quam aliæ multæ se ingesserunt, persolvendum videatur. Bos. Summa quastionis fuit, cur Dens homo factus sit, ut per mortem suam salvaret hominem; cum hoc alio modo potuisse facere videatur. Ad quam 2888 tu mults et necessariis rationibus respondens, ostendisti restaurationem humanæ naturæ non debuisse remanere; nec potnisse fieri, nisi solveret homo quod propeccato Deo debehat : quod debitum tantum erat, ut illud enm non deberet solvere, nisi homo; non posset, nisi Dens : ita ut idem esset homo qui et Dens 2889. Un le necesse erat ut Dens assumeret hominem in unitatem personæ : quatenus qui in natura solvere debebat, et non poterat; in persona esset, quæ posset 2590. Deinque quia de Virgine, et a persona Filii Dei e-set assumendus homo ille qui Dens esset : et quomodo sine peccato, de massa peccatrice assumi potnerit, monstrasti. Vitam antem hujus hominis tam sublimem, tam pretiosam, apertissime probasti; ut sufficere possit ad solvendum quod pro peccatis totius mundi debetur, et plus in infinitum 2891. Restat ergo nunc ostendere quomodo illa solvatur Deo pro peccatis hominum.

### 95 CAPUT XIX [al. XVIII] 2892.

Quomodo vita Christi solvatur Deo pro peccatis hominum : et quomodo Christus debuit et non debuit intelligere quod non dubito: quamvis non videam quomodo rationabiliter hoc fecerit; et cum 1892 et justitiam indeclinabiliter, et vitam snam æternaliter servare potuerit; fatchor illum tale qui l 2895 sponto dedisse Deo ad honorem illius cui quidquid quod Deus non est 1898, comparari non potest, et quod pro omnibus omnium hominum debitis 2836 recompensari potest. Ans. An non intelligis quia cum injurias, et contumelias, et mortem crucis cum latronibus sibi (sicut supra diximus) propter justitiam, quam obedienter servabat, illatas benigna patientia sustinuit; evemplum dedit hominibus, quatenus propter nulla incommoda, quæ sentire possunt, a justida quam Deo debent declinent; quad minime dedisset si s cundum potentiam suam mortem pro tali causa 2897 illatam declinasset? Bos. Videtur quod ipse nulla hoc exemplum necessitate 1898 dederit : quoniam multi ante adventum ejus, et Joannes Baptista post adventum ante mortem ejus, fortiter mortem pro veritate sustinentes, illud sufficienter dedisse noscuntur. Axs. Nullus unquam homo præter illum moriendo, Deo dedit, quod aliquando necessitate perditurus non erat; ant solvit, quod non debebat. Ille vero sponte Patri ohtelit 2889, quod milla necessitate unquam amissurus erat; et solvit pro peccatoribus, quod pro se non 2000 debehat. Quapropter ille multo magis 2001 dedit exemplum, ut unusquisque, quod aliquando incunctanter amissurus est, pro seipso reddere Deo, cum ratio postulat, non dabitet : qui cum 2902 nullatenus aut pro se indigeret, aut cogerctur pro aliis quibus nihil nisi pænam delæbat; tam pretiosam vitain, imo seipsum, tantam seilicet personam, tanta volunt te dedit. Bos. Multum propinquas desiderio meo; sel sustine ut quiddam quæram 2903, qued quamvis fatuum forsitan putes quærere non tamen in promptu 1904 mihi est quid respondeam, si a mo quæratur. Dicis quia quando mortuus est, dedit quod non debebat. Sed nemo negabit illum melius fecisse quando hoe exemplum 2908 tal ter dedit; et magis hoc placere Deo, quam si uon hoc feesset : ant dicet 2908 eum non debuisse facere, quod melius esse 2907, et quod magis placere Deo intellexit 2908. Quomo lo ergo asseremus eum non debuisse Deo

Axs. Si propter justitiam se permisit occidi, nonne D quod fecit, id est quod melius esse et magis 2909 pla-VARIÆ LECTIONES.

quoniam ista 2882 Ea qua diximus mss. ea, quam diximus 2883 Persequamur mss. Gem Bec. Joly et Vict. prosequamur 2884 Inquirere vitas ms. S. Mich. inquirere vetas 2885 Dispositioni ms. Gem. dispensationi 2886 Sed die nunc etc in mss. Vict. 19. Gem. Bec. et Cister. hic incipit Caput 18. 2887 Proposiisti ms. Joly proposui 2888 Vi leretur. Ad quo.1 ms. Joly videatur. Ad quo.1 ms. Joly videatur. Ad quo.1 ms. Joly videatur. Ad quo.1 ms. Joly homo qui et Deus 2880 In persona esset qui posset ms Gem. in persona esset quie posset 2891 Et plus in infinitum ms. Joly et plus infinitum 2892 Est in mss. Caput 18. 2893 Fecerit, cum et ms. Joly fecerit, et cum et 2894 Tale quid 2895 Gui quicquid Deus non est mss. cui quicquid, quod Deus non est 2896 Pro quanibus annium debitis mss. et Edit. Goth, pro quanibus annium hominum debitis 2897 Tali Tale quid ms. Joly talem quid 2599 Gm quicquid Deus non est mss. cui quicquid, quod Deus non est mss. Joly talem quid 2897 Tali causa ms. Joly tali culpa 2898 Exemplum necessitate mss. S. Mich. Vict. 3, et 15. et Edit. Goth. exemplum ipse necessitate 2899 Patri obtulit mss. Vict. 3. et 15. pati obtulit 2900 Quo pro se non ms. Joly quod ipse nou 2901 Ille magis mss. et Edit. Goth. ille multo magis 2902 Quia cum mss. Gem. Bec. Joly, Vict. et Edit. Goth. qui cum 2903 Quoddam queram mss. Vict. Joly et Edit. Goth. quiddam queram 2904 Tamen promptum mss. et Edit. Goth. tamen in promptu 2905 Illud ad exemplum mss. Vict. Gem. Bec. hoc exemplum 2906 Aut dicet ms. Vict. 19. aut dices 2907 Melias esse ms. Joly melias esset 2908 Deo cognovit mss et Edit. Goth. Deo intellexit 2908 Melias esse magis mss. melius esse et magis

cere Deo intellexit \*910 : præsertim cum creatura de. A ab humana esse suum quidquid habebat 2019; ut niltil heat Deo totum quod est, et quod scit, et quod potest 2911? Ans. Quamvis creatura nihil habeat a se; quando tamen illi Deus concedit aliquid licite facere et non facere; dat illi ita suum esse utrumque, ut licet alterum sit melius, neutrum tamen exigatur determinate: sed sive faciat quod melius est, sive alterum, debere facere dicatur quod facit : et si facit quod melius est, præmium habeat quia sponte dat and suum est. Nam cum virginitas 2942 melior sit conjugio, neutrum tamen ab homine determinate exigitur: sed et qui conjugio uti, et qui virginitatem servare mavult; quod 2913 facit, debere facere dicitur. Nemo enim virginitatem, sive conjugium, dicit eligi non debere; sed dicimus quia quod mavult homo, antequam aliquid horum statuat, hoc debet B mus, dicamus, sicut usus habet, quia Filius sponte facere : et si virginitatem servat, pro spontaneo munere quod offert Deo, præmium exspectat. Cum ergo creaturam dieis, Deo debere quod melius scit et potest; si intelligis ex debito, et non subaudis, si Deus juhet; non est semper verum. Si quidem, ut dixi, non debet homo virginitatem ex debito; sed si mavult, debet uti conjugio. Quod si te movet verbum, quod est, debere; nec potes illud intelligere sine aliquo debito: seito quia sicut contingit posse et non posse, et necessitatem aliquando diei 2714, non quia sunt in rebus ubi dicuntur, sed quoniam sunt in alio; ita et debere. Quippe cum dicimus debere pauperes a divitibus eleemosynam accipere, non est aliud quam divites debere pauperibus eleemosynam impendere : hoc namique debitum non est exigendum C qued Filius sponte dedit, non est opus exponere. a paupere, sed a divite. Deus quoque dicitur omnious debere præesse, non quia ille in hoc alique modo sit debitor; sed quoniam omnia debent illi subesse: et debere facere 2918 quod vult; quoniam quod vult 2916, debet esse. Ita quando vult aliqua creatura facere quo I suum est facere et non facere, dicitur debere facere; quia quod ipsa vult, debet esse. Dominus itaque Jesus, cum mortem (sicut diximus) sustinere voluit, quoniam suum erat, et pati et non pati, debuit facere quod fecit, quia quod voluit fieri 2017 debnit; et non debnit facere, quia non ex debito. Nempe quoni m ipse idem est Dens et homo; secundum humanam quidem naturam, ex quo fuit

deberet d'are, nisi quod volebat : secundum personam vero, sie a seipso habebat quidquid habebat 2920, et sic perfecte sibi sufficiens erat, ut nec alii quidqu m retribuere deberet; nec, ut sibi retribueretur, car: indigeret. Bos. Aperte nune video 2921 quia nulla ratione seipsum morti ex debito, sieut ratio mea videbatur monstrare, dedit ad honorem Dei; et tamen facere debuit quod fecit. Ass. Honor utique ille totius est Trinitatis : quare, quoniam idem ipse est Deus Filius Dei, ad honorem sunnt seipsum sihi, sient Patri et Spiritui sancto obtulit, id est humanitatem 2022 suam Divinitati suæ, quæ una eadem trium 2923 personarum est. Ut tamen in eadem ipsa veritatem manentes apertius loquamur quod voluseipsum Patri obtulit : hoe namque modo apertissime dicitur, quia et in una persona 2925 totus Deus, eni secundum hominem se obtulit, intelligitur; et per nomen Patris et Filii immonsa quædam in cordibus audientium, cum Patrem Filius hoc modo postulare pro nebis dicitur, pietas sentitur. Bos. Hoc libentissime accipio.

# CAPUT XX [al. pars cap. XIX].

Qua ratione de morte ejus sequatur humana salvatio. Ans. Intucamur nunc 2928, prout possumus, quanta inde 2926 ratione sequatur humana salvatio. Bos. Ad hoc tendit 2927 cor meum. Nam quantvis hoc mihi videar intelligere, ipsam tamen rationis contextionem a te volo sieri 2928. Ans. Quantum autem sit Bos. Sufficienter patet. Axis. Eum autem, qui tantum donum 2929 sponte dat Deo sine retributione dehere esse non judicabis. Bos. Imo 2930 necesse esse video ut Pater Filio retribuat : alioquin aut injustus esse videtar, si nollet, aut impotens, si non posset, quæ aliena sunt a Deo. Ans. Qui retribuit alieui, aut dat, quod ille non habet : aut dimittit, quod ab illo potest exigi. Prius antem quam tantam rem Filius 2931 faceret, omnia quæ Patris erant, sua erant, nec unquam debuit quod illi dimitti possit. Qu'd ergo retribuetur nullius rei egenti, et cui non 2932 est, quod dari ant dimitti possit? Bos. Ex una parte v deo retribuendi necessitatem, et ex altera impo-sihomo 2918 sie accepit a divina natura, quæ alia est 1) bil tatem : quia et necesse est Deum re. dere quod

#### VARIÆ LECTIONES.

potest 2912 Cum virginitas ms. S. Mich. cum licet virginitas, 2913 Mayult, et quod scit, et mss. Gem. Bec. Vict. et Edit. Got. mayult, quod 2915 Contingit posse et necesse aliquando dici mss. et Edit. Goth. contingit posse et non posse, et necessitatem aliquando dici 2915 Et debent facere mss. Vict. S. Mich. et Edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et Edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et Edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et Edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et Edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et Edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et edit. Goth. et debere facere 2916 Quomodo quod vult mss. et Edit. Goth. et edit. et edit. Goth. et edit. et edit. Goth. et edit. Quol scit et quod potest ms. Cister. quod scit, et Mich. cum licet virginitas, 2913 Mayult, et quol Goth, quoniam quod vult 2917 Quod vult fieri mss. quod volnit fieri 2918 Ilumanam ex qua fuit homo mss. humanam quidem Naturam; ex quo fuit homo Edu. Goth. humanam quidem naturam; ex qua fuit homo humanam quidem Naturam; ex quo fuit homo Edit. Goth. humanam quidem naturam; ex qua fuit homo 2919 Suum quod habebat mss. et Edit. Goth. suum quicquid habebat 2920 llabebat quod habebat ms. Vict. 49. habebat quicquid habebat 2921 Aperte ut video mss. Gem. Bec. Joly, Vict. et Edit. Goth. aperte nunc video 2922 ld est humanitatem ms. Vict. 49. et humanitatem 2923 Eadem trium mss. eademque trium 2924 Quia in persona mss. quia et in una persona 2923 Intucamur nunc etc. in mss. hic incipit 3926 Quanta mihi mss. Joly, Vict. Cister. S. Mich. et Edit. Goth. quanta inde 2927 Ad hec teudit ms. Joly Attendit ms. Vict. 43. Ad hoc intendit 2928 Volo audire mss. Gem. Bec. Joly, Vict. 3. et 13. et Edit. Goth. volo fieri 2929 Tantum donum ms. S. Mich. tantum honum 2930 Judicabis. Immo mss. et Edit. Goth. judicabis. B. humo 2931 Rem Filius ms. Joly rem facilius Filius 2932 Aut cui non mss. Joly Vict. Cister. et 2911 non œui noa.

tam debita merces, nec illi, nec alii redditur; in vanum Filius 96 tantam rem fecisse videbitur. Bos. Hoc nefas est æstimare. Ans. Necesse est ergo ut alicui alii reddatur; quia illi non potest. Bos. Inevitabiliter sequitur. Ans. Si voluerit Filius, quod sibi debetur alii dare 2934; poteritne Pater 2935 jure illum 2936 prohibere; aut alii eni 2937 dahit negare? Bos. Imo et justum et necessarium intelligo, ut cui voluerit dare Filius a Patre reddatur : quia et Filio quod sunm est dare licet, et Pater quod debet non nisi alii reddere potest. Axs. Quibus convenientius fructum et retributionem suæ mortis attribueret 9938, quam illis, propter quos salvandos (sicut ratio veritatis nos docuit) hominem 2939 se fecit, et quibus (ut diximus) moriendo exemplum moriendi propter ju- B stitiam dedit : frustra quippe 2940 imitatores ejus erunt, si meriti ejus participes non erunt? Aut quos justius faciet hæredes debiti, quo ipse non eget, et exundantiæ 2941 suæ plenitudinis 2942, quam parentes suos et fratres, quos aspicit tot et tantis debitis obligatos egestate tabescere in profundo miseriarum; ut eis dimittatur quod pro peccatis debent, et detur quo propter peccata carent? Bos. Nihil rationabilius, nihil dulcius, nihil desiderabilius mundus audire potest. Ego quippe 2943 tantam fiduciam ex hoc concipio, ut jam dicere non possim quanto gaudio exsultet cor meym. Videtur enim mihi quod nullum hominem rejieiat Deus ad se sub 2944 hoc nomine accedentem. Ans. Ita est, si accedit sieut oportet. Quemadmodum autem sit ad tantæ gratiæ participationem accedendum, et auomodo sub illa vivendum, nos ubique sacra Scriptura docet, quæ super solidam veritatem, quam adjuvante Deo aliquatemus perspeximus, velut super firmum fundamentum fundata 2948 est. Bos. Vere quidquid super fundamentum hoc ædificat, super firmam petram fundatur. Axs. Puto me aliquantulum jam tuæ satisfecisse quæstioni, quamvis hoe melius me facere plenius possit; et majores atque plures, quam meum, aut mortale ingenium comprehendere valeat, hujus rei sint rationes 2946. Palam etiam est quia Deus ut hoc faceret, quod diximus, nullatenus indigebat : sed ita veritas immutabilis exigebat : licet cuim hoc, quod homo

debet, et non est cui reddat 2933. Axs. Si tanta et A sonæ : Deus tamen non egehat ut de cœlo descenderet ad vincendum diabolum, neque ut per justitiam ageret contra illum ad liberaudum hominem; sed ab homine Dens exigebat, ut diabolum vinceret, et qui per peccatum Deum offenderat, per justitiam satisfaceret. Siquidem diabolo nec Deus aliquid dehebat, nisi pænam; nec homo, uisi vicem 2937, nt ab illo victus, illum revinceret : sed quidquid ab illo exigebatur, hoe Deo debebat, non diabolo-

#### CAPUT XXI.

Quam magna, et quam justa sit misericordia Dei. Misericordiam vero Dei, quæ tibi perire videhatur, eum justitiam Dei et peceatum hominis eonsiderabamus, tam magnam tamque 2948 concordem justitiæ invenimus; ut nec major, nec justior cogitari possit. Nempe quid misericordins intelligi valet, quam cum peccatori 2949 tormentis æternis dammato 2950, et unde se redimat uon habenti, Deus Pater dieit : Accipe Unigenitum meum, et da pro te; et ij se Filius 2951: Tolle me, et redime te? Quasi enim

vocant, et trahunt. Quid ctiam justius 2953, quam ut ille, cui datur pretium majus omni debito, si debito datur affectu, dimittat omne debitum?

#### CAPUT XXII.

hoc 2952 dicunt, quando nos ad Christianam sidem

Quod impossibile sit diabolum reconciliari.

Diaboli vero reconciliationem, de qua quæsivisti, impossibilem intelliges, si diligenter humanam consideres. Sieut enim homo non potnit reconciliari, nisi per hominem Deum, qui mori posset, per cejus justitiam Deo restitueretur 2954 quod per peccatum hominis perdiderat : ita angeli dannati non possunt salvari, nisi per Angelum Deum 2955, qui mori possit, et qui per justitiam suam Deo reparet quod aliorum peccata abstulerunt. Et sicut homo per alium hominem, qui non esset ejusdem generis 2956, quamvis ejusdem esset naturæ, non debuit relevari, ita nullus angelus per al'um angelum sa'vari debet 1957; quamvis omnes sint unius naturæ: quoniam non sunt ejusdem generis, sient homines. Non enim sie sunt omnes angeli de uno angelo; quemadmodum omnes homines de uno homine. Hoc quoque removet enrum restaurationem : quia sieut ceciderunt, mullo ille fecit Deus dicatur fecisse propter unitatem per- D alio nocente 2953 ut caderent; i a nullo alio adju-

### VARIÆ LECTIONES.

2933 Non est quod reddat ms. S. Mich. non est cui reddat
2934 Alteri dare mss. Joly, Vict. Cister.
et Edit. Goth. alii dare
2935 Poterit ne Pater ms. Vict. 49. poterit, nec Pater
2936 Jure illum ms. Joly omit.
jure
2937 Aut illi eni mss. Vict. et Joly aut alii eui
2938 Attribuet ms. Joly attribueret
2939 Et hommenu
mss. Joly, Vict. Cister. et Edit. Goth. omit. et
2940 Frustra quidem mss. et Edit. Goth. frustra quippe
2941 Ex abundantia mss. Gem. Bec. Vict. et exundantiæ ms. Joly et exabundantiæ ms. Bec. et exundatione.
2942 Plenitudinis mss. Vict. plenitudine
2943 Ego enim mss. Gem. Bec. Vict. et Joly Ego quidem
2944 Deus a se sub mss. Bec. Gem. Joly, Vict. 5. et 45. Deus ad se sub
2945 Firmum firmamentum fundata ms. Joly firmum illud firmamentum fundata ms. S. Mich. firmamentum firmum fundatum firmata
2946 Sint rationes ms. S. Mich. sunt rationes
2947 Nisi vicem ms. Joly nisi vincere
2948 Ita n aguam
2948 Sint rationes ms. S. Mich. tam magnam tamque
2947 Nisi vicem mss. Joly, nisi vincere
2948 Ita n aguam
2948 Lectrones
2948 Ita n aguam
2949 Quam peccatori mss. Vict. Joly, Gem. Bec. S. Mich.
2940 et Edit. Goth. damnato
2941 lpse filius mss. Joly,
2940 Vict. S. Mich. Cister. et Edit. Goth. Et ipse filius
2950 Deputato mss. et Edit. Goth. damnato
2941 lpse filius mss. Joly,
2952 Vict. S. Mich. damnato
2954 Restitueretur mss. Vict. 19. restauraretur
2955 Ibidem B. Augelum Domini mss. Gem. Bec. Vict. et Edit. Goth. Angelum Denu
2955 Non ejusdem
2955 Ibidem B. Augelum Domini mss. Gem. Bec. Vict. et Edit. Goth. Angelum Denu
2956 Non ejusdem
2957 Per alium 2047 Per alium 20

vante resurgere debent 2929: quod est illis impossi- A quæstionis, quam proposuimus, solutionem, quidbile. Aliter enim in dignitatem quam habituri erant non possunt restitui, quoniam sine alieno 2060 auxilio per potestatem suam quam acceperant stetissent in veritate, si non peceassent. Quapropter si quis opinatur Salvatoris nostri redemptionem usque ad illos aliquando debere extendi, rationabiliter convincitur quia rationabiliter decipitur. Quod non dico, quasi pretium mortis ejus omnibus hominum et angelorum peceatis sua magnitudine non prævaleat; sed quoniam perditorum angelorum relevationi immutabilis ratio repugnat.

#### CAPUT XXIII.

Quod in his quæ dicta sunt, veritas Veteris et Novi Testamenti probata sit.

Bos. Rationabilia 2361, et quibns nihit contradici B possit, quæ dicis omnia mihi videntur; et per unius

quid in Novo Veterique Testamento continutur, probatum intelligo. Cum enim sie probes Deum sieri 2002 hominem ex necessitate; nt etiam si removeantur pauca, quæ de nostris libris posnisti (ut quod de tribus personis Dei, et de Adam tetig's i) man solum Judæis, sed etiam paganis 1962 sola ratime satisfacias : et ipse idem Deus homo Novam e n'at Testamentum, et Vetus approbet, sieut ipeu n ve acem esse necesse est confiteri, ita nihil quod in ill s continetur verum esse potest aliquis diffiteri. Ans. Si quid diximus quod corrigendum sit; non renno correctionem, si rationabiliter sit. Si antem testimonio veritatis roboratur quod nos rational i iter invenisse existimamus; Deo, non nobis attribuere debemus, qui est benedictus in sæcula. Amen. 1984.

# SANCTI ANSELMI

LIBER

# DE CONCEPTU VIRGINALI

# ORIGINALI PECCATO.

97 PROLOGUS 2968.

Cum in omnibus religiosæ tuæ voluntati velim, si possim, obsequi, et frater 1966 et fili charissime Boso, tune utique maxime debitorem me judico, cum eam a me in te excitari intelligo. Certus autem sum cum in libro: Cur Deus Homo (quem ut ederem tu maxime inter alios me impulisti, in quo te mecum disputantem assumpsi) legis aliam præ illam quam ibi posni, posse videri rationem, quomodo Deus accepit hominem de massa peccatrice humani generis sinc

C peccato: quia studiosa mens tua ad quærendom quænam sit illa non parnm provocatur. Quapropter injustus tibi videri 2967 timeo; si quid inde mihi videtur, dilectioni tuæ abscondo. Dicam igitur sic breviter de hoc quod sentio, ut nullius de cadem re fidelem improbem sententiam : nce meam (si veritati repugnare rationabiliter poterit ostendi 2968) pervicaciter 2969 defendam. Illam tamen ejusdem rei rationem, quam in eodem opusculo posni, omnino ratam et sufficientem 2970 (si bene consideretur) exi-

# VARIÆ LECTIONES.

Resurgere debeut mss. Cister. Vict. 19. surgere debent 2960 Sine alieno mss. Vict. 19. surgere debent 2961 C. Bos. Rationabilia etc. in mss. hic incipit 2962 Deum sie sie sie sie sie sie sie 2963 Sed etiam Paganis manuscriptum Cisterciense, sed et Paganis 2964 ms. Gem. C. 19. Explicit Liber Anselmi, Cur Deus homo. ms. Cister. Explicit Cur Deus homo, Liber Anselmi Cantuariens s Archiepiscopi. 2968 Collatus est hic liber cum mss. Beccensi, Gemmeticensi, Victorinis quatuor olim notatis CC 9, EE 13, RR 3, et P 19, uno ex bibliotheca S. Michaelis in Monte, duobus Thuanis, sub his numeris 391 et 546, et uno Cisterciensi, et cum editione Gothica ms. Thuanum 361, post titulum et numerum Capitulorum, s'c habet : Incipit Liber Domini Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, de Conceptu virginali, et de Peccato originali. mss. Thu. 546. Incipiunt Capitula libri Anselmi de Conceptu Virginali. Et horum titulis ac numeris præmissis, ait : Incipit Liber Anselmi Archiepiscopi de Conceptu virginali. ms. Vict. 3. Incipit Præfato in Lihrum Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, De Conceptu virginali, et Originali peccato. Et post Præfationem: Incipit Liher Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, De Conceptu virginali, et Originali peccato. ms. Vict. 19. Capitula Libri Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, De Conceptu virginali. Et post hæc: Licipit Liher Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, De Conceptu virginali. ms. Vict. 9. Liber Magistri Alselmi De Conceptu virginali. ms. Vict. 9. Liber Magistri Alselmi De Conceptu virginali. ms. C ster. Incipit Liber Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi, De Conceptu virginali, et Originali peccato.

2966 Et frater mss. Vict. Bec. Gem. Cister. omitt. et

2967 Injustus videri mss. ct Edit.

Goth. injustus tibi videri

2968 Poterit ostendi mss. probari rationabiliter poterit

2969 Pervicaciter ms.

Thu. 546, omit. mss. Vict. 19. pertinaciter

2970 Sufficienter mss. et Edit. Goth. sufficientem et Originali peccato.

plures esse, quarum unaquæque sola potest suffi-

### CAPUT PRIMUM.

Quæ sit originalis, et quæ personalis justinia 2571 vel injustitia.

Ad videndum igitur qualiter Deus hominem assumpsit de generis humani massa peccatrice sina peccato, primum de originali peccato necesse est investigare, quia de hoc solo nascitur hæc 2972 quæstio. Nam si videtur quomodo Christus huic subjacere non potuit 2973, et qualiter assumptio 2974 sive conceptio illius hominis ab omni peccato libera fuit, palam erit. Originale quidem ab 2973 origine denominari dubium non est. Si ergo originale peccatum 1 on est nisi in homine, videtur dici aut ab otigi- B nale 1976 humanæ naturæ, quod est ab ejus initio originale, eo quod ab ipsa humanæ naturæ origine trahatur; aut ab origine, hec est, ab initio uniuscujusque personæ, quoniam in ipsa ejus trahitur 1997 origine. Sed quod ab initio humanæ naturæ descendat, non videtur; quoniam origo 2978 illius justa fnit, quando primi parentes justi facti sunt sino omni pecca'o 2979. Videtur itaque dici originale ab ipsa origine uniuscujusque personæ humanæ: quanivis si quis dicat peccatum vocari originale, eo quod ab illis descendat in singulos, a quibus habent 1000 originem naturæ, non contradicam : si tamen \*\*\*\* non negetur originale peecatum cum ipsa uniuscujusque personæ trahi origine. Licet enim 2962 in uno quoque homine simul sint et natura 2983, qua C est homo sicut omnes 2984 alii, et persona, qua discernitur ab aliis; ut cum dicitur ille, vel iste : sive proprio 1985 nomine 2986, ut Adam et Abel; et uniuscujusque peccatum sit in natura et persona : fuit enim peccatum Adæ in homine, quod est in natura; et in illo qui vocatus est Adam, quod est in persona. Est tamen peccatum, quod quisque trahit eum natura 1987 in ipsa sui origine : et est peccatum quod non trahit cum ipsa 2988 natura; sed ipse facit illud,

stimo : nihil e. im prohibet efusdem rei rationes A nis. Illud quidem quod trahitur in 2929 ipsa origine, vocatur originale; quod potest ctiam dici naturale, non quod 2996 sit ex essentia naturae, sed quoniam propter ejus corruptionem eum illa assumitur. Peccatum autem quod quisque facit, postquam persona est, personale potest nominari, quia vitio persone fit. Simili ratione potest dici originalis, et personalis justitia. Siquidem Adam et Eva originaliter, hoc est, in Ipso sui initio, mox ut homines exstiterunt, sine intervallo justi simul fuerunt. Personalis autem dici potest justitia, cum injustus accipit justitiam, quam ab origine 2991 non habuit.

#### CAPUT II [al. 1].

Qualiter humana natura corrupta est.

Ergo Adam 2992 et Eva si justitiam servassent originalem, qui de illis nascerentur originaliter, sicut illi, justi essent. Quoniam autem 2993 personaliter peccaverunt, cum originaliter fortes et incorrupti haberent potestatem semper servandi sine difficultate justitiam; totum, quod erant, infirmatum et corruptum est. Corpus quidem, quia tale post peccatum 98 fuit, qualia sunt brutorum animalium corruptioni et carnalibus appetitibus subjacentia: anima vero, quia ex corruptione corporis et eisdem, appetitibus 1995, atque ex indigentia bonorum quæ perdidit, carnalibus affectibus infecta \$395 est; et quia tota natura humana in illis erat, et extra illos de illa. nihil 2996 erat, tota infirmata et corrupta est. Remansit igitur in ea debitum justitiæ integræ sine omni injustitia 2997, quam accepit; et debitum satisfaciendi, quia eam deseruit; cum ipsa corruptione, quam propter peccatum incurrit. Sieut itaque, si non percasset, qualis facta est a Deo, tal's propagaretur: ita post peccatum, qualem se fecit peccando, talis propagatur. Quoniam igitur per se nec satisfacere pro peccato, nec justitiam derelictamrecuperare valet, et corpus, quod corrumpitur, aggravat animam (Sap. 1x, 15): et tune maxime, quandoinfirmius est 2998; ut in infantia, et in utero matris, utnec intelligere justitiam possit : videtur esse necesse post quam jam est persona discreta ab aliis perso- D eam in infantibus 2899 nasci cum debito satisfa-

#### VARIÆ LECTIONES.

2971 Et personalis natura mss. et Edit. Goth. et quæ personalis justitia vel injustitia ms. Vict. 19. et quæ personalis justitia. 2972 Nascitur hæc ms. Cister. omit. hæc 2973 Non potnit ms. Vict. 19. et quæ personalis justitia. 2972 Nascitur hæc ms. Cister. omit. hæc 2973 Non potnit ms. Vict. non poterit qualiter assumptio.. palam erit. mss. Vict. Cister. Thu. S. Mich. et Edit. Goth. palam erit qualiter assumptio.. 2975 Originale ab mss. Vict. Gem. Ecc. et Edit. Goth. originale quidem ab 2976 Dici ab origine mss. dici aut origine 2977 In ipsa trahatur mss. et Edit. Goth. in ipsa ejus trahitur 2978 Quando origo mss. et Edit. Goth. quoniam origo 2979 Sine peccato mss. et Edit. Goth. sine omni peccato quibus habet mss. et Edit. Goth. a quibus habett 2981 Si tamen ms. Vict. 19. sed tantum 2982 Liceat enim mss. Vict. Thu. et Edit. Goth. Licet enim 2983 Simul fuit natura mss. et Edit. Goth. simul sint et natura 2984 Sigurt oppres mss. et Edit. Coth. sigurt sunt appres 2985 Iste sine proprio mss. Thu Gem Bec. iste. <sup>2083</sup> Sicunt omnes mss. et Edit. Goth. sieut sunt omnes sive proprio Edit. Goth. iste, suo proprio nomine sive proprio Edit. Goth. iste, suo proprio nomine sive Nomine: ut Adam et Abel mss. Thu. Gem. Bec. iste, sive proprio Edit. Goth. iste, suo proprio nomine sive Nomine: ut Adam et Abel mss. Thu. Gem. Bec. s've proprio Edit. Goth. iste, suo proprio nomine 2986 Nomine: ut Adam et Abel mss. Thu. Gem. Bec. Cister. nomine, ut Adam aut Abel 2987 Natura, et in ipsa mss. Thu. Gem. Bec. Vict. et Edit. Goth. natura in ipsa 2988 Non trahit ab ipsa mss. non trahit cum ipsa 2989 Quod trahit in mss. quod trahitur in origine, potest dici Originale, sive naturale: non quod 2991 Quam in origine mss. quam ah origine et Cister. continuatur Caput 2. 2993 Ejusdem appetitibus mss. Vict. Goth. infecta est 2996 Extra illas nihil mss. et Edit. Goth. extra ipsos de illa nihil 2997 Sine omni justitia mss. Vict. Gem. Bec. S. Mich. sine omni infunting mss. et mss. et mss. Vict. Gem. Bec. infigure est mss. Vict. Gem. Bec. S. Mich. sine omni infunting mss. et mss. Vict. Gem. Bec. infigure est mss. Vict. Gem. Bec. infirmius est mss. Thu. et Vict. 19. infirmus est 2989 Eam infantibus mss. eam in infantibus Edit. Goch. cam ut in infantibus

ciendi pro primo peccato, quod semper ca- A et originale peccatum est absolute peccatum : unde vere 3000 potuit 3001, et cum debito habendi originalem justitiam, quam semper servare valuit 2002. Nec impotentia excusat cam in ipsis infantibus, quia in illis non solvit quod debet, quoniam ipsa sibi 3003 facit eam, descrendo justitiam in primis parentibus 3003, in quihus tota crat : et semper debitrix est habere potesiatem, quam ad servandam semper justitiam accipit: hoc esse videri, potest in infantibus originale peccatum. Addamus etiam peccata proximorum parentum, quæ reddantur in tertiam et quartam generationem. Quamvis enim quæri possit 3005 utrum hæc omnia intelligenda sint in originali peccato, an non: tamen, ne propter hoc quod quæro videar levigare illud, ponam istud esse tale, ut a nullo gravius ostendi possit.

#### CAPUT III.

Quod non sit peccatum nisi in voluntate rationali.

Verum sive hoc totum sit originale peccatum, sive aliquid minus 3006: puto millatenus illud posse asseri esse in infante antequam habeat animam rationalem; sicut nec in Adam fuisse justitiam, priusquam fieret homo rationalis. Nam si Adam et Eva generassent sine 3007 priecedenti peccato, non tamen esset in semine justitia, nec esse posset priusquam formarentur in viventem hominem. Si ergo semen hominis non est susceptibile justitiæ, priusquam fiat homo, non potest suscipere originale peccatum antequan homo sit 3008. Nempe originale peccatum esse injustitiam dubitari non debet. Nam si omne peccatum est injustitia, et originale peccatum est peccatum; C utique est et injustitia. Sed si dicit aliquis : Non est omne peccatum injustitia, dicat posse simul in aliquo et esse aliquod peceatum 3009, et nullam esse injustitiam: quod videtur incredibile. Si vero dicitur originale peccatum non esse absolute dicendum peccatum, sed cum additamento, originale peccatum; sicut pictus homo non vere est homo 3010, sed vere est homo pictus 2011; profecto sequitur quia infans, qui nullum habet peccatum nisi originale, mundus est a peccato: nec fuit solus inter homines filius Virginis in utero matris, et nascens de matre, sine peccato: et aut non damnatur infans qui moritur sine baptismo, nullum habens peccatum præter originale; aut sine peccato damnatur. Sed nihit horum

sequitur quia est injustitia 2013. Item si Deus non damnat nisi 3014 propter injustitiam, damnat antem aliquem propter originale peccatum : ergo non est aliud originale peccatum quam injustitia. Quod si ita est, et injustitia non est aliud quam absentia debitæ justitiæ 3018; non enim videtur esse injustitia, nisi in natura, quæ, cum debet habere, justitiam non habet; utique originale peccatum clauditur sub cadem definitione injustitie. At si justitia est rectitudo voluntatis propter se servata, nec ista rectitudo potest esse nisi in rationali natura: ergo non est nulla natura debitrix justitiæ, nisi rationalis; sieut ulla natura susceptibilis est justitiæ, præter rationalem 3018. Quare quoniam injustitia B non potest esse nisi ubi justitia debet esse, originale peccatum, quod est injustitia, non est nisi in natura rationali. Rationalis autem natura non est nisi Deus, et angelus, et anima hominis per quam homo dicitur rationalis, et sine qua non est homo. Quoniam ergo non est criginale peccatum nec in Deo nec in angelo, non est nisi in hominis anima rationali. Sciendum quoque est quia justitia non potest esse nisi in voluntate, si justitia est rectitudo voluntatis propter se servata : quare nec injustitia. Non enim vocatur 3017 absentia justitiæ, injustitia; nisi ubi debet esse justitia. Nihil itaque præter ipsam justitiam vel injustitiam dicitur justum vel injustum, nisi voluntas, aut propter voluntatem justam vel injustam. Per hanc dicimus justum vel injustum hominem, vel angelum; justam vel injustam animam, sive actionem. CAPUT IV 3018.

Quod nihil per se sit justum aut injustum, nisi ipsa justitia, vel injusticia 3019, et quod nihil puniatur nisi voluntas.

Nihil enim, sive substantia, sive actio, sive aliquid alind per se consideratum, est justum, nisi justitia; aut injustum, vel peccatum, nisi injustititia; nec ipsavolantas, in qua est justitia, sive injustitia. Aliu l enim est vis illa animæ qua ipsa anima vult aliquid 3090 : quæ vis, instrumentum volendi potest dici (sieut visus instrumentum videndi) quam voluntatem nominamus : et aliud est justitia : quam habendo, justa voluntas; et qua carendo, injusta vocatur: accipimus. Quare omne 30,12 peccatum est injustitia, D dicuntur ctiam 3021 voluntates ejusdem instrumenti,

# VARIÆ LECTIONES.

Thuan. 390. cavere non potuit 3002 Servare voluit ms. Vict. 19. servare noluit 3003 lpsa sibi Edit. Goth. ex ipsa 3004 Primis hominibus mss. primis parentibus 3005 Quæri possit ms. Vict. 19. dubitari possit 3006 Sive aliquid minus mss. sive aliquid minus 3007 Generassent sine mss. Cister. generassent filios sine 3008 Hand first man home sit. 3009 Et accompany man et accompliqued paccatum. 3010 Non vere home 3008 Homo fiat. mss. homo sit. 3009 Et esse peccatum mss. et esse aliquod peccatum 3010 Non vere homo est Edit. Goth, non verus est homo 3011 Sed vere est homo pietus mss. Thu. Vict. 19. Cister. homo pietus 5012 Quare omne ms. Vict. 19. quare et omne 3013 Sequitur, quod est injustitia mss. Vict. sequitur, quod est et injustitia. mss. Thu. Cister. sequitur, quia est et injustitia. 3014 Damnat nisi mss. et Edit. Goth. damnat sequitur. injustitia. mss. Thu. Cister. sequitur, quia est et injustitia. 3014 Damnat nisi mss. et Edit. Goth. damnat hominem nisi Quod si ita est, originale peccatum non est aliud quam injustitia, id est absentia debitæ justitiæ mss. quod si ita est, et injustitia non est alind quam absentia debitæ justitiæ 3016 Ergo non est ulla natura susceptibilis justitiæ, præter rationalem. mss. et Edit. Goth. ergo ita non est ulla natura debitrix justitiæ, nisi rationalis; sieut nulla natura susceptibilis est justitiæ, præter rationalem.

3017 Non enim vocatur etc.

3018 In ms. Thu. 591, hic incipit Caput 5.

3020 Vult alind west et Edit. Goth, sulla alignish.

3021 Disputure enim was et Edit. Gother pult alignish. 3020 Vult aliud mss. et Edit. Goth. vult aliquid 3021 Dicuntur enim mss. et Editio Gothica dicuntur

affectiones et usus 3022; quod hic longum est inse- A opere non deleto. Quare nec actio 3036, quæ transit; rere. Nec ipsi appetitus, quos Apostolus carnem vocat, que concupiscit adversus spiritum (Rom. vm); et legem peccati, quæ est in membris, repugnantem legi mentis (Galat. v) justi vel injusti sunt, per se considerati 3023. Non enim hominem justum 3024 faciunt, vel injustum, sentientem; sed injustum, tantum voluntate, cum non debet, consentieutem. Dicit enim Apostolus 3023, nihil damnationis esse his qui sunt in Christo Jesu, qui non secundum carnem ambulant (Rom. vin), id est 3026, qui non carnis voluntate 3027 emsentiunt. Nam si sentientem sine consensu, ir justum facerent, sequeretur 3028 damnatio. Quare non eos sentire, sed eis consentire, peccatam est. Si enim per se injusti essent 8029, quoties illis con entiretur, injustum facerent. Sed quando bruta animalia illis consentiunt, non dicuntur injusta. Item; si peccata essent, auferrentur in haptismo, cum omne peccatum abstergitur : quod nequaquam lieri palam est. Quare non est in corum essentia ulla injustitia; sed in voluntate rationali illos inordinate sequente. Cum enim illis resistit voluntas, condelectando legi Dei secundum interiorem hominem; tunc est justa voluntas. Justitiam enim, quam lex jubet, et legem Dei dicit, quia a Deo est; et legem mentis, quia per mentem intelligitur : sicut lex vetus lex Dei dicitur, quia a Deo est; et lex Moysi, quia per Moysen ministrata est. Quod quidem dixi nullam actionem per se injustam dici, sed propter injustam voluntatem; in illis planum est, que non injuste possunt fieri aliquando: ut est, homi-1 cm 30 30 occidere, sicut fecit Phinees (Num. 25): et utriusque sexus commistio, ut in conjugio: sive in brutis 3331 animalibus. In illis vero quæ nunquam nisi injuste possuut esse, ut est perjurium, et quædam alia, quæ nec sunt nominanda, non ita facile intelligitur. Sed si aliqua actio, qua fit aliquid 3032: quæ non est, nisi dum fit aliquid 3033 et peracto eo transit, ut 99 jam non sit; aut opus, quod sit et remanet (verbi gratia : cum in scribendo quod scribi non debet, transit scriptie, qua fiunt scriptura; 3034 quæ remanet) esset peccatum transeunte actione, nt jam non sit; transiret similiter peccatum, nec jam esset; aut quandin remaneret quod fit, nunquam deleretur peccatum : sed videmus peccata sæpe et non 3033 deleri, actione delata; et deleri D 2047 et corrumpatur anima, velut corpus veneno; et

nee opus, quod remanet, est aliquando peccatum. Denique si de actionibus voluntariis quæ injustefiunt, argumentur membra et sensus quibus fiunt; respondere possunt; Deus nos, et potestatem quæ in nobis est, subjecit voluntati; ut ad imperium ejus non possimus non movere nos 3037, et facere quod vult; imo illa movet nos, velut instrumenta sua, et facit opera quæ videmur facere; nec nos possumus illi per nos resistere; nec opera, quæ facit, possunt non fieri; dominæ, quam 2038 Deus nobis dedit, nec possumus, nec debemus non obedire; quando illi obedimus, Deo qui hanc legem nobis dedit, obedimus. Ergo quid peccant membra, vel sensus, vel opera, quæ Deus sie subjecit voluntatis, si servant B quod Deus illis ordinavit? Quidquid igitur faciunt, totum imputandum est voluntati. Quod cum ita sit, miratur forsitan quis eur pro culpa voluntatis membra puniantur et 2039 sensus. Verum non ita est, non enim punitur nisi voluntas. Nam nihil est alicui pœna, nisi quod est contra voluntatem; et milla res pænam sentit, nisi quæ habet voluntatem: membra autem et sensus per se nihil volunt. Sicut igitur 8940 voluntas in membris et sensibus operatur; ita in illis ipsa torquetur aut delectatur. Quod si quis non accipit; sciat in sensibus et membris non nisi animam, in qua est voluntas, sentire et operari; et ideo in illis torqueri aut delectari: habet tamen usus ut actiones, quas facit 3041 injusta voluntas, vocemus peccata; quia in voluntate, qua fiunt, est peccatum. Dantur etiam quibusdam nomina, quibus significatur eas injuste fieri, ut fornicatio, mendacium. Sed aliud intelligitur 3012, cum ipsa actio 2043, vel prolatio; aliud, cum utram, justo vel injuste fiat, consideratur.

# CAPUT V.

Quod malum, quod est peccatum sive injusticia, nihil sit.

Denique omnis essentia est a Deo, a quo nihil est injustum 3044. Quare nulla essentia est injusta per se. Injustitia autem omnino nihil est, sicut ciecitas. Nonenim aliud est ciecitas, quam absentia visus ubi debet esse; quæ non magis 3045 est aliquid in oculo 3046 ubi debet esse visus, quam in liguo ubi non debet esse. Non enim est injustitia talis res qua inticiatur

### VARIÆ LECTIONES.

2022 Affectionis et usus mss. et Edit. Goth. affectiones et usus 3023 Per se considerandi mss. Per se considerati 3024 Non enim justum wss. et Edit. Goth. Non enim hominem justum 3025 Dicit enim Apostolus wss. dieit enim idem Apostolus 3026 Amhalant id est ws. Vict. 19. ambulant, sed secundum spiritum, id est <sup>3027</sup> Id est, non carni voluntate mss. et Edit. Goth. id est qui non carni voluntate ms. Vict. 49. id est qui non carnili voluntati carnali voluntati carna nem mss. Vict. nt hominem 3031 Et sient in brutis mss. Vict. Bec. Gem. Thn. 591. Cister. sive in hrutis 2032 Qua fit aliud mss. et Editio Gothica qua fit aliquid 3033 Dum fit aliud mss. et Editio Gothica dum fit aliquid 1034 Finnt scripturæ mss. et Edit. Goth. fiunt light 2035 Sæpe non mss. sæpe et non 3036 Quare actio mss. et Editio Gothica quare nec actio 3037 Non possimus movere nos mss. non possimus non movere nos 2038 Dominæ quam mss. Vict. Domine quam Editio Gothica dominationi quam 3039 Puniantur vel mss. Thu. puniuntur et 3040 Si igitur mss. et Edit. Goth. sient igitur 3041 Quas fecit mss. Cister. Vict. Thu. S. Mich. Edit. Goth. quas facit 3042 Aliud intelligitur mss. Gem. Vict. S. Mich. aliud intelligi 3042 Cum quasi actio mss. cum ipsa actio 3044 Nihil injustum mss. Thu. nihil est injustum 3045 Quæ res non magis mss. quæ non magis 3046 Aliud in oculo mss. aliquid in oculo 3047 Res quia inficiatur mss. 108 qua inficiatur

CAPUT VI.

quæ faciat aliquid 2018, sient videtur quando malitio- A sus homo mala facit opera. Nam quemadmodum enm indomita fera ruptis vinculis discurrendo sævit: et cum navis, si gubernator dimisso gubernaculo dimittat eam 8049, ventis et montibus maris vagatur, et invehitur in quælihet pericula; dicimus quia hoc facit absentia catenæ, vel gubernaculi: non quod absentia eorum aliquid sit, aut quidquam faciat; sed quoniam si adessent, facerent ne sæviret fera, aut periret navis: ita eum malus homo sævit, et in quælibet animæ suæ pericula, quæ sunt mala opera, impellitur; clamamus quia hæe operatur injustitia 3050: non quod ipsa ulla essentia sit, aut faciat aliquid; sed quoniam voluntas (cui subditi sunt omnes voluntarii motus totius hominis) absente justitia diversis appetitibus impulsa, se et omnia B sibi subdita in multimoda mala levis et effrenata et sine rectore præcipitat : quod totum 3031 justitia, si adesset, prohibet ne fieret. Ex his ergo facile 3053 cognoscitur quia injustitia nullam habet essentiam; quamvis injustæ voluntatis affectus et actus, qui per se considerati aliquid sunt, usus injustitiam vocet. llac ipsa ratione intelligimus, malam nihil esse. Sicut enim injustiția non est aliud quam absentia debitæ justitiæ, ita malum non est aliud quam absentia debiti boni. Nulla autem essentia (quamvis mala dicatur) est niliil, nec malam esse, est 3083 ulli esse 3084 aliquid. Nulli enim essentiæ est alind malam esse, quam 3053 deesse illi honum quod debet habere, deesse vero bonum quod dehet adesse, non est aliquid e se. Quare malam esse 3056, non est ulli essentiæ C aliquid esse. Hæc breviter de malo, quod semper est nihil, indubitanter quod est injustitia 3057, dixi. Incommoditas enim est malum 3058 (unde incommoda, mala diguntur) quæ aliquando nihil est 3089 ut surditas et cæcitas; aliquando videtur esse 2060 aliquid; ut dolor, et tristitia. Quod autem justitia sit rectitudo voluntatis propter se servata : et injustitia non șit aliud quam absentia debitæ justitiæ, et nullam habeat 3061 essentiam: quod etiam omnis essentia sit a Deo, et nihil sit a Deo nisi bonum, sufficienter me puto ostendisse in eo tractatu (cap. 1, 15, 16) quem fecit De casu diaboli. Sed de justiția plenius in illo quem edidi de veritate (cap. 15).

Quod cum punit Deus pro peccato, non puniat pro nihilo.

Quidam cum audiunt peccatum nihil esse, solent dicere: Si peccatum nihil est, cur punit Deus ho minem pro peccato, cum pro nihilo puniri nemo deheat? Quibus, quamvis humilis sit quæstio, tamen quia quod quærunt ignorant, aliqui I breviter respondendum est. Licet pariter nihil sit absentia justithe, et ubi debet esse justitia, et ubi non debet esse; punit tamen Deus recte peccatores non pro nihilo, sed propter aliquid, quia (nt in præfato libro dixi) et debitum 3069 sibi honorem, quem sponte reddere noluerunt, ab invitis 3063 exigit; et ne quid inordinatum sit in regno ejus, eos separatim a justis ordine competenti disponit. Creaturas autem in quibus justitia non debet esse, non punit pro absentia justitie hoc est pro nihilo: quia non est aliquid, quod ab illis exigat; nec ordo congruus universitatis rerum hoc postulat 3084. Sie itaque cum punit Deus pro peccato, quod est absentia debitæ justitiæ, quæ nihil est; non omnino punit pro nihilo : et verum est quia nisi sit aliquid, propter quod punire debeat, omnino non punit pro nihilo 3063. Jam peccatum et injustitiam nihil esse: et hæc non esse nisi 3066 in rationali voluntate, nec ullam essentiam proprie dici injustam nisi voluntatem : ex his quæ dicta sunt, apertum esse existimo.

#### CAPUT VII.

Quomodo semen 3057 hominis d'catur immundum, el concipit in peccatis, quamvis in eo non sit peccatum.

Videtur itaque sequi quod aut infans sta im ab ipsa conceptione animam habet rationalem <sup>2068</sup>, sine qua voluntatem rationalem nequit habere; aut in eo non est originale peccatum, mox cum conceptus est. Quod autem mox ab ipsa conceptione rationalem animam habeat, nullus humanus suscipit sensus. Sequitur enim ut quoties susceptum semen humanum, etiam ab ipso momento susceptionis perit antequam <sup>2069</sup> perveniat ad humanam figuram; toties damnetur in illo anima humana; quoniam non reconciliatur per Christum; quod est nimis absurdum. Hæc igitur pars hujus divisionis penitus relinquenda est, sed si non statim infans ab ipsa 1) conceptione habet peccatum; quid est, quod dicit <sup>2079</sup>

# VARIÆ LECTIONES,

Thu. 546. hec operatur injustitia ms. Thu. 391. hec opera facit injustitia ms. 3050 Hoe operatur injustitia ms. Thu. 546. hec operatur injustitia ms. Thu. 391. hec opera facit injustitia 3051 Et quod totum ms. Yect. Gem. Bec. Thu. Cister. quod totum 3052 Et his ergo facile etc. in ms. Thu. 391, hic incipit 3053 Nec malum esse. est mss. et Edit. Goth. nee malam esse, est 3054 Hilli esse Edit. Goth. ulli esse 3053 Malam essentiani esse, quam mss. malam esse, quam 3056 Quare malum esse mss. Vict. Gem. Bec. Thu. 591. quare malam esse 3057 Indubitanter sicht de injustitia mss. Cister. Thu. Vict. et Edit. Goth. indubitanter quod est injustitia 3058 Enim non est malum mss. enim est malum 3053 Aliquando nihil sunt manuscript. Thuan. aliquando nihil est 3060 Videntur esse manuscript. Victor. videtur esse 3061 Et nullam habeat mss. Vict. Gem. Bec. et nullam habet 3062 Propter aliquid quod in præfato libro dixi, quia debitum mss. Vict. Bec. Gem. Thuan. S. Mich. Cister. propter aliquid quia ut in præfato libro dixi, et debitum 3063 Ab invitis ms. Thu. 391. ab injustis 3064 Expostulat ms. Vict. 13. postulat 3065 Non punit pro nihilo. Jam ms. Cister. delet non 3066 Hæc non esse nisi in mss. Thu. hæc non esse nisi injustitiam et hæc non esse nisi in 3067 Quod semen mss. Vict. Gem. Bec. S. Mich. quomodo semen 3068 Animam habet rationalem ms. Vict. 19. animam habet rationalem 3069 Parit antequam mss. perit antequam 3070 Quid dicit Job mss. et Edit. Goth. quid est quod dicit Job

mundo conceptum semine : nonne tu qui 3071 solus 100 es? (Job xiv, 4.) Et quomo lo verum est, quod dicit David : In iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea (Psal. 1., 7). Quæram igitur, si possum, quomodo, quamvis non statim ab ipsa conceptione sit in infantibus peccatum, immundo tamen semine in iniquitatibus et in peccatis concipi 3072 dicantur. Sæpe utique divina S. riptura asserit aliquid esse, quod modo non est 3073, ideirco quia tamen est futurum esse. Sic quippe Dens Ada de ligno vetito dicit : In quacunque die comederis ex eo, morte morieris (Gen. 11, 7); non quod ca di: mortuus sit corpore, sed quoniam die illa necessitatem accepit aliquando moriendi, Et Paulus simil ter Christus in robis est 3075, corpus quid ne mortunn est propter peccutum, s, it is vero vivit propter justificationem (Rom. vin, 10). Non enim corpora corum, quibus loquebatur, mortua erant; sed moritura propter peccatum: quia per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per peccatum mors (Rom. v, 12). Sicut in Adam omnes 3078 peccavinus, quando ille peccavit : non quia tune peccavimus ipsi qui nondum eramus, sed quia de illo futuri eramus: et tunc facta est illa 3076 necessitas ut cum essemus peccaremus: quoniam per unius inobedientiam peccatores constituti sunt multi (Ibid. v. 19). Simili modo de innuundo semine in iniquitatibus et in peccatis concipi potest homo intelligi; non quod in semine sit immunditia peccati, aut peccatum sive iniquitas; C sed quia ab ipso semine et ipsa conceptione, ex qua incipit homo esse, accipit necessitatem 3077 ut, cum habebit animam rationalem, habeat peccati immunditiam, que: non est aliud quam peccatum et iniquitas. Nam etsi vitiosa 3078 concup scentia generetur infans; non tamen magis est in semine culpa, quam est in sputo vel in sanguine, si quis mala volantate exspuit, aut de sanguine suo aliquid emittit: non enim sputum 3079 aut sanguis, sed mala voluntas arguitur. Patet igitur quomodo et in infantibus non statim ab ipsa conceptione sit peccatum; et vera sint quæ 3080 de divina Scriptura opposui. Quippe non est illis peccatum, quia non habent (sine qua citur inesse, quoniam in semine trahunt peccandi,

Job Deo : Quis potest facere mundum, de im- A (cum homines jam crunt 3063) necessitatem. Si ergo leec, ut puto, vera sunt; quod assumitur de parente ad prolem, quia nul am habet voluntatem, nullum est in co peccatum.

#### CAPUT VIII.

Quod in semine sumpta de Virgine non sit peccatum neque necessitus futuri peccati.

Itaque perspicuum est quoniam in eo 2083 quod Filins Dei in personam suam assumpsit de Virgine, nulla potnit esse peccati macula. Sed dictum est quia semen a pareatibus trahitur cum necessitate peceatifuturi, cum fuerit animatum anima rationali : hoc utique 3084 non est propter aliud, nisi quia lumana natura nascitur in infantibus (ut divi) cum debito 3085 satisfaciendi pro peccato Adæ, et, secundum ob necessitatem moriendi aliquando, ait : Si autem B quod posui, proximorum parentum (quod nequaquam facere potest : et quandin non facit, peccat) ; et quia sola per se non valet justitiam habere quant deseruit 3086; et anima, quæ aggravatur 3087 corpore quod corrumpitur, nequit cam saltem intelligere, que nec servari potest nec haberi non intellecta. Quapropter si ab his necessitatibus semen assumptum de Virgine liberum ostendi poterit, palam crit quia nullam peccati necessitatem traxit. Quod illa quidem 3088 uccessitas, qua humana natura sola per se justitiam recuperare nequit, et illa qua corpus quod corrumpitur aggravat animam, ut eamdem justitiam nec acceptam in atate perfects sine auxilio gratiæ servare, nee in infantibus saltem 3089 intelligere queat, ab illo semine sint alienæ facile monstrari valet per unitatem personalem assumentis et assumptæ naturæ : si prius necessitas illa repellitur, qua ad satisfactionem pro peccatis primorum et proximorum parentum astringi videtur. Sed quod illud nullum 3090 sequatur a proximis parentibus debitum, dubium non crit; si a debito primorum parentum liberum intelligi 3091 poterit. Hoc igitur, adjuvante Deo, conabor primum quomodo cognosci possit, investigare: quatems hoc demonstrato, in aliis non sit necesse multum laborare.

#### CAPUT IX.

Cur peccatum quo damnatur humanum genus, magis imputetur 3092 Ada quam Eva; cum ille post et ver illam peccaverit.

Ad quod milii videtur quarendum in primis, cur non inest peccatum 3081) voluntatem : et tamen di- D sæpins et specialins peccatum, quo damnatum est humanum genus, magis imputetur Adæ quam Evæ:

#### VARIÆ LECTIONES.

Nisi tu qui mss. Vict. et Edițio Gothica noune tu qui 3072 laiquitatibus et peccatis concipi mss. et Edit. Goth. in iniquitatibus et in peccatis concipi 3073 Quau lo noa est ms. Victor. 19 quod modo non est 3074 Christus in volis est mss. Vict. 9. et 45. Christus ia nobis est Sient in Adam omnes mss. Gem. Bec. et Edit. Goth, sie in Adam omnes 3076 Facta est illi mss. et Edit. Goth. facta est illa 3077 Accipit necessitatem ms. Vict. 19. accipit potestatem Accipit necessitatem ms. Vict. 19. accipit polestatem mss. Quod in eo mss. et Edit. Goth. Quod itaque polestatem mss. Vict. 19. accipit polestatem mss. V Thu. 591. sed quod illum mss. sed quod illud nullum sogi A debito primorum parentum intelligi mss. Thu. Vict. Cister. a debito primorum liberum intelligi soggi Imputatur mss. imputetur

cum illa prior 2093 peccaverit, et Adam 3094 post et A petere 3104, quod jam supra dietum est : cur, sciliper illam. Dicit enim Apostolus: Sed regnavit mors ab Adam usque ad Moysen, etiam in eos qui nou peccaverant in similitudinem pravaricationis Ada (Rom. v, 14). Multa quoque alia leguntur, qua mag's Adam quam Evam criminari videntur. Quod ideo fieri existimo quia illa duorum copula tota intelligitur in nomine principalis partis; sicut sape per partem totum sølet significari : aut quoniam Adam cum costa sua, quamvis in mulicrem adificata, dici poterat Adan, sieut legitur : quia Dens Masculum et feminam fecit cos, et benedixit eis (Gen. 1, 17). Et vocavit nomen eorum Adam in die quo creati sunt: aut idcirco, quia si non Adam, sed sola Eva peccasset; non necesse erat totum humanum genus 3095 perire, sed scl.m Evam. Poterat namque Deus de B Adam, in quo semen omnium hominum creaverat 3096, aliam fa ere mulierem, per quam de Adam propositum Dei perficeretur. Eisdem rationibus significabo 3097 per nomen Adæ cos ambos, nisi cum necesse crit eos discernere.

#### CAPUT X.

Cur graventur peccato Ada, qui ejus conscii non fuerunt.

Est quidem unusquisque filius Adæ et homo per 3098 creationem, et Adam per propagationem, et persona per individuitatem 3009, qua discernitur ab aliis. Non enim habet esse homo ab Adam 3100, sed per Adam. Nam sicut Adam non se fecit hominem; ita non fecit in se naturam propagandi : sed Deus qui eant creavithousinem, fecit in eo hone naturam 3101; nt de illo propagarentur homines. Dubium antem non est, unde unusquisque alligetur debito, de quo agitur: non enim unde, quia homo est, nec quia persona est. Nam si idcirco unusquisque hujus debiti reus est, quia est homo, aut persona; necesse erat Adam, prinsquam peccasset, hoc debito 2102 astrictum esse, quia erat homo et persona : quod est absurdissimum. Restat igitur ut per hoc tantum sit debitor, quia est Adam; sed non simpliciter, quia est Adam; sed quia est peccator Adam. Nempe sequeretur quia si nunquam peccasset Adam; tamen qui de illo propagarentur, cum hoc debito nascerentur: quod impium est. Non incongruum est 3103 hic recer, unusquisque peccaro vel debito Adæ gravetur, iscirco quia de illo propagatur; cum ejusdem pec cati conscius non fuerit. Cum fecit Deus Adam 3108 fecit in eo naturam propagandi : quam subjecit eju. potestati, ut ca uteretur pro sua voluntate, quandir ipse vellet subditus esse Deo: nam non illa utere tur bestiali 3106 et irrationali 3107 voluptate, sed hu mana et rationali voluntate. Sient enim est bestiarum nihil velle cum ratione; ita hominum esset 2103 nihil velle sine ratione ; quod semper debent, quia potestatem hane accepit Adam et eam semper servare potuit. Dedit etiam illi 101 Deus hanc gratiam 3109, ut sicut quando illum condidit nulla propagandi operante natura, aut voluntate creatura, simul fecit eum et rationalem et justum : ita simul cum rationalem haberent animam, justi essent, quos generaret operante natura et voluntate, si non peccaret. Eadem quippe ratione, qua monstratur rationalem naturam justam esse creatam, quod in sæpe fato fecit opusculo (lib. 11, c. 1), probatur etiam quod qui ex humana natura propagarentur non præcedente peccato, ex necessitate justitiam pariter haberent cum rationalitate. Siquidem qui creavit primum hominem sine parentum generatione, creat ctiam eos qui 3110 per creatam 3111 ab illo fiunt propagandi naturam. Omnis igitur homo, si peccatum non præcessisset, simul esset sicut Adam, et justus et rationalis. Quoniam vero Adam subditus noluit esse Dei voluntati; ipsa natura propagandi quamvis remaneret, non fuit subdita ejus voluntati, sieut esset, si non peccasset : et gratiam, quam de se propagandis 3112 servare poterat, perdidit: atque omnes, qui operante natura quam acceperat, propagantur, cjus astricti debito nascuntur. Quamobrem quoniam lutmana natura (quæ sic erat in Adam tota, ut nihil de illa extra illum esset,) peccando sine omni necessitate, Deum exhonoravit, unde per se 3113 satisfacere non potuit; gratiam, quam acceptam propagandis de se 3114 semper potuit servare, perdidit : et peccatum, secum comitante pæna peccati, quantumconque per datam propagandi naturam propagetar, trahit.

VARIÆ LECTIONES

NARIÆ LECTIONES

Cum ipsa prius mss. Cister. Thu. Vict. et Edit. Goth. cum illa prior ms. Vict. 19.

quanquam illa prior sogé Et Adam mss. Thu. et ille sogs Totum humanum genus mss.

Thu. Cister. totum hominum genus sogs Onmium creaverat mss. et Edit. Goth. onmium hominum genus ms.

Thu. Cister. totum hominum genus sogs Onmium creaverat mss. et Edit. Goth. onmium hominum hominum genus sogs Filius Adæ hom o per ms.

Eilius Adæ et homo per sogs Per Thu. Cister. totum hominum genus 3096 Onnium creaverat mss. et Edit. Goth. onnium hominum creaverat V.ct. 5 Filius Dei et per mss. Vict. 49. S. Mich. Gem. Bec. Filius Adæ hom per 3099 Per individuitatem ms. Vict. 15. per individualitatem 3100 Habet homo esse ab Adam mss. Fabet esse hominem ab Adam 3101 Hanc creaturam mss. Cister. Vict. S. Mich. Gem. Bec. et Edit. Goth. hanc naturam 3102 Ad hoc debitum mss. hoc debito 3103 Non incongruum est etc. in mss. Thn. 391. hic incipit Caput 40. 3104 Hoc repetere mss. Vict. Gem. Bec. Cister. hic repetere 3105 Cum enim fecit Deus Adam mss. Cum Deus fecit Adam 3108 Non ut illa uteretur bestiali ms. Vict. 49. non illa uteretur ut bestiali mss. alia nam non illa uteretur bestiali 3107 Vel irrationali mss. Thn. Cister. et irrationali 3108 Ita hominum est mss. et Edit. Goth. ita hominum esset 3109 Illi Deus gratiam mss. et Edit. Goth. illi Deus hanc gratiam si100 Creat etiam omnes qui mss. creat etiam eos qui 3111 Per creatam ms. Thu. 346. per creaturam si110 Creat etiam omnes qui mss. creat etiam eos qui 3111 Per creatam ms. Thu. 346. per creaturam si110 Creat etiam omnes qui mss. creat etiam eos qui 3111 Per creatam ms. Thu. 346. per creaturam si111 Per creatam ms. Thu. 346. per creaturam si112 Vict. Creat etiam omnes qui mss. creat etiam cos qui silli Per creatam ms. Thu. 346. per creaturam 3112 De se propagandi mss. de se propagandis silli Unde et per se ms. Thu. 546. un le quia per mss. Vict. Thu. 591. et Edit. Goth. unde per se ms. Vict. 19. unde pro co per se 3113 Propagandi de se mss. et Edit. Coth, propagandis de se.

# CAPAT XI.

Quod provagatio de Virgine non subjaceot legi et meritis naturalis propagationis; et quod tres sint

Nune 3116 diligenter consideramlum est utrum hæc quasi hæreditas peccati, et pænæ peccati 3117 ad hominem per virginem 3113 de Adam propagatum 3119 juste pertranseat 3120. Certum quidem est quod Adam non accepit naturam propagandi, nisi per virum simul et mulierem. Siquidem humana natura non habet, et impossibile cognoscitur, ut solus vir, aut sola mulier hominem generaret 3121, nafara tantum et voluntate 3122 propria operante. Sieut namque limus terræ non acceperat 3123 naturam aut voluntatem, qua operante vir primus de illo fieret; quamvis esset de quo a Deo fieri posset : sic B non est facta mulier de costa viri, aut vir de sola muliere, operante natura ant voluntate hominis. Sed Dens propria voluntate et potestate fecit virum de limo unum, et alterum de sola femina, et feminam de solo viro: licet enim nihil fiat, nisi voluntate Dei faciente aut permittente; quædam tamen sola potestas et voluntas ejus facit; quædam, creata natura; quædam, voluntas creaturæ 3124. Sed sient creata natura nihil per se facere potest, nisi quod a voluntate Dei accepit 3125 : ita voluntas creaturæ nequit 3195 per se quidquam operari, nisi quod natura adjuvat aut concedit. Sola Dei voluntas fecit in principio rerum naturas, dans quibasdam competentes singulis voluntates; ut naturæ et voluntates C secundum ordinem sibi traditum, suum opus in rerum cursu persolverent: et adhuc multa facit, cum de eisdem naturis et voluntatibus operatur, quod illæ secondum suum usum et propositum nequaquam facerent 3127. Solius quippe voluntatis Dei est opus, cum mare 3128 siccum iter intra se populo præbet; cum mortui resurgunt; cum aqua subito in vinum convertitur; cum et Spiritu sancto corda hominum ea quæ nec per se, nec per aliam creaturam sciunt, docentur; cum noxiæ voluntates a suo impetu, sola gratia regente, ad hoe quod prodest convertuntur; cum alia multa fiunt 3129, quie nec creatura, nee ejus voluntas per usitatum cursum suum operaretur 3150. Natura levia sursum, gravia D liber a peccato et debito sapefato, et a pæna pec-

A deorsum trahit: terram, aliquando prius voluntate colente et seminante, aliquanto nullo voluntatis opere praecedente, herbas et arheres innumeras producere et cas fructificare facit; et alia multa, quæ facilius usu 3131 quam doctrina agnoscimus. Voluntati imputantur illa, quae sunt hujusmodi \*139, iter facere 3133, ædificare, scribere, logni, et similia que non nisi voluntas facit. Cum igitur omnia quæ finnt, si diligenter considerentar, fiant aut sola volantate Dei, aut natura secundum vim a Deo illi inditam, aut voluntate creatura: et ca quie nec natura creata, nec voluntas creaturae, sed solus Dens facit, semper miranda sint; apparet quia tres sunt cursus rerum, scilicet, mirabilis, naturalis, voluntarius: et mirabilis quidem aliis aut corum legi \$134 nullatenus subditus est; sed libere dominatur : neque illis facit injuriam, quando eis obviare videtur; quia nihil habent, nisi quod ab illo acceperunt, nec ille dedit eis aliquid 3135 nisi sub se. Quoniam ergo propagatio viri 3136 de sola virgine, ita non est naturalis, aut voluntaria; sed mirabilis, sicut illa quæ mulierem protulit de solo viro, et sicut creatio viri de limo; palam est quia nequaquam subjacet legibus et 3137 meritis illius propagationis, quam et voluntas 3138 et natura, quamvis discrete, operantur 3135; aliud enim ibi facit 3140 voluntas, aliud natura: pariter tamen verus est homo et Adam de non homine, et Jesu de sola muliere, et Eva de solo viro; sicut est verus homo, quilibet vir aut mulier de viro et muliere. Onmis autem homo aut Adam est, aut de Adam 3141 : sed Eva de solo Adam est, et omnes alii de Adam et Eva. Quoniam namque 3152 Maria, de qua sola est Jesu, de Adam et Eva est; non potest ipse de eisdem non esse. Sic namque expediebat ut qui redempturus erat genus humanum, esset et nasceretur de patre et matre omnium.

#### CAPUT XII.

Quod mala Adw milla rectitudine ad illum hominem transeaut.

Quomodo autem filius Virginis non subjaceat 3113 peccato, ant debito Adæ, sie quoque difficile non est intelligere. Si quidem Adam factus est justus 3144 et

# VARIÆ LECTIONES.

mss. et Edit. Goth. nunc diligenter 3117 Et peccati pæna mss. Bec. Gem. Vict. 3. et 9. S. Mich. et pænæ peccati 3118 Ad hominem per virginem Edit. Goth. per hominem ad Virginem 3119 Propagatam mss. Bec. Gem. Vict. 3. 9. 19. et S. Mich. propagatum 3120 Pertranseat ms. Thn. 546. transeat 3121 Generare queat mss. generet 3122 Tantum voluntate mss. tantum et voluntate 3123 Non acceperat ms. Vict. 19. non accepit 3124 Voluntas naturæ. Sed mss. et Edit. Goth. voluntas creaturæ. Sed 3125 Dei suscepit mss. Vict. Gem. Bec. Cister. et Ed. Got. Dei accepit 3126 Naturæ nequit mss. et Edit. Goth. creaturæ nequit 3127 Nequaguam faceret mss. Vict. Thm. S. Mich. et Edit. Got. nequaguam facerent 3128 Cum. suscepit mss. Vict. Gem. Bec. Cister. et Ed. Got. Dei accepit

3126 Naturæ nequit mss. et Edit. Goth. creaturæ nequit mss. et Edit. Goth. creaturæ nequit

3127 Nequaquam faceret mss. Vict. Thu. S. Mich. et Edit. Got. nequaquam facerent

3128 Cum

mare.. cum.. cum.. cum.. cum.. cum Edit. Got. tum mare.. tum.. tum.. tum.. tum.. tum.. tum

3129 Multa fiunt

mss. Thu. 391. multa faciunt ms. Thu. 546. omittit fiunt

3130 Operatur mss. et Edit. Goth. operaretur

3131 Facilius usu mss. Vict. Gem. Bec. facilius visu

3132 Sunt hojusmodi Edit. Goth. sunt hominis

3133 Iter

facere mss. Gem. Bec. S. Mich. item, facere

3134 Ant corum legi ms. Vict. 49. ut corum legi

3135 Eis aliud

mss. eis aliquid

3136 Quoniam ergo propagatio etc. in mss. Thu. 391. hic incipit caput 12

3137 Legibus et

ms. Thu. 391. legi et

3138 Quoniam et voluntas mss. quam et voluntas

3139 Discrete operatur mss. Bec.

Gem. S. Mich. discrete operatur

3140 Ibi facit ms. Vict. 19. facit

3141 De Adam est: mss. Thu. de Adam

3142 Quoriam namque ms. Thu. 591, quoniam itaque

3143 Non subjaceret mss. Vict. Gem. Bec. et Edit.

Got. non subjaceret mss. Vict. Gem. Bec. et Edit. cati, et beatus pote s servare semper acceptam ju- A ram sola propria voluntate de materia, in qua nulstitiam; et par justitiam cam, quam dixi, libertatem et beatitudinem. Quoniam ergo Adam, cam 2148 hace bona sine omni difficultate posset semper servare 3146 sibi, non servavit; éa sibi ipse abstulit, et horum se contrariis subjecit. Factus est itaque servus poccati, sive injustitize, et debiti, quod reddere nequit 3147, et miseriæ, de qua est 3143 impotentia bona perdita recuperandi 3149, Sient igitar aliter nequivit sibi auferre bona que habebat, et attrahere mala quæ non habebat, quam non servando sibi bona, cum potnit 3150: ita milli alii valnit cadem lona auferre, atque mala inferre, nisi non servando bona cui servare 2181 quivit. Servare autem nulli potuit ea bona, nisi illis quorum generationis potestatem quamvis de se propagatæ 3152 transmittere mala prædicta potnit in enjus generatione nec natura illi data est 3183 propagandi, nee voluntas ejus quidquam operata est, ant operari valuit. 3134 Quare Adæ mala prædicta nulla ratione aut rectitudine ad hominem conceptum de Virgine pertrauseunt.

# 102 CAPUT XIII.

Quod etsi non 3155 esset Deus, sed purus homo, necesse tamen esset illum talem esse, qualis primus homo factus est.

Item: si diligenter 3156 puro rationis intuitu sapientem Dei speculamur justitiam; nimis absurdum intelligitur ut per illud semen, non creata natura, nec voluntas creaturae, non ulli data potestas 3157 producit aut seminat; sed solus Dei voluntas propria ad procreandum hominem, nova virtute muncum a peccato de Virgine segregat, alieni peccati sau debiti sive pænæ ad cumdem hominem necess tas ulla pertranseat; etiamsi non assumatur in personam 3156 Dei, sel ut purus homo fiat. Nam eadem ipsa ratione, qua non debuit Deus Adam facere nisi justum, nec aliquo dehito sive incommodo gravatum, aperte mens rationalis cognoscit eum, quem simi iter propria voluntate et virtute procreat 3159, alicui malo subditum fieri non debere: quoniam nimis inconveniens est omnipotenti et sapienti Dei bonitati, talem facere rationalem natu lum est peccatum. Quod qui non intelligit, non cognoscit quid Deo non conveniat 3166. Quapropter ctiam si purum hominem sic faceret Dens, ut dictum est; necesse esset cum non minori præditum esse justitia et beatitudine, quam fuit Adam, cum primum

### CAPUT XIV.

Quod propositæ rationi non refragetur quod scriptum est: hominem de immundo semine et in iniquitatibus conceptum ; etramsi de aliquibus proprie dictum sil.

Nam si alicujus mens non capit quod de semine hominis dixi, scilicet, non esse in illo peccatma ante animam rationalem, sed immundum dici pecvoluntati subditam accepit. Nulli ergo personæ B cato et iniquitate, propter futuram immunditiam, cum jam erit homo: atque putat illum 3161 immundum esse in ipsa conceptione propterea quia 3169, sieut ipse milii opposui, legitur: Quis potest sucere mundum de immundo conceptum semine? (Job xiv.) Et: In iniquitatibus conceptus sum 3163, et in peccatis concepit me mater mea (Psal. L): non hic laboro and, quia non indigeo, ut quod non potest capere, capiat; sed peto ut quod breviter dicam, attendat. Illi utique qui hæe dixerunt 3168, ant voluerunt 3166 ea intelligi de omni hominis semine; aut tantum de illo quod cum sensu 3167 seminatur voluptatis, quæ non esset 3168 nisi brutorum animalium, si homo non peccasset. At si de omni hoc senserunt; ergo semen de sola Virgine sumptum immundum tanti viri asseruerunt 3169: quod impium est credere. Non itaque lioc de illo scripserunt. Sed si de aliquo hominis semine hoc juxta hunc sensum protulerunt 3170, non nisi de illo, quod cum prædicta voluptate concipitur, intelligi voluerunt. Hoc antem nullatenus refragatur nostræ rationi, quæ semen de Virgine sumptum asserit esse mundum, quamvis sit de massa 3171 peccatrice.

# CAPUT XV.

Quomodo massa peccatrix non sit tota peccatrix.

Nam quemadmodum excitas non est in aliqua 2178 parte hominis, quamvis homo dicatur cacus, D nisi in oculo ubi debet esse visus; non enim est in

### VARIÆ LECTIONES.

3113 Ergo cum ms. Thu. 591. ergo Adam cum 3146 Posset servare mss. Cister. Vict. Gem. Reddere nequit mss. Vict. reddere nequivit Bec. et Edit, Got. posset semper servare 3.1 %7 Bec. et Edit, Got. posset semper servare

3159 De quo est mss. Vict. 49. Thu. 545. et Edit. Got. de qua est

3159 Reparandi mss. et

Edit. Goth. recuperandi 3150 Auferre bona quæ habebat et attrahere mala quæ non habebat,

quam non servando sibi bona cum potuit : etc. ms. Thu. 591. auferre bona nisi cum servare po
3151 Cum servare ness Thu Gem Rec. Vict. 5. et 15. et Edit. Got. cui servare nss. et Edit. Goth. de se propagata 3153 Illi data est mss. Thu. Vict. Cister. omitt. est co propagatæ mss. et Edit. Goth. de se propagatæ 3183 Illi data est mss. Thu. Vict. Cister. omiti. est opropagatæ mss. et Vict. 49. con'innatur Caput præcedens. 3185 Quod si non mss. Vict. Gem. Bec. et Edit. Got. quod etsi non 3156 Item si diligenter etc. In mss. Cister. Thu. Vict. 9, Edit. Goth. hic incipit Caput 15.

Got. quod etsi non 3156 Item si diligenter etc. In mss. Cister. Thu. Vict. 9, Edit. Goth. hic incipit Caput 15.

Got. quod etsi non 3156 Item si diligenter etc. In mss. Cister. Thu. Vict. 9, Edit. Goth. hic incipit Caput 15. unit: etc. Got. quod etsi non 3156 Rem si dingenter etc. In mss. Cister. Inu. Viet. 9, Edu., Goth. Inc Inchi. 3157 Ulli data potestas ms. Cister. ulli data generandi potestas 3158 Assumatur in persona mss. S. Mich. Thn. assumatur in personam 3159 Procreavit mss. procreat 3160 Deo non conveniat mss. Vict. Deo conveniat ms. Vict. 49. Deo nee conveniat 3161 Putat illum mss. putat illud 3162 Propria, quia mss. propterea quia 3163 Conceptus sum, in mss. conceptus sum, et in 3164 Non hoc laboro mss. et Edit. Goth. uon hic laboro 3165 Qui hoc dixerunt mss. qui hac dixerunt 3166 Aut nolnerunt mss. et Edit. Goth. aut volnerunt 3167 Cum consensu mss. cum sensu 3168 Quod non esset mss. quæ non esset ms. Vict. 49. omitti ista; quod non esset nisi brutorum animalium, si homo noa peccasset 3169 Viri asserunt mss. Viri asseruerunt 3170 Semine hoc juxta hunc sensu m protulerunt mss. semine seeundum istius sensum protulerunt 3171 Opamyis de massa mss. et Edit. Goth. manuvis sit de massa 3172 Non est nisi in aliqua mss. et Edit. <sup>3171</sup> Quamvis de massa mss. et Edit. Goth. quamvis sit de massa 3172 Non est nisi in aliqua mss. et Edit. Co.h. non est in aliqua

manu, vel in pede: nec surditas est nisi \*173 in aure, A non esset, potnit fieri de Adam sine omni peccati cum homo dicitur surdus; ita licet massa generis humani peccatrix nominetur, noa tamen in ulla parte ejus est peccatum \*174, nisi, ut dixi, in voluntate aut verisimili contradicente, si considerentur quæ supra dieta sunt, jam libere possumus concludere quia nulla ratio, nulla veritas, nullus intellectus permittit ad hominem ex sola Virgiue \*177 conceptum de peccato massæ peccatricis, quamvis de illa sit assumptus, aliquid potuisse aut dehuisse aecedere, etiamsi non esset Dens.

\*\*Non esset, potnit fieri de Adam sine omni peccati coatagione, sieut dicis, cur necesse fuit Deum incarnari; cum aut per unum talem, qui esset sine omni peccato, posset pec atores \*133 Dens redimere: aut tot, quot necessarii erant ad perficiendam supernam civitatem, homines simili miraculo facere? Ad quod breviter respondeo \*183. Ideo Dens factus est homo, quia non sufficeret ad redimendos alios, sient in sæpefato opusculo \*184 monstratum est, homo uon Dens. Ideireo etiam non fecit tot lo i i est tales, quot necessarii erant: ne si n ll is de propagatione naturali salvaretur, frustra naturam illam in Adam condidisse, et quasi \*186 non fecisset, cor-

#### CAPUT XVI.

Cur Joannes, et alii qui similiter concepti sunt per miraculum, non sint per se liberi 3178 a peccato.

Quod si objiciuntar mihi Joannes Baptista et alii qui de sterilibus, et in quibus, præ senectute, natura generandi jam erat emortua, propagati sunt, et quasi per similem rationem putantur debuisse nasci sine peccato et pæna peccati, quia per miraculum concepti sunt; valde ntique intelligenda est ali istis aliena, ratio illa quæ virginalem conceptionem liberam ab omui peccati monstrat necessitate. Aliud est enim aliquid inauditum 3179 et inopinabile atque naturæ incognitum facere : et aliud naturam aut ætate ant aliquo vitio debilitatam sanare, et ad suum opus revocare. Nam si Adam non peccasset, sient ipse nulla senectute, nulla causa infirmaretur 3180 : sie natura propagandi creata in illo et ad utendum, ni jam dictum est, ejns potestati subdita, C nullo casu a suo cursu impediretur. Non ergo in Joanne, et similibus, est aliquid novum naturæ Adæ, sicut est in filio Virginis, datum; sed quod suis causis infirmatum erat, cognoscitur esse reparatum. Quare quoniam illi per propagationem naturalem datam Adæ sunt generati, nequaquam possunt aut debent ei de quo agimus, in conceptionis assimilari miraculo, ut ab originalis 8181 vinculo peccati absoluti possint ostendi 3183.

# CAPUT XVII.

Cur Dens incarnatus, cum de Adam posset facere homines non deos sine pecca!o tot, quot sufficerent.

Forsitan dicet aliquis: Si purus homo, qui Deus p

coatagione, sieut dieis, enr necesse fuit Deum iucarnari; cum aut per unum talem, qui esset sine omni peccato, posset pec atores 3183 Dens redimere: ant tot, quot necessarii erant ad perficiendam supernam civitatem, homines simili miraenlo facere? Ad quod breviter responden 3181. Ideo Deus factus est homo, quia non sufficeret ad redimendos alios, sicut in sapefato opusculo 8188 monstratum est, homo non Dens. Ideirco etiam non fecit tot lo i i es tales, quot necessarii erant : ne si n llis de propagatione naturali salvaretur, frostra naturam illam in Adam condidisse, et quasi 2186 non fecisset, correxisse videretur : quod summæ sapientie non convenit de aliqua natura facere. Non longe supra B 3187 investigare proposai, quomodo sea en sumptum de Virgine, in quo monstratum erat nullum esse peccatum, liberum a necessitatibus prædictis, in quibus omnes alios homines concipi posucram, posset intelligi: et de illa quidem necessitate, qua recuperare justitiam, quam deseruit humana natura, per se nequit; et de illa, qua corpus 3188, quod corrumpitur, aggravat animam, et maxime in infantibus, illud liberari 3169 posse, quia homo ille Deus esset, confidebam; si prins ab illo necessitas peccati et debiti Adæ et proximorum 3190 parentum rationabiliter alienaretur. Incoepi itaque (lib. 1) quærere quomodo valeret hoc intelligi de necessitate peccati et debiti Adæ; ut de aliis postea 3191 facilius quod quærebam inveniretur: et abundante gratia illius de cujus conceptionis agitur (lib. 1, cap. 16), munditia factum est, ut non 3192 modo ab omni peccato, et debito, et necessitatibus 103 præfatis liberum cognosceretur; sed insuper hominem ita conceptum esse debere præditum non minori 8193 justitia, vel beatitudine, quam in qua factus est Adam, intelligibili ratione, etiam si non Deus sed purus homo esset, probaretur 3194. Siquidem pariter irrationabile 3195 videbatur 3195, et peccatum aut pænam peccati ab ullis 3196 parentibus ad illum per talem propagationem descendere; et Denm sponte rationabilem naturam injustam, aut, nulla ejus promerente injustitia, miseram facere.

#### VARIÆ LECTIONES.

Surditas, nisi mss. Thu. et Edit. Goth. surditas est nisi 3175 Ulla parte cjus peccatum mss. et Edit. Goth. ulla parte cjus est peccatum 3175 In voluntate Edit. Goth. in volup ate 3176 Que in nulla mss. Vict. quam in nulla 3177 De virgine mss. ex sola virgine 3178 Per se liberi mss. Vict. Gem. Bec. et Edit. Goth. per se liberi a peccato 3179 Aliud enim est inanditum mss. Vict. Cister. aliud est enim aliquid inauditum 3180 Infirmatus deficeret mss. infirmaretur 3181 Aut ab originalis mss et Edit. Goth. ut ab originalis 3189 Possunt ostendi mss. et Edit. Goth. possint ostendi 3183 Posset peccatores mss. posset Deus peccatores 3185 Ad hæe breviter respondedo mss. Ad quod breviter responded mss. Prefato opusculo mss. Cister. Vict. sæpe fato opusculo 3186 Et quasi quod ms. Thu. 546. omit. quod 3187 Non longe supra mss. Thu. nunc legem supra 3188 De illa quæ corpus mss. de illa qua corpus 3189 Illum liberari mss. et Edit. Goth. illud liberari 3190 Adæ proximorum mss. Vict. Gem. Bec. et Edit. Got. Adæ et proximorum 3191 Et de aliis ut postea mss. ut de aliis postea ms. Vict. 19. ant de aliis peccatis, ut postea 3192 Conceptione agitur, munditia factum est ut non etc. mss. et Edit. Goth. conceptionis agitur munditia, factum est ut non etc. ms. Vict. 19. conceptione agitur munditia factum est non etc. 3193 Non minori mss. Vict. 19. et minori Edit. Goth. non majori 3194 Homo esset, probaretur ms. Thu. 591. homo esse probaretur 3195 Pariter irrationabile ms. Thu. 546. pariter rationabile 3195 Videbatur ms. Vict. 19 videbitur 3196 Et pænam peccati ab illis mss. ant pænam peccati ab ullis

### CAPET XVIII.

Quod de Virgine justa Deus conceptus sit, non necessitate 3197, quusi de peccatrice nasci non posset 3198, sed quia sic decebat.

Quamvis ergo de mundissima Virgine Filius Dei verissime conceptus sit, non tamen hoc ea necessitate factum est, quasi de peccatrice parente justa proles rationabiliter generari per hujusmodi propagationem nequiret : sed quia decebat ut illius hominis conceptio de matre purissima fieret. Nempe decens erat, ut ea puritate, qua major sub Deo nequit intelligi, Virgo illa niteret, cui Dens Pater unicum Filium suum 3199, quem de corde 3200 suo æqualem sibi genitum, tanquam seipsum 8201 dillgebat, ita dare disponebat, ut naturaliter esset unus idemque communis Dei Patris et Virginis Filius : et R quam ipse filius substantialiter facere sibi matrem eligebat; et de qua Spiritus sanctus volebat, et operaturus erat, ut conciperetur et nasceretur ille de quo ipse procedellat 3202. Qualiter autem 3203 Virgo eadem per fident ante ipsam conceptionem mundata sit, dixi (lib. 11, cap. 16, 17); ubi aliam rationem de hoc ipso, unde agitur hic, reddidi.

#### CAPUT XIX.

Quomodo ista ratio, et altera alibi data concordent et differant.

Quæ duæ rationes 3204 intellectui meo videntur ad questionem unaquæque per se sufficere; sed ambæ simul animo vim rationis et decorem actionis quærenti copiose satisfacere. Et quamvis ad idem tenquam 3208 hie protuli, monstrat Deum etiam de peccatricis Virginis substantia, quoniam nusquam est in hominis natura præter voluntatem peccatum. prolem debere justam, imo non nisi justam, nulla ratione repugnante, tali propagatione producere. Illa vero probat quod etiam si in tota Virginis essentia peccatum esset, tamen ad hujusmodi conceptionis munditiam, per fidem munda ffieri posset 3206. Atque in ista omnis mortis necessitas, et cujuslibet corruptionis sive laboris ab illo homine 3207 aperte excluditur: in illa antem 2208 quæstio oriri de hoc ipso videtur; sed sufficienti ratione, si diligenter n quam dixi, nec minus : quia 3222 cum infans jam ra-

A perspecta fuerit, dissolvitur 2209. Quapropter ex utraque palam est quia nihil nisi pia voluntate Dominus noster et redemptor sustinuit in omni'us, quæ passus est.

CAPUT XX 3210.

Quod natus de Virgine, pro originali peccato habuerit originalem justitiam.

Ut milii videtur, de peccato quidem originali, sicut proposui, sufficienter ostensum est quomodo ad hominem de Virgine conceptum nulla ratione descendere a parentibus potuit; sed potius justus, et beatus 3211 fieri, ratione exigente, definit. Quamobrem, quoniam 3212 de justo Patre secundum divinam, et de justa matre secundum humanam naturam, justus ab ipsa origine, ut ita dictum sit, natus est; non incongrue pro originali injustitia, quam omnes alui filii Adæ 3213 habent, a sua origine justitiam originalem habere dicendus est.

#### CAPUT XXI [at. XX].

Quare non potuit halere personalem injustitiant.

At de personali 3214 injustitia superfluum est disputare, quod ad illum 3215 non attigerit; quoniam numana natura mnuquam in illo sine divina fuit, nec illins anima unquam aggravata contra voluntatem, aut ullo modo impedita est corpore corruptibili. Quæ anima, quoniam ipsa, imo totus ille homo et Verbum Dei Deus, una persona semper exstitit 3216, nunquam sine perfecta justitia, et sapientia, et potestate luit, quam semper a scipso ille secundum personam, sicut Deus, habuit; licet in naturis hudant, in hoc tamen different, quod ista quidem, c mana a divina, quod 2217 habuit; acceperit 3218: altiorem antem aliam rationem, quomodo Deus assumpsit hominem de massa peccatrice sine peccato, velut azymum de fermentato 3219, præter istam, quam bic; et illam quam alibi posui (lib. 11, cap. 16) esse non nego: quam, si mihi ostensa fuerit, libenter accipio; et meas, si (quod non arbitror) contra veritatem esse potnerint 3220 ostendi, non tenco.

# CAPUT XXII [al. XXI] 8221.

De quantitate originalis peccati.

Porro peccatum originale nec majus potest esse

#### VARIÆ LECTIONES.

s. Vict. Thu. omitt. snum <sup>3197</sup> Non ex necessitate mss. Vict. Gem. Bec. non necessitate <sup>3198</sup> Non Gem. Bec. S. Mich. Edit. Goth. non posset <sup>2199</sup> Filium summ mss. Vict. <sup>3200</sup> Quem de corde ms. Vict. 19. quem tanquam de corde <sup>3201</sup> Tanquam 3201 Tanquam seipsum ms. Vict. Quem de corde ms. Vict. 19. quem tanquam de corde 3201 Tanquam seipsum ms. Vict. 19. omit. 3202 Quo procedebat mss. Vict. quo ipse procedebat 3203 Qualiter autem e'c. in ms. Vict. 19. hic incipit Caput 19. 3204 Quæ duæ rationes etc. in mss. Thu. 546. hic incipit Caput 19. 3205 Ipsa quidem quam ms. Vict. 13. ista quæstio quam mss. Thu. ista quidem quam 3206 Fieri possit mss. seri posset 3207 Ab illo homine ms. Thu. 361. ab illo nomine 3208 In illa autem ms. Thu. 546. In illo autem 3209 Solvitur mss. dissolvitur ms. Thu. 391. dissolvetur 3210 In mss. Thu. continuatur Caput præcedens 3211 Justus heatus mss. justus et heatus 3212 Quamobrem quouiam etc. in mss. Thu. hic incipit Caput 20. 3213 Omnes silii Adæ mss. Thu. Gem. Bec. omnes ali silii Adæ 3214 At de personali etc. in mss. Cem. Thu. hic incipit Caput 21. sub hoc situla: Ouare non potuit babere personali etc. in mss. sonali etc. in mss. Gem. Thu. hic incipit Caput 21. sub hoc titulo : Quare non potnit habere personalem sonali etc. in mss. Gem. Thu. hic incipit Caput 21. sub hoc litulo: Quare non potint habere personalent injustitiam. At de personali ms. Vict. 19. Et de personali Edit. Goth. Ac de personali 3218 Quod ad illum ms. Thu. 546. quæ ad illum 3216 Semper existit mss. Cister. Vict. S. Mich. et Edit. Goth. semper exitit Goth. habiit, acceperit 3219 De termento ms. Cister. Gem. Bec. Vict. 19. S. Mich. Thu. 546. et Edit. Goth. de l'ermentato 3220 Veritatem potuerint mss. Cister. Thu. Gem. Bec. S. Mich. et Edit. Goth. veritatem esse potuerint ms. Thu. 546. veritatem esse potuerint mss. Thu. 546. veritatem esse poterit 3221 Est in mss. Gem. Thu. Cister. Vict. Caput 22. potuerint ms. Thu. 546. veritatem esse poterit 3221 Est in 3222 Nec minus quia mss. Vict. Gem. Bec. nec minus quam quia

tiam quam accepit in Adam, et quam semper debet 3223 habere: neque eam excusat impotentia quia non habet, nt supra jam dictum est (cap. 2). Illud tamen non pec omnia tam grave, sient supra posui, existimo. Nam quoniam 3225 ad hominem de Virgine conceptum ostendere volebam illud non pertinere; tale illu 1 3225 constitui, eni aliquid non posset 3226 addi : ne, sicut 3227 dixi, propter hoc quod investigaham, viderer pondus ejus minorare. De quo quid mihi videatur, breviter nunc aperiam 3228. Peccatum Adæ 3279 ita ia infantes 3230 descendere, ut sie puniri pro co debeant, ac si ipsi singuli illud fecissent personaliter, sieut Adam, non puto, quamvis propter illud factum sit, ut corum nullus possit nasci sine peccato, quod sequitur danmatio. Cum B onim dicit Apostolus quia mors regnarit ab Adam usque ad Moysen, etiam in cos, qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adæ (Rom. v., 14): aperte videtur significare quod non illis personali.er imputetur ipsa Adæ prævaricatio, aut aliquid tam magnum; quamvis omnes filios Adre excepto Virginis filio, peccatores et filios iræ in scriptis suis pronuntiet. Nam cum ait, etiam in cos, qui non peccaverant in similitudinem pravarieationis Ada: potest sie intelligi, ac si dicat, et iam in eos, qui non tantura peccaverunt, quantum Adam peccavit prævaricando. Et com ait: lex autem subintravit, ut abundaret delictum (ibid. r, 20), aut intelligimus peccatum 3232 ante legem in illis, qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adæ, minus quam Adæ peccatum: aut si minus non crat 3233; abundavit in eis peccatum post legem ultra peccatum Adæ: quod intelligere nequeo, cum illud considero, de cujus pondere et satisfactione 3234 in Cur Deus 8235 homo, quod mihi visum est, sieut jam legisti, exposui (lih. 1, cap. 19, 20). Verum est tamen quod nullus ad hoc 3236 ad quod homo factus est, et propagatio illi data est, restituitur; nec a malis, in quæ incidit 3237 humana natura, cruitur; nisi per satisfactionem illius peccati, per quod in eadem mala ipsa se 3238 praecipitavit. Dicet aliquis 3230 : Si non habent singuli

tionalis est, humana natura non habet in illo justi- A satisfactione peccati Ad.e ? Nam qualiter justus Deus exigit ab illis satisfactionem 104 peccati, quod non habent? Ad quod dico: Dens non 8x50 exigit ab ullo peccatore plus quam debet. Sed quoniam nullus potest reddere quantum del et; solus Christus reldit 3241 pro omnibus qui salvantur plusquam debent 3249 : sieut jam in præfato opusculo dixi.

#### CAPUT XXIII [al. XXI].

Car et quomodo peccatum descendat in infantes.

Adhue alio 3243 quoque modo videndum est qua ratione peccatum minus sit in infantibus, quam in Adam; cum ab illo in omnes descendat. Per mum enim hominem, quod est per Adam, peccatum intravit in hune mundum; et per peccatum, mors. Cur autem minus sit, non cognoscitur; si cur, et quomodo insit, non intelligatur. 3244 Quod quamvis supradictum sit, quantum opus erat ad hoe quod quærebatur; tamen non erit superfluum, si hic breviter 3246 repetitur. Equidem 2246 negari nequit infantes in Adam fuisse, cum peccavit : sed in illo causaliter, sive materialiter 3247, velut in semine fuerunt; in seipsis personaliter sunt, quia in illo fuerunt ipsum semen, in se singuli sunt diversæ personæ, in illo non alii ab illo, in se alii quam ille. In illo fuerunt ille, in se sunt ipsi: faerunt igitur in illo, sed non ipsi; quoniam nondum erant ipsi. Forsitan dicet aliquis 3948 : istud esse quo 3249 alii homines in Adam fuisse dicuntur, quasi nihil et inane quoddam est, nec est nominandam esse. Dicat ergo 3250 illud esse, fuisse nihil aut falsum sive vanum, quo fuit Christus secundum semen in Abraham, in Davil et in aliis Patribus; et quo omnia; quæ sunt ex semine, fuerunt in seminib: s ipsis; et nihil fecisse Deum, cum omnia quie procreantur ex semine, ipsi fecit prius in seminibus; et dicat nihil, vel vanum aliquid esse hoe, quod si vere non esset, fixe quæ videmus esse non essent. Si enim verum non est ea, quæ natura procreat ex seminibus, in illis prius aliquid faisse, nullo modo ex ipsis essent. Quod si hoc 3251 dicere stultiss'mum est; non falsum 3252 vel vanum, sed vernm et solidum esse fuit, quo fuerunt omnes alii homines in peccatum Adæ, quomodo asseris nullum salvari sine D Adam : nec fecit Deus inane aliquid, cum cos inillo

# VARIÆ LECTIONES.

3224 Nam quoniam ms. Vict. 19. nam quando 3223 Semper deberet mss. semper debet Tale illud mss. Vict. Thu. tale illud 3225 Cui aliud non possit mss. set 3227 Nec sicut mss. Cister. Vict. Gem. Bec. et Edit. Goth. ne, sicut 3226 Cui aliud non possit mss. cui aliquid non pos-3228 Mihi videatur, breviter name aperiam ms. Thu. Vict. 49. mibi name videatur, breviter aperiam 3229 Peccatum Adae etc. In ms. Thn. 591. hic incipit Caput 25.

Vict. 19. S. Mich. et Edit. Goth. Ac'æ ita in infantes 3231 Ant aland tam mss. ant aliquid tam 3232 Ant intelligenus peccatum ms. Thn. 546. omit. peccatum 3233 Non minus erat mss. Vict. minus non crat Et satisfactione ms. Thu. 546. et significatione ms. Thu. 591. et sanctificatione 3235 In Caput Cur Deus mss. in Cur Deus 3236 Quod nullus ad hoc mss. Thu. quia nullus ad hoc 3237 In quæ incidit mss. Thu. Cister. in quæ cecidit 3238 Ipsa se ms. Thu. 546. ipse se 3239 Dicit aliquis mss. Vict. Thu. Cister. Dicet aliquis 3240 Habent. Ad quod dico: Deus non mss. Cister. Vict. Thu. Gem. Bec. habent. At Deus non 3241 Christus reddidit mss. Christus reddit 3242 Plusquam debetur mss. plusquam debent 3243 Adhuc also etc. in mss. Vict. 49. et Thu. 546. hic incipit Caput 25. sub hoc titulo: Eur et quomodo descendat in infantes. etc. in mss. Vict. 49. et Imt. 540. me incipit Capit 25. sub noc tituto; en et quomodo descendat in infantes.

3244 In ms. Gem. est Capit. 25 in mss. Thu. Vict. 49. continuatur Capit præcedens

3245 Si hoc breviter

3246 Equidem mss. Vict. 49. et Thu. et quidem

3247 Sive naturalitet mss.

et Edit. Goth. sive materialiter

3248 Di. it aliquis mss. et Edit. Goth. dicet aliquis

3249 Istud esse quo ms.

Vict. 19. istud esse quo l

3250 Dicit ergo mss. et Edit. Goth. dicat ergo

3251 Quod si hoc mss. Thu. Vict.

19. quo l si haec

3252 Non est falsum mss. Vict. Gem. Bec. Cister. non falsum

fecit esse; sed sient dictum est, in illo fuerunt non A dammo lo facit Adam 3162, quos per eceptam poalii ab illo, et ideo longe aliter, quam sunt in scipsis. Verum quamvis constet eos omnes in illo \$253 fuisse; solus tamen Filius Virginis valde diverso modo ab allis in illo fuit. Omnes quippe alii sic fuerunt in illo, ut per naturam propagandi, quæ potestati et voluntati ejus subdita erat, de illo essent: solus vero iste non sie in eo fuit, ut per naturam aut voluntatem eins de illo fieret (id est quantum ad alios), de aliis enim acceperat 3254. Adam, quando peccavit, ut esset hoc de quo illi futuri erant, et ut de illo essent 3255 (id est quantum ad istum) : de is'o vero, ut esset hoc, unde futurus erat; non autem nt de illo esset 3256, quia non erat in ejus 3257 potestate, ut de illo propagaretur. Sed nec in potestate ejus erat ut de alia essentia, ant de nihilo fieret. Quare non erat in eo, ut hic aliquo modo esset. Nam nec in potestate naturæ, nec in potestate voluntatis ejus erat, ut esset quoquo modo. Erat tamen in eo natura, de qua propagandus erat, non ejus, sed Dei potestate. Nam etsi usque ad Virginem matrem in parentibus et voluntas seminavit, et natura germinavit, nt ipsa Virgo partim naturali, partim voluntario cursu ad suum esse ab Adam produceretur 3258, sieut omnes alii, in illa tamen nec voluntas creaturæ prolem seminavit, ne natura germinavit; sed Spiritus sanctus et virtus Altissimi de Virgine muliere virum mirabiliter procreavit 3259. De aliis ergo erat in Adam, id est in ejus potestate, ut de illo essent; de isto vero non erat in illo, ut C ligno vetito comedit, non hoc voluntas 5274 natualiquo modo esset: sieut non erat in limo, unde vir primus 3260 factus est, ut de illo esset mirabiliter; neque in viro, ut Eva de illo, quemadmodum facta est, esset. Sed nec in aliquo eorum, in quibus fuit ab Adam usque ad Mariam, erat, ut esset; fu't tamen in illis, quia erat in eis, unde ipse assumendus erat; quemadmodum erat in limo, unde primus homo factus est, et in eo unde Eva facta est, non voluntate creaturæ 3261 aut potestate, sed sola divina virtute: sed iste tanto mirabilius et majori gratia; quanto illi puri homines, hic homo Dens factus est. Valde itaque diverso modo iste erat in Adam, quando peccavit; quam erant illi, qui volun-

testalem humana voluntas seminando, et natura germinando procreant 3263. Istu u vero 10 inisi 3263 Deus fecit, quamvis de Allam : qu'a non per Adam, sed per se, velut de suo. Quid ergo convenientius ad ostendendum magnitudinem hocitatis De', et ad plenitudinem 3265 gratice quam Adie 2266 concedebat; quam ut quorum 3267 esse in illius potestate sic erat, ut quod l'e naturaliter erat, hoc illi per illum essent: ita quoque in ejus esset arbitrii libertate, nt qualis erat ipse justitia 3268 et felicitate, tales ecs propagaret? Hoc igitur illi datum est. Quoniam itaque in tantæ gratiæ celsitudine positus bona, quæ sibi et 3269 illis servanda acceperat, sponte desernit: ideireo filii perdiderunt quod pater illis 2270 cum servando dare posset, non servando abstulit. Ha c mihi sufficere videtur 3271 ratio, cur ad infantes peccatum et mala descendant Adæ; si diligenter, remota nostra voluntate, quæ sæpe et multum impedit mentem ab intellectu rectitu.linis, ipsa plura justitia consideratur. Qualiter autem peccatum idem mihi videatur ad eos descendere, paucis expediam. Est peccatnin a natura, ut dixi (cap. 1): et est peccatum a persona. Itaque quod est a persona, potest dici personale; quod autem a natura, naturale, quod dicitur originale: et sicut personale transit ad naturam; ita naturale ad personam hoc modo. Quod Adam 2372 comedebat, hoc natura exigebat; quia ut hoc (x'geret, sic 2273 creata erat. Quod vero de ralis sed personalis, hoc est propria 3178 fecit : quod tamen egit persona, non fecit sine natura. Persona enim erat, quo l dicebatur Adam; natura, quod homo: fecit igi ar pe. sena peccatricem naturam, quia cum Adam 3276 peccavit, homo peccavit. Siquidem non quia homo erat, ut vetitum præsumeret impulsus est : sed propria voluntate, quam non exigit 3277 natura, sed persona concepit, attractus est. Similiter fit in infantibus econverso. Nempe, quod in illis non est justitia, quam delient habere, non hee fecit illorum voluntas personalis, sient in Alam; sed egestas naturalis, quam ipsa natura accepit ab Adam. In Adam namque, extra quem de tario et naturali cursu procreantur. Illos ergo quo. p illa nihil erat, est nudata justitia quem habebat et

# VARIÆ LECTIONES.

3251 De aliis acceperat mss. et Edit. 2253 Eos in illo omnes mss. et Edit. Goth. omnes in illo Goth. De aliis enim acceperat 3265 Et ut de illo esset mss. Gem. Bec. Vict. 19. S. Mich. et Edit. Goth. et ut de illo essent 3256 Non autem ut de illo esset, ms. Vict. 19. non autem ut de illo essent 3257 Non erat in illa mss. Vict. 19. S. Mich. Gem. Bec. et Edit. Goth. non erat in ejns 3258 Producerent mss. et Edit. Got. produceretur 3255 Procreavit mss. propagavit 3260 Unde vir primus mss. Thu. unde primus homo factus 3261 Non in voluntate creature mss. et Edit. Goth. non voluntate creature mss. et Edit. Goth. non voluntate creature 3262 Facit Adam Ed. Goth. et Ven. fecit Adam 3263 Germinando procreat mss. germinando procreat. Edit. Goth. germinando procreavit 3264 Istum vero non mss. Bec. Justum vero non 3265 Ad plenitudinem Edit. Goth. omit. ad 3266 Gratiæ Adæ mss. et Edit. Goth. gratiæ quam Adæ 3267 Quam ut quorum mss. Thu. ut quorum 3268 Ipse in justitia mss. Cister. Thu. Vict. Gem. Bec. omitt. in 32 9 Quæ bona sibi et mss. Vict. Gem. Bec. et Edit. Goth. bona quæ sibi et 3270 Quæ Pater illis etc. mss. quod Pater illis etc. mss. Thu. quod Pater cum servando illis dare posset, illis non servando abstudit. 3271 Sufficere videtur mss. Thu. Vict. Cister. sufficiens videtur 3272 Quod Adam mss. Gem. Bec. quod apud Adam 3273 Ut hæc exigeret sie mss. Vict. et Edit. Goth. ut hoc exigeret sie mss. Thu. Cister. quod apud Adam 3273 Ut hee exigeret sie mes. Vict. et Edit. Goth. ut hoe exigeret sie mes. Thu. Cister. ita ut hoe exigeret, creata mes. S. Mich. ita ut hee exigeret, creata 3274 Non hee voluntas mes. et Edit. Goth. non hoe voluntas 3275 Personalis Adæ propria mes. et Edit. Goth. personalis, id est propria Quia ibi Adam mes. et Edit. Goth. quia cum Adam 3277 Quam non exegit mes. Vict. 19. quoniam non egit L.dit. Goth. (quod non exegit)

ea semper ulsi adjuta earet 3578 hae ratione, quia A Nam et si in Adam (hoe est naturæ humanæ) illi natura subsistit in personis et personæ non sunt sine natura, facit 3x79 natura personas infantium peccatrices. Sic spoliavit persona naturam bono justitiæ in Adam: et natura egens facta omnes personas, quas ipsa de se procreat, eadem egestate peccatrices et injustas facit. Hoc modo transit peccatum Adæ personale in omnes 3280 qui de illo naturaliter propagantur, et est in illis originale sive naturale. Unde patet 3281 magnam esse distantiam inter peccatum Adæ et peccatum corum, quia ille peccavit propria voluntate; illi naturali peccant necessitate, quam propria et personalis meruit illius voluntas. Sed cum nemo dubitet 3282 quia par pæna non sequatur 3283 imparia peccata, in hoc tamen similis est et personalis et originalis peccati damnatio, quia nullus B admittitur ad regnum Dei, ad quod factus est homo, nisi per mortem Christi, sine qua 3284 non redditur quod pro Adæ peccato debetur, quamvis non omnes pariter in inferno torqueri mereanur. Nam post diem judicii nullus erit angelus aut homo, nisi aut in regno Dei, aut in inferno. Ita igitur et peccatum 105 infantium minus est quam peccatum Adæ; et nullus tamen sine illa universali satisfactione salvatur, per quam et magnum 3288 et parvum dimittitur peccatum. Cur autem non sit sine illa 3286 morte, et quomodo per illam sit salus hominum, in præfato libro, sicut Deus mihi dedit, quæsivi et dixi.

# CAPUT XXIV [al., XXIII] 3287.

Quod peccata parentum post Adam non computentur in originali peccato filiorum.

Parentum vero proximorum peccata ad originale peccatum non æstimo pertinere: quippe si Adam nequivisset ad eos, quos generaturus erat, justitiam suam perducere 5288, nequaquam posset eis suam injustitiam transmittere. Quare, quoniam nullus post Adam filiis suis quivit justitiam suam servare, nullam video rationem cur proximorum parentum peccata filiorum debeant animabus imputari. Denique nulli dubium est quod infantes nullam servant rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem. In hoc ergo sunt omnes pariter injusti, quia nullam habent, quam omnis homo habere debet, justitiam. Hæc nuditas justitiæ descendit ad omnes ab Adam, in quo humana natura se spoliavit cadem justitia.

remansit aliqua justitia, ut m rebus aliquibus rectam servaret voluntatem : sie tamen privata est illo 3289 dono quo sibi justitiam custodire poterat in posteros; ut in nullo cormu ipsa cum aliqua justitia se propagare queat. Plus itaque 3290 in infantibus auferre sibi non valuit, quam omnem justitiam et beatitudinem, quæ nulli datur atiqua 3291 carenti debita justitia. Quod autem proximorum parentum injustitia possit hanc augere justitiæ nuditatem, qua non valet in infantes ab Adæ peccator major descendere. non videtur possibile. Nam ubi nulla est justitia, nulla potest anferri justitia. Unde autem nulla potest absentari justitia, ibi addi nulla valet injustitia. Nullam ergo infantibus suis addere queunt injusti parentes injustitiam, super prædictam nuditatem justitiæ. At ubi nulla est justitia 3292, nihil prohibet aliquam poni justitiam 3293. Verisimilius igitur et possibilius videtur, si parentes injusti aliquam snis infantibus addere dicuntur injustit'am 3294, quod justi suis aliquam dare possint 3298 justitiam. Quod si sit, habent infantes justorum aliquam justitiam. Si vero hoc est, levius damnatur, quam infantes justorum <sup>2296</sup>, si moriuntur sine baptismo; aut si salventur, cum aliquo suo 3297 præcedenti merito eliguntur. Quod Paulus apostolus negat (Rom. v), ubi per Jacob et Esau probat nullum, nisi omnium merita preveniente gratia 8298, salvari. Quoniam itaque nullam dant justi parentes ante bapt'smum infantibus suis justitiam, nullam utique addu.t injusti suis injustitiam. Quod si dicitur Non addunt injusti parentes suis infantibus aliquam injus itiam, quibus auferre nequeunt ullam justitiam; sed originalem, quam habent ab Adam, faciunt m eis graviorem, ergo et justi in suis reddunt eam leviorem. Quare si minus sunt injusti infantes justorum quam injustorum, minus debent reprobari quam illi. Quod dieat, qui audet et ostendere potest. Ego vero non andeo, cum mistim videam'et justorum et injustorum infantes 3299' ad baptismi gratiam eligi et ab illa reprobari. Sed et hoc si quis dieit, non valet ostendere. Quippe sicut, hoc modo, non est justo justior, nisi qui voluntate magis aut appetit, aut vitat quod debet; ita non est injusto injustior, nisi qui plus amat aut contemnit quod non debet. Si igitur infantes

# VARIÆ LECTIONES.

Viet. Gem. Bec. et edit. Goth. facit natura 3280 Personale in omnes ms. Viet. 49 personaliter in omnes 3281 Verum patet ms. Viet. 19 unde patet 3282 Nemo dubitat mss. Thu. Viet. Gem. Bec. et edit. Goth. nemo dubitet 3283 Non sequetur mss. et editio Gothica non sequatur 3284 Christi, isine quo mss. Viet. Gem. Bec. S. Mich. et edit. Goth. Christi, sine qua 3285 Per quam magnum ms. Viet. 19 per quam et magnum 3286 Sine ulla ms. Viet. 19 et edit. Goth. sine illa 3287 Est in mss. Viet. 19 et Thu. 546 caput 24 3288 Suam producere ms. Viet. 19 et edit. Goth. suam perducere 3289 Illo bono mss. Cister. Thu. Viet. Gem. Bec. et edit. Goth. illo dono 3290 Plus itaque mss. Viet. plus utique 3291 Datur aliquo mss. datur aliqua edit. Goth. datur quasi 3252 At ubi nulla justitia mss. et edit. Goth. At ubi nulla justitiam mss. Viet. Gem. Bec. et edit. Goth. aliquam poni justitiam 3295 Dicuntur justitiam mss. dicuntur injustitiam 3295 Dare possent ms. Cister. dare possint 3290 Quam infantes justorum mss. quam infantes injustorum 3297 Aliquo suo ms. Viet. 19 omit. suo 3298 Præcedente gratia mss. edit. Goth. præveniente gratia 3299 Et justorum infantes mss. et edit. Goth. et iustorum et injustorum iafantes 3278 Adjuta careret mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. adjuta caret 3279 Fecit natura mss. **fantes** 

nequeant ostendi, mox ut animam habent, alius alio A tum nocere significare aso videtur. Quippe non momagis vel minus 3300 velle quod debent, aut quod non debent 3301; nemo potest probare quod in infautibus alius alio nascatur justior vel injustior. Pariter ergo nee justi sua justitia reddere videntur in suis Infantibus orlginalem injustitiam leviorem, nec injusti in suis sua injustitia graviorem. Quapropter si parentes injusti nec numero, nec magnitudine queant originale peccatum suis infantibus suo peccato augere, videtur mihi peccata parentum, post Adam, in infantum merita bona parentum, filiis multa et magna beneficia eorporis et animæ impendi, et propter peccata parentum filios et nepotes usque in tertiam et quartam generationem, et forsitan ultra, diversis tribulationibus in hac vita flasitan per illos consequerentur, si justi essent; quorum exempla nimis longum est hic inserere. Sed dico peccatum originale in omnibus infantibus conceptis naturaliter æquale esse : sieut peccatum Adæ, quod est causa cur nascantur in illo, ad omnes pertinet æqualiter.

### CAPUT XXV [al., XXIV].

Quomodo peccata 3309 parentum noceant animabus filiorum.

Si autem peccata parentum aliquando nocent animabus filiorum, hoc modo potius fieri existimo, non quod ea illis Dens imputet, aut quod eos in aliqua delicta propter parentes inducat, sed quoniam sieut sæpe 3303 meritis parentum, filios justorum a peccatis ernit, ita filios justorum corum meritis, in suis C aliquando derelinquit. Quoniam enim nemo liber est a peccato, nisi Deo liberante, cum non liberat, dicitur inducere, et cum non emollit, indurare. Namque satis videtur susceptibilius 3304, quod Deus animain 3305 peccatricem, cui nihil præter pænam debet, propter parentum peccata in suis dimittat peccatis, ut pro ipsis puniatur, quam quod eam alienis oneret, ut pro eis torqueatur. Ita igitur sine repugnantia et originale peccatum est idem in omnibus, et filius non portabit iniquitatem patris, et unusquisque onus suum portabit et recipiet, prout gessit in corpore sive bonum, sive malum, et reddit Deus peccata parentum filiis in tertiam et quartam generationem, etiam si hoc sit in anima; et quidquid D aliud legitur, quod animabus filiorum peccata paren-

ritur 3307 anima filii peecato patris, sed suo; nee portat quis iniquitatem patris, cum in sua relinquitur, sed suam; nec onus alienum, sed suum; nec recipit prout pater, sed prout ipse gessit in corpore. Sed quoniam, propter peccata parentum, a suis malis non est liberatus, ea quæ portat eisdem peceatis parentum imputantur.

# CAPUT XXVI [al., XXV] 3808.

Quomodo tamen nullus portet peccatum patris, sed

At si objectur quia omnes qui non salvantur per fidem, quæ est in Christum 3309, portant iniquitatem et onus Adæ, ut per hoc velit probare infantes, aut aliorum quoque parentum iniquitates similiter degellari, et ea perdere bona etiam in anima, quæ for- B here portare , aut illins non debere , consideret diligenter quia non portant infantes peccatum 3310 Adæ, sed suum. Nam alind fuit peceatum Adæ, aliud est peccatum infantum 3311; quia different, nt dietum est: illud enim fuit causa, istud est effectus; Adam caruit debita justitia, non quia alius, sed quia ipse 3312 deseruit. Infantes carent ea, non quoniam ipsi, sed quoniam alius 3313 dereliquit. Non est ergo idem peceatum Adæ et infantum. Et eum dieit apostolus quod supra posui : Quia mors regnavit ab Adam usque ad Moysen, etiam in eos qui non peccaverunt in similitudinem prævaricationis Adw (Rom. v, 14), sieut significat infaultium minus esse quam Adæ peccatum: ita aperte monstrat 3314 aliud esse. Quapropter cum damnatur infans pro peccato originali, damnatur 106 non pro peccato Ada, sed pro suo. Nam si ipse non haberet suum peccatum, non damnaretur. Ita ergo non portat iniquitatem Adæ, sed suam, quamvis ideo dicatur portare, quia iniquitas illius peccati, istius causa fuit. Ilæe autem causa, quæ fuit in Adam, ut infantes in peccato nascantur, non est in aliis parentibus, quia non habet in eis humana natura potestatem, quemadmodum dixi, ut filii justi propagentur. Quare non ita sequitur ut pro peceato illorum sit in infantibus peceatum, sicut pro peccato Adæ.

#### CAPUT XXVII [al., XXVI] 3318.

Quid sit originale peccatum, et quod in omnibus sit aquale.

Originale igitur peccatum non aliud intelligo, quam quod est in infante, mox ut animam habet

#### VARIÆ LECTIONES.

3300 Majus vel minus mss. Cister. Vict. Thu. et edit. Goth. magis vel minus mss. Gem. Bac. plus vel minus 3301 Velle quod debet aut quod non debet mss. velle quod debent aut quod non debent 3302 Est in mss. Vict. Thu. et edit. Goth. Peccata etc. mss. Vict. Quomodo noceant (peccata parentum) animabus eorum (filiorum) 3003 Sed sicut sæpe mss. Vict. Bec. Gem. sel quoniam sæpe mss. Vict. 19 Thu. S. Mich. et edit. Goth. sed quoniam sicut sæpe 3004 Susceptibilibus ms. Vict. 19 susceptibus suis 3008 Quod animam mss. quod Deus animam 3006 Imputari peccata parentum significare mss. Cister. Vict. Bec. Gem. S. Mich. peccata parentum nocere significare 3007 Quippe non moritur etc. in ms. Thu. 391 hic incipit caput 26 3008 Est in mss. Vict. et Thu. 546, et edit. Goth. caput 26 sub hoc titulo: Quomodo tamen nullus portat peccatum patris, sed suum 3009 Quæ est in Christo mss. Vict. Gem. Bec. Cister. quæ est in Christiani 3009 Non portant peccatum mss. et edit. Goth. non portant infantes peccatum 3001 Aliud infantum mss. et aliud est peccatum infantum 3009 Non quam alius, sed quam ipse mss. non quia alius, sed quai ipse 3001 Carent ea. non quam ipsi, sed quam alius mss. earent, non quoniam ipsi sed quoniam alius mss. Carent ea, non quam ipsi, sed quam alius mss. carent, non quoniam ipsi sed quoniam alius mss. Cister. carent, non quam ipsi, sed quam. alius mss. Aperte monstratur mss. et edit. Goth. quod in omnibus sit æquale

animato factum sit (ut aliqua membrorum corruptio) vel post 3316 sive in anima, sive in corpore, futurum sit. Quod propter prædictas 3317 æstimo rationes in omnibus infantibus naturaliter propagatis esse requale 3818, et omnes qui in illo solo moriuntur æqualiter damnari. Siquidem quidquid peccati super Mind additur in homine, personale 3319 est: et sient persona, propter naturam, peccatrix nascitur, ita natura per personam 3820 magis peccatrix redditur, quia cum peccat persona quælibet, peccat homo. floe peccatum, quod originale dico, alind intelligere nequeo in eisdem infantibus, nisi ipsam quam 3321 supra posui, factam per inobedientiam Ada justitiæ debitæ muditatem, per quam omnes filii sunt iræ, quoniam et naturam accusat spontanea, quam fecit B in Adam, justitiæ desertio; nec personas excusat, ut dictum est (cup. 2), recuperandi impotentia, quam comitatur beatitudinis quoque nuditas, ut sicut sunt sine omni justitia, ita sint absque omni beatitudine: per quas duas nuditates in hujus vitæ exsilio expositi sunt 3322, et patentes 3323 peccatis et miseriis incessanter ubique occurrentibus, et undique irruentibus, nisi quantum divina defenduntur dispositione.

# CAPUT XXVIII [at., XXVII] 3324.

Contra illos qui non putant infantes debere damnari. Sunt quorum animus infantes debere damnari, qui sine baptismo moriuntur, ob solam injustitiam quam dixi, non vult accipere 3325: quoniam nullus homo judicat cos reprehendendos de peccato alienæ personæ, et quia nondum sunt justi et intelligentes in tali ætate, nec putant Deum districtius innocentes dehere judicare, quam judicent homines. Quibus dicendum est quod aliter Deus 3326 erga infantes exigit quid debeant agere, aliter homo. Nam homo non debet exigere a natura quod ipse non dedit, et quoil sibi non debetur. Nec juste redargnit homo hominem cum culpa nasci, sine qua ipse non nascitur, et de qua non nisi per alium sanatur. Deus vero recte exigit a natura quod dedit ei, et quod sibi juste debetur. Sed et hoc judicium, quo infantes damnantur, non est alienum multum, si consideretur, ab hominum judicio. Si quis enim vir et uxor ejus, ad magnam quamdam djgnitatem et

rationalem; quidquid prius in corpore nondam sic A possessionem nullo suo merito, sed gratia sola provecti, simul crimen grave inexensabiliter committunt, et pro co juste dejiciuntur, et in servitutem rediguntur, quis dicet filios, quos post damnationem generant, eidem non debere subjacere servituti, sed notios ad bona que parentes inste perdiderunt, gratis oportere restitui? Tales sunt primi parentes, et filii corum , quos juste pro-culpa sua de beatitudine in miseriam damuati, in codem generant exsilio. De similibus itaque simile debet esse judicium, sed de illis tanto districtius quanto delictum 3327 cornm probari potest improbabilins 3328. Denique onnis homo, aut salvatur, ant damnatur : omnis autem homo qui salvatur, ad regnum ecolorum admittitur, et omnis qui damnatur, ab eo excluditur. Qui vero admittitur, provehitur ad similitudinem angelorum, in quibus nullum unquam fuit ant erit peccatum, quod fieri nequit, quandiu est in eo aliqua maenla peccati. Impossibile itaque est aliquem hominem cum aliquo, quamvis parvo, peccato 3329, salvari. Quare si, quod dixi 3330, originale peccatum est aliquod peccatum, necesse est omnem hominem in eo natum, illo 3331 non dimisso, dam-

#### CAPUT XXIX [al., XXVIII] 3332.

Quomodo impotentia habendi justitiam excuset eos post baptismum.

Dixi impotentiam habendi justitiam non excusare injustitiam infantium. Quæret ergo 3333 aliquis forsitan dicens : si in infante 3336 peccatum, id est injustitia, est ante haptismum; nec excusatur impotentia habendi justitiam, sicut dicis, et in baptismo non remittitur peccatum, nisi quod prins erat: cum post baptismum sit sine justitia, quandiu infans est, nec intelligere potest justitiam quam servet (siquidem justitia est rectitudo voluntatis propter se servata); quomodo non est injustus, etiam postquam baptizatus est? Si ergo baptizatus moritur in infantia, non statim post baptisma, cum pæn tere nondum scit, quoniam non habet debitam justitiam nec excusatur impotentia, injustus transit de hac vita, sicut faceret ante baptismum, nec ad regnum admittitur: quod catholica non tenet Ecclesia. Quod si in baptismo peccatum in infantia futurum remittitur infantibus, cur non et illa quæ in sequenti fiunt ætate? Ad

#### VARIÆ LECTIONES.

3316 Ut est aliqua membrorum corruptio, vel post ms. Gem. ut aliqua membrorum corruptio, ut post Quapropter pradictas mss. Thu. Vict. 3 et edit. Goth. quod propter pradictas mss. Vict. 9, et 49 quod propter prater pradictas 3318 Esse aquales mss. Vict. Thu. et edit. Got. esse aquale 3319 Additur personale mss. et edit. Goth. additur in homine, personale 3320 Propter personam mss. et editio Gothica per personam 3321 Nisi ipsam quam ms. Vict. 3 nisi ipsa quam ms. Vict. 45 nisi per ipsam quam 3322 Positi sunt mss. expositi sunt 3323 Et parentes ms. Gister. et patentes Est in mss. Vict. Thu. caput 28 sub hoc titulo: Contra illos omnes qui non putant infantes debere damnari mss. Bec. Gem. Contra eos qui patant infantes non debere damnari ms. S. Mich. et edit. Goth. Coutra illos qui non putant infantes debere damnari 3325 Vult accipere mss. et edit. Goth. non vult accipere 3326 Quia aliter Deus mss. Gister. Vict. Gem. Bec. Thu. quod aliter Deus ms. Vict. 19 qualiter Deus ms. <sup>3326</sup> Quia aliter Dens mss. Cisner. Vict. Gem. Bec. Thu. quod aliter Dens ms. Vict. 19 qualiter Dens ms. Thu. 591 quod aliter Dens erga infantes exigit quod debeant agere, aliter homo. <sup>3327</sup> Quantum delictum mss. Vict. Gem. Bec. et edit. Coth. quanto delictum <sup>3328</sup> Improperabilius mss. improbabilius <sup>3329</sup> Quantum vis pro uno peccato mss. et Edit. Goth. quanto peccato <sup>3330</sup> Si quod dixit mss. et edit. Goth. si quod dixi <sup>3331</sup> Natum, in illo mss. natum, illo <sup>3332</sup> Est in mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius in properabilius mss. vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius in properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius in properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius in properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantum properabilius mss. Vict. Thu. Gem. Bec. et edit. Goth. cannot 90 mb hea titule i Quantu put 29 sub hoc titulo: Quomodo impotentia habendi justitiam excusat nos (infantes) post baptisma Quieret ergo ms. Thu. 546 omit. ergo 3334 Si infantis mss. si in infante

quod responden quod in haptismo peccata penitus A justitiam, non sunt injusti, quomam non est in els quæ ante haptismum erant delcantur. Quapropter originalis impotentia justitiam habendi, jam baptizatis non imputatur ad peccatum, sieut prius. Quemadinodum igitur impotentia habendi justitiam prius excusare non 3335 poterat absentiam justitiæ, quoniam ipsa 3336 crat in culpa: sic post haptismum illum omnino excusat 3337, quia remanet sine omni culpa. Unde fit ut justitia quæ ante baptismum dehehatur ab infantibus sine omni excusatione post baptisaum ab illis non exigatur 3338, quasi ex debito. Quandiu ergo sola originali impotentia non habent

absentia debitæ justitiæ. Non enim est debitum quod sine omni culpa est impossibile. Quare si sic moriantur 3339 qui non sunt injusti, non damnantur, sed et justitia Christi qui se dedit pro illis, et justitia fidei matris Ecclesiæ quæ pro illis credit, quasi justi salvantur. Hæc breviter de originali percato, pro capacitate intellectus mei, non tamen affirmando quam conjectando dixi, donec mihi Deus melius aliquo modo revelet 3340. Si cui vero aliter visum fuerit, nullius respuo sententiam, si vera probari poterit 3341.

# 107 DECLARATIO CUJUSDAM IN EUMDEM LIBRUM.

culpam aliquam, vel originalem, vel actualem, quam est in sputo vel sunguine, si quis mala voluntate expuat, aut de sanguine suo aliquid emittat, reprehendunt; falsum esse ex hoc astruentes, quod in ipso semine sit quidam fomes peccati et corruptionis naturæ humanæ, et inde origo peccati originalis. Sed si ah eis quæratur quid appellent fomitem peccati qui [al., quod] in illo sit, et corruptionem naturæ; non video quid respondere possint de ratione : nulla enim res ratione carens, vel ad peccatum incitare potest, vel ad virtutem, ut ait Ambrosius de sacram., serm. primo. Judaus urceos baptizat et calices, quasi insensibilia vel culpam possint habere, vel gratiam. Quod igitur nec culpani potest habere nec laudem, non potest fomes esse peccati, vel virtutis. Tale est semen quo concipitur homo, cum sit insensibile; ergo insensibile semen illud, enm in eo non sit nec esse culpa possit, nec est, nec esse potest fomes C peccati. Quod autem in eo ipso sit cansa corruptionis humanæ naturæ, non videtur; si vocant corruptionem cam quæ de peccato processit, et cum peccato inest. Est enim quædam naturæ nostræ corruptio, quæ de peccato quidem processit; sed cum peccato inest aliquando, aliquando cum peccato non inest corruptio illa, quæ tantummodo pæna est, et non pec-catum, ut, morbi corporum nostrorum, et aliæ incommoditates, et mors ipsa: quæ corruptio sine peccato fuit in corpore Christi, et sine peccato mortali est in sanctis hominibus in hac vita, cadem rum peccato inest peccatoribus. Hæc corruptio non habet causam in semine, nec ex semine, licet pertranscat in omnes qui gignuntur paterno semine. Sed cum sit pœna peccati, habet causam in peccato primi parentis, propter quod inflicta est non semini insensibili, sed eis qui sentire et sustinere debent molestiam afflictionis. De hac antem corruptione oritur quædam alia corruptio, quæ in semine quidem est, non autem a semine causam habet, ut eum D de morbidis parentibus semen morbidum formatur in morbidam prolem, de qua medici considerant : sed in hac nec culpa est originalis nec actualis. Et de hae non puto cos dicere. Si autem vocant corruptionem ipsum peccatum, quomodo quædam potest dici corruptio virtutis; ea longe [al., alia est]

Quidam quod hic dicitur (supra, cap. 7), scilicet B est a prædicto semine : ut præmissa Ambrosii docet in semine quo concipitur homo, non magis esse anctoritas. Quid ergo appellant fomitem peccati, vel corruptionem naturae, quæ est in semine? Forte dicere volent quod hæe auctoritas vera sit, sed de seminibus ex quibus homines sint, sie vera esse non possit : sient cuam ab Ambrosio de iilis dictum non fuerit. Nam quod in tali semine sit peccatum ostendit Augustinus in scenndo libro (cap. 8) de nuptiis et concupiscentia. Natura seminis [al., hominis], inquit, habet auctorem Denno, in qua ex vitio inobedientiæ trahitur originale peccatum. Nam si semen ipsum nullum habet vitium, quid est quod scriptum est in libro Sapienti.e? Non ignorans quonium nequam est corum natio, et naturalis malina ipsorum, et quoniam uon poterat mutari cogitatio illorum in perpetuum (Sap. xii, 101. Semen enim erat muledictum ab initio. Nempe de quibuscunque dicat ista, de hominibus dicir. Quomodo est ergo cujuslibet hominis mulitia naturalis, et semen maledictum ab initio? nisi ad illud respiciatur: quod per unum hominem peccatum in mundum, et per peccatum mors (Rom. v) : et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt. Cujus autem hominis cogitatio non potest mutari in perpetuum? nisi quia per seipsam non potest, nisi grafia divina subveniat : qua non subveniente quid sunt homines, nisi quod ait Petrus apostolus (çap. 11, 12), velut muta animalia procreata naturaliter in captivitatem, in interitum? Hee Augustinus. Ecce, aient, habetis in hac auctoritate, culpam esse in semine. Eis ergo, qui hac prætendunt, respondemus : Primo, dicant unde ostendere possint Augustimm sensisse hoc [al., his] de ipso semine, quo homo seminatur. Semen enim wquivoce dicitur, et de eo quod est causa, et de eo quod est ex causa, ut illud : Semen Abrahav sumus (Joan. vin, 53). Juxta quem modum, semen maledictum est, id est illi sunt maledicti, qui sunt de semine vel generatione in malitia perseverantium, si ipsi sunt in eodem perseverantes. Non ita est, aiunt. Dicit enim hoc manifeste Augustinus quærens quomodo est enjuslibet hominis malitia naturalis, et semen maledictum ab initio. Cujuslibet, inquit, hominis malitia naturalis, et semen maledictum ab initio. Sicut enim cujuslibet hominis malitia est naturalis : ita enjuslibet hominis semen maledictum. Dicimus quia

# VARIÆ LECTIONES.

poterat absentiam justitiæ ms. Thuan. 591 igitur prius excusare non mss. et edit. Goth. igitur excusare prius non poterat absentiam justitiæ ms. Thuan. 591 igitur prius excusare non poterat absentia justitiæ 3326 Quoniam ipsa ms. Vict. 19 quando ipsa 3337 Omnino excusat ms. Thu. 591 omnino excusare 3338 Ab illis non exigatur ms. Thu. 591 omit. non 3339 Quare sic moriuntur mss. Quare si sic moriuntur 3340 Aliquando melius revelet mss. Vict. Bec. Gem. Thu. melius aliquo modo revelet 3341 Ms. S. Mich. Explicit librar Ansalmi Cantagrical acceptance vict. cit Liber de Conceptu Virginali ms. Vict. 3 Explicit Liber Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, de Conceptu Virginali, et Originali peccato. Ms. Thuan. 391 Explicit Liber de Conceptu Virginali, et de peccato Originali, domini Anselmi ms. Thuan. 546 Explicit Liber Anselmi Cantuariæ archiepiscopi, de Conceptu Virginali. Ms. Cister. Explicit Liber Aselmi Cantuar. archiepiscopi, de Originali peccato. Declaratio quæ sequitur non exstat in prafatis mss.

nec ipse Augustinus cam repetitionem fecit. Quare non cogimur consentire cam facientibus, sed sic dicimus : cujuslibet hominis malitia est naturalis, et ipse est semen maledictum, non ejus semen mafedictum, quia in eo non est peccatum. Vel possumus figurative dicere ipsum semen maledictum esse pro co, quod ex co crimt qui maledicti crunt; juxta illud : Maledicta terra in operibus tuis (Gen. 111, 17), id est opera una in terra. Non enim terra maledicta est, cum ipsa alibi dicatur sancta, licet cam peccatures operentur; ut, locus in quo stas terra sancta est (Exod. m, 5), alioquin cadem et maledicta, et sancta esset. Sie semen muledictum, quia maledicti qui ex semine. Juxta quem modum Auselmus noster optin e et vere exponit illam auctoritatem Job de immundo semine, quod tamen in se neque immun. dum est, neque maledictum, luio, inquiunt, de semine, quod est materia carnis lumana, videtur dicere Augustinus, dum sie incipit : Nam si semen ip- B sum multum habet vitium : ad quid enim sieret relatio per ipsum. Non enim præcessit [ul., processit sermo de sermo nisi de semine? Sed s'epe fit per hoc pronomen non relatio, sed proprietatis quædam expressio ejus rei, quæ in causa dicti est? ut etiam Palladius de rusticatione incipit : Pars prima est prudentiæ, ipsam, eni præcepturus est, æstimare personam. Kulla igitur per ipsam sit relatio, sed proprietatis ejus quie in persona est expressio; ac si dicat ipsam personam, id est virtutem, vel scientiam, vel dignitatem, vel artem, vel professionem personæ, vel tale quid ejus. Sie et hie accipitur, ipsum, cum de semine agitur, quasi dicat : Ipsum semen, id est ratio seminis ca est ut non sine vitio sit. Nam si non in vitio est, si nullum habet vitium, quid est quod scriptum est? etc. Adhue [al., Ad hoc] respondemus: Quidquid sit de relatione, vel de proprietatis expressione per hoc pronomen, ipsum, in semine nullum esse peccatum probat Augustinus, aliam quæstionem faciens C Hieron, de origine animæ dicenti quod quotidie Deus creat novas ani i as. Quod Augustinus recipiens, nec improbans, quierens autem quid Hieronymus respondeat objectis, quæstionem talem facit ei in epistola de origine animæ. Si anima hojus infantuli recens nati infundendo creata est, et creando infusa, quando vel quomodo peccavit in Adam? Hæc quæstio nunquam posset esse illius, qui diceret in semine, quo concipitur homo, esse peccatum originale. Diceret enim ci: Quid quæris hoe [ul, hic], quod tu ipse indubitanter fateris, in semine peccatum et visium, quod trajicitur de primo homine in omnes posteros? frustra quieris quomodo peccavit, qui seminaliter de Adam processit: semen antem culpam secum trahit. Hoc, inquam, dicerctur ei. Quare, si hec Augustinus sentiret, nunquam Hieronymus eam quæstionem faceret; huic autem quæstioni nihil est a Hievon. responsum; nec cam ipse August. solvit, qui lit. Videant [al., Vide autem] moderni præceptores quomedo cam solvant. In tantum per ipsum Augustinum obtinnimus, in auctoritate ejus supraposita, non cum intellexisse de semine, quod sperma est, hoc quod dixit in semine esse vitium. Rata est ergo senteatia 108 Ambrosii et nostri Anselmi, generaliterque [ul., generaliter quar] intelligenda est quod in re sensibili nec gratia sit, nec culpa. Attamen adhuc opponunt de auctoritate Joannis Damasceni, qui dicit quod post conceptum sive consensum beatæ Virginis Spiritus sanctus superveniens omne precatum in ea purgaveral, et omnem fomitem peccati. Et inde, credo, volunt habere auctoritatem, quod oportet aliquatenns semen illud virginale, licet non esset ex viri commistione, tamen mundatum esse a peccati fomite, Spiritus saucti operatione. Ad hoc respondemus nihit nos Joanni Damasceno in dictis suis præjudieare, utpote quod ejus scripta malla legerimus, nisi quatenus ea, ab aliis in testi-

non valet hoc zengma, id est repetitio, a superiori; A monium introducta, multis in Lais cognovimus. At nobis promptom est Hieroaymi nostri sanctissimi et doctissimi testimonium ferre in contrarium dicentis in sermone de Assumptione ejusdem Dominæ et Reginæ nostræ: Beata, inquit, et gloriosa Virgo Maria, quamvis dum incomparabilis esset universis qua: sub corlo sunt, virginibus, ut decenter posset in se suscipere Divinitatis admistionem, salva utraque natura, tamen cum gratia repletur, cum Spiritu sancto perfunditor, cum Spiritu sancto obumbratur, fit pretiosior meritis, celsis sublimior fastigiis, pulchrior sanctitate, gloriosior suorum meritis et prærogativis meritorum, ita ut nullis jam usibus sit ipsa cadem mancipan la, nisi divinis. Rogo te, Joannes Damascene, vel qu'emque se in tali sententia, quod putes [al., in sententia qui putas] beatam Dei matrem post annuntiationem sancti Angeli, tune primum in superventione Spiritus sancti amisisse vel peccatum, vel fomitem peccati. Rogo, inquam, te per eamdem beatam Ozorózov, desiste, noli aemulari in malignantibus, cessa sincerissimum vas incrustare, solve calceamenta pedum tuorum, quæ impediunt progressum rectæ intentionis tuæ. Siquidem zelum Dei habes in hac parte, sed forte non secundum scientiam. Forsitan enim putas in hoc errore, Deo te obsequium exhibere : quod si nolueris cessare, scito quod terra hiec quam calcas devorat habitatores suos, ultionem fac.ens in omnes filios diffidentiæ. Adhue audi quid dieat inde nostrorum temporum Spiritus sancti organum beatus Bernardus abbas Clarevallensis. Spiritus sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi (Luc. 1, 35). Superius dieta est grutia plena, et mine quomodo dicitur: Spiritus sunctus superveniet in te: etc. Nunquid potuit repleri gratia, et necdum habere Spiritum sanctum, cum ipse sit dator gratiarum? Si autem jam Spiritus erat in ea, quomodo adhue, tanquam non venit, superventurus repromittitur? An forte ideo non dicit simpliciter: veniet in te, sed addit superveniet : quia et prius quidem suit in ca per multam gratiam, sed supervenire nuntiatur, propter abundantioris gratiæ plenitudinem, quam effusurus est super illam? At vero cnm plena sit, illud amplius quomodo capere poterit? Si autem aliquid [al., aliud] plus capere potest, quomodo ante [al., autem] plena fuisse intelligenda est? An prior quidem gratia ejus tantum repleverat mentem; sequens vero et ventura perfundere debet, quatenus scilicet plenitudo Divinitatis, que ante in illa, sicut et in multis sanctorum, spiritualiter habitat; etiam, sicut in nullo sanctorum, corporaliter in ipsa habitare incipiat? Quid est, virtus Altissimi obumbrabit tibi? Qui potest capere, capiat : et forte propter hoc maxime dictum sit, obumbrabit tibi; quia res nimirum in sacramento erat, et quod sola per se Trinitas in sola [al., in solo], et cum sola Virgine voluit operari, soli datum est nosse, cui soli datum est expede origine animæ unllam certam sententiam protu- p riri. Hæc nos quidem breviter introduximus contra hoe quod opponint de Joanne Damasceno cui nos dare determinationem præsumptuosum esset, quia quo sensu dixerit penitus ignoramus. At si ille llieronymo et nostris contraria hic dixit; libet in hoc codem potius adharers non ei, sed Hieronymo et nostris. Opponitur adhuc Anselmo nostro, quod in hoc libro dixerit, quod nulla veritas, nullus intelle-ctus permittit ad hominem de sola Virgine conceptum, et de peccata massa peccatricis aliquid [ul., alind potnisse vel debuisse accedere [al., accidere], ctiamsi non esset Deus, quamvis de illa massa esset assumptus. Dicunt enim Christma non potuisse, nec voluisse peccare, non quia tilins Virginis, sed quia Dens fuit. Christus, aiunt, nec voluit, nec peccare potuit : ergo Deus fuit. Quid ergo dicemus de sanctis angelis, qui ex gratia confirmationis non vulunt, nec possunt peccare? Vel si Adam, antequam peccasset, aliquos qui ante ipsum in justitia confirmarentur genuisset; de illis quid dicemus? Utiquo

si illi, cum nec vellent nec possent peccare, non ideo A posse non peccare valebit; donec ei confirmans gra-Dens vel dii essent : sie [al., sieut] et in Christo videudum utrum quod peccare non potuit, nec voluit, sola Divinitas ejus homini unita in causa fuerit. Nam quod ipsa plurimum et maxime adjuverit | al., adinvenerit, omni constat fideli. Sed alind est causam simpliciter esse; alind causa supplementum conferre. Dieunt [al., dicent] forte quia post peccatum Adae nulla caro mortalis non unita Deitati absque peccato esse prævaluit, vel prævalere potuit, quocunque modo Deus aliquem, vel aliquam absque semine viri creasset, dummodo de Adam esset. Sed cum hoc dicunt, causam peccati, ut supra, in semine ponunt : quod ntique Deus sicut facit esse ex mare et femina, sie facere potest ex femina sola. Ipsi igitur solvant que supra diximus, et ex auctoritate et ex ratione: et libenter audiemus. Quod si non potuerint, constabit nobis sicut constat ex Anselmi ratione irrefra-gabili, quicunque gignitur alio modo quam Adam generavit, quod non teneantur præjudicio peccati B originalis, quod per traducem ex Adam descendit; licet ille Dens non sit ut Christus fuit : et ita si volucrit non peccare, poterit et non velle peccare, cum

tia non posse velle, et non posse peccare superauxit. Consentit nobis Augustimus in tertio contra Julianum (cap. 5): Frustra, inquit, putas ideo in parvulis non esse delictum, quia sine voluntate quæ in eis nulla est, esse non potest. Hoc enim recte dicitur propter proprium cujusque peccutum; non propter primi [al., parentis] peccati originale contagium [al., delictium]: quod si nullum esset profecto nulli malo purvuli obstricti, nihil muli vel in corpore, vel in anima, sub tanta justi Dei potestate purentur. Vide in his verbis, prudens lector, hanc maximam incurrere: a quocunque removetur pæna peccati, ab codem et peccatum removetur, et non convertitur. A quibus ergo parvulis removet in corpore et anima peccati pœnam Augustinus, prius ab eis removeri docet peccatum omne et contagium peccati. Illi ergo non essent nee Deus, nec dii; et tamen possent, si vellent, non peccare, et confirmati non possent peccare. Recte ergo et verissime Auselmus, quia cum eo est veritas, et filius veritatis Augustinus senserunt [al.,. omit. senserunt].

# SANCTI ANSELMI

# DIALOGUS DE VERITATE 3512

#### 109 PROLOGUS.

Tres tractatus pertinentes ad studium saeræ Scripturæ quondam feci diversis temporibus, consimiles in hoc quia facti sunt per interrogationem et responsionem; et persona interrogantis nomine notatur discipuli 3343, respondentis vero nomine magistri. Quartum enim, quem simili modo edidi, non inutilem, ut puto, introducendis ad dialecticam, cujus initium est: De grammatico, quoniam ad diversum ab his tribus studium pertinet, istis nolo connumcrare. Unus horum trium est De veritate : quid, scilicet, sit veritas, et in quibus rebus soleat dici; et quid sit justitia. Alius vero De libertate arbitrii, quid sit, et utrum eam semper habeat homo; et quot sint ejus diversitates in habendo, vel non habendo recti- C tudinem voluntatis, ad quam servandam est data creaturæ rationali; in quo naturalem tantum fortitudinem voluntatis ad servandam aeceptam rectitudinem; non quomodo necessarium ad hoc ipsum illi sit, ut 3344 gratia subsequatur, ostendi. Tertius autem est De quæstione qua quæritur quid peccavit diaholus, quia non stetit in veritate : eum Deus non dederit ei perseverantiam quam nisi eo dante ha-

bere non potuit : quoniam si Deus dedisset, ille habuisset, sicut boni angeli habuerunt illam, quia illis dedit Deus. Quem tractatum, quamvis ili de confirmatione bonorum angelorum dixerim, de casu diaboli titulaví : quoniam illud contingens fuit, quod dixi de bonis angelis; quod autem scripsi de malis, ex proposito fuit quæstionis. Qui videlicet tractatus, quamvis nulla continuatione dietaminis cohæreant, materia tamen eorum, et similitudo disputationis 3345 exigit, ut simul eo, quo illos commemoravi. ordine conscribantur. Licet itaque a quibusdam festinantibus alio ordinesint conscripti 3346, antequam perfecti essent, sie tamen eos, ut hie posui, volo ordinari 3347

# CAPUT PRIMUM.

Quod veritas non habeat principium, vel finem.

Disc. Quoniam Deum, veritatem esse credimus, et veritatem in multis aliis esse dicimus, vellem seire an ubicunque veritas dicitur, Deum eam esse fateri debeamus. Nam tu quoque in Monologio tuo (cap. 18, al. 17) per veritatem orationis probas summani veritatem non habere principium vel finem, diceus: c Cogitet qui potest, quando incepit, aut quando

#### VARIÆ LECTIONES.

Collatus est Dialogus de veritate cum mss. Beccensi, Gemmeticensi, Victorinis tribus alias notatis RR 3, CC 9, EE 43, uno Cisterciensi et uno bibliothecæ S. Michaelis in Monte, et cum editione Gothica.—Mss. Gem. Bec. 2 et S. Mich. Incipit Præfatio in subditos tractatus ms. Bec. 5 Incipit Præfatio in opus subditum mss. Vict. 3, Bec. 1 et Cister. Incipit Præfatio Anselmi Cantuariensis archiepiscopi, in opus subditum ms. Vict. 9 Incipit Præfatio Beati Anselmi in librum de Veritate 3343 Nomine vocatur discipuli mss. Bec. 2. et Vict. notatur nomine discipuli a344 Illi sit, sed ad hoc ut mss. illi fit ut 3345 Similitudo disputationis mss. Vict. 9 similitudo dispositionis 3346 Ordine sint conscripti ms. S. Mich. ordine sint transcripti 3347 Mss. Explicit Præfatio. Mss. Vict. 15 Liber de Veritate ms. Vict. 3 Incipit tractatus de Veritate compositus ab Anselmo archiepiscopo Cantuariensi. ms. Vict. 9 Liber magistri Anselmi, de Veritate. mss. S. Mich. Incipit de Veritate tractatus Anselmi archiepiscopi Cantuariensis ms. Bcc. de Veritate. mss. S. Mich. Incipit de Veritate tractatus Anselmi archiepiscopi Cantuariensis ms. Bec. 6 et Cister. Incipit Tractatus de Veritate, editus ab Anselmo Cantuar. archiepiscopo

quid : aut quando desinet, et non crit hoc verum, s l'icet, quia præteritom erit aliquid. Quod si neutrum istorum cogitari potest, et utrumque hoc 3318 verum sine veritate esse non potest, impossibile est vel cogitare quod veritas principium, aut finem habeat. Denique si veritas habuit principium, aut habebit finem, antequam ipsa inciperet, verum erat tune quia non erat veritas; et postquam finita 3339 erit, verum erit quia non crit veritas. Atqui verum 3330 non potest esse sine veritate: erat igitur veritas, antequam esset veritas; et erit veritas, postquam finita erit veritas: quod inconvenientissimum est. Sive igitur dicatur veritas habere, sive intelligatur non habere principium vel finem, nullo Monologio tuo. Quapropter veritatis diffinitionem a te audire 3351 exspecto. Mag. Non memini me invenisse diffinitionem veritatis: sed si vis, quæramus per rerum diversitates, in quibus veritatem dicimus esse, quid sit veritas. Disc. Si aliud non potero, vel audiendo juvabo.

#### CAPUT II.

De veritate significationis, et de duabus veritatibus enuntiationis.

Mag. Quæramus ergo primum quid sit veritas in enuntiatione: quoniam hanc sæpius dicimus veram, vel falsam. Disc. Quære tu; et quidquid inveneris, ego observabo. Mag. Quando est enuntiatio vera? Disc. Quando est quod enuntiat, sive affirmando, sive negando: dico enim esse quod enuntiat, etiam quando 3332 negat esse quod non est; quia sic enuntiat, 110 quemadmodum res est. Mag. An ergo tibi videtur quod res enuntiata sit veritas enuntiationis? Disc. Non. Mag. Quare? Disc. Quia nihil est verum, nisi participando veritatem : et ideo veri veritas 3353 in ipso vero est; res vero enuntiata non est in enuntiatione vera, unde non ejus veritas, sed causa veritatis ejus dicenda est 3354. Quapropter non nisi in ipsa oratione quærenda mihi videtur ejus veritas. Mac. Vide ergo an ipsa oratio, aut ejus significatio, aut aliquid corum, quæ sunt in diffinitione enuntiationis, sit quod quæris? Disc. Non puto. MAG. Quare. Disc. Quia si hoc esset, semper esset vera 3355; quoniam eadem manent omnia, quæ sunt D in enuntiationis diffinitione; et cum est, quod enuntiat, et cum non est : cadem est enim oratio, et eadem significatio, et cætera similiter. MAG. Quid igitur tibi videtur ibi veritas? Disc. Nihil aliud scio, nisi

non fuit hoc verum, scilicet, quia futurum erat ali- A quia cum significat 3366 esse, quad est, tunc est in ea veritas, et est vera. Mag. Ad quid facta est affirmatio? Disc. Ad significandum esse, quod est. Mag. Hoe ergo debet? Disc. Certum est. Mag. Cum ergo significat esse, quod est, significat quad debet. Disc. Palam est. Mag. At cum significat quod debet, recte significat. Disc. Ita est. Mag. Com autem significat recte, recta est significatio? Disc. Non est dubium. Mag. Cum ergo significat esse quod est, recta est significatio? Disc. Ita sequitur. Mag. Item cum significat esse quod est, vera est significatio? Disc. Vere et recta et vera est, cum significat esse quod est. Mag. Idem igitur est illi, et rectam, et verain esse, id est, significare 3387 esse quod est? Disc. Vere idem. Mag. Ergo non est illi : liud vericlaudi potest veritas principio vel fine. Hac tu in B tas, quam rectitudo. Disc. Aperte nunc video veritatem hanc esse rectitudinem. Mag. Similiter est, cum 3388 enuntiatio significat non esse quod non est. Disc. Video quod dicis : sed doce me quid respondere possim, si quis dicat quod etiam cum ratio significat esse quod non est, significat quod debet: pariter namque accepit significare esse et quod est, et quod non est. Nam si non accepisset significare esse, etiam quod non est, non id significaret. Quare ctiam cum significat esse quod non est, significat quod debet. At si quod debet significando, recta et vera est sicut ostendisti ; vera est oratio, etiam cum enuntial esse quod non est. Mag. Vera quidem non solet dici, cum significat esse quod non est; veritatem tamen et rectitudinem habet, quia facit quo l debet. Sed cum significat esse quod est, dupliciter facit quod debet : quoniam significat et quod accenit significare, et quod facta est. Sed secundum hanc rectitudinem et veritatem, qua significat esse, quod est usu recta et vera dicitur enuntiatio, non secundum illam, qua significat esse, ctiam quod non est. Plus enim debet propter quod accepit significationem, quam propter quod non accepit. Non enim accepit significare rem esse, cum non est, vel non esse, cum est; nisi quia non potuit illi dari tune 3559 solummodo significare esse, quando est, vel non esse, quando non est. Alia igitur est rectitudo et veritas enuntiationis, quia significat ad quod 3360 significandum facta est: alia vero quia significat quod accepit significare. Quippe ista immutabilis est ipsi orationi; illa vero, mutabilis: hane namque semper habet; illam vero non semper: istam enim naturaliter habet; illam vero, accidentaliter et secundum usum. Nam cum dico: Dies est, ad signifi-

#### VARIÆ LECTIONES.

3348 Utrumquehorum mss. utrumquehoe 3349 Postquam finita, verum erit ms. S. Mich. et edit. Goth. postquam finia erit, Everum erit ms. Bec. 6. postquam finita erit veritas orit veritas orit. Et can. Goth. postquam finita erit, Everum erit ms. Bec. 6. postquam finita erit veritas orit veritas orit veritas orit. S. Mich. atqui verum orit ms. Vict. S. Mich. atqui verum orit ms. Vict. S. Mich. atqui verum orit ms. Vict. S. Mich. atqui verum orit et quando mss. Dico enim esse quod enunciat, etiam quando mss. Bec. 1 et Cister. omitt. esse oritatis ejus dicenda est oritatis oritatis oritatis oritatis oritatis ejus dicenda est oritatis orita accepit significare, et ad quod mss. quia significat ad quod

candem esse quod est, recte utor hujus orationis si- A quod debuit; nunquam peccasset, qui non, nisi pecgnificatione: quia ad hoc facta est, et ideo tune recte dicitur significare. Cum vero cadem or tione significo esse quod non est, non ea recte utor : quia non ad hoc facta est; et ideirco tune non recta ejus significatio dicitur : quamvis in quibusdam emantiationibus inseparabiles sint istæ daæ rectitudines, seu veritates : ut, cum dicimus : Homo animal est, aut, Homo lapis non est. Semper enim hæc affirmatio significat esse quod est; et hæc negatio, non esse quod non est: nee illa possumus uti ad significandum esse quod non est; semper enim homo animal est; nec ista ad significandum non esse, quod est, quia homo nunquam lapis est. De illa igitur veritate, quam habet oratio, secundum quod aliquis ea dum hanc, veram eam esse judicat usus communis locationis. De illa autem veritate quam non habere non potest, postea dicemus. Disc. Redi igitur all id quod incœpisti : quoniam sufficienter mihi inter duas veritates orationis discrevisti; si tamen aliquam cam veritatem ostenderis habere, cum mentitur, sicut tu dicis. Mac. De veritate significationis, de qua incœpinus, interim ista sufficiant. Eadem enim ratio veritatis, quam in propositione vocis perspeximus, consideranda est in omnibus signis, quæ fiunt an significandum aliquid esse, vel non esse, ut sunt seripturæ, vel digitorum loquela. Disc. Ergo transi ad alia.

#### CAPUT III.

#### De veritate opinionis.

Mag. Cogitationem quoque dicimus veram, cum est quod aut ratione aut aliquo modo putamus esse, et falsam, cum 3361 non est. Disc. Ita usus habet. Mag. Quid ergo tibi videtur veritas in cogitatione? Disc. Secundum rationem, quam de propositione 3362 vidimus, nihil rectius dicitur veritas cogitationis, quam rectitudo ejus. Ad hoc namque nobis datum est posse cogitare esse, vel non esse aliquid : nt cogitemus esse, quod est, et non esse, quod non est. Quapropter qui putat esse, quod est, putat quod debet, atque ideo recta est engitatio. Sí ergo vera et recta est cogitatio, non ob aliud, quam quia putamus esse quod est; aut non esse, quod non est: non est aliud ejus veritas, quam rectitudo.

#### CAPUT IV.

#### De veritate voluntatis.

Mag. Recte consideras. Sed et in voluntate dicit ipsa Veritas veritatem esse, cum dicit diabolum non stetisse in veritate (Joan. viii, 44). Non enim erat in veritate, neque deseruit veritatem, nisi in voluntate 3363. Disc. Ita credo. Si enim semper voluisset,

cando, veritatem deseruit. Mac. Dic ergo quid ibi intelligas veritatem 3364? Disc. Non nisi rectitudinem. Nam si quandiu voluit quod debuit, ad quod se licet voluntatem acceperat, in rectitudine et veritate fuit : et cum voluit quod non debuit, rectitudinem et veritate n deseruit : non aliud potest ibi intelligi veritas, quam rectitudo; quoniam sive veritas, sive rectitudo, non afind in ejus voluntate fuit, quam velle quod debuit.

#### CAPUT V.

De actionis naturalis et non naturalis veritate.

- Mag. Bene intelligis. Verum in actione quoque nihilominus veritas credenda est, sicut Dominus dixit. recte utitur, incapimus quarere : quoniam secun- B Quia qui male agit, odit lucem ; et : Qui facit veritatem, venit ad lucem (Joan. 111, 20, 21). Disc. Video quod dicis. Mag. Considera igitur quid ibi sit veritas, si potes. Disc. Nisi fallor, eadem ratione qua supra veritatem in aliis cognovimus, in actione quoque contemplanda est. Mag. Ita est. Nam si male agere, et veritatem facere opposita sunt, sient ostendit Dominus cum dicit: Qui male agit odit lucem; et: Qui facit veritatem, venit ad lucem; idem est, veritatem facere, quod est, III bene facere. Bene namque facere 3365, ad male facere contrarium est. Quapropter si veritatem facere, et benc facere idem sunt in oppositione, non sunt diversa in significatione : sed sententia est o:nnium quia qui facit quod debet, bene facit, et rectitudinem facit. Unde sequitur quod rectitudinem faecre 3366, est facere veritatem. Constat namque facere veritatem, esse bene facere; et bene facere, esse rectitudinem facere. Quare nihil apertius quam veritatem actionis, esse rectitudinem. Disc. In nullo video titubare considerationem 3367 tuam. Mag. Inspice an omnis actio, quæ facit quod debet, veritatem facere convenienter dicatur. Est quippe actiorationalis, ut dare elecmosynam; et est irrationalis actio, ut actio ignis, qui 3368 calefacit. Vide ergò au convenienter dieamus ignem facere veritatem? Disc.-Si ignis ab eo, a quo habet esse, accepit calcfacere, cum calefacit, facit quod debet. Igitur non videoquæ inconvenientia sit ignem facere veritatem et rectitudinem, cum facit quod debet. Mac. Mihi quoque aliter non videtur. Unde animadverti potest rectitudinem scu veritatem actionis, aliam esse necessariam, aliam non necessariam. Ex necessitate namque ignis facit veritatem et rectitudinem, cum calefacit; et non ex necessitate facit homo rectitudinem et veritatem, cum bene facit : facere autem non solum pro eo quod proprie dicitur facere, sed pro omni verbo Dominus voluit intelligere, cum

#### VARIÆ LECTIONES.

positione 3363 Nisi voluntate mss. nisi in voluntate 3364 Quid tu intelligas per veritatem mss. quid ihi intelligas veritatem 3365 Bene namque facere ad male ms. Bec. 6 bene namque facere et male 3666 Rectitudinem facere. D. In mss. rectitudinem. 2367 D. In æstimationem mss. considerationem 3368 Actio ignis qui mss. actio; ut actio ignis, qui ms. Bec. ut actio ignis, quæ

dixit quoniam 3369 qui facit veritatem renit ad lucem A fallit, non illi mentitur exterior. Quod aliquando (Joan, 111, 21). Non enim separat illum ab hac veritate sive luce 3870; qui patitur persecutionem propter justitiam; aut qui est, quando, et ubi dehet esse; aut qui stat, vel sedet, quando debet, et similia. Nullus namque dicit tales non bene facere. Et cum dicit Apostolus quia recipiet unusquisque prout gessit (11 Cor. v, 10), intelligendum ibi est quidquid solemus dicere bene facere 3371, vel male facere. Disc. Usus quoque communis locutionis hoc habet, ut et pati, et multa alia dicat facere, quæ non sunt facere. Quare rectam quoque voluntatem, de cujus veritate, ante veritatem actionis, supra contemplati surus, inter rectas actiones, nisi fallor, computare possumus. Mag. Non falleris. Nam qui vult quod deritatem faciunt excluditur. Sed quoniam de veritate investigando, illam loquimur, et Daminus de illa veritate que in voluntate est, specialiter videtur dicere, cum dieit de diabolo quia in veritate non stetit (Joan. vur, 44): ideo separatim quid in voluntate veritas esset, considerare volui. Disc. Placet milii ita factum esse. Mag. Cum ergo constet actionis veritatem aliam naturalem esse, aliam non naturalem, sub naturali ponenda est illa veritas orationis, quam supra vidimus (cap. 2) ab illa non posse separari. Sicut enim ignis, cum calefacit, veritatem facit, quia ab eo accepit a quo habet esse : ita et have oratio, scilicet, dies est, veritatem facit, cum significat diem esse, sive dies sit, sive dies non sit, quoniam hoc naturaliter accepit facere. Disc. Nunc primum video in falsa oratione veritatem.

# CAPUT VI.

De sensuum veritute 3372, et quod falsitas, quæ putatur esse in sensu, sit in opinione.

Mag. Putasne nos præter summam veritatem, omnes sedes invenisse veritatis? Disc. Reminiscor nunc enjusdam veritatis, quam in his, de quibus tractasti, non invenio. Mag. Quæ est illa? Disc. Est quidem in sensibus corporis veritas, sed non semper: nam fallunt nos aliquando. Nam cum video aliquando per medium vitrum aliquid, fallit me visus : quia aliquando renuntiat mihi corpus, quod video ultra vitrum, ejusdem esse coloris cujus est et vitrum, cum alterius sit coloris: aliquando vero facit me putare vitrum habere colorem rei, quam uitra video, cum non habcat. Multa sunt alia, in quibus visus, et alii sensus fallunt. Mac. Non mihi videtur hæc veritas, vel falsitas in sensibus esse, sed in opinione. Ipse namque sensus interior se

facile cognoscitur, aliquando difficile. Cum enim puer timet sculptum draconem aperto ore, facile cognoscitur quia hoc non facit visus, qui nihil aliud puero renuntiat, quam senibus, sed puerilis sensus interior, qui nondum bene scit discernere inter rem et rei similitudinem. Tale est cum 3373 videntes hominem alieni similem, putamus illum essa cui similis; aut cum audiens quis non hominis vocem, putat esse vocem hominis. Nam et hoc facit sensus interior. Quod autem dicis de vitro, ideo est, quia cum visus transit per corpus aliquod aerei coloris, non aliter impéditur assumere similitudinem coloris, quem ultra videt 3374, quam cum transit per aera: nisi inquantum illud corpus, quod transit, spissius, bet, recte et bene facere dicitur, nec ab his qui ve- B aut obscurius est aere : ut, cum transit per vitrum sui coloris, id est cui nullus alius admistus est color; aut per purissimam aquam, aut per erystallum, aut per aliquid similem habens colorem. Cum vero transit idem visus per alium colorem, ut per vitrum non sui coloris, sed cui alius color est additus, ipsum colorem qui prius occurrit accipit. Quapropter, quoniam post unum acceptum colorem, secundum quod illo affectus est, alium quicunque occurrat, aut nullatenus, aut minus integre suscipit 3373 : ideo illum quem prius cepit, aut solum, aut eum co qui post occurrit, renuntiat. Si enim visus, quantum capax est coloris, tantum afficitur priore colore, non potest alium sentire simul colorem : si autem minus quam colorem sentire possit, priori afficitur, potest altum sentire : ut, si transit per aliquod corpus ve-Int per vitrum, quod ita perfecte sit rubicundum, ut onmino ipse visus afficiatur ejus rubore, nequit diverso simul affici colore : si autem non tam perfectum invenit ruborem qui prior occurrit, quantum coloris capax est, quasi nondum plenus, adhue alium valet assumere colorem, inquantum cjus capacitas priori colore non est satiata. Qui ergo hoc nescit, putat visum renuntiare quia 3376 omnia quæ post prius assumptum colorem sentit, aut omnino, aut aliquatenus ejusdem sint coloris. Unde contingit ut sensus interior culpam suam imputet sensui exteriori. Similiter cum fustis integer, cujus pars est intra aquam, et pars extra, putatur fractus : aut cum putamus quod visus noster vultus nostros inveniat in speculo, et com multa alia nobis aliter videntur visus et alii sensus nuntiare quam sint, non culpa sensuum est, qui renuntiant quod possunt, quoniam ita posse acceperunt; sed judicio anima: imputandum est, quod non bene discernit quid pos-

#### VARIÆ LECTIONES.

2369 Proprie dicitur facere, facere veritatem intelligitur, non tantum in facto, sed etiam in verho et in sufferentia, sed pro omni verbo et Dominus voluit intelligere, cum dixit: quoniam mss. proprie dicitur facere, sed pro omni verbo Dominus voluit intelligere cum dixit: quoniam son Veritate sine luce mss. S. Mich. Bec. 6 veritate sive luce 3371 Dicere vel benefacere mss. Vict. S. Mich. Bec. 6 dicere benefacere 3372 In mss. De sensuum veritate 3373 Tale est enim cum mss. tale est cum 3374 Similem coloris qui ultra videtar mes similiaritation coloris qui ultra videtar mes similiaritation coloris. coloris qui ultra videtur mss. similitudinem coloris quem ultra videt ms. Bec. 6 similitudinem coloris, qui ultra videt 3378 Integre accipit mss. integre suscipit 3376 Renunciare hoc, scilicut, quia mss. renunctare quia

niam laboriosum magis est quam fructuosum ad hoe quod intendimus, in hoe modo tempus insumendum 3378 non arbitror. Hoe tantum sufficiat dicere: quia sensus quidquid renuntiare videantur, sive ex sui natura hoe faciant, sive ex aliqua alia causa, faciunt quod debent; et ideo 3379 rectitudinem et veritatem faciunt : et continetur hæc veritas sub illa veritate, quæ est in actione. Disc. Satisfecisti mihi tua responsione, et nolo te amplius morari in hac de sensibus quæstione.

#### CAPUT VII.

De veritate essentia rerum 3380.

Mag. Jam considera an præter summam veritatem, in aliqua re veritas sit intelligenda, exceptis his quæ MAG. An putas aliquid esse aliquando, aut alicubi, quod 112 non sit in summa veritate, et quod inde non acceperit quod est, inquantum est : aut quod possit aliud esse, quani quod ibi est? Disc. Non est putandum. Mag. Quidquid igitur est vere est, inquantum hoc est quod ibi est. Disc. Absolute concludere potes quia omne quod est vere est, quoniam non est aliud quam quod ibi est. Mag. Est igitur veritas in omnium quæ sunt essentia, quia hoc sunt quod in summa veritate sunt. Disc. Video ita ibi esse veritatem, ut nulla ibi possit esse 3881 falsitas, quoniam quod falso est non est. Mag. Bene dicis. Sed die an aliquid aliud debeat esse, quam quod est in summa veritate? Disc. Non. Mag. Si ergo omnia 3382 hoc sunt quod ibi sunt sine dubio hoe sunt 3383 quod de- C bent. Disc. Vere hoc sunt 3384 quod debent. MAG. Quidquid vero est quod debet esse, recte est 3385. Disc. Aliter esse non potest. Mag. Igitur omne quod est recte est. Disc. Nihil consequentius 3386 Mag. Si ergo veritas et rectitudo ideireo sunt in rerum essentia, quia hoc sunt quod sunt in summa veritate, certum est veritatem rerum esse rectitudinem.

#### CAPUT VIII.

De diversis intellectibus, dehere, etnon debere; posse, et non posse.

Disc. Nihil planius, quantum ad consequentiam argumentationis. Sed secundum rei 3387 veritatem, quomodo possumus dicere quia quidquid est 3388 debet esse, cum sint multa opera mala quæ certum est esse non debere 3389? Mag. Quid mirum, si eadem res debet esse et non esse? Disc. Quomodo potest hoc esse? Mag. Seio te non dubitare quia nihil omnino est, nisi Deo aut faciente, aut permittente.

sint illi, aut quid debeant 3377. Quod ostendere quo- A Disc. Nihil mihi certius. Mac. An audebis dicere quia Dens aliquid faciat aut permittat non sapienter. aut non bene? Disc. Imo assere quia nihil nisi bene et sapienter. Mag. An judicabis non debere esse quod tanta bonitas et tanta sapientia facit, aut permittit? Disc. Quis intelligens audeat hoe cogitare? MAG. Debet igitur esse pariter, et quod faciente, et quod permittente Deo fit. Disc. Patet quo I dieis. Mag. Die etiam: an putas esse debere make voluntatis affectum? Disc. Idem est ae si dieas an debeat esseopus malum: quod nullus sensatus concedet. Mag. Permittit tamen Deus aliquos male facere, quod male volunt. Disc. Utinam non tam sæpe permitteret. Mac. Idem igitur debet esse, et non esse : debet enim esse, quia bene et sapienter ab eo, quo sпрта conspecta sunt. Disc. Quid il'ud esse potest? В non permittente ficri non posset, permittitur; et non debet esse, quantum ad illum, cujus iniqua voluntate concipitur. Hoe igitur modo Dominus Jesus, quia solus 2390 innocens erat, non debuit mortem pati, nee ullus cam illi debnit inferre; et tamen eam debuit pati, quia ipse sapienter, et benigne, et utiliter voluit cam sufferre 3391. Multis enim modis eadem res suscipit diversis considerationibus contraria: quod in actione sæpe contingit, ut in percussione. Percussio namque et agentis est et patientis: unde et actio dici, et passio potest, quamvis, secundum ipsum nomen, actio vel percussio, et quæ similiter dicta a passivis in activa significatione dicuntur magis videantur esse patienter quam agentis. Quippe secundum id quod agit, magis proprie videntur dici 3392 agentia vel percutientia; et secundum id quod patitur, actio vel percussio. Nam agentia et percutientia, ab agente et percutiente dicuntur (sicut providentia a providente, et continentia a continente) quæ scilicet agens et percutiens, providens et continens, activa sunt; actio vero et percassio, ab acto et percusso, quie passiva sunt, derivantur. Sed quoniam (ut in uno dicam quod in cæteris intelligas) sieut percutiens non est sine percussione, nec percussus absque percutiente, ita perentientia et percussio sine invicem esse nequeunt; imo una et cadem res est diversis nominibus secundum diversas partes significata : ideireo percussio, et percutientis, et percussi esse dicitur. Quapropter secundum quod agens vel patiens eidem subjacent judicio, vel contrariis, ipsa quoque actio ex utraque parte similiter judicabitur, aut contrarie. Cum ergo et qui percutit recte percutit, et qui percutitur recte percutitur: ut, cum peccans, ab eo ad quem

#### VARIÆ LECTIONES.

Qui possent illi, aut qui debeant mss. quid possint illi, aut quid debeant ms. Bec. 6 quod illi possint quod deliberant 3378 Consumendum mss. Vict. Bec. 6 Cister. insumendum 3379 Alia causa hoe faciant, quod debent, et ideo ms. Vict. alia causa, faciunt quod debent. Et ideo ms. Bec. 6 alia causa, hoe faciunt, quia debent: et ideo 3380 Mss. de veritate essentire rerum 3381 Nulla possit esse mss. nulla ibi possit esse 3382 In mss. Bec. 6 continuatur caput præcedens. Omnia hic sunt mss. omnia hoe sunt 3283 Sine dubio hic sunt mss. sine dubio hoe sunt 3384 Vere hie sunt mss. vere hoe sunt 3385 Recte est ms. Bec. 6. vere est 3386 Nihil consequentius, mss. omitt. 3387 Sed secundum rei etc., in ms. Bec. 6 et Cister. h'e incipit caput 8 3388 Quicquid est, quod debet esse mss. quicquid est, debet esse 3389 Non esse debero mss. Vict. Bec. 6 esse non debere 3390 Modo, quia Dominus Jesus solus mss. Vict. Bec. modo Dominus Jesus, quia solus 3391 In mss. Bec. Gem. Vict. continuatur caput præcedens 3592 Videntur dici mss. Viet. videtur dici videtur dici

pertinet corrigitur, ex utraque parte recta est, quia A significationis, a qua ideo incepi, ut te a notioribus ex utraque parte debet esse percussio. E contrario, quando ab iniquo justus percutitur, quia nec iste percuti, nec ille percutere debet, ex utraque parte non recta est, quia ex nentra parte debet esse, percussio. Cum vero peccaus ab eo ad quem non pertinet percutitur, quoniam et iste debet percuti, et ille non debet percutere, debet et non debet esse percussio : et ideo recta, et non recta negari non potest. Quod si ad superuæ sapientiæ bonitatisque consideres judicium, sive ex altera tantum, sive ex utraque parte, agentis scilicet et patientis, non debeat esse percussio : quis audebit negare debere esse, quod tanta bonitate et sapientia permittur? Disc. Neget qui audet, ego vero non audeo. Mac. Quid etiam, si secundum naturam rerum consideres, ut cum clavi ferrei impressi sunt in corpus Domini: an dices fragilem carnem non debuisse penetrari, aut acuto ferro penetratam non debuisse dolere? Disc. Contra naturam dicerem. Mag. Potest igitur contingere ut debeat esse secundum naturam actio, vel passio, quæ secundum agentem vel patientem esse non dehet, quoniam nec ille agere, nec iste debet pati. Disc. Nihil horum negare possum. Mag. Vides igitur sæpissime posse contingere nt eadem actio debeat esse et non debeat esse, diversis considerationibus. Disc. Ita aperte hoc ostendis, ut non possim non videre. Mag. Verum inter hæc 3383 te scire volo quia debere et non debere, aliquando dicitur improprie 3394; ut, cum dico quia C debeo amari a te. Si enim vere debeo, debitor 3398 sum reddere quod debeo; et in culpa sum, si non amor a te. Disc. Ita sequitur. Mag. Sed cum debeo amari a te, non est a me exigendum, sed a te. Disc. Fateri me ita esse oportet 3396. Mag. Cum ergo dico quia 3391 debeo amari a te, non ita dicitur, quasi ego aliquid debeam 3398, sed quia tu debes amare me. Similiter cum dico quia non debeo amari a te, non alind intelligitur, quam quia tu non debes amare me. Qui modus loquendi est etiam in potentia et in impotentia, ut eum dicitur : Hector potuit vinci ab Achille, et Achilles non potuit vinci ab llectore. Non enim fuit potentia in illo qui potuit vinci, sed in illo qui vincere potuit : nec impotentia in illo qui vinci non potuit, sed in illo qui vin- D cere non potnit. Disc. Placet milii quod dicis: quippe utile puto hoc cognoscere.

. CAPUT IX [al., X] 3399.

Quoil omnis actio significet aut cerum ant falsum. Mag. Recte putas : sed redeamus ad veritatem ad ignotiora perducerem. Omnes enim de veritate significationis loquuntur: veritatem vero, quæ est in rerum essentia, pauci considerant. Disc. Profnit mihi quia hoc ordine me duxisti. Mag. Videamus ergo quam lata sit veritas significationis. Namque non solum in his quæ signa solemus dicere, sed et in aliis omnibus quæ diximus est significatio vera vel falsa. Quoniam namque non est ab aliquo faciendum, nisi quod quis debet facere; eo ipso quod aliquis aliquid facit, dicit et significat hoc se debere facere : quod si 113 debet facere quod facit, verum dicit, si autem non debet, mentitur. Disc. Quamvis videar mihi intelligere, tamen quia inauditum 3400 hactenus fuit, apertius ostende quod dicis. MAG. Si esses in loco ubi seires esse salubres herbas et mortiferas, sed nescires eas discernere et esset ibi aliquis, de quo non dubitares quin illas 3401 discernere sciret, tibique interroganti quæ salubres essent et quæ mortiferæ, alias verbo salubres 3402 diceret esse, et alias comederet; cui magis crederes, verbo an actioni ejus? Disc. Non tantum crederem verbo quantum operi. Mag. Plus ergo tibi diceret quæ salubres essent opere quam verbo. Disc. Ita est. Mac. Sie itaque, si neseires non esse mentiendum, et mentiretur aliquis coram te, etiamsi diceret tibi ipse se non debere mentiri, plus ipse tibi diceret opere se mentiri debere, quam verbo non debere. Similiter dum cogitat aliquis, aut vult 3103 aliquid, si nescires an deberet id velle, sive cogitare, si voluntatem ejus et cogitationem videres, significaret tibi ipso opere quia hoc deberet cogitare 3404 et velle. Quod si ita deberet, verum diceret; sin autem, mentiretur. In rerum quoque existentia est similiter vera vel falsa significatio; quoniam eo ipso quia est, dicit se debere esse. Disc. Video nune aperte quod hactenus non animadverti.

CAPUT X [al., XI] 3508. De summa veritate.

Mag. Progrediamur ad ca quæ restant. Disc. Præcede, et sequar. Mag. Summam autem veritatem non negabis esse rectitudinem? Disc. Imo nihil aliud illam possum fateri. Mag. Considera quia cum omnes supradictæ 3406 rectitudines ideo sint rectitudines, quia illa in quibus sunt, aut sunt aut faciunt quod dehent; summa veritas non ideo est rectitudo, quia debet aliquid. Omnia enim illi debent : ipsa 3407

vero nulli quidquam debet, nec ulla ratione est quod est, nisi quia est. Disc. Intelligo. Mag. Vides etiam

VARIÆ LECTIONES.

Deberet cogitare mss. Vict. debet cogitare

3103 Alias vero salubres mss. alia verbo salubres

3103 Aliquid, aut vult mss. aliquis, aut vult

3104 Deberet cogitare mss. Vict. debet cogitare

3105 Quia omnes supradictæ mss. quia cum omnes supradictæ

3107 Debent aliquid, ipsa mss. debent : ipsa

quomodo ista 3408 rectitudo causa sit omnium alia- A Nonne rectitudo illa corporum ratione iatelligitur, rum veritatum et rectitudinum, et nihil sit cansa illius? Disc. Video et animadverto in aliis quasdam esse tantum effecta; quasdam vero esse cansas, et effecta: ut, cum veritas, quæ est in rerum existen. tia, sit effectum summæ veritatis, ipsa quoque causa est veritatis quae cogitationis est, et ejus quæ est in propositione: et istæ duæ veritates nullius sunt causa veritatis. Mag. Bene consideras: unde jam intelligere potes quomodo summam veritatem in meo Monologio (cap. 48) probavi non habere principium vel finem, per veritatem orationis. Cum enim dixi, quando non fuit verum quia futurum erat aliquid, non ita d'xi ac si absque principio ista oratio fuisset, quæ assereret futurum aliquid esse, aut ista veritas esset Deus : sed quoniam 3409 1.00 B potest intelligi quando, si oratio 3410 ista esset, veritas illi deesset, ut per hoc quia non intelligitur quando ista veritas esse non potuerit, si esset oratio in qua esse posset, intelligatur illa veritas sine principio fuisse, quæ prima causa est hujus veritatis. Quippe veritas orationis non semper posset esse, si ejus eausa non semper esset. Etenim non est vera oratio, quæ dicit futurum esse aliquid 3411, nisi reipsa sit aliquid futurum; neque aliquid est futurum, si non sit in summa veritate. Similiter de illa intelligendum est oratione 3112, quæ dicit quia præteritum est aliquid. Nam si nullo intellectu veriras orationi huie, si facta fuerit, deesse poterit, necesse est ut ejus veritatis, quæ summa causa est istius, nullus finis intelligi possit. Ideirco namque vere dicitur præteritum 3413 esse aliquid, quia ita est in re: et ideo est aliquid præteritum, quia sic est in veritate summa. Quapropter si nunquam potuit non esse verum, futurum esse aliquid, et nunquam poterit non esse verum, præteritum aliquid esse, impossibile est principium summe veritatis fuisse, aut finem futurum esse. Disc. Nihil tule rationi objici posse video.

# CAPUT XI [al., XII]. De veritatis diffinitione.

Mag. Redeamus 3314 ad indagationem veritatis quam incepimus. Disc. Totum hoc pertinet ad indagandam veritatem; verumtamen redi ad quod vis. rectitudo alia, præter has quas contemplati sumus. Disc. Non alia præter has, nisi illa quæ est in rebus corporeis, quæ multum est aliena ab istis, ut rectitudo virgæ. Mag. In quo tibi illa videtur differre ab istis. Disc. Quia illa visu corporco cognosci potest; istas rationis capit contemplatio. Mac.

præter subjectum, et cognoscitur? Aut si alienjus corporis absentis linea dubitetur an recta sit, et monstrari potest quia in unllam partem flectitur, nonne ratione colligitur quia rectam cam necesse est esse? Disc. Etiam. Sed cadem que sie ratione intelligitur, visu sentitur, in subjecto; illæ vero nonnisi sola mente percipi possunt. Mag. Possumus igitur, nisi fallor, diffinire quia veritas est rectitudo sola mente perceptibilis. Disc. Nullo modo hoc dicentem falli video. Nempe nec plus, nec minus continet ista diffinitio veritatis quam expediat, quoniam nomen rectitudinis dividit cam ab omni re, quæ rectitudo non vocatur. Quod vero sola mente percipi dicitur, separat cam a rectitudine visibili.

# CAPUT XII [al., XIII] 3518 De justitiæ dissinitione.

Sed quoniam docuisti me omnem veritatem esse rectitudinem, et rectitudo idem videtur mihi esse quod justitia, justitiam quoque doce me, quid esse intelligam. Videtur namque quia omne quod rectum est esse, justum ctiam est esse : et conversim, quia quod justum est esse, rectum est esse. Justum enim et rectum videtur, ignem calidum esse; et unumquemque hominem, diligentem se diligere. Nam si quidquid debet esse, recte et juste est; nec aliud recte 3416 et juste est, nisi quod debet esse : sieut puto, non potest aliud esse justitia quam rectitudo. In summa namque et simplici natura, quamvis non ideo sit recta et justa, quia debeat aliquid, dubium tamen non est, idem esse rectitudinem et justitiam. Mac. Habes igitur diffinitionem justitiæ, si justitia non est aliud quam rectitudo. Et quoniam de rectitudine sola mente perceptibili loquimur, invicem sese difficient veritas, et rectitudo, et justitia : ut qui unam earum noverit, et alias nescierit, per notam ad ignotarum scientiam pertingere possit; imo qui noverit unam, alias nescire non possit. Disc. Quid ergo? An dicemus lapidem justum, cum a superioribus inferiora petit; quia hoc facit, quod debet, quemadmodum dicimus hominem justum, qui quod debet faeit 3117? Mac. Non solemus hujusmodi justitia 3418 justum dicere. Disc. Cur ergo magis homo quam lapis 3419 justus est, si uterque juste Mag. Die ergo mihi an tibi videatur esse aliqua p facit? Mag. Tu ipse an non putas facere hominis, a facere lapidis aliquo modo differre? Disc. Scio quia homo sponte, lapis naturaliter et non sponte facit. Mag. Ideirco lapis non dicitur justus, quia non est justus qui facit quod debet, si non vult quod facit. Disc. Dicemus ergo justum esse equium, cum vult pascere, quia volens facit quod debet? MAG.

#### VARIÆ LECTIONES.

Quando oratio mss. quando si oratio 3411 Futurum esse aliud mss. futurum esse aliquid 3412 Est veritate orationis mss. est oratione 3413 Vere præteritum dicitur mss. Vict. vere dicitur præteritum 2413. Redeamus etc., In mss. continuatur caput præcedens 3415 Est in mss. caput 12. In mss. de Justitiæ definitione 3416 Nec aliquid recte mss. nec aliu recte 3417 Qui quod debet facit mss. S. Mich. Bec. 6, Cister. Cum facit quod debet 3418 Hujusmodi a justitia mss. hujusmodi justitia ms. S. Mich. hujusmodi iustitiam 3419 Homo quam lapis mss. S. Mich. Bec. 6 Cister. homo justus, quam lapis

quod debet; sed dixi non esse justum, qui non facit volens quod debet. Dr.c. Die ergo quis sit justus 3120? Mag. Quæris, ut video, diffinitionem justitiæ, cui lans debetur; sient contrario ejus, scilicet injustitiæ debetur vituperatio. Disc. Illam quæro. Mac. Constat quia illa justitia non est in ulla natura, quæ rectitudinem non agnoscit. Quidquid enim non vult rectitudinem, etiamsi eam tenet, non meretur laudem, quia tenet rectitudinem; velle autem illam non valet, qui nescit eam. Disc. vermu est. Mac. Rectitudo igitur, quæ tenenti se laudem acquirit, non est nisi in rationali natura, quæ sola rectitudinem, de qua lequimur, percipit. Disc. Ita sequitur MAG. ergo quoniam omnis justitia est rectitudo, nullatenus est justitia, quæ servantem se facit lau- B dabilem, nisi in rationalibus. Disc. Non potest aliter esse. Mag. Ubi igitur tibi videtur ista justitia in homine, quia rationalis est? Disc. Non est nisi ant in voluntate, aut in scientia, aut in opere. Mag. Quid, si quis recte intelligit, aut recte operatur, non autem recte velit; laudabit eum quisquam de justitia? Disc. Non. Mag. Ergo non est ista justitia scientiæ rectitudo, aut rectitudo actionis; sed rectitudo voluntatis. Disc. Aut hoc erit, aut nihil. Mag. Videtur tibi sufficienter esse diffinita justitia quam quierimus? Disc. Tu vide. Mag. Quieunque vult quod debet, putas eum recte velle et habere rectitudinem voluntatis? Disc. Si quis nesciens vult quod debet : nt cum vult ostium claudere contra illum qui, ipso nesciente, vult in domo alium occidere; sive iste habeat, sive non habeat aliquam voluntatis rectitudinem, non habet illam quam quærimus. Mag. Quid dicis de illo qui scit se debere velle quod vult? Disc. Potest contingere ut intelligens velit quod debet, et nolit se dehere. Nam eum latro cogitur ablatam reddere pecuniam, palam est quia non vult se debere; quoniam ideo 3421 cogitur velle reddere, quia debet : sed hie nullatenus laudandus est hae rectitudine. Mvs. Qui cibat esurientem pauperem propter inanem gloriam, vult se debere velle quod vult : ideireo namque laudatur, quia vult facere quod debet : quid itaque de isto judicas? Disc. Non est luijus rectitudo laudanda; et ideo non sufficit ad justitiam quam quærimus. Sed ostende jam quæ sufliciat 3422. D Mag. Omnis voluntas sicut vult aliquid, ita vult propter aliquid. Nam quemadmodum considerandum est quid velit, ita videndum est cur velit. Quippe non magis recta debet esse volendo quod debet, quam volendo propter quod debet. Quapropter ouinis voluntas habet quid, et cur : omnino namque nilal volumus nisi sit cur velimus. Disc. Omnes hoc

Non 114 dixi justum esse eum, qui facit volens A in nobis cognoscimus. Mag. Cur autem tibi videtur unicuique volendum quod vult, ut landabilem habeat voluntatem? Qaid enim volendum sit, palam est; quia qui non vult quod debet, justus non est. Disc. Nec minus apertum milii videtur quia sicut volendum est unicuique quod debet; ita volendum est ideo, quia debet, ut justa sit ejus voluntas. Mag. Bene intelligis hæc duo necessaria esse voluntati ad justitiam : velle scilicet quod debet; ac ideo, quia debet. Sed die an sufficiant. Disc. Cur non? Mag. Cum aliquis vult quod debet, quia cogitur; et ideo cogitur, quia hoc velle debet : nonne hic quodammodo vult quod debet quoniam debet? Disc. Non possum negare; sed alio modo vult iste 3423, alio modo vult justus. Mag. Distingue istos modos. Disc. Justus namque, cum vult quod dehet, servat voluntatis rectitudinem non propter aliud, inquantum justus est, quam 3424 propter ipsam rectitudinem. Qui autem nonnisi coaetus, ant extranea mercede conductus, vult quod debet (si servare dicendus est rectitudinem) non eam servat propter ipsam, sed propter aliud. Mag. Voluntas ergo illa justa dicenda est 3428, quæ sui rectitudinem servat propter ipsam rectitudinem. Disc. Aut ista, aut nulla voluntas justa est. Mag. Justitia igitur est rectitudo voluntatis propter se servata. Disc. hæc est justitiæ diffinitio, quam quærebam. Mag. Vide tamen ne forte aliquid in ea debeat corrigi. Disc. Ego nihil in ea corrigendum. Mag. Nec ego. Nulla namque justitia est, quæ non est rectitudo; nec alia, quam rectitudo voluntatis, justitia dicitur per se. Dicitur enim rectitudo actionis, justitia; sed nonnisi cum justa voluntate fit actio. Rectitudo autem voluntatis, etiamsi impossibile sit fieri quod recte volumus, tamen nequaquam amittit nomen justitiæ. Quia autem servata dicitur: Forte dicet aliquis, si rectitudo voluntatis nonnisi cum servatur, dicenda est justitia; non mox ut habetur, est justitia : nec accipinus 3426 justitiam, cum illam accipinus; sed nos, servando, facimus cam justitiam esse. Nam prius accipimus illam et habemus, quam servemus : non enim ideo illam accipimus, nec ideirco illam primitus habemus, quia servamus; sed illam incipinus ideo servare, quia accipimus et habemus. Sed ad hoc respondere nos possumus quia simul accipimus illam et velle et habere : non enim illam habemus, nisi volendo; et, si eam volumus, hoc ipso eam 3427 habemus. Sicut autem illam simul habemus, et volumus; ita illa simul volumus et servamus: quoniam sicut eam non servamus, nisi cum illam volumus; sie non est quando eam velimus, et non servennus : sed quandiu cam volumus, servamus; et

#### VARIÆ LECTIONES.

Quid sit justus ms. Vict. 3 et S. Mich. quis sit justus 2521 Quoniam igitur mss. Bec. Gem. Vict. 3 et 9 et Cister. quoniam ideo 3522 Quæ sufficiant mss. Vict. Gem. Bec. Cister. quæ sufficiant mss. Vict. Gem. Bec. Cister. quæ sufficiant mss. Vict. Gem. Bec. Gem. 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio modo vult justus ms. Cister. omit. vult 3523 Alio ms. Cister. omit. Omi aliud inquantum justus est mss. Bec. 6, Cister Vict. S. Mich. aliud inquantum justus dicendus est justa est mss. ergo illa justa dicenda est ms. Bec. 6 ergo illa justa est stella justa est stel

tempore contingit nobis illam et velle et habere: nec diverso tempore in nobis sant et velle, et servare cam; ex necessitate simul accipinus et habere illam, et servare : et sicut quandiu servamus, habennus illam; ita quandiu habennus, servannus: nec ulla 3428 ex his generatur inconvenientia. Quippe sicut cjusdem rectitudinis acceptio natura prins est quam habere, aut velle illam : quoniam habere illam, aut velle, non est causa acceptionis, sed acceptio facit velle illam et habere : et tamen simul sunt tempore acceptio, et habere et velle : simul enim incipimus illam et accipere, et habere, et velle; et tamen simul sunt tempore, acceptio, et habere, et velle; et mox ut est accepta, est habita 3429 et volumus cam; ita habere, scu velle illam, quam- B vis natura prius sint, quam servare illam; simul 3430 tamen sunt tempore. Quare a quo simul accipimus et habere, et velle, et servare voluntatis rectitudinem, ab illo accipimus justitiam : et mox ut habemus et 3431 volumus eamdem rectitudinem voluntatis, justitia dicenda est. Quod vero addidimus, propter se, ita necessarium est ut nullo modo eadem rectitudo, nisi propter se servata, justitia sit. Disc. Nihil possum cogitare contra. Mag. Videtur tibi quod ista diffinitio possit aptari summæ justitiæ, secundum quod de re loqui possumus, de qua nihil, ant vix proprie aliquid potest dici? Disc. Licet nonnisi tibi aliud voluntas, aliud rectitudo: tamen sicut dicinius potestatem divinitatis, aut divinam potestatem, sive potentem divinitatem (cum in divinitate  $^{
m C}$ non sit aliud potestas quam divinitas); ita non inconvenienter dicimus ibi rectitudinem voluntatis, aut voluntariam rectitudinem, seu rectam voluntatem. Si vero illam rectitudinem dicimus propter se servari, de nulla alia rectitudine tam convenienter 3432 dici posse videtur. Sicut enim non aliud illam, sed ipsa se servat, nec per aliud sed per se, ita non propter aliud quam propter se 3433. Mag. Indubitanter itaque possumus dicere quia justitia est rectitudo voluntatis : quæ rectitudo propter se servatur. Et quoniam verbi, quod hic dico (servatur) non habemus participium passivum præsentis temporis, pro præsenti, possumus uti passivo præterito participio ejusdem verbi. Disc. Hunc usum habe- D mus notissimum, ut præteritis 115 participiis passivis utamur pro præsentibus, quæ latinitas non habet; sient non habet præterita participia a verbis activis et neutris; et pro præteritis, quæ non habet,

donec servamus, volumus. Quoniam ergo codem A utitur priesentibus : ut si dicatur 3535 de aliquo : Hic quod studens et legens didicit, nonnisi coactus docet, id est quod dum studuit et legit, didicit, nonnisi cum cogitur docet. Mag. Bene ergo diximus justitiam esse rectitudinem voluntatis servatam propter se, id est que servatur propter se. Et hinc est, quod justi dicuntur aliquando recti corde, id est recti voluntate; aliquando recti, sine adjectione cordis; quoniam nullos alius intelligitur rectus, nisi qui rectam habet voluntatem : ut est illud : Gloriamini omnes recti corde (Psal. xxx1, 11). Et illud: Videbunt recti, et lætabuntur (Psal. cvi, 42). Dis. Satisfecisti etiam pueris de 3135 diffinitione justitiæ: transcamus ad alia.

CAPUT XIII [at., XIV] 3436.

Quod una sit veritas in omnibus veris 3437.

Mac. Redeamus ad rectitudinem sen veritatem: quibus duobus nominibus (quoniam de rectitudine mente sola perceptibili loquimur una res s'gnificatur, quæ genus est justitiæ : et quæramus an sit una sola veritas in omnibus istis, in quibus veritatem dicimus esse : an ita sint veritates plures, sicut plura sunt, in quibus constat esse veritatem. Disc. Hoc multum nosse desidero. Mag. Constat quia in quacunque re sit veritas, non est alind quam rectitudo. Disc. Non hine dubito. Mag. Si ergo plures sunt veritates, secundum plures res, plures quoque sunt rectitudines. Disc. Hoc quoque non minus certum est. Mag. Si secundum diversitates rerum, necesse est esse diversas rectitudines, utique, secundum res ipsas, habent esse suum eædem rectitudines : et sicut res ipsæ, in quibus sunt, variantur, sic quoque rectitudines varias esse necesse est. Disc. In una re in qua rectitudinem esse dicimus, ostende quod in cæteris intelligam. Mag. Dicq quia si rectitudo significationis ideo est alia, quam voluntatis rectitudo, quia ista in voluntate, illa in significatione est ,habet suum esse rectitudo propter significationem, et secundum eam mutatur. Disc. Ita est. Cum enim significatur esse quod est, aut non esse quod non est, recta significatio est, et constat esse rectitudinem, sine qua significatio recta nequit essc. Si vero significetur esse quod non est, aut non esse quod est, aut si nihil omnino significatur, nulla erit rectitudo significationis, quæ nonnisi in significatione est. Quapropter per significationem habet esse, et per cam mutatur ejus rectitudo : quemadmodum color per corpus habet esse, et non esse. Existente namque corpore, colorem ejus necesse

### VARIÆ LECTIONES.

Et sie quandiu habemus, servamus : nec ulla mss. et sieut quandiu servamus, habemus illam; ita quandiu habemus, servamus; nec ulla 3429 Facit velle illam et habere, simul enim incipimus illam et accipere et habere et velle, et tamen simul sunt tempore acceptio, et habere et velle: et mox ut accepta, est habita mss. facit velle illam et habere; et tamen simul sunt tempore acceptio, et habere et velle : simul enim incipinus illam et accipere et habere et velle; est mox ut est accepta, est habita

3130 Servare illam, simul mss. Vict.

Bec. 6, Cister. servare, simul

3131 Et mox ut volumus et habemus mss. S. Mich Bec. 6 et mox ut habemus et volumus

3132 Tam convenienter mss. Vict. Bec. 6, Cister. sic convenienter

3133 Et ita non propter aliud, sed propter se mss. ita non propter aliud quam propter se

3134 Ut si dicatur mss. Vict. Cist. ut si dicam

3135 Etiani prius de mss. etiam pueris de 3136 Est in mss. caput 13

3137 Mss. Quod una sit veritas in omnibus veris ms. Bec. 6, Onod una sit veritas in omnibus veris ms. Bec. 6, Onod una sit veritas in omnibus veris ms. Bec. 6, Onod una sit veritas in omnibus veris ms. Bec. 6, Onod una sit veritas in omnibus veris ms. omnibus veris ms. Bec. 6. Quod una sit veritas in omnibus rebus

impossibile est. Mag. Non similiter se habent color ad corpus et rectitudo ad significationem 3538. Disc. Ostende dissimilitudinem. Mag. Si nullus aliquo significare velit signo quod significandum est, eritulla per signa significatio? Disc. Nulla. Mag. An ideo non erit rectum ut significe tur quod significari debet? Disc. Non ideirco minus erit rectum, aut minus hoc exiget rectitudo. Mag Ergo non existente significatione, non perit rectitudo, qua rectum est, et qua exigitur, ut quod significandum est, significetur. Disc. Si interiisset, non esset rectum hoc, nec ipsa hoc exigeret. Mag. Putasne, cum significatur quod significari debet, significationem tunc rectam esse propter hanc et secundum hanc ipsam rectitudinem? Disc. Imo non possum aliter cogitare. Si enim alia rectitudine B recta est 3439 significatio; percunte ista, nihil prohibet rectam esse significationem. Sed nulla est recta significatio, quæ significat quod non est rectum significari, aut quod non exigit rectitudo. Mag. Nulla igitur significatio est recta alia rectitudine, quant illa quæ permanet percunte significatione. Disc. Palam est. Mag. An itaque non vides quia non ideo est rectitudo in significatione, quia tune incipit esse, cum significatur esse quod est, vel non esse quod non est; sed quia significatio tune fit secundum rectitudinem, quæ semper est : nee ob hoc abest a significatione, quia perit, cum non sic ut debet, aut cum nulla sit significatio; sed quoniam tune significatio deficit a non deficiente rectitudine? Disc. Sic video, ut non possim non videre. Mag. Rectitudo ergo, qua significatio recta dicitur, non habet esse, aut aliquem 3350 motum, per significationem : quomodocunque moveatur ipsa significatio. Disc. Mihi nihil jam clarius. Mag. Potesne probare colorem similiter se habere ad corpus, quomodo rectitudo se habet ad significationem? Disc. Paratior nunc 34+1 sum probare quia valde dissimiliter. Mag. Puto quia jam tibi notum est quid de voluntate et ejus rectitudine, et de aliis quæ rectitudinem habere debent 3442, sentiendum sit 3443. Disc. Omniuo video hac ipsa ratione probari, quoquo modo ipsa sint, rectitudinem immutabilem 3444 permanere. Mag. Quid itaque consequi existimas de ipsis rectitudinibus.

est esse; et pereunte corpore, colorem ejus manere A Sunt aliæ ab invicem; aut est una et ea Jem omnium rectitudo. Disc. Supra concessi 3448 quia si ideo sunt plures rectitudines, quoniam plures sunt res in quibus considerantur, necesse est eas existere et variari secundum res ij sas : quod nequaquam fieri demonstratum est. Quapropter non ideo sunt plures rectitudines, quia plures sunt res, in quibus sunt. Mag. An habes aliquam aliam rationem, cur tibi plures esse videantur? præter ipsam rerum pluralitatem? Disc. Sicut istam inflam esse cognosco; ita nullam aliam inveniri posse considero. Mac. Una igitur et eadem est omnium rectitudo. Disc. Sic me fateri 3446 necesse est. Mac. Amplius: Si rectitudo non est in rebus illis, quæ dehent rectitudinem, nisi cum sunt secundum quod debent, et hoc solum est illis rectas esse, manifestum est earnm omniumunam solam esse rectitudinem. Disc. Non potest negari. Mag. Una igitur in omnibus illis est veritas. Disc. Et hoc negari impossibile est : sed tamen ostende mihi cur dicimus hujus vel illius rei veritatem, velut ad distinguendas veritatum differentias 3447, si nullam ab ipsis rebus assumunt diversitatem? Multi namque vix concedent nullam esse differentiam inter veritatem voluntatis, et cam quæ dicitur actionis, aut alienjus aliorum. Mag. Improprie hujus, vel illius rei esse dicitur; quoniam illa non in ipsis rebus, aut ex ipsis, aut per ipsas, in quibus esse dicitur, habet suum esse : sed cum res ipsæ secundum illam sunt, quæ semper præsto est his quæ sunt sieut debent, tune dieitur hujus vel illius rei veritas: ut veritas vocis, actionis, voluntatis 3448; quemadmodum dicitur tempus hujus, vel illius rei, cum unum et idem sit tempus omnium, quæ sunt in codem tempore simul. Et si non esset hæc vel illa res, non minus esset idem tempus : non enim dicitur ideo tempus hujus vel illius rei, quia tempus est in ipsis rebus; sed quia ipsæ sunt in tempore. Et sicut tempus per se consideratum non dicitur tempus alicojus, sed cum res, que in illo sunt, consideramus, dicimus tempus hujus vel illius rei; ita summa veritas per se subsistens nullius rei est : sed cum aliquid secundum illam est, tunc ejus dicitur veritas, vel reetitudo.3449.

#### VARIÆ LECTIONES.

3438 Se habet color ad corpus, ut rectitudo ad similitudinem significationum mss. se habent color ad corpus, et rectitudo ad significationem ms. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se habet color ad corpus, ut rectitudo ad significationem s. Cister. se et non esse aut aliquem s. Cister. se minimum s. Cister. se aut aliquem s. Cister. se debent mss. Vict. 3 et Cister. se citudinem est se concessionem se concessionem se citudinem se se concessionem se c S. Mich. et Cister. ut veritas voluntatis actionis ms. Bec. 6 et veritas voluntatis et actionis 3449 Mss. Vict. RR. 3 et Bec. 6 Explicit tractatus de Veritate, editus ab Anselmo archiepiscopo ms. Cister. Explicit tractatus de Veritate

# SANCTI ANSELMI

# LIBER

#### VOLUNTATE DE

voluntas instrumentum volendi, sicut visus instrumentum videndi; et dicitur voluntas affectio ejusdem instrumenti, sicut dilectio filii, quæ semper est in voluntate matris, scilicet in instrumento volendi, quod ea affectione semper promptum estad volendum salutem filii, sive cum hoc cogitat, sive cum hoc non cogitat. Dicitur etiam voluntas opus instrumenti, cum cogitando vult aliquid. Voluntas instrumentum naturale est animæ. Affectiones principales duæ sunt : affectio, scilicet volendi commodum quod velle potest aliquid antequam habeat, et affectio volendi justitiam. Affectio volendi commodum semper et inseparabiliter est in instrumento; affectio volendi justitiam nec semper inest, sicut in injusto homine; nec cum nibus in hac vita apparet; et aliquando est inseparabilis, sicut in electis angelis, et in sanctis; in sanctis, post hanc vitam; sed in angelis, semper (84). Ex his duabus affectionibus volumus quidquid volumus. Aut enim volumus commodum aut justitiam; et hæc, aut propter commodum, aut propter justitiam. Voluntas, quæ usus dicitur vel opus instrumenti, sicut visio opus vel usus visus instrumenti videndi, nonnisi in cogitante est, et est pariter cum ipso instrumento opus affectionis, sicut acuta visio opus est visus et acuminis visus. Hæc igitur voluntas aut est propter rem, quam velle dicitur, ut eum cogitando salutem, cam volumus; aut propter aliud, ut equitare volumus propter salutem. Est etiam alia divisio vult non esse (85); ut velle esse hominem, et velle non esse hominem. Recipit etiam divisionem, quam recipit facere. Sex enim modis dicimus facere esse, et totidem facere non esse. Dici etiam potest hæc voluntas, alia efficiens, alia approbans, alia permittens : efficientem dico, quæ efficit quod vult, et quie efficeret, si posset; approbantem vero, quæ approbat quod est, et quæ approbaret, si esset; permittentem vero, quæ permittit esse quod velle dicitur, si est, et quæ permitteret, si esset : efficiens quidem est etiam approbans et permittens; approbans autem est et permittens, permittens vero tantum nec efficiens, nec approbans recte dici potest. Secundum efficientem dictum est: Omnia quacunque

116(85) Voluntas æquivoce dicitur: dicitur enim A voluit Dominus fecit (Psal cx111, 3); secundum approbantem vero dicitur quia Deus vult omnem hominem salvum sieri. Approbat enim Deus, et placet illi de omnibus justis quia justi sunt, ut salvi fiant; et nihilominus placeret eis de injustis, si justi essent, ut salvi fierent. Tale est enim quod dictum est, ac si dicatur: Deus nullum facit injustum; sed unusquisque a se habet injustitiam ut damnetur : et ideo non potest dici displicere Deo, si justus sit et salvetur; nec potest dici Deum repugnare saluti alicujus, sed approbare si sit qui salvetur. Secundum permittentem vero voluntatem dicitur quia quem vult indurat, quoniam permittit indurari; quod enim præmissum est, cui vult miseretur, secundum efficientem voluntatem dictum est. Patet autem quia de inest, semper est inseparabilis, sicut in justis homi- B duabus affectionibus instrumenti volendi, illa omnino melior est et omnino præponenda, quæ est ad volendum justitiam: per hanc enim omnis justus justus est; nec, nisi per istam, aliquis beatus esse potest: et si illa quæ est volendi commodum propter justitiam, omnino non esset in anima, beata tamen esset anima sola dilectione justitiæ, nee ullatenus esset misera per absentiam alicujus alterius commodi, quia non indigeret ea re quam non vellet : illa vero affectio, quæ est volendi commodum, per quam etiam omnes justi volunt esse beati, si sola adsit; nomisi miserum facit; quia nus quam ad hoc quod appetit, sine justitia pertingit.

Potestas est aptitudo ad faciendum : pono autem hic, facere, pro omni verbo finito vel infinito, quod hojus voluntatis; quia aut vult esse aliquid, aut C frequens usus habet. Qui enim loquitur cum debet, vel sedet, vel stat; et qui vult, aut patitur quod debet; et qui est ubi, et quando debet, bene facit; qui autem non loquitur cum debet, nec sedet, nec stat; et qui nec vult, nec patitur quod debet; et qui non est ubi, aut quando debet, male facit : et qui non facit quod debet, male facit; et qui non facit quod non debet, bene facit. Liquet igitur, facere, poni pro omnino verbo finito vel infinito, etiam pro, non facere. Est igitur potestas aptitudo ad faciendum; et omnis aptitudo ad faciendum, potestas. In quo cavendum ne omnino pro eodem accipiatur aptitudo a:l faciendum, et aptitudo faciendi: omnis enim aptitudo ad faciendum, est et faciendi; sed non omnis faciendi, est etiam ad faciendum: aptitudo enim scri-

<sup>(83)</sup> Vide lib. de Conc. præsc. etc., q. 3. c. 11 et l. de Liber. arbitr. c. 3, 7.

<sup>(84)</sup> Lib. de Liber. arbitr., c. 14.

<sup>(85)</sup> De multiplici voluntatis divisione scripturum se promiseratl. de Concor. præsc. q. 3, c. 11, al., 21.

bendi, quæ est ad scribendum, est etiam antequam A aptitudo non est; et in eo quod ad faciendum describatur qua et dicitur potestas scribendi; aptitudo vero scribendi, quæ est in scribendo, secundum quam dicimus, apte scribit, non pracedit ipsam scriptionem; nec est potestas scriben: i, sed effectum potestatis scribendi : quia enim præcedit potestas apte scribendi, ideo apte scribitur; non quia apte sit scriptio, ideo potest fieri scriptio. Dietum est autem aptitudo ad faciendum, et non absolute ad aliquid; quia non est aptitudo ad aliquid et non ad faciendum, que non est potestas, or aptitudo vestis ad corpus : dicitur enim apta ad corpus; nee ideo tamen dicitur potens vestis. Bene igitur dictum est quia potestas est aptitudo ad faciendum; quia in eo quod aptitudo dicitur, separatur ab omni re quæ

terminatur, dividitur ab omni aptitudine, sive ab ea quæ non est ad aliquid, nt quæ est in scribendo; sive ab ea quæ est ad aliquid et non ad faciendum, ut ea quæ est in veste ad corpus, quæ et corpori melins dici potest : dicitur enim vestis apta corpori. Nihil igitur plus vel minus habet hæe diffinitio potestatis, quam debet. Est autem hæc diffinitio potestatis facta secundam usum, non secundum proprietatem potestatis : quidquid enim aliquomodo potest, hac diffinitione potestatis potest; ut lignum potest incidi, et homo potest incidere : nam et lignum ideo potest incidi, quia habet aptitudinem ad incidendum; et homo ideo potest incidere, quia habet aptitudinem ad incidendum.

## SANCTI ANSELMI

DIALOGUS

### (86)DE LIBERO ARBITRIO

### 117 CAPUT PRIMUM.

Quod potestas veccandi non pertineat ad libertatem urbitrii.

Disc. Quoniam liberum arbitrum videtur repuguare gratice, et prædestinationi, et præscientiæ Dei, insa libertas arbitrii quid sit nosse desidero, et utrum illam semper habeamus. Si enim libertas arbitrii est posse peccare et non peccare, sient a quibusdam solet dici, et hoc semper habemus 3451 quomodo aliquando gratia indigemus? Si autem hec non semper habemus, enr nobis imputatur peccatum, quando sine libero arbitrio peccamus? Mac. Libertatem arbitrii non puto esse potentiam peccandi et non peccandi. Quippe si hæc ejus esset 3482 definitio, nec Dens, nec angeli, qui 3153 peceare nequeunt, liberum haberent arbitrium : quod nefas est dicere. Disc. C Quid, si dicitur aliud esse liberum arbitrium Dei et angelorum bonorum, : liud nostrum? Mac. Quamvis

B differat liberum arbitrium hominum a libero arbitrio Dei et augelorum bonorum 3584 diffinitio tamen hujus libertatis in utrisque, secundum hoc nomen, eadem debet esse: licet enim animal differat ab animali sive substantialiter, sive accidentaliter, diffinitio tamen, secundum nomen animalis, omnibus animalibus est eadem. Quapropter talem oportet dare diffinitionem libertatis arbitrii, quæ nec plus nec minus illa contineat. Quoniam ergo liberum arbitrium divinum et bonorum angelorum peccare non potest, non pertinet ad diffinitionem libertatis arbitrii posse peccare. Denique nec libertas, nec pars lihertatis est potestas peccandi. Quod ut plane intelligas, intende ad ea quæ dicam. Disc. Ad line sum hic. Mag. Quæ tibi voluntas liberior videtur : illa, quæ sic vult et potest non peccare, ut nullatenus flecti valeat a non peccandi rectitudine, an illa quæ aliquo modo flecti potest ad peccandum? Disc. Cur

### VARIÆ LECTIONES,

<sup>8550</sup> Collation est hoc opasculum cum mss. Bec. Cem. Vict. tribus CC 9. EE 15, RR. 15, uno Thuano 90, uno ex monasterio S. Mich. in monte, uno Cister. et cum editione gothica. ms. Gem. C. 34. Incipit tractatus de libertate arbitrii: ms. Cister. Incipiunt Capitula in Tractatus de libertate arbitrii. Et post hæc: Expliciunt capitula. Deinde: Incipit Tractatus de Libertate Arbitrii editus ab Anselmo Archiepiscopo Cantuariensi. ms. S. Mich. Incipitula in Tractatum de libertate Lt post hac: Expliciunt Capitula. Beinde: Incipit Tractatus de Libertate Arbitrii. ms. Thu. 90. Incipitula Capitula Libri Anselmi Cantuariensis Episcopi, de Libertate Arbitrii. Post hac: Ilici incipit Tractatus de libertate Arbitrii editus alt Anselmo ms. Vict. CC. 9. Incipiunt Capitula libri ejusdem (Anselmi Cantuariensis Archiep.) de libero Arbitrio. Deiude: Liber magistri Anselmi de libero Arbitrio. ms. Bec. 3. Incipiunt Capitula in Tractatu de libero arbitrio, edito al Anselmo Cantuariensi archiepiscopo. Deinde: Explicinnt Capitula. Incipit Tractatus de libero arbitrio editus ab Anselmo <sup>3481</sup> Et noc semper habenus ms. Vict. 5. et hoc semper debenus <sup>3 52</sup> Si hoc ejus esset mss. et Edit. Goth. si hæc esset ejus <sup>3453</sup> Nec Angelus, qui ms. Vict. 8. Mich. Cister. et Bec. nec Angeli, qui <sup>3454</sup> Et Angelorum bonorum ms. Cister. et alind bonorum Angelorum.

NOTÆ.

(36) Vide supra Prologum in Dialogum de Veritate. PATHOL, CLVIII.

non sit liberior illa, quæ ad utrumque se habet, A rum 3486 arbitrium, et non ex necessitate, nostra et non video. Mag. An non vides quoniam qui sie habet guod decet, et quod expedit, ut hoc amittere non queat 3455; liberior est quam ille, qui sic habet hoc ipsum, ut possit perdere, et ad hoc quod dedecet, et non expedit, valeat adduci? Disc. Nulli dubium hoc esse puto. Mac. Hoc quoque non minus indubitabile dices quia peccare semper dedecens et noxium est? Disc. Nullus same mentis aliter sentit. Mag. Liberior igitur est voluntas quæ a rectitudine non peccandi declinare nequit, quam quæ illam potest descrere. Disc. Nihil milii rationabilius asseri posse videtur. Mag. An putas, quod additum minuit, et separatum auget libertatem, id aut libertatem esse, aut partem libertatis? Disc. Non hoc putare possum. Mag. Potestas ergo peccandi, quæ addita B voluntati minuit ejus libertatem, et, si dematur 3456, anget, nec libertas est, nec pars libertatis. Disc. Nihil consequentius.

### CAPUT II 5587.

Quod tamen angelus et homo 3488 peccaverunt per hanc potestatem, et per liberum arbitrium 3459 : et quamvis potuerint servire peccato, non tamen eis votnit dominari peccatum.

MAG. Non ergo pertinet 3450 ad libertatem arbitrii, quod sic est extraneum a libertate. Disc. Rationibus tuis nullatenus contradicere queo. Sed non parum me movet quia et angelica et nostra natura in principio habuit potestatem peccandi, quam si non habuisset, non peccasset: quare si per hanc potestatem, quæ sic aliena est a libero arbitrio, peccavit C utraque prædicta natura, quomodo dicemus eam peccasse per liberum arbitrium? At si per liberum 8461 arbitrium non peceavit, ex necessitate peccasse videtur. Nempe aut sponte, aut ex necessitate : nam si sponte peccavit 3162, quomodo non per 3463 liberum arbitrium? Quare, si non per liberum arbitrium, ntique ex necessitate peccasse videtur. Est et aliud, quod in hac peccandi potestate me movet. Qui enim peccare potest, servus potest esse peccati; quoniam qui facit peccatum, servus est peccati (Joan. VIII, 54). Qui autem potest servus esse peccati, huic potest dominari peccatum: quomodo ergo libera facta fuit 3464 illa natura; aut cujusmodi liberum arbitrium Et per potestatem peccandi, et sponte et per libe-

angelica natura primitus peccavit, et servire potnit peccato; et tamen non illi peccatum dominari poterat, unde illa non libera, aut ejus arbitrium non liberum diei possit. Disc. Opus habeo ut, quod dieis, aperias; quia clausum mihi est. Mag. Per liberum arbitrium peccavit apostata angelus, sive primus homo, quia per suum arbitrium peccavit, quod sic liberum erat, ut nulla alia re eogi posset ad peccandum; et ideo juste reprehenditur, quia, cum hanc haberetarbitrii sui libe tatem, non aliqua re cogente, non aliqua necessitate, sed sponte peccavit. Peccavit autem per arbitrium suum, quod erat liberum; sed non per hoc unde liberum erat, id est per potestatem, 118 quia poterat non peccare, et peccato non service; sed per potestatem 3467 quam habebat peccandi 8468, qua nec ad non peccandi libertatem juvabatur, nec ad peccan'i servitutem cogebatur. Quod autem consequi tihi videtur quia si potuit servus esse peccati, potuit ei dominari peccatum; et ideo nec illum, nec ejus arbitrium liberum fuisse: non ita est. Etenim qui suæ potestatis est ut non serviat, nec alienæ potestatis est ut serviat, quamvis potestate sua servire possit; quandin non illa quæ est serviendi, sed illa quæ est non serviendi 3169, utitur potestate, nulla res potest illi dominari, ut serviat. Nam etsi dives liber possit se facere servum pauperis: quandin hoc non facit, nec ille nomen amittit libertatis, nec pauper illi dicitur 3470 doniinari; aut sildicitur, improprie dicitur, quia hoc non in ejus, sed in alterius est potestate. Quamobrem nihil prohibet angelum et hominem ante peccatum lileros fuisse, aut liberum arbitrium habuisse.

### CAPUT III.

Quod postquam 3171 se fecerunt servos peccati, liberum habnerunt arbitrium 3472 : et quid sit liberum

Disc. Satisfecisti mihi, quia nihil certe hoc prohibet ante peccatum; sed postquam se fecerunt servos peccati, quomodo liberum arbitrium servare potuerunt? MAG. Licet peccato se subdidissent, libertatem tamen arbitrii naturalem in se interimere nequiverunt; sed facere potuerunt ut jam non sine alia gratia, quam erat illa quam prins habuerant, illud crat, cui peccatum dominari poterat 3465? MAG. D illa libertate uti non valcant. Disc. Credo: sed inte ligere desidero. Mac. Considerenius primum cu-

### VARIÆ LECTIONES.

3488 Amittere nequeat ms. Bec. non amittere queat 3488 Et si dividatur Edit. Venet. 1547. Colon. et Goth. Et si derivatur mss. et si dematur 3187 In mss. incipi ab his verbis M. Non ergo pertinet ad libertatem etc.

3488 Quod tantum homo et Angelus mss. Quod tamen Angelus homo 3489 Et liberum mss. et per liberum 3460 Non pertinet mss. non ergo pertinet 3461 Aut si per liberum mss. At si per liberum si sponte peccavit mss. nam si sponte 3463 Quomodo nisi per mss. Thu. Gem. Bec. quomodo non per 3464 Quomodo libera fuit mss. Quomodo ergo libera facta fuit 3465 Dominari poterat? ms. S. Mich. dominari potuit? 3466 Et sponte per liberum mss. et sponte et per liberum ms. Vict. 9. omit. et sponte 3467 ld est per potestatem qua poterat non peccare et peccato non servire; sed per potestatem quam habuit non peccandi ms. Gem. 54, id est per potestatem quam habebat non peccandi 3468 Quam habuit, peccandi mss. quam habebat, peccandi 3469 Quæ non est serviendi mss. Vict. Thn. Gem. quæ est non serviendi 3470 Illi proprie dicitur mss. Illi dicitur posse 3471 Quomodo postquam ms. Bec. quod postquam 3478 Arbitrium mss. arbitrium: et quid sit liberum arbitrium

jusmodi 3473 arbitrii lihertatem habebant 3474 ante A negligentiam servandi habitam. Quapropter restat peccatum quando certum est 3678 eos liberum 3676 arbitrium habuisse. Disc. Hoc exspecto. Mag. Ad quid tibi videntur illam habuisse libertatem arhitrii? An ad assequendum quod vellent; an ad volendum quod deberent, et quod illis velle expediret? Disc. Ad volendum quod deberent, et quod expediret velle. Mag. Ergo ad rectitudinem voluntatis habuerunt libertatem arbitrii: quandiu namque volucrunt quod debuerunt rectitudinem habuerunt voluntatis. Disc. Ita est. Mag. Dubium est adhuc, cum dicitur quia libertatem habuerunt ad rectitudinem 3577 voluntatis, si non addatur aliquid 3579. Quæro igitur quomodo habebant illam libertatem ad rectitudinem voluntatis: an ad capiendum eam sine datore, cum illam nondum haberent; an ad B accipiendum nondum habitam, si daretur ut haberent; an ad deserendum quamfacceperant, et per re resumendum desertam; an ad semper servandum acceptam? Disc. Ad capiendum rectitudinem sine datore non puto illos habuisse lihertatem; quoniam nihil habere potuerunt quod non acceperunt. Ad accipiendum vero a-datore, quam nondum habehant, ut eam haberent, non est dicendum eos habuisse libertatem; quia non est credendum eos factos sine recta voluntate, quamvis non negandum sit eos habuisse libertatem recipiendi eamdem rectitudinem, si cam desererent, et ab ipso primo datore illis redderetur : quod in hominibus sæpe videmus, qui de injustitia ad justitiam superna gratia reducuntur. Mag. Verum est quod dicis 3479 cos C posse recipere perditam rectitudinem, si reddatur: sed nos illam libertatem, quam habuerunt antequam peccarent, quærimus, eum sine dubio liberum habebant arbitrium 3480 non illam, qua nullus indigeret 3181, si nunquam veritatem deseruisset? Disc. Prosequar itaque, et respondebo ad ea quæ restant de his quæ interrogasti. Ad deserendum autem eamdem rectitudinem, eos libertatem habuisse non est verum; quia deserere voluntatis rectitudinem est peccare, et potestatem peccandi, nec libertatem, nec partem esse libertatis supra monstrasti (cap. 1). Ad resumendum vero per se desertam rectitudinem libertatem non acceperunt: cum ad hee rectitudo illa data 3482 sit, ut nunquam desereretur 3483. Ipsa D namque potestas resumendi desertam, generaret

libertatem arbitvii datam esse rationali naturæ 8484 ad servandam acceptam rectitudinem voluntatis. Mac. Bene ad interrogata respondisti. Sed adhue opus est ut consideremus propter quid illam rectitudinem servare deheat rationalis natura 3185 : An propter ipsam rectitudinem an propter aliud 8486? Disc. Si non illa libertas data esset illi naturæ, ut voluntatis rectitudinom propter ipsam servaret rectitudinem, non valeret ad justitiam; quoniam constat justitiam esse rectitudinem voluntatis propter se servatam: sed ad justitiam prodesse arbitrii libertatem eredimus. Quare indubitanter asserendum est rationalem naturam non cam accepisse, nisi ad servandam rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem. Mac. Ergo quoniam omnis 3587 libertas est potestas; illa libertas arbitrii est potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem. Disc. Non potest aliud esse. Mag. Jam itaque elarum est liberum arbitrium non esse aliud, quam arbitrium potens servare rectitudinem voluntatis prapter ipsam rectitudinem. Disc. Clarum utique 3488 est. Sed quandin ipsam rectitudinem habuit, servare potuit quod habuit 8489. Postquam autem illam desernit, quomodo potest servare quod non habet? Absente ergo rectitudine, quæ servari possit 3490, non est liberum arbitrium, quod cam servare valeat: non enim servare valet quod non habet. Mag. Etiamsi absit rectitudo voluntatis, non tamen ra ionalis natura minus habet quod suum est. Nullam namque potestatem hahemus, ut puto, quæ sola sufficiat, sibi ad actum : et tamen, cum ea desunt sine quibus ad actum minime perducuntur nostræ 3491 potestates, non minus eas, quantum in nobis est, habere dicimur. Sieut nullum instrumentum solum sibi sufficit ad operandum; tamen, cum desunt illa sine quibus 3492 instrumento uti nequimus, instrumentum nos cujuslibet operis habere sine falsitate fatemur. Quod ut in multis animadvertas, in uno tibi monstrabo. Nullus visum habens dicitur nullatenus posse videre montem. Disc. Qui montem videre non potest, profecto nullum habet visum. Mag. Habet ergo potestatem et instrumentum videndi montem, qui visum habet : et tamen si mons abest, et dicis ei, Vide montem, respondet tibi: Non possum, quia abest; si adesset, possem videre. Item: Si non adesset, et

### VARIÆ LECTIONES.

primum cujusmodi ms. Bec. 5 consideremus ergo primum cujusmodi mss. consideremus primum cujusmodi mss. consideremus primum cujusmodi mss. Libertatem habuerunt mss. libertatem habebant mss. Quia certum est mss. quando certum est mss. dibertatem habebant mss. Cister. cos ante liberum ms. That ad mss. Addatur aliud mss. addatur aliquid mss. Vict. 5. omit. ad mss. verum est quod dicis mss. Verum habebant arbitrium mss. Iberum habebant arbitrium mss. Vict. Rec. That are proper aliquid mss. rationalis creatura mss. rationalis natura omnis 3488 Clarum itaque mss. clarum utique 3589 Potuit quod dehuit mss. Vict. Bec. S. Mich. Thu. potuit quod habnit 3490 Quam servare possit mss. que servari possit 3491 Sufficiat sibi ad actum: et tamen com ea desint, sine quibus ad actum minime perducuntur nostræ ms. Bec. sibi sufficiat. Nam etsi ad actum minime perducuntur nostræ ms. Bec. sibi sufficiat. Nam etsi ad actum minime perducuntur nostræ ms. Bec. sibi sufficiat. Nam etsi ad actum minime perducuntur nostræ ms. Bec. sibi sufficiat. minime perducerentur nostrae mes, sufficiat sibi ad actum : et tamen cum ea desunt, sinc quibus ad actum minime perdueuntur nostræ 2492 Cum desunt illa, quibus mss. cum desunt illa, sine quibus ms. Bec. si desunt illa, sine quibus

quia 3493 non posset absente 3494 luce; sed si lux adesset, tunc posset 3498. Rursum : si visum habenti mons et lux præsens est, et aliquid visui obstet, ut si quis illi oenlos claudat, dicet se 3496 posse videre montem : sed si nihil visui ejus obsisteret, tune sine dubio montem videndi potestatem haberet. Disc. Totum hoe omnibus notum est. Mac. Vides ergo quia potestas videndi aliquod corpus, alia est in vidente; alia in re videnda; alia in medio, id est neque in vidente, neque in videndo 3497 : et en que est in medio, alia est in adjuvante; alia in non impediente, id est cum nihil quod impedire possit impedit. Disc. Video plane. Mag. Quatuor igitur istæ potestates sunt, quarum si una quælibet desit, aliæ tres 3498 nec singulæ, nec omnes simul aliquid possunt B efficere : nec tamen, absentibus aliis, negamus aut eum qui visum 8499 habet habere visum, aut instrumentum sive potestatem videndi; aut rem visibilem posse videri; aut lucem posse visum juvare.

### 119 CAPUT IV.

Onomodo potestatem habcant servandi rectitudinem, quam non habent.

Mag. Quarta autem potestas improprie dicitur: quod enim solet impedire visum, non ob aliud diciur dare potestatem vivendi, cum non impedit, nisi quia non aufert. Potestas autem vivendi lucem, nonnisi in tribus rebus est: quia tune est idem, et quod videtar, et quod adjuvat. Nonne hoc omnibus est 3500 notum! Disc. Nulli utique 3501 est ignotum. MAG. Si ergo, absente re quæ videri possit, in tenebris positi, et clausos sive ligatos oculos habentes, quantum ad nos pertinet, videndi quamlibet rem visibilem potestatem 3502 habemus; quid prohibet nos habere potestatem servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem, etiam absente ipsa rectitudine, quandiu et ratio in nobis est, que eam valemus cognoscere; et voluntas, qua illam tenere possumus? Ex his enim constat præfata libertas arbitrii. Disc. Satisfecisti intellectui meo, potestatem hanc servandi 3503 rectitudinem voluntatis rationali naturæ semper inesse, atque hanc potestatem in primi 3504

lux abesset; responderet se montem vi 'ere monenti, A invitis rectitudo voluntatis non poterat auferri. CAPUT V.

Quod nulla tentatio cogat invitum peccare

Sed nunc quomodo est humanæ voluntatis arbitrium hac potestate liberum; cum sæpe rectam habens homo voluntatem, ipsam rectitudinem invitus, cogente tentatione, descrat? Mag. Nemo illam deserit, nisi volendo. Si ergo invitus dicitur nolens 2003, nemo deserit illam invitus : ligari eaim homo potest invitus, quia nolens potest ligari; torqueri potest invitus, quia nolens potest torqueri; occidi potest invitus, quia nolens potest occidi; velle autem non potest invitus, quia velle nonpotest 3506, nolens velle; nam omnis volens ipsum snum velle vult. Disc. Quomodo ergo dicitur 2507 invitus mentiri, qui mentitur ne occidatur: cum hoc nonnisi volens facit 3503? Nam, sieut invitus mentitur, sie invitus vult mentiri; et qui invitus vult mentiri, nolens vult mentiri. Mag. Ideo forsitan 2509 invitus mentiri dicitur; quia, cum sic vult veritatem ut non mentiatur nisi 3810 propter vitam, et vult mendacium, quia propter vitam; et non vult mendacium propter ipsum mendacium, quoniam vult veritatem : et ideo volens, et nolens mentitur. Alia namque est voluntas, qua volumus aliquid propter se, ut cum volumus salutem propter se; et alia, cum aliquid volumus propter aliud, ut cum volumus absinthium bibere propter salutem. Unde potest forsitan dici secundum has diversas voluntates, quia invitus, et non invitus mentitur. Quapropter cum dicitur invitus mentiri, quia non id vult inquantum vult veritatem, non repugnat illi sententiæ qua dico neminem invitum deserere rectitudinem voluntatis; quia mentiendo vult eam deserere propter vitam : secundum quam voluntatem non invitus eam deserit, sed volens; de qua voluntate nunc loquimur. De illa namque loquimur, qua vult mentiri propter vitam; non de illa, qua non vult mendacium propter se. Aut idcirco certe mentitur invitus, quia invitus aut occiditur, aut mentitur, id est invitus est in hac angustia, ut ex necessitate unum horum quodlibet fiat : quamvis enim necesse sit illum aut occidi aut mentiri, hominis et angelorum arbitrio liberam suisse, quibus D non tamen necesse est illum occidi, quia potest non

### VARIÆ LECTIONES.

3493 Responderet se montem non posse videre, quia mss. Vict. Bec. Thu. Gem. 54. responderet se montem videre monenti, quia ms. Cister. se montem non posse videre monenti, quia 3493 Non posset absente ms. Vict. 13. non possum absente 3495 Tunc posset ms. Vict. 13. tunc possum 3496 Lux et n ons præsente esset, et aliquid visui obstaret, velut si aliquis discontante diceret, diceret se mss. et mons et lux præsente et aliquid visui obstaret, velut si aliquis diceret, diceret se mss. et mons et lux præsente et aliquid visui obstaret. sens est, et aliquid visui obstet, ut si quis illi oculos claudat, dicet se ms. S. Mich. et mons et lux præsens est, etc. ut in aliis mss. 3197 Idem neque in vidente neque in re videnda mss. id est neque in vidente, neque in videndo 3198 Aliæ tres sunt mss. omitt. sunt 3499 Aut qui visum mss. Thu. Gem. 54. Bec. aut eum qui visum 3500 Nam hoc est onnibus mss. nonne hoc omnibus est 3501 Nulli itaque mss. nulli utique 1502 Rem potestatem mss. Thu. rem visibilem, tunc potestatem 3503 Meo, potestatem servandi mss. meo, potestatem hanc servandi 3504 In primis mss. et Edit. Goth. in primi 3505 Invitus dicitur volens mss. Gem. Bec. Vict. Cister. invitus dicitur nolens 3506 Ligari enim homo potest et invitus, quia nolens: potest torqueri invitus, quia nolens: potest ligari : lorqueri nolest invitus, quia nolens nolest ligari : lorqueri nolest invitus, quia nolens nolest lorqueri : ceridi nolest invitus invitus, quia nolens potest ligari: torqueri potest invitus, quia nolens potest torqueri: occidi potest invitus, quia nolens potest occidi: velle autem non potest 3507 Quomodo dicitur mss. quomodo ergo dicitur 3508 Non nisi nolens facit mss. non nisi volens facit? 3509 Nolens vult mentiri. M. Ideo forsitan mss. S. Mich. nolens vult mentiri : quoniam priusquam veniat ad hanc necessitatem, non vult mentiri, nec vult nt hoc aliquando velit. Ideo cum hac occasione mentitur, judicat se invitum mentiri propter præcedentem necessitatem. M. Ideo forsitan, etc. Hac additio ab aliquo exscriptore hic inserta videtur: cum in cateris mss. non habeatur. 3510 Ut mentiatur, nisi mss. ut non mentiatur, nisi

quia potest non mentiri, si occiditur 2814. Neutrum enim est determinate in necessitate; quia utrumlibet est in potestate 3512. Ita quoque, licet 3518 invitus aut mentiatur, aut occidatur, non tamen ideo consequitur ut invitus mentiatur, aut ut invitus occidatur. Est et alia ratio, quam frequens habet usus, cur invitus et nolens et ex necessitate dicitur aliquis facere, quod tamen volens facit. Nam quod nonnisi difficile facere valemus, et ideo non facimus, dicinus hoc nos facere non posse, et ex necessitate nos, sive invitos, deserere: et quod 3514 sine difficultate dimittere nequinfus, et ideirco facimus 3818, hoc nos invitos, et nolentes, et ex necessitate facere asserimus. Hoc igitur modo, qui mentitur ne moriatur, ment'ri invitus et nolens dicitur, et ex neces- B sitate, quia mendacina vitare non valet sine mortis difficultate. Sieut igitur qui mentitur propter vitam, improprie dicitur invitus mentiri, quoniam mentitur volens; ita non proprie dicitur invitus velle mentiri, quoniam hoc nonnisi volens vult. Nam sient, eum mentitur, velt ipsum mentiri; sie, eum valt mentiri, vult ipsum velle. Disc. Non possum negare quod dicis. Mag. Quomodo ergo non est libera voluntas, quam aliena potestas sine suo assensu subjicere non potest? Disc. Nonue simili ratione possumus dicere voluntatem equi esse liberam, quia non appetitui carnis servit, nisi volens? MAG. Non est hic similiter \$516; in equo namque non ipsa voluntas se subjicit, sed naturaliter subjecta semper necessitate ap; e itui carnis servit, lu homine vero, quandiu ipsa voluntas recta est, nec servit, nec subjecta est cui non debet, nec ab ipsa rectitudine ulla vi aliena avertitur, nisi ipsa, cui non dehet, volens consentiat : quem consensum uon naturaliter, nec ex necessitate sicut equus, sed ex se aperte videtur habere. Disc. Satisfecisti huie objectioni meæ de voluntate equi. Redi ubi eramus. Mac. An negabis 2817 omnem rem liberam esse ab ea re a qua cogi nisi volens 2518, vel prohiberi non potest? Disc. Non video quomodo negeni. Mag. Dic etiam quomodo superat recta voluntas, et quomodo superatur? Disc. Velle ips m rectitudinem perseveranter, est illi vincere; velle autem quod non debet, est illi vinci. Mag. Puto quia tentatio rectam voluntatem nonnisi volentem, ant ab ipsa rectitudine 8519 prohibere, aut ad id, quod non debet, cogere potest : ut illam nolit, et istud velit 3528. Disc. Nee hoc ulla 3831 ratione

occidi, si mentitur; nec necesse est illum mentiri, A falsum esse video. Mag. Quis ergo potest voluntatem dicere non esse liberam ad servandam rectitudinem, et liberam a tentatione et peccato : si nulla tentatio potest illam, nisi volentem, avertere a rectitudine ad peccatum, id est ad volendum quod non debet? Cum ergo vincitur, non aliena vincitur potestate, sed sua. Disc. Hoe monstrant ea quæ dicta sunt. Mag. Nonne vides ex his consequi quia nulla tentatio potest 3522 vincere rectam voluntatem? Nam, si potest, habet potestatem vincendi, et sua potestate vineit \$523; sed hoe esse non potest, quoniam voluntas nonnisi sua vincitur potestate. Quare nullatenus potest tentatio vincere rectam voluntatem; et cum dicitur, improprie dicitur. Non enim aliud intelligitur, quam quia voluntas potest se subjicere tentationi; sicut e converso, cum imbecillis dicitur posse vinci a forti, non sua potestate posse dicitur, sed 8516 aliena; quoniam non significatur aliud, nisi quia fortis habet 3523 potestatem vincendi imbecillem.

### 120 CAPUT VI.

Quomodo sit nostra voluntas potens contra tentationes, licet videatur impotens.

Disc. Quamvis sic omnia impugnantia voluntati nostræ subjicias, atque nullam tentationem illi dominari permittas, ut in nullo possim obviare assertionibus tuis; non tamen possum dissimulare quamdam impotentiam esse in eadem voluntate, quana fere omnes experimur, cum violentia tentationis superamur. Quapropter nisi illam potentiam quam probas, et istam impotentiam quam sentimus, fac'as convenire: non potest animus meus ad quictem hujus quæstionis pervenire. Mac. Istam impotentiam voluntatis, quam dicis, in quo putas esse? Disc. In eo quia non potest perseveranter rectitudini adhærere. Mag. Si per impotentiam non adhæret, aliena vi avertitur a rectitudine. Disc. Concedo 8526. Mag. Quie est hac vis? Disc. Vis tentationis, Mag. Hæc vis non eam avertit 3527 a rectitudine, si ipsa non vult quod suggerit tentatio. Disc. Ita est. Sed ipsa tentatio sua vi cogit cam velle quod suggerit. Mag. Qomodo cogit eam velle? An ita ut possit quidem nolle 3528, sed non sine gravi molestia; au ita ut nullatenus possit nolle? Disc. Quamvis fateri me oporteat nos aliquando sie premi tentationibus, ut sine difficultate non valcamus nolle quod suggerant; non tamen possum dicere quod sie nos unquam opprimant, ut quod monent 3529 nullatenus nolle passimus. Mag. Nescio quomodo possit dici. Si enim vult

### VARIÆ LECTIONES.

Non mentiri, sed occidi mss. non mentiri, si occiditur 3512 Utrumlihet est in voluntate vel potestate. mss. utrumlihet est in potestate. 2513 Itaque licet mss. Ita quoque licet 3514 Deserere, quod mss. deserere, et quod 3515 Ideireo cum facimus mss. ideireo facimus mss. Bec. ideireo fecimus 8516 Non est hoc similiter mss. non est hic similiter 3517 An negavimus mss. An negabis 3518 A qua cogi non volens mss. a qua cogi nisi volans mss. S. Mich. ad quam cogi nisi volens 3519 Aut ipsa rectitudine mss. ant ah ipsa rectitudine mss. 2511 Illiam volit et istud polit mss. It illam polit et istud volit mss. et Edit Goth, nec dine 3520 Ut illam velit et istud nolit mss. ut illam nolit et istud velit 3521 Nec ulla mss. et Edit Goth. nec hoc ulla 3522 Quia nulla potestas potest mss. quia nulla tentatio potest 3523 Sua potestate vincitur mss. et Edit Goth. sua potestate vincit 3524 Sua potestate dicitur, sed mss. sua potestate posse dicitur, sed Nisi fortis habet mss. nisi quia fortis habet 3526 Credo mss. concedo 3527 Non avertit mss. non cam avertit mss. non cam avertit mss. non cam avertit mss. non cam avertit mss. 2598 Ut possit ea quidem nolle mss. ut possit quidem nolle Edit. Venet. et Colon. ut possit eam quidem nolle 3529 Quod movent nullatenus mss. quod monent nullatenus.

homo mentiri, ut non sustineat mortem et servet 3030 A mentum videndi. Sicut igitur visum, qui est instruvitam ad tempus; quis dicet impossibile velle eum non mentiri, ut vitet æternam mortem, et sine fine vivat? Quapropter jam dubitare non debes hane 3531 impotentiam servandi rectitudinem, quam dicis in nostra voluntate 3532 cum tentationibus consentimus, non esse ex impossibilitate, sed ex difficultate. Frequenti namque usu dicimus nos non posse aliquid; non quia nobis est impossibile, sed quia illud sine 3533 difficultate non possumus. Hee autem difficultas non perimit libertatem voluntatis: impugnare 3534 namque potest invitam voluntatem, expugnare nequit invitam. Hoc itaque modo, puto te posse videre quomodo conveniant potentia voluntatis, quam ratio verita.is asserit; et impotentia, quam humanitas nostra sentit. Sient enim difficultas nequaquam voluntatis interimit libertatem; ita illa impotentia, quam non ob aliud in voluntate dicimus esse, nisi quia non potest tenere suam rectitudinem sine difficultate, non aufert eidem voluntati perseverandi in rectitudine potestatem.

### CAPUT VII.

Quomodo voluntas fortior sit quam tentatio; etiam cum ab illa vincitur.

Disc. Sicut nequaquam valeo quod probas negare; ita nullatenus queo voluntatem fortiorem esse tentatione, cum ab ea superatur, affirmare. Na.n si voluntas servandi rectitudinem fortior esset quam tentationis impetus; fortius illa volendo quod tenet, resisteret quam illa insisteret. Non enim aliunde scio me magis vel minus fortem 3535 habere voluntatem, nisi quia magis vel minus fortiter volo. Quapropter cum minus fortiter volo quod debeo, quam tentatio mihi suggerit quod non debeo; quomodo tentatio fortior non sit voluntate mea, non video. MAG. Ut video, æquivocatio voluntatis te fallit. Disc. Ipsam vellem æquivocationem cognoscere. Mac. Sient visus ægnivoce dicitur; ita et voluntas. Vocamus enim visum, ipsum instrumentum videndi, id est radium procedentem per oculos, quo sentimus lucem et quæ sunt in luce : et dicimus visum, opus instrumenti ipsius, quando illo utimne, id est visionem. Eodem modo dicitur voluntas, ipsum instrumentum volendi, quod est in anima, et quod convertimus ad volendum hoc vel illud; sieut visum ad videndum diversa convertimus: et dicitur voluntas, usus ejus voluntatis, quæ est instrumentum volendi, sient dicitur visus, usus ejus visus, qui est instru-

mentum videndi, habemus etiam cum non videmus; visus autem, qui est opus ejus, non est nisi cum videmus: ita voluntas, instrumentum scilicet valendi, semper est in anima 3536, etiam cum non vult aliquid, velut cum dormit; voluntatem vero, quam dico usum sive opus ejusdem instrumenti, non habemus nisi quando volumus aliquid. Illa igitur 3537 voluntas, quam voco instrumentum volendi, una et cadem semper est, quidquid velimus. Illa vero, que opus ejus est 8538, tam multiplex est, quam multa et quam sæpe volumus; quemadmodum visus, quem etiam in tenebris vel clausis oculis habemus, semper idem est, quidquid videamus. Visus autem, id est opus ejus, qui et visio nominatur, tam numerosus est quam numerosa, et quam numerose videmus. Disc. Plane video, et amo hane voluntatis discretionem 3839 : et jam mihi videor videre, quam ex ejus ignorantia patiebar, deceptionem; sed tamen tu prosequere quod incepisti. Mag. Cum ergo videas duas voluntates esse, instrumentum scilicet volendi, et opus ejus, in qua harum duarum intelligis fortitudinem constare volendi? Disc. In illa quæ est instrumentum volendi. Mag. Si ergo scias virum ita fortem, ut co tenente taurum indomitum, taurus non possit se movere: et videas eumdem virum i a tenentem 3540 arietem, ut ipse aries sese de manibus ejus exentiat, putabis ne illum minus fortem in tenendo arietem quam in tenendo taurum? Disc. Illum quidem non dissimiliter fortem in utroque illo opere 3541 judicabo, sed eum sua fortitudine non æqualiter uti fatebor: fortius enim operatur in tauro, quam in ariete. Sed ille fortis est, quia 3313 fortitudinem habet; actio vero ejus fortis dicitur quia fortiter 3543 fit. Mag. Sic intellige voluntatem, quam voco instrumentum volendi, inseparabilem 3514 et nulla alia vi superabilem fortitudinem habere : qua aliquando 3848 magis, aliquando minus utitur in volendo. Unde quod fortius vult nullatenus descrit, oblato eo 3346 quod minus fortiter vult : et cum offertur quod vult 3547 fortius, statim dimittit quod non pariter vult : et tune voluntas, quam dicere possumus actionem instrumenti hujus; quoniam agit opus suum 3548, cum aliquid vult; tune, inquam, voluntas actio magis vel minus fortis dicitur, quoniam magis vel minus fortiter fit. Disc. Aperta jam mihi esse, quæ explicas, necesse est ut fatear. Mag. Vides igitur quia, cum homo habitam rectitudinem voluntatis

### VARIÆ LECTIONES.

Ut servet mss. et servet 3531 Dubitare hanc. . non debes mss. dubitare non debes hanc. . 3533 Vofuntate esse : cum mss. omit. esse 3533 Sed quia sine mss. sed quia illud sine 3534 Non permittit libertatem voluntatis vinci. Impugnare mss. non perimit voluntatis libertatem : impugnare 3535 Minus fortiorem
mss. minus fortem 3536 Semper est anima mss. et Edit. Goth. semper est in anima 3537 Illa ntique mss. et
Edit. Goth. illa igitur voluntas 3538 Quæ opus est mss. quæ opus ejus est 3529 Voluntatis distinctionem
mss. voluntatis discretionem 3540 Virna tenentem mss. et Edit. Goth. virum ita tenentem 3541 In utroque
opere mss. Bec. Vict. Gem. 54. Thu. 90. et Cister. in utroque illo opere 3542 Fortis est, qui mss. fortis
est; quia 3543 Qui fortiter mss. et Edit. Goth. quia fortiter 3344 Inseparabilem fortitudinem mss. inseparabilem et nulla alia vi superabilem fortitudinem mss. Vict. 9. et 15. inseparabilem et nullam aliam
inseparabilem fortitudinem 3345 Quia aliquando mss. et Editio Gothica qua aliquando 2546 Ablato eo mss.
oblato eo 3547 Offertur fortior quod vult mss. offertur quod vult fortius 2548 Hajus, agit opus suum mss.
hujus, quoniam agit suum opus

aliqua ingruente descrit tentatione, nulla vi aliena A cui nulla vis aliena potest suam auferre rectitudinem. A cui nulla vis aliena potest suam auferre rectitudinem. Nempe si dicimus quia, cum aliquis vult mentiri stratore fortius vult.

### CAPUT VIII.

Quod nec Deus potest auferre voluntatis rectitudinem. Disc. Nunquid vel Deus potest illi auferre rectitudinem? Mac. Vide quomodo non possit. Totam quidem substantiam, quam de nihilo fecit, potest redigere in nihilum; a voluntate vero habente rectitudinem, non valet illam separare. Disc. Hujus tuæ milii inauditæ assertionis umltum a te rationem exspecto. Mag. Nos loguimur de illa voluntatis rectitudine, qua jasta dicitur voluntas, id est quæ propter se servatur. Nulla autem est justa voluntas, nisi quæ vult 121 quod Deus vult eam velle. Disc. Quæ hoc non vult, plane injusta est. Mag. Servare itaque rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem, est unique eam servanti velle quod Peus vult illum velle. Disc. Sie oportet fateri 3550. Mag. Si Dens 3551 separat hanc rectitudinem ab alicujus voluntate, aut volens facit hoe, aut noiens. Disc. Nolens non potest. Mac. Si itaque anfert alicujus voluntati præfatam rectitudinem vult qued focit. Disc. Absque dubio vult. Mac. Utique ab cujus 3552 voluntate vult separare eamdem rectitudinem, non vult eum \*553 rectitudinem servare voluntatis propter ipsam rectitudinem. Disc. Sie sequitur. Mag. Sed jam positum est servare hoc modo rectitudinem voluntatis esse omni servanti velle quod Deus vult illum velle. Disc. Si positum non esset, ita tamen c

esse. Mag. Ergo si Dens 2554 sæpe fatam rectitudi-

nem tollit ab aliquo, non vult eum velle quod vult

eum velle. Disc. Nihil consequentius, et nihil Impos-

sibilius. Mag. Igitur nihil magis impossibile, quam

Deum rectitudinem voluntatis auferre. Quod tamen facere dicitur, quando non facii ut eadem rectitudo

non deseratur. Porro diabolus, vel tentatio, ideo di-

citur hoc facere, sive voluntatem 3555 ipsam vincere,

et a rectitudine, quam tenet abstrahere; quoniam

nisi promitteret 3556 ei aliquid aut minarctur anferre,

quod magis quam ipsam rectitudinem vult; milla-

tenus ipsa se ab illa 3557, quam aliquatenus vult,

averteret 3558. Disc. Sie planum videtur mihi quod

dicis, ut nihil contra posse dici 8559 existimem.

CAPUT IX.

Quod nihil sit liberius recta voluntate.

MAG. Cernis itaque nihil liberius recta voluntate,

Nempe si dicimus quia, cum aliquis vult mentiri 3860 ne perdat vitam aut salutem, cogitur deserere timore mortis, aut tormentis \*561 veritatem : non est verum. Non enim cogitur magis velle vitam quam veritatem; sed quoniam vi aliena prohibetur utramque servare 8558 simul, ipsa eligit quod mayult, sponte utique, et non invita; quamvis in necessitate utramlibet deserendi posita sit non sponte, sed invita. Non enim minus fortis est ad volendum veritatem, quam ad volendum salutem; sed fortius vult salutem. Nam, si præsentem videret gloriam æternam, quam statim post servatam veritatem assequeretur, et inferni tormenta, quibus post mendacium sine mora traderetur 3553; procul dubio mox virium sufficientiam ad servandam veritatem habere cerneretur. Disc. Aperte hoc videtur, cum majores vires exhiberet 8561 ad volendum salutem æternam propter se, et veritatem propter præmium, quam ad salutem temporalem servandam.

### CAPUT X.

Quomodo peccans sit 3568 servus peccati; et quod majus miraculum fit, cum Dens reddit rectitudinem illam deserenti, quam cum mortuo reddit vitam.

Mag. Semper itaque habet rationalis 3866 natura liberum arbitrium; quia semper habet potestatem servandi rectitudinem voluntatis, propter ipsam rectitudinem, quamvis aliquando cum difficultate. Sed, cum libera voluntas descrit\ rectitudinem, per difficultatem servandi; utique post servit peccato, per impossibilitatem per se recuperandi. Si ergo fit spiritus vadens, et non rediens (Psal. LXXVII, 39), quoniam qui facit peccatum, servus est peccati (Joan. viii, 34). Quippe, sicut nulla voluntas, antequam haberet rectitudinem, potuit cam, Deo non dante, capere; ita cum descrit acceptam, non potest cam nisi Deo reddente recipere. Et majus miraculum existimo, cum Deus voluntati desertam reddit rectitudinem, quam enm mortuo reddit vitam amissam. Corpus enim necessitate moriendo non peccat, ut vitam nunquam recipiat ; voluntas vero per se rectitudinem deserendo, meretur ut illa semper indigeat. Et si quis sponte sibi mortem infert, non anfert sibi quod 3867 nunquam erat amissurus; qui vero voluntatis re-D ctitudinem descrit, hoc abjicit guod ex dehito semper erat 3868 servaturus. Disc. Verum valde video quod 2369 dicis de servitute, qua servus sit 3570 peccati,

### VARIÆ LECTIONES.

Dis. quæ 2551 Illum velle. Si itaque Deus mss. Illum velle. Dis. Sic oportet fateri, quæ mss. Vict. Gem. Bec. S. Mich. Dis. quæ 3551 Illum velle. Si itaque Deus mss. Illum velle. Dis. Sic oportet fateri. M. Si Deus 3552 Utique si ab alicujus mss. utique a cujus 3553 Non vult eum mss. Cister. S. Mich. non vult eam 3554 Si Deus hane mss. Si Deus sæpe fatam 3555 Sine voluntate mss. Sive voluntatem 3555 Non permitteret mss. Gem. Bec. Vict. Nisi promitteret 3557 Ipse ab illa mss. ipsa se ab illa 3558 Vult, posset avertere mss. vult, averteret 3559 Contradici posse mss. contra posse dici 3560 Cum vult mentiri mss. Gem. Bec. cum aliquis vult mentiri 3561 Ant tormenti mss. Vict. Gem. Bec. Cister. aut tormentis 3562 Utrumque servare mss. utramque servare 3563 Sine mora deputaretur, mss. sine mora traderetur 3564 Eam majores vires exhibere mss. cum majores vires exhiberet 3563 Peccans sit mss. S. Mich. et Vict. peccans fit 3566 Rationalis homo mss. rationalis natura 3567 Non aufert sibi aliquid quod mss. Vict. Gem. Bec. Non aufert sibi quod 3568 Ex debito erat mss. ex debito semper erat 2569 Valde verum est quod mss. Verum valde video quod 3570 Quia servus fit mss. qua servus fit.

qui facit peccatum; et de impossibilitate recuperandi A ut semper habet illam fibertatem; ita semper habere desertam rectitudinem, nisi ab eo, a quo prius data videtur illam servitutem. Mag. Ista servitus non est nisi impotentia uon peccan li. Sive enim asso dicamenter, cansiderandum est omnibus quibus datur.

CAPUT XI.

Onod ista servitus non auferat libertatem arbitrii. Sed hac sententia multum repressisti exsultationem meam, quia jam putabam 3572 esse securum hominem semper habere 3573 libertatem arbitrii. Quare ipsam servitutem exponi milii postulo, ne forte lihertati 3574 præfatæ repugnare videatur. Utraque enim, scilicet hæe libertas et servitus, est in voluntate, secundum quam liber aut 3575 servus est homo. Si ergo servus, quomodo liber? Aut si liber, quomodo servus? Mag. Si bene discernas; quando non habet præfatam rectitudinem, sine repugnantia et servus est, et liber. Nunquam enim est ejus potestatis rectitudinem capere, cum non hahet; sed semper est ejus potestatis servare, cum habet. Per hoc, quia redire non potest a peccato, servus est; et per lice 3576, quia abstrahi non potest a rectitudine, liber est. Sed a peccato et ejus servitute, nonnisi per alium potest roverti; a rectitudine vero, nonnisi per se potest averti, et a libertate sua nec per se, nee per alium potest privari. Semper enim naturaliter liber est ad servandam rectitudinem, siteam habet: etiam quando, quam servet, non habet 3877. Disc. Sufficit milii læc 3578 lujus libertatis et servitutis, ut in eodem homine possint esse, simul facta concordia.

### CAPUT XII.

Cur, cum homo non habet rectitudinem, magis dicitur liber; quia, cum habet, non potest ei auferri: quam, cum cam habet, servus; quia, cum non habet, non potest per se cam recuperare 3579.

Sed multum nosse desidero cur quando non habet rectitudinem, magis dicitur liher; quia non potest ei ab alio auferri, cum habet, quam eum rectitudinem habet, servus; quoniam eam non potest recuperare per se, cum non habet. Per hoc enim quia redire non potest a peccato, servus est: per hoc quod abstrahi non potest a rectitudine, liber est. et, sicut nunquam abstrahi potest, si habet, ita nunquam potest redire, si non habet. Quapropter, sic-

videtur illam servitutem. Mag. Ista servitus non est nisi impotentia non peccan li. Sive enim asso dicamus eam impotentiam esse redeundi ad rectitudinem sive impotentiam recuperandi, ant iterum habendi rectitudinem: non ob aliu l'est homo servus peccati, nisi quoniam per Loc quia 4584 nequit redire ad rectitudinem, aut recuperare, aut habere illam 3599, non potest non peccare 3583. Cum autem habet camdem rectifudinem, non habet impotentiam non peccandi. Quare quando habet rectitudinem illam, non est servus peccati. Potestatem autem servandi rectitudinem semper habet, et cum rectitudinem habet, 122 et eum non habet 3584; et ldeo semper est liber. Quod antem quaris enr quando non habet rectitudinem, magis dicitur liber ideireo quoniam ab alio 3585 non ei potest anferri, quando habet : quam tune servus, cum habet 3586 rectitudinem, ideo quia non potest cam recuperare per se, quando non habet : tale est, ac 'si quæras cur homo cum sol abest 3587 magis dicitur habere potestatem videndi solem, propter hoc quia intucri illum potest, cum adest, quam dicitur cum sol adest, habere impotentiam videndi 3588 solem, quoniam quando abest non potest eum facere sibi præsentem. Sient enim etiam quando sol abest, habemus in nobis visum quo illum videmus, cum adest; sic etiam quando voluntatis rectitudo nobis deest, habemus tamen in 3589 nobis aptitudinem intelligendi et volendi, qua eam possumus servare propter se, cum eam habemus. Et, sicut quando nobis nihil deest ad videndum solem, nisi præsentia ejus, tune solummodo non habemus illam potestatem, quam nobis facit ejus præsentia; sic tantummodo quando nobis illa rectitudo deest, tune habemus illam impotentiam, quam fecit nobis ejns absentia. Semper igitur homo habet arbitrii libertatem, sed non semper servus est peccati; sed quando non habet rectam voluntatem. Disc. Si intente cogitassem quæ supra dieta sunt (cap. 5). quando videndi potestatem in quatnor potestates distribuisti, non hic dubitassem 3590 : quare fateor culpam hujus dubitationis mere. Mag. Paream tibi nunc. si 3591 deinceps ea quæ dicimus sic præsentia 3593, cum opus crit, habueris; ut ea nobis necesse non sit

### VARIÆ LECTIONES.

me jam putabam 3873 Semper habentem mss. semper habere 3874 Forte liberati mss. forte libertati 2875 Quamlibet aut liber mss. quam liber 3876 Servus est, per hoc mss. Thu. 90. Vict. Gem. 54 Servus est, et per hoc 3877 Quam servat, non habet mss. et Edit. Goth. quam servet, non habet. 3878 Sufficit mihi hoc 3879 Mss. S. Mich. Cur eum homo non habet rectitudinem magis dicitur libet, quia eum habet non potest ei auferri; quam eum eam habet servus, quia eum non habet non potest eam per se recuperare. ms. Cister. Cur eum homo. quia eum habet, non potest ei auferri, quam eum, etc. ut in Edit. mss. Gem. 54. et 40. eur. quia eum habet, per se non potest eam recuperare 3880 Impotentia. Sive enim mss. impotentia non peccandi. Sive enim 3881 Nisi per hoc quia mss. nisi quoniam per hoc quia 3882 Aut recuperare aut habere illam mss. Cister. omittit aut habere 3883 qua potest homo non peccare mss. nou petest non peccare 3886 Quoniam servus tunc non habet mss. quam tunc servus eum habet mss. Victorin. 9. quam tunc eum servus babet mss. Cister. quia servus tunc eum habet 3887 Cur homo eum sol adest mss. Gem. Vict. Cister. eur heum eum sol abest 3888 Quoniam dicitur, eum sol abest . habere impotentiam videndi 3889 Habemus tantum in mss. habemus tamen in 3890 Non hæc dubitassem mss. non hic dubitassem 3591 Tibi, tamen unue sed mss. tibi nunc, si 3892 Sic sint prosentia. hujusmodi mss. sic præsentia. habueris.

repetere. Disc. Gratam habeo tuam indulgentiam. A nitione, quod non sit necessarium ad concludendam Sed ne mireris, si ea quæ non consuevi soss cogitare, non sunt mihi propter unam auditionem semper excludenda, sufficienter illa includitur, et alia ex omnia ad intuendum soss in corde præsentia.

### CAPUT XIII.

Quod potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinen., sit perfectu diffinitio libertatis arbitrii.

Mag. Die adhue si quid in diffinitione libertatis arbitrii, quam fecinus, dubitas? Disc. Unum est, quod a Jhue me aliquantulum in ea sollicitat. Nam sæpe habemus potestatem servandi aliquid; quæ tamen libera non est, ut aliena vi impediri non possit. Quamobrem, cum dicis quia libertas arbitrii est potestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam reetitudinem, vide ne forte addendum sit, quod illam potestatem tam liberam designet esse, ut nulla vi superari possit. Mag. Si potestas servandi rectitudinem voluntatis, propter ipsam rectitudinem, aliquando inveniri posset absque illa quam perspeximus libertate, expediret ut quod dicis adderetur: sed com dicta diffinitio sic perfecta sit ex genere et differentiis, nt nec minus aliquid claudat, rec plus quam illa quam quærimus libertas, nihil illi addendum, aut demendum intelligi potest. Est enim potestas, libertatis genus. Quod autem additum est, servandi, separat cam ab omni potestate quæ non est servandi, sicutest potestas ridendi antambulandi. Addendo vero, rectitudinem, secrevimus eam 3595 a potestati servandi aurum, et quidquid non est recti- C tudo. Per additamentum, voluntatis, segregatur a potestate servandi rectitudinem aliarum rerum, ut virgæ, aut opinionis. Per hoc antem quod dietum est, propter rectitudinem ipsam, dividitur a potesta e servandi rectitudinem voluntatis propter alind, ut cum servatur propter pecuniam, aut nateraliter. Servat enim naturaliter canis rectitudinem voluntatis, cum amat catulos suos, ant dominum suum sibi benefacientem. Quoniam igitur nihil est in hac diffi-

nitione, quod non sit necessarium ad concludendam tibertatem arbitrii rationalis voluntatis, et ad alia excludenda, sufficienter illa includitur, et alia excludentur: nee abundans utique, nee indigens est hae nostra diffinitio. Itane tibi videtur? Disc. Mihi utique perfecta videtur. Mag. Die ergo, si \$500 quid vis amplins de libertate hae, propter quam imputatur illam habenti, sive faciat bonum, sive malum. De hae enim sola nune noster est sermo.

### CAPUT XIV.

### Divisio ejusdem libertatis.

Disc. Restat nune ut dividas eamdem libertatem. Quamvis enim, secundum hanc diffinitionem, communis sit omni rationali naturæ; multum 3597 tamen differt illa quæ Dei est, ab illis quæ rationalis creaturæ sunt 3598; et illæ ab invicem. Mag. Libertas arbitrii alia est a se, quæ nec facta est, nec ab alio accepta, qua est solius Dei; alia a Deo facta et accepta, quæ est angelorum et hominum. Facta 3339 autem sive accepta, alia est habens rectitudinem quam servet; alia carens. Habens, alia tenet, sepaparabiliter; alia inseparabiliter. Illa quidem quæ separabililer tenent, fuit angelorum omnium, antequam boni confirmarentur et mali caderent; et est omnium hominum ante mortem, qui habent rectitudinem eamdem. Quæ vero tenet inseparabiliter, est electorum angelorum et hominum. Sed angelorum electorum, post ruinam reproborum; et hominum 8600, post mortem suam. Illa autem quæ caret rectitudine: alia caret recuperabiliter, alia irrecuperabiliter. Quæ recuperabiliter caret, est tantum in hae vita omnium hominum illa carentinm 3601, quamvis illam multi non recuperent. Quæ autem irrecuperabiliter caret, est reproborum hominum et angelorum, sed angelorum 3602 post ruinam, et hominum post hanc vitam. Disc. De diffinitione et divisione libertatis hujus, Deo annuente, sie mihi satisfecisti 3603 nt nihil queam invenire quod necesse habeam de illis interrogare. 3604

### VARIÆ LECTIONES.

mss. secrevimus eam mss. consuevi cogitare, non stationalis creature vel naturæ, multum mss. rationalis alumentum mss. rationalis creaturæ sunt mss. Thu. 90. rationales ereaturæ sunt mss. Facta mss. est Angelorum et hominum. Facta son Sed Angelorum et hominum post ruinam reproborum, et hominum son Hominum carentium mss. hominum illa carentium son Scilicet Angelorum mss. sed Angelorum son Mihi satisfecisti mss. sie mihi satisfecisti son Mss. Cister. Bec. 1. Explicit tractatus de Libertate Arbitri, editus ab Anselmo Archiepiscopo Cantuariensi.

## SANCTI ANSELMI

TRACTATUS

DE

# CONCORDIA PRESCIENTIE ET PREDESTINATIONIS

### NON GRATIÆ DEI NEC

### CHM LIBERO ARBITRIO

scientite atque prædestinationi nec non et gratiæ liherum arbitrium repugnare videtur, quod mihi Deus dignabitur aperire, curabo 3608, ipso adjuvante, scribendo ostendere.

### 123 QUÆSTIO I.

DE CONCORDIA PRÆSCIENTIÆ DEL CUM LIBERO ARBITRIO.

CAP. I. - Non repugnat Dei prascientia libertati arbitrii; quia Deus præscit esse libere futurum, quod aliunde non est ex necessitate futurum.

(87) Videntur quidem <sup>3607</sup> præscientia Dei et liberum arbitrium repugnare; quoniam ea quæ Deus præseit, necesse est esse futura, et quæ per liberum arbitrium funt, nulla necessitate proveniunt; sed si B repugnant 3608, impossibile est simul et præscientiam Dei esse, quæ omnia prævidet, et aliquid per libertatem arbitrii fieri. Quæ impossibilitas si abesse intelligitur; repugnantia, quæ videtur inesse, penitus removetur. Ponamus itaque simul esse et præscientiam Dei, quam sequi necessitas futurarum rerum videtur; et libertatem arbitrii per quam multa sine ulla necessitate 3609 lieri creduntur 3610, et videamus utrum impossibile sit hæc duo simul esse. Quod si est impossibile, oritur inde alind impossibilite: C impossibile siquidemest, quo posito aliud impossibile sequitur. Sed si aliquid est futurum sine necessita-

De tribus illis quastionibus, in quibus Dei præ- A te, hoc ipsum præseit Dens, qui præseit omnia futura; quod autem præscit Deus, necessitate futurum est, sicut præscitur : necesse est itaque aliquid esse futurum sine necessitate. Nequaquam ergo recte intelligenti hie repugnare 2611 videntur præscientia quam sequitur necessitas, et libertas arbitrii a qua removetur necessitas : quoniam et necesse est quod Dens præseit futurum esse, et Dens præseit aliquid esse 3612 futurum sine omni necessitate. Sed dices mihi: Non removet tamen a me necessitatem peccandi, vel non peccandi; quoniam Deus præscit me peccaturum, vel non peccaturum : et ideo necesse est me peccare, si pecco; vel non peccare, si non pecco. Ad quod ego: Non debes dicere, Præscit me Deus peccaturum tantum, vel non peccaturum 3613; sed, præse't me Dens peccaturum sine necessitate, vel non peccaturum: et ita sequitur quia sive peccaveris, sive non peccaveris, utrumque sine necessitate erit; quia præscit Deus futurum esse sine necessitate hoc quod erit. Vides igitur non esse impossibile simul esse præscientiam Dei, per quam futura, quæ præseit, dienntur esse ex necessitate; et libertatem arbitrii, per quam multa fiuntsine necessitate. Si enim est impossibile, sequitur aliquid impossibile 3614, sed nulla nascitur ex hoc impossibilitas 3615. Forsitan dicis: Nondum anfers a corde meo vim necessitatis, cum dicis quia necesse est me peccaturum esse, vel non peccaturum sine necessitate, quia hoc præscit Deus:

### VARLE LECTIONES.

et RR 3, uno Cisterciensi, et cum editione Gothica. — Gem. C. 19. Vict. RR. et Cister. Incipit Liber Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi de Concordia Præscientiæ et Prædestinationis et gratiæ Dei cum libero arbitrio mss. Vict. CC. 9. Liber Magistri Auselmi, Quomodo liberum arbitrium Præscientiæ et Prædestinationi et Gratiæ Dei non repugnet, in mss. Vict. nulla est partium ant Capitulorum distinctio. In aliis mss. et in Edit. Goth. et Colon. est distinctio, sed nulla Capitulorum 3000 Curabo mss. Cister. tentabo 3007 Videtur quidem mss. videntur quidem 3008 Sed repugnant mss. et Editio Gothica sed si repugnant 3009 Sine necessitate mss. sine ulla necessitate 3010 Fieri videntur mss. Vict. Cister. fieri creduntiir 3011 Hæc repugnare mss. hie repugnare 3012 Præscit aliquid esse sine mss. præscit aliquid esse surum sine 3012 Peccaturum vel non peccaturum, sed mss. peccaturum tantum vel non peccaturum, sed mss. Vict. CC. 9. peccaturum vel non peccaturum tantum sed 3014 Sequitur aliqui impossibile mss. sed mss. Vict. CC. 9. peccaturum vel non peccaturum tantum, sed 3614 Sequitur aliud impossibile mss. sequitur aliquid impossibile 3618 Ex hac impossibilitas mss. ex hoc impossibilitas

NOTÆ.

(87) Vide supra lib. 1, De casu diab. c. 21.

bitionem. Quare si necesse est me peccare ex voluntate, intelligo me cogi aliqua occulta vi ad voluntatem peccandi; et si non pecco, a peccandi voluntate prohiberi. Qua propter necessitate videor mihi peccare 1616, si pecco; vel non peccare, si non pecco 3617.

CAP. II. - Quontodo necesse sit rem esse futuram quando Deus præscit eam esse futuram; et tamen voluntatem liberam manere : et de duplici neces-

Ergo seiendum 3618 est quia sæpe dicimus necesse esse quad nulla vi esse cogitur, et necesse non esse quod nulla prohibitione removetur. Nam dicimus, necesse est Deum immortalem esse, et necesse est Denm non esse injustum; non quod vis aliqua cogat eum esse immortalem, aut prohibeat esse injustum <sup>1619</sup>, sed quoniam nulla res potest facere ut non sit immortalis, aut ut sit injustus. Sie itaque si dico, necesse est esse te peccaturum, vel non peccaturum sola voluntate, sicut Deus præscit, non est intelligendum quod aliquid prohibeat voluntatem quæ non erit, aut cogat illam esse quæ erit : hoc ipsum nam que præscit Dens, qui prævidet aliquid futurum ex sola voluntate, quod voluntas non 3620 cogitur, aut prohibetur ulla alia re; et sic ex libertate 3691 fit, quod fit ex voluntate. Si igitur hæc diligenter intelliguntur, puto quia et præscientiam Dei et libertatem arbitrii simul esse nulla prohibet inconvenientia. Denique si quis intellectum verbi proprie considerat, hoe ipso quod præsciri aliquid dicitur, futurum esse pronuntiatur: non euim nisi quod futurum est præscitur, quia scientia non est nisi veritatis. Quare cum dico quia si præscit Deus aliquid 3692, 124 necesse est illud esse futurum; idem est, ac si dicam 3623: Si erit, ex necessitate erit; sed hæcnecessitas non cogit, nec prohibet aliquid esse, aut non esse. Lleo enim quia ponitur res esse, dicitur ex 2624 necessitate esse; ant quia ponitur non esse, affirmatur 3625 non esse ex necessitate; non quia necessitas cogat aut prohibeat rem esse, aut non esse. Nam cum dico: Si erit, necessitate erit; hic sequitur necessitas rei positionem 3626, non præcedit. Idem valet, si sic promuntietur : Quod erit, ex necessitate crit. Non enim aliud significat have necessitas 3627, nisi quia quod erit non poterit simul non esse. Pariter autem verum est quia fuit, et est, et

necessitas enim videtur sonare coactionem vel prohi- A crit ali juid, non ex necessitate, et quia necesse est fuisse omne quad fuit, et esse quad est et futurum esse quod erit. Quippe non est idem rem esse præteritam, et rem præteritam esse præteritam; ant rem esse præsentem, et rem præsentem esse præsentem; aut rem esse futuram, et rem futuram esse futuram, sicut non est idem rem esse albam, et rem albam esse albam. Lignum enim non est semper necessitate album, quia aliquando priusquam fierit album, potuit non lieri album; et postquam est album potest fieri non album : lignum vero album, semper necesse est esse album; quia nec antequam sit, nec postquam est album, fieri potest ut album simul sit non album. Similiter res non necessitate est præsens; quoniam antequam esset præsens, potuit fieri ut præsens non esset; et postquam est præsens, potest fieri non præsens. Rem autem præsentem necesse est esse præsentem semper; quia nec prius quam sit, nec postquam est præsens, potest præsens simul esse non præsens 3628. Eodem modo res aliqua, ut quædam actio, non necessitate futura est; quia, priusquam sit, fieri potest ut non sit futura: rem vero futuram necesse est esse futuram; quoniam futurum nequit esse simul non futurum 6639. De præterito autem similiter verum est quia res aliqua non est 3630 necessitate præterita; quoniam, antequam esset, potuit fieri ut non esset : et quia præteritum semper necesse est esse præteritum; quoniam non potest simul non esse præteritum. Sed 3631 in re præterita est quiddam, quod non est in re præsenti vet futura. Nunquam enim fieri potest ut res, quæ præterita est, fiat non præterita : sieut res quædam, quæ præsens est, potest fieri uon præsens; et aliqua res, que non necessitate futura est, potest fieri ut non sit futura. Itaque, cum dicitur futurum de futuro, necesse est esse quod dicitur; quia futurum nunquam est non futurum : sicut quoties idem dicimus de codem. Cum enim dicimus quia omuis homo est homo, aut si est homo homo est; aut omne album est album, et si est album album est : necesse est esse quod dicitur, quia non potest aliquid simul esse et non esse. Quippe si non est necesse omne futurum esse futurum; quoddam 3632 futurum non est futurum : quod est impossibile. Necessitate ergo omne futurum, futurum est; etsi est futurum, futurum est, cum futurum dicitur de futuro : sed 2633 necessitate sequente, quæ nihil esse cogit.

### VARIÆ LECTIONES.

deor peccare 3617 Si non pecco. mss. si non pecco et ego 3618 Ergo sciendum mss. omitt. ergo 3619 Aut prohibert esse injustum mss. Cister. aut prohibert enm esse injustum mss. omitt. ergo 3619 Aut prohibert esse injustum mss. Cister. aut prohibert enm esse injustum 3620 Sed voluntas non mss quod voluntas non 3621 Quia sic ex libertate mss. et si ex libertate 3622 Si præscit aliquid mss. si præscit Deus aliquid, 3623 Id est ac si dicam mss. idem est ac si dicam ms. Vict. E. 13. idem est ac si dicatur 3624 Ponuntur res esse, dicuntur ex mss. Vict. Cister. ponitur rem esse, dicitur ex 3625 Aut quia ponuntur non esse, affirmantur mss. Vict. aut quia ponitur non esse, affirmatur 3626 Neces sitas quæ rei positionem mss. necessitas rei positionem 3627 Significat hic necessitas mss. significat hæc necessitas 3628 Simul esse et non præsens mss. simul esse non præsens 3629 Simul et non futurum mss. sinecessitas 3628 Simul esse et non præsens mss. simul esse non præsens 5629 Simul et non futurum mss. simul non futurum 3630 Aliqua nunc est mss. aliqua non est 3631 Simul esse præteritum, et non esse præteritum. Sed mss. simul non esse præteritum. Sed mss. simul non esse præteritum. Sed mss. simul non esse præteritum. rum esse futurum : quoddam. 3633 Et cum futurum dicitur de futuro, si est futurum, futurum est, sed

CAP. III. -- Quod libere futura, non sint necessaria A sponte, non operaretur, quamvis quod facit, necesse necessitate præcedente; sed sequente.

Cum autem futurum dicitur de re, non semper res necessitate est, quamvis sit futura. Nam si dico: Cras seditio futura est in populo, non tamen necessitate erit seditio. Potest enim sieri, antequam sit, ut non fiat, etiamsi est futura 3634. Aliquando vero est, ut res sit ex necessitate quæ dicitur futura, ut si dico cras esse suturum ortum solis. Si ergo cum necessitate futurum pronuntio de re futura hoc modo, seditio cras futura, necessitate futura est; ant, ortus solis eras futurus, necessitate futurus est : seditio quidem, quæ non crit ex necessitate, sola sequenti necessitate futura asseritur; quia futura de futura dicitur : si enim cras futura est, necessitate futura est : ortus vero solis duabus ne- B cessitatibus faturus intelligitur, scilicet et præcedenti quæ facit, rem esse, ideo enim erit quia necesse ost ut sit; et sequenti, quæ nihil cogit esse, quoniam ideireo necessitate futurus est, quia futurus est. Quapropter, eum dicimus quia quod Deus præscit futurum, necesse est esse futurum, non asserimus 3628 semper rem esse necessitate futuram; sed rem futuram, necessitate esse futuram. Non enim potest futurum simul non esse futurum. Idem sensus est, si sic dicitur : Si Deus præscit aliquid, non addendo futurum; quoniam in præscire intelligitur futurum. Nam non est aliud præscire quam scire futurum; et ideo si præscit Deus aliquid, necesse est illud esse futurum. Non ergo semper sequitur præscientiam Dei, rem necessitate futuram esse; quoniam, quam- C vis omnia futura præsciat, non tamen præscit cuncta futura necessitate, sed quædam præseit ex libera rationalis creaturæ voluntate futura. Notandum quippe est quia, sicut necesse non est Deum velle quod vult; ita necesse est in multis velle hom nem quod vult; et, sicut necesse est 3636 esse, quidquid Deus vult; ita necesse est esse, quod vult homo in his, que Deus ita subdit humanæ voluntati, ut 3637 si vult fiant, sinon vult non fiant. Quoniam enim quod Deus vult, non potest non esse; cum vult hominis voluntatem nulla cogi vel prohiberi necessitate ad volendum; vel ad non volendum, et vult effectum sequi voluntatem; tune necesse est voluntatem esse liberam, et esse quod vult. In hujusmodi ergo verum est quia necessitate sit opus peccati, D quod vult homo facere; quamvis non necessitate velit. Quod si quæritur de peccato ipsius voluntatis, cum peccat volendo, utrum sit necessitate, respondendum est quia sicut non vult necessitate, ita non est peccatum voluntatis necessitate. Nec necessitate. operatur eadem 3638 voluntas; quia si non vellet

sit fieri, ut supra dixi. Nam, quoniam non est aliud ibi peccare, quam velle quod non debet; ita non est peccatum voluntatis necessarium, sient velle non est necessarium: tamen verum est quia si vult homo peccare, necesse est eum peccare; sed ea necessitate quam supra dixi (Cap. 2) nihil cogere aut prohibere. Itaque quod vult libera voluntas, et potest et non potest non velle, et necesse est cam velle 3639. Potest namque non velle antequam velit, quia libera est; et cum jam vult 3640, non potest non velle, sed eam velle necesse est; quoniam impossibile ille est idipsum simul et velle et nou velle. Opus vero voluntatis, cui datum est ut quod vult sit, et quod non vult non sit, voluntarium sive spontaneum est; quoniam spontanea voluntate fit : et bifariam est necessarium, quia et voluntate cogitur fieri, et quod fit non potest simul non fieri. Sed has necessitates facit voluntatis libertas, quæ, priusquam sint, eas cavere potest. Ilæc omnia Dens, qui scit omnem veritatem et nonnisi veritatem, sient sum spontanea velnecessaria, videt, et sicut videt, ita sunt. Ilac ergo con-ideratione palamest quia sine omni repugnantia, et Deus præscit omnia, et multa fiunt ex libera voluntate, quæ, antequam sint, sieri potest ut nunquam sint; et tamen quodammodo sunt necessitate: que necessitas, ut dixi, descendit de libera voluntate.

CAP. IV.—Sipræscientia Dei necessitatem ingerit rebus quas præscit; ipse nihil facit ex tibertate, sed omnia ex necessitate.

Cognosci potest etiam non omnia quæ præscit Deus esse ex necessitate, sed quædam fieri ex libertate voluntatis; quia, cum 3741 vult aut facit Deus aliquid, sive secundum æternitatis dicatur immutabilem præsentiam 3642, in qua nihil est præteritum aut 125 futurum, sed omnia simul sunt sine omni motu; nt, si dicimus quia non voluitant volet, nec fecit aut faciet aliquid, sed tantum vult 3643 et facit; sive secundum tempus velut cum proferimus quia volet aut faciet quod nondum factum esse cognoscimus: negari nequit scire quæ vult et facit, et præscire quæ volet atque faciet. Quare si scire atque præscire Dei necessitatem ingerit omnibus, quæ scit aut præscit; nibil secundum æternitatem aut secundum ullum tempus, vult aut faciet ipse ex libertate, sed omnia ex necessitate: quod si absurdum est vel opinari, non necessitate est aut non est, omne quod seit Deus aut præscit esse vel non esse. Ergo nihil prchibet aliquid sciri vel præsciri ab illo in nostris voluntatibus et actionibus fieri, aut suturum esse per libe-

### VARIÆ LECTIONES.

mss. et si est futurum, futurum est, cum futurum dicitur de futuro; sed 3634 Etiam quæ futura est mss. etiamsi est futura 3635 Non asserimus mss. Vict. non asseritur 3636 Et similiter necesse mss. et sicut necesse 3637 Ilumanæ naturæ et voluntati, ut mss. humanæ voluntati, ut 3638 Operaretur eadem mss. Vict. operaretur eadem 3639 Est eum velle mss. est eam velle 3640 Et eum vult mss. et eum jam vult Per hoc quod eum mss. quia eum mss. Cister. per hoc quia eum 3642 Secundum æternitatem, dicat immutabilem præscientiam mss. secundum æternitatis dicatur immutabilem præsentiam mss. Vict. 33. Cister. secundum æternitatis. præscientiam 3643 Sed tamen vult mss. sed tantum vult

scit aut præscit, tamen multa fiant nulla necessitate, sed libera voluntate, quemadmodum supra monstravi (cap. 1). Nempe quid mirum, si hoc modo aliquid est ex libertate et ex necessitate, cum multa sint 3655 quæ recipiunt opposita diversa ratione? Ouæ namque magis opposita sunt, quam adire et abire? Videmus tamen, cum transit aliquis de loco ad locum, quia idem ire, est adire 3648 et abire. Abit enim de loco, et adit ad locum. Item : si consideremus solem sub aliqua parte cœli, cum semper cœlum lustrando adeamdem partem festinet, videmus quia idem locus est a quo recedit et ad quem accedit, et indesinenter ei eodem tempore appropinquat, a quo elongatur. Patet etiam cursum ejus non ignorantibus, quia si cœlum consideremus, semper B transit ab occidentali parte ad orientalem. Si vero terram attendimus, nunquam nisi ab orientali ad occidentalem, et sic semper contra firmamentum vadit, et licet tardius, cum firmamento: quod ipsum in omnibus planetis cernitur. Ita ergo nulla oritur repugnantia, si secundum prædictas rationes asserimus idem aliqui l'esse necessitate futurum, quia est futurum; et nulla eogi necessitate esse futurum, nisi ea necessitate, quam supra dixi (cap. 3) fieri a libera voluntate.

CAP. V. - Quod multa in Scripturis dicuntur necessaria et immutabilia, per comparationem ad æternitatem; quæ in tempore sunt libera, et possent non esse.

Constituisti terminos ejus, qui præteriri non poterunt (Job. xiv, 5), vult aliquis ostendere quia nullus potnit accelerare vel differre diem in qua moritur, quamvis aliquando nobis videatur aliquis facere ex libera voluntate unde moritur, non est quod 3646 objicitur contra hoc quod supra diximus. Nam, quoniam Dens non fallitur, nec videt nisi veritatem sive ex libertate sive ex necessitate eveniat, dicitur constituisse 3647 apud se immutabiliter quod apud hominem priusquam siat mutari potest 3648 Tale etiam est quod Paulus 3649 apostolus de his, qui secundum propositum vocati sunt sancti, dicit: Quos præscit et prædestinavit conformes sieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus. Quos hos et justificavit; quos autem justificavit, illos et magnificavit (Rom. viii, 28-50). Hoc quippe propositum, secundum quod vocati sunt sancti, in æternitate, in qua non est præteritum vel futurum, sed tantum præsens, immutabile est; sed in ipsis homi-

rum arbitrium : nt, quamvis necesse sit esse quod A nibus ex libertate arbitrii aliquando est mutabile. Signt enim quamvis in æternitate non fuit aut erit aliquid, sed tantum est, et tamen in tempore fuit et erit aliquid sine repugnantia; ita quod in æternitate mutari nequit, in tempore aliquando per liberam voluntatem antequam sit, esse mutabile probatur absque inconvenientia: quamvis autem ibi nihil sit nisi præsens, non est tamen illud præsens temporale, sicut nostrum; sed æternum, in quo tempora cuncta continentur. Siquidem, quemadmodum præsens tempus continet omnem locum et que in quolibet loco sunt; ita æterno præsenti simul clauditur omne tempus et quæ sunt in quolihet tempore 3650. Cum ergo ait Apostolus quia Dens præscit sanctos suos, prædestinavit, vocavit, justificavit, magnificavit, nihil horum prius aut posterius apud Deum est; sed omnia simul æterno præsenti sunt intelligenda. Habet enim æternitas suum simul, in quo sunt omnia quie simul sunt loco vel tempore, et quæ sunt diversis in locis vel temporibus. Ut antem ostenderet idem Apostolus non illa verha se pro temporali significatione posuisse; illa etiam, quie futura sunt, præteriti temporis verbo pronuntiavit. Nondam enim quos præscivit adhuc nascituras, jam temporaliter vocavit, justificavit, magnificavit. Unde cognosci potest eum, propter indigentiam verbi significantis æternam præsentiam, usum esse verbis præteritæ significationis; quoniam quæ tempore præterita sont, ad similitudinem æterni præsentis omnino immutabilia sunt. In hoc siquidem magis Si vero per hoc, quod de homine dicit Job Deo: C similia sunt æterno præsenti, temporaliter præterita quam præsentia; quoniam quæ ibi sunt, nunquam possunt non esse præsentia, sieut tempore præterita non valent unquam præterita non esse: præsentia vero tempore omnia 3681 quæ transcunt, fiunt non præsentia. Hoc ergo modo quidquid de his, quæ libero finnt arbitrio, velut necessarium sacra Scriptura pronuntiat; secundum æternitatem loquitur, in qua præsens est omne verum et nonnisi verum, immentabiliter 8682, non secundum tempus, in quo non semper sunt voluntates et actiones nostræ: et, sicut dum non sunt, non est necesse eas esse; ita sæpe non est necesse ut aliquando sint. Nam, non semper scribo aut volo scribere : et, sient, dum non scribo aut non volo scribere 3683, non est necesse antem prædestinavit, hos et vocavit; et quos vocavit, D me scribere aut velle scribere; ita necesse non est nt aliquando scribam, vel velim scribere. Cum antem res tam aliter esse 3654 cognoscatur in tempore quam in æternitate: ut aliquando verum sit quoniam aliquid non est in tempore, quoil est in æternitate; et quod fuit in 3635 tempore, quod ibi non fuit; et erit

### VARIÆ LECTIONES.

Et non ex necessitate, cum multa sunt mss. Et ex necessitate, cum multa sint 3845 Estei adire mss. Vict. est adire 3646 Sed non est quod mss. Vict. non est quod 3647 Veniat; dicitur, constitui mss. eveniat, dicitur constituisse 3648 Apud homines. . untare potest ms6. apud hominem. . nutari potest Panlus mss. etiam est quod Paulus 3650 In quodlibet tempus mss. in quolibet tempore 3651 Præsentia vero temporis omnia mss. præsentia vero tempore cumia 3652 Omne verum immutabiliter 3653 Non scribere volo mss. Vict. non volo scribere 3654 Res aliter esse mss. res tam aliter esse 3658 Et quod fuit

temporaliter, quod ibi non crit: nulla ratione ne- A pervenit retatem, sine sua justitia: ibi est investigari videtur similiter posse 3656 aliquid in tempore esse mutabile 3687, quod ibi est immutabile. Quippe non magis opposita sunt', mutabile in tempore, et immutabile in æternitate; quam non esse in aliquo tempore, et esse semper in æternitate: et fuisse, vel futurum esse secundum tempus, atque non fuisse, vel non futurum esse in æternitate. Siquidem non dico aliquid nunquam esse in tempore, quod semper est in æternitate; sed tantum in aliquo tempore non esse. Non enim dico actionem meam crastinam nullo tempore esse; sed hodie tantum nego cam esse, qua tamen semper est in æternitate. Et quando acos negamus fuisse vel futurum ibi esse aliquid, quod in tempore fuit aut ibi esse; sed tantum præterito vel futuro modo dicimus non ibi esse, quod ibi indesinenter est, suo præsenti modo: in his vero nulla videtur adversari contrarietas. Sic utique sine ulla repugnantia dicitur aliquid esse mutabile in tempore antequam sit, quod in æternitate manet immutabiliter, non antequam sit, vel postquam est; sed indesinenter, quia nihil est ibi secundum tempus. Nam hoc ipsum ibi est æternaliter, quia temporaliter aliquid et est, et, antequam 3659 sit, potest non esse, sicut jam dixi. Sufficienter ex his, quæ dicta sunt, puto patere quia præscientia Dei et liberam arbitrium nequaquam invicem repugnant : quod facit vis xternitatis, quæ claudit omne tempus et quæ sunt in quolibet tempore.

126 CAP. VI. - De libertate ad ca quæ sunt salutis hic quaritur ubi, et qua sit.

Sed quoniam non in omnibus liberum habemus arb't ium, videndum est ubi, et quæ sit illa libertas arbitrii quam semper habere creditur homo, et quid sit illud arbitrium. Non enim idem est arbitrium et libertas qua dicitur liberum. In multis dicitur libertas et arbitrium; ut cum aliquem dicimus libertatem habere loquendi, aut tacendi, et in ejus arbitrio esse quid horum velit. In pluribus quoque aliis similiter dicitur libertas et arbitrium, quie non semper adsunt, aut ad salutem animæ nobis necessaria sunt. Pro illo autem arbitrio tantum, et pro illa libertate ista ventilatur quæstio; sine quibus homo salvari nequit, postquam potest illis uti. Nam ideo conqueruntur multi quia putant ad salutem vel dantnationem nihil valere liberum arbitrium; sed solam necessitatem propter Dei præscientiam. Quoniam ergo non salvatur homo, postquam ad intelligibilem

gandum hoc arbitrium, et hac libertas unde agitur, ubi sedes et justicie. Primum itaque ostendenda est justitia ; deinde ista libertas et istud arbitrium. Est quidem justitia quælibet, magna vel parva, restitudo voluntatis propter se servata. Libertas autem ista estpotestas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem. Quas definitiones puto me apertis rationibus monstrasse: priorem quidem in tractatu (cap. 12), quem feci de veritate; alter in vero in ea, quem edidi (cap. 5, 15) de hac ipsa libertate; in quo etiam ostensum est (eap. 5) quomodo naturaliter et inseparabiliter sit in homine hæc libertas, quamvis non ea semper utatur; et (cap. 6, 7, 8) quod sit ita fortis, ut nulla res homini rectituerit, non asserimus id quod fuit aut erit nullo modo B dinem prædictam, id est justitiam 3660, quam habet, valeat, quandiu hac libertate voluerit uti, auferre. Justa vero non est naturalis, sed fuit separabilis in principio et angelis 3661 in cœlo, et hominibus in paradiso, et est adhuc in hac vita; non tamen necessitate, sed habentium 3662 illam propria voluntate. Sed quoniam justitiam, qua justus est aliquis, constat esse rectitudinem voluntatis, quam dixi: quæ rectitudo tune tantum est in aliquo, cum ipse vult quod Deus vult eum velle : patet quia Deus eamdem rectitudinem non potest invito auferre; quoniam non potest hoc velle. Sed neque velle potest 3663 ut eam habens, nolens ulla necessitate eam deserat, quippe vellet illum non velle, quod vult eum velle: quod esse nequit. Seguitur ergo Deum velle hoc mo lo rectam voluntatem ad volendum recte et ad servandum eamdem rectitudinem esse liberam; quæ quando potest quod vult, libere facit quod facit. Unde quoque apertissime 3664 cognosci potest aliquam esse liberam voluntatem cum actione sua, non repugnante Dei prascientia, sieut supra moustratum est. Ponamus nunc exemplum aliquod, in quo appareat et renta, id est justa 8608 voluntas et libertas arbitrii, et ipsum arbitrium; et quomodo recta voluntas impagaetur, ut deserat rectitudinem, et qualiter eam libero servet arbitrio. Habet aliquis in corde ut veritatem teneat, quia intelligit rectum esse amare veritatem. Hie utique rectam jam habet voluntatem et rectitudinem voluntatis. Aliud autem est voluntas; et aliud rectitudo, qua recta est. Accedit alius; et, nisi mentiatur, minatur illi mortem. Videmus nunc in ejus esse arhitrio an deserat vitam pro rectitudine voluntatis; an rectitudinem, pro vita. Hoc arbitrium, quod et judicium dici potest, liberum est; quoniam ratio, qua intelligitur rectitudo, docet rectitudinem illam ejusdem rectitudinis

### VARIÆ LECTIONES.

in mss. Et quia fuit in 3656 Videtur posse similiter mss. Vict. 9. videtur similiter posse mss. Vict. 3. et 45. videtur posse similiter 3657 lu tempore est mutabile mss. in tempore esse mutabile 3658 Et quando ms. Cister. Et quoniam 3659 Aliquid est et antequam mss. Vict. et Cister. aliquid et est, et antequam 3666 Homini fortitudinem, alias certitudinem prædictam, id est, justitiam mss. homini rectitudinem prædictam, id est justitiam 3661 Ab Angelis mss. Vict. 3. 9. et Cister. et Angelis mss. Vict. 45 in Angelis 3662 Necessitate aut necessitatis vi impellente, sed habentium mss. necessitate; sed habentium 3663 Neque ulla vi fieri potest mss. et Edit. Goth. deque velle potest 3664 Quod facit, vult. Unde quoque apertissime mss. quod facit. Unde quoque apertissime mss. quod facit. Unde quoque apertissime 3665 Et recta et justa mss. et recta, id est, incta justa

ditur ut deseratur esse contemnendum; atque voluntatis est et ipsa quoque reprobet ac eligat, quemadmodum rationis intellectus monstrat : ad hoc enim maxime datæ sunt rationali creaturæ voluntas et ratio. Quapropter idem voluntatis arbitrium, ut camdem rectitudinem deserat, nulla cogitur necestitate, quamvis mortis impugnetur difficultate. Licet enim necesse sit aut vitam aut rectitudinem relinquere, nulla tamen necessitas determinat quam servet aut deserat. Nempe sola voluntas determinat ibi quid teneat, nee aliquid facit vis necessitatis, nhi operator electio sola voluntatis. At eni non est deserendi rectitudinem voluntatis, quam habet, necessitas; palam est quia non deest servandi potestas sive libertas. Semper enim hace potestas 3666 libera B est. Hæe est enim libertas, quam esse dixi (Diat. de lib. arb. e. 3, 13) potestatem servandi rectitudinem voluntatis, propter ipsam rectitudinem. Hac ipsa libertate rationalis natura, et arbitrium liberum et voluntas libera dicitur.

CAP. VII. - An Dei præscientia sit a rebus : et an res sint ab ejus scientia. Et quomodo mala sint a Deo.

Restat nune ut consideremus, cum Deus omnia præseire sive seire credatur, utrum ejus scientia sit a rebus, an res habeant 3667 esse ab ejus scientia. Nam, si Deus a rebus habet seientiam, sequitur quod illæ prius sint quam ejus scientia, et sic a Deo non sint, a quo nequeunt esse nisi per ejus scientiam. essentiam: Deus factor est auctor est malorum operum 3668, et ideo non juste 3669 punit malos : quod non suscipimus. Ilæe autem quæstio facile solvi potest, si prius cognoscitur bonum, quod est justitia, vere aliquid esse; malum vero, quod est injustitia, omni carere 3670 existentia. Quod in tractatu (cap. 9, 10, 15, 16) de casu diaboli, et in libello quem de conceptu virginali et peccato originali titulavi, apertissime monstravi 3671. Non est enim injustitia qualitas, aut actio, aut aliqua essentia, sed tantum absentia debitæ justitiæ; nec est nisi in voluntate, ubi debet esse justitia. Per quam voluntatem justam vel injustam 3679 dicitur omnis rationalis natura, et quælibet ejus actio justa vel injusta. Omnis quippe qualitas, et omnis actio, et quidquid aliquam habet D essentiam, a Deo est, a quo est omnis justitia et nulla injustitia: facit igitur Deus omnia quæ justa vel injusta voluntate frunt, id est bona opera et mala. In bonis quidem facit quod sunt, et quod bona sunt;

amore semper esse servandam; et quidquid obten- A in malis vero fac't quol sunt, sed non quod mala sunt. Nam omni rei esse justam vet bonam, est aliquid esse 3673; nulli vero rei est esse aliquid, injustam vel malam esse 3674. Signidem bonum vel justum esse, est justitiam habere : quod est aliquid. Malum vero esse vel injustum, est non habere justitiam quam debet habere : quod non est aliquid. Jastitia namque aliquid est; injustitia vero nihil, sicut d.xi. Est autem aliud 3678 bomm, quo l dicitur com nodum, enjus contrarium est malum, quod est incommodum. Hoc malum aliquando nihil est, ut caecitas; aliquando est aliquid, ut dolor. Sed hoc malum, cum aliquid est, Deum facere non negamus; quia ipse est, sient legitur, faciens pacem et creans malum (Isa. xi.v, 7). Ipse namque creat incommoda, quibus exercet et purgat justos, et punit injustos. Itaque de illo tantum malo 3676, quod est injustitia, per quam dicitur injustum, certum est quia nunquam est aliquid; nec alicui rei est esse aliquid, injustam esse. Et, sieut Deus non facit injustitiam, ita non facit aliquid injustum esse : qui tamen facit omnes actiones et omnes motus, quia ipse facit res a quibus, et ex quibus, et per quas, et in quibus fiunt; et nulla res habet ullam potestatem volendi ant faciendi, nisi illo dante. Ipsum quoque velle, quod aliquando justum est, aliquando injustum, nec est aliud quam uti potestate volendi et voluntate, quas Dens dat, inquantum est, 127 bonum est, et a Deo est. Quod tunc quidem quando recte est, bonum et justum est; quando Si vero quæcunque sunt, a scientia Dei sumunt C vero non recte, hoc solo quia non recte est, malam est et injustum. Est autem aliquid recte esse, et hoc est a Deo; non esse vero recte, non est aliquid, nec est a Deo. Nam, sieut cum aliquis utitur gladio, aut lingua, aut potestate loquendi, non est aliud 2677 gladius, aut lingua, sive potestas cum rectus est eorum usus, aliud, cum non est rectus; ita voluntas qua utimur ad volendum, sicut ratione utimur ad ratiocinandum, non est aliud quando quis illa recte utitur, et aliud quando non recte; nec magis nec minus est hoc quod est essentialiter, cum est justa, quam cum injusta est voluntas, per quam dicitur aut substantia aut actio justa vel injusta. Sic, itaque facit Deus in omnibus voluntatibus et operibus bonis, et quod essentialiter sunt, et quod bona sunt; in malis vero non quod mala sunt, sed tantum quod per essentiam sunt. Quemadmodum enim non est essentia 3678 rerum, nisi a Deo; ita non est recta 3679, nisi ab ipso. Hujus vero rectitudinis, de qua loquor, absentia, que est injustitia, non est nisi in

### VARIÆ LECTIONES.

res habeant esse <sup>3668</sup> Et actor malorum operum est mss. et auctor est malorum operum <sup>3669</sup> Et ideo juste mss. et ideo non juste <sup>3670</sup> Omnino carere mss. omni carere <sup>3671</sup> Aptissime monstravi mss. apertissime monstravi <sup>3672</sup> Justitia vel injustitia mss. justam vel injustam <sup>3673</sup> Est justam vel bonam aliquid esse mss. esse justam vel bonam est aliquid esse <sup>3674</sup> Est aliquid esse injustam vel malam mss. est esse aliquid injustam vel malam mss. est esse aliquid injustam vel malam mss. est esse aliquid, injustam vel malam esse mss. Vict. 13. est aliquid esse, injustam vel malam esse set autem aliquid mss. est autem aliquid mss. est autem aliquid mss. non est aliquid esse, injustam vel malam esse set autem aliquid esse set autem aliquid esse set autem aliquid esse set autem esse set aute Gothica ita non est recta

volu tate rationalis creaturæ, que sumper debet ha- A destinat omnia, et prædestinata sum ex necessitate, bere justitiam. Cur autem non habeat, quam semper debet habere : et quomodo Deus bona faciat, sola sua bonitate, et mala sola culpa hominis 3080 vel diaboli; et qualiter homo bona faciat per liberum arbitrium, præsulante gratia, et malum sola sua operante propria voluntate; et quid habeat Deus in malis, sine culpa sua 3681, et bomo in honis, cum lande sua; ut tamen bona 3692 hominis videantur aperte imputanda Deo, et mala homini : com de gratia et libero arbitrio tractahimus 3683, ut puto Deo donante, ancrtius patchit. Nauc autem tantum dico quod malus angelus ideo justitiam non habet, quia eam deservit, nec postea recepit; homo vero ideireo illa caret, quia in primis parentibus cam abjecit, postea aut non illam recepit, aut receptam rejecit. Puto quia, B gratia Dei adjuvante, monstravimus quod præscientiam Dei et liberum arbitrium simul esse, si diligenter coosiderentur quæ diximus, non sit impossibile, neque possit aliquid objici quod non sit dissolubile.

### QUÆSTIO II.

DE CONCORDIA PRÆDESTINATIONIS CUM LIBERO ARBITRIO 3684.

Nune ergo in eo sperantes, qui hue usque nos perduxit, discordiam quæ inter prædestinationem et liberum arbitrium videtur esse, aggrediamur dissolvere. Ad quod per ea quæ supra disseruimus, sicut in sequentibus patebit, non parum profecimus. CAP. 1 [al. VIII]. - Ratio dubitandi circa libertatis et prædestinationis concordiam.

Prædestinatio videtur idem esse quod præordina- C tio, sive præstitutio 3688 : et ideo quod Deus prædestinare dicitur, intelligitur præordinare : quod est statuere futurum esse. Quod autem Deus statuit futurum esse, necessitate videtur futurum esse; quare quidquid Dens prædestinat, necesse est futurum esse. Si ergo Deus prædestinat bona et mala quæ fiunt, nihil fit per liberum arbitrium; sed omnia ex necessitate. At, si tantum hona prædestinat, sola bona sunt ex necessitate, nec est liberum arbitrium nisi ad mala: quod nimis est absurdum. Non ergo sola bona prædestinat Dens. Si autem bona quædam opera facit liberum arbitrium, per quæ fiunt justi absque prædestinatione, non prædestinat Deus omnia bona opera, quæ justos faciunt, quare nec illos justos, qui sunt per opera liberi arbitrii. Non ergo præscivit Deus D eos; quia quos præscivit hos et prædestinarit (Rom. vm, 29). Sed falsom est Deum non præscire aliqua bona opera, aut aliquos justos. Non igitur quædam solius liberi arbitrii opera bona justificant, sed 3686 illa sola quæ Dens prædestinat. Si ergo Dens præ-

cum nibil per liberum arbitrium necessitate fiat, sequi videtur nihil esse liberum arbitrium, manente prædestinatione; aut si statuimus in aliquibus liberum arbitrium, perire in illis prædestinationem.

CAP. II [al. IX]. — Pradestinatio non solum bonorum est, sed et malorum potest dici.

In primis itaque ante quæstionis responsionem, videndum est quia prædestinatio non solum bonorum est, sed et malorum potest dici : quemadmodum Deus mala quæ non facit, dicitur facere, quia permittit. Nam, dicitur hominem indurare cum non emollit, ac inducere in tentationem cum non liberat. Non est ergo inconveniens si hoc modo dicinus Deum prædestinare malos, et corum mala opera, quando cos et corum mala opera non corrigit 3687. Sed bona specialius præscire, et prædestinare dicitur, quia in illis facit quod sunt, et quod bona sunt; in malis autem 3668 nonnisi quod sunt essentialiter, non quod mala sunt; nt supra dictum est (quæst. 1, cap. 7). Sciendum quoque est quia sicut præscientia non in Deo dicitur proprie; ita nec prædestinatio, quia illi nec ante, nec post aliquid est, sed omnia sunt illi simul præsentia.

CAP. III. [al. X]. - Prædestinatio cum libertate conciliatur eodem modo quo præscientia.

Consideremus nunc an aliqua possint prædestinari, per liberum arbitrium futura. Dubitari utique <sup>3689</sup> non debet quia ejus prædestinatio, et præscientia non discordat; sed sieut præseit, ita quoque prædestinat. In quæstione de præscientia cognovimus aperte aliqua præsciri futura per liberum arbitrium, sine omni repugnantia. Unde veritas quoque evidens, et ratio docet prædestinari similiter per liberum arbitrium quædam futura, absque omni inconvenientia. Nam neque præscit Deus, neque prædestinat quemquam justum futurum ex necessitate 3690. Non cuim habet justitiam, qui eam non servat libera voluntate. Pariter igitur, quamvis necesse sit fieri quæ præsciuntur et quæ prædestinantur, quædam tamen præscita et prædestinata non eveniunt ca necessitate quæ præcedit rem et facit, sed ca quæ rem sequitur, sieut supra diximus. Non enim ea Deus, quamvis prædestinct, facit voluntatem cogendo aut voluntati resistendo, sed in sua illam potestate dimittendo. Quamvis tamen sua voluntas utatur potestate, nihil tamen facit quod Deus non faciat in bonis sua gratia, in malis non sua, sed ejusdem voluntatis culpa; quod, sicut promisimus, clarius, cum de gratia loquemur, apparebit. Et, sicut præscientia quæ non fallitur, non præscit nisi verum sicut erit, aut 3691

VARIÆ LECTIONES.

Sola bonitate, et mala non sua culpa, sed hominis mss. sola sua bonitate, et mala sua alpa hominis 2081 Sive culpa sua mss. Vict. sine culpa sua 3682 Et tamen bona mss. ut tamen bona 3683 Tractaturi sunus mss. tractabimus 3684 mss. de Prædestinatione et libero Arbitrio. culpa hominis 3683 Tractaturi sumus mss. tractabimus 3685 Præstitutio mss. Vict. 3. et 13. prædestitutio 3686 Justificavit, sed mss. justificant, sed 3687 Eum hoc modo prædestinare, dum malos et eorum mala opera non corrigit mss. si hoc modo dicimus prædestinare Deum malos et eorum mala opera, quando eos et eorum malo opera non corrigit 3688 In malis autem mss. ac in malis 3689 Duhitari utique mss. Vict. 3. et 13. Dubitari itaque 3690 Quemadmodum justum futurum necessitate mss. quemquam justum futurum ex necessitate 3691 Sed quod crit aut mss. sicut erit aut

non mutatur, non prædestinat nisi sieut est in præscientia. Et, quemadmodum quod præscitur, licet in æternitate sit immutabile, tamen in tempore aliquando autequam sit, mutari potest; ita est per omnia de prædestinatione. Patet igitur ex his quæ diera sunt, si bene considerentur, quia rec priedestinatio excludit liberum arbitrium, nec liberum arbitrium adversatur prædestinationi. Siquidem omnia illa, quibus supra monstravimus liberum arbitrium præscientiæ non repugnare, pariter ostendunt illud prædestinationi concordare. Non ergo rationabiliter, 128 quoties aliquid contingit, operante spontanea voluntate, velut cum homo homini facit injuriam unde ab illo occiditur, quidam clamant dicentes : Sie præscitum et prædestinatum erat a Deo; B et ideo necessitate factum est, nee aliter fieri potuit. Quippe nec qui alium injuria irritavit, nec qui se vindicavit, hoc fecit necessitate, sed sola voluntate; quia si non spoate voluisset, neuter quod fecit fecisset.

### QUÆSTIO III.

DE CONCORDIA GRATIÆ ET LIBERT ARRITRIT 3692.

Restat nune ut de gratia et eodem lihero arbitrio, cadem gratia adjuvante, consideremus.

CAP. 1 [al. X1]. - Proponitur difficultas ex Seripturis circa gratiæ et libertatis concordiam.

Quæstio ista inde nascitur, quia divina Scriptura ita loquitur aliquando ut nihil-videatur liberum arbitrium prodesse ad salutem, sed sola gratia; aliquando vero ita, velut tota nostra salus in libera C nostra consistat voluntate. De gratia siquidem dicit Dominus: Sine me nihil potestis facere (Joan. xv, 5): et : Et nemo venit ad me, nisi Pater meus traxerit enm (Joan. vi, 44). Et Paulus apostolus : Quid autem habes quod non accepisti? (I Cor. 1v, 7.) Et de Deo: Cujus vult miseretur, et quem vult indurat (Rom. 1x, 18); et: Neque volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei (Ibid., 16). Multa quoque alia leguntur, quæ soli gratiæ sine libero arbitrio bona nostra opera et salutem 3693 nostram videntur attribuere. Plures etiam asserunt experimento se probare quod homo nequaquam ullo libero fulciatur arbitrio; quoniam multos 3694 absque numero, inimenso mentis et corporis conata niti sentiant : qui 3695 quadam difficultate, imo impossibilitate aggra- D vati nihi proficiunt, aut post magnum profectum repente irreparabiliter deficiunt. Liberum autem arbitrium monstrat eadem Scriptura nos habere hoc mo to. Dieit Dens per Isaiam : Si volueritis, et audieritis me, bona terræ comedetis (Isa. 1, 19). Et David: Quis est homo, qui vult vitam; diligit dies videre bonos? Prohibe linguam tuam a malo, et labia tua ne loquantur colum. Diverte a malo, et fac bo-

necessarium, aut spontaneum; ita prædestinatio quæ A num (Psal. xxxm, 15, 13, 15). Et Dominus in Evangelio: Venite ad me, omnes qui luboratis, et onerati estis, et ego resiciam vos. Tollite juqua meum super vos, et discite a me quia mitis cum et humilis corde, et invenietis requiem animabus vestris (Matth. x1, 28, 29). Plura etiam alia et innumerabilia sunt, quæ videntur liberum arbitrium ad bene operandum excitare; et quia monita 3696 contemnit, exprobrare: quod auctoritas divina nequaquam faceret, si voluntatis libertatem nullam in homine cognosceret. Sed nee ullo modo esset, cur Deus bonis vel malis pro meritis singulorum juste retribueret, si per liberum arbitrium nullus bonum vel malum faceret. Quoniam ergo in saera Scriptura quædam invenimus, quæ soli gratiæ favere videntur; et quædam, quæ solum liberum arbitrium statuere sine gratia putantur, suerunt quidam superbi, qui totam virtutum efficaciam 3697 in sola libertate arbitrii consistere sunt arbitrati : et sunt nostro tempore multi, qui liberu:n arbitrium esse, aliquid penitus desperant, In hac itaque quæstione hæc erit nostra intentio 2 3698, ut liberum arbitrium simul esse cum gratia, et cum ca operari in multis monstremus : sicut illud cum præscientia atque prædestinatione concordare reperimus.

CAP. II [al. XII]. - De liber ate arvitrii, sine qua salutem nemo meretur; et de gratiu, sine qua nullus salvatur homo, hic agitur.

Sciendum est quia sicut non de alio libero arbitrio fit hæe, ut supra dixi, quæstio nisi de illo 3699 sine quo salutem nemo meretur, postquam intelligibilem habet ætatem ; ita non de alia-gratia quam de illa sine qua nullus salvatur homo. Omnis enim creatura gratia existit, quia gratis facta est; et multa bona dat Deus per gratiam in hac vita, sine quibus homo salvari potest 3700. In infantibus quidem, qui baptizati moriuntur antequam suo possint nti libero arbitrio, non apparet concordia quam quærimus; quoniam in illis gratia sola operator salutem, sine illorum libero arbitrio. Nam hoc quoque gratia est quia datur aliis voluntas ut illis sua fide subveniant. In habentibus itaque intelligibilem ætatem monstrandum est quod investigamus; quia de his solum versatur lice questio. Quicunque autem ex his salvantur, per justitiam salvari dubium non est. Justis enim promittitur vita æterna; quia justi in perpeauum vivent, et apud Dominum est merces eorum (Sap. v, 16). Quod autem justitia sit rectitudo voluntatis, sacra sæpe monstrat 3701 anctoritas. Qua de re-sufficit unum exemplum proponere : cum enim dixisset David (Psal. xcm, 14, 15): Non repellet Dominus plebem suam, et hæreditatem suam non derelinquet, quoadusque justitia convertatur in judicium, ut doceret nos quid esset justitia, in-VARIÆ LECTIONES.

3692 mss. de Gratia et libero arbitrio. 3693 Opera al salutem mss. Vict. et Cister. opera et salutem 3.98 Quoniam multi mss. quoniam multos , 3695 Nituntur ut bene vivant, qui mss. niti sentiunt, qui 3696 Ei qui monita mss. et quia monita 2697 Virtutem et ellicaciam mss. virtutum efficaciam qui 3696 Et qui monita mss. et quia monita 5657 Virintein et emeaciam 2655. Virentein et emeaciam 2655. Virentein et emeaciam 2655. Virentein et emeaciam 2655. Virentein 2655 Miller entitue et emeaciam 2655. Virentein 2655. Virentein et emeaciam 2655. Virentein 2655. Virentein et emeaciam 2655. Virentein 2655. Virent monstrat mss. Vict. et Cister, sacra sæbe monstrat

sihi respondens ait : Omnes qui recto sunt corde, hoc est, qui recta sunt voluntate. Quamvis enim corde credamus et intelligamus, sicut corde volumus, non tamen judicat Spiritus sanctus illum rectum habere cor qui recte credit et intelligit, et non recte vult; quia non utitur rectitudine fidei et intellectus ad reete volendum, propter quod datum est rationali creaturæ recte credere et intelligere. Nam neque rectum intellectum dicendus est habere, qui secundum illum non recte vult; neque dicitur facere fidem, nisi mortuam, qui secundum fidem non recte vult operari; propter quod fides dicitur, et datur 3702. Recte igitur intelligimus David dixisse rectos corde, rectos voluntate. Sed, ne quis existimet auctoritate divina diei justum illum vel reetum, B qui nonnisi propter aliud tenet 3703 rectitudidem voluntatis, dicimus justitiam rectitudinem esse voluntatis propter se servatam : qui enim solum propter aliud illam 3704 servat, non eam diligit; sed illud propter 3708 quod illam servat; et ideo non est dicendus justus, nec talis rectitudo nominanda est justitia. Quando de præscientia et lihero arbitrio tractabamus (Quæst. 1, cap. 6), exemplo quodam monstravimus esse posse simul rectitudinem hanc, quam voco justitiam, et liberum arbitrium : per quod planum est intelligere in aliis multis similiter esse. Si ergo possumus ostendere nullam creaturam hanc adipisci posse rectitudinem nisi per gratiam, manifesta erit inter gratiam et liberum arbitrium, ad C salvandum hominem, concordia quam quærimus.

CAP. III [al. XIII]. - Rectitudo, qua salutem consequimur, nonnisi per gratiam obtinetur.

Dabium utique 3706 non est quia voluntas non vult reete, nisi quia recta est. Sieut namque non est acutus visus quia videt acute, sed ideo videt aente quia acutus est : ita voluntas non est recta quia vult reete; sed recte vult quoniam est recta. Cum autem vult hanc rectitudinem, procul dubio recte vult; non ergo vult rectitudinem F707, nisi quia recta est: idem autem 129 est voluntati reetam esse, et rectitudinem habere. Palam igitur est quia non vult rectitudinem, nisi quia rectitudinem habet. Non nego voluntatem rectam velle rectitudiquam habeat; sed dieo nullam 3708 cam posse velle rectitudinem, si non habet rectitudinem qua illam velit. Consideremus nune utrum aliquis hane rectitudinem non habens, cam aliquo modo a se habere possit. Utique a se illam habere nequit, nisi aut

terrogando ait : Et qui juxta illam? Ad quod ipse A volendo ant non volendo. Volendo quidem unllus valet cam per se adipisei; quia nequit cam v. lle. nisi illam habeat. Quod autem aliquis non habens rectitudinem voluntatis, illam valeat per se non volendo assegui, mens nullius accipit. Nallo igitur modo potest eam creatura habere a sc. Sed neque creatura valet cam habere ab alia creatura. Sient namque creatura nequit creaturam salvare; ita non potest illi dare per quod debeat salvari 3709. Sequitur itaque quia nulla creatura rectitudinem habet, quam dixi voluntatis, nisi per gratiam. Hane auten. rectitudinem per liberum arbitrium servari posse, sicut supra dixi, monstravimus. Deo igit ir largiente, invenimus gratiam ejus, ad salvandum hominem, cum libero arbitrio concordare; ita ut gratia sola possit hominem salvare, nihil ejus libero arbitrio agente (sicut lit in infantibus), et in inintelligentibus 3710 ipsa semper adjuvet liberum arbitrium naturale, quod sine illa nihil valet ad salutem, dando voluntati rectitudinem quam servet per liberum arbitrium. Et quamvis non omnibus det, quoniam cui vult miseretur et quem vult indurat (Rom. 1x, 18); nulli tamen dat pro aliquo præcedenti merito, quoniam quis prior Deo dedit, et retribuetur ei? (Rom. xi, 85.) Si autem voluntas, per liberum servando arbitrium quod accepit, meretur aut augmentum acceptæ justitiæ, ant etiam potestatem pro bona voluntate, aut præminm aliquod : hæc omnia fructus sunt primæ gratiæ, et gratia pro gratia; et ideo totum imputandum est gratiæ, quia neque rolentis est, quod vult, neque currentis est, quod currit; sed miserentis est Dei (Rom. u, 16). Omnibus enim, excepto solo Deo, dicitur: Quid habes quod non accepisti? Si autem accepisti, quid 3711 gloriaris, quasi non acceperis? (I Cor. 1v, 7.)

CAP. IV [al. XIV]. - Eadem rectitudo nonnisi per gratiam conservatur.

Quomodo quidem libertas voluntatis tenentis acceptam rectitudinem, nulla necessitate ut illam descrat, expugnetur, sed difficultate impugnetur, nec eidem difficultati 3712 invita, sed volens cedat: in tractatu de libertate arbitrii puto me ostendisse (cap. 5, 6, 7, 8, 9). Quibus autem modis, post eamdem rectitudinem acceptam, liberum arbitrium nem quam nondum habet, quando vult majorem p gratia adjuvet ut servet quod accepit : quamvis non omnes valeam enumerare, multifariam enim hoc facit; tamen non crit inutile aliquid inde dicere 3743. Nemo certe servat rectitudinem hanc acceptam, nisi volendo; velle autem illam aliquis nequit, nisi habendo: habere vero illam nullatenus valet, nisi

### VARIÆ LECTIONES.

Qui secundum illum non recte vult operari, propter quod fides dicitur et datur mss. qui secundum illum non recte vult: neque dicitur habere fidem nisi mortuam, qui secundum fidem non recte vult operari, propter quod fides datur <sup>3703</sup> Propter aliquid tenet <sup>mss.</sup> propter aliquid tenet <sup>3704</sup> Propter aliquid illum <sup>3708</sup> Sed aliud propter <sup>3706</sup> Dubium itaque <sup>3707</sup> Vult rectitudinem <sup>3708</sup> Sed aliud propter <sup>3708</sup> Sed illud propter <sup>3708</sup> Dubium ntique <sup>3709</sup> Vult rectitudinem <sup>3708</sup> Sed illum <sup>3709</sup> Sed illum dico, nullam <sup>3708</sup> sed dico nullam <sup>3709</sup> Quod potest cam salvare <sup>3709</sup> decepisti <sup>3710</sup> Et in non intelligentibus <sup>3711</sup> Accepisti <sup>3711</sup> Quod si accepisti, quid <sup>3712</sup> Eigentutti <sup>3713</sup> Aliquid mss. accepisti <sup>3714</sup> Quod si accepisti, quid <sup>3715</sup> Eigentutti mss. cidem decepisti mss. <sup>3711</sup> Accepisti light discres dem voluntati mss. eidem difficultati 3718 Aliquid milii dicere mss. sliquid inde dicere

per gratiam. Sient ergo illam nullus accipit, nisi A gratiam : quasi sola gratia, ant liberum arbitrium gratia præveniente; ita nullus eam servat, nisi eadem gratia subsequente. Nempe, quamvis illa servetur per liberum arbitrium, non tamen est tantum imputandum libero arbitrio, quantum gratiæ, cum hæc rectitudo servatur; quoniam illam liberum arhitrium nonnisi per gratiam prævenientem et subsequentem habet et servat. Sie autem gratia subsequitur donum suum, ut nunquam sive parvum sive magnum sit, illud dare deficiat, nisi liberum arbitrium volendo aliud, rectitudinem 3715 quam accepit, deserat. Nunquam enim separatur hæc rectitudo a voluntate, nisi quando aliud vult, quod huic rectitudini non concordat; sient, cum quis accipit rectitudinem volendi sobrietatem, et rejicit eam volendo immoderatam bibendi voluptatem. Quod cum facit sua voluntate, et ideo sua culpa perdit gratiam quam accepit. Adjuvat etiam gratia liberum arbitrium, quando ut deserat rectitudinem acceptam impugnatur, mitigando aut penitus removendo vim tentationis impugnantis, ant augendo affectum ejusdem rectitudinis. Denique, cum omnia subjaceant dispositioni Dei, quidquid contingit homini, quod adjuvet liberum arbitrium ad accipiendum aut ad servandum hanc, de qua loquor, rectitudinem, totum gratiæ imputandum est 3716. Dixi omnem justitiam esse rectitudinem voluntatis propter se servatam. Unde sequitur omnem habentem hanc rectitudinem habere justitiam, et esse justum; quoniam omnis habens justitiam justus est. Non C tamen sentio justis omnibus promissam esse vitam perpetuam, sed illis tantum qui sunt justi sine omni injustitia. Illi enim proprie et absolute dicuntur justi et recti corde. Est enim aliquis secundum aliquid justus, et secundum aliquid injustus, ut qui castus est et invidus 3716. Talibus non promittitur beatitudo justorum; quoniam, sient vera beatitudo est sine omni indigentia, ita nulli datur nisi justo sine omni injustitia. Nam, quoniam beatitudo quæ justis promittitur, erit similitudo angelorum Dei: sient in angelis bonis nulla est injustitia, ita nullus illis sociabatur cum aliqua injustitia. Qaomo lo antem siat homo sine omni injustitia, non est luijus nostri propositi ostendere. Scimus tamen hoc per sancta studia Christiano 3717, et per gratiam Dei D esse possibile.

CAP. V [al. XV]. -- Elucidantur Scriptura, qua soli gratiw, et quw soli libertati salutem tribuere videntur.

Si bene considerentur quæ dieta sunt, aperte cognoseitur quia cum aliquid dicit sacra Scriptura pro gratia, non amovet omnino liberum arhitrium; neque cum loquitur pro libero arbitrio, excludit solum sufficiat ad salvandum hominem, sicut videtur illis qui hanc faciunt quæstionem. Ita quippe intelligenda sunt dicia divina; ut, hoc excepto quod dixi de infantibus, nec sola gratia, nec solum liberum arbitrium salutem hominis operetur. Quippe cum dicit Dominus : Sine me nihil potestis facere (Joan. xv, 5), non ait: Nihil valet vobis vestrum liberum arbitrium; sed nihil potest sine 3718 mea gratia. Et enm legitur : Neque volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei (Rom. 11, 16): non negatur in volente, et in currente 3719 aliquid pro-lesse liberum arbitrium; sed significatur non esse imputandum libero arbitrio quod vult et quod currit, sed gratiæ. Nam cum ait: Neque volentis, neque currentis est, subaudiendum est, quod vult et quod enrrit: velut cum aliquis nudo, cui nihil debet, et qui millum a se potest indumentum habere, dat vestem; non tamen, quamvis ipse habeat potestatem utendi et non ntendi accepta veste, si ea ntitur, imputandum est induto quia indutus est, sed danti vestem. Quapropter ita dici potest: Non est induti quod est indutus, sed miserentis; id est vestem dantis. Multo vero magis hoc diceretur, si ille qui dedit vestem, dedisset etiam potestatem servandi cam et utendi : sient Deus homini, enm dat rectitudinem sæpefatam 3720, dat etiam potestatem servandi et utendi; quia dedit prius liberum arbitrium ad servandum illam et utendum. Si vero nudo eni nihil deberetur 3721, non daretur vestis; aut si ipse acceptam projiceret, nulli nisi ipsi imputaretur ejus nuditas. Ita, cum Dens alicui concepto et nato in peccato, cui nihil nisi pœnam debet, dat velle et currere; non est volentis, neque currentis, sed miserentis est Dei : et qui camdem gratiam non accipit aut acceptam rejicit, ejus est, non Dei, quod in sua duritia et iniquitate permanet. Idem intellectus habendus est in aliis, in quibus Scriptura loquitur pro gratia, 130 ut scilicet liberum non excludatur arbitrium. Similiter quando ita loquuntur divina dicta, ut libero arbitrio soli videantur salutem hominis attribuere, nullo intellectu gratia separanda est. Sient ergo, quamvis naturalis usus non procreet prolem sine patre, nec nisi per matrem, non tamen removet ullus intellectus aut patrem, aut matrem a generatione prolis; ita gratia et liberum arbitrium non discordant, sed conveniunt ad instificandum et salvandum hominem.

CAP. VI [al. XVI]. - Quomodo non sit supervacineum homines ad filem, et ad ca que fides exigit, invitare.

In his tamen, in quibus videtur Scriptura liberum arbitrium a I recte volendum et operandum invitare,

### VARIÆ LECTIONES.

Volendo rectitudinem mss. volendo aliud, rectitudinem and Suz gratice imputandum est mss. totum gratice imputandum est and studio constitution mss. hoc per saneta studia Christiano and Sulphan sine and Sulphan studio constitution and studio constitution of the studio constitution and studio constitution and sulphan s 3721 Cui nihil debetur mss. cui nihil deberetur

difficultas est. Quæritur cur hominem 3722 invitat A quo l voluntas facere nequit, nisi accepta rectituad recte volendum, et quare arguit non obedientem, cum ipsam rectitudinem nemo possit, nisi gratia dante, habere vel accipere? Sciendum quia, sicut terra immunerabiles herbas et arbores, sine quibus humana natura alitur, aut etiam quibus perimitur, sine omni hominis cura profert; illas vero, quæ nobis ad vitam nutriendam maxime sunt necessariæ, 3723, non sine magno labore atque cultore, nec absque seminibus : ita corda humana sine doctrina sive studio sponte quasi germinant cogitationes et voluntates nihil utiles saluti, aut etiam noxias; illas vero, sine quibus ad salutem anima: non proficimus, nequaquam sine generis sui semine et laboriosa cultura concipiunt et germinant. Unde illos homines, quibus talis cultura impenditur, agriculturam Dei (1 Cor. 111, 9) vocat Apostolus. Est autem semen hujus agriculturæ verbum Dei; imo non verbum, sed sensus qui percipitur per verbum: vox namque sine sensu nihil constituit in corde. Nec solum sensus verbi, sed omnis sensus vel intellectus rectitudinis, quem mens humana sive per auditum, sive per lectionem, sive per rationem, sive qualibet alia modo concipit, semen est recte volendi 3724. Nullus namque velle potest, quod prius corde non concipit; velle autem credere quod est credendum, est recte velle. Nemo ergo potest hoc 3725 velle, si nescit quod credendum est. Cum enim præmisisset Apostolus: Omnis quicunque invocaverit nomen Domini, salvus erit (Rom. x, 43), subjunxit: C Quomado ergo invocabunt 3725, in quem non crediderunt? Aut quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient 3726 sine prædicante? Quomodo vero prædicabunt, nisi mittantur? (Ibid., 14.) Et paulo post : Ergo sides ex auditu; auditus rero per verbum Christi (Ibid., 17). Quod autem dicit tidem esse ex auditu, intelligendum est quia fides est ex hoc quod concipit mens per auditum; neque ita ut sola conceptio mentis faciat fidem in homine, sed quia fides esse nequit sine conceptione. Addita namque rectitudine volendi conceptioni per gratiam, fit fides; quia credit quod audit. Auditus autem est per verbum Christi, hoc est per verbum prædicantium Christum. Prædicantes vero non sunt nisi mitet prædicatio gratia 3727 est; quia gratia est quod descendit ex gratia, et anditus est gratia, et intellectus ex auditu gratia, et rectitudo volendi gratia est. Verum missio, prædicatio, auditus, intellectus nihil sunt, nisi voluntas velit quod mens intelligit:

dine: recte namque vult, cum vult quod debet. Ita quod mens ex auditu verbi concipit, est semeu prædicantis 3728; et rectitudo est incrementum quod Deus dat, sine quo neque qui plantat, neque qui rigat, est aliquid; sed qui incrementum dat, Deus (I Cor. m, 7). Sicut ergo Deus in principio per miraculum fecit frumentum, et alia de terra nascentia ad alimentum hominum sine cultore et seminibus; ita, sine humana doctrina mirabiliter fecit cerda prophetarum, et apostolorum, nec non et evangelistarum, feeunda 3729 salutaribus seminibus: unde accipimus quidquid salubriter in agricu'tura Dei ad alimentum animarum seminamus 3730; sieut nonaisi de primis terræ seminibas Labemus, quod ad nutrimentum corporum propagamus. Siquidem nihil utiliter 3731 ad salutem spiritualem prædicamus, quod sacra Scriptura Spiritus sancti miraculo fecundata non protulerit, aut intra se non contincat. Nam, si quid ratione dicamus a'iquando, quo l'in dictis ejus aperte monstrare aut ex ipsis probare nequinius, hoc mo lo per illam cognoscimus utrum sit accipiendum aut respuendum. Si enim aperta ratione colligitur, et illa ex nulla parte contradicit 3732; quoniam ipsa sicut nulli adversatur veritati, ita nulli favet falsitati: hoc ipso quia non negat quod ratione dicitur, ejus auctoritate suscipitur. At, si ipsa nostro sensui indubitanter repugnat; quamvis nobis ratio nostra videatur inexpuguabilis 3733, nulla tamen veritate fulciri eredenda est. Sie itagne sacra Scri\* ptura omnis veritatis, quam ratio colligit, auctoritatem continet, cum illam aut aperte affirmat, aut nullatenus negat. Videamus nunc in exemplis quomodo verbum sit semen. Cum audiunt quibus dicitur 2731: Si rolueritis, ct audieritis me (Isa. 1, 19), intelligant et cogitant quod dicitur velle et audire, hoc est obedire : qui enim audit et non obedit, dicitur non audire. Sed obedire nequeunt, nisi velint; velle autem obedire, est recte velle: recte vero velle nemo potest, nisi habeat rectitudinem voluntatis, quam nullus habet homo, nisi per gratiam. Verum rectitudo volendi aliquid nulli datur, nisi intelligenti velle, et quod velle debet. Videmus itaque quod dictum est : Si volueritis et audieritis me, semen esse 3735 nequaquam per se ad aliquem tantur; sed quod mittuntur, gratia est. Quapropter p fructum germinans sine adjectione rec.itudinis; nec ipsam rectitudine.n dari, nisi seminibus. Similiter cum dieit Deus: Convertimini ad me (Isa. xlv, 22; Joel 11, 12; Zach. 1, 5), semen est sine germine, quandiu heminis voluntatem non convertit Deus ad volendum conversionem, quam

### VARLÆ LECTIONES.

<sup>3712</sup> Quia cur hominem mss. quæritur cur hominem <sup>3723</sup> Illa vero. . necessaria mss. Vict. illas vero. . necessariæ 3724 Semen recte volendi dicitur mss. Vict. et Cister. semen est recte volendi. 3725 Nemo ergo recte potest hoc mss. nemo ergo potest hoc and commodo invocabunt. quomodo audient mss. Quomodo ergo invocabo. Quomodo autem andient andient area prædicatio est gratia area prædicatio est gratia area prædicantis mss. est semen prædicantis area est mss. Vict. et Cister. prædicatio est gratia area prædicantis mss. est semen prædicantis area est evangelistarum fæcunda mss. Et Evangelia fæcunda area area est ergo prædicantis area est ergo prædicantis ergo prædicanti essemss. In essemss. me: senieu esse

nullus potest velle converti. Dicitur etiam conversis, convertimini? aut ut magis convertantur, aut ut servent 3736 quod conversi sunt. Qui vero dicunt: Converte nos, Dens (Psal. Lxxxiv, 5), jam aliquatenus conversi sunt; quia rectam valuntatem habent, enin volent converti; sed orant per hoc 3737 quod jam acceperint, ut augeatur corum conversio 3738, sient illi qui credentes, Ange nobis sidem (Luc. xvn, 5) dixerunt. Ac si dicerent illi et isti: Auge in nobis quod dedisti; perfice quod cœpisti. Quod de his ostendi, similibus quoque intelligendum est. Sient igitur terra non germinat naturaliter ea quæ maxime necessaria sunt saluti corporis nostri sine seminibus, et licet Deus non det incrementum omni semini, non tamen cessant agricolæ nostri seminare B in spe messis aliquantulæ; ita terra cordis humani non profert fructum fidei et justitiæ sine congruis seminibus: et quamvis Deus non faciat cuncta lujusmodi semina germinare, tamen præcipit agricolis suis in spe instantissime verbum suum seminare. Ostendimus, ut puto, quomodo non sit supervacancum homines ad fidem Christi, et ad ca quæ fides have exigit 3739 invitare, quantitis non omnes hanc invitationem suscipiant.

CAP. VII [al. XVII]. - Quod juste arguantur qui invitati reluctantur; quamvis sequi invitationem nequeant absque gratia.

Divi etiam posse quæri eur arguantur 3740 illi qui verbum Dei non suscipinut, cum hoc facere nequeant nisi gratia eorum voluntates dirigente. Dicit enim 131 Dominus de Spiritu sancto: Ille arguet mundum de peccato, quia non crediderunt in me (Joan. AVI, S) 3741. Ad quod licet forsitan difficile sit respondere; quod tamen Deo dante possum, tacere non debeo. Notandum est quia impotentia quæ descendit ex culpa non excusat impotentem, culpa manente. Unde in infantibus, in quibus exigit Deus a natura humana justitiam, quam accepit in primis parentibus cum potestate servandi illam in omnem prolem suam, non excusat eam impotentia habendi justitiam; quoniam propter culpam in hanc corruit impotentiam: hoc ipsum namque, quia non habet quod per se resumere nequit, est illi habendi 3742 impotentia; in quam ideo 3743 cecidit, quia sponte deseruit D quod servare potuit. Quoniam ergo peccando deseruit justitiam, ad peccatum illi imputatur impotentia, quam ipsa peccando sibi fecit. Nec solum impotentia justitiam habendi, sed etiam impotentia illam intelligendi, similiter in non baptizatis imputatur ad

cogitat, cum audit, convertimini, sine quo semine A peccatum; quoniam pariter descendit a peccato. Possumus etiam rationabiliter asserere quia quod a prima conditionis humanæ dignitate, ac fortitudine, atque pulchritudine, minorata et corrupta est, illi ad culpam imputatur. Per hoc namque minoravit, quantum in ipsa fuit, honorem et laudem Dei 3744. Quippe secundum dignitatem operis laudatur et prædicatur sapientia artificis 3748. Quanto igitur natura humana pretiosum opus Dei, unde ipse glarificandus erat, in se minoravit atque fædavit; tanto sua culpa Deum exhonoravit. Quod illi ad tantum statuitur peccatum 3746, ut non nisi per mortem Dei deleatur. Siquidem ipsos motus, sive appetitus, quibus propter peccatum Ada, sicut bruta animalia, subjacemus (quos Apostolus vocat carnem et concupiscentiam 3737, quam invitum se tolerare manifestat, cum dicit : Quod odi illud facio [Rom. vii, 45], id est noleus concupisco), satis ostendit saera auctoritas imputari ad precatum. Quippe cum de solo motu irre, sine opere 3718 vel voce, dicit Dominus: Qui irascitur fratri suo, reus erit judicio (Matth. v, 22): aperte monstrat culpam non esse levem, quam tam gravis, scilicet mortis, sequitur danmatio. Ac si dicat: Qui facit, quod homo non debet facere, nec faceret, si non peccasset; auferri debet ex hominibus. Et cum l'anlus de illis qui carnem, id est concupiscentias, sentiunt nolentes, ait: Nihil damnationis est his, qui sunt in Christo Jesu, qui non secundum carnem ambulant (Rom. viii, 1), hoc est, non voluntate consentiunt : sine dubio significat cos 3749, qui non sunt in Christo, sequi damnationem, quoties sentiunt carnem, etiam si non secundum illam ambulant. Quoniam sic factus est homo, ut eam sentire 3750, sient de ira dixi, non deberet. Si quis igitur quæ dixi diligenter considerat, nullatenus eos, qui propter culpam suam verbum Dei suscipere nequeunt, recte arguendos dubitat.

> CAP. VIII [al. XVIII]. - Quod omnis culpa et culpabilis impotentia in renatis per baptismum deleantur.

Quibus autem datur gratia fidei Christianæ, sient illis in baptismo dimittitur orginalis injustitia, cum qua nascuntur : ita omnis culpa impotentiæ et totius corruptionis, quam propter peccatum primi parentis incurrerunt 3751, et per quam inhonoratur Deus, ignoscitur. De nulla namque culpa, quæ ante baptismum in illis crat, post baptismum arguuntur; quamvis ipsa corruptio et appetitus, quæ sunt pæna peccati, non statim in baptismo deleantur : nec ullum illis imputantur delictum pest baptismum, nisi quod sua voluntate fecerint. Unde apparet quia corruptio,

### VARLE LECTIONES.

Aut servent mss. Vict. et Cister. aut ut servent 3737 Orant pro hoc manuscript. Vict. orant per hoc Aut servent mss. Vict. et Cister. aut ut servent 3737 Orant pro hoc manuscript. Vict. orant per noc 3738 Ut augeatur conversio mss. ut augeatur corum conversio 3739 Fides exigit mss. fides hac exigit 3740 Dixi etiam post: quare arguantur mss. Dixi etiam posse quæri cur arguantur 3741 Non crediderunt in me mss. Vict. et Cister. non credunt in me 3742 Hoc est illi habendum mss. est illi habendi 3743 In qua ideo mss. in quam ideo 3744 Laudem Deo mss. laudem Dei 3745 Sapientia opificis mss. Vict. sapientia artificis 3746 Statuit peccatum mss. statuitur peccatum 3747 Carnis concupiscentiam mss. carnem et concupiscentiam 3748 Ir.e sive opere mss. iræ sine opere 3749 Duhio signat cos mss. duhio significat cos 3740 Ut etiam sentire mss. ut eam sentire 3751 Primi hominis incurrerant mss. primi parentis incurrerant rerunt

et mala quæ fuerunt pæna peccati, et post bapti- A quod jam non imputatur ad peccatum, quamvis evesmum remanent, non sunt per se peccata. Sola namque injustitia est per se peccatum; et illa quæ sequuntur injustitiam, propter causam suam judicantur peccata, donec ipsa remittatur. Nam si peccata essent, in baptismo delerentur, in quo omnia peccata Christi sanguine lavantur. Item : si proprie peccata dicerentur, essent in brutis animalibus peccata, ad quorum similitudinem illa propter peccata nostra sustinct natura. Est et alind quod valde timendum est, quod in primo peccato humanæ naturæ cognosci potest. Quoniam enim homo est spiritus vadens, et non rediens (Psal. exxvii, 5); postquam sponte cadit (ut de voluntariis peccatis tantum nunc loquar 3782, nullo modo potest resurgere, nisi gratia relevetur; sed merito suo de peccato in peccatum, B usque in abyssum peccatorum sine fundo, hoc est, profundam sine æstimatione, demergitur 3753, nisi miscricordia retineatur; ita ut etiam illi bomm vertatur in odium, et sit ci in mortem. Unde dicit Dominus apostolis : Si mundus vos odit, scitote quia me priorem vobis odio habuit (Joan. xv). Et Apostolus : Bonus odor sumus Deo, aliis quidem odor mortis in mortem, aliis autem odor vitæ in vitam (II Cor. 11), propter quod dicitur de Dco, quia cui 3754 vult miseretur, et quem vult indurat (Rom. ix). Verum quorum miscretur, non omnium æqualiter miscretur; neque quos indurat, omnes æqualiter indurat.

CAP. IX [at. XIX]. - Cur peccato deleto, effectus ejus remaneat : et cur baptizuti, atque martyres, non statim incorruptibiles fiant

Cur autem in hac vita perseveret in nobis pæna peccati, deleto peccato, alia quiestio est. De qua licet nunc tractare non proposuerimus, breviter tamen dico quia si in incorruptionem 3785 statim in baptismo vel in martyrio mutarentur 2756 fideles, periret meritum, et homines 3757, nisi illi qui primi sine exemplo crederent, nullo merito salvarentur 3758. Nempe deficerent fides et spes, sinc quibus nullus homo habeus intellectum regnum Dei mereri potest: files namque et spes sunt earum rerum quæ non videntur. Cum enim viderent homines eos qui 3759 ad Christum converterentur, statim transire ad incorruptibilitatem : nullus esset qui saltem velle posset se subtrahere a tanta beatitudine, quam vi- p deret. Ut ergo gloriosius 3760 per fidei atque spei meritum beatitudinem, quam desideramus, adispiscamur: manemus, quandiu in hac vita sumus, in hoe

nerit propter peceatum 2761. Denique non promittitur nobis per baptismum et fidem Christianam beatitudo, quam habebat Adam ante peccatum in paradiso, sed quam habiturus erat, quando completus esset numerus hominum, qui assumendi erant ad perficiendum civitatem supernam, quæ et de angelis et de hominibus est complenda : ubi non generabunt homines, sicut facerent in paradiso. Si ergo conversi ad Christum mox transirent in illam incorruptibilitatem, non essent homines de quibus colligi posset ille numerus: quoniam ad beatitudinem, quam viderent, nullus posset non festinare. Hoc puto esse quod dicit Apostolus de illis : Qui rer fidem operati sunt justitiam, et hi, inquit, omnes testimonio fidei probati, non acceperunt repromissionem, Deo pro nobis melius aciquid providente, ne sine nobis consummarentur (Hebr. xt, 33, 39, 40). Si enim quaritur quod nobis melius providerit 3762 ex hoc, quia illi non acceperunt repromissionem, nihil convemientius rest onderi posse video, quam quod supra dixi : quia, scilicet, si illis probatis 3763, non differretur promissa justis beatitudo, periret meritum in illis, qui non per fidem hoc, sed per experimentum cognoscerent: propagatio etiam 3764 hominum, de qua nos nati sumus, deficeret; quoniam omnes ad incorruptibilitatem, quam præsentem viderent, currerent. Magnum itaque bonum 132 nobis providit Deus, cum sanctis testimonio fidei probatis distulit acceptionem repromissionis; ut et nos propagaremur, et maneret fides, per quam cum illis repromissionem promereremur; et simul cum illis consummaremur. Alia quoque ratio est cur haptizati, atque martyres, non statim fiunt incorruptibiles. Nempe si quis servum suum, quem proposuerat magnis aliquando ditare honoribus, graviter verberet 3768 pro culpa, pro qua nullo modo per se queat satisfacere, post hane verberationem constituto tempore detrusurus cum in horrendum carcerem, ubi gravissimis torqueatur suppliciis; et sit aliquis potens apud dominum, qui pro illo satisfaciens eum reconciliet : utique plagæ, quas reus ante satisfactionem, dum erat in culpa, merito suscepit, non delentur; sed majora tormenta, in quæ nondum intrusus fuerat 3766, reconciliatione præveniente avertuntur; honores quoque, quos 3767 suo tempore accepturus erat si non peccasset, et quibus cariturus erat post culpam 3768, si non reconciliatur, pro-

### VARIÆ LECTIONES.

Nunc loquimur tantum mss. tantum nunc loquar mss. Cister. tantum non loquatur 3753 Profundo. demergitur mss. profundam. demergetur 3754 Deo, coi mss. Deo, quia cui 3755 Si in corruptionem mss. Vict. 5. et 9. et Cister. si incorruptionem mss. Vict. 15. si incorruptionem mss. Vict. 15. reciperent 3757 Et homines mss. Vict. ut homines 3758 Nullo modo salvarentur mss. nullo merito salvarentur 3759 Viderentur homines qui mss. viderent homines eos, qui 3760 Ut gloriosus mss. Ut ergo gloriosus 3761 Evenerit peccatum mss. Vict. evenerit propter peccatum 3763 Quaerit quid melius nobis providerit mss. quæritur quid melius noris Deus providerit 3763 Saltem si illis propagatis mss. scilicet, si illis probatis 3764 Propagatio enim mss. propagatio etiam 3765 Graviter verberet mss. Cister. graviter verberaret 3766 In quæ detrudendus fuerat mss. in quæ nondum intrusus fuerat mss. Vict. 15. in quæ nondum intromissus fuerat 3767 Honores quoque suos quos mss. Vict. et Cister. omitt. suos 3768 Culpam suam si mss. Vict. et Cister. omitt. suos 3768 Culpam suam si mss. Vict. et Cister. omitt. suom

fuerat, sine omni immutatione traduntur. Quippe si ante reconciliationem exhæredatus esset illis honoribus, quemadmodum exhæredandus erat 3769 post culpam irrecuperabiliter, si non reconciliaretur; non haberet locam subveniendi ulla reconciliatio. Sed quoniam non potuit exhæredari honore, quem nondum habebat, nec habere debebat 3770, hanc exhæredationem prævenire potest reconciliatio, et eam avertere. Si tamen servus ille, dam jacet in ægritudine vapulationis donec ipsa transeat, corde et ore domino suo fidelitatem et correctionem vovet et solvit : ita est inter Deum et hominem. Quippe quando humana natura primum peccavit, hac pœna flagellata est, ut minquam prolem naturaliter nisi talem, quales videmus 3771 infantes nasci, generalet; ac post hanc vitam in inferno, a regno Dei, ad quod facta erat, in perpetuum exsularet, nisi aliquis illam, quod ipsa sola per se facere non poterat, reconciliaret. A quo autem reconciliari queat, non est nisi Christus. Ia omnibus igitur infantibus naturaliter genitis, cum peccato, et flagellata 3772 nascitur : quæ cum ad reconciliationem accedit 8773, flagellatio merito remanet, quam ante reconciliationem suscepit. Quæ autem in in inferno tormenta passura erat, in illis quos Christus redemit, remittuntur; et regno Dei, quod post conversationem paradisi 3774 terreni suo tempore 3778 acceptura erat, donatur : si tamen in fide, quam promittant in baptismo, usque in finem perseverent.

CAP. X [al. XX]. — Quod si qui nitentes non proficiunt aut deficiunt, hoc non ex impossibi i ate fiat.

Quod antem quidam experimento existimant probari 3776 nihil valere liberum arbitrium, quia multi immenso conatu nituntur ut bene vivant, et quadam, ut aiunt, impossibilitate obstante, nihil proficimt 3717, aut post profectum irreparabiliter desicinnt 3778 : non destruit quod 3779 rationabiliter monstratum est, liberum scilicet arbitrium cum gratia vatere. Ut autem nitentes non proficiant, aut post profectum deficiant; non impossibilitate, sed aliquando gravi, aliquando facile superabili difficultate fieri existimo. Sæpissime namque asserere solemus impossibile nobis esse, quod sine difficultate perficere non valemus. Si enim diligenter unusquisque D motus voluntatis suæ consideret, intelliget se 3780 nunquam rectitudinem voluntatis acceptam per gratiam, nisi aliud volendo 3781 quod simul velle ne-

pter perfectam satisfactionem, sicut prius statutum A quit, deserere. Quod certe non facit deficiente pofuerat, sine omni immutatione traduntur. Quippe testate servandi candem rectitudinem, quie potestas si ante reconciliationem exhæredatus esset illis honoribus, quemadmodum exhæredandus erat <sup>3769</sup> post culpam irrecunerabiliter, si non reconciliaretur:

CAP. XI [al. XXI]. — Quo sensu in homine justo vel injusto sit voluntas recte vivendi.

Quoniam antem ista consideratio maxime versatur 3782 in voluntate, aliquid altius de voluntate, quod, ut puto, non erit inutile, dicendum existimo. Sient habemus 3783 in corpore membra, et quinque sensus, singula ad suos usus apta, quibus quasi instrumentis utimur; ut sunt manus aptæ ad capiendum, pedes ad ambulandum, lingua ad loquendum, visus ad videndum: ita et anima habet in se quasdam vives, quibus utitur velut instrumentis ad usus congruos. Est namque ratio in anima, qua sicut suo instrumento utitur ad ratiocinandum: et voluntas, qua ntitur ad volendum. Non enim est ratio vel voluntas tota 3784 anima; sed est imaquæque aliquid in anim . Quoniam ergo singula instrumenta habent et hoc and sunt et aptitudines suas, et suos usus : discernamus in voluntate (propter quam ista dicimus) iustrumentum, et aptitudines ejus, et usum ejus : quas aptitudines in voluntate possumus nominare affectiones. Affectum quippe 3785 est instrumentum volendi aptitudinibus suis. Unde dicitur hominis anima, cum vehementer vult aliquid, affecta esse ad 3786 volendum illud, vel affectuose velle 3787. Voluntas itaque 3786 dici videtur æquivoce tripliciter. Alind enim est instrumentum volendi, alind affectio instrumenti, alind usus 3789 ejusdem instrumenti. Instrumentum volendi est vis illa animæ, qua utimur ad volendum: sicuti est ratio instrumentum ratiocinandi quo utimur cum 3790 ratiocinamur; et visus instrumentum videndi, quo utimur cum videmus. Affectio lujus instrumenti est, qua sic afficitur ipsum instrumentuma ad volendum aliquid, etiam quando illud quod vult non cogitat : ut si venerit in memoriam; aut statim, ant suo tempore illud velit. Nam sic est instrum entum volendi affectum ad volendum salutem, etiam quando illam non cogitat; ut mox, cum 3791 venerit in memoriam, statim cam velit : et sie est affectum ad volendum somnum, etiam quando illum non cogitat; ut cum venit in mentem, velit illum suo tenipore. Nunquam enim ita est affectum, ut aliquando velitægritudinem, aut ut velit nunquam dormire. In justo quo pie homine similiter est affectum idem

### VARIÆ LECTIONES.

2776 Exhæredatus erat mss. exhæredandus erat. 3770 Quem non habebat, et nondum habere debebat mss. quem nondum habebat, nec habere debebat. 3771 Qualem videnus mss. quales videmus 3772 In percato et flagellatio mss. eum percato et flagellatio mss. eum percato et flagellatio mss. eum percato et flagellatio mss. conversationem paradisi 3773 Reconciliationem accepit mss. ad reconciliationem accedit 3774 Conversionem paradisi mss. conversationem paradisi 3775 Suo tempore ms. Vict. 15 omit. 3776 Existimant probare mss. existimant probari 3777 Nikil perficient mss. nikil proficient 3778 Irrecuperabiliter deficient mss. irreparabiliter deficient 3779 Non destruunt quod mss. non destruit quod 3780 Intelligit se mss. intelliget se 3781 Nisi aliquid volendo mss. nisi alind volendo 3782 Magis versatur mss. maxime versatur 3783 Sicut enim habenus mss. Vict. et Cister. sicut habenus 2783 Rationalis voluntas tota mss. ratio vel voluntas tota 3785 Affectus quippe mss. Vict. 3 et 9. Affectum quippe 3786 Affectam esse ad mss. affecta esse ad ms. Vict. 9 affectata esse ad 3787 Affectuose esse vel velle mss. affectuose velle ms. Vict. 9 voluntas itaque 3783 Alind affectio, aliad usus mss. aliud affectio instrumenti, adind usus 3790 Qua utimur cum mss. quo utimur cum 3781 Et quando illam non cogitat applicare: ut mox cum mss. etiam quando illam non cogitat, ut mox cum

instrumentum ad volendum justitiam, etiam cum A volendum commoditatem; altera ad volendum recdormit; ut, cum cam cogitat, statim cam velit. Usus vero ejusdem instrumenti est, quem non habemus, nisi cum eogitamus rem quam volumus. Dicitur autem voluntas, et instrumentum volendi, et affectio ejus, et usus ejus. Instrumentum quidem voluntatem vocamus, quando dicimus nos convertere ad diversa voluntatem, modo scilicet ad volendum ambulare, modo ad volendum sedere, modo ad volendum aliud et aliud. Hoe instrumentum semper habet homo, quamvis non semper illo utatur: sicut habet visum, qui est instrumentum videndi, etiam quando illo non utitur, ut cum dormit; et cum co utitur, convertit illum modo ad videndum cœlum, modo ad videndum terram, modo ad videndum aliquid aliud. Et sie semper habemus instrumentum ratioeinandi, hoc est rationem, qua non semper utimur, et quam ratiocinando ad diversa convertimus 3792. Affectio vero instrumenti volendi, dicitur voluntas; quando dicimus hominem semper habere volualatem utbene sibi sit : vocamus namque hie 3793 voluntatem, affectionem illam ejusdem instrumenti, qua vult homo bene sibi esse. Eodem modo sauctus homo 3794 asseritur, etiam cum dormiret non cogitat, indesinenter habere voluntatem juste vivendi 3755. Et, cum hanc voluntatem asserimus alium alio majorem habere; non aliud dicimus voluntatem, quam illam affectionem ipsius 133 instrumenti, qua vult juste vivere. Instrumentum enim non 3796 est in alio majus, et in alio minus. Usus autem hujus instrumenti, voluntas nomi- C tem juste vivendi; et injustus homo negatur habere, natur: ut cum dicit aliquis: Modo haheo voluntatem legendi, id est, Modo volo legere; aut, Modo habeo voluntatem scribendi, hoc est, Modo volo scribere. Sicut enim videre, est uti visu, qui est instrumentum videndi; et usus ejus est visio, vel visus, quando visus significat idem quod visio (significat enim etiam visus instrumentum ipsum): ita velle, est uti voluntate, quæ est instrumentum volendi, et usus ejus est voluntas, quæ non est nisi quando cogitamus quod volumus. Voluntas igitur, quæ instrumentum est, una sola est, id est, instrumentum volendi unum solum est in homine; sicut una sola est ratio, id est, unum solum instrumentum ratiocinandi. Voluntas vero, qua instrumentum illud afficitur, duplex est. Nam sicut visus plures habet D aptitudines; seilicet, ad vivendum lucem, et per lucem ad videndum figuras, ad videndum 3797 colores; ita instrumentum volendi duas habet aptitudines, quas voco affectiones : quarum una est ad

titudinem. Nempeo nihil vult voluntas, quæ est instrumentum, nisi aut commoditatem aut rectitudinem. Quidquid enim aliud vult, aut propter commoditatem, aut propter rectitudinem vult; et ad has, etiam si fallatur, putat se referre quod vult. Per affectionem quidem quæ est ad volendum commoditatem 3798, semper vult homo beatitudinem et beatus esse: per illam vero quæ est ad 3799 volendum rectitudinem, rectitudinem vult, et rectus, id est justus, esse. Propter commoditatem autem vult aliquid : ut eum vult arare vel laborare, ut habeat unde tucatur vitam et salutem, quæ commoda judicat esse. Propter rectitudinem vero: ut cum vult cum labore discere 3800, ut sciat reete, id est juste, vivere. Voluntas vero, quæ est usus sæpedieti instrumenti, non est nisi cum cogitat aliquis quod vult, ut dictum est. Hujus voluntatis multiplex est divisio : de qua non modo, sed forsitan alias dicemus. Velle autemæquivocum est, sieut videre : quemadmodum namque dicitur videre, qui utitur visu; et qui non utitur, sed qui habet aptitudinem videndi : ita asseritur velle, et qui utitur instrumento volendi cogitando quod vult; et qui non utitur, quoniam affectionem, hoc est aptitudinem, habet volendi. Per hoc etiam cognosci potest aliam esse voluntatem instrumentum volendi, aliam ejus affectionem, aliam usum ejusdem instrumenti : quia si dicitur justus homo, etiam cum dormit et nihil cogitat, habere voluntacum dormit, voluntatem juste videndi : eadem voluntas negatur de injusto, quæ asseritur de justo. Palam antem est quia cum dicimus non esse in injusto dormiente voluntatem juste vivendi, non negatur in eo esse voluntas, quam dixi instrumentum: quoniam eam 3801 semper habet omnis homo dormiens et vigilans. Quapropter quoniam non alia voluntas pronuntiatur hoc modo in bono esse homine, quam illa quæ removetur a malo : non significatur in bono esse voluntas, quæ instrumentum; sed illa, qua afficitur instrumentum. Quod autem in dormiente, nisi somniet, non sit voluntas quæ est usus, dubium non est : quare, cum dicitur in dormiente justo 3802 voluntas juste vivendi, non ibi intelligitur voluntas 3803 usus. Non est igitur voluntas affectio, voluntas instrumentum, aut voluntas usus; voluntatem quoque instrumentum non esse voluntatem usum nullus ignorat ; quoniam cum dico me non habere voluntatem scribendi, nemo intelligit

### VARIÆ LECTIONES.

negatur voluntas in eo esse quam dixi instrumentum, quoniam eam ms. Vict. 13. In injusto autem non negatur esse voluntas instrumentum; quoniam eam mss. alia. palam. in injusto dormiente voluntatem, etc. ut in editis. 3802 lu dormiente justa mss. in dormiente justo 3803 Non intelligitur voluntas mss. non ibiintelligitur voluntas

me non habere instrumentum volendi. Alia est ergo voluntas instrumentum, alia voluntas affectio, alia voluntas usus. Voluntas quidem instrumentum movet omnia alia instrumenta, quibus sponte utimur, et quæ sunt in nobis, ut manus, lingua, visus; et quæ sunt extra nos, ut stylus, et securis; et facit omnes voluntarios motus: ipsa vero se suis affectionibus movet: unde dici potest instrumentum scipsum movens. Dico voluntatem instrumentum omnes voluntarios motus facere: sed si 3804 diligenter consideramus, ille verius 3803 dicitur facere omne quod facit natura aut voluntas, qui facit naturam et instrumentum volendi cum affectionibus suis, sine quibus idem instrumentum nihul facit.

CAP. XII [al. XXII]. — Quod ex roluntate rectitn-B dinis aut commodi procedut omne meritum hominis, sive ad salutem, sive ad damnationem.

Ex his duabus affectionibus, quas etiam voluntates dicimus, descendit omne meritum hominis, sive bonum, sive malum. Quæ duæ voluntates etiam in hoc different 3806 quia illa, quæ est ad volendum commodum, inseparabilis est; illa vero quæ est ad volendum rectitudinem, separabilis fuit, ut supra dixi (Dial. de lib. arb., c. 14.), in principio in angelis, et in primis nostris parentilius; et est adhuc in hac vita manentibus. In hoc quoque different quia illa, quæ est ad volendum commodum, non est hoc quod ipsa vult : illa vero quæ est ad 3807 volendum rectitudinem, rectitudo est. Nullus quippe rectitudinem vult, misi rectitudinem habens : neque potest aliquis rectitudinem velle, nisi rectitudine. Palam autem est ejus voluntatis, quæ est instrumentum, istam esse rectitudinem. Hane promintiamus, cum justitia designatur rectitudo voluntatis propter se servata. Hæc est etiam veritas illa voluntatis, in qua arguitur a Domino diabolus non stetisse : quod dixi (cap. 4) in tractatu de veritate. Nunc considerandum est quomodo ex his duabus voluntatibus, quas voco aptitudines sive affectiones, procedant, sicut dixi, merita hominum, sive ad salutem, sive ad damnationem. Rectitudo quidem, quantum in ipsa est, nullius mali causa est, et omnis meriti boni mater est, hæc enim favet spiritui concupiscenti adversus carnem (Galat. v, 25.) et condelectatur legi 2808 Dei secundum interiorem hominem (Rom. vii, D 22), id est secundom eumdem spiritum. Si autem ex illa malum aliquando sequi videtur, non ex ipsa, sed ex alio. Per rectitudinem quippe apostoli crant bonus odor Deo (II Cor. 11, 16.) : sed quod quibusdam erant odor mortis in mortem (Ibid.); non procedebat ex apostolorum justitia, sed ex malivolorum nequitia. Illa vero voluntas, quæ est ad volendum commodum,

me non habere instrumentum volendi. Alia est ergo A non semper mala est; sed quando consentit carni voluntas instrumentum, alia voluntas affectio, alia concupiscenti adversus spiritum.

Cap. XIII [al. XXIII]. — Unde est tam vitiosa et tam prona ad malum voluntas.

Sed ut hoc planius intelligatur, investigandum est unde tem vitiosa et tam prona sit ad malum ista voluntas. Non enim credendum est talem illam Deum fecisse in primis nostris parentibus. Cum enim protuli naturam humanam propter peccatum incurrisse corruptionem et appetitus ad similitudinem brutorum animalium, non dixi quomodo talis voluntas orta sit in homine. Alind namque sunt appetitus vitiosi,; aliud vitiosa voluntas appetitibus consentiens. De tali ergo voluntate quærendum puto unde homini acciderit. Sed si primam rationalis naturæ conditionem consideremus, facile nobis luijus talis voluntatis causa patchit. Intentio namque Dei fait ut justam faceret atque Deatam naturam rationalem ad fruendum se : sed neque justa neque beata esse potnit sine voluntate justitiæ et beatitudinis. Voluntas quidem justitiæ est ipsa justitia; voluntas vero heati udinis non est beatitudo : quia non omnis habet beatitudinem, qui habet ejus voluntatem. In beatitudine autem, secundum omnium 134 sensum, est sufficientia competentia commodorum sine omni indigentia: sive angelica intelligator beatitudo, sive illa quam habebat Adam in paradiso. Quamvis enim major sit beatitudo angelorum quam illa quæ erat hominis in paradiso, non tamen ideo negari potest Adam beatitudinem habuisse. Sicut namque calor magnus est sine omni frigore, et tamen potest esse alius major calor : et quemadmodum frigus est sine omni calore, cum tamen majus valeat frigus esse; ita nihil prohibet Adam beatum fuisse in paradiso sine omni indigentia, l'cet major esset angelica beatitudo. Nempe aliquid minus alio habere, non semper est indigere; sed aliqua re, cum eam haberi 3809 oporteat, carere (quod non erat in Adam 3810) est indigere. Ubi vero est indigentia, ibi est miseria : non autem fecit Deus, sine præcedente culpa, rationalem naturam miseram 3811, quam ad intelligendum et amandum se creavit : fecit igitur Deus hominem beatum sine omni indigentia. Simul ergo accepit rationalis natura et beatitudinis voluntatem, et beatitudinem, et voluntatem justitiæ, id est 3812 rectitudinem, quæ est ipsa justitia, et liberum arbitrium, sine quo justitiam servare non potuit. Sic autem Deus 3813 ordinavit has duas voluntates, sive affectiones; ut voluntas, quæ est instrumentum, uteretur ea, quæ est justitia, ad imperium et regimen 3814, docente spiritu qui et mens et ratio dicitur; et altera nteretur ad obediendum,

### VARIÆ LECTIONES.

ctiam in hoc differunt sed si. 3808 Sed ille verius mss. omitt. sed 3806 Etiam nihil differunt mss. etiam in hoc differunt sed 3809 Illa vero quæ est ad 3808 Et delectatur legi mss. et condelectatur legi 3809 Eau habere mss. eam haberi 3810 Quod erat in Adam mss. Vict. quod non erat in Adam 3811 Rationalem creaturam miseram mss. Vict. 5 et 9 et Cister. rationalem naturam miseram ms. Vict. 15 rationalem naturam ad miseriam 3812 Beatitudinem justitiæ, id est, mss. beatitudinem et voluntatem justitiæ, id est, si autem Deus mss. sic autem Deus 3813 Et regnum mss. et regimen

sine 3813 omni incommoditate. Benti u linem qui lem A possumus dicere affectiones ejus voluntatis, quam dedit honzini (ut de angelis taceam) ad commodum ejus; just'itiam vero ad honorem suum : sed justitiam, na ut illam posset deserere; quateuns cum illam non desereret, sed perseveranter servaret, provehi mereretur ad consortium augelorum: quod si illam dess reret, nullatenus eam per se deinceps resumere posset; et beatitudinem angelorum non adipisceretur, et illa quam habebat privaretur et in similitudinem brutorum animalium cadens, cum illis corruptions et sæpefatis appetitibus subjaceret; voluntas tamen beatitudinis maneret : ut per indigentiam bonorum quæ perdidisset, gravi miseria juste puniretur. Quoniam ergo deseruit justitiam, perdidit heatitudinem; et voluntas, quam honam et ad bonum suum accepit, fervens desiderio 3816 com- B modorum quæ non velle nequit, quia vera commoda rationali naturæ convenientia, quæ perdidit, habere non valet, ad falsa, et brutorum animalium commoda, quæ bestiales appetitus suggerunt, se convertit: et ita cum ea vult inordinate, rectitudinem aut ne accipiatur oblata, repellit; aut acceptam expellit 3817: cum vero ea licite vult 3818 3819, non hoe facit. Hoe igitur modo voluntas instrumentum, creata bona 3820, in quantum habet esse, et justa et fortis ad servandum acceptam justitiam; per liberum arbitrium facta est mala, non in quantum est, sed in quantum injusta facta est per absentiam sponte descriæ justitiæ, quam semper habere deberet. Infirma quoque modo facta est ad volendum justitiam desertam: non enim per liberum arbitrium ita potest cam velle, cum illam non habet; quemadmodum valet eam servare 8821, cum habet. Voluntas etiam commodi, condita bona 3822, in quantum est aliquid; mala, id est injusta, facta est, quia non est subdita justitiæ, sinc qua nihil velle debet. Voluntas ergo instrumentum, cum sponte facta sit injusta, post desertam justitiam manet, quantum in ipsa est, necessitate injusta, et ancilla injustitiæ : quia per se redire nequit ad justitiam, sine qua nunquam libera est, quia naturalis libertas arbitrii sine illa otiosa est. Ancilla etiam facta est suæ affectionis, quæ ad commodum est: quia, remota justitia, nihil potest velle nisi quod illa vult. Dico autem et instrumentum, et affectionem ejus, velle : quia et instrumentum est voluntas, et affectio voluntas. Nec incongrue utraque voluntas velle dicitur : quia illa vult quæ affectione sua vult; et affectio vult, per quam illa vult : sicut videre dicitur et homo, qui visu videt, et ipse visus quo videt. Unde non absurde

instrumentum dixi animæ, quasi instrumenta ejusdem instrumenti esse : quia nihil ipsa nisi istis 2823 operatur. Perdito igitur instrumento volendi justitiam, id est, rectitudinem; nullo modo, nisi per gratiam reddatur, potest voluntas instrumentum velle justitiam. Quapropter quoniam nihil velle debet, nisi juste: quidquid vult sine rectitudine, vult injuste. Appetitus vero, quos omnes vocat Apostolus carnem et conenpiscentiam, in quantum sunt, non sunt mali, ve! injusti; sed quia sunt in rationali creatura ubi non debent esse, dicuntur injusti. In brutis siquidem animalibus non sunt mali, vel injusti, quia ibi debent esse.

CAP. XIV [al. XXIV]. — Recapitulatio, et conclusio

Jam ex his, quæ dieta sunt, cognosci potest hominem ideo non habere semper justitiam, quam sine intermissione debet habere; quia nullo modo potest illam per se adipisci, vel recuperare. Palam etiam e t quia Deus bona facit opera sua sola bonitate : quoniam ipse creat voluntatem cum libero arbitrio, et dat illi justitiam per quam operatur. Mala vero facit 3824 sola culpa hominum; quia ca non faceret, si homo illa facere non vellet : facit tamen hoe quod sunt; quoniam condidit in homine voluntatem, qua sine justitia utitur: et ideo sola 3825 culpa hominis mala sunt, quæ operatur. Non enim est culpa Dei, qui creavit in eo cum libertate arbitrii voluntatem, et contulit ei justitiam, ut nihil nisi juste vellet; sed culpa hominis, qui justitiam deseruit, quam servare potuit. Deus igitur habet in bonis quidem, quod bona sunt per essentiam; et quod bona sunt per justitiam: in malis vero solummodo quod bona sunt per essentiam; non quod mala sunt per absentiam debitæ justitiæ, quæ non est aliquid. Homo autem habet 3826 in bonis, quod mala non sunt; quia cum posset deserere justitiam et mala facere, non descruit; sed servavit per liberum arbitrium, dante et subsequente gratia; in malis vero hoc solum quod mala sunt : quia ca sola propria, id est injus'a voluntate facit. Puto me jam congrue posse finem ponere tractatui de tribus difficilibus quæstionilus, quem in spe auxilii Dei inecepi, in quo si qui dixi quod quærenti cuilibet sufficere debeat, non mihi imputo; quia non ego, sed gratia Dei 3827 mecum. Hoc autem dico quia si quis mihi quarenti de quæstionibus eisdem, quando in eis mens mea rationem quærendo fluctuabat, ea quæ scripsi 3818, respondisset; gratias egissem quia mihi satisfecis-

### VARIÆ LECTIONES.

3815 Ad obedien iam sine mss. ad obediendum sine 3816 Fruens desideriomss, ferveus desiderio 3817 Oblatam repellit aut expellit mss. oblatam repellit aut acceptam expellit 3518\_3519 Licite vult eam mss. ea licite vult 2820 Instrumenti creata bonum mss. instrumentum creata bona 3821 Eam velle: tamen illam non habet, quemadmodum valet servare mss. Vict. cam velle, cum illam non habet, quemadmodum valet eam servare. Tamen illam non mss. Gem. tamen cum illam non. Valet servare mss. valet eam servare.

3822 Condita bonum mss. condita bona 3823 Nihil nisi istis mss. nihil ipsa nisi istis 3824 Mala vero facit ms.

Vict. 43 mala Deus facit 3828 Utitur sola mss. utitur, et ideo sola 3826 Homo autem habet mss. Vict. 3 homo 3827 Imputo, sed gratiæ Dei mss. imputo, quia non ego sed gratia Dei 3818 Quæ retuli mss. quæ scripsi

set. Quoviam ergo quo l'inde, manifestante Deo, A liter quibusdam placeret, si hoc scriberem : quod cognovi, mihi valde placuit; intelligens quia simi- gratis accepi, gratis volui petentibus imperdere 5839.

## S. ANSELMUS

## DE TRIBUS WALERANNI QUÆSTIONIBUS,

AC PRÆSERTIM

### DE AZYMO ET FERMENTATO 2530.

Remittit primum alio responsionem ad primam Waleranni quæstionem, quæ erat de processione Spiritus sancti; tum refellit Græcorum errorem de sacrificio in pane fermentato: indicans tumen illum quoque corpus Christi confecturum, qui fermento uteretur; etsi Christo fecerit conformius, qui azymo pane conficiet. Fandem ad tertiam quæstionem, circa connubia versuntem, breviter respondet.

135 Anselmus, servus Ecclesiæ Cantuariensis, B tialiter (ut quidam putant) sient homo novus ante Walebanno Newenburgensi episcopo.

Peccatum, et inveteratus fermento peccati nequa-

Scienti breviter loquor. Si certus essem prudentiam vestram non favere successori Julii Casaris, et Neronis, et Juliani apostatæ, contra successorem et vicarium Petri Apostoli, libentissime vos út amicissimum et reverendum episcopum salutarem. Quoniam autem ad defensionem veritatis, quam contra Græcos, qui ad vos venerunt, quæritis, secundum posse nulli deesse debemus: opusculum vobis misi, quod de Spiritus sancti processione contra illos edidi.

### CAPUT PRIMUM.

Salva Sacramenti veritate, azymum aut fermentatum panem ussumi.

De sacrificio vero, in quo iidem Græci nohiscum C non sentiunt, multis rationibus eatholicis 3831 videtur, quia quod agunt non est contra fidem Christianam. Nam et azynum et fermentatum sacrificans panem, sacrificat. Et cum legitur de Domino, quando corpus suum de pane fecit, quia accepit panem, et benedixit; non additur, azymum, vel fermentatum. Certum tamen est quia azymum benedixit; forsitan non quia 1832 res, quæ fiebat, hoc exigebat; sed quoniam 3833 cæna, in qua hoc factum, hoc exigebat. Et cum alibi se, et carnem suam, panem vocavit (Joan. vi, 52), quia, sicut isto pane vivit homo D temporaliter, ita illo vivit in æternum, ait, azymum vel fermentatum; quia nterque pariter panis est. Non enim differunt azymus et fermentatus substan-

peccatum, et inveteratus fermento peccati nequaquam substantialiter different. Propter hoc ergo solum videtur 3834 se et carnem suam panem vocasse, et de pane corpus suum fecisse : quia sicut iste panis azymus, sive fermentatus, dat vitam transitoriam; ita corpus ejus æternam: non quia fermentatus est, vel azymus. Quamvis in Lege, ubi fere omnia in figura fiebant, præceptum sit azymum in Pascha panem manducare (Exod. x11, 15); ut ostenderetur quod Christus, quem exspectabant, sincerus et mundus futurus esset; nos, qui manducaturi cramus corpus ejus, similiter mundi esse moneremur ab omni fermento nequitiæ et malitiæ. Jam vero, postquam de veteri figura ad novam veritatem venimus, et azymam Christi earnem comedimus, non est nobis necessaria vetes illa figura in pane, de quo carnem ipsam conficimus.

### CAPUT II.

Aptius in azymo confici Sacramentum, quam in fermentato.

Apertissimum tamen est quia melius sacrificatur de azymo quam de fermentato, tum quia valde aptius et prius et diligentius fit, tum quia Dominus hoc fecit. Unde illud non est tacendum quia, cum Græci anathematizant azymitas (sie enim nos vocant), anathematizant Christum. Si autem dicunt quia judaizamus; dicant similiter Christum judaizasse. Et si audent 3835 asserere Christum propter Judaismum, ut præceptum de azymo datum serva-

### VARIÆ LECTIONES.

sime errant : cum illum tam sinceram novitatem infecisse fermento 3837 vetustatis existimant. Patet igitur quia, cum usus est azymo ad illud opus, non hoe fecit ut præceptum de azymo servaret, sed ut fermentarios, quos prævidebat, reprobans azymitas approbaret; aut certe ut, si etiam fermentarii approbarentur, azymitas quoque approbaret.

### CAPUT III.

Latinos in azymo conficientes non Judaizare. Quod aiunt \*\*\* nos judaizare, non est verum : quia non 3833 sacrificamus de azymo, ut legem veterem servemus : sed ut hoc diligentius fiat, et Dominum, qui hoc non judaizando fecit, imitemur. Cum enim facinius aliquid, quod Judæi, ut Judaismum servarent, faciebant, non judaizamus, si non propter B Judaismum, sed propter aliam causam, hoc agimus. Si cuim in diebus Paschæ azymum panem aliquis comedat, sive quia non habet alium, sive quia illo magis delectatur quam fermentato; aut si quis propter infirmitatem, præpatium circumcidere cogitur; aut si bovi suo quis trituranti, ne esuriat, os non obturat, nullus nisi insipiens hae agentem judaizare judicabit. Cum ergo nos panem azymum sacrificamus, non ut per azymi 3840 figuram talem Dominum Jesum futurum significemus 3841, sed ut ipsum 3842 panem in corpus ejus, divina virtute operante, sieut ipse fecit, sacrificemus 3843: nequaquam in hoc Legis vetustatem servamus, sed Evangelii veritatem celebramus. Denique quando idem ipse hoc fecit, 136 et ait discipulis suis : Hec facite in C meam commemorationem (Luc. xx11, 19); si noluisset ut 3844 nos, quibus hoe in 3848 apostolis præcepit, hoe de azymo faceremus 3846, præmonuisset nos in 3847 eis; et dixisset : Ne faciatis hoc de azymo. Quare cum dicens, Hoe facite, azymum non excepit, quis est cojus intellectus audet excipere quod ipse fecit, et hoc prohibere quod ipse non solum nullo sermone prohibuit, sed etiam opere præcepit? Quis, inquam, nisi plus sapiens quam oportet sapere, tantum confidat de sapientia sua, ut præsumat vel proferre 3848, quia, cum dixit Dominus : Noc facite, sieut competenter subintelligimus, quod ego: sie indubitanter sit subaudiendum, sed non de hoc, unde ego 3849. Item si divina per ea, quæ digniora cognoscimus, p exsequi debemus; cum sacrificium, de quo agitur,

ret 3836, de azymo corpus summ fecisse, absurdis- A de panis sive azymi, sive fermentati, substantia constet esse celebrandum, quem panem 3550 digniorem æstimamus ad faciendam Dominici corporis veritatem 3881, nisi illum quem et vetus 3882 lex elegit ad significandam, et Evangelium ad exhibendam eamdem veritazem? Si ergo respondemus Graeis nos hoc de azymo, non propter figuram, sed propter prædictas causas facere, nihil hie intelligi valet 3853, cur nos 3864 Græei anathematizandos, aut saltem. reprehendendos recte judicent.

Retorquetur in Gracos argumentatio, qua probant Latinos in azymo conficientes judaizare.

At si dicunt nos non hoe agere posse de azymo sine intellectu figuræ; per quod judaizare probamur: ergo nec illi similiter 3855 queunt ad hoe ipsum uti fermentato sine figura; quia et vetus Scriptura per fermentum designat peccatum, eum exsecratur 3836 in Paseha suo comedere fermentatum (Exod. xn, 15); et nova, dum 3837 monet nos in Pascha nostro epulari non in fermento veteri, neque in fermento malitiæ et nequitiæ (1 Cor. v, 8). Dicimus etiam quia nos non judaizamus, si figuram 3858 tenenius in azymo: quoniam non significamus Christum sinc fermento peceati venturum, tanquam Judæi; sed monstramus eum talem venisse. sieut Christiani: et per hoc monemur tales nosmetipsos exhibere, quale Pascha nostrum est quod manducamus. Illi autem nec Judicos, nec Christianos. in hoc se profitentur, quia Deum in fermenti sui figura, nee venturum, ut Judæi; nec venisse, ut Christiani, sine peccato significant: sed potius paganis favere videntur, qui illum, sient alios homines, peceato fermentatum existimant. Si vero aiunt Christianos non debere uti figuris, quia vetera transierunt (II Cor. v, 17), in quibus erant necessariæ: negent (ut alia taceam) baptismum esse figuram cujusdam mortis et sepulturæ, contra Apostolum dicentem: Quicunque baptizati sumus in Christo Jesu, in morte ipsius baptizati sumus. Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem (Rom. vi, 3. et 4). Aut si concedunt nos uti figuris, sed non in eisdem rebus, quibus in figura lex vetus utebatur, et ideo non esse panem azymum assumendum ad ullanı figuram, quia ad hoe in cadem lege accipitur: non baptizent in aqua 3859, quoniam Patres nostri omnes

### VARIÆ LECTIONES.

servaret mss. Vict. 9 servaretur <sup>3837</sup> Novitatem feeisse in fermento ms. Vict. 20 voluntatem infeeisse fermento ms. Vict. 9 et 19 et Corb. novitatem infeeisse fermento <sup>3838</sup> Quod aiunt mss. Cister. et Corb. quod autem aiunt <sup>3839</sup> Quia non mss. si non <sup>3840</sup> Ut per azymi mss. non ut per azymi ms. Cister. ideo per azymi <sup>3841</sup> Dominum Jesum fuisse significemus mss. Dominum Jesum fusurum significemus ms. Corb. Dominum significemus mss. Vict. 9 et 15 sacrificemus ms. Corb. significemus <sup>3842</sup> Vel nt ipsum mss. sed ut ipsum <sup>3843</sup> Sanctificemus mss. Vict. 9 et 15 sacrificemus mss. Corb. significemus <sup>3844</sup> Si noluisset ut Edit. Goth. Col. et Venet. si voluisset ut <sup>3848</sup> Quibus in mss. Edit. Goth. Col. et Venet. quibus hoc in <sup>3846</sup> Hoc de azymo faceremus Edit. Goth. Col. Venet. hoc non de azymo faceremus <sup>3847</sup> Præmonnisset in mss. Vict. 9 et 15 et Corb. præmonnisset nos in <sup>3848</sup> Vel proferre Edit. Venet. hoc proferre <sup>3849</sup> Unde ego. mss. Vict. 9 et 15 unde ergo? <sup>3830</sup> Quem pacem ms. Vict. 13 quomodo panem <sup>3851</sup> Dominici corporis veritatem Edit. Venet. Dominici Corporis varietatem <sup>3852</sup> Quem vetus mss. Vict. 9 et 15 Edit. Goth. et Col. quem et vetus <sup>3853</sup> Intelligi valet ms. Vict. 13 intelligimus <sup>3854</sup> Cur nos ms. Vict. 15 neque cur nos <sup>3853</sup> Noc illi similiter Edit. Venet. omit. illi <sup>3856</sup> Cum execratur Edit Venet. quæ execratur <sup>3857</sup> Nova dym ms. Cister. nova lex dum <sup>3858</sup> Si figuram ms. Vict. 13 sed figuram <sup>3859</sup> Non baptizent in aqua Edit. Venet. quare baptizant in aqua. 3836 Servaret mss. Vict. 9 servaretur 3837 Novitatem fecisse in fermento ms. Vict. 20 voluntatem

in Moyse baptizati sunt in nube, et in mari (I Cor. x, A concupiscentium. Sinc lege enim peccatum mortuum 2); quod negari nequit 3860 in figura fuisse : ne 3861 videantur baptizare baptismo Joannis, qui baptizavit in aqua. Si ergo irreprehensibiliter figurate baprizamus 3862 in aqua : licet illud laptisma vetus, quod fuit bujus novi figura, in aqua fuerit : quenam est in ista Græcorum sapientia, quæ propter hoc, quia vetus Pascha, per quod nostrum figuratum est 3863, celebratum est in azymis, detestatur 3864 nos sacrificare corpus Christi, qui est Pascha nostrum, de azymo in figura, sive ad commemorandum quia talis fuit ille, cujus corpus sacrificamus, scilicet sine peccati infectione; sive ad commonendum nos, quia corpus 3865 ejus comedimus, tales debere esse, secundum Apostolum dicentem: Expurgate retus fermentum, ut sitis nova conspersio, sicut estis azymi. Etenim Pascha nostrum immolatus est Christus, Itaque epulemur non in sermento veteri, neque in sermento malitiw et negnitiw; sed in azymis sinceritatis et veritatis (1 Cor. v, 7 et 8).

### CAPUT V.

Loca Scriptura quibus Graci contra Latinos in controversia de fermentato abutebantur, congrue exposita, ac primum tractatur illud: Littera occidit.

Sive itaque in 3866 figura sacrificemus azymum panem, sive sine omni figura, nullatenus nos Graci reprehensibiles valent ostendere; sed ant soli nos bene agimus, illi non bene; aut nos melius et diligentius, si illi bene. Nempe satis ostendum se unllam habere rationem ad suam partem confirmandam, C nostram infirmandam : cum hoc contra nos proferunt, quod nullo modo aut contra nos, ant cum illis esse cognoscitur. Objiciunt enim nobis, sicut in vestra legi epistola, quod dicit Apostolus : Littera enim occidit; spiritus autem vivificat (II Cor. 111, .6); et quod Amos propheta : Sacrificate, inquit, de fermentato laudem (Amos iv, 5). Unde nituntur ostendere quia littera, quæ veras Pascha celebrari jubet in azymis, nos occidit; cum cam servamus, azymum sacrificando, non bene Apostoli verba intelligentes. Littera enim tune dicitur occidere, quando illa jubens a peccato declinare, peccatum ostendit : quoniam, nisi adjuvet gratia, ut fiat quod jubetur, iuobedientem et prævaricatorem facit. Quod in Epistola ad Romanos idem aperte moustrat Apostolus, di- D cens: Peccutum non cognori nisi per legem. Nam concupiscentiam nesciebam, nisi 3867 lex diceret : Non concupices (Exod. xx, 17). Occusione autem accepta, peccatum per mandatum operatum est in me omnem

erat. Ego autem vivebam sine lege aliquando. Sed cum venisset mandatum, peccatum revixit. Ego antem mortuus sum, et inventum est mihi mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse ad mortem. Nam peccutum, occasione accepta per mandatum, seduxit me, et per il-Ina vecidit (Rom. vu, 7, et seqq.). Sie littera sine adjuvante gratia occidit, Spiritus autem vivificat; sicut ait idem Apostolus ad Titum : Cum autem benignitus et humanitas apparuit Salvatoris nostri Dei, non ex operibus justitia, qua fecimus nos; sed secundum 3868 suum misericordiam salvos nos fecit per lavacrum regenerationis et renovationis 3869 Spiritus sancti, quem effudit in nos abunde per Jesum Christum Salvatorem nostrum, ut justificati gratia ipsius haredes simus secundum spem vitæ æternæ (Tit. 111, 4 et seqq.). Ideo cum 3870 dixisset : Sufficientia mostra ex Deo est, qui et idoneos nos fecit ministros Novi Testamenti, non littera, sed spiritu (11 Cor. m, 5), ait : littera enim 3871 occidit: spiritus autem vivificat (Ibid.). Ae si dicat: Fecit nos Deus ministros Novi Testamenti, quod non est in littera occidente, sicut Vetus; sed in spiritu vivificante. Ad utrumque vero, ad occisionem scilicet litteræ et vivificationem spiritus, pertinet quod subjunxit: Quod si ministratio mortis, litteris deformata in lapidibus, fuit in gloria; ita ut non possent intendere filii Israel in faciem Moysi propter gloriam vultus ejus, quæ evacuatur : quomodo non magis ministratio spiritus erit in g'oria? Num si m'nistratio damnationis gloria est, multo magis abundat ministerium justitiw in gloria. Nam nec glorificatum est, and claruit in hac parte, propter excellentem y'oriam. Si enim quod evacuatur, per gloriam est: multo magis quod manet, in gloria est. Habentes igitur tatem spem, multa fiducia utimur : et non sicut Moyses ponebat velumen super faciem suam, ut non intenderent filii Israel in faciem ejus, anod evacuatur; sed obtusi sunt sensus eorum: usque in hodiernum enim diem idipsum 137 velamen in lectione Veteris Testamenti manet non revelatum; quoniam in Christo evacuatur. Sed usque in hodiernum diem, cum legitur Moyses, velamen est positum super cor eorum. Cum autem conversus fuerit ad Dominum, aufereinr velamen. Dominus autem spiritus est; ubi autem spiritus Domini, ibi libertas. Nos vero omnes revelata facie gloriam Domini speculantes, in eamdem imaginem transformamur a claritate in claritatem, tanquam a Domini spiritu. Ideo habentes administrationem, juxta quam 3872 misericordiam consecuti sumus, non

### VARIÆ LECTIONES.

Vict. 20 et Cister, omitt, vitent quoque aquam <sup>3862</sup> Figurate baptizamus ms. Cister, ligurate baptizator Edit. Goth. Col. Venet. liguratur baptismus <sup>3863</sup> Nostrum liguratum est Edit. Venet. nostrum ligurabatur siguratur mss. Vict. 9 et 13 et Corb. et Edit. Coth. et Col. que., detestatur <sup>3865</sup> Non quia corpus ms. Cister, non qui corpus <sup>3866</sup> Sive itaque in Edit. Vene, sive enim in Pascha sacrificari mss. Vict. 9 et 15 et Corb. et Edit. Goth. et Col. pascha celebrari <sup>3867</sup> Nescieham esse peccatum nisi mss. nescieham nisi <sup>3868</sup> Secundum magnam mss. secun lum suam <sup>3869</sup> Et renovationi mss. omi t. <sup>3870</sup> Ideo cum ms. Corb. Item cum ms. Vict. 20 jam cum <sup>3871</sup> Testamenti, ad lidit: non littera sed sp ritu; littera enim mss. Testamenti non littera sed Spiritu, ait: littera enim <sup>2872</sup> Juxta quam ms. Cister, rectius juxta quod.

deficiones (H. Cor. 111, 7-18, 1v, 1) De occisione lit- A teræ, et vivificatione spiritus, superfluum mihi videtur super hæc aliquid addere. Satis igitur patet quia nec Græcis prodest, nec nobis obest, quod de occidente littera objiciunt.

### CAPUT VI.

Quomodo propheta jubeat sacrificari de fermentato laudem.

Quod autem assumunt de propheta: Venite in Galgala, et impie agite : et sacrificate de fermentato landem (Amos IV, 5); intelligendum est esse dictum aut approbando tale sacrificium, aut reprobando. Sed si hoe præcipit propheta, ut seeundum eos loquar, illos occidit littera, qui litteram servan !o, de fermentato sacrificant. At si hoe exprobrando dietum est, qua fronte sacrificant quod propheta in sacrificium exsecratur : aut qua ratione hoc in auctoritatem sibi assumunt? Quod autem hoe propheta non jubendo, sed reprehendendo dixerit, dubium non est; cum hoc impiæ actioni associaverit 3873. Dixerat enim: Venite ad Bethel, et impie agite. Et paulo post, continuata increpatione ait: Et sacrificute de fermentato laudem. Ant ergo tanta ratione partem suam fermentarii defendant 3874, quanta suam roborant azymitæ: ant rejiciant suum fermentum, et fiant azymitæ: aut si nee illud valent, nec istud voluut, saltem non reprehendunt azymitas.

CAPUT VII.

Commbia Latinorum de eadem cognatione in certis gradibus dissitis, male a Gracis reprobata.

la tertia quæstione, sieut intelligo, mandatis quia Græci detestantur nostra connubia, ubi cognati cognatis de alia cognatione copulantur. Quod cur faciant, millam video auctoritatem aut rationem. Nam si hoe in suis prohibent fieri connubiis, aut non extendunt cognationes usque ad septimam generationem, sieut nos; ant impossibile videtur servari, quod præcipiunt. Sunt enim sæpe in una cognatione plusquam centum viri et mulieres egentes conjugio. Totidem igitur cognationes invenire necesse est, de quibus singulis singuli eligantur viri et mulieres, quibus illi de una cognatione singuli singulis copulentur. Aut itaque detestabilia sunt indubitanter cornin commibia, si intra septem generationes sunt; nec debent reprehendere nostra, quando cognati conjungantur cognatis de alia cognatione, quod nulla prohibet auctoritas vel ratio; aut impossibile est, ut dixi, servare 3878 quod præcipiunt; ut seilicet, tot cognationes exquirantur ad unius cognationis connubia, quot sunt in illa viri et mulieres petentes conjugia. Quod antem sine omni auctoritate et ratione fit contra rationem, absque 2676 dubio rationabiliter repudiandum judicatur 3877.

## ANSELMUS

### SACRAMENTORUM DIVERSITATE DE

AD WALERANNUM EPISCOPUM.

## WALERANNI EPISTOLA

OUÆ BEATO ANSELMO SCRIBENDI ARGUMENTUM PRÆBUIT.

Conqueritur de varietate cæremoniarum inter altaris sacrificium varie a variis observari solitarum : quasi vero hæ sacramenti essentiam attingerent, quin potius mysterium et decentiam religiosam.

clesiæ reverendissimo archiepiscopo, Walerannus Dei gratia Nwemburgensis episcopus, servile obsequium, instantiam orationum, ac semetipsum omnino in omnibus deditissimum.

Cum Minerva de Etterarum professione aliquid præsumere ineptissimum est, ac inter edocumatos 3879

Serenissimo D. Anselmo sanctæ Cantuariensis Ec. C litterarum sectatores ratiocinandi probabilitate fidem facere, non nostram attigit 3880 facultatem. Sed cum Propheta suspirando: Revela oculos meos, et considerabo mirabilia de lege tua (Psal. exvm, 18), en:n summa devotione oculos levo ad montem celsitudinis vestræ, ut inde veniat auxilium mihi; auxilium vestrum, auxilium a Domino, qui fecit colum et

### VARIÆ LECTIONES.

cum hoc impie actioni associaverit mss. cum hoc impie actioni associaverit Edit. Goth. Col. Venet. oum hoc impie auctoritas sociaverit associaverit mss. defendant associaverit Edit. Goth. Col. Venet. servare sociaverit associaverit mss. et Edit. Goth. Col. Venet. servare sociaverit edit. Goth. Col. Venet. servare absque absque mss. ratione fit contra rationem absque absque sociaverit Edit. Goth. Col. Venet. servare sociaverit edit. Goth. Col. Venet. servare absque sociaverit edit. Goth. Col. Venet. venet. servare absque sociaverit edit. Goth. Col. Venet. Venet. servare sociaverit edit. Goth. Col. Venet. Goth. Col. Venet. Goth. Col. Venet.

terram : Qui adhæret Domino, unus spiritus est (I A que tenemus a progenie in progeniem; et vestram Cor. v1, 17). Ut inde pateat ex ejus plenitudine vos etiam profunda Dei scrutari; nostram vero parvitatem profunda Dei scrutari; nostram vero parvitatem vocem ejus audire, sed prorsus neseire unde veniat, aut quo vadat.

Accipiens panem singulariter benedixit, et calicem

### 138 CAPUT PRIMUM.

Querela: Waleranni de tanta diversitate in sacramentorum celebratione.

Individua Trinitas Deus est, et quotquot sunt in Deo, naum sunt in ipso. Diversitas in Ecclesia admodum est unit di contraria. Din non potest stare, quod partium in se grassatur dissensione. De sacramentis Ecclesia, aliud Palestina, aliud Armenia, aliud nostra Romana, et Tripartita sentit Gallia. Dominici etiam corporis mysterium aliter Romana, aliter Gallicana Ecclesia, ac diversissime nostra B tractat Germania. Ex antiquis patribus ordinem habemus sacrificandi : et valde admiror unde hac novitas surrepserit in domo Domini : Jesus Christus heri et hodie, ipse est in sacula (Heb. xm, 8) semper unus, semper idem, nullam patiens mutabilitaiem. A Christo dissentit, qui in diversitatem tendit. Christus est panis angelorum, qui de cœlo descendit (Joan, xli), et factus est panis hominum, esca pauperum, satietas cum co regnantium : ut qui digne comedunt, vivant in sæculum sæculi. Unus panis, unum corpus multi sumus in Christo omnes, qui de uno pane participamus (1 Cor. x, 17): Christus est via (Joan, xiv), per quam gradiamur, quem imitetur. Qui a Christo exorbitat, periculose ambulat : inter sacrificandum, quod Christus fecit, et nos faciamus. Quotiescunque, inquit, hoc facitis, quotiescunque sumitis (I Cor. x1, 25, 26)

### CAPUT II.

Cur aliqui fermentatum adhibeant in mysteriis.

Armeni quidem de fermentato se laudem sacrificare putant; sed in novitate vitæ cum Christo non ambulant. Imitatores Christi oportet epulari non in fermento veteri, sed in azymis sinceritatis et veritatis (I Cor. v). Fermentum licet modicum totam massam corrumpit. Christus corpus incorruptibile, quantum possibile est, nulla inficiatur corruptio. A sinceritatis sacrificio omnis hujusmodi absit corruptio. Qui exoptant imbui Christi corporis incorruptione, novi sacrificii sinceritate veterem exuant D hominem. In Christi corporis confectione displicet alia, nisi quam ipse obtulit substantia. Et, si ausim profiteri, tenenda est ea, quam dedit, sacrificandi regula.

### CAPUT III.

Cur unicum et non multiplex crucis signum super panem et calicem formetur a plerisque.

Nos singulariter panem, singulariter benedicimus calicem. Hoc canones, hoc antiquus Ordo Romanus praecipit, ut ab initio in canone singulas cruces facianus singulas. Hoc publico et inveterato usu ubi-

que tenemus a progenie in progeniem; et vestram miramur diversitatem. Hoe Christus fecit, et nos facere præcepit: Hoc, inquit, facite, quotiescunque snmitis (Matth. xxvi; Marc. xiv; Luc. xxii; I Cor. xi). Accipiens panem singulariter benedixit, et calicem similiter. Singulas singulis, ut noster, imo Romanus Ordo præcipit, cruces fecit: et ita ab ipso, qui heri et hodie et usque in sæeulum idem est, nostra inolevit sas, consuetudo. De crucum singularitate, Christi nobis assentitur auctoritas. Miror autem valde qua ratione sacrificandi cæpit diversitas: Una est fides, unum baptisma (Ephes. 1v, 5), una Christi amica, sponsa et columba. Ecclesiæ unitati valde obeșt in sacramentis discrepare; et quidquid libitum est licitum facere.

### CAPUT IV.

Cur calix velo seu pa!la operiatur a principio.

Præterea inter consecrandum nonnulli ab initio calicem operiunt quidam corporali, alii panno complicato instar sudarii, quod repertum legimus in monumento, non cam linteaminibus positum, sed separatim involutum in uno loco. Christus via est, et veritas, et vita (Joan. xiv); via 3882, per quam gradiamur, ut ad ipsum veniamus. Qui dicit se in Christo manere, debet, sieut ipse ambulavit, et ipse ambulare (Joan. xxv, 6). Non veniunt ad vitam. nisi imitatores vitæ. Paschalis hestia nudato corpore in ara erneis immolata est, nudato corpore offerri voluit, qui omnia quæ audivit a Patre, suis nota fecit (Joan. xv). In sua immolatione semetipsum, sicuti est, manifestavit; cujus gloriam revelata facie contemplabimur, ut ei per omnia conformemur configurati corpori claritatis suæ, ut ipse sit nobis omnia in æterna beatitudine. Et ut (ipsius verbis utar [Matth. xxvii; Joan. xix]) Consummatum est. inquit, ut vetera non ambigamus transiisse, et ommia nova esse; relum templi scissum est a summo usque deorsum : quod usque in hodiernum diem positum est super corda Judæorum; ut oculos habentes non videant, et aures non intelligant. Nobis vero, quibus Deus revelavit per spiritum suum, non oportet sacrificandi mysteria implicare; sed exemplo Domini Jesus clarificare. Non cum Moyse, ut Judæi, velamen superimponamus; sed cum Domino Jesu offerentes, de claritate in claritatem transferri studeamus. Nudus Jesus in ara crucis, undus appareat in ara nostræ immolationis; quod verb's protestamur, operibus exsequatur. Panis ille vere Christi corpus est; et ut Christi corporis immolationem, immolari oportet. Christi corpus in ara cracis nudatum, in sepulcro linteis est involutum, in passione discipulorum devotione in sepultura est involutum. Sepeliendo, sicut mos est Judæis sepelire, ostendunt erga Magistrum studii devotionem; sed adluc ignorabant sacramenti veritatem. Judzi similem sepeliant, ut Judæum; quia nondum perpenderant

### VARIÆ LECTIONES.

erucis mysterium: Spiritus omnia scrutatur, etiam A profunda Dei (I Cor. 11, 40) : illis autem nondum spiritus erat datus, quia ex infirmitate crucifixus Christus non erat glorificatus. Glorificatus vero Jesus corruptionis vestimenta descrit, corruptibilia a se removit : incorruptionem vestitus sepulcrum descrit: gloriam suam se amantibus patefecit. Cur ergo ex incorruptibilis sudarii involutione quasi Christi protestamur infirmitatem, et in hujusmodi tenebris involutionem : cum eum verissime protestamir Dei virtutem et mundi lucem? Lux de luce, quæ illuminat omnem hominem (Joan. 1), nullatenus sub sudarii ponatur modio : sed sicut ipsemet sacerdos et hostia obtulit semetipsum; ita et nostrum ei offeratur sacrificium, positum sub divo, ut oinnibus 3883 ad vitam in Christi luceat domo. Tunc maxime acceptabilis victima nostra erit, si Christi hostiæ fuerit consimilis. Involvimus tamen et nos vitalem hostiam; non, sicut vobis mos, a principio; sed in fine, cum Joseph et Nicodemo. Quod non solum offertur in specie sed in rei veritate, discrepare non oportet in sua immolatione. Qui offerendo discrepat, nen sieut Christus ambulavit, et ipse ambulat. Si autem in hac parte sacrificandi sinceritatis causetur, f. cillimum est nobiscum sinceritatis cooperculo munditiem observare; et tamen ab ipso initio sacrificandi et vetustissimo Ecclesiæ ritu non exorbitare.

### CAPUT V.

Monet de suo ad communionem Ecclesia reditu.

Imperfectum meum videant oculi vestri, et sicut estis in omnem circumspectionis plenitudinem quasi virtutum manibus compactus, nostræ imperfectionis compatimini excessibus. Glorificat Deum in me eatholica Ecclesia, quoniam in nostra mutatione divinæ bonitatis apparet gratia. Gratias Dei sum id quod sum; ex Saulo Panlus; ex adversario Romanæ Ecclesiae, intimus Paschali papæ acceptissimus 139 cardinalium consecretarius; et in omnibus in hac parte prosperos spero successus. Joseph in domo Pharaonis, ego in palatio Henrici imperatoris. Neque iniquitas, neque peccatum meum (quod absit), aut quasi Nero incestus, aut apostata Julianus. Gratias Deo 3884, quoniam sub vestræ sanctitatis regimine lupus et agnus simul pascuntur, leo et vitulus simul accubant, puerque parvulus minat eos : et quia virga æquitatis, virga regni vestri; Dei laudamus virtutem Ecclesiastico terrore indomitas feras mansuescere, nullique in monte Domini nocere. Leo rugiet, quis non timebit? Sed quia justus, ut leo, confidit in hujusmodi, quasi ipsius David manu fortis; cor vestrum non trepidat, sed in Dei virtute in omnibus triumphat. Dominus qui vos inanxit oleo exsultationis præ participibus vestris (Hebr. 1, 9), ille vos coronet in miscricordia et miscratione in regno beatitudinis.

## ANSELMI AD WALERANNI QUERELAS RESPONSIO 3888

Domino et amico Waleranno \$886, gratia Dei Ne- C wemburgensi venerabili episcopo, Anselmus, servus Ecclesiæ Cantuariensis, salutem, servitium, orationes, dilectionis affectum.

Gaudeo, et gratias ago Deo quia sicut scribitis, glorificat cum in vobis Ecclesia catholica; quoniam in vestra mutatione divinæ bonitatis apparet gratia, et Domini papæ Paschalis amicitiam habetis et familiaritatem, ut jam mihi liceat vestram amicabiliter salutare sanctitatem. Quod vestra sublimis humilitas me comparat Minervæ et vocat montem, non in me accipio; quoniam nihil in me, cur hoc dici de me debeat, intelligo. Non tamen debeo esse ingratus vestræ 3887 henignitati; quoniam hoc facit abundantia vestræ erga me bonæ voluntatis. Solemus enim sæpe sentire meliora de his quos diligimus, D quam ipsimercamur. De laude igitur, quæ ad me non pertinet, cor meum non gloriatur; sed de dilectione, quæ semper amanda est, gratias agendo lætatur.

### CAPUT PRIMUM.

Varietatem rituum cum unitate sidei coharere.

Queritur 3888 vestra reverentia de sacramentis Ecclesiæ, quoniam non uno modo fiunt ubique, sed diversis modis in diversis locis tractantur. Utique si per universam Ecclesiam uno modo et concorditer celebrarentur, bonum esset et laudabile. Quoniam tamen multæ sunt diversitates, quæ non in substantia 3889 sacramenti, neque in virtute 3890 ejus, aut fide discordant; neque omnes in unam consuctudinem colligi possunt: æstimo eas potius in pace concorditer tolerandas, quam discorditer cum scandalo damnandas. Habemus enim a sanctis Patribus, quia si unitas 3891 servatur charitatis in fide catholica, nihil officit consuctudo diversa. Si autem quæritur unde istæ natæ sunt consuetudinum varietates: nihil aliud intelligo, quam humanorum sensuum diversitates. Qui quamvis in rei veritate et virtute 3892 non dissentiant, in aptitudine tamen

### VARIÆ LECTIONES.

Sacramentis Ecclesice. <sup>3886</sup> Waleranno Editio Veneta Waleranno <sup>3887</sup> Vestra erga me mss. vestra benignitati, quoniam hoc facit abundantia vestra erga me <sup>3889</sup> Quaritur ms. Vict. 15 Edit. Goth. et Col. querit <sup>3889</sup> In summa ms. Vict. 15 in substantia <sup>3890</sup> Neque in virtute ms. Vict. 15 omit. in <sup>3891</sup> Quia si unitas Edut. Venet. quia ubi unitas <sup>2892</sup> In rei veritate et unitate ms. Vici. 45 et Edit. Goth. et Col. in rei veritate et virtute

et decentia 3893 administrationis non concordant. A tum: non magis intelligo cos del cre repr. hen fi Quod enim unus 3869° aptius esse judicat, alius sæpe minus aptum æstimat; neque in hujusmodi varietatibus non consonare, puto ab ipsius rei veritate exorbitare.

#### GAPUT II.

Ad querelas de una signi crucis formatione.

Nempe quod alii in sacrificando corpore et sanguine Domini, singulas cruces singulis faciunt ab initio in canone; alii solummodo singulas singulis, nhi singulatim nominatur panis vel corpus 3864, et singulatim calix vel sanguis: ubi vero oblatio vel hostia nominatur, unam crucem ambobus faciunt; quoniam sicut unus est Christus, qui seipsum obtulit pro nobis; ita una est oblatio, et una hostia iu pane et vino quam offerimus: non video istos magis in hoc discordare a Christo, qui singulatim utraque benedixit, quam omnes illi discordant, qui calicem post Comam non sacrificant, sient Christus feeit, neque semper ad vesperam, sieut Christus fecit \*\*\*, et qui utrumque simul, uno nomine vocant oblationem, vel hostiam, quod Christus non fecit. Unde possumus colligere quia a nobis invicem in hujusmodi actione servata rei 3895 veritate possumus esse dissimiles sine reprehensione, cum ab ipso auctore ipsius sacrificii sumus diversi sine offensione. Ubi autem dicimus: Hac dona, hac munera, hæc sancta sucrificia, sive singulatim pani et vino singulæ cruces assignentur, sive una cruce sitate reprehensibilem discordiam, nisi forsitan quia convenientins ambo una cruce notantur, sicui uno verbo benedictionis 3896° sanctificantur. Cum enim plures homines, ant diversas res simul benedicimus 1396, non singulis singulas cruces reddimus, sed omnibus unam crucem sufficere credimus.

### CAPUT III.

De operimento calicis inter sacrificandum.

Quod vero nonnulli ab initio calicem operant, quidam corporali 3696°, alii panno complicato propter custodiam immunditiæ 3897, nec nudum dimittunt calicem, sicut Christus nudus crucifixus est, ut sieut significatis 3897°, ostenderet se mundo revela-

propter nuditatem Christi, que non significant ab illis in sacrificando, quam quia non demonstrant in codem sacrificio 3898, cum esse 3898° crucilixum extra civitatem, extra donnum, et sub nudo cœlo. Quæ tamen magna non carent ratione. Nam Christus, qui passus est pro nobis, nobis relinqueus exemplum, ut sequamur vestigia ejus (I Petr. 11, 21); in his quoque dedit nobis exemplum, propter justitiam sustinendi 140 incomparabilem contemptum et paupertatem. Adeo cnim contemptui habitus est et exsecrabilis judicatus ut nec mori dignus haberetur intra aliquam hominum habitationem; neque inter homines, nisi inter exsecrabiles, neque sub tecto aliquo nisi sub cœlo de sub quo 1899 ejici non potuit, ut secundum Prophetam: Opprobrium hominum, et abjectio plebis æstimarctur. Pauper vero ita fuit, ut veniens in mundum, non in sua sed in aliena donno nasceretur: et natus, propter inopiam loci in præsepio brutorum animalium 3899° poneretur: et viveis in mundo 3900 non baberet ubi caput suum reclinaret (Psal. xx1, 7; Luc. 1x, 58); nec moriens, unde nuditatem suam tegeret; nec mortuus, unde involveretur; nec sepulcrum, aut locum 1900, ubi corpus suum 3901 collocaretur. Quæ omnia magis sunt vivendo per effectum (cum ratio exigit) imitanda, quam per nuditatem sacrificii nuditas Christi significanda. Neque conjectare possum cur potius curaudum sit 2001° ne panno operiatur sacrificium, quia Christus duo simul sanctificentur, non video in bac diver- C undus passus est, quam ne sub tecto, vel intra civita em fiat 3902, quoniam Christus sub nudo cœ!o extra civitatem passus est. Si autem usus non habet ut extra tectum fiat propter perturbationes aeris, simili causa 3902° videtur ut calix in sacrificando non discooperiatur, propter quasdam, quæ contingere possunt, incommoditates. Tutius itaque et diligentius puto ut calix, ne aut musca, aut aliquid indecens in illum cadat 3903 (quod sæpe contigisse cognovimus) operiatur : quia discoopertus contingentibus immunditiis exponatur 3904. Hee sapientiæ vestræ pro meo sensu, nullius meliorem rationem respuens respondeo. De his, qui sacrificant de fermentato, misi vohis olim quamdam epistolam 2905.

### VARIÆ LECTIONES.

2893 Et decentia Edit. Venet. et differentia 2893 Quia enim unus ms. Vict. 13 Cister. et Edit. Goth. et Col. quod enim unus Edit. Ven. quod unus 2894 Panis et corpus mss. et Edit. Goth. Col. et Venet. panis vel corpus 2894 Neque semper ad vesperam, sieut Christus fecit, mss. Vict. 13 Edit. Goth. Col. Ven. omittunt ista. 2893 Servata rei ms. Vict. 13 servata Dei 28934 Benedictionis ms. Vict. 13 sanetificationis 2896 Benedictionis 2896 Quidam corporali Edit. Venet. quidam corporali 2897 Munditive ms. Vict. 13 immunditive 28974 Ut significatis ms. Vict. 20 ut, sieut significatis, mss. Cister. Vict. 13. et Edit. Coth. ut sie significatis 2898 In sacrificando Edit. Venet. in sacrificio 28984 Eum non esse mss. et Edit. Goth. cum esse. 2899 De quo mss. et edit. Goth. et Col. de sub quo 28994 Brutorum animalium ms. Vict. 13 omit. 29004 Veniens in mundum mss. veniens in mundo 29004 Aut locum ms. Vict. 13. omit. 29014 Corpus suum 29014 Curandum sit ut mss. Vict. 13 et Cister. curandum sit ne 29015 Onia Christus nudus passus est quam ne sub tecto vel intra civitatem fiat Edit. Ven. hwe omit. Onia Christus nudus passus est quam ne sub tecto vel intra civitatem fiat Edit. Ven. hwc omit. Edit. Goth. et Colon. quoniam Christus passus est nudus non sub tecto vel intra civitatem, sed sub undo cœlo. Si etc. 3902' Simili causa Edit. Goth. et Col. similis causa 3903 In illum cadat Edit. Goth. et Col. et Venet, in illum caderet 3904 Quam discoopertus contingentibus immunditiis exponatur. Hæc ms. Virt. 15 quam discooperiatur. Hæc 3908 Ms. Cister. Explicit Epistola Anselmi Cant. archiep. de Sacramentis Ecclesiæ.

### S. ANSELMUS

### DE PRESBYTERIS CONCUBINARIIS

SEII

### OFFENDICULUM SACERDOTUM.

tione Deo reprobabiles se exhibent, omnino tenendum est, quæ 3907 apostolica providenția ecclesia-. stico justoque 3908 rigore constituit. Nempe nullatenus convenit ut ibi reverenter astetur 3909, ubi pertinaciter aperte et impudenti libidine fetentes Dei et sanctorum prohibitionem contemnendo sacris altaribus deserviunt, immo non deserviunt, sed quantum ad ipsos, commaculant : non quod quis ea quæ tractant contemuenda, sed tractantes exsecrandos existimet. Ut qui 3910 Dei et angelorum præsentiam non reverentur, vel hominum detesta-Lone repulsi saera contaminare non audeant. De lapsis autem sacros ordines habentibus, et spontanea voluntate secrete quibus debent confitentibus, nequaquam est asserendum quod eisdem ordinibus B amplius uti nullatenus possint, si per sacrificium spiritus contribulati, cordisque 3911 contriti et humiliati Deum placantes, ad virtutum profectum studiose 3912 se converterint. Nam nec apud Denm reprobatur officium alicujus propter culpam, quam ipse ignoscit; nec apud homines decoloratur sacri ordinis dignitas, propter personam cujus ipsi peccatum non cognoscunt. Quibus duabus causis carnalis lapsus prohibet 3913 ad sacrum ordinem accessum et reditum. Sed quoniam ferme semper occultum est, quorum remissæ sunt iniquitates, et quorum tecta sunt peccata (Psalm. xxxi, 1), quorum vero minime; tutius est semper conscium sibi criminis ab iis quæ placitam Deo personam exposcunt, per landabilem Deo humilitatem abstinere, quam per culpabilem securitatem præsumere. Illud namque semper potest, Deo non improbante: hoc vero non debet, nisi Deo approbante. Qui autem

3005 De presbyteris qui aperta libidinis conversa- A huic sententiæ, quæ ad sacri ordinis officium post lapsum concedit, nequaquam aliqua ratione, nisi auctoritate fulciatur Scripturarum, vult consensum attribuere; legat epistolam beati Calixti papie direetam episcopis Galliæ, et beati Gregorii papæ ad Secundinum inclusum; ubi ipsi hanc sententiam sic firmis et pene eisdem rationibus et auctoritatibus confirmant, ut nullatenus aliorum probatione indigeat. Sed quod idem beatus Gregorius, et alii sancti Patres idipsum alibi videntur studiose prohibere, de apertis quidem prohibuisse, de occultis vero post dignam pænitentiam concessisse intelligitur. Nam crimen quod a Deo non imputatur, nec ab hominibus esse putatur, non reprobat neque decolorat : cum tamen in tali re cuique tutius sit coram Deo sibi plus timere, quam considere. Prohiberi autem invitum debere, qui occultum crimen humili confessione sponte et occulte detegit, minime existimo; ne multis obstruatur via salubris confessionis, qui potius eligent 3914 in mortem penitus occultari, quam hac occasione in certitudinem vel in suspicionem alicujus criminis adduci. Nec illi, cui confitetur statuitur ad peccatum; si confitentem absque ejus consensu cessare a sui ordinis officio non cogit, sed potius magni criminis reus esse videtur, si cogit: quia sic et consitentem 3913 pœnitere consessionis, et plures nondum consitentes horrere consessionem compellit. Hucusque codex S. Ebrulphi.

Aug. Dominus declaravit in uno cœtu hominum eadem sacramenta sumentium, aliquorum immunditiam mundis obesse non posse : qui autem solo sacramento, sacerdos est, sieut fuit Caipha, persecutor unius et veri summi sacerdotis

### VARIÆ LECTIONES.

2905 Collatum est Offendiculum cum mss. Beccensi E. 10. et S. Ebrulphi. dicio et 2909 al., adstent 3910 al., quidem 3911 al. cordeque 3912 al. studio al., eligerent 2915 al., confitendo 3907 al., quod 3908 al., JH-

## S. ANSELMUS

## DE NUPTHS CONSANGUINEORUM.

An nuptiæ consanguineorum sint vetitæ, adeo ut remitti nequeant ; et cur sint damnatæ.

141 Anselmus Cantuariensis fratri dilecto Spi- A que extra dividere. Talis quippe erat lacreditas illoritum sapieatiæ, et intellectus.

### CAPUT PRIMUM.

Que sit ratio prohibitionis conjugiorum inter sanguine junctos.

Gratulor admodum, frater charissime, studiis tuis, quibus me exerces, dum desidiæ somno torpentem, nec tale quid somniantein, quæstione pulsas ut evigiler. Rogas enim me hominem, ut putas, multæ lectionis, ut tibi diligenter et dilucide rescribam sicubi in sanctorom Patrum decretis vel tractatibus meminerim me legisse prohibitionem conjugiorum in consanguinitate; qua ratione in Ecclesia Dei tantam vim obtinuerit, ut hujus excessus nulla omnino possit esse indulgentia, nisi præcedente ipsius conjugii conjugium. Et, ut video, non quæris auctoritatem solo (si ita dicam) imperio cognoscentem, sed potius rationem rationabiliter docentem. Dicerem simplicem et puram esse rationem, corum obedire auctoritati, quibus dictum est : Non enim vos estis qui loquimini, sed spiritus Patris vestri loquitur in vobis (Matth. x, 20); et Ecclesiæ sequi consuctudinem, cujus consuctudines velle convellere, genus est hæresis. Sed ut scias in omnibus me velle obtemperare voluntati tuæ, etsi forte non possim, conabor tamen et in hoc ex aliqua tihi parte non deesse.

### CAPUT II.

Indaica quædam connubia cur inter cognatos permissa.

Præcepto hoc, scilicet in consanguinitate non miscenda comubia, vel si mista sunt dirimenda, canones pleni sunt, et multa sunt decreta Patrum; sed rationem præcepti quam exigis, fateor, me nunquam legisse memini. Sie tamen de hac re mecum ex consideratione sanctarum Scripturarum soleo cogitare. In veteri illo populo connubia misceri de tribu in tribum non licebat. Quærenti mihi cur non, occurrerunt illæ filiæ Salphaat super connubiis consulentibus Moysen, et per Moysen Dominum (Num. xxxvi), mandatum a Domino de tribu io tribum noa miscenda connubia propter vitandam suarum hæreditatum diminutionem. Populus enim ille carnalis cor suitm habere neściebat, sed ut reptile terrenum terræ toto pectore adhærens, hæreditatem solam terrenam  ${f D}$ cogitabat. Malebat singula tribus connubia inter se dando et accipiendo inter suas se angustias cohibere, quam extra dando connubia, higreditatem quo-

rnm, talisque et omnis terrena hæreditas, ut divisa minuatur et tota ad eos non perveniat. Itaque sient Dominus in Evangelio (Matth. xix) dicit de dando libello repudii, secundum duritiam cordis corum responsum est eorum carnalitati.

### CAPUT III.

Ratio contrarii edicti in lege gratice.

Porro Christiana pietas non sic. Cum enim hæredltas nostra sit, de quo dicitur : Deus charitus est (I Joan. 1v, 8); sicut illi lege utuntur snæ hæreditati congrua, sic et nos nostræ hæreditati legem vindicare debemus. Charitas enim, quo latius divisa diffunditur, tanto uberior dividenti remanet et augetur. divortio; vel cur saltem deputetur in peccatum tale B Statuit igitur Christiana religio, ut terminis consanguinitatis secundum sanctorum Patrum et canonum decreta, usque ad sextum gradum ex omni parte pertingentibus ad charitatem conservandam suus natalis sufficiat affectus, quem violare etiam apud barbaros nefas ducitur. Ubi vero ille deficit, ibi demum ad charitatem religandam ne subducat se, adnectendum esse vinculum conjugale ad prolongandos terminos nostræ hæreditatis, quæ est ipsa charitas; justissimumque videtur, ut sicut apud illos sua multabatur pæna transgressor legis positæ pro terrena eorum hæreditate conservanda, sic apud nos non impune abeat temerator legis positie pro cœlesti pane, et divina hæreditate nostra dilatanda,

### CAPUT IV.

Alia ejusdem edicti ratio communis plerisque Judaicis inter cognatos connubiis, item vetitis.

Adhuc aliud. Qui extra tribum connubia dare prohibebantur sicut nos, ad proximos sanguinis accedere eadem lege non permittebantur. Divit enim lex: Quivis homo ad proximam sui sanguinis non accedet (Levit. xviit, 6), additque auctoritatem jubentis: Ego Dominus (ibid.): et quasi exigeret causam præcepti, rationem addit : Turpitudinem patris, ct turpitudinem matris tuæ non revelabis : quia turpitudo est patris, vel matris tuæ (ibid. v, 7). Deinde ex sequenti ordine proximos illos sanguinis, ad quos non sit accedendum nec revelanda eorum turpitudo, fratres scilicet et sorores, atque alios qui ibi describuntur. Quæ causa communis potest esse et nobis et illis, sieut præceptum commune est et nobis et iliis.

### 142 CAPUT V.

Exponitur quæ sit turpitudo detegi vetita, ad rationis propositæ intelligentium.

Quaramus igitur quæ sit hæc turpitudo, cujus revelatio dignum efficit morte legis transgressorem. Turpe est, ubi pars parti non convenit. In corpore eutem humano ante primi hominis prævaricationem nihil crat turpe, nihil dissonum : cum harmonia illa boni Creatoris manu bene ac decenter aptata adhuc permanente pars parti conveniret, Deoque anima, animæ vero corpus suum per oamia subditum esset. Postquam vero prævaricatione mandati anima Deo l'acta est inobediens, superioris Dei rebelli inferius corpus destitit esse obediens. Statim quippe oculi aperti sunt transgressoribus. Et aperti sunt, inquit, eculi eorum (Genes. 111, 7) : videlicet ad se invicem B concupiscendum. Et eum prius nudi essent, nec erubescerent, mox corporis sui partes versas esse sentientes in pudenda, et tegere illa festinantes, perizomata sibi fecerunt. Quod etiam nunc in pueris, vel infantibus videre promptum est, qui quandiu concupiscentiam hane non sentiunt, pudenda non habent, quia de aliqua corporis sui parte erubescere nesciunt. Ubi vero illius incipiunt esse expertes, jam partes illas intectas ferre non ferunt. Soluta igitur in primis illis hominibus pulcherrima illa harmonia, facta est turpitudo non minima, originalis pæna cum originali peccato ab illis in posteros transitura. Ex hoc igitur in corpore nostro, corpore peccati, membra illa, quæ huic serviunt concupi- c illa naturalis affectus : apud nos vero, in quos temscentiæ, pudenda, vel turpitudo, vel ignominia nominantur, exterioris turpitudinis, id est concupiscentiæ velamen semper et latebras naturaliter exigentia. Hæc autem concupiscentiæ turpitudo tune revelatur, cum ad indicium sui membrorum suorum sibi exhibet officium: et gestit in effectum omni illo rationalis animæ vigore sie hebetato, confuso et dejecto, et turpissimæ libidini carnis substrato, ut merito illa hora possit audire : Adam ubi es (ibid. 9)? id est, qui Deo esse similis voluisti, non vides quo devenisti? Et quid turpius hae turpitudine? quid ignominiosius hac ignominia? quam Apostolus denotans: Fugite, inquit, fornicationem. Omne peccatum, quod peccavit homo, extra corpus est : qui vero fornicatur, in corpus suum peccat (I Cor. vi, 18); id est, omnia D peccata animam quidem kedunt, corpus tamen non deturpant. Qui vero fornicatur, non solum Deum offendit, et contaminat animam, sed et ipsam cor-Loris pulchritudinem totam fædat et dehonestat. Sicut enim furi deprehenso, ferro vel igne nota inuritur æterni opprobrii, sic naturæ nostræ vitio prævaricationis in toto suo corruptæ, per eum in quo tota nune erat, et extra quem non erat, indicium est hoe in pænam peccati sui. Quæ turpitudo in omnibus perpetuo verecundiæ tegmine esset velanda, nisi ex pœna primi peccati generationi humanæ esset necessaria.

# CAPUT VI.

Concluditur ratio proposita et deciarantur vetita inter quosdam sanguine junctos connubia ob reverentiam quam sibi invicem debent.

Cujus tamen generationis nullus amor revelari eam permittit in illis de quibus lex dicit : quo proximi sint sanguinis, et ipsius jure et instinctu naturæ eam sibi debent invicem charitatis reverentiam, ut inter se his contumeliis afficiendi corpora sua nulla possit esse justa cansa, nec possit superduci aliquid honestum, quod tegere possit hoe inhonestum. Non quod negem nuptias sauctas et cubile immaculatum, quæ legitime et cum timore Dei celebratæ pio amore matrimonium, quo nubentes efficiuntur mus spiritus, ex quo facti sunt una caro, et amore sancto, et desiderio generandæ prolis, sic contegunt honestate sui, et absorbent quodammodo illam humanæ generationis pænalem turpitudinem: nt secundum Apostolum (I Cor. vn), qui nubunt, sint quasi non nubentes. Unde et in catalogo turpitudinum non revelandarum etiam conjugis tu:pitudinem lex ponit non revelandam. Turpitudinem, inquit, uxoris tuæ non revelabis (Levit. xvm, 17).

### CAPUT VII.

Cur ea prohibitio apud Christianos ad ulteriores gradus protendatur, quam apud Judæos.

Sicut igitur jam dietum est, qui extra tribum nubere prohibebantur, cadem lege ad proximos sanguinis accedere non permittebantur, sed apud illos vix tertium gradum consanguinitatis transibat lex pus correctionis devenit, quibus correxit orbem Dominus, id est perfectionem, qui non commovebitur (Psal. xcv, 10), crevit pietas, superabundavit honestas, et ad designandam Evangelii perfectionem ternarius ille numerus duplicatus porrexitse in senarinni, qui perfectus est numerus et suis partibus constat : sicut Evangelii veritas per se stat, nec eget aliquo, quo fulciatur. Licet apud antiquos ctiam viri laude digni honestis aliquibus cansis intervenientibus de primo et secundo gradu temerare præsumpserint, ut ante legem, Abraham, Isaac, et Jacob nuper a cæteris gentibus segregati propter fugiendam cum gentibus commistionem, proximas sanguinis sui duxerunt; sub lege vero (Josue. xv) Caleph Othoniel fratri suo minori vieta civitate Debirarum in præmium victoriæ filiam suam dedit uxorem. Sed et Thamar, eum opprimeretur a fratre: Noli, inquit, frater, sed pete me à rege, non negabit me tibi (II Reg. xm, 12, 13). Et certe rex, qui fratri sororem dicebatur daturus uxorem, pater ntriusque: quod cum, sicut dixi, quibusdam causis intervenientibus illi præsumerent, Christiana pietas nihil vult honestum judicare, quod faciat contra ho nestatem naturæ. Ecce, quid mihi videatur super quæstione tua, si placet, bene : si displicet, facile veniam obtinebo apud te.

### SANCTI ANSELMI

#### DIALOGUS

## DE GRAMMATICO

#### CAPUT PRIMUM.

143 sold An grammaticus sit substantia, an qualitas : proponuntur rationes in utramque partem.

Discipulus. De grammatico peto, ut me certum facias utrum sit substantia an qualitas 3917; ut hoc cognito, quid de aliis quæ similiter denominative dicuntur sentire debeam agnoscam. Magister. Die primum cur dubites? Disc. Ideo, quia videtur utrumque posse probari necessariis rationibus, esse seilicet, et non esse. Mag. Proba ergo. Disc. Ne ergo festines contradicere quidquid dixero, sed patere me rationem ad 3918 suum finem perducere : deinde ant 8919 approba, aut corrige. Mag. Ut vis. Disc. Ut quidem grammaticus probetur esse substantia, sufficit quia omnis grammaticus homo, et omnis homo substantia. Quidquid enim habet grammaticus, ut sequatur enm substantia 8980, non habet nisi ex co quia homo est. Quare hoc concesso ut homo sit, quæcunque sequentur hominem, sequentur grammaticum. Quod vero grammaticus sit qualitas, aperte fatentur philosophi qui de hae re tractaverunt, quorum auctoritatem de his rebus est impudentia 3921 improbare. Item quoniam necesse est ut grammaticus sit aut substantia aut qualitas 3929, ut quodlibet 8923 horum sit, alternm non sit; et quodlibet non sit, alterum necesse sit esse 3924 : quidquid valet ad 3925 instruendam unam partem, destruit alteram: et quidquid unam debilitat, alteram roborat. Cum 3926 ergo alterum horum verum sit, alterum falsum; rogo ut falsitatem detegens, aperias milit veritatem.

#### CAPUT II.

Rationes propositæ redarquuntur.

Mag. Argumenta quæ ex utraque parte posmsti, necessaria sunt; nisi quod dicis, si alterum est, alterum esse non posse. Quare non debes a me exigere ut alteram partem esse falsam ostendam, quod

A ab ulto fieri non potest : sed quomodo sibi invicem non repugnent, aperiam, si a me fieri potest : sed vellem 3927 ego prius a te ipso audire quid his probationibus tuis objici posse opineris. Disc. Hoc quad tu a me exigis, ego a te 3928 intentus exspectabam. Sed quoniam tu easdem probationes asseris irreprobabiles, menm est, quid dubito, aperire, quid me 3329 sollicitet; tuum vero est utriusque partis firmitatem et convenientiam ostendere. Mac. Die ergo tu quod sentis, et ego tentabo facere quod poscis. Disc. Mam quidem propositionem, quæ dieit grammaticum esse hominem, hoc modo repelli existimo · quia nullus grammaticus potest intelligi sine grammatica, et omnis homo potest intelligi sine grammatica. Item, omnis grammaticus suscipit magis et minns, et nullus homo suscipit magis et minus : ex qua utraque contextione 3930 binarum propositionum conficitur una conclusio, id est nullus grammaticus est hamo.

#### CAPUT III.

Rationes propositæ contra redarguentem firmantur. Mac. Non sequitur. Disc. Quare? Mac. An tibi videtur animalis nomen aliquid 3931 aliud significare, quam substantiam? Disc. Prorsus nihil aliud est animal quam substantia animata sensibilis, nec substantia animata sensibilis aliud est quam animal. Mag. Ita est; sed die, quæso 2932, utrum omne qual non est aliud quam substantia animata sensibilis, possit intelligi præter rationalitatem, nec sit rationale ex necessitate. Disc. Negare non possum. Mag. Omne igitur animal potest intelligi præter rationalitatem, et nullum animal est ex necessitate rationale. Disc. Nequeo dicere quin ex concessis consequatur, quanquam valde metuam quod te suspicor intendere. Mag. At nullus homo potest intelligi præter rationalitatem, et omnem 3933 hominem necesse

#### VARLE LECTIONES.

RR 3, et EE. 43. — Manuscriptum Victorinum 2 quomodo Grammaticos sit substantia et qualitas 3917 Substantia aut qualitas ms. Vict. substantia au qualitas 3918 Orationem ad ms. Gem. rationem ad ms. Vict. 3 orationem meam ad 3919 Demum aut mss. deinde aut 3920 Eum substantia ms. Vict. 5 cum substantia 3921 Est imprudentia mss. est impudentia 3922 Itaque necesse est ut Grammaticus aut substantia aut qualitas mss. item quoniam necesse est nt Grammaticus sit aut substantia aut qualitas 3923 Aut quodlibet mss. ut quodlibet 3924 Horum sit, alterum non sit, et quodlibet non sit, alterum necesse sit esse ms. Vict. 43 horum sit alterum si sit et quodlibet non sit alterum, necesse sit esse 3928 Quicquid videli cet ad mss. quicquid valet ad 3926 Et quicquid unam partem astruit, destruit alteram; et unam debilitat, alteram roborat. Cum manuscript. et quicquid unam debilitat, alteram roborat. Cum 3927 Non potest: sed quomodo sibi invicem non repugnent, aperiam, si a me fieri potest, sed vellem ms. Vict. 5 aon potest. Sed vellem 3928 Exigit a te mss. Vict. exigis, ego a te 3929 Meum est, quod dubito aperire, quod me mss. meum est qui dubito aperire quid me 3930 Utraque concessione mss. ntraque contextione 3931 Nomen aliud mss. Bec. Gem. nomen aliquid aliud 3932 Die quæso mss. die quoque 3933 Aut nullus... aut omnem mss. at nullus... et omnem

est rationaiem esse. Disc. Augustiæ sunt mihi utrin- A quo nihil efficient. Disc. Video eas non habere comque 2935 : nam si concedo, concludis nullum 8935 hominem esse animal; si repuo, dices me non tantum posse intelligi, sed vere esse sine rationalitate. Mag. Ne timeas; non enim sequitur quod putas. Disc. Si sic est, ut promittis, spontaneus concedo quidquid proposnisti : sin antem, invitus. Mag. Contexe igitur tu ipse quatuor ultimas propositiones quas feci, in duos syllogismos. Disc. Hoc utique 3936 ordine digeri possunt : Omne animal 144 potest intelligi præter rationalitatem, nullus vero homo potest intelligi præter rationalitatem. Item: Nullum animal rationale est ex necessitate; omnis autem homo rationalis est ex necessitute. Ex utroque hoc ordine binarum proposiționum videtur nasci : Nullus igitur homo est animal; quo nihil falsius, licet præcedentes proposi- B tiones titubare in nullo videam. Duæ namque, quæ subjectum terminum habent, hominem 3237, sic sunt per se notæ, ut imprudentia sit eas probare. Duæ vero, quæ subjiciunt animal, sic videntur probatæ, ut impudentia 3938 sit eas negare. Sed video horum duorum syllogismorum connexionem per omnia similem illis duobus, quos paulo, ante protuli. Quapropter ad nihil aliud suspicor te hos attulisse, nisi ut cum eorum conclusionem aperte falsam cernerem, idem de similibus quos ego feceram decernerem. MAG. Sic est. Disc. Ostende ergo in quo et hic et ibi tanta sit deceptio: ut cum et veræ propositiones et secundum naturam syllogismorum connexæ videantur, nulla tamen eorum conclusiones 3039 veritas tucatur.

#### CAPUT IV.

Vitium syllogismorum cap. 2 propositorum.

Mag. In tuis syllogismis hoc faciam; meos, si vis, per te discutio. Disc. Fiat tuo judicio. Mag. Repete, et contexe syllogismos quos fecisti. Disc. Oninis homo potest intelligi sine grammatica. MAG. Quid dicis hominem intelligi posse sine grammatica? Disc. Hominem. Mac. Dic ergo in ipsa propositione quod intelligis. Disc. Omnis homo potest intelligi homo sine grammatica. Mac. Concedo: assume. Disc. Nullus grammaticus potest intelligi sine grammatica. Mag. Quid non potest grammaticus intelligi sine grammatica? Disc. Grammaticus. Mag. Profer ergo quod intelligis. Disc. Nullus grammaticus po- D test intelligi grammaticus sine grammatica. Mag. Junge has duas propositiones ita integras sicut eas modo protulisti. Disc. Omnis homo potest intelligi homo sine grammatica; nullus grammaticus potest intelligi grammaticus sine grammatica. MAG. Vide ergo utrum habeant communem terminum, sine

munem terminum, et ideireo nihil ex eis consegur. Mag. Contexe alterum syllogismum. Disc. Non jam opus est ut pro ejus ostensione labores; nam adverto ejus fallaciam. Sic enim ejus propositiones intelligebam, ac si dicerctur quia nullus homo est magis vel minus homo, et omuis grammaticus est magis vel minus grammaticus : et quoniam hæ duæ propositiones nullum habent communem terminum, nihil conficient. Mag. Itane tibi videtur 1910 his tuis connexionibus nihil concludi posse. Disc. Ita utique putabam; sed hæc tua interrogatio me facit suspectum, ne forte in illis lateat aliqua efficacia: sed quomodo efficient sine communi termino? Mac. Communis terminus syllogismi non tam in prolatione 39,31, quam in sententia est habendus. Sicut enim nihil efficitur, si communis est in voce et non in sensu: ita nihil obest 8942, si est in intellectu et non in prolatione. Sententia quippe ligat syllogismum, non verba.

#### CAPUT V

Quid ex prædictis syllogismis effici legitime valeat, in eorum uno docetur.

Disc. Exspecto ut reddas effectum propositionibus meis. Mag. Efficient vere aliquid 3943, sed non qual exspectas 8944. Disc. Quidquid illud sit, non gratus accipio. Mag. Qui dicit, omnis homo potest intelligi homo sine grammatica, et, nullus grammaticus potest intelligi grammaticus sine grammatica: nonne hoc significat quia esse hominis non indiget gram-C matica, et esse grammatici indiget grammatica? Disc. Nihil verius. Mag. An habent communem terminum hæ duæ propositiones, quas modo dixi significari in aliis 3945 duabus? Disc. Habent, Mag. Conficitur ergo quia esse grammatici non est esse hominis, id est non esse eamdem definitionem 3914 utriusque. Disc. Procul dubio sic video esse et co.isequi. Mag. Non tamen ideo consequitur gramma icum non esse hominem, sicut tu intelligebas. Sed si ita intelligas, grammaticus non est homo, ac si dicatur 8947, grammaticus non est idem quod homo, id est non habent camdem definitionem; vera est conclusio.

#### CAPUT VI.

Alterum sophisma discutitur ex dictis.

Disc. Intelligo quod dicis. Mag. Si ergo bene intelligis quæ dixi, dic quomodo tu dissolveres hunc syllogismum, si quis ita contexeret? Omnis grummaticus dicitur in eo quod quale; nullus homo dicitur in eo quod quale; ergo nullus homo grammaticus. Disc. Tale milii hoc videtur esse, ac si diceretur:

#### VARIÆ LECTIONES.

3934 Mihi undique mss. mihi utriuque 3935 Concludis nullum ms. Vict. 3 concludit nullum 3936 Sic utique mss. hoc utique mss. Vict. 13 hic utique 3937 Subjectum habent tantum hominem mss. subjectum terminum habent hominem 5938 Videntur probare, ut imprudentia mss. videntur probatæ, ut impudentia conclusione. ms. eorum conclusiones 3940 Ita necesse videtur mss. Itane tibi videtur 3944 Ita probatione mss. in prolatione 3945 Nec obest mss. nihil obest 3944 Vere quid mss. vere aliquid 3944 Expectas mss. expectas. Disc. 3945 Dixi in aliis mss. dixi significari in illis aliis 3946 Easdem definitiones mss. eamdem definitiones mss. eamdem definitiones mss. eighteen mss. 3947 Id est as ci discourant mss. 3946 Ita use so ci discourant mss. 3946 Easdem definitiones mss. eamdem definitiones mss. eamdem definitiones mss. 8947 Id est ac si dicatur mss. ac si dicatur

Omne rationale dicitur in eo quod quale; ut uullus A modo lapis est homo 3957. Mag. Die ergo quid differt homo dicitur in co quod quale; nultus ergo homo rationalis. Hoe autem nulla probatio verum efficere valet, ut rationale prædicetur de millo homine. Similiter ille syllogismus, quem modo protulisti, non necessario concludit grammaticum non prædicari de homine; hoc enim significant ejus propositiones, si secundum veritatem eas intelligimus, tanquam si diceretur ita: Omnis grammaticus dicitur grammations in eo quod quale; nullus homo dicitur homo in eo quod quale. Ex his autem dualius propositionihus nequaquam consequitor, nullus grammaticus pradicatur de homine : quoniam non est idem terminus qui affirmatur de grammatico et negatur de homine. Esset vero 3848 in illis communis terminus, et nepropositione, sient posita 3930 est, sie vera fieret 3931 assumptio. Nullus homo dicitur grammaticus in eo quod quale; ant manente assumptione, sie vere proponeretur: omnis grammaticus aicitur homo 3932 in co quod quale. Nam ex utraque hac complexione nasceretur quia de nullo homine grammaticus prædiearetur: si quis vero id quod dicitur, homo non est grammatious, ita velit intelligere ac si diceretur, homo non est idem quod grammaticus; ut si dicam, fulgor est splendor, ant fulgor non est splendor, id est fulgor est idipsum, aut non est idipsum 3983 quod splendor; si quis, inquam, sic intelligat hoc quod dicitur, homo non est grammaticus. Secundum hunc sensum consequitur 3954 ex illis propositionibus si earum vis consideretur bene, quia nullus homo est C gramu aticus: nam ad hoc probandum quia essentia houdris non est essentia grammatici, habet earnm 3933 significatio communem terminum.

#### 145 CAPUT VII.

Iterum discutitur prius argumentum cap. 2 propositum.

MAG. Bene intellexisti quid dixi, sed forte non bene considerasti. Disc. 3956. Quomodo bene intellexi et non bene consideravi? Mag. Die mihi si quis sie proponeret: Nullus homo potest intelligi sine rationalitate: omnis autem lapis potest intelligi sine rationalitate : quid consequeretur? Disc. Quid nisi nullus igitur lapis homo? Mag. Quomodo lioc intelligis? an quia nullo modo lapis est homo; an quia non est lapis idem quod homo? Disc. Quia nullo

iste syllogismus ab illo tuo syllogismo, in quo dicis grammaticum non posse 5958 intelligi sine grammatica, hominem vero posse; et ideo grammaticum hominem non esse? Disc. Quantum quidem ad vim argumentationis, nihil video hune ab illo differre: sieut enim 3989 ibi intelligendum est quia grammaticus non potest intelligi grammaticus sine grammatica, et homo potest intelligi homo sine grammatiea. Ilta hic est 3960 intelligendum quia homo non potest intelligi homo sine rationalitate, et lapis potest intelligi lapis sine rationalitate; ] et ideirco 3961, cum hujus syllogismi rata sit conclusio, quia nullo modo lapis est homo; videris mihi syllogismi mei, qui omnino similis est isti, conclusionem calcessariam conclusionem ingererent; si aut manente B lidis tuis expositionibus obruisse. Unde jam 3962 intelligo quid dixeris quia bene intellexi, sed non bene consideravi : bene enim intellexi quid loquendo mihi significares; sed idipsum quod significabas, non bene consideravi, quia quomodo me deciperet ignoravi. Mag. Imo in hoc non bene 3963 considerasti, quia quomodo te non deciperet 3968 ignorasti. Disc. Quomodo? Mag. Quippe si iste syllogismus, quem modo proposui, sic exponatur, quemadmodum exposui toum, ut dieatur : Nullus homo potest intelligi homo sine rationalitate; omnis antem lavis potest intelligi lapis sine rationalitate, non habebit aliam 3965 vim concludendi, quam dixi tuum habere. Sed quoniam iste quodam alio modo potest intelligi, quo ille tuus non potest, habet hane conclusionem ut nullo modo lapis possitesse homo: cum enim dico quia nullus homo intelligi valet sine rationalitate, et omnis lapis potest intelligi sine rationalitate; sic potest, imo debet accipi, ac si dicatur : Nullus homo potest aliquo modo intelligi sine rationalitate; omnis vero lapis quolihet modo potest intelligi sine 13tionalitate: unde conficitur: Nullus igitur lapis aliquo modo est homo. In tuis vero propositionibus veritas nequaquam similem admittit subauditionem : non enim potest dici quia nullus 3266 grammaticus intelligi valet aliquo modo sine grammatica, aut omnis homo valet quolibet modo intelligi sine grammatica : nam omnis homo qui 3967 grammaticus est, potest intelligi homo sine grammatica, et nullus homo potest 3968 intelligi grammaticus sine grammatica. Quapropter non possunt conficere 3969 gram-\* maticum nequaquam esse hominem.

#### VARLE LECTIONES.

<sup>5949</sup> Si autem manente mss. si aut manente <sup>3980</sup> Sicut ra fuerit mss. sic vera fieret <sup>3982</sup> Omnis grammaticus di-2918 Esset etiam in mss. esset vero proposita mss. sieut posita 5951 Sie vera fuerit mss. sie vera sieret citur homo ms. Vict. 13 omnis homo dicitur grammaticus 3955 Aut fulgor non est idipsum mss. aut non est idipsum 3955 Sed hunc sensum consequatur mss. secundum hunc sensum consequitur 3956 Habet eorum mss. habet earum 3956 Considerasti. Disc. mss. considerasti quod dixi. Disc. 3957 Nisi nullus lapis homo mss. nisi, nullus igitur lapis homo grammaticum mss. posse et ideo grammaticum 3959 Sicut enim ms. Vict. 3 sie enim 3960 grammaticus sine grammatica: ita hic est mss. grammaticum 3959 Sicut enim ms. Vict. 3 sie enim 3960 grammaticus sine grammatica: ita lic est grammaticus sine grammatica, et homo potest intelligi homo sine grammatica: ita lic est sine rationalitate; et ideireo mss. homo sine rationalitate; et lapis potest intelligi lapis sine rationalitate: ideireo 3962 Bene jam mss. unde jam 3963 lu hoc non hene mss. Immo in hoc non hene 3963 Te non deciperet ms. Vict. 5 le deciperet 3965 Lapis potest intelligi sine rationalitate, non hahet aliam mss. lapis potest intelligi lapis sine rationalitate oon habehit aliam 3966 Dici, nullus mss. dici quia nullus 3967 Nam omnais homo qui ms. Vict. 3 name et amnis qui 3868 Nullus homo potest mss. Vict. 3 nullus potest 2909 Non possum conficere mes, non possunt

#### CAPUT VIII.

Examen argumenti cup. 3 propositi.

Disc. Non habeo quid contra hane sententiam tuam dicam. Sed quoniam lacenter monuisti me ut non sim contentus intelligere quid diças; sed idipsum quod dicis, considerem : vicetur mihi consic'eranda tua conclusio 3970, quam ex meo syllogismo confici ostendisti; quia esse grammatici non est esse hominis. Si enim hoc est, qui habet essentiam grammatici, non ideo necessario habet essentiam hominis; sed si homo sequatur grammaticum, essentia hominis sequitur essentiam grammatici : sed hæc non sequitur hanc, quare nec ille illum. Non est igitur omnis grammaticus homo: at, cum omnibus grammaticis una sit ratio, cur sint homines, profeeto aut omnis grammaticus est homo, aut nullus. B Sed constat quia non omnis; nullus igitur. Videtur itaque 3971 quia syllogismo meo conclusionem, quam acute abstulisti, auferendo acutius dedisti. Mag. Et si latenter te monui considerare quod audis, non tamen, ut apparet, inutiliter : nam etsi sophistice probes nullum 4972 grammaticum hominem, per hoc quod esse grammatici non est esse hominis 3973; utile tamen tibi erit, cam ipsum sophisma quod te sub pallio veræ rationis fallit in sua fallacia, ita nudum conspicies. Disc. Ostende ergo quod me fallat; et ubi me fallat hæc, quam modo feci de grammatico, probatio. Mag. Redeamus iterum ad animal et hominem, in quibus ita quasi palpamus veritatem 3974, ut nullum sophisma nobis persuadeat, licet cogat, credere falsitatem. Dic ergo utrum esse uniuscujusquerei in diffinitione consistat. Disc. Ita est. Mag. Diffinitio hominis est diffinitio animalis? Disc. Minime: si enim animal rationale mortale (quæ est diffinitio hominis) esset diffinitio animalis, enicunque conveniret animal, conveniret rationale mortale; quod falsum 3978 est. Mag. Non est igitur esse hominis esse animalis. Disc. Ita consequitur. Mag. Potes igitur ex hoc probare quia nullus homo animal est, eadem 3976 ratione, qua probasti modo nullum grammaticum esse hominem. Quapropter si vides apertam esse falsitatem quod hæc tua 3977 ratiocinatio hic concludit, ne credas certam esse veritatem 8978, quod ibi ludit 3979. Disc. Jam ostendisti quia me fallit, ostende concedente, quia esse grammatici non est esse hominis, idem est ac si diceretur : Diffinitio grammatici non est diffinitio hominis 3980, id est, non estidem

A grammaticus omnino et homo. Sicut enim homo non debet definiri cum grammatica, ita grammaticus non valet sine grammatica. Quare debet intelligi illa tua argumentatio hoc modo: Si esse grammatici non'est simpliciter esse hominis; qui habet essentiam grammatici, non ideo segnitur ut habeat simpliciter essentiam hominis. Similiter intelligendum est quia simpliciter homo non sequitur grammaticum, id est si grammaticus est, non sequitur ut sit simpliciter homo; ita vero nihil alind sequitur, nisi nullus grammaticus est simpliciter homo. Disc. Nihil 2981 clarius.

#### CAPUT IX.

An sit aliquis grammaticus non homo.

Mag. Verum si probarctur, quod (ut puto) facile fieri 2982 potest, quia esse grammatici ita non est esse hominis, sient esse albi non est esse hominis (potest enim homo esse sine albo, et album sine homine): tunc vere sequeretur aliquem grammaticum posse esse non hominem. Disc. Quid ergo laboramus? Si hoc 3983 probari potest, proba: et finiatur hæc 3984 quæstio. Mac. Non hoc a me debes hic exigere; non enim in hac quæstione ventilamus utrum possit esse, sed utrum sit aliquis grammaticus non homo, quod vides monstrari non posse. Disc. Nondum video, quia adhuc habeo dicere contra. Mac. Dic. Disc., Aristoteles ostendit grammaticum eorum esse quie sunt in subjecto: 146 et nullus homo est in subjecto: quare nullus 3988 grammaticus homo. Mag. Noluit Aristoteles hoc consequi ex suis dictis : namidem. Aristoteles dicit quemdam hominem, et hominem et animal grammaticum. Disc. Quomodo ergo dissolvitur iste syllogismus? Mag. Responde mihi: cum loqueris mihi de grammatico, unde intelligam te loqui de hoc nomine, an de rebus quas significat? Disc. De rebus. Mag. Quas ergo res significat? Disc. Hominem, et grammaticam. Mag. Audito ergo hoc nomine, intelligam hominem aut grammaticam; et loquens de grammatico loquar 3986 de homine, aut de grammatica. Disc. Ita oportet 3987. Mag. Dic ergo: Homo est substantia, an in subjecto? Disc. Non est in subjecto, sed est substantia. Mag. Grammatica est qualitas, et in subjecto. Disc. Utrumque est. etiam ubi. Mac. Non tenes quod paulo ante dixi, te D Mac. Quid ergo mirum, si quis dicit quia grammaticus est substantia, et non est in subjecto, secundum hominem; et grammaticus est 3988 qualitas, et in subjecto, secundum grammaticam?

#### VARIÆ LECTIONES.

VARIÆ LECHONES.

3970 Concedenda tua conclusio mss. consideranda illa conclusio 3971 Nullus igitur videtur: Itaque mss. nullus igitur. Videtur itaque quia ms. Vict. 15 nullus igitur videtur quia 3972 Probem nullum mss. probes nullum 3973 Esse rationis mss. esse hominis 3974 Ita palpamus quasi veritatem mss. ita quasi palpamus veritatem 3978 Rationale, quod falsum mss. rationale mortale, quod falsum 3976 Animal cum eadem mss. animal est eadem 3977 Quia hæc tua mss. quod hæc tua 3978 Certam veritatem mss. certam esse veritatem mss. definitio grammatici non est definitio hominis 3981 Simpliciter homo, quod verum est non simpliciter: sed homo talis est grammaticus. Disc. nihil mss. simpliciter homo. Disc. nihil 3982 Difficite fieri mss. facile fieri 3983 Quid ergo laboramus utrum possit esse? si hoc mss. Quid ergo laboramus? si hoc 3984 Et finiatur hæc mss. et firmatur hæc 3985 Quia nullus mss. Quare unllus 3986 Et loqueris de... loquer mss. et loquers de ... loquer 3987 Laque oportet mss. ita oportet 3985 Et grammatica est mss. et loquers de ... loquer 3987 Laque oportet mss. ita oportet 3985 Et grammatica est mss. et loquers de ... loquer 3987 Laque oportet mss. ita oportet 3985 Et grammatica est mss. et loquers de ... loquor mss. et loquens de ... loquar 3947 leaduc oportet mss. ita oportet 3288 Et grammatica est mss. et grammaticus est

quod dicis.

#### CAPUT X.

Grammaticus an sit prima, an secunda substantia. Disc. Diffiteri non possum ; sed unum adhue dicam cur 3989 grammaticus non sit substantia; quia omnis substantia est prima aut secunda; grammaticus autem nec prima, nec secunda. Mag. Memento dictorum Aristotelis, quæ paulo ante dixi, quibus dicit grammaticum 3990 et primam et seenndam substantiam; quia et hominem quemdam, et hominem et animal, grammatieum dici testatur : sed tamen unde prob s grammaticum non esse primam, aut seenndam substantiam? Disc. Quia est in subjecto, quod 1391 milla substantia est; et dicitur de pluribus, quod prima non est; nec est genus, aut species, nec diciter in eo quod quid : quod est secundæ. Mac. Nihil l gram, si bene meministi quæ jam diximus, anfert B 999 grammatico substantiam; quia secundum aliqual grammaticus non est in subjecto, et est genus, et species, et dicitur in eo quod quid; quia est et homo, qui species est; et animal, quod est genus; et hace dicuntur in eo quod quid. Et etiam individuus 3993, sieut homo et animal; quia quemadmodum quidam homo, et quoddam animal; ita quidam grammati-

#### CAPUT XI.

ticus est individuus. Socrates enim et homo et ani-

mal est, et grammaticus. Disc. Non possum negare

Hominem non esse grammaticam.

Mac. Si alianon habes, unde possis probare grammaticum non esse hominem, nunc proba eum non esse grammaticam. Disc. Facilius hoc possum digito C quam argumento. Ibi namque fregisti omnia mea argumenta, ubi aperuisti a grammatico significari diversa, et secundum ea loquemlum et intelligendum de grammatico : quod quamvis abnuere non possim 3994 tamen non sie satisfacit animo meo, ut velut quod quærebat invento, quiescat: videris enim milii quasi non curare ut me 3998 doceas, sed tantum ut rationes meas obstruas. Sed, sieut meum fuit exponere quæ me ex utraque parte in ambiguitatem cogunt, ita tuum erat ant unam partem destrucre, aut ostendere quomodo sibi invicem non repugnent. Mac. Cur non satis. tibi videtur ostensum quod grammaticum esse substantiam, et grammaticum esse qualitatem, nequaquam repugnent sibi invicem, D in eo quod de grammatico modo secundum hominem, modo secundum grammaticam loqui et intelgere oportet? Disc. Quoniam nemo qui intelligit no-

A men grammatici, ignorat grammaticum significare hominem et grammaticam : et tamen si hac fiducia in populo loquens dicam : Utilis scientia est gram maticus, aut, bene scit homo iste grammaticum 3997, non solum stomachabuntur grammatici, sed et ridebunt rustici. Nullatenus itaque credam sine aliqua alia ratione tractatores dialectica tam sape et tam studiose in suis libris scripsisse quod idem ipsi colloquentes dicere ernheseerent : sæpissime namque cum volunt ostendere qualitatem aut aecidens subjungunt, ut grammaticus, et similia : cum grammaticum magis esse substantiam, quam qualitatem aut accidens, usus omnium loquentium attestetur 3998: et cum volunt aliquid docere de 3999 substantia, nusquam proferunt, ut, grammaticus, aut aliquid hujusmodi 4000. Hue accedit quia si ideo grammaticus, quia significat hominem et grammaticam, dicendus est substantia et qualitas, cur homo non est similiter qualitas 4001et substantia? Homo namque significat substantiam, cum omnibus illis differentiis, quæ sunt in homine, ut est sensibilitas et mortalitas. Sed nusquam, ubi sit scriptum aliquid de 4001 qualitate aliqua, prolatum est ad 4003 exemplum, velut homo.

#### CAPUT XII.

Homo, et grammaticus, quam varie significent sua significata.

MAG. Quod illam rationem quam dixi, cur grammatieus, seilicet sit substantia et qualitas, ideirco repudias, quia non valet in nomine hominis, ideireo facis, ut puto, quia non consideras quam dissimiliter significent : scilicet nomen hominis, ea ex quibus constat homo; et grammaticus, hominem et grammaticam. Nempe nomen hominis per se, et ut unum, significat ea ex quibus constat totus homo; in quibus substantia principalem locum tenet, quoniam est causa aliorum, et habens ea non ut indigens illis, sed ut se indigentia. Nulla enim est differentia substantiæ, sine qua substantia inveniri non possit; et nulla differentiarum ejus, sine illa potest existere. Quapropter quamvis omnia simul, velut unum totum, sub una significatione uno nomine appellentur homo; sie tamen principaliter hoe nomen est significativum et appellativum substantiæ; ut eum recte dicatur, substantia est homo, et homo substantia, nullus tamen dicat, rationalitas est homo, aut, homo rationalitas, sed habens rationalitatem. Grammatieus vero non significat hominem, et grammaticam,

#### VARIÆ LECTIONES.

adhue dicam; cum mss. adhue dicam, cur 3990 Quibus dicit 'grammaticus mss. quibus dicit grammaticum 3991 Quia est in subjecto, quia mss. quia est subjecto quod 3992 Diximus, auferunt mss. diximus: aufert. Quia secundum aliud mss. quia secundum aliquid 3993 Est autem individuus mss. est etiam individuus 3994 Abunde non possum mss. abnuere non possim 3995 Videris quasi non traetare ut me mss. videris enim mihi quasi non enrare ut me 3996 Et grammaticam esse mss. et grammaticum esse 3997 Seientia est grammaticum, aut bene sic, homo iste grammaticus mss. scientia est grammaticus; aut hene scit homo iste grammaticum, 3998 Cum grammaticus magis esse... attestatur mss. cum grammaticum magis esse... attestetur 3999 Alind dicere de mss. aliquid docere de 4000 Aut alind hujusmodi mss. aut aliquid hujusmodi 4001 Cur homo superior non est qualitas mss. cur homo non est similiter qualitas 3002 Scriptum alind de mss. scriptum aliquid de 3003 Probatum est ad mss. prolatum est ad

ut unum; sed grammaticam per se, et hominem per A est homo, quod falsum est. Disc. Ad hoc ratio deallud significat : et hoc nomen quamvis sit appellativum hominis, non tamen proprie dicitur ejus significativum et licet sit significativum hominis, non tamen proprie dicitur ejus significativum et licet sit significativum hominis, non tamen proprie dicitur ejus significativum albus homo est ejus appellativum albus homo est grammaticus est grammaticus, et, grammaticus est grammaticus, et, grammaticus homo.

ducitur. Mag. Nonne ergo vides quia grammaticus and homine ergo vides quia grammaticus and homine ergo vides quia grammaticus accidit homini ergo quam albus homine ergo vides quia grammaticus accidit homini ergo quam albus homini

#### 147 CAPUT XIII.

De formali significatione vocis, grammaticus.

Disc. Non video quid dieas, quod grammaticus significat grammaticam per se', et hominem per aliud; et quo modo grammaticæ 4006 tantum significativum sit 4007. Sicut enim homo constat ex ani- B mali, et rationalitate, et mortalitate, et ideireo homo significat hæc tria, ita grammaticus constat ex homine, et grammatica; et ideo nomen hoc siguificat utrumque. Nunquam enim dicitur grammaticus aut homo sine grammatica, aut grammatica sine homine. Mac. Si ergo ita est, ut tu dicis, diffinitio et esse grammatici, est homo sciens grammaticam. Disc. Non potest aliud esse. Mag. Eigo cum grammatica dividit hominem grammaticum a non grammatico, conduxit grammaticum ad esse, et est pars ejus quod est esse rei; nec potest adesse et abesse a grammatico, præter subjecti corruptionem. Disc. Quid inde? Mac. Non est igitur grammatica accidens, sed substantialis differentia; et homo est genus, et grammaticus species: nec dissimilis est ratio de albedine, et similibus accidentibus : quod falsum esse totius artis tractatus ostendit. Disc. Quanquam non possum negare quod dicist, nondum tamen mihi persuasum est quod grammaticus non significet 4008 hominem. Mac. Ponamus quod sit animal aliquod rationale, non tamen homo quod ita sciat grammaticam sient homo. Disc. Facile est hoc fingere. Mag. Est igitur aliquis non homo sciens grammaticam. Disc. Ita consequitur. Mag. At omne sciens grammaticam, est grammaticum. Disc. Concedo. Mag. Est igitur quidam non homo grammaticus. Disc. Consequitur. Mag. Sed tu dicis in grammatico intelligi hominem. Disc. Dico. Mac. Quidam erg v non homo

ducitur. Mag. Nonne ergo vides, quia grammatiens non oh alind magis videtur significare hominem, quam albus 1009, nisi quia grammatica soli homini accidit 4010, albedo vero non soli homini? Disc. Sic sequitur ex eo quod finximus 4011 : sed sine figmento volo ut hoc efficias. Mag. Si homo est in grammatico, non prædicatur cum eo simul de aliquo; sicut animal non prædicatur cum homine, quia inest in homine: non enim apte dicitur quod Socrates est homo animal. Disc. Non potest contradici. Mac. Sed convenienter dicitur quod Socrates est homo grammaticus. Disc. Convenienter. Mag. Non est igitur homo in grammatico. Disc. Sic consequi video. Mag. Item: si grammaticus est homo sciens grammaticam, ubicunque ponitur grammaticus, apte ponitur homo scieus grammaticam. Disc. Ita est. Mac. Si igitur apte dicitur, Socrates est homo grammaticus, apte quoque dicitur, Socrates est homo homo sciens grammaticam. Disc. Consequitur. Mag. Omnis autem homo sciens grammaticam est homo grammaticus. Disc. Ita est. Mac. Socrates igitur, qui est homo homo sciens grammaticam 4012, est homo homo grammaticus: et quoniam homo grammaticus est homo sciens grammaticam, consequitur ut Socrates sit homo homo sciens grammaticam: et siç in infinitum 4013. Disc. Non possum apertæ 4014 consequentiæ resistere. Mac. Item : si in 4018 grammatico homo intelligendus est cum grammatica, similiter in omnibus similibus denominativis, id quod denominatur 4016 cum eo a quo denominatur. Disc. Hoc senticham 4017. Mag. Ergo hodiernum significat id quod vocatur hodiernum et hodie. Disc. Quid postea? Mac. Hodiernum igitur significat aliquid cum tempore 4018. Disc. Ita esse necesse est. Mag. Ergo, hodiernum non est nomen sed verbum 4010; qua est vox significans tempus, nec est oratio.

#### CAPUT XIV.

Grammaticum esse significativum grammaticæ, sive significare scientem grammaticam.

Disc. Satis mihi probasti grammaticum non signiticare hominem. Mac. Vides igitur qui dixerim, quia grammaticus non est hominis significativum. Disc. 4020 Video : et exspecto ut grammaticum

#### VARIÆ LECTIONES.

homini convenit mss. quomosti significatum significatum mss. dicitur ejus significativum et licet sit significativum lignificatum significatum significativum light significativum significatum significatum significatum significatum significatum significatum significativum light significativum significatum significatum significatum significatum significativum light significativum light significativum significatum significatum significatum significatum significatum significatum light lig

Nonne paulo ante 4022 dicebas grammaticum significare nominem scientem grammaticam? Disc. Et credebam. Mac. Sed jam satis probatum est quia non significat hominem. Disc. Satis. Mag. Quid ergo restat? Disc. Ut non significet alind, quam scientem grammaticam. Mag. Est ergo significativum 4023 grammaticæ. Disc. Sulficienter probatum est grammaticum non esse appellativum grammaticæ, sed hominis; nec esse significativum 4024 hominis, sed grammaticæ: sed quoniam dixisti grammaticum significare grammaticam per se, et hominem per aliud, peto ut aperte mihi has duas significationes distinguas, ut intelligam quomodo grammaticus non sit significativum ejus quod aliquo 4025 modo signilicat; aut quomodo sit appellativum ejus, cujus signi- B ficativum non est 4020. Mag. Si est in domo aliqua 4027 albus equus, te nesciente, inclusus, et alius tibi dicit, In hac domo est album sive albus: an scis per hoc ibi esse equim 4028? Disc. Non: sive enim dicat album albedinem, sive in quo inest 4029 albedo, nullius certe rei mente concipio essentiam, nisi hujus coloris. Mag. Etiamsi aliquid aliud 4030 intelligis, quam colorem istum; illud tamen certum est 4031, quia ejus in quo est ipse color, essentiam per hoc nomen non intelligis. Disc. Certum: nam etsi occurrat 4082 animo corpus aut superficies, quod non ob aliud sit nisi quia expertus sum in his solere esse albedinem 4032; ipsum tamen nomen albi nihil horum significat; sicut probatum est 4034 de grammatico: sed adhuc exspecto ut ostendas quid significet 4035. Mag. Quid si vides stantes juxta se invicem album equum, et nigrum bovem, et dicit tibi 1026 aliquis de equo, perente illum, non monstrans aliquo signo de quo dicat 6037; an seis quod de equo dicat? Disc. Non. Mag. Si vero nescienti tibi, et interroganti, Quem? respondet 4038, Album: intelligis de quo dicit? Disc. Equum intelligo per nomeu albi. Mag. Nomen ergo ali i significat tibi equum 4039. Disc. Significat uti pie. Mac. Nonne vides quia alio modo, quam nomen equi? Disc. Video: nempe nomen equi, etiam prinsquam sciam ipsum equum albam esse, significat mihi 4040 substant'am per se et

Nonne paulo ante 4022 dicebas grammaticum significare thominem scientem grammaticum? Disc. Et credebam. Mac. Sed jam satis probatum est quia non significat hominem. Disc. Satis. Mac. Quid ergo restat? Disc. Ut non significet alind, quam scientem grammaticam. Mac. Est ergo significativum 4023 grammaticam. Mac. Est ergo significativum 4023 grammaticam. Disc. Sufficienter probatum est grammaticum non esse appellativum grammaticae, sed hominis; nec esse significativum 4024 hominis, sed grammaticae: sed quoniam dixisti grammaticum significat non per se sed per alind 4034, id est, per hoc quod scio equam esse album; cum enim nihil alind significat hoc nomen, quod est albus; quam hac oratio per se constituit mibi intellectum albedinis, et non ejns rei quae habet albedinem; ita et nomen. Sed quoniam 4034 quam per nomen albi velut per visum intellecta albedine, per hoc quod albedinem scio esse in equo: id est, per aliud quam per nomen albi; quo tamen equus appellatur.

#### 148 CAPUT XV.

Exemplo albi doctrina proposita explicator.

MAG. Vides ergo quomodo albus non 4046 sit significativum ejus, quod aliquo modo significat, et quomodo sit appellativum ejus, cujus non est significativum. Disc. Hoe quoque video: significat enim equum, et non significat : quia non eum significat 4047, per se, sed per alind; et tamen equus appellatur albus; et quod video in albo, hoc intelligo in grammatico, et in similibus denominativis. Quapropter videtur mihi significatio nominum et verborum sie dividi posse; quod alia sit per se, alia per aliud. Mag. Considera etiam quoniam harum duarum significationum, illa que per se est, psis vocibus significativis est substantialis; alia vero accidentalis 4048. Cum enim 4049 diffinitione nominis vel verbi dicitur, quia est vox significativa; intelligendum est, non alia significatione, quam ea quæ per se est : nem si illa significatio quæ est per alind, m diffinitione nominis vel verbi intelligenda est; jam non crit, hodiernus, nomen 4000, sed verbum; significat enim aliquando ea significatione aliquid com tempore 4081, sicut supra dixi 4002, quod non est nominis, sed verbi.

#### CAPUT XVI.

Quomodo grammaticus su qualitas.

Disc. Patet quod dicis; sed non sine scrupulo accipit animus grammaticum esse qualitatem, quamvis significet grammaticum; aut hominem solum, id est, sine grammatica, esse grammaticum; licet

#### VARIÆ, LECTIONES.

4521 Ostendas significatum mss. etiam. Vict. 13. ostendas significativum 4022 Nonne ante ms. Vict. 15. nonne paulo ante 4023 Ergo significatum mss. etiam Vict. 15. est ergo significativum 4024 Nee esse significatum mss. etiam Vict. 15. non esse significatum mss. etiam Vict. 15. significativum ejus, quod aliquo 4025 Significatum ejus, quod pro aliquo mss. etiam Vict. 15. appelativum ejus, cujus significativum non est 4027 Dono aliquis mss. etiam Vict. 15. domo aliquia 4028 Inesse equim mss. esse equim non est 4027 Dono aliquis mss. etiam Vict. 15. domo aliquia diiud mss. etiamsi aliquid aliud 4024 Tamen rectum est mss. etiam Vict. 15. tamen certum est mss. etiam Vict. 15. tamen est mss. etiam Vict. 15. tamen est mss. etiam Vict. 15. tamen rectum est mss. etiam Vict. 16. tamen rectum est mss. etiam Vict. 17. tamen rectum

probatum sit hominem simul et grammaticam non A voces significant, necesse fait dicere quid sint resesse 4083 grammaticum. Unde consequitur solum hominem esse grammatieum; quoniam non potest esse grammaticus, nisi aut solns 4084, aut cum grammatica: quamvis namque 4058 grammatici nomen significativum sit 4036 grammatica, non tamen convewienter respondetur interroganti, quid grammaticus sit; grammatica, aut, qualitas : et si nullus est grammaticus, nisi participando grammaticam; consequitur ut homo non sit grammaticus, nisi cum grammatica. Mag. Quod quidem dicitur quod homo, solus, id est, sine grammatica est grammaticus, quantum ad tuam quæstionem solvendam sufficit 4057, duobus modis intelligi potest; uno vero, altero talso 4056: homo quippe solus, id est, absque grammatica 4089, est grammaticus; quia solus est habens B grammaticam: grammatica namque, uec sola, nec cum homine habet grammaticam : sed homo solus, id est, absque grammatica, non est grammaticus; quia absente grammatica nullus esse grammaticus potest 4000: sient qui præcedendo ducit alium, et solus est prævius; quia qui sequitur non est prævius, nec separatim, nec sient ex illis duobus unus fiat prævius et solus non est prævius, quia nisi sit qui sequatur, prævius 4061 esse non potest. Cum vero dicitur qu d grammaticus est qualitas; non recte, nisi secundum tractatum Aristotelis De categoriis, dicitur.

#### CAPUT XVII.

De Aristotelis sensu in tractatu De categoriis.

Disc. An alind habet ille tractatus, quam omne C quod est, aut est substantia, aut qualitas, ant quantitas, etc. Si ergo solus homo est grammaticus; sola substantia est grammaticus, quomodo 4062 ergo secundum illum tractatum, grammaticus magis est qualitas quam substantia? Mag. Etsi hoc ibi intelligatur quod tu dicis : quia omne quod est, aliquid horum est: non tamen fuit principalis intentio Aristotelis hoc in illo libro ostendere; sed quoniam omne nomen, vel verbum aliquid horum significat : non enim intendebat ostendere quid sint singulæ res, nee 4063 quarum rerum sint appellativæ singulæ voces; sed quarum significativa sint. Sed quoulam

Nam (ut alia taceam) sufficienter hoc quod dico, divisio, quam facit in principio tractatus Categoriarum 1005, ostendit; non enim ait: Eorum quæ sunt, s ngulum est 4063 substantia, aut quantitas, etc. Nec ait: Eorum quæ secundum nullam 4066 complexionem dicuntur, singulo aut 6067 substantia appellatur, aut quantitas; sed ait: Eorum, quæ secundum nullam complexionem dicuntur, singulum aut substantiam significat aut quantitatem 4068. Disc. Persuadet ratio quod dicis. Mag. Com ergo Aristoteles ita dicat: Eorum, quæ secundum nullam complexionem dicuntur, singulum aut substantiam significat, aut quantitatem, etc. De qua 4069 significatione videtur tibi dicere; de illa qua 4070 per se significant ipsæ voces, et quæ illis est substantialis: an de altera 4071 quæ per aliud est, et accidentalis? Disc. Non nisi de ipsa, quam idem ipse eisdem vocibus inesse, diffiuiendo nomen et verbum, assignavit; qua per se significant. Mag. An putas illum aliter prosecutum in tractatu, quam proposuit in divisione; an aliquem corum 4072, qui eum sequentes de dialectica scripserunt, aliter sentire voluisse de hac re, quam sentit ipse? Disc. Nullo modo corum scripta hoc aliquem opinari permittunt 4073 : quia nusquam invenitur aliquis eorum posuisse aliquam vocem, ad ostendendum aliquid quod 4074 significet per aliud; sed semper ad hoe, quod per se significat. Nullas enim volens monstrare substantiam, ponit album aut grammaticum 4078; seit de qualitate docens, album et nigrum profert, et similia 4076.

#### CAPUT XVIII.

Quod dialectici appellent voces nomine rerum quarum sunt significativa.

Mag. Si ergo proposita divisione præfata, quæro a te quid sit grammaticus, secundum hanc divisionem: et secundum eos, qui illam scribendo de dialectica sequentur, quid quæro : aut quid mihi respondebis? Disc. Procul dubio non hic potest quæri 4077, nisi aut de voce aut de re, quam significat. Quare, quia constat 4078 grammaticum non significare, secundum hanc divisionem, hominem, sed grammaticam: incunctanter respondebo, si quæris de voce, quia est voces non significant nisi res; dicendo quid sit quod D vox significans qualitatem; si vero quæris de re,

#### VARIÆ LECTIONES.

4084 Nisi solus est mss. nisi aut solus aut 4053 Grammaticam non esse ms. Vict. 3 grammaticam esse Quamvis nunquam mss. quamvis namque

4058 Quamvis nunquam mss. quamvis namque

4057 Quæstionem sufficit mss. quæstionem solvendam sufficit

4058 Uno modo vero, altero modo

4060 Nullus est

4061 Solus est primus... non est primus...

4061 Solus est primus... non est primus... Quamvis nunquam mss. quamvis namque 4086 Nomen significatum sit mss. nomen significativum sit 4087 Quæstionem sufficit mss. quæstionem solvendam sufficit 4088 Uno modo vero, altero modo falso mss. grammatica, vel potest esse mss. nullus esse grammaticus potest
fiat primus... non est primus... consequatur primus mss. solus est prævius... non est prævius... fiat prævius .. non est prævius... sequatur prævius
sequatur prævius ... solus est prævius... non est prævius... fiat præsius ... non est prævius... sequatur prævius
stantia est grammaticus. Quomodo
stantia est grammaticus, quomodo mss. grammaticus, sola substantia est grammaticus. Quomodo
stantia est grammaticus, quomodo mss. singulæres, nec
stantia est grammaticus est prævius... non est prævius... non est prævius... fiat præstantia est grammaticus, quomodo mss. grammaticus est grammaticus singulæres, nec
stantia est grammaticus, quomodo mss. grammaticus, quomodo mss. singulæres, nec
stantia est grammaticus, quomodo mss. grammaticus, quomodo mss. singulæres, nec
stantia est grammaticus, quomodo mss. gr 3078 Quia constat mss. quare quia constat non hie potest quæri-

teles appellat voces nomine rerum quarum sunt significativa, et non quarum tantum sunt appellativæ 4070, in eodem libro; ut cum dicit quia omnis 4080 substantia videtur significare hoc aliquid, id est, omnis vox significans 4081 substantiam; sicut nominat vel potins ostendit res (quod tu paulo ante meministi 4082 solis vocibus earum significativis, et sæpe non appellativis. Disc. Non hoc ignorare possum: 149 quare sive quæratur de voce, sive de re, cum quæritur quid sit grammaticus secundum Aristotelis tractatum, et secundum sequaces ejus: recte respondetur, qualitas: et tamen sceundum appellationem vere est substantia 4083. Mag. Ita est: non enim movere nos debet, quod dialectici aliter scribunt de vocibus, secundum quod sunt significa - B tivæ; aliter eis utunfur loquendo secundum quod sunt appellativæ: si et 4084 grammatici alind diennt secundum formam vocum, aliud 4085 secundum rerum naturam. Dicunt quippe 4086 lapidem esse masculini generis, petram feminini, mancipium autem neutri; timere activum, timeri vero passivum 4087 : cum nemo dicat lapidem 4088 esse maseulam, aut petram feminam, an mancipium nec masculam nec feminam; aut timere 4089 facere; timeri autem pati.

#### CAPUT XIX.

Utrum grammaticus, cum designet habentem qualitatem, spectet ad categoriam, habere.

Disc. Aperta ratio nihil me in his quæ dixisti dubitare permittit 4090 : sed adhue est de hac quæstione quod velim discere 4091. Nam, si grammaticus est C qualitas, quia significat qualitatem, non video eur armatus non sitsubstantia, cum significet substantiam: et sie armatus ideo est habere, quia significat habere, ignoro cur grammaticus non sit habere, cum significet habere. Omnino enim quemadmodum grammaticus probatur significare qualitatem, quia significat habentem qualitatem; ita armatus significat substantiam, quia significat habeutem substantiam, id est arma: et sicut armatus convincitur

quia est qualitas. Mag. An ignoras quia idem Aristo- A significare habere, quia significat habentem arn a, sie grammaticus significat habere, quia significat habentem disciplinam. Mag. Null items 5001 hac ratione considerata, negare possum aut armatum esse substantiam ant grammaticum habere. Disc. Vellem ergo a te do en utrum mum aliqui l'4098 possit esse diversorum prædicamentorum. Mag. Rem guid in unam et eamdem non puto sub diversis aptari posse 4094 prædicamentis licet in quibusdam dubitari possit; quod majori et altiori disp tatione indigere existimo, quam hae brevi nostra sermocinatione assumpsimus. Unam autem vocem plu a significantem non ut unum, non video quid prohibeat pluribus aliquando supponi prædicamentis : nt si all us dicitur 5088 qualitas, et habere. A bus enim 1011 ita significat qualitatem, et habere, ut unum; quemadmodem 4096 homo significat nt nunm substantiam et qualitates, quibus constat homo. Res enim, quæ appellatur homo 4097, est unum quiddam constans ex his quæ dixi; res vero quæ appellatur, albus, non est 4098 unum aliquid ex habere et qualitate constans; quia nihil appellatur albus, nisi res 4099 quae habet all'edinem: quæ nequaquam constat ex habere et qualitate. Quare si dicitur 4100 homo est su'istantia, et homo est qualitas, una et eadem res, quæ significatur et appellatur hoc nomine, dicitur substantia et qualitas esse : quod videtur inconveniens. Cum autem dicimus quia albus est 4109 qualitas et habere non dicimus quia 4109 quod appellatur ho: nomine, qualitas est et habere, sed quia hæc duo significantur hoc nomine: et nullum inconveniens sequitur. Disc. Cur autem non est homo, secundum divisionem Aristotelis, substantia et qualitas, quia utrumque significat: quemadmodum est albus qualitas 4103 et habere, propter utrinsque significationem? Mag. Æstimo huic interrogationi illud pesse sufficere 4104 quod supra dixi, quia est principaliter significativum 4108 substantiæ, et quia illud unum, quod significat, substantia est; et non qualitas, sed quale : albus vero nihil principalius, sed pariter si-

#### VARIÆ LECTIONES.

Quarum voces sunt significative, et non quarum sunt appellative: mss. quarum sunt significative, et non quarum tantum sunt appellative: host dicit; omnis mss. dicit, quia omnis host omnis vox significat mss. id est, omnis vox significans host Ante invenisti mss. ante meministi host Vera est substantia mss. vere est substantia host Sed et ms. Vict. 13. si et host Formam alind mss. Formam vocum, alind host Diennt quidem mss. diennt quippe host Mancipinuque neutri, timere autem activum, timeri passivum mss. mancipium autem neutri, et timere activum: timeri vero passivum \*688 Dicat lapidem mss. dicat esse lapidem \*689 Fæminam aut timere mss. fæminam, aut mancipium, nec masculum nec fæminam, aut timere \*690 Ratio in his quæ dixisti dubitare non permittit mss. ratio nihil me in his que dixisti dubitare permittit 4091 Quod velim dicere mss. Bec. Gem. quod velim discere 4092 Disciplinam. M. Nullatenas mss. substantiam, id est, arma. Et sieut armatus convincitur significare habere, quia significat habeatem arma: sie grammaticus significat habere, quia significat habeatem aliquid significat habeatem disciplinam. M. Nullatenus significat unum aliquid significat habeatem disciplinam. M. Nullatenus significat unum aliquid significat habeatem arma: ut si albus dicitur significat habeatem quemadmodum significat habeatem substantiam, id est arma, et sicut armatus convicitur significare habere, quia significat habeatem arma: ita substantiam, id est arma, et sicut armatus convicitur significare habere, quia significat habeatem arma: ita grammaticus significat habere utunum, substantiam et qualitates quibus constat homo. Res quidem, qua appellatur homo mss. significat ut unum, substantiam et qualitates quibus constat homo res enim que appellatur homo

\*098 Allum non est mss. albus, non est

\*1099 Album, nisi res mss. albus, nisi res

\*100 Quia dicitur mss. quare si
dicitur \*101 Quia album est mss. quia albus est

\*102 Non omnis, quiamss. non dicimus quia \*103 Est album
et qualitas mss. est albus qualitas Edit. Col. est album est qualitas \*104 Satisfacere mss sufficere Edit.

Col. facero \*105 Drive in Element in Edit. Col. facere 4105 Principaliter signification mss. principaliter significativum

gnificat qualitatem et habere; nec fit unum ex his, A quod magis sit hoc, vel illud, enjus sit albus significativum 4108.

#### CAPUT XX.

Quomodo ex significatis vocis, allus, non exsurgat

Disc. Planius mihi vellem explicari quomodo non fiat unum aliquid 4107 ex his quæ significat albus. Mag. Si aliquid 4108 constat ex eis aut est substantia, aut aliquid aliorum 4109 prædicamentorum. Disc. Allud esse non potest. Mag. Sed nihil horum fit ex habere et albedine. Disc. Non possum contradicere. Mac. Item unum non fit ex pluribus, nisi aut 4111 compositione partium, quæ sunt ejusdem prædicamenti ut animal constat ex corpore et anima; aut convenientia generiset differentiæ unius, vel plurium B ut corpus et homo : aut specie, et proprietatum collectione ut Plato, 4112. Illa vero, quæ albus 4113 significat, non sunt unius prædicamenti, nec est alterum alteri genus, aut differentia, aut species, aut collectio proprietatum; nec sunt differentiæ unius generis, sed sunt accidentia ejusdem subjecti : quod tamen subjectum, albus non 4114 significat; quia omnino nihil significat aliud quam habere et qualitatem. Quare non fit 4115 unum ex his, que albus 4116 significat. Disc. Quanquam ratio mihi asserere videatur quæ dicis 4117 vellem tamen audire quid responderes, siquis, ad 4118 hoc, quod dicis quia nihil omnino albus significat 4119 aliud quam habere et qualitatem, sic objiceret: Albus, cum 120 sit idem quod habens albedinem, non significat determinate C hoc vel illud habens, velut corpus; sed indeterminate aliquid habens albedinem. Albus enim, aut est qui habet albedinem, aut qui non habet; sed qui non habet albedinem, non est albus; albus igitur est, qui habet albedinem. Quare quoniam omnis qui habet albedinem, nonnisi aliquid est, necesse est nt albus sit aliquid 4121 quod habet albedinem, ant aliquid habens albedinem. Denique albus aut significat aliquid habens albedinem, aut nihil: sed nihil non potest intelligi habens albedinem; necesse est ergo ut albus significet aliquid habens albedinem.

#### CAPUT XXI.

Quod albus non significet aliquid habens albedinem; sed duntaxat significet hubens albedinem.

Mag. Non agitur utrum omnis, qui est albus, sit aliquid; aut sit; qui 1111 habet : sed utrum hoc nomen sua significatione contineat id quod dicitur aliquid, aut qui habet sicut homo continet animal: ut quomodo homo est 4123 animal rationale mortale; ita albus sit aliquid habens albedinem 4124 aut qui habet albedinem : multa namque necesse est rem quandibet esse, quæ tamen rei ejusdem nomine non significantur. Nam, omne animal necesse est coloratum esse, et rationale, aut irrationale; nomen tamen animalis nihil horum significat : quare licet albus 4125 non sit nisi aliquid habens, aut qui habet albedinem; non tamen necesse est ut albus 4126 significet hoc. Ponamus enim quod album, sive albus, significet aliquid habens albedinem: sed aliquid habens albedinem non est aliud, quam aliquid album. Disc. Non potest alind esse. Mag. Albus igitur, sive album, semper significat \$127 aliquid album. Disc. Ita sit. Mag. Ubi igitur ponitur albus, vel album, recte semper accipitur pro albo 4128 aliquid album. Disc. Consequitur. Mag. Ergo ubi dicitur aliquid album; recte quoque dicitur his, aliquid album : et ubi bis ; 150 ibi et ter 4129 : et hoc infinite. Disc. Consequens et absurdum est hoc. Mag. Sit quoque albus, id ipsum 4130 quod est qui albedinem habet : sed habet, non est 4131 alind quam hahens est. Disc. Nec potest esse. Mac. Allius ergo non est aliud quam qui albedinem habeus est. Disc. Non aliud. Mag. Cum autem dicitur albedinem habens non aliud significat hæc oratio quam album. Disc. Ita est. Mac. Idem est igitur albus, quod qui albus est. Disc. Sic sequitur. Mag. Ubicunque itaque ponitur albus, recte pro eo accipitur qui albus est. Disc. Non possum negare. Mag. Si ergo albus est, qui albus est; est etiam qui qui albus est, est : et si hoc, est, est etiam qui qui qui albus est, est, est; et sie in infinitum 4139. Disc. Non hoc minus consequens 4133, nec minus absurdum est quam ut sæpe s't aliquid aliquid. Mac. Si quis autem dicit quia allius aut significat aliquid habens albedinem, aut nihil: si sic intelligitur, ac si diceretur: Albus aut

#### VARIÆ LECTIONES.

boun. M. Si aliud mss. albus. M. Si aliquid \$109 Aut aliud aliorum mss. aut aliquid aliorum \$110 D. Ali.er esse mss. D. aliud esse \$111 Hoc est aut mss. nisi aut \$112 Ut propositio mss. ut Plato \$113 Quæ album mss. quæ albus \$114 Album non mss. albus non \$115 Quia non fit mss. quare non fit \$116 Ex his quæ album mss. ex his quæ album \$117 Quæ dicis ms. Vict. 13 quæ disseris \$118 Si quia ad mss. si quis ad ms. Victorin. 3 si quid ad \$119 Album significat aliquid mss. albus significat aliud \$120 Sic objiceres: album cum mss. sic objiceret: albus cum \$124 Ut aliquid sit album manuscripta ut albus si aliquid \$122 An sit, qui mss. aut sit, qui \$123 Aut quomodo est mss. ut quomodo est \$118 Col. at quomodo est \$118 Ilabens albedinem: multa mss. habens albedinem, aut qui habet albedinem: multa \$125 Licet album mss. licet albus semper pro illo mss. vel album recte semper accipitur pro albo \$119 Ibi ter, etc. Et hoc mss. ibi et ter, et hoc \$130 Album idipsum mss. albus idipsum \$131 Sed hoc non est mss, sed habet, non est \$132 Et si hoc est: est etiam quicunque qui albus est, est, est; et sic in infinitum mss. est etiam qui, qui albus est; est: et si hoc est, est etiam qui, qui, qui albus est, est, est; et sic in infinitum \$1133 Non hoc minus inconsequens \$1135 Vict. 5 non hoc minus consequens

habens; ut non aliquid sit infinitum nomen; non est integra, nec vera 4195 divisio; et ideo nihil probat : veluti si quis diceret : Cæcus aut videt aliquid, aut videt non aliquid. Si vero sic intelligitur quia ant significat aliquid habens, aut non 5138 significat : integra est divisio, et vera; nec repugnat iis quæ dieta sunt. Disc. Satis apparet quia per album non significatur aliquid habens albedinem, nec qui habet albedinem; sed tautum habens albedinem: id est qualitas et habere; ex quibus solis non conficitur unum aliquid: et ideo allus est utrumque, quia pariter utrunique 5136 significat. Quam rationem in

significat aliquid habens, ant significat non aliquid A omnibus, quae sine complexione dicuntur, et sim'liter significant quamlibet plura 4127 ex quibus non fit unum, valere video: nec aliquid his, quæ in hac disputatione assernisti, objici rec'e posse existimo \*158. Mag. Nec mihi nunc videtur: tamen quoniam seis quantum nostris 4139 temporibus dialectici certent de quæstione a te proposita; nolo te sie 4140 his, qua diximus, inhærere ut ca pertinaciter teneas; si quis validioribus argumentis hæe destruere et diversa valuerit astruere 4141 : quod si contigerit saltem ad exercitationem 4143 disputandi nobis hace profecisse non negabis.

### SANCTI ANSELMI

#### LIBER

#### VOLUNTATE DEI. DE

B

#### 151 CAPUT PRIMUM.

Voluntas Dei quæ dicatur.

Humana ratio cum de Deo semper debeat tractare, et ad laudem ejus aliquid convenienter dicere, nomina per quæ proprie loquatur non habet, sed nomina hominibus data et imposita accipit, et per ipsum effectum omnipotentiam ejus saltem vel tenni oratione aperire conatur : et hoc facit ex istis rebus colligens effectum voluntatis Dei secundum occultam justitiam, vel secundum misericordiam, vel secundum iræ ipsius vindictam: ad incomprehensibilem enim deitatis proprietatem aspirare non potest. lline nos quoque de voluntate Dei aliquid dicere enpientes, actum rerum attendimus; quoniam ad insius celsitudinis cutmen auhelare non valemus. Voluntatem igitur Dei appellamus quidquid in nobis C inse miscricorditer operator, revocando nos ab errore, vel pie confirmando justitiæ. Voluntas quoque dicitur pœna et reprobatio quorumdam Dei occulta districtione facta justitiæ. Voluntas Dei est (ut breviter dicam) quidquid fit, ut fiert invenitur in creaturis. Sed dicitur: Si omnia procedunt ex voluntate Dei, quam constat semper bonam et rectam esse, tune omnia bona et recta sunt : et si hoc est, tune frustra judicatur aliquis iniquus, vel damnatur impins : quod fateri contrarium invenitur catholicie fidei.

#### CAPUT II.

Voluntas Dei multipliciter dicitur.

Dicendum est igitur voluntatem Dei multipliciter accipi : ut quidquid postea opponatur, sine omni difficultate opulentius aperiatur. Voluntas itagne Dei accipitur aliquando in Scripturis, æquipollens omnipotenti suæ præscientiæ et ordinationi sagaci ter omnia disponenti. Unde dicitur: Omnia quæcunque voluit Dominus fecit (Psal. cx111, 3), hoc est, quidquid Deus ali æterno facturum se ordinavit, nihil inexpletum reliquit. Accipitur etiam Dei voluntas [al., nomen rerum], secundum quemdam affectum misericordiæ Dei : ut ibi : Vult Deus omnes salvos fieri (I Tim. 11, 4), quod est dicere, facit sanctos velle ut omnes salvi fiant, quod ipse tamen vult, hoc est ipse disposuit; sed sanctos facit velle Dei et proximi inspirando dilectionem, qua dilectione non inconvenienter funt in Ecclesia orationes a sanctis pro schismaticis et hæreticis, Judæis quoque et gentilibus. Institutio divina, Dei voluntas non improprie appellatur. Dei autem institutio in dno dividi potest, in præcepta divinarum Scripturarum, et in legem naturalem : quæcunque homini insita est naturalis, quæ est: Quod tibi fieri nolueris, alteri ne seceris (Tob. 1v, 16), etc. Cui quicunque obviat, Dei voluntatem non serva'. Præcepta etiam divinarum Scripturarum, et rectæ observationes

#### VARLE LECTIONES.

Integra ac vera mss. integra nec vera 4135 Quia significat habens albedinem, aut non mss. quia aut significat aliquid habens, aut non Qualibet plura mss. quamlibet plura mss. quamlibet plura mss. quamlibet plura quam nostris mss. quantum nostris mss. quantum nostris mss. quantum nostris mss. quantum nostris mss. si contigerit 4143 Ad excitationem mss. ad exercitationem Ecclesiarum, voluntas Dei non immerito appellan- A tur: quilms quicunque observanter non acquiescit, a Dei voluntate deviare penitus dicitur; eum tamen ab ordine præscientiæ ejus nullatenus valeat exorbitare.

#### CAPUT III.

Quarumdam ambiguitatum elucidatio ex dictis.

Ecce voluntas Dei quatnor modis accipitur a doctoribus magistris, scilicet pro scientia Dei; pro voluntate sanctorum, qui volunt et injustos charitative salvari; pro ratione humana; quarto pro prieceptis divinis. Si quis vero oculo mentis hos modos considerat, non ulterius in Dei voluntate determinanda impeditus laborabit: sed vecis acceptione fideli intendens ingenio, de verbis facile B dijudicabit. Itaque cum dicitur, adulterium vel homicidium vult, vel non vult Deus sieri : hæ propositiones non repugnant sibi, nee contradicunt: ambæ enim veræ sunt et indubitabiles, si quis ejus vocis æquivocationem multiplicem, quæ est, vult, fideliter attendat. Nam, Deus vult adulterium, hoe est præscit, prævidet. Unde nullus dubitat, quia omnia videt et omnia præscit. Item, non vult, hoc est non præcipit, vel mentibus fidelium inspirando non facit velle. Vel non vult Deus adulterium, id est ex vi rationis animæ, ex naturali scilicet, lege data a Deo, non habeinus quod quis in hoc nec etiam in alio debeat offendere proximum. Juxta has autem determinationes, potest quilibet has Dei voluntates C determinare aperte.

#### CAPUT IV

Aliæ dubitationes tolluntur.

Sed videndum est quoddam satis subtilius, quod occurrit luie de voluntate disputationi. Nam voluntati Dei voluntas hominis adhæret plerumque, sed inde damnatur homo: voluntati Dei quoque non adhæret hominis voluntas, et inde remuneratur homo. Item, vult homo quod non vult Deus, et habet inde præmium a Deo: non vult homo quod, vult Deus; et inde consequitur laudem : et multis aliis hanc 152 voluntatem variari modis sagacium industria per se poterit indagare. Sed nunc ad expositionem supradictorum redeamus : vult Deus quod vult homo; si damnose, ut homicidium, vel adulterium, quod vult Dens, hoc est præscivit : sed homo etiam hac voluntate damnatur, prohibitum est enim ei. Vult Deus ut pater alicujus moriatur, vel vult alicojus hominis mortem, quod homo non vult affectu naturali vel compassione proximi, et remuneratur ex hoc tali affectu, si in cæteris regulam recte vivendi non excesscrit: in omnibus tamen quæ vult et quæ facit, divinæ voluntati concordare intendit, et nihil contra eum facere disponit; quia tune tautum est bona voluntas humana, quando vult illud quod Deus vult illam velle : et sic concordat divina, quæ magistra est humanæ.

CAPUT V.

De diema voluntate, efficien e, approbante, concedente, permittente.

Magna quidem voluntas Dei incomprenensibilis est, sient ipse Deus, contra quam vult homo, qu'a non plene eam cognoscit : quod in futuro, crit. In paesenti vero quosdam affectus ejus percipit secundum perceptionem vel prohibitionem, et ille obedit. In his autem supradictis non est æquum intelligere aliquem aliqued falsum vel superfluum dictum fuisse, vel contra sanctorum auctorita!em. Dicit enim Augustinus in Enchiridio, cap. 100: Propterea magna voluntas ejusdem Domini exquisita in omnes voluntates 'ejus, ut miro et ineffabili modo non fiat præter voluntatem ejus, quod etiam contra ejus voluntatem fit, quod non fieret si non sineret, nec utique no!ens sinit, sed volens : nec sineret bonum sieri maie, nisi omnipotens et de malo posset sacere bene. Est et alia hujus voluntatis divisio. Alia enim potest dici efficiens, alia approbans, alia concedens, alia permittens. Efficiens voluntas in Deo facit quidgeil vult, efficiens in homine quod potest homo et vult ipso actu. Approbans est, quæ approbat al'quid, et hæc ad hominem pertinet et ad Denm. Approbans in Deo est, quæ vult omnes salvos sieri; quoniam nullum prohibet, quantum ad se salvum fieri : i o si quis ad hoc laborat, approbat. Patens est quidem quæ sit approbans in homine. Concedens est, q æ concedit ut fiat aliquid. Concedente autem volunta'e vult Deus, nt homo qui melius non proposuit, uxcrem ducat. Permittens voluntas est, quæ pera t it aliquid fleri, etsi displicent quandoque. Et hoc moco dicitur Deus velle mala, quæ permittit sieri. Unde dicitur: Quem vult indurat, et cui vult miseretur (Rom. 1x, 18). Augustinus de civitate Dei : Cum dicitur Deus mutare voluntatem, ut quibus lenis erat, verbi grati, reddatur asper; illi potius quam ipse mutantur, sieut mutatur sol oculis sauciatis, et asper quodammodo ex miti, et ex delectabili molestus efficitur, cum ipse apud se mancat idem qui fuit. Dic'tur etiam voluntas Dei, quam facit in cordibus obedier tium mandatis ejus, de qua dicit Apostolus : Deus qui operatur in vobis et velle (Philip. 11, 13). Secu dum hanc voluntatem etiam velle dicitur, quod ip e non vult, sed ipse suos id volentes facit : sie orans pro quibusdam pie sancteque inspirati ab eo sancta voluntate, et quod orant non facit. Secundum vero voluntatem suam, quæ ejus præscientiæ sempiterna est, omnia quæcunque voluit fecit, non solum præterita, vel præsentia, sed etiam futura. Gregorius: Deus vult omnes homines salvos fieri, id est nulli salvantur, nisi quos vult salvari, vel de omni genere hominum aliqui salvantur. Vel vult omnes salvos fieri, id est non cogit aliquem damnari. Item, de conjuge infideli dimittendo dici oportet, non dimittat, quia etsi licet, non expedit. Item in libro De parvulorum haptismo: Sieut bono male uti malum est, sie malo bene uti bonum est.

# SANCTI ANSELMI

CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI

# OPERUM PARS SECUNDA

### ASCETICA ET PARÆNETICA

# HOMILIÆ ET EXHORTATIONES

153-155 HOMILIA PRIMA.

In their Ecclesiastici: In omnibus requiem quesivi, et in hareditate ejus morabor. Tunc præcepit, et dixit mihi Creator omnium; et qui creavit me, requievit in tabernaculo meo (Eccli. xxiv, 11).

Sapientia non loquitur, quam Apostolus Christum esse testatur, dicens : Christum Dei rirtutem et Dei sapientiam (1 Cor. 1, 24). Sapientia ergo, quæ Christus est, id est incarnata Dei sapientia, dicit : In omnibus requiem quasivi. Post laborem vero requies solet quæri. Dominus autem in se quidem quietus et incommutabilis est; sed tamen laborare testatur, cum duras hominum pravitates tolerat, dicens cuilibet talium: Præbnisti mihi laborem in iniquitatibus tuis (Isa. xlm, 24). Sed et dum appatate. Ideo post resurrectionem suam in omnibus quæsivit requiem, ut in omnium fide et bona actione requiesceret. Nam in quibus omnibus requiem quæsiverit, docet pramittendo: In omni terra steti, et in omni populo, et in omni gente primatum habui, et omnium excellentium et subiimium corda virtute calcavi (Eccli. xxiv, 9). Moxque subjungit: Et in omnibus requiem quæsivi. In omnibus ergo populis et gentibus totius orbis, et in cunctis regibus ac principibus, quorum sibi corda tandem subegit, requiem quæsivit. Invenit autem in his requiem, qui peccare desierunt, et sancte ac juste vivunt. Qui in co, quod in omnibus populis et nationibus atque sublimibus, id est in sublimitate dignitatum positis, requiem se dicit quæsisse, significat in unaquaque C sub ecelo gente multos palam cerni, qui perverse vivant; et paucos velut grana sub paleis inveniri, qui bene agant. Hoc enim quæritur, quod latet nec habetur. Sed et in quolibet ad vitam prædestinato quærit Christus sibi requiem, dum adhuc peccantem eum exspectat, et vel præceptis seu monitis, et miraculis, et prosperis, et adversis ipsum convertere et talem facere studet, ut in eo requiescere

A possit. Negat autem illi in se requiem, qui non vult a malis operibus et desideriis cessare, ut in se locum quietis Deo queat præbere.

Et in hæredita'e, inquit, ejus morabor. Ejus respicit et ad requiem, et ad hoc, quod supra dixerat : Ego ex ore Altissimi prodii, ut intelligatur hæe hæreditas et requiei et Altissimi, videlicet electorum multitudo, quos ipse Altissimus ad videndam suæ celsitudinis gloriam elevatos in superno regno possidebit, sieque perpetualiter requiescere faciet. Ait itaque : In hwreditate ejus morabor. Ae si dicat : In omnibus quidem quæsivi requiem, licet non in omnibus perseverantem cam invenerim; sed in his, qui præsciti sunt hæreditas Dei, morabor, id est perseveranter et non ad horam manebo. ruit in mortali carne, laboravit ex nostra infirmi- B lu illis enim non moratur Dei sapientia, qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt: sed in eis moratur, quos in bonitate facit usque in finem perseverare. Hinc est quod de quolibet talium dicit: Veniemus, et mansionem apud eum facienus (Joan. xiv, 23).

Sequitur: Tunc pracepit, et dixit mihi Creator omnium; et qui creavit me, requievit in tabernaculo meo, et dixit mihi: In Jacob inhabita, et in Israel hæreditare, et in electis meis mitte radices. Tunc, inquit, cum ego requiem in omnibus quærerem, ille, qui creavit omnes, et jus habet in omnibus, neminem vult perire, præcepit mihi quid in his agerem: et qui me quoque pro corum salute creavit secundum humanitatem, ipse requievit in tabernaculo meo. Creatum se dicit, quia homo factus est, qui superius asseruerat se ante sæcula genitum a Patre, dicens: Ego sapientia ex ore Altissimi prodii, primogenita autem ante omnem creaturam (Eccli. xxiv, 5). Tabernaculum vero hujus sapientiæ est corpus assumptum, de quo alias dicitur : In sole posnit tabernaculum suum (Psal. xvin, 6), id est in manifestissima visione, corpus suum. In hoc tabernaeulo requievit Pater, quia nullum in eo peccatum invenit,

dinem, in qua delectabiliter quiesceret. Unde et ait: Hic est Filius mens dilectus, in quo mihi bene complacui (Matth. xvii, 5); atque propheta: Requiescet super eum Spiritus Domini (Isa. x1, 2). Loquitur itaque, sicut et supra dictum est, incarnata Dei sapientia, et Patris gloriam in omnibus quærens asserit eum sibi dixisse : In Jacob, etc. Jacob, qui supplantator interpretatur, designat luctatores, qui vitia cum labore supplantant et dejiciunt. Israel autem, qui reclissimus Dei, sive vir videns Deum dicitur, illos qui subactis vitiis perfectam, prout fas est, rectitudinem vitæ servant, et 156 contempla. tioni student. In Jacob ergo, id est in luctatoribus, habitat, ut eis ait Apostolus : Habitare Christum per sidem in cordibus vestris (Ephes. 111, 17), qua- B tenus scilicet ejus virtute confortati possint victores sieri. In Israel vero hæreditatur, id est perfectos jam non amissurus hæreditario jure possidet, qui jam sopitis vitiis optimam sibi partem elegerunt, quæ non auferetur ab eis. Hoe et per Isaiam ipse sie ait : Opus manuum mearum Assyrio, hæreditas autem mea Israel (Isa. xix, 25). Assyrius enim dirigens interpretatur, significans eum qui pravitatem vitiorum luctando conatur supplodere, et se dirigere: et huic est opus manuum Christi, id est adjutorium ejus in se manentis; Israel vero jam quietus hæreditate possidetur. Radices quoque Salvator in electis mittit; ne ab eorum cordibus unquam avelli possit, juxta illud Apostoli : Quis nos separabit a charitate Christi? Tribulatio, an angustia, an persecutio, an fumes, an nuditas, an periculum, an gladius? (Rom. viii. 35.) Qui enim separari valet a charitate Christi, in ejus mente Christus radices non misit.

Sequitur: Ab initio et ante sæcula creata sum, et usque ad futurum sæculum non desinam, et in habitatione sancta coram ipso ministravi. Et sic in Sion sirmata sum, et in civitate sanctisicata similiter requievi, et in Jerusalem potestas mea. Et radicavi in populo honorificato, et in parte Dei mei hareditas illius, et in plenitudine sanctorum detentio mea. Ab initio mundi, et ante sacula prædestinando secundum humanitatem creata est hæc sapientia; quolaria prædestinatum habuit in secreto consilii sui, nt Verbum ejus caro fieret, id est ut omnium Dominus formam servi pro servis redimendis misericorditer assumeret; et quod is, qui fecit quæ futura sunt, certissime faciendum disposuit, jam in ejus conspectu factum fuit. Sie igitur aute sæcula creavit eum secundum humanitatem, sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem (Ephes. 1, 4). Ab initio, id est ex quo creatus est primus homo, et ante sæcula, id est ex quo factus est primus, creata est, ut diximus, hæc sapientia : qui et quando plasmatus est homo, et quando creatus est angelus, prævisum est ut Unigenitus Dei clementer homo fieret, qui genus humanum, quod graviter dejectum erat,

quod eum offenderet; sed omnem justitiæ plenitu- A relevaret. Et usque ad futurum sæculum non desinam; quia nullis diaboli tentationibus, nullisque tyrannorum persecutionibus fieri poterit ut Christiana religio non perduret usque ad mundi terminum, propter quam creata sum ante mundi principium. Hoc est enim quod et infra dicitur: Non desinam in progenies illorum, usque in avum sanctum (Eccli. xxiv, 46). Sed et in Evangelio: Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sweuli (Matth. xxvIII, 20).

> Et in habitatione sancta coram ipso ministravi. Habitationem sanctam dieit habitaeulum sanctum cœli, ubi ministrat coram Deo pontifex factus in æternum. Unde et Apostolus ait: Non enim in manufacta sancta Jesus introivit, exemplaria verorum: sed in ipsum colum, ut apparent nunc vultui Dei pro nobis (Hebr. 1x, 24); et rursum: Talem habemus pontificem, qui consedit in dextera sedis mugnitudinis in cœlis, sanctorum minister, et tabernaculi veri quod fixit Deus, et non homo (Hebr. viii, 1, 2). Nam quod hie dicitur, in habitatione sancta coram ipso, hoc est quod Apostolus ait, in ipsum cœ'um, ut appareat nunc vultui Dei pro nobis et quod hic subditur, ministrari, Apostolus dicit sanctorum minister et tabernaculi veri. Et ne talis ministratio putaretur aliquid abjectionis habere, sedet in eadem sede cum eo, coram quo et cui ministrat, et sedet in dextera parte ad honoris cumulum. Qui et subdit : Et sic in Sion sirmata sum. Sion dicitur specula et speculatio, et significat illam beatorum patriam, cujus habitatores non cessant manifeste speculari gloriam Dei ; abi secundum humanitatem sic firmatus est Christus, ut supra dictum est, id est sedens Patris ad dexteram, et agens ministerium pontificis, quod est ostendere Patri pro nobis cicatrices vulnerum suæ passionis. De qua ejus in supernis sine fine manenti firmatione dictum est Patri : Fint manus tun super virum dexteræ tuæ, et super filium hominis, quem confirmasti tibi (Psat. LXXIX, 18). Et ejus voce: Confirmasti me in conspectu tuo in æternum (Psal. xL, 13).

Sequitur : Et in civitate sanctificata similiter requievi. Quia in Ecclesia, quæ est civitas Dei, et conversis peccatoribus sanctificata, sin.ilem ut in niam Deus ab exordio rerum, et ante tempora sæcu- D angelis requiem Christus invenit. Unde et orare nos docuit: Frat voluntus tua sicut in cœlo et in terra (Mutth. vi, 10), id est sicut in angelis, ita et in hominibus. Et in Jerusulem, inquit, potestas mea. In superna Jerusalem, quæ non frustra dicitur visio pacis; quia semper ibi vera pax cernitur, est potestas Redemptoris nostri, quia potens est et ibi facere quidquid voluerit. Hinc enim ait : Data est mihi omnis potestas in cœlo et in terra (Matth. xxvm, 18).

> Sequitur: Et radicavi in populo honorificato. Radix sapientiæ est tin ere Deum. Populus honorificatus est multitudo fidelium, quibus ait Petrus: Vobis igitur honor credentibus (I Petr. 11, 7). Radicavit ergo Sapientia, quæ Christus est, in hoc po-

quem peccare desistant, quoniam timor Domini expellit peccatum (Eccli. 1, 27): nam qui sine timore est, non poterit justificari. Item: Populus honorificatus est cœtus religiosorum. Et in hoc Christus ita radicavit, ut evelli inde nullatenus possit. Fecit enim quod superius a Patre dictum ei fuerat, In electis meis mitte radices. Qui et subjungit : Et in parte Dei mei hareditas illins. Partes Dei sunt electorum Ecclesiæ, diversique sanctorum ordines, et bene viventium variæ actiones. Qui et Christus Deus est, quia et Christus homo. In omnes ergo Dei partes tenditur hæreditas illius; quia et omnes Ecclesiæ justorum, et quicunque ei landabiliter in variis professionibus et actionibus serviunt, in wterna ejus hareditate erunt. Et in plenitudine, B inquit, sanctorum erit, ubi unllus corum defuerit; sed completo ipsorum numero omnis corum cœtus adunatus erit. Ibique erit incarnatæ sapientiæ detentio, quia sine line detinebitur in eis, delectata corum meritis: nec ad reprobos, qui damnati crunt, jam exibit; quia ulterius ut convertantur, cos non mo-

Sequitur: Quasi cedrus exultata sum in Libano et quasi cypressus in monte Sion. Sicut cedrus sua celsitudine superaus omnium aliarum arborum altitudines excelsa est in monte Libano, qui est altior omnibus ahis montibus terræ promissionis, et interpretatur candidatio : sic Mediator Dei et hominum homo Christus Jesus (1 Tim. 11, 5) super omnem primorum celsitudinem angelorum sublimatus est, qui propter clariorem luminis quo fulgent candorem, Libanus, id est candidatio, recte vocantur, et cateris altiores sunt. Hanc illius exaltationem declarat Apostolus, asserens quia Pater eum constituit ad dexteram suam in cælestibus, supra omnem principatum et potestatem, et virtutem, et dominationem, et omne nomen quod nominutur nou solum in hoc sweulo, sed etium in futuro; et omnia subjecit sub pedibus ejus (Ephes. 1, 20-22). Ita velut cedrus est exaltatus. Cui rei congruit et quod cedrus est imputribilis, ac mirabiliter redolet; quia Christus carne jam est immortalis, et suavitatem ex se miri spargit odoris, quo delectantur et ipsi angeli et spiritus. Vel sient cedrus est exaltatus in Libano, id est in can- D didatione sanctificationis, hoc est, omnes sanctos in sanctitate sie superavit, sieut cedrus arbores universas in Libano: quoniam ea, quæ gessit inter homines, ita sunt præclara et sublimia, ut omnia justorum sie transcendant cacumina, quatenus hi qui multum in Deo profecerunt, operum ejus vestigia vix tangere valeant, admirantes ex vertice cogitationis.

Et quasi cypressus in monte Sion. Mons Sion Ecclesia sanctorum est in altitudine virtutum et speculatione contemplationis, et sollicitæ circumspectionis: 157 cypressus autem omni tempore virentibus vernat foliis ut pinus, et fructum semper habet, ac bene redolet. Christus ergo sicut

quem peccare desistant, quoniam timor Domini ipsum dedit, ut scriptum est, supra omnia Ecclesiæ expellit peccatum (Eccli. 1, 27): nam qui sine timore est, non poterit justificari. Item: Populus honorificatus est cœtus religiosorum. Et in hoc famæ spargentem.

Sequitur: Quasi palma exaltata sum in Cades. Cades interpretatur sanctitudo: palma vero inferius tactu aspera est, et velut aridis corticibus obvoluta; superius antem et visu et fructibus pulchra. Inferius corticum suarum involutionibus angustatur; sed superius amplitudine pulchræ viriditatis dilatatur. Sic nimirum Christi et membrorum ejus vita inferius despecta, et superius pulchra; in imis quasi multis corticilais obvolvitur, dum innumeris tribulationibus angustatur; in summis vero quasi pulchræ viriditatis foliis amplitudine beatitudinis expanditur. Palma enim minoris amplitudinis contra naturam cæterarum arborum ab imis inchoat, et juxta ramos ac fructus ampliori robore exsurgit; et quæ tenuis ab imis proficit, vastior ad summa succrescit: quia electorum conversatio, qui membra Christi sunt, plus finiendo peragit, quam inchoando proponit; et ipsi plerumque tepidius prima inchoant, ferventius extrema consummant. Christus ergo vel in se et in suis quasi palma exaltatus est in Cades, id est in sanctitate : quia sancti semper ad alta proficiendo dilatantur in virtutibus, et qui tenues a radice inchoationis excunt, fortes in culminis perfectione convalescunt. Quod in ipso capite principaliter apparuit, quia in novissimis tribus annis majora et piura gessit, quam in omni transacto tempore suo.

Sequitar: Et quasi plantatio rosæ in Jericho. Plantatio rosæ, et ipsa inferius est spinosa, superius autem florida, sie et Christus est inferius tribulationum spinis circumdatus, atque superius gloria et honore coronatus. Jericho autem, quae luna dicitur, et hujus mundi et nostræ mortalitatis defectum exprimere solet. Dominus ergo quia missus a cælo nostram in hoe mundo mortalitatem induit, quasi aliunde est assumptus, et in Jericho plantatus. Et in hoc rosæ est assimilatus, videlicet humilis, et punctionibus passionum obsitus, sed tandem superius flore purpureo dignitatis regiæ decoratus.

Sequitur: Quasi oliva speciosa in campis. Olivam speciosam in campis videre potest, et in ejus aspectu delectari, quisquis per gyrum et longe et prope sucrit: ita et Christum undique mundo expositum videre potest, et in ejus visu delectari, quisquis ad eum sideliter et pie aspexerit. In qualibet orbis parte sit oliva, pacis est nuntia: et Isaias miratur pedes Christi annuntiantis et prædicantis pacem (Isa. Lu, 7). Cujus etiam misericordia per olivam, quæ gignit oleum, designari potest; quia et Græce elacion misericordia vocatur; et oleum cunctis, quibns immiseriordia vocatur; et oleum cunctis, quibns immiseretur, liquoribus excellit, sicut et Psalmista de ipsius Domini miserationibus testatur: Suavis Dominus universis; et miserationes ejus super omnia opera ejus (Psal. cxlv, 9): et ideo congrue cerni-

pestrem, id est latam et agrestem, et imam conversationem habent, hi præcipne misericordia Salvatoris indigent, et ad eam respicere solent. Oleo ad repellendas noctium tenebras lumen alitur, infirmitates solvantur, et requies lassis tribuitur : sic gratia misericordiæ Salvatoris nostri lucem fidei et charitatis ac scientiæ in nobis alendo, tenebras nostras illuminat, et animarum nostrarum morbos sanat, ac sæculi concupiscentiis fatigatos requiescere nos mente facit in contemptu sæenli. Grandis enim labor est, terrenis desideriis æstuare; et grandis requies, terrena non desiderare.

Sequitur: Et quasi platanus exaltata sum juxta aquam in plateis. Cum platanus perse ipsam sit sublimis et amæna, respectu tamen proximæ inferioris aquæ B et gutta, et quasi Libanus non incisus, vaporavi hasublimior apparet et jucundior : sic et Dominus Jesus, cum per seipsum incomparabiliter sit excelsus et speciosus, respectu tamen subjecti Christianorum populi, qui per aquam designatur, excelsior et gloriosior apparet, in plateis, id est, in latitudinibus et mundi et amplæ conversationis. Si enim vitæ nostræ consideremus humilitatem, et ad excellentiam conversationis, quam Christus inter homines duxit, respiciamus; quam sublimis crit in oculis nostris illa ejus conversatio? Nam ut platanus juxta subteriorem aquam est exaltatus, id est, subjectæ fidelium plebi proximus et superpositus. Hinc et Psalmista de illo dixerat: Et crit tanquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum (Psal. 1, 6); id est, per mysterium incarnationis erit positus juxta C lapsus definentium populorum. Plateæ vero, latitudines designare solent: id est, et amplas conversationes, in quibus spatiantur qui vita sunt inferiores et labiles; ut aqua et mundi latas regiones: quia Græce πλατος dicitur latitudo.

Sequitur: Sicut cinnamomum et balsamum aromatizans odorem dedi. Cinnamomum dicitur eo quod cortex ejus in modum cannæ sit rotundus et gracilis. Est enim brevissima arbuscula virgas proferens gracilissimas ac pretiosas. Nam id ejus, quod in crassitudine, id est grossitudine, extenditur, despectui est; quod vero gracilius provenerit, eximium est. Cinnamonum ergo significare videtur humilitatem Christi, quam prædicant Scripturæ canna, id est n calamo, factæ, quævirgas gignīt gracilissimas et pretiosas, id est, sanctos disciplinis spiritualibus extenuatos, qui membra sunt ejus. Nam spirituales viri in eo sunt pretiosi; carnales autem habentur contemptui. Balsamum quoque pretiosissimum est, et consecratum fit chrisma, quo omnes Christiani ungimur, et significat et Christum et unctionem Spiritus ejus; de qua Joannes ait : Vos unctionem habetis a sancto, et nostis omnia (1 Joan. 11, 20). Utrumque vero, id est et cinnamomum et balsamum, mirabiliter redolet; et maxime, dum quis co aromatizatur. Unde nune odori utriusque aromatizantis odorem suum Christus similatur : quia dum in omni gente et natione credentes dono sui Spiritus

tur in campis hujus olivæ speciositas, quia qui cam- A ungit, ejusdem unctionis odor validius in toto orbe fragrat, et ipse duleius odorem notitiæ suæ per suos unctos in omni loco manifestat, ut ubique ei dicatur: Post te curremus in odorem unquentorum tuorum.

Sequitur: Quasi myrrha electa, dedi suavitatem odoris. Myrrha mortem Redemptoris nostri, cujus caro corruptionem non vidit, significat : quia caro mortua, quæ myrrhæ conditur unctione, non potest putrescere. Unde et luce myrrha dicitur electa: quia mors Domini singulariter ex omnium sanctorum mortibus electa fuit, per quam omnes viverent. Ideoque talem mors ista suavitatem odoris præbet, qualem nemo alium sentire potuit; ita ut ejus fragantia reviviscant mortui.

Sequitur: Et quasi storax, et galbanus, et ungula, bitationem meam, et quasi balsamum non mistum odor meus. Storax esse fertur arbor odorifera, quæ sicut arundo cava est intus, et succo plena; et in Christo, qui est lignum vitæ odoriferum, habitat omnis plenitudo Divinitatis corporaliter (Col. 11, 9). Galbanum dicunt, confectum ex aromaticis. Et in Christo est omnium spiritualium virtutum omnime.!a plenitudo. Ungula quoque dicitur ali unguento, quia præcipua est ad unguendum, et designat spiritalem Salvatoris unctionem, de qua Joannes ait : Sient unctio ejus docet vos de omnibus (I Joan. 11, 27). Gutta vero species esse medicorum perhibetur ad tumorem sanandum idonea, et ad deprimendum et exstinguendum venenum : et significat humilitatem Domini, quæ medicinaliter sanat tumorem elationis 158 nostræ, et omnia vitiorum venena perimit. Libanus est thus, et potius arbor thuris Christum designans, qui lignum est vitæ, et fructum gignit odoriferum, qui Deo cremetur in sacrificium. Libanus non incisus; sponte profert ex se thus odora tius, incisus vero compellitur proferre thus non tanti odoris: et Christus ut Libanus non incisus sponte edidit omnia quæ in carne gessit, ideoque melius redolens. Nos autem, ut incisus Lihanus, sæpe cogimur inviti bonum facere quod vile est, et parum redolens. Hæc omnia, quæ nune dieta sunt, id est, storax, galbanus, ac ungula, et gu!ta, nec non et Libanus, optimum dant odorem, et locum, in quo sunt, inde replent : sie et Christus odore ac calore suo vaporat habitationem suam : quia mentem quam inhabitat, calore suæ dilectionis et odore suæ sanctitatis replet. Mens enim, quæ non sentit odorem istum et calorem, needum Christi est habitaenlum. Balsamum vero, cui liquor alins non est immistus, magis redolet : quia Christi sanctitas, cui nullum unquam peccatum immisceri potuit, suaviorem quam cæteri sancti præbet odorem.

Sequitur: Ego quasi terebinthus extendi ramos meos, et rami mei honoris et gratiæ. Terebinthus est arbor magna, et ingentes multosque ramos undique protendens, quæ resinam gignit aromaticam et medicinalem, omnibusque resinis aliis præstantiorem: et Christus velut arbor immensa, discipulos suos, quasi ramos extendit in omnes mundi partes, Thomam et Bartholomæum in Indiam, Matthæum in Æthiopiam, Joannem in Asiam, Andream et Philippum in Scythiam. Petrum in Italiam, Paulum in Hispaniam, et cæteros in cæteras orbis plagas. Vel rami, quos extendit, opera sunt, quæ in carne gessit. Et ex his, et operibus, vel discipulis, profert ipse resinam spiritalis gratiæ, quæ medeatur omnibus, et præstantior sit universis prædicationibus et gestis Testamenti Veteris. Et rami ejus sunt honoris et gratiæ: quia et discipuli ejus, et actus ipsius, valde sunt honorabiles et gratiosi; quoniam et laude digni sunt, et Novi Testamenti gratiam hominibus afferunt.

Sequitur: Ego quasi vitis fructificavi suavitatem odoris: et flores mei fructus honoris et honestatis. Vitis in terra plantata producit ex se palmites, et ex his fructum: et Christus resurgendo et ascendendo plantatus in terra viventium, sauctos qui sunt membra ejus, velut palmites ex se gignit, et ex his in se manentibus fructum operis boni producit. Unde et ait illis: Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite; sic nec vos, nisi iu me manseritis (Joan. xv, 4). Fruetificat ergo in eis: quia qui lquid illi bene agunt, ipse facit, et ex ejus radice surgit fructus operis illorum. Et fructificat suavitatem odoris : quia fructus operum, quæ facit in els, suavis odor est bonæ opinionis, dum videntes hae homines glorificant inde Patrem, qui est in exlis. Et flores ejus sunt fructus honoris et honestatis: quia opera, que in his proponendo inchoat, honorabiliter et honeste consummat; honoremque per hæc et honestatem illis grandem præstat. Flores enim sunt vota et promissa: fructus autem impletiones promissorum per exhibitionem operum. Flores ergo sanctorum sunt fructus: quia membra Christi quod vovent, reddunt; quod promittunt, fa-

Sequitur: Ego mater pulchræ dilectionis, et timoris, et agnitionis et sanctæ spei. In me gratia omnis vitæ et veritatis, in me omnis spes [al., vin] vitæ et virtutis. Sapientia, quæ est Christus, est mater pulchræ dilectionis: quia dilectionem gignit, non turpem, sed pulchram; non indecentem, sed honestam; non libidinosam, sed castam. Et mater timoris, sei- D licet filialis vel easti, quia principium sapientiæ timor Domini (Psal. ex, 10); et eastum Dei timorem gignit pulchra dilectio, cujus genitrix est sapientia. Li agnitionis, quia Patrem nemo novit nisi Filius, et cui voluerit Filius revelure (Matth. x1, 27). Qui item dixit : Palam de Patre annuntiabo vobis (Joan. xvi, 23). Sie enim Sapientia, quæ est Filius, mater est agnitionis. Et sanetæ spei : quia spem de sanetis rebus nonnisi Christus gignit. Sancta enim spes est adipiscendi regnum Dei et justitiam ejus : et hanc vera dat sapientia, in qua est gratia omnis vitæ et ventatis, quia misi per gratiam, quie est in hac sapientia, id est in Christo, nullus vitam perpetuam seu veritatem incommutabilis ejus beatitudinis valet

quasi ramos extendit in omnes mundi partes, Tho- A consequi; cum ipse Christus sit veritas et vita mam et Bartholomæum in Indiam, Matthæum in Æthiopiam, Joannem in Asiam, Andream et Philippum in Scythiam. Petrum in Italiam, Paulum in Witam beatam, et immortalitatis ejus virtutem invenire, et virtutem aliquam bonæ conversationis harami, quos extendit, opera sunt, quæ in carne ges-

Sequitur: Transite ad me omnes qui concupiscitis me, et a generationibus meis implemini. Nonnulli sapientiam, quæ Christus est, concupiscunt; sed quibusdam sæcularium rerum obstaculis retinentur, ne ad eam veniant, eamque per religiosam conversationem apprehendant. Sæpe enim fit ut dum guis ad religiosam vitam se convertere cogitat, et Christum sequi, obsistat ei et prava consuetudo vitiorum quibus delectari solet, et amor parentum, aut conjugis, seu filiorum, et possessionum, sive blandimenta carnalium amicorum, et aliqua hujusmodi. Ideo vera sapientia jubet ut omnes, qui eam mente concupiscunt, transcant cunctos hujusmodi obices; et ad ipsam, dum licet, venire festinent; et postquam ad cam venerint, non remancant vacui, sedimpleantur generationibus ejus, id est, sensibus intelligentiæ et prudentiæ, ac virtutibus quas generare solet in his qui ad se venerunt.

Sequitur: Spiritus enim meus super mel dulcis, et hæreditas mea super mel et favum. Memoria mea in generationes sweulorum. Ideo transcundum est ad divinam sapientiam, calcatis difficultatum obstaculis, quia spiritus ejus, quem inspirat transcuntibus ad se, est melle dulcior; et hæreditas sempiterna beatitudinis, quam eis præparavit, superat dulcedine mel et favum. Met dicit, propter animas justorum, quæ corporibus solutæ jam assistunt conspectui gloriæ Conditoris, et datæ sunt illis singulæ stolæ albæ (Apoc. vi, 11): favum vero, propter electos, post resurrectionem tam in corporibus, quam in animabus in superno regno beatos, quando jam in terra sua duplicia possidebunt (Isu. LXI, 7). Favus enim est mel in cera, significans animam in corpore; sieut mel sine cera animam sine corpore. Sed et memoria sapientiæ istins erit in generationes sæculorum, quia laus ejus perenniter ab electis decantabitur, et adhærentes sibi faciet ejusdem landis esse participes.

Sequitur: Qui edunt me, adhuc esurient; et qui bibunt me, adhuc sitient. Qui cordis ore dulcedinem veræ sapientiæ gustant, quanto ejus saporem sentiunt, tanto magis in desiderio ejus ardescunt; et quanto plus de hoc potu bibent, tanto avidius eum sitiunt. Nam spirituales deliciæ cum habeutur, in desiderio sunt; tantoque a comedente amplius esuriuntur, quanto et ab esuriente amplius comeduntur.

Sequitor: Qui audit me, non confundetur et qui operantur in me, non peccabunt. Qui Christum obedienter audit, non confundetur, id est non erubescet; quia cum honore magno erit ad dexteram ejus in judicio. Et qui operantur in eo, non pecca-

caret peccato.

Sequitur: Qui elucidant me, vitam æternam habebunt. Elucidant sapientiam, qui ob salubriter deelarandam Christi notitiam Scripturas explanant, qui ipsum Christum pie prædicant, qui eum luce suorum operum glorificant; et ideo vitam æternam habebunt, id est ipsum Christum; quia hic est verus Deus, et vita æterna.

#### 159 HOMILIA II.

IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHÆUM: Videns turbas Jesus ascendit in montem. Et cum sedisset, docebat discipulos suos dicens : Beati pauperes spiritu, etc. (Matth. v, 1.)

Beati pauperes spiritu, qui non necessitate, sed B devota voluntate, contemptis omnibus, Deo vivunt. Hæc paupertas duas habet partes : abdicationem rerum, etsi habeantur non sibi, sed ad opus pietatis; et contritionem spiritus, ut scipsum abdicet. Ilæc virtus, scilicet paupertas, jure prima ponitur, qua non præcedente non valent quæ sequantur : et licet absque sequentibus perfectum non faciat hominem; tamen promeretur auxilio divinæ gratiæ beatitudinem. Sed quia posset habere suarum rerum contemptum, et adhue ex fragilitate carnis commoveretur per aliquam contumeliam, subjungit: Beati mites. Quos scilicet ira vel aliquid tale non afficit, sed qui omnia æquanimiter sustinent. Hac virtute landatur Moyses : linjus quasi magna magistrum se C facit ipse Christus, dicens : Discite a me quia mitis sum et humilis corde (Matth. x1, 29). Hac possidet veram terram. Nota congruam ascensionem. Primus enim est contemptus sæculi, cui jure æterna promittuntur. Secundo loco ponitur mansuetudo, quæ venam paupertatem conservat et munit, ne quo modo inquietari possit. Tertio loco sequitur: Beati qui lugent : postquam quæ mundi sunt prorsus abjecinus, moresque improbos mansuetudine temperavimus, restat nobis lugere pro peccatis præteritis, quod est irrignum inferius; et pro desiderio patriæ cœlestis, quod est irriguum superius : sed inferius sordes lavat præsentes, superius quidem accendit vitæ futuræ amaiores.

Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam. Nota tribus D modis justitiam decerni: cum naturæ nostræ sna servamus; enm proximo facimus quod nobis fieri volumus; cum Deo, quæ Dei sunt, persolvimus. Quæ justitia non plane in nobis impletur, donce Deus sit omnia in omnibus; propterea posuit esurire, non, satiari. Amatores enim veri boni semper sitiunt, nec eis sufficit quod justi sunt.

Beati misericordes. Misericordia de præcedentihus nascitur; quia non est vera compassio miscrorum, nisi præcesserit vera paupertas veraque lumilitas, et nisi mansuescat animus subjacens divinis legibus, nisi incipiat aliorum casus deflere et justitiam esurire: de quibus omnibus vera misericordia generatur. Nota quod hanc virtutem justitia præcedit. Justi-

bunt : quia omne opus, quod secundum eum fit, A tiæ enim lumen, miserieordia; misericordiæ virtus. justitia est.

> Beati mundo corde. Munditia cordis sexto ponitur loco, ut homo sexto die conditus per hanc munditiam recuperet Dei imaginem, quam caligo vitiorum delevit; nt a strepitu humanarum cogitationum semotus, corde mundo et imagine Dei reformata, quæ Dei sunt tantum cogitet, et divinis præceptis per omnia se applicet. Beati pacifici. Pax jure septimo ponitur loco. Postquam enim homo ad hoc promovit sese, ut contemptis omnibus quæ mundi sunt, æterna tantum diligere et cogitare possit, quod contemplativorum est; nihil alind restat nisi ut Deum, qui vera pax est quam contemplabatur, præminm habeat.

His igitur septem prædictis virtutum gradibus congruit septiformis operatio sancti Spiritus de quo in Isaia legitur : Requiescet super eum spiritus Domini, spiritus sapientiæ et intellectus, spiritus consilii et sortitudinis, spiritus scientiæ et pietatis, et replebit eum spiritus timoris Domini (Isa. x1, 2). Sed ille a summ» incipit, hic ab imo ; ibi docetur Filius Dei ad ima descensurus, hic homo de imis ad similitudinem Dei ascensurus. In his gradibus primus est timoris spiritus, qui bene humilibus congruit, de quibus dicitur : Beati panperes spiritu. Est enim timor iste filialis, de quo dicitur : Initium sapientiæ timor Domini (Psal. ex, 10). Timor Domini facit contemptum hujus mundi, et hominem voluntarie panperem beatitudine ditari. Unde superna gratia saluti nostræ providens orationem nobis contulit, in qua septiformi prece spiritum septiformem possemus impetrare: nt suffragio gratiæ septiformis septem supradictas virtutes assequamur, et per eas ad beatitudinem pertingere mercamur. Dum in ultima parte orationi Dominicæ petimus, libera nos a malo, videmur orare ut per spiritum timoris Domini recedat a nolis omnis tumor elationis, et succedat humilitas veræ paupertatis, cui detur beatitudo vitæ cœlestis.

Secundus est spiritus pietatis, qui mitibus convenit : qui enim pie vivere quærit, sanctam Scripturam meditatur, et quod nondum intelligit non reprehendit, quare nec resistit : quod est mitem fieri. Quæ virtus ut continua servetur, orat ne in intentionem inducatur.

Tertio loco ponitur spiritus scientiæ, qui convenit lugentibus, quia sciunt jam quibus malis teneantur vincti; quæ antequam in Scripturis legerent appetebant, et ideo ad patriam suspirant. Et ut illæ prosint lacrymæ, orent et dicant : Dimitte nobis debita nostra, peccata scilicet, quibus detinemur, ut liberi ad patriam redeamus.

Quarto loco succedit spiritus fortitudinis, qui esnrientibus et sitientibus justitiam congruit; quia qui verum desiderant gaudium, laborant-refici veris bonis unde esuriunt. Sed illa esuries, ut ad satictatem pertingat, fulcitur spiritu fortitudinis, ne lassescat in via et ideo oramus : Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

cordibus convenit. Nemo enim miseretur nisi spiritu consilii regatur. Unde oramus : Fiat voluntas tua, sicut in cœlo et in terra. Quatenns voluntatem Dei consulentes, misereamur cui miserendum esse videringus.

Sexto loco ponitur intellectus, qui mundis corde convenit. Illis scilicet, qui purgato oculo cordis vident quod corporeus oculus non potuit videre, vel auris audire. Hoc autem mundum cor regnum Dei dicitur videre: non illud quod nec incipit, nec desinit; sed quod in nobis est, dum vitia et potestas diaholi excluduntur. Unde oramus: Adveniat regnum taum: id est, da ut per spiritum intelligentiæ mundicordes possimus esse, et tibi in nobis regnum præparare.

Septimus ponitur spiritus patientiæ, qui pacificis congruit, in quibus nullus motus est rebellis, ut non discrepent in sanctificationem nominis Dei, sed vita, moribus nomen patris in filiis ostendatur. Unde orandum : Sanctificetur nomen tuum.

Vel ita nota gradus harum virtutum. Pauperibus promittitur regnum cœlorum, illis scilicet, qui per spiritum timoris Domini omnia sua contempserunt. Mitibus hæreditas, quasi testamentum patris cum pietate quærentibus. Illis qui lugent scientes quibus malis sint involuti, promittitur consolatio. Esurientibus et sitient bus saturitas. Misericordibus misericordia promittitur, quia impenderunt aliis circumspectionem consilii. Mundis corde facultas videndi C Deum. Pacificis **160** similitudo Dei, quia filii Dei vocabuntur. Ille summus est qui vocari filius promeretur. Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum cælorum (Matth. v, 10). Omnes beati dicuntur qui habent quidquid desiderant. Beatitudo enim est status congregatione omnium bonorum perfectissimus. Septem igitur sunt quæ perficiunt; octavum est, quod glorificat; perfectio namque illos qui Dei sunt probat Unde legitur: Succendatur fornax ut probetur aurum (Sup. 111, 6).

HOMILIA III.

IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTHEUM. Jussit Jesus discipulos suos ascendere in naviculam, et præcedere eum trans fretum, donec dimitteret turbas. (Matth. D xiv, 22).

In hac lectione juxta mysticam intelligentiam summatim describitur Ecclesiæ status ab adventu Salvatoris usque in finem sæculi. Jussit enim Dominus discipulos suos ascendere in naviculam, quando apostolis eorumque sequacibus gubernandam commisit Ecclesiam. Et ita pracedere trans fretum, id est tendere ad portum collestis patrice, prinsquam ipse ex toto migret ab hoe mundo. Nam cum suis electis et propter suos electos est ipse semper hic usque ad consummationem sæculi : et præcedunt illum trans mundanum pelagus, qui quotidie hinc transeunt ad terram viventium. Cum enim suos illuc omnes præmiserit, tunc elinquens multitudines re-

Quinto loco ponitur spiratus consilii, qui miseri- A proborum, nec ad conversionem eas ulterius monens, sed perditioni deserens migrabit hine, ut cum solis electis suis in regno sit. Unde subjungitur: Donec dimitteret turbas. Nam in fine seculi turbas inimicorum dimittet, ut a diaholo jam in sempiternam damnationem rapiantur. Et dimissa turba ascendit in montem solus orare. Turhas quidem gentium usque ad finem mundi non dimittet; sed turbam Judaicæ plebis tune dimisit, quando secundum Isaiam mandavit nubibus suis, ne super infructuosam vineam pluerent (Isu. v, 6), id est, apostolis jussit ne Judæis ultra prædicarent, sed ad gentes pergerent. Sie ergo turbam illam dimisit, et in montem, id est in apidem regni cœlestis, ascendit, de quo dictuna fuerat : Quis ascendet in montem Domini, aut quis stabit in loco sancto ejus ? (Psal. xxm, 3.) Mons enim altitudo est, et quid altius cœlo ? Illud ascendit Dominus. Et ascendit solus, quia nemo ascendit in calum, nisi qui descendit de colo, Filius hominis qui est in cœlo (Joan. 111, 13). Quamvis et in fine cum venerit, et omnes nos membra sua collegerit ac levave rit in cœlum, ctiam tune solus ascendet; quia caput cum corpore suo unus est Christus. Nunc autem solum caput ascendit, Mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus (1 Tim. 11, 5). Et ascendit orare, quia ivit ad Patrem pro nobis interpellare. Non enim in manufacta sancta introivit, exemplaria verorum : sed in ipsum cælum, ut appareat nunc vultui Dei pro nobis (Hebr. 1x, 24).

> Sequitur: Vespere autem facto, solus erat ibi. Vesper propinquitatem finis sæculi designat, de qua et Joannes ait : Filioli, novissima hora est (I Joan. 11, 18). Vespere igitur facto, solus erat ibi ; quia, appropinquante mundi termino, solus in sancta sanctorum nt verus Pontifex intravit, ihique est ad dexteram Dei, et interpellut pro nobis (Rom. vm, 34). Verumtamen dum ille orat in excelso, navicula turbatur fluctibus in profundo. Nam quia insurgunt fluctus, potest ista navicula turbari; sed quia Christus orat, non potest mergi.

> Sequitur enim: Navicula autem in medio maris jactabatur fluctibus. Erat enim eis contrarius ventus. Nuvicula quippe est Ecclesia, mare sæculum, fluctus maris tumores sæculi et tribulationes mundi, seu tentationum impetus elati. Ventus contrarius, spiritus dæmoniorum, quo sæculi potestates adversus Ecclesiam sunt concitatæ, et mundus contra sanctos frequenter commotus, et quo vitia veliniquitates semper suggeruntur. Navis igitur in medio maris jactabatur fluctibus, dum Jesus in montis cacumine moraretur; quia ex quo Salvator in cœlum ascendit, sancta Ecclesia magnis tribulationibus in hoc mundo agitata est, et variis persecutionum turbinibus pulsata, ac diversis malorum hominum pravitatibus vexata, vitiisque multimode tentata. Erat enim ei contrarius ventus, quia flatus malignorum spirituum ei semper adversatur, ne ad portum salutis perveniat; obruere eam nititur fluctibus adversitatum sæculi, omnes quas valet contrarietates ei commovens.

Sequitur: Quarta autem vigilia noctis venit ad eos, A est eis, dicens: Habete fiduciam; Ego sum, nolite tiambulans supra mare. Cum nox duodecim horas habeat, et quatuor militares vigilias, tribus horis unicuique vigiliæ deputatis, quarta vigilia noctis extremitas est noctis. Nox vero tenebras tribulationum et errorum ac vitiorum et pericula tentationum designat. In quarta ergo vigilia noctis, hoe est in extremitate persecutionis, quæ diu sub paganis regibus efferbuerat, vel circa finem enjuslibet gravioris adversitatis, venit Jesus ad suos. Et venit ambulans supra mare, id est calcans omnes tribulationum fluctus, et omnes tumores mundi sub pedibus habens, omnesque celsitudines soculi premens. Quid enim maris nomine, nisi in bonorum nece sæviens mundi hujus amaritudo designatur? Super fluctus ergo maris Dominus ambulat : quia, cum se procelle R persecutionis erigunt, miraculorum ejus obstupefactione franguntur. Qui enim tumores humanæ vesaniæ mitigat, quasi erectas in cumulo undas calcat. Nam cum morem suum gentilitas destrui novæ conversationis prædicatione conspiceret; cum mundi hujus divites elationi suæ contraire facta pauperum; cum sapientes sæculi adversari sibi imperitorum verba pensarent, in persecutionis tempestatem tumucrunt. Sed qui verborum adversitate commoti, ad persecutionis procellas insiliunt, signorum, ut diximus, admiratione temperantur. Tot ergo in his fluctibus Dominus gressus posuit quot superbis persecutoribus miracula ostendit.

Sequitur: Et videntes eum supra mare ambulantem, turbati sunt, dicentes quia phantasma est; et præ timore C mundanarum tribulationum et super populos, venire clamaverunt. Jesus transit calcans fluctus; et tamen tantæ sunt tribulationes, ut etiam ipsi qui crediderunt in Jesum, et conantur perseverare usque in finem, plerumque turbentur et expavescant ne deficiant: Christo, inquam, fluetus calcante, id est sæculi ambitiones et altitudines deprimente, expavescunt Christiani. Merito igitur Domino in fluctibus ambulante timuerunt discipuli : quia Christiani, quamvis habentes spem in futuro saculo, quando vident deprimi altitudinem hujus sæculi, nonnunquam turbantur de contritione rerum humanarum, nec a Deo sieri hane arbitrantur, sed ab hoste. Turbati sunt ergo, dicentes quia phantasma est: quoniam dum considerant mundi gloriam sterni, et sæcularium elationum altitudines dejiei, mundanosque D fluctus calcari, plerumque turbantur de mundi percussionibus: quia nondum intelligunt Deum ista facere, sed putant spiritum hojus mundi phantasticum, id est subdolum Satanam, talia in mundo gerere, 161 et præ timore elamant turbati ad Dominum. Sed postmodum diligentius attendentes aperiunt Evangelium, aperiunt Scripturas divinas, et inveniunt ibi ista omnia prædicta, et animadvertunt quia non inanis et umbratilis ille spiritus, qui verum esse perdidit, sed verus Dominus facit hæc, et deprimit celsitudines sæculi, ut ab humilibus glorificetar.

Unde et apte subditur : Statimque Jesus locutus

mere. Aut enim per internani aspirationem, aut per Seripturas, aut per prædicatores loquitur suis talia. Nolite, inquit, dissidere, sed siduciam habete, nolite expavescere, sed impavidi estote : quia Ego sum, qui ista prædixi, et nunc ea facio pro vestris utilitatibus; et ideo necesse est ut fiant. Ego sum, qui non mutor, et cujus verba non transcunt, sed permanent, et rebus explentur; qui ad Moysen dixi: Ego sum qui sum (Exod. 111, 14), ac præcepi ei : Sic d'ees filiis Israel: Qui est, misit me ad vos (Ibid.). Res enim quælibet, si mutabilis est, non vere est. Non est enim ibi verum esse, ubi est et non esse. Nam quidquid mutari potest, mutatum, non est quod erat. Ac inveritate, quæ manet, mutatio non est, nee præteritum aut futurum, sed solum præsens, et hoc incorruptibiliter: quod in creatura non est. Discute enim rerum mutationes, et invenies: fuit et erit. Cogita Deum, et invenies : est ubi fuit et erit esse non possit. Recte ergo Christus, qui est æterna et incommutabilis veritas, dieit suis inter mundanas tribulationes fluctuantibus : Ego sum, nolite timere.

Sequitur: Respondens autem Petrus, dixit: Domine, si tu es, jube me venire ad te super aquas. Ac ipse ait: Veni. Petrus ordinem prædicatorum designat; aquæ vero non solum tribulationes, sed et populos significant. Si, inquit, tu es, si tu incommutabilis permanes; jube, quia jussio tua est virtus efficiens; jube me super aquas, id est super fluctus ad te; ut et ego tibi incommutabili adhærens, fiam incommutabilis, participatione firmitatis tuæ. Vadit enim super tribulationes, qui non superatur aut mergitur ab eis, sed calcat et superat eas : sieut legimus quia sub Stephano facta est illa tribulatio, in qua ipse pro Christo primus animam suam posuit (Act. vii). Sed et super populos vadit ad Christum, qui regendo multitudines fidelium tendit ad regnum cœlorum.

Sequitur: Et descendens Petrus de naricula, anbulabat super aquas, ut veniret ad Jesum. Hoe completum est et completur, dum sancti prædicatores ad exteras gentes mittuntur. Petrus enim de navicula descendit, quoties quilibet sanctus doctor de gremio matris Ecclesiæ, ubi fuerat educatus, pia condescensione perrexit ad illos, qui foris erant, ut eis viam salutis ostenderet. Et ambulavit super aquas, dum et tribulationes superando calcaret, et multitudines hominum Christo credere faciens sibi subderet. Ambulavit, inquam, non stetit : quia semper ea quæ retro sunt longius fugiens, ad ea quæ ante se magis ae magis se promovit, et quotidianis virtutum inerementis profecit. Et hæc omnia egit, ut veniret ad Jesum, qui est Salvator et veritas incommutabilis; quatenus cum apprehendens et ei inhærens, veram teneret in eo salutem et incommutabilitatem.

Sequitur: Videns vero ventum validum, timnit; et eum capisset mergi, clamuvit dicens : Domine,

dæmonum est ad excitanda corda hominum, velut aquas maris in inquietudinem persecutionis fidelium; vel ad suadendum fortiter malum. Qui seilicet ventus flabit tune validus, quando Satanas in suis viribus extremo tempore contra justos relaxabitur. Quod in hac sententia nune designari videtur, quia Petrus, qui est ordo prædicantium, videns ventum validum timuisse refertur. Quis enim vel perfectorum non timebit, quando sub Antichristo immanis illa persecutio ubique fervebit. Timens autem incipiet aliquantulum mergi : quia propter horrorem atrocitatis suppliciorum, quæ sanctis inferentur, et propter admirationem fallacium signorum, quæ per sequaces Antichristi fient, aliquantulum in corde suo fluctuans, ab inferiori parte animæ sentiet B aliquid, quo nisi Christi dextera levaverit, facile totus demergi possit. Sed quia electus crit, ad Christum clamabit : Domine, salvum me fac, et sic eo subveniente erigetur. Erit enim tune tribulatio magna qualis non fuit ab initio creatura usque modo, neque fiet. Et nisi breviati suissent dies illi, nou fieret salva omnis caro: sed propter electos, breviabuntur dies illi (Matth. xxiv, 21, 22).

Unde et hie apte sequitur : Et continuo Jesus extendens manum apprehendit eum, et ait ili : Modiew fidei, quare dubitasti? Cito enim Salvator unicuique saorum extendet manam salutaris auxilii, quia non patietur cos tentari supra id quod ferre poterunt (I Cor. x). Et quemlibet corum velociter apprehen- C det, id est, quadam vi divini adjutorii assumens tenebit et eripiet. Modica, inquit, sidei, quare dubitasti? Cujus fides in illa tribulatione non titubabit; quando martyr, qui pro Christo sanguinem suum fundet, nihil signorum facere poterit, et ante ips ns oculos tortor ipsius signa faciet? Pensenuis ergo quæ erit humanæ mentis illa tentatio. Cujus enim tune virtus non ab ipso cogitationum fundo quatiatur; quando qui flagris cruciat, miraculis coruscat? Tanta quippe tune contra justos Antichristus et ministri ejus iniquitate et dolo effrenantur, ut etiam electorum corda non modico pavore feriantur. Unde scriptum est: Ita ut in errorem inducantur, si fieri potest, etiam etecti (Matth. xxiv, 24). Quod videlicet dicitur, non quia electi casuri sint, sed quia magnis D terroribus velut casuri, sint trepidaturi. Notandum ctiam quia hæc fluctuum commotio, et Petri titubatio, vel mersionis inchoatio, etiam nostro tempore juxta spiritualem sensum quotidie agitur. Unicuique enim sua copiditas, est tempestas. Amas Deum, ambulas super mare, sub pedibus tuis sæculi tumor. Amas sæculum, absorbet te : amatores enim suos vorare novit, non portare. Sed cum fluctuat cupiditate cor tuum, ut vincas tuam cupiditatem, invoca Christi Divinitatem. Putas enim tunc ventum esse contrarium, quando hujus sæculi surgit adversitas, et non etiam quando blanditur prosperitas. Nam quando bella, quando tumultus, quando fan.es, quando pestilentia, quando cuique homiaum ctiam

salvum me fac. Validus ventus, vehemens conatus A singulorum evenit privata calamitas, tune putatur ventus adversus, et ibi putatur invocandus Deus: quando autem temporali felicitate sæculum arridet, quasi non est ventus contrarius. Noli hine interrogare temporis trauquillitatem : sed interroga tuam cupiditatem. Vide si tranquillitas est in te: vide si non te subvertat ventus interior. Maguæ enim virtutis est cum felicitate luctari, ne illiceat, ne corrumpat, ne subvertat illa felicitas. Disce calcaresæculum; memento fidere in Christo. Et si motus est pes tous, si titubas, si aliqua non superas, si mergi incipis, exclama ad Jesum; Domine, salvum me fac. In Petro itaque communis omnium nostrum consideranda conditio est, ut si nos in aliquo tentationum ventus conatur subvertere, vel unda submergere, clamemus ad Christum. Porriget ille manum, et eruet de profundo.

> Sequitur: Et cum ascendisset in naviculam, cessavit ventus. In die novissimo ascendet in navem Ecclesia; quia tune sedebit super sedem Majestatis suæ (Matth. xxv) : quæ sedes non inconvenienter intelligitur Ecclesia. Nam 162 qui per fidem et bonam operationem none semper inhabitat Reclesiam, ipse tune per saæ gloriæ manifestationem ingredletur Ecclesiam. Et tune cessabit ventus : quia dæmones ulterias non habebunt potestatem flammas tentationum vel commotiones tribulationum emittere contra cam. Tone enim pacata ei erunt ou n'a, et quieta.

> Sequitur: Qui autem in navicula erant, venerunt, et adoraverunt eum, dicentes : Vere Filius Dei es. Qui in Ecclesia fideliter inter procellas tentationum accedent gaudentes ad eum, et cum ipso regnum ejus intrantes adorabunt eum, ac perpetualiter laudantes, Filium Dei veraciter hunc esse clamabunt. Tune enim fiet quod de electis a morte resuscitatis dicitur: Veniet omnis caro, ut adoret coram facie mea, dicit Dominus (Isa. LXVI, 25). Et item : Beati qui habitant in domo tua : in swenla swenlorum tau labunt te (Psal. exxxii, 5). Nam quem corde crediderunt ad justitiam, ore autem confessi sunt ad salutem (Rom. x, 10), hanc corde videbunt ad vitam, et ore laudabunt ad gioriam, contemplantes qualiter a Patre sit ineffabiliter genitus, cum quo vivit regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

#### HOWILIA IV.

IN EVANGELIUM SECUNDUM MATTILEUM: Post dies sex, assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum et Joannem fratrem ejus : et duxit illos in montem exceisum seorsum; et transfiguratus est ante eos. Et reliqua. (Matth. xvii.)

Quia Salvator noster electos suos per Inijus vitas labores ad illam, quæ laborem neseit, vitam futuræ beatitudinis introducere disposuit; modo per Evangelium suum sudores certaminum temporalium, modo palmam præmiorum describit æternorum, ut, scilicet, auditis agonum necessitatibus, memmerint sibi requiem in hac vita non esse petendam; audito

mala transcuntia, qua bonis speraverunt remuneranda perpetnis. Cum enim suas suorumque passiones paulo superius præmuntiasset, ait : Filius enim kominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis : et tunc reddet unicuique secundum opera ejus (Matth. vi, 27). Ubi poterant discipuli in suis cogitationibus dicere: Occisionem et mortem nunc dicis esse venturam; quod autem promittis adfuturum te in gloria Patris cum angelorum ministeriis et potestate judicis, hoc in tempora longa différetur. Prævidens igitur occultorum cognitor quid possent objicere, præsentem timorem præsenti compensavit præmio. Subjunxit enim : Amen dico vobis, sunt qui lam de h'e s'antibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium kominis venientem in regno suo B (Matth. xvi, 28). Ac si dicerci: Qualis venturus est in fine, talis ob incredulitatem vestram præsenti tempore demonstrabitur, videntibus [al., viventibus] his, qui hic assistunt. Nam quia incertum est onmibus tempus universalis judicii, incertaque singulis hora sui exitus, et poterat longa videri præsens affictio nescientibus quando requies promissa veniret. Voluit pius Magister aliquibus discipulorum suorum adline in terra degentibus æternæ promissionis gaudia præmonstrare; quatenus et ipsi, qui vidissent, et omnes qui audire possent, levius adversa præsentia tolerarent, reducto sæpius ad mentem futuræ retributions munere, and exspectarent. Sunt, inquit, aliqui hic stantes, qui non gustabunt mortem, c donec videant filium homicis venientem in regno suo. Venientem gaippe in regno suo viderunt eum discipuli sui, qui in ca claritate viderunt fulgentem in mente, in qua peracto judicio ab omnibus sauctis in regno suo videbitur.

Sequitur enim in evangelico narratione id de quo loqui volumus: Et post dies sex, assumpsit Jesus Perum, et Jacobum, et Joannem fratrem ejns, et duxit illos in montem excelsum scorsum. Quod post dies sex, ex quo promisit discipulis claritatem suæ visionis Dominus ostendit, significat sanctos in die judicii regium percepturos, quod eis promisit, qui non mentitur, Deus, ante tempora sæcularia (Tit. 1, 2). Tempora quippe sacularia, sex atatibus constant. Quibus completis, audient a Domino: Venite, be- p nedicti Patris mei; possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi (Matth. xxv, 54). Possunt etiam sex dies promissæ Dominicæ visionis et gloriæ, perfectionem bonorum operum designare, sine quibus nd contemplandam Conditoris sui majestatem quisque non valet pervenire. Quia enim Dominus sex diebus rerum creaturam formavit, et septima requievit ab operibus suis (Gen. 1, 11); recte per sex dies opera bona, quibus ad requiem pervenire debemus, exprimuntur. Et quia qui Deum videre, et ad gloriam beatæ resurrectionis pertingere concupiscit, dehet agere bona quæ novit; reete post dies sex, gloriam sui regni quam spopondit discipulis, Salvator ostendit. Lucas tamen sie seripsit: Factum

rursum dulcedine futura beatitudinis, levius ferant A est autem post hac verba fere dies octo, et assumpsit Petrum, et Joannem et Jacobum, et ascendit in montem ut oraret (Luc. 1x, 28). Secundum quem Lucam octava die Dominus promissam futuræ beatitudinis gloriam discipulis ideo manifestavit, ut ostensa cœlestis vita dulcedine ennetorum qui hanc audire possent, corda refoveret, et octonario dierum unmero verum gaudium tempore resurrectionis doceret esse venturum. Nam et ipse octava die, hoc est post sextam Sabbati, qua crucem ascendit; ac septimam Sabbati, qua in sepulero quievit, a mortuis resurrexit : et nos post sex hujus sæculi ætates, in quibus pro Domino Labores toleramus, ac septimam sabbatismi animarum, quæ interim in alia vita geritur, octava profecto ætate resurgemus. Nam quod Matthæus, vel etiam Marcus, Dominum post sex dies transfiguratum dicit, nec ordine temporis, nec ratione mysterii discrepat a Luca qui octo dies ponit. Onia Matthæns narrat medios tantum dies, unde et absolute post sex dies factum commemorat; hic antem primum, quo hac Dominus promisit; et ultimuni, quo sua promissa complevit, adjungit, ideoque temperatius loquens fere dies octo ponit. Et in ratione mystica, ille post sex mundi ætates sanctis ab omni labore quiescendum, hic autem octavo tempore designat esse resurgendum. Tres autem discipulos Dominus assumpsit, quibus glorificationem snam ostenderet, vel quia qui nune fidem sanctæ Trinitatis in charitate operantem servant integrani, tune de ejus revelata visione perenniter lætatur; vel quia tres sunt ordines fidelium in Ecclesia, qui soli ad hanc visionem pervenire mereantur, videlicet, præpositi, et continentes, atque conjugati. Quisquis enim in aliquo trium istorum graduum inventus non fuerit, ad gaudium visionis lujus non pertinebit. Petrus namque, propter primatum suum, prælatos Ecclesiæ designat : Joannes autem, qui permansisse virgo perhilletur, cœlibes ac mundi contemptores præmonstrat : Jacobus vero, qui supplantator dicitur, conjugatos et mundo licite utentes significat. Hie ergo tribus discipulis, per quos universi designantur electi, Dominus gloriam suam ostensnrus in moutem cos ducit excelsum, ut doceat omnes qui hanc videre desiderant, non in infimis jacere voluptatibus, non illecehris servire carnalibus, non terrenis adhærere enpiditatibus; sed æternorum amore ad superna semper erigi, et augelicæ 163 munditiæ, pietatis, et pacis et dilectionis, et honiratis, et justitiæ vitam, quantum mortalibus possibile est, semper imitari debere, juxta illud Apostoli: Nostra autem conversatio in cælis est. Unde etiam salvatorem exspectamus Dominum nostrum Jesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostræ, configuratum corpori claritatis sua (Philipp. 111, 20, 12). Ostensurus gloriam suæ Majestatis, in montem discipulos ducit, ut discant ipsi, discant omnes qui hanc videre sitiunt, non cam sibi in hujus seculi profundo, sed in regno supernæ heatitudinis esse quæ-

rendam, et studeant digni fieri ascendere in montem -

Domini, et stare in loco sancto ejus. Et bene evan- A debantur; sed co montem petente, novo candore gelista, cum dixisset quia duxit illos in montem excelsum, addidit seorsum : quia justi et une cum pravorum vicinia premuntur, animo tamen toto ac mentis intentione, et operum exsecutione separati sunt ab illis, et in futuro prorsus etiam corpore et loco segregabuntur ab eis, quando abscundet eos Dominus in abilito vultus sui a conturbatione hominum, et proteget in tabernaculo suo. Qui, juxta Lucam, ascendit in montem oraturus, et sic transformandus: quia in cœli secretam altitudinem, ut verus Pontifex, ascendit pro suis interpellaturus, suamque gloriam eis ibi manifestaturus; et ut ostenderet quia qui beatam resurrectionem exspectant, et regem in decore suo videre desiderant, mente in excelsis habitare, ac continuis precibus B Insistere delicant.

Sequitur: Et transfiguratus est ante cos. Et resplendnit facies ejus sient sol; vestimenta autem ejus facta sunt alba, sicut nix. Lucas vero dicit: Et facta est, dum oraret, species vultus ejus altera, et vestitus ejus albus refulgens (Luc. 1x, 29). Transfiguratus autem Dominus aute discipulos, et in altera specie vultus apparens, non formani lumani corporis amisit, sed suam suorumque glorificationem præmonstravit. Facta est enim species vultus ejus altera, id est, alterius gloriæ, quando resplenduit sicut sol. Cujus, scilicet, splendoris et gloria claritas ad naturam susceptæ humanitatis specialiter pertinebat. Nam illam ipsius Divinitatis ineffabilem et inaccessibilem v.sionem, quæ in æternam vitam beatis mundo corde servatur, nullo modo discipuli mortali adhue carne circumdati poterant intueri. In hac ergo transliguratione Dominus et sui corporis gloriam qua per resurrectionem erat illustrandum pramonstravit, et electorum omnium quantæ claritatis post resurrectionem futura sint corpora præmonuit. Nam et de illis alias ait : Tune justi fu!gebunt sicut sol, in regno Patris corum (Matth. xm, 43). Et hic in exemplum futuræ clarificationis ipsins, resplenduit facies ejus sient sol. Non quia Domni, et sanctorum ejus, æqualis possit esse claritas et gloria; sed quia nihil sole clarius videre novimus : non solum Domini, sed et sanctorum in resurrectione gloria solis aspectui comparatur, quia clarius sole aliquid, unde D exemplum daretur hominibus, minime potuit inveniri. Possumus etiam per faciem ejus intelligere præsentem et manifestam cognitionem humanitatis ipsius. Resplenduit ergo sient sol facies ejus : quia in illo supernæ beatitudinis regno sanctis omnibus ita resplendebit unico ac singulari splendore clarissima etiam humanitatis ejus contemplatio, sient so! unica et singulari claritate superat omnia quæ corporeis oculis lucida videntur. Vestimenta autem ejus, quæ sicut nix albedine refulsere, non incongrue sancti ejus figuraliter intelliguntur, Apostolo dicente: Quotquot baptizati estis, Christum induistis (Galat. 111, 27). Quæ, scilicet, vestimenta, ipso inter homines in terris conversante, despecta aliorumque similia vi-

refulsere : quia, sicut Joannes loquitur, runc quidem filii Dei sumus, sed noudum apparuit quid crimus: scimus autem quia, eum apparuerit, similes ei erimus, quoniam videbimus eum sienti est (1 Joan. 111, 2). Unde bene Marcus de eisdem vestimentis ait quia facta sunt splendentia, candidaque nimis, velut nix, qualia fullo super terram non potest candida fucere (Marc. xvm, 2). Quia quod omnibus patet, nemo est qui sine corruptione et dolore vivere possit super terram, nemo est qui sine attactu alienjus peccati vivere queat super terram. Sed quod fullo, id est doctor animarum, sive mundator aliquis sui corporis eximins, super terram, non potest, Dominus faciet in colo, emundans Ecclesiam, vestem videlicet snam, ab omni inquinamento carnis et spiritus, insuper et æterna carnis et spiritus heatudine ac luce reficiens.

Sequitur: Et ecce apparnerunt illis Moyses et Elias cum eo loquentes. Lucas have plenius exposuit: Et erce duo viri loquebantur cum illo. Erant Moyses et Elias visi in majestate, et dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Jerusalem (Luc. 1x, 30, 31). Moyses et Elias, qui locati sunt in monte cum Domino, et dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Jerusalem, id est, passionem ac resurrectionem ejus, oracula legis ac prophetarum designant, quæ in Domino completa, et nunc doctis quibusque patent, et in futuro manifestius patebunt electis omnibus. Qui bene visi in majestate dicuntur, quia tune apertius videbitur quanta veritatis dignitate omnis divinorum eloquiorum non solum sensus, sed et sermo fuerit prolatus. Possumus excessum ejus intelligere specialiter exaltationem humanitatis ejus, qua excessit omnia, sicut docet Apostolus dicens de Patre: Ut sciatis quæ sit supereminens magnitudo virtutis ejus, quam operatur in Christo, suscitans illum a mortuis, et constituens ad dexteram suam in cælestibus, supra omnem principa'um, et potestatem, et virtutem, et dominutionem, et omne nomen quod nominatur, non solum in hoc swento, sed et in futuro; et omnia subjecit sub pedibus ejus (Ephes. 1, 18-21). Hic est excessus Mediatoris Dei et hominum hominis Jesu Christi. Quem excessum licet Pater operatus sit, ipse tamen secundum divinitatis potentiam nihilominus operatus est, atque complevit. Quecunque enim Pater fecerit, hwe et Filius similiter facit (Joan. v, 19). Et complevit illum in superna Jerusalem, ubi semper viactur pax Dei, quæ exsuperat omnem sensum (Philipp. 1v,7) Sed et in sanctis suis magnum excessum complebit,:juando post judicium vos usque ad celsitudinem paternie visionis elevabit. Hunc itaque excessum capitis et membrorum in civitate magni regis complendum Moyses et Elias dicebant : quia gloriam exaltationis Christi et Ecclesia prædixerunt jugiter lex et prophetæ. Suhjungit autem hoe loco Lucas solus, dicens: Petrus vero, et qui eum illo erant, gravati erant somno. Et evigilantes viderunt majestatem ejus, et duos viros qui stabant cum illo (Luc. 1x, 52). Namiste solus, qui octavi diei mentionem præmisit,

et sociis ejus, ut supra dictum est, omnes designantur electi, qui gravantur somno, dum corpora eorum in tumulis usque ad finem seculi dormiunt : sed in die resurrectionis evigilabunt, et ad videndam perpetuo gloriam majestatis ejus sublimabuntur. Sed et duos viros stantes cum co videbunt, id est veritatem sensus legis et prophetarum, que istam clarificationem prænuntiaverunt. Vel somno erant gravati: quia splendor incomprehensibilis divinitatis premit quodam velut gravi pondere sensus corporis nostri. Et evigilantes viderunt majestatem ejus : quia qui somnum corporis a suo corde exentiunt, et mente vigiles finnt, ad lucem supernæ visionis cle-

Domine, bonum est nos hic esse. Si vis, faciamus hic tria tabernacula, tibi unum, Moysi unum, et Elive unum: Et læc ctiam Lucas, cum de duobus viris loqueretur, sic ait : Et factum est, cum discederent ab illo, ait Petrus ad Jesum : Præceptor, bonum est nos hic esse; faciamus tria tabernacula, unum tibi, unum Moysi, et unum Eliæ: nesciens quid diceret (Luc. 1x, 55). Discessio Moysis et Elize a Christo, secundum illud intelligenda est, ISA quod ait Apostolus, quia cum venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est (I Cor. xnr, 10). Recedet enim doctrina legis et prophetarum, ubi manifestatio divinæ visionis sanctis apparuerit. Petrus vero ad ea, quæ cernebat, respondit : Bonum est nos hic esse, virosque jam discedentes eupiebat ibi retinere nova tabernaculorum constructione. Nam quia quo amplius quisque vitæ cœlestis dulcedinem degustat, eo amplius fastidit omnia quæ placebant in infimis : merito ipse nunc visa Domini et sanctorum ejus majestate, repente cuncta quæ noverat terrena obliviscitur, et solis his qua videbat delectator adharere; ibique cum Jesu optat habitare, abi manifestata ejus gloria Letatur, dicens : Domine, bonum est nos hic esse. Quia revera solum hominis bonum est intrare in gaudium Domini sui, et huic contemplando in æternum assistere. Unde merito nihil unquam veri boni habuisse putandus est, eui, reatu suo exigente, contingit umquam sui faciem videre Creatoris. Quod si beatus Petrus glorificatam Christi humanitatem n contemplatus tanto afficitur gaudio, ut nullatenus ab ejus intuitu velit secerni : quid putamus esse beatitudinis iis qui Divinitatis ejus altitudinem videre meruerint? Et si cum duobus tantum sanctis, Moyse scilicet et, Elia, transfiguratam in monte hominis Christi speciem videre bonum maximum duxit, quis sermo explicare et quis sensus valet comprehendere quanta sint gaudia justerum, cum accesserit ad Sion montem, et ad civitatem Dei viventis, Jerusalem cwlestem, et multorum millium Angelorum frequentiam (Hebr. xn, 22); ipsumque civitatis ejusdem artificem et conditorem Denn, non per speculum et in ænigmate sient nune, sed facie ao faciem conspexerint? (I Cor. xm, 12.) Tamen

nune speciem resurrectionis describit. Nam in Petro A beatus Petrus, in co quad coelesti conversationi tabernacula facienda putavit, nesciebat quid diceret. In illa namque cœlestis vitte gloria domus necessaria non crit, ubi, divinæ contemplationis luce omnia pacificante, aura adversitatis alicujus timenda nulla remanchit, testante Apostolo Joanne, qui ejusdem supernæ civitatis claritatem describens ait inter alia : Et templum non vidi in ea; Dominus enim omnipotens templum illius est, et Agnus (Apoc. xxi, 22). Nesciebat ergo quid diceret, qui mente excesserat; quia in domo Patris, que in cœlis est, domus manu facta necessaria non sit. Nesciebat quid diceret, qui Christum in illa claritate semper ibi retinere volens, non cogitabat quia salvari mundus nisi morie Christi non poterat. Nesciebat quid diceret, qui Sequitur: Respondens autem Petrus, dixitad Jesum: B oblitus est regnum sauctis a Domino non aliculi terrarum, sed in cœlis esse promissum: nec recordatus est se suosque coapostolos mortali adline carne circumseptos immortalis vitæ statum subire non posse.

Sequitur: Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit cos. Et ecce vox de nube, dicens : Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui; ipsum audite. Lucas etiam ita: Hwe autene illo loquente, facta est nubes, et obumbravit cos; et timuerunt intrantibus illis in nubem. Et vox facta est de nube, dicens : Hic est Filius meus dilectus, ipsum audite (Luc. 1x, 54). Quia Petrus tabernacula facere quærebat, obtectu lucide nubis est admonitus in illa vitæ cœlestis habitatione domos non fore necessarias, ubi omnia Dominus æterna suæ lucis obumbratione protegit; qui lucem habitat inaccessibilem (I Tim. vr., 16). Hwc enim nubes lucida, quæ nunc super discipulos facta est, et obumbravit eos, est illa lux inaccessibilis, in qua Deus habitat. Quae inaccessibilis est viribus nostris, sed acceditur ad cam muncribus divinis. Moyses enim access:t ad caligmem in qua erat Deus (Exod. xx, 21). Nam illa caligo, et ista nubes, atque illa lux, idem sunt. Quia et omnis ctiam corporea lux, quæ præ nimietate claritatis non potest aspici, recte caligo et inaccessibilis dici potest, sicut et oculorum nostrorum reverberatio probat in aspectu solis. De hac nube et luce dictum est in Exodo mystice: Operuit nubes tabernaculum testimonii, et gloria Domini implevit illud, nec poterat Moyses ingredi tectum fæderis, unbe operiente omnia, et mujestate Domini cornscante (Exod. xl. 52, 35). De hac similiter et in tertio. Regum libro scriptum est : Nebula implevit domum Domini et non poterant sucerdotes sture et ministrare propter nebulam : impleverat enim gloria Domini domum Domini. Tunc ait Salomon : Dominus dixit ut habitaret in nebula (III Reg. viii, 10, 12). De hac et venerandus Pater Dionysius ait, sieut et alibi meminimus: Divina caligo est inaccessibile lumen ir quo habitare Deus dicitur, et invisibili eo existente propter supereminentem claritatem, et inaccessibili eodem per superexcellentiam superessentialis lumimun manationis. In hoc sit omnis Deum scire et

videre dignus, eum non videndo neque cognosco, A min'bus dixit : Pondet me fecisse (Gen. vi, 7) cos, vere super visionem et cognitionem factus hoc ipsum cognoscens, quia post onmia est sensibilia et intelligibilia, et prophetiæ videns, Mirabilis facta est scientia tua ex me : confortata est, et non potero ad eam (Psal. exxxvm, 6). His beati Dionysii tam ponderosis verbis consonat et David dicens de Domino: Caligo sub pedibus ejus, et ascendit super cherubim, et volavit: volavit super pennas ventorum. Et posuit tenebras latibulum suum (Psal. xvn. 10, 11, 12). Caligo namque est ei sub pedibus, quia non ca claritate sh inferioribus cernitur, qua in superioribus dominatur. Ascendit cuim super cherubim et volavit : Cherubim quippe plenitudo scientiæ dicitur; proinde super plenitudinem scientiæ ascendisse perhibetur et vonulla comprehendit. Volavit ergo, quia longe in altum ab intellectu nostro se rapuit. Volavit super pennas rentorum, quia scientiam transcendit animarnm. Et posuit tenebras latibulum suum, quia dum caligine nostræ infirmitatis obscuramur, per ignorantiam nostram nobis abseonditur, ne a nobis modo in æterna et intima elaritate videatur. Pasuit tenebras latibulum suum, quia in ejus cognitione ealigat acies mentis universæ rationalis creaturæ, parumque videt esse quidquid de co valet agnoscere, ad comparationem eorum quæ de ipso se sentit ignorare. Nubes et caligo in circuitu ejus : quia latet in quadam obscuritate incomprehensibilitatis suæ, nee agnosci potest a creatura, nisi quantum vult stoli timuerunt, quia quicunque ad Dei contemplationem sic proficiunt, ut cam in hajusmodi nube obscuritatis areanorum ejus videant, cum magno metu reverentiæ id faciunt. Unde et seraphim, qui eum primi eognoscunt, faciem ejus et pedes velant, et mediis alis volant : ut intelligamus quia et tam sublimis ordo beatissimorum spirituum timidus est eirea eelsiora et profundiora divinarum visionum, et mediocriter ad deificas scientias attollitur. De prædicta vero unbe venit vox Patris, dicens de Christo: Hic est Filius meus, quia de immensa obscuritate divinæ incomprehensibilitatis procedit ad nos alta notitia generationis sempiterni Filii Dei, in quam nee genitor est genito prior, nee genitus genitore pesterior : quia constat et Patrem U sempiterne genuisse, et Filium sempiterne natum esse. Sed enjus fulgorem mentis acies nondum capit, generationem ejus quis enarrabit? (Isa. LIII, 8.) Quia vero resplendentem Filii hominis faciem apostoli cernere desiderabant, adfuit Pater in voce, docens eumdem esse Filium suum dileetum; ut discerent ab humanitatis ejus gloria, quam videbant, ad divinitatis ipsius, quæ æqualis et consubstantialis est illi, contemplandam suspirare præsentiam. Quod autem ait de Filio, in quo mihi bene complacui, hoc est quod idem Filius alibi testatur: Qui me misit mecum est, ct non relinquit me solum, quia ego que placita sunt ci facio semper (Joan. viii, 29). Nam quando de ho-

quasi sibimetipsi displicuit in peccatoribus, quos creaverat. In solo autem Unigenito sibi complacuit : 165 quia lune inter homines hominem creasse eum non pænituit omni modo, in quo peccatum nullum invenit, propter quod se reprehenderet, quasi per ponitentiam; sed plenitudinem totius sanctitatis, quæ sibi valde complaenit. Et quod adjunxit, ipsum audite, admonnit cum esse de quo supradictus Moyses populum, cui legem dedit, pramonebat, quia prophetam vobis suscitabit Dominus Deus vester de fratribus vestris tanquam me, ipsum audictis juxta omnia quacunque locutus fuerit robis (Deut. xviii, 45). Neque enim Moysen et Eliam, id est legem et prophetas, audiri vetat; sed omnibus lasse, quia majestatis ejus celsitudinem scientia B his auditionem Filii, qui legem et prophetas venit adimplere, præferendam insimuat, cunctisque veteris instrumenti typis et ænigmatibus lucem evangelicæ veritatis anteponendam intimat.

Sequitur solus Matthæus, dicens: Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam et timnerunt valde. Humana fragilitas conspectum majoris glorice ferre non sustinct, totoque animo ae corpore contremiscens ad terram decidit. Omnes que sancti, cum in Dei visione proficiunt, quanto magis Divinitatis interna conspiciunt, tanto magis se nihil esse cognoscent. Audita ergo Dei voce, Petrus et socii cius in faciem suam ceciderunt, quia quamvis homo ad intelligenda sublimia levetur, ex contemplatione tamen majestatis Dei infirmitatem succenrevelare. In hane itaque nubem intrantes apo- C ditionis intelligit. Et quasi statum non habet, qui se ante Dei oculos esse pulverem et einerem videt. Audierunt enim vocem Patris, quia ex ejus revelatione cognoverunt Filium ci prorsus æqualem, omnia tenentem, omnia implentem, omnia circumplectentem, omnia superexcedentem, omnia sustinentem, ubique totum, incircumscriptum, et incomprehensibilem : et ceciderunt in faciem, quia tanto apud se in suis cogitationibus consternati sunt, quanto cis iliud altum erat quod audichant. Ac naturam et excellentiam Unigeniti Dei eogitantes expaverunt, et vilia de se senserunt in eo quod comprehendebant, dum supernis intenderent, quæ ab eis comprehendi non poterant. Hine et Ezechiel de pennatis animalia bus ait: Cum fieret vox super firmamentum, quod erat super caput corum, stabant, et submittebant alas suas (Ezech, 1, 25). Animalia namque sanctos designant. Et firmamenti nomine exprimitur incarnatus Unigenitus, per hoc quod in eo natura nostra ad æternitatem firmata est. Fit ergo vox super firmamentum, cum Pater de Christo dicit : Hie est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Et tune animalia stant, alasque submittunt: quia sancti intenta mente supernis intendant, et virtutes suas humiliant. Stant enim, quando eum, qui super caput, id est super mentes, corum est, intenta contemplatione considerant; et alas demittunt, quia suæ virtutes eis vilescunt, dum alta supernæ incomprehensibilitatis aspiciunt. Sed et in

co quod dicitur: Hic est Filius, in quo mihi bene A tisque Spiritu sancto apostolis, prædicata est; quacomplaeni, alas submittunt, quia in ejus innocentia et sanctitate videat in quantis ipsi quotidie delinquant, et quam parum de perfectione sanctitatis habeaut; et omnem de suis viribus præsumptionem deponunt.

Sequitur adhue Matthæns, dicens: Et accessit Jesus et tetigit eos, dixitque eis: Surgite, et nolite timere. Ad discipulos in infirmitatis sue confusione jacentes accessit per gratiam, et tetigit cos per virtutem, jussitque ut ad opera fortia surgerent; et timorem quem charitas ejicit, abjicerent. Accessit, et tetigit, quia illuminavit et adjuvit. Accedit, sed non tangit; quandoquidem per ejus gratiam illuminamur, sed exigentibus nostris meritis non adjuvamur. Pleopere non valenius implere. Nitimur, et infirmamur. Mentis judicium rectitudinem conspicit, sed ad hanc operis fortitudo soccumbit. Quia nimirum jam de pœna peccati est, ut ex dono quidem possit bonum conspici; sed tamen ab co, quod conspicitur, contingat per meritum repelli. Sed ad prostratos accessit Dominus, eosque tetigit, et ut surgerent imperavit: quia cum nos infirmitatem nostram subtiliter agnoscentes humiliter jaceoms, tune virtute Spiritus sancti tangimur, et ad robusta opera surgere præcipimur, quæ non per timorem, sed per charitatem faciamus.

Sequitur Matthæus: Levantes autem oculos suos, neminem viderunt, nisi solum Jesum. Quod et Lucas, dum de Patris voce loqueretur, sic ait : Vox Patris facta est de nube, dicens : Hic est Filius meus, etc. Et dum fieret vox, inventus est Jesus solus (Luc. 1x, 35, 56), evanuerunt servi: nt indubitanter agnosceremus quia sotus Jesus est naturalis et unicus Dei Filius, non Moyses ant Etias. Qui igitur in consideratione suæ infirmitatis oculos mentis, dum jacerent, defixerant, ipsi surgentes levaverunt cosdem spiritales oculos ad altiores divinæ contemplationis. Et tunc neminem viderunt, nisi solum Jesum: quia nullus est in gloria Dei Patris, nisi Dominus Jesus Christus, et ad ejus comparationem nullus sanctorum est aliquid; cessantque voces legis et prophetarum, ubi Pater voce propria declarat Unigenitum suum.

Sequitur : Et descendentibus illis de monte, præcepit eis Jesus, dicens: Nemini dixeritis visionem, donec Filius hominis a mortuis resurgat. Lucas autem observantiam lujus præcepti refert, dicens: Et ipsi tacuerunt, et nemini dixerunt in illis diebus quidquam ex his quæ viderant (Luc. 1x, 36). Dominus vero visionem ostensæ suæ majestatis ad tempus taceri jussit, ne si palam vulgaretur in populos, aut dispensationem passionis illius idem populi principinus repugnando impedirent, et sie humanæ salutis effectus, qui per sanguinem ejus erat venturus retardaretur: aut certe hi, qui eaundem visionem audientes credidissent, viso crucis opprobrio seandalizarentur. Opportunius autem completa passione ac resurrectione et ascensione ejus in cœlum, reple-

temus omnes qui sacramentis ejus iaitiari voluissent, non solum effectum resurrectionis credere, sed etiam modum resurrectionis ejusdem ab his qui viderant, potuissent ediscere; nec non æternitatem divinæ nativitatis, quam a Patre audierant, cunctis pariter credendam et amandam ipsi prædicarent. His vero de lectione Evangelica dietis, addendum videtur quia sient in ea Moyses et Elias legem et prophetiam, sic Dominus Jesus Evangelium designare potest; et tamen si ea, quæ sunt in lectione, potuerint alicubi minus aperte de verbo evangeliex prædicationis intelligi, referenda sunt ad Verbum quod caro factum est et habitavit in nobis. Ait ergo: Sunt quidam de hic stantibus, qui non qurumque enim videmus quæ agenda sunt, sed hæc B stabunt mortem, donec videant Filium hominis venientem in regno suo. Filius hominis non absurde intelligitur evangelicus sermo, quia Mediator Dei et hominum homo Christus Jesus (I Tim. 11,5), eum genuit, hoc est, ex se protulit. Qui, scilicet, sermo videtur in regno suo, dum clarus et potens apparet, ut et per claritatem illuminet mentes audientium, et per potentiam virtutis sancti Spiritus eas corroboret, quatenus ab eis et intelligatur et opere compleatur. Nec gustant mortem, donec cum talem videant, qui priusquam mortis debitum solvant, ad magnam ejus provehuntur intelligentiam, et magna eum virtute operum adimplent. Nec omnibus Christo assistentibus, hoc est, in lide Christi manentibus, id promissum est et datum, sed quibusdam. Huic autem sententiæ verborum Domini subdit evangelista: Et post dies sex, assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum, et Jounnem, et duxit illos in montem excelsum seorsum. Vel : Factum est post hac verba dies octo, et assumpsit Petrum, et Joannem, et Jacobum, et ascendit in montem, ut oraret (Luc. 1x, 28). Jesus vero, id est Salvator et salutaris, est sermo evangelicus, de quo dicitur: Suscipite verbum insitum, quod potest salvare animas vestras (Jacob. 1, 21); et: No:um vobis facio Evangelium, 166 quod prædicavi vobis, quod et accepistis, in quo statis; per quod et salvamini (I Cor. xv, 1, 2). Hic ergo salutaris et salvator sermo gratiam in se sancti Spiritus continens, assumpsit Petrum, qui dicitur agnoscens; et Jounnem, cujus interpretatio sonat, in quo est gratia; et Jacobum, qui interpretatur supplantator; et assumpsit eus post dies sex, vel octo. Nam quia sex diebus opera mundi sunt creata, per sex dies mundum et opera ejus intelligimus; et quia octo die facta est resurrectio, per octo dies gratia resurrectionis exprimitur. Qui ergo supra mundum ascenderint, et hujus sæculi opera transcenderint, ac futuræ resurrectionis immortalem fructum bona conscientia exspectaverint, hi potucrunt a verbo Evangelii in montem sublimis intelligentiæ duci; et seorsum, ut a tumultu terrenarum cogitationum sint remoti, ibique claritatem ipsius Verbi in gloriosum aspectum transformati videre. In quein, scilicet, montem ascendit orvre: quia

ipsum gratice Verbum, dum coram oculis nostræ A reddit. Et evigilantes viderunt majestatem ejus, et duos mentis in altum celsioris et clarioris intelligentiæ progreditur, interpellat quodammodo pro nobis, quoniam spiritales nos facit, et Deo commendabiles. Ascendamus ergo cum Verbo in montem: ut in specie et pulchritudine sua nobis appareat, et prospere procedat et reguet. Nam juxta modum nostræ capacitatis Verbum ipsum nobis et minuitur et crescit; et nisi celsioris prudentiæ cacumen ascendamus, non nobis apparet sapientia, non nobis apparet mysteriorum cognitio, non nobis apparet quanta sit gloria, quantus decor in evangelico verbo, sed quædam vilitas et contemptibilitas nobis in co videtur. Transfiguratus est unte cos, inquit, et fucta est species vultus ejus altera (Luc. 1x, 29), quia ipse Dei sermo in aliam speciem admirandæ B pulchritudinis transformatur in oculis corum, quos assumit, id est docet : et in montem sublimioris intelligentiæ ducit, quam videtur eis, quos in infirmo sensu deorsum relinquit. Et facies ejus, sient sol resplenduit, id est, nitor aspectur pulchritudinis ejus incomparabili ac singulari claritate refulsit. Nihil enim sunt, in ejus comparatione, eloquia singularis doctrina. Vestimenta vero ejus factu sunt alba sicut nix: et restitus ejus albus refulgens. Vestimenta Christi, verba sunt Scripturarum, et in oculis alta petentium albescunt ut nix, et refulgent sermones divinarum lectionum. Cum autem nix ceciderit, aves cœli non habent ubi inhabitent, et lætior solito tritici proventu [nomen aliquod omittitur, ut eges, vel annona] exuberat. Cui rei verba Scripturarum apte C comparantur, que de celo missa sunt in terram, et jejuna nostrorum pectorum arva fecundaverunt, ac spiritibus aereis tanquam avibus immundis locum non reliquerunt.

Sequitur : Et ecce apparuerunt illis Moyses, et Elias cum co loquentes. Vel: Ecce duo viri loquebantur cum illo. Erant autem Moyses et Elias visi in mujestate, et dicebant excessum ejus, quem completurus erat in Jerusalem (Luc. 1x, 30, 31). Moyses et Elias apparuerunt in monte cum Domino, loquentes cum eo, quia lex et prophetæ in alto celsioris intelligentiæ eermuntur cum Evangelio, ac concordant in dictis suis cum eo. Sed et in mujestate cum eo visi sunt : quia sapientibus et spiritualibus essalgent cum illo in gloria divinæ excellentiæ, et D dicebant excelsum ejus, quem completurus erat in Jerusalem: quia pronuntiaverunt futuram celsitudinem ipsius evangelici sermonis, quo scilicet dignitate et potentia foret excessurus omnia in urbe pacis æternæ, ac mansurus absque fine. Hinc et Psalmista cecinit: In æternum, Domine, verbum tuum permanet in calo (Psal. cxvIII, 89). Dominus quoque dixit: Cœlum et terra transibunt, verba autem mea non transibunt (Luc. xx1, 33).

Petrus vero et qui cum illo erant, gravati erant somno: quia corpus quod corrumpitur aggravat animam: et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem (Sap. 1x, 15), ac velut somno quodam corporis pigrum

viros qui stabant cum illo, quia cum mens fortiter chictata torperem negligentite et sommum imperitite superaverit, potest videre majestatem sensuum saeri eloquii, et legem ac prophetiam persistentes cum verbo gratiæ Evangelii. Aliter : Petrus et socii eius erant somno gravati. Somno gravantur sancti, dum ab actione terrena et ab amore temporalium rerum quiescuat, et ab appetitu visibilium mentis ocu'os claudant. Qui idcirco non simpliciter dormire, sed somno gravari dicuntur, quia non sine pondere laboris agitur hujusmodi dormitio. Saneti enim viri, qui a mundi operibus non torpore sed virtute sopiuntur, laboriosius dormiunt, quam vigilare potuerunt; quia in co quod actiones hujus sæculi descrentes superant, robusto conflictu quotidie contra semetipsos pugnant, ne mens per negligentiam torpeat, et ne concupiscentia carnis adversus cam in aliquo prævaleat, et ne ipsi a bono opere et a cœlesti desiderio pigri fiant. Et evigilan.es, inquit, viderunt majestatem ejus, quia qui exteriorillus, ut dictum est, obdormiunt, et in interioribus evigilant, interna mysteriorum penetrant. Hinc est quod sponsa dicit: Ego dormio, et cor meum vigilat (Cant. v, 2). Ac si dicat: Dum exteriores sensus ab hujus vitæ sollicitudinibus sopio, vacante mente vivacius interna cognosco. Agit enim talis anima ut hujus mundi inquietam concupiscentiam a se penitus ejiciat, et terrenarum cogitationum strepitum deserat; ac per quietis studium virtutibus intenta vigilans dormit. Neque enim ad contemplanda interna perducitur, nisi ab his quæ exterius implicant, studiose subtrahatur. Itaque qui somno gravabantur, evigilaverunt, ac majestatem ejus viderunt : quia qui ab hujus mundi curis obdormiunt, et supernis studiis evigilant, mujestatem sacri eloquii contemplantur, et spiritales visiones aspiciunt. Domine, inquit Petrus, bonum est nos hic esse, id est in contemplatione mojestatis evangelici sermonis immorari, et legem simul ac prophetias in claritate spiritalis intelligentiæ contucri. Quem, scilicet sermonem, vocabat dominum et præceptorem : quia præceptis ejus ex charitate servire paratus erat, et ejus doctrinis erudiri volebat. Sed in eo quod tria tabernaculu facere tribus quæsivit, nesciebat quid dicerct: cum unum sit tabernaculum Evangelii, in quo lex et prophetæ morantur. Nam et usque nune imperitiæ notatur, quisquis evangelio et legi ac prophetis tria tabernacula facere cupit; cum hæc ab invicem nullatenus valeant separari, unum habentia tabernaculum, id est Ecclesiam Dei.

Sequitur: Adhuc eo loquente, ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube, dicens: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui, ipsum audite. Quia imprudenter tribus, quasi paribus ac divisis, tria tubernaculu offere. bat, venit nubes lucida, id est mysteriorum incomprehensibilitas quæ et splendet et obumbrat, quia et mentem illuminat ostensione divinorum, et ex

toto Deum non manifestat; sed de eo plura tegit A solum Jesum, id est Novum Testamentum. Ablata quan revelat. Venit, inquam, hujusmodi nubes lucida, et obumbravit mentes corum obscura luce sua. In quam intrantes timmerunt, propter incomprehensibilia Dei judicia, et propter cætera, quæ in Scripturis mente nequiverunt comprehendere. Et de tanta mysteriorum incomprehensibilitate venit vox Dei dicentis de sermone Evangelii quia hic est Filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Processit enim ex Deo, et per Deum incarnatum datus est idem gratiæ sermo; omnemque perfectionem justitize, quam mertales capere possunt, continct; et omne Dei beneplacitum declarat. Propter quod et de co dicit, in quo mihi bene complacui. Unde et Apostolus ait : Reprobatio quidem fit pracedentis mandati propter infirmitatem ejus et inutilitatem; R mioris intelligentiæ et contemplationis ad ima com-'nihil enim ad perfectum adduxit lex : introductio vero sit melioris spei, per quam proximanus ad Deum (Hebr. vn, 48, 19). Et item: Nam si i'lud prius culpa 167 vacasset, non utique secundi locus inquireretur (Hebr. vm, 7). Et ideo Testamentum Vetus, quod datum est per servum, retinet in se vilitatem servitutis; Novum vero, quod datum est per Filium, possidet honorem filiationis, de quo dicitur : Hic est Filius meus dilectus; et additur de co, ipsum audite: quia quidquid lex justitiæ et prophetæ promulgaverunt in eo continetur, et multo amplius. Ait enim Dominus ibi: Omnia quæcunque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis; hac est cuim lex et prophetæ (Matth. vn, 42). Et de majore justitia quæ est in Novo, C quam in Veteri: Audistis, inquit, quia dictum est antiquis : Non perjurabis, reddes autem Domino juramenta tua. Ego autem dico vobis, non jurare omnino (Matth. v, 33). Itemque: Audistis quia dictum est : Diliges amicum tuum, et odio habebis inimicum tuum. Ego autem dico vobis : Diligite inimicos vestros, benefacite his qui oderunt vos (ibid. v. 43,44), et alia multa hujusmodi. Quia ergo Novum Testamentum continct omnia quæ Vetus jusserat, et alia multa adhuc sacratiora; et ideo solum novum jubemur andire, id est præceptis ejus obedire.

Sequitur: Et audientes discipuli ceciderunt in faciem suam, ct timucrunt valde. Quia videlicet nos, andita divini sermonis excellentia, quæ in Novo Testamento est, cadimus in faciem, id est humilia- D mur, et erubescimus quod non ut decuit eum honoravimus obediendo illi reverenter in omnibus, ideoque nimis timemus ne ob id damnemur. Et accessit Jesus, et tetigit eos, dixitque eis: Surgite, uolite timere. Quia nimirum ipse sermo evangelicus nobis per cognitionem nostri reatus in pœnitentia jacentibus fit quodammodo propinquior, ac tangit nos manu sententiarum suarum, et ad bene operandum surgere præcepit, ac de cætero timorem excutit. Cur enim jam timeat, qui ex pænitentia erigitur ad fortia virtutum opera? Nam et perfecta charitas foras mittit timorem (I Joan. 1v, 48). Levantes autem oculos suos neminem viderunt, nisi

enim nube, et evanescentibus Moyse et Elia, Christus solus cernitur; quia legis et prophetarum umbra discedente, verum lumen, coruscante gratia Evangelii, splendet. Ubi enim legis et prophetiæ umbra recedit, quæ suo velamine mentes hominum tegebat, utraque reperitur in Evangelio. Nam cum tres essent, unus est factus. Tres in principio visi sunt, unus in fine. Quia lex, et prophetia, et Evangelium, quando secundum litteræ superficiem attenduntur, tres videntur: quando secundum interiorem sensum inspiciuntur, unus apparet. Lex enim et prophetiæ, juxta spiritalem intellectum, nihil aliud sunt quam doctrina evangelica. Hinc jam de monte descendentibus, id est de altitudine sublimunis conversationis redeuntibus, precipitur visionem hane nulli dicere, nisi post Domini resurrectionem. Nemini enim narranda est claritas sacri eloquii, quæ sapientibus in alto hoc contemplationis jam ostensa est, nisi qui Christum resurrexisse jam credidit, quia nec ipse nisi post resurrectionis sure triumphum discipulis, ut Scripturas intelligerent, sensum aperuit. Unde et Apostolus hanc speciosæ claritatis gloriam, qua divinus sermo interius refulget, quibusdam celabat, dicens: Nihil me judicavi scire inter vos, nisi Jesum, et hunc crucifixum (I Cor. 11, 2). Aliis vero jam provectis aperiebat, de quibus ait : Sapientiam autem toquimur inter perfectos (ibid., 6). Minoribus enim minora prædicari debent, et majoribus majora: unusquisque juxta modum capacitatis suæ doceatur. Eis ergo qui magnum sensum habent, et in novitate vitæ amhulant, dicenda est celsa visio clarificationis divini sermonis. Unde et nunc, sicut et superius, potest ipse sermo filius hominis intelligi. Qui scilicet serme quasi perimitur et velut inter mortuos computatur ab illis, qui graviter in cum peccant; et quasi non sit, eum transgredi et conculcare non verentur. Quibus, dum tales sunt, dicere non debemus ejusdem divini sermonis clarificationem; ne sanctum canibus et margaritas porcis dedisse (Matth. vn, 6) enlpemur. Sed si idem sermo resurrexerit in eis per pænitentiam ipsorum et vitæ meliorationem, tunc jam dici potest eis visio claritatis ejus, quæ rursum apparet ad alta tendentibus. Sed hanc lectionem, prout cœlitus nobis datum est, exposuimus et ejus mysteria patefecimus, quatenus omnes qui hæc agnoverunt, adjuvante Domino, sic vivere studeant et supernis intendant, ut de his quæ dicta sunt gaudere et in præsenti sæculo mereantur et in suturo, per Jesum Christum Salvatorem nostrum, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus, ante omnia sæcula, et nunc, et in omnia sæcula. Amen.

#### HOMILIA V.

In evangelium secundum matthæum: Dixit Dominus Jesus discipulis suis parabolam hanc: Assimila-

vationem ponere cum servis suis. Et cum cupisset rationem ponere, oblutus est ci unus, qui debebut ci decem millia tulentu. Et reliqua (Matth. xviii).

In hac lectione monemur ut fratribus in nos peccantibus dimittamus, si nobis a Deo, quæ in eum peccavimus, dimitti volumus; ant potius si ea quæ jam nobis dimisit, ne rursum a nobis exigat, optamus. Ecce enim servus, qui decem millium talentorum erat debitor, universi debiti relaxationem a domino suo consecutus esse narratur : sed quia ipse postmodum conservo suo denarios centum dimittere noluit, omnia quæ sibi a domino fuerant dimissa coactus est reddere. Debuisset enim censervo libenter dimittere minora, qui sibi noverat a domino dimissa fuisse majora. Sed jam verba sacræ B lectionis seriatim videamus. Assimilatum est, inquit, regnum cœlorum homini regi, quia videlicet sicut iste rex fecisse describitur, sic in regno colorum sieri decretum est. Regnum autem colorum vocatur etiam in hoc sæeulo Ecclesia fidelium: quia dum eœiestem in terris vitam pro posse suo ducere student, jam in eis Dominus quasi in augelis regnat. Et ob insigne meritum eorum, tota simul Ecclesia, cujus ipsi membra sunt, appellatur regnum cœlorum; licet in ea multi, qui plus terrena quam cœlestia quærunt, nec in suis moribus'adhuc Christum, sieut oportet, regnare sinunt. Homo autem rex, eni regnum istud assimilatum est, mediator Dei et hominum, homo Christus Jesus intelligitur, de quo alias scriptum est : Homo quidam nobilis ubiit in regionem longinquam, accipere sibi regnum, et reverti (Lnc. xix, 12).

Qui voiuit rationem ponere cum servis suis, quia placuit ei requirere in judicio rationem corum quæ quisque suerit operatus. Et cum cæpisset rationem ponere, oblatus est ei unus, qui debebat decem millia talenta. Incipit nune rationem ponere, quomam sicut Petrus ait : Tempus est, ut incipiat judicium a domo Dei (1 Pet. 1v, 17). Incipit rationem ponere, quando per infirmitatis molestiam ad lectum et ad mortem pertrahit homines, ut eos de singulis actibus suis in judicio discutiens, rationem reddere cogat. Dum ergo sie cæpisset rationem 168 ponere, id est ad mortem quoslibet per a gritudinem urgere, ut cogitarent jam D quasi ante tribunal se esse positos ut ei rationem redderent; oblatus est ei, hoc est per ministerium angelorum ad mortem coactus est unus qui debebat ei decem millia talenta, id est multorum gravium peccatorum perpetrationis reus tenebatur. Denarius enim numerus plenitudinem divinorum significat mandatorum, propter legis decalogum. Millenarius vero consummatam perfectionem. Talentum autem dicitur esse maximum inter omnia ponderum genera. Decem ergo millia talenta perfectionem gravium multorumque criminum designant, quæ per plenariam transgressionem mandatorum Dei sint facta. Et tam gravi debito constrictus erat iste, qui nunc dicitur oblatus fuisse regi, id est qui ad mortem in

tum est regnum colorum komini regi, qui voluit A infirmitate per angelos urgehatur. Cum antem non haberet unde velderet, jussit eum dominus venundari, et nxorem ejus, et filios, et omnia que habebat, et reddi. Non habebat unde redderet, quia ex seipso habebat unde in culpam caderet; sed ex seipso non habebat unde ad veniam resurgeret. Et ideo jussit eum Dominus venundari, id est possidendum dæmonibus in æternam damnationem tradi, et pænas de illo sumi. Et uxorem, id est carnalem voluptatem ejus et concupiscentiam, et filios, id est iniqua ejus opera; et omnia quæ habebat, id est verba et cogitationes ejus. Venditur enim cum uxore et filiis et omnibus quæ habet, ut debitum reddat, qui per mortem corporis ab hac vita subtrahitur; et cum reatu carnalis suæ voluptatis et cupiditatis, et operum atque verborum et cogitationum traditur malignis spiritibus in æternum possidendus; ut perpetuas luens pœnas, divinæ justitiæ satisfaciat. Procidens antem servus ille, orabat eum, dicens: Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi. Tunc servus domino procidit et ut venditionem, id est damnationem effugiat, submissus obsecrando de poseit; cum is qui propter peccata sua imminen tem sibi mortem, utpote damnandus metult, humi-Liter se subdit divinie elementiæ, et per veram pænitentiam ac puram animi intentionem convertit ad Deum, promittens se in reliquo redditurum Deo omnia quæ debet illi, si impendentem sibi se tentiam mortis evaserit. Qui enim universa qua male egit emendat, et deinceps religiose vivit, omnia quæ debebat Domino reddit. Misertus autem dominus servi illins, dimisit eum, et debitum dimisit ei. Servus humiliter petebat dilationem, et dominus misericorditer concessit remissionem. Nam dimis't eum, id est proprio arbitrio relaxavit, concedens ei rursus spatium vivendi. Et per concessionem ac pomitentiam, dimisit ei debitum omne eulparum. Egressus autem servus ille, invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios. Et tenens suffocabat eum dicens : Redde quod debes. Dum servus esset in angustia prædictæ districtionis, stabat quodammodo positus ante faciem domini. Sed quando dimissus est, ut juxta voluntatem liberi arbitrii sui bonum adhuc sive malum facere posset; tunc a domino suo egressus est, Dominus enim Deus ubique est, nec potest alieubi quisquam egredi, ubi ipse non sit. Sed, ut dixi, tunc egressus est, no loco, sed relaxatione sui servus a domino, quando rursum dimissus est arbitrio suo. Egressus autem invenit unum de conservis suis, qui debebat ei centum denarios. Conservus iste alius homo erat, qui Christo regi cum hoc servire proposuerat. Sed debebat ei centum denarios, quia peccaverat, in eum aliquas illi injurias faciendo. Centum enim denarii significant peccata quæ homo in hominem committit; sieut decem millia talenta significant ea quæ in Deum agit. quia sieut quantitas centum denariorum exigua est ad comparationem quantitatis et numeri decem millium talentorum; ita quidquid in nos homo peccat,

quas in Deum nocte et die et singulis horis committimus. Licet enim centenarius perfectionem significet; multo tamen pleniorem consummationem designat millenarius. Talentum quoque mira granditate superat exignitatem denarii. Ex quibns liquido demonstratur quod ea quæ nos in Deum peccannis magna et multa sunt, ea vero que homines in nos peccant exigua sunt et pauca. Et ideirco si Deus libenter nobis tot et tanta mala, quæ in eum commisimus, dimittit, multo facilius nos hominibus dimittere debenus pauca et parva quæ in nos ipsi deliquerunt. Sed iste servus non sic agere voluit. Invenit enim, ut dictum est, unum de conservis suis qui debebat ei centum denarios, et tenens suffocabat eum. Tenehat eum, quia nolebat ei dimittere quod in se B peccaverat. Et suffocabat cum, id est coangustabat spiritaliter, et exstinguere nitebatur in reatu peccati in se ah eo commissi. Debitorem enim conservum, id est fratrem in se peccantem tenet, qui non dimittit ei quod in se peccavit; sed memoriam injurke quam ab co passus est in corde suo reservat. Quem et suffocat, dum animam ejus spiritaliter strangulat, et opprimit, atque coangustat in periculo peceati, non dimittens ei quod in se commisit, sed alligans eum in culpa. Redde, inquit, quod debes, id est jam nunc sine mora persolve mihi rectum de omnibus injuriis quas mihi feeisti. Et procidens conservus ejus, rogabat eum, dicens : Patientiam habe in me, et omnia reddam tibi. Procidens conservus ejus, rogabat eum, quia humiliter ab eo saltem dilationem postulabat, dicens: Patientiam habe, id est patienter exspectame; et omnia reddam tibi, hoc est universa quæ in te peccavi emendabo tibi, et bene deinceps me ergo te habebo. Ille autem noluit; sed abiit, et misit eum in carcerem, donec redderet debitum. Noluit conservum suum patienter exspectare ut posset emendare, noluit inducias illi concedere; sed absque reverentia domini sui abiit, et misit eum in carcerem. Abiit, hoc est, apostatando et in deteriora retrorsum eundo, perrexit; et misit eum in carcerem, donec redderet debitum, id est, quantum ad suæ voluntatis malignam obstinationem demersit eum in infernum, donce pro cuipa sempiternas persolveret pænas. Sunt enim nonnulli malignæ mentis homines, quorum D iste servus imaginem tenet, qui gravium peccatorum quæ ipsi perpetraverunt immemores, si et leviter culpa fratris in se peccantis offendantur, in tantam obstinationem prorumpunt, ut, quod dietu quoque nesas est, optent fratiem suum æternis ante perire suppliciis, quam quod in se peccaverat, indulgeant. Videntes autem conservijejus quæ fiebant, contristati sunt valde. Et venerunt et narraverunt domino suo omnia qua facta sucrant. Conservi ejus hoc loco sacerdotes et religiosi viri intelliguntur, qui videntes ea quæ nequiter in fratrem ab co fiebant, contristati sunt valde. Et venerunt, et narraverunt hæe omnia domino suo : quia redierunt ad cor suum, et ibi divino conspectui intendentes, conquesti sunt

exiguum est et rarum ad comparationem culparum A in precibus suis coram co de his omnibus. Vel saneti angeli possunt intelligi conservi. Cum enim Joannes in Apocalypsi vellet angelum adorare, dixit ci angelus : Vide ne seceris, conservus tuus sum et fratrum tuorum (Apoc. xxII, 9). Conservi ergo sunt angeli, qui viderunt ea quæ fiebant a malo servo. et contristati sunt valde: quia nobis ad custodiam deputati, enucta que facimus diligenter aspiciunt, et de bonis actibus nostris letantur, de malis vero contristantur. Non tamen tristitia possunt affici, quia perfecte beati sunt; sed hoc, quod eis mala nostra displicent, vocatur corum tristitia. Valde ergo contristati sunt, id est valde displicuit eis quod inique sieri viderunt. Et renerunt et narraverunt domino suo omnia quæ facta fuerant : quia ipsī cuneta quæ gerimus, sive bona, sive mala, renuatiant Deo, ut sciant quid ipse de his omnibus 169 fieri juheat. Tunc vocarit illum dominus suus, et ait illi: Serve nequam, omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me. Nonne ergo oportuit et te misereri conservi tui, sieut et ego tui misertus sum? Ingratum servum Dominus rursum vocat; et eur jipse misericordiani consecutus a l'omino misereri conservo nolucrit arguit; cum illum, qui perceptæ a Deo indulgentiæ immemor noluit indulgere fratri quod in se peccaverat, ad mortem per corporis infirmitatem revocat, et sic ad judicium: atque peccata etiam illa in caput ejus denno replicat, quæ sibi jam fnisse per pænitentiam dimissa gandebat. Judicium enim sine misericordia illi qui non secit misericordiam (Juc. 11, 13). Unde et subditur : Et iratus dominus ejus, tradidit eum tortoribus, quoadusque redderet universum debitum. Qui enim fratri indulgere noluit, sed eum in carcerem pro debito misit, merito ipse indulgentiam quam perceperat, amisit, et in manus tortorum venit. Nam quisquis hominem ad imaginem Dei factum a peccato non solvit rogatus, sed obduratione mentis sike, quantum in se est, tartareo carceri puniendum tradit, Deo est odibilis, et camdens sibi damnationem indubitanter acquirit. Iratus est ergo dominus ejus; id est asperitatem justæ ultionis in cum exercuit. Non enim in natura sua Deus irasci potest, qui semper tranquillus et incommutabilis permanet; sed iratus videtur eis quibus vindictam reddit. Ideoque vindicta ipsa vocatur ejus ira. Iratus itaque tradidit eum tortoribus, hoc est malignis spirit bus, qui torquerent eum in inferno, quoadusque redderet universum debitum, id est sine fine. Quisquis enim semel traditus irrevocabiliter fuerit crudellhus angelis, quorum officium est reprobos torquere, nunquam ulterius valet debitum reddere: quia non potest per pænitentiam et opera bona quod male gessit emendare, et propterca semper cogitur pænas sustinere. Ad quid autem hæc parabola tendat, consequenter Dominus subdendo manifestat: Sic et Pater meus cœlestis saciet vobis, si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus restris. Sicut autem a servo cuneta quæ dimiserat repetiit, eumque, cum non posset reddere, damnavit, quia ille

conservo suo dimittere noluit; sic et Pater meus a A quisque corum magis ac magis purgari atque munquolibet ex vobis iterum exiget quidquid illi per pænitentiam dimisit; ille fratri suo cuncta quæ in se peccavit ex corde non dimiserit. Ita vos singules Pater mens ad judicinm revocabit, et quæ misericordia flexus primum dimisit, repetet, vosque tortoribus angelis tradet : si non remiseritis unusquisque fratri suo peecatum omne quod in vos frater ille commisit; et remiseritis illud non simulatorie, sed veraciter de cordibus restris, nt non remaneant in corde enm remiseritis illud ore. Non tamen per seipsum Pater hujusmodi judicia faciet, sed per Filium: quia, sicut Apostolus testatur, Indicabit Deus occulta hominum per Jesum Christum (Rom. 11, 16). ldeireo de cordibus restris remittendum est fratris peccatum, quia judicabit Dens occulta hominum, B ne nunc in occultis cordium nostrorum latere illud videat, et tunc manifestam pro hoc damnationem inferat. Misericordiam et charitatem erga proximum habere studeamus, remittentes ei misericorditer quod in nos deliquit, et puro corde illum diligentes, ut et nos similem vicissitudinem a pio judice nostro consequamur, qui vivit et regnat in sæcula sæculorum. Amen.

#### HOMILIA VI.

In Evangelium Secundum Lugam: Postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, tulerunt illum in Jerusalem, ut sisterent eum Domino, sicut scriptum es: in lege Domini: Quia omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum Domino cocabitur. Et reliqua (Luc. 11, 22).

Præclaram luijus diei festivitatem celebrantes gratulemur super beneficiis in ca nobis divinitus concessis. Nam neque Virgo, quæ de sancto Spiritu concipere digna fuit; neque Filius, quem ita genuit, purgatione indiguit : sed in corum purgatione nostram purgationem Deus præparavit ac præfiguravit, qui multis sordibus infecti multimoda purgatione indigemus. Quæ igitur de Domino nunc historialiter in evangelica lectione narrantur, de nobis spiritualiter intelligantur : quia si membra vel corpus eins sumus, ipse in nobis est; et quæ de nobis fiunt, et de illo recte fieri dicuntur. Nam et corpus Christi, quod est Ecclesia, vocatur Christus, Apostolo dicente: Sicut corpus unum est, et membra habet D multa; omnia autem membra corporis, cum 'sint multa, unum corpus sunt : ita et Christus (I Cor. xu, 12). Unde patet quia simul universi fideles cum capite suo sunt Christus, quod et ex multis aliis Scripturarum locis probari potest. Cum ergo de purgatione Christi loquimur, ad illam ejus partem que purgatione indiget referamus, id est ad corpus. ltaque vel ad corpus, vel ad quodlibet membrum ejus mystice referatur quod nune historialiter de capite legitur : quia postquam impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi, tulerunt illum in Jerusalem, at sisterent cam Domino. Dies enim purgationis populi fidelium vel Ecclesiæ, id est corporis Christi, impleatur quidem quotidie, dum unus-

dari jugiter satagit; sed impleti non crunt ex toto. nisi in fine sweuli. Finis tamen sweuli est unique hora obitus sui, et qui mundatus a peccatis omnibus in obitu suo repertus fuerit, impleti sunt dies purgationis ejus secundum legem Moysi. Nam quadraginta diebus secundum legem fiebat ista purgatio, et quadragenarius numerus vel spatium quod est usque ad finem swenli, vel tempus vitre uniuscujusque nostrum significat. Expleto igitur tali quadragenario, impleti crunt dies purgationis vel Ecclesiae vel cujuslibet justorum. Ita enim lex loquitur: Mulier si suscepto semine pepererit masculum, immunda erit septem diebus, juxta dies separationis menstrua; et die octavo circumcidetur infantulus. Ipsa vero triginta diebus manebit in sanguine purificationis suce. Omne sanctum non tanget, nec ingredietur sanctuarium, donec impleantur dies purgationis ejus (Levit. xn, 2). Et que est ista mulier, nisi electorum Ecclesia, vel prædicatorum persona? Hæc enim suscepto verbi Dei semine parit ex eo masculum, id est per prædicationem spiritualiter gignit fortem et novum populum electorum. Dies quadraginta purgationis ejus, qui dividuntur in septem et triginta tres, si separation exponantur, possunt ob confirmationem bis idipsum significare, quod conjuncti semel significant. Nam ista mater cum sua prole est immunda septem diebus, quoniam saneta Ecclesia, vel prædicantium persona, cum his quos in fide genuit, non est absque aliqua sorde peccati toto tempore præsentis vitæ, quod septem diebus agitur. Videt enim aliam legem in membris suis repugnantem legi men is suæ (Rom. vii, 25). Et inde manet immunda, juxta dies separationis menstruæ: quia sient menstrua separatur a conventu mundorum in diebus immunditiæ suæ, sie et ista separatur a conventu angelorum in diebus mortalitatis suæ. Menstrua enim aliena carne non 170 tangitur, sed fluxu immunditiæ snæ polluitar; et siguificat animam quæ non actu, sed cogitatu sordido latenter inquinatur. Sic et sanctorum Ecclesia, vel electa anima, dum in carne peccati vivit; quamvis non opere, tamen cogitatione peccati multoties sordidatur; et ideo beatorum societate angelorum adhae indigna judicatur. Octavus autem dies, in quo circumciditur infantulus, dies est baptismatis, in quo neophytus quisque exuitur labe primæ generationis, et ascendens de lavacro fit particeps resurrectionis Christi, quæ die octavo mundum illustravit. Nam propterea diem octavum, quo parvulus circumciditur, non ad tempus æterme resurrectionis omnium, sed ad resurrectionem Christi, id est ad baptismum cujuslibet nostri retulimus; quia ipse parvulus, postquam erat circumcisus, non ingrediebatur sanctuarium nisi impletis diebus triginta tribus; sient et musquisque nostrum, licet sit baptizatus, non tamen supernæ beatitudinis templum ingredi valet, nisi decurso mortalitatis vitæ spatio, quod per dies triginta tres designatur. Totus enim hie nume-

Cum filio igitur circumciso manet triginta tribus diebus mater in sanguine purificationis suæ; quia cum quolibet electo haptizato saneta mater Ecclesia, quandiu per fidem ambulat et non per speciem, non potest ex toto mundari a sanguine purificationis sux, id est a peccato quo se jugiter purgare studet, et ad perfectum nequit, dum adhue mortale corpus gerit. Unde Psalmista: Non justificabitur in conspectu tuo omnis vivens ( Psalm. extn, 2 ). Et Salomon : Non est homo justus in terra, qui faciat bonum et non peccet (Eccl. vii, 21). Et discipulus ille, quem diligehat Jesus: Si dixerimus quia peccatum non habemus, nos ipsos seducimus, et veritas in nobis non est (I Joan. 1, 8). Constat ergo quia omnes qui in carne peccati vivunt, peccati sordem ad purum exuere non B ut sisterent eum Domino, sient disseruimus; et ut possunt. Unde adhue de Ecclesia matre subditur : quia omne sanctum non tanget; illust videlicet perfeetissimæ puritatis, quod habent angeli; nec ingredietur sanctuarium, subauditur patriæ cœlestis, donec impleantur dies purgationis ejus (Levit. xii, 4), id est donec peractum sit ei tempus vitæ mortalis, in quo purgatur assidue, sed perfectionem purgationis in eo non assequitur. Tanta quippe est et tam perseverans inquinatio, quam immundus spiritus humano generi per Evam infudit, ut ex toto purgari nequeat, nisi cum vitæ mortalis aut sæculi terminus advenerit. Sed sieut per Evam venit inquinatio, sic per Mariam revertitur emundatio. Tune autem crit purgationis et emundationis perfectio, cum justi in resurrectione triumphantes dixerint: Ubi est, mors, contentio tua? Ubi, mors, aculeus tuus? Aculeus enim mortis, peccatum est (I Cor. xv, 55, 56). Talibus itaque modis implentur dies purgationis populi Dei, secundum legem Moysi. Sed cum dies purgationis sie impleti suerint, deserent eum angeli in supernam Jerusalem, ut sistant eum Domino, mansurum ibi perenniter coram co. Et hoc siet; scriptum est in lege Domini: quia omne masculinum adaperiens vulvam, sanctum Domino vocabitur. Seimus enim quia lex spiritalis est; et spiritaliter loquens spiritalem vulvam significat, et spiritalem masculum. Hie namque masculus est fortis ac novus electorum Christianorum populus', vel unusquisque eorum. Et quoniam Ecclesia, se- D cum Domino; et ah ascensione Redemptoris non cundum Isaiam (cap. Liv), diu sterilis fuerat; iste populus ex ea spiritaliter nascens, aperuit vulvam ejus, id est genitale secretum ipsius : unde nemo taliter antea natus fuerat. Omne vero significat nuiversitatem : quod hic ponitur, cum dicitur omne masculinum; quia populus iste catholicus est, et omnes electos in se continct. Hic ergo spiritalem Ecclesiæ vulvam, sient diximus, aperiens vocabitur sanctus Domino, id est vocabulum et laudem sanctitatis in regno supernæ beatitudinis ohtinebit; nt in omni sanctitate beatis æquatus angelis, perenniter assistat conspectui gloriæ Creatoris. Et ideo Christus Dominus, et sanctissima ipsius genitrix purgationem legis observavit, ut omnes quos membra

rus ex ternariis constat, et fidei tempus significat. A sua noverat futuros ita purificaret, ut ad hanc gloriam pervenire dignos faceret. Ipse enim, ut et sucha dictum est, aut Virgo mater ejus, purgatione non eguit : quia Spiritus sanctus eam ab initio jam purificaverat, et ille tain mundam in ejus utero carnem sibi creavit, ut per cam efficiat suorum carnem ita mundam ut sunt ang di : sed et animam ibi tam sanctam assumpsit, ut per cam reddet animabus omnium suorum illam sanctitatem quæ manet in angelis. Sed quoniam ipse in suis est, quod agitur de suis, ut et præmissum est, dicitur agi de ipso, quia ipsi sunt corpus ejus. De quo scilicet corpore subjungitur: Et ut darent hostiam secundum qued dictum est in lege Domini, par turturum, aut i'nos pullos columbarum. Nam tulerunt illum in Jerusalem, darent hostium pro co, juxta id quod dictum est in lege Domini, par turturum, id est, parem castitatem corporis et animæ ejus, aut duos pullos columbarum (Levit. x11, 8), id est carnis et cordis ejus patientiam. Turtur enim castissima avis est, et vivo ac mortuo socio indissolubilem sidem conservans: columba vero felle et amaritudine caret. Ideoque par turturum designat castitatem interioris et exterioris hominis; ac duo columbarum pulli, patientiam fortis ostensam et intus in mente servatam. Offerunt igitur angeli hostiam secundum legem, id est par turturum, vel duos pullos columbarum, pro sanctorum populo, vel pro quolibet electo, quem exhibent Deo, cum merita castitatis ejus quam corpore et corde servavit, aut patientiæ quam intus et foris custodivit, repræsentant Domino. Castitas vero magis ad confessores, et patientia plus pertinere videtur ad martyres. Et quia nullus electorum est, qui aut in ordine confessorum, aut in ordine martyrum non computetur, ideo ad hostiam populi Dei sufficit par turturum, aut duo pulli columbarum. Per pul'os enim columbarum potius quam per columbas hoc loco patientia designatur, quia qui sicut oportet patientiam custodiunt, hi apud se parvuli et infimi sunt, et majores imitando jugiter crescunt. Totum ergo simul populnin electorum completa generali resurrectione deferent angeli gaudentes in supernam Jerusalem, cum hostiis bonorum operum, ut sista: t cessaverunt cum in singulis, cui migrant, illuc deferre, quando impleti sunt dies purgationis cujusque.

Et ecce homo erat in Jerusalem, cui nomen Simeon. Et homo iste justus et timoratus, exspectans consolationem Israel; et Spiritus sanctus erat in eo. Et responsum acceperat a Spiritu sancto non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini. Et ven t in spiritu in templum. Homo iste sanctum Israeliticæ gentis populum designat, qui adventum Redemptoris diutius exspectavit et ab co de miseriis exsilii hujus liberari speravit. Unde et Simeon vocatur, quod est audiens tristitiam: quia populus ille sidelis trisitiam expulsionis suæ de paradiso, et amissionis æternalium bonorum per Scripturas audire consueverat; ideoque super his consolationem divinitus A est, intelligere debemus in novo credentium populo, sibi venturam exspectabat. Alia interpretatio Simeonis est, exauditio, quia populus Hebræorum exaudire solebat Deum jubentem, ut Deus eum exaudiret orantem : non enim est nunc sermo nisi de electa parte ejus. Propter quod et homo dicitur, quia uti ratione noverat in cognitione divinorum, et in exquisitione evasionis hujus miseriæ. Et hic erat in Jernsulem, hoc est in civitate magni regis, per quam jurare prohibemus; in civitate Dei, quæ est Eccles'a. Jerusalem enim et supernæ beatitudinis regnum, ut supra diximus, significat, et Ecclesiam justorum adhuc in terris peregrinantium. In hac ergo Jerusalem, hoc est in numero 171 fidelium, erat jamdiu populus Hebræorum, quando puer ad templum portabatur; hoc est in B exordiis apostolicæ prædicationis, quando, per Christum patefacto cœlorum in ressu, novellus Christianorum populus in suis, qui de hoc sæculo migrabant, deferebatur jam illuc per angelos. Nam electus ille Hebræorum populus tandin perseveravit, donec gratia Novi Testamenti per noves doctores ubique prædicari cæpisset, et multi credentium patriam æternæ felicitatis transitu beato intrarent. Et homo iste, per quem mystice populus ille sanctus intelligitur, justus erat; quia idem populus Deo serviens, quæ Dei erant Deo reddebat. Justitia enim dat unienique quod suum est; et Dei est humana natura, ut ejus volantati deserviat; ideoque juste agit omnis homo qui obtemperat Deo. Et timoratus erat ipse populus; qu'a vel timore legis, vel timore charitatis Deum metuebat. Sed et consolationem Israel exspeetabat, quia sollicitus præstolabatur inter pressuras hujus exsilii quando populum suum Dominus adventu suo consolari dignaretur. Nam et Spiritus sanctus erat in eo, quia justificari per legem non valuisset, nisi occulta sancti Spiritus gratia per Christi fidem cum justificasset. Et responsum acceperat a Spiritu sancto, non visurum se mortem, nisi prius videret Christum Domini; quia hoc ejus desideriis et orationibus cœlestis inspiratio revelaverat quod in fide victurus esset, nec mortem perfidire subiturus, donec videret in carne præsentem Deum a Deo præ suis participibus unctum, qui participationem ipsam et in vocabulo demonstrarent, ut a Christo Chri- p stiani vocarentur. Et venit in Spiritu in templum; quia quo omnes justi post resurrectionem in suis corporibus venturi sunt, illue ipse spiritu per contemplationem et propheticam visionem frequenter venit, intrans, scilicet in sanctuarium Dei, et intelligens in novissima.

Et eum inducerent puerum Jesum parentes ejus, ut facerent secundum consuetudinem legis pro eo, et ipse uccepit eum in ulnas suas, et benedixit Deum. Et dixit: Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tunm. Quod parasti ante faciem omnium populorum. Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuw Israel. Puerum Jesum, juxta quod superius tractatuin quoniam Ecclesia est corpus ejus, et omnes sancti membra ipsius : ideoque quod de capite narratur, de corpore vel membris nune intelligatur. Ad hoc enim spectat et quod ipse dicturus est : Quod uni ex minimis meis fecistis, mihi fecistis (Matth. xxv, 40). Itaque puer Jesus sie nune accipiatur ac si diceretur, novellus Christianorum populus. Sed qui sunt parentes ejus, nisi angeli? Nam et ipsi quamdam spiritalis consanguinitatis parentelam se demonstrant habere nobiseum, ubi nos fratres suos in Apocalypsi vocant, dicendo: Projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri (Apoc. xII, 10). Ili ergo parentes inducunt nostrum puerum, sient et superius declaratum es!, in cœlestis sanctuarii templum, vel in obitu singulorum, vel in resurrectione omnium. Et hoc, ut faciant secundum consuetudinem legis pro eo; quia ritu legis expleta pargatione præsentant cum Domino cum bonorum oblationibus meritorum. Vel isti parentes intelligi possunt sancti prædicatores, qui quoniam in Petro claves regni colorum acceperunt, aperiunt illud novo fidelium populo; et in templum ejusdem regni cœlestis eum inducunt, dum absolvunt enm et benedieunt atque rogant at hine migrans illic suscipiatur. Et hoc agunt ut ritum legis expleant, quia taliter cum suis orationibus in illud beatitudinis sanctuarium inducunt, ut sieu: lex decreverat expletis in fine diebus purgationis : sistant cum Domino cum oblatione meritorum ejus. Potest etiam puer iste, qui in templum inducitur, illos nunc significare, qui ad fidem venientes in Ecclesiam induenntur. Nam et hanc inductionem sic agunt saucti Patres, ut consuctudinem legis observent; quia, expleta in baptismo purgatione, introducunt eos ad sanctum altare consecrandos victima divinæ eucharistiæ. Itaque dum a suis parentihus, id est ab augelis, vel a prædicatoribus tempore fulgentis evangelii novellus fidelium populus, quasi puer, corpisset in suis qui de hac luce migrabant, sieut disseruimus, in supernæ sanctitatis ac beatitudinis templum indaci, vel in his qui ad fidem veniebant, in Ecclesiam adduci; accepit eum et ipse Simeon in ulnas suas, hoc est et ipse religiosus Hehrworum populus ulnis charitatis amplexus est eum sient dilectissimum. Amplexio quippe charitatem, et uluæ fortia designant opera: ideoque in ulnas suscipere, et robustis operibus dilectionis amplecti. Taliter ergo suscepit enm in ulnas suas, hoc est in brachia portans enm in fortibus magnæ charitatis operibus : et benedixit Deum, qui sibi præsentem ostenderat novæ gratiæ populum, ingredientem jugiter regni cœlestis habitaculum, et ait: Nunc, id est post datam gratiam, dimittis, Domine, servum tuum in pace, id est relaxas de ergastulo præsentis exsilii me, qui sub legis servitute premebat, ut jam ad coelestis habitationis patriam in pace transcam, ligato per Christi trophæmm mortis principe, secundum verbum, quod mihi dixeras de adventu gratiæ. Quia ecce jam vel in se, vel in

suis, viderunt oculi mei, Domine, salutare tunm, id A est Jesum tuum, qui salutaris sive Salvator interprenatur, et qui missus est a te mundum salvare. Quod scilicet, salutare parasci ante faciem omnium populorum, ut ab omnibus populis qui sunt in orbe, videri facias oculis fidei Salvatorem mundi. Parasti, inquam, eum lumen ad revelationem gentium, ut splendore claritatis ejus fugentur tenebræ, quibus velabantur corda gentilium, ne illustrarentur idivina engitatione: et gloriam plebis tuæ Israel, ut ipse sit gloria plebis Israeliticæ credentis, quæ semper tua fuit. Magna enim gloria est Hebræis credentibus, quod ex corum genere carnem assumpserit Deus, qui et gentes per sidem snam illuminavit, dicens : Ego lux in mundum veni, ut omnis qui credit in me, in tenebris non mancat (Joan. x11, 46). Unde pul- B cher Ecclesiæ mos inolevit ut fideles in hac celebritate cercos sive candelas efferant. Nam quia Christus hodie in templo est oblatus, ipsi mystica oblatione sua hoc ipsum repræsentant; dum singulis recurrentibus annis ad domum Dei cereos in hac die portant. Cereus enim, vel candela, Christum significat. Et quia unusquisque devotus ad hanc solemnitatem veniens, Christum lumen verum affert in pectore, ideo convenienter cereum præsentat in oblatione. In cerco quippe tria offeruntur, cera, lychnus et flamma: cera, quam apis virgo confecit, significat Christi carnem, quam virgo Maria genuit; interior autem lychnus, animam; flamma vero superior, divinitatem. Nec inveniri aliquid in creatura potest, quo congruentius significaretur Christus. Sed C et hoc anget decus festivitatis hujus, quod ad cam, prout decuit, versa est gloria magnæ processionis illius, quam in isto mense, qui Februarius, id est purgatorius dicitur, agere solehant Romani veteres anno quinto civitatem lustrantes, id est circumeuntes; et, nt putabant, a peccatis que per quinquennium illud commiscrant, purgantes. Lustrace enim, et circuire significat et purgare. Et hæc nostra festivitas est purgationis, ideoque competenter ad cam translata est processio purgationis, quamvis longe dissimiliter fiat a n bis, quam fiebat ab ethnicis. Et lectio igitur evangelica, et festivitas, et tempus ejus, purgationem significant ut per hæc omnia nos, qui rante Christi gratia, cui cum Patre et Spiritu sancto omnis honor et gloria, et antequam mundus esset, et nune, et in omnia sæcula sæculorum. Amet.

#### 172 HOMILIA VII.

In Evangelium secundum Lucam: Ibant parentes ejus per omnes annos Jerusalem, in die solemni Paschæ. Et cum factus esset annorum duodecim, ascendentibus illis in Hierosolymam secundum consuetudinem diei sesti, consummatisque diebus cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem : et non cognoverunt parentes ejus. Et reliqua (Luc. 11, 41).

Religiosi parentes Salvatoris, juxta pracceptum legis per singulos annos ibant in Jerusalem ut legem audirent, sacrificiis participarent, solemnitatibus interessent, et ejus adhuc umhræ servichant cujus veritatem tenebant. Significabant antem Indæos, ex quibus carnem Dominus assumpsit, et qui veteris observantiæ ritum jugiter custodiebant. Ipse vero mystice duodecim annorum factus est, quando ei prædicatio ad hoc usque profecit ut duodecim apostolis committeretur, qui per eam quatuor orbis partibus notitiam summie Trinitatis intimarent; quia duodecim sunt ter quatuor. Et tune parentes ejus secundum consuetudinem diei festi ascenderunt Hierosolymam; quia Judæi secundum morem festivæ exsultationis, quam agunt qui ad Deum convertuntur, prometi sunt ad spiritualem sensum, et venerunt per fidem ad Ecclesiam. Tandemque, consummatis diebus et campleta solemnitate, cum redirent, remansit puer Jesus in Jerusalem. Tunc enim Julienrum solemnitates completæ sunt, quando Salvatore nostro a mortnis resurgente vetera transierunt, et facta sunt omnia nova. Et tunc incredulis Judicorum ad ea quæ retro sunt redeuntibus, remansit puer Jesus in Jerusalem, quæ visio pacis interpretatur, et Ecclesiam designat. Unde et dicitur : Factus est in pace locus ejus, et habitatio ejus in Sion (Psal. LXXV, 2). Hoc autem parentes ejus, id est Synagoga et Judæorum populus, non cognoverunt, sed cum in comitatu esse existimantes, venerunt iter diei, per quod intelligitur tempus, quo post resurrectionem ejus nondum se cognoscebant errare. Cæci enim secum adhue cum esse putabant, quem jam occiderant, et dicentem audierant : Ecce relinquetur robis domus deserta (Matth. xxm, 58): et in Psalmis: Ecce elongavi fugiens, et mansi in solitudine (Psai. LIV, 8).

Requirentes autem eum inter cognatos et notos, et non invenientes, regressi sunt in Jerusalem, requirentes eum. Hoc tunc spiritualiter completum est, quando post Christi passionem quidam Judæorum corde compuncti venerunt ad apostolos. Hoc enim fuit quærere Christum, et redire in Hierusalem. Et dixerunt: Quid faciemus, viri fratres? Quibus ait beatus Petrus: Pænitentiam agite, et baptizetur unusquisque purgatione indigemus, purgari mercamur coope- D vestrum (Act. 11, 58). Hos igitur et cæteros, qui tune temporis crediderunt, significabant parentes Jesu; quoniam sient illi ignorantes cam perdiderant, ita et isti ignoranter eum occiderant. Si en in cognovissent, nunquam Dominum gloriæ erucifixissent (I Cor. 11, 8)

Et factum est, post triduum invenerunt illum in templo sedentem, in medio doctorum, audientem illos, et interrogantem. Post triduum in templo Jesu invenitur; quia post resurrectionem, quæ die tertia facta est, ab his qui eum quierunt, in Ecclesia reperitur. Ante triduum enim non invenichatur, quia non Deus, sed homo tantum ab hominibus putabatur. Sed ubi invenitur? In templo, in Ecclesia, in conventu fidelium, in medio doctorum, in extu prædicatorum. Ibi reperitur audiens eos, et interrogans. Audire nostrum est, sono aliqude venienti
aurem alio positam commodare. At contra, Deo,
cui nihil extra est, audire proprie est, surgentia sub
semetipso desideria nostra percipere. Tribus antem
modis nos interrogare consuevit, cum aut flagelli
districtione perentit, et quanta nobis insit vel desit
patientia ostendit; aut quadam qua nolumus pracipit, et nostram nobis obedientiam vel inobedientiam
patefacit; ant aliqua nobis ocenlta aperit et aliqua
abscondit, et mensuram nobis nostra humilitatis
innotescit. Et hoc tertio modo magis doctores interrogat.

batis quia in his qua Patris mei sunt, et inter illos
qui Patris mei voluntatem faciunt oportet me esse?

Et ipsi non intellexerunt, quia cor caecatum habebant,
et in Ecclesia gentium esse Christum non agnoscebant; quoniam caecitas ex parte contigit in Israel, donec plenitudo gentium intraret, et sic omuis Israel
salvus fieret (Rom. x1, 25). Nam quia in extremo
tempore Salvator ad reliquias Israel revertetur, apte
subjungitur: Et descendit cum eis, et venit Nazareth: et erat subditus illis. Descendit enim novissime
cum llebraeis: et venit Nazareth, ubi nutritus fuerat;
quia cum his qui de ciremneisione ere liderant, se

Stupebant, inquit, omnes, qui eum andiebant, super prudentia et responsis ejus. Quicunque cordis aure cum a lline audiunt, stupent ad ejus pruden- B tiam : sicut et beatus Job, qui inter homines sapienter locutus fuerat; sed auditis Dei sermonibus se dixit insipienter locatum, Responsa quoque ejus sunt s'upenda. Respondere enim illins est, enm qui se lumiliter nescientem cognoverit, occultis inspirationibus erudire. Respondet enim ex magisterio spirationis, et mentem humilium mirabiliter docet. Respondet, sicut et alibi dietum est ei : Voca me, et respondebo tibi; aut certe loquar, et tu responde mihi (Job xIII, 22). Vocare enim Dei est, nos amando et eligendo respicere. Respondere autem nostrum est, amori illins bonis operibus parere. Loquimur etiam, cum ejus faciem per desiderium postulamus. Et ipse respondet loquentibus, enm nobis se amantibus apparet.

Sequitur: Et videntes admirati sunt. Admirati sunt parentes ejus, cum eum in templo in medio doctorum sedere vidissent. Admirantur usque hodie Judæi quicunque ad Ecclesiam veniunt, et ad fidem convertuntur: dum ibi Messiam, id est Christum vident, quem in Synagoga, et inter cognatos et notos, quila ecrum expositione videre vel intelligere potuerunt.

Et dixit mater ejus ad illum: Fili, quid fecisti nobis sic? Ecce pater tuns et ego dolentes quærebanus te. Diximus per matrem Domini Synagogam significari, de qua Dominus secundum carnem originem duxit. Hæc au:em quocunque tempore ad Ecclesiam veniens, ibique veritatem intelligens, suam ignorantiam et Christi absentiam admiratur, et admirando dieit: Fili, quid fecisti nobis sic? eur nos reliquisti, et ad gentium Ecclesiam pertransisti? Ecce pater tuus, populas Judaicus, et ego dolentes quærebanus te. Hoc est enim, quod Apostolus ait: Testimonium illis perhibeo quia zelum Dei habent, sed non secundum scientium (Rom. x, 2). Quærunt Jesum, et non inveniunt; quia nondum ad templum et Ecclesiam pervenerunt.

Et ait ad illos: Quid est quod me quæreba'is? Nesciebatis quia in his quæ Potris mei sunt, oportet me esse? Quid est, in uit, quod me in conventu infidelium quærebatis, et extra Ecclesiam esse putabatis? Hic enim, me quærat, qui quærere vult An nescie-

qui Patris mei voluntatem faciunt oportet me esse? Et ipsi non intellexerunt verbum quod locutus est ad eos. Non intellexerunt, quia cor executum habehant, ct in Ecclesia gentium esse Christum non agnoscebant; quoniam cacitas ex parte contigit in Israel, donec plenitudo gentium intraret, et sic omnis Israel salvus fieret (Rom. x1, 25). Nam quia in extremo tempore Salvator ad reliquias Israel revertetur, apte subjungitur : Et descendit cum eis, et venit Naza. reth: et erat subditus illis. Descendit enim novissime cum Hebræis: et venit Nazareth, ubi nutritus fuerat; quia cum his qui de circuncisione erediderant, se misericorditer inclinavit ad plebem Israeliticam. Quod tamen adhue est futurum, licet narrennus illud quasi præteritum. Et erat subditus 173 illis, sient et de Spiritu sancto dieit Apostolus, quia spiritus prophetarum prophetis subjectus est, ut scilicet voluntatem corum faceret, nec corum arbitrio repugnaret. Hoc enim modo, sieut spiritus prophetarum prophetis subjectus est; sie sapientia prædicantium prædicantibus subjecta est. Sapientia vero prædicantium vel magistrorum, Christus est. Et mater ejus conservabat omnia verba hæc in corde suo. Pia plebs circumcisionis sedulo corde retinebat, vel prtius retinebit mysteria Christi.

Et Jesus proficiebat sapientia, et etate, et gratia, apud Deum et homines. Jesus proficiebat; qu'a : ern o prædicationis, ejus crescebat. Proficiebat sapientia quoniam major sapientia reperiebatur semper in ejus doctrina. Proficiebat et etate, quoniam animæ proficientis ætas maturior jugiter inveniebatur in ejus sermone. Proficiebat et gratia, quoniam majorem suis gratiam quotidiano profectu d'aba!. Non enim sibi, sed et suis, profectus iste fiebat. Apud Deum et homines ita proficiebat, quia et ad Dei gloriam et ad hominum salutem hæc gerebantur : et mag's ac magis innotescebant angelis qui sunt apud Deum, et hominibus ad exemplum. Unde laus et honor sit eidem pio Salvatori eum Patre et Spiritu saneto, per infinita sæenla. Amen.

#### HOMILIA VIII.

In evangelum secundum legam: Factum est cum baptizaretur omnis populus, et Jesu baptizato et orante, apertum est cælum. Et reliqua (Luc. 111, 21).

Baptizavit Joannes universum populum ad se venientem; quia si solum Dominum haptizasset, non deessent qui putarent sanctius fuisse baptisma Joannis quam Christi, quasi baptismo Joannis solus Christus meruisset baptizari; baptismo autem Christi, genus humanum. Si enim solus Christus baptismo Joannis esset baptizatus, dicerent homines: Qualem baptismum habuit Joannes? Magnum baptismum habuit, ineffabile sacramentum, videte quia solus Christus meruit baptizari baptismo Joannis. Atque ita major videretur baptismus servi quam baptismus Domini. Baptizati sunt igitur et alii paptismo Joannis, ne melior baptimus Jeannis vide-

retur quam Christi. Baptizatus est antem Dominus A hoc est simul de omnibus, quæ in te sunt, vel que nt, Domino suscipiente haptismum servi, non dediguarentur alii servi suscipere baptismum Domini. Baptizatus est Dominus, non ipse aquis mundari, sed ipsas mundare cupiens aquas; que ablute per carnem ejus, peccati utique nesciam, baptismi jus assumerent; et quod tot sub lege baptismata nequiverant, contra prævaricationis malum vim regencrativæ sanctificationis conciperent. Unde bene evangelista cum baptizatum diceret omnem populum, nihil magni addidit; sed Jesu baptizato et orante, apertum mox cœlum esse perhibuit. Quia dum corporis humilitate Salvator undas fluminis subiit, divinitatis suæ potentia nobis cœli januas aperuit. Et dum carnem innoxiam frigentibus aquis tiageret, oppositum quonc'am noxiis ignitum portæ paradisi gladium exstinxit. Nam tota naturæ humanæ massa in primis parentibus ejecta de paradiso fuerat, et ex illo tempore clausa illi erat corlestis janua. Sed bujus naturæ particeps fieri clementer dignatus est Dominus; per hane totius lumani generis causam, ut verus advocatus, perorare. Hinc est, quod nunc baptizatus cœpit orare. Nam, sicut pro nobis est haptizatus, sie et pro nobis oravit; quia noster est pontifex, ac pro nobis humanitati suæ cælum, quod, ut diximus, toti massæ generis humani clausum erat, aperuit; et per eam cunctis hominibus, qui membra ejus affecti fuerint.

Sequitur: Et descendit Spiritus sanctus corporali specie, sicut columba, in ipsum. Recte Spiritus san- C rum triginta: ut putabatur, Filius Joseph. Jesus an ctus in specie corporali descendit; quia Filius assumendo corporis veritatem, jam descenderat. Recte et sieut columba in cum Spiritus descendit, ut ejus mansuetudinem nobis intimaret. Ipse enim judex est generis humani. Sed quis ejus ferret justitiam, si prinsquam nos per mansuetudinem corrigeret, culpas nostras per zelum rectitudinis examinare voluisset? Homo ergo pro hominibus factus, mitem se hominem præbuit. Noluit peccatores ferire, sed corrigere. Prius voluit mansucte corrigere, nt haberet quos post mundum in judicio salvaret. In columba ergo apparere super cum debuit Spiritus, qui non venerat ut peccata per zelum jam percuteret, sed adhuc per mansuetudinem toleraret. Non enim propterea tunc Spiritus sanctus in eum descendit, D et operationem Decalogi legis. Tres enim decadæ, ut ipse tune primo Spiritum sanctum acciperet, qui semper ab exordio suæ conceptionis Spiritu sancto plenus permanscrat.

Sequitur: Et vox de cœlo facta est. Tu es Filins mens dilectus, in te complacui mihi. Hanc vocem corporaliter sonantem, per angelicam creaturam Pater emisit. Tu, inquit, es Filins meus. Non autem ipsum Filium, qui semper novit omnia, sed Joannem et cæteros qui aderant, hac voce docchat q is esset quem Filium Joseph putabant. Unde Matthæus hac voce Patris dicere maluit : Hic est Filius meus. Quod igitur ait, tale est: Tu es Filius meus, ex substantia mea naturaliter æqualis genitus; et idcirco dilectus, utpote unigenitus. In te complacui mihi,

egisti, plaçui mihi; quia nihil in te unquam inveni nisi quod semper placet mihi, et propterea gratum mihi est quia te humanavi. In illis autem mihi quodammodo displicui, de quibus humano more quondam locatus sum : Pænitet me fecisse eos (Genes. VI, 7).

Quod autem de capite diximus, referendum est ad membra vel corpus. Nam Jesu baptizato et orante, apertum est cœlum; quia cum quilibet electorum ejus baptizatus est, et non otio vacat, sed devotis precibus occupatur, et iter virtutum arripit; tune ci porta regni cœlestis panditur. Et descendit Spiritus sanctus in ipsum; quia in eum qui baptizatus est et orat, venit almus Spiritus corporali specie, ut designet firmitatem donationis suæ. Sient columba, ut inpocentiam et simplicitatem se talibus afferre demonstret. Et vox de cœlo facta est : Tu es Filius. mens; quia tune primum quisque est Filius Dei, cum de baptismo ascendit. Et dilectus meus, per prævenientem gratiam meam, qui prius eras odibilis in malitia tua. In te complacui mihi, totum placet quod in te gessi; cum huc usque displicuisset quidquid ipse gesseras. In eo autem quod Pater in voce sonat, et Spiritus sanctus in columba descendit, Filiusque baptizatur in homine, Trinitas evidenter declaratur, in cujus nomine et side unusquisque nostrum baptizatur.

Sequitur: Et ipse Jesus erat incipiens quasi annonorum triginta baptizatur : et tone demum incipit signa facere, et Evangelium prædicare, legitimum videlicet et maturum tempus ætatis ostendens his, qui omnem ætatem vel ad sacerdotium, vel ad magisterium putant opportunam. Nam et Joseph in typum bujus nostri Salvatoris triginta annorum erat, quando regni gubernacula suscepit, atque David tricenarius regnare cœpit, 174 et Ezechiel ejusdem ætatis erat quando vaticinium inchoavit. Talem igitur ætatem exemplo Christi debent habere qui sacerdotes finnt, vel doctores, aut aliquem hujusmodi primatum accipiunt. Potest vero tricenalis ætas baptizati Salvatoris, etiam nostri baptismatis intimare mysterium, propter fidem, scilicet sanctæ Trinitatis, quæ snut in tricenario, fidem et operationem corum, quibus prodest haptismus, insinuant. Fidem in ternario, et operationem in denario numero. Has enim tres decadas habere eos qui baptizantur, præcipiebat Dominus, cum diceret : Euntes docete omnes gentes, baptizantes cos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, docentes eos servare omnia quaeunque mandavi vobis (Matth. xxvIII, 19).

Ut putabatur, inquit, filius Joseih. Hoc propter illos dictum est, qui cum revera carnaliter genitum ex carne Joseph putabant; et quia per Joseph, qui propinquus erat virginis Mariæ, describenda fuerat gencalogia ipsius Mariæ, quæ de Spiritu sancto Christum concepit; quoniam non est consuctudinis.

hoc enim per Joseph congrue describitur genealogia Christi, quia de ejus conjuge, licet semper virgine, natus est. Cum antem Joseph nominatus esset, subjanctum est : Qui fuit Heli, qui fuit Mathan, qui fuit Levi (Lnc. 111, 23), etc.; Matthæus vero descendens, sic ait: Mathan autem gennir Jacob, Jacob autem gennit Joseph virum Marie (Matth. 1, 15). Quid est, quod duos patres, id est Heli et Jacob, habuisse videtur Joseph? Cujus quæstionis disficultas ita solvitur: Mathan et Mathat, de una cademque uxore Esta nomine, singulos filios procrearunt. Quia Mathan qui per Salomonem descendit, uxorem eam primus acceperat; et relicto uno filio, Jucob nomine, defunctus est. Post cujus obitum Mathat qui per Nathan genus ducebat, cum esset ex eadem tribu, sed non eodem genere, accepit cam uxorem, genuitque ex ea filium, nomine Heli. Per quod ex diverso patrum genere efficientur Jacob et Heli uterini fratres. Quorum alter, id est Jacob fratris Heli sine liberis defuncti uxorem ex mandato legis accipiens genuit Joseph, natura quidem germinis suum tilium; propter quod et scribitur, Jacob autem geauit Joseph; secundum vero legis præceptum, He'i efficitur filius, cujus Jacob, quia frater erat, uxorem ad suscitandum fratri semen acceperat. Et per hoc rata invenitur alque integra generatio, et ca quam Mattheus refert dicens : Jacob autem gennit Joseph : et ea, quam Lucas designat, dicens ut putabatur filius Joseph, qui fuit Heli. Qui et ipsc, subsonante C eadem distinctione, Heli esse filius putabatur, qui scilicet Heli fuerat filius Matthat. Quoniam evangelista legalem hanc successionem, quæ velut adoptione quadam erga defunctos constat, magis quam germinis veritate, competenti satis per loc designavit indicio, ol servans ne omnino in hujusmo:li successionibus genuisse aliquem nominaret. Nec mircris si Lucas a David usque ad Christum plures successiones, et Matthæus panciores, hoc est iste quadraginta tres, et ille viginti octo posuit, cum per alias personas generatio sit decursa. Potest enim fieri ut alii longævam transegerint vitam, alterius vero generationis viri in matura ætate decesserint : cum videamns complures senes cum suis nepotibus vivere, alios autem viros statim filiis obire susceptis. D Lucas non, sieut Matthæus, ab initio Evangelii sui, sed a haptismo Christi generationes narrat, nec descendendo, sed ascendendo, tanquam sacerdotem in expiandis peccatis magis assignans, uhi eum vox de cœlo declaravit, ubi testimonium Joannes ipse perhibuit, dicens : Ecce qui tollit peccota mundi (Joan. 1). Ascendendo autem transit, et ab Abraham pervenit ad Deum, cui u undati et expiati reconciliamur. Merito et adoptionis originem ipse suscepit, quia per adoptionem efficient file Dei credendo in F:lium Dei. Satis antem demonstravit non se ideo dixisse Joseph filium Heli, quod de illo genitus sit; sed quod illi fuerit adoptatus : cum et ipsum Adam filium Dei dixit, cum str factus a Deo; sed per gra-

Scripturarum genealogias texere per temmas. Ob A tiam, quam postea peccando amisit, tanquam filius in paradiso constitutus sit. Qui tamen creditur, per Christum accepta remissione culparum, inter filios adoptionis computatus. Quapropter in generationibus Matthei significatur nostrorum susceptio peccatorum a Christo Domino; in generationihus autem Lucie designatur nostrorum abolitio peccatorum a Christo Domino. Ideo ille eas descendens enarrat, iste ascendens. Remissis enim peccatis ad Dominum revertimur et ascendimus, a quo per Adam peceantes recessimus, et huc delapsi sumus. Nam quod dicit Apostolus : Misit Deus Filium sunm in similitudinem carnis peccati (Rom. viii, 5), haec est susceptio peccatorum. Quod autem addidit, ut de peccato damnaret peccatum in carne, hirc est expiatio peccatorum. Proinde Matthæns a David per Salomonem descendit, in cujus matre ille peccavit; Lucas vero ad ipsum David per Nathan ascendit, per cujus nominis prophetam Deus peccatum illius expiavit. Ignoramus autem vel parum novimus qui vel cujus meriti fuerint viri , quos Lucas posuit a Joseph usque ad Zorobabel, et a Salathiel usque ad Nathan filium David, præterquam quod de genere David cos fuisse non dubitamus. Ait autem inter catera : Qui fuit Resa , qui fuit Zorobabel , qui fuit Sulathiel, qui fuit Neri. Quod et Matthæus ita retulit : Jechouias genuit Salathiel , Salathiel antem gennit Zorobabel, Zorobabel autem gennit Abind. Ecce juxta duos evangelistas et Saluthiel habnisse videtur duos patres, id est Jechoniam et Neri. Sed aliquid tale et de his duobus intelligi debet, quale superius dictum est de binis patribus Joseph. Nam apud Hebraeos generationum nomina nunc secundum naturam, nunc secundum legem computantur. Secundum naturam, cum ex seminis veritate descendunt; secundum legem, cum quis filius alio generante substituitur sub nomine fratris defuncti sine liberis. Nam et ille defunctus non falso dicitur pater filii hujusmodi. Alter ergo duorum patrum Salathiel intelligitur secundum carnem, alter secundum legem, vel secundum adoptionem. Frequens enim erat apud Judæos adoptandi consuctudo, et non incongrue dicitur quis eum genuisse quem adoptavit; quia videlicet beneficio illum genuit. Hoe etiam quod juxta duos evangelistas Saluthiel est pater Zorobabel, nisi prædictæ rationes occurrerent, dissonare videretur a Verbis Dierum, ubi scriptum est, quia filii Jechoniæ fuernnt Salathiel et Phadaia et de Phadaia orti sunt Zorobabel et Semei (1 Par. 111, 17). Sed Zorobabel secundum naturam ortus ex Phadaia, intelligitur secundum legem appellari filius Salathiel. Nam ipse Zorobabel erat primogenitus, et primogenitus nomine fratris defuncti jussus est vocari. Potuit etiam sieri ut Salathiel Zorobahelem silium Phadaiæ fratris sui adoptaret in filinm; sicut legimus quia Mardochæus Esther filiam fratris sui adoptavit in filiam (Esth. 11, 7). Item Zorobabel ostenditur hie habuisse filios Abind et Resa, cum in septem filiis, quos secundum Verba Dierum genuit, nullus ita vo-

usi fuerint. Hoc enim sape contingebat. Aut si hoc non fuit, constat pro certo quia vel secundum legis præceptum, vel secundum adoptionis beneficium hi duo fuerunt ejus filii. Rursum inter alia dicitur: Qui fuit Sale, qui fuit Cainan, qui fuit Arphaxad. Nomen autem et generatio hujus Cainan, juxta Hebraicum in Genesi non invenitur; sed Arphaxad Sale Ifilium nullo interposito genrisse refertur. Sie enim legimus: Porro Arphaxad vixit triginta quinque annis, et genuit Sale (Gen. xi, 12). Sed evangelista sumpsit hanc generationem 175 de septuaginta interpretum editione, ubi scriptum est quod Arphaxad 135 annorum gennerit Cainan; et ipse Cainan cum 150 esset annorum gennerit Sale. Nemo autem fidelium putet hoe in loco LXX translator's errasse; sed credat indubitanter eos, quod verum esse noverant, posuisse; et quod Moyses minus dixerat, supplesse. Neque enim Spiritus sanctus hoc in Evangelio posuisset, nisi verum omnino esset. Nam ipsi septuaginta seniores a tempore Moysi magisterium in Synagoga tenebant, et de spiritu Moysi acceperant, ae legem ex ipsius Moysi traditione didicerant: ideoque si quid ibi prætermissum esset, et suppleri posset, vel aliter interpretari noverant. Moyses vero propter aliquam causam, quæ Deo nota est, transiliit generationem Cainan, et partem annorum qui sub eo et sub ejus patre fluxerunt. Fortasse enim cum secundam setatem describeret, voluit a diluvio usque C ad Abraham decem solummodo generationes ponere; et ideo generationem unam prætermisit. Nam et Matthæus a David usque ad transmigrationem Balylonis quatuordecim generationes ponere volens, prætermisit tres, ubi ait : Joram autem genuit Oziam (Matth., 1, 8). Sient ergo Joram, tribus in medio positis, genuisse dicitur Oziam, sie et Arphaxad uno Cainan interposito dicitur gennisse Sale. Quod autem pars annorum in Scripturis sanctis aliquando ponatur, et pars omittatur, ostendit liber Regum dicens: Filius unius anni erat Saul cum regnare copisset, duobus autem annis regnuvit super Israel (I Reg , xm, 1). Nunquid chim unum tantummodo ætatis annum habehat, qui ab humero et sursum altior cunctis erat? Et nunquid duobus solum- D modo annis regnavit, qui tam longo tempore regnum tenuit? Sient igitur pars annorum Saul est prætermissa, sic et pars annorum Arphaxad et Cainan. Itaque veridicus est et Moyses, et noster evangelista cum septuaginta senioribus. Item qui fuit, inquit, Enoch. Et pulchre generationum ordo a baptizato D.i Filio usque ad Denni Patrem ascendens, septuagesimo gradu Enoch habet, qui dilata morte translatus est in paradisum, ut s'gnificet eos qui in grafia adoptionis filiorum ex aqua et Spiritu sancto regenerantur, interim post absolutionem corporis æternam suscipiendos in requiem. Septuagenarius quippe numerus, propter septimam Sabbati, ad requiem corum significandam, qui juvante Christi gratia de-

catus sit, nisi forte aliqui corum binis nominibus A calogum legis impleverunt, aptissime coagruit, ut in tempore resurrectionis indemutabili Dei sapientiæ contemplandæ per sæcula monstret esse jungendos. Ad ultimum vero dicitur : Qui fuit Seth, qui fuit Adam, qui fuit Dei (Luc., m, 58). Quia Christus justitiæ snæ Patrisque nos expiatos ab omni peccato purgatosque conjungit, ut fiat quod ait Apostolus: Qui autem adhæret Domino, unus Spiritus est (I Cor. vi, 17) : propterea in hoc numero generationum, et ipse Christus, a quo incipit cammeratio, et Deus ad quero pervenit, communerantur : et fit numerus septuaginta septem, quo significatur omnium prorsus remissio et abolitio peccatorum : quam etiam ipse Dominus per hujus numeri mysterium evidenter expressit, dicens remittendum esse peccata non solum septies, sed ctiam usque septuagies septies (Matth. xviu, 22). Nec frustra iste numerus ad peccatorum onmium pertinet mundationem, si diligentius inquiratur : constat enim ex undenario et septenario, quia vel undecies septem, vel septies undecim, faciunt septuaginta septem. Undenarius vero transgressionem denarii significat. Denarius quippe tanquam justitiæ numerus in decem præceptis legis ostenditur.

> Porro peccatum est legis transgressio; et utique transgressio denarii numeri congruenter undenario figuratur. Unde et vella cilicina jubentur in tabernaculo undecim fieri. Quis autem dubitet ad peccati significationem cilicium pertinere? Ae per hoe quis universum tempus septenario dierum numero volvitur, convenienter undenario septies multiplicato, ad numerum septuagesimum et septimum eunc'a peccata, que temporaliter gernatur, perveniunt. In quo numero etiam fit pl na remissio peccatorum, expiante nos carne sacerdotis no tri a quo nunc iste numerus incipit; et reconciliante nos Deo, ad quem nune iste numerus pervenit; per Spiritum sanctum, qui in columbæ specie in hoc haptismo, uhi nu merus ipse commemoratur, apparuit. At si in denario perfectio beatitudinis significatur (unde est etiani illud quod omnes conducti ad vineam denario remunerantur) quod fit cum septenaria creatura, id est homo interior et exterior, Trinitati, quæ Deus est, adjungitur: manifestum est quod transgressio denarii peccatum significat per superbiam plus aliquid habere enpientis, et integritatem perfectionemque amittentis. Undenarius autem ideo septies ducitur, ut motu hominis sieri significetur ipsa transgressio. Ternario enim numero incorpo: ea pars hominis designatur, ubi Deum toto corde, et tota anima, et tota mente diligere (Deut. vi, 5) juhetur. Quaternario antem corpus exprimitur, propter quatuor ejus principalia membra, vel propter quatuor clementa, quibus constat. Et ex his compositus homo apte designatur septenario. Motus autem in numeris non exprimitur, cum unum duo, tria, quatuor, etc.; sed cum dicimus semel, tis, ter, quater. Ideoque non septem et undecim, sed septies undeeim significatur transgressio, quæ motu faeta ho-

tem transgredientis cupiditate amplins aliquid habendi. Itaque quia in septuagesimo septimo numero designatur et primi hominis, et cæterorum qui ex co prodicrunt transgressio, apte Deus septuagesima er septima generatione venit, aboliturus omnia peccata suorum fidelium. Omnes enim qui more Christiano accedunt ad lavaerum, continentur in myst rio septuaginta et septem generationum; et ideo remissionem peccatorum consequentur ab eo qui tot generationes mundans in hoc numero remissionem culparum constituit, et in fine tot generationum venit tollere peccata mundi. Non solum eni n cos qui in Novo Testamento baptizantur pur.ficat, sed et illos qui ab exordio mundi in cam venturum recte crediderant. Unde sursum redeundo B numerat evangelista sauctas has generationes, ut ostendat et ad omnes eas pertingere purgatoriam et reconciliatricem Christi gratiam, omnesque qui nunc baptismi sacramentum recte servant, ad Deum redire. Nam gratia divinæ incarnationis et purificationis in onmes retro generationes ascendit, ut intelligamus millum tempus unquam sine electis Chris:i transis-e, qui per eum ab originali culpa sunt liberati. Propter quod et ipse Adam, quem Dei sapientia, quæ Christus est, eduxit, ut scriptum est, a delicto suo (Sap. x, 2), in fine relationis generationum, Filius Dei per haue Christi gratiam ostenditur. Ac inde Pater Deus Christum Deum et hominem recipit, et per hunc omnes qui membra sunt c ejus. Deinde nomina patrum retro sie interpretari studeamus, ut ascensum in his atque provectum semper intelligamus, ac seriem genealogiæ ipsorum veluti scalam usque ad Deum, per quam et omnes baptizati gradatim ascendere debeaut. Hæc enim genealogia, quæ a Jesu baptizato ad Deum tendit, vi letur nobis esse scala illa de qua legimus quia Jacob lapidem supponens capiti suo dormivit, et vidit in somnis scalam stantem super terram, et cacumen illius tungens cœlum, angelos quaque Dei ascendentes et descendentes per eam, et Dominum innixum scalw (Gen. xxvm, 12). Lapis esim capiti suppositus, ct velut fundamentum scalæ factus Christus est qui seipsum humiliavit, ut omnes suos exaltaret, qui sicut fundamentum omnes portat, et a millo porta- D tur. Et per hanc genealogiæ scalam alii ascendunt, et alii descendunt. Ascendunt qui proficiunt, descendunt qui deficiunt. Angeli autem, 176 id est nuntii Dei vocantur, quia Christom loquuntur. Quisquis igitur in Christo baptizatus est, apertum est ei cœlum, et Deus desuper paratus est eum suscipere; sed ille per gradus scalæ, quæ a baptismo usque ad Deum porrecta est, debet ascendere; quia, et sient Salomon ait : semita vitæ super eruditum (Prov. xv, 24), qua scilicet eruditus ipse tendat in cœlum. Nam et populus Israel transito mari Ruhro non stetit; sed postca longis itineribus ac lahoribus ad terram promissionis pervenit. Sie et qui baptizatus est, non sit piger; sed per viam

mInis paccantis, hoc est perfectionis sua stabilita- A mandatorum Dei tendat ad coelestem patriam sibi promissam, et per gradus scalæ generationis conetur ascendere, si ad Deum, qui in summitate ejus est, desiderat pervenire. Hæc antem genealogiæ scala via est ad cœlum et ad Denm ducens, quam quo verius quisque ascendit, co potentius illuc pervenit. Alius enim alio fortius eam seandit, et alius adhue fortius vel perfectius, sicut unicuique divinitus est datum. Væ autem illi qni nullum ejus gradum ascenderit, quia in infimis remanchit.

Veniamus igitur ad hos gradus interpretando Patrum nomina. Humillimus omnium invenitur Jesus, utpote fundamentum universorum, interpretatur Salvator, quia ipse solus humanum genus salvat, et nou est in alio aliquo salus : Neque enim est alind nomen sub calo datum hominibus, in quo oporteut nos salvos fieri (Act. 1v, 12). Hujus itaque salutis per haptismum quisque fieri particeps inchoat. Sed si vult non amittere quod gratis accepit, oportet ut in co crescere studeat per proprium la. borem sanctæ actionis. Unde mox Joseph ponitur, qui augmentum interpretatur; quia ille augmentum gratiæ post baptismum consequitur, qui ad bene agendum piger non fuerit. Inde sequitur Heli, qui ascendens dicitur, ut ascensum proficientis de virtute in virtutem significet. Deinde est Matthat, qui donum interpretatur; quia qui virtutum gradibus ad alta nititur, majoris adhuc gratice donum consequitur. Et inde sequitur Levi, qui assumptus dicitur; quia Deus illum sibi assumpsit ad jugem famulatum summ, confirmans in assiduitate bonorum operum. Sequitur et Melchi, qui rex meus interpretatur; quia sæpe contingit ut qui jam talis est, rector Ecclesiæ efficiator. Sed et Janne sequitur, qui praparatus dicitur; quia talis vir ad omne bonum opus est jani paratus. Joseph quoque subjungitur, qui, sicut supra dictum est, augmentum interpretatur, quia proficit semper et religionis augmentum capit. Nec non et Matthias, qui donum Dei dicitur; quia donum divinæ gratiæ novis adline in eum beneficiis infunditur. Et Amos, qui honorans, vel fortis, vel populum avellens interpretatur; quia Deum honorat bene vivendo, et fortis est aŭ adversa toleranda, et doctrinis ac exemplis suis ab amore mundi cor avellit populi, Sed et Naum, qui consolator vel consolatio dicitur; quia illos, qui temporalia contempserunt, promissione æternorum consolatur. Heli quoque, qui vicinus meus dicitur; quia vicinus ei fit, quem consolatione demulcet. Et Nagge, qui solemnitas interpretatur, quia ipse solemnitas lætitiæ sit ei, quem consolatur. Atque Mahath, vel Manat, qui requiescens dicitur; quia requiescit jam in secreto divinæ contemplationis, sequestratus a labore sæcularis cupiditatis; vel in co requiem habet, quem suam consolationem accepisse videt, et in tribula! tionibus pro Christo jam gloriari. Sed et Mathathias, qui donum Dei, sient præmisimus, dicitur; quia majus adhuc domum supernæ gratiæ percipit, propter supradicta bona, quæ sig agere studuit. Neque

pretamur, ista dicimus, licet et de ipsis fortasse possit intelligi; sed potius de uno quolibet justo viro, quem per hos virtutum gradus a baptismo ascendentem ad Deum describimus. Nam per hos ascendit electorum Ecelesia de qua dicitur : Deus in gradibus ejus cognoscetur, cum suscipiet eam (Psal. xLvn, 4). Per hos etiam sanctus Job ascendehat, dicens: Per singulos gradus meos pronuntiabo illum (Job xxxi, 37). Ad ordinem ergo graduum revertamur, ut ad cæteros videamus. Nam Semei sequitur, qui audiens interpretatur, aut audi um obedientiæ in sancto viro designet. Sequitur et Joseph, qui, sicut jam bis dictum est, augmentum interpretatur; quia novum augmentum semper jastus adipisci stud t. Sed et Juda sequitur, qui confessio vel lauda io B dicitur; quia confessionem landis semper Deo reddit. Et Joanna, qui dicitur cui est gratia vel Dominus gratia ejus; quoniam multa inest ei gratia, et ipsa gratia Dominus est, ut Domino Deo in se manente gratiosus sit. Et Resa, qui caput ejus interpretatur; quia Dominus, qui est gratia ejus, ipse est et caput ejus. Talis enim dignus est habere Christum caput. Sequitur et Zorobabel, qui interpretatur ortus in Babylone, vel ipse magister Babylonis; quia talis vir inter iniquos primo nascitur, et postmodum docet eos quomodo possit ad salutem pertingere. Et Salathiel, cujus interpretatio est petitio mea Deus; quia iste jam nihil nisi Deum appetit, seiens quia nihil ad beatitudinem sibi nisi Dens sufficit. Et Neri, qui dicitur lucerna mea; quia talis Deo potest dicere: Lucerna pedibus meis verbum tuum (Psal. cxvin, 105), vel nos de illo, quia lucerna ejns est Agnns (Apoc. xx1, 23). Et Melchi, qui rex meus interpretatur, atque subauditur, a superioribus Deus, ut iste dicat : Rex meus Deus. Talis enim non vitium aliquod, sed solum Deum habet regem. Vel Ecclesia de illo potest dicere, Neri et Melchi, id est lucerna mea rex meus: quia ipse eam illuminat et regit. Sequitur et Addi, qui robustus interpretatur; quia vir iste cordis robore est prævalidus. Et Cosam, vel Cusam, qui dicitur Æthiopiu corum; quia illis, qui tenebras putant lucem, et lucem tenebras, videtur hujusmodi vir nigredo eorum, qua multi tenebrescant, quoniam multos illu- p minat. Vel Æthiopia corum, id est denigratio corum dicitur; quia comparatione luminis doctrinæ et sanctitatis suæ, nigredine vitiorum et errorum opertos esse eos declarat. Elmodach, vel Elmadan [al., Ilelmadam] quoque sequitur, qui Dei mansura dicitur; quia iste tam regulariter et moderate semper agit, ut mensuram regulæ divinitus sibi datæ non excedat, Et Her, qui vigilans interpretatur; quoniam juxta præceptum Evangelii semper vigilat. Atque Jesus, qui salutaris, vel Sa'vator dicitur; quia salutem multorum verbis et exemplis operatur. Nam qui converti fecerit peccatorem ab errore viæ suæ, salvabit animam ejus a morte (Jac. v, 20). Sequitur et Eliezer, qui Dei auxilium, vel Deus meus adjutor

enim de antiquis patribus, quorum nomina inter- A iaterpretatur; quia ipse multis fit Dei auxilium, et multos per enin Deus adjuvat. Atque Jorim, qui dicitur Dominus exaltans, vel est exaltans; quia per eum Dominus exaltat, et ipse quos valet exaltare non cessat, dum cos ah infimis capiditatibus elevat dicens: Quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est in dextera Dei sedens (Coloss III, 15). Sed et Matthat, qui donum interpretatur; quia in eo redundat donam gratiæ cœlestis, et eum Deus multis in salutem ded t. Levi quoque, qui dicitur assumptus; Deus enim illum assumpsit, id est sibi specialins servien. tem, et constanter perseverantem fecit. Sequitur et Simeon, qui dicitur exauditio; quia talis vir est exauditio precis multorum effusæ coram Domino pro doctore salutifero. Interpretatur etiam Simeon audiens tristitiam; quia pie compatiens audit tristitiam Inctus pænitentium. Inda quoque sequitur, qui confiteus dicitur; quia confessionem laudis Deo magis ae magis semper eo amplius reddit, quo amplins in virtutibus proficit. Unde et Joseph subditur, qui augmentum interpretatur, ut augmentum meriturum quotidiano profectu designet in eo sieri. Sequitur et Eliacim, qui Dei resurrectio dicitur : ipse 177 enim fit multorum cordibus resurrectio divinæ gratiæ, quæ per peccatum in eis ceciderat. Et Melca qui laudans interpretatur, laudat enim semper Dominum. Sed et Enam, qui oculus eorum dicitur; quia talis vir providet aliis. Et Matthatha, qui donum ejns, id est donum Dei, interpretatur; quia ipse est donum Dei, vel in eo est domum Dei. Atque Nathan, qui dicitur dedit, vel dantis; quia prædictum Dei donum dedit ipse Deus, et illud donum est ejus dantis. Vel ipse vir Dei dedit cæteris donum Dei quod acceperat. Hine sequitur et David, qui interpretatur manu fortis vel desiderabilis; quia in opere fortis est, et merito sure sanctitatis desideratur a multis. Jesse quoque, qui dicitur insulæ libamen : quia ipse quasi quoddam saerificii libamen offertur Deo ab Ecclesia, quæ velut insula tunditur undique fluctibus sæculi, nec movetur. Necnon et Obed, qui serviens interpretatur; quia Deo servit in conscientia pura. Atque Booz, qui dicitur in fortitudine: quia in fortitudise magnanimitatis Deo servit ex devotione charitatis. Et Salomon, qui dicitur dependens, sive perfectio; quia elevatus a terrenis, quantum valet, ewlestibus adhæret, et pro posse perfectus est. Sed et Naasson, qui serpentinus interpretatur; quia serpentis astutiam habet, et serpentem æreum, quem Moyses in cremo suspendit (Num. xxi), hoc est Christum, imitatur. Aminadab quoque, qui dicitur populus meus spontaneus : quia idem vir justus sit populus Dei spontaneus atque voluntarius, dum per prædicationem facit multum fructum in multiplicatione sidelium voluntarie Deo sacrisicantium. Necnon et Aram, qui dicitur excelsus; quia completum est in co propheticum illud : Sustollam te super altitudines terræ (Isa. Lvm, 14); vel : Constitui te super gentes et super regna (Jer. 1, 10). Esrom quoque sequitur, qui sagittam videns interpretatur; quia

cula tentationum hostis antiqui prævidet. Et Phares, qui divisio vel dissipans dicitur; quia sagittas inimici, quas prævidet, dividit ac dissipat. Sed et Judus, qui confiteus vel glarificans interpretatur; quia confitetur humiliter, si quid adhuc ei humanum acciderit; vel confessionem glorite Deo reddit. Necuon et Jacob, qui supplantator dicitur; quia supplantat vitia in se, vel in aliis. Solent enim et post multa virtutum exercitia, pulsare mentem aliqua vitiorum contamina. Sequitur et Isauc, qui risus vel gaudium dicitur, quia de supplantatis vitiis lætatur. Et Abraham, qui interpretatur pater ridens populum, quia talis multorum fit pater, et spiritualium filiorum suorum videt ingentem populam, ac virtutum quas genuit exercitum. His, quas describimus, virtutum gradibus, et quas ostendunt interpretationes istorum nominum, vir justus quotidie proficiendo fit semper cœlo vicinior, et lus in cœlum ascensionem suam ædificat, ac cantica graduum cantans, ascensiones in corde suo disponit, et de virtute in virtutem assidue proficit, ut tandem in Sion Deum Deorum videre possit (Psul. LXXXIII). Unde ultra Abrahum adhuc evangelista patres referens ascendendo transit, et usque ad ipsum Deum pervenit, ut ei virum sanctum per hanc graduum scalam ascendentem ad ultimum jungat. Nam post Abraham, qui pater videns populum dicitur, est superius Thare, qui pasture vel pascens interpretatur, ut significet illum eos pabulo verbi nutrire quos spiritualiter genuit. Et inde sequitur Nachor, cajus interpretatio est requiescens luce, vel obsecratio norissima; quia hoc solum vir iste quierit ut requiescat et placeat coram Deo in lumine viventium, et pro novissimis obsecrat. Atque Serug, vel Surug, qui perfectus dicitur; ut perfectionem virtutum adeptus esse monstretur. Sed et Ragau sive Reu, qui dicitur ægrotans, vel pascens, sive pastiv; quia ægre fert moras vitæ præsentis, et corporale robur in eo spiritualima virtutum exercitiis emarcuit, ovesque Dominicas paseit. Necnon et Phaleg, qui dividens vel divisit interpretatur; quia subtiliter discernens inter virtutes et vitia, separavit pretiosum a vili. Et Heber, qui transitor dicitur; quia non fixit mentem in amore præsentis sæculi, sed ad futurum sæeulum desideriis et profectibus D assidue tendit. Sed et Sale, qui pax interpretatur; quia jam exstinctis vitiis magna pace delectatur in virtutum actionibus. Atque Cainan, qui dicitur possessio eorum; quia iste jam a boais, hoc est a virtutibus, possidetur, nec ullum in eo vitium aliquid dominationis habet. Et Arphaxad, qui sanans depopulationem interpretatur; quia virtutum devastationem, quas hostis antiquus in multis læsit, ac barbarice destruxit, ipse sanat et reparat. Necnon et Sen, enjus interpretatio est nomen, vel nominatus; quia qui talibas studet, clarum ac celebre nomen possidet. Sed et Noe, qui interpretatur requies; quoniam Davidico labore debellatis vitiorum cuneis, requiescit in pace Salomonis. Post hæc sequitur Lamech,

quo excelsius in arco mentis residet, co liberius ja- A cujus interpretatio est, humi iatus, percussus, sive perentiens; et eum significare videtur, qui post diutina virtutum exercitia pervenit ad martyrii gloriam, et humiliatus ac percussus suppliciis hostem suum spiritualiter gravius perentit. Et apte subditur Muthusale, qui interpretatur mortuus est, et interrogavit, vel qui mortis emissio, quia talis quisque pro justitia mortuus exemplo vel memoria sute mortis interrogat et convenit singulorum conscientias, utrum justitiam et vitam perennem diligant, an solis temporalibus delectentur; et mortem a se funditus emisit, ut jam nullatenus a morte lædi vel tangi valeat, sed in perpetuina vivat. Pulchre et Henoch adjicitur, qui dedicatio dicitur; quia taliter consummatus, in illius sæculi felicitate dedicatur. Et Jarez, qui descendens, vel roborans interpretatur; quoniam pia condescensione de supernis inclinatur ad nos, ut nostram infirmitatem roboret. Atque Malaleel, cujus interpretatio est laudans Deum : quia divinis laudibus in excelsis vacat. Necnon et Cainan, qui dicitur possessio corum, quoniam Pater et Filius et Spiritus sanctus, qui sunt unus Deus, possident illum in cœlestibus. Et Henos, qui violentus interpretatur, quoniam violentia nimiæ virtutis suæ regnum cælorum rapuit, quo l'a diebus Joannis Baptistæ vim patieur, et violenti diripiuni illud (Matth. x1, 12). Atque Seth, cujus interpretatio est, positus, vel posito; quia nunc in regno illo supernæ beatitudiais, a quo diu exsulaverat, est positus. Interpretatur etiam semen, yel resurrectio; quia seminatum est corpus ejus animale, sed surget idem corpus ipsius spirituale. Ad ultimum in superiori ponitur Adam, qui interpretatur homo; quia his profectuum gradibus fidelis quilibet promotus, et corporis etiam resurrectione innovatus, suntmam perfectionem illam consequitur quam homo vel habuit vel habere potest; ut tune perfectus sit homo, et idoneus jam inseparabiliter adhærere Deo. Unde et in summo cacumine super omnia Deus ipse ponitur, usque ad quem gradus scalæ generationis describuntur, ibique finjuntur; quia ibi finis nostræ perfectionis usque ad quem tendimus, ut in ipso sine fine quiescamus. Ibi enim est sufficientia bonorum omnium; quia tunc Deus est omnia in omnibus, ut nulli sit opus ultra quidquam quærere. Locus autem præmissus, quem de martyre nunc interpretati sumus, intelligi potest et de eo perfecto, qui non per martyrii passionem ex hac luce migrat, neque enim omnes perfecti ferro perimuntur. Nam Lamech interpretatur humilis, vel humiliatus. Mathusale vero, mortuus est, et interrogavit. Henoch autem, dedicatio; et Jared, descendens. Soletque frequenter evenire ut qui 178 din landahilis virtutum operibus insudavit, inanis gloriæ typho moveatur, ut exterius gloriari de virtutibus incipiat. Et ideo nunc iste post tot laudabiliter acta dicitur bumilis; quia quanto magnus est, humiliat se in omnibus, et abomni vit'o jactantiæ vel superbiæ fit alienus. Et qui sæculi gloriam sie abjecit, mortuum se mundo esse comprobavit. Exemploque talis suæ mortis cæteros interro-

sequitur dedicatio; quia jam per contemplationem in supernis dedicatur. Et inde fit descendens; quia ut cæteros ad ea quæ sursum contemplari solitus est, elevet, ad corum ima pie descendit, juxta illud Apostoli · Sive mente excedimus, Deo, sive sobrii sumus, vobis (II Cor. v, 45). Duo nomina quæ sequantur, id est Malaleel, cujus interpretatio sonat landans Peum; et Cainan, qui dicitur possessio corum, indicant mystice quid agatur in illa contemplationis dedicatione, et ad proximos descensione; quia videlicet ibi Deum landat, et hic possidetur ab illis, quorum utilitatibus servit. Sequitur et Henos, cujus interpretatio est, desperatus; quia spem in temporalibus et caducis habere contempsit, juxta illud beati Job: Mortuus enim mundo non habet jam spem in co. Deinde venit Seth, qui dicitur positio, vel resurrectio: quia nune ponit corpus quod in fine resurget. Et tunc erit perfectus homo reformatus in antiquum et meliorem statum, sieut consequens insinuat Adam, qui interpretatur homo; et primus fuit conditus: sieque jam sociatur Deo, ut ei perpetualiter inhærens vivat in ipso. Ob hoc enim se Dei Filius, misericorditer humiliavit, ut usque ad hanc celsitudinem suos, qui lapsi fuerant, exaltaret; et ex gradibus generationum, per quos ceciderant, fecit eis gradus virtutum per quos ascenderent. Quos scilicet gradus in nominibus patrum, ut ostensum est, designatos unusquisque proficientium juxta modum suum ascendit, et aliquid de singulis virtutibus asse- C quitur; sed tanto fortius et gloriosius ad Deum pervenit, quanto verius ac perfectius in his profecerit: tantoque rursum tardius ac difficilius ad eum pertingit, quanto remissius ac negligentius in his egerit. Posset autem de uno quoque gradu, vel nomine prolixa fieri locutio; sed cavendum erat fastidium, et relinquendum eis qui sciunt ex pancis multa dicere, unde possent et ipsi tractare. Nam et multas ipsorum nominum interpretationes, quas similiter proferre quivissemus, prætermisimus; multasque alias adhuc esse, quarum notitiam necdum attigimus, non dubitamus, quæ suos habent mysticos sensus. Et ideo nihil perfectionis in observatione justitiæ consequi possunt homines Dei, quod in hac genealogiæ scala figuraliter non sit expressum. Sed et bravium D ejusdem Virginis et matris Jesu humiliter scribere ad quod per eam tendunt, ipse Dens sursum in fine positus est. Principium vero profectus, vel ascensio-

gat, quis corum sic mundo mori appetat. Et hine A nis hujus de qua tractatum est, Dominus in scipsu statim nobis indicavit, de quo subjunctum est : Jesus autem plenus Spiritu sancto regressus est a Jordane (Luc. 1v, 1). Non antem dicitur afflatus Spiritu sancto, sed plenus; quia in ipso habitat omnis plenitudo Divinitatis corporaliter (Coloss. 11, 9). Non enim ad mensuram dat Deus Spiritum ipsi, videlicet Christo. Nam exteris sanctis dat eum ad mensuram (Ephes. 1v); huic autem immensurabiliter, id est totum ipsum immensum Spiritum. Neque primum impletus est Spiritu sancto; sed ex quo cœpit in utero Virginis concipi, semper in eo totus mansit Spiritus sanctus. Sed ideireo nune illo plenus fuisse dicitur, quia nunc cœpit operibus declarare plenitudinem ejus in se mancre. Et sic regressus est a Desperavi, nequaquam ultra jam vivam (Job vii, 16). B Jordane; quia regnum principis mundi aggressus est destrucre a baptismo, regnunque suum in orbe novum construere. Nam et quilibet fidelis, ejus accepto in haptismate Spiritu sancto, regreditur a Jordane, cum a lavacro rediens, adversum sæculi vitia, in quibus aute conversabatur, pagnam inchoat. A Jordane enim regreditur, qui a baptismo a l'certamen contra relictas mundi tentationes properat, ut, his devictis, coronam vitæ mercatur per ipsum Mediatorem Dei et hominum, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat in sæcula sæculorum.

### 1 HOMILIA IX.

In evangelium secundum Lucam: Intravit Jesus in quoddam castellum : et mulier quadam, Hurtha nomine, excepit illum in domum suam, etc. (Luc. x, 58.

Quid ad gloriosam Virginem Dei 2 Genitric em lectio 3 ista pertineat, ut in ejus festivitate legatur, plerique solent quærere : unde 4 quid ego sentirem, in conventu fratrum prout potui vulgariter jam plus quam semel exposui 8. Et quia quod dixi auditoribus placuit, dicta litteris mandare ab eisdem et maxime a dominis 6 abbatibus Willelmo Fiscanensi, Arnulpho Troarnensi 7, jussus, imo coactus sum. Quod ideo prædixi 8, ut expositiuncula ista tanquam a præsumptuoso edita non displicent, quam non [al., quia nou hane] præsumptio , sed obedientia edidit. Jam mune igitur ratinmenlam 10 istam salva side ac sine melioris præjudicio, ad laudem aggrediar.

In 11 Scriptura sacra res una et eadem multoties VARIÆ LECTIONES.

<sup>1</sup> Collata est cum Mss. Corbeiensibus 507. et S. 596. uno Beccensi E 40. et uno Ecclesia Carcasonensis · Et cum Edition. Coloniensi et Gothica. Ms. 596. Ex dictis Damini Anselmi Archiepiscopi ms. Carcas. Profesto Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis. Tum sic ponit textum: In illo tempore: Intravit Jesus in quoddam Castellum: et mulier quædam Martha nomine excepit illum in domum suam. Et reliqua. Dein subjicit: Homilia venerabilis Anselmi Archiepiscopi <sup>2</sup> Ad gloriosam Dei mss. 397. ad beatam Dei mss. E. 10. ad gloriosam virginem Dei ms. Carcas. ad beatam et gloriosam virginem Dei <sup>3</sup> Genitricem, lectio ms. Carcas. genitricem Mariam, lectio <sup>4</sup> Unde etc. ms. Carcasonense reliquum Præfationis omittit. <sup>5</sup> Jam plus exposni mss. E. 10 et 307. jam plus quam simul <sup>6</sup> Et ab eisdem Dominis ms. E. 10. ab eisdem et maxime a Dominis <sup>7</sup> Viscanensi, Arnolfo Tuarnensi ms. E. 10. Fiscanensi, Arnolpho Troarnensi <sup>8</sup> Ideo dixi mss. ideo prædixi <sup>9</sup> Non præsumptio ms. E. 10. non hanc præsumptio <sup>10</sup> Expositiunculam mss. ratiunculam <sup>11</sup> Evangelium secundum Lucam. In illo tempore: Intravit Jesus in quoddam Castellum, et mulier guædam Martha pourine excepit illogn in domum suam etc. Homilia lectionis einsdem mss. Intravit mulier quædam Martha nomine excepit illum in domum snam etc. Homilia lectionis ejusdem, mss. Intravit Jesus in quoddam Castellum

invenitur diversa significare, sicut leo, hædus, ignis, A 1, 31.) Si cailibet virgini desponsatæ in animo suo disaqua, vel etiam 19 sol, et alia multa. Est enim leo de tribu Jada (Apoc. v); et est leo, qui circuit quærens quem devoret (I Petr. v). Est hædus emissarius (Levit. xvi), qui peccata nostra portavit, est hædus a sinistris (Matth. xxv), qui damnatur. Est ignis quem Dominus misit 13 in terram, et quem valt ut ardeat (Luc. xn): est ignis, qui super impios cadit, ut non videant solem (Psal. Lvn). Est aqua cujus flumina fluunt de ventre credentis (Joan. vii); est aqua enjus tempestas non nos demergat (Matth. xiv). 14 Est Sol justitiæ, qui nos illuminet (Eccli. MLII) 15, et sol qui nos non urat 16 per diem (Psal. exx). Licet ergo eastellum alias malum significet, nt illud de quo dieitur : Ite in castellum : ubi, additur 17, quod contra vos est, plane manifestatur 18 quid B significet; tamen hic 19 castellum, in quod intravit Jesus, singularem et intemeratam Virginem ejusdem Jesu genitricem, salva Scripturarum regula, per similitudinem accipimus. Castellum enim dicitur quælibet turris, et murus in circuitu ejus. Quæ duo sese invicem defendant, ita ut hostes per murum 20 ab arce, et a muro per arcem arceantur. Hujusmodi castello non incongrue Virgo Maria assimilatur, quam virginitas mentis et corporis, quasi murus, ita undique vallavit, ut nullus unquam libidini ad eam esset accessurus, nec sensus ejus aliqua corrumperentur 31 illecebra. Et quia virginitatem, cum libido non 12 possit, solet impugnare superbia, est in eadem virgine turris humilitatis, quæ a muro virginitatis C omnem repellit superbiam. Et quia humilitatem, cum superbia non possit, solet impugnare libido, naurus virginitatis a turre humilitatis omnem repellit libidinem. Itaque lacc 23 duo, murus videlicet virginitatis et turris humilitatis ab alteratro muniuntur; ut nunquam in humili Virgine fuerit nec superba virginitas 25, nec inquinata humilitas : sed semper in cadem 28 permanserit et humilis virginitas et virgo homilitas 26. Quantis antem quod dicitur ita verum sit, ut nihil verius Christiana fides credere possit, ponamus tamen aliqua de Evangelio, virginitatis ipsius et humilitatis testimonia. Quippe cum ab angelo filius ei, promitteretur, respondit: Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco? (Luc.

ponenti nubere diceretur, Filium habebis, non miraretur, neque interrogaret quomodo istud fieret, nt pote quæ se desponsatam, et in proximo nupturam sciret, et a viro gravidari 27 usu natura: speraret : hæc autem non immerito mirata est; et quomodo fieret, quod promittebatur, sciscitata est [al. omit. est] 179 quoniam quamvis desponsatam, tamen se nunquam mpturam 28, neque virum cognituram certissime sciebat. Hæc de virginitate. De lumilitate vero dicendum est 29 quod cum ab angelo salutaretur, mater Dei eligeretur, quo nodo fieret salva virginitate (cui tantum timebat) doceretur, benedicta super omnes mulieres prædicaretur, respondit : Ecce ancilla Domini (Luc. 1, 38); et in alio loco: Quia respexit humilitatem ancillæ suæ (Luc. 1, 48). O sublimis virgo mater 30 Dei! o mater humilis ancilla Dei! Quid sublimius esse posset? Quid humilius de se sentire posset? Sunt 31 qui castellum hoc Magdalum fuisse arbitratur, a quo Maria Magdalena cognominatur : quod si vernm est, prædictæ interpretationi famulatur. Magdalus enim 22 turris dicitur, et humilitati coaptatur 33. Hic vero non nominatur, sed tantum quoddum dicitur : quod indiscussum præterire non debemus. Quoddam, id est singulare eastellum fuit virgo Maria. Quamvis enim et multæ aliæ murum virginitatis habeant 35, et turrim humilitatis, id est et virgines sint, et humiles, tamen salva virginitate matres esse non possunt, neque filios generare : quod ista sola fecit. Et ideo castellum hoe merito quoddam, id est singulare dicitur; quia ista singulariter et virgo et mater fuit : quod nulla alia esse potuit vel esse poterit 35. Verum concedamus 36 aliquam posse esse et virginem, et matrem 87, quanivis sit impossibile : etiam, sie Virgo 38 Maria singularis erit, quia unicum Dei Filium gennit, qui sicut est unicus unico Patri, ita est unicus unicæ matri. Et ideo nulla, etiam si virgo pariat, vel emmdem vel alimm talem generabit 39. Est ergo castellum quoddam, in quod intravit Jesus; porta vero per quam intravit est fides. Quia enim credidit, perfecta sunt ci a Domino quæ ab angelo dieta sunt ei, sieut 40 ait ad eam Elizabeth. Nee quia Jesus intravit castellum hoc, violatum est:

### VARIÆ LECTIONES.

Vel etiam ms. Carcason. vel æther 113 Dominus misit ms. Carc. Dominus Jesus Christus misit 114 Non demergit mss. Carc. et E. 10, non nos demergat ms. 307, nos demergat et edit. Goth. nos demergit 115 Illuminare solet mss. illuminet 118 Nos nrit mss. nos non nrat 117 Ubi et quod additur ms. E. 10. omittit. ms. Carc. ubi additur 118 Plane manifestat ms. Carc. plane manifestans ms. 307, uhi plane manifestatur 119 Tamen hoc mss. tamen hie 120 Per muros mss. et edit. Goth. per murum 121 Corrumperentur ms. Carc. corrumperetur 122 Libido non ms. Carc. libido superare non 123 Itaque hæe ms. Carc. ita hæe 124 Nee superha virginitas edit. Colon. nee superhia virginitatis 125 Semper in eadem ms. Carc. semper in eandem 126 Et virginalis humilitas mss. et virgo humilitas 127 Gravidari Edit. Colon. Fœcundari 128 Se nupturam mss. et Edit. Goth. se nunquam nupturam 129 Vero dicendum 129 est, ms. Carc. vero Beatæ Virginis dicendum 130 Sublimis virgo mater ms. Carc. sublimis mater 131 Esse posset? Sunt etc. mss. et edit. Col. esse posset? Quid humilius de se sentire posset? sunt etc. 132 Magdaposset? Sunt etc. mss. et edit. Col. esse posset? Quid humilius de se sentire posset? sunt etc. <sup>32</sup> Magdalum enim mss. magdalus enim <sup>33</sup> Humilitati comparatur mss. humilitati coaptatur <sup>34</sup> Murum virginitatis habeant ms. Carc. murum virginitatem habebant <sup>35</sup> Vel poterit mss. vel esse poterit <sup>36</sup> Verum concedamus ms. Carc. utrum concedinus <sup>37</sup> Ahquam et matrem esse et Virginem mss. aliquam posse esse et Virginem et matrem <sup>38</sup> Etiam sic virgo ms. Carc. Et sic virgo <sup>39</sup> Et ideo etiamsi virgo pariat, nulla vel eundem vel talem generabit alium. ms. Carc. et ideo nulla etiamsi virgo pariat, ullum eundem vel alium talem generabit <sup>30</sup> Dicta sunt, sicut mss. dicta sunt ei, sicut

Jesus enim salvat, non violat; confracta solidat, A pavit, sitientem lacte potavit 88, infirmum per innon confringit solida. Secundum nomen cjus, ita et opus ejns. Et mulier quivdam, Martha nomine, excepit eum in domum suam : et huic erat soror nomine Maria. Duæ istæ sorores, sient Patres sancti 41 plenissime nobis exposuerunt, duas in S. Ecclesia vitas designant: Martha seilicet, activam; Maria, contemplativam. Ista laborat ad exhibenda indigenti omnia humanitatis officia; illa vacat et videt quoniam Deus est 42. Ista circa exteriora occupatur; illa interiora contemplatur. Sient autem mater 43 Dei et singularis; ita et istarum vitarum effectus, quarum istæ duæ sorores 44 typum tenent, in ea exstitit singularis. Nunquam in aliqua persona, Martha sic operata est; nunquam alias, sic Maria contemplationi vacavit. Nunquam 45 sic alias, vel hæc, vel B ret suum talem filium 63 comprehendi, ligari, flailla, quod suum est, exhibnit. Cum Martham, vel Mariam dico, earum 48 significata intelligo. Sed jam videamus actionem hujus Marthæ; deinde conjiciamus contemplationem hujus Mariæ. Et, ut planius id facianus, quid alii Martham operantur; et quid ista operata est conferamus. Alii hospitem quemlibet in domo sua suscipiunt; ista non quemlibet, sed proprium Dei Filium, qui non habet ubi caput reclinet (Matth. vm, 20), non in domo, sed in utero suscipit. Alii nudum quemlibet veste mutabili atque corruptibili undelibet composita 47 operiunt, ista Verbum Dei quodammodo nudum carne induit; dum idem verbum in eadem virgine carnem in unitate 48 personæ assumpsit, quæ sine fine 49 incommutabilis atque incorruptibilis permanebit 80. Alii quemlibet esurientem vel sitientem cibo, vel pota exteriori reficiunt; ista hominem Deum 81 humanitus indigentem 82, non solum exterioribus cibis vel potibus pavit, verumetiam interiori suo 83 lacte aluit. Et, ut breviter illa sex misericordiæ opera percurramus quæ eum uni ex minimis suis liunt 54, Deus sibi facta confitetur; ista non quemlibet ex minimis, sed summum Dei Filium hospitem in utero suscepit 58, nudum carne vel etiam pannis operuit, esurientem

fantiam jacentem 57 non solum visitavit, sed etiam balneando 88, fovendo, leniendo, gestando frequentavit, ut merito de en dicatur : Maria autem satagebat circa frequens ministerium (Luc. x, 40). Compreheuso, et crucifixo, quasi in carcere posito adfuit, sient scriptum est : Stabat antem juxta crucem Jesu mater ejus (Joan. xix, 25). Inter hæc autem sollieita erat, et turbabatur, eum fugeret in Ægyptum a facie Herodis, qui suum talem filium adeo persequebatur nt multos pro co suspectie,59 a tatis pueros occideret. Turbatur, cum Judæos insidiantes et mortem ci inferre 60 molientes 51 cognosceret. Ad ultimum turbata est valde, et juxta Simeonis vocem 62, suam ipsins animam pertransiit gladius (Luc. 11, 55), cum videgellari, conspui, spinis coronari, derideri, colaphizari, crucifigi, mori, sepeliri. Unde et bene ei congruit " quod dicitur : Martha, Martha, sollicita es, et turbaris erga plurima (Luc. x, 41). Nemo vero dubitat quod B. Maria filium suum vellet liberari de omni tribulatione, et seipsam in 68 perturbatione 68 adjuvari a divinitate, quam eidem filio suo inesse 67 sciebat per theoriam 68, quæ est pars Mariæ. Hoc est, quod Martha conqueritur quod eam soror sua reliquerit 69 solam ministrare, et ejus auxilium in ministerio 70 flagitat. Hæe de parte Marthæ. Porro de parte Mariæ, quæ optima prædicatur, quanta vel qualis in B. Maria fuerit, quis digne loquatur? Si talis est, ut diximus, imo quia melior est quam diximus, in beata Maria pars Marthæ, quæ tantum a 11 Domino non laudatur, sed tamen non vituperatur: qualis est pars, quam optimam Maria elegit, quæ sie landatur, ut ab ea non auferri (ibid., 42) dieatur 73. O quam magna multitudo dulcedinis Dei fuit 73 in beata Virgine, quando Spiritus sanctus super cam venit 51, et virtus Altissimi obumbravit ei (Luc. 1, 55), et de codem Spiritu sancto coacepit! Quid de Deo non sapiebat, in qua sapientia Dei latebat 75, et in cujus utero corpus sibi aptabat 76? Christus est,

# VARIÆ LECTIONES.

43 Sicut Patres sancti ms. Carc. sicut sancti Patres nostri 43 Quoniam Deus est ms. E. 10. quoniam Heus bonus et dulcis est ms. Carc. quam Deus est 3 Sicut enim mater mss. sicut autem mater 44 Quarum ista sorores mss. Quarum ista dua sorores 45 Immo in onnibus edit. Col. omitit 46 Dieo, corum mss. dico, carum 47 Undelibet composita ms. Carc. videlicet composita 48 Illa Verbum Dei in cadem virginea carne in unitate mss. Corb. 569. ct Carc. ista Verbum Dei quodam modo nuclum carne induit, dum idem Verbum in eadem Virgine carnem in unitate ms. 307. ct edit. Col. 1576. ista Verbum in eadem Virgine carnem in unitate ms. E. 10. illa Verbum Dei in eadem Virgine, salva ejus integritate, homo facium, carnem in unitate ms. E. 10. illa Verbum Dei in eadem Virgine, salva ejus integritate, homo facium, carnem in unitate 49 Que sine fine mss. Carcason. quia sine fine 50 Permanet mss. permanebit 51 Ista Deum et hominem mss. hominem Deum 481 Illumanitatis indigentem mss. cdit. Colon. et Goth. humanitus indigentem ms. Carcaso. humana indigentem 65 Interiori suo edit. Col. uteri sui 65 Suis fecit mss. suis finmt 65 Hospitem suscepit ms. Carc. haspitem in ntero suscepit 58 Sitientem lacte potavit ms. Carcason. omittit 65 Et jacentem edit. Col. uteri sui 65 Multos suspectae ms. E. 40. multus pro eo suspectae 60 Martem inferre ms. Carc. mortem ei ferre 61 Molientes ms. Carc. volentes 62 Inxta Simeonis rocem mss. E. 40. et Carc. juxta Simeonem 63 Filium videret ms. Carc. volentes 64 Linta Simeonis rocem mss. E. 40. 507, et Carc. turbatione ms. 596, tribulatione 67 Quam filio suo inesse mss. quam eidem filio inesse ms. Carc. qua eidem filio inesse 68 Per Theoriam ms. Carc. per Theoricam 69 Reliquerit ms. Carc. qua eidem filio inesse 69 Per Theoriam ms. Carc. per Theoricam 69 Reliquerit ms. Carc. qua tantum a edit. Col. qua quidem a 72 Non anferri dicatur mss. anferre non dicatur 73 Dulcedinis fuit mss. dulcedinis Dei fuit 74 Super eam venit ms. Carc. in eam supervenit 75 Sapientia Dei latebat ms. Carc. sapientia latebat 76 Sibi aptab

24) : et In eo sunt omnes thesauri sugientia et scientiæ absconditi (Coloss. 11, 5), Christus autem in Maria. Ergo Dei virtus et Dei sapientia, et omnes thesauri sapientiæ et scientiæ in Maria 18. Ilæc non tantum ad pedes, sed ctiam ad caput Domini sedens audiebat verbum ex ore 79 cjus. Hæc conservahat omnia 89 verba angelorum, pastorum, magorum, nec non ipsius filii sui, conferens in corde suo (Luc. 11, 19). Nemo unquam sicut ipsa gustavit quam suavis est Dominus (Psal. xxxIII, 9). Incbriabatur ab ubertate cionius Dei, et torrente voluptatis ejus 81 potabatur (Psal. xxxv, 9). Nee mirum; quoniam apud eam, imo intra eam erat fons vitæ (Ibid., 10), de quo manabat cuneta perfectio 82 utriusque vitæ. Circa plurima, ut Martha, occupabatur; circa unum, ut B Maria, delectabatur, quia unum est necessarium (Luc. x, 42); plurima auferuntur, unum manet. Singulariter igitur partem Marthæ peregit, singulariter optimam partem Mariæ elegit : sed pars Marthæ ei aufertur (Ibid., 42). Jam enim non erit sollicita ut ministret ei, sient puero, cui omnes ordines angelorum ministrant, ut Domino. Jam non turbabitur fugiens cum co in Ægyptum a facie Herodis; quia ipse ascendit in cœlum, et Herodes descendit in infernum a facie 83 ejns. Jam non turbabitur erga plurima, quæ fecerunt filio suo Judæi; quia omnia subjecta sunt ei (1 Cor. xv). Jam filius Mariæ a Judæis, vel militibus, non flagellabitur, nec occidetur; quia Christus ex mortuis resurgens jam non moritur, mors illi ultra non dominabitur (Rom. v1, 9).Pars ergo C Marthæ 65 ei aufertur 85, sed bono suo; pars vero Mariæ 86 ei perficitur, quæ non auferetur ab ea. Exaltata est enim super choros angelorum, repletum est in bonis desiderium sunm (Psal. cn, 5), videt Deum facie ad faciem, sicuti est (1 Joan. 111, 2), gaudet cum filio in æternum. Hæc est pars optima, quæ non auferetur ab ea; cujus et nos participes simus, meritis et precibus ejus, per Jesum Christum Filium ejus, qui vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti 87, per omnia sæculorum sæcula. Amen 88. 180 HOMILIA X.

In Evangelium secundum Lucam: Cum intraret Jesus in domum cujusdam principis Pharisworum Sabbato manducare panem; et ipsi observabant eum. Et reliqua. (Luc. xiv, 1.)

Ilæc, quæ nunc secundum historiam mira referuntur, secundum spiritalem sensum plus admiranda

ait 17 Apostolus, Dei virtus, et Dei sapientia (I Cor. 1, A noscuntur. Nam Pharisæ ). qui interpretantur divis, significant Judaos ab omnibus aliis gentibus circumcisione et lege divisos. Princeps Pharisteorum mystice est prontifex olim Indaorum. Domus principis hujus, Synagoga. In quam scilicet domum intravit Dominus, quando tanquam sponsus procedens de thalamo (Psal. xvIII,6), natus est in plebe Judæorum ex intemeratæ Virginis utero; et hoc fecit Sabbato, id est cum jam cessarent juxta Dei voluntatem carnalia legis opera, et operum edicta; quia lex et prophetæ usque ad Joannem. Nam secundum legem Sabbato cessabatur ab exteriori actione; et ideo Sahbati nomine designatur cessatio carnalium legis ipsius actionum. In hujusmodi Sabbato Dominus in domum prædictam intravit, et intravit manducare panem, id est ut caperet cibum, hoe est ut faceret Patris voluntatem. Ait enim: Meus cibus est, ut faciam voluntatem ejus qui me misit (Joan. 1v, 34).

Et ipsi observabant eum, id est, etiam ipsi, ad quos venerat, insidiabantur ei. Significaverunt autem eam Judworum partem, in qua et ipsi erant, quæ ei semper invidens insidiabatur, et quærebat occasiones reprehendendi vel accusandi eum.

Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum. Hydropicus iste qui erat in domo principis Pharisworum, typus fuit populi, qui erat in Synagoga Judæorum, avaritiæ morho laborans. Hydropicus enim, quo amplius bibit, eo amplius sitit. Sic et avarus quo magis pecuniam auget, eo magis pecuniæ siti ardet; et ei crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit. Talemque Dominus Synagogæ populum invenit, qui solam legis litteram occidentem sectabatur, et spiritum vivificantem nesciebat; atque promissiones, quæ secundum litteram ibi nonnisi carnales inveniuntur, exspectabat a Deo pro remuneratione laborum suorum, velut maxima bona: et ideo se totum in appetitu talium effuderat, solaque præsentis vitæ bona sitiebat, quæ in sola Dei lege promitti putabat; et sie eum littera male intellecta perimebat, et propter hujus languorem spiritualem Dominus insidiatoribus suis respondens, dixit ad legisperitos et Phariswos, qui se volebant reprehendere: Si licet Sabbato curare, id est si juste potest fleri ut cessantibus legis operibus, quorum otium appellatione Sabbati designatur, iste populus sanetur ab hoc avaritiæ morbo, quo turgidus æstuat : et revera nonnisi Sabbato curari poterat, quia, nisi cessasset actio carnalium bonorum in lege promissorum [al., promissiones], nec

#### VARIÆ LECTIONES

Test, ut ait mss. est, ait

Et in eo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi. Christus autem in Maria: ergo Dei virtus et Dei sapientia, et omnes thesauri sapientiæ et scientiæ in Maria. ms. Curc. Et ideo sunt omnes thesauri sapientiæ et scientiæ in Maria 79 Verbum ex ore ms. Carc. Verba ex ore 80 Conservabat omnia ms. Carc. conferebat omnia 81 Voluptatis suæ ms. voluptatis ejus 82 Tanta perfectio ms. 307. cuncta perfectio 83 Ipsa ascendit ad infernum a facie mss. et edit. Col. Ipse ascendit in eælum; et Ilerodes descendit in infernum a facie edit. Col. et Goth. ipsa ascendit in cælum, et Ilerodes etc. ut in mss. 84 Pars ergo Marthæ ms. Carc. pars vero Marthæ 85 Ei aufertur ms. Carc. ei auferetur 86 Pars vero Mariæ ms. Carc. quia pars Mariæ 87 Cum Deo Patre in unitate Spiritus sancti ms. Carc. omittit 88 Amen. ms. 596. Amen. Ex dictis domini Anselmi archicoiscopi

corum cupiditas exstingueretur in corde Indaici A populi. At illi, qui de hac re fuerant interrogati, tacuerunt ; quia de abolitione carnalium observationum loqui nolucrunt, quas jam debere secundum rationem stare nequibant ostendere. Nam ex illo tempore jam a confessione veritatis ora clauserant, ex quo de Salvatore conspirationem fecerant, ut si quis eum consiteretur Christum, extra Synagogam sieret (Joan. 1x, 22). Quorum taciturnitas silentio Zachariæ non credentis est designata. Dominus autem ægrotum apprehendit et sanavit; quia populum Judæorum morbo avaritiæ, sicut dietum est, laborantem apprehendit in his quos elegit, et ab omni terrena cupiditate liberavit; quando venditis omnibus quæ possederant, et positis corum pretiis ad pedes apostolorum, pauperem vitam communemque ducebant unanimes in charitate (Act. 1v, 32). Sic ergo per gratiam suam Christus eos ab omni illa peste insatiabilis avaritiæ sanavit; et ita dimisit, id est a iugo legis solvit, et in libertate charitatis arbitrio suo relaxavit, ut non jam coacti, sed spontanei bona facerent. Quisquis emm charitate flagrat, non necesse est ut ei præcipiatur, nisi ut faciat quidquid voluerit. Dehine æmulorum invidiam confutans Salvator, ait illis: Cujus vestrum asinus aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die Sabbati? Qua scilicet sententia et insidiatores convincit, et ad ipsum nostræ liberationis auctorem specialiter respicit. Ipse enim secundum carnis materiam unus Judæorum erat, qui carnem ex eorum C gente susceperat. Cujus asinus et bos in puteum cecidit; quia gentilis et Judaicus populus, quem utrumque ipse creaverat, in ima vitiorum corruit. Asinus enim gentilem designat populum brutum nimis et oneribus cunetis errorum substratum; bos vero, Judaieum jugo legis subditum. Non solum enim asinus, id est gentilis populus; sed et bos, id est Judaicus, est in profunditatem peccatorum delapsus, quia nec ipse justificari potuit ex legis operibus. Sed utrunique Dominus extraxit; 'quia per fidem snam utrumque justificans, ad libertatem charitatis eduxit. Et hoe fecit, continuo, id est sine dilatione; quia in baptismo delevit absque mora culpas eorum, et dedit eis innocentiam. Die Sabbati, id est clara luce sidei et scientiæ, in operum legis D cessatione. Et non poterant ad hæc respondere illi; quia eductis de profundo malorum duobus populis, et ad lucem sidei convocatis, sie stultam secit Deus sapientiam mundi, ut ejus sapientes, qui Ecclesiæ Salvatoris invident, non inveniant quid respondeant econtra et rationabiliter dicant, sed clauso ore silentium teneant, et interno livore tabescant.

# HOMILIA XI.

In Evangelium secundum Lucam: Homo quidam fecit cænam magnam, et vocavit multos. Et misit servum suum hora cænæ dicere invitatis ut renirent; quia jam parata sunt omnia. Et cæperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei. Et reliqua. (Luc. xiv, 16.)

Home iste est Mediator Dei et hominum, home Christus Jesus (1 Tim. 11, 5). Magna ejus cœna, est nova spiritualis scientia, quam ad ultimum per se, et per apostolos, ac per expositores Scripturarum nobis copiose dignatus est dare, ut animas nostras spiritualibus deliciis saginaret. Addit et aliud ferenlum, dum mentes nostras amore suo delectabiliter pascit. Addit et tertium, dum nobis suæ divinitatis visionem inter angelos perenniter tribuit. Ilæc est ejus cœna, quam suis paravit, et ad quam multos vocavit, Judæos scilicet et gentiles de toto orbe; sed primo Judæos, deinde gentiles. Hæc enim cæna per convivium illud 181 designata est, quod Assuerus tertio anno regni sui fecit optimatibus et amicis suis; ac dehine ad illud omnem populum, qui in suis repertus est, invitavit (Esth. 1, 3, 5). Nam Assuerus, mystice Christus; tertius annus, tertium tempus est. Primum enim tempus fuit ante legem, secundum sub lege, tertium sub gratia. In hoc Rex regum exhibuit convivium suum. Optimates et amici sunt apostoli, et qui de Judæis primo crediderunt. Populus de tota urbe invitatus, est multitudo gentium de toto orbe vocata, quoniam civitas vel mundum, vel gentilitatem designat.

Misit itaque dominus iste servum suum hora cænæ dicere invitatis ut venirent, quiu jam parata sunt omnia. Servus, est ordo prædicatorum. Hora cænæ, extrema ætas sæculi, de qua beatus Joannes loquitur: Filioli, novissima hora est (II Joan. 11, 18). Hæc enim hora est spatium temporis ab adventu Domini usque ad finem sæculi, in quo scientia spiritalis est revelata, et gratia sancti Spiritus effusa, et regna ecclorum aperta. Ideoque dicitur quia jam parata sunt omnia. Nihil enim restat, nisi nt quisque dignum se præparet, et veniat et his omnibus perfruatur. Tunc autem primo servum sunm Dominus misit ut invitatos vocaret, quando suis discipulis ait: In viam gentium ne abieritis, et in civitates Samaritanorum ne intraveritis; sed potius ite ad oves quæ perierunt domus Israel (Matth. x, 15). Israelitas enim jam invitaverant ad hanc cænam et patriarchæ, et Moyses et prophetæ. Illi autem nec tunc, nec modo voluerunt venire, sed coperunt omnes simul excusare.

Primus dixit: Villam emi, et necesse habeo exire, et videre illam. Rogo te, habe me excusatum. Iste primus gerit personam potentum sœculi qui villas et castella sibi vindicant, ut super cæteros potestatem exerceant, et honorabiliores atque ditiores sint cæteris. Et hi, sua intima descrentes, excunt animo foras ad exteriores curas, et quibusdam necessitatum vinculis retinentur ne ad interiora redeant, sed villas et possessiones suas semper videant, et de his cogitent, ac in his delectabiliter teneantur; ideoque cœnam Dei negligant. Talibus autem si quando prædicatores persuadent meliora, promittunt se facturos quod eis præcipitur; sed impedimenta objiciunt, excusationem opponunt, et ut ipsi pro eis Deum precentur exorant. Hoc autem quid

multi tales erant in Judwa quando Dominus hæc loquebatur; sed hi, qui nunc sunt, Judai, quia villas non possunt, pecunias acquirunt. Et alter dixit: Juga boum emi quinque et eo probare illa. Rogo te, habe me excusatum. Iste significat illos Judworum qui magis dediti sunt carnali studio legis. Quinque enim juga boum, quinque sunt libri Moysi deprimentes gravi · servitute illos qui sub se carnaliter sunt positi. Hos autem libros Judæi emerunt, quia pro his circumcisi sunt, pro his decimas, et primitias et sacrificia offerunt. Hos tamén nondum prohatos habent, quia nondum eos intelligunt. Si enim cos intellexissent, nullam excusationem prætendissent, sed ad cœnam jam venissent. Sed, quia eos non intelligunt, dum eo venerari se simulant, suam justitium guærentes statuere, justitiæ Dei non sunt subjecti (Rom. x, 5).

Et alius dixit: Uxorem duxi, et ideo non possum renire. Per hunc designantur illi qui se luxuriæ carnisque voluptatibus per omnia subjiciunt. Qui excusari non quærunt, quia, solam hane vitam diligentes, aliani parvipendunt. In his autem tribus qui venire ad ecenam noluerunt, designati sunt omnes qui ad cam venire negligunt, et in horum typo Judæi cænam hanc adire noluerunt.

Et reversus servus nuntiavit hæc domino suo. Unde Isaias: Domine, quis credidit auditui nostro? (Isa. 1.111, 1.) Tunc iratus vaterfamilias, dixit servo suo: Exi cito in plateas et vicos civitatis; et pauperes, ac debiles, et cacos et claudos introduc line. Judais venire nolentibus, iratus est Dominus, quia non ultra per suos prædicatores monuit eos ut converterentur, sed ex toto reliquit eos in sua malitia, mandans nubibus ne super infructuosam vineam pluerent (Isa. v, 6), id est præcipiens apostolis ne Judææ prædicarent. Magna enim ira Dei est, peccatores ad pœnitentiam non vocare, sed in peccatis usque ad mortem relinquere. Sic iratus est Judæis ad cænam venire et credere nolentibus, et gentes intuitu misericordiæ respexit. Unde ipsis Judæis Paulus et Barnabas dixerunt: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei, sed quia repulistis illud, et indignos vos judicatis wternw vitw, ecce convertimur ad gentes (Act. XIII, muris disputationum et argumentorum atque potestatum sæcularium munita. Unde et per Psalmistam Dominus ait : Quis deducet me usque in civitatem munitam? Quis deducet usque in Idumæam? (Psal. LIX, 11.) Christum enim ad peccatores ducit, qui eum peccatoribus prædicat. Qui quia rarus est, ideo Dominus ait : Quis deducet me? Messis enim multa, operarii autem pauci (Luc. x, 2). Civitas vero, sieut diximus, est gentilitas; et ipsa est ldumæa, id est terrena. Plateus antem et vicos civitatis, latitudines et angustias gentilitatis intelligamus. Ait itaque prædicatorum ordini : Exi cito in plateas et vicos civitatis; et pauperes, ac debiles, cæcos et claudos introduc huc. Ac si diceret : Festinanter ad exteras na-

est aliud dicere, nisi rogo te, habe me excusatum? Et A tiones perge, et quos ibi vel amplitudine possessionum dilatatos, vel angustia facultatum arctatos repereris, ad vitam introducere non moreris. Pauperes enim ac debiles, et caci, et claudi erantgentiles, quia nec legis divitias, nec virtutum fortitudinem, qua resistere possent diabolo, nec scientiæ lumen, vel illuminatos cordis oculos habebant, nec in via justitiæ rectis pedibus incedebant. Qui tamen invitati ad convivium Christi, divites spiritaliter et fortes facti sunt, et interius illuminati jam in via Dei non errant, sed recto tramine gradiuntur

> Et ait servus : Domine, factum est ut imperasti, et adductocus est. Vocavimus, inquit, juxta præceptum tuum, Judæos et gentiles, et adhuc locus est, ubi suscipiantur qui venire voluerint. Iste locus tune complebitur, quando sæculum hoc terminabitur. Adhuc enim quotidie mittuntur servi, adhuc ad cœnam veniunt fideles, aliis per baptismum, aliis per pœnitentiam festinantibus.

Ait namque dominus servo: Exi in vias et sepes, et compelle intrare, ut impleatur domus mea. Jam enim neque viæ, neque sepes, neque locus ullus, sive pervius, sive septus, sive manifestus, sive abditus, relletus est, ad quem servi Christi scrutandum non pervenerint. Qui igitur huic conte defuerunt aut desunt, non servorum negligentiæ, sed suæ hoc inobedientiæ deputent. Hæc autem tertia invitatio magis ad nostrum tempus pertinet, in quo crebrescunt adversitates sæculi, et ob hoe in ea dicitur: Compelle intrare. Aliquando enim nos mundus retraxit a Deo, sed nune tot tantisque malis plenus est ut ipse nos jam mittat ad Denm. Unde et scriptum'est de aquis diluvii. Vehementer inundaverunt, et levaverunt arcam in sublime a terra (Gen. vii, 17). Quid enim per aquas nisi tribulationes, et quid per arcam nisi Ecclesia figuratur? Aquis ergo inundantibus levatur arca in sublime a terra, quoniam adversis irruentibus separatur a terrenis cupiditatibus Ecclesia, vei fidelis anima, et eœlo fit proxima. Sunt enim nonnulli, qui in hoc mundo prospera quærunt, sed adversa reperiunt, et apprehendere temporalem gloriam conantur, et nequeunt; et quo magis voluptates, et opes, vel honores appetunt, eo punctiones, et ærumnas, et abjectiones sentiunt. Hos igitur adversa com-46). Civitas autem in hoc loco gentilitas intelligitur, D pellunt ut ad Dei comam veniant. Sed quia in ipsis adversis mens corum stupore sic obduruit ut intelligere nequeat mala quæ patitur, dum prædicator els mala sæculi, quibus affliguntur, declarat, et quadam vi rationum et adhortationum cogit cos, ut cœlestia 182 bona appetant, agit quod dictum est, compelle intrare. Sieque numerus electorum perficitur, et superna domus impletur. De illis autem, qui venire contempserant, subditur: Dico vobis quod nemo virorum illorum, qui vocati sunt, gustabit cænam meam. Nemo illorum, qui vocati sunt, et venire noluerunt, gustabit internæ duleedinis cænam; nemo corum simul cum sanctis ad æterni convivii epulas intrabit. Unde et per prophetam illis Dominus ait : Ecce servi mei comedent, et vos esurietis. Ecce servi mei bibent, et vos sitietis. Ecce servi mei lætaountur, A suscepcrat, mala de se exempla præbendo, dissipat.

Annuntiant enim Deo angeli nostra opera caneta nec non orationes, non ut ipse discat qua nesciebat, nihil enim est quod ignoret; sed quia necesse habet rationalis creatura obtemperans. Deo temporalis causas ad æternam veritatem referre, sive pestiet unquam (Joan. vi, 35). Simili sensu dictum est et in Exodo: Viderunt Deum Israel, et comederunt, et biberunt (Exod. xxiv, 11).

Quæ omnia nos vel terrere debent, vel accendere. Terrere, ne contingat esurire et dolere eum reprobis; accendere, ut mereamur epulari et gaudere cum electis. Quicunque enim huic convivio defuerit, tabescet in æternum fame et miseria, et omnium bonorum inopia. Et quicunque intersucrit, satiabitur perenniter onmium bonorum plenitudine immensa. B Nam esca justorum est præsens vultus Dei qui, dum sine defectu cernitur, sine fine mens cibo vitæ satiatur. Unde et dictum est: Justi e, ulentur et exsultent in conspectu Dei, et delectentur in lætitia (Psal. LXVII, 4). Ibi de æternitatis societate lætantur, qui jam laqueos voluptuosæ temporalitatis evaserunt. Ibi hymnidici angelorum chori, ibi societas supernorum civium. Ibi dulcis solemnitas a peregrinationis hujus tristi labore redeuntium. Festinemus igitur hoc intrare convivium, ubi cum electorum omnium societate festivis gaudiis perpetim exsultemus, co largiente qui vivit et regnat Deus in sæcula sæculorum. Amen.

#### HOMILIA XII.

In Evangelium Secundum Lucam: Dixit Jesus discipulis suis parabolam hane: Homo quidam erat dives, qui habebat villicum; et hic diffamatus est apud illud quasi dissipasset bona ipsius. Et vocavit illum, et ait illi. Et reliqua. (Luc. xvi, 1.)

Hæc sacra lectio sub figura villici prius dissipantis bona domini sui, et postea de bonis ipsius, ut ab eo laudaretur, prudenter egentis, ostendit pravitatem et correctionem cujuslibet præpositi Ecclesiæ, qui in principiis quidem non solum in se, sed et in subjectis disciplinam ac religionem debilitat, postea vero tam se quam subditos nobiliter emendat.

Homo, inquit, erat dives, etc. Homo enim iste intelligetur Mediator Dei et hominum, homo Christus D Jesus (I Tim. 11, 5). Qui et dives est, utpote Creator et Dominus omnium; villicus autem a villæ custodia nomen accepit, eum significans cujus officium est in custodia et regimine Ecclesiæ vigilare, sicut scriptum est: Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam (Psal. cxxvi, 1). Villicus ergo gubernatorem Ecclesiæ designat. Sed plerumque contingit ut is, qui Ecclesiam ad gubernandum suscepit, terrenis commodis inhians lucra spiritual a negligat, ac male vivendo pravis exemplis religionem in subjectis destruat. Sed talis quisque diffamatur apud Dominum suum, quasi dissipator bonorum ejus, quoniam ab angelis coram Deo recitantur opera ipsius, per quæ disciplinam eis quos ad regendum

Annuntiant enim Deo angeli nostra opera cuncta nec non orationes, non ut ipse discat qua nesciebat, nihil enim est quod ignoret; sed quia necesse habet rationalis creatura obtemperans. Deo temporales causas ad æternam veritatem referre, sive petendo quid erga se vel erga nos fiat, sive consulendo quid faciat. Qui pius mentis affectus est, ut ipsa construatur, non ut Deus instruatur. Nam et hæc quædam contestatio est rationalis creaturæ, quod non sibi ipsa sit bonum quo beata fiat; sed illud incommutabile, cujus participatione etiam sapiens efficitur. Hoc itaque modo diffamatus est apud dominum iste villicus, quem vocavit dominus, ut ei rationem redderet, quia ipse non novissimo per semetipsum facta præpositorum examinat, qui quotidie per præpositos actiones subditorum judicat. Vocavit cum, quia per ægritudinis molestiam ad mortem hunc urgens, præsentari sibi per angelos fecit, eique dixit : Quid hoc audio de te? scilicet, quia de meis honis non mea lucra quæris sed tua; et quibus prodesse debueras, obes.

Redde rationem villicationis tua. Jam enim, post mortem, non poteris villicare. Considerans autem villicus tanta se districtionis angustia coarctari, cœpit luijusmodi cogitationes anxius in corde suo volvere: Quid saciam, quia dominus meus ausert a me villicationem? id est a prælatione, quam habui in Ecclesia, velut indiguum me per mortem deponit. C Fodere jam post hanc vitam non valeo, id est terram cordis mei ligone compunctionis et exercitio disciplinæ innovare, ut semen verbi suscipiens segelem bonorum operum proferat. Mendicare erubesco, id est cibum vitæ, quem hic non præparavi, confundor in illo sæculo quærere; sicut ille piger, qui juxta Salomonem propter frigus arare noluit, idecque mendicabit æstate, et non dabitur ei (Prov. xx, 4). Videns vero temporis spatium adline sihi aliquod ad emendationem indulgeri, accepto jam rationabili consilio, subjunxit : Seio quid faciam, id est excogitavi quid facere debeam, ut cum amotus fuero a villicatione, recipiant me, et cohabitatorem habero dignentur electi Dei, qui nunc in mea sunt villicatione; in domos suas, id est in mansiones æternes, quæ illis divinitus sunt paratæ. In his ergo cogitationibus dimissus ac sospitati redditus, quod mente conceperat, opere copit implere, convocans debitores domini sui, hoc est mortales omnes, quoscunque potuit, ad auditum suæ prædicationis accersens. Nam omnis homo debitor Dei est. Cumque sint debitores innumerabiles, duo tantum referentur, quia omnis hic Christianorum populus in duas partes dividitur, peccatorum, videlicet, atque justorum. Primus enim debitor, illa pars est fidel.um, quæ peccatis adhuc et vi i.s servit, q oniam peccata proprie solent vocari debita, velut, cum oramus: Dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris (Matth. vi, 12). Qui scilicet dehitor centum cados olei se debere fatetur quia ut indul-

suorum ecclesiastico vill'eo confitetur. Centenarius enima ameras perfectionem designat. Cadi vero mensurrs peccatorum. Oleum autem favorem eorumdem peccatorum, quando quis sibi ipsi placet in vitiis suis, vel alios peceantes male dulei adulatione demulcet. De cujusmodi oleo dicitur: Oleum autem peccatoris non impinguet caput meum (Psal. ext., 5). Impinguat enim caput oleum peccatoris, cum demuleet mentem favor adulantis. Quia ergo favor et laudatio vitiorum, quæ nunc olei nomine designatur, maxime damnabilis est, ideirco debifor iste medullas culparum snarum confitens, 183 centum cados olei se debere testatur, intelligens multas valde esse mensuras male dulcis favoris, quo placebat sibi in nequitiis suis, et aliorum vitia mulcebat. Huic itaque jubet villicus ut accepta cautione, id est retenta et refrenata priorum operum impressione, sedeat, id est humilietur et pœniteat. Nam quod cautio formam et impressionem vel numerum operum designet, indicant figuraliter cælaturæ, quas Salomon in templo fecisse refertur. Quod autem sessio humiliationem significet, sanctus David operibus et verbis ostendit, qui cum se multum humiliaret, ingressus est, ut Scriptura loquitur, et sedit coram Domino, dixitque : Quis ego sum, Domine Deus, et quæ domus mea, quia adduxisti me huc usque (11 Reg. vn, 18). Et rex Ninive pænitens indutus est sacco, et sedit in cinere (Jon. 111, 6.) Sedere ergo debitor iste præcipitur, ut ad pænitentiam humilietur. Et quia incertum est qua hora mors veniat, cito sedere, dum adhuc vacat, jubetur. Scribere, id est operibus adnotare, quinquaginta, id est poenitentiam, imperetur. Quidquid enim operamur, quasi in libro scribimus, ut in die judicii coram Christo recitetur. Unde Daniel: Judicium sedit, et libri aperti sunt (Dan. vii, 10). Quinquagenarius autem numerus pœnitentiam et remissionem peccatorum designat; quia et David in quinquagesimo psalmo pœnitentiam agens veniam peceatorum obtinuit. Et quinquagesimus annus in lege jubilæus est institutus, in quo fiebat remissio. Pro centum ergo scribit quinquaginta, qui pro consummata vitiorum multiplicitate, evidentem suis operibus memoria dignam ostendit pænitentiam, in qua et remissionis gratiam consequatur. D Sicut autem primus debitor vel cam partem fidelium quæ peccatis est subdita, vel unumquemque peccatorum insinuat; ita secundus vel eam partem corum, ut dictum est, quæ just tiam sectatur, vel unumquemque justum significat. Nam et justus quisque debitor Dei est, quoniam omnia bona quæ ab eo percepit, debet illi; ut eadem vel paria, si potest, reddat; si autem non potest, vel debitorem se esse lumiliter agnoscat, et gratias agens dicat : Quid retribuam Domino pro omnibus quæ retribuit mihi? (Psal. cav, 12.)

Centum quippe cori tritici, quos se debere testatur, perfectionem justitiæ, cæterarumque virtutum, quæ illi secundum mensuram donationis Christi

gentiam mercatur, mensuras ac quantitates vitiorum A datæ sunt, insinuant. Cori namque tritici, mensuras donorum gratiæ significant, Quod vero triticum virtutes et spiritualia charismata, quibus anima pascitur, designet, Scriptura docet dicens: Et valles abundabunt frumento (Psal. Lxiv, 14). Itemque. Frumentum desiderat nubes (Job xxxvii, 11). Valles quippe, id est humiles, frumento, id est virtutum gratia, replentur, qua spiritualiter vivant et saginentur. Quæ scilicet virtutes desiderant nubes, id est sanctos prædicatores, ut imbre verborum cælestium per eos rigentur. Centum itaque coros tritici debebat iste; quia secundum mensuras sibi divinitus concessas, perfectionem virtutum acceperat. Cui a villico jussum est ut in litteris suis, id est in operibus suis, pro centum scriberet octoginta, id est pro omnibus quæ debebat, Deo dignum se futura resurrectione justis actibus exhiberet. Litteræ enim quas scribimus, actiones nostræ sunt, quas divinæ memoriæ assignamus, sive bonas, sive malas. Unde et ipse de omni opere quod egerunt homines, dicit : Ecce scriptum est coram me (Isa. LXV, 6). Octogenarius autem numerus, sicut et octonarius mysterio resurrectionis congruit, quia et Domini resurrectio facta est octava die, et nostra quoque post septem dies, quibus omne tempus volvitur, id est in die judicii, quæ erit octava, proveniet. Unde et nonnulli psalmi pro octava scribuntur. Suis ergo litteris inscribit octoginta, qui suis operibus dignum se illa resurrectione et electorum societate demonstrat.

> Hee sunt itaque in quibus prudens villicus tam se quam habitatores villæ suæ, id est fil os Ecclesiæ quam regebat, corrigere et meliorare studuit, pro quibus et laudari a Domino meruit. Et nos ergo laudemus eum qui divino laudatur judicio; nec eum in aliquo, priusquam correctus est, audeamus reprehendere; nt hæc putemus in his quæ erga debitores egit, domino fraudem fecisse : sed potius credamus eum in his lucra Domini sui prudenzi consilio quiesiisse, et ejus voluntatem implesse. Qui tantum adhue iniquitatis villicus appellatur, quia prius villicatum suum inique tractabat, sicut et Mutthæus, quia publicanus fuerat, etiam in apostolorum catalogo publicanus dicitur. Sed in his omnibus est maxime prædicanda piissimi judicis nostri misericordia, qui cum hunc antea vocasset, et justo judicio dannare potuisset, maluit eum indulto rursus vivendi spatio a morte revocare, ut postmodum hunc emendatum posset inter amicos computare. Complevit enim quod locutus fuerat, quia nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et vivat (Ezech. xviii, 55). Ad hoc autem quod dixerat villicum iniquitatis pruden'er fecisse, subjungit sententiam, in qua significat multos similia facere.

Quia filii, inquit, kujus sæculi, prudentiores filiis lucisin generatione sua sunt. Filii enim sacult vocantur qui sæcularem vitam ducunt. Filii autem lucis justi dicuntur. Sed sunt aliqui justi, qui, licct juste vivant et illicitis se contineant, magna tamen bona nunquam operantur. Et sunt am, qui prius sæcula-

riter et criminose vixerunt, sed postmodum redeun- A tionem docet, et hortatur ut quieunque male vivetes ad cor snum, quia se illicita egisse considerant, ex ipso suo dolore compuncti inardescunt ad amorem Dei, seseque in magnis virtutibus exercent, cuncta etiam difficilia saneti certaminis appetunt, omnia mundi blandimenta derelingunnt. Flagrant desiderio, ad eœlestem patriam anhelant. Et quia se errasse a Deo conspiciunt, damna præcedentia lucris sequentibus recompensant. Isti ergo in generatione sua, id est in tempore suo, quo præsentem vitam transcurrent, prudentiores sunt illis filiis lucis, qui a luce matre nunquam recedunt, sed tamen opera lucis remissius agunt, et ad patr'am æternæ lucis anxie non anhelant.

Post sententiam vero subjicit Dominus exhortatiovertantur ad bonum, et clementer agere studeant. Ac si dicat: Iste quidem villicus, qui antea villicatum suum male tractaverat, post de bonis ejusdem villicatus erga subditos spiritalia beneficia elementer operatus est, pro quibus et supernæ felicitatis habitacula eum electis intrare meruit : et ego quoque vobis dico et suadeo, qui mammonam, id est divitias, habetis iniquitatis, id est quas per iniquitatem acquisistis, et inique dispensastis hactenus vel possedistis, jam bene dispensando eas sanctis, qui indigentiam patientur, facite cos vobis ince amicos, ut, cum defeceritis, id est cum obieritis, recipiant vos libenter secum in aterna tabernacula, id est in perpetuas mansiones, ubi perenniter cum eis gaudeatis; quomiam qui recipit justum in nomine justi, mercedem G

Quidam vero sententiam istam male intelligentes rapiunt resalienas, et aliquid inde pauperibus largiuntur, et putant se sacere quod præceptum est. Dicunt enim: Rapere res alienas, mammona iniquitatis est. Erogare aliquid inde, maxime egentibus sanctis, hoc est facere amicos de mammona iniquitatis. Intellectus iste corrigendus est. Non ex rapinis et usuris, vel fraudibus aequirere debemus, unde eleemosynas faciamus'; sed si contigerit nos ante conversionem nostram talibus modis opes acquisiisse, jam post conversionem rapinas et fraudes non faciamus; sed tamen ex opibus large tribuamus. Sie enim Zaehæus feeisse laudatur, qui princeps erat publicanorum, et divitiis D abundabat; sed recepto in domum suam Christo, medietatem earum pauperibus dedit, et enicunque fecerat fraudem ex alia medietate quadruplum reddidit. Sieut ergo villieus dicitur iniquitatis, etiam post correctionem suam, 184 quia villicatum inique prius tractaverat; ita divitiæ, quas ante conversionem quis inique conquisivit, sive possedit, aut dispensavit, etiam post conversionem ejus vocantur divitiæ iniquitatis. Sed sieut villicus ex eodem villicatu, postquam correctus est, acquisivit amicos; ita quisque de suis facultatibus, quamvis antea ex licitis et illicitis acquisisset eas, amicos sibi facere stu leat; ita duntaxat ut nihil ultra per iniquitatem acquira'.

Tota itaque lectio ista correctionem et emenda-

bat, et res quas dispensandas susceperat perverse tractabat, mutet suos mores, et mala præcedentia bonis sequentibus vincat et deleat. Possunt tamen omnes divitiæ sæculi, divitiæ iniquitatis appellari, quia cum a Deo pro omnibus sint creatæ, has sibi nonnulli, quamvis justo labore, iniqua tamen cupiditate eongregant; et quas nulli tribuunt, has indigentibus quodammodo tollunt, dum eas in usum eorum venire non sinunt. Licet ergo justis, ut dictum est, laboribus acquisitæ, vel in patrimonio a religiosis parentibus acceptæ; tamen divitiæ iniquitatis sunt, quia iniquum est, id est ab æquitatis regula discordans, ut alius divitiis superabundet, alius autem egeat. De quibuscunque igitur divitiis nem, ut qui male prius egerunt, exemplo villici con- B sæculi fiant eleemosynæ, de divitiis iniquitatis sunt. Itaque non jam inique sed juste conquiramus divitias, ex quibus justas faciendo eleemosynas, sanctos pauperes aequiramus nobis amicos, ut ipsi nos secum recipere dignentur in wterna tabernacula. Per Jesum Christum Dominum nostrum, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

### HOMILIA XIII.

In Evangelium secundum Lucam: Dum iret Jesus in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et Galilwam. Et reliqua. (Luc. xvII, 11.)

Præsens lectio secundum historiam quidem semel opere completa est, sed secundum spiritalem sensum quotidie impletur. Nos enim in Adam a visione pacis, quod llierusalem interpretatur, recesseramus, ae in hujus exsilii rixosas inquietudines decideramus, et ad inferni supplicia nihil pacificum ultra visuri properabamus. Verbum autem Dei per quod facta sunt omnia, nos miserieorditer ad suæ pacis visionem in qua perenniter quiesceremus, reducere volens, descendit ad nos qui ad ipsum nequibamus ascendere: et suscepta in se nostra humanitate, tetendit ad supernam Hierusalem, ubi semper vera pax cernitur, et illuc nobis viam aperuit : et quia electos homines sua membra feeit, in ipsis membris suis adhuc quotidie vadit in Hierusalem, dum electos suos ab hoc exsilio reducit ad patriam, in qua pax regnat sine ulla inquietudine carnis aut spiritus. Quæ, seilicet patria nomine llierusəlem hic designatur, quæ visio pacis, ut dictum est, interpretatur. Ad quam pergens, transibat per mediam Samariam et Galilwam. Samaria namque interpretatur enstodia, et significat justorum diligentiam, qui custodiunt mandata Dei, qui omni custodia cor suum servant, qui actus suos omni hora custodiunt. Galilæa vero, quæ dieitur transmigratio facta, designat cocum vitam, qui a malis operibus ad religiosam conversationem per angustam pænitentiæ viam migraverunt.

Vadens ergo in Hierusalem, transibat per mediam Samariam et Galilæam; quia quotidie quosdam sibi unitos transire facit ad æternæ pacis beatam visionem, et ex his qui non erraverunt, et ex his qui ab

in Hierasalem, quos sua membra factos de præsenti sæculo nequam eripit, et ad superme majestatis perpetuam contemplationem perducit. Transit per mediam Samariam et Galilaram, id est dividit per medium tali transitu Samariam et Galilwam, per quas, ut dictum est, intelligimus justos et pænitentes, quia videlicet et ex justis, et ex conversis quosdam eligens, ad terram viventium secum ducit, quosdam autem ex eis hie adhue agonizari permittit. Verbo autem præteriti imperfecti dicitur, quia transibat, ut detur nobis intelligi quia transitus ipse nondum peractus est, sed adhue agitur. Illa vero pars electorum quæ retinetur in hujus vitæ laboribus, designatur non incongrue per castellum, de quo subditur quia, runt ei decem viri leprosi. Nam sancti inter pericula tentationum linjas saculi instar castelli seipsos intra vallum disciplina canta circumspectione custodiunt. Castellum enim munitur adversus hostes, et sollicite custoditur, significans Ecclesiam inter hujus vitæ discrimina fortiter undique clausam atque munitam contra malignos spiritus, et pervigili sollicitudine servatam. Quod castellum dicitur quoddam, ut juxta litteram nesciatur, et juxta spiritalem sensum cognoscatur. lu quo, scilicet spiritali, castello, H est in Ecclesia, semper est Dominus, sieut ait suis discipulis : Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi (Matth. xxvm, 20); sed tamen deesse videtur aliquoties, ubi permittit iniquos multiplicari, et suum electis suis C palam non præstat auxilium, sed tribulationibus et adversis eos affligi, velut a se derelictos, sinit. Unde et, illa vox est : Ut quid, Domine, recessisti longe, despicis in opportunitatibus, in tribulatione (Psal. 1x, 1.) Cum autem deesse Dominus videtur, tunc foras tendunt illi qui per decem leprosos figurantur. Multi enim vel adversitatibus fracti volunt a fide recedere, et infidelibus se jungere, quasi dicendo: Eumus, et disponamus testamentum cum gentibus, quæ circa nos sunt (1 Mach. 1, 12); vel tentationibus vitiorum superati mala tot et tanta faciunt, ut gentilibus in actione similes fiant, dum ab Ecclesiæ visceribus ad res sweuli per desideria foras tendunt. Hi sunt enim spiritaliter leprosi; qui propterea dicuntur decem, qui contra Dei præcepta faciunt, quæ propter Decalogum legis per denarium numerum intelligi solent. Sicut enim observatores mandatorum cœlestium assequuntur inde mundationem et sanitatem animæ; sie contraria mandatis ipsis agentes, spiritalem contrahunt inquinationem et infirmitatem: adeo ut tales in anima fiant, quales in corpore cernuntur, qui lepram carnis patiuntur. Qui tanto magis foras tendunt, quanto perversius agunt; et ita fiunt hae, dum Jesus abesse videtur.

Fit antem plerumque per respectum divinæ gratiæ ut Dominus ipse Jesus ad hoc Ecclesiae castellum palam venire et ingredi videatur, subito scilicet tribulationes sedans, populumque suum a pravita-

errore ad veritatem redierunt. In eis enim transit A tibus convertens, et magnum religionis incrementom ei largiens. Et tune spiritaliter agitur quod dictum est quia, dum ipse castellum hoc ingreditur, occurrerunt ei decem viri leprosi. Nam invenit eos contra se tendentes, id est via sibi contraria gradientes, dum illi foras et ipse tendit intus; atque sistit eos, et stare facit atque cessare, ne pergant ulterius in via perversa. Steterunt etenim, et stete\_ runt a longe; quia non statim potnerunt ei propinquare, sed procal stantes versi sunt ad preces, et magno cordis clamore dixerunt : Jesu præceptor, miserere nostri. Non intellexerunt eum esse Salvatorem, 185 qui peccatorum morbos omnes sanare possit, et se miseros ob hoc esse factos agnoverunt, quia præceptis contraria fecerant; ideoque Jesum, id est dum ingrederetur J. sus quoddam castellum, occurre- B Salvatorem vocabant eum, et præceptorem, quem ut sui misereretur orabant. Quos ut intuitu clementhe vidit, dixit: Ite, ostendite vos sucerdotibus, id est per humilem oris confessionem sacerdotibus veraciter manifestate omnes interioris lepræ vestræ maculas, ut mundari possitis. Et quod rogabant factum est eis dum irent ad sacerdotes, quia, seilicet, mundati sunt, quoniam peccatores, licet gravi criminum lepra sint fædati, euntes tamen ad confitendum, purgantur in ipsa confessione propter pænitentiam quam acturi sunt. Dum irent, mundati sunt, quia ex quo iter hoc intrant, incipiant operari justitiam; et justitiæ operatio est corum mundatio. Dum irent. mundati sunt, quia ex quo tendentes ad confessionem et pœnitentiam, tota deliberatione mentis peccata sua damuant, et deserunt; liberantur ab eis in conspectu interni inspectoris. Unde et per prophetam Dominus ipse testatur quia impietas impii non nocebit ei in quacunque die conversus fuerit ab impietate sua (Ezech. xxxm, 12). Perveniendum tamen est ad sacerdotes, et ab eis quærenda solutio, ut qui jam coram Deo sunt mundati, sacerdotum judicio etiam hominibus ostendantur mundi.

> Sequitur: Unus autem ex illis, ut vidit quia mundatus est, regressus est cum magna voce magnificans Deum. Unus designat unum in bono perseverantem affectu corum qui, postquam pœnitendo veniam adepti sunt, permanent in humilitate et gratiarum actione. Quod enim dicitur unus, intelligendum est, non diversis jam se voluntatibus varians, sed in Deoplacendi voluntate perdurans. Nam et omnes electi, propter hane bonitatis unanimitatem, non solum unum, sed ctiam unus recte dici possunt, sicut indicat Apostolus, ubi de omnibus, qui sunt in Ecclesia bonis et malis, mystice loquitur: Omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium (I Cor. 1x, 24). Omnes enim Christiani et honi et mali, pro modo suo quisque, currunt ad bravium; sed unns, qui legitime eurrit, id est unitas electorum, percipit illud, sicut et omnes hi leprosi mundati sunt, sed unus egit gratias. Unus itaque, cum vidisset quod a crimmum lepra mundatus esset, rediit ad mundatorem, grates ci referens, et se magis illi humilians, et devotior existens, ac semper ei placere studens. Nam life,

unns, ut dietam est, eos qui sic agunt designat. No- A operibus fidem sibi solam sufficere, sicut illi novem, Init ingratus jam else, sed regressus est cum magna voce magnificans Deum. Recte cam magna voce, quia magna Dei beneficia se percepisse gratulabatur. Mayna voce, devota potins quam clamosa debemus intelligere. Non enim exigua vocis devotione Deum magnificare cupiebat, qui se de tantis malis magnifice liberatum gaudebat. Interioris lepræ sanitatem a Christo consecutus magnificabat Deum, ut glorificaretur Pater in Filio.

Et cecidit in faciem ante pedes ejus, quia de prioribus actibus erubescens sibi vilis apparuit, et devota se Christo humilitate prostravit. Statum jam rigiditatis et superbiæ non habuit, sed tota mentis consternatione sub pedibus Salvatoris bene jacuit, gratias agens quoil de tanta miseria liberatus esset; et hic B erat Samaritanus, id est custos, quia, ne percepta heneficia posset amittere, servabat ea per humilitatis custodiam, et seipsum caute jam custodiebat, ne plagam ulterius lepræ spiritalis incurreret, et cor soum actusque suos a malo custodiebat.

Respondens autem Jesus, dixit: Nonne decem mundati sunt? et novem ubi sunt? Operibus hujus qui gratias retulit, et aliorum qui ingrati fuerunt respendit Dominus: Nonne, inquit, decemmundati sunt, etomnes pariter ad reddendas gratias redire debuissent? Decem mundati sunt, quia legitimus numerus est'purgatus. Sed novem quasi nesciuntur a Domino, quia maluerunt elongari ab eo per peccata quam propinquare ei per bona opera. De quibus ait : Ubi sunt? Quod est dicere: Qui in humilitate et gratiarum actione deberent adesse, ubi sunt? Qui milii per meritum devotionis et operis propinquare deberent, ubi sunt? Qui in observantia mandatorum meorum esse deberent, ubi sunt? Quia vero novenarius numerus habet ter tria, et ad fidem Trinitatis pertinet, hi novem designant illos qui, postquam pænitendo mundati sunt, a præcedentibus culpis existent desides et securi, nec se in bonis operibus exercent, sed solam sibi fidem sufficere putant.

Non est inventus qui rediret, et daret gloriam Deo, nisi hic alienigena, quia non invenitur, qui post acceptam veniam recordetur divinæ pietatis, et ei gratias devoto corde referens perseveret in bonis actiex filiis Hierusalem cœlestis.

Et ait illi: Surge, vade, quia fides tua te salvum fecit. Humiliter adhuc jacenti pro peccatis ponitondo deletis præcipitur ut surgat ad bene agendum, et vadat, id est promoveatur ac proficiat in bonis operibus. Qui enim infirmitatem sure conditionis humiliter agnovit, ac pulverem et einerem se esse perpendit, jubetur ad robusta opera surgere, ac promoveri in profectu justitiæ. Cui et dicitur: Fides tua te salvum fecit. Credidit enim grates esse referendas ei [al., ut Deo ei] qui se mundaverat et opere Deus innotuerat, et sidem que per dilectionem operatur (Gal. v, 6), habebat, ac per eam a prioribus malis salvus erat in quibus ante periorat, quia non sine

æstimavit.

### HOMILIA XIV.

IN EVANGELIEM SECUNDUM JOANNEM: Eratquidam requlus, cujus silius insirmabatur Capharnaum. Et reliqua. (Joan. 1v, 46.)

Quod infectione evangelica de uno regulo et ejus filio singulariter factum audivimus, humano generi generaliter consonare videbimus, si adhibita diligentia mysticum intellectum superficiei littera: coaptemus. Regulum autema rege nomen deductum et litterarum consonantia demonstrat, et significatio deductionis approbat. Scimus etiam quia fuere reguli, id est minores reges. Hominem igitur ad excellentissimi Regis imaginem et similitudinem factum (Gen. 1, 26), dum bene se rexit, dum sibi temperanter imperavit, regem fuisse quis dubitet? Regnum vero istius regis, paradisus Dei fuit, in quo felix homo colonus, in quo operarius positus, in quo rex et dominus ut dominaretur ac præesset bestiis et piscibus, atque reptilibus, et avibus, tanquam rex iu solio collocatus est.

Sed, proh dolor! qui hoc modo magnus rex sublimatus præsidebat, per inohedieutiæ tumorem a regno illo depulsus est, et ærumnis ac tristitiæ expositus est. Tamen, miserante Deo, cujus miserationes super omnia opera ejus (Psal. exliv, 9), non ex toto, miser homo in perditionis abyssum redactus est; quo: niam neque liberum amisit arbitrium, neque a rationis capacitate alienatus est. Perdidit ergo per seipsum magnum quid; reliquit autem et misericordia Conditoris parum quid. In co itaque quod amisit, rex esse desiit; in eo autem quod præ cæteris animalibus sibi relictum est, quasi regulus victitavit. Quod ipsa Evangelii verba videntur innucre, dicendo quia erat quidam regulus. Per hoc enim quod dicitur 186 erat, quod impersectæ significationis verbum est, quod sic ex parte jam præteriit, ut ex parte videatur adhue non præteriisse, et sensum habet substantivum, essentia hominis indicatur; quæ jam ex parte transierat mortua, et ex parte ægrotabat saucia, ut pene nihil esset homo qui erat, quoniam infirmabatur et mori incipiebat, cujus proprium nomen tacetur, et dicitur : Erat quidam, quia non erat bus, nisi qui non sit ex siliis terrence Babylonis, sed D dignus audire, novi te ex nomine (Exod. xxxIII, 17), neque erat nomen ejus scriptum in cœlis, ut Deus illud dignaretur nominare. Nam et nos plerumque quorumdam vocabula, quæ tamen bene meminimus, propter dedignationem prætermittimus, com corum recordationem fastidimus. Ideireo autem nomen istius Spiritui sancto viluerat qui peccator erat, quia infimus regulus.

Cujus filius infirmabatur Capharnaum. Filius est, in quo pater affectu paterno specialiter delectatur, quem tenerrimo et toto tanquam seipsum confovet amplexu. Hoc in homine interiore animum intelligimus, quem a primo Plasmate usque ad Christum multa spiritalium febrium incommoditate præventum nequaquam dubitamus. Capharnaum autem ager pulnamentis decoratus, magni Opificis ordinatione conspicuus, ager pulcherrimus non incongrue intelligi potest. Cujus colonus homo, utpote advena et peregrinus, quanto licentius peccabat, tauto abundantius ægrotabat. Ægrotavit autem hominis portio pretiosior, animus videlicet, qui tanquam filius homini debet esse charior.

Hic cum audisset quia Jesus adveniret a Judica in Galilwam, abiit ad eum, et rogubat eum ut descenderet, et sanaret filium ejus; incipiebat enim mori. Judæa quidem confessio, sive laudatio, et glorificatio; Galikea vero interpretatur transmigratio facta. Et Jesus venit a Judæa in Galilæam, quando a confessione et laudatione, quæ illi sursum a sanctis angelis incessanter dabatur, dignatus est per carnis B assumptionem venire ad nos, qui transmigrationem feceramus a paradiso ad lujus vallem miseriæ. Et hune adventum audivit regulus, quia illum per Zachariam homo dicere comperit : Lauda et lætare, filia Sion, quia ecce ego venio, et habitabo in medio tui, ait Dominus (Zach. 11, 10). Cumque hec et his similia de ejus adventa verba prophetarum audisset, abiit ad eum, pro filio supplicaturus, mores mutaturus, in ipsum crediturus. Abiit ad eum, quia cœpit ad ejus fidem aliquantulum accedere. Et rogabat ut descenderet, et sanaret filium ejus, quem diximus animum ipsius esse, quia per Psalmistam dicebat : Domine, inclina coclos tuos, et descende (Psul. extan, 5) ; et : Domine, miserere mei, sana animam meam quia peccavi tibi (Psal. x1, 5). Rogabat ut descenderet, hoe est, ad humilitatem passionis se miscricorditer inclinaret, et filium ejus, hoc est chariorem ejus portionem, sanaret. Non enim poterat animus hominis a peccati morbo sanari, nisi medicamentum ei fieret mors ipsius medici.

Incipiebat enim peccati languore jam mori. Ilic est enim saucius, quem, sicut alibi dicitur, latrones in via semivivum reliquere. Vivit enim ex ca parte qua Deum potest cognoscere, et quid rectum sit discernere; mortuns vero est ex ea parte qua peccatis tabescit, et nequitia desicit. Ex toto antem erit mortuns, si fuerit inferno damnatus. Sie ergo incipiebat mori, id est vitiorum languore nimium gravabatur, et morti damuationis æternæ propinquabat. Sed ne p ex toto moreretur, accessit pater ad Jesum pro eo rogaturus, ut ipse qui vita, qui medicus, qui medicina est, obviaret morti. Post mortem enim nulla posset inveniri medicina, quia in inferno nulla est redemptio. Quisquis enim semel wternæ damnationi traditus, nunquam ulterius redemptionem consequi potest.

Dominus antem regulo deprecanti respondit : Nisi signa et prodigia videritis, non creditis. Inter signa et prodigia hoe distat, quod signa quidem dicuntur, eo quod præsentialiter aliquid significent; prodigia vero, quasi porrodicia vocantur, eo quod porro dicant, porro significent, et aliquid futurum portendant. Et Dominus signa fecit atque prodigia, quoniam opera

cherrimus dicitur, et mundus iste, creaturarum or- A ejus alia in præsenti aliquid significabant, alia in futurum prospiciebant. Regulus ergo descensum ejus ad salutem filii rogabat; Dominus autem descensum suum commendabat, et regulo subtiliter intimabat, dicens : Nisi siqua et prodigia videritis, non creditis. Ac si diceret : Descensus meus ad mortem et ad inferos, quem desideras, signum magnum est, quia febricitantium salus est, et prodigium magnum est, quia resurrectio mortuorum est. Nec fides Christiana in gentibus pullulare poterit, nisi signa hæe et prodigia viderit. Dicit ad eum regulus, unus credens ex gentibus, gentium primitite præsignatus: Domine, descende, priusquam moriutur filius meus. Domine, quandoquidem descensus tuns sigunm et prodigium magnum est, nec præputium ab infirmitatibus suis poterit convalescere, nisi signa hac et prodigia meruerit videre, descende, quoniam melius est, sicut præordinasti, ut descendas quam ut filius meus, id est gentilis populi animus, in æternum percat. Descende ergo de incarnatione ad passionem, quoniam ex passione tua consequetur anima mea liberationem.

Huic tantæ fidei ac devotioni duntaxat respondit Dominus : Vade, filius tuus vivit. Durum est enim intelligere quod incredulo et infideli dixerit : Vade, filius tuus vivit nisi supplicantis sidem devotionemque cognovisset. Præscit igitur, antequam miraculum faceret, subtilem fideliter obsecrantis responsionem, et ad miraculi processit ostensionem, ut et sides jam credentis procederet in manifestationem. Vade, inquit, hoc est ad perfectionem transmigra cogitationum, et sient audisti meam incarnationem, exspecta etiam passionem. Jam enim ex hae sidei scintilla silius tuus, id est animus tuus, vivit. Nee quemquam moveat quod omnia hæe verba secundum historiam non inveniantur et a regulo, id est ab humano genere, dicta esse Domino, et a Domino generi humano. Tales enim sunt istæ locutiones, quales et illæ de Canticis canticerum, ubi sponsus ad sponsam, et sponsa ad sponsum ea verba loquitur, quæ misquam historialiter reperiuntur. Neque enim tam vocibus quam rehus fiunt linjusmodi locutiones. Vade, ait, hoc est, ad majora fidei promovere, et ad spiritalem sensum progredere, quoniam filius tuus virit, ex hac fidei inchoatione, et ex mea prædestinatione

Credidit ei homo sermoni quem dixit ei Jesus, et ibat. Credidit humanum genus quod animus suus per Dei gratiam interius viveret, quoniam ex Salvatoris sermone, quem veracem esse didicit, hoc audivit; et ibat, proficiens in side et moribus.

Jam autem eo descendente, servi occurrerunt ei, ct nuntiaverunt dicentes quia filius ejus viveret. Interrogabat ergo horam ab eis, in qua melius habuerit. Et dixerunt ei : Quia heri hora septima reliquit eum fe bris. Descendente homine, id est ad seipsum revertente, et cogitationes suas inspiciente, occurrerunt ei servi sui, qui non incongrue rationales hominis sensus intelliguntur, qui debent homini, utpote do-

mino suo servire, et quæ jucunda sint nuntiare, ac A illud ad perfectum adduxit; et audiamus vocem Psalde sospitate totius interioris hominis et animi respondere, sieut hie dicuntur muntiasse filium vivere. Hominem enim a Deo descendere, est humanitatem nostram a contemplatione illa parumper avelli, et ad ea, quæ intra nos sunt , aliquantulum reverti, quid sumus, quid egimus solerter intueri. Servos autem domino descendenti occurrere, est sensus omnes totius lumanitatis obsequio Domini parere, et suo patrifamilias que sunt placitura devote referre. Homo vero, jam Dei colloquio roboratus et Scripturarum exercitio recreatus, tauquam indagator discretissimus debet perpendere, et tanquam servos et amicos sensus suos consulere qua hora filius suus melius habuerit, quando animus suus liberius convaluerit. Et hoc est 187 quod dicitur, quia interrogabat horum ab eis, in qua melius habuerit.

Sed quid servi responderint, audiamus : Heri, inquiunt, hora septima reliquit eum febris. Heri, tempus est præteritum. Et nos, dum in hac vita sumus, duo tempora sentimus; tertium exspectamus. Totum tempus ab Adam usque ad Christi passionem, præteritum tempus est. A passione Christi usque ad diem judicii, hodiernum tempus est. A die judicii, quando jam corpora nostra fuerint reformata, tertium tempus erit, quod finem habere non poterit. Heri ergo in passione Christi religxit hominem febris, quoniam Christus vitiorum nostrorum peregrinos et inordinatos fervores, ac C variarum incentiva libidinum eruci suæ affixit, quia languores nostros ipse tulit, et dolores nostros ipse portavit (Isa. LIII, 4). Sed tam megnum tamque diuturnum heri, horas suas habuit, dum per temporum incrementa tempus tempori suecessit. Ab Adam enim usque ad Noc, prima hora est quæ in diluvio alterata est. A Noc in Abraham extende, et horam sccundam in circumcisione perpende. Tertiam ab Abraham in Moysen, et cave ne prætermittas legem. Quartam a Moyse in David, ibique Judworum regmun florere videbis. Quintam a David usque ad tempus transmigrationis, et Israel gloriam marcuisse non negabis. Inde sextam usque ad nativita. tem sancti Joannis dirige, ibique legem ac prophe-Joannis usque ad passionem Salvatoris metire, ct ibi totius mundi reatum cruelfixum collige. Hæc est enim hora sentima, in qua febris, docente et monente Christo, animum nostrum quasi reguli filium reliquit. Et ecce jam in octava sumus, atque pro octava Domino psalmum decantamus. Sumus enim in quadam resurrectionis gloria, in quadam honestatis eminentia, ut non sit jam quod doleamus nisi forte morticinum aliquod post baptismi lavationem ultronei tetigerimus. Itaque tempus præteritum, ut imperfectionem suam demonstret, septem horis consummatur. Nam si diem perfectam habuisset, horis duodecim clauderctur. Desunt hesternæ diei horæ quinque ut intelligamus quia nibil lex et ten pus

mistæ conquerentis: Impersectum meum viderunt oculi tui (Psal. exxxvIII, 16). Sed quod illi diei 'defuit, dies nostra dies octava, dies diem illuminans supplevit. Ecce etenini Pentatenehum ablato Moysi velamine revelata facie legimus, et Decalogum ad observantiam quinque seasumn nostrorum spiritualiter rediginus, et quinque prudentes a quinque fatuis virginibus (Matth. xxv, 3) sequestramus. Dies autem nostra horis duodecim extenditur, quoniam civitas nostra portis duodecim gloriatur, duodecim apostolis commendatur, duodecim sportis divinæ affluentiæ plenitudo et Ecclesiæ valetudo circumfertur.

Cognovit ergo vater quia illa hora erat, in qua dixit B ei Jesus : Filius tuus vivit. Omnis qui tanquam pater suo præst animo, et ex ratione debet perpendere, et ex servientium sibi sensuum relatu atque Scripturarum attestatione colligere, quoniam hesterno tempore in Christi, quæ est hora septima, passiono cœpit animus hominis per fidem vivere, hoc est, credendo sicut oportet in Christi mortem, meruitillico vitam accipere.

Et credidit ipse, et domus ejus tota. Credit pater; quia peccato jam evacuato, quasi febre filii exstincta, cupit inexplebiliter et indeficienter adhærere Domino. Credit et domus ejus tota; quoniam omnes, qui in ipso sunt, animæ motns ejus voluntati obediunt, et de virtute in virtutem proficiunt, ut ex ipsa consactudine jam velut cogantur benefacere.

His ita discussis, totam adhue ex ordine lectionem prev ter volumus repetere, ut possimus et ea, que adhue aliter de illa sentimus, aperire. Erat quidam regulus, etc. Quatuor homines in Evangelio Dominus ad vitam revocavit: istum reguli filium, qui incipiebat mori, et significavit spiritum hominis qui per initium consensus pravæ delectationis intrinsecus inchoat mori; et puellam jam mortuam, sed adhuc domo clausam, quæ significavit mentem hominis introrsus per consensum iniquæ delectationis mortuam, et per latentem pravi operis perpetrationem; juvenem quoque delatum extra portam, qui designavit hominem, enjus spiritalis mors publice patet in opere; sed et Lazarum quatriduanum ac fetidum, qui sigr.itas habere finem intellige. Septimam ab ortu sancti D ficavit peccatorem longa consuctudine jacentem in tumnlo mortiferæ conversationis, et spargentem de se sctorem sordidæ opinionis. In his ergo quatuor mortis gradibus, iste qui nune reguli filius laborare describitur, est primus. Nec est ulla in hec saculo mors animæ, nisi fallor, quæ in aliquo graduum istorum non inveniatur; et ideireo Dominus omnes istos resuscitasse describitur, ut omnes animarum mortes ad vitam reformare monstretur. Sed ad lectionem respiciamus

Erat quidam regulus, cujus filius infirmabatur Capharnaum. Regulus iste, ratio non inconvenienter intelligitur : filius ejus, cogitatus qui ex rationabili sensu nascitur. Erat quidam regulus, id est rationabilis sensus, cujus potentia defectum patiebatue,

infirmabatur, id est cujus cogitatus et spiritus infirmiter resistebat peccati delectationibus. Infirmabatur autem in Capharnaum. Capharnaum vero interpretatur ager consolationis et villa consolationis, et s'gnificat hune mundum, in quo temporalem habent consolationem illi, quibus dicitur: Væ vobis divitibus, qui habetis consolationem vestram (Luc. vi, 24), et de quo legimus quia ager est mundus (Matth. xm, 58). Infirmabatur ergo in Capharnaum, quia in prosperitatibus, et divitiis, atque blanditiis hujus sæculi vires internas amittebat, ut jam resistere noxiis delectationibus non valeret. Hic ergo regulus, id est rationabilis sensus, cum a doctoribus audisset quia Jesus adveniret a Judwa in Galilwam, id est quia Salvator veniret a confessione peccatorum in B transmigrationem perpetratam, hoc est ad eos, qui ad iniquitatem transmigraverant, abiit ad eum, id est per spem et devotionem accessit spiritaliter ad eum, ut eum ad se deduceret : et rogabat eum ut descenderet, hoc est misericordiam suam inclinaret, et sanaret cogitatum ejus de imbecillitate resistendi blanditiis: incipiebat enim mori, id est consentire peccatis.

Dixit ergo Jesus ad eum, increpans in eo tarditatem corum qui hasitant in side : Nisi signa et prodigia videritis, non creditis. Non creditis judicium futuram securitate torpentes, nisi mirabilibus excitemini. Videntes enim signa solent hujusmodi hominum mentes terreri, et credere ad horam. Non creditis mandatis meis, quia non ea facitis; non creditis promissionibus meis, quoniam has quærere negligitis. Signa et prodigia sunt vobis necessaria, ut per hæc fidem quæ per charitatem operatur, adducamini. Dicit ad eum regulus, in potentia minoratus : Domine, descende, id est beneficium tuæ visitationis aut compassionis ad me elementer humilia, priusquam ex toto per consummatum peccati consensum moriatur cogitatus meus.

Dicit ei Jesus: Vade, id est, collabora gratiæ meæ, proficiens in bonis operibus cum adjutorio meo; et sie silius cordis tui prosectum justitiæ vivit. Credidit homo, id est obediens fuit ratio, sermoni quem dixit er Jesus, et ibat, promovendo se in via justitiæ.

in pænitentia, et affligente, et ad scipsum ab alto contemplationis redeunte, servi occurrerunt ei, hoc est membra corporis sui subservierunt ei ad bonum, juxta illud Apostoli : Sicut exhibuistis membra vestra servire immunditiæ et iniquitati ad iniquitatem; ita nunc exhibete membra vestru servire justitiw in sanctificationem (Rom. vi, 13). Ex hac obeditione sua nuntiaverunt ei quod interior 188 filius ejus viveret. Non enim caro ad bonum servire parata esse poterit, si interior dominus ejus in bona voluntate vivens non fuerit. Vel servi sunt carnales sensus, qui servire debent rationi : qui occurrerunt ei, dum se paratos ad obsequium offerunt. Et sive corporis artus, sive carnales sensus intelligantur hi servi, necesse

cours spiritale regnum fuerat imminutum. Cujus filius A est ut hi nuntient regulo vitam filii sui, quatenus hunc indubitanter vivere sciat; quia non potest ratio veraciter agnoscere cogitatum summ vivere, nisi ejus vitam opera bona sibi certam indicaverint. Non enim sibi aliquis debet credere, quidquid sibi animus de cogitatus sui vita sine operis attestatione respondit. Si enim veraciter interius vivit cogitatus, mox in opere componuntur exteriores motus. Interrogabat ergo, id est subtiliter investigabat horam kb eis, in qua melius habuerit. Opera enim per membra corporis exhibita, hoe respondere poterant.

Et dixerunt, id est causa intelligendi fuerunt, er quia heri, id est in præteritorum recordatione peccatorum, in hora septima, hoc est in inspiratione sentiformis Spiritus, reliquit eum febris, id est consuetudinaria et fervens ac tremula imbecillitas. Vel heri, id est dum esset coram Deo in oratione, reliquis cogitatum suum febris. Dies quippe illi erat, dum ipse Deo in contemplatione et oratione assisteret; sed nox facta est, dum ad seipsum rediret. Deinde, cum opera sensusque suos clara mentis luce vigilanter aspiceret, dies illi quædam radiavit. Non tamen in hac, sed in præterita die, id est non quando sibi ipsi vigilans attendehat, sed quando Deo precator assistebat, reliquit interna febris cogitatum quasi filium cordis sui. Et reliquit eum hora septima, id est in illuminatione septiformis gratice. Cognovit ergo pater, id est etiam admonitus experimento carnalium sensuum et artuum obtemperantium sibi in bonum animadvertit rationalis sensus; quia illa hora erat, in qua dixit ei Jesus : Filius tuus vivit, id est *in qua* prius spem ejus erexit de salute cogitatus sui. Et credit ipse rationalis sensus qui prius perfecte non credebat, et domus ejus tota, id est universa multitudo cogitationum mentis ejus. Et nos itaque beneficium hoc Salvatoris cognoscentes, studeamus, si necesse fuerit, in nobis ipsis hoc idem experiri; ut quisquis cogitatum suum, quasi filium, viderit inter illecebras delectationum languere, non sinet eum ex toto, sicut filiam archisynagogi per consensum delectationum et per actionem mori; sed occurrat Salvatori salutem peccantium quærenti, et pia supplicatione obtineat ab eo vitam ac salutem ejus, præstante ipsius gratia Salvatoris, qui cum Jam autem eo descendente, id est se humiliante D Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus, per omnia sæcula sæculorum. Amen.

### HOMELA XV.

In Evangelium secundum Joannem. Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam ponit pro ovibus uis. Mercenarius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt lupum venientem, et limittit oves, et fugit; et lupus rapit, et dispergit oves. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de oribus. Et reliqua. (Joan x, 11.) Quia plerique sibi ipsis non attendentes, nec sua vitia considerantes, gaudent in hujus lectionis tractatulo audire lacerationem vitæ pastorum Ecclesiæ: nos aliam ei fecimus expositiunculam, quæ nos ad intima nostra revocet, ut nullus mordere vitam

præpositorum, quam Christus per seipsum discussu- A rus est, audeat; sed magis unusquisque talis esse studeat, qualem approbando lectio demonstrat et mala quæ reprehendit, caveat. Loquitur autem Dominus Pharisæis, qui se cæcos non esse jactabant, et in corum typo excitatem omnium pseudoreligiosorum denotat. Ea vero quæ loquitur, sic nunc intelligamus, ut non ad ipsum caput, sed ad aliquod ejus membrum referantur. Nam sæpissime in Scripturis verba Domini primo ad ipsum Dominum referentur, et deinde ad Ecclesiam que est corpus ejus, vel ad aliquem electorum qui est membrum ejas, velut cum dicit : Judica, Domine, nocentes me, expugna impugnantes me (Psat. xxxiv, 1), et his similia.

Nunc igitur ista quæ loquitur, sic intelligi volu- B incomposita, et incongrua, et dissidentia. mus, tanquam si ca quis sanctorum ejus loqueretur; ait enim: Ego sum pastor bonus. Et unusquisque nostrum debet esse pastor, non qualiscunque, sed bonns; quia gregem ovium, id est mundarum et innoxiarum cogitationum atque virtutum habet, quem pascuis Scripturarum pascens nutriat, quem velut de co rationem redditurus Domino custodiat. Talium ovium idoneus pastor erat sanctus David, quando in regeme unctus est, ut qui bene suos mores et seipsum regere noverat, rector aliorum fieret. Talium ovium sanctus Job septem millia possidebat; quia perfecte virtutibus septiformis gratiæ ditatus erat. Sunt vero nonnulli, qui bona quæ faciunt, nequaquam sensibus et regalis eloquiorum Dei pascunt, sed juxta quod eis rectum videtur untriunt. Et hi perfecto boni pastores non sunt; quia greges actionum suarum non bene pascunt, cum scriptum sit : Discite bene facere (Isa. 1, 17).

Bonus vero pastor animam suam ponit pro ovibus suis; quia præsentem vitam suam, quæ appellatione animæ designatur, in afflictionibus ponit, hoc est spontanea voluntate cruciat, pro utilitate spiritualium snarum virtutum et bonarum actionum. Mercenarius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt lupum venien'em, et dimittit oves, et fugit. Et lupus rapit, et d'spergit oves. Mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad cum de ovibus. Dietum erat de eo, qui laudabiliter agit; quam, fuerat de pastore, qui non recusat pro ovibus animam ponere; dicitur et de mercenario, qui non audet lupo resistere. Nam mercenarius est, qui pro mercede temporalium rerum agit bona, qui non gratis Deum cout, qui pro his quæ religiose videtur operari, quærit in hoc sæculo præmium vel laudis vel muneris. Et iste non est pastor; quia oves actionum suarum non pascit Scripturarum pascuis, ut eo modo velstudio, quo sacra eloquia docent, agat illas. Cujus non sunt oves propriæ; quia virtutes, quas in seipso custodire videtur, an co sunt alienæ, dum eas ob transitoriam retributionem servat, et non quasi proprias amat. Hic ergo qui in prosperis sic agebat, audiamus in adversis quid faciat.

Videt lupum venientem, et dinattit oves; quia vol in homine perverso, vel in tribulationum procelia surgente sentit adesse bestiam, quæ bonorum operum oves quærit devorare, id est diabolum, qui tentationibus adversitatum nititur ovile virtutum exstinguere. Et qui prius ideo bona faciebat, ut mercedem pro his in præsenti reciperet; mme autem pro ip is imminere sibi adversa considerat; dimittit oves, relinquit virtutes quas servabat, deserit bona quæ faciebat, ne pro ipsis mala sustineat; et fugit, hoc est adversitati se subducit. Non enim tam loce quam operum immutatione fugit. Et lupus rapit, quoniam diabolus ea meritorum bona quæ videbatur habere, tollit. Et dispergit ores, quia dissipat ejus actiones, ut omnia quæ jam fecerit, sint

129 Mercenarius autem non resistit lupo gregem suum ita devoranti, sed fugit; quia ille qui virtutuen aut religiosarum actionum ovile non propter ipsas virtutes, sed propter lucra temporalia serva bit, recedit ab carum tutela, et relinquit eas in ore devoratoris, ne periculum sentiat adversitatis. Qui propterea sic fugit, quia mercenarius est, id est quia virtutum opera propter emolumentorum carnalium mercedem servare consueverat; et non pertinet ad eum de ovibus, quia non sunt ejus virtutes vel actiones quas custodit, sed lucra quæ pro his appetit; nec earum perditio mentem ejus dolore tangit, quia non eas, sed mercedem diligit.

Uncusque sermo divinus perversitatem corum qui acto corde, sicut Phariswi, bona gerunt, sub unius typo denotavit; et post hæc denuo puritatem corum, qui perfecto corde bona faciunt, describere incipit, dum voce cujuslibet talium dicit: Ego sum pastor bonns. Ac si dicat : Ego bene pasco et germana sollicitudine eustodiens nutrio oves bonarum cogitationum, atque virtutum mihi divinitus traditarum. Et cognosco meas oves, id est non negligo et diligo meas virtutes : et cognoscunt me mea, i.l est, velut dilecto mihi adliærent, nec a me vel in adversis separantur. Eum namque cognoscunt virtutes, qui non fit eis incognitus per aliquas vitiorum perpetrationes.

Sient novit me Pater, et ego agnosco Patrem; quia dicitur et de illo, qui segniter vivit : dictum, in- p sicut cœlestis ille Pater dilexit me propter me, id est propter meam salutem, et non propter aliud; ita et ego diligo eum propter eum, et non propter aliud. Nam nec ille aliud quæsivit pro hac dilectione, nisi me, nec ego aliud quæro pro hae dilectione, nisi illunt. Hinc est quod et in epistola sua Joannes ait : Quia sient ille est, ita et nos sumus in hoc mundo (I Joan. 1v, 17). Sient enim non æqualitatem nune significat, sed similitudinem; quia non loquimur de Redemptore, qui secundam divinitatem æqualis est Patri; sed de redempto, qui membrum est Redemptoris. Qui scilicet redemptus subjungit: Et animam meam pono pro ovibus meis. Id est temporalem vitam humilio in laboribus, et expendo ut oves virtutum et actionum mearum non amittam, sed multiplicem

ad contemplativæ snavitatem proficere solet, apte subjicit : Et alias ores habeo, quæ non sunt ex hoc ovili, id est virtutes theorica dulcedinis, qua non sunt ex grege virtutum practicæ exercitationis. Alias enim virtutes habet justus in activa vita, et alias in contemplativa. Et illas, inquit, qua sunt contemplationis, oportet me adducere ad ima meæ possibilitatis, ut in conversatione mea sociem illas his quæ sunt actionis.

Et rocem meam andient : quia sermonem voluntatis meæ facient, hoc est nutum cordis mei sequentur. Nam et eor habet suam vocem, suamque locutionem. Et siet unum ovile de virtutibus utrinsque vitæ; et unus pastor siet utrarumque, meus seilicet animus, qui in utrarumque custodia sit sollicitus. B Hæc itaque si quis diligenter attendat, et utrum ipse sie egerit vel non egerit inspiciat, desistet lacerare vitam pasterum Ecclesiæ.

## HOMILIA XVI (1)

In 11.120-: Decebat enim eum propter quem omnia, et per quem omnia, etc. (Hebr. 11, 10.)

Dens omninotens si nullam penitus creaturam fecisset, in seipso plene beatus esse potuit; quippe nullo indigens, sed sibinet usquequaque sufficiens. Volens autem ex summa bouitate creaturam beatificari, quod ex ipsius tantum cognitione et amore futurum erat, angelicas creaturas fecit, a quibus laudaretur; non ut ei de laude eorum aliquid accresceret, sed ipsis. Porro eadem bonitate, ut laus imperfecta non esset, corpoream creaturam condidit, C et beatificare voluit. Hac de causa spiritum rationalem corpori indidit; qualiter bene regendo ipsum, simul cum corpore in Deo beatificaretur; et ita laus Dei ab omni creatura plena esset. Inde est quod omnia laudare Deum dicuntur; dum rationales creaturæ, angeli scilicet, et homines miram Dei potentiam et bonitatem tam in se quam in exteris creaturis mirantur et faudant. Sie ergo Apostolus ait : Propter eum omnia, scilicet laudandum et glorisicandum; et per eum omnia, nihil scilicet superflue est. Quod si verum est, imo quia verum est; hominem ad gloriam duci necesse est. Ouæ tamen necessitas non aliunde quam ex magna Dei, quam prædiximus, bonitate descendit. Homo a peccato suo perditus est; ergo ad gloriam non ducitur; ergo ipse non laudat. Consequenter igitur corporea creatura non laudat : otiose igitur lacta est. Quod si ita est; ergo nec ipsi angeli plene landant, cum numerus eorum sit diminutas. Ut autem hæc omnia inconvenientia ah ipso quo procedunt fonte supprimamus, hominem perditum ad gloriam duci constituamus. Cujus gloriosæ salvationis ordinem, ipso auctore adjuvante, videamus.

Deus hominem ipsum sie in medio condidit, ut si obediens ei existeret, peracta obedientia, sinc interposita morte de mortali immortalis ficret; sin

1) Ex ms. Corbei. s. 596.

et foveam. Quia vero post activæ vitæ labores justus A autem, de mortali in mortem pracc'pitaretur. Persuasus ergo a diabolo, juxta terribilem Dei comminationem, de mortali mortuus factus est, et juste a diabolo possessus, cui sponte consenserat (Gen. 11, 17). Voluit tamen cum Deus requirere; quia licet sponte, aliena tamen cecidit persuasione. Diabolus vero requiri non debuit; quia in natura sua firmimitate per seipsum nulla extrinscens persuasione cecidit. Oportuit ergo ut auctorem salutis haberet, per quem justa ratione ad Deum rediret. Videamus ergo quis ille auctor esse potuerit. Si Deus simpliciter esset, noterat quidem diabolum vincere, hominem eripere; sed hæc sola jam esset potentia, non ratio justitiæ; si diabolo, qui mortis habebat imperium (Hebr. 11, 14), sient ait Apostolus, quamvis rem alienam invasisset, tamen sponte assentientem juste obtinendi hominem sie subditum auferret. Si homo simplex esset; quomodo in natura corrupta resisteret, qui in meliori statu positus tam facile succubuit. Hic notandum est quod gratia Dei vim non infert libero arbitrio. Rursus, si hanc puguam angelus assumeret, quare propterea diabolus victas etiam hominem amitteret, ratio non esset. Sed nee angelus in homine hæc poterat; quia si in sua simplici et forti natura infirmus inventus est, multo magis infimæ huic naturæ, humanæ videlicet, admistus debilis inveniretur. Oportet ergo ut auctor ille salutis Deus in homine sit, qui ex hoc quod Deus est, possit; ex hoc quod homo, debeat. Congruo multum ordine, ut sicut diabolus mala fraude primum invavasit rem alienam; ita Deus bona, ut ita dicamus, fraude rem suam faceret per gratiam : et sicut homo ille propria libertate succubuit; ita homo iste ex arbitrii libertate diabolo resisteret. Quem et pati oportuit, nt diabolus in co peccaret, in quo culpam non reperit illum puniendo: hune quippe sicut et cæteros onmi genere tentationis aggressus est, blandis primum, ut draco; deiude asperis, ut leo; ad 190 ultimum, occidit. Et sic justissime omne suum in homines dominium perdidit, dum se ultra licitum extendit. Unde adhuc lex communis habet ut debitum perdat, qui plusquam debitum exigit. Sieut ergo in ipsum, qui ei non consensit, jus amisit; ita in omnes filios ejus, qui ejus innocentiam imitantur. Nunc vero iste in morte remanere non debuit; quia hoc modo nec sibi nec alteri profecisset. Per passionem ergo consumendus erat, ut ita suos sequaces consummaret: et hoc est quod Apostolus ait: Decebat enim eum prop.er quem omnia, et per quem omnia. Singulos passus nota. Decebat multos filios in gloriam adducere eum, scilicet Patrem; propter quem, scilicet laudandum et glorificandum, facta sunt omnia, et per quem facta sunt omnia. Et hoc, dando auctorem salutis, scilicet Christum; et hunc dando passioni; et sic consummando. Quem ordinem si diligenter attendis, videbis hominem debuisse salvari etiamsi nullus angelus cecidisset.

### ANSELMI SANCTI

# SERMO

### DE. PASSIONE DOMINI

(Ex ms. n. 1697 Bibliotheca Regia.)

tuo mori dignatus es, agnosce me inter oves tuas et trahe ad pasena tua, et agnosce oviculam tuam ut merear esse ad dexteram tuam. Fac me participem gloriæ tuæ qui amarum calicem bibisti pro me; pæna tua torquet conscientiam meam, tormenta cruciant memoriam meam: ego enim timui 89 potionem quam'bibisti; ego peccavi quod tu tulisti; ego servus contumax commisi quod tu devapulasti; ego 90 quod tu exsolvisti; cansa tuæ mortis fuit iniquitas mea, vulnera tua fecerunt erimina mea. Væ peccatis meis, quæ tam, amara morte expiari oportuit. O peccata mea, quam amara fuistis, quæ mihi dulcedinem promisistis et me tefellistis! O Eva infelix quæ pomum momordisti et mortem omnibus intulisti, imo et Deum et hominem nobiscum occi- B disti! O infelix homo qui brevi voluptate te diabolo tradidisti, et te et tuos perdidisti! Deo guidem nolente et prohibente, mortem comminante, diabolo consensisti; Deo disponente, bonum invenisti, gratiam accepisti. O inelfabilis misericordia! ubi abundavit delictum, superabundavit et gratia (1 Tim. 1, 14), ut cum satisfacere pro culpa nullus deberet nisi homo, nullus absolvere poterat nisi Deus. Miserat ut homo fieret, qui cum pro se nil deberet, moriendo pro nobis deli**c**tum nostrum solveret. Propterea Deus carne induitur; qui est concipitur, Verbum incorporatur, Æternus nascitur, panis involvitur, in præsepio ponitur, eircumciditur, baptizatur, esurit, tentatur; Deus, ut homo, venditur, capitur, tenetur, ligatur, conviciatur, opprobriis saturatur, aceto et felle po- C tatur, spinis coronatur, inter latrones computatur, morte turpissima condemnatur, eruci affigitur. Ecce quomodo proprio Filio, non pepercit Deus, sed pro novis illum tradidit (Rom. viii, 32). O gratia tradentis! o pietas mortis! o bone Jesu! o pie Jesu! quid tribuam tibi, quid sustinebo pro te qui tot et tanta sustinuisti pro me: exhibitio operis probatio est dilectionis. Quid ergo faciam qui tantum indignus accepi? quid reddam? quid rependam? Accipe quod tuum est, fac de servo tuo quod tibi placet; non debeo tibi an-

Domine Jesu Christe, pastor bone, qui pro grege A ferre jus tuum, non debeo dare alieno domino servum tuum: jus tuum anima mea est, servus tuus corpus meum est; jus tuum fecisti animam meam, quando pro ca posuisti animam tuam; servum tunm fecisti corpus meum, quando pro eo tradidisti corpus tuum in mortem. Totum te dedisti pro me et operasti totum in me; emisti tibi spiritum meum, emisti tibi corpus meum, ntrumque servum tuum. Tuus ergo sum spiritu et corpore; utrumque debeo tihi impendere. Diligam te ergo ex toto corde meo, serviam tibi ex toto corpore. Caligaverunt pro me in morte oculi tui. advertant ne videant vanitatem vagi oculi mei; conviciis et blasphemiis patuerunt aures tuæ, patebunt ad clamorem panperis aures surdæ aures meæ; felle et aceto potatum est os tuum, veritatem et judicium loquatur mendax os meum; extensæ sunt in cruce manus tuæ, extendentur inopi manus contractæ manus meæ. Confixi sunt clavis pedes tui, dirigentur in semitas rectas pedes distorti pedes mei. Apertum est lancea latus tuum, aperiam per confessionem cor meum ut fatear vulnus menm. Augustias mortis pertulit totum corpus tuum. ut membrum fieret tuum corpus putridum corpus meum. O bone Domine, quid retribuam tibi pro tantis beneficiis, ego vile mancipium, servus inutilis? Gaudebo an dolebo de morte tua? sane utrumque faciam, gaudebo siquidem de gratia tradentis et de charitate morientis (l'æc ex med. II, De humana redempt., p. 222, 2a edit.). Sed prius dolebo de causa mortis, id est de conscientia peccati, et condolebo morienti. Si non gaudeo, ingratus sum; si non doleo, crudelis sum : sed quia tempus est flendi, antequam ridendi, ambulo tristis demisso capite, et assimilabor passioni tuæ. Ferrum igitur passionis tuæ pertranseat animam meam, et crux taa suspendat concupiscentiam meam. Confige timore tuo carnes meas, ut non eam post concupiscentias meas. Mortifica in carne mea stimulos carnis omnesque libidinosas commotiones, et da mihi veram et perpetuam castitatem et vitam æternam. Amen.

### VARIÆ LECTIONES.

Ey Leg. confect, aut alind simile verbum. 90 Deest verbum contraxi, aut aina simile.

# SANCTI ANSELMI

# EXHORTATIO

# AD CONTEMPTUM TEMPORALIUM

# DESIDERIUM ÆTERNORUM

Quid agis, o homo? quid quasi jumentum versa- A et ingenti confusione depressa, tremens in illa hora ris in mundo? Sapientem et discretorem creavit te Dominus. Ne assimilari velis iis quibus deest prudentia; invigila, o miscrande! miscrere tui. Esto Sapiens. Propter te Deus excelsus de cœlis advenit ut te a terrenis elevaret ad cœlum.

In nuptiis cœlestis Sponsi vocatus es, homo. Cur contemnis, et indignum te exhibes? Quomodo intrahis ad nuptias, dicito mihi, non habens pretiosam vestem, nec lampadem refulgentem? Habe mundum odio, fac meditationem tuam in Deo. Exsecrare malitiam et veccatum, et dilige benignum Redemptorem tnum

Conserva te in terris; sient angelus, castos jugiter ac sanctos habe cogitatus. Emendare a per-Libera animum tuum ex hujus mundi negotiis vanissimis ex integro, ut super cœlos coroneris a Christo. Esto velut nubes ad proferendam pluviam lacrymarum, ut possis exstinguere flammas peccatorum.

Recordare illins diei tremendæ; appone remedia vulneribus animæ tuæ. Ambula viriliter in lege Domini; fac jugiter mansionem profectuum per sinceram Adem atque charitatem. Cresce quotidie per disciplinam in continentia, habens spem certam vi dendi Dominum in claritate sua, et regno, et gloria. Cave ab otioso verbo, ne recedas a Christi mandato. Planta honam plantationem in corde tuo et in anima tua, virtutes scilicet, et vias sanctorum Patrum, et Deo placentium sacerdotum.

Memor esto, miserabilis, quia in medio laqueorum diaboli ambulas. Evigila, ne in mortis barathrum incidas. Ne te arbitreris din victurum in terris; ne pro hoc dintius in malis actibus immoreris. Christum semper exora, ut totus affectus tuns fructificet; ut hona terra et optima sit fructifera, et Deo acceptissima vita tua.

Habeto ante oculos tuos diem exitus tui; festina in illa hora sine peccato inveniri, ut in die vocationis tuæ anima tua conscendat ad Deum, evecta officiis angelorum. Habeto odio hunc mundum; Redemptorem tuum toto mentis desiderio dilige. Non negligat anima tua; nec oblectetur dulcedine ac suavitate laqueorum diaboli mortifera, ne plena peccatis

contabescat ex formidine nimia.

Esto, insensate, semper paratus; vigila liber ab omni fæce terrena; observa utab omnibus scandalis ac cogitationibus turpissimis eruaris. Esto providus, insensate, excitare a somno nequitiæ. Si vis esse cœlestis, semper que terrena sunt exsecrare et despice. Perfectorum exempla sectare, ut ad paradisum deliciarum et desiderabilem pervenias patriam sacerdotum.

Quare odisti vitam tuam, miserande? Quid pretiosius anima tua quæris, infidelissime? Accede, propera, antequam claudatur ostium pænitentiæ. Lætifica cœlestem exercitum in tua conversatione.

Exspectad medicus videre lacrymas tuas, Accede. versis cogitationibus, ne mundi impliceris actibus. B noli timere. Ostende vulnus tunun, et offer medicamentum lacrymarum et fletuum. Ecce apertum est ostium pœnitentiæ. Acceiera priusquam claudatur.

Essunde, dum tempus est, lacrymas, ne in alio sæculo sine utilitate plangas. Hie enim misericordia, ibi judicium; hic voluptas, ibi tormenta; hic risus, ihi vero fletus; hic cantus, ibi ignis æternus; hic ornatus vestium, ibi cruciatus vermium; hic elatio, ibi humiliatio. Humiliare ergo in vita, ne in tenebris exterioribus condemneris. Non ergo oblectet te hic terrena delectatio, ne ibi sit amara deploratio.

Quis non plangat nos, et quis non desseat? Odientes vitam, diligimus mortem. Quid excelsius atque magnificentius, quam exercere mentem, ad servitutem redigere carnem, ut obediat animi imperio, consiliis obtemperet, impigre exsequatur propositum animi ac voluntatem. Quis autem jucundior cibus quam voluntatem Dei facere, virtute mentis impetus superare diaboli?

Quisque seipsum vincat, iram contineat, nullis illecebris emolliatur. Non perturbetur adversis, non 191 extellatur prosperis, nee quasi vento variarum rerum circumferatur mutatione. Reputa, charissime, in temetipso quid melius est, in præsenti sæenlo pro peccatis plangere ac crebrius exorare, aut in igne æterno sine aliqua utilitate deslere.

Cur tabescit virtus animi tui affectu ac desiderio percuntis mundi? Eleva mentem ad inæstimabilem æternæ felicitatis claritatem, quam oculus non vidit, nec auris audivit, quam præparavit Dens diligentibus se (I Cor. 11, 9). Continentiam habeto in I lingua, continentiam in aspectu, in cibo, in habitu, in cogitatu, in risu, ut athleta Dei perfectissimus in omnibus demonstreris. Stude præ omnibus ne habeas inimicum præter diabolum.

Quid tibi munus prodesse potest, si ejus sollicitudinibus colligaris? Quid acquires de pretiosi vestimenti cura, nisi æterna supplicia? Quid tumore elevationis inflaris? Quis non contremiscat, lamentetur et lugeat, cum in conspectu angelorum et hominum occulta nostra manifestabuntur? Cur malis actibus tuis contristas patrem piissinum, insensate, qui te in filiorum numero dignatus est computare?

Prohibe a malo linguam tuam, inquire pacem, et sequere eam (Psal. xxxIII, 14), ne irritatus Dominus malis tuis ut nequissimum servum perpetuam tra-B dat ad pænam, si eum sequi nelueris ad gloriam. Æterno regi militaturus propriis abrenuntia voluntatibus. Esto omni vilitate vel extremitate contentus. Pronuntia te lingua tua omnibus inferiorem, intimo cordis affectu crede te viliorem. Age dum vacat, quod in perpetuum expediat.

Consurge per noctem ad orationes et lacrymas ad Deum, ut libereris ab omnibus laqueis et scandalis passionum. Si enim subito rapiatur a te anima tua, peccatrix reperietur et fetidissima, non habens tempus pœnitentiæ ultimæ. Quid dices morti in hora separationis tuæ, cum jam non concedetur tibi vel momento unius horæ vivere? Habeto præ oculis diem mortis. Pertracta qualiter statuendus sis ante conspectum judicis. Para jugiter lampadem tuam in conservatione optima; festina ut semper sit accensa.

Despice temporalia et caduca, ut tanquam eximius belligerator pompam relinquens sæculi, possis bravium post victoriam promereri. Recurre, miserabilis, ad conscientiam tuam; exonera te ponderibus sollicitudinum terrenarum. Non regnet contentio in te, non contradictio, non ulla omnino iniquitas. Terrena respue, cælestia appete, temporalia desere, sempiternam beatitudinem dilige.

Expergiscere parumper a somno miserando, aperi os tuum, obsecra Denm, projice a te onera peccatorum. Ora frequenter, sine cessatione lacrymas funde. Mollitiem animi fuge, negligentiam exsecrare, malitiam detestare. Ama mansuetudinem, dilige continentiam, meditare psalmodiam.

Festina orare, dum tempus est pænitentiæ. Dilige Deum ex tota anima tua (Matth. xxII, 39), sicut ille dilexit te. Time diem judicii. Amore Christi abnega temeptipsum tibi. Actus vitæ tuæ omni hora custodi. Fac te alienum ab actibus sæculi, ut hæres efficiaris regni Dei.

Audi, anima, quæ loquor; ausculta quæ dico; attende quæ moneo. Nulla jam immunditia polluaris, nulla libidine maculeris, ab omni te carnis corruptela suspende, ab omni carnis corruptios e extrahe. Luxuria ultra non invalescat, libido ultra non te devincat. Melius enim est mori quam libidine ma-

gentibus se (I Cor. 11, 9). Continentiam habeto in A culari. Melius est animam effundere quam cam per lingua, continentiam in aspectu, in cibo, in habitu, — incontinentiam perdere.

Castitas hominem Deo proximum reddit, castitas homini Deum proximum facit, castis regnum cœlorum promittitur. Quod si adhue caruis stimulis tangeris, si adhue libidinis suggestione pulsaris; memoriam mortis tibi objice, diem exitus tui propoue, finem vitæ ante occulos tuos adhibé. Propone tibi futurum judicium et futura tormenta, propone tibi infernorum perpetuos ignes, propone tibi gehennæ pænas horribiles.

Ora cum lacrymis indesinenter, orajugiter, insiste orationi frequenter. Precare Deum diebus ac noctibus, incumbe orationi assidue, geme semper et plange. Surge ad precem in nocte, pernocta in oratione et prece, incumbe nocturnis vigiliis, rursum ora, ad modicum clausis oculis.

Oratio frequens diaboli summovet jacula, immundos spiritus precis expellit frequentia, immundos spiritus orationis vincit instantia, dæmonia oratione vincuntur, omnibus malis prævalet oratio.

Adime tibi quoque saturitatem panis, parcimonia tuum corpus castiga, jejuniis et abstinentiæ intentus pallida ora gere, aridum porta corpus. Esuri et siti; abstine et aresce. Nisi jejuniis erudiaris, non potes tentationes vincere.

Esto humilis, esto in humilitate fundatus, humilia te, minimum te fac. Nulli te præponas, nulli te superiorem deputes. Existima omnes superiores esse tibi. Omnium te minimum existima, inferiorem te omnibus deputa. Quamvis summus sis, humilitatem tene. Quanto enim humilior fueris, tanto te sequetur gloriæ altitudo.

Cave jactantiam, cave ostentationis appetitum, cave gloriæ inanis studium. Non te arroges; non te jactes. Non te insolenter extollas; alas superbiæ non extendas. Elationis pennas non erigas, nihil de te præsumas, nihil boni tibi tribuas.

De justitiæ virtute nulla elatione superbias, de bonis factis non attollaris, de bono opere non gloriaris: humiliare ut exalteris, ne exaltatus humilieris: qui enim attollitur, humiliatur; qui exaltatur, dejicitur; qui clevatur, prosternitur; qui inflatur, alliditur.

Superbia angelos deposuit, tumor regna dissolvit, arrogantia sublimes humiliavit, humilitas casum nescit, humilitas lapsum non novit. Cognosce, miscrande, quia humilis Deus venit. Ambula, sicutille ambulavit; sequere exemplum ejus, imitare vestigia illins.

Existe tibi vilis, existe abjectus, existe despectus, displice tibi, despectus esto apud temetipsum. Qui enim sibi vilis est, ante Deum magnus. Qui sibi displicet, Deo placet. Esto ergo parvus in oculis tuis, ut sis magnus in oculis Dei: tanto enim eris apud Deum pretiosior, quanto apud homines despectior.

Porta semper verecundiam in vultu de recorda tione delicti; porta pudorem in facie de memoria commissi peccati. Peccati pudore oculos tuos attei

mæsto ore, percusso corde, lugubri veste, saeco invelatus, opertus cilicio corpus, semper lugens, semper mærens, semper gemens, semper suspiria cordis emittens. Sit compunctio in corde, lamentum in pectore; delectet te semper planetus et luctus.

Esto semper paratus ad lacrymas. Planetum et lacrymas nunquam deseras. Nulla te res de peccato securum faciat, incessanter in corde tuo spes et formido consistant. Sie spera misericordiam, et metuas justitiam; sie te spes indulgentiæ erigat, et metus gehennæ semper aflligat.

In infirmitatibus tuis non contristeris, in languoribus tuis gratias age Deo; valere te magis animo opta quan corpore, valere te magis opta mente quam carne. Ægritudo carnem vulnerat, mentem castigat. B

Si prosperitas arriserit, non extollaris; si adversitas acciderit, non dejiciaris. Si contigerit calamitas, pusillanimus non existas. Habeto temperamentum in prosperis, habeto patientiam in adversis. Probari te in dolore cognosce, ne exalteris.

Æqualis esto in omnibus, mentem nec gandio nec 192 mœrore commutes. Omnia æquali jure sustine, ad nullam insolentiam commuteris. Nullus te casus imparatum inveniat, nullus sit casus quem non meditatio tua prævenjat.

Propone tibi nihil esse quod non possit accidere. In secundis meditare quo pacto adversa feras; futuras semper comminiscere miserias. Cedit adversus casus consilio; advenientes impetus frangit præme- C ditatio. Et ad hona igitur, et ad mala cor tuum præpara; et bona et maia prout eveniunt porta; adversa et prospera, ut occurrunt, tolera; quodcunque evenerit sustine mente libera.

Si prævenerit iracundia, restringe illam; sipræoccupaverit, mitiga eam. Tempera furorem, tempera indignationem, cohibe animi motum, refrena iracundice impetum. Si non potes iram vitare, vel tempera; si non potes furorem eavere, vel cohibe. Disce mala ferre potius quam referre; disce mala magis tolerare quam facere.

Esto mansuetus, esto patiens, esto mitis, esto modestus. Serva patientiam, serva modestiam. Despice probra illatæ contumeliæ. Sagittas contumeliæ patientiæ clypco frange. Præpara contra verbum asperum patien- D cem cordis exstinguit, concordiam rumpit. tiæclypeum; contra linguæ gladium patientiæ præbe scutum. Quamvis quisque incitet, quamvis exasperet, quamvis insultet, quamvis convicietur, quamvis criminetur, quamvis ad litem provocet, quamvis convicium dicat, quamvis injuriam faciat, quamvis contumeliis afficiat, tu sile, tu tace, contemne, tu dissimula injuriam, non respondeas, convicium non retorqueas. Tacendo citius vinces.

Disce a Christo tolerantiam, disce modestiam. Christum attende, et non doleas de injuriis. Consideratione justitiæ, dolorem tempera. Inimicos omni modestia placa, mala aliorum tuo bono exsupera.

Cum ergo derogatur tibi, tu ora; cum maledicitur tibi, tu penedic; maledicenti tibi henedictionem op-

lere erubesce. Incede deposita facie, abjecto vultu, A pone. Irascentem patientia delinito, blandimento iracondiam furentis dissolve, vince nequitiam lenitate, vince malitiam bonitate. Tranquilla etiam mente illatas contumelias prode. Aperi tranquillo corde dolorem injuriæ: valde enim comedit animum vulnus inclusum.

> Si contristaveris fratrem tuum in aliquo, age poenitentiam coram illo. Si offenderis in fratre, reconcilia cum in prece. Offensionis tuæ cito veniam postula, celerrimo dilectionis affectu, lumilitate ad veniam eum provoca, supplici animo veniam deprecare, affectu prosternere.

> Petenti veniam placenter indulge, revertentem statimamplectere, redeuntem confestim benigna suscipe charitate. Dimitte ut dimittatur tibi , ignosce ut ignoscatur tibi. Indulgentiam non habebis, nisi dederis. Et si ille non supplicet, si sibi dimitti non postulet, si deprecandi humilitatem non habeat, si peceatum suum mala conscientia non agnoseat; tu relaxa ex corde, tu dimitte ex animo, tu gratis indulge, tu veniam ex propria voluntate concede.

> Non retentes cordis et dolorem, aufer a corde fraternam offensionem, alienæ nequitiæ non serves dolorem: odium enim a regno Dei hominem separat, a cœlo subtrahit, a paradiso ejicit. Odium nec passione adimitur, nec martyrio expiatur.

Quid zeli referam ignes? Invidia cuncta virtutum germina concremat; invidia cuneta bona ardore pestifero devorat. Hæc primum sibi nocet, primum se mordet, primo suum rodit auctorem. Invidia animæ tinea est, sensum comedit, pectus urit, mentematlicit, cor hominis quasi quædam pestis depascit.

Occurrat ergo contra zelum bonitas; adversus invidiam præparetur charitas. Pacem ama, pacem dilige, pacem cum omnibus retine, omnes in mansuetudine et charitate amplectere. Non sis in pace infidus. Esto affectu promptus, semperque retine vinculum constantiæ. Habeto mentis placabilitatem, animi benignitatem.

Affabilis esto in sermone; grato animo ad omnes appare, fuge rixas, vita lites, cave contentiones, tolle litis occasiones. Litem sperne, vive semper in pace, in nulla actione studeas decertare. Contentio lites parit, rixas gignit, faces odiorum accendit, pa-

Si ceciderit inimicus tuus, noli gratulari; in ruina adversarii noli extolli; sit tibi magis erga humilitatem ejus humanus affectus. Satiare fletibus in alienis mæroribus. Non sit tibi ferreum pectus, non dura præcordia. Sie alienam luge miseriam, tanquam tuam. Cum sentibus sle, lugentibus mentis affectum

In omnibus actibus tuis, in omni opere tuo, in omni conversatione tua imitare bonos, æmulare sanctos. Sint tibi Patrum exempla, disciplinæ incitamenta. Nullum vitæ scandalizet infamia, nullum opinio contristet adversa. Disce, homo, flagrare præconio, testimonium bonum habeto. Nullis fama tua obscuretur fetoribus, nullis laceretur opprobriis.

Cave gloriam popularem, vita vulgi admirationem, favores contemue, esse magis bonus quam videri stude. Non te favor seducat, nee vituperatio frangat. Qui laudem non appetit, nec contumeliam sentit. Discerne te tuo non alieno judicio. Non ex aliorum sed ex tua te mente metire

Qualis haberi vis, talis esto. Professionem tuam et habitu et incessu demonstra; ne præbeas de te spectaculum, non des aliis obtrectandi locum. Vita malos, cave iniquos, bonorum consortium appete, bonorum societatem require, sanctis individue adhære. Melius est habere malorum odium quam consortium.

Ab otioso etiam sermone linguam compesce, ab otioso verbo linguam reprime. Sermones impudicos respue, fuge inhonesta verba. Ne garrias verba ina-B nia: vanus enim sermo eito polluit mentem, et facile agitur quod libenter exauditur; hoc procedat ex labiis, quod aures non polluat audientis. Evita minima, ne pervenias ad majora. Quæ loqueris, existant digna atque gravidata doctrina

Sit sermo tous irreprehensibilis, sit exspectationi audientium utilis. Discerne quid loqueris, quid taceas, et in loquendo et in tacendo peritus esto. Multum aute delibera quid dicas; in nulla re contendas. Labiis tuis signaculum præbe linguæ tuæ, silentii claustra oppone, circumclude linguam munitione custodiæ. Interrogatio os tuum aperiat.

Sint verba tua pauca. Multiloquium non declinat peccatum. Linguosus homo imperitus est: sapiens paucis utitur verbis; loqui multum, est stultitia; brevem sermonem facit scientia. Imperitus satis perstrepit, et nihil sensu dicit. Vox insipientis iu multiplicationem sermonis. Semper verba tua moderare, maneat in verbo mensura, in sermone statera.

Alienam vitam non laceres, de malo alieno os tuum non, coinquines; non detrahas peccanti, sed condole. Quod in alio detrahis, in te pertimesce. Grave erimen est detractio, gravis damnatio est detractio: hoc fœdius nihil est, hoc summæ turpitudinis est. Canum mos est lacerare, canum linguas exercere, canum dente pestifero mordere.

Quando alii detrahis, te discute; quando alium mordes, tua peccata redargue. Si vis detrahere, ad tua peccata te retorque; non alterius delicta, sed propria cerne. Vitia tua, non aliena intende.

Nunquam alii detrahes, si bene te perspexeris. De tua ergo correctione sollicitus, de tua salute intentus, susurrantibus auditum non præbeas. Pari reatu detrahentes tenentur, et audientes. Tanta cura corrige tua vitia, quanto studio prospicis aliena.

193 Cave quoque in omnibus mendacium; nec asu, nec studio loquaris falsum. Nullum justum mendacium; omne mendacium est peccatum. Omnis enim qui mentitur, occidit animam. Et: Perdes omnes qui loquantur mendacium (Psal. v, 7); et: Testis talsus non erit impunitus (Prov. xix, 5). Refuge ergo

Cave gloriam popularem, vita vulgi admirationem, A fallaciam, declina mendacium. Cave falsum, 'nunvores contemne, esse magis bonus quam videri quam mentiaris. Esto in verbo verax, neminem nde. Non te favor seducat, nec vituperatio frangat.

Prohibe juramentum, tolle jusjurandum. Sit in ore tuo, est; sit in ore tuo, non est. Non sis in verbis facilis, et in opere difficilis. In turpe votum muta decretum.

Ibi pecea, ubi Dominum esse neseis. Videt occulta qui fecit abscondita; et si te non damnat publica fama, condemnet tamen propria conscientia.

In omni opere tuo, Dei auxilium posce; omnia divinæ gratiæ, divino dono ascribe; nihil meritis tuis attribuas, in virtute tua nihil præsumas.

Sine consideratione virium nihil voveris. Inter infideles computantur, qui quod voverunt non impleverunt. Occuita virtutes præ clatione. Absconde bona facta præ arrogantia; fuge videri quod esse meruisti.

Vitia cordis tui revela, pravas cogitationes illico manifesta. Si patet, vitium fit ex magno pusillum; si latet, fit ex minimo magnum

Ancipitem diu delibera sententiam. Quod vis agere diu exquire. Absit in bonis segnities remissa; absit torpens negligentia. In id quod expedit, differre impedit. Desidia frigescit ingenium; negligentia et torpor dissolvit animum.

Nihil sapientia melius, nihil prudentia dulcius; nihil scientia suavius; nihil stultitia pejus, nihil ignavia turpius. Indoctus facile decipitur, stultus in vitia cito dilabitur.

Quæ ore promis, opere adimple; verba tua præcedant opera. Cave ne dum alios docendo erigis, ipse laudis appetitu mergaris.

Cede cito veritati; in disputatione tolle certamen, tolle pertinacem defensionem. Plus dilige audire quam dicere; in principio audi, loquere novissimus. Primus taccas, prostremus dicas.

Juxta dignitatem redde unicuique honorem. Cede majorum auctoritati, obsequere voluntati. Malum autem facere jussus non acquiescas. Malum jussus facere non consentias.

Tene modum in omni opere, in omni re diserctionem tene. Quod tibi vis fieri, fac alteri. Talis esto aliis, quales optas esse alios circa te. Cave honores, quos tenere non potes. Sublimitas honorum magnitudo est scelerum.

Quid differs in crastinum? Potes lucrari et diem hodiernum. Cavendum est enim ne et illum non teneas, et hunc amittas. Non exiguum detrimentum est vel horæ unius.

Diebus ergo et noctibus Deum precare, et oculos a petulantia reprime. Tolle occasionem, aufer materiam delinquendi. Omnia non turbulento animo, sed tranquillo corde dispone; nec quemquam districtius judices quam te.

Brevis est hujus muudi felicitas, modica est hujus sæculi gloria. Caduca est et fragilis temporalis potentia. Dic ubi sunt reges? ubi principes? ubi imperatores? ubi rerum locupletes? ubi potentes sæculi? velut somnium evanuerunt.

Soflicitudines rerum mentem conturbant, cura rerum mentem exagitant. Si vis esse quietus, nihil sæculi appetas. Semper requiem mentis habebis, si a te mundi curas abjeceris. Qui enris terrenis se implicat, a Dei amore se separat.

Nemo potest amplecti Dei gloriam, simul et sæculi. Nemo potest amplecti Christum, simul et sæculum. Propter Deum ergo renuntia omnibus. Sine impedia mento sæculi, Deo servire stude.

Omnibus communica, omnibus tribue, omnibus præbe. Major sit benevolentia quam res impetrata; major gratia quam res data. Non est misericordia ubi non est benevolentia. Tale crit opus tuum, qualis fuerit intentio tua.

Esto templum Dei, et Deus excelsus habitabit in

ubi divites mundi? Quasi umbra transierunt, et A te; de tuis justis laboribas ministra pauperibus, non auferas uni quod tribuas alteri.

Quidquid agis, age pro Intera mercede, pro æternæ remunerationis exspectatione; futura merces, non præsens, promittitur sanctis. In cælo, non in terra, merces promittitur justis. Non est hic exspectandum, quod est alibi dandum.

Esto mortuus mundo, et mundus tihi. Mundi gloriam aspice, tanquam mortuus; sient sepultus non habeas curam de sæculo. Tanquam defunctus ab omni terreno te priva negotio. Contemne vivens, quod post mortem habere non potes.

Nihil studeas propter laudem, nihil propter temporalem opinionem, nibil propter famam; sed propter vitam æternam, quam concedat tibi qui cum B Patre, et Spiritu sancto, vivit et regnat Dens per infinita sæcula sæculorum. Amen.

# SANCTI ANSELMI

### ADMONITIO 91 MORIENTI

## DE PECCATIS SUIS NIMIUM FORMIDANTI

194 Interrogatio 99. Lætaris frater, quod in hae C. Christiana moreris 93?

Responsio 95. Gaudeo 98.

Interrog. Gaudes quod moreris 96 in habitu 97 monachico?

Responsio. Gaudeo 98.

Interrog. Fateris te tam male vixisse 99, ut meritis tuis pœna æterna debeatur?

Responsio. Fateer 100.

Interrog. Pointet to 101 hoe?

Responsio. Poenitet.

Interrog. Habes voluntatem emendandi, si spatium haberes 102.

Responsio. Etiam 103.

Interrog. Credis quod Dominus Jesus Christus pro te 104 mortuus est?

Responsio. Credo.

Interrog. Agis 105 ei gratias?

Responsio. Ago 106

Interrog. Credis te non posse nisi per mortem ipsius salvari?

Responsio. Credo 107.

Inter. Age ergo dum superest in te anima; in hac sola morte totam fiduciam tuam constitue; in nulia alia re fiduciam habeas; huic morti 108 te totum committe; hae sola te totum contege 109; line

### VARIÆ LECTIONES.

Collata est cum mss. Beccensibus E. 10. et O. et uno Vaticano, 1257. et uno Bibliotheca Sancti Germani. Ms. Vaticanum Admonitio Beati Anselmi Cantuariensis archiepiscopi. Quicunque juxta mortem dixerit contrito corde et confesso, mortem in æternum non videbit ms. Bec. E. 10. Beatus Anselmus archiepiscopus cuidam morienti, et de peccatis suis nimium formidanti. ms. Bec. O. Admonitio ad morientem

92 Interrogatio. ms. Vict. magister. mss. alia omitt. hæc.

93 Morieris mss. Bec. S. Ger. etiam

94 Responsio ms. Vatic. Discipulus.

95 Gaudeo mss. Bec. et S. Ger. etiam

96 Quod morieris mss. Bec. et S. Ger. quia moreris

97 Habitu religionis mss. Bec. S. Ger. habitu monachico

98 Gaudeo mss. Bec. et S. Ger. Etiam

99 Fateris te non bene vixisse sicut debuisses? mss. Bec. et S. Ger. fateris te tam male vixisse ut meritis tuis pæna æterna debeatur?

100 Fateor mss. Bec. et S. Ger. Etiam

101 Te Deum offendisse? mss. Bec. et S. Ger. et so. Ger. Etiam

102 Si spatium haberes vivendi? mss. Bec. et S. Ger. et si haberes spatium?

103 Habeo mss. Bec. et S. Ger. etiam

104 Credis ita quod Dominus N. J. C. Filias Dei, fuerit mortuus pro te mss. Bec. et S. Ger. eredis quod pro te mortuus est Dominus J. C.

105 Agis etiam gratias de passione et morte sua? mss. Bec. et S. Ger. agis ei gratias?

106 Ago mss. Bec. et S. Ger. etiam.

107 Credo mss. Bec. et S. Ger. etiam

108 Age ergo ista semper dum in te est anima: habeas fidueiam in Christo, et fidem tuam constitue in hae sola morte Jesu mortem dixerit contrito corde et confesso, mortem in æternum non videbit ms. Bec. E. 40. Beatus semper dum in te est anima: habeas fiduciam in Christo, et fidem tuam constitue in hac sola morte Jesu Christi, et in nullam aliam rem speres. Sperans, hujus morti mss. Bec. et S. Ger. Age ergo, dum superest in te anima: in hae sola morte totam tuam fiduciam constitue: in nulla alia re fiduciam babeas: huic morti 109 Committe, et immitte; hac morte te totum contege mss. Bec. et S. Ger. committe, hac sola te totum contege

morte te totum involve; et si Dominus Deus volnerit A te judicare, dic: Domine 110, mortem Domini nostri Jesu Christi objicio inter me et judicium tımm; aliter non contendo tecum. Et si tibi dixerit <sup>111</sup> quia peccator es, die: Domine, mortem Domini N. J. C. obtendo inter te et peccata mea. Si dixerit tihi quia meruisti damnationem, die: Domine 112, mortem Domini nostri Jesu Christi pono inter te, et mala merita mea; ipsiusque meritum offero 112 pro merito quod habere debuissem, nec habeo 113. Si dixerit quod tibi iratus est, dic: Domine, mortem Domini N. J. C. oppono inter me et iram tuam. Quo expleto, iterum dicito: Domine, mortem Domini nostri Jesu Christi pono inter te et me, et iram tuam. Hoe facto, dieat 115 infirmus ter hæc verba: In manus tuas 116, Domine, commendo spiritum B meum. Redemisti me, Domine, Deus veritatis. Iterum versus: Dirupisti 117, Domine, vincula mea; tibi sacrificabo hostiam landis, et nomen Domini invocabo. Versus: Educ de custodia animam, ad consitendum nomini tuo; me exspectant justi, donec retribuas mihi. Postea dicat: Maria, mater gratiæ, mater misericordiw, tu nos ab hoste protege, et hora mortis suscipe: per tuum ergo, Virgo, Filium, per Patrem, et Spiri!um sanctum, præsens adsis ad obitum meum, quia imminet exitus. Amen.

Post hac dicta et responsa ab infirmo, sacerdos dicat 118 pro infirmo istos psalmos. Psal. Deus, in nomine tuo salvum me fac. Psal. Credidi. Psal. Deus in adjutorium. Psal. Vocemea. Psal. In te, Domine, speravi.

Si fuerit sæcularis, infra scripto modo debet interrogari per sacerdotem.

Prima interrogatio. Credis tu ca quæ sunt Christianæ fidei, quantum ad ca quæ sunt determinata

119 ab Ecclesia? Resp. Credo.

Interrog. Gaudes quia in fide Christiana moreris? Resp. Gaudeo.

Interrog. Recognoscis te Deum graviter offendisse? Resp. Recognosco.

Interrog. Doles to 120 quod offendisti Greatorem tuum?

Resp. Doleo.

Interrog. Proponis quod, si Deus tibi vitam orlongaverit, ab ejus offensa cavobis?

Responsio. Propono.

Interrog. Speras, et credis tu quod pervenias ad salutem æternam non tuis meritis, sed meri is passionis Jesu Christi.

Responsio. Spero.

Tunc sequitur assecuratio, et dicat sibi. Si tibi se objiciat aliquis, et contra te proponat, opponas inter te et ipsum, merita passionis Christi. In fine fac eum dicerc istos versus: In manus tuas, Domine, commendo, etc. ut supra.

Nota bene: Tu qui vis intrare advitam æternam, cogita verba subscripta omni die in vita tua, et sic nunquam offendes Deum. Primo, brevitas vitæ. Secundo, Inbricitas 121. Tertio, mors.incerta. Quarto, præmia justorum. Quinto, supplicia impiorum 122.

# SANCTI ANSELWI

CARMEN

# DE CONTEMPTU MUNDI."

195 Quid deceat monachum, vel qualis debeat esse, Grex sanctus, monach, vobis næc scribimus; hæc

125 Qui jubet ut dicam, porrigat ipse manum. [vos 125]

## VARIÆ LECTIONES.

Lt si tihi dixerit quia peccator es: dic, Domine, mortem Domini N. J. C. obtendo inter te et peccata mea. Si dixerit tibi quia meruisti 112 Responde ei sic; Domine mss. Bec. et S. Germ. dic.; Domine 113 Inter me et te, mala merita mea, ipsiusque mortem: meritum offero mss. Bec. et S. Germ. dic.; Domine 114 Inter me et te, mala merita mea; ipsiusque meruum offero mss. Vatic. inter me et te, mala mea, ipsiusque mortem offero 114 Et non habeo mss. Bec. et S. Germ. nec habeo 115 Et iterum dicito, Domine, mortem Domini N. J. C. pono inter te et me, et iram tuam. Hoe facto, dicat mss. Bec. et S. Ger. Si dixerit quod tibi iratus est: dic: Domine; mortem Domini N. J. C. oppono inter me et iram tuam. Quo expleto dicat 116 Ter hæc verba: in manus tuas etc. mss. Bec. et S. Ger. ter: in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. In mss. Bec. et S. Ger. ista admonitio hic explicit 117 Iterum versus: dirupisti etc. usque ad hæc: Incipiat sacerdos et dicat ms. omitt. 118 Incipiat sacerdos et dicat ms. Vatic. sacerdos dicat 119 Determinata ms. Vatic. destinata 120 Interrogatio. Doles te etc. usque ad hæc: in fine fac eam etc. mss. omittunt 121 Lubricitas ms. Vatic. æternitas Et his finitis dicit Anselmus quod sine dubio salvabitur. mss. in fine etc. 122 Ms. Vatic. Explicimat admonitiones Anselmi Cantnar, archiepiscopi 123 Collatum est cum mss. Bec. O. et K. 10. Gem. C. 70. et Majoris-monasterii 593. Mss. Bec. O. et Majoris-Monasterii nec titulum habent nec nomen anctoris. Ms. K. 10. Versus Rogerii Cadomi Beccensis monachi. ms. C. 70. hic incipit Claudianus ad monachos 123 Qui jubet 125 Scripsimus, hoc vos mss. scribimus, hæc vos

Instruit, hee vite pagina paudit iter. Nec vos, dilecti fratres, contemnite, si quid Nostra pinni, si quid nostra salubre monent 126. Sapius ingentes lux pellit parva tenehras, Rivulus 127 et dulces sæpe ministrat aquas. Non tonsura facit monachum, non horrida vestis; Sed virtus animi, perpetuusque rigor. Mens humilis, mundi contemptus, vita pudica, Sanctague sobrietas: hac faciunt monachum Hec vos in cœlum, monachi, quadriga levabit : Hee post hanc vitam præmia summa dabit. Nil tonsura juvat, juvat aut 128 vilissima vestis, Si lupus es, quamvis esse videris ovis. Nam falli possunt homines, et fallere: Christma, Qui nullum fallit, fallere 129 nemo potest 130. Ille quidem fucum simulatæ 131 religionis Damnat, et in reprobis moribus esse nequit. Vovistis, fratres, vevistis; vestra, rogamus, Vivite solliciti reddere vota Deo. In majestatem divinam peccat abunde, Onisquis quæ non vult reddere, vota vovet: Vovistis Domino vestros convertere mores: Jam nunc peccatis sit modus et vitiis. Nunc humilis vivat, qui vixerat ante superbus Sit castus quisquis luxuriosus erat. Quærebat census aliquis, captabat honores, At modo vilescant 132 census honorque sibi. Gaudebat dapibus, gaudebat divite mensa, Nunc tenuem victum sobria cœna dabit. Ille suis lætus successibus esse solebat, Nune lacrymis culpas diluat ipse suas Ostro conspicuus, gemmis insignis et auro, Veste modo vili squalida membra tegat. Verbosus taceat, mitescat fervidus ira. Invidus invidiæ dira venena vomat. Cuique prius cædes placuit, placuere rapinæ, Nunc pius et milis pacis amator erit. Quisquis adulantum ventosa laude tumebat, Nunc hominum laudes æstimet esse nihil. Et qui sponte malus gratisque nocere solebat, Nunc etiam læsus utilis esse velit. Ad lites facilis fuit hic, ad jurgia præceps; Fortiter alterius eune maledicta ferat 133, Non hunc 134 contemptus, non hunc injuria frangat, Omnia robusto corde molesta ferat. Pax, animique quies inter convicia duret; Nam fortem 135 rerum nulla procella movet 136.

Hee veniam, fratres, conversio vera meretur,

Hæc valet offenso vita placere Deo 137.

A Non vos illiciat brevis hæc et falsa voluptas, Non vos decipiant hæc peritura bona. Cur, quaso, cupiat quidquam, cui cuneta reliquit; Ad mala cur redeat, qui bona proposuit? Terram contemnas, qui cœlum quæris habere; Si mansura 138 placent, hac lugitiva fuge. Dum licet, et spatium vitre conceditur hujus, Semper ad omne bonum vive paratus opus. Fae bona quæque potes, modico dum tempore vivis; Multa metes, si nunc semina panca jacis. Parvo perpetuam mercare labore quietem, Et pensa fletu gaudia longa brevi. Mens tua terrenis non hæreat atque caducis: Labitur et transit quidquid in orbe vides 139. Vita quid est præsens? tentatio, pugua molesta, Hic acies semper, semper et hostis adest. Sed cum nulla tibi fuerit jam sarcina carnis, Tunc sine fine quies, paxque perennis crit. Livor et ambitio, gula, fraus, metuenda libido, Ira, tumor mentis, schismata, laudis 140 amor. Et quæ de Satanæ castris sunt cætera mille, Undique nos vallant assidueque premunt. Has inter 144 pestes dum mens infirma tenetur, Fluctuat, et miris æstuat illa modis; Nec cadat illa licet semper casura videtur, Et quatitur tantis exagitata malis. Et quis habet tantas vitiorum ferre procellas, Si non divinum subvenit auxilium? Hæc monachi toto mentis conamine vitent; Præteritas culpas flendo, gemendo, lavent. C Distinctisque legant spatiis, operentur, et orent, A studiis sacris tempora nulla vacent. Utilibus semper studeant, et rebus honestis: Res est segnities perniciosa nimis. Luxuriæ fomes 142 res incentiva malorum, Spiritibus nequam præparat ipsa locum. Funestum monacho cum quid male suggerit hostis, Et conatur enm fallere mille modis. Esse Deum credat præsentem semper ubique; Nec se, si peccat, posse latere putet. Cuncta scit atque videt 143, nec quidquam præterit

Omnia sunt oculis nuda et aperta suis.

Cum quid turpe facit, qui me spectante ruberet,
Cur spectante Deo, non magis ipse rubet?

D Si patriæ judex sciret sua facta, timeret 1444.
Scit Dominus rerum; cur nihil ergo timet;
Sed tacet, et differt, et nondum crimina punit:
Puniet, et meritis arbiter æquus erit.

### VARIÆ LECTIONES.

126 Salubre monet. ms. C. 70. salubre movent ms. K. 40. salubre monent 127 Rivulus ms. 593. æmulus 128 Tonsura juvat, aut mss. C. 70. et K. 40. tonsura juvat, juvat aut ms. 593. tonsum juvat, valet aut 129 Sed fallere 130 Homiuum nemo potest mss. fallere nemo potest 131 Simulatæ ms. 593. simulator 132 Amo vilescant ms. O. Ac modo vilescant. mss. at modo vilescant 123 Maledicta ferat mss. C. et K. maledicta feret 134 Non hunc etc. ms. 593. omittihoc distichon 135 Nam fontem mss. nam fortem 136 Procella mouet mss. procella movet 127 Offensum vita placare Deum mss. offensa vita placere Deo 138 Mansura voles mss. mansura placent 139 Ubi quæ vides mss. in orbe vides ms. 593 hie interserit plurimos versus de prælatis, qui non extant in editis, nec in aliis mss. quæ viderim nee ad rem pertinent 140 Schismata, laudis ms. C. 70. stemmata, laudis 131 Hoc inter mss. has inter 142 Luxuria fomes mss. luxuriæ fomes 143 Atque putet mss. atque videt 134 Facta timebit mss. facte timeret

Propositum vitæ, monachi, servate rigorem. Nec pigeat parvo tempore dura 148 pati. Sed mundi quamvis delectent vana cavete: Et certe gustu dulcia sæpe necent 146. Nec quidquid carnis sensus demulcet, amate: Quæ carnem oblectant, mentibus ipsa nocent. Gaudia perpetuos pariunt mundana dolores 147, Tollit et æternum vivere vita brevis. Exiguus labor est, sed merces magna laboris; 196 Præterit ille cito, præmia fine carent. Ergo Deo melius si nil cognoscitis esse, Imo si summum creditis esse 148 honum, Contemptis rebus mundi labentibus istis, Jam sint in solo gaudia vestra Deo. Et mihi quæ possunt amitti nulla videntur; Nec longum, quidquid præterit 149 esse reor. Nam quid honos, quid opes, quid gloria, quidve ju-Forma, genus, vires, femina, vestis, ager 150, Gemma vel argentum, quid regum 182 sceptra, vel [aurum], Purpura, quid latus fundus, et ampla domus? Magna potentia, multa scientia, falsa voluptas. Vita quid 182, et nostri corporis ipsa salus? Non amo quod pestis, quod fur, quod subripit hostis, Et quæ, si parcant cætera, mors adimit. Sunt quos falsus honor juvat, et peritura potestas: Seque putant aliquos, quod loca 153 celsa tenent. Et velut e specula campos et plana viderent, Sie quoque de mentis 184 vertice quosque vitent. C Dum non attendunt humanam conditionem, Non norunt quid sint cernere, sed quid habent. Sed dum sceptra gerunt, renitent diademate reges 155, Et gaudent lati finibus imperii : Dum distenduntur dapibus, dum nectare fervent Et servit mensis terra fretumque suis : Et dum byssus cos, pretiosaque purpura vestit, Majestasque vacat regia deliciis: Dumque emollitos delinit blanda libido Carnis, et illecebris in sua jura trahit: Dum turpi dominæ famulantur turpiter isti,

Quos falso reges 156 nomine mundus habet.

Quod sint ipsi 167 homines et moritura caro;

Quod vitreum, seu quod fictile vas sit homo;

Quod caro mortalis tanquam vestis veterascit,

Avertunt oculos, renuuntque videre profecto,

Quod citius transit mundana potentia fumo;

Et celeri lapsu curva senecta venit;

A Quod nostræ semper minuuntur tempora vitæ, Quodque dies hominis fumus et umbra fugit: Quod sit vita brevis, quod mors incerta, quod omni Tempore nos quævis causa molesta premit. Rex appellaris, quid inani nomine gaudes 158 Qui vitiis pulsus, victus ubique jaces? In tanto, queso, qui tanto nomine fulget, Cur ratio servit, regna libido tenet? Cur vitiis servit, qui reguis imperat : et non Mancipium vilis 189 corporis esse pudet? O dilectores mundi, falsique potentes: Ecquid terrenas esse putatis opes? Quid quoque mundanos quos affectatis honores Quorum perpetua est sollicitudo comes? Omnia præcipitem formidant ardua casum: Et magnis semper vis aliena nocet, Sæpins alta ruit ventorum flatibus arbor; Tuta humilis myrtus, tuta myrica manet. Bellica cum celsas subvertit 160 machina turres, Nil nocet exiguæ pauperis illa casæ 261. Et rapit obstantes sluvii violentia moles 162, Plana satis placido permeat ille gradu. Montes et scopulos sævi maris obruit unda 162, Ad placidum littus mitior unda venit. Aerias Alpes nivibus caudescere scimus, Frigoribusque premi, perpetuoque gelu. Illic et rabies ventorum plurima sævit, Temperiem gratam proxima vallis habet. Sic vobis nunquam desunt adversa, potentes: Non est pax volis ulla, nec ulla quies. O quantos regum patiuntur corda tumultus! Quamque procellosis motibus ipsa fremunt Inter regales epulas, variosque paratus, Tabescunt curis, sollicitoque metu. Non paucos metuit multis metuenda potestas; Vix alicui credit, dum cavet insidias 164. Mille satellitibus cinctus, telisque suorum, Non valet e trepido pellere corde metum. Rursus quid domino numerosa pecunia prodest? Accipe quid curæ, quidve timoris habet. Et brevis et rarus fit somnus habentibus aurum; Omnis enim evigilat non moderatus amor. Non dat securos nec ebur nec purpura somnos, Paupertas vili stramine tuta jacet. D Auri possessor formidat semper, et omnem Ad strepitum factas æstimat insidias. Arma, veneua pavet 165, furtum timet atque rapinam:

Sollicitus servat quæque lucrata diu.

# VARIÆ LECTIONES.

Tempora dura mss. tempore dura 146 Sæpe necant ms. 593 sæpe nocent 147 Mundana dolores ms. Bec. O. mundana labores 148 Creditur esse mss. creditis esse 149 Quicquid desinit mss. quicquid præterit 180 Vestis aget mss. vestis, ager 151 Quid regnum mss. quid regnum 152 Vitæ quid mss. vita quid 153 Quod loco mss. quod loca ms. C. quos loca 154 De montis mss. de mentis 155 Retinent diademata reges ms. O. renitent diademate reges 156 Falsos reges mss. O. et K. falso reges 157 Quid sint isti ms. O. quod sint ipsi homines 158 Quid inani nomine gaudes? Cur ratione mss. O. C. et K. quid inani nomine gaudes; Qui vitiis pulsus, victus ulique jaces. In quoquam quæso qui tanto nomine fulget. (ms. C. 70. fulges.) Cur ratio, etc. 159 Mancipium vilis mss. mancipium vile 160 Celsas subvertit mss. K. et 595. celsas subvertat 161 Illa cæsæ mss. illa casæ 162 Obstantem fluvium violentia moles mss. O. et K. ingentes fluvii violentia moles mss. 595. obstantes fluvii violentia moles. ms. C. obstantes fluvii violentia mole 163 Obruit umbra mss. obruit unda 164 Dum canet insidias mss, dum cavet insidias 165 Venena timet mss. venena pavet

Huac, dum quærit opes, cruciat miseranda cupido; A Non hac argentum, non huc descendet et aurum, Cum jam quæsitas cæpit habere, timor. Sie igitur miser est, dum pauper quærit habere : Et miser est dives, perdere parta timens, Dum jacet in plumis serieo contectus et ostro; Mordetur curis 166, invigilatque dolis; Continuare suis vicini pauperis agrum Ardet, et ad facinus neseit habere modum 167. Expellit domibus pupillos ille paternis, Insequitur viduas, judiciisque premit. Cum sit avaritiæ facibus succensus iniquis, Non valet injustis se satiare lucris 168. Ergo facit multos inopes; divesque rapinis, Luxuriæ servit; sed spoliatus eget. Deliciis fruitur, et rebus pauperis iste 169; Sed gemet 170 amissis indignus iste bonis. Huic epulæ variæ, vestis pretiosa paratur: Sed panem et grossam vix 474 habet ille togam. At petet in flammis ingressus tartara, parvam De digiti extremo pauperis hujus aquam: Et vice conversa, qui dives abundat, egebit : Huic qui pauper 172 eget, copia dives crit. At quid avarus 173 opes, quicunque es, congeris istas? Forsitan hæ facient ut citius pereas. Die mihi, divitibus si quando defuit hostis: llos terit et quassat sæpe ruina gravis. Invidiæ comes 174 est melior fortuna, nec unquam Fida satis cuiquam mobilis illa manet. Ergo solliciti causas exclude timoris; Esse velis pauper, illico tutus eris. Paupertate quidem nibil esse beatius unquam, Paupertate nihil tutius esse potest. Non tibi subsidium sunt hæc, sed sarcina grandis, Quæ male te miserum semper ad ima premit. Justitiæ montes, virtutumque ardua nullus Scandet, dum mundi rehus onustus erit. Stulte quid hæc sequeris, cur sic labentibus 178

Mortalis 176, quid vis et moriturus opes? Cum te post mundi curas, vanosque labores 177; Cum tibi transierint, quæ mala parte tenes; Tartarus horrendo pavidum absorbebit hiatu, Atque miser variis excruciere modis 178. Cum te terribilis exactor jussus 179 ab æquo Judice, sulphurei merget in ima laci 180. Tune, tune infælix, super his sero pænitebit 481 In falsis 182 istis spem posuisse bonis.

Non aderit mundi gloria lapsa brevi. Forsitan has parens, quas tu modo colligis, omnes. Effundet quondam prodigus alter opcs, Tune pariter rebusque tuis et conjuge felix, Cum cinis exiguus, sive cadaver eris. Magnum nomen habes, clara est tibi fama per orbem, Landat te mundus; sed moriere tamen. Non-prosunt quidquam præconia vana sepultis; An factus quisquam senserit illa cinis 183? Fama placet populi, cupida trahis aure favorem, Nescis divinum quid paret arbitrium. 197 Fumus et umbra levis tota est hac gioria fmundi;

Torquent 184 famosos tartara sæva reos. B Et color, et facies, et multum grata juventus, Et vox quæ dulces noverat ante domos, Diffugiunt misera tandem veniente senecta; Diffugiunt pexæ quæ decuere coma. Os exarmatur decussis dentibus; inde Vix imperfectis sufficit ille sonis. Deficiunt vires, jam prodit ruga scuilis, Horret in effeto corpore 183 scabra cutis. Jamjam curvatur, jam manant ora salivis; Exsanguis color est, halitus ipse gravis. Sieque perit placidæ 186 paulatim gratia formæ; Nullaque de multis, quæ placuere, manent. Jam gustata 187 minus sapiunt, vix sentit odores. Vix quoque clamosos percipit aure sonos 188, Caligant oculi : de toto sola supersunt, Huic cutis 189, et nervis ossa ligata suis. Vix jam fuste potest nutantes figere gressus, Vixque valet tremula quæque tenere manu. Si qua sibi fuerat prudentia, tota recessit: Id tantum 190 laudat, quod puerile sapit. Sie igitur se quisque senex miserabilis ipsum Quotidie perdit, subtrahitur sibi. Et cum sit morbus nimium gravis ipsa senectus, Attamen innumeris augitur illa malis. Hæc inquam multis vexatur inutilis ætas, Semper et unde senex quisque queratur habet 191. Manducare labor, fit jejunare molestum, Somnus ei gravis est, et vigiture nocet. Æstates odit; ac hiemes 192, et frigora culpat; Autumnum, causam quod dolet, esse putat. Hune quoque minimum veris clementia ledit, Nec querulo possunt ulla placere seni.

### VARLE LECTIONES

dum 168 Injustis se satiare lucris mss. C et. 595. in justis se sociare lucis ms. K. injustis se satiare malis 169 Pauperis istis ms. O. pauperis iste 170 Sed gemet ms. O. sed gemit 171 Sed pauem et crassam vix ms. 595 pauper pannosom vix ms. C. sed panem et grossam vix <sup>172</sup> Iluie qui pauper ms. C. nune qui pauper mss. O. et K. hic qui pauper ms. 595. hine qui pauper <sup>173</sup> Ad quia avarus mss. Ad quid avarus <sup>174</sup> Invida comes mss. Invidiæ comes <sup>178</sup> Et quid labentibus mss. vel cur labentibus ms. C. cur sir labentibus <sup>176</sup> Hæres? mortales mss. hæres, mortalis? <sup>177</sup> Vanosque labores ms. O. variosque labores <sup>178</sup> Exerugiare modis mss. exeruciere modis <sup>179</sup> Exacto jussus mss. exactor jussus <sup>180</sup> In una laci mss. in ima laci <sup>181</sup> Super his sero pænitebit mss. sed certe sero dolebis <sup>182</sup> Et falsis mss. In falsis <sup>183</sup> Ulla cinis ms. O. illa cinis <sup>184</sup> Torquem mss. Torquent <sup>185</sup> Effecto corpore mss. etfæto corpore <sup>186</sup> Perit placidæ mss. O. perit placitæ <sup>187</sup> Nam gustata mss. Jam gustata <sup>188</sup> Ore sanos mss. aure sonos <sup>199</sup> Hine cut's mss. huic cutis · <sup>190</sup> Idque tamen mss. O. et K. Id tantum <sup>191</sup> Quisque sit inde dolet mss. quisque queratur, habet <sup>192</sup> Et hyemes mss. ac hyenæs

Hæc inter quæ cuncta senex incommoda sentit, Urget eum scabies, tussis anhela quatit. Ingratusque suis morbo confectus, et annis, Conqueritur vita tempora longa sua. Labile forma bonum, species inimica pudori 193, Utile virtutum sæpe retardat iter, Nune insensatos inflat, nune turpia suadet; Sæpe etiam fortes præcipitare solet. Et mors et morbus rapit hanc, et mæsta senectus; Mille perit causis, nec manet illa diu194. Nec bona forma Deum, sed mens sincera meretur: Justitiæ soli vita beata datur. Tu reges atavos memoras, magnosque parentes, Et vana carnis nobilitate tumes. Rescis cunctorum quod sit communis origo 198, Ortus et occasus unus, et una caro. Quid tibi nobilitas, et clarum nomen avorum, Si vitiis servus factus es ipse tuis? Nobilis est, animi quisquis virtute refulget; Degener est solus, cui mala vita placet Nec genus, at 196 mores veneratur curia cœli; Et cœlum justus, non generosus habet. Sed nec præpositus mo tis, scelerumque minister Vexat damnatum mitius ingenium. Nullus ei servatur honor, reverentia nulla; Nec magis est tutus nobilitate sua. Sed fortes humeros nervosaque 197 brachia jactas. Atque tui vires corporis eximias. Bella refers, domitosque duces, gentesque subactas: Maximaque imperio subdita regna tuo. Non hove, non asino tu fortior; attamen illos 198 Ipse satis vili cernis emi 199 pretio. Sic quæcunque feris tecum communia cernis Nec mirare nimis, nec pretiosa puta. Quod si vis sensus, viresque attendere carnis, Exsuperant multæ nos in utroque feræ. Nos et equi 200 vincunt veloces præpete cursu, Et melius nobis audit oletque canis. Quis velit iratos lucta tentare leones. Terribiles ursos 201 fulmineasque sues. Sola animi est virtus, qua nos præponimur illis; Cætera sunt equidem nostra minora satis. Jejuna triduum, totum ruit unde superbis: Vix tenuem 202 flatum jam moriture trahis. Onod si vel leviter 203 te decoquat ignea febris, Statim marcesces, illico nullus cris. Sell cum te victum vitiis succumbere cernis, Miror, te fortem dicis, et esse putas. Bella libido movetl; tu primos cedis ad ictus,

Et tua das fœdo colla premenda jugo. Sicet avaritiæ servis, sic motibus iræ, Sie facis ardentis jussa pudenda gulæ. Femfua dulce malum, mentem roburque virile Fr ngit blanditiis insidiosa! suis. Femina, fax Satanæ gemmis radiantibus, auro, Vestibus ut possit 20% perdere compta venit. Quod natura sibi sapiens dedit, illa reformat: Quidquid et accepit dedecuisse putat. Pungit acu, et fuco liventes 205 reddit ocellos: Sic oculorum, inquit, gratia major crit. Est etiam teneras aures qui perforet, ut sie Aut aurum aut charus pendeat inde lapis. Altera jejunat misere, minnitque cruorem, Et prorsus quare pălleat, ipsa facit. B Nam quæ non pallet sibi rustica quæque videtur; Hic decet, hic color est verus amantis, ait. llæc quoque diversis sua sordibus inficit ora. Sed quare? melior quaritur arte color. Arte supercilium rarescit, rursus et arte. In minimum mammas colligit ipsa suas. Arte quidem videas nigros flavescere crines, Nititur ipsa suo membra movere loco. Sic fragili 206 pingit totas in corpore partes, Ut quidquid 207 nata est, displicuisse putes. O quos in gestus 208 se mollis femina frangit, Et placet in blesis subdola lingua sonis. Dulcia sæpe canit, componit sedula gressum 209, Ut quadam credas 210 arte movere gradum. Sæpe auditores ejus facundia torquet; Et modo ridendo, nune quoque 211 flendo placet. Mille modis nostras impugnat femina mentes, Et multos illi perdere grande lucrum est. Nil est in rebus muliere nocentius; et nil Quo capiat plures lethifer hostis, habet. Nec nos in totum jactanaus crimina sexum; Tempore sed nostro rara pudica manet. Sed carnem femin claimat sacer esse propheta; Fac proent a feno flamma sit ista tuo. Tu molles risus, nutus, et dulcia verba, Femineosque jocos effuge; virus habent. Feminei sensim virus 212 subrepit amoris; Hos tibi, ni videas, illico captus eris. Femineum fuge colloquium, vir sancte; caveto Femineas, si vis vincere, blanditias. Namque femineu mens capta ligatur amore, Nunquam virtutum surgere ad alta potest.

Harum colloquinm quid confert utilitatis, Venisti monachus, turpis amator abis.

#### VARIÆ LECTIONES.

193 Inimica pudoris mss. inimica pudori 194 Ulia die mss. illa din 195 Origo. Non secus emergant Davus, herusve ferox. Ortus et occasus et clarum nomen avorum, si vitiis servus etc. mss. origo. Ortus et occasus unus, et una caro. Quid tibi nobibtas, et clarum nomen avorum. Si vitiis servus etc. 196 Ne genus aut mss. O. et K. nec genus at ms. C. hac et alia omit. usque ad: sed cum te victum etc. 197 Munerosaque mss. nervosaque 198 Attamen illas mss. attamen illos 199 Cernis emis mss. cernis emi 200 Nan et equi mss. nos et equi 201 Terribiles urso mss. Terribiles urso 202 Vix tennere mss. vix tenuem 203 Vel lenter mss. vel leviter 204 Ut possis mss. ut possit 205 Fuco, limentes mss. fuco liventes 206 Sic fragili etc. ms. C. omitti usque ad hwc; mille modis etc. 207 Et quicquid mss. ut quicquid 208 O quos in gestus ms. 593. O quot in gestis 209 Subdola gressum mss. sedula gressum 210 Et quadam credas mss. ut quadam credas 211 Mox quoque mss. nune quoque 212 Sensum virus mss. O. et K. sensim virus

Ergo virosum nisi declinaveris anguem \*13, Ni longe fias \*14, inficiere quidem.

Accendit mulier quacunque libidinis ignes

Et sanctis ipsis proxima facta nocet.

Fundame Andreas ubi magnus episcopus urbis Nutavit 218, virgo femina causa fuit.

Si veterum libros, et Patrum scripta revolvas, Quo I doleas 216 sanctos sic cecidisse viros,

Nee docto Salomone quidem tu doctior esse, Nee David sancto sanctior esse pates.

Si Loth, Samsonem, si David, si Salomonem', Femina dejecit, quis modo tutus crit?

Nunquid non hominem mulier de sede beata 217 Expulit, et nostræ mortis origo fuit 218?

198 Sed clara facie <sup>219</sup> satis est, et forma venusta, Et tibi non minimum lactea tota placet <sup>220</sup>.

Viscera si pateant, pateant et cætera carnis, Cernes quas sordes contegat 221 alba cutis 222.

Si fimum vilem præfulgens purpura velet,

Ecquis ob hoc fimum vel male sanus amet? Intrat compta satis cel'arum femina claustra,

Suspirans dicit, discere sancta volo.

Accedo ad 223 monachos peccatrix femina, namque Hi monita, et sançtæ dant documenta viæ.

Compta venis, et sancta placent : quis credere possit? Suspectant te habeo; credo, nocere venis.

La c'vi risus, ardentis untus ocelli, Et tua garrulitas displicuere mihi.

Pastores, vigilate, lupas arcete rapaces

A gregibus vestris 222, claustra negentur eis. Occidunt animas, multosque ad tartara mittunt;

Et monachis pestis nulla timenda magis.

Femina mors animæ, monachis aecedere nunquam Audeat; a sacro sit procul ipsa choro.

Sit precul a cœtu sanctorum femina; namque Et si non valeat vincere, bella movet.

Sel forsan dices esse maritos,

Et casti landes fœdera conjugii.

Crede milii, frater, miser est qui unque maritus :

Vis dieam 225 quantum triste sit istud onus? Si quis habet sponsam turpem, fastidit et odit:

Si pulchram, marchos anxins ipse timet.

Gernis enim quantum sibi forma pudorque repu-

Raraque de pulchr's esse pudica potes:.

In quam suspirant multorumque vota, timebis
Perdere vel soli ne sit habenda <sup>227</sup> tibi.

A Si fiat prægnans \*28, accessit et altera cura; Accrescuntque tibi multiplicata mala.

Hinc illam metuis ne quis corrumpat adulter, Et pariat quorum non eris ipse pater.

Hine res areta nimis tennisque pecania, totam Infaustam tecum cogit egere domum.

Est quoque perpetuas quæ miscet garrula lites, Fitque molesta suo nocte dieque viro.

Et vinosa quidem multum damnosa marito est : Nam quæsita diu distrahit illa brevi.

Ista dat amplexus molles, et dulcia figit 229
Oscula, sed tacito corde venena premit.

Hæc vel de. 230 facie vel nobilitate superbit,

Et sceptro dignam credit habere manum. Fraudibus uxorum multi periere virorum;

Femina nil horret, cuncta licere putat. Audet quidquid cam 231 jubet imperiosa libido;

Et metus, et ratio cedir, et ipse pudor. Hæc leges <sup>232</sup> sacras contemnit, et omnia jura.

Turpe sit aut sævum, dum juvet, illud amat. Dalila Samsonem, Clitemnestra peremit Atriden.

Dalita Samsonem, Clitemnestra peremit Atriden lu lege femineos sensit uterque dolos.

Sed cur quæso vetus tibi nunc historia narret 233, Quæ sieri nostro tempore multa vides?

Quas sordes, quantosque metus curasque mariti Sustineant, et quis connumerare potest?

Jam nunc, quam gravis est uxoris sarcina, cernis Quamque premat duro subdita colla jugo.

Ergo maritalis damnamus fordera lecti?

Non: sed perfectis non damus ista viris.

Conjugibus non est fructus centesimus; aut quem Reddunt per senos multiplicata decem;

Nec tamen æterni privantur lumine regni, Accipient meritis præmia digna suis.

Te mollis byssus, te fulgens purpura 234 vestit; Et texunt mundissingula regna tibi.

Quæ pretiosa tuos pellis non cedit in usus?

Quæ vestis species, queve coloris abest?

Sed nec ad indecores cultus 235 pudet addere quid-

Artificis novit cudere 236 docta manus.
Irradiant gemmis digiti, pariterque lacerti,
Vixque vales auri pondera ferre tui.
O quam vana hominum talis vesania: stulte,

Quid juvat externis velle nitere bonis? Si vitiis sordes, quid prodest fulgida vestis; Absterget maculas purpura nulla tuas.

### VARIÆ LECTIONES.

Declinaveris agmen ms. O. declinaveris anguem 214 Ni longe facias ms. O. ni longe fias 215 Mutavit mss. nutavit? 216 Si doleas mss. K. et O. quot doleas mss. C. et 595. Quod doleas 217 Sede beatæ mss. sede beata 218 Mortis origo fuit ms. C. 70. plurima hic habet quæ non extsant in editis, nec in aliis mss. quæque proinde a Claudiano adjuncta censeo 219 Sed facies clara mss. sed clara facie 220 Exteriora placent, dissonat interius mss. Et tibi non minimum lactea tota placet 221 Intret mss. intrat 222 Illa cutis mss. alba cutis 223 Accede ad mss. accedo ad 224 A gregibus nostris mss. a gregibus vestris 225 Est dicam mss. vis dicam 226 Pudorque repugnant mss. podorque repugnant 227 Nesis habenda mss. C. vel sit habenda mss. K. et 593. ne sit habenda 528. Si fiat prægnans etc. ms. C. omittit usque ad hæc: Fraudibus uxorum etc. 229 Dulcia fingit mss. dulcia figit 120 Ilæc et de mss. K. et O. hæc vel de 231 Quicquid jam mss. quicquid eam 232 Ilæe leges etc. ms. C. omittit usque ad hæc: Si vitiis sordes etc. 233 Narrat mss. narret 234 Te mollis purpura mss. te fulgens. Durpura 235 Indecoris cultus mss. indecores cultus 236 Novit plurima mss. novit cudere

Gemmarum et tanti fulgor non efficit auri, Ut careat tenebris mens tua cæca suis. Sed saucti 237 mores faciunt, non vestis, honestum; Et probitas magnos efficit una viros. Quæ natura dedit, serva integra : non eget istis 238 Vilibus ornari rebus imago Dei?

Ista quidem fieri ventosa superbia cogit : Sola placet justo s "ria vita Deo.

Agrorum fines longos extendere quæris 239, Et multas messes 210, horrea plena cupis. Scis evangelicus 261 quid avaro sermo minetur Hac in nocte animam perdere stulte tuam:

Inquit, habes, et cujus erunt quæcunque parasti? Improbe, jane 242 frena vota, timeque mori.

Tot fruges, auri tantum 243, vinique, tot agri. Ad quid eget pancis vita, salusque brevis.

Arvum quæris, homo, tibi fertile; nec tamen unquant

Ad sterilem vitam respicis ipse tuam. A gricolæque Dei tumidus contemptor ubique, Nullos vis fructus reddere justitiæ.

At scelerum vepres suffocant semina vitæ, Et peccatorum surgit amara seges.

Exstirpa mentis tribulos, spinasque revelle: Et tritico 244 Christi pectoris arva sere.

Fructificetque Deo cordis novale, prematque Virtutum messis semina nequitiæ.

Esse quid argentum, quid gemmas, credis et aurum, Prædia? quidve omnes, quasthabet orbis, opes?

Hæc Judæus habet, gentilis, latro cruentus; Crede mihi, iratus sæpe dat ista Deus.

Parva puta quæcunque malos contingit habere. Parva puta quidquid fur et adulter habent 248:

Quodmerctrix, quod mechus habet 246, nec ma-[gna 247 putabis:

Omnipotens longe dat meliora suis. Ast oculus mentis cæcatur pulvere terræ; Ut nequeas 248 lumen cernere justitiæ: Heu tibi cui virtus non lucet, lucet at aurum 249, Et præfers summis infima quæque bonis. Nec mala magna reor, quibus affliguntur amici; Nec bona, quæque hostes constat habere Dei. At quoties vir justus eget, scelerosus abundat 250,

Non est pravorum copia grande bonum? Ægrotat sapiens, sed sanus floret iniquus :

Non est grande bonum corporis arcta salus. Dilectus Domini moritur, sed vivit adulter:

Non est in magns vita caduca bonis. Ergo modo similis tihi collige extera, fili, Et prudens vilis munera sperne soli. Vile relinque solum, cupias fastigia cœli: Illic percipies dona beata Dei. Non pretiosa facit pretiosum purpura quemquam 261,

Nec mutant mores 252 tradita sceptra malos. Si pius ista Dei data conspicis hostibus esse; Impia pars hominum regnat ubique fere. Virtuti'si 253 detur honos, si præmia dignis,

Et teneant meritum singula quæque locum.

Jam nunc res hominum, mihi crede, et pace hea-

Videris, et certo se cohibere modo. Sed quia regna malis, sceleri est donata potestas 283, Debita virtuti 256-frena libido tenet. Mundus turbatur, rerum confunditur ordo; Involvitque simul omnia grande chaos

Vis prohibet leges, evertunt crimina mores, Et valido virtus turbine quassa latet.

Dat Libanus tibi lingua; Paros sua marmora mittit; Aurum præbet Arabs; India præstat ebur.

Tu cedro peregrina, et marmore construis ædes: Miraque consurgit fabrica, fundis opes.

199 Rident argento postes, laquearia multo Auro: distinctum sculptile vestit chur: Porticibus vallas operosis atria: quales Quotque putas thalamos, hæc 257 labyrinthus ha

C Illic tu videas pictum, sculptumque stupescas, Artificis quidquid mensque manusque potest. Ostia multa quidem, variæ sunt mille fenestræ, Mille columnare est marmore fulta 253 domus. Quid tanto, moriture, paras molinine? quare Das animum vanis, et peritura placent? Cur ampla ædificas busto claudendus in arcto? <sup>259</sup> Deficient vitæ tempora pauca tuæ.

Quid tibi tantæ ædes? quanto felicius ipse Templum esses vivi viva domusque Dei. Esto domus Domini, quam sacris moribus orna:

Virtutem cultor religionis ama. Quam felix anima est, in qua sibi ponere sedem

Dignatur summi spiritus ipse Dei. Omnis habet subitum terrena potentia finem,

Atque fuga celeri deserit ipsa suos. Ergo time, quisquis celsos conscendis honores: Teque ruinoso stare memento loco.

### VARIÆ LECTIONES.

Et sancti mss. sedsancti 238 Nonegetista mss. non eget istis 239 Extendere quævis mss. extendere quæris Multas messis mss. multas messes 244 Sicut Evangelicus mss. seis Evangelicus mss. C. seit Evangelicus 242 Improba jam mss. K. et O. Improbe jam 243 Fruges auxi, tantum mss. fruges, auri tantum 244 Et tritico ms. O. E tritico 245 Adulter habet mss. adulter habett 246 Mæchus habet mss. mæchus habent 2-7 Ne magna ms. C. nec magua 248 Et nequeas ms. ut nequeas 249 Nec tibi cui virtus non lucet et aurum 250 An quoties vir justus eget, scelerosus abundat mss. O. et K. Quo vir justus eget, nunquid scelerosus abundat? mss. 595. At quotiens vir justus eget, scelerosus abundat 251 Nec pretiosa: quendam mss. non pretiosa: quemquam 252 Nec mutent mores mss. nec mutant mores 253 Virtutum si etc. ms. C. omittit usque ad hæc: Ecce din etc. 254 Et pace beasse mss. O. et K. pace beatas 255 Scelera donata potestas mss. O. et K. sceleri est donata potestas mss. 126 Debita virtutum mss. debita virtuti 257 Ilæc domus intus habet mss. hæc labyriothus habet 258 Marmor: Inlta mss. marmore fulta 259 Quem pia pigmææ claustra tulere matris? mss. K. et O. de-Geient vitæ tempora pauca tuæ ms. 593. debentur vitæ tempora parva tuæ 237 Et sancti mss. sed sancti 238 Non eget ista mss. non eget istis 239 Extendere quævis mss. extendere quæris Exicut vitæ tempora pauca tuæ ms. 593. debentur vitæ tempora parva tuæ

lus',

Magnus erat Cæsar, totoque potentior orbe:
Nune, quem nec mundus ceperat, urna capit.
Sie et Alexander fortissimus ille Macedo,
Cłauditur angusto pulvis et ossa loco.
Major erat mundo magnus, modo nobile corpus

Exsulis et victi vilis arena tegit.

Et cecidit Babylou : cecidit quoque maxima Troja : Olim mundipotens, aspice, Roma jacet.

Ecce diu res nulla manet mortalibus : ecce Nullus honor prohibet, gloria nulla, mori.

Summus Aristoteles logicæ scrutator acutus, Edidit ingenio multa reperta suo.

Non syllogismo, non enthymemate factum est, Ut vellent tanto parcere fata viro.

Quid penetrasse invitat naturæ arcana Platonem, Et mundo studio multa dedisse suo?

Solis iter, cœlique plagas, lunæque meatus

Et vaga seu summo sidera fixa polo , Multaque præterea satis ardua noverat : et nunc

Philosophus ciuis est: nomen inane manet.

Dum res et rerum causas vestigat Hypocras, Dum de naturis disputat, atque suis

Inscrit 260 illa libris, dum multa latentia 261 prodit,

Dum medicinali corpora servat ope, Ingens fama viri toto diffunditur orbe;

Et meriti fructus ille favoris habet.

Sed nullis herbis, nullis radicibus actum est, Ne physico mortis lex subeunda foret.

Et justis, non ph losophis, dat præmia Christus; Rusticus es; justus esto, beatus eris.

Philosophus Varro, Petrus piscator: et ecce

Petrus habet cœlum, tartara Varro tenet.

Ille voluptatum varia dulcedine gaudet, Et desideriis servit ubique suis.

Sunt, quæ summa putat, meretrix, eoquus, histrio;

[nullum His præfert, aut par æstimat esse bonnan. Quidquid et ad victum mare nutrit, terra, vel aer,

Quærit, habetque viri luxuriosa fames. Et modico ventri vastus vix sufficit orbis.

Ergo ministrorum vocibus aula fremit.

Argentoque dapes ponuntur 262, Bacchus in auro,

Et gemma infusum plurima nectar habet.

Vestibus et facie longus nitet ordo clientum,

Ad Domini nutus turba parata leves, Sexus uterque canit: resonant cytharæque tyrre-

Et reddunt illic organa dulce melos.

Tandem epulis largis, et pleno ventre heatus
Cum scortis porcus gaudia noctis habet

O præclara viri virtus! o vita beata!

Deliciis pastus cum meretriee cubat.

Quid vestes referam, lectos, et divitis ædes?

Nescit habere modum prodiga luxuries.

Huic per longa meant nitidi canalia fontes,

Herba columnarum marmore clausa viret:

Fructiferumque genus totum arboris educat hor-

Mistaque sanguineis alba ligustra rosis. Nec violæ desunt ; sed et illic floris et herbæ Est quidquid specie, quidquid odore viget.

Nunc phalcratorum tergo vectatur equorum, Nunc saturum lento remige cymba vehit.

Nunc illum esse juvat sub papilionibus, et nunc Grata sub arboreis quæritur umbra comis.

Nune delectatur turbis, et plausibus urbis :

Et modo privatus degere rure cupit. Quidquid molle juvat, quod visu, quodque decorum [est 263,

Dulceque corporeis sensibus esse solet: Heu misero! totum turpes 264 deflectit in usus, Nullaque declinat sordida turpe pecus. Ergo jocis, venere, et vino, somnoque beatæ

Expendit vitæ tempora tota suæ.

Jamque caro totus nescit quam devius 268 erret.

Mens male pressa gravi pondere carnis hebes 296

Neseit perpetuo quod torrem nutriat igni Corpus, quod tantis curat alitque 267 modis.

Qualem tu credis vitam mortalibus esse? Et brevis, et multis est onerata malis.

C Quotquot nascuntur, vox illis prima doloris :
Incipit a fletu 268 vivere quisquis homo.

Aspice qua miseros feriunt nos undique : quot

Quantaque privatis <sup>269</sup> publica mista malis.

Frigore nunc nimio, nimio nunc lædimur æstu:

Nosque fames vexat, torquet acerba sitis <sup>270</sup>.

Musca nocet, modicusque pulex, vel regibus ipsis: Nec faciunt tutos regia sceptra suos.

Hie dolet exsilium; mortem dolet alter amici;
Huic chara orbato conjuge flere libet.

Hie jacet infamis; miser hie in careere luget:
Hune metus hostilis territat; alter eget.

Hic gemit 271 incestum corruptæ conjugis 272; al-

es,

Delusus falsa suspicione timet.

Excussas aliquis deplorat grandine vites,
Iste mari magno deperiisse rates.

Pars 273 queritur sterili male credita semina terræ;
Pars metnit domini vimque minasque sui.
Powlidit bio instan sub inique indice conserve.

Perdidit hic justam sub iniquo judice causam: Has rapiant fures; has cremat ignis opes.

# VARIAE LECTIONES.

<sup>260</sup> Infert mss. inserit illa <sup>261</sup> Multa libentia mss. multa latentia <sup>262</sup> Ridet quoque mss. pomuntur <sup>263</sup> Cumque decorum mss. quodque decorum <sup>264</sup> llæc miscro totum miscros mss. heu miscro totum turpes ms O. heu miscro totum miscros <sup>265</sup> Quam clivius mss. quam devius <sup>266</sup> Carnis hæret mss. carnis habet ms. O. carnis hehet <sup>267</sup> Curat aliique mss. curat alitque <sup>268</sup> Incæpit a fletu mss. Incipit a fletu <sup>269</sup> Quanta privatis mss. quantaque privatis <sup>270</sup> Amara sitis mss. acerba sitis <sup>271</sup> Hic gemit mss. Jam gemit <sup>272</sup> Corrupta conjugis mss. curruptæ conjugis <sup>273</sup> Clamosum regidumque puer timet ille parentem mss. Pars queritur sterili male credita semina terræ

Et quis non quod plangat habet, nulloque dolore Saucius est, voti compos ubique sui? Non sic blanda 274 favet rebus fortuna secundis, Misceat ut lætis improba triste nihil: Nec pars 178 parva mali vitiis tabescere, totque Captivo ardentes pectore ferre faces. Flagrat avaritia, mala mens succenditur ira; Et modo vesano fervet amore : velut Interius totam dudum conceperit 276 Æthuam, NI quoque quod deceat caeca furore videt. Sæpe graves stimulos livor malus excitat illi: Sæpe metum general, spemque, cupitus honor. Illum luxuries, illumque superbia vastat: Hune quoque tristitiæ sæva 277 procella quatit. Hæc, et plura premuut nos hujus tempore vitæ 278; Quæ nec vel puncti tempore certa manent. Ille fame, fungo, febri, serpente, sagitta, Fluctibus, aut flammis, hoste, latrone perit 279. Et nostram morbi corrumpunt mille salutem; Nullus ab humano corpore languor 280 abest. Si nunc 281 aspicias animalia cætera quæque; Invenies tantis subdita nulla malis. Nos capitis laterumque dolor, febrisque fatigat : Totum hominem tollit lepra, chiragra manus, Dira podagra pedes; oculos oplitalmia cæcat: Obsidet arctati pectoris asthma vias. Læsa suos claudit lotio vesica 232 meatus: Viscera torquentur 283, parsque pudenda, colus284. 200 Dens dolet, aut cervix; os torpet; lingua ligat r; Splen tumet; ægrotat pulmo, laborat hepar. Cor marcet; renes patientur; solvitur alvus; Brachia nil possunt; languida crura jacent. Singula non paucis pars est ohnoxia morbis: Et patet infelix ad mala totus homo. Non hæc ergo salus, non hæc mihi vita videtur. Quam mors exstinguit 285, tollere morbus habet. Sic est: res istas male publicus æstimat error; Vilia sunt, stulti quæ pretiosa putant Nos igitur, fratres, quæso, meliora sequamur, Quæ sunt digna bono, quæ sapiente viro. Cur Dominus rerum, quare deitatis imago Parva cupis? cupias maxima magnus homo? Non decet artificis tanti mirabile plasma Mirari propriis cuncta minora bonis. Luna tibi fulget, tihi volvitur orbita solis, Et tibi sunt toto sidera sparsa polo. Nempe dies tous est, tua nox, tuus igneus æther Et tibi commutant tempora quæque vices.

Orbis terrarum tuns est, et quidquid ab illo

Clauditur, arbitrio subditur omne tuo.

Nempe parens rerum cœlo demissus ab alto,
Ad tua descendens, est tibi factus homo.

Te manet astriferi clarissima regia regni,
Tu quoque es æterni regis imago tni 288.

Ergo tu tantus, qui tantis cætera vineis,
Et minor es solo cuneta creante Deo:
Noli te regno peccati subdere: noli,
Quæ citius fugiunt, ista caduca sequi.

Sed satagat humiles animo trauscendere terras,
Arctumque ad cœlos arripe fortis iter.

Vita, salus, hominum quoque cætera, fumus et um-

Omnia prætereunt, nulla manere vides: Non te quæ percunt delectent infima; non to Cœlestem fædet pulvere terra suo. Nec te præcipitet carnis malesuada voluptas: Nec trahat illecebris esca, venusque suis. Perpetuum tibi sit studium virtutis et ardor: Mens tua continuo flagret amore boui 287. Quære boni 288 fontem virtutum passibus, et te Istius fontis torreat una suis. Sarcina currentem te mundi nulla retardet: Totum declina quidquid obesse solet. Cum tu pervenies lætus felixque viator, Et data vivifici copia fontis erit, Æternus fies, sapiens, vereque beatus. Cuncta tibi fuerint prospera, triste nibil. luque suo regem rex ipse decore videbis, Deque beatifico lumine lumen eris 2 9. C Nullae mentis erunt tenebræ; sed nocte fugata Intus erit perpes et sine nube dies. Tune rerum causæ, scripturæ clausa patebunt : Omnia clara tibi, plenaque lucis erunt. Tune in vivorum læta regione videbis Quæ bona sint Domini, quantaque dona Dei. Mors aberit, morbus, labor, hostis, cura, senectus; Non habet hæc felix illa superna domus. Non timor afficiet sanctos, sensusque doloris: Æstus in his nullus, frigora nulla locis. Nemo hie esuriens, nudus quoque nemo, sed unus Omnibus omne bonum siet, eritque, Deus. Urbs hæc non lunæ, non lumine solis egebit;

Urbs hæc non lunæ, non lumine solis egebit;
Semper erit magno sole serena Deo.
Denique justorum tanquam sol quisque nitebit:

Ista redonatæ gleria carnis erit.

Spiritus summis æquahit gratia regis:

Pro quibus est ultro passus amara crucis.

Ad moutem vitæ de mortis valle 290 reductus

### VARIÆ LECTIONES.

278 Non pars ms. O. nec pars 276 Conceperat ms. O. conceperit 277 Tristitia sæva mss. tristitiæ sæva fungo, febri, serpente, sagitta. Fluctibus, ant flammis, hoste, latrone perit. ms. O. addit hoc distichon 280 Corpora languor mss. viscera torrentur. 281 Sic nune mss. si nunc 282 Lithia vesica mss. lotio vesica 283 Imago tui ms. 593. imago Dei 287 Mens tua continuo flagret honitatis amore: Sic perit æterui torrida flamma rogi. mss. Perpetuun tibi sit studium virtutis et ardor, Mens tua continuo flagret amore boni 283 Quare boni mss. Quære boni 289 Lumine lumen eris In ms. 593 explicit hic carmen istud; et ei 345 piciuntur plures versus hexametri 290 De mortis valle ms. O. de noctis valle

Civis erit felix miser exsul homo. Urbis enim illins Deus est respublica; et inde Grandis ibi est cunctis copia, nullus eget. Non igitur decrunt regis tibi 291 munera; nec te, Qui meritos magnis 292 ditat, egere sinet. Nam cum 193 gustabis de vitæ fonte perenni, Et dabitur summo participare bono, Magna scientia, multa potentia 294, mira voluptas, Reddentur vitæ 295 militiæque tuæ. Quis poterit fari, quis scribere, quis meditari, Que dahis in cœlis præmia Christe tuis? Hæc, monachi 296 fratres, hæc tota mente sequa-[mur:

Nulla salutiferum causa moretur iter. Ut majestatis Dominum muhi cernere detur, Ut decus, et tantum fas sit habere bonum, Thesauros Arabum, mensas, et prandia regum, Quidquid habet mundus deputo vile lutum. Quisquis ad hace igitur paradisi gaudia tendis, Sedulus angustam nune, age, disce viam, Ne laxes vitiis angustæ mentis habenas, Divini semper frena timoris habe. Exspecta Dominum, formida judicis iram Et quod promittit rex tibi, miles ama. Parvulus esto, vide, mentis depone tumorem; Porta Dei nullum, qui tunnet 297, arcta capit. Vitamus tauros cornu et cervice minaces; Non leo non taurus, non equus; agnus eris

A Agno; nulla magis agnum juvat hostia Christum: Agnus eris Christo simplicitate tua Offertur Domino turtur, simplexque columba: Castus eris turtur, blanda columba gemens. Quot-sunt 228, qui Domino se castravere, beati; Tartarus incestos, flammaque, morsque manent 299. Summa quidem virtus monachi parere priori;

Ferre jugum normæ, seque negare sibi. Quidquid præcipiet, mox et sine murmure serva : Peccatum solum dedecuisse puta.

Non vilis vestis, non te locus ultimus angat Sæpe tui stultos ordinis ista movent. Sed si nos sane sapimus, si vera fatemur; Aggreditur virtus ardua, dura probat.

B Qui sibi vilescit, qui se nihil æstimat esse, Et timet, et mundi labilis alta fug t, Hic est et sapiens, et cœlo proximus iste; Non sine re monachi nomen inane gerit; Si vult ditari, si vanos ambit honores 300

Induit occultum pellis ovina lapum. Sed qui cuneta videt mundi pius arbiter, ille Novit oves, tacitos novit et ipse lupos.

Hæc igitur monachus labiis et corde frequentet 301 • Te mihi, te solum da, Deus, et satis est.

O certe felix possessio, quaque beatum Sola facit! miserum cætera pondus habent.

# ALIUD (CARMEN DE CONTEMPTU MUNDI.

Quid probitas, quid nobilitas, nisi mors animarum? C 201 Sicut et in fluviis fluit irrevocabilis unda, Unde superbit homo, cum constet quod moriatur? Nam caro mortalis, et quisquis ei famulatur Morte perit duplici, quia post obitum cruciatur. Quid prodest homini, si vivat sæcula centum, Cum moriens vitam transisse putet quasi ventum? Quid prodest homini sua fenore farta crumena, Si per eam consumat eum sine tempore pœna? Ut quid homo gaudet de mundi prosperitate, Quæ nimium brevis est, et habetur in anxietate? Prosperitas mundi cito transit, et annihilatur: Unde satis claret quoniam nihil esse probatur. Res hujus mundi, quotquot natura creavit, Sunt quasi flos agri, quem frigus et aura cremavit, Sicut enim flores autumni tempore nati, Frigore marcescunt in ventos ire parati: Sic cito deficiunt, quæ mundus habet pretiosa, In quibus infelix hominum mens est studiosa. Res hujus mundi proprio cum fine feruntur, Et sine lege ruunt, nec cum ratione reguntur.

Tempora sie hominis fuginnt, et quæque secunda. Res hujus mundi sunt instabiles velut hora; Pro nihilo debent reputari cuncta decora. Ergo miser dum vivis, homo, sine fine iabora; Ne perdas ea pro nihilo quæ sunt meliora. Sic teneas, ut prævalcas a morte futura: Da quod habes, ut possideas quæ sunt sine eura, Die caro mortalis 302, die de putredine vermis, Cur miser insanis; quid prodest gloria carnis? Die homo, die palvis, quare putredo superbis? Die quid sis, quid eris; memor esto quod morieris. In einerem vermis post 303 mortem regredieris: Despice 304 quod sequeris, cognosce viam rat onis. An leges 305 nescis humanæ conditionis

D Corpus humo fit: Corpore semen: Semine sanguis: Sauguine corpus: Sie hominis corpus matris concrescit in alvo:

# VARIÆ LECTIONES.

Regia tibi mss. Regis tibi <sup>292</sup> Meritos magnis ms. O. merito magnis <sup>293</sup> Nam cum ms. O. Quod cum <sup>294</sup> Multa potentia mss. summa potentia <sup>295</sup> Reddetur vitæ mss. Reddentur vitæ <sup>296</sup> Ilæe monachi, etc. ms. C. 70 explicit Claudianus. Alia tamen ibidem habentur carmina. <sup>297</sup> Qui timet ms. K. qui tumet <sup>298</sup> Quot sunt ms. K. quam sunt <sup>299</sup> Morsque manebit ms. O. morsque manent <sup>300</sup> Quærit honores mss. O. et K. ambit honores <sup>501</sup> Et corde frequenter mss. O. et K. hoc corde frequentet <sup>302</sup> In ms. Bec. O. Carmen leoninum de eodem argumento incipit ab his verbis: Dic caro morsque nte subianguatur ibidem hi versus: Corpus hono (it. etc. qui edit hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui edit hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui edit hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui edit hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui edit hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>303</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>304</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>305</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>306</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>307</sup> Versus leono (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non querant <sup>308</sup> Versus (it. etc. qui editi hacterus non que ralis, etc. hnic subjunguntur ibidem hi versus: Corpus homo sit, etc. qui editi hactenus non suerant mis post ms. vilis post 303 Despice, etc. ms. hunc versum ponit ante istum: An leges, etc. 308 An casus ms. an leges

Sic hominis corpus terræ putrescit in alvo: Corpore tabes:

Taheque vermis:

Verme cinis fit : Pulvere terra.

Sie hominis corpus de terra matre creatur : Sic hominis corpus in terram regredietur.

Ergo tristis homo veræ rationis habena Cor animumque tuum, mundum fugiendo, refrena.

Sie tibi perpetuam nancisci nitere vitam.

## DEUS SOLUS AMANDUS,

in quo et ex quo omnia bona.

Omnia sunt hominum tenui pendentia filo,
Et subito casu quæ valuere ruunt.
Ludit in humanis divina potentia rebus,
Et certam præsens vix habet hora fidem.
Quam nimis, et nimis est Dominum super omnia mi-

Et veniæ facilem, velle negare pium.
Vis, agnosce pium? te respice, respice quid sis,
Quid fueris, quid eris, quid caro, terra, Deus?
Cœlum sole tibi, sol lumine servit, et aer
Flatibus, unda cibis terraque mille bonis.
Sed quid es? Unde tibi quid habes, quid præbet?
[ntrunque

Sponte facit pictas dulcis et ampla Dei.
Fons bona quæque fluens, fons nescius evacuari,
Fons sine fine patens, et sine fine Deus.

Debes namque scelus metiri non brevitate Temporis, scd debes impietate sui.

Major enim impietas non est, quam spernere gratis
Ipsum, qui gratis contulit esse tibi.

Qui tibi te tribuens sese promisit, eoque Nil habait melius quam daret ipse Deus.

Quidquid es, et quod habes, et quodque valebis habere, Quid tamen ad meritum sunt simul ista Dei?

Hune igitur spernens, seseque per omnia subdens Dæmonis obsequio quanta meretur homo?

Adde quod in vitinm quisquis ruit : ipse ruendi

Sæpius indicit turpe necesse sibi. Virtus enim vitio, vitiis fit servus : et in se

Virtus enim vitio, vitiis fit servus : et in se Non habet admissum solvere posse suum.

Ergo perpes ci debetur pœna necesse, Qui sibi peccandi sponte perenne facit.

Gratia tollatur non debita : pæna sequatur Debita, morsque premens, et sine fine manens.

O quam dulce decus, quam vera potentia, qualis Gloria, quam stabilis quæstus, amare Deum!

Ejus amans Abraham plus civilius hospes, et unus Plus populo miles, plus ita rege potest.

Nam virtus in amore Dei, varenique perenne

A p'ræstat, et esse facit illud amare quod est. Vere est ipse quidem, qui permanet unus et idem

Esse habet æternum, sine principio, sine fine, Semper idem, si quis amare studet.

Si non tam solidum, solidum tamen esse meretur: Nam sequitur vitam vita beata bonam.

Cætera si spectes, quam sint nihil, omnia finis Indicat, Assyrium consule, testis adest.

Hee quid honos, quid opes, quid forma, quid arma, [quid amplum

Heu juvat imperium? juvit amasse Deum. Sed quia vera salus Deus est, et amore tenetur, Expetò propter eum, vos ut ametis eum.

Dignus et ipse quidem est ut ametur : amando scietis Quis fructus, quis honos, quid sit amare Deum

Virtus vero Denin, vel vita meretur honesta;

Quale bonum, quod sit semper amare Deum.

Quam pius est, quam promptus adest, quam denique

[prodest,

Ipsum quisquis amat, hic mage nosse potest. Si te facta docent aliena, doceris heneste Concipere meritis spemye metumve tuis.

O qualis jactura Deo præponere quidquam; Quem bene si 'quis habet; quæso, quid est, quid [habet?

Nam si magna petis, Deus est, super omnia magnus:
Si bona, quam bonus est dicere nemo potest.
Si anaciara quia au anaciarian? Ontas

Si speciosa cupis, quis eo speciosior? Optas Forsan opes, dat opes, dives et ipse manet.

C Si te celsa juvant, generosaque, quam generosus, Quamve sit excelsus nemo referre potest. Quem si forte potens juvat et pius, ecce potestas

Unem si forte potens juvat et pius, ecce potestas

Hinc pia, seu pietas est sine fine potens:

Quid mores? ipse poli, terræ, maris auctor, et omnia Quod fuit, est, et erit, perstat origo boni.

Huic famulans, parens dominatur Hebræus; Servit, et est liber; subditur, estque potens:

Cui subdi fugiens, Satauæ male subditur, hosti Subditur, et vitiis subditur inumeris.

Tandem vero videns quo lapsus et unde fuisset, Pectora curarum morsibus æger erat,

Multaque volventi sententia sedit asylum Lapsis quærendum fortiter esse Deum.

D Sicque reus, quem læsit, avet; quem spreverat, orat; Quem fugit, reperit; quem reprobarat, amat.

Hune repetit, veniamque petit, de crimine fletum, De pietate spei gaudia multa capit.

Et quid ad hæc dulcedo placens, dulcedo perennis; Dulcis disponens ordine cuneta Dens.

Quid dulcedo potens, dulcisque potentia fecit? Quod solet hæc fecit, dulcia dulcis agit

# SANCTI ANSELMI

# LIBER

# MEDITATIONUM ET ORATIONUM.

202 PROLOGUS 305'.

Meditationes seu orationes quæ subcriptæ sunt, quoniam ad 306 excitandam legentis mentem ad Dei amorem vel timorem, seu ad suimet discussionem editæ sunt, non sunt legendæ in tumultu, sed in quiete, nec velociter, sed paulatim, cum 307 intenta et morosa meditatione. Nec debet intendere lector ut quamlibet illarum totam perlegat; sed quantum sentit, Deo adjuvante, sibi valere ad accendendum affectum orandi, vel quantum illum delectat. Nec necesse habet aliquam semper a principio incipere, sed ubi magis illi placuerit 308. Ad hoe enim ipsum paragraphis sunt distinctæ, ut 309 ubi elegerit incipiat vel desinat, ne prolixitas aut frequens ejusdem loci repetitio generet fastidium; sed potius aliquem inde colligat lector, propter quod factæ sunt, pietatis affectum 310.

#### MEDITATIO PRIMA.

De humanæ conditionis dignitate et miseria.

1. Quod ad imaginem et similitudinem Dei facti sumus. — Evigila, auima mea 311, evigila; exerce spiritum tuum, excita sensum, expelle socordiam lethiferi torporis tui, apprehende sollicitudinem tuæ salutis. Inutilium cogitationum effugetur vagatio, recedat ignavia, diligentia teneatur. Meditationibus sacris insiste, adhære divinis bonis; intende sempiternis, temporalibus derelictis. Quid igitur utilius, quid salubrius in tam divino mentis exercitio poteris cogitare, quam immensa heneficia Conditoris dulcissima cogitatione recolere? Considera igitur in ipso creationis exordio quid sublimitatis, quid dignitatis tibi contulerit; et perpende quo amore, qua veneratione colendus sit. Certe, cum universitatem rerum visibilium et invisibilium creans et ordinans, humanam naturani facere disposuisset, summo consilio de

A tuæ conditionis dignitate tractavit, utpote quam cæteris creaturis qua in mundo sunt, altius honorare disposuit. Vide igitur sublimitatem ture creationis, et retracta debitum reddendi amoris. Facianus (ait Dens) hominem ad imaginem et similitudinem nostram (Gen. 1, 26). Si ad hoc dictum tui Conditoris non expergisceris, si in tain ineffabili benignitate erga te dignationis ejus in amorem illius tota non exardescis. si ad ejus desiderium totis medullis non inflammaris, quid dicam? Dormientem te, an potius mortuam reputem? Attende igitur diligenter quid sit ad imaginem et similitudinem Dei te esse creatam. Habes dalce pignus piæ meditationis, ubi cogitationes tuas exerceas. Agnosce ergo aliud esse similitudinem. aliud imaginem : verbi gratia, potest habere similitudinem quamdam cum homine equus, bos et cæteræ similes creaturæ; imaginem vero hominis non habet nisi alter homo. Manducat homo, manducat et equus: ecce quædam similitudo ac communitas inter naturas diversas. Imaginem vero hominis non imitatur nisi alter homo ejusdem naturæ, cujus imago est. Dignior igitur est imago quam similitudo. Similitudinem itaque ad Deum hoc modo habere poterimus, si cum bonum esse considerantes, nos boni esse studuerimus; si eum justum esse cognoscentes, nos justi esse contendamus; si misericordem contemplantes, nos misericordiæ operam demus. Quomodo autem ad 203 imaginem suam? Attende. Deus semper meminit sui, intelligit se, amat se. Et tu ergo, si pro modulo tuo infatigabiliter memor fueris Dei, intellexeris Deum, amaveris Deum, eris ad imaginem ejus; quia hoc facere niteris, quod semper facit Deus. Ad memorandum, et intelligendum atque amandum summum bonum totum debet homo referre quod vivit : ad hoc omnis cogitatio, omnis volutatio cordis retorqueatur,

# VARIÆ LECTIONES.

Germanensi 545. Carthusiensi a Porta, uno S. Martmi Tornacensis, uno Vailis Lucentis, et uno S. Bened. Floriacensis: et cum editione Sommalii. Ms. S. Bened. Flor. Incipiunt Orationes sive Meditationes Domini Anselmi Cantuar. archiep. ms. Thu. 267. Incipit Prologus S. Anselmi Cantuar. archiepiscopi in Orationibus seu Meditationibus suis ms. Val.-luc. Incipit Prologus Domini Anselmi archiepiscopi. <sup>306</sup> Quoniam a I mss. Corb. Vict. 16. Val-luc. Flor. Quæ ad <sup>307</sup> Nec etiam veloc.ter, sed paulatim, cum mss. Bec. Thu. uec cursim et velociter, sed cum mss. Corb. 160. Vict. 16 et Val-luc. Flor. nec velociter, sed cum son illi placet mss. illi placuerit <sup>309</sup> Paraphis sunt distinctæ, ut mss. paragraphis sunt distinctæ per partes <sup>310</sup> Mss. Thu. Val-luc. Explicit Prologus. mss. Vict. RR. Meditationes Anselmi Cantuariensis archiepiscopi. ms. Vict. KK. 16. Incipiunt Orationes sive Meditationes Domini Anselmi Cantuariensis archiepiscopi. ms. Corb. 160. Incipiunt Orationes sive Meditationes Domini Anselmi Cantuariensis archiepiscopi: utiles valde ad excitandam legentis mentem ad Dei amorem vel timorem ms. Val-luc. Incipiunt Orationes sive Meditationes editæ ab Auselmo Cantuar, archiepiscopo <sup>314</sup> Primam Meditationem, quæ incipit, Evigila, Anima n.ea, etc. in nullis, quæ habui, mss. rejeri

sis Dei, intelligas Deum, ames Deum, et tuæ creationis dignitatem, qua ad imaginem Dei ercata es, salubriter exprimas. Quid dico ad imaginem Dei te esse creatam, cum, teste Apostolo, ipsa Dei imago sis? Vir, inquit Apostolus, non debet velare carnt sunm, cum sit imago et gloria Dei (I Cor. x1, 7).

II. Quod ad hoc facti sumus, ut Deum sine fine laudemus. - Sufficient ne tibi hæe tam immensa beneficia Conditoris ad juges gratiarum actiones reddendas, et debitum continui amoris, cum de nihilo vel potius de luto te consideras ejus bonitate ad tantam celsitudinem in ipso conditionis exordio sublimatam? Sanctorum igitur sententiam in tuam converte vitam, et de sancto quid dicatur attende. Quæ est igitur laus sancti? De omni corde suo laudavit Dominum. Ecce ad quod creata es; ecce opus famulatus tui. Ut quid enim te Deus tam præclaro conditionis privilegio sublimaret, nisi te suis laudibus indesinenter inteudere vellet? Ad laudandum igitur Conditorem tuum creata es, ut ejus laudibus vacans, et hic institiæ merito in illum semper proficias, et in futuro bene vivas. Laus enim ejus et hic justitiam, et ibi beatitudinem tribnit. Sed si laudas, ex toto corde lauda, diligendo lauda. Hæc est enim sanctis laudandi proposita regula: De omni corde suo laudavit Dominum; et dilexit Deum qui fecit illum (Eccli. XLVII, 10). Lauda ergo, et ex toto corde lauda, et quem laudas dilige; quia ad hoc facta es ut laudes et diligas. Laudat namque, sed ex toto corde non laudat, quem ad benedicendum Deum prospera demulcent; sed a C benedicendi munere adversa restringunt. Laudat quoque, sed non diligit, qui in Dei laudibus aliud quam ipsum laudando requirit. Lauda igitur, et digne lauda, ut nulla in te cura, nulla intentio, nulla cogitatio, nulla sollicitudo mentis, in quantum tibi virtus suppetit, a laude Dei sit vacua. Ab ejus laude nulla te vitæ hujus prosperitas revocet, nulla compescat alversitas. Sic enim ex toto corde laudabis Dominum. Sed, cum ex toto corde cum laudaveris, et diligens laudaveris, nihil ab eo aliud quam ipsum expetes, ut ipse sit finis desiderii tui, ipse præmium laboris, ipse solatium hujus umbratilis vitæ, ipse possessio illius beatæ vitæ. Ad hoc itaque que intelliges plenius, cum ejus beata visione sublimata videbis te sola et gratuita bonitate illius, cum non esses, de nihilo tam beatam, et ad tam neffabilem beatitudinem creatam, vocatam, justideatam, glorificatam. Talis namque contemplatio infatigabilem tibi amorem dabit eum sine fine laudandi, ex quo, et per quem, et in quo tantis et tam immutabilibus bonis te beatificatam gaudebis.

III. Quod ubicunque sumus, in illo vivimus, movemur, et sumus, dum ipsum intra nos habemus. -Sed ab illa felicitate futura, contemplationis intuitu paululum etiam magnitudinem gratiæ, qua te in hac etiam vita fugaci ditavit, considera. Ipse qui in cœlis habitat, qui in angelis regnat, cui cœlum et terra

acuatur, conformetur, ut infatigab'li affectu memor A cum omnibus quæ in eis sunt se inclinant, se tibi habitaenlum præbuit, suam tibi præsentiam paratam fecit : docente enim apostolo Panlo, in illo vivimus, movemur et sumus (Act. xvII, 28). Dulcis vita, motus amabilis, optabile esse. Quid enim dulcius quam in illo vitam habere, qui est ipsa vita beata? Quid amabilius quam onmem voluntatis vel actionis nostræ motum ad illum et in illo dirigere, qui nos perpetua confirmet stabilitate? Quid optabilius quam voto et conversatione jugiter in illo esse, in quo solo, vel potius qui solus est verum esse, sine quo nulli potest bene esse? Ego, ait, sum qui sum (Exod. 111, 14). Et pulchre. Ipse enim vere sulus est, cujus immutabile est esse. Ille itaque, cujus esse tam excellens, tam singulariter est, ut solum vere sit; B in cujus comparatione omne esse nihil est, cum te ad celsitudinem creaverit ut tuæ gloriam dignitatis nec intelligere possis, ubi te esse constituit? quem tibi mansionis locum præparavit? Attende ipsum suis in Evangelio dicentem: Manete in me, et ego in vobis (Joan. xv, 4). O inæstimabilis dignatio, o beata mansio, o gloriosa vicissitudo? Quanta dignatio Creatoris, ut in se suam velit habitare creaturam? Quam incomprehensibilis beatitudo creaturæ, in suo manere Creatore? Quanta rationalis creaturæ est gloria, tam felici vicissitudine Creatori sociari, ut ipse in ea, et ipsa in eo teneat mansionem? Tam excellenter ergo creatos, in se nos manere misericorditer voluit; super omnia, sicut omnium gubernator, sine sollicitudine existens; omnia, velut omnium fundamentum, sine labore sustinens; omnia sicut omnibus rebus excellentior, sine superbia excedens; omnia, velut qui universa continet, sinc diffusione complectens; omnia, sicut omnium plenitudo, sine sui angustia complens. Hic ergo, cum nusquam desit, delectabile intra nos sibi regnum elegit, Evangelio demonstrante, ubi dicitur: Regnum Dei intra vos est (Luc. xvII, 21). Sed si regnum Dei intra nos est et Deus in suo regno habitat, nonne ipse in nobis manet, cujus intra nos regnum est? Ita plane : si cuim Deus sapientia est, et anima justi sedes est sapientiæ; qui vere justus est, Deum in se manentem habet. Templum enim Dei sanctum est, quod estis vos (I Cor. 111, 67), ait Apostolus. Et tu facta es, ut eum sine fine collaudes : quod tunc uti- p igitur sanctitatis studio infatigabiliter insiste, ne templum Dei desinas esse. Ipse de suis dicit: Inhabitabo in illis, et inambulabo (II Cor.v., 16). Nee dubites, ubicunque animæ sanctæ fuerint, eum in illis esse. Si eni.n et tu in omnibus membris, quæ vivificas, ubique tota es; quanto magis Deus ubique totus est, qui teipsam et corpus creavit? Summa igitur diligentia considerandum est cum quanta ratione et reverentia sensus nostros et membra corporis nostri movere debemus, quibus Divinitas ipsa præsidet. Demus igitur, ut dignum est, tanto inhabitatori omne imperium cordis nostri, ut nihil ei repugnet in nobis; sed omnes cogitationes, et voluntatis motus, omnia verba, et universa opera nostra illius nutum attendant, ejus voluntati deserviant, ad rectitudivis ejus

regulam dirigantur. Sie enim vere regnum ejus A lis dispensator ecclesiasticm fam'liw sensit, qui crimus, et ipse in nolis manebit, et nos in illo manentes, bene vivemus.

A lis dispensator ecclesiasticm fam'liw sensit, qui dixit: Omnes Christiani in Christo nuns Christus sumus. Nec mirum, cum ipse sit caput, et nos cor-

IV. Quod omucs, qui in Christo baptizati sumus, Christum induimus. - Excita, quæso te, anima mea, et exardescat ignis superni amoris in intimis tuis, et decorem a Domino Deo tuo tihi collatum prudenter intelligere, intelligens ditige, diligens sanctar conversationis obsequiis venerare. Nonne ipse qui tihi in seipso tribnit mansionem, et in te dignatus est habitare, seipso vestit te, munit et ornat? Quotquot, nit Apostolus, in Christo baptizati estis, Christum induistis (Gal. 111, 27). Quid igitur laudis, 204 quid gratiarum actionis, ei condigne tribues, qui te tanto vestivit decore, tanto sublimavit honore, ut jucundissimo cordis jubilo dicere possis: B Induit me Dominus vestimento salutis, indumento lætitiæ circumdedit me? (Isa. 121, 10.) Angelis Dei sunnum gaudium est, Christum contemplari : et ecce immensa dignatione sua se tibi tantum inclinat, ut seipso te velit vestiri. Quali vestimento, nisi co de quo gloriatur Apostalus dicens : Christus factus est nobis a Deo sapientia, et justitia et sanctificatio? (1 Cor. 1, 50.) Quibus vestimentorum insignus te magis ornaret, quam ut te splendidam redderet amietu sapientiæ, ornamento justitiæ, satisfactionis decore?

V. Quod corpus Christi sumus. - Et quid dicam quia se tibi Christus vestimentum fecit, cum se tantum univerit, ut in unitate Ecclesiæ de carne sua te esse volucrit? Audi Apostolum Scripturæ testimonium exponentem: Et erunt duo in carne una. Ego autem, inquit, dico in Christo et in Ecclesia (Ephes. v, 52). Super hoc quoque, quanta te unione copulaverit, contemplare. Corpus Christi te Apostolus esse confirmat : Vos estis, ait, corpus Christi, et membra de membris (1 Cor. x11, 27). Serva igian corpus et membra, ea dignitate qua decet, ne si ea quolibet levitatis studio injuriose tractaveris, quanto potiori præmio coronareris, si ea digne tractasses; tanto majori supplicio subjiciaris, si eis indigne abusus fueris. Oculi tui, oculi Christi sunt. Nou igitur licet tibi oculos Christi ad aliquas vanitates conspiciendas dirigere, quia Christus est veritas, cui omnis vanitas contraria est. Os tuum, os Christi D est. Non debes, non dico ad detractiones, non dico ad mendacia, sed nec ad otiosos sermones os aperire, quod ad solas laudes Dei et ædificationem proximi debes patulum habere. Sic de cæteris Christi membris tuæ custodiæ commissis intellige.

VI. Quod unum in Christo sumus, et eum ipso unus Christus sumus. — Sed adhue altius agnosce quanta illi societate jungaris. Ipsum Dominum audi pro suis Patrem exorantem: Volo, ait, ut sieut ego et tu unum sumus, sie et isti in nobis unum sint (Joan. xvii, 21). Sum ego Filius tuus per naturam; sint et illi filii tui et fratres mei per gratiam. Quanta celsitudo est Christianum hominem sie in Christo proficere, ut et ipse quodammodo Christus dicatur? Quod ille vere fide-

dixit : Omnes Christiani in Christo unus Christus sumus. Nec mirum, cum ipse sit caput, et nos corpus ejus; ipse sponsus, ipse sponsa; sponsus in se. sponsa in animabus sanctis, quas sibi aterni amoris vinculo sociavit. Sicut sponso, inquit, imposuit miki mitram, et sicut spousam ornavit me ornamento. Hic igitur, anima mea, hic erga te revolve beneficia ejus, accende in dilectione ejus, evardesce in desideria heatæ contemplationis ejus. Exclama ergo fortiter ardentissimo illo intimi amoris affectu et tota in ejus desiderium liquefacta, in vocem sponsæ fidelis erumpe: Osculetur me osculo oris sui (Cant. 1, 1). Recedat ab animo meo omnis delectatio, que extra illum est; nullus præsentis vitæ affectus, nullum mihi solatium blandiatur, dum mihi ejus præsentia beata denegatur. Ipse me charitatis brachiis amplectatur, ipse me ore supernæ illins snavitatis osculetur, ipse me cloquio illo ineffabili, quo angelis sua secreta manifestat, alloquatur. Hæe sit sponsi ad sponsam vicaria sermonum vicissitudo, ut ego illi totum cor meum expandam, et ipse milii suæ dulcedinis secreta revelet. His itaque anima et hujusmodi meditationibus vegetata, pleno sancti desiderii alfectu, sponsum tuum sequi contende, et dic ei : Trahe me post te, curremus in odarem unquentorum tuorum (Cant. 1, 3). Sed die, et sideliter die, non transitorio sono, sed infatigabili desiderio. Sic dic, ut audiaris; sic attrahi concupisce, ut sequi possis. Die erge Redemptori et Salvatori tuo: Trahe me post te. Non trahat dulcedo sæculi, sed trahat me suavitas beatissimi amoris tui. Traxit me aliquando vanitas mea; sed jam trahat me tam post se veritas. tua. Trahe, quia traxisti; retine, quia apprehendisti. Traxisti redimendo, trahe salvando. Traxisti miserando, trahe beatificando. Apprehendisti inter homines apparens pro nobis homo factus, retine colo præsidens super angelos exaltatus. Tuus sermo, tua promissio est. Promisisti dicens: Et ego si exaltatus suero a terra, omnia traham ad meipsum (Joan. xii, 32). Trahe igitur jam potenter exaltatus, quem attraxisti misericorditer humiliatus. Ascendisti, sentiam; super omnia regnas, agnoscam. Nunquid te regnare non agnosco? agnosco certe, et gratias ago. Sed agnoscam perfecte amando quod agnosco pie de te sentiendo. Agnoscam videndo quod agnosco credendo. Liga tecum indissolubilibus amoris vinculis desideria cordis mei, ubi tecum sunt primitiæ spiritus mei. Societ nos unitas charitatis, quos copulavit charitas redemptionis. Dilexisti enim me, tradidisti temetipsum pro me. Sit itaque tecum in cœlo jugiter intentio mea, sit mecum in terra continue protectio tua. Adjuva tui amoris desiderio æstnantem, qui dilexisti contemnentem. Da quærenti, qui te dedisti nescienti. Suscipe redenntem, qui revocasti fugientem. Dil'gam ut diligar; iu.o quia diligor, magis ac magis diligam, ut magis diligar. Uniatur tecum cogitatio mea, una et singularis sit tecum intentio mea, ubi tecum a te misericordi-

ter suscepta beata jam regnat substantia nostra. A beneficia Conditoris, quibus te nullis intercurrenti-Adhæream tibi inseparabiliter, adorem te infatigabiliter, serviam tibi perseveranter, quæram te fideliter, inveniam te feliciter, possideam te æternaliter. His sermonibus, o anima mea, Deum interpellando accendere, inflammare, exardesce, et tota in cjus desiderio ignea effici contende.

VII. Retractatio peccatorum nostrorum, de quibus nos conscientia nostra plus remordet, per que perdidineus hæc omnia. - Cum autem consideras ad que et quanta bona per ejus gratiam profecisti, retracta etiam quæ et quanta bona per tuam culpam perdidisti, et in quæ mala culpis gravata corruisti. Revolve suspirando mala quæ nequiter fecisti; et recogita gemendo bona quæ propter eadem mala miserabiliter amisisti. Quid enim boni præstantis- B simus tuus Creator sua tibi non contulit bonitate? Et quid mali tu ei non rependisti, exsecrabili vegetata iniquitate? Bona perdens, mala meruisti; imo bona projiciens, mala elegisti; et amissa vel potius abjecta gratia Conditoris, iram ejus miserabil.ter incurristi. Non est unde te probes innocentem, cum malorum tuorum caterya te velut exercitus immensus circumdet, hinc pravorum operum probra objiciens; illine inntilium et, quod damnabilius est, perniciosorum verborum immensam congeriem proferens; inde malarum cogitationum molem infinitam ostentans. Hæc sunt, propter quæ bona inæstimabilia perdidisti; propter hæc Conditoris gratia caruisti. Ilæc recogita gemendo, geme cis abrenuntiando, abrenuntia damnando; damna ea, vitam G in melius commutando. Luctare tecum in animo tuo, ne amodo vel ad momentum alieui vanitati seu corde, seu lingua, sive, quod summæ damnationis est, opere assensum præbeas. Sit quotidiana, imo contiuna in animo tuo rixa, ne quodlibet cum vitiis lœdus retineas. Districte temetipsam semper examina, secreta discute, et quidquid in te reprobum 205 inveneris, rigida animadversione perente, prosterne, contere, exstirpa, projice, et ad nihilum redige. Non tibi parcas, non tibi blandiaris, sed in matutino, id est in contemplatione extremi judicii, quod nocti præsentis vitæ tanquam lux matutina succedit, interfice omnes peccatores terræ, id est disperdas de civitate Domini, quam in temetipsa illi adificare debes, omnes operantes iniquitatem, idest diabolicas suggestiones, odibiles Deo delectationes, mortiferos consensus et opera perversa. Ab omnibus iis tanquam civitas Dei debes emundari, ut placitam in te mansionem sibi Creator inveniat, obtineat, possideat. Noli esse de illis, quorum pertinaeiam Deus ipse videtur plangere, dicens : Non est qui recogitet in corde sno, et dicut : Quid feci? (Isa. Lvii, 1). Si reprobantur illi, quia pro transactis malis erubescere et se reprehendere noluerunt, tune ut in electorum numerum eurras, temetipsam convenire, dijudicare, ac severa disciplina corrigere negliges? Revolve igitur sedulo cogitatu immensa

bus meritis sublimavit, et ad memoriam revoca mala immumera, quibus ejusdem beneficiis tua iniquitas indigne respondit, et magnum dolorem parturieas, clama : Quid feci? Deum exacerbayi, Creatorem meum ad iracumdiam provocavi, beneficiis ejus in:mensis innumera mala rependi. Qaid feci? Sed h.ec dicens, cor tunn acerbe contere, gemitus emitte, lacrymas funde. Si enim hie non ploras, quando plorabis? Si te ad compunctionem non excitat aversio vultus D i a te, quam tua peccata fecerunt, confringat duritiam tuam vel enormitas infernalimu suppliciorum, quam super te endem peccata provocaverant. Reli ergo, redi, prævaricatrix, ad cor, et pedem ab inferis extrahe, ut debita mala evadere et amissa bona, quibus juste privaris, possis recuperare. Si enim ad mala tua respicias, omnia bona quæ tibi sunt ab co collata perdidisti. Oportet te igitur ad ea, et maxime de quibus te conscientia gravius accusat, semper oculos retorquere, ut ille oculos suos avertat. Nam si tu pe cata tua digna satisfactionis intentione avertis, ille ab eis intuitum ultionis avertit. Si tu oblivisceris, ille recordatur.

VIII. Retractatio Dominica incarnationis, per quam recuperavimus hwe omnia. - Ut igitur inde libereris, miscrationes erga te tui Redemptoris attende. Certe originalis peccati merite crecata eras, sublimitatem tui Conditoris videre non poteras. Peccatorum nubibus circumsepta in obscura tendehas, et ad æternas tenebras rapidis fluctibus vitiorum agitata festinabas. Et ecce Redemptor trus cæcatis luminibus collyrium suæ incarnationis apposuit, ut quæ Deum in secreto majestatis fulgentem videre non poteras, Denn in homine apparentem aspiceres, aspiciendo agnosceres, agnoscendo dil'geres, diligens summo studio ad ejus glor am pervenire satageres. Incarnatus est ut te ad spiritual a revocarct. Mutabilitatis tux particeps factus est, iit te suæ incommutabilitatis participem faceret. Inclinavit se ad humilia tua, ut te sublimaret ad excelsa sua. De virginitatis integritate natus est, ut prævaricatricis naturæ corrupta sanaret. Circumcisus est. ut omnia peccatorum vitiorumque superflua hominem abscindere a se debere doceret. Oblatus est in delieta atque peccata conversationis terrenæ, ut D templo, et a sancta vidua susceptus, ut fideles suos d mum Dei frequentare, et ut eum mercantur sis !pere, studio sanctitatis intendere moneret. A Simeone sene susceptus atque laudatus est, ut vitæ gravitatem et morum maturitatem se diligere patefaceret. Baptizatus est, ut nostri haptismatis sacramenta sanctificaret. In Jordane sub manu Joannis se ad baptismum inclinans paternam vocem audivit, et Spiritus sancti in columba adventum suscepit, ut nos doceret in humilitate mentis (qua: per Jordanem notatur: Jordanis enim descensio eorum interpretatur,) debere consistere, ibique superni Patris honorari colloquio, de quo dicitur quia cum simplicibus sermocinatio ejus (Prov. 111, 52); et Spiritus saneti præsentia sublimari, qui super

Dei gratia dicitur; ut eidem gratiæ quidquid a Deo percipimus, non nostris meritis ascribamus. Quadraginta dierum completo jejunio diabolum cum suis tentamentis superans, augelico est ministerio glorificatus, edo ens nos toto vitre præsentis tempore delectationes rerum temporalium declinando mundum eum sua principe pedibus nostris substernere, et sie angelieis præsidiis communiri. Regnum Dei prædicando diebus cum populo commoratur, et confluentes turbas miraculis et verbis ædificat; noctihas montem frequentans orationibus vacat, admonens nos pro congruentia temporis nune proximis, inter quos vivimus, verbis et exemplis pro modulo nostro vitæ vitam demonstrare; nanc solitudiaem mentis adeuntes et virtutum montem ascendentes B dulcedini supernæ contemplationis inhiare, et intentionem nostram infatigabili affectu in superna dirigere. In monte coram Petro, et Jacob, et Joanne transfiguratur, insinuans nobis quod si tauquam Petrus (qui agnoscens interpretatur) nostram infirmitatem humiliter agnoscere, si vitiorum supplantatores (quod Jacobus sonat) fieri, si Dei gratiæ (quæ per Joannis nomen immitur) fideliter nos submittere studucrimus, ad Jesu gloriam contemplandam illam cælestem montem, codem regenostro duce, feliciter conscendemus. In Bethania (quod domus obedientia interpretatur) Lazarum suscitavit, ostendens omnes, qui bonæ voluntatis studio huic mundo morientes in sinu obedientiæ requiescunt, in vitam æternam abeoresuscitandos. Corpus et sanguinem suum discipulis suis in cœna mystica tradens corum pedes humiliter lavit, docens sacrosaneta ministeria mundis operibus et pia mentis lumilitate celebranda. Resurrectionis sacræ gloria sublimandus ludibria perfidorum, asperitatem verborum, crucis opprobrium, fellis amaritudinem, et ad ultimum mortem sustinuit, admonens suos ut qui post mortem ad gloriam pervenire contendunt, vitæ præsentis angustias et labores, pravorumque oppressiones non solum æquo animo tolerent, sed onnia hujus mundi aspera pro prændis æternis ament, appetant et gratanter susci, iant. Hæc itaque tam præclara, tam immensa tui Conditoris erga te beneficia si digne cogitare, si devote amplecti, si fervida charitate imitari studueris; non modo bona per primum parentem amissa recoperabis, sed multo potiora per ineffabilem Salvatoris toi gratiam æternaliter possidebis. Ipse namque Deas tous per Incarnationis mysterium factus frater tuus, qui l'tibi inenarrabilis gaudii causaverit, dum naturam super omnem creaturam videris in co exaltatam!

1X. Quod orandum sit, ut de lacu miseria eripiaris, et de luto sweis. - Quid ergo jam restat, nisi ut, iis omnibus digne consideratis, modis omnibus ad hæreditatem tantorum bonorum mentem succendas, ipsumque qui te alia possidenda creavit, con'inna supplicatione deposeas, ut te de lacu miseriæ, et de luto fæcis eripiat, et tantæ beatitudinis possessorem efficiat? Quid est autem lacus miseriæ, nisi profun-

hamiles requiescit. Et hoe sub mann Joannis, qui A ditas cupiditatis mundame? Et quid est lutum flecis, nisi fetor carnalis voluptatis? Hee en m : unt dio retinacula, quibus humanum gesus ne ad beat un superna: contemplationis tendat libertatem, tlenda contritione 206 propeditur, enpicitus scilicet et volaptas. Vere enim lacus mis rice est cupiditas mundana, quæ mentem quam sno dominio subjicit, per innumera desideria, velut quilmsdam vi iculis, in profundum vitiorum trahit, nee cam requiem ullam habere permittit. Mens Lamque hominis cupiditatis oppressa jugo, amore rerum visib Lum extra se spargitur, et per diversas animi passiones raptatur. Devastant illam labor in acquirendo, anxietas in multiplicando, gaudium in possidendo, timor amittendi, dolor cum amiserit, nec in quantis periculis sit omnino eam videre permittunt. Hic est lac s miseriæ, quem tantis malis muncana cupiditas non desinit implere. De hoc facu beaus l'avid se gratulabatur ereptum, cum gratias agens loqueretur, et dicevet : Eduxit me de lacu mi e iæ et de luto fa cis (Psal. xxxix, 3). Quid est Intum fæcis? Delectatio inumundæ voluptatis. Exclama ergo fortiter cum beato David, et die Creatori tuo: Eripe me de luto, ut non infigar (Psal. Lxviii, 15) Terge cor tuim ah emni inquinamento carnalis delectationis, cogitationes immundas ab animo tuo exclude, si hujus luti sordes cupis evadere. Sed cum pænitendo, confitendo, flendo, et sanctas cogitationes cordi tuo sedule ingerendo evaseris, inde ne recidas; sed totis præcordiis ante Deum suspira, ejus elementiam deprecans ut statuat supra petram pedes tuos, id est, affectiones cordis tui Christi virtu ibus solidet, ut eollocet se mens tua supra firmamentum justitie, constanter Christo adhærens, de quo dici.ur quod factus est nobis sapientia a Deo, et justitia, et sanctificatio (I Cor. 1, 50). Ora etiam ut dirigat gressus tuos, ne reflectantur in vila; sed in præceptis cœlestibus inflexibili statu proficiant, et ad beatam angelorum patriam tota intentione festinent. Sed tali directione sublimatus, noli esse piger in laude Creatoris; sed ejus elementiam supplica, ut immittat in os tuum canticum novum, ut digna devotione carnem Deo nostro decantes. Dignum est enim ut per vitæ novitatem Deo sociata canti um in ejus laudibus resones novum, contemptis tempora ilus, sola æterna desiderans; nec jam timore pænæ, sel amore justitia, divina legi obtemperans. Hoc est enim cantienin novum Deo cant re, veteris hominis studia conterere, et novi l'ominis vias quas Filius Dei mundo demonstravit, tet i cenatu cordis, solo desiderio vitæ permanentis' incedere. Carmen quoque decantat, qui gaudia illa patri e cœlestis in memoria puræ mentis retentat, et ad eadem, conscintia sanctæ vitæ suffultus et supernæ gratiæ dono subnixus, satagit pervenire.

X. Consideratio miseriarum hujus vita. - Inter hæc antem miserias vitæ præsentis perpende, et cum quanta cantela in ca tili vivendum sit pervigili corde revolve. Considera te de illins esse con-

sortio, de quo Scriptura dicit: Viro enjus abscondica A tua exerceat. lis intenta a rerum, mutilium curis et est via, et circumdedit eum Dominus tenebris (Joh m, 25). Vere enim profunda ignorantiæ cæcitate circumdaris, qui nescis quomo lo Deus penset opera tua, et qualem finem sis habiturus ignoras. Nescit homo, ait Salomon, utrum odio, an amore dignus sit, sed omnia servantur usque in finem incerta (Eccle. 1x, 1). Poue in animo tuo te videre aliquam vallem profundam, tenebrosam, omne genus tormentorum in fundo habentem. Cogita desuper pontem unum, longo spatio extentum, in latitudine tantum unius pedis monsuram tenentem. Hune igitur tam strictum, tam altum, tam periculosum pontem si quilibet transire cogeretur, cujus oculi ligarentur, ne gressus videret; cujus manus retro constringerentur, ne vel baculo iter suum palpando regere posset; B quid timoris, quidve angustiæ putas in animo gereret? Essetne illi aliquis locus lætitiæ, jucunditatis, sive Iascivite? Non puto. Auferretur ommis superhia, vana gloria fugaretur, solius mortis in mente tenebrosa caligo versaretur. Adhue cogita erudelium avium monstra circa pontem volitantia, et in profundum transcuntem pertrahere cupientia, nonne timor angebitur? Quid si, co transennte, semper a talo tabulæ subtrahantur? Nunquid non transcunti major sollicitudo incutietur?

Sed exemplum tale quid sibi velit agnosce, et mentem tuam divino timore sollicitus astringe. Vallem profundam et tenebrosam, infernum intellige, sine mensura profundum, et tenebrosa caligine C horribiliter obscurum. Ibi omne genus tormentorum confluit. Ibi omne quod demuleet, abest; et omne quoil terret et erneiat, et quod angustias inferre potest, præsto est. Pons periculosus, de quo qui male transit inferius præcipitatur, vita præsens est; in qua qui male vivit, ab illa cadens ad inferna deseendit. Tabulæ quæ post transenntes subtrahuntur, singuli sunt dies vitæ nostræ; qui sic præterennt, ut nunquam revertantur, sed diminutione sui nos semper urgent ad finem, et ad terminum festinare compellunt. Aves circa pontem volitantes, et transeuntibus insidiantes, maligni spiritus snut, quorum omne studium est homines a rectæ viæ statu dejicere, et ad profunda inferni præcipitare. Nos ipsi transenntes sumus, ignorantiæ caligine cæci, et difficultate bene operandi velut gravi catena ligati, ne liberos ad Deum sanetæ vitæ gressus dirigere possimus. Attende igitur si non summo studio in tanto discrimine tibi ad Creatorem tuum clamandum sit, quo ejus munita præsidio inter adversariorum turmas fiducialiter cantes: Dominus illuminatio mea, et salus mea, quem timebo? (Psal. xix, 1.) Illuminatio videlicet contra excitatem; salus contra difficultatem. Hæc enim duo mala sunt, in quibus primus parens nos dejecit, ignorantia et diffienltas, ut nec quo tendimus, nec quid agendum sit videamus; et eum ex aliqua parte viderimus, difficultate præpediti nec ipsum quod recte novimus, implere possimus. Ilæe meditare, anima mea, hwc cogita; in iis quotidie se mens

cogitationibus se avocet, et totam se ad hæe mala fugienda, et ad arterna bona capessenda, sancti timoris et beati amoris igne succendat.

XI. De corpore, post animæ discessum. -- Ad te

jam redeo, dulcissime Creator, et beniguissime R demptor, formator et reformator mens, votis supplicius tuam implorans pietatem, ut doceas cor meum vitali timore et salutari tremore considerare q am fetida et quam lugubri conditione caro men post obitum, spiritu quod ad præsens vegetatur vidnata, putredini et vermibus tradatur consumenda. Ubi tunc crit, si qua modo est, de qua superbit, pulchritudo ejus; exquisitæ, quibus minc defluit, deliciæ illius; delicati artus? Nonne tune vere implebitur in ea illud propheticum: Omnis caro fenum, et omnis gloria ejus tanquam flos feni? (Isa. xl., 6.) Claudentur oculi ad interiora capitis reflexi, quorum sæpe vanis et perniciosis vagationibus delectabar. Jacebunt horrendis tenebris obducti, qui modo pro luce vanitates gandent haurire. Patebunt aures vermibus mox replendæ, quæ muse detractionis voces et sæculares rumores damnabili jucunditate suscipiunt. Stringentur dentes miscrabiliter obserati, quos solvit edacitas. Putrescent nares, quæ nune variis odoribus delectantur. Squalore fetido lahia horrebunt, quæ stulto cachinno frequenter dissolvi gaudebant. Ligabitur lingua tabic'a sanie, quæ sæpe inanes fabulas proferebat. Arctabitur guttur, et venter saturabitur vermibus, qui variis escis crebro distenti sunt. Quid commemorem singula? Tota illa compositio corporis, cujus sanitati, cujus commoditati, cujus voluptati omnis pene cura 207 invigilat, in putredinem, in vermem, postremo in abjectissimum pulverem dissolvetur. Ubi cervix erecta? Ubi jactantia verborum, ornatus vestium, varietas deliciarum? Velut somnium evanuerum, omnia ulterius non reditura transicrunt, et amatorem sui miserrimum reliquerunt.

XII. De unima a corpore separata. — Deus bone, quid est quod intueor? Ecce occurrit timor timori, dolor dolori. Post separationem sui a corpore, nonne anima a multitudine occursantium demonum, qui ejus accusationes exaggerent, circumfundetur, et usque ad minimam negligentiam de omnibus exquiretur? Veniet princeps mundi hujus cum satellitibas suis furore rabidus, callidus ad circ imveniendum, ad mentiendum pronus, malevolus ad acensan:lum, quæeunque potest contra eam vera ex perpetratis malis proferens, multa falsa confingens. O tremenda hora, o examen horridum! Hinc judex districtus ad judicandum; inde adversarii procaees ad accusandum. Stabit anima sola sine consolatore, inde solatium solum capiens, si cam bonorum operum conscientia defendit. Sed in tanta districtione ubi omnia nuda apparebunt, quis gloriubitur castum se habere cor? Si justus vix salvabitur, peccator et impius ubi parebunt? (I Petr. w, 18.) Tunc laudantium labia cessal unt, adulatorum lingua non

Fugiet inepta ketitia, dignitatum pompa fugabitur, honoris ambitio plena deceptionis fuisse videbitur. Beafa illa anima, quam in tali discrimine innocentire conscientia protegit, sanctitatis memoria defindit; quam adhue in carne positam piæ compunctionis unda sarpius ablnit, confessionis diligentia decoravit, sacræ legis meditatio illuminavit; quam humilitas mitem, tranquillam patientia, obedientia a propria voluntate vacuam reddidit, et charitatis ad oamis virtutis exercitium fervidam fecit. Talis anima tremendam illam horam non formidabit, nec confundetur cum toquetur inimicis suis in porta (Psul. exxvi, 6). Sociabitur enim illis, de quibus Scriptura dicit: Cum dederit dilectis suis somnum, ecce hareditas Domini (Ibid., 4).

XIII. Retractatio diei judicii, ubi hadi ad sinistram constituentur. - Jam vero de terrore illo extremi judicii quis dicere aliquid valeat, ubi oves ad dexteram, hædi ad sinistram statuentur? Quis tremor crit, ubi virtutes cœlorum movebuntur? Quæ rerum confusio, qui gemitus, qui clamores ululantium, cum vox illa terribilis negligentibus opponetur : Discedite a me, maledicti, in ignem æternum! (Matth. xxv, 41.) Vere dies iræ dies illa, dies tribulationis et angustiæ, dies nebulæ et turbinis, dies tubie et clangoris. Vere tune vox diei amara, tribulahitur ibi fortis. Quia qui mente superba divinam voluntatem contemmentes modo de prosecutione proprize voluntatis gloriantur, tune perpetuus ignis invoivet, qui nunquam exstinguetur, et vermis depascet qui non morietur, et ascendet fumus tormenti corum in sæcul i sæculorum.

XIV. Retractatio gaudii, ubi oves ad dexteram statuentur. — Ilis autem lugentilius, et præ augustia spiritus diros cordis rugitus emittentibus, quid putas gandii et exsultationis erit beatis illis, qui ad dexteram Dei constituti vocem illam felicissimam audituri sunt, qua dicetur illis: Venite, benedicti Patris mei, possidete regnum quod vobis paratum est ab origine mundi? (Matth. xxv, 34.) Tune vere vox exsultationis et salutis morabitur in tabernaeulo justorum. Tune Dominus humilium criget caput, qui modo pro eo viles et abjecti esse non dedignantur. Medebitur contritis corde, et perpetuis gaudiis consolabitur pro sui desiderio in hac peregginatione lugentes. Apparebit ineffabile præmium corum, qui pro sui Conditoris amore proprias se lætabuntur abjecisse voluntates. In illa die obedientium capita

proderit, vana gloria seductrix probabitur fuisse. A corona coelestis circumdabit, et paticatium gioria inenarrabili splendore fulgebit. Ibi charitas milites suos angelorum societate ditabit, et cordis puritas amatores suos Conditoris felicissima visione beatificabit. Time ostendet se Dens omnibus dilectoribus suis, et aterna securitate in perpetnum sublimabit. Tune vere ab electis omnibus cantabitur: Beati qui habitant in domo tua, Domine, in savula saculorum landabunt te (Psal. 1.xxxiii, 5). Cujus laudis participes nos facere di netur, qui eum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Dens per omnia saecula saeculorum. Amen.

#### MEDITATIO II 312.

De terrore judicii, ad excitandum in se timorem.

Terret me 313 vita mea 315, quia diligenter dis-B cussa, apparet mihi tota aut peccatum 318, aut sterilitas fere tota vita mea, et si quid fructus in ca videtur, sie est aut simulatum, aut imperfectum, aut aliquo modo corruptum, ut possit aut non placere, ant displicere Deo. Ergo, o peceator, vita tua jam non fere tota, sed certe tota ant 316 in peccato est, et damnabilis 317; aut infructuosa, et contemptibilis. Sed quid separo infructuosam a damnabili? Utique, si est infructuosa, est et damnabilis. Constat enim et verum est quod Veritas dixit: Omnis 318 arbor, que non facit fructum bonum, excidetur, et in ignem mitteiur (Matth. m, 10). Denique, si quid ago utile, prorsus nullatenus illud compenso alimentis corporis, quibus abutor. Sed quis paseit peeus, quod nec tantum prodest, quantum consumit? et tamen tu benignius Deus, tu nutris, et exspectas tunm inutilem vermem, et 319 fetentem peccatorem 320. Onam tolerabilius canis putris fetet hominibus, quam anima peecatrix Deo; quam infelicius ista Deo, quam ille hominibus! Hen non hominem, sed opprobrium hominum 321, vilius pecore, pejus cadavere. Tædet animam meam vitæ meæ; vivere erubesco, mori pertimesco. Quid ergo restat tibi, o peccator, nisi ut in tota vita tua plores totam vitam tuam, ut ipsa tota se ploret totam?

Sed est in hoc quoque anima mea 322 miserabiliter mirabilis et mirabiliter miscrabilis, quia non tantum dolet quantum se noscit; sed sic secura torpet, velut quid patiatur ignoret. O anima sterilis, quid agis? quid torpes, anima peccatrix? Dies judicii venit, juxta est dies Domini magnus, juxta et velox nimis, dies iræ dies illa, dies tribulationis et augustiar, dies calamitatis et miseriæ, dies tenebrarum et caliginis, dies nebulæ et turbinis, dies tubæ et

#### VARIÆ LECTIONES.

rore judicii ad incutiendum timorem : quæ alias inscribitur, Liber miseriæ hominis ms. Corb. 160, 212 Collata est cum prænotatis mss. Vict. Thuan. Bec. Corb. Val-luc. et Floriacensi. De ter-Meditatio ad excitandum timorem Dei. mss. alia. Oratio ad concitandum timorem 313 Terret me mss. Vict. 16. et Corb. 166. tædet me 315 Vita mea mss. Vict. 16. Bec. O. Corb. 160. Val-luc. et Flor. vita mea tota 318 Mihi peccatum mss. Bec. Vict. Thu. Val-luc. et Flor. mihi aut peccatum 318 Vita tha jan fere tota ant in mss. Bec. et Thu. vita non tha non jam fere tota, sed certe tota ant in mss. Corb. Val-luc. et Flor. vita tua jam non fere tota, sed certe tota ant in strand dampabilis mss. et dampabilis verum esse quod veritas Dei dixit: Omnes mss. verum est, quod veritas dixit: Omnis strand et mss. verum et strand dixit: Omnis strand et mss. verum et strand dixit: Omnis strand et st probrium hominis mss. Vict. 3. Corb. 160. Val-luc. et Flor. opprobrium hominum ms. Vict. 16. omithominis 322 In hac anima mea mss. in hoc quoque anima mea

clangoris. O vox dici Domini amara! Quid dormitas, A debent esse ad continuandum luctum: sufficere tibi anima tepida et digna evomi? quid dormitas? qui non expergiscitur, qui non tremit ad tantum tonitraum, non dormit, sed mortuus est. Arbor infructuosa, ubi sunt 208 fructus tui? arbor digna securi et igne, digna succidi et succendi, qui sunt fructus tui? Utique spinæ pungentes et amara peccata; quæ utinam sic te pænitendo pungerent 323 ut confringerentur 323 : sic amarescerent ut evanescerent.

Forsan parvum quid putas aliquod peccatum: utinam districtus judex parvum existimaret aliquod peccatum. Sed hen me! nonne omne peccatum per prævaricationem Deum exhonorat? Quid ergo? peccatum 325 peccator audebit dicere parvum? Deum enim exhonorare, quando parvum est? O lignum ! aridum, et inutile, æternis ignibus dignum, quid respondebis in illa die, cum exigetur a te usque ad ictum oculi, omne tempus vivendi tibi impensum, qualiter fuerit a te expensum? Tunc quippe condemnabitur quidquid fuerit inventum in te operis vel otii 326, sermonis et silentii, usque ad minimam cogitationem, etiam quod vixisti, si non fuerit ad Dei voluntatem directum. Væ! quot peccata ibi proruent ex improviso, quasi ex insidiis, quæ modo non vides? Certe plura, et fortassis terribiliora his quæ nunc vides. Quot, quæ non esse mala putas? quot, quæ nunc 327 esse bona credis, nudata facie apparebunt ibi nigerrima peccata? Ibi procul dubio recipies prout gessisti in corpore; tunc, cum jam non crit 328 tempus misericordiæ; tune, cum pænitentia non C recipietur, cum emendatio non promittetur.

Ilic 329 cogita quid gessisti, quid oporteat te recipere. Si multa bona, pauca mala; multum gande: si multa mala, pauca hona; multum luge. O inutilis peccator! an non sufficient tibi hac ad immanem 330 rugitum? an non sufficient ad 331 eliciendum sauguinem et medullas in lacrymas 332. Vie mirabilisduritia, ad quam confringendam leves sunt tam graves mallei! O insensibilis torpor 332, ad quem excitandum sunt obtusi tam acuti aculei! Proh lethalis sepor \$34, ad quem excitandum rancum est tam terrisieum tonitruum! Peccator inutilis, satis hæc tibi

possunt ad sorbendas juges lacrymas. Sed cur debeo 335 de gravedine, de magnitudine imminentis miseriæ quidquam dissimulando tacere, et oculis animæ mete furari 236 : an ut improvise 237 irruant repentini dolores, ut subito 228 ingruat intolerabilis 229 tempestas? Certe non sie expedit peccatori. Si autem dixero, quidquid potero excogitare, nondum ad id quod res est, poterit comparari 310. Igitur deducant oculi mei lacrymas per diem et noctem, et non taceant. Auge ergo, peccator, auge superioribus ærumnis pondus; adde terrorem super terrorem, ululitum 311 super ululatum : nam ipse te 312 judicabit, ad cujus contumeliam spectat quidquid inobedieus Dea, aut prævavicator peccat qui mihi bomum pro malo reddidit, cui ego malum pro bono 353, qui nune patientissimus 344, tune districtissimus; elementissimus nune, justissimus tunc.

Heu me, heu me! cui peccavi? Deum inkonoravi. Omnipotentem provocavi. Peccator, qual feci? cui feci? quam male feci? Væ, væ! ira Omnipotentis, ne irruas 315 super me. Ira Omnipotentis, ubi poteris capi in me? Non est quod te possit 216 tolerare in toto me. O augustice 317: hine erunt accusantia peccata, inde terrens justitia; subtus patens horridum chaos inferni, desuper iratus judex; intus urens conscientia, foris ardens mundus. Justus vix salvabitur; peccator sic deprehensus in quam partem se premet 348? Constrictus ubi latebo? quomodo parebo? Latere erit impossibile, apparere intolerabile. Illud desiderabo 349, et nusquam crit : istud exsecrabor, et ubique crit. Quid quid tunc? quid crit tunc 550? quis cruet me de manibus Dei? unde mihi consilium? unde salus? Quis est, qui dicitur magui consilii augelus, qui dicitur Salvator, ut nomen ejus vociferer? Jam ipse est, jam ipse est Jesus, ipse idem est judex, inter cujus manus tremo.

Respira jam, o peccator, respira; ne desperes, spera in co quem times. Affuge ad cum, a quo aufugisti. Iuvoca importune, quem superbe provocasti. Jesu, Jesu, propter hoe nomen tuum, fac mihi secundum hoc nomen 351 tuum. Jesu, Jesu, obliviscere superbum provocantem, respice miserum invocantem

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>323</sup> Pœnitendo pungerent ms. Vict. 16. pungendo pungerent <sup>325</sup> Ut consurgerent mss. ut confringerentur <sup>325</sup> Quod ergo peccatum mss. Vict. 16. Corb. 160. et Flor. Quid ergo? peccatum <sup>326</sup> Vel aciosi mss. Vict. et Val-luc. vel atii 327 Quæ nune non vides. Et quæ non esse mala putas, et quæ, nune mss. quæ nune vides; quot quæ non esse mala putas, quot que nuncms. Thu, que tu videre : quot que non esse mala putas, que quot nunc mss. Vict, que nunc vides : quot quæ non esse mala putas, quæ quot nunc 328 Cum tune nullum erit mss. tune cum jam non erit Cum pæna recipitur, et enm dilatio nulla datur. Ilic mss. tune cum pænitentia non recipietur, cum emendatio non promittetur. Ilic ms. Corb. 160. tune cum pænitentia jam non recipietur, cum emendatio non promittetur. Ilic mss. ad immanem 331 Sufficient ad mss. sufficient tibi ad 332 In lacrycmendatio non promitetur. Hie ms. Corb. 160. tune cum promitentia jam non recipietur, cum emendatio non promitetur. Hie 330 Ad inanem mss. ad immanem 331 Sufficient ad mss. sufficient tibi ad 332 In lacrymas? ms. Vict. 3. in lacrymis? 333 Insensibilis torpor ms. Flor. insuperabilis torpor 334 Prophetalis sopor mss. pro lethalis sopor 335 Sed quid debeo mss. sed cur debeo 336 Meæ frui mss. meæ furari 337 Improvisi ms. Flor. improvise 338 Et subito mss. ut subito 339 Intolerabilis mss. intolerabilis tempestas 340 Poterit operari mss. poterit comparari 341 Terrorem, ulufatum mss. terrorem super terrorem, ulufatum mss. pientissimus mss. pro bono : ms. Flor pro bono reddidi: 244 Patientissimus ms. Flor. sapientissimus 343 Ne irruat mss. ne irruas 345 Qui te possit mss. quod te possit. 347 Me angustiæ mss. me. O Angustiæ 348 Reprehensus in quam se premet mss. deprehensus in quam partem se premet? 349 Illud desidero mss Illud desiderabo 350 Quidquid tune, quidquid erit tune mss. Quid, quid tune? quid erit tune? 251 Secundum nomen mss. secundum hoc nomen

tans peccatorem, et beatæ spei. Quid est enim Jesus, nisi Salvator? Ergo Jesu, propter temetipsum esto mihi Jesus, qui me plasmasti, ne percam; qui me redemisti, ne condemnes 353; qui me creasti tua bonitate, ne percat opus 335 timin mea iniquitate. Rogo, piissime, ne perdat mea iniquitas quod fecit tua omnipote s bonitas. Recognosce, benignissime, quod trum est; et absterge quod alienum est. Jesu, Jesu, miserere, dum tempus est miserendi, ne danmes in tempore judicandi. Quæ namque tibi utilitas in sanguine meo, si descendero in æternam corruptionem? Neque enim mortui landabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum (Psal. exm, 17). Si me admiseris intra latissimum tuæ misericordiæ sinum, 1 on crit augustior 355 propter me, Domine. B A mitte ergo, o desideratissime Jesn, admitte me intra numerum electorum tuorum, ut cum illis te lau tem, te perfruar, et glorier in te inter omnes qui diligunt nomen tuum. Qui cum Patre et Spiritu saneto gloriaris per interminata sæcula. Amen.

723

#### MEDITATIO III 356.

Deploratio male amiss.v virginitatis.

Anima mea, anima ærumnosa, anima, inquam, misera miseri homunculi, excute torporem tuum, et discate peccatum tuum, et concute mentem tuam; reduc ad cor enorme delictum, et produc de corde immanem rugitum. Intende, infelix, intende secleris tui horrorem, et protende 257 horrilieum terrorem 338, et terrificum dolorem. Tu, inquam, quæ quondam candidata 359 coelesti lavaero, dotata Spiritu C sancto, in Christiana professione jurata, virgo fuisti <sup>360</sup> Christo desponsata. O unde memini <sup>361</sup>! O quem nominavi! utique non jam benignum 362 sponsum virginitatis meæ, sed terribilem 363 judicem immundit'æ meæ. Hen memoria perditæ jucunditatis! Cur sie superaggravas pressuram possidentis infelicitatis? quam 364 misera sors flagitlosi hominis, cni 368 et bonum et malum pariter sunt in tormentum? Torquet enim me mala conscientia, et cruciatus ejus.

nomen dulce, nomen delectabile <sup>353</sup>, nomen confor- A in quibus timeo me arsurum; torquet me bonn contans peccatorem, et beatæ spei. Quid est enim Jesus, nisi Salvator? Ergo Jesu, propter temetipsum esto mihi Jesus, qui me plasmasti, ne percam; qui me redemisti, ne condemnes <sup>353</sup>; qui me creasti tua bonitate, ne percat opus <sup>354</sup> tuma mea iniquitate. Rogo, piissime, ne perdat mea iniquitas quod fecit tua om-

O virginitas, jam non dilecta mea, sed perdita mea ; jam non jucunda mea , sed desperata mea 317 quo devenisti? in quam fetido, in quam amaro cœno me dereliquisti 368? O fornicatio sordidatrix mentis meæ, perditrix animæ meæ; unde misero subrepsisti, de quam nitido, de quam jucundo statu me præcipitasti? Hine uris me, o amare mærer, quia illud est amissum 369: hine angis me, o gravis dolor, et timor gravioris, quia istud 209 est admissum 370. Hine est damnum inconsolabile 371, hine tormentum intolerabile. Væ hine, et væ illine. Sie sic pariter 372 bonum et malum, sic utique jam juste punitis adhue viventem miserum malum. Digne, certe digne. Tu namque anima mea, perfida Deo, perjura Dei, adultera Christi, libenter de virginitatis sublimitate 873 miserabiliter es demersa in 874 harathrum fornicationis. Tu illa olim desponsata Regi cœlorum, ardenter 378 facta es scortum tortoris tartarorum, Hen, abjecta a Deo, projecta diabolo, imo abjiciens Deum, amplectens diabolum. Tu enim, tu misera anima mea, meretrix 376 obstinata, fornicatrix impudens, tu prior amatori et creatori tuo Deo repudium obtulisti, et ad insidiatorem et perditorem tuum dæmonem te sponte contulisti. O miserrima 377 commutatio!

Hen! de quam sublimi cecidisti, in quam profundum corruisti! Yæ! quam benignum contempsisti, quam maligno te janxisti! Quid fecisti, o mentis amentia, amens spurcitia, spurca nequitia, quid fecisti? In cœlo dereliquisti castum amorem tunm <sup>378</sup>, et in infernum secuta es odiosum corruptorem tunm, et in barathro parasti non thal mum, sed prostibulum tuum. Horror mirabilis, quam

#### VARIÆ LECTIONES.

Provocantem. Nomen dilectam, nomen dilectabile mss. Provocantem. Respice miserma invocantem nomen dulce, nomen delectabile 353 Qai me creasti, non perimas, qui me redemisti, ne condemnes mss. Vict. Bec. Thu. et Val-luc. qui me plasmasti, ne peream; qui me redemisti, ne condemnes mss. Vict. Bec. Thu. et Val-luc. qui me salvasti, ne peream; qui me redemisti, ne condemnes mss. Corb. et V.cl. 46. et Flor. qui me salvasti, ne peream; qui me redemisti, ne condemnes 355 Non cris angustior mss. non crit angustior 356 Collata est eum præsignatis ms. Vict. Thu. Bec. Corb. Val-luc. et Flor. Deploratio amissæ virginitatis mss. Vict. Thu. Bec. Deploratio virginitatis msle amissæ mss. Corb. 160. et Val-luc. De torpore, quomodo excites animam ad corrigenda peccata. ms. Flor. Lamentatio de amissa virginitate 357 Et prætende mss. Vict. Val-luc. et Flor. Quoniam candidata 366 Virgo servisti mss. virgo fnisti 361 O nimium memiui mss. O nude mennini 363 Non tam benignum mss. non jam benignum 363 Quam terribilem mss. sed terribilem mss. flagitiosi hominis, eni 366 Miserum perdere, id perdere mss. miserum perdere, dolendum pardere, id perdere 367 Sed desperatio mea mss. sed desperata mea 363 Como viæ dereliquisti mss. cœno viæ me ce eliquisti mss. Vict. 3. et val-luc. et Flor. co.ao me dereliquisti 364 Illnd est dimissam mss. illnd est anissum mss. Vict. Flor. dolor et timor gravior quia istud est anissum mss. Vict. Flor. dolor et timor gravior quia istud est admissum mss. Corb. 163. dolor quia istud est admissum mss. Vict. Flor. dolor et timor gravior quia istud est admissum mss. Sei pariter mss. sie sie pariter mss. Vict. 16. Vat-luc. Elor. demersa in 375 Andenter mss. andenter 376 Tu miserrime mea meretrix mss. Vict. 16. et Val-luc. tu misera anima mea meretrix mss. Vict. 5. et Val-luc. tu miserrima ma. Flor. O misera et plusquam miserrima ms. Flor. O misera et plusqua

perversa voluntas! Miraculum horribile, quam vo- A exhiberi aute conspectum Dei sui, justum est ut luntaria perversitas! Unde mihi, Deus, tantæ pravitatis correctio 379 ? unde tihi, Dens, tanti sceleris satisfactio? Præcipitare, miser homuncio, in tenebrosum profundum immoderatæ mæstitiæ, qui sponte praccipitatus es in barathrum horrendæ nequitiæ. Obruere, infelix, more 380 terribilis doloris, qui corruisti libens in cœnum infernalis fetoris. Obvolvere, criminose, korridis 281 tenebris inconsolabilis luctus, qui volens provolutus es in voraginem tam sordidi luxus. Volutare in gurgite amaritudinis, qui delectatus es in volutabro turpitudinis.

Terror horribilis, dolor terribilis, mæror inconsolabilis, aggregate vos super me, irruite, obruite, justum est. Impudenti audacia contempsi vos, ct putenti 383 delectatione provocavi vos; imo Deum, non vos, et nunc miserabili pænitentia desidero vos. Torquete reum, vindicate Deum 384. Præsentiat fornicator inferni tormenta 385 quæ mernit, prægustet quod praparavit, assuescat quod est passurus. Extende et produc, immoderate peceator, luctuosam pænitentiam, qui tam longe produxisti tui secleris immunditiam. Revolvere, et revolvere in 386 eumdem turbinem amaritudinum, qui toties revolutus es in camdem voraginem 387 libidinum. Consofatio, securitas, lætitia, nolo vos, renuo vos, nisi peccati venia reduxerit vos. Procul este, procul este 388 ante mortem, si forte indulgentia revocet vos mihi vel 389 post mortem. Sit continua pænitentia amara C comes ætatis meæ, sit continuus 390 dolor insatiabilis tortor 391 vitre mere, sint moeror et acerbus luctus infatigabiles tribulatores 392 juventutis et senectutis meæ. Utinam, utinam ita sit opto, oro, desidero ut ita sit. Si enim 393 non sum dignus oculos ad eœlum orando levare 394, certe non sum indignus cos vel plorando cæcare. Si confunditur mens mea orare pudore conscientiæ, æquum est ut confundatur turbine luctuosi doloris et tristitiæ. Si tinet

habeat ante conspectum suum tormenta sceleris

Cogitet igitar et recegitet cor meum quid fecit, et quid meruit. Descendat, inquam, descendat 295 ad terram tenebrosam et opertam mortis caligine mens mea, et consideret quæ ibi exspectent 306 scelerosam animam meam, intendat et contempletur, videat et conturbetur. Quid est, Deus, quid est quod animadverto in terra miseriæ et tenebrarum? Horror, horror. Quid est quod intucor, ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat? (Job x, 22.) Hen, confusio ululatuum, tunniltus fletuum, stridor dentium, inordinata multitudo gemituum. Væ, væ 397; quot, quot et quot væ, væ. Ignis 398 sulphureus, perturbate, obvolvite, possidete 382. Justum est, B flamma tartarea, et caliginosa volumina, quam terrifico rugitu video vos rotari. Vermes 399 in igue viventes 400, quæ mira aviditas rodendi sic vos accendit 401, quos ille ignis ignium non incendit? Damones coardentes, frementes ardore, frendentes furore, cur sic crudeles estis his qui volutantur inter vos? O omnimoda tormenta 509, justitia moderata, ad sustinendum immoderata, sieeine 103 nullus modus, nullum remedium, nullus finis temperabit vos? Hæceine sunt, magne Dens, quæ parata sunt fornicatoribus, et contemptoribus tuis, quorum ego unus sum? Ego, ego utique unus horum ego sum.

Anima mea, expavesce; mens mea, defice; cor meum, scindere 404. Quo me rapitis, exactores sceleris mei? Quo me trudis 405, peccatum meum? quo me tradis, Deus mens? Si feci ut essem rens tuus, nunquid potni facere ut non essem creatus tuns? Si mihi castitatem meam ademi, nunquid tibi misericordiam tuam peremi? Domine, Domine, si ego admisi 408 unde me damnare potes, time amisisti unde salvare soles? Noli, Domine, noli sic attendere malum meum; ut obliviscaris 607 Lonum tuum. Ubi est, o verax Dens, uhi est, Vivo 408 eyo, nolo mortem peccatoris, sed ut magis convertatur et

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>379</sup> Pravitatis corruptio? mss. Vict. et Val-luc. pravitatis correctio ms. Flor. pravitatis correptio <sup>280</sup> Obruere mole nequitiæmss. Vict. Val luc. et Flor. omittunt

384 Ærumnosa horridismss. criminose horridismss. Vict. 3.

et Val luc.ærumnosehorridis

382 Pessundatemss. possidete

383 Pudentims. Flor. putenti

384 Vindicare Deum

mss. vindicate Deum

385 Infernalia tormentams. Vict. 3. infernalis tormentamss. Vict. 46. et Flor. inferni

tormenta

386 Revolve te, et revolve te in mss. revolvete, et revolvere in

387 Voraginem mss. Vict. et

Val-luc. vertiginem

388 Procul estote, procul estotemss. Vict. 3. et Val-luc. procul este, procul este

Val-luc. vertiginem

389 Procul estotemss. Vict. 5. nisi forte... revocet... vel mss. Val-luc. et Flor. si

forte... revocet... vel

390 Sit acutus mss. Vict. 46. et Flor. sit continuns

391 Insanabilis, tortor mss.

Vict. 3. et Val-luc. et Flor. insanabilis tortor

392 Tribulatores ms. Flor. tribulationes

393 Ut ita. Si enim

mss. ut ita sit. Si enim

394 Levando orare mss. orando levare

395 Antequam descendat, mss. inquam,

alescendat

396 Consideret qui ibi expectent mss. consideret quæ ibi expectent ms. Corb. consideret ibi quæ descendat 396 Consideret qui ibi expectent mss. consideret quæ ibi expectent ms. Corb. consideret ibi quæ expectant 337 Confessio ululantium, tumultus dentibus stridentium, inordinata multitudo gementium, væ, væ, mss. confusio ululatuum, tunudtus dentibus stridentium, inordinata unultitudo gemituum, væ, væ, mss. Corb. Vict. 16. et Flor. confusio ululatumm, tumultas fletuum, stridor dentium, inordinata multitudo gemitunun, væ, væ 398 Quot et quot væ? væ ignis mss. Vict. Quot quot quot væ, væ ignis ms. Val-luc. Quot et quot et quot væ væ ignis ms. Flor. Quot, quot, et quot, væ, væ. Ignis 399 Rotari vermes mss. rotari? vermes Vul-luc. rotari. Vermes 400 Viventes. Quæ mss. viventes, quæ 401 Dira aviditas redeuudi... accedit mss. mira aviditas rodendi... accedit 402 O commoda tormenta mss. O omnimoda tormenta 403 Justitia moderata ad sustinendum, siccine mss. moderata justitia, ad sustinendum immoderata, succine 404 Scinde 10 ms. V ct. et Val-luc. Scindere 408 Quo me tradis mss. Quo me trudis 406 Ego amisi mss. ego admisi 407 Ut obliviscaris manuscript. Vict. 16. non obliviscaris 408 Ubi verax est o verax Deus? ubi est vivo mss. whice o verax Deus? ubi est vivo mss. ubics', o verax Daus, ubi est, vivo ms. Valluc. omitti: Deus

rivat? (Ezech. xxxm, 11.) Domine, qui non mentiris, A ter et cum magna mansuetudine exspectat, non sis Domine, quid est, nolo mortem peccatoris, si tu sepelis in infernum ad te clamantem peccatorem? an detrudere peccatorem in gehennam, hoc est no!o mortem peccatoris? An hoc est, volo ut convertatur 409 peccator et vivat? Peccator sam, Domine, peccator sum ego. Si ergo non vis mortem peccaturis, quid te cogit, quod non vis, ut me tradas ad mortem? Si vis ut convertatur peccator et v vat, quid te prohibet facere quod vis, nt me conv mas, et vivam? An immanitas peceati mei cogit te quod non vis, et prohibet quod vis, cum sis onnaipo ens Deus? Absit, omnipotens Deus, absit! Domine Deus 410 : non pr.evaleat 411 nequitia peceatoris confitentis et dolentis sementia Omnipotentis.

Memento, juste, sancte et ben'gne Deus, memento B quia misericors es, et creator et recreator meus. Ne ergo memineris, bone Domine, justitia: tuæ adversus peccatorem tuum, sed memor esto benignitatis tuæ erga creaturam tuam; ne memineris iræ adversus reum, sed memor esto miserationis erga m'serum. Verum est quin conscientia mea meretur damnationem, et pœnitentia mea non sufficit ad satisfactionem, sed certum est quia miser cordia tua superat omnem offensionem. Parce ergo, tu bone Domine, cujus \*12 est salas, et qui non vis mortem peccatoris, parce peccatrici animæ meæ. Fugit enim exterrita a terrente justitia tua ad confortantem misericordiam tuam, ut quoniam præmium virginitatis est corruptæ, o dolor, irrecuperabile 413; saltem supplicium fornicationis pænitenti non sit inevitabile, quia non est impossibile omnipotentice tuæ, nec indecens justitiæ tuæ, nec insolitum misericordiæ tuæ, quoniam bonus 414 es, et quoniam in æternum misericordia tua, qui es benedictus in smenla. Amen.

# MEDITATIO IV 415.

Quomodo peccator excitet animam suam ad corrigenda peccuta.

210 Anima mea, anima misera et fæda, diligenter recollige ad te intrinsecus omnes sensus corporis tui, diligentinsque intuere et vide quam graviter intus vulnerata atque prostrata sis. Dum enim a lline immensa Creatoris tui bonitas tihi vitam correctionem, et satisfactionem congruam, patienpigra et tarda ad curanda vuluera tua, ad corrigenda peccata tua, ad reconciliandum tibi Creatorem tunm quem offendisti, ad pacificandos 416 tibi omnes sanctos ejus, quos in offendendo suum Creatorem et tuum, suum Dominum et tuum, tibi adversarios fecisti. Si recta et munda, sienti te Creator thus rectam et mundam creavit, semper stares, ejusque voluntati, sicuti bene posses, si voluisses, indeficiens adhæsisses, nunc læta et felix, lætam et felicem vitam præsentem transcurreres; qua transcursa et finita, læta et felix cum illius adjutorio qui te creavit, vitam et felicitatem, quæ finem non habet, possideres. Nunc vero quia voluntatem Creatoris tui, infelix et misera, postposuisti 617; et carnalibus mis voluptatibus infeliciter et misera adhæsisti, si studiose 418 et cum magna diligentia non te palpans, nec tibi parcens, quantis malis et i..iquitatibus involuta sis inspicis, inspiciens et pœaitens ad satisfactionem et emendationem redire disponis, hoc prius projice ab interioribas tuis, scilicet 419 voluntatem peccandi, et ea amplectere et fac qua Creatori tuo per omnia placere intelligis.

Sed fortassis apud temetipsam dieis inspiciens enormitatem scelerum tuorum, et desperans de indulgentia et remissione, propter assiduas fæditates iniquitatum tuarum : Quomodo me emendare jam amplius valeo, quæ fere in omni vita mea contra Dei voluntatem facio, omni malitia, omnibusque malis desideriis et malis operibus semper intenta existo, et quasi lapis, quem nec ferrum incidere, nec ignis emollire potest, sic indurata in peccatis jaceo? Dum itaque justitiam Creatoris mei diligentins inspicio, et mala opera quæ semper 420 operata sum, non minori diligentia intucor, cum ipse inicuique redditurus sit secundum opera sua, tormenta et pænas, quas mala opera merentur, me recipere scio. Verum est quod asseris, quia Deus judex justus, diligens æquitatem, malis operibus et peccatis tormenta irrogat; sed tamen secundum eamdem justitiam, qua perseverantes in malitia punit, resipiscentes a malis, bonaque opera facientes, æterna mercede remunerat 421. Propter hoc superius te admonui, ut diligentins omnia interiora tua, præstat, dum ejus ineffabilis misericordia tuam p et ea quæ coram agis 422, inspicias, et ad quem finem quæque perventura sint 523, non minori dili-

#### VARILE LECTIONES.

Volo convertatur mss. volo ut convertatur 410 Ahsit, Deus meus. Absit, Domine Deus meus, ms. Flor. absit. cumipotens Deus: absit, Domine Deus 411 Mens, ut prævaleat mss. Non prævaleat mss. Vict. et Val-lue. meus. Ne prævaleat ms. Flor. ne prævaleat 412 Tu bone, cujus mss. tu, bone Domine, cujus 413 Virginitātis corrupto, o dolor, irrecuperabile mss. virginitatis est corruptum, o dolor, irrecuperabilis mss. Vict. 3 et Valluc. virginitatis est corrupto, o dolor, irrecuperabile 415 Et quoniam bonus mss. Quoniam bonus 415 Collata est cum Mss. Vict. KK. 13. et Corb. 160. et Flor. et Valluc. Excitatio animie peccatricis ad corri gendum et dimittendum peccata mss. Vict. et Val-luc. De peccatore, quomodo excitet animam suam ad corrigenda peccata sua, ms. Corb. De corpore, quando excitet animam suam ad corrigenda peccata sua <sup>116</sup> In textu. Ad repacificandum mss. ad pacificandos ms, Val-luc, ad repacificandos <sup>117</sup> Postposuisti, si corrigenda peccata sna. ms. Corb. De corpore, quando excitet animam susm ad corrigenda peccata sna. ms. Corb. De corpore, quando excitet animam susm ad corrigenda peccata peccata peccata sna. ms. de corpore, quando excitet animam susm ad corrigenda peccata pecca Flor, perventura sit

gentia videas. Et credo quia si hoc assidue facis, A invoca, ne ejus fallaciis et deceptionibus te seduci horumque recordationibus quasi ferreis malleis duritham pectoris tui assidue contun lis, nisi insana sis, ca facies, unde felicitatem et gaudia recipias 121; ea vero dimittes, unde tormenta et tristitiam mercharis.

Propter hoc 428, iterum atque iterum admoneo ut sine intermissione recorderis quam dulcis et quam bonus sit erga te Creator tuus, quanta bonitas ejus fuerit, quod te cum non esses creavit; et quod te non peeus aut creaturam insensibilem, sed eam creaturam fecit, quæ eum posses 426 intelligere et amare, et cum co suam æternitatem æterna et felix possidere, et quod in tantum te dilexit ut, cum te multa contra suam voluntatem acturam scirct, noiuit te non facere, sed te voluit facere, et esse; et quod te cum tanta mansuetudine, ut pius ac B misericors adhue patitur, exspectans tuam emendationem. Exspectat vero Creator thus, exspectat, sicut dixi, tuam correctionem, quia cui placuit te, cum non esses, facere, nullo modo aliquando te cupit perdere; sed ad suam piissimam misericordiam redire, et tibi per veram pomitentiam purgato et emendatæ, æternæ vitæ felicitatem, quam per peccatum amiseras, reddere 427.

Cogita ergo, et recogita tantam erga te tui Creatoris benignitatem, et erige te, sieut rectum est, et omnes sensus tuos ad ejus ineffabilem dilectionem. Amor caim illius 428 nullam patitur vitiorum fæditatem, nullam consentit secum esse carnalium desideriorum volupratem. Ubi amor ejus conversatur, ibi est summa pax, summa tranquillitas, et magna C facilitas 429 omnia illa faciendi et cogitandi, quibus acquiratur æterna felicitas. In omnibus actionibus et in omnibus cogitationibus tuis seias 430 pro certo duos 431 esse præsentes, unum amicum, et alterum inimicum tuum. Amicus tuns est Creator tuus, qui de tuis bonis operibus gaudet ; inimicus antem tuus diabolus, qui de eisdem tuis bonis operibus luget. Econtrario diabolus tibi semper insidians, latatur si te viderit mala opera facere, vanisque cogitationihu; 432 et stultis operam dare, unde te valeat 433 ante supernum Judicem accusare, accusatam et damnatam secum ad perditionem trahere. Diabolas de perditione fidelium semper cupidus, non solum illos de malis operibus que faciunt accusat, sed et ipsorum benefacta, beneque cogitata, etiam in- D juste 434 accusando maculare tentat. Tu vero contra ejus subtiles fallacias, contraque ejus versutias multis deceptionibus plenas, esto canta, esto sollicita, tuumque Creatorem et duleissimum Dominum

permittat. Fuge sub umbra alarum ejus a facie impiorum qui te affligunt ( $Psal.\,$  xv1, \$) , qui te afflictam et supplantatam ad mortem et ad interitum pertrahere satagunt. Creator thus, et Dominus thus plus est pius et misericors quam dici vel etiam excugitari possit : unde nullum nisi sua magna culpa suaque magna iniquitate perdit.

Pater et mater carnales solent magnam pietatem habere de illis quos genuerunt; et si illos aliquo dolore, vel aliqua corporali tristitua affici conspiciunt, se suasque res, si ita ratio exigit, pro corum recuperanda sospitate libenter impendunt, Multa ctiam animalia pro fetibus suis sæpins mortem excipere non metunut, et ut ipsi fetus sui mortem evadant, mortem ipsa incurrunt. Unde vero illis, unde <sup>436</sup> est illa naturalis pietas, nisi ab illo qui fons est pictatis, qui non vult ullum perire, nec lætatur in perditione morientium? Creator igitur noster, fons pietatis, fons misericordiæ, super omnia dulcis et amabilis, cum nos conspicit creaturam suam aliquo contagio peceati maculatos, vel etiam magnis multisque vulneribus criminum fere usque ad mortem læsos, multo magis, majoremque diligentiam alhibet circa nos curandi peccata nostra, sanandi infirmitatem nostram, mundandi lepram et sordes criminum nostrorum, vanitates et pulverem cogitationum nostrarum, quam pater carnalis, vel pecus, adhiheat circa curam filiorum vel fetuum suorum. Nec sufficit ei tantummodo sanare infirmitatem nostram, et sic nos dimittere; sed sanatos familiarissimos sibi nos faciens, duleiter quasi charissimos filios suos postea amplectitur; amplectens et osculans de omni languore et lepra peccati, quam per stultitiam incurrimus, mitigat et consolatur; et omnium injuri irum quas ei secimus, ema in suis præceptis spernentes, omnino obliviscitur. 211 Honorat nos in præsentivita, coronat nos in futura, facit nos reges, facit animam nostram reginam; unde nos reges, jam factos, admonet in psalmo : Et nunc reges intelligite, erudimini qui judicatis terram (Psal., n, 10). Tune vere reges sumus, si nostros motus inordinatos regimus, eosque ad rationem et ad voluntatem nostri Creatoris revocamas. Erudimur vero, cum terram judicamus, idest, cum cor nostram si terrena desiderare 437 conspicionus, terrena contemmere et cœlestia amare compellimus. Fit anima 438 nostra regina, quia variis 439 vestibus induta, id est variis virtutum donis decorata, Christo sponso suo qui in cœlis est, perenni mente actu et habitu

#### VARIÆ LECTIONES.

Gandia recipies mss. gandia recipias 425 Præter hoc mss. præter hæc ms. Val-luc. propter hæc 426 Quod non posses ms. Vict. 5. quæ eum posset 427 Amiseras, reddet mss. amiseras, reddere 428 Amor vero filius mss. amor enim illius 429 Magna fælicitas mss. magna fælicitas 430 Actionibus tuis seias mss. actionibus tuis, in omnibus cogitationibus tuis, scias 431 Pro certo semper duos mss. omittum semper 432 Vanis cogitationibus mss. vanisque cogitationibus 433 Unde valeat mss. unde te valent 433 Cogitate injusta mss. cogitationibus mss. et si illos alignos illorum aligno mss. et si illos alignos illorum alignos mss. leat 433 Cogitata injuste mss. cogitata etiam injuste 435 At si aliquos illorum aliquo mss. et si illos aliquo 438 Unde vero unde mss. unde vero illis, unde 437 Si terram desiderare mss. Vict. et Val-lue si terrena desiderare 428 Si anima mss. Vict. et Val-lue fit autem anima 439 Quæ variis mss. Vict. 5 et Valluc. quia variis

satis fuit Creatori nostro nos creare, creatos gubernare, et angelos suos, quoties nobis opus crat, a l defensionem nostram mittere; sed ipse per semetipsum, assumpta forma nostra, assumpta natura nostra, habens pietatem de creatura sua, ad nos descendit, vulnera nostra et mortem diligenter inspexit, inspicieus palpavit, tetigit; pietate motus super miseriam quam nos habere vidit, condolendo ingemuit. Et post hæc, de ipsa carne sua quam pro nobis assumpsecat, quasi emplastrum faciens, nostrisque doloribus apponens, totam ex integro infirmitatem nostram sanavit. Et ut in hoc ostenderet quantum nos diligeret, ipsam carnem, quam pro nobis susceperat, nobis ad manducandum dedit; et desinit.

Tu vero, anima mea, harum omnium dulci recordatione animata et consolata, ora Dominum tuum, ora Creatorem tuum, invoca omnes sanctos ejus, ut tibi sint in auxilium, quatenus per corum intercessionem adjuta et consolata, sie tibi in præsenti conversatione qui te fecit concedat vivere, thas iniquitates per veram ponitentiam et confessionem mundare, ut finito temporali cursu, ad æterna gandia mercaris ascendere, præstante eo qui vivit et regnat Deus per æterna sæcula. Amen.

# MEDITATIO V 440.

Unde vivat anima, et unde vivat caro : et de gloria bonæ animæ, et de infelicitate malæ animæ, quando C exeunt de corpore.

Dum anima manet 441 in corpore, vivit homo secundum earnem : qua carnem deserente, moritur 332 secundum camdem carnem. Sed, sicut anima vitam carni tribuit, dum ipsa manet in carne, sic ipsa caro vitam tribuit animæ, dum ipsa caro facit opera justitiæ. Ergo hoc modo sibi invicem videntur tribuere, et anima carni, et caro animæ; et sie anima cum carne operante, acquirunt sibi invicent vitam perpetuæ vitæ. Sed illam vitam mox percipit anima exuta carne, quam caro cum anima perceptura est in resurrectione in novissimo die. Ergo, anima mea, et caro, exsultate in 443 Deum vivum (Psal. LXXXIII, 5), accedite ad Deum Creatorem vestrum, accedite et D illuminamini (Psal. xxxm, 6), et jam amplius non faciatis unde erubescatis; sed semper agere studete, unde in perpetuum 444 gandeatis. Hortor vos, monco vos, ne in vacuum gratiam Dei modo recipiatis (II

interim, dom in terris conversatur, est copulata. Non A Cor. vi, 1), qui etsi modo multa patitur fieri a vobis quæ multum displiceant illi; non semper enm ita pati putetis 345. Est enim sine dubio patiens redditor, et diligens cordis et renum serntator. Patitur modo multa, exspectans nostram correctionem, velut 446 mansuetissimus : sed si modo nos non corrigimus, damuabit nos, sicut justissimus : et qui modo tam dulcis est nobis, ut nos suos fratres vocet et amicos, tune in extrema discussione ignoratos 537, et non sihi per hona opera notos, veluti inimicos suos reputabit nos.

Anima mea et caro mea, jam tandem evigiletis, semper et ubique cogitantes de novissimis vestris. Forsitan si hoc facitis, non facile peccabitis. Si modo, sient moneo, facitis, securæ sitis; quia cum a. Hue in sacrificio sui altaris ministrare non B multi dolebunt, qui modo misere rident et gandent, vos lætitia incuarrabili exsultabitis et gandebitis. In ipsis operibus vestris 558 diligenter intendite 559. Si recia sunt et Deo placita, gaudete; si prava et Deo non accepta, citius corrigite. Non dormitent oculi vestri, non dormiant palpebræ vestræ. Aperta est fovea perditionis : facile illuc labitur, qui modo caute se non custodit. Peccatnm et iniquitas, stultum et vanum, facile modo illuc impellunt; in quo semel immersi jam non resurgunt in perpetunm. Sicut pravis et mala 450 semper facientibus, apertus est æternus interitus; sie bonis, et in bonis operibus perseverantibus, apertus est paradisi introitus, in quo quis semel susceptus semper et in perpetuum manchit gandens et lætus. Hoc modo 481 et bona opera bonum elevant sursum in excelsum 452: et mala opera malum demergunt in profundum deorsum.

Sed jam nune diligenter videamus, si possumus, quo ordine bona opera animam illins qui bene vixit ducant in cœlum, et mala opera animam peccatoris trahant in infernum. Anima pura, mox ut discedit a corpore, videt omnia opera sua ; et quia omnia bona videt, gaudet inenarrabili lætitia. Mox accipit eam angelus, et qui oculos ejus tenuit ne videret vanitatem <sup>483</sup>; amplectitur eam, qui obturavit aures ejus ne andiret 555 iniquitatem ; protegit eam, qui enstodivit os ejus, ne loqueretur meadacium; aggandet ci, qui cam protexit ne peccaret in sensu offaciendi sive tangendi; et sic eam ex omni parte lætus et hitaris circumdat, et aute thronum claritatis divinæ, ubi sine fine gaudeat, locat. Occurrunt ei alii angeli, et alii sancti, qui ilii assistunt ante conspectum divinæ majestatis; et quam sociam sibi per bona

# VARLE LECTIONES.

Collata est cum Mss. Vict. KK. 16. Corb. 160. Val-luc. et Flariacens. In aliis Mss. non reperitur. Unde vivant anima.. exempt de corpore mss. unde vivat anima.. exempt a corpore. ms. Val·luc. Oratio. Unde vivat anima. et unde vivat caro, et de gloria bonæ animæ, et infelicitate malæ animæ; quando exempt de corpore 444 Anima hominis manet mss. omittunt hominis 452 Quæ carnem deserente moritur mss. Vict. quæ carne deserente moritur 453 Exultantes in mss. exultate in 4544 In perpetunum mss. in æternum 455 Ita pati putetis mss. omittunt pati 456 Correctionem velut mss. correctionem nostram 456 Ita pati putetis mss. omittunt pati 456 Correctionem velut mss. correctionem nostram 456 Ita pati putetis mss. omittunt pati 456 Vestris nunc mss. omittunt nunc 455 Attendite mss. intendite 456 Prava et mala mss. pravis et mala 451 Hoc modo ms. Flor. omittit 452 Sursum in excelsum ms. Vict 3 omittit in excelsum 453 Ne viderent vanitatem mss. ne videret vanitatem 453 Ne audirent mss. ne andiret

756

charitatis gandenter excipiont; taliterque affantes, quasi singula gaudia omnium ibi cohabitantium ei ostendunt. Ecce, amica nostra, ecce. socia nostra, quia fideliter Deo servisti, cjusque præcepta faciendo viriliter laborasti, jam tandem a labore quiesce, et æternis gaudiis amodo et usque in sempiternum noh seum fruere.

At, contra, anima peccatoris eum cogitur de corpore exire, mox excipinat cam angeli Satanæ, quam igueis catenis fortiter constringentes, fortiusque ex omni parte propellentes ad tormenta inferni rapiunt, ubi ipse Satanas mersus in profundum jacet deorsum. Ibi est fletus, et stridor dentium (Matth. viii, 12); ibi ignis, laqueus, spiritus procellarum pars calicis (Psal. x, 7) peccatorum. Tunc ipse Satanas rapiens cam ad se, exspuensque in cam ignem plenum 488 putore, jubet a suis ministris cam ex omni parte arctari, et sie arctatam in ipsis tormentis prójici, ubi sine fine cum illis tormentetur, et sine fine in ipsis doloribus indeficiens moriatur. Tunc infelix anima ia ipsis pœnis termentata, ipsis furiis infernalibus undique coangustata, tandem ad se reducta, cernens omnia mala quæ fecit, infeliciter proclamat: Heu misera, misera! cur unquam in vitam veni, misera 456, quæ tantis tormentorum generibus undique exerucior misera? Vermes, vermes, qui tam crudeliter me corroditis, pareite, quæso; pareite mihi miseræ, tot et tam immania alia tormenta patienti. Heu misera, misera! et 212 mori 457 cupio, et tamen moriens mori nequeo. Nune misera reci- C pio quidquid peccavi per visum, per gustum, per auditum, per odoratum, per tactum. Non tamen valet infelici animæ tam misere dolenti, tam sero pænitenti, tam infeliciter proclamanti, qued tunc tanta tristitia se afficit. Sed quod, dum in vita fuit, promeruit, nunc in ipsis doloribus 451 inferni, misera et peccatrix recipit.

Ecce anima mea et caro mea, diligenter intendite; intendentes autem verum judicium judicate; et quid sit melius, quid utilius sequendum discernite. Bene facere et bona recipere? an mala agere, et mala percipere? Nisi insanum sapiatis, nibil alind respondebitis, nisi, bene facere et bonum habere 489. Ergo facite bonum, ut illud possitis habere honum, a quo est D omne bonum, scilicet omnis boni bonum, quod non potest esse nisi bonum. Multa bona Creator noster dedit nobis, multa in potestate nostra tradidit; sed nullum bonum est tam pretiosum, tam ab omni sa-

opera et amicam noscunt, in brachiis sincerissimæ A piente expetendum, quam illud honum, ad quod non potest accedere ullum malum. Hoc bomun est ipse Creator noster, qui unaquam nisi bonus est. Quod bommu si, ejus gratia largiente, habere poteritis, omnia alia bona in illo habebitis. Si vero alia bona habentes, illum solum non habetis; in vannu laboratis, ventumque stultissime sequentes, in extremis non veritatem, sed vanitatem invenietis.

> Est autem, sieut videtis, si recte consideratis, præsens gloria, quasi vesica vento plena; quæ dum sic plena tenetur in manibus, conspicitur speciosa et clara; cui si fortuito punetus permodicus imprimatur, non claritas, sed inanitas, et ventus remanet in manibus. Animadvertite ergo; et, sieut in principio B linjus meditationis vos monni, de novissimis vestris semper cogitetis; quia sic cogitantes, semperque de exitu vestro metuentes non facile peccabitis 460, et sie usque in extremum viventes, finita cemporali lætitia, quæ dum sie timebatis, eirea oculos vestros quasi ventus volabat, non vanitatem, sed veritatem, quæ Christus est, invenietis, ad quam vos perducat qui vos creavit. Amen.

# MEDITATIO VI 161.

Ad roborandum spiritum ne desperemus; quia si veram yanitentiam agimus, veram misericordiam sine dubio de omnibus peccatis nos ris inveniemus.

Cum ad peccata quæ feci 463 respicio, et pænas et tormenta intelligo, que pro iis pati debeo, non parvum timorem habeo. Itaque multum anxius et multum timidus de perditione mea, si forte alicubi aliquam consolationem inveniam 463 requiro. Sed hen 434 miser! nullam invenio; quia non solum Creatorem meum, sed et illum, et omnem creaturam ejus a me offensam esse certus 465 existo. Creator itaque mens cum omni creatura sua, peccatis meis graviter offensus, me dampat; mea conscientia certa de suis malis operibus, ex omni parte me accusat. Et ita nullam consolationem invenio, nec ab ullo 466 facile me puto habere. Quid ergo faciam? quo me convertam sie desolatus, sie peecatorum meorum malitiis involatus? Si ad illum 467, qui me rectum fecit, redire volo, ejusque ineffabilem pietatem, ut de me misericordiam habeat, deprecor; non parum timeo ne pro tanta temeritate magis cum moveam ad iracundiam adversum me, et pro hoc gravius se vindicet de secleribus meis, quibus non timui ejus mansuetudinem exasperare. Quid ergo? Remaneho quasi desperatus

## VARIÆ LECTIONES.

tormentorum generilms undique exerucior misera, vermes 457 Misera misera et mori mss. misera, misera, et mori 458 Nunc ipsa in doloribus mss. nunc in ipsis doloribus 459 Bene facere et bonum habere mss. Vict. bonum facere et bonum habere ms. Corb. bona facere et bona habere 460 Facile non peccahitis ms. non facile peccahitis 461 Collata cum Mss. Vict. KK. 16 Corb. 160. et Val-luc. Ad roborandum spiritum etc. mss. Vict. et Val-luc. Oratio ne desperemus, quia si veram etc., in editis ms. Corb. Consideratio peccatorum unde timor oritur; et de funte misericordiæ nunquam deficiente 453 Quo feci ms. Vict. qui feci mss. Corb. et Val-luc. quæ feci 463 Inveniam mss. Vict. et Val-luc. invenirem ms. Corb. invenire 454 Sed hen mss. et hen 465 Offensam certus mss. offensam esse certus 465 Nec ab a'io ms. nec ab ulio 467 Si ad illum ms. Vict. sed ad illum 467 Si ad illum ms. Vict. sed ad illum

me patitur vivere : adhue non dimittit mihi ca, quæ sunt necessaria ad sustentationem hujos vitæ, ministrare. Et, sicut rebus ipsis experior, peccata mea non possunt 668 ejus bonitatem vincere, ut adhuc velit, sieut jam promerui, confundere, et ex toto destrucre. Certissimum est ergo illum esse pium erga me, qui tanta bona mihi largitur, nec adhuc de meis iniquitatilms se quærit vindicare.

Audivi, et sient ipsi artestantur qui experti sunt, verum est quod andivi, quia ipse fons miscricordiæ, qui ab initio mundi currere corpit, adhuc currit. Fuit autem multum (ut aiunt) misericors et pius erga primum parentem nostrum Adam, quando illud peccatum de fructu vetito commisit, quod non statim cum, sieut promeruerat, æterna perditione B damnavit; sed emendationem ejus patienter exspectavit, et ut ad gratiam ejas quem offenderat re lire posset, misericarditer adjuvit. Misit vero ad hoc opus illi, et omnibus illis qui ex illo exorti sunt, sæpius snos angelos, monens ut redirent, et pænitentiam pro suis iniquitatibus agerent; quia ipse eos adhue libenter reciperet, si de peccatis suis ex toto corde pæniterent. Sed ipsi adhue in peccatis suis perdurantes, ejusque monita spernentes, addiderunt peccata peccatis, et quasi insani et abominabiles in suis iniquitatibus facti, cum in honore facti essent propter similitudinem Dei, coeperunt mores bestiarum contra naturam imitari.

Misit præterea patriarchas, misit prophetas; sed nec sic illi voluerunt relinquere vias suas tortas et C perversas: sed quosdam illorum, qui eis monita salutis dabant, interficiebant; alios variis et inauditis tormentis cruciabant. Castigabat tamen eos aliquando, ut misericors pater, non ut irritatus malis operilus illorum se de contumeliis, quas ei faciebant, vindicaret; sed nt correcti ad illins misericordiam redirent, qui nullo modo vult illorum, quos bonitate sua creavit, perditionem. Sed cum nec admonitione, nee correctione sapius ab eo visitati reverterentur, non se potuit fons pietatis ultra retinere; sed de sinu Patris descendens, assumpta vera humanitate, assumpta peccatorum similitudine, copit eos dulciter monere, ut salutarem tune de peccatis suis pœnitentiam agerent, et ipsum esse Filium Dei n cognoscerent. Pro illorum enim salute venerat, et propter hoc, non desperarent : sed certissime adhuc de omnibus peccatis suis veniam habere se crederent, si tantum 469 illa dimitterent, et pænitentiam agerent. Nullum est enim tam grave peccatum, quod non possit per pænitentiam aboleri; ita ut nec jam amplius vel ipse diabolus de eo valeat reminisci. Cernentes ergo peccatores tantam dulcedinem Crea-

sine consilio, sine adjutorio? Adhue Creator meus A toris sui, e : perunt et ipsi certatim ad fontem currere miscricordia, ad fontem pietatis, et peccata sua in eo lavare. Cœpit antem et ipse fons pietatis cum peccatoribus convesci, corpit eis aperire sacramenta confessionis sanctæ, per quam alleviatur omne onus peccati; quia in vera confessione mundatur omnis macula delicti.

Post hac appropinquante tempore, quo pati deberet pro redemptione peccatorum, Julici, ex quorum stirpe secundum carnem ortus est, ducti invidia, illam, pro eo quia erat pius et misericors, ernelfixerunt. Qui tamen et in ipsa morte non immemor pictatis suæ, pro interfectoribus suis Patrem sumn 10gabat, ut dia itteret illis hoc peccatum: Non enim sciunt, in-213 quit, quid faciunt (Luc. xxm, 54). Excusat illos dulcissima Domini pietas, qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur, et rivat (Ezech. ANNII. 11). Cojus ergo cor tam durum, tamque lapidenm non emollire possit tanta mansuetudo Creatoris nostri? Quem cum in multis creatura sua, quam ad imaginem et similitudinem suam 479 de nibilo creavit, dehonestaret, non se vindicavit, sed dehonestatus, et multis malis operibus illorum irritatus, patienter tulit, et ut ad illum sine hæsitatione redirent, dulciter admonuit. Pius ergo et dulcis Dominus noster Jesus Christus, sicut per prophetam dicitur, non vult mortem peccatoris, sed ut relinquat vias suas malus (Ezech. xvm, 25), et sic pænitentiam agens de iniquitatibus suis, revertatur ad gratiam sui Creatoris. Quam misericors etiam sit erga peccatrieem animam, dicit per alium prophetam, exhortans eam ut etiam post peccatum revertatur ad eum, et invenient 471 misericordiam. Tu autem, inquiens, fornicata es cum amatoribus multis (Jer. xxx1, 1), id est, tu quæ in baptismate mihi fidem promiseras, tuam castitatem cum amatoribus multis commaculans 472 violasti, tamen pænitentiam age, et revertere ad me, et suscipiam te. Nullus ergo peccator desperet, quando fornicata 473 cum multis amatoribas recipitur, quia fons pietatis et misericordia Jesus Christus nullius iniquitatibus exhauritur, nullius sceleribus 474 polluitur, sed semper purus, et abundans gratia dulcedinis, omnes ad se revertentes infirmos et peccatores recipit, et quibuscunque peccatis sint maculati, abluit. Et ut certi sint omnes peccatores et iniqui se veniam peccatorum snorum accipere, si ipsa peccata sua curant dimittere, et pænitentiam agere, ipse fons pietatis, pro amore quem erga eos 475 habebat, camdem carnem quam pro eis sumpsit, sient superius exposui, pertulit erucifigi, ut qui eraut peccatis mortui, nec aliter ad vitam redire poterant, nisi pretio sanguinis ejus redempti, nullo modo desperent 476, ceruentes

#### VARIÆ LECTIONES.

suam similitudinem mss. imaginem et similitudinem suam 471 Et inveniat mss. et inveniet 472 Multis commaculans ms. Vict. 3 omittit commaculans 473 Quando formica mss. Corb. et Val-luc. quando fornicata Nullis iniquitatibus... nullius sceleribus mss. nullius iniquitatibus., nullius sceleribus 478 Ergo nos mss. 476 Desperarent mss. desperent erga cos

pretium quod est 577 datum pro peccatis suis. A intrasti, carnem ex ca veram assumpsisti, in mundo Cum itaque videam tantam pietatem Domini mei conversans omnes peccatores ad pænitentiam vo-

Jesu Christi, totque peccatores et iniquos currere ad fontem pietatis, nullum excludi omnesque recipi, debeo ego solus desperare quod ipse fons pictatis, qui alios abluit, mea peccata non possit abluere? Scio, certo scio, et vere eredo quia qui alios abluit, me quoque potest abluere, et mihi, si vult, quia potentissimus est, omnia peccata mea dimittere. Sed inter peccatorem et peccatorem est magna differentia, id est inter illum qui plus peceat, et eum qui minus peccat. Unde ego considerans quantum peccavi, quantisque iniquitatibus infelix anima mea polluta sit, intelligo me non solum æqualem cum aliis peccatoribus, sed plus quam ullum 478 peccatorem, et ultra omnes peccatores, esse peccatorem. R Plures enim peccaverunt, et tune cessaverunt; quidam, etsi sæpius peccaverint, tamen aliquando suis malitiis finem imposuerunt. Item alii et si 479 multa mala fecerunt, multa etiam bona facere non omiserunt, quibus vel ut ex toto ipsa mala dimitterentur 490, promeruerunt, vel ut tolerabiliorem ipsam pænam gehennæ haberent sibi acquisierunt. Ego autem miser, et super omnes miseros et peccatores peccator et miser, intelligens et sciens ad quantum perditionem me traheret peccatum, et peccati delectatio, a peccatis et malefactis nunquam cessare curavi, sed semper auxi peccata peccatis, et ita totum libens et volens in perditionem peccati me infelix immersi, et nisi immensa Domini bonitas me adhuc pateretur, jam diu est quod ab ipsa C gehenna debuissem esse devoratus. Qui ergo 481 taliter vixi, qui tanta mala commisi, qui tantis iniquitatibus me involvi, quomodo audebo cum aliis peccatoribus qui tanta mala non fecerunt, currere ad fontem misericordiæ; ne propter fetorem, scelerum meorum me nolit 482, sicut alios peccatores, quorum fetor tolerabilior est, ablucre? Adjuva ergo, Domine Jesh Christe, adjuva creaturam tuam, et si magnitudine peccatorum obrutam; a te tamen videns creatam, adjuva ne desperet, quia, sicut credimus, milla enormitas scelerum te vincere potest, si tantum peccator de tua misericordia non despetet.

Patere ergo me, Domine Jesu Christe, patere tuam ineffabilem pictatem inspicere, et quam duleis et homus sis erga peccatores et miseros, enarrare. Hoc idem superius dixi, sed multum me delectat, quoties occasio apta se offert, reminisci quanta sit erga peccatores gratia tuæ dulcedinis. Pro amore enim et redemptione peccatorum, non solum illorum qui minus vel plus peccant, sed etiam illorum qui ultra modum peccant, si tantum modo pæniteant, de sinu Patris descendisti, Virginis uterum

conversans omnes peccatores ad pænitentiam voeasti, ad ultimum, erneis patibulum pro illis pertulisti, et sic mortuus seeundum earnem, vitam quam juste pro suis peccatis perdi lerant, illis reddidisti. Itaque cum 483 respicio ad ma'a opera que operatus sum, si me judicare vis secundum quod merui, ce tus sum de perditione mea, cum vero respicio a l'morteni tuam, quam pro redemptione peccatornin passus es, non despero de misericordia tua. Latro vero ille, qui pro suis sceleribus tecum cru ifixus est, usque ad ipsius animæ exitum 484 se ip r in peccatis fuit, sed tamen in ipsa hora suæ expirationis, quia sua mala confessus est, et culpam clamavit, misericordiam invenit, et tecum ipso die in paradiso fuit (Luc. xxm, 43). Cernens ergo te pro redemptione peccatorum esse mortuum, manus tuas et pedes clavis confixos, latus tuum lancea militis apertum, undam sanguinis et aquæ de codem tuo latere currentem, desperare debeo? Unum tautummodo est quod vis, sine quo nullus peccator potest salvari, scilicet, ut de malis nostris pœniteamus, et, in quantum possumus, emendare curemus. Iloc si fecerimus, securi sumus 485 quia, si nos sie facientes invenerit dies ultimus (quandoquidem et exemplum latronis, qui sic in ultima hora meruit salvari, habemus), confidentes de ineffabili pietate Domini nostri Jesu Christi, accusationem inimici aut parum, aut nihil omnino timere possumus. Habentes ergo ante oculos nostros pretium nostræ redemptionis, mortem videlicet et sanguinem Redemptoris nostri, qui in remissionem effusus est 486 pro peccatis nostris, habentes etiam exemplum latronis, et multorum qui in multis et magnis peccatis erant involuti, quos ipse fous pietatis Jesus Christus misericorditer absolvit, non desperemus, sed curramus securi de remissione peccatorum ad ipsum fontem pietatis, in quo jam tot, et tam magnos peccatores ablutos 487 et videmus, et agnoscimus, et certi simus nos similiter abluendos ab eodem fonte misericordiæ, si abstinca. mus a malitiis et a peccatis nostris, et, in quan.um possumus, curemus deinceps bona operari. Ut vero a malis abstineamus, et bona faciamus, hoc nostra virtute sine illius adjutorio facere non possumus. Illius ergo inessabilem misericordiam deprecemur, cui cura fuit nos facere, cum non essemns, ut nobis sic concedat in hac vita, antequam hine exeamus, nostra peccata emendare, et sic assiduis compunctionibus mundare, quatenus ista finita, recto cursu, nullo impediente, ad eum valeamus pervenire, ut cum illo simus in perpetua claritate juncti angelicis choris, et omnibus sanctis, qui jam illa fruentur gaudentes sine fine.

# VARIÆ LECTIONES.

Quod esse mss. Vict. 3. et Val·luc. quod esse ms. Corb. quod est 478 Plusquam ullum mss. plusquam alium 479 Alii qui mss. alii et si 480 Dimitterent ms. Vict. 3. dimitterent ur 484 Qui ergo ms. Vict. 3. quid ergo 482 Meorum, nolit mss. meorum, me nolit 483 Itaque cum mss. itaque et cum 484 Animæ singultum ms. Vict. 3. animæ exitum 485 lloc si fecerimus, securi sumus ms. Val·luc. hoc si facimus, securi simus 486 Effectus est mss. effusus est 487 Peccatores ablutos mss. peccatores absolutos

#### MEDITATIO VII 488.

1. Quod nihit stabile est in mundo. - 214 Nihil certius morte, nihil hora mortis incertius 1489 Cogitemus ergo 490 quam brevis sit vita nostra, quam lubrica via, quam certa mors, et hora mortis incerta. Cogitemus 191 quantis amaritudinabus admistum sit, si quid dulce ant jucundum in via hujus vitæ, occursu sno nobis alladit. Quam fallax ac suspectum, quam instabile et transitorium est quidquid amor hujus mundi parturit 492; quidquid species aut pulchritudo temporalis promittit, quidquid delectatio carnis protendit. Considerennis etiam quæ sit patriæ cælestis suavitas ant dulce lo, serenitas et amœnitas : et perpendamus un le cecidimus, et ubi jacemus; quid perdidimus 193, et quid invenimus, ut ex utroque intelligamus quantum nobis in hoc 495 exsilio lugen- B dum sit. Hine Salomon ait : Qui apponit scientiam, apponit et dolorem (Eccli. 1, 18), quia quanto magis homo 135 inteiligit mala animæ suæ 496, tanto magis suspirat et gemit. Meditatio siquidem parit scientiam, scientia compunctionem, compunctio devotionem, devotio orationem commendat. Meditatione assidua homo ad sui cognitionem illuminatur. In compunctione ex consideratione 497 malorum suorum cor intimo 193 dolore tangitur.

11. De multiplicibus beneficiis Dei 499. — Miser ego 600, quantum deberem diligere Dominum meum 501, qui me fecit cum non eram, redenit cum perieram. Non eram, et de nihilo me fecit. Inter cæteras alias creaturas ratione carentes non fecit me, id est, non arborem, non avem, non aliquod de animalibus, sed C hominem voluit me esse. Dedit mihi vivere 604, sentire, et discurrere 503; perieram, et ad mortalem descendit; immortalis mortalitatem suscepit 604, passionem sustinuit, mortem vicit, et sie me 505 restauravit : sie sie gratia 506 ejus et misericordia ejus semper prævenerunt 507 me; de multis etiam 508 perienlis liberavit me liberator meus 500. Quando er-

A rabam, reflexit bib me; quando ignorabam, docuit me; quando peccabam, corripuit me; quando conterstabar bii, consolatus est me; quando desperabam, confortavit me; quando cecidi, erexit me; quando steti, tennit me; quando ivi, duvit me; quando ae cum veni, suscepit me. Hac et alia multa fecit mihi Dominus mens Jesus Christus bii, de quibus crit mili dulce semper gratias bii agere nt bii pro omnibus beneficiis suis possim cum amare, et semper laudare. Pro his enim omnibus quid bio illi rependam non habeo, nisi tantum ut diligam cum ex toto corde meo. Non enim melius, nec decentius quam per delectionem datum est bii.

III. Hic reprehendit se receator de ingratitudine divinorum beneficiorum. — Ah, ah, ah, Domine Dens, Pater misericordiarum, andeone venire, et apparere in conspectu sanctorum tuorum infelicissimus et miserrimus, tot et tantorum beneficiorum tam ingratus, donorum tuorum tam impudeus et tam exserribilis abusor? Qui toties ac tandiu ipsis beneficiis tuis te impugnare non veritus sum; qui stipendiis tais diabolo contra te militare totics et tandiu non erabni, qui ipsa dona tua in arma diabolica convertere non timui, qui me ipso tam abominabiliter abuti præsumpsi, ac me ipsum servum ausus sum exhibere diabolo, et membra mea ejusdem facere, quibus te Creatorem, auctorem et membrorum meorum largitorem impugnavi.

Nunquid non ego sum, Domine Deus meus, qui me ipsum toties exhibui gladium acutum ingrato diabolo ad devorandas animas? Quoties armavi me contra te in alienam mortem? Linguam meam in arcum mendacii toties exhibui, quoties sagittas detractionis ac adulationis in alios misi. Non sufficio, misericordissime ac dulcissime Pater, enumerare membrorum meorum nefarias abusiones, quibus et diabolum armavi, et te benignissimum ac clementissimum impugnavi.

#### VARIÆ LECTIONES.

anihistabile est in mundo, urs. De periculis hujus vite by Milicertius morte, nihilhora mortis incertius ms. hace omitit. (Erat hand dubio Meditationis titulus.) by Cogitemus ergo ms. omit. ergo by Nostræ quam mortis incerta; quam via lubrica et periculosa circumdata insidis inimicorum. Cogitemus ms. ct Edito S. August. nostra, quam lubrica via, quam certa mors, et hora mortis incerta. Cogitemus cs. de tota vanitas, consideremus etiam quæ sit patriæ coelestis suavitas, aut dulcedo, serenitas, et autendamus unde cecidimus, et ubi jaceamus, quid perdinus ms. quid perdidus set et tota vanitas consideremus etiam quæ sit patriæ coelestis suavitas, aut dulcedo, serenitas, et autendamus unde cecidimus, et ubi jaceamus, quid perdidumus ms. quicquid spes promitit, quicquid electatio carnis protendit. Consideremus et perpendamus unde cecidimus, et ubi jaceamus, quid perdidimus Edit. S. August. quicquid species... promitit : Consideremus etiam quæ sit celestis patriæ suavitas, ant dulcedo, et attendamus et perpendamus etc. by Quantum in hoc ms. et Edit. S. August. quantum nobis in hoc by Magis quis ms. magis homo by Mala animæ suæ ms. et Edit. S. Aug. mala sua by In compunctione ex consideratione mss. et consideratione by Cor interno ms. cor intimo Edit. S. August. cor intenso by II. In ms. ut in Editis. bo Miscr ergo ms. o miscr ergo by Mem Jesum Christum, qui ms. et Edit. S. Aug. mem, qui be suavitatem suscepit ms. perieram et ad mortalem descendit, immortalis mortalitatem suscepit by Mortalitatem suscepit ms. perieram et ad mortalem descendit, immortalis mortalitatem suscepit ms. et Edit. S. Aug. cipitation by Multis namque ms. et Edit. S. Aug. corripuit me by Mortalitatem suscepit sus Christus ms. et Edit. S. Aug. corripuit ms. by Agere sibis ine intermissione ut ms. et Edit S. Aug. agere, ut by Malaimus

mentissimus, quem de nihilo creasti, et de massa peccati et perditionis in filium gratice tuce elegisti, et in cohæredem charissimo unigenito Filio tuo Deo et Domino nostro Jesu Christo adortaveras, et ad honorem et gloriam regni tui, et tanta tam indebitæ gratiæ tuæ largitate me implevisti, qui et abundantiam hujus tantæ suavitatis tuæ oblitus sum, et tanta bona mihi tradita a te prospiciens, spreto honore regni cœlestis, et gloria tua, me in spurium filium et degenerem converti, et diabolo distrahendo per sterquilinia luxuriæ et spineta avaritiæ, et ad illidendum in scandalis fluctibus et procellis superbiæ me tradidi. Ego sum cœcus mercator qui pretiosissimis talentorum tuorum divitiis tantam, miserabilis, inopiam et nuditatem et æterna suspiria mercatus B sum; sterquilinio luxuriæ et divitiarum sentibus, jucundissimam ac suavissimam pacem; securissimum portum, procella superbiæ; æternam lucem, æternitatis tenehris; æterna gaudia, æternis doloribus; et æternam gloriam, æterno opprobrio; et regnam tuum, diabolica servitute commutavi.

Ego sum infirmissimus ille, qui velut signum ad sagittam jaculis peccatorum confoliendum, et vulneribus lacerandum me exposui. Ego sum ille komo qui, velut cadaver canibus infernalibus et omnibus volucribus immundis dissecandum et laniandum, projectus a civitate tua sancta, quæ est sanctorum amicorum tuorum, sanctaque jucundissima societate sanctorum spirituum supernorum, vitiorum vermibus comedendum me tradidi. Quam abominabilis C appareo coram oculis sanctis tuis, como fetidissimo teterrimoque luxuriæ immundus ac sordidatus, igne iracundiae et avaritiae semiustus, atque vermibus odii, et invidiæ obsessis membris meis, vento superbiæ tumidus, monstruosus totus, ulcerosus, atque confossus, tot tantorumque peccatorum meorum diabolicæ turpitudinis sigillatus characteribus. Scio, miserator Domine, quod merito et justissime negare me potes, et non me recognoscere non solum' filium tunm, sed et creaturam tuam in co quod talis sum. Nec enim horrenda illa omnigenum turpitudinum monstruosa facies, est creationis autrecreationis tuæ, non est abominatio ista imago tui et similitudo æqua. Alteram me creasti. Vere similitudo ista diabolicæ turpitudinis me ostendit p 215 diabəli hactenus fuisse filium, et tormentorum infidelium hæredem. Hæc est mercatio et commutatio, quia cœcus et dementissimus ego tuæ similitudinis gloriam et honorem abominabilissima ac vilissima feditate mutavi.

Non ideo, sancte Pater, pretiosa illa talenta tua tradideras mihi, ut pro usuris horrendam istam abominationem faceres me tibi reportare. Non ideo mihi tot ac tantis beneficiis tuis debitis seminasti, ut fetorem et spinas et tribulos peccatorum de me colligeres. Non ideo tot et tantis beneficiis me implevisti et ditasti, ut in oppugnationem tuam ea converterem. Non erat intentio benignitatis tuæ armare me contra te, nee armare diabolicam au-

IV. Recognitio peccati. — Ego sum ille fromo de- A ctoritatem donis tuis. Ecce tot hie vulneribus plaentissimus, quem de nihilo creasti, et de massa gatus sum, nec ullo sensu doloris torqueor. Tot et cation de perditionis in filium gratice tuce elegisti, in coheredem charissimo unigenito Filio tuo Deo cecum, qui tot et tautas turpitudines meas et nu-

Vere insensibilis sum et stupidus corde, qui tot et tanta damua mea non doleo, et qui mortem meam lugere non valeo. Vere corde lapideo induratus sam, qui nec imminentia mihi æterna supplicia saltem non timeo. Vere corde congelatissimo, quem heneficiorum incendia admota amore Patris elementissimi calefacere non sufficiunt. Vere largiter me reprehendo, quem nec tuba prædicationis, nec comminationum tuarum tonitrua sufficiunt excitare.

Uhi est dolor penetrabilis, dolor compunctionis, quo totam illam duritiam diabolicam conterere et diruere deberem, et totum lapidem duritie et obstinationis illius comminuere? Ubi es', Deus meus, ille pudor, quo ante occulos tuos et totius curice collestis confundi deberem? Ubi est timor ille ture vindictie, quo totus ante conspectum tuum contremiscere deberem? Ubi est amor ille, et desiderium pacis, amoris, et gratiæ tuæ recuperandæ quo inardescere deberem? Ubi est torrens ille lacrymarum, quo sparcitias meas ante te delere delerem? Ubi est devotio orationis, qua te mihi placatum et prapitium reddere deberem? Quo me vertam, misericors et miserator Pater, qui nihil dignum respectu mis ricordie tuze offero majestati tuze? Quo fugiam, piissime Pater, qui sum vacuus omni hono, et etiam plenus omni malo appareo ante conspectum sanctorum tuorum, et sanctarum militiarum exercituum cœlestium?

Scio, Domine Deus, dominator vitæ meæ, quod omne datum optimum, et omne donum perfectum desursum est, descendens a Patre et sonte luminum (Jac. 1, 17) : seio me nihil posse acceptum offerre coram te et gratum nisi de foate bonitatis tuæ illud præhauserim; et hoc utique te illuminante, docente. Scio hanc arrham misericordiæ tuæ me prævenire. Scio, duleissime Pater, quod bona tua sicut fraude nulla tibi arripere aut auferre possum, sic nec ullis meritis obtinere me omnia posse quibus ad te revertar, et complaceam. Quid enim meritis meis deberi potest, nisi mortis æternæ supplicium? Scio quod in beneplacito tuo sancto est me disperdere secundum multitudinem flagitiorum, facinorum, et negligentiarum et omissionum mearum; vel reformare me, vel facere me tibi acceptabilem secundum divitias inæstimabiles misericordiæ tuæ, qui solus es reformator creaturæ quam solus formasti.

Nunc, misericors Pater, ad te confugio, sciens quod non est mihi fuga a te nisi ad te. Quis me potest liberare de manibus tuis, nisi tu solus? Liberare me potest misericordia tua, quam tot et tantis iniquitatibus meis non solum demerui, sed etiam impugnavi, ab ira justissima tua, quam infelicissi-

dignare, Domine, revertentem ad te. Averte, obsecro te, oculos sanctos ah ingratitudinibus meis atque spurcitiis. Ad teipsum, obsecro, respice, cui minquam sine veniæ spe supplicatur. In temetipso invenies unde et propter quod miserearis secundum alumdantiam suavitatis tuæ, et immensitatem misericordiæ tuæ. Noli, obsecro, ad me respicere, quia nihil in me invenies, nisi unde irasci debeas, vel nisi morte æterna dignissimum. Averte, obsecro te, Domine, oculos tuos sanctos a conspectu turpitudinum et abominationum mearum, quas si ego perlucide et plene conspicerem et viderem, horrore nimio non sustinerem, sed me ipsum horrerem et fugerem. Averte, obsecro, nares tuas a fetoribus meis; et ad temetipsum converte. Seio, Domine B misericordiæ, quod mundi sunt oculi tui sancti, et horrorem deformitatis meæ, nisi tu dederis mihi bona, quibus placeam tibi, non possunt aspicere. Scio quod tota tua curia cœlestis avertit oculos suos, et aures obturat, abominationes meas ferre non sustinens. Sed tu, misericors Pater, ad fontem illum misericordiæ convertere, enjus misericordiæ non est numerus nec finis, et pio ac sereno vultu respice me creaturam tuam. Creatura tua ego sum, Domine, et opus mannum tuarum.

Reforma igitur, obsecro, quod in me fecisti, et destruc quod ego contra mandata tua in me feci. Hoc igitur destrue quod odisti in me, et quod tu utique non fecisti, sed ego miser. Hoc reforma et refice quod tu ipse fecisti et formasti. Hoc enim est tuum, Domine Deus mens, hoc est odisse, quod non posse. Nihil odisti corum quæ fecisti (Sap. xi, 25). Hoe destrue in me quod meum est, quod utique tu non fecisti, hoc est, turpitudinem abominationum mearum. Ne me destruas. Hanc destrue, miscricors et miserator Domine; hanc enim odisti, et hanc ut odisse incipiam milii largitus es.

#### MEDITATIO VIII.

Elevatio panitentis ad Patrem.

Respice, obsecro, sancte Pater omnipotens æterne Dens, ad illam misericordiæ tuæ exundantissimam abyssum, qua velut diluvium [ablutionis charissimi Filii tui unigeniti pretiosissimum vivisicumque, in mundi emundatione exundavit, cujus et morte pla- p cuit bonitati tuæ etiam nos vivificare, et ejus sanguine lavare. Qui etiam Filium tuum charissimum mundo scuto honæ voluntatis tuæ (Psal. v, 13) largitus es, quo se ab ira tua prolegerent, et mortem quam metuunt, ipse illam scuto justitiæ tuæ et justissimæ iræ tuæ objecto exciperet. Ubi, quantum per te nobis boni velles, ostendere dignatus es, dum charissimum Filium tuum, velut scutum, iræ tme opponere dignatus es. Et ipsum placuit misericordiæ tuæ et iram tuam et mortem nostram excipere, iram quam merueramus, et mortem. Ipse vero Unigenitus tuus mortem nostram solus portavit.

Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et PATROL. CLVIII.

mus et gratissimus irritavi. Igitur suscipere me A misericordiarum tuarum, qua a sacu'o sunt (Psal. xxiv, 6); et conanti creaturae tuae ad te porrige dexteram. Adjuva infirmitatem conantis ad te-Trahe ipsum, qui seis ipsum non posse ad te venire, nisi tu Pater traxeris cum tuo amore et desiderio (Joan. vr., 44). Fac me servum tibi acceptabilem et placitum, qui scis me non posse aliter tibi placere. Da, ebscero, dona illa sancta, quibus solis tibi placeam; qui das bona grata petentibus te; fac, quæso, ut tu solus sis amor mens et desiderium meum, tu solus sis amor 216 meus et timor meus. Vindica me totum tibi qui me totum quod sum, et totum quod in me, imo totum quod sapio, totum quod moveor, debere tibi soli seio. Totum me converte in laudem et gloriam tuam, qui totum me debeo laudi tuæ. Ne tradas, obsecro te, Domine, hostibus tuis creaturam tuam, retine eam tibi, cujus est solius plenissime, et singillatim consumma in me quod coepisti, et confirma quod operatus es.

Exaudi, obsecro, orationem meam, cujus tu largitor et inspirator es, antequam invocarem te. Respice supplicantem tibi, qui me, dum crarem. respicere sie dignatus es. Non in vacuum, miserator Domine, orationem istam inspirare dignatus es, non frustra eam largitus es mihi. Ad hoc utique mihi eam largiri dignatus es, ut exaudias me. Ad hoc dedisti mihi, ut supplicarem tibi ut miserearis mihi peccatori et cui jam arrham misericordiæ tuæ tribuisti, largire residuum. Recupera me, Domine Deus meus, et erue de manibus inimicorum meorum, quia et ipsi tui sunt, et omnipotentiæ tuæ subjiciuntur; qui etiam nihil oderunt in me, nisi quod dedisti mihi in omnibus bonis actibas. Nihil oderunt in me, nisi quod diligo te. Iloc omnibus studiis et viribus suis et tota fraude moliuntur ne diligam te, ne glorificem te, nec omnino quæram te.

Ne ergo prævaleant adversum me hostes gloriæ tuæ, sed magis confundantur multitudine misericordiæ tuæ, videntes me conversum in landem et gloriam tuam totum quærere pacem et gloriam tuam contra insidiantes, et cujus immutationem intendunt. Ne expleri patiaris, obsecro te, Domine, tam iniquam, tam exsecrabilem voluntatem eorum de me, et contra me. Magnifica ergo, Deus meus, animam meam ad annuntiandum laudem tuam, et gloriæ tuæ præconia, ut totus de cætero secundum magnitudinem gloriæ tuæ vivam, totaque vita mea te glorificet. Exemplo meo ad glorificandum te, invita et provoca multos prædestinatos. Abstrahat, quæso, vilissimos et immundissimos abominabilesque spiritus tenebrarum a me, præsentiæ luminositatis et suavitatis gloriæ tuæ, quam sustinere non possunt. Dirumpe vincula mea, et educ me de conclusione, et de carcere horrido et tenebroso teterrimoque, et de lacu miseriæ, et de luto fæcis, et de profundo mortis et tenebrarum in libertatem et ucem tuam admirabilem.

Illumina me fide saluberrima tua, letifica me et A tantis vulneribus et legritudinibus et morte ipsa confirma spe jucundissima et certissima tua. Vivifica me dilectione fortissima et justissima tua. Deprime me et humilia atque custodi me timore fortissimo, securissimo et invictissimo tuo. Confunde salubriter me pudore pulcherrimo et gloriosissimo tuo. Quoties ante oculos tuos aliquid quod eos offendat affero, torque me, afflige me dolore muliebri, et suavissimo modo compunctionis medicinæ efficacissimæ tuæ, ne recedam a facie misericordiæ tuæ vacuus et confusus, sed obtineam quidquid, te jubente, le largiente et inspirante, petam, et quidquid te petentibus promisisti. Sentiam, misericors et miserator Domine, quod non in vanum ad misericordiam tuam confugitur, et præsto es te quærentibus ad inveniendum te, et quod non deficiam apud te fontem misericordiæ tuæ, qui de profundo me eripuisti, et quæ, et quanta, et quot intelligis, contulisti. Eadem quippe facultate omnipotentiæ, sapientiæ et bonitatis tuæ, qua dixisti et facta sunt omnia, ca facilitate misericordiæ tuæ dicere potes, et informabantur in me omnia deformata.

Ecce, omnipotens et misericors Pater, tot et tanta beneficia tua quæ recepi, enumeravi, tot et tanta mala, quæ bonitati tuæ reddidi, regitavi; infelix ego sum et ingratus, qui post tot et tanta mala, quæ manent me, et imminent mihi, adhuc gelido, duro et impudenti et mortuo et stupido corde sum coram te, ct non erubesco. In tot et tantis latrociniis deprehensus, et solum exspectans infernale patibulum, nec timore concutior, nec dolore torqueor, nec pudore confundor, nec amore tam placidæ, tam durabilis bonitatis tuæ accendor. An exspectas, dulcissime Pater, et differs respicere in me, et misereri mei, quousque secundum misericordiam tuam dignus ante te appaream, et dignum aliquid rogatu et exauditione tua ante te offeram? Ecce cadaver mortuum, et vermibus scatens, et triduanum fetens ad te veniens in te vitæ Largitorem, attuli. Ecce cæcum ad illuminandum offero omnipotenti misericordiæ tuæ, et languidum ad sanandum, et tot et tantis debitis obligatum, ad solvendum, nudissimum et pauperrimum, ad ditandum, in cujus oculis facile est subito honestare p pauperem.

Non aliquid aliud possum, clementissime Deus, offerre tibi, nisi memetipsum qualis sum, et ostendere mortem et vulnera mea, nuditatem et paupertatem meam, et debita mea, secundum quæ carcerem mortis æternæ timeo. Ostende itaque oculos tuæ misericordiæ, si quomodo convertaris et ignoscas, et infundas gratiam beatitudinis tuæ super me. Nec enim convertere me possum ad te tot et

depressus, et impotens effectus. Sed tu, misericors Pater, converte me, et convertar ad te. Converte me, Domine, ad te, et contere et contribula cor meum, et sensus vivifici doloris immitte. Non enim est fons bonorum præter te. Non est a quo accipiam amorem et timorem et dolorem et pudorem, quibus coram te misericordia dignus inveniar, nisi de prælarga misericordia tua super me indignissimum gratiam effuderis. Domine, si istam mihi concesseris, beatus ero. Si in me flagitia et facinora mea vindicare secondum judicium et justitiam tuam dignatus fueris, felix sum; non autem si secundum iram tuam, quæ rebelles et contumaces misericordiæ tuæ comprehendit in fine.

Et hæc est justitia tua, et judiciam tuum, misericors Pater, quod timore, et amore, et pudore, et dolore agitur in cordibus veraciter pænitentium et redeuntium ad bonitatem tuam, nt misericordiam consequantur. Confige ergo latronem istum timore tuo sancto, et adure apostatam istum igue amoris et charitatis tuæ. Confige, Domine, malefactorem istum dolore vivifico ac saluberrimo tuo; confunde impudentem prævaricatorem istum glorioso tuo pudore. Affige sceleratum istum cruci pænalis lahoris, et acceptabilis misericordiæ tuæ, fac me toto corde esnrire et sitire te totis visceribus, totogna desiderio amplecti te. Fac me totis visceribus servire tibi soli, toto studio quærere quæ beneplacita sunt coram te; cui cum Unigenito tuo et Domino nostro Jesu Christo, et Spiritu sancto paracleto dono sanctissimo tuo omnis honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen.

# 217 MEDITATIO IX 517. De humanitate Christi.

Jesum Nazarenum a Judæis innocenter cor demratum, a gentibus cruci affixum, nos Christiani 818 di vinis honoremus obsequiis. Salvatoris \*19 infirma nos, qui Christi sumus, reverenter venerari, amauter amplecti, fortiter imitari dignum est et salubre et honorificum. Hæc enim sunt instrumenta fortissima; quibus omnipotens virtus, et investigabilis sapientia Dei restaurationem mundi potenter ac mirifice operata est, et usque modo operatur. Christus Dominus minoratus est paulominus ab 520 angelis, ut nos æquaret angelis, et quis propter Christum se non humiliet? Christus Dominus pro peccatis nostris crucifixus est, et crucis amara suis amatoribus dulcoravit; mortuus est, et mortem enecavit, ut viveremus per illum; et quis non amet Christum Dominum? quis non patiatur pro Christo 521? Christus per crucis ignominiam ad supernæ claritætis gioriam transivit, et data est ei pro sua reve\_

#### VARIÆ LECTIONES.

Collata est cum Ms. Oratorii Parisiensis : et cum Editione Gothica. Item de humanitate : Alias inscribitur, Stimulus amoris, vel Speculum Evangelici sermonis. ms. Passio Domini nostri Jesu Christi mundi Salvatoris secundum beatum Anselmum Archiepiscopum. In Editione Gothica Liber est distributus per 19. Capita 518 Nos Christiani ms. omittit, nos 519 Salvatoris nostri manuscriptum omittit nostri 520 Est ab ms. est paulo minus ab 521 Pro ipso ms. pro Christo? terra (Matth. xxvm, 18): ut adorent eum omnes augeli Dei, et in nomine ejns 622 omne genu flectatar, coelestium, terrestrium, et infernorum (Phil. n.

Uhi est ergo gloriatio tua, o Christiane 523, nisi in nomine crucifixi Domini tui 523 Jesu Christi; in nomine quod est super omne nomen, in quo qui benedictus est super terram, benedicetur in cœlis? Gloriamini in nomine sancto ejus, filii redemptionis; date honorem Salvatori vestro, qui magna fecit in vobis, et magnificate nomen ejus mecum, dicentes: Adoramus te, Christe 825, Rex Israel, princeps regum terræ, lux gentium, Domine sabaoth. virtus Dei omnipotentis fortissima. Adoramus te, pretiosum redemptionis nostri pretium, hostia pa- B cifica, quæ sola odoris tui mirabili 525 suavitate Patrem, qui in cœlis 527 habitat, ad respiciendum humilia inclinasti, et solus ipse ipsum 528 placabilem reddidisti 529. Tuns, Christe, miserationes prædicamus; tuæ snavitatis memoriam cum 830 abundantia eructamus; tibi, Christe, sacrificium laudis immolamus pro multitudine bonitatis tuæ, quam ostendisti nobis, semini nequam, filiis sceleratis 531.

Cum enim adluc essemus inimici tui, Domine, ct mors antiqua in omnem carnem exerceret 532 dominium, cui omne semen Adam lege primordialis culpæ obnoxium erat, recordatus es ubecrimæ misericordiæ tuæ, et prospexisti de sublimi habitatione tua in hanc vallem plorationis et miseriæ 533. Vidisti, Domine, afflictionem populi tui, et tactus dulcore C charitatis intrinsecus, apposuisti cogitare super nos cogitationes pac's et redemptionis. Et quidem cum esses Filius Dei, verus Deus, Deo Patri sanctoque Spivitui coæternus et consubstantialis, lucem habitaus inaccessibilem (I Tim. vi, 16), portansque omnia verbo virtutis tuæ (Hebr. 1, 3), non despexisti in hoc nostræ mortalitatis ergastulum altitudinem tuam inclinare, ubi nostram et gustares et absorberes miseriam, nosque reparares ad gloriam. Parum 534 fuit charitati tuæ, ad consummandum opus nostræ salutis, chernbim, aut seraphin, aut unum ex augelis destinare : ipse ad nos venire dignatus es 5.8 per mandatum Patris, cujus nimiam charitatem experti sumus in te. Venisti, inquam, non locum mutando, sed præsentiam tuam nobis per carnem exhibendo. Descendisti a regali solio sublimis gloriæ tuæ in humilem et abjectam in oculis suis puellam, primo virginalis continentiæ voto sigillatam. In enjus sacro utero 837 Spiritus 538 sancti in-

rentia a Deo Patre omnis potestas in cœlo, et in A enarrabilis virtus et te concipi fecit, et nasci in vera humanitatis natura, ita ut nec majestatem divinitatis in te, nee integritatem virginitatis in Matre, violaret nativitatis occasio.

O amanda, o admiranda dignatio! Deus immensæ gloriæ, vermis contemptibilis fieri non despexisti; Dominus omnium, conservus servorum apparere voluisti. Parum tibi visum est Patrem te nostrum 839 esse; etiam, Domine, frater noster esse dignatus es. Et tu, Domine universorum, qui nullam habes bio indigentiam, inter ipsa nativitatis tue initia non horruisti abjectissimæ paupertatis degustare incommoda. Ut enim ait Scriptura, tibi, cum nascereris, non erat locus in diversorio (Luc. 11, 7), neque canabula, quæ teneritudinem tuam exciperent habuisti; sed tu in vili præsepio sordentis stabuli, tu qui terram palmo concludis, involutus panniculis reclinatus es (ibid.); et hospitium, scilicet præsepium a 811 brutis animalibus mater tua mutuo accepit. Consolamini, consolamini, qui in sordibus paupertatis euntrimini, quia vobiscum est 542 Dens in paupertate, non cubat in deliciis spleudidi cubilis, nec enim invenitur in terra suaviter viventium. Quid ultra gloriaris, o dives, lutea res \*53, in volutabro lecti picti et delicati, cum Rex regum suo recubitu stramenta pauperum honestare maluerit? Quid dura strata detestaris, cum tener infantulus, in cujus manu sunt omnia, tuis sericis, tnis plumis duras jumentorum stipulas præclegerit? Sed et tenella hæc tua, Christe, infantia a persecutorum gladiis tuta non fuit. Adhue enim inter dulcia matris ubera sugens dependebas, quando apparnit angelus in somnis Joseph, dicens : Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et suge in Ægyptum; et esto ibi usquedum dicam tibi; futurum est enim ut Herodes quarat puerum ad perdendum eum (Matth. 11, 13). Jain ex tune, bone Jesu, pati cœpisti. Non solum autem illam infantiæ tuæ vexationem in te ipso pertulisti, sed et mortem in pusillis tuis, quorum multa millia inter mamillas matrum pro te Herodis trucidavit immanitas.

Infantia vero teneriori decursa, discendæ humiliter 344 veritatis nobis exemplum prælmisti. Non enim sedisti cum consilio vanitatis (Psal. xxv. 4), sed in medio doctorum, interrogans et audiens illos, cum tamen Dominus scientiarum tu esses (I Reg. 11, 3), atque ipsa Dei Patris sapientia. Sed et obedientiæ nobis formam præstitisti, dum parentum imperio tu, imperator mundi, humiliter subditus exstitisti. At ubi robustioris ætatis plenitudo adve-

#### VARLE LECTIONES.

Nomine Jesu ms. nomine ejus 523 Christiane ms. o Christiane 524 Domini tui ms. Domini nostri 525 Te Jesu ms. omittit Jesu 526 Inæstimabili ms. mirabili 527 In aliis ms. in cælis 528 Et filiis iræ ms. et solus ipse ipsum 529 Reddidisti ms. dedisti 538 Memoriam cum ms. misericordiam cum 531 Et perditis ms. omittit enim ms. omittit enim bas Dignatus est ms. dignatus es bas Per carnen ms. per caritatem bas Dignatus est ms. dignatus es bas Per carnen ms. per caritatem bas Sacrosaneto ms. sacro bas Sola spiritus ms. omittit sola bas Patrem te nobis manuscriptum patrem te nostrum bas Nollam habens ms. nullam habes 5.1 Et hoc ipsum a ms. et hospitium, seilicet præsepium a ms. omittit, est 513 In re lutea ms. lutea res 514 Humilitatis ms. humiliter veritatis BAS Vobiscum est

nit, missurus manum ad fortia, egressus es in sala- A diens, et non habens in ore suo re largationes (Poal, tem populi tui, ut gigas fortis ad currendum viam totius miseriæ nostræ (Psal. xvm, 7). Et primum quidem, ut per omnia te fratribus assimilares, servum tuum baptizantem peccatores in pœnitentiam, tanquam peccator adiisti; baptizare quoque te postulasti, innocens Agne Dei, quem nulla peccati stilla 848 unquam maculavit. Baptizatus es, non te in aquis, sed aquas in te sanctificans; ut per eas sanctificares nos. De baptismo in desertum in Spiritu fortitudinis egressus es, ut et vitæ solitariæ in te non deesset exemplum. Solitudinem ac jejunium quadraginta dierum, famis acerbitatem, tentamenta illusoris spiritus æquanimiter tolerasti, ut omnia hæc nobis tolerabilia efficeres. Demum venisti ad oves que perierant domus Israel (Matth. x, 6), di-B vini verbi lampadem palam extollens ad illuminationem orbis terræ, et regnum Dei cunctis annuntians, factus es causa salutis æternæ omnibus obtemperantibus (Heb. v, 9), sermonem 546 sequentibus 218 signis confirmasti, virtutem divinitatis tuæ ostendisti in cunctis male habentibus, omnia omnibus gratis exhibens quæ saluti earum congruerent, ut omnes lucrificares. Sed obscuratum est insipiens cor eorum (Rom. 1, 21), Domine, et projeccrunt sermones tuos retrorsum (Psal. xlix, 17); neque attenderunt ad omnia mirabilia, quæ operatus es in eis, exceptis perpancis nobilioribus 547 athletis, quos inter infima et abjecta mundi elegisti, ut per ipsos alta et fortia magnifice expugnares (1 Cor. 1, 27). Nec solum ingrati gratuitis tuis beneficiis C exstiterunt, sed et contumeliis affecerunt te, Dominum dominantium, et fecerunt in te quæcunque voluerunt (Matth. xvII, 12). Te enim faciente opera 548 Dei, quæ nemo alins fecit, quid dixerunt? 549 Non est hic homo a Deo (Joan. 1x, 16); in principe domoniorum ejicit domonia (Matth. x1, 18, 19). Damonium habet; seaucit turbas; vorax est et potator vini; amicus publicanorum et peccatorum (Luc. x, 15).

Quid fles? quid suspiras, o homo Dei, dum sustines verborum injurias? Non audis quanta propter te in Dominum Deum 550 tuum ceciderunt opprobria? Si patrem familias Beelzebub vocaverunt, quanto magis domesticos ejus? (Matth. x, 5.) Et hæc quidem et similia blasphemantes, et aliquoties lapidibus-te-impetentes, Jesu bone, patienter sustinuisti, et factus es coram eis quasi homo non au-

xxxvu, 15). Novissime autem et justum sangninem tuum 881, a discipulo tuo, filio perditionis, triginta argenteis appretiati sunt (Matth. xxvn, 9), ut præespitarent animam tuam in mortem sine causa. Et te perditissimi proditoris 552 tui perfidia non lat :bat, quando in cœna ablutionis causa etiam coram 853 ipso, genu flexo procumbens, maledictos pedes ejus veloces ad essundendum sarguinem tuum sanetissimis manibus tuis attrectare, lavare et extergere dignatus es (Joan. xm, 5). Et adhuc extento 554 collo ambulas, o terra et cinis, adhue superbia te supra te elevat, adhue impatientia te exagitat! Intuere humili atis et mansu tudinis magistrum 888, Dominum Jesum Christum, universie creaturæ factorem, tremendum "556 judicem vivorum atque mortuorum, ante pedes hominis et traditoris 557 sui genua incurvantem. Disce quia mitis est et humilis corde (Matth. x1, 29), et confundere in superbia tua, erubesce impatientiam tuam 558. Hoc quoque erat mansuetudinis tute, Domine Jesu, quod perfidum illum in cœtu fratrum palam detegere et confundere noluisti, sed leniter admonitum accelerare jussisti quod parahatur 859. In omnibus his non est aversus furor eins a te, sed egressus foras satagebat circa frequens maleficium. Quomodo cecidisti de cœlo Lucifer, qui mane orie! aris (Isai. xiv, 12) in deliciis paradisi? 560 Gloriosus apparuisti, civium cœli socius, et Verbi divini conviva. Qui nutricharis in croceis, amplexatus bet es stercora? (Thren. w, 5.) Tunc clarificata est familia tua, Christe, in modum societatis augelicæ, tunc demum divinissimi verbi 562 nherrima inundatione felix ille 563 conventus ex ore tuo potatus est. Siquidem corruptus ille 564 uter foras missus fuerat, quem hujus limpidissimi liquoris infusione scicbas indignum.

Dato autem charitatis et patientiæ Salvatoris 565 mandato, et disposito fratribus regno Patris tui ad locum traditori tuo notum cum illis divertisii, sciens omnia quæ ventura crant super te. Ibi animæ tuæ tristitiam, quam ex imminente passione si onte assumpsisti; sicut et cætera quæ passus es in auribus fratrum profiteri non erubuisti, dicens: Tristis est anima mea usque ad mortem (Matth. xxvi, 58). Positis quoque genibus 566 procidisti in faciem tuam, orans in agonia, et dicens: Abba Pater, Pater mi 567, si possibile est, transeat a me calix iste (ibid., 39).

## VARIÆ LECTIONES.

<sup>545</sup> Ve. contagio ms. omittit <sup>546</sup> Dei annuncians cunctis optemperantibus verbo tuo sermonem ms. Dei cunctis annuncians factus es causa salutis æternæ omnibus obtemperantibus, sermonem 547 Nobilibus ms. nobilioribus 548 In eis opera ms. omittit in eis 549 Dixerunt ms. quid dixerunt? 550 In Dominum Jesum ms. in Dominum Deum tuum 551 Tuum bone Jesu in ms. tuum a 552 Te quidem perditissimi traditoris ms. te perditissimi proditoris 553 Ablutionis etiam coram ms. Ablutionis causa etiam coram 553 Et intento ms. et adhuc extento 555 Speculum ms. magistrum 556 Dominum Jesum Christum, universæ ternæ factorem tremendum ms. omittit hæc 557 Hominis traditoris ms. hominis et traditoris 558 In impatientia tua ms. impatientiam tuam 559 Quod parabat ms. quod parabatur 560 Quomodo ergo reputatus es inter filios tenebrarum ms. omittit særo 561 Quomodo amplexatus ms. omittit quomodo 562 Eloquii ms. verbi 563 Ille sacro ms. omittit sacro 564 Ille vere ms. ille nter 565 Salutari ms. salutaris 566 Positis itaque genibus ms. positis quoque in terra genibus 567 Pater mi Pater, si ms. Pater mi, si nibus 867 Pater mi Pater, si ms. Pater mi, si

Et angustias cordis tui tristissimi 868 indicabat sudor A mum nihil obloquentem 886, ad instar latronis, con-Ille sanguineus, qui orationis tempore de sanct'ssima carne tua guttatim decurrebat in terram. Dominator Domine Jesu Christe, unde anima tua hare tam vehemens tristitia? unde tanti sudoris 809 anxietas, et tam anxia supplicatio? Nonne voluntarium omnino Patri sacrificium obtulisti, et nihil invitus pertulisti? Utique, Domine. Arbitramur autem quod et hoc quoque ad consolationem infirmorum membrorum 'tuorum assumpsisti, ne forte desperet quis, si caro infirma remurmuret, cum tamen ad 570 passionem promptus est spiritus. Nimirum et ut majores 871 erga te amoris et gratitudinis stimulos haberemus, naturalem carnis infirmitaten, hujusmodi indiciis in te expressisti, quibus doceremur quia vere 572 languores nostros B ipse portasti; et non absque sensu doloris, passionum sentes percurristi. Vox enim illa, vox carnis fuisse videtur, non spiritus, ex eo quo subjunxisti, Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma (Matth. xxvi, 41). Quam promptus enim fuerit spiritus tuus, bone Jesu, ad passionem, evidenter ostendisti, quando venientibus una cum proditore tuo viris sanguinum, quærentibns animam tuam cum laternis, facibus, et armis per noctem, ultro occurristi, et signo quod 573 a duce flagitii acceperant teipsum manifestasti (Joan. xvm, 3, 4). Nam accedentem ad osculum oris 874 tni eruentam bestiam aversatus non es, sed os, in quo dolas inventus non est (Isai. LIII, 9), ori quod abundavit malitia, c dulciter applicuisti (Matth. xxvi, 49).

O innocens Agne Dei, quid tibi et lupo illi? Quæ conventio Christi ad Belial? (II Cor. vi, 15.) Sed et hoe benignitatis tuæ erat, Domine Jesu, ut 878 omnia illi exhiberes, quæ pravi cordis pertinaciam emollire potuissent. Nam et veteris umicitiæ illum commonuisti, dicens : Amice, ad quid venisti? (Matth. xxvi, 50.) Et horrore sceleris sui cor impii ferire volnisti, cum ei dicebas 876 (Lnc. xxvi, 48): Indu, osculo Filium hominis tradis. Et ecce Philistiim super te, Samson (Jud. xvi, 14, 16). Non illos a te absterruit 877, quod in hora comprehensionis tnæ omnipotenti brachio tuo terræ 678 eos allisisti, non quidem defensionis causa, sed ut cognosceret humana prasumptio nihil se posse adversum te, D nisi quantum permitteretur a te. Et quis audiat sine gemitu qualiter in illa hora homicidas manus tibi injecerunt, et innocentes manus tuas, hone Jesu, vinculis constringentes, te Agnum 879 mansuetissi-

tumeliose pertraxerunt ad victimam? Sed nec tone misericordiam tuam super inimicos tuos distillare favus dulcedinis ture, Christe, cessavit. Nam et mutilam ab discipulo 881 tuo aurem inimiei sanasti baz; et defensoris tui zelum a læsione trahentium te compesenisti. Maledictus furor corum, quia pertinax, quem nec majestas miraculi, nec pietas benclicii confringere potnit.

Concilio malignantium adversus te pontificum præsentatus es, et 893 veritatem, prout oportuit 884, confessus, quasi de blasphemia adjudicatus es morti. Amantissime Domine Jesu, quanta illie indigna a propria 585 gente pertulisti? Vultum tuum honorabilem, in quem desiderant angeli prospicere, qui omnes cœlos adimplet lætitia, quem deprecantur omnes divites plebis (Psal. xLIV, 13), polluti la bii sui spntis inquinaverunt, sacrilegis manibus ceciderunt, velo operuerunt in derisionem, et te Dominum universæ creaturæ, tanquam servum contemptibilem, colaphizaverunt. Adhuc autem et animam tuam incircumciso cani deglutiendam tradiderunt. Vinetum siquidem ante faciem Pilati præsidis te 586 perduxerunt, postulantes supplicio crucis perimi te qui peccatum non noveras; et virum homicidam donari sibi (Act. 111, 13, 14), lupum Agno, auro lutum præponentes 887. O indignum et infelix concambium! Et quidem non ignorabat impius ille per invidiam hoc fieri in te, nec tamen abstinuit a te temerarias manus, sed replevit amaritudine animam tuam sine causa. Illudendum Herodi te misit, illusum recepit, nudum in conspectu irrisorum astare te fecit \*888 : nec pepercit amarissimis verberibus virgineam carnem tuam divellere, plagis, livores livoribus erudeliter infligens.

Electe puer Domini mei 889, quid tanta amaritudine, quid tanta confusione 890 dignum commiseras? prorsus nihil: ego homo 891 perditus, totius contritionis, totius confusionis tibi \*92 causa exstiti. Ego uvam acerbam comedi, 219 et dentes tui obstupuerunt, quia quæ non rapuisti tunc exsolvehas (Psal. LXVIII, 5). In omnibus his non est persidorum 893 Judæorum satiata 895 impietas. Novissime autem in manus incircumcisorum militum devolutus es, morte turpissima consumendus. Parum erat sacrilegis istis crucifigere te, nisi prius et ipsi replevissent illusionibus animau tuam (Psal. xxxvII, 8). Quid enim de illis ait Scriptura? Et congregaverunt ad eum universam

# VARIÆ LECTIONES.

B68 Certissime ms. tristissimi 870 Ubi ad ms. cum tamen ad Tanta sudoris ms. tanti sudoris Ut et majoris ms. et ut majores best perfidorum ms. tanti sudoris best perfidorum best perfido cohortem in pratorium; et exuentes eum vestimentis A istos proferret et novissime verbum benedictionis, suis, induerunt eum tuwica purpurea, et chlamydem coccineam circumdederunt ei; et plectentes coronam de spinis, imposuerunt capiti ejus, et arundinem in dextera ejus, et genu sexo illudebant ei, dicentes: Ave, rex Judworum; et dabant ei alapas, et exspuentes in eum accipiebant arundinem, et percutiebant caput ejus. Et postquam illuserunt ei, induerunt enm vestimentis suis; et duxerunt, ut crucifigeretur, bajulantem sibi crucem. Et perduxerunt eum in Golgotha. et dabant ei vinum myrrhatum eum felle mistum bibere; et cum gustasset, noluit bibere (Matth. xxvi, 27 34). Tune crucifixerunt eum, et duos latrones cum eo, hinc et hinc, medium autem Jesum. Jesus autem dicebat: Pater, dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt (Luc. xxIII, 33, 34). Postea sciens Jesus quia B jam omnia 595 consummata erant, ut Scriptura impleretur, dixit: Sitio. Et currens unus ex eis acceptam spongiam implevit aceto, et imposuit arundini, et dabat ei bibere. Cum autem accepit "96 acetum, dixit : Consummatum est (Joan. xix, 28-30). Et exclamans voce magna dixit: Pater, in manus tuas commendo spiritum meum (Luc. xxm, 46); et inclinato capite tradidit spiritum (Joan. XIX, 30). Tunc unus militum lancea latus ejus aperuit, et continuo exivit sanguis et aqua (ibid., 54).

Expergiscere nunc, anima mea, excutere 597 de pulvere, et contemplare attentius virum hunc memorabilem quem in 598 speculo evangelici sermonis quasi præsentem intueris. Attende, anima mea, qui est iste qui ingreditur habens imaginem quasi Regis C et nihilominus servi despectissimi confusione repletus est 899. Coronatus incedit, sed ipsa ejus corona cruciatus est illi, et mille puncturis speciosum ejus verticem divulnerat. Regali purpura induitur, sed potius in ea despicitur quam honoratur. Sceptrum in manu gestat 600; sed eo ipso caput ejus reverendum feritur. Adorant coram ipso positis in terram 601 genibus, regem conclamant, et continuo ad conspuendum amabiles genas ejus insilinnt 602, maxillas palmis concutiunt, et honorabile collum inhonorant 603. Vide alia 604, quomodo per omnia vir iste coarctatur et conspuitur et spernitur 605. Sub crucis onere dorsum incurvare jubetur, et suam ipsius portare ignominiam. Ad locum deductus supplicii myrrha potatur et felle. In cruce 606 sublevatur, et dicit : Pater, dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt (Luc. xxm, 34). Qualis est hic, qui in omnibus pressuris suis nec semel os suum aperuit, ut aut querelæ, aut excusationis, aut comminationis, aut maledictionis verbum adversus maledictos canes

quale a saculo non est auditum, super inimicos suos effadit? Quid hoc viro mansuctius? quid benignius, anima mea, vidisti? Adhue autem attentius 607 illum intuere, quia et grandi admiratione et tenerrima compassione dignus apparet. Vide nudum et verberibus laceratum, in medio latronnun eruci ignominiose ferreis clavis affixum, aceto in cruce potatum, et post mortem lancea in latere volueratum, et copiosos sanguinis rivos ex quinque vulneribus manuum, pedum et lateris effundentem. Fletum deducite, oculi mei 608; liquiesce, anima mea, igne compassionis super contritione amabilis viri illius, quem in tanta mansuetudine tantis vides afflictum doloribus.

Et jam quidem infirma ejus, anima mea, vidisti, et miserata 609 es? none 610 majestatem ejus attende, et 611 miraberis. Quid enim ait Scriptura? A sexta autem hora tenebræ factæ sunt in universu terra 612, usque in horam nonam, et obscuratus est sol (Luc. xxIII, 44, 45); et velum templi scissum est a summis 613 usque deorsum; et terra mota est, et petræ seissæ sunt; et monumenta aperta sunt; et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt (Matth. xxvn, 51, 52). Qualis est hic, quia cœlum et terra compatiuntur ei, cujus mors mortuos vivilicat? Coguosce, anima mea, cognoce; hic est Dominus Jesus Christus Salvator tuus, unigenitus Dei Filius, verus Dens, verus homo, qui solas sub sole sine macula inventus est. Et ecce quomodo cum sceleratis reputatus est (Isai. Lin, 12), et quasi vir leprosus, et novissimus virorum æstimatus est (Ibid. 3, 4). Et tanquam abortivum, quod projicitur a vulva, sic projectus est ab utero matris suæ infelicis Synagogæ (Job. xxxi, 16). Iste formosus præ filiis hominum, quam deformis præsiliis hominum factus est! Siquidem vulneratus est propter iniquitates nostras, et attritus est propter scelera nostra (Isai. LIII, 5). Et factus est holocanstum snavissimi odoris in conspectu tuo, Pater æternæ gloriæ, ut averteret indignationem tam a nobis, et consedere sibi nos faceret in cœlestibus.

Respice, Domine sancte Pater, de sanctuario tuo, et de excelso cœlorum habitaculo, et intuere hanc sacrosanctam hostiam, quam tibi offert magnus Pontifex noster, sanctus puer tuns Jesus "14 pro peccatis fratrum suorum; et esto placabilis super multitudinem malitiæ nostræ. Ecce vox sanguinis fratris nostri Jesu clamat ad te de cruce. Quid enim est, Domine, quod pendet in ea? Pendet, inquam, quia 618 præterita quasi præsentia coram te sunt. Cognosce, Pater; tunica filii tui Joseph hæc est 616. fera pes-

# VARIÆ LECTIONES.

Quia omnia ms. quia jam omnia <sup>896</sup> Cum ergo accepisset ms. eum autem accepit <sup>897</sup> Mea, et excutere ms. omittit, et <sup>598</sup> Ecce in ms. omittit, et <sup>899</sup> Repletus, ms. repletus est <sup>600</sup> In mann gestat ms. n:anu gestatur <sup>601</sup> In terra ms. in terram <sup>602</sup> Subsiliunt ms. lasiliunt <sup>603</sup> Evhonorant ms. inhonorant <sup>604</sup> Vide anima mea ms. vide alia <sup>605</sup> Et spernitur ms et conspuitur et spernitur <sup>606</sup> In crucem ms. in cruce <sup>607</sup> Intentius ms. attentius <sup>608</sup> Mei, et ms. omittit, et <sup>609</sup> Et miserta ms. et miserata <sup>610</sup> Nunc et ms. omittit, et <sup>611</sup> Et amplius ms. omittit, amplius <sup>612</sup> Super universam terram ms. in universa terra <sup>613</sup> A summo ms. a summis <sup>614</sup> Tuus Dominus Jesus Christus pro ms. tuus Jesus pro <sup>615</sup> Inquam, quia ms. inquam, in ea quia <sup>616</sup> Tui veri Joseph hase est ms. tui Joseph est ms. tui Joseph hase est ms. tui J veri Joseph hæc est ms. tui Joseph hæc est

sima devoravit cum, et conculcavit in furore suo A perdidisti, ut animam meam perditam milii redvestimentum ejus, et omnem decorem illius reliqui Corporis 617 inquinavit, et ecce quinque seissuras famentabiles in eo dereliquit. Hoe est vestimentum quod in manu Ægyptiæ meretricis, innocens puer tuus Jesus pro peccatis fratrum suorum dereliquit 618, meliorem æstimans jacturam pallii quam pudicitiæ 619; magisque eligens spoliatus a carnis pallio in carcerem mortis descendere quam pro mundi gloria adulterinæ voci acquiescere; illi, inquam, voci, qua dietum est: Hac omnia tibi dubo, si cadens 640 adoraveris me (Match. iv, 9); quod utique esset dormire cum adultera. Et 621 nune, Domine Pater, scimus quia rivit Filius tuns, et dominatur in tota terra Ægypti (Gen. xl.v, 26), imo in omni loco dominatiomortis et inferorum, et attonsus mortalitatis comam, mutata veste carnis 622, in immortalitatis decore refloruit, et cum gloria suscepisti eum. Subnervavit diri Pharaonis 623 imperium, et cum triumpho nobili virtute propria collos penetravit. Et ecce gloria et honore coronatus in dextera majestatis tuæ assistit vultui tuo pro nobis. Frater enim et caro nostra est (Gen. xxxvii, 27).

Respice, Domine, in faciem Christi tni (Psal. exxxiii, 10), qui tibi usque ad mortem obediens factus est (Phil. n, 8), nec recedant ab oculis tuis cicatrices vulnerum ejus in perpetuum, ut memineris quantam satisfactionem pro peccatis nostris ab eo susceperis. Utinam, Domine, appendas in statera peccata quibus 624 iram meruimus, et calamitatem, quam passus est pro nobis innocens Filius tuus. Certe, Domine, hæe gravior apparebit, et magis digua, ut ipsam 625 effundas misericordiam super 626 nos quam sint illi, ant in ipsis 627 contineas in ira misericordias toas. Gratias tibi, Domine sancte Pater 628, referat omnis lingua super abundantia 629 pietatis tuæ, qui unico Filio cordis tui non pepercisti, sed pro nobis illum tradidisti in mortem, ut tantum, tamque fidelem advocatum haberemus in cœlis coram te.

Et tibi, Domine Jesu, fortissime zelotes, quid gratiarum, quid retributionis digne retribuam ego homo, pulvis, et cinis, et vile figmentum? Quid enim pro salute mea facere debuisti, et non fecisti? Ab imo pedis usque ad summum verticis totum in aquis 630 D passionum te demersisti, ut me totum de illis extraheres; et intraverunt aquæ usque ad animam tuam (Psal. LXVIII, 2). Nam et animam tuam in mortem

deres. Et ecce duplici debito me 220 obligasti; nam et pro co quod dedisti, et pro co quod mei eausa perdidisti, debitor tihi sum. Et pro mea quidem vita bis a te mihi data, semel in creatione, semel in redemptione, quid magis juste tibi reddam quam ipsam, non habeo; pro tha autem pretiosa anima ita contribulata, quid ab homine digne rependi possit, non invenio. Nam si cœlum et terram et omnem ornatum corum pro ea rependere possem, certe nec sic usque ad mensuram debiti ullatenus attingerem. Ut autem et idipsum quod haheo 681 et possum 632, tibi, Domine, retribuam, tui muneris est. Diligendus ergo es 633 toto corde, tota mima, tota mente, tota virtute, et tua modo 634 sequenda nis tuæ. Eductus enim ad imperium tuum de carcere B vestigia qui mori dignatus es pro me. Et quomodo fiet istud in me, nisi per te? Adhæreat anima mea post te (Psal. Lxn, 9), quia tota virtus ejus pendet ex le.

> Et nunc, Domine, Jesu Redemptor meus, te ut verum Deum adoro, in te credo, in te spero, et quibus possum desideriis ad te suspiro. Adjuva imperfectionem meam, ad tuæ passionis gloriosa insignia, in quibus salutem meam operatus es, totum me inclino. Tuæ victoriosæ crucis regale vexillum in nomine tuo, Christe, adoro; tuum spineum diadema, tuo rubentes sanguine clavos, tuo sancto lateri immersam 635 lanceam, tua vulnera, tuum sanguinem, tuam mortem, tuam sepulturam, tuam victoriosam resurrectionem et glorificationem, Christe, supplex adoro et glorifico. Odor enim vitæ mihi spirat in omnibus his. Horum vivifico odore spiritum meum, Domine, a peccati morte ressuscita. Horum virtute ab astutiis Satanæ me custodi, meque conforta, nt et jugum mandatorum tuorum suave mihi fiat, et onus crucis, quod post te bajulare me jubes, humeris anima meæ leve sit atque portabile (Mutth. x1, 50). Quæ est enim fortitudo mea, ut juxta præceptum tuum mundi pressuras tam multiplices animo invicto sustineam? Nunquid pedes mei tanquam cervorum (Psal. xvn, 34), ut te veloeiter currentem 636 per spinas et confraga passionum consequi valeam? Sed audi, quæso, vocem meam, et inclina super servum 637 tuum suavem illam erucem, quæ lignum vitæ est his qui apprehenderint eam, et ut et spero 638, curram alacriter. Portabo infatigabiliter eam que ab inimicis est crucem post te. Illam, inquam, divinissimam crucem humeris meis impone, cujus latitudo est charitas, super omnem creaturam

### VARLÆ LECTIONES.

Reliquiis ernoris ms. reliqui corporis 618 Vide Domine pallium quod in manu adulteræ generationis, id est Ægyptiæ meritricis, pudicus ille adolescens reliquit ms. Hoc est vestimentum quod in manu Ægyptiæ meritricis innocens puer tuus Jesus pro peccatis fratrum suorum dereliquit 619 Vestimenti quam innocentiæ sanetæ ms. pallii quam pudicitiæ 620 Si procidens mss. si cadens 121 Et ipse ms. omittit ipse 622 Veste carnis ms. carne vestis 623 Diripha rationis ms. diri pharaonis 623 Diripha rationis ms. diri pharaonis Nostra quibus ms. omittit, nostra 625 Ut per ipsam ms. ut ipsam 626 Tuam super ms. omittit tuam 627 Pro peccatis nostris ms. in ipsis 628 Domine Pater ms. Domine, sancte Pater 629 De superabundantia ms. super abundantia 630 In aquas ms. in aquis 631 Idipsum, et quod debeo ms. et idipsum quod habeo 634 Et mihi possibile est ms. et possum 633 Diligendus mihi es ms. diligendus es ergo 634 Tua mihi ms. tua modo 635 Impressam immensam ms. immersam 636 Velociter currentem ms. velocem cursorem 637 Super me : famulum ms. super servum 638 Ut et spiritu ms. et ut spero

se extendens; cujus longitudo, æternitas, cujus su- A ea, tanquam a dextro latere meo, vice sanguinis et blimitas, omnipotentia; cujus profunditas, inscrutabilis sapientia est. Confige illi manus meas, et pedes meos, et totam formam passionis ture servo tuo 629 indue. Da milii, obsecro, continere ab operibus carnis, quæ odisti; et facere justitiam, quam dilexisti; et in utroque tuam quærere 640 gloriam, et sinistram quidem mean clavo temperantiæ, dexteram vero clavo justitiæ in illa sublimi cruce confixam arbitrabor. Da menti meæ jugiter meditari in lege tna, et omnem cogitatum jugiter jactare 641 in te; et dexterum pedem meum eidem ligno vitæ prudentiæ clavo affige. Da ut ministram 642 spiritus mei sensualitatem nec enervet labentis vitæ 643 infelix felicitas, nec conturbet perennis vitæ præmia felix infelicitas, et sinister quoque pes meus fortitudinis elavo B in cruce tenebitur. Ut autem et spinarum capitis tui aliqua in me similitudo appareat, detur, obsecro, menti meæ et salubris pænitentiæ compunctio, et al enæ miseriæ compassio, et stimulus zeli æmulantis quod rectum est coram te, et ad te convertar in ærumma mea, dum triplex milii configitur spina (Psal. xxx1, 4). Libet ut et spongiam per arundinem ori meo porrigas, et accti amaritudinem gustui meo adhibeas. Libet ut per Scripturas tuas rationi meæ conferas gustare et videre quomodo florens hic mundus tanquam spongia inanis est, et omnia concupiscentia ejus aceto amarior. Ita, Pater, in me fiat, ut calix iste Babylonis aureus inebrians 644 omnem serram (Jer. 11, 7), nec inani me splendore seducat, nee falsa dulcedine inebriet, quemadmodum eos qui tenebras lucem, et lucem tenebras, amarum dulce, et dulce amarum arbitrantur (Isai. v, 20). Vinum myrrhatum 645 suspectum est mihi pro feo quod tu ex eo bibere noluisti, forte quin nimiam acerbitatem 646, crucifixorum tuorum indicabat. Tuæ quoque vivisieæ morti servum tuum 647 censigura, faciens in me ut moriar quidem peccato secundum carnem, vivam autem justitiæ secundum spiritum. Ut autem integram crucifixi imaginem portare me glorier; illud quoque 'quæso, quod 648 post mortem tuam insatiabilis malitia impiorum 649 in te exercuit, hanc in me similitudinem exprime. Vulneret cor meum vivus et efficax sermo tuus penetrabilior 650 omni lancea acutissima, et pertingens usque

aquæ, amorem tuum 651, et fratrum meorum. Postremo et munda sindone primæ stoke spiritum meum involve, in qua requiescam ingrediens ad te in locum tahernaeuli admirabilis (Psal. xLI, 5), et ahscondas me, donee pertranseat furor tuus (Isai. xxvi, 20).

Die autem tertio, post diem laboris, post diem simplicis gloriæ, mane 652 prima Sabbati perpetui inter filios tuos me indignum resuseita, nt in carne mea videam claritatem tuam, et adimp'ear lætitia vultus tui (Psal. xv, 11). O Salvator meus, et Deus meus, veniat, veniat, oro, tempas, ut quod nunc credo, relevatis tandem oculis aspiciam, quod nunc spero et a longe saluto, apprehendam, quod nune pro viribus meis desidero, uluis animæ meæ amplectar ac deosculer, et amoris 623 tui abysso totus absorbear. O Salvator meus, et Deus meus! Seil nune interim benedic, anima mea, Salvatorem tuum; et magnifica nomen ejus, quod est sanctum, et sanctissimis deliciis plenum.

O quam bonus et suavis es, Domine Jesu, animæ quærenti te, Jesu redemptor captivorum 654, Salvator perditorum 655, spes exsulum, laborantium fortitudo, anxiati 656 spiritus latitudo, animæ lacrymosæ et post te in sudore currentis dulce solatium et suave refrigerium, corona triumphantium, unica merces et lætitia supernorum civium 657, uberrimus fons 688 omnium gratiarum, inclyta proles summi Dei. Summe Deus, te benedicant omnia quæ in cœlo sunt sursum, et quæ sunt in 659 terra deorsum; quia magnus es tu, et magnum nomen tuum. O immarcescibilis decor Dei excelsi, et purissima claritas lucis æternæ, vita omnem vitam vivificans, lux omne lumen illuminans et conservaus in perpetuo splendore mille millena millia 660 luminum fulgentia ante 661 thronum divinæ 662 majestatis tuæ a primævo diluenlo. O æternum et incessabile, clarum et dulce profluvium fontis absconditi ab oculis 663 mortalium, enjus unda sine ortu, profundum sine fundo, cujus altum sine termino, cujus latitudo incirconscriptibilis, cujus puritas imperturbabilis. Eructat te 664 cor Dei altissimi de suæ profunditatis impenetrabili abysso, vita vitam, lux lucem, Deus Deum, æternus æternum, immensus immensum ac per omnia sibi coæqualem, et de plenitudine tua omnes accepimus ad interiora anime meæ (Hebr. 1v, 12) producat ex p (Jean. 1, 16). Te enim, largissime fons omnis boni,

# VARIÆ LECTIONES.

639 Me famulum tuum ms. servo tuo 640 Tuam quærens ms. tuum quærere 641 Meum jactarems. jugiter jactare 642 Ministrum ms. ministerium 643 Præsentis vitæ ms. labentis vitæ 644 Aureus inchrians ms. omittit aureus 645 Cum felle mixtum ms. omittit 646 Invidiæ et nequitiæ ms. omittit 647 Morti famulum tuum ms. morti servum tuum 648 Quoque quod ms. quoque, quæso, quod 649 Judæorum impiorum ms. omittit Judæorum 650 Tuus et 1653 Et penetrabilior ms. omittit et 651 Tunn Domine et ms. omittit Domine 652 Et mane ms. omittit et 653 Et in amoris ms. et amoris 654 Captivorum ms. perditorum 655 Perditorum ms. redemptorum 656 Angustiati ms. anxiati 657 Lætitia omnium ms. omittit omnium 658 Uberrime fons ms. uberrimus fons 659 Et quæ in ms. et quæ sunt in 660 Millena millia ms. omit it millia 661 Luninum fulgentia ante ms. lunina ante 662 Divinitatis ms. divinæ majestatis 663 Oculis nostris ms. oculis mortalium 664 Qui solus ortum nescit, fundo caret, circumscriptionis terminum non habet, n'hil perturbationis admittit. Ernetavit te ms. cujus unda sine ortu, profundum sine fundo, cujus altum sine termino, cujus latitudo incircumscriptibilis, cujus puritas imperturbabilis. Eructat te

piissime spiritus, deprecor ut si qua pro fragilitate mea in veritate majestaris ture minus intellexi, et in præceptis Dominicis intellecta per lasciviam carnis neglexi, tua me visitatione illustrare digueris; quibus ea me decenter et mihi necessarie corrigam, meique erroris per te misericordiam consequar, ut per te, quem in periculoso hujus vitæ pelago in auxilium advocavi, sine naufragio ad portum perennis requiei perducar. Te itaque, Pater elementissime, peto, ut qui me primitus (creasti, per passionem Unigeniti tui 221 recreasti, qui quidquid ad laudem mam pertinet, me cogitare facias et amare. Sed quia fragilis sum, nec possum perficere, sedula tamen confessione concedas me studere, nt redemptionis ac salvationis tuce gratiam consequar. Et B per hoc nobis quasi ita loquitur, ecce si putatis quidquid deinceps operis agam, ex tua, et per tuam, et in tua gratia ad laudem tuam totum pervenire facias, meque deinceps tuere a peccatis, et in bonis operibus validiorem esse præcipias, et ut quandiu in hoe corpore vivam, aliquid servitii tibi semper exhibeam. Post exitum vero animæ meæ a corpore veniam onmium peceatorum consequi et vitam æternam me percipere concedas. Per eum, qui tecum vivit et regnat per omnia sæcula sæculorum, Amen.

#### MEDITATIO X.

# De passione Christi (2)

Duleis Jesus in inclinatione capitis et morte, duleis in extensione brachiorum, duleis in apertione lateris, duleis in confixione pednin clavo uno. Duleis quasi dilectre sure dicere videtur : O dilecta mea, quoties desiderasti frui osculo oris mei, nuntians mili per sodales meos, osculetur me osculo oris sui? (Cant. 1, 1.) Ego paratus sum, caput inclino, os porrigo, osculare quantumlibet : nec dieas in corde tuo, Illud osculum non quiero, quod est sine specie et decore; sed illud gloriosum, quo semper frui desiderant angeliei eives. Noli sic errare, quia, nisi prime osculatum fueris illud os, ad illud omnine pervenire non poteris. Igitur osculare istud os,

septemplicis gratiæ pretiosum lumen, te, inquam 605, A qued tibi nune offero, quoniam, etsi sine specie et decore est, tamen non sine gratia. Dufcis in extensione brachiorum : extendens enim brachia nobis insinnat quod amplexus nostros ipse desiderat, et quasi dicere videtur : O vos qui laboratis et onerati estis, venite, et reficimini (Matth. x1, 28) inter brachia mea, inter amplexus meos : videte quia paratus sum intra brachia mea congregare vos, venite ergo omnes : nullus timeat repelli, quia nolo mortem peccatoris, sed ut convertatur, et vivat (Ezech. xxxIII, 11). Deliciæ enim meæ sunt esse cum filiis hominum (Prov. viii, 31). Dulcis in apertione lateris; apertio siquidem illa revelavit nobis divitias bonitatis sua, charitatem scilicet cordis sui erga nos. Dulcis in confixione pedum clavo uno; quia qu a fugere debeam, et ideo ad me accedere tardatis, scientes quia sum nimis velox, et sieut hinnulus; videte quia pedes mei clavo uno confixi sunt ita ut omnino non possim fugere vos, quia misericordia me omnino ligatum tenet; nec fugiam vos ut meruerunt peccata vestra, quia manus meæ clavis confixæ sunt. Benigne Jesu, humilis Domine, pie Domine, duleis in ore, duleis in corde, duleis in aure, inscrutabiliter et inenarrabiliter amænus, pius et misericors, potens, sapiens, benignus, largus sed non prodigus, valde dulcis et suavis. Solus es summum bonum, speciosus forma præ filiis hominum (Psal. XLIV, 3), pulcher, et decorus, et electus ex millibus (Cant. v, 10), et totus desidein inclinatione capitis: inclinans enim caput in cruce, C rabilis (ibid., 16). Pulchrum pulchra decent. O mi Domine, nunc tota anima mea desiderat in amplexus tuos, et oscula. Nihil quæro nisi teipsum, quamvis nulla merces repromitteretur; licet infernus, et paradisus non essent, tamen propter dulcem bonitatem tuam, propter te ipsum adhærere vellem tibi. Tu continua meditatio mea, verbum meum, opus meum. Amen.

### MEDITATIO XI 666.

De redemptione humana.

Anima Christiana, anima de gravi morte resus-

#### VARIZE LECTIONES.

668 Lumen: Te, inquam, etc. ms. Flumen de Thesauris emittis, cujus dulcore suam hujus nostri maris quo jactamur amaram salsuginem nostræ infirmitatis mitigare digneris, flumen olci lætitiæ, flumen vini meracissimi. Torrens ignei vigoris, Spiritus Paraelytus a te et Patre par utrique in orbe transfunditur, omnia repleus, omnia continens. Spiritus ex te, Spiritus ex Patre, unus ex ambobus, unions ambos, ut pote amborum individua connexio, vivificum glutinium, amplexus indissolubilis, et pax omnem sensum exuperans. Hinc est torrens voluptatis tuæ, Domine, quo delicatam illam et gloriosam civitatem Jerusalem quæ sursum est jugiter potas et lætabunda ebrietate æstuare facis, ut tihi jubilent hymnum incessabilem lucida illa et flammea organa in voce exultationis et confessionis et sono epulantis. Ejus desiderabilibus guttis refocillare siecæ fauces exulis populi tui, Domine, et te jugiter expectant. Sinito, precor, et catelli bibant de stillis quæ cadunt de mensa dominorum snorum. Rorate cæli desuper, et imbres pluant justum, illud, Domine, quo æstuare fecisti inclytas primitias populi tui in insigni solemnitatis nostræ; illo nos, quæso, Domine, igneo stillicidio purga, illumina, inflamma, exhilara, confirma et uni corda eredentium tibi ut sint unum, unum sapiant, unum unamimiter quærant, et apprehendant, et videant, et possideant, et benedicant te Deum Deorum in Sion. Et tibi inclyte Jesu, summe et optime Jesu, cum Deo Patre et Spiritu sancto, sanctæ et individuæ Trinitati gloria, gratiarum actio, honor et imperium in sæcula sæculorum. Amen 666 Collata est cum mss. Vict. Thuan. Bec. Corb. uno S. Martini Tornacensis: uno S. Medardi Suessionensis: uno Val-luc. uno Floriac. et uno Cisterciensi: cum Editione Sommalii, et cum Editione Gothica. De Redemptione humana mss. Vict. 16. et Corb. 160. Meditatio deprecativa ex recorda-

citata, anima de misera servitute sanguine Dei 667 A diabolus se falleret? Sed utique sient veritas nullum redempta et liberata, excita mentem tuam, mcmento resuscitationis tuæ 608: recogita redemptionem et liberationem tnam. Retracta ubi et quæ sit virtos salvationis tuæ, versare in meditatione ejus, delectare in contemplatione ejus, exente fastidium tuum, fac vim cordi tuo, intende in hoc mentem tuam; gusta bonitatem Redemptoris tui; accendere in amorem Salvatoris tui. Mande favnın verborum, suge plusquam mellitum saporem, gluti salubrem dulcorem. Mande cogitando, suge intelligendo, gluti amando et gandendo. Lætare mandendo, gratulare sugendo, jucundare glutiendo. Ubi ergo, et quæ est virtus et fortitudo salvationis tuæ 669 ? Certe Christus te resuscitavit 670. Ille bonus Samaritanus te sanavit 671; ille honus amicus anima B sua te redemit et liberavit 672 : Christus, inquam. Ergo virtus salvationis tuæ, virtus est 673 Christi. Ubi est hæe virtus 674 Christi? Utique cornua in manibus ejus : ibi abscondita est fortitudo ejus (Habac. ni, 4). Cornua quidem in manibus ejus 678; quia brachiis crucis confixæ sunt manus ejus. Quæ autem for i udo in tanta infirmitate? Que altitudo in 'anta hurrilitate? Quid venerabile in tanto contemptu? Sel certe ideo absconditum 676, quia in infirmitate; ideo celatum 677, quia in humilitate; et ideo occultum 678, quia in contemptu. O fortitudo abscondita! hominem in cruce pendentem, suspendere mortem æternam genus humanum prementem, hominem ligno confixum 679, defigere mundum perpetuæ morti affixum. O celata potestas! hominem damnatum C cum latronibus salvare homines damnatos cum dæmonibus! Hominem in patibulo extensum omnia trahere ad seipsum! O virtus occulta! unam animam emissam in tormento, innumerabiles extrahere de inf rno, hominem mortem corporis suscipere, et mortem animarum perimere.

Cur, hone Domine, pie Redemptor, potens Salvator, cur tantam virtutem operuisti tanta humilitate? An ut falleres diabolum, qui fallendo hominem dejecit de paradiso? Sed ntique veritas nullum fallit. Qui ignorat, qui non credit veritatem, ipse se fallit : qui videt veritatem, et odit vel contemnit, ipse se

fallit, ita non intendit ut aliquis sefallat, quamvishoc dicatur facere, cum permittit. Non enim assumpsisti hominem ut te notum operires, sed ut ignotum aperires. Vernm Deum, vernm hominem te dixisti. et 222 operibus ostendisti. Res per se occulta fuit, non studio occultata 680; non sic est facta ut absconderetur, sed ut suo ordine perficerctur; nec ut aliquem 681 deciperet, sed ut quemadmodum oportebat fieret. Et si dicitur occulta 682; non est alind quam non est omnibus 683 revelata. Nam, etsi veritas non omnibus se manifestat, nulli tamen se negat. Ergo, Domine, nec ut falleres, nec ut aliquis se falleret, sie fecisti; sed ut faceres quod et quomodo faciendum erat, per omnia in veritate perstitisti 684. Qui ergo se fefellit in tua veritate; non de te, sed de propria queratur falsitate.

An diabolus habebat juste aliquid adversus Deum, vel adversus hominem, propter quod Deus prius deberet 685 adversus eum pro homine hoc modo agere, quam aperta tortitudine : ut dum ille justum hominem 686 injuste occideret, juste potestatem, quam suz per injustos habebat, perderet? Sed certe diabolo nec Deus debehat aliquid, nisi pænam; nec homo, nisi vicem: ut 687 quemadmodum ab illo se facile permisit vinci peccando, ita illum vinceret usque ad difficultatem mortis, justitiam integram servando. Sed et hoc nonnisi Deo debebat homo. Nam non peccavit adversus diabolum, sed adversus Deum; nec homo diaboli erat, sed et homo et diabolus Dei erant. Sed et quod diabolus vexabat hominem, non noc faciebat zelo justitia, sed nequitia; nec jubente Deo, sed permittente: non diaboli, sed Dei justitia exigente. Nihil ergo erat in diabolo cur Deus adversus eum ad salvandum hominem fortitudin m suam e lare aut differre deberet.

An aliqua necessitas coegit ut Al i-simus sie se humiliaret, et Omnipotens ad faciendum aliquid tantum laboraret? Sed omnis necessi as et impossibilitas ejus subjacet voluntati. Quippe quod vult necesse est esse; et quod non vult, imposs'bile est esse. Sola ergo voluntate: et quoniam voluntas ejus 688 semper bona est, sola fecit hoc bonitate 689. Non enim fallit. Veritas itaque nullum fallit. An ideo, ut ipse D Deus agebat ut hoc modo hominem salvum faceret;

# VARIÆ LECTIONES.

tione Dominicæ Passionis ms. Thu. Contemplatio Redemptionis Ilumanæ. ms. Bec. O. Meditatio Anselmi de humana Redemptione ms. Cister. Meditatio humanæ Redemptionis, edita ah Anselmo archiepiscopo ms. Vul-luc. Meditatio Redemptionis nostræ Edit. Goth. de Redemptione generis humani 607 Christi Sangnine mss. Bec. Val-luc S. Med. Flor. Dei Sangnine 668 Resuscitationis tuæ mss. Vict. 16. resurrectionis tuæ ms. Torn. suscitationis tuæ 669 Salvatoris tui? mss. Salvationis tuæ? 670 Te suscitavit mss. te resuscitavit 671 Te sanavit mss. Torn. te salvavit 672 Te liberavit mss. te redemit et liberavit 673 Salvationis tuæ est, mss. Torn. Salvatoris tui 674 Uhi est virtus mss. ubi est hæc virtus ms. Torn. ubi est ergo virtus 675 In manibus, ibi mss. in manibus ejus; ibi 676 Ideo absconditum ms. Tornacens. omnino absconditum 677 Et ideo celatum mss. Vict. 16. Val-luc. Cister. ideo celatum ms. Tornacens. omnino celatum 678 Ideo occultum ms. Vict. 16. et ideo occultum ms. Torna occultum 679 In ligno contixum tum 678 ldeo occultum ms. Vict. 16. et ideo eccultum ms. Torn. omnino occultum 679 ln ligno confixum mss. Bec. O. et Thu. ligno erueis confixum alia mss. ligno confixum 680 Studio occulta mss. studio occultata 681 Nec aliquem mss. et Edit. Goth. nec ut aliquem Som. ne aliquem 682 Dicitur occultata ms. Corb. dicitur occulta 683 Non est omnibus ms. Torn. non est nobis 684 Per omnia in veritate perstitisti ms. Flor. in veritate omnia præstitisti 685 Prins deberet ms. Flor. potius deberet 686 Dum illegtum illum hominem mss. dum ille justum hominem 687 Nisi vincere ita ut ms. nisi vicem, ut 688 Quoniam omnis eins voluntas mss. Corb. Val-luc. Flor. quoniam voluntas ejus 689 Fecit hoc voluntate mss. fecit hoc homitate mss. fecit hoc homitate mss. nitate ms. Torn. hee feeit benitate

tisfaceret 690. Non egebat Deus ut tam laboriosa pateretur; sed indigebat homo ut sic Deo reconciliaretur 691; nec egehat Dens ut sic humiliaretur, sed iadigebat homo ut sic de profundo inferni erneretur. D.vina natura humiliari aut laborare non egnit, nec potnit. Hæc omnia humanam naturam, ut ad hoc restitueretur propter quod facta erat, necesse crat ficere; sed nec illa, nec quidquid Dens non est, poterat ad hoc sufficere. Nam homo ad hoc quod instiintus est, non restituitur : si non ad simil-tudinem angelorum, in quibus null am est peccatum, provehitur 692, quod est impossibile fieri, nisi omnium percepta 693 peccatorum remissione, quæ non fit, n'si præcedente integra satisfactione: quam satisfactiopro illo det aliquid Deo de suo, quod debitum non sit, quod superet omne quod Deus non est. Si enim peccare est Deum exhonorare; et lioc homo facere non debet 695, etiamsi necesse esset quidquid est, quod Dens non est, perire: utique veritas immutabilis, et aperta ratio exigit, ut qui peccat reddat aliquid Deo pro honore ablato majus, quam sit hoc, pro quo illum exhonorare non debuit. Quod quoniam humana natura sola non hahebat, nec sine debita satisfactione reconciliari poterat. Ne justitia Dei 696 in regno suo peccatum inordinatum relinqueret, subvenit bonitas Dei, et eam in suam personam assumpsit Filius Dei ut in ea persona 697 esset homo Deus, qui haberet quod superaret non solum oumem essentiam, quæ Dens non est; sed ctiam omne de- C bitum, quod peccatores solvere debeut : et hoc, cum n'hil pro se deberet, solveret pro aliis, qui quod debebant re.'d re non habebant. Pretiosior namque est vita hominis illins, quam omne quod Deus non est; et superat omne debitum, quod dehent percatores pro satisfactione. Si enim interfectio 698 illins superat omnem multitudinem et magnitudinem peceatorum, quæ cogitari possunt extra personam Dei; palam est quia vita ejus magis est bona quam omnia peccata sint mala, quæ extra personna Dei sunt. Hanc vitam homo iste, cum ex debito mori non deheret 693, quoniam pescator non erat, sponte dedit de suo ad honorem Patris : cum eam sibi auferri propter justitiam permisit, ut exemplum omnibus aliis daret 700, justitiam Dei ab illis non esse dese- D rendam propter morteni, quani ex necessitate ali-

sed humana natura indigebat ut hoe modo Deo sa- A quando solvere debent : cum iste, qui cam non debebat, et servata justitia vitare posset, cam sibi illatam propter justitiam spoute sustineret. Dedit icaque humana natura Deo in illo homine sponte et non ex debito quod suum erat, ut redimeret se in aliis, in quibus quod ex debito exigebatur, reddere non habehat. In omnibus his divina natura non est humiliata, sed humana est exaltata: nec est illa imminuta, sed ista est misericorditer adjuta.

Nec humana natura in isto homine passa est aliquidulla necessitate, sed soia libera voluntate. Nec alicui violentiæ succubuit, sed spontanca honitate 701 ad honorem Dei et utilitatem aliorum hominum, quæ illi mala voluntate suntillata, laudabiliter et misericorditer sustinuit; nec ulla cogente obediennem talem oportet esse 693, ut peccator, aut eliquis B tia, sed potenti disponente sapientia. Non enim illi homini Pater ut moreretur cogenilo præcepit; sed ille quod Patri placiturum et hominibus profuturum intellexit, hoe sponte fecit. Non enim ad hoe enm cogere potnit Pater, quodab co exigere non debuit; nec Patri tantus honor potuit non placere, quem tam bona voluntate Filius sponte obtulit. Sie itaque Patri liberam obedientiam exhibuit, cum hoc, quod Patri placiturum scivit, sponte facere voluit. Denique quoni im Pater ilii hanc Lonam voluntatem dedit, quamvis liberam, non immerito dicitur, qui eam ille velut 702 præceptum Patris accepit Hoc itaq e modo obediens fuit P. tri usque ad mortem. Et sient mandatum dedit illi Pater, sie fecit. Et calicem 703, quem dedit illi Pater, bibit. Have est enim perfecta et liberrima humanæ naturæ obedientia, cum voluntatem suam liberam sponte voluntati Dei subdit, et cum acceptam bonam voluntatem sine omni evactione 704, spontanea libertate opere perficit. Sic homo ille redimit omnes alios, cum hoc, quod sponte dedit tteo, computat pro debito quod illi debebant. Quo pretio non semel tantum a culpis homo redimitur, sed etiam quoties cum digna 708 pænitentia redierit, recipitur: quæ tamen pænitentia peccanti 706 non promittitur. Quod quoniam in cruce factum est, per crucem noster Christus nos redemit. Qui ergo ad hanc gratiam volunt cum digno affectu accedere, salvantur ; qui vero illam contemnunt, quia debitum quod debent non reddunt, juste damnantur 707.

Ecce, anima Christiana, hæc est virtus 708 salvationis tuæ, hæc est causa libertatis 709 tuæ, hoc est pretium 710 redemptionis tux. Captiva eras; sed

# VARIÆ LECTIONES.

omnium percepta 694 Oportet esse mss. Flor. oportet facere 695 Homo facere non deberet mss. Vict. 16. et Flor. homo facere non debet ms. Torn. facere Deo homo non debet 696 Poterat: sic nec illa, nec operation of the properties quiequid Deus non est ad hoc sufficeret; ne ergo justitia Dei mss. poterat: ne justitia Dei 697 Ut in ea persona ms. Vict. 16. ut ea persona 698 Si enim filii interfectio mss. si enim ejus interfectio 699 Mori non debebat mss. mori non deberet 700 Hominibus aliis daret mss. omnibus aliis daret ms. S. Med. omnibus daret 701 Spontanea voluntate mss. spontanea bonitate 702 Eam velut mss. eam ille velut ms. Cister. ea ille velut 703 Et calicem ms. Thu. quia calicem 704 Omni exactione ms. Thu. omni coactione 705 Cum digna ms. Flor. condigna 706 Poenitentia peccati mss. poenitentia peccani 707 Juste danmantur ms. Corh. juste damnabuntur 708 Hæc est virtus mss. hic est virtus 703 Causa libertatis mss. Thu. causa liberationis et libertatis 710 Hoc est pretium ms. Fler. hæc est pretium

hoc modo es redempta. Ancilla eras, et sic es libe- A repulisti, ac illis te pro me opposuisti 725. Vocasi rata 711. Sic es exsul, reducta ; perdita, restituta , et mortua, resuscitata. Hoc mandat, o homo 712, hoc rumine!, hoc sugat, hoc glutiat cor tuum cum ejusdem Redemptoris tui carnem et sanguinem accipit os 713 tuum. Hoc fac in hae vita quotidianum panem et victum, et viatieum tuum'; quia per hoc, et nonnisi per hoc, et tu manebis in Christo, et Christus in te : et in futura 715 vita erit plenum gaudium tun n. Sed, o Domine, tu qui ut ego viverem, mortem suseepisti 718 quomodo lætabor de libertate mea, quæ non est nisi de vinculis tuis? Qualiter gratulabor de salute mea, cum non sit nisi de doloribus tuis? Quomodo gandebo de vita mea, quæ non est nisi de morte tua? An gaudebo de his que passus es, et de crudelitate illorum, quia catibi fecerunt? Quoniam nisi illi ea fecissent 716, tu passus non esses : et si tu passus non esses, lize omnia bona 717 non essent. Ant si de illis dolebo, quomodo 223 de istis, propter quæ illa fuerunt, et quæ non essent, nisi illa fuissent, gandebo? Sed certe illorum nequitia nihil facere potuit, nisi quia tu sponte permisisti, nec tu passus es, nisi quia pie voluisti. Illorum itaque debeo crudelitatem exsecrari, mortem et labores tuos compatiendo imitari, piam voluntatem tuam gratias agendo amare, ac sie secure de bon's mihi collatis exsultare.

Ergo, homuncio, illorum crudelitatem dimitte Dei 718 judicio, et tracta de his que debes Salvatori tuo. Considera quid tibi erat, et quid tibi factum sit, et pensa qui hoc tibi fecit, quo amore dignus sit. Intuere necessitatem tuam, et bonitatem 719 ejus, et vide 720 quas gratias reddas, et quantum debeas amori ejus. In tenebris, in lubrico, in descensu super irremeabile 721 chaos inferni eras; immensum, et quasi plumbeum poudus pendens a collo tuo te deorsum trahebat, onus importabile desuper te premebat, hostes invisibiles te toto conatu impellebant. Sie eras sine omni auxilio 722; et nesciebas, quia sic conceptus et natus eras. O quid tibi¦tunc erat! et quo te ista rapiebant; expavesce memorando, contremisce cogitando. O bone, o Domine 723 Jesu Christe, sic posito nec petenti, nec opinanti, ut sol mihi illuxisti, et mihi quomodo 724 eram ostendisti. Abiecisti plumbum, quod deorsam me trahebat; removisti

me nomine novo, quod mihi de tuo nomine dedisti et incurvatum ad aspectum tuum erexisti, dicens Confide, ego te redemi, animam meam pro te ded Si adhæres mihi, et mala, in quibus eras, evades e in profundum, quo properabas, non cades, sed per ducam te ad regumm meum, et faciam te hæreder Dei et cohæredem menm. Eximde accepisti me i tuitionem tuam, ut nihil noceret animæ meæ contr voluntatem suam 726. Et ecce, cum nondum 727 ad hæserim tibi, sient consuluisti, nondum tamen i informum me cadere permisisti, sed adline exspectas nt adhieream, et facias quod 728 promisisti. Certe Domine, sie eram, et hæe fecisti 729 milii. In tene bris eram, quia nihil nec meipsum sciebam; in lu B brico, quia imbecillis et fragilis ad lapsum peccat eram; in 730 descensu super chaos inferni, quia i primis parentibus descenderam de justitia ad injusti tiam, per quam descenditur ad infernum, et de bea titudine ad temporalem miseriam, de qua caditer in æternam 731. Pondus originalis peccati deorsum m trahebat, et onus importabile judicii Dei me preme bat, et inimici mei dæmones, ut me aliis peccati damnabiliorem facerent, quantum in ipsis erat, ve hementer insistebant. Sic destituto omni auxilio illu xisti mihi, et quomodo eram ostendisti. Quia et cun ego nondum hoc nosse 732 poteram, alios, qui pro me essent 733, et postea meipsum, antequam postula rem, hæc omnia docuisti 734. Plumbum trahens, e onus gravans et hostes impellentes rejecisti, qui: peccatum, in quo natus et conceptus eram, et dam nationem ejus amovisti, et malignos spiritus, ne vim animæ meæ facerent, prohibuisti. Christianun me fecisti vocari de nomine tuo, per quod et ego confiteor, et tu cognoscis me inter redemptos tuos et erexisti et levasti me ad notitiam et amoren tuum'; fecisti me confidere de salute animæ meæ pro qua dedisti animam tuam, et milii, si te seque rer, promisisti gloriam tuam. Et ecce, cum nondun sequar te, sicut consuluisti, sed insuper multa pec cata fecerim quæ tu prohibnisti, adhuc exspectas u te sequar, et dones quod promisisti.

Considera, anima mea 735, intendite, omnia intina mea, quantum illi debeat 736 substantia mea tota onus quod desuper me premebat; impellentes me D Certe, Domine, quia me fecisti, debeo amori tuc

#### VARIÆ LECTIONES.

711 Et sic es liberata ms. Thu. et sicut libera facta es 712 Mandat homo mss. mandat, o homo, ms. Cister mandit, o homo 713 Accepit os mss. accipit os 714 Ei in futura mss. et futura 718 Mortem suscepistims. Thu mostuum te fecisti 716 Illi fecissent ms. Thu. illi ea fecissent 717 Hæc mea bona mss hæc omnia bona ms Thu. hæc bona 718 Dimitte Dei mss. refinque Dei 719 Et benignitatem mss. et bonitatem 720 Et vide ms Vict. 16. omittit 721 Subter irremeabile.. immersus, et quasi mss. Torn. Bec. Gem. S. Med. super irremeabile.. immensum et quasi 722 Omni auxilio mss. aliqua omni consilio 723 O bone Domine mss. Torn. Gem. Bec. S. Med. Cister. O bone, o Domine ms. Val-luc. O Domine, o bone Jesu Christe 725 Et quomodo mss. el mihi quomodo 728 Opposuisti ms. Flor. obtulisti 726 Voluntatem suam ms. Thu. voluntatem tuam 727 Licel adme nou mss. cum noudum 728 Et facias quod ms. Thu. et faciam 729 Et hoc fecisti mss. et hæc fecisti ms Torn. et sic fecisti 730 Peccati: eram in mss. Vict. 16. Val-luc. Flor. et Som. peccati eram, in 731 Æternam miseriam mss. Vict. 16. Gem. Bec. Torn. Val-luc. Flor. omitt. miseriam 732 Hoc noscere mss. hoc nosse 733 Pro me essent Som. pro me nossent 734 Hæc me omnia docuisti mss. hæc omnia docuisti 735 Considera anima mon atc. In ms. Flor. prafaitur hic timbes: Ad sanctain. Grucem 736 Illi delegat mss. Considera anima men etc. In ms. Flor. præfigitur hic titulus: Ad sanctam Crucem 786 Illi debeat mss. et Sammal, illi debeat

totum; quia tantum promittis, deheo meipsum totum 787, imo tantum debeo amori tuo plusquam meipsum, quantum to es major me, pro quo dedisti teipsum, et cui promittis teipsum. Fac, precor, Domine, me gustare per amorem quod gusto per cognitionem; sentiam per affectum quod sentio per intellectum; plus debeo quam meipsum totum; sed nec plus habeo 738, nec hoc ipsum possum per me reddere totum. Trahe me, Domine, in amorem tuum, vel hoc ipsum totum. Totum, quod sum 739, tunm est conditione; fac totum tunm dilectione. Ecce, Domine, coram to est cor menm; conatur, sed per se non potest; fac tu quod ipsum non potest. Admitte me intra cubiculum amoris tui, peto, quæro, pulso. Qui me facis petere, fae et accipere. Das B quærere, da invenire. Doces pulsare, aperi pulsanti. Uni das, si negas petenti? Quis invenit, si quærens frustratur? Cui aperis, si pulsanti claudis? Quid das non oranti, si amorem tuum negas oranti? A te habeo desiderare, a te habeam impetrare. Adhære illi, idhære importune, anima mea. Bone, bone Domine 650, ne rejicias cam; fame amoris tui languet, refoeilla cam, satiet cam dilectio tua, impinguet cam offectus tuns, impleat cam amor tuns, occupet me totum, et possideat totum, quia tu 741 es, cum Patre et Spiritu sancto, Deus solus benedictus in sæenla sæculorum. Amen.

#### MEDITATIO XII.

#### De humanitate Christi.

Jucunditate, pietate, utilitate redundat plene sanctissima nativitas et infantia nostri Salvatoris. Juunditate quantum ad exsultationem, pictate quanum ad passionem, utilitate quantum ad significaionem. Quid enim magis jucundum quam ipsum tidere hominem quem esse constat hominis conditoem? Quid iterum eidem homini magis debet videri bium, quam claro videre oculo quod in hoc mediaore Dei et hominum Domino nostro Jesu Christo niro quodam et ineffabili modo æternitas incipit, sublimitas humiliatur? Concipitur in utero Matris, qui sempiternus est in sinu Patris. Natus ab arterno de Patre sine matre, nascitur in tempore de matre sine Patre. Pannis est involutus, qui stirpibus et arporibus terram vestivit, luminaribus cœlum orna- p vit, mare piscibus implevit. Quem cœli cœlorum capere non possunt, præsepis augustia continetur, acte materno nutritur. Proficit sapientia, cujus sapientia non incipit nec desinit, qui et Dei Patris

meipsum totum; quia me redemisti, debeo meipsum A sapientia existit æta!e, cujus æternitas sicut non totum; quia tantum promittis, debeo meipsum totum; quia tantum promittis, debeo meipsum totum; quia tantum promittis, debeo meipsum totum; sicut non proficit in majus, sic nec deficit in minus; gratia, totius ipse gratiæ anctor, et conservator et remunerator. Parentibus subditur, quem adorat omnis creatura, eni et omne genu curvatur. Addamus, si placet quia baptizatur, et quidem Dominus a servo, Deus ab homine, et a milite Rex. Tentatur a diabolo, cui ministrant angeli. Esurit cibus, sitit fons, lasatur via, deprimitur altitudo, virtus infirmatur, debilitatur fortitudo, injuriatur gloria, mæret lætitia, gaudium dolet, et humilistur majestas, et moritur vita.

Jesu bone, quam dalcis es in corde eogitantis de te et d'ligentis te! Et certe nescio, quia nec plene comprehendere valeo, unde hoe est quod longe dulcior es in corde diligentis te, in eo quod caro es, quam 224 in co quod Verbum; dulcior in co quod humilis, quam in eo quod sublimis. Siquidem longe dulcius est memoriæ diligentis te videre te ex matre Virgine in tempore natum quam in splendoribus ante luciferum a Patre genitum, temetipsum exinanivisse, servique formam accepisse quam in forma Dei æqualem te Deo esse, dulcius te videre coram Judæis mori in ligno quam dominari super angelos in cœlo, intueri te inter omnia subjectum quam super omnia prælatum, hominem humana pertulisse quam divina Deum gessisse, redemptorem esse percuntium quam conditorem esse non existentium. O quam dulce est, bone Jesu, in secreto cord s ad memoriam revocare te pro nobis in Virgine absque pollutione conceptum, absque læsione virginitatis ejus natum, pannis involutum, in præsepio reclinatum, sustinentem convicia, tacentem ad opprobria, pedes discipulorum lavantem, linteo tergentem, de nocte prolixius orantem, sudorem sanguinis emittentem, triginta argenteis venamm, osculo traditum, cum gladiis et fustibus captum, ligatum, judicatum, flagello damnatum, ad occisionem, ut agnum innocentem, ductum, os tunm, cum male tractareris, non aperientem, cum accusareris in multis, non respondentem, colaphizatum, alapas patientem, flagellis cæsum, plagis lividum, sputis illitum, chlamyde coccinea indutum, spinis coronatum, in derisum adoratum, arundine capite percussum, in veste alba illusum, ad mortem condemnatum, crucem tuam bajulantem, et in ea affixum, pro crucifixoribus orantem, aceto potatum, felle cibatum, a latrone convitiatum, sanguinem tuum per quinque vulnera corporis tui effundentem, caput inclinantem, spiritum emittentem, dilectam

# VARIÆ LECTIONES.

737 Quia tantum promittis, debeo meipsum totum: mss. quia tanta promittis, debeo meipsum totum ms. Torn. quia tanta pro me sustimisti, debeo meipsum totum Som. hwc omit. 738 Nec plus habeo ms. Vict. 16. nec plus nec hoc 739 Reddere totum: trahe me Domine in amorem tuum, et hoc ipsum totum. Totum quod sum mss. Bac.O. Vict. 16. Gem. S. Med. Cister. et Val. luc. reddere totum. Trahe tu, Domine, in amorem tuum vel hoc ipsum totum. Totum quod sum ms. Torn. reddere totum. Trahe me, Domine, in amorem tuum, vel hoc ipsum totum. Totum quod sum ms. Torn. reddere totum. Trahe me, Domine, in amorem tuum, vel hoc ipsum totum. Totum quod sum ms. Torn. reddere totum. Totum quod sum ms. Torn. bone, Domine, pie Domine ne mss. bone, bone Domine, ne ms. S. Med. bone Domine, snon ms. Torn. bone, bone Jesu Domine, ne 1st Possideat me totum: quia tu etc. mss. Thu. Rec. et 160. et Val. luc. et Cister. possideat totum ms. Torn. possideat me totum. Amen. Deus meus. Amen.

animam tuam in manus Patris commendantem, et A rum et adversitati compatimur, et prosperitati com face omnia pro nobis sustinentem. Hace omnia formant et adangent magis ac magis exsultationem, fiduciam et consolationem, amorem et desidentium.

A rum et adversitati compatimur, et prosperitati com gratulamur. Jesu, nec menș mea capere, nec lingue sufficit exprimere quam sis dignus amari a me, quatum dignatus es amare me. Dilexisti me, et lava sti me a necentis meis in songuine to the

Quis enim non lætetur et exsultet? quis non supra modum jucundetur et gratuletur, videns conditorem soum non solum pro se hominem esse, sed tam dura tamque indigna sustinuisse? Quid in mente suavius ruminatur? quid dolcius gustatur? quid lætius cogitatur? Quis mihi aufert locum in regno, ubi is omnipotens est, qui frater et caro mea est? Quis milii eventus aliquam ingeret desolationem, eni spes tanta tantam confert certitudinem? Quomodo aliquem in co potest habere locum aliqua tristitia, in quo indesinenter versatur cogitatio ista? Nec mino- B rem in eo fiduciam parit, cum ipsa in Conditorem saum diligenter accenditur. Secura certe per omnem modum, et in nullo temeraria præsumptio, quam formavit in mente consideratio humanitatis in Christo. Quomodo non sperem me ad electorum pertingere sortem, cum pro me videam mortuum ipsum universorum Conditorem? Effudit pro me de latere suo sanguinem: quomodo non præsumam me redemptum, cum datum pro me non ignorem tantum taleque pretium? Effudit et pro me aquam, quomodo non me confidam ab omnibus inquinamentis meis mundatum, quem constat aqua quæ de visceribas Christi confiuxit mundatum? Effusus est, inquam, ille, effusa est illa; ille ad redemptionem, ista ad redempti ablutionem; ille ut me redimeret captivum, ista ut ablueret immundum. Traditus est pro me servo Flius, ut morte sua mihi emeret hæreditatem : quomodo me non credam hæredem, et quidem hæredem Dei, eohæredem autem Christi? (Rom. viii, 17.) Cum inimicus essem, reconciliatus sum Deo per mortem Filii sui : quomodo justificatus nune in sanguine ejus, non salvus ero ab ira per ipsum? Proprio Filio suo non pepercit pius Pater, sed pro me tradidit illum: quomodo etiam non omnia mihi donavit com ille? (Rom.vm, 52.) Quis accusabit adversum me, cum charitas ejus operiat multitudinem peccatorum? (I Petr. 1v 8.) Clamatsanguis ejus de terra melius quam Abel, et non movebit cor Patris tanti talisque sonus elamoris?

Absit, semel et iterum absit, ut compassionis visceribus caream, intuens te, o bone Jesu, mori pro me! Ante oculos meos crucifigeris, et nulla tanget motio cor meum; apparet mihi gladius thus, et non pertransibit animam meam! Dulcis Jesu, quid mihi ut compatiar tibi? Sed non minus utile. Quomodo minus utile, cum constet, si verum cernit ille et sentit, in quo tu loquebaris, quia si compatimur, et conregnabimus? (Rom. viu, 17.) Et alibi, si commortui sumus, et convivemus (II Tim. 11, 12). Ut autem hæc, de qua loquimur, compassio in mente vigeat, necesse est ut ardens in ca fuerit dilectio, quia quem amore ferventi complectimur, ejus nimi-

gratulamur. Jesu, nec mens mea capere, nec lingua sufficit exprimere quam sis dignus amari a me, qu tantum dignatus es amare me. Dilexisti me, et lava sti me a peccatis meis in sanguine tuo (Apoc. 1, 5) Nam si diligo multum te, tu certe et ante dilevist me, et plus. In hoc enim charitus Dei apparet, ai Apostolus, non quasi dilexerimus Deum, sed quie prior dilexit nos (I Joan. 1v, 40).. Dilexit quande non dilexi, quia, et nisi non diligentem diligeres diligentem quoque non efficeres. Diligo te super omnia, o dulcissime Jesu, sed nimis parum, quia longe minus quam dignus es, dilectissime, ac proin'e minus quam debeo. Et quis hoc posset? Diligere te potest aliquis, te donante, quantum valet, sed nonquam quantum debet. Quis tibi reddet innoxian sanguinem tuum, cujus non gutta, sed unda p 1 quinque corporis tui partes profluxic? Creasti me, cum non essem; redemistime, cum perditus essem. Sed conditionis quidem meæ et redemptionis causa sola fuit dilectio tua. Quia ergo, o dulcedo vitæ meæ Jesu! quid in me vidisti pro quo tantum pretium dares? Nihil prorsus, nisi quia sie fuit placitum ante te. Multum quidem contulisti Creator, sed longe plus Redemptor. O quam decorus es, Domine Jesu, et quam suavis! Decorus, sed videntibus te; suavis, sed gustantibus te. Nesciris, nisi videaris. Non fis dulcis, nisi gusteris. Fac me quærere te, quæsitum invenire te, tentum possidere, ut tu solus dulcescas mihi, sapias et placeas. Fac me agnoscere te, timere, amare, desiderare. In amorem temporalium labi ne sinas me. Heu, mi Domine, quia incessanter nen possum gustare quam suavis et duleis sis!

Pecator sum, o misericordissime Jesu. Misercre mei, qui non venisti vocare justos, sed peccatores (Matth. 1x, 15). Fons putens downi David (Zach. xm, 4), appare, et effundere, et ablue me. Patens es enim omnibus sitientibus te, et omnes omnium vere pœnitentium sordes abluis, reddens eis, o dulciss me Jesu, bonum pro malo, donum pro iniquitate, meritum pro delicto, pro facinore justitiam, et gratiam pro culpa. Expertus est hoc rex David, qui poenitens a nuntio tuo audivit : Dominus transtulit peccatum tuum a te, non morieris (11 Reg. x11, 23). D lu te namque lotus est lacrymis pœnitentiæ, et mundatus est a maculis gravis culpæ. Tua siquidem in eo munditia crimen lavit adulterii, et pietas crudelitatem extersit homicidii. In te purgatus est ille princeps apostolorum qui amare flevit quod timide negavit. In te etiam illa famosa peccatrix, o fons purissime et dulcissime, dealbata tanta meruit familiaritate donari ut ipsis apostolis novam tuæ resurrectionis gloriam et prior videret, et eis eam annuntiaret. În te quoque ille mundatus est, qui, juxta te in cruce pendens, dum et se digna factis recepisse recognovit, et te in tuo regno sui habere memoriam petiit, statim a te audire meruit. Amen dico tibi, kodie mecum eris in paradiso (Luc. xxm, 45). Et quot

in te, pie Jesu, quotidie illustrantur et abduuntur, A quid habet omnis creature deceris et preii. Et qui l'uirum, si omnia solus pracellis? Tu inter astra excellenti solem claritate vestisti, et clarior sole tu es.

Dulcedo vitæ, et sanitas non fallax, o pone Jesu, 225 si in carne seminavi, quid de carne metam msi corruptionem? Et si mundum dilevi, quem ex co capiam fractum? Triplex, Domine Deus, solebam regi Bahylonico persolvere tributum in nefando ejus obsequio. Obsequium ejus quid est, nisi peccatum? Tributum vero est triplex, delectatio, consensus, consuctudo. Et solvebatur hoc tributum de corde, ore et opere. Ecce quibus ardoribus hæc erat olla succensa, enjus facies a facie aquilonis, cujus prumas ardere fecit suggestio hostis, qui mentis mere cogitatus exussit. Ecce misericors Deus, ecce funiculus triplex mentem, linguam, corpus ferociter stringens. B Nunquam erat in me sanitas, a planta pedis usque ad verticem (Isai. 1, 6). Sana ergo animam meam, quia peccavi tibi (Psal. xl, 5). Fac ergo opus tuum, pie Jesu, et salva me. Vocaris enim Jesus, non ob alind nisi quia tu salvum facies populum tuum a peccatis corum (Matth. 1, 21), qui cum Patre, et Spiritu sancto vivis et regnas in sæcula sæculorum. Amen.

#### MEDITATIO XIII.

#### De Christo.

Verbum secretum mihi est ad te, Domine mi, Rex sieculorum, Christe Jesu. Ausu charitatis alloqui te præsumit factura manus tuæ, concupiscens decorem tunm, et audire te gestiens. Desiderate cordis mei, C usquequo sustinebo absentiam tuam? Usquequo ingemiscam, et stillabit post te oculus meus? Amabilis Domine, ubi habitas? Ubi est diversorium tuum, in quo lætus recumbis inter charissimos tuos, et satias cos manifestatione gloriæ tuæ? Quam felix, quam illustris, quam sanctus, quanta appetendus aviditate locus ille deificæ voluptatis, locus perennium deliciarum! Non accessit oculus mens, neque appropinquavit cor menm usque ad multitudinem dulcedinis tuæ, quam intrinsecus abscondisti filiis tuis. Solo ejus odore foris utcunque sustentor. Spiramentum suavitatis tuæ de longinquo venit ad me, quæ est mihi super odorem balsami et fragrantiam thuris ac myrrhæ, omnisque generis suavia odoramenta. Concupiscentias mundas parit in me, quarum est adustio D dulcis, vix portabilis tamen. Quid enim mihi est in celo? (Psal. LXXII, 23.) Quis est thesaurus meus in illa codica cella? que est hæreditas mea in terra viventium? Nonne Christus Dominus meus, unica salus mea, totum bouum meum, plenum gaudinm meum? Et quomodo potero continere cor meum, Domine, ut non amet te? Si non amavero te, quid amabo? Si transtulero amorem menin a te, ubi ipsum digne collocabo? Desiderabilis Domine, ubi extra te requiescerent desideria mea? Si uspiam extra te pedem extendat amor meus, pollutus crit; si a te declinaverint desideria mea, vana erunt. Nonne tu amabilis et desiderabilis es super omnia quæ amari possunt et desiderari? abs te habet quid-

mirum, si omnia solus pracellis? Tu inter astra excellenti solem claritate vestisti, et clarior sole tu es. lmo quid est sol, quid est omnis creata lux ad tui comparationem, nisi tenebræ? Ornasti cælum sideribus, empyreum angelis, aera volucribus, aquas piscibus, terras herbis, floribus virgulta. Sel non est species ultra, neque decor omnibus iis, in tui comparatione, o fons universe pulchritudin s, Domine Jesu. Melli dulcedinem saam præstitisti, et dulcior melle tu es. Olco snavitatem snam de fisti, et snavior oleo tu es. Aromatibus cunctis odores suos tribuisti, et est, o Jesu, odor tuus super omnia aromata suavis et gratus. Aurum inter omnia metalla pretiosum et pulchrum in singulari excellenti i a te conditum est. Et hoc quid est, comparatum impretiabili Domino, et immensæ claritati, in quam desiderant angeli prospicere? Opus mannum tnarum est omnis lapis pretiosus, et desiderabilis ad videndum, sardius, topazius, jaspis, chrysolitus, onyx, beryllus, amethystus, saphirus, carbunculus, smaragdus. Et hee quid sunt, nisi festucæ, ad tai comparationem, o Rex decorus nimis et multum amande? Tuæ operationis sunt gemmæ vi 'æ et immortales, quibus, o sapieus Architecte, in exordio sæcul ram anlam superatheream pulchre distinxisti, ad landem et gloriam Patris.

Per te millia millium, ad complenda Patris mysteria, afacri discursu jugiter meant inter cœlum et terram, quasi apes negotios e inter alvearia et flores disponentes omnia suaviter; populus accinctus, nesciens labem vel inobedientiæ moram. Per te centena decies millies millena assistunt in sanctuario uranici templi, intendentes in vultum majestatis c'aro et inflexibili visu, ac personantes harmoniam incessabilis hymni, in gloriam trinæ et simple divinitatis. Per te seraphim ardet, per te cherubim lucet, per te throni judicant.

Tu Domi us noster, iguis es innocue arc'ens, et a tuæ divinita'is immediata approximatione totus char tite ignitur, et flammea coruscatione vestitur saver ordo seraphim, qui et sui suavis incendii exuberantiam spargit in cæteras tibi militantes phalangas, de quarum plenitudine gustamus et nos. Tu Deus noster, vera lex es, et suscipiunt montes populo tuo lucem, dum thes ruros sapientize et scientize in te reconditos ad intuentes te e vicino oculos cherabim, per te ipsum large effundis, et derivari facis ad illuminandas subordinatas illis electas lampades admirabilis tabernaculi tui, quæ ante faciem tuam, Domine, inexstinguibiliter lucent. Tu Rex regum, et Judex judicum magne et metuende, exce's is insides thronos, solam super se habentes celsitudinem tuam, sedes vivas et suaves, pacatissimas, summæque tranquillitatis uniformitate compactas, per te discernentes vias veritatis, per te judicantes judicia aquitatis. Dominator Domine, te dominationum sublimitas sancta adorat, singulari liberal tate animum in divina extendens, atque inter prænobiles aulæ tuæ

altitudine fastus. Nobile decus principum, per te, Domine Deus meus, celsus ordo principatuum sine invidiosa præcelleutia principatur super militiam cœli, cui ad explenda divina mysteria, juxta perceptam intrinsecus cordis tui dispositionem, duleis magisterii præbet ducatum. Tua est potentia, potestatum Domine, prementium in flammeo telo colla tartaricorum principum, et te in illis metuunt ne, quantum volunt, valeant perficere malum ob perniciem nostram. Tua est, o virtus Patris, omnis mirificentia beatarum virtutum, quarum agitur ministerio, ut te miretur omne sæculum, et obmutescens in mirabilibus tuis exclamet et dicat : Omnia quecunque voluit Dominus, fecit in cœlo et in terra, in mari et in omnibus abyssis (Psal. exxxiv, 6). Tua est, o dulcis Jesu, magnificentia archangelorum, in quibus multæ dignationis opus operatur benignitas tua, dum tam gloriosos palatii tui Satrapas destinare non spernis in hæe mundi infirma, ad suffragandum parvitati nostræ, qui comparati sumus luto, et assimilati favillæ et cineri. Per hos quippe tuo jussu summa nostræ salutis administrantur negotia, summaque 226 superni consilii ad nos deferuntur arcana; per hos sanitates mortalium procreantur; per hos consistunt regna et imperia mundi. Inter quos præcipuum novimus tuum Michaelem, signiferum nobi-Iem, cœli civem, qui stat pro acie Dei viventis extendens romphæam propagnationis, ac voce terrifica intonans, quis ut Deus? super cos qui ex adverso sunt. Sed et illa felicium angelorum amabilis innocentia, nonne pretiosum opus digitorum tuorum est, o Dei sapientia? Unde exornasti cos quasi incorruptibili vestitura in die qua condidisti cos, in opus sacri ministerii tui. Hi sunt viva sidera superioris cœli, lilia interioris paradisi, rosæ plantatæ super aquam Siloe, quæ sluit cum silentio, tibi mentium radicibus immobiliter hærent. O flumen pacis, o deliciarum agri odor, o sapientia sola gyrum cœli circuiens, ex te lucent, candent, rubent in sapient a multa, in castitate virginea, in charitatis ardoribus sempiternis. Florida hæc juventus, Domine, fideliter tibi in nostra infirmitate deservit, dum in his tenebris mundi gressus nostros pædagogica manuductione dirigit, dum hostiles incursus a nohis repellit, p ante te. Jam ex hoc nune omnia desideria mea indum voluntatis tuæ secreta nobis nuntiat, dum ad hona quæque mentes dissolutas roborat, dum orationum nostrarum thymiamata ad aram auream transfert, et saciem pii Patris pro nobis semper exorat. Ita, pie Pater, de nobis longe adhuc agentibus aliqua tibi cura est. Et si quid pretii habet drachma decima olim e sinu tuo elapsa, et nunc tandem in laboribus tuis requisita, hoc tui, bone Jesu, pii est muneris. Si quid dulcisonæ vocis habet hæc decima chorda divinæ landationis, hoc tuus in ca suavis contactus operatur, dum in psalterio decachordo psallis gloriam Patris. Psalle ut psallis, Domine, modulare dulce melos Patri velocibus articulis multiformium gratiarum: Tange novem illas

heroes, per te primatum agens alti dominii sine A purissimas chordas in cœlo, quæ nihil triste unquam sonucrunt. Tange et istam decimam gravem, cujus superior quidem portio jam pertracta ad te lætitiam sonat, inferior adhne terræ astricta mæstos novit roboare sonos.

> Cancta virtutis tuze opera, o Dei Unigenite, dum attenta mente considero, stupens expavesco, quia multum per omnem modum in eis gloriosus appares. Magna enim, pulchra et bona sunt valde, sed ad tui comparationem, quasi nibilum et inane reputantur. Cœli et terra, et omnis ornatus eorum, te anctore et gubernatore subsistunt, et te potentem et metuendum, sapientem et pulchrum, bonum et amabilem omnia prædicant, et quantum lux tenebras, tantum cuncta solus præcedis. Et tu in cœlo servatus es, Deus mens, merces servi tui, ipse dator et donum salutis, quam a te exspectat anima mea. Et a te quid voluit super terram? (Psal. LXXII, 25.) Quid volvor de cœlo in centrum? Quid melius, quid amabilius te existimavi super terram, ut abstralierem cor meum a te, ad concupiscendum quidquam in mundo absque te? Cur amavi, quare concupivi in omni vita mea quidquam, præter te Jesum Deum menm? Quare distuli, cur intermisi ullo tempore te, Jesu, versare in corde, te tota mente amplee i, et delectare in tua du'cedine omnia interiora spiritus mei? Ubi eram, quando tecum mente non eram? Quo defluxerunt, quando non te solum habuerunt desideria mea?

> Deus vitæ meæ, quam vane consumpta sunt, quam infructose elapsa sunt tempora mea, quæ dedisti mihi ut facerem voluntatem tuam in eis, et non feci? Quanti anni, quot horæ perierunt apud me, in quibus sine fructu vixi coram te? Et quomodo subsistam? Quomodo levare potere oculos meos in faciem tuam in illo magno examine tuo, si rememorari jusseris omnia peccata mea, vel tempora mea, ct fructum requisieris singulorum? Patientissime Pater, non fiat hoc, sed sint in oblivione coram te, quæ perdidi tempora, heu! multa nimis. Et si quæ te javante utiliter servavi, quorum, o Domine, numerus brevis est, in memoria æterna fae permanere; fiat, amande Pater, saltem hoc residuum temporis mei fructuosum et sanctificatum in gratia tua, ut in diebus æternitatis inveniat locum, et computabile sit ealescite, et effluite in Dominum Jesum; currite, satis hactenus tardastis? properate quo pergitis, quærite quem quæritis. Jesum quæritis Nazarenum crucifixum (Marc. xvi, 6). Ascendit in cœlum, non est hic (ibid.). Non est ubi erat; non est ubi nobile caput suum reclinare non poterat; non est uhi ambulavit in medio tribulationis, repletus despectione: non est ubi stetit judicandus ante faciem Pilati: non est uli stetit spretus et illusus coram Herode; non est ubi pependit consputus, cæsus, vulneratus, et cruore perfusus in medio 'sceleratorum; non est ubi jacuit lapide clausus, et gentium militia custoditus. Ubi vero est amantissimus Domini? habitat considenter et slagellum non appropinquat tabernaculo

excellentiam angelorum, propria virtute ascendit, super solium singularis gloriæ in dextra Patris, eui coæternus et consubstantialis sedet, et divino amictus lumine, coronatus gloria et honore, ut decet Unigenitum Dei, serenus in lætitia, plenus omnipotentatu, Dominus in cœlo et in terra. Ibi adorant eum omnes angeli Dei, et universa multitudo civium cœlestis Sion. In ipso unanimiter lætantur omnium corda, in ejus desiderabili facie pascuntur omnium oculi bonorum. In ipsum undique confluunt desideria omnium sanctorum, ipsi jubilat, ipsi applaudit, ipsum magnificat tota uranica civitas, gloriosa per omnem modum in splendoribus ejus.

Exsulta et landa, habitatio Sion, quia magnus in medio tui sanctus Israel (Isa. x11, 6). Exsultate in B nobili filio vestro, vos illustres patriarchæ, quia impleta est in eo omnis exspectatio vestra, et ipse sublimis est valde, et benedicentur in ipso, vestro videlicet semine, omnes gentes; sie enim pollicitus est sermo divinus. Gaudete in Jesu propheta magno, vos prophetæ viri veraces, quia mirifice et gloriose impleta videtis omnia, quæ de ipso annuntiastis in Spiritu sancto, et sideles inventi estis per ipsum in cunctis sermonibus vestris. Gaudete in Domino Jesu magistro vestro, vos inclyti proceres cœli, beati apostoli, gaudete in ipso, et iterum dico, gaudete cum Christo familiari lætitia. Ecce enim quem vidistis in medio vestri esurientem et sitientem, fatigatum, et iis similia carnis insirma tolerantem ab C omnibus reprobari, et cum sceleratis reputari, quomodo vicit, quomodo regnat, quomodo ei omnia sub pedibus sunt, quam gloriosus in suo dominio lumine fulget, et sui gaudii; suæ ineffabilisque gloriæ nunc vos socios habet, qui olim permansistis cum ipso in tentationibus suis, et vexationum ejus consortes fuistis. Adorate nunc dulcia illa genua quæ se eurvaverunt ante vos usque ad terram, sedentibus vohis ad sanctissimam cœnam. Adorate nunc sacrosanctas illas manus, quibus pulverem pedum vestrorum Rex regum lavare et extergere dignatus est. Gaudete in Jesu, principe militiæ vestræ, vos martyres victoriosi, qui ipsum pro quo tradidistis in mortem animas vestras, ipsum, inquam, Jesum, Filium Dei, possidetis præmium certaminis vestri. Gaudete in D Jesu summo doctore veritatis, o venerandi confessores et doctores, quia quem olim doctrinis sacris et operibus justis confessi estis coram hominibus, nunc confitetur vos coram Patre suo et sanctis angelis ejus. Gaudete in Jesu virgine et virginum sanctificatore, vos paradisicolæ virgines, vos angelis similes, quia ecce quem amastis, quem optastis, quem ardentibus desideriis expetistis, pro cujus amore terrenos sponsos et omnem ornatum sæculi contempsistis, summi Regis Filium nunc videtis, nunc 227 tenetis, nunc in ejus castis amplexibus quiescitis, et divelli a vobis nulla insidiatoris fraudulentia potest.

Verum inter omnes cœlicolas oberrimum tibi PATROL. CLVIII.

ejus. Super altitudinem cœlorum, super omnem A gaudium sit, o Maria, virginum virgo singularis, rosa cœlicæ amænitatis, prælucidum sidus inter primævas lucernas divini luminis susceptivas. In tuo Jesu filio dulcissimo sola præ omnibus gaude gaudio magno, quia quem ut hominem peperisti, et propriis uberibus enutristi, ipsum cum angelis et universis civibus cœli adoras ut Denin vivum et verum. Gaude, felix mater, quia quem vidisti in ligno crucis pendentem, vides in ecelo regnantem cum gloria magna, vides omnem altitudinem collectium, terrestrium, et infernorum majestati ejus inclinatam, et omne robur inimicorum ejus attritum. Gaudia gaudiorum sunt tibi, onmis plenitudo sanctorum, benta Hierusalem mater nostra, quæ sursum es : festivitatem age lætabundam, jet indesinentem in visione pacifica tui Jesu libertatis tuæ auctoris.

Et tu nunc rursum elevare, anima mea, quali potes conatu, et sanctis te ingere millibus lætantium in Domino Jesu. Illuc fidei et spei vehiculo perge, ibi per charitatis ardorem conversare, ubi Christus est in dextera Dei sedens (Coloss. 111,1). Intende mentis oculum in lumine vultus ejus. Lustra ae deosculare gratulabunda devotione singula loca felicium plagarum ejus, de quihus egressi sunt pretiosi illi liquores sanguinis sancti, quo te appretiavit umgenitus Dei, et sanctisseavit in vitam æternam. Jesu, qui non amat te, anathema sit. Qui te non amat, amaritudinibus repleatur. Castus est amor tuns, Domine, et nihil impuritatis admittit. Sobrius est sapor amoris tui, et nullam mentem alienat a recto. Suavis est amor tuus, et nihil habet amari : nam et quæ amara sunt mundi, indulcat; et dulcia ejus, reddit amara. Inter angustias non coarctatur, inter pressuras non comprimitur; non perit sub inopia, non mœrore contrahitur. In laboribus manuum æquanimis, inter minas securus, inter blandimenta incorruptus, inter tormenta perseverat invictus, in morte semper est vivus. Sicut in thesauro cupi lus gaudet, et sieut in amore unici filii delectatur mater; ita gaudium et delec atio est grata in charitate tua, dulcis Jesu, animæ amanti te. Dulcedo mellis, suavitas lactis, vini inebrians sapor, cunetæque deliciæ non sic oblectant fauces gustantium se, ut tuus amor mentes diligentium te.

O dulcis Jesu, vive panis nimis concupiscibilis, botre suavis, oleum mistum, mitis agne, fortis leo, formosa panthera, simplex columba, velox aquila, stella matutina, sol æterne, angele pacis, fontale lumen sempiternorum luminum, te amet, in te delectetur, te admiretur omnis sensus bonus tuæ conveniens laudi, Deus cordis mei, et pars mea Christe Jesu, deficiat cor meum spiritu suo, et caro a concupiscentiis suis, et vivas tu in me, et concalescat in spiritu meo vivus carbo amoris tui, et excrescat in ignem perfectum. Foveat et enutriat illum in me gratia tua, ut ardeat jugiter in ara cordis mei : ferveat in medullis meis, flagret in absconditis animæ, in die consummationis mere consummatus invenia. tur apud te. In die qua erui me videbis a tunica ista

mortali quam mune circumtero, circumdet me di- A nunquam amisisti. Nunquam inops, et gandes lucris. lectio tua, sit anima mea quasi vestimentum decoris, ut non nuda sed vestita inveniatur, et habeat unde abscondantur infirma ejus ab oculis tuis. Ignem alienum, ignem qui per adversarios tuos ardeat, Dilelectionis tuæ fervor elonget a me : animam meam ad te Creatorem summ attoliat; et quantum satis est, tuo divino lumine eam immergat. Domine Jesu, omnes qui te diligunt, repleantur benedictionibus tnis. Accedentes ad te, in colo scribantur, ut sit pax eis in velamento alarum tuarum (Psal. Lx11, 8) per ævum. Tibi autem, unice Dei, sit eum æterno Patre et sancto Spiritu laus indeficiens, inviolabile decus, et solidum regnum, permanens in sæcula sæeulorum. Amen.

#### MEDITATIO XIV 742.

Prologus. — Quoniam in medio laqueorum positi sumus, facile a cœlesti desiderio frigescimus. Quapropter assiduo indigenius monimento [al., munimento], ut expergefacti ad Deum nostrum verum et summum bonum, eum defluimus, recurramus. Ideireo non præsumptionis temeritate, sed magna Dei mei dilectione huic opusculo ad laudem ejus operam dedi, ut ex elegantioribus dictis sanctorum Patrum breve et manuale verbum de Deo meo mecum semper haberem; ex enjus lectionis [al., dilectionis] igne, quoties tepesco, in ejus accendar amorem.

1. Nune adesto 743 mihi, Deus meus, quem quæro, quem diligo, quem corde et ore confiteor, et qua C valeo virtute laudo atque adoro. Mens mea devota tibi, tui amore succensa, tibi spirans, tibi inhians, te solum videre desiderans nihil habet dulce nisi de te loqui, de te audire, de te scribere, de te conferre, tuam gloriam frequenter sub corde revolvere, ut tui suavis memoria sit inter hos turbines aliqua repausatio mea. Te ergo invoco, desideratissime, ad te clamo clamore magno in toto corde meo. Et cum te invoco, utique in meipso invoco; quoniam omnino non essem, nisi tu esses in me; et nisi ego essem in te, non esses in me. In me es, quoniam in memoria mea manes; ex ea cognovi te, et in ea invenio te, eum reminiscor tui, et delector in te de te, ex quo omnia, per quem omnia, et in quo omnia.

Tu, Domine, cœlum 744 et terram imples, omnia D portans sine onere, omnia implens sine inclusione. Semper agens, semper quietus. Colligens et non egens. Quærens eum nihil desit tibi. Amans, nec æstuans.748; zelans, et securus es. Pænitet te, et non doles. Irasceris, tranquillus es. Opera mutas, sed non mutas consilium. Recipis quod invenis, et

Nunquam 228 avarus, et usuras exigis. Supercrogas cui non debes, vel semper supererogatur tibi ut debeas. Et quis habet 706 quidquam non tuum ? Reddis debita, nulli debens. Donas debita, nihil perdens. Qui ubique es, et ubique totus. Qui sentiri potes, et videri non potes. Qui nusquam dees, et tamen ab iniquorum cogitationibus longe es. Qui nec ibi dees, ubi longe es; quia ubi non es per gratiam, ades per vindietam. Qui ubique præsens es, et vix inveniri potes. Quem stantem sequimur, et apprehendere non valemus. Qui tenes omnia, imples omnia, circumpleeteris omnia, superexcedis omnia, sustines omnia. Qui corda fidelium doces sine strepitu verborum. Qui locis non distenderis, nec temporibus variaris, nec habes accessus et recessus. Qui habitas lucem inaccessibilem, quem nullus hominum vidit nec vid. re notest '(I Tim. vi, 16). In te manens quietus, ubique circuis totum. Non enim scindi et dividi potes, quia vere unus es; nec in partes efficeris, sed totus totum tenes, totum imples, totum illustras et possides.

Si totum mundum 747 libri repleant, tua scientia inenarrahilis non potest enarrari. Quoniam vero indicibilis es, nullo modo seribi poteris, nee concludi. Tu es fons lucis divinæ, et sol elaritatis æternæ. Magnus es sine quantitate 748, et ideo immensus. Bonus sine qualitate, et ideo vere et summe bonus; et nemo bonus nisi tu solus. Cujus voluntas opus est, eujus velle posse est. Qui omnia quæ ex nihilo creasti, sola voluntate fecisti. Qui omnem ereaturam tuam absque indigentia aliqua possides, et sine labore gubernas, et absque tædio regis, et nihil est quod conturbet ordinem imperii tui, vel in summis, vel in imis. Qui in omnibus loeis sine loco haberis, et omnia contines sine ambitu, et ubique præsens es sine situ et motu. Qui nec mali auctor es, quod facere non potes. Qui nihil non potes, nec unquam quidquam te secisse pænituit. Cujus bonitate sacti sumus, et justitia pænas luimus, et clementia liberamur. Cujus omnipotentia omnia gubernat, regit et implet quæ creavit. Nec ideo te implere omnia dicimus, ut te contineant; sed ipsa potius a te contineantur. Nec particulatim imples oninia, nec ullatenus ita putandum est, ut unaquæque res pro magnitudine suæ portionis capiat te, id est maxima majus, minima minus, cum sis749 potius ipse totus in omnibus, et omnia in te. Cujus omnipotentia omnia concludit, nee evadendi potentiam tuam quis aditum invenire poterit. Qui enim te non habet placatum, nequaquam evadet iratum.

#### VARIÆ LECTIONES.

Collata est cum Edit. Som. et tom. IX Aug. non habetur enim in nostris mss. Beati Anselmi Liber de salute animæ, qui et Enchyridion, sive manuale dici potest alias inscribitur. Libellus de contemplatione Christi; sive de verbo Dei, quo sopita cœlestis desiderii memoria renovetur. Som. Manuale D. Angustini seu libellus de contemplatione etc. nt in Edit. Raynaldi 743 Nunc adesto etc. In Som. continuatur Prologus 744 Tn Domine cœlum etc. In Som. hic incipit Caput 1, sub hoc titulo: De mirabili essentia Dei 745 Nec æstuas in Som. nec æstimans 746 Equis habet In Som. Et quis habet 747 Si totum modum In Som. hic incipit Caput 2, sub eo titulo: De indicibili scientia Dei 748 Sine qualitate in Som. sine quantitate 742 Dans sis in Som dum sie titate 749 Dam sis in Som. dum sie

Il 780. Te igitur, elementissime Deus, invoco in A ves omnium bonarum dapum, supernæ satietatis animam meam, quam præpares ad capiendum te, ex desiderio quod inspiras ei. Intra, rogo, in eam, et coapta eam tibi, ut possideas illam quam fecisti et refecisti; ut habeam te velut signaculum super cor meum. Quæso, piissime, invocantem te non deseras; quia prinsquam te invocarem, me vocasti et quæsisti, ut ego servus tuus te quærerem, quærendo invenirem, et inventum amarem. Quæsivi et inveni te, Domine, et amare desidero. Auge desiderium meum, et da quod peto; quoniam si cuncta quæ fecisti mihi dederis, non sufficit servo tuo, nisi teipsum dederis. Da ergo teipsum mihi, Dens meus; redde te mihi. En amo te; et si parum est, amem validius. Tui ergo amore teneor, tui desiderio flagro, tui dulci memoria delector. Ecce dum tibi mens mea B ac piget me talia pati, qualia mundus iste agit. Trisuspirat, et tuam ineffabilem pietatem meditatur, ipsa carnis sarcina minus gravat, cogitationum tuunitus cessat, pondus mortalitatis et miseriarum more solito non hebetat, silent cuncta, tranquilla sunt omnia. Cor ardet, animus gaudet, memoria viget, intellectus lucet, et totus spiritus ex desiderio visionis tuæ accensus, invisibilium amore rapi se videt. Assumat spiritus meus pennas ut aquilæ, volet et non deficiat; volet, et perveniat usque ad decorem domus tuæ, et thronum gloriæ tuæ: et ibi super mensam refectionis civium supernorum pascatur de oculis tuis in loco pascuæ juxta fluenta plenissima. Tu este exsultatio nostra, qui es spes nostra, salus atque redemptio. Tu esto nostrum gaudium, qui es futurus præmium. Te semper quærat anima mea, et tu præsta ut quærendo non deficiat.

- III 781. Væ miseræ animæ! quæ Christum non quærit nec amat, arida manet et misera. Perdit quod vivit, qui te Deum non diligit. Qui curat vivere non propter te, Domine, nihil est, et pro nihilo est. Qui tibi vivere recusat, mortuus est. Qui tibi non sapit, desipit. Misericordissime, tibi me commendo, reddo et concedo, per quem sum, vivo et sapio. In te consido, spero et totam spem meam pono, per quem resurgam, vivam et requiescam. Te cupio, diligo et adoro; cum quo manebo, regnabo et beatus ero. Auima quæ te non quærit nec diligit, mundum diligit, percatis servit et vitiis subjecta est, nunquam quiescit 782, nunquam secura est. Famuletur tihi sem- D per mens mea, piissime. Suspiret tibi semper peregrinatio mea, ardeat in amore tui cor meum. Requiescat in te, Deus meus, anima mea, contempletur te in mentis excessu, cantet laudes tuas jubilatione, et hæc sit in hoc exsilio meo consolatio mea. Confugiat mens mea sub umbra alarum tuarum ab æstibus cogitationum sæculi hujus. Repauset in te cor meum, cor mare magnum, tumens fluctibus. O di-

opulentissime largitor Deus, da fasso cibum, collige dispersum, libera captivum et redintegra scissum. En stat ad ostium et pulsat. Obsecro per viscera misericordiæ tu:e, quibus visitasti nos oriens ex alto (Luc. 1, 78), jube pulsanti misero aperiri, ut liberis gressibus ingrediatur ad te, et requiescat in te, et reficiatur de te pane cœlesti : tu enim es panis et fons vitæ, tu lumen claritatis æternæ, tu omnia ex quibus vivant recti qui diliguat te.

IV 753. Deus lumen cordium te videntium, et vita animarum te amantium, et virtus cogitationum te quærentium, da ut sancto tuo amori inhæream. Veni, rogo, in cor meum, et ab ubertate voluptatis ture inchria illud, ut obliviscar ista temporalia. Pudet ste est mihi quod video, grave est omne quod de transitoriis andio. Adjuva me, Domine Deus meus, et da lætitiam in corde meo, veni ad me ut videam te. Sed angusta est mihi domus animæ meæ, quonsque venias ad eam, et dilatetur a te. Ruinosa est, refice eam. Habet plurima quæ offendant oculos tuos, fateor et seio; sed quis mundabit cam, aut cui alteri præter te clamabo? Ab occultis meis munda me, Domine, et ab alienis parce servo tuo. (Psal. xvIII. 15.) Fac me, dulcis Christe, bone Jesu, fac me, rogo, amore et desiderio tui deponere onus carnalium desideriorum, et terrenarum concupiscentiarum. Dominetur carni anima, animæ ratio, rationi gratia tna, et tuæ me interius et exterius subde voluntati. Tribue mihi ut laudet te cor meum, et lingua mea, et omnia ossa mea. Dilata mentem meam, et attolle intuitum cordis mei, ut vel rapida cogitatione spiritus meus attingat te æternam sapientiam super omnia manentem. Dissolve me, oro, a vinculis quibus constrictus teneor, ut relinquens omnia ista tibi festinem 754, tibi soli inhæream, tibi soli Intendam.

229 V 755. Felix anima, quæ terreno resoluta carcere libera eœlum petit, quæ te dulcissimum Dominum facie ad faciem cernit, quæ nullo metu mortis afficitur, sed de incorruptione perpetuæ gloriæ lætatur. Tranquilla est et secura, jam non timet hostem nec mortem. Habet te pium Dominum, quem diu quæsivit, semperque amavit, hymnidicis sociata choris, mellistua perpetuæ sestivitatis carmina ad laudem gloriæ tuæ, Rex Christe bone Jesu, in æternum concinit. Inebriatur enim ab ubertate domus tuæ, et torrente voluptatis tuæ potas cam (Psal. xxxv, 9). Felix societas supernorum civium, et gloriosa solemnitas omnium ad te redeuntium ab lmjus nostræ peregrinationis tristi labore ad amænitatem pulchritudinis, ad formositatem totius splendoris, atque

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>4.</sup> De miseria animæ quæ D. N. J. C. non amat, nec quærit 782 Nunquam quiescit in Som. Caput quieta 783 Cap. 4. In Som. Caput 5. De desiderio animæ. 784 Tibi festinem in Som. tibi serviam 785 Cap. 5. In Som. Caput 6. De fœlicitate animæ a terreno carcere resolutæ

rui cives cermunt. Nihil omnino quod conturbet n entem, ibidem auribus audire datur. Quæ cantica? Quæ organa? Quæ cantilenæ? Quæ melodiæ ibi sine fine decantantur? Sonant ibi semper - melliflua hymnorum organa, suavissima angelorum melodia, cantica canticorum mira, quæ ad laudem et gloriam tuam a supernis civibus decantantur. Amaritudo et omnis fellis asperitas in regione tua locum non habent. Non enim est ibi malus neque malitia. Non adversarius et impugnans, nec est ulla peccati illecchra. Nulla est ibi indigentia, dedecus nullum, rixa nulla, nullum improperium, causatio nulla, nullus timor, nulla inquietudo, nulla pæna, nulla dubictas, nulla violentia, nulla discordia; sed est ibi pax summa, charitas plena, jubilatio et laus Dei B eterna, sine fine secura requies, et gaudium semper in Spiritu sancto. O quam fortunatus ero, si audivero jucundissimas civium tuorum cantilenas, carmina mellistua laudes summæ Trinitati debito honore promentia. Sed et nimium felix, si ego ipse mernero cantare canticum Domino Jesu Christo, de dulcibus canticis Sion.

· VI 756. O vita vitalis, vita sempiterna et sempiterne beata! ubi gaudium sine mœrore, requies sine labore; dignitas sine tremore, opes sine amissione, sanitas sine languore, abundantia sine defectione, vita sine morte, perpetuitas sine corruptione, beatitudo sine calainitate, ubi omnia bona in 787 charitate perfecta, ubi species et visio facie ad faciem, ubi plena scientia in omnibus et per omnia, ubi C sumnia Dei bonitas cernitur et lumen illuminans a sanctis glorificatur, ubi præsens majestas Dei conspicitur, et hoc vitæ cibo sine defectu mens intuenlium satiatur; vident semper, et videre desiderant, sine anxietate desiderant, et sine fastidio satiantur; iıbi verus Sol justitiæ mira suæ pulchritudinis visione omnes reficit, et ita universos cœlestis patriæ cives illuminat ut luceant ipsi, lumen videlicet illuminatum per Deum, lumen 788 illuminans ultra omnem solis nostri splendorem, atque cunctarum stellarum claritatem immortali adhærentes deitati, ac per hoc infinortales et incorruptibiles 789 facti, juxta promissionem Domini Salvatoris: Pater, quos dedisti mihi, volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum : ut vi- D deant claritatem meam, ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, et ipsi in nobis unum sint (Job xvii, 22-24).

VII 760. Regnum cœlorum, regnum felicissimum, regoum carens morte, et vacans fine, cui nulla tempora succedunt per ævum, ubi continuus sine nocte

dignitatem totius elegantiae, ubi te jugiter, Domine, A dies nescit habere tempus, ubi victor miles post laborem donis ineffabilibus emunlatur.

Nobile perpetua caput amplectente corona.

Utinam remissa peccatorum mole, me ultimam servorum Christi juberet divina pietas hanc carnis sarcinam deponere, ut in sua civitatis gaudia acterna repausandus transirem, sanctissimis supernorum choris interessem, cum beatissimis spiritib s gloriæ Conditoris assisterem, præsentem Dei vultum cernerem, nullo mortis meta tangerer, de perpetuæ immortalitatis incorruptione securus gauderem, et scienti omnia conjunctus omnem ignorantiæ cæcitatem amitterem, terrena enucta parvipenderem, convallem laerymarum istam intueri vel reminisci ulterius non dignarer, ubi vita laboriosa, vita corruptibilis, vita omni amaritudine plena, vita domina malorum, ancilla infernorum, quam humores tumidant, dolores extenuant, ardores exsiccant, acra morbidant, escæ influant, jejunia macerant, joci solvunt, tristitiæ consumunt, sollicitudo coarctat. securitas hebetat, divitiæ jactant, paupertas dejicit, juventus extollit, senectus incurvat, infirmitas frangit, mæror deprimit, diabolus insidiatur, mundus adulatur, caro delectatur, anima excæcatur, totus homo conturbatur! Et his tot et tantis malis mors furibunda succedit, vanisque gandiis ita finem i:uponit, ut cum esse desicrint, nec fuisse putentur.

Sed quas 761 landes, quasve gratiarum actiones tibi referre valcamus, Deus noster, qui nos etiam inter has tantas mortalitatis nostræ ærumnas non desinis consolari mira visitatione gratiæ tuæ! Ecce me miserum multis mæroribus plenum, dum vitæ meæ sinem timeo, dum peccata mea considero, dum judicium tuum formido, dum mortis horam cogito, dum supplicia tartari horreo, dum opera mea qua districtione et discussione à le pensentur ignoro, dum quo fine illa clausurus sim penitus neseio, dumque hac et alia multa mecum sub corde retracto, consolaturus ades solita pietate, Domine Deus, et inter has querelas, nimiosque ploratus ac profunda cordis suspiria, assumis mæstam et anxiam mentem super alta juga montium ad preolas usque aromatum, e collocas me in loco pascuæ secus rivulos dulcium aquarum, ubi præparas in conspectu meo mensan multiplicis apparatus, quæ fatigatum spiritum repauset, et cor triste lætificet, quibus tandem refo cillatus deliciis, et multarum miseriarum mearun oblitus, flevatus super altitudinem terræ, in te ver: pace quiesco 763.

MEDITATIO XV (3).

De præteritorum beneficiorum Christi memoria

#### VARLÆ LECTIONES.

lumen in Som. per divinum lumen 169 Incorporales in Som. incorruptibiles 160 Cap. 7. In Som. Caput 8 De regno cuelorum. 161 Sed quas etc. In Som. Caput 9. Quomodo post nimios ploratus mæstam animan consolatur Deus. Sed quas etc. 762 Pace quiesco. Somnalius hic Capita 27. subjungit

NOTÆ.

230 Quæ ad dilectionem Dei excitant, nullum ut andiat tædere debet; legitur autem in Evangelio quod duæ sorares vehementi amore dilexerunt Dominum, et licet utraque Deum proximumque dilexerit, specialiter tamen circa obsequium proximorum occupabatur Martha, ex divino vero fonte dilectionis hauriebat Maria (Luc. x, 39-42). Ad Dei vero dilectionem duo pertinent : affectus mentis, et affectus operis. Et hoc opus, in virtutum exercitatione; affectus vero mentis, in spiritualis gustus dulcedine. Exercitatio virtutum in certo vivendi modo, in jejuniis, in vigiliis, in opere, in lectione, in oratione, in silentio, In paupertate, et cæteris hujusmodi commendatur; affectus salutari meditatione nutritur. Itaque ut ille B dulcissimus amor Jesu in tuo crescat affectu, triplici meditatione opus habes, de præteritis scilicet, præsentibus et futuris, id est de præteritorum recordatione, de experientia præsentium, de consideratione futurorum. Cum ergo mens tua fuerit absque cogitationum tumultu, virtutum exercitatione purgata, jam oculos defæcatos ad posteriora retorque, ac primum cum beata Maria ingressa cubiculum libros, quibus Virginis partus et Christi prophetatur adventus, evolve. Ibi adventum angeli præstolare, ut videas intrantem, audias salutantem, ut sic repleta stupore et exstasi dulcissimam Mariam dominam tuam cum angelo salutante salutes, clamans et dicens : Ave, Maria (Luc. 1, 27), etc. Hoc crebrius repetens quæ sit hæc gratiæ plenitudo de qua totus mundus mutuavit gratiam, quodnam Verbum caro factum est contemplare et admirare Don:inum, qui terram implet et cœlum, intra unius puellæ viscera claudi, quam Pater sanctificavit, Filius fecundavit, Spiritus sanctus obumbravit. O dulcis domina, quanta inchriebaris dulcedine, quo amoris igne succendebaris, cum sentires in mente et in ventre tantæ majestatis præsentiam, cum de tua carne sibi carnem assumeret, et membra in quibus corporaliter omnis plenitudo divinitatis inhabitaret (Col. 11, 9), de tuis sanctis membris aptaret! Hæc omnia propter te, o virgo, ut Virginem, quam imitari proposuisti, diligas, et Virginis Filium, cui nupsisti.

Jam nune cum duleissima Domina tua in montana conscende, sterilis et Virginis intuere complexum, et salutationis officium, in quo servulus Dominum, præco Judicem, vox Verbum, intus anilia viscera conclusus in Virginis utero clausum et agnovit, et indicibili gandio salutavit. Beati ventres, in quihus totins mundi Salvator exoritur, pulsisque tristitiæ tenebris sempiterna lætitia prephetatur. Accurre, quaso, accurre, tantis gaudiis admiscere, prosternere ad pedes utriusque, et in unius ventre sponsum tunm amplectere, lamicum vero ejus in alterius utero venerare. Hine Matrem cum omni devotione

de præsentium experientia, et exspectatione futu- A in B thiehem prosequere, et in hospitium divertens cum illa assiste, et obsequere parienti; lo atoqu: in præsepio parvulo, crumpe in vocem exsultationis, clamans cum Isaia : Parvulus natus est nobis, et filius datus est nobis (Isa. 1x, 7), et amplectere illud dulce præsepium. Mitiget verecundiam amor, timorem depellat affectus, ut sauctissimis pedibus figas labia, et oscula genibus. Eximle pastorum excubias mente pertracta, angelorum exercitum admirare, cœlesti melodiæ tuas interpone preces, simul corde et ore decantans : Gloria in excelsis Deo (Luc. 11, 14).

Noli in tua meditatione Magorum munera præterire, nec fugientem in Ægyptum relinquere incomitatum. Inspiciat oculus devotionis parvulum Jesum dulces mammillas gloriosæ Virginis matris dulciter sugentem, et mammas maternas filiali more tractan. tem, matri arridentem. Quid visu jucundins? Quid delectabilius? Cerne illum, qui immensus est, parvul's brachiis ad materna colla pendentem, et dicas: Felix sum, feliciorque, dum illum video quem reges optaverunt videre, et non viderunt (Matth. x111,17). Dignus est visu qui speciosus est forma præ filiis hominum (Psal. XLIV, 3).

Cogita, et recogita quo animo et qua cogitatione tenebatur illa dulcissima Mater ejus, cum illum Dominun tantum ac tantillum in brachiis suis exsultans ac læta teneret, cum ei ut infantulo gestienti osculis frequentibus congauderet, cum eum laerymantem super genua sua, quibus potuit modulis, consolaretur, cum denique aliis atque aliis studiis, ad quæ ipsa materna pietas informabat eum, pro qualitatum vicissitudinibus, sedula blandiretur. Opinare verum esse quod dicitur eum a latronibus deprehensum in via, et adolescentuli cujusdam beneficio ereptum. Erat is, ut dicunt, principis latronum filius, qui præda potitus enm parvulum in matris gremio conspexisset, tanta in ejus speciosissimo vultu splendoris majestas apparnit ut eum supra hominem esse non ambigens, incalescens amore amplexatus sit cum et, o, inquit, beatissime parvulorum, si aliud se tempus obtulerit mihi miserendi, tunc memento mei, et hujus temporis noli oblivisci. Ferunt hunc misse latronem, qui ad dexteram Dei D crucifixus alterum blasphemantem corripuit dicens: Neque tu times Deum (Joan. xxIII, 40), etc., conversus vero ad Dominum, cum in illa quæ in parvulo apparuit intuens majestate pacti sui non immemor, Memento, inquit, mei, dum veneris in regnum tunm (ibid., 42). Itaque ad incentivum amoris hac non inutile arbitror uti opinione, remota omni affirmandi temeritate.

Præterea nihilne suavitatis æstimes tibi accessurnm, si cum apud Nazareth puerum apud pueros 768 contempleris 763°, si obsequentem matri, si operanti nutritio assistentem intucaris? Quid, si duodennem cum parentibus Jerosolymam ascendentem, et illis ro-

VARIÆ LECTIONES.

denntibus et nescientibus in urbe manentem per A mittuntur tibi peccata tua (Matil, 1x, 2). O mira triduum cum matre quæsieris? O quanta copia clementia! o indicibilis misericordia! Accepit felix fluent lacrymæ, cum audieris Matrem dulci quadam remissionem peccatorum suorum quam non petebat, quam non præcesserat confessio, nee meruerat nobis sic? (Luc. 11, 48.)

Si autem sequi Sponsum virginem quocunque lerit (Apoc. xiv, 4) delectet altiora ejus et secretiora scrutare, ut in Jordanis flumine audias in voce Patrem, in carne Filium, in columba videas Spiritum sanetum. Ibi ad spirituales nuptias invitata Sponsum suscipis datum a Patre, purgationem a Filio, pignus amoris a Spiritu sancto. Exinde dilectissimus Jesus solitudinis tibi secreta dicavit, et sanetificavit tibi jejunium subcundum, docens cum callido hoste conflictum. Hæc ibi facta, pro te facta, et quonam modo facta sunt diligenter attendas. Dilige eum a quo facta sunt et imitare quæ facta sunt.

Occurrat jam nunc memoriæ molier illa in adulterio deprehensa, et Jesus rogatus ad sententiam quid egerit, quidve dixerit, recordare. In terram oculos jecit, ne forte accusatam respiciens nimis confunderet. Cum enim scribens in terra, terrenos cos non collestes prodidisset, qui sine peccato est vestrum, inquit, primus in illam lapidem mittat (Joan. vm, 7). O mira et inexstinguibilis Christi benignitas! Quam condemnare juste potuit, adverte quam pie et quam caute liberavit. Cum enim omnes sententia trivisset et expulisset e templo, imaginare 231 quam pios oculos in illam levaverit, quam dulci et suavi voce sententiam absolutionis ejus protulerit? Puta quod C suspiravit, quod lacrymatus feerit, cum diceret: Nemo te condemnavit mulier (ibid., 10), etc. Felix, ut ita dicam, hæe adultera mulier, quæ de præteritis absolvitur, secura efficitur de futuris. Jesu bone, te dicente, nec ego te condemnabo (ibid., 11), quis condemnabit? Deus est qui justificat, quis est qui condemnet? (Rom. viii, 33, 34.) Audiatur de cætero vox tua, Vade, et jam amplius noli peccare (Joan. viii, 11).

Jam nunc ingredere domum Pharisæi, recumbentem ibi Dominum tuum attende, accede cum beatissima peccatrice ad pedes ejus, lava lacrymis, terge capillis, demulce osculis, fove unquentis. Nonne jam sacro liquoris illius odore perfunderis? Si tibi adhuc suos negat pedes, insta, ora, et gravidos lacrymis oculos attolle, tuisque suspiriis, inenarrabilibusque D gemitibus extorque quod petis. Luctare cum eo, sicut Jacob (Gen. xxxii, 24), ut ipse se gaudeat superari. Videbitur tibi aliquando quod avertat oculos, quod aures claudat, quod desideratos pedes abscondat. Tu nihilominus insta opportune, importune (II Tim. 1v, 2), clama: Usquequo clamabo, et non exaudies? (Hub. 1, 2.) Redde mihi, Jesu bone, lætitiam salutaris tui (Psal. L, 14); quia tibi dixit cor meum, quasivi faciem tuam, faciem tuam requiram (Psal. xxvi, 8). Certe non negabit pedes suos virgini, quos osculandos præbuit peccatrici.

Sed et domum illam non præteribis, ubi per tegulas paralyticus ante pedes ejus submittitur, ubi pictas et potestas obviaverunt sibi. Fili, inquit, reclementia! o indicibilis misericordia! Accepit felix remissionem peccatorum suorum quam non petchat, quam non præcesserat confessio, nee meruerat satisfactio, non exigebat contritio. Corporis salutem petebat, non animæ, et salutem corporis et animæ recepit. Vere, Domine, vita in voluntate tua, si decreveris salvare nos, neme poterit prohihere. Si alind decreveris, non est qui audeat dicere: Cur ita facis? Pharisæe, quid murmuras? An oculus tuus nequam est, quia ipse bonus est? (Matth. 1x, 15.) Certe miscretur cui voluerit (Rom. 1x, 18); ploremus et oremus ut velit. Bonis etiam operibus pinguescat oratio, augeatur devotio, excitetur dilectio. Leventur puræ manus in oratione, quas non sanguis immunditiæ maculavit, taetus illicitus non fædavit, avaritia non exasperavit, levetur et cor sine ira et disceptatione, quod tranquillitas sedavit, et pax eomposuit puritas conscientiæ lavit. Sed nihil horum paralyticus iste legitur præmisisse, qui tamen legitur remissionem omnium peecatorum mernisse. Hæc est autem ineffabilis misericordiæ ejus virtus, cui sicut blasphemum est derogare, ita et hoc sihi præsumere, stultissimum. Potest euiennque vult hoc ipsum efficaciter dicere quod dixit paralytico: Dimittuntur tibi peccata tua (Matth. 1x, 5). Sed quicunque sine suo labore, vel contritione, vel confessione, vel etiam oratione, sibi hoc dicendum exspectat, nunquam ei remittuntur peccata.

Sed exeundum est hinc, et ad Bethaniam veniendum, ubi sacratissima fædera amicitiæ anctoritate Domini consecrantur. Diligebat enim Jesus Martham, Mariam et Lazarum (Joan. x1, 5). Quod ob speciale amicitiæ privilegium, quo illi familiariori adhærebant affectu dictum nemo est qui ambigat. Testes sunt lacrymæ illæ dulces, quibus coliacrymatus est lacrymantibus quas totus populus interpretabatur amoris indicium. Videte, inquiens, quomodo amabat eum (Joan. x1, 36). Et ecce saciunt ei conam ibi, et Martha ministrabat; Lazarus autem unus erat ex discumbentibus. Maria sumpsit alabastrum unquenti (Joan. xII, 2, 3), etc. Gaude, quæso, huic interesse convivio. Singulorum distingue officia. Martha ministrabat, discumbebat Lazarus, ungit Maria. lloc ultimum tuum est; frange ibi alabastrum cordis, et quidquid nabes devotionis, quidquid amoris, quidquid desiderii, quidquid affectionis, totum effunde super caput Sponsi tui, adorans in homine Deum, et hominem in Deo. Si fremit, si murmurat, si invidet proditor, si perditionem vocat devotionem, non sit tibi curæ. Ut quid, ait, perditio hæc? poterat hoc unquentum venundari multo (Marc. XIV, 4), etc. Pharisæus murmurat invidens pænitenti, murmurat Judas invidens essusioni unguenti. Sed Judex accusationem non recipit, accusatam absolvit. Sinite, inquit, illam; bonum enim opus (ibid., 6), etc. Laboret Martha', ministret, paret hospitium peregrino, esurienti cibum, sitienti potum, vestem algenti. Ego solus Mariæ et illa mihi.

exspectet. Quid enim? Tune Mariæ consulis, relinquendo pedes quos duleiter osculatur, avertendo oculos ab illa speciosissima facio quam contemplatur, amovendo auditum ab ejus suavi sermone quo reficitur?

Sed jam surgentes eamus hinc. Quo? inquis. Certe ut insidentem asello cœli terræque Dominum comiteris, tantaque seri pro te obstupescens, parvorum laudibus tuas inseras, clamans et dicens : Ilosanna filio David (Matth. xx1, 9), etc.

Jam nunc ascende cum eo in conaculum grande, stratum (Marc. xiv, 15), et salutaris eœnæ interesse deliciis gratulare. Vincat verecundiam amor, timorem excludat affectus, ut saltem de micis mensie illins eleemosynam præbeat mendicanti. Vel a longe sta, et quasi pauper attendens in divitem, ut aliquid accipias extende manum, famem lacrymis prode. Cum autem surgens a cœna linteo se præcinxerit, miscritque aquam in pelvim (Joan. xIII, 4, 5), cogita quæ majestas, quæ potestas hominum pedes abluit et extergit, qua beniguitas proditoris vestigia sacris manibus tangit. Specta, et exspecta, et ultimo omnium tuos ei præbe pedes abluendos, quia quem ipse non laverit, non habebit partem cum eo (ibid., 8). Quid modo festinas exire? Sustine paululum. Videsne quisnam ille est, rogo te, qui super pectus ejus recubuit (ibid., 25), et in sinum ejus caput reclinat? Felix, quicunque est ille. O certe ecce jam video! Joannes est nomen ejus. O Joannes, quid tibi C dulcedinis, quid gratice et suavitatis, quid luminis et devotionis hauriebas ab illo fonte? Ibi certe omnes thesauri sapientiæ et scientiæ absconditi sunt (Col. 11, 3). Ibi fons misericordiæ, ibi domicilium pietatis, ibi favus æternæ suavitatis. Unde tibi, o Joannes, omnia ista? Nunquid tu sublimior Petro, Andrea sanctior, aut certe omnibus apostolis gratiosior? Speciale hoc virginitatis privilegium, quia virgo es, clectus a Domino, atque inter exteros magis dilectus. Jam nunc exsulta, virgo, accede propius, et aliquam liujus dulcedinis portionem vindicare non differas, si potiora non potes, dimitte Joanni pectus, ubi se cum vino lætitiæ in divinitatis cogitatione inebriat; tu curreus. ..d. humanitatis sanctissima illa oratione discipulos commendans Patri dixerit : Pater, serva cos in nomine two (Joan. xvn, 11), inclina caput tuum, ut merearis andire: Volo ut ubi ego sum, et illi sint mecum (ibid., 24).

Bonum est tibi hic esse, sed exeundum est. Præcedet ipse ad montem Oliveti, tu eum sequere. Et la et assumpto Petro et duobus filiis Zebedæi ad secreta secesserit, vel a longe intuere quomodo in se nostram transtulerit necessitatem. Vide quomodo ille cujus sunt omnia, pavere copit et tædere. Tristis est, inquiens, anima mea (Matth. xxv1, 38), etc. Unde hoc, Deus meus? Ita compateris mihi exhibens hominem, ut quodammodo videaris nescire quod Deus es. Prostratus in faciem oras, et sactus est

Totum præstat quod habet; a me quidquid aptat, A sudor (l.uc. xxu, 44), etc. Quid stas accurre, et suavissimas illas guitas lambe, et pulverem pedum illius linge. Noli dormire cum Petro, ne mercaris audire : Sic non potestis una hora vigilare mecum? (Matth. xxvi, 40.)

232, Sed ecce jam proditorem præeuntem impiorum turba prosequitur, et osculum præbeute Inda manus injiciunt in Jesum, Dominum suum tenent ligatum, et illas dulces manus vinculis stringunt. Quis ferat? Scio, occupat nunc cor tuum pietas, omnia viscera tua zelus inflammat. Sine, rogo, patiatur, qui pro te patitur. Quid optas gladium? quid irasceris? quid indignaris? Si instar Petri cujuslibet autem abscideris, si ferro brachium tuleris, si pedem truncaveris, ipse restituet omnia. Qui ctiam si quem occideris, absque dubio suscitabit. Sequere potius eum usque ad atrium principis sacerdotum, et speciosissimam faciem ejus quam sputis illinunt, tu lacrymis lava. Intuere quam piis oculis, quam misericorditer, quam efficaciter tertio negantem respexerit Petrum, quando ille conversus et in se reversus flevit amare. Utinam, bone Jesu, tuus me dulcis oculus respiciat, qui te toties ad vocem ancillæ procacis, carnis scilicet meæ, pessimis operibus affectibusque negavi. Sed jam, mane facto, traditur Pilato, ibi accusatur, et tacet, quoniam tanquam ovis ad occisionem ductus est (Isa. Lin, 7; Act. viii, 32). Vide, attende quomodo stat ante præsidem inclinato capite, demissis oculis, vultu placido, sermone raro, paratus ad opprobria, promptus ad verbera. Scio, non poteris ulterius sustinere, nec dulcissimum dorsum ejus flagellis atteri, nec faciem alapis cædi, nec tenerum illud caput spinis coronari, nec dexteram, quæ cælum regit et terram, arundine dehonestari, tuis oculis aspicere poteris. Ecce educitur, flagellatur portans spincam coronam et purpureum vestimentum, et Pilatus dicit : Ecce homo (Joan. xix, 5). Vere homo est, quis dubitet? Testes sunt plagæ virgarum, livor vulnerum, fæditas sputorum. Jam nunc cognosce, Zabule, homo est. Vere homo est iste, inquis. Sed quid est iste, inquis. Sed quid est, quod in tot injuriis non irascitur ut homo, non movetur ut homo, non suis indiguatur tortoribus ut homo? Ergo plus est quam ubera lac exprime, quo untriaris. Inter hæc, cum p homo. Sed quis cognoscit illum? Cognoscitur certo homo impiorum terræ judicia sustinens, sed cognoscetur Deus judicia faciens. Sero animadvertisti, Zabule. Quid tibi per mulierem agere visum est, ut dimittatur? Tarde locutus es. Sedet pro tribungli judex, prolata est sententia. Jam propriam portans crucem ducitur ad mortem. O spectaculum! Videsne? Ecce principatus ejus super humerum ejus (Isa. ix, 6). Hæc est virga æquitatis, virga regni sui. Datur ei vinum felle mistum, exuitur vestimentis, €t inter milites dividuntur. Tunica non scinditur, sed sorte transit ad unum. Dulces manus ejus et pedes clavis perforantur, et extensus in cruce inter latrones suspenditur. Mediator Dei et hominum, inter cœlum et terram medius pendens, ima superis unit,

sælestibus terrena conjungit. Stupet cælum, terra A spiritu cernere mercaris nunc super lapi lem revolumiseratur 763. Quid tu? Non mirum si, sole contristato, tu contristaris; si terra contremiscente, tu contremiscis: si scissis saxis, cor tuum scinditur; si flentibus juxta crucem mulieribus, tu conclamaris. Inde in omnibus iis considera illud dulcissimum pectus quam tranquillitatem servaverit pictatis. Non suam attendit injuriam, non pænam reputat, non sentit contumelias. Sed ipsis potius a quibus patitur, ille compatitur; a quibus vulnerat r, ille medetur; ille vitam procurat, a quibus occiditur. Cum qua mentis dulcedine, cum qua spiritus devotione, cum qua charitatis plenitudine clamat: Pater, ignosce illis? (Luc. xxiii, 34.) Ecce ego, Domine, tuæ majestatis adorator, non tui corporis interfector; tuæ mortis venerator, non tuæ passionis B derisor; tuæ misericordiæ contemplator, non infirmitatis contemptor. Interpellet itaque pro me tua dulcis humanitas, commendet me Patri tuo tua ineffabilis pietas. Die igitur, dulcis Domine : Pater, ignosce illi.

At tu, virgo, eui major est apud Virginis Filium confidentia quam mulieribus quæ longe stant, cum matre Virgine et discipulo virgine accede ad crucem, et perfusum pallore vultum cominus intuerc. Quid ergo? Tu sine lacrymis, amantissima, Dominæ tuæ lacrymas videbis? Tu siccis manes oculis, et ejus animam pertransit gladius doloris? (Luc. 11, 35.) Tu sine singultu andies dicentem Matri: Mulier, ecce filius tuus; et Joanni: Ecce mater tua? (Joan. xix, 26, 27.) Similiter cum discipulo Matrem committeret, latroni paradisum promitteret, tunc unus ex militibus lancea latus ejus perforavit (ibid., 34). Festina, ne tardaveris, comede favum tuum cum melle tuo (Cant. v, 1). Bibe vinum tuum cum lacte tuo (ibid.). Sanguis tibi in vinum convertitur, ut inebrieris. In lac aqua mutatur, ut nutriaris. Facta sunt tibi in petra flumina, in membris ejus vulnera, et in corporis ejus maceria, caverna. In quibus instar columbæ latitans et deosculans singula, ex sangu ne ejus siant sicut vitta coccina labia tua, et eloquium tuum dulce (Cant. 1v, 3).

Sed adhue exspecta, donec nobilis ille decurio veniens extractis clavis manus pedesque dissolvat. Vide quomodo felicissimis brachiis corpus amplectipum, ac suo astringit pectori. Tunc potuit vir ille sanctissimus dicere: Fasciculus myrrhæ dilectus meus (Cant. 1, 12), etc. Sequere tu pretiosissimum cœli terræque thesaurum, et vel porta pelles, vel manus brachiaque sustenta, vel certe defluentes minutatim pretiosissimi sanguinis guttas curiosius collige, et pulverem pedum ejus linge. Cerne præterea quam duleiter, quam diligenter beatissimus Nicodemus sanctissima ejus membra tractat digitis, fovet unguentis, et cum S. Joseph involutum sindone collocat in sepulcro (Luc. xix, 38-42).

Noti præterea Mariæ Magdaleuæ deserere comitatum, sed paratis aromatibus cum ea Dominicum sepulcrum visitare memento. O sicut illa oculis, tu in tum ab ostio monumenti angelum residentem (Marc. xvi, 5-5); nunc intra monumentum unum ad caput, unum ad pedes resurrectionis gloriam prædieantes (Joan. xx, 12); nunc ipsum Christum Mariam flentem et tristem tam dulci reficientem oculo, tam suavi voce dicentem : Maria (ibid., 16). Rumpuntur ad hanc vocem omnes capitis cataractæ, ab ipsis medullis eliciuntur lacrymæ, singultus et suspiria ab imis trahuntur visceribus. Maria. O beata, quid tibi mentis fuit, quid animi, cum ad hanc vocem te prosternens, et reddens vicem salutanti, clamares, Rubboni? (ibid.) Quo, rogo, affectu, quo desiderio. mentisque ardore clamasti, Rabboni? Nune plura dicere lacrymæ prohibent, cum vocem excludit affectus, omnesque animæ corporisque sensus nimius amor absorbeat. Sed, o dulcis Jesu, cur a sacratis ac desideratissimis pedibus tuis sie arces amantem? Noli, inquis, me tangere (ibid., 17). Ut quid, Domine? Quare non tangam illa desiderata vestigia tua pro me perforata clavis, perfusa sangnine, non tangam, nec deosculabor? An inimicitior solito, quia gloriosior? Ecce non dimittam te, nec recedam a te, non parcam lacrymis, pectus singultibus suspiriisque rumpetur, nisi tangam. Et ille inquit: Noli timere. Non auferetur tibi hoc bonum, si differtur; vade tamen, et nuntia fratribus meis quia surrexi (ibid.). Cucurrit cito, cito volens redire. Redit; seil cum aliis mulieribus, quibus ipse Jesus occurrens blanda salutatione dejectas crigit, tristes consolatur (Matth. xxvm, 9). Adverte: tunc est dalum quod fuit ante dilatum. Accesserunt enim, et tenuerunt pedes ejus (ibid.) Hic quandiu potes, virgo, morare. Non has delicias tuus somnus interpellet, nullus exterior tumultus impediat. Verum quia in hac vita misera nihil stabile, nihil æternum est; nec unquam codem statu permanet homo, necesse est ut anima nostra, dum vivimus, quadam varietate pascatur. Unde a præteritorum recordatione, ad experientiam præsentium transcamus, ut ex his quoque, quantum a nobis diligendus sit Deus, intelligamus.

#### MEDITATIO XVI,

Sive meditationis quintæ decimæ pars secunda. — De præsentibus beneficiis Dei.

233 Non parvum æstimo beneficium, quo Deus bene utens malo parentum nostrorum creavit nos de carne illorum, et inspiravit in nobis spiraculum vitar, discernens nos ab illis qui vel arbortivi projecti sunt ab utero, vel qui inter materna viscera suffocati pænæ videntur concepti non vitæ. Quod etiam integra nobis et sana membra creavit, ne essemus no stris dolori, alienis opprobrio. Magnum est hoc certe. Sed quomodo illud quantæve bonitatis æstimabimus, quod eo tempore et inter tales nasci voluit, per quos ad fidem suam et sacramenta pervenimus? Videmus innumerabilibus hominibus hoc negatum, quod nobis gratulamur esse concessum, cum quibus una est et nobis conditio. Illi derelicti sunt per justitiam, nos vocati sumus per gratiam. Procedamus intuentes

Christianis. Quod nos flamma non kesit, quod aqua non absorbuit, quod non vorati a dæmone, quod non percussi a bestiis, quod præcipitio non nerati, quod usque ad congruam ætatem in ejus fide et bona voluntate nutriti. Hue usque ea percurrimus, soror, quibus fuit nobis una conditio, quos idem pater genuit, ac idem venter complexus est, eadem viscera profuderunt.

Jam nune, soror, in me adverte quanta fecerit Deus animæ tuæ. Divisit enim inter me et te, quasi inter lucem et tenebras, sibi te servans, me mihi relinquens. Deus meus, quo abii? quo fugi? quo evasi? Ejectus a facie tua sient Cain, habitavi in terra vagus et profugus, et quiennque invenerit me, occidet me. Quid enim ageret miserabilis creatura, a suo derelicta Creatore? Quo iret, quove lateret ovis erronea suo destituta pastore? O soror, fera pessima devoravit fratrem tuum. In me ergo cerne, quantum ibi contulerit qui te a tali bestia conservavitillæsam. Quam miser ego sum, qui meam pudicitiam perdidi; tam beata tu, cujus virginitatem misericordia divina protexit. Quoties tentata, quoties impetita tua tibi castitas est servata, cum ego libens in turpia quæque progrediens, coacervavi mihi materiam ignis quo comburerer, materiam fetoris quo necarer, materiam vermium a quibus corroderer? Recole si placet illas fœditates meas pro quibus plangebas, et corripiebas sæpe, puella parvulum, femina masculum. Sed non fallit Scriptura quæ ait : Nemo potest C corrigere, quem Deus despexit (Eccle. vu, 14). O quam diligendus est a te, qui cum me repelleret, te attraxit; et eum æqua conditio foret utriusque, tamen me despexerit, te dilexerit. Recole nunc, ut d xi, corruptiones meas, cum exaltaretur nebula libidinis ex luxuriosa concupiscentia carnis, et non esset qui eriperet et salvum faceret (Psal. vii, 3). Verba enim iniquorum pravaluerunt super me (Psal. exiv, 4), qui in suavi poculo amoris propinabant milii venenum luxuriæ. Convenientes in unum affectionis saavitas et cupiditatis impuritas, rapiebant imbecillem adhuc ætatem meam per abrupta vitiorum, atque mergebant gurgite flagitiorum. Vencrunt super me ira et indignatio tua, Deus, et ego nesciebam. Ibam longius a te, et sinebas. Jactabar, D et effundebar, et defluebar per immunditias meas, et tacebas. Eia, soror, diligenter attende omnia ista turpia et nefanda, in quæ me præcipitavit meum arbitrium; et scito quod in hæc corruisses, si te Christi misericordia non servasset. Non hæc dico quasi nihil mihi contulerit boni, dum exceptis iis quæ superius diximus utriusque collata, mira patientia meas sustinuerit iniquitates. Cui debeo quod terra non me absorbuit, noc fulminavit cœlum, nec flumina submerserunt? Quomodo enim sustineret creatura tantam injuriam Creatoris sui, si non impetum ejus cohiberet ille ipse qui condidit, qui non vult mortem veccatoris, sed magis ut convertatur et vivat? (Ezech xxxIII, 11.) Ad illad quante fuit gratie,

munus ejus fuisse, quod educati a parentihus fuimus A quod fugientem persecutus est, metuenti blandiebatur, quod erexit in spem totius desperatum, quod suis obruit beneficiis ingratum, quod gustu interioris dulcedinis, immundis assuetum delectationibus at traxit et illexit, quod indissolubilia make consuctudinis vincula dissolvit, et abstractum sæculo benigne suscepit? Taceo multa, et magnæ misericordiæ suæ circa me opera, ne aliquid gloriæ suæ, quæ tota illins est, ad me videatur transire. Ita etiam secundum hominum æstimationem sibi cohæret gratia dantis et felicitas recipientis, ut non solum laudetur, quia solus landandus esset ille qui dedit, sed etiam ille qui recipit. Quis enim habet aliquid quod non receperit? Si autem gratis accepit, quare laudatur velut promeruerit? Tibi igitur kuis, Deus meus, tibi gloria, tibi gratiarum actio; mihi autem confusio faciei meæ (tran. 1x, 7), qui tot mala feci, et tot bona recipi. Quid igitur (inquis) me minus accepisti? O soror, quia felicior est ille, cujus navem plenam mercibus et onustam divitiis flatus ventorum integram revexit ad portum, quam qui passus naufragium nudus evasit mortem. To ergo in his, quas tibi divina gratia conservavit, exsultas divitiis; mihi maximus labor incumbit ut fracta redintegrem, amissa recuperem, scissa resarciam. Verumtamen et me volo ut æmuleris, valdeque putes erubescendum, si post tot flagitia in illa vita tibi inventus fuero æqualis, cum sæpe virginitatis gloriam intervenientia quædam vitia minuant, et veteris conservationis opprobrium morum imitatio et succedentes vitiis virtutes oblitterent. Sed jam illa, in quihus tibi sola conscia es divinæ bonitatis, inspice nune munera, quam jucunda facie abrenuntianti sæculo Christus occurrerit, quibus esurientem deliciis pavit, quas miserationum suarum divitias ostendit, quos inspiravit affectus, quo te charitatis poculo ebriavit. Nam si fugitivum servum et rebellem sola sua miseratione revocatum spiritualium consolationum non reliquit inexpertum; quid dulcedinis crediderim cum virgini contulisse? Si tentabaris, ille sustentabat; si fluctuabas, ille solidabat. Quoties præ timore arescenti pius consolator astabat? Quoties æstuanti præ amore, ipse se tuis visceribus infundebat? Quoties psallentem vel legentem spiritualium sensuum lumine illustrabat? Quotics orantem in quoddam inetfabile desiderium suum rapiebat? Quoties mentem tuam a terrenis subtractam, ad cœlestes delicias et paradisi amœnitates transportabat? Hæe omnia revolve animo, ut in eum tuus totus revolvatur affectus. Vilescat tibi mundus, omnis amor carnalis sordeat, nescias te esse in mundo hoc; quoniam ad illos qui in cœlo sunt et Deo vivunt, tuum transtulisti propositum. Ubi est thesaurus tuus, ibi sit et cor tuum (Matth. vi, 21). Noli cum argenteis simulacris vili marsupio tuo tuum includere animum; quia nunquam cum nummorum pondere poteris transvolare ad cœlum. Puta te quotidie morituram, et de crastino non cogitabis. Non te 234 futuri temporis sterilitas terreat, non futuræ famis timor mentem

tuam dejiciat, sed ex ipso tota fiducia tua pen- A duplici stola, scilicet corporis et animæ perpetua fedeat qui aves pascit, lilia vestit. Ipse sit horreum tuum, ipse apotheca, ipse marsupium tuum, ipse divitiæ, ipse deliciæ tuæ; solus tibi sit omnia in omnibus. Hæc interim de præsentibus satis sint.

#### MEDITATIO XVII,

Sive meditationis quintæ decimæ pars tertia. - De futuris beneficiis Dei.

Qui autem præstat suis tanta in præsenti quanta illis servat in futuro? Principium futurorum et finis præsentium, mors est. Hanc cujus natura non abhorret? cujus non expavescit affectus? Nam bestiæ fuga, latibulis, et aliis mille modis mortem cavent, vitam tuentur. Jam nune diligenter attende quid tua B tibi respondeat conscientia, quid præsumat fides, quid spes promittat, quid expetat affectus. Si vita tua tibi oneri est, si mundus fastidio, si caro dolori, profecto desiderio mors est tibi, quæ jugum hujus oneris deponit, tollit fastidium, corporis dolorem assumit. Hoe unum dico onnibus hujus mundi præstare deliciis, honoribus atque divitiis, si ob conscientiæ serenitatem, fidei firmitatem, spei certitudinem mortem non timeas. Quod ille poterit maxime experiri qui, aliquo tempore sub hac servitute suspirans, in liberiores conscientiæ auras evasit. Hæc sunt futuræ beatitudinis tuæ primitiæ salutares, ut morte superveniente naturalem horrorem fides superet, spes temperet, conscientia pura repellat; et inde quodammodo mors est principium quietis, laborum meta, peremptoria vitiorum. Sie enim scriptum est : Beati mortui, qui in Domino moriuntur (Apoc. xiv, 15). Unde propheta reproborum mortem ab electorum morte discernens, Omnes, inquit, reges dormierunt in gloria, unusquisque in domo sua; tu autem projectus es de sepulcro tuo, quasi stirpis inutilis, pollutus et obvolutus (Isa. xiv, 18, 19). Dormierunt quippe in gloria quorum mortem commendat bona conscientia, quia pretiosa est in conspectu Domini mors sanctorum ejus (Psal. cxv, 15). Dormierunt sane in gloria quorum dormitioni assistunt angeli, occurrunt sancti, concivi suo præbentes auxilium, et impartientes solatium; hostibus se oppoet sie usque ad sinum Abrahæ sanctam animam comitantes in loco pacis collocant et quietis. Non sie impii, non sie, quos de corpore quasi de fetenti sepulero pessimi spiritus cum instrumentis infernalibus extrahentes, pollutos libidine, obvolutos cupiditate injiciunt ignibus exurendos, avibus lacerandos, aternis fetoribus deputant suffocaudos. Vere exspectatio justorum lætitia; spes autem impiorum peribit (Prov. x, 28). Sane qualis sit illa requies, çuœ pax illa, quæ jucunditas in sinu Abrahæ, quæ illis quiescentibus promittitur, et exspectatur lætitia, quia experientia non docuit, stylus explicare non poterit. Exspectant felices donec impleatur numerus fratrum suorum, ut in die resurrectionis

licitate fruantur.

Jam nunc intuere illins dici terrorem, quando cœlorum virtutes movebuntur, elementa ignis calore solventur, patebunt inferi, occulta omnia nudabuntur; veniet desuper iratus Judex, ardens suror ejus, et ut tempestas currus ejus (Jer. 1v, 13), ut reddat in ira vindictam et vastitatem in flamma ignis. Beatus est qui paratus est occurrere illi. Quid tune miseris animabus crit? Quam tunc miseri crunt, quos munc luxuria fœdat, avaritia dissipat, extollit superbia. Exibunt angeli, et separabunt malos de medio justorum (Matth. xm, 49), illos a dextris, illos a sinistris statuentes.

Cogita te nunc ante tribunal Christi inter utramque hanc societatem assistere, et necdum in alteram partem separatam. Deflecte oculos nune ad sinistram Judicis, et miseram illam multitudinem contemplare. Qualis ibi horror, quis pudor, quis fetor, quis timor, quis dolor? Stant miseri et inselices, stridentes dentibus, nudo latere palpitantes, aspectu horribiles, vultu deformes, dejecti præ pudore, præ corporis turpitudine et nuditate confusi. Latere volunt, et non datur; fugere tentant, nec permittitur. Si oculos levant desuper, Judicis imminet furor; si deponunt, infernalis putei eis ingeritur horror. Non suppetit criminum excusatio, nec de iniquo judicio erga Deum aliqua poterit esse causatio, cum quidquid decretum fucrit, justum esse ipsam eorum conscientiam non latebit. Cerne nunc quam amandus tibi sit, qui te ab hac damnata societate prædestinando discrevit, vocando separavit, justificando purificavit.

Retorque nunc ad dexteram oculos, et quibus te glorificando sit inserturus adverte. Quis ibi decor, quis honer et quæ felicitas, et quæ securitas? Alii judiciaria sede sublimes, alii corona martyrii splendentes, alii flore virginitatis candidi, alii eleemosynarum largitione fecundi, alii doctrina et eruditione præclari, in unum charitatis sædus copulantur. Lucet eis vultus Jesu, non terribilis, sed amabilis; non amarus, sed dulcis; non terrens, sed blandiens.

Sta nunc quasi in medio, nescieas quibus te Judinunt, obsistentes repellunt, refellunt accusantes, D eis sententia deputabit. O dura exspectatio! Timor et tremor venerunt super me, et contexerunt me tenebræ (Psal. Liv, 6). Si me sinistris sociaverit, non causabor injustum; si dextris ascripserit, gratiæ ejus hoc non meis meritis est imputandum. Vere, Domine, vita in voluntate tua. Vides ergo quantum in ejus amore tous extendi debeat animus, qui, cum injustis posset in te prolatam retorquere sententiam, justis te maluit ad salvandum inserere. Jam te puta sanetæ illi societati conjunctam vocis illius audire decretum: Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum quod vobis paratum est ab origine mund (Matth. xxv, 34). Inde miseris audientibus verbur Domini plenum iræ et furoris : Discedite a me, maledicti, in ignem wternum (ibid., 41). Tunc ibunt ii

æternam (ibid., 46). O dura separatio! o miserabilis conditio! Sublatis enim impiis ne videant gloriam Dei; de justis vero singulis secundum gradum suum et meritum angelicis ordinibus insertis, fiet illa gloriosa processio, Christo præcedente capite nostro, omnibusque suis membris sequentibus, et tradetur regnum Deo Patri, ut ipse regnet in eis, et ipsi in co, regnum illud percipientes, quod paratum est illis ab origine mundi, cujus regni status ne cogitari quidem a nobis potest, multo minus dici vel seribi. Hoc scio quod nihil omnino aberit quod velis adesse.

Nullus igitur ibi luctus, nullus fletus, nullus dolor, nullus timor. Non tristitia, non discordia, non invidia, non tribulatio, non tentatio, non aeris mutatio vel B corruptio, non suspicio, non ambitio, non adulatio, non detractio, non ægritudo, non senectus, non mors, non paupertas, non nox, non tenebræ, non edendi vel bibendi vel dormiendi ulla necessitas, fatigatio nulla. Quid ergo ibi boni est? Ubi neque luctus, 235 neque fletus, neque dolor, nec tristitia, quid potest esse nisi perfecta lætitia? Uhi nulla tentatio, vel tribulatio, nulla temporum mutatio, vel corruptio aeris, æstus vehementior, nec hiems asperior, quid potest esse nisi summa quædam rerum temperies, et mentis et carnis vera et summa tranquillitas? Ubi nihil est quod timeas, quid potest esse nisi summa securitas? Ubi nulla discordia, nulla invidia, quid potest esse nisi summa et vera dilectio? Ubi nulla C deformitas, quid potest esse nisi summa et vera pulchritudo? Ubi nulla paupertas, quid potest esse nisi omnis plenitudo? Ubi nullus labor vel defectio, quid crit nisi summa requies et fortitudo? Ubi nihil est quod gravet vel oneret, quid erit nisi summa felicitas? Ubi nec senectus exspectatur, nec morbus timetur, quid potest esse nisi vera sanitas? Ubi nec nox, nec tenebræ, quid est nisi lux perfecta? Ubi mors et mortalitas omnis absorpta, quid est nisi vita æterna?

Quid est ultra quod quæramus? Certe, quod iis omnibus excellentius est, scilicet visio, cognitio et dilectio Creatoris. Videbitur in se, videbitur in omnibus creaturis suis, regens omnia sine sollicitudiae, modo se singulis pro sua capacitate, sine diminutione vel divisione. Videbitur ille vultus amabilis et desiderabilis, in quem angeli desiderant prospicere: de cujus plenitudine, de cujus lumine, de cujus suavitate quis dicet? Videbitur Pater in Filio, et Filius in Patre, Spiritus sanctus in utroque. Videbitur enim sicuti est, impleta ejus promissione qua dicit: Qui diligit me, diligitur a Patre meo, et ego diligam eum, et manifestubo ei meipsum (Joan. xiv, 21). Ex hac visione illa procedit cognitio, de qua ipsc ait: Hec est vita eterna, nt cognoscant te solum verum Deum (Joan. xvii, 3). Ex his tanta nascetur dilectio, tantus ardor pii amoris, tanta dulcedo charitatis, tanta fruendi copia, tanta desiderii vehementia,

Inquit, in supplicium æternum; justi autem in vitum A ut nec satietas desiderium, nec desiderium satietatem impediat. Quid est hoc? Certe quod oculus non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit quæ præparavit Deus diligentibus se (1 Cor. 11, 9).

Hæc tibi, soror, de præteritorum beneficiorum Christi memoria, de præsentium experientia, de exspectatione futurorum, quædam meditationum spiritualium semina proseminare curavi, ex quibus divini amoris fructibus uberior oriatur et crescat: ut meditatio affectum excitet, affectus desiderium pariat, lacrymas desiderium extorqueat : ut tibi sint lacrymee tue panes die ac nocte (Psul. x11, 4), donec appareas in conspectu ejus, et suscipiaris ab amplexibus ejus, dicasque illud quod in Canticis scriptum est : Dilectus meus mihi, et ego illi ; inter ubera mea commorabitur (Cant. 1, 12). Q od ipse tibi prastare dignetur, qui vivit et regnat Deus in secula sæculorum. Amen.

#### MEDITATIO XVIII.

Gratiurum actiones pro beneficiis dirinæ misericordiæ et petitio divini adjutorii.

Spes mea, Christe Deus, hominum tn dulcis amator, Lux mea, vita, salus, pax et decus omne tuorum, Omnia pro quorum voluisti ferre salute, Carnem, vincla, crucem, vulnus, mortemque sepulfernm.

Post tres inde dies devicta morte resurgens Discipulis visus, nutantia corda reformans, Inde quaterdena cœlorum summa petisti, Vivis in æternum, nunc et per sæcula regnas.

Tu es Deus meus vivus, Christus meus sanctus, Dominus mens pius, rex mens magnus, pastor mens bonus, magister meus verax, adjutor meus opportunus, dilectus meus pulcherrimus, panis meus vivus, sacerdos meus in æternum, dux mens ad patriam, lux mea verax, dulcedo mea sancta, vita mea recta, sapientia mea præclara, simplicitas mea pura, concordia mea pacifica, custodia mea tuta, portio mea bona, salus mea sempiterna, misericordia mea magna, patientia mea robustissima, victima mea immaculata, redemptio mea sancta, spes mea firma, charitas mea perfecta, resurrectio mea sancta, vita mea æterna, exsultatio et vita mea beatissima sine fine mansura. Te deprecor, supplico et oro ut persustentans omnia sine labore, impertiens quo lam- p ficias in me opus cœptum misericordiæ tuæ : ego enim, ultimus servorum tuorum, non immemor beneficiorum miserationis tuæ, quæ mihi peccatori collata sunt, gratias tibi ago, quia me indignma pro tua sola clementia ex Christianis parentibus nasci fecisti, et per aquam sancti baptismatis et renovationem sancti Spiritus ab originalibus vinculis expedisti, et in tuos adoptionis filios aggregasti; quoniam mihi rectam fidem donasti, camque in corde meo semper augere et confirmare dignatus es per illuminationem gratiæ tuæ, et per documenta sanetæ matris Ecclesiæ; obsecroque te, Domine, et suppliciter rogo, adauge semper in me hanc fidem, fidear veram et fidem sanctam, catholicam et orthedoxam, fidem prudentissimam et invictissimam, bonis om-

nibus cunctisque virtutibus adornatam, quæ per di- A operaris magna in minimus. Erit certe tua laus dullectionem operetur in me quod tibi placet; quæ nequeat vinci inter verba altercationis in tempore persecutionis, vel in die necessitatis et mortis. Cunctarum fons et origo, largitor et conservator virtutum, Dens, auge, quæso, in me fidem rectam, spem inconcussam, charitatem perfectam, humilitatem profundam, patientiam invictissimam, corporis et animæ castitatem perpetuam. Da mihi prudentiam, justitiam, forti udinem et temperantiam, discretionem in omnibus, et sensum pervigitem, ut possim inter bona et mala, inter dextram et sinistram prudenter discernere. Fac me ergo divitem sacrarum virtutum, ex quibus tibi serviam, per quas tibi in veritate placeam: amator enim factus sum pulchritudinis earum per gratiam tuam. Da mibi eas pros B pter honorem et gloriam nominis tui; conjunge illas fidei meæ, ut sint ei individuæ comites per omne tempus vitæ meæ; mule, rogo, fac me per gratiam tuam semper et in side stabilem, et in omni opere efficacem, ut fidem tuam, quam lingua mea loquitur et manu mea scripta testantur, probabilis vita bonis moribus fateatur.

Gratias tibi ago, Domine, quia me vas vacuum, et inutilem idiotam replesti scientia, intelligentia; et dedisti semper hamilem scientiam, quæ ædificet. Da mihi et mitissimam et sapientem eloquentiam, quæ nesciat inflari, et de tuis honis super fratres extolli. Pone, quæso, in ore meo verbum consolationis et æ.!ificationis et exhortationis per Spiritum sanctum C taum, ut et bonos valeam ad meliora exhortari, et eos, qui adverse gradiuntur, ad tuæ rectitudinis lineam revocare verbo et exemplo. Sint verba, quæ dederis servo tuo tanquam acutissima jacula, et ardentes sagittæ, quæ penetrent et incendant mentes audientium ad timorem et amorem tuum. Tu pastor et rector omnium, Christe Deus, qui nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiæ tuæ, vocasti parvitatem 236 meam ad hoe pastorale officium; propter te et nomen tunm fac me idoneum ad hoc ministerium, et sapienter domum tuam regam, et in omnibus secundum voluntatem tuam gregem tuum pascere valcam. Tribue pro pictate et bonitate tua, ut efficiar in domo tua lucerna ardens et lucens; concede propter honorem et gloriam no- D et consolatus es me (Psal. LXXXIII, 17). minis tui, ut enm multo bono fructu fraternæ societatis, mercar pervenire ad gloriam tuam : non est tibi enim quidquam difficile, non aliquid impossibile. Velle tuum, facere; voluntas tua, opus est. Et i.leo corde credo, et ore confiteor (Rom. x , 10) quod tu potes et vis opus illud magnifice adimplere per me tantillum: scio, et certus sum quod tu vales fructus bonos et magnos facere de grege tuo per me exiguum et infirmum. Parvulus quippe sum, et nullius virtutis homuncio, nihil habens in me quod expediat, vel quod dignum sit tanti officii, ideireo desperans omnimodis de parvitate, non respiro nisi in sola misericordia tua.

Sed licet sis magnus in magnis, gloriosius tamen

cirr, et copiosior in ore hominum, cum per me tantillum operari dignus fueris magna de grege tuo. Mitte ergo in auxilium meum sanctum angelum tuum de cœlis (Psal. xix, 5), qui me adjuvans in omnibus, prosperari istud opus faciat in mann mea; ita ut gloreficetur nomen tuum benedictum in me misero peccatore. Dives in misericordia, largus in unmeribus, qui omnibus omnia tribuis et nihil perdis, da mihi cœlestia et terrena subsidia ad omnem sufficientiam, ut habeam unde gregem tuum possim pascere et sustentare tam spiritualiter quam corporaliter, atque venientes in tuo nomine suscipere absque ulla liæsitatione, simulque loca commissa ordinare et præparare ad quietem et salutem fratrum, sieut deest et oportet. Omnia a te hæe postulo, Domine Deus noster, quia cuncta bona nostra, dona tua sunt. Non enim aliunde possumus tibi servire ucque placere, nisi de tuo munere.

At si non forte est in consilio æternæ voluntatis tuæ, nt facias per me de ovibus tuis fructum bonum et magnum, obsecro et suppliciter rogo, dissolve me a nexu tanti officii, modis quibus tibi videtur, or dine quo tibi placet. Seis enim omnia, et potes om nia. Quid hic facio? Quid moror in his tumultibus si facturus non sum per gratiam tuam aliquid boni de fratrum salute? Duo a te peto : unum horum pre tua clementia ne deneges mihi. Rogo te per omnes miserationes tuas, da mihi consolationem tuam cœlestem in multis tribulationibus meis. Pondus enim istud gravissimum, quod impositum est super cervices meas, ferre non valeo, deponere timeo: angustix mihi sunt undique, et quid eligam ignoro. Adjuter omnium in te sperantium Deus, ne me deserat pietas tua, ne me derelinquat gratia tua. In te sperantem Deus, et in tua misericordia solummodo confidentem adjuva me ; quia sine te tibi placere non valeo. Quis unquam speravit in te, et derelietus est? (Eccli. 11, 11.) Non est auditum a sæculo (Joan. 1x , 52). Deus tu es optimus infinitæ pietatis et immensæ bonitatis, qui in te sperantes nunquam consuevisti relinquere. Ostende, quæso, misericordiam tuam in me, quia ad te confugi, ut videant qui me oderunt, et confundantur; quoniam tu, Domine, adjuvisti me

Gratias tibi ago, Domine, quia me et a vano hujus. mundi consortio separasti, et ad tuum sanctum officium perduxisti, nullis meis meritis, sed sola dignatione misericordiæ tuæ. Benedico te, Domine Deus noster, qui mihi das indigno servorum tuorum societate et charitate perfrui. Da mihi quietem, et salutem corporis et animæ, simulque opportunam ad te vacationem. Libera me a vanissimis hujus mundi implicationibus ad profectum animæ meæ, propter honorem et gloriam nominis tui; et quia scriptum est: Nemo militans Deo implicat se swcularibus negotiis (11 Tim. 11, 4), et ab omnibus curarum tumultibus separas animas servientium tibi, ut tibi soli Domino vacent die ac nocte; da fructuosum et

cordis palato gustent et sapiant quoniam dulcis (I Petr. 11, 5) et suavis es, Domine, sient tua Scriptura admonet, dicens: Vucate et videte, quoniam ego sum Deus (Psal. Liv, 11). Et alibi : Sapientiam discite in tempore otii, et qui minoratur actu ipse percipiet eam (Eccli, xxxvIII, 25). Sed et sacratissima sententia tua ore tuo pio prolata plenius informat nos, et a mundanis curis prorsus prohibet, dicens : Non potestis Deo servire et mammonæ (Matth. vi, 21; Luc. xvi, 13). Et rursum : Nemo mittens manum suam ad uratium, et aspiciens retro, aptus est regno cwlorum (Luc. 1x, 62). Et alibi nos evidenti exemplo retrahere dignaris, dicens: Mementote uxoris Lot (Luc. xvii, 52).

me miserum multumque negligentem peccatorem a principio, et a cunabulis per universa pene vitia et peccata decurrentem, benigne et patienter adhue ad pœnitentiam exspectas, nolens me perdere cum percatis, vitiis, culpis et negligentiis meis. Si enim mihi, Domine, secundum peccata mea facere voluisses, olim me terra vivum absorbere debuisset. Sed rogo, pie Domine, ne tua in me exspectatio sit vacua, sit quod absit, infructuosa. Tu qui non vis mortem peccatoris (Ezech. xxxIII, 11), da mihi de præteritis malis meis indulgentiam; de præsentibus concede emendationem; de futuris vero largire jugiter enstoliam atque cantelam. Da locum et spatium ad dignos poenitentios fructus (Luc. 111, 8). Aperi C oculos cordis mei per Spiritum sanctum tuum, ut videam et plangam omnia peccata mea. Domine, tempus est acceptabile, et dies sunt salutis (11 Cor. vi, 2). Miscrere mei, Domine, et ne perdas me cum peccatis meis (Psal. xxv, 9), ne reserves mala mea punienda in illa futura vita, in illis infernalibus suppliciis, in illo tremendo examine tuo. Propter magnam elementiam tuam solve omnium peccatorum meorum vincula, priusquam ab hac vita egrediar. Da mihi cor contritum et humiliatum, da mihi gratiam lacrymarum. Da lumen in corde, da vires in corpore, ut quæ agenda sunt videam, et ad ca implenda, quæ videro, fortiter convalescam conctis diebus vitæ mete. Miserere mei, Domine, miserere mei (Psal. Lv1, 2). Non permittas hanc animam peccatricem, pro qua D et nasci de Virgine, et mori in cruce dignatus es; non jubéas, quíeso, separari cam ab hoc mortali corpore prinsquam me facias plene et perfecte pænitere, et plangere omnia peccata mea quacunque egi post baptismum ab ipsis cunabulis meis, sive scienter et nescienter, sive superbe, vel negligenter; ita ut in die exitus mei, emundatis dilectis omnibus et bene correctis moribus, securus et gandens videam dulcissimam et pulcherrimam faciem tuam cum lætitia et exsultatione propter tuam nimiam misericordiam et bonitatem.

Gratias tibi ago iterum iterumque, omnipotens et misericors Christe, qui immeritam exiguitatem meam propter te, et nomen sanctum tuum, de multis

spiritale otium abreauntiantibus mundo, ut ipso A angustiis, tribulationibus, calamitatibus et infirmitatibus; de multis foveis, laqueis, seandalo, et peccatis; de multis insidiis visibilium et invisibilium inimicorum; de multis malis, et gravissimis periculis hactenus liberare dignatus es, dirigens mirabiliter et misericorditer vitam meam inter adversa et prospera; ita ut nec adversa me dejicerent, nec prospera extollerent. Posuisti enim Irenum tunga in maxillis meis, et non dereliquisti me penitus in manu arbitrii mei, habens curam mei paterna pietate, et non permittens amplins tentari supra id quad potero sustinere (I Cor. x, 13). Ubi locus fuit peccandi, quandoque non fuit voluntas; vel quando voluntas, non fuit locus.

Sit itaque tibi laus, sit benedictio, sit gratiarum Gratias tibi ago, misericordissime Domine, qui B actio, Domine Deus mens, pro universis tuis donis et datis, 237 et pro omnibus beneficiis tuis, que animæ et corpori meo largiris, et semper largitus es ab ipsis cunabulis, pro pietate tua, et bonitate, nullis meis meritis exigentibus, imo pece tis meis gravissimis non obstantibus. Sed rogo, Domine, 1090 ne sinas me ingratum esse tantis beneficiis, et indignum tam multis miserationibus. Non mihi, non diabolo, non unundo, non alieni rerum, non cullibet hominum liceat in me tua dona subvertere, quia totum est fragile quidquid tibi nititur obviare. Pone, quæso, magis magisque frenum tuum in maxillis meis, et trahe me post te tanquam mausuetum animal, in millo tuis jussionibus recalcitrantem, sed plano moderatoque incessu te Dominum næum portantem, et voluntati tuæ in ômnibus obtemperantem. Excita, Domine, torporem menm tuis stimulis, et fac me toto corde totaque virtute quærere faciem tuam cunctis diebus vitæ meæ. Attrahe me ad te, virtus salutis nostræ, Deus, freno potentis gratiæ tuæ, et non sinas me propria voluntate in arbitrio proprio evagari. Imaginem tuam non sinas in me obscurari; quæ si te præstante defendatur, semper egregia, nobilis et perspiena est. Miserere, Domine, mei miserrimi et indigni servi tui, quia non sum sieut innumeri et multiplices famuli tui, qui tibi ab ipsis cunabulis devotissime servierunt; non sient illi qui post publica flagitia pœnitendo, tibi meruerunt esse devoti. Non sum sicut nonnullæ Christianæ feminæ viris conjunctæ quæ tibi serviunt in actibus misericordiæ cum summa devotione. Non sum sicut et multi illorum qui in oculis hominum tanquam iniqui et perversi esse videntur, sed multo afiter se habent in conspectu tuo : Tu enim solus nosti corda filiorum hominum (II Par. vi, 30). Si quid tamen, Domine, boni facio, aut fecero, tua gratia largiente, quo fine hoe faciam, quave districtione a te pensetur, ignoro. Unde, Deus terribilis in consiliis super filios hominum (Psal. Lxv, 5), tuam sanctain et immensam supplex et multum tremens deprecor elementiam, ut qui neminem vis perire, sed omnes salvos facere (I Tim. 11, 4), non me derelinquas in mans consilii mei, neque in judicio arbitrii mei, neque in potestate aut tentatione dæmonum, neque in er-

rante judicio aut noxio-consilio hominum, sed pro A intelligens habere, mirandum est et multum obstabonitate ac pietate tua, juxta suam benignissimani, quæ in sui dispositione falli non potest, providentiam, dispone hic et ubique, nunc et semper, dies vitæ meæ in beneplacito tuo, et dirige per Spiritum canctum tuum cor, linguam, actusque meos secundum voluntatem tuam in tua misericordia ut te rectore, te duce illa semper studeam cogitare, loqui et agere quæ tibi placent, per gratiam tuam in veritate; et me tandem ad vitam perducant æternam, te miserante et donante, qui es largitor omnium bonorum, et qui es Deus benedictus cum Patre et Spiritu sancto in sæcula sæculorum. Amen.

#### MEDITATIO XIX763.

De dulcedine divinæ majestatis, et de aliis multis.

magna miseria creati hominis. - Dum considero quid sit Dens, quam duleis natura, quam amabilis, quam bona, quam ineffabilis, quam admirabilis, quantum ab omni creatura veneranda et adoranda, et iterum video et intelligo quid sit homo, quem ipse Deus fecit ad imaginem et similitudinem suam, quemque præterea 768 talem ereavit, ut sicut semper in se exprimeret imaginem Creatoris sui; sic semper in memoria haberet voluntatem ejus et dilectionem, qui eum 766 talem creavit, miror multum et obstupesco et de inæstimabili bonitate Dei creatoris, et de magna miseria creati hominis.

De ineffabili bonitate Dei miror quod, cum 767 sit ipse omnipotentissimus et justissimus, patitur hominem vel ad horamvivere, quem propterea voluit tam honorabilem creare 768 ut sicut ipse homo honorabilior esset cæteris 769 creaturis, honorabilius cæteris creaturis viveret semper secundum voluntatem sui Creatoris: et ipse miserrimus et inselicissimus per contrarium agit, quod, cum omnes aliæ creaturæ semper concordent cum voluntate Creatoris sui, ipse semper aut sere semper 770 resistit illins voluntati. De immensa vero miseria hominis miror quomodo sensum sie 771 perditum habeat, sie quasi pecus 772, quod sensum non habet, vivat, ut 778 unquam obliviscatur Creatoris sui qui sui 775 ipsius non potest oblivisci. Puto, nisi insanus sit, nunquam sui ipsius est immemor 775; ut non intelligat se esse,

pescendum quomodo unquam ipsius obliviscatur cal complacuit sibi omnia ista dare.

H 776. Quantum homo ab homine diligatur; et quare Deus plus debeat diligi, quam aliquis home .-777 Homo itaque 778, cui ab alio homine aliquod bonum in hoc sæculo datur, sæpius tam ferventer 779 il lum solet diligere, qui sibi 780 hoc bonum fecit, sicque jugiter se præsentare in ejus obsequium 781, ut si causa illius benefactoris suis exigat, mortem etiam sæpius incurrere pro illo non metuat 782; et tamen nullum, quod unquam homo in hoc sæculo possit habere, vel quod alius 783 alii possit dare, nullus est tam parvi sensus qui non intelligat se non in perpetuum retinere, sed, vel antequam finis ei eveniat, vel si non 1. Admiratio de ineffabili bonitate Creatoris, et de B ante, saltem tune cum finis ei advenerit, dimittere 784.

Quod vero Deus homini in hoc sæculo dat, aut tale est quod nunquam amittat, et nunquam ei aliquis auferat aut tale est, ut 783 etiamsi homo illud perdat, per illud tamen promereri possit 786, finita præsenti vita, ut in æternum sit cum Creatore suo in beata vita. Dat autem Deus homini sæpius in hoc sæeulo secundum rationem vivere et Creatorem suum, sicutipse præcipit et justum est, diligere, præceptis ejus sine ulla contradictione per omnia obtemperare, et hoc bonum nullus hominum, nisi ipse sola sua voluntate dimittat, potest auferre. Pecuniam temporalem, velit nolit homo, necesse ei erit dimittere; sed, dum eam habet, si largitur eam sieut Dens suus præcepit, merebitur sic 787 faciendo ad perpetuam vitam pervenire.

O immensa Creatoris nostri bonitas! o inæstimabilis misericordia! Ipsc in nullo 788 unquam egens homine, hominem tamen prosola bonitate sua creavit, creando rationalitate exornavit 789; ut felicitatis ejus et æternitatis posset esse 790 particeps, et sic cum eo gaudium 238 et lætitiam in perpetnum possidere 791. Adhuc etiam cum homo in multis contrarius ei existat, multa, quanquam ei displiceant 792, sciens volensque faciat; monet tamen eum ut redeat, et misericordiam Creatoris sui requirat, nec pro ullo commisso, tametsi gravi desperare præsumat. Est enim fons pietatis et misericordiæ, et omnes, quacunque macula 793 peccati sint lædati, desiderat munvivere et intelligere. Hæc autem omnia homo se D dare, mundatis perennis 794 vitæ lætitiam reddere.

#### VARIÆ LECTIONES.

765 Collata est cum ms. S. Martini Tornacensis. § I. Stupor de memoria Dei et hominis oblivione. ms. Admiratio de ineffabili bonitate Creatoris, et de magna miseria creati hominis. 765 Quamque propterea ms. quemque præterea 766 Quia eum ms. qui eum 787 Quod cum sit ms. qui cum sit 768 llonorabiliter creare ms. honorabilem creare 769 Esset cunctis ms. esset cæteris 770 Semper fere aut semper ms. semper aut fere semper 771 Sic sensum ms. sensum sic 772 Quasi pecus ms. sic quasi pecus 773 Non habet ut ms. non habet, vivat ut 774 Sui, qui sni ms. sii, sicut non sui 775 Erit immemor ms. est immemor 776 § 11. Quantum homo ab homine diligitur, et quare Dominus plus diligitur quam aliquis homo ms. Quantum homo ab homine diligitur; et quare Deus plus debeat diligi quam aliquis homo. 778 llomo namque ms. homo itaque 779 Ferventer ms. tam ferventer 780 Quia sibi ms. qui sibi 781 Ejus obsequiis ms. ejus obsequiinm 782 Metuat mori, et ms. metuat, et 783 Vel alius ms. vel quod alius 784 Illud oportebit ms. omit. 785 Dat tale est... amittatur et nunquam ei per ullum auferatur. Tale, inquam, est ut ms. dat, aut tale est, quod nunquam amittat, nec unquam ei aliquis auferat: qui sibi 781 Ejns obsequis ms. ejus obsequimi quod alius 783 Illud oportebit ms. omit. 785 Dat tale est... amittatur et nunquam ei per unum auteratur. Tale, inquam, est ut ms. dat, aut tale est, quod nunquam amittat, nec unquam ei aliquis anferat; ant tale est, ut 786 Providere possit ms. promereri possit 787 Membris, potest sic ms. merebitur sic 783 Ipse nullo ms. ipse in nullo 789 Creando exornavit ms. creando rationalitate exornavit 790 Posset esse ms. possit esse 791 Possideret ms. possidere 792 Quanquam displiceant ms. cum ei displiceant 793 Quanquam emacula ms. quicunque macula 794 Perennis gloriæ ms. perennis vitæ

til 194. Quod omnia bona Dens fecit, et quod solus A ipse essentialiter bonus sit. — 796 Suavissime et dulcissime 197 Jesu Christe, qui es pius amator hominum, ac 194 benignissimus Redemptor peccatorum, te adoret 199 anima mea, tibi serviat omnis vita mea, te desiderent omnia interiora mea. Vult, piissime Domine, vult mea misera 1800 anima cogitare de te, tua mirabilia inspicere, et quam bonus et misericors sis erga peccatores intelligere, ne propter mea peccata desperans, a bonitate tua (heu, miser!) me velim alienare, ut sie cogitans, et tibi, qui veritas es, credens, jam aliquando ab iniquitatibus possim cessare, et ad recta facienda animum meum malis operibus et peccatis incurvatum reformare 1801.

Ecce scio, Domine, quia omnia quæ sunt, de nihilo fecisti; id est, non erant, et ca fecisti; sed tu ipse
qui ca fecisti, semper fuisti, et nunquam fuit quando
fueris; fuisti vero semper <sup>802</sup> bonus, et semper omnipotens, et propterea omnia quæcunque fecisti, bona fecisti. Tu ergo qui semper fuisti, et es et cris,
et non qui de <sup>803</sup> non esse ad esse venisti, sicut tibi
semper esse fuit, ita tibi semper bonitas et omnipotentia fuit. Et propter hoc non tibi est aliud essentia
quam bonitas et omnipotentia; sed quæ est tibi essentia, eadem est bonitas et omnipotentia <sup>804</sup>. Et ideo
non potes esse, nisi bonus et omnipotens, et omnia
illa quæ similiter de te dicuntur et creduntur.

Tu vero vere es, et non est aliud nisi tu, et non est tibi nisi unum est, quia non quod modo es, modo non es, sed quod modo es, semper es 808. Creaturæ antem, cui non semper 806 esse fuit, sed quæ C de non esse ad esse venit per te et a te cui 807 semper esse fuit, non est eadem essentia quæ bonitas et quæ potentia; sed quando bona est, et quando bona facere potest, a te bona est, et a te bona facere 808 potest, qui essentialiter es bonus et omnipotens. Fecisti autem omnem creaturam bonam, sed tamen non omni creaturæ, licet sit bona facta a te, dedisti rationem intelligendi te. Et quamvis omnis creatura te laudet, te Creatorem summ et gubernatorem esse reelamet 809; tamen non omnis creatura te intelligit, nisi tantummodo rationalis, et quam fecisti 810 ad imaginem et similitudinem tuam.

IV. Quod omnis creatura suum laudet Creatorem.—

811 Landat te etiam illa creatura, cui donum intelligentiae non dedisti, quando rationalis creatura eam
a te creatum bouam pulchreque ordinatam conspicit; et hoc est ah illa te laudari, a rationali ele creatura, scilicet intelligi te eam bonam fecisse pulchreque ordinasse. Humanam vero naturam quam rationalem fecisti, et illam naturam eni intelligentiæ donum non dedisti, sic distinxisti ut humana natura

813, propter quam aliam creaturam fecisti, illam secundum tuam voluntatem disponeret, et ex ipsa, te
concedente, alimentum unde se sustentaret, acciperet.

Sed quia homo 815 ex duabus naturis constat, ex anima scilicet et carne, alimentum, unde secundum carnem vivit, accipit 815 a creatura; unde vero secundum animam vivit, accipit a Creatore, sed tamen ntrumque a Creatore. Vivit 816 autem homo hic interim secundum carnem, dum alitur cibis humanis; vivit vero secundum animam, dum voluntatem et præcepta Creatoris sui custodit. Et sicut moritur secundum carnem, si non sustentatur cibis humanis, sic moritur secundum animam, quando non obtemperat præceptis divinis. Homo itaque qui constat ex anima et carne, faciendo quæ jubet Deus, vivit in carne et in anima, quia in hoc agendo promeretur ut feliciter vivat cum Creatore suo in vita a terna. Si vero ab agendo quæ jubet 817 Creator suns, deviare conatur 818, et magis appetit secundum carnis desideria vivere, quod vere non est vivere, sed sibi infeliciter vitam auferre; si quis diligenter intueretur, videret in illo non figuram illius hominis qui factus est ad imaginem Dei, sed figuram pecudis, cujus et mores satagit imitari, et tunc vere potest asseri quia est 819 mortuus, mortem æternam sine dubio subiturus, si in hoc perseverans finiatur.

V 820. In quo similis est homo Creatori sno. —
821 Fecit autem Deus Creator hominem ad imaginem
522 et similitudinem suam, quia fecit cum rationalem 823. Et sicut Deus voluntate bonus est, sic homo,
ad ejus similitudinem factus, voluntate bonus 825 est;
in hoc similis Creatori, quia Creator voluntate
D bonus, homo voluntate bonus 825; sed in hoc

#### VARIÆ LECTIONES.

93 § III. Quod omnia bona etc. ms. non kabet titulum.

196 Anselmus ms. omitit

197 Dulcissime Domine

198 Hominum, et pius ac ms. omit. et pius

199 Peccatorum, te adoret

198 Mominum, et pius ac ms. omit. et pius

199 Peccatorum, te adoret

198 Mominum, et pius ac ms. omit. et pius

199 Peccatorum, te adoret

198 Mominum reformare

199 Peccatorum, te adoret

199 Mominum reformare

190 Vult misericordia, misera ms. vult mea misera

190 Mominum reformare

differens, quia Creator æternaliter a seipso est A amor, eademque voluntas. Et tunc erit una volunbonus et essentialiter homo: vero ideo bonus, quia imitatur eum qui æternaliter 826 et essentialiter a se ipso est bonus. Est autem, sicut dixi, Creator voluntate bonus, homo ad similitudinem Creatoris factus voluntate bonus 827, sed in hoc differens, quod Creator non vult nec potest esse vel velle aliud quam esse honus; voluntas enim, et potentia est illi essentia. Homini vero est alind voluntas et potentia quam essentia. Si tamen concordat cum voluntate Dei, et idem vult quod Deus, exprimit in se imaginem Dei. Et si in hoe usque in finem perseverat 828, meretur operante miseratione divina ut post in æternum volantati Creatoris sui adheereat, nee jam amplius ab ea divelli queat. Et sicut postea semper crit quod erit, sic semper quodennque volucrit erit. Et sicut B Creatori non est alind essentia 829 quam voluntas, nec aliud voluntas quam essentia, sic homini in ipsa felicitate jam existenti, secundum suum modum, tam immutabilis erit dono Creatoris sui voluntas quam essentia, quæ tam sine dubio poterit quidquid voluerit quam sine dubio feliciter existens felix essentia erit. Et tunc homo habebit liberum arbitrium vere ab omni malo ex toto liberatum 830, secundum quod hic interim, dum vivit, operante Dei gratia, vult quæ Deus 831 præcepit facere, quæ vero prohibet 833 dimittere.

VI 833. Quod homo existat in duabus naturis, quarum una erigitur ad summa, altera deprimitur ad ima. - Constat autem homo ex 835 duabus naturis: ex natura animæ et ex natura carnis. Natura autem C animæ, quia anima spiritalis 838 est, naturaliter tendit ad superiora; natura autem carnis, quia caro ex desiderio in carnales appetitus exit 836, quasi naturaliter ad infima tendit. Est vero inter has duas naturas, ex quibus homo constat, voluntas, quasi media habens liberum arbitrium. Quo libero arbitrio si se junxerit cum anima 837 quæ naturaliter tendit ad superiora, tunc anima 239 et voluntas (opitulante tamen divina gratia) carnem 838 sursum ad excelsa secum elevant, et in æterna felicitate sinc fine victuram locant, ut jam amplius non sit inter carnem et animam ulla repugantia, sed semper idem D semper esse est, et semper esse fuit 850, im-

tas Creatoris, et creati hominis, quem creavit ad imaginem et similitudinem suam, cum Deus 810 omnia in omnibus crit (I Cor. xm, 28). Si vero codem libero arbitrio se junxerit desideriis carnis, quæ quasi 600 naturaliter ad infima tendit, tune voluntas, male utens libero arbitrio, et caro animam superno auxilio destitutam ad inferiora trahunt, et peccata hominis totum ipsum hominem, scilicet animain et carnem, in perditionem mergunt, ut jam amplius non habeat nisi malum, vel quod 851 patiatur nisi tormentum.

VII. 852. Hic orat homo Deum, ut non permittat eum male uti libero arbitrio. - O dulcissime Domine 843, o piissime Deus mens, Creator mens, salus mea, vita mea, spes et consolatio mea, refugium meam, per gratiam tuam et per piissimam misericordiam tuam guberna et sustine liberum arbitrium menm, ne illo male utendo possim offendere te dulcissimum Creatorem meum, et quotiescunque malum mihi placet, antequam illud opere perficiam, destrue 855 et confunde omne malum desiderium meum. Malo a te 848, dulcissime Pater 846, vel invitus tralii, vel etiam catenis ligatus in aliquo augulo domus tuæ projici, quam a te separari, ubi etsi non piissimum vultum tuum possim propter peccata mea respicere, saltem lætitiam et gaudium illorum qui tibi famulantur vale un audire.

Quis, dulcissime Creator 847 hominum, potest æstimare ineffabilem bonitatem tuam, qua in tantum 848 humanam naturam dilexisti; ut non solum eam creares 849, cum non esset, sed tu ipsa, Creator, ejus, pro amore ejus creatura fieres? Cujus cor tam durum, tam ferreum, sciens et intelligens tantam dilectionem tuam erga hominem quem creasti, non potest emolliri, et totum liquesieri in gratiam et venerationem tuæ dulcedinis? Vere, anima mea, vere cor meum, et omnia intima mea, mirnm est si unquam tantæ charitatis tantæque pietatis Creatoris vestri potestis oblivisci. Ecce, miser homo, quid fecit Creator tuus, quid fecit Dominus tuus. Ipsc, cui

#### VARIÆ LECTIONES.

826 Ideo est bonus, quia imitatur eum qui æternaliter ms. a Deo est bonus qui æternaliter 827 Ilomo ad similitudinem creatoris factus voluntate bonus; ms. hac omittit 828 In finem maneat ms in finem perseverat 829 Non est aliud voluntas, aliud essentia : sic ms. non est aliud essentia quam voluntas, nec aliud voluntas quam essentia : sic 830 Ab omni malo liberatum ms. ab omni malo ex toto liberatum 831 Gravoluntas quam essentia: sic 830 Ab onni malo liberatum ms. ab omni malo ex toto liberatum 831 Gratia, vult quæ Deus ms. gratia secum vult et ponit bona quæ Deus 832 Quæ prohibet ms. quæ vero prohibet 832 § VI. Quod homo existat ex duabus naturis, quarum una exigitur ad summa, altera deprimitur ad ima ms. Quod homo existens in duabus naturis sit, quarum una dirigitur ad summa, altera deprimitur ad ima. 834 Constat autem anima ex ms. constat autem (homo) ex 835 Anima res spiritualis ms. anima spiritualis 836 In carnales appetitus exit ms. carnalis appetitus exit 837 Cum anima voluntas ms. cum anima, quæ naturaliter tendit ad superiora, tunc anima et voluntas 338 Gratia et anima, carnem ms. gratia, carnem 839 Similitudinem suam, cum Deus ms. similitudinem sui, tandem Deus 840 Quæ quasi ms. quæ quia 841 Vel quod ms. per quod 842 § VII. Hic orat homo Deum, ut non permittat eum nale uti libero arbitrio ms. hie orat homo Deum, ut non permittat eum uti malo nec libero arbitrio 843 Domine Jesu Christe, O ms. Domine, O 844 Ipsum destrue ms. destrue 845 Malo ad te ms. malo a te 845 Dulcissime Domine Pater ms dulcissime Pater 847 Creator omnium ms. Creator hominum 848 Quod in tantum ms. qua in tantum 849 Eam causares ms. eam creares 850 Ipse enim semper es c est et semper fuit ms. Ipse cui est tantum 849 Eam causares ms. eam creares 850 lpse enim semper es e est et semper fuit ms. lpse cui est esse et semper esse fuit

mutabilis et invisibilis, investimabilis et meom- A circumdata est ex abundantia iniquitatum suarum: prehensibilis 851, miro et 851 ineffahili modo suum esse non dimittens, pro te 655 se exinani. vit, cum pro te creatura fieri voluit, ut te, qui de non esse ad esse venisti, ad se qui non de non esse ad esse venit, sed oni semper esse fuit, familiarins reconciliaret, reconciliatum et ex 834 toto in pristinam dignitatem reformatum ad suum esse reduceret, uti felix 805 semper et lætus in æterna sua gloria secum in aternum ganderes. Ecce, Deus meus, et Creator mens, ecce vides quo cogitando 856 perveni; et tamen, hoc cogitando, quantis adhuc vanitatibus et stultitiis infelix anima mea subjecta sit. Si aliquando gratia tua respectus incipio cogitare quomodo pertineat 887 ad aliquam utilitatem animæ meæ, instabilis mens mea, et fere ab onmi bono vacua cito labitur B ad inania et noxia, veluti palea quam levissimus flatus venti exsufflat de area.

Cernens ergo, Creator mens, tantam inconstantiam mentis mea, tam torpentem et desidiosam ad cogitandum en quæ sunt utilia, tam ferventem et studiosam ad ea quæ sunt noxia, non respicias ad hoc quod peccator sum. Fateor, fateor, peccator 858 sum, indignus sum, immundus sum 889, et tamen non recedo a te, dulcissime Jesu 860 Christe, velis nolis 861, non dimitto te, etsi infirma manu tenebo te, nec recedes a me, donce ab omni cogitatione peccati absolvas me. Verbera me, emenda me, et corripe me, et tandiu castiga servum tuum 862, donec per ineffabilem honitatem tuam perducas me ad gloriam tuæ contemplationis.

#### MEDITATIO XX.

Querimonia de absentia Dei.

(Ex manuscripto codice n.167 bibliothecæ Thuanææ.) Non sufficit, Domine, non sufficit peccatrici animæ meæ quod ex abundantia ineffabilis clementiæ tuæ sua sibi sperat relaxari peccata, nisi dolorem suum, quem patitur de absentia vultus tui, querimoniam suam saltem coram te exponendo, quoquo modo studeat relaxari. Peregrinatur enim a te, et hoc propter iniquitates suas. Ubi ergo milii caput sermonis occurretur, dolorem meum intendo consolari, et eum intueor acquisita consolatione augmentari. Ipsa enim inquisitio consolationis menti memoriam repræsentat doloris. Consolationem namque de quia ex memoria doloris quæritur refugiam cousolationis, et ex appetitu consolationis augetur memoria doloris, et quo sæpins dolor menti repræsentatur, eo majori augmento cumulatur. Quid igitur facio? an ipsa expositio doloris qualecunque dat emolumentum consolationis? Expandam ergo, Domine, coram misericordia tua amaritudines anima meæ, quibus

propter easdem enim iniquitates amaram patitur absentiam pulcherrinae faciei tue. Hine itaque, Deus mens, hine est summa doloris mei, quia cognosco me elementiam tuam mea iniquitate graviter offendisse, et oculos cordis mei ob camdem iniquitatem, ne desiderandæ claritatis tuæ lumen aspiciant, cacatos fuisse. Fecisti me, nt ganderem de te. et ego tam turpem me feci, ut embescam apparere coram te. Iniquitates enim mem supergressa sunt caput meum, et sient onus grave gravatæ sunt super me (Psal. xxxvii, 5); mens mea malitia felle inebriata est, et anima mea pondere scelerum incurvata est, animus meus vitiorum luto fiedatus est, et cor meum injustitiæ tabe repletum est; anima mea peccatorum nexibus irretita est, et tota substantia mea mole criminum oppressa est. Quis ergo mihi in tanta miseriarum profunditate constituto subveniet? Quis manum porriget? An ego, quod verum est, tanta iniquitate Deum solus exacerbavi ut nec ipse, nec aliqua creatura sua me ulterius jure debeat intueri. Hen mihi! quare vel una hora postquam natus fui in hoc mundo manere debui, ut tanta a me mala contra Deum debereut exerceri? Quare mihi vita tam diu conceditur, quæ tota vitiosis affectibus dissipatur? Sed dilationem vitæ cur deploro, quando me per eam ad pœnitentiam a Deo invitari cognosco? An ignoras, ait Apostolus, quia patientia Dei ad pænitentiam to adducit: tu autem secundum duritiam tuam, et cor impanitens, thesaurizas tibi iram in die ira et C revelationis justi judicii Dei? (Rom. 1, 4, 5.) Ad hoc ergo mihi vita præstatur ut eadem emendetur. Cur igitur non siat ista? si propter pænitentiam vita differtur, quare pænitentia ipsa simulatur? Si Deus animæ meæ parcit, ad tempus subsistendo, quare ipsa sibi non parcit, peccata dimittendo? O insensibilis duritia cordis mei! ob hoc mors differtur, 240 ut vita melioretur, et dum vita prolongatur, mors deterior acquiritur. Utrobique angustia. Cum sum in corpore, peregrinor a Domino (11 Cor. v, 6) et ne milii propter peccata mea extra corpus pejus sit, exire de corpore pertimesco, præsentia Dei privari dolco, et absentiam corruptibilis corporis, sine qua præsentiæ Der sociari uon possum, subire pertimesco. Quid est, Domine, quid est quod cor luidolore non quiererem, nisi me dolcre meminissem, p jus peccatoris intuetur, et verbis explicare non sufficit. Certe, bone Jesu, dissolvi et tecum esse multo magis optimum est. Quare ergo non desideratur quod optimu u esse probatur. Dissolvi a mortali corpore et esse eum Christo (*Philipp.* 1, 23), beatitudo est; ligari corpore, et abesse a Christo, miseria est. Ut quid igitur miseria timetur amitti, et beatitudo non desideratur haberi? Sed hæc est causa

#### VARIÆ LECTIONES.

852 Numero et ms. miro et 851 Incommutabilis ms. immutabilis 853 Non dimittens pro Numero et al...

833 Et reconciliatum, ex ms. reconciliatum, quomodo

857 Quod pertinet ms. quomodo

conjuit 860 Domine te tamen se ms. non dimittens pro te se Ac f.clix ms. uti fælix 856 Quomo do cogitando ms. quo cogitando 857 Quod pertinet ms. pertineat 858 Fatcor peccator ms. fateor, fateor, peccator 859 Immundus sum ms. omittit. 86 Jesu ms. omit. Domine 861 Velis. nolis ms. velis quod velis 862 Tuanr Domine ms. omit. Domine

post dissolutionem utrum cum Christo esse contingat dubitatur. Ac per hoc commoratio in carne ideireo utilis esse judicatur, quia dum in ea vivitur, melioratio vitæ speratur. Væ peccatis hominum, quorum merito agitur ut ipsa vitæ humanæ miseria ntilis judicetur! Nonne tota præsens vita miseria? et tamen hæc miseria nonnunguam ipsis etiam justis utilis est, propter boni meriti augmentum; injustis autem maxime necessaria propter ponitentie medicamentum. Tunc vero heec eadem miseria præcipue bonis mentibus lugenda esse videtur, quando ab insipientibus nimis periculose amatur. Quia cum in ejns amore perseveratur, peripsam camdem miseriam ad eternam miscriam pervenitur, fitque modo miserabili per miseriam ad miseriam transitus, B dum et præsens miseria expenditur in cupiditatum labore, et hine succedens æterna miseria sustinetur in sempiterno dolore. Sed et ipsa miseria æterna eo utique crit acrior ad vindictam, quo præsentis vitæ miseria a misericorde Christo dintius fuerit dilata propter pænitentiam. O Pater, qui vere es, quoniam summe es, quia tu ipse es et anni tui non desicient (Psal. c1, 28), succurre mihi miseria oppresso. Si ipsa quam patior miseria, disponente misericordia tua, propter majorem miseriam devitandam, quod pænitentiæ studio fieri solet, differtur, quare vel ipsa miseria amatur? Quare amo quod me necesse est citius amittere, et illud non desidero quod me præsentis vitæ finita miseria posset beatificare? Si beatitudinem, quam te diligentibus promistis, pront mihi expediret amare non valco, quare saltem supplicia, quæ contemptoribus tuis minaris, ex quibus, proh dolor! ego sum unus, non expavesco? Si enim ca expavescerem, aliqua ex parte me ipsum emendarem, fieretque, misericordia tua præstante, ut per timorem ac correptionem pervenirem aliquando ad amorem. Quare autem judicia tua non timeo, nisi quia de eis negligo cogitare? Ne vero de eis frequentius valeam cogitare, vitia mea lethiferis amœnitatibus et voluptatibus mihi blandientia me impedire non desimunt. O Domine, Domine, cece ego servus tuus et filius ancillæ tuæ (Psal. cxv, 16). Quia etsi peccator, tamen filius sanctæ Ecclesiæ tuæ. Sed quid dixi, qua audacia præsumpsi nominare servum tuum D cum servum me non ignorarem peccatorum? Omnis enimqui facit peccatum, servus est peccati (Joan. viii, 54); ego antem indesinenter percare non desisto: servus ergo sum peccati; quomodo ergo me sum ausus nontinare servum tumm? Non utique hoe dicerem, nisi quia de tua ineffabili miseratione præsumpsi ut hæc dicere auderem, quia etsi servus peccati sum propter infirmitatem quam sustineo ex iniquitate, tamen servus tuus sum per desiderium quod mili præstitum esse gaudeo ex tua venerabili bonitate. Servus ergo tuus sum, Domine, et si non opere et conversatione, certe affec!u et voluntate, Sed in hoc miserabilis sum et valde deflendus quia, cum me servum tuum esse cognoscam, honorem Domini, sient mihi

quare a nobis a corpore dissolvi non appetitur, quia A expediret, tibi deferre non studeo. Si enim noc agerem, nihil utique esset quod me a memoria tui, ac desiderio le intelligenti, a beata uni amoris dulcedine revocaret. Domine mens, Domine mens, quare, tu cum sis Dominus meus, non vivo sient dehet vivere servus tuns? Te Deum meum cognosco, et servus tuns esse desidero. Quare vitam servi tui veri conversatione tenere non valeo? Sed cur linjus miseriæ meæ causam quæro, quando meam iniquitatem hanc promernisse non ambigo? Hen milii! ut quid vivo? quare tandiu vivo, qui tam male vivo. ldeireo milii vivere conceditur ut mors evadatur; et vita ipsa deterior morte invenitur. Concedis milii, formator meus sapientissime, ut me ad contemplandam pulchritudinem tuam studeam præparare, et ego me turpiorem non cesso quotidie exhibere. Quid, Dons meus, quid tua inenarrabili claritate pulchrius et quid mea iniquitate turpins! O totum cor meum, suspiriis delectare, quorum studio et u a pulchritudine illuminetur, et ad supernæ lucis claritatem contemplandam tuns interior oculus facilius erigatur! O tota anima mea, jam omnes tuas dejo e vagationes, soli divino splendori intende, ex ejus desiderio opulentos lacrymarum imbres effunde, quarum inundatione et tui inchumerabiles cœnosi reatus diluantur, et naturalis decor, quem tibi bonns universorum contulit artifex, ejus prasulante miseratione tibi repararetur! O, inquam, omnia intin a mea, sumite vires, totum vestrum exerite conatum ad quærendum illud sincerum, simplex, æternum, et solum beatum bonum, cujus lux tenebras vestras repellat, cujus fons limpidissimus vestra contagia abluat, enjus libertas eos quibns sub vitiorum dominio constringimini vestros nexus absolvat, cujus fortitudo imbecillitatem vestram corroboret, cuins sapientia stultitiam vestram evacuet, enjus vita ah æterna vos morte eripiat, et suæ immortalitati consociet! O bomm quod superat ombia bona, quia a te et in te omnia bona; tu es enim omnia bona! Confiteor quia nimia sunt mala mea, quia nimis multa et gravia sunt peccata mea, et sine mensura multiplicata vitia mea, quia eis miserabiliter intenta hactenus exstitit anima mea. O mala mea, quare super me tam crudeliter irruistis ut me ab bono alienum efficeretis? O peccata mea, quomodo me tam immisericorditer nodis vestris irretitum tenetis, ut unllam justitiæ libertatem me adiro permittatis? O vitia mea, ut quid lethiferis illecebris, sient gliris bastulam suam tenacitate infectam vincere solet, animum meum vobis agglutinatis; ut ullo constitutum itinere, vel rependo, me, incedere sinatis. Mens mea, augustiare; cor meum defice; anima mea, exhorresce; oculi mei, plorando deficite. Quid enim me in omni statu miser: hilins inveniri potest? Omnia constitutum sibi ordinem inviolabiliter servant; ego quotidie violo. Sed qui'peccantem tandin tolerat, pænitentem non suscipiet? Hoc sieri non potest, nisi ut me vivere permittat. Adibo ergo patreni meum, tametsi indiguus filius;

adibo illum post dissipatam ab illo m'hi datam inno- A xxx, 11) Miserere mei, Domine, miserere mei; centiam, post diuturnam cœlestis eloquii, quam tolero, famem. Et dicam ei : Pater, jam non sum dignus rocari filius tuus (Luc. xv, 19); non cum filiis de dignitate præsumo certare, sed cum servis misericordiam quaro, et ideo fac me sicut unum ex mercenariis tuis (Ibid.). Prædicahitur inde, pie Pater, elementia tua, nec minnentur divitiæ tuæ, si mihi ad te cupicati redire occurras, si me miscricordice tuæ brachiis amplectaris, si me fidei annulo et stola justitiæ vestiri præcipias, si de me angelis tuis dicere digneris: Gaudere nos oportet, quoniam hic filius mens mortuus fuerat, et revixit; perierut, et inventus est (Ibid., 24). Sed quis, o Pater optime et admirabilis, quis dabit mihi de vitulo illo saginato digno fidei ac sanctitatis affectu comedere, B lentis vinculis irretiri? Quare non tanto affectu quem pro mea redemptione in ara crucis immolari præcepisti? et quis iste vitulus tam 241 mitis ad immolandum, tam salubris ad comedendum, nisi ille tuus proprins unigenitus Filius, cai non pepercisti, sed pro nobis omnibus illum tradidisti? (Rom. viii, 32.) Iste est, Domine, iste est, cujus dulcedine refici desiderat cor meum; hie est, quem præ omnibus amare affectat mens mea. Iste est, a cajus 863 absentia non sine magnis gemitibus separari conqueritur anima mea; sed dum Filium desidero, nunquid Patrem negligo? Absit! Iloc enim quomodo fieri potest, cum non sit aliud Pater qui gennit, quam qui genitus est Filius, sed hoc sit Pater quod Filius, licet non ipse sit Pater qui Filius? Sed quomodo possum desiderare Patrem et Filium, remoto amore Patris et Filii, qui non est aliud quam quod est Pater et Filius, tametsi alius sit quam Pater et Filius? Nulla utique ratione. Die ergo, anima mea, dic factori tuo Patri et Filio et Spiritni sancto, uni Deo: Quæsiri vultum tuum; vultum tuum, Domine, requiram (Psal. XXVI, 8). Eece, Domine, ecce quiero, peto et pulso. Quando inveniam, quando accipiam, quando mihi aperietur? Tibi, Domine, patent secreta cordis mei; tu vides quia sola præsentia vultus est spes consolationis meæ. Heu mihi! quam longe sum projectus ab illo ineffabili gaudio præsentiæ illius : quomodo ergo consolabor? Nunquid, nisi illa, Domine, pulchritudo vultus tui appareat, in qua spes universie consola- D tionis meæ suspenditur? Deficiant ergo, Deus meus, deficiant oculi mei in eloquium tuum, dicentes: Quando consoluberis me (Psal. exvm, 82). Attende ergo, Deus maus, ad singulare desiderium animæ meæ; attende gemitum cordis mei, et pone lacrymas meas in conspectu tuo (Psal. Lv, 9), quas fundo ex dolore quo afficitur anima mea propter absentiam vultus tui deliciens 864 : Quoniam defecit in dolore vita mea, et anni mei in gemitibus (Psal.

opportune importune clamabo ad te, nee derelinquam te, donec de præsentia vultus tui ketificaveris me; omnem mihi negabo consolationem, solo de absentia vultus tui luctu me vindicabo. O vultus splendide! o facies Dei luminosa! quandin non videbo 868 te, manchit anima mea tenebrosa. O dura, o amara absentia vultus Dei, quandiu me cruciabis? O molesta vita hujus saculi vani, quandin infelicem tua inhabitatione animam meam in tuis vanitatibus, tanquam careere inclusam tenebis? O anima mea, quid te in hac vita mortali delectat? Cur non festinas ad felicitatem divinæ visionis pervenire, a qua culpæ merito separaris? Quare non horres peregrinari a facie Dei, et vitæ hujus lucuconcupiscis illius beatæ vitæ gaudiis interesse et lujus obscenæ vitæ spurcitiis abesse? Cur non istam fugis, et in illam curris? Si tibi ista vita ad inducias præstatur, quare tardas. Quare Deo talem cita pœnitentiam 866, ut peccatis tuis indulgeat et te misericorditer ad se assumat? Sed ad te conversio mea, ut me respiciat misericordia tua, et mentem mean in desiderio vultus tui confirmet, et perseverantem reddat elementia tua 867, eredo enim quia a beatitudine non ero alienatus, si desiderando te non fuero fatigatus. Desideret gloriam vultus tui jugiter anima mea, amet eam mens mea, intendat in illam cogitatio mea, suspiret ad illam totus affectus cordis mei, loquatur de ca lingua mea, occupetur in amore illius tota substantia mea, tantummodo jubeat me pietas tua, dum hoc mortale corpus gero, et peregrinationis mex nexus sustineo, in timore esse too fundatum, in amore tuo magnanimum, in lege tha eruditum, in præceptis tuis devotum, in promissis tuis desiderandi ferventissimmu, vitiorum calcatorem et virtutum cultorem, quibus ornatus et tibi semper placere, et ad te quantocius feliciter pervenire valeam, ubi est tibi gloria sine fine, laus sine termino, honor in sæcula. Amen.

#### MEDITATIO XXI (4)

Excitans animam ad quærendam et inveniendam Deum. Fiat nunc, homuncio, fuge paululum occupationes terrenas, absconde te modicum a tumultuosis cogitationibus tuis, abjice nune onerosas curas tuas 868, et postpone laboriosas distensiones 869 tuas. Vaca aliquantulum Deo, et requiesce aliquantulum in co. lutra in cubiculum mentis tuæ, exclude omnia præter Deum, et quæ te juvant ad quærendum cum, et clauso ostio quære cum; et die nunc, tolum cor meum, die nune Deo 870 : Quæro vultum tuum; vultum tuum, Domine, requiram.

Eia nunc ergo, Domine Deus meus, doce cor meum

#### VARIÆ LECTIONES.

868 ms. videro. 856 fort. leg. tardas reddere. 867 ms. sua. 868 al. 863 ms. est, enjus. 864 al. beneficii. tuas. 869 dissensiones. 870 al. de Deo.

ubi et quomodo te quierat 871, ubi et quomodo te A lationem, et dolorem inveni (Psal. exiv, 3) in intimis inveniat. Domine, si 872 hic non es, ubi te quæram absentem! Si autem ubique es, cur non te video præsentem? Sed certe hahitas lucem 873 inaccessibilem. Et ubi est lux 874 inaccessibilis? aut quomodo accedam ad lucem 878 inaccessibilem? aut quis me ducet in illam, ut videam 878 te in illa? Denique quibus siguis, qua facie te quæram? Nunquam te vidi, Domin<mark>e D</mark>eus meus, non novi faciem tnam. Quid faciet, altissime Domine, quid faciet iste tuns longinguus exsul? Quid faciet servus tuns auxius amore tui, et longe projectus a facie tua? Anhelat videre te, et nimis abest illi facies tua. Accedere ad te desiderat, et inaccessibilis est habitatio tua. Invenire te cupit, et nescit locum tuum. Quierere 877 te affectat, et ignorat vultum tuum.

Domine, Deus meus es, et Dominus meus es, et muquam te vidi. Tu me fecisti et refecisti, et omnia bona quæ habeo tu mihi contulisti; 878 et nondum novi te. Denique ad videndum te factus sum; et nondum feci propter quod factus sum 879. O misera sors hominis, cum hoc perdidit homo ad quod factus est! O durus, o dirus casus ille! Hen quid perdidit et quid invenit? Quid abscessit et quid remansit? Perdidit beatitudinem ad quam factus est, et invenit miseriam propter quam factus non est. Abscessit sine quo nihil felix est, et remansit quod per se non nisi miserum est. Manducabat 880 tunc homo panem dolorum, quem 881 tune nesciebat.

Hen publicus luctus hominum 882, universalis planetus siliorum Adæ! Ille eructabat 883 saturitatem, nos suspiramus esuriem 884. Ille abundabat 888, nos mendicamus. Ille feliciter tenebat et misere deseruit, nos infeliciter egenius et miserabiliter desideramus; et hen vacui remanemus! Cur non nobis custodivit, cum facile posset, quo tam graviter caremus? Quare sic nobis obseravit lucem, et obduxit nos tenebris? Ut quid nobis abstulit vitam, et induxit 886 242 mortem? Ærumnosi, unde sumus expulsi, quo sumus impulsi? Unde præcipitati, quo sumus obruti? A patria, in exsilium; a visione Dei, in excitatem nostram; a jucunditate immortalitatis, in amaritudinem et honorem mortis. Misera mutatio! De quanto bono in quantum malum!

Grave damnum 887, gravis dolor, grave totum. D Sed hen me miserum, unum de aliis filiis Evæ, miseris elongatis a Deo! Quid incepi? quid feci? quo tendebam? quo deveni? ad quid aspirabam, et in quibus suspiro? Quæsivi bona, et ecce turbatio (Job xiv, 19). Tendebam in Denni, et offendi in me ipsum. Requiem quærebam in secreto meo, et tribu-

mei. Volcham redire a gandio mentis meæ, et cogor rugire a gemitu cordis mei (Psal. xxxvii, 9). Sperabatur latitia, et ecce condensantur 888 suspiria. Et, o tu Domine, usquequo? Usquequo, Domine, oblivisceris me, usquequo avertis faciem tuam a me? (Psal. xII, 1). Quando respicies et exaudies nie? Quando illuminabis oculos meos, et ostendes mihi faciem tuam? Quando restitues mihi?

Respice, Domine, et exaudi me, et illumina me: ostende mihi te ipsum. Restitue mihi te, ut bene sit mihi, sine quo tam male est mihi. Dirige, Domine, labores meos, et conatus meos ad te, quia nihil valeo sine te. Invitas me, adjuva me, obsecro, Domine, ne desperem suspirando 899; sed respirem B sperando 890. Obsecro te, Domine, amaricatum est cor meum sua desolatione, indulea illud tua consolatione. Obsecro te, Domine, esuriens incapi quarere te, ne desistam 891 jejunus de te; famelicus accessi, ne recedam impastus. Pauper veni ad divitem 1992, miser ad misericordem, ne 1893 recedam vacuus et contemptus. Et si antequam comedam suspiro, da mihi post suspiria quod comedam.

Domine, incurvatus sum, non nisi deorsum aspicere valeo. Erige inc, ut possim sursum intendere. Iniquitates mew supergressw sunt caput meum (Psal. LVII, 5), et olivolvint me, et sicut onus grave gravant me (Ibid.), evolve me, exonera me, ne urgent puleus earum super me os suum (Psal. LxvIII, 16). Liceat mihi de longe aspicere lucem tuam, vel de profundo. Doce me quærere te, Domine, et ostende te quærenti, quia nec quærere te possum, nisi tu doceas me, nec invenire, nisi 894 ostendas te milii. Quæram te desiderando, desiderem quærendo, inveniam amando, amem 898 inveniendo. Fateor, Domine, et gratias ago tihi, quia tu creasti me hanc 896 imaginem tuam, ut tui memor te cogitem, te amem. Sed sic abolita est attritione vitiorum, sic offuscata fumo peccatorum ut non possit facere ad quod facta est, nisi tu renoves et reformes 897 eam. Non tento, Domine, penetrare altitudinem tuam, quia nullatenus comparo illi intellectum meum, sed desidero aliquatenus intelligere veritatem tuam, quam credit et amat cor meum; neque enim quæro intelligere, ut credam, sed credo 898, ut intelligam.

Vere, Domine, hac lux est inaccessibilis in qua habitas. Vere enim non est aliquid 899, quod hane penetret, ut ibi te 900 videat. Vere hanc non video, quia nimia est 961, et tamen quidquid video, per hane video, sicut infirmus oculus, qui quidquid videt per lucem solis videt, quam in ipso sole 909

#### VARIÆ LECTIONES.

illam lucem. <sup>876</sup> al. videam eam. <sup>877</sup> al. Quare, <sup>878</sup> al. et exhibuisti, et <sup>879</sup> al. omit. <sup>880</sup> al. manducavit <sup>881</sup> al. quo <sup>882</sup> al. omnium hominum <sup>883</sup> al. eructabat saturitate <sup>884</sup> al. esurie <sup>885</sup> al. abnatavit. <sup>888</sup> al inflixit <sup>887</sup> al. omit. est <sup>888</sup> al. unde densentur <sup>889</sup> al. impetrando <sup>890</sup> al. amando <sup>891</sup> al. desinam <sup>892</sup> al. te divitem <sup>893</sup> al. vei <sup>894</sup> al. non possum, nisi <sup>895</sup> al. omit. <sup>896</sup> al. in hanc <sup>897</sup> al. informes <sup>898</sup> al. credere. <sup>899</sup> al. alind <sup>900</sup> al. in te <sup>901</sup> al. nimia mihi est infirma <sup>902</sup> al. quia vel qui in supersum, solem in ipsum solem

nequit aspicere. Non potest intellectus meus ad il- A corpus auimale, surget corpus spiritale (I Cor. xv, tam accedere; nimis enim fulget, ideo nou capit illam, nee sufficit oculus anima meæ diu intendere lubris vita, ibi est sana æternitas, et æterua sanitas, quia justi in perpetuum vivent (Sop. v, 46); et salus justorum a Domino (Psal. xxxvi, 59). Si satietas, satiabuntur cum apparuerit gloria Dei (Psal. xvi, satiabuntur ab ubertate domus tuæ præsens sum conspectui tuo! Ubique es tota præsens, et non video te. In te moveor, et in te sum, et 2003 ad te non possum accedere. Intra me et circa me es, et non sentio te.

Adhne la'es, Domine, animam meam in luce et beatitudine tua, et ideireo versatur illa adhne in tenebris et miseria sua; conspicit enim, et non videt pulchritudinem tuam. Auscultat, et non audit harmoniam tuam. Olfacit, et non percipit odorem mum; palpat, et non sentit lenitatem tuam; gustat, et non agnoscit saporem tuum. Habes enim bæe in te, Domine Dens meus, tuo ineffabili modo, quia ea dedit rebus creatis suo sensibili modo, quia ea dedit rebus creatis su

Excitare nunc, anima mea, et erige totum intelleetum tuum, et cogita quantum, quale et quod sit illud benunc. Si enim singula hona delectabilia sunt, cog ta intente quam delectabile sit illud bonum, quod continct omnia bona et 907 jucunditatem omnium bonorum; non qualem experti sumus in rebus creatis, sed tanto differentem, quantum differt Creator a creatura. Si enim bona est vita creata, quam bona est vita creatrix 908. Si juennda 909 est salus facta, quam jucunda est salus, quæ fecit omnem salutem. Si amabilis est sapientia in cognitione rerum conditarum, quam amabilis est sapientia, que omnia condidit ex nihilo. Denique si multæ et magnæ delectationes in rebus delectabilibus sunt, qualis et quanta est delectatio in eo qui fecit delectabilia? O qui hoc bono fructur, quid illi erit, et quid illi non erit? Certe quidquid volet, erit, et quidquid nolet, non erit; ibi quippe erunt liona corporis et animæ, qualia nec auris audivit, p nee oculus vidit, nec cor hominis cogitavit.

Cur ergo per multa vagaris, homuncio, quærendo bona animæ tuæ et corporis tui? ama unum honum, in quo sunt omnia bona, et sufficit. Desidera simplex bonum, quod est omne bonum, et satis est. Quid enim amas, caro mea? quid desideras, anima mea? ibi est quidquid amatis, quidquid desideratis. Si pulchritudo delectat, fulgebunt justi sient sol (Matth. xm, 43). Si velocitas, ant fortitudo, aut libertas corporis, cui nihil obsistere possit, erunt similes augelis Dei (Luc. xx, 56), quia seminatur

44), potestate utique, non natura. Si longa et salubris vita, ibi est sana aternitas, et aterna sanitas, quia justi in perpetuum rivent (Sop. v, 16); et salus justorum a Domino (Psal. xxxvi, 59). Si satietas, satiabuntur cum apparuerit gloria Dei (Psal. xvi. 15). Si melodia, ibi angeli concinunt sine fine Deo. Si chrietas, inebriabuntur ab ubertate domus tuw (Psat. xxxv, 9). Si qualibet non immunda, sed munda voluptas : De torrente voluptatis tua potabis eos, Domine (Ibid.). Si sapientia, ipsa Dei sapientia ostendet eis semetipsam. Si amicitia, diligent Deum plusquam scipsos, et Deus illos plusquam illi seipsos, quia illi illum et se invicem p<mark>er illum, et</mark> ille se et illos per seipsum. Si concordia, omnibus illis crit una volantas, quia un la crit illis, nisi sola Dei voluntas. Si potemia, omnipotentes erunt voluncatis suæ, ut Deus suæ. Nam sicut Deus poterit god volet per se ipsum, ita illi per illum. Quia sicut non alind volent quam ille, ita ille volet quidquid volent illi, et quod ille volet non poterit non esse 916. Si lionor et divitiæ, Deus servos suos bonos et fideles super multa constituet. Imo Filii Dei, et dii vocabuntur, et ubi erit Filius, tunc etiam illi, hæredes quidem Dei, cohæredes antem Christi (Rom. viii, 17). Si vera securitas, certe certi erunt se sua sponte illud non amissuros; nec dilectorem Dominum dilectoribus suis illud ablaturum, nee aliquid Deo potentius invitos Deum et illos separaturum. Gaudium vero quale ac quantum est, 243 ubi tale ac tantum bonum est? Cor humanum, cor indigens, cor expertum ærumnas, imo obrutum 911 ærumnis, quantum gauderes, si iis omnibus abundares! Interrega omnia intima tua, si capere possunt gaudium suum de tanta beatitudine sua. Sed certe, si quis alius, quem omnino sient teipsum diligeres, eamdem beatitudinem haberet, duplicaretur gaudium tuum; quia non minus gauderes pro eo 918 quam pro te ipso. Si vero duo, vel tres, vel multo plures id ipsum haberent, tantumdem pro singulis, quantum pro te ipso gauderes, si singulos sient temetipsum amares. Ergo in illa perfecta charitate ionumerabilium beatorum angelorum et hominum, ubi nullus alium diligit minus quam se ipsum, non aliter gaudebit unusquisque pro singulis aliis quam pro se ipso.

Si ergo cor hominis de tanto suo bono vix capiet gaudium suum, quomodo capax crit tot et tantorum gaudiorum? Et utique quantum quisque diligit aliquem 913, tantum gaudebit de suo bono. Sic et in illa perfecta felicitate, unusquisque plus annabit Deum sine comparatione, quam se et omnes alios secum. Itaque plus gaudebit absque æstimatione de felicitate Dei quam de sua et omnium aliorum secum. Sed si Deum sic diligent toto corde, tota mente, tota anima, ut totum cor, tota mens, tota

VARIÆ LECTIONES.

bonx 910 al. Nolet non poterit esse 911 obnoxium 912 pro se 213 al. alium

anima non sufficiant dignitati dilectionis, profecto A amabunt quantum cognoscent. Quantum te cognoscent gandebunt justi in illa superna felicitate toto scent tune, Domine, et quantum te amabunt. Certe corde, tota mente, tota anima, ut totum cor, tota mens, tota anima non sufficiant plenitudini gaudii.

Deus meus, et Dominus, spes mea et gaudium cordis mei, die animæ meæ si hoe est gaudium de quo nobis dieis per Filinm tunm: Petite, et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum (Joan. xvi, 24). Inveni namque gaudium quoddam plenum, et plusquam plenum. Pleno quippe corde, plena vita, plena anima, pleno toto homine gaudio illo, adhue supererit supra modum gaudium. Non enim totum illud gaudium intrabit in gaudentes, sed toti gaudentes intrabunt in illud gaudium.

Dic, Domine, die servo tuo, intus in corde sno, si hoc est gaudium in quod intrabant servi tui, qui intrabant in gaudium Dei sui. Sed gaudium illud certe quo gaudebunt electi tui, nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit in hac vita (I Cor. 11, 9). Nondum ergo dixi 914, Domine, aut cogitavi quantum gaudebunt illi beati tui. Utique tantum gaudebunt quantum amabunt 915, tantum

amabunt quantum cognoscent. Quantum te cognoscent tune, Domine, et quantum te amabunt. Certe nec oculus vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit in hac vita quantum te cognoscent, et amabunt in illa vita sancti tui. Oro te, Drus mens, ut cognoscam te, amem te, gaudeamque de te; et si non possum in hac vita ad plenum, vel proficiam in dies, quousque veniat illud <sup>916</sup> ad plenum. Proficiat hie in me notitia tua, et ibi fiat plena. Crescat hie amor tuus, et ibi fiat plenus; ut hie gaudium sit in spe magnum, et ihi sit in te plenum.

Domine, per Filium tuum jubes, imo consulis petere et promittis accipere, ut gandium nostrum sit 917 plenum. Peto, Domine, quod consulis per admirabilem consiliarium tuum, ut accipiam quod promittis per veritatem tuam, ut gaudium menum plenum sit. Meditetur interim in te mens mea, loquatur inde lingua mea, amet illud cor meum, sermocinetur de ipso os meum, esuriat illud anima mea, sitiat caro mea, lesideret tota substantia mea, donec intrem in gaudium Domini mei, qui est trinus et unus Deus, benedictus in sæcula sæculorum. Amen.

#### VARIÆ LECTIONES.

al. dixi tibi 918 al. omit. 916 al. deveniam hic. 917 al. vestrum.

### MONITUM IN OPUSCULUM SUBSEQUENS.

(Edidit emin. cardinalis Angelo Mai, Nova Bibliotheca Patrum t. 1, p. 505; Romæ 1852.)

Inter Leonis Allatii vulgatas lucubrationes ponunt bibliographi mantissam quamdam ad sanctum Anselmum Cantuariensem. Nec immerito; etenim Theophilus Raynaudus in sua Anselmi editione, Lugduni 4630, fatetur p. 248 cum grato animo se accepisse a Leone Allatio, insignis eruditionis ac probitatis sacerdote (fallitur Raynaudus, nunquam enim fuit sacerdos Allatius), exscripta ex Vaticanis codicibus nonnulla sancti Anselmi incrementa. Gerberonius autem, postremus Anselmi editor, in censuris operum interdum adnotat quænam nominatim hujus Meditationes ex Vaticana bibliotheca acceptæ a Raynaudo fuerint. Mihivero nune in Vallicellianis Allatii schedis ingens, libelli instar, Meditatio ejusdem Anselmi observata est, quam ne in Gerberonii quidem, nedum Raynaudi, editione impressam videbam. Necessario itaque sequitur ut Allatius hanc invenerit post transmissas alias ad Raynaudum Meditationes, et post Lugdunensem profligatam editionem; quo factum est nt hæc insignis et cæteris omnibus longe prolixior in quinquagesimum psalmum Meditatio, tunc Romæ retenta, deinde in centesimum usque ac septuagesimum annum, id est, usque ad traditum benigne nobis a cl. Theinero Vallicelliano bibliothecario apographum, pressa fuerit; atque eam prorsus ignoraverint præcipui quoque bibliographi Trithemius, Possevinus, Bellarminus, Labbens, Fabricius Oudinus, Cavæus. Cellerius, Mazzuchellius. Nunc nos hoc Auselmi prænobile scriptum exhibemus.

# SANCTI ANSELMI

# CANTUARIENSIS EPISCOPI

MEDITATIO

## SUPER MISERERE.

- qui vinci non potes, quia es omnipotens et rex potens; falli non potes, quia sapiens es, scrutans corda et renes Deus; corrumpi non potes, quia justus Dominus, et semper justitias dilexisti; qui non parces in die vindictæ, nec acquiesces cujusquam precibus, nec recipies pro redemptione dona plurima ; ego reus et miser peccator in conspectu divinæ majestatis tuæ, in qua qui vere confitetur, absolvitur, recognosco quia peccavi super numerum arenæ maris, et multiplicatæ sunt iniquitates meæ. Incurvatus sum multo curriculo meæ ferreæ voluntatis, et non est mihi respiratio: et quia ex indiscreto processu negotii vitæ meæ sentio, quia tua justitia in extremo tuo judicio manifeste debet me gravare; ah ipsa confugio et appello. Et ne appellatione ista pendente intres in judicium cum servo tuo, sed potius tua misericordia me præveniat, et sequatur me, et sensus, et actus, cogitationes, affectiones, et opera mea, protectioni ejus supponens, ipsamque misericordiam pastulans, et judicium non requirens, corde compunctus humiliter tibi dico:
  - 2. (V. 3.) Miserere, quia tempus est miserendi, non judicandi; quia dixisti in Evangelio tuo sancto quod non venisti ut judices mundum, sed ut salvifices mundum. Et in tua pietate confido, quod appellationi meæ deferre debeas, quam ego (qui tremens factus sum et timeo a tua justitia) tanquam ab inferiori ad superiorem sedem tuæ misericordiæ interpono, sciens quod misericordia superexaltat ju- C dicium, et quod misericordia una est super omnia tua opera constituta. Ideoque appellationi meæ est a te non immerito deferendum. Nec indignetar contra
- 1. Fortissime Deus spirituum universæ carnis, A me elementia tua, Deus, si videns annuæ meæ periculum imminere a te irato, ad te placatum ausus sum totaliter appellare, cum æquo animo tuleris quod apostolus tuus Paulus, timens ne a Festo præside corporaliter gravaretur, ad Cæsarem appellavit. Adeo igitur cum fidacia gratice tuze thronum, ut misericordiam consequar, et gratiam inveniam in auxilio opportuno: et quia miser sum, et miserabilis, ideo gemens spiritu iterum tibi dico: Miserere. Est enim tua misericordia, miserorum chorda, qua de lacu fæcis et miseriæ extraluntur. Quia igitur solvendo non sunt passiones condignæ ad futuram gloriam quam exspecto; et tua misericordia non meritum, sed solam miseriam intuctur, de profundis fluctibus interioris et exterioris miseriæ, quibus tamen merito mihi suspecta, ad tuam misericordiam B imago Dei asseritur (ita ms.), in me ipso ad misericordiam tuam clamo lacrymabiliter tibi dicens: Miserere mei
  - 3. Subticeo nomen meum : nam si illud tibi dixero, per id me forsitan non agnosces: et quod post recuperatam alias sicut spero innocentiam baptismalem, ab illa dulci familiaritate tua me clongavi nimis imprudens, in qua quando in montem orationis ad te olim aliquando ascendeham, tecum quasi amicus cum amico familiariter locuturus, me plaries dulciter recipere voluisti : et tunc meipsum cum Moyse ex nomine cognoscebas, et gaudebam in te eum aliis servis tuis, quorum scripta nomina sunt in cœlis, et erat coram te honorabile nomen menm. Nunc antem quoniam peccata nomen meum de libro viventium deleverunt, et cum justis non est scriptum, ideo illud non audeo nominare, vel ad tuam memoriam revocare : sient ille vir beatus, quem invenisti virum secundum cor tuum, qui et

nomen suum, et suam mansuetudinem tuæ beatæ A eere possumus cum propheta: Misericordia Domemoriæ siducialiter commendabat dicens : Memento, Domine, David et omnis mansuetudinis ejus. Hæc enim tibi blandiens, sive mihi, andeo dicere, sicut ille: Da imperium puero tuo, sive servo tuo, vel filio ancillæ tuæ; quia hæc familiaritatis nomina, me reum rogantem amplius accusarent : sed appellationem meam prosequens, tactus dolore cordis intrinsecus, eo quod iracundiam contra me excitavi, suspirans iterum et iterum tibi dico: Miserere mei, Deus.

4. Non audeo dicere meus: solummodo te Deum cognosco, sed meum dicere non possum. Nam cum esset puer mihi natus, et parvulus Dei Filius mihi datus: datus, inquam, a Patre, qui sic dilexit mundum ut te unigenitum suum daret : datus a matre; quæ quasi altera mulier Samaritana, ut aleret nos, in igne passionis te Filium suum coxit (IV Reg. 11, 29), et in sacramento altaris ad comedendum nobis dedit: datus insuper a teipso, qui dedisti teipsum pro nobis, ut nos ab omni iniquitate redimeres et mundares: cum, inquam, sic esses ab omnibus, quorum intererat, mihi datus, et ideo proprie proprius Deus meus, ego infelix propter peccata mea te perdidi : nam te meum esse veraciter recognosco, qui conquerendo de me et aliis peccatoribus, dieis : Me exspectaverunt peccatores ut perderent me. Et si te perdidi, omnia perdidi, et memetipsum. Sed tu, Deus, qui a me imprudenter factus es tanquam vas perditum; et qui a dolente matre tua, quæ te in C templo perdiderat, inveniri per tuam magnam misericordiam misericorditer permisisti, ita ut amplius te non perderet, sed sollicite custodiret;

5. Sic et in miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam. Non dico secundum meam miseriam, sed secundum tuam magnam misericordiam, quæ longe major est quam mea miseria magna nimis. Noa peto secundum meritum meum, vel secundum justitiam tuam vel meam, sive secundum opera mea, quibus ego miser deviavi a te; sed secundum magnam misericordiam tuam. Magnam quæro misericordiam, quia non decet tuam magnam magnificentiam parva dare. Imo exaudiri dignus non essem, si a magno parva peterem. Ego enim te, non illum magnum sed infinite majorem æstimo Alexan- D facere, nisi adjutus misericordia tua magna, quæ drum, qui non attendis quid me oporteat accipere, sed quid deceat te dare : nec magna petens, de meritis meis præsumo, sed confido de tua misericordia magna, quæ quasi soror tua ab infantia tecum crevit, et de utero matris tuæ egressa est tecum. Magnam igitur misericordiam tuam peto. Qui tribularer plurimum, si nescirem misericordias tuas, Domine; sed per experientiam sentio in meipso tres misericordias te habere. Prima est, qua me et alios peccatores ad quamfibet offensam, qua oculos tuæ majestatis offendimus, non continuo consumpsisti; sicut et nos conservos nostros, quando nos offendunt, confundere statim volumus et punire: sed tandiu suspendisti gladium ultionis, quo l vere di

mini, quia consumpti non sumus. Et hæc quidem tua prima misericordia, parva esset; nec si sola esset, milii sufficeret ad salutem, sed potius judicium dampatio accumulans, divinarum bonitatis tuæ et patientiæ et longanimitatis me faceret contemptorem, et secundum duritiem meam et cor imponitens thesaurizarem mihi iram in die iræ, et revelationis judicii tui justi, in quo mihi improperando omnia mala mea, inferres : hæc fecisti, et tacui. Ideoque mihi tuam secundam et majorem prima misericordiam porrexisti, qua me miserum peccatorem (ut tibi sit inde gratiarum actio et vox laudis) ad pœnitentiam revocasti. Neque enim cum essem mortuus in peccatis, movere poteram pedem affectus mei, ut B me ad te converterem pœnitendo, nisi me tua misericordia adjuvisset. Sed si dicebam: Motus est pemeus; misericordia tua, Domine, adjuvabat me.

6. Nec istis duabus misericordiis sum contentus. Nam licet in se magnæ sint, tamen parvæ sunt comparatione illius tuæ magnæ misericordiæ quam requiro. Abuti quidem possem patientia miscricordiæ tuæ primæ, et pes meus, qui per secundam movetur ut ad te convertatur, iterum labi posset, et esset novissimus error mens pejor priore. Et ideo scio, o summa sapientia, te docente, scio quid peto, quoniam peto misericordiam tuam magnam, qua cordis et corporis mihi terram a stabilitate virtutum in diversas concupiscentias liquefactam, Spiritu tuæ fortitudinis ita corrobores et confirmes, ut tuam clementiam de extero non offendam; de extero te non perdam, sed semper teneam, nec dimittam, donec intromittas me in domum illius supernæ Ilierusalem matris meæ, et tune glorificaho nomen tuum in æternum, et dicam : Quia misericordia tua magna est super me, et eruisti animam meam ex inferno inferiori. Et hæc est illa misericordia tua magna quam peto, qua non solum exspectas ad pœnitentiam peccateres, nec solum das eis gratiam pœnitendi, sed qua pœnitentes virtute ex alto induis et confirmas, ut non lahatur de cætero pes eorum. Res plane difficilis et homini impossibilis (sed possibilis soli tibi), susceptum videlieet semel peccati jugum sic a cervice sua excutere; quod non potest hoc modo in eœlis angelos confirmavit, et homines in resurrectione, in qua facies pares illis. Ideoque confitebor tibi in populis, Domine, et psalmum dicam tibi in gentibus : Quoniam magnificata est usque ad cœlos, imo super cœlos misericordia tua: et sie indignum salvabis me secundum magnam misericordiam tuam.

7. Et secundum multitudinem miserationum tuarum, quas in exhibitione bonorum antiquis patribus ostendisti, qui nunquam peccanti homini in tuis miserationibus defuisti. Sed cum ille populus contumax et rebellis, quem de servitute ægyptiaca in signis et portentis terribiliter eduxisti, quem per medium maris Rubri sicco vestigio deduxisti, cui locu

cui panem de cœlo habentem omne delectamentum sine labore mirabiliter præstitisti; cui sitienti aquam de petra largissime produxisti; quem in terra lacte et melle manantem, sieut promiseras, induxisti; cum, inquam, populus ille durus post tantorum magualinm, tot mirabilium, tot terribilium salvationis sum beneficia et salutis, qua ei misericorditer impenderas, oblitus esset te, et contra te superbe agens cervicem suam durissimam indurasset; et ne te, qui eum de terra Ægypti eduxeras, ingratus populus adoraret, cum minis et terroribus ab Aaron resistente, deos petens alienos, vitulo conflatili mane surgens hostias obtulisset; et a te recedens, post terga sua legem et carimonias, quas ei dederas, projecisset; prophetas tuos, qui contestabantur enm B nt redirent ad te, inhumaniter occidisset; tibi grandes blasphemias irrogasset, ut te ad iracundiam provocaret; et propter hæc eum in manibus suorum hostium tradidisses; post hæc tamen, cum ad te in tempore suæ tribulationis et angustiæ clamaverunt; to Deus misericors et multæ misericordiæ et verax, de cœlo exaudisti cos secundum miserationes tuas multas. Cumque rursus perversos eos in manus inimicorum snorum iterum relignisses, et ipsi ad te iterum <mark>atque iterum clam</mark>averunt; <mark>tu de cœ</mark>lo liberasti cos in miserationibus tuis multis, et in misericordiis tuis plurimis non fecisti eos in consumptionem, quoniam Deus miserationum et clemens tu es. Onia igitur minor sum cunctis miserationibus tuis; mementamei, Deus, et parce mihi secundum multi- C tudinem miserationum tharum, quæ superant quamlibet multitudinem peccatorum. Non enim in justificationibus meis prosterno preces ante faciem tuam, sed in miserationibus tuis multis. Reminiscere ergo miserationum tuarum, Domine, a te antiquis peccatorilus, paribus operibus misericordiæ efficaciter impensarum, et misericordiarum tuarum tibi naturaliter insitarum, quæ a sæculo sunt.

8. Et ne in misero peccatore fallat, quod ab initio sæculi incepisti, secundum multitudinem miseratio. num tuarum, dele iniquitatem meam, quia ipsa me, hen! de libro vitæ delevit. Sic tu, Dens, qui nomen impiorum delevisti ut lutum platearum, dele eam, sient solent aboleri tabulæ et deleri; ut en abolita D et deleta, nomen meum enm justis in libro viventium, de quo illud deleverat, rescribatur. Dele, obseero, omnipotentissime, illud quod adversum me est chlrographum deereti tui. Decreveras enim, Pater, ut si vellem mortem evadere, non peccarem. Et quia ego infelix contra tuum decretum indiscrete corpore et corde peregi ad insipientiam magnam, milii tu, qui scientiarum es Dominus, inde chirographum memoriæ in tua seientia et mea conscientia conscripsisti, ut cum sederet tremendum judicium tuum magnum, aperirentur isti scientiæ tuæ et conscientiæ meæ libri, et alius ille liber quem habet contra me humani generis accusator inimicus; et ex his,

turus [ms. locutus] de cœlo in montem descendisti; A quæ invenirentur in istis codicibus, judicarer. Sed ne tune inveniatur in me iniquitas, amator hominum Deus, dele iniquitatem meam, qui semper iniquos odio habnisti, quoniam non Deus volcus iniquitatem tu es. Sed, Domine, qui non despicis gemitus contritorum, tu nosti, quod sicut super deletas litteras, quædam ex ipsa litura remanet turpitudo, per quam perpendi possunt ipsarum deletarum vestigia et significatio litterarum, nisi ipsa: litteræ et litura pœnitus eradantur, ita et per pœnitentiam a te deleta iniquitas, in anima mea quamdam deformitatem reliquit, per quam a te, qui solus es inspector cordium et conscius secretorum, et ab illo qui est animarum improbus accusator, potest adhuc perpendi mea iniquitas quanta fuit, nisi post deletionem a te amplius abhuatur.

> 9. (V. 4.) Et ideo peto humiliter : Amplius lava me ab iniquitate mea, o mundissima lotrix nostra et nitidissima, quæ ad hoc aquam gratiæ deitatis misisti in pelvim mundissimæ carnis tuæ, ut nos a peceatis nostris in sanguine tuo lavares. Lava me ab iniquitate mea; et ita perfecte lava, qui imperfectionis opera non novisti, nt in me peccati vestigium non relinquas. O humilis sublimitas, o sublimis humilitas, quæ ad designandam illam lotionem interiorem animæ quam requiro, usque ad lavacrum pedum discipulorum tuorum tnam altitudinem iuclinasti, lava me, ut in æternum habeam partem tecum: lava non solum pedes affectuum, sed etiam et manus operum, et caput sensumm. Et quoniam anima mea vilis facta est, iteransque pessimas vias suas, lava a malitia cor ipsius, ut in co cogitationes noxice non morentur : lava lacrymarum lixivio calido et amaro per singulas noctes conscientiæ meæ stratum: lava pedes meos et interioris hominis butyro devationis, lava et renova sacramentis. Et quia aliqua aliquando sic lavantur, quod post ablutionem adhuc impura remanent et immunda, ideo sic lava me ut emundes; et a peccato meo munda me. Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine, nisi tu qui solus es? o benignissime medice Jesu Christe et bone, qui solo verbo restauras universa, scio, et vere scio, et hoe ipsum tuæ bonitati confiteor, quoniam sic potes me mundare. Ergo, bone Dens, bone homo, bone Domine, per misericordiam tuam magnam die animæ meæ multorum peccatorum lepra infectæ, dic: Volo; mundare. Et ut hic sanari valeam et mundari, hic ure, hic seca, hic fiat expiatio mea, hic emundatio mea; ut cum in tuo districto examine aream tuam ventilare veneris et mundare, animam meam pœnitentiæ veræ scopis mundatam invenias et ornatam. Interim autem non parcam ori meo, sed ibo, et sacerdotibus me ostendam, quatenus fiat et milii, ut dum vixero, fiam mundatus; quia animæ meæ lepram non possum vere ostendere sacerdoti, nisi prius tibi eam ostendero, et tu mihi (5).

10. (V. 5.) Ideo tibi summo et æterno Sacerdoti

<sup>(5)</sup> Testimonium de confessione sacerdoti facienda, et quidem cum debita preparatione.

tem meam ego cognosco. Cognosco, Domine, iniquitatem meam, sed ex parte cognosco, et non sicut tu cognoscis eam, neque sient ego cognitus sum a te, cujus oculi sunt multo plus lucidiores super solem, conspicientes vias hominum et profundum abyssi, et hominum corda intuentes. Cor autem meum, Deus, pravum est et inscrutabile : nec ego ipse cognosco illud, sed tu, Domine, qui cognovisti figmentum nostrum, et intueris ahyssos, intueris et cognoscis illud, et iniquitatem meam, quæ in eo est, et sicuti est : quam si ita nude et aperte cognovissem, sicuti et tu, ante cujus oculos omnia nuda sunt et aperta, certe erumperent lacrymæ de venis intimis cordis mei, et continere non possem, quasi super meipsum slercm, ne tu Dens patientiæ et solatii ite- B rum super me fleres. Qui enim olim in diebus carnis tuæ, sub figura illius materialis Hierusalem videns civitatem animæ meæ, et cognoscens iniquitatem meam, compatiendo flevisti super eam; et interrumpentibus lacrymis et singultibus verba tua, verbum semiplenum protulisti, dicens: Quia si cognovisses et tu; qui, ut arbitror, mihi dicere voluisti, nisi gemitus tui multi, et profunda suspiria compassionis, verba tua hujusmodi præcidissent: Et tu iniquitatem tuam fleres, si eam sicuti ego veraciter cognovisses. Adjiciens, quandiu super me slere deberem, cum milii subsequenter dixisti: Et quidem in hac die præsentis vitæ, in qua facis pro voluntate tua, non mea, et quæris quæ ad pacem sunt tibi, et non mihi. O sermo, qui veritas es, quam in veritate ri- C maris intima cordis mei! Et vere si cognovissem, sicut et tu, peterem a te (a quo omnis qui digne petit, accipit) ut aperirentur cataractæ capitis mei, et diluvium lacrymarum mearum faceres abundare, ita quod anima mea tota esset lacrymis liquefacta, • et iniquitas mea (quæ replevit corporis et cordis mei terram) in hoc diluvio deleretur. Nunc autem abscondita sunt mala ab oculis meis, et non potui ut viderem: quia venerunt dies in me, quos tu, qui aperuisti ora omnium prophetarum, prophetice prædixisti. Nam circumdederunt me inimici mei spirituales, vallo occupationum mundanarum lacerantium mentem meam, ita quod non permittunt me exterius egredi ad utilem actionem, nec interius ad p pænæ perpetuæ in futuro. Et hoc ipsum didiceram, contemplationem. Circumdederunt me, inquam, et coangustaverunt me undique tot angustiis et pressuris, quod angustatum est et attractum adeo conscientiæ meæ stratum, ut necesse sit ut alter decidat, videlicet, vel tu Deus qui es legitimus animæ sponsus, vel adulter mundus quem ego juxta te eodem cubiculo introduxi, quamvis scirem te Deum zelotem, ut cum ipso in oculis tuis (delinquerem) o nimium audax peccator et imprudens fornicator! Et ad terram prostraverunt me per amorem terrenorum, et filios meos cogitationum et affectionum, quæ in me sunt, ita quod possim merito deplorare illud carmen lamentabile Jeremiæ: Effusum est in terra jecur meum. Et eum deberem esse quasi lapis

veraciter me ostendo, dicens: Quoniam iniquita- A in acervo testimonii positus juxta viam, ut cam per exemplum viatoribus demonstrarem, non remansit in me lapis boni exempli super lapidem fortitudinis vel virtutis. Et lucc omnia mala in me pariter confluxerunt, eo quod non cognovi (tibi debitas gratias referendo) tempus visitationis meæ, quando tu oriens ex alto me (carnem assumendo) utiliter et mentem illuminando delectabiliter visitasti, et visitatio tua custodivit spiritum meum. Et ex illo tantillo Spiritu, quem in me tua visitatio reservavit, cognosco iniquitatem meani, ut tu, Deus, qui solus peccata remittis, eam mihi ignoseas.

11. Et peccatum meum contra me est semper. O possessor cœli, et terræ! tu seis quid ego in mea didici juventute, quod meum et tuum sunt nomina possessiva; unde si meum est peccatum meum, possideo peccatum meum : sed hen quam misera possessio peccati mei, quæ suum facit miserum possessorem! O peccatum meum! quomodo te possedi? imo quomodo te sustinui? quomodo silui? quomodo dissimulavi, ut tu me potius possideres? Non enim sic meum est peccatum meum, sicut mea est cappa mea; neque ita possideo, quomodo possideo cappani meam, cujus possessionem et proprietatem omnino possum a me excutere una vice: te autem non sic, sed ita a me infeliciter possideris, ut derelictum a me, animam meam non velis desinere possidere. Sed nihilominus si consentiatur, tibi eam quæris, eam sequeris, eam persequeris ctiam per angustissimam portam mortis, ut ipsam tradas flammis et cruciatibus sempiternis. Quomodo ergo meum es, peccatum meum, nisi quia te feci? Et ideo meum es, sient factura factoris, vel potius ut defectus, quem in Deum, Dei factura commisi. Hen ergo horribile et abominabile factum meum! peccatum meum, quare te feci? quare per te meam animam interfeci? quare eam tam mortifero veneno infeci? quæ insania me ducebat? quæ furia me cogebat? sciebam enim quod stipendia peccati mors: Sciebamque quod peccatum cum consummatum fuerit, generat mortem, et non solum momentaneam corporis hujus morteni, quæ per peccatum intravit in mundum; sed etiam mortem animæ per subtractionem vitæ gratiæ in præsenti, privationem gloriæ et obligationem te docente, quia anima, quæ peccaverit, morietur. O vita æterna! statue contra faciem animæ mcæ mortem illam æternam, qua moritur immortalis anima per peccatum, ut ipsa anima mea videat coram te semper, et fugiat quasi a facie colubri mortem-illam. Audivi enim a quodam familiari amico tuo, cni tu, Deus mens, qui revelas condensa, diuturnitatem et acerbitatem revelaveras hujus mortis, quod hæc est mors sine morte, finis sine fine, defectus sine defectu: ania mors illa semper vivit, et finis semper incipit, et desectus desicere nequit. Hæc est mors peccatorum pessima. De hac morte, misericordissime, tu dixisti : Nolo mortem peccatoris. Sed heu! ego et alii miseri peccatores contra

voluntatem tuam volumus propriam mortem no- A mens, qui gallo intelligentiam contulisti (Job xxxviii, stram. Tu autem, Dens mens, qui mortem anime non fecisti, vidisti et siluisti, quandiu post tergum menm omnia peccata mea projeci, ne viderem illa, et me pamiteret de illis.

56), quod ego intelligam in parentum meorum originalibus et actualibus me conceptum; cum credam, quod et corum originalia deleveris in h ptismo, et ipsorum actualium fuero imitator; quoniam tu di-

12. Nune autem, omnipotentissime, peceatum meum est sequela percati mei, quæ est mors æterna, contra we et semper, et super hoe tibi gratiarum optime largitori refero grates multas, quia non posuisti me amplins contrarium tibi de peccato meo, quod quandiu mecum fuit, contra me non fuit. Nune autem quia non est mecum, contra me est semper, et ego volo esse in perpetnum contra illud, quia quando illud feci (V. 6), tibi soli peccavi, quia un solus es sine peccato : et universis uno post alium existentibus, Deus mens, tu solus Dominus mens, sine peccato in medio remanebis, et solus me potes de peccato meo solvere, et damnare, quia tibi soli peccavi, et malum coram te feci. Hen, hen mihi, Domine, hen mihi, quia quando malum feci, coram te, me quem tu, qui solus bonus es, bonum in baptismo feceras, malum feci! Nune autem timor et tremor venerunt super me, quia andivi tuam veritatem in Ecclesia exclamantem, quod malos male perdes, inter quos nec mihi parces, nisi placabilis fueris super malitia mea, Deus. Exaudi ergo, Domine, placare, Domine, attende, et fac meeum misericordiam tuam magnam, quia et quando coram te malum feei, nimium audax fui, quia feei coram te quod coram hominibus non fecissem. Illi autem, Domine, qui coram te justi invenientur, lætabuntur coram te, sieut qui lætantur in messe. Sed ego injustus, qui coram hominibus injustitiam meam, et malum coram te feci, nune de malis meis coram te ernbesco. Parce ergo mihi, Deus meus, parce mihi amarissimos gemitus pœnitentiæ et profunda suspiria ab imo pectoris proferenti. Ut tu qui dixisti per Spiritum sanctum tuum: In quaeunque hora ingemuerit peccator, omnium iniquitatum ejus, quas operatus est, non recordabor, justificeris; et justus et verax, sient es, inveniaris in sermonibus tuis; quia sermo tuus veritas est, et eos mendaces ostendes, qui dieunt quod mihi ingemiscenti non parces. Et eos vincas, cum ab ipsis tu, cni proprium est misereri semper et parcere, immisericors judica- D ris. Considera, misericors Deus, substantiam insirmitatis et panpertatis meæ; et ostende super me magnitudinem pietatis tuæ, et in immensum misericordiæ tuæ pelagus me attolle, et tua benigna elementia omnia peccata mea remitte; quæ mihi ex originali peccato adhæserunt, aut ex pravitatibus meis postea supervenerunt; et ah his, Domine, me clementer emunda, et omnibus parentibus meis concede gaudia sempiterna.

13. (V. 7.) Ecce enim in iniquitatibus originalibus et actualibus conceptus sum (6). Nec intelligas, Deus

(6) Observent theologi eam, quæ sequitur, Anselmi de peccato originali copiosam doctrinam, quæ

56), quod ego intelligam in parentum meorum originalibus et actualibus me conceptum; cum credam, quod et corum originalia deleveris in b ptismo, et ipsorum actualium fuero imitator; quoniam tu dixisti, quod iniquitatem patris filius non portaret. Sed potius have est intentio mea. Dens, cum dico, in iniquitatibus originalibus et actualibus me conceptum, hoe est in illa iege meæ originis vitiosa, in qua omnes concipimur, et nascimur in utero, et ex utero, filii iræ tuæ; atque per traducem libidinosa carnis conenpiscentia, ctiam antequam peccenns actualiter, constituimur peccatores, et ad actualia proniores. Sed cum non sit nisi unum et solum originale peccatum, quod a parentibus trahitor, pro quo non baptizati parvuli damnabuntur; non me velis, Domine, arguere in furore, si plurali numero usus sum in hac parte dicendo, quod in iniquitatibus originalibus et actualibus sum conceptus: cum dixerim hæe pro eo quod illud unum originale peceatum plures habeat effectus, et quia in ille uno originali peceato intelligi plura possunt, si, quasi per membra singula dividantur: et maxime quia in hoc plurali numero intelligo, sient et tu ipse, Deus, intelligis, singularem; ut cum angeius tuus in somnis apparuit Joseph dicens: Tolle puerum et matrem ejus, et vade in terram Israel; defuncti sunt, qui quærchant animam pueri; defuncti, pluraliter dixisti per angelum, non defunctus, quamvis intelligeres singulariter de Herode, qui tune solus quærebat eum puerum ad perdendum. Sed et Moyses dum starct in confractione in conspectu tuo, ut averteres iram tuam, designavit in plurali numero singularem, cum dixit : Peccavit populus iste peccatum maximum, fecerunt sibi deos aureos; licet unum solum vitulum conslavissent. De quo etiam vitulo singulari, pluraliter addiderunt.

14. In iniquitatibus originalibus et actualibus me conceptum, intelligo dicere me conceptum in illo uno et singulari originali peccato, in quo omnes in Adam peccaverunt, ut in materiali massa. Nam in eo seminaliter omnes erant, quando ipse naturam corrupit humanam; et ah illo uno homine, qui omnium nostrum fuit materia et origo, omnes concopiscentialiter descenderunt, et per propagationis successionem et carnis concupiscentiam, occulte illa corruptio in posteros demigravit. Nec tamenhoc fecit propagatio, sed libido : non naturæ humanæ fecunditas, sed libidinis fæditas, quam homines habent ex illius primi justissima tua, Deus, condemnatione peccati. Non enim quia ab Adam per carnis propagationem descendimus, ideo originali peccato tenemur, cum et tu ipse, Domine Jesu Christe, qui omni peccato originali et actuali penitus carnisti, in medicamentum nostri vulneris, sine opere conenpiscentiali, in sola materia corporali, et per divi-

ntiliter conferetur cum ejusdem divi libro De conceptu virginali et originali peccato.

deris ab eodem. Sed quia concepti sumus illa vitiosa tege concipiendi, nobis ex peccato primi hominis occulte et iniserabiliter accedenti, ideo originalis peccati ex tua justissima, Deus, sententia rei sumus. Nam quemadmodnm tu, Deus omnipotens, cognitor occultorum, occultissimam gratiam Spiritus sancti tui latenter infundis tuis fidelibus, et etiam parvulis in haptismo; sie et homo ille, per quem hoe peccatum originale intravit in mundum, in se omnes de stirpe sua venturos occulta labe et fœditate snæ libidinosæ concupiscentiæ adeo labificavit, quod anima a te, Dens, creando infusa corpori taliter labefacta, maculata polluitur et fædatur : sicut in vase non sincero vinum infusim, licet optimim, inficitor et acescit; et in illa infusione ipsa anima damnationis sententiam in sese justam excipiens culpam contrahit et reatum, et pænæ perpetuæ obligatur.

15. Sed, o Domine, quid dicam, quid respondebo, cum mea sensualitas a mea interrogetur ratione quomo lo hoc potest esse, ut cum originali peccato nascatur parvulus, genitus a parentibus haptizatis, cum non possint in illum transfundere quod non habent? Ecce, Domine, qui docuisti me a juventute mea stare super vias meas, et interrogare de semitis antiquis, per easdem antiquas semitas simpliciter ambulando, existimo quod codem modo, quo parvulus olim cum præputio nascebatur, quem tum parentes generaverunt circumcisi; et quomodo quotidie granum nudum, a palea humano opere eum diligentia separatum, et sic seminatum, cum palea tamen nascitur et exsurgit; sic et ego cum originali peccato me fateor esse natum, licet tu, Deus omnipotens, parentes meos ah illo mundaveris in baptismo · quoniam ipsi me ex hoc carnaliter genverunt, quod ex peccatore vetere homine contraxerunt, et non secundum illam generationem, qua denuo nati erant, sed potius, quia et ipsi fuerant carnaliter generati. Et hoe recordatus sum, et elfudi in me coram te animam meam, Deus, ut intelligam miserabiliter in me factum, quod ille primus homo, cum in honore esset, in se non intellexit a te justissime faciendum. Tu autem, Deus, qui dives es in miserimeritum nostrum, sed propter nimiam charitatem, qua dilexisti nos, cum essem in dictis iniquitatibus sic conceptus, et mortuus etiam antequam natus essem, convivificasti me per tuam gratiam in baptismo, animam a vetustate enlpre mundando, reatum ejus solvendo, ac ipsam a pæna perpetua liberando. Et propterea tibi, Domine, semper in psalmis confitebor.

16. Verumtamen adhue in carne mea, Domine, sentio incessanter etiam post haptismum concupiscentiam illam carnis, quæ est fomes peccati, langor (ita cod. archaice) naturæ, tyrannus carnis, stimulus mortis, lex membrorum repugnans legi mentis meæ, et captivans me in lege peccati, super me

oam conceptionem, formatorisque rationem descen- A tam violentum dominium exercentem, quod ingemiscens sub onere isto gravi necesse habeo exclamare : Infelix ego homo, qui per me de crudeli dominio isto carnis liberari non possum, quis me liberabit de corpore mortis lujus? Certe non lex Moysis, non propheta, non propriæ vires meie, sed gratia tua, Deus, per Jesum Christum Dominum ucstrum; quem tua, Pater, misericordia mihi dedit, ut per eum remissionem accipiam peccatorum. In hoc antem considero, et suspiro, justissimam condennationis sententiam tuam, Deus, quam in Adam et in cjus posteros ratione illius inobedientiæ protulisti: quod videlicet non est aliquis, qui etiam post baptismum vixerit in hae carne, qui non ab hujus hest li concupiscentia affligatur, nisi forte ineffabili miraculo ab omnipotentia tua, Deus, lex peccati, quæ est in membris ejus, in eo penitus exstinguatur, quod valde magnum privitegium est paucorum. Inde tamen gratias tibi ago gratiarum optimo largitori, quia etsi iste domesticus hostis mens, hic stimulus, hic tyrannus, in me maneat post baptismum, non tamen adeo dominatur et regnat, ut ante; sed post baptismi gratiam debilitatur; inimicus mitigatur, ut in me non valcat dominari, nisi ego in vacuom suscipiens gratiam tuam, Deus, et post concup'scentias meas vadens, restituam vires hosti, eidem me per consensum illicitum supponendo.

17. Sed heu mihi misero peccatori, mi Domine metuende! Cum seirem quod tu me gaudeas (cod. videns) spectare luctantem, juvare deficientem, sublevare cadentem, coronare vincentem; ecce, Domine, tu vidisti, quoniam in me insiliit subito hostis iste impulsus ab illo cujus halitus prunas ardere facit, et quietem cordis mei et corporis perturbavit. Quoties obseœnis et immundis et vanis cogitationibus me turpiter blasphemavit! quoties ad phalanges cordis mei mane et vespere exclamavit, ut ad singulare certamen descenderem contra ipsum, et affectionum mearum agminibus exprobavit! Vidisti ctiam, Domine, ex adverso quomodo contra ipsura velut pusillanimis non certavi, velut inadelis illegitime decertavi, vel omnino solvi militiæ meæ vinci lum indecenter, antequam ei cederet adversitas pradiorum. Vidisti insuper (Domine, ne sileas ac procordia, dimittens originalia et actualia, non propter p pter luc finaliter discedas a me) quomodo cum humiliatus non mea sed tua virtute sileret, et reliiqueret me in pace; ego illum ipse adversum me ad prælium excitavi, et vires reatus mei, quas in baptismo et in pristina pœnitentia mea perdiderat, ei reddidi, et sic coronam (veh mihi)! perdidi, quam nonnisi legitime certantibus præparasti. At si, recuperatis per te viribus, aliquando prædieti hostis desideriis vitiosis viriliter restiti vel restitero in futurum, emmque superavi vel superavero, te juvante, licet hostem ipsum tyrannum domesticum de carne mea in hac misera vita non possim omnino expel lere, velut alterum Jebusæum, providisti tamen mihi, si non consentienti, quod quantum ad actum tantum, et non quantum ad reatum, in me remanet

post baptismum. Nam de tua pictate confido, quod A impugnantes me constanter valeam expugn re; et ea quæ invitus et renitens patior ab hoe hoste, mihi imputare non debeas ad peccatum. Et etiam in hoc, Deus meus, parcendo maxime et miserando tuam omnipotentiam manifestas, quod sicut alia mala prietereunt in nobis actu, et remanent reatu, ut homicidium, adulterium, et similia; ita e converso operator in nobis mirabiliter omnipotentia tua, Deus, ut carnalis concupiscentia, enjus non consentitur desideriis vitiosis, in baptismo prætereat reatu, et in pænam peccati nobis remaneat semper actu.

18. Et hoc est jugum grave, quod creatum est super filios Adam a die exitus de ventre matris corum, usque ad diem sepultura in matremomnium. Sub hoc jugo gravissimo ingemiseunt omnes qui ejus sentiunt gravitatem, sub quo Tobias ingemuit, ingemuit et Susanna : sed et omnis creatura sub hoe jugo ingemiscit et parturit usque adhue. Ingemisco et ego sentiens in meipso, quia eircumdederunt me gemitus mortis, et torrentes iniquitatis alienæ et meæ conturbaverunt me. Propter quæ possum lacrymabiliter dicere cum propheta: Multi sunt gemitus mei, et cor meum factum est in me mærens. Porro cum oppressus hoc jugo aliquando recogito, Dens mens, quod peccatum illud originale, n quo conceptus sum, in baptismo (cum sit inde gratia) delevisti : et gemendo ac suspirando in me pso requiro cur pænalitates istas, quas occasione licti originalis peccati patior, in codem baptismo pariter non tulisti: certe inter ipsas pœnalitates et ressuras fateor, quod ex dispensatione maxima eas n me voluit tua admiranda providentia remanere, ut sidelicet sagista tua, Domine, in me essent, quae ne docerent quod humiliatio mei in medio esset mei. tem, ut terrores tui contra me quotidie militarent, jui timorem tuum mihi ineuterent, et amorem. dem, ut vexatio mihi daret intellectum cognoscendi mod a nobis, non a te, mali sumus. Item, ut Adam exemplum menm ab adolescentia mea esset, et peccatum inobedientiæ meæ evitarem. Item ut sie traheres me ad te, Deus, in funiculis Adæ, et in vinculis charitatis, ut cognoscerem quod tu, Pater, me quem diligis, filium sic arguis et castigas. Item, ut semper haberem contra spirituales nequitias consuerem : ct maxime ne, si liberatus fuissem ab istis pœnalitatibus in baptismo, ego et alii homines hoc esse baptismi pretium vel præmium putaremus, et non gloriam regni tui. I leoque soluto reatu ab anima, providentia tua, Deus, temporalem pænam tamen in me manere voluit in hac vita, ut a me alia vita studiosius quæreretur, quæ erit a pænis omnibus aliena.

19. Exsurge ergo, Domine, adjuva me: indue me thorace justitiae, etaceinge fortitudine lumbos meos, ut inter tot insultus hostium in acie stem securus, et per patentes campos humilitatis, in virtute patientiæ et longanimitatis accinetus [cod. accensus]

procacis militiæ turbinem sapienti moderatione disentiens, innocentia vitæ et devotæ orationis suffragio mihi continuare valeam gratiam tuam, Dens Et inde Josue elypeum non dimittam, quousque obediente te Deo voci hominis, diem vitæ meæ protrahas ad triumphum: nec recedam ab acie, donec pariat mihi congressio copta victoriam pariter et coronam. Alioquin quidquid ago sine te, mihi vertitur in ruinam. Nam adhue et macula originalis peccati teneor; et ideo, ut prædixi, existo ad actualia magis pronus. Nee hoc dico, Dens meus, ad excusandas excusationes, quibus a te de peccatismeis possum merito accusari, vel ut in parentes meos velim refundere culpam meam, cum nunquam credi-B derim culpam et peccatum esse, si conjuges causa sobolis procreandæ carnaliter misceantor; sed ut tu, Dens, qui ca quæ sunt in homine cognovisti, ad miserandum mei facilius inclineris, si ab ipsa radice mea, me coram te confiteor peccatorem. In omnibus enim trabitur iniquitas ex Adam, et vinculum peccati, et propagatio mortis, te solo excepto, Domine Jesu Christe, qui, natura mirante, de sancto Spiritu es conceptus. Et in peccatis concepit me mater mea; hoe est concupiscentia libidinis, quæ peecatum est, nisi per bona conjugii excusetur. Et licet in utroque parente meo, qui te, Domine, timmerunt, et me non in adulterio, sed in casto conjugio genuerunt, culpam non habnerit opus illud, tamen origo peccati in prole seeum debitam pænam traxit. Ne reminiscaris ergo Domine peccata mea, vel parentum meorum: ne sumas ultionem de peccatis meis, si de me peceatore tibi, qui omnia scis, totam quam scio profitcor veritatem.

20. (V. 8.) Ecce enim veritatem dilexisti. Veritas es, et non fallens, vin non errans, vita non deficiens. O vera charitas, et non chara veritas, qui in hoc natus es et ad hoc venisti in mundam ut perhibeas testimonium veritati, in veritate tua exaudi me, Domine, in tua justitia! Et quia scio quod tu <mark>judicabis populos in veritate, et</mark> perdes omnes qui loquintur mendacium, ideo prius hie in veritate eoram te memetipsum dijudico, ut emm tu, Deus meus, tempus acceperis, et ipsas justitias judicabis, tudinem præliandi, et me sacris virtutibus exerce- p non intres in judicium cum me servo tuo, cui jam (tibi sit inde gratiarum actio, et vox landis!) manifestavi veritatem, veritatem beatæ incarnationis tuæ, quæ adhuc per sapientiam tuam infidelibus incerta est et occulta; et veritatem remissionis peccatorum meorum, de qua similiter incertum est et occultum, cui misereri velis, et quem volueris judicare. Et tamen hæe duo: Incerta et occulta supientive tuce manifestasti mihi. Primum per fidem, tanquam per alios Isaiam et Gabrielem testes mirabiliter concordantes et dicentes mihi: Ecce virgo concipiet, et pariet filium, et vocabitur nomen ejus Emmanucl. Secundum per spem, quasi per alimn Nathan prophetam, dicentem mihi ut Davidi veraciter pæ-

non morieris. Et si dixi corde contrito et humili: Confiteor; tu propitius remisisti. Et quia in sermone tuo manere volo, et vere discipulus esse tuus, ideo te manifestante cognovi hane duplicem, et in sapientia tua a sæculis absconditam veritatem. Tu autem, Dens, qui superhis resistis, et humilibus das gratiam in præsenti, et enjus gloria humilem spem suscipiet in Inturo, ex quo confidenter mihi tua prædicta occulta et abscondita revelasti, confido quod hoc donum tuum semiplenum non relinques.

21. (V. 9.) Sed asperges me, Domine, hyssopo. Sancti tui, Domine, per quos nobis tuas figuras et parabolas ediscere voluisti, dicunt nobis quod-hyssopus est herba humilis et medicinalis, cujus radix petræ dicitur adhærere, et pulmones inflatos repri- B alba, qualia non posset fullo facere super terram. mere et purgare. Et ideo quando hic locutus es Domine, de hyssopo, de humilitate intelligeris nobis loqui, quæ in consideratione sui est modica illa virtus, quæ in conspectu tuo et totius cœlestis curiæ maxima reputatur. Cui tu, Deus, summus medicus, magnam contulisti contra tumorem superbiæ medieinam: quando tu, Deus, qui de excelso gloriæ tuæ throno humilia respicis, et ponis humiles in sublimi, cum esses immensus et excelsus, inclinasti colos, et descendisti in terram, formam servi accipiens, nt humilitatis exemplum humano generi exhiberes, et esset medicina tumoris in homine humilitas tua, Christe. Ubi enim, Domine, tua se exinanivit majestas, indignum est ut vento superbiæ insletur vermiculus ac tumescat. Quid enim magis mirandum est, quid amplius detestandum, quid gravius puniendum, quam quod videns Dei Filium summum in regno colorum, novissimum factum in regno hominum, apponat adhuc magnificare se homo super terram? O magister et Domine (et bene dicimus), tunc nobis humilitatis tuæ librum et magisterium ostendisti, cum lectionem illam nobis memoriæ commendandam legisti dicens: Discite a me quia mitis sum, et humilis corde. O humilis celsitudo! Quam vere si voluisses, dicere potuisses : Discite a me fabricare lunam, et solem, vel totam fabricam hujus mundi! vel discite a me triduanos mortuos suscitare! Sed quia potentior est solidissima humilitas quam ventosissima celsitudo, ideirco tu humi- D Tu autem, Dens, qui omnia nosti, seis (et ego ne litatis doctor egregius potius dicere voluisti: Discite a me nascente, moriente, prædicante, miracula faciente, quia mitis sum et humilis corde. O si cordis mei intima aspergeres hyssopo, hoc certe tibi, qui es firmissima petra, Christe, toto corde radicitus adhærerem, ita quod unus spiritus essem tecum, et præ gandio exclamarem, quod tibi Domino meo bonum est adhærere. Et quia hæc hyssopus est inflatis omnibus nobis opus, ideirco te, cui humilium et mansuetorum semper placuit deprecatio, deprecor humiliter et devote, ut me interius et exterius digneris aspergere hac hyssopo, et mundabor, ac penitus emundabor a delicto maximo, quod est superbia, quæ inter magna non solum majus, sed

nitenti: Transtulit a te Dominus peccatum tuum, et A primum et maximum est delictum. Et per hanc emundationem lavabis me per gratiam tuam sanctam, in baptismo sanguinis animæ meæ per pænitentiam renovando, quem in haptismo fluminis et flaminis (tibi sit inde lans et jubilatio!) jam lavisti. Et super nivem dealbator. Ex hoe audeo dicere confidenter; qu'a, Domine, in dixisti: Si fuerint peccata vestra, ut coccinum sanguinea, quasi nix dealbahuntur in pænitentia: et si fuerint rubra quasi vermiculus, sient lana alba erunt, et sic opera sanguinis, in vestem tuam, Domine, misericorditer mutabuntur : ita quod de mecumaliis sauctis tuis, quibus quasi præclara veste in gloria vestieris, facies vestem tuam; quam dealbatam mirabiliter designasti, cum in transfiguratione vestimenta tua facta sunt

> 22. Et si me, cum illis qui viderunt te nudum et vestierunt, unquam permiseris illam ketabundam vocem tuam audire : Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum quod paratum volis est ab origine mundi (V. 10); anditni meo dabis gaudium et latitiam. O vox exsultationis et salutis, quæ audientibus te dabis in Christo lætitiam sempiternam, sona in auribus meis! Tu enim es vox valde dulcis, et facies sonantis decora! Sona, ut sie auditu auris audiam te, ut oculus meus videat te, quem videre, idem est quod habere. Interim autem pro reverentia tua, Dens, audiam tacens, quid in me ioquatur Spiritus tuns sanctus, quoniam in me jam non loquitur nisi pacem. Quantumcunque inquietet et perstrepat foris mundus, et audiendo, quædam in cor meum veritas indicibilis eliquatur; quæ, si tu non es, nescio quid sit. O secretissime animæ mex sponse, fac me audire interius in silentio vocem istam, ut quasi amicus sponsi item non cadam per multiloguium, et gaudio gaudeam propter vocen sponsi; ita quod anima mea, quæ adhuc est quas nix in monte superbiæ congelata, ad calorem tui elomii, quod vehementer ignitum est, liquefacta ir vallem humilitatis celeriter et hilariter condescenlat. Et exsultabunt ossa humiliata. Ossa anima meæ, Domine, sunt virtutes, quibus ipsa interius sicut corpus exterius ossibus supportatur, ut stare possit ante te supra pedes affectuum, ne labatur volo tibi, nec andeo, nec valco diffiteri) quod hæ animæ meæ ossa pluries dissipasti, quæ placere ho minibus quæsierunt adeo, quod medella (ita cod archaice) devotionis, a qua totum concipiunt rolu suum, arida est et sicca, ita ut possim dicere cun propheta: Ossa mea sicut cremium aruerunt. Sec quia tn es Dens virtutum, enjus os vel virtus ir cruce non fuit, confractis aliorum dnorum ossibus comminutum, ideirce supplico tuæ ineffabili pietati nt de excelso ignem amoris tui in ossibus meis mit tas, quia tibi soli desidero bene placitis actibus d cætero complacere, ut holocausta tibi offeram me dullata : et sie prædicta animæ meæ ossa humiliat per aspersionem hyssopi, et gandium vocis tue

anditui mandatum, in te, Domine, exsultabunt gau- A cius atque vivacius, tu es cor et vita animæ meæ, dio magno valde.

Deus; qui quandiu ipsam habitas, vita gratice tua:

25 (V. 11.) Et ne hec exsultatio de cætero in tristitiam convertatur, averte faciem tuam a peccatis meis. Hactenus mentionem tibi feei, domine Deus meus, de una iniquitate, et de uno percato, quod est superbia et arrogantia magna, de qua timeo milii valde, attendens quod nec superhientibus angelis pepercisti, sed illum Cherub, qui erat signaculum similitudin's, plenus sapientia, et perfectus decore, propter superbiam de deliciis paradisi ad inferos detraxisti. Et ideirco a te, Domine, petii tam instanter, ut hane iniquitatem et peccatum meum deleres, lavares, mundares, quia maculam valde bærentem in anima mea fecerit. Nunc autem quia intelligo quod ex hoc peccato meo tanquam a quadam virulenta radice, multa in me peccata et iniquitates aliæ pullularunt, cum omnis superbia fundamentum et initium sit peccati, et angelum et hominem apostatare a te fecerit nimium imprudenter; ideo imploro humiliter tuam, Deus, ineffabilem pietatem, ne lætitia et exsultatio, quas auditui meo et humiliatis ossibus meis infudisti, in lamentum vel vocem flentium convertatur. Averte faciem tuam non solum ab illo peccato meo superbiæ, sed etiam ab omnibus peccatis meis: ita tamen quod a me tuam faciem non avertas, qui in hac vita volo quærere tuam faciem, hoc est jucundam præsentiam tuam semper. Selo enim, Domine, quia tua facies in jubilo contemplatur, et si cam ostenderis, salvus ero: avertente autem te faciem tuam a me, inconsolabiliter conturbabor. Ne avertas igitur, Deus meus, faciem tuam a me; sed a peccatis meis avertas, ne animadvertendo in me, punias me pro illis : a quibus aversus, et quæ ego habeo, et habehode cætero, te juvante, ad te faciem meam [convertam], ut fugiam ea semper. Et omnes iniquitates meas dele de notitia tua, Deus, et radicem et progeniem et germen, sieut omnino delesti memoriam Amalech de sub cœlo.

24. (V. 12.) Et deletis meis iniquitatibus et peccatis, cor mundum crea in me, Deus. O Deus cordis mei, qui intellectum das parvulis, da mihi intelligere hoe: intus legem peto, ut cor mundum crees in me, Dens : ne si petiero quod ignoro, dicas mihi p quod dixisti matri filiorum et filiis Zebedæi : Nescitis quid petatis. Ecce enim cœli non sunt mundi in conspectu tuo, et in angelis reperis pravitatem, quanto minus homo putredo et filius ejus vermis poterit dicere: Mundum est cor meum! Et non oportet me habere cor, et illud mundum antequam videam te, quem soli viri cordati videbunt, qui fuerunt mundo corde. Nunc autem, lux intelligibilis (enjus invisibilia per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur), intelligo, te magistro intimo in schola mei pectoris intime me docente, quod sicut corpus meum, vitam, saporem, gaudium, et dolorem habet a carneo cordis modo, quo separato ab ipso corpore, privatur iis omnibus ipsum corpus; sic, imo vera-

Deus; qui quandiu ipsam habitas, vita gratiae tuae vivit, gustat spiritualiter dulcia et amara: nam ei dulcescunt cœlestia et virtutes, et terrena ac vitia sunt amara. Et etiam quasi unum mystici corporis tui membrum, si prosperitate membrorum aliud gloriatur, congaudet; et si adversitatem patitur, quodam compassionis participio molestatur et dolet : Et sic animam meam sentio cor habere, Cum autem propter iniquitates meas ab anima mea fueris separatus, tune nec vitam, nec saporem, nec gandium, nec dolorem sentit vel hahet super aliquo de promissis, sed velut mortua sine corde in loculo corporis sui jacet, et tunc vere potest dicere cum proplieta: Cor menm derelinquit me; et quod facta est quasi columba seducta non habens cor. Et vere miserabiliter seductus est omnis homo, qui propter tanti et talis cordis inopiam animam suam perdit. Nam hoc est pro nihilo, hoc est pro peccato, quod vere nihil est, pro quo nihilo perit cer impii perca-

25. Et hen mihi, domine Dens mens, sine te, per quem omnia faeta sunt, a me faetum est istud nihil, et pro isto nihilo perii, et ad nihilum redactus sum et nescivi. Sed tu, creator omnium Deus, qui de nihilo cuncta creasti, cor mundum crea in anima mea, Deus, ad ipsam in misericordiis revertendo suspirantem et clamantem ad te : Velociter exaudi me, Domine: defecit Spiritus meus; ne avertas ergo aurem tuam a singultu meo, sed propter teme!ipsum, Deus, et propter nomen sanctum tuum revertere ad animam meam, ut vivat : tu es enim proprie proprium cor ipsins et vita. Ergo misericordissime, secretissime, intime, qui custodis pactum et misericordiam servis tuis; qui promisisti quod dares nobis cor novum, et spiritum novum poneres in medio nostri, si rediremus ad cor; et plantares [cod. plorantes] nos in corde tuo, et in anima tua tota. Da te solum mihi, et te in anima mea planta, et planus sum. Ego antem prævaricator, ad vocationem tuara redire volo ad cor, hoc est ad te, qui es cor, quo vivit, sapit, gaudet, dolet, seit, intelligit anima mea, Deus. Et hoc est cor mundum, quod ut crees in me, Deus, requiro a te. Verumtamen attende, Domine, quod intendo: non est enim intent'onis meæ, Deus meus, petere a te, qui semper es creans omnia, non creatus, at te crees in me; cum in tham rternam essentiam creatio nulla cadat; sed tuum sanctum Spiritum emittendo in me, qui si charitatem non habuero, nihil sum, me de hoc nihilo crees in te, qui vere es cor animæ meæ verum et vivum et mundum; et mundum istum ab omnibus inquinamentis suis abluis et enumdas : et propter reverentiam tui vitalis et mundi animæ cordis, concede mihi per tuam ineffabilem bonitatem, ut eor mundam sincerum et purum ab immundis et vanis et noxiis eogitationibus sie valeam custodire, ut propter munditiam cordis mei te regem gloriæ habeam amicum.

corde suo, miser factus sum, et enrvatus sum, et inclinata est ad terrena mei spiritus rectitudo; ideo et Spiritum rectum innova in me. Tu es enim rectus Dominus Deus noster, qui ad hoc rectum hominem facere voluisti, ut spectantibus terram pronis animantibus universis, ista exterioris figmenti corporum rectitudo, hominem illum interiorem ad imaginem tuam factum, spiritualis sure rectitudinis admoneret; et rectitudo corporis curvitatem argueret animi, si videret animum in corpore recto curvum. Et quia innocentes et recti adhæserunt tibi, eo quod diligunt te, et bonus es his quirecto sunt corde, illeirco imploro humiliter rectitudinem tuam, Deus, ut spiritum rectum velis in meo pectore innovare, ut sient incensum in conspectu tuo, mea oratio et B intentio dirigatur. Et non solum in spiritu me innova, sed etiam in visceribus meis, unde exiit peccatum immunditiæ caruis meæ. In visceribus enim remum sedes est voluptatis, illis solis exceptis beatis visceribus que te Deum et Dominum in virginali anla, quam clegeras, portaverunt. Et quia diaboli fortitudo est in lumbis ejus et in umbilico ventris illius, ideireo lumbos meos nisus est pluries illusionibns adimplere, ut in sua fortitudine infirmam alligaret carnem meam. Ego antem propter cordis inopiam et effeminatam mæstitiam mentis meæ, consensi infeliciter : et ipse diabolus, quem vir sagittarius non fugabat, ságittis suis ardentibus et ignitis ah ipso et angelis suis malis sagittatis in renum meorum visceribus et infixis, me miserum peccatorem de excelso throno virginitatis et pudicitiæ deponeret et fugaret. Propter quod veh, veh mihi! perdidi honorem illum, et decentiam illam, sertura illud diadema, coronam illam auream, imo aureoiam, quam solæ animæ in vasis fictilibus corporum constituendæ acquirunt, motus illicitos penitus comprimendo, ac incentiva carnis similiter restringendo. Sed hen miser, quando virginitatem meam perdidi, quare non cogitavi quod omnis fædatio non est digna animæ continentis? Quare infelix nescivi pretium ejus? Quare cum forti muliere non accinxi fortitudine lumbos meos? et tu, domine Jesn Christe, procul et ultimis cœlorum finibus [ad] virginide teipeo, qui est flos campi, et lilium convallium, in præmium coronares. O hone Jesu, corona virginum, si soli et solæ virgines, quoennque ieris, te sequentur, et ante te canunt [cod. sunt] novum canticum, quod nemo potest alius decantare; ego qui virginitatem meam perdidi, proh dolor! quo ibo a spiritu tuo, et quo a facie tua fugiam? Si enim te secutus non fuero, in tenebris ambulabo; et quid cantabo nisi lamentationes, carmine lætitiæ perdito et relieto?

27. Proinde, anima mea seducta, anima mea misera, anima ærumnosa, sume hymnum confessionis: meretrix oblivioni tradita, excute torporem tuum, discute peccatum tuum, et concute mentem tuam,

26. Et quoniam dum anima mea fuit absque te, A redue ad cor enorme delictum, et perque te ac cordis immanem rugitum: intende, infelix, intende sceleris tui errorem, et proinde horrificum terrorem, et terrifieum dolorem. Tu, inquam, o anima mea, quondam candidata cœlesti lavacro, desponsata fide, dotata Spiritu, redempta Christi sanguine, Dei imagine insignita, et in Christiana religione imbuta, virgo fuisti Christo Domino desponsata. O unde memini! O quod nominavi! Utique non tam beniguum sponsum virginitatis meæ, quam terribilem judicem immunditize meze. Hen memoria perditæ jueunditatis l Cur sic superaggravas pressuram possidentis infelicitatis? Quam misera conditio mea, cui et bonum et malum sunt pariter in tormentis! Torquet enim me mala conscientia et eruciatus ejus, in quibus timeo me arsurum. Torquet me honæ conscientiæ, et præmiorum ejus memoria, quam seio me perdidisse, nec amplius reenperaturum. Væ, væ miserum perdere dolendum, perdere id, perdere irreenperabiliter, quod a me servari debuit interminabiliter. O virginitus jam non dilecta mea, sed perdita mea; non jucundata mea, sed desperata mea, quo devenisti? in quam fœtido, in quam amaro cœno me dereliquisti? O fornicatio sordidatrix mentis meæ, perditrix animæ meæ, unde misera surrexisti? de quam niveo, de quam jucundo statu me præcipitasti? Tu namque, anima mea, perfida Deo, perjura Dei, adultera Christi, de sublimitate virginitatis miserabiliter es demersa in barathrum fornicationis, abjeeta a Deo, projecta diabolo, imo abjiciens Deum, amplectens diabolum: te impendens fornicationi, tn prior creatori et amantissimo Deo libellum repudii obtulisti, et ad insidiatorem tuum dæmonem te sponte contulisti. O misera et plus quam misera commutatio! Vie, quia benignum contempsisti, et maligno adhæsisti! Quid fecisti, o mentis amentia, amens spurcitia, spuria nequitia, quid fecisti? In ecolo reliquisti castum amatorem, et infernum secuta es odiosum corruptorem. Consolatio, securitas, lætitia, nolo vos, renuo vos: si peccati venia ad me reduxerit vos, procul estote: procul estote ante mortem, si forte indulgentia revocet vos, vel post mortem. Sed sit continuo pœnitentia amara comes ætatis meæ, sit continuus dolor, insatiabilis tristitia vitte tatis meæ prædium [cod. pretium] adveniens, cam p meæ, sint mæror et acerbus luctus infatigabiles tribulatores juventutis et senectutis meæ. Utinam, utinam ita sit, opto, oro, desidero, ut ita sit! Si enim non sum dignus oculos ad cœlum orando levare, etenim non sum indignus cos vel plorando eæcare.

28. Cogita igitur, cogita et recogita quid fecisti, et quid mernisti, et descendat mens tua ad terram tenebrosam, et opertam mortis caligine; et conside ret quæ ibi exspectant scelerosam animam meam, intendat et contempletur, videat et turbetur anima mea. Expavesce, anima mea, defice, cor meum scindere. O hone Jesu nostra redemptio, si hue usqu? permisisti ut plangerem paululum dolorem meum, de cætero, bone Deus, permitte ut invocem auxilium

tuum; si enim feei nt essem reus, nunquam possum A mate, sed facie ad faciem, videbimus te finem desifacere, ut non essem citatus tuus. Si mihi virginitatem ademi, nunquam misericordiam tuam peremi, Domine, Domine. Si ego admisi unde me damnare potes, tune amisisti unde salvare soles? Noli Domine, noli sic attendere malum meum, ut obliviscaris bonum tunm. Ubi est, o verax Dens, ubi est, Nolo mortem peccatoris? Si tu sepelis in infernum peccatorem ad te clamantem, an hoc est Nolo mortem peccatoris? an non potius hoc est, Nolo ut convertatur, et vivat? Peccator sum, Domine, peccator sum ego. Si ergo tu non vis mortem peccatoris, quis te cogit, quod non vis, cum sis omnipotens Deus? Absit, Domine; absit, Deus, ut prævaleat nequitia peccatoris confitentis, et delentis sententiam omniet creator et recreatur meus; et ne menuneris, bone Domine, adversus peccatorem tunn justitiæ tnæ solius; ne memineris iræ tuæ adversus reum, sed miserationis erga miserum. Verum est et fateor, misericordissime, quod conscientia mea meretur damnationem et quod pœnitentia mea non sufficit ad satisfactionem: sed certum est quod misericordia tua superat omnem offensionem, et ideireo abyssus meæ miseriæ abyssum invocat tuæ misericordiæ. Parce ergo tu, Domine, qui es salus; parce peccatrici animæ meæ, quæ fugit attrita a terrente justitia tua ad confortantem misericordiam tuam, Et quoniam pramium virginitatis est perditum, o dolor irreparabilis! saltem supplicium non sit inevitabile, quod est non impossibile omnipotentiæ tuæ, nec indecens tuæ justitiæ, nec insolitum tuæ misericordiæ, quoniam bonus es tu, et quoniam in æternum misericordia tua manet. Denique quia ego peccavi in anima pariter et in carne, nec aliquid tale committere ultra volo, ideo a te, clementissime Domine Deus, qui quem sanas in anima, et corpore simul sanas, de utroque ardenter desidero expiari. Porro si peccavi, imo procul dubio quia peccavi, et propter hoc oculus meus in amaritudine pœnitentiæ commoratur, de venia tamen spero, sciens quod major est tua bonitas, quam mea iniquitas, que est magna nimis.

29. Verumtamen si malum coram te feci, et faciem tuam non erubui, ut deberem (V. 13), ne proficias me a facie tua. Sicut Cain pro perpetrato fratricidio a facie tua et terræ facie projecisti (nec mirum, quia intima sua projecerat, et desperatus de venia, noluit pœnitere, sed dixit quod major erat ejus iniquitas quam ut veniam mereretur), non sie, Domine, non sie projicias me a facie tua, neque sieut pulverem quem projicit ventus a facie terræ; sed per tuam superfluentem et ineffabilem bonitatem facias me de illis simplicibus quos non projicis; sed projice post tergum tuum omnia peccata mea, et omnes iniquitates meas projice in profundum maris; me antem hominem ne projicias a facie tua, sed ad illam me facias beatitudinem pervenire, in qua non sieut in hac vita per speculum in ænig-

PATROL. CLVIII.

deriorum nostrorum, quem sine fine videbimus, sine fastidio amahimus, sine fatigatione laudabimus. Hoc munus, hic effectus, hic actus profecto sine fide erit omnibus, qui ibi revelata facie te videbunt. Et Spiritum sanctum tuum, quo peccatum meum cognosco, confiteor, et pænitet, ne auferas a me; quem, ex quo mihi irascor, confiteor mea praterita mala, et plango, et iterum non committere propono, jam me quasi pignus gloriæ habere confido; sciens quod hæe non possum habere pariter ex meipso. Ergo Deus, cujus iræ resistere nemo potest, ne irascaris mihi in æternum, et non solum a me non anferas Spiritum tuum; sed ctiam (V. 14) redde mihi lætitiam, quam prius habui, sed per peccatum amisi, potentis. Memor esto, juste Deus, qui misericors es, B lætitiam dico non mundi, qui lætatur cum male fecerit, sed lætitiam salutaris tui Christi Salvatoris mei, qui est gaudium meum, qui est futurus præmium, qui est spes mea, lux mea, laus mea, domas mea, patria mea, vita mea, salus mea, salutare meum. Hoe salutare spectavere futurum illi, qui fuerunt ante nos patres nostri, et in hac sidei spectatione sunt salvati; et in illo salutari est et erit eis lætitia sempiterna; et quia per eamdem sidem (rei tamen jam factæ, non faciendæ, sed temporibus variatis) salvari exspecto ab codem Salvatore, qui omnes homines vult salvos fieri, et neminem vulperire. Ideirco Pater et domine vitæ meæ, etiam sempiternam lætitiam, quam per peccata mea perdidi, redde mihi.

50. Et spiritu principali consirma me. O Deus qui es maximus Spiritus, maxima regio spirituum beatorum, in qua sanctorum animæ requiescunt, te primo superius invoco spiritum rectum, spiritum sanctum, et hic tertio spiritum principalem, intendens totam, quæ in te est, Trinitatem in meum auxilium invocare, ad hoc ut (ita cod.) rectus Dominus Deus noster, et non est iniquitas in co. Spiritum sanctum tuum nomine suo intelligo. Et te Patrem hic accipio per spiritum principalem, quia tibi est potestas principaliter attributa bonum gratiæ quod in me operatus es confirmandi. Confirma ergo illud, Pater: et si me confirmaveris, sicut opto, et sieut me seit tua supereminens scientia indigere, confirmatus non ero inaniter, sed docebo. In quo tu, Dens meus, docens me utilia, mirabilis atque laudabilis apparebis, eo quod repente me doctorem feceris de plorante; de lupo, agnum; de altero Saulo, Paulum: et alii peccatores videntes quod mihi peperceris, proficient per exemplum, et sic verbe et exemplo (V. 15) docebo iniquos, qui in side manentes, peccatis suis tanquam apostatæ mortificant fidem suam : illos, inquam, apostatantes, qui recesserunt a te, et quos tu, ipse, Domine, vocare ad pœnitentiam venisti, et non justos. Docebo vias tuas, non meas, sed tuas : vias tuas, quæ sunt misericordia et veritas, per quas ad nos venis, et nos ad te possumus pervenire. Et ipsi impii peccatores ad te convertentur, et per te, Donine, qui convertis petram,

scilicer cordis duritiam, in stagna aquarum, hoc est A dices : Salus tua ego sum, quando plenam et cerin flumina lacrymarum. Lex enim tua, Domine, est immaculata, convertens animas. Ego autem cor, linguam, et labia paratus sum ad exsequendum, tuum ministerium exhibere; devotissime supplicando, ut tu (mi Deus et Domine Jesu Christe, qui in diebus carnis tux verba vitx xternx adeo mirabiliter loquebaris, cum mirabantur omnes de verbis gratiæ, quæ tuis labiis procedebant,) sic cor meum aperias, linguam erudias, labia circumdes, ut impii ab errore vitæ tuæ per te, sic ad te meo exemplo et ministerio revertantur, quod anima mea salvetur in morte, et tu meorum operias multitudinem peceatorum, ita quod nec a te nec a diabolo de cætero cognoscantur.

libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meæ. Spiritus sancte Deus, qui ad hoc in linguis igneis dispertitis voluisti tuis discipulis apparere, ut nobis dares intelligere quod omnia linguarum genera cognoscebas, audi efficaciter, et exaudi novam et antiquam grammaticam linguæ meæ, in qua quasi meorum peccatorum doloribus peto a te de sanguinibus liberari. Ecce cuim tu seis, qui scientiarum es Deus, quod in Latino nostro apud grammaticos, sanguines pluraliter non dicuntur, sed sanguis; et tamen ad confitendum nomini tuo, Altissime, quod ex carne per peccatum originale corrupta, non solum unum, sed plura contraxi peccata, magis proprie et expresse intendo a te petere, Deus meus. non C de sanguine sed de sanguinibus liberari; hoc est, omnibus peccatis carnalibus, quæ sunt multa, et specialiter de parentibus carnalibus, de amore corum sic junctus tenear et ligatus, quod ne illud incurram, in quod incidunt, qui ædificant Sion in sanguinibus, vel qui in sanguinibus ædificant civitatem; quibus si per gratiam tuam fuero liberatus, non congregabo conventicula eorum, scilicet malorum collegiorum, de sanguinibus; ne motu carnalitatis erga nos inordinate mollitus, disrumpere non possim colligationes impietatis, vel solvere fasciculos deprimentis. Scio enim quod caro et sanguis non possidebunt gloriam regni tui; et quod nil iniquius, quam quod excogitavit caro et sanguis. Non enim earo et sanguis beato Simoni Baroniæ revelavit D Christum esse Filium Dei vivi, sed potius enm ad vocem ancillæ unius adeo excæcavit, ut ejus habere notitiam denegaret. Sed tu ei, Domine, revelasti, qui es firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus : qui Danihelem de lacu leonum, Susaunam de falso crimine liberasti. Et ideirco a te liberatore meo peto suppliciter et requiro, ut liberes me de sanguinibus ante dictis, et ab omni corruptione pænæ et culpæ : sed da mihi incorruptionem, quam dabis tuis sidelibus in suturo, Deus, dator salutis meæ, quam tu Salvator operatus es in medio terræ · quæ salus crit in illa incorruptione, cam corruptibile hoc induct incorruptionem et mortale hoc immortalitatem. Tune veraciter mihi

tam, securam et sempiternam felicitatem mihi concesseris et salutem.

32. O quando ad illam incorruptionem veniam. et sic salvus ero! Vere tune satiabor, cum manifestabitur salus et felicitas illa mihi, ad quam pervenire non possum, nisi prius a te fuero de dictis sanguinibus liberatus, a quibus si liberatus fuero, et nullo alio liberante, et exultabit, hoc est cum exultatione et gaudio, nuntiabit lingua mea justitiam tuam: non illam, Domine, a qua superius appellavi, eo quod dominam meam misericordiam, in qua spero, non permittet secum in tuo finali judicio consedere: nam illam justitiarum justitiam non possem cum exultatione ad memoriam revocare, quia 31. Quod ut milii efficacius concedatur, (V. 16) B valde contremiscit cor meum illam timens : sed illam potius tuam justitiam lingua mea cum exultatione, et lætitia nunciabit, qua in præsenti vita ex virtute ipsius tuæ præsentis justitiæ me teneris recipere confitentem; eo quod sacræ leges tuæ justitiæ in hae vita non dedignantur saeros canones tuæ misericordiæ imitari, quantumcunque in peccatores imponitentes savire debeant in futuro. Sin autem, Deus meus et liberator meus, me (quod absit!) non liberaveris de sanguinibus, sicut opto, qua temeritate præsumet lingua mea tuam justitiam, remordente me conscientia, exultare, vel cum exultatione animi nunciare? Certe potius formidaret, ne tu, Deus, mili diceres peccatori: Quare tu enarras justitias meas, et assumis testamentum meum per os tuum? Sed quia istæ duæ res, misericordia et justitia, semper in tuo judicio sunt conjuncte, ex quo de sangninibus confiteor, et pœnitentiam bene placitam tibi ago de liberatione mea indubia.

55. (V. 17.) Quare, o Domine, labia mea, propter peccata mea hactenus clausa, aperies, qui aperuisti os Zachariæ prophetæ, quod nemo claudere potnit quin te benediceret Dominum suum; qui e converso ora leonum in lacu adeo conclusisti, quod nemo potuit illa aperire, ut læderent Danihelem. Tu, inquam, qui sic aperis et nemo claudit, claudis et nemo aperit, aperi labia mea, Deus; ut non solum labia corporis ad confitendum tibi, sed et dentes et labia cordis mei, quæ sunt ejus desideria et voluntas. Nam sicut in os corporis mei non potest cibus aliquis introire, et cedere in ipsius corporis nutrimentum, nisi prius apertis labiis ruminetur dentibus et teratur; sic intrare non potest magna multitudo dulcedinis tuæ in cor meum, nisi prius tībi, omnino tipsius voluntas, quasi labia et quasi dentes, virtutes et desideria, reserentur ut per aperta tibi labia voluntatis, in cor et in animam meam intres; et ut tu animæ cibus, ei spirituale tribuas nutrimentum inter dentes virtutum et desideriorum ferventium. Qui propter scelera nostra attritus es, viriliter attraliis, ut revolvendo frequenter tua beneficia meminerim: ita quod anima mea hujusmodi labiis et dentibus, degustata suavitate tuæ indicibilis bonitatis, de te quasi de altero illud can-

suavissimum, dignum dilecto ad potandum, labiisque et dentibus ad ruminandum. Et si sic labia mea aperueris, qui aperuisti discipulis tuis sensum ut intelligerent Scripturas, os meum cordis et corporis annuntiabit laudem tuam, quia jam te non poterit non laudare de bonis et beneficiis, quæ a tam bono domino Deo suo se confitctur et percipit recepisse; videlicet quod me creasti, quod me peccantem non reliquisti, quod cum peccato non ignovisti, quod confiteri monuisti, quod conversum justificasti, quod a meis iniquitatibus me mundasti, quod me per tuam gratiam visitasti, quod perseverantem corona justitiæ coronabis quam perseverantibus præparasti. He sunt laudes quas os meum interius, et exterius nunciabit de te, qui in sancto habitas, laus Israhel, qui major es omni laude. Et ut laus tua, Deus, semper sit in ore meo, repleatur, quæso, os meum laude: nam si os meum laude tua non repleveris, desiderium non ardebit, nec erit speciosa laus in ore peccatoris. Sed quoniam jucunda est decoraque laudatio tuæ ineffabilis bonitatis, ego quantum in me est, te juvante, dilatabo os meum, ut tu adimpleas illud, de cujus plenitudine accepimus omnes. Laudationem tuam loquetur os meum, ut laudem te in vita mea præsenti pariter et futura. Et quia tu dixisti quod sacrificium laudis honorificet te, ideo nunc scio quod nune, videlicet in plenitudine temporis gratiæ, sacrificia pecudum non requiris.

(34. V. 18.) Quoniam si voluisses sacrificium legale, quod secundum legem Moysis, antiqui tibi proexpiatione suorum peccatorum fiducialiter offerebant; et nune est in laudis sacrificium commutatum; dedissem utique, et ad immolandum tibi tauros et arietes totam meant substantiam hilariter expendissem. Sed quia audivi te, Domine, in Ecclesia exclamantem: Holocausta arietum et adipum pinguium, et sanguinem vitulorum et agnorum et hircorum nolui, et quod non acciperes de domo mea vitulos, neque de gregibus meis hircos, ut me in hujusmodi sacrificiis non oblatis non argueres, cum carnes non manducares taurorum, et hircorum sanguinem non potares; ideireo sacrificium hoc non dedi, sciens quod hujusmodi holocaustis non delectaberis. Spernis, Domine, taurorum et hircorum et p offerrem. aliarum pecudum holocausta, quæ tempus habuerunt dum futurum aliquid promiserunt; at postquam venit plenitudo temporis, et misisti Filium tuum in mundum, qui per Spiritum sanctum tibi Deo viventi immaculatanı hostiam obtulit semetipsum, et nostram conscientiam ab operibus mortuis emundavit; ex tune holocausta et sacrificia animalium respuisti, cum pretio immolationis Christi nulla possit oblatio compensari. Sed quærenti mili a te, quid a me tibi sit offerendum, te audio de te quasi de alio respondentem: (V.19) Sacrificium peccatorum, quod placet Deo, spiritus contribulatus, hoc est spiritus cum patientia tribulatus; spiritus, quem etsi fornax tribulationis exterius tribulat et exurit, patien-

ticum canticorum valeat decantare : Guttur ejus A tia tamen interius mitigat, et delinit. Nam sient vir suavissimum, dignum dilecto ad potandum, labiisque et dentibus ad ruminandum. Et si sic labia mea aperueris, qui aperuisti discipulis tuis sensum ut intelligerent Scripturas, os meum cordis et corporis cium offeratur.

55. Et hoc est illud sacrificium, quod inter alia holocausta tibi oblata a peccatoribus, præ cæteris est beneplacitum tibi semper. Nam cum aliæ oblationes et sacrificia de extrinseco offerantur, illud tamen offertur de proprii cordis intimis et medull.s. Cum enim spiritus tribulationibus quatitur, contumeliis agitatur, et nihilominus totus charitatis igne succensus, et virtute patientiæ intus in peccatore integer reservatus, non cogitans de vindicta, tibi Domine, qui es Dens patientiæ et solatii, inter illatas injurias tenetur, restringitur, et mactatur; tunc in furore tuo ponitur thymiama, tune holocausta medullata tibi cum incenso innocentum arietum offeruntur. Tunc in homine, ferali ferocitate destructa, boves totius cervicositatis cum hireis petulantiæ offeruntur et immolantur. Et idcirco, ut puto, per quemdam sapientem docere voluisti, quod melior est vir patiens, viro forti; et qui dominatur animo, expuguatore urbium. Innumerabiles enim viri in potestate urbes et populos habuerunt, paucissimi vero et verissime semetipsos. Et cum quis contra populos vel urbes decertat, totus simul interior et exterior homo pugnat: et si expugnat, non maguam videtur coronam de tali victoria meruisse, co quod ea sunt extra se, quæ vincuntur. Qui autem contra proprium animum virtute sapientiæ in se certat, non totus, sed minor quam dimidius dimicat. Et si per patientiam suam vincit, et repugnanti sibi animo dominatur, hostem iracundiæ, qui jam intraverat eastrum suum, et ascenderat secum in arcem, sine armis et manibus prosternendo; vir ille vere melior est quam urbium expugnator, et est longe gloriosior hic triumphus. Et sic patet, quod maxima virtutum patientia vincat inermis, armatosque soiet vincere semper viros. Quocirca in, Deus, electus ex millibus, hoc sacrificium contribulati spiritus præ cæteris elegisti. Elegi et ego peccator tuus, hoc idem tibi de meis intimis keto animo immolare, si dares mihi unde tibi sacrificium hoc

56. Sed ecce qui tribulant me inimici mei spirituales et corporales exultabunt, si motus fuero per impatientiam et per iram. Et certe confido in te, qui es patientia mea, quod quando tribularer patientiam mihi dares, si tunc ad me ipsum reversus, cum fratribus Josephi humiliter cogitarem: Merito hæc patior, quia peccavi aliquando in fratrem meum. Et si dicerem cum Michæa: Iram Dei portabo, quia peccavi ei; et tunc illatam contumeliam leviter deportarem, cum in secreto mentis ad mala recurrerem perpetrata. Nam sicut patiens tanto patientius medici ferrum portat, quanto putridius esse conspicit hoc quod secat, ego quanto plus pondes cognoscerem culpæ meæ, tanto tribulationis pænam levius

hulati spiritus ferventius immolarem. Sed o Deus fortis et patiens, qui vita es iis qui tribulato sunt corde, nt in te, si velint, accipiant patientize documenta, quoties in fornace tribulationis, in qua examinas jura tua, per iracundiam crepui et defeci? Quoties, oblitus quod in tribulationibus meis esses, per impatientiam in fratres incandui? Quoties cor meum perdidi in furore, et de tribulationibus excecatus non potni ostium invenire, per quod reverterer ad me ipsum, ut tribulatum spiritum interius continerem, ne vel per verba, vel verbera, exterius mugiret tonitrua, fulgura coruscaret? Et si aliquando licet raro inter adversa vel probra meo tribulato spiritui patientiam tribuisti, visum fuit mihi, domine Deus meus, quod angelus ille tuus, qui de- B scendit cum Azaria et ejus sociis in fornacem, et excussit flammam ignis de fornace, et fecit medium fornacis quasi ventum roris flantem, descenderet in cor meun et in tribulatione meum contribulatum spicitum, in illo interiori sacrificio, sic tua gratia interius impinguaret, sicut asinus exterius tribulis impinguatur; et tune omnino me ignis iracundia: non tetigit, neque contristavit, nec quidquam mihi molesti intulit, sed probavi per experientiam in me ipso, quod'etsi persecutores pugnant, postea tamen non sibi mellificant, sed patienti. Propter quod David exemplum de se ponens, ut me ad patientiam invitaret, de persecutoribus suis dicit : Circumdedernut me sicut apes. Apes enim etsi inferant punctionis dolorem, amantur tamen, quia mellis dulcedinem administrant. Sie et persecutores meos, Domine, amare volo, et punctiones quas amaris conatibus inferunt, tribulato spiritu tolerare, ut mellita jucunditas subsequatur. Nam per quemdam sapientem audivi, Domine, te dicentem, quod usque ad tempus sustinebit patiens, et postea redditio jucunditatis.

57. Ergo, bone Domine, bone Deus, qui contribulasti capita draconum in aquis, et rogationem centribulati non adjicis, contribula venenatæ superbiæ meæ caput in diluvio lacrymarum, ut tibi sacrificem meum spiritum cum patientia tribulatum, nam et cor contritum, hoc est cum gratia tua tritum vel strictum. Multi enim sine gratia tua, Deus, di- D versis doloribus et sollicitudinibus teruntur in cordibas et stringuntur, et tamen corda eorum despicis et contemnis, quia contritio et infelicitas in viis corum, et ideo præ contribulatione spiritus ululabunt. Cor autem contritum pœnitentia de peccatis, quod Judas confitendo arat, et Jacob subsequitur sulcorum duritiam conterendo, cujus magna est contritio velut mare; et humiliatum, non elatum peccata excusando, Deus, non despicies, qui non despicis loquelam gemitus, sed humilia respicis in cœlo et in terra. Ad quem ergo respicies, domine, Deus meus, nisi ad humilem et contritum, et trementem sermones tuos? Sed et anima mea, quæ trisus est super magnitudinem mali sui, incedit

sustmerem, et tibi domino Deo meo sacrificium tri- A curva, et infamis desiderat gloriam dare tibi. Et ut ista duo sacrificia spiritus et cordis contriti tibi domino Deo meo digne valeam et jugiter immolare, tu benigne Deus, enjus benignitas ad pænitentiam nos perducit (V. 20), benique fac, Domine, Sion : hee est illi superiori anima: meze parti, que per arcem Sion olim sitam in eminenti loco illius materialis Hierusalem designatur, in cujus fastigio quasi speculator excubans visis hostibus exclamabat. Sic pars illa superior rationis, quasi in eminenti animæ meæ solio constituatur. Spirituales nequitias, meam interiorem Hierusalem impugnantes, providens venientes, contra eas super muros exclamat, ne ista Sion in me, Domine, dormiat, vel dormitet, cum tecum meam custodire debeat civitatem.

38. Fac ei benigne Domine, bone Dens, in bona voluntate tua, non in mortua voluntate mea, quæ mihi adjacet, hoc est paralytica jacet juxta latus animæ meæ, fac, inquam, benigue, Domine, dictæ Sion, quæ ex iis, quæ sperat, jam aliquid speculatur, et in bona voluntate tua fac ei, ut ego semper tuam lfabeam bonam et faciam voluntatem, et probem quæ sit voluntas tua bona, heneplacens et perfecta: bona in te, placens in affectihus, beneplacens fruentibus, et perfecta perfectis et nihil amplius quærentibus. Et vere benigne, Domine, si mecum egeris sie benigne, majora te dedisse mihi beneficia reputabo quam si omnes præbendas et diguitates totins militantis ecclesiae mihi dares. Nam ipsa hona voluntas tua, si tu Deus meus, ut opto, dederis cara mili, dictam meam Sion non permitteret ex tædio dormitare; sed cam sie faciet jugiter super custodiam suam stare : quod ipse speculans spirituales hostes contra meam interiorem Hierusalem irruentes, et videns urbem illam, quam servat absque murorum virtutum ambitu patentem undique et apertam, tacere non poterit propter pericula imminentia, quæ videbit, quin mecum clamet in excelsis, et dicat: Benigne Domine, fac benigne in bona voluntate tua Sion, ut adificentur muri Hierusalem, illius scilicet interioris Hierusalem, quæ est anima mea. Elwc est enim illa Hierusalem, quæ, ædificatur ut civitas, pro qua supplico tibi animarum benignissimo amatori. Scio enim quod benignus es, Domine, et placabilis super malitia, et quod benigna est misericordia tua, Domine : et ideo fac benigne, et in bona voluntate tua, quam tua beniguitas gratis, et absque meis meritis, mihi dabit; ut ædisicentur anima meæ muri, qui stabiliuntur principaliter, et consurguat de side viva, spe certa, charitate non sicta. Fac etiam ut et muri hujus mundanæ Hiericho in me funditus diruantur, et nunquam de cætero reparentur. Quoniam tu, Domine, per Josue maledictionis sententiam protulisti in eos, qui muros hujus lliericho suscitarent : ædificat enim diabolus muros istos de luto voluptatis, palea vanitatis et latere enpiditatis.

59. Per te ergo, Domine, muri istins Hiericho destruantur in me, et ædificentur muri Hierusalem

laborant qui cos :edificare putant. Tu enim, Domine, solus es qui fidem quasi fundamentum murorum istorum infundis : spem veluti parietem erigis : charitatem tanquam inexpugnabilia propugnacula, quæ nunquam excidunt, construis et largiris. Et hic est inexpugnabilis ille murus, quem per te, qui es ædificator et custos Hierusalem civitatis supernæ, ædificari desiderant desideria cordis mei, et clamant : Muro tuo inexpugnabili circumcinge nos, Domine, et armis thæ potentiæ protege nos semper. Et hoc est, domine Deus meus, pernecessarium mihi, ut in me adifices dictos muros. Nam antequam adificati fuerint, gratum non accipies, vel acceptum de manibus meis quidquam; sed ædificatis firmiter in mea interiori Hierusalem dietis muris (V. 21), tunc acceptabis; quia ante acceptabile non habehis sacrificium justitia, in quo me ipsum punies. Tibi per pænitentiam victimabo: quid enim justins, quam ut meis irasear iniquitatibus et peccatis, et opera justa faciam per prenitentiam et lamentum? Et vere justum est, ut de veteri vita mea in novam transeam vitam, ut exstincto veteri homine per pænitentiam, in meipso sacrificium justitiæ secundum regenerationem novi hominis tibi sacrificem domino Deo meo. Acceptabis etiam oblationes eleemosynarum tibi, Domine, a me per manus pauperum ablatarum, qui reputas tibi specialiter esse factum, quod uni ex minimis, quorum angeli semper faciem Patris vident, a me collatum fuerit vel C oblatum. Non fiat hæc oblatio de iniquo, hoc est de male acquisito vel male retento. Quia tu, Deus, ad Cain, et ejus munera respicere noluisti, eo quod tibi prava munera offerebat. Non respicis in oblationihus iniquorum; sed illas oblationes dignas tibi reputas et acceptas, quæ finnt de substantia illa bona, cujus non est peccatum in conscientia: et has a me oblationes per Sapientem requiris, dicens : Fili, si habes, bene fac tecum, et Deo dignas offer gratias et oblationes.

40. (V. 24.) Tunc etiam acceptabis holocausta, mea scilicet, hoc est non solum de meo, sed de me toto facta; ideo quod spiritus dolore, et corpus labore afficiatur, et omnia mea interiora et exteriora igne charitatis inflammentur pariter et crementur. D Nam hæc illa esse intelligo holocausta, de quibus tu, Domine, mihi dicis: Ilolocausta autem tua in conspectu meo sunt semper beneplacita et accepta. Postquam enim in me ædificati fuerint dicti muri, tune cum anxilio angelerum, et consilio prælatorum, quos una eum perfecta Sion super dietos muros constitui vigiles et custodes, animæ meæ vires imponent super altare tuum et meum, quod tu, qui es cummus pontifex futurorum bonorum, tibi vis singulariter dedicari, et in quo quidquid honi, devotionis, et intimæ dulcedinis habeo, a te accipio, et tibi offero, et tu mihi. De quo altari sapientia tua ciert : Oblatio justi impinguat altare. Hoe est altare qual Noe tibi adificavit spiritualiter in scipso, tol-

supradicti, quos nisi tu ipse ædificaveris, in vanum A lensque de cunctis suis pecoribus scilicet corporalibus, et de volucribus spiritualibus purificatis et mundis, super altare illud tibi obtulit holocaustum. Hæc est ara templi sancti tui, quod sam ego; juxta quam stat angelus ad custodiam deputatus, habens thuribulum aureum in manu sua, ut cum incenso multo orationes coram te, Domine, fusas cum lacrymis repræsentet. Hoc est altare concavum et inane, a cuncus scilicet terrenis affectibus vacuatum, quod tibi fieri mundavisti ad imponendum cineres memoriæ nostræ mentis. De hoc aftari, amabilis amice, cujus dicere est facere, tu dixisti, ut ignis amoris tui semper in hoc altari ardeat, quem nutricet sacerdos subjiciens per singulos dies ligna desiderata cordis mei. Qui ignem istum in terram mittere, ut ardeat, venisti, veni, et in hoc altari cordis mei tui amoris ignem accende.

41. O summe sacerdos in æternum, et pontifex futurorum honorum, veni et ad nutriendum ignem istum, ne deficiat in Sion. Donec fiat caminus in illa, quæ sursum est Hierusalem matre nostra, subjice ligna incentiva et nutrientia ignem istum. Primum videlicet temetipsum, qui es iis qui te apprehendunt, lignum vitæ; lignum, inquam, vitæ positum in medio paradisi, nt, ex omni parte currentes ad te, possint te apprehendere vitam suam et vitarum vitam. Lignum etiam vitæ proferens per singulos menses, nostrorum affectuum fructus suos excitatos per desiderium, duleissimos, pacatissimos et suaves, quibus sanctorum animæ reficinntur sine fastidio, et frauntur. Secundum lignum subjice vivificæ tnæ erucis, quod est istud dulce lignum, per quod aquæ amaræ in dulcedinem sunt conversæ; lignum bencdictum, per quod facta est justitia de maligno; lignum exignum, cui fideles homines suas animas commiserunt, commisi et ego meam; quod fidele inventum est, eo quod salvæ factæ sunt omnes salvatæ animæ per hoc lignum. Hæc vero sunt duo ligna, in altari cordis mei nutrientia tui amoris ignem salvificum. Tu ergo solus sine peccati macuta sacerdos in altari cordis mei per singulos dies subjice ligna ista, ut et ego cum muliere sareptana hæc colligam duo ligna, et ingrediar ad altare Dei, et exinde faciam mihi et filio, hoc est affectui meo, panem vitæ et intellectus, nt comedamus et moriamur: et ne moriamur, nt videamus et cognoscamus te solum Deum vivum et verum, et quem misisti Jesum Christum. Super hoc altare imposuerunt omnes animæ meæ vires vitulos orationum et laudum, gratiarum actionum et benedictionum, charitatis et honoris, fortitudinis et virtutis : et sic reddam tibi quamdiu fuero meorum vitulos labiorum, a jugo peccati liberatos tua gratia, et solutos. Et quia tu es Dominus virtutum, rex meus et Deus meus, quia alia altaria adhue habes, suppliciter omnipotentiam tuam rogo, ut juheas hæc omnia antedicta (videlicet sacrificiam justitiæ, oblationes, et holocausta, et vitulos) super altare cordis mei imposita perferri per manum sancti angeli tui in

sublime artare tuum in conspectu divinæ majestatis A non sancta. Tu es enim quem Dens Pater ante tuer; ubi est jugis laus, ubi beati qui habitant in domo tua, Domine, in sæcula sæculorum laudabunt te, ad quorum consortium nos faciat pervenire Christus Jesus Filius tuus Dominus noster, qui est super omnia Deus benedictus in sæcula.

42. Denique quia te, Domine, faciente, qui omnia bene facis, invenit servus tuus ut oraret te oratione hae, inde sit gloria Patri ingenito, Patri futuri sæculi, Patri pauperum, Patri orphanorum, Patri misericordiarum. Patri spirituum, Patri luminum, Patri justo, Patri sancto, qui proprio Filio non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum. Hie vere et solus est Pater noster : a sæculo nomen suum. Attende ergo, Pater et domine, attende de cœlo et habitaculo sancto tuo, et de solio gloriæ tuæ, et vide, et visita vineam animæ meæ, qui in baptismo plasmasti. Ubi est, Domine, zelus tuus, et fortitudo mea, qui me non retrahunt violenter et penitus a peccato? Hen mihi, Domine, multitudo viscerum tuorum continuerunt super me. Quare me errare fecisti de viis tuis, indurasti cor meum ne timeret te? Et nunc, Domine, Pater noster es; omnes nos lutum: factor noster es, et opera manuum tuarum, Deus, omnes nos. Ne irascaris, Domine, satis, et ne ultra memineris iniquitatum mearum. Ecce enim omnia desiderabilia mea versa sunt in ruinas. Numquid super iis continebis te, Domine, tacebis, et affliges me vehementer? Pater, peccavi in cœlum et sed propter tuam ineffabilem pietatem, fac me sieut unum de mercenariis tuis. Cujus rei gratia flecto genua mea ad te Patrem Domini nostri Jesu Christi, a quo in cœlo et in terra omnis paternitas nominatur, ut des mihi secundum divitias gloriæ tuæ constantiam, et virtutem corroborari per Spiritum sanctum tuum in interiore homine, et Christum habitare in corde meo per tidem, quæ per dilectionem tibi beneplacita operetur. Tibi autem Patri, qui potens es omnia nobis facere abundanter plus quam petimus, et quod plus intelligamus, quam petamus, intelligimus, sit gloria in Christo, et in Ecclesia, et in omnes generationes sæculi sæculorum. Et Filio tuo unigenito, enjus gloriam vidimus, gloriam quasi Unigeniti a Patre. Et cum Deum viderit nemo un- D quam, ipse tamen vidit eum unigenitus Filius, qui est in sinn Patris. In quem ego ex toto corde meo firmiter credo: et simpliciter confiteor, quod qui non credit in eum, jam judicatus est, quia non credit in nomine umgeniti Filii Dei. In hoc enim apparuit charitas Patris in nobis, quoniam Filium suum migenitum misit Deus in mundum, nt vivamus per eum qui fuit obediens ei usque ad mortem.

45. Tu ergo, Fili Dei vivi unigenite, Redemptor mundi Deus, miserere mei. Tibi enim dedit potestatem judicium facere. Sed supplico tibi ut prius mihi peccatori peccata dimittas, quam ad judicandum me venias : et tune sie judica me, Deus, ut discernas et separes animæ meæ causam de gente

luciferum in cœlis genuit Unigenitum, et beata Maria Virgo felix Mater tua in terris peperit primogenitum, post quem nullum. In cujus nativitate facta est multitudo cœlestis exercitus laudantium et dicentium: Deo gloria in excelsis. Et Spiritui sancto, non facto, non creato, non genito, sed a Patre et Filio procedenti, qui ferebatur in principio super aquas: qui est Deus spirituum omnis creaturæ: qui locutus est per prophetas : qui est spiritus sapientiæ, intelligentiæ et salutis, qui replevit orbem terrarum : qui nos facit gemitibus inenarrabilibus postulare: qui discipulos Dei et Domini nostri Jesu Christi se ipso replevit, et in linguis igneis apparuit super eos. O Spiritus sancte Dens, qui es ignis non consumens sed lucens, non comburens sed urens, ure renes meos et cor meum, ut tibi easto corpore serviam, et placeam mundo corde. O ignis divine, qui amor es afficiens, et ardor indeficiens, charitas Deus meus, accende me. Quis mihi det ut venias in cor meum, et inebries illud, et oblivisearis omnia mala mea, et amplectar unum et summum bonum meum, quod tu es? Mihi, Domine, miserere, ut loquar cum sim pulvis et cinis. Quis tibi sum ego, nt amari a me te jubeas; et nisi faciam, irascaris milii et mineris ingentes miserias? Parvane est miseria mea, si non amem te? O amor Spiritus sancte Deus, promittis mili multa bona, si amem te: da te solum, qui amor es, et sufficit mihi : da quod jubes, et jube coram te, jam non sum dignus vocari filius tuus: C quod vis, amore amoris tui. Hæc peto a te, qui es Spiritus super mel duleis. Tibi ergo Patri et Filio et Spiritui sancto, trino et uno Deo, magno, universo, æterno, omnipotentissimo et excelso, sit de tota oratione hac gloria et jubilatio, laus et gratiarum actio, honor et imperium sempiternum : sieut erat in principio, imo ante principium, quia prius quam montes fierent, aut formarentur terra et orbis, a sæculo et in sæculum tu es Deus superlaudabilis, et supergloriosus in omnibus sæculis : et nunc etiam in præsenti clarificatus es in nobis, qui semper in te clarus es claritate, quam habuisti ante quam mundus sieret apud te. Et ex illa claritate, quæ in me per sidem, tibi sit inde gloria: et in hoc præsenti nune cupio sequi te in toto corde et timore, et quærere faciem tuam. Ne confundas me ab exspectatione mea, sed fac mecum secundum mansuetudinem tuam, et secondum multitudinem misericordiæ tuæ, et erue me de fornace peccati in mirabilibus tuis, et da nunc gloriam nomini tuo, quia tu es Dominus Deussolus gloriosus super orhem terrarum et semper. Quia omnis sapientia a te domino Deo est, et fuit semper, et est ante ævum. Sempiterna est quoque virtus tua, atque divinitas : quæ cum me possit dare in opprobrium sempiternum, imploro tuam omnipotentiam sempiternam, ut mihi concedas potius gaudia sempiterna. Tu enim es Deus sempiternus, qui creasti terminos terræ, qui nec incipis, nec desinis, sed est tibi gloria et nunc et semper, et in sæcula sæculorum.

ætates lapsæ sunt, quot sæcula transierunt, et quot futura sunt, mutabis ea et mutabuntur. Tu antem qui dixisti, Ego sum qui sum, idem ipse es in æternum immutabilis et omnipotens, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio. Licet enim omnia sint ex te, et per te, et in te, non tamen sunt quod to es, qui es mutans, non mutatus, faciens, movens, sed manens. Et eum beatus apostolus tuus dieat, quod nos sumus, in quos fines sæenlorum devenerunt; æternitati tuæ supplico, Dens meus, ut in me sie digneris implere apostolicum istud verbum, at sæculum vel sæcularitas, qui me canonicum vel monachum adeo facit sæcularem, quod hoc adjectivum totum suum in me absorbet et destruit, substantivum in me taliter finiatur, quod B de catero negotia sacularia me non trahant, et turbent. Exceptum a jurisdictione sæculi hujus nequam, ad illa infinita sæcula me facias cogitare, et postea cum vivis et confessionem dantibus pervenire, qui sunt partes sæculi saneti, et sæcula sæculorum. Didici enim, Domine, quod illud sæcula sæculorum a latino interprete ponitur pro æterno; et quod repetitio dicentis sæcula sæculorum, ad æterna mittit animum eogitantis: et hæe sunt illa æterna, immortalia, infinita testamenta, sæcula sæculorum, quæ justi post ista sæcula præsentia et mutabilia immutabiliter consequentur. In quibus sæculorum tibi auetori solum sit gloria sempiterna.

45. Amen. O Deus Hebræorum, seire me voluisa, quod amen nec græcum, nec latinum est, sed est C hebræum, et propter sui excellentiam translatum non fuit ab interpretibus vel mutatum, ut nomen tuum quod est mirabile et immutabile designaret.

(6') Haetenus Anselmus Cantuariensis. Namque Anselmi Lucensis summaria seu capitula universi operis canonici ex integris codicibns dedimus in Spicilegio Rom. t. VI. Et quidem Nic. Alemannas (De pariet. Later. cap. 12) idoneus harum rerum æstimator, Auselmi collectionem ex Leonis PP. III pari forsitan opere haustam suspicatur. Nunc præterea in alio codice vat. 525, qui fuit Svecæ Reginæ, titulum hunclegebam. Authentica et compendiosa collectio regularum et sententiarum sanctorum Pa-

44. O rex seculorum immortalis, invisibilis, quot A Unde tres significationes hoe vocabulum habere voluisti; primo enim, amen accipitur nominaliter, et est nomen, et significat sanctum et terribile nomen tuum, ut cum in Apocalypsi legitur (m, 14) : Hæc dicit : Amen, testis fidelis et verus, qui est principium creaturæ Dei. A te ergo domino Deo meo, qui solus hoc nomine designaris, totius cordis mei affectibus postulo, requiro, ut propter reverentiam hujus nominis sancti tui, nomen meum in libro vitte rescribas : et cum illis, qui custodiorunt sabbata tua, et elegerunt quod voluisti, et retinnerunt fædus tuum, des mihi in domo tua, et in muris tuis locum, et nomen melius quam a filiis et filiabus, et nomen sempiternum quod de cætero non peribit. Secundo accipitur amen adverbialiter. Et cum tu Deus meus quando in terris visus es, et cum hominibus conversatus, veritatem aliquam asserere voluisti, pluries adjunxisti : Amen dico vobis, hoc est, vere ve! veraciter, seu infallihiliter dico vobis, quod ita est sicut dico. Et nonnunquam amen amen ingeminasti, ut ipsa ingeminatio, major esset expressio veritatis. Unde te, qui es vera veritas, et chara charitas, que non fallit, exoro suppliciter ut veritas tua semper in corde meo refulgeat, et omnis mundana et diabolica falsitas destruatur. Tertio antem amen accipitur verbaliter, et est verbum, ut cum in omnibus optativis, amen, hoc est fiat, ab optantibus et desiderantibus quod petitur, respondetur; quod et psalmista in fine quorumdam psalmorum ingeminasse legitur, ubi dicitur : Fiat, siat. Et in hoc sensu in fine præsentis orationis, mea vota et desideria continentis, dico : Amen; hoc est, ita fiat. Ut videlicet tibi Patri, et Filio, et Spiritui sancto, trino et uni Deo, sit gloria in sæcula sæculorum. Amen. (6°)

> trum, et auctorabilium conciliorum, facta temporibus (Gregorii VII) sanctissimi papæ a beatissimo An-selmo episcopo Lucensi, ejus diligenti imitatore et discipulo, cujus jussione et præcepto desideranter consummavit hoc opus. Incipit liber primus de potestate et primatu apostolicæ sedis. Tum vero nihil alind in prædicto codice sequitur quam excerpta brevia 47 ex decretis synodorum, pontificum, etc. Denique et Anselmi enjusdam monachi, flosculum aliquem inter carmina postea proferemus.

# SANCTI ANSELMI

# **ORATIONES**

ORATIO PRIMA.

AD SANCTAM TRINITATEM.

Adesto, sancta Trinitas, Deus unus ommpotens, Pater et Filius et Spiritus sanctus, qui non mortem, sed pænitentiam desideras peccatorum, me m's rum et peccatorem fragilem et indignum a tua non repellas pietate. Non aspicias ad scelera mea et immunditias, turpesque cogitationes, quibus flebiliter a tua disjungor voluntate, sed effunde super me largam beniguitatis tuæ clementiam. Nec sinas de interitu meo inimicos meos gratulari in inferno, ubi nemo confitebitur tibi, sed miserere pondere facinorum oppressum, cunctarumque nequitiarum labe pollutum. Concede mihi, quæso, misero gratiam tuam, et libera me ab omnibus malis, præteritis, præsentibus et futuris, a subitanca et perpetua B morte, ab omni pestilentia et clade, ab omni scandalo et periculo, a desiderio maligno, ab opere perverso, et ab omni peccato. Dele omnia crimina mea, iniquitates, offensiones et negligentias meas. Propitiare mihi in omnibus angustiis et tribulationibus, in necessitatibus et tentationibus, in omnibus periculis et infirmitatibus meis.

Sancta et individua Trinitas, indeficiens honitas, adesto supplicationibus meis, ut sicut me tuis sacramentis fecisti participem, nullis meis meritis, sed tua sola beniguitate gratuita, ita usque in horam illam, qua hine exiturus sum, in fide, spe et charitate me perseverare facias, ab omni malo protegas eterno supplicio liberes, atque ad sempiterna gaudia introducas, et illam mortiferam ac diabolicam tentationem, qua pro peccatis meis super me pertimesco prævalere, tha miseratione, elementissime, amodo facias cessare. Trine Deus et une, humils servuli tui preces nunc suscipe. Dona mihi, Domine, diligentiam quæ te quærat, sapientiam quæ te inveniat, animam quæ te agnoscat, oculos qui te videant, conversationem quæ tibi placeat, perseverantiam usque in finem, finem perfectum, retributionem æternam.

Exaudi me orantem, sieut exaudisti Jonam de ventre ceti; libera me, qui liberasti Suzannam de falso crimine. Exaudi me, sicut exaudisti Petrum in mari, Paulum in vinculis. Auxiliare mihi, quæso, D Domine, et ab omni malo indesinenter libera me, a faucibus dæmonum eripe, a morte perpetua subtralie, gratiæ tuæ abandantia reple; pectus meum \*uta virtute muni, mentem purifica, vitam sauc.ifica, mores emenda, cor cœlesti sapientia illustra, æstum carnalem tempera, iram exstingue, linguam

A a vaniloquio compesce, verba veritatis et misericordiæ, benignitatis et concordiæ procedant ex ore. In universa morum honestate ad plenum me dirige, et ne arguar in furore, confirma me, clementissime, in omni bono opere. Tibi, Domine, pando cordis mei secreta, tibi confiteor omnia peccata mea, tibi denudo fœditatem cordis mei, tibi detego sordes turpitudinis meæ. Durins namque peccavi quam Sodoma, gravius deliqui quam Gomorrha. Tihi debitor sum non tantum decem millium talentorum criminum meorum, sed totius vitæ meæ rationem tihi debeo; prævaricator enim legis tuæ factus sum præ omnibus negligens, inobediens, transgressor omninm mandatorum tuorum in omni vita mea. Unde nunc prævenio faciem tuam in confessione, exorans nimia cordis anxietate, fletuum et lacrymarum contritione, ut in hoc tempore accepto exaudias me, et in iis diebus salutis adjuves me. Omnes actus meos in beneplacito tuo compone, ut proticiam de die in diem, et cam de virtute in virtutem. Tibi, Domine, supplices preces, tibi fetum cordis effundo. Tu parce confitenti, ut sic in hac mortalitate (te adjuvante) peccata mea defleam, ut in die judicii sententiam damnationis evadam. Tu lumen æternum, ab omni cæcitate humana oculos meos adaperi, propositum et habitum religionis in me custodi. Ab omni impedimento mundi, vel sæculari desiderio cor meum defende, et sicut habitum gero innocentiæ, sic milii virtutum incrementa tribue, ut veterem et desendas, omnia mini prosutura concedas, ab C cum suis actibus hominem exuere, et novum cum justitia et sanctitate merear induere, ut omnibus protectionis tuæ munitus auxilio, in tua semper dilectione permaneam, cœlestem benedictionem accipiam, et præsentis vitæ præsidiis (te donante) gaudeam, et æternæ. Amen.

Immensam misericordiam tuam, misericors Deus et miserator, iterum exoro, remitte mihi omnes lubricæ temeritatis offensas, ut anima mea benignitatis tuæ dulcedine repleatur, et concessa venia plenæ indulgentiæ, quidquid pro proprio reatu delibui, totum per inessabilem pietatem tuam dele et absterge. Nec sit a me clementiæ tuæ longinqua miseratio, sed quidquid tuæ voluntati contrarium, fallente diabolo, et propria iniquitate atque fragilitate contraxi, tu pius et misericors ablue indulgendo. Sana vulnera, cunctaque remitte peccata, ut nullis a te iniquitatibus separatus, sed semper hic et 245 ubique defensionis tuæ auxilio munitus, tibi Domino semper valcam adhærere, et perpetuæ gloriæ quandoque portionem percipcre, quam oculus non vidit, et auris non audivit, et in cor hominis non

ascenart quæ præparasti diligentibus te (I Cor. 11, 9). A stram in gaudium, ut viventes benedicamus te, Domine. Deprecamur te, Domine, in omni misericordia

857

O lux beata Trinitas, et principalis unitas, auge in nobis fidem, auge spem, auge charitatem, libera nos, salva nos, justifica nos. O beata Trinitas, solve crimina, dimitte peccata, miserias pelle, angustias amove, tribulationes inspice, adversitates pelle, effectumque petitionis nostræ largiens, elementer nos exaudi, ut exuti ab omnibus quæ patimur malis in tuis semper delectemur exsultare judiciis. Adveni, quæso, pie Domine, et in medium nostri consiste, ut te invenire in cordibus nostris sentiamus. Oris nostri confessionem libenter suscipe, et fructum nos viriditatis habere concede quatenus tuis imbribus irrigati mereamur tibi snaviom fructuum ubertate placere, ut in tui amoris accendamur illustratione, et veræ charitatis illuminemur igne. Et sicut Moysen famolom tuum mirabili illuminasti splendore, ita corda et sensus nostros illuminare digneris, ut peccatorum labe expiati, ad te, qui æterna vita es, pervenire mereamur. Da gaudiorum præmia, da gratiarum munera, dissolve litis vincula, astringe pacis fœdera. Illumina cor hominum, absterge sordes mentium, resolve culpæ vincolum, everte moles criminum.

Peccavimus tibi, Domine, patientiam habe in nobis, et erue nos a malis, quæ quotidie accrescunt super nos. Iniquitates nostræ, Domine, multiplicate sunt super capita nostra (Psal. xxxix, 13), delicia nostra creverunt usque ad ccelos. Parce, Domine, et inclina super nos misericordiam tuam. Domine, C imminuti sumus propter peccata nostra hodie; sed in animo contrito et spiritu humilitatis suscipiamur, et fac nobiscum secundum mansuctodinem tuam, quia non est confusio confidentibus in te (Dan. 111, 411), Domine. Non est alins Deus præter te, Domine, (Eccli. xxxv1, 5), et tibi de omnibus cura est (Eccli. xen, 4), eo quod Dominus onmium es. Parce populo tno (Joel. 11, 17), qui das precantibus largitatem, ut convertator malitia in bonitatem. Exandi, Domine, deprecationem servorum thorum, et miserere populo tuo, ut sciant omnes gentes quia tu es Deus sæculorum (Baruch. 11, 15). Miserere civitati sanctificationis tuæ (Eccli. xxxvi, 15), Domine Deus noster. Miserere plebi tuw, Domine, super quam invocatum est nomen tuum sanctum (Ibid., 14), nt sciant omnes, qui habitant terram (Ibid., 19), quia tu es Deus protector populorum tuorum. Dimitte, Domine, peccata populi tui, secundum multitudinem misericordiæ tuw (Psal. cv, 45). Sieut propitius fuisti patribus nostris, propitius esto et nobis, ut impleatur gloria tua in universa terra.

Exaudi, Deus, deprecationem nostram, et propitius esto populo tuo, et converte tribulationem no-

mine. Deprecamur te, Domine, in omni misericordia tua, ut anferatur furor tuus, et ira tua a civitate ista, et a domo saneta tua, quoniam peccavimus. Inclina, Domine, aurem tnam, et audi (Psal. LXXXV, 1); respice de cœlo, et vide (Psal. Lxxix, 15) afflictionem populi tui. Exaudi, Domine, propitiare, Domine; intende, ne tardaveris, quia nomen sanctum tuum invocatur super nos (Eveli. xxxvi, 14). Multa sunt, Domine, peccata nostra; tibi peccavimus, patientia Israel; libera nos, Domine, in tempore angustiæ nostræ. Peccavimus, Domine, et tu iratus es (Isa. Lxiv, 5) nobis, et non est qui effugiet manum tuam (Tob. xiii, 2); sed supplicamus ut veniat super nos misericordia tua (Psal. exviu, 41). Qui Niuivie B pepercisti, miserere nobis. Reminiscere miserationum tuarum, Domine (Psal. xxiv, 6), et quos fine usque toleras, ad penitentiam compunge. Propitiare, Domine, omnibus Christianis vivis et defunctis. Auxiliare optimis, ut in bonitate semper consistant. Miserere bonis et mediocribus, ut meliores fiant. Succurre prave agentibus et delinquentibus, ut cito se corrigant. Propitiare etiam, Domine, hæreticis et schismatis, Judæis et paganis, ut revertantur a viis suis malis, et cognoscant te Deum vivum et verum, qui fecisti cœlum et terram, mare et omnia quæ in eis sunt. Miserere omnibus fidelibus defunctis, dans eis vitam beatam propter pietatem tuam.

Memento nostri, Domine, in gravi isto corpore; convertat tua benignitas quos longa sustinuit pietas. Miserere nostri, Deus omnium, et respice nos, et ostende nobis lucem miserationum tuarum (Eccli. xxxvi, 4). Nos miseri, nos sumus opera tua, quæ dedisti Filio tuo in hæreditatem sibi (Psal. xxxit, 12). Noli clandere aurem mam ad preces nostras, sed subleva clemens afflictionem populi tni, illud revolvens quod pollicitus es dicens: Convertimini ad me, et ego revertar ad vos (Mal. 111, 7). Memento nostri, Domine, memento nostri, ut elliciamur hæredes regni tui, et videntes gloriam tuam adoremus bonitatem tuam, et dicamus pariter, cum viderimus inæstimabilem pulchritudinem tuam : Gloria Patri qui fecit nos, gloria Filio qui salvavit nos, gloria Spiritui sancto qui renovavit nos, per infinita secula sæculorum. Amen.

## ORATIO Il 918.

AD DEUM PATREM PER MERITA FILII INCARNATI.

Invoco te, Deus meus, invoco te, quia prope es omnibus invocantibus te, sed invocantibus <sup>9.9</sup> in veritate (Psal. CXLIV, 18): tu enim veritas es. Doce me, quæso, per elementiam tuam, sancta veritas, doce me invocare te in veritate, quia quomodo hoc fieri oporteat <sup>920</sup> nescio, sed doceri a te, fleata veritas,

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>918</sup> Collata est enm Edit one Sommalii et Edit. Goth. et Edit. Paris. S. Augustini ubi extat in Dib. Meditationum tom. IX, pag. 355. Ad Deum Patrem per merita Filii incarnati. Som. Invocatur in Editione Goth. est sine titulo, et nullo medio sequitur præcedentem. <sup>919</sup> Sed invocantibus Auy. omit. <sup>920</sup> Clementian: tuam sancta veritas invocare: quia quomodo hoc fieri oporteat etc. Som. et Aug. per clementiam tuam, sancta veritas, doce me invocare te in veritate, quia hoc fieri quomodo oporteat

humiliter imploro. Abs te enun sapere 921, desipere A tuit, qui alapis cæsus 925, sputis illitus, probris afest : te vero nosse est perfecte scire 922. Erudi me, o divina sapientia, et doce me legem tuam. Credo namque quia beatus crit, quem tu crudieris et de lege tua docueris eum 923. Desiderio invocare te, quod quæso fiat in veritate. Quid est invocare in veritate veritatem 924, nisi in Filio Patrem? Ergo, sancte Pater, sermo 925 tuus veritas est, principium verborum tuorum veritas. Hoc quippe est verborum tuorum principium, quod in principio erat Verbum (Joan. 1, 1). In ipso principio te summum adoro principium; in ipso veritatis Verbo te, perfecta, invoco, veritas: in quo ipsa eadem veritas, dirigas me et doccas in veritate 926. Quid enim dulcins quam Genitorem in nomine Unigeniti exorare 927, Patrem in recordatione Filii ad pictatem flectere, Regem charissimæ sobolis B denominatione 928 mitigare!

Sic rei soient careeribus eripi, sic mancipati vinculis liberari, sic tristem capitis excipientes sententiam, non solum absolvi, sed 929 insuper nancisci insolitam gratiam, dummodo iratis principibus 930 delectæ prolis intimaverint charitatem. Sic delinquentes servuli evadunt supplicia dominorum, dum pro eis intervenit dulcedo filiorum. Sic te, Pater omnipotens, per omnipotentis Filii tui charitatem postulo, educ de carcere animam meani ad confitendum nomini tuo, libera me a vinculis peccatorum, per coæternum tibi natum unicum flagito; meque, cui propria merita lethalem minantur sententiam, pretiosissimæ 931 ad dexteram tuam consedentis C prolis interpellatione restaura placatus ad vitam. Quem alium enim dirigam intercessorem pro me tihi, nescio nisi hune, qui est propitiatio pro peccat s nostris 932 (I Joan. 11, 2), qui sedet ad dexteram tuam interpellans pro 933 nobis (Hebr. vii, 25).

Ecce advocatus meus apud te Deum et Patrem: 246 ecce Pontifex summus, qui non eget alieno expiari sanguine, quia proprio refulget perfusus 934 cruore. Ecce hostia sancta, beneplacens et perfecta, in odorem suavitatis et oblata et accepta. Ecce Agnus sine macula, qui coram se tondentibus obniu-

feetus, os suum non aperuit (Isa. LIII, 7). En qui peccatum non fecit, peccata nostra pertulit, et languores nostros suo livore sanavit (Ibid., 4). Aspice, pie Pater, piissimum Filium tuum pro me tam impia 936 passum. Respice, rex clementissime, quis patitur 937, et reminiscere benignus pro quo patitur. Nonne hic est ille innocens, mi Domine, quem ut servum redimeres Filium tradidisti? Nunquid non auctor vitæ hic est, qui ut ovis ad occisionem ductus, tibique obediens usque ad mortem factus (Phil. 11, 8), atrocissium non 938 timuit necis genus subire? Recole, totius salutis dispensator 939, quia hic ipse est, quem etsi ex tua 940 virtute genuisti, meæ tamen infirmitatis participem fieri voluisti.

Vere hæc est tua deitas, quæ, meam induta 911 naturam, crucis ascendit patibulum, in assumptaque 942 carne triste tulit supplicium. Reduc, Deus mens, oculos majestatis tuæ super 943 opus ineffabilis pietatis, intuere ducem natum 944 toto corpore extensum, cerne manus innocuas pio 948 manantes sanguine, et remitte placatus scelera quæ patraverunt manus mex. Considera inerme latus crudeli perfossum cuspide 946, et renova me sacro fonte, quem 947 inde fluisse credo. Vide immaculata vestigia, quæ non steterunt in via peccatorum (Psal. 1, 1), sed semper ambulaverunt in lege tua, diris confixa clavis, et perfice gressus meos in semitis tuis (Psal. xvi, 5); et sac nie odio habere omnem viam 948 iniquitatis (Psal. cxviii, 128); viam iniquitatis, misericors, amove a me (1bid., 29): et fac me propitius viam veritatis eligere (Ibid., 30). Oro te, rex saculorum 949, per hunc Redemptorem 959 meum, lac me currere viam mandatorum tuorum (Ibid., 32), ut ei valeam spiritu uniri, qui non horruit mea carne vestiri.

Nunquid non attendis, pie Pater, adolescentis Filii charissimum caput, nivea cervice deflexa, pretiosissimam resolutum in mortem 951? Aspice, mitissime Conditor, dilectæ sobolis humanitatem, et mise-

## VARIÆ LECTIONES.

<sup>921</sup> Abs te sapere etc. Som. abs te enim sapere. <sup>922</sup> Perfectum est scire Som. et Aug. est perfecte scire 923 Credo sane, quia quem tu erudieris, beatus est, et de lege tua docueris eum. Som. Credo namque, beatus erit, quem tu erudieris et de lege tua docueris eum 924 Invocare in veritate veritatem Som. et Aug. in veritate invocare veritatem 925 Sancte, sermo Som. et Aug. sancte Pater, sermo 926 Quod in ipsa tandem dirigas me et doceas in veritate Som. Aug. in quo ipsa eadem veritas, dirigas me in veritate et doceas <sup>927</sup> Unigeniti exorare Som. et Aug. unigeniti invocare <sup>928</sup> Patrem recordatione... flectere... prolis denotatione Som. et Aug. patrem in recordatione... inflectere... sobolis denominatione... <sup>929</sup> Solum vitam sed Som. et Aug. selum absolvi, sed <sup>930</sup> Iratibus Som. et Aug. iratis Principibus <sup>931</sup> Lætabilem... preciosæ som. et solum absolvi, sed 930 Iratis Patribus Som. et Aug. iratis Principibus 931 Lætabilem.. preciosæ Som. et Aug. lethalem... preciosissimæ 932 Qui est peccatis nostris propitiatio Som. et Aug. qui est propitiatio pro peccatis nostris 933 Qui etiam communi sibi gloria pietatem tuam interpellat pro Som. Aug. interpellans pro 934 Fulget profusus Som. Aug. refulget profusus 935 Plagis cæsus Som. Aug. alapis cæsus 936 Tam impio Som. tam impia Aug. tam impie 937 Pater elementissime eum qui patitur Som. Aug. Clementissime Rex, quis patitur 938 Atrocis non Som. Aug. atrocissimæ non 939 Dispositor Som. Aug. dispensator 940 Ex tua Aug. ex una 941 Induta Aug. induit naturam. 942 Assumptaque Som. Aug. In assumpta 943 Reduc Deus mens oculos majestatis super Som. Aug. Reduc Domine Deus meus oculos majestatis tuæ super 944 Dilectum natum Som. Aug. dulcem natum 945 Innocuas pio Som. Aug. innoxias pio 946 Fossum cuspide Som. Aug. perfossum cuspide 947 Sacro-sancto fonte illo, quem Som. Aug. sancto fonte, quem 948 Fac me odio habere omnem viam Som. Et fac me odio habere, benignus, omnes vias 949 Rex sæculoram Som. Aug. Rex sanctorum 950 Per hunc Redemptorem Som. Aug. per hunc sanctum Sanctorum, per hunc Redemptorem sanctorum 950 Per hunc Redemptorem Som. Aug. per hunc sauctum Sanctorum, per hunc Redemptorem 951 Carissimum caput. . preciosa resolutum in morte Som. Aug charissimi caput . . preciosam resolutum in mortem?

rere super infirmi plasmatis debilitatem. Candet A pietas tua, in mea injustitia, et tua aquet justitia. viscera, decora languent lumina, regia pallent ora, procera rigent brachia, pendent crura marmorea, rigat terebratos pedes sacri sanguinis unda. Specta, gloriose Genitor, gratissimæ prolis lacerata membra, et memorare benignus quæ mea est substantia. Conspicare Dei hominis pænam, et relaxa 989 cond.ti hominis miseriam. Vide Redemptoris supplicium, et redempti dimitte 953 delictum. Hic est, Domine mi, quem propter peccata populi tui percussisti, licet ipse sit dilectus in quo tibi bene complacai ti. Hie est ille innocens in quo dolus non est inventus, et tamen cum iniquis deputatus est.

Quid commisisti, dulcissime puer, ut sic judicareris? Quid commisisti, amantissime juvenis, ut sic tractareris 954. Quod scelus tuum, quæ noxa tua, quæ causa mortis, quæ occasio tuæ damnationis? Ego enim sum tui plaga doloris, tuæ culpa occisionis. Ego tuæ livor passionis, tui cruciatus labor. Ego tuæ mortis meritum, tuæ vindictæ flagitium. O mirabilis censuræ conditio, et ineffabilis mysterii dispositio! peccat iniquus, et punitur justus; deliquit reus 958, et vapulat innocens; offendit impins, et damnatur pius; quod meretur malus, patitur bonus; quod perpetrat servus, exsolvit dominus; quod committit homo, sustinct Deus. Quo, Nate Dei, quo tua descendit humilitas? quo tua flagravit 956 charitas? quo processit pietas? quo excrevit benignitas? quo tuus attigit amor? quo pervenit compassio? Ego enim inique egi, tu pœna multaris ; ego facinus C admisi, tu ultione plecteris; ego crimen edidi, tu torturæ subjiceris; ego superbivi, tu humiliaris; ego tumui, tu attenuaris; ego inobediens exstiti, tu obediens Patri scelus 987 inobedientiæ luis; ego gulæ parui, tu inedia afficeris; me ad illicitam rapuit conenpiscentia ardorem, te perfecta charitas ducit ad 958 crucem; ego præsumpsi vetitum, tu subiisti equuleum; ego delector cibo, tu laboras in patibulo; ego fruor deliciis, tu laniaris clavis; ego pomi dulcedinem, tu fellis gustas amaritudinem; mihi reo ridens congaudet Eva; tibi pie plorans 959 compatitur Maria.

Ecce, Rex gloriæ 960, ecce impietas mea et claret

nudatum pectus, rubet eruentum latus, tensa arent - Quid, Rex mens, et Dens mens, quid retribuam tibi pro omnibus quæ retribuisti? (Psal. cxv, 12.) Non enim inveniri potest in corde hominis quod condigne talibus referatur 961 præmiis. Nunquid potest sagacitas machinari humana, cui comparetur miseratio divina? Nec est creatura moliri officium, quo juste Creatoris recompenset præsidium. Est autem, Nate Dei, in hac tua admirabili dispensatione, est eni mea fragilitas in aliquo suppetit 969, si tua visitatione compuneta mens carnem suam crucifigat enm vitiis et concupiscentiis (Gal. v, 24). Et si hoc a te 963 conceditur, quasi jam tibi incipit compati, quia et tu pro peccato 964 meo dignatus es mori, sicque per interiorem hominis victoriam 968 te duce, armabitur ad exteriorem palmam, quatenus devicta 968 persecutione spiritali, non vereatur pro amore tuo subjici gladio materiali. Ita exiguitas comlitionis, si tuæ complaceat pietati, magnitudini valebit pro viribus respondere Creatoris. Et hæc cœlestis medicina 967, hone Jesu, hoc tui antidotum amoris.

Oro te per antiquas misericordias tuas, infunde meis visceribus 968 quod, rejecta 969 viperæ contagionis 970 bile 971 reintegret me incolumitati pristinæ, quod, gustato 972 nectare tuæ suavitatis, faciat me illecebrosa mundi prospera toto affectu despicere, et nulla ejus adversa pro te formidare, memorque perpetuæ nobilitatis semper fastidiam ventos hujus transitorii timoris 973. Nihil, quæso, sine te mihi dulcescat, nihil complaceat, nihil pretiosum, nihil præter te mihi arrideat 974 speciosum; vilescant, obsecro, absque te mihi omnia, sordeant universa. Quod tibi adversum est, sit mihi molestum 978; et beneplacitum tuum, mihi indeficiens 976 desiderium; tædeat me gaudere sine te, et delectet me tristari pro te. Sit mihi nomen tuum refocillatio, et memoria tua mea consolatio; fiant mihi lacrymie meæ panes die ac nocte (Psal. XLI, 4), tuas investigando justilicationes, sit bouum mihi lex oris tui, super millia auri et argenti (Psal. exvin, 72); sit obedire tibi mihi amabile, et resistere tibi exsecrabile 977. Rogo te, spes mea, per omnes pietates tuas, ut propitieris omnibus impietatibus 978 meis. Ada-

# VARIÆ LECTIONES.

VARIÆ LECTIONES.

\*\*\*Obspice: releva Som. Aug. conspicare: relaxa \*\*\* Remitte redempti Som. Aug. redempti dimitte \*\*\* Ut sic tractareris Som. ut adeo dure tractareris \*\*\* Poliquit reus Som. delinquit rem \*\*\* Poliquit som. Aug. flagravit \*\*\* Obediens patris scelus Som. Aug. obediens scelus \*\*\* Ad illicitum rapuit concupiscentia ardorem, te.. ducit ad Som. Aug. ad illicitum concupiscentiam rapuit ardor. te.. daxit ad \*\*\* Mihi reo ridens congandet Eva: tibi pie plorans Som. Aug. mihi ridens congandeat Eva; tibi plorans \*\*\* Rex gloriose Som. Rex gloriœ \*\*\* Talibus referatur Som. Aug. talibus referatur \*\*\* Som. Aug. talibus referatur \*\*\* Som. Suppeditet Som. est cui mea .. suppetit \*\*\* supp et resistere tibi, execrabile 978 Omnibus iniquitatibus Som. Aug. omnibus impietatibus

peri aures meas mandatis tuis, et ne declines, flagito, A nisu charitatis annixam de profunda confusionis 921 fer nomen sanctum tuum, in verba malitiw cor meum, ad excusandas excusationes in peccatis (Psal. ext., 4). Peto etiam per admirabilem humilitatem tuam, ne reniat miki pes superbiw, et manus peccatoris non moveat me (Psal. xxxv, 12).

Ecce, omnipotens Deus, Pater Domini mei, dispone benignus quo mihi miserearis, quoniam quidquid 979 pretiosius inveni, devote tibi obtuli, quidquid carius reperi 980, suppliciter præsentavi; mihi mhil reliqui qum tuæ exposuerim majestati; nihil jam superest quod adjiciam, quia totam tibi delegavi spem meam. Direxi tibi advocatum meum, tuum dilectum Filium, misi gloriosam progeniem inter me et te mediatorem. Misi, inquam, intercessorem, per meis dixi atissum factis, et numeravi tibi sanctissimæ sobolis mortem 981 quam pro me credo fuisse perpessam. Credo a te missam Deitatem nostram suscepisse lumanitatem, in qua dignum duxit vinenla, alapas, sputa, irrisionesque perferre, nec non crnces clavosque suscipere. Hanc olim infantiæ vagitibus demolitam, pueritiæ pannis constrictam, sudoribus 982 vexatam, jejuniis 247 maceratam, vigiliis afflictam, itineribus fessam postea affectam 983 flagris, laceratam suppliciis, deputatam cum mortuis, dotatam vero 984 gloria resurrectionis co lorum gandiis induxit, et in dextera 988 tuæ celsitudi-

Tu placatio 986 mea et propitiatio mea, hic intende C pius quem genueris 987 Filium, et quem redemeris servum, hic aspice Factorem, et ne despicias factnram, amplectere screnus Pastorem, et recipe 988 miserrors allatam propriis humeris ovem. Hic ipse est fidelissimus Pastor ille, qui dudum errabundam ovem per abrupta montium, per præcipitia vallium multis variisque quæsierat laboribus, quique jam morienti 989, jam per longa exsilia deficienti tandem inventæ gaudens se supposuit 990, et miro sihi ad-

abysso levavit, piisque astrictam complexibus ad nonaginta novem, unam qua perierat, reportavit ovem (Luc. xv, 4). Ecce, Domine, mi Rex, omnipotens Dens, ecce Pastor bonus refert tibi quod commisisti 992 ei. Suscepit, te disponente, ad salvandum hominem, quem tibi restituit omni labe immunem; ecce tibi tuum charissimus Filius plasma reconciliat quod a te procul deviaverat 293. En gregi tno mitis Pastor reformat quod prædo violentus abegerat, reddit tuis conspectibus servum quem sua fecerat 934 conscientia fugitivum, ut qui per se pænam meruit, per Factorem mundi mereatur 995 veniam, cnique pro culpis suis supererat gelienna 996, tanto duce jam confidat revocari ad patriam. Potni per quem confido veniam; misi verbis Verbum quod pro B me te, sancte Pater, offendere, sed non potui per me te mihi placare; factus est adjutor mens, Dens mens, tous 997 dilectus Filius, meam participans lumanitatem, ut curaret infirmitatem, quatenus unde culpa emerserat 998 offensionis, inde tibi immolaret sacrificium laudis, meque per hoc tuæ redderet pietati placabilem, quo sedens ad dexteram tuam semper meæ substantiæ se ostenderet 999 esse consortem. Ecce spes mea, ecce tota fiducia. Si me pro mea, ut dignum est, despicis iniquitate, respice me saltem misertus pro 1000 dilectæ sobolis charitate; attende in Filio quo propitieris servo 1001. Vide carnis sacramentum, et carnis remitte reatum; recole quod honus perpessus est Filius, et obliviscere quod malus operatus est servus 1002. Quoties beatæ prolis tibi patent 1003 vulnera, delitescant, obsecro, scelera mea 1004; quoties rubet pretiosus sanguis pio de latere, deleatur, supplico, labes 1003 meæ pollutionis. Et quia te caro lacessivit ad iram, caro te inflectat, precor, ad misericordiam, ut sient me caro seduxit ad enlpam, caro 1006 deducat ad veniam.

Multum quippe 1007 est quod mea mereretur impietas; longe autem majus est quod Redemptoris mei reposcit jure pietas 1008; magna enim est mea

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>973</sup> Quomodo quicquid Som. Aug. quoniam quicquid 980 Repeti Som. reperi 981 Misi verbis : quia pro meis dixi missum factis, enumeravi sanctissimæ tibi soliolis mortem Som. Aug. misi verbis verbum, quod pro meis dixi missum factis, et numeravi tibi sanctissimæ sobolis passionem 982 Astrictam sudoribus Som. Aug. constrictam, juventutis sudoribus <sup>983</sup>Post affectam Som. Aug. postea affectam <sup>984</sup> Ditatam vero Som. Aug. do-latam vero <sup>988</sup> In dextra Som. in dextera Aug. in dexteram <sup>986</sup> Tu placatio Som. Aug. hæc placatio <sup>987</sup> Propitiatio mea, hie intende pius quomodo genueris Som. Ang. propitiatio tua. Hie attende pius quem genueris 988 Recipe Ang. respice 989 Præcipitia vallium multis quæsierat, variisque laboribus qui jam morienti Som. per præcipitia vallium multis variisque quæsierat laboribus Quique jam morienti 990 Se supdeviavit <sup>994</sup> Sua propria fecerat Som. sua fecerat <sup>995</sup> Per factorem mundi mereatur Som. per satisfactionem hujus mereatur Aug. per factionem hujus <sup>996</sup> Quippe pro . . sperabat gehennam Som. Aug. cuique pro . . supererat gehenna <sup>997</sup> Adjutor meus tuus Som. Aug. adjutor meus. Dens meus, tuus <sup>998</sup> Culpam emiserat Som. Aug. culpa emerserat <sup>999</sup> Me substantiæ ostenderet Som. Aug. et Édit. Goth. meæ substantiæ so estenderet. <sup>1000</sup> Respice salutem miseritus in me pro Som. Aug. respice me saltem misericors pro stantiæ se ostenderet 1000 Respice salutem misertus in me pro Som. Aug. respice me saltem misericors pro 1001 In filio attende quid propitieris in servo Som. Aug. attende in filio, quo propitieris servo 1002 Recole quod bonus perpessus est filius, et obliviscere quod malus operatus est servus Som. et Aug. hwc omittunt.

1003 Tibi saucia patent Som. Aug. tibi patent 1004 Vulnera mea Som. Aug. scelera mea 1005 Deleatur supplico tabes Som. diluantur obsecro labes Aug. diluatur obsecro labes 1006 Ad culpam, cavo Som. ad culpam, sie caro 1007 Multum quidem Som. Aug. multum namque Edit. Geth. multum quippe 1008 Poscit victas Som. Aug. reposcit jure pietas

<sup>I</sup>njustitia, musto 1009 vero major est Redemptoris mei A muci mei et jam fere ex omni parte perforant et irjustitia. Quanto enim superior est Deus homine, tanto mea 1010 malitia est inferior bonitate ejus, ut qualitate, ita etiam quantitate 1016. Quid enim delinquere posset homo quod non redemerit Dei Filius factus homo 1012? Quæ tanta superhia 1013 tumeret, quam non tanta humilitas sterneret? Quodnam esset 1014 mortis imperium quod nati Dei non destrueret crucis supplicium? Nimirum, Deus mens, si aqua lance iniquitates peccantis 1015 hominis et redimentis gratia librentur 1016 Auctoris, non tantum oriens distat ab occidente, sen inferior separatur infernus a summo cœli cardine; quantum pietas Redemptoris superat malitiam peccatoris 1017.

Jam, lucis optime Creator, jam culpis ignosce quæsa, ejus pietati mea impietas, ejus modestiæ mea perversitas, et ejus mansuetudini mea donetur 1018 ferocitas. Jam sua humilitas 1019 meam superbiam, patientia impatientiam, benignitas duritiam, obedientia inobedientiam, tranquillitas inquietudinem, delcedo amaritudinem, suavitas iram, charitas Incrifaciat crudelitatem 1020. Qui tecum 1021. etc.

# ORATIO III 1022

AD DEUM.

Contra tres inimicos qui peccatorem gravius multoties infestant et, nisi misericordia Dei eum tueutur, sapius ad mortem ruluerant, scilicet inanis gloria, invidia, superbia.

Domine, Deus meus, in te sperari, saivum me sac ex omnibus persequentibus me et libera me (Psal. vii, 2). In te Domine, speravi, non confundar in wternum in tua justitia libera me et eripe me (Psal. Lxx, 2). Domine, Deus meus, creator meus, et gubernator meus, sicut dixi et semper dicam 1023, in te speravi, et in te spero, nec, quandiu fuerit halitus in naribus meis, a misericordia tua desperabo. A meipso vero, si diligenter omnes actiones meas inspicio, semper despero, quia semper in malis operibus conversor; sed respiciens ad dulcissimum Creatorem meum, ad patientissimum Dominum meum, qui male me vivere conspicit, et adhue exspectat correctionem meam, exspectans et tolerans auscultat si in aliqua re curarem 1024, emendare vitam meam, respiro, et misericordiam Creatoris mei, qui tam dulciter me n tolerat, invoco. Ex omni 1025 parte invadunt me ini-

rumpunt interiora cordis mei, et nisi ille piissimus Dominus mens, qui me creavit, mihi subveniat subveniens et terrens inimicos meos, qui 1026 sie me tribulant repellat, illorum vinculis infeliciter ligata jam cito ducetur captiva anima mea. Ergo libera me, Domine, ex omnibus persequentibus me (Psul. CXL). 7); et sinon propter me, saltem propter te. Propter me, fateor, duleissime Domine Deus mens non est tibi ratio liberandi me, quia fere semper delectat me malum facere, et in malis operibus perseverare. Sed propter te libera me, quia verecundia tua est inimicos tuos creaturam tuam 1027 sie deludere, sie delusam et corum sordidissimis vitiis fædatam male tracture quam tam honestam creasti, tanto honore meis pro dilecti Filii tui laboribus immensis. Jam, B rationis exornasti, quam ad imaginem et similitudinem tuam plasmasti.

Ecce, dulcissime Deus mens, ecce infelix spiritus meus malis operibus undique corrosus, de deatibus inimicorum suorum, quibus infeliciter dilaniabatur, vix erutus tuum auxilium implorat, tuæ gratiæ visitationem suspirat, quia nisi cito subvenias, corum insecutione graviter fatigatus jam etiam ad te nec anhelare valebit. Multi sunt inimiei mei, sieut vides, piissime Creator neus, quorum sævitia graviter ferior, percussus et illusus non modicos dolores sustineo; sed unus inter exteros semper gravius me appetit, et semper sine ulla miseratione usque ad interitum prosternere contendit. Sæpins enim cmn alii inimici mei ab insecutione mea quasi-fatigati quiescunt, unus audacior cæteris fortius tehun vibrat, scilicet inanis gloria, quæ non solum miserum hominem malis operibus maculat 1028, sed etiam de ipsis bonis operibus quæ agere videtur, si se cante non custodit, jugulat. Hæc pestis progenita est ab illa superbia quæ primum hominem prostravit, prostratum et vulneratum 248 ab illa felicitate, quam possidebat, expulit. Et ut miscrum, quem invadit, fortius prosternat, invidiam, per quam mors intravit in orbem terrarum (Sap. 11, 24), secum ad adjuyandam se advocat. Invidia igitur miserum quem arripit, urit, urendo, tristem et quasi languore poss ssum incedere facit 1029. Inanis vero gloria, quasi recreando, de ipsis bonis operibus que facere fingit, extollit. Sed ut miserum quem semel inanis gloria 1030 intercipit 1031, infelicius captivum ducat,

#### VARIÆ LECTIONES.

langustitia, multo vero Ang. injustitia, fateor, verum major 1010 Tam mea Som. Ang. et Edit. Goth. tanto mea 1011 Ut qualitate ita ctiam quantitate Som. et qualitate et quantitate Ang. in qual. et quant. 1012 Delinquere posset homo, quod non Dei Filius redimeret factus homo Som. Ang. deliquit homo, quod non redemerit Filius Dei factus homo. 1013 Quæ cantum superbia Som. Ang. quæ tanta superbia 1014 Quodnam esset Som. Ang. quodnam tantum esset 1018 Iniquitas peccantis Som. Ang. delicta peccantis 1016 Liberentur Som. Ang. librentur Edit. Goth. libretur. 1017 Quantum pietas Red. superat malitiam peccatoris Som. Ang. hæc omittunt. 1018 Et mansuetudini donetur Som. et ejus mansuetudini mea donetur 1019 Sua humilitas Som. ejus humilitas 1020 Crudelitatem Edit. Goth. crudelem pertinaciam 1021 Qui trium etc. Som. Ang. et Editio Gothica hic subjungant invocationem sancti Spiritus: Jam O divini amor etc. 1022 Collata est cum Mss. Vict. KK. 16. Corb. 160. Val-luc. et Flor. Scalicet inanis gloria, invidia, superbia mss. hæc omittunt. 1023 Et semper dieam mss. et semper dieo 1023 St.. curem mss. si.. curarem 1025 Ex omni enim mss. omitt. enim 1026 Inimicos qui mss. inimicos meos qui 1027 Facturam tuam mss. creaturam tuam 1028 Aperte maculat mss. omitt. aperte 1029 Incedens facit mss. Corb. Val-luc. et Flor. incedere facit mss. Vict. incidere facit 1030 Semel gloria mss. omitt. semel 1031 Intercepit mss. intercipit

nec ei uliam spem evadendi relinquat, ad matrem A nos despicis, ideo quia multis iniquitatibas involvisuperbiam recurrit, et ejus animata mortifero consilio virtutem diligendi Dum et proximum ei primum abscidit. Dum enim infelix, quem inanis gloria inficit, superior eæteris videri cupit, si quem considerat in bonis 1032 operibus meliorem se esse, rectiusque incedere negare non possit, illum, si valet, et omnia quæ agit, opprimit; non valet, quia aperte recta sunt, saltem ut non ex toto recte acta credenda sint, quocunque modo obnubilare satagit. Sicque miser animus hac captivitate possessus, nec rectum agit, si quid rectum agere videatur, quia nec proximum diligit, quem sicut se amare præcipitur (Matth. xix, 19), nec Deum amat, quem hoc agendo non amare convincitur 1083. Qui enim proximum suum non amat, nec eum, in quantum valet ut in bono B proficere possit, adjuvat, nec Deus illum amat, nec ad cjus opera respicit, etiamsi coram hominibus videantur esse bona. Quid vero, quid miserius potest esse homme qui se de bono opere extollit? Qui, dum sese putat extollere, de supernis ad ima ruit; superbia enim semper naturaliter in profundum inferni jacet, humilitas vero semper in cœlis habitat, et in cœlo manet. Et quem inanis gloria de summis dejicit, superbia mater ejus in brachiis æternæ perditionis excipit; sicut econtrario 1034, cujus humilis conversatio est in terris, Deus qui humilia respicit, et alta a tonge cognoscit (Psal. cxxxvi, 6), eum de ima conversatione elevat in cœlos

Fatcor, mitissime Deus, fatcor me his tribus malis, imo his tribus furiis infernalibus graviter esse prostratum, et sere usque ad interitum in anima vulneratum, et, nisi indulgentissima misericordia tua cito subveniat, gravius esse damnandum. Heu miser, heu miser, semper et ubique, heu miser, quanta captivitas est miseri hominis. Si male vivit, est aperta damnatio; si recte quidem vivere videtur, sed incaute se custodiens, inde gloriatur, iterum est misero certa mors, et æterna damnatio. O Deus, nostrum refugium, o Creator noster, et virtus nostra adversus eos qui nos persequentur, et si te nos viderint propter peccata nostra dimittere, semper insidiantur, adjuva nos, misericors, tua misericordia semper indigentes, tuæ miserationis auxilium, plusquam nobis expediret, tepide postulantes. Et si D tes esse vel melior, vel 1044 ditior; et hoc non per

mur 1035, saltem reduc ad nos misericordes oculos tuos, quia creatura tua sumus. Et sicut verissimum est te nostrum semper esse Creatorem, sic semper et ubique sentiamus te nostrum esse defensorem, et adversus inimicos nostros indeficientem protectorem, ut in præsenti vita semper a te defensi et adjuti, finito temporali cursu, ad te Creatorem nostrum et Dominum perveniamus ab omnibus peccatis mundati et absoluti. Amen.

#### ORATIO IV 1036.

Cum peccator ae iniquitatibus suis multum est anxius, easque coram Deo, omni postposita verecundia, expandit.

Altissime, et mitissime amator hominum Deus, Creator et gubernator omnium creaturarum, immensæ bonitati tuæ confiteor omnia peccata mea quæcunque quocunque modo feci, ex ea hora ex qua peccare potui usque ad hanc horam in qua adhuc per misericordiam tuam me vivere pateris. Omnium vero non possum esse memor, quia multa sunt, et facile enumerari non possunt. Sed tu, piissime et misericordissime Deus, cui nota sunt omnia antequam fiant, qui verus inspector es cogitationum 1037, et justissimus scrutator cordis et renum (Psal. vii, 10), tu nosti omnia peccata mea, quæcunque egi, vel adhuc ago, vel întus in anima mea per occultas cogitationes, vel foris per apertas operationes. Et propterca, quia veraciter 1038 hæc omnia me fecisse contra voluntatem tuam intelligis 1039, coram majestate tua, et coram omnibus sanctis tuis 1040, me reum et culpabilem esse consiteor, et nisi indulgentissima misericordia tua prius subveniat, post 1041 mortem carnis æterna morte esse damnandum, æternisque tormentis 1042 æternaliter esse torquendum.

Scio, dulcissime Deus, scio quia me creasti, et creatum misericorditer dilexisti, et quia ad hoc me creasti, ut et ego quoque te Creatorem meum, sicut dignum esset, diligerem, tuisque præceptis per omnia obediens essem. Et hoc totum ad bonum meum fecisti, non ut tu per me 1043 vel melior esses, vel in aliquo ditior existeres. Tu enim nullo bono eges, quia tu essentialiter es ipsum bonum, et a te est omnis bonus, quicunque bonus est. Et ideo non po-

#### VARIÆ LECTIONES.

1039 Considerat in honis mss. considerat quem in honis 1033 Nec rectum agit, si quid rectum agere videatur, quia nec proximum diligit quem sicut se amare præcipitur, nec Deum amat, quem hoc modo agendo non amare convincitur ms. Corb. 160. nec rectum agit, si quis rectum agere videtur, quia nec proximum diligit, quem sient se amare præcipitur, nec Deum amat, quem in hoc amando non amare convincitur ms. Vict. nec rectum agit, sí quid rectum agere præcipitur, nec Deum amat quem in hoc agendo non amare convincitur. mss. Val-luc. et Flor. Nec rectum agit si quid rectum agere videtur, quia nec proximnm diligit quem sicut se amare præcipitur, nec Deum amat quem in hoc agendo non amare convincitur.

1034 Sic est contritio ms. Corb. sicut est econtrario mss. Vict. Val-luc. et Flor. sicut econtrario

Despicis ideo quia multis iniquitatibus nos involvimus ms. Corb. despicis, ideo iniquitatibus involvimur mss.

Vict. Val-luc. et Flor. despicis ideo quia multis iniquitatibus involvimur.

1036 Collata est cum Mss. Thu.

267. Vict. KK. 46. et Val-luc. Denudat et expandit mss. omittunt denudat et

1037 Inspector es cogitationum mss. omittunt es 1038 Quia veraciter mss. quæ veraciter 1039 Tuam intelligo mss. tuam intelligis 1040 Coram omnibus sanctis tuis me ms. Thu. coram beatis angelis tuis et omnibus sanctis me 1041 Subveniat, post ms. Thuan. subveniat, scio post me 1042 Æternisque tormentis ms. Thu. æternis eruciatibus mss. Vict. Val-luc. æternis tormentis 1043 Tu per me ms. Thu. pro me 1044 Melior vel mss. vel major vel ms. Valluc. major vel

potes. Qui enim malum potest et facit, malo suo hoc potest 1048 et facit, quia per hanc potentiam non sursum ad excelsa erigitur 10% feliciter, sed deorsum ad ima attrahitur infeliciter. Hac potentia, vel potius impotentia miserabiliter seductus, et quasi vesica turgens inaniter inflatus, extra rationem positus, et quasi jumento insipienti similis factus (Psal. xuvin, 15), telo superbiæ miserrime percussus et prostratus te Creatorem meum et misericordissimum Dominum in tuis pracceptis contempsi, quae mihi ad bonum meum, si observassem, dedisti, contemnens 1047, et veluti mente perditus, dum luc illucque quasi superbe feror, vera soliditate perdita vias perditionis et mortis incurro, ac vanitatem, vanæque elationis ventum stalte 1048 et insipienter B sequor.

Fateor, clementissime Deus, fateor coram omnipotentia tua me nimis esse superhum, vanum et omni genere elationis plenum. Et puto quia, si 1049 in hoe sæculo aliquam haberem potentiam, nullus posset sufferre meam superbiam. Sed et ista superbia qua coram hominibus tam graviter vexor, quamvis sit exsecrabilis et nimis periculosa 1050, est tamen alia superbia, qua, cum diligenter secretum mentis meæ non 1051 mihi blandiens 1052 inquiro, non parum vexatur et dissipatur infelix anima 1053 mea. Aliquando vero si contingat (quod tamen raro accidit) infelix aliquid 1055 me facere, quod secundum æstimationem hominum videatur aliqua similitado boni, non parum de hoc ipso superbio. Et si nemo inde loquitur, vel aliquo modo me laudare curat 1055, eum, quasi stultum et nihil scientem, despicio, vel etiamsi, quasi non curans, laudationem hominum vanam et inutilem fugio, non parum in ipsis interioribus meis, ubi solus Dens videt, inde glorior, et mirum in modam, dum laudationem vito, co amplius 1056-laudationem et vanam gloriam appeto. Ecce, Dens meus, et Creator meus, ecce vides 1087 me ita facere, ita vivere, et totum quod vivo perdere; ecce vides et exsecraris, et 249 pro tali vita nonnisi pænas et tormenta promittis. Subveni ergo, Creator meus, subveni adjutor in opportunitatibus, subveni et adjuva animam meam, et per ineffabilem misericordiam tuam de- D strue et confunde superhiam meam. Ecce, Deus meus et Dominus meus, ecce confiteor immensæ bonitati tuæ veneno huius malitiæ me totum esse

falsam impotentiam, sed per veram potentiam non A infectum, corruptum et destructum, et jam fere nist misericordia tua subveniat ad nihilmu redactum. Sed coram majestate tua culpam meam recognosco, reus et culpabilis veniam et indufgentiam de hoc et de omnibus peccatis meis a te, misericors Creator, peto, qui non vis mortem peccatoris, nec lætaris in perditione morientium (Ezech. xvm, 25). Sunt et alia multa quæ de radice hujus pestis exoriuntur, quæ me habere et corum molestiis non parum inquietari et sæpissime atteri similiter confiteor. Et similiter de his omnibus veniam et indulgentiam requiro. Sunt autem hæc, videlicet ira 1058, impatientia, inimica Deo et omnibus sanctis odiosa 1059 discordia, indignatio, rancor animi, tædium mentis, voracitas galæ, murmuratio, avaritia, rapacitas et multa his similia, quibus vexari et affici, lacerari et discerpi infeliciter animam meam conspicio.

> Est et præter hæc, unum malum super omnia mala malum, quo tanto gravius et miserabilius laceratum et afflictum animum meum sentio, quanto et ab ipsis cunabulis semper mecum fuit, mecum crevit, in infantia, in adolescentia, in juventute mihi semper adhæsit 1060, nec adhue jam præ senectute membris deficientibus me descrit. Est autem hoc malum, desiderium voluptatis, delectatio carnis 1061, tempestas libidinis, quæ multis et variis modis infelicem animam meam maceravit, dissolvit et omni virtute destitutam inanem et debilem reddidit. Fateor, dulcissime et mitissime Deus, fateor coram omnipotentia tha me hujus nefario opere hujus operis nefarii immundis 10-2 recordationibus sæpe esse pollutum, incensum, ardores non modicos 1063 et inhonestos passum, et non solum mearum delectationum malas memorias et stultas recordationes milii nocere; sed etiam aliorum malefacta milii narrata, et per recordationes sordidas ad memoriam reducta, cor meum non parvo nævo 1064 iniquitatis maculare.

> Ecce, Deus meus, piissime et misericordissime Dominus mens, quamvis non parvam verecundiam passus, expandi coram te iniquitates meas, ostendi vulnera et peccata mea, ostendi animam meam malis operibus maculatam, malorum operum delectationibus infectam, malarum delectationum recordationibus fædatam. Deus meus misericordia mea, respice ad pœnitentiam meam, respice ad pietatem tuam 1065; suscipe confessionem meam, et

#### VARIÆ LECTIONES.

Suo hoc potest ms. Thu. suo potest 1046 Excelsa dirigitur mss. excelsa erigitur 1347 Coutennens et ms. Thuan. contemptus et 1048 Ventum, stulte ms. Thu. venenum, stulte 1049 Puto si mss. puto quia si 1050 Et nimis periculosa ms. Thu. et periculosa 1054 Mentis meæ non ms. Thu. mentis non 1052 Milii blandiens ms. Vict. milii blandientis 1053 Dissipatur infælix anima ms. Thu. dissipatur anima 1054 Aceidit aliquid mss. accidit infælix aliquid 1055 Laudare non curat mss. laudare eurat 1056 Dum laudationem vito eo amplius mss. Thu. laudationem viro et amplius 1057 Et ecce vides mss. ecce vides 1058 læe, ira mss. hæe: videlicet ira 1059 Sanctis odiosa, ms. Thu. omit. odiosa 1066 Milii semper adhæsit ms. Thu omit. semper 1064 Delectatio earnalis ms. Vict. delectatio carnis 1062 Me lrujus operis nefarii immundis mss. me hujus nefario opere hujus operis nefarii immundi 1063 Non modicos mss. immodicos 1064 Non parvo nævo ms. Thu. non parum veneno 1065 Respice ad pietatem meam ms. Thuan. omittit. mss. Vict. Vul-luc. respice ad pietatem tuam Val-luc. respice ad pietatem tuam

quitates observaveris, Domine; Domine, quis sustinebit? (Psal. exxix, 5) vel etiam quis justitia sua 1066 sine misericordia tua poterit liberari? Propitins esto mihi, Domine 1067, propitius esto mihi peccatori (Luc. xviii, 13); paree peecatis et iniquitatibus meis, ut per tuam misericordiam ab omnibus vitiis mundatus ac purgatus, et ab omnibus peccatis elementer absolutus, finita temporali 1068 conversatione, perduci merear ad regna colorum, ubi cum sanctis omnibus te laudare, et benedicere et glorificare valeam in sæcula sæculorum. Amea.

#### ORATIO V. AD DEUM.

Ad obtinendam cordis compunctionem in oratione. Ignosce, Domine, ignosce pie, ignosce et miserere, B parce ignorantiæ meæ et multæ imperfectioni meæ. Noli me tanquam temerarium reprobare, quod audeam servus, utinam vel bonus et non etiam inutilis et malas, et ideo valde malus quia te omnipotentem Denm nostrum terribilem et nimis metuendum sine cordis contritione et lacrymarum fonte, sine reverentia debita et tremore laudo, benedico, atque adoro. Si enim angeli te adorantes et laudantes tremunt mira exsultatione repleti, ego peccator, dum tibi assisto, laudes dico, sacrificium offero; eur non corde paveo, vultu palleo, labiis tremo, toto corpore inhorresco, sicque obortis lacrymis coram te indesinenter lugeo? Volo, sed non valeo, quia nequeo quod desidero. Hinc enim C meenm vehementer admiror, dum te nimis terribilem oculis fidei cerno.

Sed quis hoc sine ope gratiæ tuæ? Universa enim salus nostra magna misericordia tua. Miserum me, quomodo sic insensata facta est anima mea ut non terreatur terrore nimio, dum stat ante Deum, et suas illi laudes decantat? Miserum me, quomodo sie indurnit eor menm ut oculi mei indesinenter non producant flumina lacrymarum, dum conservus sermocinatur coram Domino suo, homo cum Deo, creatura cum Creatore, qui factus est ex limo cum eo qui omnia fecit ex nihilo? Ecce. Domine, pono me ante te, et quid in secretis de me sentio, paternis auribus non taceo. Tu dives in misericordia, et largus in præmiis, da mihi de D bonis tuis, ut ex eis serviam tibi. Non enim aliunde possumus tibi servire neque placere nisi de tuo munere.

Confige, quæso, timore tuo carnes meas (Psal. exviii, 120); lætetur cor meum, ut timeat nomen tunm (Psal. LXXXV, 11). Utinam sie te timeret peccatrix anima mea, quomodo ille vir sanctus qui dixit: Semper enim quasi tumentes super me fluctus timui Deum (Job xxx1, 25). Dator coim omnium

fac meeum secundum misericordiam tuam. Si ini- A honorum Deus, da mihi inter laudes tuas tontem laerymarum simul cum cordis puritate et mentis jubilatione; ut perfecte te diligens, et digne te laudans, ipso cordis palato sentiam, gustem, et sapiam quam dulcis et suavis es, Domine, sient scriptum est: Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat in eo (Psal. xxxv, 9). Beatus populus qui scit jubilationem (Psal. LXXXVIII, 16). Beatus vir cujus est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit, in valle lacrymarum, in loco quem posuit (Psal. LXXXIII, 6). Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Matth. v, 8). Beati qui habitant in domo tua, Domine, in sacula saculorum laudabunt te (Psal. LXXXIII, 5).

# ORATIO VI 1069.

AD DEUM.

Ne peccator pro ullo peccato desperare debeat, quia pius est et misericors Dominus, nec vult mortem peccatoris, sed vitam.

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam; et secundum multitudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam (Psal. L, 3). Credimus quod hanc orationem Spiritus sanetus dictaverit, cujus inspiratione 250 compunctus homo peccator, sed et fidelis et sibi postulat a Deo misereri 1070, suasque iniquitates secundum multitudinem miserationum ejus deleri, quem et omnipotentissimum Deum et misericordissimum Dominum esse credit. Est autem hoc opus Spiritus sancti, quod peccatori sua facinora displicent, et ea agere satagit quæ Creatori suo placent. Sed et noc suis viribus non valet, nisi ejusdem Spiritus sancti gratia illuminatus 1071; cujus cor, eum per snam gratiam visitat, protinus ab omni labe vitiorum emundat. Dulcis est vero Dominus et pius erga creaturam suam, quam creavit ad imaginem suam et similitudinem (Gen. 1, 27); et quam tanto ditavit honore, nullo modo nisi ejus magna iniquitate patitur perire. Est antem, est omnino universitatis Creator suuvis et mitis, et multæ misericordiæ omnibus invocantibus se (Psal. Lxxxv, 5), omnibus qui invocant eum in veritate; et voluntatem timentium se facit 1072, et deprecationem eorum exaudit, et per suam magnam misericordiam salvos ad sempiternam gloriam ducit (Psal. extyni, 18). Miseretur enim omnium, et nihil odit eorum quæ feeit, dissimulans peccata hominum propter pænitentiam, et parcens illis, quia pius est Dominus (Eccli. 11, 13). Est auz tem miserieors Dominus peccatoribus a suis nequitiis cessantibus, et per veram pœnitentiam veræque pœnitentiæ bona opera suas malitias mundantibus; et per veram confessionem, veræque confessionis sacrificium, sese 1073 maetantibus. Est antem v an pœnitentia veraque confessio, et perpetrata mala

VARIÆ LECTIONES. mihi Domme 1068 Viva et mss. omittunt. 1089 Collata est cum Mss. Vict. a Deo misereri 1071 Gratia illun inatus mss Vict. et Val-luc. gratia inspiratus 1079 Se facit ms. Vict. se faciet 1073 Sacrificium se se n.s. Vict. omit. se se

Quomodo vero miseretur Pater filiorum, et multo magis quam pater carnalis filiorum, miseretur pius et misericors Dominus omnium se timentium. Ipse enim novit figurentum nostrum; cognovit etiam unde nos fecit limum nostrum 1074. Recordatur enim quod pulvis sumus (Psal. C11, 43, 14), et cinis, sed tamen ad ejus imaginem facti. Intuentes autem vereque confitentes tantam misericordiam 1078 Creatoris nostri erga creaturam suam, non de remissione culparum desperemus. Quoniam si ex toto corde paniteamus, nostrasque iniquitates dignis fletibus insequamur, ejus indulgentissimam pietatem proculdubio consequemur.

Sed fortasse aliquis mente perditus, et jam ipsis voraginibus æternæ danmationis immersus, consi- R derans enormitatem scelerum suorum, desperans de misericordia Dei, dicere apud se præsumit: Quod consilium recuperandæ salutis jam amplius invenire potero, aut quam consolationem, aliquam veniam seelerum promittentem, sperabo? Ex quo peccare potui, nunquam a peccatis et malis operibus cessavi. Peccatis peccata semper accumulavi, et peccata, quæ aliquando operibus implere non potui, malis voluntatibus ac malis desideriis perficere nunquam cessavi. Tantis ergo malis et iniqui-Latibus 1076 involutus, tantis criminibus et peccatis circumdatus, quid jam exspectare possum nisi æternam perditionem æternæque perditionis æternam damnationem? Aliquando vero si aliquam 1077 misericordia Dei peccatorum confessionem feei, et C peccatorum pœnitentiam a sacerdote accipiens, aliquam emendationem malorum promisi, statim, vel post parvam moram, eadem mala vel pejora peccata feci, et quasi canis reversus sum ad vomitum; quod quasi per confessionem evomueram ore et corde 1078, sordidius resumpsi. Juravi etiam sæpius me deinceps cessare a peccatis viam iniquitatis omnino dimittere viamque justitiæ sequi. Sed neque timor ipsius perjurii me a peccatis retinere potuit, neque timor Dei cuncta ab alto conspicientis.

Ecce vides, dulcissime amator hominum Deus, ecce vides de sanctuario tuo, et respicis de excelso cœlorum habitaculo, miserum hominem ad te dorsum ponentem 1079, teque in tuis præceptis spernentem, et propter sua magna peccata de tua magna misericordia desperantem, et quamvis nimis miserum, et peccatorem 1080, respicis tamen et vides a te creatum, et dum in hac vita existit, tuis beneficiis sustentatum. Immitte, bone 1081 Deus, in animam ejus timorem tuum, et aufer de corde ejus

plangere, et plangenda amplins non amittere. A timorem noxium. Respice, et illumina cor ejus obeweatum, ut videat et intelligat quam mugua sit, et quam amabilis multitudo dulcedinis tuw, Domine, quam abscondisti desperantibus de te, perfecisti autem sperantibus in te (Psal. xxx, 20). Non eum demergat, dulcissime Deus, non cum demergat tempestas uqua nec absorbeat profundum, neque urgeat super cum puteus os suum (Psal. LXVIII, 16), scilicet abyssus iniquitatum suarum, et desperatio naiserationum tuarum. Credimus, clementissime creator hominum Deus, te esse omnipotentem, et omnia quecunque vis facientem De te enim Propheta 1082 dicit: Omnia quacunque voluit Dominus fecit in cwlo, et in terra, et in mari, et in omnibus 1083 abyssis (Psal. exxxiv, 6). Seimns autem quia non vis peccatores perdere, sed a peccatis cessare, et vivere. Si ergo omnipotens es, sicut vere es, quia quidquid vis, facere potes; et non vis peccatores perdere, sed a malis resipiscere, et vivere; de multitudine miserationum tuarum non debemus desperare; sed, securi de spe veniæ, misericordiam exspectare. Verum est omnino quia multa sunt et magna peccata nostra, sed certi sumus quia multa est et magna misericordia tua.

Scimus, omnipotens et misericors Deus, scimus quia tu es summus spiritus, incommutabilis ot æternus, vivens vita tua, quæ tu ipse es, et æternitate tua, et nos creatura tua, a te creati bonitate et miseratione tua. Nos autem cum peccamus, id est. cum ea quæ jubes non facimus, et quæ prohibes facimus, per peccatum 1084 nostrum morimur, licet in aliqua vita, nobis etiam mortuis tua miseratione concessa, existamus. Si vero iterum tibi obedientes existimus, et a malis operibus tua gratia adjuti nos retineamus, tibique, qui vivus spiritus es et creator noster, per bona opera jungimur, iterum reviviscimus; et post 1088 mortem in æterna gloria tecum victuri, si deinceps quandiu vixerimus in rectis operibus perseverantes 1086 existamus. Eliseus propheta cum mortuus 1087 esset et sepultus, et quidam, qui erat mortuus, ejus ossibus tangeretur, resurrexit vivus, et iterum est, meritis prophetæ et tactu corporis, vivere permissus (IV Reg. xm, 21). Si ergo tactu prophetæ mortui resurrexit qui erat mortuus, multo magis nos reviviscimus, si tibi nostro Creatori per bona opera jungimur, qui es vivus et immortalis spiritus. Miserere ergo nostri, Creator noster, miserere nostri secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinem miseratio num tuarum dele iniquitatem nostram (Psal. L, 3), et resuscita nos in hac præsenti vita a morte ad

#### VARIÆ LECTIONES.

unde fecit limum nostrum ms. Vict. unde nos fecit lumen nostrum mss. unde nos fecit limum nostrum 1075 Totam misericordiam mss. Vict. et Vul-luc. tantam misericordiam 1076 Et voluntatibus mss. Vict. et Vul-luc. et iniquitatibus 1077 Si aliqua ms. Vict. si aliquam 1078 Ore corde mss. ore et corde 1079 Promentem mss. ponentem 1080 Et peccatorem mss. Vict. et peccantem 1081 Immitte bone mss. immitte, Domine bone 1082 De te propheta mss. de te enim propheta 1083 Terra et in omnibus mss. terra, et in mari et in omnibus 1084 Propter peccatum ms. Vict. per peccatum 1085 Reviviscimus post mss. reviviscimus, et post 1086 Perseverabiles mss. perseverantes 1087 Propheta cum mortuus ms. Vict. propheta ut mortuus

et in fine sæculi per tuam misericordiam justificatos, resuscita ad æternam gloriam. Quam ipse nobis præstare digneris, qui vivis et regnas per æterna sæcula. Amen.

# 251 ORATIO VII.

AD DEUM.

Cum confessione peecatorum, et humili petitione gratiw.

Dens piissime, Dens clemens et miscricors, propitiare peccatis nostris, et præsta ut peccata quæ vel auctore mortis instigati vel propria voluntate commisimus, non ad judicium tuum discutienda reserves, sed concessa gratia de sola tantum venia gratulemur, quia si ante oculos tuos, Domine, culpas quas fecimus et plagas quas excipimus confera- B accusat conscientia mea, puram mihi coram te conmus, minus est quod patimur, majus est quod meremur. Peecati pænam sentimus, et peccati pertinanaciam non vitamus. In flagellis tuis fragilitas nostra frangitur, et iniquitas nostra non mutatur. Mens ægra torquetur, cervix dura non flectitur, vita in dolore suspirat, et in opere non emendat. Si exspectas, non corrigimur; si vindicas, non duramus. Confitemur in correptione quod fecimus, obliviseimur in visitatione quod flevimus. Si impresseris manum', facienda promittimus; si suspenderis gladium, promissa non facimus. Si ferias, clamamus ut parcas; si parcis, iterum provocamus ut ferias. Si angustia veniat, tempus petimus pænitendi; si misericordia nos respexit, abutimur patientia quæ pepercit. Adhuc illata plaga vix præterit, et jam nou recolit C mens ingrata quod pertulit. Si citius nos exaudias, ex misericordia insolescimus; si tardius, ex impatientia murmuramus. Te volumus servare quod promiseris, et nos non timemus non observare quod jusseris. Habes ergo, Domine, confitentes reos; perce quia pius es. Novimus quia, nisi remittas, recte nos punias, sed apud te est multa miseratio et propitiatio perabundans. Præsta ergo sine merito quod rogamus, qui fecisti ex nihilo qui rogarent.

Clamantium ad te, Domine, nostri miscrere, moveat pietatem tuam vox sidelis atque slebilis, atque illa de qua totum speramus misericordia non reputet quod offendimus, dum respicit quod rogamus. Et cum grandis sit miseria esse nos reos, major sit tibi , clementia esse nos miseros. Tuo supplices auxilio ante te et criminis nostri mala ponimus et dolores, et a te precando misericordiam quam peccando repulinius exspectamus. Da igitur, Pater piissime, ut ea quæ commisimus desteamus, ac per totius dici vel noctis spatia ab omnibus malorum incursibus liberos tuæ pictati servire concedas. Præstetur nobis de

vitam 1088, id est a morte peccati ad justitiæ vitam, A indulgentia tha quod rogaris accipere, quos agnoscis de nostra justitia fiduciam non habere. Erige nos, Domine Dens noster, et alleva in misericordia tua, nt communione salutis et gandio charitatis, dum ipsi salvari ex munere cupimus, ctiam fide et pace cunctarum gentium gaudeamus.

#### ORATIO VIII.

AD DEUM.

Deus inæstimabilis misericordiæ, Deus immensæ pictatis, Deus conditor et reparator humani generis, qui confitentium tihi corda purgas, et accusantes ante conspectum divinæ elementiæ tuæ ab omni iniquitatis vinculo absolvis, virtutem tuam totis exoro gemitibus, ut secundum multitudinem miserationum tuarum de omnibus iniquitatibus meis, de quibus me cedas agere confessionem, veramque ex his omnibus et condignam mihi tribuas pænitentiam, quæcunque peccavi in cogitationibus pravis, in consensu malo, in consilio iniquo, in concupiscentia atque delectatione immunda, in verbis otiosis, in factis malitiosis, in visu, auditu, gustu, odoratu et taetu. Tu enim misericors ad operandum mihi animæ meæ salutem membra singula humanis usibus apta dedisti, sed ego miserrimus omnium et peccator te æternæ salutis amatorem contempsi, et æterna mihi incendia inimico præparanti consensi, lapsus sum in peccatis, corrui in delictis, in membris singulis vero modum excessi, et impiis me laboribus obnoxium feci; non enim hæc narrans tuam, Domine, in me blasphemo creaturam, sed meam a te, piissime Deus, exposeo medicinam, quia me reum intelligo supra mensuram, quia ut astra cœli atque arenam maris, ita mea innumerabilia cognosco esse delicta. Insuper etiam ira, tristitia, acedia, jactantia atque desidia. Unde principalibus vitiis obnoxium me esse profitcor; sed tu, qui non vis mortem peccatoris, respice in me et miserere miseri hujus.

### ORATIO IX 1089

AD DEUM.

Umnipotens Deus, et misericors Pater, et bone Domine, miserere mihi peccatori. Da mihi veniam peccatorum meorum, cavere et vincere omnes insidias, et tentationes et delectationes noxias, perfecte 1090 mente et actu vitare 1091 quæ prohibes, facere et servare quæjuhes, credere, sperare, amare, velle quod 1092 et quantum et tu seis et vis, compunctionem humilitatis et pietatis, discretam abstinentiam et carnis mortificationem, ad te amandum, orandum, laudandum, meditandum, ad oinnem secundum te actum et cogitatum, puram, sobriam, devotam mentem, veracem et efficacem mandato-

#### VARIÆ LECTIONES.

Bec. O. et Corb. 160. uno Vallis-lucentis, et uno Floriac. et cum Editione Sommalii. Ad Deum Patrem pro venia et virtutibus obtinendis ms. Vict. 16. Oratio ad Deum Patrem mss. Thuan, et Becc. Oratio ad Denm. ms. Vict. 3. pro seipso ms. Corb. Oratio Domini Anselmi ad Denm. ms. Val-luc. Oratio bona. ms. Flor. Meditatio deprecativa ex recordatione Dominieæ passionis .1000 Et perfecte mss. perfecte vitare mss. et actu vitare 1002 Velle quid mss. vivere quod 1091 Actu

rum tuorum notitiam, dilectionem, facilitatem et A hypocrisis malum, adulationis venenum, contemeffectum 1093, semper, Domine, ad meliora cum liumilitate proficere et nunquam deficere. Ne committas me, Domine, voluntati meæ 1095, nec humanæ ignorantice, aut infirmitati, neque meis meritis, nec ulli alii 1035 quam tuæ piæ dispositioni. Sed tu ipse clementer dispone me et omnes cogitatus et actus meos 1096 in beneplacito tuo, ut fiat a me, et in me et de me, tua semper sola 1097 voluntas. Libera me ab oum male, et perduc 1008 me in vitam æternam. Amen.

## 252 ORATIO X 1099.

AD DEUM.

Pro vitiis resecandis, et virtutibus obtinendis.

Domine Deus meus, da cordi meo te desiderare 1100, desiderando quærere, quærendo invenire, B inveniendo amare, amando mala mea redimere, redempta non iterare; da, Domine Deus meus, cordi 1101 meo pœnitentiam 1102, spiritui contritionem, oculis lacrymarum fontem, manibus eleemosynæ largitatem. Rex meus, exstingue in me desideria carnis, et accende ignem tui 1103 amoris. Redemptor meus, expelle a me spiritum superbiæ, et concede mihi propitius spiritum humilitatis 1104 tuæ. Salvator meus, amove a me furorem iræ, et indulge mihi benignus sentum patientiæ 1108. Creator meus, evelle a me animi rancorem 1106, et largire mitis mentis 1107 dulcedinem. Da mihi, elementissime Pater, solidam fidem 1108, spem congruam, charitatem continuam 1109.

Rector mens, averte a me animi vanitatem 1110, mentis inconstantiam, cordis vagationem, oris seurrilitatem, oculorum elationem, ventris ingluviem, opprobria proximorum, scelera detractionum, curiositatis pruriginem, divitiarum cupiditatem 1111, potentatuum rapinam, inanis gloriæ appetitum,

ptum inopum, oppressionem debilinm, avaritie ardorem, invidia, rubiginem, blasphemiæ mortem. Reseca in me, Factor mens, temeritatem, iniquam 1112 pertinaciam, inquie am otiositatem 1113, somnolentam pigritiam 4115, mentis hebetudinem, cordis cacitatem, sensus obstinationem, morum truculentiam, boni inobedientiam, consilii repugnantiam 1118, linguæ effrenationem, pauperum prædam, impotentum violentian, innocentum calumniam, subditorum negligentiam, circa domesticos crudelitatem, adversus familiares impietatem, erga proximos 1116 duritiam.

Deus meus, misericordia mea, oro te per dilectum Filium tuum, da mihi opera misericordiæ, pietatis studia, compati afflictis, subvenire egenis, sucurrere miseris, consulere erroneis, consolari mæstos, relevare oppressos, pauperes recreare, flebiles refuvere, dimittere debitoribus, parcere in me peccantibus, odientes me diligere, pro malis bona reddere, neminem despicere, sed omnes honorare 1117, bonos imitari, malos cavere, virtutes amplecti, vitia rejicere, in adversis patientiam, in prosperis continentiam, custodiam oris, et ostium circumstantiæ labiis meis (Psul. cxl., 5), terrena calcare, cœlestia desiderare 1118.

Ecce, Plasmator meus, multa rogavi, com nec pauca 1119 promerui. Fateor, heu fateor! non solum quæ postulo non debentur dona 1120, sed multa mihi debentur et exquisita supplicia. Sed animam me 1121 publicani, meretrices et latrones, qui a faucibus hostis momentaneæ pænitudinis humilitate eruti 1123 sinu recipiuntur 1123 Pastoris. Tu enim factor omnium Deus, licet in cunctis operibus tuis sis mirabilis, mirabilior tamen credideris esse in visceribus pietatis 1124. Unde de temetipso per quemdam servum

#### VARIÆ LECTIONES.

omittunt voluntati 1098 Nec alii ms. Vict. 16. nec ulli alii 1096 Actus et sermones meos mss. actus meos 1097 Sola ms. Flor. solum 1098 Malo, perdue mss. malo, et perdue 1099 Est inter opera S. Aug. in L. Meditationum tom. IX. Collata est cum ms. Thu. 267. et cum Editione Sommalii, et cum Editione Gothica et cum Editione Paris. S. August. Ad Deum pro vitiis resecundis, etc. ms. Oratione ad Deum Patrem. In Editione Sommal. habetur inter Meditationes S. Augustini ubi et per capita distinguitur 100 Te desiderando ms. et Som. te desiderando 100 Domine Deus cordi ms. Domine Deus meus cordi 100 Pænitentiæ compunctionem ms. et Som. pænitentiam 100 Accende vim tui Som. accende ignem tui 100 Spiritum Immilitatis ms. et Som. thesaurum humilitatis 100 Mihi sensum patientiæ ms. et Som. mihi benignus scatum patientiæ 100 Animi rancorem Som. animi mei rancorem 100 Mihi mentis ms. mitis mentis Som. mihi mitis mentis 100 Da Pater elementissime, solidam mihi fidem ms. et Som. da elementissime Pater mihi solidam fidem 100 Charitatem perfectam ms. et Som. charitatem continuam 100 Animi vanitatem ms. omittit, animi <sup>1111</sup> Divitiarum cupiditatem Som. divitiarum cupidinem <sup>1112</sup> In me temeritatem meorum factorum, iniquam ms. et Som. in me, factor meus, temeritatem, iniquam (Som. iniquitatem) <sup>1113</sup> Inquietudinem, otiositatem ms. inquietam otiositatem <sup>1114</sup> Sonnolentiam, pigritiam ms. somnolentam pigritiam <sup>1115</sup> Repugnationem ms. et Som. repugnantiam <sup>1116</sup> Violentiam, innocentum calumniam, subditorum negligentiam, circa subditos severitatem, adversus domesticos-impietatem, erga proximos mss. violentiam, subditorum negligentiam, circa domesticos crudelitatem, adversus familiares impietatem, erga proximos Sommal. nt in Edit. nisi quod pro, adversus domesticos, legit, adversus familiares 1117 Sed honorare ms. sed omnes honorare 1118 Cœlestia sitire ms. cœlestia desiderare 1119 Cum nec pauca Som. qui nec pauca 1120 Non debentur bona Som. non debentur dona 1121 Animant me ms. sed animant me Som. animant tamen me 1122 Momentanee eruti ms. momentaneæ pænitudinis humilitate eruti 1123 Sinn recipiuntur ms. sinibus suscipiuntur Som. sinu excipiuntur 1124 Tu enim omnium factor Deus licet in cunctis sis mirabifis operibus mirabifis erederis nietatis ms. et Som. Tu enim factor omnium Deus, licet operibus, mirabilior tamen in visceribus crederis pietatis ms. et Som. Tu enim factor omnium Deus, licet in cunctis operibus tuis sis mirabilis, mirabilior tamen crederis esse in visceribus pictatis Som. in operibus pietatis

opera ejus (Psal. extiv, 9); et quasi de singulo loquentem, de universo populo tuo te dixisse confilimus: Misericordiam autem 1126 meam non dispergam ab eo (Psal. LXXXVIII, 34). Nullum enim spernis, neminem abjicis, neminem perhorrescis, nisi forte qui te amens exhorruerit 1127. Ergo non modo iratus non percutis 1128, sed to irritantibus bona, si quæsierint, tribuis, Deus meus, cornu salutis mew, et susceptor mens (Psal. xvn, 3). Ego infelix te irritavi, ego malum coram te feci (Psal. 1., 6), furorem tuum provocavi, iram promerui; peccavi, et passus es; deliqui, et adhue sustines. Si pænitet 1129, pareis; si reverter, suscipis; insuper dum differo, præstoiaris. Revocas errantem, invitas repugnantem, excitas torpentem 1130, amplecteris redenntem, doces B ignorantem, mærentem mulces, a ruina suscitas, post lapsum reparas, petenti largiris, quærenti inveneris, pulsanti aperis (Luc. x1, 10).

Ecce, Domine Deus salutis meæ, quid opponam nescio, quid respondeam ignoro; nullum abs te confugium 1131, nullum abs te patet latibulum 1132. Ostendisti mihi bene 1133 vivendi viam, dedisti gradiendi scientiam, minatus es mihi gehennam, et pollicitus es milii paradisi 1134 gloriam. Nunc. Pater misericordiarum, et Deus totius 1125 consolationis (II Cor. 1, 3), confige timore tuo carnes meus (Psal. CXVIII, 120), quatenus quæ minaris, metuendo evadam, et redde mihi propitius lætitiam saluturis tui (Psat. L. 14), nt quæ spondes diligendo percipiam 1136. Fortitudo mea, Domine, firmamentum meum, et refu- C gium 1137 meum, et liberator meus (Psal. xv11, 2, 5), suggere mili quid 1138 de te cogitem, doce quibus te sermonibus 1139 invocem, da quibus operibus 1140 te placem 1141. Seio namque, seio unum, quod placaris; et aliud, quod non spernis. Est utique spiritus contribulatus tibi sacrificium, et acceptas cor contritum et humiliatum (Psal. L, 19). Ilis me, Deus meus,

tuum dixisti : Miserationes 1128 ejus super omnia A redemptor meus 1142, dita muneribus. Itis contra inimicum muni protectionihus, hoc de flammis vitiorum præsta refrigerium 1153, hoc a desiderioram passionibus pan le pius refugium. Fac, Domine, rirtus salutis mew (Psal. CXXXIX, 8), ne sim in corum ordine qui ad tempus credunt et in tempore tentationis 11th recedunt (Luc. viii, 13). Obumbra caput meum in die belli (Psal. cxxxxx, 8), esto spes mea in die afflictionis, et salus in tempore tribulationis 1145.

> En, Domine, illuminatio mea et salus mea (Psal. xxvi, 1), rogavi quibus egeo, intimavi quæ timeo, sed remordet me conscientia, reprehendunt me cordis secreta, et quod amor ministrat, timor dissipat, zelus incitat, metus increpat; acta mea, formidinem, sed tua 1146 ingerit pietas fiduciam. Tua hortatur benignitas, mea retardat 1147 malignitas; et, ut verius fatear, occurrunt memoriæ phantasmata vitiorum 1148, quæ reverberant audaciam 1149 præsumentium animorum. Cum enim quis odio 1180 dignus sit, qua fronte gratiam peccatorum requirit 1181? Cum pæna 1152 debetur, qua temeritate gloria poscitur 1153? Lacessit judicem, qui, postposita satisfactione delicti, quærit præmiis honorari 1154. Regi insultat obnoxius supplicio, qui flagitat donari indebito bravio 1185. Et dulcem patris 1186 affectum stultus exacerbat filius, qui, post illatas contumelias, ante pæzitudinem hæreditatis usurpat eelsitudinem. Onid, mi Pater, me egisse recolo? merui mortem, et peto vitam; commovi Regem meum, cujus impudens nunc invoco præsidium 1157; contempsi Judicem 1138 quem temere postulo adjutorem; insoleus renui audire patrem, quem detnum præsumo habere

> Hen mihi! quam sero venio, hen, hen! quam tarde festino, heu me! quia curro post vulnera, dedignans 1159 incolumis præcavere jacula; neglexi prospicere tela, modo sollicitor de morte vicina. Vulnera

# VARIÆ LECTIONES.

1128 Unde tumet per quemdam tuum dixisti: Miserationes ms. et Som. unde de temetipso per quemdam servum tuum dixisti : miserationes 1126 Loquens, de universo populo tuo dixisti confidenter : misericordiam meam ms. et Som. loquentem, de universo populo tuo te dixisse confidimus: misericordiam autem meam 1127 Nullam abjicis, nullum perhorrescis, nisi qui te forte amens exhorruerit ms. et Som. neminem abjicis, neminem perhorrescis, nisi forte qui amens te exhorruerit 1128 Non modo non iratus percutis ms. non modo iratus non percutis Sommal. non iratus modo non percutis Editio Augustini non modo iratus non percutis Sommal. non iratus modo non percutis Editio Augustini non modo iratus non percutis 1129 Si pænitet Som. si pæniteo 1130 Excitas torpentem Som. expectas torpentem 1131 Nullum confugium Sommal. nullum abs te confugium 1132 Patet latibulum ms. latet latibulum 1133 ostendi bene Som. ostendisti milii bene 1134 Es paradisi Som. es milii paradisi 1125 Et totius Som. et Deus totius 1136 Participem Som. percipiam 1137 Meum Deus, et refugium ms. meum, et refugium 1138 Suggere quid ms. suggere milii quid 1139 Quibus sermonibus ms. et Som. quibus te sermonibus 1140 De quibus operibus ms. da quibus operibus Som. quibus operibus 1141 Te placem ms. placeam Som. tibi placeam 1144 Adjutor meus ms. redemptor meus 1144 Præsta refugium ms. et Som. præsta refugirum 1144 lu corum ordine qui credunt prospero tempore, et recedunt tentationis tempore ms. et Som. frigerium 1144 lu corum ordine qui credunt prospero tempore, et recedunt tentationis tempore ms. et Som. de numero corum qui ad tempus credunt, et in tempore tentationis recedunt 1145 Afflictionis meæ et salus in tempore tribulationis mea. Ecce Deus illuminatio mss. et Som. afflictionis, et salus in tempore tribula-tionis. En Domine illuminatio 1146 Increpat actæ vitæ fortitudinem; sed tua ms. increpat acta via formidinem; sed tua Som. increpat. Acta mea formidinem, sed 1137 Dehortatur ms. retardat Som. tardat 1138 Plantasmata peccatorum ms. et Som. plantasmata vitiorum 1149 Aciem vel Som. omittit 1150 Cum enim odio quis ms. et Som. cum enim quis odio 1151 Gratiam requirit ms. gratiam peccatorum requirit 1152 Cum pæna mss. cum enim pæna Som. cui pæna 1153 Gloria poscitur Som. gloriam deposcit 1154 Præmiis quærit honorari ms. et Som. quærit præmiis honorari 1155 Indebito præmio ms. et Som. indebito bravio 1156 Dilecti patris ms.et Som. dulcem patris 1157 Invoco auxilium ms. et Som. invoco præsidium 1158 Judicium judicis ms. et Som. judicem 1159 Dedignatus ms. dedignans

non timmi; recenti tabe 1160 cicatrices respersi, quia prisca flagitia modernis iniquitatibus 1161 reci-

procavi, et que divina solidaverat medicina 1162, mea resolvit prurigo phrenetica. Cutis, quæ superducta vulneribus morbum celaverat, sanic erumpente putrnit, quia iterata iniquitas concessam miseri-

cordiam exinanivit. Novi quippe scriptum: In quucunque die justus peccaverit, omnes justitie ejus in oblivione erunt (Ezech. xxxm, 15). Si justitia aboletur justi ruentis, quanto magis pœni entia peccatoris in

idipsum revertentis 1163? Quoties ut canis redii ad vomitum, et quasi sus repetii luti volutabrum 1164. Fateri 253 mihi itaque difficile est, quia et recordari est

impossibile quot mortalium homines ignorantes peccare docni 1168, nolentibus delinquere persuasi, B resistentes coegi, volentibus consensi, quot sane gradientibus laqueum induxi 1166, viam quærentibus foveam detexi, mala patrare non horrui, donorum Dei oblivisci 1167 non metui. Sed tu, juste Judex,

signasti 1168 quasi in succulo peccata mea 1169 (Job xiv, 17), observasti 1170 omnes semitas meas, et cunctos gressus meos dinumerasti (Ibid., 16). Tacnisti

semper, siluisti, patiens fuisti. Væ milii! demum loqueris quasi parturieus (Isai. XLII, 14).

Deus deoru n, Domine, præstabilis super malitia 1171, novi quia manifeste venies 1172 (Psal, XLIX) 5); novi quia non semper silehis, cum in conspectu tuo ignis exardescet, et in circuitu tuo tempestas ingruerit valida, cum advocaveris cælum desursum 1173, et terram discernere populum tunni (Ibid., 14). Ecce C tot 1474 millibus populorum nudabuntur omnes ini-

quitates meæ, tot agminibus angelorum patebunt 1178 universa seelera mea 1176, non solum actuum, sed ctiam cogitationum simulque locutionum 1177. Tot

vulneribus inflivi, quia sectora sectoribus ad tere A judicibus inops astabo quot me 1478 præcesserunt lu bono opere. Tot arguentibus confundar quot mihi 1179 præbuerunt bene vivendi exempla 1180. Tot convincar testibus 1181 quot me monuerunt 1182 proficuis sermonibus, seque imitandos 1183 justis mihi dederunt actionibus. Domine, mi Deus, non suppetit quid dicam, non occurrit quid respondeam 1184; et sen jam illi intersim discrimini, urget me 1185 conscientia, cruciant et cordis 1186 areana, coarctat avaritia, accusat superbia, consumit invidia, inflammat concupiscentia, incestat luxuria, delionestat gula, confutat ebrictas, detractio lacerat, ambitio supplantat, rapacitas obligat 1187, discordia dissipat, ira perturbat, levitas dejicit 1188, torpor opprimit, hypocrisis fallit, adulatio frangit, favor attollit, calumnia pungit.

Ecce, liberator mens de gentilius iracundis (Psal. xvii, 48), ecce cum quibus vixi a diebus 1189 nativitatis meæ, quibus et studui, quibus et fidem 1190 servavi; ipsa me studia quæ dilexeram damnant, quæ landaveram vituperant. Hi sunt quibus acquievi amici, quibus parui magistri, quibus servivi domini, consules quibus credidi, cives quibus cohabitavi, domestici quibus consenui 1191. Hen mihi! rex meus, et Deus meus, quia incolatus meus prolongatus est (Psal. exix, 5). Væ mihi, illumatio mea : qui habitavi 1192 cum habitantibus Cedar (Ibid.). Et eum David sanctus 1193 dixerit, multum, quanto magis ego infelix dicere possum, nimis incola fuit anima mea! (Ibid.) Firmamentum meum, Deus, non justificabitur 1194 in conspectu tuo omnis vivens (Psal. CXLII, 2). Spes mea, non est in filiis hominum, quem si remota pietate judicaveris, justum invenias 1198; et nisi præveneris miserando impium, non erit quem glorifices pium 1196. Credo namque, salus mea, quod

## VARIÆ LECTIONES.

<sup>266</sup> Recenti tabe ms. recenti labe <sup>1161</sup> Inquinationibus ms. et Som. iniquitatibus <sup>1162</sup> Gratia vel medicina ms. et Som. omittit. gratia vel 1163 Magis peccatoris in idipsum raentis ms. et Som. magis pœnitentia peccatoris in idipsum revertentis 1164 Et ut sus petii volutabrum? ms. et Som. et quasi sus repetii luti volutabrum? In Augustimo omittitur, luti 1165 Fateri mihi itaque et recordari impossibile est quot mortalium homines peccare ignorantes docui Sommal. Fateor quia mihi recordari impossibile est quod mortalium ignorantes peccare docui ms. fateri mihi itaque difficile est, quia et recordari est impossibile quod immortalium homines ignorantes peccare docui Aug. Edit. fateor, quia nihil recordari est impossibile. Quot mortalium etc. 1166 Quot sane gradientes in laqueum duxi ms. quot sane gradientibus laqueum induxi Som. quod sane etc. nt in ms. 1167 Mala patrare non horrui, donorum Dei oblivisci etc. Som. mala ut patrare non horrerem, oblivisci etc. August Edit. quod ut patrare non horrerem, oblivisci non metui 1168 Sed tu juste judex signasti Som. sed tu justus judex signans 1169 Sacculo pecuniam peccata ms. et Som. sacculo peccata 1170 Mea et observasti etc. ms. mea, observasti etc. Som. observasti etc. 1171 Super nequitiam ms. et Som super malitia 1172 Manifestus venione ma parifusta venione 1173 Callum dosursum etc. Som ecclum et Som. super malitia 1172 Manifestus veniens ms. manifeste venies 1173 Cœlum desursum etc. Som. cœlum desuper etc. 1174 Ecce tot etc. Som. Et ecce coram tot etc. 1175 Agminibus patebant Som. agminibus Angelorum patebant 1176 Scelera mea ms. et Som. universa scelera mea 1177 Simul duo loquntionum ms. et Som. et Edit. Goth. simulque locationum 1178 Inops atque quot me ms. et Som. et Edit. Goth. inops astabo quot me 1179 Quot mihi Edit. Goth. quotquot mihi 1180 Sancta vivendi exempla Som. bene vivendi exempla 1181 Vinear testibus ms. et Som. convincar testibus 1182 Me moverunt ms. et Som. et Edit. Goth. me monue-runt 1183 Sepegue imitandos ms. et Som. segue initandos ms. et Som. et Edit. Goth. me monuerunt 1483 Sæpeque imitandos ms. et Som. seque imitandos 1184 Quod dicam.. quod respondeam Som. quid dicam quid respondeam <sup>1185</sup> Et ecce jam illi intersum discrimini, urget me etc. Som. et cum jam intersim sevo illi discrimini, torquet me etc. ms., et sen jam illi intersim discrimini, torquet me. <sup>1186</sup> Cruciant cordis ms. cruciant et cordis <sup>1187</sup> Rapacitas objurgat ms. omittit <sup>1188</sup> Levitas dejicit Som. levitas dissolvit Aug. Edit. levitas dissolvit <sup>1189</sup> Vixi a die ms. vixi a diebus <sup>1190</sup> Quibus studii, quibus fidem ms. quibus et studni, quibus et fidem <sup>1191</sup> Quibus consenui Som.quibus consensi <sup>1192</sup> Quia habitavi Som. qui habitavi <sup>1193</sup> Cum sanctus Sommal. cum David sanctus <sup>1194</sup> Meum, non justificabitur ms. et Som. meum, Dens non justificabitur <sup>1195</sup> Iastum invenias Som. justum invenies <sup>1196</sup> Non enim quem glorifices pium Sommal. non est qui glorificet pium August. Edit. non est quad glorifices pium

audivi 1107, quoniam beniquitas 1108 tua ad paniten- A tua, Domine, quam abscondisti tementibus te, sed tiam me adducit (Rom. 11, 4). Turris fortifudinis, somucrunt necessaria mihi labia tua 1199 : Nemo potest venire ad me, nisi Pater meus, qui 1200 misit me, traxerit eum (Joan. vi, 44).

Enim vero quia ita instruxisti 1201 me, tantaque propitius institutione 1202 formasti, totis medullis cordis, toto nisu mentis te 1203 rogo, omnipotens Pater, cum dilectissimo Filio tuo 1264; teque, dulcissima Proles, cum serenissimo invoco Paracleto. Trahe me, quatenus post te currens in odorem unguentorum tuorum delecter 1208 (Cant. 1, 3). Quam magna, Domine, Deus meus 1206, multitudo dulcedinis tua, quam abscondisti timentibus te! (Psal. xxx, 20.) Abscond'sti, quia conservasti, non quia abscondisti. Abstulisti, cum eo magis 1207 multiplicasti. Solet B aliquando quod absconditur diligentius investigari, et inventum arctius amari; dilata in te non minuuntur, sed magis crescunt desideria; non est ergo tuus amor transitorius, sed æternus. Qui te diligunt non tepescunt, sed fervescunt. Non est tuus amor otiosus, memoria tua super mel dulcis et meditatio 1208 de te plus quam cibus suavis. De te loqui plena est refectio, te nosse perfecta consolatio, tibi adhærere vita æterna, a te separari mors perpetua. Fons vivus his qui te sitiunt, esca indeficiens qui te esuriunt. Gloria te quærentibus, gaudium invenientibus. Odor tuus suscitat mortuos, respectus curat ægros, lux tua omnem fugat caliginem, visitatio tua cunctam repellit tristitiam. Nullus apud te mæror, procul a te omnis dolor, nulla tecum mœstitia, et nulla indigentia. Ubi tu, nulla necessitas 1209, nullius boni est difficultas, nunquam ibi tenebræ, nec terror nominatur gehennæ, nullius noctis tecum cæcitas 1210, nee tumultus improbitas, nunquam famis sitisque inopia, frigoris nec æstus eirea te moratur penuria, non invaletudo corporis, prorsus nec corruptio mentis, non zelus, neque contentio, nec omnino ambitio; illine abest sollicitudo finis, et cura mortis, labor sencetutis, et languor ægritudinis; ibi nescitur passio aeris, et varietas temporis. II we est enim magna multitudo du'cedi..is

perfecisti sperantibus in te 1211 (Ibid.).

O quam bona absconsio, quæ efficitur perfectio! non enim hac absconsio æstimatur perditio, sed magis conservatio, quæ fit perfectio. O gloriose Rex, quam vera sunt tua judicia justificata in semetipsa, vere desiderabilia super aurum 1212 et lapidem pretiosum multum, dulciora super mel et favum! (Psal. xviii, 10, 11.) O vita mea, Deus meus, 10go te per nomen Redemptoris mei dilecti1213 Filii tui, largire propitius ut custodiam ea. Cognovi namque quia in custodiendis illis retributio multa (Ibid., 12). Gloria mea, Deus meus, abscondis thesaurum tuum, ut incites cupidum, recondis margaritam, ut augeas quærentis amorem; differs dare, ut doceas petere; dissimulas audire petentem, ut facias perseverantem. Postremo, incipientibus promittis 1214; nonnisi 1218 vere perseverantibus salutem tribuis 1216. quod plane indicat illa flebilis, qua tuum in sepulcro Christum, imo te in Christo, quærebat durantibus 1217 adhuc teuebris, quam accenderas ut quæreret; sed quærenti disparebas, ut perseveraret; perseveravit sperans, et speravit perseverans; et quia in spe 1218 perseveravit, videre te meruit. O beata visio 1219, et plena exsultatio! O summum gaudium, et consummantum desiderium! O desiderabilis vultus, et jucundus 1220 aspectus! O beata spes 1221, et felix perseverantia! nisi enim speraret, non perseveraret, et nisi perseveraret, spei fructum non perciperet. Sic enim, Deus meus, misericordia mea, absconderis timentibus te, ut inveniaris sperantihus in te; sie elongaris a quærentibus 1222, ut appropinques perseverantibus: Qui elongant se a te, peribunt (Psal. LXXII, 27); qui autem exspectant te, confundentur (Psul. xxiv, 5). Qui timent te, sperent in te, quonium protector et adjutor eorum es (Psat. exin, 11). Per timorem pervenitur ad 1223 amorem. Timendus est, ut Dominus; amandus, ut Pater. Timor tous sanctus permanet, quia sanctos permanere facit, quos possidet. Nihil deest timentibus te, quia oculi tui super cos, et aures tuw in preces eorum (Psal. xxxm, 16). Misericordia mea et refugiam

#### VARIÆ LECTIONES.

1197 Quod audivi Som. qui audivi 1198 Quomodo benignitas ms. et Som. quoniam benignitas Turris fortitudinis, sonuerunt necessaria mihi labia tua Sommal, tui oris mihi sonuerunt nectarea labia August. Edit, tui oris mihi sonuerunt nectarea labia 1200 Nisi Pater, qui Som. nisi Pater meus, qui 1201 Quia instruxisti ms. quia ita instruxisti 1202 Institutione Som. instruccione 1203 Annisu mentis te ms. et Som. nisu mentis rogo te Aug. Edit. omittit rogo 1205 Cum duleissimo puero ms. et Som. cum dilectissimo filio tuo 1205 Post te currere in odorem unguentorum tuorum delectet ms. post te currens in odorem tuorum delecter unguentorum Som. post te curram in odorem unguentorum tuorum dulciter 1206 Quam magna, Domine Deus etc. usque ad, Invoco te Deus meus etc. Desunt in Sommalio, ac etiam in Libro Meditationum S. August. tom. IX. post hac verba, unguentorum tuorum duleiter, sequitur nulio medio, Invoco te Deus meus etc. adeo ut quæ in Anselmo ab his verbis interposita sunt, non legantur in Augustino nec in Sommalio 1207 Cum ea magis ms. cum eo magis 1208 Mel duleis, meditatio ms. mel duleis, et meditatio 1209 Nulla indigentia, pulla phi es necessitas pus et unlla indigentia, pulla processitas et meditatio 1209 Nulla indigentia, nulla, ubi es, necessitas ms. et uulla indigentia, ubi tu, nulla necessitas et meditatio 1208 Nulla indigentia, nulla, ubi es, necessitas ms. et unha indigentia, ubi tu, nuna necessitas 1210 Noctis tetra excitas ms. noctis tecum excitas 1211 Sed perfecisti sperantibus in te ms. omittit 1212 Aurum utique. et ms. omittit, utique 1213 Mei dilecti ms. unigeniti 1214 Quærere promittis ms. omittit, quærere 1215 Ut nonnisi ms. omittit, ut 1216 Salutem tribuas ms. salutem tribuis 1217 Natum Christum inter mortnos quærebat vivum, durantibus ms. Christum, imo te in Christo quærebat, durantibus 1219 Quia in spe ms. quia in te 1219 Beata visio ms. O beata visio 1220 Desiderabilis vultus jocundus ms. O desiderabilis vultus; et jocundus 1221 O spes ms. O beata spes 1222 Elongaris quærentibus ms. elongaris a quærentibus 1223 Venitur ad ms. pervenitur ad

886 ORATIONES.

rem adhibe mihi quatenus amorem 1225 subinferas; sic irroga metum ut tui augeas desiderium; sicque me fac participem timentium te, ut et custodientium mundata tua facias (Psal. exviii, 65), ut per timoris servitutem ad amoris pertingere merear gratiam, per quam tandem perveniam ad tuam gloriam. Amen 1225.

# 254 ORATIO XI.

AB DEUM.

Domine Deus, omnipotens Pater, et hone Deus Jesu, miserere mihi peccatori, et da mihi veniam peccatorum meorum. Da mihi cavere et vincere omnes insidias inimicorum meorum, et tentationes et delectationes noxias, perfecte mente et actu viquantum scis et vis, et vivere secundum tuam voluntatem. Da mihi, Domine, compunctionem cordis, exercitium pietatis, virtutem humilitatis, discretam abstinentiam, carnis mortificationem, rectum introitum ad te orandum et amandum, meditandum et landandum ad omnem secundum te actum, cogitationem persectam, sebriam et veracem, et mentem strenuam et efficacem. Da milii, Domine, mandatorum tuorum notitiam et dilectionem et delectationem, facilitatem et effectum in custodiendis illis, et jugem perseverantiam ad meliora, cum humilitate proficere et nunquam desicere. Ne derelinquas me, Domine, nec humanie infirmitati vel ignorantiae, nec meritis meis, nec ulli alii rei, nisi tuæ dispositioni. To, Domine, elementer dispone me, et omnes cogitatus et actus meos in beneplacito tuo, ut fiat a me, et in me et de me tua solum semper voluntas. Libera me, Domine, ab omni malo, et da mihi omne bonum, id est te ipsum, ut gaudium meum sit in te, qui es vita æterna. Amen.

#### ORATIO XII.

AD DEUM.

Laus Dei, eum gratiarum actione devota.

Tibi ago laudes et gratias, Deus meus, misericordia mea, qui me ad tuam cogitationem perducere et per sacri baptismatis ablutionem inter adoptionis silios aggregare dignatus es. Tibi ago laudes et gratias, qui me ab ipsis rudimentis infantiæ usque ad . hanc horam per multa defluentem peccata, immensæ honitatis tuæ patientia, ad emendationem exspectas. Te laudo et glorifico, qui me brachio virtutis tuæ de multis angustiis, calamitatibus et miscriis frequenter liberasti, qui me hactenus de æternis suppliciis et de corporis hujus cruciatibus cruisti. Te laudo et glorifico, qui milii sospitatem membrorum, tranquillitatem temporum, amorem, affectum et charitatem servorum tuorum in me, quæ sunt dona tuæ pictatis, conferre dignatus es. Sancte sanctorum, qui sanctificas omnia, benedico te, glorifico te, adoro te, gratias tibi ago. Benedicant te omnes

meum, susceptor meus et liberator meus, sie timo- A creature tua, benedicant te omnes angeli et saucti tui. Sie benedicamus te in vita mea. Adoret te et glorificet et benedicat omnis interior et exterior compago mea. Salus mea, lux mea, illuminatio mea, benedicant te oculi mei, quos fecisti et præparasti ad contemplandam speciem serenitatis tum. Dulcedo mea, delectatio mea, bened cant te aures meæ, quas fecisii et præparasti ad audiendam vocem jucunditatis tuæ. Snavitas mea, recreatio mea, benedicant te nares meæ, quas fecisti ut vivant et delectentur in odore unguentorum tuorum. Laus mea, canticum meum novum, exsultatio mea, benedicat te et maguificet linguo mea, quam fecisti et præparasti v enarrem mirabilia tua. Sapientia mea, meditatismea, consilium meum, adoret semper et benedicat tare que prohibes facere, servire tibi et amare te B cor meum, quod præparasti et dedisti mihi ad dignoscendas inæstimabiles miscrationes tuas. Vita mea, beatitudo mea, benedicat te, licet peccatrix, anima mea; quam fecisti et præparasti ad perfruendum bonis tuis.

Adorande, tremende, colende, pater metuende, benedico te, quem amavi, quem quæsivi, quem semper optavi. Deus meus, amator meus, te sitio, te esurio, te desidero, te supplico, te totis visceribus totisque gemitibus concupisco. Et sicut mater unici Filii sui orbata præsentia sedet ad locum monumenti ejus, plorans semper et ejulans, sie et ego non quantum debeo, sed quantum valeo, memor passionis tuæ, memor alaparum, memor flagellorum, memor vulnerum tuorum, memor qualiter pro me occisus es, qualiter conditus es, qualiter sepultus et nbi, sedeo cum Maria plorans ad monumentum mentis meæ. Ubi te fides sepelivit, spes quærit ut inveniat, charitas ut perungat. Benignissime, serenissime, suavissime, quis mihi det ut inveniam te foris et deosculer, et respergam lacrymis loca vulnerum, fixuras clavorum? Filiæ Jerusalem, nuntiate dilecto quia amore langueo (Cant. v, 8). Appareat milii, ostendat se mihi. Vocet me nomine men, compescat me a dolore meo.

Non enim capit in me dolor meus, quandiu peregrinus sum a te, Deus mens. Age jam, Domine, revela faciem tuam, ostende supplicibus misericordiam tuam. Scimus peractam resurrectionem, declara in oculis nostris beatam incorruptionem. Admirabilis, inæstimabilis, incomparabilis, te volebam, te sperabam, te quærebam. En ipse venis purpuratus; rubrum est indumentum tuum (Isai. LXIII, 2). Lavasti in vino stolum tuam, et in sanguine uvæ pallium taum (Gen. xlix, 11). Percussisti caput de domo impii, egressus in salutem populi tui (Hab. ш, 15).

Mane nobiscum, Bomine, mane vel usque mane. Fruamur interim præsentia tua. Lætemur atque delectemur in resurrectione tua. Ingruunt tenebræ, urget diem vesper. Illuminet vultum suum super nos

VARIÆ LECTIONES.

1225 Gratiam, per quam tandem perveniam ad tuam gloriatz. 1224 Ut amarem ms. quatenus amorem Amen ms. gratiam. Amen. Edit. Goth. gratiam. Invoco

Sol noster, lumen nostrum, Christus Deus noster A (Psal. Lxvi, 2). Sed quid agis, heu! mi Domine, heu! anima mea? Quid dicam, vel quid faciam, aut quo va lam? Jamjam elevas manus tuas. En ipse ingrederis vias tuas. Occurrent cœli, sternuntur poli, paratur nubes ascensuro; ego tibi solas orbitatis mere lacrymas offeram recessuro. Erunt lacrymae mew panes mihi die ac nocte (Psal. xl1, 4). Pascar fletibus meis, potabo animam meam doloribus meis. Desiciet in dolare vita mea, et anni mei in gemitibus (Psal. xxx, 11). Quid enim mihi est in cœlo, et a te quid volui super terram? (Psal. LxII, 25.) Anima mea desiderabit te in nocte, sed et spiritus m us in præcordiis meis de mane vigilabit ad te (Isai. xxvi. 9). Venies ad nos interim, Domine, quoniam bonus es, nec tardabis (Hebr. x, 37), quia pius es. Tibi gloria in sæcula sæculorum. Amen.

# 255 ORATIO XIII.

AD DEUM.

Pro patre, et matre, et parentibus, et amicis.

Dominator Domine Deus, qui mirab'liter cuncta condidisti, et tua dispositione creasti omnia; qui jussisti conditionem propagandæ sobolis ex viro et femina esse, et præcepisti dilectionem circa patrem et matrem exhibendam, exaudi me, miscricors Dens, clamantem ad te pro salute genitoris mei et genitricis meæ, quos et tua providentia mili humillimo præparare dignatus es; seu pro fratribus meis, ac sororibus, omnibusque qui mihi peccatori ex carnali consanguinitate, vel familiaritate, vel promis- c sione seu commissione conjuncti sunt, tam vivis quam defunctis, quorum nomina et merita tibi Domino Deo universorum cognita sunt, ut defunctis vitam æternam concedere digneris, et viventes ab omni malo defendas, et in viam salutis eos disponas; quatenus per veram confessionem, veramque emendationem suorum omnium delictorum, peccata dimittas, ut, carne exuti, ecelesti participatione efficiantur hæredes. Exaudi me miserum, c'ementissime Deus, supplicantem ad te pro animabus famulorum famularumque tuarum, qui mihi bene volunt et faciunt, et serviunt, et qui mihi suas eleemosynas largiti sunt, et de quibus eleemosynas recepi, quorum nomina tibi Domino Deo universorum cognita sunt, et qui se meis orationibus commendaverunt, D ut eis tuæ misericordiæ beneficia impendas, et in loco tibi placentium collocare digneris, Salvator mundi, qui cum Deo Patre et Spiritu sancto vivis et regnas, etc.

# ORATIO XIV 1226.

AD SPIRITEM SANCTEM.

Jam et divini 1227 amor numinis, Patris omnipotentis, prolisque beatissimæ sancta communicatio, omnipotens Paraclete Spiritus, mœrentium consolator elementissime, jam cordis mei penetralibus potenti illabere virtute, et tenebrosa quæque laris neglecti 1223 latibula corusci luminis fulgore pius inhabitator 1222 lætifica, tuique roris abundantia longo ariditatis marcentia squalore visitando fecunda. Saucia interioris hominis arcana tui amoris jaculo, et torpentis 1230 medullas jecoris flammis salutaribus penetrando succende, sanctique fervoris igne illustrando, intima mentis 1231 et corporis universa depasce. Pota me torrente voluptatis tuæ (Psal. xxxv, 9), ut nihil jam mundanorum degustare libeat veneratæ dulcedinis. Judica me, Domine 1232, et discerne causam meam de gente non sancta (Psal. xlii, 1); doce me sacere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu (Psal. exin, 10). Credo ergo quod quemcunque inhabitaveris, Patris 1233, ac pariter Filii domicilium condis. Beatus qui te merebitur hospitem: quoniam per te 1234 Pater et Filius apud eum facient 1235 mansionem (Joan. xiv, 25).

Veni jam, veni, benignissime dolentis animæ consolator in 1236 opportunitatibus, et in tribulationibus adjutor (Paal. 1x, 10). Veni, mundator scelerum, curator vulnerum. Veni, fortitudo fragilium, relevator labentium; veni, humilium doctor, superborum destructor. Veni, orphanorum pius pater, viduarum dulcis judex. Veni, spes pauperum, resocillator deficentium. Veni, navigantium 1237 sidus, naufragantium 1238 portus. Veni, omnium viventium singulare decus, morientium unica salus. Veni, sanctissime Spiritus, veni et miserere mei, apta me tibi: et condescende 1239 propitius mihi, ut mea tuæ magnitudini exiguitas, roborique tuo mea imbecillitas, secundum multitudinem tuarum complaceat miserationum, per Jesum Christum Salvatorem meum, qui cum Patre in tua unitate vivit et regnat in sæcula sæculorum. Amen.

#### ORATIO XV.

AD CHRISTUM,

Cum recordatione beneficiorum ejus, et humanæ miseriæ.

Ad te, dulcissime et benignissime Domine Jesn Christe, qui fons pietatis es et misericordiæ, potissime me converto; quia et per potentiam divinitatis tuæ, qua cum Patre et Spiritu sancto unus Deus omnia ex nihilo fecisti, me creatum esse fateor; et

# VARIÆ LECTIONES.

Collata est cum ms. Thuan. (In aliis enim mss. non reperitur) et cum Editione Sommalii anni 1637. et Edit. August. in lib. Meditation. cap. 9. pag. 337. et cum Editione Gothica 1227 O Divini ms. 0 jam Divini Som. Jam o Divini Edit. Goth. et Aug. jam Divini 1228 Quæque laris neglectæ ms. quæ laris neglectæ Edit. Goth. quæ lucis neglectæ 1229 Habitatio ms. et Edit. Aug. pius habitabor Som. habitabor Edit. Goth. pius inhabitabor 1230 Torpentis ms. et Edit. Goth. tepentis 1231 Illustrando intima mentis ms. collustrando mentis Som. illustrando intimæ mentis 1232 Judica me Domine ms. K. et Edit. Goth. omittunt Domine 1233 Patris Edith. Goth. in co Patris 1234 Qui per te ms. et Som. quoniam per te 1235 Facient Aug. faciunt 1236 Protegens ms. prompte Edit. Aug. et Goth. omitt. 1237 Navigantium ms. naufragantium 1238 Nauragii Edit. Goth. naufragantium 1238 Et concede ms. et condescende Som. et descende

some thæ, cooperante tamen Patre et Spiritu sancto, suscepisti, me refectum et renovatum esse scio. Oro itaque dulcissimam misericordiam taam, piissime et suavissime Domine Jesu, per sanctam anunntiationem tuam, miserere infelicis anima mea. Dulcissime Domine Jesu Christe, per sauctam incarnationem et nativitatem tuam, miserere animæ mea-Dulcissime Domine Jesu, Christe, per circumcisionem tuam, miserere mei. Dulcissime Domine Jesu, per sanctam infantiam tuam, miserere mei. Duleissime Domine Jesu, per juventutem tuam, miserere mei. Dulcissime Domine Jesu, per baptismum tunni, miserere mei. Dulcissime Domine Jesu, per jejunium tuum, famem et fatigationem, miserere mei. Duleissime Domine Jesu, per miracula tua, per qua, B etsi homo verus eras, verus Deus agnoscebaris, miserere mei. Duleissime Domine Jesu, per flagella, sputa et alapas quas pro nobis suscepisti, miserere mei. Dulcissime et misericordissime Domine Jesu, per spineam coronam, quam in capite tuo portasti, nt spineas peccatorum nostrorum auferres, miserere mei. Miserere mei, dulcissime Domine Jesu, per crucem turm, et mortem quam 256 in cadem cruce passus es, ut nos a morte redimeres. Miserere mei, Domine Jesu, per sepulcrum tuum in quo secundum carnem jacuisti, et per benignissimam descensionem tuam ad inferos, in quibus fideles et amicos tuos, qui te ibi suum dulcissimum Redemptorem din exspectaverant, visitasti; visitans a dæmoniaca dominatione, gloriose triumphans misericorditer eripuisti; infernalibus furiis suum principem valenter incusantibus quod te, in quo de suo nihil invenerat, injuste interfecerit; pro qua injusta interfectione juste tune perdebant quos tandiu captivos et suis infeliciter vinculis alligatos tennerant. Misercre mei, Domine dulcissime et benignissime Jesu, per gloriosam resurrectionem tuam, qua tertia die, postquam pro peccatorilus occisus es, discipulis et amicis tuis de tua morte dolentibus et nimis afflictis vivus et immortalis apparuisti, et per dulcissima colloquia tua, quæ cum eis per dies quadraginta post resurrectionem tuam habuisti; in quibus in multis argumentis apparens eis, et loquens de regno Dei, cosque confortans et resovens p et cum eis sepius convescens (Act. 1, 3), præmissis evidentissimis signis et veritate tuæ carnis, in qua mortem passus es, auferens ab corum cordibus omnem dubitationem, ad fidem et credulitatem tuæ resurrectionis solidasti. Miserere mei, dulcissime Domine Jesu, per admirabilem ascensionem tuam, qua discipulis tuis et matre tua Virgine a picientibus, cœlos petens, humanam naturam, quam misericorditer pro peccatoribus susceperas, et in qua mortem passus mortem destruxeras, ad dexteram Patris collocasti. Miserere mei, dulcissime Domine Jesu, per adventum sancti Spiritus, quem sicut promiseras discipulis tuis die Pentecostes misisti; quo impleti et vehementissime confortati, omni timore

per incarnationem tuam, quam in proprietate per- A postposito, veritatem time resurrectionis cumetis gentibus annuntiarent, cosque docerent quod si in te crederent et tuis præceptis obedirent, omni dubitatione posthabita, regnum cœlorum post mortem carnis ascenderent, et in æterna gloria tecum feliciter regnarent. Miserere mei, dulcissime Domine Jesu, per reditum tumm ad judicandos vivos et mortuos, quo judicio malos a bonis separans, æterna perditione damnabis; bonos vero tecum ad ewlos ducens, in wterna felicitate collocabis.

His dulcissimis recordationibus et piis memoriis animatus, dulcissime Domine Jesu, et hæc tanta beneficia infirmis et peccatoribus a te misericorditer collata, dum in secreto pectoris mei dulciter et cum magna admiratione volvo et revolvo ; infirmas memorias et recordationes peccati, quæ ad damnationem et damnationis perditionem trahunt, tua opitulante bonitate, aliquando respuo; et ea qua divina sapiunt, et infirmant animam et peccatricem sublevare solent, respicio, veneror et amplector. Sed hen infelici animæ meæ, dulcissime et benignissime Domine! hen tantæ perditioni infelicem animam tam graviter vexanti, et nisi misericordissima pietate tua sustineatur, in puncto ad infernum descendenti! Ecce enim dum cordis mei secretum diligenter inspicio, ipsam infelicem, animam meam, quam ante divinam majestatem tuam mundam et immaculatam stare putaveram, veneno malitiæ et iniquitatis non parum infectam invenio. Sæpins vero dum etiam causa alicujus utilitatis cum aliquo loqui incipio, statim, vel post parvam moram, in detractionem incurro, vel pro aliqua re impudeater murmuro, vel vitio curiositatis ineptæ succumbo, vel malarum cogitationum turpitudines motusque illicitos et impudicos in ipsis interioribus meis sustineo. Iterum atque iterum heu tantæ infelicitati, tantæque perditioni! Fateor, dulcissime Jesu, et expando coram te iniquitates meas, quas intus patitur misera anima mea. Dum enim ea quæ retro sunt obliviscens ad ea quæ ante sunt me extendere volo, atque in his dulcissimis recordationibus, quas superius commemoratus sum, diutius si possem | al. possum] delectari enpio, atque omnes cogitationes meas quasi in fasciculum colligens, omni perturbatione animi remota, adhærere Deo perseveranti continuatione desidero, subito nescio qua miseria me relabi ad inania et noxia conspicio : et tanquam mors subito [al. subita] interficiens, vel quemadmodum canis rabidus, qui nee percussione repulsus a laceratione hominis se temperat, carnalis delectatio omnem tranquillitatem animi, omnemque rectitudinem justitiæ, quam me credebam habere, perturbat ac destruit. Et qui putabam me stare in arec virtutum pro suavi odore carum, sentio intolerabilem ac teterrimum fetorem vitiorum.

Quid ergo faciam, dulcissime Domine Jesu, amator hominum et creator, reformator et Redemptor peccatorum? Quo me convertam tantis circumdatus malis, tantis in obitus pessimarum

c'electationum tenebris? Infelix ego homo, quis A tis tuæ in me, et tolle de me quidquid offendit ocume liberabit de corpore mortis hujus. Quis autem, nisi gratia Domini mei Jesu Christi? (Rom. vn, 24.) Miserere ergo, dulcissime Domine Jesu, miserere creaturæ tuæ, miserere peccatricis animæ meæ. Intende, dulcissime Domine Jesu, intende miseria eius, et libera eam ; propter inimicos ejus eripe cam (Psal. LXVIII, 19). Illumina oculos ejus, ne unquam obdormiat in morte, ne quando dicat inimicus ejus: Præ valui adversus cam (Psal. x11, 4). Indica, Domine, nocentes cam, expugua impuguantes cam. Apprehende arma et scutum, et exurge in adjutorium ejus (Psal. xxxi, 4). Credo, dulcissime Domine Jesu, credo quoniam si arma tua ad defensionem ejus arripias, et scuto vonæ voluntatis tuæ (Psal. v. 13) animam quam creasti defendas, quia nullus hostis. B pullius jacula immici, etsi foris expugnent, vel etiam intus sævire tentaverint, animam quam defendis ullo modo poterunt superare. Dulcissime et misericordissime Domine Jesu, sana cam multis malis obrutam, multis iniquitatibus superatam, multis facinoribus maculatam. Adjutor pauperum, defensor pupillorum, sana et adjuva cam a te creatam, a te redemptam, per le mundatam. Sustine conatum ejus, conforta desiderium ejus, et concede ei hee spatium vitæ, in quo in hoe mundo conversanda est, sie percurrere, et cunctas iniquitates suas per ineffabilem misericordiam tuam sic emendare, et per veram pænitentiam et veram confessionem purgare, corrigere, mundare et abstergere, nt, tua largiente indulgentissima pietate, ab omni labe vitiorum purgata, mundata, correcta et abstersa post mortem carnis, ad te dulcissimum Creatorem suum, piissimum Dominum suum pervenire valeat, tuamque inenarrabilem gloriam cum omnibus sanetis tuis in æterna felicitate possidere per æterna sæcula. Amen.

# 257 ORATIO XVI 1249.

AD CHRISTUM.

Pro gratia lacrymarum obtinenda ex peccatorum recordatione.

Christe Domine, Verbum Patris, qui venisti in hune mundum peccatores salvos facere, rogo te per indulgentissima misericordiæ tuæ viscera, emenda de me quod mihi nocet et tibi displicet, et da quod nosti tibi placere et mihi prodesse. Quis potest facere mundum de immundo conceptum semine, nisi tu solus? (Job xiv, 4.) To es Deus omnipotens infinitæ pietatis, qui just'Acas impros, et vivilicas mortuos propter peccatum, qui mutas peccatores, et non sunt. Tolle ergo de me quidquid tibi displicet in me. Imperfecta enim mea plurima vident oculi tui (Psal. exxxviii, 16). Mitte, quæso, mannin pietalos pictatis tuæ in me. Coram te, Domine, est sanitas et infirmitas mea. Illum, precor, serva, istam sana. Sana me, Domine, et sanabor; salvum me fac, et salvus ero (Jer. xvn, 14); tu qui infirma sanas, et sanata conservas, tu qui solo nutu tuo restauras diruta et collapsa. Si enim diguaris in agro tuo corde meo serere bonum semen, necesse est ut manu pietatis tuæ spinas prius evellas vitiorum meorum.

Dulcissime, benignissime, amantissime, charissime, desideratissime, amabilissime, pulcherrime, infunde, obsecro, multitudinem dulcedinis tuæ et charitatis tuæ pectori meo, ut nihil terrenum, nihil carnale desiderem vel cogitem, sed te solum amem, te solum habeam in corde et in ore meo. Scribe digito tuo in pectore meo dulcem memoriam tui mellistai nominis, nulla unquam oblivione delendam. Scribe in tabulis cordis mei voluntatem tuam, et justificationes tuas, ut te immensæ dulcedinis Domi num, et præcepta tua semper et ubique habeam præ oculis meis. Succende mentem meam igne illo tuo quem misisti in terram, et voluisti vehementer accendi, ut sacrificium spiritus contribulati, et cordis contriti (Psal. 1, 19), obortis lacrymis quotidie of feram tibi.

Dulcis Christe, bone Jesu, sieut desidero, sieut tota mente mea peto, da mihi amorem tuum sanctum et castum, qui me repleat, teneat, totumque possideat. Et da mihi evidens signum amoris tui, irriguum lacrymarum fontem jugiter manantem, ut ipsæ quoque lacrymæ tui in me testentur amorem, ipsæ prodant, ipsæ loquantur quantum te diligit 1241 anima mea, dum præ nimia dulcedine amoris tui nequit se a lacrymis continere. Reminiscor, pic Domine, illius bonæ mulieris Annæ, quæ ad tabernaculum rogatura pro filio venit, de qua Scriptura refert quod vultus ejus post lacrymas et preces non sunt amplius in diversa mutati (I Reg. 1, 18). Sed memor tantæ virtutis tantæque constantiæ, dolore torqueor, et verecundia confundor; quia me miserum nimis deorsum jacere intueor. Si enim ita flevit, et in stetu perseveravit mulier, quæ quærebat filium, quomodo plangere, et in planetu persistere debet vitam meam, meliora actus, compone mores, tolle Danima mea, quæ quærit et amat Deum, et ad eum pervenire desiderat? Quomodo gomere ac flere debet talis anima, quæ quærit Deum die ac nocte, quæ præter Christum nihil vult amare? Mirum quippe est, si jam non factæ sunt ei lacrymæ suæ punes die ac nocte (Psal. XLI, 4). Respice ergo, et miserère mei (Psal. xxiv, 16), quia dolores cordis mei multiplicati sunt. Da mihi consolationem tuam cœlestem, et noli spernere peceatricem animam, pro qua mortuus es. Da mihi, quæso, lacrymas ex

# VARIÆ LECTIONES.

1250 Collata est eum Sommalii cap. 36. et Edit. Ang. in lib. Medit. cap. 36. pag. 347. Aa Jesum Christum pro gratia lacrymarum obtinenda ex peccatorum recordatione Som. Oratio devotissima ad laudes habendas. 1241 Quantum to diligit Som. quantum to diligat

sint solvere vincula, et cœlesti jucunditate semper repleant animam meam; si non cum veris et perfectis monachis, quorum vestigia nequeo imitari, saltem cum devotis mulicribus quantulameunque portionem in regno tuo merear adipisci.

Venit quoque mihi in mentem alterius mulicris devotio mira, quæ te in sepulero jacentem pio amore quærebat, quæ recedentibus discipulis de sepulero non recedebat, quæ sedebat ibi tristis et mœrens, et din multumque flebat; et resurgens multis lacrymis iterum iterumque antra deserti sepuleri vigilantibus oculis explorabat, si forte alicubi te videre posset, quem ferventi desiderio quærebat. Jam certe semel et iterum ingressa sepulcrum viderat, sed nimium amonti non satis erat, virtus enim boni operis perseverantia est. Et quia præ cæteris dilexit, et diligendo flevit, et flendo quæsivit, et quærendo perseveravit, ideo prima omnium te invenire, te videre 1249, te alloqui meruit. Et non solum hæc, sed etiam ipsis discipulis gloriosæ resurrectionis tuæ præmuntia exstitit, te præcipiente, et clementer monente: Vade, die fratribus meis ut eant in Galilwam, ibi me videbunt (Matth. xxvm, 10). Si ergo ita flevit, et in fletu perseveravit mulier, quæ viventem cum mortuis quærebat (Luc. xxiv, 5), quæ te manu fidei tangebat, quomodo plangere et in planetu persistere debet anima, quæ te Redemptorem suum jam cœlo præsidentem et ubique regnantem corde credit, ore confitetur? (Rom. x, 10.) Quomodo ergo gemere et flere debet talis anima, quæ te toto corde diligit teque toto desiderio videre concupiscit?

Solum confugium, et unica spes miserorum, Domine, cui nunquam sine spe misericordiæ supplicatur, præsta mihi hane gratiam propter te, et propter nomen sanctum tuum, ut quoties de te cogito, de te loquor, de te scribo, de te lego, de te confero, quoties tu reminiscor, tibi assisto, laudes, preces, et sacrificium offero, toties obortis lacrymis in conspectu tuo copiose et dulciter fleam, ita ut efficiantur mihi lacrymw mew panes die ac nocte (Psal. xl1, 4). Tu quidem, Rex gloriæ et omnium virtutum magister, decuisti nos verbo et exemplo gemere et flere, dicens: Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur p (Matth. v, 5). Tu flevisti defunctum amicum, et laerymatus es valde super perituram civitatem. Rogo te, bone Jesu, per illas pretiosissimas lacrymas tuas, et per omnes miserationes tuas, quibus mirabiliter nobis perditis subvenire dignatus es, da milii gratiam lacrymarum, quam multum desiderat et appetit anima mea, quia sine dono tuo 1243 non possum habere eam, sed per Spiritum sanctum tumn, qui dura corda peccatorum mollit, et ad fle-

ioto affectu internas, quæ peceatorum meorum pos- A tum con pungit. Da mihi grafiam lacrymarum, sicut dedisti patribus nostris, quorum vestigia debeo imitari, ut plangam me in omni vita mea, sicut ipsi se planxerunt nocte ac die. Propter merita et orationes corum qui tibi placuerunt et devotissime servierunt, miserere mei miserrimi et indigni servi tui, et da mihi gratiam lacrymarum. Da mihi irriguum superius, et irriguum inferius, ut sint mihi lacrymæ meæ panes die ac nocte, efficiarque in conspectu tuo, Deus meus, per ignem compunctionis, holocaustum pingue et medullatum; macter totus in ara cordis mei, tanquam pinguissimum holocaustum assumar tibi in odorem suavitatis. Da mihi, dulcissime, fontem irriguum fontemque perspienum, in quo lavetur assidue istud inquinatum holocaustum. Licet enim me totum tibi obtulerim opitulante gratia tua, in multis 258 tamen quotidie offendo propter nimiam fragilitatem meam. Da ergo mihi gratiam laerymarum, benedicte et amabilis Deus, præcipue ex multa dulcedine amoris tui, et commemoratione misericordiarum tuarum, præpara hane mensam famulo tuo in conspectu tuo; et da mihi cam in potestatem 1214, ut quoties volo satier ex ea, tribue pro pictate et bonitate tua, ut iste calix tuus incbrians et præclarus satiet sitim meam (Psul. xx11, 5), ut inhiet tibi spiritus meus, et ardeat mens mea in amore tui, oblitus vanitatis et miseriæ. Audi, Deus meus, andi, lumen oculorum meernm, andi quæ peto, et da ut petam quod audias. Pie et exorabilis Domine, ne efficiaris mihi inexorabilis propter peccata mea, sed propter bonitatem tuam suscipe preces servi tui, et da mihi effectum petitionis meæ et desiderii mei, precibus et meritis gloriosæ Virginis Mariæ dominæ meæ et omnium sanctorum. Amen.

893

#### ORATIO XVII 1245.

#### AD CHRISTUM.

Cum ardenti desiderio solum Christum amandi. Jesu nostra redemptio, amor et desiderium, Deus de Deo, adesto mihi famulo tuo. Te invoco, ad te clamo clamore magno in toto corde meo. Te invoco in animam meam, intra in cam, et coapta cam tibi, ut possideas eam sine ruga et sine macula. Mundissimo namque Domino munda debetur habitatio. Sanctifica ergo me vas tuum quod fecisti, de malitia evacua, imple de gratia, et plenum conserva, ita ut dignum habitationis tuæ efficiar templum hic et in perpetuum. Dulcissime, benignissime, amantissime, charissime, potentissime, desideratissime, pretiosissime, amabilissime, pulcherrime, tu melle dulcior, lacte et nive candidior, nectare suavior, gemmis et auro pretiosior, cunctisque terrarum divitiis et honovibus mihi charior. Quid dico, Deus meus, una spes mea tam grandis misericordia tua? Quid dico, dulcedo felix et secura? Quid dico, dum talia dico?

#### VARLE LECTIONES.

1242 Te videre Aug. omitt. 1243 Dono tuo Aug. omitt. tuo 1244 Miln potestatem Aug. milni eam in potestatem 1248 Collata est cum Sommalii capite 8. inter Medit. S. Augustiur, et cum Edit. S. August. Exstatur enim in lib. Meditut. tom. 1X. pag. 346. Non exstat in mss. S. Anselmi. Ejusdem cum ardenti desiderio solum Christum amandi, et ejus desiderio fruendi Som. Oratio multum movens ad devetiquem et divinum amorem

Dico quod valeo, sed non dico quod debeo. Utinam A ut de temporalibus noe lugeam, nee gaudeam, nee possem talia dicere, qualia illi hymnidici angelorum chori l O quam libenter me in tuis laudibus 1236 corrumpar, nee adversis concutiar. Et quia tua valida totum effunderem! O quam devotissime illa cœlestis melodiæ cantica ad laudem et gloriam nominis tui in medio Ecclesiæ infatigabilis 1237 perorarem! ignita 1284 et melliflua vis amoris tui, ut tibi soli

Sed quia talia non possum, nunquid tacebo? Væ tacentibus de te, qui ora mutorum resolvis, et linguas infantium facis disertas (Sap. x, 21). Væ tacentibus de te, quoniam ipsi loquaces muti sunt, cum non thas laudes dicunt. Onis digne te landare potest, o ineffabilis virtus et sapientia Patris? Et quoniam nulla invenio verba quibus te sufficienter valeam explicare, eunctipotens et omniscium Verbum, dicam interim quod valeo, donce jubeas me venire ad te, ubi possim dicere quod te decet, et me oportet. Et ideo suppliciter rogo ut non respicias tantum ad id quod modo dico, sed ad id quod dicere opto. Cupio enim desiderio magno de te eloqui quod oportet et decet, quia te decet lans, te decet liquimus (Psal. Lxiv, 2), tibique debetur omnis honor. Scis ergo, occultorum cognitor Dens, quoniam non solum terra, et omnibus quæ in ea sunt, tu mihi charior es 1248; sed etiam ipso cœlo 1249 et omnibus quæ in co sunt tu mihi acceptabilior es 1250 : diligo enim te super cœlum et terram, et cætera omnia quæ in eis sunt; imo nisi amore 1251 nominis tui quæ transitoria sunt, procul dubio amanda non sunt. Amo te, Dens meus, amore magno, magisque te amare cupio. Da mihi ut amem te semper quantum volo, et quantum debeo 1252; ut tu solus sis tota intentio mea, et omnis meditatio mea. Te mediter per dies sine cessatione, te sentiam per soporem in nocte, te alloquatur spiritus mens, tecum fabuletur mens mea. Lumine sanctæ visionis tuæ illustretur cor meum, ut, te rectore, te duce ambulem de virtute in virtutem, tandemque videam te Deum deorum in Sion, nunc quidem per speculum in anigmate, true autem facie ad faciem, ubi cognoscam te, sicut et cognitus sum (1 Cor. xm, 12). Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Matth. v, 8). Beati qui habitant in domo tua, Domine, in sæcula seculorum laudabunt te (Psal. LXXXIII, 5).

Rogo itaque te, Domine, per omnes miserationes tuas, quibus de morte æterna liberati sumus, molli- D fica cor meum durumet lapideum, saxeum et ferreum, tua sacratissima et potenti unctione, et fac me per ignem compunctionis coram te omni hora hostiam vivam fieri. Fac me in tuo conspectu cor contritum et humiliatum semper habere, cum lacrymarum abundantia. Fac me ex tuo 1283 desiderio huic mundo funditus exstingui, et transeuntium rerum oblivisci præ magnitudine timoris et amoris tui, usque adeo

net de temporalibus noc lugeam, nec gaudeam, nec metuam aliquid temporale nec diligam, nec Llandis corrumpar, nec adversis concutiar. Et quia tua valida est ut mors ditectio (Cant. vin, 6), absorbeat, quæso, mentem meam ab omnibus quæ sub cælo sunt, ignita 1254 et mellista vis amoris tui, ut tibi soli inhæream, solaque tuæ suavitatis memoria pascar. Descendat, Domine, descendat, precer, descendat in cor meum odor tuus suavissimus, ingrediatur amor tuus mellistuus. Veniat mihi tui saporis mira et inenarrabilis fragrantia, quæ sempiternas in me suscitet concupiscentias, et ex corde meo producat venas salientis aquæ in vitam æternam (Joan. 14, 14).

Immensus es, Domine, et ideo sine mensura debes amari et laudari ab iis quos tuo pretioso sanguine redemisti. Amotor hominum benignissime; clementissime Domine, et æquissime judex, cui omne judicium dedit Pater (Joan. v, 22), sapientissimo tuæ æquitatis judicio discernis hoc rectum et justum esse, ut filii hujus sæculi, noctis et tenebrarum, præstantiori desiderio, virtute atque studio diligant et quærant perituras divitias et fugitivos honores quam nos servi tui diligamus te Denm nostrum, per quem facti et redempti sumus. Si enim homo hominem tanta diligit dilectione, ut alter alterum vix patiaturį abesse; si sponsa sponso tanto conglutinatur mentis ardore ut præ magnitudine amoris nulla perfrui valeat requie, chari sui absentiam non sine magno mærore ferens, qua ergo dilectione, quo studio, quo fervore anima, quam desponsasti tibi side et miserationibus, debet diligere te verum Denm, et pulcherrimum sponsum, qui nos sic amasti et salvasti, qui pro nobis tot, tanta et talia fecisti? Quanquam autem hae infirma habeant 1288 suas delectationes, suosque amores, non tamen tali modo delectant, sient tu, Dens noster. In te enim delectatur justus, quia amor tui suavis est et quietus; nam pectora quæ possides, dulcedine et suavitate et tranquillitate reples. Econtra amor sicculi et carnis anxius est et perturbatus, animas certe quas ingreditur, quietas non patitur; semper enim suspicionibus et perturbationibus, variisque timoribus sollicitat eas. Tu itaque es delectatio rectorum, et merito; quies enim valida est apud te et imperturbabilis vita. Qui intrat in te, bone Domine, intrat in gaudium Domini sni (Matth. xxv, 21), et non timebit amplins, sed habebit se optime in optimo loco, dicens: Hwc requies mea in saculum sæculi : hic habitabo, quoniam elegicam (Psal. cxxx1, 14). Et illud : Dominus regit me et nihil mihi deerit : in loco pascuw ibi me collocavit (Psal. xxII, 1).

Dulcis Christe, bone Jesu, reple semper, quæso, cor 259 menn inexstingnibili dilectione tua, continua

# VARIÆ LECTIONES.

1246 Me tuis laudibus Som et Ang. me in tuis laudibus 1247 Infatigabilis Som. infrangibilis 1248 Cœlo terra Ang. omitt. cœlo 1249 Acceptior es Ang. charior es 1250 Tu mihi amabilior Ang: sed etiam ipso cœlo et omnibus quæ in eo sunt tu mihi acceptabilior 1251 Immo amore Ang. imo nisi amore 1252 Quantum debeo Som. et quantum debeo 1253 Ex toto Ang. ex tuo 1254 Ignitia Som. et Ang. ignita 1255 Infirma habeant Som. et Ang. infima habeant

deam in tui amoris dulcedine, quem et 1258 aquæ multæ in me nunquam possint exstinguere. Fac me, dulcissime Domine, amare te, et desiderio tuo deponere pondus omnium carnalium desideriorum et terrenarum concupiscentiarum gravissimam sarcinam, quæ impugnant et aggravant miseram animam meam : ut post te expedite in odorene 1237 unquentorum tuorum currens (Cant. 1, 5), usque ad tnæ pulchritudinis visionem efficaciter satiandus, quantocius te quoque duce mercar pervenire. Duo enim amores, alter honus, alter malus; alter dulcis, alter amarus, non se simul in uno capiunt pectore. Et ideo si quis præter te alind diligit, non est charitas tua, Deus, in co, amor dulcedinis, et dulcedo amoris, amor non crucians, sed delectans; amor B sincere et caste permanens 1258 in sæculum sæculi; amor qui semper ardes, nunquam exstingueris. Dulcis Christe, bone Jesu, charitas, Deus meus, accende me totum igne tuo, amore tuo, suavitate et dulcedine tua, jucunditate et exsultatione tua, voluptate et concupiscentia tua, quæ sancta est et bona, casta er munda, tranquilla est et secura; ut totus dulcedine amoris tui plenus, totus flamma charitatis tuæ succensus diligam te Deum meum ex toto corde meo, totisque medullis præcordiorum meorum, habens te in corde, in ore, et præ oculis meis semper et uhique, ita ut nullus pateat in me locus adulterinis amoribus. Audi, Deus meus, audi, lumen oculorum meorum (Psal. xxxvii, 11), andi quæ peto; et da quæ petam, ut andias me. Pie et misericordissime Domine, ne efficiaris mihi inexorabilis propter peccata mea, sed propter bonitatem tuam suscipe preces servi tui, et da mihi effectum petitionis meæ et desiderii mei intercedente, et orante, et impetrante gloriosa virgine genitrice tua Maria, domina mea, cum omnibus sanctis tuis. Amen.

## ORATIO XVIII 1259.

#### AD CHRISTUM.

Quem unum esurit et sitit anima Christiana.

Jesu Domine, Jesu pie, qui mori dignatus es propter peccata nostra, et resurrexisti propter justificationem nostri, rogo te per gloriosam resurrectionem tuam, resuscita me de sepulcro vitiorum et peccatorum meorum omnium, et da mihi quotidie partem in resurrectione prima, ut in resurrectione tua merear veraciter percipere portionem. Dulcissime, benignissime, amantissime, charissime, prettosissime, desideratissime, amabilissime, pulcherrime, ascendisti in cœlum cum triumpho gloriæ tuæ, et sedes ad dexteram Patris; rex potentissime, trahe me sursum ad te, ut curram post te in odorem anguentorum tuorum (Cant. 1, 5), curram et non

deam in tui amoris dulcedine, quem et 1286 aquæ multæ in me nunquam possint exstinguere. Fac me, dulcissime Domine, amare te, et desiderio tuo deponere pondus omnium carnalium desideriorum et terrenarum concupiscentiarum gravissimam sarcinam, quæ impugnant et aggravant miseram animam meam : ut post te expedite in odorem 1287 unguentorum tuorum currens (Cant. 1, 5), usque ad tuæ pub hritudinis visionem efficaciter satiandus, quantocius te quoque duce merear pervenire. Duo enina amores, alter honus, alter malus; alter dulcis, alter amarus, non se simul in uno capiunt pectore. Et ideo si quis præter te aliud diligit, non est claritats tua, Deus, in eo, amor dulcedinis, et dulcedo

Da mihi Spiritum sanctum tnum, quem significabant illæ aqua, quas sitientibus daturum te promiseras. Da, quavso, toto desiderio et omni studio tendere quo te ascendisse post resurrectionem die quadragesimo credimus, ut in præsenti quidem miseria solo tenear corpore, tecum antem sim cogitatione semper et aviditate; ut ibi sit cor meum, ubi tu es thesaurus (Match. vi, 21) meus desiderabilis et incomparabilis, multumque amabilis. In hoc enim magno hujus vitæ diluvio, uhi circumstantibus agitamur procellis, et non invenietur fida statio, et locus eminentior, ubi pes columbæ valeat aliquatenus requiescere : nusquam tuta pax, nusquam secura quies; ubique bella et lites, ubique hostes, foris pugna, intus timores (11 Cor. vii, 5). Et quia altera pars sumus cœli, altera terræ; corpus quod corrumpitur, aggravat animam (Sap. 1x, 45). Ideirco animus mens, socius et amiens mens, fatigatus de via veniens languet, et jacet discissus atque laceratus ab iis, quas pertransierat, vanitatibus : esurit et sitit valde, et non habeo quid ponam ante illum, quia pauper sum et mendicus (Psal. xxxix, 18). Tu, Domine Deus mens, dives omnium bonorum et dapum supernæ satietatis opulentissime largitor, da lasso cibum, collige dispersum, redintegra scissum. En stat ad ostium, et pulsat (Apoc. in, 20) : obseero per viscera misericordiæ tuæ, quibus visitasti nos oriens ex alto (Luc. 1, 78), aperi pulsanti misero manum pietatis tuæ, et jube propitiabili dignatione ut ingrediatur ad te, requiescat in te, reliciatur de te vivo cœlestique pane : quo satiatus, resumptisque viribus ad superiora conscendat, et de hac valle lacrymarum penna sancti desiderii raptus, ad cœlestia regna volitet.

Assumat, Domine, assuma!, rogo, spiritus mens pennas, ut aquilæ, et volitet et non deficiat; volet et perveniat usque ad decorem domus tuæ, et locum habitationis aloriæ tuæ (Psal. xxv, 8), ut ibi super

#### VARIÆ LECTIONES.

256 Quem et Aug. quam et 1257 Expeditus in odore Som. expedite in odorem 1258 Caste, permanens Som. Casteque permanens 1259 Collata est cum Som. capite 37. et cum Edit. S. August. in lib. Medit. pag. 248. Ut tempus indultum gratice, utiliter peragere queas, et ad veram pacem, pervenias. Som. In ista oratione mens humana copiosius compungitur, si in quiete dicatur. 1200 Me currentem Aug. me currente 1261 Et inde Aug. ut inde

mensant refectionis civium supernorum pascatur de A est? Dulcissime, amantissime, benignissime, charisoccultis tuis in loco pascuw tuw (Psal. xxII, 2), juxta fluenta plenissima: requiescat in te, Deus meus, cor meum, cor mare magnum, tumens fluctibus. Tu qui imperasti ventis et mari, et facta est tranquillitas magna (Matth. viii, 26), veni et gradere super fluctus cordis mei; ut tranquilla et serena fiant omnia mea, quaterus unum bonum meum amplectar te, et dulce lumen oculorum meorum (Psal. xxxvii, 11) contempler te sine tumultuantium cogitationum cæca caligine. Confugiat, Domine, mens mea sub umbra alarum tuarum (Psal. xvi, 8) ali æstilins cogitatiovum hujus sæculi, ut in tui refrigerii temperamento absconsa, lætabunda cantet et dieat : In pace in idipsum dormium et requiescam (Psal. 18, 2).

Dormiat, obsecro, Domine Deus meus, dormiat memoria mea ab omnibus 1262 quæ sub cœlo sunt, vigilans te, sicut scriptum est; Ego dormio, et cor meum vigilat (Cant. v, 2). Sit tuta, sit semper secura sub pennis protectionis tuæ anima mea, Deus meus. Maneat in te, et foveatur semper a te. Contempletur te in mentis excesso, et cantet laudes tuas in jubilatione; et hæc dulcia bona tua sint inter hos turbines consolatio mea interim, donce veniam ad te pacem veram, ubi non est arcus, scutum, gladius et bellum, sed est summa et recta securitas, et secura tranquillitas, tranquilla jucunditas, et jucunda felicitas, et felix æternitas, et æterna beatitudo, et beata tui visio, et laudatio in sæcula sæculorum. Amen.

## 260 ORATIO XIX.

AD CHRISTUM.

Quando dissolvi cupis et esse cum Christo secundum dictum Apostoli.

Christe Domine, virtus et sapientia Patris, qui ponis unbem ascensum tuum, qui ambulas super pennas ventorum, qui facis angelos tuos spiritus, et ministros tuos ignem urentem (Psal. cm, 4), obsecro et humiliter rogo, da præpetes pennas fidei, da celeres alas virtutum, quibus evectus æterna et cælestia valam contemplari. Adhæreat, quæso, anima mea post te, et suscipiat me dextera tua (Psal. LXII, 9). Sustollat me super altitudinem terræ, et cibet me illa cœlesti hæreditate, cui suspirat peregrinatio gorem animæ hebetant,

Disjice terrenæ nebulas et pondera molis, Siste vagam mentem, per devia multa ruentem,

Et da cœlestem mentem conscendere sedem, ut supremo lumine irradiata, terram despiciat, coelum aspiciat, peccata oderit, justitiam diligat. Quid enim pulchrius, quidve dulcius, quam inter tenebras hujus vitæ multasque amaritudines divinæ dulcedini inhiare, et æternæ beatitudini suspirare, illiegue teneri mente ubi vera haberi gaudia certissimum sime, pretiosissime, desideratissime, amabilissime, pulcherrime, quando te videbo? Quando apparelo ante faciem tuam? Quando satiabor de pulchritudine tua? Quando educes me de hoc carcere tenchroso, ut confitear nomini tno, ita ut deinceps non compungar? Quando trans'bo in illam admirabilem et pulcherrimam domum tuam, ubi personat rox letitiæ et exsultationis in tabernaculis justorum? (Pea!. exvit, 15.) Beati qui habitant in domo tua, Domine, in sweula sweulorum landabunt te (Psal. LXXXIII, 5). Beati, et vere beati, quos elegisti et assumpsisti in illam coelestem hæreditatem (Psal. Lxiv, 5).

Ecce sancti tui, Domine, florent ante te, sient lilium. Replentur enim ab ubertate domus tua, et torrente voluptatis tuw potas eos, quoniam tu es fons vita, et in lumine tuo vident lumen (Psal. xxxx, 9), usque adeo ut ipsi, videlicet lumen illuminatum per te Deum illuminantem, sicut sol, effulgeaut in conspectu tho. O quam mira, quam pulchra, quam acceptabilia sunt domus tuæ habitacula, Domine virtutum! concupiscit intrare in ea hæe peccatrix anima mea. Domine, dilexi decorem domus tuæ, et locum habitationis gloriw tuw (Psal. xxv, 8). Unam petir a Domino, et hanc requiram, ut inhabitem in domo Domini omnibus diebus vitæ meæ (Psal. xxv1, 4). Quemailmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus, Quando veniam, ct apparebo ante faciem tuam? (Psal. All, 2, 3.) Quando videbo Deum meum, quem sitit anima mea? Quando videbo eum in terra viventium? In ista enim terra morientium videri non potest mortalibus ocnlis. Quid faciam miser ego gravedine compedis mortalitatis meæ constrictus? Quid faciam? Dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino (11 Cor. v. 6): non habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus (Hebr. xm, 14). Noster antem municipatus in colis est. Hen mihi, quia incolatus mens prolongatus est : habitavi cum habitantibus Cedur, multum incola fuit anima mea (Psal. cxix, 5). Quis dabit mihi pennas sicut columbæ, et volabo, et requiescam? (Psal. Liv, 7.) Nihil mihi tam dulce quam cum Domino men esse. Mihi antem adhærere Deo bonum est (Psal. LXXII, 28). Da milii, Domine, domea die ac nocte. Et quia moribunda membra vi- D nec his fragilibus assisto membris, tibi adhærere, sicut scriptum est : Qui adhæret Domino, unus spiritus est cum eo (I Cor. vi, 17).

Præbe mihi, rogo, contemplationis pennas, quibus indutus ad te volitem sursum. Et quia omne sinistrum deorsum jacet, tene menteni nicam, ne ad ima tenebrosæ vallis corruat, ne interveniente umbra terræ a te vero justitiæ Sole separetur, et obducta tenebrarum [al., adducta tenebrarum] ncbula prohibeatur alta respicere. Ideireo sursum tendo ad pacis gaudia, lucisque delectabilem et serc-

#### VARIÆ LECTIONES.

Dormiat memoria mea ab omnibus etc. usque ad justitiam diligat: desunt in Som. et in Aug. in quibus sic legitur: dormiat memoria mea ab omnibus malis: iniquitatem odiat, justitiam diligat. Quid enim etc. qua sunt in oratione sequenti.

sine te ad altiora non rapitur. Illue festino, ubi summa pax reguat, et jugis tranquillitas rutilat. Tene et rege spiritum meum, et assume illum tu secundum voluntatem, ut te duce ascendat in illam regionem ubertatis, ubi pascis Israel in ærernum pabulo veritatis, ut ibi vel rapida cogitatione attiugat te summam sapientiam super omnia manentem, culleta transcuntem, et omnia gubernantem. Sed volitanti ad te anima multa sunt qua obstrepunt. Jassu tuo, Domine, conticescant mihi omnia. Ipsa sihi anima mea sileat, omnia pertranseat, omnia quæ creata sunt transcendat a se et perveniat ad te, atque in te solo Creatore omnium oculos fidei figat, tibi inhiet, tibi intendat, te meditetur, te contempleverum et summum bonum, et gaudium sine fine mansurum.

Multæ denique sunt contemplationes, quibus anima devota tibi mirabiliter pascitur, sed in nulla earum ita delectatur et requiescit anima mea sicut in te, et quando te solum cogitat et contemplatur. Quam magna multitudo dulcedinis tuæ, Domine, quam mirabiliter inspiras cordibus amatorum tuorum! quam mira suavitas amoris tui, quo perfruuntur illi qui nihil præter te diligunt, nihil quærunt, nihil etiam cogitare concupiscunt! Felices illi, quibus tu solus spes es, et omne opus corum oratio. Beatus qui sedet solitarius et tacet, et stat super custodiam suam jugiter die ac nocte, ut adhuc in hoc fragili corpusculo positus prælibare valeat C aliquatenus dulcedinem tuam. Rogo te per illa salutifera vulnera tua, quæ passus es in cruce pro salute nostra, e quibus emanavit ille pretiosus sanguis quo sumus redempti, vulnera hanc animam meam peccatricem, pro qua ctiam mori dignatus es, vulnera eam igneo et potentissimæ telo tuæ nimiæ charitatis. Virus est enim sermo Dei et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti (Hebr. 1v, 12). Tu sagitta electa, et gladius acutissimus qui durum scutum humani cordis penetrare tua potentia vales, confige cor menm jaculo tui amoris, ut dicat tibi anima mea: Charitate tha vulnerata sum, ita ut ex ipso vulnere amoris tui uberrimæ fluant lacrymæ die ac nocte. Percute, Domine, percute, obsecro, D hane durissimam mentem meam pia et valida cuspide dilectionis tuæ, et altius ad intima penetra

nissimum statum. Tene cor menm manu tua, quia A potenti virtnte, et sie de capite meo educ aquam immensam, et de oculis meis verum fontem lacrymarmo jugiter manantem, ex nimio affectu et desiderio visionis pulchritudinis tuæ, ut lugeam die acnocte, nullam in præsenti vita recipiens consolationem, donec te in cœlesti thalamo merear videre dilectum et pulcherrinum Spousum meum, Deum et Dominum meum, ut ibi videns gloriosam, admirabilem et pulcherrimam faciem tuam, omni dulcedine plenam, cum iis quos elegisti, majestatem tuam supplex adorem, et illie tandem cœlesti et ineffalifi repletus jubilo æternæ exsultationis exclamem cum diligentihus te, dicens : Ecce quod concupivi jam video, quod speravi jam tenco, quod desideravi jam habeo. Illi namque in cœlis junctus tur, te sibi ante oculos ponat, te sub corde revolvat B sum quem in terris positus tota virtute dilexi, tota charitate amplexus sum, cui toto amore inhæsi, ipsum laudo, benedico atque adoro. Qui vivit et regnat Deus in sæcula sæculorum. Amen.

# 261 ORATIO XX 1263.

AD CHRISTUM.

Ad accendendum in se amorem Dei, et Christidesiderium. Domine Jesu Christe, redemptio mea, misericordia mea, salus mea, te laudo, tibi gratias ago, quamvis valde impares tuis beneficiis, quamvis multum expertes dignæ devotionis 1264, quamvis nimis macras 1235 a desiderata pinguedine dulcissimi tui affectus, tamen qualescanque laudes, qualescanque gratias 1266, non quales scio me debere; sed sient potest conari, tibi persolvit anima mea. Spes cordi mei, virtus animæ mee, auxilium infirmitatis mæ, compleat 1267 tua potentissima benignitas quod 1268 conatur mea tepidissima imbecillitas. Vita mea, finis 1269 intentionis meæ, et si nondum merui-te-tantum 1270, quantum debitor sum, amare; utique saltem desidero te tantum amare quantum d beo 1271. Illuminatio mea (Psal. xxvi, 1), tu vides conscientiam meam; quia, Domine, unte te omne desiderium meum, et tu donas, si quid bene vult anima mea 1272. Si bonum est, Domine, quod inspiras, imo quia bonum est ut te velim amare, da quod me facis velle. Da ut quantum jubes, tantum te mercar amare. Laudes et gratias tihi ago pro desiderio quod inspirasti. Laudes et preces offero, ne 1273 sit mihi domm tunm infruetuosum, quod tua sponte dedisti 1274. Perfice quod incæpisti, et dana quod me benigne præveniendo immeritum desiderare fecisti Converte, benignissime,

#### VARIÆ LECTIONES.

1363 Collata est cum mss. Thu. 267. Vict. RR. 3. et KK. 16. Corb. 160. Bec. O. Val-luc. Flor. Carthusice Portarum: cum Edit. Som. cap. 41. inter Augustini Meditationes. Ad Jesum Christum, cum meditatione Passionis ejusdem et Resurrectionis ac Ascensionis. ms. Thu. Incipit Oratio sive Meditatio ad accendendum Dei amorem in se. mss. Vict. 16. Corb. et Flor. Meditatio ad accendendum sive Meditatio ad accendendum Dei amorem in se. mss. Vict. 46. Corb. et Flor. Meditatio ad accendendum in se amorem Dei ms. Vict. 5. Oratio ad Christum. Som. oratio devota de recordatione passionis Christi Expertes devotionis mss. Vict. Carthus. Val-luc. Flor. Expertes dignæ devotionis 1265 Quamvis macras mss. quamvis nimis macras 1266 Tamen qualescunque gratias mss. tamen qualescunque faudes, qualescunque gratias ms. Thu. hæc omit. 1267 Meæ compleat mss. meæ, auxilium infirmitatis meæ compleat 1268 Dignitas, quo mss. henignitas, quod ms. Carth. bonitas et henignitas, quod 1269 Tu vita mea, tu finis mss. vita mea, finis 1270 Merui tamen mss. merui te tantum 1271 Te amare quantum debeo mss. te tautum, quantum debeo, amare 1272 Vult conscientia mea mss. vult anima mea 1273 Gratias offero, ne mss. gratias tibi ago pro desiderio quod inspirasti, laudes et preces offero, ne 1274 Tua spontanea dedisti voluntate mss. tua sponte dedisti tate mss. tua sponte dedisti-

menm teporem 1278 in ferventissimum tui amorem. A erupisse de tuis pudicissimis oeulis, cum attenderes Ad hoc 1276, clementissime, tendit have oratio mea, luce memoria et meditatio beneficiorum tuorum, ut accendas in me tui amorem 1177. Tua me, Domine, bonitas creavit, tua misericordia creatum ab originali peccato mundavit; tua patientia post illam emundationem 1278 baptismi, in aliis peccatorum sordibus volutatum 1273 hactenus toleravit, nutrivit et exspectavit. Exspectas tu, bone Domine, meani correctionem 1280; exspectat anima mea ad sufficienter pænitendum 1281, et ad bene vivendum, tuæ gratiæ inspirationem.

Deus mens 1282, Creator meus, tolerator et nutritor meus, esto adjutor meus (Psal. xxvi, 9), te sitio 1283, te esurio, te desidero, ad te suspiro, te concupisco 1284. Et sient pupillus benignissimi patris orbatus præsentia, flens et ejulans incessanter ejus dilectam faciem toto corde amplectitur: sic et ego 1283 non quantum debeo, sed quantum queo, memor passionis tuæ, memor alaparum tuarum, memor flagellorum, memor crucis, memor vulnerum 1286 tuorum, memor qualiter pro me occisus es, qualiter conditus, qualiter sepultus, simul memor tuæ gloriosæ resurrectionis et admirabilis ascensionis : hæc indubitata fide tenco, exsilii mei ærumnas defleo, spero tui adventus solam consolationem, ardeo 1287 tui vultus gloriosam contemplationem. Heu milii, qui 1288 videre non potui Dominum angelorum humiliatum ad conversationem hominum, ut homines exaltaret ad conversationem angelorum, cum Deus offensus sponte moriebatur 1289 ut peccator viveret. Hen mihi qui 1290 C tam admirabili, tam inæstimabili pietati 1291 præsens obstupescere non merui! Cur, o anima mea, te præsentem non transfixit 1292 gladius doloris aentissimi; cum ferre non posses vulnerari lancea latus tui Salvatoris, cum videre nequires violari clavis manus et pedes tui plasmatoris, cum horreres effundi 1293 sangninem tui Redemptoris? Cur non es inebriata lacrymarum amaritudine, cum ille potaretur amaritudine fellis? Cur non es compassa castissimæ Virgini, dignissimæ matri ejus benignissimæ 1294 Dominæ tuæ.

Domina mea misericordissima, quos fontes dicam

nuicum filium tunm innocentem coram te ligari, flagellari et mactari? Quos fletus credam 1228 perfudisse piissimum tuum vultum, eum susciperes cumdem filium tunm Deam et Dominum tuum in cruce sine enlpa extendi, et carnem de carne tua ab impiis crudeliter dissecari? Quibus singultibus æstimabo purissi num pectus turun vexatum esse, cum tu audires: Mulier, ecce filius tuus; et discipulus: Ecce mater tua? (Joan. MIX, 26.) Cum acciperes in filium discipulum 1296 pro magistro, servum pro Domino? Utinam cum felice Joseph Dominum meum de cruce deposuissem, aromatibus condivissem 1297, in sepulcro collocassem, aut saltem 1298, prosecutus 1299 essem, ut tanto funcri non deesset aliquid mei obsequii! Utinam cum beatis mulieribus corusca visione angelorum essem territus, et andiissem nuntium Dominicæ resurrectionis, nuntium meæ consolationis, nuntium tam exspectatum, nuntium tam desideratum! Utinam, inquam, andiissem ex ore angeli: Nolite timere, vos: Jesum quaritis crucifixum, surrexit, non est hic! (Matth. xxviii, 5.)

Benignissime, suavissime, serenissime, quando restaurabis mihi, quia non 1300 vidi illam beatam 1301 tuæ carnis incorruptionem; quia nou fui deosculatus loca vuluerum, et fixuras 1302 clavorum; quia non respersi lacrymis gaudii cicatrices testes veri corporis 1303? Admirabilis, inæstimabilis, incomparabilis, quando 1304 consolaberis (Psal. exviii, 82), et 1305 compesces me a dolore meo? Non enim capit in me 1306 dolor meus, quandiu peregrinus sum a Domino meo. Heu mihi, Domine, hen animæ meæ! Recessisti, consolator vitæ meæ, ncc valedixisti 1307 mihi. Ingrediens vias tuas benedixisti tuis, nec adfui. Elevatis manibus a nube susceptus es in cœ'um, nec vidi. Angeli promiserunt te rediturum, nec andivi. Quid dicam? quid facism? quo vadam? ubi eum quæram; ubi vel quando inveniam 1308? Quem rogabo? quis nuntiabit dilecto quia amore langueo? (Cant.v, 8.) Defecit gaudium cordis mei; versus est in luc.um risus meus (Thren. v, 15). Defecit caro mea, D et cor meum; Deus cordis mei, et pais mea Deus in aternum (Psal. 1.XXII, 26). Renuit consolari anima

#### VARIÆ LECTIONES.

Meum torporem mss. meum teporem 1276 Ad hoc enim mss. omitt. 1277 Ut tui accendas in me amorem mss. Vict. et Val-luc. et Flor. ut accendam in me tuum amorem 1278 Post emundationem mss. post illam emundationem 1279 Involutum mss. volutatum ms. Carthus. voluptatum 1280 Domine correctionem mss. Domine meam correctionem 1281 Ad penitendum mss. ad sufficientum mss. 282 Domine mss. 282 Domine meam correctionem mss. Flor. Domine meam correctionem mss. 282 Domine ms tum 1286 Domine correctionem mss. Domine meam correctionem 1281 Ad penitendum mss. ad sufficienter penitendum 1282 Deus meus mss. Domine meus, Deus meus ms. Flor. Domine meus, creator meus 1283 Meus. te sitio mss. meus, esto adjutor meus, te sitio 1284 Et concupisco mss. te concupisco 1285 Sic ego mss. sie et ego 1286 Memor vulnerum mss. memor crucis, memor vulnerum 1287 Ardenter desidero mss. ardeo tui vultus ms. Vict. 16. ardeo desiderans tui vultus 1288 Hei mihi quia mss. hen mihi qui 1283 Offensus moriebatur mss. offensus sponte moriebatur 1290 Heu quod mss. heu mihi qui 1291 Pietati mss. pietate 1292 Te præsertim non transfigit mss. te præsentem non transfixit 1293 Com horreres se effundi mss. omit. se 1294 Dignissimæ mss. Benignissimæ Dominæ 1295 Quos sletus credam ms. Vict. 16. quos sluctus lacrymarum dicam ms. Val-luc. quos sluctus credam 1296 Acciperes discipulum mss. acciperes in silium discipulum 1297 Condidissem mss. condiissem 1298 He saltem mss. aut saltem 1299 Vel consequents filium discipulum 1297 Condidissem mss. condiissem 1298 Ut saltem mss. aut saltem 1299 Vel consecutus mss. Vict. et Val-luc. omitt. 1300 Mihi, qui non mss. mihi, qui non 1301 Illum beatæ mss. illam beatam 1302 Fixuram mss. et fixuras 1303 Cicatrices corporis veri mss. Corb. Vict. Carth. et Val-luc. cicatrices testes veri corporis 1304 Inæstimabilis, quando mss. inæstimabilis, incomparabilis quando 1305 Consolaberis et mss. consolaberis me et 1306 Cadit a me mss. capit in me 1307 Animæ meæ nec valedixisti. mss. vitæ meæ nec valedixisti mihi 1308 Ubi eum quæram, vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel valedixisti mihi 1308 Ubi eum quæram, vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel valedixisti mihi 1308 Ubi eum quæram, vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel valedixisti mihi 1308 Ubi eum quæram vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel quando inveniam mss. ubi et quando eum quæram vel quando inveniam mss. ram, ubi vel quando inveniam ms. Val-luc. ubi cum quæram, ubi vel quando inveniam

enim mihi est in colo, et u te quid volui super terram? (Psal LXXII, 25.) Te volo, te spero, te quero, tibi dixit cor meum : Quæsivi vultum, vultum tuum, Domine 1800, requitam; ne avertas faciem tuam a me (Psal. xxvi, 8).

Amator hominum benignissime, tibi derelictus est pauper, orphano tu eris adjutor (Psal. x, 14). Mi advocate tutissime, miserere mei orphani 1310 derelicti; pupillus factus sum absque patre (Thren. v, 5); anima mea quasi vidua. Respice orbitatis et viduitatis meæ lacrymas; quas tibi offero, donec redeas. Eia jam, Domine, cia appare mihi, et consolatus ero; ostende 1911 milii faciem tuam, et salvus ero (Psal. exxix, 4). Exhibe præsentiam tuam, et consecutus ero desiderium meum. Revela gloriam tuam, et erit B perfectum gandium meum. Sitivit in te anima mea, quam multipliciter tibi caro mea (Psal. LXII, 2). Sitivit anima mea ad Deum, fontem vivum; quando veniam, et apparebo ante faciem Domini 1312? (Psal. xLI, 5.) Quando venies, consolator meus, quem exspecto 1313? O si quando videbo gaudium meum, anod desidero. O si satiabor cum apparuerit gloria tua 1315 (Psal. xvi, 15), quam esurio 1315. O si incbriabor ab ubertate domus tuw (Psul. xxxv, 9) ad quam suspiro : si potabis me torrente voluptatis tuæ (ibid.) quam sitio. Sint mihi, Domine, interim lacryma mea panes die ac nocte, donce dicatur mihi: Ecce Deus 262 tuus (Psal. xLI, 4); donec audiam : Anima 1316, ecce sponsus tuns (Matth. xxv, 6). Pasce interim me singultibus meis, pota me interim fletibus meis, refocilla 1317 me doloribus meis. Veniet interea fortasse 1318 Redemptor meus, quia bonus est; nec tardabit, quia pins est : ipsi gloria in sæcula sæculorum. Amen.

#### ORATIO XXI 1319.

AD CHRISTEM.

Oratio servi Dei de se humiliter sentientis.

Scio, Domine Jesu Christe 1820, scio, et fateor quod non sum dignus quem tu diligas; sed certe tu non es indignus, quem ego diligam. Indignus quidem sum tibi servire, sed non es tu indignus servitio creaturæ tuæ. Da mihi ergo, Domine, unde tu es dignus, et ero dignus unde sum indignus. Fac me 1321 beo, possim tibi servire. Concede mihi per tuam piissimam misericordiam sie custodire, regere et finire

mea (Psal. LXXVI, 5) nisi de te dulcedo mea. Quid A vitam meam, ut in pace dormiam, et requiescam (Psal. iv, 9) in te. Præsta mihi, Domine, at in fine recipiat anima mer sommun cum requie, requiem cum saturitate, saturitatem cum acternitate, per Jesum Christum Dominum nostrum. Amen 1582.

#### ORATIO XXII.

AD CHRISTUM.

Orat. panitentis divinum auxilium humiliter postulantis. Domine Jesu Christe Redemptor mens, misericordia mea, salus mea, consolatio mea, vita mea, te laudo, tibi gratias ago; tua bonitas me creavit, tua misericordia me ab originali peccato mundavit; tua præsentia post illam emundationem me in aliis sordibus voluptatum hactenus toleravit, nutrivit et exspectavit. Domine Deus, Creator meus, tolerator meus, nutritor meus, et adjutor meus, te sitio, te esurio, te desidero, ad te suspiro, te concupisco. Benignissime, suavissime, serenissime, te volo, te quæro, te spero videre. Renuit consolari anima mea (Psal. exxii, 26), nisi de te, dulcedo mea.

Accede ad me, Domine; appare mihi, et consolatus ero; ostende mihi faciem tuam, et salvus ero (Psal. LXMIX, 4); exhibe præsentiam tuam, et implebitur desiderium meum. Revela gloriam tuam, et perfectum erit gaudium menm. Sitivit in te anima men, quam multipliciter tibi caro mea (Psal. LXII, 2) : quando venies ad me, consolator mens? O si quando videbo gaudium meum, quod desidero? O si quando satiubor, cum apparuerit gloria (Psal. xvi, 15) ejus quem esurio! O si inchriabor ab ubertate domus (Psal. xxxv, 9) ejus, ad quem suspiro! O si potabis me torrente voluptatistuæ (ibid.), quam sitio! Da mihi, Domine, in hoc exsilio panem doloris et lacrymarum, quem esurio supra omnem copiam deliciarum. Sint interdum mili, Domine, lacrymæ meæ panes die ac nocte, donec dicatur mihi: Ecce Deus tuus (Psal. XLI, 4); donec audiam : Ecce sponsus tuus. Pasce me interim, Domine, singultibus meis, refocilla me doloribus meis. Amen.

## ORATIO XXIII 1323.

AD CHRISTUM.

Pro amicis.

Dulcis et benigne 1324 Domine, Jesu Christe, qui exhibuisti charitatem, qua majorem nemo habet, et quo modo vis, a peccatis cessare, ut quo modo de- D cui parem nemo habere potest; qui nihil debelas morti, et tamen piam animam tuam pro servis tuis et 1323 peccatoribus posuisti, et pro ipsis interfecto-

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>1309</sup> Quæsivi yultum tuum, Domine mss. quæsivi yultum tuum: vultum tuum, Domine <sup>1310</sup> Miserere mei orphani mss. miserere orphani 1311 Ero. Exhibe mss. ostende mihi faciem tuam et salvus ero. Exhibe 1312 Ante faciem Domini mss. ante faciem Dei mei 1313 Quem exspectaho mss. quem exspecto 1314 Gloria mea mss. gloria tua 1318 Quem sitio mss. quam sitio 1316 Audiat avima mea, ecce mss. audiam. Anima ecce 1317 Me's, refocilla mss. meis, pota me interim fletibus meis, refocilla 1318 Veniet fortasse mss. veniet interea fortasse mss. veniet interea fortasse mss. diagnostici Ocaliata est com Sanual Can All Meditationum S. Augustini Ocalia comi Dai co lumilian fortasse 1319 Collatu est cum Sommal, Cap. 10. Meditationum S. Augustini. Oratio servi Dei, se humiliantis Sommal. oratio servi Dei, de se humiliter sentientis. 1320 Domine Jesu Christe Som. omittit Jesu Christes. ste 1821 Fac me Domine quoquo modo vis Som. fac me quomodo vis 1322 Recipiat anima mea summun cum requie, requiem cum saluritate, saluritatem cum æternitate, per J. C. D. N. Amen. Som. me excipiat sommus cum requie, requies cum securitate, securitas in æternitate. Amen 1323 Collata est cum Mes. Bec. Gem. Corb. Vict. Thu. Val-luc. Floriaceus. et Carthus. supra notatis. Petitio charitatis, et vota pro a micis. mss. oratio pro amicis 1324 Et benigne mss. et benignissime 1525 Servis et mss. servis tuis et

ribus tuis orasti, ut cos fratres tuos et justos faceres, A meis; sed qualicunque charitate sollicitus pro alienis. et reconciliares misericordi Patri tuo, et tibi. Tu, Domine, qui tantam charitatem fecisti inimicis tuis, ta ipse charitatem præcepisti 1336 amicis tuis. Bone Domine, quo affectu recogitabo inæstimabilem charitatem tuam? Quid retribuam immenso beneficio tuo? Transcendit enim omnem affectum dulcedo tuæ benignitatis. Vincit omnem retributionem magnitudo tui beneficii. Quid ergo retribuam Creatori et recreatori meo 1327? Quid retribuam miseratori et redemplori meo? Domine, Deus meus es tu, bonorum meorum non eges (Psal. xv, 2). Tuus est enim orbis terra, et plenitudo ejus (Psal. xlix, 12). Quid ergo ego mendicus et pauper (Psal. xxxix, 18), ego vermis et cinis, quid retribuum (Psal. cxv, 12) Deo meo, nisi ceptum tuum u! diligamus invicem (Joan. xv, 12).

Bone homo, bone Deus, bone Domine, bone amice, bonum totum quidquid es, huic præcepto tuo desiderat obedire humilis et contemptibilis servus tuus. Tu scis, Domine, quia dilectionem quam jubes amo, amorem diligo, charitatem concupisco. Hanc peto, hanc quæro, propter hanc pulsat et clamat hic pauper et mendicus tuus ad januam misericordiæ tuæ. Et in quantum jam accepi dulcem eleemosynam gratuitæ largitatis tuæ, diligens omnem hominem in te et propter te, quamvis non quantum debeo, nee quantum desidero, omnibus exoro clementiam tuam. Sunt tamen plures quorum dilectionem sicut specialiter et familiaribus cordi meo impressit amor tuus; ita ardentius bene desidero illis, et devotius opto orare pro illis. Vult, vult, pie Domine, vult servus tuus orare te pro amicis suis; sed revocatur reus tuus a dilectis suis. Qui enim mihi veniam exorare non sufficio, quia fronte gratiam tuam aliis rogare præsumo? Et qui anxius intercessores quæro, qua fiducia pro aliis intercedo? Quid faciam, Domine Deus, quid faciam? Tu jubes 263 me orare pro illis, et dilectio concupiscit, sed clamante 1328 milii conscientia ut pro meis peccatis sollicitus sim, pro aliis loqui contremisco. Dimittam ergo quod jubes, quia feci quod prohibes? Imo quia præsumpsi prohibita, amplectar imperata, si sorte obedientia sanet præsumptionem, si forte charitas operiat multitudinem peccatorum meorum.

Oro ergo te, pie et bone Deus, pro iis qui me diligunt propter te, et quos ego diligo in te; et pro illis devotius quorum erga me dilectionem, et erga quos meam tu nosti sinceriorem 1329. Non hoc ago, Domine mi 1330, quasi justus securus 1331 de peccatis

OF 1154

Dilige ergo cos tu, fons dilectionis, qui præcipis et das mihi ut diligam eos. Et si oratio mea non meretur prodesse illis, quia tibi offertur a p ecatore; valeat illis, quia fit te jubente auctore. Propter te ergo, tu auctor 1832 et dator charitatis, propter te, non 1333 propter me dilige eos; et fac ut ipsi te toto corde, tota mente, tota anima diligant; ut sola quæ tibi placent, et illis expedient, velint, loquantur et faciant. Nimis tepida, Domine mi, nimis tepida est oratio mea, quia parum fervida est charitas mea. Sed ne metiaris eis, tu dives in misericordia, henesicium tuum secundum torporem meæ devotionis; sed sicut tua benignitas superat omnem humanam charitatem, ita tua exauditio transcendat affectum ut ex corde obediam præcepto ejus? Est autem præ- B meæ supplicationis. Fac illis et de illis 1334, Domine, quod ipsis expedit secundum tuam voluntatem, ut sic a te regantur et protegantur semper et ubique, quaterns et ad gloriosam et ad æternam perveniant securitatem. Qui vivis et regnas.

#### ORATIO XXIV 1335

AD CHRISTUM, Pro inimicis.

Omnipotens et pie Domine Jesu Christe, quem opto propitium amicis meis, coram te est etiam quid 1336 exoptet cor meum inimicis meis. Tu enim scrutans corda et renes Deus (Psal. vn, 10), tu pcnetras secreta mentis meæ 1337. Tibi enim patet si quid in anima servi tui seminasti quod tibi sit 1338 offerendum, nec latere te potest, si quid et ego et inimicus homo seminavimus ibi (Matth. x111, 28) quod igne sit comburendum. Ne despicias, benignissime Deus, quod tu seminasti, sed fove, et auge 1339, et perfice, et conserva. Quia sicut nihil boni potui incipere sine te, ita nec possum consummare vel custodire absque te. Ne me judices, misericors Deus, propter id quod tibi displicet in me, sed aufer quod non posuisti, et salva animam meam quam creasti. Non enim ego corrigere me possum sinc te, quia cum boni sumus, tu ipse facis nos, et non ipsi nos (Psal. xcix, 5). Nec tolerare poterit anima mea, si secundum suam nequitiam judicaveris cam. Tu ergo, Domine, qui solus es potens, tu qui solus es misericors, quidquid ipse facis me desiderare ini-D micis meis, et illis tribue, et mihi retribue. Et si quid aliquando exopto illis extra regulam charitatis, aut ignorantia, aut insirmitate, aut malitia, bone Domine, hoc ne illis tribuas, nec mihi retribuas. Qui es lux vera, illumina excitatem illorum. Qui es summa veritas, corrige errorem illorum. Qui es vita

#### VARIÆ LECTIONES.

1326 Domine, qui tantam charitatem præcepisti mss. Domine, qui tantam charitatem fecisti inimicis tuis, tu ipse charitatem præcepisti 1327 Creatori et Redemptori meo? Domine etc. mss. recreatori meo? Quid retribuam miseratori et Redemptori meo? Domine 1328 Reclamante mss. clamante 1329 Synceritatem mss. synceriorem 1330 Ago Domine mi mss. Vict. 16. et Val-luc. omittunt, mi 1331 Quasi justus, securus ms. Thu. quasi justus, quasi securus 1332 Tu auctor ms. Vict. 16. tu actor et 1333 Propter te ergo, non mss. propter te, non 1334 Fac illis et de illis ms. Carth. fac illis, et da illis 1336 Collata est cum præsignatis Mss. Faculæ ad Deum pro inimicis mss. oratio pro inimicis 1336 Coram te est quid mss. coram te est etiam quid 1337 Mentis tum mss. mentis men. 1338 Quod tibi sit ms. Vict. 3 Quid tibi sit 1339 Foye et auge ms. 1338 Quod tibi sit ms. Vict. 3. Quid tibi sit 1339 Fove et auge mis. 1337 Mentis tuæ mss. mentis meæ Vict. 16 omittit, et auge

910 OR ATIONES.

dilectum discipulum tuum quia qui non diligit, manet in morte (1 Joan. 111, 14). Oro ergo, Domine, ut quantam juhes haberi, dones eis tui et proximi charitatem, ne habeant 1340 coram te super fratre suo peccatum.

Absit, o pie Domine, absit ne sim fratribus meis occasio mortis, ne sim illis petra scandali et lapis offensionis! (1 Petr. 11, 8.) Satis enim et plusquam satis est mihi 1341, Domine, quod mihi ipsi sum scandalum, sufficit mihi meum peccatum. Obsecrat te servus tuus pro conservis suis, ne offendant benignitaten, tam magni, tam boni Domini propter me, sed reconcilientur tibi, et concordent mihi secundum voluntatem tuam propter te. Hæc est vindicta, quam vult exigere secretum cordis mei de conser- B vis 1342 et inimicis et compeccatoribus meis. Ilæe est pœna quam orat anima mea de conservis et inimicis meis, ut te et invicem, sieut tu vis et nobis expedit, diligamus, ut bono Domino, sicut pro nobis ipsis, ita et pro invicem satisfaciamus, ut communi Domino; ut communi 1343 Domino in commune bonom magistra charitate concorditer obsequamur 1355. Hane ultionem poscit præparari omnibus malevolis et malefactoribus suis hic peccator tuus. Hane 1358 prægara tu, Domine elementissime, peccatori tuo. Age ergo, bone Creator, et misericors judex mens, age per inæstimabilem misericordiam tuam, dimitte mihi omnia debita mea 1346, sicut et ego 1347 coram te dimitto omnibus debitoribus meis (Matth. v1, 12). Et si nondum, imo quia nondum id perfecte ad tuum C examen facit, sed facere vult, et vim sibi faciendo, per te quad 1348 potest efficit spiritus meus, et hoc ipsum tibi offero, ut et tu velis perfecte dimittere mihi peccata mea, et sieut potes indulgeas animæ nieæ.

Exaudi me, exandi, magne Domine, et bone Domine, eujus amoris affectu sese pascere desiderat, sed satiare se de te non potesi famelica anima mea; ad quem invocandum non invenit os meum nomen quod sufficiat cordi meo. Nullum enim verbum hoe mihi sapit quod te donante affectus meus de te capit. Oravi, Domine, ut potni, sed plus volui quam potni. Exaudi, exaudi tu, sient potes, qui quod vis potes. Oravi ut infirmus et peccator, exaudi, exaudi,

vera, vivifica animas illorum. To enim dixisti per A et inimicis meis, quæ precatus sum, tribuas, sed sient seis unicuique expedire, et voluntati tuæ non disconvenire, omnibus vivis et defunctis misericordie twæ remedia distribuas, et me non sicut vult cor meum, nec sieut petit os meum, sed sieut seis et vis me debere velle et petere, semper exaudias, Salvator mundi, qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus per omnia sæcula sæculorum.

# 264 ORATIO XXV 1980.

AD CHRISTUM.

Cum sacerdos multum timet ne officium altaris, quod gerit, magis et noceat quam proficiat; et quod consilium de hac re capiat.

Dulcissime et benignissime Domine 1351 Jesu Christe, altissimi Patris altissime Fili, qui cum codem Patre tuo, et Spiritu sancto universitatis Creator existis; cui nota sunt omnia antequam fiant, in nosti insipientiam meam, nosti et quam infirma sit et fragilis anima mea; et ejus peccata atque delicta a te non sunt abscondita. Te vero Creatorem menan esse recognosco; et omnia, quæ mihi ad præsentis vitæ necessitatem sunt 1352, administrare fateor: fecisti ergo me, eum tibi placuit, et tandiu in hac vita ero, quandiu tibi plaeuerit; nec quousque tibi placeat, ulla vis me hinc expellere poterit. Et qui de hac re certissimus sum quod ita sit, hoc super omnia immensam bonitatem tuam deprecor, ut qualitercunque mihi eveniat, dum vivo, saltem de me bonus sit finis, omnibusque iniquitatilius meis per veram pænitentiam dimissis, ad visionis tuæ gloriam pervenire valeam, propter quam me creasti.

Fateor, dulcissime Domine Jesu, quia omnia bona quæ habeo, tu mihi dedisti; et quia 1383 propter hoc ea mihi dedisti, ut te, sicut dignum esset, super omnia diligerem, et omnia quæ tibi placent, cum magna voluntate facerem; ea vero quæ tibi displicent, nullo modo facere auderem. Sed inter cætera bona quæ mihi de servitio tuo præcepisti, nescio quo occulto judicio tuo mihi onus sacerdotii imponi permisisti 1384. Quod servitium cum diligenter intucor quanta reverentia sit agendum, et quam pura conscientia, et ab omni contagione peccati munda debet esse mens quæ tam terrificum ministerium suscipit tractandum; et ex altera 1353 parte non mitu, sicut potens et miserator et non solum amicis D nori diligentia respicio quis sum ego qui hoc tracta-

#### VARIÆ LECTIONES.

1340 Nee habeant mss. ne habeant 1341 Satis est mi mss. Vict. 16. et Val-luc. satis est mihi 1342 De conservis ms. Vict. 16. omittit, de 1343 Domino: et commune mss. Domino in commune 1344 Consequamur. mss. obsequamur. mss. Thu. exequamur. 1346 Hane etiam. mss. omit. etiam 1346 Dehita mea mss. Vict. 16. et Flor. delicta mea 1347 Si et ego mss. sicut et ego 1348 Pro te quod mss. Victorin. 16. et Flor. per te, quod 1349 Perficere dimittere mss. perfecte dimittere 1350 Collata est. cum Mss. Thu. 267. Vict. KK. 16. Corb. 160. et Val-luc. Pro Sacerdote eum multum timet ne officium Altaris quod gerit, magis ei noccat quam proficial, et qualo consilium de tali porplevitate consist mss. Thu. et quod gerit, magis ei noceat, quam proficiat, et quale consilium de tali perplexitate capiat mss. Thu. et Vict. Oratio cum Sacerdos multum timet.. et quod consilium inde accipiat ms. Corb. Confessio Sacerdotis ex recordatione beneficiorum, et quid sit melius Altari servire, an metu peccatorum cessare.. ms. Val-luc. Oratio cum Sacerdos multum timet officium Altaris quod gerit magis, ei noceat quam proficiat; et quod consilium de hac re capiat 1351 Et beniguissime Domine ms. Corb. omit. et beniguissime 1352 Ad præsentem vitam sustentandam necessaria sunt mss. ad præsentis vitæ necessitatem 1353 Omnia quæ habeo, et seio tu mihi dedisti, et docuisti, et quia mss. omnia hona quæ habeo, tu mihi dedisti, et quia 1383 lm-poni permisisti ms. Corb. imponi præcipisti 1358 Cum altera mss. ex altera

re andeo, non parum de præsumptione mea formido, A Jesu, ut tu vides, sæpius et sæpius ita facio, et m et vehementissime 1386 timeo ne ad majus judicium, majorisque judicii damnationem mihi sit, quod ad tam dignam rem tam indignus accedere audeo. Scio certe, nec de hac re ullo modo dubito quia, si ita viverem sient ille vivere debet qui hoc ministerium agit, nullum servitium Dei facere possem quod sic milii proficuo esset et saluti. Sed sicut proficuum esset, si vita digna existeret, ita majus periculum et major damnatio infirmæ animæ et peccatis 1357 suis oneratæ imminet, quæ tam dignam rem indigna tractare audet. Vere ita est, et plusquam dici possit, ista resutilis est et salubris bono sacerdoti, et, plusquam dici possit, periculosa est hanc indigne racianti. Quid ergo faciet, dulcissime Domine Jesu, hic tuns sacerdos, imo hic peccator quid faciet, hujus tui servitii onere gravatus? Nimis enim sum incertus quid mihi sit utilius, dimittere, an facere. Sed tamen si ex toto dimitto, tune rursus nimis pertimesco ne sub hujus formidinis occasione multa mala multaque peccata audeam inchoare, vel etiam perpetrare, quæ propter hujus servitii formidinem prius uen audebam vel cogitare.

Fateor quippe multoties, cum ad hujus officii servitium me præparo et de malis 1358 quæ me fecisse recognosco, angustius et districtius intra me dolco, et eas quæ tunc perturbant vanas cogitationes vanasque delectationes expeditius 1259 respuo, et post peractum servitium, multa mala 1360 stque peccata quæ iterum insurgunt, propter ejusdem servitii formidinem timidius recipio. Cum hoc ita evenit, de ejusdem servitii præsumptione aliquam consolationem habeo, quia propter illius reverentiæ timorem, aliquantulum a peccatis meis cessare me intelligo. Sed, o mitissime et misericordissime Jesu, ut tu perspicis, ita 1361 sæpius cor meum omni malitia plenum, omniumque iniquitatum tenebris obececa-1 um 1362; ut has omnes formidines postponeus seienterque tuas præceptiones contemnens 1363, veluti torrens qui omnes fetores in se decurrentes secum trahit, et mede sursum mode deorsum secum volvit, cor meum cum misera anima mea omnes 1364 immunditias carnalium delectationum recipiat 1365; et quasi porcus in cœno, sic in easdem immunditias se volvat, et revolvat 1366. Fateor, o misericordissime Jesu, coram majestate tua iniquitates meas; I fateor 1367 immunditias meas, fateor immanissimas Esuperbias, et sordidas cogitationes meas, quas abjecto timore tuo infeliciter intus amplectitur infelix anima mea. Ut tu vides, elementissime Domine

tam sordido vase, vel potius in tam sordido corde corpus tuum et sanguinem suscipio; verum dico, non mihi parco! Sic multoties 1209 plenus peccatis et iniquitatibus ad servitium tui altaris accedo; unde multum formido 1370 ne magis ad perniciem quam ad salutem mihi sit hæc præsumptio, quod sic fetens et putens tam munda sacramenta contingere præsumo.

Modo veniat aliquis fidelis, qui Spiritu Dei plenus sit, et miserum sacerdotem suo spirituali consilio instruat quid ei sit melius, quidve deterius servitium altaris propter hujusmodi impedimenta dimittere, an propter refrenationem multarum iniquitatum, quæ ejusdem servitii formidine sæpius reprimuntur, servitium facere. Est autem de hoc (ut mihi videtur) expeditum et salubre consilium a peccatis cessare, et servitium quod Deo debemus reddere; nos autem etsi indigni sumus Deo servire, Dous non est indignus servitio suæ creaturæ; de aliis nescio quid ipsi magis eligant, de me scio quia magis volo Deo servire, et si non ex toto me possum a malitia retinere quam propter formidinem peccati ejus servitium dimittere et in peccatorum damma. tione securius jacere. Melius est ut nos verberet propter aliquam offensionem sui servitii, et tamen suum servitium facientes, quam nos damnet propter timorem peccati suum servitium facere nolentes. Immensa est enim ejus pictas, immensa ejus misericordia, qui etsi viderit nos viam suæ rectitudizis vel claudicando ambulare, etsi sæpius labendo et relabendo, non tamen ab ejusdem viæ rectitudine velle recedere; si nos non lassemur 1371, non diu se retinere poterit, sed conatum nostrum adjuvabit, et diriget gressum nostrum ad viam salutis. Tamen si peccata sacerdotis sunt criminalia, utilius est ci ab immolatione sacrificii humiliter cessare quam per præsumptionem immolando, majorem damnationem incurrere, donec inchoata vel peracta pœnitentia, possit ad altaris servitium securius accedere.

Sed ecce, dulcissime et misericordissime Domine Jesu, fateor immensæ bonitati tuæ me esse nimis peccatorem, plurima que tibi displicent facientem, et tamen tui altaris servitium facere præsumentem. Non cuim possum de tua mise icor lia desperare, non possum, nec mihi expedit, servitinm tui altaris dimittere, tuum corpus et sanguinem non sumere, quod pro redemptione mea mortem suscepit, et qui pro remissione 265 peccatorum de tuo latere lan-

#### VARIÆ LECTIONES.

1357 Animæ peccatis mss. animæ, 1366 Sed vehementissime mss. Vict. et Val-luc. et vehementissime et peccatis 1358 De malis mss. et de malis 1359 Cogitationes, expeditius mss. Vict. et Val-luc. cogitationes vanasque delectationes expeditius 1360 Servitium mala mss. Vict. servitium multa mala 1361 Ita est ms. Thu. ita et 1352 Obcæcatum, omnes mss. obcæcatum, ut has omnes 1363 Postponens... contemnens ms. Vict. postpones... contemues 1364 Voluit, onnes mss. voluit co. 1365 Recipit mss. recipiat 1366 Volvit et revolvit mss. volvat et revolvat 1365 Recipit mss. recipiat 1366 Volvit et revolvit mss. volvat et revolvat 1366 Recipit mss. voluit co. 1366 Recipit mss. voluit mss. voluit co. 1366 Recipit mss. voluit mss. voluit co. 1366 Recipit mss. voluit mss. volui Voluit, omnes mss. voluit cor meum cum misera anima mea, omnes 366 Volvit et revolvit mss. volvat et revolvat 1367 Meas fateor mss. meas, fateor immunditias meas, fateor 1368 Vel potius in tam sordido corde ms. Vict. omittit 1369 Sic multoties ms. Corb. omittit 1370 Formido, quod mss. Thu. formido ne 1371 Non lassemus mss. Vict. et Val-luc. non lassemur

Si indignus sum, sienti sum, et ego fateor, verbera me, emenda et corripe, et tandin castiga tuum sacerdotem, imo tuum peccatorem, donee omnis ru-Ligo peccati recedat a me, quæ per tam longum tempus ex magna incuria indurata est in lateribus anima mea. Fatcor, fatcor, peccator sum, immundus sum, indiguns sum, et tamen non recedo a te, dulcissime Jesu Christe; velis quid velis, non dimitto te, etsi infirma mann, tenebo te. Non recedes a me, donce ab omni contagione peccati absolvas; et sie earnem tuam quotidie manducantem, et sanguinem tuum bibentem, tuæque voluntati jugiter inhærentem, tua præcepta assidue facientem, me post mortem carnis perducas ad veram salutem, scilicet ad te verum Sacerdotem, ubi cum aliis sa- B cerdotibus, tuis videlicet membris, ego quoque tunc non peccator, sed dignus sacerdos et dignum membrum corporis tui, te laudem, te glorificem per æterna sæcula. Amen.

## ORATIO XXVI 1379. AD CHRISTUM.

Cum sacerdos diligenter con emplatur quam misericorditer Redemptor noster naturam nostri limi, unde nos fecit, pro nobis suscepit.

Summe Sacerdos, et major cæteris sacerdotibus Domine Jesu Christe, eni adhæret omnis sacerdos, imo omnis Christianus qui ambulat coram te in veritate, auribus pietatis tuæ audi vocem meam, et si recte precor, exaudi orationem meam; non enim volo, dulcissime Pater, aliquid te rogare, quod in rogando te juste possit offendere. Et si aliqua inscitia 1873, vel carnali 1874 voluntate, quod sit contra salutem animæ meæ, aliquid te rogare volo, hoc super omnia, misericordissime Domine, precor ne in hujusmodi petitionibus me unquam velis exaudire. Nosti, et bene nosti 4378, benignissime Deus, quantis illusionibus, quantis vanitatibus, quantis carnalium desideriorum voluptatibus, quantis sæcularium cupiditatum appetitionibus 1376 omni hora, et sine intermissione vulneretur infelix animus meus. Et multoties evenit ut tu ipse, ducissime Domine, perspicis 1377, quia si me permitteres ire secundum meam pessimam 1378 voluntatem, totum meipsum in magnam peccatorum voraginem præcipitarem. D Propterea te, dulcissime Pater, rogo, quia scio nimis me esse peccatorem et adversus peccatum nullam fere

cea militis aperto cum aqua exivit (Joqu. xix, 54). A habere virtutem, ut per magnam misericordiam tuam retineas furorem meum, qui me trahit ad peccatum, et confundas et destruas omne malum desiderium, quod pervertit in me 1579 omnem rectitudinis sensum.

Aliquando, amator hominum 1880 Deus, cum studiosius 1381 cogito, et male 1389 quæ multoties feci et adhue miser et peccator facere non desisto ad memoriam reduco, et diligenter intucor qualiter 1383 vivam, qualiter ipsa mala quæ feci et adhue facio plangam, quod sacerdos dicor, sed officium sacerdotis operibus dignis non impleo, quamvis et de multis aliis quæ feci, multum pertimescam, de hujus officii dignitate, quam indignus porto, super omnia quæ mihi evenire possunt formido 1385. Est autem hujus officii dignitas, plusquam æstimari possit, magna et inæstimabiliter Deo et hominibus chara, si sacerdos ita vivit sient ille vivere debet qui hujus officii curam gerit. Porto autem ego nomen hujus dignitatis, sed infelix vita mea fere in omnibus contradicit, male agendo, bujus nominis dignitati. Est cuim cor meum immundum, omnes sensus corporis mei immundi, et sic intus et foris 1385 totus immundus non invenio in toto me aliquid mundum, ubi honeste et sieut decet possim reponere corpus Dominicum. In magnis itaque angustiis constitutus, et quid potissimum mihi sit faciendum nescio, liuc illucque, modo hoe modo illud cogitans, me circumfero diligentiusque omnem conscientiam meam revolvo, si forte aliquod consilium salubre invenirem quod ad aliquam salutem 1836 animæ mihi esse intelligerem. Omnia ergo quæ erga me geruntur, circumspiciens, et sere nihil aut parum boni ia toto me inveniens, hoc tantillum boni ibi vix animadverti, si tamen bonum debeat dici quod bonum and ego non habeo 1387, in alio, cum habet, diligo, et, cum non habeam, humiliter me non habere reccguosco, quod peccatorem et miserum plusquam alium quemlibet me esse credo, et tamen de misericordia Dei omnipotentis non despero. Credo cuim quod illi cui cura fuit me, cum non essem, facere, et adhuc cura est mihi ea quæ ad hujus vitæ usum sunt necessaria, pro misericordia sua providere, cura illi erit pro pietate sua mihi dare adhuc aliquod bonum opus facere, vel saltem, si non ex toto totum, aliquod bonum valeam inchoare, et, si non ex toto, a malis vel aliquantulum cessare.

#### VARIÆ LECTIONES.

1972 Collata est cum mss. Vict. KK. 16. Corb. 160. et Val-luc. in aliis enim mss. non reperitur. Cum Sacerdos diligenter contemplatur quam misericorditer Redemptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit, us. Vict. ut in Editis. ms. Corb. Oratio sacerdotis in consideratione sure indignationis, et luius officii dignitatis: et de perceptione Corporis et Sanguinis Domini 1373 Et si aliquando inscitia et luius officii dignitatis: et de perceptione Corporis et Sanguinis Domini 1373 Et si aliquando inscitia ms. Corb. et si aliqua inscitia ms. Val-luc. et si aliqua inscientia 1374 Vel etiam carnali mss. vel carnali 1378 Nosti Domine mss. Corb. et Val-luc. omitt. Domine 1376 Sæcularium cupiditatum et Ecclesiasticarum dignitatum appetitionibus mss. sæcularium voluptatum appetitionibus ms. Val-luc. sæcularium cupiditatum appetitionibus <sup>1377</sup> Perspicis ms. Corb. prospicis <sup>1378</sup> Meam malam mss. meam pessimam <sup>1379</sup> Pervertit in me mss. omitt. in me <sup>1380</sup> Amator hominum mss. plasmator hominum <sup>1381</sup> Cum studiosius mss. cum studiosus <sup>1382</sup> Cogito mala mss. cogito et mala <sup>1383</sup> Diligenter qualiter mss. diligenter intucor qualiter ms. Val-luc. diligentius intucor qualiter <sup>1384</sup> Valde formido ms. omittit, valde <sup>1385</sup> Interius et foris mss. intus et foris <sup>1386</sup> Ad salutem mss. ad aliquam salutem <sup>1387</sup> Dici quod bonum ego cum habeo ms. Corb. dici, quod ego non habeo mss. Vict. et Val-luc. dici quod honum, quod ego non habeo

Est enim Deus pius 1388 et misericors, et nullo A nullo separabat, intolerabili dolore afficiebatur. Et, modo creaturam suam perdere volens, sed modis omnibus ut ad pietatem suam redeat, misericorditer monens 1389. Quantum vero suam creaturam diligat, quantum invitus eam perdat, in hoc veraciter ostendit, cum 1390 de cœlo in terram descendit, eum ille qui sine initio erat, initium pro amore creaturæ habere voluit, limumque unde nos fecit pro redemptione nostra assumpsit, et ipsum limum, scilicet carnem suam, quam pro nobis assumpsit, postquam per passionem crucis in ipsius crucis ara bene excocta est, nobis ad manducandum porrigit et ipsius carnis sanguine ejusdem crucis torculari expresso dum nos potat, sitim animæ nostræ exstinguit. Hanc autem carneni nostri Redemptoris cum manducamus et sanguinem bibimus, eum limo nostro miscemus, et de hoc quasi 1331 emplastrum facientes nostræque animæ infirmitatibus 1392 apponentes, si digne sumimus, omne protinus quod ad damnationis periculum nos pertrahit ex interioribus animæ nostræ projicimus. O immensa Domini nostri J. C. pietas! o admiranda et ineffabilis misericordia! Si aliquis potens homo, cum magno comitatu hominum pergens, forte jaxta viam per quam transiret, in aliquo cœno aliquem pauperem immersum videret, qui se per seipsum nullo modo extrahere posset de illo cœno in quo immersus esset, miseratione motus eumdem pauperem per seipsum de illo cœno extraheret, nulli dubium quin hujusmodi magnæ misericordiæ magnæque pietatis ab omnibus prædi- C caretur, magnis laudibus ab omnibus rectum sensum habentibus extolleretur. Et quanto hoc opus misericordiæ pro paupere et inope fecisset, tanto plus pius et miscricors omnibus piis et veraciter Christianis appareret. Quid ergo, quid æstimari debet de magna Domini nostri Jesu Christi pietate, de ineffabili ejus misericordia et charitate, qui cum ipse sine initio sit, et mortale initium et mortalitatem sumpsit pro paupere, et ultra modum paupere et inope, ut illum extraheret de sordidissimo cœno peccati, in quo seipsum immerserat 1393 miser et infelix? Præter hoc, miser 1394 homo tantam infelicitatem patiebatur, sicque infeliciter in ipsis voraginibus æternæ perditionis erat immersus, mageis angustiis magnisque doloribus famis et sitis erat D oppressus. Ex una igitur parte intolerabilem fetorem cœni, in quo erat immersus, patiens, 266 ex parte altera, qui ejus miseriæ et dolori compateretur nullum inveniens, tam ex fetenti como in quo jacebat quam ex desperatione consolationis quam a

si dintins differretur quod ab aliquo misericorde aliquando misericordia ei non impenderetur, jam ab ipsis miseriis æternæ perditionis irreparabiliter moreretur. Venit 1395 misericors Creator inessabilem pietatem habens ad hune pece torem in luto peccatorum jacentem; non exspolians se indumento gloriæ suæ, induit pannos miseriæ nostræ. Venitque velnt mundissimus Sol per ipsos fetores, unllam tamen contaminationem fetoris patiens, usque ad ipsum miserum peccatorem, cumque ab ipsis fetoribus extergens, tenuit per brachium, extraxit in planum. Extractum vero de lacu miseriæ et de lato fæcis (Psal. xxxix, 3), cibavit pane sapientiæ salutaris (Eccli, xv, 3), et post luec, ipsa sua earne quam pro ejus redemptione susceperat, et suo sanguine qui pro remissione peccatorum fusus est, cibavit et potavit; et sie refocillatum ab ipsis doloribus, quibus tam graviter vexabatur, mitigavit. Hæc antem caro quam ei ad manducandum dedit de natura ejusdem limi fuit unde primum hominem plasm: vi', quem ad imaginem et similitudinem suam creavit; quam similitudinem, quam ipse primus homo 1396 per suam culpam defiguravit, per carnis sue comestionem 1397, rectamque fidem ad integrum reformavit; hanc vero carnem, vel hujus limi naturam postquam Christus passus est in cruce, postquam resurrexit tertia die, ad eœlos portans, ad dexteram Patris collocavit, eique dominationem super angelos et archangelos donavit. Ecce limus, qui per naturam suam in terra semper adhæret, a Redemptore nostro in cœlo portatus, ipsum 1398 cælum et omnia quæ in eo sunt sub dominio suo habet. Ad quem limum nemo fidelis potest vel poterit ascendere, nisi cum prius curet in terra salubriter comedere ejusque sanguinem bibere. Hujus carnis et sanguinis ego qualiseunque minister et sacerdos, dum tantaur pietatem tantæque pietatis duleedinem Redemptoris nostri erga creaturam suam conspicio, de ejus immensa bonitate non diffido. Suecurre ergo, Domine Jesu Christe, succurre tuo sacerdoti, indulge ejus peccatis atque delictis, ut digne valeam tui corporis et sanguinis mysterium celebrare, et digne celebrans corporis tui et sanguinis veritatem digne comedere e' sibere, et sie usque in sine n jugiter perseverans, ad te post mortem carnis valeam pervenire, ubi, non per intervalla, sicut modo, sed sinc intermissione cum sanctis omnibus te ipsum qui veritas et vita es possim comedere et bibere 1399

## VARIÆ LECTIONES.

1388 Est enim Deuspius mss. est enim pius 1389 Monens ms. Vict. movens 1390 Ostenditur, cum mss. ostendit cum 1391 De hoc quoque mss. de hoc quasi firmitatibus 1393 Immiserat mss. immerserat luc. præter hoc miser 1395 Venit ergo mss. omitt. ergo 1396 Quam ipse homo prius mss. quam ipse primus homo 1397 Comessationem mss. comestionem 1398 Portatus ipsum mss. portatur, ipsum 1399 bibere mss. addunt, Amen

#### ORATIO XXVII 1500.

AD CHRISTUM.

Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in munibus tenet, tenensque dulciter recordetur quos dolores in crace pro nobis passus est.

Dulcissime, et super omnia desideranda desiderande et suavissime Jesu Christe, adesto supplicationi meæ, et intende voci orationis meæ (Psul. v, 3), et per tuam magnam misericordiam emunda ab omni inquinamento peccati animam meam, ut dignus possim accedere ad servitium tui altaris, digneque tractare mysterium corporis et sanguinis tui. Fateor, dulcissime Domine, coram omnipotentia tua me nimis esse culpabilem, et multa mala fere per singulas horas facientem, et tamen de inestabili bonitate tua non desperantem. Bonus es tu, Domine, et in bonitate tua doce me justificationes tuas (Psal. exvin, 68), ut eas intelligendo, easque, sicut decet, jugiter operando, mundo corde mundaque anima possim recipere mysteria tua.

Ecce, anima mea, præpara hospitium cordis tui ad suscipiendum corpus et sanguinem Creatoris tui mundis cogitationibus mundisque operibus, expurga ab omnibus interioribus tuis quidquid potest offendere hospitem tam immensæ majestatis; non enim potest in illa anima vel in illo corde manere, quam possidet aliqua contaminatio malitiæ, et nisi ibi summa pax summaque charitas fuerit, indignum judicans illud hospitium conversatione suæ mansionis, nec diu ferens tantam inquietudinem perturbationis, ab illo hospitio cito discedit. Væ autem menti illi quam Christus propter suas iniquitates descrit, deserensque et dannans tentationibus et dolis inimici seduci permittit!

Diligenter ergo, o anima mea, inspice, diligenter omnes sensus corporis tui ad teipsam intus recollige 1501, et quidquid eis sordidum vel immundum inveneris, foras projice, expulsaque omni malitia vel iniquitate, diligenter post illas aditum pectoris tui reclude 1502, ne ad te valeant quandoque redire, vel amplius interiora tua inquinare. Peractis vero omnibus quæ ad ipsius venerabilis mysterii consecrationem pertinent, expulsisque omnibus quæ ipsius mentis arcanum maculare solent, o tu, misera anima mea, cum magna diligentia intuere omnes pegligentias tuas, omnia mala et peccata quæ facere solebas. Et cum ipsius Redemptoris tui corpus et sanguinem in manibus tenes, illius ineffabilem misericordiam, quam dulcius potes, exora, ut per suam

A magnam pietatem omnia peccata tua dimittat, et ut hae vel alia amplius admittere non valeas. Hoc ante omnia, et sicut interitum tuum moneo caveas, no in hujusmodi recordationibus aliquos diaholi laqueos incurras, quos multi incauti sapius incurrunt; qui dum mala sua quasi pro eis plorantes ante mentis oculos reducunt, per easdem recordationes in ipsorum 1503 malorum delectationes insipienter reincidunt.

Recordare, quam dulcius potes, ipsius corporis Christi quod tenes ineffabilem 1404 pietatem, et plusquam æstimari possit admirandam dulcedinem, quod pro redemptione tua multas injurias sustinuit, et ad ultimum crucifixum sit. Sed et ipsam passionem quam in cruce pertulit per singulos dolores cogita et recogita, scilicet cum quanto dolore in ipsius crucis 1408 patibulo et pedes ejus et manus infixæ sunt, latus ejus per militis lanceam transforatum, ab ipsis etiam pro quibus 1406 patiebatur, ibi ante crucem quasi malefactor sit illusus, irrisus, et tam horrida opprobria sustinens, quasi Agnus mansuetissimus inæstimabilem patientiam ostendit. Qui cum facile posset, non se de suis interfectoribus vindicavit, sed Patrem 1307, ut hoe peccatum illis dimitteret, oravit. Cum vero 1408, hujusmodi recordationibus quasi satiata requiescere eceperis, nec tamen requiescens læc dulciter et cum magno affectu ruminare cessaveris, ad ipsum dulcissimum duleissimi Domini corpus quod in manibus tenes loquere, et quasi cum præsenti loquens, tuas illi necessitates expone. De illo hæc 1109 fideliter crede quod corpus hoc veraciter corpus illud sit quod de Virgine natum est, quod crucifixum est, quod in sepulero positum est, quod tertia die a mortuis resurrexit, quod ad colos ascendit, et quod sedet ad dexteram Patris.

Nec dubites in illa hora sacrificii corporis et sanguinis tui Redemptoris angelos adesse suo Creatori, 267 suique Creatoris carni et sanguini cum magna reverentia ineffabile obsequium deferre. Quid vero de omnibus sanctis æstimari debet? Quid cogitari potest, cum ipsius redemptionis suæ pretium in terra celebrari conspiciunt, de cujus æterna visione lætantes, jam magnum gaudium possident in cælo? Tu vero, anima mea, hæc omnia fideliter credens, carnemque tui Creatoris dulciter amplectens, in ipsis amplexibus ejus 1410 pietatis significa tuam necessitatem, et quam dulcius potes ejus exora pietatem, ut per suam ineffabilem misericordiam omnem

#### VARIE LECTIONES.

celebraturus, et qualiter cum Corpus Christi et Sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordetur quod dolores in corde in Cruce pro nobis passus est mss. Vict. et Val-luc. Oratio sacerdotis, cum Corpus Christi et Sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce pronocities sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce pronocities sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce pronocities sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce passus sit sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce pronocities sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce pronocities sanguinem in manibus tenet, tenensque dulciter recordatur quos dolores pro nobis in Cruce val-luc. et

tham emundet fæditatem. Ingere totam te ipsam in A Christum quem tenes, et ipsum prins 1811 adorans, thas iterum et iterum 1412 repræsentans ingere necessitates.

## ORATIO XXVIII 1513.

AD CHRISTUM.

Facienda a sacerdote an'e consecrationem corporis Christi.

O dulcissime Domine Jesu Christe, qui pro mea refemptione crucifixus es et mortuus, ante te est omne desiderium meum, et gemitus meus a te non est absconditus (Psal. xxxvII, 10). Ecce benignissime Deus, coram te est miseria mea, et in manibus meis est misericordia tua, miseria peccatricis animæ m æ, miscricordia redemptionis tuæ 1414. Miserere ergo mei, Deus, secundum magnam misericordiam P tuam, et s cundum mul itudinem miserationum tuarum dele iniquitatem meam (Psal. L, 1-3), et ab hac hora usque in finem custodi vita:n meam. Defende ab oami iniquitate animam meam, ut jam amplius agere non valeam unde oculos tuæ majestatis offendam. Da mihi, benignissime Dens, te, sicut jubes et rectum est, super omnia diligere; deinde proximum non minus quam meipsum, sient iterum præcipis, amare. Est enim 1415 hoc justissimum et omnino rationabile ut te super omnia, et etiam plusquam nos debea i us diligere, quia tu nos antequam essemus dilexisti, diligens creasti, creatos ad notitiam sanctissimi nominis tui adducere curasti; nos vero neque hoc ipsum, quod te vel aliquid boni diligimus, a nobis ips's nisi a te habemus. Proximum vero C nostrum et tu nob's, sieut nos ipso:, recte diligere pracipis, et non recte diligimus eum, sicut pracipis quia æquali dilectione nos omnes creasti, æquali dilectione pro omnibus passionem suscepisti, æqualiter omnibus vitam æternam præparasti. Da omnibus, elementissime Pater, qui fidem rectam habent, recte et sancte vivere, nec in ulla 1416 omnino re ab his que præcipis deviare; his vero qui nondum in te cred mt, antequam de hac vita exeant, da fidem et dilectionem sanctissimi nominis tui sus i ere, et susceptam usque in finem rectam et inviolatam cus'odire. Sit omnibus vivis et defunctis sacrificium t i corporis et sanguinis remissio omnium peccatorum: vivis quidem, qui recte vivunt, et, si nondum r cte vivunt, recte quandoque vivere volunt; defune is autem, qui per hoc sacrificium se sperant in misericordia tua accipere remissionem suarum iniquitatum, et post hæc pervenire ad g'oriam sempit raam (egminique coelerum.

Credimus de te, Domine 1417 Jesu Christe, quia tu idem ipse, qui es Filius Dei, es Filius Virginis tu idem ipse, qui in principio eras Verbum, et Verbum eras apud Deum, et Deus eras Verbum, et per quo l omnia facta sunt (Joan. 1, 1-3); a Patre aute omnia sæcula genitus 1418, in tempore es ex Virgine natus quamvis altera natura sis 1419 quam Pater, postquam factus es Filius Virginis et habitasti in nobis; altera natura existens, secundum quod Filins Dei es quamvis in duabus naturis tua persona, Dens et homo, existis æqualis Patri secundum divinitatem, minor Patre secundum humanitatem. Quia vero tu idem ipse Deus qui homo, et qui homo Deus; propterea sanctissima Virgo quæ te portavit, ab omnibus fidelibus Ozotózos prædicatur et creditur, hoc est Mater Dei. Et quia tu non alter Filius Dei, alter Filius hominis, sed tu idem ipse Filius Dei, qui Filius hominis passionem et mortem pro salute humani generis suscepisti, non in natura deitatis, sed in natura humanitatis; tu idem ipse, non alter propter distantiam naturæ, sicut nec una natura existens propter unitatem personæ.

Est adhuc, dulcissime Domine Jesu Christe, quod de incffabili charitate qua nos diligis, cogitare possumus et debemus quod nobis miseris peccatoribus, ad ind'cium tuæ magnæ dilectionis, in hoc mysterio tui corporis et sanguinis osteadis. Cum aliquis homo alterum hominem, sicuti plus potest, diligit; præter alia, vi dilectionis forsitan potest pro eo mori, si ita dilectio exigit; quod tamen raro accidit ut quis hoc pro suo dilecto velit pati. Quod si unquam amicus pro amico facit in magnam admirationem magnumque stuporem omnes qui hoc audiunt, convertit 1420. Tu vero, dulcissime Domine Jesu, non solum pro amicis, sed et pro inimicis mori voluisti et non solum hoe, sed et istud quod nullus facere pro amico vult fecisti, et adhuc facis, videlicet cum teipsum, qui pro nobis mortem sustinuisti, das ad manducandum et bibendum in hoc mysterio tui corporis et sanguinis, manducamus corpus tuum et bibimus sanguinem tuum, scilicet nostræ redemptionis pretium. Da mihi ergo, Domine Jesu, sie vivere, sie easte 1421 et sancte deinceps tui altaris servitium facere ut sie vivendo, sie faciendo, sie carnem manducando et sanguinem bibendo, post mortem carnis ab omnilms peccatis absolutus ad te Creatorem meum et Redemptorem recto itinere valeam pervenire, uhi te enm omnibus sanctis in æterna felicitate sine fine po sim laudare et benedicere.

# VARIÆ LECTIONES.

lata est cum Mss. Vict. KK. 46. Corb. 460. et Val-luc. In ms. Val-luc. non dividitur a pracedente, et ideo caret titulo. titulus in mss nullus est.

1418 Redemptionis tuw mss. Corb. et Val-luc. Redemptionis tuw mss. Vict. redemptionis mew 1418 Est enim ms. Vict. est autem 1416 Nec in nulla ms. Corb. nec nulla ms. Vict. nec ulla 1417 Credimus, Domine mss. credimus de te, Domine 1418 Ante onmia genitus ms. ante omnia sæcula genitus 1419 Altera persona sis ms. Vict. altera natura sis 1420 Audivit, convertitur mss. audivit, convertit Domine Jesu, sic easte mss. Domine Jesu, amodo sic vivere sic caste

ORATIONES. (22)

ORATIO XXIX 1,23.

FACIENDA A SACERDOTE ANTE MISSAM.

Summe Sacerdos et vere Pontifex 1423, qui te obtulisti Deo Patri hostiam puram et immaculatam in ara crucis pro nobis miseris peccatoribus 1828, et qui dedisti nobis carnem tuam ad manducandum et sanguinem tuum ad hibendum, et posuisti mysterium istud in virtute Spiritus tui 1125, dicens : Hac quot'escunque feceritis, in mei memoriam facietis (Luc. xxn, 19). Rogo per sanguinem 1526 tunm pretiosum, magnum 1627 salutis nostræ pretium, 1030 per hanc miram et inenarrabilem charitatem qua nos n iseros et indiguos sic amare dignatus es, ut lavares nos a peccutis nostris in sanguine tuo (Apoc. 1, 5), doce me servum tuum indignum, quem etiam inter 14 8 cetera dona tua 1129 ad officium sacer 'o ale vocare dignatus es nullis meis meritis, sed sola dignatione 268 misericordia tua, doce me, quaso, per Spiritum sanctum tuum tantum tractare mysterium ca reverentia et honore, ca devotione et timore quibus oportet et decet. Fac me per gratiam tuam semper illud de tanto mysterio credere et intelligere, sentire et firmiter tenere, dicere et cogitare quod tibi placet et quod expedit animæ meæ. Intret Spiritus tuus bonus in cor meum, qui sonct ibi sine sono, et sine strepitu verborum loquatur omnem veritatem tantorum mysteriorum; profunda 1530 quippe sunt nimis, et sacro tecta velamine. Propter maguam clementiam tuam concede mihi missarum solemn'a mundo corde et pura mente celebrare. Libera cor meum ab immundis et nefandis, vanis et noxiis cogitationibus. Muni me beatorum 1481 angelaram pia et fida custodia, ac tutela fortissima, ut hostes omnium bonorum confusi discedant. Per virt dem tanti mysterii, et per manum saneti angeli tui repelle a me et a cunctis servis tuis durissimum spiritum superbiæ et eænodoxiæ, invidiæ et blasphemiæ, fornicationis et immunditiæ, dubietatis et diffidentiæ. Confundantur qui nos persequantur, pereant illi qui perdere cuneta festinant 1439.

Rex virginum, amator 1483 castitatis 1434, Deus, colesti rore benedictionis tuæ exstingue in corpore

A meo 1433 fomitem 1436 ardentis libi linis, ut meaneat me tenor castitatis 1437 corporis et animæ. Martifica in membris meis carnis stimulos, omnesque libidinosas commotiones et da mihi veram et perpetuam castitatem eum cæteris donis tuis, quæ fibi placent in veritate, ut sacrificium landis casto corpore et mundo corde quotidie valeam 1438 tibi offerre. Quanta enim cordis contritione et lacrymarum fonte, quanta reverentia et tremore, quanta 1439 corporis castitate et animæ puritate istud divinum et cæleste sacrificium est celebrandum, Domine, ubi 1440 caro tua in veritate sumitur, ubi sangais tuus in veritate bibitur, ubi ima summis 1444 conjunguntur, ubi adest sanctorum angelorum præsentia, ubi tu es sacrificium et sacerdos mirabiliter et ineffabiliter 14442?

Quis digne hoc celebrare potest 1443, nisi tu Deus omnipotens offerentem feceris dignum? Scio, Domine, et vere scio, et idipsum bonitati tuæ 1444 confiteor quia non sum dignus accedere ad tantum mysterium propter nimia pecenta mea, et infinitas negligentias meas.

Sed scio, et veraciter ex toto corde meo credo, ore meo confiteor quia tu potes me facere dignum, qui solus potes facere mundum de immundo conceptum semine (Job xiv, 4); solus de indignis dignos, de lumundis mundos, et de peccatoribus 1448 justos et sanctos facis. Per 1446 hanc omnipotentiam tuam te rogo, concede 1447 mihi peccateri hoc cœleste sacrificium 1448 celebrare cum timore et tremore cum cordis puritate et lacrymarum fonte, cum lætitia spiritali et cœlesti gaudio. Sentiat mens mea dulcedinem beatissimæ præsentiæ tuæ, et exculias sanctorum tucram 1449 in circuitu mea.

Ego enim 1430 memor venerandæ passionis tuæ accedo ad altare tuum, ficet peccator, ut offeram tibi sacrificium quod tu instituisti, et offerri puecepisti in commemorationem tui pro salate nos ra (Luc. xxii, 19). Suscipe illud ergo, queso 1431, summe Deus, pro Ecclesia sancta tua, et populo quem 1432 acquisisti sanguine tuo. Et quoniam me peccatorem inter te et cumdem populum tuum medium esse voluisti, licet iu me aliquod boni operis testi-

#### VARIÆ LECTIONES.

1422 Collata est cum Mss. Vict. KK. 46. Corb. 460. et Carthus. a Porta. Val-luc. et Flo-. Sacerdotis celebraturi ms. Victorin. Oratio utilis dicenda a Sacerdote ante Missam ms. Corbeiens. Oratio Sacerdos ante Missam 1423 Pontifex Jesu Christe mss. omitt. Jesu Christe 1424 Miseris et peccatoribus mss. miseris peccatoribus 1425 Spiritus sancti tui mss. Spiritus tui 1426 Per eunden Sanguinem etiam inter 1428 Dona tua etiam ad mss. omitt. etiam 1430 Veritatem profunda mss. veritatem tantorum mysteriorum profunda 1431 Muni me beatorum ms. Carthus. muni me, quxso, beatorum 1432 Qui nos perdere festinant mss. qui perdere cancta festinant 1433 Virginum et anator mss. virginum, amotor 1434 Castitatis et integritatis ms. Corb. omitit, et integritatis 1433 In corpore meo mss. Corb. et Flor. de corpore meo ms. Vict. in corde meo 1434 In corpore meo fomitem ms. Val-luc. in corpore meo totum fomitem ms. Flor. de corpore meo totum fomitem fontem 1437 Tenor castitatis mss. Val-luc. et Flor. tenor totius castitatis 1438 Corde valeam mss. corde quotidie valeam 1430 Tremore, quanta mss. tremore, et veneratione quanta 1430 Celebrandum, ubi mss. celebrandum, Domine, ubi 1444 Terrena divinis mss. omitt. 1448 Mirabiliter et ineffabiliter enst. tutus mss. mirabiliter et ineffabiliter 1443 Celebrare poterit mss. potest celebrare 1444 Pietati tuæ mss. bonitati tuæ 1448 Sanctos. Per mss. sanctos facis. Per 1447 Te rogo, Deus meus, ut concedas mss. rogo, concede 1448 Hoe sacrificium mss. hoe cœleste sacrificium 1449 Sanctorum Augelorum tuorum mss. sauctorum toorum 1456 Ego enim, Domine mss. omitt. Domine 1451 Illud quæso mss. illud ergo, quæso 1448 Populo quem mss populo tuo quem

monium non agnoscas, officium saltem dispensa- A ture benedictionis, et sanctificatio ture divinitatis. tionis credite non recuses, nec per me indignum eorum salutis pereat pretium, pro quibus victima factus salutaris 1483 dignatus es esse redemptio. Profero ergo 1484, Domine (si digueris propitius intueri), tribulationes plebium, pericula populorum, captivorum gemitus, miserias orphanorum, necessitates peregrinorum, inopiam debilium, desperationes languentium, defectus senum, suspiria juvenum, vota virginum, lamenta viduarum.

Tu enim misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum quæ fecisti (Sap. x1, 24, 25). Memorare quæ sit nostra substantia, quia tu Pater noster es, quia tu Deus noster es; ne irascaris satis, neque multitudinem viscerum tuorum super nos contineas. Non enim in justificationibus nostris prosternimus preces B 1488 ante faciem tuam, sed in miserationibus tuis multis. Anfer a nobis, Domine, iniquitates nostras, et ignem sancti Spiritus in nobis clementer accende. Auser cor lapideum de carne nostra, et da nobis cor carneum (Ezech. x1, 19), quot te timeat, te amet, te diligat 1486, te delectetur 1487, te sequatur, te perfruatur. Oramus, Domine, elementiam tuam ut sereno vultu familiam tuam, sacri tui nominis officia præstolantem, aspicere digneris, et 1458 ut nullius sit irritum votum, nullius vacua postulatio, tu nobis preces suggere quas ipse audire propitius et exaudire delecteris 1189.

Rogamus etiam te, !Pater sancte 1460, et pro animabus 1461 fidelium defunctorum ut sis illis salus, C sanitas, gaudium et refrigerium, thoc magnum pietatis sacramentum. Deus mens 1462, sit illis hodie magnum et plenum convivium de te pane vivo, qui de cœlo descendisti et das vitam mundo (Joan. vi, 53), de tua carne sancta et benedicta, Agni videlicet immaculati qui tollit 1463 peccata mundi (Joan. 1, 29), quæ de sancto et glorioso beatæ virginis Mariæ utero est assumpta, et de Spiritu sancto concepta, de illo, inquam, pietatis 1464 fonte, per lanceam militis ex tuo sacratissimo latere 1465 manavit, 1466, ut ex inde refecti et satiati, refrigerati et consolati 1467, exsultent in laude et gloria tua. Peto clementiam tuam, Deus, ut descendat super illud plenitudo 1468

Deseendat etiam, Domine, illa sancti Spiritus tui invisibilis incomprehensibilisque majestas, sicut quondam in patrum hostias descendebat, qui et oblationes nostras corpus et sanguinem tuum efficiat, et me indignum sacerdotem doceat tautum tractare mysterium cum cordis puritate et lacrymarum devotione, cum reverentia et tremore, ita ut placide et benigne suscipias sacrificium de 1469 manilous nicis ad salutem omnium tam vivorum quam defunctorum.

Rogo te 1470, Domine, per ipsum sacrosanctum mysterium corporis et sanguinis tui, quo quotidie in Ecclesia tua pascimur et potamur, abluimur et sanctificamur, atque unius summæque 1471 divinitatis participes efficimur, da mihi virtutes tuas sanctas, quibus repletus bona conscientia ad altare tuum accedam, ita ut hæc cælestia sacramenta efficiantur mihi salus et vita. Tu enim dixisti ore tuo sancto et benedicto: Panis quem ego dabo, caro mea est pro mundi vita 1472. Si quis manducaverit ex hoc pane, vivet in æternum (Joan. vi, 52). Panis dulcissime, sana palatum cordis mei, ut sentiam suavitatem amoris tui. Sana illud 1473 ab omni languore, ut nullam præter te sentiat 1474 duleedinem, nullum præter te quærat amorem, nullam præter te amet pulchritudinem. Panis 1478 candidissime, habens omne delectamentum et omnem suavitatis saporem 1476 (Sap. xvi, 20), qui nos semper reficis, et nunquam in te deficis, comedat te cor meum, et dulcedine saporis tui repleantur viscera animæ meæ. Manducat te angelus ore pleno, manducet te peregrinus homo pro modulo suo, ne deficere possit in via tali recreatus viatico. Panis sancte, panis vive, panis pulcher 1477, panis munde qui descendisti de cœlo et das vitam mundo, veni in cor meum, et munda me ab omni inquinamento carnis et spiritus (11 Cor. vii, 1), intra in animam meam, et sanctifica me interius 1478 et exterius. Esto tutamen et continua salus anima meæ et corporis mei. Repelle a me insidiantes mihi hostes; recedant procul a præsentia potentiæ 1479 tuæ ut foris et intus per te munitus 1480 recto tramite ad tuum regnum perveniam, ubi

## VARIÆ LECTIONES.

Vietima salutaris mss. vietima factus salutaris 1454 Proferam etiam mss. profero ergo Proces nostras mss. proces ante 1456 Te timeat, te diligat, mss. te timeat, te diligat 1457 Et honorificet mss. omitt. 1458 Digneris, et mss. digneris vultu, et 1459 Exaudire digneris mss. exaudire delecteris 1460 Domine Pater sancte mss. omitt. Domine 1461 Pro spiritibus mss. pro animabus 1462 Domine Dens meus mss. omitt. Domine 1463 Qui tollis mss. qui tollit 1464 Ac de illo pietatis mss. de illo, inquam, pietatis 1465 Ex tho sacratissimo latere mss. Corb. Val-luc, et Flor. Crucifixi Domini nostri latere 1466 Emanavit mss. feliciter emanavit 1467 Et exinde refecti, satiati, refrigerati et consolati mss. ut exinde sanati, refrigerati, refecti et consolati, ms. Val-luc. ut exinde. Cætera ut in Edit. 1468 Super panem tibi sacrificandum plenitudo mss. super illud plenitudo 1469 Suspicias sacrificium de mss. suspicias sacrificium laudis de 1470 Rogo etiam te etc. ms. Corb. præmitti hunc titulum. Orațio Sacerdotis ante Corpus ficium laudis de 1470 Rogo etiam te etc. ms. Corb. præmittit hunc titulum. Oratio Sacerdotis ante Corpus et sanguinem Domini mss. omitt. etiam 1471 Unius summæ mss. unius summæque 1472 Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi mss. omittunt. Ms. Carth. Et qui manducat me et ipse vivet propter quia ipse manet in me et ego in eo. Et iterum: Ego sum panis vivus qui de cœlo descendi 1473 Sana illud ms. Carth. sana me ms. Val-luc. sana eum 1474 Te sentiam mss. Corb. Vict. et Val-luc. te sentiat præter te amem pulchritudinem, Panis 1476 Omnem saporem ms. Vict. omnem suavitatis saporem 1477 Panis vive, panis munde mss. panis vive, panis pulcher, panis munde 1478 Sana et munda me interius mss. et sauctifica me interius 1480 Paresentia potentia me Vict. prosentia malorettic et retentin 1480 Paresentia potentia me Vict. prosentia malorettic et retentin 1480 Paresentia potentia me Vict. mss. et sanctifica me interius 1879 Præsentia potentiæ ms. Vict. præsentia majestatis et potentiæ 1880 Per te munitus mss. munitus per te

non in mysteriis, sicut in hoc tempore agitur, sed A facie ad faciem te videbimus (1 Cor. xm, 12), cum tradideris 1181 regnum Deo et Patri (1 Cor. xv, 24), et erit Dens omnia in omnibus (ibid., 28). Tunc enim me de te satiabis satietate mirifica, ita ut nec esuriam, nec sitiam in aternum 1482.

#### 289 ORATIO XXX.

PRO SACERDOTE QUI HABET CELEBRARE.

Impellit me, Domine Deus, ministrandi officium, hostias salutares offerre pro populi delicto : terret conscientia indebiti sacerdotii pro reatu proprio. Si a me omnium sacerdotum peripsemate sacrificium offeratur, pollutæ conscientiæ erimen augetur; tamen majestati universæ carnis judicis non offertur, negligentiæ reatus ascribitur. Inter hæc tuæ, omniultionis, accusante conscientia, pertimesco, ne indignum misericordia tua judices, quem a tempore pwnitentiæ non excludis. Suspende, Domine, securim, donee cultor vineæ Spiritus sanctus admoveat cophinum stereoris ad radicem infruetuosæ arboris. Parce mihi, Domine, parce clementissime, qui Davidem post lapsum clementer ad veniam revocasti; qui Petri misericors amare flentis lacrymas respexisti; qui latronem tanti facinoris reum divina gratia illustrasti, cui mox obtinuit confessio perspicere Dei Filium, fides præmium, pæna veniam, lamenta gaudium sempiternum; dum confessor in cruce, possessor paridisi exstitit post crucem. Sed quia verba venia pietatis tuæ indigent, quæ indigni sacerdotis opera non commendant, saltem astantium vota snscipe; ut et mili suis apud te precibus veniam, et eorum meritis sacrificia nostrorum vulnerum salubriter nobis conferant medicinam. Et quia, omnipotens Deus, pro nobis omnibus factus es hostia pro peccatis, adsis nobis satisfactio in sacrificio pro delictis, qui vivis et regnas, etc.

## ORATIO XXXI

PRO SACERDOTE CELEBRATURO.

Conscientia quidem trepidus, omnipotens Deus, ad altare tuum accedo, sed ad fiduciam de tuæ pietatis misericordia retineor. Et licet ad celebranda tibi sacrificia semper inveniar indignus; tamen si recedo, vereor de inobedientia condemnari. Pro qua re dignare me, piissime Pater, paterna pietate ae placato vultu respicere, et cordis mei interim ora D purgare. Et si ego pondere peccatorum meorum ae reath constringor; mearum tamen precum obtentu, tibi sint, quaso Domine, in omnibus placita mysteria consecranda. Per Dominum nostrum, etc.

#### ORATIO XXXII.

AD IDEM FACILIDUM.

Conscientia culpabilis, vita trepidus et anxius, eriminum funibus captivatus, te unicum refogiam et singulare remedium miserorum deprecor, Domine, ut mei indigni sacerdotis tui miserearis, mihique indulgeas quod illud sacramentum salutare, angelis et archangelis, et omnibus sublimitatibus tremendum et adorandum, sceleratis labiis consecrare, ac profanatis manibus præsumo attrectare : sed dum accedo per me, fateor, Domine, præsumo de te, memor malorum meorum, et tuorum quæ a sæculo sunt bonorum. Adhue, Domine, te rogare præsumo, ut non sit mihi sacrosanctum sacrificium tuum ad indicium, neque ad condemnationem, sed potius ad potens Deus, libramen pietatis imploro; cujus diem B liberationem peccatorum et angustiarum mearum, et ad perennem animæ meæ salvationem. Idipsum, Domine Deus, supplicans repeto, non elata, ut ipse conspicis, præsumptione, sed prona et pavida præsumptione, quia miser et immundus carnis tuæ sanctæ et pretiosi sanguinis tui sacramentum immundis manibus consecrare audeo. Supplex exoro et obsecro, Domine, ministerium tuum respice, ct misero milii ministro miserere, sacrificatorem purifica, et sacrificium sanctifica. Deus Pater, andi me; quidquid est in me contra me, elementer aufer a me; apta me tuo sancto se: vitio, ac ministrum idoneum tibi me perfice, et annue ut quæ tibi placita sunt, inter hæc sancta mysteria postulem, et quæcunque postulo tua, Domine, benignissima, quæso, misericordia percipiam. Tibi honor, tibi gloria in sæcula sæculorum. Amen.

# ORATIO XXXIII.

AD IDEM FACIENDUM.

Si tantam, Domine, reatum nostræ deliaquentiæ cogitamus, deputatum observationis ministerium non implemus: grave est enim, quod ad mensam tuam mundo corde et innocentibus manibus non venimus; sed gravius est, si dum peccata metuimus, etiam sacrificium non reddamus. Liceat igitur pro inobedientia assistere, pro indulgentia petere, pro officio ministrare, pro remedio immolare, pro populo obsecrare. Quæso ergo conforta in me quod trepidat, cura quod tredet, reconcilia quod discordat, evacua quod corrumpit, humilia quod superbit. Sit pia justitia clemens correctio; nunquam absorbeat peccatorem, imo reconciliet pænitentem. Da in salutem disciplinam, non in mortem sententiam: exaudi peccatoris precem, qui visitas in dolore gementem. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

### VARIÆ LECTIONES.

Regnum perveniam, ubi non in mysteriis, sicut in hoc tempore agitur, sed facie ad faciem te videbinns cum tradideris etc. ms. Carthus. Regnum perveniam, ubi facie ad faciem te videam, interim hoc ngendum, hoc certe frequentandum commendasti Ecclesia; quo venies in linem saculi, quod erit sanctorum requies, nune adhue in sacramento quo in hoc tempore consociantur tua membra quandin bibitur quod de latere tuo manavit, td jam in perfectione ipsa salutis æternæ eum tradideris Regnum Deo et Patri, ut in illa perspicua contemplatione tui incommutabilis veritatis nullis mysteriis egeamus : tunc enim 1482 In æternum. Qui cum eodem. Deo Patre et Spiritu sancto vivis et regnas per omnia sæc. sæc, Amen, mss. in æternum. Amen. Nec sitiam in æternum qui cum codem Deo Patre etc. ms. Velluc, nec sitiam in acternum. Amen

# 270 ORATIO XXXIV 1583

AD CHRISTUM.

Anie perceptionem corporis et sanguinis Christi. Domine Jesu Christe, qui, Patre disponente, Spiritu saneto cooperante, per mortem tuani spontanca voluntate misericorditer a peccato et morte æterna mundum redemisti, adoro, et veneror co quo possum, quamvis tepido affectu et humili devo.ione, gratias agens tanto beneficio, hoe sanctum corpus, et hunc sangainem tuum 1184, quæ ad emundationem et defensionem a peceatis, accipere desidero. Confiteor, Domine, quia nimis sum peccator (Luc. v, 8), et indignus ad corum tactum accedere. Sed confidens de illa clementia, qua pro peccateribus, ut justi fierent, animam tuam ponens, eam dedisti, et pia hostia ut per illa justificer, accipere. Supplex ergo te, pie miserator hominum, obseero ut quæ ad delendam peccata dedisti, non milii sint ad peccatorum augmentum, sed ad indulgentiam et tuitionem. Fac me, Domine, ita ea ore et corde percipere, atque side et affectu sentire, ut per eorum virtutem sie mercar complantari similitudini mortis et resurrectionis tuæ, per veteris hominis mortificationem, et novitatem justæ vitæ, ut dignus sim corpori tuo, quod est Ecclesia, incorporari, et sim membram tuum, et tu caput meum, et maneam in te, et tu in me : quatenus in resurrectione reformes corpus humilitatis meæ, configuratum corpori claritatis ture, secundum promissionem Apostoli tni (Philipp. 111, 21), et in te in atternum gandeam de gloria tua, qui cum Patre et C Spiritu saneto, etc.

#### ORATIO XXXV.

AD CHRISTUM.

Ante perceptionem corporis Christi.

Domine Jesu Christe Fili Dei vivi, qui ex voluntate Patris, cooperante Spiritu sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, adoro et veneror hoe sanctum corpus tuum, et hune sanguinem tuum, quod est traditum, et qui pro multis effusus est in remissionem peccatorum (Matth. xxvi, 28): deprecorque clementiam tuam, misericordissime Domine, per horum virtutem, fac me unum de illis multis, et fac me hoc sentire sic per fidem et affectum, ut sentiam ea per salutis effectum. Et absolve et libera servos D et ancillas tuas, me et omnes, qui mihi confessi sunt peccata sua, et pro quibus promisi, vel obnoxius sum exorare, et qui se sperant vel petunt meis orationibus apud te juvari, ab omni peccato, et pœna peccati; et fae Ecclesiam tua continua protectione et consolatione ketari.

#### ORATIO XXXVI.

AD DEUM, ET AD OMNES SANCTOS.

Domine Deus omnipotens, æterne et ineffabilis, sine fine atque initio, quem unum in Trinitate, tri-

A num in unitate confitemur. Te solum Deum adoro, te laudo, te benedico, teque glorifico, tibi gratías ago, tibi me tota devotione committo; intende voci orationis mew (Psal. v, 3), Pater de ecelis Deus, rex mens et Deus mens. Fili, Redemptor mundi, Dens, miserere mei, ne perdas me enm iniquitatibus meis (Psal. xxv, 9), neque in finem iratus reserves mala mea. Sanctus Sziritus, benigne Deus, inspira mihi spiraculum gratiæ tuæ, et dirige me in viam salutis æternæ: doce me voluntatem tuam facere (Psal. exili, 10) : quidquid tibi displicet in me, remove a me. Trine et une, omnipotens, pie et miscrieors Domine, aspice in me (Psal. axviii, 132), et tribulationem meant in gaudium converte, et ne des hwreditatem tuam (Joel. 11, 17). Altissime in perditionem. Patri mactari voluisti; illa præsumo, licet peccator, B Dominator omnium ac protector in te sperantium, Domine, deprecationem meam suscipe; et per intercessiones gloriosæ virginis Mariæ, aufer iram tuam a me (Psal. LXXXIV, 5), Domine Dens satutis meæ nec animam meam prins a corpore suscipias, quam omnia peccata mea dimittas.

O gloriosa Dei Genitrix, mater misericordite, virgo semper Maria, quæ Dominum omnium meruisti portare, et regem augelorum sola virgo lactare, adjuva me in die tribulationis meæ, ut tuis faltus patrociniis ad regna cœlestia mercar pervenire.

O sancte Michael, archangele Dei, propositus paradisi, veni in adjutorium meum, et defende me ab hoste maligno in hora mortis meæ, et animam meam deduc in paradisum exsultationis æternæ. Omnes sancti angeli et archangeli Dei, cunetæ cœlorum virtutes, omnesque sanctorum spirituum ordines, adversæ damnationis vires reprimite, expugnate impugnantes me (Psal. xxxiv, 1), a rugientis inimic sævitia potenter me defendite, in via veritatis fideliter gradientem omni hora, die ac nocte custodite me, et in hora exitus mei animam meam in pacc vabiseum suscipite.

Sancte Joannes Baptista, omnes sancti patriarcha et prophetæ, exoro vos obnoxia prece, manum mili porrigite, auxilium milii in cunctis necessitatibu: meis et infirmitatibus præbete; poscite mihi a Dec indulgentiam, patientiam, constantiam, justifiam obedientiam, continentiam, sanetamque perseverantiam.

Sancte Petre, princeps apostolorum beatissime omnesque sancti apostoli et evangelistæ, Ecclesiarum principes, et cœlestis auke triumphales milites date mihi vitam honorabilem, virtutum magnitudi nem, consummationem laudabilem et æternam beatitudinem; influat milii per vos pax, virtus et perpetua salus.

271 Christi dulcissimi sacerdotes, atque inclyt doctores, omnesque sancti confessores, qui ampliastis talentum vobis creditum per immarcescibilen

### VARIÆ LECTIONES.

1493 Collata est cum Mss. Thu. 267. et Bec. O. Ante perceptionem Corporis et Sanguinis Christi mss 1883 Sanctum Corpus et sanguinem tuum mss. Hoc sanctum Corpus Gratio ad accipiendum Corpus Domini et hune sanctum sanguinem tuum

fructum bonorum operum, Dei ineffabili pietate de- A pænitentiam baptiza me. Jussisti peccatoribus agere tur mihi per vos peccatorum indulgentia, totius boni copia, codestium concupiscentia, grata fratrum benevolentia, morum reverentia, mandatorum Dei observantía. Precor te, beate N. devotissima prece, dignare me inter tuos agnoscere, eum sederis potens in judicio orbem judicaturus cum Don.ino.

Omnes sanetæ virgines, quæ cælesti Sponso perenni mente adhærentes luxum calcastis sæculi, oainesque sanctæ vidue; impetrate mihi fetido munus perennis gratia, vita sanctimoniam, corporis munditiam, cordis innocentiam, fidei firmitatem, fraternitatis charitatem.

Intercedite pro me, omnes sancti, quicunque Deo placuistis ab initio sæculi. Aptate me ad voluntatem Dei peragendam in omni opere bono, ut peccat s mortuus, Deo vivam, et vota, quæ Deo vovi, vestris suffragantibus meritis illi toto affectu persolvam, ut ad portum salutis æternæ merear pervenire, et in æterna felicitate vobiscum sine fine gaudere Amen.

#### ORATIO XXXVII.

AD DEUM.

'(Ex ms. codice Corbeiensi.)

Domine Jesu benignissime, fons vitæ, fons misericordiæ, de quo bibunt omnes sancti, bibunt et inebriantur ineffabili dulcedine, vivunt æterna satietate, da mihi per merita eorum in præsenti vita sie te semper sitite, ut in futuro seculo cum eisdem sanctis tuis ad te valeam æternaliter satiari. Oro ita- C que dulcissimam misericordiam tuam, piissime, suavissime Domine Jesu, pasce miseram animam meam ex recordatione beneficiorum tuorum, ne deficial in peregrinatione fatigata imo pondere peccatorum suorum. Tua me, Domine, bonitas creavit, et per baptismum tuum recreavit, patienter hactenus me quotidie peccantem exspectat. Potentia divinitatis ture me fecit, humilitas humanitatis ture me refecit. Ecce, Domine Jesu Christe, gratia tua donant, qui es Dominus meus, Deus meus, ecce recordor quia, sieut prænuntiasti per sanctos tuos ab inicio mundi, natus de sancta Virgine veram ex ea carnem accepisti, Virginis matris ubera vere suxisti, pasce peccatricem animam meam tua saneta carne, satia illam tua dulcedine. In præsepio positus, pan- D nis involutus es, involve meam animam pannis miserieordize tuze, ne remaneat nuda coram te. Pasteres et ab oriente Magi venientes adoraverunt te in præsepio jacentem, fac me, Domine, te fideliter aderare jam in cœlo sedentem. Permisisti circumcidi carnem tuam, circumcide ab omni peccato mentem meam. Præsentatus es in templo, suscepit te Simeon in ulnas suas, id est in brachia sua, præsenta me sanètæ majestati tuæ, ut te complectar brachiis animæ meæ. Subditus eras parentibus in puritia tua, fac me tibi sudditum, et omnibus quibus me subjecerit dispositio tua. Baptizatus es a Joanne, in infantia tu baptizasti me, post baptismum tuum sanctum multoties pollutus sum, per veram confessionem et

pænitentiam, promisisti digne pænitentibus in hlgentiam, fac me pro peccatis meis sie poenitere ut eorum veniam a te merear obtinere. Veritatem, mansue!udinem, justitiam docuisti, doce cor means et illumina, ut unus ex eis esse mercar quos tu docens interius illuminasti. Miracula, virtutes, sanitates in corporibus et animabus hominum, quantum tibi placuit, fecisti; sana languores animie mea, quia peccavi tibi. Jejunasti propter me, fac me abstinere ab omni peccato pro tuo amore. Esuriisti propter me, fac me te, qui panis es verus, veraci er esurire. Fatigatus es propter me, robora, refice la ... situdinem animæ meæ. Duleissime et misericordissime Domine Jesu Christe, dum cœnares cum amicis tuis, pedes corum lavisti, co: pore tuo et sanguine pavisti; corpus meum et animam ab omni sorde lava, et codem corpore tuo et sangnine, ne deficiat, conforta. Quid amplius d'eam, Domine Jesu Christe? Tu es vita mea, salus mea, dulcedo mea, fortitudo mea, ketitia mea, gandlum meum, redemptio nea, resurrectio mea. Tu propter me traditus es, ne tradas bestiis animam meam. Ligatus es propter me, solve ligamina peccatorum meorum. Illusus es prepter me, libera me ab illusionibus dæmonum. Daleissime Domine, tu solus homo sine peccato flagellatus es propter me, libera me a flagellis quæ merentur iniquitates meæ. Misericordissime Domine, spinis coronatus es propter me, spinas peccatorum meorum aufer a me. Domine Jesu benignissime, tu portasti super sanctos lumeros tuos crucem tuam, fac me te sequi et post te portare animam meam. Altissime Domine, tu exaltatus in cruce traxisti omnia ad te, trahe nie ad te. Dulcissime Domine, tu permisisti manus tuas et pedes clavis ferreis perforari, lancea latus tuum aperiri, sanguinem tuum pro peccatoribus effundi, per ipsam sanguinem tuum lava animam meam ab omnibas peccatis, et omnem dolorem ab ca tolle per augustias quas pro nobis sustinuisti. Dulcissime Domine, tu suscepisti petitionem latronis, suscipe orationem mei peccatoris. Aceto potatus es propter me, inchria animam meam melle dulcedinis tuw. Bone Pastor, tu posuisti pro tuis ovibus animam tuam, ne sinas perire et mori peccatricem animam meam. Liberasti de inferno animas piorum, liLera animam meam a damnatione impiorum. Fortissime, potentissime Domine Jesu Christe, tu postquam mortem vicisti, surgens a mortuis vivus et immortalis discipulis tuis apparnisti. Dolentes de tua morte lætificasti, manducans et bibens frequenter cum eis in side sanctæ resurrectionis tuæ cor corum solidasti, animam meam, animam servi tui lætifica et conforta in fide sanctæ tuæ resurrectionis.

### ORATIO XXXVIII.

AD CHRISTUM.

(Ex ms. codice Corbeiensi.)

Domine Jesu Christe, dulcissime, suavissime, pulcherrime, speciosissime, desideratissime, Dominus meus et Deus meus, post resurrectionem tuam qua- A societate. Vos omnes sancti, filii misericordia, pueri dragesimo die vidente piissima matre tua Virgine et inestabiliter gaudente, videntibus amicis tuis apostolis et ineffabiliter de una glorificatione lætantibus, benedicens eis ascendis in cœlum et sedes ad dexteram Patris? Benedic etiam nobis et fac nos participes 272 tantæ exsultationis, quam illi habuerunt de gloria tuæ exaltationis, et per hæc beneficia tua, et alia innumerabilia quibus hominem perditum ad salutem revocasti, dum in hac vita detineor, miseram animam meam refice et conforta, ut cum a corpore migraverit, tam piis recordationibus et memoriis cuutritam et refocillatam sub alis misericordiæ tuæ, sub pedibus sanctorum apostolorum tuorum, sub pedibus gloriosissimi testis tui Stephani, et cæterorum puerorum tuorum qui tecum sunt p in sancto cubili tuo, requiescere possit, te miserante, te donante, Salvator mundi, qui cum Deo Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus in sæcula sæculorum. Amen.

#### ORATIO XXXIX.

AD CHRISTUM, ET OMNES SANCTOS. (Ex ms. Corbeiensi.)

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, Dominus mens et Deus meus, tu es vita mea, salus mea, sine quo non possum bene vivere, vel bene esse, quia et antequam essem et viverem, apud te eram et vivebam in te, et, antequam me nossem, noveras me. Benignissime, suavissime, dulcissime, fac me recordari miserationes tuas quas humano generi misericorditer impendisti, fac ex carum recordatione cor meum C igne ignescere dilectionis tuæ jugiter in flamman. Potentissime Domine, prins in utero matris meæ me formasti, tua virtute natum de matre baptismo tuo sanctificasti, parentibus meis ut litterarum studio ac societati monachorum me traderent inspirasti, ingenium discendi litteras, quantum tibi placuit, ingrato mihi dedisti. Me quotidie peccantem usque nunc patienter exspectasti. Precor, oro, benignissime Domine, dulcissimam misericordiam tuam ne me sinas unquam ad pristinas sordes peccatorum meorum redire, sed fac me cum servis tuis in tuo servitio perseverare. Scio, Domine, quod non sum dignus exaudiri propter peccata mea, sed da mihi solatium et intercessionem sanctorum tuorum quos andeo coram te appellare, ut quod obsistentibus D peccatis meis non mercor, eorum meritis suffragantibus obtinere possim, et ne me excludas abcorum

Domini Satvatoris, jam eum co quiescentes in æterna requie, quos ipsa charitas de suis visceribus gemuit, vos ego peccator appello, sublevate meam orationem ad aures vestræ matris, altissimæ charitatis. In primis andeo to suppliciter orare, que vicinior existis saluti nostræ, quæ vitam nostram peperisti, mundo perdito remedium attulisti, benedieta super mulieres Virgo mater ipsius misericordiæ, saneta Maria, Domina mundi, Regina cæli, tuæ sanctissimæ pigtati meam orationem qualemounque committo, ut cam offeras dilectissimo Filio tuo Domino nostro. Vos etiam sancti angeli et archangeli, sancte Michael, sancte Raphael, sancte Gabriel, et omnes sancti ecclestium ordines virtutum ad orationes meas ad Deum sublevandas advocare præsumo. Vos omnes saneti patriarchæ et prophetæ, qui præcessistis et annuntiastis adventum nostri Salvaturis, vos estote adjutores orationibus meis. Sanete Joannes, tu Baptista Domini, amicus ipsius summi Sponsi, to esto adjutor orationibus meis. Sancte Petre, cui summus Pastor commisit suos agnos pascendos. Sancte Paule, vas electionis Domini Jesu Christi, doctor gentium. Sancte Andrea, sancte Jacobe, sancte Jacobe, sancte Joannes dilecte Domini Jesu, sancte Thoma, sancte Philippe, sancte Bartholomæe, sancte Matthæe, sancte Simon, sancte Thadree, sancte Matthia, sancte Marce, sancte Luca, sancte Barnaha. Omnes sancti apostoli et evangelistæ, orate pro me peccatore; vestris meritis orationes meas committo. Sancte Stephane protomattyr Domini nostri Jesu Christi, amice Dei, tuis merit s me commendo. Sancti martyres, Line, Clete, Clemens, Xiste, Corneli, Cypriane, Laurenti, Chrys >gone, Joannes, Paule, Cosma, Damiane, Ignati, Alexander, Marcelline, Petre, Vincenti, Sebastianc, et omnes martyres qui pro Salvatoris amore sanguinem vestrum fudistis, orate pro nobis. Sancte Vedaste, Remigi, Benedicte, Martine, Ambrosi, Augustine, Illari, Basili, Nicolae, Amande, Gregori, Germane et omnes sancti confessores qui per sanctitatem vitæ vestræ Deo placuistis, orate pro nobis. Sancta Maria Magdalena, quæ meruisti pedes Domini Salvatoris osculando tangere, lacrymis rigare, prima resurgentem a mortuis videre, sancta Felicitas, Perpetua, Agatha, Agnes, Cæcilia, Lucia, Anastasia, et omnes sanctæ virgines, viduæ et continentes, orate pro nobis.

# ORATIO XL 1585.

RHYTHMUS AD DEUM ET OMNES SANCTOS.

Deus Pater credentium, Salus in te sperantium, Exaudi preces servuli, Quas fundit corde supplici. Fili Dei piissime, Dignatus nasci Virgine,
Exaudi cordis hostiam,
Patris sedens ad dexteram.
Amborum sancte Spiritus,
Dextræ Dei tu digitus,

Mentis secretum \*86 visita, Tuaque reple gratia. Personis sancta Trinitas, Sed deitate Unitas, Adesto meis precibus,

#### VARIÆ LECTIONES.

1488 Ex Mss. Corb. 160. et Vict. KK. 16 1486 Ms. C. Mentis secreta ms. Vict. mentis secretum

Votis favens supplieibus.

Auge fidem, tu Trinitas, Spem auge, sancta Unitas, Ut te colendo deitas, Me firmet tua charitas

Qui Deus homo diceris, Et verus homo nosceris, Memento mei hominis, Cum judicare veneris.

In hoc quod manes deitas, Reatus dele sarcinas, Ut hoc quod es humanitas, Adhuc 1887 deflectat pietas.

Regnum jurasti Patribus, Promisisti sequacibus, **273** Ut servetur promissio, Regnum concede famulo.

Concedat the pietas, Que deposeit humanitas 1488, Ut quod promisit charitas, Assequatur hereditas.;

Maria virgo virginum:
Redemptionis ostium,
Porta salutis integra,
Lapsis cervicem releva.

Potenti 1889 manum porrige, Quietis opem tribue, Et per tuum auxilium Placare cura filium.

Regina cœli filia 1490, Mater Dei castissima, Ut manus præstet Filii, Quod servus poscit, subveni.

Tu Michael archangele Cœli princeps militiæ, Ora draconis concute, Ne noceat in vulnere.

Interpres Dei Gabriel, Et medicina Raphael, Cum cherubim et scraphim, Hostis necate hæresim.

Cœlorum omnes spiritus, Novem divisi gradibus, Dei præsentes vultibus, Meis favete vocibus.

Senes viginti quatuor, Hæc offerte quæ deprecor. Qui citharis et phialis Orationes funditis.

Patriarcharum dignitas, Prophetarum sublimitas, Vestri regis præsentiæ, Verbo precantis 1691 solvite. Joannes Christi prævius , Baptista regis inclytus , Festina , ne tardaveris Lahem secare vulneris.

Quem matris clausus utero Motu prodis corporeo, Quem demonstrasti digito, Fae subvenire misero.

Cœlestis regni claviger, Apostolorum signifer, Petre primus in ordine, Fragilitatem aspice.

Per te mens tua videat, Quid sors humana valeat; Et dum tui memineris, Memento casus hominis.

Te poscente elementiam, Extendat mihi dexteram, Qui te suspendit flumine, Dum tibi dixit: Modice.

Salve reatus vincula, Ad hoc data potentia, Quem Verbum Dei nominas, A quo vocaris Barjona.

Paule tu doctor gentium, Et Christi testimonium, Dum totum mundum prædicas, Opem conferre studeas,

Joannes Dei gratia, Subtilis velut aquila, Ipso me fonte satia, Cujus potasti flumina.

Qui tibi matrem sociat, Et eœli clausa rescrat, Meæ parcat miseriæ, Tui precatus munere,

Apostolorum cæteri, Evangelistæ alii, Discipulorum agmina, Hæc juvate precamina.

Vos, innocentes pueri, Qui pro Christo truncamini, Vestra date subsidia, Qui clamatis: Nos vindica. Et protomartyr Stephane,

Tu primus in certamine,
Hæres sacrati nominis,
Adesto desideriis.

Caput nudas lapidibus,
Cadi patet introitus,
Jesum stantem consideras,
Securus hostes toleras.
Orasti flexis genibus

#### VARIÆ LECTIONES.

Pro inimicis cernuns,
Pro supplicanti servulo
Intercede, te postulo
Tu, martyr invictissime,

Pius adesto famulo 1952
Te deprecanti sedulo.
Qui sitiens martyrium,
Prece siceasti fluvium,
Regna petens cœlestia,
Capitali sententia.

Dissolve nexus criminum,
Per Jesum Christum Dominum,
Ut tecum in cælestibus
Sanctorum jungar cætibus.

Vincenti, martyr inelyte, Carbones vernans sauguine, Cœlum tenens in munere, Pro me precari satage.

Laurenti, miles pertinax, In fide pie contumax, Cui in igne militas, Orare pro me studeas.

Curam sperientes 1593 corporain, Cui funditis sanguinem, Hune reddatis placabilem.

Sylvester admirabilis, Confessione nobilis, Caput factus Ecclesiae, Orationem respicere.

In sede Petri positus, Ejus quidem vicarius, Ipsius consors gloriæ, Cæli gandens in culmine.

Meos intende gemitus, Tuis juvando precibus, Qui talentum multiplicas, Ut tuo regi placeas.

Gregori, præsul optime, Totius flos Ecclesiæ, Domus Dei candelabrum, Ut parcat roga Dominum.

Martine sidus Galliæ,

Virtutum fervens numere, Quem regis. . . . . Fac 1495 ut succurrat Domiaus.

Sacerdotum confessio, Confessorum oratio, Summi regis conspectui Offerte preces famuli 1898.

Vere felix Felicitas, Que prima inter alias,

Potenti ms. Vict. petenti 1490 Ms. Corb. Filia ms. Vict. Domina 1491 Ms. Corb. Verbo peccantis ms. Vict. verba peccantis 1492 Ms. Corb. Tu martyr invictissime, pius adesse etc. ms. Vict. tu martyr invictissime, Albane vir mitissime, pius adesto etc. 1493 Ms. Corb. cernentes ms. Vict. supnentes leg. scrpentes 1494 Ms. Corb. Regis fac ms. Vict. regis catheeumeaus fac 1495 Ms. Corb. Famuli ms. Vict. scr-

Ob charitatis meritum, Hoc tenes privilegium. 274 Cum Christum mente con-[spicis,

Terrena cancta despicis, Apud ipsum nos adjuva, In enjus gandes 1496 gloria.

O Maria Magdalene, Festina opem tradere, Cui primum se obtulit Christus, cum mortem interit. Columba simplex animo, Oranti adsis, obsecro, Quæ corona Martyrii Amplexum petis Domini. Omnes sacrata: virgines, Ferentes sponso lampades, Vasis tenentes oleum,

Menin quæratis commodum. Sancta sanctorum concio,

Una quidem communio, Mihi quidem 1387 succurrite, Et Christum intercedite.

Esto, Christe, propitius, Quos fundo vide gemitus, Et guem creasti dextera, Ab omni malo libera

Oni nasci, mori, surgere, In cœlum vis ascendere, . Et sanctum mittis Spiritum, Me munda sorde crimiuum.

Judex orbis cum veneris, Mercedem dare famulis, Cum ovibus in dextera, Non cum hædis me colloca.

Para panem Ecclesiæ, Regendo eam protege, Quæ dum partim dividitur, In fine simplex creditur.

Romanæ sedis dominum,

Sibique gregem subditum, Quos redemisti sangnine, Digneris semper regere. Istius loci præsulem, In tua fide stabilem, Tuo conserva populo, Munitum crucis clypeo. Animabus fidelium Ista luce carentium, Ad laudem tui perpetem, Æternam para requiem. Agne Dei mitissime,

Qui mundum purgas crimine, Exaudi, parce, adjuva, Miserere et libera.

Christe, via, lux, veritas, Dei splendor et charitas Soter simul et ousion, Alpha et omega, eleyson. Amen.

ORATIO XLI 1198. AD CRECEM DOMINI.

Sancta erux 1499, per quam nobis ad memoriam erux illa reducitur, in qua Dominus noster Jesus Christus nos per mortem suam a morte æterna in quam omnes 1500 misere tendebamus, ad vitam 1501 æternam 1502 quam peccando perdideramus, resuscitavit; adoro, veneror et glarifico in te crucem illain quam vobis repræsentas, et in illa eumdem miseratorem Dominum nostrum, et quæ per illam misericorditer operatus est. O crux amabilis in qua est salus, vita et resurrectio nostra! O lignum pretiosum, per quod salvati et liberati sumus! o signum venerandum, per quod Deo signati sumus! O crux gloriosa, in qua sola gloriari nos oportet!

Non enim es 1503 suscipienda secundum crudelium, qui te mitissimo 1804 paraverunt, insipientissimam impietatem; sed secundum ejus qui te sponte suscepit sapientissimam pietatem. Nam illi non potuerunt aliquid, nisi illo sapienter permittente; nec ipse quidquam sustinuit, nisi se misericorditer volente. Illi te elegerunt, ut per te scelus impietatis sua perpetrarent; ille te elegit, ut per te opus pietatis suæ consummaret. Illi, ut per te justum morti traderent; ille, ut per te peceatores a morte erueret. Illi, ut vitam interficerent; ille, ut mortem perimeret. Illi, ut Salvatorem damnarent; ille, ut damnatos salvaret. Illi, ut vivificantem mortificarent; ille,

A ille sapienter et misericorditer. Non ergo es, o crux 1505 admirabilis, æstimanda secundum intentionem crudelis insipientiæ, sed secundum effectum miser!cordis sapientiæ.

Quomodo igitur te 1506 laudabo? Qualiter te exaltabo? Quo affectu te orabo? Qua jucunditate in te gloriabor? Per te infernus spoliatur, et omnibus per te redemptis obturatur. Per te dæmones terrentur, comprimentur, vincentur et conculcantur. Per te mundus renovatur, atque veritate in eo lucente et justitia regnante decoratur. Per te humana natura peccatrix est justificata, damnata salvata, ancilla peccati et tartari liberata, mortua resuscitata. Per te civitas illa beata in cœlis restauratur et perficitur. Per te Dens Dei Filius pro nobis voluit obediens esse B Patri usque ad mortem (Philipp. 11, 8, 9); propter quod exaltatus accepit nomen, quod est super omne nomen. Per te paravit thronum suum (Psal. IX, 8), ct instauravit regnum suum.

O crux, quie ad tam ineffabililia bona es electa et præparata, laudant et exaltant te non tam humana sive angelica mens et lingua, quam opera quæ per te sunt facta! O tu, in qua et per quam est salus et vita mea! O tu, in qua et per quam est totum et omne bonum meum 1807, absit mihi gloriari nisi in te! (Galat. vi, 14.) Nam quid mihi concipi, nasci, vivere et omnihus hujus vitæ bonis perfrui prodest 1508, et postea in infernum descendere? Utique si sic m.hi esset, melius 1809 mihi erat si nec conceptus suissem. ut mortuos vivisicaret. Illi insipienter et crudeliter; C Et certe sie essem, si per te redemptus non essem.

VARIÆ LECTIONES.

1496 Ms. Corb. Gaudet ms. Vict. gaules 1497 Ms. Corb. Mihi quidem ms. Vict. mihi simul 1428 Collata est cum Mss. Thu. 267. Corb. 160. Vict. KK. 16. Bec. O. San Germ. a Pratis 345. Val-luc. et Flor. Ad sanctam Crucem Dominicam mss. Thu. et Gorb. Ad sanctam crucem adorandam mss. Vict. Val-luc. et Flor. Oratio ad sanctam crucem mss. Bec. et S. Germ. Oratio de sancta Cruce 1899 Sancta Crux, per ms. Thuan. O sancta Crux, per 1500 ln qua omnes mss. S. Germ. et Val-luc. et Flor. in quam omnes 1801 Vitam aternam mss. vitam, 1802 Ac misericordiam quam mss. omittant 1803 Non enim es etc. usque ad Quomodo igitur ms. S. Germ. omit. 1804 Mitissimo agno paraverunt mss. omitt. agno 1805 Es, o sancta crux, mss. omitt. o sancta crux 1806 lgitur te crux mss. S. Germ. et Val-luc. et Flor. omit. crux 1807 Omne bonum menm ms. S. Germ. onitt. menm 1808 Perfrui prodest mss. omitt. prodest ms. Thuan. frui prodessat. 1809 Si sie mihi esset melius mss. S. Germ. si sie melius prodesset 1509 Si sie mihi esset, melius mss. S. Germ. si sie, melius

Quo ergo affectu gloriabor in te, sine qua 1510 non solum mihi nulla esset gloria, sed insuper æterne me 1511 possideret infernalis luctus 1512 et miseria? Qua delectatione 1513 jucundabor in te, per quam pro 1514 servitute tartarorum, hæreditas mihi data est regni cælorum? Quo gaudio gratulabor in te, sine qua futurum erat ut horrerem me vel ad momentum esse, et per quam exspecto quia gaudebo me in æternum bene esse? Nam etsi adhuc inter spem et metum Deo serviam; certus tamen sum quia ad hæc bona, si gratias agendo, amando, vivendo in te gloriabor 1518, per te perveniam.

Sit itaque per te et in te gloria mea, sit per te et in te vera spes mea. Per te peccata mea deleantur, per te anima mea a vita veteri mortificerur, et in novam vitam justitiæ resuscitetur. Fac, obsecto, fac ut sicut me in baptismo mundasti a peccatis, in quibus fui conceptus et natus, ita me remundes ab cis quæ contraxi postquam sum renatus: ut per te ad ea bona perveniam ad quæ homo est creatus, præstante codem Domino nostro Jesu Christo, qui sit benedictus in sæcula. Amen.

### ORATIO XLII 1516.

AD SANGTAM CRUCEM.

Ex Appendice edit. Gerberon. hic revocatur.

Ave crux gloriosissima, et omnium lignorum pretiosissima et splendidissima, quæ tactu Conditoris nostri es sanctificata et ejus pretiosissimo sanguine cruentata. Felix permanes, et permanebis in sæcula: quæ si non in paradisi tellure orta fuisti, non decore frondium propriarum aut pulchritudine foliorum 1817, fere dignitate fructuum, sed castissimis membris regis æterni, quæ sustimuisti, dum omne redimeret sæculum. Modo non solum tua virtus splendet, verum 1518 etiam nomen tuum cuncto pretiosissimum est 1829 mundo. Terris et æthere fulges, sæculum reples, infernum perlustras 1820. Te angelicæ mirantur potestates, mundi adorant prin-

Quo ergo affectu gloriabor in te, sine qua 1510 non A cipes, dæmonum timent satellites. Tu perdita relum mihi nulla esset gloria, sed insuper æterne stauras, restaurata conservas, consecrata sanctificas, destructa reparas, infirma et fracta consolidas, dolentia 1513 jucundabor in te, per quam dolentia 1514 ketificas, dæmoniacis artibus kesos sal-

> In 1822 præsentia tua inferms gemit, dæmones pavescunt et fugiunt, mors contremiseit, omnis 1828 virtus contraria audiens sanctum nomen tuum pertimescit 1824. Sicut enim magnalia Jesu Christi, qui viva est hostia 1828, præponderant, magnaque et incomprehensibilia sunt 1526; sic landem tuam et virtutem tuam nulla unquam mortalium 1597 promere potest lingua: illic enim est Christus fructus tuns dulcissimus, ipee flos tuus pulcherrimus, odortuus suavissimus, ornatus tuus pretiosissimus. Dulce lignum, dulce pomum, dulce onus. Tu felix, sola sustinuisti talentum mundi. Quapropter emptio nulla in te 1524, pretia nulla sunt pro te, appretiatio nulla super te. In comparatione tui aurum est ut stipula, gemmæ ut favilla, et ut sterens omnis gloria. Sol et nebulæ, luna et sidera, et cuncta quætranscunt tibi non sunt æqualia. Non orbis partes quadriformes tam felicent ferunt arborem in radice, in fructu, in fronde, in flore, in sancto germine.

> Ideirco ego servus tuus inutilis <sup>1529</sup> cantando, gemendo atque lamentando <sup>1530</sup> prosternor ante <sup>1531</sup> conspectum tuum, et ad te oro <sup>1532</sup> atque confiteor <sup>1533</sup> tibi, crux veneranda, per <sup>1634</sup> cujus lignum redemptus sum <sup>1535</sup>, cujus signo sum confirmatus, cujus vexillo sum munitus, cujus nomine sum defensus, cujus virtute nunc usque salvatus te a loro, te invoco, te deprecor <sup>1536</sup>. Tu es salus <sup>1537</sup> mea, tu virtus, tu protectio, tu murus <sup>1538</sup>, tu defensio <sup>1539</sup>, tu gaudium menm <sup>1540</sup> et consolatio mea <sup>1541</sup>. In vita ista me positum salva; me in angustiis <sup>1542</sup> recren; in adversis conforta; in infirmitatibus corrobora; in morte a dæmonibus melibera; a morte <sup>1543</sup> æterna me <sup>1544</sup> subtrahe: januam paradisi pande, et

#### VARIÆ LECTIONES.

Sine quo mss. sine qua 1511 Æterne me ms. S. Ger. æterna me 1512 Infernalis Inctus ms. S. Germ. infernalis cruciaius, Iucius. 1513 Qua dilectione mss. qua delectione 1514 Per quam pro ms. S. Ger. per quem pro 1515 In te glorior mss. in te gloriabor 1516 liæe Oratio collata est cum Ms. San-Germanensi 545 1517 Pulchritudine foliorum ms. pulchritudine florum 1518 Splendet, verum ms. resplendet lumine claro, verum 1519 Preciosissimum est ms preciosus est 1520 Terris et æthera fulges, sæculum reples, infernum perlustras ms. hæc omitit 1521 Infirma et confracta consolidas, dolenda ms. infirmos sanas, dolentia 1522 Salvificas. In ms. salvificas, mortuus virificas, et cuneta bona ædificas. In 1523 Dæmiones pavesenut, et fugiunt, mors contremiscit, omnis ms. dæmion fugit, mors expavescit, et omnis 1524 Virtus contraia, audiens sanctum nomen tuum pertimescit ms. contraria virtus audire te pertimescit 1528 Qui viva est hostia ms. qui in te pependit 1522 Præponderant, magnaque et incomprehensibilia manent ms. manent incomprehensibilia 1527 Nulla unquam mortalium ms. nulla mortalis 1528 Quapropter emptio nulla est in te, etc., usque ad : Ideireo, etc., ms. hæc omitit 1523 Ego servus tuus inutilis ms. nos servi inutiles 1520 Atque lamentando ms. omitit. 1531 Prosternor ante ms. prosternimus preces ante 1532 Et ad te oro ms. et te adoramus 1533 Atque confiteor ms. omitit. 1534 Venerand (, per ms. veneranda, colenda et Crux adoranda, per 1535 Redemptus sum ms. redempti sumus 1536 Sum firmatus... sum munitus... sand defensis... salvatus... te adoro, te invoco, te deprecor ms. firmati... muniti... defensi ac protect... salvati... te adoramus, te invocamus, et te deprecamur 1537 Tu es salus ms. tu esto salus 1538 Murus ms. murus noster inexpngnabilis 1539 Defensio mea ms. defensio nostra 1540 Gaudium meum ms. gaudium nostrum 1541 Consolatio mea ms. consolatio nostra 1542 Invita... in angustis ms. lux, v)a, vita, arma nostra invictissima, liberatio nostra, redemptio et resurrectio nostra. In vitæ spatio positos nos salva, in angus

Redempto: i meo Domino Jesu Christo, qui 1858 in te A pio jacentem, recognosco filium tuum in templo docrucifixus 1848 pependit, post hanc vitam miseram 1317 me conjunge 1518. Amen.

## .275 ORATIO XLIII [ol. XLII]. AD CRUCEM DOMINI.

De sanctà cruce, et beata Virgine, et bono latrone. Salve crux sancta, salus et vita mea. Salve crux, quam adorat et desiderat exercitus angelorum. Salve crux, quam adorat et invocat omnis chorus sanctorum. O vere sancta et venerabilis crux. Ecce peccator et infelix homo, ante te, et in te crucifixo manet, quamvis indignus; sed pro peccatis suis ita est anxins, ut fere nesciat quid agere debeat. Desiderat enim te adorare; sed non audet oculos ad te levare. Desiderium quidem bonum habet in te; sed nullum meritum sentit in se, pro quo confidat de te. Maneo itaque in conspectu tuo trepidus et dubius; ita ut coram te stare erubescam, et a te recedere pertimescam. Hortatur me stare ante conspectum tuum memoria divinæ et tuæ pietatis; sed dehortatur me conscientia miserabilis et inveteratæ meæ iniquitatis. Arctor quoque graviter ab iis duobus, et quid eligam fere ignoro. Elegi tamen magis opportuno conspectui tuo importune assistere, etiamsi debeas me occidere. Melius est enim mihi mori juxta te, quam vivere (Jon. 1v, 8) longe a te; quia nulla mors homini pejor est, quant cum homo longe a te

Suppliciter ergo deprecor te, chara majestas et magna charitas, qui pendes in cruce, ut importunitatem meam non importune suscipias, sed ad necessitatem meam opportune et misericorditer respicias. Tu es enim spes mea, tu refugium meum, tu misericordia mea. Miserere igitur, miserere mei, et doce me quomodo adorare te debeam, et quomodo te diligere valcam. Quamvis peccatis meis exigentibus nesciam quomodo te adorare ac diligere debeam; tamen hoc est meum desiderium, ut te adorem et diligam. Ohsecro te, vere piis exaudibilis Jesu, per omnem dilectionem quam habes in homine, dum pendes in ligno, ut hoc bonum specialiter facias cum servo tuo, ne stare in conspectu tuo et ante crucem tuam me aliquando tædeat aut pigeat, sed potius delectet et placeat. Delectet animam meam Divinitatis tuæ misericorditer in me respicere. Delectet me lugere miseriam meam, et placeat omnipotentiæ tuæ vertere in gaudium tristitiam meam.

Delectet autem me recordari hoc quod pendens in cruce benedictæ virgini matri tuæ dixisti: Mulier, ecce filius tuus (Joan. xix, 26). Et nunc, quæso, benignissime Domine, die milii servo tuo: Ilomo, ecce Deus tuus, ecce redemptor tuus. Te quoque, obsecro, virgo inter omnes mulieres benedicta, ut dicas milii: Homo, ecce filius mens, ecce Salvator tuus. Video quippe, venerabilis domina, filium tuum in præsecentem; sed in nullo loco cum certius cognosco, quam in cruce pendentem. Ibi enim ipsemet de se testatur dicens : Mulier, ecce filius tuus (ibid.). Hie ergo, felix mater et omni lande digna, hic intercede pro me misero apud ipsum qui, dum se filium tuum nominat, quodammodo se debitorem obligat, ut preces tuas cum amore suscipiat. Die illi itaque : Fili, iste peccator clamat ad me, et lacrymabiliter deprecatur ut intercedam pro eo apud te, quatenus remittas ei peccata sua, quæ insipienter commisit in te. Verum est, Domine mi, verum est certe. Ego reus consiteor coram te, Deus, et coram Genitrice tua quia ab infantia mea usque nunc veniens ante gloriosam crucem tuam et sanctæ majestatis tuæ conspectum non, ut debui, veni, supplicavi, nec adoravi. Sed tu, cui proprium est parcere et misereri, ne respicias fragilitatem meam et immunditiam meam pessimam, sed dimitte quidquid negligenter deliqui; quia tu es spes mea soia et vera, et non habeo in alio fiduciam meam, nisi in te solo Deo vivo et vero.

Dat etiam mibi grandem fiduciam, summe Redemptor meus, illa pia et dulcis oratio, quam pro crucifigentibus te apud Patrem fecisti, dicens: Pater ignosce illis, quia nesciunt quid faciunt (Luc. xxIII, 54). Qui enim sic exorasti pro tuis crucifixoribus, nunquid non orabis pro tuis adoratoribus? Et qui in cruce recordatus es indulgentiæ, nunquid in cælo oblitus es misericordiæ? Miserere, quæso, Domine, miserere mei servi tui; et vel tu ignosce, vel apud Patrem intercede ut ignoscat. Propter hoc namque maneo coram te, et adoro sanctam crucem tuam per quam redemisti mundum. Credo namque et confiteor quia per elevationem et extensionem corporis tui in ligno traxisti omnes ad te qui recte diligunt te. Trahe igitur me, dulcissime, Domine, trahe me et desiderium meum post te (Cant. 1, 5); ut ego sentiam virtutem crucis tuæ in me.

Sentiam, Salvator meus, virtutem et odorem qui est de cruce tua, sicut sentiebat latro ille qui dicebat : Domine, memento mei , dum veneris in regnum tuum (Joan. xxiii, 42). Viderat forsitan latro iste te antea excos illuminantem, vel mortuos suscitanin conspectu tuo fideliter assistere; et placeat oculis p tem, et non adoraverat te. Tunc vero quanto videt te pendere in ligno, adorat te dicens : Domine, memento mei, dum veneris in regnum tuum. Hoc fecit in illum crux tua, quod non potuerunt facere miracula tua. Verius et perfectius cognovit iste te in cruce pendentem, quam in templo docentem, aut miracula facientem. O quanta est virtus crucis tux, quanta est gloria pendentis in ligno! Latro iste ulii vidit tuum lignum, mox cognovit tuum regnum; et ubi te pendere aspexit, ibi quod regnares intellexit. O quantus odor de cruce exibat, qui omnem infidelitatem ab eo repellebat. O quam digne vocabat te

#### VARIÆ LECTIONES.

1543 Meo Domino J. C. qui ms. nostro, qui 1546 Crucifixus ms. confixus 1547 Miseram ms. miserrimam 1848 Me conjunge ms. nos conjunge

Dominum suum, qui veraciter sciebat se servum A atque contra omnia adversa tutamentum. Amen. tuum; quia oculis suis intuchatur pretium, quo redimebas penitus muadum universum.

Sed quid hone Jesu, quid, dulcissime Domine, respondisti latroni te oranti in cruce? Hodie mecum eris in paradiso (ibid. 1x, 45). Et quid hoc est, o rex desiderabilis? To clavis affligeris, et paradisum promittis. Tu pendes in ligno, et latroni dicis: Ilodie mecum eris in paradiso. Et, o desiderium animarum ubi est paradisus, quia dicis latroni : Hodie mecum eris in paradiso. An paradisus tecum est, et ubi tu vis, paradisus est? An tu indubitanter paradisus es, quia tam confidenter promittis: Hodie mecum eris in paradiso? Credo, Domine, credo certe quod ubi tu vis, et ubi tu es, ibi paradisus est; et esse tecum, hoc est esse in paradiso. Quoniam venerabilis ille B confessor et gloriosus martyr tecum fuit per totum illud hodie, et postea omni tempore. O quam bomun est esse tecum! O quam heati sunt illi, qui tecum sunt! Illi vere sunt in paradiso, vere sunt in regnis, qui tecum sunt fide et dilectione.

Crux tua, Domine, paradisum promittit et paradisum tribuit. Et ideo suppliciter adoro crucem tuam, asloro te in cruce, et crucem in te. Denique adoro erucem propter pendentem in cruce. Adoro quem latro adorabat, et oro sicut ille orabat: Domine, memento mei, dum veneris in regnum tuum. Recognosce in me, 276 Domine, hanc orationem, sicut recognovisti cam in latrone. Suscipe hane orationem a servo tuo, sicut suscepisti cam a famulo tuo. Memento mei de regno, sieut fuisti memor illius de ligno. Die igitur, die, queso, Domine, die servo tuo, die animæ meæ: Hodie mecum eris in paradiso, ut ego confortatus desiderabili tua promissione fideliter permaneam in tua fide et dilectione, Redemptor meus, mediator Dei et hominum; qui cum Patre et Spiritu sancto vivis et regnas Deus in sæcula sæculorum. Amen.

# ORATIO XLIV [ol. XLIII]. AD CRUCEM DOMINI. Laus sanctæ crucis.

Ave, crux sancta, virtus nostra. Ave, crux adoranda, laus et gloria nostra. Ave, crux, auxilium et refugium nostrum. Ave, crux, consolatio omnium mærentium; salve, crux, victoria et spes no- D stra; salve erux, defensio et vita nostra. Salve, crux, redemptio et liberatio nostra. Salve, crux, signum salutis, atque inexpugnabilis murus contra omnem virtutem inimici. Sit mihi crux semper spes Christianitatis meæ. Sit mihi erux resurrectio, mortis meæ. Sit mihi crux triumplus adversus dæmones. Sit mihi crax mater consolationis meæ. Sit mihi crux requies tribulationis meæ. Sit mihi crux baculus senectutis meæ. Sit mihi crux medicina ægrotationis meæ. Sit mihi crux protectio nuditatis meæ. Sit mihi crux consolatio vitæ meæ. Sit mihi crux in omnibus augustiis meis solatium. Sit milii crux remedium in tribulationibus meis. Sit milii crux in infirmitatibus meis medicamentum,

ORATIO XLV [ol. XLIV.]

AD CRUCIAL DOMINI.

Elevatio ad sanctam cracem.

Salva me, sancta erux, quæ in corpore Christi dedicata es, et ex membrorum ejus compage tanquam margaritis ornata; quie prietium nostrum portare digna fuisti et vitam æternam nobis attulisti. Jesu hone, præsta milijut per signum et reparationem sanctæerucis, me ab omnibus inimicorum incursionibus liberes et tua bonitate conserves, peccata dimittas, veniam indulgentiæ tribuas; qui vivis et regnas Deus, etc. ORATIO XLVI [ol. XLV].

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

Cum recordatione meritorum ejusdem, et malorum nostrorum.

O beatissima et sanctissima semper virgo Maria, ecce asto mœrens ante faciem pietatis tuie, et confundor nimis pro abominationibus peccatorum meorum, quibus deformis factus sum et horribilis coram Deo et te, et angelis ejus et sanctis omnibus. Expavesco vehementer judicium extremuta damnationis, quando unicuique divinitus reddetur, pront gessit sive bonum, sive malum (11 Cor. v, 10). Et quia propter hoc timor et tremor venerunt surer me, et contexernnt me tenebræ (Psal. Liv, 6), malorum actuum meorum, et intueor me leprosum et immundum; ideirco me dignum seio separari a secietate fidelium, quos a me discernit candor et puritas castitatis: propterea flens et ejulans, deprecor, Domine, quatenus a me quatriduo mortuo. intolerabili fetore jam pleno, faciem tuam non avertas; sed potius aspicias quam gravi ulcere perenssus sum, et consideres qualiter me ecelesti medicamine cures, atque Filio tuo Domino nostre Jesu Christo, cujus tu mater es et qui de te natus est, me emundatum restituas. Tu enim nosti, misericordissima regina, quod ad hoc nata es, ut per te nasceretur idem Dominus noster Jesus Christus, verus Deus, verus homo, in quem veracissime credo, et de cujus pietate non despero; ut et ipse qui erat Conditor hominum, fieret et Salvator; teque talem haberet matrem, quæ pro peccatoribus intervenieus, perfectam obtineres ei salutem. Tu autem, domina mater ejus, virgo in partu, virgo ante partum, et virgo post partum. In te manet intacta castitas, pudor integer, et firma constantia. Que lætaris quod virgo concepisti, et quod cæli Dominum castis viscerilms portasti, et quod virgo partum edidisti, et quod es ab angelo salutata, a Spiritu saucto ohumbrata (Luc. 1, 55). Et quod angelica nuntiavit puritas, ineffabilis perfecit Deitas, atque Deum illum giguere meruisti, qui cuncta nasci suo nutu concessit

Tu, domina, mirabaris et corporis tui integritatem, et conceptus secunditatem, et gaudebas tuum paritura parentem, Dominum nostrum Jesum Christum : duobus enim gavisa es muneribus. Miraris quod virgo peperisti, et lætaris quod Redemptorem

mundi edidisti, Jesum Christum Filium Dei. Qua- A enpisco. Tu vero, domina, omnibus iis adjutoribus prepter, ineffabilis misericerdiæ regina, credo quod non es vacua a visceribus pietatis, quæ genuisti ipsum fontem totius. Et quæ lactasti magni consilii Angelum, potes et mihi esse magni consilii angelus, si pro me depreceris Dei Filium, qui per te mundo, in carne apparuit, ut quem latentem apud Patrem incognitum habebat mundus, apparentem per carnem agnosceret, et agnitum crederet, et credendo in eum salvaretur per fidem. Qui suo inenarrabili munere præstitit ut natura humana ad similitudinem sui condita Creatoris, dissimilis per peccatum et mortem effecta nequaquam in æterna damnatione periret; sed illam per te sua immensa pietate repararet, et ut tu nova et intemerata virgo facinus antiquæ viraginis expiares.

277 O admirandam divinæ dispensationis operationem? Tu benedicta inter omnes mulieres virum non cognovisti; et mater es, et post Filium natum virgo permansisti. Hanc fidem sanctam postquam suscepi, domina, non semper recto tramite tenni, quoniam præceptis ejus non obedivi. Quibus si parere studuissem, me ad te elamantem facile andires, quem placere filio tuo scires. At quia seduxit me hostis antiquus, et sagittis suis vulneravit me, et vestibus candidis exuit, atque nigris et lacrymosis ae semiustis igne peccatorum meorum induit, idcirco deformibus vestibus indutus apparebo tibi. Propterea, elementissima regina et domina, ne contemnas me; sed memor fragilitatis humanæ, annue ne desperans fugiam, sed exspectem consolationem tuam, quam tune evenire probabo, si ea quæ sunt in me incendia criminum et iniquitatum, et præcipue illarum quibus infatigabiliter uror, paulatim in me deficere tua virtute atque imbre intercessionum tuarum exstingui in corde meo et corpore persensero.

O mi domina, quid dieam, vel quid faciam? In tenebris sum, et lumen cœli non video. Quo ibo, aut quo a facie silii tui judicantis fugiam? (Psal. exxxviii, 5.) Non ad orientem aut meridiem, vel ad occasum aut ad aquilonem, vel in profundo abyssi habeo effugium; ubique filius tuus, ubique totus, ubique præsens, ubique discernens et omnia judicans, et super cœlestia habitans. Qui si me pro meis actibus juste judicaverit, expediisset mihi magis ut conceptus non essem, aut natus statim interiissem. Nec hoe mihi proficere potnisset, quia in peccatis tune conceptus et natus, et sine baptismo mortuus absque dubio periissem. Ego namque de peccatoribus conceptus et natus peccator, baptizatus et salvatus, iterum peccator factus sum. Et non talis ut antea, sed sordidior et immanior; quoniam talis sum qualem pejorem non habet mundus. Ideo talem adjutorem requiro, qualem post lilium tunm potiorem et meliorem invenire non potest mundus. Habet ornis apostolos, patriarchas, prophetas, martyres, confessores, virgines, bones et optimos adjutores, quos ego supplex orare eon-

melior et excelsior es; quia istis et aliis sanctis omnibus, etiam angelicis spiritibus, nec non regibus et potestatibus mundi, divitibus, pauperibus, dominis, servis, majoribus et minoribus domina es, et quod possunt omnes isti tecum, tu sola potes sine illis omnibus. Quare hoc potes? Quia mater es Salvatoris nostri, sponsa Dei, regina cœli et terræ, et omnium elementorum. Te ergo requiro, ad te confugio, et tu me per omnia adjuves, suppliciter peto. Te tacente, nullus orabit, nullus juvabit. Te orante, omnes orabunt, omnes juvabunt.

Millies centena millia hominum (regina piissima) ad te clamant, et omnes salvantur; et ego clamabo ad te, et non auxiliabor? forsitan non; quia illis B omnibus sum pejor et pessimus. Quid inde? Propterea non taceho. Clamans igitur vociferor ad te. Egregia virgo, et piissima domina, parce mihi et exandi me. Exandi miserum, et solare mœrentem; recollige errantem, refove desperantem. Sana in me quæ conspicis vulnera, per tua sancta medicamina, tollensque a me sordida indumenta, viridia et splendida porrige vestimenta, quibus me renovatum repræsentes filio tuo Domino nostro Jesu Christo. Esto mihi contra diabolum turris fertitudinis, murus inexpugnabilis, brachium defensionis. Illum contra me sævientem suscipe, et ne me viribus imbecillem astutia sua confodiat, tu invincibiliter repugna. Ille callidus est et fraudulentus, et non metuit pugnare contra fortes, sed majores vires infert tentationis contra validos quam contra infirmos. Tu tamen, cœlestis auxiliatrix, quæ nosti dolositates ejus, sic commune robur ejus, ut me nulla ipsius callida suggestio decipiat tentando; sed cum nititur decipere, ipse confusus, ex tua virtute superatus discedat, et ego misellus tua defensione protectus, a tua filiique tui laude nunquam quic-

Fac, o felix domina et omni laude dignissima, ut ego famulus tuus qui in tota longævitate dierum meorum miserabiliter per abrupta peccatorum corrui, nunc in extremis positus diebus, agam pœnitentiam pro peccatis meis quæcunque gessi in cogitatione, voluntate, operatione et negligentia. Et quamvis diutissime, hoc est, ab exordio vitæ meæ, usque in hanc horam, perseveraverim in ipsis quæ cœpi peccatis; tu tamen, cœlorum regina, obtine apud clementissimum filium tuum, ut ultra non regnet iniquitas in me, sed virtus divinitatis. Virtutum et orationum copia me justificet, mundet et muniat, et per semitas justitiæ deducendo ad bonum perseverantiæ perducat et provehat. In extremis quoque vitæ positum nulla me oblivio hebetet, linguæ offeinm nullins passionis vitium impediat. Expletoque dierum meorum numero, atque perfecto in me Ecclesia sancto ministerio, merear suscipi ab angelo lucis, et liberari ab angelo mortis, ac perferri ante tribunal piissimi judicis, ubi per te, domina, percipiam quietem pacis vitæ æternæ. Amen. A

# ORATIO XLVII [ol. XLVI].

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

Beatissima Dei genitrix et virgo perpetua Maria, sacrarium omnium virtutum, gignendo Dominum virtutum et regem gloriæ Christum, per eumdem Deum et Dominum nostrum Jesum Christum quem meruisti generare, tibi ad æternam gloriam, et nobis ad æternam salutem, precor per tuam clementiam suffragare mihi omni misericordia indigno apud divinam majestatem, exorabilemque te precibus tanti peccatoris præbere, domina, ne differas, ex qua et heatitudinis felicitas et redemptio nobis venit. Siquidem omnino, Deifera sanctissima Maria, indignus sum te adire precatum; sed fiduciam spei meæ attribuit recordatio multorum Christum teque negantium, qui tandem conversi pristinam B meruerunt per tua suffragia suæ mentis integritatem, licet sim amplius peceator, quam possit lingua mea confiteri : proh dolor ! plura sunt peccata mea, quam vix numero possint comprehendi. Et quamvis professionem Christianitatis minus recte observaverim post baptismum, tamen nunquam in negationis foveam corde vel ore incidi. Oamipotenti Deo gratias, qui me tenuit tuis sanctis orationibus. Ad hoc te Deus fecit, ut speramus, sui matrem; ut mater fieri deberes omnium in eum credentium, quo se patrem nos jussit vocitare.

Quid unquam potest dignius æstimari, quam ut sis mater quorum Christus dignatur esse pater et frater. Ipse namque, propter suam insolitam bonitatem, omnibus paternos præbebit profectus, si te, domina, senserit maternos non denegare affectus. Quo namque modo mibi non miserearis, mater misericordiæ? Ubi est nisi in Deo, et in te, spes mea? Ergo sine te nihil pietatis est, nihilque bonitatis, quia mater virtutis et virtutum es omnium. Quapropter adjuva me, domina, quæso; quia nihil sum et ad nihilum me venturum 278 scio, nisi digneris me adjuvare. Adjuva me ergo, nec uni deneges beneficium, quod omnibus confers etiam non rogata. Non habeo quo pergam solatium vitæ quærens, nisi ad quam omnes rei confugiunt. Ad te confugio, quia te filius tuus Dominus noster Jesus Christus providit nobis refugium post se. Suscipe me, oraque cum quatenus me talem efficiat qualem D me jubet fieri; nec diutius sinat decipi suggestionibus dæmonum, sed faciat sua pietate, tuaque intercessione me sie frui temporali vita, quo possim æternam consequi, ipso auxiliante, qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat per omnia sæcula sæculorum. Amen.

# ORATIO XLVIII [ol. XLVII]. AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

Sancta et gloriosa Dei genitrix, semperque virgo Maria, quæ mundo meruisti generare Salvatorem, exandi me et miserere mei nunc et semper propter honorem sanctæ et excellentissimæ virginitatis tuæ. Te deprecor humiliter, esto mihi salvatrix et adjutrix apud Deum omnipotentem, ut ipse me pius pastor et princeps pacis à peccatorum meorum maculis emundet, et ab inferni tenebris eripiat, et ad vitam perducat æternam. Et qui per te, castissima virgo, venit in hunc mundum, et humanum genus suo sanguine salvavit, et inferni claustra destruxit, et cœlestis regni januas apernit; ille me per misericordiam suam salvare et conservare dignetur; et post finem hujus vitæ labentis, aliquam partem æternæ beatitudinis precibus tuis in sanctorum societate concedat.

# ORATIO XLIX [ol. XLVIII] 1549. AD EAMDEM DEI MATREM.

Singularis meriti, sola sine exemplo, mater et virgo Maria, quam Deus ita mente et corpore inviolatam custodivit 1850, ut digna existeres, ex qua sibi nostræ redemptionis pretium Dei Filius corpus aptaret: obsecro te, misericordissima, per quam totus salvatus est mundus, intercede pro me miserrimo 1551 et cunctis iniquitatibus fœdato 1552, ut vel jam donet Dominus infelici animæ meæ amorem puritatis, affectum manditize, tenorem castitatis. Ego enim, ego infelix, ego totius innocentiæ, totius sanctimoniæ gratiam perdidi; ego templum Dei sanctum multipliciter violavi. Sed quid ago, obsecnitates meas referens auribus illibatis? Horresco, domina, horresco; et arguente me conscientia, male nudus coram te erubesco. Cui vero moribundus offeram vulnus menm? Ad quem ibo, et apud quem deplorabo dolorem meum, aut quando aliunde sperem beneficia sanitatis, si mihi elauditur illud unicum reclinatorium æternæ pietatis? Audi ergo, domina, audi propitia, audi et exaudi civem perditum de sorte hereditatis tuæ 1883 post longa exsilia, post longa suspiria, post sæva ludibria, post multa supplicia, revertentem 1584 ad ubera consolationis tuæ.

Memini et meminisse delectabile est, qualiter ad commendandum miseris 1855 unicum patrocinium tuum, cuidam tuo servo agenti in extremis revelasti memorabile nomen tuum. Apparens enim ei, cum esset in angustiis, et requirens utrum te 1856 agnosceret, cum ille, minime, domina, tremens responderet, tu ei pro benignitate tua quam blande, quam

#### VARIÆ LECTIONES.

1550 Corpore custodivit ms. corpore inviolatam custodivit 1551 Miserrimo ms. misero peccatore ms. Val·luc. feedo. Omni pondere peccatorum prægravato mss. omittunt hæc 1553 Hæreditatis suæ mss. hæreditatis tuæ 1554 Post sæva ludibria, post multa flagitia revertentem ms. post longa suspiria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms. Val·luc. post sæva ludibria post multa supplicia revertentem ms.

familiariter tu, domina, dixisti 1557 : Ego sum mise- A riosa 1569, meritis qualemcunque recipiat vestem ricordiæ mater. Apud quem ergo miseri, apud quem desolati rectius ingemiscimus deplorantes mala totius calamitatis et miseriæ nostræ, quam apud te veram et indubitatam matrem misericordiæ? Mater sancta, mater unica, mater immaculata 1888, mater incorrupta, mater misericordiæ, mater pietatis et indulgentiæ, aperi simm pietatis et suscipe mortuum in peceatis. Ecce, domina, filius prodigus, nudus et attritus 1559 pedibus, de loco horroris, de nebula immunditiæ et fetoris suspirat, clamat, et appellat matrem non immemor quoties eum foveris, texeris, excusaveris apud Patrem. Et quidem ille piissimus atque henignissimus pater, tu tam dulcis et suavis mater. Agnosce, benedicta, filios tuos quos unice dilectus unigenitus tuus non erubuit 1560 nomi- B nare fratres suos. Et si pro illo innocente filio tuo crucifixo pertransivit gladius animam tuam (Luc. 11, 55), quomodo super mortuis 1961 in peccato pupillis tuis te continere; quomodo unquam maternis 1832 fletibus et facrymis, o domina, poteris temperate? Abstrahimur, diripimur, captivamur; non est qui eruat 1563, non est qui redimat 1564, qui consurgat diluculo et spondeat 1565 pro nobis. Surge, pia; surge, propitia; intra sacrarium exanditionis, et expande manus immaculatas ante altare illud aureum humanæ reconciliationis. Erit per te impetrabile quod per te ingerimus, erit per te excusabile 1868 quod timemus. Nec din poterit te sustinere pro nobis supplicantem, quem tu sæpissime conselata es, dulcis mater, infantem vagientem. Qua C ergo potentior meritis ad placandam iram judicis, quam tu quæ mernisti mater esse ejusdem Redemptoris et judicis? Ne dubites 2567, domina men; ipse enim est os meum et caro mea, salutare menm et gloria mea 1868, ipse caput nostrum, ipse cognovit figmentum nostrum (Psal. cii, 14).

Decus virginum, domina gentium, regina angelorum, fons hortorum, ablutio peccatorum, sancta et perpetua virgo Maria, succurre misero, subveni perdito; ut qui jam, proh dolor! non audet angelicam illam sperare stolam virginalem; tuis, glo-

nuptialem. Denique, et si non merchor, imo quia non merebor vicinius accedere atque interesse florigeris atque odoriferis gloriæ vestræ choris; eminus saltem positus et longe constitutus videre merear et andire processus vestros, tympana vestra, concentus 1370 vestros, et quidquid illud glo. riæ et exsultationis erit, quando tripudiabitis sequentes agnum quocunque ierit.

Singularis virgo, summa et perpetua virgo, sola mater et virgo, sancta Maria, in fine orationis mese, in extremo hujus fatuæ supplicationis 1571 indignus 1572 hoc unum rogo, hoc mum precor et obsecro '873 in nomine dilecti silii tui, dona mihi misero jugem et perennem memoriam suavissimi nominis tui. Sit eibus dulcissimus, cibus suavissimus animæ meæ. Adsit mihi in periculis, adsit in angustiis, adsit in principio lætitiæ meæ. Si enim hoc Dei dono et tuo mercor 1874 obtinere, inflateurs certe, nunquam funditus vercor 279 interire. Aderit enim semper mihi gratia tua, aderit miseratio et protectio tua. Et si in infernmi 1878 demersus fuero, eo me requires, et inde me extrahes 1576, et reddes filio tuo, qui me redemit et lavit sanguine suo, Jesu Christo Domino nostro 1877, qui cum Patre et Spiritu saneto vivit et regnat Dens 1878.

# ORATIO L [ol. XLIX] 1579

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

Cum recordatione peccatorum, ud excitandum torporem.

Sancta, et inter sanctos post Deum singulariter saneta, Maria, mater admirabilis virginitatis, virgo amabilis fecunditatis, quæ Filinm Altissimi gennisti, quæ perdito humanogeneri Salvatorem peperisti, Domina præfulgens tanta sanctitate, supereminens 1880 tanta dignitate, quam utique certum est non minori 1581 præditam esse 4582 potentia et pietate. Tibi, o genitrix vitæ, o mater salutis, o templum pietatis et misericordiæ, tibi sese conatur præsentare miserabilis anima mea, morbis vitiorum languida, vulneribus facinorum 1583 seissa, ulceribus flagitiorum 1585 putrida, tibi nititur quantum moribunda valet sup-

### VARIÆ LECTIONES.

1557 Tu domina dixisti ms. omit. tu demina 1858 Sancta mater immaculata ms. sancta mater unica, mater immaculata Mater incorrupta mater misericordiæ ms. Val-luc. mater incorrupta misericordia 1859 Nadis et attritis ms. undus et attritus 1860 Non ernbescit ms. non ernbuit 1861 Quomodo super mortuis ms. Val-luc. quomodo unquam super mortuis 1862 Quomodo maternis mss.

quomodo unquam: maternis 1863 Non est qui eruat non est qui redimat ms. Val-luc. non est qui
eruat qui redimat, etc. 1864 Non est qui redimat ms. qui eripiat 1865 Et respondent ms. Val-luc. et
respondent 1866 Per te excusabile mss. certe excusabile 1867 Nec dubites mss. ue dubites 1868 Salutare
menm et gloria men mss. hac omitt. 1869 Tuis gloriosis mss. tuis, gloriosa 1870 Vestra et concentus mss.

omitt. et 1871 Supplicationis mem ms. Val-luc. omitt. mem 1872 Indignus mss. indigna 1873 Rogo, precor et supplicia mess. rogo hoc upum precor ms. Val luc. Hac mum rogo hoc upum precor et ebseuro. cor et supplicio mss. rogo, hoc unum precor ms. Val luc. Hoc unum rogo, hoc unum precor et obsecro2573 Si enum Dei, et dono tuo hoc mereor mss. si enim hoc Dei dono et mo mereor 1575 In inferno mss. in infernum 1578 lade extrahes mss. inde me extrahes 1577 Jesu Christo Domino nostro mss. Jesus Christo Dominos noster 1578 Et regnat Deus ms. Val-luc. et regnat Deus per omnia secula seculorum. Amen 1579 Collata est cum Mss. Vict. Kh. 16. et RR. 5. Bec. O. Corb. 160. Thu. 267. Carthus. Val-'ne. et Flor. Ad B. Mariam Virginem cum recordatione peccatorum ms. Vict. 5. ad sanctam Virginem Dei Get Flor. nitricem mss. Vict. 16. et Flor. Oratio ad sanctam Mariam ms. Corb. Incipiunt Orationes Beatæ Mariæ ms. Thu. Oratio prima ad sanctam Mariam cum mens gravatur torpore. In ms. Val-luc. caret titulo 1880 Superveniens mss. saper nomen eminens mss. Becc. Vict. 3. Carth. et Val-luc. supereminens 1581 Non mori 2582. Carth. Vict. et Val-luc. non minori 1582 Præclaram esse mss. præditam esse 1583 Vulneribus faci-Lorum ms. Vict. 16. ulceribus facinorum 1894 Ulceribus flegitiorum ms. Vict. 16. vulneribus flegitiorum

bus'digneris eam sanare. Sie enim, pia domina, alienata 1885 est a se immanitate stuporis, ut vix sensum habeat enormis languoris. Sie sordibus et fetore fædatur, ut timeat ne ab ipsa misericors vultus tuus avertatur; sie tabeseit desperando respectus tui conversionem, ut ctiam os obmutescat 1586 ad ora-

tionem.

Peccata mea, nequitize mea, si habetis animam meam vestro veneno peremptam; vel cur sic 1367 facitis eam vestra fæditate horrendam, ut miseratio non possit aspicere illam? Si obruitis ei spem exauditionis vestra mole, vel cur obstruitis illis 1588 vocem orationis vestri pudore? Si mentem ejus vestri fecistis amore dementem, vel cur sensum ejus vestro redditis torpore non sentientem 1589? Hen B pudor sordentis iniquitatis, in præsentia nitentis sanctitatis 1890! Hen confusio immundæ conscientiæ, in conspectu fulgentis munditiæ! O tu benedicta super mulieres, quæ angelos 1891 vincis puritate, sanctos superas pietate; anhelat moribundus spiritus ad tantæ benignitatis respectum; sed erubescit ad tanti nitoris conspectum. Rogare enim te, domina, desidero, ut miserationis tum respectu cures plagas et ulcera peccatorum meorum; sed confundor coram te ob fetorem et sordes eorum. Horreo, domina, apparere tibi in immunditiis et horroribus meis, ne tu horreas me pro eis, et non possum, væ mihi, videri sine eis

O perturbata 1592 o confusa peccandi conditio 1593 ! En quippe vos, peccata mea, quomodo discerpendo distrahitis, distrahendo corroditis, corrodendo torquetis præcordia mea? Eadem enim peccata mea, o Domina, cognosci a te cupiunt, propter curationem, apparere tibi fugiunt 1894, propter exsecrationem: non enim sanantur 1898 sine confessione, nec produntur sine 1896 confusione. Si celantur, sunt insanabilia; si videntur, sunt detestabilia. Urunt me dolore, terrent me timore. Mole me obruunt, pondere me premunt, pudore me confundunt.

O tu, illa pie potens, et potenter pia Maria, de qua ortus estfons misericordiæ, ne contineas, precor, tam veram misericordiam, abi tam veram agnoscis miseriam. Si enim ego confundor in obscenitate iniquitatis meæ ad fulgorem tuæ sanctitatis, tune

plicare, nt potentibus tuis meritis et piis tuis preci- A domina, erubesees erga miserum affectum insitæ pietatis? Si ego confiteor nequitiam meam, tune abnegabis benignitatem tuam ? Simajor est miseria mea quam mihi expediat, critne minor misericordia tua quam te deceat? Quanto enim, o domina, magis delicta mea in conspectu Dei et tuo sordent; tanto magis ejus curatione 1598 et tha subventione egent. Sana ergo, clementissima, infirmitatem; et delebis, quæ te offendit, fæditatem. Anfer, benignissima, languorem, et non senties quem horres fetorem : fac, piissima, nt non sit quod doleat 1599; et non crit quod sinceritati tuæ sorde at 1000. Fac, domina; exaudi me, domina. Sana animam peccatoris servi tui, per virtutem benedicti fructus ventris tui, qui sedet in dextera omnipotentis Patris sui, superlaudabilis et supergloriosus in sarcula (Dan. m. 53).

ORATIO LI [ol. L] 1601. AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM,

Cum mens timore premitur.

Virgo 1603 mundo venerabilis, mater humano generi amabilis, femina angelis mirabilis, Maria sanctissima, cujus beata virginitate omnis sacratur integritas, cujus glorioso partu omnis salvatur fecunditas. Domina magna 1003, cui gratias agit concio læta justorum, ad quam fugit territa turba 1604 reorum. Ad te, præpotens et misericors domina, ego peccator et utique nimis peccator 1605 anxius confugio. Videns enimme, domina, ante districti judicis omnipotentem justitiam, et considerans iræ ejus intolerabilem vehementiam, perpendo peccatorum meorum enormitatem, et condignam tormentorum immanitatem. Tanto igitur, domina clementissima, horrore turbatus, tanto pavore perterritus, cujus enixius implorabo interventionem, quam cujus uterus mun'i fovit reconciliationem. Unde securius velocem in necessitate subventionem sperabo, quam unde mundo processisse propitiationem scio? Aut enjus intercessio facilius reo veniam impetrabit, quam quæ illum generalem et singularem justum ultorem et misericordem indultorem lactavit? Sieut namque, leatissima, impossibile est ut hac merita tibi tam singularia nobis tam necessaria obliviscaris; sic, mitissima, incredibile est ut supplicantibus miseris 1606 non miserearis. Bene quippe novit mundus, nec nos mundi peccatores ullatenus dissimulare 1607 pati-

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1585</sup> Alienata ms. Vict. 16. aliena <sup>1586</sup> Jam obmutescat mss. obmutescat <sup>1587</sup> Cur sic mss. vel cur sic 1588 Cur obruistis illis mss. vel eur obstruitis illi 1589 Orationes vestri pudore? si mentem ejus vestri fecistis amore dementem, cur obstruxistis illi vocem orationis vestri pudore? mentem ejus vestri fecistis amore dementem, cur sensum ejus vestri redditis torpore non servientem? mss. orationis vestri pudore? si mentem ejus vestri fecistis amore dementem, vel cur sensum ejus vestro redditis torpore non sentiensi mentem clus vestri lecistis amore dementem, vel cur sensum clus vestro readitis torpore non sententem? <sup>1590</sup> Immanitatis, præsentia nitentis sanitatis mss. iniquitatis in præsentia nitentis sanctitatis <sup>1591</sup> Qui Angelos mss. quæ Angelos <sup>1592</sup> O perturbata mss. Vict. 16. et Val·luc. O perturbatio <sup>1593</sup> Præcavenda conditio mss. peccandi conditio <sup>1594</sup> Apparare tihi fuginnt mss. apparere tihi refuginnt mss. Val·luc. Flor. parere tihi fuginnt <sup>1595</sup> Non sanantur ms. Vict. 16. et Flor. non enim sanantur <sup>1596</sup> Nec produntur sine ms. Carth. nec perduntur sine <sup>1597</sup> Effectum insitæ mss. affectum insitæ mss. Corb. et Vict. 15. et Flor. affectu insitæ <sup>1598</sup> Magis curatione mss. magis ejus curatione <sup>1599</sup> Quod dolet mss. quod dolet mss. quod dolet mss. tuæ sordet mss. tuæ sordet <sup>1691</sup> Collata cum præfatis Mss. Alternatim ad Matrem et ad Filium mss. Thran Oratio segunda ad sanctam Mariam, cum mens sollicitatur timore ms. Bec. Oratio ad candem. mss. Thuan. Oratio secunda ad sanctam Mariam, cum mens sollicitatur timore ms. Bec. Oratio ad eandem, cum mens sollicitatur timore ms. Val-luc. Oratio ad Beatam et gloriosam et perpetuam Virginem Dei Genitricem Mariam

1602 O virgo mss. virgo
1603 Domina magna ms. Flor. Domina mea
1005 Tetra turba
1605 Nimis peccatorum mss. nimis peccator
1606 Supplicantibus miseris ms. Vict. 10.
1606 Supplicantibus miseris 1607 Dissimulare mss. Vict. 5. et Val-luc. dissimulari

mur: satis, inquam, o domina, satis novimus, qui A reconcilio servum tuum filio tuo 1824. Qui me injicio Filius hominis, vel enjus hominis filius 1608 venit sulrum facere quod perierat (Luc. xix, 10). Nunquid ergo tu, dominamea, mater speimeæ, nunquid oblivisceris tu, odio mei, quod mundo tam misericorditer est intimatum, tam feliciter divulgatum, tam amanter amplexatum? Ille bonus filins hominis 1809 venit perditum salvare sponte, et mater Dei poterit perditum clamantem non curare? Bonus ille filius hominis venit vocare peccantem ad pænitentiam (Luc. v, 52) 280; et bona mater contemnet 1610 precantemin rett pænitentia 1612? ille, inquam, honus Deus, mitis homo, misericors Filius Dei, pius Filius hominis venit quærere errantem peccatorem; et to bona mater ejus, potens mater Dei, repelles miserum orantem?

Ecce enim, o Virgo, homo de qua natus 1623 est Dens homo ut salvaretur peccator homo, ecce coram bono filio tuo, et coram bona matre ejus 1614 pœnitet et confitetur, gemit et orat peccator homo. Obseero ergo vos 1618, bone Domine et bona domina, obsecro vos, pie fili et pia mater 1616, obsecro vos per hanc ipsam veritatem, per hanc singularem spem peccatorum ut sient 1617 vere tu es filius ejus, et tu mater ejus ut salvetur peccaior, sie sie absolvatur 2618 et curetur 1619, sanetur et salvetur hic peccator. Probet in se, probet hie vester peccator quia vere estis, sentiat in se quia propter salutem peccatorum estis lu filius, et tu mater. Vester certe 1620 amborum peccator. Cum enim peccavi in filium, irritavi matrem; nec offendi matrem, sine injuria filii. Quid ergo facies peccator? Quo igitur fugies peccator? Quis enim te 1621 reconciliabit filio, inimica matre; Qui tibi 1622 placabit matrem irato filio? sed et si ambo pariter offensi estis, nonne et ambo clementes estis? Fugiat ergo 1623 reus justi Dei ad piam matrem misericordis Dei. Refugiat reus offensæ matris ad pium filium benignæ matris. Ingerat se reus ntriusque inter utrumque, injiciat se inter pium filium et matrem piam. Pie Domine, parce servo matris tuæ; pia domina, parce servo filii tui; bone fili, placa matrem tuam servo tuo; bona mater,

inter 1628 duas tam immensas pietates 1626, non incidam in duas tam potentes severitates. Bone fili, bona mater, non mihi sit frustra quod confiteor de vobis hanc veritatem, nec erubescam quod spero in vobis hanc pictatem. Amo enim veritatem quam confitcor de vobis, et deprecor pictatem quam spero in vobis.

Die, mundi judex, cui parces? Die, mundi 1627 reconciliatrix, quem tu reconciliabis : si tu, Domine, damnas; et tu, domina, averteris 1628 homuneulum bona vestra cum amore, mala sua cum mœrore 1639 confitentem? Salvator singularis, die quem salvabis? Salutis mater, die pro quo orabis? si te, Domine, præcipiente, et to, domina, consentiente 1630, tor-B menta vexant peccatorem se exsecrantem, vos obsecrantem; si infernus absorbet reum se accusantem, vos deprecantem; si tartara devorant pauperem in se desperantem, in vobis sperantem.

Deus, qui factus es silius seminæ propter misericordiam; femina, quæ facta es mater Dei propter misericordiam 1631, aut miseremini miseri, tu parcendo, tu interveniendo; aut osfendite ad quos tutius fugiam misericordiores, et monstrate 1632 in quibus certins considam potentiores 1633. Si enim est, imo quia est tam magna mea iniquitas, et tam modica fides 1634 mea, tam tepida charitas mea, tam fatua oratio mea, tam imperfecta satisfactio mea, ut non merear delictorum veniam, nec salutis gratiam; hoc est ipsum quod supplico: ut in quo merita mea mihi 1638 videtis non sufficere, in eo misericordiæ vestræ dignentur non deficere. Precor, itaque, precor, exaudite me, sed propter vos non propter me, per pietatem qua exundatis, per potestatem qua abundatis, ut evadam meritos dolores damnatorum, et intrare 1836 merear in gaudia beatorum, te Deum laudaturus, qui es benedictus et superlau-'abilis in sacula (Dan. m, 52) saculorum. Amen. ORATIOLII [ol. LI] 1637.

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM. Cum meditatione et laude meritorum ejus. Maria, tu illa magna Maria, tu illa maxima beata-

### VARIÆ LECTIONES.

1608 Hominis filius venit ms. Vict. 16. hominis filius, id est, tui ipsius, venit 1609 Bonus ille filius hominis ms. Vict. 46. omittit, hominis 1610 Mater contemnet mss. Mater Dei contemnet mss. Vict. 16. et Val-luc. et Flor. bona mater Dei contemnet 1611 Peccantem in mss. precantem 1612 In pœnitentia ms. Flor. in pœnitentiam 1613 De quo natus mss. de qua natus 1614 Coram te bona matre ejus mss. Carth. et Val-luc. et Flor. coram bona matre ejus 1615 Obsecro vos mss. Vict. et Val-luc. Obsecro ergo vos 1616 Pie mater mss. pia mater 2617 Et ut sicut mss. ut sicut 1618 Sic absolvatur mss. Vict. Carth. et Val-luc. si sic absolvatur 1619 Curetur hic mss. curetur, sanetur, et salvetur hic 1620 Videtur certe mss. vester certe 1621 Quis enim me ms. Vict. 46. Quis enim te 1622 Chis mihi ms. Vict. 46. Quis enim te 1623 Engiet ergo mss. fugiat ergo 1623 Enling turun 46. Quis enim te 1622 Quis mihi ms. Vict. 46. Quis tibi 1623 Fugiet ergo mss. fugiat ergo 1623 Filium tuam servo mss. Vict. servum tuum servo mss. Val-luc. et Floriacens. servum tuum filio tuo 1623 Initio inter mss. injicio inter 1626 In tam potentes mss. inter duas tam potentes mss. Carth. Val-luc. et Flor. in duas tam potentes 1627 Cui preces fundam. Die mundi ms. Corb. cui pares. Die mundi mss. Vict. Bec. Carth. Val-luc et Flor. cui parces, die mundi 1628 Averteris ms. Corb. avertis 1623 Cum timore mss. cum mærore 1630 Et de 1e misericordia consentiente mss. et 1e Domina consentiente 1631 Per misericordiam mss. propter miscricordiam 1632 Aut monstrate mss. Vict. et Val-luc. et monstrate 1633 Potentioribus mss. potentiores 1634 Fides mea ms. Vict. 16. omitt, mea 1635 Merita mihi mss. merita mea mihi eum meditatione et lande meritorum ejus ms. Corb. Oratio ad sanctam Mariam. ms. Thuan. Oratio ad sanctam Mariam. ms. Thuan. Oratio tertia ad sanctam Mariam pro impetrando ejus et Christi amore. mss. Val·luc. Bec. Item Oratio ad sanctam Mariam

Te, domina magna et valdemagna, te vult cormeum amare, te cupit os meum landare, te desiderat venerari mens mea, te affectatevorare 1650 anima mea, quia tuitioni tuæ se commendat tota substantia mea. Enitimini viscera animæ mcæ; enitimini quantum

potestis, si quid potestis 1641, omnia interiora mea, ut ejus merita laudetis, ut ejus beatitudinem 1649 ametis, ut ejus celsitudinem admiremini, ut ejus benignitatem 1653 deprecemini, cujus patrocinio quotidie indigetis, indigendo desideratis, desiderando imploratis, implorando impetratis 1644. Et si non secundum desiderium vestrum, tamen supra vel certe contra meritum vestrum 1843. Regina angelorum, domina mundi, mater ejus qui mundat mundum, confiteor quia cor memminis est 1646 immun- B dum, ut merito erubescat in tam mundam intendere, nec digne possit tam mundam 1647 intendendo contingere. Te igitur, mater illuminationis cordis

mei, te, nutrix salutis mentis meæ, te obsecrant, quantum possunt, cuncta præcordia mea. Exaudi, domina mea, adesto propitia, adjuva potentissima,

ut mundentur sordes mentis meæ, ut illuminentur 1648 tenebræ meæ, ut accendatur tepor meus, ut expergiscatur torpor mens, quatenus sient beata 1649 tna sanetitas super omnia post summum 1650 omnium filium tuum, per omnipotentem filiumtuum, ob glo-

riosum filium tuum, a benedicto filio tuo est 1651 exaltata: sic super omnia post Dominumet Dennimeum et omnium filium 1852 tuum, te cor meum intelligat et veneretur, amet et deprecetur eo affectu, non quo C

desidero imperfectus, sed quo debeo 1653 a filio tuo factus et salvatus, redemptus et resuscitatus.

O genitrix vitæ animæ meæ 1654, altrix reparatoris carnis meæ, lactatrix Salvatoris totius substantiæ meæ! Sed quid dieam 1685? Lingua mihi desicit, quia mens non sufficit. Domina, domina mea, omnia intima mea sollicita 1656 sunt, ut tantorum benesiciorum tibi gratias 1687 exsolvant; sed nec cogitare possunt dignas, et pudet proferre indignas 1658. Quid enim digne dicam matri Creatoris et Salvatoris mei, per cujus sauctitatem peccata mea purgantur, per enjus integritatem mihi incorruptibilitas donatur,

rum 1638 Mariarum 1639, tu illa maxima feminarum. A per cujus virginitatem anima mea adamatur a Donnno suo et desponsatur Deo suo? Quid, inquam 1689, digne referam genitrici Dei et Domini mei, per cujus fecunditatem captivus sum redemptus 1600, per cujus partum de morte æterna sum exemptus; per cujus prolem perditus, sum restitutus, et de exsilio miseriæ in patriam heatitudinis reductus? Benedicta in mulieribus (Luc. 1, 28) : hæc omnia mihi dedit benedictus fructus ventris tui (ibid., 42) in regeneratione baptismatis sui, alia in spe, alia in re; quanquam hæc omnia ego ipse mihi peccando sie abstulerim 1661, ut nec rem habeam, et spem vix teneam. Quid enim? Si mea culpa evanuerunt 1662; nuaquid ingratus ero illi per quam mihi tanta bona 1663 gratis evenerunt? Absit, ne addam 1664 hane iniquitatem super iniquitatem. Imo gratias ago, quia habui; doleo, quia non habeo, oro ut habeam : certus enim sum quia sicut per filii gratiam ea potui accipere; sic eadem per matris merita possum recipere. Ergo, odomina, porta vitæ, janua 231 salutis, via reconciliationis, aditus recuperationis, obsecro te per salvatricem tuam fecunditatem, fac ut et peccatorum meorum milii venia et bene vivendi gratia concedatur, et usque 1665 in finem hie servus tuus sub tha protectione custodiatur. Insidiis 1666 et oppressionibus dæmonum mundus tenebris 1667 obvolutus subjacebat; sed sole de te orto illuminatus corum et laqueos devitat, et vires conculcat.

> Tu aula 1668 universalis propitiationis 1669, causa generalis reconciliationis, vas et templum vitæ et salutis universorum, nimium contraho merita tua, cum in me homunculo vili singulariter recenseo beneficia tua, quæ mundus amans gaudet, gaudens clamat esse sua. Tu namque domina admirabilis singulari virginitate, amabilis salutari fecunditate, venerabilis inæstimabili sanctitate, tu ostendisti mundo Dominum suum et Deum suum, quem uesciebat: tu visibilem exhibuisti mundo Creatorem summ, quem prius non videbat : tu genuisti mundo restauratorem, que perditus indigebat : tu peperisti mundo reconciliatorem quem reus non habebat. Per fecunditatem tuam, domina, mundus peccator est justificatus; damuatus, salvatus; exsul re-

#### VARIÆ LECTIONES.

ms. Carth. Maria, tu 1640 Affectat orare mss. affectat expanse 1641 Quid poteritis mss. quid potestis 1642 ms. Carth. Maria, in Allectat orare mss. anectat exorate Quid potentis mss. Quid potentis mss. Vict. 16. et Val-luc. ut ejus beatit. 1633 Et ejus benig. mss. Vict. 16. et Val-luc. ut ejus benig. 1634 Imploretis. impetretis mss. imploratis. impetratis 1634 Vel certe meritum vestrum mss. vel benig. 1634 Imploretis. 1634 Confiteer can manual ast mss. confiteer quia cor meum nimis est certe contra meritum nostrum

1646 Confiteor cor meum est mss. confiteor quia cor meum nimis est

Eam digne mss. tam mundam

1648 Ut illuminentur ms. et illuminentur 1649 Sient beata mss. sieut tua
beata 1650 Omnia summum mss. omnia post summum 1651 Tuo es mss. tuo est 1663 Omnia Dominum et Deum verum, et Dominum filium mss. omnia post Dominum et Deum meum, et omnium, inium soci quod debet mss. sed quo debet mss. Val-luc. et Flor. sed quo debeo 1653 O genitrix vitæ meæ mss. genitrix vitæ animæ meæ 1653 Quid dicam? mss. Thu. Bec. et Val-luc. quid dicamus? 1656 Intim sollicita mss. Vict. Val-luc et Flor. intima mea sollicita 1657 Beneficiorum gratias mss. beneficiorum tibi gratias 1658 Non diguas mss. indignas 1659 Domino suo. Quid inquam mss. Domino suo, desponsatur Deo suo. Quid, inquam 1660 Captivus sum redemptus ms. Vict. 46. omit. captivus 1661 Sie ecce dando abstulerim mss. peccando sie abstulerim 1662 Culpa evanuerit mss. culpa evanuerum 1663 Per cujus mihi gratiam tanta bona mss. per quam mihi tanta bona gratis 1663 Absit, ne addam ms. Carth. Lich val-Deum verum, et Dominum filium mss. omnia post Dominum et Deum meum, et omnium, filium 1683 Sed mss. per quam mihi tanta bona gratis 1664 Absit, ne addam ms. Carth. absit ut addam 1665 Ut usque mss. et ut usque mss. Val-luc et Flor, ut usque 1666 Incidiis etc. usque ad O aula mss. Corb. Vict. 3. Carth. Valluc. et Flor. hwc omittunt; quæ tamen leguntur in mss. Vict. 16. et Bec. O. 1667 Tenebris ms. Vict. 16. omittit mss. Bec. Flor. mundus tenebris 1668 O aula ms. Carth. Vul-luc et Flor. Tu aula 1669 Propitiationis mss. pietatis

1670 redemit, ægrum sanavit, mortuum resuscitavil 1671.

Cœlum, sidera, terra, flumina, dies, nox et quiecunque humanæ potestati vel utilitati sunt obnoxia, in amissum decus sese gratulantur, domina, per te quodammodo resuscitata, et nova quadam ineffabili gratia donata. Quasi enim omnia mortua erant, cum amissa 1679 congenita dignitate favendi dominatul 1673 vel usibus Denm laudantinm, ad quod faeta erant; obruebantur oppressione 1674, et decolorabantur abusu idolis 1678 servientium, propter quos facta non erant. Quasi vero camdem resuscitata lætantur, cum jam Deum confitentium et dominatu reguntur, et usu decorantur. Nova antem et inæstimabili gratia quasi exsultaverunt, cum ipsum B Deum, ipsum Creatorem suum, non solum invisibiliter supra se illa regentem senserunt, sed etiam visibiliter intra se eisdem 1676 utendo sanctiscantem viderunt. Hæc tanta bona per benedietum fructum benedicti ventris benedictæ Mariæ provenerunt.

Sed cur solum loquor, domina, beneficiis tuis plenum esse mundum? Inferna penetrant, cœlos superant. Per plenitudinem enim gratiæ tuæ, et quæ in inferno erant, se lætantur liberata; et quæ supra mundum sunt, se gaudent restaurata. Per eumdem quippe gloriosum filium gloriosæ virginitatis tuæ, omnes justi qui obierunt ante vitalem ejus mortem, exsultant diruptione captivitatis suæ, et angeli gratulantur restitutione semirutæ civitatis suæ. O femina mirabiliter singularis, et singulariter mirabilis, per quam elementa renovantur, inferna remediantur, dæmones 1677 conculcantur, homines salvantur, angeli redintegrantur! O femina plena et superplena gratia, de cojus plenitudinis exundantia respersa sic revirescit omnis creatura! O Virgo benedicta et superbenedicta, per enjus benedictionem benedicitur omnis natura, non solum creata a Creatore, sed et Creator a creatura! O nimis exaltata, quam sequi conatur affectus animæ meæ, quo aufugis aciem mentis meæ? O pulchra ad intuendum, amabilis ad contemplandum, delectabilis ad amandum, quo evadis capacitatem cordis mei? Præstolare, Domina, infirmam animam te sequentem : nec, abscondas 1678 te, domina, parum videnti, animæ te

ductus : partus tuus, domina, mundum captivum A quarenti. Miserere, domina, animam post te anhelando languentem 1679.

Mira res, in quam sublimi contemplor Mariam locatam 1680. Nihil est æquale Mariæ : nihil, nisi Dens, majns Maria. Deus Filium suum, quem solum de corde suo æqualem sibi genitum, tanquam seipsum diligebat, ipsum dedit Mariæ: et ex Maria fecit sibi filium, non alium, sed eumdem; ut naturaliter esset unus idemque communis Filius Dei et Mariæ. Omnis natura a Deo est creata, et Deus ex Maria est natus 1680\*. Dens omnia creavit, et Maria Deum genuit. Deus qui omnia fecit 1681, ipse se ex Maria fecit; et sic omnia quæ fecerat, refecit. Qui potuit omnia de nihilo facere, noluit ea violata sine Maria reficere. Deus igitur est pater rerum creatarum 1682, et Maria mater rerum recreatarum. Deus est Pater constitutionis omnium, et Maria est mater restitutionis omnium. Deus enim genuit illum, per quem omnia sunt faeta; et Maria peperit illum, per quem omnia sunt salvata. Deus genuit illum, sine quo penitus nihil est; et Maria peperit illum, sine quo omnino nihil bene est. O vere Dominus tecum, cui dedit Dominus, ut omnis natura tantum tibi deberet secum.

Maria, obsecro te per gratiam, qua sie Dominus esse 1683 tecum, et te voluit esse seeum; fac propter ipsam secundum camdem ipsam gratiam, misericordiam tuam mecum; fac ut amor tui semper sit mecum, et cura mei semper sit tecum. Fac ut clamor necessitatis meæ, quandiu ipsa persistit, sit tecum; et respectus pietatis tuæ, quandiu ego subsisto, sit mecum; fac ut congratulatio beatitudinis tuæ semper sit mecum, et compassio 1684 miseriæ meæ, quantum mihi expedit, sit tecum. Sicut enim, o beatissima, omnis a te aversus et a te despectus necesse est ut intereat, ita omnis a te conversus et a te respectus impossibile est ut pereat; sicut enim, Domina, Deus genuit illum in quo omnia vivunt, sic o tu, flos 1685 virginitatis, genuisti enm per quem et mortui reviviscunt 1686. Et sient Deus per Filina suum heatos angelos a peccato servavit, ita o tu, decus 1687 puritatis, per Filium tuum miseros homines ex peccato salvâbis 1688. Quemadmodum enim Dei Filius est beatitudo justorum, sic, o tu salus fecunditatis, Filius tuus est reconciliatio peceatorum. Non enim est reconciliatio, nisi quam tu casta con-

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>1670</sup> Mundum captivum ms. Vict. 16. omittit, captivum <sup>1671</sup> Resuscitavit. In mss. Corb. Thuan. Val-luc. et Flor. ponuntur ca, insidis etc. quæ superius omissa sunt 1672 Amisso mss. amissa 1673 Dominatur favendi mss. favendi dominatur 1674 Obtinebantur oppressione mss. obruebantur oppressione 1675 Abusu idolis mss. ab usu idolis <sup>1676</sup> Intra eisdem mss. intra se eisdem <sup>1577</sup> Remediantur, homines mss. remediantur, dæmones concentantur, homines ms. Vict. 16. reclinantur, homines ms. Flor. ut in Edit. <sup>1678</sup> Nec abscondes mss. ne abscondas <sup>1679</sup> Animam. languentem. mss. animæ. languentis <sup>1680</sup> Locatam. Omnis etc. mss. locatam. Nihil est æquale Mariæ. Nihil nisi Dens majus Maria Deus filium, quem solum de corde suo æqualem sibi genitum, tanquam seipsum diligebat, ipsum dedit Mariæ: et ex Maria fecit sibi-filium, non alium, sed enndem (ms. Val-luc. non sed eundem ipsum), at naturaliter esset unus idemque communis films Dei et Mariæ. Omnis etc. mss. Vict. 16. Carthet Flor. omittunt hæc, et ex Maria feeit sibi filium non alium, sed eundem 1680\* Et omis Dei natura ex Maria est nata mss. Thuan. Corb. Vict. Flor. et Dei natura ex Maria est nata mss. Rec. O. Carth. et Val-luc. et Deus ex Maria est natus 1681 Omnia fecit vel creavit mss. omittunt, vel creavit 1682 Rerum creatarum mss. Thu. Vict. Carth. rerum recreatarum 1683 Se Deus esse mss. sie Dominus esse 1684 Et passio mss. et compassio 1688 O tu flos ms. Vict. 16. et tu flos 1686 Mortua reviviunt mss. Thu. mortua reviviscunt 1687 Ita tu decus mss. ita o tu decus 1588 Salvabis mss. salvavit

cepisti; non est justificatio, nisi quam tu integra in A utero fovisti; non est salus, nisi quam, tu virgo, peperisti. Ergo, o domina, mater es justificationis et justificatorum, genitrix es reconciliationis et reconciliatorum, parens es salutis et salvatorum. O beata fiducia! o tutum refugium! Mater Dei est mater nostra; mater ejus in 1689 quo solo speramus, et quem solum timemus, est mater nostra; mater, inquam, ejus qui solus salvat, solus daumat, est mater nostra.

Sed, o benedicta et exaltata non tibi soli, sed et nobis quidem 1690 quam magnum, quam amabile 1691 est quod video per te evenire nobis, quod videns gaudeo, quod gaudens dicere non audeo. Si enim tu domina es mater ejus, nonne et alii filii tui sunt fraunde 1699 jucundatur cor meum; an silebo, ne de elatione 1693 arguatur os meum 1694? Sed quod credo amando, cur nou confitebor laudando? Dicam igitur non superbiendo, sed gratias agendo. Qui enim fecit ut ipse per maternam generationem particeps esset naturæ 1693 nostræ, et nos per vitæ restitutionem essemus filii matris ejus 1696, ipse nos invitat, ut confiteamur nos fratres 1697 ejus. Ergo judex noster est frater noster; Salvator mundi 1698 est frater noster; denique Deus noster est factus per Mariam frater noster. Qua igitur certitudine debenius sperare, qua consolatione 1699 possumus timere, quorum sive salus, sive damnatio, de boni fratris 1700, et de piæ matris pendent arbitrio! Quo etiam affectu hane fratrem et hane matrem amare debemus? Qua familiaritate nos illis committemus? Qua securitate ad illos confagiemus? Qua dulcedine confagientes 1701 suscipiemur. Bonus igitur frater nobis dimittat quod deliquimus 1702; ipse avertat quod delinquentes meruimus, ipse donet quod pænitentes petimus. Bona mater oret et exoret pro nobis, ipsa postulet et impetret quod expedit nobis 1703. Ipsa roget filium pro filiis, unigenitum pro adoptatis, dominum pro servis. Bonus Filius audiat matrem pro fratribus, Unigenitus pro his quos adoptavit, Dominus pro his quos liberavit. O Maria 1704! quantum tibi dehemus, domina mater per quam 1705 232 talem fratrem habemus! Quid gratiarum, quid laudis tibi retribuemus 1706!

Magne Domine, tu noster major frater, magna domina, tu nostra melior mater, docete cor meum qua reverentia vos debeat cogitare. Bone tu, et bona tu; dulcis tu, et dulcis tu dicite et date animæ meæ, quo affectu vos memorando de vobis delectetur, delectando juemdetur, juendando impinguetur. Impinguate et succendito 1707 eam vestra dilectione; vestro 1708 continuo amore langueat cor meum, liquefiant omnia ossa mea 1709, deficiat caro mea. Utinam sic viscera animæ meæ dulci fervore vestræ dilectionis exardeseant, ut viscera carnis meæ exarescant! Utinam sic intima spiritus mei dulcedine vestri affectus 1710 impinguetur, ut medullæ corporis mei exsiecentur!

Domine Fili dominæ meæ, domina mater Domini tres ejus? Sed qui fratres, et cujus ejus, loquar B mei, si ego non sum dignus qui sic debeam vestro amore beatificari, certe vos 1711 non estis indigni, qui sic, imo 1712 plus debeatis amari. Ergo, benigmando, cur nou confitebor laudando? Dicam igitur non superbiendo, sed gratias agendo. Qui enim fecit ut ipse per maternam generationem particeps esset maturæ 1693 nostræ, et nos per vitæ restitutionem essemus filii matris ejus 1696, ipse nos invitat, ut confiteamur nos fratres 1697 ejus. Ergo judex noster est frater noster; Salvator muadi 1698 est frater uoster; denique Deus noster est factus per Mariana frater noster. Qua igitur certitudine debemus sperare, qua consolatione 1899 possumus timere, quo-

Forsitan præsumendo loquar, sed utique bonitas vestra facit me andacem. Loquar ergo adhuc ad Dominum meum et dominam meam cum sim pulvis et cinis (Gen. xvin, 27). Domina et domina, nonne multo melius est cum vos gratis donatis 1718 petenti quod ipse non meretur, quam eum vobis subtraliitur quod vobis juste debetur? Illud quippe prædicandæ misericordiæ est, istud est nefandæ injustitiæ. Impendite igitur, piissimi, gratiam, ut recipiatis debitum; facite vos mihi misericordiam vestram quæ mihi expedit et vos decet, ne faciam ego vobis injustitiam meam quæ nulli expedit et nullum decet. Estate vos mihi misericordes, quod obsecro vos 1716, ne sim ego vobis injustus, quod exsecror. Date 1717 benigne et benigna, ne sitis 1718 exoratu difficiles, date animæ 1719 meæ amorem vestri, quem ipsa non injuste petit, et vos juste exigitis; ne ipsa bonis

#### VARIÆ LECTIONES.

1689 Mater ejus in mss. 460. et Thuan. Mater Dei in 1690 Nobis quid est ms. Vict. 46 nobis quidem est mss. Valluc. et Flor. Sed et nobis quidem (omit. est) 1691 Quam admirabile mss. quam amabile 1693 Loquar unde ms. Vict. 16. loquatur unde 1693 Ne elatione mss. Thu. et Val-lnc. ne de elatione 1694 Arguatur meum ms arguatur os meum 1693 Esset naturæ mss. esset particeps naturæ 1696 Matris suæ mss. matris ejus 1697 Non esse patres mss. nos fratres 1698 Salvator mundi mss. Thuan. et Corb. Salvator noster 1699 Qua desolatione mss. qua consolatione 1700 De bonis fratris mss. de boni fratris 1701 Confugientes mss. fugientes 1702 Quod delinquimus mss. quod deliquimus 1703 Expedit nobis mss. nobis expediat 1704 Fratribus quod his quos adoptavit Dominus, pro his quos liberavit filius. Maria mss. fratribus unigenitus pro iis quos adoptavit Dominus, pro bis quos liberavit. Maria 1705 Domina per quam mss. Domina mater, per quam 1706 Tibi tribuemus? tibi retribuemus 1707 Et succedite mss. et succendite 1708 Cum vestri dilectione, vestri mss. eam vestra dilectione, vestro mss. Bec. cam vestram dilectionem vestro 1709 Liqueliat anima mea mss. liquefiaut omnia ossa mea 1710 Vestri effecta mss. vestri effectus 1711 Forte vos mss. certe vos 1712 Inio ejus mss. imo plus 1713 Mihi qui sum mss. mihi quo sum 1714 Vobis qui estis mss. vobis quo estis ms. Carth. vobis quod estis 1716 Gratias datis mss. gratis donatis 1716 Obsecto vos, ne mss. obsecto ne 1717 Execto, dare mss. exector date 1718 Nec sitis mss. Thu. Bec. ne sitis 1719 Dare animæ mss. date animæ

vestris sit ingrata; quod ipsa juste horret 1721, A Dei unigenitus, ob sincerissimæ virginitatis meriet vos non injuste punitis.

tum, dilectionis suæ confirmavit privilegium, in

Certe, Jesu fili Dei, et tu, Maria mater, et vos voltis, et æquum est ut quidquid vos diligitis diligatur a nobis. Ergo, bone Fili, rogo te per dilectionem, qua diligis 1722 matrem tuam, nt sient tu vere diligis, et diligi vis eam, ita mihi des ut vere diligam eam. Bona mater, rogo te per dilectionem, qua diligis filium tunm, ut sicut tu vere diligis et diligi 1723 vis eum, ita mihi impetres, ut vere diligam eum. Ecce enim peto quod ut fiat vere est in vestra voluntate 1724. Cur ergo propter peccata mea non fiet, cum sit et in 1728 vestra potestate? Amator et miserator hominum, tu posuisti reos tuos et usque 1726 ad mortem amare, et poteris te roganti amorem tui et matris tuæ negare? Mater hujus amatoris nostri, quæ illum in ventre portare, et in sinu meruisti lactare, an tu non poteris, aut non voles poscenti ejus amotem et tuum impetrare? Veneretur 1727 igitur vos, sicut 1728 digni estis, mens mea; amet vos, sicut æquum est, cor meum; diligat vos, sicut sibi expedit, anima mea; serviat vobis, sicut debet, caro mea, et in hoc consummetur vita mea, ut in æternum 1729 psallat tota substantia mea. Benedictus Dominus in æternum; fiat, fiat 1730.

## ORATIO LIII [ol. LII].

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM, ET AD SANCTUM JOAN-NEM EVANGELISTAM.

O intemerata et in æternum benedicta, specialis et incomparabilis virgo, Dei genitrix Maria, gratissimum Dei templum, Spiritus saneti sacrarium, janua regni cælorum, per quam post Deum totus vivit orbis terrarum, inclina aures tuæ pietatis, et illos tuos misericordes oculos indignis supplicationibus meis, et esto mihi peccatori pia in omnibus auxiliatrix.

Et, o beatissime Joannes, Christi familiaris amice, qui ab eodem Domino nostro Jesu Christo electus es, et inter exteros magis dilectus atque mysteriis exelestibus supra omnes imbutus, apostolus ejus et evangelista factus præclarissimus, eustosque matris ejus individnus, te invoco etiam cum matre ejusdem Salvatoris, ut mihi opem tuam cum ipsa ferre digneris.

O duæ gemmæ cœlestes, Maria et Joannes! o duo D luminaria divinitus ante Denm lucentia! vestris radiis.effugate scelerum meorum nubila. Vos estis illi duo, in quibus Deus Pater per Filium suum specialiter ædificavit sibi domum, et in quibus ipse Filias

tum, dilectionis suce confirmavit privilegium, in cruce pendens uni vestrum ita dicens: Mulier, ecce filius tuns (Joan. xix, 26). Deinde ad alterum: Ecce mater tua (ibid., 27). In hujus ergo sacratissimi amoris dulcedine, qua ita tunc ore Dominico velut mater et filius invicem conjuncti estis, vobis duobus, ego N. peccator corpus et animam meam commendo, ut omnibus horis atque momentis intus et exterius firmi custodes et pii apud Deum intercessores mihi existere dignemini. Credo enim firmiter, fateor indubitanter quod velle vestrum, velle Dei est; et nolle vestrum, nolle Dei est. Unde et quidquid petitis, sine mora obtinetis. Per hanc ergo tam potentissimam vestræ dignitatis virtutem, poseite mihi corporis et animæ salutem. Agite, quæso, agite vestris gloriosissimis precibas ut cor meum invisere et inhabitare dignetur Spiritus almus, qui me a cunctis vitiorum sordibus expurget, virtutibus sacris exornet, in dilectione Dei et proximi perfecte stare et perseverare faciat, et post hujus vitæ cursum ad gaudia ducat electorum suorum beniguissimus Paracletus, gratiarum largitor optimus, qui Patri et Filio coceternus et consubstantialis cum eis, et in eis vivit et regnat omnipotens Deus per infinita sæculorum sæcula. Amen.

# 283 ORATIO LIV [ol. LIII]. AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

O sancta, o benedicta, in necessitatibus nostris adesse digneris nostrum consilium et auxilium, quæ omnibus es promptior, potentior, efficacior, amabilior, gratiosior et dulcior. Dulcis es in orc te laudantium, in corde te diligentium, in memoria te deprecantium. Magnifica es in omni sexu, in omni ætate, in omni conditione, in tribubus, populis et linguis. Tu es luna in medio firmamenti, candelabrum in medio mundi, lignum vitæ in medio paradisi; tu es myrrha electa, piscina in Esebon, virgula fumi ex aromatibus, fasciculus myrrhæ et thuris inter ubera sponsi, terebinthus extendens ramos gratiæ et salutis, inter benedictas superbenedicta es, superelecta es, superspeciosa, supergratiosa, supergloriosa, mater illius qui gratiam, et gloriam et honorem, et æternitatem præstat.

Surge, beatissima Virgo, misericorditer ora pro nobis; surge, et amplectere misericordiam Redemptoris; et da preces jugiter pro nobis, quos cernis tam graviter offensos ante oculos conditoris. Per te, domina gloriosa, ad Jesum filium tuum mereamur

#### VARIÆ LECTIONES.

qua sie diligis 1723 Sient diligi mss. ut sient tu vere diligis, et diligi 1724 In vestra utriusque voluntate mss. in vestra voluntate 1725 Cum sit in mss. cum sit et in 1726 Tuos usque mss. tuos et usque 1727 Negare? veneretur mss. negare? mater hujus amatoris nostri, quæ illum in ventre portare, et in sinu mernisti lactare, an tu non poteris, aut non voles poscenti ejus amorem et tumm impetrare? veneretur 1728 Igitur sient mss. igitur vos sieut 1729 Mens mea vos: sient digni estis, mens mea vos amet, sieut æquum est; cor meum diligat vos, sieut sibi expedit; anima mea serviat vobis, sieut debet caro mea: et in hoc consumetur caro mea ut in æternum mss. mens mea; amet vos, sieut æquum est, cor meum: diligat vos, sieut sibi expedit, anima mea: serviat vobis, sieut debet, caro mea: et in hoc consumetur vita mea, ut in æternum mss. Val-luc. et Flor. habent consummentur 1730 Fiat fiat amen. mss. Val-luc. et Flor. omitt. amen

domina clemens, pro salute nostra preces funde in cwlis, ut paradisi post obitum frui mereamur

gaudiis.

ascendere, qui per te ad nos dignatus est descen- A labamur, præsens sit tua sancta oratio. Sie quæso, dere. Per te, beata Virgo, venire valeamus in ipsius gloriam, qui per te in nostram venit miseriam. Per te accessum habeamus ad Filium tuum, qui per te redemit mundum. O benedicta inventrix gratice, genitrix vitæ, mater salutis, per te suscipiat nos, qui per te datus est nobis. Excuset, piissima domina virgo Maria, apud piissimum filium tuum integritas tua culpam nostræ corruptionis, et humilitas tua Deo grata nostræ veniam impetret vanitatis. Copiosa charitas tua gloriosam fecunditatem nobis conferat meritorum. Generaliter omnes te, gloriosa virgo Maria, invocantes exaudi, omnibus adesto, omnibus subveni, omnes in angustiis et necessitatibus te sentiant adjutricem quicunque te credunt esse Dei ge-

Specialiter vero illos tua quotidiana et assidua defendat orațio, quorum frequens tibi famulatur devotio, et quicunque sunt memores tui in terris, memor sis illorum ante piissimum filium tuum Dominum nostrum in cœlis. Domina nostra, mediatrix nostra, tuo filio nos commenda, reconcilia nos filio tuo, tuo filio nos repræsenta. Fac, o benedicta, per gratiam quam invenisti, per prærogativam quam meruisti, per misericordiam quam peperisti, nt qui te mediante fieri dignatus est particeps miseriæ et infirmitatis nostræ, te quoque intercedente particeps nos faciat suæ gloriæ atque beatitudinis æternæ.

## ORATIO LV [ol. LIV].

AD EAMDEM SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

O alma virgo Maria, tanto omnibus angelorum spiritibus omnibusque electorum animabus, in cuncta filii tui Christi Domini nostri hæreditate es gloriosior, quanto ab ipso fieri meruisti beatior. Obsecramus ergo te lacrymosis suspiriis, ut nunc ad gemitum nostri mœroris aures inclines magnificæ pietatis. Nos siquidem peccatores proni innumerabilibus delictis infernale supplicium meruinms, ubi nullatenus pænitentiæ datur locus quoniam sidem aliquando Deo promisimus, sed male vivendo hactenus mentiti sumus. O sancta Dei Genitrix, omnium creaturarum dignissima atque purissima, cæcorum cordium oculos terge, atque semitas justitize nobis ostende. Orando a nobis vitia subtrahe, atque sacrarum virtutum plantaria insere. Impetra æterni tripudii cursum, quem assidue sequitur supernum bravium.

Sic, quæso, piissima domina, pro nobis ora in cælis, ut deleas quidquid deliquimus in terris. Non est enim aliquid tam parvum in nobis quod oratio, si tibi placet, delere non possit. O sanctissima virgo Maria, nos qui credimus quod virgo et mater Dei sis, credendo sentiamos quod pro nobis depreceris. Et qui confitemar te peperisse Denm et hominem, gandeamus per te nobis advenire salutem. Et qui fatemur te omnibus hominibus meliorem gaudeamus per te percipere felicitatem. Et quotiescunque processerit ad nos divina miseratio tua, ne inflemur adsit tuitio. Et si venerit tribulatio, vel tentatio ne

O beata Dei genitrix, virgo Maria, templum Dei vivi, aula Regis æterni, sacrarium Spiritus sancti. Tu virga de radice Jesse, tu cedrus de Libano, tu rosa purpurea in Jericho, tu cypressus in monte Siou; quæ singulari privilegio sicut nescis in omnibus comparationem, ita nihilominus et angelicam superas dignitatem, cui novo et inaudito miraculo datum est ut Verbum quod ante sæcula Deus genuit, fieret filius tuns, Dens et homo. Tu enm in fine sæenli gennisti, ut verus atque perfectus esset Dei Filius gemina quidem natura, sed una persona, B Deus et homo, unus Emmanuel. O gloriosa puerpera, in qua sola reperitur fecunda virginitas, quæ sie intemeratis visceribus Filium Dei protulisti ut illibatæ pudicitiæ cresceret integritas, non libido virginalis integritatis sigillum violaret.

Tibi, dum conciperes, Spiritus sanctus obumbravit; non (quod absit!) ut ipse in tuo sanctissimo utero fieret pro semine sobolis, sed potius virtute ac potentia Creatoris. De te summus Pontifex noster sui corporis hostiam sumpsit, quam in ara erucis pro totius mundi salute sacrificium obtulit. Tu lux oriens Nazareth. Tu lætitia Israel. Tu decus mundi. Tu nobilitas populi Christiani. O regina et domina mundi, scala cœli, thronns Dei, janua paradisi, audi preces panperum, ne despicias gemitus miserorum. C Inferantur per te vota nostra atque suspiria in conspectum Redemptoris; ut qui nostris excludimur meritis, per te locum obtineamus ad aures tuæ pietatis. Dele peccata, relaxa facinora, erige lapsos, solve compeditos. Per te succidantur vepres et germina vitiorum, prodeant flores et ornamenta virtutum. Placa precibus Judicem, quem singulari puerperio genuisti Salvatorem, ut qui per te particeps factus est humanitatis nostræ, per te quoque nos consortes efficiat divinitatis suæ. Qui cum Patre et Spiritu sancto vivit et regnat Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

# 284 ORATIO LVI [at., LV].

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM.

In Nativitate ejus.

Dignare me laudare te, virgo sacrata; da mihi virtutem contra hostes tuos, et contra hostem totins humani generis. Da mihi virtutem te humiliter deprecandi. Da mihi virtutem te cum precibus obnixe landandi, per merita tuæ sacratissimæ nativitatis, quæ nata es in mundum universæ Christianitati gaudium, spes vitæ et solatium. Quando nata es, Virgo sanctissima, tunc illuminatus est mun Stirps beata, radix sancta, et benedictus fracimi tuus, quae sola mernisti Spiritu sancto plena v Deum concipere, virgo Deum portare, virgo parere, virgo post partum permanere. Miserere igitur mihi peccatori, et adjuva me, domina, ut sicut nativitas tua gloriosa ex semine Abrahæ, orta de tribu Juda,

elara ex stirpe David gaudium annuntiavit universo A tui sanctissimi virginei partus miserore mei, domundo; ita me gamlio vero repleat, et emundet'ab omni peccato. Ora pro me, Virgo providentissima, vel ketissima gaudia tuæ saluberrimæ nativitatis velamen indulgentiæ conferant cunctis meis peccatis. Sancta Dei Genitrix, florens ut lilium, ora tuum dulcem natum pro me misero peccatore. Amen.

ORATIO LVII [ol. LVI].

AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM. In Annuntiatione ejus.

Precor te, Virgo duleissima, per merita tuæ saluherrimæ annuntiationis, et per illud angelieum ave, quod accepisti a sancto Gabriele nuntio salutis tuæ, nuntio Incarnationis Verbi divini, nuntio vitæ æternæ, nuntio salutis nostræ per te, ut accipias preces nostras. Misericordissima domina, magna B sunt peccata mea, sed major est gratia tua; quia tu es gratia plena, et Dominus tecum est; benedicta tu in mulicribus, et benedictus fructus ventris tui. Mater totius gratiæ, ora pro me, ut sicut annuntiatio tua finis appropinquans exstitit veteri culpæ, spes autem promissæ gratiæ, et omnibus exspectantibus eam in veritate origo et via fuit gratiæ futuræ; ita a me in honorem tui gandii corde recogita, ore pronunciata ejusdem annuntiationis tuæ recordatio fiat in me finis et abolitio totius culpæ meæ veteris ac novæ, et gratia salutaris jugis castimoniæ. Adjuva me, domina mea, spes viventium, et consolatio mæstorum, subventrix inopum, miseratrix omnium, ut qui culpam meam per ipsa slagella mœroris et C tristitiæ et infirmitatis agnosco; per gandia tuæ sanctissimæ annuntiationis de infirmitate remedium, et de mœrore gaudium tua misericordia cousequi mercar; ut in utili mœrore, in castimonia cordis et corporis, in humilitate mentis, in fidei integritate, et omni bonitate studeam de cœtero placere Deo, et exsultet spiritus meus in Deo salutari meo omni tempore vitæ meæ. Sancta Dei Genetrix, succurre et intercede apud dulcem natum tuum pro me peecatore. Amen.

ORATIO LVIII [ol. LVII]. AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM. In Partu ejus.

Virgo sanctissima, da mihi virtutem per merita tui sanctissimi virginei partus, contra hostes tuos. D Benedicta es enim Maria, quæ Dominum omnium portasti Creatorem sæculorum. Genuisti qui te fecit, et in æternum permanes Virgo. Beata viscera, quæ portaverunt æterni Patris Filium. Beata ubera tua, quæ lactavernnt Christum Dominum. Beata et venerabilis es, Virgo Maria, omnium bonorum beatitudine plena. Beata mater, quæ sola sine dolore genuisti, quia tu sola peperisti Virgo. Beata et benedicta inter mulieres; quia natus ex te Virgine Christus Deus noster, sua sanctissima nativitate primi parentis, et primæ mulieris in dolore pænaliter parturientis solvendo maledictionem, dedit per te sine dolore parturientem, dimissa veteri culpa, novæ gratiæ et salutis æternæ melliflaam benedictionem. Per gaudia

mina mea, et exaudi orationem meam. Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea (Psal. 1., 6).

In peccatis sum natus, et in peccatis conversatus sum per omne tempus vitie meæ. Tu autem, domina mea, sine tactu pudoris inventa es mater Salvatoris. Miserere mihi immundo, qui in peccatis conceptus et nutritus sum; et adjuva me tuis sanctis precibus, Virgo serenissima : ut sieut nativitas filii tui Domini nostri Jesn Christi ruina fuit horribilis tristitiæ, nativitas universis fidelibus novæ exsultationis; ita et mihi hæc eadem gandia Dominicæ Nativitatis sint initium vitæ religiosæ et salutaris continentiæ, et ruina totius injusti mæroris et iniquæ tristitiæ, et nativitas spiritualis gandii et exsultationis, et amor et desiderium cœlestis patriæ et supernæ lætitiæ. Sancta Dei genitrix, succurre et intercede apud dulcem tuum natum pro me peccatore. Amen.

> 285 ORATIO LIX [ol. LVIII]. AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM. In Purificatione ejus.

O virgo serenissima, per merita tuæ piissimæ purificationis da mihi virtutem contra hostes tuos; Virgo sanctissima, corpore castissima, moribus omnium pulcherrima. Virgo virginum, nee corde unquam polluta, nec ore, sed tota pulchra, tota sine macula. Intemerata virgo corpore, intemerata virgo mente, nihil debens legibus, nullis tacta excessibus, nt humilitatis in te ostenderes exemplum, imples purificationis officium pollutis matribus statutum. Ad templum detulisti tecum mundandum, qui tibi integritatis decus homo genitus adauxit. Intacta genitrix ad templum detulisti tecum mundandum, qui delicta nostra intelligens, quia illi omnia nuda sunt et aperta, ab occultis nostris quotidie per confessionem et pœnitentiam mundat, et ab alienis per spiritum continentiæ parcit servis suis (Psal. xviu, 14). Ad templum detulisti tecum mundandum, enjus sangnis in cruce passionis suæ ab originali nos lavans contagio quotidie etiam in ara crucis per sacrosancta mysteria et nos pœnitentes et confessos emundat a nostris criminibus. Ad templum detulisti tecum mundandum, qui pro nobis Pontifex factus secundum ordinem Melchisedech quotidic compatitur infirmitatibus nostris, et est misericors nobis, et Pontifex fidelis ad Deum propitiando peccata populi, quotidie nos Deo Patri reconciliat, et per id quod Deo Patri offert Dens de Deo quotidie, si conversi fuerimus et peccata nostra confessi. Fidelis et justus et patiens Deus ignoscet nobis et absolvet nos.

In nomine ejus, Virgo integerrima, confugio ad te. In ejus ergo nomine dulcissimo et amore, suscipe me, domina mea elementissima, confugientem ad te, et adjuva me per merita tuæ castissimæ purificationis, ut sentiam et gaudeam me a sordibus conscientiæ ita perenniter purificari, ut nunquam doleam de cætero me aliqua contagione aut perpetratione sceleris coinquinari. Sancta Dei Genitrix, suscipe et A ore meo habere. O Virgo gloriosa, quae mortem subtiintercede pro me peccatore apud tuum dulcem natum Jesum Christum benedictum fructum ventris tui, et miserere mei.

ORATIO LX [ol. LIX].

AD SANGTAM VIRGINEM MARIAM.

In Assumptione ejus.

Virgo serenissima, Dei genitrix sancta Maria, per merita tuæ gloviosæ assumptionis, et per amorem tui dulcissimi filii, a quo assumpta es in cœlum, da mihi virtutem contra hostes tuos, et in regnum æternum ingredi. Felix namque es sacra virgo Maria, et omni laude dignissima, quia ex te ortus est sol justitiæ Christus Deus noster. Sicut cedrus exultata in Libano, et sicut cypressus in monte Sion, quasi myrrha electa dans suavitatem odoris (Eccli. xxiv, B 17, 20). Exaltata super choros angelorum gandens et gloriosa in perpetunm regina eœlorum, ubi adjuvas omnes qui te dominam glorificant, et sanctum nomen tunm humili prece frequentant.

Beata ergo et venerabilis virgo Maria, quæ benigna es omnibus ad te pio corde clamantibus, pia et exorabilis esto mihi peccatori te humiliter invocanti; sub tua protectione confugio, ubi infirmus accepi virtutem. Illam animi et corporis virtutem cum tuo præsidio fac me accipere, ut per te liber a peccatis et desi 'criis peccatorum, sine timore de manu inimicorum visibilium et invisibilium liberatus filium tuum Dominum nostrum Jesum Christum possim omni tempore benedicere, et semper laudem ejus in

sti, sed mortis nexibus deprimi non potnisti, qu'a tu sola Virgo gennisti eum, qui erat mors mortis, et morsus inferni. Adjuva me per mortem tuam, et per gandia tuæ assumptionis in codom, ut residuum vitæ meæ possim cum sincera fide tuo adjutorio ducere, et finem vitæ meæ feliciter terminare in cinere et cilicio in terra prostratus cum lacrymis; in confessione et pomitentia peccatorum meorum; insuper, quod majus est, in confessione nominis Christi, et in perceptione corporis et sanguinis ejus; et in commendatione spiritus mei in manibus misericordiæ snæ. Ora pro me, saneta Dei Genitrix, utqui conseins peccatorum multorum tribunal filii tui tremebundus perhorresco, per tuam venerabilem intercessionem gaudeam emundari ab omnibus criminibus meis, cordis compunctione irrigante, et rore piissinae confessionis a te exhibito. Nella de cetero macula peccati anima nea inquinetur; sed mundo corde et casto corpore per merita tuæ saluberrimæ nativitatis, amuntiationis, et sanctissimi virginei partus tui, et castissime purificationis, et gloriosissime assumptionis in excelso colorum palatio possim præsentari, in quo gloriosa exsultas et regnas regina angelorum et hominum, Mater Domini nostri Jesu Christi. Succurre meis criminibus, mater misericordiæ, tuis virgineis precibus veniam mihi obtinendo apud tuum dulcem natum Jesum Christum Dominum nostrum. Qui cum Patre, et Spiritu sancto vivit et regnat benedictus, etc.

# 286 ORATIO LXI [ol. LX] 1781.

. HYTHMUS AD SANCTAM VIRGINEM MARIAM ET AD OMNES SANCTOS.

Maria templum Domini, Sacrarium Paracleti, Sacrarum decus virgimum, Mærentium solatium.

Ad te suspiro, domina, Meas accepta lacrymas, Sinum misericordiæ Dignare mihi pandere.

Regina cœli inelyta, Orbis lampas siderea, Meas absterge lacrymas, Et peccatorum nebulas.

Quod voles unigenitus Donabit tibi Filius, Pro quibus voles veniam Impetrabis et gloriam.

Sed vie peccatis hominum In tenebris degentium, Me terret conscientia,

Ut Adam <sup>1732</sup> delitescere, Vel sicut Cain <sup>1733</sup> fugere,

Mea me cogunt scelera, Quia multa et gravia. Sed inter tanta nubila, Et peccatorum pondera, Patrem recordans luminum Non despero auxilium. Nihil desperare pejus, Nil putavi perversius, Præsertim si tu, domina, Mea perfers precamina. Cum mente tracto angelos, Prophetas et apostolos, Victoriosos martyres, Et perpudicas virgines: Nullus mihi potention, Nullus misericordior, Hlorum pace dixerim, Videtur matre Domini. Quapropter hanc praccipue Patronam meant facere Nihil religiosias, Nihil puto salubrius,"

Ergo mater mellisha, Et virgo pudicissima, Nunc in præsenti sentiam. Quam de le do sententiam. Mei querelam gemitus Tibi impono primitus, Quam perferas ad Dominum, Et tuum verum filium. Maria lux ætherea, Ut meas preces deferas, Tui stratus vestigiis Mente deposco supplici. Computencement pristina Peccatorum contagia, Sed sapiens est medicus; Omnipotens est Dominus. De mala consuetudine, Est efficax me tollere, Qui suscitavit Lazarum Quatriduanum mortnum. Post lapsum Petrum respicit, Et magno sletu concutit,

VARLE LECTIONES,

<sup>1731</sup> Ex Mss. 160. Vict. KK. 16. simul collatis <sup>1732</sup> Manuscript. Vict. Me terret conscientia quia delicti conscientia. Ut addam ms. Corb. me terret conscientia. Ut addam <sup>1733</sup> Ms. Cister. Sicut cam ms. Vict. sicut Cain

Nec Chananææ precibus
Abnuit hie propitius.
David post tam immania
Pænituit flagitia,
Et post laudari meruit
Ore ipsius Domini.
Unde securus credidi,
A peccatorum vinculis

A peccatorum vinculis
Me cito posse erui,
Si tu tanuun petieris.

Mater misericordiæ, Sie affectum contemnere Vales, quæ vocas impios, Et non spernis incredulos.

Quid in Maria gesseris, Illam dico Ægyptiam, Prorsus novit Ecclesia, Et exsultat in gratia.

Theophilus diabolo Suo datus chirographo, Quasi a fundo barathri, Per te reduci potuit.

Sed quis verbis comprendere<sup>1734</sup> Vel scriptura dirigere, Qnotidie quos liberas, Et Deo reconcilias?

His jam din præmonitus, Ad te confugi credulus, Ne me pia abjicius, Supplex oro ut differas<sup>1738</sup>.

Devotionis lacrymas Quam primum mihi impetra, Ut sint satis idoneæ Meas sordes cluere.

Turpis concupiscentia Corpus nec mentem polluat, Quæ tua snb custodia Jam deputavi, domina.

Nam Seripturæ auctoritas,
Et sacra clamat veritas
Corpus peccatis subditum,
Sanctum odire spiritum,
Furor et indignatio
Procul fiant ab animo
Quem tutelæ sanctissimæ
Præelegit<sup>1736</sup> committere.

Non odium exasperet
Jactantia non elevet,
Livor edax non acuat,
Sed pax vera possideat.

Mundum, si ridet fugiam; Ant si sævit, irrideam; Quia qui illum diligit, Christo constare desini!.

Sed studiosa lectio, Et compuncta oratio, Incumbentem exsatiet. Et hærentem inchriet.

In te mentis intuitum, Mortis versem aculeum, Et si tanto 1737 suspectior, Quanto manet decultior 1738.

287 O Jesu, Rex altissime,
O fous misericordiæ,
Horam mortis terribilem,
Pro spe bona fac facilem.
Secura conscientia
Non ibi multum trepidat
Nam spe facta robustior
Multum transit constantior.

Non aliud sit gaudium, Vel meum desiderium Quam ut exutus corpore Tibi possim assistere. O vos cœlorum incolæ,
Cives supernæ patriæ,
Qui Deo 1730 fruimini,
Nobis et compatimini 1740.
Michael in cœlestibus
Qui præfulges agminibus,
Pro speciali gloria.
Nobis confer solatia.
Angeli quos gravissim

Angeli quos gravissim Carnis non premit sarcina, Orate pro hominibus. Sub ca laborantibus.

Joannes vatum maxime, Precautum verba excipe, Et prophetarum numerum Ad hoc ascito socium.

Petre, piscator hominum, Et Paule doctor gentium Cum exteris apostolis Ope juvate celeri.

Stephane cum Laurentio, Magno prælati merito, Cum multa turba martyrum, Magnum ferte præsidium.

Vos confessores inclytos. Vita æterna præditos <sup>1741</sup>, Nequaquam obliviscimur, . Sed olmixe deposcimus.

Ut qui per temporalia Transistis et fragilia, Adhue pro decertantibus Tanto instetis promptius.

Agnes, Tecla, Cæcilia 1713 Nec non et Scholastica, Et omnes sauctæ virgines, Pro nobis state supplices 1713.

# ORATIO LXII [ol. LXI].

AD ANGELUM CUSTODEM.

Obsecto te, angelice spiritus, cui ego ad providendum commissus sum a Deo, ut custodias me indesinenter et protegas, visites et defendas ab omni incursu diaboli vigilantem et dormientem, nocte ac die, horis continuis ac momentis confove me; ubicunque ideo comitare meeum. Repelle a me omnem tentationem Satanæ, et quod mea non exigunt merita, tuis precibus obtine apud misericordissimum judicem et Dominum nostrum, qui te mihi tutorem assignavit, et me tihi commendavit, ut nihil in me loci habeat contrariæ virtutis admistio. Cumque me

A per abrupta vitiorum deviare perspexeris, per semitas justitiæ ad Redemptorem meum reducere satagas me, et in quaeunque angustia me perspexeris, auxilium Dei omnipotentis tuo obtentu super me esse sentiam. Precor ergo, si fieri potest, ut notum mihi facias finem meum, et cum de hoe corpore eductus fuero, non dimittas malignos spiritus terrere me, aut illudere, neque in fovenni desperationis inducere. Et non me derelinquas, donce perducas ad visionem Conditoris mei, ubi percuniter cum omnibus sanctis tuo interventu merear lætari, præstante Domino nostro Jesu Christo.

#### VARIÆ LECTIONES.

1734 M. Cister. Comprehendere vel scriptura diligenter ms. Vict. comprehenderet vei scriptura digeretet 1738 M. Cister. Ut differas ms. Vict. vel differas 1736 Ms. Cister. Præelegit ms. Vict. præelegi 1737 Ms. Cister. Et fit tanto ms. Vict. et sit tanto 1738 Ms. Cister. Decultior ms. Vict. occultior 1739 Ms. Cister. Qui Deo ms. Vict. qui jam Deo 1740 Ms. Cister. Compatiniui ms. Vict. compatiamini 1741 Ms. Cister. Advictam perditos ms. Vict. invieta fide præditos 1742 Ms. Cister. Cecilia ac ms. Vict. Cecilia, Lucia ac 1743 Ms. Vict. Expliciunt Orationes seu Meditationes S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi.

ORATIO LXII [ol. LXIII] (74).
AD SANGTEM JOANNEM BAPTISTAM.
Cum recordatione peccutorum.

Sancte Joannes, in ille Joannes 1743, qui Deum baptizasti, tu prins ab archangelo laudatus quam genitus 1746 a patre; prius plenus Deo quam ex matre; prius noscens Deum, quam notus 1757 in mundo, tu ante 1748 monstrans matri gravidam 1749 Matrem Dei, quam gravida mater tua te dici : tu es de quo 1780 dixit Dens: Inter natos mulierum non surrexit major (Matth. x1, 11). Ad te, domine, tam magnum, tam sanctum, tam beatum, ad te venit scelerosus vermis, ærumnosus homuncio, jam emortuo sensu vix se dolens, sed mortua anima sibi nimis dolen us peccator. Ad te, tam magne amice Dei 1781, valde timens venit dubius de salute sua, quia certus de B magna culpa sua, sed sperans de majori gratia tua. Major enim est gratia tua, domine, quam culpa mea, quia plus potes apud Deum quam delere scelera mea. Ad te ergo, domine, quem gratia fecit tam amicum Dei, ad te fugit auxius, quem iniquitas fecit tam reum Dei; ad te, quem tam beatum fecit gratia, ego quem tam miserum fecit nequitia. Vere, domine, fateor, iniquitas mea me fecit talem; sed te talem, non tu, sed gratia Dei tecum. Memento ergo, domine, ut sicut gratia Dei te sie sublimavit 1782, sie miscricordia tua erigat quem culpa sua sic humiliavit 1753.

Hen me, qualem me feci? qualis eram? Dens 17.81, qualem me fecisti, et qualem me iterum feci? In peccatis eram conceptus et natus; sed abluisti me, C sed sanctificasti 1758 me, et ego pejoribus sordidavi me. In necessariis 1786 eram tune natus 1787, nune sam in spontaneis volutatus; in illis nescicus conceptus, istis volens plenus et opertus; ex illis misericorditer a te eductus, in hæc misere a me inductus; ab illis pie redemptus, in istis impie peremptus. Sanaveras, pie Deus, animam a parentibus vnlneratam, ego impius interfeci sanatam. Exneras, misericors Domine, vetustis pannis originalis peccati, et indueras me veste innocentiæ, promittens alteram incorruptibilitatis, et ego, illa rejecta quam dedisti, operui me sordibus nequitiæ; illa despecta 1758 quam promisisti plus elegi dolores æternæ miseriæ. Fi-

A linm irae ture fecisti 1789 filium gratice ture; et ego, illa contempta, feci me filium od i tui. Reformasti in me amabilem imaginem tuam 288, et ego superimpressi adibilem imaginem. Hen, hen! cujus? Cujus, miser et demens homuncio, enjus imaginene superimpressi super 1763 imaginem Dei? O cur vel non puduit facere quod sie expavesco dicere? O cur non odi ejus imitationem, cujus sic horreo nomen? Ille sponte cecidit, ego volens sordui. Sed ille, nulla præcedente delicti vindicta, superbiens peceavit; ego, visa ejus pæna, contemnens ad peecatum properavi. Ille semel in innocentia constitutus, ego restitutus; ille contra enm, qui se fecit et refecit 1761, ille dereliquit Deum promittentem, ego fugi Deum prosequentem; ille perstat in malitia 1762 Deo reprobante, ego in illam cucurri Deo revocante; ille obduratus ad punientem, ego obduratus ad blandientem. Etsi ambo contra Denn, ille contra nec requirentem se, ego contra pro me morientem.

O infelix et nimis infelix homuncio, si tamen non omnis 1763 recessit humanitas ubi tanta malitiæ incessit immanitas! Ecce cojus imaginis horrebam horrorem, in multis aspicio me horribiliorem. Fuge, fuge, tu, horribilis nescio quæ substantia 1704, fuge teipsam exterrita a teipsa. Sed, væ, fugere te neu potes. Ne ergo aspicias te, quia non toleras te. Nam si tolerare potes sine doloris horrore, hoc ipsom ne toleres, quia tolerare pores. Quanto enim hoc potes, tanto primo peccatori similior, et Deo es into erabilior. Non enim est fortitudo, sed me dis hebetudo 1765, 'non est sanitas, sed obdarata iniquitas; non est ex consolatione, sed ex damnatione. Ne ergo sine inani rugitu cordis tui toleres horrorem interioris valtus tui. Quia ergo fugere te non potes, vel te non aspicias, quia te non toleras. Sed ecce pejus, si noa aspicio me; nam egomet fallo me.

O nimis gravis augustia! si me inspicio, non tolero meipsum; si non inspicio, nescio meipsum. Si me considero, terret me facies mea; si non considero, fallit me damnatio mea. Si me video, horror est intolerabilis; si non video, mors est inevitabilis. Malum hine, pejus inde; malum undique. Sed nimis malum hine, nimis pejus inde <sup>1766</sup>, et nimis malum undique. Nimis enim miser, quem torquet conscien-

VARIÆ LECTIONES.

245. Carthusiæ a porta, et Vallislucentis et Floriac. Ad sanctum Johannem Baptistam, emm recordatione peccatorum. mss. Vict. 16. Val-luc. et Flor. Oratio ad sanctum Johannem Baptistam, emm recordatione peccatorum. mss. Vict. 16. Val-luc. et Flor. Oratio ad sanctum Johannem Baptistam ms. San-Germ. de sancto Johanne baptista ms. Corb. ad sanctum Johannem Baptistam 1748 Col. 1. D. Tu ille Johannes qui ms. San-Germ. Tu ille qui 1746 Qui genitus mss. quam genitus 1747 Quam notus mss. Vict. 16. San-Germ. et Val-luc. quam natus 1748 Tu ante etc usque ad: Ad te, Domine, ms. Sm-Ger. omititi 1749 Monstrans gravidam mss. monstrans matri 1750 Tu de quo ms. Vict. 16. tu es quo 1751 Fecit tam amicum Dei ms. San-Germ. fecit tam beatum 1752 Te sic sublimavit mss. omitt. sic 1753 Te sic lumiliavit mss. omittunt, sic ms. Val-luc. omittit, te 1754 Qualis eram Deus? mss. qualis eram Deus, et ms. Carth. qualis enim Deus 1755 Sed sanctificasti ms. San-Germ. et sanctificasti 1756 In necessariis etc. usque ad: Tolle ergo etc. ms. San-Germ. omittit 1757 Enim tune natus mss. eram tune natus 1758 Illaque despecta 1755 Iræ me fecisti mss. iræ tuæ me fecisti ms. Val-luc. omittit, me 1760 Super impressi super ms. Vict. 16. Val-luc. et Flor. omittunt, et redemit 1762 Præstat in malitia mss. Vict. 16. Val-luc. et Flor. perstat in malitia 1763 Si tamen non ommis etc. usque ad: fuge, fuge etc. ms. Thn. hic plurima interserit ex oratione ad S. Paulum 1764 Nesein que superbia mss. neseio quæ substantia 1765 Mortis habitudo mss. mentis hebetudo 1766 Nimis pejus inde mss. nimis malum inde

lia sua quam fugere non potest. Nimis miserior A mihi hanc misericordiam ut tollat peccata mea. Tu, quem exspectat damnatio sua, quam vitare non potest. Nimis infelix qui ipse sibi est horribilis. Nimis infelicior, cui mors crit æterna sensibilis. Nimis terumnosus, quem terrent continui de sua fæditate horrores. Nimis ærumnosior, quem torquebuntæterni pro sua iniquitate dolores. Malum hoc, et malum hoc; sed nimis hoc, et nimis hoc.

Peccare, quam mala et quam amara res es! peccata, quam faciles aditus, quam difficiles exitus hahetis! Peccatores, quo vos inducitis? Intra quos 1767 vectes vos includitis? Intelligite, intelligite quam malum et quam amarum est reliquisse Dominum. Qui peccastis, reddite; volentes peccare, nolite. Nolite, inquam, nolite. Vere malum et amarum est, tinui dolores torquebunt pænitentem vitam meam, aut æterni cruciatus vexabunt puniendam animam meam. Utique est malum et amarum utrumque. Et certe juste angitur reus Dei inter malum et pejus; nimis malus, inter nimis malum, et nimis pejus 1769. Juste fit, recte fit, juste judex meus; sed utique tu es ipse Deus et Dominus et Creator meus. Tolle ergo, Creator, tolle tantum malum de creatura tua, si gratias agit quia est factura tua. Erue, Domine, erue de tantis malis servum tuum, si gaudet 1770 fateri te Dominum suum. Parce, Deus, parce peccatori tuo, si non desperat de bonitate tua; nam etsi judicem sic me 1771 nequius illo primo peccatore deliquisse, non odi te ut ille, nec detestor bonitatem tuam. Renova ergo per merita magni baptistæ tui, renova in C me gratiam baptismi tui. Prævenit me 1772 gratia tua, subsequatur me misericordia tua. Da per pænitentiæ lamentum quod dedisti per baptismi sacramentum. Dona petenti 1773 quod donasti nescienti. Reforma faciem quam fœdavi, restaura innocentiam quam violavi. Qui abstulisti peccata quæ attuli nascendo, tolle peccata quæ contraxi vivendo. Tolle, qui tollis peccata mundi, quia ista sunt peccata mundi, quæ porto de conversatione mundi. Tolle, qui tollis peccata mundi, per merita illius qui hoc testimonio te ostendit mundo, tolle peccata quæ contraxi in mundo. Tolle de me quod non est ex te, quia odi quod est a me, et adhuc spero de te.

Et tu, sancte Joannes, qui ostendisti mundo tol-

Deus, tollis peceata mundi; tu, amice ejus 1774, dicis: Hic tollit peccata mundi (Joan. 1, 29). Ecce ante vos onustus peccatis mundi. Tu tollis, et tu dicis : Ecce me cui tu tollas, quod tu dicis. Ecce medicus, et testis ejus; et ecce æger, servus medici, et opus ejus. rogans medicum et testem ejus. Vere medice, oro te, sana me. Verax testis ejus, precor te ora pro me. Proba te mihi in me, tu actum tuum, tu dictum tuum. Experiar quod audio, sentiam quod credo 1778. Jesu, bone Domine, si tu operaris quod ille testatur, fiat in me opus tuum. Joannes monstrator Dei, si tu testaris quod ille operatur, fiat in me verbum tuum. Sana me, Domine, tu enjus est sanare. Impetra mihi hoc, domine, tu qui potes impetrare. Tu enim es expertus 1768 sum; in hoc ipso sum. Aut enim con- B magnus Dominus, et tu coram Domino magnus. Tu summe potens per teipsum, et tu valde potens apud ipsum. Tu summe bonus Deus, et tu valde bonus amicus ejus, qui est in æternum misericors et benedictus Dens. Amen.

> ORATIO LXIV [ol. LXIII] 1776. AD SANCTUM PETRUM APOSTOLUM.

Cum lamentabili deploratione peccatorum.

Sancte et benignissime 1777 Petre, fidelis pastor ovium Dei, princeps apostolorum, princeps tantorum principum, qui ligas et solvis quod vis, qui sanas et resuscitas quem vis 1778, qui das regnum cœlorum cui vis: magne Petre, magne, tot 1779 et tantis donis ditate 1780, tot et tantis dignitatibus sublimate 1781; ecce ego pauperrimus et infimus homuncio, multis et gravibus ærumnarum circun.datus angustiis, miserabiliter indigeo 1782 auxilio tuæ magnæ potentiæ 1783 : sed nec os meum habet verba, quibus necessitatem meam, sicut ipsa est, exprimat, nce cor meum habet devotionem quæ de tam infimo ad tuam tantam 1784 sublimitatem attingat. Iterum alque iterum conor mentem meam torpentem concitare, et dissolutam per inania restringere: sed omnibus viribus collectis, nec torporis sui tenebras, quas contraxit de sordibus peccatorum suorum, potest dirumpere 1788, nec in eadem intentione dintins valet consistere. Hen me miserrime miserum! Ita quippe est, non est simulatio; ita est.

Quis ergo subveniet misero, qui nec valet exhibere tribulati vocem 1786, nec dolentis mentem? O Jentem peccata sua, per gratiam tibi datam, fac D magne Petre, si clamor tribulationis meze non ascen-

## VARIÆ LECTIONES.

1707 Inter quas mss. intra quos 1768 Peccare nolite. Vere malum et amarum est, expertus mss. peccare nolite. Nolite, inquam, nolite. Malum et amarum est. Nolite. Vere malum et amarum est. Expertus ms. Carth. peccare nolite. Malum et amarum est, nolite, vere malum et amarum est expertus

Nimis malum et nimis pejus ms. Flor: minus malum et nimis malum

1770 Qui gaudet mss. si gaudet

1771 Judicem me mss. judicem sie me

1772 Præveniat me mss. prævenit me

1773 Dona petenti mss.

Corb. et Vict. 16. dona pænitenti

1774 Tu amico ejus mss. tu, amice ejus

1775 Sciam quod credo

mss. sentiam quod credo ms. Carth. sentiam quod credam

1776 Collata est cum mss. Thu. 267. Vict. RR. 3 et KK. Corb. 168. Bec. O. Carth. a porta. San-Germ. 545. Val-luc. et Flor. Ad sanctum Petrum Apostolum cum lamentabili deploratione peccatorum. mss. Oratio ad sanctum Petrum apostolum <sup>1777</sup> Et benignissime mss. Vict. 3. et benigne <sup>1778</sup> Quem vis ms. Thu. quod vis - <sup>1779</sup> Magne tot ms. Vict. 16. omittit, magne <sup>1780</sup> Tot et tantis donis ditate ms. San-Germ. omittit <sup>1781</sup> Donis sublimate mss. dignitative mss. Vict. 16. tibus sublimate 1782 Miserabiliter indigeo ms. Thu. mirabiliter indigeo 1783 Beniguæ potentiæms. Vict. 16. 1784 Tuam sanctam mss. tuam tantam 1783 Potest dirampere mss. potest erumpere magnæ potentiæ <sup>2786</sup> Tribulanti vocem mss. tribulati vocem

dit usque 289 au te; respectus ture pictatis descen- A dat usque ad me, dirumpat duritiam meam, scindat tenebras meas, circumspiciat ærumnas meas. Respice, benigne pastor, commissi tibi gregis ovem, et miserere miserabiliter laborantem, et, non quantum sua mala exigunt, sed quantum permittunt, orantem. Ecce enim ante fidelem pastoremjacetetgemit 1787 morbida ovis coram Domino pustoris et ovis. Fugitiva redit, erroris et inobedientiæ veniam petit. Pio medico et pastori morsus luporum et scissuras vulnerum, quæ errando incurrit, et ulcera quæ longa incuria nutrivit, revelat, et misereri sibi dum adlınc spiritum trahit, plus miseriam suam coram misericorde pastore expandendo quam obsecrando, exorat 1789.

Pastor bone Petre, ne sis exoratu difficilis, ne avertas 1790 misericordes oculos; respice, precor ne abjicias 1791 pæmtentem, ne differas 1792 exandire supplicantem. Quia enim fastidivit salutifera pascua, languet defecta virium; quia indulsit pestiferis 1793, torquetur attactu 1794 morhorum. Adulta ulcera, et illisa vulnera putrescendo pejorata cito cam trahunt ad mortem. Lupi jam gustato ejus sanguine, exspeetantes abjiciendam in 1798 insidiis latent. Inimicus ejns, tanquam leo rugiens, circuit quærens eam ut devoret (I Petr. v, 8). Pastor fidelis, converte oculos tuos ad eam, et recognosce tibi commissam. Si enim erravit, tamen Dominum et pastorem non negavit. Inspice in faciem ejus, et adverte signum Domini tui et ejus. Si sub tanto squalore non agnoscis faciem lotam et candidatam in fonte Christi, agnosce vocem confessionis sub nomine 1796 Christi, qui ter interrogans utrum eum amares, tibi ter confitenti dixit : Pasce oves meas (Joan. xxt, 17). Certe amator est ovis, qui ante commendationem sic discutit amorem pastoris. En confiteris te amatorem ejus, et hæc confitetur 1797 se ovem ejus. Cur ergo spernis ovem Christi, pastor ejus 1738? Petre, pastor Christi 1799, recollige ovem Christi. Dominus tuus imposuit in humeros suos gandens quæsitam et inventam (Luc. xv, 5), ne repellas eam redenntem 1800 et supplicantem; Dominus emit eam 1801 sauguine suo nondum natam, pastor ejus ne vilipendas jam renatam 1802, et tam diligenter tibi commendatam. Heu! quandiu non sentiet se receptam, curatam et refoeillatam.

O sancte Petre, si te non movet nomen pastoris et ovis, moveat te nomen apostoli, principis apostolorum 1803, et nomen Christianæ animæ. Nempe hæc est ovis a me tibi oblata, anima mea, baptismo Christi regenerata. Hec vulnera 1803, quæ dixi, hæc ulcera, hæ scissuræ non sunt ovinæ carnis, se l sunt spiritus rationalis. Hæc fames, hi defectus virium, hæ torsiones non sunt pecorini ventris, sed sunt humanæ mentis. Hi lopi et hi leones non sunt quadrupedes, sed dæmones. Hæc tanta mafa, paupertas est virtutum, et coacervata peccata. Quia igitur nondum sentio me exauditum, urgentibus angustiis, a principio repetam narrationem meam 1808, et multiplicaho orationem meam. Exponam coram janitore regni cœlorum et principe apostolorum fidelem animam miseram sub regno peccatorum, ad regnum cœlorum inhiantem 1800, et ob hoc Petrum janitorem regni cœlorum et principem apostolorum invocantem.

Ecce ergo 1807, misericors Petre, coram te exhibeo animam meam nervis virtutum dissolutam, catenis vitiorum ligatam, pondere peccatorum aggravatam, delictorum sordibus fædatam, discissam vulneribus dæmonum, putridam et fetidam ulceribus criminum. His et aliis gravibus malis, quæ melius 1808 me vides, obrutam, oppressam, circumdatam, obvolutam, honorum omnium relevamine 1809, ut cernis, destitutam. Ecce miseram animam, et misericordem apostolum Petrum, coram misericorde Deo, qui apostolo Petro misericordiam fecit et facere præcepit, et faciendi 1810 potestatem dedit. Ecce miseria, et ecce misericordia. Misericordia Dei, et Petri apostoli ejus; miseria animæ Deum confitentis, et Deum et Petrum invocantis. Ergo miseria premet dintius animam ad Denm et Petrum respicientem, et videbit hoc miscricordia 1811 Dei et Petri 1812?

O Deus, et tu major, apostolorum ejus, quæ est hæc miseriæ meæ immanitas, si non potest adversus eam misericordiæ vestræ immensitas? Aut si potest, sed non vult, quæ est hæc enormitas culparum mearum, quæ excedit multitudinem miserationum vestrarum? An quia cuncta, quæ peccavi, non confiteor! en cuncta quæ seitis me peccasse, vera cs e confiteor. An quia nec sufficienter pænitendo, nec malis bona rependendo, satisfacio? Utique sic est,

#### VARIÆ LECTIONES.

Thu, et pio medico et 1789 Observando exorat mss. Thu, execrando exorat 1790 Ne avertas ms. San-Germanense nec avertas 1791 Et ne abjicias mss. ne abjicias mss. Sun Germ. nec despicias 1792 Ne differas ms. San-Germ. nec differas 1793 Pestiferis ms. Thu, mortiferis 1794 Attractu ms. Thu, tactu ms. Vict. 16. a tactu ms. Flor. attactu 1798 Abjiciendum in ms. Thu. abjiciendam jam in 1796 Sub nomine ms. Vict. 3. in nomine 1797 Et hic confitetur mss. et hæc confitetur 1798 Ovem Christi pastor ejus mss. Vict. 3. Val-luc. et Flor. ovem pastor ejus ms. Vict. 16. ovem pastor ovis 1798 Petre amator Christi mss. Thu. Corb. Bec. Vict. 16. Val-luc. et Flor. Petre pastor Christi 1800 Ne repellas eam redeuntem mss. Vict. Val-luc. et Flor. ne repellas redeuntem 1804 Emerat eam mss. emit eam ms. Vict. 16. redemit eam 1805 Jani renatam mss. eam renatam 1803 Principis Apostolorum ms. Thuan. Princeps Apostolorum 1805 Hæc vulnera ms. Carth. hæc vulnerata 1805 Narrationem meam, et multiplicabo orationem meam. Jam renatam mss. eam renatam 1803 Principis Apostolorum ms. Thuan. Princeps Apostolorum 1804 Hæc vulnera ms. Carth. bæc vulnerata 1805 Narrationem meam, et multiplicabo orationem meam. Exponam ms. Thu. petitionem meam. Exponam ms. Corb. narrationem meam. Exponam 1806 Inhabitantem mss. inhiantem 1807 E ee ego mss. eece ergo 1808 Quam melius mss. quæ melius 1809 Relevamine ms. Vict. 16. revelamine ms. Vict. 3. velamine 1810 Præcepit et faciendi ms. Thu. et facere præcepit, et faciendi 1811 Et videbit hoe misericordia ms. Thu. et videbis misericordia 1812 Dei et l'etri ms. Vict. 16. omit.

fateor; sed hae est ipsa miseria qua torqueor. Ergo A sed tot quot sciunt delicta 1817 ejus. Nam ipse judex quo plus coarctat miseria, plus leuta erit misericordia? O inauditum verbum a misericorde in supplicantem! Sed intelligo, juste Deus, intelligo quid respondeas animæ meæ: Merito patitur quod sponte subiit, et digne non exauditur quæ non obedivit. Heu! desperationis amaritudo? Agnosco certe, agnosco hanc sententiam esse justitiæ, nou misericordiæ. Quis vocavit justitiam in causam meam? Cum misericordia sermo mihi erat, non cum ea. Paucm misericordiæ mendicat a te, Deus, in tribulatione ærumnosa anima mea 1813. Cur lapide justitiæ perfringis 1814 ossa ejus 1815? Misericordia tua, misericors Deus, per merita 1816 et intercessionem heati Petri apostoli tui, acceleret et ernat cam dimittendo peccata ejus 1817. Sancte Petre, princeps apostolorum, per misericordiam tibi fuctam et potestatem tibi datam, solve vincula ejus, sana vulnera ejus. Libera 1818 eam de miseria regni peccatorum 1819; et introduc eam in beatitudinem regni colorum, ut tecum gaudens, gratias agens, laudet Deum in sæcula sæculorum. Amen.

#### ORATIO LXV [ol. LXXII] 1820.

AD SANCTUM PAULUM APOSTOLUM. Cum terrore judicii extremi et peccatorum.

Sancte Paule, tu magne Paule 1821, tu ille qui unus ex magnis apostolis Dei, omnes alios tempore sequens, labore et efficacia præcessisti in agricultura Dei. Tu qui adhuc mortalitate gravis raptus es usque ad tertium cœlum, et raptus in paradisum, audisti quæ non licet homini loqui. Tu inter Christianos non solum tanquam nutrix fovens filios suos 1822, sed et sollicitudine 1823 mirabilis affectus 1824 iterum parturiens filios tuos. Tu, inquam, omnibus omnia factus, ut omnes lucrifaceres. Ad te, domine, ad te his et aliis multis dictis et factis mundo cognitum apud Deum esse maguæ potestatis, et erga homines immensæ pietatis, ad te venit unus certe nimis peccator, unus nimis accusatus apud potentem 1828 et districtum judicem Deum, non uno, non paucis, sed innumeris criminibus; non solum parvis, sed et immensis; non dubiis, sed certis 1826; non brevi accusatione, sed tam norabo? quid sine oratione impetrabo? longa quam longa est vita ejus; non uno accusatore,

est districtus accusator meus, et ego sum manifestus peccator eins. Omnes etiam spiritus boni et mali coram Deo accusant me cum eo: boni, quia Deo debent æquitatem; mali, quia meam servant iniquitatem: honi, quia testantur veritatem quam considerant; mali, quia querunt pænam meam quam desiderant 1828. Ipsi quoque judicant in hoc meam nequitiam, quia scunt me debere damnari secundum justitiam.

Hen! quot judices, quot accusatores super unum miserum! quam graves super imbecillem! quam districti super manifestum! Hen! quem habebit excusantem, qui Deum habet accusantem? Quis vel unus erit intercessor ejus, si omnes sunt accusatores et judices ejus? Sed et ego ipse, conscientia cogente, sum accusator et judex meus. Fateor enim me nimium deliquisse, et ideo gravem 1829 damnationem

O ipsa etiam irrationalia 1830 et insensibilia, si non sum insensibilis, me confundant. Intelligo enim coram omni creatura me debere crubescere, quia in illum peccavi qui tam potens est ut posset, et tam bonus ut vellet eam facere. Confundor et a meipso, quia et ego factus sum ab ipso. Væ, unde tot et tanta mala irruunt 1831, quæ sie miserum istum obruunt? Peccata mea mala, de vobis in me fluunt hæc omnia mala. Vos attrahitis accusatores, vos removetis. excusatores, vos damnatorem 1832 adducitis; vos intercessorem excluditis, vos provocatis ultorem, vos avertitis indultorem, vos intellectum vestrum inducitis in timorem et consusionem, vos ab illo abscinditis 1833 spem et consolationem, vos in æternum interitum impellitis, vos auxilium omne repellitis. Et ut miserius sit quidquid milii misere facitis, hoc insuper ad cumulandam miseriam addit's, ut cum vere res ita sit, sie mihi sit quasi non ita sit. Sic enim esse veritas ostendit, et tamen affectus non sentit. Sic ratio docet, et cor non dolet. Sic video quia est, et, heu! nequeo liquefieri totus in lacrymas, quia sic est. Si hoc possem, forsitan sperarem, sperando orarem, orando impetrarem. Cum vero sensus et dolor in me secundum ærumnas meas non sit 1834, qualiter sperabo? quomodo sine spe

Infelix homuncio, ad quid devenit oratio tua? quo

#### VARIÆ LECTIONES.

Bec. ossa mea 1816 Per merita ms. Thu. omit. 1817 Eruat eam dimittendo percata ejus. ms. San-Germ. ernat animam meam ab omni malo et ab omni tribulatione, et perducat eam ad vitam æternam 1818 Vincula ejus sana vulnera ejus, libera ms. San-Germ. vincula animæ meæ, et libera <sup>1819</sup> De miseria regni peccatorum ms. Thu. de miseria peccatorum <sup>1820</sup> Collata est cum mss. Vict. KK. 16. et RR. 3. Thu. 267. Corb. 160. Bec. O. San-Ger. Val-luc. et Flor. Mss. Oratio ad S. Paulum Apostolum <sup>1821</sup> Tu magne Paule, tu ille qui unus ms. San-Germ. Apostole Christi, qui es unus <sup>1822</sup> Fovens filios suos ms. Vict. 16. fovens filios tuos <sup>1823</sup> Sed et sollicitudine ms. Thu. sed in sollicitudine <sup>1824</sup> Mirabilis affectu mss. mirabilis affectus <sup>1828</sup> Apud omnipotentem mss. apud potentem <sup>1826</sup> Sed certis mss. sed et certis <sup>1827</sup> Quod sunt delicta mss. Vict. et Val-luc. quot sciunt delicta <sup>1828</sup> Quam desiderant ms. Vict. 16 quam expectant <sup>1829</sup> Et ideo magnam mss. et ideo gravem <sup>1830</sup> Omnia etiam irrationabilia mss. O ipsa etiam irrationabilia alia <sup>1831</sup> Mala irruunt ms. Thu. mala irruerunt <sup>1832</sup> Vos damnatores mss. Bec. Thu. Vict. Val-luc. et Flor. vos damnatorem <sup>1833</sup> Abscinditis mss. Vict. Bec. Corb. Flor. absciditis mss. Thu. et Val-luc. absconditis <sup>1834</sup> Meas non sint mss. Vict. et Val-luc. meas non sit evanuit spes et fiducia tua? Incoeperam 1836 orare A cum fiducia temeritatis, et occurrit desperatio ex intellectu veritatis, et deficit oratio 1836 ex desperatione alicujus erga me pictatis. Si enim quidquid est, juste contra me est, cujus pietas mecum est? Si omnia quæ sunt, recte mihi sunt adversa, enjus miseratio ad me erit conversa? Si Creator et creatura merito me despicit, enjus aspectus me respicit? Miser peccator, si sic est, nihil tibi remanet, nisi a spe torpere, et ab oratione tacere, et sie semper in 1837 miseria tua jacere. Utique qui te sponte fecisti miserum, juste necesse est semper te esse miserum. Utique misera delicta, sic redditis vestra promissa. Dum attrahitis, dulcia promittitis; cum pertrahitis, possessum vestrum amaritudine perfunditis. Dum suadetis, ungitis; postquam persuadetis 1838, usque B ad mortem animæ pungitis. Dum vocatis in foveam vestram, quasi facilem reditum per pænitentiæ dolorem monstratis; cum vero præcipitatis, præcipitatum obruitis, obrutum obcacatis, obcacatum ohduratis, obdurato omnem exitum obturatis 1839. Et sie miserum vestrum deceptum, captivatum, ligatum facitis desperare, tacere, et insensibilem, velut perditum Dei et oblitum Dei 1850 jacere, donec illum vendatis mercatoribus inferni, qui merces suas comportant in lacum mortis. Hoe totum de me fecistis, hac omnia expertus sum, nisi quia nondum mercatoribus illis traditus sum. Quod 1841 tamen et ego exspecto misere timendo, et illi præstolantur maligne gaudendo.

Hen! quam malum est sie desperare, sie tacere, sic jacere! Et heu! quam vanum 1842 est sine spe clamare, sine spe conari! Deus, cujus bonitas non exhauritur, cujus misericordia non exinanitur, cujus scientia non deficit, enjus potestas quod vult efficit, unde potero respirare qui sic ob peccata mea cogor desperare? Nam etsi irascaris peccantibus, soles tamen, benigne Domine, dare consilium petentibus 1843; doce me, Domine, unde debeam sperare ut possim orare. Orare namque te volo; sed nec scio, propter ignorantiam meam, nec possum, propter duritiam meam, et prohibeor desperatione, propter iniquitatem meani. Quæro aliquid quod me excuset, et nihil est quod me non accuset. Quæro qui oret pro me, et invenio quidquid est esse contra me. Quæro qui mi- n seri misereatur, et omne quod est misero adversatur.

Jesu, hone Domine, cur de cœlo venisti? Quid in mundo fecisti? Ad quid te morti dedisti, nisi ut peccatores salvares? Sancte Paule, quid aliud mundum perambulando docuisti? Ad hane fidem ipse et apostoli ejus, et tu maxime nos peccatores invitatis, hoc solum tutum refugium nobis monstratis. Quomodo ergo non sperabo, si hoc credo, et in hac fide peto? Ant quomodo me frustrabitur spes ista, si de qua nascitur, non me fallit fides ista? Jesu Deus, et tu apostole ejus, huic fidei peccator me vestro monitu credo 1844, in hanc me jacto, imo jam olim jactavi. Ilac inductui accessi vos 1815 oraturus. In hac peto, in hac quæro, in hac pulso, ut peccatori 1846 miseramini; tu parcendo, tu intercedendo; tu salvando, tu orando. Hac fide coram vobis me obvolvo, ut possim latere inquisitores et exactores peccatorum meorum, et tui, Deus, districti judicii percussionem. Hanc petit vestro consilio peccator absconsionem; obsecro, ne 1847 prodatur judicio vestro ad damnationem.

Sed heu! ecce occurrit et aliud <sup>1848</sup> grave malum. Sperabam me <sup>1849</sup> per fidem spem obtinere, et ecce video nec fidem me tenere. Putabam me in hac fide esse obvolutum, et cognosco ab illa me exutum <sup>1850</sup>. Confidebam me in illa latitare, et sentio me ab illa exsulare; fides enim sine operibus mortua est (Jac. 11, 20); fides vero mortua, fides non est. Qui ergo mortuam fidem habet, fidem non habet. Væ! fecunditas malorum operum prohibebat me spem habere, et sterilitas bonorum operum probat me fide carere. Væ male agenti! væ bona negligenti! sicut enim necesse est in malis operibus Deo displicere, ita impossibile est sine fide, quæ bonis operibus <sup>1851</sup> nulla est, Deo placere:

Imo si justus ex side vivit, qui sidem non habet, mortuus est. Sed si sterilis bonorum mortuus 1882 est, sertilis malorum quanto magis 1853 mortuus est? Nam si arbor, quæ non facit fructum bonum, excidit ut arida, quæ facit fructum malum, utique eradicatur 1884 ut noxia. Mors hæc non carnis est, sed animæ. Quam magis 1885, et quam pejus moritur qui hac morte moritur, quam qui carnis morte moritur. Omnis enim humana caro mortua alquando resulgit, sed non omnis anima mortua resurgit. Et magis perimit mors illa, quæ ausert vitam forsitan nunquam reversuram, quam quæ tollit vitam ex necessitate quandoque redituram. Et pejus mori-

## VARIÆ LECTIONES.

1835 Oratio tua? Inceperam mss. oratio tua? Quo evanuit spes et fiducia tua? Inceperam 1836 Deficit oratio mss. Corb. et Thu. defecit oratio 1837 Et semper in mss. et sic semper in 1838 Postquam suadetis mss. Bec. Vict. Corb. et Flor. postquam persuadetis 1839 A. Exitum obduratis mss. exitum obturaris 1840 Oblitum sui mss. Bec. Corb. Vict. et Val-luc. oblitum Dei 1841 Expertus sum. Quod mss. expertus sum, nisi quia nondum mercatoribus illis traditus sum; quod 1842 Quam vanum ms. Vict. 5. quam malum 1843 Consilium petentibus mss. consilium peenitentibus 1844 Monitu cedo mss. monitu credo 1845 Inductus accessi ad vos mss. Corb. Thu. et Val-luc. inductus accessi vos mss. Bec. Vict. Flor. indutus accessi vos 1846 Ut peccatoris mss. ut peccatori 1847 Obsecrans ne mss. obsecro ne 1848 Occurrit aliud mss. occurrit et aliud 1849 Speraham me ms. Vict. 16. speravi me 1850 Illa esse exutum mss. illa exntum 1851 Sine honis operibus mss. Thu. sine operibus 1852 Bonorum mortuus ms. Bec. honorum cperum mortuus. 1853 Quanto magis mss. Vict. Bec. Vul-luc. et Flor. quam magis 1854 Excidetur... eradicatur 1855 Quam majus ms. Thu. quam et mala detestabilis mors ista, cuam magis mss. Vict. Bec. Val-luc. et Flor. Quam magis

tur qui perdit vitam justitize, per quod perdit vitam A tuz 1868 potestatis effectu 1869 mortuus iste, ut vivus beatam, quam qui amittit istam miseram vitam. Denique valde magis et miserius interit qui dimittit vitam, quæ servata et amissam 1958 corporis vitam meliorem restituit, et sine qua expedit nec natum esse, quam qui deserit illam, sine qua nihil prohibet animam beatam esse. Hæc misera vita vivo, et ab hac beata vita mortuus sum. In eo vivo quod de me vilius est; in co mortuus 1887 snm quod melius est. Plus ergo mortuus sum quam vivus; et deterius mortuus sum quam carne moriturus sum Non enim 1858 mors illa mala mihi erit, nisi quia ista jam praecedit.

Saucte Paule, veni ad te ut peccator reconciliandus, et ecce inventus sum coram te mortuus 1859 resuscitandus. Veni ut reus opus habens intercessore, B et inventus sum male mortuus, indigens resuscitatore. Ut miser veni, et miserrimum me mveni. Accessi velut vivus accusatus, et ecce coram te sum mortuus damnatus. Nam etsi nondum sum traditus morti torquenti, jam tamen dimissus sum morti illam attrahenti. Nam licet nondum sim 1860 detrusus in careerem tormentorum, tamen jam sum conclusus in fovea peccatorum. Quamvis enim 1861 non sum adhue in inferno sepultus, jam sum tamen ut sepeliendus, delictis obvolutus. Hoc erat certe, quod orare nec poteram nec sciebam. Hoe erat vere 1862, quia me omni rei exsecrabilem intelligebam, et velut insensibilis non dolebam. Intelligebam per naturæ rationalitatem, non sentiebam per mortis insensibilitatem. Vere mortuus eram, et mortuus veni, et ideo C me mortuum inveni.

O Deus, quis orabit pro mortuo isto? Sancte Paule, tibi attuli eum; ne avertaris eum 1863; ora pro eo. Domine, Elias 1864 et Eliseus, ut mortuos suscitarent, mortuis se junxerunt, et membra membris, viva mortuis coaptaverunt. Domine, vivi 1865 mortuos attactos vivificaverunt, et mortui vivis nihil nisi 1866 gloriam intulerunt. Domine, tu quoque dicis teipsum omnia omnibus factum, ut omnes lucrifacias. Amice Dei, exempla aliorum me faciunt præsumere, dieta tua me hortantur confidere. Dicam ergo, domine, dicam; domine, domine, descende ad mortuum istum, expande te super mortuum istum, fac te non mortuum, sed tanquam mortuum istum. Calefiat confo- p omnia factum perhibet, si ob hoc rejiciunt 1889 orantus tuæ compassionis 1867 attactu mortuus iste, revivat

glorificet Deum et te mortuus iste. Domine, non es impotens hune mortuum suscitare, quia teste Deo sufficit tibi gratia Dei. Nam si in terra degenti tibi suffecit, utique in cœlo manenti non defecit 1270. Cur, domine, diutius jacebit oblatus tibi mortuus sine vita, eum Deus testetur tuam potentiam, et in testeris ipse tuam pietatem? Domine Deus, tu dicis Paulo: Sufficit tibi gratia mea (II Cor. XII, 9). Sancte Paule, tu dicis nobis : Omnibus omnia sum factus (I Cor. 1x, 22). Et ecce verborum vestrorum 1871 effectum exspectat mortuus, hac spe vohis llatus. Vos dicitis, et mortuus audiens sperat. Vas promittitis, et mortuus orans exspectat. Vos dicitis, et a vobis est profatum, obsecro, sentiam affectu quod 1872 mundus gaudet per vos esse propalatum. Si a vobis dictum non negatis, cur poscenti effectum denegatis? ant cui securius mortuus resuscitandus portatur, si a vobis oblatus, a vobis mortuus 1873 reportatur? Quo illum mittitis, si sic eum dimittitis? Quo ibit, si a vobis abibit? O Deus, quis resuscitat, si Deus non resuscitat? A quo speratur, si a Deo desperatur? A quo amissa vita recipitur 1875, nisi a quo prius accipitur?

Sancte Paule, quis indigenti et dolenti pius crit, si ille, qui cum infirmantibus infirmari se promittit, durus erit? Quis orare pro misero dignatur 1875, si ille, qui se omnibus omnia factum publicat, dedignatur? Aut quis vel auditur 1876, si ille, eni gratia Dei sufficit, non exauditur 1877? An illi pietas vel potestas deficit, cui gratia Dei sufficit? O vos ambo, quid vos movet, si hæc non movent? Unde assumam, nisi de vobis, quod ad excitandam misericordiam vestram obtendam vobis? Mortua anima quid obtendet de se, r.isi quia peccatrix et misera est? Pænitens tamen et dolens orat. O si ille qui de cælo venit vocare peccatores in pœnitentiam 1878, et ille qui post eum ad hoc ipsum plus omnibus laboravit, si ideo contemnent pænitentem animam quia peccatrix est! Si ille, qui de sinu Patris exivit portare dolores nostros, et ille, qui se cum infirmantibus 1879dicit insirmari, si idcirco despiciunt 1880 dolentem, quia misera est 1881! Si ille, qui ut mortuas animas suscitaret, mortuum se fecit, et ille qui se omnibus tem, quia mortua est 1833! Non ita Deus, non ita sit :

#### VARIÆ LECTIONES.

1886 Servata amissam mss. servata et amissam ms. Val-luc. servata et amissa 1857 In eo mortuus mis. Vict. 3. et in eo mortuus 1858 Quam carne mortuus sum: non enim mss. Bec. Vict. Corb. Val·luc. et Vict. 3. et in eo mortuus 1858 Quam carne mortuus sum: non enim mss. Bec. Vict. Corb. Vat-luc. et Flor. quam carne moriturus sum: non enim ms. Thu. quam carne mortuus sum, quam carne moriturus sum 1869 Te ut mortuus mss. Vict. omitt. ut 1869 Licet nondum sum mss. Vict. 5. et Val-luc. licet nondum sim 1861 Quamvis enim ms. Vict. 16. omit. enim 1862 Erat certe mss. Vict. 3. Bec. et Thu. erat vere 1863 Ne avertaris eum ms. Thu. omit. 1864 Eo Denm Helias mss. eo, Domine Helias 1865 Domine Paule, vivi mss. omitt. Paule 1866 Nihil nisi ms. Thu. omit. 1867 Compassionis ms. Vict. 16. passionis 1868 Revivat tue ms. Thu. reviviscat tuæ 1869 Affectu mss. effectu 1870 Non deficit mss. non defecit 1871 Verborum vestrorum ms. Vict. 16. verborum tuorum 1872 Effectum, quod mss. effectu, quod 1873 A vobis mortuus ms. Vict. 16. a nobis mortuus 1874 Vita recipitur ms. Vict. 16. vita 1875 Misero dignatur ms. Vict. 16. misero dignatur ms. Thu. vel audit 1877 defecit 1871 Verborum vestrorum ms. vict. 10. verborum 1874 Vita recipitur ms. vict. 10. quod 1873 A vobis mortuus ms. Vict. 16. a nohis mortuus 1876 Vel auditur ms. Vict. 10. redditur 1878 Misero dignatur ms. Vict. 16. misero dignetur 1876 Vel auditur ms. Thu. vel audit 1878 Ad pænitentiam mss. in pænitentiam 1879 Cum infirmis Non exauditur ms. Thu. non exaudit <sup>1878</sup> Ad positentiam mss. in positentiam <sup>1879</sup> Cum infirmis mss. com infirmantibus <sup>1880</sup> Despicient mss. Vict. Corb. Flor. despicient <sup>1881</sup> Miser est mss. Vict. et Valluc. misera est <sup>1882</sup> Hoc rejicient ms. Vict. 16. hoe rejicient <sup>1883</sup> Quia mortuus est mss. quia mortua est

Absit! non ita sit. Si ita est, periit compassio. Si A gennisti. Tu per te, illi jussi et adjuti a te. Tu nt sic est, mortua est miseratio.

Absit! non ita sit. Si ita est, periit compassio. Si A gennisti. Tu per te, illi jussi et adjuti a te. Tu nt auctor 1893, illi nt ministri. Ergo tu, Domine Deus,

Anima projecta et rejecta, cum peccasti projecta, cum supplieas rejecta, quo te convertes? Converte te ad importunitatem. Importunum dolentem quærunt, pertinacem miserum volunt, incessantem 1883 lugentem amant. Quære ergo adhuc 1885 in eis quod infatigabilis 1886 objicias ei. O sancte Paule, ubi est illa nominata nutrix fidelium, fovens filios suos? Quae est illa affectuosa mater, quæ se ubique prædicat filios suos iterum parturire? Dulcis nutrix, dulcis mater, quos filios parturis aut nutris, nisi quos in fide Christi docens gignis et erudis 1887? Aut quis Christianus post te doctrina tua non est in fide natus et confirmatus? Nam etsi benedicta fides ista ab aliis quoque apostolis nobis sit nata et nutrita, utique magis a te, quia plus 1688 omnihus iu hoc 1889 laborasti et effecisti. Cum ergo illi sint nobis matres, tu magis nostra mater. Ergo, sancte Paule, filius tuus est mortuus iste. Mater, mortuus iste certe filius tuus est. Dulcis mater, recognosce fillum tuum ex voce confessionis, recognoscat ille matrem suam ex affectu compassionis. Recognosce filium ex confessione Christianitatis; recognoscat ille matrem ex dulcedine pictatis. Offer, mater, tu quæ iterum parturis filios tuos, offer mortuum filium tuum iterum resuscitandum illi qui morte sua resuscitavit servos tuos. Offer, mater, illi qui morte sua indebita revocavit reos suos a morte debita, offer illi filium tuum, ut revocet ei vitam perditam. Per baptismum enim **e**ductus a morte, per sterilitatem et pravitatem re-  ${f C}$ ductus est in mortem. Mater famosi affectus, sentiat filins tuus viscera maternæ pietatis. Exhibe enm illi qui te resuscitavit, et viventem servavit. Ora eum pro filio tuo, quia servus ejus est; ora eum pro servo suo, quia filius tuus est 1890.

Sed et tu, Jesu, bone Domine, nonne et tu mater? Annon es mater; qui tanquam gallina quæ congregat sub alas pullos sucs? Vere, Domine, et tu mater. Nam quod alii parturierunt et pepererunt, a te acceperunt. Tu prius propter illos, et quos pepererunt <sup>1891</sup>, parturiendo mortuus es, et moriendo peperisti. Nam nisi parturiisses, mortuus non esses <sup>1892</sup>; et nisi mortuus esses, non peperisses. Desiderio enim gignendi filios ad vitam, mortem gustasti, et moriens

auctor 1893, illi ut ministri. Ergo tu, Domine Deus, magis mater. Ambo ergo matres. Nam etsi patres, tamen et matres 1894. Vos enim effecistis 1898, tu per te, tu per illum, ut nati ad mortem renasceremur ad vitam. Patres igitur 1896 estis per effectum, matres per affectum; patres per auctoritatem, matres per benignitatem; patres per tuitionem, matres per miserationem. Ergo et tu mater 1897, et tu mater; etsi quantitate affectus impares, in qualitate tamen non dissimiles. Quamvis magnitudine 1898 beniguitatis non coæquantes, voluntate tamen concordantes; licet plenitudine miserationis non convenientes, in tentione tamen non disconvenientes. Cur taceam quæ dicitis 1899? Ad quid celem 1900 quod proditis? Cur abscondo quod facitis. Matres vos divulgatis, filium me fateor. Gratias ago; filium me gennistis cum Christianum me secistis 1901; tu per teipsum, et tu per eumdem ipsum; tu per doctrinam a te factam, et tu per doctrinam tibi inspiratam'; tu per gratiam a te mihi concessam, et tu per gratiam ab illo acceptam. Paule mater, et te ipse genuit 1902. Pone ergo filium tuum mortuum ante pedes <sup>1903</sup> Christi matris tuæ, quia filius ejus est. Imo jacta illum in sinum pietatis ejus, quia plus ipse mater est. Ora ut resuscitet mortuum filium, non tam tuum, quam suum. Ora pro filio tuo quia mater 1904 es, ut vivificet filium suum, quia mater est. Fac, mater animæ meæ, quod faceret mater earnis meæ. Utique si speraret, oraret quantum posset, nec cessaret donec impetraret si posset. Certe si vis, non potes desperare; et si oras, potes impetrare. Insta ergo ut anima mortua, quam tu vivam peperisti, vitæ restituatur; nec cesses donec tibi viva reddatur.

Tu quoque, anima mortua 1908 per teipsam, curre sub alas Jesu matris tuæ, et conquerere sub pennis ejus dolores tuos. Postula ut plagas tuas confoveat, et ut coufotis vita redeat 1908. Christe mater, qui congregas sub alas pullos 1907 tuos, mortuus hic pullus tuus 1908 subjicit se sub alas tuas 1909. Nam lenitate tua exterriti confoventur 1910, odore tuo desperantes reformantur. Calor tuus mortuos vivificat, attactus tuus peccatores justificat. Agnosce, mater, filium tuum mortuum, vel per signum crucis tuæ, vel per vocem coufessionis tuæ. Refove pul-

# VARIÆ LECTIONES.

1886 Incessanter mss. Vict. Vai-luc. et Flor. incessantem
1886 Infatigabile mss. infatigabilis
1887 Docendo giguis et erudis ms. Vict. 16. giguis docendo et erudiendo mss. Val-luc. et Flor. docens giguis et erudis ms. Flor. addit. giguis docendo et dicendo
1888 Qui plus mss. quia plus
1889 Omnihus in hoc ms. Vict. 16. omit. in hoc
1890 Ora eum pro filio suo, quia
1891 Tu prins illos, et quod pepererunt mss. Thu. et Flor. Tu propter illos, et quos pepererunt
1892 Mortem non sustinuisses mss. Vict. 16. et Flor. mortuus non esses
1893 Tu ut auctor ms. Vict. 16.
1894 Tamen matres mss. tamen et matres
1895 Vos eum effecistis mss. vos enim effecistis
1896 Patres vero mss. Patres igitur
1897 Et tu mater. mss. Corb. Vict. 16. et I Pater. Flor. et tu mater
1898 Quamvis magnitudinem mss. Vict. 16. Val-luc. et Flor. Quamvis magnitudine
1899 Quid dicitis? quod dicitis? ms. Vict. 16. qua dicitis?
1900 Ad quid celo ms. Thu. ad quid celem
1901 Genuisti. fecisti mss. genuistis. fecistis
1902 Teipsum ipse mater genuit mss. te ipse genuit
1903 Anite pedes ms. Thu. ante conspectum
1904 Quia mater ms. Vict. 16. qui mater
1905 Anima mea mortua
1906 Vita redeat ms. Flor. vitam reddat
1907 Sub alas pullos ms. Thu. sub alis tuis
1910 Confortautur 1924
1907 Confortautur 1924
1908 Pullus tuns ms. Vict. omit. tuns
1909 Sub alas tuas ms. Thu. sub alis tuis
1910 Confortautur 1924
1907 Confortautur 1924
1908 Pullus tuns ms. Vict. omit. tuns
1909 Sub alas tuas ms. Thu. sub alis tuis
1910 Confortautur 1924
1910 Confortautur 1924
1925 Flor confoventur

Inm tuum, resuscita mortuum tuum, justifica pee- A Audisti, affuisti, interfuisti, quando miserans eos, cato:em tuum. Exterritus tuus a te consoletur, a de quinque panihus satiavit ad plenum plusquam quinque millia hominum. Continebis itaque separabilem gratiam tuam per te reformetur. A te namque fluit consolatio miserorum, qui sis benedictus in sæcula sæculorum. Amen.

ORATIO LXVI [ol. LXIV] 1911.
AD SANCTUM ANDRÆAM APOSTOLUM

Sancte et pie Andræa, frater principis 1912 apostolorum, piissime apostolorum, mitissime sanctorum; tu Joans is discipulus et sedulus auditor; to Agui peccata mundi tollentis promptus insecutor, et mansionis ipsius diligens investigator; tu Simonis germani tui et concivis vestri Philippi avides ad Jesum deductor: tu, inquam, crucis prædicator et awator, et magistri bora per eam pius imitator, ad pistatis tuæ januam B 1913 sedet et elamat mendicans anima mea. Adhibe aurem miserationis, aperi januam pietatis 1914, et admitte 1918 clamorem pauperis ad te confugientis: tu, enjus pietas tanta exstitit, ut ab universis pius Andræas cognemineris 1916. Non est interventor qui pro me tibi suggerat; non est qui indigentiæ meæ necessitatem coram te proferat. Ipsa itaque pietas tua pro me suggerat apud to, et te exor: b.lem 1917 reddat eirea me. Si a te misera et miserabilis anima mea aversa fuerit, si a te misericordiæ panem non acceperit, ad quem 1918\_9 ibit? Quem exorabit? Ab aliis exclusa confugit ad te, quem audierat prædicabilem 1920 immensa pietate. Fame consumpta prorsus deficiet, quia de longe veniens non habet quod manducet, nec aliquis est, qui illius misereatur, 230 et ali- C quid boni sibi eroget. Quin ctiam 1921 incidit in latrones, qui amore Dei et cunctis virtutibus eam spoliarunt, mortiferis etiam telis vitiorum convulneraverunt, relinquentes eam non dico semivivam sed pene omnino exstinctam 1922. Veniat tandem tibi in mentem miseratio illa quam super tales exhibuit fons ille totius pietatis, a quo hausisti tantam pietatem. Misereor, inquit, 1923, super turbam esurientem, quiu jam triduo sustinent me, nec habent quod manducent (Matth. viii, 2).

de quinque panihus satiavit ad plenum plusquam quinque millia hominum. Continebis itaque 1924 viscera pietatis tuæ super animam fame jam deficientem, panem misericordiæ a te exquirentem, et tandin jam te sustinentem? An mihi 1926 soli impins eris? An quia nimium deliqui, ut mihi misericordia omnino denegetur, promerui 1926? Certe misericordia et pietas non est necessaria, ubi non est miseria aut indigentia. Et quanto major perurget indigentia, tanto prædicabilior est misericordia. Quis ergoimitabitur megistrum pietatis in exsequendo præcepto pietatis, si tu non imitaris, qui præ cæteris pins prædicaris? Inquietaris 1927 importunitate 1928 mea? Sed quid agam? Si enim non clamavero, mors mili est, quia deficiam et peribo. Si autem clamare non omisero, molestus 1929 tibi esse timeo. Doctor bone, edoce 1930 cor meum quid orare, et quomodo cum aliqua efficacia debeat te exorare.

Doctor 1931 hone, ab eo qui non vult mortem peccatoris, sed ut convertatur et vivat, eductus 1932, respice miserationis respectu in animam pecca ricem, que converti ac reverti concupiscit ad suum Creatorem. In limo vitiorum demersa nititur et conatur exsurgere, sed non habens vires, quibus se valeat erigere, deficit 1933 jam miserabili lassitudine. Jam diu laborando clamat, et sustinet te. Defecerunt oculi illius dum sperat in Deum suum (Psal. LXVIII, 4). Ubi itaque est pietas, ubi bonitas 1934, ubi miseratio tua? Ne desperatione prorsus intereat, porrige manum petenti, erige, tene, sustine, donce ad eum quem sitit, ad quem desiderat, videlicet ad sui Creatoris misericordiam perveniat. Pastor Ecclesiæ, admitte aberrantem ovem, quæ reverti cupit, explorat et implorat 1935, ut mercatur admitti. Excludes introire volentem, quam redire nolentem revocares, et humeris impositam deportares? Si excluseris, sentiet summus pastor detrimentum gregis sui. Leo enim circuiens 1936 quærit quem devoret, a quo tu inse forte devorari metnebas, quando pia et exorabili prece de cruce clamabas 1937 : Non me permittas,

#### VARIÆ LECTIONES.

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. omittunt

Frater principis etc. nsque ad hæc: Ad pietatis etc. mss. januam pietatis

Frater principis etc. nsque as pietatis etc. mss. januam pietatis

Frater principis etc. etc expansion in spiral pietatis etc. mss. januam pietatis

Frater principis etc. nsque as pietatis etc. mss. januam pietatis

Frater principis etc. nsque tietatis etc. mss. januam pietatis

Frater principis etc. nsque as pietatis etc. mss. januam pietatis

Frater principis etc. nsque as pietatis etc expansion te perferat (ms. Thm. proferat) lpsa itaque pietatis itaque nissue panem noti expansion te perferat (ms. Thm. proferat) lpsa itaque etiam mss. Quin etiam panem noti acceperit, ad quem sonit. Thus. nomit. tam seriordia etc. nsque ad: Continelis etc. ms. San-Germ. omit. tam seriordia etc. nsque ad: Continelis etc. ms. San-Germ. omit. taque nissericordia etc. nsque ad: Ecce coram te jacet etc. ms. San-Ger. omit. seriordia itamium ms. Thm. Au quia nimium seriordia omnino denegetur promerui ms. San-Ger. omit. Au quia nimium ms. Thm. omit. in seriordia omnino denegetur promerui ms. San-Ger. omit. Au quia nimium ms. Thm. omit. in seriordia omnino denegetur promerui ms. San-Ger. omit. seriordia tua seriordia tua ms. Thm. non eta expansiordia tua ms. Thm. vivat edoctus seriordia tua s

errantem, sicut orem 1939 non haben'em pastorem. Audivit et exaudivit tune clamorem mum summus pastor, et protinus assumptum secum collocavit in cœlo. Audi itaque nune elamorem perditæ ovis, quæ revertitur de longe, et deprecatur admitti. Exhibe ci camdem miserationis opem quam tibi exhibuit pastor pius, cum camdem subires necessitatem. Su-cipe cam ad ovile redire volentem gregi suo, a quo a' erraverat, sociari toto corde anhelantem. De illo 1940 quippe sauciato quem Samaritanus curavit, cum Dominus commemorasset, quid tandem subintulit 1941? Vade, et tu foc similiter (Lnc. x, 57)? 1942 Ecce coram te jacet sauciata et male laniata anima mea. Infunde oleum miserationis, adhibe suffragia tuæ interventionis 1933, si aliquo modo queat evadere periculum seternæ mortis. Audiet te libenter supplicantem pro nobis, qui proprio Filio non 1944 pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit illum (Rom. vin, 52). Tu quoque, anima mea, pecus morbidum, ovis perdita per temetipsam, recurre ad pastorem. Et quia per te non mereris admitti, roga Andræam pium, ut te admittat ad sinum sua protectionis, ut ejus in ercessione pius Salvator, qui renit quærere quod erraveral, et salrum facere quod perierat (Luc. xix, 10), sanet morbidam, salvet perditam, et ad ovile reducat erroneam, et gregi societ, qui est benedictus in ætermim. Amen 1955,

# ORATIO LXVII [ol. LXV] 1946, AD SANCTUM JOANNEM EVANGELISTAM.

Pro timore damnationis.

Sancte et benedicte 1947 Joannes, altissime evangelistarum Dei 1948, dilectissime apostolorum Dei; tu sic 1949 præcipue dilecte Deo inter tam præcipue dilectos ejus, ut supereminens dilectio tibi sit proprium signum inter cos; tu ille Joannes, cui familiare fuit recumbere supra illud 1980 gloriosum pectus Altissimi; tu, quem Deus substituit matri suæ filium pro se, cum corporaliter cam moriendo desereret : Ad te, o heate tam amice et tam amate Dei, ad te exorandum 1951 accedit homuncio iste, rens Dei, ut per tam dilectum intercessorem vitet imminer tem

Dom'ne, famulum tunm dintins 1938 a te separari A sua 1983 necessitas quarere interventorem, et occurra ei illa tua famosa familiaritas apud illum quem timet ultorem. Certus igitur, domine, per camdem familiaritatem de potestate una, quoniam apud 1983 enm quod voles efficies, et sperans de pietate tua, quia miserum in augustiis ad te clamantem non despicies, ad te me converto, quamvis tepido, toto tamen affectu mentis meæ, et potentem illam tuam interventionem præsumo precari peccatrici animæ meæ, ut per te retrahatur a tormentis, ad quæ illam pertrahunt multimodæ iniquitates meæ. Sed hen me miserum! quam contrarie 1954 promittunt milii mea delicta! Ecce enim dum conor confortari per tuam apud Deum familiaritatem, plus cogor per camdem deterreri, propter meam contra Denm pravitatem. Etenim, o Dilecte Dei, cum peccavi in dilectorem tunm, certus sum mernisse me odium quoque tunm.

O reatus immoderatus l reatus contra Deum, qui non solum ipsum offendit, sed et illos qui intercedere possunt apud eum. Vernm enim est quia criminosus Dei, digue odiosus est amicis Dei, nec solum amicis ejus, sed certe et sibimet, et omni creatur.e ejus. Peccata, peccata, quomodo plus horretis plus considerata! Vos namque 1958, vos unde abducitis, quo perducitis miserum homunculum, quem seducitis? Unde cadit, quo præcipitatur infelix anima quæ vos sequitur 1986? Quid perdit, inquam, quid acquirit ærumnosa illa, quæ ab amore Dei, quem potuit tenere per innocentiam, detruditur in horro-C rem Dei et omnium creaturarum ejus per vestram malitiam? Si ergo peccata sic universalem exsecrationem contrahunt illi, quem a Deo abstrahunt, ubi se abscondet, cui se ostendet homuneio, circumferens sarcinam peccatorum suorum, quam ipse deponere non potest, horrens et fetens vulneribus et nleeribus delictorum suorum, quæ ipse sanare non potest? Talis accedit, dilecte Dei Joannes, talis accedit coram te anima mea, imo hæc est, hæc misera anima mea 1987, quæ se amicam hujus sæculi faciens, et peccatorum numerositate se obruens, inimicam Dei se constituit. 291 Hen! nomen exsecrandum omni rei, nomen inimici Dei! Heu! quam sibi iram Dei. Cogit namque, Domine, criminosam D inique a me attractum, quam juste mihi imputa-

VARIAE LECTIONES. Thu. separari errantem sicut ovem 1940 Necessitatem. De illo ms. Thu. necessitatem. Suspice cam ad ovide redire volentem; gregi suo, a quo aberraveral, sociari toto corde anhelantem. De illo 1941 Intulit? ms. Thu. subintulit? 1942 Ipsa misericordia praccipit et invitat, ut misericors fias mss. omittant 1943 Ture interventionis ms. San-Germ. piæ interventionis 1944 Filio suo non mss. filio non 1945 Tradidit illum. Cui est honor et gloria in sæcula sæculorum. Amen. ms. Thu. tradidit illum. Tu quoque anima mca, necus merbidum, ovis perdita per te insam, recurre ad pastorem. Et quia per te non mereris admitti, pecus morbidum, ovis perdita per te ipsam, recurre ad pastorem. Et quia per te non mereris admitti, roga Andræam pium ut te admittat ad sinum suæ protectionis; ut ejus intercessione pius Salvator, qui roga Andræam pium ut te admittat ad sinum suæ protectionis; ut ejus intercessione pius Salvator, qui venit quærere quod erraverat, et salvum facere quod perierat, sanet morbidum, salvet perditam, et ad ovile reducat erroneam, et gregi societ qui est benedictus in æternum. Amen 1936 Colluta est cum mss. Vict. KK. 16. et RR. 5. Bec. O. Corb. 160, Thu. 267. San-Germ. 345, Val-luc. et Flor. Ad beatum Johannem Evangelistam pro timore damnationis mss. Thu. et Bec. et Carth. Ad sanctum Johannem Apostolum et Evangelistam, pro indulgentia peccatorum mss. Corb. Vict. et Flor. Ad sanctam Johannem Evangelistam ms. Val-luc. Oratio ad S. Johannem Apostolum et Evangelistam 1937 Sancte et heatissime mss. sancte et heate ms. Flor. sancte et henedicte 1948 Dei ms. S. Ger. omit. 1949 Tu sic mss. dilectissime mss. te exorandum 1952 Criminosum sua ms. Vict. San Germ. Et Val-luc. supra illud 1951 Te exorandus mss. Vict. quoniam apud 1952 Criminosum sua ms. Vict. 16. ærumnosum sua 1953 Qua apud mss. quam apud mss. Vict. quoniam apud 1954 Quia contrarie mss. quam contrarie 1955 Vos namque, vos unde ms. Vict. 16. vos sequetur 1955 Misera mea ms. Thu. miseria n ea ms. flor. misera anima mca ms. Flor. misera anima mea

tum! Angustiæ! Convincit me inimicum Dei rei A veritas, et prohibet confiteri horroris immanitas. Augustiæ! Deum et omnia provocavi ad ulciscendum et nihil mihi reservavi inoffensum ad intercedendum. Mœrores, dolores, gemitus, rugitus, ubi adestis, si hie deestis? Uhi fervetis, si hie tepetis? Dirumpite torquendo compagem meam, consumite urendo interiora mea, tunultuamini 1958 in præcordiis meis, si qua forte misericordia respiciat miseriam meam 1989. O vos misericordes amici Dei, miseremini tam indigenti, per illam misericordiam quam fecit vobis Deus. Suceurrite, ne me obvolvat ira Dei cum inimicis ejus. Nolo, detestor, exsecror esse vel dici inimicus ejus; licet confitear me peccatorem ejus. Succurrite, vel aliquis 1980.

seis signum tuum, rogo te per hanc dilectionem ipsam, agnoseamin tanta necessitate auxilium tunm. Joannes, Joannes, si tu es discipulus ille quem diligehat Jesus, precor te per hoc ipsum 1961, sim ego per te peccator 1962 ille, cui indulgeat Jesus. Si tibi gloriosum peetus illud fuit familiare reclinatorium, rogo sit idem mihi per te salutare propitiatorium. Fateor, Domine mi, dilecte Dei, quia tu juste quoque iratus es in Deum dilectorem tuum peccanti : sed eerte selet Dominus per amicum pacari servo supplicanti. Ergo, o beate Joannes, qui tanta dilectione præditus es apud Deum, te obsecrat reus servus ejus, ut reconcilies eum. Non est, dilecte Dei, non est contra Dei d.lectionem, si subvenis reo ejus, nan defendendo, sed per intercessionem. Non obtendo C iniquitatis meæ defensionem, nee opto defendentem si prodo 1963 confessionem, et quæro intervenientem. Amice Dei, ne deputes 1966 illum Dei vel tuum esse inimicum, qui, quantum potest, amando eredit et confitetur Deum tuum esse amicum. Si credo, si confiteor, si volo amare tibi concessum tantum amorem Dei, rogo te per hane tibi datam gratiam, averte a me mihi debitum 1968 odium Dei. Fac, Domine, propter ipsum amatorem tuum, fae quia sum opus ejus et servus et redemptus ejus, fac ergo propter eum apud eum, ne perdat quod fecit, ne perimat quod redemit. Fac, sicut vere diligis opus eius et confessionem benedicti nominis cins.

Jesu, cui inique peccavi; Domine, quem nequiter contempsi; omnipotens, cujus iram superbe irritavi, dilector Joannis beati apostoli tui, ad ipsum te fugit 1966 territus reus tuus, peccator tuus, offensor tnus 1967, quantumeunque scelerosus, quantumeunque flagitiosus, obtendit nomen dilecti tui, inter se et imminentem sententiam justi judicii tui. Per illam beatam dilectionem, parce quærenti ejus tuitionem. Domine, per cujus nomen misereris peccatoris tui, si damnas orantem per nomen dilecti tui? Domine, sub quo tegmine 1968 protegitur, si sub nomine dilecti tui perentitur? Ubi est refugium, si sub dilecto tuo est periculum? Non sentiat, Domine, sentiat odium tuum, qui fugit ad dileetum tuum. Domine, Domine, nou plus valeat Tu ille, discipule, quem diligebat Jesus, si agno- B mea nequitia ad damnationem, quam ejus gratia ad miserationem. Bone, hone 1989, non plus possit odium mei ad perdendum opus, quod fecisti; quam ejus dilectio ad parcendum servo, quem redemisti.

Benignissime, qui nihil odisti corum quæ fecisti, ecce quem feeisti 1970 et refeeisti. Cur ergo damuabis, Domine, se accusantem, te invocantem, si non odisti aliquid eorum quæ fecisti? Fae 1971 ergo, bone Domine, propter illum, quem inter discipulos tuos familiarius dilexisti, ne sis milii damnator, quia tu solus es salvator. Benedictus tu in sæcula. Amen.

## ORATIO LXVIII [ol. LXVI] 1972. AD EUMDEM APOSTOLUM.

Pro gemina Dei dilectione et proximi impetranda.

Sancte Joannes, tu ille Joannes unus de magnis apostolis Dei, de magnis principibus regni Dei; unus, inquam, ditissimorum dilectione qua diligit et diligitur Deus 1973, et ditissimus eorum dilectione quos diligit Deus. Ecce, o opulente tam heatis divitiis, et dives tam beata opulentia, ecce arumnosa sed Christiana anima, pauper et inops harum divitiarum quibus sie opulenter abundas, esuriens accedit ad ostium elementiæ tuæ, suppliciter mendicans eleemoysinam opulentiæ tuæ, quatenus ex eo quod tihi et multis sine diminutione sufficere potest, saltem illi tantum impertiaris unde ipsa 1974 vel vivere possit. Porrige igitur, dives amice Dei, porrige ani-

#### VARIÆ LECTIONES.

1988 Tumulamini mss. Bec. Thu. Vict. et Corb. tumultuamini 1989 Miseriam meam ms. Flor. animam meam 1960 Vestrum aliquis mss. ver anquis per te peccator ms. San-Ger. ego peccator 1963 Nec obtendo descendentem.

descendentem, sed prodo 1964 Ne putes mss. ne deputes 1965 A me indebitum mss. Vict. Carth. et vardescendentem, sed prodo 1966 Ad te. fugit mss. Bec. Vict. 3. Gorb. et Val-luc ad ipsum te fugit ms. 1967 Osor tous mss. offensor tous 1968 Protegue Vict et Val-luc. bone, bone 1970 Ecce quae Vict et Val-luc. bone, bone 1970 Ecce quae Vict. 16. ad te ipsum fugit ms. Thu. ad ipsum refugit

1967 Osor tuus mss. offensor tuus

1968 Protegmine mss. tegmine

1969 Bone Domine mss. Corb. Bec. Vict. et Val-luc. bone, bone

1970 Ecee quae

1971 Si non odisti, fac mss. Vict. 16. et Flor. si non odisti aliquid eorum

quæ fecisti. Fac

1972 Collata est cum mss. Vict. KK. 16. Thu. 267. Bec. O. Corb. 160. Val-luc. et Flor. Ad enndem Apostolum pro gemina Dei dilectione et proximi impetranda. ms. Vict. 3. Oratio ad eundem. ms. Bec. Oratio ad sanctum Johannem Apostolum et Evangelistam ms. Thuan. Oratio ad eundem pro impetratione Charitatis. mss. Val-luc. et Flor. Item oratio ad eundem et ditissimus eorum dilectione qua diligitur Deus mss. Bec. et Vict. 5. qua diligit et diligitur Deus, et ditissimus eorum dilectione qua diligit Deus ms. Thu. qua deligitur Deus, et ditissimus corum dilectione qua diligit Deus mss. Vict. 16. et Flor. qua diligit et qua diligitur Deus : ditissimus corum dilectione quos diligit Deus ms Val-luc. qua diligit et qua diligitur Deus, et ditissimus corum dilectione qua diligit Unde ipsa ms. Thu. unde de ipsa

mæ pauperis servi dilectoris tui Dei, de illa opulenta A et quanto facis 1980 ut plures illum ament, tanto plus cella mentis tuæ hane tibi parvam, mihi magnam; tibi facilem, mihi vitalem eleemosynam, ut Dominus meus, em placuit ad multos ditandos te ditare, dignetur eam propter te vel ad vitam tuendam refocillare. Pauper certe est, Domine mi, delecte Domini nostri, pauper est anima mea, quod cogor et erubescor confiteri, utriusque dilectionis Dei; quia valde infra quam debet, diligit Deum, et multo minus quam eget, diligitur a Deo. Equidem in uno fateor me valde injustum, in altero justum Deum; in ntroque sentio me nimis miserum, justo judicio Dei. Non sum oblitus hocdicens, o tu juste et misericors Deus : nec sum ingratus multimodis, beneficiis tuæ erga me dilectionis ab initio creationis meæ; sed donec satietur utraque tua dilectione, semper se pauperem et egenam clamat esuriens anima mea.

Quippe hoc ipsum est de maximis, de gratissimis 1975 mihi tuis beneficiis, quia per suavem gustum tui hane in me excitasti aviditatem, ut renuat consolari anima mea (Psal. LXXVI, 5), nisi per ejus satietatem. Ad quam impetrandam quoniam non sufficit supplieatio minus dilecti peccatoris tui; ad cam impetrandam 1976, invoco merita multum dilecti dilectoris tui. Ergo, tu bone dulcis, et dulcis bone, a quo est omne bonum, fac illum mihi et te illi, imo et te illum mihi exorabilem, ut per illum assequar hojus satietatis desideratum bonum. Scio, Domine, scio et fateor quia ego non sum dignus quem tu diligas; sed certe tu non es indignus quem ego diligam. Da ergo mihi, Domine, per ejus merita, unde tu es dignus, et ero dignus, unde sum indignus. Sed oret 1977 pro me potius, quia ipse potest efficacius ille dilectus tuus, Domine Jesn. Oret ille pium pe. ctus tuum, dulce reclinatorium suum pro me; per illum proet exaudi tu desiderium meum pler te.

Sancte Joannes, dilecte Jesu Christi Domini mei, rogat te servus amici tui, ut propter nomen Domini sui dilectoris tui impetres illi mutuam dilectionem Dei, impetra ergo 1978 mihi quatenus sic diligar ab illo, ut et ego digne diligam illum. Certe namque, dilecte Dei, si ipse diligit nos propter te, misericordiam nobis impendis; et si nos diligamus illum per D te, gratiamilli 292 rependis. Certe, Domine, si illum convertis ad nos amandum, facis nos tibi tanti boni 1979 debitores; et si nos accendis ad illum amandum, facis te illi debiti redditorem. Certe beate, quantumeunque facias ut plures amet, nihil tibi minuis;

illi retribuis. Fac ergo, Domine, hane supplici tuo misericordiam, unde et me tibi tanti boni debitorem, et te Deo unius animæ facias redditorem. Fac, precor, Domine, fac ne renuas, unde nulli damnum eveniet, sed servo tuo salus, tihi gratia, et Deo gloria proveniet. Dilectissime discipule pietztis, eur negabis abundans egenti, potens poscenti quod nulli est noxium et tot bonis obnavium? Si enim obsistunt optanti peecata sua; cur non potius assistunt oranti merita tua? An peccata mea potentia sunt ad nocendum 1981, et merita tua impotentia sunt ad subveniendum? Absit, Domine, ne cogar sentire quod horreo dicere. Cur denique petenti negetur propter peccata sua, qui ea confitendo, nihil per sua merita quærit sed per tua? Cur, inquam, cum potiora sint merita quæ ab co obtenduntur, quam delicta quæ illi ol jiciuntur? Certus enim sum, Domine, quia si vis plus valet gratia tua apud Deum dilectorem tuum, quam ut, dimissis peccatis meis, me amando faciat amatorem suum.

Ergo, o beate Joannes, fac ut qui te diligit, me quoque diligat per illam charitatis latitudinem quam docuisti et habes; et qua nulli invides, sed commune vis esse bonum quo gaudes. Fac per vicem dilectionis quam illi debes, ut meam quoque dilectionem cum tua illi solvas 1982, cui pro som sua 1983 non solam tuam, sed multas debes. Quippe, beate Joanues, ipsa tua beatudine es expertus quia sieut nullus Deo prius quam debeat potest tribuere; sic nec plusquam debet, valet retribuere. Si ergo quotquot Deum amatorem tuum per te diligunt, non possunt compensari 1984; precor, Domine, ne abjicias illum qui in illis poscit connumerari. Accende amore ejus 1985 tepentem, et redde ferventem. Adjuva nitentem, exaudi orantem.

Jesu Domine, quem opto exauditorem; Joannes, quem postulo intercessorem, sie me cogit desiderium meum, ut 1986 cogere vos desideret cor meum; verum non invitos 1987, sed spontaneos; non nolentes, sed volentes. Patimini igitur et parcite; et si quid excegitat cor meum, torquete ad amorem 1888. Sustinete, inquam, me, quia amor amoris Dei cogit me. Domine et Domine, credo, scio quia invicem vos diligitis. Sed unde hoc ipse experiar; si quod peto propter invicem, non conceditis? Jesu? unde tu mihi, aut ego cuiquam probo 1989 quia amas illum, si nec amari a te, nec vel amare te, das optanti mihi propter illum? Joannes, unde ego sentiam quia diligit te, si non mili impetres ut

VARIÆ LECTIONES.

1976 Ad cum implorandam mss. Vict. 16. et Flor. ad cam 1978 De gravissimis mss. de gratissimis impetrandam 1977 Sed et oret mss. Vict. Val-luc. et Flor. sed oret 1978 Impetra rogo mss. Corb. 16. et Thu. impetra ergo 1979 Tibi boni tanti mss. Vict. omitt. boni 1980 Quanto faciet mss. Vict. et Val-luc. quanto facis 1981 Ad poscendum mss. Vict. Val-luc. et Flor. ad nocendum 1982 Cum tua illi solvas ms. Vict. 16. cum illi solvas 1983 Per solam suam mss. pro sola sua 1984 Compensare mss. compensari 1985 Amore ejus mss. Vict. 16. et Flor. amorem ejus 1986 Desiderium, ut mss. desiderium Val-luc. quanto facis 1981 Ad poscendum mss. Vict. Val-luc. et Flor. ad nocendum 1982 Cum tua illi solvas ms. Vict. 16. cum illi solvas 1983 Per solam suam mss. pro sola sua 1984 Compensare mss. compensari 1985 Amore ejus mss. Vict. 16. et Flor. amorem ejus 1986 Desiderium, ut mss. desiderium meum, ut 1987 Non invitos ms. Vict. 3. non invitatos 1988 Si quid excogitat amor ut extorqueat amorem. ms. Corb. Et sic excogitat cor meum torquere ad amorem ms. Thu. et quid excogitat cor meum torquere ad amorem 1989 Unde tu mihi aut ego cuiquam probo ms. 160. Sed unde hoc tu mihi aut ego cuiquam probo probo ms. Thu. unde te mihi e.c. ms. Vict. 16. unde tu mihi aut eniquam probo

d ligat et me <sup>1990</sup>; aut quia tu illum, si non me A viscera. Sed utrum ego sim frater aut proximus, adjuvas, ut et ego. Excusa <sup>1991</sup> excessum meum; amor Dei tuus compellit me sic loqui. Ergo, o tu Dens, et tu dilecte ejus, nolite vos diligere solis vobis heatis, sed et nobis miseris. Congaudemus vobis, compatimini nobis. Nolite vos soli confruendo claudere tantum bonum intra vos <sup>1992</sup>; sed et fluat aliquid super nos, quod diffusum intra nos <sup>1993</sup> impinguet et ketificet animas nostras.

Dilecte dilector Dei, Joannes, qui de te securus in illa mutuæ vestræ dilectionis beata plenitudine g'oriaris, esto pauperi a te mutuam Dei dilectionem mendicanti tanto largior, quanto te sentis in majori ejus a' undantia, et me viues in majori indigentia. Nosti quippe tu, Domine, nosti tu illum qui in epistola sua decrevit ne quis habens substantiam mundi, et videns fratrem 1994 necessitatem habere, clandat viscera sua ab eo (I Joan. 111, 17). Quid ergo, Domine, si quis habens substantiam æternæ vitæ, viderit animam 1998 proximi necessitatem habere, claudet viscera sua ab eo? Misericors præceptor, si volnisti viscera substantiam mundi habentis non claudi necessitatem patienti, nonne multo magis 1996 meliorem substantiam habentis majorem neces. sitatem patienti! Ecce audio te de laxandis visceribus præcipere 1997, et video te substantiam diligendi 1998, Deum et diligendi a Deo 1999 habere : et tu vides animam meam necessitatem habere. Ecce jubens et habens, et coram illo indigens, invicem sese aspiciunt. Si igitur, Domine, visio tua 2000 plus est pia, quam oratio mea devota; visio tua sit oratio mea. Non enim scripsisti : si quis videns fratrem orare clauserit viscera sua; sed, si videns fratrem necessitatem habere.

Age ergo, Domine, vide necessitatem meam, imo ecce vides eam. Anima, anima mea, collige totum affectum tuum, et ingere te in aspectum ejus; inclama, ingemina intimo affectu in conspectu ejus: Vides me. Alterna ibidem, et importune repete: Vides me; et: Vide me; Joannes certe vides, vides me. Ergo vide me, Domine; vides me noscendo, vide me miscrando. Vides et scis, vide ut sciam. Vides et scis necessitatem 2001 meam, vide ut sciam pietatem tuam. Vide, vide me 2002, quia vides me. Olim scio; jam nunc sentiam quia vides me. Scio, sentiam. O quid audit intellectus meus objici mihi! Concedo, Domine 2003, quia fratri jussisti laxanda

nec audeo asserere quod opto, nec volo concedere quod mihi non expedit. Jesu magister ejus, aspice nos, Domine, ante rivum anxiatur siti anima mea; sed non est quod bibat, nisi fluat de fonte. Fons misericordia:, fluat a te in illum nt bibam de te in il o. Bone, responde 2003 pro me. Ad fontem recurro; ultra nequeo. Ne pereat ad fontem vivum anima siccitate; ne obturetur hanstus arenti. Andiat satiatus tuus sententiam tuam, et hauriat de illo sitiens tuns elementiam tuam. Die illi : Joannes, quis tibi videtur proximus illi fuisse, qui incidit in latrones (Luc. x, 36): Responde, beate Joannes, quod genus humanum respondet 2005 de Samaritano sno, gratias illi agens: Responde, qui fecit misericordiam in illum (ibid., 37).. Age, bone Jesu; incepisti adjuvare orationem meam 2006, jam in munus tuas commendo (Psal. xxx, 6) eam; tu, sient perfecte bonus es, perfice eam. Die, precor, Joanni dilecto tuo, et propone me illi servum tuum. Vade et tu fac similiter (Luc. x).

Spera et gaude, gande et dilige, anima mea. Ipse quem tu dubitando desiderabas exauditorem, ipse tibi parat intercessorem. Mendicando obsecrabas per alium, quia per te 2007 ad ipsum non confidebas; et ecce accurrit ille, et peroravit ubi 2008 tu deficiebas 2009. O bonitas, o pietas, o amator! Ecce quantum tibi ostendit quia te diligit; et quantum te accendit, ut illum diligas. Insta ergo, et spera, non de te, sed de illo; quia exaudiet desiderium tuum, qui sic consummat orationem tuam. Cor meum, et caro mea, exsultate in illum (Psal. lxxxii, 3), et diligite illum, et omnia quæ intra me sunt (Psal. cu, 1), benedicite illum. Amen.

# 293 ORATIO LXIX [ol. LXVII] 2010

AD SANCTUM STEPHANUM.

Cum retractatione charitatis, et obdormitionis ejusdem.

Sancte Stephane, heate Stephane, benigne Stephane, fortis miles Dei, primus in heato agmine martyrum Dei, potens princeps, unus de magnis principibus cœli; didici, Domine, et credidi, et gaudens amplector quod adhuc in terris positus tanta sanctitatis luce splenduisti, ut venerabilis vultus tuus angelica dignitate fulgeret; quod tanta cordis munditia nituisti, ut beati oculi tui Deum in

#### VARIÆ LECTIONES. .-

et Flor. intra nos 1993 Inter nos mss. Vict. Val-luc. et Flor. intra nos 1994 Fratrem suum mss. Vict. et Flor. omitt. suum 1996 Videt animam mss. Corb. Val-luc. et Flor. viderit animam 1996 Multa magis mss. multo magis proximi a Deo mss. diligendi a Deo 2000 Visio tua... visio tua mss. jussio tua... jussio tua 2001 Vides et seis, vide ut seiam, vides et seis necessitatem mss. Vict. 3. Val-luc et Flor. vides et seis necessitatem vide, vide me ms. Bec. vides, vides me 2003 Concedo Domine mss. Vict. concede, Domine 2004 Bone Domine responde mss. Vict. rationem meam 2005 Humanum respondet mss. Vict. humanum respondit 2006 Orationem meam mss. Vict. rationem meam 2007 Qui per te mss. quia per te 2008 Peroravit ubi ms. Carth. perorabis ubi 2009 Tu confidehas mss. tu deficiebas 2010 Collata est cum mss. Vict. KK. 16. Thu. 264. Bec. O. Corb. 160. San-Ger. 545. Carthns. a Porta. Val-luc. et Flor. Ad beatum Stephanum, cum retraetatione charitatis et obdormitionis ejus lem. mss. Ad sanctum Stephanum, protomartyrem

gloria sua viderent; quod tanta charitatis 2011 pietate arsisti, ut pium os tuum pie pro impiis te perimentibus oraret. Sic fuit, bone Stephane, sic fuit. Sic gaudeo fuisse 2012; et sic gaudeo, lætor, et exsulto me cognovisse. Quippe metuens justi judicis districtam sententiam, metuens, inquam, ego peccator et reus, meritam pænam, opus habeo adjutore, et dulce et tutum habeo te mittere intercessorem, ut places 2013 mihi omnipotentem amicum tuum, Dominum et Creatorem menm et tuum. Seio enim, domine, et certus sum ex magnis meritis tuis quia potes; confido ex copiosa charitate quia voles; spero ex immensa misericordia judicis quia non negabit. Anxins itaque et tremens refugit ad te male conscius sibi peccator.

Vide ergo, pie Stephane, angustiam meam, et B dilata super eam 2014 charitatem tuam. Ecce enim astat reus ante tremendum judicem. Accusatur multis et magnis offensis. Convincitur teste propria conscientia, et testibus oculis ipsius judicis. Bona non egit, quæ male actis compenset. Nullum familiarem judicis aliquo præterito obsequio meruit intercessorem, omnes offendendo mernit accusatores. Judex terribiliter districtos, intolerabiliter severus, immoderate offensus, vehementer iratus. Sententia ejus semel prolata immutabilis, carcer irremeabilis apertus. In carcere tormenta immania disposita, tortores parati, ut, data sententia, damnatum ad tormenta rapiant. Tormenta sine fine, sine intervallo, sine temperamento, tortores horribiles, qui nusquam lassescunt, qui nunquam miserentur. Timor reum C turbat, conscientia confundit, cogitationes increpant, fugere non licet. Sie stat suspensus ad gravissimam sententiam. Ecce miserum in angusto periculo, in periculosa angustia. Ecce hominem indigentem festino auxilio. Ubi nunc est? Nunc subveniat, qui sub pressura lapidum misertus est se lapidantium. Nunc oret 2016 pro co, qui apud cumdem judicem exstitit pro suis homicidis orator. Stephane, Stephane, et vere Stephane, quia vere coronate. Stephane, inquam, Stephane, en locus pietatis, en tempus misericordiæ 2016, en utique occasio exhibendæ charitatis. In hoc namque perienlo consisto incessanter, nisi quia non semper 2017 hoc cogito; et tune miserior et miserabilior, cum oblivisci possum. Semper enim videt me Deus, et peccata mea; semper minatur districta justitia ejus peccatrici anime mea.

gloria sua viderent; quod tanta charitatis 2011 A Semper infernus apertus, et tormeata ejus parata, pietate arsisti, ut pium os tuum pie pro impiis te semper invisibiles insidiatores parati, ut illuc 2018 perimentibus oraret. Sic fuit, bone Stephane, sic rapiant miseram animam.

Sie sum positus, cum vigilo; sie sum cum dormio, sie sum eum rideo; sie sum cum jocor; sie sum cum superbio, cum detraho; sie cum irascor, cum me vindico; sie sie sum cum delicias corporis miserabiliter amplector. Denique sie sum semper et ubique. Accelera ergo, pie, precor, accelera antequam damner, antequam me rapiant tortores, hostes humani generis, priusquam me absorbeat carcer infernalis, priusquam me consumant tormenta gehennæ.

Sed o vos, o vos, peccata 2019 mea, magna estis nimis, multa estis nimis, ut merito negetur animæ meæ venia vestra. Scio: etiam cerre, ita est 2020, confiteor, ita est. Sed quanto gravior mea infelicitas, quanto angustior mea necessitas; tanto mirabilior erit pietas indultoris, tanto mijur apparebit apud indultorem gratia intercessoris. Scio satis, Domine, dilecte Dei Sephane, quia cum Deum offendi, te quoque et omnes sanctos ejus offendi. Verum tanta est necessitas mea 2021, ut cogat me poscere subsidium ctiam ab iis a quibus merui supplicium. Et tantum repleti estis tu et alii sancii illo copioso, illo inæstimab li fonte pietatis, ut delectet vos etiam cos pie liberare, quos juste potestis damnare 2022. Magna sunt, magne 2023 Stephane, magna sunt merita tua, ut sufficere possiat tibi et mihi; et si prosunt mihi, nihil tibi minnetur. Ecce coram Deo, et coram te, beate Stephane, sunt cuneta peccata mea, quæ territant, quæ sollicitant, quæ gravant animam meam. Die ergo, o ple, piissimo et dilectissimo dilectori 2324 tuo, die, Domine, ne statuas illi hæc peccata 2098 (Act. vii, 59). Die, inquam, pro egeno tibi supplicante, quod dixisti pro populo te trucidante. Dicat tantum pia charitas tua; et certus sum quia remittet benignissimus Deus cuncta mala mea. Ipse enim est misericors et Creator mens, ego miser et opus ejus, tu dilectus amicus ejus qui est benedictus in sweula. Amen 2026

#### Retractatio charitatis S. Stephani.

Cum enim insani inimici tui te opprimerent amicum suum, sicut Scriptura 2027 verax testatur, in positis genibus clamasti 2028 voce magna: Domine, ne statuas illis hoc peccatum (Act. vu, 59). O cor opulentum pinguedine charitatis; de quo, cum alli-

#### VARLE LECTIONES

2011 Tanta charitatis pietate ms. Vict. 16. tantæ charitatis pietate 2012 Sie suit, Lone Stephane, sie suit. Sie gaudeo suisse ms. Thu. sie suisti, hone Stephane, sie gaudeo suisse 2013 Ut paces mss. Thu. Corb. et San-Ger. ut places 2014 Super eam ms. San-Ger. super me 2015 Ilune oret mss. nune oret 2016 Tempus misericordiæ ms. Vict. 3. omittit misericordiæ ms. Vict. 16. locus misericordiæ 2017 Quia non semper mss. nisi quia non semper 2018 Ut illie mss. Vict. Val-luc. et Flor. ut illue 2019 Sed vos peccata mss. Vict. Val-luc. et Flor. Sed o vos, o vos peccata 2020 Seio certe ita est ms. Vict. Scio etiam certe ita est ms. Val-luc. Etiam certa est ms. Flor. etiam, certe ita est 2021 Necessitas mea ut ms. Vict. 16. offensio mea ut mss. Vict. 3. San-Ger. et Val-luc. necessitas ut 2022 Potestis damnare ms. Thu. possetis damnare 2023 Magna sunt, magne ms. San-Ger. magna sunt, sanete 2024 Piissimo dilectori mss. Vict. San-Ger. Carth. Val-luc. et Flor. piissimo et dilectissimo dilectori 2025 Have peccata mss. Bec. Thu. Vict. 16. hoe peccatum ms. San Ger. peccatum suum 2026 Amen. ms. Thu. Amen. Retractatio charitatis beati Stephani. 2027 Sie scriptura mss. Vict. 16. et Flor. sicut scriptura 2028 Te positis genibus clamasse ms. Vict. 16. positis genibus clamasti

mens vehementer ardens amore, copiose uncta charitate; de qua, cum tribularetur, tam suaviter ardentes et tam ardenter suaves scintillæmicabant! O favus pinguis melle dilectionis; de quo, cum premeretur, tam opulentæ, tam jucundæ guttæ distillabant. Domine, ne statuas illis hoc peccatum. Vir beate, quantam spem donas peccatoribus amicis tuis, cum audiunt te sie fuisse sollicitum pro impiis inimicis tuis? Vas charitatis superabundans plenitudine, qua ubertate potabis desiderantes amplecti te intra cor suum, cum sic perfundis 2029 ejicientes te extra civitatem suam?

Cum sic propinas furore anhelis irruentibus in te: quomodo refocillabis timore anhelos fugientes ad modo respondebit invocatus, qui sic objurgabat 2030 provocatus? Quam benigne fovehit humiles exaltatus 2031, qui sic superbis succurrebat humiliatus? Qua celeritate liberabit afflictos potenter liberatus, qui sic affligentibus subveniebat afflictus? Illi festinabant auferre animam tuam; tu satagebas animabus eorum reddere vitam suam. Illi rigido collo, magno furore fremebant, ut to perimerent; tu positis genibus voce magna orabas, ne illi perirent. Utique voce magna, quia charitate magna; et positis genibus, quia vera simplicitate. Superbia humilitatem sub cote tribulabat 2032, et odor charitatis inde fragrabat. Charitas ab odio cum petra percutiebatur, et tinnitus pictatis reddebatur. Imcordíæ ebulliebat.

294 0 si unquam merebor de charitate Stephani oleum precibus elicere, quod illi potuerunt lapidibus exprimere! Languet namque 2033 anima mea languore gravissimo, qui non sanatur nisi misericordiæ olco. Utinam vel semel suggerat Deo pro me, et pro cuncto peccato meo: Domine ne statuas illi hoc peccatum Doce me, beata anima beati Stephani, quo sapore jucundabaris, qua satietate 2034 æstuabas, cum eructavit cor tuum verbum tam bonum (Psal. xLiv, 2). Quam dulce 2038 faucibus animæ meæ eloquium tuum (Psal. cxviii, 105), super mel et favum (Psal. xviii, 11) ori meo 2036. Mandendo, magis ac magis dulcescit; sugendo plus et plus suavissimus sapor ejus affluit. Plus videndo, plus fulgescit; omni modo tractatum, semper ad delectationem crescit. Formam gerit fidei, soliditatem habet patientiæ. Simplicitatis puritate nitet, benignitatis colore lucet. Charitatem sapit, pictatem olet, -tactu reddit mansuetudi-

geretur, tam copiosa miscricordia supereffluctat! O A nem, sono repræsentat miscricordiam. Die ergo, heate Stephane, quid intus fovebas, unde misturam tot suavitatum foras erumpebas? Nimirum iis omnibus plenus eras, omnibus iis ornatus eras, omnibus iis accensus eras. Per has omnes virtutes quibus ahundabas, te precor, o charitative 2037 Stephane, ora ut charitatis adipe et pinguedine repleatur arida anima mea (Psul. Lx11, 6). Adjuva, nt pane charitatis satietur esuriens anima mea. Fac ut igne cha-·ritatis flagret frigido anima mea, præstante eo qui creavit eam 2038.

#### Retractatio dormitionis S. Stephani.

Et cum hoc dixisset, obdormivit in Domino (Act. VII, 59). O obdormivit! o somnus cum requie, requies te? Domine, ne statuas illis hoc peccatum. Quo- B cum securitate, securitas cum æternitate! Requiescis, o felix, in gaudio, gaudes in requie. Gloriaris, o secure, in satietate, satiaris in gloria. Lætitia tua non mutabitur, lumen tuum non deficiet. Quidquid nan vis, procul abest; quidquid vis, ad votum adest. Sitivit anima tua 2039 ad Deum fontem vivum (Psal. xLI 3). Venisti ad eum, et bibis de torrente volnptatis ejus quantum vis, quomodo vis, quandiu vis. Semper satiatus semper bibis, quia semper delectat te bibere, nec unquam fastidis. Nec bibis, ut fiat tibi satictas quasi nondum habenti; sed semper bibis, ut semper duret 2040 satietas jam possidenti. Semper enim desideras quod semper habes, et quod semper securus es te semper habere. Incessanter quippe et delectabiliter desideras ipsum delectabile pictas pictatem lapide premebat, et oleum miseri- C 2041 desiderium; et semper bibis cum delectabili ardore ipsum desiderium, cum copiosa satietate. O sufficiens beatitudo, et beata sufficientia! Quam felix obdormire, obdormire in Domino! Quanta pace obdorminnt, qui obdorminnt in Domino! Non enim gravabunt eos amplius pondera carnis, non eos affligent dolores correptionis. Non impugnabunt stimuli tentationum, non terrebit conscientia peccatorum. Nulla cos sollicitabit indigentia. Abstersit Deus omnem lacrymam ab oculis eorum (Apoc. vn, 17) 2042.

O dives et beata pax, quam longe sum a te! Ecce enim qui conor vel tenuiter gustare salivam alienæ felicitatis, cogor affluenter glutire acerbos hanstus meæ infelicitatis, qui me commovent tacere ea bona quæ nec possum cogitare, et siere gravia mala quæ sufferendo possum palpare. Hen me miserum! ubi non sum, et ubi sum, qui nescio ubi faturus sum 2043. Discordat quippe miserabiliter anima mea cum copulata sibi carne mea, quam sequi non vult, nec potest s'ne timore : relinquere non audet, nec valet

#### VARIÆ LECTIONES.

Superfundis ms. Vict. 16. et Flor. perfundis 2030 Sic objurgabat ms. Vict. 16. sic jurgabu umilis exaltatus mss. humiles exaltatus 2032 Sub cote tribulabat ms. Thu. sub tribulat ms. Vict. 16. sub Humilis exaltatus mss. humiles exaltatus 2033 Languida namque est mss. Vict. 16. et Flor. languet namque 2034 Qua socie a.e. mss. Quia dulce mss. quam dulce 2036 Ori ejus mss. ori meo 2037 O charitate ms. Vict. cote tribulat qua satietate <sup>3038</sup> Creavit eam. ms. Thu. creavit eam. Retractatio dormitionis heati Stephani anima mea <sup>2040</sup> Abundet mss. durct <sup>2041</sup> Desiderabile mss. delectable <sup>2042</sup> Ocu 19. 0 chare Anima tua mss. anima mea 2043 Et ubi sum, qui nescio ubi futurus sum ms. Thu. et ubi sum, et ubi ctorum mss. eculis eorum futurus sum

sine dolore; trahere cam 2014 post se vult, et nequit A delis et prudens dispensator pauperihas distribuit; vel cum labore. Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus? (Rom. vii, 24). Precor, o beate Stephane, precor, compatere tu mihi misero indigenti, qui congaudeo tibi beato, licet non indigenti. Liberet me de corpore mortis lujus tuis meritis gratia Dei per Jesum Christum Dominum no. strum, ut quandoque in pace in idipsum dormiam et requiescam (Psat. 1v, 9) in Domino, qui vivit et regnat Deus per omnia sæenla sæeulorum. Amen.

#### ORATIO LXX [ol. LXVIII] 1018.

AD SANCTUM LAURENTIUM.

Beatissime martyr ac ferventissime Salvatoris dilector, veræ felicitatis lanrea redimite Laurenti, tu illud pretiosum vas domus Dei, tu ille fidelis dis-B pensator thesauri collectis, et benignissime pauperum Christi provisor, te invoco in auxilium mihi desideranti deprecari faciem Dei, sed pro peccatorum magnitudine ad cum faciem levare non andenti. Age ergo, testis fortissime potentiæ Christi, ostende in me benevolentiam tuam, et attende necessitatem meam, et defer illi orationem meam. Evacua pia intercessione peccata mea, exstirpa miscricordi subventione vitia mea, ut ab ipsis eruta, charitatem illam, qua in Christi desiderium totus feliciter exarsisti, quoquomodo in se accendere valeat anima mea. Ob hoc, pretiosissime Domine, ad te potissimum accedo, quia charitatis hujus in te mirabilem flammam considero. Quis enim cogitare, quæ mens æstimare, quis intellectus capere sufficiat quo ardore, quo æstus sancti affectu, ejus amorem 2046 in C corde tuo fixum tenebas; imo cor tuum amori ejus infixeras, quando sie interius illius dulcedine 2017 replebaris, ut flammas exterius te prementes parvipenderes? Ingredere, anima mea, interiora spiritualis intuitus, et penetra si potes secretum beati pectoris, tam igniti dilectoris domini tui, et considera quam nectareo divinæ vinculo charitatis felix mens ejus fuit colligata; cum carnem exterius crudele torreret incendium, et affectus interior exsultando laudes dirigeret in cœlum. Attende, inquam, et admirare, mirare et gaude, gaude et ama, ama et landa; quantumcunque enim te ad considerandum intenderis, longe tuum superat 2048 intellectum dulbeatificabatur per effectum. Ad hoc tamen inde cogitando proficis, ut ca satiari esurias 2049, et quandiu satietas abest, ejus esuriem patiaris. Quia nimirum quo plus esurie afficieris, eo abundantius percepta satietate gaudebis. Non ergo cesses clamare, non erubescas mendicare ad januam hujus divitis thesaurarii, enjus imploras anxilium; suppliciter orans ut sieut thesauros Ecclesiæ tanquam fi-

sic de thesauro charitatis tantum tibi saltem distillet, quo in dies desiderio ejus magis famelicus fias, et illins satietatem semper desideres.

Ad te igitur, potentissime et pretiosissime Salvatoris mundi testis Laurenti, ad tuæ pietatis januam clamat hic famelicus, hic esurieus panper; non ut ejus famem evacues, sed ut qualicunque charitatis gustu refocillatam magis accendas, quantulamennque stillam dulcedinis ejus sitienti animæ meæ infundendo, sitim illius in me angeas; ut onerosa mihi sit omnis dulcedo, quæ illins ex fonte non manat; si tamen dulcedo recte dicenda est, qua: de illa saporem non habet. Non itaque, Lenignissime domine, licet nimis tepidam famem cordis mei, quam hac esurie patitur, satietas aliqua mundanæ vomptatis evacuet : non ejus sitim delectatio quælibet carnalis exstinguat; sed in mente tui humilis dilectoris 295 in dies excrescat. Sit anima mea hujus avida famis, ad omnia terrena fastidiosa, ut ah iis deficie s, in illam proficiens, per spiritualem esuriem ad beatam perveniat satietatem, qua ipse insignibus dives meritis satiari et beatificari meruisti. Adeant alii pauperes januas divitum, ut terrenis epulis satiati corporeæ famis expellant incommoda; ego ad tue pietatis januas pulso, ut satietatem terrenæ delectationis evadere, et famem supernæ dufcedinis indeficientem merear obtinere. Hanc esurire. hane sitire, ad hane gemere, buie suspirare inardesco.

Consule mihi, martyr gloriosissime. Ecce indiscreta fortasse verbositas dicit : Satis oratum est, et affectus desiderii clamat : Adhuc ardentius orationi insiste. Itane, duleissime domine et ferventissime Christi amator, sese habet non ficta orandi devotio, ut orationi quo plus intendit, plus accendatur? Siccine in spiritu et veritate orantes incomparabilis attrahit odor charitatis, ut dum oratio ad terminum dicitur, diutius orare delectet? Ita plane. Beata mens illa, quam tale veraciter inflammat ineen linm. Sed ut jam men qualiscunque claudatur oratio, deprecer te, beatissime martyr et praecipua columna Ecclesiæ Dei Laurenti, qui feliciter a benignissimo Jesa andire mernisti, reni, desiderator bone; suscipient te ang li mei, quoniam assatus non negasti me, probatus concedo illa qua ipse jucundabatur per affectum, et D fessus es me : te, inquam, deprecor, subleva tuis sublim<mark>ibus et p</mark>otentissimis meritis orationem meam, quatenus quod summe desidero (videlicet ut a me exstirpetur omnis iniquitas, et vera usque in finem in me proficiat charitas), te interveniente, et hono Domino Jesu favente, merear obtinere, præstante codem Domino et Redemptore nostro, qui est cum Patre et Spiritu sancto vita et regnum in atterna sæcula. Amen.

#### VARIÆ LECTIONES.

Et trahere eam mss. trahere eam 2048 Collata est cum ms. Thu. 267. in aliis enim mss non habetur lla dulcedine 2018 Tum superat ms. tuam superat 2019 Satiari desideres ms. satiari esurias ORATIO LXXI 2080.

AD SANCTUM MARTINUM.

Pro homine in abysso peccutorum existente.

Peccator homuncule, tu multum indigens, tu qui nimis Deum contristasti, excita mentem tuam, intende in necessitatem tuam, et invoca misericordiam super miseriam tuam. Anima mea, evigila; misera mea, expergiscere, scelerata mea, clama ad Deum iratum tuum, si forte migitet super te vultam suum. Sed altissimus est, et infimus sum. Quomodo attinget vox mea ad illum? Levabo super me animam meam, ut intendat in eum qui 2081 est super eam si forte vocatus audiat cam. Sed utique justissimus est, et nimis iniquus sum. Quomodo audiet 2052 clamorem meum? Intraho intra meipsum, excludam omnia, meam et quæ intra me sunt ante ipsnm. Excitabo nt dolens et dolendus affectum meum; expandam ærumnas meas ante eum, si forte illa sua magna pietas moveat cum. Sed nimis immensa, nimis infinita sunt delicta mea; non sufficit sine intercessore 2084, nec susceptibilis est oratio mea 2058.

Rogabo aliquem de illis magnis familiaribus Dei, si forte illum audiat pro me Deus. Vocabo Martinum illum magnum confessorem, cujus nomen glorificatum est per orbem. Martine. O si et 2056 ipse me audies; tu ille, magne 2057 Martine. Sed si Deus me 2958 despicit, quis me respicit. Si Deus faciem suam a me avertit, quis suam ad me convertit? Aut si Dens odit me, quem audit pro me? Misericors et miserator Deus, an sic detestaris ad to revertentem, ut pati C non possis 2059 misereri ejus ullum tihi adhærentem? ant tantum exsecraris unum dolentem tuum, ut propter eum non audias ullum amicum tuum? Tu, inquam, qui benignus et misericors præstabilis super malitiam (Psal. 11, 15) vocaris, an ita exardescis in peccatorem pænitentem, ut quod es obliviscaris? Propter temetipsum aut audi me, aut concede aliquem audire me, quem audias pro me. Domine, si contines a peccatore auditum tuum, quia justus es; vel ne prohibeas alienum auditum a misero supplicante, quia pius es. Benigne, plus es clemens quam possum cogitare, non minus hoc sentiam quam præsumo sperare. Tantum confidit, Domine, de tua pietate creatus et recreatus a te servus tuus, ut te

A petere præsumat intercessorem reus tuns. Nullus enim me respiciet 2000, nisi te jubente: un'has mihi pro !crit, nisi te annuente. Et tamen spero ut quod mihi propter peccata mea negas, propter alicujus familiaris tui merita concedas. Bone, ne te ulturem exhibeas, a quo peto interventorem; si non 2061 das pro pane lapidem, pro pisce serpentem (Math. vii, 9), pro ovo scorpionem (Luc. x1, 12). Da ergo, Domine, mihi intercessorem Martinum illum magnam confessorem, cujus per totum mundum beatum glorificasti nomen.

S note Martine, per illum to 2062 precor, qui totum 2063 mundum venerari facit nomen tuum, ne deneges indigenti et supplicanti auxilium tuum. Cur es, domine, per erbem ab omnibus vocatus, nisi ut præter illum 2083 et meipsum; et effundam animam B omnimn rogantium sis advocatus? Ad quid sonat in ore omnium: Dominus meus sanctus Martinus; dominus meus sanctus Martinus, nisi ut dicere possint 2064: Adjutor meus sanctus Martinus; adjutor meus sanctus Martinus? Ut quid est ubique nomen tuum diffusum, nisi ut mundo per hoc sit aliquod magnum bonum infusum? Fama tua vocat me ad te, miracula tua mittunt me ad intercessionem tuam, opera tua trahunt me ad interce-sionem tuam, opera tua trahunt me ad auxilium tuum. Sed quare narrem miracula tua, cum major sit potentia tua? Ut quid retractem opera tua, cum superemineat apud Deum gratia tua? Cur recitem subventiones, quas multis impendisti, cum meliora sint spiritualia quæ potes, quam corporalia quæ in cælo habitaus facis, et in terra peregrinans fecisti? Non enim ista solum potes, et illa non potes. Non, inquam, in his solis es potens quæ ad nihilum deveniunt 2065, et in illis impotens, quæ ad æternitatem proveniuat 2006. Nempe non ad hæe tantummodo facienda'sic profecisti 2067. Non ad ista solummodo tribuenda tantum ascentisti. Spiritualia impartire, quibus gloriaris; æternis lætifica, quibus lætaris; celestia infunde, in quibus conversaris 2068. Illorum per te sentiamus indigentes exundantiam, quorum perpetuam plenus 2069 suscipis inundantiam.

O bonorum tuorum inundantia, et malorum meorum abundantia. Quanta est corum distantia? quam vehementer illa te facit felicem; quam nimis ista me infelicem? Illa ex plenitudine Dei descendit.

#### VARIÆ LECTIONES.

2030 Collata est cum mss. Vict. KK. 16. et RR. Corb. 160. Bec. O. ubi bis tegitur. Thu. 267. San-Germ. 345. Carth. Val-luc. et Flor. Ad sanctum Nicolaum, vel sanctum Martinum, pro homine in abysso peccatorum existente mss. Vict. 3. et Valluc. oratio ad sanctum Martinum, sive ad sanctum Nicolaum. mss. Vict. 16. Corb. et Flor. oratio ad sanctum Martinum. ms. Bec. oratio devotissima ad heatissimum et gloriosissimum Nicolaum. Item. Oratio ad sanctum Nicolaum. ms. Thu. oratio ad heatissimum Nicolaum. ms. San-Germ. De sancto Nicolao Confessore. In orationis contextu in mss. Vict. Corb. et Flor. nusquam legitur San-Germ. De sancto Nicolao Confessore. In oratioms contextu in mss. Vict. Corb. et Flor. nusquam legitur nomen Nicolai sed duntaxat Martini: in mss. Thu. Bec. semper Nicolai nomen habetur, nusquam Martini.

2051 In eam qui mss. Vict. 16. Val-luc. et Flor. in eum qui 2052 Quomodo audis mss. Quomodo audiet 2053 Præter illum mss. Vict. post illum 2054 Sine intercessore ms. Vict. 16. sine interce-sione 2056 Oratio mea. ms. Thu. oratio mea sine coadjutore 2056 O et si mss. o si et 2057 Ipse me audiet! Tu ille. magne ms. Thu. ipse audies me, tu magne 2058 Deus mens me mss. Deus me 2059 Pati non possis mss. Vict. pati non possit 2060 Me respuet mss. me respiciet 2061 Sed non mss. si non 2052 Sancte Nicolae. per illum te etc. In ms. San-Germ. hic incipit Oratio 2063 Qui per totum mss. Vict. 16. Val-luc. Flor, qui totum 2064 Dicere possit mss. dicere possint 2068 Devenient mss. devenium 2056 Pervenium mss. Vict. Val-luc. et Flor. provenium mss. 2067 Perfecisti mss. Vict. et Val-luc. profecisti 2068 Quibus perseverations mss. quibus conversaris 2069 Pleuins mss. pleuns vis mss. quibus conversaris 2069 Plenius mss. plenus

ista ex inalgentia mea ascendit. Illa fluit ex Dei A piternis? Car, nisi caligini perpetuæ noctis, et poncopia, ista surgit ex mea inopia. O si illius inundantice exundantia inundabit, ut diluat malorum meorum abundantiam 2070! O si plenitudo illins satietatis replebit vacuitatem meæ egestatis! Non dubito, domine, to hoe mihi impetrare, si tantum velis pro me judicem meuni dilectum dilectorem tuum 2071 exorare. Ne exspectes 2072, Domine, ad exaudiendum meam importunitatem; quia tu seis ad orandunt diu meam imbecillitatem. Velox enim sum ad deliciendum; sed esto tu velocior ad 296 subveniendum. Certe si cor meuni contritum fuerit, si visecra mea commota fuerint, si liquefacta fuerit anima mea, si rivi dia fluxerint ab oculis meis; tune sperabo quia Martinus adest precibus meis. Concute ergo, domine sancte Martine, concute spiritum meum, excita cor meum, commove mentem meam ad affectum secundum necessitatem snam, ut sentiam miserationis tuæ effectum 2073 secundum potentiam

1001

Sed heu! quanto tempore languet mens mea, quanto stupore induratum est cor meum, quanto torpore obruitur anima mea? Sancte Martine, quid est quod sic me impedit? Quid est quod cervicem meam sie premit? Unde sie tenebratur intuitus meus? Unde sie clauditur eircuitus meus? Vult, domine, vult ad Deum et ad te anima mea erigere faciem suam, et plumbeo pondere curvata gravatur. Cupit in vos dirigere intuitum suum, et caliginosis tenebris obscuratur. Conatur se expedire, et ferreis catenis astringitur. Tentat exire, et ænco C carcere clauditur. Quid sunt ista, Deus, quid sunt ista, quæ sie animam meam obtenebrant et gravant, claudunt et ligant? Forsan quæ sunt peccata mea; imo vere hac sunt peccata mea. Certe hac sunt. Affectus carnalis infatuavit in me saporem spiritualium; intentio infimorum incurvavit animam meam ab intuitu supernorum; amor terrestrium exstinxit in me delectationem cœlestium; usu vitiorum evanuit 2074 in me sensus verorum bonorum. Ab illis bonis sum elongatus, in his malis occupatus, seclusus ab illis, inclusus in istis; ab illis devolutus, in istis obvolutus. Hinc est ille carcer et vincula. Hine sunt illæ tenebræ et pondera.

Peccata mea, cui servatis in his vinculis et hoc carcere, sub his tenebris et hoc pondere? Cui nisi D districto judici, et tortoribus vestris, et tormentis æternis? Cui, nisi carceri inferni, et vinculis sem-

deri indesinentis mortis? Certe his malis me servatis, ad hæc mala me trahitis. Certe in his ero obvolutus, si prins a vobis non fuero solutus. Vere horum illiberabilis 2078 servus ero, si liber a vobis prius non fuero. Utique prope est dies illa, prope, inquam, est et incognita 2076. Subito venit, et forsian hodie erit 2077.

Delieta mea, an eratis tam noxia futura, cum animam meam vestra dulcedine potabatis, cum cor meum vestra voluptate ungebatis? Cur hac me celabatis? Cur me tradebatis? Imo non vos me tradidistis 2078, sed ego me tradidi, qui vobis credidi 2079. Non vos me decepistis; sed ego me decepi, qui vos intra me suscepi. O inandita insania! sciebam in vobis non esse fidem, et tamen habui vobis 2080 fidem. Imo non habui fidem, nee credidi vobis; sed quodam horribili modo videns, exeus commisi me vobis. Videns eram, quia vos cognoscebam, et quæ mala vos sequuntur, seiebam; cæcus eram, quia non a notis cavebant. Hen peccatnin, nomen horrendum 2081, res detestabilis, nulli malo comparabilis! Cæens non videt foveam, in quam cadit; insanus putat se debere facere quod facit : qui autem sponte peccat, videns et sciens pracipitio se tradit. Hers et tormenta quælibet, tormenta tantum sunt; nec in se fæda sunt, quia ordinata sunt. Peccatum in se habet suam fæditatem, et secum trahit æ'ernam infelicitatem. Melius ergo erat eligere tormentum 2082 æternum quod per se fæditatem æternam non attrabit, quam peccatum quod cum fæditate sua dolores æternos jungit. Et certe, o miser homo, ipsa sola 2083 plus tibi vitanda 2084 erat peccati fœditas, quam qualibet tormentorum immanitas. Quippe in peccando fœdissima perversitate præposuisti te Deo Creatori tuo, quo nihil injustius: in tolerantia tormentorum ordine pulcherrimo subjiceret se 2088 factura suo factori 2086, quo nihil est justius.

O homo, quo evanuit humanitas tua? Didiceras quoniam qui facit peccatum, servus est peccati (Joan. vm, 34); et ut tanti mali servus esses, peccatum fecisti. Sciebas quia spiritus es vadens et non rediens (Psat. LXXVII, 39); et in peccati abyssum irremeabilem et sine fundo te jecisti. Vere abyssus sunt peccata mea, quia incomprehensibilia sunt pondere et profunditate; et inæstimabilia sunt numero et immensitate.'Quæ abyssus irremeabilis est,'quia nullus inde redit 2087, misi per gratiam retrahatur; et sine fundo,

#### VARIÆ LECTIONES.

Abundantia mss. abundantiam <sup>2671</sup> Meum dilectorem tuum mss. Vict. Val-uc. et Flor. meum dilectum dilectorem tuum ms. San-Germ. meum dilectum tuum <sup>2072</sup> Ne expectes ms. Vict. 16. neque expectes ms. Val-luc. omit. ne <sup>2073</sup> Tue affectum mss. Bec. Vict. Carth. Val-luc. et Flor. tuæ effectum <sup>2074</sup> Usus vitiorum evacuavit mss. usu vitiorum evanuit <sup>2075</sup> Illiberalis mss. Vict. Val-luc. et Flor. illiberabilis <sup>2076</sup> Cuique inquam est incognita mss. prope est inquam et incognita <sup>2077</sup> Hodie venit. mss. 'hodie erit <sup>2)78</sup> Tradebatis.. traudistis ms. Corb. trahebatis.. trahebatis <sup>2079</sup> Vobis credidi mss. vobis me credidi <sup>2080</sup> Adhibui vobis mss. Vict. liabui in vobis mss. Val-luc. et Flor. habni vobis <sup>2081</sup> Meum horrendam mss. Vict. Val-luc. et Flor. nomen horrendam <sup>2082</sup> Erat tormentum mss. erat eligere tormentum <sup>2083</sup> Ipsa sola ms. Vict. 3. quia sola <sup>2083</sup> Tibi timenda mss. tibi vitanda <sup>2085</sup> Subjiceret se ms. Vict. 16. subjicit se <sup>2086</sup> Sua factori mss. Vict. 3. Val-luc. et Flor. suo factori ms. Vict. 16. omit. sua <sup>2087</sup> Unde redit mss. inde redit

si non per misericordiam retineatur. O abyssus abyssum invocat (Psal. XLI, 8) peccata mea! tormenta 2089 quoque, quibus me servatis, abyssus sunt; quia infinita et omnino incomprehensibilia sunt. Væ, career et vincula, tenebræ et pondera peccatorum terrebant me 2000; sed mali nulli 2001 malo comparabilis servus factus sum: et sic in abyssum mersus sum, et cum hac dolenda servitute, et abysso, în alteram abyssum sepeliendus sum. Væ super væ; timor super timorem; dolor super dolorem. Ecce tertia abyssus, et ipsa nimis terribilis : judicia Dei abyssus multa (Psal. xxxv, 7); forsan in voce harum cataractarum abyssus mea abyssum invocat (Psal. XLI, 8). Cataractæ occultæ sunt, judicia Dei occulta sunt : abyssus agitur abyssum in voce cataractarum B Deum : cum te melius hoe possis, qui es ante eum? Dei invocat, quia peccatorum abyssus tormentorum abyssum merctur, quod judicia Dei pronuntiant. Si peccata mea non essent abyssus, timenda tamen multum erat judiciorum Dei abyssus multa; quoniam supra humanum sensum sunt occulta.

Nunc ergo 2092 judicia Dei abyssus, peceata mea abyssus, debita mihi tormenta abyssus, abyssus judiciorum os super 2693 me, abyssus inferni subtus me, abyssus peccatorum in qua sum, et ipsa intra me. Illam quæ supra imminet 2094 timeo, ne in me irruat, et me cum abysso mea in illam, quæ subtus patet, obruat, ubi tormenta nunquam peccata delebunt; sed peccata semper tormenta tenebunt.;

Miser, cui peccavi 2095? quo deveni? quo abii a Deo? ubi perditus sum ab eo? Quis me in abysso in- C ter abyssos quæret? Aut perditum Dei quis inveniet? aut quis extra abyssum peccatorum audit clamantem de profundo eorum? Sed, o tu Domine, qui intueris abyssos, quo ivi a spiritu tuo, et quo fugi a facie tua? Certe non ubi adhuc sum, abes; quia et si descendero, in infernum ades (Psal. exxxvIII, 8). Et si ego ncquiter fugi te, et in abysso mea damnabiliter abscondi me; nbi quoque vides me. Quis enim, nisi tu, ad pænitendum movet animam meam? Aut tu quomodo moves cam, si in abysso sua non vides eam? Bone Domine, tu pulsasti et excitasti eam in abysso delictorum suorum, velut in lecto dormientem. Tu concussisti torpentem, tu sollicitasti negligentem, tu fecisti pænitentem unde jucundahatur, et dolentem unde delectabatur. Tu, ut peteret 2096 intercessorem, consuluisti; tu illi eum exhibuisti.

quia qui sponte 2088 peccat, merito in infinitum cadit, A Bone Deus, omnia hæc fecisti in abysso; et non audis elamantem de abysso? Hæc præveniendo 1897 fugitivo tuo 2098 fecisti; et non subsequeris ad te reverti volentem, ut perficias quod incepisti?

Bone Domine, gratias tibi. Vere quæsivisti in abysso perditum tuum : et invenisti, quem ita de peccatis suis exterruisti. Per merita sancti Martini dilecti tui, reduc de abysso peccatorum, quem quæsitum invenisti perditum tunm; ne perdas amplius inventum tuum, ne in abysso inferni, ubi nullum invenis, perdas quæsitum et inventum servum tnum. Audio, Domine, quia jubes me redire, sed miserabiliter ligatus, et nimio pondere gravatus non possum exire.

Sed, o sancte Martine, cur ergo per merita tua oro Precor te, domine 2099, per nomen ejus, ne avertaris quem ipse jam 2100 respexit, quamvis reum servum ejus; adesto milii, rogo, apud Denm, non ut defendas me, sed ut ores pro me. Peccata enim mea coram eo non defendo, sed ostendo; non excuso, sed accuso. Ego sum reus, ego ipse sum sub illo et pro illo accusator meus.

297 Non accuset me, qui fecit me; solus suffeci ad peccandum, solus susticiam ad accusandum : denique si judex est ad judicandum reum suum, est et Dominus ad tuendum servum suum; est et Creator ad servandum opus suum; est Deus ad salvandum credentem et baptizatum suum. Aut quomodo judicabit peccatorem, ut contemnentem, qui se de peccatis miserum cognoscit et fatetur pænitentem? aut quomodo damnabit ut adversarium peccatorem, qui se peccasse dolet, et fugit ad tam amicum ejus intercessorem? Deus, in te pono spem meam. Sancte Martine, tibi committo orationem meam. Super ambos jacto curam meam; imo vohis 2101 jacto animam meam, hoc est, quod a me magis exigitis, tu jubendo, tu consulendo. Suscipite eam vobis 2102 jactatam, habete eam vobis prostratam. Reducite eam 2103 de abysso peccatorum : quam quæsitam invenistis perditam, ne perdatis inventam. Custodite cam, cum dormio; servate cam, cum aliud facio; videte eam, cum aliud cogito : tu per concessionem 2104, tu per intercessionem, tu propter merita tui tam dilecti 2105 confessoris, tu propter nomen tui et mei Creatoris, qui es' 2106 benedictus in sæcula. Amen.

#### VARIÆ LECTIONES.

VARIÆ LECTIONES.

2088 Quia qui sponte ms. Vict. 16. quia si sponte 2089 O abyssus quæ abyssum invocat peccata mea? Tormenta mss. O abyssus abyssum invocat! peccata mea; tormenta 2090 Trahebant me mss. terrebant me 2091 Malitia nulli mss. Vict. 16. Carth. Val-luc. et Flor. mali nulli 2092 Nunc vero ms. Corb. nunc ergo 2093 Judiciorum super mss. Vict. 16. et Val-luc. judiciorum Dei super 2094 Semper imminet mss. super imminet mss. Vict. Carth. Val-luc. et Flor. supra imminet 2095 Miser, cui peccavi ms. Carth. miser cur peccavi? 2096 Ut peteret ms. Corb. nt pæniteret 2097 Perveniendo mss. Vict. Flor. præveniendo 2098 Fugitivo servo tuo mss. fugitivo tuo 2099 Precor te, sancte mss. Vict. Carth. et Val-luc. precor te, Domine 2100 Quem ipse jam mss. Vict. quem jam 2101 Imo vobis ms. San-Ger. imo et in vobis 2102 Suscipite eam vobis ms. San-Ger. suscipite ergo eam in vobis 2103 Prostratam. Custodite eam etc. ms. San-Ger. prostratam. Reducite eam de abysso peccatorum. Quem quæsitum invenistis perditum, ne perdatis inventum. Custodite me 2104 Servate eam.. videte eam.. tu per consessionem mss. San-Ger. servate me.. videte me.. tu per consensionem 2105 Merita tui tam dilecti ms. S. Ger. merita tam dilecti 2106 Propter nomen tui et mei creatoris qui est ms. San-Ger. propter Deum qui est est ms. San-Ger. propter Deum qui est

ORATIO LXXII [ol., LXX] 2107. AD SANCTUM BENEDICTUM.

Sancte et beate Benedicte, quem tam opulenta benedictione virtutum superna gratia ditavit, ut non solum te ad desideratam gloriam, ad beatam requiem, ad cœlestem sedem sublimaret; sed et alios innumerabiles ad camdem beatitudinem 2108 tua admirabilis vita attraheret, dulcis admonitio incitaret, suavis doctrina instrucret, miracula provocarent: ad te, inquam, Benedicte Dei, quem benedictione tam larga benedixit Deus, ad te confugiens angustiosa anima mea tibi se prosternit quam humuli mente potest; tibi fundit preces quanto affecta potest. Tuum auxilium implorat quanto desiderio potest. Nimis enim est immanis 2109 et intolerabilis ejus necessitas 2110 : vitam namque sauctæ conversationis, quam promisi, nomine et habitu monachi profiteor; sed ab hac vita longe exsulando, mentiri Deo et angelis et hominibus ipsa mea conscientia 2111 convincor. Adesto, pic Pater, adesto supplicanti. Rogo ne abhorreas tam mendosum et tam mendacem; sed attende confidentem, et plusquam merear, miserare dolentem 2112.

Utique, o præclare dux inter magnos duces exercituum Christi, tuo me addixi ducatui, quamvis imbecillem militem. Tuo me subdidi magisterio, licet ignavum discipulum. Secundum tuam regulam devovi me vivere, quanquam carnalem monachum. Perversum namque cor meum ad ploranda perpetrata peccata 2113 lapideum est et aridum; ad resistendum vero instantibus est molle 2114 et luteum. Depravata mens mea, ad inutilia et noxia perpetranda 2118 velox est et infatigabilis; ad vel cogitanda 2116 salubria, fastidiosa et immobilis. Obcæcata et distorta anima mea ad præcipitandum et volutandum se in vitiis facilis est et prompta; ad saltem reminiscendum virtutes, difficilis et pigra. Longum est nimis, charissime Pater 2117, comme-

A morare singula. Nimis, inquam, longum est enumerare gastrimargiam, somnolentiam, levitatem, impatientiam, cenodoxiam, detractionem, inobedientiam, et cætera 2118 vitia, quibus facta est infelix anima mea quotidianum ludibrium, que 2419 mo lo sibi vicissim tradmnt 2120 et distrahant ad illudendum hune ærumnosum, et quasi pannosum 2121 honunculum; modo eidem cum turba insultant conculcando, et conculcant insultando. Ecce, heate Benedicte quam strenue pugnat hic miles Christi sub tuo ducatu; ecce quam efficaciter proficit hic tuns discipulus in tua schola; ecce bonum monachum, qui sie mortificatis vitiis, et voluptatibus carnis, sic fervet et vivit solis virtutibus; imo cui sic turba dominatur vitiorum 2122, premit moles 2123 pec-B catorum. Proh pudor 2124!

O impudens monache, qua fronte audes dici miles Christi, discipulus sancti Benedicti; false professor 2125, qua impudentia potes pati videri in te tonsuram et vestem professionis, cujus non habes vitam? Heu dolor! O angustiæ, quæ mihi sunt undique! Si enim summum regem meum, et bonum magistrum meum, et professionem factam 2126 nego, mors mihi est; si autem eorum militem, et discipulum, et monachum me profiteor, cum vita me arguat mendacii, judicium mihi est. Anxiare in me spiritus meus, turbare in me cor meum. Erumpe et clama, anima mea : Jesu, bone Domine, vide humilitatem meam, et laborem meum, et dimitte 2127 universa delicta mea (Psal. xxiv, 18). Adjutor meus esto, Domine, ne derelinquas me, neque despicias me (Psal. xxvi, 9), sed doce et adjuva me sucere 2128 voluntatem tuam (Psal. CXLII, 10) ut vita 2129 mea testetur quod cor et os libenter confitentur.

Intende voci orationis meæ, rex meus, et Deus meus (Psal. v, 5), per merita et intercessionem pii Benedicti, dilecti tui, ducis mei et magistri mei 2130. O tu mi bone dux, o suavis magister, o dulcis Pater

#### VARIÆ LECTIONES.

Carthusiw a Porta, S. Martini Tornacensis Vallis-Incensis et Floriac. Religiosorum ad B. Benedictum, vel N. mss. Vict. 3. et Bec. oratio propria Monachorum mss. Vict. 46. Bec. 2. Carth. et Flor. oratio ad sanctum Benedictum. ms. San-Germ. de sancto Benedicto. ms. Torn. oratio ad B. Benedictum. ms. Val-luc. oratio propria Monachorum ad S. Benedictum. In mss. omnibus omitting vel N. 2108 Eamdem beatitudinem ms. San-Germ. eandem gloriam 2109 Desiderio potest. Humilis enim est immanis mss. affectu notest, tunn anxilium implorat quanto desiderio potest; nimis enim milis enim est immanis mss. affectu potest, tuum auxilium implorat quanto desiderio potest: nimis enim est immanis 2119 Necessitas mss. ejus necessitas 2111 Mea teste conscientia mss. mea conscientia mss. Torn. ipsa mea conscientia 2112 Miserare dolentem ms. San-Ger. miserere dolentis 2113 Præterita pecenta mss. Torn. Valabre et Electroperaturale pocente ms. Viet. 46 permetrale pocente mea. 2113 Instantia Torn. ipsa mea conscientia 2112 Miscrare dolentem ms. San-Ger. miscrere dolentis 2113 Præterita peccata mss. Torn. Val-luc. et Flor. perpetrata peccata ms. Vict. 46. perpetrata peccata mea 2114 Instantibus, molle ms. Torn. instantibus tentationibus, molle 2115 Pertractanda mss. Bec. Val-luc. et Flor. perpetranda ms. Vict. 46. tractanda 2116 Ad ulla cogitanda mss. Bec. ad vel cogitanda mss. Vict. 46. Torn. et Flor. ad cogitanda 2117 Sanctissime Pater mss. Corb. Vict. Torn. Val-luc. et Flor. charissime ms. Bec. Reverendissime 2118 Et terra mss. et cætera 2119 Demoniis ludibrium qui mss. Torn. Vict. dæmoniis ludibrium, quæ mss. Val-luc. et Flor. quotidianum ludibrium, quæ 2120 Vicissim tradant mss. Vict. 46. et Flor. vicissim trahunt 2121 Et pannosum mss. et quasi pannosum 2122 Cui sic extinctis virtutibus, sic turba damnata vitiorum mss. Vict. 46. et Carth. cui sic turba dominatur vitiorum ms. Torn. cui sic extinctis virtutibus, sic turba dominatur vitiorum ms. Flor. imo cui sic turba dominatur vitiorum 2123 Promit moles mss. premit moles 2124 Proh dolor mss. Proh pudor 2125 Falsi professor mss. Vict. Carth. Torn. et Val-luc. false professor 2126 Promissionem factam mss. professionem factam 2127 Meum, dimitte mss. meum, et dimitte 2128 Doce et adjuva me facere ms. Vict. 46. doce me et adjuva me facere ms. San-Germ. doce me facere 2129 Et vita ms. ut vita 2130 Dilecti tui dulcis Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2131 Dilecti tui dulcis Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2132 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2133 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. 2134 Dilecti tui et Magistr Val-luc. dilecti tui dulcis et Magistri mei ms. San-Ger. dilecti tui et Magistri mei mss. Torn. et Flor. dilecti tui, ducis mei, et Magistri mei

quam erga alios habuisti, et per illam quam erga te Deus habuit, compatere miseriæ meæ, qui congratulor felicitati tuæ. Succurre te patronum clamanti 2132; exonera mole peccatorum obrutum, solve delictorum funibus ligatum, expedi criminibus irretitum, erige jacentem, sustine nutantem, instrue spiritualibus armis, id est virtutibus inermem, doce et protege pugnantem, expugna impugnantes (Psal. xxxiv, 1); erige mihi victoriam 2133, et perdue me ad coronam. Age, advocate monachorum, per charitatem, qua sofficitus fuisti quomodo vivere deheremus 2134; esto sollicitus, ut sufficienter velimus et efficaciter possimus vivere quemadmodum 2135 debemus; ut et tu 2136 de nostro discipulatu, et nos de tuo magisterio gloriemur coram Deo qui vivit et B ritorum tuorum præponderans gratia sustollat, leviregnat per omnia sæcula sæculorum. Amen

#### ORATIO LXXIII [ol. LXXI].

D SANCTUM DUNSTANUM. Cum recordatione miraculorum ejus

Sancte Dunstane, dulcis ad invocandum, et beni-

gnus ad exaudiendum, pius ad subveniendum; tu

ad te fugientibus nunquam incertum refugium, tu ad te clamantibus nunquam imparatum auxilium; sancte, benigne ac pie Dunstane, respice miseriam animæ meæ: si enim respexeris, si calamitatem meam et miseriam attenderis, profecto misericordiæ taæ viscera non continebis. Timore, tremore, horrore cruciatur anima 298 mea; timet, tremit et exhorret immania, quæ meretur, supplicia; et non est quo effugiat constituta ante judicem. Sola C assistit; nullus, qui pro ea agat, existit. Vita discutitur, damnabilis invenitur. Bona etenim acta requiruntur; vix, aut nulla reperiuntur. Deferuntur admissa; negari non possunt tam multa et tam grandia, quæ omnem veniæ spem excludant. Longanimem sui patientiam judex exigendo prætendit; nihil

nisi pertinacem sui impænitentiam ista obtendit.

Circumsistunt accusantes, iterant et reiterant, re-

plicant et explicant delatas accusationes. Undique

accusatur, a nullo excusatur. Astant et exspectant

crudeles ac horrendi tortores, ut prolata damnatio-

nis sententia mox eam ad cruciandum abripiant.

Tanta miseriarum mole obruta miserabilis anima

pro ca respondeat, nullum aspicit. Tu ergo, pie, miscricors et clemens Dunstane, surge, surge, exhibe solitam opem miserationis, adhibe viscera pietatis, impende suffragium interventionis : ad te clamandum invitabant et exhortabantur opera pietatis, quæ de te prædicantur; sed repellunt, ac obtundunt opera impietatis, quæ a me commissa a te horrore intolerabili abominantur at-

Benedicte, oro et obsecro 2131 per misericordiam, A que exsecrantur. Ecce miseria, ecce angustia; ubi reus condemnatur, et omnis Dei misericordia ac pictatis sinus obseratur; sic arguitur, confunditur, obtunditur, accusatrice conscientia, ut nec judicem deprecari audeat, nec qui deprecetur pro ca: sed, o tu, miscricors et pie, ubi pietas, ubi miseratio, ubi misericordia, nisi ubi miseria? Cui pius, cui misericors sies, nisi misero? Agnosco, agnosco, agnoscens obmutesco. Intentans enormitatem criminum meorum; attamen quanto major miseria, tanto fit prædicabilior misericordia; nec miseria mea tanta crit, nt desiciens siat potentia tuæ virtutis. An eo vsque amplificatur miseria mea, nt angustetur misericordia tua? An invalitudo mea præponderabit potentissima merita tua? imo meget ac evacuet impietatum mearum pondera. Libentissime tibi judex ipse donabit quidquid tua tam dilecta et chara eum familiaritas postulabit : non negabit tibi umus salutem miseri, salus ipsa cui tam familiaris existis; facile reddet tibi unius mortui vitam, vita ipsa apud quam tantam habes gratiam.

Ne deficiat, quæso, in me uno tuæ benignitatis munificentia, cojus in multis et tam innumeris redundant beneficia. Obtineam per te indulgentiam, nt tam dilecti et diligentis Dei, ac Domini tui in omnes prædicent ac magnificent misericordiam. O quam prædicandis monstrabat Deus indiciis quantum ei tu gratus esses ac familiaris! O inæstimabilis cordis tui puritas, cum qua tam crebro sermocinabantur angeli Dei! o inæstimabilis apud Denm familiaritas, cui sic familiaris erat angelorum dignitas! O decus ac præmium virginitatis, cui sic adgaudet natura angelicæ dignitatis! In cælum deducebaris, intereras beatis agminibus illorum, oblectabaris modulationibus angelicis, cantans cum illis canticum, quod solus cantat chorus virginalis. Rursus tibi in terris hymnum celebranti vicissim aderat et consonabat melodia cœlestis; concinebant agmina virginitatis, summa dignitas superuæ civitatis. Potens ac præpotens gratia, cui sic obsequens erat dignitatis angelicæ potentia! Excellens ac præcellens meriti eminentia, quam sibi acceptam, sic pretiosam divina monstrabat superexcellentia! Nunquam ergo tam dilecti, tam familiaris sui prequærit, et eireumspicit; et ecce, qui consurgat, et D cem avertet, ut reo uni veniam non donet. Denique ipse testatur quoniam non vult ut peccator moriatur (Ezech. xxxiii, 11): libenter itaque animæ peccatrici salutem dabit, enjus testatur se nolle mortem.

Rursus occurrunt spes et confidentia ereptionis meæ apud ipsum judicem, insignia familiaritatis tuæ. Quos enim præmuntios, quos apparitores ad te

#### VARIÆ LECTIONES.

2134 O tu mi bone dux, o snavis magister, o dulcis pater Benedicte, vel N. oro et obsecro ms. San-Ger. Age, mi bone Pater, duleis Pater Benedicte, obsecro <sup>2132</sup> Patronum clamanti ms. San-Germ. patronum invocanti <sup>2133</sup> Erige in victoriam mss. erige mihi victoriam <sup>2134</sup> Vivere deberemus ms. Vict. 46. vivere dehemus ms. Flor. viveremus <sup>2135</sup> Possimus, quemadmodum ms. Flor. possimus vivere quemadmodum <sup>2136</sup> Et ut tu mss. Torn. Val-luc. ut et tu

præmisit, eum directam tuam beatam animam jam A carne abituram, illum adituram, ac secum permansuram adjudicavit? ne ullo metu terreretur, s upore turbaretur, incertitudine sollicitaretur, dies prædicitur, æternæ beatitudinis mansio promittitur, ducatus curiæ cœlestis adducitur; a quo hilari securitate, ac secura hilaritate perducatur.

Quinta et o quanta, quali et o quali suscipitur exsultatione, qui cum tali ac tanta deducitur apparitione? quantum jucundatur et glorificatur susceptus, cujus sic honorificatur adventus? Quanta denique veneratione, quanta glorificationis exhibitione lit ipsa annuntiatio migrationis tuae? Per visum tili sedenti in cathedra tua pontificali astans et circumstans angelorum frequentia supernorum morari in carne ista; refert muntium, indicat votum totius supernæ concionis optantis, orantis ac deprecantis, ut jam cum eis ante summum pontificem perpetuum Sanctus decantes in cœlis. Respondisti te nune non posse abire; quia Dominicæ Ascensionis aderat festum, in quo allocuturus et communicaturus eras commissum tibi populum. Fit concessio justæ et charitativæ excusationis; indicitur dies, in qua nulla occurreret causa dilationis. O insignis et admirabilis gratia familiaritatis; enjus solius voluntati, totius supernæ dignitatis votum ac voluntas cedit! Concedit dilationem sui, ne hojus non habeat adimpletionem; quod non vult, illa fieri mavult, quam ne non fiat quod ista vult. Quo ergo amore præsentia ejus amatur et amplectitur, cujus absentia sic C desideratur et exspectatur? Quod a Deo gratiæ donum accepit in cœlis, cui tantum gloriæ munus in terris concessit? Splendidus in stola virginitatis, quam veneranter suscipitur ad nuptias Agni. Inter primos discumbit; quia cum decore integritatis induitur virtute humilitatis; præditusque gratia charitatis ac totius virtut's sequitur Agnum quocunque vadit (Apoc. xiv, 4). Quomo lo ergo tam amatus, tam familiaris apud ipsum auctorem salutis, misericordiæ ac pietatis, non obtinebis salutem unius peccaturis: si voluntas adest, constat quia possibilitas non deest; nec voluntatem fas est abesse, quia te voluntiti ejus fas non est contrarium esse, qui omnes homines vult salvos facere. Obtine itaque quod vis, et quod potes obtine : liberetur et vivat D tha intereessione anima mea, pro qua, ut viveret. mori voluit vita beata, Deus ipse miscricordia mea, qui est benedictus in sæcula. Amen.

299-301 ORATIO LXXIV [ol. LXXIII] 2137. AD SANCTAM MAHIAW MAGDALENAM,

1010

Cum retractatione amoris ad Christum.

Sancta Maria Magdalena, quæ cum fonte lacrymarum ad fontem misericordiae Christum venisti, de quo ardenter sitiens abundanter es refocillata, per quem peccatrix es justificata, a quo amarissime dolens dulcissime es consolata. Tu, domina mea charissima, per temetipsam es experta qualiter peccatrix anima Creatori suo reconcilietur, quod consilium miseræ animæexpediat, quæ medicina languenti salutem restituat. Satis enim seimus, chara amica Dei, cui dimissa sunt peccata multa, quoniam dilea t multum 2138 (Lnc. vn, 47). Non ego sceleratissimus, domina beatissima, non ego sceleratissimus peccata civium curia, quærit a te quoad tibi placeat com- B tua improperando retracto; sed immensitatem clementiæ, per quam deleta sunt, pertracto; et per cam respirane desperem 2139, et ad eamdem suspiro ne peream; ego, inquam, miscrabiliter in profundum vitiorum præcipitatus, ego nimio pondere criminum gravatus, ego in obscuro carcere peccatorum a memetipso detrusus, et in torporis 2140 tenebris obvotutus.

Ergo, electa dilectrix, et dilecta electrix Dei, ego miser rogo te beatam, tenebrosus illuminatam, peccator justificatam, immundus mundatam. Memento, benignissima, quid fuisti, et quantum miscricordia indiguisti, et postula mihi indulgentiam, sicut cam tibi fieri voluisti. Impetra mihi compunctionem pietatis, lacrymas humilitatis, patriæ cælestis desiderium, terreni exsilii fastidium, pænitentiæ amaritudinem 2141, æterni cruciatus timorem. Prosit mihi, charissima, familiaris conversatio 21/2, quam habuisti et habes circa fontem misericordiæ; hauri mihi ab illo unde lavem peccata mea; propina mihi de illo unde satietur sitis mea; infunde mihi de illo unde irrigetur ariditas mea : non enim erit tibi difficile quidquid volueris obtinere a dilect'ssimo 2143 et suavissimo domino, et amico 2134 tuo 2148.

Quis enim explicet, o beata spousa Dei, quam benigna familiaritate et familiari beniguitate, ipse calumniantibus te, respondendo pro te, se opponebat; quam pie, superbo Pharisce de te indignante, ipse te defendebat; quomodo ipse te excusabat 2118, sorore tua de te conquerente; qualiter ipse opus tuum laudahat, Juda in te fremente? Quid denique, quid dicam, vel potius quomodo dicam, cum ejus amore flagrans cum ad monumentum quærendo flebas, et flendo quærebas? Quam affabiliter 2447, quam amicabiliter te, quam consolari venerat, magis

VARIÆ LECTIONES. Collata est cum mss. Vict. KK. 16. et RR. 3. Thuan. 267. Corb. 160. Becc. O. in quo his legitur, San-Germ. 345. Carthus. a Porta, Floriacensis. Ad beatam Mariam Magdalenam, eum retractatione amoris ad Christum. mss. Ad sanctam Mariam Magdalenam ms. S. Ger. De S. Maria Magdalene 2138 Dilexisti multum mss. dilexit multum 2139 Respiro ne percam, et candem compine de december de la constant de la ria Magdalene 2138 Dilexisti multum mss. dilexit multum 2139 Respiro ne peream, et candem suspiro ne desesperem mss. respiro ne desperem, et ad cam (mss. Val-luc. et Flor. ad candem) suspiro ne peream 2140 In corporis mss. Vict San-Ger. Val luc. et Flor. in torporis 2131 Amaritudines mss. amaripeream 2140 In corporis mss. Vict San-Ger. Val luc. et Flor. in torporis 2141 Amartuames mss. Corb. Thu. tudinem 2142 Familiaris conversatio charissima mss. charissima, familiaris conversatio mss. Corb. Thu. Reverendissima, familiaris conversatio 2143 A dilectissimo ms. San-Ger. a dulcissimo 2144 Domino et amico ms. San-Ger. Domino amico 2145 Tho qui regnat cum Deo. Quis mss. omitt. Deo ms. San-Ger. tuo, amico ms. San-Ger. applia conversatio 2145 Tho qui regnat cum Deo. Quis mss. omitt. Deo ms. San-Ger. tuo, qui qui regnat per omnia sæcu'a sæculorum. Amen. omit. cætera qui in Editis sequentur. ms. Flor. omit. qui vivit et regnat cum Deo 2146 lpse excusabat mss. Bec. Vict. Val-luc. et Flor. ipse te excusabat 2147 Quam ineffabiliter mss. Vict. 16. Flor. Quam affabiliter

accendebat; cum ipse se celabat videnti, et osten- A pro quibus factus es mortalis, ut faceres immortadebat non videnti; dum præsensipse quem quærebas les : quippe pia dilectio nec illam gementem, nec se latentem potest tolerare dintius. Erumpit amantis

Sed, o tu, piissime Domine, tu cur quæris 2180 quid plorat? nonne viderat te cor summ, et dulcem vitam animæ suæ, erudeliter mactari? o stupenda pietas ! hen 2151 horrenda impietas! cum in quodam ligno 2152 extensus et ferreis clavis confixus penderes, velut latro ad ludibrium impiorum : et dicis : Mulier, cur ploras? (Joan. xx, 19) et quia nequivit 2153 juvare, ne 2185 te occiderent; vel corpus tuum volebat unguentis dia servare, ne putresceret : ut quia vivo loqui non posset, saltem mortuum siere posset; et vitalem doctrinam, quam a vivo audierat, juxta mortuum exosa vitam semifractis verbis recitaret. Nunc insuper ipsum corpus, quod utcunque gaudebat B sibi dimissum, credit amissum : et dicis : Mulier, quid ploras? O incitatio 2155 luctus! oculis suis viderat (si tamen aspicere potuit), quæ crudeles in te crudeliter fecerant; et residuum manuum eorum, ut putabat, perdiderat. Omnis spes de te jam fugit quia nec reliquias tuas ad tui memoriam tenere potuit : et quærit aliquis, quem quæris, quid ploras? Saltem tu, o singulare 2156 gaudium ejus, cur concitas dolorem ejus? ipse enim sciebas, et sic fieri volehas, quia causam tanti ploratus narrare posset, nisi crebro verba interrumpendo et ingeminatos gemitus erumpendo. Non enim amorem ignorabas, quem ipse inspirabas. Noveras utique tu 2187 hortulanus ille, quid plantaveras in horto tuo animæ suæ. Puto quia quod plantaveras, rigabas. Rigabas, dicam an probabas? Sed, ut verius dicam, et rigabas et probabas? Sed, o bone Domine; o benigne magister, ecce fidelis ancilla 2158 et discipula tua nuperrime redempta sanguine tuo, ecce æstuat et anxiatur desiderio tui, circumspicit, interrogat, et nusquam apparet, quem desiderat : displicet ei quidquid videt, quia te solum quem aspicit non videt. Quid ergo? sufferet 2159 hoc diu Dominus meus dilectus 2160 ejus? An perdidisti compassionem, quia invenisti incorruptionem? An pietatem amisisti, quia immortalitatem acquisisti? Absit, Domine! non enim despicis nos 2161 mortales, quia factus es immortalis,

les : quippe pia dilectio nec illam gementem, nec se latentem potest tolerare dintius. Erumpit amantis dulcedo, ut non erumpat flentis amaritudo. Nominat Dominus consuetum ancillæ nomen, et cognoscit ancilla consuctam Domini vocem. Puto, vel certe affirmo quia sensit solitam suavitatem, qua vocari consueverat, Maria. O vox delectabilis! o quantum blandimenti! quantum sapuit amoris! nec brevius nec celerius 2162 hoe exprimi potuit. Scio quæ sis, et quid velis 2163. Ecce me, ne plores 2166. Ecce me, quem quæris. Illico mutatæ sunt lacrymæ: non enim credo mox esse restrictas; sed quas 302 contritum cor se torquendo prius exprimebat, cas postmodum cor gaudens exsultando effundebat. O quam dissimilia sunt : Raboni; et : Si tu sustulisti eum, dicito milii! O quam dissona sunt: Tulerunt Dominum meum, et nescio ubi posuerunt eum; et illud, quia vidi Dominum, et hæc dixit mihi! (Joan. xx, 13.)

Sed quid ergo miser sine affectu præsumo exprimere affectum Dei, et beatæ amicæ Dei? Quomodo namque eructabit cor bonum odorem, unde intus non habet saporem? verum tu mihi conscia es, veritas : tu mihi testis es, Domine mi dulcissime Jesu, quia amore tui amoris hoc 2168 facio. Amorem tuum in me accendere cupio, quia tesolum, et quod jubes, desidero amare; spiritum contribulatum, cor contritum et humiliatum (Psal. L, 19) tihi sacrificare. Da mihi. Domine, in hoe exsilio panem doloris et lacrymarum, quem esurio super copiani deliciarum. Exaudi me propter amorem et chara merita hujus tuæ dilectæ Mariæ, et beatissimæ matris tuæ maximæ Mariæ. Noli, piissime Redemptor Jesu, noli despicere precem indigni peccatoris tui, sed adjuva conatum infirmi amatoris tui 2166; excute cordis mei teporem, et per fervorem tui amoris, da milii pertingere ad æternam tuæ gloriæ contemplationem, qui cum Patre, et Spiritu sancto vivis et reguas Deus per omnia sæcula sæculorum. Amen.

ORATIO LXXY [ol. LXXIV] 2167.

PRÆLATI AD QUEMCUNQUE SANCTUM ECCLESIÆ SUÆ PATRONUM.

Sancte N. pie N. beate N. unus de gloriosis apo-

#### VARIÆ LECTIONES.

Cum ipse præsens, quem quærebas mss. Bec. Flor. cum præsens ipse quærebas <sup>2150</sup> Et cur fleres ms. Vict. 16. et cum fleres <sup>2150</sup> Cur quæris mss. Bec. Vict. Val-luc. et Flor. cur tu quæris <sup>2151</sup> Sed hen mss. hen <sup>2152</sup> In Crucis ligno mss. in quodam ligno <sup>2153</sup> Et quæ nequivit mss. Vict. Bec. Val-luc. et Flor. et quia nequivit <sup>2154</sup> Juvare, ne ms. Bec. vitare, ne <sup>2155</sup> Amissum. O incitatio mss. amissum. et dieis: nunlier quid ploras. O incitatio <sup>2156</sup> Tu singulare mss. tu, O singulare <sup>2157</sup> Noveras utique tu. ms. Vict. 5. non eras utique tu ms. Val-luc. nonne utique tu <sup>2158</sup> Ancilla tua et mss. ancilla et <sup>2159</sup> Sufferet ne mss Vict. Val-luc. et Flor. sufferet <sup>2160</sup> Dominus noster et dilectus mss. Dominus meus dilectus <sup>2161</sup> Despicit nos mss. despicis nos <sup>2162</sup> Nec celerius mss. nee brevius nace celerius <sup>2163</sup> Et que velis mss. et quid velis <sup>2164</sup> Nec plores mss. ne plores <sup>2165</sup> Amore tui hoc mss. amore tui amoris <sup>2166</sup> Infirmi peccatoris tui mss. Bec. Vict. Val-luc. infirmi tui amatoris <sup>2167</sup> Collata est cum mss. Vict. Kk. 16 et Rk. 3. Bec. O. Corbeiens. 160. Carthus. a Porta. Val-luc. et Flor. Prælati ad quencunque sanetum, Patronum Ecclesiæ suæ. mss. Vict. 5 et Bec. oratio Episcopi vel Abbatis ad sanctum, sub enjus nomine regitur Ecclesia ms. Corb. Item ad S. Martinum. In mss. Vict. 16. et Flor. Hæc oratio est ultima vars orationis ad S. Vedastum. Übi in editis scribitur. N. legitur in ms. Corb. nomen Martini: et in ms. Vict. 16. et Flor. nomen Vedasti: nbi et loco Episcopi, ponitur nomen Abbatis; sicut et in ms. Vict. 5. in quo nomen Episcopi scribitur tantum in margine. In ms. Carth. legitur duntaxat nomen Abbatis. In ms. rero Val-luc. legitur nomen Albani, et loco Eriscopi nomen Abbatis

stous Dei 188, unus de peatis amicis Dei; iste pecca- A mendas cos milu, commendo me et cos tihi. Tuus tor, iste indigens, iste teus, licet indiguus, licet ineptus, licet nimis inconveniens vicarius, iterum et iterum redit ad te dubius, nescius, sollicitus de populo tuo, de congregatione 1169 tua, et de periculo suo. Ego, scilicet inutilis persona, nullis bonis ornata, sed profunda ignorantia tenebrata, innumeris vitiis deformata, immensis peccatis onerata; ego, inquam, quem Deus et tu 2170 post Deum, nescio an jussistis, an permisistis rectorem vocari 2171 in Ecclesia sub te advocato, sub te tutore, sub tuo nomine constituta, anxius de me et de mihi commissis, te rogo consultorem, te precor adjutorem, te exspecto per omnia pro me operatorem. Magister enim vocor, sed esse nescio; pastor nominor, sed esse nequeo; episcopus dicor 2172, sed non sum. Vident enim me sedere ubi sedet episcopus, sed ego video me non facere quod episcopus facit; aspiciunt me procedere sieut episcopum, sed ego aspicio me non vivere sicut episcopum; exhibent mihi honores episcopi, sed ego non ostendo eis mores episcopi. Nondum duxi vitam boni laici, et de me exspectant quomodo vivant clerici 2173. Quid feci, homuncio, vermis et putredo? Quid feci? quid præsumpsi? quid consensi? Imo tu, Deus, et tu N. 2174 ! apostole ejus, quid 2175 fecistis : vos enim hoc fecistis, sive jubendo, sive permittendo. Vos ergo, qui quoquo modo fecistis, facite, tu orando, tu donando, ut nec milii, nec ulli obsit 2176; sed milii et multis prosit quod fecistis: vos qui fecistis nescium doctorem, cweum ductorem, errantem rectorem; C docete quem doctorem statuistis, ducite quem ductorem posnistis, regite quem rectorem concessistis 2177. Docete, obsecro, quid doceam, ducite quo ducam, regite ut regam; imo docete illos 2178, et me in illis; ducite illos, et me com illis; regite eos, et me inter eos.

Jesu, bone Domine, non sunt illi mei, sed sunt tui; quia nec ego sum meus, sed tuns. Tuns sum, Domine, et tui sunt; quia tu me, et cos sapientia tua fecisti, et anima tua 2179 emisti. Tui ergo sumus, bone Domine, tui sumus; quos tam sapienter fecisti, et tam care emisti. Si ergo mihi commendas eos, Domine, non ideo deseras me, vel eos: comest, Domine, grex, et tuus pastor 2180; tui gregis 2161 et pastoris esto pastor. Domine, per merita beati N. amici tui, exaudi orationem peccatoris tui. Fac, Domine, ipsum sollicitum esse pro nobis, quem advocatum dedisti nobis; ipsum pro nobis orare sentiamus, per quem auxilium tuum nobis 2182 quotidie flagitamus. Impetremus per ipsum gratiam tuam, per quem imploramus quotidie majestatem tuam; illum, Domine, fatemur advocatum nostrum, per illum sentiamus te Salvatorem nostrum : ne prævaleant, Domine, demerita 2183 nostra meritis ipsius; sed deleantur peccata nostra precibus ejus. Et tu, o beate, o sancte N., tu es advocatus meus, tu esto ad Dominum intercessor meus. Oro te, exora enun; peto a te, impetra ab co. Defer illi meam orationem, et refer milii ejus exauditionem. Per te illi augustia mea intimetur, et per te mihi consolatio ejus redonetur : ostende illi meum periculum, et exhibe mihi ejus auxilium. Ecclesiam enim Dei suh te regere suscepi, qui animam meam nondum regere incorpi. De meipso ergo timidus, de aliis cogor esse sollicitus. Gravatus pondere peccatorum, alios jubeor relevare; incurvatus pondere criminum, alios exigor erigere. Ergo sancte, beate ac pie N., recognosce me qualemcunque vicarium tuum, ut semper me præveniat consilium tuum, et subsequatur 2184 auxilium tuum ad regendum meipsum, et gregem mihi commissum. Prius enim sunt commissi tibi quam mihi: et cum mihi sunt commissi, non sunt a te dimissi, sed ego magis commissus. Quod ergo mini injunctum est de illis, tu fac de me et de illis; fac pro me quod mihi injunetum est facere pro te; fac, Domine, quod mihi injunctum est facere pro te; fac, Domine, fac pro me, quia tu vides me nec seire, nec posse, pro te; imo 2185 fac non me, sed pro te; quia prius et magis pertinet ad te, quam ad me; et si quidad me, hoc est post te, et sub te. Tu ergo, Domine, tu plus debes, plus scis, plus potes quam ego, tu potius fac, quam ego. Non megravet, Domine, suscepta cura corum, quia satis me gravat sarcina peccatorum meorum. Non me gravent illi, quia ego ipse nimis sum gravis milii; nimis certe ipse me gravo, non est opus at alii me gravent. Sed nec eos

#### VARIÆ LECTIONES.

2168 Apostolis Deimss. Vict. 16. Corb. Carth. et Flor. Confessoribus Deims. Bec. Apostolis Dei, vel Martyribus, vel Confessoribus 2169 De populo tuo, de Congregatione mss. Vict. de Congregatione ms. Bec. si Episcopus est de populo tuo: si Abbas, de Congregatione 2170 Tu pius Dominus mss. tu post Deum 2171 Rectorem vocari ms. Bec. repopulo tuo: si Abbas, de Congregatione 2170 Tu pius Dominus mss. tu post Deum 2171 Rectorem vocari ms. Bec. rectorem, Episcopum, vel Abbatem vocari mss. Vict. Corb. Carth. et Flor. Abbatem vocari ms. Val-luc. Epise. vel Abbatem 2172 Episcopus dicor ms. Bec. Episcopus vel Abbas dicor mss. Vict. Corb. Carth. et Val-luc. Abbas dicor 2173 Vivant clerici ms. Bec. vivant clerici vel monachi mss. Corb. Vict. Carth Val-luc. et Flor. vivant monachi 2174 Et tu N. ms. Val-luc. Et tu N. martyr 2178 Apostole ejus quid ms Bec. Apostole ejus, Martyr, vel Confessor 2176 Nec illis obsit mss. nec ulli obsit 2177 Constituistis mss. concessistis 2178 In me docete illos mss. immo docete illos 2179 Sanguine tuo mss. anima tua 2180 Tuus est pastor mss. Vict. Val-luc. et Flor. omitt. est 2181 Tui gregis mss. Vict. et Val-luc. tu gregis 2182 No bis nobis mss. Vict. nobis mss. Val-luc. et Flor. omittunt 2183 Domine demerita mss. Val-luc et Flor. Domine merita 2184 Tuum, subsequatur mss. Vict. et Val-luc. tuum, et subsequatur 2188 Injunctum est facere per te, fac Domine fac pro me, quia tu vides me nec seire nec posse nisi per te : imo mss. injunctum est de illis, tu fac de me et de illis, fac pro me quod mihi injunctum est facere pro te (Carth. per te) fac est de illis, tu fac de me et de illis, fac pro me quod mihi injunctum est facere pro te (Carth. per te) fac Domine, fac pro me quia tu vides me nec seire nec posse nisi pro te. Immo ms. Val-luc. Flor. omittunt, nisi

meum, nec noceat illis malum meum, non obsint illis mala mea, quibus prodesse debeut bona mea, non me impediant, Domine, de quibus proficere 2186 debui; nec illis obsim, quibus prodesse debui : nimis enim sufficient mihi delicta mea, non trahant me aliena secum. Nimis mihi est, si me damnant peccata mea; non involvant alios mecum. Sed tu, o

gravet onus meum, nec impediat (o) peccatum A sancte N., apostole Dei 2187, tu qui potes, sublevame, et eos; porta me, et illos; excusa me, et illos; adjuva 2188 ntrosque; rege, et protege utrosque: nt et ego gaudens de illorum salute mecum, et illi de mea secum, semper laudemus nostrum bonum Dominum Jesum Christum, tecum, qui sit benedictus Dens, et tu benedictus apostolus ejus 2189 in æternum. Fiat, fiat. Amen.

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>2186</sup> Quibus proficere mss. de quibus proficere 2187 Apostole Dei ms. Bec. addit Martyr vel Con-2188 Illos, adjuva mss. illos; excusa me et illos, adjuva 2189 Apostolus ejus mss. Bec. addit: Martyr Confessor ms. Val-luc. Martyr Apostolus ejus.

## SANCTI ANSELMI

#### TRACTATUS

#### PACE ET CONCORDIA. DE

(Ex manuscripto codice Lovaniensi.)

#### CAPUT PRIMUM.

Quomodo cum proximo pacem servare debemus. Necessarium valde est cum fratribus pacem habere et concordiam, prælato obedire, Deo munditiam cordis

exhibere. Cum proximis namque idipsum debemus sentire, ut unanimes uno ore honorificemus Deum. Prælato convenit obedire, dicente Apostolo: Obedite præpositis vestris et subjacete eis. Ipsi enim quasi rationem redditure pro animabus vestris vigilant, ut cum gaudio hoc faciant non gementes. Non enim expedit vohis. Deo munditiam cordis oportet præparare, quia beati mundo corde, quoniam ipsi Deum vi lebunt. Qualiter itaque hæc tria serventur videamus. Ut concordiam cum proximis servemus, studeamus honore illos prævenire. Tunc si quidem fratrem suum quis honore prævenit, quando suam voluntatem ejus supponit voluntati. Solent homines sæculo dediti propriam voluntatem diligere, facere ut et omnes alii sibi obtemperent desiderare. Hoc unusquisque concupiscit, hoe verbo et opere clamat. Qui non bene quid velint consideraverint, nunquam profecto voluntas corum concors crit. In hoc tamen quamdam concordiam habent, quod omnes honorari desiderant, omnes amari volunt, omnes suæ voluntati nt alii concordent appetunt. In hoc vero quod quique quæ sua sunt quærunt, et nullus quæ alterius sint quærat, multis modis discordant. Quippe in hoc quod iste subjectionem et honorem sibi exhiberi cupit, et ille hoc idem non minori studio sibi quær't; nee iste illi, nee ille huie consentire poterit. Nequaquam sic esse volo. Taliter discordando pacis et concordiæ dissolvuntur vincula. Verum ji qui in pacis charitatisque custodia Deo placere deside-

rant, talem sibi vivendi regulam constituant, ut

quidquid proximis suis placere perpederint, hoc et B ipsi sieri velint. Et quia testante B. Apostolo, beatius est dare quam accipere, honorare quam honorari, servire quam serviri, non majus acquirit ille qui ex charitate servit, quam faciat cui servitur? Denique qui alteri officium charitatis exhibet, jam hoc ande illi Deus sit gratus habet. Ille vero qui servitium suscipit, non sic. Quas enim mihi gratias dehet Dens, si tu vel quilibet alius me amat? Cum itaque majus sit habere unde Deus bonam retributionem redditurus est, quam id unde nullam; constat quia is qui ex charitate ministrat, majus quid habet, quam ille cui ministratur. Adhuc ille, cui alterius charitas servit, munus perfunctorium aliquod accipit inde, videlicet honorem, prandium, vel alind quodlibet beneficium. Alter qui ex charitate servi-C vit, sibi non solum charitatem retinuit, sed etiam ampliorem quam fuerat, illam participando efficit. Res quippe minuuntur disperditæ, charitas autem quanto magis spargitur, tanto magis amplificatur. Ex cujus administratione summe circa te, qui illam exhibuisti, dilectio crevit, cui hoc ipsum utique ad cumulum meriti erit; co quod per te ipsa in me tui dilectio exerevit. Et licet me ideo ipsum charitatis officium pertransierit; ibi tamen remuneratio tuæ charitatis, quæ nunquam excidit, semper manchit. Unde et illud potest colligi præstantius esse servire quam serviri. Et ita ergo in omnibus justitiam Dei magis appetant dare quam accipere, et plus alterius quam propriæ studeant voluntati parere. Qui sic se habere voluerit, voluntati alterius con-Dicit iste : Hoc vel illud mihi fieri volo ; dicit ille : D sors erit. Idipsum sentiens unanimis existens, alioquin concordiam habere non poterit. Quomodo enim illam habebit, nisi diligenter cam quæsierit? Quærere ut habeat aliter non poterit; hoc mode quærens babebit,

#### CAPUT II.

De obedientia prælato exhibenda.

Prælato nostro subjectionem et obedientiam ex corde servare debemus; aliter enim normam quam prefitemurnon tenemus. Siquidem ille vere subjectus et monachus vel canonicus est, qui gaudet se suum non esse propter Deum. Qui enim non ex corde sed sola subjectionis lege obedit, nisi se correxerit, mercedem obedientie non habebit : etenim non est bonum nisi voluntarium. Oportet ergo ut ex amore legem obe fitionis teneat, ne mercedem sure possessionis amittat. Quandiu ex voluntate non paruerit, quantum ad se in propria voluntate persistit : quam in quantum habnerit, suus est, non alterius, Et si suus est, videat qua potestate, quibus armis, quibus viribus ab impugnantibus se defendat? Mirum est quomodo adversarius qui circuit quærens quem devoret, illum et illum non invadit, invadendo deglutit, deglatiendo interimit; qui viam vadit qua a latronibus invenitur, si non agnoscitur exemplo invaditur, tunditur, exspoliatur. Porro si cognoscitur, sed Dominum et advoeatum non habuerit, cajus reverentia et timore latronum manus evadat, veluti illom amant et appretiantur se habeat circa eum. Si rex aut filius regis est, aut præpotens aliquis, ex timore toleratur, reverenter salutatur, illæsus cæpto itinere proficiscitur : sin antem denudatur et tunditur. Sie, fratres, sie sine dubio fit in animabus nostris. Deus omnipotens paravit nobis regnum amici ejus et filii dicemur et erimus. Obediemus ergo ei si quidquam eum velle scire poterimus ex bona voluntate nostra satagemus exsequi. Bona et obediens erit voluntas nostra, si ejus voluntati cam supposuerimus, et ei voluntarie parere curaverimus. Si bona voluntate Domini voluntati concordemus, amici vocabimur, filii Dei efficiemur. Quod postquam effectum fuerit, secure quo vult ire et transire poterit. Nam manus latronum fortium et dæmonum non timebit, non malos occursus pavebit, quoniam rex filiusque regis crit. Caveat ergo unusquisque ne quidquam alind velit, nisi quod anctore Deo vel spirituali patre suo licenter velle quiverit. Verum l'eentia fallere consuevit; obedientia enim et inobe-Qui ergo vult quod velle non debet, nec tamen ipsum velle nisi præmissus facto vult adimplere; obedientia quam in hoc amplexus est, ipsum excusabit factum; sed velle quod contra obedientiam habnit, periculosum, nisi pœnituerit, crit ei: quod minus quidam attendentes licentia sæpe falluntur. Caventes itaque ne plus æquo licentiæ innitentur, quoniam quidem licentia quamvis pœnam minuit, non cam tamen ex toto repelific. Noverit quia nulli tautum timet diabolus appropinquare, quantum illi qui a voluntate prælati sui nunquam vult discrepare. Nam sicut fur qui furatur illi qui se a sui praclati cognitione celat indubitanter prava sape suggerit. Illi vero qui se praelato qualis sit ostendit, quia ab

A ejus voluntate nu..a ratione vuit discordare, non secure præsumit : quidquid enim pravi suggesserit, ad verecundiam sibi vertitur; cum ille cui suggeritur, aut suggestionem pene contemnit, aut si ad horam consentit, per confessionem et dignam satisfactionem sese emendavit. In omnibus ergo et per omnia Deo debet subditus obedire et prælati jussionem salva fidelitate Dei subire. Nam si prælatus subditum perjurare jusserit, si latrocinium, fornicationem aut aliad hujusmodi, nullo modo obtemperare debet, quia Deus hoc fieri prohibet. Deo ergo per omnia obediat : prælato suo Dei voluntate servata per omnia obtemperet, et quantum in ipso est, Dei et magistri voluntate servata, cum omnibus hominibus pacem babeat. Quisquis hoc modo Dei et majoris sui voluntati subditus fuerit, tune Deo obediet, et cum prælato suo in Deo paruerit, sese non summ sed Dei esse fiducialiter allegare poterit. Cujus anima cum in exitu sui corporis fuerit, validam manum occursantium dæmonum non timebit, quia Dominum Christum advocatum potentem habebit. Ecce quid quantumque boni obedientia acquirit. Cum in ratione positus fuerit, cujus homo sit, unde veniat, quo vadat, quem quærat: Si voluntati Dei obedivit, Dei se esse dicere poterit. Si vero in sua voluntate consistit, et ob hoc Dei et prælati sui voluntati contrarius exstiterit, mentitur si se Dei esse dixerit : quippe dum vixit propriæ, non Dei voluntati vixit. Quem ergo advocatum suum, cui si obedire voluerimus, non servi sed challebit? Ad quem ibit? Quis ei auxilio crit? Quid interpellabit? Certe fugere non poterit, per medium ire necesse crit, ad vitam vel ad mortem iter habebit vel tenebit. Rogo qua potestate, quibus viribus a manibus invasorum exibit? Cruciabitur miser, si voluntatis et actionis suæ Deum et majorem suum auctorem non habuerit. Profecto sic procellis vitiorum et incursibus dæmonum quatiuntur, quieunque a prælati sui voluntate alienantur; quemadmodum naves in vado fervente tempestate agitantur. Nam si vado scopulis pleno palus ponatur, cui naves foris alligentur; quo longius a palo fuerint, ego gravius ingruente tempestate ferientur. Quanto vero proprius connexæ fuerint, tanto minus gravitatem tempestatis sentient. Sie utique qui a sui prælati justa vodientia contraria sunt. Harmu media est licentia. D luntate alienatur, procul dubio in propriæ voluntatis studio perielitatur; nec Dei voluntati concordabit, quandiu a voluntate vicarii Dei discordabit: vices enim Dei gerendas suscipit quicunque in Ecclesia Dei culmen prælationis assumit; et qualicunque modo illud suscipiat, ille videat. Quem quidem non est meum judicare, sed ejus imperio, si injustum non fuerit, obtemperare, dicente Domino: Super cathedram Moysi sederunt Scribæ et Pharisæi. Quodeunque ergo dixerint volis, facite; quæ autem faciunt, facere nolite. Et Apostolus ait : Tu quis es qui judicas alienum servum. Suo domino stat aut cadit, et non est potestas nisi a Deo, quæ autem a Deo sunt, ordinata sunt. Qui ergo potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Et alibi : Fratres, nolite plures magistri efqui sui rectoris facta indiserete reprehendit. Unde in judicimu Dei incidit, quia indebite sibi magisterium usurpabit; quod valde est cavendum, quia nimis horrendum est incidere in manus Dei viventis. Si vero facta Patris reprehensione digna fuerint, leniter et modeste cum reverentia deprecetur. Seriptum quippe est: Seniorem ne increpaveris, sed obsecra ut patrem.

#### CAPUT III.

De munditia cordis Deo exhibenda.

Deo autem munditiam cordis servandam esse diximus. Ipse enim solus scrutator est cordis, qui conditor est mentis et corporis. Homo cor hominis videre non potest; quia nemo novit quæ snnt hominis nisi spiritus hominis qui in ipso est. Deus autem, cui nulla peccata latent, cor hominis et intentionem libere videt. Quod qui mundum habuerit, Deum videre poterit; qui vero mundum non halmerit, sine dubio Deum videre nullo modo poterit. Necesse est ergo ut puritatem cordis habeat quisquis Deum habitatorem in se habere desiderat : quem nullus habere quibit, nisi cor suum a terrena cupiditate evacuaverit, et amore Christi calere studuerit. In quantum enim quis mundum dilexerit, in tantum ab amore cœlesti vacuus crit. Et tanto magis Christum quisque deserit, quanto magis peccando a justitia Dei recedit. Quid enim cuiquam prodest quod baptizatur, si non justificatur? Profecto ille qui dixit: Nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, non intrabit in regnum Dei, ipse etiam dixit: Nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum et Pharisworum, non intrabitis in regnum colorum. Quare igitur multi timendo illud festinant baptizari, et hoc non timendo minime justificari? Utique Deus observantia mandatorum suorum vult illum justificari, et se ab illo amari, in corde enjus ipse deberet hospitari. Nam sieut thus ad olendum ignis cupit ardorem, ita ad hospitandum Deus cupit amoris calorem. Qui ergo Deum in se hospitari desiderat, disciplinam ab illicitis abstinendi sine fictione apprehendat. Spiritus enim Dei disciplinæ effugiet sietum, et corripitur a superveniente iniquitate. Non enim cohabitare possunt iniquitas et spiritus Dei, qui et amor est. locum præbuerit, et in se locum iniquitati dederit, procul dubio corripitur, et propellitur amor vel spiritus Dei a superveniente iniquitate, nec remanebit si non emendaverit ad sui hospitis utilitatem. Et quidem non convertuntur amor Dei et iniquitas. Qui ergo Domini habitaculum effici voluerit, cordis munditiam teneat, carnalia desideria procul repellat, ac sicut mulier casta sponsa fidelis cum adultero colloqui despicit, ejus secreta verba contemnit, nihil eorum quæ desiderat elam vel aperte consentit sic

fici, ut non in judicium incidatis. Magister efficitur A fidelis anima in voluntate sua proprio appetitui non consentiat, ejus permissionem non recipiat, verba illius contemnat, nulla illius blandimenta admittat. Si hoc fecerit, amicam sponsam sine ambiguitate se Dei constituit. Si vero illicitis appetitibus consenserit, non sponsa, sed adultera vocabitur. Voluntas ergo nostra sit munda, ut vocctur et sit Dei sponsa, nullius immunditiæ corrumpatur macula, ne efficiatur adultera. Quandiu voluntati Dei consentit, est munda et sponsa; quando vero a voluntate ejus dissentit, corrumpitur, maculatur, fornicatur. Solet contingere nonnunquam ut aliquis dum munditiæ cordis voluerit studere, immundos et exsecrabiles cogitatus sæpe habeat, quos quia nimium audit semetipsum eo quod tale quid sibi in mentem venit, graviter reprehendit, judicat et condemnat : sicque sese corripiendo tractat miser: Ego quid cogitavi? Quid feci? Quid sensi? proh dolor! quomodo a tanta immunditia, a tam nefario cogitatu potero expurgari? Timeo celare, timeo illud revelare. Tale quid non solum non dicere, sed nec etiam ab aliquo vellem audire. Qualiter igitur talem spurcitiam nominabo? Sic apud se dum angustiatur, dum traetat quod videre nollet, magis magisque impugnatur. tribulatur, nec liberatur. Verum non sic se habeat, si liberari desiderat. Quid ergo faciet? Intende. Cum id quod exsecratur videre, eum impugnaverit, nimiumque importunum fuerit; despiciat, non attendat, assensum non præbeat, ad aliud cogitatum suum vertat, alieui rei faciendæ intendat, non plus curet si nolens quid sentit, quam si papilio sibi præ oculis volitet. Viator qui a cane infestatur, si substiterit, et se ah ejus importunitate defendezit, canem importuniorem illico sentiet; si autem ejus latratus despiciat, transit et non attendit, mox omnis impugnatio illa canina quiescit, unde viator libere transit. Sic qui cordis munditiam babere contendit, vanos et infructuosos sive immundos cogitatus despiciat, cor suum avertat, omnem impugnantiam illam quam intus patitur pro nihilo ducat, non reiteret pensando quod cogitavit : sed penitus despiciat quidquid mali minus caute pensaverit. Nondum enim damnantur qui sunt in side Domini Jesu, qui secondum carnem non vivunt. Taliter si vixerimus, Ubicunque amor Dei hospitatus fuerit, et is qui ei D hujus rei studium si habuerimus, tales nos coram Deo si exhibuerimus, ejus habitaculum, ejus hospites effici poterimus. Quem donec vivimus si diligere et honorare satageremus; ipse nobis quandiu vixerimus, vicem dilectionis et honorificentiæ suæ sine dubio rependet. Eadem quippe mensura qua mensi fuerimus, remetietur nobis per eum qui se dedit pro nohis, et a voragine mortis liberavit, qui nos in æterna patria immortalitate coronabit; eui honor ct gloria in sæcula. Amen.

#### MONITUM IN OPUSCULUM SUBSEQUENS.

(Apud Acherium, Spicileg., tom. ., pag. 445.)

Beato Auselmo Cantuariensi archiepiscopo Tractatum asceticum attribui potias con ecura quam certa fide; nimirum in codicem ms. cœnohii S. Ebrulfi, varia ejusdem S. Doctoris opuscula complectentem, **cu**m incidissem, insertus his insis Tractatus i<mark>lle asceticus oc</mark>currit. Quod vero opusculum istud Anselmi esse dubius ego asseram, cogit Eadmerus in ejus Vita, cogit item Beccensis chronologus, qui accurate ac minutatim Anselmi scripta recensentes, Tractatus hujus ascetici meminere haudquaquam. Deinde Anselmi stylum non spirat, nec genium. Sit vero Anselmi, necne, parum refert, quandoquidem eruditione ac pietate sit conditus, atque ad asceticæ vitæ institutionem aptissimus. Nec tamen dissimulandum esse puto, Tractatum illum maxima parte e Collationibus Patrum apud Cassianum fuisse ab ipsomet Anselmo, seu alio quolibet scriptore mutuatum, collecturave, quanquam non inficior in Anselmo me nonnulla legisse que in hoc Tractatu reperiuntur, precipue cap. 2 inolarum similitudinem eidem Patri familiarissimam.

## SANCTI ANSELMI

## TRACTATUS ASCETICUS.

CAPUT PRIMUM.

De monachi destinatione vel fine.

Omnes artes ac disciplinæ scopon quemdam, id est destinationem, et telos, id est finem proprium, habent. Ad quem respiciens uniuscujusque artis industrius appetitor, cunctos labores et pericula atque dispendia æquanimiter libenterque sustentat. Nam et agricola nunc torridos solis radios, nunc pruinas et glaciem non declinans, indomitas agri glebas frequenti subigit vomere, dum scopon servat, ut eam cunctis sentibus expurgatam exercendo comminuat; linem, id est perceptionem copiosarum frugum inde adepturum se esse confidens. Referta etiam horrea frugibus libenter exhaurit, sulcisque co.nmendat, præsentem diminutionem futurarum messium contemplatione non sentiens. Negotiatores non B rent, minquam utique pro parvis rebus admitterent incertos pelagi casus, non ulla discrimina perhorrescunt; milites peregrinationum exsilia ac hellorum pericula non sentiunt, dum illi ad finem quæstus, et isti ad propositum sibi honorem, spe præpeti provocantur. Ita ergo et nostri propositi finis quidem, secundum Apostolum, vita æternu est, ita codem pronuatiante : Habentes quidem fructum vestrum in sanctificationem, finem vero vitam wternam (Rom. vi, 22). Scopos vero est puritas cordis, quam sanctificationem non immerito nuncupavit, sine qua prædictus finis non poterit apprehendi. Ac si dixisset aliis verbis: Habentes quidem scopon vestrum in puritate cordis, finem vero, id est telos, vitam æteraam. Quidquid ergo nos ad hunc scopon, id est puritatem cordis, potest dirigere, tota virtute C sectandum est. Pro hac enim universa agimus atque toleramus; pro hac parentes, patria, dignitates, divitiæ, et voluptas universa contemnitur, ut scilicet puritas cordis perpetua retentetur. Hac igitur nobis destinatione proposita, semper actus nostri et cogitationes ad eam obtinendam, velut ad certam

A lineam, rectissime dirigantur. Quæ si præ oculis nostris jugiter statuta non fuerit, non solum cunctos labores nostros varios pariter atque instabiles reddens, incassum eos ac sine fructu compellet effundi, sed etiam cogitationes omnes diversas sibique contrarias suscitabit. Necesse est enim mentem, quo recurrat cuive principaliter inhæreat non habentem, per singulas horas atque momenta pro incursuum varietate mutari, atque ex his que extriosecus accidunt, in illum statum continuo transformari qui sibi primus occurrerit. Hinc namque est quod nonnullos, mundi hujus maximas facultates contemnentes, post hæe videmus pro graphio vel acu commoveri, pristimum scilicet affectum in rebus minimis retentantes. Qui si contemptionem mundi corde fixam tencquod, ne pro magnis incurrerent opibus, easdem penitus abjicere malnerunt.

Hie ergo nobis principalis debet esse conatus, ut divinis rebus ac Deo mens semper inhæreat, fornicationem judicans vel momentaneum a Christi contemplatione discessum. Totum namque in animæ consistit recessu; unde espulso diabolo, ac nequaquam in ea jam regnantibus vitiis, consequenter regnum Dei fundatur in nobis, dicente evangelista Regnum Dei intra vos est (Luc. xvn, 22). Intra nos vero nihil aliud potest esse quam scientia aut ignoratio veritatis, et vel vitiorum amieitia vel virtutum, per quam aut diabolo aut Christo præparamus regnum in corde. Cujus etiam regni qualitatem describit Apostolus, ita dicens : Non est enim regnum Dei escu et potus; sed justitia, et pax, et gaudium in Spiritu sancto (Rom. xiv, 17). De aliquo namque dicitur : Mundus iste gaudebit (Joan. xvi, 20); et: Væ vobis qui ridetis, quiu plorabitis (ibid.). Itaque si regnum Dei intra nos est, et apsum regnum Dei justitia, et pax, et gandium est, ergo qui in

istis commoratur, sine dubio in regno Dei est. Et e A spirituales in his quæ meditati sumus mentem facontra qui in injustitia, discordia et tristitia mortem operante versantur, in regno diaboli, et in inferno ac morte sunt constituti; in quo qui fuerit, nec laudare Denin potest secundum Prophetie sententiam dicentis: Non mortui landabunt te, Domine, neque omnes qui descendunt in infernum (Psal. exitt, 17), ne dubio peccati. Sed nos, inquit, qui vivimus, non vitiis scilicet, nec mundo linic, sed Deo, benedicimus Dominum ex hoc nunc et usque in swentum. Non enim est in morte qui memor sit Dei. In inferno autem quis confitebitur Domino? (ibid., 66) id est nemo. Nullus enim, tametsi millies semetipsum vel Christianum esse profiteatur vel monachum, cum peccat, confitetur Deo; nec servum se veraciter illius prositetur, cujus præcepta contumaci temeri- B tate contemuit. Regnum sane colorum tripliciter accipiendum est : aut quod regnaturi sint cœli, id est sancti, in aliis subditis, secundum illud: Esto tu super quinque civitates, et tu super decem (Luc. xix, 19); illudque quod dicitur ad discipulos: Sedebitis super sedes duodecim, judicantes duodecim tribus Israel (Matth. xix, 28); aut quod ipsi cœli incipiant a Christo regnari, cum scilicet omnibus ei subjectis, cœperit esse omnia in omnibus Deus : vel certe quod saucti in cœlis sint cum Domino regnaturi. Quamohrem in hoc corpore constitutus jam noverit unusquisque illi se regioni vel ministerio deputandum, cujus in hac vita participem semetipsum cultoremque præbuerit, illinsque se etiam C in illo perenni sæculo consortem futurum esse non ambigat, cui nunc ministrum se sociumque maluerit exhibere, secundum sententiam Domini dicentis: Si quis mihi ministrat, me sequatur; et ubi sum ego, illic et minister meus erit (Joan. XII, 26).

#### CAPUT II.

#### De cogitatione.

Mentem quidem non interpellari cogitationibus impossibile est, suscipere vero ens sive respuere, omni studenti per gratiam Dei possibile est. Quod exercitium cordis non incongrue molarum similitudini comparatur, quas meatus aquarum præceps impetu rotante provolvit. Quæ nullatenus quidem circumactæ. In ejus vero qui præest situm est potestate utrumnam triticum malit an hordeum, loliumve comminui. Illud quippe est commolendum quod ingestum ab illo fuerit cui operis illius cura commissa est. Ita igitur ctiam mens per vitæ præsentis incursus undique ingruentibus tentationum torrentibus circumacta, vacua quidem cogitationum æstibus esse non poterit; quales vero vel admittere vel parare sibi debeat, studii sui providebit industria. Si enim ad sanctarum Scripturarum meditationem jugiter recurramus, ac memoriam nostram ad recordationem spiritualium rerum, et desiderium perfectionis, spemque futura beatitudinis erigamus, necesse est ut ortæ cogitationes exinde

ciant immorari. Sin vero desidia sen negligentia superati, vitiis et otiosis confabulationibus occupemur, seu caris mundanis et superfluis sollicitudinihus implicemur, consequenter exinde velut quædam zizaniorum species generata operationem quoque nostro cordi noxiam ministrabit, et secundum sententiam Domini Salvatoris, ubi fuerit thesaurus operum et intentionis nostræ, ibi et cor nostrum necessurio permanebit (Matth. v1, 21).

Illud sane præ omnibus nosse dehemus tria cogitationum nostrarum esse principia, id est ex Deo, ex diabolo, et ex nobis. Ex Deo quidem sunt, cum Spiritus sancti illustratio nos visitare dignatur, erigens nos ad sublimiorem profectum, et in quibus vel miuns acquisivimus vel desidiose agentes superati sumus saluberrima compunctione castigat; vet cum reserat nobis collestia sacramenta, et proposituin nostrum ad meliores actus voluntatemque convertit; nt ibi, cum rex Assuerus, castigatus a Domino, libros annales instigatur inquirere, quibus Mardochei beneficia recordatur, summi eum gradu honoris exaltat, ac protinus crudelissimam super nece Judææ gentis sententiam revocat. Ex diabolo vero cogitationum nascitur series, cum subvertere nos tam vitiorum obluctatione quam etiam occultis conatur insidiis, subtilissima calliditate mala pro bonis fraudulenter ostentans, et transfigurans se in angelum lucis. Vel cum evangelista refert : Et cæna facta, cum diabolus jam misisset in corde Simonis Iscariothis ut traderet Dominum (Joan. x111, 2); et iterum : Post buccellam, inquit, tunc introivit in illum Satanas (ibid.). Petrus quoque ad Ananiam. Quare, ait, Satanas tentavit cor tuum mentiri te Spiritui sancto? (Act. v, 3.) Et Salomon : Si Spiritus potestatem habens ascenderit super te, locum tuum ne dimittas (Eccle. x, 4). Ex nobis autem orientur, cum corum quæ gerimus vel gessimus, vel audivimus, naturaliter recordamur; de quibus beatus David: Cogitavi, inquit, dies antiquos, et annos æternos in mente habui. Et meditatus sum nocte corde meo, et exercitabar et ventilabam spiritum meum (Psal. LXXVI, 6); et iterum : Dominus seit cogitationes hominum, quoniam vanæ sunt (Psal. xxiii, 11). cessure possunt ab opere suo, aquarum impulsibus 1) Et: Cogitationes justorum judicia (Prov. xn, 15). Hanc ergo tripertitam rationem oportet nos jugiter observare; et universas cogitationes quæ emergunt in corde nostro sagaci discretione disentere, origines carum vel causas auctoresque primitus indagantes, ut quales nos eis præbere debeamus, ex illorum merito qui eas suggerunt, considerare possimus, ne qua forte intellectualis ibidem bestia, vel leo, vel draco pertransiens, perniciosa vestigia latenter impresserit, quibus accessus etiam cæteris in abdita pectoris nostri per cogitationum negligentiam præbeatur. Et ita per singulas horas atque momenta terram cordis nostri evangelico aratro, hoc est jugi Dominicæ crucis recordatione sulcantes, vel noviarum ex nobis ferarum cubilia, vel virulenHujus ergo perfectæ mentis figura per illum evangelicum centurionem pulcherrime designatur. Cujus virtus atque constantia, qua non quibuslibet ingruentibus cogitationibus abducebatur, sed pro suo judicio vel admittebat bonas, vel contrarias absque ulla difficultate pellebat, hac tropica significatione descripta est : Nam et ego homo sum sub potestate habens sub me milites, et dico huic : Vade, et vadit ; et alio : Veni, et renit ; et servo meo : Fac hoc, et facit (Matth. vm, 9; Luc. vn, 8). Si igitur nos quoque viriliter adversus perturbationes et vitia dimicantes, potuerimus ca ditioni nostra discretionique subjicere, vel instabilem cogitationum nostrarum cohortem rationis imperio subjugare, ad spiritualis hujus centurionis ordinem provehemur, quem in B Exodo quoque per Moysen legimus designatum: Canstitue tibi chiliarchas, et centuriones, et quinquagenarios, et decanos (Exod. xvm, 21). Et ita nos quoque hujus dignitatis apice sublimati, habebimus hane imperandi potestatem, ut malis quidem suggestionibus præcipiamus : Abite, et abibunt; bonis vero : Venite, et venient. Serva quoque nostro, id est corpori, ca quæ castitatis vel continentiæ sunt, similiter injungemus, et sine ulla contradictione deserviet, non jam suscitans nobis adversos concupiscentiæ stimulos, sed omnem exhibens spiritui famulatum.

Hujus centurionis qualia arma sint, vel ad qua: præliorum exercitia præparentur, andi Apostolum prædicantem : Arma, inquit, potentiæ nostræ non C sunt carnalia, sed potentia Deo (II Cor. x, 4). Quibus nos quoque si volumus bella Domini præliari, et inter centuriones evangelicos militare, accincti jugiter debemus incedere: Sumite, inquit, scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignita exstinguere (Ephes. vi, 16). Ergo fides est quæ excipiens ardentissima libidinum tela, metu futuri judicii et cœlestis regni credulitate mortificat. Et loricam, inquit, charitatis (ibid., 14). Ipsa nempe est quæ vitalia pectoris nostri circumdans atque communiens, ad interiorem hominem nostrum jacula diaboli penetrare non permittit. Omnia enim suffert, omnia patitur, omnia sustinet. Et galeum spem salutis (ibid., 17). Galea capitis est munimen. Quia ergo D caput nostrum Christus est, debemus istud semper spe bonorum futurorum velut inexpugnabili galea in cunctis tentationibus ac persecutionibus communire, et principaliter sidem ejus ilkesam atque integram custodire. Aliis enim membris truncatum quempiam, licet debilem, possibile tamen est utcunque superesse; sine capite vero nemini vel brevis vitæ spatium prærogatur. Et gladium Spiritus, quod est verbum Dei (ibid.). Penetrabilius namque est omni gladio ancipiti, et pertingens usque ad divisionem animæ ac spiritus, compagum quoque ac medullarum, et discretor cogitationum et intentionum cordis (Hebr. iv, 12); dividens scilicet et abseindens quidquid in nobis carnale terrenumque repererit. Quibus armis

torum serpentium externilnare latibula poterimus. A quisque fuerit communitus, ab hostium semper tells ac populatione defensus, non ut captivus ac subditus ad hostilem cogitationum terram, deprædantium constrictus vinculis abducctur, nec audict per prophetam : Quare inveteratus es in terra aliena? (Baruch 111, 11.) Sed tanquam triumphator in illa qua voluerit eogitationam regione consistet. Vis autem ip-um robur ac fortitudinem centurionis hujus, quibus hac arma qua prædiximus non carnalia sed potentia Deo gestet, agnoscere? Audi ipsum Regem viros fortes ad spiritualem militam congregantem, quo eos delectos signet ac probet : Infirmus, inquit, d'cat : Quia fortior sum ego (Joel. 111, 10); et qui patiens est, sit pugnator. Videtis ergo bella Domini prælari non poss<mark>e nisi-patientes</mark> infirmosque ; illa procul dubio infirmitate qua fundatus ille noster evangelicus centurio cum fiducia loquebatur: Cum enim infirmor, tunc fortior sum (11 Cor. xu, 10). Et iterum : Virtus in insermitate persicitur (ibid., 9). De qua infirmitate unus prophetarum : Et erit, inquit, qui infirmatur inter eos, sicut domus David. Patiens etiam hæe bella præliabitur, nempe illa patientia de qua dicitar : Patientia vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes recipiatis remunerationem (Hebr. x, 56).

De maligna cogitatione illud nosse debemus quia illico ut per consessionem patefacta fuerit, marcescit; et antequam discretionis judicium proferatur, serpens teterrimus velut tenebroso ac subterraneo specu virtute confessionis protractus ad lucem, et traductus quodammodo ae dehonestatus, abseedit. Tandiu namque suggestiones ejus noxiæ dominantur in nobis quandin celantur in corde. Quem sensum in Ecclesiaste quoque legimus figuratum: Si momorderit, inquit, serpens non in sibilo, non est abundantia incantatori, taciti serpentis morsum perniciosum esse designans. Id est, si per confessionem suggestio seu cogitatio diabolica incantatori cuiquam, spirituali scilicet viro qui carminibus Scripturarum mederi protinus vulneri, et extrahere de corde consuevit noxia venena serpentis, patefacta non fuerit, succurrere periclitanti periturove non poterit. Nam bonarum rerum non tautum suggestor, sed eti. m fautor atque impulsor est Deus, ita ut nonnunquam nos etiam invitos et ignorantes attrahat ad salutem. Constat ergo neminem posse a diabolo decipi, nisi eum qui præbere ei maluerit suæ voluntatis assensum.

#### CAPUT III.

De concupiscentia carnis ac spiritus.

Spiritu ambulate, et desideria carnis non perficietis. Caro enim concupiscit adversus spiritum, spiritus antem adversus carnem. Hwc antem invicem adversantur sibi, ut non quæcunque vultis, illa faciatis (Gal. v, 16). Tres res hoc loco ab Apostolo nominari videntur : concupiscentia carnis adversus spiritum, et spiritus adversus carnem. Quorum adversus se invicem pugna hanc videtur halere causam atque rationem, ut ca quæ volumus, inquit, facere

nequeamus. Quarta igitur superest causa, ut illud A terpellans imbecillitas carnis, ab illa reprehensibili scilicet quod nolumus, faciamus. Nune ergo de singulis videamus. Carnem hoc loco non hominem, id est hominis substantiam, sed ejus desideria pessima debenns accipere, sieut ne spiritum quidem aliquam rem substantialem, sed animie desideria bona et spiritualia designari. Quae cum utraque, id est desideria carnis et spiritus, in uno codemque sant homine, intestinum quotidie intra nos geritur bellum, dum concupiscentia carnis, que precipitanter fertur ad vitia, his quæ ad præsentem requiem pertinent deliciis gaudet, luxuriis delectatur; quibus e contra concupiscentia spiritus adversata ita desiderat tota spiritualibus studiis inhærere, ut etiam necessarios earnis usus optet excludere. Illa satiari somno, rehie vigiliis et jejuniis saginatur, ae paupertate gloriatur. Lavaeris illa nitescere, et quotidianis adulantium cuneis appetit constipari; hic squalore sordium congaudet, cunctorumque mortalium præsentiam perhorrescit. Honoribus illa et laudibus hominum confovetur; hic irrogatis sibi injuriis ac persecutionibus gloriatur.

Inter has igitur utrasque concupiscentias animæ voluntas in meditallio quodam vituperabiliore consistens, nec vitiorum flagitiis oblectatur, nec virtutum doloribus acquiescit; sic quærens a passionibus temperari carnalibus, ut nequaquam velit dolores necessarios sustinere, sine quibus desideria spiritus nequeunt possideri, Absque castigatione carnis castimoniam corporis, sine vigiliarum labore cordis de- C siderans acquirere puritatem, absque ullius exasperatione convicii patientiæ gratiam possidere, humilitatem Christi sine honoris mundani exercere jactura, religionis simplicitatem cum sæculari ambitione sectari, Christo cum hominum laude ac favore servire, districtionem veritatis sine cujuspiam vel tenui offensione proferre; postremo sic vult consequi futura bona, ut præsentia non amittat. Quæ voluntas nunquam nos ad perfectionem veram faceret pervenire, sed in tepore quodam teterrimo collocaret, talesque faceret quales sunt illi qui in Apocalypsi increpatione Domini castigantur: Scio opera tua, quia neque frigidus es, neque calidus; utinam frigidus esses, aut calidus! sed quia tepidus es, D incipiam te emovere ex ore meo (Apoc. 111, 15,); nisi hune tepidissimum statum altrinsecus hæe insurgentia bella dirumperent. Nam cum famulantes huic voluntati nostræ ad hanc remissionem voluerimus nosmetipsos paulatim relaxare, confestim aculei carnis insurgunt, suisque nos vitiis et passionibus sauciantes, nequaquam in illa qua delectamnr puritatis qualitate stare permittunt, atque ad illam quam horremus frigidam voluptatum plenamque sentibus pertrahunt viam.

Rursus si spiritus fervore succensi opera carnis volentes exstinguere sine ullo respectu fragilitatis humanæ, totos nosmetipsos tentaverimus ad immoderata virtutum studia cordis elatione conferre : in-

nimietate spiritus revocat ac retardat. Et ita fit ut utraque concupiscentia, tali colluctatione alterna sibimet repugnante, animæ voluntas, quæ nec totam se carnalibus desideriis de lere, nee virtutum vult laboribus desudare, quodam justo moderamine temperetur, dum hæc inter utraque contentio illam perniciosiorem excludens animæ voluntatem, ut quamdam æquitatis libram in statera nostri corporis collocat, que spiritus carnisque confinia justo discernit examine, nec a dextris mentem spiritus ardore succensam, nec a læva carnem vitiorum aculeis præponderare permittens. Dumque hæc pugna quotidianis diebus utiliter exagitatur in nobis, ad illud quartum quod nolumus salubriter venire compellipleri cibo universisque exuberare copiis concupiscit; B mur, ut puritatem cordis non otio nec securitate, sed jugi sudore et contritione spiritus acquiramus, castitatemque carnis districtis jejuniis, fame, siti ac vigilantia retentemus. Essemus itaque penitus sinc remedio tepidi, utpote non habentes indicem negligentiæ nostræ vel in corpore nostro, vel in conscientiis propriis indesinentem; nec studeremus ad perfectionis unquam pervenire fervorem, sed ne frugalitatis quidem districtionem teneremus, nisi saltem nos titillatio carnis fluxusque increscens humiliaret atque retunderet et adversus spiritualium quoque vitiorum purgationem sollicitos redderet et intentos. Qui status, id est tepidus, a carnali qualitate descendens efficitur animalis, qui est deterior gradus. Ipse est enim qui de frigido ad tepidum transiens, detestabilior voce Domini signatur.

Tres namque sunt animarum status : primus carnalis; secundus, animalis; tertius, spiritualis. Quos in Apostolo ita legimus designari. Nam de carnali ita dicitur : Lac vobis potum dedi, non escam. Necdum enim poteratis, sed nec adhuc quidem potestis. Adhuc enim carnales estis (I Cor. 111, 2); et iterum: Ubi enim est inter vos zelus et contentio, nonne carnales estis? (ibid.) De animali quoque taliter commemoratur: Animalis autem homo non percipit ea quæ sunt Spiritus Dei : stultitia enim est illi (I Cor. 11, 14). De spirituali vero : Spiritualis autem examinat omnia, ipse autem a nemine dijudicatur (ibid.); et iterum : Vos qui spirituales estis, instruite eos qui ejusmodi sunt, in spiritu lenitatis (Gal. vi, 2). Itaque festinandum est nobis ut, cum renuntiantes desierimus esse carnales, id est a sæcularium cæperimus conversatione sejungi, et ab illa manifesta carnis pollutione cessare, spiritualem statum protinus apprehendere nitamur, nequaquam existimantes quam supra diximus exterioris hominis conversionem ad perfectionem nobis sufficere, si erga emundationem cæterarum passionum lentiores reddamur. Ne forte inventi in illo tepido statu qui teterrimus judicatur, evomendos nos ex ore Domini secundum ejus sententiam noverimus, ita dicentis: Utinam calidus esses aut frigidus, sed quia tepidus es, incipiam te emovere ex ore meo (Apoc. 111, 15). Nec immer.to cos Dominus, quos jam in visceribus recevulsione pectoris sui emovendos esse pronuntiat, qui, cum salutarem quodammodo eidem potuissent præbere substantiam, avelli ab illins visceribus maluerunt: tanto deteriores effecti illis qui nunquam ori Dominico illati sunt cibis, quanto id quod, nausea compellente, projicimus, odibilius detestamur. Quidquid enim frigidum est, etiam ore nostro susceptum vertitur in calorem, et salutifera suavitate percipitur; quod autem vitio semel perniciosi teporis objectum est, non dicam labiis admovere, sed etiam eminus intueri sine ingenti horrore non possumus. Rectissime ergo pronuntiatur esse deterior, quia facilius ad salutarem conversionem ac perfectionis fastigium earnalis quis, id est sæcularis vel gentilis accedit, quam is qui professus monachum, nec tamen viam B perfectionis arripiens secundum regulam disciplinæ, ab illo semel spiritualis fervoris igne discessit. Ille namque corporalibus saltem vitiis humiliatus, et horreseens illum in quo est infidelitatis gelidissimum statum, spiritus ardore succensus ad perfectionem facilius convolabit. Hic antem dicit in corde suo: Quia dives sum et nullius egeo (Apoc. xv, 16). Cui illud quoque quod subsequitur consequenter aptabitur : Tu autem es miser, et miserabilis, et pauper, et cæcus, et nudus (Apoc. 111, 17). In eo factus etiam sweulari deterior, quod nec miserum se nec excum aut nudum, aut emundatione dignum, vel egere monitis alieujus aut institutione cognoscit; non intelligens ipso monachi nomine prægravari ac deprimi opinione multorum, quia, dum creditur ab omnibus sanctus, et velut Dei famulus colitur, necesse est ut in futuro vehementiori judicio pœnæque subdatur.

#### CAPUT IV.

#### De castitate.

Sex sunt castimoniæ gradus. Primus gradus est, ne vigilans impugnatione carnali monachus elidatur. Secundus, ne mens illius voluptariis cogitationibus immoretur. Tertius, ne femineo vel tenuiter ad concupiscentiam moveatur aspectu. Quartus, ne vigilans vel simplicem carnis perferat motum. Quintus ne cum memoriam generationis humanæ vel tractatus ratio vel necessitas lectionis ingesserit, subtilissimus mentem, voluptariæ actionis præstringat as- D sensus; sed velut opus quoddam simplex ac ministerium humano generi necessario contributum, tranquillo ac puro cordis contempletur intuitu, nihilque amplius de ejus recordatione concipiat quam si operationem laterum vel cujuslibet alterius officinæ mente pertractet. Sextus castimoniæ gradus est, ne illecebrosis phantasmatibus feminarum vel dormiens illudatur. Licet enim hanc ludificationem peccato esse obnoxiam non credamus, concupiscentiæ tamen adhue medullitus latitantis indicium est; donee paulatim seemidum mensuram castitatis ad quam unusquisque contendit, in odium illius rei quam voluptariam antea sentiebat, mens etiam somno sopita vertatur, illudque ei quod fortibus

perat charitatis, noxie tepefactos cum quadam con- A viris pro summo laborum stipendio repromittitur per prophetam, concedatur a Domino: Arcum, yladinm, et bellum conteram de terra vestra, et dormire vos fuciam fiducialiter (Osee 11, 18). Et ita demum ad illum perveniet statum ut talis inveniatur in nocte qualis in die; talis in lecto, qualis in oratione; talis solus, qualis turbis hominum eirenmseptus. Postremo ut nunquam in co tale aliquid inevitabilis ille oculus deprehendat, quod ab humanis aspectibus velit esse celatum. Hoc autem fiet quando jam desinens caro adversus spiritum concupiscere, desideriis ejus virtutique consenserit, coperintque sihi invicem pace firmissima fæderari, et secundum Psalmographi sententiam: Habitaveriut fratres in unum (Psal. exxxii, 2), illam repromissam a Domino beautudinem possidentes, de qua ait: Si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quamcunque petierint, siet illis a Patre meo qui in cælis est (Matth. xvm, 19). Quisquis ergo intellectualis illius Jacob, id est supplicatoris, transcenderit gradum, ab illa continentiæ colluctatione ac supplantatione vitiorum obstupefacto femoris nervo, ad Israelis meritum perpetua cordis directione conseendet. Quem ordinem etiam beatus David ita Spiritus sancti vaticinatione distinxit, in primis inquiens: Noins in Judwa Deus (Psal. LXXV, 1), id est in anima, quæ adhuc sub peceatorum confessione retinetur; Judica enim confessio interpretatur. In Israel autem, id est in eo qui videns Deum, sive, ut quidam interpretatur, rectissimus Dei est, non solum notus, sed et magnum est nomen ejus. Deinde ad sublimiora nos provocaus, et volens etiam locum ipsum quo Dominus delectatur, ostendere : Et factus est, inquit, in pace locus ejus (ibid.). Id est, non in conflictu certaminis et colluctatione vitiorum, sed in eastimoniæ pace, et cordis tranquillitate perpetua. Hune igitur pacis locum exstinctione earnalium passionum si quis meruerit obtinere, ex hoe quoque proficiens, gradu ac Sion spiritualis, id est specula Dei consequenter essectus, erit etiam habitatio ejus. Non enim in conflictu continentiæ, sed jugi virtutum specula Dominus commoratur, ubi jam non retundit, non comprimit, sed in perpetnum confregit potentias areuum; ex quibus videlicet adversum nos libidinum quondam jacula dirigebantur ignita. Videtis ergo quia sicut non est in colluctatione continentiæ, sed in castitatis pace locus Domini; ita etiam habitatio ejus in specula sit et contemplatione virtutum. Unde non immerito portæ Sion cunctis tabernaculis Jacob præferuntur. Diligit enim Dominus portas Sion super omnia tabernacula Jacob (Psul. LXXXVI, 1).

Ut igitur cum lege animi lex quoque congruat corporalis, etiam in ipsius aquæ potu, ita est nim ctas castiganda, ut humoris quotidiani illa codectio pigrius arefactis influens membris, illum corporamotum non solum rarissimum, verum ett. m le. m. reddat, ac tepidum, frigidumque, ut ita dixermi, ignem, et absque ullius adustionis ardore rorantem

suscitet flammam, instar admirabilis illius Mosaicæ A test, quæ corruptæ tantummodo voluntatis est ægrivisionis, ut carnis nostræ rubus innoxio igne circumdatus non uratur; vel sicut illorum trium juvenum, quibus ita rorante Spiritu fornacis Chaldaice flamma discussa est, ut ne capillos corum aut fimbrias odor ignis afflaret; ut illud quodammodo quod sanctis repromittitur per Prophetam, incipiamus jam in hoc corpore possidere: Cum ambulaveris per ignem, non combureris, et flamma non ardebit in te (Psal. XLIII, 2). De hae eastimoniæ puritate quid beatus Apostolus senserit, diligentius inquiramus. Mortificate, inquit, membra vestra quo sunt super terram. Non utique membra corporis nostri, sed corpus peccati, quod constat ex membris, quantocius destrui zelo perfectæ desiderat sanctitatis. De quo (Rom. vi, 6). Et quæ sit ejus destructio consequenter exponit : Et jam, inquit, non serviamus peccato (ibid.). A quo etiam liberari cum ejulatu postulat, dicens: Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis hujus? (Rom. vii, 24.) Hoc itaque peccati corpus multis vitiorum membris probatur exstructum, et ad ejus attinere portionem, quidquid vel facto, vel dieto, vel cogitatione peccatur : cujus membra super terram rectissime esse dicuntur. Non enim possunt ii qui corum utuntur ministerio veridice profiteri: Nostra autem conversatio in cœlis est (Philipp. 111, 40). Hujus igitur corporis in hoc loco Apostolus membra, describens: Mortificate, inquit, membra vestra quæ sunt super terram : fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam C malam et avaritiam, quæ est simulaerorum servitus (Coloss. 111, 5). Primo itaque loco fornicationem credidit inferendam, quæ carnali commistione perficitur. Secondum etiam membrum immunditiam nuncupavit, quæ nonnunquam absque mulieris tactu vel dormientibus vel vigilantibus per incuriam incircumspectæ mentis obrepit. Et ideo notatur ac prohibetur in lege, quæ immundos quosque non solum sacrarum carnium participatione privavit, verum etiam ne contactu suo sancta pollucrent, a castrorum jussit congregatione secerni, dicens: Anima quacunque comederit de carnibus sacrificii salutaris quod est Domini, in qua est immunditia, peribit coram Domino (Lev. v11, 21). Et quidquid teti- D gerit immundus, immundum erit (Lev. xx11, 3). In Deuteronomio quoque: Si fuerit inter vos homo qui nocturno pollutus est somnio, egredietur extra castra; et non revertetur priusquam ad vesperam lavetur aqua; et post solis occasum regredietur in castra (Deut. xxm, 10). Deinde tertium peccati membrum libidinem posuit, quæ in recessibus animæ coalescens, accidere cuipiam etiam sine passione corporis potest. Libidinem enim ab eo quod libeat dictam esse, non dubium est. Post hæc de majoribus peccatis ad minora descendens, quartum intulit membrum, concupiscentiam malam, quæ non solum ad prædictam impudicitiæ passionem, verum etiam ad omnes noxias cupiditates generaliter referri po-

tudo, de qua Dominus in Evangelio: Qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, jam mæchatus est eam in corde sno (Matth. v, 28). Multo enim majus est etiam tune mentis lubrica desiderium continere, eum ei illecebrosi aspectus offertur occasio. Quibus manifestissime comprobatur ad perfectionem puritatis castimoniam continentiæ corporalis solam non posse sufficere, nisi ei etiam mentis addatur integritas. Post quæ omnia novissimum illius corporis membrum, et avaritiam, inquit, procul dubio ostendens non solum ab appetitu rerum alienarum animum continendum, verum etiam propria magnanimiter, contemnenda. Hoe enim et in Actibus apostolorum fecisse legitur credentium multitudo, de qua corpore alibi : Ut destruatur, inquit, corpus peccati B dicitur : Multitudinis antem credentium erat cor unum et anima una, etc., usque dividebantur autem singulis prout cuique opus erat (Act. IV, 32). Et ne ad paucos pertinere videretur ista perfectio, avaritiam simulaerorum servitutem esse testatus est. Nee immerito. Quisquis enim non communicat necessitatibus egenorum, et pecuniæ suæ quam infideli tenacitate conservat, Christi præcepta postponit, idololatriæ crimen incurrit, amorem scilicet materiæ mundialis divinæ præferens chari-

In tantum autem beatus Apostolus fornicationem sive immunditiam de nostris membris exstirpari posse confidit, ut non solum mortificari ea, sed ne nominari quidem in nobis debere pronuntiet : Fornicatio, inquiens, et omnis immunditia, aut avaritia nec nominetur in vobis, sicut decet sanctos, aut turpitudo, aut stultiloquium, aut scurrilitas guæ ad rem non pertinet (Ephes. v, 3, 4). Quæ etiam pari modo perniciosa esse, et æquali nos a reguo Dei exclusione depellere edocet, dicens: Illud autem scitote quod omnis fornicator, aut immundus, aut avarus, quod est idolorum servitus, non habet hæreditatem in regno Christi et Dei (ibid., 5). Et iterum : Nolite errare : neque fornicarii, neque idolis servientes, neque adulteri, neque molles, neque masculorum concubitores, neque fures, neque avari, neque ebriosi, neque maledici, neque rapaces regnum Dei possidebunt (1 Cor. vi, 9). Certos autem esse nos convenit quod, licet omnem continentiæ districtionem, famem seilicet ac situm, vigilias quoque et operis jugitatem, atque incessabilis subcantus studium lectionis, perpetuam tamen eastimoniæ puritatem horum lahorum merito contingere nequeamus, nisi in his jugiter desudantes, experientiæ magisterio doceamur incorruptionem ejus divinæ gratiæ largitate concedi. Sciendum quoque quia quantum quis in lenitate ac patientia cordis, tantum in corporis puritate proficiet. Unde Dominus: Beati mites, quoniam ipsi possidebunt terram (Matth. v, 4). Non ergo aliter nostram possidebimus terram, id est, non alias ditioni nostræ rebellis hujus corporis terra subdetur, nisi mens nostra prius fuerit patientiæ lenitate fundata. Mansueti enim possi-

debunt terram (Psal. xxxvi, 11). Et non solum possi- A donec continua meditatione imbuat mentem tuam, debunt eam, sed etiam delectabuntur in multitudine pacis, qua nemo in cujus carne adhue bella concupiscentiæ suscitantur, stabiliter perfruetur. Necesse est enim infestari eum dirissimis dæmonum præliis, et ignitis luxuriæ jaculis sauciatum a terræ suæ possessione devolvi, donce Dominus auferat bella usque ud fines terrie ejus, arcum conterat, et confringat arma, et senta comburut igni (Psal. xlv, 9), illo scilicet quem Dominus venit mittere super terram. Et ita cum eum Dominus conterens bella ab omnium incentivorum æstibus liberaverit, ad illum puritatis perveniet statum ut, deposita confusione, qua semetipsum, id est carnem snam, dum impugnaretur, horrebat, incipiet ea velut purissimo taberet flagellum non appropinquabit tabernaculo cjus. Hane igitur pacem donce firmam atque perpetuam obtinere mereamur, multis necesse est nos impugnationibus attentari, frequenterque nobis est versiculus iste cum gemitu lacrymisque repetendus: Miser factus sum usquequaque, tota die contristatus ingredicbar, quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus, et non est sanitas in carne mea (Psal. xxxvII, 8). Hoc autem tandin, quoad usque per Dei gratiam confirmatus in illa quam appetit puritate, efficaciter dicere mereatur: Exspectaus exspectavi Dominum, et intendit mihi (Psal. xxxix, 1).

#### CAPUT V.

#### De spirituali scientia.

Impossibile est animam quæ mundanis vel tenni- C ter distentionibus occupatur, vel quæ proposito acquirendæ laudis humanæ studio lectionis insistit, denum veræ scientiæ promereri, vel generatricem spiritualium sensuum aut tenacem sacrarum sieri lectionum. Aliud namque est facilitatem oris et nitorem habere sermonis, et aliud venas ac medullas cœlestium intrare dictorum, ac profunda et abscondita sacramenta purissimo cordis oculo contemplari. Quod nullatenus humana doctrina, nec eruditio sæcularis, sed sola puritas mentis per illuminationem sancti Spiritus obtinehit. Beati, ait Dominus, mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt (Matth. v, 8). Festinandum igitur tibi est, quisquis quaris, quæ te non ad illam quæ inflat, sed ad cam quæ illuminat, scientiam charitatis consummatione perducat. Deinde hoe tibi est omnimodo enitendum ut, expulsa omni sollicitudine et cogitatione terrena, assiduum te ac potins jugem sacræ præbeas lectioni,

et quasi in similitudinem sui formet, aream quodammodo ex ea faciens testamenti, habentem scilicet in se dnas tabulas lapideas, id est duplicis Instrumenti perpetuani firmitatem. Urnam quoque auream, hoc est memoriam puram atque sinceram, que reconditum in se manna perpetua tenacitate conservet, spiritualium seilicet sensuum, et angelici illius panis perennem cœlestemque dulcedinem. Nee non ctiam virgam Aaron, id est summi verique Pontilicis nostri Jesu Christi salutare vexillum immortalis memoriæ semper viriditate frondescens. Have namque est virga quæ postea quam de Jesse radice succisa est, vivacius mortificata revirescit. Hæc autem omnia duobus cherubim, id est historicie et naculo delectari ; non enim accedent ad cum mala, B spiritualis scientiæ plenitudine protegentur. Cherubim enim interpretatur scientiæ multitudo, quæ propitiatorium Dei, id est placiditatem pectoris tui jugiter protegent, et a cunctis spiritualium nequitiarum incursibus obumbrabunt. Et ita mens tua non solum in arcam divini Testamenti, verum etiam in regnum sacerdotale provecta, per indissolubilem puritatis affectum quodammodo absorpta spiritualibus disciplinis, illud implebit pontificale mandatum quod a legislatore ita præcipitur: Et de sanctis non egredietur, ne polluat sanctuarium Dei (Levit. xx1. 12), id est cor suum, in quo jugiter habitaturum se Dominus repromittit, dicens : Inhabitabo in eis, et inter illos ambulabo (II Cor. vi, 16). Impossibile quippe est immundam animam scientiam spiritualem adipisci. Nemo enim in vas fetidum atque corruptum unguentum aliquod nobile, aut mel optimum, aut pretiosi quidquam liquoris infundit. Facilius enim quamvis odoratissimam myrrham semel horrendis imbuta fetoribus testa contaminat, quam aliquid ex ea suavitatis gratia ipsa concipiat, quia multo citius munda corrumpuntur, quam corrupta mundantur. Ita igitur et vas pectoris nostri, nisi prius fuerit ab omni fædissima vitiorum contagione purgatum, non merebitur suscipere illud benedictionis unguentum de quo dicitur per Prophetam: Sicut unquentum in capite quod descendit in burbam, barbam Auron; quod descendit in oram vestimenti ejus (Psal. cxxxII, 2); nec illam scientiam spiritualem, et elont humilitatem cordis immobilem primitus consetio justitize cum iniquitate? Aut quæ societas luci eum tenebris? quæ autem conventio Christo ad Belial? In corde bono requiescit sapientia.

#### ORATIO

Dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini edita ab Anselmo archiepiscopo.

luntate Patris, cooperante Spiritu sancto, per mortem tuam mundum vivisieasti, adoro et veneror hoc sanctum corpus tuum, et hune sanctum sanguinem tumn, quod traditum, et qui effusus est pro multis in remissionem peccatorum. Deprecor elementiam tuam, misericors Domine, per horum virtutem, fae me unum de illis multis, et sac me hæc sie sentire

Domine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex vo- A per sidem et affectum, ut sentiam ea per salutis effectum : et absolve et libera servos et ancillas tuas, me et omnes qui mihi confessi sunt sua peccata, et pro quibus promisi vel obnoxius sum orare, et qui se sperant vel petunt meis orationibus apud te juvari, ab omni peccato et pœna peccati; et fac Ecclesiam nostram continua tua protectione et consolatione lætari. Qui eum Deo Patre, etc

#### IN SUBSEQUENTES VERSUS MONITUM.

(De Levis, Anecdota sacra, p. 33.)

In quodam codice membranaceo in formam quarti, ut vocant librarii, sæculi x11, nobis oblato a fratribus Josepho et Jacobo Reycends, qui plura jam edita continebat tum S. Bernardi Clarevallensis abbatis, cum S. Anselmi Cantuariensis episcopi, et aliorum, etc., inter quæ hos paucos versus deprehendimus nondum editos, quos exscribentes luci damus.

## S. ANSELMI

## SALUTATIO AD DOMINUM JESUM CHRISTUM.

Christi corpus ave, sancta de virgine natum, Viva caro, Deitas integra, verus homo. Salve vera salus, via, vita redemptio mundi Liberet a cunctis nos tua dextra malis.

B Christi sanguis ave, cœli sanctissime potus, Unda salutaris crimina nostra lavans. Sanguis ave lateris Christi de vulnere sparse In cruce pendens unda salutaris ave.

## SANCTI ANSELMI

## HYMNI ET PSALTERIUM DE SANCTA VIRGINE MARIA.

303 Hymnus ad nocturnum. Lux quæ luces in tenebris, Ex alvo nata Virginis, Nostram nocte nos exue, Diemque tuum indue. Maria Dei thalamus, Posce te venerantibus, Virtutibus ut splendeant, Ouos reatus obtenebrant. Gloria tibi Domine, Nato de sancta Virgine, Regnanti victo funere, Com Patre et saneto Spiritu. Amen.

Ad laudes

Præfulgens sol justitiæ, Ortus de saera Virgine, Splendore tuo noxias Nostras illustra tenebras. Orientis castissima Mater fae nobis, Domina, Vita prorsus ut decidat Vetus, nova proficiat. Gloria tibi Domine, etc.

Ad primam.

O Christe proles Virginis, Patris compar altissimi,

Per tuæ matris merita, Dele nostra peccamina, O mundo venerabilis, Virgo mater mirabilis, Maria plena gratia, Ora pro nobis domina. Gloria tibi Domine, etc.

Ad tertiam

Quem credimus ex Virgine Natum, benigne Domine; Sit nobis hæc confessio, Peccatorum remissio. Quæ genuisti filium

A summo Patre genitum,
Per hæc tua nos merita,
A lapsu mortis libera.
Gloria tibi Domine, etc.

Ad sextam.

Nate summe rex utero
Mariæ de Virgineo,
Emunda nos a vitiis,
Et orna sanctis meritis.
Dei mater, o domina,
Sublimis tanta gratia;
Tua, fac, exaltatio.
Sit nostra relevatio.
Gloria tibi, etc.

Ad nonam.
Fili Mariæ virginis,
Da nobis ejus meritis
A peccatis resurgere,
Et ad vitam pertingere.
Cujus es factus filius,
Deus, pro peccatoribus,
Iloc qui fide pronuntiant,
Fac ut salutem sentiant.
Gloria tibi, etc.

Ad resperas.

Sol casto nascens utero,
Vesperascente sæculo,
Illustra nos perpetue,
Nec declines in vespere.
Æterni solis genitrix,
Tuis hoc sanctis meritis
Age quo perpes maneat
Nobis, nec unquam decidat.
Gloria tibi, etc.

Ad completorium.

De casta nobis oriens
Matre dies indesinens,
Jugi nos fove lumine,
Culpæque noctem remove.
Mater diei perpetis,
Obsiste nostris tenebris,
Ne lucem nobis dissipent,

Et nos delictis implicent. Gloria tibi, etc.

Salutatio deprecatoria, ante Psalterium beatæ Virginis direnda.

Salve Regina mater misericordiæ, vita, dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus exsules filii Evæ: ad te suspiramus gementes, et flentes in hac lacrymarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes ocuios ad nos converte, et Jesum benedictum fructum ventris tui nobis post hec exsilium ostende: O clemens! o pia! o dulcis gloriosa Domina nostra, pro nobis intercede.

PSALTERIUM DOMINE NOSTREE (PARS I).

Ave mater advocati,
Qui beatus consilio,
Aula ventris incorrupti
Processit ut ex thalamo.
Beatus vir qui non abiit, etc.
Ave mater, cujus partus
Postulavit Deum Patrem,
Et accepit, quas redemit,
Gentes in hæreditatem.

Postula, etc.
Ave mater, cujus partus
Obdormieus patiendo,
In sepulcro soporatus,
Mortem vicit resurgendo.
Gloria tibi, etc.

Ego dormivi, etc.
Ave mater, cujus partus
Nobis dedit in sanguine,
Ut signetur baptizatus
Divinitatis lumine.

Gloria tibi, etc.
Signatum est, etc.

Ave mater, cujus nos filius Scuto bonæ voluntatis Induit propitius, Lux immensæ majestatis.

Scuto bonæ, etc.
Ave thronus Deitatis,
In quo Deus majestatis
Dignatur homo fieri.

Unde nostras animas Eripuit in gratia; Et quas effecit liberas, Salvas fecit in gloria.

Convertere, etc.
Ave mater, cujus partus
Sua facit justitia
Ut in nobis Patris ejus
Sint justa adjutoria.

Justum adjutorium meum a Domino.

Ave nostra advocatrix, Atque vitæ reparatrix : Cujus partus super ipsos Dominus est cæli thronos.

Quoniam elevata est, etc.
Ave Sion, in qua Dens
Habitavit homo factus:
lu quo sperant enixins
Qui noverunt nomen ejus.

Et sperent in te, etc. Ave Virgo singularis, Placens aula virginalis, Cujus in templo Dominus Et in cœlo sedes ejus. 304 Dominus in templo, etc.

Ave, cujus in filio Salutem Pater posuit, In quo sicut in unico Fidem nostram constituit.

Ponam in salutari, etc.

Ave, de enjus filia Salutari Dei Patris, Exsultamus in Domino, Qui bona tribuit nobis.

Exsultavit cor menm, etc.

Ave nostra advocatrix,
Captivorum liberatrix,
De qua Sion Emmanuel
Salutare fit Israel.

Quis dubit, etc
Ave, cujus mons filius.
Dei Patris est unieus,
In quo sancti requiescunt,
Qui veritatem diligunt.

Domine, quis habitabit, etc.
Ave regina virginum,
Mater Virgo post filium,
Cujus partus hæreditas
In hetis est præclara.

Funes ceciderunt, etc.
Ave mater, quem prædicat
In te nostra mortalitas,
Quia tuus mirificat
Partus misericordias.

Mirificat misericordias, etc.
Ave, quam laudant spiritus,
Cui virtus omnis concinit,
De cujus cœlo Dominus
Nube carnis intonuit.

Et intonnit, etc.

Ave, cujus virgineo Deus processit thalamo, Dotali nobis gratia Se præbeus in sponsalia.

In sole, etc.
Ave Sion, de qua Deus
Nos tuetur incarnatus,
Memor nostri libaminis
In pace sui corporis.

Memor sit, etc.
Ave mater, cujus partum
Cælestis Pater unicum
In sæculum dat gentibus

In sæculum dat gentibas In benedictionibus,

Quoniam dabit, etc.

Ave mater, cujus partum Panem vitæ nobis factum, Pingues terræ ex quo vivan Et manducant et adorant.

Manducaverunt, etc. Ave nostra advocatrix, Cujus partus mensa Patris Est nobis consolatio, Ne frangat tribulatio.

Parasti in conspectu, etc.

Ave Regina gratiæ, Cnjus partus Rex gloriæ Rex est virtutum Dominus, Lux de luce Christus Deus.

Quis est iste, etc. Ave, cujus virgineo

Processit ex sacrario, Una salus omni mundo, Dulcis Dens, rectus homo.

Dulcis et rectus, etc.

Ave nostra advocatrix, Et lapsorum reparatrix, De qua Dens factus homo, Solus stetit in directo,

Puer meus, etc.

Ave mater cujus sponsus Et creator et filius, Deus illuminatio, Salus est et protectio.

Idem.

Ave mater redemptoris,

Caro enjus effloruit,

Quando passus gustum mortis

De sepulcro resurrexit.

Et refloruit, etc.

Ave mater castitatis
De qua Deus majestatis
Scripturarum voces pluit,
Et virtutes intonuit.

Vox Dei super aquas, etc.

Ave mater, cujus partus Resurgendo nobis factus Matutina lætitia, Nostra spes est, et gloria.

Ad vesperum, etc.

Ave cœlestis domina,
Cujus partus justitia
Est nostra liberatio,
Et in Deum protectio.

· Esto mihi in Deum, etc.

Ave mater singularis, Cujus hæc est fecunditas, Qua beatis viris, Omnis remittitur iniquitas.

Idem ipse.

Ave stella virginalis, Cujus partus singularis De cythara nos docuit, In cruce quando obiit.

Ipsi tunc bene psallimus
Decem chordis psalterii;
Ad ipsum cum referimus
Decalogum mysterii.
Confitemini Deo in cytharis, etc.

Ave mater, enjus partus Cibus vitæ nobis factus, Gustare dedit mentibus Quam suavis est Dominus.

Benedicam Dominum, etc.
Ave mater, cujus partus
Salus nobis est effectus;
Effusa datur framea,
Ouæ seidit nostra vulnera.

Essunde frameam, etc.

Ave mater, cujus partus
Torrens summæ voluptatis
Verbum Patris homo factus,
Fons vitæ est splendor lucis.

Inebriasti me, etc.

Ave cœlestis janua, Qua processit Emmanuel, Cujus lumen justitia, Judicium meridies.

Et educet quasi, etc.
Ave mater, quæ gaudium
Peperisti fidelium,
Ante quem desiderium.
Manet se diligentium.

Per ipsam noster genitus Patri non est absconditus, Dum se facit advocatum, Pium præbens exauditum.

præbens exauditum.

Domine, ante te, etc.

Ave mater, de qua nostra Processit exspectatio. In qua nostra substantia Patris consedit solio.

Et nunc quæ est, etc.
Ave mater, cujus partus
Se pro nobis holocaustum
Fecit Deus caro factus,
Solus nostrum remedium.

Holocaustum improperium, etc.

Ave mater, cujus partus Nostras sanavit animas, Solus potens advocatus, Agens causas, solvens culpas.

Ego dixi Domine, etc.

Ave mater castitatis, Cnjus laudes sonus fiunt epulantis, Scripturarum cibi dulces, In voce confessionis.

In voce exsultationis, etc.
Ave mater pietatis,
Cujus partus est altare Dei Patris.
Lætificans intuitus
Juventutis nostræ mentis.
Et introibo, etc.

Ave, quæ Patris brachium Peperisti Jesum Christum, Cujus illuminatio, Vultus Dei fit visio.

Sed dextera tua, etc.
Ave, cujus visceribus
Dens Pater ingenitus

Ernctavit verbum bonum, Scilicet unigenitum.

Idem

Ave, cujus altissimus Saeravit tabernaculum, Paternæ lucis radius Factus nobis remedium.

Fluminis, etc.
Ave mater, cujus partus
Nostra salus est effectus,
Unde clamat nobis Psalinus,
Plaudite gentes manibus

Idem

Ave cœlestis mansio, De cujus templi medi Suscepimus incarnatam Dei misericordiam.

Suscepimus, etc.

Ave cœli introitus,
Divina habitatio,
Cujus est nobis filius
Et frater, et redemptio.

Frater non redemit, etc.

Ave Sion gloriosa,
De qua nobis manifesta
Fit carne Verbi facies
Decoris Dei specie.

A solis ortu, etc.

Ave cœlestis janua, Qua Dei Patris unica Processit nobis reddita Salutaris lætitia.

Redde mihi, etc.
PARS II PSALTERII B. MARIÆ VIRGINIS.

Ave mater, enjus partus, Ut oliva fructifera, Patibulum crucis passus, Totus fluxit in gratia.

Eyo autem, etc.

Ave mater, cujus partus

305 Sine culpa fuit unus,
Qni nec traxit origine
Culpam natus ex Virgine.

Ave mater, cujus partus Cœlestis Patris unicus Nobis voluntarium Est factus sacrificium.

Voluntarie, etc.
Ave, ex qua Christus ortus
Vespere Pascha docuit,
Ad Pilatum mane ductus
Veritatem nuntiavit.

Meridie crucifixus

A Patre est exauditus;

Et moriens mortem vicit,
Oni de morte resurrexit.

Vespere et mane, etc.
Ave Regina virginum,
Lætitia fidelium,

Quæ peperisti gaudium In lumine viventium.

Quoniam eripuisti, etc.
Ave, cujus est filius
Super cœlos exaltatus,
Et ipsius gloria
In omnia terrestria.

Exaltare super cælos, etc.
Ave, de qua natus
Utique est justus fructus,
Judicans eos in terra,
Ut exaltet ad æterna.

Et dicet homo, etc.
Ave, cujus in arcanis
Incarnatum Verbum Patris,
Et cucurrit sine culpa,
Et direxit in gloria.

Neque iniquitas, etc.

Ave, de qua Patris Verbum Causa nostri caro factum, In Idumæam gentium Extendit colceamentum.

In Idumæam, etc.

Ave mater, cujus solus
Deus et homo filius
A finibus terræ elamat,
Dum nos sibi membra sonat.
A finibus terræ, etc.

Ave mater, cujus partum Semel est Deus locutus, Dum Verbum Patris unicum Tuus est vere filius.

Semel locutus est, etc.
Ave stella cœlestium,
Pariens lucem gentium
Partum cujus adoramus,
Dum de luce vigilamus.

Idem.

Ave justorum gaudium,
In cujus sperant filium,
Et laudantur recti corde,
Ut lætentur in requie.

Lætabitur justus, etc.

Ave Sion illa pacis, In qua decet hymnus Deum, Aulam tuæ castitatis Qui sibi fecit thalamum.

Idem.

Ave, de cujus filio
Jubilamus Deo Patri,
Psalmos damus et laudamus,
Et in Psalmis jubilamus.
Idem.

Ave terra, quæ dedisti Fructum Deo confitendi, Cujus est benedictio Vera sui cognitio. Ut cognoscamus, etc.

Ave templum Hierusalem, Habens cœlestem speciem, A cujus sanetuario Processit Patris visio.

Confirma hoc, Deus, etc.

Ave, per quam salva

Fit confitens Sion nostra

Et quibus datur gratia, Inhabitabunt in ca.

Quoniam Deus salvam, etc. Ave, per cujus filium

Dens in adjutorium
Pater festinans gentium,
Intendit ad adjuvandum.

Idem.

Ave secretum Virginis, Quo processit lux luminis, Et adjecit super omnem Jesus Christus laudem.

Pater enim potestatis
Cunetas creans innotuit;
Pater vero dulcedinis
In Christo nobis claruit.

Ego autem semper sperabo, etc.
Ave vellus puritatis
In quo Deus majestatis
Inundans tanquam pluvia
Distillavit in gratia.

Descendet sicut, etc.
Ave, cujus est filius
Rectis corde bonus Deus,
Qui in eum convertitur,

Plenos dies consequitur.

Ideo converteur, etc.

Ave terra virginea, In cajus Deus medio Salutis est mysteria Operatus in Filio.

Deus autem Rex noster, etc.

Ave potens virtutibus,
Cujus in cruce Filius
Exsultans justi cornua
Peccati fregit vincula.

Et omnia cornua, etc.

Ave, cujus est Filius Notus in Judæa Deus, In Israel nomen ejus Magnum recte credentibus.

Idem.

Ave mater, ex qua notam Fecit Pater manum suam, Et populos in brachio Redemit unigenito.

Notam fecisti, etc.

Ave mater, de qua nobis Angelorum natus panis Nos revocat et reficit, Et in seipso perficit.

Panem ungelorum, etc.

Ave Regina gaudii,

Cujus cœlestis filii

Christianus est populus,

Et oves pascuæ ejus.

Nos antem populus, etc.

Ave, de qua Deus summus
In sinu Patris unicus,

Qui sedet super Cherubian

Apparet coram Effraim.

Qui sedet, etc.

Ave, ex qua Christus Non est nobis recens Deus, Qui Deo Patri Filius Est æterno coæternus.

Andi populus, etc.

Ave cujus est filius

Deus Deorum Dominus,

Solus Deus dijudicans,

Et in se beatificans.

Idem.

Ave stella paradisi, Mater illius filii Qui solus est altissimus, Et nomen ei Dominus.

Et cognoscant, etc.

Ave stella virginalis, Cnjus partus lator legis Est in sinu Dei Patris, Dator benedictionis.

Etenim benedictionem, etc.

Ave terra benedicta, Sanctificans mysteria, Cujus sacra fecunditas Dei Patris est veritas.

Veritas, etc.
Ave mater, cujus partum
Omnes gentes verum Deum
Adorant et glorificant,
Confitentur, magnificant.

Inclino, etc.
Ave collectis civitas,
Cujus Deus fecunditas.
Ave Sion, in qua natus
Est fundator ipse tuus.

Nunquid Sion, etc.
Ave mater veri Dei,
Qui pro nobis est mortuus,
Portas confregit inferi,
In mortuis liber solus.

Astimatus sum, etc.
Ave cœleste lilium,
Per florem cujus unicum
Fidelibus est æternum
Testamentum dispositum.

Disposui, etc.
Ave, cujus est filius
Refugium nobis factus,
Per carnis contubernium',

Quod est vite remedium.

Idem.

Ave splender singularis, Cujus virtus virginalis Fecit nobis altissimum Denm Patrem refugium.

Dicit Domino, etc.
Ave bonum virginale,
Quod Domino confitemur,
Cum Virgine peperisse
Deum verum profitemur.

Idem.

Ave decor virginalis, Quem Verbum Patris induit; Cum de fonte castitatis Nostra carne se præcinxit.

Idem.

Ave mater, cujus partus Ultionum Rex Dominus, Libertatem plene egit, Cum de morte resurrexit.

Idem.

Ave mater puerpera,
Cujus regali filio
306 Jubilamus in gratias
Deo salutari nostro

1dem.

Ave, de cujus filio Cantannis novum canticum, Cujus carnis commercio Salus est facta gentium.

Idem.

Ave mater gloriosa, Lux solaris, clara stella, De qua justus, lux, est orta, Rectis corde lætitia.

Lux orta est, etc.
Ave mater, qua processit
Qui fecit mirabilia
Cujus sibi non salvavit
Sua virtute dextera.

Salvavit, etc Ave Regis sacrarium, Cujus honor judicium, Pedum cujus est scabellum Sumptæ carnis indumentum.

Exaltare, etc.

Ave cujus fecunditas
Est divina suavitas,
Cujus misericordia
Est in æterna sæcula.

Laudate nomen ejus, etc.
Ave mater gratiarum,
Quæ peperisti Dominum:
lpsi misericordiam
Cantamus et judicium.

Idem.

PARS III.

Ave, per quam Sion nostra

Videbitur in gloria;
Cujus partus sunt opera
Omnis simul creatura.
Quoniam ædificavit Dominus, etc.
Ave, cujus sacrariis
Ille processit filius,
Cujus est admirabilis
Omni loco dominatus.
Benedicite Domino omnia opera

ejus in om., etc.
Ave, de cujus intimis
Decorem Deus induit,
Et nostræ veste fidei

Ut lumino se vestivit.

Confessionem, etc.

Ave stella Paradisi,
Cujus lumen adoramns,
In laudes tui filii
Alleluya dum cantamus.

Titulus Psalmi, Alleluya.
Ave stella cœlestium,

Alleluya fidelium,
Per quam Dei inter gentes
Nuntiantur omnes laudes.

Item Alleluya in titulo.
Ave mater, cui redempti
De manibus inimici,
Induti stola gemina
Duplex dicunt Alleluya
Duplex Alleluya in tit.

Ave mater, ex qua Deus Deducitor incarnatus In munitam civitatem, Ecclesiæ firmans fidem

Quia deducet, etc.
Ave de cujus filio
Laudes Pater non tacuit,

Ipsumque de sepulcro A mortuis suscitavit.

Idem.

Ave David tu filia, Ex qua nostra substantia Sedet in Patris dextra, Jesus Christus in gloria.

Idem.

Ave Regina virginum,
Quæ peperisti filium,
Qui factus est redemptio
A Patre missa populo.

Redemptionem, etc.
Ave mater veræ lucis,
Ex qua natus in tenebris
Lumen rectis corde Deus
Misericors est, et justus.

Exortum est, etc.
Ave mater, cujus partus
Super gentes est excelsus,
Respiciens humilia
Et in cœlo et in terra.

Quis sicut Dominus, etc.

Ave mater, enjus partum
Non laudabunt in infernum;
Sed nos ipsi, qui vivimus,
Domino benedicimus.

Non mortui, etc.
Ave mater, cujus partus
Deo Patri fit acceptus:
In vivorum regione,
Qua vivunt ejus morte.

Placebo, etc.
Ave mater, cujus partus
Salutari nos calice

Comparavit crucifixus, Aqua simul et sauguine.

Calicem, etc.

Ave, per quam confirmata
Dei misericordia
Veritatem prophetiæ
Aperuit et gratiæ.

Quonium confirmata, e'c.
Ave mater, ex qua Deus
Illaxit Dei Filius,
Conceptus sancto Spiritu,
Et resurgens ex obitu.

Benedictus qui venit, etc.

Ave mater per quam via Immaculata patuit, Qui a Deo flore Virginitas efforuit.

Idem.

Ave mater hujus partus, Ad quem fide proclamamus, Ut sit pius exauditor, Ne valeat tribulator.

Idem.

Ave mater, qua processit Jesus Christus Emmanuel, Qui non dormit, sed custodit Verus protector Israel.

Ecce non dormit, etc.
Ave mater hujus Regis,
Cujus sedes judicantis
Sedebunt in judicio,
Ad contitendum Domino.

Quia illic, etc.

Ave mater, cujus partus
Deus in cœlis habitat,
In sanctorum dum mentibus
Dulcedine sua regnat.

Idem.

Ave, cujus in filium Proclamat fides martyrum; Nisi Deus adjuvisset, Persecutor deglutisset.

Cum exsurgerent, etc.

Ave, cujus in filio Qui confidunt ex animo, Ut mons Sion flunt Deo, In quo pacis est visio.

Idem.

Ave, cujus in filio Facti sumus consolati Et replentur ex gaudio Captivitate exuti.

Idem.

Avo cœlestis Domina, Cujus fructus merces sumus, Ejus morte pretiosa Quia vitam recepimus.

Cum dederit, etc.
Ave mater singularis,
Cujus partus Emmanuel,

Commercio suæ carnis Effectus est pax Israel.

Ut videas, etc.

Ave mater summi Regis, Cujus est benedictio Vitæ semper æternalis Sempiterna possessio.

Et non dixerunt, etc.

Ave, cujus in filio Hæc est misericordia, Ut fiat suo populo Redemptio copiosa.

Quia apud Dominum, etc.

Ave, cujus in filium Verus jam sperat Israel, Qui non elatus moribus De se sensit humiliter.

Speret Israel, etc.
Ave mater, Virgo pura,
Cujus partus homo Dens
Sedet in Patris dextera,
Deus David et filius.

Idem.

Ave, cujus in filii Habitamus sic ovili, Sicut illa germanitas, Quam regit una charitas.

Idem.

Ave, enjus in filii Inhabitamus atriis, In ipsius quando fide Dilatamur charitate.

Qui statis, etc.
Ave mater, in qua Deus
Est ex Sion benedictus,
Qui habitat Hierusalem,
Pacis habens visionem.

Benedictus Deus ex Sion, etc.
Ave, cujus in filio
Confitemur Patri Deo;

Quoniam fit in sæcula Ejus misericordia.

Idem.

Ave, terra benedicta,

In qua cantatur canticum, Quod in terra aliena Cantari non est licitum.

307 Quomodo cantabimus, etc

Ave, cujns filium Dei Patris verum templum, Prout decet, adoraums, Dum credentes confitemur.

In conspectu, etc.

Ave, cujus partus
In tumulo soporatus
Sicut diem noctem fecit;
Cum de nocte resurrexit.

Quia tenebræ, etc.
Ave, cujus est filii
Pater virtus salutaris,
Agentis in die belli
Vim nostræ redemptionis.
Domine, Domine virtus salutis meæ.
Ave mater, cujus partus
Viam fecit singularis,
Donec peregit transitus,
Quibus vitam dedit nobis.

Cadent in retiaculo, etc.
Ave mater, cujus partum
Exspectabant omnes justi;
Donec Pater genus nostrum
Retribuit ejus morti.

Educ de custodia, etc.
Ave mater hujus partus,
Cojus nos ducit spiritus
In terram rectitudinis,
Terram resurrectionis.

Spiritus tuus bonus, etc.
Ave mater, cujus partus,
Dum virtutes fulguravit,
Infideles principatus
Sua morte dissipavit.

Ave mater, cujus partus Laudabilis est Dominus, Et magnitudinis ejus

Fulgura, etc.

Et magnitudinis ejus
Non est finis nec terminus.

Magnus Dominus, etc.

Ave mater, cujus partus Vere solvit compeditos; Quia sola fides ejus Illuminat mente cæcos.

Dominus solvit, etc.
Ave mater, cujus partus
Ædificat Hierusalem;
Dum elementer nos ad ejus
Coadunat visionem.

Ædificans, etc.
Ave mater, cujus partum
Laudat illa Hierusalem,
Et suspirat in æternum
Cujus fines dedit pacem.

Qui posuit fines, etc.

Ave mater, enjus paran Ex debita justitia Laudant cives angelorum, Laudat omnis creatura. Laudate eum omnes angeli, etc.

Ave, de cujus filio Sion exsultant filiæ; Dum de ejus consortio Sanctorum gaudent animæ.

Exsultabunt sancti, etc.

Ave mater, cujus partum In tympanis meritorum Sancti laudant ex gratia, Mortificantes vitia. Laudate Dominum in tympano, etc.

unie Dominum in tympano, ce

CONCLUSIO SALUTATIONUM.

Ave gemma singularis,
Habens scripta mysteria
In æterni Pontificis
Rationali posita.
Ave lamina aurea,
In te ipsa circumscripta,

In te ipsa circumscripta, Nomen propitiabile, Quod est indicibile.

Ave sola virginitas, Cujus Deus fecunditas, Nostrum superhumerale Divina fit ex virtute.

Postea dicenda est antiphona:

Ave Regina cœlorum, etc.

Post quam est hæc altera:
Gaude Dei genitrix Virgo immafculata;

Gaude, quæ gaudium ab Angelo [suscepisti,

Gaude, quæ genuisti æterni lumifnis charitatem,

Gaude, mater pietatis et misericor-

Gaude, sancta Dei genitrix virgo; Tu sola mater innupta; Te laudat omnis factura Genitricem lucis; Sis pro nobis, quæsumus, pia in-

[terventrix. Oratio: Deus qui de beatæ, etc.

NYMNUS I IN LAUDEM S. DEIPARÆ.
O Maria, nomen bonum,
Nomen memorabile:
O nomen quod melius est
Quam multæ divitiæ!
Balsamum aromatizans,

Thus miræ fragrantiæ, Flos æternus, rasa senis, Lignum semper viride.

Stella solis claritatem Suo vincens jubare: Semper mater, quia nunquam Eris sine sobole. Speciosa, et suavis Canticum lætitiæ; Prædicanda, et landanda Privatim et publice.

Non hie tantum, sed in tota Mundi latitudine, Et in eœlis, angelorum Dulci modulamine.

Quam amare nolle nullus Potest sine crimine; Cui placare, fide stare, Et Deo est vivere.

Dum nos tibi commendamus, Vota nostra suscipe : Dum te proni salutamus Quamvis hoc rarissime

Ave tibi coram tua Dicentem imagine, Incorrupta et fecunda; Noli me despicere.

Cœlum cœli, domus Dei, Vas miscricordiæ, Pronum vero tibi constat, Et omnino facile.

Ad quoscunque velis usus Angelos transmittere Quod exempla multa probant, Quæ longum est pouere.

Ideoque sanctum nobis Gabrielem dirige, Qui te matrem Dei sui Salutavit congrue.

Atque sancto gravidandam Præconavit flamine, Absque generatione Naturalis copuke.

Ipsum ergo ad te nobis Causidicum tribue, Uti tibi preces nostras Dignetur suggerere.

Cœlestique corda nostra Curet medicamine, Quoniam sunt vanitati Subdita superflue.

Sel tu, mater gloriosa, Miseriz compatere, Tendens autem, si quis petit Sua vincula solvere.

Nee dedignans miserorum Ærumnas attendere: Sed parata invocanti Cuilibet succurrere.

O patrona peccatorum; Huc ad nos convertere: Illustrato terras nostras, Vultus tui sidere.

Et ex illa sede tua Domum istam respice, Et commenda Salvatori Locum hunc assidue.

Ae benigne nostri memor Nos a malis eripe : Beneficiisque tuis Incessanter refove.

Qui nos tibi commendamus Satis necessarie, Implorantes opem tuam, Super nos descendere:

Pro peccatis quippe nostris Tribulamur undique, Et prævaluerunt in nos Hostium insidiæ.

Qui nos dente gennino Non cessant corrodere: lleu miseri! cur sum natus Tanta mala cernere.

Mater pia, stella maris, In hoc consolare me, Et amico Dei magno Nicolao condole.

Et ancillæ Dei piæ Cunegundi condole, Cujus pene jam defecit Honor Reipublicæ,

Esto ejus interventu Custos hujus vineæ, Et circumdans eam muro Rapientes ab igne.

Palmites, quos produxi, Benedic et protege: lpsa quippe te dilexit Affectuosissime.

Semper ardens esse tuæ Commo.la Ecclesiæ. Ergo et tu servos ejus Consequenter dilige. Consolare destitutos,

Lapsis manum porrige, 308 Et educ de luto fecis, Et lacu miseriæ.

Nec nos mortis sempiternæ Comprehendant tenebræ: Sed illustret mentes nostras Lux cælestis gratiæ.

Donc enjus sordes tantas Possumus evadere : Quibus membra suus mundus Polluit nefarie.

Tu es enim mater Christi, Suavis memoriæ, Ob quam nobis sunt apertæ Paradisi januæ.

Quæ tam potens es in omni Bonitatis opere, Ut omnino sit beatum, Qualis sis agnoscere. Benedictum nomen ejus,

Benedictum nomen ejus Sanctum et terribile, Qui per orbem tuum nomen Fecit esse celebre.

Per quam posset reis suis Peccata remittere. Semper quæso, pia Virgo Mei reminiscere.

Semperque veritatis
Dona mihi obtine,
Ut me suo tueatur
Sacro moderamine.

Sitque meæ prece tua Consolator animæ, Et infundat peceatrici Oleum in lampade.

Quo parata possit sponso Cœlesti occurrere. Ave Virgo singularis, Sumens hoc benigniter,

Ave templum gratiarum
Omnium capabile:
Ave cujus peccatores
Pascunt eleemosynæ.

Gaude felix, et ex ipsis Unam mihi tribue, Ut sublata per hanc omni Hostium formidine,

Sine fine possim Deo Gratias rependere. Benedicant te per ævum Virtutes angelicæ.

Et ad laudem Creatoris Te in omni tempore, Omnes sancti benedicant Et tu me, et ego te.

NYMNUS SECUNDUS IN DIVERSIS BEA-TÆ DEI GENITRICIS CANTANDUS SOLEMNIIS.

Ave sponsa insponsata, Per quam orbis prorsus lapsi Facta est ereptio, Ave per quam primæ matris Est Evæ redemptio, Sancta Maria, ora pro nobis.

Ave sponsa, etc.
Altitudo cogitandi
Tu inaccessibilis,
Invisibile profundum
Angelorum oculis.
Χαῖρε κεχαριτομένη
Θοτόκος πάρθενε,
Sancta Dei genitrix, ora pro nobis.

Ave sponsa, etc.
Omnia portantem portans,
Solium imperii
Tu stella demonstrans solem,
Sol diei mystici;
Occidentis astrum mundi,
Luminis conspicui,
Sancta Virgo virginum, ora pro
inobis.

Ave sponsa, etc. Incarnationis div.e Uterus tu factus es. Per quam renovatur omnis Creaturæ species, Cum qua adoratur factor Et origo omnium. Angelorum Domina, ora pro nobis. Ave sponsa, etc. Tu exstans initiatrix Arcani consilii Mirandorum veræ Christi Operum primitiæ, Dogmatum illius exstans Tu fous et initium, Cœlorum Regina, ora pro nobis. Ave sponsa, etc. Scala tu cœlestis, per quam Descendit ipse Dens,

Sponsa traducens terrena Super cœlestia. Tu mater innupta omni Honore superior, Virgo perpetua, ora pro nobis. Ave spousa, etc. Dæmonum forte lamentum, Mœror et tristitia; Angelorum, sed bonorum Laus, deens, et gloria. Electorum tu cunctorum Satians lætitia. Templum Domini, ora pro nobis. Ave sponsa, etc. Generans perennem lucem Et inaccessibilem; Sophorum super ascendens Omnium scientiam; Animarum tu sanetarımı

Splendor et prudentia. Sacrarium Spiritus sancti, ora pro [nobis.

Ave sponsa, etc.

Civicam vitæ coronam

Fructu ventris germinans;

Possidens divinitatem,

Et in ea pullulans;

Nutricans humanitatem,

Et eam agricolans,

Tu sola sine exemplo, ora pro no[his.

Virginitas illa, cui sunt sua salva
[sigilla,

Et fecunda tamen, det nobis dulce
[juvamen.

## S. ANSELMI

#### VERSUS

DE PRÆDECESSORE SUO LANFRANCO.

Archiepiscopil non divitias, nec honores Lanfrancus subiit, sed curas atque labores. Natus in Italia, Papiensi de regione, Civibus egregiis, et honesta conditione. Monachus atque prior Becci fuit, hinc Cadomensis Abbas; post præsul primas et Cantuariensis. Totius Anglorum fuit Ecclesiæ reparator, Et Northmannorum nihilominus auxiliator. Hujus doctrinam pars maxima senseratorbis; Et commune fuit viduis solamen et orbis, Claudis, contractis, leprosis, dæmoniosis, Surdis et ceeis, nee non aliis vitiosis. Post exhortamen non sprevit ferre juvamen; Sed dum vixit, erat spes omnibus atque levamen. Et quamvis epulæ eum potu deliciosæ, Et vestes fuerant sibi molles et pretiosæ, lpse tamen tectus fuit asperitatis amictu; Semper de vili vivens et paupere vietu. Verus justitiæ, non falsus in ordine cultor, Nequitiæque fuit rectissimus et pius ultor. Asper in elatos, nulli pro munere supplex, Innocuisque bonis et nullo tempore duplex. Castus et incestis parcendo subveniebat, Justus et injustos tolerando corripiehat. Sic alios curans, pastoris opus faciebat, Sie se conservans, Domino per cuneta placebat.

A Hic vir tam sopiens, et in hoc loctamine fortis, Non potuit tandem laqueos evadere mortis. O quantos miseri tunc invenere dolores! Et gens Auglorum, quantos amisit honores! Quo gemitu clerus, quo fletu monachus orat! Et quantus dolor est quo sexus uterque laborat! Si quis confidit totum se dicere posse, Hunc ego confirmo non totum dicere nosse. Et qui Lanfranco se judicat æquiparandum, Illum jure facit præsumptio vituperandum. Sole sub undecima geminos subeunte dieta, Felicis vitæ sibi ponitur ultima meta. Regum Rex æterne Deus, rerumque creator, Sis sibi perpetnus defensor et auxiliator. Virgo Redemptoris mundi sanctissima mater, Illum conserva, ne spiritus atterat ater. Omnes electi, precibus meritisque juvate Lanfrancum vestris, et vobis consociate. Vos quoque qui vitam gratanter adhuc retinetis, Et spem venturæ, donec superestis, habetis, Hortor et admoneo quod eidem subveniatis, Ut quod feceritis, post mortem percipiatis. Nam qui propter eum supplex et sedulus orat, Pro semet supplex et sedulus ipse laborat.

Amen.

### DE VERBIS VENERABILIS ANSELMI.

(Edidit Marten. Ampl. Collect., t. VI, p. 987, ex ms. codice reginæ Succiæ.)

Venerabilis Pater Anselmus, dum adhue esset ab- A frater propitius ait : Domine, sit vobis Deus, bas Becci, quadam die dum nimium mente meditabatur, et niminm cogitando quasi cogitationibus suis perturbabatur. Cui dixit quidam monachus ejus qui forte præsens aderat : Domine Pater, pro Deo rogo, dicite quid cogitatis, quia video vos cogitationibus vestris turbari. - Dicam, inquit. Ecce hoc cogitabam, si esset aliquis homo dives qui haberet gregem ovium, et vocaret puerum tam debilem et parvum ut lupus veniens facilius tam illum quam ovem aliquam asportaret, et illi oves suas commendaret custodiendas, ita tamen ut si quamlibet ex eis perderet, anima hujus pro anima illius iret, non valde timere deberet? Si autem uni enilibet ipsarum ovium et forsitan infirmiori et stolidiori cæteras committeret dicens: Ovis, habeto euram istarum ovium, B et scito quia si perdideris aliquam earum, sanguinem ejus de manu tua requiram, et erit anima tua pro anima ejus, nunquid non timere deberet ovis illa? Quam securitatem habere posset? Ita est de me. Ego, inquit, ego sum puer parvus, ego infirma ovis et debilis, ego facilis ad rapiendum quasi quilibet alius, cui Deus credidit curam ovium suarum ut eas regam, custodiam, pascam, eo pacto ut si negligentia mea aliqua ex eis perierit, erit anima mea pro anima ejus, et sanguinem ejus de manu mea requiret Deus. Ideo timeo, ideo conturbor, quia scio horrendum esse in manus Dei viventis incidere. Et C

quare talia cogitatis et dicitis? Nullus hoc cogitat quod cogitatis, ecce alii abbates gaudent et læti existunt. > Respondit : (Fortassis Deus dedit illis securitatem, ideo joeundantur et hilarescunt; mihi autem non dedit, idcirco jure timeo, quia scio illum pecuniam suam exigere cum usuris ab iis quibus eam commisit.)

#### DICTA ANSELMI.

Judicium regale est judicium sponte quæsitum, monachi judicium imperatum. Abstinentia cujuslibet sweularis potentis ex propria venit voluntate. Abstinentia monachi ex privlati pendet arbitrio. Tristitia regis vel cujuslibet potentis est superba. Tristitia monachi suavis est et compunctione plena. Tria sunt quæ hominem faciunt honeste vivere inter homines : verecundia, silentium, modestia.

Quidam monachus Becci petebatur ad episcopatum Ecclesiæ Belvacensis, cumque S. Anselmus abbas huic electioni assensum præbere nollet, et monachum suum petentibus non concederet, dixerunt petitores: Domine, nos eligimus eum, non ipse se ingerit, quare non vultis concedere quod petimus? - Si, inquit, ipse Deus me eligeret, adhuc timerem, quia ipse per prophetam elegit Saulem, et per semetipsum Judam traditorem, qui ambo repro-

## 309-310 QUÆDAM DICTA UTILIA

COLLECTA

EX DICTIS S. ANSELMI CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI (7).

(Ex bibliotheca Vaticana.)

O homo, qui ex anima rationali et humana carne subsistis, conditionis miseræ, repletus multis miseriis, miser et miserabilis; homo pauper, cœcus,

nudus, plurimis necessitatibus subditus, ad cor tuum revertere. Quid foris vagaris? Quid foris quæris? Quid in carnalibus studes? Quid in sæcularibus te

- l'appendice (p. 545-547), un petit recueil de quelques sentences tirées de ses écrits, et intitulées Quadam dicta utilia, etc. C'est, suivant toute apparence, le même recueil qui, dans un manuscrit de Thomas Digbey (Bib. Angl. ms. par. 1, n. 1759), porte pour titre Sententiæ Anselmi. Il est marque dans ce qu'on en a imprimé que ce fut un copiste qui le recueillit des discours qu'Anseline faisait de vive voix. Ce copiste au reste pourrait fort bien être
- (7) Le dernier éditeur de S. Anselme a publié dans D Alexandre, d'abord moine du Bec, puis de Cantor-appendice (p. 545-547), un petit recueil de quel-béry, à qui Wion et Possevin attribuent un sembla-ble recueil. Après tout, la dernière partie de ce qu'on en trouve dans l'appendice n'est autre chose mot pour mot que la dernière des homélies de saint Anselme sur un endroit de l'Epître aux Hébreux, de sorte qu'on pourrait réunir ce petit recueil aux ouvrages sincères de notre saint, puisqu'il ne contient que ses propres paroles.

delectaris, et ab omnibus interioribus et superioribus elongaris; per ea quæ foris sunt diffunderis, et in his quæ intra te sunt confunderis. Quanto magis ad mundum accedis, tanto longius a Deo recedis. Quanto magis foris es sapiens, tanto magis intus stultus efficeris. Quanto magis extra lucraris, tanto magis intus perdis. Quanto magis in iis quæ foris sunt vagaris, tanto magis intus evacuaris. Quanto magis in temporalibus es sollicitus, tanto magis in spiritualibus es mendicus. Quid est quod omnia ordinas, et te ipsum non vis ordinare? Quid in oamibus es prudens, et circa temetipsum insipiens? Quid est quod omnia quæ foris sunt sollicitus es bona facere, et temetipsum sinis semper esse malum et inutilem? Dormit in te Spiritus Dei, et vigilat in te spiritus mundi? Vacat in te ratio, et viget in to sensus? Exstinguitur in te Spiritus Dei, et dominatur in te caro mundi? Fervet in corde tuo amor terrenorum et moritur in te amor æternorum bonorum? Mundum diligis, et Deum derelinquis? Omnium recordaris, et tui ipsius oblivisceris? Quæ super terram sunt desideras et diligis. cœlestia vero non curas? Appropinquas ad interitum, et longe sis a salute? Curris ad diabolum, et prolongaris a Deo? Redi, redi, prævaricator homo, ad cor, quia loquitur Deus omnipotens pacem ei qui convertitur ad cor. Omnia mundi hujus tibi dedit Deus, et tu propter omnia relinquis Deum? Omnia propter te fecit Deus, et tu propter omnia dimittis temetipsum? Propter omnia quæ occurrunt tibi dimittis Deum, et C idcirco omnia dimittent te. Propter creaturas relinquis creatorem, et ideo contra te insurgent omnes creaturæ, quia offendendo Creatorem, offendisti omnem creaturam. Et ideo onmes creatura, qua factæ sunt in ministerium et utilitatem tuam, convertentur ad vindictam et pænitentiam tuam; et væ tibi erit sine sine, quia noluisti habere bonum sine

Recognosce itaque, homo, recognosce temetipsum. Recogita quod nihil facis. Attende quod vilis et malus es. Plange, homo miser, plange, incessabiliter peccata tua. Dele lacrymis malitias et miserias tuas, quia voluntate propria peccasti. Displiceat tibi super omnia. Displiceat tibi toto corde, et continue displiceat tibi, quod Dominum immensæ majestatis, D habentem potestatem omnis carnis, et mittere corpus et animam in gehennam, ausus fuisti offendere. Amareseat tibi amarissime cor tuum, quod Deum summum Patrem incomprehensibilis majestatis, misericordiæ ineffabilis, qui benignus et misericors est super ingratos et malos, faciliter, voluntarie, libenter et delectabiliter offendisti. Totus displiceas tibi, ut possis totus placere sibi, qui est summus, verus et solus Deus, cui nemo placet, nisi qui sibimetipsi displicet; et nemo displicet, nisi qui sibimetpsi placet. Dissipat namque Deus ossa eorum qui hominibus placent, et quod altum et pulchrum est apud homines, abominabile est apud Deum. Mirum est de te, homo miser; ad mala quippe totus es avidus, totus

implicas? Quid in vanitatibus te involvis? Inferioribus A promptus, totus facilis, totus saplens et mobilis, et delectaris, et ab omnibus interioribus et superioribus totus sollicitus ad malum. Ad buna autem totus es durus, totus piger, totus incredulus, et rebellis es ad honnus.

Unde tibi hoc nisi a carne, quam tantum diligis et sequeris. Quia vero carnem sequeris, carnem diligis; et quia carnem sequeris, opera carnis facis, et cum ipsa punieris. Carnis ture fructus est libido, concupiscentia, infirmitas, fragilitas et dolor. Vermis et putredo, putens et feridus letor. Tu ipse es tenebris ignorantiæ sie excaeatus, ut nescias quid sis. Non attendis quo vadis, nec animadvertis factum tuum, neque insidias inimici et tentationes fraudulenias intelligis, totus negligens, nec cogitas quo tendere debeas. Viam nescis, et non inquiris, grandis namque tibi restat via; sollicite quæris cibum, vestitum, et requiem, et omnes carnis necessitates quando indiges; de vita vero et salute animæ tuæ semper tepens non curas, licet semper indigcas, plenus malitia et nequitia. Miser homo ut miserum corpus pascas et vestias, et carnis voluptatibus, quæ post paucos dies a vermibus devorabitur, satisfacias, sollicitus laboras, curris et discurris, vigilas, somnum non capis oculis ut repleas ventrem, et pro anima tua, quæ Deo præsentanda est in eælis, eur non sollicitus fatigaris; ut ipsam pascas bonis operibus, et induas virtutibus, ne appareat confusio nuditatis ejus? Homo tristis quæris semper implere ventrem, et cur non pascis animam esurientem? De vase stercorum semper curas, et de Dei imagine cur non curas? Pascis sterilem, et quæ non parit, animam esurientem non satias bonis? Væ tibi est, quia anima tua propter famem in te deficit. Væ tihi, et væ tibi erit, quod reddis quæ sunt Cæsaris Cæsari, et non reddis quæ sunt Dei Deo; et ideo maledictus es a Deo, et confunderis ab eo. Vide, miser homo, vide, quia totum est vanitas, totum stultitia, totum dementia, quidquid cogitas, quidquid vis, quidquid loqueris, quidquid facis in hoc mundo, præter id solum quod in Deum, et propter Deum, et ad honorem Dei facis. Quidquid sine Deo facis, totum est malitia et vanitas, quia nihil est bonum sine summo bono. Certe magis miseria hominis est cum illo non esse, sine quo esse non potest.

Vide, homo miser, quia ad imaginem et similitudinem Dei creatus es, et propter nimiam charitatem Domini nostri Jesu Christi morte turpissima redemptus et liberatus es, et ad videndam claritatem summi Dei sola inæstimabili misericordia sua vocatus es, et plurimis beneficiis ex quo esse cæpisti, ab altissimo Patre totius veritatis ad vitam æternam cum ipso habendam per unicum filium suum invitatus es. Miser homo, recognosce hunc honorem. Intellige dignitatem et honorem tuum, quo a tanta majestate honoratus es. Æternus enim Deus et immensus creavit te, formavit te, et invitavit te. Maximus honor, et amplissimus amor. Cognosce, o homo, honorem tuum, et curre, gratias agens, ad invitatorem, ne forte si ingratus ire nolucris, sed aut villa, aut

heat te succendi, et tihi ostium vitæ æternæ in perpetuum clandatur. Cognosce ergo, o homo, honorem tuum, et honora Creatorem tuum. Sed hen! hodie recte potest dici de te, homo: Homo cum in honore esset non intellexit; comparatus est jumentis insipientibus et similis factus est illis. Dignum certe et justum est ut qui noluit esse socius angelorum, fiat similis jumentorum, et qui destruxit in se imaginem et similitudiaem Dei, dignum est ut imago et similitudo jumentorum adhæreat ei. Cognosce ergo te, miser homo, cognosce te meliorem esse avibus, digniorem cunctis animantibus. Noli similis esse jumentis insipientibus, quæ tantum vitam præsentem cogitant, quæ tantum carnalia et corporalia appetunt, terrena et temporalia diligunt, quia nec alia sciunt.

Homo, non te subjicias carni, non sis amator mundi. Nec te sustineas esse filium diaboli, propter honorem potentissimi, sapientissimi et incomprehensibilis Patris tui altissimi Dei. Propter admirabile nomen Dei æterni non te constituas adversarium et homicidam tui. Propter amorem benignissimi Dei

bobus, vel uxore te impedieris, iratus Dominus ju- A non te facias inimicum et contrarium omnipotentis Dei. Propter magnitudinem et dilectum Filium Dei Christum Dominum non te facias socium dæmonum, ct combustionem ignis æterni, qui redemptus es pretiosissimo sanguine Agni immaculatissimi. Noli tantum pretium vilipendere, quod pro te Filius Dei dignatus est exsolvere, ne sempiternis involvaris incendiis. Tunc enim pœnitentiam maximam habebis, sed sine remedio. Tune dolorem inopinabilem patieris, sed sine fine tormentis plenus eris, nunquam tamen alleviaberis. Quia quisquis non flebit, flendi dum tempus habebit, æterno luctu lugebit, sed sine fructu. Redi ergo ad te, redi, nec tardes converti ad illum qui te sua potestate fecit, sua sapientia redemit, sua inenarrabili bonitate ad se vocavit, et B exspectat adhuc quotidie, et coronabit. Quid quæris extra illum? Quid? Quid desideras præter ipsum? Quid tibi placet sine ipso? Ipse fecit omnia, ipse hahet omnia, ipse est omnia. Quidquid bonum cupis, quidquid pulchrum quæris, quidquid dulce et delectabile requiris, totum in ipso invenies, et in ipso perfrueris; si gaudere vis, ipse gaudium est, etc.

Exponente magistro Anselmo, hæc collegit N: Amanuensis.

(Ex mss. Corbeiensi. s. 596.)

Deus solo verbo vel voluntate plasmavit hominem, non per angelum, ut quidam volunt. Et nota quod in aliis operibus ait Genesis: Dixit Deus, et facta sunt. Sed cum de creatione hominis loqueretur ait : Manus Dei secerunt hominem; vel : Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, non quod tamen magis factus sit quam alia; sed ut ostendatur dignitas hominis, qui ab ipso summo Deo artifice non ab opificibus ejus, et cum consilio magno sic factus. Ad imaginem Dei dicitur esse, quia rationalis et sapiens ut Deus. Ad similitudinem ita. Deus unus est, non ut nos in quibus diversa, ut substantiæ vel accidentia uniuntur in unum, sed ineffabili modo et in omnibus est, et omnia complet, ci tamen pro rebus immutatur. Illis incisis, non inciditur; truncatis, non truncatur; augmentatis, non augmentatur; diminutis, non diminuitur; sordidatis, non sordidatur. Quod si quæratur quomodo hoc potest sciri, anima est inde similitudo, anima et in cor-

pore pro quo inciso, non inciditur; augmentato, non augmentatur; imminuto, non imminuitur; et sic ut ad similitudinem Dei istud sciendum, quod Scriptura raro dicit hominem imaginem Dei, quod soli convenit Filio Dei, sed ad imaginem. Augustinus: Omnis Adam, dum vult perverse esse similis, cadit in captivitatem, unde clamet ad eum a quo cecidit : Quis similis tibi? Est autem homo justus qui diligit inimicos et benefacit eis, similis est Deo ad cujus imaginem factus est, qui solem suum facit oriri super justos et injustos, et pluit super justos et injustos; sed hæc obedientia est, non superbia. Est ergo bene similis qui credit Deum summum esse, nullo egere, se vero non per se, sed apud Deum esse: qui vero per se vult esse ut Deus, a nullo est. Perverse vult similis esse, ut diabolus qui noluit sub eo esse; et homo qui.... servus noluit teneri præcepto, voluit ut nuflo sibi dominante esset quasi Deus.

Magister Anselmus super versum illum : Decebat enim eum per quem omnia et ex quo omnia (Hebr. II, 10).

cisset, in seipso plene beatus esse potuit, quippe nullo indigens, sed sibimet usquequaque sufficiens. Volens autem ea summa bonitate creaturam beatisicari, quod ipsius tantum cognitione et amore suturum erat, angelicas creaturas fecit a quibus laudaretur, non ut ei de laude eorum aliquid accresceret, sed ipsis. Porro eadem bonitate, ut laus imperfecta non esset, corpoream creaturam condidit ac beatificare voluit. Hac de causa spiritum rationalem cor-

Deus omnipotens si nullam penitus creaturam fe- D pori indidit, qualiter bene regendo ipsum, simul cum corpore in Deo beatificaretur; et ita laus Dei ab omni creatura plena esset. Inde est quod omnia laudare Deum dicuntur, dum rationales creaturæ, angeli scilicet et homines, miram Dei potentiam et bonitatem tam in se, quam in cæteris creaturis nitantur et laudant. Sic ergo Apostolus ait: Propter eum omnia, scilicet laudandum et glorisicandum, et per eum omnia nihil, scilicet superflue. Quod si verum est, imo quia verum est, hominem ad gloriam duci ex maxima Dei, quam prædiximus, honitate descendit, homo a peccato sno perditus est. Ergo ad gloriam non ducitur, ergo ipse non landat; consequenter igitur corporea creatura non laudat; otiose igitur facta est. Quod si ita est, ergo nec ipsi angeli plene landant, cum numerus corum sit diminutus. Ut autem hæc omnia inconvenientia ab ipso quo procedunt fonte supprimamus hominem perditum ad gloriam duci constituamus, cujus gloriosæ salvationis ordinem, ipso anctore adjuvante, videamus. Deus hominem ipsum sic in medio condidit, ut si obediens ei existeret, paracta obedientia, sine interposita morte de mortali immortalis fieret, sin autem de mortali in mortem præcipitaretur. Persuasus ergo a diabolo, juxta terribilem Dei comminationem de mortali mortaus factus est, et juste a diabolo possessus cui sponte consenserat. Voluit tamen cum Deus requirere, quia licet sponte, aliena tamen ceeidit persuasione. Diabolus vero requiri non debuit, quia in naturæ suæ firmitate per se ipsum, nulla extrinsecus persuasione cecidit. Oportuit ergo ut anctorem salutis linberet, per quem justa ratione ad Deum rediret. Videamus ergo quis ille auctor es-e potuerit. Si Deus simpliciter esset, poterat quidem diabolam vincere, hominem eripere; sed hæc sola jam esset potentia, non ratio justitiæ, si diabolo, qui mortis habebat imperium, sicut ait Apostolus, quamvis rem alienam injuste invasisset, tamen sponte assentientem juste obtinenti hominem sie subditum C auferret. Si homo simplex esset, quomodo in natura corrupta resisteret, qui in meliori statu positus, tam facile succubuit? Hic notandum est quia gratia Dei vim non insert libero arbitrio. Rursus, si hanc pugnam augelus insumeret, quare propterea diabo-

necesse est : quæ eum necessitas non aliunde quam A lus victus etiam hominem amitteret, ratio non esset. Sed nec angelus in homine hoc poterat, quia si in sua simplici et forti natura infirmus inventus est, multo magis infirma huic natura, humana videlicet, admistus debilis inveniretur. Oportet ergo ut anctor ille salutis Deus in homine sit, qui ex hoc quod Deus est, possit; ex hoc quod homo, debeat congruo multum ordine; ut sicut diabolus mala fraude primum rem invasit alienam, ita Bens bona, ut ita dicamus, frande rem snam efficeret per gratiam; et sicut homo ille propria libertate succubuit, ita homo iste ex arbitrii libertate diabolo resisteret : quem et pati oportuit, nt diabolus in eo peccaret in quo culpam non reperit illum puniendo. Hunc quippe, sicut et cæteros, omni genere tentationis aggressus est, hlandis primmm, ut draco, deinde asperis, ut leo: ad ultimum occidit; et sie justissime o i ne suum in homines dominium perdidit, dum se ultra licitum extendit. Unde adhuc lex communis habet, ut debitum perdat qui plus quam debitum exigit. Sicut ergo in ipsum qui ei non consensit, jus amisit, ita in omnes filios ejus qui ejus innocentiam imitantur. Nunc vero iste in morte remanere non debuit, quia hoc modo nec sibi nec alteri profuisset. Per passionem ergo consummandus erat, ut ita suos sequaces consummaret; et hoc est quod Apostolus ait : Decebat, etc. Singulos passus nota. Decebat multos filios in gloriam adducere eum, scilicet Patrem, propter quem, scilicet laudandum et glorificandum, facta sunt omnia; et hoe dando auctorem salutis, scilicet Christum, et hunc dando passioni, et sic consummando. Quem ordinem si diligenter attendis, videbis hominem debuisse salvari, etiamsi nullus angelus cecidisset.

#### ANSELMI SANCTI

CANTUARIENSIS ARCHIEPISCOPI

# OPERUM PARS TERTIA EPISTOLARUM LIBRI QUATUOR.

## 311 MONITUM.

Sanctus Anselinus egisse se monachum per annos triginta tres cum Baldrico priori Beccensi ipse jana Cantuariensis archiepiscopus scriberet, ipsemet testatur in epistola 7 libri 111, tribus videlicet annis absque prælatione, quindecim in prioratu, totidem in abbatia, e qua ad Cantuarieuses infulas abductus est. Eo itaque ordine ipsius epistolas quatuor his libris scorsim dispositas habes. Primo libro continentur quas scripsit nondum abbas; secundo, quas dedit abbas; tertio et quarto, quas misit archiepiscopus. Quartum hunc, quem adjecimus, librum implent epistoke quæ hactenus ineditæ fuerunt, et quas ex diversis mss. deprompsimus.

#### LIBER PRIMUS

#### EPISTOLAS CONTINENS QUAS SCRIPSIT ANSELMUS NONDUM ABBAS.

#### EPISTOLA PRIMA 1.

AD LANFRANCUM.

De ipsius in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice donatum amice remittit.

Suo domino et suo Patri, multum cum amore catholicis reverendo, et cum reverentia amando archiepiscopo Lanfranco, frater Anselmus suus totus.

Gloria in excelsis Deo, qui (1) fidei et sapientiæ

A vestræ lucernam in eminenti constituit candela" bro, ut luceat omnibus, qui in domo ejus sunt. Oramus itaque omnipotentem Deum, ut illa sic ardeat, ut non consumatur 2; sic luceat aliis, ut sibi nunquam exstinguatur; ut post suæ lucis diuturnam Anglis impartitionem, transferatur ad divinæ lucis æternam eum angelis a participationem. Sient enim bona nostra, si qua sunt, esse vestra optamus; ita

#### VARIÆ LECTIONES.

¹ Collata cum ms. Vict. Ef. 20. et Lovan. qui præ cæteris tredecim habet Anselmi epistolas, 1, 5, 8, 11, 29. 33, 37 et 56 lib. 1 et 104, lib. 1v. Ex eodem ms. etiam trunsumptus est libellus de pace et concordia. Hæc ad nos nobilitate et scientia spectatissimus transmisit dominus de Nonancourt. 2 Ut non consummatur. ms. Victorinum et Aug. Picardi ut non consumatur 3 Cum Anglia ms. Vict. cum Anglis ms. Lov. cum angeli

#### R. P. JOANNIS PICARDI

Ecclesiæ S. Victoris Parisiensis Augustiniani Canonici.

#### NOTÆ.

bolam evangelicam Matth. v, 15 et Luc. 11, 33, nempe lucernam accensam esse super candelabrum ponendam. Anselmus vero per fidei lucernam intelligit ipsum Lanfrancum, sidelem et prudentem Dei servum, suæ doctrinæ pietatisque lumine undique col-lucentem, qui in archiepiscopatus Cantuariensis evectus cœlum stella Angliæ emicuit, ut inquit Guil-lelmus Malmesberiensis, lib. nr De gestis regum Auglorum:

Qualis discutiens sugientia lucifer astra, Cum roseo clarum provehit ore diem.

Cum autem in ipso limine offenderimus illum jam pontificiis adornatum infulis, ut sciretur qualis anlea fuerit, lubuit narrare ex notationibus ad veteres Cantuariensium archiepiscoporum tabulas ms. in bibliotheca nostra, his verbis: c Lanfrancus eruditus fiebat ab annis infantiæ in scholis artium liberalium et legum sæcularium, ad patriæ suæ mortem intentione laica, ortus ex nobili parentela Papiæ ur- C bis Italiae civibus, adolescentulus orator veteranos adversantes in actionibus causarum frequenter præcipitavit torrente facundiæ, apposite dicendo. In ipsa ætate sententias depromere sapuit, quas gratanter jurisperiti, aut judices, aut prætores civitatis acceptabant. Meminit horum Papia. At cum in exsilio, nt Plato quondam philosophus philosopharetur, incendit mentem ejus aternus ignis, et illuxit cordi ejus amor veræ sapientiæ. Animadvertebat enm Ecclesiaste quod nondum ecclesiasticæ lectionis usu didicit, quia mundi hona vanitas (*Eccle.* 1, 2). Repentino itaque mundi contemptu jactans mundum ac se, arripiensque religionis professionem, jugo regulari subdidit se. Cœnobium in Northmannia, loci situ et paupertate horrendum elegit; quod prudentia ipsius vigilantissimaque cura locupletavit, et in statum provexit pulcherrimi ordinis, dum regeret collegium fraternum severa disciplina ac miti; sanctum abbatem humili et utili consilio. Etenim cum propriæ tantum mortificationi operam impendere desideraret, deprehendit eum atque publicavit cogitationum inspector Beus, ut lucerna sese colligens in vallem diffunderetur et excelsa. Effulsit co magistro obedientiæ coactu philosophicarum ac di-

(1) Qui fidei vestræ lucernam. Allusio est ad para- B vinarum litterarum bibliotheca, nodos quæstionum solvere in utroque potentissimo. Admirandum sihi cognoscerent ingenium studium Lanfranci Hêrodianus in grammatica, Aristoteles in dialectica, Tullius in rhetorica, legis ac Scripturæ expositores in sacra pagina. Cunctæ Athènæ quando incolumes florebant, et excellentissimæ sedebant ad præcipiendum. Lanfranco in omni genere eloquentia aut disciplinarum assurgerent. Sie Hilarion Palæstinus, et alii plures temporalis gloriæ contemptores, quanquam assidue fugerent, nunquam latuerunt. Sie Augustinus omni-potentis et individuæ Trinitatis perspicacissimus indagator; Hieronymus Hebraicæ veritatis tidissimus interpres, Gregorius Romanus, atque Nazianzenus, item alii quamplures almi doctores prius philosophiæ, deinde Ecclesiæ in libris enituere. Studiosus fuit idem cœnobita verbi gladio perimere sectas, si quæ fidem lacesserent catholicam. Profecto Berengarium Turonensem hæresiarcham, sive Andegavensem, enjus dogma telis venenatis nocentins, de hostia salutis mortem animabus propinabat, spiritualis eloquii mucrone confodlt in synodo Romana ac Vercellensi sanctissime exponens veracissime comprobans panem et vinnun, quæ mensæ Dominicæ superponuntur, post consecrationem esse veram carnem et verum sanguinem Domini Redempteris (a). Evictus Berengarius ad observantiam sententiæ hujus semel Romæ, denuo juravit Turonis, simul pronuntians excommunicatione feriendum quemeunque aliter sentientem. Omnem namque hæresim anathematizavit, praecipue de qua, cum vanæ laudis quæritaret nitorem, sorduerat infamatus. Verum seductissimus homo atque pervicacissimus ad subvertendum in salubri proposito fideliter non stetit, schismatis crimen iterati jurisjurandi violatione cumulans. Et quia timor pænæ retinebat ne publice prædicaret quod publice damnaverat, secretis disputationibus domi insusurrabat idem, atque per discipulos pecunia corruptos pariter ac fallacia peregre translegebat (b). Pænituit blasphemum et sacrilegium amisisse libellos perversi dogmatis, Romæsuis manibus, ne ipse cremaretur, in ignem conjectos. Proinde scriptum condidit recens, ut approbatins fulciretur vetus error, et perdurabilior in annos fu-

(a) Isthæc eidem Berengario Laufrancus ob oculos ponit in epistola liminari sui tractatus De sacra euchari-

(b) Idem scribit Guilel. Malmesb. 1. m De reg. Angliæ,

pag. 63, edit. Londinensis. Idem dicunt Lanfranc. sup. et Guitmundus Aversan. lib. 1 Corpor. et Sanguin. Do-

putamus. Quamvis namque tot rerum inopinate mutationes sæpe vos mihi conentur 'subtrahere, nullatenus tamen poterunt ut non dieam collærentes animas nostras ab invicem distrahere, certe adhærentem animam meam a vobis abstrahere. Quapropter, ut taccam quod vos scitis, et ego non dubito, quia quem interiorem si non geritis, minime pote-

vestra, quæcunque sunt, esse non nostra nequaquam A stis fugere : utique enim, qui vos quucunque catis prosequitur, et ubiennque maneat amplectitur, non penitus valetis deserere. Scyphum charum, quem chariori charissimi dedistis, sicut dominus Hernostus mihi retulit, velle vos hilari beniguitate et amica confidentia dixistis. Donum igitur vestrum nequaquam vobis reddo, ne quomodo minus vobis reddar obnoxius; sed libentissime vobis dono, quod

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

natus veritatis defensor epistolam edidit sive libellum dilucido stylo venustoque sacris auctoritatibus ponderosum, rationum consequentiis indissolubiliter constantem. Opinus enim plenitudine charitatis resuscitare satagebat per fidei rectitudinem in heresi mortuos, cuilihet per baptismum fratri suo veræ intelligentiæ de encharistia astructionem relinquere sufficientem, luculentam, nec tædiosam prolixitate. Sapientes religiosique abbates, nec non pontifices metropolitani, et timuerunt sapientiam Lanfranci, atque religiositatem, et auctoritati atque correptioni habere gavisi sunt. Ipsum quantæ Ecclesiæ abbatem vel pontificem sibi incredibili desiderio petierunt? Christiani orbis caput Roma sollicitavit cum epistolis, precatu retinere conata est, et vi. Quippe cognoverant cum peritissimum honesta quælibet et corum contraria secernere, diligentissimum cuique suum tribuere perpendiculo rationabilitatis, promptissimum ardua duraque suscipere perpetique causa veri boni; similiter cautissimum gubernare manum et linguam consideratione et comitate. Cognoverant C (ut breviter et aperte doquar) hanc ejus vitam, quæ merito dicatur quædam directissima ac tutissima ad perennis vitæ portum via. Ille vero nimis altum sibi duxit præesse fratribus loco secundo, infimam extremitatem corde non deserens. Abbatiam Cadomensem, quam coactus acceperat, libeus deservisset, ad anachoretas vel procul remotos cœnobitas confugiens, nisi multæ obstitissent dissicultates, quas nulla potuit ratione eluctari extra animæ gravem læsionem. Fuit autem consolatio sancie dolenti pro illa prælatione laboriosum onus; nam ædificatio loci tum primum consurgebat. Scientiæ atque virtutem hujus Patris memoriale istic inscrimus. Quapropter eadem productius non repetamus. Invitatus ad culmen archipræsulatus mæstus trans mare excusatum se vadit, sperans jucunditatem in reversione; rex tamen cum gaudio recepit adjutorem Christianæ culturæ, devicit reluctantem recusationem, adducuntur hilari festivoque jussu Cantuariensis Ecclesiæ prio- D res, et multa regni sæcularis atque religionis dignitas. Præfatus abbas ac archipræsul honestissima electione inthronizatur, cum honoris adornandus pallio, antea spirituali tam pallio quam rationali insignitus. Ordinationi interfuere multi præsules et abbates; maxima cleri et populi multitudo celebratæ iv Kalendas Decemb. > Hucusque veteres tabuke ex quibus hæe decerpere coegit me character obscurus palliatusque proximum denuntians interitum, ni typographiæ salutifera succurrerent medicamenta.

Fuit autem Lanfrancus in Cantuariensem unctus pontificem a Gisone Willense et Waltero Herefordensi præsulibus, anno 1070, decollati D. Joannis

Baptistæ saera luce.

At ne quis exaggeratione rhetorica superius dietum putet, quod Roma epistolis Lanfrancum sollicitarit, legat Alexandrum II, papam ad Guilhelmum Nothum regem Anglorum sie scribentem : Ad virtutum incrementa percipienda, fratris nostri Lanfranci Cantuariensis archiepiscopi monitis, gloriam vestram hortamur acquiescere. Quem ut charissimum membrum, et unum ex primis Romanæ Ecclesiæ filiis lateri nostro assidue non adjunctum esse

turos porrigeretur; ad quod destruendum prænomi- B dolemus, sed ex fructu, quem Ecclesiæ in regno vestro tribuit, consolationem eius absentiæ sumimus. > Hactenus Alexander. Alterum quoque scilicet plures Ecclesias cum pontificem expetiisse, confirmat illud Beccens. Chron. in ejus Vita. Ea tempestate (au. 1066) civitas Rothomagensis viduata est sancto et venerabili archipræsule Maurilio. Tune clerus omnis et populi congregati volcbant substituendum eligere Lanfraneum. Verum toto conamine ille tale onus vitabat subire, humiliter magis cup'ens subesse quam præesse. Quod rex advertens providit subrogare Joannem, quem Ahricatensium constituerat pontificem. Sed ut hoc canonice fieret licentiam petendi gratia Romam direvit eumdem abbatem Cadomensem Lanfrancum; qui onus Imjusce legationis perferens (sicut Ecclesiis cupiebat esse consultum) a papa Alexandro impetrat, sacrum quoque pallium cum licentia lujus promotionis deportavit; unde et ipsi toti Neustriæ gaudium fuit. > Fortassis insimulabor ¿¿ ¿¿βολογίας, nec ab re quod exscripturus hypomnematum de Laulranco ex monacho Beccensi Cantuariæ archipræsule, a monachismo non sim exorsus; at tumultaurium quempiam texo commentarium; sed nec serius, si serio. Lanfrancus igitur Ticini, vulgo Papiæ, Insubrium oppidi in Gallia Cisalpina, genitus est parentibus Ticinensilus quoque indigenis et primoribus. Etenim pater vir erat juris peritissimus, senatoriique ordinis, quem quidem mors cæca Lanfranco etiam adolescenti eripu t iniquius. Is autem cum in demortui parentis esset succenturiandus locum, natale reliquit solum, alio abreptus iusano discendi amore.

Post quæ, tempore Henrici I Franciæ regis. hujus nom. et Guilhelmi cognom. Conquæstaris, North-mannorum ducis, venit Abrincas Lugdunensis secundæ, vulgo Northmanniæ civitatem, ubi quid gesserit, hincque egresso quid contigerit, quoniam Vincent. Bellon. I. xxvi spec. Hist., c. 56, me ante-vertit, non revoco, tum maxime, cum agnoscam et pancula, quod babet ipse deprompta ex gestis ejusdem latins explanatis in Chron. Becc. ms. Lanfraneus taudem periculo, quod Viac. supr. refert, exemptus venit Buccum, hujus tempor.s et gentis tum ignobilius cœnobium quale a viatoribus petierat edoctusque fuerat. Tune forte (ait Beecens. codex) abbas exstruendo forn ei occupatus ipsemet operabatur manibus. Et accedens ad eum dixit : Deus te salvet; et abbas, Deus te benedicat, inquit. Es Lombardus? At ille, Sum: Quid vis? Monachus fieri volo. Tunc abbas priecepit cuidam monacho, nomine Rogerio, ut illi ostenderet librum regulæ : qua perlecta respondit omnia se Deojuvante servaturu r. Hae audiens abbas, et sciens quis esset vel unde, concessit ei quod petebat gaudens. At ille, in faciem procidens, osculatus est pedes ejus. Lanfrancus hu-militatem animi sermoni que dignitatem in abbate plurimum veneratus et amans monachus ibi efficitur; erat is annus 1042, ut notat epist. Chron. Becc. Postquam vero cucullain induit, Indumque littera-rium licei gravate aperint, jon ejus nomen per ora doctorum celerrime volitare empit, ut ad epist. 46 hujus lib. patefaciam testimoniis æquævorum scriptorum.

Sub annum 1063, Guillielmus Nothus Cadomi

tres nostri, qui vobiscum sunt, post litteras vestræ sublimitati directas, hanc brevissimam et sufficientem sibi missam nostram epistolam : desiderium vestri mihi semper crescit; et amor, enjus olim mihi conscii fuistis, nunquam decrescit.

#### 312 EPISTOLA II4.

AD ODONEM ET LANZONEM.

Sanctioris vitæ normam a Lanzone rogatus præscribit.

Dominis, amicis, fratribus charissimis, Odoni 5 et Lanzoni, frater Anselmus Beccensis, vita peccator, habitu monachas; pro æternis temporalia despicere, pro temporalibus æterna percipere.

Quoniam verus amor, sicut taudabiliter impendime impudentem non esse, si meum erga vos aliquatenus vobis ostendo amorem, ut vestrum mihi possim ant acquirere, aut acquisitum reddere perfectiorem. Sed quoniam propter nimis disjunctam conversationem nullis ant obsequiis, ant saltem colloquiis ipsum de bonis cor meum potestis percipere, vel epistolaris salutatio sit vobis signum dilectionis vestræ memoriam in me vigere. Cum enim primum vestra reverenda fraternitas parvitati meæ se notam fecit

id mundo charius possideo. Legant dilectissimi fra- A per suam præsentiam, sie eam sibi anima mea charitatis amplexu alte impressit astringendo, ut ejns imaginem in se perspicuam exprimeret diligendo, per quam vos semper præsentes tenet ctiam abe sistendo: unde licet rarus sit aspectus, non tamen rarus, sed continuus est affectus. Hactenus duobus spontanea charitatis est digesta salutatio, deinceps uni persolvetur debita exhortatio; uni quidem vestrum, quia ab uno est postulata, addicitur, sed duplici emolumento lahoris gaudebo, si ab utroque velut sibi dieta accipitur. Equidem memini, domine mi, et amice et Lanzo, sanctum tuum bene vivendi fervorem, multis meum precibus postulasse teporem, quatenus suis cum commonitoriis litteris ad spiritualem accenderet amorem. Quod quoniam intur, sie irreprehensibiliter amando exigitur, puto B conveniens existimabam, ut frigidus calidum calefacere tentaret, utique volui recusare, sed tursus considerans quia frigido flatu fervens ignis augetur, non omnino quod petebas potui recusare. Quapro. pter cum hoc, quod a me poscis, ubique in sacris paginis multo melius possis invenire, et mansuette gravitati tuæ velim, ob sui reverentiam, quantum in me est, libenter obedire, sic inter utrumque incedam, ut primum studendi in sacra Scriptura tibi curam injungam; deinde in mea persona non ex

#### VARIÆ LECTIONES.

\* Collata cum duobus mss. exemplaribus in eodem ms. Vict. supra notato, et Loran. cum ms. inct. Bd. 18. al. EE. 13. 8 Sooni mss. Vict. et Lov. Odoni

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

dem sua procerumque Northmannorum importunitate expugnatum præposuit. Conditi autem hujusce cœnobii causas enodabit notatio ad epistolam 13 hujus libri. Vix effluxerat triennium, hoc est annus 1067, latifer D. Maurilio Rothomagensium præsuli, in cujus locum suffici Lanfrancum postulabant Northmanni, sed eos constanter postulantes constanti fatigavit refutatione. Annus tandem 1070, honorem onusque alias ab eo rejectum injecit hu-meris, licet pro more firmiter detrectantis. Ea vero de causa Guilhelmus Anglorum rex in Northmanniam miserat legatos, sed et Hermenfrodus Sedunensium pontifex redux ex Anglia (in quam navigaverat cum duobus S. R. E. cardinalibus missis ab Alexandro papa ut Guilhelmum Nothum Anglici regni diademate redimerent, id enim petierat) Lan-franco denuntiavit in concilio episcoporum et abbatum Northmanniæ petitionem regis, simulque voluntatem suam, et reliquorum sedis apostolicae legatorum. Is vero petiit inducias. Perspectum namque et indubitatum tenebat, simul ire non posse negotium archipræsulis, et otium monachi. Precatur regina cum filio; jubet abbas Herluinus, licet invitus, cui tanquam Christo obedire solitus erat. Hortantur etiam ad hoc studiose collecti majores. Nam hanc urgentem undique violentiam dictaverat mandatum regis, scientis æstimationem dilectissimi Patris, enm ad altiora invitaretur. Non abnuit ille præcipiti sententia (sic omne factum et dictum discretionis norma regebat) obedientiam, offendere cavet simul et tantos qui rogant, favent, hortantur. Mæstus ergo trans mare excusatum se vadit, sperans jucunditatem in reversione. Caterum divina dispositioni quo consilio resisti poterit? Rex cum gaudio atque cum digua reverentia recepit Christiana religionis coadjutorem, devicit reluctantem pulchre puguans humilitate et majestate. In pontificatu gesta, quo-

monasterium condidit in memoriam D. Stephani C niam Guilhelmus Malmesburiensis, Matthæus Parprotomartyris, eui Lanfrancum renitentem, sed tankirus in Antiquitatib. ecclesiast. Britann. et post cos cardinalis Baronius in Annalib. minutatim computarunt, minime replico? Unum tantum et alterum complicaturus, deprompta ex ejus gestis, in Chronic. Beccens. enarratis, ad hunc modum. Quando gloriosus rex Guilhelmus morabatur in Northmannia, Laufrancus erat princeps et custos Angliæ, subjectis sibi omnibus principibus et juvantibus in iis quæ ad defensionem et dispositionem, vel pacem pertinebant regni, secundum leges patriæ. Lectioni crat assiduus et ante episcopatum, et in episcopatu, quantum poterat. Et quia Scripturæ scriptorum vitio erant nimium corruptæ, omnes tam Veteris quam Novi Testamenti libros, nec non etiam scripta sanctorum Patrum secundum orthodoxam fidem studuit corrigere et etiam multa de his, quibus utimur nocte ac die in servitio Ecclesiæ, ad unguem emendavit, et hoc non tantum per se, sed etiam per discipulos suos fecit. Quantum poterat paupertatem retinebat in vilitate habitus, parcimoniam tenens inter multimodas delicias; multa quoque et magna offerebantur sibi dona, quæ ille hilariter rogantibus se, vel indigentibus tribuebat.

Alterum quod promisi hocce est a biographæo Lanfranci ad nos transmissum his prorsus verbis: In quadam festivitate de tribus Magis, in quibus rex coronatus solebat tenere curiam, die festivitatis sancti Martini, cum rex diademate et indumentis regalibus sederet ad mensam, et Lanfrancus juxta eum, quidam scurra videns regem auro et gemmis radiantem, exclamat in aula magna adulationis vo-ce: Ecce Deum video, Lanfrancus conversus in regem ait : Noli talia imponitibi; non sunt hæc hominis, sed Dei. Jube eum acriter verherari, ne unquam talia audeat iterare. Quod rex juxta verbum illius fieri jussit. Quæ de Lanfranco supersunt, appo-

nentur lib. 11.

mea, sed ex ejusdem Scriptura: sententia, panea A quanto diutius vixit aliquis, tanto brevius victurus subjungam (2).

Moneo itaque et precor, charissime, quatenus, sient scriptum est, Omni custodia serva cor tuum (Prov. IV, 25), nihil sit, quod mentem tuam a sui revocet custodia. Sollicite discutiat quid quotidie acquirat proficiendo; ne quid, quod absit! perdat deficiendo. Sicut enim in virtutibus difficilius est6, aliquid non habitum conando assequi, quam desidia carere, ita gravius est recuperare quod per negligentiam amittitur, quam adipisci quod nondum quis habuisse cognoscitur. Semper igitur, dilectissime, præterita quasi pro nihilo sic deputes, ut et illa ad quæ profecisii tenere non 7 contemnas; et his aliquid addere, licet per infirmitatem nequeas, tamen per importunitatem semper contendas. Quoniam B namque inter multos vocatos pauci sunt electi, certi sumus omnes, Veritate dicente : sed quam pauci sint, incerti sumus cuncti, Veritate tacente. Quapropter quicunque nondum vivit ut pauci, aut vitam suam corrigendo inter paneos se colligat, aut cum certitudine reprobationem timeat. Qui vero se de paucis esse jam judicat, non statim de securitate electionis confidat. Quippe quoniam nemo nostrum scit in quantam paucitatem redigantur electi, nullus utique novit si jam sit inter paucos electos, licet jam paucorum sit similis inter multos vocatos. Nullus igitur, retro respiciendo penset quam multos in via cœlestis patriæ præcedat; sed indeclinabiliter in anteriora inientus8, sollicite consideret si jam pariter cum iis, de quorum electione nemo fidelis dubitat, incedat. Vide igitur, dilectissime, ne qualibet occasione \* timor Dei, quem concepisti, tepescat; sed semper quasi indeficienti studio ventilatus in dies fervescat, donec tibi in securitatem mutatus æternam lucescat.

(2') Valde namque cavendum est, frater amantissime, illud quod multi, et non tam numero multi, quam sensu stulti, faciunt, qui quanto diutius vivunt, tanto majorem sibi spem vivendi nutriunt, et timorem festinantis mortis abjicientes, a proposito sanctæ vitæ deficiunt. Verum namque est quia

est; et quanto fit longius a die nativitatis suæ, tanto fit proprior dici mortis suæ, et retributioni totius vitæ suæ. Sient igitur 10 vides per singulos dies in præteritum vitam tuam crescere, ita certus esto spatium bene vivendi quotidie tibi decrescere. Esto itaque, amice mi, sollicitus, ut spatium vita, quod tibi restat, quia nescis quam breve est, sic expendas, ut de die in diem sanctum mentis propositum " ad meliora extendas, quatenus si quid te gravat bene vivere, quanto magis laborem tumm ad finem festinare, et te ad requiem et coronam appropinquare consideras 12; tanto fortius instando, et lætius perseverando, viriliter confortatus proficias. Ab inceptis ergo nulla lassitudine deficias, sed potius quæ tibi expediunt, et quæ nondum es aggressus, in spe superni anxilii pro amore felicis præmii incipias, ut ad sanctorum heatum consor. tium, Christo ducente, pervenias.

Excedit jam modum nostra epistola; sed ut illis pariter desinat, quibus communiter incepit, attendite, duo amici mei; audite, ambo dilecti mei; tenete, rogo, finem fatuæ meæ allocutionis in memoriam mutuæ nostræ dilectionis; fatuam dico locutionem, quod meum est; sed non sententiam, quod Dei est. Audite ergo, et ne propter id quod meun est id quod Dei est 18 contemnatis. Si quando mundus in aliquo sui generis favore volis ridet, nolite illi arridere: utique non ad hoe ridet ut in fine rideatis, sed ut sub principe suo irridente, cum ipso lugente lugeatis. Potius ergo, quotics vobis riserit, risum ejus horrete, horrendo ridentem irridete, ut post irrisorem ejus irrideatis, et ipso lugente rideatis. Amici 44 mei, nolite diligere mundum, nec ea quæ in mundo sunt (I Joan. 11, 15); veraciter enim seriptum est, quia mundus transit, et concupiscentia ejus (Ibid., 17); et quia amicus hujus saculi inimicus Dei constituitur (Jac. IV, 4). Non habet fenum in cornu (3), aurum habet in cornu, sed posteriora videte; fenum habet 18 in canda; cauda ferit ille, cavete. Cavete, inquam, et valete 16.

#### VARIÆ LECTIONES.

• Difficillima est mss. Vict. difficilius, est 7 Temere non mss. Vict. tenere non 8 In anteriora interitus mss. in anteriora intentus 9 Qualiter occasione mss. Vict. et Edit. Pic. qualibet occasione 10 Mortis suæ et retributioni totius vitæ suæ, sieut igitur, etc. ms. 20. in uno exemplari omit. et retributioni totius vitæ suæ. 11 Meritis propositum, etc. mss. mentis propositum etc. 12 Aponit. et retributioni totius vitæ suæ. 12 Meritis propositum, etc. mss. mentis propositum etc. 13 Propter id, quod Dei propinquare consideras ms. 28. in uno exempluri appropinquare desideras est mss. Vict. et Ed. Pic. propter id quod meum est, id quod ejus irrideatis, et ipso lugente rideatis, irri-siquem eins irrideatis ms. Lovan, propter id quod meum est, id quod Dei est de Irrisorem ejus irrideatis sionem ejns irrideatis ms. Lovan. propter id quod meum est, id quod Dei est il Irrisorem ejns irrideatis et ipso lugente rideatis. Amici ms. unum, irrisorem ejns rideatis. Amici ms. 18. irrisonem, ei irrideatis et ipso is Fænum in. fænum habet ms. 18. venenum in. venenum habet il Induam et valete ms. 18. induam et valet quit et valete

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(2) Hæc eadem in epist. 43.

(2\*) Eadem in epist. 27. (3) Non habet fenum in cornu. Scite Anselmus, utostendat mundum esse quoddam noxium et fallax animal, dicit non habere fenum in cornu, sicut olim boves petulcos, de quorum cornubus id appendebatur, quo sibi caverent qui sorte occurrissent; sed contra, aurum habere in cornu, ut coruscantis me-

D talli splendore inspicientes excecet, et se fugientes cautius mitiusque comprehendat. Aurum quoque cornubus alligatum aperte designat superbiam, ex opum abundantia manare solitam. Nam sumere cornua, tollere cornua, superbum esse nemo non scit. Quibus astipulatur illud Græcorum: γενναίος εί έχ-Calarties, indicant opes superbiam ceu filiam parere. Mundus ergo aurum habet in cornu, quia nihit

# EPISTOLA III 17.

AD ROBERTUM MONACHUM.

Ejus preces, et Anastasii commonachi amiciliam requirit.

Domino dilectissimo reverendo monacho Roberto, frater Anselmus Beccensis, inter sancte conversantes tantum minimus, sie in temporalibus velle æternitatem, ut in æternis nolit temporalitatem.

Cum considero, strenue miles Dei, et mihi charissime, cum considero tuæ provectus strenuitatis 18 et meæ sterilitatem inertiæ, vix suggerere sanctitati tuæ præsumo mutuæ nostræ mentionem amicitiæ. Quia enim in cunctis tepidæ vitæ meæ actionibus nihil est quod heneficiis tuæ dilectionis possit compensari, 313 erubesco vel a te debitum amici exigere, vel saltem amicum tuum nominari. Sed rursus, cum in B reditum patriæ supernæ alios facile currere, me vero peccatis et tepore gravatum 19 in eadem via vix moveri intucor, magna necessitate cogente, ad præcurrentes me ex intimo corde clamare compellor; non ut velocitas corum præstolata lentum, reddatur tardior; sed ut tarditas mea a currentibus rapta, fiat velocior. Quapropter cum orationes mew tales sint, ut vel nihil vel parum prosint mihi, quas tuas esse proposui offerre non præsumo tibi; sed precor; ut fervore tuarum accendantur, quatenus ellicaciter mihi prosint 20 et tibi. Sic enim coram Deo vult cor meum, et sic ad Deum orat os meum: ut quidquid 21 prodesse debet mihi, non minus prosit tibi quam mihi. Age ergo, vir venerabiliter amabilis et amabiliter venerabilior; certus esto, dum vivo, de hac C nostra voluntate, et sollicitus esto de perficienda in me, quæ tua erit, charitate. Si enim oraveris pro proximo, scio verum esse quod tibi retribuetur; et si impetraveris, scito tuum esse quidquid milii tribuetur. Quod ut efficacius efficias, precor, obsecro nt illi sancto viro Anastasio, cujus desiderabili societate frueris, me commendando quantum absentein potes, notum 22 facias, ut et illum amicum tuum mecum communices, et me servum tuum cum illo participes. Quatenus ex hac die dum vivimus per te et tecum, et ego illum venerer amicum alterum Robertum; et ille possideat servum eumdem Anselmum. Quia enim non sum dignus, non audeo petere, quod tamen velle præsumo, ut ego velut alter Rohertus utar eodem Anastasio, et ipse me fruatur D quasi altero Roberto: cujus bonus odor jam per multas hujus patriæ suaviter diffusus, quanto dele-

A ctabilius animæ mene fragrat; tante ipsa ad ejus amicitiam et notitiam ardentius flagrat. Quas jam, ex quo vitam ejus audivi, habeo et amplector, quantum possum; et oro oret et ipse meeum, ut tanto nobis crescant, quantum in Deo crescere possunt. Ambo, charissimi, valete. Obsecro, in Babylonia sentite idipsum, ut in Hierusalem participetis in idipsum. Non hoe dico quasi timens vobis aliquando discordiam venire, sed vere eupiens a vobis nunquam concordiam abire.

# EPISTOLA IV.

Etsi infrequentins scribat, non tamen oblivisci ejus, ad quem esset frequentius scribendum.

Donno reverendo, fratri charissimo, amico certissimo, donno Gondulfo, frater Anselmus salutem.

Cum tibi propono scribere, anima dilectissima animæ meæ, cum tibi propono scribere, incertus sum unde potissimum exordiar allocutionem meam. Quidquid enim de te sentio, dulce et jucundum est cordi meo: quidquid tibi opto, id est quod optimum excogitat mens mea. Talem enim te vidi, ut quomodo tu scis te diligerem; talem te audio, ut quomodo scit Deus te desiderem : unde fit ut quocunque tu vadas, amor meus te prosequatur; et ubicunque ego remaneam, desiderium meum te complectatur. Et cum rogitas me tuis nuntiis, hortaris me tuis litteris, pulsas me tuis donis, ut memor sim tui: Adhæreat lingua mea faucibus meis si non meminero ini (Psal. cxxxvi, 6): si non proposui Gondulfum in præcipuis amicitiæ meæ. Non hic dico Gon-, dulfum laicum meum patrem, sed Gondulfum monachum, nostrum fratrem. Qualiter namque obliviscar tui? Is enim qui cordi meo velut sigillum ceræ imprimitur, quomodo memoriæ meæ subtrahetur? Præterca cur, sicut audio, tanto morrore quereris quod nunquam litteras meas videas, et tanto amore quæris ut eas sæpe accipias, cum meam conscientiam tecum semper habeas? Te quippe silente, ego novi quia diligis me; et me tacente, tu scis quia amo te (Joan. xx1, 16). Tu mihi conscius es quia ego non dubito de te; et ego tibi testis sum quia tu certus es de me. Quoniam igitur nobis nostrarum conscii sumus conscientiarium de invicem, hoc tantum restat ut ea quæ erga nos sunt mandemus ad invicem, ut pariter vel gaudeamus, vel solliciti simus pro invicem. Quæ autem erga me sint, et pro quibus te velim mecum gaudere, vel esse sollicitum, melius disces per hujus schedulæ latorem, quam per

# VARIÆ LECTIONES.

collata cum uno ms. exemplari Cod. Vict. Ef. 20. et Lovan. 18 Charissime, the provectus strennitatem ms. charissime, cum considero tuæ provectus strennitatis ms. Lov. 19 tempore gravatum ms. corpore gravatum ms. Lov. tempore gravatum 20 Mihi prosim ms. mihi prosint 21 Et quicquid ms. ut quicquid 22 Postea notum ms. potes, notum, etc.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

nisi splendidum snis ostentat amatoribus, sed in cauda alligatum gestat fenum, quod in hujus vitæ fine per caudam animalis postremam partem signicato, decoquet sordidam et Inteam hominum cupiditatem. Porro his versus Anselmi argute compactus est ex duobus hemistichiis Horatii et Virgilii conversis. Ille enim 1 Sat., sat. 4, vers. 34, ait: Fenum habet in cornu.

Hie autem, Ecloga ix, vers. 24, ait:

Occursare capro, cornn ferit ille, caveto.

epistolæ script rem. Saluta dominum Lanfrancum A obtemperare 29. Denique quoniam utrique plures invenem nepotem reverendi domini et Patris nostri Lanfranci archiepiscopi, et offer eis fidelis nostri servitij voluntatem. Quoniam enim tam propinguus et dilectus est (jus quem sie amando veneror, et venerando amo, ut amem quod amat, et quia mores ejus amabiles audio : si dignatur et ei fidelitatem nostram offero, et ejus amicitiam expostulo. Saluta dominim Osbernum qui vobiscum est, sient dilectum fratrem nostrum pro Osberno defuncto dilectissimo meo, ut rogem te et omnes amicos meos, quant scio sermone minori, et quam possum affectu majori, ubicunque Osbernus est, anima ejus anima mea est. Accipiam igitur in illo vivus quidquid ab amicitia poteram sperare defunctus, ut sint otiosi me defuncto. Vale, vale, mi charissime, et ut secundum importunitatem tuam retribuam tibi, precor et precor, et precor, memento mei, et ne obliviscaris animæ Osberni dilecti mei. Quod si te nimis videor onerare, mei obliviscere, et illius memorare. Domno Henrico misi alteram epistolam; sed commutatis vestris nominibus per omnia, et tua sit sua, et sua sit tua.

#### EPISTOLA V 23.

#### AD HENRICUM.

Se Henricum impensius amare propter bonos mores et religiosam conversationem: et quod amici absentia per obedientium sustinenda est.

Domino et fratri charissimo Henrico, frater Anselmus salutem.

Quanto, dilectissime, conversationem tuam erga cunctos 25 ad morum honestatem cum religione sanctitatis in dies crescere mihi fama testatur : tanto ntique cor amici tui desiderio videndi quod amando audit, et fruendi 23 quod audiendo amat, inflammatur. Quoniam autem nos ad invicem non dissimiliter amari non ambigo, nosmet quoque ab invicent similiter desiderari non dubito. Quorum enim mentes in unam ignis dilectionis 26 conflat, his non immerito molestum est, si corum corpora locus conversationis disjungat. Sed quoniam sire virimus, sire morimur, non nostri, sed Domini sumus (Rom. xiv, 8), plus est attendendum nobis, quad facit de nobis Dominus enjus sumus, quam quod nos volumus, qui nostri non sumus. Sic ergo servemus desiderinu D fraternæ charitatis, ut serviamus imperio supernæ voluntatis, et sie exhibeamus obedientiam subjectionis, quam exigit omnipotens dispositio, ut relineamus affectum dilectionis, quam largitur divina distributio. Non enim melius Dei ordinationem nostræ utilitati 27 valebimus contemperare, quam si in nostra dispositione 28 ejus voluntati voluerimus

præsentes, quos ah iis dilecti pariter 314 diligimus, habemus; ipsis cum rationabili delectatione fruentes, eisdem non cum delectabili ratione fruendos aptemns: et ut quandoque cum præsentibus et absentibus amicis simul præsentes ipso Deo confrui possimus, instanter oremus. Cum enim superna ducente elementia ad patriam, ad quam anhelamus. veluti non codem tramite perveniemus, co lectiores quo quasi ex diversis exsiliis revocati conveniemus. Non sic hortor screnitatem tham, charissime, timendo quod ita non facias, sed enpiendo quatenus ad id quad bene facis, indeficienter proficias. Commendo tibi domnum Herlninum dilectum et dilectorem nostrum, sieut ex ejus conversatione cognosces. qui melius tibi quæ sint erga me, et pro quibus tuam rogem dilectionem, potent dicere', quam ego epistolari brevitate. Litteras, quas domno Gondulfo misi, mutato nomine, thas et thas illius puta. Quidquid enim dilectio nostra aut sese intimando, aut aliquid rogando scribit ant tibi, ant illi, hoc ipsum dicit et tibi et illi; sed quoniam pro dilectissima mihi anima Osberni defuncti fratris nostri, ncc Deum orare, nec homines rogare possum quod mihi sufficiat; iterum inculco tibi quia quidquid domno Gondulfo pro ea scribo, tibi dico. Salutat te et domnum Gondulfum domnus abbas et tota fratrum nostrorum congregatio, gratias magnas agentes pro vestris donis, sed multo majores pro moribus vestris et studiis bonis. Vale, et animam Osberni alteram meam, non ut ejus, sed ut meam habe.

### EPISTOLA VI 30.

AD HUGONEM.

Instruit Hugonem ut pratati sui licet indisciplinati onus sustineat, nec ab eo discedat.

Domino merito sanctitatis reverendo, et fratri debito charitatis diligendo Hugont frater Anselmus in hac vita sancte vivere cum prosperitate, in futura feliciter cum æternitate.

Litteris vestræ beatitudinis breviter respondeo, quia in præsenti opportunitatem multa dictandi non habeo. Si cum co cum quo vobis res est onus concorditer ferre non potestis, salubrius ambobus est, nt vos humiliter ab co postulata et concessa licentia ab ipsius oneris sollicitudine quiescatis, quam sub ipso pondere discordantes invicem, vos graviter lædatis. Quod si ipse vobis non concesserit, melius est vobis onus etiam inutiliter sustinere per obedientiam, quam projicere impatienter per inobedientiam. Et si experti estis quia consilio vestro non corrigitur, sed læditur, melins etiam ut obmutescendo et silendo a bonis cum Propheta (Psal.

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>23</sup> Collata cum duobus ms. exemplaribus unius Codicis Vict. supra notatis. 24 Erga cunctas mss. erga cunctos 28 Et siniendi mss, et fruendi 26 Ignis dilectionis ms. 20. in uno exemplar. vis dilectionis 17 Nostræ utilitati ms. 20. in 1. exempl. vestræ utilitati 28 Nostra dispositione ms. 20. in 1. exempl. vestra dispositione 29 Voluerimus obtemperare. Hic desimt Epistola in uno exemplari ms. 20, ut in altero exemplari ejnsdem codicis ms. est integra, ut in editis. 30 Collata cum duobus Vict. mss exemplaribus in codem Codice.

xxvm, 10), secundum Apostolum, quod ex vobis est, A quædam laudanda exhibendo, quantum admirantiam cum omnibus hominibus pacem habeatis (Rom. x11,18), quam bona inutiliter loquendo occasionem maligno præbeatis. Nam quoniam non vobis, sed illi principatus curæ commissus est, non a vobis exigitur, si, neglecto vestro consilio, pastoris culpa grex bene non regitur. Nec vobis tamen consulendum est, quandin ipse vos non cogit a bono in malum divertere, ut subjectionem stabilitatemque, quam professi estis, audeatis, nisi eo concedente, migrando contemnere; si sub eo unumquodque consilium facultatemque bene vivendi vobis videtis suppetere. Quod si in aliquo vestris studiis et impedimento ejus prælatio, ut tamen viam salutis non obstruat, satius est ut occulto Dei judicio, vestrisque peccatis vos indignos 31 majori gratia judicantes, in minoribus B bonis humiliter sine peccato vivatis, quam ad majora per peccatum mortis tendatis. Non enim quis sponte mortem debet incurrere, nisi cum aliter pejorem mortem non potest evadere. Omnipotens Deus, et Dominus noster Jesus Christus admirabilis consiliarius (Isai. 1x, 6), et magni consilii angelus sic doceat vos facere voluntatem suam, ut donet vobis videre gloriam suam, domine sancte et frater charissime.

### EPISTOLA VII 32.

AD GONDULFUM.

Gratias agit Gondulfo propter beneficia ab eodem in Beccenses collata.

GONDULFO ANSELMUS.

Ideo tam amicus tam amico salutationem meam C tam breviter prænotare volni, quia sic dilecto affectum meum opulentius intimare non potui. Quisquis enim bene novit Gondulfum et Anselmum, eum legit, Gondulfo Anselmus, non ignorat quid subaudiatur, vel quantus subintelligatur affectus. Quod ut quomodo velis intelligas tibi, quod est alteri mihi, existimo relinquendum, et ad exsecutionem epistolæ stylum convertendum. Instat domnus Robertus et cogit domnum abbatem 33 et me, et totam congregationem nostram, ut multorum beneficiorum tuæ charitatis gratias tibi referamus: sed nos inviti hoc facimus, quia totius vitæ tuæ gratias in ore mentis assidue tibi et libentissime susurramus. In injuriam quippe tuam sieri videtur, si inter tot tua bona unum velut singulare prædicetur, vel si tuæ charitatis propositum fomento laudum et inclinationum adhuc indigere judicetur. Denique sie te per supernam vivere gratiam amando optamus, optando oramus, orando speramus, ut cum aliquid in operibus tuæ charitatis gratiis investigatur dignum, nihil in actibus tuæ voluntatis laudibus inveniatur indignum. Quatenus vita tua non tantum amantium te linguas laxet,

te voces lasset, se simul totam probabilem ingerendo. Et, dum ora laudantium inquirant partes in quarum prædicatione aperiantur, incurrant totum, a enjus plenitudine obstruantur; sieque menteur tuam familiaris virtutum consuetudo, et consuetus amor quasi incbriando afficiat, ut non solum quidquid in actionem deprompseris, internum affectum sapiat, sed vel posse quemquam camdem charitatem non sentire in se animus in te stupeat. Cui enim tale vivendi constat esse propositum, quo amplius in proposito succedit profectus, co libentius non tantum admirantium favorem sectatur, quantum sectantium errorem miratur. Ut igitur tandem nostram, et ut credo, tuam sententiam super tuorum actuum acceptione propalemus, quidquid erga nos vel quenilibet alium laudabiliter agis, gratissimum habemus; sed laudes ejus in illum diem, enm laudabuntur omnes recti corde (Psal. LXIII, 11), et cum laus erit unicuique a Deo, servandas censemus. Reverendum et diligendum dominum, et Patrem nostrum archiepiscopum Lanfrancum, et nepotem ejus, et dilectos fratres nostros, qui cum eo sunt, ex nostra parte, sicut tibi videtur, saluta. Præterea quoniam omnes adhærentes 34 mihi adhærent tibi eni adhæreo, quos tibi per domnum Herluinum man lavi nostræ penitus astringi velle familiaritati; eos interiori cubiculo memoriæ tuæ ibi, ubi ego assiduus assideo, quod et ipsi mecum precantur, colloca mecum in circuitu meo; sed animam Osberni mei, rogo, chare mi, illam nonnisi in sinu meo. Vale, vale, amice ideo dulcissime, quia verissime; vale, et mei certe 315 servi tui, certe amici tui, certe dilecti tui si oblivisci non potes, reminiscere. Cum tibi loquor, Dominum Henricum alloquor. Ambo igitur valete.

EPISTOLA VIII 35.

AD HERLUINUM.

Exhortatio ad sæculi odium rehementer accendens. Domino et fratri dilecto Herluino, frater Anselmus salutem.

Incœpisti, mi charissime, gustare quoniam dulcis est Dominus (Psal. xxxIII, 9). Cave ergo ne sic impleatis sapore sæculi, qui tibi opulenter affluit, ut evacueris sapore Dei, qui cito et furtim incautis defluit. Pensa, mi frater, sæpissime et scito certissime hoc tacitis majoribus cum gratiarum redditione D quia quos allicit dulcedo sa culi, eos occupat æterna amaritudo; et quos attrahit suavitas Dei, cos satiat perpetua beatitudo. Certe verum est, non est falsum, verum, inquam, est, quod dieit Spiritus Dei 86 per os amici Dei; quia amicus sæculi hujus, constiuitur 37 inimicus Dei (Jac. 1v, 4); utique sic est : omnino 38 est immutabile. Non sunt verba tantum audienda, sed est res terrifice metuenda. Si igitur non amas constitui inimicus Dei, horre exsecrando esse amicus

# VARIÆ LECTIONES.

31 Judicio vos indignos mss. judicio, vestrisque peccatis vos indignos 32 Collata cum uno exemplari ms. Vict. Ef. 20. 33 Dominus Robertus. Dominum abbatem ms. Domnus Robertus. Domnum abbatem 35 Quoniam adhærentes ms. quoniam omnes adhærentes 35 Collata cum duobus prædictis mss. exemplaribus et Lovan. 36 Dicit scriptura Dei mss. dicit Spiritus Dei 37 Constituitur ms. 1. constituetur 38 Utique sie est granino mss. utique sie est. Omnino

linjus sæculi. Amicus autem sæculi liujus est, qui- A ni hil retribuere potesi) quidquam sua intercessione cunque sæcularis delectationis amicus est. Rogo ergo te, amice, ne ames sæcularia oblectamenta. Com absunt, noli ad ca cor extendere; cum adsunt, noli illis cor apponere (Psal. Lx1, 11) : sed cum absunt, et cum adsunt, semper te velis ah illis abscondere. Si mundus, vel aliquid eorum quæ sunt mundi, ridet tibi; noli arridere illi. Certe, frater, non ridet tibi, ut in fine risus tu rideas; sed simulat r'sum, ut te irrideat. Esto igitur, dilectissime, semper cautus, ut anticipes eum, et retorqueas fraudem ejus in eum; et eum ille tibi fallaciter ridet, tu veraciter irride eum. Et certe nunquam veracius irridebis illum, quam si, cum ipse riscrit contra te, tu fleveris contra illum. Ad has quidem lacrymas tanto studiosius te debes exercere, quanto melius B est contra falsum risum ad modicum ex voluntate slere, quam sub vera irrisione in æternum et necessitate 39 lugere. Legat hanc epistolam domnus Goudulfus 40; non ut faciat quod legit, sed ut legat quod facit. Quod si fervor ejus devotionis hanc epistolam vult esse suam, pro tuo nomine ponat suum, et sit sua. Ambo valete.

#### EPISTOLA IX 41.

AD GERBERTUM ABBATEM

Gratulatur ubbati quod suo rogatu viduæ afflictæ succurrerit.

Domino et Patrivenerabili abbati Gerberto, frater Anselmus siius.

Sieut nobis credendum est quia ubi abundavit peccatum, superabundavit gratia (Rom. v, 20), ita nobis faciendum est, ut ubi abundat miseria 4 superabundet misericordia. Si enim ibi dilatatur gratia, ubi major est offensio, quomodo contrahetur misericordia, ubi major debetur compassio? Quoniam enim quæ seminaverit homo hæc et metet (Gal. v1, 7): Beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam consequentur (Matth. v, 7). Hae itaque consideratione de vestra henignitate confidens ad sanctitatis vestræ me vestigia mente prosterno intercedens pro eadem vidua paupercula, cujus animam in tribulatione viduitatis et paupertatis misericorditer propter Deum refrigerastis; cum ei illud 43 tantillum servitii, quod a paupercula vestræ magnitudini solvehatur, me interveniente, relaxastis. Precorigitur quanti valeo suppli- D cationibus, ut manum consolationis, quam ei porrexistis cum tantum viduitate et paupertate premeretur, nune ne retraliatis; cum multiplicatis ærumnis, etiam dolore defuncti filii, anima ejus miserabiliter torquetur. Et quidem scio quia præsumptionis existimari queat, quod homuncio (cui nihil debetur, et qui

concedi quærat. Si adeo mutuæ dilectionis immensitas me, et prædictum fratrem filium ejusdem viduæ, vita ejus hoc exigente, duos videlicet conglutinavit. ut eo defuncto, matri ejus me velim filium pro eo substituere; quatenus pro matre mea jam me non pudeat, vel importune sollicitum esse. Verum esto ut lice importunitatis mece impudentia a quolibet judicetur : dum vestræ heniguitatis elementia a viduis et orphanis prædicetur, et a Christo, qui in illis recipiet et pro illis retribuet, approbetur 44.

# EPISTOLA X 58.

AD RODULTUM.

Se nusquam dixisse quod non amplins ei suos libros præstareut: imo ud omnia ei præstanda sincere se esse paratum.

Meritis et moribus reverendo domino, charitate et proposito dulcissimo fratri, domno Rodulfo, fra-

Litteras vestras, litteras, inquam, vere dilecti et vere dilectoris mei olimaccepi, quæ ex his quæ interius a facie ferebant, pia compassione me compunxerunt; sed ex his, quæ exterius a tergo gerebant, intolerabili mœrore me vulneraverunt. Cujus livoris dolorem nisi prius per satisfactionem detersero, et noster animus ad ea, quæ amica desiderat compassio, mærore languidus et pudore mutus deficiet, et nostra mens sinceritatis dieta, velut simulationis sieta, quasi jure despiciet. Omnino enim pati non potest mens vohis, et exteris dominis nostris dilectissimis. vestræ imo, quod libentius dico si dignamini, nostræ congregationis fratribus devotissima 46, omnino, inquam, pati non potest, nt vel suspicemini ex ore meo exiisse, quod non amplius vobis libros nostros præstabimus: hoc namque si unquam dicere potui, et vos credite, et ego confitcbor me nunquam vobis amicum fuisse veracem, sed simulatorem fallacem. Quomodo enim, quantum ad me attinet, aliquid illis possum negare, pro quibus animam non dubitem dare? Quod tamen si qua mea non cruditas ventris, sed crudelitas mentis evomuisset, tam sublimi illud humilitate, tam admirabili patientia, tam submissa satisfactione et satisfacienti submissione retulistis, ut me nihil unquam simile dixisse profundius puderet, vel altius pœniteret. Litteras quoque, quæ vobis pro remittendis libris missæ sunt, nec ita fieri jussi; nee ante recitationem corum, qui libros attulerunt, ita factas esse scivi. Domino igitur abbate concedente, me volente, nullo fratrum resistente, nostro, pariter et vestro compensato commodo, libenter vobis quoscunque libros, vel potius quæcunque ha-

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup> Irrisione in æternum ex necessitate mss. irrisione ex inccessitate 40 Dominus Gundulphus mss. Domnus Goudulphus 41 Collata cum pradictis duobus Vict. 42 Abundet miseria mss. abundat miseria 42 Cum 44 Approbetur. ms. 1. hac addit : quw sunt pars epist. 7. Ut igitur tandem ei illud ms. 1. cum illud nostram et ut credo tuam sententiam super tuorum actuum acceptione propalemus : quicquid erga nos vel quemlibet alium laudabiliter agis, gratissimum habemus, sed laudes ejus in illum diem, cum laudabuntur omnes recti corde, et cum laus erit unicuique a Deo, servandas censemus 45 Collata cum uno ms. exem-46 Devotissimis ms. devotissima plari Vict.

bemus, mittemus quando exigetis; quos vero de A possit esse. Qui si nos audire dignabitur, talis sit, nostris vos habetis, dimittemus quandiu indigetis. Delectabilius scripsissem charissimo meo in spirituali certamine anhelanti, et amici compassionem piis gemitibus provocanti, licetinon indigenti, sed tamen cupienti qualem possem confortationem, quam, ne quid de me inimicum amicus erederet, mei excusationem. Sed quoniam et illud erit recuperabile, et hoc pati amico erat intolerabile, nec epistolaris 47 angustia poterat in utroque affectus capere latitudinem, 316 distuli quod delectabat, ut excluderem quod lædebat. Adeo enim, frater dilectissime, de tuæ puritate charitatis omni modo sum certus, ut si de mea erga te quidquam credideris imminutum, id te sine tristitia vel eogitare non posse nullo modo sim certus. Quomodo igitur possum non transferre 48 B illum dolorem in animum meum; vel potius quomodo non dicam illum dolentem animum esse meum, qui sie dolet propter amorem meum? Rogo igitur, charissime, ut si quid deinceps audieris de me, quod erga te extra regulam videatur charitatis, non credat hoe indiscussum animus tuus alter meus, ne lædatur animus meus alter tuns. Saluta ex nostra parte omnes dominos meos fratres tuos: inter quos euim nullum invenire possum non dilectum, ex illis nullum eligere possum ut dilectum. Qui tamen diuturniori experientia plus tecum de mea confidant sidelitate, nee tuam, nee illorum latet sinceritatem. Vale tu, et valeant illi.

# EPISTOLA XI 49. AD EUMDEM.

Rodulfum erigit, quem præposituræ negotia a frequentioris lectionis et orationis opere revocabant, et qui se illis imparem judicabat.

Rodulfo, fratri vere dilecto, frater Anselmus.

Ut nec taceam animi affectu admonitus, quod dieere non audeo vestris litteris prohibitus, quem timui dominum meum vocare in salutatione, audebo saltem ostendere me servum ejus in epistolæ prosecutione. In quam enim charitate diligo dominum Rodulfum ut fratrem meæ non carnis, sed animæ, in ipsa eidem servire paratus sum, ut servus. Quapropter si hoc me jubetis tacere, quod utique, ut ex conscientia loquar, mihi estis ex morum qualitate, vel hoc mihi liceat confiteri, quod vohis sum D communi consensu terminemus. ex prima voluntate. Taceat igitur frater Anselmus domino suo Rodulfo, et loquar fratri Rodulfo servus suns Anselmus 50. Litteras, frater charissime, tuæ charitatis accepi, cu in illis desiderium meum legi. Quod enim te charitas tanto desiderio succendit, ut ubicunque maneam, tu sis mecum; idem est quod cor meum flagrat, ut ubicunque sim ego, vivam tecum. Et ut tu petis a me consilium, ut ita possit esse, sie ego a Deo precor auxilium, ut aliter non

nec to nostri sumus, sive enim vivimus, sive morimur, Domini sumus (Rom. xiv, 8); si aliter, quam velimus, disposuerit nos, qui novit melius nobis, quid placeat sibi, vel expediat nobis, patienter toleremus quidquid illi de nobis senserimus placere, si nolnimus ipsi nos displicere. Quam enim brevis est vita nostra, tam prope est, ut de ipsius et nostra mutua præsentia jam non amplins divellenda congratulentur; si, ipso dante, in omnibus illi acquiescendo hane ipsam brevitatem transcurrere vitaeuremus. Interim tamen quæcunque nos locorum, vel propinquitas contineat, vel longinquitas distineat, charitas semper unum de duobus aobis animum conficiat. Ad illud vero quod me tam sollicite rogas impetrare ah archiepiscopo Lanfranco, cum de Anglia venerit si mecum esse non poteris, respondeo quia sicut de te quod Deo gratius et tibi intelligo utilius desidero, ita conabor ut fiat, si potero. Interim hilariter, quod agis, age; quod operaris, operare: hilarem enim datorem diligit Deus (II Cor. 1x). Quod vero per hoc quod agis, conquereris a legendi vel orandi te præpediri instantia, sit tibi hoc non modica consolatio, quia charitas operit multitudinem peccatorum (I Petr. iv, 8). In quo enim tu retralieris, alius attrabitur; in quo tu curvaris, alius crigitur; in quo tu gravaris, alius portatur. Et C memento quia servus, qui vacuus domum redit, velocius currit; sed onerato domus tota lætior occurrit. Nec quia tardius venit 81, a quoquam corripitur; sed quia utiliter est fatigatus, quiescere præcipitur. Si vero dicis quia injuncto tibi officio strenuitas, vel industria tua non sufficit, respondeo secundum tuam de te existimationem, non secundum meam, quia nec oculus lippus et solus in capite.videndi officium explere sufficit, et tamen ab eo quod postest, quia solus id in suo corpore potest, non desicit. Quoniam vero jam modum excedit epistola, et alia quæ scripsisti, plus egent colloquio, quam scriptura, qua abundant sacri libri : ea interim Deo fidenter committentes, et assiduis orationibus prosequentes, colloquium pari voto exspectemus, et epistolam EPISTOLA XII.

co juvante, nostra cohabitatio, ut tota in vita nostra

sit illi gratiarum actio. Quoniam autem nec ego,

AD LANFRANCUM.

Gratias agit de muneribus.

Domino reverendo, Patri diligendo, venerabili archiepiscopo, Lanfranco, frater Anselmus suus.

Gratias magnas dicit vobis epistola nostra pro magnis muneribus quæ suscepimus de vestra largitate; sed valde majores in cordis area vobis servamus, pro majoribus quæ prompta scimus in vestra

# VARIÆ LECTIONES.

Ne epistolaris ms. nec epistolaris 48 lgitur non transferre ms. igitur possum non transferre 49 Cum codem exemplari ms. collata 80 Servus Anselmus ms. servus suus Anselmus 81 Tardius venit ms. tardus venit

bona voluntate. Cum enim ex sola spontanea vestræ A benignitatis exundantia, tanta servo vestro affluant; satis claret quanta opulemia se benignus ex intimo vester affectus effunderet, si qua dilecti vestri, quod non impudenter nec inexpertus dico, necessitas exigeret. Nec hoc dico, quasi munera prufata vestra: paternitatis affectum erga me nune primum me doccant intelligere; sed quoniam ignoranter quantum de ea confidere debeam, hine possim ex parte colligere. Nequaquam enim ad plenum benevolentiam vestram ostenditis per pallium et aurum, de co quem arcte diligitis super pallium et aurum. Quod quanquam vos non ingrato facere bene sciatis, tamen non piget me scribere, quia hac opto, optando oro, orando propono, ut nunquam id immerito faciatis. versatione retrahitur, et de quo id quod in vestra promptum erat miscricordia, mandastis, domnus Robertus vobis dicet quid mihi videatur, et quid pro possibilitate vestra fecerim ut eleemosyna vestra perficiatur. Qui si ad vos venerit, et inter vos et ipsum usque ad summum æris effectum non convenerit, hee postulo ego servus vester misericordem vestram benignitatem, ut propter iter quod faciat vestra fiducia et nostro consilio, ejus nec debita crescant, nec habita decrescant, nec ex labore dolor et mæror acerescant.

EPISTOLA XIII 52.

AD GIRARDUM.

Sweuli relinquendi cupidum monet adire Lanfrancum, a quo accipiet, quo æs alienum dissolvat.

Girando monetario de Attrebato, fratri Ainerti, fratrer Anselmus salutem.

Venerabilis archiepiscopus Anglorum francus (qui fuit prior in nostro monasterio, et abbas (4) de Cadomo, quem tu ipse ut puto vidisti) 317 nuper audivit voluntatem tham, et impedimentum tuum. Itaque sanctitas ejus commota miseratione tui, mandavit nobis quia si certus esset te venturum ad nostram conversationem, daret tibi propter Denm centum solides 53 de Auglica moneta, adjutorium ad solvenda debita tua. Addidit quoque De Girardo, quia propter multa debita a nostra con- B quia, si necesse esset, adhue aliquantulum adderet. Quapropter damus tibi consilium, ut quam citius poteris 53, pergas ad enm : et si quamlihet securitatem quæsierit a te, aut fidem tuam, aut sacramentum, per eamdem securitatem, vel quomodocunquejusserit expone ei quantum debeas; et quantum te de tuo habere confidas, et constitue ei terminum quem bene possis servare; intra quem ad nostrum monasterium venias ea intentione ut monachus \*\* fias ibi, si tantum misertus fuerit tui ut pecuniam quam debes reddere possis. Ne dubites facere quod consulimus; quia (5) misericordissimus est idem re-

#### VARIÆ LECTIONES.

62 Cum eodem exemplari ms. collata 54 Citius po-53 Certum solidos ms. centum solidos 58 Ut monachus etc. ms. ut ibi monachus etc. teris etc. ms. citius unquam poteris etc.

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(4) De Cadomo. Emendatins expressiusque dici C mine Berengarii, qui de sacramentis altaris aliter Campido.num Cenalis lib. 11 De re Gallica, perioche qua ti de nonstrat. Usus tamen potentior obtinuit, necnon vulgi.

Quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi

(Horat., De arte poet., 72.) auctoritas gravior, ut concisius diceres Cadomum non Cadonum, ut in excusi Gemneticensis lib. vn, Histor. Northman. ducum cap. 2. Est vero Cadomum Northmanniæ oppidum episcopo Bajocensi obnoxium, academiaque non contemnenda celebre, valgo Caen. At hoe in loco Anselmus posnit pro monasterio S. Stephani protomartyris memoriæ statuto, a Benedictinis sodalibus hodieque habitato. Quod quidem magnifice curavit condendum.

Nobilis ille nothus (quem pridem fata tulere) Par erat Augusto; majes!as illa subegit Anglos, sic regem dux induit, arbor in altum Fudit radices ....

lensi monacho Angla scripti, et apud nos ms. de Wilhelmo Conquæstore dicto. Suburbanum vero selum, ubi id abbatiæ stat exstructum, eam ob rem vocatur Abbatis Burgus. Porro sacri ædificii causam hiographus Lanfranci hancce producit. Lanfrancus con radicebat mupt is filia comitis Flandriæ (quam ipse sibi dux copulaverat matrimonio) qu'a proxima carnis consanguinitate jungebantur. Unde auctoritate Romani papæ tota Neustria fuerat ab officio Christianitatis suspensa et interdicta. Quapropter Laufrancus iterum Romannın papam adiit, jam enim antea Romam jetierat causa cujusdam elerici, no-

(a) Idem notat Becc. Chron. Prognosticon, vere illud. Christi, Luc. xi 11.

dogmatizabat quam tener Ecclesia. Lanfrancus autem locutus cum papa Nicolao ostendit quia ejus sententia illos tantum gravabat qui eos nec conjunxerant, nec separare poterant. Nam dux puellam, quam acceperat, nullo pacto dimittere volebat. Hoc audiens et vernm esse advertens summus pontifex, dispensatione habita, conjugium concessit, eo tamen modo quatenus dux et uxor ejus duo monasteria construcrent, in quibus singulas congregationes vitorum aut mulierum condunarent, qui ibi die noctuque sub norma sanctæ religionis Deo deservirent, et pro salute corum supplicarent. Paruit dux apostolica: dispensationi, et ædificarunt duo monasteria in prædio quod antiquitas Cadomum nuncupabat; dux, unum monachorum in nomine S. Stephani protomartyris; et uxor ejus alterum sanctimonalium in nomine sanctæ et individæ Trinitatis.

(5) Misericordissimus est idem reverendissimus ar-Fudit radices....

Elogii seu epigrammatis 400 abhine annos a RienalD chiepiscopus. Sane Guilli-lmus Malmesberiensis
Elogii seu epigrammatis 400 abhine annos a Rienalpotissimum commendat Lanfrancum his verbis: Interea cum Pater Lanfrancus omnibus virtutibus solidaret ingenium, componeret animum: tum elemosyna pracipue ainnt ejus prognosticon (a) fuisse. Date elemosynam, et ecce omnia munda sunt vobis. Quo ille accepto ab acclamantibus hilari vultu ad Daminum dixit : Certemus ergo mutua vicissitudine, tu dando, ego dispertiendo. Respondit ecelestis pietas prædicabilis viri voto, affluehantque sibi tanta quæ quantumlibet ambitum possent explere et vincere. Nec ille segnis crat in erogando, avaritiam familiare Longobardis vitium ex sua persona proanimarum, et est valde deditus eleemosynis, et sufficienter abundat auro et argento. Et si tantum dehes, ut tibi nolit tantum dare tibi [f. add. quod] ad te exsulvendum sufficiat, certi sumus quia primum propter Deum, deinde propter nostrum amorem, qui confidentes 88 de ejus magna misericordia damus tibi hoc consilium, tantum tibi dabit, ut in eundo ad eum non te pœniteat vel laborasse, vel aliquid expendisse. Porta etiam illi has litteras, ut sint tibi in testimonium quia nos te mittimus ad illum. Si antem te poteris a debitis exsolvere, fac ut dominus Engelardus hoc seiat; et ut, cum venerit ad nos, det tibi aliquod signum, quo possimus agnoscere eum tibi esse testem quia sis exsolutus. Ne moreris facere quod monemus. Mandavimus enim eidem archiepiscopo hoe ipsum, B Amen. quod tibi scribimus 57. Valete.

# EPISTOLA XIV 58.

AD GONDULFUM.

Testatur singularem in Gondulfum amorem, ut jam in epist. 4 et 7 supra.

Dilecto dilectori, dilectus dilector domino Gon-DULFO frater Anselmus, quod Gondulfo Anselmus.

Instat et instat mihi conscius alterius suæ conscientiæ, id est meæ 59, ut ad se trans mare volitent, et volitent sæpins litteræ meæ, quasi volens d scere statum amicitiæ meæ. Sed quid te docebit epistola mea quod ignores, o tu altera anima? Intra in cubiculum 60 cordis tui, et considera affectum veri amoris tui; et cognosces amorem veri amici tui. Quanquam enim pares non simus morum æqualitate, C tamen non audeo dicere impares : sed certe dissimiles non sumus mutui amoris qualitate. Namque fateor, quamvis erubescens, fateor, inquam, quia tepida mea charitas a tua fervida charitate superatur; sed non dissimilis 61, quia cadem regula formatur. Sicut enim tu satagis ut non minori fervore

verendus archiepiscopus, et pracipue erga salutem A diligas me, quam teipsum, ita ego 62 studeo ut non majori tempore amem te, quam meipsum. Si plus exigis, certe nee minus volo, nec plus possum. Denique impetret milii orando amor tuus ut me amem, quantum expedit; et amabit te amator tuus, ut inse dicas nune sufficit 63. Memento, non dico mei, quia id te facere ipse pro te assero; sed eorum quos tibi olim commendare curavi. Saluta eos quos ex nostra parte soles salutare. Scito quia domno abbati, et nobis fratribus tuis, grata valde sunt dona tua, sed multo gratius est nobis quod audimus 65 de vita tua. Optamus igitar et oramus, ut omnipotens Deus bona, quæ in te operatur, augendo servet et servando augeat; ut sit unde tibi retribuat 65 regnum æternum idem benedictus Dominus in acternum, Lat, fiat,

# EPISTOLA XV 66.

AD HENRICUM.

Quod ei non expediat in Italiam contendere ad sororem jugo servitutis liberandam.

Domino et fratri dilectissimo llenrico frater Anselmus salutem.

Quoniam, teste conscientia mea, minus te quam me diligere nolo, valde mihi repugno, si aliter tibi quam mihi consulere volo. Consilium autem nullum utilius vel universalius invenio quam illud, quo nobis per sapientiam consulitur, ut ne pœnitentia nostros actus subsequatur, omnia faciamus cum consilio. Quod quoniam sient est sapientissime datum, ita est verissime ratum : in quantum illud quisque negligit, in tantum de actibus suis non lætari, sed pænitere eligit. Quisquis igitur tibi consulit ut hoc utaris consilio, non negligentius consilium ejus est audiendum, quam illum ipsum cui ab omnibus et in omnibus est obediendum. Ideo teeum hæe, dilectissime, loquitur amicus tuus de consilio, quia de quodam negotio audio, te disponere contra amicorum

#### VARIÆ LECTIONES.

85 Confidenter ms. confidentes 88 Cum duobus <sup>87</sup> Quod scribimus etc. ms. quod tibi scribimus etc. mss. Exemplaribus Victorinis unius ejusdem codicis collata <sup>59</sup> Id est meæ ms. Exemp. 1. idem meæ <sup>60</sup> Intra in cubiculum ms. Exempl. 1. intra cubiculum <sup>61</sup> Non dissimiliter mss. non dissimilis <sup>62</sup> Ita ergo mss. et Edit. Picardi ita ego <sup>63</sup> Nanc sufficit ms. 1. non sufficit <sup>64</sup> Quod adjuvas ms. 1. quod audivimus mss. alterum quod audimus <sup>65</sup> Unde retribuat etc. ms. Exempl. 1. unde tibi retribuat etc. <sup>66</sup> Cum iisdem Exemplaribus in uno Cod. ms. collata

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

doctor, nec deperibat ejus liberalitas, quam discretio et animi condiebat alacritas. Luxque vultus ejus non cadebat in terram, sed erat accipienti gratissima, sieut sol mane novo exoriens, qui discussis nubilis tranquillat ventos et screnat aera. Expendebantur ergo pauperibus panes, calcei, et prorsus quæ ad victum pertinent et vestitum. Denarii non dabantur maturiori tractatu, profundiori consilio, quod hujus temporis et vulgus suffarcinato etiani marsupio

... Sicco concoquat ore famem.

(Petron., Sat., LXXXII.) Et quasi sacrosanctum vitat dare pro vietu nummum, ne debilitet numerum. Clericis egentibus, et monasteriis immensum quantum nummorum cumulat, plerumque verecundiores ad rogandum invitans. Ace pudebat archiepiscopum alte succinctum pau-

pulsans et excutiens. Et erat non inconsideratus D peribus cibos apponere, et tenuioris fortunæ scholares ad disputationum pugnam committere. Post verba utrique læti abibant, dum et victor scientiæ præmium, et vietus acciperet verecundiæ solatium, Et rursum : Nec in ævum aholebitur communis in omnes, singularis in unumquemque charitas illius. Quod nullum unquam tristem permitteret, sed si quem subnubilum videret, statim sciseitaretur causam et quæreret, cognitæ impiger mederetur: ultroneus juvenibus offerre denarios quibus necessitudinum propriarum inopiæ occurrerent. Si autem datum fortnito excideret, geminare, idque elam aliis esse præcipere. Hæc Guillelmus de Lanfranci vere Christiana et perfecta misericordia in egenos : quie etsi forsan prolixiora, non tæduit exscribere, ut lector virtutis amans habeat quidpiam de tanti viri et catholici doctoris sanctimonia præter quam quod maxime Anselmi verbis consonent.

de Anglia in Italiam sororem tuam defendere, quam audis quemdam divitem indebitæ servituti calumniose subjicere. Quod, charissime, obsecroper, si qua in te est, mutuam nostram amicitiam; per, si quam mihi vis esse de te, lætitiam, ne facias. Quid enim, dilectissime, monachorum interest et eorum qui se profitentur velle fagere mundum, qui quibus vel quo nomine serviant in mundo? Denique, nonne omnis homo ud laborem nuscitur, et avis ad volaudum? (Job v, 7.) Nonne omnis vel pene omnis homo, aut sub nomine præstandi 67, aut sub nomine famulandi servi 68? Nonne servus vocatus in Domino, libertus est Dom'ni, et liber vocatus in Domino servus est Christi? Si ergo sie omnes laborant et servinnt, et sic est servus libertus Domini, et liber servus Christi. B Quid refert, excepta superhia, quantum vel ad mundun vel ad Deum, quis vocetur servus vel liber? Apostolus dieit: Si servus vocatus es, non sit tibi curæ (I Cor. vii, 21): et nos quod pro nobis eurare vel prohibemur 69, vel non indigemus, pro aliis tanto opere curabimus? Et si enim bonum sit velle liberare hominem violentæ conditioni addictum: hoe utique, quod intendis, non tam bonum est, ut dignum sit pro quo tenens aratrum Christi tam longe retro respiciat (Luc. 1x, 62), pro quo monachus propositum suum tanta intercapedine interrumpat; pro quo se tot corporis et animæ laboriosis periculis, et periculosis laboribus tanta et tam singulari voluntate committat; pro quo, ut secundum tam solitaria, tam rigida sententia omnium amicorum, minorum, parium, majorum et prælatorum 70 consilio resistat. Cum igitur hæe tot et tanta 71 certa incommoda, vel potius mala sint; si illud unum tam inopportunum, tam incertum, tam noxium bonum conferatur, quis intelligens illud bonum, ac non potius non bonum, vel magis malum dixerit? Crede igitur, charissime, plus consiliis amicorum, si te solum sapientiorem omnibus illis non æstimas, quam tuæ deliberationi. Quia enim mens tua 73 magnum affectum suum eum aliquantulo bono illo ponderat, idéirco ea quæ sola compensanda sunt, seipsam fallens æqua libra non trutinat. Quod si in propria voluntate perstiteris, quod, Deo protegente,

tuorum consilium. Vis enim, ut milii dictum est, ire A non crit; sicut eris contra omnium amicorum tuorum sensum, ita millius eorum 73 in re tibi noxia habebis assensum. Salutat te dominus abbas ut filium charissimum; qui cuneta hie a me scripta, sua dilecta 318 vult 14 esse. Acquiesce igitur ejus et nostris monitionibus, at obediendo benigno Patri, et concordando amico fratri, lætifices, si diligis Patrem et fratrem. Saluta ex nostra parte dilectos fratres nostros domnum Herlninum et domnum Osbertum. Vale, et si quid apud te possum, cum citius poteris, manda mihi qualiter in voluntatem carnaliter alium diligentis, tuam dico, te reclines, vel in sententiam te spiritualiter diligentium declines.

#### EPISTOLA XVI.

AD AVESGOTUM.

Causatur impedimenta ob qua commendati juvenis studiorum curam nequeat suscipere.

Domino et amico charissimo Avescoto frater Ax-SELMUS salutem.

In principio nostræ responsionis præfigo quia nostra testatur conscientia quod loquitur epistola. Gratias itaque ago, quoniam aliud ad præsens non possam, charitati vestræ, quæ sic se ad obsequendum utilitatibus nostris promptam reddit, quemadmodum scriptio vestra patefecit. Cui certe simili voluntati respondeo; sed utique doleo quia id in prima petitione vestra opere probare non valeo. Non enim ejusmodi studii (in quo possit proficere dilectus ille vester, de quo scripsistis) est mihi nune licentia, charitatem conscius conscium amicum increpem, C nee intentio, vel opportunitas, sient fuit olim, vel putat vestra sanctitas. Precor ergo, ne aliquatenus vestra erga me dilectio turbetur, enm mihi semper animus sit amicitiæ vestræ obsequendi, quanquam facultas non pariter comitetur. Potest enim esse vera amicitia, ubi semper viget bona voluntas, etiamsi nunquam instet flagitandi necessitas, nec præsta sit præstandi facultas. Denique ad id quod mihi dicitur in epistola vestra.

Scire tuum nihil est, nisi te seire hoc sciat alter : Quanquam id Persius dixerit, non ut ostentationem reprimeret, sed ut exprimeret, respondeo:

Scire meum nihil est, si quale sit hoc sciat alter. Quod vero quæritis (6) cur fama Lanfranci atque Guitmundi plus mea per orbem volet: utique quia

### VARIÆ LECTIONES.

88 Servatur etc. ms. Exempl. 1. ser-67 Sub nomine præstandi mss. aut sub nomine præstandi 70 Minorum et vit. etc. ms. Exempt. alterum, servitur. etc. 69 Vel prohibemus mss. vel prohibemur prælatorum mss. et Edit. Picardi, majorum et prælatorum 71 Tot etiam tanta ms. 1. tot et tanta Meis tua mss. mens tua 13 Nullum eorum ms. 1. nullius eorum 14 Sua dicta vult ms. 1. sua vult

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

riensis loco nuper citato sie in hanc rem scribit: · Exivit fama ejns (Lanfranci) remotissimas Latinitatis plagas, cratque Beccum magnum et famosum litteraturæ gymnasium. > Et iterum lib. m De gestis reg. Anglorum eum vocat e virum antiquis scientia et religione comparandum: De quo serio dici potest:

> Tertius e cwlo eccidit Cato, . . . . . (Juven., Sat. 11, vers. 40.)

(6) Cur fama Lanfranci. Guilhelmus Malmesbe- D adeo cœlestis sapor pectus ejus et palatum infecerat, adeo Latinitas omnis in liberalium artima scientiam per doctrinam ejus se incitabat. Sigibertus in Chronico ad annum 1080: Claret in Anglia Lanfraneus doctrina et pietate conspicuus, ex abbate Cadomensi ordinatus Cantuariæ archiepiscopus. > Ingulphus abbas in Historia sua sie seribit : · Stigando Cantuariensi archiepiscopo successit reverendissimus patriarcha Lanfrancus, ex abbate Cadomensi omnium liberalium artium, doctor landatissimus et luculentissimus. > Sed peuc unum mihi

non quilil e. fl.s pari rose fragrat odor, etiansi non A venientem, vestræque dilectionis mihí nuntium defedispari fallat rubore. Valete.

# EPISTOLA XVII 78.

AD GUILLELMUM ET ROGERIUM.

Suarum orationum communionem pollicetur. Dominis et fratribus suis sponte diligentibus, et merito dilectis Guillelmo et Ragerio, frater Ansel-Mus salutem.

Dominus et amicus noster Ermerus 76, postquam Roma rediit, vestram mihi postulationem, ut vestri memor in orationibus meis essem, tanta supplicatione retulit, ut et pudor me cogeret dare quod tam obnixe petebatur, et conscientia prohiberet, quomam non erat in me quo I sperabatur 77. Cum igitur et libenter et vereennde plenius concessissem quod prius quoque faciebam, vestræ erga Deum devotionis et erga me dilectionis per alios mihi sinceritate jam cognita, non minori aliquanto tempore post idem amicus noster et vester poposcit instantia, quatenus hoe vobis nostra testaretur epistola. Superna igitur annuente clementia, me pro vobis oraturum promitto, et si quid boni divinus in me respectus operatur, ejus vos mecum pariter participes in vera charitate promitto; sed utrum vobis profuturum sit, illi a quo omne bonum est, committo. Munus autem 78 charitatis vohis peragentes, quod ex nobis est, humiliter petimus ut id ipsum nobis persolvatis quod ex vobis est. His itaque concessis, quæ si vobis profutura sint, conscius mihi meorum meritorum ignoro: ea vos, ut charissimos amicos et fratres, admoneo, quæ sicut noxia, si negligantur, ita salubria, si observentur, non dubito. Ad hoc solum, [dilectissimi, discite, ut veritatis, quæ Christus est, possitis esso capaces; et sic vivite 79, ut Christi, qui veritas es!, prohetis vos esse velle sequaces. Domnum Lambertum magistrum vestrum (quem cunctis amabilem et ingenii sinceritate, et morum probitate plurimorum idici relatione) qui me salutare, et ut pro eo orem, rogare dignatus est, per clericum ab illis partibus

rentem, sic volo, ut ex nostra parte salutetis, et illum 80 amoris mihi vinculo colligetis.

# EPISTOLA XVIII 81.

AD LAMBERTUM ET FOLGERADUM AVENCULOS SUOS. Rogat se certiorem sieri de avunculorum incolumitate. Suis reverendis dominis duleissimis nutritoribus, dilectissimis avunculis, Lamberto et Folgeraldo frater Anselmus, sie transire per bona temporalia contemnendo, ut maneant in æternis perfruendo.

Utinam in legendo epistolani meam sentiant avunculi mei quem affectum in dictando cam testantur oculi mei : velociter enim fuit in ipso initio animus meus lacrymas 82 exprimere, quam stylus meus litteras imprimere. Sicut enim nec temporum diuturnitas, nec locorum longinquitas corpori meo valuit adimere quod nascendo de genere vestro 83 incepit, et quod crescendo de nutrimento vestro accepit; sic nulla sollicitudo, nulla occupatio animæ meæ potest 84 minuere amorem vestri, quem et natura et beneficio concepit. Quapropter quorum amore cor menni ardet indesinenter, eorum felicitatem semper sitit ardenter. Precor igitur quatenus per lujus nostræ latorem epistolæ, vestræ statum incolumitatis filium vestrum docere velitis; per quem, si placet, quæ sunt erga me discere valetis. Quanquam enim sit dominus iste, qui noster dignatur esse nuntius, valde dives, et de Northmannorum nobilissimis, tanta tamen ipse cum matre et fratribus suis et sorore me sibi dilectionis familiaritate junxerunt, ut non aliter me quam filium mater, et fratrem preles nominent, nisi quia pari concordia primogeniti nuhi dignitatem concesserunt.

### EPISTOLA XIX 85.

AD LANFRANCUM.

Gratulatur Lanfranco quod Beccum potius quam alio miserit nepotem, et Girardi moram excusat.

Suo domino, suo Patri cum reverentia amando, cum amore reverendo, archiepiscopo matri catho-

#### VARIÆ LECTIONES.

quod sperabatur 78 Minus autem mss. munus autem 19 Sic vivere mss. sic vivite 10 Duo sperabatur mss. I. ut illum 81 Cum iisdem mss. collata 82 Lacrymis mss. lacrymas 83 Genere vestro mss. genere nostro 84 Anime potuit mss. animæ meæ potest 88 Cum præfatis mss. collata

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

Guilhelmus Malmesberiensis refert lib. 1 De gestis pontificum Anglorum his verbis : « Erat Laufran-cus tune temporis in doctrina et mundi sapientia famosissimus, et quem venerabiliter susciperet Alexander apostolicus, honoris maximum indicium fuit cum Romam venicuti sequestrato illo Romani supercilii fastu dignanter assurgeret, professus, hanc se venerationem, non illius archiepiscopatui, sed magisterio litterarum deferre; quapropter se fecisse quod esset honoris, illum debere facere, quod esset justitiæ, ut pro more omnium archi-episcoporum sancti Petri vicarii vestigiis advolveretur. Reddidit ille debitum, > etc. Id etiam repetit lib. 111 De gestis regum Anglorum, sub finem. Hinc pedem non refero, nisi addidero et alium Guilhelmi Gemneticensis locum ex lib. vi Historiæ ducum

excidit tantæ celebritatis argumentum illustre, quod D Northmannorum cap. 8, his verbis. COrtus Italia quidam vir erat, quem Latinitas in antiquum ab co restituta scientiæ statum tota, supremum debito cum amore et honore agnoscit, nomine Lanfrancus. Ipsa quoque in liberalibus studiis gentium magistra Græcia discipulos illius libenter audiebat et admirabatur. Et paulo post de eodem facto Beccensi monacho inquit : Rumor, ut hoc factum prodidit, longe lateque protulit, et fama viri præclarissima Beccum et abbatem Herluinum brevi per orbem terrarum extulit. Accurrunt clerici, ducum filii nominatissimi, scholarum Latinitatis magistri, laici potentes, alta nobilitate viri, multi pro ipsius amore multas eidem Ecclesiæ terras contulerunt. Hactenus ille ex Gilberti Beccensis verbis ipsissimis, in Vita Herluini protoeœnobiarchæ Becceusis Ms. in Chronic. Beccens.

quod snus.

Gratias paternæ vestræ dilectioni, qua nos semper præsente, hal etis, semper utique 86 debemus : sed cum eas somer loqui non possimus, modo certe tacere non debemus. Tanta enim ejusdem dilectionis exuberatis plenitudine, ut 87 cam nuperrime et integerrimam, quod nos quoque sciehamus 88, argumento necessario probaretis, et inviolabilem, quod 319 similiter sperabamus, pignore charissimo assereretis. Nam dilectissimum vobis nepotem vestrum domnum Lanfrancum ad nos misistis, et eum magis in nostro monasterio quam in quolibet alio monachum fieri voluistis. Sicut ergo quod quis dilectissimum sibi non dilectis velit eredere, non est eredihile, ita ut non diligat ubi quem valde diligit con- B versatur, non solet esse possibile. In quo vestro actu non solum monstrastis 89 vestræ dilectionis erga nos constantiam permanere; sed etiam, quod non aliter gratum habemus, dilectionis erga vos certitudinem vos habere. Gratias igitur 90 agimus primum illi a quo est omne bonum, deinde paternæ vestræ sublimitati, quia sie nos diligitis : gratias, quia de nobis sie confiditis; gratias, quia tale pignus nobis committitis. Hæc dicta sint non solum pro me, sed pro tota nostra congregatione. Pro me autem intelligenti breviter dicam, quia onus inæquale prioratus (quo me non leviter olim gravastis) utique augendo non modice unper levigastis. Cumque imbecillus animus gemeret 91 sub pondere, effecistis ut jam, non dico, nolit, sed pene nolit, quod premit, deponere 92. Girardum vestrum de Flandria per vestræ pietatis largitatem, Deo de mundo nostra suggestione redemisti: unde me, si vester non essem, confiterer servum vobis emptum : die a vobis constituta seiat sanctitas vestra sine gravi jactura esse non potuisse absolutum a creditoribus suis : venit tamen prima Domirica Quadragesimæ vestram in se magnifice misericordiam prædicans, et qualiter nostræ, non tam petitioni, quam levi voluntatis significationi in ejus causa dignatio vestra favit, et semper se velle favere intimavit. Qui dixit se velle, et quantum attinet ad hoc quod habet posse, sie reddere quod dehet, ut aliquid quod secum afferret haberet; sed pro quibusdam impedimentis non potuisse secundum D condictum, ut oportet. Rediit igitur promittens se in Pascha Beccum Deo annuente venturum et man-

licæ amplec en lo Lanfuanco, frater Anselmus suus, A surum si non quomodo volet, vel sie quomodo ca poterit. Si quid igitur peccavit quia promissionem vohis factam ad plenum non est exsecutus, quoniam non id admisisse malitia videtur "5, peto securus, ut soleo, de vestra benignitate, quatenus filio vestro vice patris, liceat eum hoc reatu absolvere, cum nobiscum incipiet vivere. In qua re hanc certam præsumani concessionem, si nullam legero prohibitionem.

#### EPISTOLA XX 95.

AB CONDULTUM.

De tribus orationibus ad Deiparam.

Domino Gondulfo 96 frater Anselmes, quod Gondulfo Anselmus.

Non est opus ut multa de incolumitate pristinæ amicitiæ loquatur os meum illi, quem in mutua dilectione seio esse alterum cor meum. Ut igitur breviter quod nosti dicam, sieut amor tui ex quo incœpit, nunquam in me mutatus 97 est minuendo, ita sollicitus sum ut semper alteretur 98 augendo. Quidam frater non semel, sed sæpe me rogavit ut de sancta Maria magnam quamdam orationem componerem : quod cum ipse præsens rogaret exterius, tu absens persuadebas interius. Quoniam enim id tuum futurum, si fieret, prospiciebam, idcirco quod volebat, libentius suscipiebam. Feci igitar orationem unam, unde fueram postulatus; sed in ea me non satisfecisse postulanti cognoscens, alteram facere sum incitatus 99. In qua quoniam similiter nondum satisfeci, tertiam, quæ tandem sufficeret 100, perfeci. Accipe igitur eas, quæ factæ sunt tua intentione; et ne reprehendas magnitudinem 101, quæ facta est aliena petitione. Et utinam ita sint longæ 102, ut, antequam ad finem cujuslibet earum legendo, vel potius meditando perveniatur, ad quod 103 factæ sunt, compunctio scilicet contritionis vel dilectionis in eis per supernum respectum inveniatur. Denique ideirco volui eas ipsas orationes 104 per sententias paragraphis distinguere, ut anticipando longitudinis fastidium, ubi volueris, possis eas legendo incidere 105.

# EPISTOLA XXI 106.

AD RODELPHUM.

Rodulphum obtestatur describere notis musicis Antiphonarium.

Domno et fratri charissimo Rodulpho frater An-

# VARIÆ LECTIONES.

86 Semper utique ms. 1. omit. semper 87 Tantam enim ejusdem dilectionis expuberantia plenitudinem rt mss. tanta enim ejusdem dilectionis exuberatis plenitudine, ut mss. tanta enim ejusdem dilectionis exuberatis plenitudine, ut mss. tanta enim ejusdem dilectionis exuberatis plenitudine, ut mss. quoque scribamus mss. 1. omittit igitur ms. 1. omittit igitur ms. 1. omittit igitur ms. 1. omittit igitur mss. 1. omittit mss. 1. omittit igitur mss. 1. omittit mss. 1. omittit igitur mss. 1. omittit mss. 2. est ut Editis integra mss. 160. et cum ms. 1. omittit psi pro mittitit mss. 1. omittit pro amore) perseverantiam in sanctitate, pro pramio sanctitatis aternitatem in fælicitate mss. 1. omittit, pro amore) perseverantiam in sanctitate, pro pramio sanctitatis aternitatem in fælicitate mss. 1. omittit mss. 1. omit mss. in Edit. Pic. alteretur

99 Sum imitatus mss. Vict. et Flor. sum invitatus mss. 160 et 267. sum incitatus

100 Tandem sufficiebat mss. tandem sufficeret

101 Magnitudinem ms. 267. Longitudinem

102 Ita

103 Ad id quod mss. id ad quod

104 Éas ipsas orationes

105 Ineinere mss. et Éditio Picardi, incidere ms. 267. intercidere

106 Cum ms. Vict. Ef. 20. collata

selmus beatam æternitatem et æternam beatitu- A dinem.

Reverendus dommis prior Helgotus dilectus et dilector noster et vester, suis vos precibus ad notandum Antiphonarium adhortari desiderat, sed nonnullius in re 107 ipsa pondus laboris imminere considerat. Cum igitur suas preces venerabili humilitate nolit quanquam possit tanti pendere, ut pondus impendens possint suspendere, obnixe flagitat quatenus nostras cum suis contra præfatum laborem curemus appendere. Sed quoniam nec ipse nec nos operis optati sie onus amicis postulationibus levigare tentamus, ut indiscretis vos supplicationibus onerare nitamur: contemplantes et vobis proponentes proximorum utilitatem, et charitatis et obedientiæ vestræ mercedem, hoc vestram rogamus frater- B nitatem, hoc vestræ consulimus dilectioni, ut tempus, quod aliis quibuslibet scripturis sponte vos non piget insumere, vel hoc ad opus quod exigimini, non gravemini addicere. Quod si dicitis esse nihil vel minimum, idipsum nihil vel minimum, sicut vos certi estis quod minime sufficiat!, ita nos non dubii sumus quod aliquantulum proficiat. Ut autem vestræ largitatis amplitudo aliquid, plusquam præsumit nostra petitio, superadjiciat', sic bonam vestram cum gratiarum actione annuimus voluntatem, ut penitus abnuamus gravem incommoditatem. Vir ille qui a vobis nuper moriens monachicum sumpsit habitum, si ctiam benedictionem assumpsit, mandate nobis nomen et diem obitus ejus (7), ut in nostro Kalendario scribatur.

#### EPISTOLA XXII 108.

LANFRANCI AD ANSELMUM

Preces Anselmi et aliorum efflagitat : et suum ei nepotem commendat

Domno Patri, fratri, amico Anselmo Lanfrancus peccator 109 perpetuam a Deo salutem.

Quid mihi expediat, beatitudo vestra optime novit ete. Vide in Lanfranco, Patrologia tom. CL.

# 320 EPISTOLA XXIII 110.

LANFRANCI AD LANFRANCUM ET GUIDONEM.

Lanfranci archiepiscopi ad nepotem ejusque sodalem, tum Becci agentes tirocinium monachos.

Dilectissimis fratribus Lanfbanco et Guidoni frater Lanfrancus perpetuam a Deo benedictionem.

Quia divinitus, ut eredo, etc. Vide in Lanfranco, ad an. 1089, Patrolog. tom. CL

# EPISTOLA XXIV 111.

ANSELMI AD LANFRANCUM.

Ad Lanfrancum de nepote Becci suscepto ad tirocinium, de quo epist. 19 et 22 supra. Et ei commendat Mauritium capite laborantem.

Domino reverendo Patri vere diligendo et dilecto. catholicæ matri amplectendo, archiepiscopo Lan-FRANCO frater Anselmus suus, quod dignius potest, totus suus

Quoties vobis est gratum aliquid mihi esse gratum, utique mihi et hoc est gratum, et illud fit gratius, quod prins erat gratum. Significastis vos inde lætos 119 esse quia ego, ut de aliis taccam, dilectissimum nostrum, nepotem vestrum valde gaudens suscepi. Tanto igitur et hac vestra lætitia sum lætificatus; et gaudium, quod habueram de prædicto charo nostro, quamvis semper vigeat, augendo est renovatum: quanto, id quod non verecundor fateri, me scilicet ex magna parte illum sic suscipiendo intendisse, ad votum provenisse cognovi de meo meritis domino, side fratre, sollicitudine silio Mauricio, quem vos pro vobis separatis ab illo, a quo plus amabatur quam ab alio, et quem plus amabat 113 quam alinm : vos ipsi judicate quod illi debeatis. Quamlibet namque vile sit quod sie amat, et a quo sic amatur, nimirum hoc illi debetis quod non minus amet, et a quo non minus ametur. Quonium igitur et ego novi justitiæ vestræ rectitudinem, et vos nostis mutuam nostram dilectionem, omnem ejus supersedemus commendationem. De ægritudine capitis ejus, vestram pietatem, quantum apud vos

# VARIÆ LECTIONES.

Nonnullis in re ms. non-nullins in re 108 Collata cum prædictis duobus mss. Victoriuis 109 Lanfrancus precatur mss. Edit Picardi, Lanfrancus peccator 110 Cum præfatis mss. collata et cum Cottoniano Codice ms. 111 Collata cum uno ms. ex prædictis duobus Victoriuis 112 Inter lætos ms. inde lætos 113 Amabat ms. amabatut

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

ficat tabulas Almanakistarum per ordinem dierum dispositas, et potissimum has quas habemus præfixas codicibus horariarum precum, ubi dies festos profestosque cernere licet suis rubricis et titulis di-stinctos. Porro Auselmus hie accipit pro codice, in quo singulæ regulares Ecclesiæ adnotant diem quo quisque fratrum vel beneficorum obierit; hinc est quod nonnulli hanc ephemeridem obitorium vocitent; alii dictione latino-græca mortilogium, quidam aptius, necrologium, id est librum defunctorum sen mortuorum. Sic Beda lib. 1v, c. 14, Hist. Anglicanæ appellat codices in quibus defunctorum adnotaretur depositio. Hee antem diaria funebria originem habuerunt abaliis duplicibus tabu'is (quas Græci δίπτυχα dixere) ex quarum singulis pagellis diaconus alta

(7) Ut in Calendario. Calendarium proprie signi- D voce sub sacris missarum solemniis recitabat suo loco et vivorum nomina oblationesque defunctorum, ut latius explicat Joan. Stephanus Durandus vir un-decunque doctissimus, lib. 11 De ritibus Ecclesiæ catholicæ, cap. 34 et 43, in quo, ut advertit apud Aleninum, corrupte legi dipteriis pro diptychis. Ita observavi in plerisque Gratiani codicibus impressis perperam haberi dictitis etiam in his quos evulgavit Antonius Contius, Cajet. sanc 24, quæst. 2, Stephanus Tornacensis episcopus horum decretorum primus commentator (non Joannes Seneca, ut scribit Genebrardus in Chron.) vir politioris litteraturæ, et Joannes Flaventinus ejusdem Gratiani scholiastes, ambo ms. in nostra Bibliotheca viderunt, hoc nondum dicentes, alias legi diptycis; sic ctiam legunt duo Gratiani ms. nostra exemplaria.

æternæ salutis retributionem, vobis instantibus, a dilecto amico nostro donno Alberto medico quantum potest perquiratur et curctur.

#### EPISTOLA XXV 113.

AD HENRICUM.

Isti Mauritium monachum ex capite luborantem commendat.

Domno et fratri dilectissimo Hexarco frater Ax-SELMUS diuturnam præsentis vitæ incolumitatem, et futuræ æternam felicitatem.

Credo quod conseii mihi estis qualiter dilexeria domnum et fratrem et filium nostrum Mauritium, quem vobis mittimus. Quoniam igitur dilectos nostros a dilecto et dilectore 115 nostro diligi non dubitamus, secure vobis illum, ut dilectum dilecto, com- B mendamus. Inveniat me in vobis, quem quasi relinquo pro vobis. Ideireo namque hune et non alium pateruæ dilectioni vestræ misimus, quia hunc eam petere specialiter audivimus. Estote igitur nostro Mauritio frater Anselmus, et ego ero vestro Holvardo domnus Henricus. De infirmitate capitis ejus, vos rogo praecipue quatenus vestra instantia dominus Albertus dilectus amicus nester eam inquirat, et quantum Deo dante poterit, ei subveniat.

# 321 EPISTOLA XXVI.

AD GONDULFUM.

Pro transmissis muncribus amico non esse habendas gratias : sollicitus est adhuc de Mauritio monacho.

Domino Gondulfo frater Anselmus.

Si nescirem me totum esse tuum et te totum esse C meum, referrem gratias pro muneribus tuis. Quoniam autem tua mea, et mea tua sunt, dum das mihi tua, ego cur tibi inclinem, cum non accipiam aliena, sed quæ mea sunt? Si te cognoseis non meritis, quibus me præcellis, sed mutua dilectione alterum Anselmum, sentiat hoc dilectus frater et filins mens domnus Mauritius. Precor ut in omnibus gerens ejus sollicitudinem propter Dei et proximi charitatem, nostram erga eum exhibeas vicem. De infirmitate capitis ejus te precor quantum possum. ut te precante et adjuvante quantum potes, a domino e: anico nostro Alberto medico curetur quantum potest.

### EPISTOLA XXVII.

AD BERLUINUM.

Se in dies orationem Deo fundere nomine Herluini, licet suas monitiones vix legeret. Et rogat cum ut erga Mauritium se fratrem exhibeat.

Domno et fratri charissimo Herluno frater An-SELMUS Salutem.

Quamvis nostram vix aliquando legas admonitionem, notum tibi sit tanien, charissime, quia quotidie tui curam habens, Deo pro te, qualemcunque

possum rogo, praecipue, quatenus propter Denni et A possum, fundo orationem. Memento, amice mi, eorum quæ præsens sæpe admonendo tibi divi, et quæ postea absens scripsi.

> (8) Cave, frater amantissime, illud quod multi stulti faciunt, qui quanto diutius vivunt, tanto majorem spem vivendi sibi nutriunt, et timorem festinantis mortis abjicientes, a proposito sanctæ vitæ deficiunt. Verum naunque est quia quanto diutins vixit aliquis, tauto brevius vieturus est; et quanto fit longius a die nativitatis sua, tanto fit propies diei mortis suæ, et retributionis totius vitæ suæ. Sicut igitur vides per singulos dies in præteritum vitam tuam crescere, ita certus esse debes spatium bene vivendi quotidie tibi decrescere. Esto itaque, dilectissime, sollicitus ut spatium quod restat, tquia neseis quam breve sit, sic expendas ut de die in diem sanctum propositum ad meliora extendas. Quatenus quanto magis laborem tuum ad finem festinare, et te ad requiem et coronam appropinquare consideras, tanto fortius instando, et lætius perseverando viriliter confortatus proficias. Ab inceptis ergo nulla lassitudine deficias, sed potius quæ tibi expediunt, et quæ nondum es aggressus in spe superni auxilii pro amore beati præmii incipias, ut 🖼 sanctorum beatum consortium, Christo ducente, pervenias.

> Domnum Mauritium, quem esse meum dilectum et dilectorem non ignoras, sie tibi commendo, ut et ipse gaudeat se inter barbaros fratrem invenisse, et tu probes te etiam longe absentem in amicitia nostra permansisse.

# EPISTOLA XXVIII 116.

AD ALBERTUM.

Conversionem a sweulo suggerit: Mauritium ei commendat, ut arte sua medica ipsum curet.

Domino fratri, amieo charissimo Alberto frater Anselmus, sie transire per bona temporalia contemnendo, ut maneat in æternis perfruendo.

Affectum meæ dilectionis, quem tam sublimi humilitate per epistolam suam vestra petivit dignatio, non nuper litteræ vestræ reverenter supplicando mihi persuaserunt; sed cum olim vestri mores amabiliter se commendando menti meæ impresserunt. Ex quo namque mihi vestra contigit plena potiri cognitione, non utique fuit cor meum sine vestri D desiderio et dilectione; de qua re dubitare non debuistis, si itineris illius, quo de Becco usque Rothomagum simul quondam perreximus, meministis. Ibi enim tanta colloquendo familiaritate cohæsimus ut et nintuns noster amor jampridem, ex quo nos invicem primum noveramus, mente conceptus plenius monstraretur; et quiddam, quod adhuc opto, optando oro, orando exspecto, a vobis milii promitteretur. Hoc est, quia si quando cœlestis felicitatis deside-

#### VARIÆ LECTIONES.

110 Cum codem ms. collata 118 Dilectiore ms. dilectore 116 Cum iisdem collata

JOANNIS LICARDI NOTÆ.

(3) Eadem in epistola 2, supra.

rium in mente vestra gratia cœlestis infantum ac- A et copiosius capiatis, vestram desiderem conversacenderet, ut terrenæ falsitatis concupiscentiam penitus combureret, nulli conversationi, nisi ant Cadomensis aut Beccensis monasterii, se vestra dilectio committeret. Sed quoniam jam de Cadomo ablata est causa quie vos illuc maxime advocabat, jam nunc solum (9) Beccum certius vos exspectal, quod prius pro Cadomo dubitabat. Quamobrem cum maxime propter vos, ut pro terrenis cœlestia, pro perituris æterna, pro falsis vera, pro misera mortalitate beatam incorruptibilitatem certius exspectetis,

tionem, eo tamen ardentins illam exspecto, quo per illam, si evenerit, vestram mecum spero conversa tionem. Dommum Mauritium, nostrum meritis dominum, conversatione fratrem, cura filium charissinum, quem ad reverendi domini et Patris nostri archiepiscopi jussionem in Angliam mittimus, quantum apud vos nostra potest amicitia, et ejus exigit infirmitas, et vestra sufficit, operante Deo, medicina, vestris manibus curandum propter Denm committimus. Quatenus et illi temporalis salus "rer ve-

VARIÆ LECTIONES.

117 Temporaliter salva ms. temporalis salus

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(9) Beccum certius vos exspectat : Quandoquidem creberrime occurrit occurretque id nominis et loci, juvat exponere, etenim exposuisse juvabit, sed de ejus conditore, Herluino viro splendidis virtutum ornamentis decorato et ordo et ratio, lectorisque non mediocre commodum nonnulla proloqui suadent, imo compellunt, quia, nt inquit Gilbertus Crispinus in B proœmio Vitæ ejus, mundum sibi et ad votum arridentem ea penitus ætate recusavit, qua vehementius alii se ingerunt recusari, et in patria, in qua tune incolumem armis militem monachum sieri, portentum habebatur. Sed ipsius Gilberti verbis inchoatam captim prosequamur expositionem. A Danis, qui Northmanniam primi obtinuerunt, pater ejus originem duxit. Mater proximam ducum Flandriæ consanguinitatem attingit. Ansgotus ille, ista Heloye nomen habebat.

Gillebertus Brionensis comes primi Ricardi Northmanniæ ducis nepos, ex filio consule Godefrido illum enutritum penes se inter omnes curiæ suæ primates habuit acceptissime. Habilis hie ad arma plurimum crat, nec minori ea animositate gestabat Omnes tot in Northmannia familiæ in electis illum habebant armis; omnique rei militaris usu et cultu ecorporis sui attollebant. Ab inhonestis avertebat animum; honestis, quæ curiales magnifaciumt, im- C pendehat omne studium. Vitæ hujus jucundissimo statu annos jam ille excesserat triginta septem, cum tandem divino metu succendi amore illius mens cœpit et ab amore mundi tepescere. Ab exterioribus oculum cordis convertens ad seipsum, ibat frequentins ad ecclesiam, orabat devote, ac sæpe prorumpebat in lacrymas, sæpe totum jejuniis transfigebat diem. In armis, in cultu corporis non idem studium quod prius satis indicabat alterationem animi illius, quam adhue seria dissimulatione celabat. Militiæ ac caeteræ rei saeularis summa erat voti; verum quo se conferret, quod vivendi genus assumeret, ignorabat. Rarus in Northmannia tune recti tramitis index aut prævius erat. Sed sieut spiritus ubi vult spirat (Joan. in, 8), ita quem aspirat, unctio ejus docet de omnibus (1 Joan. 11, 27). Abrenuntians ergo militiæ, vili tegumento indutus, barba et crine intonsis inter aulicos din servivit, at prædia sua Deo secum lucraretur exiturus ab Ægypto verus ille Hebræus. Jam do- D mini sui assidens mensæ, inter unltimodas epulas pane asperiori vescebatur et aqua. Ridebatur ab universis, amentiæ quidquid agebat reputabatur. Minis, promissis, injuriis, officiis dominus et universi satellites non poterant a proposito suo eum avertere; nolebat tamen sine domino cui serviebat discedere. Interea comes Gillebertus ob damnum sibi perniciosum, quod quispiam compatriota moliebatur, misit Herluinum ad Robertum Northmanniæ principem. At vir paeis fere damnosa alieui machinamenta penitus recusavit; perstat dominus in sententia, hortans, comminans ut consilii sui verbum ad dominum suum perferendo referat. Agitur ut jam ostendat miles ad

utrumlibet positus, cui servire superno an terreno domino malit. Abdicata igitur omnino legatione discedit a curia. Quod ut cognovit comes, jussit mox abripi universa ejus bona, panperesque ejus clientes; quorum nomine ad comitem redit, umoxiorum causam acturus. Inter quæ dixit: Quæ mea sunt universa distrahantur, modo pauperibus, qui vestram nullo crimine iram meruerunt, sua restituantur. Motus ad pietatem Gillebertus, quem mundanæ fastus celsitudinis plurimum obtinebat, adducto in partem Herluino perquisivit animi tantam communicationem, et finem consilii. Cui paucis verbis, multis lacrymis respondit : c Sæculum amando et tibi obsequendo nimium Deum ac meipsum hactenus neglexi. Quæ corporis erant cultui omnino intentus, nullam animæ meæ eruditionem accepi. Quapropter precor, si quid unquam bene merui a te, liceat vita quod superest in monasterio transigi, salvo circa me amore tuo, et da mecum Deo quæ habui. > Corde in lacrymis concitato nequit sustinere ulterius loquentem, clientique expetitam sui suorumque omnium facultatem [f. add. concessit]. Protinus Herluinus Burnevillæ (Bonnevillam dicunt) exstruendum Dei servitio opus arripuit. lpse igitur non solum præsidebat operi, sed ipsum quoque efficiebat terram fodiens, fossam efferens, lapides, sabulum, calcemque humeris comportans ac ea in parietem componens. Quibus alii horis aberant, ipse congerchat quæ ad opus exigebantur, excludens otium ab omni parte diei, quanto vanitate tumida olim delicatior, tanto vera humilitate nune ad omnem laboris tolerantiam propter Deum patientior.

Cibum, præter quibus non licebat diebus, accipiebat nec exquisitum, et parce satis, expleto cum die opere suo. Et quia interdiu nequibat studere, ediscendo psalterio noctem pene tota n impendebat. His exercitiis multa jucunditate novus tiro Christi

exercebatur.

Prima litterarum elementa didicit, eum jam existeret annorum prope quadraginta, et divina opitulante gratia eo usque processit ut etiam apprime eruditus, in exponendis ac intelligendis divinarum Scripturarum sententiis merito haberetur mirabilis. Quod ut solius divinæ gratiæ tribuatur, nocturnis tantum horis studio huic vacabat, quia propter lectiones nanquam diurni operis intermisit exsecutionem. Nova rursus contra eum hostis antiquus invenit.

Cœnobium quoddam Herlninus adierat gratia inquirendi de vita monachorum. Oratione facta accessit omni cum reverentia multo cum tremore ad ostium claustri, velut ad claustrum paradisi, desideratissimus scire quis monachorum habitus, qui mores, quæ in claustro sedendi sit religio. Sed vidit longe aliam ab ea, quam comobialis ordo exposcit, gravitatem haberi. Turbatus est, jam incertus quod vivendi genus approbaret.

Ad heec, qui monasterii custos erat, ut illum sic introrsus attendentem conspexit, furem suspicatus,

stram operationem tribuatur, et vobis æterna per divinam miserationem retribuatur, et frater Anselmus, quem Jam possidetis amienm, in servum a vobis ematur.

### EPISTOLA XXIX 118.

AD LANZONEM.

Lanzonem monet ut a diaboli tentationibus careat.

Dilecto dilectus, amico amicus, fratri frater Lan-

stram operationem tribuatur, et vobis æterna per A zoni (10) Anslamus, temporalis vitæ sanctitatem et divinam miserationem retribuatur, et frater Ansel- æternæ felicitatem.

(11) Cum meum et tuum, charissime, desiderium quo nos invicem desideramus, considero, unum est, quod me de nostra consolatur separatione, quia in futura vita æternam nostram conjunctionem per divinam spero elementiam. Nam certus sum de mea, nec dubito de tua conscientia, quoniam quælibet

#### VARIÆ LECTIONES.

118 Colluta cum tribus mss. Exemplaribus Victorinis in Cod. Ef. 20. Bd. 18, et Lovan.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

immisso, quanta vi potuit, collo illius pugno per capillos foris usque ad ostium extrusit. At vir patientissimus pro illata sibi injuria nullum monacho verbum impatientiæ respondit. Nec tantum semel, sed ubique hostis ab co victus Deo vincente sucenbuit

Sacrata tandem, quam construxerat [f. add. ceclesia], ab episcopo Lexoviii Heberto, comam totondit, ab eodem sacræ religionis habitum indutus, et paulo post consecratus sacerdos, pluribus jam ducatui illius addictis fratribus abbas præficitur.

Toto imitandus aliis præponebatur, qui per annos tres improperium vitæ spiritalis patientissime tulit coram sæenlaribus. Quos antem regendos acceperat, arctissime, sed more Patrum priorum, regebat.

Videre erat peracto in ecclesia officio, abbatem collo sementem, manurastrum vel sarculum gestantem ad agriculturam præire, monachos omnes operi sub dici terminum insistere. Victus quotidianus panis siligineus, et herba cum sale et aqua. Aqua non nisi lutulenta, quia fons nusquam præter ad duo milliaria habebatur.

Cœleste prædicabant, beneficium, cum panis melior, et caseus, vel aliquod aliud edulium undecunque habebatur; exemplum magistri et conatus omnem murmurandi excludebat aditum. Abbas prior C ad opus, ab opere discedehat ultimus. Simil se inibi servituti propter Denm nobilis mater ejus addixit, et concessis Deo prædiis quæ habebat, ancilkæ fungebatur officio, servientium Deo pannos abluens, et quidquid injungebatur externi operis accuratissime agendi.

Ad opus servorum Dei quadam die eum annonam torreret, nescio quo casa domus undique succensa est. Cucurrit quidam, ejulando nuntians abbati domos combustas, et matrem imbi combustam. At ille, licet lacrymis sulfusus, ad Deum manus levavit : Gratias tibi Deus, inquit, quia in officio servientium tibi matrem meam ignis assumpsit. > Fortis in amore Dei constantia, quæ tot diaboli arietibus impulsa labare non poterat! Nihil tamen mali in illa conflagratione prædicta domina passa fuit. Deinde post aliquantum temporis per visum divinitus commonitus est ut dimissa solitudine campestri, quæ competenti opportunitate omnino carebat, ad locum sui juris mansionem transferret, qui a rivo hic mananti Beccus appellatur, ad milliarium a castro Brionio. Est hic locus in ipso saltu Brionensi, valle ima, montibus saltuosis hine inde occlusa, omni opportunitate laumano usui commodus. Propter densitatem ac rivi recreationem ferarum multus ibi erat accursus. Trium tantum molendinorum tres domus illic erant, et solum illic habitabile.

At vero cum silva prædicta Gilleberti comitis esset delicium, variarumque soli portionum jure ad varios spectaret, tamen, Deo juvante et Herluino firmiter sperante, integra Brionii silva ad Beccenses [f. add. pertinuit].

Usque eo de Herluino narravimus ipsismet Gil-

berti Crispini sui biographi verbis, aliquantum subinde interlocatis, quantum ad Beccensis cœmobii constitutionem constitutorisque gloriam nounibil illustrandam facere animadverti.

d ubique hostis ab eo victus Deo vincente sucbuit
Sacrata tandem, quam construxerat [f. add. eccleb], ab episcopo Lexoviii Heberte, comam totondit,

Etenim suo sæculo Herluinus fuit nostræ Galliæ, speciatimque Northmanniæ non obscurum sidus, et maxime, ubi de ejus occasu.

Quæ autem litteris consignavit Gemmet. lib. vi Histor. ducum Northmanniæ cap. 9 sunt tam angusta et brevia ut amplissimam viri gloriam iniquins constringant. Ut autem nepotes nostros minime lateat, quantum externorum bonorum reliquerit Christi amore, recensehimus ex ejus diplomate ubi ait:

Notum sit omnibus Christianæ religionis cultoribus, quod ego abbas Herluinus filius Ausgoti, astantibus et laudantibus fratribus meis Odone et Rogerio, jubente Gilleberto comite, et Alberto et Ranulpho consentiente, Roberto comite, et Roberto archiepiscopo, donavi sanctæ Mariæ tertiam p artem terræ de Burnevilla, et hoe quod pertinet ad ean; et Tavileio, et de Surceio, et hoe quod pertinet ad eas, et terram de Sarnaio, et hoe quod pertinet ad eam, quæ Ausgotus pater meus in vita sua habuit, dotem quoque matris meæ jubente patre meo ex integro mihi datam, coram testilus Fulberto sacer-

dote, Vitale, Rainaldo, et aliis multis.

(10) Lanzoni. Sie quinque nostra manuscripta exemplaria; Eadmerns in editione Antucrpiensi anno 4551; Guilhelm. Malmesberiensis lib. v De gestis regnm Anglorum, et lib. m De gestis pontificum. Perperam igitur exemplaria excusa habebant ante hae Lautonem. Quantos vero pietatis fructus ex hac semente ab Anselmo jacta legerit, hinc manifestum evadit, quod comobium Sancti Pancratti Leviensis in Anglia (cui præfuit), diœcesis Selesiensis, tanta religionis claruerit fama, ut cæteris monasteriis facile palmam eriperet. Is autem Lanzo Chuniaci (quod cœnobium in Gailia diœcesi Matisconensi, Guilliehnus pius Aquitanorum dux tam magnifice struxit, ut Paradinus lib. De antiquo statu Burgundiæ, cap. 12 testetur se eminus speciantem præ stupore substitisse) prius monasticum egerat tirocinium, et ut noris quam fuerit religlosi tenax instituti, licet suprema ægrotatione sie exeruciaretur, ut nec sedens nec ambulans, nec jacens, nec stans, ne momento quidem tranquillus fuerit, nunquam tamen (inquit bibliothecarius Malme beriensis lib. v De regib. Anglis) noctibus est locutus; rogantibus fratribus ut silentium solveret, non acquievit, ne monachatus impudicitiam libareat, co quod nunquam postquam monachicum accepisset habitum, a completorio exiens, usque ad s quentis diei primam locutus fuisset. Huic autem (ut paulo post idem bibliothecarius advertit) qui præ ca teris sui ævi hominibus regulam sanc.i Benedicti observabat', beatam Dei Genitricem ejusque solemnia singulari venerabatur affectu.... contulit, ut solita sibi consuctudine, et in transitu sancti Benedicti, et in festivitate

(11) Vide epist. 2 supra.

nos regionum diversitas distineat 119, de dualuis ta- A arguere non cessat, ut, dum illi persuadet incepto men animabus nostris charitas unam conficiat. Unde fit ut animæ nostræ et dilectione 120 præsentes sese amplectantur 121, et conversatione absentes sese desiderent. Sed 322 consummata hujus vitæ peregrinatione, Deo adjuvante 122, ad quem tendimus, et in quo speramus, in patria ad quam suspiramus, quasi diversis itineribus convenienus 123. Ubi tanto vehementius, Deo annuente, de invicem congaudebimus, quanto nunc de nobis divinam dispositionem patientius toleraverimus. Interim tamen quoniam facere quod charitatem renovat et accendit, non est Dei dispositione reniti, sed obedire, dehemus nos vel mutuis salutationibus, cum licet, revisere. Quod cum hactenus in hac epistola me fecisse possit suffisemper dulcem fecit, non mea fatuitas, sed tui charitas 124, instante Domino et communi nostro amico Ursone 125, cogor subjicere. Nam, etiamsi nihil tibi dicere possim quod ignores, plus tamen hærehit memoriæ, quod a dilecto dilectore dietum suscipies 136. Ingressus es, charissime, professusque Christi militiam, in qua non solum aperte obsistentis hostis violentia est propellenda, sed etiam quasi consulentis astutia cavenda. Sæpe namque dum tironem Christi vulnere malæ voluntatis aperte malevolus non valet perimere, sitientem eum poeulo 127 venenosæ rationis malevole callidus tentat exstinguere. Nam, cum monachum nequit obrnere vitæ quam professus est odio, nititur eum conversationis, in qua est, subruere fastidio. Et licet illi monachicum propositum C tenendum quasi concedat, tamen quia hoc sub talibus ant inter tales, aut in eo leco incæpit, illum stultum nimis imprudentemque multimodis versutiis

Dei beneficio ingratum existere, justo judicio nec ad meliora proficiat, nec quod accepit teneat, ant in co inutiliter persistat. Quippe dum incessanter laboriosis cogitationibus de mutando loco, aut 138 si mutari non valet, saltem de improbando initio meditatur, muquam ad finem perfectionis tendere conatur. Nam, quoniam illi fundamentum quod posuit, displicet, nullatenus illi structuram bonæ vitæ superædificare libet. Unde fit ut, quemadmodum arbuscula, si sæpe transplantetur ant nuper plantata in codem loco crebra convulsione inquietetur, nequaquam radicare valens, ariditatem cito attrahit, nec ad al quam fruetus fertilitatem pervenit (12) : sie infelix monachus, si sæpius de loco ad locum proprio appecere, aliquid tamen nostræ admonitionis, quam tibi B titn mutatur, aut in uno permanens frequenter ejus odio concutitur, nusquam amoris stabilitus radicihus, ad omne utile exercitium languescit, et nulla bonorum operum ubertate diteseit. Cumque se nequaquam ad bonum, sed in malum proficere, si forte hoc recogitat, perpendit; omnem suæ miseriæ causam non in suis, sed 129 aliorum moribus injustus intendit, atque inde se magis ad odium eorum inter quos 130 conversatur, infeliciter accendit.

Quapropter, quicunque conobitarum (13) forte propositum aggreditur, expedit ei ut in quocunque monasterio professus fuerit, nisi tale fuerit ut ibi malum invitus facere cogatur, tota mentis intentione amoris radicibus ibi radicare studeat, atque aliorum mores aut loci consuctudines, si contra divina pracepta non sunt, etiamsi inutiles videantur 131, dijudicare refugiat. Gandcat se jam tandem invenisse, ubi se non invitum sed voluntarium tota vita mansurum, omni transmigrandi sollicitudine propulsa

# VARIÆ LECTIONES.

Defincat ms. 20. in duobus exemplaribus, destinent ms. 18. distinguat ms. Lov. 120 Et dilectione ms. 18. et Lov. in dilectione 121 Amplectentur mss. amplectantur 122 Deo adjuvante mss. et Edit. Pic. illo adjuvante 123 Convenienus ms. 18. Pervenienus 124 Tua charitas ms. 18. tui charitas 125 Ursone ms. 20. Urso ms. 18. et Lov. Ursione 126 Suspiciens. mss. et Edit. Picardi et Col. 1573, suscipies ms. Lov. 127 Populo mss. et Edit. Picardi populo ms. Lov. 128 Mutando ant in uno Exempl. ms. 20. et ms. Lov. nutando loco aut 129 Non suis, sed ms. 18. et Lov. sed in suis, sed 130 Odium, inter quos.. mss. odium corum inter quos.. accendit ms. Lov. 131 Inutiliter videantur mss. et Edit. Colon. inutiles videantur

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

dicitur) majorem missam in conventu celebraret, et octavo a prædicto sancti Benedicti transitu die præventus infirmitate, octavo nihilominus die ab An-nuntiatione Dominica migraret ad Christum. Porro hujus epistolæ nominatim meminit Anselmus Epist. 104 ad Guarnerum, lib. m. Eadmerus bonam partem adduxit lib. 1 Vitæ ejnsdem Anselmi, cap. 15.

(12) Sic infelix monachus. Eo non insulse respicere videtur illud lyrici.

Cui placet alterius, sua nimirum est odio sors. Stultus uterque locum immeritum causatur inique. In culpa est animus, qui se non effugit unquam.

(Ilorat. lib. 1, vers. 11, 15)

(13) Qui conobitarum aggreditur propositum, expedit ei, ut in quocunque monasterio professus fuerit, nisi tale suerit, ut ibi malum facere cogatur, se radicare studeat. Locus expressissimus ad confirmandos quamplurium cœnobitarum animos, qui durioris

- festivitate sanctæ Mariæ (quæ Annuntiatio Dominica D vitæ rapti desiderio, plerumque ad alind transcunt monasterium, unde paulo post, quoniam oneri sunt impares, coguntur exire non sine gravi mærore, et grandi, cui exeuntes objiciuntur, tentationis diser-mine. Magister Adam de Sancto Victore, vir æqual s Hugoni, Ricardo, et aliis compluribus nostri cœnobii Patribus religiosissimis, in dialogo De instructione discipuli (quem nuneupavit Patribus nostris canonicis ecclesia archiepiscopalis Saneti Andraa in Scotia) interrogans eumdem jam dejuratæ religionis sacramento ligatum, hoc audit respondentem. Quid si majoris perfectionis et rigidioris ordinis desiderio accensus vitam meam emendare, et conversationem meam augere voluero, nunquid, ubi id faciam, transmigrem consulis?
  - · Doct. Certe non consulo.

Disc. Quare?Doct. Primum, quia suspectam habeo infirmitatem toam, quia potes sufferre ordinem istum, non potes Tortassis sufferre illum. Secundo, quia times

238 exercitia exquirenda sedulo vacet. Quod si sibi videtur majora quædam ac utiliora spirituali fervore appetere quam illi præsentis monasterii institutio-

deliberet : nt quietus ad sola piæ probatæque vitæ A nibus liceat, æstimet aut se falli, sive præferendo paria paribus, vel majora majoritus 133, sive priesumendo se posse quod non possit, ant certe credat se non mernisse quod desiderat. Quod si fid-

# VARIAE LECTIONES.

138 Et quietus ad sola piæ prohatæque vitæ næs dao et Edit. ut Quietus ad sola piæ vitæ ms. Lov. 133 Minora majoribus ms. 18 et Lov. majora majoribus

### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

ne per discessum tuum eis, qui post discessum tuum remanent, aliquod damnum inferatur et scandalum.

· Disc. Et quare hac essent?

Doct. Nonne una es de decem virginibus, qua accipientes lampades suas exierunt obviant sponso et spousw? (Matth. xxv, 1.)

· Disc. Una quidem de quinque prudentibus esse

desidero.

4097

c Doct. Aut prindens virgo es, aut fatua.

e Disc. Sum utique.

• Doct. Si fatua es', non consulo ut quoquam discedas, ne forte fatuus sit fatui egressus. Si autem prudens es, et tune nihilominus consulo ut remaneas, ut matri, quæ te concepit et portavit, domni videlicet tuæ, pro: canetis aliis tua sapientia succurrat. > Et post modicum, ubi discipulus objiciens notissimos fratrum mores, a quibus, quia longe abnorret, odio sit, ait: « Visne ergo ut remaneam cum codio?

· Doct. Nequaquam, sed cum dilectione. Volo enim ut Abel habites eum Cain, ut Isaac eum Ismaele, cum Esau Jacob. Poterit namque tihi prodesse malitia, si tibi non defecerit patientia. Si autem tales ipsi fuerint ut to ad peccatum trahant, nunc consulo ut alio, ubi Deo placere possis, discedas. D. Bernardus (eui et prædictus noster Adam posnit epitaphiam) ex aliquot Columbensis abbatis quæstionibus, et hanc, de qua nune sermo est, sic enodat in lib. De præcepto et dispensatione. A bono, quod semel quis voverit, descendere non li-cere, untare locum, quem sibi quisque delegerit, et cui sua se voluntate et voce firmaverit, omnino non consulo. Ded nec sanctus papa Gregorius; ait enim: Perfecti quique magna se discretionis subtilitate conspiciunt, ne ad deteriora unquam, vel in opere vel in cogitatione dilabantur. > Et paucis additis inquit: Præscribat proinde stabilitatis pactum omni deinceps remisso descensui, contentioso discessui, vago et curioso discursui, totius denique C inconstantiæ levitati, non tamen in his quæ in professionis serie sequantur, morum videlicet conversioni et obedientiæ, quæ secundum regulam sit. Nam si hæc ibidem pro improbitate nimirum atque irreligiositate cohabitantium obtineri-forte nequiverint, duce spiritu libertatis indubitanter suadeo transire ad locum alium, ubi non impediatur homo reddere vota sua, quæ distinxerunt labia sua. » Post nonnulla explanatius snam aperit mentem, dicens: c Forte vult aliquis de Chiniacensibus institutis ad Cisterciensium sese stringere paupertatem, eligens præ illis mmirum consuetudinibus magis regulæ puritatem. Si me consulit, non consulo, si non sane sui abbatis usurparit assensu. Quamobrem? Primo, propter scandalum ipsorum, quos descrit; deinde, quia certa pro dubiis relinquere tutum non est. Forsan enim hoc tenere potest, illud non potest; tertio suspectam habeo levitatem, qua id sæpe quod facile volumus antequam probemus, experti D jam nolumus, uno prope momento idipsum et cupientes et respuentes, tam leviter quam et irratio-nabiliter. Hactenus illic Bernardus; multa enim præterii, quæ lectorem avidiorem non præteribunt, quamvis nihil existimem me siluisse quod scribendum fuerat necessario. Habeat tamen Coronidis vice si lubeat et illud, quod exstat in calce apologiæ ad

Guilhelmum abbatem, his verbis: Sieut non licet his qui majus aliquid forte vovernnt, ad id quod minus est, descendere, ne apostatentur; sie non omnibus expedit de minoribus bouis ad majora transire, ne participentur. Scio quippe nonnullos de aliis congregationibus et institutionibus ad nostrum ordinem prævolasse, pulsasse, intrasse. Qui hoc quidem agendo et suis scandala reliquerunt, et nobis nihilominus attulerunt; dum quantum illos sua temeraria discessione, tantum nos turbarunt sua misera conversatione, quoniam superbe spreverunt quod ienebant; et temere præsumpserant, quæ non valebant. > Concludens tandem Bernardus, addit: Quanquam ergo nonullos corum noverimus, qui et fortiter Deo auctore coperant, et ipso protectore fortius perseverant, securius tamen est ut perseveremus in bono, quod ecepimus, quam quod incipiamus uhi non perseveremus, et hoc pariter omnesque B studeamus, quod secundum Apostoli consilium, Omnia nostra in charitate fiant (I Cor. xvi, 2). > Eumdem tertio consule in epist. 7 ad Adam monachum, ab his verbis post medium: « Si quidem nt catera taceam, » etc., et 115, ad sanctimonialem Sancte Maria Trecensis. In Bernardi sententiam it div. tom. II, 2 quæst. 489, art. 8, dicens : c Transire de religione in religionem, nisi propter mag am utilitatem vel necessitatem, non est laudabile, tum quia ex hoc plurimum scandalizantur illi qui relinquantur, tum etiam quia facilius proficit aliquis in religione quam consuevit quam in illa quam non consucvit, exteris paribus. Sic ille, ubi proxime subjungit egregiam Nestorii abbatis in hanc rem sententiam. D. Thomam plerique summularii sequumtur. > Causas vero mutandi cœnobii ibidem produetas a D. Thoma ex superioribus elicere est. Joannes Gerson, vir etiam Lutheri demonachati judicio, non vulgaris, a D. Thoma non recedit in considerat. 4 some epist, ad quemdam Carthusian, rom, I, monens e religiosum debere advertere, in domo Patris cœlestis multas esse mansiones (Joan. xiv, 2), viasque multas quibus illas assequaris, et, juxta dictum Augustini, in via Dei sie alium ire, alium sic, camque ob causam unumquemque in vocatione qua vocatus est debere ambulare. Rursus considerat. 5 ait : Diabolus autem non habet efficacius malignandi machinamentum, quam si possit religioso suadere displicentiam status sui jam assumpti atque professi. Et hoc facere conatur nunc sub figmento quietudinis contemplativæ, nunc sub umbraculo,

quasi omnia sint inutilia quæ agit in vocatione sua. Iftee ex Gersone carptim. Joannes Ketelius sen Cacabus apud Thomam Campensem have meditans proponit: • Est milii utile ot magna reputem exercitia domus istins supereminere alias domos, et ut habeam magnum propositum in hoc statu mori, et pro milla re mihi adventura ab isto velle separari, salva semper obedientia. > Thomas vero Campensis, vir illuminatissimæ mentis probeque gnaras harum procellarum, quibus candidatorum ant militiæ Christi nuper ascriptorum corda concussantur suos tirones in 11 part. Sermonum ad 110vitios, sermone 5, sie cantos l'acit : « Potest quilibet religiosus in ordine suo, et loco sibi a Deo proviso, animam suam salvare et virtuose proficere, si sollicite servat quæ ordo instituit, et prælatus facere

lltur, agat gratias divinæ misericordiæ, quia ab A tando, inconstantiæ levitatisque frustra crimen subeat, aut majora suis viribus experiendo fatigatus errore 134 suo defenditur, ne sine emolumento aut etiam cum jactura, locum vel vitæ ordinem mudeterius in priora, aut etiam in pejora prioribus desi-

#### VARIÆ LECTIONES.

<sup>186</sup> Qua ab errore ms. 18 et Edit. Col. quia ab errore

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

juhet ac consulit. Nemo igitur instabilis se seducat, neque stulta et vana imaginatione de alio loco cogitet, et de incertis futuris jucundiora sibi prophetando dicat: O Deus, si in tali loco et ordine essem, quam bene et devote me habere vellem, nec de aliquo amplius conqueri vel turbari. Hæc pauca ex multis quæ Thomas suos commonet, ubi subjicit exemplum enjuspiam canonici regularis, e qui diutino lujus occultæ tentationis prælio tandem prostratus defecit ad eremitas Augustinianos. Mox, ut eo pervenit, tirocinii monastici veste in lutus est, et quidem tanto pectoris æstuantis fervore, ut eodem die, si Patribus visum fuisset, nomen dedisset. Vix fluxerant octo dies, cum gravissimo percellitur mærore, priorisque comobii desiderio, adeo ut nec ci-bum nec somnum valeret capere. Quamobrem coactus aperit intestinum dolorem, mirantur Patres, levitatem puerilem objurgant acerbissime, reddunt habitum canonicum, redit in paternam domum, nbi castigatur, postea suæ inconstantiæ malo, evasit melior et constantior.

Joannes Gerson epist, superius producta consideratione 11, aliquantulum simile quid narrat, sed horribilius, de Joan. Borbonio Cœlestino: c ls enim sub unbecula districtioris ordinis receptus a Franciscanis nuncupatis de Observantia, paulo post abscessit et duxit uxorem, a cujus propinquis occisus est, cum reverteretur Roma, anno 1598.

Reverendus Pater noster Joannes Hurtaldus Parisiensis, episcopo a sacris vicibus, cum ex Funtebraldo rediens visitationis nunere peracto, pertransiret Andegavo; accepit Franciscanum quem-dam Bammetianum (id autem cœnobii hand procul ab urbe situm est,) præpostero arreptum zelo expetisse capucinos, ubi mox a dæmonio meridiano impetitus, et cucullam et catholicam abjecit fidem, professus Salmurii oppidi in archiepiscopatu Turoneusi, Calvinianismum.

 Dum inviserem aliquando Fulienses monachos C in Parisiensi suburbano degentes, et cum venerabili ejus asceterii præposito hisce de rebus confabularer, asseruit se vidisse duodecim externos monachos tirones, quorum unicus in corum permansisset or-

dine.

Est mihi quispiam notus adolescens canonicus regularis, miræ simplicitatis, qui inter mutua colloquia ingenue fassus est se hujusmodi insana tam furenter percussum procella, ut universa sui cœnobii instituta floceifaceret, donee ad se reversus, gratiorique potitus aura, exclamarit : Hem quid ago? est animus hine alio migrare, nt potius vivam? Ecquando foris evadam disciplinæ canonicæ studiosior, cum eam domi negligentius servem? Hac correptimenta factus animosior postea impugnantem constanter risit dæmonem.

Seiseitatus sum, dum hæe elucubrarer, religiosis-simum quemdam virum (nomen verecunde sileo) quid hac de re sentiret : dixitque id licere, cum D quis sui ordinis cyclopediam absolvit, sed et tum vires animi corporisque ad unguem explorandas. Imo licet hæ viderentur firmissinæ, tamen ob ingentia quæ has mutationes comitantur, salutis discrimina, mature rem tractandum. Cæterum, qui infirmiores valeant eludere insultus diaboli has re.igionis vices suadentis, et insidias detegere, quotidianaque præliola vel ex instituti monastici remis-

suri custodia, vel ex quorumdam licentiosorum fratrum perversitate nata, ilkesi perferre, docet Thomas Campensis supra, cæterique spirituales Patres.

Ad hec refer universa, Lanfranci super his dubijs monastices interrogati responsum, quod noster Anselmus exscripsit sub finem sui poematis De contemptu mundi. Quin actuarii vice apponam sapientissimum D. Stephani Muretensis, Grandimontensium sodalium institutoris decretum, quod lege in ejusdem regula calamo scripta apud nos, ubi sic precipit in titulo De viris alterius religionis non recipiendis. Alterius religionis viros in hac religione recipi, omnino prohibemus. Nam vestri mores ab eorum moribus plurimum different; vos quippe fimum et ligna portantes, et clibanum calefacientes, panem et alia multa facere consuevistis, nullos enim vosmetipsos habetis famulos. Vohis enim talia facientibus frequenter improperarent, dicentes : Nunquam de luijusmodi vilibus in nostra religione tractabanus; facilius etiam potest in disciplina teneri qui nunquam in illa fuit, quando recenter sa culum relinquit, quam revocari ad ipsam qui semel eam excessit. Insuper si post longum tempus vestris perscrutatis moribus ad pristinæ religionis habitum remeare vellent; ipso postea, enjus obedientiæ se prins submiserunt, eos recipiente quasi oves suas, absque licentia calumniam vestris facere possent, unde et vobis et ipsis aliquod contingat opprobrium, nullo modo recipiantur. Hina Salomon ait : Cor ingrediens duas vias, non habebit requiem (Eccli. 111, 28). Hine Jacobus ait: Vir duplex animo, inconstans est in omnibus viis suis (Jac. 1, 8). 1 Hactenus viri sanctissimi scitum, in quo, cum monachos externos a suis excipi vetuerit, manifestissime præmonuit hos; nec ad snos alteriusque sectæ cœnobitas de-here transmigrare. Huc facit cap. 15, lib. De mortificatione Julii Faciwi, editi Lutet. 1598. Venerabi'is Pater Nicolaus Grenierius, aute annos 56, nostri cœnobii prior, et quidem integritate prior, unlloque snorum posterior doctrina, lect. 4 in regulam sancti Angustini exentiens, qui vir religiosus in irreligiosa cœnohiarcha queat vivere, quam deserere notit adactus fratrum charitate, scandali futuri metu, ant ex fragilitate, et propria trepidante conscientia. Tum, inquit Grenierius noster, sperandum est, quod sine peccato in monasterio suo irreformato persistere possit, modo tamen illic sobrie, pie et juste vivat, has conditiones observans, ut seil cet super sui monasterii irreformatione doleat, ejus reformationem in substantialibus et præsertim in bonorum communitate desiderans. Item, nt pro reformatione introducenda, quod in se est, faciat, ai que ut bona sibi commissa sine expressa sui supcrioris permissione non dispense!, nec sæculariter se habeat, sed, ut dictum est, vivat pie, sobrie, ac juste (Tit. 11, 12). Pie Deo, ut recte et catholice sentiat, divinumque officium, ut potest, sollicite et reverenter persolvat; sobrie sibi, ut abstineat, juxta suasum apostolicum, a carnalibus desideriis, qua m.litan: adrersus animam (I Petr. 11, 11); juste aliis, nt in omnibus se exhibeat sicut Dei ministrum, pracavens ne quemquam verbo aut facto, quantum commode poterit, male ædificet, præsertim ut neminem corum, quibus convivit, offendat. > Sic Grenierius.

ciat. Si autem vere meliora illis, quæ in promptu A sunt, nondum meritus optat, patienter toleret divinum judicium, quod ulli aliquid injuste non denegat, ne per impatientiam judicem justum exasperans, mercatur quod non habet non accipere, et quod accepit amittere, aut quod non amat 138, inutiliter tenere. Seu vero 136 misericordiam seu judicium erga se in illis, quæ non habet et optat, persentiat; lætus ex his quæ accepit, largitati supernæ gratias dignas persolvat. Et quia ad qualemeunque portum de procellosis mundi turbinibus potuit pertingere, caveat in portus tranquillitatem ventum levitatis et impatientiæ turbinem inducere: quaterns mens constantia et mansuetudine tutantibus quieta, divini timoris sollicitudine et amoris delectatione sit vacua 137. Nam timor per sollicitodinem custodit, amor vero per delectationem perficit 138. Scio quia hæc majorem aut scribendi ant colloquendi exigunt amplitudinem, nt plenius intelligatur quibus, scilicet, dolis antiquus serpens ignarum monachum in hoc genere tentationis illaqueet; et econtra, quibus rationibus prudens monachus ejus callidas persuasiones dissolvat et annihilet. Sed quoniam jam brevitatem, quam exigit epistola, excessi; et totum quod hic dixi aut dicendum fuit, ad custodiendam mentis quietem pertinet, hujus brevis exhortatio epistolam nostram terminet. Nec putes, charissime, hee me dicere ideirco, quod suspicer te al'qua mentis inquietudine laborare. Sed quoniam prædictus dominus Ursus 139 cogit me aliquam admonitionem tibi scribere, nescio quid C potius moneam, quam cavere hoe quod sub specie rectæ voluntatis scio novitiis quibusdam solere subrepere 150. Quapropter, amice mi et frater dilectissime, consulit, monet, precatur te tuus dilectus dilector totis cordis visceribus, ut totis viribus quietæ mentis studeas, sine qua nulli licet callidi hostis insidias circumspicere, vel semitas virtutum angustissimas 141 prospicere. Ad hanc vero monachus, qui in monasterio conversatur, pertingere nullatenus valet sine constantia et mansuetudine, quæ mansuetudo indissolubilis comes est patientiæ; et nisi monasterii sui instituta, quæ divinis non prohibentur mandatis, etiamsi rationem corum non perviderit, ut religiosa studuerit observare. Vale, et omnipotens D Dominus perliciat gressus tuos in semitis suis, ut non moveantur vestigia tua (Psal. xvi, 5); ut in justitia appareas conspectni Dei, et satieris cum apparuerit gloria ejus (Ibid., 15). Ora ut et ego tecum: quia et ego oro ut tu mecum 142.

# EPISTOLA XXX 153.

AD ARNULFUM.

Consulit non eligere locum ubi doceat, sed ubi magis doceatur.

Domino et fratri charissimo Aunelro, frater Anselmes, salutem.

Quod vestra petit fraterna dilectio, ut simul præsentes invicem colloquamur, ego quoque ex quo habitum sancta: conversationis sumpsistis desideravi et desidero : sed quia meus nec sum nec esse volo, nondum communis effectum desiderii consequi potui, nec scio si potero. Breviter igitur pro temporis brevitate, litteris ad ea quæ mandastis responden. De fratre adolescente quod petitis, nee domnus abbas nec nostra congregatio concederet, nisi prius ejus vitam diuturnæ conversationis experimento cognosceret. Quod autem aliquo ire proponitis 146, ubi secundum propositum vestrum vivere possitis, lando et hortor; thoe tamen præinonco ut et per licentiam 323 abbatis vestri hoc faciatis; et ut, quocunque iter vestrum Deus direxerit, regulariter sub abbatis obedientia, et non in propriæ voluntatis arbitrio, si monachi præmium consequi vultis, vivatis; nec locum ubi vos aliis prodesse, aliasque instrucre, sed ubi vos per alios proficere et ab aliis ad spiritalem militiam instrui possitis, eligatis. Sic enim ordinate proficietis, si prins doceri quam docere appetieritis. Præterea, quod studio scholarum vitam vestram, ex quo sæculo renuntiastis, impenditis 148, nullatenus vobis expedire cognoscetis, si et vestri finem propositi, et quo exercitio illuc perveniatur, consulitis. Valeat milii vestra dilecta dilectio, et licet in hac peregrinatione separati ad patriam velut diverso itinere tendamus; oremus tamen pro invicem, ut in patria de Deo simul æternaliter gaudeamus.

# EPISTOLA XXXI 146.

AD LANFRANCUM.

De Lanfranci nepotis sancto profectu, et de capitis dolore, quo laborabat.

Domino et Patri suo desideratissimo, matri catholicæ cum amore reverendo cum reverentia amando archiepiscopo Lanfranco, frater Anselnus suus, in præsentis vitæ sanctitate diuturnum fulgere, in futuræ vitæ felicitate æternum gandere.

Si tam facile dictare et scribere, quam loqui possem, nunquam illi, cui tam sæpe loquitur cor meum, epistolarum copia mearum deesset, nisi cum inopia mihi latorum adesset. Sed quoniam tam multa sunt quæ me dictare impediunt, ut hoc ipsum, scilicet quam multa sint, meditando nunc enarrare impe-

# VARIÆ LECTIONES.

138 Quia non amat ms. 1 quod non amat 136 Dei vero mss. duo et Edit. Colon. sen vero ms. 18. si vero 137 Sollicitudini et amoris delectationi sit vacua ms. 18 et Lov. sollicitudinis et amoris delectationis non sit vacua Edit. Colon. Sollicitudine et amoris delectatione sit vacua 138 Perficit ms. 18. proficit 139 Ursus ms. 18, Edit. Col. et ms. Lov. Ursio 140 Subripere ms. 18, et Lov. subrepere 144 Augustissimas mss. et Edit. Col. augustissimas 142 Tu mecum ms. 18. addit Amen 143 Cum duobus mss. Vict. in Cod. Ef. 20. collata 144 Proponitur mss. proponitis 148 Impendistis mss. impenditis 146 Cum ms. vno ex prædictis collata

sublimitas, quod raro ad se servuli sui epistolæ perveniant. Quamvis namque rubigine stylus manu cessante rubescat, absit tamen ut torpore animus lingua tacente tepescat. Verum his nunc omissis de dulcissimo dilectore meo nepote vestro, enjus conversationis vos scio semper præsentem habere velle notitiam, hoc vobis mando quod mea testatur conscientia. Sie utique cavel a quibus est cavendum, nt milli nostrum jure videatur reprehensibilis; sic studet humili henignitati et benignæ humilitati; sic quieti et silentio atque orationi, ut merito sit omnibus amabilis. Unde certe quotidie et ipse me de se lætum facit lætiorem; et ego illum, ut de communi proximorum dilectione taceam, vestro et suo merito dilectum habeam dilectorem. Sed est quiddam quod, B stituerit. Si igitur sic se res habet, vellem libenter quamvis vere eredam quia elementer ci facit divina providentia, non tamen illud videre possum absque charitativæ 148 compassionis molestia. Dolore namque capitis jam per plures menses sic eum paterne divina quotidie affligit 149 castigatio, ut et al.quando a conventu communi ejus læta dissocietur conversatio, et omnino a lectione aut aliqua studiosa meditatione ejus prohibeatur intentio. Quod idcirco vobis mando, ut et ego apud vos non sim reus lujus rei silentio; et vos aliquo, si potestis, eidem charissimo meo per dominum Albertum 180 subveniatis auxilio. Et ut per aliqua signa morbi genus medicus idem cognoscat, fere semper quasi verberantur ci tempora, from semper ponderosa, sed maxime inclinato. Lux omnis et sonus quanto major, tanto C molestior. Sæpe, maxime autem post cibum, vultu toto valde rubescit; et simul non solo vultu, sed toto capite ignescit. Domnum vero Guidonem, quem magisterio puerorum addiximus, suavis commendat obedientia, et in strenuitate humilitas, ut pariter gloriari possumus, et vos per quem, et nos qui enm talem habemus. Domnus Osbernus vester, utique et pietatis affectu bilaritate condito iu dies venerabiliter pinguescit, et scientiæ profectu per studii instantiam et ingenii serenitatem tenacemque memoriam quotidie laudabiliter crescit. Non solum igitur ideo quia nos vestra pariter copulat paterna, qua nos fraterne jactamus, dilectio; sed et, ejus exigentibus meritis, tanta dilectionis mutuæ jucundamur conglutinamurque delectatione, ut jam separari non possimus absque utriusque animæ scissura quadam et cordis læsione. Sed quando hoc, vestra eum jussione revocante, continget, mea scissura in suo hiatu permanente, ipse suam consolabitur per resolidationem alterius majoris, quam nunc patitur. Verum quiddam est unde me sibi compatiendo dolere compellit. Crescente namque infirmitate quadam, quam vobis notam esse dicit, sie sæpissime gravatur ut ali-

diant; precor ne mihi paterna vestra 157 succenserat A quando usque ad vitte periculum perducatur. In primis enim subitum frigus totum caput illi, deinde cor et totum corpus vehementer afficit; et mox cor immoderata pulsatione laborans, simul cum omnibus corporis sensibus et viribus, sicut exhaustis sanguine fieri solet, deficit. Ex quo defectu, postgurm quasi reviviscit, statim velut febricitans totius corporis ardore ignescit. Sequetur quoque dolor capitis, et quasi vomere debeat, gravis perturbatio. Sape ctiam, maxime cum cantat, sic capitis perturbatione vexatur, ut locus in quo est in vertiginem illi rotari videatur. Quem quoniam nec scio nec possum melius, quam a vobis ametur, amare; supersedeo pro co paternitatem vestram rogare. Audivi quod sanctus Dunstanus regulam vitte monachicæ infamosam Vitam et instituta tanti Patris videre.

#### EPISTOLA XXXII 151.

AD HENRICUM.

Habet gratias pro Mauritio monacho diligenter curato. Domino fratri, amico Henrico, frater Anselmus, in hac vita perseverantem sanctitatem, in futura æternam felicitatem.

Hoc pro certo laudabiliter solvitis quod charitative debetis, cum communi fratri nostro Mauritio 152 vos, sicut ipse mihi scripsit, benignos ac beneficos in omnibus exhibetis. Sed tamen me non modice gratiarum co vobis debitorem efficitis, quo illi beneficia vestræ charitatis ob amorem mei propensius impenditis. Verum quoniam nequaquam nunc recenter discimus 153 ego et vos, quid invicem de vobis possimus pro nobis confidere : dignins æstimavi easdem gratias in area mentis elausas servare, quan: non ignoranti in chartula describere. Cujus enim semper promptam bonam voluntatem esse non dubito; non solum, cum per exhibitam sibi opportutitatem operatur, sed semper gratiis dignum existimo. Quoniam tamen meritis vestris ad præsens opere aptius respondere non valeo; monachis vestris qui meeum sunt, quantum possum, quod tribuitis retribuo. Quia desideratam mihi aliisque fratribus vestris vestram præsentiam nuper promisistis, si reverendus D. archiepiscopus mare non esset hoc tempore transiturus, speramus, quia terminus a vobis mandatus præteriit, quod idem venerabilis Pater ad nos sit ante Pascha venturus. Quod utinam cum ejus praspera hilaritate et hilari prosperitate fiat! Si vero ipsum, sient existimanus, non viderimus, scito:e quia vos a debito promissionis vestræ, nisi vos videndo, non 324 al solvimus. Quippe quod scripsistis vos de adventu nostro sperare futurum; ita tenemus, ac si polliceremini eventurum. Valete.

# VARLE LECTIONES.

Patiens vestra ms. paterna vestra 148 Charitativa ms. charitativæ 149 Dum affligit ms. divina quotidie affligit 180 D. Abhatem ms. Dominum Albertum 151 Cum vrafato ms. collata 152 Mayortio ms. mauricio 183 Dicimus ms. discimus

#### EPISTOLA XXXIII 181.

AD GONDHLEUM.

Non esse scribendum amico, cujus memoria perpetuo sit in corde.

Suo suus, amico amicus, fratri frater Gondulfo, Anselmus, pro amore felicitatis perseverantiam in sanctitate, pro præmio sanctitatis æternitatem in felicitate 188.

Et is Gondulphus et Anselmus testis est quia ego et tu nequaquam indigemus, ut mutuos nostros affectus per epistolas nobis invicem indicemus. Quoniam enim anima tua et anima mea sesc ab invicem nequaquam esse patiuntur absentes, sed sunt indesinenter se mutuo amplectentes; nihil nobis invicem deest de nohis, nisi quia corpore non sumus nohis præsentes. Cur autem tibi dilectionem meam descri- B bam in charta, cum ejus veram imaginem assidue serves in cordis tui arca? Quid enim aliud est tua dilectio erga me, quam imago meæ dilectionis erga te? Invitat igitur me nota mihi tua voluntas, ut propter corporalem nostram absentiam aliquid tibi scribam; sed quia nobis noti sumus per animarum præsentiam, nescio quid tibi dicam, nisi Dominus tibi faciat quod ipse scit sibi placere, et tibi expedire. Vale.

# EPISTOLA XXXIV 186.

AD MAURITIUM.

Gratulatur Manritio de bona valetudine restituta; postulat regulam S. Dunstani et librum Bedæ De temporibus.

Fratri et filio charissimo suo Mauritio, frater An-SELMUS, dilectionis suæ integritatem, integritatis, Deo protegente, perpetuitatem.

Non quia vel me dignum cui a quoquam paterna debeatur reverentia putem; vel quia dilectionem meam alicujus momenti existimem, hujusmodi salutatione epistolam tuæ dilectioni destinatam prætitulavi : sed, quouiam ex quo te novi, semper erga te et fratris dilectionem et patris diligentiam, et si non potni, tamen adhibere curavi. Quam meam quoniam notam et gratam esse tibi scio voluntatem: ideirco gratum fore tibi non dubito, si me dilectio-

A nemque meam apud te confidu in aliquam extollere dignitatem. Quoniam igitur præcessit quasi superbæ salutationis excusatio, subsequatur jam fraternæ allocutionis exsecutio. Sient enim non dubito quod et tua erga me ferveas, et mea erga te gandeas dilectione; ita certus sum quia quotidie desiderando exspectas, exspectando desideras separationem, quam a dilecto dilectore tuo pateris, consolari alicujus mei nuntii auditu vel lectione. Susceptis dilectionis tuæ litteris, major animum amici tui dilatavit ketitia, quam te, fateor, a nobis discedente contraxit mœstitia. Te namque discedente levius dolni, quia quod evenisse mandas, hoc eventurum desiderando exspectabam: nunc autem verius gaudeo, quia hoc evenisse mandas, quod eventurum exspectando desideraham. Quod quia nimis tarde videbatur ad meam pervenire notitiam, litteras pro hoc ipso discutiendo dilectioni tuæ dirigere, antequam tuas accepissem, proposneram. In primis igitur pro his, qua mihi seripsisti erga te bona esse, gratias ago Deo, a quo est omne bonum; deinde onmibus illis, qui tibi exhibent, nostræ dilectionis occasione charitatis honum. Te vero charissimum mihi moneo, quatenus gratiam et beneficia eorum cum quibus degis, quæ ante tuæ conversationis agnitionem potuisti obtinere, deinceps per ejusdem conversationis ostensionem merearis retinere. De reditu tuo quod te desiderare significas, sub silentio adhuc decrevi supprimere: donce tempore opportuniori reverendo donno et Patri nostro archiepiscopo Lanfranco, cujus voluntati nos obedire oportet, desiderium nostrum rationabiliter valcamus suggerere. (14) De regula sancti Dunstani scripsi domino archiepiscopo. Tu tamen insta domno Henrico et domno Gondulfo ex nostra parte, ut eamdem regulam et Bedam De temporibus propter ea, quæ in nostro scis esse corrigenda, qualescunque, quanto tamen meliores possunt, in illis partibus quærentes mihi cito eosdem libros remissuro debeant accommodare. Onmipotens Dominus te sibi semper et ubique custodiat, frater, et quoniam hoc mavis audire 187, fili charissime, vale. Nostras litteras raro exspectando, propter sterilia

VARIÆ LECTIONES.

181 Cum eodem ms. et cod. Lovan. collata. Domino Gondulpho frater Auselmus ms. Lov. 158 Æternitatem et sælicitatem ms. æternitatem in sælicitate 156 Cum codem ms. collata 157 Magis andire ms. majns audire

## JOANNIS PICARDI NOTÆ.

Dunstanus Glastoniensis abhas, postea Wigorniensis episcopus, deinde archiepiscopus Cantuariensis, sedit annis 27: jacet in metropolitana ecclesia Sanctissimæ Trinitatis supra altari suo nomini dicato juxta majus altare ejusdem Sanctiss. Trinitatis cujus festum est xiv Kalend. Junii. Sic de Dunstano ms. Tabuke Cantuariensium archiepiscoporum in nostra Bibliotheca. Unde aufertur error Petri Equilini, scribens, lib. vm, c. 49 Catalogi sanctorum Dunsta. num, ad superos migrasse Idus Septemb. Plura de illo sanctissimo viro scriptis reliquere Osbernus cantor Ecclesiae Cantuariensis; Guilhelmus Malmesberieusis lib. 1 De gest. pontific. Anglor. et fib. 11 De gest reg. Auglor. c. 7, 8, 9, 40. Specialius vero in duebus libris de cjus Vita lucubratis (teste Baleo

(14) De regula sancti Dunstani. c Sanctissimus D cent. 2 scriptorum Britan.); Henrieus Hungtidoniensis archidiaconns lib. v suæ Histor.; Roger Honed. priori parte Annal. ab anno 919 (quo illum esse nalum refert) ad 988; Guido abbas Sandionysianus ms. in nostra Bibliotheca, c. 5 sui Sanctilogii ad xiv Kalend. Junii, Regulæ vero sancti Dunstani meminit Anselmus supra epist. 31 et Baleus, centur. 2 nominatim, quam inscribit regulam vitæ monasticæ. Cui adminierat Benedictionarium archiepiscopale lib. 1 Ordinationes cleri, super regulam sancti Bened'eti, De occulta philosophia; leges decimarum contra sacerdotes ad papam; solutiones dubiorum eucharistiæ; epistol. ad diversos. Cæterum ad epist. 19, lib. m cum, opitulante Christo, vindicabimus ab impia Matthæi Parkeri pseudoarchiepiscopi Cantuariensis scurrilitate.

impedimenta mea, tuis, rogo, me sæpe Letifica. A Gondulfus per atiquem hoe perficere poterit, ejns Iterum dico, quod semper volo, vale.

# EPISTOLA XXXV 168.

AD MAURITIUM.

Quod non scribat ob penuriam tabellariorum, qui epistolas deferant; petit aphorismos cum glossis.

Fratri et filio suo charissimo 189 Mauritto, frater Anselmus, divinam in prosperis custodiam, in adversis munitionem 160.

Si hoc esset, quod questa est tua dilecta mihi dilectio in secunda sua mihi destinata epistola, quod, scilicet te negligendo nullis te nostris litteris, postquam mare transisti, visitaverim; quolibet asserente me nimis inconvenienter egisse, non defenderem et omnibus tacentibus ipse me non modice reprehencognitione tanto studio, pro modulo meæ possililitatis, te teste, dilexi, nunc te negligam, cum ad morum probitatem et amorem Dei, quantum largiri dignata est superna clementia, profeceris, et in dies nitaris proficere: quod semper de te desideravit cor meum, et sategit studium meum. Utique antequam tuas mihi priores litteras transmitteres, meas tibi transmittendas per primum, qui se opportunum exhiberet mintium, paraveram. Sed cum eumdem epistolæ tuæ latorem congruum existimarem meæ relatorem, contigit eum, præter spem et votum suum et meum, tam diu demorari ut mea epistola tuæ priori respondens jam seripta a tua visione tandiu differretur, donec secunda tua mihi defferretur. Licet enim multi Northmanni ad Anglos transeant, paucissimi tamen sunt qui, me sciente, hoc faciant; in quibus paucissimis vix est aliquis, quem nostram legationem sine dilatione et non negligenter facturum confidam. Sed nt res 161 ipsa me apud meum excuset criminatorem, duas meas epistolas duabus tuis respondentes mitto per tuarum latores. Et quoniam cum importuno mihi res est, quod singillatim suisque temporibus facere non potui; saltem simul ad persuadendum incredulo, et satisfaeiendum suspicioso facere disposui. Hlud, propter quod tantopere me reverendæ domini et Patris nostri archiepiscopi instare sanctitati postulasti, quanto studiosius secundum tuam voluntatem potui, in quadam mea illi missa epistola facere tentavi. Si igitur, cum ejus semper nobis amplectenda gratia, te ad nos, secundum quod tibi expedit, et ego et tu desideramus, redire 325 contigerit, quod scriptum erit de aphorismo tecum affer. Interim tamen, quantum sine tuo incommodo potes, de textu primum effice; deinde, si tibi licuerit, de glossis; hoc ante omnia servans, nt quidquid ex eo detuleris, diligentissime sit correctum. Si quid vero, te redcunte, residuum inde fuerit; si opportune domnus

curæ designatum dimitte. Multo tamen melius erit, si exemplum ipsum, ut mihi accommodetur, idem domnus Gondulfus poterit impetrare. Saluta domnum Herluinum, monens ut et sibi et mili memor sit mei. Vale.

### EPISTOLA XXXVI 162.

AD ALBERTUM.

Refert gratias de Mauritii Beccensis cura, et consulit fugum swenli.

Domino, fratri, amico in Christo amato, et ad Christum desiderato Alberto, frater Anselmes, pro eœlestibus terrena despicere, pro terrenis cœlestia percipere.

Non solum præmium, sed vel gratias fateor me, derem. Absit enim ut quem a puero et a prima B secundum meritum vestrum et desiderium meum, pietati vestræ non posse rependere pro misericordia, quam dilecto fratri meo Mauritio in infirmitate sua dignatur impendere: quoniam tamen alterum utcunque valeo, ad alterum tamen nullatenus sufficio; injustus mihi videor si in eo, quod possum, deficio. Gratias igitur tantas, quanta mea possibilitas est, refero; sed præmium vobis multo opulentins a Christo reddendum reservo, cui ipsi infirmo curam exhibetis, ipso teste, in suo servo Mauritio. Precor etiam quatenus, sicut vos mercedem non tædebit perfectam percipere; ita non pigeat, quantum in vobis est, sanitatem inceptam perficere. Sed his præmissis, quæ debeam pro gratiarum actione; quæ sequuntur erunt de quadam quam vobis adhuc debeo responsione. Olim namque, cum litteris vestræ dilectionis rescripsi; non totum, quod mente conceperam, descripsi. Quatenus vestra prudentia minus fastidiose 163 perciperet, quod scriptum sibi minus verbose perspiceret. Ad eamdem igitur responsionempertinet, quodinferius epistola psæsens hæc continet. Cum vere dilectam mihi honestatem vestram, tanto studio dilectionem vilis homuneuli, meam dico, affectare intueor: utique illam tanta sua supplicatione majus aliquid mereri, quam meus sit amor confiteor. Sed quoniam aliud quid vobis dare possim majus amore non habeo; ipsum quam majorem pro meo modulo possum, exhibeo. Majorem vero dilectionem puto, quod a me nemo valet exigere, quam ut velim eum tanquam meipsum diligere. Quapropter si vobis consulo, quod me milii, cum sie essem sicut vos nune estis, singulariter consuluisse, consulendo tenuisse, tenendo amare, amando habitu profiteri, et tota vita niti cognoscitis; vos ipsi judicate, si illud respuere debeatis, cum hoc ego vobis fideliter exhibeam, quod vos a me suppliciter exposcitis. Denique ipsa venerabilis domini et Patris nostri archiepiscopi auctoritas, cujus judicium sua nec ipsa prudentia falli, nec justitia fallere permittet;

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>158</sup> Cum eodem ms. collata <sup>159</sup> Patri et filio suo charissimo ms. et Edit. Picardi, fratri et filio charissimo ms. in adversa munitionem <sup>161</sup> Sed et res ms. sed ut res <sup>162</sup> Cum duobus Exempl. prænotatis ms. 20. collata 169 Fastidiose ms. 1. studiose

ipsa, inquam, decernat utrum vos deceat, aut mihi A meritis valde praestantior, ego scio in me aihil vel non sit injuriosum, ut nostram vobis dilectionem expetendo asseratis placere; et camdem ipsam, ejus usum, in quo illa verior est contemnendo probetis vobis displicere. Sed quanquam non vos lateat ad quid velim devenire, consilium tamen meum, imo non meum sed Dei, non me piget clarius aperire. Si igitur jam experti estis, quonium omne quod est in mundo, coneupiscentia carnis est, et coneupiscentia oculorum, et superbia vitæ, quæ non est ex Patre, sed ex mundo est : si jam cognoscitis quia mundus transibit et concupiscentia ejus (I Joan. 11, 16, 17); si legistis quia ami. us sweuli hujus, inimicus Dei constituitur (Jac. 1v, 4); si creditis, quia quiennque retiquerit domum suum, rel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitum wternam possidebit (Mutth. xix, 29; Marc. x, 25; Luc. xviii, 20): hortor vos, nolite diligere mundum, nec ea que in mundo sunt (I Joan. 11, 45); sed relinquite ea, et sequamini paupertatem Christi, ut pro eis centuplum accipiatis, et vitam æternam possideatis. Amen, fiat.

### EPISTOLA XXXVII 164.

AD FRODELINAM.

Paciscitur mutuam cum eu meritorum communionem. Dominæ eximiæ, et meri o sanctitatis cum amore reverendæ, com reverentia amandæ Froderike, frater Anselmus Beccensis, vita peccator, habitu m machus, servus servorum et anc llarum Dei; vitie præsentis perseveranter ereseentem sanctitatem, et C vitæ futuræ æternam felicitatem.

Postquam odorem vestræ bonæ famæ, quæ longe lateque suaviter redolens cir umvelat, persensi; semper desideravi ad vestram notitiam aligna commoda occasione pervenire, ut per notitiam mererer aliquatenus ad amicitiam pertingere, ut qui bonis meis meritis me video valde indigere, vestris me possem aliquantulum per charitatis communionem miscere. Sed gratias ago Deo quia, dum hanc voluntatem gererem, et voluntatis essectum 165 enpidus exspectarem, intimatum est mihi per communem in Christo fratrem et amicum nostrum domnum Hugonem 166 inclusum Cadomensem, quia sanctitas vestra non dissimili affectu similem de se apud me præstolaretur eventum. Quapropter quoniam comperio et comperiens gandeo Christum desideria vestra, quæ novit ex sua nasci dilectione, nobis ignorantibus exaudiisse, atque nos etiam nescientes paribus votis similique dilectione junxisse; jam non timens notam præsumptionis, mitto vobis litteras meas per confidentiam mutuæ dilectionis. Et quidem, domina charissima, et ideo do nina et charissima, quia vit.e

minimum afiquid esse, quod dignum sit ad augmentum vestræ sanctitatis exspectari. Quoniam tamen vestris majoribus bonis desidero participare, nescio qua fronte possim vobis participationem meorum bonorum qualiacunque sint, cum cam desideretis, negare. Si quid igitur boni Jesus Christos Dominus noster in me operatus aut operaturus est, oro ego, et concedat ipse secundum veram Dei et proximi charitatem, ut vobis non aliter quam mihi imputetur. Peto etiam, licet mea merita nequaquam vestris possint æquari, ut vestra beatitudo me secundum eamdem charitatem 167 suorum meritorum communioni aliquatenus dignetur admittere. Quamvis autem mens vestra divino Spiritu ferventer afflata non indigeat admonitione 168; deberem tamen ego pro debito meæ professionis, aliquam exhortationem scribere vestræ sanctitati, nisi epistoke timerem profix tatem. Quod debitum donet Deus ut aliquando, vel colloquendo, vel scribendo persolvam. Omnipotens Dominus sic vos in temporali vita ab omnibus malis custodiat, ut vos post hanc vitam in æternis bonis constituat, domina multum in Christo amanda et veneranda. Ipse sie invicem me vestri, et vos mei memores in suo amore faciat, ut et illi placeat, et nobis ad vitam prosit æternam. Amen.

# 326 EPISTOLA XXXVIII 169.

AD GUILLELMUM.

De litteris Guillelmi sibi additis gandet, eumque a sweuli vanitute avertit.

Domno reverendo, affectu toto diligendo et dilecto Guillelmo, frater Anselmus suus 170, pro amore felicitatis perseverantiam in proficienti sanctitate, propræmio sanctitatis æternitatem in sufficienti felicitate.

Litteræ dulcis mihi vestræ dignationis, quas suscepi, cor meum dilecti vestri nominis titulo lætificaverunt; sublimis humilitatis odore refecerunt, profundæ charitatis sapore satiaverunt, piæ conquestionis affectu compunxerunt. Quarum petitioni cum nunquam velim deficere, utique fateor responsioni me nequaquam posse sufficere. Cum enim in toto. me et in omnibus quæ in me sunt, conscius ipse mihi sim nihil esse dignum tanta postulatione, et vestra beneficia, et, quod valde majus et milii charius est, vestra erga me dilectio plus mercantur de me quam meipsum, certe nulla sufficit affectui meo verborum devotio, qua vobis, quia plus non possum, offeram memetipsum. Quatenus vestra sanctitas nec jugem memoriam sui, in me velut in suo dubitet non esse, et si quid divinitus sit in me, certa sit velut quod sui est, sunm esse. Quoniam igitur non solum

#### VARLE LECTIONES.

164 Cum iisdem mss. colluta et cod. Lovan. 165 Voluntatis affectum mss. voluntatis effectum cod. Lov. Charitatem mss. Lov. 168 Indigeat admonitione: deberem mss. omitt, admonitione 169 Cum uno ex præjatis mss. collatu 170 Frater suns Anselmus mss. frater Anselmus suus

orationis, sed et monitionis et omnimodæ sollicitu- A alind restat, nisi ut, quod omnibus est honestum dinis debitorem me seio illius saluti, cujus meipsum esse profiteor; rogat, monet dilectus fidelis vester ne areseat per amorem sæculi semen bouæ voluntatis, quod in vobis per divinum respectum cœpit germinare; ne teneautur laqueis sæculi pedes vestri, qui jam non solum per opera misericordiæ, sed et per celsioris tramitis intentionem in via æterna cæperunt ambulare. Sed sollicite avertendo oculos mentis vestræ, ne videant vanitatem (Psal. exviii, 57); semper eos per indeficientem intentionem conversos habeatis ad veritatem.

#### EPISTOLA XXXIX.

AD MAURITIUM.

Se accepisse munera transmissa.

Suo dilectissimo amico et fratri; et quoniam hoc B clarius auditur, charissimo filio Mauritio, frater Ax-SELMUS, salutem.

Pretiosum munus pretiosæ miki tuæ dilectionis ea charitate, qua missum est, suscepi; et in emn usum, ob ampliorem tui memoriam, quem postulas penes me mansurum constitui: non tantum, ut recipiam alind, sicut promittis, quantum quia sic tibi placere et ego scio, et tu significas tuis dietis. Pro quo gratias tibi scribendo referrem, nisi tu scires quia plus aliquid paratus fui tibi semper tribuere, antequam esset quod possem retribuere. Semper enim fui et sum memetipsum, et quod possum, tibi et pro te paratus impendere. Festinat lator, cogor, quæ conantur erumpere, animi verba reprimere: hoc tamen subinfero, quod tibi fui, hoc persisto. Vale.

# EPISTOLA XL 171.

AD HELGOTUM.

Commendat ei Rogerii abbatis fratrem.

Domno et Patri reverendo amico dulcissimo Helgoto frater Anselmus, vitæ præsentis dinturnam prosperitatem, et futuræ æternam felicitatem.

Domnus abbas Rogerius 172 certus de vobis et de me, quia sie nos in cor unum et animam unam ignis charitatis conflavit, ut quod alter alterum scire nolnerit 173, hee ipse nolle non possit, petiit a me quatenus ejus frater Gonfridus, qui Cadomi moratur, vestræ sanctitati commendaretur per me. Non ut aliquando, aut ejus injustitiæ in aligna causa, a vobis faveatur 174, aut aliquid de cjus servitio, D quod domno abbati et monasterio vestro debet, per vos relaxetur: sed ut charitatem, quam vos omni proximo scitis debere, familiarius illi, eum id ratio videbitur exigere, propter amorem vestrum dignemini exhibere. Si igitur judicat prudentia vestra quia quod tantus amicus me postulat non indecenter, nullatenus possum negare 178 decenter : nihil

amicis, concedatis libenter. Salutate ducem et venerabilem Patrem et dominum nostrum dominum abbatem 176, et omnes dilectos dominos et fraires nostros, qui vobiscum sunt. Pax Dei, quæ exsuperat omnem sensum, custodiat corda vestra et intelligentias vestras (Philipp. IV, 7).

EPISTOLA XLI 177.

AD LANFRANCUM.

Lanfranci modestiam de munerum tennitate pradicat; et de monachorum abstinentia suam sententiam profert.

Domino suo et Patri archiepiscopo reverentia, cultu 178, et amoris affectu diguissimo Lanfranco, suus subjectione et amore servus et filius frater Anselmus, quod suus.

Sient paterna vestra dilectio nescit non esse milii, et cum non largitur, munifica; et cum secura est, sollicita; ita scitote, imo scitis fidelitatem nostram, et cum tacet, nunquam esse ingratam. Cum enim mihi 179 non mittitis ex usu dilecto dilectori vestro pretiosa munera, blande satisfaciendo pretiosiorem mandatis excusationem; et eum certi sitis me nihil contra Christianam fidem sentire, satagitis 180 tamen, ne quam de me pravitatis vel falsam aliquis possit habere opinionem. Quippe talis, qualis illa fuit, quam mihi fecistis, munerum excusatio, cum a tanto tantillo fit, munus est multo pretiosius purpura et auro. Quod utique munus non misistis ideo quod eo me indigere putaretis, cum nequaquam ignoretis illud mihi in cordis area semper reconditum; sed quia benignitas vestra nuntium a se ad me vacuum transire pati non potuit. Neque enim cum vestra suscipio dona, opus habeo eorum commendatione, quæ nullatenus dubito vera mei dilectione fieri: neque cum non affluunt, indigeo exensatione; quia certus sum ea cessare aliqua 181 justa ratione, quam si vobiscum intelligerem, eligerem vobiscum. Quod antem præcipitis, ut circa quasdam non meas, nec alicujus Christiani assertiones, simpliciter quam me scitis tenere, veritatis sententiam proferam, gratissime accipio, et libentissime obedio. Didici in schola Christiana quod tenco, tenendo assero, asserendo 327 amo; quia si quis corum qui habent substantiam mundi, dederit indigenti vel calicem aquæ frigidæ, propter verum amorem Dei et proximi, eleemosynam facit, et non perdet mercedem snam (I Joan. 111, 47). De monachorum vero abstinentia hoc sentio; quia quanto majore amore Dei aut proximi monachus ab appositis sibi alimentis abstinnerit, tauto majorem et facit elecmosynam, et acquirit mercedem.

# VARIÆ LECTIONES.

Faveantur ms. faveatur 173 Possum negare ms. possim negare 173 Scire nolucit ms. scire noverit 173 Faveantur ms. faveatur 175 Possum negare ms. possim negare 176 Dominum nostrum Abhatem ms. Dominum nostrum Domnum Abbatem 177 Cum duobus mss. in ms. prædicto Cod. collata et cum Edit. Goth. et Col. 1575 178 Reverentia, cultu, mss. reverentia cultu 179 Cum enim misi mss. cum enim misi 129 Satagitis ms. 1. satagit 181 Ea aliqua mes, ca cessare aliqua

# EPISTOLA XLII 182.

AD HENRICUM.

Dolet quod vix scribendi vixque legendi et orangi otium habeat.

Domno, amico, fratri charissimo Henrico, frater Anselmos, vita praesentis prosperam diuturnitatem et futura felicem <sup>183</sup> atternitatem.

Quanquam vera dilectio semel accensa semper fligret, sine ventilationis instantia; non tamen parum jucunditatis ab amicis ex ea percipitur, sive a præsentibus ex mutuæ conversationis sive ab absentibus ex alicujus commonitionis frequentia. Quoniam igitur, superna sie disponente providentia, mutuis aspectibus invicem non possumus jucundari; vel alternis missis salutationibus, et si non quantum volumus, saltem quantum possumus, ab invicem B debemus lætificari. Quapropter si mihi tam sæpe liceret, quam sæpe vellem, utique sapissime schedulam et nostram vobis dirigerem, et mihi vestrum exigerem. Mihi quippe, meis id peccatis agentibus, sic non solum dictandi, sed et legendi et meditandi sive orandi opportunitatem video remotam, ut credam a me Dei misericordiam amotam. Unde, licet non quantum ad eamdem revocandam misericordiam divinam sufficiat, inconsolabiliter tamen, doleo; quia cum tantum sit misero mili quietis impedimentum, nullum me consolatur inquietudinis emolamentum. Qua in re cum non juste mihi videar viles et steriles, quas tamen negligere non audeam, occupationes accusare; nequaquam tamen rem interius discutiens, meam valeo ignaviam excusare. Adeo namque vilis mens mea quasi quadam naturali arctatur angustia, bonæque voluntatis languet imbecillatate, ut uni quamlibet parvæ curæ cæteris exclusis tota non sufficiat, et cujuslibet oneris tentationisque gravedine victa saccumbat. Quapropter, mi charissime frater et domine, quoniam ex charitate et mea merita, si qua essent, vestra esse vellem; et quie vestra sunt, mea esse confido : de mea desperans ignavia vestram precor et exhortor strenuitatem ut qui me ex meo minus proficienti defectn sentio reprobari, per vestrum indeficientem profectum merear revocari. Vale, t, et valeat nunc et in æternum dilecta milii vestra fraternitas.

# EPISTOLA XLIII 184.

AD HERLCINUM, GONDULFUM ET MAURITIUM.

Beccenses monuchos, in Cantuuriensi Ecclesia tum degentes, adhortatur ut meliora semper proficiant.

Domnis, et fratribus, et amicis charissimis Her-Luino, Gondulfo, Maunitio, frater Anselmus, ascendendo de virtute in virtutem, pervenire ad Christum summam Dei virtutem.

Quoniam et unum est, quod vos pari intenditis proposito, nec est diversum quod ego de vobis com-

A muniter desidero; ideireo vos simul unius epistolæ allocutione conjungo. Si bene meminit dilectio vestra, quales vos semper optem videre præsentes, sufficienter novit quales vos assidue desiderem audire absentes. Quoniam namque, ut vestra mihi testis est conscientia, omnibus vobis fratris dilectionem, et insuper uni vestrum patris diligentiam ex corde non dicam impendi, sed volui impendere; nullum interjacentis terræ marisque spatium affectum vestri a me valuit abrumpere. Licet igitur reverendi domini et patris 188 nostri archiepiscopi præsens volis consilium et admonitio, singulornuque vestrum continua, quid suus habitus profiteatur, meditatio, mutua quoque in sancto fervore collocutionis frequens aecensio sufficiant, quibus vestra studia bene incepta quotidie ad meliora proficiunt : exigi tamen indeficiens dilectio ut exhortationes nostræ qualescunque sint, vobis quamvis absentibus e non indigentibus non deficiant.

Moneo itaque et precor, charissimi, quatenus nih? sit, quod mentem vestram a sui revocet custodia; sollicite discutiat quid quotidie acquirat proficiendo, ne quid, quod absit! perdat deficiendo. Sient enim in virtutibus difficilins est aliquid non habitum conando assequi, quam desidia carere; ita gravius est recuperare quod per negligentiam amittitur, quam adipisci quod nondum quis habuisse cognoscitur. Semper igitur, dilectissimi, præterita quasi pro nihilo sic deputetis, ut et illa, ad quæ profecistis, tenere non contemnatis 186; et his aliquid addere licet per infirmitatem nequeatis, tamen per importunitatem semper contendatis. Quoniam namque inter multos vocatos pauci sunt electi (Matth., xx, 16), certi sumus omnes, Veritate dicente : sed quam panci sint, incerti sumus cuncti, Veritate tacente. Quapropter quicunque nondum vivit ut pauci, aut vitam suam corrigat, aut inter paucos se colligat; aut cum certitudine reprobationem timeat; qui vero jam sibi videtur de pancis, non statim de securitate electionis confidat. Quippe quoniam nemo nostrum scit in quantam paucitatem redigantur electi : nullus ntique 187 novit si jam sit inter paucos electos, licet jam paucorum sit similis inter 188 multos vocatos. Nullas igitur retro respiciendo penset quam multos in via cœlestis patriæ præcedat; sed indeeli-D nabiliter in anteriora intentus sollicite consideret, si jam pariter cum his, de quorum electione nemo dubitat, incedat. Videte igitur, charissimi, ne qualibet occasione timor Dei, quem concepistis, tepescat; sed semper quasi indeficienti studio ventilatus in dies ferveseat, donec vobis in securitatem æternam mutatus lucescat.

Valete, amici mei amantissimi; et, rogo vos per fraternam charitatem quam mihi debetis, orate so-

# VARIÆ LECTIONES.

183 Cum iisdem mss collata 183 Futurae Delicitatis ms. 1. futurae facticem 185 Cum iisdem mss. collata 186 Domini Patris mss. Domini et Patris 186 Temere non contemnatis mss. tenere non contemnatis 187 Nullus ita que mss. nullus utique 188 Sit similis inter ms. 1. sit simul inter

lito instantins, ne ego, qui vos hortor ad profectum, A et clementissimus Dens sic vos in hoc sæculo per perficiam quem jam olim vere incæpi, et jam nunc fere effici, miserahilem defectum.

#### EPISTOLA XLIV 189.

AD HERNOSTUM.

Acerrimis oppressum doloribus ad patientiam excitat. Olim socio et fratri coæqua familiaritate diligendo, nune domino et Patri cum dilectione reverendo Rovecistrensi 190 episcopo (15) Hernosto, frater Anselmus, in hac vita integram incolumitatem, in futura perfectam felicitatem.

Cum audio quod frequentibus et gravibus molestiis fere usque ad mortem caro vestra atteritur, contristat me humana mœstitia meus affectus : sed, 328 cum considero quia per liæe anima vestra ad vester profectus. Notum quippe est sanctitati vestræ, quia in tribulatione carnis, et per ustionem rubigo peccatorum exuritur, et per patientiam jusii vita perficitur 191. Scriptum namque est quia flagellat Deus omnem filium quem recipit (Hebr., x11, 6). Et quia, tribulatio patientiam operatur, patientia probationem, probatio spem, spes autem non confundit (Rom. v, 3). Et quia patientia opus perfectum habet (Jac. 1, 4). Unde procul dubio eognoscitur quia tanto affectu est in tribulatione gaudendum, quanto conatu est per spem, et operis perfectionem in filiorum hæreditatem nitendum. Cum enim semper gratum sit Deo, si minquam ab ejus ordinatione dissentimus; tunc utique valde illi placemus, si et in nostra adversitate ejus voluntati hilariter consentimus. Et quan- C quam sit justissimus, nequaquam tamen, cum sit miscricordissimus, coget nos peccata in futuro sæculo vindicta repetita lucre, quos hic viderit ultioni cum animi hilaritate occurrere. Tanto itaque districtum judicem exspectare poterimus leniorem 192, quanto nunc illum patienter 193 sustinebimus severiorem. His igitur et aliis hujusmodi meditationibus, mi reverende domine, sient scit paterna vestra sanctitas ex carnis defectu, animæ considerando 194 profectum; ex carnis ægritudine, animæ salutem; ex ultione, indulgentiam trahat; ex ipsa tribulatione consolationem, et ex mærore lætitiam. Omnipotens

omnia suæ faciat concordare voluntati, ut ipse in futuro per omnia vestræ concordet felicitati. Dulcissime mi Pater et reverende domine, precor ut pa terna vestra sanctitas non obliviscatur fidelis serv sni 195, corpore absentis, sed mente adhærentis. Valeant semper in Domino corpus et anima vestra.

#### EPISTOLA XLV.

AD LAMBERTUM ET FOLCERALDUM.

Ne lethargico mundi somno corripiantur.

Reverendis dominis, dilectissimis avunenlis, dulcissimis nutritoribus suis Lamberto et Folceraldo, frater Anselmus, bona temporalia pro æternis despicere, æterna pro temporalibus percipere.

Quamvis nos locorum temporumque spatia sepaæternitatem nutritur, consolatur me spirituali lætitia B rent, arbitrio superno disponente, nulla tamen causa vestræ dilectionis affectum valet aut valebit mihi minuere, divina gratia protegente. Et quoniam certum est cordibus vestris similem affectum erga me non dissimiliter inhærere, utique dubium mihi non est quod sicut ego ea, quæ circa vos sunt; ila vos ca, quæ circa me sunt, nota semper desideretis habere. Sed ea per hujus schedulæ latorem plenius poteritis discere et notificare, quam brevitas epistolaris sufficiat intimare. Quale autem desiderium cor meum gerat de vobis, ille a quo, et ad quem, et cui soli notum est idem desiderium, sic intimet et persuadeat vobis, quomodo ipse seit expedire vobis. Ut tamen aliquid de cordis abundantia eloquar, nihil magis de vobis timeo quam ne in amore sæculi et sæculari vita perseveretis, dormientes usque in finem; et nihil aut parum quid inveniatis cum viris divitiarum in manibus vestris, cum evigilaveritis post finem.

# EPISTOLA XLVI 196.

AD FOLCERALDUM.

Se miro ejus visendi teneri desiderio, sed detineri ex eo quod in Francia milites iter liberum nulli facerent.

Secundum carnem consanguineo, in Christo fratri charissimo Folceraldo, frater Anselmus, sic ire de virtute in virtutem, ut videat Deum deorum in Sion.

#### VABLE LECTIONES.

<sup>189</sup> Cum præfatis duobus Exemp. in ejusdem Cod. ms. collata <sup>190</sup> Ronescestrensi ms. 4. Rovecestrensi ms. 2. Rovrecistrensi 191 Vita perficitur ms. 1. vita exoritur 192 Leviorem mss. leniorem 193 Nunc patienter mss. nunc illum patienter 193 Animæ considerando ms. 1. animi considerando 195 Servi sui mss. fidelis servi sui 196 Cum ms. uno ex duobus pradictis collata

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ,

tabulis episcoporum Rafensium codicis Victoriani legitur his verbis : « Post restaurationem a Laufranco archiepiscopo Hernostus monachus Becci fit episcopus. » Tantum ilke. In Imjus autem Hernosti consecratione, cum super altari inventus fuisset iste versus:

Cito proferte stolam primam, etc.,

Lanfrancus prænuntiavit eum brevi moriturum. Neque eventus felellit sancti archiepiscopi vaticinium. Quare eodem anno excessit, post acerrimos diutur-

(15) Hernosto. Alias Arnosto scu Hernosto, ut in D nosque corporis dolores, ad quorum constantem tolerantiam Anselmus hic excitat et solatur. Cæterum Ronestrensis, Rocestrensis aut Ronecestrensis sunt dictiones jam exoletæ et formatæ a Rocestria sen Ronecestria; ut etiam legit Henricus Huntidonieusis lib. 1, Hist. in hoc versu:

Testis Elyformoša situ; Ronecestra visu.

Hodie dicitur Roffa civitas Cantuariensis comitatus in edito sita, a qua Roffenses episcopi denominati. Superius autem de Arnosto recensita, recenset Lanfranci biographus ms. in Chronico Beccensi.

rendi abbatis tui prostratus quanta possem humilitate postulare, ne animas 197 (me et te dico) tanto conglutinatas vinculo carnis et spiritus, violenta conversationis separatione non tantum disjungeret, qu m seinderet. Sed tam crudelis tamque effrenata malitiosorum hominum in Francia debacchatur sævitia 198, nt nec me, nec aliquem monachum, aut quempiam equitem audeam tanto committere periculo. Re enim vera domnus Rodulfus cum, te reducto, rediret, in archiepiscopata Rhemensi cum famulis, equis ablatis omnibus, captus est, quanquam se sub archiepiscopi Rhemensis tuitione ire clamaret. Qui aliquandiu detenti, vix tandem uno equo retento, relaxati sunt. Denique etiamsi possem abs. que omni te adire periculo, rex tamen et domnus abbas noster, in quorum potestate sum, nolunt mihi eundi dare licentiam : nec tamen ab illis, ut te possim habere, ullum recupero auxilium aut consilium; nec usui esse honoris existimant, quod tanto studio, de tam longinquo, tamque humilibus et amicabilibus litteris frustra his poposcerunt, tertio forsitan frustra reposcere. Ilæc idcirco tibi scripsi, charissime, nt tu haberes per quem mihi desideranti scire quæ eirea te sunt, mandare posses, et simul seires, quia jam nullum ab homine exspecto auxilium, quo tuam tantopere desideratam conversationem assequi possim: quatenus solius Dei nostro desiderio favorem, secundum suum beneplacitum, orantes exspectemus, et interim ejus de nobis dispositionem obedienter patienterque toleremus. Sie enim citius et benignius desiderium nostrum perficiet 199, si non quod nos volumus, sed quod ipse vult, nos desiderare perspiciet. Quanquam enim tu valde sufficienterque te consoleris ex sancta paternaque benignitate abbatis tai, quam a te inventam sæpe mihi præsens gaudendo prædicare solebas; ego tamen, quod de te desidero 200, desiderare non desistam. Orationes, quas tibi, cum mecum esses, scribi feceram; nescio per quem tibi mittere possim. Lator enim præsentium eas ferre tibi non est ausus, timens ne sibi auferrentur. Cum enim eum prima vice ad te misi, dicit se captum et exspoliatum, vestesque suas, si quid forte in eis quod tolli posset inveniretur, discussas 201. Rogo, manda mihi per epistolam quæ D circa te sunt. Dominus, qui custodit Israel, custodiut te ab omni mulo, custodiat animam tuam Dominus (Psal. exx, 7).

# EPISTOLA XLVII 202.

AD PETRUM.

De honestis gratulatur studiis, et ad puriorem vitam hortatur.

Charissimo suo consobrino Petro, frater Ansel-

Cogitavi ipse ego ad te venire, et ad pedes reve- A mus, ca bona, que necessario amittuntur, sponte adia abbatis tui prostratus quanta nossem humili- dimittere, ut ca que externe tenentur possit recipere.

Dicere non possum, dilectissime, quanto gaudio exsultavit cor meum, cum audivi a dilecto fratre 329 et consobrino nostro donno Folceraldo, te non solum ad hanc quam habes ætatem pervenisse, sed etiam bonis honestisque studiis profecisse et in dies proficere. Sed et huic meo gaudio multum est additum, cum mihi dixit quia me desiderabas videre. Memor enim et servator magnæ amicitiæ quas olim fuit inter me et avum et patrem et matrem tuam, et immensæ dilectionis quam habui erga te, com adhuc puerulus esses : ca semper 203 de te desidero, quibus meliora non possum; et cum bona de te audio, sie gaudeo, ut plus non possim. Accensus igitur desiderio tui in Deo, oro Deum ut det nobis simul in hae vita, quandiu vieturi sumus, conversari, et in futura congloriari. Unde hortor, precor, obsecto, mi dilectissime, crede verum esse quod Veritas dixit, et ama quod relinquentibus seculum propter se promisit. Incipe parare tam magaum quæstum, accelera ad tantum lucrum, ut quæ mundi sunt relinquens, centuplum accipias, et vitam æternam possideas (Matth. xix, 29). Quod si tibi Deus inspiraverit, rogo, charissime, ne dubites propter itineris laborem venire ad amicum et consauguineum tuum te desiderantem. Quoniam si simul vixerimus, quanto mutuum nostrum gandium de nobis invicem præsens nobis crit; tanto quidquid grave videbitur, levius erit.

# EPISTOLA XLVIII (16) 204.

AD LANFRANCUM.

Expostulat de honorifica compellatione.

Domino et Patri suo reverendo archiepiscopo Lanfranco, frater Anselmus, suus quod suus.

Sicut Zacharias propheta ad commendandam suæ prophetiæ auctoritatem fere per singulos versus repetit : Hwc dicit Dominus; sie mihi ad inculcandum, quis, cui et quo animo loquatur, libet ut tam sæpe epistolæ nostræ, quas vestræ dirigo paternæ celsitudini, in fronte pictum præferant : Domino et Patri; et, suus quod suus. Sie enim hane, non dieam, seio simulare, sed sculpsi in mente mea impressam, ut quidquid proponam in incipienda nostra salutatione, hoc in consummata appareat expressum. Cum igitur hoe titulo vobis tam sæpe seribam, quærendo queror, et querendo quæro cur mihi unnquam rescribatis; sed nescio cui vestro domino et Patri, prima litterarum notato. At si servo et filio vestro scribitis, cur, quod destruere non potestis per oppositam negationem, subvertere 205 tentatis per relativam oppositionem? Precor itaque ut quoties litteras

### VARIÆ LECTIONES.

197 Ne animæ ms. ne animas 198 S.evitas ms. sævitia 199 Perficies ms. perficiet 200 Ex te desidero ms. de te desidero 201 Discusas ms. discussas 202 Cum eod. ms. colluta 203 Eaque semper ms. ea semper 204 cum prædicto Exemplari ms. colluta 203 Submerere ms. subvertere

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(16) Hane ab Anselmo jam abbate scriptam liquet; ipsum enim ut abbatem salutaverat Lanfrancus : cum A. prima litterarum uqtans.

dignationis vestrie suscepero, aut videam cui seri-  $\Lambda$  amor meus, quomodo vigilet, intimetur. Quippe bitis; aut, vel non videam cui non scribitis.

#### EPISTOLA XLIX.

AD HENRICUM.

Gratias agit pro auro, in quo tamen plus laudatur dantis animus quam munus. Et veniam petit pro Osberno.

Domino reverendo et amico, domino priori Hennico, frater Anselmus, salutem.

Gratias vohis magnas scribo pro auro quod misistis; sed multo majores corde teneo pro bona erga me voluntate, quam retimistis. Quam quotidie multo melius et clarius experior in dilecto meo communi fratre nostro Mauritio, quam in millibus auri et argenti. Ab his enim qui ab eo veniunt audio vos cum tanto honore et amore tractare, ut appareat vos non modice me dilectorem ejus amare. Litteras quas charissimo filio vestro fratri nostro Salvino misistis legi : in quibus tam benigue, et vestram erga eum expressistis dilectionem, et mei plus quam merear indidistis mentionem, ut ibi animadverterem magnam quamdam sapienter latentem, et latenter sapientem deprecationem; quatenus ego, quem sic describitis, benignum erga alios, illi, quem sic diligitis, impendam meam curam et dilectionem. Et ita fiat, quando quidem ita vultis. Cum enim eum amem propter Deum et propter seipsum : et quia consitetur se amicum esse domini Gondulsi, adhue crescat amor, quia est dilectus domini prioris Henrici. In eisdem litteris, enjusdam culpæ veniam spontanca benignitate eidem dilecto vestro et C meo concessam inveni. Et quia servulus vester, frater noster Osbernus, cum co pariter se non per superhiam, sed per imprudentiam peccasse cognoscit, nec sibi sentit indultum esse; mæstum pro culpa et sollicitum de venia percepi. Precor igitur ut quod in me laudatis, mecum in vobis exhibeatis : quatenus mecum super afflictionem ejus pia gestantes viscera, sicut Salvino indulsistis propter vestram solam honitatem, ita Osberno dimittatis si quid in vos peccavit, propter vestram benignitatem, et nostram charitatem.

#### EPISTOLA L 206.

AD GONDULFUM.

Familiaris est epistola.

Fratri frater, dilecto dilectus, Gondulfo Anselmus, in hac vita dinturnam, et in dies proficientem sanctitatem, in futura vitam æternam, et semper sufficientem felicitatem.

Omnes quotquot veniunt a domno Gondulfo, referunt quod litteras meas desiderat domnus Gondulfus. In quibus bene novi quia nihil aliud exspectas, nisi ut mutuum nostræ dilectionis affectum legas. Quod quidem certus sum quia non facis ut amor tuus, ne obdormiat, litteris excitetur; aut nt

sient de tuo affectu erga me certus es, ita de meo erga te non dubitas. Ideireo igitur tantopere scripta mea postulas, ut quod in intima mente formatum pariter gerimus, in charta scriptum videas, videndo iegas, legendo congaudeas. Sed quid, si nec oculus vidit, nec auris audivit, sed solum in cor hominis ascendit, quem affectum præparent diligentia corda diligentihus se? (I Cor. 11, 9.) Testis enim mihi est experta conscientia tua, quia 207 nec visu 208, nec anditu sapor hujus affectus a quoquam percipitur; nisi quantum mente ab unocunque concipitur. Cum igitur scias quia sapor dilectionis 909 oculis, nec auribus agnoscitur; sed solo cordis ore delectabiliter gustatur : quibus verhis aut quibus litteris meus et tuus amor describetur? Et tamen tu instas 210 mihi importune, ut faciam quod fieri non potest. Sufficiant nobis conscientiæ nostræ, quibus nobis invicem conscii sumus quantum nos diligamus. Omnipotens Deus sie te diligat, et diligendo protegat, ut nihil fiat a te, aut in te, aut de te, nisi quod illi placeat, et tibi expediat.

# 330 EPISTOLA LI 211.

AD MAURITIUM

De acceptis Mauritii litteris, et proximo illius in Northmannium reditu. Poscit ut secum deferat aphorismos cum glossis.

Domno amico, fratri, filio charissimo Mauritio, frater Anselmus, sic proficere de virtute in virtutem, ut adhæreat virtuti virtutum.

Perlectis dilectionis tuæ nuper dilectori tuo missis litteris, et affectus tui expressione sum jucundatus, et reditus tui promissione sum lætificatus. Sicut enim cum diligenti mihi pariter diligendo respondes, congaudeo; sie dilecti dilectoris mei præsentia semper frui desidero. De quo reditu tuo nec reverendus mihi archiepiscopus quidquam mandavit, sicut olim te opinari in epistola quadam tua monstrasti; nec domno abbati, si redieris, displicebit; quod in eadem scriptura te timere significasti; et mihi valde placebit, quod ut puto nunquam dubitasti. Glossas aphorismi si omnes potes scribere gaudeo; sin antem, eas quæ sunt Græcorum aut inusitatorum nominum ne deseras 212 admoneo. Quod tamen temporis in libello de pulsibus insumere deliberas, malo ut ad perficiendum quidquid est in aphorismo impendas. Non enim ejusdem libelli scientia utilis est, nisi frequentissimo et diligentissimo usu se illa occupantibus. Si quid tamen post aphorismum, et de hoc potes, libenter accipio. De utroque hoc præcipue monco ut quidquid feceris studiosissima exquisitione correctum, dignum sit dici perfectum. Malo enim in ignota inusitataque scriptura partem integram veritate, quam totum corruptum falsitate. Ante omnia gratias tibi, quantas possum, ago; quia ubi-

# VARIÆ LECTIONES.

206 Cum pranotatis duobus mss. collata 207 Conscientia; quia ms. 1. Conscientia tua, quia mss. et Edit Picardi nec visu 209 Quia dilectionis mss. quia sapor dilectionis 210 Injustas mss. instas 211 Cum iisdem mss. collata 212 Sin autem eas... deseras mss. sin autem : eas... ne deseras

cumque sic vivis, ut quanquam non ego, sed Spiri- A nachus, per præsentis 218 vitæ sanctitatem, futuræ tus sanctus te bene vivere docuerit, tamen honor mihi etiam sit inter ignotos et alienigenas talem nutrisse discipalum. Tanto utrique ecis Deo et amicis Dei charior, quanto fueris in periculosa conversatione inventus probatior. Vale, et cave ne promittendo reditum, et non redeundo, amicum tuum deludas. Saluta dilectum fratrem nostrum domnum 213 Herluinum.

#### EPISTOLA LII 215.

AD FULCONUM.

Ut oblatam dignitatem suscipiut, quam sine mobedieutia non potest recusare.

Domno et Patri reverendo 318, amico charissimo Fulconi, frater Anselmus, sie in præsenti vita per divinam gratiam disponi, ut in futura sanctis merea- B tur apponi.

Cogit me duleis mihi sanctitas vestra suis precibus promittere, et quod semper servitus mea non promittendo prompta est, pront potest, efficere. Tanta namque vilitate deprimi scio in conspectu Dei meas orationes, ot alicui eas polliceri me pudeat; et sie me vestrum devovi, ut pro vobis possibilitas mea quotidie orare studeat. Quapropter et in hoc, de quo mihi litteris suis dilectio vestra nuper mandavit negotio; et in omnibus quæ ad vos pertinent, orationes nostras qualescunque sint, vobis non deesse sciatis. Consilio autem nostro licet vestra prudentia non egeat; tamen quia jubetis, breviter illud schedula præsens exhibeat. Scimus quidem quoniam tutins 216 est homini infirmitatem snam semper timendo, quantum in se est, tam magnum onus refugere, quam de vir bus confidendo humeros facile submittere. Sed quonium scriptum est : Nemo nostrum sibi vivit, et nemo sibi moritur; sed sire vivimus, sire morimur, Domini sumus; sie nos oportet inter timorem propriæ infirmitatis, et obedientiam Dominicæ voluntatis, via discretionis incedere, ut neutrum videamur abjicere. In primis ergo vos divinæ pietati puro mentis affectu, ut vitam vestram in beneplacito suo disponat, commendate : deinde simplici mente et humili conatu, quibuscunque modis potestis, excepto solo peccato, onus subire recusate. Quod si nisi per peccatum declinare non potestis, obedienter subite, et sollicite portate. Omnipotens Deus p nihil a vobis, aut de vobis fieri permittat, nisi quod illi placeat, et vobis expediat.

# EPISTOLA LIB 217.

AD GUALTERUM.

Ut propter calumniam non abjiciat gregis commissi curam.

Domno et Patri venerabili abbati Gualteno, frater Anselmes Beccensis, vita peccator, habitu momereri felicitatem.

Com scriptum sit : Omnia fac cum consillo, et post factum non panitebis (Eccli, xxx11, 24); et althi: Quonium quasi peccutum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idololatria nolle acquiescere (1 Reg. xxv,5); valde nobis cavendum est ne nostram, contra omniam consilium, nimium sequamur voluntatem, etiamsi recta nobis videatur. Neque enim quidquid singulis rectum videtur, rectum est: quoniam scriptum est : Via stulti recta in oculis ejus (Prov. xII, 15); et: Sunt viw quw videntur hominibus rectw, quarum finis usque ad profundum inferni descendit (Prov. xiv, 12). Quapropter ne, more stuitorum, errorem rectitudinem judicantes, teneamus vias quarum finis usque ad profundum inferni descendit, nequaquam unusquisque, suo inexaminato judicio, vitæ suæ debet ordinem committere; sed diligenter, ne plurimorum, et maxime sapientum judicio, aut obedientiæ, aut misericordiæ, aut denique charitati repugnet, perpendere. Unde magis est mirandum cur vestra sanctitas vestraque prudentia fere contra omnium consilium, contra obedientiam sibi divina dispositione per archiepiscopum sunn, et regularem electionem injunctam, contra misericordiam et charitatem, oves sibi commissas pastorali cura destitutas, lupis infestantibus lacerandas deserendo exponit : quandiu vel unam considerat sua cura ad salutem posse proficere. Acquiescat igitur vestra charitas, acquiescat, et tot 219 orationibus astricta ad monasterium suum redeat, curamque abjectam misericorditer resumat, ut desolatos consolando et adjuvando, divinæ consolationis et auxilii recompensationem mercatur. Nam calumnia, quæ vos maxime terrere solet, ab abbate S. Arnulfi sic est per communem ejus et fratrum monasterii vestri consensum exstincta, ut jam nullo modo vos impediat.

# EPISTOLA LIV 220,

AD HENRICUM.

Ut malevolorum invidiam et calumnias patienter sustineat.

Domino et Patri suo charissimo, domno priori Henrico, frater Anselmus, vitre præsentis integram prosperitatem, et futuræ æternam felicitatem.

Si per vestrum nuntium didicissem qua infamia diffamaretur charitas vestra, quo dolore, qua 331 miseria afficeretur; et exinde meum consilium et auxilium quasiissetis, sieut dicitis; et nul-. lum reddidissem responsum : fateor quia merito admiraremini, et diceretis me fecisse quod non debuerim. Sed credat mihi sanctitas vestra, quia nunquam hujusmodi muntium vestrum memini me audisse. Audivi tamen a quibusdam, non qui se

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>213</sup> Fratrem nostrum Dominum ms. 1. fratrem tuum Dominum 214 Cum duobus pradictis mss. collata Et Fratri Reverendo mss. et Patri reverendo 216 Quam tutias mss. quoniam tutius 217 Cum iisdem mss. collata 218 Præsentis ms. 1. per præsentis 219 Charitas, et tot mss. charitas acquiescat et 105 <sup>289</sup> Cum pra fatis mss. collata

apud dominum archiepiscopum. Sed cum quærerem propter quid, circumeundo significantes quedam inconvenientia nihil certum exprimebant. Dum igitur exspectarem certiorem rerum notitiam, audivi inter vos integram venisse reconciliationem. De desiderio autem, cujus vos velle licentiam habere a domno abbate et a me significatis, sie olim audivi, nescio jam a quo, nt intelligerem meum ad hoc desiderari auxilium; non tamen expeti responsum. Sed quoniam certissimus eram domnum abhatem id nunquam esse concessurum; melius rem penitus silentio tegendam, quam frustra verbo detegendam putavi et puto. Quod autem scribitis quod, miscrante Deo, claruit veritas, confusa et obscurata est falsitas et ejus inventores : seitote me verius gaudere B de soliditate veritatis, quam credo, quam doluisse de figmento falsitatis, quam nunquam credidi. De invidis vero, quos adhue oblatrantes insidiantesque patimini, hoc dico quod seitis; quia semper invidet vitium virtuti. Si igitur invidiæ persecutione carcre vultis; aut locum, ubi lateatis vitiosos, invenite; aut virtutibus renuntiate. Sed neutrum horum facietis; quia alterum est impossibile, alterum exsecrabile. Quid igitur restat, nisi ut armati armis justitiæ, a dextris et a sinistris transeatis, cum Apostolo, per gloriam et ignobilitatem, per infamiam et bonam famam (II Cor. v1, 8): et quidquid ipsi moliantur, nunquam ad eos, sed ad gressus vestros, forti et quieta mente intendatis. Si enim vestri oculi C semper ad Dominum, ipse evellet de laqueo pedes vestros (Psal. xxiv, 15); ipsi vero incident in fovcam, quar fecerunt (Psal. vii, 16); et captio, quam absconderunt, apprehendet eos (Psal. xxxiv, 8): cum, sicut jam cœpit, eminebit libera veritas, et ad gloriam; et obruetur confusa falsitas, in ignominiam. In quo tamen sollicite vos, sicut decet perfectum servum Dei, observare oportet, ne inimicorum confusione gaudentes, cam exprobretis, exprobrando prædicetis, prædicando divulgetis, divulgando augeatis; ne in conspectu Dei, ultione inimicorum delectari judicemini. De vestra igitur liberatione, in secreto mentis, in conspectu Dei, gratias illi agendo gaudete; illorum vero peccatum, sive Quod autem vos super frequenti commotione illius, quent fere super omnes diligitis homines, affligi monstratis; nullum alind video consilium, nisi illud quod est optimum : sola virtutis patientiæ, quam jamdiu viriliter tenuistis, consummatione opus habetis. Nullo enim modo efficacius, aut quantum ad vos honestius utiliusve fugietis ad mentis quietem, aut illum placabitis, aut hostem occultum, qui vos hac ipsa tribulatione impugnat, superabitis, ut corona.n victoriæ percipiatis. Non enim coronabitur, nisi qui legitime certaverit (II Tim. n, 5); nec legitime

munifos vestros faterentur, quia non bene eratis A certat, qui non usque in finem aut snum, aut impugnationis perseveraverit. Scriptum est namque quia patientia opus perfectum habet (Jac. 1, 4); et : In patientia vestra possidebitis animas vestras (Luc. xxiv, 19.) Si vero mente amplectimini patientiam, et tribulationem declinare satagitis, scitote, imo scitis patientiam non esse nisi in tribulatione. Gaudete igitur in tribulationibus, scientes quia tribulatio patientiam overatur, patientia probationem, probatio spem, spes autem non confundit (Jac. 1, 3; Rom. v, 4). Dicitis vos nullo modo posse esse vohiscum sine integra archipræsulis gratia. Hie autem respondeo vestræ prudentiæ, nusquam vos bene esse posse; si eam, quod ex vobis est, non habueritis; si vero eam habere non contempseritis, sed non poteritis, ut necesse sit vos alibi esse, quam eum illo: nusquam vos melius, quia unsquam rectius, esse posse, quam nobiscum 221 : nulla enim ratione domnus abhas, et fratres vestri aliter concederent. Nam non tam parvi æstimatur, aut tam parum amatur sanctitatis vestræ strenuitas, ut qui eam juste potest tenere, sponte aut facile velit ea carere. Omnipotens Deus sic vitam vestram protegat et disponat, nt omnibus impugnationibus et adversitatibus prævaleatis, unde coronam sempiternam percipiatis. Orate pro me.

# EPISTOLA LV 222.

AD MAURITIUM.

Gratulatur quod audiat Arnulfum Grammaticum. Dilecto suo fratri et filio Mauritio frater Ansel-

Audivi quod legas a domino Arnulfo. Quod si verum est, placet mili qui semper profectum tuum, sient ipse ex parte expertus es, desideravi : nee unquam utique plusquam modo. Audivi quoque quod ipse multum valeat in declinatione; et un seis quia molestum mihi semper fuerit pueris declinare, unde valde minus quam tibi expediret. Scio te apud me in declinandi scientia profecisse. Hortor itaque, et precori, et ut filio charissimo præcipio, quatenus quidquid ab eo legeris, et quidquid alind poteris, diligentissime declinare studeas. Nec pudeat te sic in hoe studere etiam quibus 223 te putas non indigere, quasi nune id recentissime incipias : quo et eventum, pro illis orando, miti mente dissimulate. D ea quæ scis, ejns auditu confirmata, securius teneas; et eo docente, si in aliquo falleris, id corrigas; et quod ignoras, addiseas. Si autem nihil tibi legit, et tua hoc est negligentia, displicet mihi; et volo quatenus ut fiat quantum potes, satagas, et præcipue de Virgilio et aliis auctoribus, quos a me non legisti, exceptis his, in quibus aliqua turpitudo sonat. Quod si aliqua te obstante non potes ab eo legere, vel hoc stude, ut librorum, quos legisti, quoscunque potes, et quibus horis potes, totos a principio usque ad finem diligentissime, sicut supra monui, declines. Ostende etiam eidem charissimo

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>&</sup>lt;sup>221</sup> Quia rectius esse... vobiscum mss. quia nusquam rectius esse... nobiscum <sup>222</sup> Cum uno ex prædictis mss. collata 233 Etiam quibus ms. etiam in quibus

amico nostro hane epistolam, in qua ut hreviter 225 A diendo respondebo; forte non quod sufficiat, sed et multum ejus pro te deprecor dilectionem, peto nt tibi ostendat quantum de vera ejus confidere possum amicitia: et indico 225 quia quod tibi faciet, non alteri quam cordi meo faciet. Din enim est ex quo ego et ipse de mutua certi sumus amicitia; si ipse, quod ego nunquam obliviscar, reminisci dignatur. Saluta illum quam reverentius potes ex nostra parte; et dominum priorem, et dominum meum Gondulfum, aliosque domnos et fratres nostros, qui tecum sunt. Vale, fili mi dulcissime, et ne contemnas consilium paterno te diligentis affeetn. Vale.

#### EPISTOLA LVI 926.

#### AD GUILLELMUM.

De comite excommunicato, qui sacris se immiscevat. B De presbyteris incontinentibus, et de lapsis sacros ordines habentibus.

Domno et Patri reverendo abbati Guillelmo, frater Asselmus, in hac vita diuturnam prosperitatem, in futura æternam felicitatem.

Ex quo vestra probitas mihi suam dignata est priebere notitiam, tantam ejus concepi dilectionem ut semper ejus mihi dulcis sit memoria. Quod expertus sum non immerito fuisse, quoniam et vitam vestram 332 amore et reverentia dignam agnovi existere; et paternitatem vestram 227 non sine affectu dilectionis erga parvitatem meam esse. Sæpe namque fratres a vobis venientes, me non solum sanctitatis vestræ relatione ædificaverunt, sed et dignationis vestræ salutatione honoraverunt. Quare licet quidquid est in me toto minime possit tantis meritis respondere; meum tamen est, quantum amoris et reverentiæ possum, exhibere. Sed hæe Deo in nobis servanda et augenda committens, ad ea de quibus meam parvitatem vestra consulere dignata est prudentia, non præsumendo, sed obe-

quod mihi videtur. Comes quidem vester, qui excommunicatus vobis divina celebrantibus se miscet, mihi videtur humiliter admonendus; ne contemnendo sententiam eorum, in quibus Deus affirmat se audiri cum andiuntur, et sperni, cum spernuntur; se ligare, cum ligant 228 et solvere, cum solvunt; aggravet super se Dei judicium, a quo fugere nusquam homo potest. Quare melius illi esset, nt per salubrem humilitatem abstineat ab his, a quibus cum apostolica segregat sententia, quam per præsumptionis contemptum se ingerat in illa, quæ nunquam nisi per humilitatem quæsita prosunt, et semper inordinate præsumpta obsunt. Nec debere enim nullo suo commodo, et gravis imo suo malo cogere vos ut, cum eum offendere nolitis, Demu et sedis apostolicæ auctoritatem graviter irritetis: ad quos placandos 229 illum adjutorem habere non possitis. Facilius quoque atque benignius apostolicum ejus rationes suscepturum, si suam illum sententiam cognoverit reveritum. Quod si comes idem hanc admonitionem respuerit, scitis quia 230 plus est Deus timendus quam homo. Quapropter ant secundum jam prolatam apostolicam sententiam, erga illum agendum, ant ipsum apostolicum, sive aliquem ejus vices gerentem, de hoc ipso denuo consulendum existimo. De presbyteris vero, qui se aperte reprobalibidinis 231 conversatione Deo reprobabiles exhibent; omnino tenendum est quod apostolica providentia ecclesiastico justoque judicio et rigore 232 constituit. Nempe nullatenus convenit ut ibi reverenter astetur 233, ubi pertinaciter aperta et impudenti libidine fetentes, Dei et sanctorum prohibitionem contemmendo, sacris altaribus deservinnt; imo non deserviunt sed quantum ad ipsos commaculant. (17) Non quo quis ea quæ tractant, contemnenda,

# VARIÆ LECTIONES.

224 Qua breviter ms. qua ut breviter 225 Et judico ms. et indico 226 Collata cum duobus prænotatis mss. in uno codice compactis et ms. Lovaniensi : ct cum Edit. Goth. et Col. 1575. et cum ms. S. Ebrufi : ubi tractatus de Presbyteris concubinariis legitur ab his verbis, De Presbyteris etc. ad illo, Confessionem compellit <sup>227</sup> Paternitatem meam mss. parvitatem meam Edit. pravitatem meam <sup>228</sup> Com ligent mss. et Edit. cum ligant <sup>229</sup> Pacandos mss. placandos <sup>230</sup> Scis quia mss. et Edit. scitis quia <sup>231</sup> Aperte reproba libidinis ms S. Ebr. aperta libidinis <sup>232</sup> Justoque rigore ms. S. Ebr. justoque judicio et rigore <sup>233</sup> Astetur ms. S. Ebr. astent

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

etc. Interdicti pontificii Anselmus verissimam edidit rationem, cui similem aliquam non excogitantes plerique, contendant Gregorii VII prohibitionem sanctam et piam; alii vero impiam et adversantem Evangelio. Sigibertus, Gregorio alioqui infensissimus, ut apparet ex opusculis adversus eum scriptis, affirmat id novo exemplo, et, cut, inquit, multis visum est inconsiderato præjudicio, sancitum contra Patrum sententiam, asserentium sacramenta ecclesiastica æque per bonos ac pravos ministros operari. > Reliqui scriptores Sigiberto posteriores ejus dicta dicunt, et sine ullo delectu aliena qualiacunque suis commiscer, seilicet Matthæns Paris. Thomas Walsing. in Hypodigm. Neustriæ, Vincent. Belvacensis, Nauclerus, Joannes Frasquetius ms. in nostra Bibliothec., Achilles Gassarus in Epitome chronicorum, ubi exemplo Henritianprum episcoporum Vormaciæ congregatorum, anno 1077, Gregorium vocat necromantieum. Sed longe aliter de co loquuntur

(17) Non quo quis, ea quæ tractant, contemnenda, D omnes historici, etiam Germani, ut doctissimus Genebrardus lib. iv Chronicorum, et Papirins Masso-nus lib. v De Vitis pontificum Romanorum diligenter observarunt. Nec id novo exemplo, aut contra sanctorum Patrum mentem a Gregorio fuisse institutum liquet ex his que retulit Gratian. dist. 52, can. Nullus missam; et can. Præter hoc autem, in quo Urbanus Gregorii successor argumentum ex Patribus ductum dissolvit. Licet Gregorius non interdixerit sacerdotum conjugatorum sacrificiis ut inanibus, sed hac verecundia permoti ad se redirent. Reliqua quæ nonnulli obtendunt incommoda et scandala hinc orta, non legi sed hominum iniquitati vertenda quilibet cordatus fatebitur. Nam ut recte D. Hieronym. epist. ad Amandum scribit : c Patride carnes ferro imligent et cauterio, nec est medicinæ culpa, sed vulueris, cum clementi crudelitate non parcit medicus, ut parcat; sævit, ut miserea-tur. • Gregorium igitur Necromanticum cum impie appellavit Gassarus, in hoc valde dissentiens a Vo-

angelorum præsentiam non reverentur, vel homirum detestatione repulsi 234, sacra contaminare desistant 235. Nec ullatenus 236 oportet ut illi sint consortes de altari participantium, qui per immunditiam se faciunt exsortes altari descryientium. De lapsis autem sacros ordines habentibus, et spontanea humilitate 237 secrete quibns debent confitentibus, nequaquam est asserendum quod eisdem ordinibus amplius uti millatenus possint, si per sacrificium spiritus contribulati, cordisque contriti 238 et humiliati Denm placantes (Psal. L, 19), ad virtutum profectum studiose contenderint 239. Nam nec apud Deum reprobatur officium alicujus propter culpam, quam ipse ignoscit; nec apud homines decoloratur sacri ordinis dignitas propter personam, cujus ipsi peccatum non cognoscunt : quibus duabus causis carnalis lapsus prohibet ad sacros ordines 226 accessum et 241 reditum. Sed quoniam ferme semper occultum est, quorum remissæ sint iniquitates, et quorum tecta sint peccata (Psal. xxx1, 1); quorum vero minime: tutius semper 242 est conscium sibi criminis, ab his quæ placitum Deo personam exposcunt, per laudabilem humilitatem 243 abstinere, quam per culpabilem securitatem præsumere. Illud namque semper potest, Deo non improbante; hoc vero non dehet, nisi Deo approbante. Qui autem huic sententiæ, quæ ad sacri ordinis officium reditum pest lapsum concedit; nequaquam alia ratione nisi auctoritate fulciatur, scilicet Scripturarum C 215, vult consensum attribuere : legat epistolam beati Calixti papæ directam universis episcopis per Galliam constitutis 246 et beati Gregorii papæ ad Secundinum inclusum : ubi ipsi hanc sententiam sic firmis et pene eisdem rationibus et auctoritatibus confirmant, ut nullatenus aliorum probatione indigeat. Sed quoniam idem B. Gregorius idipsum in aliis suis quibusdam epistolis studiose prohibet, ne sibi ipse contrarius sit 247, de apertis quidem prohi-

sed tractantes exsecrandos existimet : ut qui Dei et A concessisse intelligitur. Nam crimen quod a Deo non imputatur, nec ab hominibus esse putatur, non reprobat nec decolorat, ut jam dixi; cum tamen in tali re enique tutius sit coram Deo sibi plus 258 timere quam confidere. Prohiberi antem invitum debere, qui occultum crimen humili confessione sponte et occulte detegit, minime existimo, ne multis obstruatur via salubris confessionis, qui potius eligerent penitus in mortem 249 occultari, quam hac occasione in certitudinem vel suspicionem alicujus criminis adduci. Nec illi 280, cui confitetur, statuitur ad peccatum, si confitentem absque ejus consensu cessare a sui ordinis officio non cogit; sed potins magni criminis reus esse videtur, si cogit, quia sic et confitentem 281 pænitere confessionis, et plures nondum confitentes horrere confessionem compellit 252. Nam satis patet quam minus malum sit cuilibet peccatori ad altare cum amore confessionis peractie et spe misericordite humili mente accedere, quam se cum odio confessionis et desperatione veniæ indurato corde, desiderio aut etiam actu ingerere. Ille itaque cui confessio sit', nequaquam particeps æstimandus est minoris culpæ, in qua alium permittit, non consentiendo, sed majorem prudenter præcavendo; majoris vero criminis auctor esse videtur, ad quos multos impellit, etiamsi non volendo, tamen inordinate plus quod minus, quam quod majus crat, timendo. Sed manifestum est quia illi, qui humili contritione superbam verecundiam conculcando semetipsos judicantes, indicenti cessationem sponte consentiunt: multo tutius ministrant permissi seu etiam jussi, quam illi qui verecundia humana inter Deum et se juste judicare refugiunt; licet is cui consitentur, valde pericutosins prohibeat istos invitos, ut supra dietum est, quam illos spontaneos. Et cum utrisque necessarium sit vel ad tempus abstinere, puto quia illi, qui non libenter cessant, ad quod non hene properant, sunt buisse, de occultis vero, post dignam pœnitentiam D tantum relaxandi; hi vero qui sponte abstinent, ad

VARIÆ LECTIONES.

Depulsi mss. et Edit Goth. et Col. repulsi 238 Desistant ms. S. Ebr. non audeant 236 Nec ullatenus etc. usque ad, de lapsis, etc. ms. S. Ebr. omit. 237 Spontanea humilitatems. S. Ebr. spontanea contriti ms. S. Ebr. cordeque contriti 239 Contenderint ms. S. Ebr. se converterint 240 Ad sacros ordines ms. S. Ebr. ad sacrum Ordinem 241 Accessum et ms. S. Ebr. accessum aut 242 Tutus semper mss. et Edit. Goth. et Col. tutius semper 243 Landabilem humilitatem ms. S. Ebr. landabilem Deo humilitatem 244 Aliqua-ratione ms. 1. Vict. alia ratione 245 Fulciatur, Scripturarum ms. S. Ebr. fulciatur, scilicet Scripturarum 246 Decretum universis Episcopis per Galliam constitutis mss. S. Ebr. et Lov. directam Episcopis Galliae Sed quoniam idem B. G. id ipsum in aliis suis quibusdam Epistolis studiose prohibet, ne sibi ipse contrariis sit: de etc. ms. S. Ebr. Sed quod idem S. Gr. et alii sancti Patres idipsum alibi videntur studiose prohibere: de etc. 218 Deo plus ms. S. Ebr. Deo sibi plus 219 Eligent penitus in mortem ms. S. Ebr. eligerent in mortem penitus 280 Nec enim illi ms. S. Ebr. nec illi 251 Et consitentem ms. S. Ebr. et consitendo 252 Consessionem compellit. Hic explicit tractatus in ms. S. Ebr.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

laterrano, quem se in paparum enumeratione secuturum pollicetur in epistola liminari. Nam Anthropologia lib. xxu, sie de Gregorio scribit : c Hic præter omnes, quod vir pius, et Christianæ religionis acerrimus defensor fuerit, labores magnos pertulit. > Hartmannus Schedelius Registri Chronicorum etate sexta, Gregorium nominat virum Deo et hominibus gratissimum, prudentem, justum, clementem, pauperum, pupillorum ac viduarum patronum, et

TE OF MED',

Ecclesiæ Romanæ contra hæreticorum improbitatem, et malorum principum potentiam res ecelesiasticas per vim occupare conantium unicum ac acerrimum desensorem, emmque sancte et pie mortuum esse. Ilee Schedelius Germanus scriptor, et Gassaro antiquior; quem et Volaterranum, a Genebrardo prætermissos adduxi, ne quis testium deesset Gregorianæ innocentiæ.

illis, si revocentur, obedientiæ tegmine præsumptlo palliatur; in istis vero humilitas obedientiæ robore adjuvatur. Quae revocatio non indifferenter, sed magna prælati confessionem suspicientis discretione facienda est. Sæpe namque contingit ut quis non per immensum criminis horrorem, et per vimhumilitatis humanam verecundiam superet; sed per stultitiæ tenebras et impudentiæ duritiam, fæditatem sceleris et pudorem non sentiat, et per negligentiam officium suum non appetat. Qui autem Injusmodi est, nunquam ad sacrum officium sunm aut vocandus ant revocandus est. Sed cum pro ipso pœnitente supplicat humilitas, suggerit contritio, intercedit vitæ mutatio : tune nimirum si prælatus non tam de meritis aliquibus, quam de magna misericordia et de multitudine miserationum Dei illum confortans, ad sui usum invitet officii, puto quia non tam temere quam prudenter egisse videatur. Est enim sæpe in hujusmodi prævenienda pusillanimitas, excludenda contemptus suspicio, ostendenda benevolentia, exhibenda compassio. Hoc enim modo qui tales sunt quanto Lenignius, tanto efficacius ad perfectionem provocantur, et tanto strictius in bono proposito ligantur. Potui plura de scriptis Patrum his intexere; sed quia epistolaris brevitas, quæ jam se nimis extendi reclamat, non consentit, simpliciter quid de interrogatis sentirem, paternitati 333 vestræ jussus exposui. Omnipotens Dominus vos, et in his et in omnibus quæ vobis agenda sunt, sie in rectitudine veritatis dirigat, ut pro eis scipsum vobis C retribuat. Si præsens essem .coram vobis, et coram sancta congregatione vestra (de qua multa bona a multis concorditer audio) supplici mente corpus totum prosternerem, et ut me bonorum quæ Dens operatur in vestro monasterio, in perpetuum participem in fraterna charitate concederetis, peterem. Sed quoniam ego hoc non possum, præsumo non de meis meritis, sed de vestra sanctitate rogare ut vos hoe pro me non humiliato corpore, sed benigna anci te ab eisdem filiis vestris mihi petatis et cum illis concedatis. Valete.

### EPISTOLA LVII 253.

#### AD LANFRANCUM.

De Lanfranco nepote bona rescribit, nec non de D Osberno. Et mittit B. Pauli Epistolas.

Domino et Patri suo reverentiæ honore, et amoris affectu matri catholicæ colendo archiepiscopo Lanfranco frater Anselmus suus, quod suus.

Licet varius quam debeat humilitatis meæ litteras paterna sanctitas vestra suscipiat, fidelitatem tamen vobis debitam cor meum non alibi quam in scipso scriptam integram servat. De charissimo meo nepote vestro copiósius nuntius vester, qui ca quæ

quod non præsumant, etiam revocandi. Nam in A circa ipsum sunt, vidit et ab codem audivlt, potest interrogantibus dicere quam epistola mea possit describere. Quod autem ad me attinet, sie me sibi non invitum cum propter vos, tum propter seipsum, ut taceam fraternæ charitatis astrinxit; ut in nullo ejus commodo, quod possmi, me velim illi subtrahere 254. Domnus Osbernus, quem ad se reduci auctoritas vestra juhet, fateor, adeo menti meæ glutino dilectionis adhæserat, ut ejus separationem cor meum nonnisi eum quadam sui scissura toleret. Testis enim est illi non tam stylus meus quam conscientia quia sic nobiseum est conversatus, ut ab omnibus bonæ propositum voluntatis siacere diligentibus, plus mercatur affectum charitatis, quam asperitatem alicujus severitatis \*55. Quamvis itaque admonitione non egeat sancta vestra benignitas, quæ semper bonis adesse solet, compellit me tamen meritis præfati fratris comparata dilectio toto precari conatu, quatenus non solum quia ipse mernit, sed et quia fidelis servus vester desiderat, desiderando postulat, illum benigne suscipiendo, benigne, nisi aliter vitam ejus ipsi mereri videritis, tractetis. Præterea, quoniam non audeo dicere ut illum ad nos aliquando remittatis; hoc, ut puto, licenter dico quia nunquam ab eo vivens dissociari vellem. Epistolas beati Pauli vestro mandato liben ter parentes vobis mittimus; sed, quoniam quod in eodem codice de vestro opere est, alibi non habemus, satis scire potestis quid vos aliquando factum ire desideremus.

### EPISTOLA LVIII 286.

AD HENRICUM.

Domno et amico charissimo, reverendo priori Hennico frater Anselmus, in terra seminare sanctitatem, in cœlo metere felicitatem.

#### Ei commendat Osbernum.

Dilectus meus domnus Osbernus vester, qui ad vos redit 257, sie pristinæ vitæ perversitatem sponte accusat et exsecratur; atque, inquantum ex ca quam nobiscum habuit conversatione palam et secrete experiri potui, sie vitæ laudabilis amore accenditur, ut non immerito interior homo ejus in melius aut jam mutatus, aut procul dubio facile mutandus existimetur. Et vestræ quidem notum est prudentiæ quia nunquam tanta benignitatis opus est exhibitione, quanta in nova et rudi de reprobis ad probos mores conversione, ne bona incepta quæ nutriri et ad profectum duci possunt per fomenta benignitatis, impediantur ant certe fragantur per austeritatem severitatis. Precor igitur dilectam vestram sanctitatem, quatenus, sicut vestra decet discretionem regiminis et præfato fratti ex pedit, omnem præteritæ perversitatis ejus dissimulantes 258 memoriam, lacte perspieux dilectionis

### VARIÆ LECTIONES.

263 Cum uno ms. Victorino in Codice Ef. 20. colluta 254 Velim subtrahere, ms. Velim illi subtrahere Severitatis ms. alienjus severitatis 256 Cum eodem ms. colluta 257 Redit ms. reducitur 258 Dissimo lantis ms. dissimulantes

propositi nutriatis melioris infantiam, nisi forte, A visitavimus, quoniam de soliditate mutuæ nostræ quod non puto, in pristinam non ex infirmitate ostenderit, sed ex voluntate redierit malitiam. Nullatenus enim illi opportunius probatis latuisse dilectionem sub severitate quam sensit in errore, quam si tune patuerit in erroris correctione. Denique, ut mihi videtur, ad rectæ vitæ tramitem nullus debet impelli, nisi qui non potest attrahi. Precor etiam, seu, potius exigo ex debito, quod sibi invicem debent amici, ut sicut omnes dilectæ mihi fraternitati vestræ dilectos volo diligere, sic domnus Osbernus in adipiscendo meam dilectionem multum sibi gaudet vestram crevisse. Falete.

#### EPISTOLA LIX 259.

AD GONDULFUM.

Pe muneribus ab ipso missis gratias agit suo et Iluzo- B nis atque Basiluw nomine.

Suo domino, suo fratri, suo amico charissimo domno Gondulfo frater Anselmus, quod suo, suus.

Cum tu non potes precibus monere pigritiam meam ut tibi salutatorias litteras mittam, convertis te ad aliud consilium, et pulsas me tuis donis, ut vel gratias remittam; et quem blanditiæ nequeunt ad scribendum attrahere, saltem pudor queat ad gratlas agendum impellere. Ago igitur tuæ dhectioni, quæ dulcis est cordi meo, gratias, non quantum mihi chara sunt dona tua, sed quantum mihi charior est charitas tua, qua fiunt et condiuntur, et quam mihi sapiunt munera tua. Tanto namque charior est mihi charitas tua, quam quidquid mihi donare potes, quanto ea quæ donas potes a te longe transmittere, et charitatem non potes a te dimittere. Illa enim possunt sine mare transire; sed istà non potest de corde exire tuo: hanc certe sive dones, sive non dones mili, aliquid semper scio in te fervere; huic sive loquar 260, sive taccasa, semper seito cor meum simili affectu respondere. Dominus Hugo et domina Basilia uxor ejus magnas vibi gratias agunt pro gratiis tuis quas mandas, pro donis tuis quæ mittis, pro orationibus tuis quas pro eis facis, et quas eis promittis. Ego ipse præsentavi eis munera tua, et legi litteras tuas, et vetuli verba tua : quæ omnia gratissime et lætissime susceperunt.

# 334 EPISTOLA LX 261.

AD MAURITIUM.

Exigit ab eo epistolas; et eum collaudat quod ab omnibus ubique ametur.

Domno et dilectissimo fratri et filio Mauritio rater Anselmus, sapientia et gratia proficere apud Denm et homines.

Dia est quod nostris nos invicem litteris non

dilectionis non dubitavimus; et quia muntiorum sermonibus, cum opportunum fuit, nos salutavinus. Sed ne qua occasione amor ipse ab aliquo putetur tepere, expedire puto ut aliquando schedulis, quasi scintillis ab invicem emicantibus, videatur fervere. Hoc enim ipso quia desiderantem 262 te desiderans habere meeum non possum; nequaquam minus, sed magis te diligo; quia cum te sie diligi a majoribus et melioribus me 263, ut te dimittere nolint, video; plus te diligendum intelligo. Unde sit ut pene dubium mihi sit utrum quia sie te facis amabilem, plus gaudeam; an quia tam amabili frui non possum, plus doleam. Verum quoniam seio quia non tantum propter me quantum propter te a me debes amari: soluta quæstione certum est quia plus debeo de bonorum præsentia quæ tecum est congratulari, quam de corporis tui absentia qua mecum est contristari. Denique semper, ut Deo et bonis hominibus amabilis esses, desideravi, et pro mea possibilitate, ut mihi conscius es, studui quandia mecum fuisti: nee tamen desiderium idcirco tepuit, quia studium operari non potuit plus quam mecum, cum non fuisti : verum non ubicunque amaris, esse potes; sed ubicunque sis, amari et bonus esse potes. Ut igitur ibi et talis sis, ubi et qualem te esse vult Deus, et tibi expedit, salvo tamen mutuo nostro, quod exigit mutuus amor, desiderio, exoretur Deus: et quoniam jam, ubicunque sis, bonis amabilem te fecit henedictus Deus. Saluta dilectos fratres et amicos nostros domnum Herlninum et domnum Guidonem 264, domnum Elmerum et domnum Hulwardum consobrinum domni Osherni.

#### EPISTOLA LXI 265

DURANDI AD ANSELMUM.

Laus Meditationum Anselmi, a quo exigit B. Paus Epistolas.

Durandus sola dignatione Dei abbas Casæ-Dei domino Anselmo æternam salutem.

Bajocenses duo litteris imbuti, juvenes præelaræ habitudinis in omni modo se habendi; minor eorum vocabulo est Rogerius, alter est Willelums: duo illi, et præter eos, plures, sed maxime illi distillarunt auribus nostris oleum et suavitatem tui et nomiais et religionis. Deinde: Terret me vita mea; namque (18) diligenter discussa 266, eum eo quod sequitur, scriptum hoc, et præter hoc, alia piissime de contrito spiritu tuo, et de pietate contriti tui cordis edita et scripta, pias præstant nobis lacrymas tuas legere, nostras edere; ita ut utrumque miremar et in corde tuo redundare tantæ rorem benedictionis, et sine susurro descendere inde rivum in cordibus

# VARIÆ LECTIONES.

desiderantem <sup>263</sup> Diligo a majoribus me ms. diligi a majoribus et melioribus me <sup>264</sup> Herluinum et dominum Gondulphum ms. Herluinum et domnum Guidonem <sup>265</sup> Cum codem ms. coltata <sup>266</sup> Diligent et discussa ms. et Edit. Pic. diligenter discussa

JOANNIS PICARDI NOTÆ.

nostris Nam ita est vere : pietas scriptæ tine ora- A diligendo orate ut sim. Sic enim veetra crit et tionis excitat in nobis pietatem sopitæ compunctionis; adeo ut quasi mente prosiliendo congaudeamus, ea diligendo in te, vel potius in eis te ; super ea 167, et per ea Deum et te. Intercede igitur, quia intercedere potes, pro nobis intercedentibus pro te ut possumus; et mitte alia, si qua habeas, a te scripta, quæ non habeamus, notus et rogatus in dilectione, quæ continua est nobis utrobique. Rogamus etiam in corpore ipso congregationis unitatem societatis, et te pro nobis in co fungi legatione mittimus; quia redundans tu charitate fideliter poteris loc rogare, et rogata ipse dare. Parati etiam nostra dilectionis dare pignus, pignus exigimus a vobis: vos eligite quod possumus, a nobis; nos eligimus 268 Epistolas Pauli a vobis. Neque prætendimus in B eo dolos quasi primi parati accipere, et non primi parati dare, quod remotissimum est a sacramento dilectionis, quæ Deus est. Verum ardentes charitate non prævidemus quomodocunque postulemus, omnibus sanctæ linjus professionis parati nos et nostra commode petita non negare. Hi igitur duo fratres tui desiderio accensi te opitulantem 269 habeant in omnibus, quia de te pendet voluntas omnium in omnibus.

#### EPISTOLA LXII 270.

AD DURANDUM.

Respondet pracedenti.

Domino et Patri merito sanctitatis, cum arxore reverendo, eum reverentia amando, Durando abbati comobii quod dicitur Casa-Dei frater Ansix- C nus Beccensis, vita peccator, habitu monachus: sic in hac vita perseverare in proficienti sanctitate, ut in futura gaudeat in sufficienti felicitate.

Vestræ paternitatis epistola percepta, magnum se cordi meo gaudium infudit : sed vita mea respecta, non solum idem se gaudium fere totum de corde meo refudit; sed insuper dignus mæror mentem meam graviter perfudit. Nam ex co quod vestram sanctitatem me ignotum homunculum adeo dilexisse cognovi, ut me suis litteris de tam louginquo visitare et salutare dignaretur, non immerito sibi visa est mea debere exsultare 271 hum litas. Sed, cum considero me nequaquam a vobis diligi, nisi quia existimatis me aliquid esse, cum nihil sim, p intelligo quia non diligitis vilem et contemptibilem coram Deo et hominibus personam (quod ego sum), sed strenuum et alicujus virtutis virum, quod ego utique non sum. Quapropter timens non somm ne mihi nihil aut parum prosit vester amor, quia non sum quod diligitis, sed ne mihi nimium obsit meus tepor, quem in me non cognoscitis; precor, obseero ut me putetis ant ametis, quasi jam alicujus spiritualis provectus sim; sed ad hoc me diligite,

vera de me astimatio, et vera erga me dilectio, et secura unhi de vestro amore exsultatio. Rogo itaque, quanta possum laumilitate, reverendam patern tatem vestram, agite sanctis vestris precibus, quatenus et quod ego adhuc noxie sum, a me unfer..tur, et quod nondum utiliter sum, mihi tribeatur, et vobis, quod misericorditer indigenti proximo impenditis 272, retribuatur. Nostras vero pro vobis orationes, quia perviles sunt, reverenda: vestræ beatitudini promittere non audeo; sed cas, quia poscere dignamini, negare non debeo. Quare si aliquid vel sant, vel vestris suffragantibus meritis futuræ sunt, in vera charitate 173 vestræ sint, et sanctorum, qui monasterii vobis divinitus commissi vel sunt, vel faturi sunt. Et quamvis aut nimium quid, aut nihil sit quod volis ex me concedo, aliquid tamen magnum a vobis deposeere 335 præsamo. Prosternit itaque se mens mea coram reverenda vestra paternitate, et coram omnibus vestræ sanctæ congregationis fratribus, humili supplicatione rogans, quatenus me servum vestrum, vestri monasterii fratrem, velut unum ex vobis in perpetuum concedatis, et nomen meum ultimum ubi vestra scripta sunt nomina subscribi faciatis. Ea vero, quæ vestris mandatis respondentur et quæ mandantur, reverendi domini et fratres nostri filii vestri qui ad nos venerunt, melius loquendo quam nos scribendo narrabunt. Omnipotens Deus sic vos det conversari in Casa-Dei in hoc sæculo, nt inter heatos qui habitant in domo Dei in sæcula sæcularum laudetis Deum, domine Pater, et domini in Christo fratres. Amen.

#### EPISTOLA LXIII 271.

AD LANFRANCUM.

Ut examinet editum a se Monologium.

Domino servus, Patri filius, reverendo archiepiscopo Lanfranco frater Anselmus.

(19) Opusculum illud quod paternæ vestræ censuræ misi, libentius ipsemet, si opportunum fuisset, coram ipsa examinandum 278 legissem. Quod quia nunc esse non potest, vellem multum precari quatenus dulcis mihi paterna vestra prudentia illud non dedignaretur vel quolibet a io legente audire, et quod ex co fieri deberet pracipere, nisi timerem indiscrete molestus esse dignitati vestræ, quam multis maguis. que rerum majorum consultationibus indesinenter occupatam non dabito. Quapropter, quoniam nihil sie mihi volo placere, ut vobis displicent, sieut solais est vestræ experientiæ judicare, quantum vobis hoc quod me multum velle significo, liceat; ita sit vestri arbitrii eligere utrum vol is id libeat. Hoc tamen etiam cum importunitate a vestra auctoritate non desinam exigere, quatenus de codem opu-VARIJE LECTIONES.

267 Semper ea ms. super ea 266 Eligite.. eligimus ms. rectius exigite.. exigimus 269 Opitulante ms. opitulantem 270 Cum codem ms. collata 274 Exultare ms. exaltare .278 Impendentis ms. impenditis 273 In vita charitate ms. in vera charitate 274 Cum codem ms. collata 275 Examinanda ms. examinanda ms. examinanda ms.

stra decernat auctoritas. Titulum autem nullum illi praeposui : quippe quod nequaquam tanti existimavi, ut illad suo nomine dignarer. Si igitar vestro sederit arbitrio ut quod scripsi scripserim; a quo habebit firmitatem, ab co habeat et nomen : et per vos detur servo vestro, dilecto fratri et conservo meo domno Mauritio, qui unus est ex illis quorum maxime factum est instantia. Si autem aliter vestro placuerit examini, exemplar quod vobis mitto, nec mihi nec præfato fratri reddatur; sed aliquo elemento aut obrutum, ant demersum, aut consumptum, aut dispersum de medio fiat. Quidquid autem inde vestro placuerit judicio, ut mihi aliquo modo notum fieri jubeatis, elllagito: quatenus exemplar quod retinui non aliam sortiatur sententiam, quam illud quod misi. De dilectissimo meo, nepote vestro, et corde et ore et epistola, quantum possum, deprecor ut cum primum ilium sanitatem recepisse cognoveritis, nequaquam ejus me amabili conversatione diutius carere faciatis. Verum quippe dico vobis, talem se exhibuit mihi, et cunctis nostris bonos amantibus mores præsentem, ut illum, si absque ulla saa 276 incommoditate, quam nullo modo volumus, reduci possit, desiderare cogamur absentem.

EPISTOLA LXIV 277.

AD HENRICUM.

Obedientiam et patientiam consulit.

Domino et fratri charissimo, domno priori llen-RICO frater Anselmus; per diuturnam bonam vitam C mereri æternam beatam vitam.

Dominus abbas et fratrum vestrorum congregation Acti susceperunt, landaverunt, amaverunt inunera vestire charitatis; sed multo utique magis ipsam charitatem, que nunquam non vult quantum potest, et semper vult plusquam potest. Gratanter quoque suscepit domnus abbas, et gratanter legit et audivit mea parvitas, quod prudentia vestra consilium ejus et patris, et meum ut fratris petivit, et secundum illud per omnia se facturum promisit. S.c nempe decet sapientem, sapienti scilicet uti consilio. Sapiens quippe consilium est, sicut scitis, quod consulit omnia facere cum consilio. Cum igitur totum rei, de qua consulitis 278, consistat consilium in obedientia et patientia; et scriptum sit quia obedien- p tiam mavult Deus quam sacrificium (1 Reg. xv, 22). et quia patientia opus perfectum habet (Jac. 1, 4), nullius justius petitis et suscipitis consilium quam illius cui debetis obedientiam; et nullum servatis perfectius, quant cum fortiter tenetis patientiam. Hoc igitur consulit domnus abbas, hoc rogat, et ut non solum consulenti et roganti vestra strenuitas acquiescat, quod est laudandum: sed et præcipienti

sculo, sive audito, sive inaudito, qui fieri debeat, ve- A obediat, quod est coronandum : Loc pracipit, hoc ergo frater et amator vester consulo et flagito, ut totins vitæ status bis duabus nitatur columnis, scilicet obedientia et patientia. Et quidem de patientia, bene novit dilectio vestra quod non solum cum meritus punitur, violenter est exigenda, sed etiam cum immeritus allligitur libenter est exhibenda. Ibi enim exsecranda est impatientia, ne nocens infelicios danmetur : hic servanda est patientia, ut innocens felicius coronetur. De obedientia vero hoc mandat domnus abbas, quod nec dubitare 279 vos arbitror; quoniam quidquid reverendo domino ac Patri nostro archiepi. copo Lanfranco obeditis, sie illud accipit, veint si sibi obediretur : imo tanto gratius quam si sibi obediretis, quanto ipse per semet illi obe..ire desi-B derat; et quanto in co quod non solum ipsi, sed et alii prop er ipsum obeditis : majorem ipsam vestram obedientiam considerat. Quanquam si consideremus nos 280 et illum, cui ves obedire invitamus, multa procul dubio in nobis et in illo sint cur nos illi sponte studioseque obedire debeamus. Valete.

# EPISTOLA LXV 281.

AD MAURITIUM.

De Mauritii ex Anglia reversione Beccum, et ac Monologii correctione.

Domno et fratri, filio charissimo Mauritio, frater Anselmus, servi reverentiam, fratris affectum, patris diligentiam.

Semper te, dilectissime sili, desidero, semperque te me desiderare non dubito. Sed, quoniam neuter nostrum suus est, nec sumus invicem alter alierius nisi per charitatis affectum, consulo et hortor quatenus quandiu hi, quos nobis præposuit divina d'spositio, nos jusserint esse separatos, nullam contra voluntatem 336 eorum exquiramus cohabitandi accelerationem: et si henigne nostro desiderio consenserint, nullam inferamus dilationem. Quapropter quod audivimus per domnum Robertum, quia dominus noster archiepiscopus promisit se nobis remissurum in proximo tuam dilectionem : si benigne tuæ favet voluntati, nee domno abbati displicet, et mihi valde placet. Si autem non benigne favet supplicanti, sed cum aliquo 282 rancore permittit extorquenti; nec domno abbati nec milii placet ut sic redeas. Scripturam, quam te instante et quibusdam aliis fratribus feci, et quam tu tibi debere transmitti precaris, domino et Patri nostro archiepiscopo examinandam per domnum Robertun mitto; et per epistolam (20) illum rogo, ut si illum destrui debere non jusscrit, tibi reddat exemplar quod suscipit. Roga igitur cum, si in proximo rediturus es, ut priusquam redeas, præcipiat de eadem scriptura quod præcepturus est, quatenus aut confirmatam

# VARIÆ LECTIONES.

279 Quod non dubi-276 Illa sua ms. ulla sua 277 Cum eodem ms. colluta 278 Consuluisti ms. consulitis 280 Consuleremus nos ms. consideremus nos 281 Cum eodem ms. collata tare ors, quod nec dubitare \*32 Eum aliquo ms. rectius cum aliquo

eam teeum deseras, ant destructam esse mili rese- A indesinenter, et per abedientiam meeum non esse ras. Quod si illa suscepta redire tardaveris, mitte mili exemplar 283 illud quam citius per fidum nuntium poteris : quatenus si quid in co idem dominus nester archiepiscopus correxerit, secundum illud corrigatur etiam illud quod mecum retinui, et ego unum ex his duobus tibi cito remittam. Si vero sie sententiam confirmationis idem opusculum susceperit, ut nullius correctionis indigere judicetur, tene missum exemplar quandin volueris : tantum, sive Ita sit, sive aliter, quidquid inde dominus noster archiepiscopus Judicaverit, ant quo nomine illud titulari jusserit, manda mihi per epistolam cum primmm poteris. Saluta dilectum fratrem nostrum domnum Herluinum, et hortare enm de vice mea, quatransitoriæ delectationis amore deficiat : sed sient de die in diem ultimæ diei appropiat, sie quotidie ad contemptum temporalism, et amorem æternorum proficiat. Saluta domnum Arnulfum Belvacensem , dominum Hulvardum Anglum consobritum domni Osherni, et domnum Vitalem, domnum Rogerum, fratrem Samuelem, Cadomenses. Vale. et profice in Domino semper, charissime.

# EPISTOLA LXVI 281.

AD LANFRANCUM.

Guidonis Beccensis neophyti reditum in Northmanmam concupiscit.

Amico suo dilectissimo et dilectori fidelissimo LANFRANCO frater Anselmus, corporis et animæ perfeetam 285 salutem.

Quoties vestræ dulcis mihi reminiscor dilectionis, utique tædet me tam longæ vestræ dilationis. Quamvis enim hactenus spes vestræ recuperandæ salutis maxime consolata sit cordis mei angorem de vestra absentia, jam tamen nequeo uon contristari, quia tam longe et vobis ipsa sanitatis perfectio, et mihi vestra differtur 286 amabilis præsentia. Etenim, non sicut vulgo dici solet, quia quod longe est ab oculis longe est a corde : non inquam, sic quanto benigna vestra mansuetudo longius vel loco et tempore a me abest, tanto amor ejus in me tepescit; sed quanto minns illa frui pro voto possum 287, tanto magis desiderium ejus in veri dilectoris vestri mente ferveseit. Quapropter quamvis cum illo sitis, de quo nec audeo dicere quod vos tantum diligam, quantum ille, nee debeo exigere ut me tantum difigatis, quantum illum : tamen rogare præsumo quatenus, quando primum cum ejus benigna concessione et sine vestro incommodo poteritis, vestro re-litu me vestrum amicum ketificetis. Saluto vobiscum dominum et fratrem meum charissimum dominum Guidonem : quem certe, ut simpliciter conscientiam cordis thei aperiam, mecum esse per amorem desidero

tolero nisi impatienter. Quem, ut dilectus dilectum, moneo et precor ut studiose inter ipsas suas occupationes vitam suam disentiat : et in bonis, qua de ille ab omnibus inde venientibus audio, quotidie proficial: et si qua in eo adhue veteris hominis super sunt vestigia, ab his assidue deficiat. Ambo valele.

#### EPISTOLA LXVII 2113.

AD ROGERII M.

Prastolatur venturum Rogerium.

Suo in Christo dilecto, desiderato, sperato, exspectato Rogerio, frater Anselmus sinis dilectus; quod Deo gratius et sibi est salubrius prudenter eligere, perseveranter tenere, feliciter consummare.

Quod solius Dei commisimus consilio, non audeo tenus a bono incepto, quod in co vidi, nullius B proprio decernere arbitrio. Licet mihi tamen meuni promere desiderium : utique vexat me datio tua. utique torquet me exspectatio tui longitudine sua; Etenim nec vult-nec potest cor meum oblivisci, quam certo non dico promisisti, sed prædixisti mihi me posse exspectare te rediturum et mansurum. Et certe quod dixisti, serio dixisti. Ergo intendunt oculi mei ir eloquium tuum dicentes : Quando consolaberis me? (Psal cxvm, 82.) Utinam non fallar, quoniam speravi in te; utinam non ernbescam, quoniam exspectavi te: utinam non mirentur, nec dicant illi, quos præmisisti primitias fructus 289 tui, et pignus adventus tui. Cur eos impegeris illue, quo eos vel præcedere vel sub sequi comtempseris; præsertim cum ipsi libentissime sint ad nos ingressi, et a nobis suscepti spe C tuæ subsecutionis. Dirigat Dominus in conspectu suo viam tuam (Psal. v, 9); et directo corde tua, tribuat tibi Dominus secundum cor tuum consilium tuum confirmet (Psal. x1x, 5).

# EPISTOLA LX VIII 290.

AD LANFRANCUM.

De nonnullis a Lanfranco animadversis in Auselmi opusculo; quæ ipse sancti Augustini auctoritate propuguat.

Suo domino et Patri, amore et reverentia filiorum, Ecclesiæ catholicæ digno archiepiscopo Lan-FRANCO frater Anselmus suus subjectione servus, affectu filius, doctrina discipulus, quod melius potest.

Gratias immensas agit cor meum vestræ celsitudini, que inter tot et tantas sue dignitatis occupationes 291 nec gravatur nec dedignatur otiositatis meæ verbositatem paterna benignitate attendere, etbenigna sapientia corrigere. Quod enim rogatis ne pro his erga vos dilectio mea tepescat, quia teste Deo et san ctis ejus hoc dilectione facitis; et egontique lujus rei conscientiæ vestræ testis sum. Absit ergo ut miln sit molestum suscipere consilium, quod de transmarinis partibus et ego magno desiderio peto292, et vos sincera dilectione mittitis. Gratanter itaque paternam admo-

# VARIÆ LECTIONES.

258 Mitte exemplar ms. mitte mihi exemplar 284 Cum eodem ms. collata 285 Profectam ms perfectam 286 Defertur ms. differtur 287 Voto possum ms. pro voto possum 288 Cum eodem us. colluta 289 Guas præmisisti primitias tractus ms. quos præmisisti primitias fructus 200 Cum eodem ms. colluta pationem ms. occupationes 223 Gero ms. peto 381 Occu-

nitionem vestram suscipio, et humiliter responsio- A divina Scriptura, de tribulatione nascitur patientia, nem nostram suggera. De illis quidem, que in illo opusculo dicta sunt, quæ salubri sapientique consilio **337** monetis in statera mentis solertius appendenda ; et cum eruditis in sacris codicibus conferenda; et ubi ratio deficit, divinis auctoritatibus accingenda, hoc et post paternam amabilemque vestram admonitionem, et aute feci, quantum potni. Nam hæc mea fuit intentio per totam illam qualemenique disputationem, ut omnino nihil ibi assererem 293, nisi quod aut canonicis, aut heati Augustini dictis incunctanter posse defendi viderem : et nunc quotiescunque ea quæ dixi retracto, nihil aliud me asseruisse percipere possum. Etenim ea quæ ex codem opusculo vestris litteris inseruistis, et quædam alia quæ non inseruistis, nulla mihi ratiocinatio mea, quantum- B libet videretur necessaria, persuasisset ut primus dicere præsumerem. Ea enim ipsa sic beatus Augustinus in libro De Trinitate suis magnis disputationibus probat, ut eadem quasi mea breviori 294 ratiocinatione inveniens, ejus consisus auctoritate dicerem. Quod dico, non aliquid corum quæ dixi apud vos defendendo; sed ea me non a me præsumpsisse, sed ab alio assumpsisse ostendendo. Quomodocunque enim sese habeant, scriptura ipsa vel servandi vel delendi de vestra auctoritate jussionem exspectat. Quædam tamen, quæ ibi dixi, melius aliter potuisse dici, et a me sic esse dicta non bene ut facilius possint intelligi male quam bene, et sic dissido de mea insipientia ut non negem; et sic confido de propter quod de eodem opusculo vobiscum conferendo dicitis, utinam secundum benignam voluntatem Dei sieret, ut et de illo et de quibuscunque vellem liceret.

# EPISTOLA LXIX 295.

AD GONDULFUM.

De pontificio honore grutulatur.

Olim dilectissimo fratri, nunc dulcissimo Patri, olim et nunc reverendo domino venerabili episcopo Gondulfo frater Anselmus semper suns, sie explere episcopale officium, ut æternum consequatur beneficium.

Antequam mibi liceret dulcissimæ sanctitati vestræ litteras exsultationis pro vestra exaltatione m'ttere, audivi quod non ad regimen, sed ad labo- D Anselmus, Deo placere et hominibus. rem; non ad jucunditatem, sed ad tribulationem vobis provenerat pontificalis electio. Ex una igitur parte volo vestræ paternitati congandere, sicut illi cujus præteritam vitam divina gratia sibi placere es endit, in hoc quod vos inter principes Ecclesiæ suæ commumerare dignatur. Ex altera vero parte cogor vestræ fraternitati condolere, veluti illi qui co ipso quo magis exaltatus est, majori tribulatione gravatur. Sed item cum considero quoniam, teste

que opus perfectum habet (Juc. 1, 4); et probutio, que operatur spem, que non confundit (Rom. v, 4): utique non intelligo non tantum esse condolendum vestræ sanctitati in tribulatione, propter lahorem quem ex illa suscipitis, quantum congratulandum propter perfectionem et spem, ad quas per illam proficitis. Gloria igitur in excelsis Deo, cui vita vestra sic placuit, ut cam ad exemplum exaltaret; et Gloria in excelsis Deo, qui sic vos dilexit, ut vos in igne tribulationis collocaret; quatenus opera vestra usque ad perfectionem, et spem vestram usque ad debitum robur excoqueret. Nam si diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum (Rom. viii, 28), cur diligentes enm non in omnibus exsultantes gratias agant pro bono? Sic tamen hoc agere debent, ut quoniam 296 nescit homo utrum amore dignus sit an odio (Eccle. 1x, 1), serviant Domino in timore, et exsultent ei in tremore. Hoc tamen omnis servus Dei observare debet, ne tribulationem putet quod tribulatio non est. Ne cum id quod nec sentire debet, tribulationem deputat, ibi judicandus sit eo ipso quod dolet quod dolere non debet, ex infirmitatis teneritudine 297 succubuisse; ubi se putat per patientiæ fortitudinem superavisse. Sic chim æstimando se esse aliquid, cum nihil sit, ipse se seducit. Hortor itaque sanctitatem vestram, ut nullo modo tribulationem putetis, quod nec corpus nec animam lædit. Nec si adversitas earum rerum quas servus Dei contemnere debet, vos contristat, probetis vos plus quam oporvestra sapientia ut ea posse corrigi sperem. Qua- E tet transitoria diligendo, minus quam decet æterna diligere. Aperte enim unusquisque homo ostendit se ca diligere, quorum læsionem pati non potest sine tristitia. Nemo enim molestiam pati existimat, nisi cum in his quæ diligit adversitatem tolerat. Dilectum fratrem nostrum Richardum ea qua possumus charitativa sollicitudine vestræ paternitati commendo; quatenus non illi obsit, quod a nostra conversatione sejungitur; sed magis illi prosit, quod vestræ familiaritati conjungitur.

#### EPISTOLA LXX.

AD MAURITIUM.

Commonet ut avsentiam sui patienter toleret, quandiu Deus de illis sic disposuerit.

Domino, fatri charissimo, domno Mauritie frater

Licet quo te magis diligo, co te magis mecum velim habere; plus tamen inde diligo, unde te non possum habere. Quoniam enim te non tam mihi quam Deo et tibi diligo; plus te diligo, quia talem te exhibes, ut qui te habent dissiele velint dilectum remittere; quam si facile vellent neglectum dimittere. Precor itaque te ut fratrem, et monco ut filium charissimum ea cura et diligentia, quam me semper erga te habuisse bene mihi es conscius;

# VARIÆ LECTIONES.

Asseverem ms. assererem 294 Breviora ms. breviori 298 Cum codem ms. collata 226 Et quonism 297 Temeritudine ms. teneritudine

quatenus magis ac magis ad mores bonos proficias, A gendi nummos. Il ec igitur vestra prudentia sollicite et separationem nostram, quandiu jubebit noster dominus et Pater venerabilis archiepiscopus Lanfrancus, mecum patienter, ut divinam dispositionem, toleres, nec in aliquo id, unde te magis diligo, per impatientiam minuas. Quamvis namque te valde diligam et desiderem, ut mihi mecum conversando colæreas, plus tamen opto ut bonis moribus indissolubiliter inhæreas. Tota igitur cura tua sit, ut ubicunque sis sic vivas, ut bonum hominem et servum Dei decet : et certus esto quia Deus tibi providebit quod tibi expediet.

# EPISTOLA LXXI 198.

AD PAULUM.

Læ:atur de ejus provectione ad abbatiam B. Albani; B et qualiter in ea se gerere debeat præscribit.

Domino et Patri, abbati reverendo et diligendo Paulo frater Anselmus sic sancte vivere in temporali prosperitate, ut beate vivat in æterna felicitate.

Gloria in excelsis Deo, cujus conspectui sic in occulto vita vestra plaenit ut cam ad exemplum 338 in aperto sublimaret, et eam de terra ad cœlum per semitam vi: tutum tendentibus per viam constitueret : quatenus non solius suæ sanctitatis retributione in regno cœlesti lætetur; sed pro multis quos Deo lucrabitur, gaudium illi felicitatis æternæ multiplicetur. Quamvis enim harbaris vestra prælata sit sanctitas, quos verbis docere propter linguarum diversitatem non potestis, non tamen omnino vos apud districtum Judicem excusare valetis, C si alios lucrari Deo negligitis. Quod enim illis sermone non potestis dicere, vita potestis ostendere. Tanto namque efficacius bonum exemplo, quam verbo persuadetur, quanto boni mores in tacente diliguntur, et facundia in torpente contemnitur. Plus itaque studere diligi ab omnibus mansuetudine et misericordia quam timeri nimis anstera et nulli parcente justitia, Gaudeant cujuslibet ordinis homines vobis commissi sese commendatos esse Patri et pastori : non horreant sese traditos esse tyranno et exactori. Lætentur affines consultorem et adjutorem sibi a Deo venisse; non conquerantur alienarum rerum invasorem, aut persecutorem a sinistra parte irruisse. Sunt enim multi prælati nostri ordinis, qui e rum, agunt ut dissipetur lex Dei in cordibus corum. Nam tantum conantur esse prudentes, ne de i, iantur ab aliis ut fiant astuti ad decipiendum alios Ades sunt cauti, ne fiant prodigi, et quæ habant irr. tionabiliter perdant ut avari fiant, et quæ servant, inutil ter putrescant. Sic studiose servis et pauperibus Dei et sancto 199 loco semper satagunt aliquid acquirere ut dolose semper alicui tentent aliquid auferre. Sic animantur zelo corrigendi stultos ut accendantur crudelitate, aut cupidine coli-

eaveat. Ita exteriora vobis commissa disponite, ut interiora vestra mandata Dei disponant, et semper mens vestra dicat Deo : De vultu tuo judicium menm prodeat (Psal. xvi, 1). Sic vos defendite per pradentiam a nocentibus, ut per simplicitatem nulli velitis nocere, sicut Scriptum est : Estote prudentes sicut serpentes, et simplices sicut columbie (Matth. x, 16). Sic custodite res monasterii vestri, ut non obliviscamini quod scriptum est: Si quis habeus substantiam mundi viderit fratrem suum necessitatent habere, et clauserit viscera sua ab eo : quomodo charitas Dei manet in eo? (I Joan. m, 17.) Et alibi : Date et dabitur vobis (Luc. vi. 38). Sie easdem res augere curate, ut a mente non excidat : Non concupisces rem proximi tui (Exod. xx, 17). Taliter peccantes arguite, ut nec crudelitas adsit, nec avaritia, quia scriptum est : Si prwoccupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spiritales estis, hujusmodi instruite in spiritu lenitatis : considerans te ipsum ne et tu tenteris (Gal. vi, 1) : Et rursus : Neque avari regnum Dei possidebunt (I Cor. vi, 10). Non id circo hæc, dilectissime mihi, vestræ paternitati scribo, quod putem vos aliter agere; sed quoniam et vos jussistis, et ego volui, ut litteræ nostræ vos sequerentur: quod ut fieret, necesse fuit aliquid diceres

EPISTOLA LXXII 300.

AD HUMFRIDUM.

Orat ut ejus institutioni vacet qui suas 'ad eum epistolas defert.

Domno et fratri in Christo charissimo Humfrido frater Anselmus Beccensis, vita peccator, habitu monachus, terrena pro cœlestibus despicere, cœlestia pro terrenis percipere.

Primum gratias ago, et debitam dilectionem retribuo pro vestra gratuita benevolentia, quam in vobis erga me hujus lator schedulæ se cognovisse affirmat. De qua non parum ipse confidens multum me rogat, ut illum apud vestram dilectionem adjuvem quatenus vestræ doctrinæ beneficia quæ illi misericorditer impenditis, nostris precibus invitati intentius impendatis. Quod si vobis esset aut noxium aut inutile, non dicam pro alio, sed utique pro me ipso; aut nullatenus, aut vix rogare præsumequasi solliciti ne destruatur res Dei in manibus p rem. Nunc autem, quoniam nec noxium nec inntile est sed incomparabiliter utilior vobis erit divina retributio, quam huic vestra largitio : nec audacter, nec impudenter, ut æstimo, sed amicabiliter precor et obsecro quatenus reminiscamini quod scriptum est: Gratis accepistis, gratis date (Matth. x, 8). Nam etsi ab homine forsitan, ut vos doceret, emistis; auribus quidem instrepere ille potuit; sed cor ad intelligendum aperire non potuit, nisi Dens, cui nullus prior dedit ut retribueretur ei. Si enim amicos qui nos recipiant in æterna tubernacula, facere jube-

#### VARIÆ LECTIONES.

mur ae mammona iniquitatis (Luc. xvi, 9), quanto A deliter serviendo benigne 339 illum ad illos permag's de intelligentia veritatis. Quod si pro me nihil facere vultis, quia nibil mihi debetis; vel facite rt me debitorem vestrum faciatis. Ikec locutus sum pro alio; sed pauca pro vestra dilecta fraternitate, pro qua plura vellem, subjungam. Mementote, charissimi, etsinė intermissione mentepertractate quod scriptum est : Nolite diligere mundum nec ca quæ in mundo sunt; quoniam mundus transibit et concupiscentia ejus (I Joan. 11, 16, 17). Et quia amici saculi hujus, inimici Dei constituentur (Jac. 1v, 4). Rogo, obsecro, nolite credere mundo, etiam cum favet; quoniam non favet ut foveat, sed ut suffocet. Mundus enim in tenebris est, et gloria ejus non est gloria, sed ignis vorans. Nolite ergo, charissimi 301, nolite currere in eam, sicut papilio volat in nocturnum ignem; quoniam quem demuleet claritate 303 hune postea torquet ustione. O quanto consultius, quanto felicius relinqueretis mundum, et sequeremini Christum! ut cum in majestate sua venerit Christus, judicaretis mundum cum Christo (Matth. xxv, 31); et centuplum recipientes, vitam æternam possideretis (Matth. xix, 29): quod utinam fiat. Amen.

### EPISTOLA LXXIII 303.

AD IDAM.

Commendat eam a charitate in Beccenses et quoslibet. Suæ reverendæ et charissimæ dominæ, generis simul et vitæ nobilitate clarissimæ 2014 comitissæ loæ frater Anselmés, de virtute in virtutem proficere, de C terrena dignitate ad cœleste regnum ascendere.

Ut taceam alia vestra bona opera, per quæ nomen vestræ nobilitatis longe lateque circumquaque suavi sanctitatis fragat odore : certe hominibus cujuslibet ordinis ad vestrum monasterium, vel de nostro mohasterio cuntibus, tot et tanta impenditis beneficia: ut sie jam illis simus assueti, et sie nobis sint samiliaria; quatenus vobis possit esse onerosum si gratias vobis, verbis, vel litteris mandemus per singula, hee in nobis sit quod retribuere possimus seeundum vestra merita. Quapropter ad Deum vos mittimus, et illum inter nos et vos ponimus, ut, sicut propter illum facitis quod facitis, ita ipse vobis retribuat pro nobis, quibus 305 facitis. Instante tamen illo fratre, quem a suis perditum nobis misistis, et in D magna desolatione benignissimam exhibuistis consolationem : hanc reverendæ sauctitati vestræ seripsi epistolam, in qua cognosceretis quia non aliter mihi gratum est quod illi fecistis, quam si mihi ipsi esset factum: et quia verum est quidquid ipse et de stio casu dixit; et quia præceptum vestrum in omnibus quæ nobis per illum mandastis servavit: bt vester homo secundum vestram jussionem illi si-

duxit. Retribuat vobis Dens pro his et aliis vestris bonis operibus beatitudinėm sempiternam. Bonum autem sacientes nolité desicere, temvore enim suo metetis non deficientes (Galat. vr. 9).

### EPISTOLA LXXIV 808.

AB RAINALDUM.

De non evulgando passim Monologio Domino et Patri reverendo abbati Rainaldo frater Anselmus salutem.

Opusculum illud, quod a me tanto studio de tam' longe petitis nequaquam vobis mitterem, si vestræ voluntati non obedire potuissem. Timeo enim ne', cum venerit in manus aliquorum qui magis sunt intenti reprehendere quod audiunt, quam intelligere; si forte ibi legerint aliquid quod antea non audiverunt, nec animadverterunt, statim clament 307 me inaudita et veritati repugnantia scripsisse. Quibus cum longe positus respondere non potero, non solum ipsi veritatem negando, veritati se favere opinabuntur; sed et aliis temere, antequam audiant quid sit quod ipsi reprehendant, credentibus, me falsitatis assertorem persuadebunt. Jam enim talium passus sum nimis acceleratam reprehensionem, ex eo quod secutus heatum Augustinum dixi de personis et de substantia Dei. Qui tamen nune cognoscunt se non considerate reprehendisse; et hac occasione quod prins non animadvertebant, gandent se cognoscere. Nesciehant enim sic non dici proprie de Deo tres personas, quomodo tres substantias; quadam tamen ratione, ob indigentiam nominis proprie significantis illam pluralitatem, quæ in summa Trinitate intelligitur, Latinos dicere tres personas credendas in una substantia; Græcos vero non minus fideliter tres substantias in una persona conflteri. Quapropter vestram vehementer efflagito sanctitatem, ut idem opusculum non verbosis et litigiosis hominibus, sed rationabilibus et quietis ostendat. Quod si contigerit ut aliquis sic aliquid ibi reprehendat, ut ejus ratio digna vobis cui responderi debeat, videatur : rogo ut mihi quid, quave 308 ratione reprehendat, charitative aut ejus aut vestris litteris mandetis; quatenus, charitatis pace et amore veritatis utrinque servato, aut me illius reprehensio, aut illum mea corrigat responsio.

# EPISTOLA LXXV.

AD GILBERTUM.

Se amici absentiam ægerrime ferre. Domno, fratri, amico, dilecto dilectori Guberto frater Anselmus, quod scribere non valet.

Dulcia milii sunt, amice dulcissime, munera dulcedinis tuæ: sed nequaquam consolari possunt desolatum de te cor meum a desiderio dilectionis tuæ.

#### VARIÆ LECTIONES.

303 Cum eodem ms. collata 304 Nobilitate 302 Charitate ms. claritate charissimæ ms. nobilitate clarissimæ 308 Pro vobis quibus ms. pro nobis quibus 206 Cum eodem ms. coldoi Charissime ms. charissimi tata 307 Audiverint nec animadverterint.. clamant ms. audierunt nec animadverterunt.. clament 308 Quare his, quave

Certe si mittas omnem aromatum odorem, omnem A vultum ejus, et audiant aures meæ vocem ejus, et metallorum nitorem, omnem lapidum pretiositatem, omnem texturæ varietatem, renuct; imo non poterit consolari a scissura sua, nisi recepta altera parte sua scissa anima mea. Testis est angor cordis mei hoc ipsum cogitantis; testes lacrymæ obtenebrantes oculos, et rigantes faciem et digitos idipsum scribentes. Et quidem tu sciebas, sient ego ipse, erga te dilectionem meam, sed utique ego ipse nescieham eam. Qui nos scidit ab invicem, ille me docuit quantum te diligerem : vere non habet homo scientiam boni vel mali, qui non experitur utrumque. Nesciebam enim non expertus absentiam tuam, quam dulce mihi erat esse teenm, quam amarum sine te esse. Sed tu habes ex ipsa nostra disjunctione præsentem alterum, quem non minus aut B certe plus amas; mihi vero tu, tu, inquam, es ablatus, et nullus pro te oblatus. Te igitur in consolutione tua gaudente, solum mihi vulnus remansit in mente : forsitan gaudentes de te offenduntur a me ista tibi dicente. Sed si ipsi gandent, quod desiderabant tenentes; cur prohibent vel dolere quod semper amat perdentem? Ex se excusent me, si me vident in se. Alioquin vel tu intellige quam compatienter, quam consolanter ipsi hæc faciant : et unde mitescat dolor meus, quem nemo vult consolari qui potest, nemo potest qui vult. Sed ille qui omnia quæ vult potest, sic consoletur me, ut nullum contristet; s'e nullum contristet, ut amorem tui integrum ubique conservet. Amen.

#### EPISTOLA LXXVI 809.

AD GUALTERUM.

Gratias refert : et de propositæ quæstionis solutione se excusat.

Domino sponte diligenti, merito dilecto, non ut ignoto sed ut familiari amico Gualtero frater Axsermus, quod suus.

Si cor menm esset lapide durins et glacie frigidius, utique deberet calescere igne vestræ dilectionis, et mollescere oleo vestræ dulcis allocutionis. Tauto namque flagrant charitatis ardore, tanto fragrant benignitatis odore, tanta suavitate sunt jucundæ, sie sunt salubris admonitionis fecundæ 310 litteræ quibus meæ parvitati vestra dignata est se notificare dulcis dilectio, et dilecta prudentia, ut

fruatur anima mea præsentia ejus qui me tanto ignotus ignotum amore gratis anticipavit, qui me tam utiliter absentem litteris exhortari ad profectum studuit, qui me tam prudenter bona, si qua sunt in me, custodire præmonnit. Et utinam sie vera esset existimatio, quam fama hominum temere loquentinm quod nesciunt de me vos docuit'; quomodo necessaria mihi est vestra admonitio, quæ ex anundantia bonæ voluntatis et ex prudenti intuitu humanæ fragilitatis processit. Per omnia benedietus Dens, qui vos tanta charitate ditavit, tam charitativa sollicitudine incitavit. Videat ipse desiderium meum, ut aliquando merear 311 in Deo placita conversatione sie vestra societate lætari, ut nulla possimus viventes mutatione dissociari. De quæstionis solutione quam a me scribi poscitis, scitote quia nee otium nee facultatem habeo, ut ad hoe eredam me sufficere. Habetis vobiscum domnum et Patrem nostrum reverendum abbatem Gerbertum, qui vobis de ea, quam scripsistis, quæstione, et de aliis pro quibus vos velle meam adire parvitatem significastis, melius potest præsens colloquendo, quam ego vel loquendo, vel scribendo satisfacere. Precor tamen, ne despiciendo meam fatuitatem, contemnatis visere nostram charitatem. Plus enim debet amari charitas quam scientia. Scientia enim inflat, charitas vero ædificat (I Cor. vm, 4). Denique quoniam utilis omnis scientia pendet ex charitate: Ez ea guippe universa lex pendet, et prophetæ (Matth. C xxII, 40). Et quoniam ubi duo vel tres congregati fuerint in nomine (Matth. xvm, 20) veritatis, ibi ipsa se esse in medio eorum dicit consilio in promissione veritatis, si convenerimus in quo nomine cum affectu charitatis, quia oderit nobis scientia veritatis. Quod si scirem vobis esse voluntatem veniendi ad nos, mandarem certum 340 tempus, quando hoc congrue fieret; ne forte aliquando, cum domi non essem, venientes vobis vanum laborem et

# 'EPISTOLA LXXVII 312.

mihi tristitiam faceretis.

AD ADALAM.

Ut ipsa militi veterano militiæ vacutionem impetret a filio suo.

neverence domina sua comitissa (21) Adalæ, franolit quiescere mens mea, donce videant oculi mei D ter Anselmus Beccensis, vita peccator, habitu mona-

#### VARIÆ LECTIONES.

309 Cum codem ms. collata 812 Cum codem ms. collata

310 Facundæ ms. fœcundæ

<sup>811</sup> Aliquanto merear ms. aliquando merear

### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(21) Adalw. Sie legitur apud Guilhelmum Malmesburiensem lib in De gest, regum Anglorum, et in Histor, Matthei Paris, Verum quia id nominis proxime accedit ad dictionem Anglicam Adeling. i. e. nolilem sen magnatem, hæc quoque Adala fuerit filia Guilhelmi Victoris, cognomine Nothi, regis Anglorum, opinor rectins legi Adela, ut ctiam in epistolis Ivonis Carnotensis ad eamdem 5, 82, 138, 145, 150, 161, 203; et Guilhelmi Gemmeticensis lih. vm Histor, ducum Northmannorum, cap. 34 et 39. In hujus Adelæ gratiam Hugo Floriaci ad Ligerim monachus, scripsit historiar, lib. vi ab Abrahamo ad nepotes Caroli Magni, quorum autographum misit Ivoni Carnotensi anno 1110, nt notatum est in exem-plari scripto Bibliothecæ Victorianæ, necdum typis dato. Ilæc tandem calcata sæculi pompa, Stephano Blesensi comite et conjuge extremum diem functo, videns filio esse legitima atatis ad res gerendas, Deo nupsit in Parthenone Marciniacensi, cum Petrus venerabilis præesset Cluniaco, cujus auctorita-tem respect id Parthenonis, in quo Adela post vitam religiose peractam excessit anno 1137. Stephani

chus; per præsentis vitæ diuturnam prosperitatem, A perest, sie transigere, ut si Bona non potest efficere, transire ad futuræ æternam felicitatem.

Quamvis me nihil apud vestram celsitudinem meruisse, ut nostris precibus annuere debeat, cognoscam, nisi quia ex quo parvitati meæ innotescere diguata est, semper cam coram Deo volui participem existere nostrarum orationum, qualescunque sim; si tamen hoc dignum est vel memo. vari : tamen instat mihi dominus Engelhardus de castro quod vulgo dicitur Lenis, amicus noster, ut illum adjuvem apud 312 vestram pietatem, ut ipse cam adjutricem habeat apud filium vestrum. Jam enim grandavus et fraetæ ætatis homo vult dimittere militiam, imo malitiam, quam hactenus dum potnit efficaciter exercuit; et hoc tantillum vitæ quod su- B

saltem a malis possit desinere, ne peccans usque ad finem puniatur sine fine. Quapropter sperat, desiderat, obsecrat, ut per me vestrum adjutorium habeat, et per adjutorium vestrum quietem 315 prædiorum suorum a filio vestro obtineat. Sed vestra pru l'entia bene novit omnes homines esse debere adjutores bonorum studiorum, et cooperantes bonorum operum esse consortes præmiorum. Quapropter Ecet nibil mernerim a vobis, non tamen impudenter ego servus vester rogo sanctitatem vestram ut præfatum virum, propter Deum, ad adipiscendum quod vult adjuvetis; quia et vobis proderit, et hoc facere etiam non rogata debetis.

### VARIÆ LECTIONES.

513 Illum apud etc. ms. illum adjuvem apud etc. 314 Adjutorium quietem etc. ms. et Edit. Pic. adjutorium habeat et per adjutorium vestrum quietem etc.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

Anglorum regis silii sui secundo, ut Gemmeticensis loco proxime citato animadvertit; Guilhelmus Mal-

mesheriensis et Matthæns Paris memorant religiosara ejus professionem.

# LIBER SECUNDUS".

EPISTOLAS CONTINENS QUAS SCRIPSIT ANSELMUS CUM ABBAS BECCENSIS AGERET.

# 341 EPISTOLA PRIMA 216.

AD LANFRANCUM.

De ejus in Beccenses eleemosyna gratias agit; et Beccensis canobii penuriam exponit.

Domino et patri reverendo archiepiscopo Lan-Franco frater Anselmus servus couservorum suorum fratrum Beccensium, cum eisdem dominis suis, dicturnam hujus vitæ prosperitatem, et æternam futuræ felicitatem.

Gratics semper agimus multimodis beneficiis pate mæ vestræ celsitudinis. Nam, licet non semper hoc dicamus, semper tamen hoc in corde servanus. Et core sicul scriptum est: Adjutor in opportunitatibus,

C in tribulatione (Psal. 1x, 10), benedictio vestræ largitatis, viginti scilicet librae, quas domnus abbas Herbertus nobis nuperattulit, in tanta opportunitate, id est, in tanta constitutis egestate venit quasi imber nobis temporaneus et serotinus (Osc., v1, 5): ut cum citissime tota per saporem consumpta fuerit, non tamen ulla vestigia saturitatis reliquerit; quam cum somnio Pharaonis fertiles spicæ, et pingues vaccæ a sterilibus et quasi inedia consumptis devoratæ sunt (Gen. xl1, 18). Sustinuit nos tamen, et vix usque modo, ne penitus defieeremus. Nempe nimis exhauserunt nos charæ emptiones legumiumm et avenæ fere per totum tempus (22) post obitum domni Herlmini

# VARLÆ LECTIONES.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

videlicet et fundatoris, de cujus interitu fidem pollicitam ad epist. 28, lib. 1, hic factis addo, commodorem post hæc locam minime offensurus. Anno 1077, x Kalend. Novemb. Lanfrancus venerat Beccum, amplioris basilicæ (cujus is secundum fundamenti collocarat lapidem) consecrandæ ergo. Post ejus consecrationis diem tertium recessit, recedentem vero ad duo milliaria prosecutus est Herluinus, cuia supra oumes amans, et ab eo amatus; Chron. Bercens, sunt verba. Ut vero comobium repedavit, et in cellam se recepit, laxas dans lacrymis habenas dixit: Nunc dimittis, Domine, servum tunm in pace, quia viderunt oculi mei (Luc. 11, 29, 30) quie ut viderem, antequam morerer, summopere optabam, et indesinenter orabam. Adimplesti quæ volui :

(22) Post obitum dn. Rerluini abbatis. Beccensis D nune servus tuus lætus ad te ibit, quaeunque hora tibi placuerit. > Sic quidem loquendi, non lacry-mandi finem fecit. Erat is annus Christi 1077, vii Kalend. Novemb. Abbine visus est lento pede ad mortis limen procedere, quoniam membris onmibus captus debilisque effectus est; fuitque ad xin Kalend. Septemb. anni consequentis, quo die moribundus decubuit lecto. Id vero ut audiere monachi, ipsa mœstitia effecti sunt mæstiores. Interea tertius, isque antepenultimus vitæ Herluini dies illuxit, quo supremis fidissimisque Ecclesiæ subsidiis se muniri petiit. Tune (inquit Chron. Beccens. ms.) adsunt filii valefacturi amantissimo Patri, lacrymis ac singultihus psalmos et cæteras orationes interrumpentibus. Tandem ventum est ad confessionem agendam. Consiteri copit; verum remanentium pietate silioram

abbatis, et terrarum quas similiter post ejusdem A rari (Philipp. 11, 13) pro bona voluntate 216, conserobitum emimus, ut taceam signum magnum, quod ex uno fracto et altero discordante imprevidi incœpinns, sed multo plura quam præcogitaveramus, addendo et insumendo, vix perfecimus; et plura alia, in quibus multa præter prædieta expendimus. Et quidem multum prope tetigit 317 nos annus de quo sumus nteunque egressi; sed valde propius miiratur nobis in penuria multarum rerum annus in quem sumus ingressi. Sed Deus, qui de calo prospexit super filios hominum (Psal. 1.11, 5), respiciat super nos de cordibus abundantium. Praterea, cum semper egeamus vestro consilio et auxilio, nune multum vestra et cleri indigemus subventione, in his videlicet Ecclesiæ nostræ negotiis, quæ per vivam præsentium latoris vocem vobis necesse habuimus B intimare. Quibus cognitis, si quid scitis quod ad ca nobis prodesse valeat, quantocius nobis precamur 318 sanctitas vestra remandare studeat. De his enim omnibus placitare cogimur coram rege, Dominica die post festum sancti apostoli Andraæ.

### EPISTOLA II 319.

AD LANFRANCUM.

Referentur gratiæ ob liberalitatem, et speciatim vro auro quod ad conficiendum calicem miserat.

Sno reverendo domino et Patri benignissimo archiepiscopo Lanfranco frater Anselmus cum conservis et dominis suis fratribus Beccensis conobii,

Gratias magnas mandamus in charta magnæ et frequenti vestræ largitati, et immensas servamos in corde immensæ et continuæ bonæ voluntati. Cum enim, Deo largiente, tanta sit vestra abundantia, ut toties supplendo nostram inopiam nequaquam decrescere possit, utique tanta est bona voluntas, ut abundantia citius exhauriri quam bona voluntas minui possit. Et Deus, qui dedit robis et relle et opeyet utrumque, quem vestræ sanctitati tot bona nebis tribuenti optamus retributorem, imo feneranti damus pro nobis dehitorem et sponsorem. Secure igitur et hilariter cum milleua usura recepturi impendite, sicut bene incorpistis; quia fallere nec vos nec nos volumus, nec fidejussor noster potest. Servos et filios vestros, fratres nostros, ad vestra mittimus vestigia : et sient vestra eunt juscione, ita vel maneant, vel redeant, vel quidlibet agant, quidquid nos ordinaverimus, vestra dispositione. Filius vester abbas, ut aiunt, Beccensis, mutuavit 891 a servo vestro fratre Auselmo aurum quod pro calice misistis. Nam et iste qui calicem faceret, non habebat : et ille interim auro opus habebat. Sed secundum pactum aurum reddetur formatum in calicem, et ea forma quæ vobis magis placet in calice. Interim antem utetur servus vester co calice quem Becci prior habuistis 322, et succedenti priori dedistis; sed scitote quia aurum ille mullatenus 323 crederet, nisi vestra fidejussione : vos enim fidejussistis, quia jussistis. Satis autem patet cui sit sidendum ne 324 sub l'atris et domini sidejussione silius servum fallat.

# 342 EPISTOLA III 325

AD GONDULFUM.

Illi quantumvis episcopo familiarem amicitiam protestatur; et Beccenses monachos quos in Anglium mittit, ei commendat.

Domino et amico, Patri et Fratri, reverendo et dilecto episcopo Gondulfo frater Ansulmus, quod olim quod ex quo magis nos dileximus.

Quanquam dignitas episcopalis, et reverentia sanctitatis sic vestram milii personam superexaltet, nt me valde infra deserat : semper tamen, quod non tumore sed amore dico, pristina familiaritas et familiaris amicitia ad æqualitatem me sublevat : nt

VARIÆ LECTIONES. 317 Multum tetigit ms, multum prope tetigit 318 Quantocius precamur ms. quantocius nobis precamur ollata cum codem ms. 320 Pro sua voluntate ms. pro bona voluntate 321 Mutuavit ms. mutavit 322 Ha-misti ms. habuistis 323 Illi mullatenus ms. ille mullatenus 324 Fidendum ne ms. videndum, ne 325 Collata cum eodem ms.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ

superatus et ipse in lacrymas effusus nihil dicere potuit; vix tamen eluctatus in vocem absolvit filios, dansque benedictionem et pacem omnibus, tam ab- D sentes quam præsentes immortali eos Patri commendavit, ac discedentes (quia plus non poterat) ut pro se orarent postulavit. Dolor et lacrymæ orationes fiebant, quia vix ab cis psalmus continuari valebat, dum quisque alterum respiciebat, quasi jam cerneret patrem fratre orbatum, erumpehat in lacrymas. Coram illo plangere nequaquam andebant, quia spe bona lætabundus, non lacrymantes sed lætantes eos onnes videre volebat. Si cujus in lacrymas concitati singultum sentiebat, confestim solita gravitate compescebat. > Tandem die Sabbati mediam circiter noctem vn Kalend. Septemb. sanctissimam efflavit animam, Christi incarnati anno 4078, suæ ætatis anno exxxiv, monachatus xeiv. Cadaver in media exedræ cœnobiticæ area conditum, nigroque lapide variis effigiebus cælato tectum fuit, quem ipsis oculis vidi.

Tres titulos cidem factos habebat cod. Beccens. quorum duos, quia apud Gemmet. lib. vi Hist. ducum Northmannorum cap. 9. videre est, mitto; admissurus tertium, qui sic habet :

Humanum lapsum, quem vincere non potnisti, Conditione verus, Pater Herluine, subisti. Primo quidem miles, que sunt mundi tennisti; Sed miserante Deo mundum post deservisti, Paupertatis onus patienter sape tulisti, Nam tua pauperibus sapienter distribuisti. Becci fundator primus fieri meruisti, Ipsiusque loci monachus rectorque fuisti, Vivere quique gregem sanctum tecum voluisti, Si quid eum premeret, de more patris doluisti, Munere divino tibi commissos docuisti. Ecce sub hac tumba, cinis es, cui membra dedisti. Laudibus ergo piis Beccenses venerentur, Detque tibi Dominus regnum caleste, precentur.

Necrologium Becci his panculis ejus obitum memorat : c vn Kalend, Septemb, obiit venerabilis memoriæ dominus abbas Herluinus pastor et fundator Imjus cœnobii.

scopus et ignavus monachus separentur, semper tamen Goudulfus et Anselmus familiari dilectione copulentur. Quapropter nunquam minus præsumam de volus propter vestrum episcopatum, nunquam minus confidam propter vestram sanctitatem; quia semper unum cor sumus, propter parem dilectionis familiaritatem. Imo tanto magis, ubi ratio exiget, quanto magis vobis suppetit et in terrenis facultas ex dignitate, et in spiritualibus opportunitas ex sanctitate. Cum enim in hoe par sit voluntas in utroque, ut quisquis velit alterum prodesse quantum potest, necesse est ut plus ille prosit, qui plus potest. Oportet ergo ut plus vestram milii magnam devotionem apud Deum prodesse curetis, quam meam (quæ ntique ant fere nulla est) prodesse 326 B vobis exspectetis. Nec hoc dico, ut pro vero amico meo non orem, sicut possum; sed ut ostendam quia nimis parum est quod possum: quatenus ille qui plus potest, adjuvet illum qui minus potest, ut ad illins et suum opus plus possit. Nec ideireo vestra pro me debet oratio frigere, quia mea pro vohis non valet a qualiter fervere. Quisquis enim diligit aliquem, aut per dilectionem prodest alieui: scitote quia plus sibi prodest, quam alii 327. Multo namque majus est quod tenet ipsam charitatem, quam sit id quod præstat alii per charitatem. Isti enim id solum quod charitas ad tempus potest, tribuitur 398; illi vero et hic ipsa charitas tribuitur, et in futuro quantum ipsa est retribnitur. Commendo vestræ paternæ eharitati et charitativæ paternitati fratres nostros et vestros, quos in Angliam mittimus; quatenns, ubi opus er't, vestro sustineantur auxilio, vestro regantur consilio, vestra diligentia vita corum exquiratur et vestra censura approbetur vel corrigalur.

#### EPISTOLA IV 329.

#### AD BALDUINUM.

Commendatissimos Beccenses monachos in Angliam navigantes ejus curæ ac regimini committit.

Domno, et Patri reverendo abhati Balduno frater Anselmus, in hoc seculo sancte, et in futuro beate

Quamvis de vestra sanctitate me nihil promeruisse

quantumcunque diguitate et meritis strenuvs epi- A visi sola bona voluntate cognoscam 320; tamen vestra nota multis benignitas facit me de se prasumere, ut, eum opus est, non dubitem quod vos non dedeccat, expetere. Nam et ego paratam nostram fateor voluntatem all obediendum, si vestra paternitas a mea parvitate aliquid exigeret faciendum. Quippe et charitas, quam semper nobis invieem debemus, sicut paratos nos facit ad obsequendum, ita fidentes reddit ad poscendum. Quapropter confidens de præcepto charitatis et experimento vestræ benignitatis, et conscientia nostræ voluntatis, commendo vestræ paternæ charitati et charitativæ paternitati fratres nostros, quos in Augliam mittimus; quatenus, ubi opus crit, vestro sustineantur auxilio; vestro regantur consilio, vestra diligentia vita corum exquiratur, et vestra censura approbetur vel corrigatur.

### EPISTOLA V.

AD HENRICUM.

Ipsi cosdem Becceuses commendat.

Domno et fratri charissimo Henrico frater An-SELMUS salutem.

Licet charitatem vestram fraternitas nostra rarius alloquatur in epistola, nequaquam tamen dilectio tepescit in conscientia. Postquam enim de vera ratione dilectio inter rationabiles nascitur, nequaquam ipsa, quandin radix vivit, exstinguitur. Quapropter nec ego nec vos de mutua dilectiona debemus dubitare, quoniam uti mutua præsentia non valenius, sed semper in ejus certitudine perse-C verare, quandin causam originis ejus immutabilem tenemus. Commendo vestræ fraternæ charitati et charitativæ fraternitati, fratres nostros et vestros, quos in Angliam mittimus; quatenus, ubi opus erit, vestro sustineantur auxilio, vestro regantur consi-Fo, vestra diligentia vita corum exquiratur, et vestra censura approhetur vel corrigatur.

### EPISTOLA VI.

ANSELMI ET RICARDI AD RICARDUM ET ROHAIDIM.

De beneficiis gratias ayit; et Beccenses, quos ejus instantia in Angliam mittit, ejus providentiæ dimittit.

Suo charissimo domino Ricardo, et suæ charissimæ dominæ Rohaidi (23) frater Anselmes et frater Ricardus parvulus monachus, cum tota congre-VARIÆ LECTIONES.

326 Aut vere nulla est, prodesse ms. aut vere nulla, aut fere nulla est, prodesse 327 Quam aliis ms. quam alii 328 Charitas tribuit ms. charitas tribuitur 329 Colluta cum eodem ms. 330 Cognoscant ms. cognoscant JOANNIS PICARDI NOTÆ.

rissimæ dominæ Rohaidi. Non ex hoc tantum titulo, sed et ex insequentibus epist. Anselm, verbis hisce: · Quanto enim plura bona nobis facitis et promittitis, Iiquet cos esse de quibus Herluinus protocænobiarcha Beccensis sub finem diplomatis, ubi et eleemosynas in suum collatas cœnobium, et collatores recenset, et de his quidem sie : 4 Eidem mona-sterio dedit Ricardus filius Gilleberti comitis mansiones duas, Totine et Estrahani, teste et assentiente uvore sua et filiis, Rogerio et Gilleherto, et duas partes decime de Hondemeresto, et de Cypestedche, et de Gnentum, et de Blacingeleth, et de Beceesurdum, et de Tornecrusto, et de Vualenterona. Et Ro-

(25) Suo charissimo domino Ricardo, et suæ cha- D hais ipsius Ricardi uxor per consensum illius dedit eidem monasterio hoe quod in dominio habebat ad Hamecelessan, tam in terris quam in aliis rebus. > Sic in diplomate signato. Porro Ricardum parvulum, quem in fronte epistolæ notat Anselm, puto esse illum ipsum Heliensis monasterii postremum archimandritam, de quo infra ad epist. 126. lib. ur. Sed et hune parentesque ejus fuisse Anglos, elaret ex vocabulis Anglicis rerum donatarum nunc enumeratis, et ex Anselmo sub finem epistolæ aiente: c Commendamus ergo vobis illos, ut sient vadunt in Angliam, > etc. Insuper nomen Robais, pleno gutture personat Auglismum.

gatione Beccensi salutem et fideles orationes. A secundum Deum vivitis, congratulatur charitati Magnas gratias reddimus in primis Deo, a quo est omnis bona voluntas, et pro eujus amore omnia

bona nobis funt; deinde vobis, pro omnibus bonis quæ nobis facitis et promittitis. In hoc enim monstratis bene quia amor vester, quem semper habuistis ad nostrum monasterium, muquam decrescit; sed plus et plus crescit. Quanto enim plura bona nobis facitis et promittitis, tanto certiorem amorem ostenditis. Omnipotens Deus, et sancta mater ejus Maria, quos quotidie rogamus pro vobis, et pro quorum amore nobis facitis omnia. illi vohis retribuant in regno eœlorum. Fratres nostros vobis mittimus, sicut jussistis. Commendamus ergo vobis illos, nt sient vadunt in Angliam vestra jussione et vestra spe, ita omnino sit in vestra cura et vestra B providentia quid illi faciant, aut quomodo aut unde vivant.

# 343 EPISTOLA VII 831.

AD RICARDUM ET MONACHOS BECCENSES.

Ut Beccenses in Angliam delati religiose vivant, et Henricus camerarius ab ebrictate prohibeatur.

Frater Anselmus, dietus abbas Beccensis, Fratribus et filiis charissimis, Ricardo et aliis de Beccensi congregatione in Anglia conversantibus, salutem et paternam eum dilectione benedictionem.

Si sane, si prospere, si denique concorditer et

vestrae fraterno et paterno affectu anima mea. Testis enim est mihi conscientia mea quia nihil me tautum ketificat, quantum corum, qui meze parvitati, nescio quo divino judicio commissi sunt, prosperitas et rectitudo : nihil me tantum mæstificat, quantum eorumdem adversitas et tortitudo. Quapropter precor vos ut fratres, monco ut filios charissimos, ut semper memoriam monachicæ religionis perpetuam habeatis; ut quod habitus vestræ religionis profitetur, vita et moribus exhibeatis. Quippe nec mens, in c tempus aliquod excusat aliquem quin bene possit vivere, cum et bonam voluntatem nemo maquam alicubi a cordibus hominum, ipsis notentibus, posat excludere; et morum compositio in qualil et rerum perturbatione secundum rerum congruentiam ordinata queat consistere. Opera namque Deus nequaquam exigit ultra possibilitatem, ubi bonæ voluntatis et bonorum morum conspicit integritatem. Sic igitur desidero ut in omnibus vosmetipsos absque omni excusatione exhibeatis, ut vos non mun'i, nec corum quæ in mundo snnt, sed Dei et corum quæ Dei sunt, amatores ostendatis (1 Joan. 11, 15). Quatenus de bona vestra conversatione aliis Deum laudantibus, vos in præsenti et futura vita in Deo possitis gaudere, et ego vere possim fratribus et filiis meis congaudere. (24) De domno Henrico, qui ca-

VARIÆ LECTIONES.

331 Collata cum eodem ms

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

nominis non unum significare comperi prima apud abbatem Joachimum, qui cap. 1 Apoc. enucleans posnit pro amanuensi. Nec inquit, mirum, si a eœli cameraria (Johannem evangelistam notat) scribitur, cui supra pectus Domini recumbentes, > etc. Si neutrum occurrat, positum era pro quodam en-curbitarum genere, quod quia cameras et pergulas operit reptantibus flagillis et capreolis innitentibus, hine opinatur ductum et dictum Marius Grapshdus 1. 1 Apothecæ. Onuphrius in explanat. obscur. vocum eccles, huic etymologiæ subscribens, alio tamen respiciens docet, camerarium (exstincto Archidiaconi S. R. E. nomine) sic vocatinn fuisse, and pecuniarum ecclesiasticarum, qua in cameris asservantur, curam habent; hocque vocabulum habuerit tempore Gregorii VII. Huic augurio consentit nomen camerarii positum in epist. 152, lib. m, ubi observavi ad marginem illum Petrum (de quo illic) fuisse ex Cluniacensi monacho Camerarium Urbano II et D Paschali. In veteribus Floriacensis ad Ligerim cœnobii statutis legi, quod feria quinta hebdomadis sanctæ: Finito sermone, jubente domino abbate surgit camerarius, et sustraganeus ejus, et per eos fratribus nova calceamenta erogantur. > Lib. 1 Statutorum nostrorum, cap. 10, explanatius partes ejus cui est nomini, memorantur in hanc sententiam: · Ad officium camerarii pertinet, ut omnes census et reditus monasterii sive de villis sive de terris, sive de molendis, sive de quibuslibet aliis rebus statuto tempore et perquirat et recipiat. De receptis autem pecuniis ad abbatem ac prædictos depositarios singulis hebdomadis, quantum fieri potest, se exoneret. Horreas etiam, aratra, et terræ arabiles, et cateræ culturæ monasterii, nec non et pecora et omnes nutrituræ communes ad ejus curam spectant, ut ipse provideat quæ in omnibus instaurandis et

(24) De domino Henrico, qui camerarius suit. Id C exercendis sive conservandis necessaria sunt. In monasterio omnis cura exteriorum, et totius curiæ providentia ad eum pertinet, stabulum et omnis supellex, et quæ ad stabulum et equos pertinent, tum et ibi servientes sub ejus sunt providentia. > Et post pauca: « Granarium et cellarium et horreum ad curam et providentiam camerarii spectant. Et eapite præcedenti : « Expensas autem monast rii celerarius faciat, sicut camerarius receptas colligit. Hactenus Statuta Victorina, ex quibus camerarii ministerium enucleantius expositum, huie loco Auselmi rectissime quadrat. Regulæ S. Benedictæ cap. 31, Cellarius videtur hoe Tungi munere, quo comerarius Victorianus, sed universa ejus munia tam sigillatim privatimque non exprimuntur. Ex Eadmero autem liquet diversa esse camerarii et cel-Iarii officia, famulis quoque cobicular is video a quibusdam hane esse inditam appellationem, quæ tamen olim regii cubiculi præfecti summi et primi maxime erat, ut legi in epistol. 190 Ivon. Carnot. ubi Galeranus regis camerarius dicitur. Et in diplomatibus Ludovici Crassi Francorum reg's , filique ejusdem Lodovici VII. Prius quidem Catalauni datum 1103. subscriptum est ita: Signum Guidonis camerarii, Posterius lutetiæ Parisiorum a Ludovico Crassi filio blanditum ad asserendam Patris magnificentiam in Victorianos nostros datum anno 1117, Paristis in Basiliea, eni suberat hoc chirographum: Signum Hugonis camerarii. Alios mitto locos, ex quibus similia potuissem argumenta proferre si in re tam levi morosiorem me quam studiosorem lectori me ostentarem. Unicum addam, scilicet illum, quem in plerisque monasteriis procuratorem ant aconoimmi appellitant, hic camerarium nominari apud nos Chambrier, ut etiam nostrates Galli vernacule nuncupant papæ camerarium. Sed et quondam cubicularius regius hoc vocabatur nomine, ut palam fiet

ramerins fuit, audio quia in multis inordinate se agit, A permissione jam nemoratur, imo jussioni nostrae et maxime in bibendo; itaut in Gildis cum ebriosis bibat, et cum eis inebrietur 333. Quod si verum est, dicare non possum quantum cor menm de tanta fratris perditione doleat. Non enim din sola erit ista miseria, sed nisi se cito, Deo respiciente, correxerit, per cam ad alia trahetur mortis præcipitia. Quantum igitur abbas debet prohibere monacho, tantum ego, qualiscunque peccator sim, ex Dei et sanctorum ejus et nostra auctoritate prohibeo, ne postquam hane nostram prohibitionem cognoverit, amplius in Gilda, aut in conventu eorum qui ad incbriandum solum conveniunt, bibere audeat 338. Hoc quoque præcipio, ut de præterita inordinatione, si cam negare non potest, domini nostri Lanfranci archiepiscopi, aut domini episcopi Gondulfi, aut vestro judi- B cio pœnitere non negligat; et deinceps curam se custodiendi ab ebrictate et a malitiosis verbis cum Dei auxilio habeat. At si se corrigere noluerit omnino, malo, contempta omni utilitate quam per enm in Anglia debemus habere, ut ad nos sub disciplina regendus redeat, quam ut longe a disciplina perdendus remaneat. Dominum vero Henricum de Gornaco benigne rogo ut de co quod in litteris suis tam studiose postulat, patienter et quieto animo toleret, donee domnus Ricardus (qui ad nos in proximo, sicut a rege audivi, venturus est), veniat : et quod tunc de illo et de vobis omnibus qui propter eumdem domnum Ricardum missi sunt, nostro et fratrum nostrorum consilio dispositum fuerit, benigna patientia et patienti benignitate sustineat.

# EPISTOLA VIII.

AD MAURITIUM 834.

De monacho diutius morante in curia. Et ile malo; an aliquid sit.

Frater Anselmus, dictus abhas Becci, dilecto fratri et silio suo Mauritio salutem et Dei benedictionem.

Erga fratrem illum, de quo mihi, quod res exigebat, scripsisti quia pro libitu suæ voluntatis, neglecta claustri conversatione, moratur in curia regis 385; volo ut ita deinceps tu et cæteri fratres nostri qui teeum sunt, vos habeatis. Si venerit ad vos, permitto ut eum suscipiatis, fraternæ ei charitatis offi- p cium impendatis. Ostendite sibi tamen ex vestra parte, vos vereri 336 ne id displiceat mihi. Arguite illum, debita tamen modestia, de sua tanta temeritate et inobedientia. Nam neque nostra jussione aut

aperte contraire non veretur. Nec illi mando ut redeat, nec concedo ut remancat. Quasdam enim causas intueor, quibus hanc ejus præsumptionem tolerare adhuc dissimulando compellor. Verum, nisi celerius se correxerit, postpositis omnibus his, quibus eum adhue exspecto, causis, regularem in eum me exercere severitatem necesse erit. Mallem tamen 337 illius spontaneam correctionem, quam ullant ei inferre austerioris disciplinæ correptionem. Præterea scriptum illud, quod de ea quæstione, quomodo scilicet, cum malum nihil esse dicatur, nomen ejus aliquid significet, rogatu quorumdam fratrum de talibus me frequenter, ut nosti, interrogantium nuper feci; per præsentium latorem tibi modo, et postulasti, huic annexum epistolæ direxi. Si mahum nihil est, quomodo nomen ejus aliquid significat? Rursus, si audito nomine mali intelligimus aliquid quod horremus et vitandum censemus, quomodo aut malum nehil est, aut mali nomen nihil significa:? Sed et ipsum nihil, quid est? Verum cum nequaquam different nihil esse, et non esse aliquid, quomodo dici potest quid sit quod non est aliquid? lpsum tamen nomen quod dicimus, nihil 338, si nihil significat, id est si non significat aliquid, nomen non est: sed nomen est. Quanquam igitur nullus dicat nihil esse aliquid, sed semper nihil esse nihil cogamur fateri : nemo tamen potest nomen nihil significativum esse diffiteri. Verum econtra: si hoc ipsum nomen non significat nihil, sed aliquid, id quod significatur, videtur non posse esse nihil, sed magis aliquid. Si ergo quod significatur, non est nihil, sed aliquid, qualiter verum erit ut significetur per lioc nomen, scilicet, nihil? Quippe quod vere nihil dicitur, vere nihil est; et idcirco non est aliquid. Quare si quod significatur hoc nomine, non est nihil, sed aliquid, quemadmodum consequentia videtur ostendere: falso et incongrue vocatur hoc nomine. At econtra, si secundum judicium omnium, id quod nominatur nihil, vere nihil est et nequaquam est aliquid : usquamne videtur aliquid consequentius, quam ut hoc ipsum nomen nihil significet, id est non 339 significet 340 aliquid. Quid igitur est, quia hoc nomen, videlicet nihil, non significat nihil, sed aliquid; et non significat aliquid, sed nibil? An forsitan non repugnant, significare nihil et aliquid? Sed si non repugnant, aut invenienda res est aliqua, quæ sit aliquid et nihil, quod non potest intelligi : aut ista vox diversa consideratione significat nihil

VARIÆ LECTIONES.

S. Ebrulphi 335 Curia Regia mss. curia Regis 336 Videri mss. vereri 337 Tamen, quod mss. ta en nomen, quod 338 Nomen nihil mss. nomen nihili 339 Idem non ms. S. Ebr. id est non 340 Significaret mss. significet JOANNIS PICARDI NOTÆ.

ex hoc epistolari titulo Laurentii Primfactii ad librum De senectute a se gallice versum, anno 1405. A tres excellent, glorienx et noble prince Loys oncle du roy de France, duc de Bourbou, comte de Clermont et de Forestz, seigneur de Beaujeu, grand Chambrier et premier pair de France. Ilujus autem versionis duo

exemplaria manuscripta prostant in nostra Bibliotheca. Quem vero Laurentius Primfactius ejusdem Ludovici Borbonii clericus appellavit grand chambrier, hodie dicunt grand chambellan, aut premier chambellan.

et aliquid. Constat namque quoniam hæc vox, scili- A ficant aliquid, et quod significatur est aliquid non cet nihil, quantum al significationem, mullatenus differt ab eo, quod dico, non aliquid. Nihil quoque hoc apertius, quam quod hæc 351 vox 344 seilicet non aliquid, omnem rem penitus, et omne quod est aliquid, intellectu removendum; nec omnino ullam rem, aut penitus quod aliquid sit pouendum, sua prolatione significat. Sed quoniam remotio alicujus rei significari nullatenus potest, nisi cum significatione ejus ipsius cujus significatur remotio, necesse est ut hæc vox quæ est 352 non aliquid, destruendo id quod est aliquid, significet aliquid. Quoniam vero auferendo omne quod est aliquid, ullam significat essentiam, quam audientis intellectus quasi existentem retineat : ideirco non aliquid vox, nullam rem, aut good sit aliquid, significat. Igitur hae vox non aliquid his diversis rationibus aliquatenus significat rem et aliquid, et nullatenus significat rem aut aliquid : significat enim, negando; et non significat, constituendo. Hac ratione nihil nomen, quod perimit omne quod est aliquid; et destruendo non significat nihil, sed aliquid; et constituendo non significat aliquid, sed nihil. Quapropter non est necesse nihil esse aliquid, ideo quia nomen ejus significat aliquid quolibet modo; sed potius necesse esse nihil esse nihil, quia nomen ejus significat aliquid hoc modo. Hoc itaque modo non repugnat malum nihil esse, et mali nihil esse significativum; si sic aliquid perimendo significat, ut nullius rei sit constitutivum. Sed cum hac ratione malum et nihil vere significent aliquid; et tamen quod sie significatur non est malum, vel nihil est tamen et alia ratione 343; qua significant aliquid, et quod significatur est aliquid, sed non vere aliquid, sed quasi aliquid. Multa quippe dicuntur secundum formam, quæ non sunt secundum rem; ut timere, secundum formam vocis, dicitur activum, cum sit passivum secundum rem. Ita quoque exeitas dicitur aliquid secundum formam loquendi; cum non sit aliquid secundum rem. Sicut enim de aliquo dicimus quia habet visum, et visus est in eo; ita dicimus quia habet cæcitatem, et cæcitas est in eo, cum hæc non sit aliquid, sed potius non aliquid; et hanc habere, non sit habere aliquid; imo eo carere, quod est aliquid. Cacitas namque non est aliud quam non visus, aut absentia visus, ubi visus debet D esse. Non visus vero, vel absentia visus non magis est aliquid, ubi debet esse visus, quam ubi non debet esse. Quare excitas non magis est aliquid in oculo, quia ibi debet esse visus; quam non visus, vel absentia visus in lapide 344, ubi non debet esse. Multa quoque alia similiter dicuntur aliquid seenndum formam loquendi, quæ non sunt aliquid; quoniam sic scilicet loquimur 345 de illis, sicut de rebus existentibus. Hoc igitur modo malum et nihil signi-

secundum rem, sed secundum formam loquendi. Nihil enim non alind significat, quam non aliquid, ant absentiam corum quæ sunt aliquid : et malum non est aliud quam non honum, aut absentia boni, ubi debet aut expedit esse bonnm. Quod autem non est aliud, quam absentia ejus quod est aliquid, utique non est aliquid. Malum igitur vere est nihil, et nihil non est aliquid; tamen quodammodo sunt aliquid : quia sic loquimur de his, quasi sint aliquid, com dicimus nihil, vet malum fecit : aut nihil, vel malum est quod fecit, sieut dicimus, aliquid vel bonum fecit, ant aliquid vel bonum est quod fecit.

#### EPISTOLA IX 346.

AD MONACHOS BECCENSES.

De prospero sui in Angliam adventu; quem et domina Evæ vult nuntiari.

Domnis et fratribus dilectissimis in Beccensi cœnobio Deo servientibus frater Anselmus, servus et conservus corum, semper sancte vivere, et si nette vitæ præmium percipere.

Sciens et certe sciens dulcissimum milit vestrais dilectionem nuntium meæ incolumitatis et prosperitatis toto affectu desiderare, non potni cam dilatione aliqua fatigare. Ipsa itaque die, qua domnus Girardus hora, quæ dicitur prima, a me mare ingresso discessit, divina protectio me vestris orationibus in Anglicam terram prospera navigatione et sine molestia, quam multi navigantes pati solent, hora nona perduxit 347 : et ad dominum et Patrem nostrum archiepiscopum Lanfrancum vespere pervenire, et cum gaudio suscipi apud villam ipsius, nomine Limingis 248, concessit. In crastina vero has litteras scripsi, quibus et præfatum desiderium vestrum adimplerem, et sanctum propositum vestrum semper fervere et ad meliora proficere commemorem 349. Precor igitur ut frater, hortor ut pater, ut sic 350 studeatis in pace et religione monachica conversari; quatenus et vos ex vestri studii retributione valeatis beatificari, et ego de vestra beatitudine quandoque congratulari. Omnipotens Dominus sua vos 351 protectione ab omni adversitate defendat, et suam vobis misericordiam, per continuam corporis et animæ prosperitatem, østendat. Mandate matri et dominænostræ Evæ, quod de filio suo primogenito vobiscum audite paridesiderio exspectat, et ut oret quo sicut suis orationibus vobiscum impetravit me a vobis timentibus cum prosperitate abire, ita impetret ut possim ad vos gaudenter cum gaudio redire.

# EPISTOLA X 352.

AD RODULFUM.

Latatur de Rodulfo ad religiosam vitam converso. Frater Anselmus, dictus abbas Beccensis, suo olim amico desideratissimo, nune domno, et fratri,

#### VARIÆ LECTIONES.

Quam quod hæc ms. Ehr. quoniam quidem 342 Ut hæc quæ est mss. ut hæc vox quæ est 543 Aiia ratione mss. alia ratio 344 Visus ut in lapide mss. visus in lapide 345 Scilicet laquimur ms. S. Ehr. sie loquimur 346 Collata cum eodem ms. 347 Solent (perduxit ms. solent) hora nona perduxit 348 Limingia ms. Limingis 349 Commoverem ms. commonerem 350 Ut hie ms. ut sie 381 Sua nos ms. sua vos 352 Collata cum eodem ms.

per contemptum terrenarum et falsarum divitiarum adipisci cœlestes et veras divitias 851.

Gloria in excelsis Deo, qui in terra dat hominibus honam voluntatem (Luc. 11, 14): enjus excelsa dextera secundum desiderium meum mutavit volantatem dilecti et desiderati mei a vanitate sæculi, quæ nulli in fine prodest, et omnibus se amantibus obest; ad veritatem, quæ nulli unquam obest, et omnibus se quærentibus prodest. Breviter tibi loquor, dulcissime cordi meo, litteris, quem super omnes homines, teste conscientia, videre, et cui multum loqui ore ad os, plusquam alicui in terra viventi, desidero. Novi enim malignam diaboli invidiam, quia de manibus suis, imo de ore suo te frendens taheseit evadere. Unde certus sum quia te mul- B tis modis, scilicet, aut gravitate servitutis Dei, quam elegisti, aut delectatione serviendi illi per amorem sæculi, quem reliquisti 355, tentabit decipere. Quare, quoniam spero per Dei gratiam contra omnes 345 ejus astutias, quoniam in falsitate et imbecillitate sunt, si certa spes in Deo non absit, me tibi posse consulere: et pro certo scio nullum consilium ad præsens desiderio tuo magis quam meum sufficere 356, non habebit anima mea requiem in me, donec 357 videatur oculi mei desideratum menui, et alloquatur os meum dilectissimum filium meum, et instruat cor meum contra diabali jacula novum commilitonem 358 meum. Precor igitur omnipotentem Deum qui te ab amore sæcularis vanitatis segregavit, et sanctissimam matrem ejus quæ te ad se fugientem sub sua tutcla suscepit, ut te ab omni perturbatione incepti propositi custodiant. Teque rogo per illum cujus gratia inspirante hoc incepisti, ne te terreaut ulla insidiæ vel suggestiones inimici. Ad snoc enim idem inimicus te molestare nititur, ut de te victo gaudeat; sed Deus ad hoe illi permittit, ut habeas 359 unde tibi victoriæ coronam ipse tribuat: Nemo enim coronabitar, dicente Apostolo, nisi qui Legitime certaverit (II Tim. 11, 5). Exspecta igitur doaicc veniant; quia, Deo dante, consolationem 360 omnium quæ tibi nunc molesta sunt suscipies. Dominus custodiat te ab omni malo. Amen.

#### EPISTOLA XI 361,

#### AD HUGONEM.

De quibusdam Anselmi opusculis ab archiepiscopo requisitis. Et quod nomen abbatis in titulo operum suornm præfixerit ut æquivocationem excluderet.

Domno et Patri cum dilectione reverendo, et cum reverentia diligendo Lugdanensi archiepiscopo llu-

et filio charissimo, novo Christi militi Robulfo 353, A cont frater Ansulmes dietus abbas Beccensis, quod dilecto patri fidelis filius.

Si velim seribere quam magnum et quam gratum sit mihi decus et dulcedo vestræ familiaritatis, quam ex vestra promissione me confido habere: quantumque cam, etsi non merui accipere, desiderem vel fideli voluntate, si aliter nequeo mereri, non amittere; forsitan aut subtrahendum erit aliquid, ut videbor veritati superaddere. Sed quod in epistola (25) 662 non andeo sufficienter commendare, in scrinio cordis curabo, Deo dante, fideliter servare. Per pracsentium latores fratres, sanctitati vestra, ut cognovi, dilectores celsitudini vestræ de scriptis nostris mitto quod jussistis. In qua re non tam alienjus me utilitati, quam vestræ scio servire voluntati. Quapropter si in illa legendo vos frustra tempus insumpsisse pænituerit, quia quod putatis non invenietis 363. non mittenti, sed exigenti imputare debetis. De quæstionibus vero de quibus me velle scribere dixi, et reverentia vestra me monuit, si 365 dixero quantum dictare impediar 365, ab ullo, qui meam non novit conversationem, credi non poterit 366. Si quando tamen inde mihi per Dei gratiam quod volo efficere licebit, vestræ, si potero, prudentiæ notum erit. Fra\_ tres prædicti lacrymabiliter de interiori monasterii sui conquerentes destructione, pro me obsecrarunt affectu ut nostris precibus paterni vestri consilii in tribulatione sua releventur consolatione : sed, sient nostro consilio non eget vestra sapientia, ita nec precibus benevolentia. Si tamen placet ut dicam quid illis ad præsens expedire, donec visitatione supermæ gratiæ in comm ceclesia per regularis abbatis præsentiam monachica restauretur religio, sentiam, æstimo quia melius est ut vestra licentia interim eligant, ubi secundum propositum suum vivant utiliter, quam ut ibi cogantur mancre, ubi, indigentia bonorum corporis et animæ tristes vivant inutil.ter, ant eadem indigeatia intolerabiliter gravati discedant inobedienter. Quod in titulo opusculorum nostrorum nomini nostro addidi nomen abbatis, non ideo feci ut personam monstrarem honoratiorem, sed ut nominis excluderem æquivocationem.

# EPISTOLA XII 367.

#### AD HELINANDUM.

D Hortatur ut perseveret et diaboli variis tentationibus quas describit, constanter resistat.

Servus servorum Dei in Beceensi monasterio commanentium, frater Anselmus fratri dilecto, filio desiderato llelixando, bene inceptæ feliciter perficere.

Benedictus Deus, a quo omne datum 168 optimum,

#### VARIÆ LECTIONES.

Rudolpho ms. Rodulpho 384 Cœlestes divitias ms cœlestes et veras divitias 385 Quam reliquisti ms. quem reliquisti 355 Sufficeret ms. sufficere 357 Requiem donec ms. requiem in me donec nem ms. commilitonem meum 359 Ut habeat ms. ut habeas 360 Quia consolationem ms. quia Deo dante consolationem 361 Collata cum eodem ms. 362 Sed in epistola ms. sed quod in epistola 367 Quod non putatis invenietis ms. quod putatis non invenietis 364 Me si ms. me monuit, si 365 Impediat ms. impediar. 367 Collata cum eodem ms. et cum Edith. Goth. ci Colon. anni 4575. 366 Non potest ms. non poterit 368 Omne bonum datum me. et Edit. omne datum

JOANNIS PICARDI NOTÆ.

et omne donum verfectum descendit (Jac. 1, 17): A fusius seribere, nisi lex epistoke cogeret me breviqui avertit oculos tuos ne rideant ranitatem (Psal. exvin, 57), et erexit animam tuam ad sequendam veritatem. Restat igitur, mi desiderate, ut sedula sollicitudine pertractes, quia nemo mittens maman ad aratrum et respiciens r. tro, aptus est requo calorion (Luc. 1x, 6). Antiquus enim hostis tanto enixius non cessabit multimodis te calliditatibus invadere, quanto te videt studiosius velle laqueos ejus evadere. Sape namque reducet aute mentis oculos quam delectabilia sint ea in quibus solitus es conversari : ut continuo subinferat quam difficile sit assueta voluptate carere, quam sit impossibile in quodam austero rigore et rigida austeritate tota ætate perseverare; quatenus ex memoria assuetæ delectationis plus horreat animus sobrietatem vitæ sublimioris. Aliquando B sub specie discretionis finget se salubrius tibi, quam proposueris, consulere, ut scilicet pravitatem deserens in clericali proposito religiose vivendo velis persistere 369, ut et per vitæ correctionem animam tuam possis salvare, nee per indiscretionem subeas onus quod non possis portare. Quod si te ab intentione perfectioris vitæ millatenus averti posse cognoverit, quasi tecum ire, approbando propositum, se simulabit; sed juxta iter laqueo ponere multimodos non cessabit. Aliquando quidem hinc oblata opportunitate peccandi; illine stimulante tentatione suasionem callidus addet hujusmodi. Tam bonum est quod decrevisti facere, ut quamlibet immensitatem scelerum possit destruere. Interim ergo satisfacere voluntati tuæ cur hæsitas; cum cito sive multa, sive pauca peccata tua sint, pariter dolendo non 370 dubitas? Aliquando vero taliter conabitur decipere: bonum quidem est quod vis facere, sed non opportune fit, nisi cum tepescente lascivia juvenili, quæ pondus illius regularis censuræ non tolerat, ipsa maturitas ætatis religiosæ gravitati se contemperat. Quod si viderit te 371 ita imbecillem, ut impediri possit tua intentio, si manifestetur, omnino conabitur nt his a quibus retineri aut vi, ant amore, aut aliqua persubsique possis, qualiket occasione publicetur. Promittet etiam quia si bonum quod intendis aliquantulum differre volueris, multo fructuosius atque utilius facere hoc poteris, et plurimorum salute quos tecum attralies, et commodo pecuniæ monasterio profuturæ D quam undique colliges. Quid etiam? quod 372 te levitate et inconsiderata acceleratione tentabit arguere, quia te non solum promittendo, sed et pignus promittendo, indissolubili voto voluisti constringere: cum nihilominus et fortasse melius idipsum libera posses voluntate perficere? Ad lixe omnia, charissime, quid respondendum sit, vellem aliquanto dif-

tatem non excedere. Breve igitar et verum anner tui suscipe contra ista consilium. Qui putat voluptate seculari carere, et in exercitio perseverare virtutum nimis austerum <sup>273</sup> et impossibile; nunquam gustavit quantum sit non servire sed imperare vitiis per amorem et spem cœlestis regni , laudandum et delectabile. Qui putat melius sibi esse 346 in habitu clericali religiose vivere 375, quam subire monachicæ vitæ pondus importabile : consideret per totum mundum quanta hilaritate ntrique se ui, omni ætati, et omni generi hominum sit pondus illud cantabile. Sciat etiam quia valde difficilius est int r sæculares per liberam voluntatem, quam intra claustrum monachorum sub disciplina custodire vitae sanctitatem. Non dico nune quod propositum vitre inter omnes vitas altiorem gradum contingat humilitatis, quem altior sequitur exaltatio; nisi quia nullus, ut melius vivat, monachi propositum descrit, et onme genus hominum ad monachicam vitam ut magis Deo propinquet concurrit. Qui peccatis addit percata 376, quia peccatorum omnium exspectat remissionem, amando peccatum, probat se non amare, et ideo non mereri peccatorum absolutionem 376. Qui differt in futuram et forsitan non futuram ætatem, vitam suam corrigere, certum bonum dimittit pro dubio; et contemmendo quod perdit, probat se non amare quod exspectat, et meretur non accipere. Qui certus non est se tantæ esse constantiæ, ut nullo modo flecti possit a hono proposito, omnino celet honam voluntatem, ut nonnisi cum in opus exit, appareat in publico. Qui bonum, quod vult facere, ut melius fiat, differt : bonum est, si melius certum est. Quod si melius bonum dubium est; et perdere minus bonum, nimis est damnosum et irrecuperabile : consilium est, ut acceleret facere bonum minus, ne nimis exspectando majus, non faciat majus nec minus. Qui judicat levitatem , voto velle 377 se ligare ad faciendum quod honum est, ut jam non sit liber ad non faciendum, judicet doctorem levitatis illum, qui dicit : Vovete et reddite (Psal. LXXV, 12). Nullatenus enim reprehendendus est, qui quod bonum est, vovit 378; sed qui non reddit quod vovit. Certum quippe est quia qui bene vovet, ipso voto Deo placet. Qui ergo aliquid boni vovit, non pœniteat quia fecit unde Deo placeat; sed festinet reddere quod vovit, ut plus placeat. Hæc, fili charissime . consilia, has consolationes in præsenti maxime tibinecessaria judicavi; hæc paterna soll citu line ego quem patrem et consiliarium non mea dignitate, sed tua voluntate elegisti, dictavi : hac interim reminisci non desinas, donec quod, Deo inspirante, vo-

# VARIÆ LECTIONES.

<sup>369</sup> Vel persistere ms et Edit. velis persistere <sup>370</sup> Delendo non ms. et Edit. delenda non <sup>371</sup> Videbit te ms. et Edit. viderit te 372 Quid etiam est quod ms. quid etiam? quod Edit. Quid est quod austerum ms. et Edit. nimis austerum 374 Religiose silu vivere ms. et Edit. religiose vivere addit peccato ms. et Edit. peccatis addit peccato 376 Remissionem ms. et Edit. absolutionem 377 Voto addit peccato ms. et Edit. peccatis addit peccata 376 Remissionem velle se ligare ad ms. voto se ligare ad 378 Novit ms. et Edit. vovit

visti, ipso adjuvante, perficias. Vale, desiderate cordi A sibus (26) apud Confluentium commanentibus salutem. meo, et festina satisfacere de te desiderio meo, quod ntinam facere placeat omnipotenti Deo! Amen.

# EPISTOLA XIII 379.

AD LANFRANCUM.

Ad eum mittit Gistebertum, quem ut brevi remittat, precatur.

Domino et Patri reverendo archiepiscopo Laxfranco frater Anselmus servus servorum Dei, Becci commanentium, eum eisdem dominis suis, quod domino fideles servi, quod reverendo patri reverentes filii.

De domno Gisleberto, nt eum vohis mitteremus, vestræ satisfecimus jussioni : quod antem tardius quam jussistis, verum est quod non est factum negligentia; sed ob multa, quæ nunc enarrare longum B esse dicere nolite, sed a domno Rodulfo. Valete, et est, impedimenta. Sed scitote quia si quis fecerit nt ipse in Anglorum terra remaneat, nimis grave et majus, quam breviter diei possit, damnum in præsenti et in futuro, interius et exterius Ecclesiæ nostræ, et tristitiam faciet. Quapropter precamur et obsecramus, quantum, salva justitia, et vestræ sanctitatis reverentia, nobis licet, per pictatem et per charitatem quam erga nos vestram semper habere paternitatem cognovimus, ut si absque Dei voluntatis obviatione fieri posse videritis, potius fratribus et amicis desiderantibus ad certam snam salutem et aliorum utilitatem per vestram instantiam reddatur, quam quibuslibet alienis ad periculum sui damni et illorum utilitatem dubiam ingeratur. Breviter, quod multum volumus et expedire credimus, obsecramus; quia sapientiæ vestræ pauca verba sufficere non ignoramus. Quod si divinam dispositionem nostræ sic resistere petitioni vestra cognoverit prudentia, nt aliter sieri necesse 380 sit : quod mihi si præsens essem vestra prudentia de reipsa concedere aut facere consuleret 381, vestræ committo potestati.

### EPISTOLA XIV 382.

AD MONACHOS BECCENSES.

Ut monachus, qui invito abbate Parisiis propter studia in monasterio S. Maglorii morabatur, ad suum monasterium redeat.

Frater Anselmus abbas Becci fratribus Beceen-

Mittite nostras litteras Benedicto monacho de S. Petro supra Divam, qui propter scholas moratur apud Parisium, et conversatur in monasterio S. Maglorii. Mando enim illi et consulo ut ad monasterium suum redeat, a quo cont a voluntatem 383 abbatis sui ahest. Promisit enim idem abbas ejus mil.i, se illi misericordiam et manstetudinem pro 383 no-tro amore, si redierit, exhibiturum. Quod si facere volucrit, omnino illum, s'eut monachum de nostro monasterio charitativa sollicitudine benigne juvate; quatenus aut equo usque ad nostrum monasterium, aut navi usque Fraisnosam venire possit. Quod domnus Rodulfus mandavit vohis de equo suo, et de monacho S. Germani facite: sed hoc a me man latma

# EPISTOLA XV 386.

scitote quia, miserante Deo, de ægritudine quam unper habui, bene convalesco, et hoc amico nostro

domno Ursioni 385 notum facite. Epistolas nostras,

quas domnus Mauritius nobis mittere debuit, adhuc

exspectamus. Iterum valete.

AD FULCONEM.

Exorat ut mitius agatur cum apostata monacho, pænitente.

Domino et Patri reverendo abbati Fulconi frater Anselmus, orationum et servitii fidelitatem.

Filius vester, qui a paternitate vestra inordinate abierat, pœnitens ad omnem satisfactionem, secundum vestrum judicium paratus, humiliter rediit. Qui non tam postulat ut illi pænam quam meruit remittatis, quam ut vel ultimum illum intra gregem, quem sua culpa dimiserat, vestra misericordia constituatis. Precor igitur ego sanctitatem vestram, ut non tam consideret districtio vestra quod ille fecit 287 percando, quam penset pictas vestra quod facit humiliter pænitendo. Precor etiam atque etiam fratres 358 ac dominos nostros, alios fillos vestros, ut paternitatis vestræ misericordiam pro eo exorantes gaudium se monstrent 389 habere quia frater corum mortuus fuerat, et revixit, perierat, et inventus est (Luc. xv, 24). Qua vero mensura erga eumdem fratrem judicium, sive miscricordiam vestram ostendere debea-

#### VARIÆ LECTIONES.

380 Fieret necesse ms. sieri necesse 381 Consideret ms. consuleret 379 Collata cum eodem ms. <sup>382</sup> Coltata cum eodem ms. <sup>383</sup> Extra voluntatem ms. contra voluntatem <sup>384</sup> Miscricordiam pro ms. miscricordiam et mansuetudinem pro <sup>385</sup> Ursioni ms. Domno Ursioni <sup>386</sup> Coltata cum eodem ms. <sup>387</sup> Vest. a 387 Vest. a quod facit etc. ms. vestra quod ille facit peccando, quam penset pietas vestra quod facit 388 Etiam atque etiam frater ms. etiam fratres 389 Se monstretis ms. se monstrent

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

cabuli amphibologia, fateor, influxerat in animum error, ut arbitrarer esse illud oppidum Germaniæ Cisrhenanæ dictum Confluentem (ut Gregor. Turonens. lib. vin, Histor. Franc. cap. 13 repetam verbum) quod illic Mosella fluminis non incelebris, Rhenusque confluant. Nec huic meæ conjectationi quid objectari posset videbam, nisi quod postea offendi in parvo Beccens. Chronic. ms. scilicet anno 1080. e Ivo comes de Bellomonte super Isaram, et Adelhaida uxor ejus, volentes B. Honorinæ de Confluentio a monachis Deo deserviri, dederunt cam, et

(26) Beccensibus apud Confluentium. Ex hujus vo p omnia.ad illam pertinentia Beccensi monasterio, sub libera potestate et ordinatione abbatum præfati cœnohii. Huic donationi reverendus episcopus Parisiensis Golfridus de parœcia et beneficio (ut semper mos est bonos bene actis favere) cum canonicis ecclesiæ Sanctæ Mariæ Parisiensis consensit. > Et paulo post. Anno 1081 fundata est domus de Con-Auent'o sub dominio abbatum Pecci, anno 1083 translatio monachorum Becci apud Confluentium commorantium a veteri ecclesia (quæ Capella dicitur) ad novam ecclesiam cum corpore sanctæ Honorince. Doublientium igitur de quo nune sermo

cantabo tibi, Domine 390 (Psul. c, 1), vestre potestatis est, et vestræ prudentiæ : tandum ut superexaltet misericordia judicium 891.

# 347 EPISTOLA XVI 599

AD GISLLBERTUM.

Gratulatur ad albatia Westmonasterieusis regimen assumpto.

Suo dilectissimo, olim divina dispositione filio, nunc Dei gratia coabbati (27) Gisleberto frater Anselmus, in hae vita din sancte vivere cum prosperitate, in futura feliciter cum æternitate.

Etsi tarde, propter ægritudinem impedientem dilecto dilectori meo pro nova sibi divinitus data gratia s. ribo: non tamen tep'de, quantum ad voluntatis l'enevolentiam pertinet, dico: Gloria in altissimis Dec, B el in terra gaudium hominibus 393 bonæ voluntatis (Luc. 11, 14), qui judicium suum de te manifestavit, quod hactenus apud se occultum, licet semper de te, pro humana æstimatione, bona crederenus, servavit. In eo namque vitæ proposito, in quo te custodiendo semper ejus gratia sapientia 395 erudivit, et in sanctitate autrivit, patrem et doctorem pastoremque animarum te constituit. Multo enim melius de te sperandum est et de similibus tuis, quorum vita est in saucta conversatione nutrita; quam

tis, sieut scriptum est : Misericordiam et judicium A de me, et de similibus meis, quorum vita olim est sæculari conversatione detrita. De vobis enim sperandum est, cum ad aliorum curam promovemini, quod dum etalios ad vestri similitudinem instruitis, justitia vestra perficiatur; de volis vero timendum est, cum tauto pondere gravamor, ne injustitia nostra 395 occulto Dei judicio augeatur. Quanto igitur melius est de tua sauctitate in suscepto officio sperandum, tanto magis est et securius de tihi concessa gratia gaudendum. Omnipotens Deus, qui te custodem aliorum constituit, ipse te sua gratia sie adjuvet et custodiat, ut pro tua et illorum justitia æternam tibi beatitudinem retribuat.

#### EPISTOLA XVII 598.

AD HUGONEM.

Mutandos esse titulos duorum opusculorum, quorum unum Monologion, alterum Proslogion valt inscribi.

Domino et Patri venerabili archiepi copo Lugdunensi Hugori Irater Anselmus, in præsenti sæenlo sancte vivere, in futuro beate.

Pondus vestræ anetoritatis facit me dare pondus meis nugis. Cum enim celsitudo vestra tanti pendat opuscula nostra, ut ca petere et legere dignetur; nounibil mihi, quod tanto viro placeat, esse videtur. Quapropter nullatenus apud vestram prudentiam me ridendum existimo, si qualiter aptius titulari de-

### VARIÆ LECTIONES.

<sup>200</sup> Cantabo Domino ms. cantabo tibi, Domine <sup>391</sup> Misericordia judicio ms. misericordia judicium <sup>392</sup> Coltata cum codem ms. 393 Gaudium et pax hominibus ms. gaudium hominibus 394 Gratia et sapientia ms. gratia s pientia 398 Injustitia nostra ms. ne injustitia nostra 396 Collata cum eodem ms.

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

libus ad occidentem ubi Isara et Sequana confluent; unde eins nomen Conflans, forsan rectius Confluent. Habes ejusdem appellationis vicum mille passibus a Lutetia contra orientem, sic nuncupatum ob Matronam et Sequanam juxta confluentes.

(27) Gisleberto. Sie Gemmeticensis, et Chronic. Beccense ms. Trithemius, et Trithemium secutus Sixtus Seneus. Gislebertus legunt; at in his solius vocalis E. metathesin advertis. Gisleberto autem fuit aguomen Crispini, et hujus quidem causam in Chronic. Beccens, hanc nactus sum, his enarratam verbis: Antequam Northmanni duce Wilhelmo Angliam debellarent, fuit in Neustria (quæ nunc Northmannia vocatur) vir egregins, nomine Gislebertus, genere et nobilitate praclarus, qui ab habitudine capillorum, primus Crispini nomine dicitur insignitus. Nam in sua primæva ætate habebat capillos crispos et rigidos, atque sursum erectos, et, ut ita dicam, rebursos, ad modum ramorum pini, qui semper tendunt sursum, quare cognominatus est Crispinus, quasi crispus pinus. Quam capillorum rebursionem videmus adhue in iis qui de ipsius Bisleberti genere descendant. Unde et ipsi codem rognomine a cæteris Northmannorum filiis dirimun-

Hic ergo Gislebertus cognomine Crispini notatus ex uxore sua Gemoret tres filios suscepit, Gislebertum Crispinum de Tegulariis, quod eastri Guilhelmo Notho duce Northmannorum fuit in Ebroicensi tractu conditum, vulgoque dictum Tillieres (vel Tullieres); Robertum, qui ob virtutem militarem, honoremque sibi ab imperatore delatum, tandem veneno ab invidis Græcis propinato interiit; et Guilhelmum nostri Gisleberti patrem, qui, ut ad epistol. 10 supra monumus, uxorem duxit, nomine Evan, quæ

est Comopolis, a Lutetia Parisiorum distans sex mil- C peperit Gislertem, (de quo impræsentiarum) et nomine et agnomine referentem avum. Pater Guilhelmus linne in tenera ætate (inquit Chronic, Beccens.) Deo nutriendum sub disciplina regulari obtulit Beccensibus Patribus, et multa de rebus suis temporalis vitre subsidia cum puero ministravit. Quorum informatus do trina et sanctæ conversationis exemplis, sic cum divino profecit auxilio in divinis et philosophicis institutis, ut omnes artes (quas liberales vocant) ad unguem addisceret, et carum rivulos pluribus ipse præfectus in religione propinaret; cujus tanta fuit in activa et speculativa perfectio ut cum Deus Lanfrancum Cantuariensi Ecclesiæ in summo pontificatu præficeret, eum Lanfraneus ad regimen Westmonasterii Deo vocante provideret, tantaque sanctitatis gratia (ut credimus) Deo et hominibus placuit ut humilitatem præ cunctis sui temporis prælatis et specialius prætenderet, et sublimius prædicaret. Hie 32 annis loco magis profuit quam præfuit, et in senectute bona plenus dierum et sanctitate, patribus suis appositus Imjus vitæ terminum clausit. > Sic de Gisleberto filio monacho et abbate Westmonasteriensi Chronicon Beccense; quem locum hic esse appositissimum videbit qui non tautum epistolæ argumentum, sed et Anselmi verba legerit. Defuncti vero Gisleberti annum 1117 numerat in Chronico Florentius Wigorniensis, cujus computatio collata cum numero annorum quibus præfuit Gislebertus re ldit insimul annum suæ electionis, scilicet 1084: Ejus doctrinam sæcularem et divinam [omit, landat] utraque enim excelluisse dedit memoriæ Guilelmus libro yn Histor, ducum Northmannorum cap. 22, 5. Herluini Beccensis institutoris Vita lib. 1, ms. Chronico Beccensi, cujus iterum tit mentio in Vita Lai.franci ibidem ms., et apud Gemmeticens, supra,

beant eadem opuscula, considero. Precor igitur ut A tibus quiescere non possit; et benedictus Deus in si libellos, quos sanctitati vestra: 397 jussus misi, recuperare poteritis, illud quod in ipsis titulis positum est, scilicet de ratione fidei, velut superabundans recidentes; illum quem monoloquium nominavi, monologion vocetis: et alterum non alloquium, sed proslogion tituletis : et seemadum titulorum correctionem, finem præfatiunculæ minoris libelli, quæ de eisdem titulis loquitur, emendetis. Cur autem hane mutationem fieri rogitem, exponere, si tantum siat, nec adeo est necessarium, nec hac epistolari brevitate, quam proposui, congruum. Quod si secundum nostram petitionem feceritis, hoc vestræ paternitati volo retribuere: ut si Deus mihi ea quæ desidero dederit scribere, aspectni vestro nolim ea, ut puto non minus prioribus placitura, subtrahere. Fidelitatem vestram, quam semel cordi meo commendavi, protegente Deo, servat et servabit; nec dissimiliter de gratia vestræ sanctitatis sperat et sperabit.

#### EPISTOLA XVIII.

AD MONACHOS BECCENSES.

De prospera sua in Angliam navigatione.

Charissimis et desideratissimis dominis suis, servis Dei Becci commanentibus, servus corum frater Anselmus, de virtute in virtutem proficere, ut Denm dcorum in Sion mereantur conspicere.

Mox ut de mari exivi in Anglicam terram die Dominica me liæ Quadragesimæ, hora tertia, dictavi has litteras ut vestram dilectionem de nostri itineris C prosperitate lætificarem. Dei enim gratia favente vestris orationibus, omnia prospere et honorifice ultra spem mean mihi et iis qui mecum sunt in terra et in mari, postquam a vobis discessi, evenerunt. Precor itaque ut sicut fecistis haetenus, ita et deinceps peregrinationem nostram orando adjuvetis: sed multo magis precor ut reditum nostrum bene vivendo lætificetis.

# EPISTOLA XIX 398.

AD GUILLELMUM.

Sæculi militi suadet dare nomen militiæ Christi. Suo in Deo desiderato, dilecto et utinam desideranti dilectori Guillelmo frater An-elmus dietus abbas Becci, periculosam et ærumnosam contemnere vani-

tatem, et securam atque beatam quærere veritatem.

Tanta, mi dilecte atque desiderate, dilectione tui D animam meam omnipotens Dominus sua gratia, non meis meritis, occupavit : ut inter desiderium salutis tuæ et timorem periculi tui angustata dinrnis ac nocturnis sollicitudinibus cam pro te stimulan-

anima tuze, quomodo dedit milii amorem salutis tine. Sustine me, dulcis amice, et tolera dilectorem tnum, si importuuus tibi 309 videor, et durius quam vel.s teeum loquor. Amor enim anima tu e cogit animam meam, nec patitur cam pati nt in oderis eam, cujus amorem semper habet secum. Suscipe ergo, charissime, cum amore, quod ero ut Deus tibi det, dicta amatoris tui. Ta es, dilectissime, tu es quod dicit amor cum dolore, et dolor cum amore, qui, quod Deus auferat a te, odisti dilectam animæ mew animam tuam; quoniam qui diligit iniquitatem, odit animam suam (Psal. x, 6). Iniquitas certe et iniquitates sunt, quo tanto affectu prosperas, mi dilecte. Iniquitas et iniquitates sunt, quo te trahit impetus torrentis mundanæ ruinæ, mi desiderate. Iniquitas enim est cruenta bellorum confusio. Iniquitas est mundanæ vanitatis ambitio. Iniquitas est insatiabilis 400 falsorum bonorum et falsarum divitiarnum aviditas. Ad hæe, hen mel video illum, quem tantum diligendo retinere desidero, trahi ab hoste callillo decipiente cor cjus. Amice hominum et liberator Dens, ne pertrahat servum tunm inimiens. Dicis milii, frater desiderate: Non ista diligo, sed in eis involutum fratrem menin; et ideireo festino in cis convolvi cum co, ut adjuvem et custodiam cum. Va, ærumnosus dolor de ærumnoso errore filiorum Adæ! Quare, o homo, non potius dicis: Non ista diligo, sed Christum Deum meum; et ideireo ista fugiens festino ad eum, ut adjuver et custodiar ab eo. An tu, audito fragore ruentis mundi super fratresa tunm, contemnens vocantem 348 Christum 403 curris sub ipsam ruinam, ut homunenlus homunculum, vermiculus vermiculum sub tam confuso pondere et ponderosa confusione adjuvet et custodiat. Responde, frater, quis adjuvabit 402 et eustodiet te illum adjuvantem et custodientem? Deus, quem minus studes sequi quam ipsum fratrem tunm 403. Christum vocantem te contemnis sequi in pace, et in patria, et inter propinquos et amicos, ut hæres quidem Dei, cohæres autem ejns (Rom. vni, 17) possideas regnum cœlorum; et per tot et tantas itinerum difficiles asperitates, per marium turbines et procellosas tempestates, in bellicosam confusionem entris ad fratrem tuum, ut videas eum, ut multum dicam, tenentem regnum Græcorum: et tu putas 404 quia Deus plus adjuvet et custodiat illum per te, quant sine te; aut teipsum propter illnm,

donis snis, qui utinam sic abstulisset a te odium

#### VARIÆ LECTIONES.

297 Sanctitatis vestræ jussu ms. sanctitati vestræ jussus 398 Collata cum eodem ms. 399 Importunius tibi ms. importunus tibi 400 Confusio. Iniquitas est insatiabilis ms. confusio. Iniquitas est mundanæ vanitatis ambitio. Iniquitas est insatiabilis 401 Vocante Christo ms. vocantem Christum 402 Quia adjuvalit 403 Custodientem Deus., fratrem tunm : ms. custodientem? Deus,.. fratrem tunn:? ms. quis adjuvabit 404 Et ut putas ms. et tu putas

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

præter hæc homil. 47 in Cantica canticorum, quas apud Eberbacenses exstare monet additiuncula in Trithem, in Isaiam prophetam lib. 1, De easu diaboli, lib. 1, De anima, lib. 1, ad cantorem Sagiensem, lib. 1. Disputatio eum quodam Judwo, et adversus Judwos emissa, cujus solus meminit Trithemius, quamque servat ms. nostræ Bibliothecæ.

quam propter seigsum: imo multo minus hoc face. A meum, non frustretur majorem de te spem et majus r t: irascitur enim si videt 505 ullum ab ullo amari plus quam se. Sed forsitan dicis : Si incipio sequi Ch istum, tiu.eo ne imbecillitate mea deliciam. Lerum et iterum dolendum et lugendum de errore fi iorum hominum. Ad ea quæ semper deficient 406, imo ad ipsum defectum currendo toto affectu 607 noa timent de ectum; et ad Denn nunquam desicientem et suum auxilium promittentem non andent proficere timendo defectum. Gaudent deficere nt deficiant, et timent proficere ne deficiant. Crede, rogo, consilio Dei, et committe le totum auxilio Dei, et non senties defectum in serv'tio Dei. Jacta, amate et desiderate, et duleis amice, Jacta cogitatum taum in Domino, et certus esto, promittente Spiritu sancto, quia ipse te enviriei (Ps.d. B my, 25). Ne differas tantum bonum tuam, et comple de te desiderium meum : ut hal eam te, incundo post Christum, socium meum; et conemur simul, quaterns to me tuon, et ego te possim videre 408, in hareditate Christi, ipso danté, consortem meum. Ne pudeat te rampere vincula propositæ vanitatis; quia non dedecus, sed honor est transire in libertatem veritatis. Pudeat te Deum minus thesaurario Belvaceasi diligere, qui tuæ aut minoris artatis adolesce is 109 delicatus et pulcherrimus, valde dives et nobilissimus, et immoderatus amator sæculi; olim cum similiter, ut modo sum, in Anglia essem, nescio qua causa veniens Beccum, statim recessurus subita sancti Spiritus gratia mutatus, se monachum ibi permansurum, tonsura statim et habitu nostro C sumpto, spopoudit, se nunc lætiorem quam unquam in vita sua fuisset affirmans. Ne erubescas prefiteri te pauperem Christi, quia tuum erit regnum cœlorum. Ne timeas facere te militem tanti regis, quia rex erit ipse in omni periculo 410 tecum. Ne tardes amplius in hac vi a meliorem, quam constituisti, viam incipere; ne forte in alia vita moreris coronam l catam percipere. Moneo, consulo, precor, obsecro, pracipio ut dilectissimo, ut dimittas illam Hierusalem, quæ nune non est visio pacis, sed tribulationis, thesauros Constantinopolitanos et Babylonios cruentatis manibus diripiendos: et incipe viam ad cœlestem Hierusalem, quæ est visio pacis, ubi invenies thesauros, nonnisi istos contemmentibus suscipiendos. Invitus finio longam epistolam, quia exabundantia cordis multum tibi loqui cupit os meun. Omnipotens Deus, qui de illo quem supra dixi, quam simili sed impari desiderio, quia minori spe quam te desiderabam gaudere, facit plusquam sperabat cor

desiderium menm. Quod si Dens cordi tuo ante reditum meum inspirare dignaretur, ita est Dens Becei cum fratribus nostris, me absente sicut me præsente. Dominus dirigat cor tuum secundum volantatem suam, et sati faciat voluntati mele de te scenndum misericordiam suam. Amen.

#### EPISTOLA XX 411.

#### AD HENRICUM.

De Folceraldo Beccum transmittendo: nt ibi sub Anselmi regimine degat petit epistolam sigitlo abbatis illius munitam.

Domino et Patri reverendo abbati Herrico frater Axselmus, hujus vitae diuturnam prosperitatem, et futuræ æternam felicitatem.

Lator præsentium retulit mihi vestram paratam esse sanctitatem de domno Folceraldo 512 filio 8110, nostram facere voluntatem. Cui nuntio, quoniam nec litteras 113 vestras, nec sigillum vestrum certura litterarum testimonium video, non omnino sum credulus: nec cum reminiscor quia amicus amico tres panes petente, etsi non surgat, eo quod amicus sit, propter importunitatem tamen surgit, et dat illi quo quot habet necessarios (Luc. x1, 8) 414, non sum penitus incredulus. Si enim somnolenti amici pigritia vincitur, media noctis tempore, importunitate 418; quanto magis tot amicorum importunitas impetrabit a vestra charitate. Si ergo Deus posnit in corde vestro, ut præfatum filium vestrum, Ecclesiæ nostræ sub abbatum ejus regimine penitus concedatis, non enim peto 416, nec expedit nt rediturus veniat, propter longæ viæ periculosam disheultatem : precor per eamdem importunitatem, quatemis epistola vestro sigillo signata indubitabilem mihi vestram ostendat voluntatem. Postquam vero certi erimus, nostræ sollicitudinis crit qualiter illum habeamus.

# EPISTOLA XXI 417.

#### AD FOLCERALDUM.

Quod ei non expedit venire Beecum ut redeat : nec debeat suscipi sine litteris abbatis sui sigillo signatis.

Suo charissimo in Christo 118 fratti, in carne consanguinco Folcebaldo frater Asselmus salutem.

Si donnus abbas Henricus te nostræ Ecclesiæ perpetim concedere paratus est, aliter enim non consulo te venire, quia non expedit; nee facile est monachum ire et redire tam longo itinere : debuisti instare ut hoc mihi suis litteris et sigillo intimaret, sicut mandavi, ne pauperem hominem frustra cogeres tanto itinere laborare. Non enim decet ut pro

### VARIÆ LECTIONES.

408 Seipsum: imo minus hoc faceret. Iraseitur enim si vult ms. seipsum. Immo multo minus hoc faceret: Possem videre ms. possim videre 403 Minoris adolescens ms. minoris ætatis adolescens 410 In pericula Possem videre ms. possim videre 403 Minoris adolescens ms. minoris ætatis adolescens 410 In pericula Possem videre ms. Domno Fulceraldo 413 Cum ms, in omni periculo 413 Collata cum codem ms. 412 Domino Folceraldo ms, Domno Fulceraldo 1413 Cum nec litteras ms, quoniam nec litteras 414 Quotquot necessarios ms, quotquot habet necessarios 1415 Noctis importanitatem ms, noctis tempore importanitate 1416 Peto difficultatem ms, peto, nec expedit ut rediturus venat propter longae via periculosam difficultatem 1417 Collata cum codem ms. 1418 Suo in Christo ms, suo charissimo in Christo

solo verbo talis homunculi tantam rem incipiam. A Et sie singuli erunt perfecti reges, quia quod sin-Moneo igitur quatenus aut litteras cum sigillo domni præfati abbatis, sicut dixi, mittas; aut omnino quod fieri nullatenus potest, dimittas; et dispositionem vitæ tuæ totam divinæ misericordiæ committas.

# EPISTOLA XXII 419.

AD HUGONEM.

Suggerit ei monita quibus erudiat saculares qui ipsum adeunt.

Domino et amico charissimo l'uconi incluso frater Anselmus dietus abbas Beeci, a malis excludi, in bonis includi.

Duo viri laici nuper ad me venerunt diceates se a vestra dilectione missos, quatenus ex nostra exactione aliquid assumerent, unde sead patrix exclestis 349 amorem accenderent 420. Per quos etiam, ut B referebant, postulastis ut aliquid a me breviter scriptum acciperetis, unde sæcularium mentes hominum vos adeuntium ad hujus sæculi contemptum et æterni regni desiderium incitaretis. Quod vos tanto melius per vos efficere potestis, quanto liberius hauritis vitæ dulcedinem cœlestis. Nam quod ego quasi a longe intucor, vos gustu sentitis; et quod ego mente jejuna ore rumino, vos cordis affectu glatitis : quod enim ego de sanctæ vitæ rectitudine nteunque intelligo, vos operibus tractatis; et quod ego utcunque loqui possum, vos faciendo gustatis. Quanto ergo satur suavius quam jejunus eructat; tanto duleius vestra commonitio quod persuadere nititur, inculcat. Sed quoniam vestræ aliquid negare nequeo voluntati, quamvis hoc quod a me petitis, in latitudine sacræ Scripturæ multo melius inveniatis: tamen dicam aliquid secundum petitionem vestram, ne me velut ejus contemptorem arguatis. Sic itaque aliquem illic tantum, et qui altiora capere non possit, ad beatitudinis æternæ desiderinm existimo posse invitari. Frater charissime, regnum cœlorum clamat Deus se habere venale. Quod quidem regnum cœlorum tale est, ut ejus beatitudinem et gloriam nec oculus hominis mortalis possit videre, nec auris audire, nec cor cogitare (I Cor. 11, 9): ut tamen aliquo modo illud possis cogitare. Quisquis ibi regna mernerit, quidquid ipse volet, hoc erit in cœlo et in terra; quidquid vero nolet, dilectio inter Denm et eos qui ihi erunt, et inter seipsos invicem, ut omnes se invicem diligant, sicut scipsos; sed omnes plus ament Deum quam scipsos. Et propter hoe nullus ibi volet, nisi quod Deus; et quod unus volet, hoc volent omnes; et quod unus vel omnes, hoc ipsum volet Deus. Quapropter quidquid unusquisque volet, hoc crit et de seipso et de annibus aliis, et de tota creatura, et de ipso Deo.

guli volent, hoc crit; et omnes simul cum Deo mus rex, et quasi unus homo, quia omnes unum volent, et quod volent erit. Hanc mercem clamat Deus de cœlo se habere venalem. Si quis querit, quo pretio? respondetur illi: Non indiget terreno pretio, qui vult dare regnum in cœlo; nec aliquis potest Deo dare quod non habeat, cujus est totum quidquid est. Nec tamen dat Deus tantam rem sine omni pretio, quia non dat illam non amanti. Nemo enim dat quod charum habet illi cui charum non est. Quoniam ergo Deus tua re non eget, nec dare dehet tantam rem contemnenti amare illam; non quarit nisi amorem, sine quo non dare debet. Da ergo amorem, et accipe regnum; ama, et habe. Denique quoniam regnare in coolo 422 non est aliud quam sie conglutinari cum Deo, et cum omnibus sanctis angelis et hominibus per dilectionem in unam voluntatem, ut omnes utantur simul una potestate. Ama Deum plusquam teipsum, et jam incipis tenere quod sibi perfecte vis habere. Concorda cum Deo et cum hominibus 423, si tantum a Dee ipsi noa discordent; et jam incipis cum Deo et eum omnibus sanctis regnare. Nam secundum quod tu concordabis modo cum Deo et cum hominibus, in illarum voluntate concordabit Deus tuus et omnes sancti tecum in tua voluntate. Si ergo vis esse rex in coelo, ama Deum et homines sieut debes; et mercheris esse quod optas. Hune vero amorem 424 non poteris habere perfectum, nisi evacuaveris 125 cor tuum ab omni zlio amore. Quippe sic est de corde hominis et de hoc amore, quomodo de vase et oleo. Nam sicut vas quanto magis aquam aut alium similem liquorem, tanto minus capit oleum. Ita cor, inquantum occupatur alio amore, in tantum excludit istum. Est et aliud, quia sient fetor est contrarius odori, et tenebræ luci; sie omnis alius amor, huic amori. Sicut igitur contraria nunquam simul integre convenient; sie nee iste amor cum ullo alio amore in uno corde. Hinc est quod qui cor suum implent dilectione Dei et proximi, nihil alind volunt nisi-quod vult Deus, aut quod vult alius homo, tantum si non sit contra Deum 426. Hinc est quod instant orationibus, et cœlestibus non crit 421 in cœlo nec in terra. Tanta enim crit p colloquiis, et cogitationibus; quia dulce est illum desiderare Deum et loqui et audire et cogitare de illo quem multum amant 527. Hinc est quod gaudent cum gundentibus, flent cum fleutibus (Rom. x11, 15), miserentur miseris, donant indigentibus, quia alios homines tanquam seipsos amant. Hine est quod contemnant divitias, patestates, voluptates, et honorari aut laudari. Qui enim hæc amat, sæpe facit aliquid contra Deum et contra 428 proximum. S.c

VARIÆ LECTIONES.

420 Patris coelestis.. accederent ms. et Edit. pa-119 Collata cum eodem ms. et Edit. et Col. 1573. .. accenderent 421 Nolet, non crit m<sup>c</sup>. volet, non crit 422 Quoniam in colo ms. et Edit, nare in colo 423 Cum Deo et hominibus ms. cum Deo et cum hominibus 424 Huac ms. et Edit. hune amorem 423 Evacueris ms. eva uaveris 426 Circa Deum ms. et Edit. 427 Tum amant ms. et Edit. multum amant 428 Circa D um et circa ms. et Ed. contra Deum trize coelestis.. accenderent quoniam regnare in ecclovero amorem ms. et Edit. hune amorem et contra

enim ex his duobus proceptis universa lex pendet et A misit, diabolica persuasione deceptus exhorreat: prophetw (Matth. xxII, 40). Qui ergo vult habere illum amo: em perfecte, quo regium cœlorum emitur, amet contemptum, paupertatem, laborem, subjectionem, sieut sancti viri faciunt. Sie enim qui \*29 se humiliat, exaltabitur (Luc. xvm, 14). Breviter vobis hæc, charissime 430, sient postulastis, dixi; sed in horum expositione prudentia ve-tra unilto plura proferre poterit quam dixi. Si tamen de Plenitudine beatitudinis aternæ aliquid a me latius dictum sanctitas vestra legere voluerit, in fine libelli mei, qui Prostogium appellatur, ubi de pleno gandio tractavi, reperire hoc poterit. Valete, et orate pro me.

### EPISTOLA XXIII 431.

#### AD PETRUM.

Quod clericus priusquam stabilitatem libere promiserit, non potest invitus ab abbate detineri. Quodque in eo monasterio manere debet in quo prins petitionem et votum monachi fecit.

Domno et Patri abbati reverendo Petro frater Anselmus dietus abbas Beee', per præsentis vitæ sanctitatem adipisci futuræ fel'ei atem.

Fratrem me vestræ sanctitatis, sieut mandastis, ct fraternitatem hanc me velle servare sient poscitis, confiteor. Quod quia domino Ursioni clerico 432, qui apud vos peti ionem et votum monachi fecit, et nune apad nos manet, vultis apparere; nihil ulique vohis minus de illo faciemus, quam a vestra charitate nobis fieri postularemus. Scitote namque quoniam apud nos priusquam apud vos petitionem et votum monachi fecit. Si ergo per hoc vos patat's juste il'um posse revocare, quibus posterius hanc petitionem et hoe votum, importunitate precantinm victus fecit; multo justius possumus nos illum 438 retinere, quibus hoc prius de longe 131 veniens spontanea voluntate, non ulla vestra persuasione coactus, fecit ille : quo multo magis est debitor servare veritatem in prima et libera promissione quam in ejusdem primæ promissionis violatione. Nam si præfatæ petitionis et voti testes habetis et ejnsdem confessionem; nos plus 435 habemus, quia voluntatem ipsius tenemus cum testibus et confessione, et priores suscepinus ejus promissionem. Denique novitius in incolumitate sni sponte petens menachicam conversionem, in monasterio conversatur ante professionem, secundum regulam nostram differtur propter stabilitatis probationem. Nec interim cum ullus cogere 136 potest ad remanendum, sed libera ci conceditur potestas ad discedendum. Non dico quod non peccet 337, si acceptam bonam voluntatem deserat; et quod sæpius ore bene pro-

sed dico quia quamvis coram Deo mendacii arguatur 438; non est tamen abbatis, 350 ut quod ille promisit, ab eo violenter exigat. Quam rationem 439 et nobis et vobis pariter servandam esse cognoscitis. Quapropter si prædictum clericum vultis ad vos reducere, mittite pro co: et, si volucrit, liberam habet potestatem a nobis recedendi; si autem nolucrit, non a vestra discretione calumniam pati debet nobiscum remanendi; nec in nobis ulla debet esse voluntas illum expellendi. Hoc enim modo me erga vos fraterno affectuanti, quod poscitis, existimo; si quod a vobis mihi ordinate fieri peterem, vestræ fraternitati facere non renuo. Ad calumniam vestram, quam dicitis, rationem excusationis nostræ B exposuimus; sed quoniam inter nos et vos res hæe agitar, consilium vobis dare non audemus. Que tamen nos utamur in re simili consilio 450, dicere non prahibemar. Nostrum utique semper est consilium ut nullum ante illam sui deditionem, quam per cuculke spontaneam acceptionem facit; si ad alind monasterium ire voluerit, invitum teneaums novitium: sed inquantum possumus, illum absolventes, nostrum simul illi consilium, si poscit 441, impendimus et auxilium. Quod si bonam deserens voluntatem monachus esse noluerit, a voto cujus se debitorem fecit non absolvimus, sed nullam illi vim per nos inferentes; illum Dei exactioni, eni se debitorem fecit, dimittimus. Si autem prædictus clericus nobiscum manserit, et res ejus, quas prius sient C'scipsum nobis dedit quam apud vos petitionem et votum monachi faceret, retinere volueritis, nullam a nobismet calumniam sustinebitis. Valete.

#### EPISTOLA XXIV.

AD IDAM.

Illi magnus gratias agit de beneficiis in se ac reliquos sui gratia collatis.

Dominæ saæ dilectissimæ, generis et morum nobili ate clarissimæ comitissæ lø e frater Anselmus servus serverum Dei Becci commanentium, cum eisdem dominis suis, in flagranti desiderio Dei usque in finem manere, de desiderato conspectu Dei sine fine gandere.

Gratias agere reverende vestræ celsitudini tota vestram non latet prudentiam quia quanto tempore p mente vellemns; sed ut que dignas secundum magnitudinem benevolentia et beneficiorum, qua nohis et multis pro nobis impenditis, non valemus. Illum igitur propter quem nobis, et quibuscunque potestis, tanta bona facitis, orannis ut ipse vehis secundum multitudinem divitiarum suarum retribaat, sicut optamus. Ex abundantia tamen charitatis hortamur ut benefaciendo non deficiatis, quatenus tempore suo indeficienter metatis. Domnus Ricardus

VARIÆ LECTIONES.

Sie qui ms et Edit, sie enim qui son Hæe charissimi, ms. et Ed. hæe, charissime son Edita cum codem ms. son quia Domino Ursione clerico son illum son illum son illum son illum son illum son edgere son en plus ms. confessionem: nos plus son non plus edgere son en plus ms. confessionem: nos plus son non plus son edgere son en poscit

nator hujus epistoke promisit nobis se ad nos, si A Pessem, mi charissime, commonere dilectionem Deus illi concesserit, rediturum et nobiscum deinceps permansurum. Precamur igitur reverentiam vestram ut illum, seeundum quod vestra seit pradentia, confortetis; et in omnibus in quibus vestro opus habebit auxilio, propter Dei et nostrum amorem adjuvetis. Dominum nostrum comitem virum vestrum, et filios vestros, vos ipsa ex nostra parte, quia fideliorem nuntium de nobis ad illos non habemus, sicut pro vestris fidelibus salutate.

# EPISTOLA XXV 452.

AD GUILLELMEM.

Ut si diligat Anselmum, veniat Beccum, et sweulum fugiat.

Suo dilecto, suo dilectori, suo desiderato Gun-LELMO 443 frater Anselmus dictus abbas Becci, non B diligere mun han, nec ea quæ in mundo sunt, sed a Deo amari et Deum amare.

Quod prius dicam in epistela mea dilecto dileetori meo, nisi quod maxime postulat de dilectione mea. Anima namque dilecta animæ meæ mittendo litteras dilectione flagrantes, et dilectionem fragrantes, petit a me signa dilectionis, litteras consolationis. Quid autem dulcius, quid jucundius, quæ major consolatio dilectioni, quam dilectio? Quid igitur scribam quod magis consoletur te dilectorem meum 444, quam quia sie te diligit anima mea; ut nisi te teneat, non consoletur de te cor meum, nec satietur desiderium meum. Cum enim tanta dilectione, tanta postulatione rogas ut te diligam; utique facis ut te non solum voluntate diligam, sed et necessitate desiderem: et certe nihil consolatur desiderantem, nisi quod satiat desiderium, et nihil magis torquet quam dilatio. Optat dilectio tua consolari epistola dilectionis meæ; desiderat dilectio mea delectari præsentia dilectionis tnæ. Si ergo non vis torquere animam meam, satia 445 quod tam studiose, tam vehementer accendisti, desiderium meum. Quomodo enim mihi dicis quia me diligis; et ut te diligam, anima dilecta mea, sinis torquere pracordia n.ea? Desique si cadem fervent dilectione intina tun, qua et men, necesse est ut eodem desiderio fiquefiat anima una quo et mea. Sed quomodo vel possibile est ut tu velis me diligere delis in an'mam tuam et meam, veni et consolare tuam et meam. Sed cum exieris de civitate tua, esto Loth: ne respicias 446 retro (Gen. xix, 14). Ocnlos habe ante, ut discas viam ad veniendum, ne habeas cos retro, ut obliviscaris viam ad redeundum; quatenus cum Apostolo obliviscaris ea quæ retro sunt, et extendas te ad ea quæ ante sunt (Philip. m, 15). Aperte dico, sic veni, ut simul conversemur, si vis ut invicem nos consolemur.

tuam ex multis sacræ Scripturæ dictis, ut mundum et concupiscentiam ejus contemueres; si ea quæ tihi dicturus essem ipse nescires. Memento, charissime, quia per vanitatem transimus ad veritatem. Noli amare vanitatem, si vis obtinere veritatem. Scito quia in Anglicam terram ante mediam hane Quadragesimam proficiseor, circa Pentecosten, Deo annuente, monasterium nostrum reversurus. Si tamen Deus inspiraret tibi quod desidero et quod tibi expediret, seis quia semper nocuit differre 447 paratis, nec deessent qui te cum gandio susciperent, sicut susceperunt o'im, me absente, similiter domnum Rodulfum filium Lanscelini. Omnipotens Dominus praeveniat omnes voluntates et actiones tuas suo consilio, et subsequatur suo auxilio, amice mi dulcissime cordi meo.

# 351 EPISTOLA XXVI 448.

AD MONACHOS BECCENSES.

Eos hortatur ut absente cœnobiarcha vivant integerrime : et eis suæ in Anglia moræ causas reddit.

Dominis et fratribus charissimis, servis Dei Becci commanentibus, frater Anselmus servus corum, semper ad meliora cum humilitate proficere, et nunquam deficere.

Bene fecistis, quia de rebus domni Hugonis defuncti, et de his quæ erga vos sunt, mihi mandastis; et quia gratia 449 Dei vos et vestra protegi intimastis, me semper hoc desiderantem 450 valde letificastis. Quoniam autem vos scio non dissimiliter desiderare nosse quæ circa me sunt, scitote quoniam ex quo a voliis, vestris me prosequentibus orationibus, egressus sum, omnia mihi prospere per Dei misericordiam evenerunt (1 Esdr. vm, 23), et his qui mecum sunt. Ubicun que vel eundo, vel morando sum; non aliterquam in nostra re propria, Deo donante, sum. Quoniam vero rex chartam nostram de rebus quas habemus in Anglia, nonnisi præsentibus datoribus, qui non omnes in curia Paschali adfuerunt, voluit confirmare : jussit me usque Pentecostem ad curiam suam, ubi omnes simul jam convenerunt, exspectare: qua confirmatione peracta, Deo vestris favente precibus, ad desiderantes et desideratos meos desidero remeare. Notum est, dilecti mei 451, dulcedini vete, et tu non similiter diligas me? Ne ergo sis cru- D stræ quia religio vestra munda et immaculata apud Deum et Patrem est (Jac. 1, 27) desiderium meum, et bona vita vestra est in hoc sæculo gaudium meum. Si quid ergo de vestra charitate pro hac voluntate merui, ut taceam, bene vivendi, primum, quod majus est, precor, obsecro ut bene vivendo hetificetis absentes et præsentes cor meum, et de bono vestro impleatis desiderium et gandinm meum. Et pax Dei, que exsuperat omnem sensum, enstodiat corda vestra et intelligentias vestras (Philipp. 1v, 7) : ut magis

#### VARIÆ LECTIONES.

Collata cum eodem ms. 343 Guillelmo ms. Guillenco 444 Difectionem meam ms. dilectorem meum Satis ms. satia 446 Non respicias ms. ne respicias 447 Novit differre ms. nocuit differre 448 Collata cum eodem ms. 449 Et gratia ms. et quia gratia 450 l'esiderante ms desiderantem 451 fulecti mei ms. difecti mihi

ac magis (quod gratia Dei estis) solliciti sitis servare A nostrum, et dominim Odonem antiquim amicum, et unitatem spiritus in vinculo pacis (Ephes. 1v, 5). Dom- novum commilitonem nostrum, et (29) charissimas num Hugonem de Gornaco (28) 452 dilectissimum

dominas et matres nostras dominam Evam, et domi-

# VARIÆ LECTIONES.

452 De Gornago ms. de Gornaco

### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(28) Dominum Hugonem de Gornago, alias curatdatiusque, Gornaco, sie etenim epistola 7 lib. m, et apud Gemm. lib. viii, cap. 8 Histor, duenm Northmannorum, et in diplomate Herlaini legitur in hanc seatentiam. CEidem monasterio dedit Hugo Gor-naccusis decimam de tribus mansionibus quas in Anglia habebat. > Iterumque in alia periodo : Eidem monasterio dedit Hugo de Gornaco dimidiam moltam villa, qua vocatur Boscis Girardi, quod postea concessit uxor ejus, et filius. > Testes, Aufridus monachus, Rodulfus filius Toraldi, Rogerius Cochelin, et alii plares. Gornacum vero, de quo ad præseus est oppidum Northmanniæ et Bello-B vacis furtimum, spectansque ex occidente Bellovacum; quod advertere non otiosum duxi, quomam est ejusdem nominis eastelluar quarto a Lutetia lapide, ad præterfluentem Matronam, in conspectu Calensis

Parthenouis. (29) Charissimas dominas, et matres nostras dominum Evam, et dominam Basiliam. Non abs re ut amhas has matronas Auselaius appellat ; utraque etenim mater o fuit in Beccenses animo. Porro Eva, natione Franca, illustris genere, nupsit viro quoque illustrissimo Willelmo, cognomine Crispino, Neastii Toparchæ, et Northmanaici Vulcassini vicecomiti comiti. e Eva autem, inquit Chronicon Beecense ms., se conjugis aptans moribus empit Ecclesiam Becconsem præ amnibus amare, abbatem et monachos quasi ex se genitos totis visceribus amplecti, magna devotione venerari, vestes et quacanque in ornamentis pretiosa habebat, in usus ecclesia et fratrum expendit, ipsamque Domini matrem, et ejus C Beccensem Ecclesiam toto corde dilexit. Definicto viro ejus Willelmo, totam se ad Dei servitium convectit, vivens in sancta viduitate, jejuniis et orationibus intenta, quantum sexus vel actas patiebatur, carnem et saginam us que ad finem vitæ non gustans, elcemosynas multas indigentibus faciens. Post aliquot annos a Willelmo Rothomagensi archiepiscopo velata, in su jectione Beccensis camobii permansit usque ad mortem; et defuncta sepulta est juxta virum suum. > Hucusque de Eva in nar-ratione de ejus viro W.llelmo, qui sub extrema vitte dies monachalem indait euenflam Becei, et n ortuus ibidem sepulturam obtinn t juxta elaustram, ubi ecclesia iedificanda erat. Post mam paginam Chronicon subdit narrationem de eadem Eva, Basilia, et Aufrida, cjusdem nepte, quam hic attexam, nt pareat iterum unde Anselmus duas priores appellet matres; sie ergo ait Chronicon: C Tempore sancti Anselmi abbatis Becci, tres matrone nobiles D se de l'erunt in subjectionem ejusdem loci, Basilia seilicet uxor llugonis de Gornaco, et Auffrida nept's ip ins Basilia, et Eva uxor Willelmi Crispini. Quae tres cum simul Becci viverent, quasi con hxerunt sibi, ut de hoc mundo una post aliam transveheretur, et tres dominicas elegerant, in quibus vitam finirent. Et prima Auffrida Basiliæ neptis, quæ anns erat ætate, virgo antem corpore, ut dicebatur, et Deo sacrata. Que cum proximam mortis exspectaret horam, dixit prioribus Baldrico et Rogerio, et aliis qui ad exitum illius convenerant : Quando ocu-los claudo, videtur mihi domus ista plena albis et nigris personis. Responderunt: Domina, cum albatis pergeris ad Dominum; nec mul o post expiravit profunda nocte, Dominica iv Non. Januar. Qua sepulta, cœpit infirmari Basilia domina ejus; qua cum per eliquot dies gravi corporis inc mmoditate molestaretur, veluta est a Willelmo Rotho nagensi

archiepiscopo, sieque defuncta est alia Dominica xvi. Kalend. Februar., et sepulta, ut talem personam decebat. Tertia eins non dia supervixit; nam atate et jejuniis attenuata corpit repente viribus corporis destitui. Post mortem enim viri sui Willelmi Crispini omni continentire se mancipavit, Beccique usque ad finem vitae in Dei servitio perseveravit. Hare ante plures annos sacrimi velamen acceperat a prædicto Willelmo Rothomagensi. Cumque in dies languor cresceret, et ipsa quotidie ad eccles'am pergeret, die festivitatis S. Vincentii, mane se feelt in ecclesiam duei, ibique a teto conventu visitata, atque innucta, ante altare Cruzifixi. cætera que morientibus Christianis solent exhiberi, persoluta sunt ei. Cumque conventas recederet, elevata manu signavit cos dicens: Deo vos commendo, filii. Diligebat enim tam tenere eos, quasi omnes peperisset. Dein domum reducta, dum ad focum sederet, dixit : Videtur mihi quod ego et ignis iste sumus in ecclesia. Sie diem, et sequentem noctem transigit. Cum jam ad exitum propinquaret, aderant fratres, ut psalmis et orationibus ei subvenirent, quando opns esset. later quos fuit quidam, nomine Rodulfus, filius Lancelini, qui cam rogavit, ut, si possibile esset, post mortem illi apparens dicerct quid invenisset. At illa spopondit, si Deus concederet sibi; sicque defuncta est tertia Dominica x Kal. Februar. et hamo tradita et apposita ad populum suum. Et pancis interpositis diebus postquam defuncta est apparmit monacho dormienti, qui eam rogaverat ut sibi quod-invenisset remmtiaret. Quan cum vidisset, ait : Quid est, domina? Quomodo te habes? Respondit se sexaginta annos pænitenti.e accepisse. Ad hoc cum ille obstupnisset, et quæsivit cansam, et ait : Quia parvos canes et alia hujusmodi vana ama-vi, et ultra modum in his dilectata sum, ideo tam longam pænitentiam accepi. Ita hæ tres dominæ tribus Dominicis a saculo migraverant, et una quidem prima parte noctis, ut diximus, defecit alia media nocte, dum cantarentur matutinæ; tertia mane, dum cantaretur prima, ultimum spirium exhala-vit. Hucusque Chron. Beccease. Cæterum quam Willelmus Crispinus, ejusque uxor Eva fuerint in Beceenses benefici, luce diplomatis Herbainiani clausula propalam dicit : c Præfato cœnobio dederunt per consensum comitis Northmanniæ Willelmus Crispinus et uxor ejus filium monachandum; et cum es beneficium quod Osbernus filius Vallonis tenebat de dome corum, ecclesiam, quæ sita est in hurgo, qui vocatur Blanzeium cum omnibus pertinentibus ad cam. > Testes Arnulfus presbyter, et Radulfus Dastin. Et rarsus haud procul a fide diplomatis : « Eidem monasterio dedit Wuillelmus Crispinus decimam molendini, et totius dominii sui quod habe-Lat in Maisnilfulbert. Testes Paganus de Moritania, Gillebertus Dastin. Tertioque Prædicto monasterio dedit Willelaius Crispinus ad laminarie altaris in burgo Pacei xx solidos de Teloneo, et in burgo Estrepignei de Teloneo xx solidos in camdem rem, et tre lecimam totins annonæ quam habet in eadem villa, et mmm hospitem. Dedit quoque quatuor libras denariorum praeter supradictos xx solidos datos a I Inminaria in prædicta villa Pacci, et totam partem quam tenebat in molendinis ejusdem vitla, hoc est, sextam partem moleadinorum, et medietatem totius silvæ perainentis ad se in cadem villa. Decit etiam de Telonio burgi Linarolt xi solidos præter supradicta dona. Pedit de Teloneo Blanzei vi solidos. Dedit guegne ma lintatem clausi que l

nam Basiliam ex nostra parte, quanto dulcius pote- A tum gaudium perfudit cor meum, quantom dilatata stis, salutate; et cos, sieut vos et illos decet, et nostram scitis voluntatem, serviendo et honorando confortate. Si plusquam dixi moram fecero, tolerate; quia spero in Deo, non crit sine aliqua utili-

#### EPISTOLA XXVII.

AD ROBEBTUM.

U: qui, relicto monasterio suo, absque causa et ipso absente discesserat, co revertatur.

Domino et fratri dulcissimo Roberto Anselmus salutem et vitam consequi sempiternam.

Dictum est mihi quia postquam ivi in Angliam, noluistis in monasterio vestro conversari. Quod si factum est bono animo et propter rationabilem cansam, utcunque potest tolerari; si vero aliquo ran- B core factum est, scitote me multum mirari. Nam etiamsi habetis aliquam causam, quæ vobis recta videtur, ut a monasterio vestro vos al'enarctis; vel propter amorem nostrum deceret vos exspectare, donec mihi rem ipsam, quæ vos offenderet, intimarelis; et deinde nostro consilio cor vestrum, sicut servum Dei deceret, pacaretis. Precor igitur nt si me et consilium meum diligitis, sicut ego vos semper dilexi et diligo, ad monasterium vestrum veniatis, et ibi cum aliis pacifica et benigna conversatione Deo serviatis. Si autem mihi acquiescere nolneritis scitote quia animæ vestræ non expedit, et me contristatis. Quod si vobis grave est placita tenere quæ vobis commendavi, magis volo ut illa dimittatis quam quod animam aut famam vestram lædat facia- C tis. Non dico modo verba inconvenientia, que de vobis pro hac occasione dicuntur in Anglia. Valeat mihi dalcis charitas vestra; et ne faciat quod me contristet, quia jucunda est mihi benignitas vestra.

#### EPISTOLA XXVIII 453.

AD HAYMONEM ET RAYNALDUM MONACHOS.

Ut Becci cucullam induant, qui e longinquo illuc venerunt Anselmi convisendi ergo, eos vehementer hortatur.

Suis dilectissimis et desideratissimis consanguineis Haymoni et Raynaldo frater Anselmus servus servorum Dei Becci commanentium, tota virtute vanitatem contemnere, et toto affectu ad veritatem contendere.

Cum audivi, animæ dilectissimæ animæ meæ, D quas sient se diligit, et de quibus quod de se, desiderat anima mea; cum audivi vos de tam longe quæsivisse faciem meam, exprime e nequeo quan-

est spes mea de vobis, quantum prius ardens, vehementius exarsit desiderium meum de vobis. Concupiscunt jam, dilectissimi mei, concupiscunt oculi mei vultus vestros, extendant se brachia mea in amplexus vestros. Anhelat ad oscula vestra os meum, desiderat conversationem vestram quidquid restat de vita mea, ut in pleno gaudio futuræ vitæ vobiscum gandeat anima mea Hoc optant, hoc orant de vobis ardentia pro vobis intima mea, charissimi, hoe jam fidentius sperant, et ad hoe ardentius anhelant, quia vos in Northmanniam adduxit voluntas Altissimi. Spero enim orando, et oro sperando in coqui sua gratia tautum fecit, quia secundum votum meum perficiet quod incopit. Sed quoniam donce videam quod opto, stimulat me desiderium menm, interim ex cordis abundantia loquitur os (Matth. XII. 54) meum. Gustate, amantissimi, quam suavis est Dominus (Psat. xxx111, 9); quod nequaquam seire potestis quandin dulcis est vobis mundus. Scitis, dilectissimi mei, quia mun'us transibit et concupiscentia ejus (I Joan. 11, 47); Deus autem permanchit (Psal. ci, 15), et omnis gloria 454 ejus. Qui ergo diligit naundum, sectatur vanitatem, et consequetur miseram indigentiam; qui autem, contempto mundo, eligit Deum, sequitur veritatem et inveniet beatam sufficientiam. Sed quid cunctor 458 aperte dicere desiderium cordis mei? Dicam ego: Persuadeat 486 Dens. Desiderati mei, nihil tam bene potestis, quam monasticæ vitæ propositum arripere; musq: a n'inelius hoc potestis, quam cum illo qui vobis in hoc desiderat et potest, Deo dante, servire et consulere. Utique non fallo, quia amicus sum; certe nec fallor, quia expertus sum. Simus ergo monachi simul, serviamus Deo simul, ut de invicem nune et in futuro gan 'eamus simul una caro, unus sauguis, una animo, unus spiritus simus. Denique accessistis, accedendo succendistis, succendendo 457 conflastis, conflando consolidastis animam meani cum animabus vestris. Seindi potest, secerni jam non potest. Trahere illam ad sæculum vobiscum 352 non potestis. Aut ergo cum illa manebitis, aut illam scindetis. Sed si illi colæretis, non solum consanguinei, sed et conspirituales estis. Si vero illam scinditis, non consanguinei, sed vere sanguinei et carnales estis. Si ad hoc venistis, vos ipsi judicate qui et quales dicendi estis. Sed absit! charissimi; sed avertat Deus, dilectissimi, ne tam insanabiliter animam vos dil.gentem 458 et erga vos innocentent lædatis; ne tam VARIÆ LECTIONES.

453 Collata cum eodem ms. 454 Transibit, et omnis gloria ms. transibit et concupiscentia ejus : Dens antem permanchit et omnis gloria 488 Quid cunctet ms. quid cunctor 486 Dicam ego persua dicam ego: persuadeat 487 Accedendo succendendo ms. accedendo succendistis, succendendo 438 Quid cunctet ms. quid cunctor 456 Dicam ego persuadeat ms. diligentem ms. animam vos diligentem

JOANNIS PICARDI NOTÆ.

vocatur Blancart ao præsens absolute, e t reliquam partem mediam post mortem Evæ uxoris suæ, ipsa volente et consentiente. >

Cæterum Northmannorum comitem supra memoratum al um putes quam Willielmum cognomine Spurinm. Nam in diplomate Herluini non semel sic vocatur, et quod ille lipse sit qui Anglos devicerit,

aperte palamque dicunt insequentia hæc verba: ellane donationem confirmavit Willelmus rex Anglo rum, cum esset comes Northmannorum. Et quiden quamplures illic recensentur viri nobiles, at comitis nudo contenti nomine, unicus Northmannorum dux appellatur comes Northmannorum.

iatolerabiliter spem de vobis bonam confundatis. O A amice, quantalibet mundi gloria potitus facris, quis quomodo inter præcordia mea fervet amor mens! Quomodo laborat totus erumpere simul affectus mens! Quomodo quærit se verbis exprimere; sed nulla verba sufficient! Quanta vult expremere; sed tempus et charta non capiunt! Die tu, o hone Jesu, cordibus corum, sine quo nulla vox valet auribas corum; die illis ut relinquaut omnia, et sequantur te. Promitte illis quia, enm veneris judicare, sedebunt tecum et judicabunt tecum. Nec separes a me, quibus me tanto carnis et spiritus affectu junvisti; sed aggrega eos illis quibus tibi servientibus me servire jussisti. Domine, tu te tis es interius; et laerymæ quæ, me hoc scribente, fluunt, testes somt exterius, si n'ecum quod opto fecerint quemodo gandens crit cor menm: si alibi hoc fecerint, quam B melius illis scio, quid talibus expediat, qualiter timida et suspensa erit mens mea? Si saculum tennerint, quam dolens et tristis erit anima mea. Nimis loquor, sed immenso amore cogor. Amati et desiderati, valete et manete. Manete, inquam, et permanete. Quod utinam prius andiam incoeptum quam veniam, et cum venero, inveniam!

### EPISTOLA XXIX 559

AD HENRICUM.

Ut quantocius muudum relinguat

Domino, fratri amico Henrico frater Anselmus, abbas 460 Becci, bonæ voluntatis perfectionem 461 et effectum.

Benedictus Deus in donis suis, et sanctus in omnibus operibus suis (Psal. Caliv, 17), qui vestræ dilectioni tantum de nostro desiderio, propter quod ivistis, concessit 463 efficere : quem oramus ut quod deest adhuc de voto nostro et de vestra mercede, dignetur perficere. De qua 363 re consilium nostrum per fratres nostros mando. De gratia et dilectione ducis, de qua mihi scripsistis, multum gandeo; et pro ea Deo et illi et vobis gratias ago. Quod etiam illi per litteras facere cogito, cum nuntii vestri, sicut audivi constitutum esse, ad illum redibunt. Et quoniam nescio si hoc necesse erit fieri antequam redeam; eum primum poteritis, mandate mihi prænomen ejus, et nomina 464 uxoris et filiorum ejus: solum enim nomen ejus teneo, quia Vitalis vocatur. Sed quoniam dulcis mihi vestra dilectio sic me sibi sua probitate conglutinavit, ut idem de vobis, quod de me, desideret cor meum, unde jam spem magnam ex vestris sermonibus concepi, non potest mens mea quiescere, donce ipsum meum desiderium de vobis satietur. Quamvis igitur nullus sermo mihi sufficiat, donce Deus quod opto perficiat, pauca tamen, quia non nescienti loquor, pro hoc ipso amica familiaritate commemoro. Pensa igitur, dulcis

sit finis, et in fine quis feuetns, quod præmium : et econtra, quæ sit exspectatio muadi gloriam calcantium. Si dicis, non soli monachi ad salutem perveniunt, verum est. Sed qui certius, qui altius illi qui solum Deum conantur amare; an illi qui anco rem Dei et amorem sæculi simul volunt capalære' Sed forsitan dicet aliquis quia et in ordine monachorum est periculum. O homo qui hoc dicit, quare non considerat quid dicir! O rationalis natura! an est hoe rationabile consilium, ut quia ubique est periculum, ibi eligas manere ubi majus est periculum? Denique si ille qui solum Deum nititur amare servat propositum usque in finem, certa est salus. Si vero ille qui mundum vult amare, non descrit suum propositum ante finem, aut milla, aut dubia, aut minor est salus. Et certe satis probat quia nullatenus, aut parum aliqued honum diligit, qui illud ubj certius et melius cognoscit, non elegit. Sed dicunt multi: Gravius irascitur Deus peccanti mon chu quam alii, quia de proposito altiori cadit. Hoc verum est, quandin est in peccato. Sed certe benignius et familiarius suscipit Dens monachum pænitentem, si ad saum propositum rediit, quam non monachum qui ad idem propositum non venit. Plus namque placet Deo etiam post grave peccatum, enjus propositum est et aute post, quo majus hahere non potest, quam ille qui nec ante nec post simile peccatum, valt proponere, quo mellus non potest. Si ergo et innocentibus et pænitentibus melius est ad vitam monachicam venire, et redire, quam absistere : quid moraris? Si prius de hac vita tolleris, damnum est irrecuperabile. Multa, charissime, de monachicæ vitæ altitudine et certitudine, de quiete et jucunditate dicere possem, si epistola modum non excederet: festina ergo ad tantum bonum, quia nullo bono efficacius venies ad summum bonum. Plures vidi hoc promittentes et differentes, quos ita mors tulit ut nec hoc perficerent quo se impediabant, nec hoc inciperent 468 quod promittehant. Quod valle timeo de te; sed avertat Deus a te, charissime. Vale, et noli tardare.

# EPISTOLA XXX 466.

AD WALCHELMUM.

D Quod monachum ad tempus datum non possit retinere invito abbate qui eaun repetit. Et intercedit pro

Domno et Patri reveren 'o episcopo Wintoniensi Walchelmo 467 frater Anselmus, orationum et servitii sidelitatem.

Secundum quod vestram scivi volantatem, locutus sum cum donno abbate de monte Sanctie Trinitatis. Concessionem a domno abbate Rainero an-

#### VARIÆ LECTIONES.

460 Anselmus dietus Abhas Edit. An-453 Collata cum eodem ms. et cum Edit. Goth. et Col. 1575 selmus Abbas 461 Voluntatis profectionem ms. et Edit, voluntatis perfectionem 562 Quod concessit ms. et Edit, quod ivistis concessit 463 Et qua ms. et Edit, de qua 464 Et nominis ms. et Edit, et nominia 468 Nec hoe inciperent ms. ne hoe inciperent 466 Colluta cum codem ms. 467 Gualchelmo ms. rectius 567 Gualchelmo ms. reclius Walchelino

monasterii sui monacho penitus negat. Hanc autem negationem mihi sic se putat 468 asserere, quia dirit se vestris precibus eumdem fratrem co tenore concessisse, ut quandocunque ab ipso, ant past ipsum a priore sui monasterii revocaretur, absque excasatione rediret; vestramque reverentiam emmdem nen invitum suscepisse. Persuasi tamen quantum potui, et nihil contra voluntatem ve tram acceleraret. Quid tandem jam velit, vobis aut jam scripsit, aut scrip'urus est, oumi 409 interim de dilatione reditus fratris offensione remota. Interea, si quid plus potero, s candum quod scio vos inde velle, apud illum efficere tentabo. Do nons Robertus frater, et sub vestra sanctitate conservus noster, quem et dilectorem vestrum volo dicere, quia scio, sed non audeo; quia B etc. Exstat supra in Urbano II, Patro'ogia tom. CLI. forsitan non omnis qui audit, credit : nescio quid supra me confidens per me nimis instat, quatenus a pud me pietatem vestram pro fratre meo Gislel'erto intercedam. Sed valde grave mihi semper est aliquid a quoquam petere contra ejus voluntatem, maxime ab illo cujus nunquam vole offendere benignitatem, Itaque angustice milii sunt undique. Si e im precibus pietatis non moveor, nimis ero durus; si autem aliquid precibus ab invito extorqueo, etiam quod sponte tribuendum sit, timeo videri 353 impertunus Quoniam igitur nec tacere audeo, nec rogure, saltem ad discendum liceat servo vestro benignam vestram prudentiam humiliter interrogare: Libia enim sacerdotis custodiunt scientium, et legem requirunt ex ore ejus, quia angelus Domini exercituum est (Matth. 11, 7). Doceri ergo a vestra sapientia capio, si apud Deum pater non portat ini uitatem nlii, nec filius iniquitatem patris, atrum apul prop n juum frater portet iniquitatem fratris. Videmus eain hoc fieri non solam apud mul os extraneos, s el et apud quosdam propinquos, quorum auctoritas facile reprehendenda non est. Denique quomodo verum est quia sient anima patris, ita et anima filii, Dei est (Ezech. xvm, 4); ita verisimile videtur quia sient caro fratris, ita et caro fratris consanguinei est; et si cujuslibet culpa in propinquum transit, propinquior est filius patri quam frater fratri. Si ergo vestræ pietati solubilis videtur hæe quæstio, præfatum Gislebertum, quia prope est, doceat suam D resistente, ut nisi hoc facerem, Denm timerem offensolutionem, et super ipsum erit dubitanti milii susceptam mandare responsionem. Valete.

# EP:STOLA XXXI.

GREGORII PAPÆ AD ANSELMUM.

Ejus precibus se et Ecclesiam commenda!, et ei præcipit ut justitiam facial cu dam converso suo.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, An-

lecessore suo volis factam esse de domno Steph mo A senno venerabili abbati Beccensi, salutem et apostolicam benedictionem.

> Quoniam fructuum tuorum bonus odor ad nos usque redoluit, etc. Vide in Gregorio VII, Patrologiæ tom. CXLVIII.

### EPISTOLA XXXII \$70.

URBANI II AD ANSELMUM.

Ut episcopo rerum ecclesiasticarum imperitiori adsit. Ui non differat sedem upostolicam risitare, et ad eam mittere que Hubertus subdiaconus ejus legatus co'l gerat ex censu B. Petri.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, Anselmo venerabili et dilectissimo abbati, salutem et apostolicam benedictionem.

Religionis ac scientiæ tuæ prærogativam scientes.

# EPISTOLA! XXXIII 471-474.

ANSELMI AD URBANUM.

Exponit duram quam Belvacensis episcopus et a clericis et a laicis patitur persecutionem. Et postulat sedis apos'olicar privilegium pro suo monasterio contra episcopalem dominationem.

Domino reverendo, Ecclesiae catholicae summopontifici, Urbano, frater Anselmus, servus servorum Dei Becci commanentium, cum debita subjectionefidele servitium.

Gratias ore et corde celsitudini vestræ, quantas possum, ago; quia parvitatem meam dignata est suce benignitatis epistola honorare, et apostolica benedictione latificare. Pro vestra et Romana Ecclesia tribulatione, quæ nostra et o:nninm vere sidelium est, non cessamus orare Deum assidue, ut mitiget volis 354 a diebus malis, donec fodiatur peccatori forea (Psal. xcxm, 45). Et certi sumus, etiamnum nobis 478 moram videatur facere; quoniam non relinguet virgam peccatorum super sortem justorum (Psal. exxiv, 3); quia hareditatem suam non derelinquet (Psal. xcxin, 14): et portæ inferni non præv lebunt adversus eam (Matth. xvi, 18). De dilectissimo nostro episcopo Belvacensi, quem ca diligentia qua scivi et potui, exquisito ejus introitu, ut onus episcopale susciperet coegi; sie multimode coactus regis Francorum et cleri Belvacensis, et multorum aliorum religiosa (inquantum cognoscere poteram) i istantia, cum assensu Remensis archiepiscopi, nullo dere. Novit sanctitas vestra qua voluntate post suscoptum episcopatum olim cam petiit, quid fecit, quomodo rediit. Cur autem nunc quoque vestræ se majestati repræsentet, plenius per ejus vocem quam per littéras nostras innotescet. Seio namque quoniam ipse mendacium, et maxime in hac re coram vobis exsecratur, et sperat ob puritatem conscientiæ quia veritas in hac causa sibi non adversatur. Ye-

#### VARIÆ LECTIONES.

469 Tandem scribere velit vobis, aut jam scripsit, aut scripturus omni ms. 168 Sie putat ms. se putat tan 'em jam velit, vobis aut jam scripsit, aut scripturus est omni 570 Collata cum eodem ms. 571\_574 Collata cum eodem ms. 571\_574 Collata cum eodem ms. 571\_574 Collata cum eodem ms. rum rei ipsus serie pertractata, nec vestra pruden- A descendit belaga tate, que se melo parvitati litteris tia nostro consilio indigebit, nec justitia precibus opus habebit. Solum igitur boc unuc intimo, quod si ad vestram jam venit (sieuti est aut venturum est) notitiam per alium, pescio; scilicet quia 576 non minimam idem episcopus persecutionem patitur propter justitiam (Matth. v, 10), quam per jassionis vestrie servare nititur obedientiam. Nam, intantum ejus odium canonici et prethyteri ejus episcopatus, paneissimis exceptis, et quidam laici exardescunt, et extraneos, quoseunque possunt et quibuseanque modis valent, accombint, ut non solum ipsum, sed et illos immoderate detestentur, et detestabiles monstrare conentur, qui ei aliquod solatium impendunt : ut cum 477 Propheta ipse dicere possit : Tota die verba mea exsecrabantur, adversum me omnes co- R gitationes corum in malum: inhabitabunt et abscondent; ipsi calcaneum meum observabunt (Psal. LV, 6). Canonici quidem et presbyteri hoc illi faciunt, quia cos a pravis consuctudinibus, et maxime a mulieram reproba conversatione vult prohibere, et Elios eorum, sive quos sibi secundum placitum hæredes eligunt, a præbendarum hæreditaria successione, atque a sacrorum ordinum promotione conatur arcere. Laici vero ideireo, quia invasionibus rerum Ecclesiae inordinate factis non vult favere. Quapropter ut eum vestris litteris vehementer roboratum remittatis, valde necessarium existimo, et ut dominum supplex servus postulo. Sieque illum auctoritas vestra Remensi archiepiscopo, et aliis vicinis episcopatus nobilibus commendans contra malevola machinamenta muniat, ut in exsecutione mandatorum vestrorum non tam eos adversarios quam adjutores invesiat. Præsumo aliquam gratiam de vestræ largita'e pictatis Ecclesite Beccensi postulare; sed hac præsumptio non tautum de mea ascendit temeritate, quantum de vestra reverenda mihi et charis ima VARIÆ LECTIONES.

per præfatum episcopum Belvacensem missis, et ver-Lis mihi per illum et quosdam alios relatis, diguata est monstrare. Est enim nova res, nostrum monasterium nec adhuc ulla antiquitate, aut ol ius apostolica auctoritate, aut privilegio confirmatum; sed vestris temporibus et vestra elementia jussioni divinitus servatum. Ut ergo aliquo vestra auctoritatis dono, prout vestræ visum fuerit re igiosæ discretioni, se gaudeat honorari et confirmari, nulla nostra merita obtendimus; sed divinæ voluntati et vestræ pietati committimus. Non enim ignotum esse puto vestræ excellentiæ quia plures episcopi non tantum gaudent monasteria paterna pietate untrice et episcopali cura erudire, quam austeva quad m dominatione et propria voluntate gravare Quod tan.en sub paterna sanctitate reverendi archiepiscopi nostri Guillelmi (29°) fi lelis dilectoris nostri non timemus. Servi vestri, conservi et domiai mei fratres nostræ congregationis, qui pro vestra paternitate quotidie meenm non cessant orare, desiderant se mecum cret'oni et benedictioni vestræ commendare 478.

# EPISTOLA XXXIV 579.

AD URBANUM.

Timet ne episcopus tam gravibus ærumnis obruatur; eumque optat episcopatu absolvi.

Sno reverendo domino Christianorum universali poatifici Urbano frater Anselmus, quod shus.

De Belvacensi episcopo, quod sentio breviter, s'd pis, et clero civibusque Belvaci, et ejus 'em episco- C magno affectu dico, et ut notum sit vestræ pietati desidero. Nihil proficit in episcopatu, sed et ipse a sui custodia impeditur, nec rebus Ecclesiæ prodest, nee in faturo ego, aut aliquis corum qui rem noverunt, et secundum Deum eam considerare volunt, aliquid melius sed deterius exspectamus. Non quia in ejus innocenti vita aliqua culpa malæ voluntat's sit; sed quia non est talis qui tantum onus possit

<sup>476</sup> Neseio scilicet: quia ms. nescio: Scilicet, quia <sup>477</sup> Ut cum ms. ei cum <sup>478</sup> Commendari ms. commendare 479 Collata cum codem ms.

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(29°) Archiepiscopi nostri Willielmi. Scilicet Rothomagensis, ad quem est epist. 68. l. 111, enjusque non semel Chronic. Beec. m. meminit. Successit D autem Joanni teste Willel. Gemmet. lib. vi11, cap. 3. Histor, duc. Northman, (ad quem legi nounulla Lanfranci epistola) vita functo anno 1079. c 1s, ut alibi monumus, fuit nepos Rathbodi, cen, ut legunt Victorianæ Sagiens. episcopor. Tabuke, ms. Rathbandi episcopi nepos, et monachus S. Steph ini Gadoniensis, tandemque abbas post Lanfrancum; Illi autem nuncupato Rothomagensi archiepiscopo Cadonienses surrogarant Gillebertum Constantiniensem » ut notavit Guillelmus Gemmeticensis lib. vn. Histor. Ducum Northmannorum, cap. 26, anno 1081, habnit synodum apud Lissebonam multis astantibus episeopis, et Willelmo Notho Anglorum rege, teste Matthwo Paris in Historia majore; solus ille archiepiscopus, quasimilili faceret ubique tonan-tia pontificiorum anathematum folmina, incestas efficit nuptias Philippo Francovum regi, et Bertradæ Fulconis Rechini Anglorum comitis uxori, sicut universi Francorum annales recitant. Hanc tamen Ber-

tradam Einter uxores Fulconis non reperio in Tractatu comitum Andegavensium quem servat scriptum Bibliotheca Victoriana. His vero comunbiis male et perperam a Willelmo conjunctis, Urbanus papa tanto Domini furore ia cum est accensus ut multis annis interdictum vix Auselmus idioquin Urbano amicissimus, potnerit reconciliare; quad notat Willelmus Malmesberiensis lib. v De gestis regum Anglorum, Imo non reconceliavit. Nam Paschali epi-stol. 149, lib. ni epistolarum nostri Anselmi sub finem, ait: c Rothomagensis episcopi causam et interdictum justitia dictante profatum tuze deliberationi commissimus. Quod enim indulseris, indulgeo, etc. Porro hunc esse electi Willelmi annum supe. rius recensitum, et Antonii Democharis, ut nostræ tabulæms. Rothomagensium archiepiscoporum confirmant, exstat ad cumdem 80 Ivonis Carnotensis epistola. Obiit anno 1110, successore Gaufrido Cenomanensi decano, ex caramdem tabularum notatione, et Guillelmi Gemmeticensis, cap. 14, lib. 8 suæ Historiæ.

dias circumstantes cavere. Unde valle timeo ne abundantiori tristitia absorbeatur, in qua cum nimio dolore cor ejus versatur, et in qua nullo alio vinculo quam sola vestra jussione ligatur. Quapropter ego et alii secundum Deum amici ejus corde cum ip:o prosternimur ad vestigia vestræ misericordiæ, ut ei viscera sua aperiat, et de tanto malo et perienlo, in quibus sine utilitate esse se sentit, clementer eripiat. Ne prohibeat agnum mitem de medio circumvenientium et irruentium laporum et leonam fugere; nec puerum innocentem de Chaldæorum fornace exire. Quod qualiter meæ parvitati fieri posse congruentius videatur, per eumdem ipsum excellentia vestra poterit audire, si dignatur. Eo enim modo, nisi aliter prudentiæ vestræ videbitur, neguaquam gloriabitur se malitia per falsitatem prævalaisse; sed innocentia gratulabitur per libertatem mentis evasisse. Mirari potest forsitan vestra sapientia cur sic 480 milimet contrarius vi leat existere, ut quem episcopum fieri coegi, episcopatum velim deserere. Sed fateor illi, cui conscientiam meam celare non debeo, quia mala quæ patitur, prins sensi et prædixi, cum ad episcopatum peteretur; sed illi in me sententiam meam obruerunt, qui illum petendo cum magna importunitate concorditor in me irruerant. Timebam enim in corde meo asserere Deum magis esse in meo solo sensu et voluntate, quain in multorum, se simpliciter enm propter Deum petere clamantium, unanimitate. Ingerebat se etiam hoc menti mese, quia sæpe Dens magis operatur per vitam illitteratorum quærentium quæ Dei sunt, quam per astutiam litteratorum quærentium quæ sua sunt 481. Ecce in conspectu vestro est, cur eum episcopum fieri concessi, et cur nunc mutare desiderem quod coactus concessi : et judicio vestro subjacet, si puniendum, ant corrigendum, aut suscipiendum sit quod facio et quod feci. Paternam vestram sanctitatem omnipotens Dens din nobis in integra prosperitate conservet, Amen. Soli vestro conspectui hanc epistolam notam esse, si vobis placet, quidquid de illa vobis videatur, desidero et flagito.

# 355 EPISTOLA XXXV 482.

AD JOANNEW.

(30), De sa'sa et impia assertione cujusdam qui tres personas in Deo dicebat esse tres res.

Domino, et fratri dilecto Joanni, frater Assel-Mus semper ad meliora proficere.

Ad litteras, quas mihi dilectio vestra misit, de illo qui dicit in Deo tres personas esse tres res; aut Pa-

sustinere, tantam malitiam irruentem, tantas insi- A trem et Spiritum sauc.um cum Filio esse mearnatum; ideo tan lin moratus sum respondere, quia volebam plenius de hac re loqui. Sed quia, multis me occupationibus impedientibas, postquam epistolam vestram suscepi 483, non mihi licuit, interim inde breviter respondeo; in faturo vero, si Dens dare opportunitatem dignabitur, voluntatem habeo copiosins indetractare. Quod ergo dicit tres personas tres res, aut vult intelligi secundum tres relationes, id est secundum quod Deus dicitur Pater, et Filius, et a Patre et a Filio 484 procedens Spiritus; aut secundum id quod 485 Deus dicitur. Sed si ipsas tres relationes dicit tres res esse, superflue hoc dicit. Nullus enim negat hoe modo tres personas esse tres res. Sic tamen, ut diligenter intelligatur, quomodo ipsæ relationes dicantur res, et cujusmodi res; et si aliquid faciunt exidem relationes circa substantiam, quemadmodum multa accidentia, an non. Quamvis videatur non intelligere hoc modo tres res, quas dicit : ex co quia subjungit trium personarum unam esse voluntatem, ant potestatem. Nam tres ipsæ persome non habent voluntatem, aut potestatem secandum relationes, sed secundum hoc quod unaquæque persona Deus est 486. Quod si dicit tres personas esse tres res, secundum quod unaquæque persona est Deus; aut tres deos vult constituere; aut non intelligit quod dicit. Ad ostendendum quid sentiam de sententia præfata, ista interim dilection: vestræsufficiant. Quod autem petitis mecum conservari, antequam Romam proficiscamini, scitote quia quantum ad dilectionem honestatis vestræ pertinet, libenter vellem. Sed inquantum intelligo, et vobis parum esset utile propter multas occupationes meas, et impedimentum esset vobis. Omnino namque persensi quia, nisi cum episcopo manseritis usque dum proficiscamini, ant nihil ant parum vos ipse juvabit ad hoc quod facere debetis; nec ego aliquid, quod valeat ad iter agendum, vobis facere possum.

# EPISTOLA XXXVI.

AD GISLEBERTUM.

Laudat vitæ ab abbate institutæ rationem. Fratrem, quem in claustrum reduxerat, ei dimittit.

Amico, fratri, domino, Patri, dilecto dilectori reverendo abbati Gisleberto frater Anselmes, perse-D verantem in longa vita cum prosperitate sanctitatem, et indeficientem in æternitate felicitatem.

Si velim scribere mutuæ nostræ dilectionis affectum, timeo ne aut videar ab ignorantibus veritatem excedere, ant necesse sit aliquid veritati subtrahere. Qui affectus quantus et quam verus sit, cum multum cognoscerem, quan lo sese oculo ad oculum,

# VARIÆ LECTIONES.

480 Cum sic ms. cur sic 481 Per vitam quærentium quæ Dei sunt, quam per astutiam quærentium quæ sua sunt ms. per vitam illiteratorum quærentium quæ Dei sunt, quam per astutiam litteratorum quærentium quæ Dei sunt, quam per astutiam litteratorum quærentium quæ Bei sunt, quam per astutiam litteratorum quærentium quærentium quæ Bei sunt, quam per astutiam litteratorum quærentium quærenti ret : nune multo magis experior, cum abesse illum irrecuperabiliter, in quo tanta jucunditate delectabar, intugor. Signt enim ahundans nescit quid sit indigenti, ut qui deliciis afflait, ignorat quid sit esurienti; ita qui amico fruitur, non sent:t languorem asimme carentis. Quoniam ergo nec socibi sufficienter potest quid nobis invicem sit, nec ignoranti loquor: his interim omissis, oro vobiseum ut aliquando nos invicem videntes oculo ad oculum, osculo ad osculum, ampleyn ad amplexum non eblitum amarem recolamus. De lais autem quae de vitae suae conversatione charitas vestra mihi dignata est exponere, gratias ago Deo quia nihil ibi videre possum, quod non sit laudahile. De fratre illo, quem in claustrum reduxistis, quod vultis donee vobis aut nobis aliter B videatur, concedo : sed occulta ejus vestra discutiens prudentia, prout judicaverit, illi eoosulat. De danmo vestro, quod mandastis, miror et condoleo. Quod dignatur vestra charitas excusare se, quia non potest modo facere quod vellet : gratias ago vestræ dignationi et bonæ voluntati. De domno Lanfranco nihil melius scivi, aut potui, quam quod in Anglia feci et dixi. Valete.

# EPISTOLA XXXVII 187.

AD IDAM.

Quod debet niti ad profectum, qui cupit defectum viture.

Reverendæ et charissimæ dominæ suæ comitissæ loæ frater Anselmus, per bona temporalia ad æterna pertingere.

Sieut verus amor, quem secundum Deum erga reverentiam vestram habeo, a sua integritate non potest deficere: ita nunquam debet a salubri exhortatione deficere. Quamvis igitur semper sperem prudentiam vestram nadique sibi prospicere, ne callidus hostis aliqua frande violare valeat bonæ vitæ propositum; nequaquam tamen, si vel tantum suggero ut instantius faciatis quod bene facitis, judicandum est esse superfluum. Nullus enim gandium bonæ vitæ quem jam conscendit, custodire sufficit, qui semper ad altiorem proficere non appetit. Semper igitur necesse est ut nitatur ad profectum, qui semper vult vitare defectum. Sie itaque se reverentia vestra, imo Deus cor et os et actas vestros semper et ubique custodiat, ut vita vestra nunquam, et D nusquam in magnam, vel parvam culpum 489 decidat. De, monasterio vestro, quod a me petebatis, regi Anglorum retuli; sed certe non landavit ut facerem. Argentum domni Ricardi per præsentium 189 latorem mitte nobis. Valete.

# EPISTOLA XXXVIII 499.

Peccare statuens, et divinitus impeditus, si postea lutetur se non peccasse, reas non est ac si crimen ipsum comisisset a Deo desertus.

Domino et Patri, abbati reverendo Roberto, pa-

osculo ad osculum, amplexu ad amplexum ostende- A ter Assenues dictus abbas Becci, hujus vitæ prosperet : nune multo magis experior, cum abesse illum - ritatem et futur e felicitatem.

> Respondens vestræ reverentiæ de re, unde per filjum suum Villelmum meam parvitatem dignatur consulare, vellem exempla et auctoritates proponere: s defus festinatione, et mea occupatione, sient 356 ipse testis est, impeliente, vix mihilicet rei ipsius ver tatem simpliciter exponere. Nallius Catholici ignorat prudentia quia sient ille qui bonum opus facere volens prohibetur, et postea gandet se facere non potnisse quod bene voluit, non est lan laudus noa fecisse bonum quod proposuerat. Ita ille qui pravum opus agere disponens non permittitur et postea lieratur se non esse concupiscendie suie traditum, nequaquam judicandus est crimen egisse quod volnerat. Nam etsi quandin est aliquis in criminis voluntate, si in nulla vitam terminat, de crimine judicandus sit, magna tamen distantia est inter illum, quem ira superni judicis usque in reprobam actionem descrit, et illum, quem gratia a præcipitio servans operis in bonam voluntatem restituit. Multum igitur est criminandas ille qui pariter illis crimen conatur impingere, quorum pravas voluntates divina sapientia tam diverse voluit disponere. Ille namque nomine facinoris notandus est, qui aut in actum labitur, aut in malitiosa intentione deseritist, non ille, qui nec in opus malitice praecipitatur, et a perversa intentione eruitur. Hic enim in hoc servatus est, unde gaudendo gratias possit agere; ille in hoc desertus est, unde dolendo veniam ne-C cesse sit petere. De hoc certum est quia pro hujusmodi gaudio praemium accipiet; illi multum est, si pro dolore peccati pœnam effugiet. Plura vellem seribere, sed quia, sicut dixi, milii non licet, ista vel ad testimonium eorum 491, quæ prædictus filius vester de nostra viva voce vobis referet, liect intereisa, sine reprehensione suscipite. Valete.

#### EPISTOLA XXXIX 492.

AD LAMBERTUM.

Hunc nobilem virum ad vitam monasticam hortatur.

Dilecto et desiderato in Christo Lamb uto frater Anselmus abbas Beccensis, toto corde sæculi hujus vanitatem contemnere, et ad æterram veritatem contendere.

Tanta mihi charissimus frater et filius mens domnus Rodalfus Belvacensis, olim socius tuus, nunc verus amicus et desiderator tuus, retulit de nobilitate
et de morum 493 tuorum, quæ generis nebilitatem
exornat, honestate, ut non parvo affectu cogatur cor
meum te desiderando diligere, et diligendo desiderare. Quapropter quoniam animam tuam anima mea
nec minus vult, nec plus potest diligere quam se psam: non aliud potest desiderare de illa quam de
scipsa. Hoc igitur est de te desiderium meum ut
mundum relinquendo Christum sequaris, et per teta-

VARIÆ LECTIONES.

\*\*\*\* Collata cum eodem ins. \*\*\*\* In magnam vel parvam culpam ms. in magna vel parva culpa \*\*\* Per præsentem ms. per præsentium \*\*\*\*\* Collata cum eodem ms. \*\*\*\* Testimonia cocum ms. testimonium corum \*\*\*\*\*\*\*\*\* Collata cum eodem ms. \*\*\*\*\*\*\*\*\* Et morum ms. et de morum

poralem humilitatem et paupertatem, exaltationem de cujus certo et aterno commodo dubia, vilia et transet divitias aternas consequaris. Non te detineat, mi dilecte, nec moretur ulla occasio carnalis; quia ntique non est consilium, non expedit bonuar aternum perdere, aut miauere, aut vel differre pro temporali. Quod si superna gratia tibi, quod utinam videant oculi mei, inspirare dignabitur secundum desiderium meum, et a l'hoc eligere dignabertis consortium et consilium meum, jam dilatata in amplexus tuos obviam cantat tibi anima mea: Paratum cor meum, dilecte mi, paratum cor meum (Psal. Lv1, 8). Vale, duleissime, vale: et quam dubia et brevis sit vita hominis, et quam infinita sunt que sequentur bona vel mala, incessanter memorare.

#### EPISTOLA XL 191.

### AD ERMENGARDAM.

Ipsa, consentiente viro, voverat continentiam; sed cum vir monachus vellet fieri, ipsa non vu t: unde eam precatur Anselmus ut annuat.

Dominæ in Deodilectæ Ermengarde frat r Anselmus abhas Becci, salutem et fideles orationes 495.

Quamvis vos non cognoscam visu, tamen quia ejus ordinis sum qui omnibus hominibus debet bene velle et salubriter consulere, nulli mirum videri debet si vestram reverentiam, secundum quod audio expedire, commoneo. Audivi, charissima domina, qualiter sit inter virum vestrum et vos, quoniam nobilitas vestra non hoc patitur occultari, sed longe lateque facit publicari. In qua re primum gratias ago D.o, a quo est omne bonum, qui eidem viro vestro C dedit tanta constantia temporalem gloriam contemnere, et vobis concessit tot tribulationes pro tuenda castitate tain viriliter sufferre: ita tamen ut ille in ipso mundi contemptu non plus diligatseipsum quam vos, nec vobis aliquid in hoc mundo sit clarins illo. Certe ambo in hoc Deo et bonis hominibus amabiles, ambo estis laudabiles, utique in tanta et tam vera mutua vestra dilectione non tam corpora vestra diligere credendi estis quam animas. Corpora namque vestra nulla cura, nullo mutuo amore potestis a morte temporali cripere; animabus vero vestris, si ipsum vestrum amorem regere seitis, vitam æternam potestis acquirere. Quid ergo est, femina reverenda, femina probatæ castitatis, quid est quod te cogit impedire virum tuum, ne perfecte quærat D salutem animæ suæ, quam non minus deligis quam tuam? Nullatenus enim vel cogitandum est ut hoc facias propter vilem carnis delectationem, quam tantum, postquam ipse a te discessit, contempsisti: ut ne virum alterum susciperes, cum hunc habere non posses, multas passa sis tribulationes, multas respueris persuasiones. Quod si detines animam ejus a salutis suæ profectu, propter gloriam et commoda temporalia quæ amas, et quæ te per illum speras posse retinere: quomodo diligis animam illam,

itoria tua praponis 496 commoda? Aut qua ratione poles ab eo exigere, ut ipse æterna bona animæ suæ postponat temporalibus bonis corporis tui; si tu bena corporis tui præponis bonis anima: illius? Vide ergo, charissima domina, vide, fortis et prudens mulier, vide si hoc facis, quam non bene regas amorem tuum, quam non recte diligas diligentem te virum tuum. Quid si illum cogis ut desiderat consilium animæ suæ pro voluntate tua; et tunc morte tua vel illius occurrente; aut alio casu, sient solet, irruente, ille non prosittibi, ettu noceas illi; u ique si noces animæillins, noces animætuæ. O quanto n elius, reverenda domina, quanto laudabilius ostenditis vos diligere viram vestrum, si non solam permittitis, sed etiam consulitis et juvatis, ut quodincœpit, Deoinspirante, hoe conetur perficere, ipso adjuvante : si bo num illius amando, vestrum facitis; si certissime creditis; quia quanto fortins propter amorem Dei et proximi, humanum auxilium dimittitis, tanto familiarius et securius vos divinæ protectioni committitis. Confidat ergo in Deo prudens vestra fortitudo, et fortis prudentia : et sicut, si mortuus esset vir ille, absentiam ejus sufferretis nolendo, sine ullo ejus et vestro proficuo; ita dum vivit, sponte illam tolerate pro magno ejus et vestro præmio. Concedite ut libere faciat quod desiderat, quatenus 357 cum illo participetis mercedem. Si enim Deus curam gerit de viduis quæ non propter illum sunt viduæ: multo charius illam lovebit quam pro suo amore videbit sponte viduam. Quod si contigerit (quod fersitan non erit) ut terrenum perdatis honorem, nelite dolere, quia in cœlo recipictis meliorem. Et certe quod a melioribus et sapientioribus multum contennitur, non est multum dolendum, si perditur. Plus aliquid vellem consulere, sed non audeo; orare tamen non timeo. Omnipotens et misericors Deus i:a det tibi mundi contemptum, sicut dedit viro tuo; ut in cœlesti regno par sis viro tuo soror et Domina in Deo d'Ilecta.

# EPISTOLA XLI 497.

# AD FALCONEM.

De Roscelino, qui Lanfrancum et Anselmum serum sentire dicebut in Deo esse tres res, et ve e dici posse tres deos.

Domino et am'eo charissimo, reverendo episcopo Belvacensi Fulconi frater Anselmus dictus abbas Becci, salutem.

Audio (quod tamen absque dubietate credere non possum) quia Roscelinus clericus dicit in Deo tres personas esse tres res ab invicem separatas, sicut sunt tres angeli, ita tamen ut una sit voluntas et potestas : ant Patrem et Spiritum sanctum esse incarnatum, et tres deos vere posse dici si usus admitteret. In qua sententia asserit venerabilis memoriæ archiepiscopum Lanfrancum fuisse, et me

#### VARIÆ LECTIONES.

Collata cum eodem ms. 495 Et sidelem orationem ms. et sideles orationes 496 Proponis ms. præponis 497 Collata cum eodem ms.

bili (51) Remensi archiepiscopo Rainaldo colligendum esse in proximo. Quoniam ergo puto Reverentiam vestramihi præsentem futuram; volo ut instructa sit quid pro me respondere debeat, si ratio exegerit archiepiscopum quidem Lanfrancum vita ejus, multis religiosis et sapientibus viris nota (52), quia de eo nunquam aliquid tale sonuit, ab hoc crimine satis excusat et absentia et mors ejus omnem de eo novam accusationem recusat. De me autem hane veram omnes homines habere volo sententiam. Sie teneo ea quæ confitemur in Symbolo, cum dicimus: Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem cæli et terræ. Et: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem factorem cœli et terræ. Et : Quiennque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem, B et ea quæ sequuntur. Hæc tria Christianæ confessionis 498 principia, quæ hic præposui 493, sie inquam, hæc et corde credo et ore confiteor ut certus sim quia quicunque horum aliquid negare voluerit, et nominatim quicunque blasphemiam, quam supra posni me audisse a Roscelino dici, pro veritate asseruerit, sive homo, sive angelus, anathema est; et confirmando dicam, quandiu in hac perstiterit pertinacia, anathema sit. Omnino enim Christianus non est. Quod si baptizatus et inter Christianos est nutritus, nullo modo audiendus est; nec ulla ratio aut sui erroris est ab illo exigenda, ant nostræ veritatis illi est exhibenda; si mox, ut ejus perfidia absque dubietate innotuerit, aut anathematizet venenum quod proferendo evomuit, aut anathematizetur ab C omnibus Catholicis, nisi resipuerit. Insipientissimum enim et infrunitum 500 est, propter unumquemque non intelligentem quod supra firmam petram solidissime fundatum est, in nutantium questionum 801 revocare dubietatem. Fides enim nostra contra impios ratione defendenda est; non contra cos qui se Christiani nominis honore gaudere fatentur. Ab his enim juste exigendum est ut cautionem in haptismate factam inconcusse teneant; illis vero rationabiliter ostendendum est quam irrationabiliter nos contemnant. Nam Christianus per sidem debet ad intellectum proficere, non per intellectum ad fidem accedere; aut si intelligere non valet, a fide recedere. Sed eum ad intellectum valet pertingere, delectatur; cum vero nequit, quod capere non potest, veneratur. Has autem nostras litteras ad prædictum concilium a vestra sanctitate portari; aut si forte non iveritis, per aliquem de vestris litterarum 502

esse. Quapropter dictum est concilium (51) a venera- A mitti deposco. Quie, si ratio nominis mei exegerits bili (51) Remensi archiepiscopo Rainaldo colligendum in totius conventus audientia legantur; sin autem, esse in proximo. Quoniam ergo puto Reverentiam non erit opus ut legantur \*\*03\*. Valete

EPISTOLA XLH 50%.

Quod contra voluntatem consiliumque sui prælati in abbatem assumi consentive nusquam debuerit : cumque non intraverit per obedientiam nullatenus sit ub ipso benedicentus.

Frater Ansulucs, quamvis indignus, tamen abbas monasterii Beccensis, fratri Langanco, monacho ejusdem econobii, declinare a malo et facere bonum.

Ego frater Anselmus in Deum dilector tuns, fide. lis consiliarius tuns, divina dispositione et tua electione abbas tuus, tibi, frater Lanfrance, in nomine Domini nostri Jesu Christi moneo, consulo ct præcipio ut plusquam bis ant ter intente perlegas hanc fidelem epistolam meam, et inter cor tuum assistens coram districto judice, in enjus conspectu semper es, pertractes verba et consilium meum. Quod si aliquo modo factum fuerit ut alins illam, te non habente, aut legere nolente, legat, adjuro cum per omnipotentem Deum ut non subtrahat animæ tuæ salubre consilium; sed hanc præmissam meam jussionem tibi, aut audienti aut legenti aperiat, et ipsam epistolam totam tibi legendam exhibeat : quod si facere nolucrit, peccatum tuum ab illo requirat Deus, ita ut nulla sit excusatio in die revelationis justi judicii Dei. Antequam domm abbatiæ 505 acciperes, dicebam tibi et aliis secrete et publice, corde et ore, me nolle ut acciperes; non approbare, non consulere nunquam [me esse præcepturum : et si sine jussione mea acciperes, nunquam te benedictionem abbatis ab ullo episcopo meo assensu esse accepturum. Et tamen nescio quo superno judicio celabatur mihi quid sensurus eram, cum idem donum acciperes. Sed postquam factum est subito se ingessit cordi meo grave pondus rei, et aperuit se terribile judicium Dei : Audivi et conturbatus est venter mens, consideravi et expavi (Habac. 111, 16). Contritum est cor menm in meato mei, contremuerunt omnia ossa mea (Jer. xxIII, 9). Sensi rem detestabilem esse coram Deo, et coram omnibus illuminatis ab eo. Unde quod tristis dico, tu primum, et per te totus poster ordo, et maxime dolens et rubescens ego Pater tous, et mater tua Ecclesia nostra, facti sumus opprobium vicinis nostris, subsannatio et irrisio his qui in circuitu nostro sunt (Psal. LAXVIII, 4): et omnibus andientihus factus est exemplum dedecorandi et destruendi

VARIÆ LECTIONES.

498 Christianæ religionis ms. Christianæ confessionis infrantum ms. præposni soo Infinitum ms. infrantum sot Fundatum est, quæstionum ms. fundatum est, in nutantium quæstionum ms. litteratum soo Sin autem non erit opus ut legantur ms. sin autem; non erit opus ut ostendantur soo Collata cum eodem ms. soo Donum Abbatis ms. donum Abbatiæ

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

(31) Concilium a venerabili. Hujus concilii rursus meminit Anselmus cap. 1, lib. De incarnatione Verbi. Archiepiscopi etiam, ad quem exstat 13 Ivonis Carnotensis epistola, ubi (sicut in præfation. libr. Anselm. De incarnatione Verbi) vocatur Rainaldus, sed purius Rainoldum dixeris; sic enim legi in Ta-

bulis Rhemensis archiepiscopor, apud Democnar, et in privilegio, quod ipse anno sui pontificatus tertio, contulit Theodorico secundo abbati Sancti Huberti Ardennensis.

(52) Archiepiscopum quidem Lanfrancum vita ejus multis religiosis nota, etc. Nescio qua fronte luc ne-

Ecclesiam Dei, cujus rei te fecisti principium et prin- A abhatiam per rectitudinem, qui non intrat per recipem nostris temporibus in hac patria. Sustine me sie graviter loquentem, fili, quia non me impellit furor ex odio, sed cogit me dolor ex amore. Desiderat enim tristis frater subvenire percunti fratri sno; festinat tremens pastor ernere de faucibus Ieonis ovem tremendi domini sui. Prosequitur dolens pater ut revocet in infernum properantem dolendum filium suum. Redi ergo, redi ad cor; tuum file discute factum, et concute mentem tuam; reprobasti consilium æternum, et tenuisti consilium reprobum. Nam Dominus reprobat 358 consilia principum, consilium autem Domini manet in æternum (Psal. xxxii, 10). Non enim te fecit 507 abbatem Christus veritas 508, sed tua cupiditas, et corum qui non percipiunt quæ Dei sunt temeritas. Me- B quid te venisse testetur. mento quia qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro : fur non renit nisi ut furetur, et mactet, et perdat (Joan. x, 1): fili mi, non intrasti per ostium, quia non instrasti per Christum. Non intrasti per Christum, quia non per veritatem. Non per veritatem, quia non per rectitudinem. Non enim intrat monachus in

gularem electionem et per obedientiam. Non te excuses. Dices miln : Non intravi per obedientiam, quia non prohibuisti. Sufficit ad removendam rectitudinem, quia non per obedientiam introisti. Verum est quia non divi, prohibeo, aut pracipio ne facias. Videbam enim intelligenti sufficere quia incessanter dicebam: Non vult, non approbat cor menm, non consulit, non præcipit, nec præcipiet os meum. Si acceperis sine mea jussione abbatiam, mmquam habebis ab archiepiscopo benedictionem. Non enim debet monachus exspectare oris imperium, si zovit voluntatem abbatis sui, aut consilium. Si ergo non instrasti per ostium, grave mihi est dicere; sed tu considera et intellige, quem te nominet veritas, ad

# EPISTOLA XLIII 509.

AD WANDREGISILIUM.

Afflictos in tribulatione consolatur. Et quod nusquara consenserit ut Lanfrancus eorum abbas fieret.

Domnis et fratribus charissimis, domno Gualti no. priori monasterii S. Wandregisilii (35) et aliis monachis cjusdem monasterii, qui cum eo sunt, frater

VARIÆ LECTIONES.

806 Ad cor; tuym ms. ad cor tuum 507 Te facit ms. te fecit 509 Christus veritais ms. Christus veritas vos Collata cum eo !em ms.

# JOANNIS PICARDI NOTÆ.

Indo (Roseelinum) dico ausus sit Lanfrancum, virum alioquin integerrimum, ne leviusenle quidem suspectum hæreseos, imo hæreseon hostem infestissimum, tam gravis insimulare erroris. Verum, ecquid non andeat in viros sanctissimos, si cum ipso Deo gigantum more bellare non dubitet? Licet autem filicos purgent magistrum de objecto crimine, gratior tamen potentiorque fuerit purgatis ex ejusdem verbis Lanfranci elicita, quam præstabimus, prius posita Roscelini conclusione, quam sic Anselmus refert. c Roscelinus elerieus dieit in Deo tres personas esse tres res ab invicem separatas, sicut sunt tres angeli, ita tamen ut una sit voluntas et potestas, aut Patrem et Spiritum sanctum esse incarnatum, et tres deos vere diei posse, si usus admitteret, Danfranci verbis hisce ad Rainaldum Pictaviensem scribentis poterit impia Roscelini conclusio dejici. c Dominus Jesus Christus in cadem persona verus homo, et verus Deus, secundum humanitatem quidem esurivit, sitivit, cæterasque humanæ naturæ infirmitates assumendo hominem præter peccatum assumpsit; seeundum divinitatem vero, qua Patri et Spi-titui sancto per omnia æqualis est, nihil horum sustinuit. > Et post pauca : « Unigenitus Patris ita discederet. > Et post pauca : ( Hoc locutionis modo superias dictum est, quia homini assumpto a Filio Dei ictus et vulnera impetum passionis afferrent. Tertioque: Alioqui, si prælatus doctor (D. Ililarium Pictaviensem intelligit quemque purgat a Gaianismo Berengarium sacramentarium congesto in eumdem Hilarium) contra omninm sanctorum Patrum definitionem, carnem insensibilem et doloris expertem intelligi voluisset, assumptum a Filio Dei

hominem similem nobis hominem, in prædicta sententia minime retulisset. > Lanfrancus antem, cum dieat his in locis Christum in eadem persona hominem vernm Deumque verum ei quoque soli tribuat humanæ naturæ assumptionem, manifeste profitetur gigantum more bellare non dubitet? Licet autem fi-des et auctoritas Anselmi satis apud omnes Catho- C cat in cadem persona verum fuisse Deum, ac secundum divinitatem fuisse per omnia æqualem Patri et Spiritui sancto, non obscure docet minime dici posse tres deos. Etenim cum unmeri ad significandam rerum multiplicitatem fuerint instituti, ubi quid jam unicum repereris, otiosa prorsus erit multiplicatio. At Christus a Lanfranco secundum divinitatem per omnia æqualis Patri et Spiritm sancto, hoc est, prorsus idem creditur, et est juxta symbolum Athanasii : Qualis Pater talis Filius, talis Spiritus sanctus. Naturam igitur numero camdem, Roscelinus impiis ae iniquis distinxit calculis. Extremum quoque effatum Lanfranci, dicentis, sic Unigenitum Patris in mundum venisse, ut tamen a paterno sinu nunquam discesserit, plane demonstrat inseperatam inseparabilemque divinarum naturarum connexionem. Quod enim ab alio nunquam separatur, quis infirmans dicat separatum? Utinam superiorum nostrorum diligentia consuluisset ejusdem in mundum venit ut tamen a paterno sinu nunquam D Lanfranci commentariis, in epist. D. Pauli recensitis a Petro Christiavillanc Beccensi monacho, in indiculo Bibliothecæ Beccensis, anno 1485 ut legi in Biblioth. Becc. Hinc enim multo plura prompsissemus testimonia, quibus Roscelinum jure postularemus stellionatus.

Ab hoc crimine satis excusant, et absentia, et mors ejus. > Non quælibet mors excusat, sed ea potissimum, quam nullus præterit hæreseos sinister rumor, ut de Lanfranco paulo ante Auselmus testi-

(53) Sancti Wandregisili. Id coenohii sic ab ejus conditore etiamnum dicitur, vulgo S. Wandrile, de-cem circiter a Rothomago millibus. Alias dicitur Fontanella in Vita S. Andœni, vel Fontonilla apud Gemmet. lib. vn ducum Northman. cap. 23, idque

ob fontem juxta scatnrientem. Eversum illud a Northmannis excitavit Ricardus II dux Northman. Gemmet. sup. eap. 22. Exstructum est id cœnobii ab ipsomet Wandregisilo, decimo a Rothomago lapide.

Anselmus, post præsentem tribulatione, tempora- A fectum habet (Jac. 1, 2). Et alihi: Oportet nos per mullem et æternam consolationem.

Domnus Northmannus petiit a me ex vestra parte, nt dilectioni vestræ aliquam scriberem consolationem, et nostram ostenderem de Laufranco voluntatem. De consolatione quidem hoc mihi scribere pro temporis brevietate sufficit, quod S. Scriptura dicit: Omne gaudium existimate, fratres mei, cum in tentationes rarias incideritis: scientes quod probatio fidei vestræ patientiam operatur, patientia autem opus pertas tribulationes introire in regnum Dei (Act. xiv. 21). Et: Fidelis Dens, qui non patietur vos tentari supra quam ferre potestis; sed faciet etiam cum tentatione proventum, ut sustinere possitis (1. Cor. x, 43). Cum ergo ex tribulatione tot nobis bona veraciter promittantur; nec frangi, nec desperare, nec a bono proposito ullo modo deficere pro ulla tribulatione debemus : sed tanto magis in proposito home voluntatis secundum similitudinem grani 810 sinapis

### VARIZE LECTIONES.

810 Multitudinem grani ms. similitudinem grani

JOANNIS PICARDI NOTÆ.

ficatus est. Mors autem ejus ineidit in annum Christi 1089 sui pontificatus undevigesimum Willihelmi cognomento Rufi, Anglorum regis tertium, testibus Henrico Hungtidon, lib. n Matthwo Westmonast, in Flor., Histor. Rogerio Honed. in Annal. et archie-piscop. Cantuariens. Talibus ms. in nostra Biblio-theca, his verbis: Anno tertio Guilhelmi Rufi, regis Anglorum, Lanfrancus Cantuariensis metropolis archiepiscopus defanctus, in Dasilica Sanctie Trinitatis (quam ipse mirifico opere construxerat) ante Crncifixum sepultus est. Sedit annis novem, et vacavit sedes annis quinque. Gemma sacerdotum, et flos monachorum Lanfrancus Cantuariorum archiepi-scopus v Kalend. Junii obiit in Anglia. De isto venerabili Patre multa loqumtur (qua litteris dedit Gilbertus Crispinus Herloini Lanfrancique contemporaucus, et Beccensis Monachus) e in Gestis sanctæ memoriæ Herluini abbatis, ac Anselmi ejus successoris, et in Gestis Nortmannorum. > Sic fabulæ ms. de Lanfranco.

Porro scriptores nec conveniunt de mense obitus, nee de die. Nam Roger, Honed, priori parte Annalium Florent., Wigorniensis in Chronic. numerantix Kalend. Jun., Matth. Westmonast. ix Kalend. April., Matth. Parkerus in antiquis Eccles. Britan. iv C derunt. Jun., Petrus Equilin. lib. vi, Catalog. cap. 47 v Nov. Jul., Balens cent. 15 Script. Britan. v Kalend. Jul., Tabuiæ Cantuar, et Chron. Becc. ms. v Kalend. Jumias. Si forsan quis me causificetur serupulosiorem aut morosiorem ephemerestin, novit sibi maxime prospectum suisque scrupulis (si urgeretur aliquot) occurrisse me. Ex his enim, quanquam dissentancis ephemeridibus magis consentaneam potest colligere supputationem, scilicet mensem Junium Laufranci defineti testem. Nec minorem anni discrepantiam habent auctores, ex quibus superiores verius sentiunt et scribunt, horumque sententiæ suffragatur tempus unctionis, seilicet annus 1070, quem tant. Willelmus Malmesberiensis lib. 1 De gest. pont. Augl., Roger. Honed, in cumdem, Matt. Paris in Hist, majore et narratio elect, metique Lanfranci descripta in limine suarum epistolarum. Cæteri, qui ejus mortem referunt, ad annom 1090 ut Wigor- congregationi Sanctæ Mariæ Beccensis, frater Will-niensis et Georgius Lilius in Chronic. Anglorum Duelmus abbas Cormelieusis vestræ pietatis alumnus. regum recensent eins ordinationem anno 1071 sicut et Cantuarienses Tabniæ, Lilioque in hoc consentaneæ quod dicant archiepiscopatum vacasse annis quinque. Tandem in hoe omnes convenient, nempe Lanfrancum sedisse annis undeviginti, licet, ut præmouni, fit multo verior scutentia Malmesberiensis, qui flaccescente Lanfranco florescebat. Nam et idem gubernatæ Ecclesæ Cantuariensis tempus, et cessationis servat, annos plus quatuor comumerans, reliquit annum mortui Lanfranci et Anschui in ejus locum subditi inchoatum aliquot mensibus, sumit pro excessit illo significate tribus ejusdem verbis quatuor, etsi vere quis hune annum possit numerare, quia Anselmus, electus Martio mense anni 1095 suscepit regimen pridie Non. Decemb., cum sacro

delibutus olco, et pontificiis adornatus est' insignibus. Si quis ergo annum 1070 sur parte majore inceptum (utpote perductum ad Septembrem quo fuit consecratus Lanfrancus) dicat eum obiisse anno 1089, alias 1090; Neubrigensis lib. 1 Rerum Anglicarum, eap. 2, opinatur Lanfrancum obiisse diem anno 1087. Contra auctor Memorialis Historiarum, vir alioqui diligentissimus, anno 1096.

Sed cum priora, quæ in connexo sunt, necessaria sint, finnt etiam, quæ consequentur, necessaria. Volaterrano parcero, feret religio: Ait enim, lib. m Comment. tit. de Gallia Narbonensi, sub finem, Lanfrancum Honorio tertio papa egisse ludimagistrum. Postea tamen, lib. xxii notat Honorio tertio successisse Innocentium tertium, id est anno 1216. Sed et inficias ibit Anselm, nostrum andivisse Lanfrancum; illum tamen claruisse anno 1058 observat lib. xin eorumdem Comment.

Nune historica dissensione dijudicata, prosequamur quæ restant in Tabulis Cantuariensibus notata de Lanfranci obitu. c Multa, inquiunt, super illum Cantuarii metro, seu prosa prompserunt; multa quoque Beccenses, quos ipse docuerat, alique sophistæ de charismatibus illi divinitus datis, edi-

Archiepiscopus, etc. Vide supra, col. 1049. Beccensis autem Auselmus supradictam compatriotæ sui memoriam heroico carmine volumini lacrymabiliter indidit. > Hueusque Victorianus codex, et Becc. ms. Quibus, si plura quis desideret, adeat Malmesberiensem, Gemmeticensem, Rogerum Honedenum, Matthænm Paris, Thomam Walsinghanum in hippodigmate Neustriæ ad annum 1071. Florentem Wigorniensem in Chron. Vincentium Belvacensem Speculi Histor. lib. xxv, cap. 36, 57,

et 43. His collectancis funerariis adjunxi novissimum illud quod, etsi Lanfranco superstiti contigerit, tamen quia sie fuit tectum ut sola mors ejus detexerit, ideirco hie tantum reteximus; Beceense vero Chro-

nicum ms. suppeditavit in hace verba:

Reverendissimo Patri Wilhelmo, et cunctæ

Rem, domini et fratres charissimi, anth (utreor) mortalium, nisi soli mihi cognitam, refero vobis de venerabili Patre Herluino, atque ejus priore Lanfranco, quam ipse Lanfrancus proprio ore singula-riter mihi retulit, et ut nemini dicerem, quoad ipse viveret, peoitus interdixit. Cujus interdictum hactenus custodiens, nunc tandem securus enuntio, cum jam me nulla cohibet interdictio. Hujus autem enuntiationis ipsam veritatem, Deum videlicet, invoco testem quem scio mendaciloquorum omnium esse perditorem : dicit enim Psalmus : Perdes omnes, qui loquuntur mendacium (Psal. v., 7). Hie igitur Lan-francus tempore prædicandi Herluini Patris, conversionis gratia Beccum humillime suscepit, susceptum strenuissime usque ad finem vitæ gratia divina so fervere (Matth. xm, 51), quante magis tribulationem A Beccenses visurum, multumque exterritans bis ausa adversitate atterimor 511. Confidite ergo quia, annuente Deo, post tribulationem ketitia consequetur. Si quis autem ex volis in hac tribulatione desecerit, dicite: De nobis exiit, sed non erat ex nobis (1 Joan. n, 19); quia non erat nobiscum radicatus. De voluntate antem nostra hoe mens nostra dicit et lingna quia si olim voluissem 819 et præcepissem nt Lanfrancus esset Abbas vester, quod certe non feci : tam crudelem se super vos ostendit, ut jam nec velle possem. Valete.

# EPISTOLA XLIV 513.

AD GISLIBERTUM.

Quod ipse molestissima febre correptus fuerit dum Cadamo Beccum rediret : quæ tamen diffugit, cum

Domao et Patri abbati reverendo Gislebento, ejusque sanctitati commissis donnis et fratribus in Cadomensi comobio commanentibus, frater Anselmus, quod servus fidelis et frater.

Postquam a vestra desiderata presentia nuper vi, quam scitis, abstractus recessi : Beccum ante festivitatem S. Benedicti ob multa impedimenta videre non potni. Intra quod spatium cum multis curis et doloribus corporeis affectus essem in Francia insuper febris subito irruit in me, ferociter comminaus me non amplius vos, aliesque dominos nostros

est tangere servim vestrum. Sed eum videret me intentissime meditantem 515 ut ad vos et quosconque possem, mitterem pro auxilio et succurso orationum. exterrita fugit exterritum. Sed illud tantillum quod habebam saporis, edendi et dormiendi, et virinm corperis, avida nocendi accelerando rapnit et secum tulit. Tanta igitar ejus kee mancipia, fasti imm seilicet et insomnium, et horum sociam imbecillitatem, que ejus semper sequi solent terra vestigia, a me nondum expellere possum. Hæe ideireo mando vestræ charitati quia statum mex parvitatis semper vohis notum esse volo, et vos idipsum 515 velle non ignoro. Scitote quia donce vos videam, semper me debitorem ad vos veniendi cognosco. Juvate ergo me de petendo ab eis orationum succursu meditaretur. B vestris orationibus, ut seemulum votum memm possim solvere debitum meum. Valete munc et semper.

# EPISTOLA XLV 516.

AD HENRICUM.

Exorat pro monacho refuga, cui est in votis redire ad ovile, et pecuniam mutuam solvere.

Domnis et amicis, et fratribus charissimis, domno priori Henrico, et aliis in Cantuariensi comobio, Christi Ecclesiæ servis Dei commanentibus, frater Anselmus, in sanctæ vitæ proposito semper ad meliora proficere, et nunquam deficere.

# VARIÆ LECTIONES.

Tribulationum atterimus ms. tribulationum adversitate atterimur 512 Venissem ms. voluissem 513 Collata cum eodem ms. 815 Mediante ms. meditantem 518 Et ad ipsum ms. et vos id ipsum cum eodem ms.

### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

vus , pauper fortuna , pauperior religionis norma. Pater quidem præfatus Dei amore pollebat, sed fratrum utilium consolatione carebat. Verum, secundum quod scriptum est: Facta cogitatum tunm in Domino, et ipse enutriet te (Psal. Liv, 23), cum assiduis Dei clementiam ipse exsecraret precibus, quatenus sibi talem virum dirigeret, cujus solatio loveretur, consilio animaretur, adjutorio sustentaretur, Lanfrancum liberalium artium eruditione peritum, morum probitate conspicuum, ratione divina suffultum, discret'onis virtute subnixum ei direxit, qui sibi ad omnia utitis, ad cuneta, quæ pie volebat, accommodus fuit. Nam ipsius bonitate atque industria, doctrina atque efficacia istud cœnobium, ut cunctis notum est, superna pietas sacræ religionis ordine infermavit, multis honoribus, terris et prædiis ampliavit, pluribus et am personis nobilibus atque honestis, ad landem et gloriam nominis sui sublimavit. Sed ad rei relationem, cujus occasione ista præliba-vi, pertingam. Gernens Lanfrancus fratrum inertiam morum pravitatem, ordinis transgressionem, conji- D ciens etiam alignos sibi invidere, qui sibi metnebant eum proficiendum fore, ignorabat quid ageret, quo se conferret, tædebat enm conversationis inhonestæ, inhiabat ardenter ad solitariæ dulcedinem vitæ. Simulata igitur infirmitate, Fulcrannum hortulanum rogavit, ut ei quotidie afferre radices quorumdam carduorum quos cibi asserebat afferre solutionis remedium. Hoc autem facicbat, ut corpus suum assuefaceret tali edulio, quasi disponebat vivere in eremo. Cum ergo jam corpus et animum præpararet ad fugam noe-urnæ elapsionis, domino Herbino abbati hibil de hac re suspicanti, dum in lecto quiesceret, egregiæ indolis Hugo puer, qui nuperrime obierat, in veste

protegente servavit. Erat tune Beccus ædificiis par- C candida apparuit filius Baldrici de Auvervilla, nepos ejusdem abbatis. Cujus aspectu in millo turbatus. amabiliter sie eum abbas affatur : Quid est tilt? quomodo te habes? Et puer alacriter : Ego, Pater. bene habeo, quia per Dei misericordiam et per tuam intercessionem, liberatus sum ab omni tormento, sed Dens misit me ad te, ut dicam tibi, qua si tibi non prospexeris, magistrum Landrancom non babebis. Abbas admiratus: Quomodo, inquit, fili? Puer ad hace: Quia vitam solitariam desiderat, et de monasterio egredi deliberat. Nam mores fratrum et vita non sibi placent : Vide ergo quid facias, quia tibi non expedit. His dictis puer disparuit. Abbas attonitus in iis quæ audierat, reliquum noctis vigiliis et orationibus insomne peregit. Summo autem mare mox nt ora loquendi se dedit, Lanfrancum ascivit, secum singulariter sedere fecit. Cor abbatis intimo dolore cruciabatur, vox intra fauces premitur, lacrymæ uberrime crumpentes doiarem cordis aperiunt. Lanfrancus hæc videns, in terram prosternens se, cur abbas sie plorat aperiri sibi suppliciter precatur. Tandem abbas in inec verba prorapit Hen mihi, cui tale damnum minatur Deus! Væ mihi? qui meum consilium perdidi, meum anxilium amisi, amltoties per magnos gemitus Deum rogavi, uberrimis lacrymis divinæ supplicavi misericordiæ ut talem præstaret milii virum, cujus consilio et auxi lio locum istam emendarem, et quæ essent Deo placita monachorum usibus instaurarem. Et quando, frater Lanfrance, buc te Deus adduxit, preces meæ humilitatis exauditas credidi. Ego in te onus meum transferre cogitabam. Ego te totius oneris mei sarcinam supportaturum sperabam. Nunc autem (nescio qua de causa) hine discedere me derelieto satagis, et ad deserta pergere cupis. Lanfrancus intel-

Moyses charissimus frater noster, qui claustrum A verticem in circuitu pelle servi vestri fratris Auselmi sanctæ conversationis vestræ sua juvenili levitate et aliena deceptus frande desernit, utpote filius Evæ matris nostræ, quæ in paradiso decepta paradisi amonitate caruit, superno protegente respectu; nec dissipavit substantiam suam cum meretricibus, nee inedia coactus pavit porcos extraneos, nec desideravit saturari siliquiis 517 quas porci manducant: sed nondum exhausta mentis satietate, quam de spirituali mensa vestra acceperat, ad nostrum monasterium, quasi ad notum portum post multos mundani maris discursus tandem applicuit. Qui, quamvis oli reatus sui conscientiam severitatem justitiæ sibi timent Apostolo dicente: Nemo unquam carnen suam odio habuit (Ephes. v, 29) : tamen intra gregem, in quo lactatus et nutritus est omni modo recolligi cupit. B Et quoniam non se dignum vocari filium, aut fratrem jam judicat, saltem fieri se sieut unum de mercenariis 359 vestris tantum inter vos esse mercatur, desiderat : famulo quoque suo, que i ipse ad consensum et obsequium sui dilecti attraxit, tanto magis quam carni suæ timet, quanto si ille aliqua vindicta puniatur justo judicio, ab anima sua exigendum videt. De pecunia etiam alliena sub pacto redditionis accepta, quam incante per alienam fallaciam expendit, ita sollicitus est ut nisi per largitatis vestræ auxilium, et per licentiam ut undecunque poterit se adjuvari postulet, ah eo debito contigerit cum exonerari, nunquam speret cor suum ex hac verecundia posse consolari. Sed quoniam ad tot et tansufficere, me servum vestrum, quoniam nec fideliorem vobis, nec quem magis confidat a vobis aliquid posse impetrare ad præsens habet, pro se rogat intercedere. Verum cum nulla major sit intercessio, quam pellis pro pelle, anima pro anima positio, dicente Domino: Majorem dilectionem nemo habet, quam ut animam ponat quis pro amicis suis (Joan. xv, 13). Domnum Moysen a planta pedis usque ad

indutum, et os ejus os meum esse vestra sciat dilectio. Si quis ergo vestrum est in quem aliquando sponte peccavi, primus in illo pro prædicta culpa pellem meam percutiat, et os meum a cibo probibeat. Post hanc vero culpam pellem meam fratri Moysi studiosissime commendo, sient suam diligit, ad custodiendum; vobis autem, non adeo 518 ad pareendum. Nam si ejus eulpa pellis mea læsa aut gravius excussa fuerit, ab illo exigam; si quis autem ei pepercerit, illi gratias agam. De famulo vero ejus scitote quia aliam pellem non habeo, quoniam salus ejus salus mea; anima ejus, anima mea est. Quoniam autem quid de argento postulat, est ad faciendum facile; non erit, ut puto, apud misericordiam vestram ad impetrandum difficile. De his onnibus antequam incipiat redire, voluntatem vestram per litteras vestras desideramus audire. Non quia ipse recuset, si juhetis, etiam ad formenta properare; sed quoniam cum bona spe, Letus ad cos quos desiderat, optat remeare. Valete.

# EPISTOLA XLVI 519,

AD CONDULFUM.

Exorat pro codem refuga.

Domino et Patri, amico verissimo, reverendo episcopo Gondulfo, frater Anselmes, in hujus vitæ perseverare sanctitate, in futuræ permanere felicitate 820.

Si vestræ benevolentia: et vestrorum beneficiorum retributionem in gratiarum actione esse sciremus, tas res preces suas considerat nec posse nec debere C utique multas pelles ovium gratiarum actionibus impleremus. Sed quoniam non in voce irrevocabili, nec in scriptura putribili, sed in æternæ plenitudine felicitatis mercedem vestram novimus consistere: ideoque supersedemus per singula vestra heneficia gratias remittere. Mutuam vero vestram dilectionem, sicut in vobis manere immutabilem non ignoramus; ita in nobis cam servare inviolabilem curamus. De fratre Moyse Cantuariensi jnvene, qui nune

# VARLE LECTIONES.

Saturaris siliquii ms. saturari siliquis E18 A deo ms. adeo 519 Collata cum eodem ms. 520 Manera l'œlicitate ms. permanere (œlicitate

#### JOANNIS PICARDI NOTÆ.

tigens voluntatem suam detectam, et propositum D francus nec volens propalare, nec omnino occultare, cordis sui, quod occultum putabat, evidenter propalatum, abbatis pedibus illico advolvitur, et quali-ter sibi innotuissent talia humiliter sciscitatur. Tune ei abbas blanda voce visionem apernit, et quid sibi divinitus per puerum revelatum sit sicut supra retexuimus, explicat. Laufrancus obstupefactus, et Dei gratiam in abbate vehementer admiratus, humique prostratus, per confessionem Patri protinus quidquid in voluntate habuerat, corde compunctus exposuit, pœnitentiaque accepta et absolutione impetrata, spopondit se nunquam ab ipso discessurum, ejusque præceptis per omnia obtemperaturum. Abbas ingentes omnipotenti Deo gratias referens, quam citius potuit, Lanfrancum priorem constituit, et quidquid ditioni monasterii subjacebat intus et exterius, ipsius curæ commisit. Quos ita unanimes esse tri-Luit divina protectio, ut nulla inter cos unquam fuerit orta dissensionis occasio. Hane visionem Lan-

indieavit illam cuidam monacho nomine Guillielmo, quem a puero nutrierat et docuerat, plurimumque amabat, præcipiens ne alicui diceret, quandiu in corpore viveret. Quod ille servavit usque ad ultimam senectutem. Post mortem vero Lanfranci, cum jam nulla prohibitione urgeretur, seripsit rem sicut audierat, et alibati ac monachis Becci, pront supra digresmus, dixit. > Ilucusque Guilhelmi epistola, cujus summarium biographus Beccensis in ejusdem Lanfranci Vitam contulerat, ex qua unicum illud idque supremum referam, nempe, quod cum Cantuarieusis Lasilica ab ipso Lanfranco primum inchoata, tandemque ad umbilicum perducta a Guilhelmo Gurkoliensi tertio post ipsum archiepiscopo foret sacranda, pro more miversi inhumatorum cineres elati fuere, tamque monachus aliquis præcidit casula Lanfranci particulam , quæ canctos olfacientes fragrantissimo afflavit edore.

est in monasterio nostro et vult in Angliam ad suum A perversitatis impetus circa illum repellat, quam ut nonasterium redire, vestram precamur sanctitatem ut et vos ei veniam delicti sui propter nostrum amorem, sicut de vobis confidimus, tribuatis : et ut a domno Henrico priore, et a tota congregatione benigne suscipiatur, efficiatis. Epistolam 821, quam de hac re prædicto priori et congregationi misimus, placeat vestræ sanctitati legere; et secundum quod in illa postulamus, antequam a nobis F. Moyses proficiscatur, communem voluntatem vestræ benignitatis per litteras vestro sigillo signatas mercamur accipere. Valete.

#### EPISTOLA XLVII 522.

AD GISLIBERTUM.

De sebre qua corruptus suit et de qua supra in epist. 44, B scribit.

Domino servus, amico amicus, dilecto dilectus, domno abbati Gisleberto, frater Anselmus, sempiternum gandere.

Si sane, si bene, si prospere cuncta sunt erga domnum abbatem Gislebertum dilectum dilectorem meum, vere inde gaudet cor meum, quia certe sic est desiderium meum. Si dilectionem et beneficia, quæ nobis et nostris rebus impenditis, alienus alienis impenderet, utique 523 gratiarum magnam actionem in scriptis et voce exhiberemus ne deficeret. Sed quoniam hoc ille facit, de quo nunquam possumus desperare, sufficere credimus majores gratias cum semper prompta voluntate, præsertim cum hoc iosum non ignoretis, indesinenter in cordis arca servare. Scio quia vestra dilectio quomodo se habeat status noster, desiderat cognoscere: qui, Deo protegente, secundum modum nostrum, et secundum temporis linjus varietatem in cunctis bene esset et prospere, nisi quia cum nuper in Francia essem aliis 524 quibusdam affectum laboribus levis quædam febris subito irruens plus me terruit quam læsit. Sed cum videret mentem meam intentissime conversam ut ad amicos nostros pro auxilio mitterem orationum, exterrita bis tactum fugit exterritum. Unde aliquandiu post passus sum, cum edendi fastidio, dormiendi difficultatem, et membrorum majorem imbecillitatem. Dominos et fratres nostros dilectissimos filios vestros quanta possum devotione saluto; de quorum erga me dulci dilectione re mihi cognita, D quoties recogito, exsulto. De Ricardo serviente vestro, qui vos in Angliam secundum jussionem vestram seentus est, vellem vestram, si vobis non displiceret, benignitatem rogare, quoniam quem Deus suo judicio ab impacto crimine excusavit, si ipse ab incepto sideli servitio non desicit jam nihil est quod bonæ vestræ voluntati quam de eo incepistis, debeat obviare. Justus enim est, et plus decet honestatis vestræ auctoritatem, ut vestra constantia cujuslibet

aliena non landabilis pertinacia landabilem intentionem benevolentiæ vestræ reflectat. Valeat semper dulcis milii vestra dilectio.

### EPISTOLA XLVIII 536.

AD GUALTERUM.

Laicum recenter conversum in spiritu lenitatis instruendum esse.

Domno et fratri dulcissimo Gualtero, frater Axselvus abhas Beeci, salutem.

Domnus Robertus de Briodua gratias magnas agit vobis pro benignitate quam illi, supra quam 126 sperare unquam potuit, exhibetis et cum gratiarum actione testis vobis est quia et ab ipso et ab aliis propter eum multa molesta passi estis. Unde ego cum amore gratias ago, et cum gratiarum actione laudo, et laudando precor discretionem vestram, ut memor quia calamus quassatus non est conterendus (Matth. XII, 20; Isai. XLII, 3), 360 et quia sani non egent medico, sed qui male habent (Luc, v, 31), in hoe quod incepit perseveret. Sperandum enim est quoniam qui per vestram tolerantiam jam aliquatenus, misericordia Dei efficiente, profecit: si in eo quod incoepistis, perseveraveritis; per eamdem Dei misericordiam ad majora proficiet. Nam hoc ipsum magnum signum est profectus ejus, quia illi per quem se profecisse cognoscit, multum commendari per me amicum vestrum desiderat; non ut vitiis suis consentiatis, sed ut infirmitati ejus, ut ab illis paulatim sicut æger levetur, condescendatis. Nondum enim audet promittere se mores suos, in gnibus aliter quam expediat nutritus est, in proximo penitus deserturum; sed cum voluntate et desiderio promittit quoties ceciderit, se Deo adjuvante, per vestrum auxilium et consilium, et per vestras orationes surrecturum 897, et quandoque in bonis moribus constanter staturum. Salutate dominos et fratres nostros vestræ congregationis monachos ex nostra parte: quos rogo, ut fidelis et amicus, quatenus solliciti sint servare unitatem spiritus in vinculo pacis (Ephes. 1v, 3), si templum volunt esse Spiritus sancti (I Cor. v1, 19), qui sicut scindi non potest, ita in discordia habitare non potest. Valete.

### EPISTOLA XLIX 528.

AD GIRARDUM.

Ui Beccensis quidam monachus ab ecclesia S. Ulmari regimine excusetur, ne lupi agnum devorent et leones ovem.

Domino et Patri reverendo Morinorum episcopo GIRARDO, frater Anselmus dictus abbas Becci, quod suus.

Multa propter necessitatem rei dicere expediret: at propter multa mihi non licet. Brevi igitur alloquio et magno affectu vestram deprecor paternam

#### VARLÆ LECTIONES.

521 Excipiatur, efficiatis epistolam ms. suscipiatur, efficiatis. Epistolam 522 Collata cum eodem ms. best Impenditis, utique ms. impendi is, alienus alienis impenderet, utique Francia essem; aliis best Collata cum eodem ms. best Supra qua ms. supra quam resurrecturum best Collata cum codem ms. 515 Francia, aliis ms. 827 Resurrecturum ms.

1

mensi archiepiscopo ex vestra et nostra parte persuadeatis, quod ad prudentiæ vestræ pertinet discretionem; quatenus hie frater noster diutius frustra non vexetur, nee ad eeclesiam S. Vulmari, ejus occasione, convenienti consilio et ordinatione privetur. Impossibilile enim est eum amplius in cadem ecclesia ob multa, quæ longum est narrare, in pace consistere; aut ad aliquam 829 utilitatem vel cum nimio labore proficere. Quapropter iterum iterumque precor ne tantum auctoritatis vestræ censuram attendatis, ut animam proximi insanabiliter vestro rigore frustra frangatis. Nolite, obsecto, amplius agnum fugientem ad lupos reducere; nolite ovi catulos leonum domandos committere; nolite innocentem et reclamantem in fornacem Chaldaeorum ad R millius boni effectium impellere. Permittite ut alius in loco ejus constituatur, cujus mens paratior sit interiora et exteriora bella circa pravos mores tolerare: et qui tentet, quod ipse sese non posse probavit, si quo modo, Deo auxiliante, possit utiliter cohabitantibus concordare. Quod si vestra sententia aliquid immutabiliter senserit, quod non optamus, prius in prædicta ecclesia pacem et bonam voluntatem ædificare, et sie pacatum et benevolum in domum pacis inter benevolos revocare. Valete.

### EPISTOLA L 830.

AD JOANNEM ET BOSONEM.

De quaternionibus suis ab eo deperditis dolentem eum consolatur. Et ei se musicam missurum pollicetur.

Amicis amicus, dilectis dilectus, domno Joanni et- C domno Bosoni frater Anselmus, hujus vitæ et futuræ inviolabilem lætitiam.

Quamvis delectabiles et dulces sint sapientia et dilectio, tamen in hujus vitæ lubrico generant dolorem et amaritudinem aliquando: quæ quanto veriores et majores sunt, tanto hoe faciont rarius et tanto gravius. Rarius enim sapientiores falluntur; sed cum hoc contingit, magis læduntur. Et qui verius diligunt, rarius quos diligunt, offendunt. Verum quando hoc accidit, gravius se affligunt. Quapropter cum vos modicum quid incaute fecisse (si tamen incantum judicandum est, quod de "31 quaternionibus nostris fecistis) vos tam graviter ferre mandastis; utique non hoc ex consuetudine, nec ex negligentia descendisse, sed ex ea necessitate, quia non D est homo qui non peccet, monstrastis. Unde vos probatis pro certo in cautela prudentiores, et in dilectione ferventiores. Quod quanto verius intueor, tanto rectius læsionem cordis vestri cor meum lædere debere confiteor. Cum ergo mihi vulnus cordi vestro infixum ob dilectionem mei, quem timuistis vos offendisse, scripsistis; non dissimile vulnus cordi meo inflixistis. Quantum enim vos dolore studio mei amo

pietatem, ut et vos faciatis', et domino nostro Re- A ris cognovi, tantumque doluistis, recte et ego doluis mensi archiepiscopo ex vestra et nostra parte persuadeatis, quod ad prudentiæ vestræ pertinet discretionem; quatenus hie frater noster diutius frustra non vexetur, nec ad ecclesiam S. Vulmari, ejus occasione, convenienti consilio et ordinatione privetur. Impossibilile enim est eum amplius in cadem ecclesia ob multa, quæ longum est narrare, in pace consistere; aut ad aliquam set narrare, in pace consistere; aut ad aliquam set narrare, in pace consistere. Quapropter iterum iterumque

#### EPISTOLA LI 533

AD PALDIMOUM ET ALIOS MONACHOS.

De diuturniore sui moru in Anglia. De sua ad S. Nicolumn oratione, et de sua epistola contra Rescelinum.

Desideratis desideratoribus suis, domno priori Baldrico et aliis, qui cum eo sunt, fratribus fratres Anselmus, suus illorum : semper bene esse intus et extra.

Nondum vobis possum aliquid mandare de utilitate nostri itineris in Angliam, quantum pertinet ad nostram Ecclesiam. Differt enim adhue rex respondere nostræ petitioni; quamvis ipse et alii principes Angliæ mihi nimis ultra mensuram meam, amorem et honorem exhibeant. De incolumitate mea lator præsentium monachus domini abbatis Gisleberti. melius quam epistola nostra docere vos poterit. quem volo ut valde benigne excipiatis 834. Reditum nostrum ante Quadragesimam non spero futurum, Mandate mihi litteris de his quæ circa vos sun!, ea quæ seire me debere seitis. Mittite mihi orat o em ad S. Nicolaum quam feci, et epistolam quam contra dieta Roscelini facere inchoavi : et si quas de aliis nostris 535 epistolis 361 habet domnus Mauritius. quas non misit. Salutate matres nostras, dominam. Evam et dominam Basiliam. Valete.

# EPISTOLA LII 536.

AD ERNULFUM.

Professionem a monacho factam et servatam, non esse iterum ab eo exigendam, cum abbas benedicitur.

Domino et amico, abbati 837 Ernulfo, frater Anselmus, salutem præsentis vitæ et futuræ.

Domnus Nicolaus frater vester dixit mihi ex vestra parte, ut vohis consilium nostrum mandarem de eo; quia episcopus Bajocensis invitat vos ad benedictionem, quæ vestræ debetur electioni. Sed ego, quidquid inde sentio, jam vestræ dixi præsens d lectioni. Scimus enim quia semper profiteri ore et opere exhibere debemus majoribus nostris regularem obedientiam. Quam scripto repetem, quandiu cam non abnegasse cognoscimur, superfluum certe est; ad quod 838 si quis nos vult cogere, cum ad abbatiæ prælationem promovemur, sine ulla ratione fieri videtur. Cum enim professi sumus conversio-

#### VARIÆ LECTIONES.

Aut aliquam ms. aut ad aliquam 530 Collata cum eodem ms. 531 Quid de ms. quod de 572 Quautoeius ms. quam citius 533 Collata cum eodem ms. 534 Excipiatis ms. suscipiatis 538 Aliis vestris ms. ailis nostris 536 Collata cum duodus mss. Victorinis 537 Domino et Patri abbati mss. Domino et amico Abbati 538 Est, quod mss. est, ad quod

nem morum nostrorum, ac obedientiam secundum A regulam S. Benedicti, utique \$29 promisimus obedieatiam, non solum abbatibus, nec solum quandiu essemus sub abbate, sed omnibus majoribus nostris, et quandin viveremus. Eadem enim Regula docet ut monachus omni ohedientia se subdat majori, et ut, ad exemplum Domini, obedientiam servemus usque ad mortem (Philipp. 11, 8). Qui ergo monachicam semel scripsit et legit professionem, si nunquam eam abnegavit, frustra aliquis ab eo aliam exigit. Vale.

#### EPISTOLA LIII.

AD LANFRANCUM ET OMNES BECCENSES MONACHOS.

Lanfranco morbo laboranti condolet.

Domino et Patri reverendo archiepiscopo Lan-FRANCO frater Anselmus, et tota Beccensis comobii congregatio, quod sui.

De ægritudine paternæ vestræ sanctitatis graviter dolentes, pro salute vestra Denm orare non cessamus: quoniam ægritudinem vestram tribulationem nostram, et salutem vestram incolumitatem nostram esse putamus; nec solum nobis, sed et matri Ecclesiæ, quantum nomen vestrum extendi potest, vitam vestram necessariam esse intelligimus. Jussio vestra de conductu Longobardorum amodo. Deo annuente, servabitur. Dommum Balduinum. quem in Angliam mittimus pro necessitatibus nostris. quas ipse vobis narrare poterit, secundum quod eas cognoscetis et paternæ benignitati placebit, ut adiuvetis, sieut mos vester est, supplicamus. Omnipotens Deus diu nobis et Ecelesiæ suæ vitam vestram in salute et prosperitate, etiam in grafa sibi sanctitate conservet. Amen.

#### VARLÆ LECTIONES.

Consessionem morum nostrarum, utique mss. conversionem morum nostrorum ad obedientiam secundum regulam S. Benedicti, utique.

# ORDO RERUM

# OUÆ IN HOC TOMO CONTINENTUR.

| S. ANSELMUS CANTUARIENSIS ARCHIEPI-                                                                      | Sancti Anselmi epitaphium triplex. 14f                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCOPUS.                                                                                                  | OPERUM PARS PRIMA. — DOGMATICA.                                                                                              |
| Prolegomena. 9                                                                                           |                                                                                                                              |
| Proloquium. 15<br>Operum S. Anselmi Censura. 15                                                          | DE DIVINITATIS ESSENTIA MONOLOGIUM. 141 Præfatio. 141                                                                        |
| Operum S. Anselmi Censura. 15<br>(ensura operum quæ in appendice edita sunt. 39                          | CAP. I. — Quod sit quiddam optimum et maximum et                                                                             |
| Vita sancti Anselmi auctore Eadmero. 49                                                                  | summum omnium quæ sunt.                                                                                                      |
| Prologus. 49                                                                                             | CAP. II. — De eadem re.                                                                                                      |
| LIBER PRIMUS. — Acta S. Anselmi ante episcopatum 49                                                      | CAP. 111. — Quod sit quædam natura per quam est quid-                                                                        |
| CAP. I. — S. Anselmi ortus, studia, discessus in Gallias, deliberatio de statu vitæ amplectendo.         | quid est, et quæ per se est, et est summum omnium quæ<br>sunt.                                                               |
| CAP. 11. — Vita monastica, prioratus administratus. Ado-                                                 | CAP. IV De eadem re. 148                                                                                                     |
| lescens in vita et in morte adjutus 54                                                                   | CAP. V. — Quod signt illa est per se et alia per illam,                                                                      |
| CAP. III. — Benigmtas erga omnes. Libri nonnulii et                                                      | ita illa sit ex se, et alia ex illa.                                                                                         |
| epistolæ scriptæ. 60                                                                                     | CAP. VI. — Quod illa non sit ulla juvante cansa ducta ad esse; nec tamen sit per nihil aut ex nihilo; et quomodo             |
| CAP. IV. — Oblate divinitus visiones, consilium circa regimen puerorum, amor vitæ communis et discretio. | intelligi possit esse per se et ex se.                                                                                       |
| 66                                                                                                       | Cap. VII. — Quomodo alia omnia sint per illam et ex                                                                          |
| CAP. V Abbatis electi benignitas erga hospites et                                                        | illa.                                                                                                                        |
| domesticos. Iter in Angliam. Colloquium cum B. Lanfranco                                                 | CAP. VIII. — Quomodo intelligendum sit quod omnia fe-                                                                        |
| de cultu S. Elphegi. 70  CAP. VI. — Monitorum suavitas et efficacia miracuia.                            | cit ex nihilo. 155<br>CAP, IX. — Quod ea quæ facta sunt ex nihilo, nonnihil                                                  |
| CAP. VI. — monitorum suavitas et enicacia in racura.                                                     | crant antequam fierent, quantum ad rationem facientis.                                                                       |
| LIBER SECUNDUS. — Gesta in archiepiscopatu Cantuariensi.                                                 | 157                                                                                                                          |
| .79                                                                                                      | CAP. X. — Quod illa ratio sit quædam rerum locutio,                                                                          |
| CAP. I. — Archiepiscopatus assumptus. Quies monastica dilata Aliana cum rege dissensio.                  | sicut faher dicit prius apud se quod facturus est. 158  CAP. XI. — Quod tamen multa sit in hac similitudme                   |
| dilata. Aliqua cum rege dissensio. 79 (lap. 11. — Variarum virtutum exercitatio. 87                      | fabri dissimilitudo.                                                                                                         |
| Car. III Ægre tandem impetrata ab irato rege ad-                                                         | CAP. XII. — Quod hæc summæessentiæ locutio sit sum-                                                                          |
| eundi Remani facilitate, valedicit suis. 90                                                              | ma essentia.                                                                                                                 |
| Cap. IV. — Discessus in Galliam inde Romain et in Sam-                                                   | CAP. XIII. — Quod sicut omnia per summam essentiam facta sunt, ita vigeant per ipsam.                                        |
| nium. 95<br>Cap. V. — Excursio in Campaniam. Reditus in Galliam.                                         | CAP. XIV. — Quod illa sit in omnibus, et per omnia et                                                                        |
| Varia miracula.                                                                                          | omnia sint ex illa, et per illam et in illa. 161                                                                             |
| CAP. VI Mors Willielmi regis et nova comsuccessore                                                       | CAP. XV. — Quod possit aut non possit de illa dici sub-                                                                      |
| Henrico difficultas ob investituras. Romana legatio. Redutus                                             | stantialiter. 161<br>CAP. XVI. — Quod idem sit illi esse jus'am, quod est                                                    |
| interdictus. 107<br>CAP. VII. — Reconciliatio cum rege. Reditus in Angliam.                              | essejustitiam: et endem modo de his quæ similiter de illa                                                                    |
| Morbus, obitus, miracula.                                                                                | dici possunt; et qued nibil horum monstret qualis illa, vel                                                                  |
| Supplementum ad Eadmeri libros De Vita S. Anselmi.                                                       | quanta sit, sed quid sit.                                                                                                    |
| 118                                                                                                      | CAP. XVII. — Qued ita sit simplex, ut omnia, quæ de                                                                          |
| Miracula S. Anselmi. 119 Sancti Anselmi Vita brevior. 123                                                | ejus essentia dici possunt, unum idemque sint in illa; et ni-<br>hil de ea dici possit substantialiter, nisi in eo quod quid |
| Vitie S. Anselmi Synopsis chronologica.                                                                  | est.                                                                                                                         |
| Carmen in laudem S. Anselmi 135                                                                          | CAP. XVIII Quod sit sine principio et sine fine.                                                                             |
| Epicedion in obitum ejusdem. 157                                                                         | 163                                                                                                                          |

1209 CAP. XIX. - Quomodo nil fuit ante, aut erit post illam. CAP, XX — Quod illa sir in omni loco et tempore, 169 CAP. AXI. - Quod in nullo sit loco aut tempo e -1.74CAP. XXII. - Quomodo sit in omni et in mullo loco et tempore. 175 CAP. XXIII. - Quomodo melius intelligi possit esse ubique, quam in omm loco. 176 Car. XXIV. - Quomodo melius intelligi possit a esse semper » quam «in omni tempore. » 177 Cap. XXV. — Quod nullis mutabilis sit accidentifius. 178 Cap. XXVI. — Quomodo illa dicenda sit esse substantia; et quod sit extra omnem substantiam, et singulariter 179 CAP. XXVII. - Quod non contineatur in communi tractatu substantiarum; et tamen sit substantia, et individuus spiritus. 180 CAP. XXVIII. - Quod idem spiritus simpliciter sit : et creata illi comparata non sint.

CAP. AXIX. — Quod ejus locutio idipsum sit quod ij se, et ipsi sit consubstantialis, cum nou sint duo, sed unus spiritus. 189 CAP. XXX. - Quod eadem locutio non constet ex pluribus verbis, sed sit ummi Verbum.

CAP. XXXI. — Quod apsum Verbum non sit similiando factorum, sed veritas essentiæ, facta vero sint aliqua veritatis imitatio. Et quie naturæ magis sint et præstantiores quam alie. 153 CAP. XXXII. - Quod summus Spiritus seipsum dicat comterno Verbo. CAP. XXXIII. - Quod consubstantiali uno Verbo dicat se, et quod facit. CAP. XXXIV. - Quomodo suo Verbo videri possit dicere creaturam CAP. XXXV. - Quod quidquid factum est, in ejus Verbo et scientia, sit vita et veritas.

(AP. XXXVI. — Quam incomprehensibili modo dicat, vel sciat res a se factas.

CAP. XXXVII. — Quod quidquid ipse est ad creaturam, hoc sit et Verbum ejus; nec tamen ambo simul pluraliter. CAP. XXXVIII. - Quod dici non possit quid duo sint, quamvis necesse sit esse duos. CAP. XXXIX. - Quod idem Verbum sit a summo Spiritu nascendo. CAP. XL. - Quod verissime ille parens, illud vero profes. CAP. XLI. - Quod ille verissime gignat, illud verissime gignatur. CAP. XLII. — Quod alterius verissime sit esse genitorem et Patrem; alterius genitum et Filium. 193 CAP. XLIII. — Retractatio communionis amborum et proprietatum singulorum. CAP. XLIV. — Quomodo alter alterius sit essentia. 195 CAP. XLV. — Quod aptius dici possit Filius essentia Patris, quam Pater essentia Filii; et quod similiter sit Filius Patris virtus, et sapientia, et similia.

CAP. XI.VI. — Quomodo quædam ex his quæ sic proferuntur, alter quoque possint intelligi. 198 CAP. XLVII. — Quod Filius sit intelligentia intelligentiæ et veritas veritatis. CAP, XLVIII. — Quod et quomodo Filius sit intelligentia vel sapieutia memoriæ, et memoria Patris et memoriæ. CAP. XLIX. - Quod summis Spiritus se amet. 200 CAP. L. - Quod idem amor pariter procedat a Patre et Filio. 200 CAP. LI. - Quod uterque pari amore diligat se et alterum, 201 C/P. I.II. - Quod sonctus sit iste amor quantus est ipse CAP. LIII. — Quod idem amor sit idipsum quod est sum-Spiritus. CA2. LIV. - Quod totas procedat a Patre, totus a Falio; et tamen non sit nisi unus amor. 202 CAP. L.V. — Quod non sit eorum Filius amor. 202 CAP. L.VI. — Quod solus l'ater sit genitor, et ingenitus; solus Filius genitus, solus amor nec genitus, nec in enitus.

CAP. LVII. - Quod amor identsic sit increatus et crea-

tor, sieut l'ater et l'ilius; et tamen ipse com illis non tres,

sed unus increatus, et nims creator. Et quod idem possit

tia Patris, eo sensu, quia habet camdem essentiam vel sapientiam quam Pater, sie idem Spiritus sit Patris et

CAP. LVIII. - Quod sicut Filius est essentia vel sopien-

dici Spiritus Patris et Filii.

Filii essentia et sapientia, et similia.

Cap. LIX. - Quad Pater et Filius, et corum Spiritus pariter sint la se invicem. Cap. I.X. - Quod nullus es rum alio in tigeat a l'inemorandom, vel intelligendum, vel amandom; quia singelas quisque est memoria, et intelligentia, et amor, et quidquid necesse est messe summe essentire. CAP, LXI. - Quod tamen non sint tres, sed unus, sen Pater, sen Filins, sen utrusque Spiritus. 208 Cap. LAH. - Quomodo ex his tribus plures filii nasa videantur 207 CAP. LXIII. - Quomodo non sit ibinisi mus unius; hoc est unum Verbum, et ex solo Patre. CAP. LXIV. - Quod hoc heet inexplicabile sit, tamen eredendum sit. 210 CAP. LAV. - Quomodo de ineffabili re verum disputatum sit. CAP. LXVI. - Quod per rationalem mentem maxime accedator ed cognoscendom somman essectiam. 212 Car LAVII. - Quod mens ipsa speculum ejus, et imago ejus sit 215 Cap. LXVIII. - Quod rationalis creatura ad amandum illam facta sit. 213 Cap. LAIX. — Quod anima semperillam amans, aliquando vere beata vivat. 211 CAP. I.AX. - Quod illa se amanti seipsam retribuat ut æterne besta sit. 215 Car. LAXI. - Quod illam contemnens, æterne misera CAP. LXXII. - Quod omnis anima humana sit immortalis. Et quod aut semper misera aut aliquan lo vere beata Can. LXXIII. — Quod nulla anima injuste privetor summo bono et quod onmino ad ipsum sit nitendum. 218 CAP. LXAIV. - Quod summa essentia sit speranda, 219 Cap. LXXV. - Quod credendum sit in illem, boc est creden lo tendendum in illam. 219 Car. LXAVI. - Quod in Patrem et Filium, et corum Spiritum pariter et in singulos, et simul ia tres creden um sit. 220 CAP. LXXVII. — Quæ sit viva, quæ mortua fides. 220 CAP. LXXVIII. — Quod tres summa essentia quo lanmodo dici possit.

CAP. LXXIX. — Quod ipsa sit Deus, qui solus omnibus dominatur et omnia regit. PROSLOGION SEUGALLOQUIUM DE DEI EXISTEN-TIA. Processium. — Una argumento in hoc opusculo intendit probare quia Deus est, et quæcunque de Deo credimns. Difficultas operis. Auctor scribit sub persona contemplantis Deam et quærentis intelligere quod credit. Unic opuscul) hunctitulum dederat ; Fidesquierens intellecann. Deinde Proslogion, id est Alloquium hoc opus, nuncupavit. CAP. I. - Excitatio mentis ad contemplandum Deum. CAP. II. - Quod vere sit Deus, etsi insipiens dixit in corde suo: non est Deus. Car. III. - Quod Deus non possit cogitari non esse. 228 Cap. IV. - Quomodo insipiens dixit in corde suo, quo l cogitari non potest, 228 CAP. V. - Quod Deus sit quidquid melius est esse quam non esse; et solus existens per se, omnia faciat de minito. CAP. VI. — Quomodo Deus sit sensibilis, cum non corpus. CAP. VII. - Quomodo sit omnipotens, cum multa non possit. CAP. VIII. - Quomodo sit misericors et impassibilis. 251 CAP. IX. - Quomodo totus justus, et summe justus parcat malis, et quod juste misereatur malis. 231 CAP. X. — Quomodo juste pamiat, et juste pareat malis. CAP. XI. - Quomodo universæ viæ Domini misericordia et veritas, et tamen justus Dominus in omnibus viis suis. 233 CAP XII. - Quod Deus sit ipsa vita qua vivit; et sie de similibus. Cap. XIII. - Quomodo solus sit incircumscriptus et arternus, cum alii spiritus sint incircums ripti et seterni 254 CAP. AlV. — Quomodo et cur videtur, et non videtur L'eus a quærentibus eum. Cap. XV. - Quod major sit quam cogitari possit. 255 CAP. AVI. - Quod hiee sit inaccessibilis, quam inhabitat. CAP. XVII. - Quod in Den sit harmonia, odor, sapor, levitas, pulchcitudo, suo inellabili modo. CAP. AVIII. - Quod Deus sit vita, sapientia, æternitas, et omne ve. un bonum.

CAP. XIX. - Quod non sit in loco aut tempore, sed omnia sint in illo CAP. XX. - Quod sit ante et ultra omnia etiam æterna. CAP. XXI. — An hoc sit sæculum sæculi, sive sæcula sæculorum. 238 CAP. XXII. — Quod solus sit quod est, et qui est. —
Omna Deo indigent ut sint et ut bene sint. 238
CAP. XXIII. — Quòd hoc bomun sit pariter Pater et Filius, et Spiritus sanctus; et hoc sit unum necessarium quod est oume, et totum, et solum bonum. 250 CAP. XXIV. — Conjectatio quale et quantum sit hoc boquod est CAP. XXV. - Quæ et quanta bona sint fruentibus eo. 240 CAP. XXVI. - An hoc sit gaudium plenum quod promittii Dominus. LIBER PRO INSIPIENTE AUCTORE GAUNILONE. ANSELMI LIBER APOLOGETICUS CONTILA GAU-NILONEM. Cap. I. - Refellitur adversarii ratiocinatio; et oste i ditur id quo majus cogitari non potest, esse reipsa. CAP. II. - Magis urgetur ratiocinatio præposita; et ostenditur id quo majus cogitari aequit, cogitari posse atque adeo etiam esse. 251 CAP. III. - Ad instantiam adversarii : quod sequeretur insulum fictitiam esse reipsa, quia cogitatur. 250 CAP. IV. - Differentia inter posse cogitari, et intelligi non esse. CAP. V. -- Specialis discussio variorum adversarii dictorum: ac primum quod initio intideliter retulerit ratiocinationem, quam refellendam suscepit. 254 CAP. VI. — Discutitur dictum adversarii in num. 2, quæ-libet falsa similiter possent intelligi, atque adeo essent. 256 CAP. VII. — Contra dictum aliud adversarii ibidem : nempe quod summum magnum æque possit concipi non esse; ac Deus ab insipiente concipitur. Cap. VIII. — Comparatio picturæ num. 3 proposita examinatur. Et unde conjici queat summum magnum, de quo adversarius nnm. 4 quæsierat. CAP. IX. — Summum magnum cogitari et intelligi posse: et roboratur ratio contra insipientem facta. 258
CAP. X. — Firmitas rationis præd., et lib. clausula. 260
LIBER DE FIDE THINITATIS ET DE INCARNATIONE
VERRI VERBI.

CAP. 1. — Scribendi occasio, et status quæstionis. 261

CAP. 11. — Quod sacræ lidei quæstiones, quas disputamus, aut rimamur, non quilibet dialectici, sed in Scripturis sacris experti suscipere humiliter debent. CAP. III. - Quod non sunt tres dii : et quanquam sint tres res personales, una tamen est res essentialis. 265
CAP. IV. — Tres personas esse incarnatas, Filio incarnato, impossibile est: Filio tamen amplins convenit incarnari, quam Patri et Spiritui sancto. 272 CAP. V. - Cur Filius magis quam Pater aut Spiritus sanctus, incarnatus sit. 276
CAP. VI. — Quomodo in Christo non sunt duæ personæ, sicut sunt duæ naturæ. 978 CAP. VII. — Quod Pater, et Filius et Spiritus sanctus non sint tres res separatæ, naturali Adam et Abel probatur exemplo. CAP. VIII. - Originem personarum in divinis alia fontis, rivi et lacus similitudine explicat. 280 CAP. IX. — Quod una sit et sumplex æternitas, cui punctum comparat LE PROCESSIONE SPIRITUS SANCTI CONTRA GRÆCOS. Frologus. Cvp. I. — Quod communis est Latmis et Græcis lides de Trinitate. Cap. II. — Quomodo indivisibilis unitas, et insociabilis pluralitas in Deo conveniant. CAP. III. - Quomodo unitatis Dei consequentiam restringat relatio. 289
CAP. IV. — Cum Filius non sit de Spiritu sancto, ij se Spiritus ex Filio procedit. CAP. V. - Evincitur Spiritum sanctum hoc, quod est, habere a l'atre, contra quemdam episcopum Gracis fa-CAP. VI. - Spiritum sanctum, nisi esse a Patre habeat, non posse intelligi alium esse ab eo, per missionem son

CAP. VII. - Spiritus sancti processio de l'atre importat

us processionem de l'ino. Cap. VIII. — S. Spiritus procedit de Patre et Filio, qu'a

procedit de solo vero Deo, qui Pater est et Filius. 298 Cap. IX. — Missio Spiritus in nomine Filii et a Filio

processionem.

ejus processionem de Filio.

confirmat processionem ejus de Filio.

CAP. X. - Endem processio probatur ex Christi insufflatione in apostolos. CAP. XI. — Eadem processio arguitur ex verbis Christl: Ille de meo accipiet. CAP. XII. - Urgentur ad idem verba alia Christi: Nemo novit Filium nisi Pater, etc. CAP. XIII. - Spiritus sauctus procedens a Filio non est posterior ant minor. CAP. XIV. - Disparitas inter Filii ae Spiritus sancti processionem de Patre, et splendoris ac caloris processionem de sole. CAP. XV. - Quod Graci non rectedicant S. Spiritum procedere de Patre per Filium per quem suntomnia; sed ipre procedat ex dejtate, quæ una est Patris et Filii. 307
CAP XVI. — Quod S. Spiritus nonprocedat a Patre per
Filum; sicut omnia a Patre per Verbum sunt facta. 309
CAP XVII. — Quod sicut facus est de rivo et fonte, its
Spiritus sanctus procedat de Patre et Filio. 310 CAP. XVIII. - Pater et Filius suut unum principium Spiritus sancti. CAP XIX. - Infeingitur argumentum ductum ex eo quod Christus expresserit solam Spiritus sancti processionem a Patre. onem a Patre. CAP. XX. — Ejusdem argumenti confirmatio refutatur. 314 512 CAP. XXI. - Processio Spiritus sancti de Filio exprimitur, cum Spiritus sanctus dicitur Spiritus Filii. 315 CAP. XXII. — Cur in Symbolo non sit expressa proces-315 sio Spiritus sancti a Filio: et cur a Latinis l'uerit adjecta, Græcis inconsultis. CAP. XXIII. — Summa doctrinæ et probationum processionis Spiritus sancti de Filio.

CAP. XXIV. — Quod Spiritus sanctus non sit principaliter de Patre.

CAP. XXIV. — Processio lune pullem intre Doum spieri CAP. XXV. — Processio hæc nullam intra Deum prioritatem inducit nisi originis.

CAP. XXVI — Veritas processionis Spiritus sancta Filio, ideo maxime firmatur; quia fide certa sunt, ex quibus necessario sequitur.

CAP. XXVII. — Si S. Spiritus a Filio non procederet; non esset cur Filius non procederet de S. Spiritu.

CAP. XXVIII. — Communia et propria Patri, ac Filio. 321 321 322 et Spiritui sancto. CAP. XXIX. — In Deo per ea propria est personarum pluralitas; per communia vero, essentiz unitas.
DIALOGUS DE CASU DIABOLI. 324 325 CAP 1. — Quod etiam ad angelos dicatur : Quid habes, quod non accepisti? et a Deo non sit nisi honnin et e-se : et omne bonum sit essentia, et omnis essentia bonum. 525 Car. II. — Cur videntur diabolus ideo non accepisse perseverantiam, quia Deus non dedit. 328 CAP. III. - Quod ideo Deus non dedit, quia ille non 328 accepit. CAP. IV. - Quomodo ille p ccavit, et voluit similis esse 532 Deo. CAP V. - Quod boni angeli ante casum malorum pec-354 care potuerunt. CAP. VI. - Quomodo buni confirmati sunt in suo statu, et undi in casu suo.

CAP. VII. — Quæstio an voluntas, et ejus conversio ad quod non debet, sit ipsum malum quod malos facit : et non possit rationalis creatura per se de malo converti ad bonum, sicut potest de bono ad malum. 335 Cap. VIII. — Quæstio proposita resolvitur. Qued volumtas, et ejus conversio non sit ipsum malum. 556 CAP. 1X. — Quod injustitia sit ipsum malum, et sit nihil. CAP. X. — Quomodo malum videatur esse aliquid. 357 CAP. XI. — Quod malum et nilul non possint per nomen suum probari aliquid esse, <mark>sed quasi</mark> aliquid. 558 CAP. XII. — Quod angelus a se non po uit habere voluntatem primam; et quo i multa dicuntur posse aliena potestate, et non posse aliena impotentia.

CAP. XIII. — Quod accepta sola voluntate beatitudinis. 311 nec aliud posset velle, nec illam non velle; et quidquid vellet non esset justa vel injusta voluntas. 344 CAP. XIV. - Quod similiter sit, si sola accepta est, voluntas rectitudinis; et ideirco utramque voluutatem acce-346 pit simul ut et justus, et ut beatus esset.

CAP XV. — Quod justitia sit aliquid.

CAP. XVI. — Quod injustitia non sit nisi absentia debita 349 justitiæ. CAP. XVII. - Cur desertor angelus non possit redire ad justitiam. CAP XVIII. - Quomodo matus angelus se fecit injuslum, et honus se justum : et quod malus sic debet Deo gratias pro bonis, quæ accepit, et deseruit; sicut bonis q i servavit accepta.

CAP. XIX - Quol voluntas, in quantum est, bonum sit, et nolla res malum sit. 350 XV. - Quomodo Deus faciat malas et voluntates el actiones : et quomodo accipiantur ab eo. 351 CAP. XXI. — Quod malus angelus non potuit præscire

se casurum esse.

159 Car. AMI. — Quod scivit se non debere velle hoc quod volendo precavit, et debere puniri si peccaret. 555 CAP. XXIII. — Quod non debuit scire quia si peccaret. 355

555 CAP. XXIV. — Quod etiam bonus angelus hoc scire non debuit. 356

CAP. XXV. - Quod ille etiamsi hoc solo dicitur jam non osse peccare, quia nune habet hanc scientiam ex casu diaboli, tamen illi sit ad gloriam. 357

CAP, XXVI. - Quid horremus audito nomine mali : et quid facit opera quie dicitur injustitia facere, cum ipsa et malum nihil sit. 353

CAP AXVII. - Unde venit malum in angelum, qui bonus erat 559

Cap. XXVIII. - Quod potestas volendi quod non debuit bona fuit semper, et ipsum velle, bonum, quantum ad

CUR DEUS HOMO. 559 Praefatio. 559 LIBER PRIMES. 361

CAP. I. - Quæstio de qua totum opus pendet. 361 CAP. II. - Quomodo accipienda sunt ea quæ dicenda

CAP. III. - Objectiones infidelium, et responsiones fidelium.

CAP. IV. - Quod hæ responsiones videantur Infidelibus

sine necessitate, et quasi quædam picturæ. 565 CAP. V. — Quod redemptio hominis non potnit fieri per

aliam, quam per Dei personam. 565 Cap. VI. — Qualiter reprehendant infideles quod dicimus Deum morte sua nos redemisse, et sic dilectionem suam erga nos ostendisse, et pro nobis expugnare diabolum venisse.

CAP. VII. - Quod nullam diabolus habebat justitiam adversus hominem : et quare videatur habuisse, et eur Dens hee mode hominem liberayerit. 567

CAP. VIII. - Quomodo licet humilia, quæ dicimus de Christo, non pertineant ad divinitatem, tamen inconve-mens videatur infidelibus ea de illo dici secundum hominem : et unde illis videatur idem homo non sponte morthus essi.

CAP. 1X. - Quod sponte mortuus sit; et quid sit, «factus est obediens usque ad mortem; » et, « propter quod Deus illum exaltavit; » et, « non venit facere voluntatem meam; » et, « proprio Filio suo non pepercit; > et, « non sicut ego volo, sed sicut tu vis. v 370

CAP. X. - Item de eisdem; quomodo aliter recte intelligi possunt.

CAP. XI. - Quid sit peccare, et pro peccato satisfacere. 376

CAP. XII. - Urrum sola misericordia, sine omni debiti solutione, deceat Deum peccata dimittere. 377

CAP. XIII. - Quod nihil minus sit tolerandum in rerum ordine, quam ut creatura Creatori debitum honorem auferat, et non solvat quod aufert. 378

CAP. XIV. - Cujusmodi honor Dei sit pæna peccantis.

CAP. XV. - Si Deus vel ad modicum patiatur honorem suum violari. 380

CAP. XVI. - Ratio cur numerus angelorum, qui ceciderunt, restituendus sit de hominibus.

CAP. XVII. - Quod aln angeli pro illis non possint restitui.

CAP. XVIII. - Utrum plures futuri sint sancti homines quam sint mali augeli. 382

CAP. XIX. - Quod homo non possit salvari sine peceati satisfactione. 589

CAP. AX. - Quod secundum mensuram precationorteat esse satisfactionem; nec eam homo per se facere possit. 592

CAP. XXI. -- Quanti pomleris sit peccatum. 393 CAP. XXII. -- Quam contumeliam fecit Deo homo, cum se permisit a diabolo vinci; pro qua satisfacere non po-393

CAP. XXIII. - Quid abstuiit Deo cum peccavit, quod

reddere nequit.

CAP. XXIV. — QuoJ quandiu homo non reddit Deo quod debet, non possit esse beatus : nec excusetur impotentia.

CAP. XXV. -- Quod ex necessitate per Christum salvetur homo. 399 LIBER SECONDUS. 599

CAP. 1 - Quod homo a Deo factus sit justus, ut Deo fruendo heatus esset. CAP. II. - Quod homo non moreretur si non peceaset.

40 t

CAP. III. - Quod cum corpore, in quo vivit in hac vita, homo resurget. 401

- Quod de humana natura perficiet Dens CAP. IV. quod inccepit. 302

CAP. V. -- Quod quamvis hoc necesse sit fleri; tamen hoc non faciet cogente necessitate : ot quie sit necessitas quæ aufert gratiam aut minnit ; et quæ necessitas augeat.

CAP. VI. - Quod satisfactionem per quam salvatur homo non possit facere nisi Deus homo. 403

CAP. VII. - Quod necesse sit enundem ipsum esse perfeetum Deum et perfectum hominem. 404 CAP. VIII. — Quod ex genere Adæ, et de virgine le-

mina Deum oporteat assumere hominem. 405

CAP. IX. - Quod necesse sit Verbum solum et homenem in unam convenire personam. 407

CAP. X. - Quod idem homo non ex debito moriatur : et quomodo possit vel non possit peccare : et eur ille, vel angelus de sua justitia landandus sit; cum peccare non possint.

Cap. XI. - Quod moriatur ex sua potestate : et quod Prortalitas non pertineat ad puram hominis naturam, 410 CAP, XII. — Quod quamvis incommodorum nostrorum

particeps sit, miser tamen non sit. 412
Cap. XIII. — Quod cum alus infirmitatibus nostris igno-

rantiam non habeat.

CAP. XIV. - Quomodo mors ejus prævaleat numero et magnitudini peccatorum omnium.

CAP. XV. — Quomodo deleat mors eadem etiam peccata eum perimentium.

CAP. XVI. — Qualiter Deus de massa percatrice assumpsit hominem sine peccato; et de salvatione Adæ et Evæ.

CAP. XVII. - Quomodo non necessitate mortuus est,

qui non potnit esse nisi quia erat moriturus. 419 Cap XVIII. — Quod in Deo non sit necessitas vel impossibilitas; et quid sit necessitas cogens, et necessitas non cogens.

- Quomodo vita Christi solvatur Deo pro peccatis hominum: et quomodo Christus debuit et non debuit pati.

CAP. XX. - Qua ratione de morte ejus sequatur liumana salvatio. 428

CAP. XXI. — Quam magna et ouam justa sit misericordia Dei.

CAP. XXII. - Quod impossibile sit diabolum reconci-

CAP. XXIII. — Quod in his quie dicta sunt, veritas Veteris et Novi Te tamenti probata sit. 431 LIBER DE CONCEPTU VIRGINALI ET ORIGINALI PECCATO.

Prologus. CAP. I. - Quie sit originalis, et quie personalis justitia

vel injustitia. CAP. II. — Qualiter humana natura corrupta est 454

Car. III. — Quod non sit peccatum misi in voluntate rationali CAP. IV. - Quod nihil per se sit justum aut injustum,

nisi ipsa justitia, vel injustitia, et quod mhil puniatur nisi voluntas.

CAP. V. — Quod malum, quod est peccatum sive inju-

sticia, nilal sit. 458 CAP. VI. -- Quod cum punit Deus pro peccato, non pu-

niat pro nihilo. 410 Cap. VII. — Quomodo semen hominis dicatur immundum et concipit in peccatis, quamvis in eo non sit pecca-

CAP VIII. - Quod in semine sumpto de Virgine uon sit peccatum neque necessitas futuri peccati.

CAP. IX. — Cur peccatum quo damnatur humanum genus, magis imputetur Adæ quam Evæ; cum ille post

per illam peccaverit. 112 CAP. X. — Cur graventur peccato Adæ, qui ejus conscii

uan fuerant. 415 CAP. Al. - Quod propagatio de Virgine non subjaceat

legi et meritis naturalis propagationis; et quod tres sint cursus rerum. 415

CAP. XII. — Quod mala Adæ nulla rectitudine ad illum hominem transeant.

CAP. XIII. -- Quod, etsi non esset D us, sed purus homo, necesse tamen esset illum talem esse, qualis pri-417 mus homo factus est.

CAP. XIV. -- Quod propositie rationi non refragetur quod scriptum e t : hommem de immundo semiue et in

::06

512

515

517

519

519

520

520

591

521

et

525

557

510

CAP. IV. - Cur calix velo seu palla operiatur a princi-

7910.

infquitatibus conceptum; etlamsi de aliquibus proprie - Divisio ejusdem libertatis DE CONCORDIA PRÆSCIENTIÆ ET PRÆDESTI-CAP. XV. -- Quomodo massa peccatrix non sit tota pec-NATIONIS. 418 QUESTIO I. - De concordia præscientiæ Dei cum li-CAP. XVI. - Cur Joannes, et alii qui similiter concepti bero arbitrio. sunt per meracutum, non sint per se liberi a peccato. 419
CAP. AVII. — Cur Deus incarnatos, cum de Adam pos-Cap. 1. - Non repugnat Dei præscientia libertati artijtrii; quia Deus præseit esse libere futurum, quod aliunde set facere homines non deos sinc peccato tot, quod sufnon est ex necessitate futurum. fierrent. CAP. II. - Quomodo necesse sit rem esse futuram CAP. XVIII. - Quod de Virgine justa Deus conreptus quando Deus præscit eam esse futuram; et tamen volunsit, non necessitate, quasi de percatrice non posset, sed tatem liberam manere : et de dupliei necessitate. quia sic decebat. 451 CAP. III. - Quod libere futura uon sint necessaria ne-CAP. XIX. - Quomodo ista ratio et altera alibi data concessitate procedente, sed sequente. 511
CAP. IV. — Si proscientia Dei necessitatem ingerit recordant et differant.

CAP. XX. — Quot natus de Virgine, pro originali pecbus quas præseit; ipsi nihil facit ex libertate, sed omnia cate habnerit originalem justitiam. 452 ex necessitate. CAP. XXI. — Quare non potnit habere personalem inju-CAP. V. - Quod multa in Scripturis dicuntur necessaria 432 et immutabilia, per comparationem ad æternitatem; quæ in tempore sunt libera, et possent aon esse. 315 stitiam. CAP. XXII. — De quantitate originalis pecceti. 452 CAP. XXIII. — Cur et quomodo peccatum descendat in CAP. VI. - De libertate ad ea quæ sunt salutis. Hic infantes. 454 queritur ubi, et que sunt. CAP. XXIV. - Quod peccata parentum post Adam non CAP. VII. - An Dei præscientia sit a rebus: et an res computentur in originali peccato filiorum. 457 sint ab ejus scientia. Et quomodo mala sint a Deo. CAP. XXV. -Quomodo | eccata parentum noceant ani-QUESTIO 11. - De concordia prædestinationis cum lil ero mabus filiorum. 459 arbitrio. CAP. XXVI. - Quomodo tamen nullus portet peccatum CAP. I. - Ratio dubitandi circa libertatis et prædestipatris, sed suum.

CAP. XXVII. — Quid sit originale peccatum, et quod in nationis concordism. CAP. II. - Praedestinatio non solum bonorum est, omnibus sit aquale.

CAP. XXVIII. -- Contra illos qui non putant infantes de-460 et malorum potest dici. Car. III. - Prædestinatio cum libertate conciliator en-461 bere damnari. dem modo quo præscientia. Questio III. — De concordia gratic et liberi arbitrii. CAP. XXIX. — Quomodo impotentia habendi justitiam excuset eos post haptismum. Cap. I. - Proponitur difficultas ex Scripturis circa gratim et libertalis concordiam. Declaratio cujusdam in enundem librum. 465 DIALOGUS DE VERITATE. Car. II. - De libertate arbitrii sine qua sa'utem nemo 467 meretur; et de gratia sine qua nullus satuatur homo. 522 CAP. III. — Rectitudo, qua salutem consequimur, con-Prologus. 467 CAP. I. - Quod veritas non habeat principium, vel nisi per gratiam obtinetur. 523 CAP. IV. — Eadem rectitudo nonnisi per gratiam cou-468 finem. CAP. II. - De verdate significationis, et de duabus ve-469 Servatur. CAP. V. ritatibus enuntiationis. CAP. III. — De veritate opinionis. CAP. IV. — De veritate voluntatis. - Elucidantur Scripturæ, que soli gratiæ 471 quæ soli libertati salutem tribuere videntur. CAP. V. - De actionis naturalis et non naturalis veri-CAP. VI. -- Quomodo non sit supervacancum homines ad fidem, et ad ea quæ exigit, invitare. 526 CAP. VII. — Quod juste arguantur qui invitati reluctantur; tate. 472 CAP. VI. - De sensuum veritate, et quod falsitas, quæ quamvis sequi invitationem ne meant absque gratia. 529 Cap. VIII. — Quod omnis culpa et culpabilis impotentia putatur esse in sensu, sit in opinione. CAP. VII. — De veritate essentiæ rerum. 475 CAP. VIII. - De diversis intellectibus debere et non in renatis per baptismum deleantur. CAP. IX. — Cur peccato deleto, effectus ejus remanest: et cur haptizati, atque martyres, non statum incorruptibidebere, posse et non posse.

Cap. IX. — Quod omnis actio significet aut verum aut falsum. les bant. CAP. X. - Quod si qui nitentes non proficiunt aut deli-CAP. X. — De summa veritate. CAP. XI. — De veritatis diffinitione. 478 ciont, hoc non ex impossibilitate list. 479 CAP. XII. — De justitiæ diffinitione. 480
CAP. XIII. — Quod una sit veritas in omnibus veris. 484
LIBER DE VOLUNTATE. 487
DIALOGUS DE LIBERO ARBITRIO. 489 CAP. XI. - Quo sensu in homine justo vel injus o sit voluntas recte vivendi. 554

CAP. All. — Quod ex voluntate rectitudinis aut commodi procedat omne meritum hominis, sive ad salutem, CAP. 1. - Quod potestas peccandi pertineat ad libertasive ad damnationem. CAP. XIII. - Unde est tam vitiosa et tam prona ad matem arbitrii. 489 CAP. II. - Quod tamen angelus et homo peccaverunt lum voluntas. - Recapitulatio, et conclusio operis. CAP. XIV. per hanc potestatem, et per liberum arbitrium : et quam-DE AZYMO ET FERMENTATO. vis potuerint servire peccato, non tamen eis potuit domi-CAP. I. - Salva sacramenti veritate, azymum aut lernari peccatum. CAP. III. - Quod postquam se fecerunt servos peccati, mentatum pancio assumi. CAP. 11. - Aptius in azymo confici sacramentum, quam liberum habuerunt arbitrium : et quid sit liberum arbil'ermentato. 492 trium. CAP. III. - Latinos in azymo conficientes non judai-CAP. IV. - Quomodo potestatem habeant servandi rectitudinem quani non habent. CAP. IV. - Retorquetur in Græcos argumentatio, qua Cap. V.—Quodunila teniatio cogat invitum peccare. 496 Cap. VI. — Quomodo sit nostra voluntas potens contra probant Latinos in azymo conficientes judaizare. CAP. V. - Loca Scripturæ quibus Græci contra Latitentationes, licet videatur impoteus. nos in controversia de l'ermentato abutebantur, congrue CAP. VII. - Quomodo voluntas fortior sit quam tentaexposita, ac 1º tractatur illud a Littera occidit. 5 545

CAP. VI. — Quemodo propheta jubeat sacrificari de fertio, etiam cum ab illa vincitur.

499
CAP. VIII.—Quod nec Deus potest auferre voluntatis meniato laudem.

CAP. VII. — Connubia Latinorum de eadem cognatione rectitudinem. CAP. IX. - Quod nihii sit liberius recta voluntate. 501 certis gradibus dissuis, male a Gracis reprobata. 548 DE SACRAMENTORUM DIVERSITATE. 517 CAP. X. - Quomodo peccans sit servus peccati; quod majus miraculum fit, cum Dens reddit rectitudinem Waleranni epistola quæ beato Anselmo scribendi argnillam deserenti, quam cum mortuo reddit vitam mentum præbuit. CAP. XI. - Qued ista servitus non auferat libertatem CAP. I. - Querelæ Waleranni de tanta diversitate in arbitrii. Cap. XII. — Cur, cum homo non habet rectitudinem, magis dicitur liber; quia, cum habet, non potest ei auferri: quam, cum eam habet, servus; quia, cum non hasacramentorum celebratione. CAP. II. -- Cur aliqui fermentatum adhibeant in myste-CAP. III. - Cur unicum et non multiplex crucis signum bet, non potest per se cam recuperare. 503 C.e. MII. — Quod potestas servandi rectitudinem vosuper panem et colicem formetur a plerisque.

luntatis propter ipsam : ectitudinem, sit perfecta diffinitio

libe, tatis arbi ris.

| 1217 QUE IN HOC TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OMO CONTINENTUR, 121                                                                                                | 18  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| RESPONSIO AD WALERANNI QUERELAS, 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ponere, oblatus est ei unus, qui debebat ci decem mill                                                              | -   |
| TAP. I Varietatem rituum cum unitate fidei cohio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Internet a literature                                                                                               | 17  |
| 1ere. 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Homilia VI. — In exangelium secundum Lucam; « Pos                                                                   | 1-  |
| CAP. II Ad querelas de una signi crueis formatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | quam impleti sunt dies purgationis ejus secundum lege                                                               | 111 |
| CAP. III. — De operimento caluds inter sacrificandum. 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Moysi, tulerunt illum m Jerus dem, ut sisterent eum Da                                                              | 1 - |
| OFFENDICULLM SACERDOTUM. 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mino, sicut scriptum est in lege I omini : Quia omin                                                                | 16  |
| DE NUPLUS CONSANGUINEORUM. 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | masculiaum adaperiens vulvam, sanctum Domina vocab<br>tur. » Et religua.                                            |     |
| Cap. 1. — Quæ sit ratio prolinbitionis conjugiorum inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Romilia VII. — In evangelium secundum Lucam                                                                         | . 1 |
| sanguine functos. 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a thant parentes ejus per onnes annos Jerusalem, in di                                                              | 16  |
| CAP. II. — Judaica quædam connubia cur inter cognatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | solemni Pascha, Et emo factus esset aonorum duodecim                                                                | n.  |
| permissa. 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ascendentilius illis in Hierosolymam secundum consueti                                                              | 1-  |
| CAP. III. — Ratio contrarii edicti in lege gratice, 558 CAP. IV. — Alia ejusdem edicti ratio communis pleris-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dinem diei l'esti, consummatisque diebus cum redirent                                                               | ١,  |
| que Judaleis inter cognatos comuniis, item veritis. 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | remansit poer Jesus in Jerusalem : et non cognoverur<br>parentes ejus. » Et reliqua. 62                             | IL  |
| Cap. V. — Exponitur quae sit inruitudo detegi vetita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Homilia VIII. — In eva igelium secundem Lucam : « Fa                                                                | 1   |
| ad rationis proposite Tatelligentiam. 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e'um est cum baptizaretur omnis populus; et Jesu bapt                                                               | 1-  |
| CAP. VI. — Concluditur ratio proposita et declarantur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | zato et orante, apertum est cœlum » Et reliqua. (5                                                                  |     |
| vetita inter quosdam sanguine junctos connubra ob reve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoandia IX. — In evangelium secundum Lucam : « In                                                                   | 1-  |
| rentiam quam sibi invicem dehent. 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | travit Jesus in quoddam castellum; et mulier goædan                                                                 | 1,  |
| CAP. VII. — Cur ca prohibitio apud Christianos ad ulte-<br>iores gradus protendatur quam apud Judaos. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Martha nomine, excepit illum, » etc. Gi                                                                             | L   |
| DIALOGUS DE GRAMMATICO. 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Homilia X. — In evangelium seemdum Luczm; « Cur<br>indraret Jesus in domum cujnsdam procepis. Pharisaeorum          | 11  |
| · CAP. I. — An geammaticus sit substantia, an qualitas :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sabbato manducare panem, et ipsi observabant enm.                                                                   | 11  |
| proponentur rationes in utranque partem. 561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etrenqua, 61                                                                                                        | 9   |
| Car. II. — Rationes proposity redarguintur. S61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Homilia XI. — In evangelium secundum Lucim; «Home                                                                   | 0   |
| Cap. III Rationes propositæ contra redarguentem firmantur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | quid du lecit cœusm magnam, et vocavit multos. Et misi                                                              | it  |
| Cap. 1V. — Vitium syllogismorum cap. 2 propositorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | servum suum hora comae dicere invitatis ut venirent; qui                                                            | a   |
| 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jam parata sunt omnia. Et coperunt simul omnes excu<br>sare. Primus divu ei. » Et reliqua.                          |     |
| CAP. V. — Quid ex prædictis syllogismis effici legitime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Florida XII. — In evangelium serundum Lucam: « Di                                                                   | 1   |
| valeat, in corum uno docetur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | xit Jesus discipulis suis parabolam banc : Ilomo quidam                                                             |     |
| Cap. VI. — Alterum sophisma disentitur ex dietis. 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eral dives, qui habebat villicum; et hie diffamatus es                                                              | · L |
| CAP. VII. — Iterum discutitur prius argumentum cap. 2 propositum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | apud illum quasi dissipasset bona ipsius. Et vocavit illum                                                          |     |
| CAP VIII. — Examen argumenti cap. 5 propositi. 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | et ait illi. » Et reliqua. (55<br>Homilia XIII. — lu evangelium secundum Luc m. « Dun                               | 5   |
| CAP. IA. — An sit aliquis grammaticus non homo. 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iret Jesus in Jerusalem, transibat per mediam Samarran                                                              | 1   |
| CAP. A. — Grammaticus an sit prima, an secunda sub-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | et Galifæati. » Et reliqua. 666                                                                                     | 0   |
| CAP. XI. — Hominem non esse grammaticum. 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Homilia XIV In evangelium secundum Joannem                                                                          | :   |
| CAP. XII. — Homo et grammaticus, quam varie signifi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | « Erat quidam regulas cujus filius infirmatatur Caphar-<br>naum, » etc.                                             |     |
| cent sin significata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Homilia XV. — In evangelium secundum Joannem                                                                        | è.  |
| Cae. AIII. — De formali significatione vocis grammati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | « Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam ponit                                                              | t.  |
| CAR VIV — Grammatique accesionifentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | pro ovinus suis. Mercenarius autem, et qui non est pastor.                                                          |     |
| CAP. XIV. — Grammaticum esse significativum grammaticm, sive significare scientiam grammaticam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chins non sunt oves propriæ, videt lupum venientem, et                                                              | t   |
| CAP. AV. — Exemplo albi doctrina proposita explicatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dimittit oves, et fugit; et lujus rapit, et depergit oves.<br>Mercenarius au em fugit, quia mercenarius est, et non |     |
| ET A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pertinet ad enar de ovibus. » Et reliqua. 676                                                                       | 1   |
| CAP. XVI — Quomodo grammaticus sit qualitas. 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Comilia XVI. — In illud : « Decebat emm cum propter                                                                 |     |
| CAP. XVII. — De Aristotelis sensu in tractatu De cate-<br>goriis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | quem omnia et per quem omnia, » etc. 673                                                                            | 5   |
| CAP. XVIII. — Quod dialertici appellent voces nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SERMO DE PASSIONE DOMÍNI. 673<br>EXHORTATIO AD CONTEMPTUM TEMPORALIUM                                               |     |
| rerum quarum sunt sigmicalivae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ET DESIDERIUM ETERNORUM. 677                                                                                        |     |
| GAP, ATX, — Utrum grammaticus, cum designet haben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADMONITIO MORIENTI. 688                                                                                             |     |
| tem qualitatem, spectet ad categoriam, habere. 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CARMEN DE CONTEMPTU MUNDI. 687                                                                                      |     |
| CAP. XX. — Quomodo ex significatis vocis albus non ex-<br>surgat unum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ALIUD.                                                                                                              |     |
| Cap. XXI. — Quod albus non significet, aliquid habons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIBER MEDITATIONUM ET ORATIONUM. 709 Profogus. 709                                                                  |     |
| and the second s | Meditatio prima De humane conditionis dignitate                                                                     |     |
| LIBER DE VOLUNTATE DEL 1821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | et miseria. 709                                                                                                     |     |
| CAP. I. — Voluntas Dei quæ dicatur.  CAP. II. — Voluntas Dei umltipliciter dicitur.  581 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Med tatio II. — De terrore judicii ad excitandum in se                                                              |     |
| CAP. III. — Quarum lam ambiguitatum elucidatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Meditatio III — Deploratio mule apris manifestationis                                                               |     |
| 1.AP. IV. — Aliæ dubitationes tollantur. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meditatio III. — Deploratio male amis æ virginitatis.                                                               |     |
| CAP. V. — De divina voluntate, efficiente, approbante,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meditatio IV. — Quomodo peccator excitet animam                                                                     |     |
| coacedente, permittente. 584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shani ad corrigenda peccata. 790                                                                                    |     |
| OFERUM PARS SECUNDA. — ASCETICA ET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Meditatio V Unde vivat anima, et unde vivat caro:                                                                   |     |
| PARÆNETICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | et de gloria bona anima, et de infelicitate mala anima, quando excunt de corpore 735                                |     |
| HOMILIÆ ET EXHORTATIONES. 585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meditatio VI. — Ad roborandum spiritum ne despere-                                                                  |     |
| Homilia prima. In illud Ecclesiastici: «In omnibus re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mus; quia si veram prenitentiam agimus, veram miseri-                                                               |     |
| quiem quesivi, et in hæreditate ejus morabor; tunc præ-<br>cepit, et dixit mihi Creator omnium, et qui creavit me re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cordiam sine dubio de omnibus peccatis nostris invenie-                                                             |     |
| quictit in tabernaemo meo. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meditatio VII. — Nihil stabile in mundo, etc. 741                                                                   |     |
| Homilia II. — In evangelium secundum Mattheorie «Vi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meditatio VIII. — Elevatio positentis ad Patrem. 745                                                                |     |
| dens the has Jesus ascendit in montee. El cum sedicent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meditatio 1A. — De humanitate Christi. 748                                                                          |     |
| docebat discipulos suos dicens: Beati pauperes, vetc. 595<br>Homilia III. — In evangelium secundum Matthæum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meditatio X. — De Passione Christi. 761                                                                             |     |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Meditatio XI — De redemptione humana, 762<br>Meditatio XII. — De humanitate Christi. 769                            |     |
| procedere chin trans frequent a etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meditatio XII. — De llumanitate Christi. 769<br>Meditatio XIII. — De Christo. 773                                   |     |
| Homilia IV. — In evangelium secundum Mattheum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medita io. AIV. 779                                                                                                 |     |
| Post dies sex, assumpsit Jesus Petrum, et Jacobum et Juannem fratrem ejus : et duxit illos in moutem excelsum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meditatio XV. — De prieteritorum beneficiorum Christi                                                               |     |
| section, et translightatus est ante eos a lite (60)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | memoria, de priesentium experientia, et exspectatione futurorum.                                                    |     |
| Trouting V. — In Evangehum seemidan Mattheway .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meditatio XVI. — Sive meditationis XV pars secunda.                                                                 |     |
| The familiary of the first the family of the | - De prosentibus beneficiis Dei. 792                                                                                |     |
| sin ilatem est regnum co lorum homini regi, qui voluit ra-<br>tionem penere cum servis suis. Et cum coepisset rationem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meditatio XVII Sive meditationis quinte declinic                                                                    |     |
| - com co-passet rationem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pars tertia. — De futuris beneheds Dei. 193                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                     |     |

| Meditatio XVIII. — Gratiarum actiones pro beneficiis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | crucis. 941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| diving misoricordia: et petitio divini adiutorii. 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oratio XLV Ad crucem Domini Ele atio ad san-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| divine misericordiæ; et petitio divini adjutorii. 798<br>Meditatio XIX. — De dulcedine divinæ majestatis, et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ctam crucem. 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oratio XLVI Ad sanctam Virginem Mariam - Cum re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| AP 3015 UNITED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cordatione meritorum ejusdem et malorum nostrorum. 942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ment and A.A Off third in the dissolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Oratio YLVII Ad sanctam Virginem Mariam. 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meditatio XVI. — Excitans animum ad quærendum et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Oratio XLVIII Ad sauctam Virginem Mariam. 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| mvemendam bena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oratio XLIX. — Ad eamdem Dei mittem. 946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MEDITATIO SOLEIC MIDDICESO2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oratio L Ad sanctam Virginem Mariam Cum re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ORATIONES. 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cordatione peccatorum ad excitanilum torpor im. 948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Orațio I. — Ad sanctain Trinitatem 855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio LI. — Ad sanctam Virginem Mariam. — Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oratio II Ad Deum Patrem per merita Filii incar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nati 798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oratio III. — Ad Deum. — Contra tres inimicos qui pec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio LII Ad sanctam Virginem Mariam Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| catorem gravius multoties infestant et, nisi misericerdia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | meditatione et laude meritorum ejus. 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dei eum tueatur, sarpius ad mortem vulnerant, scilicet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio LIII Ad sanctam Virginem Mariam, et ad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| inanis gloria, invidia, superbia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | sanctum Joannem evangelistam. 959                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oratio IV.— Cum peccator de iniquitatibas suis multum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oratio LIV. — Ad sinctam Virginem Mariam. 960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| est anvius casque coram Deo, omni postposita verecundia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oratio LVAd ea udem anctam Virginem Mariam. 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oratio I.VI Ad sanctam Virginem Marium. 962                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| expandit. Orațio V. — Ad Deum. — Ad obtinendam cordis com-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oratio LVII Ad sanctam Virginem Mariam In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| program in oratione 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuntiatione ejus. 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HILLETORE IN THE OFACTORIC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oratio LVIII Ad sanctam Virginem Mariam In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oratio VI. — Ad Denm. — Ne peccator pro ullo peccato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | partu ejus. 965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| desperare debeat, quia pius est et misericors Dominus,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio LIX. — Ad sanctam Virginem Mariam. — In Pu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tiple Ville Hilli Com Doctator: 4 300 Trans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rificatione ejus. 961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oratio VII. — Ad Denm. — Cum confessione peccato-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oratio LX Ad sanctam Virginem Mariam In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rum et humili petitione gratiæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Assumptione ejus. 963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oratio VIII. — Ad Deum. 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oratio LXI. — Rhythmus ad sauctam Virginem Marium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oratio IX. — Ad Denin. 876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | et ad omnes sanctos965                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oratio X. — Ad Deum. — Pro vitiis resecandis, et vir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oratio LXII. — Ad angelum custodem. 957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tutibus obtinendis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oratio LXIII. — Ad sanctum Joaunem Baptistam. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Orațio XI. — Ad Deum. 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Com recordations recalorum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oratio \II Ad Deum Laus Dei, cum gratiarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oratio LXIV. — Ad sanctum Petrum apostolum. — Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| actione devota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lamentabili deploratione peccalorum. 972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Oratio XIII. — Ad Deum. — Pro patre et matre. et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| parentilius et amicis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio LXV. — Ad sanctum Paulum apostolum. — Cum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oratio XIV. — Ad Spiritum sanctum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oratio XV Ad Christum Cum recordatione bene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Oratio LXVI. — Ad sanctum Andræam apostolum. 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ficiorum eius, et humanæ miseriæ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Oratio LXVII. — Ad sanctum Joannem evangelistam.  — Pro timore damnationis. 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oratio XVI Ad Christum Pro gratia lacrymarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| obtinenda ex peccatorum recordatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oratio LXVIII. —Ad eumdem apostolum. — Progemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oratio XVII Ad Christum Cum ardenti desiderio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| solum Christum amandi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oratio LXIX. — Ad sanctum Stephanum. — Cum re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oratio XVIII. — Ad Christum. — Quem unum esurit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oratio LXX. — Ad sanctum Laurentium.  992 997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| of citit anima Christiana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oratio LXXI. — Ad sanctum Martinum. — Pro homine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oratio XIX. — Ad Christum. — Quando dissolvi cupit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in abusea paggatagum existente. 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| el esse cum Christo secundum dictum Aposton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III AU SSU DECLATOLIIII CAISCEITO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oratio XX. — Ad Christum — Ad accendendum in se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oratio LXXII. — Ad sanctum Benedictum. 1003<br>Oratio LXXIII. — Ad sanctum Dunstanum. — Cum re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| amorem Dei et Christi desiderium. 902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | conduione miraculorum eius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oratio XXI. — Ad Uliristum. — Oratio servi Dei de se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cordatione miraculorum ejus.  Cratio LXXIV. — Ad sanctam Mariam Magdalenam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| humiltor sentientis 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cum retractatione amoris ad Christum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oratio XXII. — Ad Christum. — Oratio pænitentis di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Oratio LXXV. — Prælati ad quemcunque sanctum ec-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| vinum auxilium humiliter postniantis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | clesiæ suæ patronum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oratio XXIII. — Ad Christum. — Pro amicis. 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE PACE ET CONCORDIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oratio XXIV. — Ad Christum. — Pro inimicis. 908                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAP. I. — ()uomodo cum proximo pacem servare deba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oratio XXV. — Ad Christum. — Cum sacerdos multum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | mus. 1015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| timet ne officium altaris, quod gerit, magis et noceat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | milities and the second |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cap II — De obedientia prælato exhibenda. 1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oradio VVVI — Ad Christian. — Com sacernos du gen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda. 1019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos dingenter contemplarur quam misericorditer Red-mptor noster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cap. III. — De munditia cordis Deo exhibenda. 1919<br>TRACTATUS ASCETICUS. 1921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  1019 1021 1024 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corrus Christi et sanguinem in manibus tenet, tenen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'eiter ecordatur quos dolores in cruce pro nobis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castilate.  CAP. V. — De spirituali scientia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castilate.  CAP. V. — De spirituali scientia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De coucupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORANIO dicenda ante perceptionem corporis et san-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oratio XXVI. — Ad Christiin. — Cum sacernos dingenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis t hristi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  1035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi.  Oratio XXVIX. — Facienda a sacerdote ante missam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORA'I O dicenda ante perceptionem corporis et sanguins Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  1019 1021 1021 1025 1025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, tenensque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi.  Oratio XXIX. — Facienda a sacerdote ante missau.  921                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORA'I IO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, tenensque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi.  Oratio XXIX. — Facienda a sacerdote ante missau.  921  Oratio XXX — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DE S. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, tenensque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missau.  Oratio XXX. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925  Oratio XXXI. — Pro sacerdote celebraturo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. IV. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DE S. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBUS ANSELMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, tenensque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missau.  Oratio XXX. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925  Oratio XXXI. — Pro sacerdote celebraturo. 925  Oratio XXXI. — Ad idem faciendum. 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. IV. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DE S. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBUS ANSELMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos dingenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare.  Oratio XXXI. — Pro sacerdote celebraturo.  925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.  926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DE S. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  OUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913  Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, tenensque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi. 919  Oratio XXXI. — Facienda a sacerdote ante missau. 921  Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925  Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. IV. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1051  OPÉRIM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LI-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor no. 91 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare.  Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.    | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORALIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBRI QUATIOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angeler raturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare.  Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De concipione.  CAP. III. — De concipione.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DE S. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi.  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBRI QUATIJOR.  Masilum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angenter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVII. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXXI. — Fro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1051  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBRI QUATIJOR.  Monitum.  Monitum.  Lugga PRIMUS. epistolas continens quas scripsit Anselmus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Pro sacerdote relebraturo. 926 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi. 927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi. 927 Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos. 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi.  1051  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus and dem albas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oratio XXVI. — Ad Christum. — Cum sacernos ungenter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVII. — Facienda a sacerdote ante missau.  921 Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  Oratio XXXV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi.  Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos.  927 Oratio XXXVII. — Ad Deum et ad omnes sanctos.  928                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Monitum.  LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Ad Lapfrancum. — De ipsius in archiepisco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'eiter ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missau.  921 Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  Oratio XXXV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi.  Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos. 927 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Christum. 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORA'I IO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi.  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  EPIST. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepisco-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missau.  921 Oratio XXXI. — Fro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  Oratio XXXV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi.  Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos.  Oratio XXXVII. — Ad Deum.  Oratio XXXVII. — Ad Christum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORA'HO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi.  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmis nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepisco-pum electione gratulatur. Et ei scyphum amice domatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos ungenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis thristi.  Oratio XXVII. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXVI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXVII. — Pro sacerdote celebraturo. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi. 927 Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos. 927 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Christum. 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORA'I IO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi.  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmas nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice donatum anice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos angenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i hristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXVI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXVI. — Pro sacerdote velebraturo.  925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  926 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  927 Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos.  927 Oratio XXXVI. — Ad Deum.  929 Oratio XXXVII. — Ad Deum.  929 Oratio XXXVII. — Ad Deum.  929 Oratio XXXVII. — Ad Christum.  930 Oratio XXXVII. — Ad Christum.  931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORALIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsins in archiepisco-pum electione gratulatur. Et ei scyphum amice domatum amice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitations and analysis.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitations and analysis analysis analysis and analysis anal |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos dingenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor no 1918 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i bristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare.  Oratio XXXII. — Pro sacerdote relebraturo.  Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi.  Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos.  Oratio XXXVII. — Ad Deum.  Oratio XXXVII. — Ad Christum.  Oratio XXXVII. — Ad Deum.  Oratio XXXVII. — Ad Christum.  Oratio XXXIII. — Ad Christum. | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORA'HO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsins in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice donatum amice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitanorman) a Lanzone rogatus præscribit.  Epist. II. — Ad Robertum mouachum. — Ejus preces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos dirighter contemplatur quam misericorditer Red-inptor nostre naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i bristi.  Oratio XXIX. — Facienda a sacerdote ante missam.  Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Pro sacerdote velebraturo. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi. 927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi. 927 Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos. 927 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Christum. 930 Oratio XXXIII. — Ad Christum. 931 Oratio XXXIII. — Ad Christum et omnes sanctos. 931 Oratio XL. — Rhythmus ad Deum et omnes sanctos. 931 Oratio XL. — Rhythmus ad Deum et omnes sanctos. 931                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice donatum amice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitanormania Lanzone rogatus præscribit.  Epist. III. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitanormania Lanzone rogatus præscribit.  Epist. III. — Ad Robertum monachum. — Ejus preces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oratio XXVI. — Ad Christian. — Cum sacernos ungenter contemplatur quam misericorditer Red-inptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i bristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Pro sacerdote relebraturo. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi. 927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi. 927 Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos. 927 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Christum. 930 Oratio XXXIII. — Ad Christum et omnes sanctos. 931 Oratio XL. — Rhythmas ad Deum et omnes sanctos. 931 Oratio XL. — Rhythmas ad Deum et omnes sanctos. 931 Oratio XVII. — Ad sanctum crucem. 935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1051  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice donatum amice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et l'anzonem — Sanctioris vitanormani a Lanzone rogatus præscribit.  Epist. III. — Ad Robertum monachium. — Ejus preces et Ausstasii commenachi amicitiam requirit.  1067  Epist. III. — Ad Robertum monachium. — Ejus preces et Ausstasii commenachi amicitiam requirit.  1067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ter contemplatur quam misericorditer Red-mptor nostre naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i bristi.  Oratio XXIX. — Facienda a sacerdote ante missam.  Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum.  Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi.  Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi.  Oratio XXXVII. — Ad Deum et ad omnes sanctos.  Oratio XXXVII. — Ad Deum.  Oratio XXXVII. — Ad Christum.  Oratio XXXIII. — Ad Christum et omnes sanctos.  Oratio XXIII. — Ad crucem Domini.  Oratio XL. — Rhythmus ad Deum et omnes sanctos.  931 Oratio XLI. — Ad crucem Domini.  Oratio XLII. — Ad crucem Domini. — De sancta cruce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. II. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Auselmi. 1051  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice domatum amice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitanormam a Lanzone rogatus præscribit.  Epist. III. — Ad Robertum monachum. — Ejus preces et Anastasii commenachi amicitiam requirit.  Epist. IV. — Ad Goordulphum. — Etsi infrequentias et Anastasii commenachi amicitiam requirit.  Epist. IV. — Ad Goordulphum. — Etsi infrequentias et Anastasii commenachi amicitiam requirit.  Epist. IV. — Ad Goordulphum. — Etsi infrequentias et Anastasii commenachi amicitiam requirit.  Epist. IV. — Ad Goordulphum. — Etsi infrequentias et Anastasii commenachi amicitiam requirit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oratio XXVI. — Ad Christum. — Cum sacernos ungenter contemplatur quam misericorditer Red-mptor noster naturam nostri limi unde nos fecit, pro nobis suscepit. 913 Oratio XXVII. — Ad Christum. — Cum sacerdos corpus Christi et sanguinem in manibus tenet, teneusque du'citer ecordatur quos dolores in cruce pro nobis passus est.  Oratio XXVIII. — Ad Christum. — Facienda a sacerdote ante consecrationem corporis i bristi.  Oratio XXVI. — Facienda a sacerdote ante missam.  921 Oratio XXXI. — Pro sacerdote qui habet celebrare. 925 Oratio XXXII. — Pro sacerdote relebraturo. 925 Oratio XXXII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIII. — Ad idem faciendum. 926 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis et sanguinis Christi. 927 Oratio XXXIV. — Ad Christum. — Ante perceptionem corporis Christi. 927 Oratio XXXVI. — Ad Deum et ad omnes sanctos. 927 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Deum. 929 Oratio XXXVII. — Ad Christum. 930 Oratio XXXIII. — Ad Christum et omnes sanctos. 931 Oratio XL. — Rhythmas ad Deum et omnes sanctos. 931 Oratio XL. — Rhythmas ad Deum et omnes sanctos. 931 Oratio XII. — Ad crucem Domini. 935 Oratio XVII. — Ad sanctum crucem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CAP. III. — De munditia cordis Deo exhibenda.  TRACTATUS ASCETICUS.  CAP. I. — De monachi destinatione vel fine.  CAP. II. — De cogitatione.  CAP. III. — De cogitatione.  CAP. III. — De concupiscentia carnis ac spiritus.  CAP. IV. — De castitate.  CAP. V. — De spirituali scientia.  ORATIO dicenda ante perceptionem corporis et sanguinis Domini.  Monitum in sancti Anselmi versus.  SALUTATIO AD JESUM CHRISTUM.  HYMNI ET PSALTERIUM DES. MARIA.  VERSUS DE LANFRANCO.  DE VERBIS ANSELMI.  QUÆDAM DICTA UTILIA ex dictis S. Anselmi. 1031  OPÉRUM PARS TERTIA. — EPISTOLARUM LIBER PRIMUS, epistolas continens quas scripsit Anselmus nondum abbas.  Epist. I. — Ad Lanfrancum. — De ipsius in archiepiscopum electione gratulatur. Et ei scyphum amice donatum amice remittit.  Epist. II. — Ad Odonem et I anzonem — Sanctioris vitanormania Lanzone rogatus præscribit.  Epist. III. — Ad Robertum monachum. — Ejus preces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- Ad Henricum. - Se Henricum impensius amare propter bonos mores et religiosam conversationem: et quod amici absentia per obedientiam sustinenda est

1. - Ad Hugonem. - Instruit Ilugonem nt pradati sui licet indiscip mati onus sustineat, nec ab eo

FPIST, VII. - Ad Gondulphum. - Gratias agit Gondulpho propter beneficia ab eodem in Beccenses collata

Epist. VIII. - Ad Herluimun. - Exhortatio ad seculi odium accendens.

Eeist, IX. - Ad Gerbertum abbaten. - Gratulatur abbati quod suo rogatu vidure afflictie succurrerit.

Erist, X. — Ad Rodulfum. — Se nus juam dixisse quod non amplius ei suos fibros præstarent : imo ad omma ei præstanda sincere se esse paratum. 1074 Er sr. XI. — Ad cumdem. — Rodulfum erigit, quem

præposituræ negotia a frequentioris. I ctioms, et orattonis opere revocabant, et qui se illis imparem jadicabat.

Epist, XII. - Ad Lanfeaneum. -- Gratias agit de muneribus.

Epist. XIII. — Ad Girardum. — Særuli relingnendi

capidum monet adire Lanfrancum; a quo accipiet quo es alienum dissolvat.

Erist. XIV. — Ad Gondu'finn. — Testatur singularem

In Gondulfum amorem ut jam in epist. 4 et 7 supra.

Epist, XV. - Ad Henricum. - Quod non expediat in Italiam contendere ad sororem jugo servitutis liberandam. 1080

Erist. XVI. - Ad Avesgotum. - Causatur impedimenta ob quæ commendati juvenis studiorum curam moneat suscipere.

Epist. XVII. - Ad Guillelmum et Rogerium. - Suarum orationum communionem pollicetur. 1033

Epist. XVIII. - Ad Lambertum et Folceradum avunculos suos. - Rogat se certiorem fieri de avunculorum incolumitate

Epist, XIX. - Ad Lanfrancum. - Gratulatur Lanfranco quod Beccum potius quam alio miserit nepotem, et Gi-rardi moram excusat.

Epist, XX. — Ad Gondulfum. — De tribus orationibus ad Deiparam.' 1086
Epist, XXI. — Ad Rodulfum — Rodulfum obtestatur

describere notis musicis Antiphonarium.

Epist, XVII. — Laufranci ad Anselmum. — Preces Anselmi et aliorum eillag tat : et suum ei uepotem commen-

Epist. XXIII. - Lanfranci ad Lanfrancum et Guidonem. - Lanfranci archiepiscopi ad nep dem ejusque so-

dalem, tum Becci agentes tirocmium monachos. 1088

Erist. XXIV. — Ad Lanfrancum de nepote Becci suscepto ad tirocinium, de quo epist. 19 et 22 supra. Et ei commendat Mauritium capite laborante n. 1088 Epist, XXV. — Ad Benricum, — Isti Mauritium mona-

chum ex capite laborantem commendat. 1089 Erist, XXVI. — Ad Gondalfum. — Pro transmissis munermus amico non esse habendas gratias : sollicitus est adhuc de Mauritio monacho.

Epist. XXVII. — Ad Herluinum. — Se in dies orationem Deo fundere nomine Herluini, licet suas monitiones vix legeret. Et rogat eum ut erga Mauritium se frances vix legeret.

- Ad Albertum, - Conversionem a Epist. XXVIII. sæculo suggerit : Mauritium et commendat, ut arte sur medica ipsum curet.

Epist, XXIX. — Ad Lanzonem. — Lanzonem monet nt a diaboli tentationibus caveat. Erist, XXX. - Ad Arnulfum. - Consulit non eligere

locum ubi doceat, sed ubi magis doceatur. 1102 Epist. XXXI. — Ad Lanfrancum. — De Lanfranci ne-1102 potis sancto profectu, et de capitis dolore quo laborabat.

Epist. XXXII. - Ad Henricum. - Habet gratias pro Mauritio monacho diligenter curato.

Epist. XXXIII. — Ad Gondulfum. — Non esse seribendum amico, cujus memoria perpetuo sit in corde.

Epist. XXXIV. — Ad Mauritium. — Gratulatur Mauritio de bona valetudine restituta; postulat regulam S. Dunstani et librum Bedæ De temporibus. 1103

Epist. XXXV. — Ad Mauritium. — Quod non scribat ob penuriam tabellariorum qui epistolas deferant; petit aphorismos cum glossis. aphorismos cum glossis.

Epist. XXXVI. — Ad Albertum. — Refert gratias de

Mauritii Heccensis cura, et consulit fugam s cenh. 1108 Erist XXXVII. - Ad Frodebnam. - Paciscitur mu-

tuam cum ca meritorum communionem. 1169 Eusr. XXXVIII. — Ad Guillelman. — De litteris Guillelmi sibi additis gandet, eumque a sacculi vanitate avertit.

Erist, XXXIX. - Ad Mauritium. - Se accepisse munera transmiss i.

Erist, XL. — Ad Helgotum. — Commendat ei Rogeni abhatis fratrem. Ee sr. VIII. — Ad Lanfrancum. — Lanfranci modestiam

de manerum tennitate prædicat; et de monachorum ab-Stinentia suam sententiam profert. 1112

Erest, M.H. — Ad Henricom. — Dolet quod vix scribendi vixque legendi et oran fi otium habert. 1113

Eeist, XLIII. - Ad Herluimum, Gondolfum et Mauri-tuum. - Heccenses monachor, in Cantuariensi Ecclesia tum degentes, adhortatur nt mehora semper prolici mt.

Epist, XLIV. - Ad Hernostum, - Acerrimis oppres 1115 sum doloribus ad patientiam excitat. Erist, XLV. - Ad Lambertum et Fo'cer. Idum. -

lethargies much somno corripiantur.

Epist, XLVI. — Ad Folceraldum. — Se miro ejus visendi teneri desiderio, sed detmeri ex eo quod in Francia milites iter liberum nulli facerent.

1116

Epist, XLVII. — Ad Polsium. — De honostis graficia mellitatica.

Epist. XI.VII. - Ad Petrum. - De honestis gratulatur

studiis, et ad puriorem vitam hortatur. 1117 Episr. XLVIII. — Ad Lanfrancum. — Expostulat de honoritica compellatione. 1118 Epist. XI.IX. — Ad Henricum. — Gratias ag t pro auro,

in quo tamen plus faudatur dantis animus quam murus. Et veniam petit pro Osberno. 1119 Erist, I .. - Ad Gondulfum. - Familiaris est epistola.

Epist, Ll. - Ad Mauritium. - De acceptis Mauritii lit-

ris et proximo illius in Northmanniam reditu. Poscit ut secum deferat aphorismos cum glossis. 1120 Erist. LII. — Ad Fulconem. — Ut oblatam dignitatem

quam sine inobedientia non potest recusare. 1121
Epist. L1.1. — Ad Gualterum — Ut propter calumnlam non abjiciat gregis commissi curain. Epist LIV. - Ad Hen icum. - Ut malevolorum invidiam et calumnias patienter sustineat.

Erist. LV. - Ad Mauritium. - Gratulatur quod audiat Arnulfum Grammaticum.

Erist. LVI. - Ad Guillelmum. - De comite excommunicato qui sacris se immiscebat. De presbyteris incontinentibus, et de lapsis sacros ordines habentibus. 1125 Epist. LVII. — Ad Lanfrancum. — De Lanfranco nepote bona rescribit, nec non de Osberno. Et mittit B. Pauli

Erist. LVIII. — Ad Henricum. — Ei commendat Osber-

Epist. LIX. - Ad Gondulfum. De muneribus ab ipso missis gratias agit suo et Hugonis atque Basiliæ nomine.

Epist. LX. — Ad Mauritium — Exigit ab eo epistolas et eum collaudat quot ab omnibus ubique amatur.

Epist. LXI. - Durandi ad Anselmum. - Laus me fitationum Anselmi, a quo exigit II. Pauli epistolas. Epist. LXII. - Ad Darandam. - Respondet pracedenti.

Epist. LXIII. - Ad Lanfrancum. - Ut examinet editum a se Monologium. Erist. LXIV — Ad Henricum. — Obedientiam et pa-

Epist. LXV. - Ad Mauritium. - De Mauritii ex Anglia reversione Reccum, et de Monologii correctione. 1156 Erist. LXVI. — Ad Lanfrancum. — Guidoi is Beccensis neophyti-reditum in Northmanniam concupiscit. 1157

Ep.st. LAVII. - Ad Rogerium. - Præstolatur venturum Itogerium.

Erise, [XVIII. - Ad Lanfrancum. - De nonnullis a Lanfranco animadversis in Anselmi opusculo: quæ Sancti Augustini canctoritate propugnat.

Episr. LMX. - Ad Gondulium. - De pontificio honore gratulatur. 1159 Epist. LXX. — Ad Mauritium. — Commonet at absen-

tiam sui vatignter toleret, quandiu Deus de illis sic dispo-

Leist, LYXI. - Al Paulum. - Lietatur de ejus provectione ad abhati im B. Albani et qualiter in ea se gerere debeat, præscribit. Erest, LXXII. — Ad Rumfridum. — Orat ut ejus institu-

tioni varet qui suas ad eum epistolas defert. Erist, UXXIII. - Alldam. -- Commendat eam a cha1223 ritate in Beccenses et quoslibet. Erist LXXIV. - Ad Rainaldum. - De non evulgando passim Monologio. Erist, LXXV. - Ad Gilbertum. - Se amici absentiam ægerrime ferre. gerrime ferre. Epist. LXAVI. — Ad Gualterum. — Gratias refert, et de proposite questionis solutione se excusat. 1145 Epist. LXXVII. — Ad Adalam. — Ut apsa militi veterano militiæ vacationem impetrat a filio suo. LIBER SECUNDUS, epistolas continens quas scripsit Ansel-mus, cum abbas Beccensis ageret. Erist. l. — Ad Lanfrancum. — De ejus in Beccenses eleemosyua gratias agit; et Beccensis cœnobii penariam exponit.

Erst, H. — Ad Lanfrancum. — Referentur gratie ob liberalitatem, et speciatim pro auro quod ad conficiendum calicem miserat. III. - Ad Gondulfum. - Illi quantumvis epi-Epist. III. — Ad Gondullum. — III quantum is episcopo familiarem amicitiam protestatur; ei Becceusis monachos quod in Angliam mittit, ei commendat. 1150 Epist. IV. — Ad Baldumum. — Commendatissimos Beccenses monachos in Angham navigantes ejus cura ac regimini committit. Epist, V. - Ad Henricum, - Ipsi cosdem Becceuses commendat. Epist. VI. — Auselmi et Ricardi ad Ricardum et Ro-haidim. — De beneficiis gratias agit, et Becceuses quos ejas instantia in Angham mittit ejus providentia dimittit. Erist. VII. - Ad Ricardian et monachos Beccenses. -Ut Beccenses in Angham delati religiose vivant, et Henricus camerarius ab ebriclate prohibeatur.

Egst. VIII. — Ad Mauritium. — De monacho dintins. 1153 Epist. VIII. — Ad Mauritium. — De monacho diutius morante in curia. Et de malo; an aliquid sit. 1155 Epist. IX. — Ad monachos Beccenses. — De prospero sui in Angliam adventu; quem et dominæ Evæ vult nun-1158 Epist. X. - Ad Rodulfum. - Lætatur de Rodulfo religiosam vitam converso. 1158
Erist. XI. — Ad Hugonem. — De quibusdam Auselmi opusculis ab archiepiscopo requisitis. Et quod nomen ab-1158 batis in titulo operum suorum prælixerit ut æquivocatinnem excluderet.

Epist. XII. — Ad Helinandum. — Hortatur ut propositioners. ret et diaboli variis tentationibus quas describit, constan-Erist. XIII. - Ad Lanfrancum. - Ad eum mittit Gis'ebertum, quem ut brevi remittat precatur. 1163 Epist. XIV. — Ad monachos Beccenses. — Ut menachus, qui invito abbate Parisiis propter studia in monasterio S. Maglorii morabatur, ad suum monasterinm redeat. 1165 Erist. XV. — Ad Fulconem. — Evorat ut mittus agatar cum apostata monacho pœnitente.
Erist. XVI. — Ad Gislebertum. — Gratulatur ad abbatiæ Westmonasteriensis regimen assump o. Epist, XVII. - Ad Hugonem. - Mutandos esse titulos duorum opusculorum, quorum unum Munologium, al.e. 1466 rum Proslogion vult inscribi.

Erist. XVIII. — Ad monuchos Beccenses. — De pro-Spera sua in Angliam navigatione.

Erist, XIV. — Ad Guillelmum. — Sæculi militi suadet dare nomen militiæ Christi. Epist. XX. - Ad Henricum. - De Folceraldo Beccum transmittendo : ut ibi. sub Anselmi regimine degat, petit epistolam Sigillo abbatis munitam. 1170 Epist. XXI — Ad Folceraldum. — Quod ei non expedit venire Beccum ut redeat : nec debeat suscipi sine litteris abbatis sui sigillo signatis. 1170 Erist, XVII. — Ad Hugonem. — Suggerit ei monita quibus erndiat sæculares qui ipsum adeunt. EPIST. AXIII. - Ad Petrum. - Quod clericus prius-quam stabilitatem libere promiserit, non potest invitus ab abbate defineri. Quodque in co monasterio manero di het in quo prius petitionem et votum monachi fecit. 1175
Erist. XXIV. — Ad Idam. — Illi magnas gratias agit
la laureficiis in se ac religios sui gratia collatis. de beneficiis in se ac reliquos sui gratia collatis. 1174 Erist. XAV. — Ad Guillelmann. — Ut si diligat Ansel-

man, veniat Beccum, et seeuhun fugiat.

Erist. AXVII. - Ad Robertum. - Ut qui relicto mo-

suæ in Anglia moræ causas reddit.

nasterio suo absque causa et ipso absente discesserat, eo revertatur Erist, XXVIII. — Ad Haymouem et Baynaldum mona-nos. — Ut Becci cucullini induant, qui e longinquo illuc veneraut Auselmi convisenti ergo, cos vehementer hortatur.

Epist. XXIX. — Ad Henricum. — Ut quantocius mini dum relinquat.

Epist. XXX. — Ad Walchelmum. — Quod monachum ad tempus datum uon possit retinere in ito abbate qui eum repetit. Et intercedit pro Gi-leberto. 1182 Erist. XXXI. — Gregorii papæ ad Aus Imum — Ejus Ejus precibus se et ecclesiam commendat, et ei præcipio 1183 justitiam faciat cuidam converso suo. Epist. XXXII. — Urbani II ad Anselmeni. — Ut episcopo rerum ecclesiasticarum imperitiori adst. Ut non differat sedem apostolicam visitare, et ad eam mittere quie llubertus subdiaconus ejus legatus collegerat ex 1181 censu B. Petri. EUST. XXXIII. - Anselmi ad Urhanum. - Exponit duram quam Betvacensis episcophs et a clericis et a laicis patitur persecutionem. Et postulat sedis apostolicæ privilegium pro suo monasterio contra episcopalem dominationem. Erist, XXXIV. - Ad Urbanim. - Timet ne episcolus tam gravibus ærumnis obruatur; eumque optat episcopatu 1186 Erist. XXXV. - Ad Joannem. - De falsa et impia assertione cujusdam qui tres personas in Deo dicebat esse 1187 Epist, XXXVI. - AdiGislebertum. - Laudat vitæ ali abhate institutæ rationem. Fratrem quem in claustrum reduxerat ci dimittit. Ad Idam. - Quod debet niti ad EPIST. XXXVII. profectum qui cupit defectum vitare.

Epist. XXXVIII. — Ad Robertum. — Peccare statuens et divinitus impeditus, si postea lætetur se non peccasse, reus non est ac si crimen ipsum commisisset a Deo de 1189 sertus. Frist. XXXIX. — Ad Lambertum. — Hunc nobilem vicum ad vitam monasticam hortatur.

Erist. XL. — Ad Ermengardam. — Ipsa, consentiente viro, voverat continentiam: sed cum vir monachus vellet lieri, ipsa non vult : unde eam precatur Anselmus ut annuat. Erist. XLI. — Ad Fulconem. — De Rescelino, qui Lanfrancum et Auselmum secum sentire dicebat in Deo esse tres res. et vere dici posse tres deos. 1192
Erist. XLII. — Ad Laufrancum. — Quod contra volun-1192 Leist. ALII. — Ad Lamrancum. — Quoi contra voluntatem consiliumque sni prælati in abbatem assumi consentire nusquam debuerit : cumque non intraverit per obedientiam nullatenus sit ab ipso henedicendus. 1194
Epist. XLIII. — Ad Wan fregisilium. — Afflictos in tribulatione consolatur. Et quod nusquam consenserit nt Lanfrancus corum abbas fieret. Epist. XLIV. - Ad Gislebertum. - Quod ipse molestissima febre correptus fuerit, anm Cadomo Beccum rediret : quæ tamen diflugit, cum de petendo ab eis orationum succursu meditaretur. 1199 Epist. ALV. — Ad Henricum. — Exorat pro monacho refuga, cui est in votis redire ad ovile, et pecuniam mutuam solvere. Erist. MLVI. - Ad Gondulfam. - Exorat pro codem Erist. XLVII. - Ad Gislchertum. - De febre qua cocreptus fuit et de qua supra în epist. 44 scribit. 1205 Epist. XI.VIII. — Ad Gualterum. — Laicum recenter conversum in spiritu Ienitatis instruendum essa. 1204 Erist XLIX. — Ad Girardum. — Ut Reccensis quidam monachus ab ecclesiæ S. Ulmari regimine excusetur, ne lupi agnum devorent et leones ovem. 1204

Erist. L. — Ad Joanuem et Bosonem. — De quaternionibus suis ab co deperditis doleutem enm consolatur. Et ei se musicam missurum pollicetur. Erist. Ll. — Ad Baldricum et alios monachos. -- 1)e disturniore sui mora in Anglia. De sui ad S. Nicolaum oratione, et de sua epistola contra Roscelinum. 1206 Erist, I.II. — Ad Erinlfum. — Professioneni a menacho factam et servatam, non esse iterum ab eo exigen-Epist. XXVI. - Ad monachos Beccuses. - Eos ho tadam, cum abbas benedicitur. 1206 Epist. 1.111. — Ad Lanfrancum et omnes Beccenses motur ut absente cœnobiarcha vivant integerrime : et els

1176

1207

nachos. - Lanfranco morbo laboranti condolet.







5.53.11 . 











Anselm St. - Opera omnia (Migne ed.)

v. 1

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN J 1 K

7277 .

